





# A Company of the Comp

#### OEUVRES

COMPLET

# DE ROLLIN.

TOME VI

ON TROUVE CHEZ LE MÊME LIBRAIRE :

#### NOUVEAU TRAITÉ

THEORIGUE ET PRATIQUE

#### SUR L'ART DU DENTISTE

PAR M. J. LEFOULON, Chieurgien-Dentiste.

1 vol. in-8, avec 130 figures sur bois gravées par Badoureau Prix , 7 fr.

#### NOUVELLES ÉTUDES

#### DU COEUR ET DE L'ESPRIT HUMAIN

Analyse, Explication et Béveloppements de leurs principaux phénomènes,

PAR L. DUQUEYLAR,

volume m-8. Priz....... 8 fr

Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Augustins.

#### **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE ROLLIN

# NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR LES SCIENCES, LES ARTS, L'INDUSTRIE ET LE COMMÉRCE DES ANCIENS

PAR ÉMILE BÉRES

Atlan par II. Dufour et Album antique par Albert Lenor.

HISTOIRE ROMAINE.

TOME III

PARIS

CHAMEROT, LIBRAIRE-ÉDITEUR

\$3, BUT DU JARDENET

1843

### HISTOIRE ROMAINE

DEPUIS LA FONDATION DE ROME

#### JUSQU'A LA BATAILLE D'ACTIUM.

#### LIVRE XXXVI.

Guerres de Pompée contre les pirates et contre Mithridate, jusqu'au retour de ce général en Italie. Ans de Rome 685-690.

&L -PUISBANCE DES PIRATES, DEVENUS ARSOLUMENT MAÎTRES DE LA MER, GABINIUS PROPOSE UNE LOI POUR DONNER A PRINCE LE COMMANDEMENT DES MERS. ETENDUE DE CETTE COMMISSION. ALARMS DU SENAT AU SCIET DE CETTE LDI. DISCOURS DE POM-PRE, OUI VEINT DE VOULDIR RTRE DISPENSÉ DE CET EMPLOY. DISCOORS OR GARRIOS POUR PORCER POM-PÉR DE L'ACCEPTEE. DRUX TRIBUNS S'OPPOSENT INCTILEMENT A LA LDI. DISCOURS DE CATULOS POUR EN PAIRE SENTIE LES INCONVÉNIENTS. LA LOI PASSE. AUSSITÖT LE PRIX DES VIVRES DIMINUR DANS ROME. PLAN PORMÉ PAR POMPÉE POUR PURORS DE PERATES TOUTES LES MERS. EN QUARANTE JOURS IL NETTOIR TOUT LE CÔTÉ DE L'OCCIDENT. EN QUARANTE-NEOF AUTRES JOURS IL ACHETE L'ENTREPRISE, FIXE ET ÉTABLIT DANS LES TERRES TINDT MILLE PRISON-NIERS PIRATES. VARION, LIEUTENANT DE POMPÉE. RECDIT UNE COGRONNE NAVALE. GORREE DE MÉTRI-LOS EN CRÈTE, PREPER ACCORDE SA PROTECTION AUX CRÉTOIS CONTER MÉTELLES, DÉBATS A CE SU-JET EN CRÈTE. MÉTELLES SOUMET CETTE fLR., QUI PUSQU'ALORS AVAIT STÉ LIBER. SITUATION ACTUELLE DE MITHRIDATE. LOI PROPOSÉR PAR MANILIES POUR CHARGER POMPÉS DE LA DUERRE CONTRE CE PRINCE. LE SENAT T RÉSESTE, ET SURTOUT HORTEN-SIUS ET CATULUS. CICÉRON APPUIR LA LOI. RÉ-PLEXION SUR SA CONDUITE EN CRITE OCCASION. ELOGE DE LA BOUCEOR ET DE LA JUSTICE DE l'OMPÉR. LA LOI PASSE DISSINGUATION DE POMPÉE. MITHRI-DATE SE TROUVE SEUL ET SANS ALLIÉS. NÉGOCIA-III. HET. ROM.

TION ENTANGE ENTRE POMPÉE ET MITTIRIDAYS. CE PRINCE JURE DE NE POINT PAIRE DE PAIX AVEC LOS ROBAINS. MOUVEMENTS RESPECTIFS DES DEUX ARmérs. Bataille Livere PERDANT LA NOIT. MI-THRIDATE EST VAINCE. POITE DE MITHRIDATE. IL SERÉSOUR A TRUMBER PAR TERRE LE PONT-EUXIN POUR BAGNER LE ROSPHORE. LE PILS DE TIGRANE. RÉTRUTÉ CONTRE SON PÈRE . VIENT SE JETER ENTRE LES BRAD DE POMPÉE, POMPÉE ENTRE EN ARMÉNIR. TIGRANE VIENT DANS SON CAMP SE REMETTRE A BA DISCRÉTION. AUBIENCE DONNÉE PAR POMPÉE A TI-GRANE. CONDESTE POLLE DU JEUNE TIDEANE. LE VIDES DOLDET CAMER BY DOCCURED BY CAMERIE ET BOX FILS MIS AOX PERS PAR POMPRE. CONEAT DE TENDRESSE ET DE RESPECT ENTRE ARIOBARZANE ET SON FILS.

#### GUEERE DES PIRATES.

J'ai dèjà liché de donner une liée des forces des pirates et des torts irfluis qu'ils causaient à tous les peuples, soit en interrompant la liberté de la navigation et du commerce dans toute l'échedue de la Méditerranée, soit en pillant les côtes et ravageant les bourgades, les châteaux, et même les villes voisines de la mer.

Leur puissance depuis leur origine eveit toujours été croissant , et ils en étaient venus jusqu'à avoir plus de mille veisseaux, bien

1 P'ut, in Pemp. - Appion Mithrid, Dio, lib. 30.

\*

construits, bien équipés, montés par une jennese florissaile, et guvernés par d'habiles pilotes. A cet appareil redoutable ils joignaient la magnificence; est on les craignait beancoup, on était encore plus indigné de forgouël et da faste qu'is affectaien. Ils faisaient briller l'or et l'argent sur leurs vaissaux; les ridoux des chambres étaient de pourpre, les rames argentess. S'ils descendient à terre, c'était pour y préparer des repas superbes, qui étaient accompagnés de symphonie et de mesigne, et dans les quels ins symphonie et de mesigne, et dans les quels ins symphonie et de mesigne, et dans les quels ins pariassient insultor au gerre humain, et fair trouble de leurs briannáaces.

Leurs ravages et leurs prises allaieut au delà de ce que l'on peut imaginer. On comptait plus de quatre cents villes qu'ils avaient forcées, et treize temples des plus célèbres dans tont l'nnivers, et jusqu'alors inviolables, dont ils avaient enlevé les trésors. Ils s'attachaient particulièrement à braver les Romains, et ils semblaient prendre plaisir à humilier et infester surtout cette orgueilleuse Italie, maîtresse des nations. Ils en fermaient les ports, et empéchaient souvent\*de partir les généraux romains et leurs armées. Ils assiégeaient même les grands chemins, et pillaient les maisons de campagne qui n'étaient pas loin de la mer. Mais écoutons Cicéron nous peindre avec tonte la force de son éloquence l'état hontenx où l'empire était alors réduit par de misérables pirates. C'est en louant Pompée devant l'assemblée du peuple qu'il rappelle toutes les circonstances déniorables et ignominieuses d'une guerre que ce général avait heureusement terminée.

« Pendant les années dernières 1, dit notre

• Quia cello toto mari loca, per hore amos, est cum froman holiej prediema time esce, aut tum e fait abilita e il tiere il Quia maigrati, qui une esta morti, aut erreitan perinde commiscre, quan ast e protection predieta perindente dell'escenti per hore e protection predieta i prediedate liberato per hore e protection predieta i prediedate liberato per hore e accost quoi vergiuni volo interno leri germa sociam e decidante real, presidor, cisualiza vertira festini e multa sati mete reletita, una a producible capas e milita sati mete reletita, una a producible capas e accost per la predieta dell'escenti per la prediente e mais sati mete reletita, una a producible capas e accost per la predieta dell'escenti per la prediente e accost per la predieta dell'escenti per la prediente e accost per la predieta dell'escenti per la prediente e accost per la predieta dell'escenti per la prediente e accost per la predieta per la predieta perinte perinte perinte e accost per la predieta della perinte per

« orateur, quel lieu dans tout l'espace de la « Méditerranée s'est-il trouvé ou assez fort « pour se défendre, ou assez caché pour se « dérober aux recherches des pirates? Qui « est-ce qui s'est mis en mer sans s'exposer « ou à la mort, ou à la captivité, pulsqu'il « fallait naviguer ou dans la saison rigou-« reuse, ou pendant que les mers étaient n convertes de corsaires?... Quelle province « aviez-vous qui fût à l'abri de leurs incur-« sions? quels revenus, assurés? quel allié, « que vous ayez pu défendre, et à qui vos « flottes aient été de quelque secours? Com-« bien pensez-vons qu'il v ait eu d'îles aban-« données, de villes de vos alliés ou devenues « désertes par un effet de la crainte, ou for-« cées par ces ennemis du genre humain? « Mais pourquoi vons parler ici des pays éloi-« gnés? c'était, il est vrai, c'était autrefois la « gloire du peuple romain de porter la guerre « au loin, et d'employer ses forces à défen-« dre les alliés de la république, et non pas « ses propres foyers. Me plaindrai-je que la « mer ait été fermée à vos alliés, pendant « que nos armées ne sont jamais parties de « Brindes que dans le plus fort de l'hiver? « Citerai-je ceux qui, envoyés vers vous par « les nations étrangères , out été pris sur la « route, pendant qu'il a fallu racheter des

e romani ionzi a domo beilare, et propagascutis imperi « sociorum fortunss, non sua tecta defendere. Sociis « vestris ego more elansum per bosce annos dicam futsec, « quum exercitos restri uuogusm , ulei symmé biemo , « Brundisto transmiserint? Out ad vos ab exterts notto-« nibus venirent captos querar, quam legati populi ro-« mani redempti sint? Mercatoribus tutum mare nou fuisse « dicam, quum duodeeim secures lu potestatem bostium « pervenerint? Cnidnm, aut Golophonem, ant Samum, noa billusimas orbes, innumerabilesque alias capias esse « commemorem, quam vestros portus , alque cos portus e quibus vitam el piritum ducitis, in predenum fuisse -« potestatem sciatis? An verò ignoratis portum Cafeta « celeberrimum, atque plenissimum navinm, inspectante « prætore, a prædonibus esse direptum? ex Miseno au-« tem , ejus ipsius liberos , qui eum prædontbus antea « ibi belium gesserat, a prædonibus esse sublatos? Nam « quid eso osticose iocommodum, aique illam labem ai-« que ignomiolam relpublice querar, enum, propé la-« speciantibus vobis, classis ea cui cousui populi romani « prepositus esset , a prendonibus capta aique oppo essa s est? a (Cac. pro lege Monil. u. 31, 31, 33.)

« citoyens revêtus d'un caractère publie par « le neuple romain? Vous représenterai-je « que la navigation n'était plus libre pour les « négociants, pendant que douze faisceaux et « douze haches sont tombées avec les pré-« teurs Sextilius et Belliénus entre les mains a des pirates? vous rapporterai-je enfin la e prise de Cnide, de Colophon, de Samos, e et de tant d'autres villes des plus illustres. a pendant que vous savez que vos ports, el « des ports d'où dépend votre vie et votre a subsistance, ont été au pouvoir de ces mé-« mes ennemis? Ignorez-vous que le port de « Gaéte, si fréquenté, et alors rempli de 4 vaisscaux, a été pillé par les corsaires sous « les yenx d'un préteur du peuple romain? « que la fille de ce même Marc-Antoine qui « avait été chargé de leur donner la chasse a « été enlevée par eux de sa maison de Mi-« sene? Mais par quelles expressions asser a fortes pourrai-je déplorer la houte et le dés-« astre d'Ostie, lorsque, presque à votre « vue, une flotte commandée par un consul a « été vaincue, prise et coulée à fond par ces « misérables brigands? »

Ce détail ne laisse rien à désirer : seulement Plutarque nous fournit un trait remarquable de leur insolence à l'égard des Romaius, Lorsque quelqu'un pris par eux s'écriait qu'il était Romain, ils feignaient d'être effrayés et tremblants; ils se frappaient la cuisse, et se jetaient à ses genoux pour lui demander pardon. Puis, lorsqu'ils avaient obtenu leur grace, ils se mettaient autour de lui, le chaussaient, le revétaient de sa toge, afin, disaientils, qu'on ne fût plus exposé à le méconnaître; et après s'être longtemps joués de lui, ils plaçaient une échetle sur le bord de leur vaisscau en pleine mer, exhortant leur prisonnier à sortir, et à s'en aller où bon lui semblerait, avec une pleiue liberté; et, sur son refus, ils le jetaient à la mer.

> M. ACILIUS GLABRIO 1, G. CALPURNIUS PISO,

De tous les maux que faisalent les pirales ,

Ar. R. 685; av. J. C. 67.

celui qui excitait le plus de plaintes dans Rome, c'était sans doute la disette et la cherté des vivres : cet obiet ne peut manquer de remuer toujours vivement le peuple. Aussi la multitude recut-elle avec avidité la proposition que fit le tribun Gabinius de donner à Pompéé le commandement des mers pour les purger de cette peste, qui en interrompait tout le commerce. Le projet était utile eu soi, Mais le tribun qui le forma n'y fut point engagé par l'amour du bien public ; car e'était un mauvais citoyen, et un méchant homme, ainsi qu'il parattra par toute la suite de sa vie. Son but était de se gagner la faveur de Pompée, et de s'élever par son moyen, Il ne le nommait pourtant pas dans sa loi; mais la voix publique le désignait suffisamment; et la loi était dressée de façon à en faire, non un général, mais un monarque dans toute l'étendue de l'empire romain. « Gabinius proposait « qu'entre les personnages consulaires le peue ple en choisit un à qui il donnerait pour trois « aus le commandement sur toutes les mers e depuis les colonnes d'Hercule, et sur tou-« tes les terres jusqu'à cinquante milles de « de distance de la mer 1 »; ce qui renfermait la plus grande partie des pays qui obéissaient aux Romains, avec les plus puissantes nations et les plus grands royaumes. Il voulait « que celui qui serait élu pût se choisir quiuze e lieutenants parmi les sénateurs, pour les « différents départements dans lesquels il « jugerait à propos de les distribuer : qu'il « ent droit de prendre de l'argent à discré-« tion et dans le trésor publie, et entre les « mains des fermiers généraux : qu'ou lui « donnât une flotte de deux cents voiles, avec « le pouvoir de lever et des soldats et des ma-« telots en tel nombre qu'il jugerait néces-« saire. » Les sénateurs furent extrémement alarmés

de la proposition du tribun, qui visiblement leur donnait un mattre. Ils avaient souffert qu'une commission à peu près semblable fut attribuée <sup>32</sup>, quelques années auparaont, à Marc-Antoine. Mais ici la difference des personnes faisait une grande différence pour la

<sup>4</sup> Près de d'a-sept licues.

<sup>\*</sup> Vell. 11, 31,

chose même. Antoine n'était point capable de se faire craindre, quelque autorité qu'on lui confiât. Pompée, au contraire, armé une fois d'un commandement aussi étendu, ne pouvait plus être force de le quitter, et mettait la république en situation de n'avoir plus qu'une liberté précaire et dépendante de la modération et de la sagesse d'un de ses citoyens,

Aussi le soulévement fut-il général dans le sénat 1, si l'on excepte le seul César, qui autorisait dans Pompée l'exemple de ce qu'il souhaitait pour lui-même \*. Tous les autres sénateurs tombérent sur Gabinius avec tant d'animosité, que peu s'en fallut, si l'ou en croit Dion, qu'il ne fût tué sur la place. Il se sauva néanmoins; et le peuple, instruit de la violence que son tribun avait soufferte, s'irrita à son tour si furieusement contre les sénateurs, qu'ils furent contraiuts de se séparer. et de se mettre en sûreté par la fuite. Le consul Pison, duquel j'ai rapporté d'avance divers traits de fermeté et de courage, se signala dans l'affaire présente par-dessus tous les antres : et il se porta jusqu'à dire à Pompée « que, puis-« qu'il marchait sur les pas de Romulus, il « devait s'attendre à finir comme lui. » Il est bou de remarquer ici en passant que Romulus. qu'ils adoraient comme un dieu sous le nom de Quirinus 9, était, sous un autre rapport et comme rol, détesté du sénat, et passait pour oppresseur des droits de la patrie et de la liberté publique. Pison se vit exposé au même danger dout il menacait Pompée. La multitude s'attroupa autour de lui : et il aurait couru risque do la vie, si Gabinius, qui ne voulait pas se rendre odieux par un exeès aussi borrible que le meurtre d'un consul, n'eût retenu la fureur de la populace. Le sénat avait la ressource de l'opposition : et d'abord les neuf eollégues de Gabinius semblaient disposés à prendre ce parti; mais, le danger devenant de plus en plus sérieux, il n'eu resta que deux, L. Trébellius et L. Roscius.

Cependant arriva le jour auguel le peuple devait donner ses suffrages sur la lol proposée. Pompée joua sou personnage au mieux.

Plut in Pomp.

Bio et Plut. 3 Yoy. Hist. Rom., tome I. et il est à propos de s'y rendre attentif lci ; car tel qu'il paraîtra aujourd'hui, tel on le verra dans tout le reste de sa vie 1, toujours profondément dissimulé, et cachant son ambition sous un langage et des dehors modestes. Il souhaitait avec passion le commandement que lui destinait la loi de Gabinius, et on a tont lieu de penser que ce tribun ne l'avait proposée que de eoncert avec lui; mais il sentait qu'en témoignant désirer cet emploi, il s'attirerait l'envie, et qu'au contraire ce lui serait un houneur infini de n'avoir paru l'accepter qu'avec répugnance, et forcé par le consentement unanime de ses concitoyeus. Ainsi. comme c'était l'usage pour toutes les lois sur lesquelles le peuple devait délibèrer, que différentes personnes parlassent pour et contre, afin de faire connattre à la multitude les avantages ou les inconvénients de la proposition qui lui était faite . Pompée monta à la tribune aux harangues, et fit un discours dans lequel il affectait de montrer beaucoup d'éloignement pour le fardeau dout on voulait le charger.

Il n'allégua que de manyaises raisons, ses fatigues passées, par lesquelles il était, disaitil, épuisé, peudant qu'on le voyait plein de vigueur et dans la force de l'age, puisqu'il n'était alors que dans sa trente-buitième année. Il ajouta qu'il craignait l'euvie, et qu'il désirait le repos d'une vie tranquille et privée : beaux discours, auxquels personne n'était trompé! Enfin it observa que la république avait plusieurs autres sujets capables de la bien servir. Mais il se douna bien de garde d'eu nommer aucun, sous le prétexte spécieux de ne vouloir pas paraltre faire sa cour aux uns, eu blessant les autres. Gabinius fit aussi sou rôle dans cette co-

médie, et entreprit de réfuter Pompée. Il employa de grands principes, très-beaux en eux-mêmes, mais qui faisaient un contraste choquant avec le caractère de celui qui les débitait, homme pour qui le bien de la république était une chimére, et qui ne conn issait que ses intérêts. Il dit « qu'il serait à « souhaiter que dans un état l'on eût un grand « nombre de sujets d'un mérite supérieur ; a mais que, comme ils sont rares, forsque

<sup>1</sup> Dio.

« l'on est assez heureux pour en posséder un, « il faut le mettre eu place , il faut tirer du « service de lui quand même il ne le vondrait a pas. Car, ajouta-t-il, cette violence est « tout à fait avantageuse, et à ceux qui la « font, et à celui qui la souffre ; aux uns parce « qu'ils y gagnent la délivrance des dangers « qui les menacent, et à l'autre parce qu'elle « le met à portée de sauver ses concitovens . « pour qui il n'est point de zélé patriote qui « ne prodigue avec joie sa personne et sa vie. « Vous n'êtes point ne pour vous seul, disait-« il a Pompée, vous êtes né pour la patrie; a vous vous devez à ses besoins : et, quand « même vous devriez trouver la mort en la « servaut, il vous convient de ne point atten-« dre l'ordre de la destinée, mais d'aller au-« devant et de braver les hasards. » Ces maximes pe perdent rien de leur vérité pour être mises en œuvre par un Gabinius : mais il faut avouer qu'elles n'out guère de dignité dans sa bouche, et que l'usage moqueur qu'il en fait peut presque passer pour une espèce de profanalion.

J'ai dit que deux tribuns étaient résolus de s'opposer à la loi. Trébellius se leva pour parler : mais comme il vit que personne ne l'ecoutait, il déclara, en deux mots, qu'il défendait que les tribus fusseut envoyées aux suffrages. Gabinius était préparé à tout; ct, muni de l'exemple de Ti. Gracchus, qui autrefois avait destitué du tribunat son collègue M. Octavius. il eutreprit de traiter Trébellius de la même façon; et, au lieu d'envoyer les tribus aux suffrages touchant sa lor, it les fit opiner sur la destitution du tribun opposant. Trébellius tint ferme jusqu'à cc qu'il y eut dix-sept tribus qui eussent donné leurs voix contre lui : mais alors, voyant que, si la dix-huitième se joignait aux autres, il était perdu, il aima micux se désister de son opposition.

Roscius Othon 1, autre tribun, inlimide per le danger que venait de courir son colléque, et d'ailleurs ne pouvant vaincre par aucun effort de voir le tamulle affreux d'une si grande multitude, et si violemment agitée, leva deux doigts en l'air pour faire comprendre qu'il demandait que fon ne donnuit pas ce

commandement monarchique au seul Pompée, mais qu'on le partageat entre lui et un second. Le peuple comprit fort bien la pensée de Roscius; et l'indignation leur fit élever à tous un cri si effryable, que l'on rapporte qu'un corbeau qui volait au-dessus de l'assemblée en fut frappé comme d'un coup de tonnerre, et tomba au milieu de la place.

Il était inutile de tenter de nouveaux efforts. Cependant Hortensius et Catulus, soit qu'ils ne désespérassent pas de gagner au moins quelque chose, soit pour pouvoir se reudre à eux-mêmes le temoignage d'avoir fait ce qui était en eux dans une occasion qu'ils regardaient comme périlleuse pour la liberté, parlérent successivément contre la loi de Gabinius. On leur preta silence, le respect que l'on portait à de si illustres personnages avant disposé la multitude à les écouter. Jo donnerai ici quelques extraits du discours que Dion attribue à Catulus, parce qu'on y trouvera les vrais motifs qu'avait le sénat de résister à la loi, et exposés avec beaucoup de modération.

Il représenta d'abord qu'il ne convenait point d'accumuler les emplois et les houncurs sur la tête d'un même homme, « C'est que « chose, dit-il, contraire à nos lois, et l'ex-« périeuce doit nous en avoir assez fait cona nattre le danger. Cc sont les six consulats « de Marius, ce sont plusieurs années consé-« cutives de commandement prorogé à Sylla, « qui out inspiré à l'un ct à l'autre ces vucs e ambitieuses dont nous avons ressenti les a effets funcstes. Il n'est pas possible non-« seulement qu'un jeune hommo, mais que « les têtes les plus mûres et les plus sages, « lorsqu'elles ont goûté durant un trop long « temps de l'autorité, rentreut voloutiers « sous la puissance des lois. Ce n'est pas, e ajouta-t-il, que je prétende taxer Pompée : « je parle de la chosc en général. Or, soit « qu'on la considère comme un houneur, il « faut que tous ceux qui ont droit d'y aspirer « y parviennent à leur tour, car c'est en cela « que consiste l'égalité républicaine; soit « qu'on la considère comme un travail et une « faligue, il faut que tous portent leur part « du fardeau, car c'est là l'obligation com-« munc à tous les citoyens, »

t Plut. et Dio.

Le second motif allégue par Catulus n'est pas moins solide, « Vous avez, disait-il au « peuple, des magistrals et des généraux étaa blis par les lois. Vous avez des consuls, des « préteurs, et ceux à qui au sortir de ces « charges on en continuc l'autorité : convient-« il de les laisser tous oisifs pour Introduire « une nouvelle forme de commandement? « Pourquoi donc crécz-vous des magistrats « annuels? est-cc afin qu'ils se promènent « dans la ville avec leurs robes bordées de « pourpre? Prétendez-vous que revêtus du « seul nom de magistrats ils n'en fassent au-« cune fonction? Ne voyez-vous pas que par a cette conduite vous vous attirez leur haine, « et que vous donnez à tous ceux qui peuvent « aspirer aux charges un juste suiet de se « plaindre, si vous anéantissez les magistra-« tures établies par vos ancêtres, si vous ne « donnez aucun emploi à ceux qui sont créés a selon les lois, et que vous alliez chercher « un particulier pour lui confier une autorité « toute nouvelle, et dont il n'y a jusqu'ici « aucun exemple? »

Catulus proposa ensuite de partager le commandement entre plusieurs généraux. Mais ce plan , plus conforme sans doute à l'esprit du gouvernement républicain, était d'un autre côté moins avantageux pour l'objet que l'on avait en vue. Et, de plus, l'estime et l'admiration pour Pompée remplissaient entièrement l'esprit du peuple. Ce fut cette estime qui fournit à Catulus un dernier moven. Il dit au peuple en finissant : « Vous aimez " Pompée, et vous avez raison; mais votre « affection pour lui vous emporte au delà des « bornes. Vous le chargez de toutes les com-« missions les plus hasardeuses, vous l'expo-« sez à tous les plus grands périls. Si vous « venez malheureusement à le perdre, en qui « désormais mettrez-vous votre confiance ? Toute l'assemblée se récria : Ce sera en vous, Catulus 1. Cette réponse, si flatteuse, et qui marquait en même temps une résolution si déterminée, ferma la bouche à Catulus: et il descendit de la tribune aux harangues. Tant de contestations et de discours avaient consumé la plus grande partie de la journée. Ainsi Il fallut remettre à un autre jour la délibération du peuple et la conclusion de l'af-

faire. Pompée se retira à la campagne pour couvrir de plus en plus son jeu, et pour avoir l'honneur d'être nommé absent à un emploi d'une si grande importance. Quand il cut nouvelle que la loi était passée, il revint de nuit à Rome, afin d'éviser le concours de la multitude, et de ceux qui, venant le féliciter, lui auraient fait comme une entrée triomphante. Au point du jour il sortit de sa maison, offrit un sacrifice ; et le peuple s'étant assemblé , il obtint bien des choses qui ne lui avalent point été accordées par la loi, et doubla presque ses forces; car on lui décerna cinq cents vaisseaux, six-vingt mille hommes de pied, et cinq mille chevaux, vingt-quatre lleutenants généraux pris entre les sénateurs , deux questeurs, et six mille talents d'argent, c'est-àdire dix-huit millions de notre monuaie.

Le bruit seul de ce formidable appareil, et la terreur du nom de Pompée, commencèrent à produire l'effet que le peuple souhaitait, et lui donnérent lieu de s'applaudir du parti qu'il avait pris 1. Les pirates effravés n'osèrent plus faire leurs courses avec tant de licence; les vivres arrivèrent plus librement à Rome, et diminuérent de prix. C'est ce qui prouve évidemment que le plan de Gabinius était bien entendu pour remédier aux vexations des pirates. Mais les alarmes des sénateurs n'en étaient pas moins bien fondées. Ce n'en était pas moins une brèche de grande conséquence faite aux lois, et uu grand péril pour la liberté. C'est ainsi que souvent les choses humaines ont deux faces; ce qui opère et variété dans les sentiments, et perplexité. lorsqu'il s'agit d'en juger même sans passion.

Pompée ne perdit point do temps pour l'exécution de l'entreprise dont il était chargé, et il forna son plan en homme supérieur. Il partagea toule l'étendue de la Méditerranée en treise départements, préposant à chacun un ou deux de ses lleutenants généraux, à qui il donnait des valsseaux, et un nombre

<sup>1</sup> Cic. pro lege Monil. n. 50. -- Vell. n. 31. -- Plut. --

Cic. pro lege Manil. n. 41.
Flor. 11: 6. - Plut. - Applan. - Dio.

considérable d'infanterie et même de cavalerie. Ces lieutenants étaient tous égaux1, et avaient chacun le commandement en chef dans le département qui leur était assigné; et Pompée, comme roi des rois, selon l'expression d'Appien, présidait à tout et se portait vers les endroits où il jugeait sa présence nécessaire. Par cet arrangement les pirates n'avaient plus de retraite. S'ils échappaient à une escadre, ils tombaient dans l'autre; et ce qu'ils avaient une fois perdu d'espace était perdu pour cux sans retour, parce que les flottes qui les en avaient chassés gardaient toujours les derriéres, et les poussaient en avant vers l'orient de la Cilicie. Toute la flotte romaine ainsi distribuée ne peut, ce me semble. être mieux comparée qu'à une enceinte que l'on forme pour une battue, et au moyen de laquelle tout le gibier est forcé de se rassembler à l'endroit choisi par les chasscurs.

Pompée commenes, comme je l'ai déjà fait netudre, par le côté de l'Orciales. Son objet entandre, par le côté de l'Orciales. Son objet était de rétablir d'abord l'abondance dans la ville, et pour cela de délivre de la crainte des pirates les trois greniers de Rome, la spil nes tant de vigueur e fhi sì bien seconde par ses lieutenants, qu'en quarante jeurs toutes les mers depuis le déteroil jusqu'à la Gréce (grent parisitement libres, et qu'il n'y resta (grent parisitement libres, et qu'il n'y resta (jeur parisite qu'il n'y resta (jeur parisite qu'il n'y resta (jeur parisite qu'il n'y resta (jeur parisite) qu'il n'y resta (jeur parisite qu'il n'y resta l'orquée) qu'il n'y resta (jeur parisite qu'il restat (jeur parisite parisite qu'il restat (jeur parisite qu'il restat (jeur parisite l'abord) (jeur

Cependant le consul Pison, par un acharmemat d'opinistret que l'on ne peut excuser, empéchait ou retardait les levées de soldais et de mateois que l'on coutinuait tonjours. Ces chicanes obligérent Pompée de revenir à fonce. Il fut rey aver de sa pulsadissements incorpables; et le pespile alla au-devant de absence cât dé for tonque, au lim qu'elle n'avait été que de peu de jours. L'indignation au contraire était si vidente contre Pison,

' « T. la frumentaria subsidia reipublica. » (Cac. pro logo Monil. n. 31. ) qu'il ne s'agissait de rien moins que de le priver de consult, et Gabinius sait déjà sa loi toute prête pour en faire la proposition au peuple. Mais Pompée était troy sage pour pousser les choses à cette extrémité, et il n'en avait pas besoin. Le s'ents n'appuyait plus le cossul dans ses dernières démarches, et seprétait enfind de home grâc de cequ'il ne pouvait empécher. Ainsi Pompée, ayant eu pleino saifaction, repentit promptiemen de Rome, et alla s'embarquer à Brindes pour suivre et acherer son entreprèse.

Les pirates, à mesure qu'ils avaient cho oblighe d'abandomer différentes parties des mers, regagnaient la Cilicie, quil clait comme leur fort el leur crientite la plas assorte. Co fui vers ce côde que l'omprée diriges as courare, ce parties qu'il consideration de la comme de de pirates qui se rendirent à lui sur sa parole. Il en usa à l'égard de ses prisonniers avec beaucoup d'humanité et de célemence; il no leur fit aucun mai : et cette condaine ini facilie actriemement la victuire; car de toutes in extremente la victuire; car de toutes critant aves lieutenants, qu'il montraient plus de sérvirité.

Il tira encore un nouvel avantage de sa douceur. Ceux qui s'étaient trouvés si bien de s'Atre confiés à lui l'instruisirent des retraites des plus opiniàtres, de ceux qui, se sentant coupables de plus grands crimes que les autres. ne pouvaient espérer de pardon. C'est ainsi qu'il arriva jusqu'en Cilicie, toujours victorieux par la seule terreur de son nom, ou par la confiance qu'inspirait sa bouté. Les plus puissants des pirates s'étaient réunis pour se préparer à faire une vigoureuse résistance : et . après avoir retiré leurs femmes . leurs enfants, et tout ce qu'ils possédaient de plus précieux , dans des forts situés autour du mont Taurus, ils avaient équipé ce qui lenr restait de meitleurs vaisseaux, et ils attendaieut le général romain auprés de Coracésium, ville maritime de Cilicie. La bataille se donna; et Pompée, qui avait une flotte do soixante vaisseaux bien équipés et bien armés, n'eut pas de peine à vaincre les pirates. Ils se renfermérent dans Coracésium, et soutiurent un siège; mais enfin leur obstination fut obligée de céder ; ils prirent lo parti do se soumeltre, et livrèrent au vainqueur leurs : Appien, il avait fait plus de vingt mille pripersonnes, leurs villes, les Hes qu'ils avaient fortifiées, leurs arsenaux, leurs magasins; en un mot, tont ce qu'ils avaient en leur puissance. On trouva dans les places qu'ils remirent, une quantité prodigieuse d'armes, les unes déjà fabriquées, les autres que l'on travaillait actuellement : beaucoup de vaisscaux; dont plusieurs étaient encore sur le chantier ; des amas immenses de cuivre , de fer, de voiles, de cordages, de bois, en un mot . de toutes sortes de matériaux : et de plus un trés-grand nombre de prisonniers qu'ils tensient dans les chalnes, soit en attendant une forte rancon , soit nour en tirer du service par rapport à différentes sories d'ouvrages. Pompée délivra tous ces prisonniers, et les renvoya dans leur patrie, où plusieurs avaient été depuis longtemps pleurés comme moris, et trouvérent même des tombeaux vides, ou cenotaphes, que leurs proches leur avaient construits.

Ainsi fut terminée la guerre des pirates par la soumission de la Cilicie , le guarante-neuvième jour après le départ de Pompée du port de Brindes; en sorte qu'une aussi grande entreprise t, depuis son commencement jusqu'à son heureuse fin , n'occupa pas ce général pendant trois mois entiers. Et la victoire fut si complète, qu'au lieu que les Romains 1. peu de temps auparavant, vovaient des flottes de pirates devant Ostie, à l'embouchure du Tibre, il n'en resta plus un seul vaisseau dans tout l'espace de la Méditerranée, depuis le détroit jusqu'aux plages où cette mer se porte le plus avant vers l'orient.

Il s'agissait de rendre durable le fruit de cette victoire; et Pompée en vint à bout par une conduite également conforme à la bonne politique et à l'humanité. Dans ce grand nombre de vaisseaux qu'il avait pris, dont quatreviugt-dix étaient des vaisseaux de guerre, et. de plus, dans les places qui avaient appartenu aux pirates, au nombre de slx-vingts, selon sonniers. Il fallait déterminer ce que l'on ferait de cette multitude. Pompée n'eut pas même la pensée de les condamner à la mort. Mais d'un autre côté les relàcher, et donner à des hommes réduits à l'indigence et audacieux les moyens de se répandre de tous côtés, et de former des attroupements, c'était s'exposer au danger de voir renaître les maux que l'on avait eu tant de peine à finir. Pompée . dit Plutaque, fit réflexion que l'homme n'est ni féroce, ni insociable; que la violence est en lui un vice contre nature1, qui peut changer par le changement d'habitation et de genre de vie, puisquo par ces voies on apprivoise même les bêtes les plus farouches, Il résolut donc d'éloigner ses prisonniers de la mer, et de les transplanter dans les terres, pour leur y faire prendre le goût d'une vie douce et tranquille, en les accoutument à habiter dans les villes, et à s'occuper de l'agriculture.

Il en établit ptusieurs dans différentes villes de Cilicie, qui étaient presque désertes; et surtout dans celle de Soli, qui venait d'être ruinée par Tigrane, et qui, du nom de son restaurateur, fut appelée dans la suite Pompeiopolis. Il en transplanta aussi un nombre considérable en Achaic, où la ville de Dymé manquait d'habitants et avait un territoire considérable. Enfin il en envoya même quelques-uns en Italie dans le voisinage de Tarente: et l'ancien commentateur de Virgile donne lieu de penser que ce vicillard corycien\*, excellent jardinier, et si content de son sort, dont on trouve l'éloge au quatrième livre des Géorgiques, était du nombre de

ces pirates depaysés. Les Rhodiens eurent part à la gloire des Romains dans cette guerre ; ils leur fournirent des vaisseaux.

ε Εννούσας ούν, έτι φύσει μέν ανθρωπος ότι γέγουίν, ουτ έστιν άνώμερον χώον ευδ άμεκτον, άλλ efiernen, es nunia nupa piere gempiver, ebeer de nui romus nui Ciou peratobuic ifquepoorne, nui bepin, διαίτης ποινωνούντα πραυτέρας, έκδύεται το άγριου uni gudenin, eyme roue auspue nie pie urrupipere in the bulinous, and Con youter interests, overbiobly-THE IN MILEUR DIRES ARE YEMPYER.

\* Virg. Georg. sv, 125. - Flor.

<sup>·</sup> Cic. pro lege Manil, p. 37.

<sup>· «</sup> Ul vos, qui modò ante ostium Tiberlaum classem n hostfum videbatis, il nune nullem latra Oreani ostium « prædouum navem esse audiatis. » (Cze. pro fege Ma-

nil. n. 33 )

Pour ce qui est des licotienants de Pompée, il n'y en a acun dont les capiolis soient vrnus jusqu'à nous. Nous savons seulement que le docte Varron, 'lua d'entre eux, renouvels le projet de Pyrrius \*, et voulat anir par nu pont l'Italice et Espire. Il faut qu'il se soit distingné d'ailleurs par quelque grande et de belle action; car Pompée hai donne une couronne navale, houneur trés-rare parmi les rotre ceux qui ont joint le laurier militaire à la gloire pacifique des lettres.

Pompée paralt bien grand dans la guerro contre les pirates; et c'est, je crois, le plus bel endroit de sa vie. Mais nous l'allons voir bien petit dans les affaires de Crête 2. Q. Métollus, avant que l'on eût donné le commandement des mers à Pompée, avait été chargé, comme je l'ai dit, de réduire cette lle, et il s'acquittait de sa commission avec succès.- Il vainquit en bataille rangée Lasthégés, l'un des chefs de la nation. Il força le, principales villes de Créte, Cydonie, aujonrd'hui la Canée, Gnossus, Lyctus. Il obligea les auteurs de la guerre, Panarès, et Lasthénés lui-même, de se rendre ses prisonniers. Tont allait b'en. si sa rigueur contre les vaincus n'eût aigri les esprits des Crétois. Opiniatres par eux-mêmes. et soutenus d'un nombre de pirates, qui de longue main avaient des retraites et des intelligences dans l'île, et qui alors n'avaient plus d'autre ressource, ils se cantonnèrent en différentes places, et résistèrent avec vigueur. Ils firent plus. Comme ils entendaient vanter la douceur et la clémence de Pompée 3, ils lui envoyérent des députés en Pamphylie, où il était actuellement après avoir soumis la Cilicie, et lui firent déclarer qu'ils se reudraient à loi , prêts à exécuter tout ce qu'il leur ordonuerait.

Toutes sortes de raisons devaient empécher Pompée de se mèler d'une guerre commencée avant qu'il fût en autorité. La conquête de la Créte, trés-grand objet pour Métellus, était un si mince accessoire aux lauriers et à la gioire de Pompee, qu'il semble étonissa de qu'il pot en étre joinex. Mais, mabilier dominier seul , d'être le seul de qui tout de penall. à qui tous assessir recorns, il reportin. L'apprentier penall. à qui tous assessir recorns, il reporting chairen associés : il rétrivià à Mételles pour le déclaurée de considirer à leur faire les guerre, prétendant que se commission embrassait aucum point de cette lle qui fit déspiré de la mercum point de cette lle qui fit déspiré de la mercum point de cette lle qui fit déspiré de la mercum point de cette lle qui fit déspiré de la merte d'inquisse miller : effici ly everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquates miller : effic il y everye un de de riquate miller : efficie s'entre de de riquate miller : effic il y everye un de de riquate miller : effic il y everye un de de riquate miller : efficie s'entre de de riquate miller : efficie s'entre de de riquate miller : efficie s'entre de de riquate miller : entre de entre de riquate miller : entre de riquate entre de riquate miller : entre de entre de riquate miller : entre de riquate entre de riquate miller : entre de riquate entre de riquate miller : entre de riquate entre de ri

Métellus soutint son droit avec hanteur, et poussa ceux qui lni résistaient, sans s'embarrasser des ordres de Pompée, qu'il ne recounaissait point : en sorte que, par la plus siqgulière de toutes les aventures, on vit Octavius, commandant romain, s'enfermer dans une place avec des pirates pour soutenir un siège contre une armée romaine. Métellus n'eu battit pas la place avec moins de vigueur ; et. l'ayant forcée à se rendre, il envoya les pirates au supplice, et traita Octavius luimême avec le dernier mépris, lui représentaut l'indignité de sa conduite et de celle de son général, qui, pour satisfaire une basse ialousie, prevait sous sa sauvegarde les ennemis des dieux et des hommes.

Le dénouement de cette affaire fut le commandement de la guerre contre Mituridato. donné à Pompée par la loi de Manilius, dont nous allons parler dans le moment, Alors ce général , occupé de soins plus importants, négliges la Crète, et Métellus en acheva tranquillement la conquête. Cette ile. qui jusque-là n'avait jamais connu aucune domination étrangère, perdit ainsi sa liberté1, et subit enfin le joug que portait déjà presque tout l'univers. Les lois même des Crétois, ces lois tant vautées dans l'antiquité, furent abrogées en grande partie par les nouvelles lois que leur donna le vainqueur, qui remporta de rette expédition le surnom de Creticus, Pour le triomphe, il le lui fallut attendre longtemps. Les intrigues de Pompée et les chicanes des tribuns qu'il avait à ses gages .

<sup>1</sup> Plin. 14b. 3, cap. 11 et lib. 7, cap 30.

<sup>\*</sup> Freinshem. Supplem. Liv. zeviii, 81; zevix,1 et 47.

<sup>3</sup> Plut. et Diod.

<sup>3</sup> Strab. Ilb. 10, pag. 484.

reculérent le triomphe de Métellus de trois cons puts alarmé de la loi Manilius qu'il ne l'avait été de celle de Gabinius. L'interêt de Lacullus touchait les honnétes gens. Il était

M. ÆMILIUS LEPINUS 1.

Il est bon de se rappeler ici quelle était la situation actuelle des affaires de Mithridate. Ce prince, revenu des rudes coups que Lucullus lui avait portés, était rentré dans ses états, avait vaincu dans une action sanglante Triarins, lieutenant de Luculins : ct. toujours soutenu de Tigrane, il pouvait être regardé encore comme un ennemi redoutable. Pour ce qui est des généraux romains, Lucullus était révoqué, et d'ailleurs avait perdu toute autorité sur ses troupes. Marcius Rex en Cilicie, M. Acilius Glabrio en Bithynie, étaient des hommes de peu de mérite. Pompée était sur les lieux , ayant été amené en Asie par la suite de ses exploits contre les pirates. Tout invitait à emptoyer ce grand et heureux général pour terminer entin une guerre à la portée de laquelle il se trouvait, et dont on avait lieu d'espérer une gloricuse fin des qu'il en prendrait la conduite.

Le tribun Manilius 3, animé par les motifs que j'al expliqués ailleurs, proposa donc une loi qui ordonnait « qu'en laissant à Pompée « tout ce que la loi Gabinia lai avait déféré. « lo commandement des mers, les flottes, les « troupes, les tieutenants généraux qui lui « obéissaient , on y joignit le commande-« dement de la guerre contre les rois Mithri-« date et Tigrane, et les provinces qu'avaient « eues sous leurs ordres Lucullus, Marcius « Rex et Glabrio, » C'était , comme l'observe Plutarque, mettre au pouvoir d'un seul homme toute l'étendue de l'empire romain. Car cette nouvelle loi soumcttait à Pompée tout ce qui n'était pas compris dans la loi précédente, c'est-à-dire les pays places au cœur de l'Asie Mineure et tout l'Orient, a

Ou sent aisément que le sénat dut être en-

 An. R. 686; av. J. C. 66.
 Plut. In Pemp. — Appian. — Mithridet. — Die lib. 3

l'avait été de celle de Gabinius. L'intérêt de Luculius touchait les honnêtes gens. Il était visible qu'on lui arrachait, non pas le commandement d'une guerre, mais le triomphe sur des ennemis qu'it avait tant de fois vaincus. Ce n'était pas néaumoins ce motif qui faisait le plus d'impression sur les esprits. Pompée établi monarque, la république opprimée, la liberté détruite, c'étaient là les grands objets qui échauffaient le zèle des sénateurs. Aussi s'encourageaient-ils mutuellement à a'opposer à la tyrannie. Mais le peuple, dont Pompée était alors l'idole, voulait son élévation avec un tel emportement, qu'il y avait du péril à entreprendre de lui résister. Cette crainte réduisit le plus graud nombre au silence; et il ne s'en trouva que deux, Hortensius et Catulus, qui osassent élever leur voix, comme ils l'avaient déjà fait l'année précédente, eu faveur des ancieunes maximes du gouvernement. Its employèreut des raisons déjà usées, et dont le peuple, qui en était rebattu, ne se laissait nullemeut toucher : " en sorte que Catulus, voyant qu'il ne gagnait rien . s'écria avec la plus grande indiguation . et répéta plus d'une fois du haut de la tribune aux harangues, « qu'il ne restait de ressource « au sénat que d'imiter l'exemple que lui « avait autrefois donné le peuple, et de se re-« tirer sur quelque nouveau mont Sacré pour « squyer la liberté et les lois. » La loi de Manilius ne manqua pas néanmoins de partisans et de protecteurs, même parmi lea plus illustres membres du senat, Plusicurs consulairea, dont Servilius Isaurl-

La loi de Manilius ne manqua pas nâmomios de partissane et de protecteure se de protecteure momente du sénat. Plusieure consuliate, dout Servilius Sturi-cu est la plate celèbre: Cière, fooigner alle control de la plate celèbre: Cière, fooigner alle control de la composition de la composition de la composition de la composition du tribun. Nous avons le discours que concentrale ente de costion, et ja-cous francelement périe en cele cocasion, et ja-cous francelement qu'il est plus side d'y accommande les tales de l'oracter que les prins-couse francelement qu'il est plus side d'y accommande les tales de l'oracter que les prins-couse france me rigiuser que je n'ai garde de protecte pour modifie. Cel historiem est presque toujusts injuste dans ses jugements à t'empard de tous ceux qui es soud distingués par qui es soud distingués par

leur vertu dans les temps dont nous parlons. Mais il est ici bien difficile de laver Cicéron du reproche de n'avoir pas été assez fidèle aux maximes de l'aristocratie. Il avait le consulat en perspective, il y touchait presque; et c'était un puissant motif pour l'engager à se enncilier la faveur du peuple et à se faire un ami de Pompée.

Je suis pourtant persuadé que, si Cicéron ent regardé le projet de Manilius comme pernicieux à la république, il ne l'aumit jamais aponyé, quelque avantage personnel qu'il pût s'en promettre. Mais premièrement il était clair que donner à Pompée le commandement de la guerre contre Mithridate, c'était prendre la voie la plus courte et la plus sûre pour la terminer heureusement. En second lieu. Pompée s'était toujours montré si modeste et si éloigné d'une ambition tyraunique, que Ciceron comptait sans donte qu'il n'abuserait point de la puissance excessive qu'on lui mettait en main : et cette pensée sera vérifiée par l'événement. Enfin, outre les qualités guerrières, Pompée en avait d'autres très-capables de lui attirer l'estime d'un homme tel que Cicéron: un éloignement infini des concussions et des rapines, une grande douceur dans l'administration du pouvoir suprême, beaucoup d'attention à protéger les sujets de l'empire: qualités d'autant plus précieuses, qu'elles étaient alors plus rares; en sorte que Pompée n'était pas moins grand par les vices d'autrui que per ses propres vertus.

Cicéron a grand soin de relever par de magnifiques éloges ces vertus vraiment héroiques, et peut-être les seules dignes de ce nom. L'endroit est si beau et si propre à la matière que je traite, que je crois faire plaisir an lecteur de le lui présenter ici. L'orateur rappelle aux Romains qui l'écontaient la célérité de la victoire remportée sur les pirales. « rapidité prodigleuse, cette navigation dont « la vitesse paralt incroyable? Ce n'est point « assurément une force singulière dans les « rameurs , ni une habileté sans exemple dans « les pilotes , ni des vents d'une nouvelle es-« pèce, qui out porté Pompée en si peu de « jours aux extrémités les plus reculées, Mais « lout ce qui retarde les autres ne lui a ja-« mais fait perdre un instant. On ne l'a ja-« mais vu se laisser écarter de sa route, ni « par la cupidité , pour courir après une ri-« che proie; ni par l'amour des plaisirs, pour « se livrer à la volupté; ni par les délices des e plus beaux pays, pour y chercher un amu-« sement agreable ; ni par la gloire et la re-« nommée d'une ville célébre , pour aller la « visiter; ni enfin par la fatigue même, pour « se procurer un repos nécessaire. Sa mo-« dération va si loin, que les tableaux, les « statues et les autres ornements des villes « grecques, qui irritent la convoitise des aus tres, lui, il ne les a pas crus même dignes de « sa curiosité. Aussi tous les peuples le re-« gardent-ils aujourd'hui comme un homme « extraordinaire , qui ue leur a point été en-

e pertalerunt. Sed bæ ras quæ eæteros remorari solent,

e non retardirunt : non ayarlita ab instituto eursu ad

« prædam aliquam devocevij , non libido ad voluptatem,

e non amoraltas ad delectationem, non nobilitas urbis ad eognitionem , non denique labor ad quietem : pos-

e tremo signa, el labujas, enteraque ornamenta graco-

a rum oppidorum, que exteri tollenda esse arbitran-

e tur, ea sibi ilie ne visenda quidem existimavit. Itaqua a compre quidem pune in his focis Cn. Pompeium, sleut a aliquem non es hoc urbe missum, sed de cœlo delap-« sem intuenter. Nune deuique Incipiuut eredese fuisse « homines romanos hão quondam abstinentià ; quod jam « A quoi attribuez-vous3, leur dit-II. cette

n. 40, 41, 42.)

s « Quasi verò Ca. Pompeium non quam sais virtue tibus, tum etiam alienis vitiis magnum esse videa-« mus. » (Cie. pro lege Manil. n. 67. ) a Unde illam tantam celeritatem et tam ineredibi-

<sup>«</sup> lem eursam inventum polatis? Non enim lilum eximia e vis remigam , ant ars inaudita quædam gubernandi , e aul venti sliqui novi tam celeriter in ultimas terras

<sup>«</sup> nationibus exteris incredibile, ae falsò memoria prodi-« tum videbatur. Nune imperii nostris spiendor illis gen-« til-us lneet : nune intelligunt non sine caush majores e suos, lum quum bâe temperaniià maçistratus habebaa mas, servire populo romano, quam imperare allis, « maluisse. Jam verò ita faciles aditas ad cum privato-« rum . ita libera querimonia de aliorum injurils esse e dieuntar, at it qui dignitate principibus excellit, facilia tale par intimis esse videatur... Fidem verò ejus in'er « socios quantam existimari putatis , quam bostes ome nium gentium sancilesimem judiceverunt? Humania tate Jem igntà est, ut diffictie dieta sit, utrum bosics e magis virtutem ejus pugnantes timuerini, an mane snetudioem vieti dileserint. » (Cac. pro lege Manil.

« voyé de cette ville, mais qui semble être « descendu du ciel. C'est lui qui leur a appris à « se persuader qu'il y a eu autrefois des Ro-« mains de ce désintéressement tant vanté . « fait absolument décrédité maintenant parmi « les nations étrangères, et sur lequel on « suspectait la foi de nos annales. Aujour-« d'hui la justice de notre gouvernement « brille de tout son éclat à leurs yeux. C'est « aujourd'hui qu'ils comprennent que leurs « ancetres ont eu raison, lorsque nous avions « des magistrats aussi équitables et aussi mo-« dérès qu'ils voient Pompée, d'aimer mieux « se rendre sujets du peuple romain que de « commander aux autres. Que dirai-je de « son affabilité, qui ouvre toutes les entrées « anprès de sa personne à tous ceux qui ont « besoin de son scours, ou quelque plainte « à porter devant lui? Ce grand homme, qui « par son élévation l'emporte sur tous ceux « qui tiennent le premier rang dans l'univers. « par sa facilité semble s'égaler aux plus pe-« tits. Pour ce qui est de sa fidélité à ses en-« gagements, combien croyez-yous que s'y « reposent tranquillement vos alliés, puis-« qu'elle a paru aux ennemis du genre humain « une assuranco sacrée et inviolable? Enfin « son humanité et sa clémence est telle, qu'il « est difficile de décider si les ennemis ont « plus redouté sa vaillance dans les combats. « ou plus aimésa douceur après leur défaite, » Voilà de grands éloges, mais qui ne doivent

votta ce granda etoges, mais qui ne doivent pas cependant être soupconnes é reagération. L'histoire parle de Pompée comme fait ici son panegyriste; et cette considération est trés-puissante pour ecuers au moins Cicéron dans une démarche contraire véritablement au parti aristocratique, mais spécieuse, et même uille à bien des égarafs.

La loi de Mauliins passa, et mit Pompée au comble de ser vuux: il se vi féer par les suffrages de ses conciopens à une puisance preque égale à celle que Sylla vanis certaine par les armes ! Mais, porté par caractère, et accoutumé par me longue habited; usur d'une dissimulation profonde, lorque! In ceut cette nouvelle il feignit d'en être fort affligé. Ses amis s'empressaisent de lui cu témoiguer tentre de la company de la company de la contra par la company de la company de la company de la company de se mis s'empressaisent de lui cu témoiguer de la company de la company de la company de par la company de la company de par la company de la company de par la company de par

leur joie. Pour lui, fronçant le sourcil, et se frappant la cuisse : Je suis donc condamné , s'ecria-t-il , à des fatiques interminables! Ne vaudrait-il pas mieux pour moi être caché dans un état obscur que de ne cesser jamais de faire la guerre, et de me voir toujours surcharge d'emplois qui m'attirent l'envie. toujours prive de la douceur de vivre à ma campagne avec ma femme el mes enfants? Ce langage, si peu sincère, non-seulement n'imposait à personne, mais déplaisait à ceux même qui lui étaient le plus attachés, et qui savaient parfaitement qu'outre le plaisir de voir son ambition satisfaite, il trouvait icl un second sujet de joie dans la mortification qu'il causait à Lucullus. J'ai parlé ailleurs de tout ce qui se passa entro ces deux généraux. Ainsi je vais tout d'un coup mettre Pompée aux mains avec Mithridate.

Pompée ne trompa point les espérances que l'on avait conçues de lui; et la ruine de Mitrhidate fut l'affaire d'une campagne. Le général romain profita d'abord de la flotte nombreuse qu'il avait à ses ordres pour ôter toute ressource à l'ennemi du côté de la mer : et il borda de vaisseaux tontes les côtes, depuis la Phénicie jusqu'au Bosphore. Le roi de Pont. affaibli par les pertes qu'il avait faites, ne pouvait se soutculr que par le secours de ses allies ; et il comptait sur l'amitié de Phraate, roi des Parthes, et de Tigrane, roi d'Arménie. Pompée détacha de lui le roi des Parthes : et. par une circonstance tout à fait heureuse pour le progrès des armes romaines, le fils de Tigrane se révolta contre son père. Ce jeune prince était gendre de Phraate; et s'étant retiré chez son beau-père, il l'engagea à épouser sa querelle, et rentra en Arménie avec les Parthes. Ainsi Tigrane se trouva hors d'étai de secourir Mithridate, quand mémeill'aurait voulu; et de plus, il concut de violents soupcons contre lui, et se persuada que le prince rebelle qui était petit-fils du roi de Pout, était appuyé secrétement par son grand-père. Mithridate se trouva donc, seul, obligé de résister à toutes les forces des Romains, Il n'avait que trente mille hommes de pied et trois mille chevaux; et avec ses troupes il gardait l'entrée de son royaume, résolu d'éviter le combat, et de tâcher de couper les vivres

<sup>!</sup> Plut. Dio. - Appian.

à l'ennemi ; à quoi il espérait réussir d'antant | plus aisément, que tout le pays avait été ravagé par Lucullus.

Pompée se mit promptement en marche ponr aller à lui, avant grossi ses forces de presque tontes celle que Lucullus avait commandées, et en particulier des légions de Fimbria. En partaut il dépêcha Métrophane à Mithridate pour sonder les dispositions de ce prince, et voir si on pourrait l'amener à se soumettre. Mithridate ne refusa point d'entrer en négociation, et envoya de son côté des ambassadeurs à Pompée. Mais les conditions proposées par le général romain furent étrangement dures. Il exigenit que Mithridate livrât tous les transfuges, et se rendtt lui-même à discrétion. Ce prince était trop fier pour ne pas rejeter avec indignation l'article qui le regardait. Il u'avait garde de se déshonorer par une si honteuse bassesse. Mais les transfuges, qui avaient vu partir et revenir les ambassadeurs, et qui se doutérent ou furent instruits de ce qui se proposait par rapport à eux, se soulevèrent, et entrainèrent dans leur mecontentement les troupes nationales, qui sentaieut le besoiu qu'elles avaient de ces étrangers. La sédition fut portée si loin, que Mithridate courut risque de sa personne. Il apaisa uéaumoins les esprits, en protestant qu'il ue livrerait jamais aucun de ceux qui lui avaient rendu service, et même que iamais il ne ferait de paix avec les Romains; qu'il nourrirait toujours contre eux une haine implacable, et leur ferait une guerro éternelle. Il ajouta que les ambassadeurs qu'il avait envoyés à Pompée étaieut moins des ambassadeurs que des espions, et qu'il n'avait point en du tout la pensée de traiter sérieusement de paix.

Cependant Pompée arriva, et se disposa d'abord à l'attaquer. Mais, ne voyant pas jour à le déloger aisément des postes qu'il avait occupés, et craignant la disette, il se rabattit sur la petite Arménie, qui, étant dégarnie de troupes, lui offrait une facile conquête. Mithridate, à qui appartenait cette province, fut obligé d'y suivre l'enuemi; et il se campa avantageusement sur une hauteur, dont l'accès était difficile et le mettait en état de n'être point porcé à combattre. Là ce prince bien retran- son camp : en sorte que Pompée ne pouvait

ché et tirant ses vivres commodément de ses derrières, pendant qu'il faisait battre la plaine par sa cavalerie et enlevait souvent les convois des ennemis, aurait pu donner bien de la peine à Pompée. Mais il quitta ce poste, parce qu'il y manquait d'eau. Ce fut une faute. Il no l'eut pas plus tôt abandonné, que Pompée s'en empara, et la verdure dont la colline était coucouverte avant fait conjecturer au général tomain qu'il devait s'y trouver des sources, il fit creuser des puits, qui se remplirent d'eau, et en fournirent en abondance à tout le camp. La nature du pays, qui était couvert et coupé

de vallons, fit naître à Pompée l'idée d'une embuscade. Elle lui réussit. La cavalerie de Mithridate se laissa attirer assez loin pour être enveloppée et prise en queue par un gros de Romains, qui avait été caché à ce dessein dans un vallon. Elle y périt presque tout eutière: et ce fut une grande perte pour le roi de Pont. qui en tirait beaucoup de service, et qui jusqu'alors avait eu par cet endroit la supériorité sur les Romains.

Le succès du premier combat livré par Pompée peut être regardé comme avant décidé de la victoire : car de ce moment les Romains eurent plus de facilité d'amener des vivres dans leur camn; et en même temps ils en deviurent plus hardis à harceler et à fatiguer l'armée de Mithridate, qui se trouvait destituée du secours de sa cavalerie. Ce prince s'obstinaît à refuser le combat. Pompée entreprit de l'enfermer par des lignes de six ou sept lieues d'étendue, et fortifiées de redontes d'sepace en espace. Mithridate demeura ainsi comme assiégé pendant quaraute-cinq jours. Enfio, pressé par la disette, vovant que Pompée soumettait tout le pays des environs, apprenant qu'il lui veuait des renforts considérables, il fut réduit à songer à la fuite. Il s'arrangea habilement pour l'exécution de ce desseiu, et trompa la vigilance de Pompée. Il partit pendant la nuit, et laissant des feux allumés daus sou camp, et après avoir pris la précaution barbare de tuer les malades et les blessés.

Dès le leudemain Pompée se mit à sa poursuite Mais Mithridate ne marchait que de nuit, et le jour il se tenait bien enfermé dans altaquer pendant le jour un ennemi qui ne se montrait jamais alors en campagne; et d'un autre côté il n'osait engager un combat nocturne parce qu'il ne connaissait point les lieux. Il fut pourtant obligé de prendre ce dernier parti- lorsqu'il vit que le roi de Poutaffait passer l'Euphrate et entrer dans le royaume de Tigrane. Comme il était instruit de la route que les eunemis devaient tenir, il fit une marche forcée et secréte en même temps, au moven de laquelle, les ayant passés pendant le jour il vint se poster sur leur chemin dans un endroit où il trouva quelques hauteurs, qui devaient donner à ses troupes de l'avantage

dans le combat. Mithridate était si mal servi en espions. qu'il ne sut rien de cette marche de Pompée; et ses troupes étant parties sur le soir à l'ordinaire, moins attentives et moins sur leurs gardes que jamais, parce qu'elles comptaient se trouver bientôt en pays de sûreté, vinrent donner imprudemment dans l'armée romaine. On peut juger quelle fut leur surprise et leur effroi; et Pompée prit soin d'achever de les troubler en faisant sonner la charge par toutes les trompettes ensemble, et en ordonnant à tous ses soldats de jeter de grands cris. En même temps une nuée de traits de toute espéce partit de dessus les hauteurs occupées par les Romains, et mit le désordre et la confusion dans une armée qui, étant arrangée pour la marche et non pour la bataille, se trouvait attannée subitement pendant les ténébres. et ne voyait pas même ses ennemis.

Le mal devint encore plus grand lorsque les Romains, après les premières décharges, vinrent s'approcher en bon ordre de ces troupes dejà à demi vaincues. La lumière de la lune, qui s'éleva en ce moment, réjouit un peu les barbares; et ce fut au moins pour eux une consolation d'apercevoir ceux qui les attaquaient. Mais leur joie fut courte, et cette lumière leur fut plutôt nuisible qu'avantageuse : car, comme la lune était fort près de l'horizon, les corps des Romains, qui l'avaient à dos, jetaient une ombre très-grande devant eux; ce qui trompait les soldats de Mithridate, en sorie que, prenant les ombres pour les corps, ils perdaient presque tous leurs coups, pendant que les Romains voyaient nellement et distinctement leurs ennemis, sur le visage desquels la lune donnaît en plein. Un combat si inégal ne put pas durer longtemps. Bientôt les barbares prirent la fuite et se dispersèrent, laissant plus de dix mille des leurs sur la place. Le nombre des prisonniers ne fut pas beaucoup moindre.

Mithridate, lorsqu'il vit la déroute de son armée, songea à se mettre en sûreté, et avec huit ceuts chevaux il se fit jour à travers les Romains. Cette escorte ne l'accompagna pas longtemps; et tous s'étant dispersés, il se trouva réduit à fuir lui quatriéme. Entre les personnes qui s'attachèrent à lui fidèlement dans cette fuite était Hyspicratée, l'une de ses concubines, femme d'un mâle courage, et que, par cette raison, le roi nommait Hipsicrate. ce qui est un nom d'homme dans la langue grecque. Cette femme ne le quitta point ; et , vêtue en cavalier persan, bien montée, nonseulement elle résista à la fatigne par rapport à elle-même, mais c'était elle qui prenait tous les soins nécessaires et de la personne de Mithridate et de son cheval.

Ce prince recueillit sur sa route environ trois mille hoannes de pied et quelque cavalerie étrangère ; et avec cette troupe Il arriva à un fort appelé Synoria, qu'il avait fait construire sur les frontières de la grande Arménie. C'était un des lieux où il renfermait ses trésors. Il y prit six mille talents (dix-huit millions), provision bien utile à un prince fugitif. Pour ce qui est des riches habillements qu'il v trouva, il les distribua à ses amis : et il leur donna aussi à chacun du poison, afin qu'ils fussent maltres de leur sort, et qu'ils pussent s'empêcher, s'ils craignaient moins la mort que la honte, de tomber vivants au pouvoir des Romains.

Son dessein était de passer dans la grande Arménie , et de chercher un asile auprès de Tigrane, Mais l'Arménien, aigri par les soupcons dont f'ai parlè, et d'ailleurs trop peu génèreux pour se charger de la défense d'un maiheureux ami, fit arrêter les courriers que Mithridate lui avait envoyés pour lui demander la permission d'entrer dans ses états; et il se porta même jusqu'à metlre sa tête à prix, promettant cent talents à quiconque la lui ap-

porterait.

Mithridate, se voyant privé de toute autre | ressource que celle qu'il pouvait trouver en lui-même, se résolut d'abandonner ce qu'il était hors d'état de défendre; et, laissant au vainqueur le royaume de ses péres, et toutes les conquêtes par lesquelles il l'avait arrondi, il prit son parti de tenter la dernière espérance qui lui restait en se retirant au Bosphore, où régnait son fils Macharés, Les ennemis étalent maltres de la mer. Alnsi Mithridate ne pouvait aller au Bosphore que par terre; et le chemin était capable d'effrayer le courage le plus hardi, tant par sa longueur que par les obstacles d'un climat sauvago, et habité par des peuples belligneux, dont la plupart n'avaient pas lieu de lui vouloir du bien. Rien ne rebuta ce prince. Il gagna les sources de l'Euphrate, passa le Phase, et vint à Dioscurias sur le Pont-Euxin, où il séjourna pendant l'hiver. De là il se mit en route lorsque le printemps commençait, et arriva enfin au Bosphore, ayant vaincu toutes les difficultés, tant celles que lui opposait la nature du pays même que celles que lui suscitérent les barbares qui l'habitaient. Sa patience infatigable d'une part, et, de l'autre, tantôt la terreur de son nom, tantôt la force des armes, lui ouvrirent tous les passages,

Pompée envoya d'abord de la cavalerie et quelques troupes armées à la liègre pour le poursuivre. Mais lorsqu'il appril que ce prince avait passé le Phase, il renonça à l'expérance de l'Auténidre; et il fonds dans le lieu où il Fravit viaine une ville qu'il appela. N'expéria, c'est-à-cire ville de la virtoire. Il y deposa ce vitent, ou estropies de leura blasvers, auxquels se joignirent quedques familles du pays, cett ville devint considerable dons la suite. Cett ville devint considerable dons la suite.

Ce fut alors que le fils de Tigrane vint dans le camp des Romains. Ce jeune prince restait seul à son père de troß fils qu'il avait eus de Cléopatre, filte de Milhridate. Tigrane avait fait mourir les deux autres : le premier vi parce qu'il s'était révollé; le second, pour mue preuve d'ardité et de mauvais cour qu'il lui avait donnée dans une aventure de chasse, car, le roi étant lombé de cheval; ce fils non-

seulement avait paru peu touché de cet accident, mais sur -le-champ, supposant son père mort, il avait ceint le diadème. Le troisième, a u contraire, qui est celui dont nous parlons, et qui se nommait Tigrane comme son père, avait couru à lui, l'avait aidé a se relever; et le vieux roi, sensible à cette marque d'amité de son fils, lui avait donné en récompense une couronne.

La fidélité de ce fils et son attachement pour son père ne furent pas de longue durée, Bientot séduit par les conseils de quelques seiqueurs arméniens mécontents du gouvernement, et encore plus par sa propre ambition. il se révolte, assemble des troupes, et fait ouvertement la guerre à son père. Vaincy par lui, il se retira, comme je l'ai déjà dit, auprès de Phraate, rol des Parthes, qui venait de succéder à Sinatruce, Ce roi , son beau-père. non-seulement le recueillit, mais, comme il était gagné au parti des Romains par Pompée, de concert avec ce général il remena lo jeune Tigrane en Arménie à la tête d'une armée considérable, et vint mettre le siège devant Artaxate : car le roi d'Arménie avait cédé au torrent, et s'était retiré sur les montagnes, Artavate était une place bien munic et bien défendue. Ainsi, comme le siège tirait en longueur, Phraate, appelé ailleurs par le besoin de ses propres affaires, retourna dans son royaume. Le vieux Tigrane ne vit pas plus tôt son fils seul et destitué des principales forces des Parthes, qu'il vint tomber sur lui, et le vainquit une seconde fois. Le jeune prince pensa d'abord à aller joindre Mithridate son grand-père : mais, avant appris qu'il avait été lui-même vaincu par les Romains, et qu'il avait plutot besoin du secours des autres qu'il u'était en état d'en donner, ce fils rebelle n'eut d'autre ressource que de se jeter entre les bras de Pompée.

Il lui servit de gulde pour entrer en Arménie et, prince aussi aveugle que lls dénature, il introduissit ainsi tantol les Parthes, lantol les Romains, dans son propre héritage, détruissant lui-même ses espérances, et livrant en proie des états dont il allait bientôt devenir le possesser légitime, s'il et eu assez de palience et de modération pour attendre la mort d'un per déjà avancé ne ga. Cout cé-

<sup>1</sup> Applan.

dait à Pompée, et Tigrane effrayé ne songea qu'à apaiser un si redoutable ennemi. Il commenca par lui livrer les ambassadeurs de Mithridate qu'il avait à sa cour. Il lui fit faire aussi des propositions de paix , mais qui furent traversées par son fils : en sorte que Pompée avançait toujours et avait déjà passé l'Araxe 1. Alors le vieux rol , réduit à l'extrémité, d'aillenrs entendant faire de grands éloges de la douceur et de la clémence de Pompée, prit une résolution pen généreuse, mais peut-être la seule utile dans la triste extrémité où il se trouvait. Il recut garnison romaine dans Artaxate, et il se mit lui-même en marche avec les principaux seigneurs qui lui étaient encore restés fidèles, ponr aller se jeter aux pieds du vaiuqueur et se remettre à sa discrétion. Il prit pour cette humiliante cérémonie un équipage qui tenait le milieu entre sa grandeur passée et son abaissement présent. Il quitta sa tunique mi-partie de blanc, et la casagne de pourpre; mais il garda la tiare et le diadéme, voulant paraître en roi suppliant qui mérite des égards en même temps qu'il excite la com-

Le camp des Romains était éloigné d'environ seize milles, Lorsque Tigrane approcha, il vit venir au-devant de lui quelques officiers que Pompée lui avait envoyés par honneur. Mais à l'entrée du camp deux licteurs lui ordonnèrent de descendre de cheval, en lui disant que jamais étranger n'était entre à cheval dans un camp romain. Tigrane était trop abattu pour sentir cette humiliation. Il obéit, et même donna son épèe à ceux qui gardaient les portes. Il fit plus : après avoir traversé à pied tout le camp romain, lorsqu'il se vit près de Pompée il ôta sa tiare, et voulut la mettre aux pieds du vainqueur, et se prosterner lâchement lui-même. Mais Pompée l'en empêcha en lui prenant la main, et le fit asseoir à sa droite, avant à sa gauche le jeune Tigrane.

Le roi d'Arménie conserva néanmoins quelque air de dignité dans le discours qu'il tint à Pompée, pendant que sa conduite était si pleinc de bassesse <sup>9</sup>. Il lui dit « que jamais il « ne se serait résolu pour tout autre que pour

passion.

e lui à la démerche qu'il vensit de faire; maisqu'il ne poernit der hooteux d'êter histerqu'il ne poernit der hooteux d'êter histerplere de minore \*, et que ce n'étilo pionit e e de dehonourer que de se soumettre à ceul « que la fortune avait devé au-dessus de tout « le reste des mortels \*, » Pomper érponit a complaiment latteur en consolant le milheureux prince, et se l'assurant qu'il d'annitpas lieu de se platient de son seri, qu'il ne passitude de la complaire de son seri, qu'il ne proprie de la complaire de son seri, qu'il ne l'annité de liste montine. Il tirrité ensuire à souper aure son fils.

per avec son inst.

Le jeune Tigmen e visait point du tout content de ce qui se passit. Il point qu'il était ai duit d'étre sin jeur le Romains en possession sinsi d'étre sin jeur le Romains en possession de la contract de la contract de la contract choses ne tournisent point au gré de ser veux , la plus indécente et la plus folte. Il ne se leva point quandi vii s'on pêre arriver, et, ne lui donna sucun témoignage ni d'amilé ni de respoint quandi vii s'on pêre arriver, et, ne lui donna sucun témoignage ni d'amilé ni de resporte. Il refusis d'alfre au souper où il était invité avec lui; et il ne ménagea pas méne, se c général ne lui donnait point satisfaction, il se c général ne lui donnait point satisfaction, al sersait troverse quelque surbe par qu'il s'enia sersait troverse qu'elle surbe par qu'il s'enia sersait proverse qu'elle s'enia sersait troverse qu'elle surbe par qu'il s'enia s'enia

mieux servi. Ce langage et ces procédés n'étaient pas propres à le conduire à son but. Aussi, le lendemain, Pompée, ayant tenu un grand conseil où il appela le père et le fils pour les entendre contradictoirement, prononça son arrêt, par lequel il laissait au vieux Tigrane le royaume de ses péres. En même temps, pour faire valoir sa clémence et pour rejeter sur un homme qu'il haissait toutes les plaintes que Tigrane pourrait se trouver en droit de faire, il aiouta « qu'il n'ôtait rien au roi d'Ar-« ménie : que si ce prince perdait la Syrie, la « Phénicie, partie de la Cilicie, la Galatie et « la Sophène, c'était à Lucullus qu'il devait « s'en prendre, c'était par Luculius qu'il en « avait été dépouillé. » Il le condamna seulement à payer aux Romains six mille talents,

<sup>1</sup> Plut. et Dio.

<sup>9</sup> Vell. 11, 37,

<sup>\* «</sup> Non esse lurpe ab eo vinci, quem vincere esset « nefas; neque el inhonesté aliquem submitti, quem « fortuna super omnes extudisses » ( Vell. )

<sup>1</sup> Plut, et Dio.

Pour ce qui est du jeune Tigrane, il déclara qu'il lui donnait la Sophène pour y règner en toute souveraineté, lui assurant de plus la succession de son père.

Le vieux roi fut très-content de ce jugement. Devenu aussi bas dans sa disgrace qu'il avait été fastueux et insolent dans sa bonne fortune, il regardait comme un don tout ce qu'il plaisait au vainqueur de tui laisser. Et se voyant salué roi par les Romains, il en fut si transporté de joie, qu'il promit de donner une demi-mine 1 à chaque soldat, dix mines 1 anx centurions, et un talent 5 aux

Son fils ne se comporta nas de même: et il

n'eut point de repos qu'il n'eût force Pompée à tui faire sentir tout le poids de sa colère. Il prétendit que les trésors royaux qui étaient dans les châteaux de la Sophène lui appartenaient. Le père les revendiqua; et Pompée jugea en sa faveur, parce qu'il n'avait pas d'autre moven d'être pavé des six mille talents auxquels il avait imposé le roi d'Arménic. Le jenne prince, de plus en plus mécontent, voulut s'enfuir; et Pompée, qui en fut averti, le fit alors garder à vue. Il envoya ordre en même temps aux gouverneurs des ehâteaux où étaient déposés ces trésors, de les remettre au vieux roi. Mais ils refusèrent. disant qu'ils ne pouvaient s'en dessaisir que aur les ordres du jeune Tigrane, à qui le pays appartenait. Pompée prit donc le parti d'envoyer le prince lui-même aux portes des châteaux ponr donner les ordres de sa propre bouche. Cette démarche fut encore inutile: les gouverneurs, qui étaient sans doute d'intelligence avec le jeune Tigrane, répondirent que leur maître n'était pas libre et que c'était malgré lui qu'on le faisait agir et parler. Il est inntile de vouloir lutter par adresse contre une force majeure. Tous ces subterfirmes n'aboutirent qu'à faire mettre le jeune Tigrane aux fers. Il fallut donc enfin obéir. Les trésors furent livrés au vieux roi " : il paya les Kx mille talents; et Pompée, selon sa pratique

constante, fit remettre cette somme entre les mains du questeur, qui en chargea ses re-

Tigrane, avec ces trésors 1, acquitta aussi les promesses qu'il avait faites aux officiers et aux soldats de l'armée romaine : el toute sa conduite fut si agréable à Pompée, que, peu de temps après, ce général le déctara allié et ami du peuple romain ; et pour le délivrer une bonne fois des chagrius et des inquiétudes que lui donnait son fils, il fit garder ce ienne prince dans les chaînes, et se résolut de le traasporter à Rome et de le mener en triomplie. Phraate, son beau-père, s'intéressa inutilement pour lui. Pompée répondit aux ambassadeurs que le roi des Parthes lui envoya pour le redemander, qu'un père avait plus do droit sur son fils qu'un beau-père sur son gendre; et sur la proposition que le même roi. lui fit faire de convenir que l'Euphrate servit de bornes aux deux empires, le général, sans vouloir entrer dans aucune discussion, et parlant en homme qui donne la loi, dit qu'il ne connaissait de bornes que le droit et la justice.

Ariobarzane profita du malheur du jeuno Tigrane. Ce roi de Cappadoce, toujours fidète aux Romains, à qui il devait son élèvation, avait été le jouet de leurs ennemis, chassé, puis rétabli, chassé de nouveau, tantôt par Mithridate, tantôt par Tigrane. La fuite et la ruine des affaires du roi de Pont, et la paix faite par les Romains avec le roi d'Arménie. l'affermirent dans ses états. Pompée même. en récompense de sa fidétité, lui donna la Sophène, qu'il avait destinée d'abord au prince d'Arménie.

Ariobarzane et son fils donnérent alors " ù l'armée romaine un spectacle bien différent de celui que lui avaient donné les deux Tigranes. Le roi de Cappadoce était venu au camp de Pompée; et, pendant que ce général était sur son tribunal 3, lui, il était assis à côté sur une chaise curule. Mais il aperçut son fils placé auprès du bureau d'un greffier. La tendresse de ce père ne put supporter de voir son fils

a Vingt-cinq francs. == 48 fr. E. B.

<sup>\*</sup> Cinq cents francs. = 958 fr. E B

<sup>4</sup> Yell. III. ROM. HIST.

<sup>3</sup> Trois mille livres. = 5.750 fr. E. B.

Plot. et Dio. 1 Ussérius reniet ce fait à l'année suivante, et an séjour que Pompée fit dans la ville d'Amisus,

<sup>3</sup> Val. Met. 16. 5, cap. 7.

tenir une place si peu convenable à son rang. Il descendit, et alla lui ceindre le diadème, et l'exhorter à prendre la place qu'il venait de quitter. Le fils, combattant par son respect contre la tendresse de son père, versa des larmes, laissa tomber le diadème, et ne voulut point se rendre, quelques instances qui lui fussent faites. Ainsi ', par un événement qui semblerait incroyable, celui qui quittait une couronne était plein de joie, et celui à qui on la mettait sur la tête était plongé dans une tristesse amère. Quel combat l et qui peut ne pas en être attendri et charmé, même au simple récit? Il fallut que l'autorité de Pompée intervint pour terminer une querelle si singulière. Il confirma le jugement du père, et ordonna au fils d'obèir. C'est la seconde fois à que la Cappadoce nous fournit un si bel exemple.

\$ II. - POMPÉE S'AVANCE VEES LE CAUCASE, ET DÉ-PAIT LES ÂLBANIENS, ÎL DÉPAIT AUSSI LES ÉBÉRIENS. ARRIVÉ A L'EMBOUCHORE DO PHASE. IL REVIENT EURSES PAS PAR L'ALBANIE. NOOVELLE VICTOINE REMPONTÉE PAR LUI SUR LES ALBANIENS. ON A DEI FAUSSEMENT QU'IL S'ÉTAIT TEOUVÉ DES AMAZONES A CETTE BATAILLE. POMPÉE ÉVITE D'ENGAGES UNE GUERRR CONTER LES PARTHES. SAGESSE RT RE-TENCE DE POMPÉE. STRATONICE, MÈRE DE XIPHA-RESERVOR A POMPÉR ON CRATEAU BONT PLUE AVAIR I A GAMDE AVENTURE DE PROF DE STRATONICE GA-NÉROSITÉ DE POMPÉE. MÉMOIRES SECRETS DE MI-THRIDATE. RECUEIL D'ORSERVATIONS SUR LA MEDE-CINE PAIT PANOEDRE DE CE PRINCE, REGLEMENT DE POMPÉE PAR RAPPORT AUE ÉTATS DONT MITHEI-DATE AVAIT ÉTÉ DÉPOUILLÉ. POMPÉE PASSE EN SYRIE. ETAT ACTUEL DE CE ROVAUME. POMPÉR LE RÉDUIT EN PROVINCE ROMAINE. ROSS DE COMA-GENE. MITHEIDATE, ARRIVÉ AC BOSPHORE, FAIT TERR SON FILS MACHARES. JUSTICE BITABRE DE MI-THEIDATE. IL PAIT ÉCORGE XIPHARES, IL ENVOIR THE AMBASSAGE A POMPÉE SANSPECIT. NOUVEAUS PRÉPARATIFS DE MITHEIDATE. ÎL PENSE A MARCHEE VERS L'ITALIE PAR TERRE. MURMURE DE SES TROU-PES. PHARNACE I ES SOULEVE CONTRE SON PERE. LA RÉVOLTE DEVIENT GÉNÉRALE. MITURIDATE EST AS-SIÉGÉ DANS LE CHATEAU DE PANTICAPÉE. ÎL FAIT DES IMPRÉCATIONS CONTUE PHARNACE. SA MORT. JEGEMENT SUR SON CARACTERE ET SON MÉRITE Pompée apprend dans les plaines de Jéricho La MORT DE MITHEIDATE. ACTIONS DE GRACES AUE DIECK DANS ROME. HONNEGE SINGULIEE PÉCEENÉ A POMPÉE. POMPÉE ASSUNE LA TRANQUILLITÉ DE LA STRIE. TROUBLES DANS LA JUDER A L'OCCASION DE LA SECCESSION AO TEÔNE DISPUTÉE ENTRE HIRCAN ET ARISTORULE. EXEMPLE ADMIRABLE D'UN ESPRIT DE DOCCECE ET DE CHARITÉ FEATEENELLE DANS UN JULY NOWNE ONICE POMPER, PANDRARLE A HYR-CAN ET IERITÉ PAR ARISTORULE, MARCHE CONTRE JÉROSALEM, ÎL SEMPARE DE LA VILLE, ET ASSIÉGE LE TEMPLE. PRISE DE TEMPLE, CONSTANCE RELI-QUECSE DES PERTIES JUIES. POMPÉE ENTRE DANS LE SAINT-DES-SAINTS, CONDUCTE GÉNÉREUSE DE PON-PÉE. RICHESSE ET INSOLENCE DE DÉMÉTRICS SON AFFRANCIII. INDULGENCE EXCESSIVE DR POMPÉE A L'ÉGARD DE CEUX QU'IL AIMAIT. ÎL VIENT A AMISUS. OU IL RECOIT LE CORPS DE MITHEIDATE. ÎL CONFIRME A PRIARNACE LA POSSESSION DE ROYAUME DE BOS-PHORE. SON RETOUR. CONSIDÉRATION PARTICULIÈRE QU'IL TÉMOIGNE AU PHILOSOPHE POSIDONIUS. IL APPEARD I A MARY ASSE CONDUCTE DE SA TEMME ME-CIA TT LA PÉRTRIE SES MAPIAGES

Pompée, ayant ainsi réglé toutes les affaires des pays au milieu desquels il se trouvait, songea à poursuivre Mithridate; et, laissant Afranius avec quelques troupes en Arménie 1, il s'avanca vers le Caucase, et se prépara à traverser toute cette bande de terre qui est située entre le Pont-Euxin, à l'occident, et la mer Caspienne, à l'orient, Il trouva des obstacles. surtout de la part de deux nations puissantes et belliqueuses, les Albanieus et les Ibériens : et il n'eut pas moins à se précautionner contre leurs ruses et leurs perfidies, qu'à combattre leurs forces, qui étaient considérables. Il vainquit d'abord en bataille rangée quarante mille Albaniens, près du fleuve Cyrus, Cette victoire fut remportée par les Bomains pendant les tours des Saturnales, c'est-à-dire après le milien du mois de décembre \*. Pompée fut bien aise qu'Orésès, roi des Albaniens, lui demandăt la paix: et il la lui accorda volontiers, afin que ses troupes pusseut iouir de quelque repos pendant l'hiver.

<sup>4</sup> a Quolque penê fidem veritalis excedit, latus erst, a qui reşnem deponebat; Irlstis, cui dabater. a (VAL. Max. lib. 5, cap. 7.)

s Voy. Hist. Auc.

I Plot et Dio

<sup>\*</sup> L'année des Romains était alors fort déungée; et lorsqu'ils comptaient le mois de décembre, ils auraient du pluiôt compter partie de septembre et d'octobre.

L. AURELIUS COTTA 1.
L. MANLIUS TOROUATUS.

Dès qu'il fut possible de tenir la campagne. Pompée se mit en marche pour entrer dans le pays des Ibérieus, peuple jaloux de sa liberté, et qui n'avait jamais été soumis à aucune domination étrangère. Ils n'avaient obéi ni aux Médes, ni aux Perses, et, ne s'étant point trouvés sur la route d'Alexandre, ils avaient échappé à ce conquérant. D'aitleurs ils étaient portés d'affection pour Mithridate; et ils ne voyaient pas volontiers dans leur pays une armée venue des extrémités de l'Occident, et qui subjuguait tous leurs voisins, Leur roi Artocés se conduisit en prince qui n'avait guére de tête ni de bonne foi. Son inclination naturelle le portait à hatr les Romains et à leur faire la guerre ; la crainte le retenait. Dominé tantôt par l'une, tantôt par l'autre de ces impressions, il offrait le passage, et ensuite le refusait. Enfin il fallut en venir i une bataille, où neuf mille lbériens demeurérent sur la place, et dix mille furent faits prisonniers, Alors Artocès désira la paix sérieusement, et l'obtint, mais en donnant ses tils en otage.

De là Pompée passa dans la Colchide, et arriva à l'embouchure du Phase, où il trouva une flotte commandée par Servillius, l'un de ses lieutenants. Mais plus les Romains s'eufonçaient dans ces contrées sauvages, moins il paraissait possible de joindre Mithridate, qui avait bien de l'avance, et gagnait actuellement le Bosphore par les pays qui sont au septentrion du Pont-Euxin. Ainsi il est à présumer que Pompée ne fut pas fàché d'avoir un prétexte aussi spécieux de retourner en arrière que celui que lui offrait la révolte des Albaniens, qui, depuis qu'il était sorti de leurs terres, avaient repris les armes. Il se coutenta donc de charger Servilius de fermer si exactement le Bosphore, que Mithridate ne pût ni en sortir ni recevoir par la mer aucune provision ; et , pour lui , ll retourna en Albanie.

Il avait à repasser le Cyrus; et les barbares, à l'endroit où le trajet était le plus commode, avaient planté des pieux d'espace en espace,

qui le rendaient impraticable. Il prit donc le parti d'alter chercher un autre gué par un assez long détour ; et comme les eaux ne laissaient pas d'y être fortes et abondantes , pour en rompre la violence il plaça vers le haut une ligne de cavalerie dans le travers du fleuve : au-dessous une seconde ligne formée par les chariots et les bêtes de somme qui portaient les bagages; et l'infanterie passa encore plus bas à l'abri de ces deux espèces de digues. Il lui fallut ensuite traverser un pays sec et sans cau. Il pourvut à cet inconvénient, en faisant remplir d'eau dix mille outres, qui furent portés à la suite de l'armée. C'est ainsi qu'il arriva aux ennemis. Ils étaient campes anprès d'un fleuve que Plutarque et Dion nomment Abas, au nombre de plus de soixante mille hommes de pied, et deux mille chevaux, mais mal armés, et la plupart couverts sculement de peaux de bêtes. Cosis, frère du roi. les commandait.

Il s'est répandu au sujet de cette action une fable qui flattit la vanié de valuqueurs. On a dit qu'il s'y était trouvé des Amazones. Mais Plutarque observe qu'ou renoutra seulement, parmi les déposities, de petits bou-cliers et des coltenres étés qu'on en attribuait à ces femmes guerriéres, sans que permi les de la coltent de societ de se coltenres étés qu'on au tru au-cune femme. Il ne traite pourtant point de fable ce qu'on dit des Amazones; et il leur assigne une habitation dans le Caucase, vers les bords de la mer Caspienne.

Pompée avait dessein de pénétrer jusqu'à cette mer, et il s'en faisait une gloire. Mais la multitude des serpents et des mimaux vent-

<sup>1</sup> An. R. 687; av. J. C. 65,

meux dont le pays était rempli l'obligea de retourner sur ses pas lorsqu'il n'en était qu'à trois journées de chemin. Il revint donc dans la petite Arménie. Il y reput des ambassadeurs des rois des Médes et des Elyméens, auxquels il répondit gracleusement.

Il y cui plus de difficultés entre lui et Pitrate. Ce prince se paignait de liteunants de l'empée, qui lui donnaient de la loise en s'avançant trop prés de ses frontières. Gabinius même avoit passe l'Euphrate, et était vena jasqu'au l'îrge. D'alleurs Piracle avoit d'anciens demêts avec l'irgene; et il aurait du roit d'Arménie, pour faire revirre de vielles prétentions. Il revendiquait en professionées demêts de l'empée de l'e

rendu maître sans résistance, le restitua à

Tigrane. Phraste el Pompée se craignaient mutuellement. Phraste voyait ses vosiois trop maltrai l'Arabe voyait ses vosiois trop maltrai de l'arabe de l'arabe de l'arabe de l'arabe de l'arabe de de faire de l'arabe de l

ni les plaintes de Tigrane qui lui demandait

du secours , ni les exhortations de ses amis ,

qui n'envisageaient que la gloire et le profit

d'une nouvelle conquête, il résolut de ne point

se déclarer ennemi de Phraate; et, content

d'humilier son orgueil en lui refusant le titre

de roi des rois, dont co prince était fort ja-

loux, du reste il se porta pour arbitre et

médiateur entre lui et Tigrane, et dépêcha

trols commissaires pour terminer sur les lieux leurs querelles et règler les limites des deux royaumes.

Il parait que la médiation des Romains étais pea nécessire. Tigrane et Phraste ne demandaient qu'à se réconcilier. Le premier était mécontent de n'avoir pas été secouru par Pompée; l'autre, toute réflexion faite, s'était persaude qu'il lui était avandageux que Tigrane subsistăt, parce qu'il pourrait trouver en lui un alité, si dans la suite les Romalias attaquaient les Parthes; su lieu qu'en allumant une guerre, il ĉisti à craindre qu'après qu'is auruient pleuis leurs forces l'un contre l'autre, le vainqueur et le vaincu ne devinssent également la proice des Romains. Ainsi tout se disposa à la paix, et de ce côté la tranquillité fut parfiitement rétablie.

Ces derniers événements appartiennent à l'année où furent consuls L. César et Figulus.

- L. JULIUS C.ESAR 1.
- C. MARCIUS FIGULUS

Pompée passa en Arménie les demires mois de l'année d'a nous sortons, el les premiers de celle dont auon commençons à reconmiers de celle dont auon commençons à reconcepte à remeille les fruits de la victoire qu'il avait remportée sur Miltridate. On lui instruit de toutes parts les châteaux el les trèsors de ce prince. \*, On lui amea en parrieles grand nombre de ses femmes et de seconcabines. Il les respects toutes et, usus se concabines. Il les respects toutes et, usus se concabines. Il les respects toutes et, usus se reconçulates princes ou à leurs prochus ; car celles uppartensient pour la plapart à des princes ou de des générous d'armée.

Stratonice, l'une d'entre elle, était de basse naissance, fille d'un musicien, dont l'aventure a paru à Plutarque digne d'être racontée en détail. Cette Stratonice, étant fort jeune, chanta, un jour, dans un repas de Mithridate, d'une facon qui le charma. Il la mit sor-lechamp au nombre de ses concubines; et le père se retira chez lui, fort mécontent de n'avoir pas même été honoré d'un regard. Mais , à son réveil , il fut étrangement surpris de voir dans sa chambre des tables couvertes de vases d'or et d'argent, un nombreux domestique, des eunaques et des esclaves qui lui présentaient de beaux et magnifiques habits; et à sa porte un cheval superbement enharnache, comme ceux des seigneurs que l'on appelait amis du roi. Il crut qu'on se

An. R. 688; av. J. C. 64.

moquait de lui , et voulut s'enfuir : mais , les esclaves l'avant arrêté, et lui disant que c'était un présent du roi, qui lui avait donné toute la maison d'un homme très-riche mort récemment, et que ce n'était là que de légères prémices des dons qu'il avait lieu de se promettre, il eut bien de la peine à se laisser persuader. Entin néanmoins il endossa la pourpre, monla à cheval suivi de son cortége; et, en traversant la ville, il criait à pleine tête dans les rues : Tout cela est à moi. Il s'attira par là bien des railleries, auxquelles il répondait « que, s'il a y avait quelque chose qui dut étonner, « c'était qu'il ne jetat pas des pierres à tous « les passants, dans le transport de joie qui « lui troublait la raison, » Freinshémius, qui raconte ce fait d'après Plutarque , v joint une réflexion que je ne puis me résoudre à omettre. « Voilà ', s'écrie-t-il , ce que font les ri-« chesses, et quels en sont les effets! C'est a aiusi que le plus souvent on s'en joue, et « qu'à leur tour elles semblent se jouer des « hommes en leur renversant l'esprit. » Mais que dirons-nous d'un père qui se fait uno gloire du déshonneur et de l'ignominie de sa fille, et qui ne connaît d'autre sentiment qu'une ivresse de joie dans une si grande matière de honte et de douleur ?

Stratoniee était fort considérée de Mithridate, de qui elle avait eu un fils, dont le nom est devenu célébre parmi nous, Xipharès, Elle avait sous sa garde un des plus forts et des plus riches châteaux que Mithridate possédat dans le voisinage de l'Arménie. Elle le livra à Pompée, sans exiger d'autre condition que la vie de son fils, supposé qu'il tombât sous la puissance des Romains. Pompée, maltre de toutes les richesses enfermées dans ce chàteau, en usa avec générosité : il en prit sculement ce qui pouvait orner les temples ou décorer son triomphe, et laissa tout le reste à Stratonice, Il témoigna la même noblesse et la même grandeur d'âme par rapport à un prêsent magnifique que lui fit le roi des Ibériens. Ce prince lui avant envoyé un lit, une table et un trône d'or , Pompée sit remettro le tout au questeur pour le trésor public.

1 « Hoe sant et possunt divitie ; hisque Interdum « modis illuduntur et iliudunt. » (Supplem. iiv. cas , 5.) Plutarch.

Dans up fort que Mithridate avait construit avec grand soin , et travaillé à rendre imprenable. Pompée trouva les mémoires secrets de ee prince : et il les parcourut avec plaisir . parce qu'il y apprit à connaître le caractère de celui qu'il avait vaincu. Il y vit que Mithridate avait fait empoisonner un grand nombre de personnes, entre autre Ariarathe, l'un de ses fils, et Alcée de Sardes, qui, dans une course de chevaux , avait eu le malheur de lo surpasser. Il y trouva les explications de plusieurs songes, soit du roi lui-même, soit de ses femmes : tant les hommes , même les plus élevés par leur rang et par leurs connaissanees ( car Mithridate était très-savant ), semblent faits nour se repaltre de chimères! On gardait aussi en ce même lieu des lettres licencieuses de Monime à Mithridate, et de Mithridate à Monime. C'est encore par cette voie que Théophane disait qu'avait été découvert lo prétendu discours de Rutilius à Mithridate pour l'exhorter à faire massacrer les Romains. Mais nous avons remarqué ailleurs ce qu'il faut penser de cette imposture.

Parmi tant de papiers et de pièces, qui font assurément peu d'honneur à Mithridate, il s'en trouva d'un genre bien différent. Ce prince était curieux, et même habile en médecine; et l'on sait qu'il a donné son nom à une sorte de contre-poison fameux dans l'antiquité, et dont la réputation n'est pas encore éteinte. Ainsi , sur tout ce qui appartient à cette science, sur les vertus des médicaments et la manière d'en faire usage, il avait ramassé des observations de toutes les provinces do ses états qui, pendant un temps, avaient embrasse une grando partie de l'univers. Ce recueil parut à Pompée un trésor précieux, dout il devait faire part à sa nation, et il le fit traduire en latin par un de ses affranchis, Ainsi 1, dit Pine, de qui nous tenons ce fait, la victoire de Pompée sur Mithridate ne fut pas moins utile au genre humain qu'à la république romaine.

Pompée vint ensuite à Amisus 9, où il avait indiqué le rendez-vous des rois et des dépu-

a « Vitæque lia profuit non minus quam respublica e victoria life. » ( PLEX. 25, cap. 2. )

tès des peuples d'Asie dont il allait régler le sort. Il s'y trouva douze rois barbares, et un bien plus grand nombre de princes et d'ambassadeurs. Là, comme si Pompée eut eu dessein de consoler Lucullus et de lui donner sa revanche, il Iomba dans le même ridicule qu'il lui avait reproché. Il avait raillé impitoyablement ce général sur ce qu'il avait agi en vainqueur avant que d'être sûr de la victoire, et pendant que son ennemi avait encore des furces considérables. Il en fit autant lui-même; et tandis que Mithridate, non-seulement était vivant, mais assemblait dans le Bosphore des troupes nombreuses, Pompée distribuait ses dépouilles. Il réduisit le Pont en forme de province romaine : il donna à Déjotarus1, létrarque des Gallo-Grecs, et fidèle allié des Romeins , la petite Arménie. Il fit encore plusieurs autres arrangements. moios intéressants par rapport à la suite de l'histoire. Mais je ne dois pas omettre qu'il établit prêtre de Bellone à Comanes, dans le Pont, Archélaus, fils de cet Archélaus qui avait été vaincu par Sylla, et qui depuis avait embrassé le parti des Romains. Cette dignité était très-grande et d'un revenu considérable, Le ponlife de Comane, pendant que le royaume de Pont avait subsisté, était la seconde personne de l'état. Il avait même le droit de ceindre le diadème, aux jours de fêtes solennelles. Tout le canton des envirous lui obéissait; et Pompée, en faveur d'Archélaus, ajouta aux anciennes lerres relevant de ce sacerdoce deux lieues de pays à la ronde, Au reste, quoique Bellene soit une déesse guerrière, la dissolution, essentielle au culte du paganisme, en avait fait une vraie Vénus. Toute la ville était remplie de courtisanes. qui étaient pour la plupart consacrées à la déesse. Il y avait une autre ville de Comane dans la Cappadoce, dont relle de Pont élait comme une colonie; et lout ce qui se pratiquait dans cette dernière par rapport au culte de Bellone, c'était à l'imitation de sa métropole.

Pumpée 3 , qui se lrouvait dans la ville d'A-

misus, située vis-à-vis le Bosphore, dont elle est séparée par la largeur du Pont-Euxin, semblait devoir penser à aller attaquer Mithridate dans son asile, Il ne le fit point, et il se porta an contraire vers la Syrie. Il disait qu'il laissait au roi de Pont un ennemi plus redoutable que Pompée ; c'était la faim, Il donna de nouveaux ordres pour faire une garde sévère autour du Bosphore, et empécher qu'on n'y portât des provisions, soumettant à la peine de mort tous ceux qui seraient pris en fraude. Quant à lui, un projet plus flatteur pour sa vaine et fastucuse ambition l'attira du côté du midi. Il voulait augmenter l'empire romain du royaume de Syrie, qui était alors comme vacant; et il se proposait de pousser ses conquêtes jusqu'à la mer Rouge, afin qu'il fût dit que de toutes parts, et sous les climats les plus éloignés, il avait pénétré jusqu'à la grande mer, en Afrique, en Espagne, et maintenant du côté de l'Orient, sans parler de la mer Casnienne , dout il s'était approché , comme nous l'avons dit, à la distance seulement de trois iournées de chemin,

Il se mit donc en marche pour aller en Syrie; et, traversant le Pont, il vint à la ville de Zéla ou Ziéla, auprès de laquelle Triarius avait été défait par Mithridate. Il trouva les corps morts des Romains encore étendus sur la terre sans sépulture. Il leur fit rendre les derniers honneurs avec magnificence; et par là il aggrava et fit paraître davantago le tort de Lucullus, qui avait négligé ce devoir, quoiqu'il y fût plus obligé. Cette omission avait beaucoup contribué à indisposer et à aigrir contre Lucullus les esprits de ses soldats. La marche de Pompée n'eut d'ailleurs rien de mémorable. Tous les pays par où il passa pour venir en Syrie étaient subjugués ou amis.

La Syrie<sup>1</sup>, en conséquence des divisions et des guerres entre les princes de la maison des Séteucides, avait été déchirée et désolée pendant longtomps. On peut voir dans l'Histoire Ancienne le détail de ce que ce malheureux royaume eut à souffirir. Aucun de ces princes n'était asser puissant pour le défendre, et

Futrop. lib. 6.

<sup>1</sup> Strab. lib. 10, pag. 557 et 508.

<sup>3</sup> Plutarch.

I Justin, lib. II. cap. 2. - Applan, - Mithrid, et Dio.

tous le ravagealent. Enfin les Syriens, las de lande manz et de diesordres, se jedrent entre les bras de Tigrane, qui régna en Syrie pendan dis-buil ass, Lucullus Tec chasse; et , Antiochus l'Asiatique s'étant présenté an valugueur cuman l'ébrilér léglime du trône des Sécucides, Lucullus reconnut ses droits et lui pérmit d'en jouir. Mais avoir obtenu de Lucullus on laveur ou justice, c'était un titre

pour être maltraité par Pompée. Lors donc que celui-ci fut en Syrie, Antiochus eut beau alléguer l'ancienne possession de ses pères , Pompée lui répondit « qu'il « avait lui-même renoncé à ses droits , lors-« que, se tenant eaché dans un coin de la « Cilicie, il avait laisse Tigrane jouir tran-« quillement pendant dix-huit ans du royaume « des Séleurides : que, pour lui, il ne l'au-« rait print dépouillé, s'il l'eat trouvé sur « le trône ; mais que les Romains n'avaient « pas vaincu Tigranc afin qu'Antiochus pro-« fitat de leur victoire; que la Syrie était leur « conquête, faite par eux sur un ennemi « qu'ils en avaient trouvé en possession. » Ces raisons étaient spécieuses : mais le bon argument, c'est que Pompée était le plus fort. Aiusi la Syrie fut réduite en province romaine,

Plusieurs savants prétendent que Pompée, pour consoler Auticelus L'Asiatique, lui donna le royaume de Comagéne; et que les rois de re pays, qui paraissent dans l'histoire jusqu'au temps de Vespasien, claient descendus de celni-ci, et par conséquent de la race des Scleucides. Cette opiniou est très-probable, quoique pent-être elle souffre quelque difficutté.

C'est pendant le séjour que Pompée fit en Syrie que se terminèrent les querelles entre Tigrane et Phrante, et que la paix ful cimentée entre les Parthes et les Romains.

> M TULLIUS CICERO 1. C. ANTONIUS,

Pompée, suivant toujours son projet, achevait de pacifier la Syrie, entreprenait la

1 An. R. 689 ; av. J. C. 63.

guerre contre Aréisa, roi d'une partie des Arabes, pressid consaissance des démèles entre Hyrean et Aristobalet, qui se dispatient la royaut de la Judee, et sembilit avoir oublié Militridate. Sa bonne fortune achevas sans lui ce qui Il issait cu arriere, et le mort cable, qui nel leur annui junnis listode le repostant qu'il aurait veu. Cest ce que je voir raconter en reprenant les choses d'un peu plus haut.

Mithridate', ayant valucu tous les obstacles qui s'opposaient à sa fuite, était arrivé au Bosphore, Macharés, son fils, qui régnalt en cette contrée, trembla à son approche. Il avait, quelques années auparavant, négocié avec Luculius, qui l'avait reconnu roi ami et allié des Romaius, C'était une offense qu'il n'espérait pas que son père lui pardonnat. It conuaissait son courroux inexorable, et if était instruit par plus d'un exemple que le sang de ses fils ne lui coûtait rien pour établir sa sûretê. Ainsi, quoiqu'il eût envoyé audevant de Mithridate quelques-uns de ses amis pour lui faire des excuses et tâcher de le fléchir, il n'osa pas l'attendre; et lorsqu'il le sut peu éloigné, il passa lo détroit, et vint dans la Chersonèse taurique, avant même pris la précaution de brûler les vaisseaux qu'il ne lui fut pas possible d'emmener, afin que son père n'eût pas de quoi le poursuivre. Il ne put néanmoins échapper à la vengeance de Mithridate, Quelques-uns de ceux qui étaient auprès de lui furent gagnés par l'espérance de l'impunité et d'une récompense. Macharès fut tué par eux, ou, selon Appien, se voyant tralii . se tua lui-même. Mithridate , par une justice assez bizarre, ne fit grace à aucun de ceux qu'il avait mis auprès de sou fils, et pardonna à ceux que le icune prince s'était attachés par lui-même, disant que ces derniers ne lui devaient rien, puisque ce n'était pas lui qui les avait placés,

Ou trouve dans sa vie un autre trait assez semblable. Un sénateur romain, qui se nommait Acilius, et qui, condamné à l'exil, s'était retiré auprès de Mithridate, et avait même

<sup>1</sup> Dio. lib. 38. - Applan. - Mithrid.

Appian. — Mithrld. pag. 233.

cu quelque part à sa confiance, ayant conpapie contres spersone, fut mis à mut, lui et ses complices, avec celte difference néanmois que ceuz-is confirient d'horribles tortures, dont le prince exempla leur chef, par ézan pour sa qualité de sendeur. Mais ses affranchis, quoiqu'ils eussent trempé dans le complot, furent exempls de la peine et Mithridate déclara qu'il ne croyait pas devoir les papir pour autron.

Après la mort de Macharès I, le roi de Poui passa dans la Cherondesce, ci, s'é dant rendu maltre du fort de Panticapée, situé précisément sur le détroit, il y commit un nouveau ment sur le détroit, il y commit un nouveau deut. Car, pour se vengre de Stratonice, qui avail livre, comme je l'ai dit, à Pompée un châtean rempil de toutes sortes de richeste, il dit mourir le fils qu'il avait et circlesses, il dit mourir le des Romains. Xipharès fut merc, quil, aux rapport d'Appien, était de l'autre clèé du détroit.

Dans ce même temps, il deprèsa des ambassedurs à l'ouppe pour offirr de payer tribut unt Romains, si on vouisi le relabilir dans le rojume de se priets. Pouspe de regional de l'archive de l'archive de l'archive de Leprince (sgilfe ned elliber pa su moment sur la proposition qu'on lui faissi d'une telle sussesse. Cett du qui, dil-l, on reréduira jamois Mibridiet. Mus je pourra curoque quequere une de mes plant, et des prairicient de la proposition qu'on le proposition de la que que par la company de la proposition de la princition et point de suite. «Si thiridate contition et qu'on point de suite. «Si thiridate contitues se préparait fopor resouvaler les guerre.

Il leval beuroup de monde, saus distinction de libres et d'escleves. Il folirpiant des armes et des machines; et pour avoir des macristaux, il fisiait couper même les arbres fruitiers, et tuer les beuris dont on seserrait pour le labourage, parce que les mets de ces animaux étaient utiles pour les machines et les ars. Il fisiait aussi des fretés d'argent trésouèreuses aux peuples, qui, déjà effrayés et désolsés par un tremblement de terre, le plus

1 Applan Mithrid, pag. 211.

horrible qui fut jamais, et encore foules et maltraités par leur souverain, changèrent en haine et en indignation le respect qu'ils avaient conservé pour lui jusque dans sa mauvaise fortune. Ce qui les aigrissait surtout, c'étaient les violences et les vexations des ministres chargés de l'exécution des ordres du prince, Et Mithridate n'était pas en état de remédier à cette injustice, parce qu'étant actuellement malade, et ayant le visage tout couvert d'ulcères, il se renfermait dans son palais avec trois cunuques qui le soignaient, et qui étaient les seules personnes qui le vissent. On ne laissa pas de lui rassembler durant ce temps des forces considérables : soixante cohortes de six cents hommes chacune, tous gens d'élite : et de plus une grande multitude d'autres soldats en qui l'on mettait moins de confiance. Il avait aus-i des valsseaux, et ses généraux lui avaient soumis plusieurs postes et châteaux aux environs du Bosphore. Lorsqu'il fut en état d'ngir lui-même et de conduire ses affaires, il envoya des troupes à Phanagorée, place située sur le détroit du côté de l'orient , afin d'être absolument mattre du canal, dont il dominait lui-même le côté de l'occident par le fort de Pauticanée.

Castor, homme de bas lieu, qui commandait dans Phanagorée, rompit les mesures de Mithridate. Il avait été nutrefois maltraité en sa personne par l'ennuque Thryphon, Voyant done arriver cet eunuque avec les troupes du roi, il le tua, et appela les habitants aux armes, les invitant à se mettre en liberté. Toute la ville s'émut; la citadelle scule, où étaient plusieurs enfants de Mithridate, et entre autres Artapherue, agé de plus de quarante aus. fit quelque résistance, Mais, comme le penple mutiné se préparait à y mettre le feu, et avait déjà amassé et allume du bois tout autour, le courage manqua bientôt à Artapherne : et il se rendit prisonnier de Castor, avec trois de se frères, Darius, Xerxès, Oxathrès, et une sœur qui se nommait Eupatra, tous quatre en bas âge. Cléopâtre, digne fille de Mithridate, quoique abandonnée de son frère, tint bon contre les rebelles, et donns le temps à son père de lui envoyer des vaisseaux pour la transporter à Panticapée, Castor livra ses prisonniers out Romains.

L'exemple do Phanagorée fut suivi de plusieurs autres places des environs ; et Mithridate, qui voyait les trahisons devenir si fréquentes, et qui en craignait toujours de nouvelles, voulut s'assurer de l'amitié des rois scythes en leur donnant quelques-unes de ses filles en mariage avec de riches présents, nour obtenir d'eux des troupes. Mais l'escorte de soldats qui conduisait les princesses tua les eunuques sous la garde desquels elles étaient, et les livra elles-mêmes au nouvoir des Romains. Outre que l'infortune attire aisément l'infidélité, les gens de guerre ne sonffraient qu'avec indignation la confiance qu'avait Mithridate dans les eunuques, et l'autorité qu'il leur donnait.

Tout fondait autour de Mithridate, et il ne montra jamais un plus grand cœur. Ce fut alors qu'il pensa sérieusement à exécuter un projet dont l'idée lui était venue depuis longtemps : c'est-à-dire à pénétrer en Italie par terre, gagnant d'abord le Danube à travers les nations scythiques, qui occupaient le pays depuis les Palus Méotides jusqu'à ce grand fleuve; ensuite traversant la Thrace, et enfin l'Illyrie, qui le mettait au pied des Alpes. Ce projet est effravant, soit que l'on considère la longueur immense d'une route de cinq à six cents lieues, ou les difficultés que présentaient les passages des rivières les montagnes, les défilés, les forêts : ou la pécessite de combattre tant de nations féroces, qui ne devaient pas voir tranquillement entrer sur leurs terres une armée nombreuse commandée par un roi d'un si grand nom; ou enfin le terme do l'entreprise, qui était d'attaquer les Romains dans le centre de leur empire et de leurs forces. Aussi, tant que le système des affaires d'Asie laissa quelquo espérance à Mithridate. il ne pensa point à effectuer cette idée, Mais dans la situation désespérée où il se trouvait actuellement, e'était là son unique ressource, résolu, comme il était, de mourir en roi plu-Lôt que de vivre dégradé. D'ailleurs il espérait que la plupart des obstacles qui effravaient dans le projet s'évanouiraient dans l'exécution. Il v avait grand nombre de nations gauloises établies autour du Danube et des rivié-

res qui s'y jetlent. Mithridate avait entretenu de longue main des linisons avec ces peuples; et il comptait non-seulement n'être point arrêté par eux, mais les avoir pour alliés, et grossir son armée des troupes qu'ils lui fourniraient, L'exemple d'Annibal, qu'il avait toujours admiré, lui rehaussait le courage; et cela d'autant plus qu'il lui semblait que les conjectures étaient bien plus favorables pour lui qu'elles ne l'avaient été pour le général carthaginois. Les feux de la guerre sociale eucore mal éteints : Spartacus, un vil gladiateur, qui avait ramassé, dans l'Italie même, assez de forces pour faire trembler Rome, voilà ce qui le portait à espèrer que, lorsqu'il paraltrait dans le pays à la tête d'une armée formidable. les peuples s'empresseraient à se ranger autour

de ses drapeaux. Telles étaient les pensées que Mithridato roulait dans son esprit; mais sessoldats étaient dans des sentiments bien différents. La seule idée d'une entreprise si vaste et si étrange, les épouvantait. Et auand même, dispient-ils. à travers mille fatiques et mille dangers, nous parviendrions à achever une si longue et si pénible marche, quel fruit pourrionsnous en attendre? Nous n'avons pu soutenir les Romains dans notre propre pays, comment les vaincrons-nous dans le cœur de leur empire? C'est ici un parti de désespoir ; le roi ne cherche qu'une mort honorable, et non pas le succès d'un dessein dont il sent lui-même l'impossibilité. Cependant, malgré toutes leurs répugnauces, la crainte et le respect les contenaient dans le devoir et les empêchaient d'é-

Un fils de ce roi infortune asima à n revolle des soldats qui demearineis soumis. Pharnace, que Mithridate avait toujours distingué entre ses antres centhas, et dont il avait déclaré plassicars fois qu'il préceduait faire son soucette de la arracher la couronce et la vis. L'ambition et la crainte concourarent à lui faire prendre ce funeste dessein. Mithridate, aigri par ses malbeurs, et par tunt de perfidies qu'il grovavil de toute parts, devenait plus cruel qu'il n'avait rien à reprocher que la trabison de sa mère, dait un novel a vertissement bien

Plut, in Pomp. - Dio. lib. 37. - Arrian.

capable d'intimider Pharance. Mais de plus ce prince soulnitail des conserves amoins les débrés dels fortune de son père; et il prévogait que le projet de marchervers/Illais, s'il commençait às 'exècuter, albait vasiembablement as 'exècuter, albait vasiembablement introduciblement avant les conserves prévonciblement avant les fortunes thirdate. Il se résolut donc, pour mériter leur reveur, à commettre un horrible periridei; et îl cugages d'abord secrétement quelques micomiteis à entre dans ses intertes et dans ses secrets et dans ses la cusa de la ses propriets de la serve dans ses prévents et dans ses prévents dans prévents de la ses prévents dans prévents de la ses prévents de la ses prévents dans prévents de la service prévents de la ses prévents de la service prévents de

Mithridate fut informé de ce complot: car il avait des espions auprès de son fils, qui observaient toutes les démarches du prince ; et il envoya sur-le champ quelques-uns de ses gardes pour l'arrêter. Mais , selon la remarque d'un historien , cc roi , d'ailleurs si grand et si habile dans l'art de gouverner, ne savait pas que les armes et la multitude des sujets ne servent de rien à celui qui n'a pas pris soin de mériter leur amour; et qu'au contraire, plus il a de forces, plus, si elles ne sont pas fideles, il a lieu de trembler. Ceux qu'il avait envoyés pour se saisir de Pharnarce, se laissèrent gagner; et le prince les ayant joints aux premiers conspirateurs, alla d'abord solliciter les transfuges romains qui formaient un corps de troupes le plus voisin de Mithridate, quoique campé hors de la ville de Panticapée. Il leur représenta le danger propre et personnel auquel ils étaient exposés si on les menait en Italie. Il leur fit espérer toute sorte de douceurs et de bienfaits de sa part, s'il voulait s'attacher à lui. Les transfuges prétérent sans peine l'oreille à de pareils discours, et se déclarèrent pour Pharnace. Il attira à son parti avec facilité les autres camps répandus autour de Panticapée; ct, à la tête de toute cette multitude de rebelles, il vint, à la pointe du jour, se présenter devant la place.

Dès que le signal eut été donné par les cris que jetérent les transfuges, en un instant la révolte devint générale. Ceux même qui n'a-

1 Καίτοι συρώτατος ὁ Μεθροδότας ἐς πάντα τὰ βαπλικά γινόμετος, οὐα ἔγνω ἐτὶ οὐλτὰ οὐλτο οὐτα τὰ ἀκλα, οὐτα πὰ πλθο τὰ ἀπακόως, ἄκτα τὰς πωρ αὐτών φιλίας, ἰσχύει ἀλλά καὶ ὅσω τὰς ἀν πλείω, μὰ μέντος καὶ κιστά ἀντά, ἔχτο, χαλεπώτερα πύτώ γενετει. (1910. 137.)

vaient eu jusque-là aucune connaissance du complot, furent entraînés par l'exemple. Le mépris pour un roi malheurenx. l'espéranco de voir changer leur fortune sous un nouveau gouvernement, dans quelques-uns la crainte de se trouver seuls s'ils s'opiniatraient à une résistance inutile, tous ces motifs firent un effet si prompt et sur les troupes de terre, et sur les soldats de marine, que Mithridate se vit abandonné de tous, excepté de ceux qui étaient avec lui dans la ville. Bientôt la ville même lui échappa. Quelques officiers qu'il avait détachés pour s'informer de la cause du tumulte qu'il entendait, ayant passé avec leurs soldats ilu côté de Pharnace, les habitants lui ouvrirent les portes en sorte que le rol fut réduit à se renfermer dans le château.

De là il envoya demander aux mutius co qu'ils prétendaient. Ils répondirent, avec une audace extrême, « qu'ils voulaient que Phor-« nace régnât : qu'il leur fallait un jeune roi. « et non pas un vieillard gouverné par des eu-« nuques, et qui ne faisait connaître sa puis-« sauce que par les cruautés qu'il exercait sur « ses amis, sur ses généraux, et sur ses en-« fants. » Mithridate tenta une dernière ressource, et s'avança lui-même pour parler aux rebelles. Mais les soldats qui étaient sortis avec lui suivirent lo torrent, et offrirent leurs services auparti contraire. Les transfuges, qui étaient toujours à la tête, fiers de leur nombre et de leurs forces, leur déclarèrent qu'ils ne les recevraient point s'ils ne prouvaient leur zele par quelque coup d'éclat; et en même temps ils leur montraient du doigt Mithridate. Ce malheureux prince, dans une telle extrémité, n'eut d'autre parti à prendre que de s'enfuir dans sa forteresse, où il ne rentra qu'avec grand pelue, avant eu son cheval tué sous lui. Dans le moment toute la multitude des révoltés proclama roi Pharnace; et, faute de diadème, quelqu'un ayant tiré d'un temple voisin une

large bande de popier d'Égypte, la lui ceignit autour de la tête. L'infortune Mithridate, da haut d'une tour, voyait ce qui se passait. Il envoya coup sur coup plusieurs do ceux qui restaient autour de lui à Pharnace, pour lui demandre la vie et

1 Oros, lib. 6 . cap. 5.

la permission do se retirer en sûrelé. Et comme aucan ne revenait, enfin rédult à la nécessité de mourir, il s'écria: Dieux rengeurs des pères, s'il est vrai que tous existica et qu'il y ait une justice au ciel, failes qu'un jour Pharmace s'entende à son tour prouoneer son arrêt de mort par ses enfants.

Alors avant appelé ceux de ses officiers qui lui étaient jusque-là demeurés fidèles', il toua leur générosité, et leur ordonna d'aller se rendre auprès du nouveau roi. Pour lui, il descenilit dans l'appartement où étaient ses femmes et ses filles, fit préparer du poison, le leur présenta et se disposa à en prendre lui-même, Deux de ses filles, Mithridatis et Nyssa, qui devaient être mariées aux deux Ptolémées. l'un roi d'Egypte, l'autre roi de Chypre, voulurent avoir la consolation de mourir avant leur père, et se hâtèrent de prendre le poison, Etles expirèrent promptement. Mais la prècaution dont avait use Mitrhidate, en se munissant de contre-poisons dès sa plus tendre jeunesse, empêcha, ou du moins amortit l'effet du poison qu'il avait pris ; de sorte qu'il fut obligé de recourir à son épée, dont il se perça. La blessure fut légère. Sa main était affaiblie et par l'àge et par le poison qu'il venait de prendre. Il courait donc risque de ne pouvoir trouver la mort qu'il cherchait. lorsqu'il vit entrer un officier gaulois, qui se nommait Bituitus, et qui, à la tête d'une troupe de soldats, avait forcé les murailles du château. Brave guerrier, lui dit Mithridate, tu m'as rendu de grands services dans le temps où tu combattais sous mes ordres : tu m'en rendras un plus grand si tu veuz m'achever, et me préserver par là de la houte de tomber vivant au pouvoir des Romains, et d'être mené par eux en triomphe. Bituitus lui obéit, et ceux qui l'accompagnaient portérent encore à Mithridate plusieurs coups de leurs lances et de leurs épées : mort déplorable pour un si grand roi, et doublement malheureuse, parce que c'était un fils qui l'avait ordonnée. La justice divine se servit du crime de Pharnace pour commencer à punir des cette vie les cruautés dont Mithridate s'était rendu coupable; et le parricide commis en sa

personne vengea en particulier celui qu'il avait commis lui-même sur sa mère.

Ce prince a été besseoup loué. Cicéron Papelle el pas graud des risis depuis Alexandre 1; Velkirus, enflé à son ordinaire, après avoir dit qu'il n'est permis ul de le passer sous silence 1, ai de na parler indifferement, ajouite qu'il n'est permis ul de le passer sous silence 1, ai de na parler indifferement, ajouite qu'il fui courageux dans la guerdinaire de la comme de sa vie par sa fortune, toujours graud par les sentiments, général par la conduite, soldat par les actions de main, un second Annibal par se haise coutre Rome.

On ne peut en effet lui refuser un génie vasto et capable de former les plus grandes entreprises, un courage élevé, une fermeté d'âme à l'épreuve des difficultés et des disgrâces, un esprit de ressource, qui lui donna moyen plus d'une fois de se rétablir après d'horribles pertes. Il joignait à ces talents la bravoure personnelle; et les blessures qu'il reçut plus d'une fois dans les combats en sont la preuve. Mais ie ne vois point d'exploits dans sa vie qui lui assure le mérite de grand et excellent capitaine. Je le vois vainqueur des nations asiatiques, et même des Romains mal commandés. Mais des que ceux-ci ont à leur tête d'habites généraux, la guerre devicat pour lui une suite de défaites et d'infortunes, sans mélange presque d'ancun bon succès : et il ne paratt pas avoir fait beaucoup acheter la victoire, ni à Lucullus, ni à Pompée. Je ne parle point de Sylla, qui ne combattit jamais contre Mithridate en personne.

Quant à l'habileté dans le gouvernement politique, si la douceur en fait une partie essentielle, comment défèrer cette gloire à un prince cruel à l'excés?

Jose donc dire que dans le mérie de Mihridate il y a plus de pompe et de faste que de réslité. L'ambition, Jaudace, la hauteur, quafités imposantes, ont fait toute sa réputation. Mois ce qu'il y a de véritablement et solidement estimable en lui me paraît se réduire à bien peu de chose.

\* « Nie rez , post Aiexandrum , maximos. » ( Csc. in Luc. n. 3. )

\* « Vir neque silendus , neque dicendos sine corá ,

\* beiso acerrimos, virinte eximitos , aliquandó fortunt ,

\* semper salmo, maximus , contillis dos , miles manu ,

\* codio la Romanos Asolbal » ( YELL II, 184)

<sup>1</sup> Dio. - Applan.

La littérature lui doit pourtant des hommages. Outre ce que j'ai dit des recherches et des collections qui furent faites par son ordre sur la médecine, et de l'étude qu'il fit lui-même de cette science. Appien le vante comme habile dans les arts des Grecs: et Pline nous apprend une singularité remarquable en ce genre de connaissances dans un prince occupé du gouvernement d'un vaste empire, et qui a presque toute sa vie été en guerre : c'est que Mithridate<sup>4</sup>, qui comptait dans l'étendue de ses états vingt-deux langues différentes, les savait toutes, les parlait avec facilité, et n'eut jamais besoin d'interprête pour donner audience à aucun de ses sujets,

Pour ce qui est des qualités du corps, il avait la taille et le maintien hérotques. Haut de stature", et armé à l'avantage, il se présentait au combat de bonne grace, et en même temps d'une façon propre à inspirer la terreur aux ennemis. Il s'acquittait merveilleusement de tous les exercices; et il conserva jusqu'à la fin et la vigueur et l'adresse nécessaires pour laucer le javelot, manier un cheval, et courir avec telle diligence, qu'il fit plusieurs fois avec des relais mille stades (quarante lieues) en un jour. Il savait même conduire les charjots, et gouvervait scize chevaux à la fois attelés au même char. Il vécut envirou soivante et douze ans, et en régua soixante. On a beaucoup varié sur le nombre des années que dura la guerre qu'il fit aux Romains, et que quelques-uns ont porté jusqu'à quarante ans, ou même plus. Dans l'exacte vérité, depuis ses premières hostilités jusqu'à sa mort, l'espace n'est que de vingtsix ans. Mais, avent que d'entrer en action, il y avait longtemps qu'il s'y préparait.

Pompée était en Judée, dans les plaines de Jéricho (je rendrai compte, dans la suite, des affaires qui l'y avaient amené), lorsqu'il apprit la mort de Mithridate. Déjà il avait dresse son camp, et faisait dehors ses exercices à cheval. Tout d'un coup on voit arriver à lui des courriers porteurs de bonnes nouvelles; ce qui, selon la pratique des Romains, se faisait connaître aisément, parce que les cour-

riers, en ce cas, avaient le fer de leurs piques environné de laurier. Pompée voulait achever ses exercices. Mais l'empressement des soldats fut si grand, qu'il fallut sur-le-champ les satisfaire. Il rentra donc dans le camp : et comme on n'avait pas eu le temps de lui dresser un tribunal de gazon selon l'usage, on amassa des bagages et des bâts de mulets, sur lesquels on le fit monter. De là il leur annonça que Mithridate avait été forcé, par la défection de son fils Pharnace, à se donner la mort à lui-même, ct que c'était Pharnace, soumis aux Romains, qui lui donnait la nouvelle de cet important événement. Aussitôt la joie fut universelle dans l'armée ; et ce ne furent que réjouissances et sacrifices d'actions de grâces ; on croyait , par la mort du seul Mithridate, être délivré de plusieurs milliers d'enuemis.

On ne fut pas moins charme à Rome lorsque cette nouvelle y fut portée. Sur la proposition de Ciceron, actuellement consul, le sénat ordonna des fêtes et des actions de grâces aux dieux, dont la solennité s'étendit jusqu'à dix jours, au lieu qu'on n'avait jamais passé auparavant le nombre de six. On ne crovait point pouvoir assez honorer Pompée, Deux tribuns du peuple, T. Labiénus et T. Ampius, porterent une loi qui lui donnait le droit d'assister aux jeux du Cirque avec la couronne d'or, la robe brodée, et tout l'appareil des triomobateurs : et aux ieux scéniques . avec la robe prétexte (qui n'appartenait qu'aux sculs magistrats, et la couronne de laurier. Cette distinction était si marquée et si contrairo à l'esprit républicain, que Pompée en eut honte, et n'osa en faire usage qu'une seule fois, si nous en croyons Velléius et Dion. Un mot de Ciceron ', dans une lettre à Atticus, semble

dire le contraire. La guerre de Mithridate étant enfin terminée par la mort de ce prince, Pompée semblait devoir être libre de reveuir en Italie. Mais les affaires de la Syrie et des pays voisins le retiurent encore assez longtemps.

J'ai dit qu'il était venu en Syrie pourréunir à l'empire romain ce royaume, qu'il regardait comme faisant partie de la dépouille de Ti-

<sup>1</sup> Plin. lib. 25, cap. 2.

<sup>2 «</sup> Mithridates corpore 'ingenti, perindé armaius, »

<sup>(</sup> SALLEST, ap. Owintil, viit, 3, )

<sup>3</sup> Jos. Ant. lib. 14. cap. 7. - Plut. in Pemp.

<sup>1</sup> Cic. de Proy. cons. n. 27. - Vell. 11, 40. - Dio.

<sup>2</sup> Cic. ad Att. 1, n. 18.

grane. Il n'eut besoin pour cela que de se montrer. Il détruisit aussi sans beaucoup de peine quantité de petits tyrans qui , pendant la faiblesse du gouvernement des Séleucides, et leurs dissensions domestiques, s'étaient cantanaés dans les forts et dans les châteaux, d'où ils tenaient sous leur dépendance le pays des environs. Ceux de ces tyrans qui se trouvèrent riches rachetèrent leur vie au moven de leur argent. Les autres payèrent de leur tête. Le général romain voulut ensuite aller faire la guerre à Arêtas, roi des Arabes Nabathéens, qui, durant les troubles de Syrie, s'était emparé de Damas, et, qui tout récemment, étant entré en Judée avec une armée très-nombreuse, avait mis le siège devant le temple de Jérusalem. Pompée, résolu d'assarer la tranquillité de la Syrie, voulait châtier ce prince, et lui ôter l'envie d'inquiéter ses vaisins par des courses, auxquelles le génie des Arabes a été de tout temps et est encore extrèment enclin. Il était déjà arrivé à Damas . d'au Arètas avait été chassé par Métellus et Lollins, lorsque Hyrcan et Aristobule, qui se disputaient le royaume de Judée, se présentérent à lui pour tâcher de l'attirer chacun dans leur parti. Ce fait mérite, par plus d'une considération, d'è tre traité avec quelque étendue.

Hyrcan et Aristobule étaient frères, tous deux fils d'Alexandre Jannée, mais de caractère bien différent, Hyrcan, prince faible, d'un esprit borné, sans vices et sans vertus, sans talents et sans ambition, n'avait pas de quoi faire valoir le droit d'alnesse contre un cadet hardi, entreprenant, ambitieux, et qui sentait toute la supériorité que lui donnaient ces qualités sur son frère. Alexandra lenr mère, qui règna sculencuf aus apres la mort de Jannée, voulut suivre l'ordre de la naissance, et laisser en mourant la couronne à son ainé. Aristobule forma un parti, et s'empara de plusieurs forteresses : en sorte qu'il ne resta d'autre moyen à Alexandra de le contenir, que d'enfermer sa femme et ses enfauts dans que tour, où ils servissent d'otages à Hyrcan, A peine la reino fut-elle morte, que la guerre éclata. Les deux frères livrèrent un combat près de Jéricho; mais, les soldats d'Hyrcan l'ayant quitté pour

passer dans le parti de son frère, il fallut qu'il cédat; et, par un accord conclu et jnré dans le temple, llyrean abandonna à Aristobule la souversine sacrificature, et la couronne qui y était attachée.

Il aurait tenu cet accord vraisemblablement, et se serait renfermé dans la vie privée, s'il n'eût eu auprès de lui un ministre qui ne lui permit point de suivre son inclination pour le repos. C'était Antipatre, Iduméen de nation, père d'Hèrode-le-Grand. Cet homme d'un caractère ardent et d'un courage élevé, ne cessa d'attaquer l'indolence et la mollesse d'Ilyrcan, et, le voyant peu sensible à l'ambition, il parvint à l'ébranler par la crainte. Il lui persuada qu'Aristobule avait trop d'intéret à se défaire de lui pour le laisser vivre : et que l'unique ressource qu'il eût pour mettre sa personne et sa vie en sureté, était de se jeter dans les bras d'Arêtas. Le même Antipatre négocia avec Arétas; et lorsquetoutes les mesures furent prises, il enleva tout d'un coup Hyrcan, et le transporta à Pêtra, qui était la capitale des Arabes Nabathéens.

Co. fut à exite eccasion, et pour rétabililityran, qu'à-tisa entra, comme je l'ai dit, cu' Judée avcc une armée de cinquance mille hommes. Aristoble, qui il vavit pas à beancoup près d'aussi grander forces, fut vaince et obligé de se renfermer d'abont dius Jernselem, puis dans le temple. Toute la mutitude des Julés erangea natour du stapqueur; ce qui réempécha pas Aristobule de faire dans le temple que s'égoureus défence.

lci Josèphe rapporte un exemple mémorable de fermeté et d'amour pour la patrie dans un Juif illustre qui se nommait Onias. Cet homme, juste et chéri de Dieu, comme l'appelle l'historien, et des prières duquel le peuple croyait avoir éprouvé l'efficace dans une sécheresse, se cacha aux approches de la querre civile, à laquelle it ne voulait prendre aucune part. Mais, avant été découvert et amené dans le camp des assiégeants, il se vit pressé de faire des imprécations contre Aristobule et contre ceux de sou parti. Il refusa, il s'en défendit pendant longtemps. Enfin la multitude, violente et emportée, s'étant saisie de lui, et l'ayant placé entre le camp et le temple, il fit cette prière qui respire une

<sup>1</sup> Joseph. Ant. Jud. xiv, et de Bell. Jud. 1.

douceur et une charité digne de servir de modèle à tous ceux qui ont le malheur de vivre dans des temps de trouble et de division : Grand Dieu , s'ecria-t il , roi de l'univers , puisque ceux au milieu desquels je me trouve sont votre peuple, et que ceux qui sont assiégés sont vos prétres, je vous supplie et vous conjure de ne prêter l'oreille aux vænz ni des uns ni des autres contre leurs compatriotes et leurs frères. Pour prix d'une vertu si pure et d'une importialité si louable, Ouias fut lapidé sur-le-champ, et Josèphe assure que sa mort attira la vengeance divine sur toute la nation.

Cependant arriva Scaurus, euvoyé par Pompée, qui était alors dans l'Arménie mineure, au retour de son expédition contre les Ibériens et les Albaniens. Le Romain s'étant constitué tout d'un coup l'arbitre du différend entre les deux frères, ils lui offrirent l'un et l'autre de l'argent : mais Aristobule paya comptant; et quatre cents talents qu'il fit remettre à Scaurus rendirent ses raisons bonnes, et donnérent à sa cause un mérite qu'elle n'avait nas dans le foud. Ce juge mercenaire se déclara pour lui, et, menaçant Aretas de la colère de Pompée et des forces romaines, il l'obligea de se retirer, Hyrcan, qui le suivit, ne sut pas plutôt pompée à Damas, qu'il alla lui porter ses plaintes; et Aristobule, pour ne pas laisser le champ libre à son adversaire, fut contraint de venir aussi plaider sa cause et tâcher de faire valoir le jugement de Scaurus.

Le général, plus équitable que son lieutenant, et inaccessible à la corruption, entendit les deux parties; et avant vu du premier coup d'œil de quel côté était le bon droit, il résolut de rendre justice à Hyrcan. Cependant, comme il avait en tête son expédition contre Arétas, il ne prononca point encore de jugement, et se contenta d'ordonner aux deux princes de demeurer tranquilles en attendant son retour d'Arabie. Ce n'était point le compte d'Aristobule, qui sentait que les choses ne prenaient pas un tour avantageux pour ses prétentions, et qui d'ailleurs, ayant l'âme plus haute que sa fortune, ne pouvait se plier qu'avec grande répugnance aux bassesses nécessaires pour faire sa cour à ces fiers étrangers. Il partit donc brusquement, et se retira | railles. Il ne put achever cet ouvrnge qu'après

en Judée. Pompée, irrité, et de plus ne voulant point laisser à Aristobule le temps d'assembler ses forces, crut n'avoir rien de plus pressé à faire que de le poursuivre. C'est dans cette marche qu'il apprit la mort de Mithridate.

Cet événement, qui mettait fin à sa commission, le détermina à ne plus songer qu'à achever promptement l'affaire qu'il avait entamée, pour s'en retourner ensuite en Italie, Il marcha donc en toute diligence vers Jérusalem : de quoi Aristobule fut tellement effravé, qu'il vint lui-même dans le camp de l'ompée, comme pour se soumettre à fout, offrant de l'argent, et promettant de livrer la ville. Pompée le retint, et envoya Gabinius avec quelques troupes pour recevoir les sommes promises et se mettre en possession de Jérusalem, Mais ce lieutenant reviut sans avoir rien obtenu , les gens d'Aristobule , en conformité peut-être de ses ordres secrets, n'avant point voulu exécuter le traité. Le général romain entra en colère; et, ayant fait mettre aux fers le malheureux prince, qui était venu imprudemment se livrer à lui. Il s'avança jusqu'au pied des murs. La division des habitants le reudit bientôt maltre do la ville. Les uns tenaient pour Aristobule, et ne voulaient point recevoir les Romains : les autres tenaient pour Hyrcan, et voulaient leut ouvrir les portes. Enfin les premiers s'étant retirés dans le temple pour s'y cautonner. les autres, restes seuls dans la ville, y introduisirent Pompée, qui, après avoir inutilement tenté d'engager ceux qui s'étaient emparès du temple à se rendre par composition , en eutreprit le siège dans les formes.

La place était forte, et entièrement séparée de la ville. Un pont faisait la communication ; mais il avait été rompu par les assiégés. La montagne sur laquelle le temple était bâti avait tout autour de larges et profondes vallées, qu'il fallait combler pour parvenir à battre les murs. Les approches étaient néanmoins plus aisées du côté du nord; et c'est par là que Pompée l'attaqua. Comme il avait beaucoup de monde, il fit jeter tant de fascines dans le fossé, qu'enfin il le combla, et parvint à élever une plate-forme à la hauteur des muhen du temps et des futjues: et il n'y auraitpes même reinsis, si les Julis ne l'y essent aide par leur observation sempulquie de abaltet car lis Nellacine presunde quie leur d'aits permis de manier les armes en ce por que lorsqu'en leur livrait des combats, et que tout autre mouvement ou entrepris que pouvaient faire les encemis ne les dispensait pas de la loi sévère du repro de L. E. Romains, pouvaient faire les armes en comparates de la servaient les leurs de la comparate de la comparate de la principa de la comparate de la comparate de la comparate de principa en la comparate de la comparate de la comparate de principa de la comparate de la comparate de la comparate de principa en la comparate de la comparate del la comparate de la comparate de la comparate de la comparate del la comparate de la c

Oaand la plate-forme fut en état. Pompée y dressa les machines qu'il avait fait apporter de Tyr, et il fit battre si furieusement la muraille, que bientôt il y eut brêche. Faustus Sylla monta le premier sur le mur avec le corps qu'il commandait, et fut suivi de deux centarions et de leurs compaguies. C'est ainsi que la place fut forcée après trois mois de sièza, le jour même du jeune du troisième mois, qui, selon quelques-uns, avait été institué en mêmoire de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Ce même jour était un jour de sabbat. On ne peut assez admirer la constance religieuse que firent paraltre les prêtres inifs en cet te occasion. Pendant tout le temps que le temple avait été assiègé , ils n'avaient iamais interrompu les sacrifices du matin et du soir ; et , lorsque la place fut emportée , ils se tiorent tranquillement occupés de leurs salnles cérémonies. Ni la crainte d'un si affrenz péril, ni la vue de ceux que l'on massacrait autour d'eux, ne purent les détourner de leur picuse attention au socrifice. Aucun ne songea à s'enfuir : et ils almèrent mieux attendre la mort aux pieds des autels que de manquer à ce que la loi leur prescrivait pour le culte de Dieu. Josèphe assure que les auteurs païens même avaient rendu têmoignage à cette merveille, et il cite Strabon, Nicolas de Damas,

1 La décision faite sur ce sojet au temps de Mainhias parail accorder plus que no se permettent let les juis : Oemis à souro guierunge ernerit et nois no bello die sabbatorum, pugnemus acterrius sum. C'est bien sitaquer une piece que de travailler aus ourrages par le moyrn despuels on l'aitaquer dans la suita.

et Tile-Live. Pour ce qui est du reste des Julisles carnage en lit trie-grand, Outre ceux qui périrent par le fer des cennenis, le désespoir en porta plosieurs, soit à se précipiter du haut des rochers, soit à mettre le feu aux défifices voisis au temple, et à se jeter au milieu des flammes, Joséphe fait montre le mombre des morta à douve mille. Du côté des vainqueurs il y cut beaucoup de blessés, mais peu de tuès.

Dans une si horrible calamité, ce qui causa aux Juifs la douleur la plus vive et la plus profonde . ce fut la profanation du sanctuaire . qu'ils ne révéraient pas moins religieusement, quoiqu'il ne contint plus l'arche, qui avait péri dans la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, On sait que le seul grandprêtre avait droit d'y entrer une seule fois l'année. Pompée, qui ne connaissait point cette loi , ou qui l'aurait méprisée s'il l'eût connue, entra avec ses principaux officiers jusque dans le Saint-des-Saints, visita tont curieusement, et fut très-étonné, aussi bien que ceux qui l'accompagnaient, de ne trouver aucune statue ni représentation de divinité. Mais cet étonnement fut entièrement stérile. Il ne paraît point que ni lui, ni aucun de sa auite ait fait une attention sérieuse à cette singularité. Les patens, depuis cet événement, n'en ont guère été plus instruits de la religion des Juifs, ou du moins n'en ont tiré aucune conséquence contre leur pratique absurde d'adorer le bois et la pierre. Longtemps après cerl, et lors même que le christianisme était dėja rėpandu par tout l'univers, les plus doctes d'entre eux ont débité, parmi quelques vérités, des réveries extravagantes sur l'histoire du peuple juif et sur son culte : tant les hommes sont indifférents sur la religion ! tant les savants même regardeut souvent plutôt tout autre objet comme digne de leurs recherches. Du reste Pompée en uso en vainqueur généreux. Il trouva dans le temple bien des richesses : le chandelier d'or à sept branches. la table des pains de proposition, un grand nombre de vases d'or, un prodigieux amos de parfums de grand prix, et deux mille talents d'argent. Toutes ces richesses ne le tenterent point. Il n'emporta de la Judée que la vigne d'or, qu'Arislobule lui avait fait porter

en présent à Damas, pour tâcher de se le | rendre favorable 1. C'était moins une vigne qu'un jardin en forme de montagne carrée, avec des représentations de cerfs, de lions, et de fruits de différentes espèces , le tout environné de ceps de vigne. Cet ouvrage était estimé cinq cents talents \*. Pompée ne s'appropria point un butin si précieux. Il fit placer cette vigne dans le Capitole, où Strabon, au rapport de Josèphe, attestait qu'il l'avait vue avec son ancienne inscription, qui portait le nom d'Alexandre, roi des Juifs, Le valaqueur montra aussi sa clémence en ce que, dès le lendemain de la prise du temple, il le fit nettoyer avec soin, et en rendit l'usage libre aux prêtres pour y reprendre et continuer leurs cérémonies et leurs sacri-

fices. Il n'oublia pas les intérêts d'Hyrcan, dont le parti lui avait été d'un grand secours dans cette guerre. Il le remit en possession de la souveraine sacrificature, et l'établit prince des Juifs, mais en lui défendant de porter le diadème : il fit mettre à mort ou retint dans les fers les principaux chefs de la rébellion: il emmena prisonnier Aristobule avec ses deux fils et ses deux filles ; il démolit les murs de Jérusalem : il imposa un tribut à la nation des Juifs, et les resserra dans leurs anciennes limites, leur enlevant plusieurs places qu'ils avaient conquises sur les rois de Syrie. Tels furent les fruits de la funeste division entre les deux frères Hyrean et Aristobule : la nation privée de sa liberté, assujettie aux Romains, dépouillée de ses conquêtes; appauvrie par les sommes immenses s qui sortirent du pays pour le paiement des tributs ; et nous verrons, dans peu d'années, par uno suite de ces mêmes divisions, la maison royale éteinte. et l'autorité du gouvernement transportée à une famille étrangère.

Parmi les villes de Syrie que les Juifs avalent prises était celle de Gadara, qu'ils avaient même détruite. Pompée en releva les murailles et la repeupla, en considération d'un de ses affranchis, dont elle était la patrie, et qui avait un très-grand crédit a uprès de lui.

Cet affranchi, qui se nommait Démétrius!, est célèbre par son insolence. Il n'avait pas honte, dit Sénéque, d'être plus riche que Pompée; et Plutarque rapporte de lui qu'avant que d'être revenu à Rome, il possédait déià de très-belles maisons dans les faubourgs les plus agréables de la ville avec des jardins maguifiques, pendant que Pompée n'avait qu'une maison simple et modeste\*. Souvent aussi dans les repas, lorsque Pompée attendait les convives, et les recevait avec politesse à mesure qu'ils arrivaient, Démètrius était déià à table, la tête couverte, et prenant ses aises. Comme l'affranchi semblait partager la puissance de son patron, tout le monde lui faisait la cour : et Plutarque nous a conservé à ce sujet une aventure qui a quelque chose de plaisant.

Caton 3 voyageait en Asie pendant que Pompée y était à la tête des armées romaines, Dans le cours de son voyage il vint à Antioche, curieux de voir une des plus belles villes de l'Orient. Il n'en était pas fort éloigné lorsqu'il aperçut hors de la porte une multitude de personnes en habits blancs, et des deux côtés du chemin des jeunes gens et des enfants rangés en ordre. Il s'imagina que c'était une réception qu'on lui faisait; et cela le mit de mauvaise humeur, car il n'aimait point le faste ni le cérémonial. Il marchait à pied, selon sa pratique constante, et ses amis étaient à cheval. Il leur ordonna de descendre pour faire honneur à ceux qu'il croyait. venir au devant de lui, Mais , lorsqu'il était à peu de distance, celui qui arrangeait toute cette troupe, ayant uno couronne sur la tête et une baguette à la main, s'avança, et lui demanda où il avait laissé Démétrius, et s'il pouvait leur annoncer sa prochaine arrivée... A cette question, les amis de Caton : e mirent à rire de tout leur cœur, mais Caton, toujours sérieux et austère, sans répondre un seul mot a celui qui l'interrogeait, passa ou-

s Plin. lib. 37, cap. 2.

<sup>2</sup> Six millions. - 500 talents font 2 875 000 fr. E. B.

<sup>·</sup> Joséphe les fait monier à plus de dix mille talents , c'est-a-dire, scion notre façon de compter, à plus de trente millions de livres.

<sup>1 «</sup> Quem non puduit locupletlorem esse Pompelo, p (Sex. de Trang. animi, p. 8.)

<sup>9</sup> Plut, In Pompeto.

<sup>5</sup> Plut. In Cat. min.

tre en s'écriant : O la malheureuse ville! Il ! trouvait honteuse et indigne cette adulation envers un misérable affranchi, encore flétri des fers de la servitude; et Julien l'apostat s'est cru en droit de renouveler ce reproche'. plusieurs siècles après, contre les habitants d'Antioche, dont il était mécontent.

La richesse et la puissance énorme de ce Démétrius ne fait point honneur à son patron . Mais telle était la conduite de Pompée : il passait tout à ceux qu'il aimait, dont plusieurs ue lui ressemblaient guère. Doux par lui-même, clément, modéré, généreux, tous ceux qui s'adressaient à lui immédiatement se louaient infiniment du traitement qu'ils en recevaient, Mais Gabinins, Scanrus, et les autres, exerçaient sous son autorité toutes sortes de vexations et d'injustices, et s'enrichissaient en pillant à toute main. Pompée le souffrait par faiblesse, n'osant les reprendre, ou par politique, pour s'attacher des créatures qu'il craignait d'écarter par trop de sévérité. C'est une tache à sa répulation; car il ne suffit pas pour un homme en place que sa conduite personnelle soit nette et exempte de reproche , il répond des faules et des injustices de ses subalternes.

Lorsque Pompée eut réglé les affaires de la Judée, il laissa Scaurus en Syrie avec deux légions, et se mit en marche pour retourner en Italie. Il traversa promptement la Cilicie et le Pont, et vint à Amisus, où il recut les députés de Pharnace, qui lui apportaient de grands présents et le corus de Mithridate. Il ne voulut point voir ce cadovre. ni parattre insulter au malheur d'un grand roi après sa mort; il l'envoya à Sinope, pour être mis dans le tombeau de ses péres, avec ordre de lui faire de magnifiques funérailles. Mais il admira la richesse et la grandeur de ses habiltements et de ses armes. Il v manquait néaumoins deux pièces rares et précieuses : un fourreau d'épée qui avait coûté quatre cents' talents, et un bonnet royal à la persienne d'un ouvrage admirable. Ces deux pièces furent volées, la dernière à la sollicitation de Faustus Sylla , qui s'en empara.

i Pharnace envoya aussi à Pompée un grand nombre d'otages que Mithridate avait exigés des différents princes ou peuples grecs et barbares, Il lui livra de plus cenx qui avaient pris M. Aquillius à Mitylène, afin qu'il en fit justice 1. Enfin il lui demandait d'être rétabli dans le royaume de Pont, qui avait apportenu à ses ancêtres, ou du moins confirmé dans la possession du royaume du Bosphore, Pompée lui accorda le Bosphore avec la qualité de roi ami et allié du peuple romain; seulement il excepta du nombre de ses sujets et érigea en peuple libre les habitants de Phanagorée, dont la révolte avait porté le dernier conn à Mithridate, Castor, chef de cette révolte, reent le titre d'allié et ami du peuple romain, etl, dans la suite, il devint gendre du roi Déjota-

Plusieurs gouverneurs duchâteau avaient attendu l'arrivé de Pompée a dans le pays pour lui remettre leurs places, craignant que les trésors qu'elles renfermaient fussent pillés , et qu'ou ne leur en demandat compte. Pompée recueillit ainsi beaucoup de meubles précieux et de bijoux rares, dont guclques-uns venaient, à ce que l'on prétendait, de Darius fils d'Hystaspe, auquel les rois de Pont faisaient remonter leur origine. Avant que de partir, il distribua des récompenses aux petits princes qui avaient bien mérité de la république; il bătit ou répara plusieurs villes dans le Pont et les pays circonvoisins ; après quoi , libre d'affaires , il continua sa route , voyageant plutôt avec pompe qu'il ne marchait en guerrier.

D. JUNIUS SILANUS 3. L. LICINIUS MURENA.

Le rendez-vous général des troupes était à Ephèse , où devait se faire l'embarquement, Pompée, en attendant la belle saison, employa son loisir à visiter quelques îles fameuses. Il vint à Lesbos, où il accorda la liberté à la ville de Mitylène, pour honorer Théo-

<sup>1</sup> Julian. Misopogon.

<sup>2</sup> Plut. tu Pomp.

III. HIST. ROW,

<sup>4</sup> Appian, Mithrid,

<sup>2</sup> Dio, bb, 37, ct Applan

<sup>5</sup> An. R. 699. - At. J. C. 62,

phane, son historien, son ami et son confident, qui en était natif. Ce fut sans doute une grande joie pour Théophane d'effacer aux yeux des Romains la tache de perfidie dont ses concitoyens s'étaient souillés en livrant M. Aquillius à Mithridate, et de nouvoir nonsculement relever sa patrie des maux qu'elle avait soufferts, mais encore lui rendre tout son ancien éclat. Pompée assista dans cette même ville aux jeux et aux combats de poésie, pour lesquels il y avait des prix proposés, selon l'usage de la plupart des villes grecques : et la matière de toutes les nièces qui furent récitées devant lui n'était autre que ses exploits et ses victoires; que tous les beaux esprits s'efforçaient de chanter à l'envi. Le théâtre de Mityléne lui plut; et il en fit prendre le plan pour en construire un dans Rome de même goût, mais plus grand et plus vaste.

A Rhodes, il écouis tous les philosophes, et leur ût présent à chaum d'un talent, Mais surfout il rendit toute sorte d'homeurs à Posionius 1; jugene-là qu'en allant lui rendre visite, il ne voulut point que ses licteurs frapasent de leurs hapeste de leurs baguettes, comme c'était la coutume, à la porte du philosophe. Ainsi le vaiqueur de l'Orient et de l'Occident soumit en queique decon sa grandeur à la gloire des lettres.

Posidonins avait la goutte ; et Pompée\*. aprés l'avoir salué très-obligeamment et en termes pleins d'estime, témoigna être faché de ce qu'il ne ponyait pas avoir la satisfaction de l'entendre. Vous le pouvez, reprit le philosophe, et il ne sera pas dit que la douleur soit assez puissante pour faire qu'un aussi grand homme m'ait rendu visite inutilement. Aussitôt il prit une thèse de morale storque, et, couché dans son lit. il commença nn long discours où il se proposait de prouver que rien ne mérite le nom de bien que la vertu. Pompée, de qui Cicéron tenait tout ce récit, ajoutait que de temps en temps les nointes de la douleur devenaient si percantes, que Posidonius était obligé de s'in-

f 1 « Fares percuil de more a lictare veluit : et fasces « Iliterarum jonum submisti is eni se Oriens Occidensque « submiserat. » ( PLIX. VIII , 30. ) Sur la fin de l'hiver, l'ompre distribua des récompeuses na agent à set froupes avec une magnificence qui a de quoi nous chomer<sup>4</sup>. Il donnu quiure cents dragnes <sup>5</sup> (spet) ent cinquante livres) à chaque fantassin, et aux centurions et cavaliers à proportion, écal-dire, selon ce que nous voyons pratiqué en plusieurs endroits de l'îte l'êre, le double aux centurions, et le triple aux cavaliers. La somme à laquelle se monta etal largesse est portée par Appien à scine mille talents, on quarante huit millions de notre monaise<sup>4</sup>.

Pompée crovait revenir en Italie le plus glorieux des hommes 5; mais un malhenr domestique l'attendait pour l'affliger et le déshonorer. Mucia sa femme, de laquelle il avait eu trois enfants, avait tenu en son absence une conduite peu digne et du nom qu'elle portait et de la gloire de son époux. Pompée prit le parti de lui envoyer sur-le-champ des lettres de divorce. Mais le chagrin que lui cansa cette aventure ne l'empêcha point do s'nnir très-étroitement, neu de temps après. avec César 6, qui passait constamment pour le corrupteur de Mucia. Et cette dame . malgré sa mauvaise réputation, trouva un autre mari, qui fut ce même Scaurus, questeur de Pompée, dont j'ai fait mention plus d'une fois, et qui était fils du fameux Scaurus prince du sénat.

Puisque j'ai en occasion de parler de la femme de Pompée, je crois pouvoir rendre compte ici de ses différents mariages, La

s Cic. Tusc. 11, n. 61.

terrompre, et qu'il répéta souvent : Non, douleurs', tun y gouperar sire, Ducique tu sois incommode, je n'arouverai jamais que ra sois su mad. On doit savoir bon gré à ce philosophe d'avoir cu lo courage, malgré ce qu'il souffrait, do discuter des matières de misonnement avec une sorte de tranquillité. Mais n'est-es pass un subtilité poérité que de refuser d'appeler la douleur un mal pendant qu'elle fait jeter la hauts cris-

<sup>1 «</sup> Nihil agis, dolor : quamvis sis molestas , nunquam

<sup>#</sup> is esse conflictor malum. #

<sup>2</sup> Appien. 2 1440 francs. E. B.

<sup>4 92</sup> millions de francs. E. B.

<sup>6</sup> Suet, Cas.

promière femme qu'il épouse fut Ansista, filie d'Ansista, qui, étunt préteur, présida su jugement de l'ompée accusé pour les faits de son père, comme le l'ai rapporté ci-des-sus. La seconde fut Emille, filie du vieux Scaurus et de Meiells. Ce fut Syla qu'il tre second mariage de l'ompée. Il voulsit l'atta-crè a sa familie, ce il l'en apprechat de très-crè a sa familie, ce il l'en apprechat de très-crè a sa familie, ce il l'en apprechat de très-crè a sa familie, qui était devenue sa femme. Dans décide, qui était devenue sa femme. Dans cette sfilire, les procédes furer l'yraniques,

et plus convenables au temps de Sylla qu'aux mœurs de Pompée. Celui-ci fat obligé de rémodiér Antistà, dont le père venait d'étre tud à cause de lui par la faction du jeune Marius; et Emilie fut endevée à Glabrio nos répoux, c'étant actuellement grosse. Ce mariage ne prospère point. Emilie mourul en couche dans la maison de Pompée. Il épouse une roisiéme femme, qu'it ut cette Mucia dont je viens de parler. La quatrième sera Julie, fille de César.

## LIVRE XXXVII.

Conjuration de Catilina, avec quelques autres faits qui s'y trouvententremèlés. Ans de Rome 687-689.

SI. - NORLESSE OF CATILINA, VALUE BÉRGIQUE DE SERGIUS SILUS, SON RISAIRUL CARACTERS OF CATILINA. CORRUPTION DES MORURS DES ROMAIUS. IL EST ACCUSÉ POUR CAUSE O'INCESTE AVEC UNE TES-TALE, ST. ARSOUS. APRES SA PRÉTURE IL GOUTERNE L'APRIQUE. ET DE RETOUR A ROME , IL EST ACCUSÉ DE CONCUSSION. PREMIÈRE CONJUGATION DE CATI-LINA. CÉSAR ET CRASSUS SOUPCONNÉS O'T ÉTRE ENTRÉS. LES CONSPIRATEURS MANQUENT LEUR COUP. CATILINA EST OÉCHARGÉ DE L'ACCESATION, CÉSAR . STANT SOILS, DONNE OR MAGNIFIQUES SPECTACLES AU PRUPLE. IL PLACE DANS LE CAPITOLE DES STA-TUES OR MARIUS. DITERSITÉ DES SENTIMENTS AU SUJET OR CE COUP HARDS. MOT CELERRE OF CATU-LUS. CRSAR TENTR INVILLEMENT DE SE PAIRE EN-VOTER EN EGTPTE. SUCCESSION ORS ROIS D'EGTPTE OEPUIS LATHTRE. TESTAMENT D'ALEXANORE III. CRASSUS EX CATULES, CENSEURS, S'ACCOMMENT MAD ENSEMBLE, ET ABOUQUENT. FERMETÉ DE CATON A REJETER LA SOLLICITATION DE CATULUS. FAMILLE OF CATON. SON ENPANCE. SA TENDEE AMITIÉ POUE SON FERER. ARGEUR OF CATON POUR LA PHILOS PHIR STOIQUE. IL TRAVAILLE A SE PORTIFIER ST A R'ENGURCIR LE CORPS. IL S'ACCOUTURE A ROIES AVEC SACES. IL PRENAIT PLAISIE A CONTRE-CARRES LE GOUT OR SON SIRCLE. SA CONSTANCE SUPERER, SA JEUNESSE PARPAITEMENT SAGE. IL SE MARIE. IL ATAIT SERVI COMME VOLONTAIRE GANS LA GUERRE DE SPARTACUS. IL SERT COMME TRIBUN DES SOLDATS EN MACÉDOINE. SA"CONQUITE AOMIRABLE DAES CET EMPLOI. CATON PAIT LE VOTAGE D'ASSE. SA SIM-PLICITÉ ET SA DOUCEUR. POMPÉE LUI PAIT UN AG-CURIL QUI APPRENO AUX PRUPLES O'ASSE A LE RES-PECTER. DÉJOTARES NE PRET L'ENGAGER A RECEVOIR DE LUI DES PRÉSENTS. IL SE PRÉPARE A DEMANDER LA QUESTURE. DEVENU QUESTEUR, IL RANGE ET RÉQUIY A LA SOUMISSION LES GEEFFIERS. IL SE MONTEE SUSTE POUR LES PAIRMENTS, ATTENTIF CONTRE LES PEACOES, ASSION A TOUTES LES PONCTIONS OF SA CHARGE. SENTIMENTS DE SES COLLÈGUES A SON ÉGAED. TRAIT EEMA EQUARLE DE SON COURAGE PAR EAPPORT A L'UN O'ENTRE EUX. SA PIDÉLITÉ A EEM-PLIE LES GETGERS DE SÉNATEUE. ECLAT DE SA RÉPU-TATION. CÉSAR CONCAMNE COMME COUPARLES DE MECETERS CEUX QUI ATAIENT TUÉ LES PROSCRITS. CATILINA EST ABSOES. IL DEMANOE LE CONSCLAT ATEC CICKEON, ET CINO AUTERA CANOIDATE CATI-LINA TRATAILER A ATANCHULE PROJET OF SA COM-JURATION. IL AVAIT ATTACHÉ A SA PRESONNE TOUR LES SCÉLÉBATS OF LA VILLE. SES AFTIPICES POUR SPOTIBLE LA JEUNESSE. FORCE OU PARTI DE CATI-LINA. IL EN ASSEMBLE LES CHEPS DANS SA MAISON. SON DESCOURS AUX CONJURÉS. ON PRUT DOUTER S'IL EST VRAI QUE CATILINA LEUE AIT PAIT BOILE DU SANG RUMAIN. LE SECRET DE LA CONJURATION ENT ÉVENTÉ. LES ERUITS QUI S'EN RÉPANDENT SERVENT BRAUCOUP A PORTRE CICÉRON AU CONSULAT. MOT DE CICÉRON SUR LE CENSEUR COTTA.

## COMMENCEMENTS DE CATILINA.

Peudant que Pompée était en Orient, Rome fuit étrangement agibte, et exposée aux plus grands dangers. Peu s'en failuit que Catilina en le It flerir par les flammes, et ne la noyàt dans le sang de ses habilants; et César, s'il dans les sang de ses habilants; et César, s'il d'un dessein aussi faneste, quoiqu'il en ait été souperoméel accueis, su moins sanga-t-il par plusieurs démarches hardies et facticuses le projet qu'il avait formé de se reude maître de projet qu'il avait formé de se reude maître de la république. Je commence par Catilina. L. Sergius Catilina était de la plus haute noblesse. La maison des Sergius était patricienne, et avait donné des consuls et des tribuns militaires à Rome, presque des les premiers temps de la liberté 1. Entre les ancêtres de Catilina aucun n'est plus illustre que son bisaïeul M. Sergius Silus, dont la valeur tenait du prodige. A sa seconde campagne il perdit la main droite; en deux campagnes il fut blessé vingt-trois fois : et auoique ses blessures le missent presque hors d'état de s'aider ni de ses pieds ni de ses mains, il ne laissa pas encore de servir longtemps et avec beaucoup de gloire. Il se faisait attacher au bras droit une main de fer; et, combattant le mieux qu'il pouvait avec la gauche seule, il eut en différentes occasions des chevaux tués sous lui. Deux fois pris par Annibal (car ce fut à ce redoutable ennemi qu'il eut affaire), deux fois il se sauva de prison, y ayant été tenu vingt mois, toujours dans les fers. Il ne se distingua pas sculement par sa bravoure comme officier subalterne; il eut des commandements importants, dans lesquels il fit lever le siège de Crémone, il défendit Plaisance, il prit dans la Gaule cisalpine douze camps des ennemis. Un si brave homme étant devenu préteur, ses collègues n'eurent pas honte de vouloir l'exclure de leurs sacrifices, comme estropié, Sergius repoussa cette injure par un discours où il faisait tout le détail que je viens de rapporter, et qui nous a été conservé par Pline. Cet écrivain prend un ton relevé pour louer la vaillance de Sergius. « Quels amas de cou-« ronnes \*, s'écric-t-il, n'aurait pas accumu-« lés ce guerrier, s'il eût eu à combattre

différence des temps influe beaucoup sur la
 manière dont la bravoure peut se signaler.
 Les combats du Tésin, de Trébic, ou de
 Trasimène, ont-ils pu donner matière à des

contre un autre ennemi qu'Annibal! car la

1 Plin. vrt . 98

• « Quos bic ceronaram acervos consecuiarus erat, o boste mutato i Etenian plarimium referi in que colqui-« que virtus tempora inclueiri. Quas Trebia, Tienaure, « aul Trasimenes, civicas deddec? Que Canalir corona merita? unde fugiese virtuis summum opas fait. Cateri prefectó victores hominum faere; Sergius vicia « ettam fortusan». « PLNA». u couronnes civiques? quelle récompense e militaire a été acquise dans la batallle de « Cannes, d'où le comble du mérite était « d'avoir fui? Certes, les autres ont vaincu « des hommes; mais Sergius a vaincu la for-« tune. »

Catilina, arrière-petit-fils de ce héros, au lieu d'en soutenir la gloire, fut l'opprobre d'un si beau nom. Ce n'étaient pas les talents qui lui manquaient. Il avait une graude forco de courage et un coros vigoureux 1, mais un naturel malfaisant et pervers. Des ses premières années, les guerres intestincs, les meurtres, le pillage, les dissensions civiles, firent sa joie et ses délices ; et ce furent là les exercices de sa jeunesse. Robuste de corps , il supportait la faim, le froid, les veilles, au delà de ce qui est concevable. Pour ce qui regarde l'esprit, il était audacleux, fourbe, souple à prendre toute sorte de formes, capable de tout feindre et de tout dissimuler, avide du bien d'autrul, prodigue du sien, ardent et extrême dans ses désirs. Il n'était pas destitué d'éloquence, mais nulle sagesse dans sa conduite. C'était un esprit vaste, qui tendalt toujours à l'excessif, à l'incroyable, à ce qui s'élevait au-dessus de sa portée. Depuis la domination de Sylla, il était possédé d'une violente passion de s'emparer de la république, et il ne s'embarrassait en aucune facon des moyens, pourvu qu'il réussit à se faire rol. L'indigence et les remords de ses crimes,

4 « L. Catilina , nobili genero natus, fult magné vi ci e animi et corporis, sed ingento maio pravoque. Huic ab « adolescență belia intestraa , cardes , rapina, discordia « civilis, grata fuere : ibique juventatem suam exercuit. e Corpus patiens inedia, aigoris , vigilia, supra quam « culquam eredibile est. Animus audax, subdolus, va-« rius cujustibet rei simulator ac dissimulator, alieni ape petens, sul profusus, arders in espiditatibus. Salis « eloquentia, sapientia parum. Vastus animus immodee rata , incredibilia, nimis alta, semper enpichat. Hunc, e post dominationem L. Suite , iublio maxuma invasor rai respublica caplunda : neque id quibus modis asse-« queretne, dum sibi regnum peraret, quidquam pensi baa bebat. Agitabatur magis magisque in dies animus ferox e inopià rel familiaris, et conscientià scelerum : que e utraque his artibus auxeral , quas supra memoravi. « Incitabant præterea corrupti civitatis mores; quos e pessuma, ac diversa inter se mala, luxuria atque avae ritia, vezabeni. » (SALLUST. Catil.)

double fruit des principes par lesquels il s'était gouverné, étaient en même temps comme deux aiguitlons qui échauffaient et animaient de plus en plus chaque jour ce courage féroce. Ajoutez l'espérance du succés, fondée sur la corruption générale des mœurs, qu'avaient totalement perverties deux vices, ce semble, opposés, mais également funestes, le luxe et la débauche d'une part, et de l'autre l'avidité pour l'argent.

Salluste, de la main duquel est ce portrait de Catilina, y joint un tableau des mœurs des Romains; et il commence par l'exposè des vertus des anciens temps pour mieux contraster avec les vices qui s'étaient introduits en conséquence de l'agrandissement de l'empire. Tout ce morceau est parfaitement beau. Mais il me paraît peu uécessaire d'insércr ici l'éloge des mœurs anciennes, qui doivent être connues par toute cette histoire; et pour ce qui est de l'autre partie, j'en extrairai sculement ce qui a un rapport plus direct avec Catilina.

Depuis la prise de Carthage, la vertu des Romains, comme il a été remarqué ailleurs, s'était bien démentie. L'ambition et l'amour de l'argent amenèrent les plus horribles désordres. Mais la victoire de Sylla est une seconde époque funeste aux bounes mœurs. « Depuis

« que Sylla 1, dit Salluste, après avoir retiré e Postquim L. Sulla, republicà receptà, bonis inia tiis malos eventus habuit, rapere omnes, trahere ; do-« mum alins, aitus agros eupere : ne que modum , neque « modestiam , victores babere ; forda eradeliaque la el-« ves facinara facere... Quippe secundo res sapientium « animos fatigant : ne illi , corruptis muribus, victoria . temperarent. Postquam divitize bonori esse corperunt, « el eas gioria , imperium , poientia , sesuchantur, hea bescere virtus, paupertas probro haberi, innocentia a pro malesolentià duci corpit. Igitur ex divitils Juven-« tutem luxuria atque averitia cum-superbià invasére. « Rapere, consumere ; sua parvi pendere , aliena cupere; « pudorem , pudicitiam , divina atque humana promis-« cua, nihit pensi , neque moderati babere. Opera: pre-« tinm est, comm domos atque villas cognoveris in ure blom modum exedificatas , visere templa deorum , « quæ nostri majores, religiosissumi mortales , feeire. « Verum ilii delubra deorum pietate, domos suas giorià « decorabant; neque victis quidquam, prater injurie

e licentiam, eripiebant. At hi contra, ignavissumi mor-

« tales, per summum sceius , umala ea sociis ademere ,

« la république des mains de ceux qui l'on-« primaient, cut mal fini ce qu'il avait très-« bien commencé, la violence et le brigan-« dage devinrent un goût universel : l'un « désirait des maisons, l'autre des terres : les « vainqueurs ne connaissaient ni mesure, ni « modération, et se portèrent à toutes sortes e de crunutés contre leurs concitovens. Et e comment les soldats de Sylla, corrompus « et gâtés par le luxe de l'Asie, se seraient-« ils modèrés dans la victoire , pendant que la « prospérité est une séduction violente n'eme « pour les sages? Les richesses commencèrent « donc à être tout à fait en honneur : par « elles on parvenait à la gloire, au comman-« dement, à la puissance. Dès lors la vertu « languit, la pauvreté devint une honte, et « l'intégrité des mœurs passa pour singula-« rité et misanthropie. La jeunesse, élevée « dans les délices, se livra à la débauche, à « l'estime de l'argent, à l'orgueil. Ils pillaient « pour dépenser ; ils comptaient pour rieu ce « qu'ils possédaient, et ils cherchaient à en-« vahir ce qui appartenait à autrui. L'hon-« neur, la pureté des mœurs, tous les droits « divins et humains, leur devinrent indiffé-« rents : ils n'avaient pour objet unique que « de satisfaire leurs désirs effrénés.

« C'est une chose curieuse, nioute Salluste. « de considérer les palais et les maisons de « campagne de nos contemporains , qui éga-« lent des villes par leur prodigieuse étendue, e et de les comparer avec la simplicité des « temples bâtis en l'houneur des dieux par

« qua fortissumi viri victores hostibos reliquerunt : « prointé quasi injuriam facere , id demum essei impe-« rio nti. Nam quid ea memorem que, nist bis qui vi-« dère, nemiql eredibilla sunt? a privatis compinsibus « subversos muntes, maria constrata esse : quibus mihi e judibrio videntur fuisse divitiæ : quippé quas honesté a habere licebat, per turpitudinem abuti properabant. « Sed lubido simpri, ganere, cæterique cultús , non minor « Incesserat. Viri pati mu'ichria; nsulieres in propajulo « podicitlam babere : vescendi causă, terră marique om-« pla exquirere : darmire priùs quam somal eupido es-« set ; non famem aul sitim, neque frigus, aul lassifodi-« nem opperirl; sed ea omnia luxa antecapere. Hac « juventutem, ubt familiares opes defecerant, ad facinora e incendebent. Animos imbutus malis artibus, baod « facilé lubidinibus carebet : co profusius omnibus mo-« dis questul atque sumptul deditus erat. »

« nos aucêtres, les plus religieux des mortels. « Mais ces héros honoraient les temples des « dieux par leur piété, et leurs maisons par la « gloire de leurs exploits ; et ils n'ôtaient aux « peuples vaincus que la liberté de commettre « l'injustice. Au lieu que coux d'aujourd'hui, « gens sans cœur et sans aucun sentiment, « dépouillent par un crime horrible les alliés « de la république des richesses et des choses « précieuses que la modération des vainqueurs « avait laissées à des ennemis vaiucus, comme « si être injuste impunément c'était user de « l'empire. Qu'est-il besoin que je cite ici ces « ouvrages incroyables pour quicouque ne les « a pas vus? des montagnes coupées et apla-« nies par des particuliers, les mers resser-« rées par des digues qui servent de fonde-

« ments à de fastueux édifices : insensés , qui

« se jouent des richesses, et qui abusent,

« à leur bonte, de ce qui leur ferait honneur,

« s'ils savaient en faire un usage modéré! « L'extinction de tout sentiment de pudeur « est toujours la suite de ce luxe forceué. La « chasteté u'était plus connue parmi tes fem-« mes : les hommes se déshonoraient par des « débauches dignes d'horreur, Lagourmandise « était poussée au point que les terres et les a mers suffisaient à peine pour couvrir les ta-« bles. En tout régnait une mollesse qui préve-« nait tous les besoins naturels, qui apprenait à « se mettre au lit avant que de sentir la néces-« sité du sommeil, à aller au-devant du froid « et de la lassitude, à manger et à boire sans « attendre ni la faim ni la soif. La ieunesse . « accoutumée à ce train de vie , lorsque l'ar-« gent lui manquait, se portait aux vols et aux « meurtres, Livrée à ses passions , il lui fal-« lait de quoi les contenter. Les rapines et « les profusions se donnaient la main, et s'ai-« daient à croître réciproquement. »

Dans une ville si remplie de désordres, Calilina mérials par ses viese l'apr ses crimes d'être à la tête de tout ce qu'elle coutnait de seclérais. Jai rapporté ses crasulés détestables dons la proscription. Selluste lui reproche d'avoir passé sa jeunescé dans touts sortes d'infamies i d'avoir corrompu une jeune life d'illustre naissence, pius une restate. El, dans la suite, élant épris d'amour pour Justice. L'in Ovestilla, qui n'avait jennais rieu eu de louable que la beaulé, comme elle faisait dirificulté de l'épouce, prace qui l'austi d'un autre mariage un fils déjà grand, on regarde comme constant qu'il fit lui-môme mourir son propre fils pour lever par ce crime abominable l'obstace qui s'oppossit à ses dèsirs. Le passe sous silence d'autres horreurs que je ne puis me résoudré à exposer ici, quoigvé-le les lui alent été reprochées en plein sénat par Ciérion ;

L'inceste commis par lui avec la vestalo Fabia lui attira une affaire sérieuse. Il fut accusé en forme, et poursuivi criminellement. Mais Fabia était sœur de la femme de Gicérou, et Cailina lui-même était protégé par Catulus \*. Le crédit l'emporta, et les coupables furent abous.

On sera peul-être étonné que Catulus, homme de bien, et citogres retieurs, s'inbémest pour Calilina. Mais c'était un des talents de ce fourbe de savoir en imposer aux homelées gens, qui souvent, par la droinat le compartie de la compartie de la compartie de que les autres. Cicéron remarque capressément que, peadant que Calilina était les avec lout ce qu'il y s'auit de plus méchant dans la compartie de la compartie

Calilina fut préteur vraisembhalhement en Fannée 68%, sous les consuits Q. Méclius et Marcius Rex; et après sa préture ii alla gourenter l'Afrique, c'est-d-afric poiller, la vezer, la tourmenter. Il poussa les choses si Join, que les Africains envoyèrent des deputés à Rome pour se plaindre au sénat des injustices et des violences de leur précieur. Il y eut plusieurs avis très-rigoureux contre lui ans le sénat. Cela ne l'empéha pas de revente de la ville en 606, sous les conconstitution de la ville en 606, sous les conmieux que lui. Celta cacustituti fermecha de mieux que lui. Celta cacustituti fermecha de

<sup>1</sup> Cic. in Took cand.

Ascon In or. Clc. in Togà cand. Oros. v1, 3.
 Eliciatur bominibus improbis multis; et quidem e optimis se viris deditum esse simulabat. s (Csc. pro Cal. n. 12.)

<sup>4</sup> Cic. in Toga cand, et ibl Ascon.-Sallut, Dio, lib, 36

qu'il se purgeat avant que de pouvoir y être recu.

L'élection des consuls excita bien du tumulte, P. Sylla, proche parent du dictateur du même nom, et P. Autronius, avaient été désignés. Mais deux de leurs compétiteurs, L. Cotta et L. Torquatus, les avant accusés de brigue, les firent condamner, les déponillèrent ainsi de leur charge, et furent euxmêmes nommés en leur place.

La fureur et le désespoir s'emparèrent de l'esprit de ces deux consuls dépossédés : au moins de l'un des deux, P. Autronius : car, pour ce qui est de P. Sylla1, quoique Suetone et Dion le donnent pour complice de la conjuration dont je vais parler, Salluste ne le charge point ; et , l'affaire ayant été portée en justice quelques années aprés, Sylla fut défendu par Hortensius sur cet article, et absons. Quant à ce qui regarde Autronius, il est certain qu'il se ligua avec Catilina, qui était actuellement accusé de concussion. Ils s'associérent Cn. Pison, jeune homme de naissance, mais factieux, et que l'indigence et l'ambition rendaient capable de tout oser. Leur plan était, selon Sallaste, de tuer les deux consuls Cotta et Torquatus, dans le Capitole même, le premier janvier ; aprés quoi Catilina et Autronius devaient s'emparer des faisceaux consulaires, et envoyer Cn. Pison en Espagne avec la qualité de préteur et une bonue armée. Suctono ajoute des circonstances tout à

chose dans les faits. Il dit qu'on soupçonna César d'être entré avec Crassus dans ce noir complet : et qu'ils prétendaient, après avoir massacré les consuls et les principaux du sénat. Crassus se faire dictateur, César maître de la cavalerie, et rendre le consulat à Sylla et à Autronius. Je l'ai déjà dit, j'ai peine à me persuader que César, dont le caractère a toujours été éloigné de la cruauté, ait trempé dans un si horrible dessein. J'en dis à peu près autant de Crassus. Qu'ils aient été informés des projets de Catilina, et que, lui laissant l'odieux du crime, ils aient peut-être

fait importantes, et change même quelque

se mettre au nombre des candidats. Il fallait | voulu en recueillir le fruit, c'est ce qui ne paralt pas impossible. Pour Catilina, Autronius et Pison, il n'est pas douteux qu'ils n'aient projeté de tner les consuls le premier janvier; et que , leur coup ayant manqué . parce que le secret s'éventa et que l'on donna une garde aux consuls, ils n'aient remis au cinq février suivant l'exécution de leur complot. Mais il y cut un malentendu entre les conjurés, qui fit encore échouer cette criminelle entreprise.

> L. AURÉLIUS COTTA 1. L. MANLIUS TOROUATUS.

On ne fit point de recherches sur des faits si graves; et, le sénat ayant voulu former un décret contre ceux que tout le monde regardait comme coupables, un tribun du peuple s'y opposa. Pison fut même envoyé en Esnagne par le crédit de Crassus, qui voulait se ménager un appui contre la puissance de Pompée, dont il prenait beaucoup d'ombrage. On a prétendu que César conspira encore avec Pison, et qu'il fut couvenu entre eux qu'ils travailleraient à faire soulever, l'un l'Espagne, l'autre la Gaule cisalpine. Mais tous ces projets furent renversés par la mort de Pison, qui fut assassiné presque en arrivant dans sa province , soit que les Espagnols ne pussent sonffrir sa dureté et son arrogance, soit que les meurtriers fussent des clients de Pompée qui le défirent d'un adversaire qu'on élevait contre lui.

Catilina, plus coupable que Pison, était d'ailleurs poursuivi en justice pour les crimes de concussion dont il était prévenu. Mais, quoique chargé de la haine publique pour l'horrible conspiration qu'il venait de tramer, quoique convaincu de rapines et de brigandages exercés dans sa province, il fut néanmolus absous. Ce qu'il y a de plus surprenanta, c'est que le consul Torquatus. qu'il avait voulu assassiner, s'intéressa pour lui, et vint assister à sa cause pour sollici-

1 Sueton. Cas. cap. 9,

<sup>5</sup> An. R. 687 : av. J. C. 65. 1 Cic. pro. P. Syllà, n. 81; de Har. resp. n. 42.

ter les juges en sa laveur, Clodius , one consusteur, faida honeuroup à obtenir cette absolution. Gagné par argent, si nous en croyaus Ciéven, il prévarique honetosement et par une collassion indigue il sauvra nucrimet dont Il feçuint de poursaivre la spanidon. Catilina, échappe d'un si grand péril, n'en fut pas plus recteus; au contraire il poussa son projet en avant, et grossi de plus en plus son parit. Mais avant que de rendre compte de la suite de ces morments; je dois pero riel se sustre faits qui appartiement au consulta de Colta et le Torquatius, et de Torq

garde l'edilité de César. Nous avons vu quels soupçons étaient tombés sur César à l'occasion des entreprises de Catilina. Ces soupçons n'altérérent point son crédit auprès du peuple, et l'édilité lui fournit de nouveaux moyens de l'angmenter! Les édiles étaient charges de donner les jeux, ou représentations de piéces de théâtre. César s'acquitta de cette fonction avec une magnificence qui surpassa tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. Il fit exécuter aussi des chasses de bêtes fauves dans le Cirque. Parmi ces différents spectacles il y en eut dont il fit la dépense en commun avec Bibulus son collègue, et d'autres qu'il donna en son propre nom ; ce qui fit qu'on lui attribua l'honneur du tout. Il effaçait d'ailleurs par taut d'endroits Bibulus, qu'il n'est pas étonnant qu'il profitât seul même de ce qu'ils faisaient ensemble. Bibulus se plaignait de son sort, et disait assez agréablement « qu'il lui était arrivé la même chose « qu'à Pollux, qui avait moitié dans le tem-« ple bâti sur la place publique en l'hou-« neur des deux frères , et qui cependant « était oublié universellement, puisque ce « temple n'était jamais appelé que le temple « de Castor. » Cette aventure , jointe à la différence des caractères, produisit entre César et Bibulus une Inimitié qui fut poussée dans la suite aux derniers excès,

César donna encore pendant son édilité, sous prétexte d'honorer la mémoire de son père, des combats de gladiateurs, jusqu'au

nombre de trois cent vingt couples. Encore on avail-il pérpair bien d'avantage. Mais l'alarme s'étant répandue à ce sujet dans luitle, parce que l'on appréhendait qui lie fit de ces gladisteurs un autre usage que cetait de s'étant pour fiser le nombre de gladisteurs qu'il anunopai, l'int readu un décret du sétant pour fiser le nombre de gladisteurs qu'il seniet permais de faire consainte dans ces jeux. Plinie l'apporte que, dans ces mêmes geus, César donns le premier exemple que l'on ait vu dans Home, de faire en arget louis les décentions de l'amphildent dette.

Toute cette magnificence n'a rien absolument de singulier, et qui ne se remarque dans d'autres. Mais voici un trait qui caractérise Cesar. J'ai dit que son plan suivi et constant était de faire revivre la faction de Marius. Dans cette vue, lorsqu'il eut échauffé les esprits de la multitude en sa faveur par les jeux et les spectacles, il saisit ce moment pour placer dans le Capitole, pendant la nuit, des statues de Marius qu'il avait fait faire en secret, avec des victoires oruées de trophées, et des inscriptions qui célébraient le vainquent des Cimbres. Au point du jour. l'éclat de ces statues, qui étaient des chefsd'œuvre de l'art, et d'ailleurs toutes brillantes de dorures, attira un concours infini de spectateurs, et il n'y eut personne qui n'admirât un coup si hardi, dont l'auteur fut reconnu, dans le moment, de tout le monde, Plusieurs néanmoins traitèrent cette démarche d'attentat, qui faisait reparaltre aux veux du public des honneurs abolis par les décrets du sénat. C'est, disaient-ils, une tentative que fait César pour se frayer le chemin à la tyrannie. Il veut essayer ce que nous sommes capables de souffrir en patience; et le succès de l'entreprise présente l'enhardira à en former de nouveiles plus grandes et plus dangereuses. Les partisans de Marius au contraire, encouragés par un événement si agréable pour eux et si peu attendu, accoururent de toutes parts, et étonnèrent par leur nombre ceux qui les croyaient presque anéantis parce qu'ils n'osaient se montrer. Ils remplirent le Capitole, qu'ils faisaient retentir de leurs acclamations. Plusieurs même pleurèrent de

Suct. Cas. cap. 10. - Plut. in Cas. - Dio.

<sup>1</sup> Plin. lib. 33, cap. 3.

tendresse à la vue de ces statues, proscrites depuis la dictature de Sylla; et, charmés de César, ils s'écriaient qu'il était le seul qui soutlnt dignement l'honneur d'être allié de Marius.

L'affaire fut portée au sénat, et v fit grand bruit. C'est à cette occasion que Catulus dit ce mot cétèbre : Il est temps, messieurs, de penser à nous; car ce n'est plus par des mines et par des souterrains, c'est en dressant ouvertement ses batteries que Cesar attaque la république. La réflexion était juste. Le gouvernement était alors fondé sur les lois et les établissements de Sylla; et il n'était pas possible de ranimer le parti de Marius, sans produire un renversement général de toutes choses. Mais César, avec ectte éloquence forte et persuasive qu'il savait si bien manier, détruisit les reproches de Catulus, et vint à bout d'être approuvé même dans le sénat.

It échoua pourtant dans le dessein qu'il forma de se faire envoyer en Egypte, à l'occasion des troubles qui s'échaire léves dans ce royaume<sup>4</sup>, et des droits que la république, selon quelques-uns, pouvait y prétendre. C'est un point très-obseur dans l'histoire, sur lequel je rais proposer brièvement ce qui me

paratt le plus vraisemblable. Après la mort de Ptolémée Lathyre, les Egyptiens mirent sur le trône Cléopatre, sa fille. Sylla, alors dietateur, et qui avait auprès de lui Ptolémée Alexandre ", fils d'un autre Alexandre, frère de Lathyre et mort avant lui, envoya ce prince en Égypte pour y règner conjointement avec Cléopatre. Mais Alexandre, au bout de dix-neuf jours, fit massacrer Cléopatre, et fut lui-même tué par les Alexandrins, qu'une si horrible cruauté avait révoltés contre lui. Je suppose que cet Alexandre laissa un fils de même nom, qui avait des prétentions bien fondées sur le royaume d'Egypte, puisque son père et son grand-père y avaient régné, et que d'ailleurs la postérité légitime de Lathyre était éteinte par la mort de Gloopare. Copendant les Egyptiens reconnuera pour rei Ptoliené Audito, chi fils naturel de Lathyre. Je suppose encore que se brouilleries qui airrièrerent a Egypte pendant que Pompée faisait la guerre en Asie, et qui attirèrent des ambassades d'Egyptiens à ce général, anissaient des précentions contraires d'Aleandre II et d'Audie. Pompée no vouluit point prendre connaissance de ce différend. Ptolémée Audie demeur en possession du totor; et Alexandre, réduit às e retirer à Tyr, v mourul peu de temps aprés ;

yourse jest the set of the control o

pol.

pol. coris done que Cesar routait faire valoir
co estament, a « o faire donner en consecustament, a « o faire donner en conseque consecuente de la consecuente del la consecuente del la consecuente de la consecuente del la consecuente de la consecuente de

Therefore, the Problems, notices M. Indire dans too Minder Assets respects antiferent to successive M. Marchan St. Marchan M. Marcha

dans les différents auleurs.

\* Gic. 111 In Rull.

Sart.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Porphyr. Gr. apud Euseb. — Appian. Mithrid. et de Bel. Civil. lib. 1. — Pjut. in Crass. — Cic. in Rull. lib. 11.

tre avide de la succession des rois, et de vouloir envahir tous les royaumes. Ces derniers l'emportérent, et César manqua son coup. Cette affaire aura des suites, qui m'ont paru demander l'éclaircissement que j'ai tâché de donner ici.

J'ai dit que C'assus et Caluius étaient cessurs. Ils ne finen presque acume fonction de ieur magistrature. Il n'y eut ni dénombrement du peuple, ni reuve des chemillers, ni lableuu d'ressé des sénateurs. La discorde s'éctai mise centre eux, lant au suigé de l'Egyple, dont je vieus de parier, que per rapport aux prepuès de la Caluille transpadane, que Crassus, soutenu de César, prétendait faire cliqueus rémains ce que Catulius ne voulta point isorimaire ce que Catulius ne voulta point isoriment de l'accordination de l'acc

Catulus, étant encore censeur, s'attira un désagrément de la part de Caton, qui, cette même année, gérait la questure. Caton avait entrepris de réduire et de réformer le corps des greffiers\*, qui souvent, sous ses prédécesscurs, s'en étaient fait beaucoup accroire et avaient commis bien des injustices. Il en entreprit un en particulier, qui avait la protection de Catulus, et qui engagea ce grave magistrat à venir à la chambre des questeurs solliciter Caton pour lui, Catulus, qui était censeur. très-respecté personnellement pour sa vertu, et ami de Caton, en conséquence de la conformité des sentiments et de la conduite, compta qu'il obtiendrait sans peine ce qu'il souhaitait. Mais Catou lui représenta et lui prouva que celui pour lequel il s'intéressait. était coupable. Catulus , n'avant rien à répliquer, ne laissa pas de demander qu'en sa considération on fit grâce à ce greffier. Un tel langage, bien éloigné des principes de Caton, donna lieu au jeune questeur de lui faire une sérieuse remontrance sur ce qu'il ne gardait pas les bienséances qu'exigeaient sa vertu et sa dignité. Mais enfin, comme Catulus ne se rendait point, Caton éleva la voix et lui dit : H vous serait honteux, Catulus, censeur comme vous étes, et chargé de l'inspection sur nos maurs, de tous faire chasser diei par mes hussiers. A ces most Catulus, trouble el trièle en même temps, ouvrit la bouche comme pour récherde, et ne trouvaut rien de raisonnable à dire, il se retira très-confus. Il fit cependant si bien, que le greffier fut absous. Mais Caton n'en persista pas moins à ue plus se servir du ministère de cet officier, et il lui retrancha même ses sagec.

Calon est un personnage si intéressant, qu'à l'occasion de son entrée dans les charges publiques, je crois fiire plaisir an betture de lui tracer ici, d'après Plubrque, un portrait des premières années de co rigide partisau de la vertu. Ce sera une espèce de soulagement et de consolution au milieu des vices qui inondent l'histoire des temps que je dècris.

Cation, consus parmis noiss sonts le nom de Cation d'Urique, feitti arrière-petifis de Caton le censeur, et d'escendait d'un fils que ce permier dec Cations avait et dans s'rielliesee, ayant contracté un second mariage avec la fille d'un de ses clients. Notre Cation avait une sœur de pêtre et de mère qui se nommait Porcia, Se mote avait cu d'un premier mariage d'autorise de la comment de la commentation de Servilius (épino, et plusieurs filles, dontla pilles counne est la mère de Brutas. Tous ces enfants as trouvérent élevés dans la maison du cébbre tribun Drussa, leiu noche malernel.

Dès sa plus tendre enfance, Catou moutra ce qu'il serait un jour. Son air de visage, son ton de voix , son regard, et la facon même dont il se comportait dans les jeux et les amusements de son âge, tout annouçait en lui un caractère sérieux, solide et constant. Dur et inaccessible à la flatterie, il était encore moins capable de se laisser vaincre par la crainte. J'ai rapporté ailleurs sa résistance opiniatre à toutes les voies de terreur et de menaces mises en œuvre par Pompédius Silo pour l'ébranler; et ce trait singulier de l'enfance de Caton prouve bien quelle était dès lors sou intrépidité. Il riait peu, et rarement. Il 'n'était point sujet à ces petites colères qui passent aussi promptement dans les enfants qu'elles s'excitent. Mais quand il faisait tant que de se facher, c'était tout de bon, et il n'était pas aisé de le ramener. Du reste, doux et docile, il obéissait volontiers à ses maltres;

Plut. Crass, Suct. Cas.

<sup>\*</sup> Plut. Cat. min.

mais il demandait raison de lout; et son précepteur', homme sachant vivre, et qui aimait mieux faire usage avec son disciple de la raison que des coups, ne manquait pas de satisfaire la curiosité de cet enfant.

Ce caractère si ferme n'était rien moins que farouche et insensible. Il aima tendrement son frère. Et, dans ses premières années, comme un jour quelqu'un lui demanda aui il aimait plus que tout autre, il répondit que c'était son frère. On insista, et on voulut savoir à qui il accordait le second rang dans son amitié : il répondit que c'était à son frère; et, pressé de nouveau, il ne donna point d'autre réponse, jusqu'à ce que celui ani lui faisait ces questions se rebuta. Cette amitié erut avec l'age; et lorsque Caton eut vingt ans , il ne soupa jamais, il no fit aucun voyage, il ne parut jamais dans la place publique qu'avec sou frère. Il se distinguait néanmoins de Ini en ee qu'il n'usait point de parfums; et, dans tout le reste de sa conduite, il était exact el sévère. Aussi Cépion, lorsqu'il s'entendait louer sur sa retenue et sa sagesse, disait que. comparé aux autres, il pouvait bien mériter quelque éloge : « mais, ajoutait-il, quand je « me regarde vis-à-vis de Caton, je me a trouve un Apicius 2 .»

Afin de réunir ici tout ce qui regarde la tendresse de Caton pour son frère, je dirai que, Cépion étant tribun des soldats dans la guerre de Spartacus sous les consuls Gellius et Lentulus, Caton alla servir dans la même armée. Quelques aunées après, Caton luimême fut tribun des soldats dans l'armée de Macédoine; et son frère, qui l'avait accompagné, mais qui sans doute n'avait pas d'emploi, ayant voulu faire un voyage en Asie, tomba malade à Enus en Thrace. Dès que Caton en sut la nouvelle, quoiqu'il fit un gros temps, il voulut partir de Thessaloniquo, où il était; et, ne pouvant avoir de grand vaisseau, il se jeta dans une petite barque avec deux amis et trois esclaves. Il courut un très-

grand péril, et n'échappa à la tempête que par un bonheur inespéré. En arrivant à Enus, il trouva son frère mort. La douleur parut triompher de toute sa philosophie. Non-sculement il versa des larmes, il embrassa le mort, il tomba dans une noire tristesse; mais il fit de grandes dépenses pour la sépulture de son frère, eu parfums, en étoffes précieuses, qui furent brûlés avec lui. Enfin, il lai fit ériger dans la place publique d'Enus un monument du marbre le plus précieux, qui lui coûta huit talents s. Ce n'était néanmoins qu'un cénotaphe, ou tombeau vide,

comme il parattra par la suite. Ces dépenses donnérent lieu aux injustes reproches de quelques-uns, qui prétendaient qu'elles ne convenaient pas à la modestie et à la simplicité dont Catou faisait d'ailleurs profession. Mais ils ne savaient pas 2, dit Plutarque, quel fonds de douceur et de tendre amitié il y avait dans ce courage, d'aitleurs si fier, et combien était accessible aux sentiments ce même homme qui se maintenait invincible, soit aux voluptés, soit aux terreurs et aux périls, soit aux demandes contraires à la justice.

Il ne montra pas, en cette occasion, moins de générosité que de bon cœur. Les villes et les princes des environs lui envoyèrent de grands présents pour honorer la mémoire de Cépion. Il ne recut point l'argent; et il fit usage des parfums et autres choses semblables, mais ayant attention à en faire honneur à ceux de qui il les tenait. La succession de son frère devait se partager (je ne sais pas pourquoi) entre lui et une fille en bas Age que laissait Cépion. Dans le partage, Caton ne redemanda ricu de la dépense qu'il avait faite pour le tombeau.

C'est donc bien à tort que César l'accusa longtemps après (sans doute dans ses Anti-Catons) d'avoir tamisé les cendres de son frère pour y chercher ce qui pourrait s'y trouver de poudre d'or , à cause des riches broderies qui

<sup>\*</sup> Ην χαρίεις ὁ παιδαγωγός αύτου, καὶ λόγον έγων του κονδύλου προχειρότερον.

Le texte grec porte un Sippius, nom Inconnu, et qui peut étre alsément une corruption de ceiui d'Apicius,

fameux gourmand, comme tout le monde le sait.

<sup>1</sup> Vingi-quatre mille livres, == 16 000 fr. E. B.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ού παθομώντες, όσον έν τῷ πρός τίδονάς, καὶ φόθους, και δείσεις άναισχύντους άγνάματο καί στερές του άνδρος το έμπρον ένην και φιλόστοργον,

avaient été brûlées avec le corps de Cépion. Ce reproche, selon que l'observe Plutarque!, prouve seulement que César croyait tout permis à sa plume comme à son épée.

Enfin, Jorsque Caton, aprés le vosque d'A. sié dont le partiera plus Bas, s'émerta plus Bas, s'émerta plus Bas, s'émerta plus Bas, s'émerta plus Bas, s'émert de mettre l'ura où étalent cardermées les cendres de son frère dans un autre bâtiment que celui qu'il montait. Caton le refusa, et de declar qu'on lui arracherait plutôt la vie que ce cendres qui lui étalent si chieres et si précieuses, et qu'il ne se reposcrait sur personne du soin de les reporter en l'atile.

us. Tevetien am études de Calon. La philosophie stóque avail trop de resembance avec son caractère pour no pas l'attiver puissament. Il en étudi les principes sous Antipa-tre de Tyr; et il 5'y applique 3 avec une sorte d'avidité, non pas pour appraerdre à en discourir, comme faissient la plapart, mais pour y conformer sa condite. Plein d'anne espèce d'enthousissme pour tout ce qui appardient à u vertu, il ret en feigligea nacune partie. Il a varit nieme de ma les different de la justice, et pour med dans la écherce de la justice, et pour med dans la écherce de la justice, et pour les de la consideration de present la paracterie considération de presonne de ma la considération des presonnes de la considération de la considération de presonnes de la considération de presonnes de la considération de la considération de presonnes de la considération de presonnes de la considération de presonnes de la considération de la considération de presonnes de la considération de presonnes de la considération de la considératio

uon des personnes. Sociales de tal si genad. Soci acide pour les storiesme étal si genad des solidats, ayant cutendia parler d'un storien cédebre qui se nomania l'Authonofore, et qui , retiré auprés de Pergame, et dépla vancé na ge, avait résisté constamment à outes les solicitations de plusieurs princes et rois sans se lisses plunia persuader d'abandonner sa cremite, il résolut, à quedque prix que ce remite, il résolut, à quedque prix que ce sur se sur ser vertu pour ne pas désespére de réussir où tant d'autres avaient échoné. Mais il ne cut pas némons que ce fit uu en fâire à traiter par lettres. Il profila d'un congé de dera mois, qui étal de règle, pour se trans-

porter à Pergame; el ayanl triomphé de la résistance d'Athénodore, il l'emmena, et revint avec lui au camp plus fler et plus glorieux de sa conquête que Pompée et Lucullus ne l'étalent d'avoir subjugué des nations et des rovaumes.

Cation cultiva l'éloquence comme une arme nécessire pour défident les droits de la justice et pour faire valioir les homes raisons. Il a semble némonisse qu'il s'en cachtal; çur il ne son age, c èt personne ne l'enneali jamnis del claure. Il ne chérabil point no palsa l'occasion des produire; cu sorte qu'un de ses nomes la comme de l'enneali jamnis del claure. Il ne chérabil point no palsa l'occasion de se produire; cu sorte qu'un de ses a la bionne heure, répendit Cloin, pourva qu'un ne trouver éroit hallbare dans ma conqu'un ne trouver éroit hallbare dans ma conqu'un ne trouver éroit hallbare dans ma cone-servier dest de le faire de façon à ne pasmérile d'être condamné on silone, »

« serai en état de le faire de facon à ne pas « mériter d'être condamné au silence, » Il se crut uéanmoins obligé de défeudre . par une action publique, un mouument de sa famille et de sou uom. Les tribuns du peuple avaient coutume de douner leurs audiences dans la basilique Porcienne, ouvrage de Caton le censeur; et, comme il v avalt une colonue qui embarrassait leurs sièges. ils entreprirent de l'ôter, ou de la transporter ailleurs. Le jeuue Caton a'y opposa, et fit à ce sujet un discours qui donna une idée très-avantageuse et de son éloquence et de la noblesse de ses sentiments. Son style n'avait rien qui se ressentît du goût ordinaire à son âge : nulle fleur , nulle élégance recherchée ; il était simple et uni, plein de choses, et ferme jusqu'à la sévérité. Du reste, la briéveté du tour qu'il donnait à ses peusées ue laissait pas d'avoir de quoi plaire; et la gravité, qui faisait le fouds de son caractère, se trouvait ici tempérée par la uature de la cause qu'il défendait, et qui lui donnait moveu de se gagner les cœurs. On était charmé de voir un jeune homme prendre un intérêt vif et tendre à la mémoire du plus illustre de ses ancêtres. Sa voix était forte et capable de se faire entendre d'uu si grand peuple; et de plus, elle se soutenait avec une vigueur que uulle fatigue ne pouvait vaincre. Souvent il est arrivé à Catou de parler une journée entière sans éprouver ni épuisement ui lassi-

<sup>1</sup> César n'est point nommé dans le texte de Plutarque, tel que nons l'avons. Mais, tout altéré qu'est ce texte, César y est suffisamment désigné.

<sup>\* «</sup> Hac Cate arripoit : neque disputandi caust, ut s magus pars, sed ita vivendi. » (Cac. pro Mur. n. 62.)

<sup>10</sup> LAM

tude. Il eut le succès qu'il souhaitait dans son affaire contre les tribuns; après quoi il rentra dans le silence, et se livra de nouveau à ses exercices.

Il ne cultiva pas uniquement son esprit: Il travailla aussi à fortifier et à endureir son corps d'une façon utile, et qui pât être de pratique. Ainsi il s'accoutumait à souffrir le chaud et le froid, à recevoir sur sa tête nue et le soleil et la neige, à marcher à pied nonsculement dans les promenades, mais dans des voyages, et cela en toute saison. Ses amis qui l'accompagnaient étaient à cheval, et Caton à pied se joignait tantôt à l'un, tantôt à t'autre, pour faire la conversation tout en vovageant. Quand il était malade, il ne connaissait d'autre remêde que la patience et la diète. Il s'enfermait, et ne voyalt personne

jusqu'à ce qu'il se senttt guèri. Dans ses repas, il ne souffrait aucune distinction entre lui et ceux qu'il admettait à sa table. Et pendant longtemps il fut trèssobre, buyaut seulement un coup après le repas, ensuite de quoi il se retirait. Mais il s'accoutume insensiblement à boire beaucoup et à tenir table souvent jusqu'au matin. Ses amis l'excusaient sur ce qu'occupé tout le jour aux affaires de la république sans prendre aucun relache1, il n'avait que les nuits pour jouir du plaisir de la conversation avec des gens do lettres et des philosophes. Ainsi un certain Memmius ayant voulu, dans une assemblée, faire un reproche à Caton de cette pratique où il était, et ayant dit qu'il passait les nuits entières à boire. Cicérou prit sa défense, et dit à ce censeur : « Mais vous ne lui « reprocherez pas au moins de passer les a jours entiers à jouer aux des. » C'est ce qui pouvait se dire de mieux pour sauver l'hon-

neur de Caton. Après tout, cette apologie , assez faible en elle-même, devient absolument insuffisante. s'il est vrai, comme César l'en accusait, qu'il poussat les choses jusqu'à s'enivrer. Je ue sais si sur la foi d'un ennemi nous devons croire l'aventure dont je vais parler. Mais César racontait que Caton avait été trouvé ivro an coln d'une rue par une troupe de gens du pcuple qui allaient de grand matin, selon l'usage, au lever de quelque seigneur; et que. lorsqu'ils l'eurent reconnu en lui découvrant le visage, ils rougirent de honte. Vous eussiez cru 1, ajoutait-il, non qu'ils avaient pris Caton en faute, mais que c'était Caton qui les y trouvait. Pline a raison de remarquer que par cette réflexion César loue 9 son ennemi en même temps qu'il le blâme. Mais il n'en est pas moins vrai que le vice de l'ivrognerie, qui est celui des portefaix et de la plus vile canaille, déparerait beaucoup la gravité d'un personnage tel que Caton. C'est une pensée non-seulement absurde, mais des-Iructive de toute morale, que celle de Sénèque, son outré panégyriste, et presque son adorateur, qui ose avancer qu'il est plus alsé de rendre l'ivrognerie hounête que Caton vi-

cieux3. C'était un homme singulier, et en qui ils'en faut bien que tout soit imilable. On peut compter, par exemple, pour un travers. quoiqu'en une matière beaucoup moins graye. le plan qu'il s'était fait do contrecarrer le goût de son siècle dans des choses indifférentes. Ainsi, parce qu'il vovait que la nourpre d'une couleur vive et éclatante était la mode. il la choisissait sombre et foncée. Souvent il paraissait en public au milieu du jour sans tunique et en pantoufles, Plutarque a beau remarquer que Caton ne tirait point de gloire de ces singularités, mais voulait s'accoutumer à n'avoir honte que de ce qui est vraiment honteux, l'homme sage et judicieux, qui sent qu'il se singularise assez par la pratique des vertus nécessaires, évite de contredire le goût public dans des bagatelles, Les usages universels, lorsqu'ils sont innocents, l'assujettissement et le subjuguent.

La grandeur d'âme et la constance de Caton sont assurément admirables. Mais il y joignait

s e Cato vino lexabet animum curis publicis fatigaa tom.» ( Sex. da Trang, animi, p. 15. )

<sup>9</sup> Plin. Ep. 111, 19.

s e Putares non ab Illis Catonem , sed illos a Catone

a e lta reprehendit, ut landet, a a Catoni ebricios objecta est. Facilitis efficiet culte-

a quis objecerit , hoc crimen bonestum , quam turpem

<sup>«</sup> Catonem. » (Sax. ibid. )

quelquefois une hauleur et un mépris pour les autres que Sénèque peut blen prendre pour une matière d'éloges, mais que ne loueront jamais ceux qui ont appris à distinguer l'orgueil de la vertu, « Caton, dit Sénèque, avant « recu un coup au visage !, ne se fâcha point, « ne se vengea point: il ne pardonna pas « même l'offense, mais il nia qu'il l'eût recu. » Et sa pensée, selon son interprète, était que sa vertu l'élevait si haut, que l'injure ne pouvait parvenir jusqu'à lui. « Il prouva plus de a grandeur d'ame, au jugement de Sénèque, « en ne reconnaissant point qu'il eût été of-« fensé, que s'il cût pardonné l'offense. C'est 1, « ajoute-t-ii ailleurs, l'espèce de vengeance la « plus insultante que de ne pas trouver l'of-« fenseur digne de sa colère, Plusieurs ren-« dent plus profonde une plaie légère en soi « en voulant se venger. Celui-là est vraiment « grand, qui, semblable au lion, écoute, sans a daigner y faire attention, les inutiles aboie-« ments des petits chiens. » Une constance si superbe, mais si conforme aux principes de l'école storque, est une preuve manifeste que la philosophie humaine ne corrige un vice que par un autre.

Ces taches sur la vie de Caton n'empéchest pas qu'il ne doive terregarde comme l'un des plus verteux poiens qui sient jonnais été. Attis, par cemple, c'elt une chose bien lousaux de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme

lui ayant fait sentir le ridicule d'un lel projet, it failut au moisse qu'il ex rençale par des iambes, dans lesquels il imital Faigreur d'Archioque, sans copic-porarlant si licence et ses obscénités. Quantl ce feu se fut raienti, il épousa Atlia, fille de Serranus. Mair, moiss heureux que Lélius, l'ami du second Scipion l'Articion, il ne fut pas en son pouvoir de faire en sorte que ce premier engagement fot aussi le seuje et sa femme s'étant trouvet emiss sago que lui, il fut obligé de la répudier, après en avoire un deux cenfasts.

Il était déjà marié lorsqu'il alla en Macédoine avec le titre de tribun des soldats. J'ai dit qu'il avait servi auparavant comme volontaire sous le consui Gellius dans la guerre de Spartacus; et dès lors il s'était fait et des admirateurs et des envieux. Le luxe et la mauvaise discipline régnaient dans l'armée romaine. Caton attira sur lui tous les yeux par sa simplicité et sa modestie, soutenues de tout le courage nécessaire dans les occasions péritleuses, et de preuves fréquentes d'un esprit supérieur. Le refus qu'il fit des dons militaires que lui offrait Gellius, et qu'il prétendait n'avoir pas mérités, sembla fort extraordinaire: en sorte que ceux même qui l'admiraient se trouvaient incommodés d'un exemple qui leur paraissait beau et grand, mais au-dessus de l'imitation,

Quand il partit pour la Macédoine, il mena avec lui quinze esclaves, deux affranchis et quatre amis. Sur toute la route, tant qu'il cut à voyager par terre, il marcha, suivant son usage, à pied, pendant que ses amis étaient à cheval. Arrié à l'armée, et « chargé 'i par son

Hate rijparet spyce indirectie int no experience, they had the spirite gain's three, ample flyow clipte and to fluoristic, the indirect, and the modern of the modern is depressed in modern the spiriture and the fluoristic, the indirection is the spiriture and the spiriture is the place spiriture and lindernes, description real and and and the spiriture and and and the spiriture and and and the spiriture is spiriture interpret also considered and and and the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spiriture in the spiriture is the spiriture in the spi

πρός τό άδικείν, φιλ'τίμοι όε πρός τούς έπαινους. Ού 'ε πκιστα Κάτων έπεμελύθα, τούτο πλείστον

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> e Cato, quam illi os percussum essei, non excanduli, e non vindicavil injuriam, ne remisil quidem, sed factam negavii. Majore animo non agnovit, quim ignoe vissel. « (Sux. de Constant esp. n. 54.)

u vissel. » (Sun. de Constant esp. n. 14.)

a Ultionis contumeliosissimans genus est, non esse
u visum dignum ex quo peteretur ultio. Multi leves ina jurias altiba sibi demisère, dum vindicant. Ille magnas

n et nobilis est, qui, more magne ferz, latratus mi-« notorum canom securus exandit.» (fdem , de frå , (ib. 11, n. 32.)

« général, Rubrius, de la conduite d'une lé « gion, il crut qu'en qualité d'officier revêts
 « d'un commandement important, c'était peu

« pour lui de se montrer personnellement « vertueux, mais qu'il s'agissait de faire de « ceux qu'il avait sous ses ordres des hommes « qui lui ressemblassent. Pour y parvenir, il « n'anéantit point la terreur du commandement, mais il y joignit la raison et la dou-

e ment, mais il y joignit la raison et la dou-« ceur, procédant toujours par voie de persuasion, et instruisant, soit les officiers « subalternes, soit les soldais, des motifs de « tont ce qu'il leur commandait : à quoi il alouteit le raisone de presente.

a ajoutait les peines et les récompenses, selon
a la conduite que chactin avait tenue. Ce plan
e lui réussit à merveille; et il serait difficile
de dire s'il rendit ses soldats plus amaleurs
de la paix, ou plus guerriers; plus ardents

de la paix, ou plus guerriers; plus ardents
 à agir, ou plus retrons par le respect des
 dois et de la ju tice. Ils étaient redoutables
 aux ennemis, dour et aimables aux alliés,
 timides pour le mal, et pleins de feu pour

« timides pour le mal, et pleins de feu pour « mériter les louanges. » Quel mo lèle pour de jeunes colonels! et pourquoi faut-il que de tels exemples soient si rares! « Caton, sans avoir agi par aucun motif

a d'intérêt propre, recueillituéanmoins le fruit de sa bonne conduite. On ue pourait rieu a jouter aux sentiments d'estime, de recona naissance, de respect, et de tendresse, que e ses soldats avaient pour lui. Ble voyaient « faire volontairement tout ce qu'il commandait aux autres; se rendre plus semblable a aux simples soldats qu'aux officiers pour les

dait aux autres; se rendre plus semblable
 aux simples soldats qu'aux officiers pour les
 labillements, pour les équipages, pour la
 ανο υπέρχει, καὶ δόξα, καὶ ψερές, καὶ ὑπιοθολο

Noves tuju, sel julipopenios supicilis reparamento. A siplo filipope filipopenios supicilis reparamento, A siplo filipope filipore, funcios filipope gilitos, i suni, pla sea distrume sel maginas indices gilitos, i suni, gegentori filipopene, ci fili di sul superigento sea l'Apra sivera d'angaleur sois airinguistrapa: and reparamento propoporamento. A della di siconogian tra septe sième siones (presigenes tuli silipogian tra septe sième siones (presigenes tuli silipogian tra septe sième siones (presigenes tuli siliposian tra septe sième siones (presigenes tuli silipogian tra septe sième siones si coltar sea trapic, o del di d'apra col magnificiere cionize sea trapic, o della sieme sel public mentrere selle perdet, sindictame trà delle selein, sel desquisipore il en diperie e della pupoletra.

H. HIST. ROM.

« manière dont il faisait les marches ; et s'é-« lever par la dignité de ses mœurs , par la « noblesse de ses sentiments, et par la supé-« riorité de ses vues, au-dessus de tous ceux

« qui portaient les titres de généraux et de « proconsuls. Caton en tout cela ne se pro-« possit que de leur inspirer l'amour de la « vertu, et il leur inspirait, sans le vouloir et « saus y penser, l'amour de sa personne; car « l'amour sincère de la vertu n'entre point

e dans l'âme, sons l'affection et le respect a pour ceux de qui on eu reçoit les enseignae ments. Ceux qui se contentent de louer les e gens de bien sans les aimer rendent homemage à leux gloire, mais lis ne sont ni administeurs ni imitateurs de leur verta, » C'est pendant que Caton était tribum de sosdats en Macédoine, que son frère Cépion mourait.

Quand le temps de son emploi fut fini, il fut reconduit en partant, non au milieu des vœux et des acclamations, comme il arrivait à plusieurs, mais avec des démonstrations de douleur et de respect, que l'on peut regarder comme uniques. Tout le monde était en pleurs : on le tenait embrassé sans pouvoir le quitter, on lui baisait les mains : les soldats et les penples étendaient leurs habits sur les chemins par où il devait passer. Est-il une joie plus douce, une gloire plus solide, que de se voir ainsi l'objet d'une tendresse et d'une estime universelles? Que l'on compare avec cette grandeur, toute fondée sur la vertu, le vain éclat que l'on est souvent curieux de se procurer par des équipages magnifiques, et par une table délicieuse ; quelle différence

Caton, avant que de retourace à Rome, voulut vougare ca Asie pour visiter ce beau pays, comaître les meurs des habitants, et sisstraire par la in-même des forces des pen-moilf. Le rei Breit-e. Il resil encore un autre moilf. Le rei Breit-e. Il resil encore un autre moilf. Le rei Breit-e. Il ne voulut pas his nei de le veiar ivoir; et comme ce prince était un ancien ami de sa Lamille, il ne voulut pas his nerelleur cette satisfaction. Voir de quelle fin-qua il voyagesit. Loin d'imiter le fiste des autres sénsiteurs, qui estigaient des réceptions de la control de la contr

d'être à charge à personne. Il faisait partir de graud matin son cuisinier et son boulanger, afin ou'ils arrivassent de bouue beure au lieu où il devait coucher. Ils entraient modestement et sans bruit dans la ville; et si Caton n'v avait point de connaissances, ils allaient tout uniment à l'hôtellerie, et y préparaient le repas de leur msitre. S'il n'y avait point d'hôtellerie, alors ils s'adressaient au magistrat de la ville, lui demandaient un logement, et se contentaient de celui qui leur était assigné. Souvent on ne tenait aucun compte d'eux, parce qu'ils ne faisaient ni fracas ni menaces; et Caton, lorsqu'il arrivait, ne trouvait rien de prêt. On n'était pas fort porté à le respecter quand on le voyait lui-même : assis en silence sur ses bagages, on le prenait pour un homme obscur et timide. Quelquefois néanmoins il parlait d'un ton convenable à son rang, et, mandant les magistrats, il leur disait : Misérables , corrigez-vous de cette dureté et de cette indifférence pour les devoirs de l'hospitalité. Tous ceux qui viendront dans vos villes ne seront pas des Catons: ils ne demandent pour la plupart qu'un prétexte pour user de violence, comme ayant été négligés. Allez au-devant de leur mauvaise volonté par vos politesses et par vos respects. On peut se souvenir de l'aventnre qui lui ar-

Mais Founçée corriges bien par sou exemple l'auttention de ceux qui méconnississient Caton, et ne lui resubient pas ce qui lui était di ; car ce gécetal, dans la temps qui était à Epièse ", voyant venir Caton qui vositait le Epièse ", voyant venir Caton qui vositait le commandement de la plus belle armée qui le commandement de la plus belle armée qui fut ators dans l'empire romain. Il se leva, courat su-devant de lui , le combla d'éloges en a présence, et cenore plus après qu'il se fut retiré; en sorte que tout le monde commença à tourrer les yeux vero Zióno, et daisirs ca

riva aux portes d'Antioche.

4 Ce fait ne pent point se rapporter au temps où Pompée vint à Ephéreaprie avoir pacifié tout l'Orient. Pompée et Caton ne peuvent s'étre renoutrés a Ephése que dans le temps de la guerre des pirates, au dans Unitervalle entre la conclusion de cette guerre et le départ de Pompée pour marcher contre 3 dévalors. lui précisément ce qui lui avait attiré le mé-, pris, sa simplicité, sa modestie, et cette grandenr d'âme par laquelle il s'élevait au-dessus de tout le faste extérieur. Ce qui étonna surtout, c'est qu'on remarquait dans les manières de Pompée à sou égard plus de respect que d'amitié : on sentait qu'il l'admirait présent, et souhaitait son absence; car, au lieu qu'il avait retenu auprés de lui tous les autres iennes Romains qui étaient venus le saluer, et les avait engagés à faire quelque séjour, il ne fit point de pareille proposition à Catou, comme si un tel témoin l'eût gêné, et que vis-à-vis de Ini il ne se fot pas cru magistrat suprème et indépendant. Caton fut aussi presque le seul de cenx qui allaient à Rome, à qui Pompée recommanda sa femme et ses enfants, dont véritablement il était parent. Depuis ce jour, ce fut à qui ferait sa cour à Caton: les villes et les particuliers lui rendaient, à l'envi, des respects: chacun voulait-le loger chez soi. eliacun l'invitait à des repas. Mais ni ces honneurs, ni les délices de l'Asie, ne le corrompirent, et il reporta à Rome toute l'austérité de sa vertu.

J'ai dit que le roi Déjotarus l'avait priè de l'honorer d'une visite. Le dessein de ce prince ' était de se lier plus étroitement avec lui, et d'assurer un pnissant protecteur à sa famille et à ses enfants. Caton se rendit à ses désirs et vint le voir. Mais Déjotarus avant voulu lui offrir des présents, et lui ayant fait, pour l'engager à les recevoir, de trop vives instances, le sévère Romain s'en tint si offensé, qu'étant arrivé sur le soir, il ne passa que la nuit chez son bôte, et repartit le lendemain à la troisième heure du jour. Déjotarus ne se rebuta pas; et Catou, en arrivant à Pessinonte, trouva de nonveaux présents et une lettre du prince, qui le conjurait, ou de les recevoir, ou da moins de permettre à ses amis de les partager eutre eux. Vos amis, lui disait-il dans sa lettre, méritent de se ressentir de l'honneur qu'ils ont de vous être attaché: et votre fortune n'est pas assez grande

<sup>4</sup> Piotarque dit qu'alors Déjotarus était déjà vieux; ce qui ne pent être vrai qu'en le comparant à Caton; car, puisque ce prince à encore véen au moins vinst-cling ans, il ne pouvait pas encore être fort avancé en âge. pour les récompenser dignement. Les amis de Caton se laissient lenter; mais, pour lui, il demeura inflexible, et renvoya les présents, disant qu'on ne manquait jamais de prétextes pour s'autoriser à accepter les dons qui contentent la cupidité, et qu'il ferait part à ses amis de ce qu'il posséderait ou nurait acquis par des voies légitimes et houorables.

Après avoir visité toute l'Asie et la Syrie, Caton revint à Rome; et d'abord il partagea son temps entre l'étude du cabinet avec le storcien Athénodore, et les affaires de ses amis dans la place publique, jusqu'à ce qu'il songeat à demander la questure. Nous avous vu quel exemple Caton, tribun des soldats, a donné aux jeunes officiers. Le voici qui va paraître le modèle des jeunes magistrats, Avant que de se mettre sur les rangs pour être nommé questeur, it s'instruisit à fond des devoirs et des droits de la charge à laquelle il aspirait: il étudia les lois qui y avaient rapport: il consulta ceux qui avaient en ce genre des lumières et de l'expérience; en un mot, il prit une connaissance exacte de tout ce qui appartenait à cette magistrature. Aussi, dés qu'il y entra, il fit uu grand changement parmi les subalternes qui occupaient le bureau de la questure, et en particulier parmi les greffiers.

Ces officiers, qui étaient à vie, et par les mains desquels passaient sans cesse les registres publics et toutes les affaires, ayant à travailler sous de jeunes magistrats, qui ordinairement, par leur inexpérience et leur ignorauce, avaient encore besoin de maltres et de précepteurs, faisaient les importants, et. au lieu d'être soumis, comme ils le devaient, aux ordres des questeurs, ils prétendaieut les gouveruer, et être eux-mêmes, en quelque façou, les magistrats. Caton, qui n'apportait pas à cette charge seulement le nom et le titre, mais la capacité et les lumières, apprit à ces orgueilleux greffiers leur devoir, et les réduisit aux fouctions de simples officiers, qui devaient exécuter les ordres de leurs supérieurs. Ils prétendireut résister; et faisant leur cour aux autres questeurs, ils se liguèrent tous contre le seul Caton. Mais lui . découvrant les friponneries des uns , convainquant les autres d'ignorance, il les obligas tous de pluir. Il li même un ou doux exemples sur ceux qui s'étilent rendus conpalhes de maiversations, et as ferméel, dont j'à rapprender qu'il n'y avail nul quantir à attendre de lui. Aiusi Calon retabili l'ordre, et se remit, lui et ses collègues, en pleine possession de tous les droits qui appartenaient à leurs charges. Après cette réforme, il rendit le buture de la quistant plus anguste que le sénat Calon avail éleve la questure à la diguile du constain.

Les questeurs avaient la garde du trèsor et le maniement des deniers publics. Caton reconnut qu'il restait de vieilles dettes non acquittées, soit de la république envers les particuliers, soit des particuliers envers la république. Il fit cesser ce désordre : il ue voulut point que l'état ni fit injustice, ni la souffrit; il exigea rigoureusement de ceux qui devaient; il paya promptement et volontiers ce qui était dû : en sorte que tout le penple fut frappé d'étonnement et de respect pour un magistrat qui réprimait la fraude, et ne savait ce que c'était que de la commettre ; qui forcait à rendre ceux qui s'étaient flattés de reteuir. et rendait à ceux qui n'espéraient plus de recevoir.

Cétais sur les ordonnances de comulus du senat, que les questeurs violaient leurs mains. Il s'y glissalt souvent des fourbreise, sur lesquelles se prédecesseurs, agande par solicitations et par intrigues, fermainent les yeux. Caton ne soudifir riend det le ; ell porta si loit le serupale, qu'un jour qu'on lu présentain un déverts aux lequell si avail quelque donce, quoique plasients 'temois lai en aux les comments de la comment de l

Une chose qui plut extrêmement au peuple, c'est qu'il fit rendre gorge à ces infâmes assassins à qui Sylla avait donné des gratifications considérables sur le trésor pour le meurre des proscrits. Tout le monde les détestait. Caton seul osa les attaquer, et leur arracha le cruel salaire qu'ils avaient requ, en leur reprochant en même temps toute l'horreur et [ toute l'indignité do leur crime.

Il s'attira encore de grands applaudissements par son assiduité infatigable, et par son exactitude parfaite à tout ce qui intéressait les fonctions de sa charge. Jamais aucun de ses collègues n'arriva avant lui au bureau. ni n'en sortit après lui. Il ne manquait aucune assemblée, soit du sénat, soit du peuple. pour tenir en respect ceux qui , par une facilité mal entendue, faisaient largesse des depiers publics, et qui accordaient souvent à la faveur, ou des gratifications, ou des remisea de ce qui était dû à l'état. Par une conduite si bien soutenue, Caton, écartant d'une pari les sycophantes et ceux qui font métier de vexer les citovens par des avanies et des chicanes au profit du fisc, et, de l'autre, remplissant d'argent les coffres de la république, fit voir que l'état pouvait être riche sans faire d'injustice aux particuliers.

Dans les commencements , son austérité et sa roideur déplaisaient à ses collègues. Mais ensuite ils furent charmés d'avoir son nom à opposer à toutes les sollicitations injustes dont ils auraient eu peine à se défendre. Caton leur servit d'excuse, et il preuait sur lui sans peine tout l'odieux des refus.

Le deruier jour de sa magistrature, après avoir été reconduit chez lui presque par tous les citoyens, il apprit quo Marcellus, son collègue, qui était resté au bureau de la questure, y était comme assiégé par un grand nombre de personnes puissantes, qui voulaient obtenir ou plutôt extorquer de lui une gratification déraisonnable et injuste. Marcellus était ami de Caton dès l'enfance, et bien intentionné, mais faible, et peu capable de résister aux prières et aux importunités. Caton revient au bureau; et trouvant la chose faite, et l'acte déjà dressé et signé, il demande cet acte, et l'efface en présence de Marcellus sans que celui-ci dit un seul mot. Il l'emméne ensuite, et le remet à son logis; et Marcellus sentit si bien que Caton avait raison, qu'il ne lui fit jamais de plaintes ni de reproches à ce sujet, et n'en demeura pas moins son ami,

Sorti de la questure, il ne devint pas pour cela indifférent à ce qui touchait le bureau des questeurs. Il avait des esclaves chargés do lui

tenir un journal de toutes les affaires qui s'y traitaient. Et lui-même, il acheta cinq talents 1 des registres qui contenaient toute l'administration des finances denuis Sylla jusqu'à sa questure : et il les feuilletait sans cesse , pour se mettre parfaitement au fait.

Sa fidélité à remplir les devoirs de sénateur est quelque chose d'admirable. Il entrait le premier au sénat, et en sortait le dernier. Et, comme il se passait souvent un espace de temps considérable avant que la compagnie fot assemblée, il apportait un livre, et lisait en attendant que la délibération commençat. Jamais il ne s'éloigna de la ville aux jours où le sénat devait se teuir. Pompée, dans la suite, le trouvant toujours en son chemin, lul fit tendre des pièges, et l'engages dans différentesaffaires qui l'obligeaient quelquefois de s'absenter. Caton sentit bientôt la ruse, et prit son parti de préférer l'assiduité au sénat à toute autre occupation : car comme ce n'était ni l'amour de la gloire \*, ni l'intérêt, ni une espèce de hasard, ainsi qu'll arrive à bien d'autres, qui l'avait jeté dans le maniement dea affaires publiques, mais qu'il s'y était attaché par principes, et parce qu'il était persuadé qu'un citoyen se doit à sa patrie, il se croyait tenu de travailler au bien de l'état avec plus d'exactitude qu'une abeille, dit Plutarque, ne travaille à sa ruche. Non content des objets et des affaires qu'il avait sous les yeux, il étendait ses soins et sa vigilance sur les provinces. Il se faisait instruire de tout ce qui s'y passait : décrets , jugements , événements importants et qui pouvaient avoir des suites, tout lui était mandé par les hôtes et les amis qu'il avait en différents endroits de l'empire.

Une conduite si parfaite dans toutes ses parties lui fit une réputation étonuante. Son nom était presque cité comme le nom de la vertu. Un avocat, en plaidant, dit un jour

1 Quinze mille livres. == 28700 fr. E. B.

Over yap dicer yapır ever niconiğing, over auτοματώς καί κατά τύχον, ώς δτεροι τενές, έμπεσών είς το πρώττειν τὰ τὸς πόλεως , άλλ' ὡς ίδιον έργον άνδρός άγαθού τον πολιτείαν ελόμενος, μάλλον δίτο δείν προσέχεσθαι τοξς κοινοξε, ή τῷ κηρέο τέν μέλιτ-

 qu'uu seul témoiu, quand ce serait Caton,
 ne suffisait pas pour appuyer un jugee ment. » Et dans le sénat, un homme vicieux et débauché s'étant avisé d'oser faire l'éloge de la simplieité et de la tempérance,

cieux et débauché s'étant avisé d'oser faire l'éloge de la simplicité et de la tempérance, quelqu'un lui dit : Qui peut vous supporter, vous qui étes riche comme Crassus, qui vivez comme Lucullus, et qui parlez comme Caton?

La sévérité avec laquelle Caton avait faits rendre aux meuriters des proscris les sommes qu'ils avaient reçues du trésor, fraya le scondamner comme coupables de meurtre. C'est penicire la seule occasion d'affaire publique où ofcire la seule occasion d'affaire publique où concession d'affaire publique où concession d'affaire publique où contre de la comme de la comme de la comme de la consentiments. Ces condamnations appartiement. à l'année où furent consuls L. César et Fiquits.

Celle du consulat de Torquatus et de Cotta est remarquable per la naissance du poète Horace.

- L. JULIUS CESAR '.
- C. MARCIUS FIGULUS.

César, qui sortait de l'édilité, prit, lorsqu'il fut devenu particulier, une commission pour juger les causes de meurtres. Il fut donc ce que les Romains appelaient judez quastionis, c'est-à-dire commissaire délégué pour présider en la place d'un préteur au jugement des causes qui tombaient dans un certain département. Il se ménagea vraisemblablement cet emploi pour avoir lieu d'envelopper dans le cas et dans la peine des meurtriers ceux qui avaient tué les proscrits, quoiqu'ils fussent exceptés nommément par les lois de Sylla, Il les trouvait déjà condamnés en quelque manière par Caton; et lorsqu'ois les conduisait à son tribunal, il donnait au peuple la satisfaction de voir ces seélérats punis pour les crimes dont ils avaient été auparavant récompensés. C'était une jole publique que la catastrophe de ces misérables. On regardait

leur condamaation comme effaçant entièrement les vestiges de la tyrannie, et comme une vengeance que l'on prenait de Sylla eu la personne des ministres de ses cruautés.

Parmi ceux qui furent condamnés, on remarque un centurion, qui se nommait L. Luscius, et qui s'était tellement enrichi par la victoire de Sylla, que son bien se montait à dix millions de sesterces 1. Belliènus, oncle de Catilina, qui avait tué Lucrétius Ofella \*, fut aussi condamné. Mais Catilina, plus criminel qu'aucun, fut accusé et absous. L'histoire ne nous apprend point la raison de cette inégalité des juges dans des enuses si semblables. On peut conjecturer que César était trop bon ami de Catilina pour vouloir le perdre. Au moyen de ce jugement, Catilina, homme eouvert de crimes, coupable d'une horrible conspiration. trois fois accusé sur les objets les plus graves. et toujours absous sans eesser d'être regardé comme criminel, se trouva à portée d'aspirer au consulat.

Cicéron 3 qui s'arrangeait dès l'année précèdente pour demander pendant celle-ci cette même charge, lorsqu'il vit Catiliua accusé de concussion avait dit « qu'il l'aurait certai-« nement pour compétiteur, si l'on jugcait « qu'il ne fit pas jour en plein midi, » On le jugea : Catilina fut absous ; et même se voyant ensuite accusé de nouveau, soit qu'il s'agit, dans cette derniére oceasion, de l'inceste avec la vestale Fabia, ou plus vraisemblablement du meurtre des proscrits, il s'adressa à Cicéron lui-même pour le prier d'être son défenseur. On ne sait pas avec certitude si Cicéron plaida une si mauvaise cause; ce qui est ecrtain e'est qu'il ne s'en éloignait pas, et faisait cc raisonnement : Ou j'obtiendrai qu'il soit absous, en ce cas je pourrai compter sur un plus grand concert entre lui et moi pour la demande du consulat ; ou il sera condamné. et je m'en consolerai. Cicéron et Catilina étaient les plus apparents

<sup>4</sup> An. R. 688; av. J. C. 61.

Dio. lib. 37. — Suet. Cas. cap. 11. — Cic. in Tog cand, et ibi Ascon.

<sup>.....</sup> 

 <sup>1250</sup> mille livres. = 2 millions de francs. E. R.
 Je suis ici Asconius. Plutarque dit que Lucrétius Ofella fut tué par un cealurion.

<sup>5</sup> Cic. ad Att. I, 1. 4 Ascon. in Orat. de Tog. cand.

<sup>5</sup> Cic. ad Alt. 1, 2.

des candidats ; le premier parson mérite, l'autre par sa naissance, sontenne 'd'nn esprit intrigaut et audacicux. Ils avaient cinq compétiteurs : Galba, patricien et honnête homme, mais avec peu talents; C. Antonius, fils de l'orateur Marc-Antoine ; L. Cassius, qui conspira l'année sulvante avec Catilina; et deux autres dont les noms ne sont pas fort célèbres dans l'histoire. Bientôt il parut que l'élection ne pouvait guére rouler qu'entre Cicéron, Catilina et Antoine; et ces deux derniers, appuyés de Crassus et César, se liguérent ensemble, et unirent leurs factions, pour donner l'exclusion à un concurrent redoutable, et pour s'assurer eux-mêmes le consulat. La brigue s'exerçait par eux-mêmes avec tant de hauteur et d'impudence, que tout ce qu'il y avait d'honnétes gens dans la villo en étaient îndignés. Le sénat souhaitait une nouvelle loi contre la brigue, et voulait augmenter la rigueur des peines portées par les lois précédentes; mais un tribun qui se nommait Q. Mucius, s'y opposa. An milieu de l'indignation que cette opposition causa à tous les sénateurs. Cicéron se leva, et fit une invective sanglante contre Catilina et contre Antoine. Nous n'avons point ce discours en entier!, Il ne nous en reste que quelques fragments, qui

nous ont été conscrvés par Asconius Pédianus Cependant Catilina travaillait sourdement à avancer le projet de sa conjuration, L'occasion lui paraissait tout à fait favorable. Pompéc était en Orient avec les principales forces de l'empire. Il n'y avait en Italie ancune armée considérable sur pled. S'il pouvait devenir consul avec Antoine2, comme il s'en flattait, il comptait être maître absolu de la république : car Antoine, sans être désespérément méchant, était un de ces hommes, qui , par faiblesse, sont capables d'être amenés aux plus grands crimes. Indifferent par lui-même au vice et à la vertu, et fait pour être gouverné, sa conduite bonne ou mauvaise dépendait de ceux qui savaient s'emparer de lui. Ainsi Catilina se promettait avec raison de trouver dans un tel collègue un instrument souple à tous ses desseins.

4 Ascon.

La disposition générale des affaires de Rome et de l'Italie ne lui donnait pas de moindres espérances. La corruption universelle des mœurs, que j'ai décrite d'après Salluste, avait produit une prodigieuse quantité de dettes. Les premiers citovens étaient abîmés par de folles dépenses, constructions de théâtres magnifiques, repas donnés au peuple, largesses pour acheter les suffrage; et tout largent était passé dans des mains ignobles, et incapables d'un zèle généreux pour le service de l'état. Les soldats de Sylla , qui avaient dissipé avec prodigalité ce qu'ils avaient acquis par la violence, désiraient une nouvelle guerre civile. Une autre espèce d'hommes dans un cas totalement différent, je veux dire ceux qui avaient été ruinés par la victoire de Sylla, ne souhaitaient pas moins un changement qui pût rétablir leur fortune. Le concours de tant de circonstances semblait inviter Catilina à mettre en action les ressorts qu'il avait préparés de longue main.

Car depnis longtemps il avait pris soin de rassembler autour de lui tous les scélérats de la ville ": et nous avons vu combien le nombre en était grand. Tous ceux qui, par les désordres les plus honteux, avaient entièrement dissipé leurs biens; tous ceux qui avaient contracté des dettes considérables pour se racheter de la sévérité des juges; les parricides, les sacriléges; ceux qui avaient été condamnés pour crimes, ou qui méritaient de l'être ; ceux qui ne subsistaient que par les meurtres et les parjures; enfin, tous ceux que la débauche , la misère ou les remords troublaient sans cesse et rendaient ennemis du renos. voilà ce qui composait le cortège de Catilina : il s'était étudié à en faire ses amis et ses confidents. S'il arrivait même que quelqu'un apportât

à son amitié des mœurs exemptes de crimes . bientôt par le commerce journalier avec tant de scélérats, et par la force de la séduction, il devenait semblable aux autres. Catilina cherchait surtout à s'attacher les jeunes gens 3,

4 Clc. pro Mur. n. 49.

a e Maxume adolescentium familiaritates appetebat. « Eorum animi molies, et mute fluxi, delis haud diffi-

a culter capiebanitur. »

<sup>2</sup> Sallust. - Plutarch. Cic.

dont les sepriis, encore faibles et susceptibles, par l'âge, de toute sorte d'impressions, se laissaient aisément prendre à sez pièges : car, selon le goût et l'inclination qu'il connaissait à chacun, il aidait les uns dans leurs honteux plaisirs, il achetait aux autres des chiens et des chevaus; en un mot, argent, pudeur, il prodignait tout pour les rendre dociles à ses volontes et flédées à ses inféréles à ses

Après qu'il les avait ainsi amorcés, il les dressait aux crimes les plus atroces. Il lea employait à servir ses amis, comme faux témoins, on en forgeant de faux actes. Il leur apprenait à compter pour rien l'honneur, les lois, leur réputation, leur fortune, et à n'être retenus par la crainte d'aucun danger. Ensuite, procédant par degrés, lorsqu'il les avait affermis et endurcis dans le mal, il couronnait cette funeste éducation en les accoutumant à verser le sang; et s'il n'y avait personne dans le moment, à qui il en voulût, il leur faisait tuer indistinctement ceux qu'il jugeait à propos, sans examiner s'il avait des raisons de les hair ou non , précisément pour tuer, et afin que leurs bras et leur audace ue s'engourdissent point faute d'exercice.

Je suis entré dans ce détail, qui fait horreur, parce que je ne counais point d'exemple plus propre à apprendre à la jeunesse combien elle doit se précautionner courte les mauvaises compagnies, et comment l'attrait du plaisir, qui semble si doux, conduit bientolt ceux qui s'y livrent aux excès les plus affreux.

Par cesmanœuvres, Califina avait corroupu la plus grande partie de la jeunesse de Rome, et surtout ceux qui étaient d'une naissance illustre. Presque tous favorisaient ses entreprises; et par un ensorcellement déplorable, pendant qu'il leur était siés, à la faveur de la tranquillité publique, de vivre dans la maguiflecuce et dans les plaisirs, ils préféraient l'incertain au certain ja la guerre à la poix.

Il résulte de tout ce qui vient d'être rappporte que le parti de Catilion était formidable. Il y avait engagé des sénateurs, des chevaliers romaius, plusieurs des pius Illustres habitants des codonies et des villea municipales d'Italie. Outre ce grand nombre de partisans déclarés, il en avait de secrets, dont le motif étair so, pas tant te mauvais état de leurs affaires et l'indigence, que le désir de dominer. Ce sont les termes de Salluste, qui pourraient bien désigner César, Le même auteur observe quo plusienrs crurent que Crassus était instruit du comploi; que la jalousie et la craîte qu'il avait de Pompée le portaient à désirrer d'avoir à lui opposer un puissant adverssire, quel qu'il pait étre ; et qu'il était flutte que, si la conjuration réassissait, il ne lui scraît pas difficile de d'emparer du premier rang daus ce meri.

Calitias comptail encore sur les forces de l'Etrarie, qui, spant dés horriblement maltraitée par Sylla, n'attendait que l'occasion de se révolter. Il entertenait aussi des intellgences nece Cu. Pison en Espagne, et avec un credita Sitais, qui, syant éte poursuir pour crine à Rome, d'édit ettail en Affique. et y n'ait rassemble un corp de troupes aiert par l'année de l'année de l'entre de tué dans sa province, comme je fui dit ettesses. Pour ce qui est de Sittiss, ladistance des lieux, et la prompte ruise de Calitias, l'empéchérent sais doute de Situis, ladistance de lieux, et la prompte ruise de Calitias.

Tous ces appuis reliaussaient le courage de Catilina, et lui inspiraient le désir de hâter l'exécution de ses desseins. Salluste ajoute un dernier motif · c'est le trouble d'une couscience agitée par le souvenir de ses crimes, Cet homme abominable ', ennemi des dieux et des hommes, dit l'historien, ne trouvait de tranquillité ni dans l'action, ni dans le repos, ni dans la veille, ni dans le sommeil : tant il était tourmenté par ses remords ! Le trouble de son âme paraissait sur son visage. et dans tout son extérieur. Sa pâleur, ses yeux hagards, sa démarche, tautôt précipitée, tantôt pesante et tardive , tont anuonçait en lui la frénésie et la fureur. S'étant done résolu de mettre la main à l'œuvre, il convoque chez lui, vers le commencement de juiu, les colonnes de son parti, c'est-à-dire ceux qui étaient en même temps et les plus miséra-

¹ « Animus impurus, diis bominibusque infesius, ne-« que vigiliis, neque quietibus sederi poterat : ita con-« scientia mentem excitam verabai. Igitur colos el ex-« sunguis, fordi oculi ; cius modò, modò tardus incessus: « prorsisi in facte vultuque recordis inerat. »

bles et les plus audacieux. Salluste eu nomme onze, qui étaient ou avaient été sénateurs, et dont les plus célèbres sont Lentulus Sura, consul en l'année 68t, et qui ensuite, ayant été chassé du sénat par les censeurs, demandait actuellement la préture pour y rentrer : P. Autronius, chefavec Catilina de la conjuration de l'année précédente; deux Sylla , frères, dont l'un est le compagnon de la fortune d'Autronius', mais innocenté par Cieéron, comme je l'ai dit; L. Cassius, qui demandait actuellement le consulat; Céthégus, bomme de la plus haute naissance, et sorti d'une branche illustre de la maison Cornélia; enfin Q. Curius, qui fut celui par lequel Cicéron eut les premières et les plus grandes lumières touchant les desseins de Catilina. Tels étaient les principaux membres de cette criminelle assemblée, Voici maintenant le discours que Salluste met dans la bouche de Icur chef.

<sup>1</sup> Il a été parlé plan hani, ei noismment sous le consulai de Lincullus, d'un Céthégus, homme très-vicleus et extrémement accrédité parmi le peuple. Si ceini-ci est le méme, je m'étonne que Cicérou et Sollasie ne lui fassent aucon reproche sur se conduile passée.

• Que quoque tandem patiental, fortissant ies? Necon centrol per visitem pressis, quant vite misse sera stage inhonesten, obt allens superlies landiser in the fact, per debta matient? Vicei cantiseret, vicei contexto, obt altes superlies landiseres vicei contexto, and per debta some consenter. Tashenombol incepto e pote set, vitei regardentials most context in the superlimitation inches, indeer patients, illustration of the set of the parties, and within language and within language and the class requires, many pointed in texturents must be used to targetter, quant pointed in texturents must be used to targetter, quant pointed in texturents must be used to targetter, passed to the parties of the superlimitation produced to the parties of the superlimitation produced to the parties of the

« généreux citoyens, jusques à quand souffri-« rez-vous de telles indignités? Ne vaut-il pas « mieux mourir avec courage , que d'être le « jouet de l'orgueil de vos égaux, et de traluer « dans l'opprobre une vie malheureuse pour la « perdre enfin dans les supplices? Mais, de par « tous les dieux , un sort plus heureux nous a attend. La victoire est à nous. Nous avons « de notre côté la vigueur de l'âge, une au-« dace intrépide : au contraire ceux que nous « attaquons, affaiblis par la caducité, énervés e par les délices, sont tombés dans une lan-« gueur universelle. Il ne s'agit que de com-« mencer; tout le reste s'aplanira de soi-« même. Quoi de plus puissant que les motifs « qui vous animent? Quel est l'homme, si du « moins il en mérite le nom, et s'il en a les a sentiments, quel est l'homme qui puisse « supporter que nos adversaires regorgent de « richesses dont ils font des profusions énor-« mes, rasant les montagnes , resserrant la « mer par des digues sur lesqu:lles ils élé-« vent de magnifiques bâtiments, et que nous « n'avons pas de quoi suffire au nécessaire le « plus étroit; qu'ils réunissent deux ou trois « maisons ensemble pour se faire des palais « superbes, et qu'il nons manque à nous un « abri même où nous puissions nous retirer? « Ils achèteut des tableaux, des statues et des a vases de grand prix: ils détruisent ce qu'ils « viennent de bâtir, et élèvent ensuite de nou-« venux édifices ; en un mot, il semble qu'ils a prenuent à tâche de lutter contre leurs ri-« chesses, et que, par des efforts redoublés, ils a aient entrepris do les anéantir : et néan-« moins ils out beau satisfaire tous leurs ca-

et alla addicant; posierenò omnibus modis peraniam e trabant; resualt i tames summi labiline divitiso sasi e trabant; resualt i tames summi labiline divitiso sasi alleman; mais rea, spos multo superiori cincippe e quia ricipia habemus, prate miserum animum 7 (uni qui cur expresientui Ta Buil. Illi quam parè quistisi e iberus; prasiera divitise, decun, gioris, in costia e iberus; prasiera divitise, decun, gioris, in costia e iberus; prasiera divitise, decun, gioris, in costia alleria, magia quimo castio mae, vuo hortenius red Eucherpestere, e dellime mo utemili. Nege anhum e, a ceque corpus o vatia inden, life ispis, sui spica , se« prices, ils ne peuvent réussir à vaincre ni à « épuiser leurs trésors : et nous, au dedans « de nos maisons, nous ne trouvons que mi-

« de nos maisons, nous ne trouvons que mi-« sère, au deliors des créanciers qui nous per-« sécutent; une situation triste pour le pré-« sent, et un avenir encore plus affreux. Quel

« sent, et un avent encore plus affreux. Quel « bien nous reste-t-il , sinon une vie malheu-« reuse et désespérée? Réveillez donc vos es-« prits et vos courages. La voilà, cette liberté « tant désirée, la voilà qui se presente à vous

« accompagnée des richesses, de la gloire, et « des honneurs , prix assurés de la victoire! « La fortune pouvait-elle vous en proposer de

« plus grands? Ne considérez point ici mes « discours: ce sont les choses mêmes, les cir-« constances, les dangers que vous courez, « l'indigence que vous souffrez, les dépouilles

a magnifiques que la guerre vons offre, ce a sout là les aiguillons qui doivent agir sur a vos cœurs. Vous trouverez en moi un généer ral ou un soldat, à votre choix. Mon corps a et mon àme, toute ma personne est à vons.

 Bientôt, comme je l'espère, revêtu de la diguité de consul, j'esécuterai avec vous les projets dont je vous entretiens, à moins que e je ne me trompe dans l'idée que j'ai de vous,

je ne me trompe dans l'idée que j'ai de vous,
 et que vous ne préfériez la servitude à l'em pire. 
 Ce discours fut recu avec de grands applau-

dissements. Néaumoins, comme il ne contenait que des choses vagues, la plupart demandèreut à Catilina une explication plus détaillée de ses projets, et de ce que chacun pouvait s'en promettre. Il les satisfit, et leur annonça une abolition générale de toutes les dettes, la proscription des riches, les magistratures, les sacerdoces, le pillage, et, en un mot, tous les fruits que peut procurer la guerre à des vainqueurs qui ne connaissent d'autre loi que leur volonté et leur caprice. Il leur fit envisager en même temps la facilité de l'exécution s'il avait Antoine pour collègue dans le consulat, Il les renvoya ainsi pleins de bonues espérances, en leur recommandant d'employer tout leur zèle et tous leurs soins pour l'élever avec Antoine à cette suprême dignité.

Il courut un bruit que Catilina, dans cette assemblée, avait exigé de ses complices un serment horrible après leur avoir fait boire du seng humain mêlé avec du vin dans une

comme c'est assez l'ordinaire, plus affirmatis, Plutarque, Florus et quelques autres , rapportent la chose comme constante. Quoiqui'in n'y ait rien d'incroyable de la part de tels srékrats, la sage circonspection de Salluste, qui d'allleurs ne ménage point Catilina et ses partisans, paraît une raison de douter à laquelle ne pous se relager un tecteur (udicieux.

coupe, Salluste n'assure point le fail. Les écri-

vains plus éloignés de la source ont été,

Le secret si nécessaire dans de telles entreprises, et si rarement gardé, fut éventé par une voie qui en a découvert bien d'autres, je veux dire l'amour de la débauche. Curius, que j'ai nommé parmi ceux qui se trouvérent à l'assemblée de Catilina, et qui s'étant décrié, de bonne heure par sa mauvaise conduite et par sa passion pour le jeu, avait été en conséquence chassé du sénat par les censeurs, était depuis longtemps en mauvais commerce avec Fulvie, femme de condition. Cet homme n'avait pas moins de légéreté dans le caractère, que d'audace; incapable de taire ce qu'il savait, et de cacher même ses propres crimes, il ne connaissait pas plus de règle pour ses discours que pour ses actions. Se voyant donc méprisé de celle qu'il aimait, parce que le dérangement de ses affaires ne lui permettait pas de donuer autant qu'elle eut souhaité, tout d'un coup il change de style, se vante, lui fait de magnifiques promesses, quelquefois use de menaces; en un mot, parle avec une fierté et une hauteur qui ne lui étaient point ordinaires. Fulvie remarqua ce changement; et, en avant facilement tiré de lui la cause, quoique femnie sans mœurs, elle n'agit pas néanmoins en mauvaise citoyenne; elle fut sensible au danger de la république, et elle raconta exprès à un grand nombre de personnes tout ce qu'elle savait , supprimant seulement le nom de celui par qui elle en avait été instruite.

Ces bruits répandus dans la ville furent trés-utiles à Cicéron pour lui aplanir les voies du consult. Tout sou mérile avait peiue à triempher des obstacles que lui attirait la nouveauté de son origine. L'envie aigrissalt contre lui presque tous les nobles !; lileur sem-

i « Pieraque pobilitas invidià astuabet; et quasi pol-« lui consulatum credebant, si eum quamvis egregius

blait que c'était souiller le consulat que d'y laisser parvenir un homme sans naissance, quelque recommandable qu'il fût d'ailleurs, Mais, dans un danger aussi pressant, l'envie et l'orgueil cédérent à la crainte : et c'est ainsi que Cicéron forca, comme il s'en glorifie, les barrières que la noblesse lui avait d'abord opposées '. Quoique, depuis un espace de temps considérable, aucun homme nouveau n'eût été mis à la tête de la république, Cicéron fut nommé consul le premier, et par le suffrage unanime de toutes les centuries , ou plutôt par une espèce d'acclamation générale, qui réunit en sa faveur toutes les voix du peuple romain. Catilina ne laissa pas d'obtenir un assez grand nombre de suffrages \*. Cependant Antoine l'emporta sur lui de peu de voix . s'étant présenté avec un cortége un peu plus honorable, dont il avait l'obligation, non à son mérite, mais à la mémoire de son père.

Cet événement déconcerta beaucoup les partisans de Catilina. Mais leur chef, tonjours audacieux, et irrité par les maurais succès, ne se rebuta point, Jusqu'à ce que ses fureurs, poussées à l'extréme, le firent enfin périr avec le plus graud nombre de ceux qui s'étaient attachés à lui.

Comme les censeurs de l'anuée précédente, Catulus et Crasus<sup>2</sup>, a raienta héligité sans que la république ent tiré d'eux auçus service, ou gugea à propos d'en créer de nouveaux cette aunée. Il est vrai que jamais on n'auti en lant de besoin de la séverité de la censaux. Mais les mêmes vices qui la rendaient nécessaire en mempécherchi effeit. Les tribuns du peuple, apprétendant d'être rayés peut s'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre d'e

a homo novus adeptus foret. Sed ubi periculum advenit, a invidia stque superbia post fuere. a ( Sallest.) assuré de l'autre que par un mot de Cicéron, qui le regarde \*.

Il se nommati L. Cotta, et aimati heaucoup le vin, Cicéron, qui demandait le consulat, s'étant fort échauffé, se fit apporter un verre d'eau dans la place ; et pendant qu'il buvait, ses amis s'étant mis autour de lui : l'ous faites bien de me acaber, leur dit-il; car le censeur ne me pardonnerait pas, s'il me voyait boire de l'eau.

\$11.—Idée du consulat de Cicéron. Ldi agraire de RULLUS. CICERON EMPRCHE QU'ELLE NE SOIT AUTO-TORBÉE PAR LE PRUPLE. ÎL APAISE LE SOULEVEMENT DE PREPAR CONTRE ROSCIOS. IL DEFEND RABBIES . ACCUSÉ D'AVOIR TUÉ SATURNIN. IL S'OPPOSE AUX ENFANTS DES PROSCRITS, QUI VOCUAIRNY ÊTRE AD-MIS AUX CHARGES. IL GAGNE SON COLLEGER EN LUI CÉDANT LE GOUVERNEMENT DE LA MACÉDOINE. TRIOMPHE DE LUCULUS. LUXE DE LUCULUS. SES MAISONS; SES JARDENS. DÉPRNSE ÉNORME DE SA TA-REE. SA RIBLIOTHROCK ; NOSLE USAGR OU'SE EN PAIT. NAISSANCE D'AUGUSTE. CATILINA RANIME SON PAR-TI. PLUSIEURS FRANCS DE QUALITÉ ENTRENT DANS LA CONJURATION. CARACTERE DE SEMPRONIA, CA-TILINA SE REMET SUR LES RANGS POUR DEMANDER LE CONSULAT. SES COMPÉTITEURS. CICÉRON ÉCLAIRE TOUTES SES DÉMARCHES. IL L'APOSTROPHE EN PLRIN SÉNAT, ET LE PORCE A SE DÉMASQUES, CATILINA VEUT FAIRE ASSASSINER LE CONSUL DANS LE CHAMP-DE-MARS; IL NANGER LE CONSCLAT : IL PREND LE PARTI DE PAIRE OUVERTEMENT LA GUERRE. AVIS BONNE A CICÉRON PAR CRASSUS. DÉCRET POUR CHARGER LES CONSULS DE VEILLER AU SALUT DE LA RÉPUBLIQUE. TRIUBLE ET INOCIÉTURE DANS ROME. MALLIES PREND LES ARMES. CATILINA TACHE INC-TILEMENT DE FAIRE ASSASSINER CICÉRON DANS SA MAISON, IL VIENT AU SÉNAT, CICÉRON L'APOSTRO-PHE ET L'ATTAQUE EN PACE : PREMIÈRE CATILI-NAIRE, RÉPONSE DE CATILINA, IL SDET DE ROME, HA-BANGUE DE CICÉRON DEVANT LE PEUPLE AU SUIST DU DÉPART DE CATILINA : SECONDE CATILINAIRE, CI-CÉRON BÉPEND MURÉNA, CONSEL BÉSIGNÉ, ACCUSÉ DE REIGUE. FRANCHI-E DES PROCÉGÉS DE CATON, ACCUSATRUR DE MURÉNA. PLAIDOTER DE CICÉRON. HARRESTÉ AVEC LAQUELLE IL MANIE CE QUI RE-TARDE CATON. MURÉNA EST ABSOUS. CATILINA SE REND DANS LE CAMP DE MALLIUS. ILS SONT TRUS DEUX DÉCLARÉS PAR LE SÉNAT ENNEMIS DE LA PA-TRIE. OBSTINATION DES PARTISANS DE CATILINA. LA MULTITUDE LE FAVDEISE. LENTULUS VEUT UA-

<sup>1 «</sup> Quom ego tanto intervallo cisustra ista nobilitatis « refregissem, sic.» (Cic. pro Mur. n. 17. Vid. et és Rull. 11, n. 3.)

Ascap. lo Orat. de Tog. cand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio, Itb. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Les savents devinent que ce pouvait être Q. Métellus Pius, pu P. Servillus Isauricus,

<sup>5</sup> Plut. Cic.

GNRE A SON PARTY LES ALLORSOGES. CETT-CI DON-NEST AVIS DE TOUT A CICÉRON. PLAN DES CONJURÉS POUR REGIES ROME. LES ALLORSOGES TIRENT DE LENTOLOS ET DES AUTRES CHEPS DE LA CONJORA-TION ON ECRIT. CICÉRON, DE CONCERT AVEC BUX, LES PAIT ARRÊTER AVEC LECES PAPIERS. LENTE-LUS RY OUATRE DE SES PRINCIPAUX COMPLICES SONT ARRÊTÉS. ÎLS SONT CONVAINCES EN PLFIN SÉNAT. ON LES DISTRICCE DANS DES MAISONS PARTICULIÈRES POOR T ÉTRE GARDÉS. HONREUR ONIQUE BRADO PAR LE SÉNAT A CICÉRON. CICÉRON REND COMPTE AO PEOPLE DE CE QUI VIENT DE SE PASSEE DANS LE SÉ-NAT : TROISIÈME CATILINAIRE. LA MULTITUDE CHANGEDS DISPOSITION A L'ÉGARD DE CATHUNA, ET COMMERCE A LE DÉTESTER CRASSES EST DÉMONCE COMME ATART PART A LA CORJORATION, LE DÉMON-CLATEUR EST MIS ER PRISON, OUGLLE PART ON PRUT CROSSE OUR CRASSES ET CÉSAR ONT REE AUX DES-SRING DE CATILINA, INQUIÉTE DES DE CICÉRON. IL EST ENCOURAGE PAR SA PERME ET PAR SON PRÈDE. ÎL ASSEMBLE LE SÉNAT FOUR DÉCIDER DO SORT DES PRISONNIERS. SILANES OPINE A LA MORT. CÉSAR GOVER ON AVIS CONTRAIRS. BY VECT OF L'ON SE CORTENTE D'ORE PRISOR PREPÉTOELLE. CICÉRON IN-TERROMPT LA DÉLIBÉRATION PAR UN DISCOURS DANS LEGURE, IL PAIT SENTIR OU'IL INCLUSE POUR LE PARTE DE LA RIGERER: OFATRIÈME CATHUNAURE CATON RÉPUTE LE DISCOURS DE CÉSAR . ET SETEATES TOUT LE SÉNAT. SUPPLICE DE LENTELOS ET DE CEUX QUE AVAIRNT ÉTÉ ARRÊTÉS AVEC LUI. TÉMOIGNAGE DE L'ESTIMERT DE LA RECONNAISNANCE PURISOUR ET-VERS CICÉRON. CATILIBA EST VAINCE PAR ANTOINE, BY SE PAIT TERR DANS LE COMMAY. UN TRIBUTE PIR-PÈCHE CICÉRON DE HARANGURE LE PEUPLE EN SOR-TANT BU CONSULAT. SERMENT BO CONSUL. PLAN ARRÉGÉ DO CONSULAT DE CICÉRON. IL AVAIT TACHÉ DE PRÉVENIR LES MAUR FUTURS EN ATTACHANT L'ORDRE DES CHRVALIERS AU SÉNAT. LE CONSULAT DE CICÉRON EST LE PLUS HAUT POINT DE SA GLOIRE. JRUX MAGNIPIQUES DORNÉS PAR LENTULUS SPEN-

M. TULLIUS CICÉRO 1. C. ANTONIUS.

Le consulat de Cictron a de quoi nous attacher infiniment. Les évênements en sont importants par eux-mêmes; mais la personne du consul en augmente encore beaucoup l'intèret. Mous verrous ce nons i célèbre dans les lettres s'illustere par la sage et heureuse administration des affaires, et le grand orateur se moutrer grand homme d'etat. Son

éloquence, jusque-là employée presque uniquement en faveur des particuliers, va maintenant avoir pour objet le salut public. Cicéron, placé sur le plus beau théâtre de l'univers, et à la tête d'un empire qui avait englouti tous les autres, aura lieu de déployer tous ses talents et toutes ses vertus. Partagé entre une multitude étonnante de soins et d'objets différents, il suffira à tout par son ardeur infatigable et par l'étendue de son espril. Nons admirerous son zèle pour tout co qui intéresse la tranquillité de l'état , sa pénétration à découvrir de noires et secrétes intrigues, sa fermelé à les punir : et nous aurons de quoi nous convaincro par son exemple qu'il peut se former dans le sein des muses un genre de mérite aussi britlant, mais plus aimable, que celui des guerriers.

Le plus grand exploit du consulat de Cicron est sans doute la emjuration de Catilinar étouffée; mais ce n'est pas le seul. Avant que de sauver toute la république d'un danger commun, il la défendit contre les efforts de ceux qui l'attaquaient par parties.

Le premier adversaire qu'il eut à compatre, ce fut P. Servilius Rullus, tribun du peuple 1, qui avait proposé une nouvelle loi agraire, même avant que Ciceron entrat en charge: car les tribuns prenaient possession de leur magistrature dés le dix décembre. Cette loi, plus ample, ou, pour micux dire, plus exorbitante que toutes celles du même genre qui eussent jamais été portées, livralt à un petit nombre de citoyens, sous prétexte du soulagement des pauvres, presque tous les revenus de la république. En voici les principaux articles. Elle ordonnait que l'on vendit l'ancien domaine des rois de Macédolne, le territoire de Corinthe, les terres voisines de Carthagéne en Espagne, l'ancienne Carthage en Afrique, et, de plus, les terres, les édifices, nu toute autre chose qui pourrait appartenir à l'état hors de l'Italie , et dont l'acquistion aurait été faite depuis le premier consulat de Sylla. Elle faisait vendre uussi tout ce que la république possédait eu Italie, terres, vigues, bois, prairies, aussi bien que les fonds dont elle ionissait en Sicile. La loi

<sup>4</sup> An. R. 680 ; av. J. C. 63.

assujettissait lous les généraux, excepté le seul Pompée, à rapporter tout le butin et tout l'argent qu'ils avaient pris ou reçu dans la guerre, et qui n'était point entré au trésor public, ou n'avait point été employé en quelque monument. Puur présider à toutes ces opérations, elle ordonnait que dix commissaires fussent choisis par la plus petite moitié du peuple, c'est-à-dire par dix-sept tribus tirées au sort ; et que l'on revêtit ces commissaires de tous les pouvoirs dont ils auraient besoin pour vendre, aliéner, faire rendre compte, juger quelles terres appartenaient à la république ou aux particuliers; en un mol, faire tout ce qui était compris dans l'étendue de leur commission, et cela sans appel, pendent l'espace de cinq ans. A près qu'ils anraient recueilli, par les différentes voies qui viennent d'être marquées, des sommes que l'on conçoit bien devenir immenses, ils devaient en acheter des terres en Italie, ponr y établir de pauvres citoyens. Ils avaient pouvoir de fouder des colonies nouvelles, et de renonveler les auciennes. Enfin , la ville et le territoire de Capoue, qui avaient été confisqués en punition de la révolte des Campaniens. près de cent cinquante ans auparavant, et qui faisaient un des plus beaux revenus de la république, devaient être distribués par les mêmes commissaires à cinq mille citoveus romains.

Ce simple exposé peut suffire pour faire comprendre que Cicéron n'exagérait point lorsqu'il disait que Rullus , sous préteate d'une loi agraire, établissait dix rois, dix maltres absolus du trésor public, des revenus de l'état, de toutes les provinces, do tout l'empire, et presque de l'univers. Et le seul consul Antoine favorisait et appuvait la proposition du tribun, espérant d'être l'un des dix commissaires, Ainsi Cicéron se trouvait seni chargé du poids d'une affaire si grande et si délicate. Il n'en fut point effrayé, et il résolut de s'opposer à la loi , de toutes ses forces, mais avec sagesse néaumoins, et en évitant soigneusement d'effaroucher la multitude.

Il s'y était pris de bonne heure, N'étant

Clc. in Rull. 11 . 15.

encore que désigué consul, il entendit dire que les tribinas du peuple désignés réparaient une loi agraire, « Je croyais, divil, que puis-que eux et noi nous devious étre en charge « peudant la même anaée\*, la république » par les maniers en agrif de courcet, dis tione des avances vers « eux. Le leur témoignai que, si la loi etait variament utile que pueple, je l'appuiparias de toute l'autorité de ma magistrature. Mes offers furerai mai reque; on se cachail de « noi; on affectait des airs mystériens. Jé en rieux et importus. »

Enfin les tribuns entrérent en charge; et aussitôt Rullus fit une harangue au penple pour annoncer son projet. Cicéron se moque fort agréablement de l'obscurité qui régnait daus cette harangue, « Rullus \*, dit-il , déa ploya toute son éloquence. Il fit un dis-« cours long, et en bons termes. Une chose « seulement m'y parut viciouse : c'est que « sur un si grand nombre d'auditeurs il ne « s'en trouva pas un seul qui pût compren-« dre de quoi l'orateur avait voulu parler. Je « ne sais pas si c'est par ruse ou par goût « qu'il affecte ce style. Il faut avouer néan-« moins que ceux qui avaient plus de pénéa tration que les autres soupconnaient qu'il « avait prétendu jeter quelques propos qui « puuvaicut regarder une loi agraire, » Peu de jours après, la loi fut affichée selon l'usage : et Cicéron , s'en étant fait apporter des copies. prit sur-le-champ son parti. Dès le premier ianvier, en entrant en charge, il fit dans le sénat un discours contre cette loi, dont il prouva l'abus et le danger.

Il avait beau champ, et un auditoire favorable. Le difficile était de traiter cette affairo devant le peuple. Il l'entreprit, et mania son sujet avec une adresse que l'on ne peut assez

1 Cic. Ibid. 11, 12, 13.

\* Explicat orationem sand longum, et verbés valubbosis. Uomo real quod mibi vilsoum vibebaser, quiod stanta ex frequentiba momo investiri poistin, qui toteligero posset quiod dieteret. Hoo like urbam institutiona « causa fecerii, an boc genere eloquenita edecietata, e neccio. Tamen i qui acultores in concione setterata, e e lege agrarià mescio quad volnisse esam dietere suspicabantava. ¿ (In ARII 15.1 n. 15.). louer. Rien n'est plus insinuant que l'exorde | du discours qu'il fit au peuple sur cette matière, dans les premiers jours de son consulat. « Il commence par des actions de grà-« ces pour le bienfait dont il vient d'être a honoré par sa promotion à la première a charge de la république; et il reléve toutes « les circonstances de ce bienfait, qui le lui « rendent plus cher et plus précieux, et qui « exigent par conséquent de lui une plus vive « reconnaissance. Il en conclut qu'il n'est a rien qu'il ne doive faire pour justifier leur « choix, et pour se montrer digne des dis-« tiuctions uniques qu'ils lui ont accordées. « Il va plus loin, ct il ajoute que son plan « n'est pas d'imiter la plupart de ses prédé-« cesseurs , qui n'ont paru que rarement de-« vant le peuple, et le moins qu'il leur a été « possible : que, pour lui, élevé au falte des « dignités , non par la recommandation de sa a naissance, non par le crédit de quelques « particuliers , mais par la favour et l'estime « de tout le peuple, il se fait un devoir d'être « un consul populaire, ct que non-seulement « il le leur proteste à eux-mêmes , mais qu'il « l'a déclaré en plein sénat. » Quelle entrée plus flatteuse pour la multitude! Jamais tribun du peuple a-t-il tenu un langage plus agréable ? Mais Cicéron sait bientôt reprendre le ton de consul, sans néanmoins rétracter ce

e vent mal interprété. Selon lui , être popue laire, c'est soutenir les vrais intérêts du « peuple, qui consistent dans la paix, la li-« berté , la tranquillité , au dedans de l'état ; e et comme ces trois objets sont ceux qu'il « se propose d'avoir uniquement en vue dans e son consulat, il peut dire avec vérité qu'il a sera un consul populaire dans le sens le e plus exact et le plus littéral. Au lieu qu'une a largesse qui épuise le trésor public ne peut a point mériter d'être appelée populaire, « puisqu'elle nuit au peuple. » C'est ainsi que « Cicéron s'approche insensiblement de son a sujet, et qu'il commence à montrer le des-« sein d'attaquer la loi de Rullus, Il ne le a fait néanmoins d'abord qu'avec beaucoup

« de ménagement. Il proteste « que les lois

Il s'explique, et prélend « que le terme « populaire, est sujet à équivoque, et son-

au'il vient de dire.

« agraires en soi n'out rica qui lui paraisce bibimable. Il lose les Gracques à picine a bouche: il assure que, lorsqu'il a lu pour la première lois le projet de la fluita, « ç'à été avec la résolution de l'appuyer, « il travasti qu'il flui tille au peuple: mais l'examen désintéressé qu'il en à fait ne le lui a pas permise el il entreprend de prontre que cette loi agraire», que l'on reut filtre valoir peu na ird de poulsitée valoir peu na ird de poulsité. »

« ver que cotle loi agraire", que l'on vout faire valoir par un air de popularité, ne « donne rien aux gens du peuple, et accorde cout à un certain nombre de personnes; « qu'elle présente au peuple romain des étaels libsements noi fêde, et la ide de l'état; « des particuliers, et épuise celles de l'état; « est un mot, ce qui est le rombée de l'indignité, que par cette loi un tribun, qui est le défenseur né de la liberté, établit des « rois dans la république. »

Tel est le plan que Cicéron remplit dans toute la suite du discours. Je ne le suivrai pas dans le détail de ses preuves, qui nous ménerait trop loin. Je me contenterai d'observer que, sachant combien Pompée était chéri du peuple, il se sert fort habilement de son nom pour rendre la loi odieuse. Il remarque que Rullus a eu soin d'exclure Pompée du nombre des dix commissaires en exigeant que ceux qui seraient nommés fussent présents à Rome', et demandassent en personne, Or Pompée était alors en Orient. De plus il exagère l'indignité du pouvoir que Rullus s'arrogera sur les conquêtes de Pompée, Pour rendre la chose plus sensible, il adresse luimême au tribun une lettre où il le fait parler insolemment. Il suppose que Rullus, arrivo en Asie, écrira à Pompée en ces termes : RULLUS, TRIBUN DU PEUPLE, COMMISSAIRE DU NOMBRE DES DIX, A POMPÉE. ( Je ne crois pas. dit Cicéron, qu'il ajoute le surnom de GRAND.

1 e Sic coolirmo, Qorlitto, hie tege agrarià, pulchri, a siage populari, deri obio obii, condonari certi hoca minilius omaisi; costoatri populo romano agros, reigi e citam liberatiem privatiorum percuolara agro, lucio e estimariti: desique, quod esi indignisismum, per tribatoum pichi, quem majores prasidem liberatia constituiti aboum pichi, quem majores prasidem liberatia considera de muye case volorranti, reger in civitate constitui. » (R. Real. II. 1, 5).

1 le Ruil, 11, n. 23, 21,

Ce surnom ne conviendrait pas dans la bouche de celui qui ne cherche qu'à le rabaisser.) Je compte qu'aussitôt après la présente reçue, vous vous rendrez à Sinope, et m'y aménerez des forces, afin que le puisse vendre, en vertu de ma loi, les terres que vous avez conquises par vos armes. On sont assez combien lout ceci était capable de révolter une mutitude qui adorist Pompée.

Voici un autre trait où , profitant d'un mot indiscret qui avait échappé à Rullus, il prend en même temps ses auditeurs par l'endroit qui leur était le plus sensible. « Le tribun , « dit Cicéron , a avancé dans le sénat , que , a la multitude des citoyens de la ville avait « trop de pouvoir dans la république, qu'il a fallait en décharger Rome. C'est le terme « dont il s'est servi, comme s'il cût parlé « d'une, sentine qu'il s'agit de vider, et non « pas d'un ordre de citovens très-estimable, « Et messieurs! si vous m'en croyez, conser-« vez-vo s dans la possession du crédit, de « la liberté , de l'exercice de votre droit de « suffrage, de la splendeur dont vons jouissez e dans cette ville et dans la place publique . « de tous les agréments que vous y proeurent « les jeux et les fêtes, et toutes les commo-« dités imaginables ; à moins que vous n'ai-« miez mieux, en renoncant à tous ces avan-« tages, et à l'éclat qui vous environne dans « le centre de la république , aller vons étaa blir, sous la conduite de Rullus, dans le a terrain aride de Siponte a, ou dans le pays « malsain de Salapie, »

L'éloquence du consul eut son effet. Les tribus entrèrent si bien dans les sentiments que Cicèron avait entrepris de leur inspirer. qu'elles se dégodièrent de ce qui leur avais paru d'abord si avantageux, et n'eurent que un du mépris pour une loi qui leur assurit de se treres et des échissements, et qui resemblait à planisters pour lesquelles la malifiqué s'échis la planister pour lesquelles la malifiqué s'échis la planister pour lesquelles la malifiqué s'échis l'entre. Rullus souvent passionner son entreprise; et Ciéron signala ainsi les commencements et Ciéron signala ainsi les commencements touts rendu à la république, e s'ionist, voir ', a par un illustre exemple, comme l'observe comme l'observe comme l'observe comme l'observe comme l'observe comme l'observe de discours rendu à la comme l'observe de discours rendu l'entre l'en

« sait répandre d'agrément sur ce qui est bon « et louable, et que la justice est invincible « lorsqu'elle est soutenue d'une véritable élo-« quence. En effet, le sage magistrat doit « toujours dans ses actions préfèrer le vrai, le

« beau et l'honnète à une molle et basse flat-« terie : mais il faut que, par l'habileté du « discours, il de à l'uile ce qu'il a de désa-« gréable et de facheux. » Outre cet art admirable de manier les esprits, on doit encore louer le conrage avec leprits, on doit encore louer le conrage avec le-

quel Cicéron entreprit et poussa toute cette affaire; et ce courage suppose et prouve en lui un désintéressement qui n'était pas alors commun parmi les grands de Rome. L'objet principal de l'ambition des prétents et des consuls. c'était les gouvernements de provinces, qui suivaient de droit l'année de leur magistrature. C'était là qu'ils s'enrichissaient aux dépens des peuples ; c'était là qu'ils pouvaient acquérir de la gloire par les armes, et mériter l'bonneur du triomphe. Pour obtenir ces grandes places, ou du moins pour ne point rencontrer d'obstacle qui les empêchât d'y parvenir, ils étaient souvent obligés de se ménager avec les tribuus. Cicéron, qui ne cherchait à briller que par les talents de l'esprit et par les vertus, était fort indifférent sur un gouvernement de province, et par là il se trouvait à portée d'agir contre les tribuns

1 1bid. n. 70, 71.

• Et ansierum istud est, qued ab bes trittuno pidos de ciferum est is estatu, urbatum pidema missima is re- spatiste pone; enhauri-morim esse: los cilens revie est est usus, quai de sieglu setella, s. com de optimo- est usus, quai de sieglu setella, s. com de optimo- est usus, quai de sieglu setella, s. com de optimo- delle valla, reinette islam possessionere grais; illeria estat, respectivo proposition, problema de proposition delle valla, reinette islam possessionere grais; illeria estat, respectivo proposition production delle valla, reinette islam possessionere grais; illeria estatuta estatuta proposition proposition proposition proposition delle proposition.

Biponte et Salaple étalent des villes de la Pouille.

• Miletra yép söros ő évép intöleje Papaios; öves idővej léyes tó azió mportölen, sai ört tó ölasos áttrad évet vá épőde léyran tai évé tépülőses adattadát elt vá épőde léyran tai évé pipilőse nölettvépess ási tó pis épys tó aziós ávti roj szásztövrep afpitőse, tő öl léye tő denosvágaszít tó apapápotrat, (fic ől. Platt.

avec une entière liberté. Je suis résolu, disait-il au sénat le premier jour de janvier , je suis résolu de gérer le consulat de la seule façon dont on puisse le gérer honorablement et librement : c'est-à-dire , de ne désirer ni gouvernement de province, ni honneur, ni distinction, ni avantage, ni aucune chose, en un mot, à laquelle un tribun puisse mettre opposition. Je me conduirai de manière i à être en état de ranger au devoir un tribun malintentionné pour la république, et de mépriser sa colère s'il est malintentionné pour moi.

Cicéron ne pliait pas même devant le penple ; mais il savait le tourner habilement et l'amener à son but. C'est ainsi qu'il calma une émotion naissante, et l'arrêta sur-le-champ. J'ai dit que Roscius Othon avait porté une loi \*, étant tribundu peuble, pour assigner aux chevaliers romains des places distinguées dans les jenx, et que le peuple avait été très-mécontent de cette innovation, par laquelle il se croyait méprisé. Cet Othon qui était actuellement préteur, étant entré au théâtre, fut reçu par le peuple avec des huées effroyables. Les chevaliers au contraire battirent des mains et lui applaudirent. On s'échauffe de part et d'autre, on se querelle, ou se dit des injures ; et les suites de ce tumnite étaient à craindre. Cicéron en ayant été promptement averti, convoque aussitôt le peuple dans le temple de Beilone; et par la force de son éloquence il change tellement la disposition des esprits, qu'en rentrant au théâtre le people donna par ses applaudissements toutes sortes de témoignages d'estime et d'honneur à celui qu'il venait de siffler cruellement.

Une affaire bien plus importante donna lieu à Cicéron de faire briller de nouveau son éloquenco et sa fermeté consulaire. Parmi les tribuns de cette année était un T. Labiénus . neveu d'un autre Labiénus qui avait été tué trente-six ans auparavant avec Saturnin, sous le dixième consulat de Marius. On peut se

souvenir que la mort de Saturnin et de ses partisans n'était qu'une juste panition de leurs excès, et avait été l'ouvrage du sépat, des consuls, de presque tous les magistrats, et de tout ce qu'il y avait d'honnêtes gens et de bons citoyens dans Rome. Cependant Labiénus entreprit de venger ces scélérats, et de faire condamner à mort celui qu'il prétendait être le meurtrier de Saturnin, C'était C. Rabirius, chevalier romain, qui pourtant n'avait pas tué ce séditieux tribun, mais qui avait porté sa tête comme en triomphe de maison en maison par toute la ville. Au reste Labienus n'était ici que l'interpréte et l'organe d'un plus puissant que lui. César le faisait agir: et. toujours occupé du dessein d'abattre l'autorité du sénat et de relever la faction populaire, les voies les plus odieuses ne lui coûtaient rien à employer pour parvenir à ses fius.

Labienus douc . à son instigation , attaqua Rabirius , comme coupable d'un crime qui méritait la mort; et il entreprit de renouveler contre lui la procédure qui avait été faite autrefois contre le dernier des Horaces après qu'il eut tué sa sœur ; c'est-à-dire qu'il proposa au peuple d'ordonner que le procés fût fait à Rabirius par deux commissaires , qui le condamnassent à être battus de verges et mis en croix 3. Le sénat, si vivement intéressé dans cet affaire, agit avec rigueur pour empêcher que la loi ne passàt. Il ne put y réussir. Le tribuit l'emporta; et même les commissaires ne furent pas nommés par le peuple, comme il s'était pratiqué dans le procès criminel d'Horace, mais tirés au sort par un préteur. Le sort servit au mieux les ennemis de Rabirius; et, par une circonstance bien suspecte, il tomba sur César et sur un de ses parents. Les deux commissaires jugérent l'accusé, et le condamnèrent; et César surtout s'y porta avec un empressement si marqué, que, Rabirius ayant appelé au peuple, rien ne contribua davantage à adoucir les esprits à son égard'que la partialité de son premier juge,

<sup>4</sup> a Sic me la hoc magistrata gersm, P. C. , at possim « tribunum piebia reipublica fratum coercere, mihi ira-

a tum contempere. s ( In Kull. 1, n. 26. ) \* Plui. Cic.

<sup>3</sup> Gb: pro Rabir. - Sect. Ces cap. 12. - Dio, lib. 37

<sup>1</sup> Il parelt , par un morceau du plaidoyer de Cleéron (depuis le no 50 jusqu'an 57) qu'il avait fait apporter queique modification à la rigueur de la loi et du supplice. Male la chose n'est point dite assez cintrement pour qu'il m'alt été aisé d'en faire usege dans ma parration.

L'inflaire ayand été portée par appel devant pe peuple. comme p viens de le dire, l'assemblée fut convoquée par centuries dans le Champ-de-Maris, car ce n'était jué dans ces sortes d'assemblées, les plus solemenées et les augustes, qu'orça accusé d'acrime de haute trahiton ". Ciéreno défendit l'accusé avec toute le force impérable : il fit valoir avec toute le force impérable : il fit valoir qu'un circyen pouvait pas étre crimined pour avoir suivi un parti à la tête d'aquel pour avoir suivi un parti à la tête d'aquel control de l'accusée de l'ac

Labiéous, pour rendre Rabirius plus odieux, avançait que Saturnin avait été tué de sa main, Cicéron nie le fait, mais d'une manière bien noble et bien courageuse. Plût aux Dieux, dit Il, que la vérité me permit de publier hautement que Rabirius a tué de sa propre main un ennemi de la patrie tel que Saturnin! A ce mot il s'éleva une elameur qui interrompit le consul. Vos cris, reprit-il, ne m'ebranleut point , mais me consolent , en me faisant voir que , s'il y a des citoyens que l'ignorance et l'erreur abusent, du moins le nombre en est petit. Certes le peuple romain, que vous voyez garder le silence, ne m'aurait iamais fait consul . s'il eut pensé que l'eusse été copable d'être troublé par vos cris. Ici les clameurs se renouvelèrent, mais avec moins de force. Cicéron le fit remarquer : Combien , dit-il , ce second cri est-il plus falbie que le premier? Retenez vos voix, qui ne font que prouver votre imprudence et attester votre petit nombre. Qui , ie le répête , i aconerais avec joje si je le pouvais sans blesser la vérite, que Saturnin a été tué de la main de Rabirius. Je penserais que c'est une action trés-belle et très glorieuse, pour laquelle nous aurions à demander des récompenses, el non à eraindre des suppliees. Ne pouvant faire cet aveu, j'en fais un qui nous rend moins dignes de louanges, mais qui, s'il v avait du crime dans la cause, ne nous ren-

drait pas moins criminels. J'avone que Rabirius a pris les armes pour tuer Saturnin.

Une défense si généreuse aurait de entralner tous les suffrages. Mais la faction de Cèsar était si forte, que les amis de Robirius et les défenseurs de l'autorité du sénat appréhendérent que le succès du jugement ne fot pas favorable. Métellus Céler, qui était préteur, sauva l'accusé en forçant l'assemblée de se romore. Voic comment.

Les assemblées par centuries étaient en quelque façon militaires; le peuple y était sous les armes et rangé en corps d'armée. Elles se tenaient dans le Champ-de-Mars, hors la ville. Ainsi, dans les premiers temps, lorsque Rome, encore faible, n'avait qu'un territoire fort borné, il était à craindre que la ville, abandonnée de tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, ne fût exposée à être surprise par quelque course subite des voisios. Pour prévenir ce danger, tant que l'assemblée durait, il y avait un corps de garde avec son drapeau sur le Janicule; et ceux qui avaient fait la garde pendant un temps étaient relevés par ceux qui avaient donné leurs suffrages, et allaient à leur tour à l'assemblée. Cette précaution n'était plus nécessaire assurément dans les temps dont nous parlons, Mais on la conservait comme une image de l'autiquité : et l'assemblée ne pouvait rien ordonner légitimement que le drapeau ne demeurat planté sur le Janicule. Métellus ayant done fait enlever ce drapeau, l'assemblée se rompit de nécessité. Rabirias évita la condamnation, et Labiénus ne jugea pas à propos de reprendre la poursuite de l'affaire.

Les enflats des prosertis donnément encore de l'exercice au Bide de Cièrcino pur la tranquillité publique dans ces premiers temps de concessals. Nous avons vu que Sylla les est consults. Nous avons vu que Sylla les les avait privés du droit de parvenir aux honneurs, de Cole était bien dur't mais les lois de Sylla étaient alors la hase du gouvernement; et il était en combastion. Le consul métait pas possible d'y donner atteintée sans mettre tout l'état en combastion. Le consul était donc Oilégé de résister à leur demanife, quelque favorable qu'elle parût; et il eut le courage de prendre sur lui tout l'ôtieux de

<sup>1</sup> C'est ainsi que je traduis le mot lat'in perduellio, qui signifie proprement un erime tel, que celui qui l'a commis doit être regardé et traité comme eusemi pu-

<sup>\*</sup> Cic. in Pis. n. 4. - Piut. Cic.

cette résistance saus commettre le sénat. Il fit à ce sujet une harangue au peuple, qui s'est perdue, mais dont nous savons que le succès fut tel qu'il le souhaitait.

Un abus déjà ancieu, et fort commode pour les sénateurs , attira aussi l'attention du consul : car son zèle n'était point partial , et les abus le blessaient partout où il les rencontrait. Les sénateurs qui avaient des affaires dans les provinces, comme une succession à recueillir, une dette à faire payer, ne se contentaient pas de prendre un congé, sans lequel Il ne leur était pas permis de s'absenter de Rome et de l'Italie; ils se faisaient donner le titre d'ambassadeurs, pour pouvoir, à l'abri d'un caractère public, mieux pourvoir à leurs intérêts particuliers. Ces sortes d'ambassades étaient appelées ambassades libres, legationes libera, parce que ni la fonction, ni le temps, ni le lieu, n'en étaient détermines. Cette pratique était tout à fait contraire au bon ordre. « Car n'est-ce pas une « chose honteuse ', dit Cicéron dans son e traité des Lois , qu'une ambassade qui n'a « pas pour objet le service de l'état? Qu'est-ce « qu'un ambassadeur sans instructions, et « sans aucuu ministère qui se rapporte à la « république? » Il entreprit donc de retrancher cet abus ; et il y aurait réussi avec l'approbation de tout le sénat , tant il savait gonverner les esprits et s'en rendre maître, si un tribun dont il parla avec mépris sans le nommer, n'y eut fait opposition, Il fallut que le consul se contentat de restreindre la durée de ces sortes de commissions , et réduire à un an ce qui était auparayant sans bornes, « Ainsi « le vice demeure \*, dit-il ; seulement la lon-« gueur du temps en est réformée, »

Nous n'avons parlé que de Cicéron seul dans toutes ces actions consulaires, parce que rétlement son collègue Autoine n'était qu'une ombre, capable tout au plus de laisser faire le bien. Encore était-ce la sage conduite de Cicéron qui l'avait amené à ce point, et empé-

ché de préter l'orcille aux mauvais conseils, auxquels sa pente naturelle le portait à se livrer. Il était ami de Catilina, ablmé de dettes. avide de richesses. Un tel consul était assurément bien à craindre dans une année aussi orageuse 1. Cicéron le gagna à la république, non-seulement par sa douceur, mais par un beau présent qu'il lui fit. On leur avait destiné la Gaule et la Macédoine pour provinces. qu'ils devaient aller gouverner lorsqu'ils seraient sortis du consulat. Le sort avait donné à Cicéron la Macédoine qu'Antoine désirait extremement, parce qu'elle présentait un bien plus beau champ pour la guerre, et de plus favorables occasions de s'enrichir, Cicéron consentit à la lui céder, et à preudre la Gaule en échange: et ensuite même il se détermina à renoncer au gouvernement de la Gaule, et fit pour cela une harangue au peuple \*, qu'il compte pour la sixième de ses harangues consulaires.

Un événement mémorable du consulat de Cicéron est le triomphe de Lacollus, qui avait été retardé jusque-là par les chicanes de ses ennemis . Cicéron se fait honneur d'avoir presque introduit dans la ville \*, étant consul, le char triomphid de cet illustre personnage; et s'il coutribus, comme ess termes semblent le marquer , à faire rendre enfin justice au mérite et aux services de Lacullus, il a raison de s'en féticler.

use deficient comme nous l'avons us, deste parti d'Orient trouillé avec Pompec; et en arrivant aux portes de Rome, il trouve toutes choses préparées par son adversaire pour lo harceler et le chagriner. En tribun, qui se commait C. Morminie, poursissi di M. Lacommis par lui pendant a questure, en vertu des outres de Sylla. Cette affaire fai bientôt terminée à l'avanlage de l'accuse. Mais le même tribun curteprit essuite d'arrêter le trromphe du vainqueur de Mithridaic et de me de l'avantage de l'accuse. Mais le qui suivient e qu'il avait Commence, à le qui suivient e qu'il avait Commence, à le

<sup>1 «</sup> Hiud aperium profectó est, nihil esse turpius, « quàm quemquam legari uisi relpublice causô... Quero « quid relpus si; turpius, quàm legatus sine mandatis, « sine uilo relpublice munere. » (Cic. de leg. 111, u. 18.) « Als turpiusdo manet, diutarnitate sublată. »

III. ROM. BIST.

<sup>1</sup> Cie in Pis. 5. - Saliusi. - Piut. - Dio.

<sup>3</sup> Plut. In Lucullo.

<sup>\* «</sup> Nos consules introduximus penê in Urbem currum

e clarissimi viri. » (Cic. in Luruilo, n. 3.)

reculer de trois aus. Enfiu le mérite, appuyé des sollicitations des premiers et des plus puissants citoyens, vainquit d'indignes obstacles, et le triomphe fut accordé à Lucullus.

La pompe de ce triomphe ne fut point remarquable par la multitude des dépouilles et des prisonniers. La plus grande partie des fruits de la victoire de Lucullus était au nouvoir de Pompée. On n'y vit donc qu'un petit nombre de cavaliers bardés de fer, dix chariots armés de faux, et soixante amis ou généraux de Mithridate. Le reste du spectacle avait quelque chose de plus magnitique ; cent dix valsseaux de guerre avec leurs éperons d'airain, une statue d'or de Mithridate, de six pieds de haut, et un bouclier orné de pierreries, vingt brancards chargés de vaisselle d'argent, et trente-deux de vases d'or, d'armes et de mounaies du même métal. Ces brancards étaient portés par des hommes. Huit mulets portaient des lits d'or ', et cinquante-six de l'argent en lingots. Cent sept autres étaient chargés d'argent monnayé, dont la somme se montait à deux millions sent cent millo dragmes 4. On voyait aussi des écriteaux qui marquaient les sommes fournies par Lucultus à Pompée pour la guerre des pirates, et celles qu'il avait remises en différents temps aux questeurs qui avaient la garde du trésor public, outre neuf cent cinquante dragmes 3 distribuées à chaque soldat.

Lucuilus donna un repas à tout le peuple. ayant fait dresser des tables et des buffets dans les rues, et il y distribua plus de cent mille barils 4 de vin grec. Il orna les lieux et les édifices publics d'un grand nombre de statues, dont les plus renommées étaient un Herente revêtu de la fatale tunique qui lui faisait sentir les approches de la mort, et un colosse d'Apollon de trente coudées 5 de hauteur et du

poids de cent talents 1. Tout cela parait maguifique. Mais un présent plus estimable qu'il fit à toute l'Europe, c'est le cerisier , arbre inconnu jusqu'alors dans nos contrées, et que Lucullus apporta des campagnes de Cérasonte dans le Pont, où il croît sans culture.

Le jour du triomphe de Lucullus fut le dernier de ses beaux jours. Le reste de sa vie 3. dont je vais donner ici une idée, par anticipation, en dépare les commencements. Ce n'est plus que luxe, faste, dépenses folles; en un mot , vrais ieux d'enfants , attachés à la suite d'exploits, de combats et de victoires. de preuves de sagesse, de bonne conduite et de magnanimité, C'est d'après Plutarque, que je traite de jeux d'enfants des édifices superbes, des jardins, des balns délicieux, et surtout les tableaux et les statues qu'il amassait à grands frais, dissipant sans aucune mesure, pour se procurer ces curicuses bagatelles, les richesses qu'il avait acquises par les armes. Il fallait que ses jardins fussent d'une étonnante magnificence, puisque encore du temps de Plutarque, malgré les étranges accroissements que le luxe avait recus, les jardins de Lucullus étaient estimés les plus beaux de tous ceux qui appartenaient à l'empereur,

Les ouvrages qu'il fit sur les côtes de la mer de Campanie, et aux environs de Naples, sont auclaue chose de prodigieux, et presane d'incrovable, dans un particulier '. Il creusa des voûtes sous des collines, qui demouraient ainsi, en quelque façon, suspendues : il conduisit des canaux autour de ces édifices, pour

<sup>4</sup> Le nombre des lits manque dans le texte de Pints que. Il fallait que ces lits fussent bien petits, si huit mo-

lets en portaient plus de deux. " Un million trois cent cinquante milie lieres tournois = 2 millions et demi de francs, E. B.

Duatre cent vingt-cine livres, - 910 fr. E. B. 4 Le mot latin codus marque une mesure qui conte

pait plus de trente-neuf de nos pintes.

Quarante-cinq pieds. — 13 56 métres. E. B.

<sup>1</sup> Pins de quatorze mille marcs, 574/000 fr. E. B. Plin. xv, 25. - Amm. Marc lib. 22.

<sup>3</sup> Εστι δ΄ ούν του Δουκούλλου βίου, καθάπερ άρχαίας πωμφάτας άναγνώναι τά μέν πρώτα πολιτείας και στραταγίας, τά δ΄ ύστερα πότους, και δείπνα, καί μονονουχί πώμους, καί λαμπάδας, καί παιδιαν άπασαν. Είς παιδίαν γάρ έγωγε τίθεμαι καί οίνοδομάς πολυτελείς, και παρασκευάς περιπάτων καί λουτρών, και έτι μάλλου γραφός και άνδριώντας. καί τον περί ταύτάς της τεχνας σπουδέν, άς έκείνος συνέγε πολλοίς άναλόμασεν, είς ταύτα το πλούτω ρύδεν καταχρώμενος, όν ήθροίκει πολύν και λαμπρόν τών στρατικών,

<sup>4</sup> Plin. 18, 54,

y recevoir l'eau de la mer et y nourrir du poisson, an'il y rassembla en une si prodigieuse quantité, qu'après sa mort il en fut vendu pour quatre millions de sesterces (cina cent mille livres) : il bătit enfin des cabinets de plaisance an milieu de la mer même. C'est ce qui le fit appeler à juste titre par Tubéron, d'autres disent par Pompée, un Xerxés " romain.

La vie voluptueuse de Lucallus trompa beancoup les espérances du sénat et des zélateurs de l'aristocratie, qui avaient compté trouver en lui un chef qu'ils pourraient opposer à Pompée pour l'empêcher de tout envahir. Lucullus avait assurément tout ce qui était nécessaire pour remplir l'attente que l'on avait conçue de lui. Mais, soit qu'il ne crût pas possible de sontenir la république, trop malade pour être susceptible de guérison; soit que, rassasié de gloire, il voulût jouir des douceurs de la vie, il se consola, par les plaisirs, du succès, assez peu heureux, auquel s'étaient terminés ses combats et ses travaux.

Il semble qu'il ait voulu imiter ce soldat de son armée dont Horace nous décrit si agréablement l'aventure. « Un soldat de Lucullus 3, « dit cet aimable poëte, après avoir amassé « avec bien des soins et bien des peines une « petite somme, fut volé pendant qu'il dor-« mait. De ce moment ce fut un loup famé-« lique, furieux et contre lui-même et contre « l'ennemi; et, dans l'attaque d'un château a royal très-bien fortifié et très-riche, il fit

« d'éloges, et de plus lui fit compter vingt « mille sesterces 1. Quelque temps après, une « occasion périlleuse s'étant présentée, Lu-« cullus jeta les yeux sur ce même soldat dont « il avait admiré la bravoure, et il l'exhortait « en des termes qui auraient pu donner du « courage, même à un lâche. Allez, lui di-« sait-il , où vous appelle votre valeur ; allez « vous couvrir d'une nouvelle gloire. Quoi! « vous balancez! Mais c'était un rusé que ce « soldat, quoique bon paysan; et il souhaitait « de conserver ses vingt mille sesterces. Choia sissez mieux, dit-il à son général, et char-« qez de cette commission quelqu'un qui ait « été dévalisé, » On pourrait soupçonner de même Lucullus de n'avoir combattu que pour acquérir des richesses, et jouir ensuite des plaisirs et des commodités qu'elles procurent, Quelques-uns l'en louèrent comme d'un trait

« merveille, et contribua plus qu'ancun à la

a prise de la place. Son général le combla

de prudence, qui prévenait les catastrophes tragiques de la vieillesse ambitieuse de Marius, et de tant d'autres, qui n'ont pas su se renoser sur leurs lauriers. Mais Pompée et Crassus se moquaient beaucoup de lui, prètendant que les délices et les voluptés sevaient encore moins à la vieillesse que l'embarras et les soins des affaires publiques. Le fait est que les hommes sont toujours blâmables, à quelque passion qu'ils se livrent; et que, si la vie épicurienne de Lucullus est bien indécente,

l'ambition de ses censeurs était forcenée. Lucullus portait le luxe à un excés intolérable, et en faisait gloire. Il avait près de Tuscule une maison de campagne située en belle vne, bien percée pour recevoir et le jour et l'air, et avec des promenades très-étendues. Pompée, l'y étant venn voir (car, malgré leurs anciennes bronilleries, ils gardajent entre eux les bienséances et les deliors de la politesse), n'y remarqua qu'un défaut, mais grand, à ce qu'il lui semblait. C'était que cette maison, très-commode pour l'été, était inhabitable en hiver. Lucullus se mit à rire. e Pensez-vous donc, lui répondit-il, que l'aie e moins d'esprit que les hirondelles 1, et que

1 [ Veil. Pat. 11, 33 Plin. 1x, 54. Piut. in Luc. g 39. ] « Xerzem togatum, »

1 Lucnili miles collecta viatica multis Erumnis , lassus dum noctu siertit , ad assem Perdiderat. Post hor vehemens lupus, et sibi et bosti Iratus pariter , jejunis dentibus acer , Præsidiom regale loco dejects out aiunt, Squene avanito , el multarum divite recom. Clarus ob id factum, donis ornatur bouestis, Accipit et bis dena super sesterila nummium Forté sub boc tempus casiellum evertere prætor Nescio quod cupiens , bortari curpit cumdem Verbis, que timido quoque possent addere me I , bone , quò virtus tun te vocat ; i pede fausio , Grandia laturus meritorum premia. Quid stas ! Post buc ille catus , quamtumvis rusticus : Ibit , Ibit eo quò vis , qui zonam perdidit , inquit. ( HOBAT. Ep. 11 . . )

\$ 25 000 livres. - Environ 4,100 fr. E. ft. 1 Le grec porte les gracs et les rigognes. J'al substi« je ne sache pas changer de demeure selon « les saisons? »

Un préstur qui voulait donner des jeux mapiliques le pria de la prêter cent cassques pour habiller ses personnages ! « Comment o pourrais—je di Lacullus, vous es fournir « un si grand nomber? Cepedant ji fent « un si grand nomber? Cepedant ji fent » ce que jeu natis. » Peu de tempes sprês il écrit à ce préteur qu'il a cinq mille cassques « son groit de morale enjuée», c'est ainsis, de l'aculture de la comment de la comment « son groit de morale enjuée», c'est ainsis, q'u'il haut être riche. Leo maison est chétive « c'etappe à la connaissance du maître et qui « c'etappe à la connaissance du maître et qui « c'etappe à la connaissance du maître et qui « course aprofile se voleurs. »

La dépense de sa table se sentait, dit Pitarque, du faste et de l'insolence des nosreaux riches \*. Il n'y cherchait pas seulement la magnificence de l'apparell, les lists de pourpre, un buffet garri de vases précient et tout les tilles de l'apparell, les lists de pourpre, un buffet garri de vases précient et tout bettillants de pierreires : il était curient de bonne chère, de mets crapsis, de ragolits lins, de qu'il assaitonnait encorre de la mossigue et de la danse ; haureux, au jagement de ceux qui pritt et de la vertile se solido phistris de l'espoit et de la vertile se solido phistris de l'espoit et de la vertile se solido phistris de l'espoit et de la vertile se solido phistris de l'es-

Pompée était bien éloigné de ce goût, et il se fit honeur par l'aversion qu'il en énoigna. Son médecin lui avait ordouné, dans une considenceme de manger une grive; et ses gens lui ayant dit que pendant l'été, où îron était alors, on n'en trouverait pionit aileurs que chez Lucullus, qui en faisait engraisser: « comment donci répondiel-1 avec visacité, e est-ce que, si Lucullus n'était pas gour-amad, Pompée ne pourrait pas viner's » et « mand, Pompée ne pourrait pas viner's » et

tue le nom d'un oiseau de passage plus commun parmi nous.

Chlamydes Lucultus, ut alunt, Si posete cettus scean prabere rogaius, Qui possum tot? ali. Tamen et quarem, et quot habebo Mittam. Post peudo rerisit inha maita quinque Exes donni chlamydum; pariem, vel folleret omnes. Ealik domas est, sels non et plura supersonal, Et dominum fellunt, et prount furidos.....

(Honat. Ep. lib. 6.)

\* Νεόλπουτα ό΄ ήν του Λουκούλιου τὰ δειπυα τὰ ναθ' λικίοαν... Σελωτόν άνελευθέρους πουούντος έπυτόν, il voulut qu'on lui donnât queique chose de commun, et qui fût aisé à trouver.

comman, eq un to take a trower, explained. Lavallas, comme je Tai deja dit, respectively, and Lavallas, comme je Tai deja dit, se profusions. Des Grees (dant treus & Rome, I. He regisal magnifiquement pendant plusieurs jours. A la fin ces bonnes gens, simples et provincieurs, furent honteux de se voir si blen trailést; et lis le privent de les dispenser de veix imanger chet ui, « ne totalnet pas, di-« saient dis, hiet ére charge, ni lui occasioner en eant de depense.» Laculius leur répondit es tout est, qui et le lipour rous, mais la plus « rambe partie es pour Laculius. »

Ün jour qu'il mangeait tout seul, on lui servait un souper médiore. Il se ficha et gronda son maître-d'hôtel. Celui-ci s'étant excusé sur ce que, comme personne n'était innité, il avait cru qu'il ne serait pas besoin d'un repas magnifique : « Que dis-tu' re-epti-die nodère; ne savais-tu pas qu'an-ejourd'hai Lucullus soupe chex Lucul-elus, »

Il n'était bruit dans Rome que de la bonne chére de Lucullus. Cicéron et Pompée voulurent s'en éclaireir par enx-memes. L'avant donc tronvé dans la place publique, ils lui dirent : « Nous vous demandons à souper pour « aujourd'hui, mais nous ne voulons que « votre ordinaire. » Lucullus s'en défendit d'abord, et les pria de remettre la partie à an autre jour, afin qu'il eût le temps de se préparer à les recevoir. Ils insistèrent, vinrent chez lui sur-le-champ, et même le gardèrent à vue, de peur qu'il ne donnat quelques ordres à ses gens. Seulement, avec lenr permission et en leur présence, il dit à son maître-d'hôtel qu'il voulait souper dans la salle d'Apollon, et par là il trompa toute la vigilance de ses deux convives : car chaque salle eliez lui avait sa dépense marquée; et, en disant seulement à ses gens dans quelle salle il prétendait souper, il leur faisait connaître ce qu'il fallait dépenser, et comment il voulait être servi. Or la dépense d'un repas dans la salle d'Apollon était de cinquante mille dragmes, c'est-à-dire vingt-cinq mille francs, Cela paraît incrovable; mais le copie mon auteur. Cicérou et Pompée furent donc exirémement surpris, et de la magnificence du service, et de la diligence de l'apprêt.

C'est ainsi que Lucullus se jouait de ses richesses 1, les traitant, comme l'observe Plutarque, en vraies dépouilles de barbares, auxquelles le droit de la guerre lui permettait d'insulter. Mais il lui est dû des éloges pour une autre sorte de dépense plus noble et mieux entendue. Il fut curieux en livres, et en amassa un très-grand nombre, n'épargnant rien pour s'en procurer les plus beaux exemplaires. L'usage qu'il faisait de sa bibliothèque était encore plus louable que le soin qu'il prit de la former. Les salles où étaient les livres . les jardins auxquels elles répondaient, les cabinets d'étude, étaient ouverts à tous; et les Grecs qui étaient à Rome s'y rendaient de toutes parts comme dans un hospice des Muses, où ils passaient des journées délicieuses, et se délassaient, par les lettres, du tumulte et du tracas de leurs autres affaires, Lucullus venait souvent se promener avec eux dans ses jardins , s'entretenant de quelque matière de littérature; car il avait l'esprit fort orné. comme nous l'avons dit ailleurs : et il servait aussi de son crédit ceux qui étaient chargés des intérêts de leurs petites républiques : en sorte que sa maison était comme un asile commun et un prytanée pour tous les Grecs qui venaient à Rome.

Les plaisirs et les lettres ne remplirent nas tellement les dernières aunées de la vie de Lucullus, qu'il ne prit aussi quelque part aux affaires publiques. Mais ee ne fut que mollement et par intervalles. J'aurai soin de placer daus l'occasion le pen qui me reste à dire de lui.

Je reviens au consulat de Cicérou et à la conjuration de Catilina 1. Mais adparavant je crois devoir encore parler ici de la naissance d'Auguste, qui arriva cette même année le 22 septembre. On a débité bien des fables à ce sujet, et des écrivains flatteurs u'ont pas manqué d'illustrer par des prédictions la naissance du mattre de l'empire. Ou a dit que, C. Octavius

son père étant venu tard au sénat, et s'étant exeusé sur les couches de sa femme, Nigidius Figulus s'ècria : Votre femme vient de nous donner un maître, Nigidius était un sénateur très-savant, et qui en particulier avait fait une étude de l'astrologie judiciaire. On peut croire que l'on a appliqué aussi à la naissance d'Auguste ce que nos saints oracles ont prédit touehant l'avénement du Messie, Les temps en étaient proches; et le bruit de ces divines prophéties s'était répandu parmi les païens. On en trouvait des traces dans les livres des sibylles1; et c'était alors une opinion coustante, au rapport de Suetone, que la naturo était en travail, et se préparait à enfanter le roi de l'univers. Mais rien n'est plus absurde que ce que le même Suétone rapporte d'aprés un affranchi d'Auguste, qui se nommait Julius Marathus. Ce Marathus avait écrit que le sénat, effrayé des prédictions qui couraient, avait rendu un décret pour défendre d'élever aucun desenfants qui nattraient pendant cette aunée; et que ce sénatus-consulte fut supprimé par ceux dont les femmes étaient grosses. Ce serait faire trop d'honneur à un pareil conte, que de le réfuter,

On ne fera pas plus de cas d'un prétendu songe de Catulus, qui, dit-on, après avoir dédié le Capitole, vit, deux nuits consécutives , un jeune enfant recevant de Jupiter des marques d'une faveur singulière, et désigné par ce dieu pour être le gardien et le défenseur de la république. Catulus ne connaissait point cet enfant. Mais on ajoute que, le lendemain de son songe, ayant rencontré le jeune Octavius, il le reconnut pour celui qu'il avait vu entre les bras de Jupiter. Cette fable est si mal inventée, qu'on la lie avec la dédicace du Capitole, qui est antérieure de sept ans à la naissance d'Auguste.

Dans le temps qu'il uaquit, les fureurs de Catilina étaient portées à leur comble, et répandaient l'alarme dans toute la ville. Depuis qu'il avait manqué le consulat 2, il n'est point de ressorts qu'il ne fit jouer, point de mouvements qu'il ne se donnât, pour remet-

ε Ενταύθα μέν οδν όδριστικώς έχρετο τῷ πλούτω, καθάπερ όντως αίχμα λώτω καί βαρδάρω. 2 Suct, . Aug. 572, 94,

<sup>1</sup> Virgil, Ed. \* Cic. In Cat. - Sallust. - Plut in Cic. el Crasso et Cat. Dio, Ilb. 37. - Applan. Civil. lib. 2.

tre son parti de ce rude coup; et il y réussit. Il se fortifia plus que jamais, fit des amas d'armes en différents endroits de l'Italie, rassembla le plus d'argent qu'il lui fut possible sur son crédit et sur celui de ses amis, et envoya ces sommes à Fésules' en Etrurie, pour être mises entre les mains d'un certain Matlins, qui avait autrefois servi avec distinction sous Sylla, et qui, réuni ensuite avec Catilina par les liens du crime et de l'infortune, fut le premier qui prit les armes ouvertement. Catilina s'attacha aussi plusieurs nouveaux partisans, et il fit meme entrer dans son complet un assez grand nombre de femmes de qualité, qui ne cédaient en rien pour la débauche et pour l'audace aux hommes les plus scélérats. Il prétendait se servir d'elles pour soulever les esclaves, pour mettre le feu à la ville, pour gagner leurs maris, ou pour s'en défaire.

Salluste n'en nomme qu'une, et il est, je pense, également inutile et impossible de deviner les autres. Mais il peint celle qu'il nomme avec une force de pinceau que je n'espère ni ne veux égaler. Sempronia, c'est le nom de cette femme, avait de la naissance, de la beauté; et si elle eut pu garder une conduite sage, elle était heureuse en époux et en enfants : instruite des lettres grecques et latines, instruite aussi de ces arts dangereux ani sont si propres à parer le vice, elle chantait s, elle dansait, dit l'historien, avec plus d'élégance et de goût qu'il ne convient à une femme d'honneur. Il ne lui manguait aucun des attraits les plus capables de : éduire : et il n'y cut rien dont elle ne fit dans tous les temps plus de cas que des lois de la vertu. Il eot été difficile de décider si elle ménageait moins l'argent, ou sa réputation. Elle n'était point de ces femmes timides qui, même dans le crime, gardent au moins quelques dehors : son front ne rougit jamais, et le vice était porté en elle jusqu'à l'imprudence. La débauche l'avait conduite aux actions les plus atroces. Trahir la foi jurée, faire de faux serments pour nier un dépôt ou une dette, se rendre

complice de plusieurs meurtres, tout cela en n'avait été qui ruje pour elle. A cette noirni avait été qui ruje pour elle. A cette noirments de l'espris, svalif faire des ress, manier la plaisanterie, rendre sa conversation charmante, et la monter tantôt sur le tou modeste, tantôt sur celui de l'effronterie, selon le gold in dels personnes de qui elle voialit pluier: beauquil, comme en le voii dans cet exemple, un qui, comme en le voii dans cet exemple, un descrepted au en ren bien avec le crime.

Catilina sentali totijours qu'il avait besoin du consulat pour evicuire ses projets'. Il rèsolut donc de se mettre de nouveau sur les a ranges, complant antant que jamais sur le consul Antoine, et persuadé que, s'il réusssusà à se faire désigner, il retouverait en lui un nuir prêt à le servir. Il avait trois compétiteurs, D. Jouins Silanus, L. Licinius Marcían, et Ser. Sulpicius Rufus, Il paraît que no pétiteurs de l'annus Silanus, L. Licinius Silanus fait nommé d'abord sup défileutle. Ainsi restait une place de consul à disputer entre trois nétredavis.

entre trois prétendants. Sulpicius était un homme de bien, d'une maison patricienne, et le plus grand jurisconsulte qu'il y eût jamais eu dans Rome. L'occasion qui le détermina à embrasser l'étude de la jurisprudence n'est pas indigne d'être rapportée i :i 2. Il plaidait avec beauconn de réputation, sans avoir aucune connaissance du droit, comme c'était assez l'usage des avocats dans Rome. Il vint donc consulter Q. Mucius Scévola sur l'affaire d'un de ses amis, qui l'emba: rassait. Scévola lui expliqua le point de droit qui faisait la difficulté : mais Sulpicius n'y put rien comprendre. Scévola recommença, et ne fut point encore entendu. Alors il fit une grave reprimande à Sulpicius. et lui dit qu'il était honteux à un patricien . à un homme d'un grand nom, à un avocat plaidant, d'ignorer le droit, dont à chaque instant il avait besoin. Sulpicius, piqué de ce reproche, se livra à l'étude de la jurisprudence avec tant d'ardeur et un si grand suc-

<sup>5</sup> Fissoli, en Toscane.

<sup>\* «</sup> Psaliere , sultare elegantiús quam necesse est

<sup>1</sup> Cic. pro Mur.

Pomp. de orig. juris.

<sup>3 «</sup> Turpe esse patricio el nobili , et causas oranti, jus « in quo versaretur ignorare. »

cés, qu'il emporta la palme sur tous ecut qui l'avaient précédé. Depuis ce temps la jurisprudence l'occupa tout entier : il renona presque entièrement à l'exercice de l'éloquence, et plaida fort peu, aimant mieux ; di Cicéron, être le premier dans uu art qui tient le second rang, que le second dans celui auquel

appartient le premier. Tel était Sulpicius, bien digne assurément du consulat : mais Cicéron prétend que . la demande de cette suprême dignité, il se conduisit de manière à donner de grandes espérances à Catilina, et qu'il se montra plutôt sénateur sévère et courageux que candidat habile et prudent. La cabale et la brigue étaient d'un usage presque reçu dans les élections des magistrats : Sulpicius , qui ne connaissait que les voies d'honneur, sollicita une nouvelle loi contre cet abas; et ce fut à sa poursuite que Cicéron fat chargé par le sénat de porter en effet une loi qui enchérissait sur les précédentes, et condamnait les coupables de brigue à la peine de l'exil<sup>2</sup>. Sulpicius, armé de cette loi , menacait ses compétiteurs de les accuser, faisait des recherches sur leur conduite, ramassait des preuves et des témoins, paraissant toujours triste et sombre,

refas.

Calilina, au contraire, marchait tête levée,
avec un air d'assurance, cenvironné d'une di lante Jeurses, emparé d'une multitude
lante Jeurses, emparé d'une multitude
de gens de guerre, et les promeses du consul Antoine, lui enflaiest le courage. On
voyait autour de lui comme une armée de
soldast de S'hat, qui, ayast été établise nolonie à Arctium 2 et à Fésales, cherchaisort
an enouvelle occision de s'enchrit du malpleins d'arrogance 3: il portait écrites sur son
ront et dans ses regards et l'audace et la foiront et dans ses regards et l'audace et la foi-

et semblant annoncer qu'il s'attendait à un

s « Videtur mihi in secundà arte primus esse me-« luisse, quam in primà secundus. » ( Ctc. in Bruto ,

Muréna, qu'il affectait de mépriser, n'était pourtant pas un concurrent méprisable. Il était de bonne naissance, quoique plébéien. Son père, son grand-père, et son bisateul, avaient été préteurs. Son pèrc même avait triomphé; et il serait certainement parvenu au consulat. si une mort trop prompte ne l'en eut empêché. Muréna lui-même avait été lieutenant général sous Lucullus; et le triomphe de celui-ci venait tout récemment de rassembler ses soldats à Rome le plus heureusement du monde, pour favoriser la demande d'un de leurs principaux officiers. Ajoutous qu'il est très-vraisemblable que Muréna n'épargnait point l'argent ponr acheter des suffrages, Il avait donné des fêtes au peuple, et tâché, par toutes sortes de voies, de s'attirer la bienveillance des citoyens. Enfin c'était au fond un honnète homme, ami de la paix et do la tranquillité publique; ce qui déterminait en sa faveur les vœux des gens de bien, que les espérances de Catilina alarmaient extréme-

Mais ce scélérat n'avait point de plus grands obstacles à vaincre que eeux que lui opposait Cicéron. Le vigilant consul éclairait toutes ses démarches. Dès le commencement de son consulat, il avait gagné Curius, l'un des chefs de la conjuration, par le moven de Fulvie; et en lui faisant de grandes promesses, il l'avait engagé à lui rendre compto de tout ce que disait et faisait Catilina. Ce fut sans doute par cette voie que Cicéron fut informé d'une nouvelle assemblée. que Catilina avait tenue chez lui , de ses principaux partisans, et dans laquelle il avai dit e que personne ne pouvait être un fi-« dèle et constant déscuseur des malheu-« reux ', s'il n'était malheureux lui-même; que

n. 151. )

2 Dior timite eet exit à dix ans.

<sup>3</sup> Arezzo.

<sup>4 «</sup> Vultus erat ipsius pienus furoris, ocnii sceleris,

e sermo arrogantiæ sie utei jom exploratus et domi con-« ditus consulatus videretor. » (Cac. pro Mur.

reur : on eût dit que le consulat ne pouvait lui échapper, et qu'il en était déjà presque en possession.

Muréna qu'il affectait de ménriser, p'était

<sup>\*</sup> a Miserer um delem defeniorem (neminem) inveeint jossen idie um qui fage miser cosst : inigerynate a fortunatorum premistria saucios et miseren erodere non coportere e quora consumpia repéra, erepia recepe e veilen; aprectarent qual fuse deberet, quel possideret e qual anderet : mointait limitativa et valéd calaminer et e esse operetere eum, qui esset futurus dus et signifer calamistorerum. qui esset futurus dus et signifer calamistorerum. qui esset futurus dus et signifer ca-

- « des hommes dont la forjune était en désor-· dre ne devaient point se fler aux promes-
- « ses de ceux qui jouissaient d'une fortune « assurée; que par conséquent tous ceux qui
- « prétendaient remplacer ce qu'ils avaient
- « dissipé, ou recouvrer ce qui leur avait été
- e enlevé, n'avaient qu'à jeter les yeux sur « lui, et considerer ce qu'il possédait, com-
- e bien il avait de dettes, ce qu'il était capa-
- e ble d'oser; qu'il fallait que le chef et le « porte-enseigne des misérables fût extrême-
- 4 ment misérable et nullement timide, » Le bruit de ces discours si violents et sl

peut croire que ce fut par les soins de Cicéron. Il fit rendre sur-le-champ un décret du sénat pour remettre l'assemblée du peuple, qui devait se tenir le lendemain, et où l'élection aurait pu se consommer. Au lieu d'une assemblée du peuple il y en eut une du sénat, à laquelle Catilina s'étant rendn, Ciceron l'apostropha, et lui ordonna de se purger sur les faits que je viens de rapporter. Catilina ne se déconcerta point. Audacieux à l'excès, mais se couvrant d'une feinte modestie : Quel est donc mon crime? dit-il. Il v a dans la république deux corps 1 : l'un faible el sans viqueur, qui a une tête aussi peu vigoureuse (il entendait le séunt, dont le consul était le chef); l'autre fort et puissant, mais sans tête (c'était le peuple qu'il désignait). Ce dernier corps , ajoutail-il , a trop bien mérité de moi pour que je le laisse manquer d'une tête dont il a besoin. Ciceron a raison de dire que par cette réponse Catilina ne se pargeait pas, mais au contraire se démasquait et s'enferroit lui-même, puisqu'il se déclarait chef de parti contre le sénat et contre le consnl. Il s'était expliqué plus ouvertement encore, quelques jours auparavant, en parlant à Caton qui le menacait de l'accuser. Si l'on allume 2, avait-il dit, un incendie pour me faire périr, j'éteindrai le feu, non pas avec de l'eau, mais en abattant l'édifice. C'était dire

nettement qu'il ne s'en tiendrait point aux voies usitées pour se défendre contre l'accusation, et que, s'il lui fallait périr, au moins il ne périrait pas seul.

Il est étonnant qu'après de pareilles déclarations Catilina put encore demeurer tranquille dans Rome, et continuer à en demander la suprême magistrature. Mais alors les lois avaient si peu de force, et le parti de ce scélérat était si redoutable, que le sénat se contenta de gémir de son audace au lieu de

prendre des mesures efficaces pour la réprimer. Catilina fit plus, il se porta jusqu'à amedangereux se répandit dans la ville, et l'on ner des gens armés dans le Champ-de-Mars pour assassiner le consul au milieu même de l'assemblée à laquelle il présidait. Cicéron, qui en fut averti, se précautionna. Il se fit accompagner d'une escorte nombreuse de ses amis et de ses clients, il prit même sous ses habits consulaires une large cuirasse, qu'il avait soin de montrer, afin que les bons citoyens connussent le danger que courait la personne de leur consul, et que ce nouteau motif, animat de plus en plus leur zèle. Tous les efforts de Catilina furent donc inutiles. Il ne put ni parvenir à se défaire de Cicéron, ni se faire nommer consul; et Muréna lui fut préféré.

Catilina, au désespoir, résolut de pousser les choses à toute extrémité, et faire ouvertement la guerre, puisque ses intrigues sourdes ne pouvaient réussir. Il dépêcha Mallius à Fésules, un Septimius dans le Picénum, un C. Julius dans la Pouille, avec ordre d'ameuter partout les mécontents, et de leur faire prendre les armes. Ponr lui, il resta encore à Rome, travaillant à dresser des embûches au consul, à faire les préparatifs nécessaires pour mettre le fen en différents quartiers, à s'assurer des postes les plus importants de la ville. Il suffisait à tout ; jonr et nuit il était en action; ni la fatigue ni les veilles ne pouvaient l'abattre,

1 « Dan enrpora esso respublicæ, unum debile intirmo a eapite, alterum firmum sine capite. Huic, quem ita de « se meritum esset, caput, se viva, ann defuturum.» (Cic.)

1 ~ SI qued esset in suss fortunes incendium excita-« jum . ld se non aquà, sed ruinà restinciurum. »

1 J'al parlé, dés auparavant, do Mallius comme étant déja à Fésules. En cela J'al suivi Salluste, comme je lo suls ici. Peui-être Mallius , dans cet intervalle, était-il veru à Enme pour aider Catilina dans la demande du ennsulat ; on bien ce qui on a été raconté auparavant doit s'entendre comme dil par anticipation.

Cicéron recut avis de ce qui se passait1. par nne voie assez extranrdingire. Au milieu de la nuit, Crassus, M. Marcellus, et Métellus Scipion , vinrent à sa porte , et , l'avant fait éveiller, ils lui remirent en main des lettres qui avaient été apportées à Crassus, après son souper, par un homme inconna. Entre ces lettres il y en avait nne pour Crassus luimême, mais anouyme; les autres étaient à différentes adresses. Crassus avant ouvert la sienne, et voyant qu'on l'avertissait de sortir de Rome, parce que bientôt Catilina devait y faire un grand carnage; frappé d'horreur et de crainte, et voulant éviter les soupçons que ses anciennes liaisons avec le chef de la conspiration pouvaient donner, il était venu surle-champ apporter toutes ces lettres au consnl. Cicéron fit assembler le sénat, rendit à chacun la lettre qui lui était adressée, les fit lire toutes; et on y trouva des avis semblables à ceux que contenait la lettre qui était pour Crassus.

Le danger fut jngé extrême; et il paralt que ce fut dans cette assemblée 9, qui se tegait le vingt et un octobre, que l'on recourut enfin à cette forme de sénatus-consulte qui donnait aux magistrats une pul-sance illimitée 3; il fut dit « que les consuls étaient char-« gés par le sénat de veiller à la défense et au « salut de la république. » En conséquence de ce décret, on assembla des troupes, et l'on fit usage de celles qui étaient déjà assemblées, et que l'on avait sous la main. Q. Marcius Rex, qui avait commandé en Cilicie avant que Pompée fût envoyé contre Mithridate, et O. Métellus Créticus, étaient depuis longtemps aux portes de Rome sans ponvoir obtenir le triomphe. Comme ils n'étaient point eucore entrés dans la ville, ils avaient conservé la puissance proconsulaire, et leurs soldats n'étaient point licenciés. Ces deux proconsuls reçurent ordre de marcher. l'un du côté de Fésules, l'autre vers l'Apulie. Deux préteurs, Q. Pompéius Rufus, et O. Métellus Céler, eurent commission de former charcu une armée, et d'ulter, le premier ver, Capone, ou fin apprenait qu'il se faisil des attroupements d'esclaves, le second dans le préciaux. En même temps on promit des récompeness à quisonque donnerait destumières et des avis sur les maurais desseine qui se tra-compiere : savoir, le liberté et cen mille se-terces', si c'était un esclave; l'impunité et deux cent mille sesterces', si c'était un est moume l'et deux cent mille sesterces', si c'était un cent mille sesterces', si c'était un cent mille deux cent mille sesterces s', si c'était un cent mille deux cent mille sesterces s', si c'était un cent mille deux c

Tous ces préparatifs3, toutes ces précautions extraordinaires, changerent entièrement la face de la ville, et y répandirent la consternation an lieu de la licence et de la joie dissolue qui y régnaient auparavant. On al- . lait, on venait, avec empressement et inquiétude. Aucun lieu ne paraissait assez sûr, aucun homme à qui l'on crût pouvoir se fier. On ne faisait point la guerre, et l'on n'était point en paix. La crainte grossissait eucore le péril, Les femmes surtout, qui dans une si puissante ville ignoraient les maux de la guerre. si livraient aux gémissements et aux larmes. levaient les mains au ciel, s'attendrissaient sur le sort de leurs enfants en bas age. Attentives à s'informer de tout, chaque mot, chaque nonvelle les faisait trembler. Il n'était plus question pour elles de faste ni de délices; le danger qu'elles couraient avec la patrie les occupait paignement.

Il croissait de jour en jour, ce danger. Mallius ayant amassé des forces considérables en Etrurie, prit ouvertement les armes le vingt-sept octobre; et Catilina, outré de voir

Plut. In Cle. et Crasso.
 Je m'écarte un peu de l'ordre de Sallusie; mais j'al un bon garant, c'est Cloéron dans sa première Catilinaire.

<sup>2</sup> Saliusi.

 <sup>12,500</sup> livres. = 20 500 fr. E. B.
 25,000 livres. = 41 000 fr. E. B.

an (100 terreta. = 14 coult. Y. E. a.

— (without rethes permote civilas, slapet immotita faciris (Trido eral. Ex normal initial singet harchis, que
et la civila (trido eral. Ex normal initial singet harchis, que
et la companya (ex normal facet per la companya de la
estie errefere; sespo hellum gerrers, neque parent habere;
a sus inerefere; sespo hellum gerrers, neque parent habere;
a bas pro maganisolites religiablico hell tilmor insolitos incomenta, sifficire erese, massus supplica ed columno coders, minerari parroni liberera, registrar, omala parter ;
enquella daçue decidicis emigas, il suprinque elliberera
enquella daçue decidicis emigas, il suprinque elliberera
ellibera decidio emigas, il suprinque elliberera
ellibera decidio emigas, il suprinque elliberera.

que rien jusqu'ici ne lui avait réussi dans la ville, convoqua, la nuit du six au sept novembre, chez M. Porcius Læca, une assemblée des principaux de son parti. Là, après leur avoir fait de grands reproches de leur lacheté, à laquelle il attribuait le mauvais succès de toutes ces entreprises, il leur rendit compte de l'état présent des choses, et leur distribua leurs emplois et leurs postes, soit au dedans, soit au dehors de la ville. Il aiouta qu'il souhaitait partir incessamment pour se mettre à la tête du corps d'armée qui s'était formé en Etrurie ; mais qu'il fallait auparavant le délivrer de Cicéron, qui lui nuisait étrangement. La plupart furent effrayés de la proposition. Deux chevaliers romains, dont l'un se nommait C. Cornélius, se montrèrent plus déterminés que les autres, et s'offrirent . à aller au point du jour, comme pour saluer

le consul, et à l'assassiner dans son lit. Curius, voyant quel péril menaçait la vie de Cicéron, le fit promptement avertir par Fulvie. Ainsi, lorsque les deux chevaliers se présentérent pour entrer dans sa maison, on leur ferma la porte: et Cicéron échappa encore à ce danger.

Il tiut, le jour même, une assemblée du sénat, dans laquelle Catilina eut l'audace de se présenter', quoique les bruits publics lul fissent connaître que ses desseins étaient découverts, quoiqu'il fût même actuellement accusé par I., Paulus comme coupable d'attentats contraires à la tranquillité et à la sureté de la ville et de l'état. Une conscience criminelle so décèle ordinairement par quelque endroit, Catilina semblait avoir donné un préjngé contre lui au suiet de cette accusation en s'offrant à habiter dans une maison étrangère, et sous la garde de quelque citoven connu, pour éviter, disait-il, tout soupcon. N'était-ce pas s'annoucer à soi-même les chaînes et la prisons, comme Cicéron le lui reproche, que de reconnaître qu'il avait besoiu d'être gardé? Mais de plus cette offre ne servit qu'à ini faire comprendre jusqu'à quel point Il était craint et

1 Cie. in Catil. n. 1.

détesté. M. Lépidus, chez qui il voulut d'abord aller loger, le refusa. Cicéron en fit de même, lul déclarant qu'il n'avait garde de consentir à habiter sous un même toit avec celui de la part duquel il ne se croyait pas en sureté dans l'enceinte d'une même ville. Le préteur Métellus Céler le rebuta pareillement; en sorte qu'il fut obligé de recourir à un M. Morcellus, homme presque aussi suspect que lui, et l'un de ses ancieus amis.

Il reprit néanmoins son caractère, également dissimulé et audacieux, pour venir au sénat, comme s'il ne se fût agi que de vains bruits et de faux soupçons, qu'il eût pu dissiper en paralssant avec un air de confiance. Mais il éprouva que sa dissimulation n'Imposait à personne ; et il recut en entrant un nouveau témolgnage de la haine et de la détestation publique; car, sur un si grand nombre de sénateurs, parmi lesquels il avait plnsieurs parents et amis de sa famille, aucun ne le salua : et lorsqu'il eut pris place, tous ceux près desquels il se trouvait, et qui étaient les premiers et les plus illustres de la compagnie, se retirèrent, et laissèrent vide tout le côté de banc où il était.

Ce n'est pas tout encore. Cicéron l'attaqua par un discours véhément, qui est venu jusqu'à nous, et dont tout le monde connaît cet exorde brusque et plein de fen qu'arrachèrent au consul la crainte et l'indignation, « Jusques « à quand donc, Catilina ', abuserez-vous de « notre patience? combien de temps encore « vos fareurs se joueront-elles de nous et de « la république? Votre audace effrénée ne

<sup>\* «</sup> Quâm longé videtur a earcere aique a vinculis « abesse debere, qui se ipsum jam dignum eustodià judia caverit | » (Cac. in Catil.. 1, m. 19.)

<sup>4 «</sup> Quousque tandem abutere, Catilina, patientià nos-« Irā ? quamdin etiam furor iste taus nos eindet? quem ad « finem sese effrenata jactabls andacia? Nibilne te noctur-« num præsidium Palatti, nibil urbis vigiliæ, nibil timor a popull, nibil concursus benerum omnium, nibil hie mue nitissimus babendi senstus locus, nibil hocum ora vultus-« que moverunt? Patere tan consilia non sentis? Constric-« Lam jam om niom borum conscientià teneri con arationem « toam non vides? Quid proximà ? quid superiore nocte « ageris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilli cepe-« ris, quem nostrim ignorare arbitraris? O tempora! d « mores ! senatus bac intelligit, consul videt : hic tamen e vivit. Vivit i immò verò etiam in senaium venit : notat « et designat oculis ad endem unumquemque nostrûm. « Nos antem, viri fortes, satisfacere reipublica videmur, al « istius furorem ae tela vitemus !»

cessera-t-elle jamais de nous insulter? Quol l
 rien no vous touche! rien ne vous ébranle!
 ni la précaution inusitée de placer un corps
 de trounes pendant la nuit sur le mont Pa-

« de troupes pendant la nuit sur le mont Palatin, ni la garde qui se fait dans toute la ville, ni l'effroi du publie, ni le consonrs de « tous les gens de bien qui se réunissent contre vous, ni ce lieu-ci même, ce temple de « Jupiter Stator, choisi, parce qu'il cat fortifié pour s' trairle ha selecte sersabilés.

• fié, pour y tenir la présente assemblée, ni enfin les visages et les regards de tous ceux « qui m'écouteni, et qui ne vous voient qu' « vec horreur! Ne comprenez-rous pas que « vos dessents sond écouverts? ne sente-rous » pas que votre conjuration, aujourd'hni com une de tous ceux qui composent eette com « pagnie, est dans les entraves? Pensez-vous pagnie, est dans les entraves? Pensez-vous

« que quelqu'un de nous iguore ce que vous « avez fait cette auit et la précédente, ou vous « avez été, avec qui vous avez prise l'O temps! « quelle résolution vous avez prise l'O temps! « o meurs! Le s'ent est instruit de toutes esc choses, le consul les voit, et cependant cet « homme vit encore. Que dis-je, il vit? il « vient au sénat, il est admis au conseil pu-« vient au sénat, il est admis au conseil pu-

« blic; il choisit actuellement parmi nous, et désigne des yeux, les victimes qu'il doit « égorger. Et nous, gens courageux, braves « clloyens, cous croyons nous acquilter envers la république, pourvu que nous évitions « la fureur et les couteaux de cet assessin. » Cicéron soutient et on dans toute la suite

du discours. Il prouve que Caillina a miera mérité in mort que Carecha, que Cous les autres mauvais citopens contre leuquels la république a pris les armes. Il se reproche à lui-même et au sénat, la mollesse de la conduite dont ou ue à l'égard d'an enuemi publie. Il lui fait le détail d'une grande de la conduite dont ou ue à l'égard d'an enuemi publie. Il lui fait le détail d'une grande marcité de se démarches, et en particuler de maierou de Porcius Leca, et sur ce qu'il voit dans la compagnie quelques usus de ceux qui s'étaieut trouves à cette assemblée nocturne, la Verier « O dies immortés! v) des som-

\*\* O dii immortales ! ubinam geutium sumus ? quam e sede-urbis is e rempublicum habemus ? in quò urbe vivinum ? Hic, lalc e sal : et de re anul i u nostrio umero. Partes conscripti, in hoc orbis e cidari uport e terra sunctirsimo gravissimoque coocilio, qui de meo stil. 3, u. 2, )

a publique? en quelle ville vivonsous? Ich.
messieure, ne cie immême, an milieu de
nous, dans cette compagnie în plus aquate
e el în plas reșeitable da monde cutier, se
v trouvrut des hommes qui rebrut aux apprêss de ma mort et de cetle de tous fant
e que nous sommes, qui méditent la runte de
e, ett eville, et, par conséquent, de runte
e, le le vist, moi qui sals consul, pleat ofext ceux qui devraine d'are dés ce moment
e gougées par le for , je r'ose pas même les
efficieure de nous faite.

« mes-nous? comment se gouverne noire ré-

Il profite ensuite de la déclaration que Catilina avait faite chez Porcius Læca, et du désir qu'il avait témoigné de sortir incessamment de Rome, et il en prend occasion de l'exhorter à exécuter cette résolution. Il le presse de s'éloiguer de la ville ; il le lui commande même ; mais il ne va pas jusqu'à lui en donner un ordre eu forme, et ne met point la chose en délibération. Cette réserve, qui peut sembler timidité, était prudence. Cicéron remarque dans ce discours qu'il y avait plusieurs sénateurs qui, ou ne vovaient pas le danger dont la république était menacée, ou dissimulaient ce qu'ils voyaieut; qui avaient nourri les espérances de Catilina en opinaut mollement sur sou compte, et fortifié la conjuration naissante en ne voulant pas la croire. Ces sénateurs, qui u'étaient pas des moins accrédités, eu entraînaient d'autres dans leur sentiment : de façou que, si le consul eût agi dans le moment présent avec toute la sévérité que demandait la graudeur du crime et du péril, il aurait pu se trouver non-seulement de méchauts eitovens. mais même des gens bien intentionnés, qui, faute d'être instruits, l'auraient accusé de crusuté et de tyraunie. Au lieu que, si Catilina sortait de Rome, et allait se mettre à la tête de l'armée de Mallius, alors il levait le masque, son crime était pleinemeut découvert, et personne ne pouvait plus prendre sa

e nostrùmque omniom interito, qui de hujus urbis, atque e aded urbis ierrarum existo cugitaut. Hosce egu video cone sui : et de republicà sententiam ropo : et quas ferro true cidari uportebal, cos nondàm voce vulnero. » (In Catil. 3, n. 9.) défense. Ces réflexions étaient solides; et l'exil de Cicéron sera une preuve trop évidente du danger qu'il y avait pour lui à aller vite dans cette affaire.

Le discours du consul devait être, ce semble, un coup de foudre pour Catilina, Mais rien ne pouvait déconcerter son audace. Il prit un ton modeste, un air suppliant, et pria les sénateurs de ne le point croire aisément coupable. Il représenta « qu'il était ué d'un « sang et avait tenu depuis sa jeunesse une « conduite qui devaient le porter naturellee ment à une haute fortune, sans qu'il eut « besoin de reconrir au crime : qu'ils ne pen-« sassent donc pas qu'un patricien comme a lui, en faveur doquel parlaient et ses proa pres services et ceux de ses ancêtres, vou-« lût perdre la république, pendant qu'elle « aurait ponr sauvenr un Cicéron, homme « de néant, et à peine citoyen de Rome. » li ajoutait encore d'autres termes injurieux contre le consul. Mais tous les sénateurs s'éleverent contre lui, et, le traitant d'ennemi public et de parricide, ils le forcèreut de sortir en furent de l'assemblée.

Après cet éclat il n'y avait plus de mesures à garder pour lui. Il partit dés la nuit suivante avec trois cents hommes armés, après avoir donné ses ordres à Céthégus , à Lentnlus Sura, et aux autres chefs de l'entreprise, pour achever ce qu'il était obligé de laisser imparfait, c'est-à-dire pour assassiner le consul, et mettre le feu à la ville, lenr promettant qu'il serait bientôt aux portes de Rome avec une grande armée, Cependant, afin de rendre odieux le consul, on publiait qu'il avait exilé Catilina de son autorité privée , et que celui-ci , pour ne point troubler la paix de la ville et de ses concitoyens, avait pris le parti de se retirer à Marseille.

Il n'était pas possible que ces discours ne donnassent de l'inquiétude à Cicéron ; mais ils ne diminuèrent rien de son zèle ni de son activité. Il assembla le peuple dés le lendemain du départ de Catilina; et, en lui rendant compte de cet important événement, il ne négligea pas de se purger de deux reproches tout contraires qu'on lui faisait à la fois, les uns l'accusant de mollesse pour n'avoir pas ôté la vie à l'ennemi public, et les autres de

rigueur, et presque de tyrannie, pour avoir, disaient-il, exilé un citoyen. J'ai déjà exposé les motifs qui l'empêchaient d'agir avec plus de fermeté; et pour ce qui est de l'autre article, il nie le fait absolument, et annonce, comme sa justification complète, l'arrivée prochaine de Catilina dans le camp de Mallius. Il rejette et détrait ce qu'on disait de sa retraite à Marseille; et à ce sujet il montre des sentiments bien dignes d'un souverain magistrat.

Il remarque que, si Catilina changeait de plan et de volonté, ct qu'il se reléguat effectivement à Marseille, mille bouches se déchatneraient contre le consul : qu'on 'ne lui saurait point gré d'avoir privé de toute ressource, abattu, réduit au désespoir un ennemi de la patric, mais qu'on l'accuserait d'avoir, sans aucune procédure juridique, forcé par ses menaces un homme innocent à aller en exil : qu'il se trouverait des gens qui regarderaient Catilina, non comme méchant, mais comme malhenreux; et que, pour lui, on le traiterait, non de consul vigilant, mais de tyran cruel et insupportable. « Eh bien, messieurs, « ajoute-t-il , je ne m'en plaindrai point '. Je « consens à exposer ma tête à l'orage qu'ex-« citera contre moi une prévention égale-« ment fausse et injuste , pourvu qu'à ce prix « je vous délivre du danger de la guerre af-« frense et impie que l'on vons prépare. Qu'il « soit dit que j'ai chassé de Rome Catilina, « pourvu qu'il aille réellement en exil. Mais, « croyez-moi, c'est ce qu'il ne fera point. Je « ne souhaiterai jamais assurément qu'afin « quo je puisse me soustraire à l'envie, vous « entendiez dire que Catilina s'est mis à la « tête d'un corps d'ennemis, et court la cam-

2 e Est mibl tauti, Oulrites, hujus invidie false atque « jeigum tempestatem subire, dummodó a vobis hujus bor-« ribilis belli ac nefarii perfeulum depellatur. Dicatur sanè e ejectus esse a me , dummodo cat in exsilium. Sed , mihi « credite, non est liurus. Nunquamegu a dils immortalibus « uptabo, Quirlies, luvidin men levande causă, ut L. Ca-« tilinam ducere exercitum bostium, alque in armis voli-« tare audialls. Sed triduò tamen audietis : multòque magis « Mud timeo, ne mihi sit iusidiosum atiquando, quod tilum « emiserim potius, quam ejecerim. Sed quum siut humines « qui illum, quum profectus sit, ejectum esre dicant, a fidem . si interfectus esset, quid dicerent ? a (In Catil.,

11. n. 15.)

a pagne avec une armée. Mais vous en recevrez la nouvelle dans trois jours; et je « crains bien plus qu'on ne me reproche, « dans la suite, de Taoir laissé sortir, que de l'avoir chassé. Ma répouse nebamonia « est toute prête. Maintenant qu'il est parti « de son plein gré, on m'accuse de Tavoiren-c voyé en exil : que dirait-on, si je l'avais « mis à mort? »

Le reste du discours roule sur les partisans de Catilina, et notamment sur ceux qu'il avait laissés dans Rome. Cicéron regrette que leur chef ne les ait pas emmenés avec lui. Il ne craint point ceux qui ont pris ouvertement les armes, « Ce sont ceux que je vois , dit-il, « voltiger avec un air de confiance dans la « place publique, assièger la porte du sénat, « entrer dans le sénat même, bien parfumés, « ornés de la pourpre la plus brillante; ce « sont cenx-là qui sont plus à redouter nour « nons que l'armée même de Catilina. Ce ne « sont point des déserteurs : ce sont des bra-« ves placés en embuscade, et qui menacent « de près nos têtes et nos vies. Je les crains « d'autant plus qu'ils savent que je suis in-« struit de tout ce qu'ils méditent, et que « néanmoins ils n'en paraissent nullement « émus » Il les exhorte donc à suivre les pas de leur général, il entreprend de les effrayer en leur déclarant que, s'ils restent dans la ville, ils n'ont plus d'indulgence à espérer de sa part: qu'au premier mouvement qu'ils feront pour exécuter leurs détestables proiets. ils doivent s'attendre à être traités en ennemis, et que les chalues, la prison et la mort seront leur partage. Il connaissalt trop bien la dureté invincible

Il connaissalt trop bien la dureté invincible

s « llos quos video volture in foro, quos stare ad eo« riam, quos ciam lo senatum venire, qui nitent ungura-

cédassent à ses exhortations et à ses menaces. Ainsi, comptant être obligé d'en venir aux dernières rigueurs, il rassure le peuple contre la crainte qu'il pourrait avoir de quelque trouble et de quelque émeute à l'occasion du supplice de gens si distingués, « Tout ce que « nous aurons à faire ", dit-il, nous le con-« dnirons de manière que les plus grandes « choses se décident avec très-peu de mouve-« ment; que d'extrêmes dangers soient écar-« tés sans tumulte, qu'une guerre intestine « et domestique, la plus cruelle qui fut in-« mais, soit terminée sans que voire chef et « votre consul quitte même t'habit de paix. » Paroles remarquables, et qui font voir que Cicéron avait déjà dans la tête tout le plan et tout l'arrangement de la conduite qu'il devait tenir par rapport aux conjurés; car nous verrons exactement vérifiée la prédiction qu'il fait ici au peuple. Au milieu de tant de soins si importants et

du cœur de ces scélérats pour espérer qu'ils

si pressants. Cicéron trouva encore le temps et la liberté d'esprit nécessaire pour plaider la cause de Murêna, consul désigné, et ponrsuivi en justice, comme coupable de brigue. par plusieurs accusateurs, dont les principaux étaient Ser. Sulpicius, qui avait demandé le cousulat avec lui, et Caton, actuellement designé tribun du peuple. L'accusé avait des défenseurs encore plus illustres. Crassus. Hortensius, et Cicéron. Son affaire était délicate. J'ai déjà dit qu'il est fort probable que Muréna, aussi bien que la plupart de ses compétiteurs, avait fait des largesses pour acheter les suffrages; et l'autorité de Caion était un terrible préjugé contre lui. Ce rigide observateur des lois avait déclaré en plein sénat, avant l'élection des consuls-, que , si quelqu'un des candidats, à l'exception néanmoins de Silanus, qui était son beau-frère, employait la brigue, il l'accuserait, il tint parole; et il accusa Muréna. Mais il se conduisit dans la poursuite de cette affaire avec une franchise

e is, qui fuigeo j porjură, mallem secom uson milites eduziasei; qui sib permiseou, mementole non iam exercitum lilam este nobis, quan los, qui excreium descrurire, perimenentole. Alque hoc estam usul il-mendi magis, quid, qual cogitent, me ache acuitumi neque tamen permovenite. x,(fr. Calill., 11, 2. 5.)

« Nec tum litemodue est none carreius Calillae, quia

e Isti, qui illum exercism descrisse dicuntur. Non e enim descreerunt: sed ab illo in speculis atque insidiis e relicti, in capite atque in cerricibus nosiris restitee runt. » (Pro\_Mur. n. 79.) 4 Alque hac omnia sic agentur, Quirites, ut res maxie me minimo mota, pericula summo nullo tumnilo, beie lum intestinum ac domesticum, post hominom memoe rism erudelissmom ac maximum, me uno togato doco e et im peratore sedetur. » (in Cotil. 11, n. 28.) et une noblesse qui méritent de n'être pas oubliées ici.

C'était l'usage que l'accusé donnât à l'accusateur une espèce de gardien et de surveillant pour l'accompagner partout ', pour éclairer toutes ses démarches, et en instruire exactement celui qui y avait un si grand intérêt, L'homme de confiance que Muréna avait chargé de cette commission, remarquant la simplicité et la candeur avec laquelle Caton agissait, nulle ruse, nul détour, nulle finesse, en fut frappé d'admiration : et de son côté il agit avec lui si franchement, que les matins, en venant sur la place, il lui demandait s'il s'occuperait ce jour-là de ce qui regardait l'accusation; et si Caton lui répondait que non . il s'en allait, comptant pleinement sur sa parole. Caton n'en attaqua pas Muréna avec moins de force et de véhémence : iusque-là qu'il n'épargna pas même Cicéron, son

avocat. Je voudrais qu'il me fût permis de rendre compte avec quelque étendue du plaidoyer que Ciceron prononca en cette occasion. C'est incontestablement l'un de ses plus beaux discours. Peut-être ne tronve t-on dans aucun plus d'adresse, plus d'art, plus de sel. Les qualités du cœur s'y font admirer encore plus que les talents de l'esprit. La douceur, la modération, la tendresse pour ses amis, l'attention et l'habileté à concilier des devoirs qui paraissent contraires, en un mot tous les traits d'une belle ame, y briltent tour à tour, et rendent l'orateur tout à fait aimable à tous ceux qui ont des sentiments, Mais, pour ne point trop distraire le lerteur de la suite des faits, je m'attacherai seulement à ce qui regarde Caton, dont Cicéron trouve le moyen d'affaiblir l'autorité sans manquer à aucun des égards qui étaient dus à sa vertu.

Il comble sa personne d'éloges: il loue en lui l'élévation d'âme, la tempérance, la maguanimité, enfin toutes les vertus qui font le grand homme. Mais il tourne en ridicule la doctrine des stoiciens, pour laquelle l'attachement et le zèle de Caton étaient comus. Il choisit parmi les opinions de ces philosophes tout ce qu'il y a de plus outré et de plus dé-

raisonnable; que le sage est beau quand même il serait difforme comme un Thersite; qu'il est riche quand même il serait dans la mendicité, roi quand même il serait esclave : et que tous ceux qui n'atteignent point à la sublime perfection du sage sont des esclaves fugitifs, des exilés, des ennemis, des fous: que tous les péchés sont égaux ; que la faute la plus légère est un crime abominable; et que celui qui tue un coq sans raison et sans besoin est aussi coupable que le fils dénaturé qui étranglerait son père. On sent assez combieu ces maximes sont extravagantes, et comment le ridicule jeté par Cicéron sur la doctrine tombait par contre coup sur celui qui l'avait embrassée. et qui en faisait profession ouverte. Aussi Caton lui-meme ne put-il s'empêcher de rire. au moins d'un ris forcé, et il dit, en affectant une équivoque un peu piquante, Nous arons un consul tout à fait plaisant '.

Cicéron ne s'en tint pas là, et la plaisanterie ne fit que lui frayer les voies à des réflexions bien sérieuses. Caton avait dit que c'était l'intérêt de la république qui l'avait engage à accuser Muréna. Ciceron lui prouve qu'il se trompe, et que le danger où est actuellement t'état, demande qu'on lui conserve un consul attaché au bien public, et que la situation de sa fortune aussi bien que son caractère rendent ami de la paix et de la tranquillité. Dans le temps qu'il parlait aiusi, il savait que Lentulus et ses associés faisaient tous leurs apprêts pour parvenir incessamment à égorger le senat et à mettre le feu à la ville. Il profite de cette considération pour effrayer les juges, pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit point dans cette cause de l'intérêt d'un particulier, mais du salut de l'état; et qu'en privant Murena du consulat, et rejetant consequemment la république dans l'embarras d'une nouvelle élection, ils s'exposent eux-mêmes à périr avec leurs femmes et leurs enfants. Cette vue si importante 64 impression sur les juges2. Ils ne crurent pas même devoir écouter des accusations de brigue, pendant qu'il y allait du salut public

 $^4$   $\tilde{\Omega}$  árðþer, ár yeldiði únator éxomer. (PLUTARCH.)

4 Plut, in Cat.

<sup>1</sup> Cic. pro Flacco, n. 96.

d'avoir à la tête du gouvernement deux consuls au mois de janvier. Muréna fut absous ; et Catou lui-même, comme nous le verrons dans la suite, n'eut pas lieu de se plaindre que l'éloquence du consul eût triomphé de sa sévérité.

Cependant Catilina s'éloignait de Rome. A peine eu était-il sorti, qu'il y écrivit plusieurs lettres en conformité des bruits que ses partisans répandaient à son sujet. Il protestait de son innocence, et témoignait qu'opprimé par la faction de ses ennemis, il cédait à sa mauvaise fortune, et se retirait à Marseille. Dans le même temps Catulus reçut de lui et lui daus le sénat une lettre d'un style bien différent. Catilina s'y démasquait. Il déclarait eu termes formels « qu'il s'était chargé de la a cause commune des malheureux; que, « poussé à bout par l'injustice de ses enne-« mis, et voyant des sujets indignes élevés « aux honueurs, pendant qu'on jetait sur lui a les soupçons les plus atroces, il avait em-« brassé la seule ressource qui lui restat pour « soutenir sa dignité et sa fortune. » C'était s'expliquer assez clairement; et s'il restait quelque obscurité dans ses expressions, sa conduite les éclaircit : car on apprit presque en même temps, qu'il avait pris des faisceaux et des licteurs, et qu'avec quelques troupes ramassées dans les endroits où il avait passé, il était allé joindre Mallius,

Celui-ci, des avant l'arrivée de Catilina, se royant des forces assez considérables, avait osé faire des propositions à Marcius Rex, qui était venu en Etrurie avec une armée. Il lui avait envoyé des députés pour lui représenter la triste situation de ce grand nombre de malheureux qu'il commandait, et que le mauvais état de leurs affaires réduisait au désespoir. Il le priait de considérer « que tant de citoyens « méritaient bien que la république se portât « à soulager leur infortune : mais qu'en tout a cas ils étaient résolus au moins à ne périr « qu'en gens de cœur, et après avoir rengé a d'avance leur mort, » Marcius avait reçu comme il convenait ce discours mêlé de prières et de menaces, et il avait répondu aux députés de Mallius qu'ils ne devaient rien espérer qu'auparavant ils n'eussent mis les armes bas.

Le sénat, informé de tout ceci, rendit un

décret par lequel il déclarait Catiline et Malins ememis de la patrie ; pronettui l'impanité à ceux qui araient suivi leur parti (rezceptant que les criminels condamies à mort), pourva qu'avant un certain jour, qui était marqué, ils sortissent du campe quitassent les armes; ordonnait enfin que les coussis levassent des troupes, qu'Antoin marchait en diligence contre Catilina, et que Cieron retut dans la ville pour le sardret et à défendre.

Ni les promesses, ni les menaces, ne purent vaiucre l'obstination des partisans de Catilina. Aucun ne vint à révélation, aucun ne mit bas les armes : ce qui donne lieu à Salluste de déplorer ' le malheur du peuple romain, parvenu alors au plus haut degré de puissance, mattre de tout l'univers, jouissant au dedans de la tranquillité et des richesses, qui passent parmi les hommes pour les plus grands des biens; et en même temps nourrissant dans son sein des citoyens assez misérables pour vouloir obstinément se perdre eux-mêmes avec la république. Il s'en trouva même quelquesuns qui, n'ayant jusque-là sucun engagement, au moins public, avec Catilina, partirent dans une conjoncture si désespérée pour aller le joindre ; entre autres le fils d'un sénateur qui se nommait A. Fulvius. Mais son père fit courir après lui, et, l'avant ramene, le mit à mort suivant le droit de la puissance paternelle, disant « que c'était pour la patrie, et « non pour Catilina \*, qu'il lui avait donné la « naissance, »

a naissance, n Ce qu'il y a de plus étonant, c'est que dans Rome le gros de la multitude faisait des vœux pour Catilina; ca sorte que Saltaste assure que, si dans un premier combat re chef de scélerals eat en la supériorité, ou même se flit séparé à armes égales, c'en était fait de la république. Et il a joute que les vainqueurs o'auraient pas longtemps jou du fruit de leur

1 « Eå tempestate mihl imperium populi romani « manumé miserabile visum est; cui quum ad occasum e ab orto solit comita omais armis parerent, domi oitum « aique divitim qua prima moristes putont, affluerent; « facte lamen cives, qui seque remqua poblicam obstinatis « asumis pretitum; treat, « Salt.tex.).

« Profutus non se Califon illum adversus patriam,
 « sed patrie adversus Califonm genuisse. » (Val. Max.
 v. n. 8.)

victoire; et que bientôt un plus puissant qu'eux (soit an'il faille entendre Pompée, ou plus viaisemblablement Crassus, appuyé de César), profitant de l'état d'affaiblissement où leur propre victoire les aurait mis, leur aurait ôté l'empire et la liberté. Quel danger! et combien la république eut-elle d'obligation à Ciceron, qui l'en délivra ! Lui seul avait forcé Catilina de renoncer à la dissimulation dans laquelle il s'euveloppait, et de sortir de Rome; et pendant que son collègue marchait contre ceux qui avalent pris les armes, il sauva la ville des embûches domestiques, comme je vais le raconter.

Lentulus, selon les ordres de Catilina, songeait à grossir le parti, et à gagner tous ceux dont il espérait nouvoir tirer du service. Les Allobroges 1 avaient alors à Rome des députés qui y étaient venus pour se plaindre de l'avidité des magistrats romains, et qui , n'obtenant aucnne justice du sénat, étaient fort mécontents de leur situation. La nation était abimée de dettes, les ambassadeurs devaient eux-mêmes beaucoup. Dans de telles circonstances, Lentulus se persuada qu'il les gagnerait aisément ; et il crut faire un grand coup s'il pouvait se procurer l'alliance d'une nation fiére, belliqueuse, et qui lui fournirait des troupes considérables, surtout de la cavalerie, dont le parti manquait absolument. Il chargea donc de les sonder un certain Umbrénus, négociant, qui avait des habitudes dans la Gaule, où il avait longtemps fait le commerce. Umbrénus les aborde dans la place publi-

que, et leur demande des nouvelles de leur pays et de l'état où se trouvait leur nation, Sur les plaintes que lui lirent les Allobroges, il feignit de s'attendrir. Quelle espérance avezvous . leur dit-il . de sortir de tant de maux? Ils lui répondirent qu'ils u'en avaient aucune, et que l'unique remède qu'ils connussent à leur misère, c'était la mort. Oh! reprit Umbrenus, si vous étes gens de cœur, et capables d'une résolution, je vous enseignerai une autre voie pour mettre fin a votre calamité. Ces paroles firent naître la joie dans le cœur des Allobroges. Ils le prient d'avoir compas-

5 Peuple gaulois qui habitatt le pays entre l'Isère et le Rhône.

sion d'eux , l'assurant qu'il n'y avait rien de si difficile ni de si hasardeux qu'ils ne tentassent volontiers pour délivrer leur nation des dettes qui l'accablaient. Umbrénns, les ayant amenés au point où il les souhaitait, les fait entrer dans la maison de D. Brutus, mari de Sempronia, dont il a été parlé, (Brutus était alors absent de Rome.) Il fait venir au même lieu Gabinius, afin de donner plus de poids et d'autorité à ses discours. Alors il expose anx Allobroges tout le plan de la conjuration, leur en nomme les principaux chefs, auxquels il ajoute peme quelques personnages illustres qui n'y avaient aucune part, afin de donner à ces Gaulois de plus grandes espérances ; et , aprés avoir tiré d'eux parole d'entrer

dans le complot, il les renvoie à leur maison. Mais lorsqu'ils furent seuls, et qu'ils réfiéchirent sur ce qui venait de leur être proposé, ils se trouvérent dans na grand embarras, D'un côté le triste état de leur nation, le goût pour la guerre, l'espérance de tirer de grands fruits de la victoire, c'étaient là de puissants motifs. Mais ils envisageaient de l'autre par toutes les forces de l'empire romain, pul risque pour eux, pul péril, et même des récompenses sures, s'ils découvraient une si dangereuse conspiration. Après qu'ils eurent quelque temps balancé, la bonne fortune de la république l'emporta, dit Salluste, ou plutôt la Providence voulut sauver Rome, qu'elle avait faite la capitale de l'univers. Les Allobroges se déterminèrent donc à aller trouver O. Fabius Sanga, qui était le patron et le protecteur de la nation, sans doute parce qu'il descendait de Q. Fabins Allobrogicus. On sait que, suivant les mœurs romaines, les vainqueurs des peuples en devenaient, eux et leurs descendants, les protecteurs. Nos Gaulois instruisent Sanga de tout ce qui leur avait été dit par Umbrénus : Sauga en avertit sur-le-champ Cicéron , qui donne ordre sux Allobroges de feindre beaucoup de zèle pour le succès de la conjuration, de voir les conjurés, de leur faire de grandes promesses, et de tâcher de tirer d'eux des preuves qui pussent servir à les convaincre. Le plan des conjurés était tout dressé, et

leurs derniers arrangements pris. L. Bestin, tribun du peuple désigné, et qui était près d'eutrer en charge, devait assembler la multitude et invectiver contre Ciceron, comme contre un homme timide, qui remplissait la ville de terreurs paniques, et qui, par ses craiutes mal fondées, avait donné lieu à pne guerre très-fâcheuse. Ce discours eût été le signal pour avertir tons ceux qui avaient le mot, d'agir la nuit suivante, chacun selon le département qui lui avait été distribné. Statilius et Gabinius avaient charge de faire mettre le feu en donze quartiers de Rome à la fois. Pour cela, ils avaient sous eux un grand uombre de gens qui avaient fait provision de matières inflammables; d'autres étaient destiués à boucher les aqueducs et les fontaines, et à tuer ceux qui iraient chercher de l'eau. A la faveur de ce tumnite, ils comptaient ponvoir pénétrer aisement jusqu'à Cieéron et aux autres qui devaient être égorges. Cêthégus s'était chargé d'assléger la maison du consul et de le tuer ; chaque assassin avait sa victime; des fils de famille devaient tuer leurs pères, des femmes leurs maris. On se serait assuré des enfants de Pompée, que le projet était, non de tuer, mais de garder comme des otages, pour se précantionner contre la vengeance de leur père, dont on attendait incessamment le retour. Dans cet affreux désordre,

Leutulus remettait la chose aux Saturnales, ani tombaient sur la fin de décembre , temps de licence, de joies folles et de débauches. qui paraissait propre à faciliter l'entreprise. Céthégus ne pouvuit souffrir aucun délai. C'était le plus violent et le plus emporté de tous, homme de main, et qui sentait tout le prix d'un moment perdu. Il se plaignait sans eesse de la lenteur et de la timidité de ses associés. Il prétendait que, par leurs irrésolutions, et en différent d'un jour à l'antre, ils laissaient échapper les occasions les plus favorables : que daus un tel péril il fallait agir. et non pas délibérer; et que pour lni, si un petit nombre seulement voulait le suivre, il laisserait les autres dans leur assoupissement, et irait faire main basse sur le sénat assemblé, III, BIST. ROM.

Catilina se serait tronvé aux portes de Rome

pour prendre comme au filet ceux qui se sau-

veraient de la ville, et se joindre avec les au-

Il ne s'agissait plus entre eux que du jour.

teurs de cette sanglante exécutiou,

Cependant des députés allobroges extentaient les ordres du consul. Introduits par active de Gabinius, ils virent les autres chefs, Lentulus, Gabinius, ils virent les autres chefs, Lentulus, sentéreut qu'ils ne pouvaient espérer d'êtres reurs de leurs comparitoites qu'un écrit à la main ; qu'il évait donc à propos que Lentulus et les autres leur donnessent un serment en et les autres leur donnessent un serment en consent servent de l'entre de servent de leur servent de servent de leur de servent de l'entre de servent de l'entre de servent de l'entre de servent de l'entre de servent d

Il fut règlé de plus que les Allobroges, en a'en retournaut dans leur pays, passeraient par le camp de Catilina, et confirmeraient avec lui, par des engagements solennels et réciproques , le traité d'alliance. Lentulus leur donna pour les accompagner un certain T. Volturtius de Crotone, qui était, depuis peu, entré dans la conspiration, et il le charges d'une lettre pour Catilina , écrite de sa main, mais non signée. Elle était conçue en ces termes : « Vous saurez du porteur qui je snis, « Pour vous, songez à vous conduire en « homme de eœur, et considérez bien eu « quelle situation vons ètes, et ce que la né-« cessité exige de vous. Attirez-vous de nou-« veaux amis et de nouveaux secours, quels « qu'ils puissent être ; et ne rejetez pas même « les derniers des hommes, s'ils penyent « vons être utiles. » Il chargea encore te même Volturtius de lui dire de vive voix « qu'il n'y pensait pas de rebuter les esclaves, « aprés qu'il avait été déclaré ennemi par le « sénat : que tout était prêt dans la vilte . et « qu'il se hatat de s'en approcher, » Tontes les mesures étant prises, la lettre pour Catilina remise à Volturtius, les lettres et les serments pour la nation des Allobroges confiés aux députés, on convint d'une nuit pour partir de Rome.

Cicéron, instruit par les Gaulois, profits de l'imprudence de l'avengément des conjurés. Il fait veuir les préteurs L. Valérius Flaccus et C. Pontin us, les met au fait, leur ordonne de se saisir socrètement du pout Mulvius, et d'arrêter lout le cortège lorsqu'il se présenterait pour passer. La clios fut exécutée trés-heureussement, sons bruit et sons tumulle, si ce n'est que Volturius vous sons tumulle, si ce n'est que Volturius vous

lut se défendre, et mit l'épèc à la main. Mais bientôt, voyaut qu'il ne lui était pas possible de résister à la multitude, il se rendit, en recommandant ses intérêts et sa vie à Pontinius, de qui il était connu perticulièrement.

nus, de qui rient citoria princian-resordo de sovoir en main les preuves par évrit d'un convoir en main les preuves par évrit d'un controire de la companya de la companya de la pieto horribe, aur lequel bien des gens u'entre de la companya de la companya de la autre coté in réstat par par maporet à des autre coté in réstat par par maporet à des proposes de la companya de la crime. Il voyait que leur supplice le rendrait autre de la republique. Il prit sa résolution en de la république. Il prit sa résolution en de se socritier lui-même pour le , saint de fésal.

Il manda sur-le-champ Leatulus, Gabinius, Cchiègus, Stallins, et un certain Ccparius de Terracine, qui s'était chargé d'aller dans le Pouille pour soulever les esclaves. Les quatre premiers viarent, ne se doutant de rien. Céparius, qui avaite avait de ce qui s'était passé pendant la nuit, était sorti de la s'était passé pendant la nuit, était sorti de la ville. Mais on courtu après lui, ci il fut ramené avant is fin de jour. Lorsque Cicéron ve vii maltre de la personne des principus un ple de la Cancarde; et comme Lestulus était préde la Cancarde de la comme de la comme

Géron fit d'abord entrer dans le séant Volturitus, qui sur la promesse qui ini fut faite de l'impanisé, et même d'une récomposes, déclare tont ce qu'il samit. Les Allobroges furent entendus ensuile, et parièrent en conformité. Enfail ses coapsibles, introduis l'an appet sutre, après quedques dergivenster et leur secue, et conformité sur et voiturius et leur secue; et, conformités avec Volturius et les Allobroges, ils ne purent en aucuen façon se défendre, ils souérent leur crime. Géron remarque que parmi tant de preuves qui les considenaiest pleionement ! il n'y en avait point de plus manifeste que celle qu'ils administraient eux mêmes par leur changement de couleur, leur regard. l'air de leur visage, leur silence. A les voir, did-li, interdist et déconcrets, baizant les yeux en terre, se regardant les uns les autres de la dérobée, on eût pensé qu'ils n'étaient point décelès par d'autres, mais qu'ils s'accussient eux-mêmes.

La folie de Lentalus avait été portée na point que ce qui l'avait particulièrement determiné à cette criminelle entreprise, c'était un prétendu oracle des sibylles qui promettait la souveraine puisance dans Romo à trois Cornélius. Cinna, disait-il, est le premier, Sylla le second, et moi je serai le troisieme.

Je ne puis aussi omettre une belle réflexion de Ciceron au sujet du même. Lentulus. Les anciens, comme l'on sait, n'avaient point d'armoiries, et ils prenaient pour cachet telle figure qu'ils ingeaient à propos. Le cachet de Lentulus représentait la tête de son grandpère , vénérable vicitlard , qui avait été consul , prince du sénat , et qui , dans le mouvement où périt C. Gracchus, avait signalé son zèle pour le parti des honnètes gens et pour le bien de la république, Cicéron, en faisant reconnaître à Lentulus son cachet, lui en fit avec raisou un suiet de reproche, Voilà, lui dit-il, l'image de votre aïeul', personnage infiniment recommandable, et qui a toujours aimé uniquement la natrie et ses concitouens. Comment cette image, toute muette qu'elle est, ne vous a-t-elle pas détourné d'un crime aussi horrible que celui que vous avez com-

Les criminels ayant été pleinement convaiucus, et par tant de prouves, et par leur propre aveu, il fut ordonné par le sénat que Lentulus abdiquerait la préture, et que lui et ses complices seraient gardés à vue dans

t e Quom illa certi-sona sunt visa argumenta atque a imilicio sceleris. I he lim signa, manas, denique unius-

e cujusque confessio ; iom multò illa certiora , color , e oculi , vultus, tactiurnitas. Sic enim obstopuczani, sic e terram intuchantur, sic furiim nomunoquam inter se e adspiciebani, ui mon jam ab aliis ladicari, sed indie care se ipoi videreutur. » (In Cotti. III, n. 53)

<sup>\*</sup> e Esi verò, înquam, signum quidesa notum, îmago e asi toi, clasissimi viri, qui amavii unice patriam et e cives 2005 : que quidem te a lanto scelere etiass muta e revocare debuil.» ( In Casil. III., n. 10.)

des maisons particulières. Lentulus fut remis à la garde de P. Lentulns Spinther, édile curule . Céthégus fut confié à O. Cornificius, Statilus à César, Gabinius à Crassus, et Céparins, lorsqu'il ent été ramené, à Cn. Térentins.

Le sénat, par le même décret, rendit des actions de grâces à Cicéron dans les termes les plus honorables, donna des éloges au zèle des préteurs Flaccus et Pontinius, et même loua le consul Antoine sur ce qu'il n'avait voulu entrer en aucune liaison avec ceux qui avaient eu part à la conspiration: louange équivoque, ct qui faisalt sentir ce qu'on avait appréhendé de ce consul. Enfin il fat dit que l'on célébrerait des supplications 1 au nom de Cicéron, c'est-à-dire un jour de fête pour rendre grâces aux dieux de ce que Cicéron avait délivré la ville du feu, les citoyens du carnage, et l'Italie de la guerre. C'était un honneur unique dans de pareilles circonstances. Jamais les supplications n'avaient été décernées qu'au nom de généraux qui eussent vaincu les ennemis les armes à la main.

Le sépat ne se sépara que sur le soir. Cichron monta aussitôt à la tribune aux harangues: et, après avoir rendu compte de tout au peuple assemble, il insista fortement sur la reconnaissance qui était due aux dieux immortels pour la protection accordée par enz à la vilic et à l'empire. Il leur fit hommage de la sagesse avec jaqueile il avait ini-même conduit toute cette affaire. Il attribua à leur inste vengeance l'avenglement dont avaient été frappés les coupables en fournissant des prenves contre eux-mêmes. Maximes religieuses. et qui font partie de la tradition universelle dn genre humain snr la Providence.

Cicerou n'oublie pas néanmoins l'intérêt de sa gloire personnelle, et, se comparant à Pompée, il félicite la ville de Rome d'avoir produit en même temps denx citoyens, dont l'un donnat pour bornes à l'empire romaiu, nou les bornes de la terre, mais celles du ciel et des astres, et l'autre conservat le domicile et le siège du même empire ', Mais il témoigne en même temps quelque inquiétude sur les suites que le présent événement peut avoir par rapport à lul, et il prie les citoyens de faire en sorte que, si les autres tirent syantage de lenrs services, les siens au moius ne lui fassent aucun tort.

Ce discours fut très-bien recu, et unanimement applaudi. La muititude avait entièrement changé de dispositions, et détestait alors Catilina autant qu'eile l'avait auparavant favorisé. Au contraire, elle louait Cicéron comme sou libérateur, et se livrait à la joie d'avoir échappé aux plus extrêmes dangers. Ce qui opérait ce changement, c'était la découverte du projet de mettre le feu à la ville. La guerre ne les avait pas effrayés : ils la regardaient piutôt comme nne occasion pour eux de gagner que de perdre. Mais le feu leur paraissait uu fleau cruel, dont les bornes ne sont pas au pouvoir de ceux qui l'ailument, et qui devait être d'autant pius funeste aux gens du peuple, que toutes leurs possessions consistaient dans leurs maisons et dans leurs meubics.

Le lendemain, qui était le quatre décembre. le senat s'étant rassemblé, on décerna des récompenses à Volturtius et aux dénutés des Aliobroges pour lo service qu'ils avaient rendu à la république en découvrant la conspiration. Mais un nouvel incident occupa beaucoup les esprits. Ou présents au sénat un certain L. Tarquitius, que l'on disait avoir été pris sur la ronte d'Étrurie, cherchant à gagner le camp de Catilina. Cet bomme, ayant été interrogé, dit d'abord à peu près les mêmes choses que Volturtius et les Allobroges; mais il ajouta qu'il était envoyé vers Catilina par Crassus. et chargé de l'exhorter à ne se point alarmer de la prise de ses complices, et à n'en avoir que plus d'empressement pour s'approcher en toute diligence des mnrs de Rome. Au nom de Crassus, tout le sénat se récria. Plusieurs pe le pouvaient croire coupable; et ceux même

s a Supplicatio dils Ims ortalibus, pro singulari coe rum merito, meo nomine decreta est, quod mibi pri-

a mum post hanc urbem conditam togato contigit : et a his decreta verbis est quid Urbem incendiis . cade e cires, Italiam bello liberassem n (In Catil, 111, p. 15.)

e Uno tempore in hite republicà duos cives exela tisse, quorum alter fines vestri imperil, non terra. a sed coil regionibus terminares , alter ejusdem imperit e domicilium sedemque servaret. » ( In Catil, 111, n. 18. )

qui le crystient faisaient encore plus de brult que les autres, dans la pensée qu'il était de l'intérêt public, en pareille conjoncture, d'adoucir et de calmer un sénateur si puissant, plutôt que de l'irriter. L'avis donné par Tarquitius fut déclaré faux, et lui-même mis en prison jusqu'à ce qu'il révélât les noms de ceux par lesannés il wait dés subrané.

C'est un problème que la part que peut avoir eue Crassus, aussi bien que César, dont nous parlerons tout à l'heure, aux desseins de Catilina. Il est certain que tous denx ils étaient anciennement amis de ce chef des conjurés; et, si nous en croyons Plutarque, Cicéron, dans un onvrage qui ne fut véritablement publié qu'après leur mort, les accusait l'un et l'autre d'avoir eu part à la conjuration. Cependant II paraît que la déposition de Tarquitins contre Crassus fut regardée comme fausse. Quelques-uns crurent que c'était une intrigue d'Autronius, qui, pour sauver les prisonniers, voulait leur associer un complice si puissant. que l'on n'osat ponsser l'affaire : d'autres attribuérent la chose à Cicéron, dont le dessein, en apostant Tarquitius, était d'empêcher Crassus de prendre, selon sa coutume, la défense des mauvsis citovens. Crassus lui-même en demeura persuadé, ou voulut le paraître : et Salluste rapporte lui avoir entendu dire, que c'était Ciceron qui lui avait fait cet affront sanglant. Je ne trouve rien de plus vraisemblable que ce que j'ai dit plus haut, que Crassus et César, instruits jusqu'à un certa n point des projets de ces misérables, les laissaient

faire pour en recueillir eux-mêmes le fruit. César fut encore plus soupconné dans le public que Crassus. Il est vral qu'il avait deux ennemis d'un très-grand nom, qui avaient tont mis en œuvre pour répandre et accréditer des bruits désavantageux à son sujet. C'étaient C. Pison, consul cinq ans auparavant, et Catulus, qui ne pouvaient lui pardonner, l'un d'avoir agi tout récemment pour le faire condamner comme coupable de concussion , l'autre de l'avoir suppranté dans la demande du grand pontificat. (Je parlerai ailleurs de cette dernière affaire.) Si Cicéron était entre dans les vues de Pison et de Catulus, César conrait un grand danger : car ils sollicitérent vivemera le consul de faire nommer leur ennemi

au nombre des conspirateurs par Volturlins, et par les Allorques et, d'yaut par l'obbenir, ils prirent sur eux d'échauffer les esprise par leurs discours : à quoi lis relusirent si bien, que César, en sortant du sénat, fat insulte par les chearliers romains, qui étaient en armes antour du temple de la Concorde, ces cheraliers in présentèrent la pointe de leurs épées, et lis l'aurient tué sur la place, curion le père couvrit César de sa tope, et le fit passer ainsi à travers ceux qui le menagent passer la partie de l'autre de l'extra de l'autre de l'extra de l'extra

Quel motif détermins Ciércin à méages de Cesar, c'est sur goul les sentiments ont été partagés : les uns ont pensé qu'il y avait bet de partagés : les uns ont pensé qu'il y avait bet des preuves suffisantes : d'autres se sont inagine que Cicrcon vait applichable il credit desorme que Cicrcon vait applichable il credit desorme des contrats de la compartage de tont mêre cause n'autres productions de puel le peuple ne les savants pistols de cause de Céar que de laisses peirr Cesar avec eux, qui que le peuple ne les savants pistols de cause de Céar que de laisses peirr Cesar avec eux, qui que tespérer après tant de siécles de voir clair dans des mysières qui ont été checurs même pour les contemporaits. 3 de n'en elless à la pour les contemporaits. 3 de n'en elless à la

conjecture que j'ai hasardée ci-dessus. Cicéron fut obligé d'aller passer la nuit dans une maison d'ami, la sienne étant occupée par les vestales, qui y célébraient les mystères de la bonne déesse. Ce sacrifice se faisait avec de grandes cérémonies, et ne devait avoir pour ministres et pour témoins ane des femmes : il ne fallait pas même qu'aucun homme restât dans la maison. Pendant la nuit, les inquiétudes permirent peu à Cicérou de goûter le sommeil. Térentia, sa femme, vint le trouver par ordre des vestales, lui annoncant un prétendu prodige qui devait beancoup l'encourager. Le feu, qui avait parn éteint, s'était tout d'un coup railumé sous la cendre, et avait jeté une graude flamme. Les vestales avaient regardé cet événement, bieu simple, comme un présage qui promettait un heureux succès et une gloire brillante au consul. Il n'est pas probable qu'une psreille bagatelle eut beaucoup de pouvoir sur l'esprit d'un homme aussi éclairé que Cicéron; mais Pintarque fait entendre que les exhortations de Térentia ne Ini furent pas inutiles. Ce n'était point une femme d'un caractère doux et timide, mais ambitieuse et hautaine; elle prenait plutôt part aux affaires publiques à cause de son mari qu'elle ne lui faisait part à lui-même de ses affaires domestiques. Quintus, frère de Cicéron, et Nigidius Figulus, son ami, contribuèrent aussi à l'affermir.

La chose ne souffrait point de délai. Il se faisait des mouvements parmi les affranchis et les clients de Lentuius et de Céthégus nour les enlever de force des maisons où on les gardait. Cicérou assembla donc de nouveau le sénat le lendemain, jour des nones de décembre, qu'il a tant célébrées dans ses écrits. Toute la ville était dans l'attente de ce qui allait être ordonné. Le peuple en foule remplissait la place publique, les temples qui en étaient voisins, et toutes les avenues du sénat. La colline du Capitole était couverte de chevaliers romains. Cet ordre, si longtemps jaloux et ennemi du sénat, s'était réconcilié avec lui, autant par attachement pour le consul que par zèle pour la république. Toute la noblesse s'enrôlait à l'envi pour prendre les armes, et appuver par la force le décret qui allait être rendu. Toutes les couditions, tous les âges, se trouvaient réunis dans un même sentiment. Jamais le concert n'avait été si parfait dans Rome contre de méchants citovens. Les partisans des conspirateurs, faibles et en trèspetit nombre, n'osaient se montrer.

Lorsque Cicéron eut mis l'affaire en délibération, D. Silanus, consul désigné, et qui, en cette qualité, était le premier opinant, prit le parti de la sévérité, et fut d'avis que l'on mit à mort sur-le-champ, sans autre forme de procès, les cinq prisonniers, et de plus Cassius et trois autres qui s'étaient enfuis, dès que les magistrats les auraient en leur pouvoir. Cet avis fut suivi de ceux qui parlèrent après Silanus jusqu'à César, qui était ainrs préteur désigné. Celui-cl ne craignit point de réveiller des soupçons qui avaient fait tant d'éclat, en opinant contre le supplice des conjurés. Soit amitié pour eux, soit qu'il voulût paraître respecter les droits des citoyens, qui semblaient violés par uue façon de procéder arbitraire et contraire aux lois, soit enfin, comme le dit Plutarque 1, que, regardant tout trouble et

toute faction dans l'état comme un germe et une semence de ce qu'il prétendait faire luimême, il aimst mieux acrollre le feu que de contribuer à l'étéindire, il éleu as voix contre le consentement unanisme de ceux qui l'avaient précédé, et il entreprit de persuader au sénat de sauver la vie à des criminols.

Salluste lui met dans la bouche un discours où il y a beaucoup d'art. Comme il sent que la disposition de son auditoire n'est point favorable au sentiment qu'il embrasse, et que les sénateurs, justement irrités et effravés en même temps, ne respiraient que la vengeance, pour calmer les esprits émus, il étale d'abord et fortifie, soit de raisons, soit d'autorités, la maxime indubitable que l'on doit juger sans passion, « Messieurs 1, dit-il, tous ceux qui « ont à délibèrer sur des affaires douteuses « doivent mettre à l'écart la haine et l'amitie. « la compassion et la colère. Il n'est pas aisé « de démêter le vrai lorsque ces sentiments « offusquent l'âme; et jamais personne, en « suivant la passion, n'a pris un parti vérita-« blement utile. Si yous faites agir votre ese prit, il vous guide dans vos démarches; si « la passion s'en rend moîtresse, elle scule « domine, et la raison n'a plus de pouvoir, » Il applique ce principo à la délibération présente: et. en convenant que le crime de Lentulus et de ses complices est horrible et digne des plus grands supplices, il prétend que le sénat romain se doit à lui-même d'user de modération, et de ne laisser échapper aucun soupcon de vengeance, « Il v a, dit-il, une « grande différence pour la liberté d'agir se-« lon la différence des personnes 9. Ceux qui « vivent inconnus dans un état de bassesse, si « la colère leur fait faire quelque faute, peu « de gens en sout instruits : leur fortune et « leur nom sont également obscurs, Mais pour

« sultan, ab odio, amicità i, si, atque misericordià recaus neu dect. Illud ficili simina verum peritde,
c abi tils officiumi i seque quisquam omniom inbidui
a imal et uvel parait. Ubi inienderis ingentiom y ralet :
« il labido posibile, ne dominatara, raiman nalit uleta.
» « Alia aiki licentis est. P. C. Qui densist in obcurro
« titum agant, al qui dirarmodi deligiero, pausi cientii
« fina sique fortuna cerum pares sum Qui magno imperio pracibi in escoles sixtem agant, a corum facti.

4 « Omnis homines, P. C., qui de rebus dabiis con-

1 Plut. In Cat.

## 

6 ceux qui, revêtus d'une puissauce sans « bornes, sont exposés sur un grand théâtre, « tout l'univers est informé de leurs actions. « Ainsi la plus haute fortune est précisément « celle qui laisse moins de liberté. Il n'est per-

« mis alors ni de favoriser, ni de hair, ni de « se mettre en colère. Ce qui s'appelle colère « chez les autres, dans ceux qui jouissent de « l'empire passe pour tyrannie et cruauté, »

César na s'en tient pas à ces réflexious généries: il distague le sentiment de Silanas comme contrevenant aux lois, qui imposent pour peine aux crimes des cilopens, son la mort, mais l'est.l. El même, comme il était limba des maniense épicurienses, l'a vance que la mort i n'est pas un supplice, mais au soula-gement pour les miérables; qu'elle met fin à de manient pour les met me de la mort i n'est pas un supplice, mais au soula-gement pour les miérables; qu'elle met fin à de l'est de

à la joic.

Mais il triomphe surtout à faire semir les constiguences dangereuses de l'exemple qui no propriet de l'exemple qui ne préparé à donne , d'oujete traisment ri- « gouvers . d'oui-le, que l'on faise souffir sur la contra de l'exemple qui nouver de parle aux sultes qu'eurs, prendre « garde aux sultes qu'eurs, prendre « garde aux sultes qu'eurs, par rapport aux suites, que que rous silicondomner. Tous les « temples les plus famestes ont commende » par quedque choix de bon et de favorable : « essulte, toursque la prissante passe eant cle e causite, toursque la prissante passe eant cle et dionnés, ce qui yaut été statut avec justice « ensetté mais de contra de l'exemple de l'exemp

« contre des coupables s'étend injustement à « des innocents. Les Lacédémoniens, après « avoir vaincu Athènes, établirent dans cette « ville trente magistrats pour la gouverner, « Ceux-ci commencèrent d'abord par faire a mourir sans forme de procès les plus mé-« chants citoyens, des hommes détestés de « tout le monde. Le peuple eu était charmé . « et approuvait ces exécutions comme des sup-« plices justement mérités. Mais bientôt, lors-« que la licence et l'audace de ceux qui avaient « l'autorité en main se fut accrue, ils ne fi-« rent plus de distinction entre les bons et les « mauvais ; ils en mirent à mort un très-grand « nombre indifféremment, sclon leur caprice, « et effrayèrent tous les autres par la crainte « d'un pareil traitement. Ainsi cette ville, ré-« dulte en servitude , fut bien punie de la joie « Imprudente et téméraire à laquelle elle s'éa tait livrée. De nos jours, lorsque Sylla, « après sa victotre, fit égorger Damasippe et « autres semblables scélérats, qui ne s'étaient « agrandis que par les misères publiques, qui « est-ce qui ne louait pas la justice du vain-« queur? On disait que c'étaieut des hommes « souillés de toute sorte de crimes, des fac-« tieux, auteurs de troubles et de séditions, « qui subissaient la peine dont ils étaicut bien a dignes. Mais ces commencements furent « suivis des plus grands maux. Dés que quel-« qu'nu avait désiré la maison de ville ou de « campagne d'un autre, un ameublement, un « vase précieux, il faisait mettre celui dont il

e cancell mortable neavier. Its is maximal fortunal minuse mas location of the New Journal of Standa minuse mas location of the New Journal of Standa minuse mas location of the New Journal of Standa minuse makes the New Journal of Standa minused minused market the New Journal of Standa minused market the New Journal of New Journal

\* Illia mortio accidet quidequel ercanett; caterian von, P. C., quid in his situatita, candièrea; Comalé and cermita extrapit ex locil inclui ort sont; sed ubil inperior el mad legares; ou minde home perceit, novam el mol ercanplana si dignia et lobacta sel lodgusse el mol estado de longua el mol ercanplana si dignia et lobacta sel lodgusse el mol estado de longua el mol estado el

a morif. vietor Sulla ouum Damaslooum , et alios cius e modt, qui maio re publice creverant , jaguiari jussit , « quis non factum ejus landabal? Housines scelestos , e fectiosos, qui seditionibus rempublicam exagitaverant, « merito necatas sichant. Sed ca res magne initium a cladts fuit. Nam uti quisque domum , ant vestimentum « alicujus concupiverat, dabat operam uti is in proseripe torum numero esset. Ita illi quibus Damasippi mors a lætitiæ fuerat , paulo post tost trabebantur, Negue priùs e finis jugulandi fult quim Sulla omnes suos divittis exa plevit. Atque ego hoc non in M. Tullio , neque bis e temporibus vereor. Sed in magnà civitate multa et e varia ingenta sunt. Potest allo tempore, allo consule . a cui ilem exercitus in manu sit, faisum allquid pro « vero credt. Ubi boc exemplo per senati decretum cona sul gladium eduzerit, quis illi finem faciet, aut quis a moderabitor ? » (Idem.)

« scrits. De cette façon cens qui s'élaient rèi jouis de la mort de Damasippe, bientôl « après étaient eux-mêmes trainés à la mort; « et l'on ne vit la fin des meurtres et des « proscriptions que lorsque Sylla ent comble « de richesses tons cenx qui s'étaient alta-« chés à lni. « Ce n'est pas, ajoute César, que je crai-

c hès à lni.
c Co n'est pas, sjoute Cèsar, que je crai« gue rien de pareil de la part de Cièren, ai
dans les tempo de ouse sommes. Misi, dans
dans les tempo de ouse sommes. Misi, dans
des caprits et des caractères de toules las
des caprits et des caractères de toules las
cespées. Il pourra arriver dans un antre
temps, sous un autre consul, qui aura
comme celarie ils force en main et des
troupes à ses ordres, il pourra arriver que
comme celarie ils force en main et des
troupes à ses ordres, il pourra arriver que
comme celarie ils force en main et des
troupes à ses ordres, il pourra arriver que
comme celarie ils force en main et des
troupes à ses ordres, il pourra arriver que
comme celarie ils force de series per
comme celarie ils force de series que
ton comme celarie de l'exchept que fon vent
donner anjoind'hai, anns tiré l'épée en
vertu d'un detered us énat, qui est-ce qui
set-ce qui est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui
est-

« Ini arrêtera le bras et l'obligera de se mo-« dérer? »
Cette considération est assurément d'an grand poids, quoique dans l'affaire présente elle ne dot pas comporter la balance. Telle est la nature des choses humaines, que le bien y est toujonrs melé de mai, et que les partis les plus sages ne laissent pas d'arori sussi leurs.

inconvénients.

César concite ne ces termes ; « Esl-ce donc 
que je venx que l'on armoné les prisonaires 
en likenté · « que le ron augmente ainsi farmée de Catilina? Point du tout : mais voici 
mon avis. Je pense qu'il fant erdonner la 
confissation de leurs biens, c. les tenti enmêmensen prison dans les villes mannicipales 
les plus paissantes de l'Italie : que la on doit 
les la biare dans un éternel ordal, sans que 
a personne poisses junais qui propoer a toat ta de deliberte vair ce qui le regarde, tai 
vant de deliberte vair ce qui le regarde, tai

• Pincel igitur cos dimiti, et mayri caretium Catilion ? Minnuci. Sed ita censo : publicandas covern e pecunas: ipos in vincuis habendos per municipia e que masumé opinos avient; nen quis de lis postes ed sentam refersi, nex cum populo spat; opi ellier e fecerit, senatum exisiamere eum contra rempublicam e e subjuce monaium facturum. Séalatists?

« porter leur affaire devant le peuple. Et, à la « fin du sénatus-consulte, il sera dit que, si « quelqu'un faisait le contraire, le sénat jugo « que ce serait se rendre conpable d'un atten-« tat contre la république et contre le salut

« commnn de tous les citoyens, »

Le disconrs de César a aiti quelque chose d'imposant; et son crèdit personnel y ajoutait une grande force. Ansst, parmit ceux qui opinèrent après lui, plusicars le strivient : Silanus même fut dérandé, et part trouloir abandonner son opinion. Les amis de Cicéron, persuadès qu'il y avait moins de risque pour lui si les choses n'étaient pas poussées aux lui si les choses n'étaient pas poussées aux

dernières extrémités, entraient aussi dans le parti de la doncent. Le consul ne fut point sensible à ces craintes qui alarmaient ses amis. Uniquement occupé du salut public, il interrompit la délibération; et, résumant les deux avis, il les balança de manière que, sans se déclarer ouvertement, il fit assez sentir de quel côté il penchalt. La harangue qu'il fit en cette occasion est sa quatrième Catilinaire. Il y remarque habilement une inconséquence dans l'avis de César, qui, d'une part, réclamait en faveur de Lentulus et des antres les droits des citoyens romains, et de l'autre condamnait les accusés à une prison perpétuelle. Par les lois, toute affaire criminelle d'un eitoyen romain devait être portée, on devant les jnges, qui ne pouvaient aller au delà da la peine de l'exil, ou. dans des cas très-rares, devant le peuple assemblé solennellement dans le Champ-de-Mars, qui scul ponyait condamner à mort un citoyen. Ainsi, opiner daus le senat sur une affaire criminelle qui regardat des citoyens, et leur imposer une peine aussi grande que la prison perpétuelle, c'était manifestement contrevenir aux lois. Cicéron ne développe pas ce raisonnement comme je le fais ici. Mais il loue César de ce que, sagement populaire, il n'imite point cenx qui s'étaient absentés du sénat pour ne point prendre part à la délibération présente, et de ce que, sachant que les lois que l'on veut faire valoir en faveur des accusés sont établies pour les citovens, il ne pense pas on'elles aient d'application any conspirateurs. qui ne sont plus citovens, mais ennemis de la patrie. C'est dire bien clairement que César ne laisse pas jouir Leutulus et ses complices des 1 droits que les lois attribuaient aux citoyens. Or, s'il lul est permis de s'écarter des lois eu condamnant les accusés à pne prison perpétuelle, ponrquoi ne pourrait-on pas aller insqu'à la mort, dès qu'ils la méritent selon Inimeme?

Cicéron passe ensuite à l'autre avis ; et, sous prétexte de le laver du soupçon de cruanté, il l'établit avec grande force. « Quelle « cruauté \*, dit-ll, peut-ll jamais y avoir dans « la punition d'un crime aussi détestable ?... « Ainsl puissé-je joulr avec vous, messieurs, « du bonheur de voir la république sauvée de « péril et florissante, comme il est vrai que, « si je suis un peu sévére dans l'affaire dont « il s'agit ici, ce n'est point assurément par « dureté (est-il un homme plus porté à la

1 a Que polest esase lu tauti sceleris immanitate pu-a micudă crudelitas ?..... Ita mihi salvă republică vohisa com perfrui liceat, ut ego, quod in bác caust rebe-« menilor sum , non atroctiate aulmi moveor (quis enim a est me mittor?) sed singulari quadam humsultste et a misericordia. Videor epim mihi hanc proem videre . « lucem orbis terrarum , atque arcem omnium gentlum , « subitò uno luceudio coucidentem : cerno animo see pultà in patrià miseros alque insepultos acervos cie vium. Versatur mibl ante oculos adspectus Cethrai et e furor , la vestră carda bacchautis. Quum veró mibi e proposul reguantem Leutaium, sieut lose se ex fatis a sp. rasse confessus est, purpuratum esse hunc Gabia nium, cum exercitu venisse Catilinam ; tum ismenta-« tionem matrumiamilias , tum fugam virginum alque e pperorum, ac verationem virginum vestalium pera horresco. El quia mibi vehementer hac videntur mie serantque miseranda , ideircò in cos qui en perficere a voluerunt ma severum vehementemque præbeo. Etea ulm quero, si quis paterfamallis, liberis suis a servo e luterfectis, uxore occist, incenst domn, supplicium a de servis non quam acerbissimum sumpserit, utrum « is ciemens ac misericors, an inhumanissimus et crua delissimus esse videatur? mihi verò importusus ac e ferreus, qui non dolore ac cruriatu nocentis suum doa forem cruciatumque lenierit. Sic nes in his bominibus, a qui nos, qui conjuges, qui liberos nostros trucia dare volneruni ; qui singulas uniuscujusque nosirum s domes, et hoc universum relpublice domicilium dee lere consti sunt ; qui id egerunt al geulem Allohro-« gum iu vestigiis hujus arbis, atque in cinere deflagrati « imperii collocarent, si vebementissimi fuerimus, mise-« A l'égard de tels hommes, si uous nous a ricordes habebimur! sin remissiores esse voluerimus, « montrous sévéres, c'est alors que nous pasa summe pobis crudelitatis in patrim civiumque peruia cie fama subcunda est. » (In Catil. 1v. p. 11, 12.) « serons pour miséricordieux ; si au con-

« douceur que je le suis?) mais, au con-« traire, par sentiment d'humauité et de « commisération ! Car je m'imagine voir cette « ville, la gloire de l'univers et l'asile de « toutes les nations, périr en un instant par « un incendie qui la dévore tout entière : ie « me mets devant les venx les monceaux de « corps morts des citovens restés sans sépul-« ture au milieu de la patrie eusevelie sous « ses ruines : je me représente le regard « forcené de Céthégus, et la fureur de ce « scélérat qui se baigne dans votre sang. « Mais quaud je me figure Lentulus, devenu « roi, comme il a avoué lui-même l'avoir es-« péré en vertu des oracles. Gabinius revêtu « de pourpre, Catilina arrivant avec son ar-« mée, je tremble et je frissonue en me déa peignant à mol-même les cris et les pleurs « des méres de famille, la fuite des jeunes a gens de l'un et l'autre sexe, les vestales ou-« tragées; et, parce que tout cela me paraît a bien douloureux et bien digne de compas-« sion, c'est per ce motif que je me montre « sévère à l'égard de ceux qui ont voulu exè-" cuter toutes ces horreurs. a Car, messieurs, je vous le demande, si « un père de famille, après que sa femme et « ses enfants anraient été égorgès et sa maia son brûlée par ses esclaves, ne faisait pas a souffrir aux coupables les supplices les plus « rigoureux , passerait-il dans votre esprit « pour un homme plein de clémence et de « miséricorde, ou , au contraire , pour inhu-« main et pour cruel? quant à moi, je le « jugerais barbare, je lui croirais un cœur « de fcr et de bronze, s'il ne cherchait pas à « soulager sa douleur et son infortune par les « tourments et la mort des criminels. Voilà « précisément le cas où nous sommes. Nous « avons à juger des hommes qui ont voulu « nous assassiner avec nos femmes et nos « enfants; qui ont projeté de détruire et nos « maisons particulières et le domicile aue guste où réside la république en corps; qui « ont tenté d'élever la nation des Allobroges « sur les ruincs de cette ville et sur les cen-« dres de l'empire consumé par les flammes, « traire nous usons de mollessse, nous serons « regardés comme souverainement cruels, « et presque comme complices de la perte de

« la patric et des citoyens. »

Pour ce qui le regarde personnellement. Cicérou parle en héros, « Pensez à votre sû-« reté 1, messieurs, dit-il aux sénateurs ; veil-« lez à celle de la patrie : conscrvez vos per-« sonnes, celles de vos femmes et de vos « enfants, et tout ce que vous possédez ; dé-« fendez le nom et le salut du peuple romain; « quant à ce qui me touche, cessez de vous « eu occuper et de vouloir me ménager. Car « premièrement je dois avoir cette confiance « que tous les dieux protecteurs de cette « ville me récompenseront selon que je le « mérite. Mais de plus , si quelque disgrace « m'est réservée, je suis prêt à mourir avec « joie ; car la mort ne saurait être ni hon-« teuse pour un homme de cœur, ni préma-« turée pour un consulaire, ni malheureuse « pour un sage. «

Il voyait toute la grandeur du péril, mais Il n'eu était point effravé, et il se consolait par la vue de la gloire qu'il avait acquise, « Je comprends , dit-il, qu'autant qu'il y a « de partisans de la conjuration, et le nombre « en est très-grand, autant je me suis fait d'en-« nemis : mais je méprise toute cette multi-« tude, qui n'est qu'opprobre, que misère et

4 « Consultie vobis, prospicite patrias, conservate vos. « conjuges, liberos , fortnuasque vestras, populi remani « nomen saintemque defendite; mibi parcere ac de me « cogitare desinite. Nom primum debeo sperare, omues a deos qui buic urbi præsident, pro eo mibl ac mereor a relaturos gratiam esse. Deinde, si quid obtigerit, aquo a animo paratoque moriar. Neque enim turpie mora forti « viro esse potest, neque immatura consulari, neque mi-« sera sapienti. » ( In Catil. IV, n. 3. )

a Ego, quanta manus est conjuratorum, quam vi-« deo esse permagnam , tantam me lulmicorum multilua dinem suscepisse video : sed eam esse judico turpem , a et infirmam, et contemptam et abjectam. Quòd si ali-« quando alicujus scelere concitata manus ista plus va-« lucrit, quam vestra ac reipubilcæ dignitas, me tamen a meorum factorum atque consiliorum uunquam , P. C , a pornitebit. Etenim mors, quam illi mibi fortasse mia niteutur, omuibus est parata : vite tantam isudem , « honestâstis, nemo est assecutus. Cateris eulm semper « bene gester, mibl uni conservate relpublica gratula-« tionem decrevistis, a (1bid, sv. n. 20.)

« que faiblesse. Si cependant il arrive jamais « qu'animée par la fureur de quelque scéléu rat, elle acquière un crédit supérieur à

« votre autorité et à celle de la république , « au moins il n'arrivera pas que je me repente « de ce que j'al fait, et de la sagesse des vues « par lesquelles je me suis conduit. La mort, « dout peut-être ils me menacent, est la loi « commune à tous les hommes : mais une « vie aussi glorieuse que celle dont le jouis « par les décrets dont vous m'avez honoré, « c'est où jamais personne n'est parvenu. Les « autres ont été loués par vous pour avoir « bien servi la république, moi seul pour

« l'avoir sanyée, » Le parti de la fermeté, que Cicéron appuyait si fortement, eut encore un défenseur en la personne de Catou, il soutint ce parti avec toute la vigueur qui faisait le fonds de son caractère. Dans le discours que Salluste lui attribue, il entre en matière en observant que la plupart de ceux qui ont opiné avant lui u'out pas même pris l'état de la question : qu'ils ont parlé comme s'il s'agissait de délibérer sur le supplice des coupables, au lieu qu'il s'agit de sauver et la république et les particuliers du plus extrême danger qu'ils aient jamais couru. • Je vous « apostropho ici de par tous les dieux 4, dit-« il, vous qui avez toujours fait plus de cas

1 « Per deos immortales, vos ego appelio, qui semper « domos, signa, tabulas vestras pluris quam rempublia cam feeistis. Si ista cujuseumque modi suni , qer ame pieramioj, retinere, si voluntatibus vestris olium pre-« bere vuitis : expergiscimini aliquaudò , el capessite e rempublicam. Non agitur de vectigalibus, neque de a sociorum tujuriis : libertas et aulma nostra lu dubio a est. Supenumero, P. C., mulia verba lu hoc ordine e feci ; swoè de juxuelă alque avariritiă postrum elvium e questos sum , muitosque mortalis eà caust adversos « babeo. Qui mibi alque animo meo nullius unquam dee licti gratiam fecissem, hand facile alterius lubidini a melefacta condonabam. Sed en tametsi vos parvi pena debalts, tamen respublica firma erat : opnientis neglis gentlam tolerabat. Nune verò non id agitur, bouisne an a mails moribus vivamus ; sed cujus bæc cumque modi e videntur, nostra, an nobiscum una bostium futura e sint. Hie mibi quisquam mansueludiuem et misericore diam nominat i Jam pridem equidem nos vera rerum e vocabula amisimus. Quia bona allena largiri , libera-« illas; maiarum rerum audacia, fortitudo vocatur : eo a de vos maisons de tille et de campagne, de vos statares de leves tableaux, que des e république. Si voss vosteres es e tripos objets dont vost de concerver es e trivoles objets de la concerver de si voss voster assurer le loisir et legra, si voss voster assurer le loisir et legra, si voss voster assurer le loisir et legra, si voss voster publicis, notre enflu de voirr e assoupissement, et prener ici à cour les intérêts de l'écta. Il ne s'agil pas des rereenas publics, ni des injustices que souffrent nos alliés : Cest notre liberté, c'est notre

« vie qui est en péril. « Souvent j'ai parlé devant vous, mes-« sieurs , avec force et avec étendue pour « me plaindre du luxe et de l'avidité pour « l'argent, deux vices qui marcheut de pair « parmi nos concitoyens; et par là je me « suis fait beaucoup d'ennemis. Comme je a ne m'étais jamais pardonné à moi même « aucune faute, jo n'étais pas disposé à faire « grâce aux autres des excès où les empore tent leurs passions. Mais, quoique vous a n'écoulassiez pas mes remontrances, la réa publique ne laissait pas de subsister; ses « forces la sontenaient contre votra négli-« gence. Aujourd'hul il u'en est plus de « même : il n'est point question de mœurs a bonnes ou manvaises, ni de conserver la « grandeur et l'éclat de l'empire du peuple « romain, mais de décider si tout ce que nous « possédous et que nous gouvernons, bien ou « mal, nous demeurera, ou passera avec nos « personnes au pouvoir des ennemis. » « Dans de pareilles conjonctures on nous

« partic de douceur et de misericoné! Il y a congerma que nons arons perchi les varis e noms des choses. La république ciset en si e noms des choses. La république ciset en si e chêmes d'attoin que parce que l'on appelle libéralité des largesses du bien d'autrui , et du courage ce qui est auduce à faire et mai. Qu'ils se piquent, posiçuo le veut et que la mode un est étable, qu'ils se piquent de libéralité aux adepeus des alliée de quent de libéralité aux adepeus des alliée de l'appeur, et de misériconée carera les volerance, de misériconée carera les volerance, de misériconée carera les volerances de misériconée carera les volerances de misériconée carera les vo-

a respublica in extremo sita est. Sini sené, quontam inte e se mores babest, liberaise in sociorum Estudis; sint e misericordes in furibus ararii: ne illi senguinem nontrem largiautur; et dum pautis secienzis parcuns, e bonos omnes perdium essa. a (SALLUST.) « que, pour épargner un petit nombre de « scélérats, ils n'exposent pas à périr tous les « gens de bien. »

Caton réfuite casuite l'expédient Imagine par César, de tenir les accuses enfermes dans les prisons en différentes villes d'Italie; et il les prisons en différentes villes d'Italie; et il ci qu'il in's aneuls assens séreté à s'y fier. La chose parté d'elle-même. Mais, plèm de zitle pour les mocars, il revient à invectiver coutre pour les mocars, il revient à invectiver coutre pour les mocars, il revient à invectiver coutre de l'entre de l'entre de l'entre de pour les des circs. Le morcon est si bout. de peine à se tirer. Le morcon est si brus.

« Ne pensez pas1, dit-il, messieurs, que « ce soit par les armes que nos ancètres ont « rendu si grande une république dont les « commencements étaient si petits. S'il en « était ainst , nous l'aurions aujourd'hui bien « plus florissante, puisque nous avons plus « d'alliés et de citoyens, plus d'armes et de « chevaux qu'ils n'en avaient. Mais ils avaient « d'autres avantages, par lesquels ils sont « devenus grands, et dont il ne reste plus de « traces parmi nous : au dedans le travail et « l'activité , au dehors la justice du gouver-« nement ; une fermeté d'âme et une innoe cence de mœurs qui les maintenait parfaie tement libres dans leurs délibérations « n'étant génés ni par le sonvenir des fantes · précédentes , ni par des passions qu'ils eus-« sent à satisfaire. Au lieu de ces vertus, « qu'avous-nous? La fureur de dépenser « jointe à celle d'accumuler : l'état est pauvre, « et les particuliers sont riches. Nous n'esti-

s e Noltie existumare majores uostros armis rempu e blicam ex porva magnam fecisse. Si ita esset, multo « pulcherrumsm esm nos haberemus : quippé sociorum e atque elvium, prælerek armorum atque equorum, « major copia nobis quam illis est. Sed alia fuere que e illus magnos fecère, que nobis nulla suni : domi ine dustria, foris Justam imperium , aulmus lu consuleudo « fiber, neque delicio , neque lubidini obnosius. Pro bis « nos habemus humrism atque avaritiem, publicè egese tatem, privatim opulentiam ; tandamus divisias, sequi-« mur luertiam : luter bonos et malos diserimen nullum ; e omula virtotis pramia ambatio possidet. Neque mirum: « ubi vos separatim sibi quisque consilium capitis ; ubi e domi voluptezibas, hie pecunie ac gratia servizis, en e fil es impetus fist to vacuum rempublicam. a (SAL-LUST. )

« moss que l'argeal, nous nous livros à s' l'oisireté: nulle distinction entre les bons et les mauvais; l'ambition envahit tontes les récompesses de la verte. Elonnez-vous a parès cela qu'il se forme des conspirations d'augercases! Pendant que vous se songez c baccun qu'à vos intérêts propres; pendant que cher vous le soind eves plaisirs vous occupe, et qu'îci l'argent on le rrédit vous gouverne, la république indérêndes se trouve exposée à quiconque veut l'atisquer. »

Puis, se rapprochant de son objet, Catou demande à ceux qui opinaient mollement d'où leur vieut cette sécurité dans les dangers extrêmes qui les menacent. « Est-ce, leur dit-il, « que vons ne craignez point ces maux 1, « quelque grands qu'ils puissent être ? Non . « yous les craiguez beaucoup : mais, par fai-« blesse et par langueur, vous attendant les « uns et les autres, vous ue sauriez prendre « pn parti. Vous comptez apparemment sur « les dienx , qui ont tant de fois sauvé cel « empire. Ce u'est point par des vœux, ui a par des supplications faibles et timides. « que l'on s'acquiert la faveur des dieux. La « vigilance, l'activité , le bon conseil, voilà ce « qui nous rend dignes de leur protection, « Si vons vons livrez à l'oisiveté et à la na-« resse, inutilement implorerez-vous le se-« conrs des dieux. Ils sont irrités, et vous a devienment onnemis a

La conclusion répond à un discours si véhèment, « Puisque <sup>9</sup>, dit-il, des citovens scé-

4 a Sellitet rei Ipia appez est: sed vos nos tisesis e aean? Imb vero muzmb : red ferezite e molitika almin, e afusa alium expectantes, conctamini, videlicet dilita almin existatibus confais, qui basc resupedicion in rasta-e nis sape piercinis ererativer. Nos rostis, neque supplica e itis mulichribus ansilità doroum paranter. Vigilando, e agrando, horie consilendo, prosper comis ceduca. Ubi o soccolle lette olspo ignarie irradicettis, propierquam de committene i rei interiori e consilendo.

• O Quaré la equ cessos quam nefario qualificación de beraiserum el vision respolítica in una transa perioda vanoer it, lóque Indicio T. Volurili et legatorum Alaborqua coavieta, confessique una, cadem, incensila, allaque fecda sique cudella factuara in circa parlamaque pora ratiste; de coociessis, alcuid comazilente recursopitalium, more majorum supplicium sumendum. « Idem.). e lerats, par une horrible conspiration, out mis la république en très-grand peril, et « qu'ils sout conssincus, tant par les dépositions de Volturius et des Allobrogus que « par leur propre aveu, « avoir voulum mettre « cette ville à feu et à sang, et d'avoir tramé » les attentais les pins atroces contre la partire et contre leurs concilopens, le penso e qu'il faut les envoyer sans détai au suppeller, comme étant manifestement dignes « de mort.

C'est ainsi que Salluste fait parler Caton. Mais peut-être a-t-il supprimé à dessein ce que nous tronvons dans Plutarque, que Caton prit eu quelque façon César à partie, et lui reprocha « qu'en affectant des airs popu-« laires et un langage de douceur, il renver-« sait la république , et qu'il prétendait inti-« mider le sénat , peudant que c'était lui qui a devait craindre, et se trouver trop heureux « de n'être point soupçonne de complicité « avec des ennemis publics dont il osait pren-« dre onvertement la défense. Caton ajouta « qu'il était bicu étrange que César avouât « qu'il n'avait point de compassion pour sa « patrie ( et quelle patrie ? ) qui avait été sur « le point de périr ; et qu'il s'attendrit et « versat presque des larmes sur des scélérats « qui n'auraient jamais dù voir le jour, et « dont le supplice était nécessaire pour assu-« rer la ville coutre le danger des meurtres « et du carnage, »

« et au ciriage. » « Con ciriage » (Con ciriage » (Con tails sout of que » est proposque les que les que

Pendant que Cation parlait, il arriva un incident qui ne devait pas le disposer à ménager César. On apporta à celui-cl de chôros un billet cachetté. Aussitt Caton entra en soupçou; et, s'imaginant que, ce pouvait être quelque axis secret de la part des conspirateurs ou de leurs amis, il demanda virement que lecture en fût faite. César, qui était près de lui, fut force de lai donner le papier; et Coton trouva que c'était uu billet galant de sa sœur Serville, avec lequelle César était en intrigue. Il fut indigné; et, ejtaust le papier à César, Tiens irrogne, lai dit-il, et il reprit la suite de son discours.

La fermeté et le courage de Caton en inspirérent au séuat, qui avait commence à se laisser ébranler. Son avis forma le décret ; et Cicéron se mit en devoir de l'exécuter sur-lechamp. Il alla avec le sénat sur le mont Palatin , à la maison où était gardé Lentulus. Il le mena lui-même par la rue Sacrée et à travers la place publique, au milieu d'un concours infini de tons les ordres de l'état. Les chefs du sénat environnaient le consul 1, et lui servaient comme de gardes. Le peuple, saisi d'étonnement et de crainte, marchaît à la snite en silence ; et c'était surtout pour les jeunes gens comme une espèce d'initiation effravante aux mystères redoutables d'une sévère aristocratie.

Lorsque Cicéron fut arrivé avec Lentulus aux portes de la prison , Il le livra aux magistrats subalternes qui présidaient à l'exécution des criminels. Ou le fit descendre dans un cachot, où il fnt étranglé. Ainsi périt un patricien de l'illustre maison Cornétia, homme consulaire, et qui complait tant de consuls parmi ses ancètres. Ses horribles attentats firent oublier tous ces titres, qui auraient du le rendre recommandable; et sa fin malhen reuse fut le digne salaire d'une vio remplie de crimes. Il avait beaucoup de parents et d'alliés parmi ceux qui le condamnèrent; et son beau-frère L. César lui avait dit en face dans le sénat, deux jours auparavant, qu'il méritait la mort. Il était marié avec Julie, mére d'Antoine le triumvir, dame de mérite et de vertu, dout j'ai parlé à l'occasion de son

<sup>6</sup> Του με τρερουιστικτου ένδρου πουλη περιεπτεραμίτου, παι δερμοφρούντου, του δε διμιου γρέτουσες τέ δρόμενα παι παρέστες συστής μέλου αδιατά νόν νόν ώστης ίροξε του πατρίος έροσταρμετείς τινς έξουσίας τελεύθαι μετά φόδου και διμέους δουσύντου, (Ρετ. 10 CK.)

premier mari. Antoine reprocha dans la suite à Cicèron qu'il avait priré Lentulus de la sépullare, et refusé son corps à ceux qui le demandaient. Cicéron nie le fait, et doit en être cru. Les quatre autres complices de Lentulus furent amenés à la prison par les prétours, et subirent le même sort.

Comme ces exécutions se fisisient dans la prison, cesa qui étaient sur la plece n'en étaient pas témoins; et plusieurs des coajurés demerariante nouve cettroujes ensemble, attendant la nuit, et ne dése-pérant pas de suure leurs amis et leurs chefs, dont la ignoraient la mort. Mais Cicéron les tirs d'erreur en mer crisant hauste vois, site out écre. Cest le mort, des des ces de la comme de la mort. Mais Cicéron les tirs d'erreur en pour éviter celui de mort, qui leur paraisant de mauvais préses de mauvais préses

Il était unit; et Cicéron traversa la place pour s'en retourner à la maison, reconduit par tous les citoyens, qui ne gardaient plus le silence, ni aucun ordre entre eux, mais qui, transportés de joie , faisaient retentir l'air de leurs cris et de leurs applaudissements, l'appelant le sauveur de la patrie et le second fondateur de la ville. Les rues étaient éclairées, chacun mettant des flambeaux, et des torches allumées sur toutes les portes : et les femmes étaient aux fenètres pour voir passer le consul et lui faire honneur. Il marchait gravement, escorté des plus illustres personnages, dont plusieurs avaient terminé heureusement des guerres considérables, conquis des provinces, et obtenu le triomphe. Mais ils se faisaient une joie d'avouer que, si le peuple romain leur était redevable d'un accroissement de richesse et de puissance, il devait au scul Cicéron son salut et sa sûreté; et ce qui leur paraissait snrtout digne d'admiration, c'était que la plus dangerense conspiration qui fut jamais cut été étouffée sans aucun tumulte et avec si peu de sang répandu.

Ce ne fut pas dans ce moment seul que Cicèron reçut de si glorieux témoignages d'estime et de recounsissance. Caton, en haranguant le peuple, Catulus en opinant dans le sénat, le nommèrent père de la patriel;

Piut. in Cic. - Cic in Pis. n. 6.

titra affecta depais par les emperaors, mais que Rome libre nº donoir qu'un coust l'écreur. L. Gellius, qui rasit été censeur, dit plus honorable de toules les couronnes, techn em œureur nomaines; et elle s'accordait à celui qui rastit suive la vieu de la courant de la combat. Les empereurs fureur aussi dans la suite curient de cet honneur. La couronne crique chait datée dans leur vestibule, et paratt souvent sur leur médiffes. Mais peu l'ont aussi lème méritée que féter de la leur de l'apparatt souvent sur leurs médiffes. Mais peu l'ont aussi lème méritée que féter de l'entre d

Le supplice de Lentulus et des compagnons de son infortune entralna la ruine de tout le parti. Ce ne fut plus une affaire que de vaincre Catilina, qui, avec une poignée de gens, ne pouvait pas résister à toutes les forces de l'empire. Lorsqu'il joignit sa troupe à celle de Mallius, il n'avait d'abord qu'environ deux mille hommes. Bientôt Il se trouva des forces suffisantes pour former deux légions complètes, quoiqu'il refusat les esclaves qui accouraieut de toutes parts dans son camp, mais par lesquels il croyait que serait déshonorée une cause qu'il voulait faire passer pour celle des citoyens malheureux. Sur ce nombre de soldats, qui pouvait se monter à dix mille hommes, il u'y en avait guere que la quatrième partie qui fût armée. Les autres n'avaient que des bâtons ferrés, ou des lances, ou des pieux aiguisés par le bont. Catilina espérait que, si ses projets réussissaient dans Rome, il verrait dans peu à ses ordres une uombreuse armée. En attendant, il fatiguait le consul Antoine par des marches et des contre-marches, évitant toujours avec soin le combat.

La nouvelle du désastre de ses amis fut un coup de foudre pour lui et pour ses troupes. Plusients désertérent, et lui-même ne songes plus qu'à s'éndiri dans la Gaital avec ceux qui îni restaient; et pour cela il s'avança vers pratice. Métello Céler, qui avain (tolyé le Piccion. Métello Céler, qui avain (tolyé le Piccion. Metello service de ce que la conjuration y avait de partismas, fut averti de ce mouvement de Catilina, et viat se poster au pied des mon-

t . . . . . . . . . . Sed Roma parentem , Roma patrem patrim Ciceronem libera dirit. (Juvan. Sat. 8. ) tagnes par où il devait descendre pour passer de Toscane en Ligurie. En même temps Antoine le suivit à la piste. Ainsi Catilina se trouva enfermé entre des montagnes et deux armées , l'une en tête, l'autre en queue. Il ne lui restait plus d'autre ressource qu'une bataille, et il résolut de la tenter. Il revient sur ses pas et marche du côté d'Antoine .. quoique celui-ci fut supérieur, et par le rang, et par les forces, à Métellus; mais Catilina espérait quelque chose d'un ancien ami qu'il croyait lui être attaché par le cœur. Et en effet . Cicéron assure que . si Sextins ! questeur d'Antoine, et Pêtresus son lieutenant, ne l'avaient animé et aignillonné, ses leuteurs auraient pu donner à l'ennemi le temps de se reconnaître, et peut-être de se rendre redoutable.

Catilina, avant que de livrer la bataille, rassembla ses troupes pour leur représenter la nécessité qui les réduisait à vaincre ou à mourir : nulle issue pour sortir du lieu où elles étaient enfermées : deux armées ennemies qui les environnaient; point de provisions , point de vivres, « Tout vous manque , « leur dit-il; il faut que vous trouviez tout « dans votre courage; car chercher son salut « dans la fuite en se mettant hors d'état de « tourner contre l'ennemi les armes qui sont a notre défense s, c'est une folie manifeste. a Dans le combat, toujours le plus grand « danger est pour ceux qui craigueut davan-« tage: l'audace tient lieu de rempart. Lors-« que je vous considère, soldats, et que je « me rappelle vos belles actions, j'ai une « grande espérance de vaincre. Votre cou-

## 1 Clc. pro Sext. p. 12.

Cit. jes sett. B. 12.

« Nam in Mark darben questres, quest sens, qui se van in de se van de se

a rage, votre jeunese, votre skeur, me rempissent de conflance; et la par-dessus tont la néces-lié, qui rend braves cex mêm seq uierent autrellement timinés. Pour ce qui set du nombre des ennemis, vous l'en aver rien à craindre; ce lieu éroit et sur de que j'ai choisi jour combattre ne leur permet pas de vous envelopper. Que si la fottune, enviense de votre vertu, vous re-re, leu la lictière, au moins vendez direment en vos viex. Voudrice-rous, d'erenns prison-circ, d'ere grace; comme des troupeurs?

Outre de l'entre en proble cerre, et, s'il haut d'effert, che en proble cerre, et, s'il haut d'effert, che en proble cerre, et, s'il haut de prison de l'entre le problement de l'entre le problement de l'entre l'e

Après ce discours, Catilina fit sonner la charge, amena ses troupes dans la plaine, et commenca par renvoyer tous les chevaux. afin que le danger fût égal pour les combattanls, et que les soldals en fissent mieux leur devoir, et avec plus de courage, lorsqu'ils verraient le général et les officiers renoncer aussi bien qu'eux à la ressource d'une fuite pins prompte et plus commode. La plaine où il était descendu se terminait à gauche anx montagnes, et, du côté de la droite, à un rocher fort difficile et fort escarpé. Il y rangea son armée sur deux lignes, composant son front de huit cohorles, et placant le reste en corps de réserve, mais après en avoir tiré les centurions, les vieux soldats, et les mieux armés d'entre les nouveaux, pour fortifier sa première ligne. Il donna le commandement de sa droite à Mallius , la gauche à un officier qui n'est point connu d'ailleurs ; et, pour lui, il se porta au centre avec ses affranchis, près d'une aigle d'argent qu'il prétendait avoir scrvi d'enseigne à Marius dans la guerre des Cimbres, et qu'il avait coutume de révérer comme une espèce de divinité tutélaire.

L'armée du peuple romain, cer c'est ainsi que Sallusie l'appelle, fut magée de in même façon. Les plus vieilles et les meilleures troupes formaient la première ligne, et les autres la seconde. Antoine ue se trouva point au combat. Il avait la gontle, on feignit de l'avoir. Son absence ne misist eu rien, Il fut memplecé per l'étreius, son lieutenant, homme qui avait vieilil dans le métier des armes, pant servi avec beaucoup de glotie pendant

treute ans, comme tribuu, ou comme lieutenant général, ou comme préteur. Ce vieux capitaine connaissait tous ses soldats, et il les encourageait eu leur rappelant leurs actions de bravoure dont il avait été témoin.

Après que les gens de trait eurent fait leur décharge, des troupes pesamment armées en vinrent aux mains, et, sans faire usage de leurs javelines, elles s'attaquèrent avec l'épée. Les vieux soldats de Pétrefus tâtèrent d'abord les ennemis pour essaver de les faire reculer; mais Catilina, accompagné de sa troupe d'élite, se trouvait partout, donnait ordre à tout, soutenait ceux qui pliaient, faisait venir des soldats frais prendre la place des blessés, combattait ini-même de la main. faisant tout à la fois le devoir de soldat et celui de capitaine. Pétrejus, vovant qu'il pe pouvait enfoucer des gens qui se battaient avec tant d'opiniâtreté, fit avancer la cohorte prétorienne. C'étaient tous hommes choisis, qui compospient la garde du général. Le choc de cutte cohorte fut si violent, qu'il fit plier le centre de Catilina, et le mit en désordre, En même temps les deux ailes furent rompues, et perdirent leurs commandants, qui furent tués l'un et l'autre en combattant avec beaucoup de bravoure. Toute l'armée était en déroute. Catilina ne voyait plus que très-peu de monde autour de lui. Il prit son parti en désespéré, et, se jetant au milieu des plus épais bataillons des ennemis, il y trouva une mort qui eût été glorieuse, s'il eût combattu

pour une meilleure cause. Ses soldats s'étaient montrés dignes de lui. Lorsque les vainqueurs visitèrent le champ de bataille, ils observèrent que presque tous couvralent de leurs corps le poste où ils avaient été placés pour combattre. Un petit uombre avaient été écartés par l'effort de la cohorte prétorienne d'Antoine; mais il ne s'en trouva aucun qui ne périt avec honneur. et ne fût blessé par-devant. Pas uu seul, au moins de cenx qui étaient citovens, ne fut fait prisonnier, ni dans le combat, ni dans la fuite, Catiliua lui-même fut trouvé loin des siens au milieu des corps morts de ses enuemis. Il respirait eucore, et gardait jusque dans ses derniers moments l'air de fierté et d'audace qu'il avait toujours cu pendant sa vie.

La perle du côlé des siniqueurs ne laises pas d'être considérable. Les plas courageux furent ou tués sur la place, ou dangereuxenne blessés. Ajoute se horrears oriliaires des geurres civiles. Cars qui vinrent pour déces peut en la commanda de la civimple e, qu'il n'était point d'usage des citives.

Ce combat, qui fut livré près de Pistoie en Toscane, apparilent aux commencements de l'année où Silanus et Muréna furent consuls; et je ne l'ai placé ici que pour achever tout de suite ce qui regardait Catilina. Il me reste encore quelque chose à dire sur le consulat de Cieéron.

Ce grand homme était alors foligie de l'asmiration et de l'amour de tous les bons citoyers. Más il restait dans Rome un masurais terrain, que le supplice des principum coupsleuria, que le supplice des principum coupsde ces restes de la conjuration se moutrivent Bestiae d'Metodiux Nipops, richaus du peuple nouvellement entrès en charge : et, soutenus de Ceser qui altai prendre possession de la préture an premier jauvier, là entreprireut de confir la lie su premiers mouvements d'une templet à laquelle, peu d'unebes après, il fut obligé de sucomber.

Népos fat celui qui agit plus à découvert; ples qu'il fut en charge, il int des discours sellitera à la multitode, et dit qu'un consul qui avait fait mourir des citopess sans forme de procès ne méritait pas d'être admis à haranguer le peugle. Il effectus sa meanee, et, te dernier décembre, Cicéron étant monté à la fribane aux haranges pour rendre conspiée, selon fusage, de sa gestion, le tritiaut lui défendit tout discours's lui permetatus seuleficalit tout discours's lui permetatus seule-

ment de faire le serment usilé en pareil cas, qui consistal uniquement à jurr que l'en a'usui rien fait contre les lois. Cicreon ne se déconcera point et. el. forcé d'oble à l'ijisse défense du iribun, il s'en venges en faiant, sa lieu de serment accoultmé, un serment que et la ville de Rome lui étaient redérables de leur salut. Le pouple fait charmé de cette présence d'esprit du consul : il y applaudit, et d'un cri unsaime jurs que ren n'était plus vari que ce qu'il vessin d'affirmer à su Alass finit is consultat de Cifern, dont is

ne puis mieux remeitre sous les yeux du lecteur un plan abrêgé qu'en employant les expressions de l'fine l'ancien, qui entre à ce sujet dans une espèce d'enthousisame, il l'apostrophe comme s'il edi été enrore rivant, « Par votre éloquencs ', lui di-il , vous avec « engagé les tribus à réjeter la loi agraire, « c'és-à-dire, des établissements fixes « de

« Cest-d-ure, des établissements lites, et un pain sauxer. Vous leur avez persuadé « encore de pardonner à Roscieu la distinction à humiliante pour elles, qu'il avait intra-duite dans les rangs et les places un thétalement de la commandation de la commandation

Les exclamations de Pline ne paraltront point outrées, si l'on eonsidére la grandeur des services rendus par Ciréron à la république, son activité, sa viligance, la prudence avec laquelle il éleignit dans le sang de cinq

Cic. ad Fam. v, ep. 2.

a « Quam Hie mild nihil , nisi til jararem , permitte-

e ret, magnà voce juravi verissimum pulcherrimamque e inspirandum ( rempublicam alque haue urbem mel

quôus operă esse salvam), quod populus idem magnă « voce me verê jurăsse juravit. » (Cic. ad fam. in Pit. 0. 6. )

s To dicente bagen agarsiem, bac est, alisseatis sus, abdic-levant libus : te sanderest. Resorts thetrattes acces to the large stress that the sander to the large stress is not steeper and the sander to the large stress in the sander to the large stress in the sander stress is the sander stress in the

criminels le plus horrible incendie qui coti jamais menacé d'embraser Rome et l'empire, la fermeté qui le rendit capable d'imposer aux plus audacieux de tous les hommes, et de forcer Callina à sotiré de la ville avant qu'il edit eu le temps de mûrir ese entrepriser, la maguanimité qui lui ilt mépriser tous les dangers présents et à venir, cofin l'étendue de ses vues pour le bien publis.

Car il ne se contenta pas de sauver l'état pendant sa magistrature : il le fortifia et le prémunit confre les mans qui pouvaient arriver dans la suite 1. Et il y a lien de penser que, si son plan eût été suivi, la république aurait subsisté plus longtemps et avec plus de dignité. Il avait établi l'aristocratie sur les foudements les plus solides, en approvant le senat de tontes les forces de l'ordre des chevaliers. Ceux qui voulaient tronbler allaient tonjours par la voie du peuple, plus aisé à séduire et à se laisser entraîner ; et le sénat se trouvait souvent trop faible pour résister à leurs attaques. Cicéron éleva et agrandit la puissance de l'ordre des chevaliers : tellement que c'est depuis son consulat qu'ils commencérent, selon Pline, à former un troisième corps dans la république, au lien qu'anparavant on n'y comptait que le sénat et le peuple. Il était sorti de cet ordre, et s'en faisait gloire en toute occasion. Ainsi les chevaliers, attachés à lui personnellement, furent par lui attachés an sénat. Ils concoururent avec un zèle incrovablo à l'extinction de la conjuration. Ila se dévouérent pleinement à la défense de l'autorité du sénat. Si cette union et ce concert s'étaient maintenus, l'aristocratie aurait pu tenir bon contre la fougue de la multitude et contre les entreprises des séditieux. Mais, d'une part, les caprices déraisonnables et injustes des chevaliers, et de l'autre le zèle austère de quelques-uns des partisaus de l'aristocratie, et surtout de Caton, rompirent les liens d'une concorde si nécessaire. Par cette rupture les intrigues de César et les fureurs de Clodins se trouvèrent pour ainsi dire à l'aise et eu liberté. L'auteur

dn concert des deux ordres fut sacrifié et envoyé en exil : l'ont retombe dans la confuion , et presque dans une sorte d'anarchie, où la force seule décidait de toutes choses.

Le consulat de Cicéron est le plus haut point de sa gloire : et il est arrivé à ce grand homme ce qu'ont éprouvé plusieurs autres . qui auraient gagné à vivre moins. S'il fot mort immédiatement après son consulat . Long cut été brillant dans sa vie, sans aucune tache. Mais on ne peut se dissimuler que l'éclat de ses succés lui enfla le conrage, et qu'il comptait, en sortant de charge, être l'âme des délibérations publiques, et gouverner l'état par ses conseils. Son exil 1 abattit entiérement ; et son retour ne le rétablit pas dans cette fermeté aristocratique par laquelle il s'était fait tant d'honneur. Il lui fallut se plier au joug, et faire pendant un temps sa cour à Pompée, ponr devenir ensuite l'esclave de César.

Lentulus Spinther, qui fut édile curule, comme le l'ai délà dit. l'année du consulat de Cicéron, surpassa, dans les jeux qu'il donna au peuple, la magnificence de tous ceux qui l'avaient précédé '. L'argent brillait avec profusion, et dans les décorations du théâtre, et sur les habits des acteurs, musiciens, et autres qui parurent sur la scène, C'était un homme qui aimait le faste; et l'on a remarqué qu'il fut le premier qui porta en robe prétexte de la pourpre de Tyr teinte denz fois \*. dont le prix excédait alors mille deniers la livre3. On l'en blama; et pent-être, vingt ou trente ans après, il n'y avait personne qui ne fit de cette même pourpre des meubles pour sa saile à manger. Les progrès do luxe sont extrêmement rapides. C'est pourquoi ceux qui donneut les premiers ces sortes d'exemples sont bien répréhensibles : et ils doivent s'imputer les excès et les folies de leurs imitateurs,

<sup>6</sup> Plin. lib. 33, cap. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. de Offic. lib. 9, n. 16.—Val. Max. lib. 2, cap. 4.
— Piin. lib. 9, cap. 39.

<sup>-</sup> Piin. lib. 9, cap. 39. 2 Robe bordée de pourpre que portaient les ma-

<sup>3</sup> Cinq cents france. = 821 fr. E. B.

## LIVRE XXXVIII.

Troubles domestiques. Triumvirat, ou ligue entre César, Pompée et Crassus, Condnite factiouse et lyraunique de César pendant sou consulat. Ans de Rome 690-693.

21. - CÉSAR, PRÉTEUR : CATON, TRIBUN, COMPARAI-SON DE L'UN RY DE L'AUTRE PAR SALLUSTE, CESAR . SOUVERAIN PONTIPE. IL CEICANE INUTILEMENT CA-TULUS SUR LA RECONSTRUCTION DU CAPITOLE. IL EST DE NOUVRAU DÉPÉRÉ PAR CURIUS ET VETTUS COMME COMPLICE DE LA CONJURATION DE CATILINA. PLUSIEURS SONT CONDAMNÉS SUR LA DÉNONCIATION DR VETTIUS VETTIUS SE REND SUSPECT. LE TRIBUN MATELLUS NEPOS ATTAQUE CICERON, ET EST RÉ-PRIME PARLE SÉNAT. LE MÊME TRIBUN, APPUTÉ DE CESAR, PROPOSE UNE LOI QUI RAPPELAIT POMPÉE EN ITALIE AVEC SON ARMÉE POUR RÉPORMER ET PA-CIPIER L'ÉTAT. CATON AVAIT DEMANDÉ LE TRIBUNAT PRÉCISÉMENT DANS LA YUR DE S'OPPOSEN AUX DES-SEINS TUREULENTS DE MÉTELLUS, MOVEN IMAGINE PAR LUI POUR APPAIRLIE LA PUISSANCE DE CÉSAR. IL RÉSISTE A LA LOI DE MÉTELLUS AVEC UNE CONSTANCE QUI TIENT DU PRODIGE. LE CONSUL MURÉNA TIRE CATON DE DANGER. L'ENTREPRISE DE MÉTELLUS ÉCHOUE, MÉTELLUS ET CÉSAE SONT INTERDITS PAR LE SÉNAT DES PONCTIONS DE LEURS CRAEGES. CÉSAR SE SOUMET ET EST RÉTABLE. CATON OBTIENT LA MÊME GEACE POUR MÉTELLUS. QUELLE PART CICÉ-BON PRIT DANS TOUTE CETTE APPAIRE. POMPÉE RÉ-PUDIE MUCIA. TRIOMPHE DE Q. MÉTELLUS CRÉTI-CCS. ELECTION DES CONSULS POUR L'ANNÉE SUIVANTE. CARACTERE DE CLODIUS. ÎL PROPANE LES MYSTERES DE LA BONNE DÉRSSE. CÉSAR RÉPUDIE SA PERME. CARACTERE DES DEUX CONSULS, COMMISSION EXTRA-ORDINAIRE POUR JUGER DU PAIT DE LA PROFANATION DES MYSTERES DE LA EONNE DÉESSE. INSTRUCTION DU PROCRA. CICÉRON DÉPOSE CONTRE CLODIUS. LES ш.

JUGES SE LAISSENT CORROMPRE. CLODIUS HET ABSOUS. CICÉRON RANIME LE COURAGE DES GENS DE MEN, QUE CE JUGEMENT AVAIT CONSTRUNÉS. POMPÉE, EN AR-EIVANTEN ITALIE, CONGÉDIE SES TROUPES. CICÉRON TACRE D'ENGAGER POMPRE A S'EXPLIQUEE PAVO-RABLEMENT SUR SON CONSULAT. CONDUITE ÉQUIVO-QUE DE POMPÉE. POMPÉE ACHÈTE LE CONSULAT POUR APRANIUS. TENTATIVE INUTILE DE POMPÉE POUE GAGNEE CATON. INDIENS POUSSÉS PAR LA TEMPÈTE SUR LES CÔTES DE GERMANIE. TROISIÈME TRIOMPHE DE POMPÉR.

## D. JUNIUS SILANUS! L. LICINUS MURENA.

Cette année César et Calon se trouvérent en charge, l'un prêteur, l'autre tribun; et la diversité de caractère el de principes qui les avait déjà mis aux mains plus d'une fois . et principalement dans la délibération sur le supplice des conjurés, les porta, dans le temps dont je vais parler, à une dissension violente, qui ne fit dans la suite que s'accroitre de plus eu plus. Jamais, en effet, deux hommes, avec de grands talents, ne furent plus opposés de maximes et de conduite. Salluste les a comparés, mais d'une facon où it est aisé de sentir qu'il a flatté le portrait de César.

- « Ils étaient à peu prés égaux \*, dit cet his-
- 1 An. R. 690; nr. J. C. 62. a His genus, mtas, eloquentia, propè aqualis inère :
- e magnitudo saimi par, ilem gloria, sed slia slii. Cæsas « beneticiis ac munificentia magnus habebatur, Integri-

a torien; pour la naissance, pour l'âge, « pour l'éloquence ; parcille grandeur d'âme, « gloire égale, mais de deux genres très-« différents. César s'était fait un grand nom « par une inclination bienfaisante et magnia figne, Caton par l'innocence de ses mœurs. a. L'un s'illustrait par la douceur et la cléa mence, l'autre par la sévérité. César avait « acquis une réputation éclatante en faisant « des largesses, en protégant ceux qui re-« couraient à lui, en se montrant toujours « prêt à pardonner: Caton, en ne faisant « jamais de grâce. L'un était la ressource des a malheureux, l'autre le fléau des méchants, « On louait la facilité du premier, et la cona stance du second. Enfin César avait tait son « plan de n'épargner ni ses travaux , ni ses « veilles : occupé des intérêts de ses amis . Il « négligeait les siens : jamais Il ne manqua « l'occasion de gratifier et d'obliger qui que ce « pût être : il souhaitait quelque emploi bril-« lant, un commandement d'armée, une a guerre nouvelle, où son mérite pût paral-« tre avec éclat. Caton au contraire se mon-« trait zélateur de la modestie, de l'attention a aux bienséauces, mais surtout de la sévén rité. Il ne se proposait point de l'emporter « sur les riches par les richesses, ni sur les fac-« tieux par l'esprit de faction et de cabale ; a mais il le disputait aux plus courageux a pour la magnanimité, aux plus modestes a pour la retenue, aux plus irréprochables « pour le désintéressement et l'intégrité : il « cherchait plus à être homme de bien qu'à

« le paraitre ; et par cette conduite , moins a fate vita: Cato. Ille mansuctudine et misericordià eleer us factus : buic severitas dignitatem addiderat. Casar a dando, sublevanio, ignoscendo; Cato nibit largiundo a giorism adeptus est. In altero miserts perfugium, in a altero malis peroicles. Illius facilitas, hujus constanția e Jaudabatur, Postremo Cresar in animum Induxerat via gitare, inhorare : pegottis amicorum Intentus, sua nee gligere; nibil denegare quod dono dignum esset : sibi e megnum imperium, exercitum, belium novum-exopiaa bat, ubi virtus enitescere posset. At Caloni studium a modestia, decoris, sed maxime severitatis, ernt. Non « divittis eum divite, oeque factione eum factioso ; sed e cum strenuo virtute, eum modesto padore, cum inco-« cente abstinentià certabat : esse, quim videri, bonns e molebat : ita , quò minus giorism petebat, cò magis g adseruebatur. » | SALITST. Catil. ]

« Il courait après la gloire, plus elle semblait « le chercher. »

Rien n'est plus juste que l'idée que Salluste donne ici de Caton. Mais pour ce qui regarde César, il s'en faut bien qu'il l'ait peint, comme il l'avait promis, selon que les forces de son esprit lui permettaient d'y atteindre ! : il ne montre due les deliors et l'écorce de la conduite de César, sans pénétrer jusqu'aux principes qui le faisaient agir. Pour achever ce tableau, il fallait dire que César rapporta tout à son agrandissement ; que près de l'ambition rien ne lui fut sacré: que, pour lui, la vertu était un nom , le bien public une chimère; que jamais personne ne foula aux pieds avec moins de scrupule tout ce qui s'appelle lois , pudeur, religion , maximes : en un mot. si jamais homme ne fut plus aimable dans le commerce de la vie, jamais il n'y eut ni cœur plus corrompu en morale, ni citoyen plus dangereux dans un état. Ce que j'avance ici touchant César est déjà prouvé en partie par les faits que j'en ai racontés, et le sera davantage à mesure que ses projets se développeront.

Il s'était ajouté l'année précédente un grand lustre par la dignité de souverain pontife, qu'il avait obtenue du peuple. Cette place unique, perpétuelle, qui mottait celui qui en était revêtu à la tête de toute la religion et de tous les collèges des prêtres, enfin dont l'autorité était si grande, que tous les empereurs depuis Auguste se la sont attribuée à l'exclusion des particuliers, cette place éminente était l'objet de l'ambition des premiers citovens de la république. Métellus Pins venait de la laisser varante par sa mort 9. Servilius Isauricus et Catulus, tous deux consulaires et trés-puis-ants dans le sénat, se disposèrent à la demander. L'autorité de deux concurrents si redoutables n'empécha pas César, qui n'avait possédé jusqu'alors d'autre charge curule que l'édilité, de se mettre sur les rangs; et bientôt il donna de vives alarmes à ses compétiteurs, Catulus, 'qui craignait d'autant plus l'affront d'un refus qu'il était plus élevé en dignilé, lui fit offrir une somme d'argent considé-

s e Quantum ingenio possem. p Dio. lib. 37. — Plut, in Cres, — Suet. Cars cap. 13, rable, s'il voulait se désister de ses prétections. Mais César fit réponse qu'il en dépenserait bien dayantage pour pousser son entreprise. En effet, il fit des largesses si prodigieuses, et distribua tant d'argent dans les tribus, qu'il était perdu sans ressource et obligé de s'exiler de Rome, s'il eût échoué dans son projet. C'est ce qu'il déclara lui-même à sa mère le jour de l'élection. Car, comme elle l'embrassait avec larmes au moment qu'il partait pour se rendre sur la place: Ma mere, lui dit-il, vous verrez aujourd'hui votre fils ou grandprêtre, ou fugitif. Il fut bien éloigné de se trouver dans ce dernier cas. Il l'emporta sur ses concurrents d'une facon si marquée, qu'il eut plus de suffrages favorables dans leurs propres tribus, qu'ils n'en obtinrent dans toutes les tribus prises ensemble.

J'ai rapporté de quelle manière Catulus

avait cherché àse venger de César en l'impliquant dans l'affaire de la conjuration. César ne fut pes longtemps sans lui rendre le change: et. dès le premier janvier', où il entrait en exercice de la préture, il entreprit de le citer devant le peuple, et de l'obliger à rendre compte des deniers qui avaient passé par ses mains pour la reconstruction du Capitole, dont il avait été charge, comme je l'ai dit en son lieu. Il prétendait que Catulus avait détourné à son profit une partie de ces deniers, et il demandait en conséquence que l'on effaçat son nom de dessus le frontispice du temple, et que l'on transportat à Pompée l'intendance de ce grand éd fice, et lesoin de mettre la dernière main à ce qui restait encore à achever. César avait pris son temps pour brusquer cette affaire pendant que les premiers du sénat faisaient cortége aux nouveaux consuls, et assistaient à leur prise en pos ession dans le Capitole. La nouvelle de ce qui se passait étant venue à Catulus, il accourt dans la place pour se défendre, il se préparait à monter à la tribune. Mais César ne craignit point d'outrager un si illustre personnage en lui ordonnant de rester en bas, comme un accusé prévenu de crime\*, Cependant les sénateurs quittent la cérémonie du Capitole et viennent se ranger autour de

Catulus; et ils s'opposèrent si résolument à l'Injustice que l'on voulait fière à l'un des principaux ornements de l'ordre, que César fut obligé d'abandonner son dessein.

Il se troux bil-même à son four dans (remberrs, Lessupposs dont il ne rétait jamais hère purgé as sigit de la part qu'il pomats soni care à la conjuntation de Catilian se renonvelerati. Q. Cartin, celui qui sarationan tant et des sibos sis à Caferon, nomme Cosar en plein séoat parmi les complies, to convenir d'amorticer. L. Vettila, cheraiser romain, per legnel avaient dédéconverts ligier, questeur, qui apparemment swit été chargé questeur, qui apparemment swit été chargé de de convenir de la constitution de la vettile de la convenir de la constitution de la vettile de la convenir de la convenir de la constitution de la vettile de la convenir de la con

César le prit sur le haut ton. Il trouva indigne et insupportable que l'on revint à la charge sur des accusations qu'il prétendait usées et détruites. Il attesta la foi de Cicéron à qui il assura qu'il avait donné des lumières sur la conjuration. Enfin Il se plaignit avec tant de force, que Curius fut privé des récompenses qui lai avalent été promises par le sénat. Pour ce qui est de Vettius, César se fit justice à lui-même. Il condamna ce délateur à une amende; le força, selon l'usage des Romains, de donner des gages comme il la paierait; et, faute de palement, il fit vendre ses meubles à l'encan. Non content de cela, il le traduisit devant le peuple ; et, après l'avoir exposé à la fureur de la multitude, qui pensa le mettre en pièces, il le fit jeter dans une prison, Il y fit mettre aussi le questeur Niger. comme lui avant manqué de respect en recevant une délation contre un magistrat qui lui était supérleur. Nous verrons César, dans son consulat, faire reparaltre ce même Vettius pour jouer un personnage bien différent.

Dans le temps dont le parle Vettius rendit d'abord un bon service à la république, en dit d'abord un bon service à la république, en facilitant les moyens de dissiper les rostes do la coujoration : cer, outre ceux qui se met rienientencore, et qui, ayant fait des attroupements en différents cantous de l'Italie, furent réprimés et vaincus par les armes, puisseims so tensient cachés, et servicint démeurés inconuns, Vettius sels décles ; lis furent arrétés, on uns, Vettius sels décles ; lis furent arrétés, on

Dio. --- Suet. Ces. cap. 15,
 Cic. ad Att lib. 2, p. 24.

<sup>\*</sup> Lic. 84 Att 10. 3, 11. 24

<sup>1</sup> Dio, - Suet. Cur. cap. 17,

leur fil teur procès, et on les condamna ou à la mort, on à de saronde. Cicro neut grande part à ces condamnations; et Saltuste', ou du moins l'invectire qui porte son non, lui reproche de s'etre érigé dans su maison un tribunation il rendant des arrets sanglants combination et l'entre de la companie de la companie de la condamnation de la companie de la companie de la companie de la condamnation de la companie de la companie de la colombie a trocs et insensées, qu'elle ne m trite autome créance.

Vettius était un malhonnête homme; et il donna bientôt de grands soupçons contre lui: car, avant présenté au sénat une liste contenant les noms des conjurés qu'il connaissait. it redemanda ensuite cette liste pour y ajouter de nonveaux noms. On appréhenda qu'il n'y eût de la frande dans cette demande; et on la lui refusa. Il lui fat ordonné de dire de vive voix les noms de cenx dont il prétendait s'être ressouvenu : ce qu'il fit avec assez de confusion et d'embarras. De plus cette liste fatale demeurant secréte, donnait de l'inquiétude à bien des citoyens, qui appréhendaient que leurs noms ne s'y trouvassent. Le sénat, ponr délivrer les innocents de ces alarmes, fit publier la liste, et les esprits se calmèrent.

On conçoit bien que tontes ces recherches pouvaient rendre Céctron odieux. Le tribun Mécilius Népos, de concert avec Cèser, noi excessit de décharre contre luis, et li se disposait à l'accuser et à le cêter devant le peuple pour avoir fait céreatier à mort des citoyens sans que le procés icar ettl été fait dans les remarches de Cicèren des citoyens sons que le procés icar ettl été fait dans les remarches de Cicèren des citoyens sons que le procés icar ettl été fait dans les remarches de Cicèren des citoyens sons consults, d'Actarant que quiconque entreprendrait d'y donner atteins exist l'expandrait d'écron comme entemi de la partie. Ce décret imposs silence à Métellus sur ce qui regardait Cicèren.

Mais, toujours soutenu par César, il sascita au sénat une autre affaire qui tendait en partie au même but, et qui excita tes troubles les plus violents. Il proposait que l'our appelàt Pompée en Italie avec sou armée pour réformer et pacifier l'état. Métellus était frère ou cousin de

Macia, femme de Pompée, et trouvait son dévistion dans celle d'un eillée si proche. Céérévation dans celle d'un eillée si proche. César suivait son plan de travailler à son agrandissement à l'ombre de Pompée', et de porter ce citopen, qui effaçait déjà tous les autres, aussis haut qui' serait possible, pour acquérir ensuite par son crédit les moyens de le suppainter. De plus, et lui et Metella, là vavient tous deux en vue de détruire la puissance de décrèron, qu'ils traisient de tyrannique.

Heureusement pour Cicéron et pont la république, Caton était tribun du peuple, ou plutôt ce n'était point l'effet d'un henreux hasarn; c'était la sagesse et le courage de cet excellent citoven qui l'avaient déterminé à prendre cette charge, précisément pour s'opposer aux fureurs de Mételius, qu'il avait prévues. Car l'anuée précédente, dans un temps où tout paraissait assez tranquille, ses amis l'exhortant à demander le tribunat, il ne voulut pas les écouter, parce qu'il aimait mieux se réserver ponr les moments où la république pourrait avoir besoin de ses services. Il sortit même de Rome, et, ayant pris pour compagnie ses livres et quelques philosophes, il se mit en chemin, dans le dessein d'aller passer un temps en Lucanie, où il avait des terres. Sur la route il rencontra un grand cortège, des chevaux, des bagages; et. s'étant informé de ce que c'était, il apprit que Métellus Nepos, arrivant de l'armée de Pompée, aliait à Rome pour demander le tribunat. Il s'arrêta un moment ; et, après avoir un peu réfléchi, il donna ordre à ses gens de retourner vers la ville. Ses amis furent étonnés d'nn changement si subit. « Eh! ne savez-vous pas « que Métellus par lui-même est un forcené. « de qui l'on a tout à craindre? Et mainte-« nant qu'il vient ici d'intelligence avec Pom-« pée, c'est une tempéte qui va fondre sur « la république, et tout renverser. Il n'est donc a pas question maintenant de goûter le loi-« sir ni de voyager dans mes terres, mais de « vaincre ce furieux, ou de mourir avec cou-« rage pour la défense de la liberté, » Caton se laissa néanmoins persuader d'achever son voyage. Mais il y mit fort peu temps, et reviut promptement à Rome.

Sall, in Cic.

<sup>&</sup>quot; Dio.

<sup>1</sup> Dio. - Plus. in Cars. et Cic. et Cat.

Il était arrivé le soir, et le lendemaiu matiu il parut dans la place, se mettant au rang de ceux qui aspiraient au tribunat, D'abord il n'avait avec lui qu'uu petit nombro d'amis. Mais, lorsque ses intentions fureut connues, tout ce qu'il y avait de bons citoyens et d'hounètes gens s'empressèrent autour de lui. l'exbortant, l'eucourageant, et lui protestant qu'ils seutaient bieu que ce n'était pas Caton qui aurait obligation à ceux qui lui donneraient la charge, mais que ce serait la république qui aurait grande obligation à Caton, de ce qu'ayant laissé passer des temps où il aurait pu exercer le tribunat avec une pleine tranquillité, il s'y présentait maintenant pour combattre, nou sans péril, eu faveur de la liberté et des lois,

II fut douc nommé tribun avec Métellus Népos et huit autres; et avant que d'entrer en charge, outre le service signalé qu'il rendit à la république en déterminant les suffrages des sénateurs au supplice des conjurés. il en rendit encore un autre qui tendait directemeut à affaiblir la puissance de César : car ou redoutait la préture de celui-ci, qui avait à ses ordres toute la populace, et surtout les plus indigents, troupe toujours prête à se livrer à quiconque lui offre de quoi sortir de la misère. Caton persuada au sénat d'ordonner une distribution gratuite de blé par mois. qui chargeait l'état d'uno dépense de cinq millious ciuq ceut mille dragmes ' chaque aunée; mais qui fut regardée néaumoins comme très-utile, parce qu'elle détacha de César un grand nombre de partisans, et refroidit le zéle des autres.

Caton contribua beaucoup à rendre inutiles les attaques que Métellus livra personnellement à Ciceron. Il élevait son consulat jusqu'au clel; et j'ai déjà dit, d'après Plutarque, qu'il donna à Cleeron le glorieux titre de père de la patrie. Mais ce fut principalement contre la loi qui rappelait Pompée en Italie ; qu'il combattit avec le plus de force et courut

On sent assez que faire revenir Pompée

les plus grands dangers. dans Rome avec une puissante armée, c'était l Deux millions sept cent cinquente mille livres. == 4 millions et demi de francs, E. B.

le rendre maître de la république. Ainsi Caton avait grande raison de s'opposer à la lol de son collègue. Il voulut néanmoins tenter d'abord les voies de la persuasion et de la douceur. Il lui fit des représentations pleines d'amitié dans le sénat ; il s'abaissa même jusqu'à le prier, louant beaucoup en mémetemps la constance avec laquelle la maison des Métellus avait toujours suivi les maximes aristocratiques, et exhortant Népos à ne pas dégénérer de la gloire de ses ancêtres. Il parait que Népos était un petit esprit, qui se voyant prié, en devint plus fier, et s'imagina qu'on le craignait. Il s'opiniatra donc, fit des menaces et des rodomontades, et prétendit qu'il viendrait à bout malgré le sénat de ce qu'il avait entrepris. Alors Caton, changeant de ton et de visage, lui déclara en termes exprés que jamais, lant qu'il vivrait, Pompée n'entrerait avec une armée dans la ville. La dispute s'échauffa tellement, qu'ils paraissaient être tous deux hors d'eux-mêmes, et ne se plus connaître, Mais on distinguait aisément, dit Plutarque, que cet emportement dans l'un était une vraie fureur, dont l'origine était vicieuse, et dont la fin aurait été funeste à la république, et que dans l'autre c'était l'enthousiasme d'une vertu généreuse qui combattait pour la justice et pour les lois.

Cependant le jour approchait où le peuple, selon le plan de Métellus, devait être envoyé aux suffrages, et ce tribun, résolu de faire passer sa loi par la violence, avait fait des amas d'armes et assemblé des soldats étrangers, des gladiateurs, des esclaves, dont il avait eu soiu de distribuer une partie dès la veille en différents endroits de la place. Il avait pour lui une grande partie du peuple, toujours avide de nouveautés: ct César l'appuvait de tout son crédit et de toute l'autorité que lui donnait la préture. Caton était presque seul. Les premiers de la ville pensaient commo lui, et le favorisaient iutérieurement; mais ils ne l'aidaient guère que par des vœux. Toute sa maison était en désolation et en alarme. Ses amis avaient le cœur si serré de tristesso, qu'ils ne pouvaient manger. Ils passèrent toute la nuit à raisonner inutilement ensemble sur la circoustauce présente. Sa femme et ses sœurs se lamentaient. Pour lui,

tranquille et intrépide, il consolait ceux qu'il vovait affligés autour de lui. Il soupa à son ordinaire, et passa la nuit très-tranquillement : en sorte qu'il dormait encore lorsque Miuucius Thermus, le seul de ses collègues qui agit de concert avec lui, vint l'avertir qu'il était temps de se rendre sur la place, où plutôt sur le champ de bataille. Ils y allérent ensemble, accompagnés de fort peu de personnes : et ils en rencontrérent plusieurs qui venaient au-devant d'eux pour leur recommander de se précautionner, parce que le danger était extrême.

Lorsque Caton arriva, il porta les yeux de tous les côtés; et, ayant vu le temple de Castor occupé par des soldats, les degrés par où l'on montait à la tribune gardés par des gladiateurs, et Métellus assis en haut avec César, il se retonrua vers ses amis : O l'homme audacieux (jour dit-il) et lache en même temps, d'avoir assemblé tant de gens armés contre un scul homme qui est sans armes! Il s'avance avec Thermus; et ceux qui gardaient les avenues s'étant ouverts, il passa, lui et son collègue. Mais les gens de Métellus se refermerent aussitot, et ne laissèrent plus passer personne, si ce n'est que Caton, prenant par la main Munatius, l'un de ses meilleurs amis, eut assez de peine à le faire monter avec lui. Il alla ensuite s'asseoir entre Mètellus et César, et coupa ainsi leur conversation. On apercut un air d'embarras sur leur visage, Au contraire , la sérénité et la constance de & Caton inspirérent du courage aux bons citoyens, et leur donnérent la confiance de s'approcher et de s'exhorter les uns les autres à se réunir, et à ne point abandonner ni la cause de la liberté, ni celui qui combattait pour elle.

Alors le greffier voulut lire la loi selon l'usage; mais Caton le lui défendit. Métellus prit le papier pour le lire lui-même : Caton le lui arracha, et en meme temps Thermus lui mit la main devant la bouche, parce que, comme il savait sa loi par cœur, il se préparait à la prononcer de mémoire. Mélellus, poussé à bout, donna le signal aux gens armés qu'il avait répandus dans la place. Aussitôt tout se disperse; et Caton, resté scul, se trouvait exposé aux coups de pierres et de bâtons. Le consul Murena, qui avait été accusé par lui, 4 Sueton. Ces, cap. 16. - Piquarch.

vint à son secours. Il l'enveloppa de sa toge ; il cria à ces furieux de s'arrêter : et enfin il persuada à Caton lui-même de se retirer dans le temple de Castor.

Cette générosité de Muréna est sans doute bien louable : mais on peut dire que Caton la méritait, parce qu'il n'avait de rudesse et d'austérité que par rapport aux affaires, et autant qu'il y trouvait la justice intéressée. Du reste, sans fiel contre les personnes, il ne témoignail qu'amitié et bienveillance à ceuxmêmes qu'il s'était cru obligé d'offenser, Murena, qui était homme de bien, et d'un caractère doux, avait démêlé cette différence de conduite dans Caton; et oubliant tout ce qui lui était personnel, il honorait sa vertu, et se conduisait en tout par ses conseils.

Métellus, vovant ses adversaires en fuite. crut avoir remporté la victoire; et avant fait retirer ses satellites , il voulut teuir l'assemblée, comptant que tout s'y passerait tranquillement, et que sa loi allait être reçue. Mais ceux qui s'y opposaient, s'étant rassemblés, accoururent en jetant de grands cris. Mételius et ses geus furent tout à fait déconcertés; ils craignirent que leurs adversaires n'eussent trouvé sous leurs mains des armes. Il prirent la fuite à leur tour, et laissérent le champ libre à Caton, qui monta sur le-champ à la tribune, et, par un discours convenable à la circonstance, fortifia et encouragea les esprits.

La résistance de Caton reudit la vigueur au sénat . Par un décret de cette compagnie . les consuls furent chargés de veiller à la sûreté de la ville, et de s'opposer avec Caton à une loi qui y mettait le trouble. Le séuat alla même jusqu'à interdire Métellus et Césor des fonctions de leurs charges. Ceux-ci voulurent d'abord résister; mais leur faction était si consternée, que tout ce que put faire Métellus, ce fut d'invectiver contre la tyrannie prétendue de Caton, et de menacer les sénateurs qu'ils se repentiraient d'avoir conspiré contre Pompée, et d'avoir outragé uu si grand homme. Après quoi il sortit de Rome, et se mit en marche pour aller en Asie; lui à qui il n'était pas permis, en sa qualité de tribun,

de quitter la ville ni de découcher une seule nuit. Pour ce qui est de César, il se conduisit plus sagement. Après avoir sondé le gué,

sentant qu'il était le plus faible, il se soumit de bonne grace, renvoya ses licteurs, quitta sa robe prétexte, et se renferma dans sa maison, Il fit plus, il refusa les offres d'une multitude qui s'attroupait d'elle-même, et qui se montrait disposée à le maintenir par la force dans les droits de sa dignité. Le sénat, qui ne s'attendait pas à tant de modération de sa part, en fut charmé. On le manda, on le rétablit, en ini donnant beaucoup de louanges, et on rava de dessus les registres le décret d'interdiction prononcé contre lui. L'indulgence dont on avait usé envers César, s'étendit jusqu'à Métellus; et Caton y contribua beaucoup par ses représentations. Cette conduite lui fit honnenr. On jugea qu'il y avait et de la générosité à ne pas insulter un ennemi vaincu, et de la prudence à ne pas irriter Pompée. Métellus, qui apparemment n'était pas encore fort loin, revint à Rome, et rentra dans ses fonctions.

Dans toute cette affaire, Ciceron paralt peu comme acteur, quoiqu'il y fût fort intéressé. Il opposa beaucoup de modération aux emportements de Népos, en conservant néaumoins son rang et sa dignité ' ; car il résista avec viguenr lorsqu'il se sentit attaqué, et il prononça même contre ini un discours qui s'est perdu. Mais quand il fallut oniner dans le sénat, il snivit toujonrs les avis les plus doux. C'est ce qu'il nons apprend lui-même dans une très-belle lettre à Métellus Céler. frère ou cousin de Népos. Céler lui avait fait des repro: hes avec assez de hauteur. Cicéron lui répond sur le meilleur ton, se justifiant sans bassesse, et le réfutant sans dureté. Les ménagements de Cicéron à l'égard de Népos avaient sans doute pour objet Métellus Céler, qui était un homme de mérite : et surtout Pompée, allié de l'un et de l'autre. Cela n'empêcha pas qu'il ne vécût pendant un temps avec Népos sur le pied d'ennemi. Mais il ree ucillit dans la suite le fruit de sa modération,

<sup>1</sup> Cic. ad Att. 1, n. 13; et ad Fam. V. 2.—Aul. Gelij xvns, 7.

lorsqu'il s'agit pour lui d'être rappelé d'exil , comme nous l'observerons en son lien.

Sur la fin de cette année, Pompée, de retour de la guerre qu'il avait faite en Orient, approchait de l'Italie. L'alliance entre lui et les Métellus fut rompue par son divorce avec Micsi, dont jais parté ailleurs l'. Cicéron nous apprend que ce divorce fut extrémement apnonné.

Q. Météllas Créticus, dont le triomphe avait été longtemps retardé par les intrigues et les chicanes du même Pompéc<sup>4</sup>, parrint enfin à l'obtenir, et le célébra le premier juin. Mais ill ju manquac equi devait en faire le principal ornement, je veux dire les chéfs des Crétois vaincus, Lasthénés et Paurarés, qu'an tribun du peuple revendiqua comme étant les prisonniers de Pompéc.

M. Pupius Pison, lientenant et créature de Pompée, avait pris les devants pour demander le consulat ; et Pompée 3, qui croyait que, dans le haut rang de gloire et de puissance où il était, on ne pouvait rien lui refuser, écrivit au sénat pour prier que l'on différat les assemblées où se devait faire l'élection des magistrats, afin qu'il eut le temps d'arriver, et d'appnyer en personne les poursuites de son lieutenant. Dans le sénat on inclinait assez à lui accorder se demande. Caton s'y opposa, uon qu'il regardat la chose en elle-même comme fort importante, mais afin que Pompée ne s'en autorisat point pour prétendre donner la loi. Les assemblées se tinrent donc à l'ordinaire, ce qui n'empêcha pas que la recommandation de Pompée n'eût son effet. Pupins fut élu tout d'une voix. On lui donna pour collègue M. Valérius Messala,

Tout paraissait assez calme; et les secousses données par les factiens pour forbander le plan du gouvernement que Cicéron avait établi dans son consulat, avaient tourné à la honte de leurs auteurs. La fin de cette année fut marquée par une aventure horrible en elle-même, et dont les suites renversérent l'état des cho-ses, et firent reprendre le dessus aux maurais citovens.

<sup>5</sup> Cic. ad Att. <sup>1</sup>. n. <sup>12</sup>, <sup>5</sup> Freinsbem. Citt, <sup>8</sup>. <sup>8</sup> Plut. Pomp. et Cat. J'al dejà parté de Clodius, el J'ai eu occasion de faire conaltre son caractère. Jamais on n'a vu dans un homme plus detémérité, plus de pétalusee, plus de corruption. Suns retenne, sans pudour, le vice, précisément comme vice, sembalit avoir pour lui des attraits. Maigré cet assemblage de mauvaiser quallés, son onus, se asissance, ses afiliances lui donnaient. un très-grand crédit, d'autant lui production de la companya de la companya de gagner la multitude, une doquence populaire, et une produgille qui no mésagent in lex et un produgille qui no mésagent in lex que, par ses largesses, il put se faire de crètures.

Il simalt Pompéia, forme de Céar, qui de con côte n'étal las sasers sage pour le rebu-ter. Mais Aurélia, mêre du même Céar, a dem verticeuse et sérére, veillaid de si près ab beil-eille, que les intrigues de Clodius et le Pompéia se trouvaient atrémement génées. Les mystères de la bonne déesse, qui met et celebration et celebration et celebration et es amée dans la masion de Céar, leur paruvent à l'un et à l'autre une co-tient de la celebration et en amée dans la masion de Céar, leur paruvent à l'un et à l'autre une co-tient présente accompagnée des un d'infamiles, qu'il n'est, pas étonnant qu'ils pussent servir de scène et d'invisition à l'Andalère.

On sait que la maison où se célébrait cette fête était livrée aux femmes seules. Tous les hommes, et le maître même, étaient obligés d'en sortir. On en chassait les animaux mâles, et on portait le scrupule jusqu'à couvrir les peintures où il v en avait de représentés. Les ténèbres de la unit, les joies folles et dissolues, les danses avec instrument et musique, toutes ces circonstances paraissaient favoriser le desseiu de Clodius. Comme il était encore assez jeune, et qu'il avait peu de barbe, il espera qu'en prenant un habit de femme et l'équipage d'une musicienne, il pourrait entrer sans être reconnu. Il entra effectivement. étant introduit par une esclave de Pompéia qui était du secret. Mais cette esclave l'avant quitté pour aller avertir sa maîtresse, comme il se passa quelque temps, Clodius se trouva embarrassé. Il ne pouvait rester où il était, et

il ne voulait point se trop éloigner. Pendant qu'il errait de côté et d'antre, évitant les lumières, une autre esclave, qui appartenait à Aurélia, l'aperçut, et le prit d'abord pour une femme, Mais, à son air emprunté, avant concu quelque sonpçon, elle le questionna ; et Clodius fut obligé de lui répondre. Sa voix le trahlt; et l'esclave, étrangement surprise et effrayée, court à l'endroit où étaient les lumières et la compagnie, criant qu'elle avait trouve un homme dans la maison. Aussitôt Aurélia fit cesser les mystéres, couvrit les statues et les représentations des divinités, et ayant fait fermer les portes, se mit à chercher partout avec des flambeaux. Clodius fut enfin trouvé dans la chambre de l'esclave qui l'avalt introduit; et toutes les femmes, s'attroupant autour de lui, le mirent dehors.

Rome une pareille aventure, lorqu'elle fuit see. Toutles les femmes en instraisent leurs maris del la nuil même; el te l'endemait c'était une ril d'indignation et un soubérement universel contre Clodius, comme contre un universel contre Clodius, comme contre un lample, à la punition duquel la république el les dieux mêmes étaient indressés. Les vestels recommenderent le sezrifice. Cesar répuis as femme, qui l'avait trop bien méride. Elle étais petite lille de Q. Pompiens Rufus, et de Sylls, qui avaient été consuit entemelt pêtas qui fuit les, cous le consuite de son péro et de son heau-père, dans la sédition excitée par le tribun Suloirias.

On peut juger du vacarme que fit dans

Les suites de cette affaire regardent l'année qui eut pour consuls Pupius Pisou et Messela.

- M. PUPIUS PISO9.
- M. VALERIUS MESSALA NIGER.

Ces deux consuls sont caractérisés par Cicéron dans une lettre à Atticus. «L'un (Pison) « est », dit-il, un petit esprit; et le peu qu'il

<sup>1</sup> Cic. ad Ait. 1, 12 et segg. - Plut. C.zs. et Cic.

<sup>1</sup> Sueton. Cas. cap. 6. 1 An. R. 691; av. J. C. 61.

An. R. 601; av. J. C. 61.
 Consul parvo animo el pravo... facil
 é magis quant

<sup>50</sup> 

« n d'esprit, il l'a mauvais et mal tourné <sup>1</sup>. Il « veut être plaisant, mais il u'est que ridi-« cule. Ce n'est point un cousul populaire, et « il se sépare totalement des chefs de l'aris-

« il se separe totalement des chefs de l'arislocratie. La république n'a point de bien à « en espérer, parce qu'il n'est pas capable de « le vouloir; ni aucun mal à en craiudre, parce « qu'il n'est pas assez hardi pour le faire. Son

« collègue ne lui ressemble pas ; il me traite « fort honorablement , et est attaché au bou « parti. »

Colodius était dans une situation bien violente et bien périlleuse. Il avait contre lui toutes les colonnes du sénat, le cousul Messaia, Luculius, Hortensius, Cictorn, Cato-Pompée même, qui était arrive récemment, parla et dans le sénat et deraut le peus d'une manière peu favranle à la cause de Clodius .' Celui-ci se donnait tous le mourements imagniables. Il ameutait la cansille, qui était à ses ordres; il remployait tantôt les prières et tantôt les invectives. Dans le sénat

Il se prosteranti aux pieds des sénateurs, et devant le peuple il déclamati contre eux. Mais tous ses efforts eussent été inutiles, «Il n'ent pas mis dans ses indéréts le tribum. Q. Fafius Calénus; car le cossul Pison n'avit à abotiment aucun crédit, étant d'estitué de toute bonne qualifé, et de tout talent; vicieux à l'excès , «Il et de un vine de moins, et «Il n'ett pas été indolent , endormi, ignorant et paresseux.

Fufius était douc la seule ressource de Clodius. Mais il y avait quelque chose de si odieux dans cette affaire, qu'il n'osait prendre ouvertement la défense de celui qu'il prétendait sauver. Il ue s'opposait pas en forme à la loi que proposaient les consuls ; il disputait seulement et chicanait le terrain. Hortensius, qui craignit qu'il ue prit enfin le parti de l'opposition, s'avisa d'nu expédient. Ce fut que le tribun lui-même proposat une loi différente en un seul point de celle des consuls. La loi des consuls voulait que le prêteur qui serait commis pour présider au jugement formât Ini-même son conseil et choisît les inges : au lieu que, par celle de Fnfius, les juges devaient être tirés au sort. Hortensius, qui proposa ce tempérament, sentait bien que la différence entre les denx lois était importante. Mais il s'était persuadé qu'il n'y avait point de juges qui pussent absoudre Clodius; et son expression était « qu'une épée de plomb suffi-« rait pour l'égorger, » La loi passa donc ainsi réformée; et Cicéron, dès ce moment, modéra son activité et son ardeur, qu'il craignit de consumer sans fruit.

Des que le tribunal se fut formé, et qu'il eut commencé ses séances, les bons citoyens furent entièrement découragés; car ils n'y voyaient presque que gens ruinés, sans pudeur, sans aucus sentiment de problié. Jesmis une académie de jeu n'offrit une compagnie 'plus méprisable. On y comptain néanmoins quiclause gens de bien, mais déconnins quiclause gens de bien, mais décon-

<sup>«</sup> facelis ridiculus, nihil agens enm " populo, sejunctus « ab optimalibus : a quo nihil speres boni relpublica , « quia nen vult; nihil metuas mail, quia non audet. Ejas « autem collega ei in me perhonorificus, et parium « stadiosus ac defensor bonarum. » (Cac. ad AH. lib. f.

If fallall que ces assemblées et du sénai et du peuple , où Pompée se trouva , se linssent hors la ville ; sans quoi , prétendant au triomphe, il n'aurait pu y assister.

Les éditions portent cum republica. Pai sairé la conjecture de Marcs qui pardit expiniere ce qu'a di ponner Cicéron. Pisson, sobre loi, ret un esprit de travers, isolé, qui n'est ni populaire, ni partissade sénat.

<sup>5 «</sup> Uno vitio minhs vitiosus, quòd iners, quòd somal « pienes, quòd imperitus, quòd ἀπρακτότωτος (Cic. ad Att. lib. ep. 14.)

Att. lib. ep. 14. )

2 « Non enim unquem turplor in Indo talario conces« sus fuit. » (Cic. ad Att. lib. 1, ep. 16.)

certés et honteux de se voir si mai assortis. Ces juges firent d'abord les sévères , sans doute pour amorcer le public, ou pour se

doute pour amorcer le public, ou pour se doute pour amorcer le public, ou pour se vendre plus chèrement. Ils refussient tout à l'accusé : l'accusateur, qui était un Lentulus, obtensit plus qu'il ae demandait; eu sorte qu'Hortensius s'applaudissait beaucoup, et vantait la sagasse de ses vantait la sagasse de ses vantait la sagasse de ses vantait la sagasse de ses

Il est vrai qu'il n'était pas croyable que des juges pussent être assez impudents pour absoudre un pareil scélérat . Ontre le crime particulier pour lequel il était accusé, les témoins les plus respectables déposaient contre lui de faits atroces, parjures, suppositions de testaments, adultères et débauches de toutes les espèces, la sédition de Nisibe, dont il était auteur, des coupe-jarrets armés par lui, et distribués en compagnies pour exercer sous ses ordres tontes sortes de violences. Lucuilas, qui avait eu pour femme une de ses sœurs, le chargeait d'eu avoir abusé; et il prouvait cette accusation par le témoignage des femmes esclaves de sa maisou, qu'il produisait en jugement. C'était un bruit tout public que Clodius entretenait aussi un commerce incestueux avec ses deux autres sœurs. dont l'une était mariée à O. Marcius Rex , et l'autre à Q. Métellus Céler.

Pour ce qui regarde la prénatation de mystres te la Loune désene, Aurélia, mère de Cétar, et Julie, sa sour, déposérent les faisties qu'elles se resient une. Cétar fut aussi cété es térendpages; mais (pours politique, tout en le compage de la composite de la comtaite de la compage de la composite de la multiduée!, il dit qu'il neavant rien. Etcome un li demanda pourquei donce il avait répudés a femme, il fit une réponse qui serait deque d'un bomme plus votrieux que luis. Il faut, dil-vi, que la femme d'et four se soit pa que d'un bomme de la compage de crime, mais undes de souppos.

Toute la défense de Clodius roulait sur un seul moyen. Il alléguait un alibi, et prouvait par de faux témoins que, la même nuit pendant laquelle on l'accusait d'avoir troublé les

mystéres, il avait couché à Intéranna, ville étoiguée de Rome de plus de soisente milles. Cécron détruisit cette vaine alégation, en déposant qu'il avait va Clodius et lui avait parlé dans Rome peu d'heures avant la nuit dont il s'agissait.

Il disait vrai : mais Plutarque assure que ce fut à l'instigation de sa femme qu'il parut comme témoiu contre Clodius. Ce même historien ajoute d'autres circonstauces qui me semblent au moins suspectes, et qui , pour la plupart, ne peuvent être regardées que comme des bruits répandus par les ennemis de Cicéron, Il dit que Clodius avait été son ami , et qu'il avait signalé son zèle pour lui et pour la république dans l'affaire de la conjuration : que Clodia, sœnr de Clodius, femme de Métellus Céler, aimait Cicérou et voulsit l'épouser : ce qui , puisan'ils étaient tous deux mariés, supposait un double divorce ; et que ce fut la jalousie que Terentia conçut de cette intrigue qui engagea cette femme impériense à exiger de sou mari qu'il déposat contre Clodius, et que, par conséquent, il se brouillat avec Clodius. Tout ce récit de Plutarque, peu honorable à Cicéron, pourrait bien ne renfermer rien de vrai que les vues et les projets de Clodia, qu'il ne paralt pas possible de nier. Le reste ne serait pas difficile à réfuter, si c'en était ici le lieu. Mais, pour ne point m'engager dans une trop longue discussion , je me contenterai d'observer que Cicéron n'avait pas besoin d'impulsion étrangère pour se porter à déposer un fait vrai contre Clodius, qui dès lors le menacait. Il raconte lui-même que, lorsqu'il se présenta comme témoin 1, tous les juges se leverent, l'environnèrent, et, montrant lenr cou, lui protestérent qu'ils étaient prêts à sacrifier leurs vies pour sauver la sienne des fureurs de Clodius. Il remarque et fait beaucoup valoir ce témoignage d'honneur, qui flattait sa vanité. Il ne se laissa pourtant point emporter aux invectives contre un cunemi si digue de mépris et de haiue en même temps, et li se contenta de déposer tout simplement ce qu'il savait.

Les applaudissements donnés par les juges à Cicérou, et les marques éclatantes du vif

Cic. ad Atl. 1, n. 16.

Dio. - Piut. Ces. et Cic. Suet. Ces. , cap. 74.

Flut. Cic.

intérêt qu'ils prenaient à sa sûreté, achevèrent de désespèrer et l'accusé et ses défeuseurs. Ils eurent lieu de concevoir de nouvelles alarmes par la démarche que firent encore les juges de demander au sénat une garde, qui leur fut accordée. Ainsi tout semblait annoncer à Clodius une condamnation inévitable.

En deux jours l'affaire changea de face, et par des voles si détestables, que i'ai peine à les écrire. Crassus se chargea de cette inlâme négociatiou. Il manda les juges chez lui, donna de l'argent aux uns, en promit aux autres. Il y eut même des adultères stipulés, et d'autres horreurs plus contraires à la nature. C'est ainsi que Clodius parvint à se faire absoudre par de plus grauds crimes que celui pour lequel il était mis cu justice. Le jour du jugement la place publique fut toute remplie d'esclaves : les gens de biens étaient en fuite. Il se trouva uéanmoins vingt-cinq juges qui, malgré le danger extrême qui les menaçait, aimèrent mieux s'exposer à périr que de perdre et de renverser la république. Trente-un craignirent plus la faim que la mauvaise renommée, Ces indignes juges, qui auraient mérité les plus grands supplices en furent quittes pour la houte, et pour une raillerie de Catulus, qui, ayant rencontré l'un d'entre eux, lui dit : « Pourquoi donc nous demandiez-vous

- « une garde? Etait-ce pour empêcher qu'on « ne vous enlevât l'argent que vous avez recu
- « de l'accusé ? » Cet abominable jugement eut des suites

très-fuuestes pour la république. Le vice victorieux et triomphant, commençait à insulter à la probité et à la vertu. Ayant foulé aux pieds les lois de la pudeur, la religion des jugements, l'autorité du sénat, les méchants complaient se venger de la sévérité du consulat de Cicéron. Les bons, au contraire, découragés, abattus, ne se croyaieut plus eu état de résister à leurs ennemis. Cicéron fit ici l'office d'un grand sénateur. Il ranima les espérances des honnétes gens par ses discours et par ses exhortations. Il invectiva avec véhémence contre la corruption des juges. Il réduisit à un silonce de honte et de confusion tous ceux qui avaient favorisé cette indigne victoire. Il fit porter en particulier au consul Pison la peine de sa prévarication criminelle en le privant du gouvernement de Syrie, dont il se croyait déià assuré. Enfin il tomba sur Clodius lui-même avec tant de force, que toute l'audace de ce scélérat ne put se sontenir, et qu'il fut abso-

lument déconcerté. Cicéron a inséré dans la lettre à Atticus. d'où j'ai tiré principalement tous ce que je viens de dire , un morceau du discours qu'il pronouca le 15 mai dans le sénat Clodius présent. Après avoir exhorté les sénateurs à ue pas perdre confiance pour une plaie que la république avait reçue ', il ajouta : « Certe plaie « est de telle nature, que nous ne devons ui « la dissimuler, ni la craindre, de peur que , « si nous la craignons, nous ne paraissions « manguer de courage; et. si nous en igno-« rous l'importance et les suites, manquer de s sentiment. Lentulus et Catilina ont été deux « fois absous. Celui-ci est le troisième fléau « que des juges corrompus out préparé à la « république. Tu es dans l'erreur. Clodius. « si lu te crois sauvé du péril. Tes juges ne « t'ont point assuré l'habitation dans la ville, « mais t'ont réservé pour la prison et le sup-« plice ; ils n'ont pas prétendu te maintenir

2 « Multa dizi de summă republică, atque ilic locus

e inductus a me est divinitus, ne ună plagă acceptă Pa-

« tres conscripti conciderent : values esse eiusmodi .

« quod mibl nec dissimulandum, nec pertimescendum e videretur; ne aut metuendo ignavissimi, aut igno-« rando stultissimi Judicaremur ; bis absolutam esse « Lentulum, bis Catiliaam; hunc tertium jam esse a s ludicibus la rempublicam immissura, Erras, Clodi : s non te indices urbi , sed carceri reservărunt : neque s « Summo discessu bonorum, pleno foro servorum, « te retinere in civitate, sed casilio privare voluerunt. « xxv judices ita fortes tamen fueroni , ni summo pro-« Quamobrem , P. C., erigite animos , retinete vestram a posito periculo, vei perire maluerint, quam perdere om-« digultatem. Manet illa in republicà bonorum consen-« sio : dolor accessit bonis viris, virtus non est imminua nia; xxxx fuerunt, quos fames magis, quam fama com-« moverit. Quorum Catulus quam vidisset quemdam, « to. Nibli est damni factum novi ; sed quod erat , in-« venium est. In unius bominis perditi jedicio piures

« similes reperti sunt. a

<sup>«</sup> Quid cos, inquit, prasidium a nobis petebatis? an « ne nummi vobis eriperentur, timebatis? » (Cac.)

« dans les droits de citoyen, mais te priver « de l'exil, qui aurait mis au moins ta vie en

« sûrelé. Et vous, messieurs , reprenez cou-« rage et continuez à tenir une coudnite pleine

de dignité. Le concert des bous, qui est
le plus ferme appui de la république, subsiste encore. Ce qui est arrivé est un sujet

« de douleur pour eux, et non d'affaiblisse-« ment : il ne nous est survenu aucun mal « nouveau, mais le mal qui était caché s'est

« nouveau, mais le mai qui était caché s'est « découvert. L'absolutiou d'uu misérable a « montré ceux qui lui ressemblaient. »

Cicéron ne pouvait mieux faire ; mais, s'il se flattait d'avoir rétabli toutes choses, l'événement fera voir qu'il se trompait. Les méchants, animés par le auccés, ne cessèreut de livrer des assauts, et à la république, et à Cicéron, dont la cause était liée avec le saint de l'état ; et enfin Clodius vint à bout d'achever sa vengeance sur l'un et sur l'autre, per l'exil de celui qui avait étouffe la conjuration de Catilina. Cicéron savait qu'il était menacé ; mais il ne croyait le danger ni si grand, ni si proche. Il se rassurait par l'affection qu'avaient pour lui les gens de bien, par les témoignages d'honneur que lui rendait la multitude, et surtont par l'amitié de Pompée, snr. la sincérité de laquelle il ne se fiait pas pleinement, mais dont les apparences ne laissaient pas de lui être extrémement utiles. Ceci m'averlit de revenir à Pompée, qui va entrer dans une nouvelle carriére, toute différente de celle qu'il a courue jusqu'ici. Il avait brillé dans les guerres; il ne se tirera pas aussi glorieusement des affaires intérieures et civiles.

Il est, vrai qu'à son retour d'Asia il donne d'abbord l'exemple d'une triès principe moderation. Les historiess conviennent qu'il ect pu, save l'armée qu'il ect pu, save l'armée qu'il mennait, se rendre maitre de Rome et de la république '. Tout le monde et orquit, et beaucouple raignaite qu'il ue roublit es qui lui était facile. Crassus porta les roubles qui lui était facile. Crassus porta les montes et de la comme de la

1 Plut. Pomp. - Dio. - Vell. 12, 40.

Gelleci, qui n'est jonais desseinde n'emparte, par la force, de l'astorité souvernine, de parte, par la force, de l'astorité souvernine, dit taire tous ces bruits et tous ces soupcons en ongédiant son armée dès qu'il mit le pied en fasire. Arrivé à Brinder, il comorque ses soldes, et, après une harangue convenable sux circonstances, il leur ordonne de sedparer et des retirer deaven chez sol, il avait pourfant un prétezie bien spécieux pour les deut sessenbles. Civil un usuegi, fondé mêmo de de se de qu'eté, que l'armée tromphat avec son de la contra de l'armée tromphat en consumer de l'armée tromphat en serve de causer de l'impétique à se ditoyne.

Le zèle et l'admiration des peuples lui donnéreut le moyen de répèter une si belle action : car, Inrsqu'on le vit dans l'Italie reveuir, après tant de victoires, comme d'un voyage qu'il ent fait pour son plaisir, sans autre cortege que ses amis particuliera, il se fit un si grand concours autour de lui , et la multitude se grossit tellement sur la route, qu'à son arrivee aux portes de Rome, s'il eut eu de mauvais desseins contre la liberté publique, il n'eût pas eu besoiu d'une antre armée que de celle qui s'était formée volontairement à sa suite. Il ne s'en prévalut point, et il se contenta de la réception glorieuse qu'on lui fit. Tonte la ville alla au-devant de lui, les jeunes gens à une distance considérable, les autres plus ou moins loin, selou leurs forces, et le sénat à l'entrée des murs.

Il fu obligé de rester plusients mois sur portes de la ville, en atiendant un temps commode pour son triomphe. Mais son autorité ne laissait pas d'induer, comme je l'ai déjà remarqué, dans les affaires; et charun souhaisti tirer à soin ucitores si puissant. Citéron d'une part, et ses adversaires de l'autre, avalent déjà pris les derants lonquil était encore en Asie. Pompée, toujours dissimulé, encore en Asie. Pompée, toujours dissimulé, and conjours artificieux, so int ferme, et sembiait vouloir nager entre les deux partis. Giceron, dans une lettre que nous avons, in len fait des plaintes avec cette uoble franchise qui sied est plaintes avec cette uoble franchise qui sied si biet aux grands hommes. J'af fait', hui

t « Res cas gessi, quarum aliquem in tuis litteris et « nostre necessitudinis , et respublice causă , gratuistuo-

dit-il, des choses dont je croyais que vous daianeriez me féliciter, et comme ami, et comme citoven. Je devine la raison de votre silence: vous avez craint qu'il n'y eût des gens qui se trouvassent offensés des louanges que vous m'auriez données. Mais sachez que ce que j'ai fait, pour le salut de la patrie est approuvé par le suffrage de l'univers. Quand vous serez ici, vous reconnaîtrez dans la conduite que j'ai tenue tant de sagesse et de grandeur d'ame, que vous ne serez pas faché, vous qui êtes sans doute beaucoup plus grand que Scipion l'Africain, de vous lier et pour le commerce de la vie, et pour les affaires publiques, avec un homme qui ne le cède pas de beaucoup à Lélius.

Les plaintes de Cicéron fureut à peu près inutiles ' si même elles ne lui firent tort, comme il lui fut reproché daus la suite; et il ne le nie que faiblement. Ce qui est certain, c'est qu'à la première entrevue il n'eut pas lieu d'être couteut de Pompée. Il en reçut pourtant uu compliment très-gracieux 1. Le vainaneur de l'Orient dit à Cicérou qu'il lui avait obligation de revoir sa patrie, et qu'inutilement viendrait-il se décorer par un troisième triomphe, si Cicérou ne lui eût conservé le lieu où il devait triompher. Ce n'étaient la que des discours, qui n'étaient pas capables d'imposer à un homme aussi clairvoyant que celui à qui il parlait 5. Atticus, qui avait vu Pompée snr sa route, avait déjà écrit à son ami que ce général louait son consulat depuis qu'il n'osait plus le blâmer. Et voici de quelle manière Ciceron lut-meme en écrit à son tour à Atticus. Pompée m'estime beaucoup 4. à ce qu'il veut faire paraître ; il m'embrasse, il me chérit, il me loue tout haut, pendant qu'au

e nem exspectavi , quam ego abs to pratermissamesse a arbitror, quod vererere ne cujus animum offenderes Sed a scito, ea quie nos pro patrim salute gessimus, orbis ter-

- « ræ judicio ac testimonio comprobari. Que quum vene-« ris, tanto consilio tantaque animi magnitudine a me « gesta esse cognosces, ut tibi mulió majori quam Afri-
- e canus full, me nou multó minorem quam Lelium, facis lè et in republică, et în amicitiă , conjunctum esse pa
  - a tiare. » (Coc. ad fam. v,7.) Cic. pro Pianco, n. 85.
    - 4 Cie. Phil. 11, n. 19 et de Offic. 1, n. 78.

    - 5 Cic. ad Att., n. 13, 14-16.
    - · Tuus lile amicus (scin quem dicam? de quo tu ad

fond du cœur, mais de façon néanmoins qu'on le pénètre, il est jaloux de ma gloire. Je ne trouve en lui ni vraie douceur, ni franchise, aucune vue droite et pure sur les affaires de la république, nulle générosité, nulle liberté, Ce portrait n'est point flatte: et s'il ne ressemble guère à ceux que Clcérou a faits ailleurs de Pompée, je ne doute pas que l'on ne doive prendre plus de confiance en une lettre écrite de l'abondance du cœur que dans des harangues faites pour être débitées devant un nombreux auditoire, Mais, de plus, il est aise, je pense, do concilier toutes choses; et les hommes sont souvent si différents d'euxmêmes, selon qu'ils se montrent sur le théâtre du monde, ou qu'ou les voit dans le particulier, qu'il n'est pas fort étonnant que le héros des discours de Cleéron soit dans ses lettres un caractère si peu estimable.

Pompée vérifia pleinement par sa conduite l'idée que Cicéron s'était faite de lui. Lorsqu'il harangua le peuple pour la première fois depuis son retonr, en voulant ménager tout le monde, il parla de manière à ne contenter personne. Aussi son discours fut-il accueilli assez froidement. Dans le sénat, le consul Messala lui avant demandé son avis sur l'affaire de Clodius, qui se ponssait alors, Pompée crut faire beaucoup de louer en général l'autorité et les décrets de la compagnie; et, en s'asseyant, comme il était auprès de Cicéron, il lui dit qu'il comptait s'être suffisamment expliqué sur son consulat. Il est vrai que Cicéron, n'avant rien fait que par l'avis du sénat, sou administration se trouvait renfermée daux les éloges de Pompée : mais il cst vral aussi que ces éloges étaient bien va-

gues. Crassus agit tout autrement, lui qui pouvait se plaindre que Cicéron ne lui avalt pas rendu justice en bien des occasions, et avait toujours pris à tâche de relever Pompée à son préjudice. Ayant remarqué que le simple

« me scripsisti , postesquam nou auderet reprehendere, e laudare copisse) nos, ul osteudit , admodum dilialt .

e amplectitur, amai : apertà laudai ; occultà ; sed ita ut e perspicaum sit, invidet. Nibil come, nihil simplex, nihil

a is role molerexole honestum, withit tilustre, nibit a forte, nibil liberum. » (Ctc. ad Att lib. 1, n. 13.)

soupçan d'avoir roulu dire du bien du consulat de Cicéron avait falt honneur à Pompée, il s'étendit avec magnificence sur cette matière. Il dit « que, s'il felait citoyen et sénadeur ", s'il jouissait de la libert éet de la » rie, il en était redervable à Cicéron: qu'autant de fois qu'il voyait sa masiou, sa femme et sa patrie, nuiant de fois il se rappelait le « sonveriir de ceuli an uil il avit obligation de

« sonvenir de celui à qui il avait « les lui avoir conservées, »

Ce discours réveille Pompée, soit qu'il fut piqué de voir Crassus lui mourter son devoir, et profiter de l'occasion qu'il avait négligée de se faire applaudir; soit qu'il fût étonné que les services de Cicéron tossent réellement si grands, et les éloges qu'on lui donnait si favorablement requs du séna.

Tout le monde sait que le faible de Cicéron était d'atmer les louanges. Ainsi il n'est pas besoin de dire comblen il fut content de Crassus. Il ne laissa pas de recevoir volontiers le peu que Pompée lui donnait en mots converts et en expressions ambigues. Mais quand ce fut à lui à parler, il déploya toutes les voiles de son éloquence pour se faire valoir auprès d'un nouvel auditeur tel que Pompée, Les périodes, les tours heureux, les figures nobles et hardies coulérent de sa bouche. Il vanta la sagesse et la fermeté du sénat, le concert de l'ordre des chevaliers avec le premier corps de la république, l'union de toute l'Italie pour le salut commun. Il parla des restes de la conjuration qui respiraient encore, de l'abondance des vivres, de la tranquillité dont l'empire iouissatt. « Vous savez \*, dit-il à Attieus, quel « bruit et quel fraces je fais quand je traite o ces sortes de matières; et je ne m'y étends o pas ici, parce que je crois que vous devez « m'avoir entendu de la Grèce où vous êtes. »

A toutes ces avauces que sit Cicèron vers Pompée, il gagna au moius que celui-ci joua parfaitement la comédie : en sorte quo le pu-

4 a Se, quòd esset senator, quòd civis, quòd liber, e quòd viverei, mibi acceptum referre; quottes conjue gem. quottes domum, quottes pairiam videret, tottes e se beneficiam meum videre. » (Cic, ad Att. lib. 1, p. 14.)

<sup>5</sup> « Nôsti jam in hic materià sonitus nostres : tanti a fuerunt , ul ego cò brevior sim quòd cos usque istino g exauditos putem. »

bile en fut la dupe. La populace était persuadé que Pompée simait tendrement Cicéron; et pour exprimer leur intimité, ce tas de jeunes débauchés qui avaient éte en liaison avec Caillina appelaient Pompée Cnérus Cicron, lui donanu lu non firmé de son prénom et du sumonn de celul qu'ils lui cropisent étrictiment un. Dans la verife, la conduite de Pompée à l'égard de Cicron fut toujours au moisse étaitoque itsouré son cara

Il ne suivit pas de meilleurs principes dans ce qui regardait les autres affaires de l'état. Nous avons déjà vu qu'il avait fait présent à la république d'un fort mauvais consul en la personne de Pupius Pison, Il en usa de même cette année, et entreprit de mettre en place, malgré tout le monde, une autre de sescréatures, dont le principal mérite consistait à bien danser, C'était Afranius, Pour réussir, Pompée employa, non les voles d'honneur, le crédit . la considération qui lui étalt si légitimement due, mais ce moven, dit Cicéron 1, dont Philippe exprimail si bien l'efficace, lorsqu'il disait qu'il u'v avait point de ville imprenable dès qu'un âne chargé d'or pouvait y entrer. L'argent se distribuait avec profusion; et le bruit courait que le consul Pison était l'entremetteur de ce trafic.

Caton s'applanulti alors d'avoir refuse l'alliance de Pompée, car celui-ci, qui svali
éprouve la fermeté de Caton lorsqu'il s'était si
aig de l'étection de Pison au consultu, ne doutant pas qu'il ne le trouvât encore en son chemi dans bien d'autres occasions, voulut le
gagner en lui faisant denander eu mariage
se deux nièces, l'alnée pour lui-même, et
la cadette pour son filis. La femme et la seur
et de Caton fureat chermèe d'anne proposition
si avantageaus. Mais, pour lui, toujour si
c ette négociation; e Dites le Pompée que
e Caton on es le lisserm point prendre par le
c Caton on es le lisserm point prendre par le
c Caton on es le lisserm point prendre par

t o Omnibus kuvilis trudij noster Magnus Auli filium: « alque la co ucque auctoritate, noque gratili pugual, cod qualus Philippus omala casiella erpugnari posse dice-« bat, in que modò seclus omsitus auro posset adecea-

e dere. » (Cac. ad Att. lib. 1, n. 16.)
1 Piul. Pomp. et Cat.

- « lance. Tant qu'il ne formera que des des-« seins justes et raisonnables , il peut compter
- « sur une amitié de ma part plus ferme que « les alliances les plus étroites. Mais je ne lui
- « donnerai point des otages qui soient capa-« bles de me fier les mains quand il faudra
- « défendre les intérêts de la patrie. »

Plutarque juge que Caton poussa iel trop loin l'austérité; que, s'il eût consenti aux mariages proposés, il aurait prévenu l'alliance de Pompée avec César, qui pensa caus er la ruine de l'empire, et qui causa celle du gouvernement: enfin que Caton, en craignant de prendre part aux fautes légères de Pompée, l'exposa à devenir, comme il arriva en effet, l'appui et le soutien des plus grandes et des plus pernicieuses injustices. Je crains que cet historieu, si sage d'ailleurs, n'ait jugé par l'événement. Et qui peut répondre que César, quand même il ne serait pas devenu le beau-père de Pompée. n'eût pas trouvé dans leur ambition commune et dans la supériorité de son génie de quoi former cette union, nécessaire à ses vues, et fatale à la liberté? Pour moi, je ne puis m'empêcher d'admirer une vertu qui n'est point éblouie par l'éclat de la fortune, et qui, dans des engagements très-innocents par eux-mêmes , prévoit et craint la nécessité de conconrir dans la suite aux abus et au violement des

C'est ainsi que pensérent les personns mem les plus interessées à la chose, et qui avaient d'abord blame la roideur de Caton. Se fimme et as serur, lorsqu'elles virent le manége qui se tramati pour faire Afranias coronat, et la corruption excreés à publiquement, que fon ailait, an rapport de Plutament, que fon ailait, an rapport de Plutament, que fon ailait, en rapport de Plutament, que fon ailait, en rapport de Plutament, que fon ailait, en rapport de Plutament, et la companie de Caton qui leur dit : Ehérin, positie les indignités auxquelles il mon set de fallu prendre part, si j'eusse accepté l'altiance de Pompée.

Afranius fut donc nommé consul ; et Pompée ', qui avait regardé le consulat comme le

δ είστε τὸν Πομπόιον ἀπούειν καπῶς, ἔς αὐτὸς ἄρχες ἐρ οἰς κατόρθωσεν ὡς μερίστος ἔτοχε, ταὐτον ὑκου ποιούντα τοἰς δι ἀρετὸς πτίσκαθαι μὰ δυναμένας. Ρεττ. la Pompeio.)

prix gloricux de ses exploits, et qui s'y était de leve par son mérile, ue craignait point de l'avilir en le rendant vénal, et en y portant à force d'argent ceux que leur mérite n'aurait jamais pa y faire parvenir. Cette réficsion que fait Plutarque par rapport à Pompée, Ciceron l'avait faite par rapport à l'ui-même avant l'élection d'Afrantas. « Voyez-vous ", désit-Il « à Atties», que le consulat, que Cuin on partie de l'avait de l'ava

« pelait une apothéose, va devenir, si un tel « homme y arrive, la royauté de la fève? Il « vaut bien mieux philosopher comme vous a faites, et regarder tous ces consulais comme « de la boue. » Langage ordinaire aux ambi-

a lance, et regarder tous ces consulais comme « de la boue. » Langage ordinaire an ambitieux, quand les choses ne vont pas à leur gré, mais bientôt démenti par les actions. On donna pour collègue, à Afrail. S. Q. Métellus Céter, homme d'un grand nom, et qui soutenait la noblesse de sa naissance par celle de ses sentiments.

Céler revenait alors de la Gaule cisalpine 2, qu'il avait gouvernée, après sa préture, avec la qualité de proconsul. C'est au temps de cette administration que je rapporte le fait que Pline et Pompouius Mela racontent d'après Cornélius Népos 3. Ils disent que le roi des Suèves donna à Métellus Céler, proconsul de la Gaule, des Indiens qui, s'étant embarqués dans leur pays pour aller faire le commerce chez l'étranger, avaient été si furieusement écartés de leur route et entraînés si loin par la tempête, qu'ils étaient venus échoner sur les côtes de la Germanie. Un tel événement était précieux pour les anciens géographes, qui avaient besoin de se convaincre que notre continent étalt tout environné de mers. Pour nous, si ce fait était vrai.

6 α Sed heus iu , videsue consulatum litum nostrum, α quem Cario anieà ἀποθέχεν νουλει, εi hie factus erit α faham minum futurum? Quere, ni opinor, ρελεσοροτέον α id quod tu ficis, et istos consulatus no : flocel ἐπτίον, ν (Lite. od Alt. lib. 4, n. 16.)
5 Plin. 14, 167. — Mels. 101. 5.

Plin. 11, 67. — Mela, 111, 5.
 Pighius et Freinsbemins rejetieut ce fait à l'année.

qui sulvii le consultai de Mételius Céler, et qui est crale de sa mort. Il est vrai que la Gaule transalpine (ul diail échae pour département. Mais il est plus que vraise mblable qu'alors il ue mit pas le pled dans sa province, ayant été prévenu par la mort.

Preuple de le Germanie, dont le nom est resté à la

Somabe.

ce ne nourrait être qu'un nouvel exemple à ajouter à ceux par lesquels on veut prouver que le cap de Bonne-Espérance avait été doublé bien des siècles avant que les Portugais en fissent la découverte. Mais ie sonpconnerais volontiers que ces prétendus Indiens pourraient être des habitants de la côte occidentale de l'Afrique, Alors l'écart n'est plus à beaucoup près si violeut, et le fait devient plns vraisemblable. M. Huet, dans son Histoire du commerce, les fait venir d'un pays bien différent. Il lui paralt assez probable que c'étaient des Lapons. On peut voir dans son ouvrage des raisons de conveuance qui lui out fait naître cette pensée.

Le triomphe de Pompée 1, différé pendant plusienrs mois, sans doute pour avoir le temps d'en rassembler tout l'appareil, se célébra enfin le 28 et le 29 septembre. Le dernier de ces deux jours était celui de la naissance du triomphateur. On prit deux jours pour cette pompe, à cause de la multitude immense des dépouilles et des monuments de la gloire de Pompée qui devaient en faire l'ornement ; et même les deux jours n'y suffirent pas, et il en resta de quoi décorer encore magnifiquement un autre triomphe, s'il eu eut été besoiu.

On porta à la tête une inscription qui marquait que pompée, après avoir délivré toc-TES LES CÔTES MARITIMES DES COURSES DES PIRATES, RT AVOIR RENDE AU PRUPLE ROMAIN L'EMPIRE DE LA MER, TRIOMPHAIT DE L'ASIE, DU PONT, DE L'ARMÉNIE, DE LA PAPHLAGONIE, DE LA CAPPADOCE, DE LA SYRIE, DES SCYTHES, DES JUIFS, DES ALBANIENS, DE L'IBÉRIE, DE L'ILE DE CRÈTE, DES BASTARNES, ET ENFIN DES ROIS MITHRIDATE ET TIGRANE. Il ajouta luimême, lorsque après son triomphe il harangua le penple, snivant l'usage, ponr rendre compte de ses exploits, « qu'il avait coma battu contre vingt-deux rois a, et tellement « reculé les frontières de l'empire-, que l'A-

eucore ici une autre inscription qui présente les victoires de Pompée sous de nouveaux rapports. Elle fut placée par le vainqueur dans le temple de Minerve, à la construction duquel il avait consacré une partie des dépouilles. La voici telle que Pline nous l'a conservée : CN. POMPÉE-LE-GRAND , GÉNÉRAL DES ARMÉES ROMAINES , AVANT TERMINÉ UNE GUERRE DE TRENTE ANS, AYANT VAINCU, MIS EN FUITE , TUE, OU RECU A COMPOSITION, DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE HOMMES, AYANT COULE A FOND OU PRIS HUIT CENT QUARANTE-SIX VAISSEAUX, AVANT RÉ-DUIT SOUS SA PUISSANCE QUINZE CENT TRENTE-BUIT VILLES, FORTS OU CHATEAUX, AYANT SCRJUGUÉ TOUT LE PAYS QUI S'ÉTEND DEPUIS LES PALUS-MÉOTIDES JUSQU'A LA MER ROUGE, ACQUITTE A JUSTE TITRE LE VOEU QU'IL AVAIT FAIT A MINERVE.

Les richesses qui furent étalées dans ce triomphe ont quelque chose de prodigieux ; et elles ajoutèrent un nouveau degré au luxe et à la corruption des mœurs romaines, particulièrement en ce qui regarde les pierreries, qui jusque-là avaient été peu conuues dans Rome. On v vit up échiquier à jouer, do deux pierres précieuses, long de quatre pieds, et large de trois ; une lune d'or du poids de quarante-sept de nos marcs; trois lits de table, aussi d'or, dont l'un, à ce que l'ou pretendait, venalt de Darius fils d'Hystaspe; de la vaisselle d'or enrichie de pierreries pour garnir neuf buffets; trois statues d'or, l'une de Minerve , l'autre de Mars , et la troisième d'Apollon ; la vigno d'or d'Aristobale , dont il a été parlé plus baut ; trente-trois couronnes de perles ; une chapelle en petit consacrée aux Muses, toute de perles, avec un cadran solaire au sommet; enfin un portrait de Pompée lui-même, fait aussi de perles. On porta de plus un écrin rempli de pierreries et de bagues d'un grand prix, qui avait appartenu à Mithridate, et que Pompée consacra dans le Capitole avec la vigne d'or et beau-« sie Mineure, qui, avant ses victoires était coup d'autres richesses. Ajoutez le trône et

> Le mot imperator, qui est dans le letin, est lei un titre d'honneur que les soldats donnaient par acclamation à leur général après une grande victoire. Je ne connais point de mot dans notre langue qui y réponde.

<sup>«</sup> la dernière des provinces du peuple romain, « en occupait alors le centre. » Je joindral Plin. vet. 26, et xxxvet, 2 .- Plut. Pomp. -- Apple Mitheld.

<sup>9</sup> Oros. VI, 6. -- Pfin.

le sceptre du même Mithridate, et un huste ? d'or de ce prince de la hauteur de huit coudées; une statue d'argent de Pharnace, grand-père de Mithridate; des chariots d'or et d'argent. En genre de curiosités naturelles, l'arbre d'ébène, qui n'avait jamais été vu dans Rome 1, y parut pour la première fois dans ce triomphe.

Les gratifications faites par le triomphateur aux officiers et aux soldats étaient aussi exprimées sur un tableau, que l'on fit passer en pompe. Il v était marqué que Pompée avait donné mille talents \* (trois millions) à ses licutenants et à ses questours qui avaient défondu les côtes dans la guerre des pirates, et qu'il n'y avait aucun de ses soldats qui n'eût reçu six mille sesterces 3 (sept cent cinquante livres). Outre ces sommes, qui étaient certainement des fruits de la guerre, sans quoi Pompée n'aurait pas pu s'en faire honneur, il porta au trésor public en argent monnayé ou en argenterie vingt mille talents \* (soixaute millions). Et une inscription annoncait ou'il avait presque triplé les revenus de la république. qui, avant lui, n'en tirait par an que cinquante millions de dragmes o (vingt-cinq millions de nos livres tournois), et qui en percevrait des seuls pays conquis par lui quatre-vingt-cinq millions 6 (quarante-dcux millions cinq cent mille livres).

appareil plus militaire : des chariots remplis d'armes de toute espèce, des éperons de vaisseaux, une grande multitude de prisonniers de guerre, non chargés de chaines. comme c'avait été autrefois l'usage, mais laissés à leur liberté, et équipés chacun à la mode de sa nation, Immédiatement avant le char du triomphateur marchaient les rois, priuces et grands seigneurs qui avaient été pris par les armes ou donnés en otages, au nombre de trois cent vingt-quatre. On y remarquait principalement le jeune Tigrane avec sa femme et sa fille, et la reiue Zosine.

A tout cet étalage d'opulence se joignait un

éponse du vieux Tigraue : sept enfants de Mithridate, savoir cinq princes, Artapherne, Cyrus, Ovathrès, Xerxès et Darius : et deux princesses, Orsabaris et Eupatra: Olthacés, qui avait régné dans la Colchide : Aristobule . roi des Juifs, avec son fils Autigonus et deux filles; des tyrans et chefs de pirates ciliciens; des princesses de Scythie, trois généraux albaniens, deux ibériens; les otages de ces peuples et du roi de Comagéne ; et enfiu Ménandre, commandant général de la cavalerie de Mithridate.

Suivaient plusicurs tableaux qui représentaient les rois vaincus ou les batailles gagnées soit par Pompée, solt par ses lieutenants. Surtout les aventures de Mithridate étaient peintes en détail ; le combat nocturne où il avait été entièrement défait, sa fuite, le siège qu'il avait soutenu dans le fort de Panticapée, sa mort, et celle de ses deux filles qui avaient voulu mourir avec lui. On vovait aussi les portraits de plusieurs de ses autres enfants, de l'un et de l'autre sexe, morts avant lui. Les dieux des barbares fermaient cette longue file de tableaux : et. menés en triomphe avec les peuples qui les adoraient . ils attiraient l'attention des spectateurs par la singularité de leurs figures et de leurs accoutrements. Appien place encore ici une inscription qui , avec les noms des rois vaincus. portait de plus ceux de trente-neuf villes foudées par Pompée en différentes régions de Orient.

Enflu paraissait Pompée lui-même, sur un char tout brillant de pierrerles, revêtu d'une casaque militaire que l'on disait être celle d'Alexandre, et que Mithridate avait trouvée parmi les trésors portés dans l'île de Cos par Cléopatre, reine d'Egypte, grand'mère de Ptolémée Alcxandre II. Le char du triomphateur était suivi des principaux officiers de son armée, lieutenants généraux, tribuns et autres, à pied, partie à cheval. L'armée aurait dû, comme je l'ai renarqué, s'y trouver tout entière. Mais, absente par la raison qui avait engagé Pompée à la licencier, elle lui faisait plus d'houneur que si elle eût marché à sa suite, le comblant d'applaudissements.

La férocité romaine s'adoucissait. Les prisonniers, qui , dans les triomphes précédents,

<sup>•</sup> Plin. XII , 4.

<sup>2 5 750 000</sup> francs. E. B.

a 1230 francs. E. B.

<sup>4 175</sup> millions de francs. E. B.

<sup>\*</sup> Près de 48 millions de francs. E. B. 4 81 millions et demi de francs. E. B.

III. BIST. ROM,

avsient été ou mis à mort, ou gardés en prison, furent traités ici plus humainement; on les renvoya dans leur pays. Seulement Aristobule et Tigrane furent retenns, afin qu'Hyrean et le vieux Tigrane pussent jouir de la paix dans leurs états.

Ce dernier triomphe confirma pleinement à Pompée la surnom de Grand 1: tout le peuple assemblé le lui donna par acclamation; et di étaite en éfet dois le pleu grand des Romains. On remarquait comme une gloire singuilère et unique, que, dans ses triomphes, il avait fait passer successivement sous les peux des Romains les trois partied du monde connu. Car l'Afrèque lui avait fourrai la mascond, et l'Asie, du troisième : en sorte que ses victoires sembialent embrasser tout l'univers.

On s'était plu à le comparer, dès sa première jeunesse, à Alexandre; et quelques écrivains, pour rendre la ressemblance plus complète, supposaient qu'il avait moins de trente-quatre ans lorsqu'il triompha de Mithridate. Le fait est qu'il avait passé sa quarante-cinquième anuée. « Il eût été à sonhaiz ter, dit Plutarque, qu'il eût ressemblé à « Alexandre en cessant de vivre avant que la « fortnne l'abandonuât\*. Le temps qu'il vécut « depuis son troisième triomphe ue lui amena « que des prospérités odieuses et des disgra-« ces sans retour. Car, employant injustea ment en faveur des autres une autorité où a il était parvenu lui-même par des voies lé-« gitimes , autant qu'il augmenta leurs forces, e autant il diminua de sa gloire; et il se vit

4 Llv. Epit. cnt.

the former j in breathe are films manninger, great or the Allaryon views (1987, 18 decisions gains of the Allaryon views (1987, 18 decisions gains of the produced integers therefore), are noticed the area of th

« la grandeur de sa propre puissance. En deft, de même que les places fortes, lorsque
« l'enuemi y est entré, transportent leur
force à leur vainqueur, et se errent à ellesmêmes d'entraves, ainsi la puissance de
Pompée, après avoir été employre à leivere
César contre la régulatique, servit au même
c César à détruire et à renverser cedul-àli
entre par lequel il avait subjuge étous les
« autres, » L'agrandissement de César et la
ruite de Pompée sont le point de vue qui va

« enfin ruiné, sans avoir su le prévoir, par

« même par lequel il avait subjugué tous les « autres, » L'agrandissement de César et la ruine de Pompée sont le point de vue qui va principalement fixer notre attention pendant une suite de plusieurs années. Miss, « avan que d'entamer cette matière, nous avons plusieurs faits de moindre importance à raconter.

g 11. - MORT OR CATULUS. CRESECES, JEUX. OURS OR DE NUMBRE. COMMENCEMENT DE L'OSAGE D'INTER-ROMPEE L'ASSISTANCE AUX COMEATS DES GLADIA-TEURS PAR LE DINER. MOUVEMENTS EN GAULE. Ex-PÉGITION DE SCAUEUS CONTRE ARÉTAS. EGI D'UNE PARTIE DE L'ARABIE O. CICERON GOUVERNE L'ASIE PENDANT TROIS ANS. PRÉTURE O'OCTAVIUS, PREE O'AUDUSTE, SA CONDUITE DANS LE GOUVERNEMENT DE LA MACÉDOINE. SA MOET. CARACTÈRE DES DEUX CONSULS. L'AUTORITÉ DU SÉNAT ÉTAIT ALORS AP-PARTIE, ET L'ORDER DES CHEVALIERS ALIÉNÉ QU SÉNAT. POMPÉE DEMANOR LA CONFIRM ATION DE SES ACTES. LUCULLUS S'Y OPPOSE GANS LE SÉNAT. LOS PROPOSÉE PAR UN TRIBUN OU PRUPLE POUR ASSIGNEE DES TERRES ACX SOLDATS DE POMPÉR. CONDUITE ÉQUIVOQUE DE CICÉRON GANS TOUTE CETTE AF-PAIRE. LE CONSUL MÉTELLUS RÉSISTE A LA LOL MOUVEMENTS DES HELVÉTIENS EN GAULE. LE CON-SUL EST MIS EN PRISON PAR LE TRIBUN PLAVIUS. CONSTANCE OF CONSUL. POMPRE SE LIE AVEC CLO-DIUS. CLODIUS TENTE DE SE PAIRE PLÉRÉIEN POUR PARVENIR A LA CHARGE OR TRIBUN. CÉSAR, AU SOR-TIE DE SA PRÉTURE, AVANT RU LE GÉPARTEMENT OR L'ESPAGNE ULTÉRIEURE, EST RETENU, LORSQU'IL VEUT PARTIR, PAR SES CRÉANCIERS. CRASSUS LE DÉLIVEE OFS PARS IMPORTUNS. MOT DE CESAR A L'OCCASION D'UNE CRÉTIVE BOCROADE CANS LES ALPES. ÎL FAIT NAITER UNE GUERRE EN ESPAGNE, RT T REMPORTE PLUSIEURS AVANTAGES. ACTION ADMIRABLE O'CN SOLDAT DE CÉSAE. CÉSAE PAIT AIMEE SON ADMI-MISTEATION. IL REVIENT EN ÎTALIE, ET RENONCE AU TRIOMPRE POUR ORTENIE LE CONSULAT. IL POEME LE PREMIER TRIUMVIRAT. IL EST NOMMÉ CONSCL ATEC BIRCL 'OI POUR L'ASOLITION DES PÉAGES ET TREEDAMS ROME ET DANS TOUTE L'ITA-DROLL 6 ... IS DE GLADIATE ES DO .. ÉS PAR FAUS- tes Sylla en l'honneur de son père. Jeux Apollinaires donnés par Lentolos Spinther, prétere. Peinture a presque transfortée de Lacédèmone a Rome.

La république perdit, cette année', un de ses appuis en la personne de Catulus. Sans avoir brillé par des talents supérieurs, une conduite uniforme, des vues toujours pures et toujours dirigées vers le bien public, un attachement constant aux maximes aristocratiques, en un mot toutes les qualités d'un excellent citoyen et d'un sage sénateur lui avaient acquis une grande autorité. Cicérou, qui le loue en plusieurs endroits de ses ouvrages, relève particulièrement sa fermeté \*, qui fut à l'épreuve et des tempétes les plus menacantes, et de la séduction des honneurs que dispense la faveur populaire : en sorte que jamais ni la crainte ni l'espérance ne purent l'écarter de la route qu'il s'était tracée. Si Catulus cut vécu plus longtemps, c'eut élé pour lui une vive douleur de voir César, son ennemi déclaré, prendre des accroissements rapides, et se frayer ouvertement le chemin à l'oppression de la liberté.

Cette même année eut descenseurs mais dont les noms sont restés inconnus. Nous savons pourtant qu'ils dressérent le tableau du sénat, et même plus nombreux que de coutume parce qu'ils y introduisirent tous ceux qui avait possédé quelque magistrature. Jusque-là les seules charges curules donnaient de droit à ceux qui avaient été revêtus l'entrée du sénat, et le privilège d'être nommés sénateurs à la première promotion. Pour ce qui est de la clôture du lustre, qui terminait toutes les opérations de la censure, cette cérémonie ne fut point faite sous les censeurs dont je parle. Elle ue l'avait point été non plus sous les précédents, et elle demeura interrompue pendant un espace de quarante et un aus depuis les censeurs Gellius et Lentulus jusqu'au sixième consulat d'Auguste.

Domitius Ahéuorbabus, édile curule, douua,

- 4 Ap. R. 691; av. J. C. 61. Dio, lib. 35.
- 2 « Quem (Catulum) neque pericuit tempestas, ne-
- a que bonoris nura potali unquam de suo cursu, aut spe, a ani meta , demovere. » ( Pro Sext. n. 101. )
- 2 Lapis Ancyr,

le 17 septembre des jeux au peuple, dans lesquels il fit combattre cent ours de Numidio contre cent chasseurs éthlopiens. Pline, qui rapporte ce fait d'après les annales du temps. a été embarrassé sur ce que ce pouvait être que ces ours de Numidie, parce que cet animal, à ce qu'il prétend, est inconnu en Afrique, Quelques savants ont avancé que c'étaient des lions, que les Romains appelaient ainsi par ignorance, comme ils avaient appelé bœufs de Lucanie les premiers éléphants qu'ils avaient vus dans la guerre de Pyrrhus. Mais il ne faut pas juger du temps dout nous faisons l'histoire actuellement, par la grossiéreté des siècles reculés. Et, de plus, les Romains avaient souvent vu des lions. Sylla en particu-

lier en avait fait combattre cent dans les ieux

qu'il donna peudaut sa préture. Ainsi i'al pelne

à me persuader qu'ils pusseut se tromper ai

lourdement, que de donner le nom d'ours à des

lions. Je laisse ce point à discuter à de plus

plus samnta que moi¹. Dion a observé que ce fita taussì cette année que le peuple commença à quitter les commenta bat des gladiteires pour affert diene, et veuir ensuite reprendre le specaté, qui jusque-dè interruption. Les meurs des Bomains, en se polissant, s'affabilissaient en tour; et, au lieu de cette vigueer mête qui prarissait autrefois jusque dans leurs platiers, on remarque de plus en plus l'attention autre commodi-que de plus en plus l'attention autre commodi-

Les affaires du dehors uous fournisseut peu de matière. En Gaule il y eut quelques mouvements, mais qui ne sont pas d'une grande importance. Je me réserve à eu douner une légère idée, lorsque je commencerai à parler des guerres de César.

Scarus, qui avail été laisé en Syrie par Pompée, fit une incursion sur les terres des Arabes. Comme le pays est mauvis et difficile, il s'y serait trouvé fort embarrassé, si Antipatre, par ordre d'Hyrcau, v'eût fourni des vivres à sou armée qui en mauquait. Le mémo Antipatre négocia un traité entre Scarus et Aréas, roi des Arabes Nabathéeus, Moren-

<sup>1</sup> Plin. lib. 8, cap. 36.

<sup>1</sup> Joseph. Aut. xzv, 9; et de Beil. Jud. 1, 6,

nant une somme d'argent donnée par l'Arabe. le Romain se relira. La paix leur était également nécessaire à l'un et l'autre.

Onintus Ciceron , frère de l'orateur, ayant été préteur l'année précédente, eut, au sortir de charge, le département de l'Asie, et il v demeura trois ans. Une si longue administration n'offre rien de mémorable; et les plus beaux monuments qui nous en restent sont les lettres que son frère lui écrivit pendant ce temps, particuliérement la première , qui est connue de tout le monde, et qui renferme les plus sages maximes et les avis les plus excellents pour tous ceux qui occupent de grandes places. Quintos était un homme fort différent de son frère : impétueux, fantasque, aisé à s'irriter. Il est vrai qu'il revenait aisément; ce qui marque au fond un bon caractère. Mais ses emportements étaieut fort à charge à ceux qui devaient lui obéir; et ses caprices, ses boutades, exercérent souvent la patience, soit de son frère, soit d'Atticus, dont il avait épousé la sœur.

Cicéron lui propose plus d'une fois l'exemple de C. Octavius, pere d'Auguste, qui fut préteur cette anuée , et qui dans cette charge se fit beauconn estimer. La maison des Octavins avait donné plusieurs consuls à Rome : mais celui-ci était d'nne branche qui n'était jamais parvenue aux houneurs. Ses ancètres s'étaient toujours contentés du grade de chevalier. C. Octavius, qui le premier introduisit dans sa branche la dignité de sénateur et les charges curules, soutint la splendeur de ces titres par sa vertn. Cicéron fait l'éloge de la conduite qu'il tint dans sa préture. Il lui attribue toutes les qualités d'un grand magistrat, l'affabilité, la douceur accompagnée d'une inste sévérité, l'exactitude dans la discussion des affaires. « Tous les accès étaient a ouverts pour approcher de son tribunal, « dit Ciceron 2. Le licteur n'en écarta pera some; I huissier n'imposa jamais silence. Ciccum paris autant de fisi et aussi long-temps qu'il le voulut. Cette donceur paralier trait peut-étre trop grande, si elle n'est e servi à faire passer la seévrité dont il usuit dans d'autres can. Des lommes cruels et a vides, qui s'étaient carriché sous 5 tha, et daient obligés par Octavias de rendre gorge, et de restituer ce qu'il a viete il qu'en de l'est d

e manife et de douceur. »
Pour achevre fout ce qui regarde Octavius,
J'ajouareni, par anticipation, qu'après que
gouverner la Mecdoline, od. C., Anonius,
collèges de Giefron dans le consults, t'était
fui une fort massvier réputation, Octavius,
en partant, fut chargé de détruire quedques
cettes des troupes de Spartenue et de la conjuration de Catifina, qui, réunis ensemble,
cupa aves necéde de cette commission.

Arrivé en Macédoire, II y fil preuve également de valuer de faistie. Il vinquit daus un grand combat les Besses et les Tirneces, et reçut de ses soldats le titre d'imperator. Les sujets de l'empire se louerent beaucoup de son administration, et il s'en fit extrémement almer. C'est de quoi nous avons encore (Cicton pour granni. Il représente à son frère, qui en était alors à sa troisième année du gouverement de l'Asie, « que son voisin Octavius se fait adorer des penples. Et cependant !, sjouic-l-l avec douleur, il n'a ja-

a reddere. Qui in magistratibus injuriosè decreverant, a codem ipsis privatis erat jure parendam. Hec illins a severitus acerba videretur, nisi multis condimentis a bumanitatis mitigaretur.» ( Crc. ad Q. fr. lia. 1., n. 1-17.)

4 a Aque is dolor est, quold quam il quos nombasyl (Cécrom a cità deus préteure, dont Octavious est l'un) a le innecessi
à non vincani, vincuni ismen artificio a benecolentie colligende, qui neque l'yrum Xenophosci ils, acque Ascilians noverles, quorum regun sumemo in imperio nemo unquam verbum ultiqua aspecius a malitiri. P. Cic., add. Pr. his. J. n. 8 et sect.

<sup>1</sup> Suel. Aug. 2, 2, 1.—Cle. ad Q. fr. 1, n. 1, 2.

<sup>2 «</sup> His rebns nuper C. Octavius Jneundissimus fall : « apud quem primus lictor quievit, tacnit accensus :

e quoties quisque voluit, dixit , et quam voluit dixit e Quibus ille rebus fortasse nimis lenis videretur, nisi

e hee ienitas iliam seve-italem tueretur. Cogebantur « Syllani homines, quæ per vim et meium abstulerant

- « mais lu ni la Cyropédie, ni l'éloge d'Agésilas a par Xénophon. Il ne connaît point les exem-
- e ples de ces grands rois, à qui, dans la seu-« veraine puissance, il n'est jamais échappé

« un mot dur ni une parole désobligeante, » Cicéron a grande raison de faire honte à son frère de ce qu'il ne profitait pas des belles connaissances qu'il avait acquises. Car, en effet, à quoi nous servent les études et les lettres, si elles ne nous rendent pas bienfaisants et humains?

Octavius, après avoir passé deux ans en Macédoine, revenait à Rome avec l'espérance du consulat; mais il fut prévenu par la mort. Il avait épousé en secondes noces Atia, fille de Julie, sœur de César, C'est de ce mariage que sortit Anguste, qui n'avait que quatre ans à la mort de son père. Je repreuds la suite de l'histoire.

> AFRANIUS 1. O. METELLUS CELER.

Le consulat d'Afranius et de Métellus Céler est l'époque fameuse du triumvirat marquée par Horace 1. J'ai caractérisé d'avance les deux consuls. Afranius, homme sans talent et sans mérite, ne rendra dans cette grande place d'autre service à Pompée, qui l'y avait mis, que de le couvrir d'opprobre par son inutilité et par sa bassesse d'âme 3. Métellus, au contraire, fera paraître beaucoup de magnauimité et de courage, et défendra avec zéle la liberté publique 4. Il est vrai que Dion prétend que ce zéle était aidé et animé en lui par le ressentiment qu'il avait concu du divorce de Pompée avec Mucia sa sœur. Cicéron, qui parle souvent de Métellus dans ses lettres à Atticus, ne dit rieu de semblable; et l'autorité de Diou ne suffit pas, selou moi, pour dégrader par de mauvsis motifs une couduite et des actions louables en elles-mêmes.

Lorsque Métellus prit le gouvernement de la république, il la trouva dans une situation

4 An. B. 692; av. J. C. 60.

3 Motum ex Metello consule civicu: ( HORAT. II, Od. f. ) \* e Magni nostri ὑπώπιον, » (Cic. ad Att. I, 20. )

4 Dio, lib. 37,

bien différente de celle où Cicéron l'avait éta\* blie. L'autorité du sénat avait souffert un déchet considérable par l'absolution de Ciodius et par l'élection d'Afranius 1, à l'occasion de laquelle cette compagnie avait voulu lutter, par ses décrets, contre la brigue, et avait succombé. De plus, l'ordre des chevaliers s'était aliéné du sénat, à tort sans doute; mais le dommage que la république en souffrait n'en était pas moins réel. Caton, par sa sévérité, avait donné lieu à cette désunion des deux ordres. Peut-être uéanmoins ne doit-on pas blâmer sa conduite, qui avait pour principe un zèle ardent et courageux pour la justice

En effet, rien n'était plus injuste que les prétentions des chevaliers. J'ai déjà remarqué ailleurs que, jugeant avec les sénateurs, ils n'étaient pas néanmoins soumis comme eux aux peines portées par les lois contre les juges qui se laissaient corrompre. L'infamie du jugement de Clodius réveilla apparemment les esprits sur l'iniquité visible d'un tel usage. Caton en parla fortement dans le sénat, et obtiut un sénatus-consulte et une loi qui prononcaient des peines généralement contre tous ceux qui, étant juges, auraient reçu de l'argent des parties. Les chevaliers n'osèrent se plaindre d'uu règlement si équitable; mais ils en furent très-mortifiés.

Vers le même temps, c'est-à-dire sur la fin de l'auuée précédente, une compagnie de chevaliers romains qui avait fait boil avec les censeurs pour les reveuus que la république avait dans l'Asie, demanda au sénat que ce bail füt résilié, prétendant qu'ils v étaient lésés, et ne faisant pas difficulté d'avoner que l'avidité du gain les avait portés à faire des offres et à accepter des conditions trop onéreuses. Caton, toujours rigide contre les financiers, s'opposa à cette demande. L'affaire tratna pendant trois mois; et enfin il l'emporta, et fit rejeter la requête des intéresses, quoique appuyés des sollicitations de tout l'ordre. Ce dernier trait acheva de piquer les chevaliers, et de les détacher absolument du sénat.

Ce u'était pas la faute de Cicéron. L'union des deux ordres le touchait personnellement.

1 Clc. ad AU. 1, n. 17, 18, et 11, n. 1.

comme étant son ouvrage : d'ailleurs il ne l snivait pas des principes aussi austères que Caton; Il pensait même que ce héros, car c'est ainsi qu'il l'appelle, ne connaissait ni les persounes ni les temps; et il lui reproche d'opiner dans la tourbe vicieuse des enfants de Romulus comme il eût fait parmi les sages de la république de Platon 1, Pour lui, quoiqu'il sentit toute l'indécence des prétentions des chevaliers, il s'y prêta, il parla en leur faveur avec force; et n'ayant pu réussir, il en fut très-affligé, non précisément pour sou intérét propre, puisque les chevaliers lui demeurérent tonjours attachés, mais parce qu'il voyait que la république et le sénat perdaient un soutien qui leur était nécessaire.

Le grand objet des défenseurs de la liberté était actuellement de mettre un frein à la puissance de Pompée, qui tendait visiblement à dominer. Il poussait alors deux affaires trèsimportantes : l'une était la confirmation de tout ce qu'il avait fait, réglé, ordonne dans les provinces dont il avait eu le commandement, en un mot, de tous les actes de son généralat '; l'autre, qu'il n'avait pas moins à cœur, avait pour objet une distribution de terres aux soldats qui avaient servi sous ses ordres, et qui, lui devant leur établissement, devenaient ainsi à jamais ses créatures et les appuis de sa puissance. Il demandait luimême la confirmation de ses actes. Flavius tribun du penple, de concert avec lui, proposait la loi agraire.

Le premier che l'intéresseit personnellement. Leucillus, dont Pompée s'était lât un plaisir de changer et de reuverser toutes les ordonances en Aée. Ce lintérét, appuré des exhortations de Caton, tira Lucullus de son assoupissement et de la vie molle à lapquelle il a'était livét. Métellus Créticus, si violemment et sindigmento offensé par Pompée, et Crassus, toujours jalous des sa grandeur, se joignirent à Lucullus et à Caton ; et Métellus Créticus l'anni, lorgual 7 siglé dédèlièrer dans le sénat

sur la confirmation des actes de Pompée, Lucullus représenta « que Pompée devait rendre e compte, article par article, et demander « l'approbation de chacun en particulier : que « prétendre que l'on approuvât en gros tout « ce qu'il avait fait et réglé, sans que l'on sût « le détail de chaque nature d'affaire, c'était « agir en maître et non pas en citoven ; qu'ena fiu. Pompée avant fait beaucoup de chan-« gements dans ce que lui (Luculius) avait « ordonné, il était juste que le sénat fût juge a entre eux, et décidat duquel les deux réglea ments seraient exécutés. » Ce discours si équitable fut applaudi : et Pompée voyant qu'il n'avait rien à espérer du sénat, ne s'occupa plus que du soin de faire passer la toi de Flavius pour gagner le peuple et en obtenir ensuite la confirmation de ses actes, que le sénat

lui refussii.

Cite loi étail a ssez habilement dressée.
Quoique ceux dout elle étail fouvrage eussent
pour baj principal et même unique fétablissement des soldats de Pompee, copendant,
afin que tout le peuple plu proprier uinéra,
afin que tout le peuple plu proprier uinéra,
des tieres. Mais le rossui Métellus, et fone
cux qui avec lui aviaent rompu les mesures
de Pompée dans le séena, ne s'oppossient pas
avec moins de force à la loi.

avec moins de force à la loi.

Pour ce qui est de Ciebron, sa conduite fut
peu vigaureuse, et assez équivoque dans toute
cette affaire. Il ress flat nolle meution de lui
dans l'histoire au sujet de la confirmation des
estes de Pompée, et la-même îl rem dit pas
un seul mot dans ses lettres à Atticus. Par
rapport à la bil, il chercha des tempéraments,
moyennant lesqueb îl crut satisfaire tout le
monde. Il se trompait vaisembalshement.

Il rend compte à Atticus des principes par lesquels il se gouvernai alors ", « Au sortir « de mon consulat, dit-il, j'ai soutenu d'abord « avec dignité et avec noblèses la gioir que « je m' y étais acquise. Mais, lorsque j'ai vu « l'autorité des bons s'affaiblir et les chevaliers « se détacher du sénat, sentant de plus comable ci de ciati vive contre moi la jalousé de ces « voluptucus ", vos amis (il entend Hortea-

Ainsi, lorsqu'il s'agit de délibérer dans le sénat

1 « Dicti enim , tanquam in Platonis πολιτία ,
« non tanquam la Romali feco, sententiam » (Cac. ad

<sup>416.</sup> lib. 11. n. 1. )

2 Plut. Pomp. et Lnc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. ad All. 1, n. 19. <sup>2</sup> c Hos piscinarios , amicos tuos. »

« sius, Lucullus et quelques autres), j'ai conçu « que je devais me procurer de plus solides « anpuis. Je me suis donc uni étroitement à

Appus, 2e me suis donc uni etrottement a
 Pompée : j'ai si bien fait, que je l'ai engagé
 à rompre enfin le silence qu'il avait trop
 longtemps gardé sur mon consulat, et à se
 déclarer souvent et ouvertement l'approba-

teur de tout ce que j'ai fait pour le salut de a la patrie. Nous nous sontenons mutuellement, et devenons l'un et l'autre plus forts par notre union, J'ai même regagné cette

« jennesse débauchée qui m'avait pris pour « objet de sa haine. En un mot, j'évite d'of-« fenser qui que ce soit <sup>1</sup>, et ma conduite n'a « pourtant rien de faible ni de populaire. Je

« tiens un milieu, m'acquittant de ce que je dois « à la république par ma fidélité à ne m'écar-« ter jamais des principes de bou citoyen, et

α prenant néanmoins quelque précaution pour
 α ma sûreté particulière, à cause de la fai a blesse des bons, de la haine des méchants,

et de la jalousie des envieux. Je ne me livre
 pas cependant à mes nouvelles amitiés, et

« je me redis sans cesse à moi-même le mot « d'Epicharme : Veillez, et souvenez-vous de « rous méter des hommes : c'est là le nerf de

« vous méser des hommes; c'est là le ners de « la prudence. »

Atikus l'avertissait souvent de prendre garde que l'amité de Pompée ne le menta trop loin, et ne l'engaget dans quelque affaire déliente, d'où îl ne pourrait pas se tirer avec honneur. Cicéron lui proteste en plus d'un endret qui les précasitomes soignessement courte ce danger; et même il se flattat propule, et de lis inspirer des sentiments plus artascentiques. Il pousse l'illusion encore plus loin y, et lorque César fut revenu d'Epagne,

peuple, e. de l'ai inspiree des sentiments plus artisorniques. Il pousse l'Illusion encore plus loin <sup>8</sup>; et lorique César fut revenu d'Espagne, 

« Nuls jun destiçue a un appreum la quanquam 

de la rec tames quédiquem poputes es dianstium : 
« ed la trouperais tots roite out, el rejusible constantem preums prietais eton mels, esperai infinatitatem hoseurus, insigniatem materodorum, odium in 
« me improbrame, adhitame quandum centionen et 
» pleati sumos, ai erribó milt 'ufer ité Sealas insepreum preum centificam libes nous 'Novepleati sumos, ai erribó milt 'ufer ité Sealas inse
server Eschermage centificam libes nous 'Nove-

xai pipvoc antoreis. apopa tauta tus operus. »

(Cic. ad Att. I, 19.) a Cic. ad Att. 11, p. 1. on il disti alors, comme nous le dirons biocontinue de la rancier.

An il comme de la rancier, comme no de la rancier, con ma la comme de la rancier.

An il comme de la comme del la comme de la comme del comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de

Métellus Celer tiut une conduite bieu plus nette et plus générense; et sa constance résista non-senlement à la crainte, qui a moins de pouvoir sur les âmes fortes, mais même à une espérance qui flattait son ambition : car dans le plus fort des démêlés au sujet de la loi de Flavius, on recut nouvelle à Rome que les affaires se brouillaient en Gaule, et que les Helvétiens étaient en armes. Le sénat1, pour détourner les autres peuples gaulois de se ioindre à eux, ordonna snr-le-champ une ambassade, dont un consulaire serait le chef; ce qui, pour le dire eu passant, donna licu à un nouveau témoignage de l'estime singulière de cette illustre compagnie pour Cicéron. Car les noms des consulaires ayant été mis dans une urne, et le sien étant sorti le premier, tout le sénat se récria qu'il fallait le retenir dans Rome. On en fit autant à Pompée, dont le nom sortit le second; en sorte qu'il parut qu'on les regardait tous deux comme les gages et les appnis du salut de l'état 2. Mélellus Créticus fut destiné pour être le chef de l'ambassade. Le même sénatus-consulte portait que les consuls auraient pour département les deux Gaules, cisalpine et transalpine. Métellus Céler eût été charmé d'avoir une province d'où il eût pu espérer de remporter le triomphe. Flavius crut douc avoir trouvé son faible; et il le menaça de s'opposer à sa sortie de Rome, et de le priver du commaudemeut, qui était

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio. — Cic. Att. 1, n. 19, 39, et 11, n. 1. <sup>2</sup> « Ut nos duo quast pignora relpublica retineri vie deremut. a (Cac. ad Att. I, 19.)

l'objet de ses vœux, s'il continuait à résister à la loi. Mais cette menace ne fit aucun effet, et Métellus n'en agit pas avec moins de hanteur et de fermeté.

Les chores furent possées si loin, et le tribun était s'increne, qu'il oss mettrie ecosul en prison. Les chevaliers, mécontents du ésnet, ne branièrent joint. Mais les ésnieturs firent parfaitement leur devoir, et ils voulnent s'assembler dans la prison même, auprès du consul. C'est ainsi que nos ancêtres out var le première cour de justice du royame saivre à la Basilile son chef, qu'une troupe de reficteux y enferment. Fairsème noutifu pas foctions y entre le partier de la contra la contra

Métellus soutint cette indignité avec une merveilleuse constance. Les autres tribuns voulurent le tirer de prison; il refusa d'en sortir, jusqu'à ce que Flavius lui-même se désistât. Celui-ci n'y paraissait point du tout disposé, et il se préparait à passer la nuit sur le lieu. Mais Pompée eut enfin honte d'un tel excès dont il était le véritable auteur ; il craignit même le sonlèvement du peuple ; de facon qu'il ordonna à Flavius de seretirer, disant que Métellus loi avait fait demander cette grâce. Personne ne l'en crut; et il ne fit qu'aionter la tache de la dissimulation et du mensonge aux justes reproches qu'il méritait pour avoir foulé aux pieds la première dignité de la république.

Pompée, voyant tous ses efforts intailles, se repentil slors d'aoir cangelié son armée. Mais, résolu de l'emporter à quelque prix que ce plát être, comme tout le parti aristocratique était handé contre lui, il se livra plus que pamais à la factio populairée, et il résoluble jusqu'au point de se lier avec Clodius, qui songesti slors à parrenir au tribusut pour pouvoir, dans cette charge, se venger de ses ennemis, et surtou de Cicéron.

La naissance de Clodius était un obstacle comme invincible à ses desseins. Il était de race patricienne; et les seuls plébéiens pouvaient deveuir tribuns du peuple. Il entreprit de se faire plébéien. Pour cela, il gagna un tribun nommé Hérennius, homme de bas lien 1, de mauvaise volonté, sans fortune comme sans mérite, qui proposa au peuple d'ordonner que Clodius fût réputé plébéien . et compté pour tel dans la république, comme ceux qui l'étaient de naissance. Le consul Métellus se préta d'abord à ce projet, peutêtre par surprise 5. Mais il revint bientôt sur ses pas; et, justement Irrité contre Clodius, il le menaca en plein sénat , quoiqu'il fût son cousin germain et son beau-frère, de le tuer de sa main. Les collègues d'Hérennius s'étalent aussi opposés à sa proposition. Cependant Clodius se portait pour plébéien, et aspirait an tribunat. Mais il mangua son coup pour cette aunée.

C'est dans ces contestations turbulentes que se passa le consulat de Métellus Céler, qui arrêta au moins le mai, et tint toutes choses en suspens jusqu'au temps où César, arrivant d'Espagne, vint mettre la dernière main à ce que l'ambition la plus vive et la cabale la plus forte n'avaient pu achever sans lui.

César avait été prétenr deux ans anparavant, comme nous l'avons dit, sous les consuls Silanus et Muréna. Aprés sa préture, il ent pour département l'Espagne ultérieure. Mais, quand il lui fallut partir, il se trouva fort embarrassé , parce que ses créanciers se préparérent à retenir ses équipages. Son luxe, ses prodigalités, ses largesses ambitieuses, l'avaient mis au point de devoir beaucoup plus qu'il ne possédait : et on lui entendit dire qu'il avait besoin de cent millions de sesterces (douze millions cing cent mille livres) pour être vis-à-vis de rien. Crassus fut sa ressource. Ils avaient été autrefois ennemis, et Plutarque rapporte que, lorsque César, dans sa première jeunesse, fut pris par les pirales, il s'écria : Quelle joie pour Crassus . lorsqu'il saura ma captivité! L'intérêt les avait obligés de se rapprocher dans la suite, et ce motif serra les nœuds de leur amitié. dans l'occasion dont je parle, plus étroitement que jamais. Il fallait de l'argeut à César. Crassus, qui redoutait toujours Pompée.

l Plut. Pomp.

<sup>1</sup> Clc. ad Att. 1, n. 18, 19.

Cic. pro Corl. n. 60.
 Plut. in Cas. et Crasso. — Appian. clv. lib. 11.

avait basoin du crédit et de l'activité de Cèsapour se souterir contre une puissone par laquelle il craigonit d'étre écrasé. D'ailleurs il visinan sin e hail jamais personne; et, «selon que l'utilité de ses affaires le requèrait. Il se brouillati ou se réconcilisit avec une extréme facilité. Il apaiss donc les plus importuns des crènciers de Cèsar en se rendant caution pour lui de la somme de vingt millions de secterecs (deux millions cinq cent mille livres)\*; ce et il le mit ainsi en liberté de partir.\* Dés que che conserve s'un biun refour, il prif s'esser sairche. In est est plus refour, il prif s'esser saircelt entièrement arrangé ce qui regardait les provinces.

Dans ce voyage, Plutarque rapporte de lui ce mot fameux qui marque si bien l'ambition furieuse dont il était possédé. En passant les Alpes, ses amis, avant remarqué une chetive bonrgade dont les habitants étaient en pauvre et misérable état 3, se demandaient , par forme de plaisanterie, les uns aux autres , s'il y avait aussi en ce lieu des disputes pour les charges, des querelles nour le premier rang, des jalousies entre les poissants, César, qui les entendit, leur dit d'un tou sérieux : J'aimerais mieux être ici le premier, que le second dans Rome. Les historieus raconteut différents souges ou présages qui nourrirent ses espérauces et ses désirs. Mais le mot seul que je viens de citer fait assez connaître qu'il n'avait besoin d'autres aiguillons que de cen y qu'il portait en lui-même pour tout entreprendre et tout oser.

L'Espagne, lorsqu'il y arriva, était plus spaisble qu'il ne l'éta soubaité. Il dercha l'occasion d'y faire naître la guerre, et la troux. Il livra quelques combats 'à il prit plusieurs places en Lusstanie et en Galice; il fit un grand buint dont il s'enricht linémene, et récompens la regente se soldats; il reçui rétuin de l'entre l'entre de l'entre de l'entre de l'entre je ne daigne pas rapporter le mince détail que Dion nous en a conservé. Ce que j'y trouve le plus digne de mémoire, c'est l'action admirable d'un soldat !

Des Espagnols, vaincus par César, s'étant retirés dans une lle assez peu éloignée de la terre ferme, César, qui n'avait point de vaisseaux, ne put les poursuivre. Il fit néanmoins construire quelques bateaux légers pour faire passer dans l'île un petit corps de troupes. Quelques-uns de ses soldats furent débarqués sur un rocher, d'où ils pouvaient aller à l'ennemi, et le commandant du détachement comptait ou les soutenir ou les reprendre selon le besoin ; mais ayant été emporté par le reflux, il laissa ses soldats, qui étaient en petit nombre, exposés à la merci des barbares. Tous furent tués, excepté un seul, que Diou nomme P. Scévius, ou Scéva, et qui, après avoir combattu vaillamment, étant tont percé de conps, se jeta à la mer et passa à la nage, César, qui avait été témoin et spectateur de toute l'action, peusait que ce soldat viendrait Ini demander récompense ; il fut bien étonné de le voir se jeter à ses genoux, et lui demander au contraire pardon d'être revenu sans ses armes, et en particulier sans son bouclier. Ce fut un sujet d'admiration ponr César de trouver dans un soldat tant de respect pour la discipline militaire joint avec tant de bravoure, et il l'éleva au grade de ceuturion.

César, valinqueur dans la guerre, ne réussit pas moins dans le gouvernement civil. Il établit le bon ordre et la tranquillité parmi les peuples soumis à son autorité. Il remédia surtout aux dissensions et aux troubles que cansaient les dettes, en ordonnant que les deux tiers du revenu du débiteur sersient abaudomnés au créancier jusqu'à la flu de paie-

ment.
Ces différentes opérations n'ocupérent pas
César une année entière. Se proposant tout à la
fois d'obtenir le triomphe et de demander le

<sup>1</sup> Plus de 4 millions de francs. E. B.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suet. Cas. cap. 18.

<sup>9</sup> Plut. Ces.

<sup>4</sup> Plut. et Dio.

<sup>9</sup> Pietarque et Valère Masine (nr. 3, 33) rapportent ce fait à la Guerre de César contre les peuples de la Grande Bretagne. Ce qui me détermine, après l'relabémins, à sulvre let Dion, c'est que César n'a point paris de ce fait; et il n'est pas vraisembinble qu'il l'où mais dans le compte qu'il read de cette guerre.

qu'on lui eût envoyé un successeur !.

Mais, comme le temps des élections était proche, il y avait incompatibilité entre les deux objets de son ambition. Pour demander le triomphe, il fallait qu'il restât hors de Rome ; et, pour demander le consulat, il fallait qu'il y entrât. Il essava de lever cet obstacle en faisant proposer au senat qu'on lui accordat de demander le consulat par le ministère de ses amis, sans qu'il fût obligé de solliciter en personne. C'était une chose contraire à l'usage établi. Cependant son crédit disposait plusieurs sénateurs à lui être favorables. Caton résista avec sa fermeté ordinaire; et, craignant que ses raisons ne fissent pas tout leur effet, il usa d'un stratagème. Lorsqu'il ent une fois pris la parole dans le sénat , il continna de parler jusqu'au soir; car il n'était point permis d'interrompre un senateur qui parlait à son rang, et il avait la liberté de s'étendre autant qu'il le jugeait à propos. Par cet artifice, l'intrigue de César fut déconcertée. Il ne balança pas un moment : et ne regardant le triomphe que comme un honneur passager auquel il pouvait revenir au lien que le consulat était la porte et la voie de la plus haute fortune, il renonça an triomphe, entra dans la ville, et se mit au rang des candi-

Ce fut alors qu'il forma cette ligue si connne sons le nom de triumvirat, fatale à la liberté, fatale à Pompée, et dont César seul tira tout le fruit \*. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en travaillant à sa propre grandeur et au renversement de la république, il s'attira encore des applaudissements. Pompée et Crassus, les deux plus puissants de Rome . étaient perpétuellement en division ; et leur discorde agitait toute la république. Ainsi les réconcilier, c'était une action dont les dehors étaient spécieux. Cicéron et Caton n'y furent point trompés. Ils concurent parfaitement que ces deux forces qui, en se contre-baiancant, agitaient le vaisseau, mais l'emoêchaient de conler à fond par leur résistance mutuelle.

consulat, il se hata de revenir, avant même I si elles vengient à se réunir et à se porter tontes deux do même côté, ne manaperajent pas de le submerger 1. Cicéron, qui avait de grandes liaisons avec Pompée, fit les derniers efforts pour le détourner de se livrer à César. Il y réussit très-mal. Non-seulement il n'empêcha pas leur union, mais il v perdit luimême l'amitié de Pompée.

César, en effet, attaquait Pompée et Crassus par des motifs bien paissants sur des ambitieux. « Que faites-vous, leur disait-il, par « vos dissensions éternelles, sinon d'augmen-« ter la puissance des Cicéron, des Caton, « des Hortensius? au lieu qu'en nons liquant « ensemble, nous subjuguerons tout, nons « ferona disparattre toute autre autorité, et « aerons seuls maltres de la république. »

Outre cet intérêt commun, chacun des triumvirs avait son objet particulier. Pompée obtenait la confirmation des actes de son généralat, Crassus, avide du premier rang, mais incapable d'y arriver par lui-meme, s'y élevait par le secoursi de ses associés. César, le plus fin comme le plus ambitieux de tous. qui n'aurait pu ni se passer des denx, ni a'appuyer de l'un sans avoir l'autre pour ennemi, en les réunissant entre en x et avec lui-même levait tous les obstacles qui s'opposaient à ses desseins, et se fravait le chemin à la toutepuissance.

Ils firent donc un traité par lequel ils se promirent de se soutenir réciproquement , et de ne point souffrir qu'il se prit aucune délibération dans les affaires publiques qui deplût à l'un des trois. Ils tinrent ce traité secret, et cachèrent leur intelligence le plus longtemps qu'il leur fut possible, feignant méme, dans les occasions qui se présentaient. d'être d'avis différent, afin que leur conspiration put acquerir des forces pendant qu'on u'en soupçonnait encore rien, et qu'elle n'éclatat que lorsqu'elle serait bien affermie et parfaitement en état de donner la loi.

Pendant que cette négociation se tramait . César demaudait le consulat. Il n'avait nulle Inquiétude pour ce qui le regardait personnellement et il était bien assuré de sa nomi-

<sup>1</sup> Sunt. - Plut. Cus. et in Cet.

<sup>\*</sup> Dio. -App. -Plut. in Cas. Po - Vell. 11, 44.

<sup>1</sup> Cle Phil 11, a. 23.

nation '. Sou point de vue était de travailler à se donner un collègue dout il pût disposer. Il avait deux compétiteurs. Luccetus et Bibulus. Touchant Lucceius, ou ne sait guére que ce que nous en apprement les lettres de Cicéron. C'était un homme qui avait le talent d'écrire, et qui réussit tellement dans le genre historique, que Ciceron désira de l'avoir pour historien de son consulat, et des événements qui suivirent jusqu'à son retour. Tout le monde connaît la lettre que notre orateur lui écrivit à ce sujet, fameux monument, comme l'appelle M. Rollin, de l'éloquence, et en même temps de la vanité de son auteur 9. Pour ce qui est du caractère de Lucceius, si nous en jugeons par la conduite que nous allons lui voir teuir, il paralt qu'il n'avait ni des vues bien droites, ni une grande supériorité de génie eu matière d'affaires. Bibulus était brouillé avec César dés le temps qu'ils avaient été édiles ensemble, et de plus, défenseur rigide de la liberté des lois, intimement uni avec Caton, et se gouvernant par les mêmes principes, quoique avec moins d'élévation et d'étendue d'esprit. L'u tel compagnon u'était point du goût de César. 11 se lis donc avec Luccelus; et, comme il avait plus de crèdit que lui et moins d'argent , il fut convenu entre eux que César préterait à Luccelus le secours de ses amis, et que Lucceius distribuerait, au nom des deux, dans les tribus, des sommes considérables.

Les premiers du sénat redoutaient le conpants de Cèser. Le amairée dout la 'évalteomporté dans l'éditié et dans la préture leur faisit senir ce qu'ils avaient à craindré de lui lorsqu'il seruit consul. Ne pouvant néumoins fecatres, toule leur resource fut de lui loisfecatres, toule leur resource fut de lui loisfecatres, toule qu'en resource fut de lui loisfecatres, toule leur resource fut de lui loisteigne. Ils se rémuirent donc tous en fiveur de Bibulus, l'engagérent nême à fiire des largesses parcilles à celles de Lucceius, et se cotièrent pour subvenir à cette dépense. Ils avaient en l'approbation de Caton, qui ne disconvennit pas que ce s'argesses, si contrières aux lois et aux boundes.

ceux on l'on croyait use pouvoir sauver l'état qu'en violant les lois les plus sinets! Cette politique réussit : Luccetus perdit son argent. et Bibulus fut nommé consul avec César. Mais César, que jamais rien n'embarranse, n'ayant puérited d'avoir Bibulus pour colième, trous va moyen de se passer de lui, ou plutô de l'extracter et de relia principal complet de quelques autres événements de cette aunée que l'ait de bibligé de laisser en arrières de cette aunée que l'ait de bibligé de laisser en arrières de cette.

Métellus Népos, qui était préteur, proposa et fit passer une loi pour abolir les péages et les droits d'entrée dans Rome et dans toute l'Italie. Ces impôts n'étaient pas fort onéreux en eux-mêmes, mais les vexations de ceux qui étaient chargés de les lever excitaient de grandes plaintes. Dion assure que la proposition de les abolir fut universellement applaudie¹, et que rien n'y déplut sinon la personne du législateur, qui était un citoyen factieux, comme nous l'avons vu, et auteur de séditions. Il ajoute qu'en couséquence le sénat voulut ôter son nom de la loi et la faire proposer par un autre; et que, si la chose ne put pas se faire ainsi, au moins il parut clairement que les services et les bonnes actions même cessent d'être agréables lorsqu'elles partent de la main des mechants. Pour moi, je conçois aisément que la multitude dut être charmée de l'abolition de ces impôts : mais j'ai peine à me persuader que le sénat approuvat une telle diminution des revenns publics; et je vois que Cicerou en fait des plaintes dans une lettre à Atticus 9.

Faustus Sylla, qui ue pouvait alors être âgé que d'envirou vingt ans, pour houorer la mémoire du dictateur, son père, donna au peuple des combats de gladiateurs. Il y joignit uu repas magnifique pour toute la multtude, avec les bains et une distribution d'buile.

avec les bains et une distribution d'une Lentulus Spinither avait fait une dépense très-brillante pour les jeux de sonédilité. Cette aunée il trouva l'occasion de se distinguer dans le même goût par les jeux Apollinaires, dout il fut chargé : ce qui prouve qu'il était

Contan

<sup>2</sup> Traité des Etudes, t. 1, liv. IV , cap. 3, art. 1, 3, 4.

a Cle ad Au. 11, 16.

préteur de la ville. On remarque qu'il courrit le bidater, par le haut, enfeats du liule la bidater april en la comment enfeats du liule plus fin, que le haut, sommént curéaux, enchrissant enchrissa

a utres rouges, les antres plus foncés, et que a tous s'agitent en tremblotant au-dessus des « longues perches par lesquelles ils sont soutenus, alors le parterre, la scène, les hom-

« mes, les femmes et les dieux, tous les obpets, en un mot. paraissent teints de diverses « couleurs, qui se meuvent par des ondula-

« tions successives; et plus les murs du théà-» tre sont exactement fermés, plus le jour » coloré qui vient d'en haut répand sur tous « les dedans une riante et flottante pein-

« ture.»

Le ue sais si l'on doit rapparter aux jeur de féditide de Spinther, oa a teur de se préture 3, ce que Pline monoite, qu'il étale aux yenn du peuple des vases d'onys de la grandrur des barils de vin de Chio : ces barils, codi, pouvient contenir un peu plus de trentsuerf de nos pintes. Les vases de Spinther pater de la company de l'acceptation de la paspour longtemme previet in mais en est paspour des colonnes de control des colonnes de l'acceptation des colonnes de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation des colonnes de l'acceptation de l'a

C. Muréna et le docte Varron. édiles curoles, ou cette année, ou du moins vers ces temps-ci, firent apporter de Lacédémone à Rome, pour orner la place publique, une peinture à fresque, ayant assujetit le mur sur lequel elle était, dans des châssis de bois \*. La peinture était excellente, et attira l'admiration. Mais ce qui étonna surtout, ce fut qu'elle eût pu être transportée saine et entière.

\$ 111. - CONDUITE PACTIEUSE DE CÉSAE DANS SON CONSOLAT. DRUX USAGES ÉTABLIS OU RENCOTELÉS PAR LUI. SELON SUÉTONE. LOI AGRAIRE PRÉSENTÉE AU SÉNAT PAR CÉSAR. SILENCE DES SÉNATEORS. FERMETÉ DE CATON, CÉSAE ENVOIE CATON EN PRI-SON, PUIS LE PAIT RÉLACHER. IL DÉCLARE AO SÉNAT QO'IL VA S'ADRESSER AC PEOPLE. IL TENTE INCTILE-MENT DE GAGNER SON COLLÈGGE POMPÉE ET CRAS-SUS APPROUVENT PUBLIQUEMENT LA LOI. LA LOI PASSE MALGRE LA RÉSISTANCE GÉNÉRIOSE DE RIRO-LOS ET DE CATON. BIRCLES EST OBLIGÉ DE SE RENDER-MER DAYS SA MAISON PENDANT MUIT MOIS ENTIRES. CÉSAR AGIT COMME S'IL ÉTAIT SEUL CORSUL. SER-MENT AJOUTÉ PAR CÉSAR A SA LOI. CATON REFUSE D'ABORD DE PRÊTER CR SERMENT, ET ENSOITE S'T SOONEY. INCERTITODE DE CICERON AO SOJET DE LA LOI DE CÉSAE. EN PLAIDANT POOR SON COLLEGOE AN-TOINE, IL SE PLAINT DE L'ÉTAT ACTUEL DES CHOSES, EN CONSÉQUENCE, CÉSAR FAIT PASSER CLODIUS DANS L'ORDER DO PREPIE. APPAIRE ET CONDAMNATION D'ANTOINE, TERRITOIRE DE CAPOUR MATRIAUS EM VERTO DE LA LOI DE CÉSAR, CAPOGE COLONIE. CÉSAR ACCORDE AON CHEVALIERS QUI AVAIENT PRIS A PER-ME LEA REVENUS PUBLICS EN ASIE , LA REMISE QU'ILS DEMANDAIRNT. IL PAIT CONPIEMER LES ACTES DO GÉNÉRALAT DE POMPÉR, ET SE FAIT DONNER A LOI-MÈME POUR DÉPARTEMENT L'ILLINIE ET LES GAU-LES. NOT HARDI DE CONSIDIOS A CÉRAE. CÉSAR FAIT RECONNAÎTRE POUR ROIS AMIS ET ALLIÉS DE LA RÉ-PUBLIQUE ARIOVISTE ET ProLÉMER ACLÈTE. AVIdité de César pour l'aegent.César fait époque SA FILLE A POMPÉE. IL ÉPOSSE LOI-MÉMECALPURNIE. PISON ET GARINIOS ÉCHAPPENT A LA SÉTÉRITÉ DE LA JOSTICE PAR LE CRÉDIT DE CÉSAR ET DE POMPÉR. HISTOIRE COMPOSÉE PAR CICÉRON, SON INDIGNATION CONTRE LE TRIUMVIRAT. SESSENTIMENTS A L'ÉGARD DE POMPÉE. LE MÉCONTENTEMENT POBLIC CONTRE Pompée et César éclate dans les spectales. Ré-PLEXIONS DE CICÉRON SUR LES PLAINTES IMPUISSAN-TES DESCRITOTENS. IL BET DÉNONCÉ AVEC PLOSIEURS ACTRES PAR ON MISÉRABLE , COMME ATANT VOOLE PAIRE ASSASSINER POMPRE. DANGER QUI MENACE CICÉRON DE LA PART DE CLODIUS. CONDOTTE DE POM-PÉR ET DE CÉSAR A L'ÉGARR DE CICÉRON DANS CHYPS CONJONCTORS, CLODICS EMPRCHS BIROLOS DE MARANGOER LE PROPLE EN SORTANT DO CONSOLAZ.

<sup>1</sup> Pilo, lib 19, cap, 1.

<sup>St. Tulpó fictos del listes russaque vede,
El ferraglia, quam mazoni intente inbestria
For malor reglar finebelegos remencia finishes.
For malor finishes de la companya finishes.
For malor finishes de la companya finishes.
Finishes de la companya finishes finishes per finishes.
Finishes considerat, conceptá lines della.

Omnia considerat, conceptá lines della.</sup> 

<sup>5</sup> Pito. lib. 36, cap. 7.

<sup>1</sup> Plin. lib. 35, cap. 9.

G. JULIUS CÆSAR . M. CALPURNIUS BIBULUS.

Jamais tribun du penple ne tint une conduite plus factiense, ni ne foula aux pleds l'autorité du sénat avec plus d'audace, que César dans son consulat. Mais, habile à sanver les apparences et à se ménager des prétentes spécieux, il tâcha d'abord de mettre les sénateurs dans leur tort, afin de paralitre avoir été forcé par eux à se fourner entièrement du côté du peuple.

Je ne parle point ici de deux usages dont Suétone lui attribue l'Institution on le renouvellement. Cet historien raconle que César rappela l'ancienne pratique suivant laquelle, pendant que l'un des deux consuls avait les faisceaux, l'antre était seulement précédé d'un hnissier, et suivi de ses licteurs . Il n'y a rien la qui n'ait été constamment pratiqué depuis l'origine du consulat dans Rome, si ce n'est la circonstance des licteurs marchant à la suite du consul qui n'avait point les faisceaux. L'autre usage dont Snétone fait César inventeur, c'est d'avoir fait tenir un journal de tout ce qui se passait dans le sénat, dans les assemblées du penple et dans la ville ; et cela , dit Suétone, afin que, ce journal se publiant dans les provinces, on sût par tout l'empire que rien no se faisait que selon la volonte et les ordres des triumvirs. Mais cet usage est plus ancien que César ; et nous avons même un fragment d'un semblable journal sous le second consulat de Paul Emile, vainqueur de Persée, Je n'entre point plus avant dans la discussion de ces faits. Mon objet, ce sont les intrigues politiques

de César et ses entrepriess séditiceuses, où Con pourra reconnaître également et la supériorité de son génie, et l'excés de son amistion, que nul respect al du bien public, ni des lois, ni des choses, ni des personnes ne fut jamais capable d'arrêter un moment. Il trouva, en arrivant au consaîtat, quatre grandes aflaires, qui a'avaient pe être consommées sous ses prédécesseurs : la bi agraire proposeus ses prédécesseurs à la bi agraire propobe par le triban Fairins, et souteme de lout le crédit de Pompie; la confirmation des riejiments et des ordonnaises des générals in éléments de la confirmación de la indecessaria de la companya de la confirmación de la indereseá dans les fermes de la companya de tout l'ordre des chevaliers; cedit les termina toutes, et d'une manière contraire au vou des sentaturs et des plus gens de bien de la république. Il commerça par la loi agraire, dont il ne charges point un tribun : il prit are lui de la dresser et de la proposer on ser lui de la dresser et de la proposer on ser, and es premiers jours de son con-

Il la présente d'abord un teant, demandant la grément de la compaguie pour la portre en la grément de la compaguie pour la portre en suite au peuple I, Il rémontre que receptur était de bution de terres aux pouvre certains de la fait aitle et même réceptur pour de direr à voit à fait aitle et même réceptur pour de direr à ville d'une malitiale des propues et quis la surchargeait, et qui soute propues et que de la compagne de la contrain de la compagne de la compagne

« qu'il l'avait dressée, était très-modèrée, et « ne pouvait etre à charge ni à l'état, ni aux a particuliers : qu'en distribuant les terres a appartenantes à la république, il exceptait « le territoire de Capoue, qui, par sa fertilité. était précieux à l'état : que pour celles qu'il « faudrait acheter des particuliers, il ordon-« nait qu'on ne les achetat que de cenx qui « voudraient vendre, et qu'on les payat leur « prix, selon l'estimation qui en était faite « sur les livres des censeurs; que la républi-« que avait de grandes facilités pour subvenir « à cette dépense, tant par les sommes pro-« digieuses que Pompee avait portées an tré-« sor public, que par les tributs qu'il avait « imposés à ses nouvelles conquetes, » César faisait remarquer encore que, « pour

« présider à la distribution des terres, il nom-« mait vingt commissaires, nombre trop « grand pour que l'on pût appréhender entre « eux un complot qui fût redoutable à la li-

<sup>5</sup> An. R. 663; av. J. C. 59. <sup>5</sup> Suct. Cos. cap. 20,

1 Dio, lib. 38.

« berté publique. Il observait qu'il s'était excepté lui-mème du nombre de ceux qui « ponvaient être choisis pour cet emploi, ne « se réservant que l'honneur d'avoir proposé « l'affaire. » Enfin il insinuait donc-ment « que c'étaient vingt places houorables qui » pouvaient convenir à plusieurs des séna-

Leurs. »

Il ne se contentait pas de ces représentations adressées à tout le sénat en général; il
interrogeait chaque sénateur, et leur demantait à tous s'ils trouvaient quelque chose à redire à sa loi, offrant ou de retrancher les articles qui déplairaient avec fondement, ou

même d'abandonner entièrement son projet, supposé qu'on ini en prouvât le vice. Si nous en croyous Dion, à tontes ces questions les sénateurs ne pouvaient ouvrir la bouche, ni marquer distinctement ce qu'ils blamajent dans la loi : et c'était là précisément ce qui les piquait davantage, qu'une proposition qui leur déplaisait beaucoup fût néanmoins à l'abri de toute critique. Mais ne pouvalent-ils pas se plaindre de la dépense énorme que César faisait faire à la république, en même temps qu'il en diminuait les revenus; des monvements tumultueux que les lois agraires ne manquaient jamais d'exciter parmi le peuple; et de l'indécence qu'il y avait à un consul de marcher sur les pas des tribuus? Ne pouvaient-ils pas découvrir ses vues secrétes. et lui reprocher, comme ils avaient touiours fait à ceux dont il suivait les exemples, qu'il aspirait à la tyrannie? reproche d'autant mieux fondé par rapport à ini, que toutes ses demarches avaient tonjours annoncé ce dessein dès sa première jeanesse. Ce silence des sénateurs, s'il est réel, fut sans doute l'effet de in compinisance ou de la crainte, et non de l'impuissance de critiquer la loi que César leur proposait. Aussi Caton, qui ne connut jamais ni la crainte, ni la complaisance, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de la patrie, éleva sa voix avec force contre le projet de César, propyant qu'il n'était propre qu'à troubler la tranquillité publique, et disant hautement qu'il n'appréhendait pas tant le partage des terres que le salaire que demanderaient au peuple ceux qui cherchaient à l'amorcer par ce présent,

emportée en une séance. Elle tratna quelque temps, d'autant plus que le jeu des sénateurs était de faire espérer leur consentement, et en même temps d'éviter de conclure. L'activité et le feu de César ne s'accommodalent point de ces lenteurs. Il pressait, il vonlait à toute force avoir une réponse décisive ; et comme il trouvait toujours Caton en son chemin, enfin, dans une occasion où la querelle s'échauffa, soit qu'il se crût offensé, soit, comme il est plus vraisemblable, qu'il se proposat d'insplrer de la terreur par un exemple éclatant 1, il ordonna qu'on le menât en prison. Caton ne résista point : il sortit du sénat sans dire un seul mot pour se plaindre, mais continuant toujours à parler contre la loi. Plusieurs sénateurs le suivirent, et entre autres un M. Pétrefus, à qui César avant demandé pourquoi il sortait avant que le sénat fût congédié, il s'attira une réponse bien forte et blen hardie : C'est, lui dit Pétresus 4, que s'aime mieux être avec Caton en prison, qu'avec vous dans le sénat, César fut frappé de ce mot : Il vit en même temps sur tous les visages un air d'indignation contre la violence dont il usait envers Caton : il craignit même i'effet que pourrait faire sur le peuple le respect pour la vertu d'un si grand personnage si indignement traité. Il aurait bien souhaité que Caton Ini demandat grace; mais, n'osant l'espèrer, il aposta un tribun, qui d'office le mit en liberté. L'affaire principale n'en fut pas ponssée

Une aussi grandelaffaire ne pouvait pas être

Leftire principale or on fut as possede mois vironent, of Cestr. present les séculeurs à témoin des efforts qu'il avait faits pour beher? leur appositain, puisque cous m'y contraignez 3, ajonda-til, je rais recourir au peuje. Il tin pronie; et non-esdement sur cette affaire, mais sur toutes les autres qui prents présenter; Il ne conssilta plus le sénat. Il fit même alors un changement à su loi, et le rendit plus murisses présenter en constituer de la rendit plus de la rendit plus autres présenteurs en y comprenant le territoire de Capone, qu'il vastit d'abord excepté.

Il voulut pourtant garder encore quelques ménagements à l'égard de sou collègue, vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. in Cat. et Ces. <sup>2</sup> Dio et Val. Max. 11, 10,

lequel il avait déjà fait, au commencement de son consulat, des avances de politesse. Comme ils étaient tous deux sur la tribune aux harangues, il lai demanda s'il trouvait quelque chose de répréhensible dans sa loi. Bibulus, sans entrer dans aucnn éclaircissement . répoudit senlement qu'il s'opposerait à toute nouveauté. César insista, et exhorta le peuple à fléchir sou collègue par des prières. C'est de lui, disait-il à la multitude, que dépend votre satisfaction. S'il v consent, vous aurez la loi. Bibulus, loin d'adoucir son style, répliqua encore plus durement; et adressant la parole au peuple : Quand rous voudriez tous la loi. dit-il, vous ne l'aurez point tant que je serai consul. Et après ce peu de mots il se retira.

César ne s'exposa plus à interroger aucun des magistrats. Il produisit devant le peuple Pompée et Crassus, qui ne pouvaient manquer d'applaudir à un projet concerté avec eux 1 : mais leur conspiration n'était pas encore bieu connue. Pompée s'expliqua de la façon la plns favorable pour la loi : il en parcourut, il en lous tous les articles, et prétendit qu'il était bien juste que les citovens participassent à l'opulence de l'état. Le peuple était charmé. César, qui avait sans doute préparé toute cette scène avec ses associés, haussa slors la voix. et dit à Pompée : Puisque vous approuvez la loi, je vous demande si vous la soutiendriez en cas que les adversaires emploient la violence pour empécher qu'elle ne soit reçue. Et en même temps il invitalt le peuple à prier Pompée, C'était quelque chose de bien flatteur pour Pompée, alors simple particulier, de voir le consul et le peuple implorer son appul. Ce sentiment de vanité le porta à tenir un langage plus haut, plus contraire à l'esprit républicain, plus menacant, qu'il u'avait jamais fait. Si l'on vient, dit-Il, avec l'épée pour s'opposer à la loi, je viendrai, pour la soutenir, avec l'épée et le boucher. Ce mot fut reçu avec applaudissement par la multitude; mais il aigrit infiniment les gens de bien, qui y reconnaissaient plutôt la façon de parler et de penser d'un leune audacieux que celle qui convenait à un premier citoyen de la république. Crassus témoigna être dans les mêmes

sentiments; el cette union de trois têtes si pulssantes fit connaître aux moins clairvoyants que la résistance à la loi serait inutile.

Bibulus ne se découragea pas pour cela: et. soutenu de trois tribuns et de Caton, il continua avec une fermeté invincible à s'opposer à son collègue, Enfin, après avoir épuisé tontes les autres ressources, il prit le parti de déclarer jours de fêtes tous les jours restants de l'année, ce qui ent empêché toute délibération du neuple. Nous avons vu Sylla, dans sou premier consulat, faire usage d'un semblable stratagème contre le tribun Sulpicius. Ce tribun le força de révoquer son or Jonnance, César fit plus, il se moqua de l'édit de son collègue, le regarda comme non avenu, et indiqua un jour auquel le peuple donucrait son suffrage sur la lol; et Pompée, suivant la déclaration qu'il avait faite en ploine assemblée, remplit la ville de gens armés.

Il semblerait que Bibulus alors eût pu se rendre. Il n'avait fait que se consumer en cfforts impnissants. Il ne lui était pas même permis de convoquer le sénat, parce que César l'en empêchait. Il tint chez lui na petit conseil des principaux sénateurs; et là il fut résolu qu'il irait à l'assemblée du peuple, afin qu'il fût dit qu'll n'avalt pas rédé, mais qu'll avait été vaincu; et que, si la loi passalt, comme ils ne doutaient point qu'elle ne passât, ce n'était point négligence de sa part, mais violence outrée de la part de son collégne. Il vint donc pendant que César harangnait, Toutes les avenues de la place étaieut occupées par les satellites des triumvirs, armés de poignards sous leurs robes, et postés en divers endroits des la nuit précédente. Lorsque BIbulus se présenta accompagné de Lucullus et de Catou, on lul laissa libres les passages, tant par respect pour sa dignité que parce que plusieurs se flattaicut qu'il se relâchcraît de son opposition. Mais, dès qu'il eut ouvert la bouche pour témolgner qu'il persévérait toujours dans les mêmes sentiments, il s'éleva un tumulte affreux; et Cesar n'eut pas honte de livrer son collègue à la fureur d'une misérable canaille, qui lui jeta un panier d'ordures sur la tête, qui le tratna avec violence le long des degrés du temple de Castor, et qui brisa les fais :eaux de ses licteurs. Plusieurs de ceux

<sup>1</sup> Die .- Plut In Cas, et Pomp.

qui étaient aves Bibilous farents blessés, et entre autres deux ribbins du peuple. A milleu d'un si horrible désordre et d'un si pressant danger, Bibilous montre une constance digne d'admiration. Il se découvrail la gorge, et laballe vois l'est et le découvrail la gorge, et laballe vois '2.5 je ser puis apprendre d'Étair d'exernir homme de bien, au moinn am mort servir à adtirer sur fui le vengenne du céta d'exernir homme de bien, au moinn am mort produin qu'il prétit intai, essa mis le saisireat, et le portèreot dans le temple de Jupiter Stato.

Ic ne sais si c'est en celte occasion que Vaniuis, tribma de peuple, entiérrement dévout aux voloniés de César, entreprit de metres l'indités en priorités de metres l'indités en protopuls la tribme sur harangues jusque vers la porte de la prison, pardecas lequel l'un bouis le faire passer. Mais les autres tribmas s'étant opposés acette violence, qui vraisemballement o étatis pas du gold de César, la chose n'alla pas plas toin. Ce Vainius de mépris, sans ancisance, sons ancurs, la bonte et l'opprobre de Rome, Voilà les instruments qui convenent à des ambitieux tels

que César.

Après que Bibulus eut été ainsi écarté, restait encore Caton, mais qui, viétant alors que simple particulter, n'avait pour armes que son courage et su vertu. Par deux fois il s'average au milieu de Essemblee, parints avec toute la vébeneuce jinagunable, et par dutte de comment de la particulation de la particulat

Le lendemain<sup>5</sup>, le séuat s'étant assemblé, Bibulus y porta ses plaintes. Mais la crainte avait glacé tous les courages; et ce zélé mais infortuné consul, se voyant destitué de tout appui, de tout eressource, fui réduit à se renfermer dans sa maison pendaut tout le reste de son consulat, c'est-à-dire pendant buit mois entiers, n'exerçant plus aucune

fonetion de sa charge, sinon que l'on affichait souvreil, par ses ordres, des placerds dans Rome contre la tyrannie des triumvirs; et de plus, toutes les fois que César entreprenait quelque chose de nouveau, il lui faisait demoncer son ordonance par laquelle il avait converti en jours de fétes tous les jours de rennec. Encore ne put-il pas jour en stretiè de cette faible vengeauec. Ce même Vailnia; qui avait voult remprisonner, envoys un de sen builders pour la luier par force de sa feit de la convenient de la

Toutes les fonctions du consulat roulèrent donc sur César seul 1. Il agit comme s'il ett été sans collègne : ee qui donns lieu à la platissanterie de ceux qui désignaieut l'année dont nous parlons, non, selon l'asage, par les noms des deux consuls, César et Bibulus, mais par les deux nons du seul César, disant que c'était l'année du consulat de Jules et de César.

Il ne se contenta pas d'avoir fait passer sa

loi?. A l'exemple du séditieux Saturnin, il y joignit un serment, qu'il fit prêter à tout le peuple, et auquel il astreignit même le sénat sous de très-grandes peines. Nouveau sojet de querelle et de brouillerie. Trois sénateurs refusérent d'abord de se soumettre à ce serment, Métellus Céler, qui prétendait renouveler l'exemple de fermeté de Métellus Numidicus, Colon et Favonius, qui se donnait pour imitateur de Caton, mais qui était bien loin d'atteindre à un si excellent original. Aucun des trois ne se soutint jusqu'au bout. Caton, pressé par sa femme et par ses sœurs, qui le conjuraient avec larmes de céder à la nécessité, aurait apparemment résisté à ces assauts domestiques : Cicéron le persuada en lui représentant « que peut-être n'était-il pas « même juste de s'opposer seul à ce qui avait « été réglé et exéculé par toute la nation,

<sup>«</sup> mais que c'était une conduite insensée que « de vouloir se jeter soi-même dans le précie pice lorsque le mal était fait et ne pouvait « plus admettre ni changement ni remêde, « Enfin, ajoutait-il, après avoir toujours tra-

Applan. Civil. IIb. 9.

Cic. in Vatin.

<sup>\*</sup> Dio. - Suet. - Cic. in Vatin.

Dio et Suet.
 Piut in Cat, - Cic. pro Sext. p. 61.

## ₩66 129 4300

« vaillé pour la patrie, comment pourriez-« yous l'abandonner aujourd'hui, et la livrer « en proie à sea ennemis, ne songeant plus e qu'à votre tranquillité, et cherchant, ce « semble . à vous soustraire aux combats « qu'il faudra encore soutenir pour son ser-« vice? Car, si Caton n'a pas besoin de « Rome, Rome a besoin de Caton 1. Tous vos « amis se réunissent pour vous conjurer de « n'être poiut inflexible ; et moi , le premier « de tous , à qui vous ne sauriez refuser votre « secours dans la circonstance présente, où « Clodius aspire au tribunat pour me per- dre. » Ces raisonnements convainquirent Caton, et il prêta le serment, mais le dernier de tous, excepté Favouius, qui ne voulut iurer qu'après lui

Cisar (eindit l'obligation du serment jaquiax candidats qui demanderiaelle sile chage pour l'année saivante! . Il leur dressa un formule par laquelle si-orgageaient, sous les plate terrible imprécations , à ne rica innover apréglatice de ce que si loi avait déterminterra de la Campanie. M. I vacolius Laceteris, homme distingué par sa asissante, et enouve par son mérile, aima mieux renoncer de précent de la campanie. M. propies de la peuple que de prêter ce serment. Il fui le soil.

An ex tois pas que Cicron alt en d'autre part à toutce qui se pessa au sujei de la loi spriire, que celle que je viens de marquer en printe de ses sollicitations auprès de Caton. Lorque cette affaire commença à se mettre au meuve meit. Géren, estaminant avec Alder de la commencia de la commencia de la comparation de résister avec conrage, ou de garder une septe de neutralité, ou de l'avorier la loi, sestait ce qu'exigenit de la lie soin des aplores. Demeurer neutre, faisil-ell, écts comme si par d'enserveils sidas une maison de campa de la commencia de

Pompée, et même, si je le voulais, celle de é César, une réconciliation pelien avec mes ennemis, la paix avec la multitude, l'assurance du repos de ma vieillesse. Mais après la conduite que J'ai teue dans mon consulat, et les principes que J'ai établis dans mes ouvrages, ma régie ne doit-elle pas être cette maxime d'Homère, Le meilleur de touss tes augures, éest de éfjendre la pafouss tes augures, éest de éfjendre la pa-

a trie! ? » Vers le même temps, Antoine, son collègue dans le consulat, fut accusé en arrivant de Macédoine, dont il avait été proconsul, Cicéron n'avait pas lieu d'être content de lui, et cependant il le défendit. Daus son plaidoyer il hasarda quelques plaintes contre l'état actuel des choses, et contre la ligge triumvirale. César avait sa veugeance toute prête. Depuis longtemps Clodius voulait se faire plébéien . et ne pouvait y réussir dans les régles9. Un certain Fontetus, plébéien, l'adoptait, et par là l'introduisait dans l'ordre du peuple. Mais le concours de l'autorité publique lui était nécessaire, et c'est ce qu'il n'avait pu obtenir iusqu'alors. César, offensé de la liberté de Ciceron, se prêta aux désirs de Clodius. Il fit passer la loi qui était nécessaire pour valider l'adoption, et présida lui-même à l'assemblée des curica convoquées à cet effet3. Il était besoin du ministère de l'un des augures : Pampée fit cette fonction. Et tout cela fut terminé avec une diligence surprenante. Cicérou plaidait à midi : à trois heures Clodius était plébéien. Cette adoption n'était qu'une comédie, qui n'avait rien de sérieux. Fonteius était marie, et plus jeune que celui qu'il adoptait. De plus, comme il acquérait sur son fils adoptif les droits de la puissance paternelle, qui étaient fort étendus chez les Romains, de peur que Clodius n'en fût gêne, et afin qu'il se trouvât aussi maltre de sa personne et de ses actions qu'il l'avait été auparayant. Fontejus ne l'eut pas plus tôt adopté, qu'il l'émancipa. Mais Clodius n'en était pas moins plébéien, et éligible pour la charge de

<sup>1 «</sup> Non offert se tile (Cato) istis temeritatibus, ui 1 quam reipublica nibil prosit, se cive rempublicam 4 privet. » (Csc. pro Sext. n. 61.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cic. ad Att. n. 52, n. 18, et pro Plane, n. 52. III. HIST. ROM.

III. MIST. ROM.

<sup>4</sup> Εξε οίωνός άμιθνεσθαι περί πότρης.

<sup>(</sup>How. II. xit, 213.)

Cic pro Dumo, n. 11. n. 31-37.

<sup>2</sup> Cic. ad All. 11, 12.

<sup>.</sup> 

tribun du peuple. Je conjecture que ce fut la terreur que concut Cicéron, lorsqu'il vit son ennemi en état de lui nuire, qui le détermina au silence par rapport à la loi de César; et ensnite, honteux apparemment du personnage muet qu'il venait de faire, il se retira à la campagne dès que l'affaire fut finie, et il y passa quelque temps.

J'ai été obligé de couler légèrement sur l'accusation d'Antoine', pour ne point perdre de vue ce que l'avais entamé touchant Cicéron. Ce fait mérite uéanmoins quelque détail. Antoine, étant proconsul de Macédoine, avait vezé les sujets de l'empira, et s'était fait battre par les ennemis, Dardaniens, Bastarnes, et autres peuples barbares. En revenant à Roma, il fut traduit en justice par trois accusateurs, dont l'un était M. Cœlius, jeune homme de beaucoup d'esprit, qui devint grand orateur, mais citoven turbulent, L'accusation n'avait point pour oblet la mauvaise conduite d'Antoine dans sa province : il fut poursuivi comme complice de Catilina, lui qui avait porté le dernier coup à la conjuration par le combat de Pistoie 2. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les accusateurs disaient vrai. Antoine avait trempé dans la conjuration dont il fut le vengeur. Les juges le condamdèrent : en sorte que 3, selon la remarque de Ciceron, le souvenir du grand service qu'il avait rendu à la république, ne lui fut d'aucun secours, et on le punit d'une mauvaisa volonté qui u'avait point eu d'effet \*. Ce jugement fut un sujet de triomphe pour les restes du parti de Catilina, qui crurent lenr chef venge par la condamnation de celui qui avait achevé de le détruire. Ils en signalèrent leur joie par une fête qu'ils célébrèrent autour du tombeau ou du cénotaphe de cet ennemi de la patrie : ils s'y couvrirent de fleurs et v firent un grand repas. Strabon assure qu'Antoine choisit pour lien de son exil l'île de Céphallenie, dont il acquit le domaiue eu entier,

et dans laquelle il bâtit une nouvelle ville, qu'il n'eut pas néanmoins le temps d'achever. ayant été rappelé d'exit avant que d'avoir mis la dernière main à son onvrage. Si ce falt est vrai, il fallait qu'Antoine se fût extrêmement enrichi dans son gonvernement, c'est-à-dire qu'il cut bien pilléla province. Car nous avons vu au'il était abtmé de dettes pendant son consulat.

César 1, avant fait recevoir sa loi, songea sur-le-champ à la faire exécuter. Je ne trouve que le territoire de Capoue qui ait été distribué en vertu de cette loi. Ce territoire fut destiné aux pères de famille qui auraient trois enfants ou plus; il s'eu trouva vingt mille dans ce cas On choisit vingt commissaires pour présider à cette distribution; et Pompée, entièrement dévoué aux volontés de César, ne dédaigna pas de prendre cette commission avec des collègues qui n'étaient pas assurément de son rang, entre autres M. Atius Balbus, beaufrère de César, et graud-père d'Auguste. mais qui d'ailleurs paraît n'avoir pas été un homme de fort grande considération, Parmi ces vingt commissaires était encore un Cosconius \*, qui mourut avant la fin de l'aunée. Sa place fut offerte à Cicéron, mais il la refusa, Il trouvait peu honorable pour lui d'être invité à remplacer un mort; et d'ailleurs c'ent été faire une trop grande brèche à sa gloire passée, saus pouvoir en espérer un grand fruit : cet emploi ne l'eût pas mis à l'abri de la persécution de Clodius 3. César se tint fort offensé de ce refus, et il le reprocha souvent dans la suite à Cicéron, comme une forte prenve qu'il lui avait donnée d'inimitié en ne voulant pas recevoir même un bieufait de sa main.

Les vingt commissaires établirent une colonie à Capoue, et tirérent ainsi cette ville de l'humiliation où les Romains l'avaient tepue pendant cent cinquante aus 4. Elle avait porté pendant tont ce temps la peine de sa révolte contre Rome après la bataille de Cannes, et était restée sans sénat, sans magis-

<sup>2</sup> Cic. pro Cori. n. 15 et 78.

<sup>3</sup> a Cui misero præclari in rempublicam beneficii mee morie nibil profuit; nocult opinio maleficii cogitati. » ( Cic. pro (al. n. 74.)

<sup>1</sup> Cir. pro Flacro, n. 95.

s Strabo, lib x, pag. 4.io.

<sup>1</sup> Freinshem, Cttl. 93. - Cic.s d Au. 11, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suet. Aug. cap. 4. — Cic. ad Ail. 1x, 2. 3 Id. ibid.

<sup>\*</sup> Vell. 11, 44

Irats , sans assemblée du peuple. Elle n'était que la retraite de ceux qui cultivalent son territoire, et tous les ans on euvoyait de Rome un officier pour y rendre la justice. Elevépar César au rang de colonie, elle fut affrauchie de cette espèce de servitude. Les colonies romaines faissient comme de petites républiques qui se gouvernaient à l'imitation de Rome leur métropole.

Ce changement dans le sort de Capone n'étuin pas un mal en soi. Rome était désermais parrenue à un trop haut degré de puissance pour residere une rivale; mais ce fut une vraie pertie pour le trèor public que l'ailean aparticuliers. Ces terres, les puis ferilles de trait l'ailean de l'ailean et particuliers. Ces terres, les puis ferilles de tout l'Italia, ayant det confliques après in pric de Capone, appartenaient à la rejunitation que les falmients de l'ailea, et ces qui les cultiviaries de l'ailea, et ces qui les cultiviaries de l'ailea, et ces de l'ailea, et l'

De même que César avait fait sa cour au peuple par la loi agraire, il voulut aussi mériter l'affection des chevaliers. Il crut en avoir trouvé l'occasion dans l'affaire des fermiers des revenus de la république en Asie 1, qui depuis longtemps demandaient inutilement une remise. Il la leur accorda, et diminua d'un tiers le prix de leur bail, mais sa conduite était si odieuse et si tyrannique, qu'il ne nut même se faire aimer de ceux à qui il avait fait du bien. Cicéron nous apprend que, dans des ienx. César étant entré au théâtre, les chevaliers ne se remuérent point, et ne lui donnérent aucune marque d'applaudissement; au contraire, ils se levérent pour applaudir au jeune Curion, qui affectait de décrier les triumvirs, et qui, associé avec d'autres jeunes gens de la première noblesse, témoignait avoir dessein de s'élever contre eux, et, s'il ponvait, de détruire leur puissance.

On gémissait: mais les triumvirs avaient la force en main. César, débarrassé de son collègue, qui n'osait plus se moutrer, agit en tout comme maître absolu de la république. Il fit

<sup>1</sup> Suel. Cas. - Dio. - Cic. ad Att. 11, 19.

ratifier les acles du généralat de Pompee, qui n'avait pu , l'année précédente , en obtenir la confirmation; et Lucullus ayant osé lui faire encore quelque résistance \*, il l'effraya tellement en le menaçant de toutes sortes d'avanics et de vexations, que ce grand personnage, qui commençait alors à perdre beaucoup de son aucienne vigueur, se jeta à ses genoux pour lui demander grace. Il porta diverses lois 9, dont quelques-unes contenaient des réglements utiles sur les crimes qui blessaient la maiesté de l'empire, sur les concussions et sur d'autres objets. Il fit donner des gouvernements de provinces à ses amis, on à ceux qu'il croyait tels ; et , ne s'oubliant pas luimême3, il prit pour lui le commandement de l'Illyrie et de la Gaule cisalpine avec trois légions ponr cing ans. Ce commandement lui fut attribué par le peuple, sur la réquisition du tribun Vatinius.

C'était déjà beaucoup, et César pouvait bien s'applaudir d'avoir reudu inutile la précaution du sénat, qui, avant même qu'il entrât en charge, avait destiné pour lui et pour son collègue des provinces oisives, des forêts à défricher, des chemins à construire. Mais sur ces entrefaites Métellus Céler4, qui avait le département de la Ganle transalpine, étant mort, non sans soupçon d'avoir été empoisonné par sa femmo Clodia, César profita de l'occasion pour accroltre sa puissance et pour rendre complète sa victoire sur le sénat. II forca cette compagnie d'enchérir encore sur ce que le peuple lui avait douné, et d'y ajonter une légion avec la Gaule transalpine. Les sénateurs, abattus et découragés, aimérent mieux qu'il tiut d'eux cette augmentation de puissance que de l'obliger à recourir encore au peuple pour l'obtenir, et de perdre entièrement par là le droit d'arranger et de distribuer les gouvernements de provinces, droit ani leur appartenait de toute antiquité, et qui lour avait même été confirmé par une loi de C. Gracchus.

Malgré cette complaisauce du sénat, le mé-

<sup>1</sup> Suct. Cas. <sup>5</sup> Pigh. Ann. <sup>5</sup> Freinshem. CHI, 98.

b Cic. pro Carl. n. 59.

coutenlement de ses membres ne laissali pas de parilire en eque la plupari s'absentairent des assemblées, qui devensient três-peu nombreuses! Cesar s'eu etant plaint un jour, Q. Considius, sénateur fort avancé en ago, lui dique l'on s'absentali parce qu'on craiguait ses armes et ses soldats. Et pourquoi donc, repril Cesar, la même craine ne vous donc, repril Cesar, la même craine ne vous Considius avec liberte, que le peu qui me reste de vicà espèrer ne mérite pas que je le muñane.

Ces sortes de reproches hardis mortifiaient sans doute César, mais ils ne l'empéchaient pas de continuer à les mériter. Les vues de son ambition se portérent même au delà des bornes de l'empire; et pour s'attacher des rois étrangers, il fit reconnaître amis et alliés du peuple romain Arioviste, roi des Suèves . en Germanie, et Ptolémée Auléte, roi d'Égypte. Il est remarquable qu'autrefois Cesar. regardant Ptolèmée comme illégitime et comme usurpateur d'un royaume qui appartenait aux Romains, avait brigué la commission d'être envoyé avec des troupes pour le détrôner, et aujourd'hui c'est le même César qui le fait reconnattre pour roi par le sénat et par le peuple romain. Au reste, l'ambition n'était pas le seul principe de cette manœuvre, l'intérêt y eut une grande part. César tira de Ptolémée Aulète 1, tant en son nom qu'au nom de Pompée, six mille talents 3, It est vrai que César ne désirait pas l'argent

pour le garder; c'était, au contraire, pour le répandre à ploieux mois, et pour se faciliter, par les profisions enormes qu'il en faisit, récettion de est vaste projets. Et clarité par les provinces de gres pour us qui pass che ble née gres pour us qui qui pass che ble née gres pour us qui pass che ble née gres pour us qui pass che ble née gres pour us qui pass capitale honteux, qui fait commettre les apticus les plus bases. L'histoir ne reprodu sa protetou à un roi d'Espère, elle fracues de actions encore plus indignes, comme d'avoir volé, pendant son coussita, trois mille livres pependant son coussita, trois mille livres pe-

1 Plut. in Ces. 2 Suet. Ces. cap. 11.

César était alors intimement liè avec Pompée. Mais il allait s'éloigner pour longtemps, puisqu'au sortir de son consulat il devait partir pour la Gaule. Il craignait les inconvénients de l'absence 3. Pompée pouvait se refroidir à son égard, prêter l'oreitle aux discours que bien des gens ne manqueraient pas de lui tenir pour le détacher de son amitié, enfin concevoir lui-même de la jalousie, si César devenait assez grand pour lui faire ombrage. Un mariage cimenta leur union. César fit épouser à Pompée Julie, sa fille unique, qu'il avait eue de Cornélie, sa première femme. Julie était promise à Servilius Cépion, César le consola en persuadant à Pompée de lui donner sa fille, qui elle-même devait être mariée à Faustus Sylla. C'est ainsi que Pompée se fit le gendre de celui qu'il avait sonvent, avec une amère douleur, appelé son Égisthe 3 : car César passait pour être le corrupteur de Mucia, comme le l'al dit ailleurs, Depuis cette alliance, César déféra à Pompee un honneur qu'il avait fait jusqu'alors à Crassus : il le fit opiner le premier dans le senat, et cela contre l'usage établi de conserver pendant toute l'année cette distinction à celui à qui elle avait été accordée le premier janvier. César en fit des espèces d'excuses à Crassus en rendant compte dans le sénat du motif qui le déterminait à cette innovation.

Attentif à se procurer des appuis de toutes parts, il épousa lui-même Calpurnie, fille de Pison, que les triumvirs destinaient au consulat pour l'année suivante. Cette précantion parut d'autant plus nécessaire à César, que.

Dix-huit millions.

sant d'or 'qui étaient dans le Capitole, et mis en place un pareil poids de cuivre doré. Et dans tout le reste de sa vie, soil en Gaule, soil partout ailleurs, ce ne fut que par des rapines et des sacrifeges manifestes qu'il trouva de quoi subvenir aux frais immenses qu'exigeait son ambitton forcenés. Cèsar était alors intimement liè avec Pom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plus de quatre mille cioq cents marcs;—faisent alors prés de 2 millions et demi de fr.; aujourd'hui 3 900 000 f.

<sup>2</sup> Plut. in Cars. el Pomp. — Dio. — Suet. Cars. cap. 21.
2 Pompée faissil allusion à ce que les poètes racontent de Clylemnestre corrompue par Egisthe pendant l'absence d'Agamempon.

selon les arrangements pris entre cux, Gabi- 1 uius, flatteur éternel de Pompée, devait être consul avec Pison. Par tous ces mariages, les affaires publiques, les intérêts de l'état se trafiquaient ouvertement, comme Caton s'en plaignait avec force, mais sans aucun fruit.

Ni Pison, ni Gabinius, n'étaient guère dignes de l'élévation suprême à laquelle la faveur les porta. Leur conduite dans le consulat le prouvera trop bien. Mais, avant même que d'y parvenir, ils furent accusés l'un et l'autre; et ce ue fut pas leur innocence qui les sauva 1.

Pison revensit d'un gouvernement de province, où, il avait vexé les sujets de la rênublique par toutes sortes de rapines et de concussions. Clodius, digne vengeur des lois offensées ! se déclara son accusateur. Le procès fut instruit, et plusieurs des juges opiaaient avec sévérité. Pison, prosterné en terre, leur baisait les pieds pour tâcher de les fléchir; et, comme il survint 1, dans ce moment, une grande pluie, il se remplit tout le visage de boue. Cette humiliation toucha ses juges, au rapport de Valère Maxime : mais il est vraisemblable que le crédit de César contribus bien davantage à faire absoudre celui qui était ou allait devenir son beau-père.

Gabinius ue se vit pas ai près du danger, parce que la protection de Pompée le lui épargna?. Après qu'il ent été désigné consul. un jeune homme de la famille des Catons voalut l'accuser de brigue. Mais les prêteurs éludérent ses poursuites eu évitant de lui donner audience, et en le remet/aut toujours sous divers prêtextes. Ce Caton était un jeune téméraire, qui ne gardait nulle mesure, Outré de se voir ainsi joue, il monte à la tribune aux harangues, et se plaint amèrement de Pompée, le traitant de particulier qui faisait le dictateur \*. Il n'en fallut pas davantage pour soulever ceux qui l'écoutaient. Il pensa périr par leurs mains, et ce ne fut qu'avec bien de

1 Val. Max mt , 1.

la peine qu'il sauva sa vie eu s'enfuyant le plus vite possible. Cicéron a grande raison de dire que ce fait seul fait connaître qu'il n'y avait plus de république, et que tout était perdu

J'ai déià dit que Cicéron s'était retiré à la campagne vers le milieu du mois d'avril. Il y passa plusieurs semaines dans un grand loisir, mais avec beaucoup d'agitation d'esprit. Les affaires publiques, ses dangers personnels, l'occupaient saus cesse, et excitaient en lui des mouvements bien vifs de douleur et d'indignation. Ne pouvant remédier aux maux de l'état, il projeta de les peindre dans une histoire anecdote, où il donnait un libre cours à ses réflexions, et où personne n'était épargne . Il exécuta ce plan, et les années qui suivirent ne lui fournirent que trop de quoi l'enrichir. Il en parle encore la dernière année de sa vie, dans une lettre à Atticus, à qui seul il se proposait d'en permettre la lecture . On peut juger avec beaucoup de vraisemblance que cet ouvrage est le même que celui dans leguel il faisait l'exposition de ses conseils et de sa conduite, et dont Asconius Pédianus et Dion ont fait mention 3. Dion rapporte que Cicéron le tint secret pendant toute sa vie , et qu'il le donna cacheté à son fils, en lui défendant de le lire et de le publier avant sa mort. Nous ne l'avons point, et l'on ne neut assez regretter la perte d'un morceau d'histoire de si bonne main, et dont la matière était ai curieuse et si intéressante.

L'indignation de Cicéron contre la ligue triumvirale était extrême; mais les caresses de Pompée et la crainte du péril, l'empéchaient d'éclater. Il se réduisait donc de nécessité à des plaintes impuissantes , qu'il faisait à Atticus dans toutes ses lettres\*. Il lui répète sans cesse que tout est opprimé, et qu'il ne reste plus d'espérance de liberté, nonseulement pour les particuliers, mais même pour les magistrats. Il affecte de la joie de ce an'il est exclu de toute part au gouvernement, et il vent se consoler avec la philosophie. Il

<sup>1</sup> La justire se rendait dans la place publique, et les tribunsux étalent en plein air.

<sup>3</sup> Clc. ad Q. fr. 1, 2.

<sup>·</sup> Je lis , d'après Gruter , dans le texte de Cicéron , privatum dictatorem. Les éditions portent privatus : ce qui ne parali pas faire un sens convenable

<sup>1</sup> Cie. ad Att. 11. p. 6.

<sup>2</sup> Hold. 14, n. 17.

<sup>3</sup> Ascen in Tog. cand et Dio, Hb. 39

<sup>4</sup> Ge. ad Att. 11, n. 18.

n'eut pas été faché d'avoir que de ces ambassades libres, comme les appelaient les Romains, moyennant lesquelles il était permis à un sénaleur de s'absenter, et d'aller avec un titre d'honneur partout où il voulait. Il en aurait profité pour faire un voyage en Egypte et à Alexandrie. Mais il avait honte de rien devoir aux triumvirs, et de recevoir d'eux un bienfait qui eut donné lieu aux partisans de l'aristocratie, et nommément à Caton, de l'accuser d'inconstance et de légèreté. Et cependant tant il reste de faiblesse aux plus grands esprits! dans ce même temps, Métellus Céler étant mort, comme je viens de le dirc, et avant laissé une place d'augure vacante, Cicéron non-seulement la désira, mais il avoue à Atticua que c'est là lo seul endroit par où les triumvirs puissent le gagner 1. Il sentait combien cette facon de penser était peu digne de lui , il en rougissait : mais la vanité et l'ambition avaient tant de pouvoir sur son cœur, qu'il était prèt à sacrifier sa gloire au vain éclat de cette place. Rien de tout cela ne s'exécuta : il ne fut ni ambassadeur ni augure, et il revint à Rome touiours ami de Pompée, et toujours ennemi de l'oppression, dont Pompée était l'auteur,

Quand le l'appelle ami de Pompée, c'est sans vouloir exclure les sentiments de défiance, d'un peu de jalousie, et quelquefois de colère, que Cicéron éprouvait successivement à son égard. Mais tout cela s'alliait, je ne sais comment, avec un attachement sérieux, et même tendre. Je ne puis me résoudre à priver le lecteur du plaisir que i'al éprouvé en comparant différents endroits des lettres à Atticus, où Cicéron ouvre son cœur à un autre lui-même par rapport à Pompée. Ouelquefois il le rabaisse, et sa vanité est

flattée du tort que Pompée fait àsa propre gloire par la conduite tyrannique qu'il tient. « Je regarde, dit-il, tout ce qui se passe avec « des yeux indifférents. Je yous ayoue même « que le faible que j'ai pour les louanges et « pour la gloire 2 (car il convient à un galant

1 « Quo quidem uno ego ah istis eapi possum: Vide a levitatem meam. »

« homme de ne pas s'aveugler sur ses défauts) « trouve son avantage dans l'opprobre dont « se couvre Pompée. J'avais quelque légère « inquiétude que d'icl à millo ans ses ser-« vices envers la patrie ne fussent jugés plus « grands que les miens. Il fait tout ce qui « est nécessaire pour me délivrer de cette « crainte, »

Ailleura il le menace : et. doutant avec raison des assurances qui lui étaient données par Pompée, que Clodius n'entreprendrait rien contre lui : « Je voudrais pour beaucoup, « dit-il, quo les engagements pris à mon su-« jet ue fusseut pas observés 1. Alors notre « conquérant de Jérusalem<sup>9</sup>, qui a prêté son « ministère à Clodius pour le faire plébéien, « se ressentirait de l'ingratitude dont il paie « les éloges que je lul ai accordés dans mes « discours. Complex, dans ce cas, sur une « palinodle des mienx frappées, «

Après ces emportements de colère, Cicéron revient néanmoins aux sentiments d'une affection sincère et véritable. Vers le milieu du consulat de César, la ligue triumvirale était universellement détestée. Les grands et le peuple opprimés se vengeaient par des discours. La multitude accablait les triumvirs de aifflets, les honnêtes gens les déchiraient dans lenrs entretiens; le murmure était général dans toute l'Italie, Bibulus affichait des édits ou placards dans Rome, du style le plus mordant, contre César et contre Pompéc. Voici comment Cicéron s'expligne sur cette situation des choses : « Notre ami 3, qui n'est

« inr quadam delectatione. Solebat enim me pangere , « no Sampsicerami " menta in patriam ad sexecutos an-« nos majora viderentur quam unstra. Hác quidem curà

« certé jam vacuum est. » 1 a Si verò, que de me pacta sunt, ea non servantur, a in corio sum : ut sciat hic noster Hierosolymarlus tra-« ductor ad piebem , quam lonum mess pur issimis oraa lionibus gratiam reinferit; quarum ex-pecta divinam

e nadipodian, p 1 C'esi par dérision que Cicéron désigne ainsi Pompéc. Les Romains, et Cicéron en partieuller, avalent un extrême mépris pour les Juifs, leurs mœurs et leurs lois. s « Elle amieus nester, Insolons infamire, semper in « laude versatus, circumfloens glorià, deformatas cor-

\* C'est un dre nome que Cicéron denge à Pomper dans ses leures. Ce non est celai d'un pois tyrne vaince un Syrie par

<sup>2 «</sup> Quin etiam quod est sobinane în nobis, et non a agridoco (bellum est enim suo yltia nosse) affiei- Pompie

« point accoutumé à l'ignominie, qui s'est e toujours entendu combler de louanges, qui « est tout environné et tout rayonnant de « gloire, avjourd'hui découragé, et portant « méme dans son extérieur les marques de « sou abattement, ne sait plus quel parti « prendre. Aller en avant , c'est se jeter daus « le précipice: reculer, c'est inconstance, Il a « les bons pour ennemis, et il n'est pas même « aime des mechants. Voyez quelle est ma fai-« blesse ; je n'ai pu retenir mes larmes lors-« que je l'ai vu haranguer le peuple, le 27 e juillet, et faire son apologie contre les pla-« cards de Bibulus. Lui, qui autrefois parais-« sait avec splendeur dans la tribune aux « harangues, simé du peuple jusqu'à l'adora-« tiou, applaudi de tous, qu'il me paraissait « bas et petit dans le moment dont je parle! « Combien faisait il pitié et aux autres et à « lui-méme! O spectacle qui ne peut réjouir « que le seul Crassus ! Pour moi, j'en suis e percé de douleur; et de même qu'Apelle et « Protogène, s'ils voyaient les chefs-d'œuvre « de leur piuceau couverts de boue, seraient,

« pore, fractus auimo, quò se conferat nescit. Progres-« sum præcipitem, reditum inconstantem videl : bonos « inimicos babet, improbos ipsos non amicos. Ac vide « mollitiem snimi : non tenni lacrymas quum ilium ante a octavnm kal. sestiles vidi do edictis Bibuil concionan-« tem. Qui anteà soliins esset jactare se magnificentis-« simé illo iu loco , summo cum amore populi , cunciis « faventibus, ut ille turn bumilis , ni demissus erat! ut « Ipse etiam sibl, non ils solum qui aderant , displicea bat! O spectaculum nni Crasso jucundum !..... Ul « Apelles si Venerem , ant si Protogenes Jalysum illum a suum como oblisum videres, magnam, eredo, secipea ret dolorem ; sic ego bunc omnibus a me pictum et « politum artis coloribus, subité deformatum pou sine « magno dolore vidi. Quanquam nemo putabal , propier « clodianum negotinm , me illi amicum esse debere ; tae men tantus full amor, nt eshauriri nullà possel Injurià. « Itaque srchilochia ju illum edicta Bibnii ponulo ita « sunt jncunda, ut eum locum nbl proponuntur, præ « multiindine corum qui legnut, transire nequeant; « ipsi ita acerba, ut tabescet dolore; mibi mehercule moe lesta, quod el eum quem semper dilexi nimia excru-« clant , et timeo , tam vebemens vir, tamque acer in « ferro, et tam inspetus contumelia, ne omni animi im-« petu dolori el Iracundiæ parcal.» t Ciegron suppose, avec assez de vraisemblanco, quo

Tokeron suppose, avec asser de vraisemblance, que Crassus, à qui la gloire de Pompée avait toujours fail ombrage, resentait une joie maligne de le voir se déshonorer et se couvrir de houle. « je pense, bien affligés, aussi je n'ai pu voir, « sans une douleur amère, déshonoré tout « d'un coup et avili celui que j'avais pris plat-« sir à peindre en beau de toutes les couleurs a de l'éloquence. Personne ne pensait qu'ae près la part qu'il a prise dans l'affaire de « Clodius, je dusse encore être son ami: « mais ma tendresse pour lui est si vive, qu'il « u'y a point d'offense de sa part qui puisse « me l'arracher, Les édits de Bibulus, qui a sout de vrais libelles diffamatoires, font « tant de plaisir au peuple, qu'il n'y a pas a moyen de passer à l'endroit où ils sont afa fichés, taut est grande la multitude de ceux « qui s'y arrêtent pour les lire! Pompée en « est au désespoir et sèche de douleur ; et « moi j'en suis mortifié, tant parce qu'ils af-« fligent trop violemment celui que j'ai tou-« jours aimé, que parce que j'appréhende « qu'un homme si haut , nourri des sou eu-« fance dans les armes, et si peu accoutumé « aux affronts, ne se livre de toute la vivacité « de son âme au ressentimeut et à la ven-

« geance, » On sera peut-être étonné de ce que f'ai dit. d'après Cicerou, des sifflets prodigués à César et à Pompée. La liberté, ou , si l'on veut, la licence, fut portée encore plus loin dans la représentation d'une tragédie 1, où un acteur prononça, avec une allusion visible à Pompée, un vers dont le sens était : C'est pour notre malheur que vous étes devenu grand 2. Le peuple sentit l'application, y applaudit, et fit répéter le même vers par le comédien plus de cent fois. Le même jeu se renouvela dans plusieurs endroits de la pièce, qui semblaient véritablement étre faits exprès pour Pompée; tel est celui-ci : Il viendra un temps où vous regretterez amèrement cette vertu qui a fait iusqu'ici votre gloire, et que vous abandonnez maintenant 3. Cesar ne fut pas plus épargne; et, au contraire, le jeune Curion, qui se montrait ennemi déclaré de la ligue triumvirale, recevait partout des applaudissements.

irale, recevait partout des applaudissements. Ce déchaluement universel, qui n'opérait

<sup>1</sup> Cic. ad Ali, u. 19.
2 « Nostrá miserià lu es magnus. »
5 « Eamdem virtulem litam , seniet tempus, mum

s e Eamdem virtutem litam , venlet tempus, quum e staviter seenes, p

aucun changement dans l'état des choses, fait faire de tristes réflexions à Cicéron, « C'est « un sujet ', non d'espérance, mais de doue leur, dit-il à Atticus, de voir que les langues « de nos citoyens sont en liberté, et leurs « bras dans les chaînes. » Et dans une autre lettre il répète les mêmes plaintes avec plus d'étendue. « La république , dit il , périt par a un genre de maladie \* qui est sans exem-« ple. Le gouvernement présent attire l'im-« probation, les plaintes, les murmures de a tout le monde. Il n'y a sur ce point au-« cune variété, on en parle tout haut, on en « gémit ouvertement, et cependant personne « n'apporte ancun remède aux maux qui nous a pressent. Il est vrai que la résistance attire-« rait vraisemblablement un carnage général; « mais aussi je ne vois pas à quoi se termi-« pera la facilité que nous avons de céder, « sinon à la perte de toutes choses. »

salta a a percue contest conces. but—même que ce dernier parti 3. Il resono, so but—même que ce dernier parti 3. Il resono, so ladament su soin des affaires publiques, n'assista plus à soune deliberation, et se livra tout entier à la pialdoirie, Cette ressource lui était fort utile. Per celle il rasimiati sou crédit, il se procurait une certaine splendeur, il entretenait ou ré-handfait le zide de ses anis, et se préparait sinsi à souteair les assunts de Codius. Mais il lui surrivit une untre faire, dans laquelle il fut tope de César, de la procurait de l'annue de Bonne noire intrigue de César, qui tourna à la bonte de son auteur, et à la perte du misérable qui lui servait d'instrument !

Le jeune Curion', comme je l'ai dit, s'était rendu odieux à ¿César eu déclamant contre le triumvirat. César résolut de le jeter dans l'embarras, lui et plusieurs autres, en suscitant

contre eux une accusation grave, et capable de faire grand bruit. Il se servit pour cela de ce Vettius qui autrefois l'avait dénoncé Inimême comme complice de Catilina, Vettius s'insinua dans l'amitié du leune Curion : et . lorsqu'il eut gagné sa confiance, il lui fit ouverture du dessein qu'il disait avoir de se jeter sur Pompée avec ses esclaves, et de le tuer. Il avait espéré que Curion saisirait cette idée. ou du moins lui garderait le secret : moveunant quoi son plan était de venir dans la place avec un poignard, et d'y mener aussi ses esclaves bien armés; de se faire prendre en cet état, et ensuite d'accuser Carion, L'horreur que fit à ce jeune homme le dessein d'assassiner Pompée troubla les arrangements de Vettius, Curion avertit son père du discours qui lui avait été tenn : le père en donna avis à Pompée, qui porta la chose devant le sénat.

Vettius est mandé : et d'abord il nie qu'il ait eu aucnne relation avec Curion, Puis, se voyant pressé, il demande assurance de la vie : après quoi il dépose qu'une troupe de jeunes gens dont Curion était le chef, et parmi lesquels il nommait Paul Emile, Brutus et quelques autres, avaient formé le projet de tuer Pompée. Il ne se montrait pas maladroit en mettant de la partie Brutus, qui regardait Pompée comme le meurtrier de sou père, et qui, par cette raison, ne voulut avoir pendant très-longtemps aucun commerce avec lui-Mais il échoua vis-à-vis de Bibulus, de la part duquel il prétendit avoir recu un poignard. Cela parut ridicule avec raison : comme si Vettius n'eût pas pu trouver un poignard à moins que le consul ne s'en mélât ; et , ce qui confondait ici totalement l'imposteur, c'est que le 18 mai Bibulns avait fait avertir Pompée de se tenir en garde contre les embûches qu'on pourrait tendre à sa vie, et Pompée l'en avait remercié. Pour ce qui regarde Paul Emile, il était questeur en Macédoine dans le temps où Vettius le chargeait d'avoir comploté de tuer Pompée. Ainsi le sénat reconnut aisément que tout cela n'était qu'une fourbe grossière. Il fut dit que Vettius serait mis en prison comme coupable de port d'armes suivant son propre aven : et l'on ajouta au décret que, si quelqu'un le tirait

<sup>\* «</sup> His ex rebus non spea, sed dulor esi major, quum vi-« deas civitatis voluntatem solutam, virtulem alligatam. »

<sup>«</sup> deas civitatis voluntatem solutam, ritratem alligatam. »
» Nunce quidem nova quodam mecho civitas moritor, ni quam connes e que suni acis improbeni, querantur, doloni, varietasque in re ouls al 11. apericque
l'oquatolur, et jam claré genuat, tamen melicus nulla
« afferatur. Neque enha resisti sine internecione posse
a rabitranur; ne videma qui finis cedendi, pratier

<sup>«</sup> exitium, futurus sil. » s N. 93, 93.

<sup>4</sup> Cic. ad Att. 11, n. 21, et in Vatin. n. 23-26.

de prison, le sénat regarderait cette entreprise comme un attentat contre la république.

C'était sans doute contre César que le sénat prenait cette précaution. Mais ce consul comptait pour si peu de chose l'autorité du sénat. que, dès le lendemain, il produisit Vettius sur la tribune aux harangues, et placa ainsi ce scélerat avéré en un lieu d'où il avait exclu, dans sa préture. O. Catolus, le premier citoven de Rome, et dont il ne permettait pas actuellement à son collègue d'approcher. Lei la scène changea, et Vettius ne nomma plus les mêmes auteurs. Ii ne fit aucune mention de Brutus : ce qui montrait évidemment qu'on Ini avait dicté pendant la nuit ce qu'il devait dire et ce qu'il devait taire; et anc Servilie, mère de Brutus, dont les liaisons avec César étaient anciennes et trop connues, avait obtenu que son fils fût tiré d'affaire. Vettius en nomma d'autres, sur qui il n'avait pas jeté le moindre soupcon dans le sénat, Lucullus, L. Domitius, qui était l'un des plus ardents ennemis de César. Il ne nomma point Cicéron; mais il dit qu'un cousniaire éloquent, voisin du consul, lui avait dit que l'on avait besoin d'un nouveau Servilius Ahala ', on d'un nouveau Brntus. Ce n'est pas tont encore : lorsque l'assemblée était déià congédiée, Vatinins, tribun du peuple, digne ministre des injustices de Cesar, rappela Vettius, lui demanda s'il n'avait oublié aucun des complices; et ¡Vettius nomma Pison, gendre de Cicéron, et ce M. Latérensis dont i'ai parlé an sujet du serment auquel César soumit les candidats.

Ce n'ésient point là des acts juridiques, Valinius enterpti de mettre l'affaire en régle, en proposait au peuple d'ordonner qu'il fait informe contre ceur qui svaient été dénoncés par Vettins; que le même Vettins fait affaits accordal des récompenses, que le triban accordal des récompenses, que le triban mercanier portait for lois. Jais l'imposture étail trop and concertée pour pouvoir soutains de grand pour d'un examen pláciaire. Cesar appeténants un examen pláciaire. Cesar appeténants un examen pláciaire. Cesar appeténants un examen pláciaire d'une calonment de sui examen placiaire d'une calonper si lassentes. Un mais Vettins fut trouve Cicéron a'ssil pas crain beaucoup l'accusition deut à étair ne meacé : mais la noirceur de cette intrigne l'affligea amèrement. « Je suis cumpé de la vie 2, dissil-il à Atticas, en la voyant si rempié de misères, » Rien au monde n'est plus matheureux que moi, ni rien de plus hencreux que Catulus, » qui a pu vivre avec dignité et monfr avant que d'être témon de tant de maux. »

Un orage plus violent se préparait contre lui. Clodius était désigné tribun du peuple, ct dressait ses batteries pour satisfaire enfiu sa vengeance sur celui qui, par trop de sincérité, l'avait mis en danger de périr. Cicérou prévoyait depnis longtemps cet orage, et il lui eut été facile de le conjurer s'il eut vouiu se livrer anx volontés des puissants. César et Pompée avaient fait de grandes avances vers lui, et s'étaient efforcés par tontes sortes de voies de l'attacher à eux. Il ne put jamais s'y résoudre; et, ferme dans ses principes, tout ce qu'il crut qu'il lui fût permis de donner au soin de sa sûreté, ce fut de ne point provoquer la colère des triumvirs par une résistance onverte. Encore était-il aisé de reconnaître, à travers tous les ménagements dont il usait, qu'il improuvait leur conduite et la regardait comme une vraie tyrannie. Les trinmvirs, n'ayant pu le gagner par les caresses, avaient ensuite tenté de l'intimider en faisant passer Clodius à l'état de plébèien, Cicéron sentit le coup, et s'enveloppa encore davantage dans le sileuce sur les affaires publiques, dans la réserve, dans la précaution : mais il ne donna aucun signe d'approbation à des entreprises violentes qui tendaient manifestement à l'oppression de la liberté.

étranglé dans la prison. Ce fut le salaire dont César paya le service que ce scélérat loi avait rendu \*. Il voulut faire tomber sur d'autres le soupçon de cette mort \*, mais il ne trompa personne, et l'histoire le charge de ce meurtre horrible dans toutes ses circonstances.

Ahaia avail toé Sp. Mélius, qui aspirali à la tyrannie. Voyez el-dessus an de Rome Sté. Bratus, comme nut le monde sait, avail chassé les rois.

Suet. Ces. cap. 20.— Cic. in Vatin.
 Cicéron fait Vatinius auteur de ceite mort. Mais ce n'est qu'un ménagement politique pour César.

s e Prorsès vite Indet: lia suni omnia omnium mia seriarum pienisiema.... Nibli me infortua: ius; nibii « fortunatius esi Catulo, quum spiendore vite; ium « hoc tempore. » (Cac. ad Att. 11, n. 28.)

Il paraît que Pompée et César prireut alors : leur parti d'éloigner de Rome, à quelque prix que ce put être, un homme qui leur nuissit et qu'ils ne ponvaient réussir à gagner. Pompée, profondément dissimulé, continuait d'accabler Cicéron de caresses. Il l'assurait que Ciodius ne l'inquiéterait en rien ; et il se vantait d'avoir exigé sur ce point non-seulement la parole, mais le serment du tribun désigné. César agissait plus franchement. Il offrait à Ciceron, ou nne ambassade libre (j'ai expliqué plus haut ce que c'était chez les Romains), ou l'emploi de lieutenant général apprès de sa personne dans les Gaules. Tout cela mettait Cicéron dans une grande perplexité. Il craignait Clodius : il avait une extreme répugnance à quitter Rome. Les promesses de Pompée, qui flattait son inclination, le déterminèrent à prendre le parti de rester, comptant ou que Clodius ne l'attaquerait pas, ou qu'une protection plus puissante le soutiendrait. Atticus l'exhortait néanmoins à se défier de Pompée1, Cicéron s'obstina à le croire. « Il est trompé « par Clodius, lui répondit-il, mais il ne me « trompe pas ". Je puis bien me mettre en « garde contre la fraude; mais ne le pas & croire, c'est ce qui est plus fort que moi, » Devons-nons penser en effet que Pompée

le trompåt, et que, par des mensonges grossiers, il lui tendit un plège pour l'engager à demeurer dans la ville, et ainsi à se faire exiler? C'est ce qui a peine à entrer dans mon esprit. Pompée lní disait vrai, mais il ne lui disait pas tout. C'était de concert avec lui que Cesar faisait à Ciceron les offres dont j'ai parié; et les promesses de Pompée suppo-

saient de la part de Cicéron l'acceptation de l'une de ces offres. Si en cffet il eut recu un bienfait de leur main, il devenait dépendant d'eux ; et c'était tont ce qu'ils voulaient. Il me paraît étonnant que Cicéron, avec tout ce qu'il avait de lumières et de pénétration, n'ait pas découvert ce jeu de Pompée et de César, dont l'union étroite lui était si connue, et qu'il n'ait pas compris ce que sous-entendaient tous les disconrs obligeauts que Pompée lui tensit.

Il ne songea donc qu'à se fortifier en s'attachant de plus en plus tout ce qui restait de bons citoyens dans Rome. Il avait mérité leur affection dans son consulat: il s'était vu alors maltre des affaires par leur moven. Il crut avec ce même seconrs pouvoir an moins se défendre dans l'occasion présente; et il comptait teliement sur ses forces, qu'il répète plus d'une fois à Atticus, dans ses lettres, qu'il attend Clodius de pied ferme, et qu'il désire d'eu venir aux mains.

Le tribun denna tout d'abord à connaître l'esprit séditieux qui l'animait, en faisant à Bibulus le même affront que Métellus Népos avait fait à Ciceron au sortir du consulat. Clodius empêcha Bibulus de faire une harangue au peuple<sup>1</sup>, et il ne lui permit de parler que pour prêter le serment qui était d'usage. On ne pent pas douter que César ne fût en cela de concert avec le tribun ; et il couronna par ce dernier trait toutes les insultes qu'il avait faites à son collègue, César sortit ainsi de charge, ayant, suivant le mot de Cicéron, confirmé et solidement établi dans son consulat la tyrannie dont il avait formé le projet et jeté les fondements dès le temps de sou édilité 1.

e possum.

<sup>1</sup> Cic. ad Att. 11, 19 et 20.

<sup>3 «</sup> Non me ille fallit, sed ipse fallitur ..... Alterum

<sup>«</sup> facio, ut caveam; alterum, ut non credam, facere non

a Casarem in consulata confirmiese regnum, de quo mdilis cogithrat. s (Sunr. Cas. cap. 9. )

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## LIVRE XXXIX.

Exil et rétablissement de Cicéron. L'île de Chypre réduite en province romaine. Quelques autres faits moins importants. Ans de Rome 694 et 695

C. 1 ... DÉPART DE MÉMOIRES SUR LE DÉTAIL DES INTRI-GUDS SECRÈTES QUI OPÉREDENT L'EXIL DE CICÉRON. CLODIUS SOUTENE PAR LDS DRUX CONSULS. LRUR CA-MACTERS. LOS TRIUMVIRS PAVORISENT CLODIES. CLO-DIUR. POUR SE PRÉPARER LES VOIES A ATTAOURE CICÉ-BON, PROPOSE DIFFÉRENTES LOIS : POUR LA DISTRIBU-TRON GRATUITE OF BLE : POUR LE RÉTABLISSEMENT DESCONPEÉRIES D'ARTISANS; POUR LA DIMINUTION OF LA PERSANCE DES CENSEURS; POUR L'AROLITION DES LOIS ÆLIA ET FUSIA. CICÉRON, TROMPÉ PAR CLO-DIES, LAISSE PASSOR TRANQUILLEMENT TOUTES CES LOIS CLODEDS PROPOSE UND LOI OUI CONDAINE A L'EXIL QUICONQUE AUEA FAIT MOURIR UN CITOTEN SANS PORME DE PROCES. CICÉRON PREND LE ORUIL. RÉPLEXION SUR CETTE DÉMARCHE. TOUS LES ORDRES DE L'ÉTAT S'INTÉROSSENT POUR CICÉRON. LOS PRO-POSÉE PAR CLODIUS POUR ASSIGNDE DES COUVERNE-MENTS AUX CONSULS. LE SÉNAT, PAR DÉLISÉRATION PUBLIQUE, PREND LE DEUIL AVEC CICÉDON, CLODIUS ARME TOUTH LA CANAILLE DE ROME. EMPORTE-MONT OR GABINIES. ORDONNANCE DES CONSCIA OCI ENJOINT ACX SÉNATDURS DE QUITTER LE DOUIL. PI-BON DÉCLARE NETTEMENT A CICÉRON QU'IL NE PRÉ-TEND POINT LD DÉFENDRE. POMPÉD L'ARANDONNE. ASSEMBLÉD DE PREPER OU LES CONSULS RT CÉSAR S'EXPLIQUENT D'UNE PACON DÉSAVANTAGEUSE POUR LA CAUSE DE CICÉRON. DOUBLE DANGER DE CICÉRON DE LA PART DE CLODIUS ET DE LA PART DOS CONSULS ET DE CÉSAR. HORTENSIUS DT CATON CONSEILLENT A CICKBON DE SE RETIRDE. IL SORT DE ROME. SONGE ne Cicébox. Los pobyép contad Cicébox nomé-MENT. OBSERVATIONS SUE COTTE LOS. ELLE PASSE; BY MY MEME TEMPS CELLS QUI REGARDAIT LES DÉ- PARTEMONTS DES CONSCLS. BIENS DO CICÉRON VEN-DUS ; SES MAISONS PILLERS PAR LES CONSUES. CLO-DIUSS'EMPARE DU TORRAIN DE LA MAISON DE CICÉ-BON, DT EN CONSACED THE PARTIE A LA DÉESSO DO LA LIBERTÉ. CICÉRON, REBUTÉ PAR LO PRÉTOUR DE SIGHER, PASSE EN GREGE, BY TIENT A DYBRACHIUM. PLANCIUS LUI DONNE UN ASILE A THESSALONIQUE. DOCLECE EXCESSIVE DE CICÉRON, SES PLAINTES CONTRE SES AMIS. JUSTIFICATION OF LINER CONDUCTE. APOLOGIE DE CICÉRON SUR L'ONCES DO SA DOPLINUR. BÉFLOXION DE PLUTABOUR SUR LA FAIRLESSE DE CI-CÉRON CATON DE CÉSAR PARTENT, L'UN POUR L'ILE DD CEYPRO, L'ACTED POUR LA GAULE. DROITS PRÉ-TENDUS PAR LES ROMAINS SUR L'ÉCTPTE ET SUR L'ILE DE CHYPEE CLODIUS OPPENSÉ PAR PTOLÉMÉE, ROI DE CHYPER. LOI DE CLODIUS POUR RÉDUIRE CETTE ILE EN PROVINCE ROMAINE. LE ROI OR CHYPRE N'A PAS LE COURAGE DU JETER SES TRÉSOUS DANS LA MED. IT SE VALT MOURIE PAR IN POISON, EXACTI-TERM EXCESSIVE OR CATON A RECURRER LES TRE-SORS DE CR. ROL. PRÉCAUTION QU'IL PREND POUR LE TRANSPORT. SES LIVRES DE COMPTE PERDUS. SON RETOUR A ROME, CHICANDS QUE LUI PAIT INUTILE-MENT CLODIUS. EDILITÉ DE SCAURUS. FASTE IN-CROYASLE DES JEUX QU'IL DONND AU PRUPLE. JEUX DONNÉS PAR CURION.

L. CALPURNIUS PISO 1. A. GABINIUS.

C'est sous le consulat de Pison et de Gabinius que Cicéron fut exilé. Si nous avions des lettres écrites par lui à Atticus dans les temps dont nous allons parler, comme nous en avons de ceux qui ont précédé immédiatement,

I Au. R. 695; av. J. C. 58,

nous serions pleinement informés de toutes les intrigues et de toutes les manœuvres que l'on fit jouer pour parvenir à le perdre. Mais Cicérou, des qu'il avait vu que le danger devenait sérieux, avait pressé Atticus de se rendre promptement auprès de lui, « Si vous « m'aimez1, lni disait-il, autant que vous « m'aimez certainement, donnez-m'en une « preuve en venant ici avec toute la diligence a possible. Si vous dormez, éveillez-vous; « si vous étes éveillé, mettez-vous en mar-« che; si vous êtes en marche, courez; si « vous courez, ce n'est pas assez encore . « volez. Vous ne sauriez croire eombien je « compte sur vos conseils, sur votre pru-« dence; et, ce qui est le capital, sur votre « amitié pour moi. » Atticus, en ami fidèle , ne manqua pas de se rendre à des exhortations si pressantes. Ainsi Cicéron n'eut plus licu de lui écrire, jusqu'à ce qu'il fut obligé lui-même de sortir de Rome; et pour les faits que nous avons à raconter, il ne nous aide guére que par ses harangues dans lesquelles il s'en faut bien qu'il parle à cœur ouvert . comme dans les lettres à un intime ami. Il ne laissera pas de nous être encore plus utile, et de nous fournir plus de lumières que les historiens grecs, qui n'entrent pas dans tout le détail qu'on souhaiterait, et sur l'exactitude desquels il n'est pas possible de prendre une entière confiance.

Clodius se trouvait dans la position la plus favorable puro opprient Ciciova. Il avait les deux consuls pour lui; et cette année démentait la remarque de Catulus, qui dissi que rarement la république varil un consul mèchant, mais que jamis, ai for ou excepte les chant, mais que jamis, ai for ou excepte les qu'elle en oùt deux méchants à la fois. Câtutur s'assurait Cière on par cette lossersation, en lul promettant toujours l'un des deux consuls a moisso pour défenseur.

i « Si me smas tantům quantům profecté amas; al « dormi», expergiucere ; si sias, ingredere; as ingrederis, « eore; si «urris, adrola. Crediblie moe ast quantům « ego in consillis el prudentiá tuh, quodque maximum « esi quantům in smore et fide posam.» (Circ. ad Att. II, n. 32.)

<sup>2</sup> Cie. post red in sen. — Be har, res. pro domo. — Pro—Sext. in Pis. et alibi. — Plut. in Cic. Dio. tib. 3

Il est vrai que, pour peu qu'un consul cût des sentiments dignes de sa place, il ne pouvait manquer de soutenir la cause de Cicéron, qui était celle de la puissance consulaire et du sénat ; car le prétexte que l'ou prenait pour l'attaquer était la mort de Lentulus et de ses complices. Or, Cicéron n'avait rieu fait contre ces scélérats que comme consul et en vertu d'un sénatus-consulte. Et tons les ordres de l'état, dans le danger de Cicéron, se déclarerent si hautement pour lui, que, s'ils avaient en un consul à leur tête, iamais Clodius n'aurait pu réussir dans son injuste et criminelle entreprise. Mais, quoique je ne prétende pas adopter en plein les invectives de Cicéron contre Pison et Gabinius, dans lesquelles on ne peut disconvenir que la passion ne l'ait emporté trop loin , les faits parlent; et il est constant que rarement avait-on vu dans la suprême magistrature de Rome un couple aussi malfaisant et aussi vendu à l'iniquité.

Gabinius, ancien ami de Catilina, était debauché de profession; l'un de ces hommes qui ont perdu toute pudeur, et qui font trophée du vice; vil flatteur de Pompée, au crédit énorme disquel il devait uniquement son étévation.

Pison portait un nom qui semblait cousacré à la vertu, et il en affectait les dehors : un air sévère, des manières sérieuses et tristes, qui annonçaient presque l'austérité, un grand éloignement du luxe, et un goût de simplicité dans ses équipages, dans son habillement, et sur toute sa personne. Par là il avait imposè non-seulement au public, mais à Cicéron luimême, qui avait d'autaut plus aisément espéré trouver en lui de l'appui, que son gendre était de la même famille et portait le même nem que ce consul. Mais Pison n'était rien moins que ce qu'il voulait parattre. C'était un vrai épicurieu, non-seulement pour la spéculation, mais pour la pratique. Cicéron lui reproche des mœurs tout à fait corrompues. Ce n'est pas là-dessus que i'Insiste. Ce que j'observe principalement, c'est que Pison louait et suivait ces maximes épicuriennes qu' vont à la destruction de toute société : que le sage ne pense qu'à soi, et rapporte tout à son utilité : qu'un homme seusé ne doit point se fatiguer du soin et de l'embarras des affaires publiques : que'rien n'est plus excellent qu'une vie oisive et toute remplie par les plaisirs : et qu'au contraire il y a de la folie et une sorte de fanatisme à penser que l'on doive respecter les lois de l'honnenr, procurer le bien public, consulter dans la conduite de la vie son devoir, et non sou intérêt, enfin s'exposer aux dangers, aux blessures, à la mort même, pour la patrie. Pison, gâté par ces principes si pernicienx, surtout dans un souverain magistrat, et Gabinius, conduit au même but par inatinct et par la seule corruption de son cœur, se concertèrent aisément avec Clodius; et, moyenuant de bous gouvernements de provinces qui leur furent promis par ce tribun, ils se montréreut tous deux prêts à seconder ses fureurs.

Le triumvirat acheva de rendre l'entreprise de Clodins infaillible, sinou en agissant avec lui, du moins en lui tenant lieu de corps de réserve. Crassus avait toujours hai Cicéron, qui lui rendait bieu le change. César était piqué de son obstination à refuser toutes ses offres; et surtout comme il ne doutait point que les défenseurs de l'aristocratie, au premier rayon de liberté, ne fissent les derniers efforts pour renverser tout l'ouvrage de son consulat, il voulait leur ôter les deux hommes qui pouvaient être regardés comme les colonnes de ce parti, Cicéron et Caton. C'est pour cela que Clodius donna à Catou, comme je le diral dans la suite, un emploi qui l'obligeait de sortir de l'Italie. Pour ce qui est de Cicéron. César était disposé à le sauver, s'il eût pu se résoudre à quitter Rome : sur son refus, il le livra à la vengeance de Clodius. Et il avait cette opération tellement à cœur, qu'étant sorti de la ville avec la qualité de proconsul, et n'avant plus la liberté de rentrer, il se tenait dans les faubourgs, faisant la guerre à l'œil, et ayant ses troupes toutes prêtes, en cas qu'il en cût été besoin. Pompée ue nouvait point se séparer de Crassus et de César. Il garda néanmoins un peu plus de mesures; mais, s'il ne contribua pas positivement à opprimer Cicérou, au moins est-il certaiu qu'il l'abaudonna.

Maigré tant de forces réunies, la cause de Cicéron était si belle, et les gens de bien

rangés autour de îni, le sénat et l'ordre des chevaliers, également zélés pour sa éfense, la lormaient un si puissant parti, que son ennemi crat avoir besoin de prendre de grandes précau lions avant que de l'attaquer '. Dès le trissième jour de janvier, L'Odiu commença à d'ressor ses batteries, et à proposer differentour de l'acceptant de l'acce

L'une de ces lois regardait la distribution de bié qui se lisait aux cilopsas, à trés-vil prix. C. Gracchus, anteur de cette largesse, avait voulu que le hié foi vendu à uu demi-as et un tiers d'as, c'est-à-dire environ uis demiers de notre monnaie, le boisseau. Lu même aux plus pauvres. La loi de Clodius en même aux plus pauvres. La loi de Clodius en d'aranchissait les citoyers, et ordonnait que la distribution de ble fût parement gratuire. Crétait un objet considérable pour la république, s'il est vrai, comme te dit Créton, que respective de la considérable pour le république.

Une seconde loi rétablissait ou instituait des espèces de confrérics d'artisans. L'usage en était ancien dans Rome 3, puisqu'il en est fait mention dans les lois des Douze-Tables, et que nous en trouvous une de marchands établie peu d'années après l'expulsion des Tarquius; et même l'institution en remontait jusqu'au règne de Numa. Néanmoins ces confreries composées de petites gens, qui s'assemblaient, qui célébraient des fêtes, qui donnaient des jeux , parurent dans la suite au sénat dangereuses pour la tranquillité publique : et, après avoir subsisté plusieurs siècles. depuis neuf ans elles avaient été toutes supprimées. Clodius ne se contenta pas de reuouveler les anciennes; il en créa de nouvelles, qu'il forma de la plus vile canaille. C'étaient des troupes toujours prêtes à ses ordres, et capables d'exécuter sous lui les plus grandes violences

Cic. ia Pis. n. 9, et ibid .- Ascon

Cic. pro Sext. n. 55.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 2, cap. 27.

Sa troisième loi énervait et détruisait presque l'autorité de la censure, et devenait par là extrêmement agréable à su très-grand nombre de citoyens, et spécialement de sénateurs, dont la conduite déréglée les mettait dans le cas de craindre une magistrature sévère, qui les menacait de les réduire aux règles du devoir, ou de les flétrir, s'ils y manquaient. Clodius les délivrait do cette crainte en ordonnant que les censeurs ne pussent ni dégrader un sénateur, ni noter aucun citoyen qui n'eût été préalablement accusé dans les formes devant eux : au lieu qu'auparavant les censeurs, quand ils étaient d'accord, flétrissaient d'office ceux dont les mœurs leur paraissaient répréhensibles, sans avoir besoin d'être provoques par le ministère d'un accusaleur.

Par ces lois, Clodlus se faisait des amis et des partisans : mais il savait que parmi ses collègues, et dans le collège des préteurs, il y avait des hommes qu'il ne pouvait pas espérer de gagner; il craignait de leur part divers obstacles, et notamment celui qui se tirait des auspices. On sait quelle était la superstition des Romains par rapport aux présages, et surtout par rapport aux signes qu'ils croyaient leur venir du ciel : c'était là un des plus puissants ressorts de la politique des sénateurs pour empêcher les entreprises séditieuses de ceux qui cherchaient à flatter le peuple. Aussi les lois Ælia et Fusia, qui déclaraient nul de plein droit tout ce qui se ferait au mépris des auspices, sont appelées, en mille eudroits de Cicéron, les remparts les plus fermes de la paix et de la tranquillité de l'état. Un magistrat qui s'était mis à consulter les auspices , s'il le faisait signifier à son collègue, ou à un tribun qui envoyait le peuple aux suffrages, arrêtait tout dans le moment : et il u'était plus permis de passer outre de tout le reste du jour. Bibulus avait souvent employé cette voie à l'égard de César, qui , agissaut de hauteur, meprisa les significations de son collègue, et poussa jusqu'au bout ses entreprises. Clodius voulut une bonne fois se débarrasser de cette inquiétude, eu faisant statuer par le peuple qu'il ue fût permis à aucun magistrat de consulter les auspices pendant que les tribus seraient occupées à déli-

bérer. Cette même loi de Clodius abolissait usus la distinction des jours dans lesquels les assemblées du peuple pouvaient ou ne pou-vaient pas se unitri distinction menagée de toute antiquité pour mettre un freinh la licence populaire. Clodius ordonnait au contraire que tous les jours marqués dans le calendrier comme jours d'audience du préfeur fassent également libres pour proposer des lois et nour en délibren libres pour proposer des lois et nour en délibres.

Il ne fallait pas avoir toute la pénétration d'esprit qu'avait Ciceron pour comprendre que ces lois étaient des machines dirigées contre lui, et qui préparaient les voies aux assauts qu'on se proposait de lui livrer : aussi prit-il d'abord le parti d'agir avec vigueur pour empêcher qu'elles ne passassent, La plupart des tribuns étaient bien intentionnés pour lui; mais surtout L. Mummius ' Quadratus, le plus fidèle et le plus courageux ami qu'ent Ciceron parmi les magistrats de cette année, résolut de s'opposer en forme aux lois de Clodius. Colui-ci eut recours à la ruse : il feignit de n'avoir aucun mauvais dessein contre Cicéron. Il changea de langage à son égard : plus de menaces , plus d'invectives : il rejetuit sur Térentia la cause de leur lnimitié : enfin il promit solennellement de ne rien entreprendre contre Cicéron, s'il ne mettait point d'obstacle à ses lois. Je ne puis concevoir ni expliquer la facilité avec laquelle Cicéron, et surtout Atticus, donnérent dans un piège si grossier. Le fait est que Ciceron, de l'avis de son ami, consentit à demeurer tranquille : Mummius ue fit point d'opposition, et les lois passèrent.

Äfors Cloilius leva le masque, et proposa une nouvelle loi qui prononçali la peine d'eall contre quicouque ferait ou surait fait mourir un citoyen sans forme de procès; et, afin que cette loi eprouvat moins de difficultés, il y joignit, ou peut-etre avait-il fait précèder une défense aux tribuns d'user contre elle de leur droit d'opposition. Cette restriction apposée au droit des tribus us 'était pas sans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les meilleures éditions de Cicéron varient surjie nom de ce tribun. Je le trouve appelé tambi Mumméus , tan-101 Ninnéus, Entre les deux noms j'ai choisi le plus cornu.

exemple; et C. Gracchus s'en était servi dans un cas favorable au séuat, en déférant à cette compagnie la décision souveraine des départements des consuls, sans qu'il fût permis aux tribuns d'y mettre obstacle.

Cicérou n'était point nommé dans la loi de Clodius : cependant, des qu'elle fut proposée, il prit le deuil , et commenca à supplier le peuple de la même façon que s'il eût été accusé nommément 1. Il se reprocha dans la suite cette démarche comme une faute, et prétendit qu'il aurait dû ou compter pour rien cette loi , ou même la louer. J'avoue que l'ai peine à comprendre comment il aurait pu louer une loi qui était le fondement de l'affaire criminelle qu'on voulait lui susciter, à moins qu'il ne soutint qu'un citoyen condamné à mort par le sénat, pour cause de conspiration coutre la république, était jugé dans les formes ; ce qui pourtant était contraire an droit commun : car le penple seul , assemblé ea comices par centuries, pouvait juger un citoven accusé du crime de haute trahison.

Don présente la chose sous une saure face, et, supposant, comme il est visi, que la mort de Lentulus étais suffissement indiquée par les termes de la loi, il observe que cette loi stapania le sénat en corps, qui , à l'occasion de la conjuration de Catilina, avaid donné sux consuls un poavoir illimité, et qui avait rende le dècret en rette duquel Extulus et ses conplices furent étrangées dans la prison. Seén avaisse normelle cau détail les que de servise avaisse normelle cau détails que du servi-

actuage preprietece; qui ent utabascu siestat. Danis le vris, but céd in en parati pas toncher no but. La réficion de Cétron est celli d'un parati participat de la companio de los necesitats, a la companio de los necesitats de se disconta l'application de la loi, cel réfroid la côde da ciséa la con egant. Mais cette companio en porte de la companio de la companio de los nos egant. Mais cette companio es para de la companio del companio de la companio del la

tenauce générale que César lui avait offerte. L'ayant refusée une fois, il lui était impossible d'éviter l'exil.

Cicéron eut d'ailleurs tout le secours et tout l'appui qu'il ponvait désirer. Lorsqu'il prit le deuil , presque tous les chevaliers le prirent avec lui ; et vingt mille jeunes gens , la fleur de la noblesse romaine, ayant à leur tête le fils de Crassus, accompagnaient partout Cicéron, sollicitant le peuple en sa faveur. Ce jeune Crassus avait beaucoup de mérite, et l'amour de la vertu ct des lettres lui avait inspiré un très-vif attachement pour Cicéron. Tous les différents ordres de la république. toutes les villes d'Italie, témoignérent leurs inquiétudes et leurs alarmes sur le danger d'un seul homme. Le sénat surtout s'intéressa vivement pour une cause qui était la sienne, et recourut aux consuls, les sollicitant et les sommant de prendre sur eux. comme ils v étaient obligés par le devoir de leur place, la défense de Cicéron,

Máis quelle espérance pouvait-on avoir que des consuls vendus au tribus no résolusent à agir contre lui? En même temps que Clodius anti proposé a loi pour perfac (fectora, il en avait proposé a loi pour perfac (fectora, il en avait proposé auto autre pour assigner aux consuls de grands et importants gouverna-consuls de grands et importants gouverna-bains celui de la Cillicia. Ainsi non-reulement complot était manifeste, mais encor le salaire que ces indignes magistrats se faisient payer pour l'inrer au tribun as victime.

Cependant Gabinius étant venu au sénat (car Pisou, en conséquence d'une indisposition vraie ou simulée, ne s'v trouva pas). toute la compagnie conjura avec larmes le consul présent de se charger d'une si belle cause, de mettre en délibération l'affaire de Cicéron, et de proposer, selon le vœu général de tous les sénateurs, que l'on prit le deuil avec Inl. Les chevaliers adressèrent aussi à Gabinius une députation tendant aux mêmes fins, à la tête de laquelle étaient deux illustres consulaires, Hortensius et Curion. Le consul rebuta avec dédain les prières de tant de grands personnages qui se jetajent à ses pieds. Alors le tribun Mummius, suivant le droit de sa charge, mit eu délibération ce que le consul avait refusé de proposer; et il fut

Cic. ad Att. III. 15.

rendu un déeret portant que tous les sénateurs prendraient le deuil comme dans une calamité publique.

Cicéron a bien raison de se faire honneur d'une telle délibération : « O jour, s'écrie-t-il, « funeste ' pour le sénat et pour tous les gens « de bien, funeste pour la république, mais « aussi glorieux pour moi dans toute la pos-« térité qu'il m'était douloureux dans le moa ment par les maux qu'il m'annonçait! Quel « est celui à qui jamais il soit arrivé rien de « si houorable? Tous les gens de bien, de « leur propre mouvement, tous les sénateurs, e par une délibération publique, prennent le a deuil en faveur d'un seul eitoyen; et cela « dans l'unique vue de témoigner leur dou-« leur, et non, suivant la coutume, pour ren-« dre leurs prières plus touchantes. Car, qui a ponyaient-ils prier, puisque tous étaient « dans les larmes, et que e'était une marque « suffisante pour être reconnu méchant ci-« toyen que de n'avoir pas pris le deuit? »

Ctodius entra en fureur en voyant les efforts que l'on faisait pour arracher de ses mains eelui qu'il voulait proscrire '. Il avait pris des auparavant la précaution de s'entourer de gens en armes. Il avait enrôle, sous prétexte de ces confréries qui venaient d'être renouvelées par sa loi, toute la canaille de Rome et la lie des esclaves. Déjà il avait fait nsage de cette eseorte digne de lui pour insulter Cicéron, pour le convrir de boue, et lui faire mille avanies, pendant que ce respectable suppliant parcourait la place et la ville, imploraut la protection des citoyens. It avait rempil d'armes et de gens armés le temple de Castor; et, en ayant oté les degrés, il en avait fait comme une eitadelle qui dominait sur la place, et qui le

remail maitre absoil de lout ce qui powaris ès passer. Alors donce, syant autour de lui une partie de ses troupes, et l'autre dans le temple qui hi servait de forteresse, il ciù a companitar devant le peuple les députés de fordre des chemistres qui avaitent été son mentre d'exposer leur raisons, il est livra sur outrages et sus coups de cevi à lansa les productions de l'autre de l'autre de tout de l'autre de l'autre de toutrages et la soups de cevi à lansa les productions de l'autre de l'autre de toutrages et l'autre de l'autre de toutrages et l'autre de l'autre de toutrages et l'autre de l'autre de toutrages de l'autre de l'autre de toutrages de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre

Gabinius ne garda plus de mesures. Il sortit tout troublé de l'assemblée du sénat dont je viens de parler; et, ayant convoqué celle du peuple ', il y parla comme n'eût osé faire, dit Cicéron, Catilina vainqueur, Il dit « qu'il « avait pitié de l'erreur de ceux qui crovaient « que le sénat fût encore quelque chose dans « la république; que, pour ce qui regardait a les chevaliers romains, il allait leur faire « porter la peine de l'appul qu'ils avaient e prêté à Cieéron dans son consulat; que le « temps était venu pour eeux qui avaient été « alors dans la erainte (il entendait les conju-« res), de se venger de leurs ennemis. » Ces discours sont assurément bien étranges dans la bouche d'un cousul, et prouvent que Gabinins ne cherchait pas même à déguiser ses desseins eriminets sous des couleurs favorables. Ses actions furent conformes à son langage; et sur-le-champ, par une entreprise inouie et sans exemple, il relegua à deux cents mitles de Rome un illustre chevalier romain nommé L. Lamia, qui s'était distingué par son zèle pour la eause de Cicéron.

Peu de temps après, on vit paraitre une ordonnance des consuls qui enjoignait aux ésanteurs de quitter le deuile et de reprendre l'habillement de leur état : ordonnance tyrannique?, qui, laissant subsister les causes de la douleur, en interdissit les marques, et qui

<sup>•</sup> O dem tilem, jeditere, feastfern setable bestiges en umbas, rejebulder hentstem, milb sid demonstrem en ernettere grætte, at demonstrem terrettere en tilemente en ernettere grætte, and Quel entire geliguem protest en com memoria e samere illustrias, quian pre one efter et bosos omnes pristo consesser, et abererum session publice con-sió mutatos vestem? Que quefern tram mutatio om deprezables causas en their, sel fester, egen exim deprezables causas en their, sel fester, egen exim que estable en tilemente en transpersables, que en considera en transpersables, que en considera en que bos satis estel sind, seus inspections, qui mutatal en care de considera en considera e

<sup>1</sup> Pro Sext. n. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pro Milone, n. 37.

Post red. iu sen. u. 19. — Pro Sext. 28.

<sup>3 «</sup> Quis hoc fecit ulié in Scythiá tyranuls, ut eos quos « luctu afficerei lugere non sinerel 7 Mercorem reliuquis, « mæroris aufers insignia. Eripsi narrymas non conso-« lando, sed minundo. » (Cre. én Pis. n. 18)

arrêtait les pleurs par des meuaces, et non en présentant des motifs de consolation.

Pison faisait bien connaître par cette démarche qu'il était d'intelligence avec Gabinius. Il le déclara nettement à Ciceron vers ce même temps, dans une visite que celui-ci vint lui reudre accompagné de son gendre C. Pison '. « Gabinius, dit le consul à Cicéron, « est abimé : il ne neut se soutenir que par a un gouvernement de province; le sénat ne « le lui donnera pas, il l'attend du tribun. « Moi, i'ai de la déférence pour mon collè-

« gue, comme vous en avez eu pour le vôtre « dans votre consulat. N'espérez aucun appui « de la part des cousuls : chacun est ici pour

e 50i. » Restait Pompée, eu qui Cicéron avait tou-

iours eu beaucoup de confiance, et qui l'aurait réellement sauvé, s'il ent eu autant de bonne volonté que de pouvoir. Mais Clodius disait hautement, et répétait dans toutes ses harangues, que les trois plus puissants citoyens, César, Crassus et Pompée, étaient d'accord avec lui et résolus de le soutenir. Pompée se taisait ; et, par un silence si expressif dans de telles circonstances, il autorisait suffisamment les discours du tribun. Les ennemis de Cicéron, voulant même fournir un prétexte à Pompée de lui refuser son appui, imaginaient des embûches, des desseins d'attenter à sa vie; et ils chargeaient de ces soupçons un homme aussi éloigné par caractère d'un dessein si noir qu'incapable d'y penser dans un temps où ses propres dangers et ses craintes ne l'occupaient qué trop. Cependant Pompée, soit pent-être pour accréditer ces bruits, soit pour éviter les sollicitations. soit par honte, avait quitté Rome, et se tenait à la campagne dans une maison qu'il avait près d'Albe.

Cicéron ue put se résoudre à renoncer à l'espérance du secours de Pompée sans avoir fait les derniéres tentatives. Il lui envoya sou gendre; il alla lui-meme à Albe. Plutarque assure que Pompée, rougissant de voir celui qu'il ne rougissait pas de trahir, ne fut pas plus tôt averti que Cicerou entrait chez lui par une porte, qu'il se déroba secrètement par

l'autre : et cette couduite convieut assez au caractère que Salluste lui att. [bue 1, d'avoir cu plus de pudeur sur le front que dans les sentiments. Il est pourtant certain que Cicéron parvint à le voir, si ce n'est dans cette occasion précise, du moins dans quelque autre moment. Il se jeta même à ses pieds ; et Pompée eut la dureté de ne le point relever, et de lui dire qu'il ne pouvait rien faire coutre la volonté de César.

Quatre des premières têtes du sénat \*, L. Lentulus, actuellement préteur, Q. Fabius Sanga, et deux consulaires, L. Torquatus, et M. Lucullus , frère du vainqueur de Mithridate, voulurent faire encore un effort. Pompée, en traitant avec eux, s'enveloppa dans toute sa dissimulation, et se montra, suivant sa coutume, attentifà sauver les apparences, tandis qu'il comptait pour rien la réalité du devoir. Il les renvoya aux consuls en leur disant « que c'était, aux souverains e magistrats qu'il appartenait de se charger « de la cause de la république, et de propoe ser l'affaire au sénat : que, pour lui , il ne e voulait point, sans délibération publique, e combattre contre un tribun qui était armé; « que dès qu'il se verrait autorisé par un sé-

« natus-consulte , il preudrait les armes, » Cétait une collusion manifeste : car Pompée n'ignorait pas quels étaient les sentiments des consuls. Gabinius répondit aux quatre sénateurs d'une façon dure et désobligeante. Pison 3 prit un ton plus modéré, mais qui revenait au même dans le foud. Il dit « qu'il ne e se piquait pas d'autant de courage qu'en « avaient montré dans leur consulat Cicéron, e el Torquatus 4 qui lui parlait : qu'il n'était « point question de recourir aux armes , ni de

« combattre : que Cicéron pouvait sauver une « seconde fois la patrie en se retirant ; que, « s'il entreprenait de résister, le carnage une « fois commence, n'aurait plus de bornes : « qu'eu un mot, ni lui , ni César son gendre .

1 e Oris probi, animo inverecundo.» (SALLUSTE, op.

Suet, de Gramm, cap. 14. ) 2 Cic. ad Atl. x , 4. 5 In Pis. 77, 78.

4 Sons le consulat de Torquatus il y avait en une premièro conjuratiun de Cstitina, dont nous avons perid dans le temps.

<sup>1</sup> In Pis. n. 12. III. HIST. ROM.

a raient le tribun, »

Cette déclaration était nette et précise : mais elle se faisait dans le particulier. Bientôt et les eousuls et César eurent occasion de s'expliquer publiquement. Car Clodius, pour faire connaître eu même temps à ses amis et à ses adversaires combieu il était puissamment soutenu, indiqua une assemblée du peuple hors la ville, afin que César pût y assister, Là il produisit d'abord les consuls, qui improuvèrent l'un et l'autre le supplice de Lentulus, que Pison même osa taxer de cruauté. César, avec cet air de modération et de douceur qu'il garda toujours, sans s'écarter ueaumoins jamais de ses vues , dit « que l'on savait assez « ce qu'il avait pensé par rapport à Lentulus « et aux autres qui s'étaient trouvés envelop-« pés dans la même cause : que..s'il en ent « été cru, ou ne les aurait point mis à mort ; « que cependant il n'était point d'avis que a l'on fit aucune recherehe du passé, et qu'il « valait mieux eusevelir le tout dans l'oua bli. »

Cicéron n'avait plus alors que deux partis à prendre : e'était ou de se retirer, ou de combaitre. Ses forces ne laissaient pas d'être considérables. Tout ce qu'il y avait de plus vertueux dans la ville, tous les eltoyeus qui conservaient quelque attachement pour le bien public, pour les lois, pour la liberté, étaient prêts à prendre les armes eu sa faveur. Et il n'est pas douteux que, se voyant si bien appuyé, il se serait déterminé à une résistance eourageuse, s'il n'eût eu affaire qu'à cette canaille ramassée qui était aux ordres de Clodius, et qui n'était composée que de scélérats tirés des cachots, ou d'esclaves, ou de malbeureux débris des troupes de Catilina. Mais il savait qu'un premier combat, quand même ll y eût eu la supériorité, n'aurait pas été décisif. Clodius l'avait dit en pleine assemblée1: Il faut que Ciceron perisse une fois, ou qu'il soit deux fois vainqueur. Ce mot n'avait rien d'obscur, et annonçait fort clairement que, si le tribun était tué dans le combat, les cousuls, et César, dont les lé-

« ni Gabinius son collègue, n'abandonne- | gious n'étaient pas loin, vengeraient sa mort. Ce second danger, plus grand sans comparaison que le premier, et dont les suites pouvaient être funestes, non-seulement à Cicéron, mais à la république entière, mèritait une extrême attention.

> Les avis furent partagés entre les amis de Cicéron. M. Lucullus 1 voulait que l'on opposât la force, quel qu'en pôt être l'évènement, Hortensius, et Caton, qui n'était pas encore parti pour l'tle de Chypre, où Clodius l'envoyait, craignaient que cette querelle. ai une fois les épées y étaient tirées, ne devint une guerre civile. Ils représentaient à Cicéron que son éloignement ne pouvait pas être de longue durée; que bientôt Clodius, par ses fureurs, lasserait ses propres amis, et qu'alors toute la république, d'un vœu unanime, redemanderait son libérateur. Ce parti était le seul raisonnable, le seul généreux, à le bien prendre, et ce n'est pas sans raison que Ciceron s'est fait honneur d'avoir deux fois sauvé la patrie \*; la première fois avec un succès brillant et gloricux, et la seconde aux dépens des pins cruelles disgraces : heureux, s'il eut soutenu cette gloire par sa constance dans son exil, et si, au contraire, le peu de fermeté qu'il montre dans son infortune n'eût pas donné lieu de penser que la timidité avait eu part à la résolution qu'il prit de cèder à ses ennemis!

Il sortit done de Rome pendant la puit. aprés avoir porté au Capitole une Minerve qu'il paralt avoir jusque-là vénérée dans sa maison comme sa divinité tutélaire, et qu'il consacra dans ee temple auguste avec le titre de gardienne de la ville. Sa pensée était sans doute que la ville de Rome perdait sou gardien en le perdant , et qu'il était forcé , après avoir inutilement tenté toutes les ressources de la prudence humaine, à lui laisser les dieux

<sup>1</sup> Plutarque nomme Lucultus simplement sans préuom. Mais le grand Lucullus, qui muurut peu de temps après en démeuce, étail yraisemblablement des lors dans un état d'affaiblissement qui le rendait incapable d'affaires. C'est par cette raison que j'ai attribué ce que dit Plutarque à son frère M. Lucullus, qui s'était lutéressé en faveur de Cicérun auprès de Pumpée et des consuls. \* « Unus rempublicam bis servavi, semel giurià, ite-

a rûm arumalmed. » ( Cic. pro Sext. n. 49.

<sup>1</sup> Cie. pro Sext. n. 13.

eux-mêmes pour gardiens. 1. On était alors dans les premiers jours d'arvil; et il agang promptement les côtes de la Lucanie, se préparant à passer en Sicile, où il comptait trouver et de l'affection de la part des peuples, et ile la protection de la part du préteur C. Virgillus, homme doux, et qui, dans les temps précédeuts, avaitoujours montré de l'attachement au meiller partil.

Je ne sais si je devrals parler d'un souge qu'il eut dans cette fulte, étant encore peu éjoigne de Rome 4. Ce qui m'y détermine, c'est que le ingement qu'il en a porté luimême peut servir de règle à ceux qui seraient trop frappés du rapport qu'ont quelquefois nos songes avec des événements réels. Il s'lginait errer dans des lieux solitaires, lorsqu'il vit venir à lui Marius précedé de licteurs, dont les faisceaux étaient couronnés de branches de laurier. Il lui semblait que Marius lui demandait quelle était la cause de sa tristesse, et qu'ayant appris de lui qu'il vensit d'être chassé de sa patrie, il lui prit la main, l'exhorta à avoir bon courage, et le confia à son premier licteur, avec ordre de le conduire dans le temple qu'il avait fait bâtir et consacré à l'Honneur et à la Vertn, disant à Ciceron que de ce lieu partirait son salut. Ce songe fut vérifié par le retour de notre illustre fugitif. comme tout le monde sait; et afiu qu'il ne manquât rien à son entier et parfait accomplissement, ce fut dans le temple construit par Marius que fut rendu l'un des plus célébres sénatus-consultes dans l'affaire du rétablissement de Ciceron. Cette dernière circonstance fait tout le merveilleux du songe, comme il a eu soin de l'observer : car du reste il pensalt si sonvent à Marius, il comparait si volontiers sa fortune présente avec celle d'un si fameux compatriote, proscrit autrefois et exilé, puis revenu avec gloire en Italie, qu'il n'est pas étonnant que cesidées se réveillassent chez lui pendant le sommell. Que le sénat fût auteur de sou rétablissement , c'était encore une esperance qui lui rouleit sans cesse dans l'esprit. Quant à la conformité de l'événement avec le songe pour ce qui regarde le lieu du sénatus-

consulte. Cicérou l'altribue simplement au hesard. Mais comme c'était un usage tout commun que le séeat s'assemblat dans les différents temples de la ville, ne peut-on pas dire que Marius, présent à son esprit, devait renouveler la trace du temple qu'il avait bati;

plutôt que celle de tout autre? Dés que Clodius fut Instruit de la retraite de Cicéron, il le fit condamner nommément à l'exil par une loi qui fut proposée à peu prés en ces termes ; Youlez-rous, ordonnez-rous, Romains , que M. Tullius Ciceron , pour avoir fait mourir des eitovens romains sans aucune forme de procés, pour avoir porté sur les registres publics un faux sénatusconsulte, nit été privé de l'usage de l'eau et du feu1; qu'il soit défendu à toute personne de le recevoir et de lui donner asile jusqu'à la distance de eina cents milles de Rome . et que, s'il est trouvé dans cet espace, il soit permis de le tuer, lui et ceux qui l'auront recu chez eux ; qu'il soit en outre défendu à tout magistrat et à tout sénateur de proposer jamais ou de favoriser son rappel, de délibérer, de conclure, d'opiner en quelque façon que ce puisse être qui tende à cette fin ; en un mot, de prendre aucune part à aucun décret qui eut pour objet de lui permettre de revenir dans cette vitte? La même loi prononçait aussi une amende contre Cicéron, ou même la confiscation de ses biens.

Cette lol était dressée avec toute la méchanceté possible, comme on le voit, mais d'ailleurs avec beaucoup d'impéritie. L'expression même n'en était pas correcte. Elle voulait que Cicéron eut été privé, et non pas qu'on le privat, UT INTERDICTUM SIT, non UT INTERDICATUR, de i'usage de l'esu et du feu. C'était supposer un jugement précèdent ; et il n'y en avait eu aucun. Ce vice d'expression, qui est en soi peu de chose, marque néanmoins la témérité et l'inconsidération de Ciodius, qui n'avait pas même soin d'employer des greffiers ou secrétaires qui sussent le style des actes publics, Cicérou lui en fait un reproche. Tu défendais. lui dit-il , que l'on ne me recut ; et tu n'avaix pas ordonne que je sortisse,

Cic. ad Att. lib. 3.

<sup>\*</sup> Cic. de Divin. lib. 1, n. 59 et lib. 2, n. 140-143

<sup>\*</sup> Ct interdictum slt. »

\* Cic. pro Domo , n. \$7.

L'imputation d'avoir fabrique le senatusconsuite qui condamnait Lentulus et ses complices à la mort était si évidemment calomnieuse, et tellement insoutenable, que ce seul article suffisait pour donner moven de revenir avec avantage contre la loi qui le contenait. On devine aisément que l'intention de Clodius était de priver son ennemi de l'appui qu'il trouvait dans l'autorité du sénat, et de le faire regarder comme le seul autenr de la mort de plusieurs citoyens du premier rang. Mais la nassion l'aveuglait : car , en établissant sa loi sur un faux énoncé, il élevait un édifice ruineux, qui se détruisit par lui-même. « Si j'ai « inséré dans les registres publics un faux « sénatus-consulte, dit Cicéron, la loi a lieu « si cela n'est pas, elle est de toute nullité, « Or, par combien de décrets postérieurs le « sénat a-t-il reconnu et confirmé celui que « l'on vent faire passer pour mon ouvrage? »

Cette loi ne lassas pais d'être autorisée par les suffrages, le ne dria plas da peuple, mais d'une multitude de misérables qui étaient aux agges du tribun. Ciéron s'étant retrié, ses décienseurs n'avaient plus d'intéret qui les obligates de conduitre. La loi passe saus opposition; seulement elle lut réformée, je ne sais pas pourquoi, quant it à d'astance, qu'elle n'en pas pourquoi, qu'elle n'en pas pourquoi, qu'elle n'en pas pourquoi, qu'elle n'en pas pourque de l'en pas pourquoi de l'en pas l'en pas l'en pas pourquoi de l'en pas l

Les récompenses pour les consuls marchainet depa area se dissipacées de Chachainet de par avec les dispacées de Chachainet de par avec les dispacés de Chanati été proposée en même temps qu'on lai intenti cel fut reçue propier que no lai intenti cel fut reçue le même piour que celle qui le condamnit à l'estadibitus même y fut un changement à son avantage; ct au fieu de la Cilicie ii set il domerta les yeurs principe qu'un li ouverat un plus beau champ à la forture, ct, comme la Frinaginia, l'à la gloire.

Le désastre de Cicéron était assez complet pour satisfaire une haine ordinaire. Mais celle de Clodius était forcenée, et elle s'étendit jusque sur les maisous de ville et de campagne de celui qu'il venait de proscrire. Soit que les biens de Cicéron fussent confisqués, soit qu'il s'aggit d'up psiement d'une amende

dont ses biens devaient répondre, il est certain qu'ils furent mis à l'encan. Pas un honnéte homme ne se présenta pour en acheter aucune partie; il n'y cut que les créatures de Clodius qui voulurent profiter de cet indigne butin. Les consuls ne s'oublièrent pas non plus . Aussitôt après le départ de Cicéron, et avant que la dernière loi eut été portée contre lui. déià le feu était mis à sa maison de Rome : on la pillait en même temps, et les colonnes de marbre avec les autres ornements étaient transportées dans la maison de la belle-mère de Pison, qui était dans le voisinage. Gabinius prit pour lui la déponille de celle que Cicéron avait dans le territoire de Tuscule. Il la fit détruire, et, comme il en avait une dans le même canton, il s'empara non-seulement des meubles de celle de Cicéron et de tout ce qui est nécessaire pour le ménage de la campagne, mais il n'y eut par jusqu'aux arbres du parc qu'il ne fit déraciner pour les transplanter dans le sien.

Il était bien juste que Clodius recuillit anssi le fruit d'un crime dont il était le principal autenr. Le terrain de la maison de Rome de Cicéron fut l'objet qui piqua sa cupidité. Cette maison étaitgrande et spacieuse, et elle avait été batie cinquante ou soixaute aus apperavant, par le fameux tribun M. Drusus, à qui l'on a attribué la guerre sociale<sup>9</sup>. Elle était située dans le quartier du mont Palatin, donnant sur la place, et voisine de celle de Clodius. Ce tribun résolut donc de s'agrandir en ajoutant à sa maison l'emplacement de celle de son ennemi, Mais, pour contenter en même temps sa vengeance, voici ce qu'imagina sa rage ingénieuse. La maison de Cicéron tonchait d'nn côté à un portique qui avait été autrefois la maison de M. Fulvius, tué avec C. Gracchus, Cette maison ayant été rasée comme celle d'un canemi public, Catulus, vainqueur des Cimbres, y avait construit le portique dont je parle, pour être un monument de sa victoire. Clodius, se réservant les neul dixièmes du terrain de Cicéron, en joignit une portion à la colonnade de Catulus, afin de confondre la cause de Ciceron avec celle de Fulvius par la société

<sup>1</sup> Cic. pro Domo. <sup>2</sup> Vell. 11 , 14. d'une même peine. Ce n'est pas tout encore : pour empécher que jamais, s'il était possible, le propriétaire ne pût reuter dans son bien, (Ionascra ce portique par une dédiace solemelle, dans laquelle le ponitié Pinarias Natta luiptràs som misiétre; et il yales une statue sous le nom de la décese de la Liberté, comme s'illo et de l'evengeur de la liberté pablique opprimée par Cicron. Cette statue re, will de d'Enarger en Bodie: et détait foijet que Clodius, aussi peu scrupaleux en réligion que l'odius, aussi peu scrupaleux en réligion un en morale, proposait au crite de se queles.

Pendant que Clodius triomphait 1, Ciceron cherchait un asile, et avait de la peine à le trouver. Arrivé auprès de la ville de Vibone en Lucanie, il passa quelques jours dans les terres d'un homme qu'il nomme Sica, et qui avait eu de l'emploi sous lui pendant qu'il était consul, Son plan était, comme je l'ai déjà dit, d'aller en Sicile. Mais le préteur C. Virgilius, qui avait d'auciennes liaisons avec lui, qui avait été plus d'une foi collègue de son frère, qui pensait comme lui sur les affaires de la république. refusa néanmoins de le recevoir dans sa province : tant les malheureux trouvent peu d'amis! Cicéron, exclu de l'espérance d'une retraite douceet tranquilleen Sicile, et ne voulant pas, par un plus long séjour dans un même lien. mettre en danger son hôte Sica, tourna vers la mer supérieure, et fit par terre le chemin de Vibone à Brindes. Il n'entra point dans cette ville, et il se tint comme caché dans la maison de campagne de M. Lénius Flaccus, homme généreux et ami fidèle, qui méprisa le péril auquel il exposait et sa fortune, et même sa vie, en retirant un proscrit; et qui. sans être effrayé de la peine proponcée par une loi iniuste et criminelle, rendit-pendant treize jours à Cicéron tous les devoirs d'une noble et courageuse hospitalité.

C'eat été une grande douceur pour notre fugitif d'avoir la compagnie d'Atlicus. Il l'aviatif pid le venir trouver, et il comptait passer avec lui en Epire, où cet ami avait de grands biens. La chose ne fut pas possible; et Cicéron régarda ce contre-lemps comme un

nouveau malheur qui se joignait au grand nombre de ceur doni il édui dejui arcabile. Ainombre de ceur doni il édui dejui arcabile. Aiticus ne lui fut pourtant pas inutile a Bonne. ce il hir rendi des services effectifs qui valaient bien la consolation qu'il tui arrait procurée por sa présence. Il failut done que Cicéronne por s'embrayati seul à Brindes, ce qu'il file denie avril; et il passa à Dyrarchium, villel qui était sous sa pratection, et qui avait conservit peut de l'attachement.

servé pour lui de l'attachement. Atticus l'avait invité à se retirer dans les terres qu'il avait en Epire. Mais ce séjour ne plaisait pas à Cicéron, surtout à cause du voisinage d'un grand nombre d'anciens amis de Catilina, qui, depuis la déroute de leur parti, forcés d'abandonner l'Italie, s'étaient répandus dans l'Achate et dans le reste de la Grèce. Il craignait particulièrement Autronius, l'un des plus audacieux et des plus puissants de ces exilés. C'était le collègue de P. Sylla, nommé avec lui au consulat, privé avec lui de cette charge par un jugement solennel, pour cause de brigue, et qui depuis était entré dans les deux conjurations de Catilina, Cicéron, ne trouvant donc point de sûreté pour lui à rester dans la Grèce, songeait à traverser la Macédoine, et à passer la mer pour alier gagner Cyzique dans la Propontide. Le zele d'un ami l'empêcha de s'éloigner si fort de l'Italie.

Cet ami était Cu. Plancins, actuellement questeur sous T. Apuleius, prêteur de Macédoine. Plancius ne fut pas plutôt informé de l'arrivée de Ciceron à Dyrrachium, qu'il accourul sans licteurs, sans aucune marque de sa dignité, témoignant par tout sou extérieur la douleur dont il était rempli. Il l'emmena à Thessalonique, où il avait un palais comme questeur; et il l'engagea à v rester pendant plusieurs mois, quoique Cicéron, effrayé, par de nouveaux avis, des mauvais desseins que formaient contre lui ces conjurés dont j'ai fait mentiou, inclinat beaucoup à passer eu Asie. Plancius le retint par une espèce de violence : il demeura auprès de lui pour veiller à sa sûreté; il fut tellement occupé des devoirs de l'amitié, qu'il les préféra même aux fonctions de sa charge. Le courage du questeur

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cie. pro Piane. et Ep. ad fam. lib. 15, et ad Alt. ib. 3.

<sup>4</sup> Burarro, dans l'Albanie.

est d'autant plus louable, que son préteur ne lui en donnait pas l'exemple; et que, plaignant Cicéron et l'aimant, il n'osaît témoigner ses sentiments au deliors, par la crainte qu'il avait de Clodius.

C'est dans cette retraite que Cicéron attendit longtemps son rappel avec une impatience et un abattement peu dignes d'un si grand génie. Son désastre l'avait atterré dans le premier moment, jusqu'à le porter à renoncer à la vie, Atticus le détourna de ce funeste desscin, en l'exhortant à se réserver pour de meilleurs temps, Mais, si Cicéron consentit à vivre, ce ne fut que pour plenrer son malheur. Ses lettres à sa femme, à son frère, à Atticus, sont pleines de lamentations. Il se représente saus cesse toutes les circonstances les plus affligeantes de sa disgrâce; et s'il s'arrête, c'est de peur de trop aigrir sa donleur, et parce que ses larmes effacent ce qu'il écrit. Il ne voulut point voir son frère qui revenaisdu gouvernement de l'Asie, craignant de se trop attendrir, surtout lorsqu'il leur faudrait se séparer. Il n'admettait aucune consolation. si ce n'est celle d'un prochain retour. Encore était-il si découragé, qu'il se défiait toujours du succès, et que les dispositions les plus heureuses avaient peine à faire renaître l'espérance dans son cœur. Sa tristesse alla si loin, que le bruit se répandit dans Rome qu'il y avait du dérangement dans son esprit et dans sa raisou. Ce bruit était faux ; il y parait bien par ses lettres. Mais tout ce qu'il avait d'esprit, il l'employait à se tourmenter. Il se rappelle sans cesse les fautcs qu'il prétend avoir faites, et se les reproche avec amartume, J'avoue que je n'en vois qu'une, qui est de a'être trop reposé sur les promesses vagues de Pompée, et d'avoir, par une suite de la confiance qu'il prenaît en lui, refusé l'emploi de lieutenant général que César lui offrait. Mais est-il d'un homme sage de se consumer en regrets inutiles sur le passé?

Ce qui me paraît encore moins excusable, co sont ses planites contre ses amis et contre Atticus lui-même, à qui îl écrit. Il sied si peu à un homme tel que Cicéron d'avoir les dédats des âmes vulgaires, que je ne puis lni pardonner de 5'en prendre, dans ses maux, à tout ce qui l'environne. Seton lui, Attieus n'a

pas manqué de fidélité, mais d'activité et de zèle; et, fante de s'intéresser avec assez de chaleur aux dangers de Cicéron, Il n'a" point tiré de ce fonds de prudence et de bon conseil dont il était pourvu, toutes les ressources que son esprit pouvait et devait lui fournir 1. Pour ce qui est d'Hortensius et de quelques autres, ce sont des perfides, qui ont abusé continuellement de la contiance qu'il avait en eux. Il leur attribue la causo de sa ruine. « Ce ne « sont pas, dit-il, nos ennemis, mais nos en-« vieux qui nous ont perdus \*. » Et le fondement de tous ces reproches, c'est le conseil qui lul a été donné de se retirer de Rome plutôt que de combattre. Il n'est pas difficile de justifier les amis de Cicéron contre lui-même et par lui-même.

Premièrement la vive douleur d'Alticus sur le mailleur de son au, altestée par les mêmes lettres où Ciciron se plaint de lui, et les servieses qu'il lai rendui pendant son ettl, la jui et à toat ce qui lui appartenail, à sa femme, à son frère, à see contants, sont une preuva indubitable de l'intérêt qu'il avait pris à ses péris, a l'on ne chérit joui dans la dispréa celui pour lequet on a été froid dans le temps qu'il se soulenait encre.

Quant à ce qui regarde Hortensius, il v avait longtemps que Cicéron l'accusuit de lui porter envie. C'est principalement à Hortensius qu'il en veut lorsqu'il représente comme ialoux de sa gloire ces amateurs de leurs viviers et de leurs carpes 5, dont il se moque en plus d'un endroit de ses lettres à Atticus. Il est certain que les zélateurs de l'aristocratie, tels qu'était Hortensius, n'avaient pas lieu d'être entièrement contents de Cicéron. Ils s'étaient toujours opposés à Pompée, regardant les commandements accumulés sur lucontre toutes les règles comme nne voie qui le menait à la tyrannie. Ciceron, au contraire . avant que d'être nommé consul, avait fait sa cour à Pompée ; et depuis son cousulat il s'était lié étroitement avec lui. Cependant ces républicains rigides se réunirent autour de

<sup>1</sup> Cic. ad Q. fr. 1, 3.
1 a Non inimici, sed invidi perdideruni. » (Cic. ad

Att. 107 , 9. )

Cic. ad Att. lib. 1, n. 20 ; lib. 2, n. 1 , etc.

Cicéron lorsqu'ils le virent attaqué. Hortenslus. en particulier, se chargea, comme nous l'avons dit, d'une députation en sa faveur auprès des consuls; et en s'acquittant de cette fonction, il pensa perdre la vie. Ce n'est pas là assurément la conduite d'un perfide et d'un trattre. S'il lui conseilla de se retirer. Caton. selon Plutarque, en fit autant ; et Cicéron déclare à Atticus qu'il n'a aucun lieu à se plaindre de Caton 1. A quoi donc attribuer ses reproches si amers, et si souvent répétés contre Hortensius, sinon au chagrin qui le dominait. et à une mauvaise humeur aigrie par l'infortune ? Déplorons la faiblesse de la nature humaine : et, après l'exemple d'un esprit si grand, si cultivé, et néaumoins si fort abattu par la disgrace, concevons qu'afin qu'il nous soit permis de compter sur notre constance. il faut au moins qu'elle ait été mise à l'épreuve.

Ce n'est pas la faute d'Atticus si son ami ne témoignait pas plus de courage. Il lui donnait fréquemment, quoique avec douceur, des avis sur cet article : mais il u'était point écouté, et Cicéron justifiait l'excès de sa douleur par l'excès de son infortune. Lorsqu'il fut rétabli dans Rome, comme ses engemis lui reprochalent cette mollesse d'àme, il prit un autre tour, et prétendit en faire une vertu '. « J'ai ressenti, dit-il, une vive et « cruelle douleur 3, je l'avoue, et je ue pré-

<sup>0</sup> Cic. ad Att. lib. 3, n. 15.

2 Pro Domo, n. 97.

5 « Accept magnum atque incredibilem dolorem ; non e nego, nequo istam mihi adscisco sapicatiam, enam « nonnulli in me requirebant, qui me animo nimis frac-

« to esse atque afflicto loquebactur. An ego poteram, e quum a tot rerum tantà varietato divellerer, gnas id-« circò prætoreo quòd ac nune quidem sine fietu come memorare possum, inficiari mo esse hominem, et com-« nonem nature sensum repudiare? Tum verò neque e illud menm factum iandabile, nec beneficium ullum a « me in rempoblicam profectum dicerem , si quidem ea a reipublica causă reliquissem quibus aquo aoimo care-

4 rem : camqua animi duritiara , sicut corporis quod . e quum uritur, non sentit stuporem potius quam virtua tem putarero. Suscipere tantos animi dolores, atque es a que captà urbe accidunt victis, stante urbe unum pere peti, et jam se videra distrahi a complexa suorum, dise tarbari tecta , diripi fortunas , patrize denique causà

« patriam i pram amittere ; spoliari populi romani bene- | « jeponit suorum. » (Cac. pro Domo, n. 97, 98.)

e tem emaos toorum ac tul , quam communis humanitas e prainiat : ea ians præclara atque divica. Nam qui ea e que nunquem cara et jucunda case doxit, animo esquo e reipublica causă deserit, nullam benevolentiam insie gnem in rempublicam declarat : qui autem ce relin-« quit, relpublicæ caust, a quibus cum summo dolore

« divellitur, el patria cara est , cujus salatem caritati an-

e ficils amplissimis , præcipitari ex altissimo digoltatis

e gradu; videre prætestatos inimicos, nondum morto

e complorată, arbitria petentes funeris; brec omola su-

e bire conservandorum civium cansă, atque ita ut dolen-

e ter absis, non tam saplens qu'un ii qui nibil enrant, sed

« tends pas faire parade d'une prétendue sa-« gesse qu'auraient désirée en moi ceux qui « trouvent que j'étais abattu et découragé « par ma disgrace. Est-ce donc que, me « vovant arraché à tant d'objets si chers. « dont je ne fais point ici le dénombrement, » parce que je ne puis encore aujourd'hui y « penser sans verser des larmes, est-ce que « je devais renoncer à l'humanité et rejeter « les sentiments de la nature? En ce cas, je « ne mériterais aucune louange pour le parti « que j'ai pris de me retirer; et je ne pour-« rais demander que la république m'en tint « compte, comme d'un bienfait, si je n'avais « quitté pour elle que des choses dont il me « fût aisé de me priver. Une telle dureté dans « l'ame, comme celle d'un corps qui ue sen-« tirait pas quand ou le brûle , serait insensi-« bilité, et non pas vertu. S'exposer aux dou-« leurs les plus cuisantes, et souffrir seul, « pendant que la ville jouit d'un état floris-« sant, les maux qu'éprouvent les vaincus « dans une ville prise par l'eunemi ; se voir « séparé de tous les objets de sa tendresse, « voir sa maison ruinée et ses biens pillés , se « priver de sa patrie pour le bien de la patrie « même; être dépouillé de tous les bienfaits « les plus éclatants du peuple romain , et pré-« cipité du plus haut degré de la fortune et « de la splendeur; voir des ennemis avides, « qui , avant les funérailles de celui qu'ils e persécutent, s'en font déjà payer le salaire; « souffrir tant de maux pour la conservation « de ses concitoyens, et ceta avec sentiment', « avec douleur, non en se parant d'une sa-« gesse que rien n'affecte, mais en retenant « tout l'amour pour soi-même et pour les

« siens qu'inspire la nature : voilà ce que « l'appelle une gloire admirable et divine, « Car celui qui renonce sans peine, en cousi-« dération de le république, à ce qui jamais « ne lui a été cher, que fait-il pour la répu-« blique?que lui sacrifie-t-il? Mais celui qui, « pour l'avantago de la patrie, abandonne « des biens auxquels il ne peut s'arracher a sans uue extrême douleur, voità l'excellent « citoyen , à qui la patrie est vraiment chère, « puisqu'il en préfère le salut à tout ce qu'il « a de plus cher an monde. » Cette apologie est très-bien tournée, et serait saus réplique, si entre une insensibilité féroce et une molle faiblesse il n'y avait pas un milieu, je veux dire la grandeur d'âme, qui n'étouffe pas le sentiment, mais qui le modère et en triomphe.

Il n'est pas possible de ne pas convenir avec Plutarque que l'on avait droit d'attendre d'un esprit orné de tant de belles conuaissances plus de constance dans l'adversité; d'autant plus que Cicéron se piquait de philosophie, et voulait que ses amis ne l'appelassent point orateur, mais philosophe, prétendant qu'il avait embrassé la philosophie comme son objet, et qu'il ne s'était servi de l'éloquence que comme d'un instrument nécessaire à quiconque veut entrer dans l'administration des affaires publiques. « Mais ', ajoute ce sage e historien , lo torrent de l'opinion a une « terrible force pour effacer de l'âme la teina ture de tout ce que l'étude et la doctrine y « ont introduit, et pour communiquer à ceux « qui preuuent part au gouvernement les via ces de la multitude par le commerce qu'ils « sont forcés d'avoir avec elle. L'homme nu-« blic ne résistera jamais à cette séduction a puissante, à moins qu'il ne se tieune sans a cesse sur ses gardes, et qu'il n'ait une ex-« trême attention à n'entrer en société avec « le vulgaire que pour les affaires mêmes . a et nou pas pour les passions que font nal-« tre les affaires, »

• Αλλ' ή δόξα δεική τὸν λόγον δισπερ βαφέν ἀποκλύσαι τὰς ψυχζές, και τὰ τὰν παλλοά ἀναμάςξασθαι πόδο δὶ ὁμιλίσα καὶ σκοθένων τὸς πολειτομένως; ἀν μά τις τὸ μίλα φιλοιτεύμενος ούτων συμπέραται τοξε ἐπείς, κὶς τῶν προγματων αὐτόνο, οἱ τῶν ἐπὶ οἰς πούη κοιτα πόθων συμπέρου. Πεντε πιο Γελ. 220;

A peu près dans le même temps que Cicéron fut obligé de s'exiler de Rome, Caton partit pour l'île de Chypro, où l'envoyait Clodius, el César, ayant ainsi écarté de la république les deux hommes qu'il craignait davantage, n'eut plus de raisou qui le retint dans le voisinage de la ville : il en eut même de s'éloigner; car les partisans de l'aristocratie. commençant à revenir de la consternation où les avait jetés d'abord le consulat de César, et la violence exercée sur Cicéron, se mirent en devoir d'agir contre l'oppresseur de la liberté publique 4. Deux préteurs. L. Domitius et C. Memmius, voulurent soumettre à l'examen du sénat les actes du consulat de César, dans le dessein de les faire casser. Son questeur fut mis en justice. Lui-même se vit attaque par le tribun L. Antistius; mais il implora le secours des autres tribuns pour jouir du bénéfice de la loi qui mettait à l'abri de toute poursuite ceux qui étaieut absents pour

le service de l'état, et il se hâta de partir. Après son départ , Vatinius \*, qui l'avait si bien servi l'année précédente, fut aussi accusé au tribunal du préteur Memmius, Vatinius était actuellement revêtu de l'emploi de lieutenant général sous César, et par conséquent il avait un titre pour se dispenser de répondre à l'accusation. Mais il voulut faire l'homme de bien ; ce qui lui convenait trèspeu : et comme s'il se fût coufié pleinement en son innocence, il revint de la province où il était déjà , et il sembla se mettre en devoir de paraltro en jugement, Apparemment il crovait que le crédit de César le tirerait de danger sans peine. Lorsqu'il vit qu'il s'était trompé et que l'affaire se mett ait en règle, il commença à craindre, et il implora la protection des tribuns, et nommément celle de Clodius, pour être dispensé de se présenter devant les juges. La chose était sans exemple ; et quelque exorbitante que filt la puissance des tribuns , ils avaient toujours respecté l'ordre des jugements. Comme donc le préteur allait en avaut, Clodius et Vatinius eurent recours à la violence, qui était leur ressource ordinaire. Suivis d'une troupe de

<sup>1</sup> Suct. in Cars. cap. 23. 2 Cic. In Vatio.

gens armés, ils viennent attaquer le préteur snr son tribunal, le mettent en fuite, fracassent les bancs des juges , jettent les urnes destinées à recevoir les bulletins sur lesquels les suffrages étaient écrits : les accusateurs eprent bien de la peine à sauver leur vie. Ainsi Vatinius, accusé, commit dans le jugement même tous les crimes contre lesquels l'ordre des jugements est établi. Onelle fureur I comment ponvait subsister Rome dans le renversement des lois, et de toute la police, qui est le fondement de la société humaine? Devons-nous êtro étonnés que le gouvernement républicain ait enfin péri ? on plutôt, ce qui a droit de nons surprendre. n'est-ce pas qu'il ait pu se maintenir encore quelques années?

Toutes ces accinsations ne laissérent pas de donner de l'inquélitéud à César, et elles furent pour lui un avertissement de se procurer toujours l'amité et l'appui des magistrats qui étaient en charge chaque année. Ce fut une de se grandes attentions pendant tout le temps qu'il passa dans sa province; et il n'y éparan ni les soins, ni surtout l'argant, dont il it dans cette vue des prosisions intropables. In miero explicit dans les Gaules, de vaix endre compte ci de la commission donuée à Caton par Clodius.

Ptolémée régnait dans l'île de Chypre, qui a vait été souvent un partage de cadet dans la maison des Lagides. Il était frère de Ptolémée Auléte, qui régnait en Egypte, et tous deux enfants bâtards de Ptolémée Lathyre. J'ai parlé ailleurs d'nn testament de Ptolémée Alexandre, dernier prince légitime du sang des Lagides, lequel faisait le peuple romain héritier de tous ses droits : et j'ai dit que César, après son édilité, avait voulu faire valoir ce testament vrai ou faux, mais qu'il en avait été empêché par les plus gens de bien et les plus modérés du sénat. L'état des deux Ptolémée était donc incertaiu, tant à cause du vice de leur naissance, que surtout à cause des prétentions qu'avait le peuple romain sur les royaumes dont ils jouissaient. C'est par ce maif qu'Addés achés si che la protection de Pompées de Cours, rûn de parveir par leur crédit de e fidre reconnaître pour ce d'ai. Se fidre reconnaître pour ce d'ai. Se prie par le state de par le peuple rout crédit de e fidre reconnaître pour ce d'ai. no comme enfin il y réussit sous le consultat de Cears. Son frére, qui, entre autres vices, était sordidement avare, ne vonlut point fiere une pareille dépense, et il s'en trouva mal. Cololles, dans son tribunas, fit revirre mal. Cololles, dans son tribunas, fit revirre le estament d'Atenute et les précisions du peuple romaiu, au moins sur l'îl de Chayre; et il reposa une loi pour en déponille Plo-

lémée, et la réduire eu province romaine. Un motif de vengeance l'animalt contre ce roi malhenrenx. Il y avait déià plusieurs années que Clodius, ayant quitté l'armée de Lucullus après l'avoir sonlevée contre son général, et s'étant retiré en Cilicie auprès de Q. Marcius Rex, qui le fit amiral de sa flotte avait été pris par les pirates. Comme il se trouvait sans argent, il s'adressa à Ptolémée, roi de Chypre, pour avoir de quoi payer sa rançon. Ce prince avare, à qui une telle dépeuse déplaisait fort, n'envoya que deux taleuts. Les pirates ne voulurent point recevoir une somme si chétive, et ils aimérent mieux rendre gratuitement la liberté à leur prisonnier, qu'ils n'osaient retenir, dans la crainte qu'ils avaient de Pompée, alors commandant des mers. Clodins, devenn tribun longtemps après, se souvint de cette injure; et ce fut pour s'eu venger qu'il résolut de détrôner Ptolémée.

I'vi di par quelles raisons il avali jeté les purs sur Calon pour le charger de cet odicus emploi. Dès les premiers jours qu'il fut en charge, il le manda, et lui dit que, le connsissant pour les plus intégre des Romains, il vouisit lui domen une preuve effective de son estime et de sa confiance; que plusieurs des puis iliantes et oppras brigationel a commispues fait de très-grands trècon; miss que pouc fait de très-grands trècon; miss que Cand était seul dique d'un emploi qui demandait un deininferessement parfait, et qu'il serait pétrès à tout ante concurrent. Caton

<sup>1</sup> Suet. In Cars. cap. 2

<sup>\*</sup> Hist. Ptolem.

Straho, lib. 14, pag. 684. — Appian. Civ. lib. pag. 441. — Dio, lib. 35.

<sup>9</sup> Plut. In Cat.

se récria qu'une telle préférence n'était pas un bienfait, mais un piége et un affront. Alors Clodius, prenant son ton insolent et dédaigneux : Eh bien , lui dit-il , si vous ne voulez point v alter de bonne grâce, vous serez force d'y aller malgre vous. Et de fait, il proposa et fit passer la loi pour envoyer Calon avec l'autorité de préteur dans l'île de Chypre. el pour le charger d'en détrôner le roi Ptolémée: et comme si cette commission n'ent pas été assez onéreuse par elle-même . Il v ajouta celle de rétablir les exilés de Byzance, Son plan était de donner de l'occupation à Caton pour longtemps hors de Rome, afin de ne le point trouver en son chemin pendant toute l'anuée de son tribunat. Il se vantait aussi d'avoir ' par là arrachéà Caton cette langue qui avait toujours parlé avec tant de force contre les commandements donnés à des particuliers. La liberté d'un tel langage ne lui était plus permise, selon Clodius, pulsqu'il se trouvait lui-même dans le cas.

Il est vrai que le commandement donné à Caton n'était pas dans les règles ordinaires ; mais assurément il ne pouvait pas passer pour dangereux dans la republique : car Caton recut la commission toute nue, sans aucune force pour l'exécuter; il ne lui fut pas donné un vaisscau, pas un soldat, mais seulement un questeur, avec deux greffiers, dont l'un était concussionnaire public, et l'autre clieut de Clodius.

Il n'eut en effet besoin ni de flotte, ni d'armée. Dès que l'infortuné roi de Chypre eut appris la nouvelle du décret porté contre lui . sentant qu'il lui était impossible de résister à la puissance romaine, il désespéra de ses affaires, et songea non à combattre, mais à mourir\*. Seulement il eut d'abord la pensée de se venger des brigands qui le dépouillaient, en les frustrant de leur proie. Pour cela il fit charger toutes ses richesses sur plusieurs vaisseaux, et il s'avança en mer dans le dessein de couler à fond sa flottille, et de se noyer avec tout ce qu'il possédait : mais 3.

1 « Linguam se evellisse M. Catoni, que semper con « tra extraordinarias potestates libera fuisset. » (Csc. pro Sext. n. 60. )

vil esclave de son ar gent , il n'eut pas le courage de le perdre, pendant qu'il renonçait lui-même à la vie : et . comme s'il eût été chargé de le garder pour les Romains. Il le

fit reporter dans son palais.

Avant qu'il eût exécuté la résolution qu'it avait prise de mourir, arriva Canidius, ami de Caton1; et il proposa de sa part à Ptolémée de céder à sa mauvaise fortune, et d'accepter, en dédommagement de ce qu'on lui ôtait, le titre et les revenus de prêtre du temple de Vénus à Paphos. Ptolémée était tout déterminé à ne point lutter avec des forces trop inégales contre une puissanco qui avait absorbé tous les royaumes de l'univers ; mais il ne put se résoudre à déchoir, et à se contenter d'un état inférieur à celui dont il avait joul. Il aima mieux se faire périr par le poison.

Caton était resté à Rhodes, attendant le succès de la négociation de Canidius, Dés qu'il eut appris la mort de Ptolémée, il fit partir en diligeuce Brutus son neveu, pour être comme le surveillant de Canidius, et empêcher le divertissement des trésors du roi de Chypre : car le rigide Caton se défiait presque de tout le monde, et même de ses amis. Pour lui, il alla à Byzance, où il n'ent pas de peine, avec le pouvoir dont il était armé, et avec l'autorité que lui donnait sa vertu, à rétablir la paix et la concorde, en faisant rentrer dans leur patrie cenx qu'une faction ennemie en avait chassés.

Il vint ensuite dans l'île de Chypre , dont les peuples le recurent avec joie , parce qu'ils haïssaient leur roi, et espéraient être traités plus doucement par les Romains. Il n'éprouva donc aucune difficulté par rapport aux arrangements politiques qu'il s'agissait de donner à cette nouvelle province de l'empire. Son occupation unique fut de dresser l'inventaire des trésors du roi, et de vendre les meubles

<sup>9</sup> Vol. Max. lib. 9, cap. 4.

<sup>5</sup> a Non sustinuit mergere surum et

e futurum suo necis pramium domum revezit. Procul e dubio hic non possedit divittas, sed a divitiis possessus

e est titulo rex insulæ, animo pecunia miserabile man-« cipium. » (VAL MAX.)

<sup>1</sup> Plut. in Cat.

<sup>2</sup> Dto. lib. 39.

<sup>5</sup> Plutarch.

et les bljoux du palais. Il est superflu, et | presque injurieux à Caton de remarquer que dans ce maniement il montra une intégrité parfaite; mais il outra cette vertu, comme il faisait la plupart des antres. Il se piqua en tout d'une exactitude rigoureuse; il porta tout ce qui se vendit aux prix les plus hauts; il était lul-mêmo présent à tout , soupconnant tous ceux qui l'environnaient, huissiers, greffiers, acheteurs, amis. Il parlait lui-même à ceux qui se présentaient pour acheter, tâchant, s'il est permis de se servir de cette expression, d'achalander sa marchandise. Cette roideur, qui serait indécente dans un particulier lursqu'il s'agit de ses intérêts . devient-ello louable en matière de deuiers publics? je ne saurais me le persuader. La fidélité et l'exactitude sont nécessaires , mais sans préjudice de l'humanité et de la modération. Caton indisposa par cette conduite plusieurs de ceux qui lui avaient toujours été attachés, et en particulier le plus ancien et le meilleur de ses amis, Munatius, qui demeura brouillé avec lui pendant un trés-long temps; et ce fut là un des reproches sur lesquels César appaya le plus dans ses Anti-Catons. Les attentions de Caton ne furent pas sans fruit. La dépouille du roi de Chypre fut portée par ses soins jusqu'à près de sept mille talents 1 (vingt et un millions de livres). D'une si riche proie Catou ne se réserva qu'une statue de Zénou 3, chef et auteur de la secte stoïque : et ce qui lui rendit cette statue précieuse, ce ne fut ni la richesse de la matière. ni la beanté du travail, mais uniquement la gloire de la philosophie.

Pour le transport de ces richesses, il prit les plus grandes précautions. Il fuditribuer l'argent en plusieurs vases, qui contenatent chacun deux talents et cinq cents dragmes (six mille deux cent cinquante livres 3). Au donnée cou de chacun de ces vases était attaché un long cordeau, au bout doquel était un liège, and nque, s'il arviait un naufarge, les lièges en se montraut sur la surface de l'eau indi-quassent les endroits où les rasses sericies en-

foncés. Le voyage fut heurcux per repport à l'argent, dont il ne se perdit que très peu de chose. Il n'en fut pas de même des livres de compte, que Caton avait fait dresser dans le plus bel ordre, avec un soin infini 1. 11 avait même voulu qu'il en fut fait deux copies. qu'il plaça sur deux vaisseaux différents, pour plus grande sûreté. Malgré ces soins, elles périrent toutes deux dans le trajet. Ce fut une vraie mortification pour la vanité de Caton : car il ne craignait pas que son intégrité fût suspecte , d'autant plus qu'il amenait avec lui les intendants et les gens d'affaires du roi de Chypre, qui étaient au fait de tout; mais il cût souhaité que ses comptes eussent été gardes dans les archives de la république pour servir de modèles à tous ceux qui seraient charges d'une semblable administration ; et il fut très-fâché d'être frustré de cette gloire, Il ne revint à Rome qu'après une année révolue, sous le consulat de Lentulus Spinther et de Mételius Nepos, Lorsqu'on le sut près de la ville , tout le sénat , ayant les consuls et les préteurs à sa tête, et une grande partie du peuple, vint au-devant de lui. Caton ne se montra aucunement attentif à un si grand témoignage d'honnenr : ce qui choqua beaucoup de personnes. Il ne descendit point à terre, il ne fit point arrêter ses vaisseaux ; mais , uniquement occupé du dépôt dont il avait la charge , il rasa le rivage , qui était bordé d'une multitude infinie de spectateurs, et ne mit pied à terre qu'à l'arsenal de marine où devaient être remis les vaisseaux du roi de Chypre, et entre autres une galère à six rangs de rames , que Caton luimême montait. De là il fit porter devant lui en pompe, à travers la place publique, les trésors qu'il avait recueillis et gardés avec tant de soin ; et re fut comme une espèce de triomphe, qui lul attira les applaudissements de tout le peuple. Le sénat se proposa anssi d'honorer sa vertu, et lui décernait la préture pour l'année suivante avec le droit d'assister aux jeux en robe prétexte. Caton refusa ces récompenses, ne voulant point de distinctions contraires aux lois et au droit commun des

<sup>1 40</sup> millions de francs.

<sup>9</sup> Piln. lib. 34 , cap. 8, et lib. 7, cap. 30.

<sup>3</sup> Près de 12,000 francs. E. B.

<sup>1</sup> Plut. 2 Vell. 21, 45. - Plut.

citoyens. Il demanda sculement et obtint que l'on affranchit l'nn des intendants du roi de Chypre, des services et de la fidélité daquel

il avait été singulièrement satisfait.

Au milieu de l'admiration et de l'estime générale, Clodius seul prit occasion de la perte des livres de compte de Caton pour lui faire des chicanes 1, 11 était soutenn dans ee dessein par César, qui de la Gaule, où il faisait alors la guerre, écrivait à Clodius pour l'engager à harceler et à fatiguer Caton, Ce fat sans ancun succés, comme aussi c'est sans aucune vraisemblance qu'ils faisaient répandre le bruit que Caton avait sonhaité d'être déclaré préteur hors de rang ponr l'année suivante ; que c'était à sa priére que les consuls en avaient fait la proposition dans le sénal; et qu'il n'y avait renoncé que parce qu'il avait vu que la chose pourrait bien ne pas réussir. Le caractère connu de Caton réfute suffisamment ces soupçons. Il eut encore une prise avec Clodius au suiet des esclaves du roi de Chypre amenés par lui à Rome, et qui devenaient les esclaves de la république. Clodius prétendait leur donner son nom, parce que c'était en vertu d'une loi portée par lui que Ptolémée avait été dépouillé de son royaume. Les amis de Caton sontenaient au contraire que l'honneur de les nommer appartenait à celui qui les avait transmis en la possession du peuple romain, en détrônant leur maltre, et réduisant son royaume en province. Ils voulaient donc qu'on les appelat tous Porcius, qui était le nom de famille de Caton. On trancha la difficulté en les nom-

mant Cupriens. Je reviens au consulat de Pison et de Gabinius, pendant legnel Scaurus fut édile, et fit pour les jeux qu'il avait à donner an peuple une dépense si furieuse, que Pline ne craint point de dire que cet exemple 9 fut une des principales causes de la corruption des mœnrs du siècle dont nous parlons 5,

Scaurus était extrémement riche. Son père, le fameux Scaurus, prince du séaat, sous

une apparence de probité rigide, n'avait négligé, si aous en eroyons Pline, aucun moyen de s'enrichir, quelque odieux qu'il pût être ; et sa mére Métella , avant épousé Sylla après la mort du vieux Scaurus, avait bien mis à profit le temps de la proscription, et s'était emparée des dépouilles d'un grand nombre de malheureux eitoyens. Des bieas si mal acquis furent dissipés follement par celui qui s'en trouvait héritier. Il n'est pas possible de n'être pas étrangement surpris de la dépense énorme que fit Scaurus, dans son édilité. pour un théâtre dont l'usage était renfermé dans l'espace d'un mois, et qui surpassait en magnificeace des édifices bâtis pour l'éternité.

La scène était une grande face de bâtiment à trois étages, dont le premier était de marbre , le second , chose incrovable et unique , de verre, et le troisième de bois doré. Cette face était ornée de trois cept soixante colonnes do plus beau marbre; celles d'ea bas 4 avaient trente-huit pieds de haut. Dans les intervalles des colonnes on avait placé trois mille statues de broaze, et une multitude infinie de tableaux, et entre autres tous eeux de Sicyone, ville du Péloponèse, et qui avait été la plus famense école de peinture, qui, se trouvaat alors extrémement obérée, avait vu saisir par ses créanciers tout ce qu'elle possédait de tableaux. Scaurus les acheta, et les transporta sur soa théâtre. La partie de l'édifice destinée aux spectateurs était assez vaste pour contenir quatre-vingt mille âmes, c'est-àdire le double de ce qu'en contenait le théatre de Pompée , qui fut bâti à demeure quelques années après. Enfin , quant à ce qui regarde les tapisseries et ornements de toute espèce. soit pour la décoration du théatre, soit pour les habillements des acteurs , la quantité et la richesse en étaient si prodigieuses, que le superflu, ayant été porté par ordre de Scaurus à sa maison de campagae de Tuscule, et cette maison avant été brûlée quelque temps après,

1 Je traduis Pline littéralement. Il se trouve pourtant lei une difficulté frappante. La distinction de colonnes d'en bas et colonnes d'en haut suppose que les étages de verre et de bois doré étalent garnis de colonnes de marbre. Ce qui ne paraît guère conforme aux règles de l'architecture.

<sup>2 «</sup> Cujus (Scauri ) nescto au adilitas maximè pro a straverit mores civiles, a

<sup>5</sup> Pila, lib. 3a, cap. 25.

la perte fut estimée cent millions de sesterces (douze millions cinq cent mille livres ').

Pour ce qui est des spectacles<sup>9</sup>, outre les tragédies et comédies , sur lesquels nous n'avons aucun détail, Scaurus donna des combats d'athlètes, inconnus jusqu'alors à Rome, et seulement en usage dans les villes grecques. Il fit creuser un canal qu'il remplit d'eau, et dans lequel il montra au peuple un hippopotame et cinq crocodiles , animaux qui jusque-là n'avaient point été vus par les Romains. Aux jenx du Cirque il fit paraltre cent cinquante panthères; et il exposa aux regards des curieux un squelette de quarante pieds de long, dont les côtes étaient plus hautes pelles des éléphants des Indes, et qui l'épine du dos d'un pied et demi de largeur. On disait que ce squelette était celni du monstre marin qui devait dévorer Andromede auprès de la ville de Joppe<sup>3</sup> dans la

Palestine, et qui avait, det lue par Perace.
Scaurus, apries avoir fait int de profusions pour une vaine satisfaction du pesuje, voibuts es silisfaction lui meme comant et decorant sa maison. Il y fii transporter, lors de
i demolition de son thektre, les plus belles
et les plus hautes des colonnes de marbre
dout jui parle pour es former dans se maison
un beau périalyis. Pline repporte que l'entrefreque que l'entre de l'en

- « judicieux écrivain ) de prendre des sûretés « pour garantir les mœurs publiques de la
- « pour garantir les mœurs publiques de la « contagion d'un exemple si pernicieux l » Voilà tout ce que gagua Scaurus à cette
  - <sup>4</sup> Un peu pins de vingi millions de france. E. B. <sup>9</sup> Freinsbem. Civ. 42, 43.
- <sup>3</sup> C'est la que Plinc, Strabon, Pomponins Méta, piacent la scène de cet événement. M. l'abbé Bannier, Mytholog. t. 111, liv. 11; chap. 5, pag. 117, tácha de conciler ces auteurs avec Ovide, qui suppose la fait artivé dans l'Éthiopic.
- » a Satisdari sibi damni infecti congü redemptor cicoe caram, quom in Palatium extraherentor. Non ergo in « tam malo exempto moribus cavera utilius focrat? » (PLIN. XXXVI, cap. 15.)

eticestive dépease, un ornement pou nècessaire à sa maison. Du reste il n'en tira d'autre fruit que de se ruiner, et de contracter beancoup de dettes. Il en devint plus ardent à piller, pour remplacer par ses concussions les vides que son faste insensé avait faits dans sa fortane.

A Scaurus Pline joint Curion pour exemple d'une folle qui est du même genre !, et qui peut être regardée comme appartenante aux mêmes temps, puisqu'elle n'est postérieure 2 que de quelques années. Curion n'était pas à beaucoup prés aussi riche que Scaurus, et, n'ayant eu de ses pères qu'un bien honnête, il l'avait dissipé par son luxe et par ses débanches, jusqu'à s'endetter de soixante millions de sesterces ( sept millions cinq cent mille livres), que César paya pour lui dans le dessein de le gagner à son parti. Ainsi il n'avait pour patrimoine 3, comme Pline le dit élégamment. que les troubles de l'état et la discorde des premiers citoyens. Ne pouvant donc , dans les jeux funèbres qu'il jugea à propos de donner pour houorer la mémoire de son père, égaler la magnificence de Scanrus , il voulut y suppléer par la singularité de l'invention. Il fit construire deux théâtres de bois, voisins l'un de l'autre, qui tournaient sur des pivots. Ces théatres, qui renfermaient et le spectacle et les spectateurs, furent d'abord adossés, et il donna sur chacun d'eux en même temps des pièces dramatiques, qui furent exécutées par les comédiens sans qu'ils s'entendissent ui se troublassent les uns les autres. Dans l'aprèsmidi du même jour, il fit faire un demi-tour à ces deux théâtres, toujours rempls, de sorte qu'ils formèrent une enceinte et un amphithéatre, au milieu duquel des gladiateurs combattirent. Il répéta plus d'une fois ce manége, qui exposait la vie de tout un peuple. et la nation fut assez folle pour admirer un jeu qui pouvait la faire périr.

1 Pile. Ilb. 36 , cap. 15.

3 li paralt, par la seconde lattre de Corlius à Cicéron, que Curlon donna des jeux et fit construire un thétire

sous les consuls Sulpicius et Marcellus , an de Rome 701.

5 «...... Ut qui nibit in censu haboerit, præter dis« cordiam principum. »

\$ 11. - DISPOSITIONS PAVORABLES DES ESPRITS POUR LA CAOSE DE CICÉRON. POMPÉR, INSULTÉ PAR CLO-DIUS, REVIENT A CICERON. DÉLIRÉRATION OU SÉ-NAT. DES LE PREMIER JUIN, EN PAYEUR DE CICÉRON. OPPOSITION OF TRIBUN ÆLIUS, COMBAT ENTRE CLO-OIUS ET GARINIUS, QUI S'ÉIAIT RANGÉ DU CÔTÉ LE Pompás. Arrivár ou prese de Cicéron a Rome. L'A HAINE PURLIQUE SE OÉCLARE EN TOUTES PACONS CONTRE CLODIUS. CLOOIUS SE TOURNE VERS LE PAR-TI DES RÉPUBLICAINS RIGIOES. POMPÉR, GANS LA CRAINTE QUE CLODIUS N'ATTENIE SUR SA VIE , SE RENPERME DANS SA MAISON. LES CONSULS DEMAIS. BENT TOUJOURS CONTRAIRES A CICÉBON, NOUVEAC Y EFFORTS OES TRIBUNS EN PAVEUR OF CICÉRON, SANS PEUIT. CHAGRIN QUE CAUSE A CICÉRON UN OÉCRET DO SÉNAT EN PAVEUR DES CONSULS OÉSIGNÉS. SEX-TIUS, TRIBUN OÉSIGNÉ, VA EN GAULE POCE OBTENIA LE CONSENTEMENT DE CÉSAR AU RAPPEL DE CICÉ-RON. DEUX TRIBUNS OU NOUTEAU COLLÉGE GAGNÉS PAR LA FACTION DE CLOOITS, LENTULES PROPOSE AUSÉNAT L'APPAIRE OR CICÉRON. AVIS DE COTTA. AVIS DE POMPÉE. LE TRIRCH GAVIANCS EMPÈCHS LA CONCLUSION. HUIT TRIBUNG PROPOSENT L'APPAIRE AO PEUPLE. VIOLENCE OF CLODIUS. CARNAGE. MILON PATREPERNO OR REPRIMER CETTS PUREUR. SON CARACTERS. It. ACCUSE CLOSUS. IL OPPOSE LA PORCE A LA FORCE. SUSPENSION TOTALE DES AFFAIRES DANS ROME. LE SON PARTI PERNO LE DES-SUS. LETTRES CIRCULAIRES DU CONSUL LENTRERS A TOUS LES PROPLES OR L'ITALIE. APPLAUDISSEMENTS DE LA MULTITUDE. MOUVEMENTS INCROVABLES GANS ROME ET OANS TOUTE L'ÎTALIE EN FAVEUR DE CICÉ-RON. ASSEMBLÉE DU SÉNAT AU CAPITOLE ET SÉNA-TUS -CONSOLTE POUR ORDONNER LE RAPPEL DE CICÉ-RON. ASSEMBLÉE OU PEUPLE, OU LENTULUS ET POMPÉE EXHORTENT EY ANIMENT LES CITOTENS. NOOVEAU OÉCRET DU SÉNAT EN PAVEUR DE CICÉRON. Assemblie solennelle par centurie, ou l'ap-PAIRE EST TERMINÉE EN GERIER RESSORT. SÉJOUR DE CICÉRON A DYREACHIUM PENGANT MUIT MOIS. SON ORPART DE CETTE VILLE. SON RETOUR TRIOM-PHANT A ROME. SES MAISONS DE VILLE ET OR CAM-PAGNE RERATIES AOX DÉPENS OR LA RÉPUBLIQUE. SUR L'AVIS OF CICÉRON, ON OÉCERNE A POMPÉE LA SUBINTENDANCE ORS ELÉS ET DES VIVEES DANS TOUT L'EMPIRE. MUEMURES DES RÉPUBLICAINS RIGIOES CONTRE CICÉRON. SA RÉPONSE. POMPER RAMENE L'ABONDANCE DANS ROME. VIOLENCE DE CLOOICS CONTRE CICÉRON ET CONTRE MILON. CLODIUS EST NORMÉ ÉDILE. MORT OF LUCULLUS. CARACTÈRE DE L'ÉLOQUENCE OF CALLIDIUS.

Nous avons laissé Cicéron dans sa retraite de Thessalonique 1, abimé de douleur, quoiqu'il cût lieu de concevoir déjà d'assez heu-

reuses espérances. Exilé pour la plus belle cause qui fut au monde, il avait emporte avec lui les regrets de tout ce que l'on comptait de gens de bien dans Rome et dans toute l'Italie. On ne le regardait pas même comme exilé 1, et on lui conserva tous les droits de citoyen, excepté ceux que la violence de son ennemi lul avalt arrachés. L. Cotta, qui avalt été censeur, déclara avec serment dans le sénat que, s'il eût eu à dresser le tableau des sénateurs en l'absence de Cicéron , il y aurait mis son nom dans le rang qui lui appartenait, On ne substitua point de juge en sa place. Aucun de ses amis, en faisant un testament. ne manqua de lui faire les mêmes legs que s'il ent été présent ; aucun , soit citoyen allié de l'empire, ne laissa échapper l'occ de lui rendre toute sorte de devoirs et les se vices dont il avait besoin ; et Plutarque témoigne que toute la Grèce s'empressa à lui donner les marques les plus éclatantes d'affection et d'attachement. Enfin le sénat, des qu'il eut un rayon de liberté, le recommauda, comme un dépôt précieux, à tous les rois et à tous les peuples, et rendit de solemelles actions de graces à ceux qui avaient pris soin de conserver à la république un si excellent citoven.

Ces sectiments furent quelque temps dans le court des sénaturs et de la pipart des magistrats sans oser paraltre; et quelque blen intenionnés qu'ils fussent, ils ne formérent que des vœus secrets et impuissants, jusqu'à ce quils eussent l'aveu de Pompée. Mais la trincirid et la pétuliarce incropables de similar de la pétuliarce incropables cause de Lictron est avalage dessert a la cause de Lictron est avalage dessert a lui readre un protectour qui ne l'avait abandoune qu'avec quelque regret.

Gieron était parti dans les premiers jour d'avrije et de , mois de ma [Codias commença à insulter Pompée. Le jeune Tigrane avait été dis présonier, comme je fra iét, et mene en triomphe par ce général, qui le remit casulte à la grade de L. Flavius, Fun de ses amis, et actuellement présur dans lance dont nous parlous. Codius, agand par argent, entreprit de donner moyen à figurane des souver. Etant à souper ches

<sup>#</sup> Av. R. 691; sv. J. C. 58. - Cicero, ubi supra.

<sup>1</sup> Dio. Appian. Plot. - Cic. pro Domo, 81,58.

Flavius, il le pris de lui faire amener le prince, Lorsque Clodius le vit entré dans la saile, il le fit mettre à table, s'empara de sa personne, et refusa de le rendre, soit à Flavius, soit à Pompée lui-même, qui le redemandait. Au bout de quelque temps, il l'embarqua sur un vaisseau qui devait le mener en Asie; mais nne tempête étant survenue dans le moment qu'il partait , le força de relacher à Antinm , qui n'était qu'a une petite distance de Rome. Aussitôt le tribun envoya Sex. Clodius. son homme de confiance, pour ramener le prince à la ville. Flavius , qui fut averti de ce qui se passait, alla Ini-même avec main forte pour reprendre son prisonnier. Il se livra entre ces deux troupes un combat sur le chemin d'Appius. Plusieurs furent tués des deux parts; mais le plus grand nombre du côté de Fiavius . et entre antres un chevalier romain. qui se nommait M. Papirius, et qui était ami de Pompée, Flavius fut obligé de s'enfuir, et

revint presque seul à Rome. Pompée fut extrêmement piqué de cette insuite. Ii souffrait avec peine que Clodius tournat contre lui les forces du tribunat , dont il avait lui-même rétabli la puissance. La haine contre Clodius réveilla dans son cœnr l'amitié pour Cicéron; et il engages le fidèle et zélé Mummius Quadratus à agir ouvertement pour le rappei de ceiui dont ce même tribun avait tâché , par tontes sortes de voies, d'empêcher l'éloignement. En effet, le sénat s'étant assemblé le premier juin . Mummins, au refus des consols, mit en délibération l'affaire de Ciceron. Toutes les voix se rénnissaient pour ordonner qu'il fût rappelé : mais l'opposition d'Ælins Ligur, tribun et ami de Clodius , empêcha que le sénat ne půj former son décret. I

Cependant cet érénement ranima le courage des amis de Ciéron, et lirris la fruere de Clodius. Il savait à qui s'en prendre; et il n'est point de moyens de chagriner Pompée dont il ne n'avistat et qu'il ne mit en nasqe. Ciabinius, retainte de Pompée, s'était rangé combatt de noi partiern de propres de combatt de noi partiern de propres de la rise de principal de combatte. et d'anni la vie à plaisure des combattes, et d'anni l'au desquets les faisceux du constit Gabriots d'un de la rise de principal de la rise de la r

dius. « Cétati un spectacle bien doux pour lo peuple romain, "di Cicéron, que le combet de ces deux sedérats, Gabi inus et Ciodius. Il en attendair l'événement avec une 
"impartialté entière. Quel que fint cetai des 
"impartialté entière. Quel que fint cetai des 
"impartialté entière. Quel que fint cetai des 
"astilafactions et de compléte, a lous deux 
e ussent pu périr à le fois. » Clodius poussa 
temparent paux d'employer les écrémonies 
de la religion pour conserre à Cérès les 
lesses de Gabinius; et Mammius en ili auton 
biens de Gabinius; et Mammius en ili auton 
tiens de Gabinius; et Mammius et di 
un de la commentation de la commentation 
et d'autre en étaient, que de vétaine menaces 
sans aucun étie les que de s'étaient, que de vétaine menaces 
sans aucun étie que le création entences 
sans aucun étie que le création entences 
sans aucun étie que le vétaient que de vétaine menaces 
sans aucun étie que le création de la commentation 
par le commentation de la commentation 
et d'autre en étaient que de vétaient 
par le comment de la commentation 
et de la commentation de la commentation 
et de la commentation de la commentation 
et de la commentation 
et la

Pendant ces débais le frére de Giéron arriva à Bome dasso na quipage conreable à sa douteur, oi il fut requ per un très grand nombre des melleurs citores, aqui alférent su-devant de lui, mélant leurs isrmes aux siemes. Il vint fortiller les sollicitations et les prières du gendre de Cictron, Pision Prugi, jeune homme d'un très-grand mérite, Frugi, jeune homme d'un très-grand mérite, conse de son de la comme de la crès de la conse celle la contra linvisablement atteché à la ceuse de son de la voir de repour. Térentia, ceuse de sur les avertus, claim sont devoir; et tant de supplications réunies attendrissant les citogras.

Au contraire la haine publique se déclarait en toutes façons contre Clodius. Dans tous les jeux qui furent donnés cette année au penple ii n'osa jamais se montrer, de crainte des huées . des sifflets , et peut-être de quelque chose de pis. Quiconque l'avait servi contre Cicéron, quelque affaire qu'il ett. de quelque genre qu'elle put être, était condamné à tous les tribuuaux. Les chevaliers romains se ralliaient pour unir ienrs forces. Les sénateurs, ne pouvant obtenir des consuis qu'ils proposassent de délibérer sur l'affaire de Cicéron, rejetaient toutes les autres, et ne vouisient point en entendre parler que celle qu'ils regardaient comme capitale ne fot terminée.

Il n'était pas possible que tons ces mouve-

 $^{t}$  « Quo quidem in spectacule mira mquitas erat. Utêr « corum perisset... In ejasmodi parl locrum fieri puta- « bai : immortalem rerò quaestum , si uterque cecidiq- « set. » (Ck. in Pis. n. 3T.)

ments n'inquiétassent Clodius. Mais ce qui me paraît plus singulier dans sa conduite, c'est qu'il voulut faire le personnage d'honnete homme, et de zélateur des droits du sénat et de l'aristocratie. Il savait que les républicains rigides avaient été, dans tons les temps, opposés à Pompée, et ne souffraient actuellement qu'avec peine l'autorité qu'il prenait dans la république. Comme il trouvait donc Pompée en son chemin, il se tourna vers le parti qui lui était coutraire. Il disait et dans le sénat, et devant le peuple, que les lois de César avaieut été portées au mépris des auspices; et il ne se souvenait pas, comme le remarque Cicéron, que parmi ces lois était celle qui l'avait fait plébéien. Il produisait sur la tribune aux harangues Bibulus, collégue de César : il lui demandait s'il ne s'était pas occupé du soin d'observer les signes qui paraissaient au ciel dans le temps que César portait sea lois. Bibulus assurait le fait. Clodius interrogeait ensuite les augures, et leur demandait ai des lois portées en pareille circonstance n'étaient point uulles de plein droit : ils répondaient que la chose était ainsi. Ce misérable, sans religion comme sans mœurs, se jonait ainsi de tout selon ses

Il craignait si peu d'être en contradiction avec lui-même, qu'il allait jusqu'à dire que, si le sénat cassait les actes de César comme contraires aux auspices, lui il était disposé à prêter ses épaules pour reporter dans la ville Cicéron, le sauveur de la ville.

Quelque grossière que fût cette comédie, les défenseurs de l'aristocratie ne laissaient pas d'en être les dupes. Ils étaient si charmés d'enteudre décrier Pompée dans les assemblées populaires, qu'ils ne considéraient plus dans Clodius que l'enuemi de celui qu'ils hatssaient, « Clodius décrier Pompée par ses invectives \*! « dit Cicérou. Il décriait bien plus véritable-« ment ce grand homme lorsqu'il le comblait « de louanges. »

<sup>2</sup> Cic. pro Domo, n. 40

iutérets.

rusp. Resp. n. 50.)

Si nous en croyons Cicéron, Clodius fut même assez forcené pour attenter à la vie du premier citoveu de la république. Notre orateur assure en plus d'un endroit qu'un esclave de Clodius fut arrêté dans le temple de Castor avec un poignard, dont il avoua qu'il s'était armé pour tuer Pompée '. Ce qui est constant, c'est que Pompée, depuis cette aventure, se renferma chez lui, et ne parut plus de tout le reste de l'année ni au sénat, ui en aucun lieu public; encore ue put-il pas etre tranquille dans sa maison, et un affranchi de Clodins, nommé Damion, vint l'y assièger: ce fut inutilement. Mais Clodius fut assez insolent pour menacer, dans ses harangues au peuple, de détruire la maison de Pompée comme il avait détruit celle de Clcéron; et, faisant l'agréable, il déclara qu'il prétendait construire un portique dans le quartier des Carènes 2 (c'était le quartier de Rome où était la maison de Pompée), qui répondit à celui qu'il avait bâti sur le mout Palatin. Il était blen difficile d'espérer de vaincre ce

tribun furicux pendaut qu'il était soutenu des deux consuls : car Pison lui demeura toujours fidèle; et Gabinius, quoiqu'il fût en guerre ouverte avec Clodius pour ce qui regardait Pompée, n'en était pas plus disposé à permettre aux sénateurs de délibérer sur le rappel de Cicéron. Le prétexte des cousuls était que la loi Clodia les en empêchait 3, « Oui , « dit Cicérou, la loi qui leur assignait des « gouvernements de provinces, et non pas « celle qu'aucun citoven de Rome ne regar-« dait comme loi. » En effet , le préteur L. Domitius n'était point arrêté par les défenses de cette loi injuste, et il s'offrait de proposer l'affaire au sénat, puisque les consuls le refusaient.

Enfin les magistrats furent désignés pour l'année suivante. Des deux consuls nommés,

a c Detrahat ille vitupe rando l Mihi, medius fidius . e tum de Illius amplissimă dignitate detrahere, quom « maximis faudibus efferebat, videbatur. » ( Cac. de Ha-

<sup>\*</sup> Cic. de Har. resp. n. 49, pro Seat. n. 61, et pro Mil.

<sup>\* «</sup> Quum in concionibus diceret, velle se in Carlais a adificare alteram porticum, que Palatio responderet.»

<sup>(</sup>Cie de Har. Resp. n. 49. ) a « Non se rem improbare dicebant, sed lege istius « impedirl. Eral hoc verum : nam impediebantur, ve-« rum et lege , quam idem îste de Macedonia Syritque « julerat. » (Ctc. pro domo, p. 20.)

I'no était P. Leutulus Spinther, ami décidé de Cicéron ; l'autre parissisti devoir étre plutôt cicéron ; l'autre qu'à le servir. C'était Q. Métellus Népos, coasin de Goldies, et qui de plus avait eu personnellement des démètes très-vils avec Géron pendant son tribunst. Il fut pourtant assez moderé pour demearer comme neutre, et uous le verrons même dans la suite devenir favorable à une cause qui sequérait tous les jours de nouveaux défenseurs.

Huit tribuns, c'est-à-dire tout le collège, excepté Clodius et Ælius Ligur, qui était dévoué à ses volontés, proposèrent, le 29 octobre, une loi pour le rappel de Cicéron, et mirent aussi l'affaire en délibération dans le sénat. Les consuls eurent beau réclamer la loi Clodia, et les défeuses qu'elle faisait de proposer, de délibérer, de conclure en faveur du retour de Cicéron, le sénat n'y eut aucun égard : et P. Lentulus, premier opinant en sa qualité de premier cousul désigné, parla avec une très-grande force sur la nécessité de rendre au plus tôt à la république un citoyen dout elle ne nouvait se passer. Ainsi en toute occasion se manifestaient les vœux du sénat et des gens de bien : mais toujours quelque empêchement en retardait l'effet. Ici le tribun Ælius arrêta une seconde fois le sénat par sou opposition

Quoique Lentulus eût un grand zêle pour le rétablissement de Cicéron, il ne laissa pas, avec son futur collègue, de lui causer un chagrin accompagné d'inquiétude. Ces deux consuls désignés voulureut s'assurer des gouvernements de provinces après leur magistrature 1, et ils prétendirent même, ce qui ne s'était jamais fait, que l'on ornat des ce moment leurs provinces, comme parlaient les Romains, c'est-à-dire qu'on assignat le nombre et la qualité des troupes qu'ils commauderaient, qu'on leur nommat des officiers généraux, qu'on fixat les sommes d'argent, les munitions et toutes les autres choses nécessaires pour leurs gouvernements. Le sénat leur accorda ce qu'ils demandaicut, du consentement même des amis de Cicérou, Pour lui, il en fut très-fâché par deux raisons principales : la première, c'est que les consuls désignés, n'ayant plus rien à espérer ni à craindre, étaient plus libres, plus indépendants, et que, le crédit des amis de Ciceron leur étant désormais inutile, aucun motif d'intérêt personnel ne les attachait plus à sa cause; mais de plus ce décret du sénat en faveur de Lentulus et de Métellus Népos était une brêche à la loi que cette compagnie s'était faite de ne délibérer d'aucune affaire jusqu'à ce que celle de Ciceron fot terminée. Rien n'était plus honorable pour lui qu'une pareille résolution , et il n'est pas étonuant qu'il fût affligé d'avoir perdu cet avantage. Cepeudant ses inquiétudes furent vaines; et Lentulus, pour n'avoir plus de raison d'intérêt propre, ne l'en servit pas avce moins de fidélité et de courage.

Les tribuus désignés semblaient tous bien intentionnés pour Cicéron, et huit demeurérent attachés à sa cause. Entre ceux-ci. Sextius signala son zèle avaut même que d'entrer en charge. Les amis de Cicéron savaient gu'ils ue pouvaient réussir, si César ne les appuyait, ou qu'au moins il ne cessât de leur être contraire '. Sextius fit un voyage en Gaule pour déterminer ce général, dont le crédit, même en son absence, était si grand dans Romo, à oublier son ressentiment. Il paralt que les sollicitations de Sextius eurent peu d'effet : César ue se préta jamais de bonne grace au ranpel d'un bomme que ses lumières supérieures et sou attachement aux droits de la liberté publique lui rendaient trop légitimement suspect. S'il ne s'y opposa pas dans la suite, ce ne fut qu'à la considération de Pompée, qui le voulait tout de bou.

Destroit des noverens trèluns funnt entrée chardes de l'agre et de d'esser la loi pour le rappel de Cicéou, les deux qui faiteuir quat de Scréen la loi pour le rappel de Cicéou, les deux quit étaieul aganés servétiment par la faction de Clodius, se déclarérent, Numéries Quittius Granches, et Sex. Allille Garians, hommes inconuns d'ailleurs, et que utré ordeur présente comme diques de négrép par toule sorte d'endroits. Les hait autre préservétirent autre la contre d'androits. Les hait autre préservétirent dans leur boublé dessein, et ils avaient un dentre, une qu'ils étaient puissemment deux deute, et ce qu'ils étaient puissemment sour mes sarf unde casmals, Les taits Sciulère.

<sup>1</sup> Clc. ad. Att. lib.3, ep. 21,

ILL. HIST. BOM.

<sup>4</sup> Cic. pro Seat. p. 70.

qui, dès le premier janvier, agit conséquemment aux déclarations généreuses qu'il avait faites u'étaut encore que désigné.

## P. CORNELIUS LENTULUS SPINTHER 1. O. GÆGILIUS METELLUS NEPOS.

La première assemblée du sénat, à loquelle présidèrent les nouveaux coussibs, fut trèspresidèrent les nouveaux coussibs, fut trèsnombreuse : tout le peuple était dans une grande attente, aussi bien que les députés de toutes les villes d'Italie, qui en étaient renns porter les voux à la capitaie. Leutulus proposs l'affaire de Cicéron, et paria avec une dignité et un courage tout à fait dignes de sa place; et son collègue promit que, par déférence pour le skant, et par la veu du bien pablie, il se réconcilierait avec un citoyen si universellement ettiné et désiré.

On alla ensuite aux voix. L. Cotta, ancien cousul et ancieu censeur, opina le premier, et d'une façon singulière, mais aussi flètrissante pour Clodius qu'elle était honorable pour Cicéron. Il soutint que rien de ce qui s'était fait contre Cicerou ne s'était fait juridiquement, ni selon les règles : que la loi de Ciodius contre lui n'était point une loi, mais le violement de toutes les lois; que par conséquent sa retraite ne devait être regardée que comme l'effet de la violence d'une part, et de l'autre d'un grand amour pour la patrie, en faveur de laquelle Cicéron avait mieux aimé se sacrifier que de donner lieu au caruage et à l'effusion du sang des citoyeus. Il couclut que , puisqu'il n'était exilé par aucune lol, il u'avait point besoin d'être rappelé par une loi, et que le vœu du sénat était suffisant.

Cette fisou de pesser tâtă la plus finiteses pour la cause de Ciercou, mais elie n'étât pas la plus sive pour sa persouse. Aussi Fompée, qui parle ensattle, convenunt de is justesse des réflexions de Cotta, dit que néanmoins, pour mettre Ciércon à Fabri des émeutes populaires, il croyait qu'il était à propos qu'à l'autorité de sénat se joignéssent les suffraçe du peuple, et que les coussis propossesset une loi qui annult celle de Ciolius et ordonatte le rélabilisment.

sement de Cicéron. Cet avis passait, noti à la pluralité, mais à l'unanimité, lorsque le tribuit Atilius Gavianus, sais s'opposer en forme, demanda que la conclusion foi remise à un autre jour; ce qu'ou ne put lui refuser, et l'affaire manqua.

Les huit tribuns la releverent; et Q. Fabricius, à leur tête, se mit en devoir, le 23 janvier, de tenir une assemblée pour délibérer sur la loi qui avait été proposée par lui plusieurs fours auparavant. Ciodius ne s'amusa point ici à ménager quelque opposition ou à chicaner le terrain par des formalités. Son frère Applus, qui était prêteur cette année, avait des giadiateurs qu'il devait donner en spectacie au peuple. Clodius, leur ayant joint des coupe-larrets tirés des cachots, làcha cette troupe sur les amis de Cleeron. Cispius, l'un des tribuns, fut blessé. O. Cicéron ue sauva sa vie qu'en se cachant jusqu'à ce qu'il pût trouver l'occasion de se dérober par la fuite. Le carnage fut si grand, que le Tibre et les égouls furent presque engorgés du grand uombre de corps que l'on y jeta, et la place publique inoudée d'un fleuve de sang.

Les fureurs de Clodius ne s'en tinrent point là: et. dans une querelle qui s'éleva sans que nous en sachions assez distinctement la cause, entre le tribun Sextins et le consui Métellus Népos, quoique ce tribun n'agit que par les voies de droit, il se vit tout d'un coup attaqué et porté par terre, où il fut laissé pour mort, ayant reçu plus de vingt blessures. Un tribun, dont la personne était sacrée, assassiné dans l'exercice de sa charge, c'était un attentat bien atroce. Aussi Clodius eu craignit-li les suites; mais on ne devinerait pas l'expédieut dont il s'avisa pour donner le change au peuple. Il résolut de faire tuer Numérius Quintius, tribun de sa faction, afia que cette mort put être Imputée aux amis de Cicéron, et qu'ainsi la haine du meurtre d'un tribun fût partagée entre lui et ses adversaires. Heureusement pour Quintius, son collègue Sextius ue se trouva point biessé à mort; mais le premier fut en danger taut que l'on ne fut pas sur de la vie du secoud.

Contre de telles violences it u'y avait de ressources que dans la force. Sextius, pour mettre sa vie en sureté, fut obligé de lever

<sup>1</sup> An. R. 695; av J. C. 57.

des hommes et de se douner une garde. Milon, l'un de ses collègues, et celui de tous les tribuns qui soultit avec le plus de générosité et de persévérance la cause de Cicéron, étant exposé, par conséquent, aux mêmes dangers oue Sextlus, orit aussi la même précaution.

Milon 1 était un homme dont le courage alláit jusqu'à l'audace, et par là il était plus capable que personne de réprimer la témérité furieuse de Clodius, Aussi, depuis qu'il fut entre une fols en lice avec lui pendant son tribunat, leurs combats se perpétuèrent, sans palx ni trève, jusqu'à ce qu'ils fussent terminés par la mort de l'un et l'exil de l'autre. La uaissance de Milon paratt avoir été illustre, mais eutre les familles qui, sans être ancienuement romaines, tensient pourtant qu rang distingué dans l'Italie. Il était de Lanuvium, et fils d'un Paplus, nom fameux dans la guerre sociale. Pour lui, il fut adopté par sou grand-père maternel, et prit en couséquence le nom d'Annius. Il fallait bien qu'il fût regardé sur un grand pied dans Rome', puisqu'il y fit, quelques années après, une alliance très-brillante, avant épousé Fausta. fille du dictateur Sylla 2. Mais, plus que toute autre recommandation, son mérite personnel le mettait en état de préteudre à tout. Il se proposait de s'élever par les voies d'honneur; et, la cause de Clcéron lui ayant paru une belle occasion de s'attirer l'estime et l'affection de tous les gens de bien , il v signala sa vertu d'une facon très-glorieuse. animé de plus, si nous en crovons Appien, par Pompée, qui lui faisait envisager le consulat pour sa récompense.

Comme il voyal que les excès horribles araquela Clodies se portait chape jour n'allaient à rieu moins qu'à dier toute espérance de réabilir Caéron, à décourager euitèrement les bons citoyens, et à faire dominer dans la ville a licence d'un forces, il résolut d'attaquer par les lois celui qui prétendait innposer à fous par la florce, et il Taccusa en proposer à fous par la florce, et il racusa en conservation de la comme de la comme de taisire à la trianquillité publique. Cette demarche hartiel déconcerta Clodies, qui n'espérait pas, ayant Milon pour accusteur ; corrompre une seconde fois ses juges. Touts on expérance fui d'étader le jugement, de magistrais. Le comoil Mendiu son consiste mégistrais. Le comoil Mendiu son consiste du peuple, as créateure, font difficher des notations du peuple, as créateure, font difficher des semples, pour arrêter le cours de la justice. Del magistrats défendante que l'excuef fois de magistrats défendante que l'excuef fois de de comparaitre, qu'on le clist, qu'on fit des informations contre l'accuste de l'excuerne de l'informations contre l'accuste de l'excuerne de l'informations contre l'information contre l'informations contre l'information contre l'informations contre l'informations contre l'informations contre l'information contre l'informa

La protection des lois et des jugements était donc refusée à Milon : il fallait ou qu'il abandonnât une aussi belle cause que celle qu'il avait entreprise, ou que, s'exposant sons défense aux fureurs d'un adversaire armé. il s'attendit à en devenir la victime. Il crut qu'il lui serait honteux, soit de se désister lachement, soit de se laisser vaincre : il prit le parti d'acheter des gladiateurs, et de s'eutourer de gens armés qui pussent résister à ceux par lesquels son ennemi se falsait accompagner en tout lieu. Mais il eut soin de se reufermer dans les termes d'une défense nècessaire, agresseur seulement en justice, et n'employant la force que lorsqu'il était attaqué par Ctodius. Les combats furent fréquents : la maison de Milon fut assaittie plus d'une fois par la troupe de Clodius, et toujours bien défeudue. Le consul Leutulus ne fut pas lui-même épargné, et les factieux brisèrent ses faisceaux. Tous les quartiers de la ville devenaient des champs de bataille. où souvent blen du saug était répandu2. De tant de désordres au molus retirait-ou cet avantage, que Ciodius ne régnait pas, et trouvait partout un antagoniste qui ini teuait tête, et souvent remportait sur lui la victoire.

Cette espèce de petito guerre iutestine, jointe à la résolution prise depuis longtemps

e Qoid ageret vir ad viriotem, dignitatem, glorism natus, vi scoleratorum homioum corroborată, jegibus e judicilaçue aublatis? Cersifes tribunus piebės privato e præstantistemus vir profligatissimo homini daret? z. sa. e cassam ausceptam affligeret? as se domotoueret? « Et vinct turpe putavit, et deterret.» (Cac. pro Sent. 60.)

<sup>2</sup> Post red. in sen. n. 7.

<sup>9</sup> Ascon. Ped. in Milone, 2 Clo. 4d Att. lib, 4, ep. 13,

de faire passer l'affaire de Cicéron avant tont autre, réduisit au silence et les tribnnaux, et les assemblées du peuple, et celles du sénat, Tout était suspendu : point d'audiences données par le sénat aux ambassadeurs, point de jugements, point de décrets du peuple. Un état si violent ne pouvait pas être de durée : il fallait nécessairement que l'un des deux partis ennemis y mtt fin en prenant le dessus. Heureusement ce fut le bon qui triompha.

Toute la solendeur et toute la majesté de la république était de ce côté. Les deux conauls (car Métellus au moins n'était pas contraire), tous les préteurs, excepté le frère de Clodius, hnit tribuns du peuple, protégezient la cause de Cicéron. Une si grande autorité, soutenue du courage et des troupes de Milon, se fit enfin respecter de cenx qui d'abord avaient tenté la voie d'opposition ; et Lentulus, en vertu d'un sénatus-consulte, auquel personne, n'avait osé s'opposer, envoya des lettres circulaires dans toute l'Italie, pour inviter à venir à Rome concourir au rétablissement de Cicéron, tous ceux qui aimaient le salut de l'état1: démarche sans exemple. non-seulement pour les intérêts d'un particulier, mais même dans les périls communs de toute la république l

La nouvelle de ce sénatus-consulte ayant été portée sur-le-champ à un spectacle de gladiateurs où se tronyait un très-grand monde assemblé, elle y fut reçue avec des transports de joie inexprimables3. Chaque sénateur qui venait à ce spectacle au sortir du sénat, fut applaudi. Mais, lorsque le consul lui-même, qui donnait les jeux, y fut arrivé et eut pris sa place, tous les sénateurs se levérent, et, tendant les bras vers lui, témoignérent leur joie et leur reconnaissance par des larmes qui faisaient voir combien Cicéron était cher au peuple romain.

Sur l'invitation du consul et du sénat , il se fit et dans Rome et dans toute l'Italie des mouvements incroyables en faveur de Cicéron.

Chacun voulut, à l'exemple de la première compagnie de l'état, signaler son zéle pour le rétablissement d'un si illustre proscrit. Dans Rome et aux environs, les chevaliers romains, toutes les sociétés d'intéressés dans les fermes, l'ordre des greffiers, tous les corps même de gens de métier, enfin les communautés d'habitants des campagnes voisines. s'assemblèrent et formèrent des décrets lionorables à Cicéron. Les différents peuples de l'Italie en firent autant : Pompée lui-même en donna comme le signal à toutes les villes municipales et à toutes les colonies. Car. étant actuellement premior magistrat de Capoue, il fit rendre par cette colonie nouvelle un décret qui servit de modèle à toutes les autres : après quoi il eut encore assez de zèle pour se transporter dans plusieurs de ces villes, et en encourager les habitants à suivre l'exemple qu'il venait de montrer. Ce fut une fermeutation universelle dans toute l'Italie, qui envoya de toutes parts à Rome une multitude prodigieuse de citoyens.

Lentulus, se voyant si puissamment appuyé, convoqua au Capitole une célèbre et nombreuse assemblée du sénat. Ce fut là que le consul Métellus Népos se laissa entièrement réconcilier avec la cause de Cicéron, P. Servilius Isauricus, vieillard respectable, ancien consul et ancien censeur, décoré de l'honneur du triomphe, et parent du consul. lui adressa une exhortation tonchante et pathétique. Il lui rappela l'attachement qu'avaient toniours en les Métellus aux maximes de l'aristocratie et à l'antorité du sénat : il lui cita son propre frère, Q. Métellus Céler, qui était mort deux ans auparavant, et qui s'était fait une loi do s'opposer en tout à Clodius : il le fit ressouvenir de Q. Métellus Numidicus, l'honneur de leur maison, exilé comme Cicé→ ron, et comme lui regretté de toute la ville, Enfin il parla avec tant de force , que le consul ne put retenir ses larmes, prenve non équivoque d'une réconciliation sincère; et, de fait, il ne se contenta plus de ne point résister à son collègue, il l'appuya et le seconda dans toutes ses démarches.

L'assemblée était composée de gustre cent dix-sept sénateurs. Sur un si grand nombre de vocanx. Clodius se trouva le seul qui opi-

<sup>\*</sup> Je suppose que c'est ce sénatus-consulte qui fut rendu dans le temple de l'Honneur et de la Vertu , bâti per Mariu r.

<sup>1</sup> Pro Sext. 118. 3 Pro Seal. n. 116, 117.

nat contre Cicèron. Il fut donc résolu que Cicèron serait rappelé, et qu'à cet effet les consuls et les autres magistrats, de l'autorité du sénat, en feraient incessamment la proposition au peuple assemblé par centuries.

Le lendemain le consul Lentulus esposa un expedie cui s'était passé dans les ésnat; et Pompée, se joignant à lui, fit un discours dans lequel il s'apprina de la fogno la plus glorieuse pour Cicéron, et dans les termes qui marquiaurel familité a lplas vive et la plas teodre. Il le traits de suverar de l'état, et dit que le saint public operé par lon, ne powait subsister qu'ivec lui. Il n'employ pub sur joude le saint public operè par lon, ne powait subsister qu'ivec lui. Il n'employ pub s'appoint et suite de les supplications. Vintèresant pour Cicéron comme poor un frère on pour un pêre.

Le sénat se hâtait de finir; et pour cela il rendit un décret préparatoire contenant plusieurs articles, tous plus favorables les uns que les antres à une cause qui devenait manifestement la cause de la république. Il défendit à toute personne, quelle qu'elle pût être, de mettre aucun obstacte au rétablissement de Cicéron, déclarant que quiconque y apporterait empêchement offenserait le sénat. et serait regardé commp ennemi de la république, du salut des bons, et de l'nnion des citoyeus. Il ordonna même que, si les chicanes des malintentionnés retardaient trop la décision, Cicéron revint sans qu'il fût besoin d'autre formalité. Il décerna des actions de grâces à ceux qui étaient venus à Rome des différentes villes d'Italie , les invitant de plus à porter le même zèle à l'assemblée solennelle du peuple, où l'affaire serait terminée en dernier ressort.

Enfin arriva cc. 'grand jour, objek de tant de négociations depais plus d'un an. Les protecteurs de la cause de Céctora avisain judg, avec grande raison, qu'il faliai donner le plus haut depré d'autorité à la loi qui le rappellerait, afin d'ôter tout prétexte à ses ennemis de pouvoir jamais y donner atteine. Ainsi, a lieu qu'il n'avait det culle que par une loi tribumilienne, portée dans cette oste d'assembles qu'ils appeliant comices pur tribus, lesquels necompressionique les présents qu'ils septembles qu'ils appeliant comices pur tribus, lesquels necompressionique les présents, et désine prési-

des par un tribun, ce fut une assemblée par centuries qui fut indiquée pour ordonner son rétablissement; genre d'assemblée le plus anguste, et qui représentait pleinement tout le corps de la nation. Les denx consuls, sept préteurs, huit tribuns du peuple, proposèrent ou appuyèrent la loi. Lentulus et Pompée firent des discours remplis de justes éloges pour Cicéron, d'exhortations au peuple, et do prières. Tonte l'élite du sénat, les anciens consuls et les anciens préteurs, parurent sur la tribune aux harangues, et tinrent le même langage. Le senl Clodins éleva sa voix contre le vœu unanime de tous les ordres et de tous les citovens; et il ne fut écouté qu'avec une Indignation qui ne put se contenir.

L'assemblée était la plus nombreuse quo l'on eût jamais vue, Tout le peuple, toute l'Italie s'y trouva. Personne ne se crut dispensé ni par l'age, ni par les infirmités, d'y venir témoigner son zèle pour la patrie en opinant ponr le retour de celui qui en avait été le conservateur. Il n'y eut nulle variété dans les suffrages : tous d'une commune voix autorisèrent la loi; et Cicéron a raison de dire, en relevant les circonstances de cette journée si gloriense pour lui, que Lentulus ne l'a pas simplement ramené dans sa patrie, mais qu'il l'y a fait rentrer en pompe et sur un char de triomphe 1. La joi fut portée et recue le quatrième jour d'août. Ainsi la durée de l'exil de Ciceron 9, qui était sorti de Rome au commencement d'avril de l'année précédente, fut de seize mois.

Il y suil déjà longtenps qu'il s'était 'rapproché de l'Italie. Dès la fin de l'année precédente, Thessalonique avait cossé de lui paraitre un sir saisé. Cette ville dépendist du gouvernement de Macédoine, dont Pison, son unemai, destal prendre incassamment possession; et le bruit de l'arrivée prochaine des troupes que ce nouvean gouverneur envoyait d'avasce détermins Cótero à chercher aul-

<sup>1 «</sup> Itaque P. Lentuli beneficio excellenti sique divino « non reducti sumos in patriam, sicul nonnulli ciarissimi « cives, sed equis insignibus et curru aurato reportati. » ( Post. Red. in sen. n. 28.)
2 Clc. ed Att. 1y. 1.

<sup>1</sup> Cle. ad Att. 10 et 172

leurs une retraite. Atticus, qui était pour lors dans ses terres de l'Epire, l'invitait à le venir joindre, Cicéron préféra Dyrrachium, où il serait plus à portée de recevoir des nouvelles de Rome, et dont les habitants lui avaient toujours témoigné beaucoup d'affection. Il y arriva le 25 novembre, et il y passa plus de huit mois, c'est-à-dire jusqu'au 4 août suivant, qui était le jour meme que la loi pour son rappel fut autorisée par les suffrages de tont le peuple, Ce jour il s'embarqua à Dyrrachium, et le lendemain it aborda à Brindes, où il trouva sa chère fille Tullia, Trois jours après il recut par une lettre de son frère la nouvelle de la loi qui le rétablissait : et ce fut le sujet d'une joic universelle dans toute la ville de Brindes.

Son retour à Rome fut triomphant; et Plutarque observe que Cicéron n'a point exagéré en disant que toute l'Italie l'avait reporté en quelque façon sur ses épaules dans le sein de sa patrie. Mais pour mieux concevoir la gloire de ce retour, vovons la description détaillée que notre orateur lui-même en a faite. Je vais rapporter ses termes : « Toute ma route 1. « dit-il, depuis Brindes jusqu'à Rome était « bordée d'une file continuelle de tous les dif-« férents peuples de l'Italie : car il n'y eut « aucun canton, aucune ville, qui ne m'en-» voyat des députations pour me féliciter. « Oue dirai-ie de la manière dont i'étais recu a à mon arrivée en chaque lieu; comment, et « des villes et de la campagne, les pères de « famille avec leurs femmes et leurs enfants

s « Meus reditus is fuit, ut a Brundusio usque Ro-« msm agmen perpetuum totius Italia viderem. Neque « cuim regio fuit ulla , municipium , neque præfectura , « aut coloula , ex quà uon publice ad me venerint graa tuiatum. Quid dicam adventus meos? quid effusiones « hominum ex oppidis? quid concursum ex agris pae trumfamilias cum conjugibus ac liberis ? quid eos dies e qui quasi decrum immortalium festi et soleunes, sunt « adventu meo redituque celebrati ? Unus ille dies mihi « quidem Immortalitatis tuster futt, quum senatum a egressum vidi populumque romsuum universum: « quum mibi ipsa Roma prope convulsa sedibus suis, ad a complectendum conservatorem suum procedere visa e est : que me ita accepit, ut pou modò omnium genea rum, atajum, ordinum, omues viri ac mulieres, omuis e fortune ac loci, sed etlam morala ipsa viderentur, ac a tecta urbis, es templa lintari. a (In Pis, 51, 52.)

s ou sortaient au-devant de moi, ou venaient « sur les chemins pour me témoigner leur « joie; quels jours de fête se célébraient à « mon occasion avec autant d'allègresse et de a pompe que reux qui sont consacrés à l'hona neur des dieux immortels? Mais le jour « surtout où je rentrai dans Rome, ce seul e jour me vaut une immortalité. J'y vis le « senat et le peuple entier sortis bors des a portes pour me recevoir; et Rome elleo même, s'ebraniant presque de dessus ses « fondements, semblait s'avancer pour ema brasser son conservateur. On eat dit que « non-seulement les hommes et les femmes a de tout âge, de tout ordre, de toute condia tion, mais les murailles elles-mêmes, les a maisons et les temples entraient à ma vue « dans des transports de joie. »

De ceite foute innombrable de grands et de petits il ne laut excepter que les ennemis declarés de Ciceron. Je dis déclarés; car Crassus, malgré leurs anciennes brouilleries, se méla avec les autres, engagé à cette démarche par son fils, dont f'ai parié ailleurs.

Lorsque Ciceron arriva à la porte Capene ', les degrés des temples voisins étaient remplis d'un nombre infini de gens du peuple qui, en l'apercevant, battirent des mains, et firent retențir les airs de leurs cris de joie et de félicitation, Toute cette multitude l'accompagna avec mille applaudissements jusqu'au Caritole, où il alla d'abord remplir les devoirs que la religion lai prescrivait : ensuite de quoi il fut reconduit de la même manière à la maison où il devait loger. Le lendemain, qui était lo 5 septembre, il rendit ses actions de graces au senat par un discours que nous avons, et dans lequel it ne se contente pas de faire ses remerciments à la compagnie en général, mais il nomme l'un après l'autre tous les magistrats ses bienfaiteurs, et entre les particuliers le seul Pompée. Il satisfit ainsi aux lois de la reconnaissance, qui était une de ses vertus favorites; et cela en gardant l'ordre convenable, commençant par la Divinité, et s'acquittant ensuite envers les hommes

Tel fut le retour de Cicéron, dont l'éclat est si grand, qu'il lui a donné lieu de dire <sup>9</sup> qu'à

6 Cic. ad Att. rv. 1. 2 c Ut tue mihi conscrierate ille ute non mode non ne considérer que les intérêts de sa gloire, il | eût dù non pas résister aux violences de Clodius, mais les rechercher et les acheter.

Il lui manqualt encore autre chose pour se croire pleinement retabli : c'était de rentrer en possession de sa maison, et de la voir reconstruite. On doit se rappeler ici ce que j'ai dit de l'ingénieuse méchanceté de Clodius qui avait voulu et flétrir Cicéron en réunissant le sol de sa maison avec celui de la maison de M. Fulvius, ennemi public, et lui ôter l'espérance de la recouvrer jamais en la consacrant à la religion par une prétendue dédicace à la décsse de la Liberté. Il est aisé de juger quels étaient les sentiments de Cicéron à cet égard. Si non-seulement on ne me rend point ma « maison', dit-il dans son plaidoyer qu'il a « fait pour la revendiquer, mais encore qu'elle s se trouve changée en un monument par le-« quel mon ennemi tire gloire de ma don-« leur, de son crime, et du malheur public, « en ce cas, qui pent douter que mon retour « ne soit pour moi un supplice éternel? Ma « maison est dans le quartier le plus frè-« quenté de Rome, exposée à la vue de tous « les citoyens. Si l'on y conserve ce malhen-« renx édifice qui porte l'inscription d'un « nom ennemi, et que l'on ne peut pas regar-« der comme une décoration pour la ville, « mais comme en étant le tombeau, il fant « que je me retire en tout autre lleu du a monde plutôt que d'habiter une ville où « l'aurai devant les yenx les trophées d'une « victoiro romportée sur la république et sur « moi. »

La dédicace faisait seulo la difficulté a; car la loi qui ordonnait le rappel de Cicéron le rétablissait dans la jouissance de tous ses droits et de tons scs biens. Mais, comme ce qui avait été une fois consacré aux dieux ne pouvait plus être rappelé à des usages profanes, il fallait, avant qu'il fût permis à Cicéron de rentrer dans sa maison, que les pontifes jugeassent si la consécration qui en avait été faite était valable on non.

Cette question fut plaidée devant le collégo des pontifes entre Ciceron et Clodius, le dernier septembre. Notre orateur déploya toute la force de son éloquence pour un objet qui l'intéressait si vivement; et il eut lieu d'être content du succes. Les pontifes prononcèrent quo, si celui qui préteudait avoir fait la dédicace n'avait point été chargé nommément de cette commission par le penple, on pouvait restituer à Ciceron le sol qui lui avait appartenu. Tout le monde regarda ce jugement comme donnant gain de cause à Cicéron : et rien n'était plus certain; car la dédicace s'était feite sans qu'il y eût eu ancune ordonnance du penple. Cependant Clodius, toujours impudent à l'extrême, se fit sur-lechamp présenter au peuple par son frère Applus, qui était prétenr, et débita une harangue folle, dans laquelle il assura que les pontifes avaient jugé en sa favenr, et que Ciceron voulait se remettre par force en posses -

sion de sa maison. Il n'imposait à 'personne. Mais le sénat s'étant assemblé le lendemain, premier octobre, ôta tout prétexte à son ridicule triomphe. Tous les pontifes qui étaient sénateurs s'y tronvèrent; et Cn. Lentulus Marcellinus, cousul désigné, et premier opinant, lenr demanda avant tout les motifs de leur jugement. M. Lucallus répondit au nom et de l'avis de tous ses collègues que ç'avait été aux pontifes de connaître ce qui regardait la religiou, et que c'était au sénat de décider de la validité de la loi qui avalt ordonné que l'on détrnistt la maison dont il s'agissait : que, comme pontifes. Ils avaient prononcé sur les droits de la religion, et qu'ils allaient, comme sénateurs. opiner snr la lol. Lui, ses collègues et tous les autres sénateurs se déclarèrent en faveur de la cause de Cicéron. Clodius, qui vit quel train

<sup>«</sup> propulsands, sed etiam emenda fuisse videator, » (Pro Dome, p. 76.) 1 a Sin mes domus non modé mihi non redditur, sed

<sup>«</sup> atiam monumentum prebet inimico, doloris mel, scee leris sut, publica calamitatis ; quis erit qui hunc redi-« tum potius quam pernam sempiternam putet ? In cone speciu præteres totius est urbis domus mes, pontifices; s in qua at manet titud non monumentum urbis , sed « sepulcrum, inimico nomine inscriptum, demigrandom e pothis aliquò est, quam habitandum in et urbe in qui « tropus et de me et de republică videam constituin. » ( Pro Domo, n. 100.) 1 De Har. resp. n. 14.

<sup>1</sup> Clc. ad Att 'IV. 2.

prenait l'affaire, vonlut empêcher la conclusion eu parlant tout le reste du jour. Il déclama pendaut trois heures. Mais enfin l'indignation de toute la compagnie et le bruit qui s'éleva le forcèrent de se taire. Le tribun Atilius Gavianus vint à l'appui de Clodius, et s'opposa au décret, qui ne put par conséquent être formé ce jour-là. Mais le soulévement des esprits fut si graud, qu'Atilius n'osa persister le lendemain1, Le sénatus-consulte fut dressé, et il fut dit que les maisons de ville et de campagne de Cicéron seralent réédifiées aux dépens de la république, honneur qui n'avait iamais été fait à aucuu citoven. Il fut anssi statné que l'on rétablirait le portique de Catulus selon l'ancien plan, et tel qu'il était avant que Clodius y eût réuni une partie de la maison de Cicéron; en sorto que le nom et l'ouvrage de ce furleux disparaissaient entiè-

rement. Quand Cicéron dit que ses maisons furent rebâties aux dépens du public, cela a besoin de quelques explications, et signifie seulement qu'ou lni assigna des sommes sur le trésor pour faire cette reconstruction. Afin d'y procéder avec justice, on fit l'estimation de ses maisons : et celle de Rome fut portée à deux millions de sesterces, c'est-à-dire denx cent cinquante mille llvres. Il paraît que Cicéron était content sur cet article. Mais il se plaint à Atticus, que celles de Tuscule et de Formie out été estimées sordidement, et braucoup audessous de leur valeur; savoir, la première cinq cent mille sesterces, et la seconde denx cent cinquante mille. Il attribue cette lésine aux intrigues de ses envieux. « Cenx qui m'ont « ci-devant rogné les ailes », dit-il agréable-« ment, sout fachés de voir que mes plumes « reponssent. Mais ils ont beau faire, elles « u'eu revieuuent pas moins, comme je m'en « flatte, »

Il est vrai que la reconnaissance, des engagements pris, enfin l'intérêt et la politique attachaient si étroitement Cicérou à Pompée, qu'il u'est pas fort étouvant que les républi-

<sup>2</sup> Cic. in Pis. n. 52,

od Att. IV, B. 3.)-

cains rigides en fussent mécoutents et alarmés. Tout en arrivant, il avait réveillé leurs inquiétudes à cet égard. Le pain était cher dans Rome, et l'on y craignait une disette. Cette crainte avait donné lieu à la multitude de se mutiner 1, jusqu'à attaquer et vouloir forcer la malson de préteur L. Cécilius, qui donnait les jeux Apollinaires. Ce mouvement et plusienrs autres semblables avaient pour origine le mécontentement du peuple même : mais Clodius y ajoutait beaucoup du sien, et, toujours prêt à exciter des séditions, il u'avait garde de manquer à augmenter le feu lorsqu'il le trouvait allnme. A son instigation, la multitude s'en prit à Cicérou : et dès qu'il fut rentré dans Rome, des tronpes de séditienx lni demandaient du pain, comme s'il eût dépendu de lui de leur en donner. Les bons citoyens pensaient aussi qu'il lui convenait de se mêler de cette affaire; d'ôter à un misérable tel que Sex. Clodius l'intendance des vivres que Clodius lui avait donnée dans son tribunat, et de la transférer à Pompée, qui était depuis longtemps la ressource de la république dans les cas difficiles et importants.

Le sénat s'assembla dans le Capitole pour délibérer sur les moyens de remédier au mal. Le tumulte était si grand, et la populace si furieuse, que la plupart des consulaires n'osèrent venir au sénat. Il ne s'y en trouva que trois, Cicéron, Messala et Afranius. Cicéron ouvrit l'avis d'engager Pompée à se charger de l'intendance des vivres, et de faire appuver par une ordonnance du peuple le sénatus-consulte qui allait intervenir. Cet avis ayant été suivi, Cicéron eu rendit compte au peuple anr-le-champ. Le lendemaiu, le sénat s'étant rassemblé en grand nombre, aucnn des consulaires u'v manqua, et tous accordèrent à Pompée tout ce qu'il crut devoir demander. Il voulut avoir quiuze lieutenants généraux. à la tête desquels il mit Cicéron, comme devant être en tout un autre lui-même. Ce furent ses termes.

Il ne s'agissait plus que de la loi qu'il fallait proposer au peuple. Ici nous allons retrouver l'artificieuse ambitiou de Pompée, Les consula dresserent un projet de loi qui lui donneit

a a lidem fili qui mihi pennas incideran « dem renasci : sed , ut spero, jam repascuptur. » ( Ctc.

<sup>1</sup> Cic. pro Domo, et ad Att. sv, 1.

l'intendance générale et suprême des vivres | dans tonte l'étenduc de l'empire pour cinq ans. C'en était bien assez, Mais un tribun du peuple, nommé Messins, présenta un antre projet qui ajoutait à celul des consuls la disposition libre et absolue des finances et du trésor public, une flotte et une armée, et, en quelques provinces qu'allat Pompée, une autorité supérieure à celle des propréteurs et proconsuls qui les gouvernaient, « Notre loi « consulaire, dit Cicéron, paralt maintenant « modeste : celle de Messius n'est pas sup-« portable, Pompée dit qu'il préfère la nô-« tre, et ses amis appuient celle du tribun, » Cicéron ne nous apprend point laquelle de ces deux lois passa. Mais Dion, en comparant' le commandement qui fut donné en cette occasion à Pompée avec celni dont il avait été revetu dans la guerre des pirates, nous donne lieu de penser que ce fut la loi de Messius qu'i l'emporta, conformément aux vœux secrets de Pompée, Sa puissance 1, depuis son retour de la guerre de Mithridate, s'affaiblissait, et commençait à languir par l'inaction. Il se trouva à portée de lui faire reprendre vigueur au moveu de ce nouveau commandement. qui sonmettait à son autorité les ports, les marchés, la vente des graius, en un mot tout ce qui dépend de la navigation et du labou-

Tomme Cicéron avait été le premier pronoteur decette d'affire, il s'escila à ce sujet des plaintes et des murmares contre luid de la part des étés défenseurs de la libert. «A qui « en veut Cicéron l'? dissient-lik. Est-ce qu'il « japorcé que le crédit et de quelle conside- « ration il Josti, quels services il a rendue » rabblissement? Pourquoir teut. Il décorer « celui pour lequed il a été abandonné? » Ci-crón répond de ces prophes à veu de les considents de la contra de la conse de la c

 Θαπερ έκ λειποδυμίας αύτοῦ μαραικομένον τέν δύναμεν άρχη κιὰ πάλεν ἀναζωπυρούντος καὶ ἀναλαδόντος. (PLUT. in Pom.)

<sup>8</sup> Gic. pro Dome, n. 37-30.

« sprès mon réabilissement par les mêmes ressorts que l'on a fait jour pour me reneverse. On était parvenu à semer la division cutre Poupuée et moi : c'est ce qui n'arrievera plus. Jo sais que j'ai été non-senmont abandome, mais litre. Le n'ignore 
rien de ce que l'on a fait pour me dérante.
Le n'en tais. Mais ce qu'il ja cutte d'arriche en grande partie à Pompée de mon retour; et que, s' il est chés du sénat l'ont
égale pour le zile, il s'est distingué entre
cous par la puissance, par les efforts, par 
les prières, par les dangers enfin auxqués
et il est et spos pour ma cause. J

Au reste on n'eut pas lieu d'être mécontent d'avoir confié à Pompée la surintendance des vivres. Il s'acquitta de cet emploi, comme de tous les autres, à la satisfaction et à l'avantage de la république . Il y avait en réellement stérilité dans quelques-unes des provinces d'où Rome tirait sa subsistance : dans d'autres c'était mauvaise administration; les blés avaient été envoyés aillenrs, sous espérance de les mieux vendre, ou resserrés sur les premiers soupeons de cherté. Pompée envoya de tous les côtés ses lieutenants et ses amis 3; et il prit sur lui-même le soin de visiter les trois greniers de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, et les côtes d'Afrique, Il y amassa de grandes provisions, et témoigna tant d'ardeur et d'activité pour soulager Rome, que lorsqu'il était près d'y revenir avec ses blés, le vent étant fort grand et menacaut d'un orage, en sorte que les pilotes faisaient difficulté de partir, il a'embarqua le premier, et fit lever l'ancre en disant : « C'est une nécessité de nous mettre en mer, mais il n'est pas nécessaire de vi-« vre. » Son courage lui réussit : Il fit la traversée heureusement; et par les bons ordres qu'il sut donner, les marchés se trouvérent remplia de blés, et la mer converte de vaisseaux. L'abondance fut telle, que, semblable à une source féconde, dit Plutarque, non-seument elle suffit pour la ville, mais elle se répandit sur les pays circonvoisins.

Il n'était pas aussi facile de rétablir le calme

f Cic. pro Dome, n. 11. S Plut. Pomp. dans Rome que d'y ramener l'abondance. La même confusion et les mêmes troubles continuaient d'y régner : et c'était tnuiours Clodins qui en était l'auteur. J'ai dit qu'il était accusé par Milon de violences et d'attentats contre la tranquillité publique. Les ordonnances des magistrats qui le favorisaient avaient bien pu suspendre, mais non perimer l'instance. Milon ne lâchait point prise: et Clodius, pour échapper, n'avait d'autre ressource quo de se faire nommer édile. L'édilité une fois obtenne lui servait de sauvegarde. Par la même raison, Milon n'omettait rien pour empécher cette nomination, et, autant de fois que le consul Métellus prétendait tenir l'assemblée pour procéder à l'élection des édiles, Milon l'arrêtait en lui signifiant quelque présage siuistre, qui rompait l'assemblée pour ce jour-là. Clodius, poussé à bout, devenait de plus en plus furieux; et il s'en prenait tantôt à Milon lui-même, et tantôt à Ciceron.

Le 3 novembre, des gens armés envoyés par lui chassèrent les ouvriers qui travaillaient aux fondations de la maison de Ciceron; ensuite ils reoversèrent le portique de Catulus. que les consuls, autorisés par un décret du sénat, faisaieut rétablir : enfin, ils attaquèreut la maison de Cicéron; et, après avoir fracassé à coup de pierres les portes et les fenêtres, ils y mirent le feu par ordre de Clodius à la vue de toute la ville.

Le 11 du même mois, uouvelle scène et nouvelles fureurs de Clodius contre la personne de Cicéron. Lorsque celui-ci descendait le rue Sacrée, il se vit tout d'un coup assailli par la troupe de son ennemi. Cris affreux et menacants, grêle de pierres, bâtons, épées, tout annoncait un extrême danger, Ciceron se retira dans le vestibule d'une maison voisine : et comme il était bien accompagné, ses gens soutinrent le siège avec un tel avantage, qu'il ue tint qu'à lui de faire tner Clodlus. « Mais, dit-il, les opérations chirurgicales ne « me plaisent plus : le régime s, et les remèa des doux, c'est tout ce qu'il me faut. » Il

toyens illustres, quoique ce fussent des scélérats, qu'il ne voulait plus tenter la même fortune.

Clodius ne se lassait point. Dès le lendemain, 12 novembre, il vint en plein jour, nne henre avant midi, attaquer une des maisons de Milon, avec des gens armés d'épées et de boucliers. D'autres portaient des torches allumées pour y mettre le fen. Il avait pris pour son camp une maison voisine qui appartenait à P. Sylla, défendu, quelques années auparavant, par Cicéron. It fut repoussé : plusieurs de ses principaux sattelites demeurerent sur place. Pour lui, il eut soin de se mettre en súreté.

Etait-ce une ville que Rome en cet état, ou un champ de bataille? La vie brutale des premiers hommes, telle que les poètes la dépeignent avant l'établissement des lois et des sociétés, eut-elle jamais rien de plus affrenx? Il fallait bien, comme je l'ai déjà remarqué . qu'une liberté qui produlsait de tels excès prit fin au plus tôt, et fit place à la puissance

monarchique 1. L'autorité du sénat ne pouvait rien contre

de si horribles désordres. Il en fut souvent mention dans les assemblées de cette auguste compagnie ; et toujours le consul désigné, Marcellinus, opius avec vigueur. Il voulait que les nonvelles violences commises par Clodius fussent comprises dans l'accusation intentée contre lui, et qu'on lui nommat des juges qui prononçassent sur son affaire avant qu'il fut procédé à l'élection des édiles. Tout le fruit des efforts et du sénat et de Milon fut de reculer la nomination de Clodius 9 Mais enfin il l'emporta ; et, ayant été élu édile, il se vit en état d'insulter à son accusateur.

Ce fut vers ce temps-ci que mourut le fameux Lucullus, d'une facon déplorable dans un si grand homme, s'il n'était à propos que nous sussions qu'il n'y a ni talents pi exploits qui mettent à l'abri des misères de l'humanité 3. Il tomba en démence, soit par maladie, soit par l'effet de quelques breuvages qu'un de ses affranchis lui avait donnés. Il fallut que

1 Cic. Ibid. et ad Q. fr, 11, p. 1.

Cic. ad Att. IV. 3

s'était si mal trouvé de verser le sang des cia Sed, égo dietà curari incipio : e det. » (CIC. od Att. IV, B, 8.)

<sup>9</sup> Dio, 8b. 39.

<sup>9</sup> Plut. Lucul.

son frère M. Luculins devint son curateur, et | fort orné, mais sans mouvement, sans sentiprit l'administration de ses biens et de sa personne. L. Lucullus ne vécut pas longtemps dans ce triste état, qui ne s'était pleinement déclaré qu'après l'exil de Cicéron. Sa mort ne laissa pas de toucher le peuple : ses funérailles furent célébrées avec nn grand conconrs et de grands témoignages d'estime; jasque-là que la multitude voulait qu'il fat enterré dans le Champ-de-Mars, comme l'avait été Sylla. Son frère eut bien de la peine à obtenir qu'on le transportat au lien qui avait été destiné pour sa sépulture dans le territoire de Toscule. M. Lucullus ne lui sarvécut pas de beaucoup, et suivit de près un frère qu'il avait tonjours tendrement aimé.

Je ne pais finir le récit des événements de cette année sans parler de Callidius, qui y fut préteur, et qui, après avoir concourn avec ses collègues au rétablissement de Cicéron, plaida même avec lui devant les pontifes pour obtenir que l'emplacement de sa maison lui fût rendn. Callidius était oratenr; et M. Rollin a rapporté dans son Traité des Etndes le portrait que Cicéron a fait de son genre d'éloquence. Pour éviter les répétitions, je n'en citerai ici qu'un trait, mais qui dit tout, « Si « la perfection de l'art de bien dire consiste ,

- « dit Ciceron, dans un style doux et charmant,
- · on ne peut rien désirer de plus excellent que « Callidius 1. » Mais la force lui manquait totalement; et Cicérou, dans une occasion où il plaidait contre lui, tourna fort babilement en prenve pour sa cause ce défaut de feu et de vivacité dans l'adversaire.

Callidius accusait un certain O. Gallius d'avoir vonlu l'empoisonner; et il était entré dans an grand détail des preaves qu'il prétendait avoir de ce fait. Il avait traité tout cela à sa manière, avec ordre, avec netteté, d'un style

1 « Quod si optimum est suaviter dicere, nibil est quod « melius hoc quarendum putes.» (Ctc. in Bruto, n. 276.)

ment. Cicéron, en lui répondant, employa d'abord les moyens que lui fonrnissait la canse. Après quoi il ajouta : « Eh quoi ! Callidius 1, « si ce que vous racontez ici n'était pas un « roman de votre composition, le débiteriez-« vous de cette façon nonchalante? Vons étes « un grand orateur, et vous savez vous animer « lorsqu'il s'agit des dangers d'autrui : com-« ment donc seriez-vous indifférent sur le « vôtre? Où sont les plaintes véhémentes? « où est la force du scntiment, qui rend élo-« ments même les gens du peuple et les hom-« mes les plus grossiers? Ni votre esprit ni « votre corps ne paraissent émus; on ne voit « en vous aucune marque d'indignation, au-« cun geste de douleur ; vous étes froid et « tranquille, Aussi, blen loin que nous nous « sentissions embrasés par vos disconrs, à « peine pouvions-nous nons empécher de « dormir. » Un tel orateur mangnait de la partie la plus

essentielle de son art, et vraisemblablement de l'activité nécessaire pour s'élever dans une république. Il en demeura à la préture, et ne put parvenir au consulat. Pendant cette année et la précédente César

avait fait de grandes choses dans les Gaules. Je n'ai pas cru devoir jusqu'ici en entamer le récit pour ne point interrompre la salte des faits 'et surtout ce qui regardait l'exil et le rappel de Cicéron. Je vais reprendre dans le livre suivant ce que j'ai été obligé de laisser en arrière.

I a To letne. M. Callidl, niel fingeres, ste ageres? « præsertim quam istå eloquentiå, alienorum bominum « pericula defendere accerrimé soleas, tanm negligeres ? « Ubi dolor, ubi arder animi, qui etiam ex infantium in-« genlis elicere voces et querelas solet? Nulla perturba-« tio spieni, pulla corports : froms non percussa , non fee mar, pedis, quod minimum est, nulla suppiosio. Itaque « tantim abfuit ut inflammares nostres animos, sor « isto loco viz tenebamus. » ( Cac. in Bruto, n. 278.)



## LIVRE XL.

Courte description de la Gaule et des mœurs des Gaulois. Les deux premières campagnes de César en Gaule. Affaire du rétablissement de Ptolémée Auléte. Renouvellement de la confédération entre Frompée, César et Crassus, Second consulat de Pompée et de Crassus, Ans de Rome 69% à 698.

S. I. — RÉPLEXION PRÉLIMINAIRE, BORNES ET DIVIS DE LA GAOLE. MORUES DES GAOLOIS. DIFFÉRENCE ENTRE LES AQUITAINS, LES BELGES ET LES CELTES. LES GAULOIS SE SERVAIENT OR LA LANGUE GRECOOR. BANS LEURS ACTES. MULTIPLICITÉ DE PROPERS GANS LA GACLE FORMANT DE SEEL CORPS DE MATION. DEUX FACTIONS PARTAGRAIENT TOUTR LA GAULE. FACTIONS PARTICULIBRES RANS CHAQOR PROPER BY CHAQUE CANTON. DRUX ORORES DISTINGUÉS BY IL-LUSTRES DANS LA GAOLE, LES OBUIDES ET LES NO-BLES. LE PROPER COMPTÉ POOR RIES. LES ORCIOES STAIRNT LES PONTIFES, LES PHILOSOPRES , LES POR-TES. LES JUOES DE LA NATION, EDOCATION DES ORUI-DES. CREF BUS DEUTOES. LEGRS ASSEMBLÉES GÉNÉ-BALES BANS LE PAYS CHARTRAIN, LES NORGES COMMATTAIENT TOUS A CHEVAL; TOOJOURS OCCUPÉS RR LA GOEREE. LA FORMR OO GOGVERNEMENT ÉTAIT ABISTOCRATIQUE. SILENCE IMPOSÉ AOX PARTICO-LIERS SOR LES AFFAIRES O'ÉTAT. COUTOMES BARBA-RES DES GAOLOIS. CARACTERE AIMARLE OG OÉNIE GAULOIS. VALEOR DES GAOLOIS. ELS MARQUAIERT DR PERSÉVÉRANCE. LEUR LÉGÉRATÉ. AVANTAGE DO CORPS. GOOT DES GAOLOIS POUR LA MAGRIFICENCE. BRACCOUP D'OR GARS LES GAULES. COMMERCE. RE-LIGIOR DES GAOLOIS. VICTIMES EUMAINES, LEORS PRINCIPALES DIVINITES. HERCULE GAULOIS. LES GAULOIS SE DISAIENT INSOS DU DIEU DES MORTS. ILS COMMENÇATENT LEUR JOUR CIVIL AU COOCHER DU SO-CRIL. USAGES DOMESTIQUES. LES PILS NE PARAIS-SAIRNY POINT DEVANT LEGIS PERES IN PUBLICQU'ILS HA DESIGN THE SOUTH CHARMAL LOSS OF SOUTH CHARMAL CHARMAL LOSS OF SOUTH CHARMAN CHARMAL LOSS OF SOUTH CHARMAN CHARMAL CHARMAL

J'avoue que je suis effravé du sujet que je commence à traiter; et qu'avant à rendre compte des guerres de César dans les Gaules. je sens combien une telle matière est au-dessus de ma portée 1. Je me rappelle le trait de ce philosophe qui, ayant osé faire un discours sur l'art de la guerre devant Annibal, fut regardé par ce général comme un radoteur qui n'était digne que de mépris. Il est vrai que le cas où ie suis est très-différent de celui où ce philosophe n'avait pas craint de se mettre. C'était de sou choix et pour se faire valoir auprès du plus grand capitaine qui fût au monde. qu'il avait pris un sujet qui n'était point de sa compétence; au lieu que je me trouve amené au récit des exploits de César par la suite do mon plan, et par la nécessité d'un engagement qui n'a presque pas été libre de ma part. D'ailleurs l'éviterai de parler d'après moi-même.

1 Cic. 11b. 2, de Orat. n. 75.

rapporteraj de sa conduite militalre.

Mais, pour suivre un tel guide, je sais qu'il faut avoir des counaissances dont je suis entiérement destitué. Du côté du style, il semble, par la simplicité ', par la facilité, par l'air naturel, se rendre accessible à tous les lecteurs : mais en ce qui regarde le fond des matières, je ne dissimule pas que j'aurai peine à le bien entendre; et comment pourrai-ie le bten représenter? Jamais peut-être César n'a eu de digne interprète, si ce n'est ce grand prince, son rival pour la gloire des armes, qui se fit un plaisir en Catalogne d'étudier tous les pas du général romain, et d'observer sur les lieux comment, par l'avantage des postes, il contraignit cinq légions et deux chefs expérimentés à poser les armes sans combat. M. le prince, en rendant compte d'une conduite dont il comprenait toute l'habileté, parce qu'il était capable d'en donner lui-même des exemples, ravissait tous cenx qui l'entendaient; « et jamais, dit M. Bossuet, « un si grand maître n'avait expliqué par de « si doctes lecons les Commentaires de César.»

Toutes ces réflexions devraient me faire renoncer à mon entreprise. J'espère néanmoins que la nécessité me servira de légitime excuse; et st quelqu'un de nos guerriers, qui savent joindre le mérite des lettres à celul des armes, s'intéresse assez an succès de mon ouvrage pour me faire connattre les fautes que j'aural faltes en parlant d'un métier que je n'entends pas, je profiteral avidement des avis qui me seront donnés.

La guerre de César dans les Gaules nous intéresse singulièrement, nous autres Francais, paisque nous habitons le pays qui en a ète le théaire. Ici les vaincus nous touchent de plus près que les vainqueurs. Je crois douc qu'après que l'aural exposé les limites et la division la plus générale de l'ancienne Gaule, ie ferai plaisir à mes lecteurs de leur tracer le tableau eu raccourci des mœurs des Gaulois. Je ne me jetteral point pour cela dans des recherches savantes, qui sont au-dessus de mes forces, et ue couvleunent point au dessein

a Nudi sunt (Commentarit Casaris), recti , simp'l-« ces, omni ornatu orationis, tanquam veste, detracto. » Cie. in Bruto, n. 200.

et Cesar sera mon quide dans tout ce que je | de cette histoire. Les principales sources où je puiserai seront César et Strabou.

Les bornes de la Gaule étaient anciennement plus étendues que ne le sont aujourd'hui celles de la France 1. Elles comprenaieut tout ce qui se trouve renferme entre la Manche au nord, la grande mer à l'occident, au midi les Pyrénées et le golfe de Lyon; à l'orient, tirant vers le septentrion, d'abord les Alpes, puis le Rhin iusqu'à son embouchure,

Toute cette vaste contrée paraît avoir été divisée autrefois en trois parties fort inégales : l'Aquitaine, entre la Garonne et les Pyrénées; la Belgique, à l'extrémité opposée, entre la Marne et la Seine d'une part, et le Rhin de l'antre; et cette large bande qui restait au milieu, et qui s'étendait depuis la Manche et l'Ocean jusqu'à la Méditerranée et jusqu'aux Alpes, était ce qu'ils appelaient la Celtique. ou Gaule proprement dite : car les habitants de cette partie, qui seule surpassait en grandeur les deux autres prises ensemble, n'avalent point d'autre nom que le nom commun de la nation, Celtes ou Gaulois, Ce nom même leur est tellement propre, que César ne le donne jamals, ou du moins très-rarement, aux Aquitains et aux Belges.

De la Celtique les Romains, assez longtemps avant César, avaient détaché et s'étaient assujetti, comme je l'ai raconté, tonte la partie méridionale le long de la mer, depuis les Alnes jusqu'aux Pyrénées. Ils en avaient fait une province ou pays de conquête, qui comprenait à peu près ce que uous appelons aujourd'hui la Provence et le Languedoc.

Alasi, du temps de César, la Gaule avait quatre parties : saveir, la province romaine, la Celtique, l'Aquitaine, et les Belges.

Dans la description que nous allons faire des mœurs des Gaulois, nous ne considérerons point la province romaine, qui s'était déjà accommodée aux coutumes et à la facon de vivre de ses vainqueurs.

Entre les peuples des trois autres parties il y avait des différences assez marquées. Les Aquitains, voissus des Espagnols, leur ressemblaient et pour la figure extérieure et pour le caractère. Les Belges, qui confinaient aux

t Car, de Belle Gell, & et vt. ... Strabe, 3tb. 4.

Germains, et qui étaient toujours en guerre avec eux, imitaient leur férocité. Ils étaient les plus braves de tous les Gaulois, et ils ne connaissaient point les délices ni les voluptés. de la contagion desquelles leur éloignement de la province romaine les avait garantis. Les Celtes, ayant près d'eux les Romains, d'ailleurs étant plus riches que les autres, et faisant un plus grand commerce, commençaient à s'amollir et à perdre, au moins en partie, l'antique fierté gauloise. César à ces différences ajoute celle des langues. Ceux de nos modernes qui ont le plus approfondi ces matières prétendent au contraire qu'il y avait une langue commune, non-sculement à tous les habitants de la Gaule, mais à tous les peuples d'origine celtique; ce qui, outre les Gaulois, compreud les Germains, les Illyriens, les Espaguols; et ils n'admettent eutre les langues de tous ces peuples que des diversités de dialectes. Je n'entre point dans cette question.

Mais une singularité que je ue dois pas omettre 1, éct que les Gaubio du tempside César se servaient de lettres greeques dans leurs actes publics et particuliers, et il rapporte qu'ayant pris le camp des Heiveltens, il rouvau nergière écrit ne lettres greeques, qui contenit le dénombrement de tous ceux ju touvau nergière écrit ne lettre drecher ailleurs un établissement, hommes, femmes et enfants. In enre du l'extre de l'extre d'extre de l'extre d'extre d'extr

Les uns ont eru qu'il s'aghsait uniquement des caractères, et que ces setse diaont écrits des caractères, et que ces setse diaont écrits en langue gaudole ou cetique, mais arec des lettres grecques. It apputent leur opplions sur ce qu'il paratit que la langue grecque n'était point connue des Galois s'. 17 parce que Diviliacus, draide celèbre, ne confirer arec Cèsar qu'à l'aidé celèbre, ne confirer avec Cèsar qu'à l'aidé d'oui interprête. Or, César savait et parlait parfaitement le grec. En se-cond lies 2, O. Géron étant virement pressé par les Nerviens s', César, qui voulsit lui don-

ner avis d'un prompt secours, lui écrivit en grec, afin que, si la lettre était surprise, elle ne pût pas être entendue; preuve manifeste que les Gaulois n'entendaient point le grec,

Mais, d'un autre côté, il faut avouer que l'expression de César est bien ambigue et bien trompeuse, s'il a voulu parler de mois celtiques écrits en caractères grecs; et Strabou 1, après avoir dit que Marseille était une école où les Gaulois envoyaient leurs enfants, ajoute qu'en conséquence les Gaulois se policaient . qu'ils étaient devenus amateurs des Grecs, et qu'ils dressaient leurs actes en grec : expression au-dessus de toute ambiguité. Il semble donc indubitable que l'usage de la langue greeque, introduit par les Marseillais, était reçu dans les Gaules, mais seulement pour les actes. Dans le commerce ordinaire on se servait de la langue du pays. Cela étant ainal. il n'est pas étonnant qu'un druide ne put pas souteuir une conversation en grec; et , pour ce qui est de la lettre écrite en grec par César à O. Ciceron , c'était dans l'extrémité septentrionale de la Gaule que la chose se passait. Or, il est blen vraisemblable, pulsque c'est Marseille qui avait fait connaître la langue grecque aux Gaulois, que cette connaissance ne s'étendait que dans les pays voisins, ou médiocrement éloignés, et qu'elle n'avait pas pénétré dans le nord de la Gaule, dont les habitants avaient conservé jusque-là toute leur férocité.

Cheeune des trois grandes paries de la Gaule comprenait plusieurs peuples, qui avaieut leurs magistrats, leur séuat, leurs chefs; mais tous ces peuples formaieut néanmoins ensemble uu corps de nation. Il avaieut des assemblées générales, et se réunissaient pour les affaires communes.

Dans un corps si vaste, et composé de tant de parties, il n'est pas étonnant qu'il s'élevât des factions. Il y eu avait deux générales et subststantes, qui partageaient toute la nation. A la tête de l'une étaient les Éduces, naciens alliés des Romains. L'autre eut pour chef tantôt les Arvernieus, tantôt les Séquanois, et en dernier lieu. donnis l'extre de César et en dernier lieu. donnis l'extre de César.

<sup>1</sup> Cms. de Bello Gall. VI, 14, et 1, 29.

<sup>5 ♥. 48.</sup> 

<sup>4</sup> Prupie qui habitait le Cambrésis, le Hainaut, et partie de la Flandre.

<sup>1 (</sup>Lib. rv., pag 191 ].

\* flore ant rd ountaines Eduneri yester.

dans la Gaste, les Rhémois: car Cèsar s'éstit bien danné de garie de travailler à écindre cos factions, qui empéchaient les Gaulois de reuins si aistenne leurs forces; et, parès qu'il ent déraut la puissance des Sequanais, il foprois l'accroissement de celle des Rhémois , qui se sudatimérent en leur place, témojgant être bota assa sistifisit de ceux qui se rangecient du côté de ces nouveaux chefs que de ceux qui demurgient stachés sous Educas.

Le meme esprit de faction qui partageait la Gaule eutière partageait aussi chaque peuple, chaque cantou, et presque chaque famille. Partout il y avait des partis et des chess de partis, qui étaient toujours choisis entre les plus puissanta et les plus accrédités, arbitres suprêmes des affaires, et protecteurs des faibles. Car César peuse que cette pratique ne s'était pas introduite d'elle-même, mais avait été établie à dessein , afin que ceux qui n'étaient point en était de se défendre de l'oppression par leurs propres forces ue manquassent jamais de secours ni d'appui. En effet, ces chefs prenaient toujours en main la cause de leurs clients; et, s'ils y avaient manqué, ils se déshonoralent et perdaient taute autorité.

Dans toute la Gaule le peuple était presque serf; on le comptait pour rien, et on ue l'admettait à aucune délibération publique. Souvent meme ceux d'entre le peuple qui se trouvaient réduits à la misère se rendaient esclaves de quelque grand, qui devensit ainsi leur mattre, ot les traitait comme s'ils eussent été de condition servile. Toutes les distinctions, tous les honneurs, toute la puissance était renfermée entre les deux ordres des druldes et das cavaliers, que j'appellerai les nobles, pour plus grande clarté. Ainsi l'ancien état de la Gaule ressemblait; beaucoup à l'état présent de la Pologne, où les paysaus sont serfs, les bourgeois très-peu considérés. et où les gens d'église et les nobles jouissent seuls, à proprement parler, des priviléges de citoyens, et composeut la république. Les druides avaient pour objet et pour de-

partement la religiou et toutes les fractions qui demandent des connaissances. Ils étaient les ponities, les philosophes, les poêtes, les juges de la natiou. Strabon distingue les bar-

des, qui étaient les poêtes; les eubages ', sacrificateurs; les druides, philosophes maraux : mais il paraît que ces trois ordres faisient corps ensemble, et étaient tous renfermés sous la dénomination commune de druides.

Leur ministère devait donc intervenir dans tons les sacrifices publice at particuliers. La divination, qu'ils portaient, si nous en croyons Pline <sup>2</sup>, jusqu'à la majei; tout ce qui appartensit au culte des dieux, tout ce qu'un reste confus de la religion naturelle, ou ce que l'erreur, abusant du nom de la religion, faisait regarder comme sacré, était de leur ressort.

Leurs vers édicient ou des poésies morales et téchologiques qui contenianie la sensétignements qu'ils damaient à leurs élèves, ou des degres des ancients hérors de la nation ; ou enfin, comme la poésie a toujours été uu mélier d'adulation, le bardes chantisent ils gloire des rois et des grands qui les prenaient à leurs sitte : étés de qu'oi nous srorss vu un exemple dans l'ambassade envoyée par Blutitus, roi des Arrentines, au consul Domitique des l'estates de la comme de la comme

Leur philasophie ne se bornait point aur regles des mours, elle viévrait à l'étude de la nature. César, sans entere dans aucun détail, nous dit qu'ils discouraient beuscoup sur les astres et aur leur mouvement, sur la nature et la puissance des dieux. Miss autre et la puissance des dieux. Miss nuite de leurs commente de leur constitué de leur constitué de l'amorttailié des ames, dont lis croyaient le ransnigration successive en différents corps, à 
peu près telle que Fythagore l'avait, enséguée. Ils répandalent cette doctrie parmi les peuples comme un aiguillou puissant pour les 
animer à la vertue ne leur inspirant le mégris

de la mort.

Eufin c'élait dans les druides que résidait la puissauce de la judicature. Ils jugcaient les querelles publiques et particulières : ils décidient souveut de la paix et de la guerre entre les cités. Les affaires crimiuelles et spéciale-

Le texte de Strabon porte ουάτεις. Hest vraisemblable que l'auteur avait écrit ουάγεις. Le nom d'aubages se trouve dans Ammien Marcellin, lib. 25.

1 Plin. lib. 16, cap. 44.

ment celles de meurtre, les procès pour une succession, pour les bornes d'un héritage ou du territoire d'un peuple, édient portés à leur tribunai; el la samaient de l'autorité de la l'intibunai et la samaient de l'autorité de la leur jugementa; ces sorte que, ai un particulier ou même un peuple refussi de 17 soumettre, lis prononçisent courte les réfractieres une espèce de sentence d'accommunication qui faisait regarder ceux qui en étaient rappèt comme des profanes avec lesquels on ne voulsit pius avoir sucun commerce, et

On concoit bien par ce que nous venous de dire que les druides devaient être extremement considérés. A quoi si l'on ajonte qu'ils étaient exempts d'aller à la guerre et de payer les tributs, on ne sere pas étonné que l'empressement fut grand pour entrer dans leur corps. Ils n'y admettaient que ceux qu'ils avaient élevés de jeunesse. Leur manière d'euseigner était de faire apprendre un nombre prodigieux de vers ; et leurs disciples passaient quelquefois des vingt aunées dans cet exercice : car ils n'écrivaient rien , sans doute eu conséqueuce d'un principe commun à toutes les sectes philosophiques, de renfermer dans le secret les mystères de leur doctrine . et de se faire admirer du vulgaire en le tenant dans l'ignorance.

Les druides avaient uu chef choisì d'entre eux et par eux, qui ne pouvait manquer d'être un personnage très-important. Aussi cette place, lorsqu'elle était vacante, allumait si vivement les désirs des ambitieux, que souvent elle a donné lieu à des guerres.

Ils teusient leurs assemblees générales en nu certain temps de l'année dans le pays Chartrain, qui étair regardé comme le milieu et le cœur de la Gaule : c'était là qu'étaient portées et jugées toutes les grandes affaires.

Avec les druides un autre ordre, comme ous l'avons dit, partageait toute la puissance et tout l'éclat dans la nation gauloise : c'étaient les nobles, que César appelle cavaliers, sens doute parce qu'ils combattaient tous à cheval, comme actuellement la voblesse polonaise, comme autrefois parmi uous, ceux que no comme autrefois parmi uous, ceux que no

anchiers appelaient hommes d'armes. La civilerie gualioé cidit cucleitent : les Romains en tirèrent de grands services appès la conquête du pays; et jamais lis vien evenet une meilleure dans leurs armées. La fouction propre de cette noblèsse ésait la guerre; et lis avaient occarion de la faire tons les ans, paren qu'il y avait tonjours des querelles de peuple à peuple. Ils y menaient avec ext leurs clients; et ceux qui en avaient autour d'eux le plus grand mombre étalent les plus honorés.

Le gouvernement ch'il étalt aussi entre les mains de cette noblesse; car était la forme aristocratique qui était la plus usitée parmi les peuples gaulois. Ils se choisissaient tous les ans un magistrat supréme pour la police intérieure, et un général pour les conduire à la guerre.

Les plus sages et les mieux policées de ces etites républiques avaient une pratique fort bien entendue : c'est que le silence était imposé aux particuliers sur les affaires de l'état. Si quelqu'un avait appris des voisins quelque nouvelle qui regardat la république, il en allait instruire les magistrats; mais il lui était défendu d'eu faire part à aucun autre. Cette pratique était fondée sur ce qu'ils avaient remarqué que souveut des bruits vagues et même faux avaient excité des mouvements et jeté des alarmes dont les suites étaient facheuses. Par cette raisou, ou ne permettalt de parier des affaires publiques que dans les assemblées qui se tenaient pour en déliherer.

Toute is nation gauloise était guerrière, l'exception des éruides. Ils évocupient peu de la culture des terres, quolque très-fertiles, visuat principlement de leur chasse et de la choir de leura bestiaux. Ils se fortilisient le corps par celte i étudire et ces exercices violents; et ils s' pressient de bonne heure, at puiseurs auteurs out rapport des Celtas, voisin du Rhin, qui allaient laver dans le fleuve leurs enfants nouvellement nés, pour fleuve leurs enfants nouvellement nés, pour

1 Les témolgnages de ces auteurs ont été recueillis par Lacerda dans son commentaire sur Virgile. » (Æn. 13 v. 803.) les endurcir contre le froid dès les premiers justants de leur vie.

De là cette férocité qui leur a été reprochée par tous les auteurs grecs et romains; et quoique ces écrivains ne méritent pas créance en tout, des faits incortestables leur rendeut ici temoignago, Combattre nus jusqu'à micorps, c'est une bravade qui ue convient qu'à des barbares. Rien u'est plus contraire à l'humanité que leur pratique de porter devant le poitrail de leurs chevaux les têtes des ennemis tués dans le combat, et de les attacher ensuite aux portes des villes. Ils ne se contentaieut pas de cela quand c'était un personnage illustre, un roi, un chef de guerre ou'ils avaient vaincu et tué. Alors ils en prenaient le crâne, le uettovaient, le revêtaient d'or, et s'en servaient comme d'un vase, où leurs prêtres buvaient et faisaient des libations aux jours solenuels.

Les Romains et les Grecs trouvaient encore fort étrange la coutume où étaient les Gaulois d'aller en armes à leurs assemblées et aux délibérations communes; et Strabon rapporte nae methode singulière qu'ils employaient pour y avoir du sileuce. Si quelqu'un troublait mal à propos celui qui parlait dans l'assemblée, un appariteur allait, l'épée à la main, vers cet importun pour lui ordonner. avec menace, de se taire. Il répétait deux et trois fois cette défeuse de troubler, s'il eu était besoin. Mais si celui ù qui l'ou imposait silence s'opiniatrait à ue point obéir, alors l'appariteur lui coupait avec son épée, la moitié de sa casaque, eu sorte que le reste devenait iuntile et ne pouvait faire qu'un accoutrement ridicule.

contrement natures.

Il d'est pas possible de ne pas condamner assai de barbarie la pratique où ils étaient de fine piér par les plus crevis fournessi \* ce-lui qui, lors d'une coavocation générale de toute la jeunesse pour prendre les armés, as-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter. Jo ne parie point lei des sa-rivait le deniter sa trait qui point le sa lei deniter le de

semble, que co n'est point à tort que les Gualois de ces aociens temps ont été traités de barbares. Cela n'empéchait pas qu'ils r'eas-ent des qualités aimbles, de la franchise, de la candeur, de l'étoignement pour les voiles boliques et tortouess, et une élevation de courage qui les portait à vouloir vaincre par force, et, from pai la ruse. Il ne leur manquait qu'on peu de collere pour devenir romant de la comme de la coller pour devenir romant de la coller de la colle

Car, pour ce qui est de la valeur, c'le leur était naturelle, et l'on conçoit bien que leur manière de vivre était propre à lanourrir et à l'échauffer. Aussi la terre a-t-elle été remplie de leurs exploits, et leurs colonies ormées s'étaient fait de grands établissements dans l'Italie, dans la Germanie, sur les bords du Danube, et même dans l'Asie Mineure.

Il ets pourtout difficile de ne pas convenir qu'il leur manquit une quiblé essentielle pour la guerre, je veux dire la persévrance à outenir les faigues. Dans les pary schanis leurs corps mémes!, accouttumés à l'huanidét et au froit, un pouvaient se soutenir, et leurs courages se sentaient de cet affibilisement. Tout le modes sit le mot de l'incl.-liveque les Gaulois, dans le commencement et d'une action, sont plus que des hommes. Por et sur la fin motiva que des fermess. Por Afrier des sièges, opertation laboriolisse, et qui demande souvent un long capaco de leups. Nu jerit ne les effervaix; mais les

travaux les rebutaient.

C'était encore un obstacle considérable à leurs succès dans la guerre que la facilité avec laquelle tantot ils concevaient des espérances téméraires et présomptueuses aux premiers rayous de bonne fortune, taotôt ils se laissaieut aller à l'abstitement et au décespoir dés œu'lls énorvaient quelous distracé. Céte de de la laissaieut aller à l'abstitement et au décespoir dés œu'lls énorvaient quelous distracé. Céte des mois la laissaieut aller à l'abstitement et au décespoir dés œu'lls énorvaient quelous distracé. Céte des mois des mois des mois de la laissaie de

<sup>1 «</sup> Gallorum.... corpora intolerantissima laboris aia que metas fluere; primaque coram prælla piàs quàm a virorum, postrema minàs quàm feminarum esse. u (Liv. lib. 10, cap. 28.)

I Cars. de Bello Gall. v. 56.

légèrelé, qui est commune à toutes les nations barbares, donne un grand avantage sur elles aux peuples plus cultivés, que l'éducation, la réflexion et les enseignements des sages ont accoutumés à se rendre plus maîtres d'eux-mêmes, et à ne pas se livrer aux impressions de la fortune favorable ou contraire.

Toute l'antiquité a vanté dans les Gaulois les avantages du corps, la haute taille, la grande chevelure blonde, les yeux bleus, la peau bianche, et avec cela quelque chose de martial dans la physionomie. Ces traits de ressemblance se remarquaient en tous, parce que, renfermés entre eux, ils ne s'alliaient point par mariages avec d'autres peuples : en sorte que l'air national se conservait, n'étant point altéré par le mélange d'un sang étranger. Ils relevaient leur bonne mine par la magnificence de la parure. Les riches et les grands de la nation portaient des étoffes brillantes des plus vives couleurs, et où l'or éclatait avec profusion : ils avaient des haussecols d'or, des bracelets du même métal. En général, ils faissient grand cas de l'or, et en étaient fort avides. Mais on sait que cette facon de penser ne leur est pas particulière.

Il fallait qu'il y eût une grande quantité de ce précieux métal dans les Gaules. On peut se souvenir de ce que nous avons rapporté des richesses du roi Luérius, et de ces trésors enfouis en divers lieux dans des lacs et des marais. Il est bien certain que la dénouille de la Gaule a valu des summes prodigieuses à César. D'où leur venait cet or , c'est ce qu'il n'est pas peut-être bien aisé de déterminer '. Mais on ue peut pas douter qu'il ne se fit un très- graud commerce dans les Gaules : et Strabon remarque que la commodité des deux mers, et des rivières navigables qui se rendent les unes dans les autres, ou qui ne sont séparees que par d'assez petites distances, reudait extrêmement facile le transport des marchandises.

Daus ce qui regarde la religiou, les Gaulois étaient extrémement superstitieux. César ne rapporte rien sur cet article avec un plus grand détail que leurs sacrifices abominables, dans lesqueis ils faisaieut périr des houmes

pour apsier, à ce qu'ils s'imagliaient, à le colère de bux disinités, pendant que réliecolère de bux disinités, pendant que réliement ils ne faisaient que conteuter la rago implemble des démons contre le genre luimain. Ces horribles impiécts faisaient partie 
du celle public : et de plus ies particuliers, 
torsqu'ils se trouvient en quelque danger, 
soit par mahalle ou autrement, faisient venu 
de sacrifier des victimes humaines, dans la 
persussion où lis étaient que la vic d'un 
homme ne pouvait être rachetée que par celle 
d'un autre homme. Au vic d'un autre 
d'un autre homme.

Le rit de l'immolation de ces malheureuses victimes n'était pas toujours le même. Quelquefois ils enfoncaient l'épèe dans le dos de celui qu'ils avaient dévoué à la colère de leurs dieux, et par les palpitations du mourant, ils prétendaient deviner et prédire l'avenir. Ils en perçaient d'autres à coups de flèches, ou les mettaient en croix. Mais leur façon la plus solennelle était de dresser des colosses d'osier. dans lesquels ils enfermaient des hommes vivants, avec des bestiaux et des animaux sauvages; puis ils y mettaient le feu, et consumaient ainsi hommes et bêtes dans les flammes. Il leur restait pourtant encore assez de lumière naturelle pour choisir, autant qu'il leur était possible, des criminels, et pour croire que ces sories de victimes, qui méritaient la mort pour leurs forfaits, étaient plus agréables à leurs dieux. Mais, au défaut de criminels, ils ne se faisaicut point scrupule d'immoler des innocents. Quand nous nous représentons que de pareilles horreurs se commettaient dans le pays que nous habitous, quelle reconnaissance ne devous-nous pas avoir pour la religion chrétienne, qui nous a délivrés d'un si effruyable aveuglement !

Les Romaius, Jorsqu'ils fureut maîtres des Gaules, voulurent abolir ces sacrifices, l'Opprobre de l'humanite. Mais étaient-lis de digues réformateurs d'un abus qu'ils pratiquaient eux-mémes? Le christianisme seu a eu la gloire de faire cesser, partout où il a prévalu, ce culte cruel et l'impie.

Les principales divinités adorées par les Gaulois étaient, selon César, Mercure, Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Ce n'est pas à dire qu'ils comussent anciennement ces nons, qui sont ou grees ou romains. Mais ils

<sup>1</sup> Tom. V, lib. 28, pag, 11, etl ib. 30, g 1,

adoraient sous des noms gaulois des divinités auxquelles ils attribualqut les mêmes fouctions qui étaient chez les Grecs et les Romains l'apanage de Mercure, d'Apollon, et des autres qui vienuent d'être nommés. Teutatés était leur Mercure. Ils regardaient ce dieu comme l'inventeur des arts, le protecteur du commerce et de toutes les façons de gagner de l'argent. Ils le faisaient aussi présider aux grands chemins, et il était invoqué par les voyageurs. Hésus était chez les Gaulois le dieu de la guerre : Taranis, le dieu du ciel : Bélénus, le dieu de la médecine, Je ne trouve point de nom gaulois correspondant à celui de Minerve. Mais ils honoraient une déesse qui présidait aux ouvrages où l'on emploie le fil et la laine.

Dans use nation livrée aux armes, le dieu de la guerne ne pouvait manquer d'étre extrémement révéré. Ordinairement, quand la valicat résolu de comlattre, lis 'ini dénomi: et, après la virtoire, ils immohieut out ce qui avait vie, et d'evalent le reste en monceaux. On voyait du temps de César pisieurs de ces amas de dépouilles en différrents cantons: et il témoigne qu'il était rare qu'il se treavait personne qu'il out en voler , qu'il se treavait personne qu'il out en voler , arrivait, le coupablé était pasi par les supplices les plus rigoureux.

Lucien nous fait connaître un autre dieuhonor dans les Galen, qui "est printaommé par Cesar. Cest i Herrale gaulois, qui diait appelé en langue cellique Opsnius. Les attributs avec longue cellique Opsnius. Les attributs avec longue cellique Opsnius. Les attributs avec longue cellique opsnius. Les entre les cellis entre les des langues entre vivia Herrale avec la massue, la pesu de longce carquios et les Réches. Máso no lui avait donné la forme d'un vieillard ', et il tiral's il lui nagranda multimée d'hommes qui lui siè altri liés par les oreilles. Leurs lieux étaits des chantes lisses d'or et d'un médiu qui passif

1 Ο γέρων Πρακλές έπτίναν ποθρώπων πάμπαλδ τι πλέδος Γίκες, έτ τῶν ἄτων ἀπαντας δοθερέους. Δίσημ δι ἐἐντ ὁ ατραί Ικτικί Ζουσόν καὶ διέπτρον εἰργασμένας, ὁριας ἐσενίκι τοἰς καλόστοις. Καὶ όμως ἀφ' οδίτις ἐπθεδικό ἀγόρισκο, ότας δροσρώο βολλένοντε, δονάρινος ἀπ εδιμαράς, εδτε έλως ἀντιδολέτοντε, δονάρινος ἀπ εδιμαράς, εδτε έλως ἀντι-

carone pour plus pricieux. Invallées sue médicaires influir, et semblables aux plus beaux et plus magnifiques colliers. Ceptamin, ajoute Lucie, quoique leur schulir, schulir, soitent si falbles, et qu'ils passent aisement schulir, ils ne paraissent pas meme y penser. Ils ne résistent point l'a ne contraire, ils paraissent les louer, et vouloir le privativent leur visuiquer d'un air gait colte principal de la contrait qu'ils services floris et le visual de l'active de la contrait qu'ils services flories d'être mis cu liberté. Le point d'on partent ces chaines est la langue du dieu, qui est perceis l'extremité.

On sent aisément que c'est là un emblème de l'éloquence, dont la force est invincible, et qui agit néaumoins avec tant de douceur, qu'elle charme ceux mêmes sur qui elle remporte la victoire. On peignait le dieu avec les traits de la vieillesse, parce que l'age adoucit le caractère du style 1 aussi bien que celui des mœurs. Mais l'avoue que toute cette idée me paraît trop îngénieuse pour que je me détermine aisément à en faire honneur à ces anciens Gaulois, amis de la violence, et qui se vantaient de porter leur droit à la pointe de leur épée. Je croirais volontiers que l'Hercule gaulois, au moins tel qu'il est décrit par Lucien, est postérieur à César, et n'a été imagine que depuis que les Romains eurent introduit dans les Gaules le goût des beaux-arts et de l'éloquence.

L'éar fait encore meution du dieu des morts et des enières, comme conun des Ganlois. Ils précendaient même être issus de lui : ce qui ne signifie autre chore, selon la remarque d'un savant et judicieux interprête, sione qu'ils se regardaient comme autorhthones, c'est-b-dire nies dans le pays même qu'ils habiliacit. Cèsar ajoute qu'in conséquence de cette origine que les Gaulois s'aittrabasient, ils semblieux vouloir honorer les

τείνουσε»... άλλά φαιδροί έπονται και γεγεδότες, και τὸν δροντα έπιστούσεις. Επεγόμενοι άποντες, και τὰς φόκενοι δείλειο τοῦ διορίο έπεγολότεις, ξουσδεις άχδισθυσομένοις εί λοθεσυσται...... ὁ χωγρόφος.... τρυπόσεις τοῦ δεοῦ τὰν γλώτενα άπραν. (ξ. κείται Επισμένους απότος Εποδεις. (Κετάκ. Herc. gall.)

Lucias de discrete de la compta et mitis oratio. » (Cac.)

ténèbres en comptant les espaces de temps par les quits, et non par les jours. Mais le même interprête observe que cette pratique de renfermer le jour entre deux couchers du soleil en sorte que la nuit marche la première. n'élait point particulière aux Gaulois, et qu'elle était reçue non-seulement chez les Germains, leurs voisins et leurs frères, mais chez les Athéniens et chez les Juifs.

Il nous reste à reudre compte de quelques remarques de César sur la conduite domestique des Gaulois. Les fils n'accompagnaient jamais leur père qu'ils ne fussent en âge de porter les nrmes. Jusque-là on cût regardé comme honteux qu'un fils encore enfant fût vu en public aux côtés de son père. Cette nation était tellement possédée de l'amour de la guerre, qu'elle n'estimait rien que par rapport à cet unique objet : et si l'on permettait aux pères de satisfaire dans la maison les sentiruents de la nature, on ne voulait point qu'ils parussent publiquement compter leur famille pour quelque chose, sinon autant qu'elle était capable de servir l'état dans les combats.

La polygamie était en usage parmi eux, au moins pour les nobles et les grands, Leurs mariages étaient très-féconds ; ce qui venait sana doute de la vie simple et laborieuse qu'ils menaient, hommes et femmes. De là cette multiplication prodigiense qui obligeait à eu détacher de temps en temps comme des essaims qui allassent chercher fortune ailleurs, parce que le trop grand uombre des habitants surchargeait une terre qui est pourtant l'une | des plus fertiles du monde entier.

Quand ils se mariaient, ils prenaient sur leur bien une portion égale à la dot qui leur était apportée par leur femme ; les deux lots ainsi réunis étaient possédés eu commun, administrès en commun, par les deux époux; et on avait soin d'en réserver et d'en amasser les fruits. Après la mort de l'un des deux, le survivant demeurait seul propriétaire et du fonds total et des réserves.

Les femmes étaient tenues dans une grande dépendance. Leurs maris avalent sur elles droit de vie et de mort, comme les pères sur leurs enfants : et lorsque quelque homme il-Instre venait à mourir, ses parents s'assemblaient, et, sur le moindre soupçou que ses

femmes eussent contribué à sa mort, ils leur faisaient donner la question comme à des esclaves. Si elles étaient trouvées conpables, le fer et le feu étaient employés pour les tourmenter et les faire périr.

Les funérailles des riches et des grands so célébraient avec magnificence. L'usage était de brûler les morts, et avec eux tout ce qui leur avait été agréable de leur vivant, jusqu'aux animaux. Et même assez peu de temps avant César, ils mettaient sur le hûcher de celui dont ils faisaient les obsèques et consumaient dans les mêmes flammes ses esclaves et ses clients les plus chéris.

Je pense ne pouvoir mieux terminer cette description des mœurs gauloises que par un morceau parallèlo de Virgile, où ce grand poête, exposant les coutumes et le genre de vie des anciens habitants du Latium, fera repasser sous les yeux du lecteur la plupart des traits par lesquels César et Strabon ont peint les Gaulois, surtout en ce qui regarde la fierté, la rudesse, et le goût pour la guerre. « Nous « sommes une nation 1, dit le Rutule Numa-« ous, robuste et infatigable, depuis notre o première origine. Dès que nos enfants sont « nés, nous les plongeons dans les rivières, « et nous les endurcissons contre le froid des a caux et des glaces. A peine sont-ils en état « de marcher, que nous les occupons de la « chasse, et leur apprenons à faire la guerre « aux habitants des forêts. Domoter les che-« vaux, tirer de l'arc, voilà les jeux de leur « enfance. Notre jeunesse, laborieuse et ac-« coutumée à vivre de peu, ne connaît que « denx exercices, cultiver la terre, et livrer o l'assaut aux villes des enuemis. Toute notre « vie se passe à manier le fer; et c'est avec

(Vinc. Eneid. IX , 603-613. )

<sup>5</sup> Durum ab stirpe genus : nates ad flumina primum Deferimus, savoque gelu duratuus et undis. Venato invigilant pueri , sylvasque fatigant : Fiectere indus eques et spicula tendere corpu. At patiens operum parvoque assuela juventus Aut rastris terram domat , aut quatit oppida bello Omne avum ferro teritur, versåque juvencum Terga fatigamus hastă. Nec tarda senectus Debilitat vires animi , mutatque vigorem : Canitlem galea premimus : semperque recenter Convectore juvat prædas, et vivere rapio

- « les pointes de nos lances que nous pignons « les bœus attelés à nos charrues. La froide
- « et lente vicillesse ne change rien ni à la force
- « de nos corps, ni à la vigueur de nos coura-« ges; nous couvrons d'un cosque des che-
- « veux déià blancs ; et notre gloire, comme
- « notre joie, est de courir saus cesse après « un butin toujours nouveau, et de vivre de

e pillage, p Ces mœurs antiques du Latium, qui vraisemblablement ont été dans les premiers temps celles de tous les peuples d'Europe, étaient bien propres à former des soldats. Il n'est pas étonnant que les Gaulois, qui les avaient toujours conservées, se fussent rendus redoutables à toutes les nations, et singulièment aux Romains. On sait que les Sénonais prirent Rome; et depuis cet événement, la terreur du nom gaulois était si grande parmi les Romains, que dans les guerres contro cette nation tout privilége cessait, et personne n'était exempt de prendre les armes; et de plus on gardait dans le trésor des sommes d'or et d'argent auxquelles il était défendu de toucher, s'il ne s'agissait d'une guerre de Gaulois 1. Aussi Ciceron, parlant en plein sénat, ne fait nulle difficulté d'avouer que les Romains ne l'emportaient point sur les Gaulois pour la force des corps et des courages, et qu'ils s'étaient tonjours contentés de se tenir avec eux sur la défensive. C'est cette puissante et bellignense nation que César entreprit de subjuguer ; et il ne fallait pas moins que tout le mérite du plus grand homme de guerre que Rome ait jamais produit pour achever ce projet dans l'espace de huit compagnes.

César va donc paraître tout autre qu'il no s'est montré jusqu'ici. Ce factieux, cet intrigant, cet homme toujours engagé dans les mauvais partis, toujours ennemi des bons citoyens, va devenir un guerrier dont le mérite sublime effacera tous les héros des siècles passés, et sera le désespoir de ceux qui lo suivront. La supériorité de son génie, qui embrassait tous les talents, p'avait besoin que des occasions pour se développer dans tous les genres. Au reste le même esprit anima

Gic. de Har. Resp. 10 et de Pros. ord. 32.

tonjours toutes ses démarches; la même ambition l'avait occupé des intrigues, et le porta à la guerre. Il se partagea entre ces deux obiets pendant tout le temps qu'il employa à la conquête des Gaules: et, après avoir passé la belle saison à combattre, eu hiver il se rapprochait de Rone pour y monœuvrer, comme il avait toujours fait.

Mais, en ne le considérant lei que du côté des armes, on no peut douter que sa gloire, comme je l'ai déja dit, ne surpasse celle de tous les autres généraux romains qui aient jamais été. Si on lui compare, dit Plutarque, les Scipions et les Fabius, les Marius et les Sylla, et enfin Pompée, dont la renommée s'élevait alors jusqu'au ciel, on trouvera qu'ils sont tous obligés de céder à César la prééminence. Il l'emporte sur l'un par la difficulté des lieux où il a fait la guerre, sur l'autre par la grandeur du pays qu'il a conquis; sur celuici par le nombre et le courage des ennemis qu'il a subjugués, sur celui-là par la férocité et l'infidélité des esprits et des caractères qu'il a adoucis et policés; sur quelques-uns par la clémence dont il usa envers les vaincus. sur d'autres par les largesses qu'il a faites à ses soldats; et sur tous par le nombre des batailles qu'il a gagnées, et des ennemis qu'il a tués ; car dans ses huit campagues il prit huit cents villes, soumit trois cents peuples, et, avant combattu en différentes actions contre trois millions d'hommes, il en tua un million, et en fit un nombre ègal de prisonniers. Pline ajoute à ce détail que César a com-

battu cinquante fois en bataille rangée, et il fait monter le nombre des ennemis tués par lui à ouze cent quatre-vingt-douze mille hommes, non compris ceux qui périrent daus les guerres civiles. Sur quoi il a grande raison de remarquer ' qu'il ne faut pas faire un sujet de gloire à César d'une perte si effroyable causée par lui au genre hamain, quand même la nécessité excuserait le vainqueur.

Entre les talents militaires de César, un de ceux qui méritent le plus d'être loués est celui d'avoir su non-seulement se faire aimer

i « Non equidem in glorià posuerim tantam, etlam e conctam , bi-mini generis injuriate. & (Prix lib. 7. can, 25, )

de ses soldats jusqu'à l'adoration, mais l'eur imspirer tout son feu et toute le noblesse de ses sentiments. On cet dit qu'il les cât transformés tous en hêros. On peut se souvenir du trait que j'el ir apporté de P. Scèra dans le temps que César commandalt en Lusitanie. Plutarque nous fournit ci trois autres faits semblables, qui tous appartienneut aux guerres civiles.

Dans un combat uaval près de Marseille, un soldat nommé Acilius eut la main droite coupée lorsqu'il l'appayaît sur la poupe d'un bâtiment ennemi. Il ne laissa pas de sauter dedans; et de se battre avec son bouclier, qu'il tint toujours de la main gauche; et il contribus, par l'exemple d'une valeur si bérroine. À la prise du vaisseut.

L'action d'un centurion dans un combat près de Dyrrachium en Epire ne tient pas moins du prodige 9. Ce centurion, qui est nommé par Valère-Maxime M. Césius, et Scéva par Lucain, avait un œil crevé d'une flèche, l'èpaule et la cuisse percées de deux javelines. et son bouclier avait essuvé cent trente coups, tant d'épée que de traits lancés de loin. En cet état il appelle deux des ennemis comme pour se rendre. Ceux-ci approchent, comptant sur la situation où ils le voyaient. Cesius abat à l'un l'épaule d'un coup de sabre, reuverse l'autre en le frappant de son bouclier au visage; et lui-même se sauve, aidé par quelanes-uns de ses gens qui vinrent à son secours.

Sur les cotes de Libye, un vaisseau de Cesar qui portait quelques soldats avec Granius, questeur désigné, înt pris par Mciellus Scipion. Tous turent passés au til de t'épée, excepté le questeur, à qui l'on offrit la vie. Il la retus: Les soldats de César, dicil, ont coutame de donner la rie, et non pas de la recevoir; et en disaut ces mots il se perça de son épée.

C'est à Cèsar que l'on doit attribuer la priucipale gloire de ces actions généreuses de ceux qui sorvaieut sous ses ordres, parce que c'était lui qui excilait et nourrissait en eux les sentiments qui les en rendaient capables. mier, c'est qu'il récompensait avec magnificence; ses soldats voyaient que, s'il amassait des richesses, c'en l'alti point pour suitsinire son luce ni ses plaisir; gelles n'étent, à proprement parler, qu'en déput entre ses mains comme des prix destinés à la valeur, il avanit d'autre part à ces trésors que d'en être le distributeur pour cent qui s'en moutraient digues : le sevond moyen non minis efficardigues : le sevond moyen non minis efficardigues : le sevond moyen non minis efficardigues : le sevond moyen non minis efficarny a vault ni perti auquel il ne s'exposit s'il ce téstis besoin, ni fatigues qu'il ne souffit. Son intrécibilé dans les dancers n'état pas

Pour cela il employait deux movens: le pre-

Son intrépidité dans les dangers n'était pas encore ce qui étonnait davantage : mais on avait peine à concevoir comment il pouvait prendre assez sur son tempérament pour supporter toute sorte de travaux : car il était d'une santé très-délicate, qu'il annoncait assez par sa seule physionomie, avant le teint fort blanc et un air de faiblesse. Il était sujet à de fréquents maux de tête, et même à des attaques d'épilepsie. Cependant il ne se fit point de sa mauvaise santé un prétexte pour se livrer à la mollesse 1, mais il voulut que la guerre servit de remède à sa manyaise santé. Il combattait son mal par des marches penibles, par une vie simple et frugale, et en passant des nuits à la bello étoile. Il s'était accontamé à prendre le plus souvent sou sommeil en chaise de poste , convertissant en action le temps même qu'il était force de donner an repos. Quand il marchait de jour, il avait assis avec lui dans sa chaise un secrétaire . accoutumé à écrire sous sa dictée tout en voyageant, et derrière lui uu soldat; c'était là tout son train. Actif jusqu'au prodige, et ne sachant ce que c'était que de perdre jamais un moment. Il ne voulait point s'embarrasser d'équipages, qui l'auraient uécessairement retardé.

Cette vivacité\*, comparable au feu et à la

<sup>1</sup> Ο ὑ μαίακίας ἐποιόσανο τὰν ἀρροστίαν προφάσι, ἀ) ὶ ἀ ὑεραπείαν τὰς ὑέρδωστίας τὰν στιατείαν, ταὶς ἀτρώνοις ὁδωπορίαις, καὶ ταὶς ἐνελέσι ὁακίταις, καὶ τῶ ὑερακλις, ἀπομαχόμενος τῷ πάθει, καὶ τὸ σῶρκ φρουρών ὁνεάλωτον, (PLOT.)

s e Celeritatem quodam igne volucrem. » (PLEX. lib. 7, cap. 25.)

<sup>1</sup> Val. Max. 111, 2.

foudre, cet esprit toujours tendu, et dont les | \$ 11. - MOUVEMENTS DES ALLORDOGES, QUELQUE ressorts étaient perpétuellement en action. voilà un des traits les plus marqués du caractère de César. Il suffisait à tout à la fois. On assure qu'on le voyait en même temps écrire ou lire, dicter à un secrétaire, et donuer audience à ceux qui venaient lui parler. Pour ce qui est de ses lettres, qui roulaient, comme il est aisé de le juger, sur des affaires de la plus grande importance, quand il s'en occupait uniquement, il en dictait quatre à la fois à quatre différents secrétaires. C'est donc avec juste raison que Pline le regarde comme celni de tous les hommes qui ait eu le plus de force et le plus d'étendue d'esprit eu nème temps '.

Il 1 y joignait une facilité et une donceur de mours qui le rendait infinieure timable. Dans un repas qu'un de ses hôtes lui donnait à Milan, on servit des aperges sur lesquelles on avait mis du parfum au lieu d'huite. Char en manges tout simplement; et, comme ses amis furent plus délicits que lui et témoignème et leur répugnance, il les répiranads. Il sur filait, leur dil-il, deu point manquer de capit cou deplaints. Faire remanquer le défaut de saroir-vière en pareille occasion, c'est en manquer soi-méms.

Un jour qu'il était en marche, l'onge et le mauvais temps le forcivent de se retiere dans une channière, où il ue se trouva qu'une channère, à peine suffisante pour un homme seul. Cèsar dit alors à ses amis qui l'accompaient que le distinctions d'honour appartensient à ceux qu'iteunent le premier rang, mais que les commodites nécessaires étaient pour les plus faibles. Il força donc Oppius, qu'el dats midrigoné, à preseir le chambre; et de la maloin, Qui pourrait être comparé à Câsar, a là tant de qualités excelleuies il est ajouté le respect pour la justice et l'amour de la verte.

Ce portrait de César par les faits sera confirmé dans toute la suite de son histoire, etJen particulier par la condutte qu'il tint dans la guerre des Gaules. Je vais en commeucer le rècit.

1 « Animi vigore præstantissimum arbitror genitum « Cæsarem dictatorem. » TEMPS AVANT L'ENTRÉE DE CÉSAR DANS LES GAU-LES. LES HELVETIENS, ANIMES PAR ORGETORIR, PERNENT LA RÉSOLUTION DE SDRTIR DE LEUR PAYS POUR ALLER S'ÉTABLIS AILLEURS. ORGÉTORIX AS-PIRE A SE PAIRE ROL. ON VAUT LUI PAIRE SON PROCES. IL MEURY. SON PLAN N'EN EST PAS MOINS SULVI. LES HELVÉTIENS SE METTENT EN MARCHE. ILS DEMANDENT A CÉSAR LA LIBERTÉ DE PASSER LE RISONE, OUR LEUE EST REPUSÉE, ILS PASSENT LE DÉPULÉ ENTRE LE MONT JUEA ET LE RHONE. CÉSAR LES ATTEINT AU PASSAGE DE LA SAONE. IL BAT LES TIGURINS EN DEÇA DE CETTE RIVIÈRE IL LA PASSE, ET POURSUIT LE GROS DE LA NATION-AMBASSADE DES HELVÉTIENS. COMBAT DE CAVA-LERIE OF LES HELVÉTIENS SONT VAINOUEURS TRANS-SON DE DUMNOBIX, EDURN. CÉSAR LUI FARDONNE EN CONSIDÉRATION DE SON PRÈSE DIVITIACIS. CÉ-SAR, PAR LA FAUTE D'UN OFFICIER , FEED L'OCCA-SION OU'LL S'ÉTAIT MÉNAGÉE DE BATTEE LES ÎURL-VÉTIENS, ILS VIENNENT ATTAQUES CÉSAR ET SONT VAINCUS. LES RESTES DE L'ARMÉE VAINCUE SONT OBLIGÉS DE SE RENDRE, CÉSAR LES RENVOIE DANS LECE PATS. IL EST PRIÉ PAR LES GAULDIS D'ENTRE-PRENDRE LA GUERRE CONTRE ARIOVISTE, SUJET DE CETTE GUEERE. CÉSAR DEMANDE UNE ENTREVUE A ARIDVISTE, QUI LA REPUSE. CÉSAR LUI DÉPÈCE E DES AMBASSADEURS POUR LUI PAIRE SES PROPOSITIONS. RÉPONSE FIÈRE D'ARIOVISTE. CÉSAR MARCHE CON-THE ARIOVISTE. IL S'ASSURE DE BESANCON. TERREUR QUI SE RÉFAND DANS L'ARRÉE ROMAINE. CONDUITE ADMIRABLE DE CÉSAR POUR RANIMER LE COURAGE DES SIENS. LE SUCCES T RÉPOND. ET LES TROUPES MARCHEST AVEC CONFIANCE & L'ENNESI. ENTREVUE D'ARIDVISTE ET DE CÉSAR. LA PREPIDIE DES GER-MAINS ROMPT LA CONPÉRENCE CÉSAE, SUR LA DE-MANDE D'ARIDVISTE, LUI ENVOIE DES DÉPUTÉS. CE PRINCE LES FAIT CHARGER DE CHAÎNES. CÉSAR OF-PER PLUSIEURS FDIS LA BATAILLE A ARIDVISTE, QUI LA REFUSE. BAISON SUPERSTITIEUSE DE CE REFUS. CESAR PUBCE LES GRRMAINS D'EN VENIR A UNE BATABLE, BY REMPORTE LA VICTOIRE. IL RECOUVER SES DECR DÉPETÉS. CÉSAR VA PASSER L'HIVER DANS LA GAULE CITÉRIEURE.

Il y avait en depuis la conjuration de Catiina quelques mouvements parria les Allobroges '. Ces peuples, s'étaat révoltés sons la conduite d'un cêt nommé Catuponatu', avaient porté la guerre dans le pays que nous appelons la Provence, qui depuis longtemps, comme nous l'avons dit, obéissait aux Romaius. Mais C. Poultinais a well pe ac teno coup de peine à repousser leurs efforts, et,

1 Peoples de la Savoie et du Dauphiné. 2 Dio, lib. 32. content de les avoir fait rentrer dans le devoir, il crut que c'eu était assez pour mériter le triomphe 1. Tout était donc paisible de ce côté, lorsque César arriva dans les Gaules, Les Helvétiens \* lui fournirent l'occasion de la guerre qu'il souhaitait.

Sous le consulat de Messala et de Pupius Pison, deux ans avant celui de César, Orgétorix, le plus illustre et le plus riche des Helvétiena, inspira à sa nation le désir de gnitter le pays qu'elle habitait, et d'aller s'établir dans quelqu'one des plus fertiles contrées de la Gaule. Les raisons qu'il employa pour les persuader furent que 3, renfermés comme ils étaient entre le Rhin, le mout Jura, le lac Léman et le Rhône, il leur était impossible de s'étendre, ni de faire des conquêtes sur lenrs voisins; et que néanmoins, formant une multitude très-nombreuse, le pays qu'ils occupaient, et qui n'a que cent soixante et douze mille paa de long sur soixante et seize mille de large, était trop étroit pour les contenir et pour les nourrir. Ces motifs firent effet sur nne nation guerrière et avide : mais Orgétorix avait ses vues particulières.

Il devait marcher à la tête de sa nation pour exécuter le dessein dont il était l'auteur. Peu content de la qualité de chef, il aspirait à celle de roi. Pour y parvenir, il chercha à se procurer des complices et des appuis parmi les penples voisins. Il avait été réglé par les Helvétiens qu'on travaillerait à s'eu assurer l'amitié. Orgétorix se chargea de ces négociations. Il alla chez les Séguanais 5, chez les Ednens 6. et engagea deux des plus grands seigneurs de ces deux peuples, Casticus et Dumnorix, à prendre des mesures pour s'élever à la royauté. Il leur promit de les seconder de toutes les forces helvétiennes, dout il aurait le commandemeut; bieu entendu qu'ils lui prêteraient aussi réciproquement leurs secours. Et ce triumvirat se flattait d'être assez puissant pour soumettre ensuite toutes les Gaules.

1 Cic. de prov. cons. n. 32.

<sup>2</sup> Les Suisses 5 Cass. de Bell. gall. 1. t, c. 4. -- Plut. in Cass. Dio, l. 38.

4 Lac de Genève. s Peuple de la Franche-Comté.

4 Peuple d'Aulun.

Mais l'intrigue fut découverte; et les Helvétiens, jaloux de leur liberté, prétendirent faire le procès au coupable. Il fut arrête; et, s'il eût été condamné, il ne s'agissait pour lui de rien moins que d'être brûlé vif. Au jour du jugement, Orgétorix rassembla toute sa maison au nombre de dix mille hommes ; ses clients et ses débiteurs : dont la multitude était très-grande, s'y rendirent aussi, et tons ensemble arrachérent l'accusé par la force à la sévérité des juges. La nation voulut recourir aux armes pour faire respecter son autorité; déià les magistrats levaient des troupes , lorsque Orgétorix mourut tellement à propos, que l'on crut que sa mort avait été volontaire.

Le plan dont il avait donné l'idée aux Helvétiens n'eu fut pas moins exécuté. Les préparatifs en durérent deux ans, qui furent employés à rassembler de toutes parts des bêtes de somme et des chariots, et à faire des amas de blé qui pussent suffire à la subsistance de la nation pendant qu'elle serait en marche et. iusqu'à ce qu'elle eut fait la conquête d'un bou et fertile pays. Ils profitérent aussi de ce temps pour se fortifier d'alliés et de compagnons, qui furent les Rauraques 1, les Tulinges, les Latobriges, et un essaim de Boiens transplantés dans le Norique. Ce furent ces mouvements qui donnérent de l'inquiétude aux Romains sous le consulat de Métellus Céler et d'Afrauius, comme je l'ai rapporté. Mais l'année de ce consulat, et la suivante, qui fut celle du consulat de César, n'étaient destinées par les Helvétiens qu'aux préparatifs.

L. CALPURNIUS PISO ". A. GABINIUS.

Lorsque le temps de partir fut arrivé, c'està-dire dans les premiers mois du consulat de Pison et de Gabinius, les Helvétiens brûlent leurs villes, au nombre de douze, leurs bour-

1 Ceux de Bâle, qui alors ne feisalent point partie du corps helvétique. Les Tulinges et les Latobriges étalent voisips des Helvétiens. C'est tout ce qu'on sait avec certitude. Les Botens sont originalrement les peuples du Bourboonais, dont il s'était étable des colonnées dans la Germanie et dans l'Italie. Le Norique est la Bavière at partie de l'Aptriche.

4 Ap. R. 694 ; sy. J. C 58.

gades et villages, qui se montaient à quatre cents, et le bile qu'ils avaient de trop, afin de s'ôter à enz-mêmes toute espérance de retourner jamais dans leur patrie, et pour s'encourager par ce moiff à braver tous les dangers. Ainsi, n'emportant d'autre provision que de la farince pour trois mois, ils se mettent en marche, lommes, femmes et calmis, faissuit tous ensemble trois cent soinante et huit mille étes, doint quarte-ringel-loure mille combattées, doint quarte-ringel-loure mille combattees, doint quarte-ringel-loure mille combattees, doint quarte-ringel-loure mille combattees, doint quarte-ringel-loure mille combattees de la company de la company de la company de visible de la company de la company de la company de visible de la company de la company de la company de visible de la company de la company de la company de la company de visible de la company de la company de la company de la company de visible de la company de visible de la company de la company

Les Blevétiens, en passant le Blone, enraient dans la province romaine. Arisi Césarne fut pas plus tôt averti de leur dessein, qu'il partil des environs de Rome, où il feuit resté jusque-la par les raisons que j'al marquées allleurs, et se rendiet notuet diligence d'Genève. Il commença par faire rompre le pont que cette ville avait sur le Bhône; ci, comme il n'y avait qu'une seule légion romaine dans la Gualet transalpine, il ordonau de grandes le-

vees de troupes dans toute la province. Lorsque les Helvétiens furent instruits de l'arrivée de César, ils lui envoyèrent des ambassadeurs, choisis entre les plus qualifiés de la nation, pour lui demander le passage à travers la province romaine, sur laquelle ils promettaient de ne faire aucun dégât. César n'avait garde de leur accorder une pareille permission. Il savait qu'une partie des Helvétiens avait autrefois taillé en pièces l'armée du consul L. Cassius: et. indépendamment de cette raison, on concoit assez qu'un pays ne pent être qu'horriblement vexé par le passage d'une telle multitude, vraisemblablement assez mal disciplinée. Il était donc bien résolu de leur refuser leur demande, Mais, comme Il n'avait que peu de forces autour de soi, il voulut gagner du temps, et il leur dit qu'il délibérerait sur la proposition qu'ils lui avaient faite, et leur rendrait sa réponse le 13 avril. Il profita de cet intervalle pour faire construire par les truppes qu'il avait sous sa maiu un mur de seize pieds de haut, sur une longueur de dixpeuf mille pas, avec un fossé et des redoutes d'espace en espace. Ce mur était destiné à empêcher le passage du Rhône, qui, dans ces quartiers, est guéable en plus d'un endroit,

An jour marqué les Hevidiens reviennent. Cost, qui svait nasemblé déjà un plus grand nombre de troupes, s'explaque nettement, teur refosa le passage, et ajunta que, s'ils prétendaient le forcer malgre lui, il sauralt bien les en empére. La fiefe, colte les tennatives qu'ils firent et de des l'estant les présbients et les les les les les les les firents intailses et les lelt-évitiens firent contraints de prendre une autre route et de tourner du coût de Seignanis.

Il leur faliait filer par une gorge fort étroite entre le mont Jura et le Rhône, où deux chariots ne pouvaient passer de front; en sorte que les Séquanais, en se postant sur la montagne, étaient maltres de les arrêter tout court. Les Ilelvétiens s'adressérent à Dumnorix, Eduen, gendre d'Orgétorix, et complice de ses vues ambitieuses. Celui-ci, qui avait du crédit auprès des Séquanais, se chargea de la négociation. La liberté du passage fut accordée : des otages furent donnés de part et d'autre. Les Helyétiens se mirent donc à traverser le pays des Séquanais, qu'ils respectèrent suivant les conventions; et ensuite celui des Eduens, où ils commirent toutes sortes d'hostilités et de ravages : leur plan était d'aller en Saintonge.

Cèsar, instruit de leur marche et de leur dessein, laisse Labiénus à la garde de la muraille qu'il avait élevée près du Rhône, retourne en Italie, y lève deux légions, prend les trois qui étaient restées en quartiers d'hiver auprès d'Aquilée, et avec ces cinq légions revient aux Alpes, les passe, non sans avoir eu à combattre les habitants des montagnes, descend dans le pays des Vocontiens 1, traverse celui des Allobroges, passe le Rhône, entre sur les terres des Ségusiens 3 : tout cela avec une telle diligence, qu'il atteignit les Helyétiens au passage de la Saône. Il est vrai que cette effroyable multitude marchait fort lentement. Ils employèrent vingt jours à passer la Saône; et César, quand il arriva, trouva encore en deçà de la rivière le canton des Tigurins 3, qui faisait la quatrième partie de la nation.

1 Le Diois.
2 Le Lyonnais propre et le Forez-

De Lyonnais propre et le rore Ceux de Zurich.

Il avait recu sur son chemin les plaintes des Eduens et de ceux des Allebreges qui habitaient à la droite du Rhône, sur les dégâts que l'armée belyétienne avait faits dans leur pays : et, en leur promettant de se charger de leur querelle, il avait exigé d'eux qu'ils lui fourpissent des treepes, et surtout de la cavalerie. Ainsi les premiers de la noblesse éduenne étaient dans l'armée des Romains, et entre antres Domnerix, qui, favorisant de cœur les Helvétiens, n'avait pas laissé de se rendre au camp de César, dans le descin de lui nuire et de le traverser autant qu'il pourrait. César n'était point encore informé de cette porfidie, et il n'eut pas licu de s'en apercevoir dans le combat contre les Tigurius. Il avait pris treis légions avec lesquelles il temba sur eux, les defit entièrement, et en tua un grand nombre sur la place : les autres se dispersérent par la fuite dans les forêts.

C'étaient les peuples de ce même canton qui, cinquante ans auparavant, avaient vaincu et tué le consul L. Cassius. César fut charmé d'avoir vengé par sa première victoire la honte du nem romain sur ceux qui en étaient les acteurs. Il v avait lui-même un intérêt domestique, parce que L. Pisen, afeul de son beaupère, avait peri dans la même défaite avec Cassins.

César, valaqueer des Tigurins, résolut de coursuivre le gros de la nation : et noer cela il fit un pent sur la Saone, et la passa en un jour. Les euuemis, surpris et effrayés d'ene telle diligence, lui euvevèrent une ambassade, à la tête de laquelle était Divicon, autrefeis chef des Helvétiens lersqu'ils défirent l'armée de Cassius, et qui devait par couséqueut être fert vicex. Je rapperterai son discours d'après César, parce que le caractère de la untiou y est peint.

Divicon dit done à César e que, si les Ro-« mains veulaient faire la paix avec les Hel-

- « vétiens, ceux-ci iralent s'établir dans le « pays que César leur déterminerait : mais
- « que, a'il s'epiplàtrait à leur faire la guerre.
- « il se rappelat l'ancienne disgrace des Ro-« maies et la valeur de la natioe helvétienue ;
- « que, pour avoir surpris uu des cantons
- « pendant que les aelres, qui avaient passé
- « le fleuve, ne peuvaient secourir leurs ca-

« marades, il n'avait pas lieu d'être enflè de « seu avanlage, ni de mépriser ses ennemis : « que peur eux, ils avaient été instruits par « leurs pères et par leurs ancêtres à compter e plus sur le ceurage que sur la ruse ou sur

« les embûches : qu'il ne s'exposât donc pas « à reudre célèbre par une nouvelle défaite de « l'armée du peuple romain le lieu eù ils s'é-« taient postés, »

Ce n'était pas là un langage de suppliant, César n'en parut peint offensé, et il répondit avec modération, mais en hemme qui donne la loi, Il prétendit prouver que les Helvétiens étaient teut à fait en tert à l'égard des Romains, et il conclut qu'il consentirait pourtant à leur accorder la paix, s'ils lui donnaient des otages, et promettaient satisfaction aux Edgens et aux Allohreges, dont ils avaient ruiné le pays. Divicen reprit fiérement « que « les Helvétiens n'étaient pas accoutumés à

« donner des otages, mais à en recevoir, et « que personne ne le savait mieux que les « Romains, » En effet les débris de l'armée de Cassius n'avaient obtenu la vie qu'en donnaut des etages et en passant sous le ieug. - 7 Divicen s'en étant retoerné vers les Helvé-

tiens, ils se mirent en marche, conformément à leur ancien plan, et César les suivit. Il avait quatre mille chevaux levés dans les Gaules, parmi lesquels était ne cerns censidérable d'Eduens commandés par Dumnorix. Toute cette cavalerie eut erdre de preudre les devants et de harceler l'eunemi. Mais s'étant engagée dans un cembat en lieu désavantageux. elle fut battue par un détachement de la cavalerie belvétieune, qui n'était que de cinq cents maîtres. Ce fut eu cette eccasion que cemmenca à se maeifester la trahison de Dumnorix; car il prit le premier la fuite avec ceux qu'il avait sous ses ordres. Malgré cet échec. eù la heute fut plus graede peur les Remaius que la perte. César avança toujours sur les pas des Helvétices; eu sorte que pendact quinze jours les deux armées campèrent teejours à cinq eu six milles de distauce. S'il u'y eut point de combat pendant cet espace, ce u'est pas que les Helvétiens, eccouragés par le succès qu'avait eu leur cavalerie, n'en cherchassent l'occasion; mais Gésar l'évitait,

les nttaquer à son avantage. Cependant il n'était pas sans inquiétude sur

la subsistance de son armée. Les blés que lui avaient promis lea Eduens ne vensient point: et lorsqu'il les demandait, on le payait de belles paroles, dont il ne voyait aucun effet. Il voulut approfondir la cause de tous ces délais; ct ayant interrogé le souverain magistrat des Eduens et les principaux de la nation. qui étaient dans son camp, il apprit qu'il devait s'en prendre aux intrigues de Dumnorix, qui, tout-puissant auprès de la multitude. avait persuadé à plusieurs que, s'il leur fallait recevoir des maîtres, encore valait-il mieux obéir aux Helvétiens, Gaulois comme enx, qu'aux Romains. En cela cet Edgen ne raisonnait pas mal. Mais son plan secret était, comme nous l'avons vu, de s'élever à la tyrannic; et, dans cette vue, il se ménageatt l'amitié des Helvétiens.

César se trouvn fort embarrassé de la conduite qu'il devait tenir à l'égard de Dumnorix. Une telle trahisonne paraissait pas devoir demeurer impunie; mais le coupable était frère de Divitiacus, homme de probité, fidèle à l'alliance romaine, et qui vivait avec César sur le pied d'ami. Le général ne crut donc pes pouvoir agir coutre Dumnorix qu'il n'eût prévenu Divitiacus, et obtenu son consentement. Il le mande, lui expose tous les griefs qu'il a contre son frère, et le prie de ne point tronver mauvais qu'il fasse lui-même ou fasse faire par la nation des Eduens le procès à Dumnorix. Divitiacus ac jette à ses pieds ; il lui avoue tous les torts de son frère ; il ajoute que lnimême il a grand lieu de s'en plaindre, parce que, étant de beaucoup son siné, il avait contribué infiniment à son élévation, et néanmoins n'en était payé que d'ingratitude. Mais il représenta à César que tout criminel qu'était Dumnorix, il était son frère; et que, si le cadet souffrait un traitement rigonreux pendant que l'atné était en faveur, toute la Gaule a'en prendrait à Divitiacus du supplice de Dumnorix, et ne le regarderait plus qu'avec horrenr. César eut assez de doucenr et de clémence pour se rendre sur-le-champ à ces représentations. Il prit la main de Divitiaens. il le consola, il lui dit qu'il lui accordait la

attendant le lieu et le moment où il pourrait | grâce de Dumnorix ; et ayant fait venir le coupable en présence de son frère, il lui fit connaître les sujets de plaintes qu'il avait contre lui, l'exhorta à tenir une condnite qui le mît à l'abri de tout soupçon, et ensuite le renvoya. Comme néanmoina il ne pouvait se fier a lui, il lui donna dea gardes, et l'affaire fut ainsi terminée. Mais Dumnorix, tonjours inquiet et ami des nouveautés, trouva enfin la mort qu'il cherchait, comme nous le raconterons daos la suite.

Le même jour que tout ceci se passait, César apprit par ses coureurs que les ennemis s'étaient postés au picd d'une montagne à huit milles de son camp. Il s'informa de la nature des licux ; et ayant su qu'il y avait une route détournée par laquelle il était aisé d'arriver an haut de la montagne, il envoya Labiénus avec un détachement ponr a'en emparer, et lui même marcha droit à l'ennemi. Un officier qui avait de la réputation fut charge de prendre les devants pour aller reconnaître l'état des choses. Lorsque l'armée romaine n'était qu'à quinze cents pas des Helvétiens: cet officier accourt et rapporte que le sommet de la montagne est occupé par les ennemis, et qu'il y a vu des armes et des enseignes gauloises. Il n'en était rien, et la peur lui avait fait prendre pour troupes gauloises le détachement de Labiénus. César, trompé par ce faux rapport, ne jugea pas à propos d'avancer. et perdit ainsi, par la faute de cet officier. l'occasion d'écraser les ennemis, qui n'auraient pn se défendre, attaqués en même temps, de deux côtés, par Labiénns et par César.

Comme il restait peu de vivres dans l'armée romaine, ce fut une pécessité à César d'abandonner la poursuite des ennemis et de tourner vers Bibracte<sup>1</sup>, ville capitale des Eduens. Les Helvétiens, avertis de ce monvement, au lieu de se trouver heureux d'être débarrassés des Romains qui les poursuivaient, viennent euxmêmes les chercher. A leur approche, César retira ses troupes sur nne colline, et envoie la cavalerle au-devant des Gauloia pour lea arrêter. Il prend tous ses avantages, couvre toute la colline d'armes et de soldats, faisant son corps de bataille des quatre légions eu qui

il avait le plus de confiance, parco qu'elles avaient déjà servi, et postant au-dessus, en corps de réserve, les deux légions qu'il avait nouvellement levées dans la Gaule cisalpine. Il avait raison de se précautionner. Les Helvétiens repoussérent aisément la cavalerie romaine ; et, s'étant formés en phalange carrée, qu'ils prirent soin de remparer d'une tortue militaire, c'est-a-dire de leurs boucliers serrés les uns contre les autres, tant en devant que sur les flancs, et par dessus leurs têtes, ils s'avancent fièrement, et, malgre le désavautage du lieu, ils attaquent les Romains qui étaient placés à mi-côte. César sentit la grandeur du danger; et pour faire connaître à ses soldats qu'il prétendait le partager pleinement avec eux, il se mit à pied avec tous les officiers, et fit emmener tous les chevaux, afin qu'il ne restat d'espérance à personne que dans la victoire.

La bataille commença à une heure après midi, et se soutint jusqu'au soir sans que les Romains vissent le dos d'un seul des ennemis. Après même que l'armée helvétienne ent été obligée de reculer, elle revint de nouveau à la charge : et il se livra encore un troisième combat autour des bagages, qui dura bien avant dans la nuit. Tous ces efforts d'une bravoure opiniatre furent péanmoins inutiles. Les Romains s'emparèrent et du camp et des bagages; mais co ne put pas être sans une perte considérable. César, qui ne marque point le nombre de ses morts, avoue que le soin de les ensevelir et celni de pauser les blessés l'obligèrent de demeurer sur le lieu trois jours, pendant lesquels les malheureux restes de la nation helvétieune, au nombre de cent trente mille têtes, se retirérent par une fuite précipitée, et, en quatre tonrs de marche, arrivérent sur les terres de ceux de Langres.

Ils u fechappèrent pas pour cela à leur vainqueur, dont l'activité incroyable n'a jamais laissè une victoire imparlaite. Après les trois jours donnés à un repon técessire, il se remit à poursuivre les Helvétiens; et en même temps, il euvoya des conriers et des ordres à ocux de Langres pour leur défendre de donuer ni ble ni aucune sorte d'assistance aux fugitifs, s'ils ne voulaient être traités comme eux. Octé menace eut son effet, et les Helvétiens, réduits à une extreme distethe, furnat contraints de fléchir leur orgueil, et d'envoyer des égaptés à Céser pour lus faire jeurs soumissionnest remettre leur sort entre ses mains, ces deputés trovèrent Céser en plaice marche; et, s'étant jetés à ses pieds, ils lui demaudèrent le pair avec d'humbès prières et avec des larmes. Céss rue leur donna point d'autre réponse, sinon qu'il voulait que les Helvétiens l'attendissent ou lieu où ils étaient actuellement campés.

Lorsqu'il y fut arrivé, il leur demanda des otages, leurs armes, et les esclaves déserteurs qui avaient été reçus dans leur camp. Pendant que l'on faisait les recherches qu'exigeait l'execution des ordres du vainqueur, il se passa quelque temps, et la nuit vint. Six mille hommes du canton appelé Urbigénien 1, soit par un reste de fierté, qui lenr faisait regarder la soumission comme ignominieuse, soit par la crainte des suites, soit par quelque autre motif, prirent le parti de se dérober du camp au commencement de la nuit, et enfilerent la route du Rhin et de la Germanie. Cesar n'en fut pas plus tôt averti, qu'il dépêcha des ordres à tous les peuples dont ils devaient traverser les pays, de les arrêter en quelques lieux qu'ils les trouvassent, et de les lui ramener. Il fut obči, et les malheureux Urbigéniens furent traités par lui en ennemis, c'est-à-dire passés au fil de l'épée.

and the state of the states, après qu'il se un treat hire de origes qu'il leu vanid demandés, leurs armes et les transfages, il leur cords à tous la vie sauxe. Ils étaient quatre peuples réunis, les Hervétiens 3, les Tallinges, les Latobriges et les Bottens. Les trois premiers de ces peuples curent ordre de retourner dans cur pays, et d'yestèrie leur villes et leurs bourgades qu'ils avaient brildes. César ne deur pays, et d'yestèrie leur villes et leurs bourgades qu'ils avaient brildes. César ne bourgades qu'ils avaient brildes. César no boud d'un terror qui passe aujour but n'inspret, mais qu'il croyait fertile, et qui apperement était mieux cultiré que les terres de Germanie, fussent tentés de veuir occuper les comment était nieux cultiré que les terres de Germanie, fussent tentés de veuir occuper les

dans le pays de Yaud.

<sup>5</sup> Cesar ne parle point let des Rauraques. Il les comprend apparemment sous les Heivetlens. lleux que les Helvétiens et leurs alliés avaient laissés vacants. Quant aux Botens, les Eduens demandèrent et obtinrent que cette brave untion fût incorporée avec eux.

Ainst fut terminée la première guerre que César eut à faire dans les Gaules; le succès en fut complet. César montra qu'il savait et vaiucre et profiter de la victoire. La perie des Illetétiens et de larra alliés passa les deux tiers de leur nombre. De trois cent soixante et huit mille qu'ils étaient en partant, il n'en retourna que cert dis mille dans leur pays.

César entreprit une seconde guerre des la même campagne, non contre les Gaulois, mais à leur prière, et pour leur défense.

J'ai dit que la Gaule était partagée en deux factions, dont l'une avait pour chefs les Eduens, et l'autre les Séquanais, soutenus des penples de l'Auvergne. Ces deux factions s'étaient longtemps fait la guerre, et celle des Eduens avait l'avantage, Les vaincus, par une mauvaise politique pratiquée dans tous les temps, et toujours funeste, ne pouvant se résondre à se soumettre à leurs compatriotes, eurent recours à l'étranger. Ils appelérent Arioviste, roi des Suèves en Germanie, qui, movement les sommes qu'ils lui fireut remettre, passa le Rhin, et vint à leur secours. Les Germains, plus fiers alors et plus belliqueux encore que les Gaulois, firent passer la victoire dans le parti qu'ils embrassèrent. Les Educas et leurs confédérés furent vaincus. Arioviste leur imposa un tribut, et exigea qu'ils lui donnassent des otages. Il les forca même de jurer qu'ils ne redemanderaient point leurs otages, qu'ils n'imploreraient point le secours du peuple romain, et qu'ils ne penseraient jamais à se soustraire à la domination des Séquanais, c'est-à-dire à la sienne ; car les Séquanais, qui l'avaient appelé, furent assujettis par lui comme les autres, et même encore plus moltraités, puisqu'il s'appropria la troisième partie de leur territoire, et s'v établit, trouvant leur pays meilleur que celui qu'il avait quitté. Il augmenta ses forces, et, au lleu de quinze mille hommes qu'il avait d'abord amenés avec lui, il eu eut bientôt six-viugt mille, en sorte que, se trouvant trop à l'étroit, il se préparait, dans le temps que César faisait la guerre aux Helvétiens, à s'emparer d'un second tiers du pays des Séquanais. Les Gaulois gémissaient donc dans l'oppression sous un motion qu'ils regardaient comme barbare, et lls craignaient de plus grands maux encore par la suite, ne doutant point qu'Arioviste n'ent dessein de conquérir toute la Gaule et de la soumettre à son empire.

Dans ces circonstances, César leur parut un libérateur, Su stricties sur lest Hérétiens, dont l'Itanssion ne pouvait maquer d'être funceste au moiss à une grande partié des Guiler, les avait délivrés d'un grand péril. Ils crurent qu'il ne leur serait pas moiss utile contre Ariviste; en quoi ils ne se trompaient pas ; mais Ils non voulent pas voir, que leur ilherté conrait de bien plus grands risques de la part des Romains et de César.

ques de n part des nomains èt de Cesar.

Ils commencirem par lui demande la germission, comme s'ils l'enseat déjà reconnu
pour maitre, de tenir une sessemble epidente
des avec la précention de la production de la commenciation del la commenciation de la commenciation del commenciation de la commenciation del commenciation de la commenciation del commenciation de

Il exposa d'abord tout ce que je viens de raconter touchant Arioviste. Il ajouta que, si l'on n'y mettait ordre, tous les Germains passeraient le Rhin, attires par la douceur du climat des Gaules, bien différent du leur, et avides d'échanger leur facon de vivre sauvage contre les agréments et la politesse des mœurs gauloisés. Il représenta qu'Arioviste était un barbare, emporté et cruel, qui exigeait qu'on lui donnât pour otages les enfants des meillenres maisons de la Gaule, et qui ensuite, sur le moindre caprice, faisait souffrir les plus horribles tourments à cette illustre jeunesse. Il conclut que, si les Gaulois ne trouvaient de la protection dans César et dans les Romains, ils scraient obligés de faire ce qu'avaient fait les Helvétiens, d'abaudonner leur pays, et d'aller chercher ailleurs une demeure tranquille. En finissant, il demanda le secret à César, parce que, si Arioviste était informé de leur démarche auprès des Romains, il n'y avait pas lieu de douter qu'il n'exerçàt toute sorte de barbaries contre les olages qu'il avait entre ses maius.

Tous les autres députés se joignirent à Divitiacus pour coujurer César avec tarmes de leur aecorder sa protection. Les seuis Séquanais gardaient un morne silence, et, la tête baissée, ils tenaient les veux fixés en terre, César leur demanda le motif de leur silence. Ils ne lui firent aucune réponse. Après qu'il les eut interrogés à diverses reprises, sans pouvoir tirer d'eux une seule parole, Diviatiacus leur servit d'interprète. Il dit que la condition des Séquanais était si déplorable, qu'ils n'ossieut même s'en plaindre, ne redoutant pas moins la cruauté d'Arioviste absent que s'ils l'avaient devant leurs yeux, paree qu'il occupait une partie de leur pays, et était maître de toutes leurs villes ; que , par conséqueut, il ne leur restait pas même la triste espérance de se dérober à leur tyran par une retraite volontaire, et qu'ils ne pouvaient s'attendre qu'aux plus horribles supplices , s'ils venaient à être déconverts.

Rien ne convenait mieux aux vues secrètes de César, et au désir qu'il avait d'aequérir de la gloire et de la puissance par les armes, que d'entreprendre la guerre coutre Arioviste ; mais il était attentif à colorer son ambition de prêtextes et de raisons spécieuses, et il ne voulait pas paraître évidemment injuste. Il avait fait lui-même, pendant son consulat. reconnaître Arioviste pour roi ami et allié du peuple romain; il ne lui était donc point permis de l'attaquer saus tenter auparavant les voies de douceur et de pacification. Il prit le parti de lui envoyer demander une entrevue. Arioviste était d'une hauteur et d'une fierté iutolérable : il répondit brutalement « que. « s'il avait affaire à César, il irait le trouver, « et que César, avant affaire à lui, pouvait « bieu se donner la peine de venir. »

Cesar ne se rebute pas, il lui dépecha de nouveau des ambassadeurs arec ordre de lui dire « que, puisque, honoré par César et « par le sénat romain du titre de roi ami et « allié, il ue témoignait sa reconuaissance a d'un tel bienfait qu'en refusaut une confe-

« lui faire connaître ee que César souhaitait « de lui : qu'il lui demandait premiérement « de ue plus amener en dech du Rhin, dans « les Gaules, aueune bande de Germains : « en second lieu , de rendre lui-même et de « permettre pareillement aux Séquanais de « rendre aux Eduens leurs otages ; enfiu de « s'abstenir do toute violence envers les mê-« mes Eduens , et de ne faire la guerre ni à « eux ni à leurs alliés : que, si Arioviste ob-« servait toutes ces choses , l'amitié subsiste-« rait entre les Romains et lui ; mais que . s s'il refusait des demandes aussi justes . « César était autorisé par un décret du sénat, « rendu sous le consulat de Messala et de « Pison, à défendre les Eduens, anciens al-« lies et frères des Romains, et qu'il était « bien résolu de ne pas les laisser opprimer, » La réponse d'Arioviste fut très-fière : il prétendit « que les Romains n'avaient pas « plus de droit de lui prescrire de quelle faa cou il devait traiter un peuple vaincu par « lui, qu'il n'en aurait de vouloir leur impo-« ser à cux-mêmes de pareilles lois ; qu'il ne « rendrait point les otages des Eduens ; qu'il « consentait à ne leur point faire la guerre, a pourvu qu'ils fussent fidèles à observer les « conditions du traité qu'il avait fait avec eux. « et à lui payer le tribut annuel dont its « étaient convenus; mais que, s'ils v man-« quaient, la qualité de frères des Romains « serait pour eux un faible avantage : que « pour ee qui est de la menace que lui faisnit « César de prendre en main leur querelle . il « devait savoir que persoune n'était entre en « guerre contre Arioviste qu'il n'y ent trouvé « sa perte: qu'il en fît l'épreuve quand il lui « plairait, qu'il aurait lieu d'apprendre ce « que pouvait la valeur des Germains, tou-« jours invincibles , toujours exercés à ma-« nier les armes, et qui, depuis quatorze « ans , n'avaient jamais logé sous un toit, » En même temps que César recevalt celte

« rence qui lui était proposée, ils allaient

réponse d'Ariovisie, des députés des Eduens et de ceux de Trèves vinrent le trouver. Les premiers se plaiguaient que les Harudes!, uation germanique, qui avait depuis peu 1 on ignore de quel endroit de la Germanie vensit ce peusè. passé le Rhin pour se joindre à Arioriste, a ravagaient leurs terres; en sorte qu'avec toutes leurs soumissions ils ne pouvaient obtenir passir, de leur fier ennemi. Ceut de Trèves apprenaient à Cest qu'une trèprande multitude de Selvers victures appronchés des bords du Rhin, et se préparaient le passer. Ces nouvelles déterminéent Césair de passer. Ces nouvelles déterminéent Césair à ne pas tarder d'extreprendre la guerre; et dès qu'il et tils les provisions nécessires pour la subsistance de son armée, il marcha contre Airoviste.

Après trois jours de marche, il apprit que le Germain s'avançait avec toutes ses forces pour s'emparer de Besancon, Cette place était remplie de toutes sortes de munitions de guerre; et elle est très-forte par elle-même, dit César. Le Doubs fait autour d'elle comme un cercle qui semble tracé avec lo compas. Il laisse seulement un intervalle de six cents pas, mais qui est fermé par une montagne dont le pied a étend des deux côtés jusqu'aux bords du fleuve. Cette montagne est elose d'un mur qui la joint avec la ville, à laquelle elle sert de citadelle. César fit tant de diligence, qu'il prévint Arioviste, et s'assura d'une place si importante. Il y fit quelque séjour pour prendre tous sea arrangements par rapport aux vivres.

Pendant ce aéjour, les Romains, en s'entretenant avec les Gaulois, et particulièrement avec ceux à qui le commerce avait donné lieu de pratiquer plus familièrement les Germains, apprirent des choses terribles touchant les ennemis qu'ils allaient chercher. On lenr exagérait la taille énorme des Germains, leur audace incroyable, et l'exercice continuel qu'ils faisaient des armes. Les Gaulois avouaient qu'il leur était souvent arrivé dans les combats de ne pouvoir pas même soutenir les regards de cette fière nation. Ces discours firent un grand effet, principalement sur les jennes officiers de l'armée romaine, qui, trompés par la mollesse avec laquelle César vivait dans la ville , l'avaient suivi dans l'espérance de retrouver avec lui dans son camp les memes plaisirs, les mêmes amusements, et de plus une occasion de s'enrichir, Cette jeunesse, qui n'avait point d'expérience de l'art militaire, était étrangement effravée.

Plusieurs demandaient leur congé sous divers prétextes; et ceux qui prenaient par honte le parti de rester, ne pouvaient ni cacher la penr qui paraissait aur leur visage, ni quelquefois même retenir leurs larmes. Tantôt enfermes dans lears tentes, ils plenraient leur maiheureux sort ; tantôt ils se lamentalent avec leurs amis aur le danger auquel ils devaient tous être exposés. Partout dans le camp chacun faisait son testament, comme allant à one mort certaine. Cette frayeur devint générale : elle se communique aux soldats, et même aux vieux officiers, Seulement, pour éviter le reproche de timidité, ils disajent que ce n'était point l'ennemi qu'ils craignaient, mais les défilés et les forêts qu'ils avaient à traverser, et la difficulté d'avoir des vivres. Quelques-nns avertissaient César que, s'il donnait l'ordre pour partir, il ne serait point obéi des soldats.

C'est ici nne des occasions où César se montra le plus digne de lui-même ; car à qui le comparer? Il assemble un grand conseil, où il appelle non-sculement ceux qui avaient droit d'y entrer, mais tous les capitaines. Là il commença par les réprimauder fortement de ce qu'ils s'imaginaient que ce fût à eux à examiner de quel côté ou à quel dessein on les faisait marcher. Il leur présenta ensuite différentes raisons pour leur prouver qu'ils avaient tort de regarder les Germains comme invincibles. Puis il ajouta : « Quant à ceux qui « convrent leur timidité de faux prétextes 1. « la rejetant sur le danger prétendu de man-« quer de vivres et sur la difficulté des che-« mins, ils s'oublient beauconp en man-« quant de confiance en leur général, ou

« Qui sum lineren in est framestaria simulatore em appariagea liberare conferera, force arross men appariagea liberare conferera, force arross mentre quam aut de efficio imperatoria deprezera, es mater per a practicare visionemen. Rare utile sec cora. Fusionemento estare propositione de la practicaria visionement. De liderare en la compania de la compania del consultar de la compania del com

« prétendant lui prescrire ce qu'il doit faire. « l'al soin de tont : les Séquanais, les Leuques¹, les Langrois me four iront des blés; « et d'ailleurs la moison dans les campagnes « est toute prête. Pour ce qui est des emilar-

rest clube prete. Four ce qui est use entrarras et des prils de la route, rous serer a incessamment à portée d'en juger par vousmêmes. On me dit que les soldats refuseront « de m'obèir, et ne partiront point à mon « ordre; c'est ce que je n'appréhende point, « Je sais que d'il est arrivé à depelues géné-« raux d'éprouver la désobéissance de leurs

raux d'éprouver la désobéssance de leurs soldats, ils étaient attiré ce désagrément ou par quelque manvais auccès, ou par leur avidité et leur injustice. Pour moi, toute la vie que j'ai menée me purge assez du soupçon d'aiment l'argent, et ma bonne fortune s'est montrée dans la guerre des

« fortune s'est montrée dans la guerre des « Helvétiens. Ainsi je vous déclare que ce « que j'avais résolu de remettre à un terme « plus éloigné, je vais l'exécuter dans le mo-

« ment; el je donnerai l'ordre pour le départ « des la unit prochaine trois heures avant le « jour, afin que je puisse voir au plus tôt si « l'honnenr et le devoir ont plus de force sur « vous que la crainte. Et quand même tout le « monde m'abandonnerait, je me meltrais

« en marche avec la dixième légion seule, « de la fidélité et du courage de laquelle je « ue donte en aucune façon; et cette légion « me servira de garde prétorienne. »

Qui pent n'être pas enclauité de cette éloquence toute de choses, où les mots n'entrent précisément que pour le besoin, et qui tire tout son prix de la grandeur du courage et de l'élevation des sentiments? Mais pour être éloquent de cette façon, il faut être César.

Il cut lieu d'être content de l'impression que fit son discours. La disposition des espritschangea entièrement. Ce fut dans toute l'armée une ardeur incroyable pour marcher à l'enuemi. La dixième légion lui envoya faire de vifs remerciments de la bonne opinion qu'il avait eue d'elle, avec promesse d'y répondre par des effets. Les autres légions lui députèrent leurs premiers officiers pour lni protester que jamais il n'y avait eu parmi elles ni crainte , ni doute, ni hésitation; et qu'elles s'étaient tonjours souvenues que c'était au général et non aux soldats à décider de l'entreprise et de la conduite des guerres. César profita de cette ardeur, et partit, comme il l'avait annoncé, dès la nuit même. Il a'était fait instruire des chemins par Divitiacus, qui était celui de tons les Gaulois en qui il avait le plus de confiance. Sur les lumières qu'il tira de lui , Il prit un circuit qui allongeait sa marche de quarante milles 3, pour éviter les gorges et les bois, et n'avoir àtraverser qu'un pays découvert; et après sept jours consécutifs de marche, il se trouva à vingt-quatre mille pas a du camp d'Arioviste. Quand le Germaiu vit César si près de lui.

il lui envoya offrir l'entrevne qu'il avait auparavant refusée. César, toujours attentif à se mettre hors de reproche pour les procédés, ne se rendit point difficile spr cet article. On convint du jour, qui fut le cinquième à compter depuis celui où la proposition lui était faite. Dans l'intervalle il y eut de fréquentes députations de part et d'autre pour régler toutes les circonstances et conditions de l'entrevue : et Arioviste, qui ne paralt pas avoir agi de bonne foi dans toute cette affaire, exigea que César u'amenât point avec lui d'infanterie, sous prétexte qu'il craignait une embuscade. César y consentit. Mais comme il n'avait pas assez de cavalerie romaine pour faire face à celle des Germaius, et qu'il ne crovait pas qu'il fût sûr pour lui de mettre sa personne et sa vie entre les mains de la cavalerie gauloise, il démonta tous les cavaliers gaulois, et leur ordonua de prêter leurs chevanx aux soldats de la dixième légion, qui était sa légion favorite; sur quoi un de ses soldats dit assez agréablement « que César fai-« sait plus pour eux qu'il n'avait promis : qu'il « leur avait fait e-pérer seulement un ser-

e præsentaturum, et proximà nocte de quartà vigità e castra moturum, at quamprimàm intelligere posset, e ntrium paud ces pudor atque officium, an timor, pius e valeres. Quod al præteres nemo sequatur, tamen se e cum solà decimà legione tturum, de quà non dubite-

e ret, sibique cam prætoriam cohoriem futuram. » (C.ES; de Beilo Gall. lib. 1, cap. 40.)

1 Cenz de Toui en Lorraine.

III. HIST, ROM.

III. HISI, ROMI

Plus de treize de nos lieues. = 15 lienes envi on de 1 000 metres. F. B.
 I Hu'l Reues. - 9 lieues environ de 1 000 mètres. E. B.

- a vice plus noble dans l'infanterie en les des-« tinant à sa garde, et que maintenant il les
- « élevait au rang de cavaliers. »

Il y avait entre les deux camps une grande plaine au milieu do laquelle à pcu prés était un tertre d'une médiocre largeur. Ce fut là que s'avancèrent César et Arioviste, accompagnés chacun de dix amis ou principanx officiers: tout le reste de leur monde demeura à deux cents pas de distance. La conversation se fit à cheval. César représenta à Arioviste le bienfait dont lui-même et le sénat romaiu l'avaient honoré en le reconnaissant pour roi ami et allié de l'empire : bienfait qu'il releva avec beaucoup d'emphase, car les Romains savaient faire valoir les grâces qu'ils accordaient. Il appuya ensuite fortement sur l'alliance étroite qui subsistait depuis très-longtemps entre les Romains et les Edueus, Il conclut en réitérant les mêmes demandes qu'il avait déià fait faire par ses

députés. Arioviste se défendit avec hauteur. Il justifia son entrée dans les Gaules sur ce qu'il n'était venu qu'à la prière des Gaulois eux-mêmes; et les tributs qu'il exigenit des Eduens, sur le droit de la guerre qui autorise les vainqueurs à imposer des lois aux vaincus. Quant à l'amitié du peuple romain, il dit qu'il l'avait souhaitée pour en tirer de l'honneur et de l'utilité, et nou pas afin qu'elle lui fût préjudiciable : que si, sous prétexte de cette amitié, on prétendait lui faire perdre les tributs qui étaient le fruit de ses victoires, et ses droits sur des penples soumis par la force des armes. il la refuserait avec autant d'empressement qu'il l'avait recherchée. Il alla plus loin, et il soutint que la Gaule, à l'exception de la province romaine, était son empire, et qu'on le troublait mal à propos dans la possession d'un pays qui lui apparlenait. Il prétendit donc que César devait en sortir et en retirer ses troupes, « Si vous ne le faites, ajouta-t-il, il « n'est plus question d'amitié entre nous, « et je ne vons regarde que comme un enne-« mi. Je sais même que, si je parviens à vous a faire périr dans le combat, le ferai grand « plaisir à plusieurs des plus illustres citovens « de Rome. Ils s'en sont expliqués avec moi g par des courriers que j'ai reçus d'eux, et le ple.

- « votre mort sera pour mei le prix de leur « amitié. Si au contraire vons vous retirez et
- « me laissez maltre des Gaules, je suis en état « de vous récompenser; et quelque guerre
- « qu'il vous plaise d'entreprendre, je me char-« gerai de la terminer sans qu'il vous en coûle « ni peine ni péril. »
- C'est un fait bien singulier, à mon avis, que ces intelligences entretenues par des seigneurs romains avec Arioviste contre César. Mais où ne porte point l'animosité des dissensions? Du reste toute la fierté germanique paralt bien dans ce discours, auquel César répondit avec autant de tranquillité que le roi des Suèves avait montré d'emportement. Mais il v avait trop loin des prétentions de l'un à celles de l'autre pour qu'ils pussent se rapprocher 1. César vontait donner la loi en tout, et

Arioviste était résolu de ne rien accorder. La perfidie des Germains rompit la conférence. Pendant que César parlait encore, ils s'approchèrent du tertre, et lancèreut des traits et des pierres sur les Romains. César quitta sur-le-champ Arioviste, et se retira au milieu des siens, lenr défendant néanmoins de faire aucun acte d'hostilité qui pût engager un combat. Il n'en craignait pas le succès, mais il voulait tenir sa conduite parfaitement nette. et laisser tout le tort anx ennemis. De retour dans son camp, Il eut grand soin d'y répandre les propositions exorbitantes d'Arioviste, et l'arrogance qu'il avait eue d'interdire les Gaules aux Romains; ce qui, joint à la mauvaise foi avec laquelle les Germains avaient troublé une entrevue pacifique, irrita de plus en plus le conrage des soldats de César, et leur donna une plus grande ardenr de combattre.

Deux jours après, Arioviste envoya demander à César une nouvelle entrevue, ou du moins qu'il députât quelqu'un qui pût continucr la négociation commencée, César en avait assez fait pour se mettre en règle. Aiasi il refusa l'entrevue. D'un autre côté, envoyer quelque illustre Romain à Arioviste, c'était exposer son député à nn grand péril, et le livrer presque à des barbares. Il ue voulait pas néanmoins passer pour avoir le premier rompu toute espérance de paix. Il jeta donc les yeux

sur C. Valérius Procillus, Ganlois de naissance, mais dont le pére avait été fait citoven romain. C'était un jeune homme qui avait de l'esprit, de la douceur, qui d'ailleurs pouvait conférer avec Arioviste sans interpréte, parce que ce prince, par le long séionr qu'il avait fait dans les Gaules, avait appris la langue du pays. Enfin, comme ce n'était pas un personnage du premier rang, une perfidie à son égard était sans fruit. César lui joignit M. Mettius, qui était lié avec Arioviste par le droit d'hospitalité. Il parut par l'événement que la précaution de César était sage: car ces deux députés ne furent pos plus tôt arrivés dans le camp des Germains, qu'Arioviste leur demanda ce qu'ils venaient faire, et s'ils prétendalent esplonner ce qui se passait dans son armée; et sur-le-champ il les fit charger de chalnes.

Le lendemain Arioviste s'avança jusqu'à six mille pas du camp des Romains, et le jour suivant il passa deux milles au delà pour leur conper la communication entre les pays qui élaient dorrière eux, et empêcher qu'ils ne reconssent des vivres des Sequanais et des Educus. César, pendant cinq jonrs consécutifs, offrit aux Germains la bataille; mais Arioviste tint toujours ses troupes renfermées dans son camp; seulement il y cut quelques combats de cavalerie : c'était la partie de leurs forces dans laquelle les Germains avaient le plus de confiance, et avec raison, Lenr cavalerie était nombreuse (elle se montait à six mille chevaux), bien dressée, bien exercée, et de plus soutenue d'un secours qui paraît fort bien imaginé. Chaque cavalier avait un fantassin qu'il avait choisi lui-même et qui lui était atlaché. Ce corps d'infanterie légére accompagnait la cavalerie dans les combats, et lui servait comme d'une arrière-garde, où elle trouvait une retraite. Si l'action devenait nérilleuse, ces fantassins s'avançaient et prenaient part au combat; si quelque cavalier. considérablement blessé, tombait de cheval, ils l'environnaient pour le défendre et le soulager; s'il fallait faire diligence, soit pour aller es avant, soit pour reculer, ils étaient si légers et si alertes, qu'en se soutenant avec les crins des chevaux ils couraient aussi vite qu'eux.

niâtraient à refuser la bataille, il crut devoir assurer la liberté de ses convois. Dans cette vue, il choisit un lieu propre pour dresser un camp six cents pas au delà de celul des ennemis. Il s'y rendit ensuite avec toute son armée, distribuée en trois corps, dont les deux premicrs eurent ordre de se tenir sous les armes pendant que le troisième travaillerait à former les retranchements. Arioviste envoya seize mille hommes de pied et toute sa cavalerie pour empécher cet ouvrage. Il ne put y réussir; le camp fut fortifié; et Cesar, y ayant laissé deux légions avec une partio de ses auxiliaires, ramena les quatre autres légions dans son grand camp.

Le lendemain César, ayant fait sortir ses troupes de ses deux camps, présenta à l'ordinaire la bataille à l'ennemi. Ce fut encore inutilement. Mais, lorsqu'il se fut retiré. Ariovista fit attaquer le petit camp des Romains, Il v ent beaucoup de blessés de part et d'autre. sans aucun avantage décisif.

César était étonné de ce que ces fiers Germains n'acceptaient point le combat qu'il leur avait tant de fois offert. Il voulut savoir leur motif: et ayant interrogé des prisonniers, il apprit que la superstition tenait en bride cette nation fougueuse et judomptée. Des femmes prétendnes prophètesses, leur rendaient des oracles qu'ils recevaient avec respect; et elles leur avaient déclaré qu'ils ne pouvaient vaincre. s'ils combattaient avant la nouvelle lune,

César pensa avec raison que cette crainte superstitienso des ennemis étalt pour lai une occasion dont il devait profiter. Ainsi, le lendemain, après avoir laisse dans ses deux campe une garde suffisante, il s'avanca avec tontes ses troupes, rangées sur trois lignes, jusqu'au camp des Germains, comme pour y donner l'assaut. Ils furent donc forcés de sortir, et se mirent en ordre de bataille, distribués par nation, environnant toute leur armée de chariots, afin que personne ne pût avoir d'espérance dans la fuite. Les femmes, montées sur ces chariots, les cheveux épars, jetant des cris et versant des larmes, se recommandaient à leur valcur, et les conjuraient de ne les pas laisser devonir esclaves des Romains,

César remarqua que l'ai e gauche des enne-Quand Cesar vit que les Germains s'opi- mis était la plus faible. Il commença l'attaque de ce otte: apparemment, s'il m'est permis de conjecturer en percilie maifère, parre qu'il juges que l'une des deux alles, une fois rompue, ne manquerait pas d'emporter la défaite de l'anter. On se heurts avec tant d'ardeur des deux parts, que les Romains n'eurent pas ie temps ni l'espace de lancer leurs javelines; on en vint toui d'un coup à l'épet. Les Germains, selon leur pratique, se couvrirent de l'entre houdiers en tortue. C'her reporte que tentre per l'entre l'entre

L'aile gauche des Germains ne tint pas longtemps contre César en personne; mais leur aile droite avait l'avantage. Le jeune Crassus fit avancer la troisième ligne ou corps de réserve des Romains, et par là détermina et acheva la victoire. Tous les Germains prirent la fuite, tirant vers le Rhin, qui était à cinquante milles du champ de bataille, et ils ne s'arrétèrent point qu'ils n'y fussent arrivés. Quelques-uns, en fort petit nombre, passèrent le fleuve ou à la nage, ou, comme Arioviste, dans de petits bateaux qu'ils trouvérent sur le bord: tous les autres furent taillés en pièces par la cavalerie de l'armée victorieuse. Deux femmes d'Arioviste périrent dans cette fuite : de deux filles qu'il avait, l'une fut tuée, l'autre fut faite prisonnière.

Cèsar eut la satisfiction de recouvrer sea deux députés, Procilius et Mellius. Il s'en félicite lui-même, dans ses Commentaires, d'une façon qui lait honnear à son humanité et à son hon cœur; et il assure en termes précis que la joie qu'il eut de sauver Procilius ne fut, pas moinére pour lai que celle da la restreme danger : trois fais on avait ligé au sort pour décider si on le brâlerait vifsuri-champ, ou si on le réservent jour un autre temps; trois fois on le réservent jour un autre temps; trois fois le dé favorable lui avait conservé la vice.

La victoire de César sur Arioviste effrajent les Suéves, qui, coume je l'ai dit, s'étaient approchés des bords du Rhin. Ils se retirérent en désordre dans leur pays; et les Ubiens, qui liabiliaient le pays où depuis a été bâtie Cologne, les ayant poursuivis, en tuérent un grand nombre. \*\* Chear termina ainsi dans une seule campagne deur granels guerres, et avec tant de promptilude, qu'il entre anore en quartier d'hiver avant la sission. Il distribus son armée d'hiver avant la sission. Il distribus son armée mans pour commander en son absence. Il passe mois pour commander en son absence. Il passe non l'acceptation de l'acce

# III - SECONDE CAMPAGNE DE CÉSAR DANS LES GAC-LES. CONFÉDÉRATION DES BELGES CONTRE LES RO-MAINS. CESAD SE BEND A SON ABBER, ET ARRIVE SUE LA PRONTIÈRE DU PAYS DES BRIGRS, LES BRÉ-MOIS FORT LEUES SOUMISSIONS A CASAR, RT L'IN-STECHENT DES PORCES DE LA LIGUR, QUI SE MON-TAIENT A PLUS DE 300,000 COMEATTANTS. CÉSAR VA SE CAMPER AU DELA DE LA RIVIÈRE D'AISNE. DI-VERSES ENTREPRISES DES BELGES, TOUTES SANS SUC-CRS. ILV SE SÉPARENT ET SRRETIERNT CHACUN EN SON PATS. CÉS AR LES POURSUIT ET EN TUE UN GRANE NOMERE. IL RÉDUIT CRUX DE SOISSONS, DE BEAUVAIS RT D'AMIENS. FIRETÉ DES NERVIENS. ILS SE PDÉPA-ERNT A EIEN EECEVOIR L'ARMÉE ROMAINE, BA-TAILLE SANGLANTE OU LES BOMAINS, APRÈS AVOIR COURT UN TERS-GRAND BANGER . DESTENT ENPIN VAINQUEURS, CÉSAR ATTAQUE LES ADUATIQUES, QUI ENTERPRENDENT DE SE DÉFENDRE DANS LEUR VILLE PRINCIPALE. SURPRISE DES ADUATIQUES A LA VUE DES MACHINES DES ROMAINS, ILS SE RENDENY. LECE SUPERCHERIE SUIVIE DU PLUS MAUVAIS SUC-SES. LA CÔTE MARITIME DE LA CELTIQUE SOUMISE PAR P. CRASSES. AMEASSADES DES NATIONS GREMA-NIQUES A CÉSAR. FÊTE ORDONNÉE POUR OUNZE JOURS DANS ROME AU SUJET DES VICTOIRES DE CÉ-SAR. GALRA, LIEUTENANT DE CÉSAR, FAIT LA OTHERS PENDANT L'HIVER CONTRE QUELQUES PRU-PLES DES ALPES.

## P. CORNELIUS LENTULUS SPINTHER 1. Q. CÆCILIUS METELLUS NEPOS.

Les peuples de la Gaule proprement dite, ou les Celtes, paraissaient soumis, au moins pour la plus grande partie, et disposés à porter le joug des Romains. Il n'en était pas de

1 An. R. 695 : sv. J. C. 57.

mème des Belges, qui jusqu'alors n'avaient jamais laissé entamer leur liberté. Ils étaient la plupart Germains d'origine, tous flers, belliqueux, accoutumés à brayer les fatigues et les périls. Leur valeur naturelle n'avait point été amollie par les délices, qu'ils ne connaissaient pas. Seuls entre tous les habitants de la Gaule, ils avaient préservé leur pays de l'inondation des Cimbres et des Teutons; et cette gloire leur rehaussait encore le conrage, et les portait à se regarder comme invincibles. Les victoires de César sur les Helvétiens et sur Arioviste ne les effrayèrent point, mais leur firent sentir la nécessité de réunir leurs forces pour s'opposer à ce redoutable ennemi. Animés de plus par les instigations secrétes de plusieurs d'entre les Celtes, qui souffraient impatiemment la domination romaine, mais qui n'osaient se déclarer ouvertement , ils travaillérent pendant tout l'hiver à former entre eux une ligue, et à se mettre en état, su printemps, d'avoir une armée capable de venger la liberté de la Gaule.

César apprit ces nouvelles lorsqu'il était encore dans la Gaule citérieure. Il y leva sur-le-champ deux légions, qu'il envoya au delà des Alpes sous la conduite de Q. Pédius. Pour lui, dès qu'il y eut du fourrage dans les campagnes , il se rendit à son armée ; et , s'étant assuré par lui-même de la vérité des faits. il se mit en marche au bout de douze jours . et, eu quinze autres jours, il arriva sur la frontière du pays des Belges.

Là, des ambassadeurs des Rhémois se présentérent à lui , et lui déclarèrent que leur nation était parfaitement soumise aux ordres du peuple romain : qu'ils étaient les seuls d'entre les Belges qui n'eussent pas voulu entrer dans la confédération ni prendre les armes; et que la fureur de la guerre s'était tellement emparée de tous les esprits, qu'ils n'avaient pu ramener même ceux de Soissons, qui étaient leurs alliés, leurs frères, gouvernés par les mêmes lois et par les mêmes magistrats. César leur avant demandé quelles étaient les forces des confédérés, ils lui dirent que les Bellovaques ' étaient le peuple le plus puis-

1 Ceux de Beauvals.

sant et le plus nombreux de tous ; qu'ils pouvaient mettre cent mille hommes sous les armes, et qu'ils en avaient promis soixante mille : que le contingent de ceux de Soissons était de cinquante mille hommes; et que le roi Galba, qui avait une grande réputation de justice et de prudence, avait le commandement général de toute la guerre. Ils lui nommèrent encore plusieurs autres peuples qui occupaient le pays jusqu'au Rhin, et dont les principaux sont les Nerviens et les Aduatiquess. Des Germains établis en-deçà du Rhin étaient aussi entrés dans la ligue; et le nombre de toutes ces troupes réunies se montait à plus de trois cent mille combattants. On sera moins étonné de ce nombre, qui paraît prodigieux, si l'on se souvient qu'alors tout citoyen était soldat, et que ni les lettres ni les arts ne détournaient personne, excepté les druides, des fonctions militaires.

César, charmé de l'obéissance et de la soumission des Rhémois, prit néanmolns la précaution d'exiger d'eux des otages. En même temps il pensa à faire une diversion, afin de n'être pas obligé de combattre tout à la fois cette multitude effroyable de Belges; et pour cela, il engagea Divitiacus à persuader aux Éduens d'entrer en armes sur les terres des Bellovaques, se servant ainsi d'une partie des Gaulois pour subjuguer l'autre.

Bientôt il apprit que l'armée des Belges avançait à grandes journées et venait à lui. Il passa la rivière d'Aisne, pour aller luimême à leur rencontre, et il se campa avantageuscment sur une colline, appuyant un de ses flancs à la rive droite du fleuve. Dans cette position, il assurait ses derrières, et se donnait la facilité de tirer ses vivres des Rhémois et des autres peuples alliés. Il y avait un pont sur cette rivière à quelque distance du camp. César plaça à la tête de ce pont un bon corps-de-garde, et fit construire de l'autre côté un fort où il laissa O. Titurius Sabinus . lieutenant général , avec six cohorles,

6 Les Nerviens occupaient les pays entre l'Escaut et la Sambre, On leur attribue pour villes principales Cambral, Valencieunes et Tournal.

Peuples qui habitalent sur la Meuse, aux environs de Namur, selon l'opinion de plusieurs géographes.

Les Belges, Irouvani sur leur route la ville de Bibrax<sup>1</sup>, qui etalt à huit milles du camp de César, et qui appartenalt aux 'Rhémois, voulurent l'insulter. Mais un secours que César y envoya, les força d'abandonner cette entreprise, et lls vinrent ae poster à deux mille pas des Romalins, Leur camp occupait plus de huit milles en largear.

César, à leur approche, ajouta de nouveaux retranchements à son camp, résolu de temporiser et de tâter d'abord l'ennemi par des escarmouches. Le succès en avant été asacz heureux , il crut pouvoir hasarder une action générale. Il laissa donc à la garde du camp les deux légions qu'il avait nouvellement levées, et sortit avec les six autres, qu'il rangea eu bataillo, sans vouloir cependant perdre l'avantage du terrain, et sans quitter la colline sur laquelle il était campé, Les Belges se mirent aussi en ordre de bataille à la tête de leur camp. Mais entre les deux armées était un marais, que ni les uns nt les autres ne voulurent passer en présence de l'ennemi. Ainsi il n'y eut qu'un combat de cavalerie, où les Roms ins eurent quelque supériorité : après quoi César retira ses troupes

dans son camp, Les Belges virent bieu qu'ils ne pouvaient rien entreprendre contre César. Ainal ils formérent le dessein de passer la rivière à gué, et d'aller de l'autre côté attaquer le fort où commandalt Titurius, l'emporter, s'il était possible, et rompre le pont. Cesar, averti promptement par son lieutenant, part avec toute sa cavalerie , ses armés à la légère et ses gens de trait, passe le pont, et arrive à l'autre bord pendant que les ennemis étaient embarrassés au passage de la rivière. Il en eut bon marché, et quelque effort de bravoure qu'ils fissent, jusqu'à se servir des corps morts de leurs camarades comme de pont pour arriver au bord , Il en tua beaucoup , et força le reste à se retirer,

Les Belges se rebutèrent, voyant quo rien ne leur réusaissait : d'ailleurs les vivres commeuçaient à leur manquer. Enfin les Bellova-

ques apprenaient qu'une armée d'Eduens, commandée par Divitiacus, était entrée sur leurs terres. On tint conseil : et les Bellovaques avant déclaré qu'ils étaient résolus d'aller défend: e leur pays , leur exemple entraîna tous les autres. Il fut dit que l'armée se séparerait; que chaque peuple se retirerait sur ses terres; et que, des qu'un canton serait attaqué, tous les autres se rassembleraient nour marcher au secours de ceux qui seraient en péril. Cette résolution, mal entendue en ellemême, était encore de très-difficile exécution. Il s'agissait de faire retraite à la vue de l'ennemi, ee qui est toujours daugereux. C'est ce qu'éprouvèrent les Belges, d'autant plus qu'ils ne gardérent aucun ordre, chacun tâchant à prendre les devants, dans l'extrême hate qu'ils avaient d'arriver chez eux : en sorte que leur départ ressemblait à une fuite. Ils sortireut de leur camp à la quatrième heure de la nuit; et sur-le-champ César en fut informé. Néanmoins il ne fit d'abord aucun mouvement, craignant quelque embuscade. Au point du jour, sur les nouveaux avis qu'il reçut, et qui l'assurèrent pleinement que les ennemis se retiraient, il détacha toute sa cavalerie, et ensuite trois légions sous les ordres de Labiénus, pour se mettre à la poursuite des Belges. Les Romains en tuérent un trèsgrand nombre, et sans aucun péril, parce qu'il n'y avait que ceux qui étaient attaqués aul se défendissent. Les autres, qui se trouvalent à la tête, au lieu de soutenir leurs compatriotes, se voyant loin du péril, ne songeaient qu'à s'en éloigner encore davantage en gagnant pays. Ainsi le carnage fut très-grand tant que le jour dura. Sur le soir Labiénus et la cavalerle romaine revinrent au camp, suivant les ordres de César.

Ce général, loujours seif, ne manqua pas de prollier de la fiuit que les canneis avaient faite en réparant leurs forces. Il se mit en marche dès le leudemain pour entre dans lo Soissonais, et il fit tant de diligence, qu'il arriva derant la capitale avant mem les troupes du pays qui venalent de quitter l'armée de Belges. Ceut de Soissons se somirent, et furent désarmés. Beunvale et Amiens suivient le même cample, et eurent le même

C'est aujourd'hul un petit lieu qui conserve des vestiges marqués de son ancien nom. On l'appetle Bièvre entre Pont-à-Vère et Laon.

Les Nerviens ne furent pas si dociles, Bien loin d'être disposés à se rendre, ils taxaient de lacheté ceux qui avaient fait cette démarche honteuse, et indigne, selon eux, de la gloire et du nom des Belges. Fiers et intraitables , ils n'avaient de goût que pour les armes, et ils prenaient même soin d'écarter tout ce qui pourrait amener parmi eux la connaissance et l'amour des délices. Par cette raison, ils ne souffraient point que les marchands entrassent dans leur pays, ni qu'on y apportat du vin, qu'ils regardaient avec raison comme capable, par sa douceur, d'amollir les courages et d'affaiblir leur vertu. On ne sera pas étonné, après cela, que la servitude leur parût le comble de l'ignominie. Ils inspirèrent ces mêmes sentiments aux Artésiens et aux habitants du Vermandois . Jeurs volsins; et ces trois peuples réunis se préparèrent à bien recevoir l'armée romaine. Ils prirent la précaution de mettre en sûreté leurs femmes, leurs vieillards et leurs enfants, en les retirant dans un lieu où une armée ne pogyait pénétrer à cause des marais qui l'eu-

P Lorsque César arriva à eux, il les trouva derrière la Sambre, qui pouvait, en cet endroit avoir trots pieds de profondeur, et qui était bordée de deux collines à droite et à canche. L'armée des Nerviens et de leurs alliés ue paraissait point, parce qu'elle était tout entière dans un bois fort épais au haut de la colline, à droite de la rivière. Seulement quelques gardes avancées de cavalerie se montraient au pied de la colline, qui était un et découvert. La cavalerle romaine, qui marchait à la tête, ayant aperçu ce petit corps d'ennemis, passe la rivière et les met eu fuite : mais . comme elle s'arrêtait à l'entrée du bols, ces mêmes troupes, revenaat à la charge, puis se retirant, firent durer le combat un temps assez considérable. Cependant six légions romaines arrivent au haut de la colline à gauche de la Sambre, et commencent à v dresser un camp.

vironnaient.

Les Nerviens avalent été avertis par des déserteurs que dans la marche chaque légiou tésit suivie de ses bagages; eu sorte que de la première à la dernière il y avait un très-grand intervalle, et qu'il était aisé d'enlever une et

deux légions avant que les autres pussent venir au secours. Mais Césr, lorsqu'il approche de l'emensi, avait changé cet ordre. Sitlégions marchiacte à si file, quis tous les bagages de l'armée; et la marche était ferméo par les deux légions ievées en dernier lieu. Lorsque les Nerviens virent arriver les premiers bagges, ils conclurent que c'était la le moment d'atlaquer. Ils sortent du hois en bon moment d'atlaquer. Ils sortent du hois en bon est le viele de l'armée de l'armée de les des estats vieles, moments la coffence, passeult a vieles, moments la coffence. Les estats vieles en et les vienciés et une tello furie, que le trouble fut extrême parmi les Romains.

César avoue qu'il ne put trouver le temps de donner tous les ordres et de prendre tous les arrangements nécessaires pour une bataille. Deux choses suppléèrent à ce défaut : l'une était l'habileté et le grand exercice de ses soldats, qui savaient par eux-mêmes ce qu'il fallait faire, sans avoir besoin d'être instruits dans le détail lorsque le moment pressait: l'autre fut la précaution qu'il avait prise d'ordonner à ses lieutenants généraux de rester checun à la tête de leur légion, jusqu'à co que les travaux du comp fussent entièrement finis. Ainsi chaque légion avait sou commandant qui en réglait les mouvements, sans attendre les ordres que la circonstance ne permettait pas de prendre du général. Les soldats et les officiers n'eurent pas le temps de mettro leurs casques, ni d'ôter de dessus leurs boucliers les peaux dont lis les couvraient dans la marche. Ils s'arrangent d'eux-mêmes sous les premiers drapeaux qu'ils aperçoivent, de peur de perdre du temps à chercher chacun le sien.

Cérares trouva proche de la dixième legion. Il y courtie (1, expes avoir dound le signal du combat et mis les choses en train, il se side de diversité de la combat et mis les choses en train, il se diversité dépà un mains. Le hasard présida aux divers arrangements plos que la prudence et les ordres du genéral. Il se forma trois combats distinctes et spares : deux legions se trouvé-crent vis-à-vis des Artésiens, qu'elles défirent, et pousséent d'abord au délà de la rivière; et posséent d'abord au délà de la rivière; pais, l'ayant passée elles-mêmes, elles ro-commencérent un nouveau combat du les en-

nemis avaient l'avantage du lieu, mais furent néanmoins mis eu fuite; en sorte qu'elles pénétrèrent jusqu'à leur camp et s'en emparerent. Deux autres légions renoussèrent ceux du Vermandois, mais ne les rompirent pas entiérement, et l'on se battit sur les bords de la riviére.

Le camp des Romains demeurait ainsi presque sans défense : il n'y restait plus que deux légions. Les Nerviens tombent sur elles , et s'efforcent de les envelopper. Ce fut là que se donnérent les plus grands coups. Les deux légions se battirent vaillamment; mais, la partie étant trop inégale, elles étaient extrémement pressées. La cavalerie romaine, qui avait d'abord été mise en déroute par le premier choc des ennemis, revenant au camp, et y retrouvant les Nerviens, prit la fuite une seconde fois. Les valets de l'armée, qui avaient vu les Artésiens repousses et vaiucus, sortaient pour aller piller : ils furent bieu étonnés de voir les ennemis derrière eux, et s'enfuirent à toutes jambes. En même temps on entendait les cris de ceux qui arrivaient avec les bagages. Le trouble et l'effroi étaient si grands, que quelques escadrons de cavalerle de ceux de Trèves, qui servaient comme auxiliaires des Romains, prirent l'éponyante, malgré la bravoure dont se piquait leur nation entre toutes les nations gauloises, et coururent jusque dans leur pays, y portant la nouvelle de la défaite de l'armée de César.

Dans le moment du plus grand péril, César arrive. Il trouve la douzième légion toute serrée en un peloton, et presque dans un état désespéré. Tous les capitaines de l'une des cohortes étaient aussi, pour la plupart, ou tués ou blessés; et en particulier le premier capitalne de la légiou (P. Sextins), homme très-brave, était réduit par ses blessures au point de pouvoir à peine se soutenir. Les soldats combattaient mollement, plus attentifs à éviter les coups des enuemis qu'à leur en porter. César arrache à un soldat un bouclier de fantassin, et court se mettre à la tête de la légion. Il appelle les capitaines par leurs noms, il exhorte les soldats, et leur crie d'avancer sur l'ennemi, et d'élargir un peu leurs rangs, ponr pouvoir se servir plus commodément de leurs épées. La vue du général ra- rables de ce brave peuple ; il les prit sous sa

nime les courages languissants, et chacun cherche à mériter ses louanges par quelque belle action faite sous ses yeux.

La septiéme légion n'était pas loin. César lui fit donner ordre de s'approcher peu à peu de la douzième, et de se ranger sur une même ligne, afin de présenter un front plus large, et de mettre ainsi les ennemis hors d'état de les envelopper.

Les deux légions, qui s'étaient crnes perdues . commencerent ainsi à respirer ; mais ce qui redoubla leur confiance, ce fut l'arriyée des deux légions qui marchaient à la suite des bagages. En même temps Labiénus, qui avait pris le camp des ennemis, apercevant du haut de la colline où il était ce qui se passait dans le camp romain, détacha la dixième légion, qui vola au secours de son général. Ce renfort acheva de rendre le courage aux soldats de la douzième et de la septième légion, et César en vit plusieurs qui, s'étant couchés par terre, accablés qu'ils étaient de lassitude et de blessures, se relevaient et se soutenaient sur leurs boucliers pour recommencer à combattre. Enfin la cavalerie romaine, voulant effacer la honte de sa fuite, était revenue à la charge, et attaquait de toutes parts les ennemis.

Il fallut qu'ils succombassent sous tant d'efforts réunis, mais en faisant des prodiges de valenr. César témoigne qu'après que cenx des premiers rangs eurent été tués, les autres non-seulement faisaient ferme, mais avancaient, et combattaient de dessus les corps de leurs camarades. Et le nombre des morts étant devenu si grand, qu'on en faisait des monceaux, ils montaient dessus; et de la, comme d'une éminence, ils lançaient et leurs propres traits et les javelines des Romains dont ils avaient pu s'emparer.

Dans un combat si opiniatre toute la nation fut exterminée, en sorte que leurs vieillards et leurs femmes, en envoyant implorer la clémence de César, lui exposérent, pour le toucher de commisération, que de six cents sénateurs il ne leur en restait plus que trois; et que de soixante mille hommes capables de porter les armes à peine s'eu était-il conservé cinq cents. César eut pitié des restes déploprotection, et défendit expressément à tous leurs voisins de leur faire aucuu mal : il leur en avait lui-même assez fait.

Un si terrible exemple ne put déterminer les Aduatiques à subir volontairement la loi du vainquent. Cette nation était un reste des Cimbres, qui, avançant vers le midi, laissèrent leurs gros bagages en decà de la rive gauche du Rhin, avec six mille des leurs pour les garder. Après que les Cimbres et les Teutons eurent été défaits et même détruits par Marius, ces six mille hommes se soutinrent par leur valeur au milieu des peuples voisins qui les allaquaient; et même il faut bien qu'ils se scient accrus par des conquêtes, et qu'ils aient incorpore avec eux les peuples vaincus, puisqu'au temps dont nous parlons, c'est àdire la quarante-quatrième année après la dernière victoire de Marius, les Aduatiques se trouvérent en état de fournir pour contingent à la ligue des Belges dix-neuf mille combattants, Lorsqu'i's surent que les Nervieus étaient attaqués, ils se mirent en marche pour venir à leur secours; mais le combat s'étant donné avant leur arrivée, ils s'en retournérent précipitamment dans leur pays; et avant abaudonné tout ce qu'ils avaient de petits forts et de bourgades , ils se renfermérent dans leur ville principale, que quelquesuns croient être Namur, Cette ville était bieu fortifiée, et ils se préparèrent à v faire une vigoureuse défense.

Lorsque l'armée romaine arriva devant la place, ils firent d'abord quelques sorties : mais bientôt une bonne ligne de contrevallation de douze pieds de profondeur sur quinze mille pas de circuit, et partout fortifiée de redoutes, leur en ôta le moyen, En même temps on dressait les galeries pour faire les approches, et César fit aussi construire une tour. Les Aduatiques, voyant de dessus leurs murailles travailler à cette tour à une distauce considérable, se moquaient des Romains; ils lenr demandaient avec insulte quel usage ils prétendaieut faire contre eux d'une machine si éloignée, ou si de petits hommes comme ils étaient (car, dit César, les Gaulois, qui sont lous grands, méprisent beaucoup notre petite stature) auraient des bras et des forces suffisantes pour placer sur les murailles de la

ville une tour d'un poids si énorme. Mais lorsqu'ils virent la tour se remuer et s'approcher d'eux, ce speciacle nouveau et étrange les effraya tellement, qu'ils envoyèrent sur-lechamp des députés à César, qui lui dirent « qu'ils ne pouvaient douter que les dieux ue « combattissent pour les Romains, lorsou'ils « les voyaient faire avancer avec tant de fae cilité et de promptitude des machines si « hautes et si pesantes; qu'ils se rendaient « donc à lui, et remettaient leur sort entre « ses mains : mais que, s'il voulait user de sa « clémence ordinaire . et conserver la nation « des Aduatiques, ils le priaient instamment de « ue les point désarmer ; qu'ils avaient besoin « de leurs armes pour se défendre contre « leurs voisins, qui tous portaient envie à « leur vertu; qu'ils aimsient mieux être « exterminés , s'il le fallait, par les Romains. « que de souffrir toutes sortes d'indignités et « de supplices de la part de ceux dont ils « étaient en possession de se regarder comme « les maltres. » César leur promit la vie et la liberté s'ils se rendaient avant que le bélier cut frappé leurs murs ; mais il fut inflexible sur l'article des armes, qu'il voulut absolument qu'on lui livrât, leur offrant seulement la sauve-garde qu'il avait accordée aux Nerviens.

Les députés rentrèrent dans la ville, et reviurent ensuite assurer César de la soumission des habitants. En effet, ils jetèrent dans le fossé une si grande quantité d'armes, que le mouresu s'en éleva jusqu'à la hauteur de leprs murailles. Ils ouvrirent en même temps leurs portes, et recurent les Romains, Sur le soir, César, ne se défiant point d'eux, leur permit de fermer leurs portes, et il fit sortir ses troupes de la ville, de peur qu'elles u'insultassent et ne maltraitassent les habitants : mais ils avaient agi de mauvaise foi ; ils avaient réservé environ le tiers de leurs armes; et en ayant encore fabriqué d'autres grossièrement et à la hâte, ils sortirent sur le miuuit, et vinrent attaquer les retrauchements de César à l'endroit qu'ils crurent pouvoir plus aisément escalader. Ils espérajent surprendre les Romains, ils se tromperent ; il y avait uu si bon ordre établi dans le camp de César, qu'eu un instaut, les sigman viéant domés avec le feu de redoute en redoute, les Romains furent en état de défense. Le combat fut très-rude; les Adusliques monitaine à l'assant avec un courage incroyable, que le désespoir animait. Enfin, après aveir perde quatre mille des leurs, lis furent repossets dans leur ville, dont César, après aveir perde le désespoir animait. Enfin, furent repossets dans leur ville, dont César, les furent repossets dans leur ville, dont César, les le lendemain, la fenôncer les portes sons trouver aucune résistance; et les hommes et le butin, lost fixt vendu. Le nombre des prisonnlers réduits en servitude se monta à cinquanti-très mille (étes.

En même temps que César faisait la guerre en personne contre les Belges, le jeune Crassus, avec une légion, soumit toute la côte maritime depuis l'embouchure de la Seine jusqu'à celle de la Loire.

Le bruit de ces explois se porta au deh du Rhn, et plusieurs nations germaiques envoyérent des ambassadeurs pour faire leurs soumissions à César, Mais, comme il était bien aise de passer promptement en Italie, in eput leur donner audience san-le-champ, et il les remit au printemps prochain. Il ne prit que le temps necessaire pour distribuer ses troupes en quartiers d'hiver dans le pays Chartrin, l'Anjou, et la Tournine: après quoi il s'en alla, selon sa coutume, dans la Gaule citérieurs.

A Bome la nouvelle de ses victoires fut reçue avec tant d'applaudissement, qu'on ordonna des actions de grâces aux dieux, dont la solemité durs quiuze jours, nombre qui excédait cetui qui avait été accorde à tous tes autres généraux sant lui, et menne à Pompée. Si Pompée en fut jaloux, il no le fit pas de la contra de contrainer César à une aspériorité dont il serait bien difficile de le faire redescendre.

César, en partant pour l'Italie, avait ordonné à Servius Galba, l'und de ses lieutenants généraux, d'aller avec la douzième légion dans le pays des Nantuates, des Séduniens'; et des Véragriens, pour assurer la liberté du passage des Alpes, que les marchands étaient souvent obligés d'acheter par bien de l'argent

et par de grands périls 1. Galba éprouva d'abord peu de difficulté dans l'exécution de cet ordre. Quelques légers combats , suivis de la prise de quelques châteaux, suffirent pour réduire ces peuples à donner des otages et à se soumettre. Il pensa donc pouvoir prendre en stireté ses quartiers d'hiver dans un pays dont il était maître : et avant laissé deux cohortes sur les terres des Nantuates, il vint nvcc les huits restantes s'établir à Octodure 6. bourgade des Véragrieus, que la Dranse partage en deux. Il abandonna l'une des deux parties aux naturels du pays, et commença à se retrancher dans l'autre. Ses ouvrages n'étaient pas encore achevés lorsqu'il apprit que tout le pays était soulevé, et qu'il allait être assailli par une nuée de montagnards. Il tint conseil; et le danger parut si pressant à quelques-uns, qu'ils étaient d'avis de ne songer qn'à une prompte retraite, laissant les bagages au pouvoir de l'ennemi. Le plus grand nombre crut que l'on ne devalt reconrir à co parti extrême que dans la dernière nécessité. et qu'il fallait commencer par défendre leurs retranchements.

A pelue curenci-lis le temps de faire les préparalls accessires, taut les enumés caient proches. Trenie mille montagnards viennent attaquer halt chortes, qui ne pouvaient faire plas de quatre mille hommes. Dans un nombre si négal, les assallnats avient l'avantage d'envoyer toujours des troupes fraites, au lieu que, du côté des Románs, non-seulement ceux qui élaient faigués, más même les blesés, ne pouvaient pas prendre le repos nécessire, parce qu'on manquait de monde pour les remplaces.

Le combat avait duré six beures, et les Gaulois commençient déglà a rompre les palissades et à combier les fossés. Dans cette extrémité, P. Scutius, ce brave capitaine dont il a été parlé dans le combat contre les Neviens, et un tribun des soldats, excellent officier, nommé C. Volusémus, viennent trouter Galba, et lui représentent qu'il rest pas possible de défendre leurs lignes, s'ils une font une sortié viagarreus qui puisse porter font une sortié viagarreus qui puisse porter

I Haut ot bus Valuis,

Cas. de Bello Gall, lib. 34

le trouble parmi les ennemis. Ce conseil est approuvé. Galba ordone aux soldais de prendre quedques moments de relache, en se contentand de parer les coups sans faire d'efforts; pois, an signal donné, ils sorient en même temps par fouises les portes, et font une charge si brusque, que les mondagnaris, qui ne 3y altendaient pas, furent mis absolument en désordre. Il ne leur fut pas possible de se reconnaître, et lis furent contraints de s'enfuir, en laissant dis mille des leurs sur la nième.

Galba ne jugea pas pourtant à propos de écaposer à une seconde attaque. Il brûla tous les édifices de la bourgade d'Octodure, passa chez les Nantuales pour y reprendre ses deux cohortes, et vint achever ses quertiers d'hiver dans la province romaine.

# IV. -- MOTIF SECRET DE VETAGE DE CÉSAR PEN-DANT L'MIVES, PUDLÉMES AULETS CHASSÉ DE L'É-GYPTR. THÉOPHANE, AMI DE POMPÉE, BOUPÇONNÉ D'AVDIR ENGAGÉ LE ROI D'ÉGYPTE A SE RETIRER. AVIS SALUTAIRE DONNÉ INDTILEMENT PAR CAYDN A AULETE, ADLEYE VIENT A ROME, BÉRÉNICE, SA FILLE, BUT MISS SER LE TROYS PAR LES ALUTANA DRING, BY EPROSE D'ABORD SELEUCUS CYRIDSACTES, PUIS ARCRÉLAUS. AMBASSABEURS DES ALEXAN-DRING A ROME, ASSASSINÉS, DE GAGNÉS, DE INTE-MIDÉS PAR PUDLÉMÉE. L'EMPLOI DE BÉTABLIR LE ROI D'ÉRTPIE, DONNÉ A SPINYMER PAR LE SÉNAT, MAIS DÉMRÉ PAR POMPÉE. ORACLE PRÉVENDE DE LA SIEVILE, QUI DÉFEND D'EXTRER AVEC UNE AR-MÉR EN EGYPTE. INTRIGUES DE POMPÉE PROB SE FAIRE DONRER LA COMMISSION DE RÉTABLIR AU-LETE. L'APPAIRE DEMEURE SUSPENDUE, CICÉRON Y AYAIT FAIT UN BRAU PERSONNAGE. CLODICS, ÉDILE, ACCRES MILON DEVANT OR DEVINE PRINCE PLANS DANT POUR MILON, EST INSULTÉ PAR CLODIUS. Ré-PONSE DES HARUSPICES APPLIODÉE PAR CLUDIUS A CICÉRON, ET RÉTORQUÉE PAR CICÉRON CONTRE CLO-DIUS, CICÉBON BULEVE DU CAPITOLE LES TABLES DES LOIS DE CLODIUS, REPROIDISSEMENT A CE SOJET ENTRE CICÉRON ET CAYDN. SITUATION SINGUISTRE DE POMPÉE, EN RUTTE A TOUS LES PARTIS. IL ÉTAIT HAT DO BAS PEUPLE; DEJET DE JALOUSIE POUR LES TÉLÉS RÉPUBLICAINS; EN DÉFIANCE CONTRE CRASSES ET CONTRE CÉSAR. TRAITS MARDIS DE CICÉRON CON-TRE CESAR. INQUIÉTUDES DE CÉSAR. NOUVELLE CONFÉDÉRATION ENTRE CÉSAR. POMPÉE ET CRAS-SUS. LEUR ENTRETUR, COUR REMRREUSE DE CACAR. A LUCQUES. CÉSAR SE PLAINT A PREPÉE DE CI-CÉRDN. REPROCRES PAITS A CICÉRON PAR POMPÉE. Cicáron se résout à soutenir les intérêts de Cá-

SAR. IL PAIT L'APOLOGIE DE SON CHANGEMENT. QUELS ÉTAIENT SES VÉRITABLES SERTIMENTS. CICÉRON DPINE DANS LE SÉNAT POUR LAISSER A CÉNAR LE GREVERNEMENT DES DEUX GAULES. PISON BAPPELÉ DE MACÉDÓINE. GARINIUS RESTE EN SYRIE. CICÉ-ROX S'OCCUPE REAUCDUP DE LA PLAIDOIRIE. AR-BANGEMENTS DE POMPÉE ET DE CRASSUS POUR PARVENIR AU CONSULAT. TROIS TRIBUNS. DE CON-CERT AVEC POMPÉE, EMPÉCHENT L'ÉLECTION DES MAGISTRATS. EFFDRES INCIDES DE COUSCE MAR-CELLINUS ET DU SÉNAT FOUR VAINCRE L'DESTINA-TION DES TRIBUNS. CLODICS INSULTE LE SÉNAT. LE CONSUL TEDT CONTRAINDRE POMPÉE ET CRASSUS DE S'EXPERIENCE LEURS PÉRONARE CONSTRUMATION DRIVERSELLE DANS ROME, INVERBRIGHE, DOMITIUS SEUL PERSISTE A DEMANDER LE CONSULAT AVEC POMPÉE ET CRASSUS. IL EST ÉCARTÉ PAR LA VIO-LENCE ET PAR LA CRAINTE DE LA MORT. POMPÉE RT CHASSUS SONT NORMÁS CONSULS. ILS EMPÉCHENT CATON DE PARVENIR A LA PRÉTURE, RY LUI FONT PRÉFÉRER VATINICS, POMPÉR PRÉSIDE A L'ÉLEC-TIDN DES ÉDILES. SA ROBE T EST RESANGLANTÉE. LE TRIBUN TRÉBUNIUS PROPOSE UNE LOS POUR DON-NER AUX CONSULS LES GOUVERNEMENTS D'ESPAGNE ET DE STRIE. LA LOI PASSE MALGRÉ L'OPPOSITION DE CATON ET DECK TRIBUNG PRINCER MAST CONTA-NUER A CÉSAR LE GOUVERNEMENT DES GAULES PDUR CINQ ANS, MALGRÉ LES REPRÉSENTATIONS DE CATON ET DE CICÉRON. NOUVEL ARRANGEMENT IN-TRODUIT PAR UNE LOI DE POMPÉE DANS LE CHOIX DES JURES. LOS CONTRE LA BRIBUE. PROJET D'UNE NDEVELLE LOI SOMPTUAIRE, LUXE DES ROMAINS. THÉATER DE POMPÉE. JRUX DONNÉS AU PEUPLE PAR POMPÉR, POUR LA DÉDICACE DE SON THÉATRE. COMMISERATION DE PETPLE POUR LES ÉLÉPRANTS TUÉS DANS CES JEUX. LE DÉPARTEMENT DE SYRIE TOMBE A CRASSES, BY L'ESPARNE A POMPÉE, QUE LA EDUVERNE PAR SES LIEUTENANTS. JDIE FOLLE BY CRIMÉRIQUES PROJETS DR CRASSUS. MURRICRES DES CITATENS CONTRE LA GUERRE QUE CRASSUS SE PRÉPARAIT A FAIRE AUX PARTHES. CÉRÉMONIE RF-FRAYANTE EMPLOYÉE PAR UN TRIBUN POUR LE CHARGER D'IMPRÉCATIONS. PRÉTENDE MADVAIS PRÉSAGE. Counées, SCAURUS, PRILIPPUS, MARCEL-LUS RY GARINIUS, SECCESSIVEMENT EQUYERNEURS DE SVEIR. TROUBLES EXCITÉS DARS LA JEDÉR PAR ALEXANDER, FILS D'ARISTORULE. GARISTUS T MET DROBE AVEC ACTIVITÉ. IL BEMANDE L'RONNEUR DES supplications, qui lui est nepusé. Marc-Antoine COMMENCE A SE SIENALER. SA NAISSANCE. PRE-MIÈRE DRIBINE DE SA MAINE CONTRE CICÉRON, SA JRENESSE TERS-BEBAUCREE. IL S'ATTACRE A CLO-DIES, PUIS LE QUITTE POUR ALLER EN GRECE, GARI-NIUS LDI DONNE DANS SON ARMÉE LE COMMANDE-MENT DE LA CAVALENIE. ÎL SE PAIT ADORER DES SOLDATS. SON EXCESSIVE LIBÉRALITÉ. ARISTORULE S'ÉTANT SAUVÉ DE ROME, BENOUVELLE LA GUERRE EN JUDER, EST VAINCE ET PRIS DE NOUVEAU. GA-

RINIUS LAISSE LA GURERE CONTRE LES ARARES POUR ALLER LA POSTES CHEZ LES PARTHES. PTOLÉMÉS AULETE LE BAMENE VERS L'EGTPTE. ABCRÉLAUS RÉGNAIT EN EGYPTE AVEC BÉRÉNICE. ANTOINE, SECONOR O'HYRCAN ET O'ANTIPATER, FORCE LES PASSAGES OR L'EGYPTE, ET PRENO PÉLUSE. LA-CHETÉ ET MOLLESSE DES ALEXANDRINS. ARCHÉ-LAUS EST TUÉ, ET PTOLÉMÉE BÉTABLE NOUVRAUX TROUBLES EN JUDÉE. DÉPAITE O'ALEXANORS, VILS O'ARISTORULE. GARINIUS EST OSLIGÉ OR CÉGER LE COMMANDEMENT OF SON ARMÉE A CRASSUS, SOU-LÉVENENT GÉNÉRAL DES ESPEITS A ROME CONTRE GAMINIUS. CARACTERE ORS OFUX CONSULS GARI-NIUS REVIENT A ROME. IL EST ACCUSÉ OU CEIME OR LESS-MAJESTÉ PUBLIQUE ET ARSOUS, INCIGNA-TION PUBLIQUE CONTRE CET INFAME JUGENEST. IL EST ACCUSÉ OE CONCUSSION. CICÉRON PLAIGE POUR LUL GABINIUS EST CONOAMNÉ. VATINIUS OÉPENOU PAREILLEMENT PAR CICÉRON, ET ARSOUS. DOULSUE PROPONOR QUE RESSENTANT CICÉRON D'ÉTRE PORCÉ OR OFFENORE SES ENNEMIS.

- P. CORNELIUS LENTULUS SPINTHER 1.
- Q. CÆCILIUS METELLUS NEPOS.

Cèsar donne pour motif du voyage qu'il fait pendant l'hier e lésis r'aller visiter l'Il-lyrie, qui faisit partie de son gouvernement, to di al avait point encre été . Des raisons servites, plus intéressantes sons comparisons servites, plus intéressantes sans comparisons avec set au les ets crédures de Bonche de l'avait de reuler complete et circleurs et de credir complete de cette entreure et de ces intrigues, nous devous placer let ce qui inous rete à racouter des événements et des faîtires de la ville sous le consulat de Leutuius et de Métellus Népos.

Un objet qui occupa beancoup les esprits, ce fut le rédishisement de Ptoliene Aulète, roi d'Egypte<sup>1</sup>. Ce prince avait fini des dépenses énormes et contracté de trie-grandes dettes pour parrenir à être reconau roi ami et alité de l'empire romain. Se trouvant donc épuisé et obéré, il charges ses peuples d'inspositions corbitaines, qui le rendient odieux. Il en était d'ailleurs méprisé pour se conduite personnelle<sup>1</sup>, qui ne présentait que débau-

ches honteuses et accompagnées d'une bassesse tout à fait indigne de la majesté royale. Le surnom même d'Aulête, qui signifie joueur de flute, en est la preuve. Il était passiouné pour cet instrument, jusqu'à établir dans son palais des combats à la flûte, dans lesquels il ne rougissait point d'entrer en lice et de disputer le prix avec d'autres musicions. Enfin , lorsque les Romains se préparèrent à envahir l'île de Chypre, l'indifférence sur cette riche et ancienne dépendance du royaume d'Egypte acheva de soulever contre lui toute la nation. Il ne se crut pas en súreté: et. s'étant dérobé sccrètement, il résolut d'aller à Rome implorer le secours de ses patrons contre des sujets rebelles, par lesquels Il disait avoir été chassé et détrôné.

Timagéne, historieu fameux par la liberté de sa plume et par son goût pour la médisance. avait écrit que le était Théophane le Mityléuéen1, ami et confident de Pompée, qui avait engagé Aulète à quitter l'Egypte sans de trop fortes ralsons; et que le motif d'un si perfide conseil avait été de procurer à Pompée l'occasion de rétablir ce prince par une guerre, et de faire ainsi revivre sa gloire militaire, et reverdir ses lauriers qui commencalent à se fager. Cette noircenr ne me paralt point difficile à croire de la part de Théophane, homme sans honneur, et tellement vendu à Pompée, que, dans le dessein de lui faire sa cour, il n'avait pas craint, comme je l'ai dit ailleurs, d'employer dans ses ouvrages la calomnie la plus atroce et la plus folle contre le plus vertueux des Romains. Plutarque ne veut pas que l'on croie Pompée capable d'une ambition si pleine de malignité et d'indécence. Ce qui est pourtant certain, c'est que Ptolémée demanda à être rétabli par Ini. et que Pompée, de son côté, appuva cette demande, et souhaita fort, quoique inutile-

Ce roi fugitif recut sur sa route un bon avis,

dont il ne sut pas profiter9. En arrivant à

Rhodes, il y trouva Caton qui allait passer

en Chypre. Ptolémée envoya le saluer, comptant qu'il le viendrait voir. Caton répondit.

ment, qu'elle réussit.

<sup>1</sup> An. R. 696; sv. J. C. 57.

<sup>5</sup> Cms. de Pello Gall. 111 , 5. 5 Dio, lib. 39.

<sup>\*</sup> Strab. Ilb. 17. pag- 797.

Plut. Pomp.

que si le roi d'Egypte avait hesoin de lai parler, il pouvait se donner la peine de venir luimême. Il vint: et lorsqu'il entre. Caton ne se leva point, et ne lui fit aucune politesse, se contentant de lui montrer de la main un siége pour l'inviter à s'asseoir. Ptolémée fut extrêmement surpris de se voir traité avec cette haateur, sprtout par un homme dont l'extérieur n'avait rien que de simple et de modeste. Il ne se rebuta pas néanmoins, et il lui parla de ses affaires, Alors Caton Ini représenta, avec un air d'autorité, qu'il n'était guere sage à lui de quitter une situation heureuse et brillante pour aller se rendre l'esclave des grands de Rome, se morfondre souvent dans leurs antichambres, et acheter Is protection d'hommes avides, à qui ne suffirait pas l'Egypte entière, quand il l'aurait vendue, et qu'il leur en apporterait le prix. Il l'exh orta donc à se réconcilier avec ses suiets, et il s'offrit même de l'accompagner, et de se rendre le médiateur de cette paix. Ptolémée, à ce discours, se trouva comme un bomme qui sort d'une ivresse ou d'un accès de frenésie : il vit clair. Il se résolut de suivre ce conseil. D'infidèles, ou du moins de téméraires amis, l'en détournèrent, Quand il fut à Rome, et qu'il éprouva le faste, la dureté , l'avidité de ceux à qui il était obligé de faire sa conr, il se repentit, mais trop tard, d'avoir négligé un avis si salutaire, qui lui parut alors, non le conseil d'un sage, mais l'oracle d'un dieu.

Gependant leis Alexandrins, se voyant abandonnes par leur roi, nierius sur le troos Bérénice, l'alorde de ses filies; car ses deux fils
élaient encore en bas de. C'et cequifique felle
leur fut préférée. Ils cherchérent ensuite un
mari a cette princisces ce tells jeferant les yens var
Séleucus surnommé Cybinacetés, frere d'Antiotus l'Assituque, de la race des Séleucides. Séleucus n'avait que desinciliationabases; Onlis
avit donnépar mégris, le surnom queje viens
de rapporter, qui signifie un vendeur ou charavit de le ports jusqu'à volor le cercueil d'or
ou était enfermet le corge d'Alexandre, et à en
ou était enfermet le corge d'Alexandre, et à en

 Strabo. Dio.
 Kudiogáztag vient de zúdiev, qui signific thon préparé et saié, et de táttiev, charger. substituer un de verre. Les Egyptiens ne purent souffiri un roi ni Béréniecu mari de ce caractère : elle le fit êtrangler. Elle épouss ensuite, comme nous le raconterons plus bas, Archelans, ponife de Comanes, ills du celtbre Archelans, général de Mithridate, vaincu d' d'un de la les des la comme de la comme de la comme ut tre d'ulié ede Romains.

Lorsque les Alexandrins eurent appris que Ptolémée était à Rome , ils v envoyérent une ambassade nombreuse, composée de cent députés pour se défendre contre les reproches de leur roi, et pour se défendre de ses violences et de ses injustices. Jamais ambassade ne réussit plus mal. Auléte fit assassiner plusieurs des députés sur la ronte, d'autres dans Rome : quelques-uns furent gagnés, tont le reste intimidé; en sorte que le sénat n'aurait pas même entendu parler de cette ambassade, si Favonius, qui, en l'absence de Caton, tâchait de le remplacer, n'eût élevé sa voix contrecette multiplicité d'attentats. Le senat ordonna que Dion. chef de l'ambassade, et philosophe académicien, serait appelé et entendu. Mais ce Dion lui-même fut bientôt après assassiné : et l'argent de Ptolémée, soutenu de la puissance de Pompée, qui le logenit chez lui et le protégenit ouvertement, étouffa presque entièrement cette odieuse affaire. Quel ques Romains furent mis en justice, comme avant trempé dans l'assassinat de Dion; et c'était un des chefs de l'accusation contre Cœlius que Cicéron défenditl'année suivante1. Non-seulement Cocius fut absous, mais la plupart des autres, que l'on avait le plus de raisons de croire coupables; en sorte qu'il paraît bien qu'on regardait dans Rome avec beaucoup d'indifférence le triste sort de ces étrangers sans protection.

son de ces etrangers sana protection.

Ce qui attrait toute l'attention, comme un moyen de gagner de l'honneur et de l'argent de c'était la commission de rétablir Audite. Lentulus Spinther, actuellement crossul, et qui deviil, après son consulat, aller; commander en 
Cilicie et en Chypre, se fit donner cet emptio 
par le séant : et rien n'était plus naturel ni 
plus convenable. Mais Pompée en avait envie's ; et il savait bien se faira accorder par le 
vie's ; et il savait bien se faira accorder par le

<sup>5</sup> Col. pro M. Cot. n. 23, 24,

peuple ce qu'il ne pouvait obteuir par la voie du sénat. Il surviut à cette affaire un incident quel'on n'aurait jamais deviné.

Sur ce qu'une statue de Jupiter au mont Albain avait été frappée du touuerre, ou cousulta les livres de la sibylie et l'on y trouva cet oracle : Quand le roi d'Égypte viendra vous demander du secours, ne lui refusez pas votre amitie, mais n'employez point une multitude d'hommes pour le défendre : sans quoi vous serez exposés à bien des dangers et bien des maux. Il était visible que ce prétendu oracle avait été fabriqué à plaisir et fourré dans les livres sibyllins, soit pour mortifier également Leutulus et Pompée, soit pour empêcher que l'emploi de rétablir Ptolémèe ue devint entre eux une pomme de discorde qui pût troubler la république. La ruse n'en eut pas moins son effet : et C. Caton, tribun du peuple, qui était peut-être du complot, fit tant de bruit de l'oracie, qu'il fallut s'y soumettre, et reuoucer au plan d'entreren Egypte avec une armée, Pendant one tout ceci s'agitait, les nouveaux consuls entrèrent en charge.

CN. CORNÉLIUS LENTULUS MARCELLINUS. L. MARCIUS PHILIPPUS!.

Le consul L. Marcius est le second marí d'Atia, nièce de César et mère d'Auguste.

L'emploi de rétablir le roi d'Egypte avait beaucoup perdu de son prix depnis qu'il exciusit le commandement d'une armée qui fût destinée à cette opération. Cependant tel qu'il était, et dans cet état de dépouillement, il ne laissait pas d'être encore un objet de jalousie. Lentulus Spinther, à qui il avait été accordé, souhaitait ardemment de le retenir : Pompée continuait de l'ambitionner, mais à sa façous, cachaut son jeu, témoignant hautement. et dans ses conversations particulières, et dans ses discours en plein sénat, favoriser Lentulus. pendant que ses amis, en opinant, iui déféraient à lui-même cet emploi, et que Ptoiémée faisait répandre de l'argent pour gagner des suffrages. Les choses furent portées si loin,

4 An. R. 696; av. J. C. 56. 3 Cic. ad Fam. que, comme il parsissati clairement que Pomphe ne réussiris point par le s'esta, le tribun de point par le s'esta, le tribun qu'il fat curoje sana atric cortége que deux licteurs, avec la commission de remetire Piotienées ur le trois e. En même temps, pour sugmentre le trouble. C. Gion, quolequ'il flut es querté ouverte ext er Pompée pouss l'emporquerté ouverte ext er Pompée pouss l'emporque de le faire révoquer, et de lu la fire der son couvernement.

gouvernment.

Ancua de ces projeta ne vint à bien. Le sénat affecte de vouloir reteuir l'Pompe par honat affecte de vouloir reteuir l'Pompe par honat affecte de vouloir reteuir l'Auspert de la 
state de la commandate de la 
state de la commandate de la 
state paur autern ent à valle le tran entre
et la bondance : « Pomple, trevant trop
et difficultés dans une affaire qui an foud d'en
valuit pas la price, se refroidsi et forms d'autres plans. Paur ce qui est de Spinter plans. Paur couter la 
in, ou de noma d'empehen et 
et de la 
state de 
state de la 
state de 
state de la 
state de 
state de la 
state de 
state de la 
state d

Cicéron, dans toutes ces întrigues, fit un fort beau personage. Il soutin houtement les interêté de Lentatus, à qui il avait obligation de son appel, naise en se meagent nicende de contrate de la contrate del la contrate de la contrate del la contrate de la contrate del la contrate de la contrate de la co

Il est étonnant que Clodius ne soit point acteur dans une soéme si urbalente. L'accussation intentée par Milon' contre lui, et la pourisuite de l'éditité, lui donnéreut sons doute sosse d'occupation : et dés qu'ils sert édite, c'est-à-dire un milieu du mois de junvier, il attaqua Milon à son tour, et le cita derant le peuple, l'accussait du même crime pour le-

1 Cic ad Q. fr. 17, 2, et pre 380. n. 40. - Die

anel il était lui-même actuellement dans les : tiens de la justice. Il prétendait que Milon était conpable de violences attentatoires à la tranquillité publique, pendant que c'était luimême dont les violences criminelles, menacant également et la vie de ses adversaires et le repos de la ville, avaient forcé Milon de recourir à une défense légitime et nécessaire. Il n'espérait pas réussir dans son accusation, sachant bien que Milon était sontenn de tout le crédit de Ciceron et de toute la puissance de Pompée. Mais il se faisait une tole de rendre la pareille à son ennemi et d'en insulter les protecteurs. Eu effet, on ne croirait pas à quel excès il porta l'insolence dans cette occasion.

Milon comparut devant le peuple le 2 et le 6 février. Ce dernier jour Pompée plaida pour lui . Mais pendant qu'il parlait, il fut troublé et interrompu grand nombre de fois par des clameurs, par des injures mêmes et des ontrages que vomissait contre lui la canaille payée par Clodius. Il tint ferme néanmoins, et, gardant toujours la gravité qui lui convensit, il acheva son plaidoyer. Clodius se leva alors, apparemment pour répliquer. Les gens de Ciceron et de Milon lui rendirent le change, et l'interrompirent par leurs cris; de sorte que ce qui se passait avait plus l'air d'une cohue de portefaix que d'une assemblée règulière et convoquée pour un jugement, Au milieu de tout ce vacarme, Clodins avait préparé une espèce de farce insultante pour Pompée. Il était sur la tribune aux harangues, et de là il demandait à la troupe de ses satellites : Oui est-ee qui fait mourir le peuple de faim? Ils répondaient, en formant comme un chœur, C'est Pompée. - Qui est-ce qui veut aller à Alexandrie? - C'est Pompée. - Qui voulezvous qui soit chargé de cet emploi? - Nous voulons Crassus, Crassus était présent, dans des dispositions peu favorables à Milon9, Plutarque ajoute divers autres traits de cette espèce de comédie, qui attaquaient Pompée, et dans sa conduite personnelle et dans ses mœurs. Tout cela finit par un combat entre les deux troupes ennemies. Clodius et Cicéron prirent chacun la fuite de leur côté.

Je ne trouve dans ageun écrivain quelle fot l'issue de cette affaire. Elle traina encore pendant quelques mois, et fut vraisemblablement

abandonnée par l'accusateur. La haine était si violente entre Clodlus et

Cicéron, que tout servait d'occasion pour la faire éclater. Il arriva, vers le temps dont nous parlons, de prétendus prodiges nour lesquels les devins furent consultés 1. Dans leur réponse, ils entreprirent d'assigner les causes de la colère des dieux , manifestée par ces prodiges ; et parmi ces causes ils expriméreut des lieux sacrés tournés à des usages profanes. Clodius saislt ce mot ; et, dans une harangue au penple, il en fit l'application à la maison de Cicéron, consacrée, disalt-il, par des cérémonies religieuses à la déesse de la Liberté, et que Cicéron néanmoins rétablissait pour en faire son logement.

Le champ de bataille de Clodius était l'assemblée du peuple 1 : celui de Cicéron était le senat. Lors donc qu'il fut question dans cette augnste compagnie de délibérer sur la réponse des devins, notre orateur réfuta la harangne de son ennemi par un discours que nous avons sous le titre de haruspieum responsis, il ne se contenta pas de prouver que sa maison était libre, et ne pouvait être regardée comme un lien religieux; il rétorqua contre Clodins les traits que ce furleux lui avait lancés. La réponse des devins embrassait plusienrs choses, et faisait mention en particulier de sacrifices anciens et occultes souillés et profanés. On voit bien que Cicéron devait apercevoir aisément dans ces termes le crime commis par Clodius dans les mystères de la bonne déesse. Il lui fit même l'application de toutes les autres parties de la réponse, accompagnant ses raisonnements des invectives les plus sanglantes.

Des paroles ils passèrent tous deux aux cffetsa. Clodius vint de nouveau attaquer les onvriers qui travaillaient à la maison de Cicéron, et entreprit de la détruire avant qu'elle fut achevee; mais Milon, son antagoniste perpétuel et son fléau, accourut avec des gens armés, et repoussa son attaque. Cicéron,

<sup>1</sup> Clc. ad Q. fr. 11 , 3, 3 Plut. Pomp.

<sup>2</sup> Dio , et Plut. in Cic. et Cat.

de son côlé, lant pour se renger que pour maenarir les moments de son calle du tri-banat de Clodius, ayant pris avec lui Milon et quelque-na se tribuns, mont au Capitole, et voulut arracher les tables sur lesqueles étaient gravées les lois portées par son en-nemi. Il ne pat cette première fois réusir, parce que Clodius et son frére Carts, qui était préveur, l'en empétalevent. Mais quelque emps après, profusat d'un moment d'absence de Clodius, il revint à la charge, et caleva us les actuels des copriscieux tribunat.

Cette affaire pensa le brouiller avec Caton '; car Cicéron triomphait de son exploit; et, pour justifier sa conduite, il soutenait que tout ce qu'avait fait Clodius dans son tribunat était nul de plein droit, parce que son introduction dans l'ordre des plébéiens n'avait été faite qu'au mépris des auspices, et par conséquent était nulle ; d'où il s'ensuivait que Clo dins n'étant point plébéien , n'avait pu être tribun. Or, s'il n'était pas tribun légitime . tout ce qu'il avait fait en cette qualité tombait de soi-même. Ce raisonnement ne laissait pas d'avoir de la force, et, en justice réglée, il pouvait être victorieux. Mais comme Caton avait été euvoyé en Chypre par Clodius , tribun; attaquer la légitimité du tribuuat de Clodius , c'était attaquer la validité de tout ce que Caton lui-même avait fait en Chypre. Il s'eu glorifiait uéaumoins; et, par cette raison, il était piqué des discours de Cicéron, et prétendait qu'il était bien vrai que Clodius avait étrangement abusé de son pouvoir, mais que son pouvoir était légitime. La contestation devint vive entre Cicéron et Caton, et causa dans leur amitié quelque refroidissement, mais qui n'alla pas loin; et nous ne trouvons aucun vestige de cette querelle dans les ouvrages de Cicéron.

Tous ces mouvements n'étaient que defaibles nuages, qui ne pouvaient pas influer beaucoup dans le système général des affaires publiques. Il se préparait une bieu autre tempête de la part de Pompée et de César.

La situation de Pompée était alors singulière : il se trouvait entre tous les partis, presque également odieux à tous; en sorte qu'il ne se soutenait que par ses créatnres et par les gens de guerre qui avaient servi sous lai, et qui étaient toujours prêté à se rassemblet à ses ordres; ce qui lui d'onnait sans doute une paissance prépondérante, mais ne le tirait use entièrement d'inquiétude.

Le bas peuple le haissait comme l'ennemi de Clodius et le protecteur de Milon. De plus, les vivres de la surintendance desquels litetat henge, n'édient pas venue en suffisente quantité pour ranceur l'abondance dans surinté des la comme de l'activité de la comme de l'activité de surinté des sommes du tréser public, dout on avail tiré des sommes fut tréser public, dout on avail tiré des sommes du tréser considérables pour les donner à Clésar, à Pison, et à Gabbinius, c'étaient la tes vraites causes de la direct : male le peuple est intritubbes sur la chercé de mont de les qui par leur place sont chargés d'y pour chargés d'y pour leur place sont chargés d'y pour chargés d'y pour leur place sont chargés d'un pour leur place de la chargé de la

Les ches da parti artisceratique, Bibelus, le consul Marcellions, a étaient pés mieux disposés à Pégard de Pompée. Se puissance, qui les derassit, leur paraissait une tyrannie intole-roble. Leur jaiose courre lui alfait jusqu'à les porter, comme je l'ai déjà remarqué alles porter, comme je l'ai déjà remarqué alleurs, à chérie n'es comme un scélorst, mais par lequel lis étaient charmés de voir morties de l'aire envire. Li

Pompée était même en défiance contre ceux avec qui il s'était ligué pour opprimer la liberté commune. Il rraignait des embûches secrètes de la part de Crassus, et il s'en expliqua en plein sénat, Car le tribun C. Caton ayant fait une invective contre lai, Pompée lui répondit avec véhémence, et désigna Crassus comme le protecteur et l'appui de ce icune insolent. Il ajouta qu'il se tiendrait plus sar ses gardes que n'avait fait Scipion l'Africaiu, qui avait été assassiné par Carbou. Il s'onvrit encore davantage en particulier avec Cicéron. Il lui dit que Crassus s'entendait avec ses envieux, c'est-à-dire avec les zélés républicains, pour soutenir C. Caton, et qu'il fournissait de l'argent à Clodius. Pompée prit effectivement des mesures pour mettre sa vie en sureté, et il se fortifia d'un nombre de

Dio, et Plui, in Pomp .- Cie. ad Q. fr. st ; 3.

gens de guerre, qui, sur ses ordres, vinrent des campagnes voisines se ranger autour de lui.

Les progrès rapides de la gloire et de la puissance de César donnaient à Pompée une autre sorte d'inquiétude. Il vovait avec douleur que les exploits de César, grands en eux-mêmes, et, de plus, relevés par le mérite et les graces de la nouveauté, attiraient tous les regards, pendant que lui il s'éclipsait de jour en iour, ne se soutenant que par le souvenir de ses victoires passées, dont l'éclat diminuait dans la proportion de l'éloignement des temps. L'habitude même où l'ou était de le voir assidument dans Rome depuis un nombre d'années affaiblissait, comme il est ordinaire. l'estime et l'admitation : au lieu que César absent croissait en puissance', jusqu'à obtenir du sénat ce qu'à peine aurait-on cru autrefols qu'il put emporter par des intrigues séditieuses auprès du peuple; car le sénat lui avait accordé des sommes considérables pour payer ses troupes, et avait choisi dix commissaires pour réuler avec lui l'état de ses conquetes; ce qui était regardé comme un grand honneur pour les généraux, et ne se décernait ordinairement qu'après la guerre entièrement terminée.

Et ce n'étaient pas ses victoires brillantes qui lui attiraient seules cette considération et ce ponvoir : c'était son argent , c'étaient ses manœuvres, Car, peudant qu'il paraissait être bien éloigné, faisant la gnerre nux Suèves et aux Belges, il était en quelque façon présent an milieu de Rome, et donnait le branle à tontes les affaires. Il y élevait une puissance rivale de celle de Pompée, envoyant à Rome toutes les richesses qu'il tirait des pays vaincus, et distribuant avec profusion l'or et l'argent aux édiles, aux prêteurs, aux consuls et à leurs femmes; de façon qu'il se faisait un nombre prodigieux de créatures. Pompée voyait tout cela, et il était extrêmement pique, lui qui , des sa jeunesse, avait toujours été en possession du premier rang, de se trouver en péril d'être obscurci et supplanté par un homme dont la grandeur lui semblait être son ouvrage.

Je soupçonne que ces dispositions secrètes de Pompée, qui étaient bien connues de Cicéron, inspirérent à notre orateur la hardiesse de hasarder plusieurs traits contre César. comme il fit dans le temps dont nous parlons. P. Sextius ', l'un des tribuns qui avaient travaillé et combattu pour sou rappel, fut accusé cette année pour cause des violences commises, disait-on, per lui, pendant son tribunat. Cicéron le défeudit et se montra reconnaissant envers un homme à qui véritablement il devait beaucoup, mais qui, par sa mauvaise humeur, lui avait donné bien des sujets de mécontentement. Dans cette cause, Vatinius, qui, étant tribun pendant que César était consul. l'avait servi dans tontes ses entreprises injustes et ambitieuses, parut comme témoin contre l'accusé. Il y cut entre lui et Cicéron une altercation vive, dans laquelle Vatipius reprocha à Cicéron que les prospérités de César l'avaient réconcilié avec cet henreux général. Ciceron répliqua qu'il préférait le sort de Bibulas, tout humilié qu'il parût, à toutes les victoires et à tous les triomphes de ses adversaires; et il dit, dans une autre occasion, que ceux qui l'avaient chassé de sa maison étaient les mêmes qui avaient empêché Bibulus de sortir de la sienne. C'était désigner César fort clairement. Tout le discours qu'il prononca contre Vatinius, et que nous avons, est dans ce même goût. C'est d'un bout à l'autre une censure très-forte du tribunat de Vatinius, et. par contre-coup, du consulat de César.

Ciceron fit plus. Dans une assemblée du sénat, qui se tint le 5 avril, Pompée avant demandé de l'argent pour acheter des blés, on lui accorda quarante millions de sesterces \*. De là ou prit occasion de parler de l'épuisement du tresor public, et des moyens de le remplir. Alors Ciceron releva une proposition qui avait été fute par le tribun P. Rutilius Lupus quatre mois nuparavant 3, et qui alors n'avait point eu de suite. Il fut d'avis qu'au 15 mai suivant le sénat délibérat sur le parti qu'il convenait prendre par rapport au terri-

<sup>1</sup> Clc. ad Fam. 1. 7. 9 Plut. Cas

III. MIST, ROM.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. ad Fam. 1, 9, ct ad Q. fr. 3, 1. 2 Cinq millions de livres tournois. 5 Cic. ad. Q. fr. L. 2, n. 1.

toire de Capoue, qui avait été partagé entre vingt mille citoyeus par la loi de César; et l! fut rendu un sénatus-consulte conforme à cet avis. Cétait là couper dans le vif; car César n'avait rien tant à cœur que la mauuteutiou des actes de son consulat.

Ce decret donna beaucoup à penser à Căsar. Il avait encore un autre grand sujet d'inquiétude, L. Domitius Abénobarbus derait demander le consult pour l'année suivante; et dans toutes les régles on ne pouvait le requi !, selon l'expression de Cièrcon, était designé consul depuis natant d'années qu'il en complati depuis sa naissance. Or Domitius était ennemi déclaré de Cèsar; et il dissit hautenant que ce qu'il n'avait po fire étant préterment que ce qu'il n'avait po fire étant préderne de la comme de la comme de la comme de la Callacie.

Ainsi, César craignant qu'on ne lui enlevât l'Accession d'acquérit de la gioire, e le Pumpée soubaitant passionnément de renouveler et d'angemente la sienne, qui commençuità languir, le besoin mutuel les réunit plus étroitement que jamisi, e et resserra les neuvis de concours de Crassus, dont la puissance était l'est-grande dans Rome, leur était nécessire; et lui-même, quoique le plus vieux des trois, il n'en était pas mois sensible a l'ambition. Les tropiètes de César lui donnaieut de la jaculté de la principa de la concours de Crassus, dont la quies de la concours de Crassus, dont la puissance était l'est de la concourse de la c

Il faliul donc concerter entre ens un plan qui heur constinà i tous. Ils pastageèrent i enregle que Pompée et Cansais demanderaient ensemble un second consulat, pour exclure Domitius, et que, (orsqu'ils seriente consul-, ils prorogenient le commandement des Gaules à Césir pour cinque qua mete, outre les cinq que bui avaient données la toi de Vatinius, et qu'ils prenducient données la toi de Vatinius, et qu'ils prenducient en-mèmes les dipartements et les provinces qui seraient à leur bienséance pour le même nombre d'années. Cette négociation était si importante, qu'ils ne s'en rapportérent point à des entremetteurs. Ils vonlurent se voir; et, comme li n'étail pas permis à César de sortir des limites de sa province, Crassus vini le trouver à Ravenne, et Pompée le vit à Lucques, en partant pour l'Afrique, où il allait ramasser des blés pour soulager la

disette de la ville de Bonne.

Pendant le sjour que Chear fit à Lucques
il eut une cour si nombreuse, que l'on eoit dit
que les Romains alleieut d'avance reconnaître
leur maltire futur '. Le nombre de magistrais
out 'illastres personnages reveitus de quelque
commandement qui se rendirent auprès de lui
fut si grand, que l'on compta à sa porte jusqu'à six-inqts licteurs. Outre Pempée, on y
it Q. Métellus Népos, proconsul d'Espagne,
Ap. Clodius, propréteur de Sardaigne, et
deur cetta sémeturs.

Dans l'entrevue de César avec Crassus. puis avec Pompée, il fut grande mention de Cicéron. Crassus, qu' ne l'avait jamais aimé. irrita César contre lui; et lorsque celui-ci vit Pompée à Lucques \*, il se plsignit fortement de la rude atteinte que Cicéron avait portée aux actes de son consulat. Pompée n'avait pas ouvert la bouche pour s'en plaindre dans le temps que la chose s'était passée, sans doute parce qu'alors il n'était pas pleinement d'accord avec César. Mais lorsque son traité fut conclu, il s'lutéressa dans cette querelle; et. ayant rencontré en Sardaigue, où il relâcha avant que de passer en Afrique, Q. Cicéron, qu'il avait fait l'nn de ses lieutenants, il lul dit ces propres termes : « Si vous ne persua-« dez à votre frère de changer de style, je « m'eu prendrai à vous de l'inexecution des « promesses dont vous vous êtes rendu cau-« tion. » Il lui rappela le souvenir de ce qui s'était passé entre eux dans la négociation pour le rappel de Cicéron, dont une des conditions avait été qu'il n'attaquerait famais les actes du consulat de César. Il prétendit même que César méritait blen cette reconunissauce de la part de Cicéron, au retour du-

<sup>1</sup> eQui lot annos, quot habet, designatus consul fuerit.» Cic. ad Att. 1v. 8

Suci. Cas. cap. 22.

<sup>9</sup> Plut. in "as, et Pomp. et Crass. et Cat. Dio.

<sup>1</sup> Applen. Clv. 2, 11.

<sup>1</sup> Clc. ad Fara. 1, 9,

quel il avait donné les mains, et même contribué. « Si votre frère, ajouta-t-îl en finissant,

a ne veut on ne peut point soutenir les interèts « de Cèser, qu'au moins il ne s'em montre pas a l'ennemi. » Pompée avait cela tellement à cœur, que, non content de cette forte représentation, il dépetha un exprès é licéron pour le prier instamment de ne rien entreprendre de nouveau par rapport au territoire de Capouc jusqu'à son retour d'Afrique.

Ces plaintes firent une terrible Impression sur Cicéron. Il se voyait peu agréable aux chefs du parti aristocratique, que, selon lui, la jalousie poignardait, et qui avaient bien vonlu le rappeler, mais qui n'étaient pas bien aises qu'il se rétablit dans une splendeur capable de leur faire ombrage. Leurs liaisons avec Clodius, son ennemi mortel, achevaient de le détacher d'enx. Si donc il ne se conservait l'amitié de Pompée, il pouvait être exposé à de nouveaux périls avec moins de secoars qu'auparavant. Pour plaire à Pompée, il fallait de toute nécessité être ami de César ; c'est à quoi il se résolut; et depuis ce moment, au grand mécontentement des zélés républicaias, il loua Cesar, et prit son parti dans toutes les occasions

Il se instifie avec soin sur ce changement dans ane longue et belle lettre à Lentulus Spinther, qui lui en avait témoigné sa surprise. Il prétend que les circonstances sont changées: que le concert des bous, si nécessaire pour résister aux méchants, ne subsiste plus; que les principes aristocratiques par lesquels on s'était gouverné sons son consulat et sous celui de Spinther ne sont presque plus suivis de personne. Il aionte que la principale autorité dans l'état n'est point envahie par des scélérats, auguel cas il faudrait combattre jusqu'à l'extrêmité; mais se trouve entre les mains de personnages infiniment recommandables, Pompée et César. Et de tout cela il conclut qu'il a dù se conformer au temps, « Car 1, dit« il, Jamis les habiles politiques n'ont domné pour rècle de s'attacher invariablement à une même façon de peuser. Davis la nais-gation fart presert de céder à la tempête, e quand même, par cette nouvelle unancur ver, on ne pourtal pas arriver au port; e mais, si on le peut à l'aiple de ce chauger ment, il y avant de la fuile à s'en cient avoc d'anger à la route que l'on a prise philotique e contre but. Il en cet de nôme par carport à l'aiple de l'airlimitation des affirires publiques, et corte but. Il en cet de nôme par prapport à e l'administration des affires publiques, et le vour tendre au forme que nous nous proi-

« posons, qui est une tranquillité accompaa gnée d'honneur et de dignité, pous ne dea vons pas toujours tenir le même langage, « quoique toujours nous devious envisager le « même point de vue. » Ainsi partait Ciréron à Lentulus, qa'il connaissait pour ennemi de la puissance triumirale, et qu'il ent été charmé de saitsfaire par le, et qu'il ent été charmé de saitsfaire par

rale, et qu'il cett été charmé de assisfaire par des raisonnemns spécieux. Mais quand il ouvre son cour à Atificus, ne cherchant pus donner de belse couleurs à sa conduite, mais s'en représentant l'humilitation, telle qu'il la sentait, c'est avec une merchaume de donleur qui touche de compassion. « Que vous étes benerus 'i. li-il à ce fidér ami, dans « la condition homble, mais médiorre, ou vous virue l'vous n'avec aucune servitude « personnelle; et de la servitude commune, « vous virue l'vous m'avec aucune servitude » personnelle; et de la servitude commune, « vous virue l'vous moir par de la surue les autres. Mais moi, si j'opie dans letanf, entre publiques comme jet de dois, je suis un

« quim, co commutato, quò vella taudem perveuire : « sic quum omnibus in administrandà republicà propo-« allum esse debeat cum digottata olum, non idem sensper dicere, sed idem semper apcetare debenua. » Cuc, auf fam. 1, 9.)

1 - Tu quidem nuilam habes propriam servitalem; e commund \* Newtis nomine. En ovc., qui, si loque que que do portel, losano; si quel opus ets, serves extailment : la teccho popersua et captori ; quel do que de debe () que sum seillect, loc claim acriore, qued no dobre quidem ponsum, un non lagrant videar ..., Rée liquid et; Zm. praw Enzy; "moiraw xérpat, Non mehercule possum; et Philoseno (panoco, qui reduci la 
careterm midal). «Cic. ad Alt.», «Cic. de la file.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Nunquam coim prestantibus in republică guberc naudă viris laudata est în ună sentenită perpetan a permanulo. Sed oi şin navigando tempestali dusequ e artis est , etianusi portum teoere nou queta; quum e retò li posisi mutută velificatione, stuliom est com a feorre cum periculo corum quem coperite; potitis

<sup>\*</sup> Le teste est lei corcomps, comme l'a remespe Mannee. Le a-ma pe peut être mare que celus que j'ai exprime dans sus version.

- « fou qui veux me perdre : si je parle comme « il est à propos pour mes intérêts , je suls un
- « esclave qui m'avilis : si je garde le silence, « j'avoue mou état d'oppression et de capti-
- « vité. Quelle doit donc être ma douleur? Elle
- « doit être telle que je l'éprouve réellement;
- « et le sentiment en est d'autant plus vif en « moi, que je ne puis même m'y livrer, de
- « peur de paraître ingrat euvers Pompée à qui
- « je dois tout... Quelle résolution prendre? « Tirer de ma situation le meilleur parti qu'il
- « soit possible, et louer ceux à qui je suis at-
- « taché par nécessité? Je ne le puis; et je par-« donne au poète Philoxène ', qui aima mieux
- « se faire remener en prison que de louer les « vers du tyran qui l'y avait fait mettre. »

On voit donc que Cicéron était dans le cas de ceux qui, ayant des lumiéres apprieures. n'ont pas le courage de les suivre. Il ne pouraitai n'aveugles sur ses devoirs, ni aganer sur lai de les remplir. Il civit en perpétuelle toutes les demarches qu'il faisait, et entraîné à les faire par une timidite qu'il ne pouvait vairce. Ainsi, presque dans le même temps qu'il se plasgnait à Attieus avec une douleur vince. Ainsi, pas-riude sous laugulei Il gémissait, il opinait dans le sénat en faveur de missait, il opinait dans le sénat en faveur de dire de César.

Car te consul Marcellinus, homme trèsgénéreux et plein de l'espirt républiciai, secondé par son collègue, ou du moins ne trouvant point en lui d'obstacle, malgre les lisions qui anissient Marcius à Cesar, Marcellinus avail proposé ou senta de défilieres ur les départements qu'il convenni de décerner aux consuls; et le chois devait route entre quatre provinces, savoir les deux Gutles cisalpine et transplajue, icunes ensemble par César,

Cotta qui ne se raspellettapa le trait de posice Pálsotres, le trouverant au tome 111 de l'Hispoire sucleme, page 280 (t. 11. p. 20.), Mais jat cue que les anastaum de l'Edoquence lattes erestente chamrés que je leur présentasse le ce méme trait, recomb avec des prices equisies par find dense plus lituatres conférer, dosso un discourri personne el remdu public II y a plustores nanées. Comme le morceus est une peu fonç et le dévière encres davant par la traduction que II y si ajoutée, je le place à la fin de ce volume.

mais qui jusqu'à lui avaient toujours fait deux gouvernements spréer à. Macédoire, eccupe per Pison, « la Syrie par Gabinius. Il y avaide au sis pon rife n' Évera les deux Guiles: il y en avait pour ne lui laiser au moins que nous avons sous le titre de Provincieix que nous avons sous le titre de Provincieix consularibus, réfutu ces sentiments. Il vout que fou maintleme César dans l'administration des deux Gantes, c'est-à-dire qu'on lui laisse en main les forces dont il a besoin pour subjuguer et le sénat et la république.

Il appuie son avis par des éloges prodigués à César sur ses exploits, qui véritablement ne neuventêtre dignement loués. Je ne rapporterai qu'un seul trait extrémement éclatant. « La nature 1, dit-il, 'avait donné les « Alpes pour rempart à l'Italie, et c'est un « bienfait spécial de la Providence envers no-« tre ville. Si cette fière et innombrable na-« tion des Gaulois ent eu l'entrée libre dans « ces pays que nous habitons, jamais Rome « ne serait devenue le siège de l'empire de « l'univers. Mais aujourd'hui nous pouvons a consentir sans crainte que les Alnes abais-« sent leurs sommets et se mettent au niveau « de nos plaines : car au delà de ces munta-« gnes, jusqu'à l'Océan, il n'y a plus rien « qui puisse causer de l'inquiétude àl'Italie.» L'avis de Ciceron fut suivi, à son grand regret. Personne n'eût été plus charmé que lui qu'il eût été possible au sénat de prendre une délibération contraire.

Il aurait eu au moins quelque consolation si l'on ent rappele Pison et Gabinius, ses ennemis déclarés, avec lesquels il ne gardai aucu ménagement. Ses désirs même en ce point étaient justes. Cen était plas seulement l'intérêt de sa vengeance, c'était le bien de la république qui demandait que l'on privat des hommes tout à fait vricieux du pouvoir qu'îls qu'asient acquis que par le crime, et dont lis

1 e Alghea Heliam montent ante natura, non sino e aliquo divino nomine. Nam si ille ditas Galiorum inme manitati mutitiodinique patoisect, nonquam bec nrba e sammo imperio domicilium ac sedem pre-baissect. Qua juni licec considerato i chili est cimu ultra illum altitudinenem montum asque ad Oceanum, quod att Italia per-timecrendum. «Cilc. de Prov. cons. p. 33.).

nouveaux. Pison, en particulier, ne rachetait ses vi-

ces par aucune vertu. Cruel eavers les alliés, lâche vis-à-vis des ennemis, il avait si mal réussi dans quelques petites guerres tentées mal à propos contre les nations barbares voisines de la Macédoine, qu'il n'avait pas même osé écrire à Rome pour demander les houneurs les plus communs.

Gabinius, perdu de vices, avait au moins de la bravoure. Nous aurons lieu de rendre compte ailleurs de ses succés. Mais il était décrié, et si hai, qu'ayant écrit au sénat pour demander l'houneur des supplications 1, ou nctions de graces aux dieux , il essuya nn refus, dont il n'y avait dans toute l'histoire romaine, en pareil cas, qu'un seul exemple 2. Et ce qui flatta beaucoup Ciceron, e'est que cet affront fut fait à son ennemi en sou absence. Il n'était point à Rome lorsque le sénat traita si ignominieusement Gabinius.

Il est probable que le sénat l'aurait aussi très-volontiers destitué, s'il eut été le maître-Pompée apparemment protégea sa créature 3. Ainsi les vœux de Cicéron ne furent accomplis qu'à demi. Pisou seul fut obligé d'abandonuer son gouvernement, et revint à Rome l'année suivante. Gabinius garda le commandemeut encore une année au delà.

Dans tout le reste des mouvements de l'année où nous en sommes, qui furent très-vifs, Cicéron ne paralt plus. Il avait trop de pudeur pour appuver les entreprises violentes de Pompée dont nous allons reudre compte, et trop de faiblesse pour s'y opposer. Le barreau l'occupa principalement, et lui rendit une partie du lustre qu'il perdait par d'autres endroits. J'ai déjà parlé de ses plaidoyers pour Sextius, dont les services avaient contribué à le rappeler d'exil; et pour Cœlius, jeune homme de la plus haute espérance, si les talents suffisaient, et que la conduite ne fût pas encore plus nécessaire. Cicéron défendit encore cette même année L. Cornélius Balbus.

ne se servaient que pour en commettre de , à qui l'on contestait la qualité de citoven romain, qu'il tenait de Pompée, étant ne à Cadix en Espagne. Il plaida cette cause avec Crassus et avec Pompée lui-même ; et ce dernier est loué dans le disconrs de Cicéron de la façon du monde la plus magnifique. Mais si je m'y arrêtais, je craindrais de me trop

écarter de mon objet. Pompée et Crassus étaient convenus avec César ', suivant que je l'ai rapporté, de demander le consulat. Ils firent longtemps mystère de leur projet, ne doutant point qu'ils n'y trouvassent une trés-grande opposition. On l'ignora done d'abord dans le public. Seulement on pensait que ce n'était pour aucun bon dessein qu'ils avaient voulu se voir et se concerter ensemble. Dans la vue de mieux couvrir leur Jeu, ils laissérent même passer le temps prescrit par la loi pour se mettre au rang des candidats. Leur plan était de faire en sorte que l'année s'écoulût sans qu'il y eut élection, afin de donuer le temps à Marcellinus de sortir de charge. Ce consul se montrait un si zélé et st intrépide défenseur de la liberté publique, et un ennemi si ardeut de la ligue triumvirale, qu'ils n'espéraient pas réussir à se faire nommer consuls dans des assemblées auxquelles il présiderait. Son collègue Marcius suivait les mêmes errements, si ce n'est qu'il était homme doux et peu capable par lui-même d'une résolution forte. Mais il avait Caton pour gendre; et Caton, respecté de Marcellinus pour sa vertu, chéri de Marcius en conséquence d'une attiance si étroite, gouvernait en quelque façon tout le consulat.

Pour empêcher les élections il n'y avait d'autre voie que l'opposition de quelques tribuns. C. Calon se trouva tout prêt à offrir pour cela son ministère à Pompée et à Crassus. Ce jeune écervelé avait pris d'abord parti contre Pompée, comme nous l'avons vu, dans l'affaire du rétablissement de Ptolémée Aulète. Ensuite il avait proposé une loi pour révogner Lentulus Spinther, et lui ôter le gouvernement de Cilicie. Il voulait encore en faire passer quelques autres dout l'objet ne nous est pas connu précisément ; mais qui dé-

<sup>1</sup> Cle ad O. fr. l. 2, n. 8.

<sup>\*</sup> Cet exemple unique est celui d'Athuctus, dont il a été parlé ci-dessus.

<sup>3</sup> In Pis. p. 88.

<sup>\*</sup> Pl. in Crass. Pomp. Ces et Cat. Dio, I. 39.

plissient fortaux defenseurs de l'aristocratie. Marcelllaux l'arrita out court en le ul laissant aurus jour libre pour convoquer les assemblées du pruple. Le moyen qu'il employa fut niparemment de convertir en jours de fêtes tous les jours où ces assemblées auraient pu se leui rigitimement. Cette contestation eutre Marcellinus et C. Caton dispos celui-ci à cuirre dans les vues des trimavirs, et soutens, et qu'il et de l'arritant de l'arritant les vues de ren qu'il et médien et met de l'arritant cervait en s'opponnt à l'oute assemblée où il serit une sin d'êtile des matistris de serit une sin d'êtile des matistris de serit une sin d'êtile des matistris de passit une sin d'êtile des matistris de serit une sin d'êtile des matistris de series de series de la series de series series de series series series de series de

Tout demeurait suspendu, et l'on commencait sans doute à voir où tendaient ces retardements. Le sénat, sur la proposition du consul Marcellinus, prit le deuil comme dans une calamité publique; et tous les membres de cette compagnie, le consul à leur tête, viurent se présenter au peuple assemblé, avec toutes les marques d'une profonde tristesse pour tacher d'émouvoir la multitude et de voincre l'obstination des tribuns. Tout cet appareil n'eut aucun effet. Les tribuns, sans être effrayés de l'indignation qu'excitait contre eux un tel spectacle, se tinrent inébranlables : et Marcellinus avant invectivé avec véhémence contre la puissance énorme de Pompée qui réduisait la république en servitude, le peuple répondit à ses discours par d'inutiles acclamations, « Témoignez par vos a cris', leur dit le consul; témoignez vos « sentiments , vous le pouvez encore; bientôt « vous n'aurez plus même cette liberté, »

Il était digne de Clodius d'insulter à la dopleur du némat, Cé fortené, après que les sénateurs, tristes et confus, furent rentrés dans le publis, monts un tribiue aux harraques avec les ormements de sa dignité, er al était délig, et régalant se reageur l'affection de Pompée, qu'il necessit de harceler et d'outrage, depuis deux ans, il d'échana contre Marcelliaus et contre les autres zivies répaticans, dont il ayait fattée, depois imémetemps, de soutenir les intérés. Non content de déchier le sérat absent, il voulut le ren-

dre témoin de ses emportements, et il se présenta aux portes du pelais. On le repoussa : et dans le moment un gros dechevaliers l'ayant entouré, il allisit d'ure mis en pièces, si le peuple ne se flat soulevé en sa faveur jusqu'à menacer de mettre le feu au lieu où le sénat chiai assemble.

Au milieu de taut d'affrenx désordres Pompée paraissait tranquille, comme si la chose ne l'eût point regardé, et il ne se découvrait point. Marcellinus entreprit ou de le démasquer, ou peut-être de lui faire abandonner par honte un projet qui mettait toute la ville en combustion, Il l'interrogea donc en plein sénat sur ses intentions, et lui demanda s'it pensait à se mettre sur les rangs pour le consulat. Il fallait que Pompée ne s'attendit pas à cette question; car sa réponse fut assez mauvalse. Il dit que peut-être demander ilt-il le consulat, peut-être ne le demanderait-il pas. Le consul insista, et voulut avoir une réponse plus précise. « Je u'al pas besoin, reprit Pom-« pée, du consulat, si je ne considère que « les bons citoyens ; mais les mauvais et les « turbulents me mettent dans la nécessité de « le désirer. » Tout ce langage fut trouvé arrogant et déplacé. Crassus, interrogé de même, répondit plus modestement qu'il demanderait le consulat si les besoins de la république paralssaient l'exiger. Marcellinus s'emporta à son ordinaire contre Pompée, et s'attira une réponse dure et insultante. Tu reconnais bien mal, lui dit Pompee, les services que je l'ai rendus. Tu devrais te souvenir que c'est par moi que de muel lu es devenu disert, et, de famélique, habitue à l'enivrer tous les jours 1. Je rapporte ce trait, non qu'il mérite fort par lui-même d'être conservé, mais pour faire connaître combien les grands de Rome se ménageaient peu quand ils contestaient ensemble. Les invectives qui nous étonnent et qui nous choquent souvent dans les discours de Cicéron contre ses ennemis étaient le lon ordinaire de leurs que-

Depuis ce jour le consul et le sénat découragés ue tentèrent plus une résistance désor-

i « Acciamate, Quirites, acciamate, dum licet. Jam « enim volis impune facere nou licebit. » (VAL. Max, v1, 2.)

<sup>1</sup> Le terme original dit encore plus Il exprime le vomissement, suite de l'intemperance et de l'irrene.

mais inutile. Ceux qui avaient aspiré au consulate sédésirent. Lo champ de bataille demenra à Pompée, mais avec toutes les marquaed une consternation universelle. Dans les assemblées du sénat, dans les cerémonies publiques de religion, on les magistrais devaient assister, régnait une triate solltude. On combattail plus, parreq que l'ou était opdement de la companya de la companya de la détenial l'oppression et les oppresseurs. Ainsi se passa le reste de l'année.

## INTERREGNE.

Pompée et Crassus, ayant amené les choses au point qu'ils sonhaitaient, ne rougirent point de leur indigne victoire, mais au contraire ils songèrent à en profiter. Le dernier décembre précédent, tous les magistrats, excepté les tribuns du peuple, étaient sortis de charge. C'était l'usage, lorsque la république se trouvait ainsi sans chefs, que les patriciens s'assemblassent pour choisir entre eux un magistrat dont l'autorité devait durer cinq jours, et qu'ils nommajent interroi. Au bout des cina jours on lnl donnait un successeur, et aiusi de suite, jusqu'à ce que i'on fût parvenu à avoir des consuls. Dès que les consuls étaient nommés, ils entraient en possession du gouvernement, et présidaient aux élections des autres magistrats, préteurs, édiles, questeurs, Pompée et Crassus firent donc leur déclaration à l'interroi comme ils demandaient le consulat.

J'ai dit que les antres candidats s'étaient désistès. Il en faut excepter L. Domitius, qui . sans craindre la puissance de ces redoutables concurrents, nl même les nouveaux renforts de soldats de César qui avaient été envoyés pour les appuyer, osa entrer en lice contre eux, et soutenir jusqu'au bout le combat. li se piquait de fermeté; et de plus, il était puissamment encouragé par Caton, dont il avait épousé la sœur de père et de mère, Porcia. Caton lui fit un devoir de pousser son entreprise, en lui représentant qu'il ne s'agissait point lei de la poursuite du consulat, mais de la liberté des Romains, Cette résolution génèreuse attira à Domitius la faveur de tous les bons citoyens, et de ceux même dout les étaient déamnoins droites et simples. Ils es demandaient les uns autiers arc étonnement : « Quel besoin Pompée de Crasson on-liès e d'un secondocusait l'Pourqué la lauf-il qu'in e solent encore une fois consuit enterenté : « y a-t-il donc auun chityon qui soil digne e d'être collègne de Pompée on de Crassus ? « y a-t-il donc auun chityon qui soil digne e d'être collègne de Pompée on de Crassus ? « soilcuter ceux qui se déclamaient sints par le un discours, on espéral que plusieurs autres qui pardient le sitence frontererialen Domalius proque le moment, sesset lime. L'es soilstere excerté de la propre à embardir ceux qui u'ossieul pes montre courertement ce qu'ils pensaient.

vues, sans être fort élevées ni fort élendues .

Pompée et Crassas en eurent récliement peur; et, pour se délivrer de toute incertitude sur le succès, ils recoururent à la violence. Lorsque Domitius, accompagné de Caton, aiiait avant le jour au Champ-de-Mars pour solliciter les suffrages, il tomba dans une embuscade préparée par ses rivaux. L'esclave qui portait le flambeau devant lui tué, et Caton fut blessé au bras. Néanmoins cette âme intrépide, qui ne craignit iamais aucun danger, s'opiniatrait à ne point céder . et exhortait Domitius à combattre jusqu'au dernier soupir pour la liberté contre les tyrans. Domitius, plus timide ou plus prudent, ne jugea pas à propos d'aller plus loin, et se retira dans sa maison. Ce fut par cette suite de violences et d'intrigues que Pompée et Crassus obtingent un second consulat, dont les suites devaient être aussi funestes que les voios par lesquelles ils l'avalent acquis élaient odieuses.

> CN. POMPEIUS MAGNUS II. M. LICINIUS CRASSUS, 11.

Le premier soln qui occupa de [nécessité les nouveaux consuls fut celni de créer tous les autres magistrats. Il était de l'ordre de commencer par l'élection des préteurs : ce qui ne fut pas pour eux une affaire peu difficile, mais ils s'en tirérent à leur ordineire, en

1 An. R. 697; av. J. C. 55.

foulant aux pieds les lois, la justice et toute pudeur.

Caton, que rien ne rebutait lorsqu'il était anestion de la défense de la cause commune. n'avant pu réussir à faire Domitius conspl. demanda lui-même la préture, afin que cette charge lm servit comme de place d'armes contre les consuls, et pour n'être point obligé de résister, simple particulier, à de souverains magistrats. Les consuls ne doutérent point que la préture entre les mains de Caton ne devint rivale du consulat, et ils résolurent de l'en écarter à quelque prix que ce pût être. La brigue la plus outrée et la plus criante, les distributions d'argent faites à découvert pour acheter les suffrages, toutes voies leur furent bonnes. Et, pour assurer l'impunité à ceux qui parviendraient à être nommés par ces indignes manœuvres, ils firent ordonner par le senat que les préteurs désignés entreraient sur-le-champ en charge, n'ayant eu aucun égard aux avis d'un grand nombre de séusteurs qui voulaient qu'il y cut un intervalle de soixante jours entre la désignation et la prise de possession, afin que pendant ce temps ceux qui seraient coupables de brigue pussent être accusés. Munis de ce décret, ils mirent sur les rangs des candidats qui étaient leurs amis et leurs créatures, et en faveur desquels its sollicitaient ouvertement.

La vertu seule de Caton, destituée de tout autre appui que celui qu'elle trouvait en ellemême, triomphait encore de toutes les intrigues des puissants, et les citovens avaient honte de vendre leurs suffrages pour l'exclure. pendant qu'ils auraient dù acheter un préteur tel que lui au poids de l'or. Ainsi la première centurie, qui alla aux voix, nomma Calon préteur. Pompée eut recours alors à la plus basse et la plus indigne de tontes les ressources. Par un lâche et honteux mensonge, il dit qu'il avait entendu un coup de tonnerre, ce qui rompait nécessairement l'assemblée. Lui et son collègue redoublérent ensuite de sollicitations et de largesses ; ils remplirent de gens armés le Champ-de-Mars , et ils reussirent enfin à faire préférer à Caton un Vatinius, l'opprobre et le rebut

de Rome, souverainement méprisé de ceux même à qui il était utile, et qui le mettaient en place.

On rapporteque les citoprenqui avaient ainsi prostitule fuera suffrage a émitrer de honte, et allérent se cacher. Les autres fassemblécreta autour de Cato, qui, nojuent le même, montais sur la tribune aux harangues; et , que, il prédit tous les mass qui allaient suiren, fissant sentir à ceux qui l'écoutaient combini il était necessire de résister de se consuls qui craignaient d'avoir Caton pour parter. Il tiet ensuite reconduit à sa maion par tous ensemble ceux qui venaient d'être nommes à la préture.

Les assemblées pour l'élection des édiles fournirent encore une scène plus terrible. Il y cut des hommes tués si près de Pompée, que le sang en rejaillit sur ses habits. Comme il ne pouvait quitter l'assemblée, dont il était le président, il se fit apporter de sa maison une robe, et v renvova celle qui était eusangiantée, Cette robe parut devant Julie, sa femme, qui l'aimait avec tendresse : car Pompée était bon mari; et sa conduite, bien différente en ce point de celle de César, ne tenait rien des débordements qui étaient alors si communs dans Rome. Cette jeune dame fut extrêmement effrayée de voir la robe de son mari toute teinte de sang ; et comme elle était grosse, les suites de cet effroi furent plus fàcheuses. Elle eut une fausse couche, dout elle eut beaucoup de peine à se remettre. Lorsque toutes les magistratures furent

rempies, il fut question, pour les coussis, de recueillis for iui des violences et des injustices qu'ils svaient commises. Ils affectérent, are cel article une fausse moderation et na simens et il au peuple, ni au séant. Leurs arnagements in cel caleient pas moiss pris. Ils se d'estimaient pour provinces la Syrie, d'ob il était temps de rappler Gabriais, et l'Espagne, ob Métellus Népos lissisti la guerre avepeu de giurer et pué de sacrés. Le tribus Trépeu de giurer et pué se sacrés. Le tribus Trèpeu de giurer et pué sacrés. Le tribus Trèloiqui sosigmit aux consuls les gouvernements de Syrie et d'Espages pedudat cin qua, avec

<sup>1</sup> Cic. in Vat. n. 38 et 39.

autant de tronpes qu'ils ingeraient à propos, et avec le pouvoir de faire la guerre et la paix selon leur volonté,

On juge bien que Caton ne manqua pas de s'opposer à cette loi. Il fut même appuyé de deux tribuns, Aterus Capito, et Aquillius Gallus. Je n'entrerai point dans le détail de la querelle, qui fut très-vive, mais qui ressemble trop à celles que j'ai déjà exposées, Je me contenterai de dire que Caton, après tons les efforts d'une constance également opiniatre et inutile, fut saisi par les huissiers de Trébonius, qui, ne pouvant autrement s'en défaire, avait ordonné qu'il fût mené en prison; mais que, comme sur le chemin il continuait à haranguer contre la loi, et était écouté d'un grand nombre de personnes qui le suivaient vers la prison, Trébonius craignit les suites de son entreprise, et le fit relacher. L'affaire de la loi ne put se terminer ce jourla, et fut remise au lendemain.

Le tribun Gallus, qui pensa que, s'il attendait le matin, il trouverait toutes les avennes de la place gardées, en sorte qu'il ne lui serait pas possible d'y aborder, s'avisa de s'enfermer, et de passer la nuit dans le lieu où le sénat s'assemblait. Il espérait, moyennant cette précaution, se mettre avant ses adversaires en possession des rostres, qui étaient tout proche. Trébonius fut averti de son dessein, et il fit mettre des gardes à toutes les portes du sénat. Ainsi Gallus demeura comme emprisonné pendant un très-long temps. Il s'échappa eufin ; mais , en voulant forcer le passage, il recut plusieurs hlessures, et c'est tout ce qu'il remporta de sa résistance opiniâtre. Si un tribun, dont la personne était sacrée, fut maltraité si cruellement, il est aisé de penser que les autres opposants ne furent pas épargnés davantage. Il y en eut de blessés, il v en eut de tués; et Crassus luimême, pour faire taire un sénateur, nomme L. Annalis, qui résistait à la loi , lui donna sur le visage un coup de poing qui le lni mit tout en sang. C'est aiusi que la loi passa.

Restait alors à salisfaire aux engagements pris avec César. Pompée se chargea lui-même de proposer la lol, pour lai continuer les gouvernements des Gaules et de l'Illyrie pendant l'espace de cinq ans, c'est-à-dire de porter le

coup mortel à sa propre puissance, à sa gloire, et même à sa séreite é à sa séreit es refut cette continuation qui donna le temps à Cesser d'arquérir de si profondes renices, qu'il ne fut pas possible de l'ébranier, et qu'il fialtut, de toute necessité, ou subir se lois , on on lui faire la guerre. L'avenglement de Pompée detti d'autatol plus érrange, qu'il n'y ent point un d'efforts que l'on ne fit pour lui ouvrir les yeux.

Caton ne prit point, pour résister à cette loi , les mêmes voies qu'il avait employés contre la précèdente. Au lieu d'adresser ses discours au penple, il se tonrna vers Pompée, « Vous n'y pensez pas, lui disait-il, vous « vous donnez un maître. Lorsque vous aurez « reçu le joug, et que vous commencerez à « en sentir la pesantenr, ne pouvant le se-« couer, ni le porter, vous retomberez avec « votre fardeau sur la république : et vous « yous souviendrez alors, mais trop tard, « des avis de Caton, où se trouvait autant vo-« tre intérêt personnel que celui de la justice, « des lois et de la vertu. » Cicéron tenait en particulier le même langage à Pompée. Mais, ni les vives remontrances de l'nn, ni les douces insinnations de l'autre, ne purent rompre le charme dont il était fasciné. Il croyait sa pnissance au-dessus de tous les événements, et se persuadait que César aurait toniours besoin de lui.

Je ne sais si les consuls voulurent réparer le tort que faisaient à leur répntation tant d'entreprises irrégulières et violentes; mais ils s'appliquèrent à réformer divers abus par de nouvelles lois. Malheurensement le personnage de réformatenrs leur convenait bien

peu. La corruption était extrême dans les jugements<sup>1</sup>. Pompée, pour y mettre ordre, introdusité quelque changement dans le choix rordissité quelque changement dans le choix d'extre les plus riches citoyras. Apparenment, comme le remanque Prénienheimis, on pensait que la pauvreté avait été une occasion à quedques juges de se lissers gagare par des précents. Mais, ajonte le même écrirsin , devait-on attendre plus d'amour et de respect

1 Suppl. Liv. v, 23.

par toutes sortes de erimes ?

Et nos législateurs eux-mémes, que seraient-ils devenus, si on les eut jugés selon les lois? Un jeune homme d'un nom iliustre le fit sentir à Pompée avec une graude liberté vers ces temps-cl. Valère Maxime ', qui rapporte le fait , n'en marque point la date précise. Ce jeune homme, qui se nommait Cn. Pison. accusait un Manilius Crispus, notoirement et évidemment criminel, mais protégé par Pompée. Pison, voyant que le coupable allait lui echapper, s'en prenait à son protecteur, à qui Il faisait les plus sanglants reproches. Que ne m'accusez-vons donc moi même? lui dit Pompée. Pison repartit : Donnez de bons garants à la république comme vous n'exciterez point \*, si je vous accuse, une guerre civile. En ce cas , je vous déclare que je poursuivrai votre condamnation avant même celle de Manilius.

Personne n'avait exercé la brigue d'une manière plus ouverte, plus impudente, plus criminelle dans toutes ses circonstances, que Pompée et Crassus. Ils eurent néanmoins le front de renouveler les lois contre cet abus. et d'y ajouter de nouvelles peines, plus rigoureuscs que celles dont on s'était contenté jusqu'alors,

Ils se préparèrent aussi à combattre par de sévéres régiements le luxe des tables; et c'était pent-être le genre de réforme dont il leur était le moins messéant de se mêler : car ils u'étalent l'un et l'autre ni fastueux ni voluptueux dans leurs dépenses domestiques. Des longtemps ou avait commencé à porter diverses lois pour arrêter les progrès de ce mal; et outre celles dont il a été parié à la fin du vingt-septième livre de cet ouvrage. Sylla, peudant sa dictature, et Lépidus, qui était consul l'aunée de la mort de Sylla, en avaient fait passer de nouvelles. Mais le goût du plaisir, croissant avec l'opuience, avait force ces falbles digues. Les premiers citoyens

pour la justice de ceux qui devenuient riches | de la république, et ceux même qui se piquaient d'un zèle plus pur et plus ardent pour la liberté, donnaient dans un luxe intolérable, et foulaient aux pieds les lois somptuaires.

Il y a plus. Dans les repas de cérémonies publiques, où l'on était obligé de garder la lettre de ces lois, la délicatesse et la gourmandise trouvaient l'art de se dédommager. C'est ce que Cicéron nous apprend dans une lettre où il raconte ingénument et agréablement ce qui iui était arrivé au repas donné par Lentulus Spinther à l'occasion de la promotion de son fils à la dignité d'augure. « Les « lois somptuaires1, dit-il, qui devaient In-« troduire la frugalité, m'ont fait un três-« grand tort. Car, comme ces lois, sévères « sur le reste , laissent une pleine liberté pour « ce qui regarde les légumes et tout ce qui « nalt de la terre , nos voluptueux font ap-« prêter si délientement des mousserons , des a racines, et toutes sortes d'herbages, qu'il « n'y a rien au monde de si agréable. J'en ai « été la dupe au repas de Lentulus ; et mon « Intempérance a été punie par une indisposia tion considérable, qui m'a duré plus de dix « jours. Ainsi, moi qui m'abstlens sans peine « d'hultres et de murènes , j'ai été pris par la « bette et par la mauve. Me voilà blen averti! « Je m'eu donnerai de garde une autre a fois. »

Peut-être ce qui animait le zèle des consuls pour la frugalité, était-ce le goût qu'avalent pour le luxe et pour les délices les principaux de leurs adversaires, c'est-à-dire les chefs du parti aristocratique. Hortensius ne s'eu cacha pas. Il prit hautement la défense des excès que l'on voulait proscrire, en les colorant des beaux noms de magnificence et de noblesse. couvenables à la grandeur de la république.

<sup>1</sup> Val. Mar. vr. 2.

<sup>3</sup> a Da presdes reipublices, te, si postulatus fueris, ci-« vile beilum non excitaturum : etiam de tuo priùs quem

<sup>«</sup> de Manilii capite in consilium judices mittam. a (Val. Max. )

<sup>1</sup> a Lex sumptuerte, que videtur brongna attulisse, en e mihi fraudi fuit. Nam dum volunt isti fanti terra nata, « que lege excepta suni , in honorem adducere. fungos, e beluellas, herbas omnes ita condiuni, nt nibii possit « esse snavius. In eas quam incidissem in comi augue rall apnd Lentnium, tenta men outepoen arripuit, ut s hodie primum videar corpisso consistere. Ita ego, qui e ma ostreis el murenis facile abetinebam, a betit et a e malvà deceptus sum. Postbac igitur erimus cautiores. » 4 (Cic. ad Fam. vit, 26.)

Il voulut même intéresser les consuls dans sa cause, en les louant sur la manière honorable dont ils soutenaient leur rang. Ce discours d'Hortensius, applaudi sans doute de plusieurs des premiers du sénat, fit tomber le projet de réforme, que vraisemblablement Pompée et Crassus n'avaient pas fort à cœur.

En effet!, avec cette sévérité prétendue qu'il leur avnit plu d'affecter, Pompée fit, cette même année, une grande brêche à l'ancienne discipline par la construction et la dédicace d'un théâtre durable et permanent. Jusque là il n'y avait point eu dans Rome de théatres construits à demeure ; et ils ne subsistaient qu'autant de temps que duraient les jeux qui devaient y être représentés. Il a été rapporté ailleurs comment des censeurs ayant en la même idée que Pompée exécuta, avaient été arrêtés par un sénatus-consulte rendu sur les représentations de Nasica, L'édifice délà commencé fut non-seulement interrompu. mais démoli.

dans les temps dont nous parlons, il n'était pas possible qu'une semblable nouveauté ne fot blamée par bien des gens. Pompée le sentit; et paur faire passer plus aisément son theatre, il y joignit un temple en l'honneur de Vénus victorieuse<sup>9</sup>. Il ne nomma pas même le théâtre dans l'ordonnance par laquelle il invitait le peuple à la dédicace de ce magnifique ouvrage : il y parla seulement du temple de Vénus, auquel, disait-il, nous avons ajouté des degrés pour servir de sièges aux citoyens dans la représentation des specta-

Quoique les mœurs fussent bien changées

cles. Ce théâtre était extrêmement vaste<sup>5</sup>, puisqu'il pouvait contenir quarante mille âmes, Ainsl la dépense d'un tel édifice dut être énorme : et il y a lien de s'étonner qu'un particulier fût en état d'y suffire sans s'incommoder. La surprise doit blen croltre, s'il est vrai, comme Dion le rapporte, que ce ne fût pas Pompée qui en fit les frais, mais Démétrius son affrauchi, dont nous avons eu déiá occasion de parler, et qui était plus riche que lui.

L'ouvrage ne sut entièrement achevé, et en état de recevoir une inscription sur le frontispice, que sous le troisième consulat de Pompée. Ce fut alors que Pompée, embarrassé comment il devait exprimer qu'il était consul pour la troisième fois, et doutant s'il devait mettre consul tertium, ou tertio, consulta Cicéron, qui, voyant les gens habiles partagés de sestiments, éluda la difficulté en conseillant à Pompée de Jaisser imparfait le mot qui devait exprimer le nombre, et d'en écrire seulement les quatre premières lettres avec un point, tert. C'était pousser le serupule bien loin, Mais il entrait dans l'indecision de Cicéron plus de ménagement pour les personnes que de doute sur la chose, Il ne voulut point offenser ceux qui avaient pris parti pour l'une ou pour l'autre des deux locutions.

Quoique la dernière main n'ait donc été mise à l'édifice du théâtre et du temple que lorsque Pompée fut consul pour la troisieme fois, il est certain qu'il en fit la dédicace pendant son second consulat. Il donna au peuple pour cette fête des jeux magnifiques de toute espèce, pièces de théâtre, combats d'athlètes et de gladiateurs dans le Cirque, chasses de lions et d'éléphants. Mais la magnificence y étouffait le goût : et Ciceron 2, qui assista à ces jeux, en fait la description, ou plutôt la critique, d'une manière qui vaut mieux que tout le spectacle.

« L'appareil de nos jeux a été superbe.

« dit-il en écrivant à un ami ; mais je doute « fort qu'ils vous enssent falt grand plaisir, « Premièrement nous avons vu reparaître sur « le théâtre, pour faire honneur à Pompée, « des acteurs qui avaient très-bien fait , pour « leur propre honneur, de se retirer, Esope, « si famenx dans le tragique, a joué de ma-« nière qu'il n'y a eu aucun des spectateurs « qui ne lui donnât volontiers son congé. Eu « vonlant faire un serment, la voix lui a en-« tièrement manqué. Que vous dirai-je du « reste? Vous avez souvent vu des jeux. Ceux-« ci n'ont pas même eu l'agrément qu'ont les « jeux communs et ordinaires. Car la pompe

<sup>1</sup> Plat, Pemp. Dio. <sup>5</sup> Tertullian, de Speciac.

<sup>3</sup> Plin. liv. 36, c. 15.

<sup>1</sup> Aul. Gell. 3, 1. 2 Cic. ad. Fam. VII, 1.

« de l'appareil en ôtait toute la galté. En ef-« fct, à quoi sont bons six cents mulets qui « ont paru sur le théâtre dans la représenta-« tion de la tragédie de Clytemnestre, ou trois « mille vases dans la pièce du Cheval de « Troie? Tout cela est propre à repaitre la « curiosité et à attirer l'admiration du vul-« gaire, mais ne peut faire aucun plaisir « à des gens de goût. Pour ce qui est des « farces de village qui nous ont été données « ensuite, vous n'avez pas lieu de les regret-« ter, puisque vous en pouvez voir la copie « dans les assemblées du sénat. Les combats « d'athlè:es sont, de l'aveu de Pompée lui-« même, un argent perdu. Restent les chasses, « que l'on nous a données deux à deux, dix « en cinq jours. Elles ont été magnifiques : a il fant en convenir1. Cinq cents lions, dixe hnit éléphants : ii y a là de quoi étonner, « Mais quel plaisir un homme d'esprit peut-il « éprouver en voyant un petit homme faible « déchiré par une bête grande et vigoureuse, « ou une beile bête percée d'un épieu? C'est · le dernicr jour que parurent ics éléphants, « qui causérent une grande admiration à la « multitude, mais pui piaisir. Le peuple même « en fut touché de commisération, sur la « pensée que cet animal a de l'intelligence, et « une espèce de société avec l'homme, »

Avouons que Pompée était blen payé de sa peine et des dépenses prodigieuses qu'il avait faites, al beaucoup de spectateurs pensaieut comme Cicéron l Mais il était dédommagé par l'estime des sots.

Sur ce qui regarde les éléphants', j'ajontaral a récti de Giéction , premièrement , que les hommes que l'on fil combatire contre ent citizent ou des criminels condamnés à mort, ou des Africains accoulumés à se défendre contre ces animaux , et même à les dompter d à les vainer. Cette circonstance diminue beaucoup l'idée cruelle que sans cela l'on pourrait prendre dece spectacle vi

En second lieu, ce que Cicéron dit en un mot de la compassion du peuple pour les élé-

1 Dia.

phants nous est expliqué par Pline avec plus de détail, Ils devinrent d'abord furieux lorsqu'ils se sentirent blessès; et, se réunissant tous ensemble, ils firent effort pour sortir de l'arène et briser les barrières de fer qui les enfermaicut : cc qui causa bien de la frayeur et un grand tumuite dans l'assemblée. Les barrières résistèrent néanmoins, et les éléphants, ne ponyant se sauver, poussèrent des cris iamentables, et semblaient prendre un air de suppliants pour demander la vie. Ce fut cette vue qui toucha le peupic au point que, blen loin de savoir gré à Pompée de la magnificence du spectacle qu'il leur donnait, ils détestèrent sa cruauté contre ces animanx, et le chargérent d'imprécations. Ce récit n'a rien qui me paraisse passer le

the consection in improvations.

Trainemiblaic. In fine eat pas de même de ce qu'ajoule Dion, que les éléphants levérent contre ceux qui les avalent amenés à Rome ne les trompent par de faux serments. Car on disait (se sont les termes de l'historien) qu'ils en et étaites manqués que sur la partiele que en et étaites manqués que sur la partiele que en et étaites manqués que sur la partiele que serment, qu'il ne leur serait fait aucun mal. Il r'est pas impossible qu'un pareil bruit ait couru, et même sit trouve crédit parmi le peuple de Rome. Mais un écrivain qui le consigne dans l'historier comme n'étant pas destinate de probabilité ur douve pas une grande

idée de son jugement. Aux jeux de Pompée succédèrent des affaires plus sérieuses en elles-mêmes, et dont les suites furent d'uue extrême Importance. Les consuls avant tiré au sort les deux départements que leur assignait la joi de Trébonius. le sort les avait servis au gré de leurs vœux eu faisant tomber la Syrie à Crassus, l'Espagne à Pompée 1. Celui-ci était bien, aise de ne point s'éloigner. Son plau était de conduire toujours les affaires de la ville; et il le suivit si bien, que pendaut six ans qu'il fut proconsui d'Espagne, il ue mit pas le pied dans sa proviuce, et la gouverna par ses lieutenants: chose sans exemple dans la république. Quelques-uns out dit que l'amour de sa femme Julie l'avait retenu dans le voisiuage de

1 Die, Plut. in Crasso et in Pomp.

<sup>\*</sup> Sen, de Brev. Vite, c. 13, Plin, l. 8, c. 7,

<sup>3</sup> On cut sans doule la même attention dans le choix de ceux qui combattirent contre les lions.

Rome. Mais après la mort de Julie il ne chungea point de conduite. La surintendance des vivres, dont il était toujours chargé, lui fournissait un prétexte spécieux pour ne point abandonner la ville, à la subsistance de laquelle il devait pourvoir.

Pour ce qui est de Crassus, dans le moment que le département de Syrie lui échut, il ne put contenir sa jole. La cérémonie de tirer au sort se faisait en public. Peu s'en fallut qu'au milieu d'une multitude de témoins. dont plusieurs lui étaient inconnus, ou même très-disposés à le critiquer, il ne se répandit en exclamatious sur sa bonne fortune. Mais, dans le particulier et avec ses amis, il se livralt à des transports qui ne convenzient ni à son àge, ni même à son caractère, assez éloigné du goût de jactance et de fanfaronnade. La Syrie, les Parthes n'étaient que le prélude des projets dont il se repaissait. Il traitait de bagatelles les exploits de Lucullus contre Tigrane, et de Pompée contre Mithridate. La Bactriane, les Indes, et tous les pays qu' s'étendent jusqu'à la mer Orientale, voilà les conquêtes qu'il se promettait. Rien de tout cela n'était contenu dans la loi de Trébonius. qui faisait son titre. Mais elle lui ouvrait le champ : cela suffisait. Et quoique ce fût un crime contre l'autorité de la république que de donner une extension si violente à la loi . la puissance de Crassus s'il eût réussi dans ses desseins . non-seulement l'eût mis à l'abri de toute poursuite, mais lui eût assuré les applaudissements et le triomphe, César, par quelque motif que ce puisse être, augmentait l'ivresse de Crassus en entrant dans ses vues. et en l'exhortant par lettres à entreprendre la guerre contre les Parthes.

Les levées de soldate qu'il fallut faire pour l'exécution de ca ambitiens projet excitérent de grands marmures parmils multitude : et l'on commençait par témojger tout thaut que l'on avait eu grand tort de rejeter les salutaires remoutrance de Claton. Les deux tribuns, Gallua et Capito, encouragés par cette disposition qu'ils voyalent dans les enprist, tentérent d'arrêter les levées de troupes, et même d'empêcher les consuis de tourit de Rome. Pompée n'était point effrayé de cos menates, qu'il étaient conformes aux arrangements qu'il qu'il étaient conformes aux arrangements qu'il qu'il étaient conformes aux arrangements qu'il qu'il étaient conformes aux arrangements qu'il

avait pris avec lui-même. Crassus, qui était dans un cas bien différent, employa la force pour résister à l'opposition des tribuns.

Mais il n'apaisait pas par là l'Indignation publique. C'était un cri général dans Rome contre la guerre injuste qu'il prétendait aller faire à des peuples avec lesquels on était en paix. Il craignit donc de trouver, le jour de sondépart, des obstacles de la part de la muititude : et il pria Pompée, qui était aimé et respecté des citovens, de vouloir bien l'accompagner au Capitole, et jusqu'à la porte de la ville, afin que les choses pussent se passer avec décence et tranquillité. En effet, ceux qui s'étnient préparés à huer Crassus, et même à l'empêcher d'avancer, voyant Pompée qui marchait devant lui d'un alr serein et majestueux, se calmérent, et laissèrent le passage libre.

Le tribun Atelus Capito s'acharna néan-

moins sur Crassus; et lorsque le consul faisait les sacrifices usités dans le Capitole, il voulut le troubler en aononçant de mauvais auspices. Ensuite il entreprit de le faire mener en prison : mais les autres tribuns prirent la défense du consul. Enfin, pour dernière ressource, il employa ce que la religion lui fournissait de plus redoutable. Il courut à la porte de la ville. où il attendit Crassus avec un brasier allume. sur lequel il fit des libations et brûla des parfums, eu prononçant des imprécations horribles au nom des divinités les plus étranges et les plus effrayantes. L'idée que l'on avait de ces imprécations était que famais ceux qui v avaient été soumis n'en avaient évité le funesto effet, et qu'elles portaient aussi malheur à celui qui les avait prononcees. Sur ce principe. plusieurs condamnaient l'action d'Aterus, qui, n'étant irrité contre Crassus que par zèle pour la république, la livrait à la veugeance divine en y livrant un consul et un général d'armée. Mais indépendamment de ccs imaginations superstitieuses, ce qui est coustant, c'est que de pareilles imprécations, qui inspiraient une si grande terreur, pouvaient beaucoup décourager les soldats, et conséquemment attirer de grandes disgraces.

Ces sultes fâcheuses étaient d'autaut plns à craludre, que jamais peuple ue porta plus loin ls superstition que les Romains. Les choses du monde les plus simples leur paraissaient des présages ou heureux on malheureux. C'est de anoi l'expédition de Crassus nous fournit plusieurs exemples '. Ainsi, lorsqu'il embarquait ses tronpes à Brindes, parce qu'il se trouva na homme sur le port qui criait des figues de Caune à vendre, en latin cauneas, mot qui, de la façon dont ils prononçaient, ponvait se confondre avec care ne eas, « prends garde de partir »: on se persuada que ce cri était un avertissement que les dieux envoyaient à Crassus nour le détourner de sou entreprise et lui en annoncer le mauvais succès.

Je ne dois pas omettre que Crassus voulnt partir ami de Cicéron. J'ai eu déjà occasion de dire plus d'une fois qu'ils ne s'étaient jamais aimes. Mais l'étroite union de Pompée avec Crassus ne permit pas à Cicéron de demeurer ennemi de ce dernier9. Il y ent donc une première réconciliation entre eux vers le temps où se forma la ligue triumvirale, et Cicéron se persuada de bonne foi qu'il avait lui-même oublié tout le passé. Il était pourtant resté dans son cour un levain qui se développa à l'occasion d'une contestation qu'ils eurent ensemble dans le sénat.

Il s'agissait de Gabinius, qui venait, comme je vais le raconter tont à l'heure, de rétablir Ptolémée Aulète à main armée, sans être arrêté ni par les défenses du sénat, ni par l'oracle de la Sibylle, Cicéron, ayant si bean champ contre son enuemi, en triomphait, et prenait à tâche d'irriter contre lui le sénat. Crassus, qui d'abord avait paru penser de la même façon, changea eusuite de langage ; et il ne se contenta pas de prendre la défense du coupable, il lacha même quelques traits piquants contre Cicéron. Notre orateur prit feu 3, et son indignatiou fut si vive, qu'il était aisé de voir qu'elle ne venait pas uniquement de la querelle qui y donnait occasion. Ce fond de ressentiment, qui dormait dans son cœur

- 1 Clc. de Div., 81.
- . Cle ad Fam. 1. 9.
- a Exarsi, non solim presenti, credo tracundit (nam a ca tam vehemens fortasse non fulsset) : sed quom in-
- e clusum illud odium multarum ejus in me injuriarum . s quod ego effedisse me arbitraber, residuum tamen in-
- a sciente me fuisset, omne repenté apparuit. e (Cac. op.
- # Fm. 1. 9.)

sans qu'il s'en aperçut lui-même, se réveilla et se déploya dans toute sa force.

Quand il eut satisfait le mouvement de sa colère, il réfléchit. Il vit une maligne joie dans les zélés républicains, qui ne s'en cachaient pas, et lui témoignaient à lui-même qu'ils étaient charmés de le voir brouille à jamais avec les triumvirs. D'un autre côté Pompée le priait instamment, César le pressait par lettres, de se réconcilier de nouveau avec Crassus. Il le fit; et Crassus voulut sceller cette réconciliation par un repas qu'il lui demanda la veille de son départ, on du moins très-peu de jours auparavant. Cicéron fut fidèle à ces derniers engagements 1 : il défendit Crassus dans le sénat contre les attaques que les consuls de l'année suivante voulurent lui livrer en son absence.

Avant que d'entrer dans le récit de la malheureuse expédition de Crassus, j'ai à rendre compte des exploits de Gabinius, auquel il succédait. J'ai aussi laissé en arrière deux campagnes de Cèsar, dont il me fandra raconter les événements, et y joindre encore les deux suivantes, pour revenir ensuite à Crassus.

Nous avons vu que Scaurus, laissé par Pompée en Syrie, ne s'y était pas fait beaucoup d'honneur, et que dans les petites guerres contre les Arabes Nabathéens Il s'était plutôt acquis la réputation d'homme avide que celle de grand guerrier1. Marcius Philippus et Lentulus Marcellinus, qui eurent le département de Syrie successivement après lui, et qui furent ensuite consuls ensemble, ne se distinguérent pas non plus par de grands exploits. Les courses des mêmes Arabes, qu'ils ne pnrent totalement réprimer, servirent de prétexte à Clodius pour faire de la Syrie une province consulaire, et pour récompenser par ce beau gouvernement Gabinius, qui pendant son consulat avait si bien servi la haine de ce tribun furicux contre Ciceron.

La Judée était comme une dépendance du gouvernement de Syrie. Elle se trouva agitée de grands troubles quand Gabinius arriva. Il faut se rappeler ici qu'après bien des débats et une assez longue guerre entre Hyrcan et Aristo-

<sup>1</sup> Clc. ad Fam. v, p. 8.

bule', frères qui se disputaient la royauté, Pompée avait décidé la querelle en faveur d'Hyrcan, à qui il donna la souveraine sacrificature et l'autorité du commandement, mais sans le diadème : au lien qu'il emmena Aristobule prisonnier avec toute sa famille, composée de deux fils, Alexandre et Antigonns, et de denx filles. Sur la route Alexandre s'échappa, et étant revenu en Judée, il s'y tint caché quelque temps. Enfin il parvint à réchauffer le parti de son père, et, devenn aisément supérjeur au faible Hyrcan, il songenit même à se fortifier contre la puissance romaine en relevant les murs de Jérusalem, que Pompée avait abattus.

Gabinius mit ordre avec beaucoup d'activité à ces troubles naissants. Il entra dans le pays avec son armée, gagna des combats, prit et rasa des forteresses, et réduisit enfin Alexandre à lui demander grâce, et à se trouver trop heureux de conserver la vie et la liberté. Il rétablit aussi plusieurs villes qui avaient été désolées par les guerres tant civiles qu'étrangères, et il y rappela les anciens babitants, qui s'étaient dispersés de tons côtés. La plus considérable de des villes rétablies par Gabinlus est Samarie. Il ramena Hyrcan à Jérusalem, et le remit en possession du souverain sacerdoce; mais il donna une nouvelle forme au gouvernement de la nation, qu'il rendit aristocratique, avant partagé tonte la contrée en cinq provinces, dans chacune desquetles il érigea un conseil souverain.

C'est après avoir ainsi pacifié la Judée qu'il demanda l'honneur des supplications, qui lul fut refusé 3, quoiqu'on l'eut souvent accordé à d'autres pour de moindres sujets. Outre que sa conduite personneile déparait en lui les qualités du général, outre la baine du sénat, qu'il avait méritée par sa cruauté coutre Cicéron. Freinshémins conjecture avec beaucoup de vraisemblance que la vengeance des fermiers des revenus publics, qu'il traitait fort mal dans sa province, contribua beaucoup à lut attirer cet affront. Ces fermiers ou publicains étaient de l'ordre des chevaliers, comme nous l'avons dit plusieurs fois, et ils avaient un grand crédil dans Rome, Gabinius s'élait attiré leur haine en prenant à tâche de les vexer, non par zèle pour le soulagement des peuples ( il n'était pas capable d'un motif si honnete et si louable ), mais sans doute par une suite du ressentiment qu'il avait concu contre eux pour les avoir tonjonrs trouvés opposés à lui pendant son consulat : il est à croire qu'ils profitèrent de l'occasion de se venger.

La guerre de Gabinins dans la Judéo est la première où Marc Antoine ait signalé sa bravoure. Je prends cette occasion de commencer à faire connaître un personnage si fameux, et qui jonera un si grand rôle dans la suite. J'al déjà dit qu'il était fils de M. Antonius, surnommé le Crétique, pour avoir échoué dans son expéditton contre l'île de Crète, et d'une Julie. Ainsi, du côté maternel il était uni par le sang à la maison des Césars. Les Antoines s'attribuaient aussi une haute noblesse, et se prétendaient issus d'Hercule. Les exemples et les lecons de sa mère, qui était une dame respectacle par sa vertu, n'eurent pas un grand pouvoir sur lui ; mais il hérita de son père la dissipation, la prodigalité, la fureur de dépenser. Les affaires d'Antoine le Crétique avaient été si mal conquites, que sou fils se crnt obligé de renoncer à sa succession. Tel est, si je ne me trompe, le sens du reproche que ini fait Cicérou d'avoir fait banqueroute portant encore la robe de l'enfance.

Julie, peu beurense en maris, éponsa en secondes noces Lentulus Sura, que Cicéron; étant consul, fit étrangler, par ordre du sénat. dans la prison. Antoine avait passé une grande partie de son enfance dans la maison de Lentulus, mart de sa mère; et ce fut là qu'il prit jes premières semences de sa haine contre Cicéron.

Sa leunesse fut extrémement débauchée, H ent des liaisons plus que suspectes avec Curion. jenne homme de beaucoup d'esprit, mais trêsdérangé dans ses mœurs. Comme une pareille via entraîne toujours beaucoup de dépenses folles et outrees. Antoine a'endetta da six miltions de sesterces (sept cent cinquante mille

<sup>1</sup> Joseph. Antiq. xrv, 11; et de Bello Jud. 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sappl. Liv. f. cv, 12.

<sup>1</sup> Plat. Anten. 2 Cle. Phil 21

livrel, dont Carion répondit pour Ini. Carlon le pêre, lorşuï ji fui instruit de se désordres, en devint malade de donteur. Cicéron, qui deitai son ani, et qui estimal lus latents de son fils, s'entrem t dans cette affaire d'anne façon dont Antoine ne dat pas his swori grê. Il persuada au père de payer les dettes de son fils; mais il lai consaili en même temps d'employer toute l'autorité paternelle pour empê-her qu'il ne vil jamais Antoine ni ne lui

Les premières pointes de l'ambition comnecçuent à se faire sentif dans le cour d'Antoine, et il s'attacha à Clodius, alors tribus; nonvelle tiaison qui l'alteniat toujours de plus en plus de Cicérou. Il se degotta pourtant bientôt des farrers de ce forcnes; et d'ailleurs, craignant le parti qui se formati contre lui, ai quitta Rome, et s'en ailse en Circe pour s'y préparer, par les exercices du corps, au meter des armes, et en même temp pour cultiver son esprit en se formant à l'fosquenc, quenc était conforme au caractère de ses mours, fistueux, aimant l'étalage et la pompe. Puryant bien plus que solidie.

Gabinius, eu allant en Syrie, souhaita de l'y mener avec lui. Antoine ne voulut le suivre qu'avec un emploi honorable, et il fut nommé commandant de la cavalerie. Il était fait pour être aime des soldats, Familier jusqu'à l'indécence, il buyait avec eux, et comme eux : il faisait assaut avec eux de mauvaises plaisanteries : nulle délicatesse dans le goût ni dans les manières, des airs fanfarons soutenus d'une bravoure réelle, tout cela le faisait adorer dans une armée. Sa façon même de se mettre avait quelque chose de soldat, la tunique relevée et attachée sur la cuisse, une grande épée à son côté, un bouclier des plusépais ; il prétendait ainsi imiter Hercule, auteur de son origine. et avec les statues duquel it se vautait d'avoir quelque ressemblance de visage, une barbe bien fournie, un tront large, un nez aquilin.

Mais surtont ce qui lui gagnaît les cœurs, c'était sa libéralité, qui allait jusqu'à la profusion; et dans la suite cette qualité seule soutint longtemps ses affaires, qu'il ruinait d'ailleurs à plaisir par des vices de toute espèce.

Un trait, du temps de son opulence, va nous

håre comaltire combien i outrail la libéralide, Il nost commande un jour que l'on domait à l'un de ceux qui lui étaient attachés un million de assterces i (ceut vingt-cien millie livres). Son intendant, qui trouva cette largease coircine de la distribution de l'activité de l'activité passer, Antoine demands effectivement ce que c'étail que cet argent; l'intendant ayant répondu que c'étail a somme qu'il vou-lait que l'ou domait. Je croyaris, dit Autoine, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, million de sesterces fainais plus que rela, million de sesterces fainais plus que rela, au compit paraîtement su pennée, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, au compit paraîtement su pennée, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, au compit paraîtement su pennée, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, au compit paraîtement su pennée, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, au compit paraîtement su pennée, qu'un million de sesterces fainais plus que rela, au compité de choir s'équerie-mentre autont.

autant. Pendant on'il servait sous Gabinius, il n'était guère en état de satisfaire le penchant qu'il avait à donner. Mais il fit preuve de valeur, soit dans la guerre contre Alexandre, fils d'Aristobule, soit dans celle qu'il fallut faire bientôt après à Aristobule lui-même : car ce rol captif trouva moyen de rompre ses fers, et de s'enfuir de Rome avec son fils Antigonus, Il vint en Judée, et tâcha de s'v cantonner avec quelques troupes que la faveur de son nom avait rassemblées antour de lui. Il est malheureux ponr ce "princo d'avoir en affaire à d'aussi puissants eunemis que les Romains, car il avait du courage et de la résolution; mais il faut des forces, et la partie était trop inégale. Gabinius envoya contre lui un détachement de son armée sous la conduite de Marc-Antoine, de son fils Sisenna, et d'un autre officier général. A ristobule avait ramassé huit mille hommes bien armés, qui, forcés d'en venir à une action, se battirent en braves gens. Cinq mille demeurèrent sur la place; deux mille se dispersèrent; et l'infortuné Aristobule, avec les mille qui lui restaient, s'enferma dans un fort. Il ne lui fut pas possible d'y faire une longue défense; au bout de deux jours il fut pris de nonveau, et son fils Antigonus avec lui. On les mena charges de chaînes à Gabinius, qui les envoya à Rome ; le sénat retint Aristobule prisonnier. Pour ce qui est de ses enfants, ils furent rendus à leur mère, qui avait toujours servi fidèlement Gabinius dans ces derniers mouvemeuts de la Judée.

1 205,000 france, E. B.

Gabinius se préparait à poster la guerre dana le pays de Arabes <sup>1</sup>, dont les courses incommobient beaucoup le Syrie. Il est vrai qu'il étât lui - hume le brigned le plus redou-table aux peuples de son gouvernement, qu'il vais qu'il est lui - hume le brigned le plus redou-table aux peuples de son gouvernement, qu'il vasait par foutes sortes de concessions et de rapines; anast son zêle contre les volcurs arrives ne le mena pas lois. J'Occessions et l'espérance d'un plus riche butin le déterminérent à se tourrer du codé de Parthes.

Phraste, roi des Parthes, avail été tué par ses fils. Ces parricides abominables étaient tous commons dans la maison des Arsaiddes, Orode et Milritaite, aussi manvais frères que mauvis fils, se disputèrent la couronne. Miltriaites, se trouvant le plus faible, cut recours à Gabinns. Il vint dans sou camp avec Orane, je plus liustre seigener de la nation des Parthes, et il n'out pas de peine, en employant et les présents et les promesses, à oblenir sa protection. Déjà le procossal de lorsqu'une nouvelte proie, plus facile et plus lorsqu'une nouvelte proie, plus facile et plus lorsqu'une nouvelte proie, plus facile et plus Miltriaide de sou secours.

Ptolémée Autète vint le trouver avec des lettres de Pompée; et de plus il lui promit dix mille ' talents (trente millions), s'il le remettait sur le trône d'Egypte. Une somme aussi prodigiense était un puissant appât pour Gabinius. Il comptait presque sur l'impunité. étant appuyé de Pompée, Cependant lo décret du sénat et l'oracle de la sibylle, qui défendaient en termes formels d'employer des troupes pour rétablir le roi d'Egypte, étaient des barrières qu'il avait quelque peine à franchir; la plupart des officiers n'approuvaient point une entreprise si irregulière. Marc-Antoine, peu scrupuleux, avide de gloire, et d'ailleurs gagné par Ptolémée, décida Gabinius eu faveur d'un parti auquel ce général n'avait que trop de penchant.

J'ai dit qu'Archelaûs régnait en Egypte conjointement avec Bérênice. Après la mort de Sélencus Cybiosactès, les Alexandrins avaient invité à venir prendre la place qu'il

Dio, App. Joseph. Plut.
 10 mille laicets d'Alexandrie valent près de 100 millions de france. E. B.

III, BIST. BOM.

laissait vacante un autre prince de la maison des Séleucus, Philippe, fils d'Antiochus Grypus\*, Mais Gabinius l'arrêta au passage. et empêcha ainsi l'éxcution de ce proiet. Archélaus était alors dans l'armée de Gabinius . avcc lequel il avait fait connaissance pendant la guerre de Pompée contre Mithridate, et qu'il était venu joindre pour l'accompagner dans son expédition contre les Parthes. Il était fils, comme le l'ai dit, d'Archélaus, général des armées de Mithridate; mais il se faisait passer pour fils de Mithridate luimême. Il s'offrit sur ce pied aux Alexandrins, qu'il voyait embarrassès, et fut accepté. La difficulté fut pour lui de partir; car Gabinius. instruit de son dessein, le faisait garder à vue : il parvint à s'échapper. Diou même rapporte qu'il y eut collusion de la part du général romain, qui ne fut pas fâche que l'Egypte, acquérant un chef habile et courageux, se trouvât en état de lui faire une plus grande résistance, et lui fourntt ainsi une raison de se faire paver plus chérement de sex services. Archélans vint donc à Alexandrie, épousa la reine, fut recounu roi, et se prépara à défendre la couroune qui venait de lui être mise sur la tête.

Gabhinis de son oddé se mit en marche; a ct travens la Judec. L'entrée de l'Egypte était difficile, et inquiétait presque plus les Romains que la guerre même. Il bilait passer par un pays sec et sublonueux, qui formait un défile entre les Serbonide et la mer; et au soriri de cette gorge on rencontrait l'étiuse?, place trés-forte et moine d'une combreuse place trés-forte et moine d'une combreuse rie pour apréparer les chemins au gros de farmée; et, secondé d'Aniplarer, ministre d'Hyran, il réassit parlaitement. Cet léuméen, habite et intelligent, nousestument lui fournit de l'argent, des armes, des vires, mais It lui facilita la conquele de Pé-

Freinsbem. Supplem. 1. cv, 41.

Dio, Piul. Joseph.
 Damiette. - Péluse étalt une antre ville que celle

située a l'embouchure de la branche Pélusiaque, près de l'endroit appelé mainteann Faramah. Damiette, au contraire, dont l'emplacement est voisin de celui de l'ancienne Tomiathis, est un peu an-dessa de l'embouchure de la branche Sébennyilque. E. B.

luse en gapant les Juli qui en gardient les approches. Il ye avait un grand ombre établis dans ces cantons, où lis rarient même un temple bait par Oniss sur le modrie de ceiu de Jerussiem. Les Pétaloise surrentiles des Efficier d'étre fombés sous le puissance d'Antoins : car Piotemée, prince liche et ceruel, voaldis staiffiers uur eau se raequence par les plaiges et les meuritres. Antoine l'étre de l'années de les meuritres. Antoine l'étre de l'années de l'est meuritres. Antoine l'étre déchieis, s'étant rautus le Pétales, enfra en Egripe nece son armée, partagée en deux corps.

Il aurait peut-être trouvé une résistance capable de l'arette noigemps; à les Atena-drine ussent répondu par leur bravoure à celle de leur roi, Mais ce peuple, le plus sudacieux et le plus téméraire qui fut jamss dans les séditions, était très peu propre à la guerre. Les travaux surtout leur faislent peur ; el 70 nr apporte qu'Archédiss leur ayant ordonne de se furiliter un camp, ils se récièrent qui faisilait faire marché arec des bien que de parellise troupes ne pouvaient peus seiner contre les Romains.

li se donua pourtant piusieurs combats, dans lesqueis Autoine se distingua toulours beaucoup. Enfin . Archéians avant été tué dans une dernière action, Gabinius demeura maltre et de la ville d'Alexandrie et de tout je royaume d'Egypte, qu'il remit à Ptolémée, Antolue, qui était généreux et humain, fit chercher le corps d'Archéiaus, avec lequel il avait été jié par le droit de l'hospitalité, et ji lui rendit avec pompe les honneurs funébres. Cette attention et ce respect pour les devoirs de l'amitié maigré l'opposition des intérêts et des partis, attirérent à Antoine beaucoup de louanges. Ptolémée u'avait pas l'âme assez noble pour en mériter de pareilles. Il mit à mort , premièrement sa filie Béréuice , et ensuite les premiers et les plus riches des Aiexandrins. Outre ie motif de vengeance, ii était bien aise de trouver dans leur dépouisse de quoi satisfaire aux engagements qu'il avait pris avec Gabinius.

Ce général ne fit pas un long séjour en Egrpte: mais il y resta plusieurs do ses soidats, agands sans doute par les promesses et par l'argente d'Potiemée, qui ne se fait pas à ses sujes, et croyait avoir besoin, pour se soutenir sur le trône, de ceux qui l'en avaient remis en possession. Ces Romaius S'ebblirent troute; huit au saprés, derenus de rais Al-zandrius, et ayant presque totalement oublié les meurs romaines.

De nouveaux troubles en Judée v rappeièrent Gabinius. Il avait ialssé pour commander en sou absence, iorsqu'ii passa en Egypte. Sisenna son fils, qui était extrêmement feune, sans expérience et sans autorité. Alexandre, fils d'Aristobuie, profita d'une occasion si favorable pour soulever encore une fois tout ie pays, et il commença par faire main basse sur tout ce qu'il rencontra de Romains. Ceux qui purent lui échapper s'étant retirés aur le mout Garizim, il les y assiègea avec une armée qui devait être très-nombreuse, puisque, après qu'Antipatre lui en eut débauché une grande partie, il jui resta encore trente milie hommes. Malgré la diminution de ses forces, il attendit de pied ferme Gabinius. La batailie se donna ; ii fut vaincu. Et cette dernière révolte, aussi bien que les précédentes, ne fit qu'aggraver le joug des Juifs et les rendre encore pius dépendants de ia domination des Romains,

Găbiloist. agrică sovie arrange les affisies de la dudect de l'Armaleim solon qu'il conrenalit à Antipatre, marcha contre les Armbes, qui, e nosa habecne, avialent heaucoupvez dia Sprie par leurs connes. Il remporta
ser eun quedques senandage, et il se prefaprati,
ensuite à porter la guerre chez les Parties,
ensuite à porter la guerre chez les Parties,
ensuite à porter la guerre chez les Parties,
ensuite aborter la guerre chez les Parties,
ensuite aborter la guerre chez les Parties,
distination anchez de l'armaleim de Crassas, qui treati prendre en
leutienate de Crassas, qui treati prendre en
leutienate de Crassas, qui treati prendre en
leutienate de Crassas, qui treati prendre en
percentification de l'armaleim de

<sup>1</sup> Val. Max. 12, 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cms. de Bello Civ. 202, 150. <sup>2</sup> Dio.

mais, avant que de se retirer, il se vengea en renvoyant Mithridate et Orsane, et privant ainsi Crassus du secours qu'il pouvait itrer d'eux pour la guerre contre les Parthes, Comme le trait était noir et capable d'aigrir l'armée romaine, il fit courir le bruit qu'ils s'étaient enfuis.

li s'agissait pour Gabinius de retourner en Italie; et c'est ce qui l'inquiétalt beaucoup. Le soulèvement des esprits y était général contre lul. Il n'avait pas osé écrire à Rome pour rendre compte du rétablissement de Ptolémée, Mais, lorsque la nouvelle en fut arrivée par les brults publics, le peuple fut extrémement Indigné du mépris qu'il avait fait de la religion et de l'oracle de la sibylle; le sénat, de longue main irrité contre lui, ne pouvait lui pardonner d'avoir foulé aux pleds sou autorité; les publicains, dont il s'était montré l'enneml implacable, jetaient les hauts cris : et les Syriens même se plaignalent, soit de ses injustices, soit des ravages auxqueis Il les avait exposés de la part des Arabes en sortant de sa province. Cicéron à tant de sujets de mécontentement joignait ses violentes invectives : et il aurait sans doute obtenu un décret du sénat contre Gabinius, ai les consuls Pompée et Crassus ne l'eussent protégé puissamment, Pompée par un effet de sou ancicnue affection pour un homme qui lui avait toujours été attaché, et Crassus tant par considération pour sou collègue qu'à cause de l'argent qu'il avait reçu du coupable.

Ce premier orage fut donc ainsi dissipé. Mais il se renouvela l'année suivaute, qui eut pour consuls L. Domitius Ahéuobarbus, et Ap. Claudius Pulcher

L. DOMITIUS AHENOBARBUS<sup>1</sup>. AP. CLAUDIUS PULCHER.

De ces deux consuls le premier, dévout de tout temps au parti aristocratique, faisait gloire d'être l'ennemi déclaré de la ligue triumvirale, qui lui avait même fait manquer le consulat l'année précédente : le second était au homme mai décldé, ami de Pompée jus-

qu'à un certain point, accessible à la corruplion et aux présents, capable néanmoins, par vanilé et par travers, d'affecter de la sévérité, et de faire le personnage de zétateur de la liberté et des lois. Ainsi Gabinis était assuré d'avoir Domitius contre lui, et ll na pouvait guére compter sur la protection d'Ap-

plus. Quoiqu'il cût fait remetire à Rome des sommes considérables à tous ceux dont fl crovait avoir besoin 1, sa conscience le rendalt si trembiant, qu'il trains son voyage en longueur le plus qu'il lui fut possible. Il n'arriva que dans les derniers jours de sentembre, entra de nuit dans la ville, et passa un temps enfermé dans sa maison sans oser se montrer. Il fallut pourtant qu'il vint au sénat. suivant l'usage, pour exposer l'état des forces ennemies, et celul des troupes romaines an'il avalt laissees dans sa province. Il fut extremement maltralté, surtout par Cicéron, contre lequel il n'eut d'autre ressource que de lui reprocher son exil. A ce mot, tout le sénat ému d'Indignation, se leva, et, prenaut fait et cause pour Cicéron, accabla Gabinius de cris et de menaces. Ainsi se sépara l'assemblée.

Il y eu presse à qui accusserit un homme si odicux et si crimini l'. Totsi compegnies (car éveit la praitique dans Roma qu'an prilacia accusateur se fissité souterir de plusieurs secoudis se présentérent au préteur qui connaissat du crime de lès-majorité publique, et lui dennadérent qui l'eur fut permis d'accusaries de l'accus de l'eur principal de l'eu

Parmi ceux qui prétendaient accuser Gabinlus était C. Memmius, tribun du peuple, qui, pour prétuder à l'accusation en forme, invectiva contre lui dans une assemblée avec tant de véhémeuce, que la multitude. trans-

<sup>1</sup> An. R. 808 , av. J. C. 54.

<sup>1</sup> Dio, Cic. ad Q. fr. 112.

portie, demandait presque déjà le supplice de criminel. Sistena, dis de Gabinia, vint se jeter, en présence de tout le monde, aux pieds du tribun et, dans les mouvements qu'il fit pour lui embrasser les genoux, l'anneau d'or qu'il avait au doig tomba\*. L'a vue de ce jeune homme ainsi prosterné et humilié commençait à attendrir le per jeune de me de l'entre de la tendri rie per jeune de me de l'entre de l

Je ne sais si cette aventure contribua à empêcher les juges de déférer à Memmius le rôle d'accusateur : mais L. Leutulus lui fut préferé. C'était c. Ini que Gabinius eut choisi luimême, s'il en cut été le maître : homme sans talents, qui agissait dans cette affaire avec beanconp de froideur, et qui en effet plaida très-mal. Le bruit public l'accusa d'intelligence avec celui qu'il poursuivait. Néanmoins la cause de Gabinius était si mauvaise, et sa contravention à un décret du sénat et à un oracle reconnu pour divin si formelle, qu'il ne semblait pas qu'il pût éviter la condamnation. Des témoins très-graves, et Cicéron entre autres, le chargérent beauconp, Mais la protection de Pompée, qui seul pouvait tout alors, et l'argent de l'accusé, triomphèrent des lois, des règles des jugements, et de l'honnéteté publique. Gabinius fut absous à la pluralité de trente-huit voix contre trente-deux.

Un jugement si indigne soulers tous les espris; et comme Gabinius, outre le crime de lèss-majesté dont il renait d'être décharge, avait encore à répondre à deux antres accusations, celle de brigue et celle de concussion, Cectron augura des lors qu'il succomberait à l'une ou à l'autre. Un événement impréru, et l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'aut

Dans ces circonstances, il fut obligé de comparaitre devant le tribunal de Caton, alors

préteur, pour y répondre sur l'accusation de concussion. Il eut pour défenseur dans cette seconde affaire (qui le croirait?) Cicéron. Pompée avait voulu obtenir de notre orateur qu'il se chargeat de la canse de Gabinius, accusé du crime de lèse-majesté, Ciceron s'en était défendu ; et , en écrivant à son frère , il protestait que, tant qu'il ponrrait conserver une ombre de liberté, il ne ferait jamais une pareille démarche. Il regardait avec raison comme une infamie de plaider pour un coupable qu'il avait raison de hair, et contre legnel il s'était déchainé dans toutes les occasions. Mais cette fois Pompée redonbla ses instances. et exigea à toute force qu'il partageat avec lui le déshonneur de protéger nn criminel hat du ciel et des hommes. Cicéron avait déja fait tant de fausses démarches, qu'il se crut comme obligé d'y ajouter encore celle-ci. Gabinius s'était même ménagé avec lui depuis un temps : et lorsque Cicéron l'avait attaqué en dernier lieu par une déposition sanglante, l'accusé, au lieu de lui répondre sur le même ton, avait déclaré que , s'il sortait d'affaire à son honneur, et qu'il lui fût permis de demeurer dans la ville, il ferait en sorte de regagner son amitié. Cette protestation, si obligeante et si soumise, avait plu à Cicéron; et Pompée, revenant à la charge de manière à ne vouloir pas étre refusé, vainquit enfin toutes ses répugnances. Ce n'était pas la première fois qu'il entreprenait la défense de causes reconnues par lui-même pour mauvaises. Il plaida donc pour Gabinius.

Pompée Joignit toute sa paissance à l'éloquence de Ciércion. Comme, en quatit de proconsul, il ne pouvait pas entrer dans Bome, il îl nivieir le peuple à a'ssembler foron la ville, ce la comme de la comme de la comme de la 11 obbit de César des lotters de recommadiation, il sollicit alo-même les juesça Mais le penple, frappé de la crainte du courroux céleste, richt pas souffert aisbement qu'on i déroblat se victime. D'attleurs Gabinias, qui avait été tiré d'un danger plus grand que cetui qu'il croyait court actuellement, mêmaçes la d-pense, et d'un danger plus grand que cetui qu'il coyait court actuellement, mêmaçes la d-pense, et

<sup>1</sup> Val. Max. l. 8, c. 1.

exil, où il demeura jusqu'à la guerre entre César et Pompée. Cicéron en fut donc pour la honte de s'être démenti à l'égard de Gabinius, non par générosité, ce qui aurait été louable, mais par une complaisance servile pour les puissants.

Il avait défendu cette même année, avec aussi peu d'honneur, mais avec plus de sucsès, un autre de ses anciens enuemis qu'il méprisait souverainement : c'est Vatinius. L'aunée précédente, pendant que cet indigne compétiteur de Caton disputait contre lui la préture, Cicéron l'avait plusieurs fois maltraité dans le sénat. Mais, lorsqu'il l'eut emporté par les voies que j'ai exposées plus haut, le même Cicéron, à la prière de Pompée, qui toujours l'affaiblissait, se réconcilia avec Vatinius. De là il n'y avait qu'un pas à faire pour prendre sa défense, lorsqu'il fut accusé de brigue en sortant de la préture. César viut à l'appui : et c'était une sollicitation bien puissante auprès de Cicéron, qui se ménageait avec soin un tel ami, et dont le frère servait alors en Gaule comme lieutenant général. Enfin les caresses et les marques de bienveillance que les zélés républicains continuaient de prodiguer à Clodius piquaient vivement notre orateur; et il fut bien aise, comme il le déclara lui-même en plaidant, de les piquer à son tour, et de leur rendre le change en favorisant Vatinius. Il gagna donc sur lui de se charger de la cause d'un homme également odienx et méprisable, et dont le crime était plus évident que le soleil en plein midi. Nulle éloquence n'aurait pu lui en sauver la peine : mais la faction triumvirale y réussit. L'accusateur. homme plein d'esprit, eut beau déployer ses

talents, qui étaieut grands, et qui lui ont assuré un rang honorable parmi les plus célèbres orateurs de son siècle, tous les efforts de Calvus échouèrent contre l'autorité de César et de Pompée. Valinius fut absous.

Le plaidoyer que fil Calvus en cette occasion est souvent cité avec eloge par les anciens : mais nous n'avons point cenu de Cicéron pour Gabinius et pour Vatinius, et il paraît qu'il en laissa seulement dans ses papiers les esquisses sans les polir, et sans y mettre la dernière main. Vraisemblablement la honte ne lui permit pas de les rendre publics.

Car il n'était pas capable de s'aveugler sur ses torts : il les sentait. La lumière ne lui manqua jamais : le courage n'y répondait pas. Aussi en soupirait-il amérement. Il se plaignait à son frère de la servitude dans laquelle il vivait, jusqu'à n'être pas libre même dans ses haines; et cela dans un temps où il aurait dù être l'arbitre des plus grandes affaires de la république. Pline nous a conservé un mot célèbre de lui, qui exprime le même sentiment. Cécéron, comparant sa situation avec celle de Caton, qu'il voyait respecté de ceux même qui étaient bien éloignés d'imiter sa vertu1: O Caton, s'écria-t-il, que vous étes heureux?! vous à qui personne, n'ose demander rien qui soit contraire à l'honneur. Il ne tennit au'à lui de se rendre également heureux; il ue s'agissait que d'être aussi ferme.

Les suites de l'affaire de Gabinius m'ont amené jusqu'ici : il faut maintenant retourner en arrière, et reprendre les exploits de César à sa troisème campague où uous en sommes demeurès.

<sup>1</sup> Cic ad Fam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cle ad Q. fr. 111, 5. Plin. præf. Hist. Nat. <sup>2</sup> « O te felicem, M. Porci! a quo rem improbam « pemo petere audet. »

## LIVRE XLI.

Quatre campagnes de César dans les Gaules. Maiheureuse expédition de Crassus coutre les Parthes. Aus de Rome 696-699.

# I. - ÉTAT DES GAULES APRÈS LES DEUX PREMIÈRES CAMPAGNES DE CÉSAN. LES VÉRETES FORMEST DES PUMBANTE LIGUE CONTRE LES ROMAIRS. CÉSAE DIS-TRIBUR SES FORCES EN DIFFÉRENTS PATS DE LA GAULE, ET MARCHE EN PERSONNE CONTRE LES VÉ-WOTER RATABLE NAVALE OF LES VENETES SONT VAINCUS. ILS SE RENDERT A DISCRÉTION. ET SONT TRAITÉS A LA RIGUEUR. VICTOIRE DE SARINUS, LIEUTENANT DE CÉSAN, SUR TROIS PRUPLES ALLIÉS DES VENETES. L'AQUITAINE SOUMINE PAR P. CRASore Civin ENTREPREND DE DOMPTER LES MORINS BY LES MENAPIENS, ET EST ARRÊTÉ PAR LA MAU-WARRY SAISON

CN. CORNELIUS LENTULUS MARCELLINUS. L. MARCIUS PHILIPPUS'.

La Ganle paraissait presque soumise par les exploits des deux premières campagnes de César. Les Helvétiens vaincus et forcés de retourner dans leur pays, les Germains chassés audelà du Rbiu, les nombreuses armées des Belges dissipées ou détruites, et leurs villes ou reçues à composition ou prises de force, tant et de si graudes victoires avaient reudu les Romains mattres de tous les pays qui s'étendaient depuis le lac de Genève et le Rhône jusqu'à l'ocean Germanique, et de tout le cœur de la Gaule. En même temps que César faisait

la guerre eu personue coutre les Belges , P. Crassus, l'un de ses lieutenants, avait parcouru la partie occidentale de la Gaule, ce que uous appelons aujourd'bui Normandie, Maiue, Anjou, Bretagne, et avait obligé les peuples de ces contrées à reconnaître l'empire romain et à donner des otages. Mais l'amour de la liberté et la haine d'une domination étrangère n'étalent pas des sentiments faciles à éteindre chez les Gaulois. et particulièrement les peuples qui avaient trai. té avec Crassus , avant plutôt été surpris par une subite terreur que vaiucus par la force, ue tardèrent pas à se révolter.

Ce furent les Véuétes 9 qui donnérent le signal de la rébellion. Cette nation était trèspuissante, surtout par les forces maritimes5, Ils avaient beaucoup de vaisseaux, avec lesquels ils faisaieut le commerce de la Grande-Bretagne. Ils l'emportalent sur leurs voisius pour l'habileté et pour l'expérieuce dans la marine : et comme leur côté n'a qu'un petit nombre de ports, dont ils étaient seuls maîtres ils dounaieut la loi à tons ceux qui uavignaient sur ces mors, et en tiralent des tributs. P. Crassus qui avaitétabli ses quartiers d'hiver en Aniou, et qui y manquait de vivres, leur ayant envové deux officiers pour leur demander des blés. les Vénètes les retinrent prisonnlers; et leur exemple fut suivi des Curiosolites' et des Eu-

<sup>1</sup> Cas. de Bello GsN. 11, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Habitants des environs de Vannes en Bretagn 5 Cms, de Bello Gall. 1. 3.

<sup>4</sup> Ceux de Cornouallles.

<sup>1</sup> An. B. 006; ev. J. C. 56.

subleus!, qui avaient reçu des dépatés de Crasus chargés des mémes ordres. Ces tois peuples, réunis pour la défense de leur liberté en ûrent bientôt entrer plusieurs autres dans la ligue; et d'un commun avis ils dénoncent tous à Crassus qu'il ait à leur rendre leurs otages, s'il veut retière ses dépotés.

César, instruit de ces mourements par Crassus, usa de sa diligence accountmée. Quoiqu'il fut fort loin \*, il donns sur-le-champ ses ordres pour faire construire une flotte sur la Loire, et pour tiere de la province romaine des rameurs, des matelots, des pilotes. Il commanda aussi à ceux de Poison de de Saistonge, qui demeuralent soumis, de lui fournir des vaisseaux; après quoi il vint se mettre à la tété de son armée.

Son arrivée n'iutimida point les Vénètes, mais les porta à se fortifier d'un plus grand nombre d'alliés; et ils y réussirent si bien, que tous les peuples de la côte, depuis Nantes jusqu'aux embouchures du Rbin, entrèrent jusqu'aux embouchures du Rbin, entrèrent juscours de la Grande-Bretagne.

Ces forces étaient considérables, et pouvaient croître aisément par la jonction de plusieurs autres peuples gaulois, qui portaient le joug avec impatience, ou appréhendaient de s'y voir assujettis,

Cèsar , pour contenir cœu qui ne s'édient point encore déclarés, et, de plus, pour empécher les confédérés de ne réunir tous ensemble en na seut corps d'armée, prile parti de partager ses troupes et de les repandre dans les différentes parties de la Ganie. Il envoys de des les resultants de la Cante et un corps de cavalerie. P. C. passu, a la terce un corps de cavalerie. P. C. passu, a la terce un corps de hontes légionaires, et d'une cavalerie nombreuse, passa la Garoune et entre dans l'Aquitisse. Un antre lieutenant général, nommé Q. Titurius Sabinus, fut chargé avec trois legious, de donner de l'occupation chez eux aux peuples qui habitaient les côtes que nous appelons de Basse-Bretagne et de Normandie jusqu'à Lisieux. D. Brotus fut nommé commandant de la flotte qui devait combattre les Vénètes. Et Cesar mena lni-même contre eux les troupes de terre.

Il mit le siège devant plusieurs de leurs places, mais avec braucoup de peine, et très-peu de fruit. La plupart de leurs villes étaient bâties sur des promontoires et des langues de terre, dont le pied était baigné des eaux de la mer lorsqu'elle était haute, et découvert lorsqu'elle était retirée. Ainsi, ni les troupes de terre ne pouvaient attaquer ces places inondées pendant six heures, ni les vaisseaux tenir devant elles, parce qu'elles étaient à sec pendant les six henres suivantes. Et lorsque les Romains, par des travaux immenses avaient élevé des digues qui arrêtassent le flot, les Vénétes retiraient tout le monde et toutes les provisions sur leurs vaisseanx, et allaient s'enfermer dans une autre place.

César comprit qu'il se donnait une peine inntile, et qu'il ne ponvait réduire les Vénètes que par une bataille navale. Il prit donc le parti d'attendre sa flotte. Lorson'elle fut arrivée, les ennemis ne tardèrent pas à sortir de leurs ports pour la combattre. Ils avaient grande confiance eu leur marine; et ils vinrent fondre sur les Romains avec deux cent vingt bâtiments très-bien équipés, et construits de la manière la plus commode pour voguer sur ces mers. C'étaient des vaisseaux hant bord qui allaient à voiles, et dont le fond assez plat les mettait à couvert du danger de toncher lors même qu'ils avaient peu d'eau. Les Romains, au contraire, n'avaient que des galères si basses, que même les tours qu'ils dressaient dessus pouvaient à peine égaler le bord des vaisseaux ennemis. Ainsi ils souffraient beaucoup des traits que leur lancaient les Gaulois et ne leur faisaieut guére de tort que par ceux qu'ils jetaient de bas en hsut. Leur unique ressource était d'en venir à l'abordage, où la bravonre de leurs soldats et le nombre de leurs bâtiments devaient lenr donner la snpériorité. Pour amener à ce point le combat , voici quel expédient ils

mirent en œuvre. Ils avaient des fanx très-bien aignisées, et emmanchées delongues perches. Avec ces faux ils saississaient les cordages qui attachaient les

¹ Co nom est lucenna. Quelques-uns soupçouneul qu'il faut lire dans le texte de César Laxiobos, ceux de Lisienx.

<sup>\*</sup> César ne dit point précisément où il étail. Je lairse son expression dans sa généralité.

vergues au mât; puis, s'éloignant à force de rames, ils rompaient ou coupaient le cordage auquel la faux était accrochée. Les vergues tombaient; plus de voiles; le vaisseau gaulois devenait immobile; il n'était plus possible de manœuvrer. Alors deux ou trois galères romaiues environnaient le vaisseau : les soldats romains sautaient dedans de toutes parts; et leur valeur, animée par les regards de César lui-même et de tonte l'armée de terre. qui couvrait toutes les falaises voisines triomphait déjà d'ennemis à demi vaincus par la perte de ce qui faisait leur principal avantage. Un grand nombre de vaisseaux gaulois ayant été forcés de cette façon, les autres songèrent à prendre la fuite; mais il survint tout à coup un calme qui les livra au vainqueur. La nuit scule en sauva quelques-uns ; tout le reste fut pris par les Romains.

Cette bataille termina la guerre, car toutes les forces de la nation des Vénétes s'étaicut rassemblées sur cette flotte. Ils avaient perdu toute leur jeunesse, tous ceux qu'un rang illustre et une autorité respectée mettait à la tête des affaires, tous leurs vaisseaux. Il fallut qu'ils se rendissent à discrétion. César les traita à la rigueur, comme coupebles d'avoir violé le droit des gens en la personne de ces officiers romains qui leur avaient été envoyés par P. Crassus, et qu'ils avaient retenus prisonniers. Il prétend qu'il était nécessaire d'apprendre à ces barbares à respecter ceux qui sout revêtus d'un caractère public. Je ne sais si ce n'est pas trop relever des hommes dont la commission se réduisait à acheter des blés, et si la fierté et la hauteur romaine n'influaient pas beaucoup dans le jugement que Cesar porta et exerça dans cette occasion. Quoi, qu'il en soit, les malheureux Vénètes en furent les victimes. Tous leurs sénateurs furent mis à mort, et les autres vendus à l'encau.

Les armes de César prospéraient de tous côtés. Dans le même temps qu'il vainquait les Vénétes, Titurius Sabinos gagna une grande bataille sur les Unelles<sup>4</sup>, les Eburovices<sup>2</sup> et les Letovicus réunis, La fureur des deux derniers de ces peuples pour la guerre était telle qu'ins avaient masserch four s'eat, p. parce qu'il s'y opposal. A prés cette cruelle exècution, it sjoigairent leurs tourpes à celle se d'unelte, dont le chef Viridovir fut reconnu pour généraissime de l'armée des trois peuples. Sous ses ordres ils marchèrent aux Bomains, et vintrent sime de l'armée milles pas de leur camp, les édifant au combat, et édainst tous les jours à leurs yeux leurs troupes nombresules.

Sabinus se conduisit en officier habile et prudent. Il ne croyait pas qu'il convint à un simple lieutenant, en l'absence de son général, de hasarder sans nécessité la bataille contre une armée beaucoup plus forte en nombre que la sienne. Ainsi, malgré les bravades de ses eupemis et le mécontentement des propres soldats, il se tint enfermé dans son camp, étant bien aise d'augmenter par cette apparence de timidité le mépris que les Gaulois avaient pour lui. Il fit plus, il leur détache un prétendu transfnge, qui vint leur donner un faux avis, et leur dire que César était fort embarrassé à soutenir la guerre contre les Vénètes, et que Sabinus devait, la unit suivante, sortir furtivement de son camp et se mettre en marche pour aller au secours de son général. Cette nonvelle n'avsit rien que de vraisemblable; et d'ailleurs on se persuade aisément ce que l'on souhaite. Ainsi les Gaulois, pleins de joie et de confiance, forcent leurs généraux de les mener sur-lechamp à l'attaque du camp des Romains. Ils font provision de fascines pour combler les fossés, et s'avaucent comme surs de vaiu-

CRE. Les Romains étaient campés sur une hauteur. Nos Gaulois la moutérent avec précipitation, et ils arriverent tout nos d'haleine. Dans le moment Sobinas fil sortir sur eux coutes set troupes par deux portir sur eux coutes set troupes par deux portir sur eux chiqués d'une marche trop rude, et emberrassie de fasciese dont lis vétaient chargés, ne porecto pas même soutenir le premier choc. Ils prireas lá nile, islassant un grand nombre de morts sur la place. La cavalerie romaine les porquisit, et acheva de détraire cette nombresse srande, de façou qu'il u'en échappa qu'une trés-pelle partie.

Les Gaulois étaient aussi prompts à se dé-

<sup>1</sup> Les peuples du Cotentin.

<sup>\*</sup> Ceux d'Evreux.

courager dans les disgraces qu'ardents à entreprendre les guerres. Ainsi cette défaite shattit totalement les peuples vaincus, et iis se soumirent à Sabinus.

P. Crassus ne réussit pas moins heureusemeut en Aquitaine. Il gagna une bataille, prit une ville importante, et força un camp. Je ne m'arrêterai point à raconter en détail ses exploits. Je remarqueral seulement que les enuemis qu'il vainquit firent une très-belle défense. Les Soliates 1, qu'il attaqua les premiers, avaient eu grande part à la défaite de L. Menilius, proconsul de la Gaule narbounaise du temps de la guerre de Sertorius. Fiers de cette victoire, ils se battirent contre Crassus avec beaucoup de courage; et, après avoir été vaincus, ils s'enfermèrent dans leur ville, où ils soutinrent le siège en braves gens. Ils firent preuve de valeur dans plusieurs sorties; et comme ils savaient parfaitement l'usage des mines, ils en poussèrent quelquesunes sous les ouvrages des assiégeants. Tout fut inptile; et il fallut on'ils se rendissent à Crassus, qui les désarma.

La défaite des Sotiates et la prise de leur ville fut un avertissement aux autres peuples de l'Aquitaine de se réunir contre le vainqueur. Ils implorèrent même le secours des Espagnols leurs voisins, et fireut venir, pour les commander, des élèves du grand Sertorius. Sous ces nouveaux chefs la guerre ne se fit point avec l'impétuosité et la fougue ordipaire aux barbares : ils évitérent le combat : Ils se tiurent dans un camp bien fortifié, voulant profiter de l'avantage qu'ils avaient de faire la guerre dans un pays aml et sur leurs terres, et rulner par le temps, des ennemis qui tiraient leurs vivres de loin et avec beaucoup de pelne. C'est ce qui obliges Crassus à hvrer l'assaut à leur camp; et il auralt eu bien de la peine à le forcer, si les derrières de ce camp eussent été gardés avec soin. Mais ils étaient négligés ; et Crassus qui en fut averti, y envoya sa cavalerie avec quatre cohortes de réserve. Ces troupes entrèreut dans le camp des ennemis sans résistance : et les Aquitains

enveloppés par derrière, attaqués avec vigueur par devant, se trouvèrent hors d'état de se défendre, e furent taillés en pièces. De cinquante mille qu'its étalent, à peine en restat-di la quatrième partie. Le fruit decette victoire fut la soumission de toute l'Aquitaine, à la réserve de quêques peuples reculés et enfoncés dans les Pyrénées.

Ce fut là le dernier service que P. Crassus reudit à César. Il alla ensuite à Rome. y mena même un nombre considérable de soldats pour appuyer Pompée et Crassus dans la demande du consulat, et suivit son père dans la malheureuse expédition contre les Parthes.

Lorsque César eut terminé la guerre contre les Vénètes, la saison était déjà fort avaucée. Néanmoins, comme les Morins 1 et les Ménapieus, peuples situés dans 'la partie sententrionale de la Gaule, après être entrès dans la ligue qui venait d'être dissipée et vaincue, n'avaient fait encore aucune démarche de soumission vers les Romains. César. qui croyait n'avoir rien fait tant qu'il lui restait quelque chose à faire , marcha contre eux pour achever pleinement sa victoire. Il y trouva plus de difficulté qu'il ue pensait. Ces peuples avaient compris, par l'exemple des autres, que unlle armée gauloise ne pouvait tenir la campagne contre les Romains; et comme leur pays était tout couvert de bois et de marais, ils s'y retirérent avec tous leurs effets.

César arrive à l'entrèe de ces bois, et commence à s'y fortifier un camp. Les Gaulois sortent sur les travailleurs; il s'engage un combat, dans lequel, se voyant presés, ils gagneul leurs retraites. L'ardeur de la victoire porte les Romains à les y poursuivre: mais lis s'en trouvèreul mai; et dans ces rontes embarrassées ils perdirent plusieurs du leurs plus braves soldats.

Nul obstacle n'arrétait César. Il résolut d'a-

Samson prétend que la ville des Sotlaies était Lecteure, D'eutres croieni trouver un vestige du nom de pat augien people dans le village de Sor, en Evtarac.

<sup>5</sup> Les Mories habitaient le long de la mer, entre la Somme et l'Escant. Les Ménapirens, du temps de César, ocrupaient les deux bords du Rhin, au-dessous de l'endroit où fut depuis bâtie la ville de Cologne.

Nil actum credens dum quid superesset agendum.
(Lucan, II, 667.)

battre ces immenses forêts: et des arbres l qu'il coupait, il s'en faisait une espèce de rempart, les placant aux deux eôtés de son armée pour en couvrir les flancs contre les incursions subites des barbares. Déià il avait nettoyé un très-grand espace de terrain avec une diligence ineroyable, et il était parvenu iusqu'au lieu où étaient les bestlanx et les bagages des ennemis; de sorte qu'ils avaient été obligés de s'enfoncer enx-mêmes dans des forêts plus épaisses et plus profoudes. Mais les mauvais temps qui survinrent, les pluies continuelles, ne lui permirent plus de tenir son armée sous les toiles. Il failut eéder à la nécessité, et laisser sa victoire imparfaite: senlement il ravagea tout le pays, et brûla les hameaux et tous les édifices de ces malhenreux peuples : après quoi il se retira , et distribua ses troupes en quartiers d'hiver sur les terres des Aulerques 1 et des autres nations récemment subjuguées.

# II. LA GAULE DEMEURE TRANSCILLE PAR NÉCES-SITE LES USIDIANS ET LES TENCTERES, NATIONS GRRMANIQUES, PASSENT LE REIN, CÉSAR MARCHE CONTRE BUX. NÉGOCIATION COMMENCÉE ENTRE CPA PEUPLES ST CESAR, PUIS ROMPUS PAR UN COMBAT. SAME QU'AL SOIT BIRE CLAIR OR QUEL CÔTÉ EN EST LA FAUTE. LES GERMAINS SORT SCRPRIS PAR CÉ-SAR, ET ENTIREMENT DÉPAITS. CÉSAR PRESO LA RESOLUTION DE PASSEE LE RUIN ; SES MOTEPS. DES-CRIPTION OU PONT CONSTRUIT PAR CÉSAR SUR LE REIN. SES EXPLOSTS EN GERMANIE SE RÉDUISENT A PRU BE CHOSE. IL PORME LE PROJET OR PASSER DANS LA GRANDE-BRETARNE : SES MOTIFS. IL PRÉ-PARE TOUTES CHOSES POUR LE TRAIRY. IL PART. COMBAT A LA RESCENTE. DÉMARCHE DE SOUMISSION DE LA PART DES BARRARES. LA CAVALERIE OR CÉ-SAR NR PRUT ABORDER. SA FLOTTE EST MALTRAI-TER PAR LES HACTES MAREES. LES BARBARES RE-WOUVELLENT LA GURBRE. USAGE OU'ILS PARSAIENT DE LEURS CHARIOTS DANS LES COMBAIS, TRAITÉ BRIDE CREAR ST CRE INSULATERS. CREAR REPASSE EN GAULE.

CN. POMPHIUS MAGNUS. II.

La Ganie ne donna pas heauconn d'exer-

1 Les Aultrques Eburovices sont ceux d'Erroux; à Aulerques Cénomens sont les Manqueux.

8 Ab. R. 697; av. J. C. 55.

clea l'activité de César pendant l'aunée ob Pompée et Crassa furent consis pour la seconde fois. Attaquée successivement dans toutes ses parties, frappée con just coup de tant de violentes définites, l'étonnement, l'éton, et, plus que tout cels , l'impuissance, après les pertes qui l'avaient épuisde, la forcierte de demecurer tranquille et soumles, au moins pour un temps. Deur nations germaniques vinerts, pour sindi dire, le raèper, et présenter à César l'occasion d'éviter un repos qui lui et dt été insupportable.

Les Usipiens et les Tenctères étalent voisins des Suèves 1, nation très-puissante, qui occupait une grande partie de la Germanie, et qui était composée de cent peuples ou cantons, de chacun desquels il sortait tous les ans mille hommes pour aller faire la guerre. Les Suèves étaient de très-méchants voisins. Ils pensaient que c'était une gloire pour eux d'être bornés par de vastes solitudes qui prouvassent qu'nn grand nombre de neuples n'avaient pu soutenir leurs efforts. Les Tenetéres et les Esipiens se trouvérent dans le cas. Après avoir résisté aux Suèves pendant plusieurs années, ils furent chasses de leurs terres : lls se virent obligés d'errer cà et là, l'espace de trois ans, par différents pays de la Germanie, et enfin ils arrivèreut, pendant l'hiver de l'année où nous en sommes, aux bords du Rhin, à l'endroit qu'habitaient les Ménapiens, qui avaient des hameaux et des

bourgades des deux côtés du fleuve. A l'approche de cette nuée de Germains (car ce n'était pas une armée, c'étaient les deux nations qui marchalent en corps, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de quatre cent trente mille têtes), ceux des Méuapiens gul occupaient la rive droite du Rhin se retirérent en-deçà , du côté de la Gaule . et disposèrent des troupes pour empêcher leurs ennemis de passer. Lea Germains , u'ayant point de bateaux, et voyant le bord opposé gardé avec soin, usérent de ruse. Ils firent courir le bruit qu'ils s'en retournaient dans leur pays, et réellement ils s'éloignèrent du fleuve de trois journées de marche. Les Ménapiens les erureut partis, et revinreut à

1 Cas. de Bello Gall. 1, 1V.

leurs humeaux; mais la cavalerie des Germins, ayant rebrousse chemin, et regagné le voisinage du fleuve en une scule nuit, vind supprendre les trop crédules Gaulois, les égorges, s'empara de leurs bateaux, passa à l'autre bord avant que la partie des Ménaplens qui l'occupait foi instruite de ce qui veunit d'arriver. Les vainqueurs demurérent unit d'arriver. Les vainqueurs demurérent l'internation de la partie d'avarent pendant tout l'internation de l'autre de l'avaient des des l'internations de l'autre de l'avaient des l'internations de l'autre de l'avaient des l'avaient de l'avaient de l'avaient de l'avaient des l'avaient de l'avaient de l'avaient des l'avaient de l'avaient de l'avaient de l'avaient des l'avaient de l'avaient de l'avaient de l'avaient des l'avaient de l'avaient de

Dès que César eut appris le passage des Usipiens et des Tenctères, il craignit que les Gaulois n'appelassent ces nouveaux venus à leur secours, et que l'on ne vit renaître une guerre plus difficile et plus périlleuse que celle qu'il avait eu tant de peine à terminer. Il accusc ici nos Gaulois d'une incroyable légèrcté. Il dit que, sur les grands chemina et dans les rues des villes, ils arrêtent les voyagenrs, et surtout les marchands; qu'ils les questionnent au sujet des pays d'où ils viennent, et les forcent de leur répondre; et que, sur ces réponses, qui souvent ou n'ont pour fondement que des bruits incertains, ou sont dictées par l'envie de plaire, ils prennent leur parti par rapport aux affaires les plus importantes, sauf à s'en repentir bientot lorsque l'événement leur a fait voir qu'on les a trompés. La connaissauce qu'avait César de cette facilité des Gaulois à s'engager dans de nouvelles entreprises le détermina à venir plus tôt que de coutame , se mettre à la tête de son armée pour arrêter par sa présence les projets d'une révolte.

Il sut en arrivant que, solon qu'il l'avait soupcomé, quéques requies gaudes is avaient déja fait porter des paroles aux Usipieus et aux Tenctères, qui en conséquence, a avaient quitté les bords du Rhin, et à t'étient a vancée sur les terres des Ebmons et des Condinees 4, clients de ceux de Trèves. En homme habile le fiejait d'ignorre ce qu'il fréait pas temps de punir. Il appela auprés de sa personne les principeux chets de la Ganle, leur parla avec bouté, et, leur ayant demandé de la cavalerie, il marcha contre les Germains.

barbares, il était aisé d'apercevoir quelque inquiétude et quelque crainte. Ils lui dirent « que ceux qui les envoyaient n'avaient nul « dessein d'entrer en guerre avec les Romaiua : « que, si on les attaquait, ils sauraient se « défendre, ayant appris de leurs péres à « ne demander jamais quartier: que cepen-« dant ils voulaient bien lui protester qu'ils « n'étaient entrés en Gaule que malgré eux. « et parce qu'ils avaient été chassés de leur « pays: que, si les Romains les voulaient « pour amis, les Usipiens et les Tenctères pou-« vaient ne leur pas être inutiles : qu'ils étaient « préts, soit à accepter les terres que César « voudrait leur donner, on à s'établir sur « celles qu'ils avaient conquises : qu'ils ne cé-« dsient la gloire de la valeur qu'aux Suèves. « à qui les dieux immortels eux-mêmes ne « seraient pas capables de résister; maia qu'il « n'y avait aucun autre peuple au monde « qu'ils n'eussent pleine confiance de pouvoir « vaincre. »

Lorson'il fut à peu de journées d'eux, il vit

venir à lui des ambassadeurs de leur part,

qui loi tinrent un langage où, à travers des

traits de fierté et de bravade dans le goût des

César lenr déclara netlement qu'ils n'avaient point de terres à espérer en-decà du Rhin; mais il leur fit une proposition, qui fut de s'incorporer avec les Ubiens, peuple germain, et vezé comme eux par les Suèves. Ces Ubicns, qui habitaient alors sur la rive droite du Rbin, avaient imploté le secours de César; et il leur aurait procnré sans frais et sans peine un puissant renfort en leur joignaut les Usipiens et les Tenctères. La proposition du général romain donna lieu à une négociation pendant laquelle il avancsit toniours. Lorsqu'il n'était plus qu'à huit mtlle pas, il se livra un combat de cavalerie dans lequel huit cents Germains défirent et mirent eu fuite cinq mille chevaux romains.

Parmi ceux qui périrent eu cette occasion, César regretta particulièrement uu illustre Aquitaiu, d'une très-haute unissance, qui arait êté citoyen romain, comme il paratt par le nom de Pèson qu'il portait. Cobrave homme, voyant son frère enveloppé par les cunemis, courat à lul, et le dégagea; mais lul-même, ayant eu sou cheral blessé, il flut obligé de ayant eu sou cheral blessé, il flut obligé de

<sup>1</sup> Ceux de Liége.

<sup>\*</sup> Le Condros retient encore cet ancien nou

mettre pied à terre, et., après s'être défendu longtemps et vaillamment, enfin, accablé par le nombre, il succombe et resta sur la place. Son frère qui s'était retiré, aperçut de loin ce qui se pessait; et, ne pouvant survivre à un frère tendrement almé et son libérateur, il revint à toute bride se jeter au milieu des ennemis, et se fit tere parcillement.

Ce combat fut extremement important, par la circonstance d'avoir été donné dans un temps où il v avait une négociation ouverte entre César et les Germains. Par qui il fut engagé, et conséquemment sur qui doit tomber le reproche de perfidie, c'est un problème qui souffre de la difficulté. César en rejette la faute sur les barbares; mais à Rome bien des gens forent persuadés que c'était lui qui avait violé la foi de la négociation; et lorson'on lui décernait des honneurs dans le senat pour les exploits de la campagne dont il s'agit actuellement 1, Caton opina pour le livrer aux Germains, afin qu'il portât seul la peine de son infidélité, et que la république n'en fot pas responsable envers les dieux et envers les hommes.

Il est difficile de se décider sur un point si obscur, et touchant lequel, d'une part, l'intéret de César diminue le poids de son témoignage, et de l'autre la haine et la partialité peuveut avoir emporté Caton au delà des bornes. On sait que César n'était pas scrupulenx en fait de morale : mais ses procédés étaient fraucs et généreux, au moins à l'extérieur ; et autant qu'il s'embarrassait peu d'avoir pour lui la vérité et la justice dans le fond , autant affectait-il tonjours d'eu garder les dehors. Il faut néanmoins a vouer qu'ici les apparences ne sont pas pour lui. Il n'est pas vraisemblable que huit ceuts cavaliers se soient déterminés les premiers à en attaquer cinq mille, et une démarche des Germains qui semble prouver leur bonne foi, c'est que, le lendemain du combat, ils envoyérent cucore leurs députés à César pour lui faire des excuses et pour continuer la négociation.

César retlat prisonniers ces députés; et il avait raison, s'il est vrai, comme il les en accuse, qu'ils venaieut le tromper et l'amuser par de belles paroles, pendant que leurs nations fisisseul contre les Romains des actes d'hoestiliées. En même temps, jugeant que les Germains ne craignaient point d'être attaqués, et ne se tensient point sur kurs gardes peudant qu'ils evoyaient agéorier avec fui, il fait sortir son armie du camp, et marches no orocché badistius en emensi. I savis rinngéese con contre de la companie de la la queux, à cause del effort doui lu nels croyai pas encorre bien revenue desois su défaire.

Il trouva les choses telles qu'il les avait prévues. Les Germains furent surpris, et n'eurent pas le temps nécessaire pour se mettre en défense. Les urs voulaient que l'on restat dans le camp, les autres que l'on sortit en plainc. Pendant ce trouble et cette confinsion les Romains tombérent sur eux, et ils en eurent bon marché. Ce ne fut pas un combat. ce fut une déroute. Après que gnelques-uns des plus braves eurent tenté inutilement une légère résistance, tous prirent la fuite. Les femmes et les enfants, qui couvraient toute la campagne, furent massacrés par la cavalerie romaine. Les autres, poursuivis jusqu'au confluent de la Meuse et du Rhin, se précipitèrent dans ces rivières, et y périrent presque tous; en sorte que de cette multitude prodigieuse il ne s'en échappa que très-peu. Les Romains ne perdirent pas un seul hoet n'eurent qu'un très-petit nombre de blessés.

Ce fut alors que C'ear résolut de passer le Bibi. Il rapporte differents moits qui l'y déterminèrent; mais on peut souponner qu'il déterminèrent; mais on peut souponner qu'il supprime le veribale, qui récita attre que le dèsir immodéré d'une gloire toute nouvelle. Le l'envie de faire du bruit. Le Rhin et la Germanie étaient alors trés-peu connus des Romains. C'était donc un honneur singulier et très-brillant d'étr. le prenier qui passit ce para l'extre de porter le terrur dans un pays barbare, avec lequel Rome jusqu'alors. "avait iresue imais et autou comperce.

Les raisons qu'allègue Cèsar ne sont pourtant pas destituées de toute solidité. La promière, et, selon lui, le plus juste, c'est que, voyant les Germains se porter si facilement à sesser le Rhin et à venir en Gaule, il était bien aise de leur faire comprendre qu'ils pouvaient craindre aussi de voir l'euuemis ur leurs

<sup>1</sup> Plut. Cas

terres. De plus la cavalerie des Uslpiens et des Tenctères, qui ne s'était point trouvée à la bataille, parce que, plusieurs jours auparavant, on l'avait envoyée au delà de la Meuse pour pilier le paya et enlever des fourrages , s'était retirée , après la victoire de César, au delà du Rhin, chez les Sicambres; et le vainqueur avant demandé qu'on lui livrat ces fugitifs, les Sicambres avaient répondu que le Ridn bornait la domination romaine, et que, si les Romains prétendaient eu interdire le passage aux nations germaniques, ils devaient aubir la même loi, et ne s'arroger aucun droit ni aucune autorité au delà de ce ficuve. Enfin les Ubiens, toujours fatigués par les Suèves, prinient César de se montrer en Germanie, prétendant que cette seule démarche suffirait pour leur procurer à jamais la tranquillité. Ils offraient même des bateaux aux Romains pour le transport des légions.

Cèsar ne crat pas deroir accepter les offres des Ubiens, il pensatiq qu'in y aveit ni aoreté ni dignité pour lui et pour l'armée romaine à passer dans des bateux. La construction d'un pont sur un fleure si rapide, si large et si profond (car c'est an-dessous de l'entrolt où est batie Cologne qu'il se préparait à le passer Jealt sans doute un ourrage très-difficile; mais Cèsar, accontanné à vaincre les obslaches, leuta l'entroltègies et réussit.

J'instreni ici la description qu'il a donnée de ce port, y ajoutant sculement queiques circonstances qu'il a léaissé à suppiéer, mais qui m'ont par qu'il a clàssé à suppiéer, mais qui m'ont part de scéincircissement successives. Si je me trompe en queique chose, j'este qu'on le pardonnera à un cérviai nobligé par la nécessité de son sujel de parter de maitres infiniment éclojacées des son profession, et d'ailleurs três-résolu de se corriger s'il les maitres de l'art daignent ui montres ou errienne d'aignent ui montres de l'art daignent ui montres de l'art daignent ui montres ou errienne.

On soignait ensemble des pieux deux à deux, à la distance de deux pieds l'un de l'autre, de la grosseur d'un pied et demi chacun, et d'une longueur proportionnée à la bauteur de la rivière; et aprés les sevoir un peu alguiés par le bout, et peut-être armés de fer, ou les descendait avec des machines dans l'eau, puls on les enfonçait à coups de mouton, non pas perpendichairement, mais l'autre de la comment de la common de la comment de la comment

inclinés suivant la direction du fleuve. Vis-àvis de ces deux pieux et au-dessous, à la distance de quarante pieds, ou en enfonçait parelllement deux autres qui regardaient les premiers, et étaient inclinés en un sens contraire au courant du fleuve. Ces deux pilotis. composés chacun de deux pieux, étaient teuus eu état par une grosse poutre étendue de l'un à l'autre, et qui, étant de deux pieds d'épaisseur, remplissait exactement l'intervalle des deux pieux, et avait pour appul la pièce de bois qui les joignait. Les têtes de cette poure étaient assujetties et liées de chaque côté au pilotis par de grossea chevilles ou boulons, l'un en dedans, l'autre en dehors; en sorte que les deux pilotis ne pouvant se rapprocher, et les deux boulons qui liaient la poutre à chaque pilotls se résistant mutuellement, la construction était si forme, que, par les lois de la nature, plus le fleuve devenait rapide, plus l'ouvrage acquérait de solidité. Voilà ce que je trouve de plus difficile à concevoir dans cette description. J'avoue même que rien de ce que j'ai pu lmaginer ne me satisfait pleinement. Ainsi je laisse ce problème à résondre à de plus habiles que mol. Outre la difficulté de la chose en elle-même, il semble de plus qu'il y ait contradiction entre ce que dit lei César et la précaution dont il scra parlé plus bas, d'établir des arcs-boutants pour soutenir le pont contre la violence du fleuve. Cette précaution paraîtrait superflue, si la rapidité du fleuve ne fait qu'augmenter la solidité de l'ouvrage. Après ce premier rang on en établissalt un autre à quelque distance; puis sur les poutres, qui étaient couchées de long suivant le fli de l'eau, on mettait en travers des perches, des claies, et sans doute de la terre et du gazon pour former un plancher solide et continu. Au dessous du pont on avait eufonce d'autres pieux en forme d'arcs-boutants, qui soutenaient le pont contre la violence du fleuve ;

<sup>1</sup> Le teste porte, vera la partis inférieurs du fluveu; espression vagos, ét qui peut desour lieu à une laterprétation différende de celle que jui lankie. On pourrait concevule les pieux dont il est question, comme placéd avant le deraiter rang des piblist, et les soutesant du côté où lis étalens inclinés; de sorte qu'il lieur servisent comme d'avant-num pour amortile la fongre de file floure comme d'avant-num pour amortile la fongre de file floure.

et au-dessus, à quelque disiance, il y en avait d'autres pour lui servir de défense; aim que, si les barbares lâchaient des tronse d'arbres ou des bateaux pour renverser l'ouvrage, cette palissade en amortit l'effet, et empéchat qu'ils n'endommageassent le pont.

La diligence avec laquello fut exécuté un si grand ouvrage n'est pas moins digne d'admiration que l'ouvrage même. Il fut achevé en dix jours, à compter de celul où l'on avait commencé à apporter les bois sur le bord du fleuve. C'esar, ayant hisée un corpa de tronpes considérable à la tête du pont de chaque côté entre aux les terres des Sicambres.

Ses exploits en Germanie se réduisirent à

assex peu de chose. Il y reçut les députés de quelques peuples qui lui demandaient la paix et son amitié, qu'il leur accorda en exigeant d'eux des atages. Les Sicambres s'étaient retirés dans des déserts et des forêts : il ravagea leur pays, brûla les édifices, et coupa les bles. Les Suèves en avaient fait autant que les Sicambres, avec cette différence qu'après avoir mis en sureté leurs femmes , leurs enfants, et tout ce qu'ils possédaient, ils avaient rassemblé au cœur du pays tout ce qui faisait la force de la nation, c'est-à-dire ceux qui élaient en état de porter les armes; et là lis attendalent l'armée romaine, en résolution de la bieu recevoir. César ne juges pas à propos d'aller les attaquer. Il prétendit avoir rempli toutes les différentes vues qu'it s'était proposées en passant le Rhin , puisqu'il avait répandu dans la Germanie la terreur de son nom, s'était vengé des Sicambres, et avait détivré les Ubiens de l'oppression des Suèves. Ainsi il ne demeura que dix-huit jours au delà du fleuve, après lesquels il le repassa, et rompit son pont, remportant de son entreprise la gloire assez frivole d'avoir fait ce que nni Romain avant lui n'avait tenté.

Son gott pour les choses d'était la inspira tout de suite un anter projet du même genre que le précédent, et au sis peu utile. Ce fat de passer dans la Crande-Bretagne, de le porter la geerre dans an nouvea monde : ear c'était sur ce pied que l'on regardait alors la Grande-Bretagne, si peu connue dans ces temps-la, que plusieurs doutaient encores i elle était nue lle, et que, selon Tactie, on n'en fut bleu se-

suré que plus de cent ans après, lorsqu'une flotte romaine, par les ordres d'Agricola, en eut fait le tour. César néanmoins en parle partout comme d'une lle; et tel est aussi le language et le sentiment de Strabon, babile et judicienz géographe, qui écrivait au commencement du rêgun de Tiblero.

César colore l'ambition qui te menait dans la Grande-Bretagne du prétexte de la justice et de l'utilité. Il dit que les Bretons avaient presque toujours envoyé du secours aux Gautois dans leurs guerres contre les Romains ; et il ajoute qu'il devait lui être tout à fait avantageux de connaître les ports et les côtes de cette fie, les mœurs des habitants, et leur manière de combattre. Or, c'est à quoi il ne ponvait parvenir qu'en y passant lui-même : car les Gaulois n'en avaient que des connaissances fort confuses, parce qu'il q'y avait que leurs marchands qui en fissent le voyage; encore ne penétraient-ils jamais dans le pays : en sorte qu'ils n'avaient d'idée précisément que des ports où ils faisaient le commerce. Je ne sais de quelle utilité pouvait être à César la connaissance qu'il souhaitait acquérir de tout ce qui regardait la Grande-Bretagne, à moins qu'il ne roulat dans son esprit le dessein d'en faire quelque jour la conquête : mais les Gaulois ne tui en taissèrent pas le loisir.

A ces motifs Suctione en joint un bien futile, savoir, la passion pour les perles que produit l'Occan britannique! Le lus cineense de Cèser peut autoriser ce souppos. En tont cas if fut bien trompé dans son attente. Ces pertes sont ternes et sombres, et n'approchent point de cette belle ean qui fait le priz de cettes d'Orrient.

La ssicon était déjà fort avancée forrque César forma le projet dont sous partons. C'ésait un nouvel aiguillon sjonè à son activité usnuciel. Il vini. donc en toute disignee dans le pays des Morins, d'où il savait que le trajet est te plus court pour passer dans le forrade-Bretagne : il ressemble le plus de valuesceux, qu'il la la consecue de la companie de la companie de la contra de la companie de la companie de la consecue de la companie de la companie de deducte pour la georre contre les Véades, Comme il à value pas moios de prévoyance que

1 Sunt. Cars. 47.

de vivacité et d'ardeur, il tâcha de s'instruire de tout ce qu'il lui était important de connaître touchant le pays où il se préparait à entrer : et, peu satisfait des éclaircissements qu'il put tirer des Gaulols, il envoya un officier romsin, nommé C. Volusénus, avec un vaisseau de guerre, pour visiter les côtes de la Grande-Bretagne, et venir ensuite lui faire son rapport de tout ce qu'il aurait vu et remsrqué. Volusenus fut cinq jours eu mer; et. n'avant osé descendre en aucun endroit, il ne put rendre compte que des dehors et des approches de l'île.

Cependant le bruit du dessein de César s'était répandu dans la Grande-Bretagne et y avait jetė l'alarme. Plusieurs peuples lui euvoyèrent des députés pour lui faire leurs soumissions, et pour offrir de lui donner des otages. César crut devoir profiter de ces favorables dispositions : il répondit gracieusement aux députés des barbares, et les renvoya dans leur pays en les faisant accompagner de Comins, Artésieu, qu'il avait fait roi de sa nation, et en qui il avait alors beaucoup de confiance. Comius, dont le nom était connu et considéré dans la Grande-Bretagne, avait ordre de narcourir différents peuples, de les exhorter à reconnaître l'empire romain, et d'annoncer la prochaine arrivée de César.

Le soin d'assembler sa flotte retint quelque temps César dans le pays des Morins. Sa présence n'y fut pas inutile. Cette nation avait toujours jusque-là refusé opiniâtrément de se soumettre. Alors la plus grande partie des cautous qui la composaient vinrent par députés lui demander pardon pour le passé, et lui déclarer qu'ils obéiraient à tout ce qu'il leur ordonuerait à l'avenir. Rien ne pouvait lui arriver plus à propos. Charmé de ne point laisser de sujet d'inquiétude derrière lui nendant qu'il sersit dans la Grande-Bretagne. Il recut les soumissions des Morins, et se coutenta d'exiger d'eux beaucoup d'otages.

La flotte de César consistait en vaisseaux longe, comme il les appelle, c'est-à-dire galères armées en guerre, et eu vaisseaux de charge qui allaient à la voile. Il embarqua sur quatre-vingts vaisseaux de charge deux légions. Il ne nous dit point quel nombre de troupes moutait les galères , qu'il distribus permet pas d'en douter. (Lav. 1v, page 199.)

en escadres sous le commandement du questeur et de ses lieutenants généraux. Il destina au transport de la cavalerie dix-buit vaisseaux de charge, qui étaient retenus par le vent dans un port situé à huit mille pas audessus de celui d'où il partait lul-même. Il ne nomme ici ni l'un ui l'autre de ces deux ports. Msis si celul d'où il partait cette année est le port Itius , où il s'embarqua l'aunée suivaute pour faire le même trajet, il paraît que le port inférieur est Wissan, et le supérieur Calsis. En s'embarquant, il laissa un lieutenant général avec des troupes pour garder le nort, et il envoya le reste de son armée sous les ordres de deux autres lieutenants généraux. Titurius Sabinus et Aurunculéius Cotta, dans les cautons des Morins qui n'étaient pas encore soumis, et sur les terres des Ménapleus.

Tous les arrangements étant pris, César profita d'un vent favorable pour sortir du port. Il partit sur le minuit, et envoya sa cavalerie s'embarquer à l'autre port, avec ordre de le suivre Incessamment. Mais il fut mal obei en cette partie. Pour lui, voguant à la tête de sa flotte, il commenca à voir terre vers la quatrième heure du jour. Le rivage qu'il découvrait n'était pss propre pour une descente. Il était dominé par des dunes, de dessus lesquelles on pouvait lancer des traits jusqu'an bord de l'eau, et toutes ces dunes étaient couvertes des troupes des barbares. Il fit donc jeter l'ancre, attendant que tous ses vaisseaux l'eussent joint. A la neuvième heure, aidé en même temps du vent et de la marée. il avanca encore huit mille pss, et trouva un rivage alsé et uni, ou il resolut de descendre.

Les barbares n'avaient point perdu de vue la flotte romsine ; et, ayant fait prendre les devants à leur cavalerie et à leurs chariots (car l'usage des chariots dans les combats subsistait parmi eux), ils menèreut leur infanterie avec assez de diligence pour être à temps de s'opposer avec toutes leurs forces au débarquement, Les vaisseaux romains prenalent trop d'eau pour pouvoir approcher du rivage :

1 La chose en sol est vraisemblable, et Strahon ne

en sorte qu'il fallait que les soldats se jetasseut à la mer. On conçoit comment des troupes pesamment armées, accoutumées à combattre sur un terrain ferme et solide, et qui n'étaient point au fait des endroits où l'eau se tronvait plus ou moins profonde, avaient de désavantage contre des barbares agiles et dispos, que rien n'embarrassait, et qui con-

naissaient parfaitement les lieux. Le courage commençait à manquer aux Romains. Celui qui portait l'aigle de la dixième légion les ranima. Comme il voyait que ses camarades n'osaient se jeter à l'eau, dont la profondeur les effravait : Suivez-moi , leur cria-t-il, si vous ne voulez que cette aigle tombe au pouvoir des barbares. En disant ces mots, il s'élance le premier hors du vaisseau. La crainte de l'ignominie vainquit celle du péril, et tous les autres le suivirent. En même temps César remplissait de soldats les esquifs et les frégates légères, pour aller au secours de ceux qui combattaient dans l'eau; et de plus, ce qui contribua principalement au succés de la descente, c'est qu'il fit faire aux galères no mouvement pour prendre en flanc les ennemis, et lancer sur eux une grêle de traits avec les machines usitées chez les Romains, mais absolument inconnues de ces insulaires; en sorte qu'outre le monde qu'ils perdaient, l'aspect seul de ces étranges machines les frappait d'un horrible effroi. Enfin, après bien des peines et des périls, les Romains parvinrent au rivage; et, des qu'ils eureut pris terre, ils poussèrent si vigoureusement les barbares, qu'ils les dissipérent absolument. Mais, comme la cavalerie de Cêsar n'était point arrivée, il ne fut pas possible de les poursuivre.

Ainsi, ces mêmes peuples qui venaient de a'opposer avec tant de vigueur à la descente de l'armée romaine, n'avant pu y réussir, envovèrent à César des députés qui avaient charge de lui faire toutes sortes de protestations de soumission et d'obéissance. Ils lui rendireut aussi Comius, roi des Artésiens, qu'ils avaient retenu prisonnier. César les écouta avec douceur, et leur demanda des otages. Tout paraissait a'acheminer à la paix et à un bon accord. Mais c'était la crainte seule qui gui-

Des barbares se découragent aisément.

dait ces barbares; et, l'occasion s'étant présentée de revenir contre leurs engagements et de

renouveler la guerre, ils ne la manquérent pas. Le quatrième jour depuis l'arrivée de César dans la Grande-Bretagne, on aperçut du camp les dix-huit vaisseaux de charge qui amenaient la cavalerie. Mais dans le moment il s'èleva une funeste tempète qui en dispersa une partie dans la Manche, où ils coururent uu très-grand danger, et se trouvérent heureux de pouvoir regagner la terre ferme.

La nuit même de ce jour c'était pleine lune, et l'on approchait de l'équinoxe. Le concours de ces deux circonstances produit les plus hautes marées. César ne le savait pas, et il n'avait pris aucune précaution contre un danger qu'il ignorait. Ainsi et ses galères , qui étaient à sec sur le rivage, et ses vaisseaux de transport, qui étaient à l'aucre, furent soulevés, battus, fracassés par le flot, sans qu'il fût possible d'apporter remède à uu si grand mal. Cet accident jeta César dans un extrême embarras. Le retour devenait comme impossible, puisqu'il n'avait point d'autres vaisseaux que ceux qui venaient d'être si fort maltraités, et qu'il manquait de toutes les choses nécessailes pour le radoub. D'ailleurs , avant compté hiverner en Gaule, il n'avait apporté ni bagages, ni provisions suffisantes de blé.

Les barbares, voyant leurs ennemis sans vaisseaux, sans vivres, sans cavalerie, conçurent l'espérance de les exterminer, et de faire passer pour jamais aux Romains l'envie d'entrer dans leur tle. D'ailleurs ils jugeajent du petit nombre de troupes de César par le peu d'espace qu'occupait son camp ; et quoique cette marque ne fût pas absolument sûre, parce que l'armée romaine, comme je l'ai dit, n'avait point de bagages, ils ne se trompaient que du plus au moins, et ils avaient réellement une grande supériorité par leur multitude. Ils commencèrent donc à se liguer de nouveau. à se rassembler secrètement en corps de troupcs, cachant leur jeu, ne se déclarant point ouvertement, et atteudant le moment favorable pour surprendre les Romains et tomber sur eux avec avantage.

Mais César n'était pas un encemi aisé à surprendre. La situation où il était lui faisait deviner ce que devaient penser et faire des barbares: et comme lis avaient cessé de lui envoyer de ologes, la prure de leur révolte derensit compléte. Ainsi il se préparait à tout évenement, il envoyait tous les jours couper les blés dans les campagnes, et il en fisiait des amas dans son emp. Il sacrifia le s'vaisseaux les plus blessés, et en prit les bois et les fers pour radoubre ceux qui l'étaient moins, faisant venir de la terre ferme les autres matières et les instruments inécessiéres pour ce travait, deme vaisseaux, ill tant dout le reute en état de testir la mer.

Cependant les barbares trouvérent l'occaslon qu'ils cherchaient. Ils avaient remarqué que, toute la campagne des environs ayant été moissonnée, il ne restait plus qu'un seul endrolt où les Romains pussent venir eouper des blés. Ils se postérent dans le voisinage, emhusqués dans une foret; et Cesar, comme ils l'avaient prévu, avant envoyé la septième légiop dans le quartier qu'ils environnaient, pendant que les soldats romains se répandent dans la plaine, et que, la faucille à la main au lieu de l'épée, ils ne pensent qu'à scier les blés, les barbares sortent brusquement de leur bois, attaquent les fourrageurs, en tuent quelques-uns, et portent le trouble et la confusion parmi les autres. Ils entreprennent même de les envelopper, en étendant autour d'eux leurs charlots de guerre. Voici quelle était leur facon de se servir de ces chariots dans les combats.

Ils commençaient par les pousser avec lmpétuosité tout à travers les rangs des ennemis : et lorsqu'ils avaient pénétré dans les intervalles, ils sautaient à terre et combattaient à pied. Pendant ee temps, les écuyers s'écartaient un peu, mais toujours à portée de recueillir leurs maîtres, s'ils se trouvaient trop pressés. Il paralt que César ne méprise pas cette manière de combattre, qui réunissait, dit-il, la légéreté du eavalier et la stabilité du fantassin. Du reste, ils étaient d'une adresse et d'une agilité surprenantes, accoutumes par un long usage, soit à arrêter sur un chemin en pente leurs ehevaux courant à bride abattue, soit à tourner court lorsque l'espace leur manquait. On les voyait quelquefois sortir de leur chariot, se glisser le long du timon, et venir se poster sur

le joug: puis en un instant ils regagnaient le chariot, et reparaissaient à leur place.

La légion romaine, ainsi assaillie, ne pouvait se sauver, s'il ne lui fût veuu du secours. Heureusement les gardes avancées du camp remarquérent, du côté où on savait qu'elle était allée, un nuage de poussière. Ils en avertireut César, qui ne perdit pas un moment. Il prend avec lui sur-le-champ les deux cohortes qui étaient de garde, et, après avoir ordonné à deux autres de les remplacer, et à tout le reste des troupes de s'armer en diligence et de le suivre, il marche vers l'endroit où se donnait le combat. Il trouva ses gens en mauvais ordre et fort embarrassés à se défendre. Sa présence rétablit toutes choses, arrêta la fougue des ennemis, rauima le courage des Romains. Il ne jugea pas à propos néanmoins de pousser les barbares, et il se couteuta de ramener ses légions dans son camp.

Les insulaires eurent la hardiesse de venir Jr attaquer an bout de quelques jours, pendant lesquesi sis avaient encore fortificet grossidant lesquesi sis avaient encore fortificet grossiaterie, via bien qu'il ne pouvait remporter sur eux d'avantage tout à fait décisif. Cependant, il theh de s'aider de trente c'avalieres que l'Artissien Conuis avait amendes avec lui, et lis ortif de ses retranchements pour l'irrer la batalité. L'exprierent la faite, mais avec trés-que de perteyseulement les Romains firent le degât dans les euvèrons et. Putiférent qu'euques bourgades.

Il n'en fallut pas davantage pour déterminer les barbares à renouer la négociation qu'ils avaient rompue. Dés le jour même César vit arriver des députés qui vensient lui demauder la paix ; c'était tout ce qu'il souhaitait. Il eraignait l'approche de l'équinoxe, temps où la mer devient orageuse; et ses vaisseaux n'étaient pas en état de résister à une tempête. Il saisit done l'occasion de se retirer avec honneur, en ordonnant qu'on lui fournit un nombre d'otages double de celui qui avait été stipulé la premiére fois, et qu'on les lui amenat en Gaule. Les Insulaires concureut qu'ils serajent les maltres de l'exécution d'un pareil traite; ils promireut tout pour renvoyer hors de leur fle ces incommodes étrangers, qui, de leur côté, étaient fort empressés d'en sortir. Aussitôt après le traité conclu, César, au premier beau temps, apparcilla, et repassa en Gaule.

Quelques cantons des Morins et les Ménapiens persistaient toujours dans leur obstination, et refusaient de reconnaître les Romains pour maîtres. César les fit attaquer par ses lieutenants, qui ne purent encore achever de les soumettre. Il établit tous ses quartiers d'hiver dans le pays des Belges, et y recut des otages de deux des penples avec lesquels il avait fait la guerre dans la Grande-Bretagne. Tous les autres ne tinrent compte de leurs engagements: et voilà tout le fruit que tira Cé-ar d'une expédition qui peut passer pour hasardeuse<sup>1</sup>, et où il avait risqué beaucoup plus qu'il ne pouvait gagner ; car toute cette île était alors très-pauvre, sans or ni argent, et le butin qu'il était permis d'en espérer se réduisait à des prisonniers grossiers et brutaux. Pour un si petit obiet, il s'était exposé, comme nous l'avons vu, à des dangers aussi grands qu'il en ait jamais courus dans sa vie. Il faisait cependant sonner fort haut les avantages qu'il avait remportés dans un pays et sur des peuples dont l'existence était à peine connue avant lui; et le bruit en fut si grand dans Rome, qu'on y décerna encore en son honneur des actions de grâces aux dieux pendant vingt iours.

g III. - CREAR SE PRÉPARE A RETOGRACE DANS LA GRANDE-BRETAGNE. ATANT QUE DE FAIRE LE TRAJET IL BÉDUIT CEUX DE TREVES, QUI MÉDI-TAIENT ONE RÉVOLTE. ÎL EMMÊNE AVEC LOI TOOTE LA HAUTE NORLESSE DE LA GAULE. DUMNORIX. REPUSANT DE PARTIE, EST TUÉ. PASSAGE ET EX-PLOITS DE CÉSAR DANS LA GRANDE-BRETAGNE. IL ACCORDE LA PAIX AUX PEUPLES VAINCES, ET RE-PASSE EN GAULE. IL LA TROUVE TRANSCILLE EN APPARENCE, ET DISTRIBUE SES LÉGIONS EN QUAR-TIERS, TASSÉTIOS, ROI OES CARNUTES, AMI DES ROMAINS, TUE. AMRIORIX, ROLORS ERURONS, JOI-GNANT LA PERFIDIE A LA FORCE OCTERTE, DÉTRUIT ENTIREMENT UNE LÉGION ROMAINE, ET CINQ CO-MORTES, QUI AVAIENT ÉTÉ ENVOYÉES EN QUARTIERS D'HIVER SUR SES TERRES. AMBIORIX, VAINQUEUR, SOURCE LES ADDATIQUES ET LES VERVIENS, QUI VIENNENT ATTAQUEE Q. CICÉRON. RÉSISTANCE VI-

5 Cle. sd Fam. vn, 7; et sd Att, sv, 16.

SCHERTE DES BONAISS, PERWIE SNOCTHES DÉ-NELTION, OR ELOVEE ENTRE MEST CATTERIORS ROMAINS. CÉSAR TIENT AO RECOED DE CICÉDO ANTE CHE ACTURE BONZ D'AMBATON. LES GALLON, AN DORRE DE ROLANTE BILLE, SOUT ANTE LES OF STATE THE BONDAN. DORLECE AT ORPIL DE CÉSAR FOR LA PRETE DE SA LÉGIOS RE-TERIORS DA ASSONDEN. IL PASA CHITTE DE SA LE GALLE, QUE TOUT ENTRE ATAIT EN ROUT-LE GALLE, QUE TOUT ENTRE ATAIT EN ROUT-DANS EN COMMAN CONTIR LAMBOUR.

## L. DOMITIUS AHENOBARBUS 1. AP. CLAUDIUS PULCHER.

César ne complait que pour un essal ce qu'il avait fait dans la Grande-Bretagne. Ce n'était pas de quoi le sait-faire que des avantages médiocres et un traité demeuré sans exécution. Il résolut donc d'y retourner avec de plus grandes forces; et, en partant jour l'Italie, il charges ses fieutenants de lui construire pendant son absence le plus grand nombre qu'il serait possible de barques et de petits bâtiencis de l'ramport, leur preserivant même la forme qu'il jugeait la plus convenable pour la navigation sur ces mers.

Son hiver ne fut pas ofsif. It le passe, partie à tenir les parties da foule cite à tenir les grands Jours dans la Gaule cisalpine, partie à aller se montrer en lliyrie, où sa prèsence était un pepple illyrien courses des Pirastes. Cétait un pepple illyrien qui avait fistique par des hostilités et par des partie de l'Illyrie qui reconnaissir le par des partie de l'Illyrie qui reconnaissir les Romains. Il n'en coût à César que de paraître mains. Il n'en coût à César que de paraître de donner des olages et à réparer les dommages qu'ils avaient caugés.

Quand il revint en Gaule il trouva bien do l'ouvrage fait. On avait radoubé tes vieux battiments; on avait construit à neuf vingt-huit vaisseaux longs, et environ six cents barques de transport. Il ordonna que toute cette flotte se rendit au port Itius; et pour lui, comme il paraissait que ceux de Trèvess méditaient une rébellion, et que l'on disait même qu'ils

<sup>1</sup> An. R. 698; av. J. C. 54, 2 Ces. de Bello Gall. v.

sollicitaient les Germains à passer le Rhin puur venir à leur appui, il se transporta de ce côté avec quatre légions et huit cents chevaux, voulant pacifier la Gaule avant que de s'engager dans l'entreprise de la Grande-Bretagne.

Ceux de Tréves formaient une nation puissante, surtout en cavalerie : mais il v avait de la division parmi eux. Deux rivaux, Cingétorix et Indutiomarus, se disputaient le premier rang et la principale autorité. Cingétorix, qui se trouvait apparemment le plus faible, vint se jeter entre les bras de César, l'assurant de son attachement et de celui de tout son parti pour les Romains. Indutiomarus, au contraire, assemblait des troupes; et, après avoir retiré les femmes et les enfants dans le fond de la forêt d'Ardenne, il se préparait à soutenir la guerre, Mais, comme il vit que plusieurs de ceux sur lesquels il avait le plus compté. effrayès par les armes de César, ou gagnés par les sollicitations de Cingétorix, se détachaient de lui, il craignit d'être abandonné, et prit enfin, quoique de mauvaise grâce, le parti de la soumission. César, qui ne vouloit pas s'arrêter dans ce pays, feignit de recevoir ses excuses, et lui accorda la paix, mais en exigeant de lui deux cents otages, et entre autres son propre fils. Indutiomarus, déià peu content. fut encore extrémement piqué des caresses que Cesar faisait à Cingétorix, et du soin qu'il prenait de lui concilier les esprits des principaux do la nation; et il se retira, le dépit dans le cœur, et avec le dessein de renouveler la guerre à la première occasion,

Cèsar, qui le croyait hors d'état de pouroir lui nuire, au moins de quelque temps, s'en revint au port. Hius, où s'étaient rendus par ses ondres quatre mille cavaliers gaulois et toute la haute noblesse de la nation. Son plan chail d'emmener ace lui ces seigenus du premier de la companier de la companier de pour la companier de la companier de nombre, de la flédité desques la se cropair assuré. Dummorix, Eduen, dont nous arous beaucoup paré alieurs, devait fetre du vouge. Cèsar s'en défait beaucoup , comme d'un homme qui avait et le pénie et le pouvoir et la volouté de briller. L'Eduen se delendait de le suive, allégrant de mourais préctacis ; qu'il craignait la mer, que des moifis de religion l'obligacient de rester dans le pays. Lorqui'l vil que ses raisons n'opéraient rien, il se mit à cabaler parmi la noblesse gauloise, disant que le dessein de Céser était de les tuer tous; et que, comme il n'osait exécuter ce projet en Gaule, il les faisait passer en terre étrangére pour être en liberté de les sacrifier à sa cruelle polifique.

Ouelque criminelle que dût paraître cette conduite à César, il ménageait toujours Dumnorix, ou plutôt la nation des Eduens, pour laquelle il avait beaucoup d'égards, et qu'il eraignait d'offenser en répandant le sang de celui qui en était comme le chef, très-résolu néaumoins à ne se point relacher, et à préférer à toute autre considération les intérêts de sa république et la tranquillité des Gaules. Pendant vingt-cinq jours que le veut de nordouest le retint au port, il se contenta d'employer auprès de Dumnorix les voies d'exhortation et de persuasion, le faisant veiller en même temps par des gens sûrs qui lui rendaient compte de toutes ses démarches. Enfin le temps étant devenu favorable, César ordonna l'embarquement : on sait quel est l'embarras et la multitude des soius qui occupeut les esprits en pareille occasion. Dumnorix profita de ce moment, et se retira avec la cavalerie éduenne. Dès que César en fut averti, il suspendit son départ ; et, toute affaire cessante, il détacha à la poursuite du fugitif uno grande partie de sa cavalerie, avec ordre de le ramener s'il consentait à obéir, ou de le tuer s'il voulait faire résistance. Dumnorix prit, malheureusement pour lui, ce dernier parti. Il prétendit que, étant libre, et d'une nation qui jouissait des droits de la liberté. on no pouvait pas le faire marcher malgré lui. Les gens de César exécutérent leurs ordres : Dumnorix fut tué : et la cavalerie éduenne, ayant perdu son chef, reviut saus difficulté au camp de César.

Ce général, ilbre de tout autre soin, ne songea plus lqu'à partir. Il laissa Labienus en terre ferme à la garde des ports et de la côte des Morins, avec trois légions et deux mille chevaux. Il embarqua sur sa flotte pareil nombre de cavalerie et cinq légions; et, étant parti vers le coucher du soleil, il fut retardé par quelques contre-temps, de façon qu'il n'arriva à la vue de la Grande-Bretagne que le lendemain à midi. Il loue dans le trajet la vigueur de ses soldats, qui, dans leurs barques de transports, faissient la fonction de rameurs avec tant d'activité et de force, qu'ils égalérent la vitesse des vaisseaux qui allaient à la voile.

Cesar aborda au même endroit où il avait debarqué l'année d'auporavant, et il ti étonné de ne trouver personne qui s'opposât à la descente. Le nombre de ses vaisseaux, qui passait hait cents, avait fait peur aux insulaires, et il s'étaient retirés sur les hauteurs.

Après le débarquement, qui se fit sans peine ni danger, la premier soin de César fut de se fortifier un camp, dans lequel il laissa dix cohortes et trois cents chevaux sous le commandement d'un officier général, et avec le reste de son armée il avança dans les terres et marcha aux eunemis. Mais à peine les avait-il tâtés par une légère escarmouche, qu'il recut nouvelle que ses vaisseaux , qui étaient à la rade, avaient été battus d'une violente tempète et considérablement endommagés. Il revint aussitôt à la mer, et résolut, pour éviter un semblable inconvénient, de faire tirer tous ses bâtiments à sec, et de les enfermer dans une même enceinte de retranchements avec sou camp. C'était un grand travail. Mais ses soldats s'y portaient avec tant de courage, qu'ils le poussérent nuit et jour également sans interruption; et l'ouvrage avant été fini en dix jours, César, après avoir donné ses ordres pour le radoub des vaisseaux, retourna contre les barbares,

Leurs forces s'étaient acrunes pendant son absence. Plusieurs peuples avaient fait entre ent une ligne, et reconassisent pour généralisime Cassiréalusus, qui répardi au dels de la Tamine, et qui, avant l'arrivée de Gara, était en guerne avec ses voisien. Máis in les animentés particulières. Il y eut divers combats, dans les especiales charichés des insulaires incommodaient beaucoup la cavalerie de César. Cependant, comme, après tout, les Romàins étaient supérieurs, et qu'ils allaient toujours ne avant, Cassiréllausus se retira

derrière la Tamise pour en défendre le pas-

Il n'y avait qu'un seul endroit où il fût possible, et même avec bien de la peine, de la passer à gué. Les barbares avaient augmenté la difficulté en hérissant le bord qu'ils occupaient d'une palissade de pieux aigus; et ils en avaient planté aussi dans le lit du fleuve, qui demeuraient cachés et ensevelis sous les eaux. César, instruit de tout par les prisonniers et les déserteurs, entreprit néaumoins de traverser une rivière si bien défendue. Ses soldats secondérent son ardeur; et, quoiqu'ils n'eussent que la tête hors de l'eau, ils allèrent à l'ennemi avec tant de vigueur et d'audace, que les barbares ne purent soutenir leur choc, et, prenant la fuite, se dissipèrent comme une nuée de timides oiseaux.

Cassivellaunus résolut alors d'éviter toute action générale; et, ayant séparé son armée, il ne se réserva que quatre mille chariots de guerre, avec lesquels il épiait le moment de tomber sur ceux qui s'écartaient; ou bieu. après avoir attiré les Romains dans quelque lieu désavantageux par l'espérance d'un butin qu'il leur présentait, il sortait de son embuscade, et les mettait en désordre par une attaque imprévue. Ces surprises lui réussissaient si heureusement, que César fut obligé d'ordonner à sa cavalerie de ne s'éloigner jamais à une distance où elle ne put pas être soutenue des légious; et il ue faisait le dégât dans le pays qu'à proportion du chemin que pouvait faire son infanterie.

The continuence project does nation to somittee the Chart. Les Trinohumis furent les premiers I. Leur rol Innancetius anti det up nor Cassis Homes of Leur rol Innancetius anti det up nor Cassis Homes et Mandebraius, ils de ce malicureux prince, chit dans Tarmée de Céser, appris daqued il etait venn jusqu'en Gaule cherrher une retraite et un papul. Dels fors is Gaule etaiteux l'issuit des appuis Dels fors is Gaule etaiteux l'issuit des securites. Les Trinohumies avaient conners de la Tattachement pour Mandebraius, et ils princent Cesar de le leur renvoyer pour les gouvernes. Ils obtiented (Pfeld de leur deunade; vernes, 180 distorted rédunde;

i lis habitaient sur la rive gauche et au nord de la Tamise, aux environs de Londres. et, moyennat quarante olages et des blés qu'its fournierat aux Romains, leur pays fut éparqué, et même protégé par César. Cinq autres nations du voisinage, voyant que les Trinobantes se trouvaient si bien du parti qu'its avaient pris, les imitèrent; et le genérat romain, ayant su de ces ouveaux amis que la ville de Cassivellaunus n'étoit pas loin, il résolut de l'valler attaquer.

Cette ville in 'Galat rien moins que ce que nous appelons de ce nom. Les habitants de la Grande-Bretagne nommaient ville une portante de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comparta del comparta del comparta de la comparta del comp

Cassivellaunus ue tint pas encore ses affaires pour désespérées; et, voulant faire une dernière lentative, il envoya ordre à quatre petits princes qui occupâtent le pays de Kent, de tacher de surprendre la folle romaine, et, s'ils pouvaient, de la brûter. C'ext été un grand coup : mais l'attaque ne réussit pas; et meme un des principaux chés des insulaires, nomme Luzoforix, fut fait prisonnier.

Tant de mauvais succès accumules les uns ries autres découragérent cultón Cassivellaunus. Il teut recours à la médiation de Colombis, roi des Antésies, pour obtenir la paix de Cebar, qui la lui accorda sons beaucus de Cebar, qui la lui accorda sons beaucus de Cebar, qui la lui accorda sons percentient de Finquiètude à Cébar. Il se fit donnement des oliges, imposa sui trissibiliers un tribut, qui vraisemblablement ne fat pas payé arce beaucop d'exactitude, prit sous as protection Mandubraius et les Trinobantes, et défendit étroitement à Cassivellounus de les molester : après quoi il repassa en Gaule, cave la gloire d'avoir moutré aux Romaius l'annoisse l'aux les productions de les molester : après quoi il repassa en Gaule, cave la gloire d'avoir moutré aux Romaius l'aux l'appassa en Gaule, cave la gloire d'avoir moutré aux Romaius l'aux l'appassa en Gaule,

Grande-Bretagne, mais non de l'avoir domp-

Il s'en faliali bien que la Gaule même Mi d'omptée, quojue depuis deux ans tout y parat isses tranquille. Mais c'était un feu cació sous la cendre, et non pas étoint. Le désir de recouvrer leur liberté vivnit dans le cour des Gaulois, et suns dout l'étoignement de César, qui avait passé la plus grande partie des deux dernières campagese de la controlle de la companya de la companya de la congratique de la companya de la companya de la congratique de la prendre des mesures pour parvenir à le secour.

César ignorait cette disposition des esprits, qui n'avait point encore éclaté. A son retour de la Grande-Bretagne, il tint paisiblement l'assemblée générale de la Gaule à Samarobrive 1; après quoi il ne songea qu'à établir ses quartiers d'hiver. La distribution qu'il en fit était favorable aux desseins des Gaulois." L'année avait été sèche, et en conséquence la récolte peu abondante. Par cette raison César erut devoir changer quelque chose au plan qu'il avait jusque-là suivi par rapport à l'établissement de ses quartiers d'hiver; et au lieu qu'il avait toujours eu soin d'y mettre plusieurs légions ensemble, il aima mieux, pour la commodité des vivres et des fourrages, les placer une à une dans des cantons différents : une dans le pays des Morins, sous le commandement de C. Fabius, lieutenant général: que autre chez les Nerviens, sons O. Cicéron , frère de l'orateur ; la troisième sur les terres des Essuens 2, sous L. Roscius; la quatrième dans le Rhémois, sur les confins du pays de Trèves, sons Labiénus; trois dans le Belgium<sup>3</sup>, sous trois commandements.

e Primus omnium Romanorum D. Julius cum exere cita Britanniam ingressus... potest videri ostendisse

e posteris, non tradidisse. » ( TACIT. Agric. n. 13 )

<sup>8</sup> Ce nom n'est point connu. Peut-être Essuens; Eusubiens, Sésuviens, ne sont-îls que differentes altérations du nom des Lavoriens, ceux de Lésieux. Venues croit qu'il faut lire let, dans le texte de Ceux, Æduos, tes Eduets, cena d'Autun; et cette opinion a sussi do la vraisemblient.

<sup>5</sup> Le Be'gium n'est pas la même chose que la Gaule beigique. Ce n'en est qu'une partie, qu'on peut regarder comme répondant à ce que nous appelous lq Picordie.

M. Crassus son questeur, fils pulné du fameux Crassus qui actuellement se préparait à attaquer les Parthes , L. Plancus et C. Trébonius ; enfin la huitième , que César avail levée en dernier lieu dans le pays au delà du Pô, fut envoyée avec cinq cohortes sur les terres des Eburons', entre le Rhin et la Meuse, ou régnaient Ambiorix et Cativulens. A la tête de ce dernier corps de troupes étaient deux lieutenants généraux, Titurius Sabinus et Aurunculetus Cotta. César, en separant ses quartiers, avait eu néanmoins attention à ne les pas trop eloigner l'un de l'autre; et excepté Roscius, qui hivernait dans un pays ami et tranquille, tous les autres quartiers étaient renfermés dans un espace de cent mille pas1, c'est-à-dire d'environ trente-cinq lieues. Il eut encore la précantion de ne point trop se presser d'aller en Italie. comme il avait coutume de faire tous les hivers; et il résolut de ne point partir qu'il n'cut recu nouvelle de tous ses lieutenants généraux, et ne sût leurs quartiers établis, fortifiés et mis hors d'insulte.

Un évenement inopine engages César à degarrile Belgium d'une des tégions qu'il y avait placées. Les Caroutes \*avacent un roi, avait placées. Les Caroutes \*avacent un roi, ani des Romains quis so nomanti Tastegius. Ce roi fut gessessiné publiquement par secennemis, souteurs d'un parti puissent dans le nation. César appréhenda que ce ne fut la giand d'une devoite; et il donno arorté a Plancus de se transporter dans le pays Chartrain avec sa légion, et d'y passer l'huis de vait sa légion, et d'y passer l'huis du sa des sa légion, et d'y passer l'huis d'y passer l'huis de sa légion, et d'y passer l'huis d'y passer l'huis

A petite quinze jours s'étaient-lis écontés depuis l'arrivée des légions dans leurs différents quartiers, lorsque la conjuration des Gaulois éclala par levoite des Eburons. Leurs deux chefs ou rois, Ambiorin et Catisulcus, avaient été, commeamis, su-d-evant de Sabinus et de Cotta, et leur avaient fourni des blés. Mais roils que tout d'un coup, frouvant épars un nombre de soldals romains qui étaient allés couper du bois et des fascines, ils tombent sur eux, les taillent en pièces, et vout ensuite attaquer le camp même joù la légion était retrauchée. Repoussés avec perte, ils ont recours à la ruse et à la perfidie.

Ambiorix, ayant demande et obtenu qu'en lui envoyat quelqu'un avec qui il pût conférer, tint un langage fort adroit, et qui, parlant d'un prince barbare, peut servir de preuve que les leçons de la nature suffisent pour rendre les hommes fort savants dans l'art de tromper. Il commença par protester « qu'il n'avait « point perdu la mémoire des bienfaits de « César, qui l'avait délivré du joug des Adua-« liques, et qui lui avait rendu son fils et son « neveu, que ces peuples, les avant tenus recus « en otage, tenaient dans une dure captivité : « que, s'il venait de faire un acte d'hostilité « contre les Romains, ce n'avait point été par « esprit d'animosité et de haine, mais parce, « qu'il n'avait pu résister aux désirs de sa na-« tion : que, de la façon dont se gouyernaient « les Gaulois , les peuples n'avalent guére « moins de pouvoir sur leurs rois, que les rois « sur leurs peuples ; que sa nation elle-même, « dans le mouvement subit auquel elle s'était « portée , n'avait fait que suivre l'impression « de toute la Gaule : qu'il avait été réglé, de a concert entre tous les Gaulois, d'attaquer « en un seul ionr, qui était celui même où il parlait, tous les quartiers de l'armée romaine. « afin que de l'un on ne pût pas donner du « secours à l'autre : qu'il pouvait alleguer. « pour preuve de la vérité de ce qu'il disait . « sa propre faiblesse; qu'il savait très-bien « que les Eburons n'étaient pas capables de « mesurer leurs forces aver les Romains : mais qu'après avoir satisfait à ce que semblait de-« mander de lui la cause commune de la patrie, il croyait devoir écouter la voix de la reconnaissance; que, par attachement pour César, par amitié pour Sabinus, il se sentait obligé de donner avis de l'extrême péril auguel allait être exposée la légion qui se préparait à hiverner sur ses terres : qu'un corps de Germains avait passé le Rhin, et arriverait dans deux jours; que c'était à Sabinus et à Cotta à voir s'il leur convenait de se retirer, et d'aller se joindre, eu à Labie-

4 Le pays de Liége

<sup>«</sup> D'uné extrémité des quartiers à l'autre il y a plus de cent mille pas. Péca-tre Cé-ar conçoit-il un tentre d'où s la ronde la distance jusqu'aux quartiers les plus éloignés de ce centre, pe peut pas a étendre plus loin que l'espace marqué icl.

<sup>6</sup> Ceux de Chartres

« nus, on à Cicéron : que, pour lui, il pro-« mettait, avec serment, de leur assurer la li-« berté des passages; qu'il s'y porterait « d'autant plus volontiers que e'était une oc-« casion pour lui de gagner doublement, en « se montrant reconnaissant envers César, et

« en soulageant son pays de l'incommodité des « quartiers d'hiver, » Le discours d'Ambiorix, rapporté aux deux lieutenants généraux, causa entre eux partage de sentiments, et, en conséquence, une contestation des plus vives. Cotta ne voulait point que l'on quittat sans l'ordre de César des quartiers d'hiver où il les avait envoyés. Il prétendait « qu'ayant toutes les provisions « nécessaires, ils soutiendraient sans peine « l'attaque des Germains, au moins jusqu'à « ee qu'ils pussent être secourus par les lé-« gions qui étaient dans leur voisinage; et qu'en « un mot, il n'y avait rien de plus honteux « ni de plus mal pensè que de prendre eonseil « d'un ennemi sur une démarche de la der-« nière importance, » Sabinus, au contraire, qui ajoutait une entière foi aux discours d'Ambiorix, représentait « que le danger était a pressant, qu'il n'y avait pas un moment à « perdre, et que l'unique voie de salut était

« de réunir ensemble plusieurs légions pour « les empécher d'être toutes détruites les unes

« après les autres. » C'était dans le conseil de guerre que l'affaire s'agitait; et les officiers se partageaient aussi bien que les ehefs. Les plus braves et les plus autorisés suivaient Cotta, Sabinus s'opiniâtra pour son malheur, et pour celui des troupes qui lui était confiées. Il éleva sa voix afin de pouvoir être entendu des soldats qui étaient en dehors. Vous le roulez, dit-il avec emportement à Cotta et à tous ceux qui embrassaient le même avis : il faut vous céder Mais ceux qui m'écoutent, s'il arrive une disgrace, sauront à qui s'en prendre. Dans deux jours, si vous y consentiez, rejoints avec leurs eamarades, ils n'auraient tous ensemble qu'un même sort. Vous aimez mieux, en les tenant écartés et reléqués loin des autres, les réduire à la nécessité de périr par le ser ou par la saim.

Il se leva en prononcant ces derniers mots. et le couseil allait se séparer. Les officiers se que ce parti avait de grands inconvénients :

mettent autour des deux lieutenants généraux. et les conjurent de se eoncilier, leur représentant que, quelque parti que l'on prit, soit de demeurer ou de s'en aller, le danger ne pouvait pas être fort grand; mais que leur diseorde menacait les troupes d'une perte certaine. On se remet à confèrer : la délibération dura jusqu'à minuit : enfin Cotta se laissa vaincre; et l'avis de Sabinns l'ayant emporté, on donne ordre aux soldats, de se préparer à partir à la pointe du jonr. Le reste de la nuit se passa dans le mouvement et sans dormir. paree que les soldats étaient oceupés à faire le choix de ce qu'ils devaient emporter avec eux et de ce qu'ils pouvalent laisser. On fit. comme le remarque César, tout ce qu'il fallait pour ne pouvoir ni rester avee sûreté, ni se défendre avec succès, supposé qu'on fût attaqué sur la route. Des soldats harassés par le défaut de sommeil n'étalent pas en état de faire beaucoup de résistance : et de plus, comme on se finit pleinement aux promesses d'Ambiorix, les troupes marchaient en une longue file emmenant tous leurs gros bagages.

Les Eburons s'étaient rendus attentifs à ce qui se passerait pendant la puit dans le camp des Romains; et avant jugé, par le bruit et par le grand monvement, qu'on se préparait à partir, ils se partagèrent en deux corps, et alièreut se placer à deux mille pas, autour d'un vallon qui était sur le chemin par lequel devalt se faire la retraite. Lors done que les Romains s'y furent imprudemment engagés, voilà que les Gaulois sortent de leur embuscade, et viennent fondre sur eux , les prenant en même

temps en tête et eu queue. Sabinus, qui ne s'attendalt à rien moins, fut absolument déconcerté. Cotta ne fut point surpris d'un événement qu'il avait préva, et commença à donner ses ordres avec beaucoup de presence d'esprit, faisant en même temps les fouetious de général et de soldat. Mais comme la longuenr de la file que formaient les quinxe cohortes l'embarrassait parce qu'il ne pouvait ni voir d'un bout à l'autre, ni se transporter dans tous les endroits où sa présence était nécessaire, de concert avec Sabinus il ordonna d'abandonnner les bagages, et de se ranger en eerele, faisant face de tout côté, César observe c'était décourager le soldat, c'était augmenter la confiance de l'ennemi, c'était enfiu donner occasion à bien des particuliers de quitter le combat pour aller chercher parmi le 111 bagages ce qu'ils y avaient laissé de plus précieux.

Ambiorix se conduisit en habite général. Enfants, cria-t-il aux siens, les bagages sont à nous : c'est le fruit de la victoire; ne songeons qu'à l'achever, Il fut obéi; et les Romains, attaqués vivement et pressés par le désavantage îdes lieux, avaient, malgré l'égalité du nombre, beauconn de peine à se défendre: seulement, lorsqu'ils ponvaient joindre l'ennemi et le serrer de près, ils gardaient leur supériorité et en tuaient beaucoup. Ambiorix remédia à cet inconvenient en ordonnant à ses gens de ne point trop approcher, de se retirer lorsque les Romains avanceraient sur eux, et de les accabler de loin d'une nuée de traits. Par cette façon de combattre, les Romains avaient tout le désavantage. Si que lque cohorte se séparait du gros pour donner sur ceux des ennemis qu'elle voyait à sa portée, elle ne leur faisait aucun mal, parce qu'ils se dissipaient dans le moment, et elle présentaitelle-même ses flancs déconverts à ceux qui occupaient les bauteurs de côté et d'autre. Si les Romains se tenaient tous serrés en un peloton, leur valeur devenait inutile et n'avait point occasion de s'exercer,

Le combat se soutint ainsi depuis la pointe du jour jusqu'à la huitième heure. Enfin plusieurs des plus braves officiers romains avant été blessés ou tnés, et Cotta lui-même avant reçu un coup de fronde à la bouche, Sabinus, qui avait été la première cause du désastre par sa timide crédulité, y mit la dernière main par la même voie. Ayant aperçu Ambiorix qui animait les siens au combat, il lui envoya son interprète pour le prier de lui faire quartier et à ses soldats. Ambiorix répondit que, s'il voulait conférer avec lui , rien ne l'en empéchait : qu'il espérait obtenir de ses troupes qu'elles laissassent la vie sanve aux Romains, et que, pour ce qui était de Sabinus lui-même, il lui donnait sa parole qu'il ne lui serait fait aucun mal. Sabinus communiqua cette réponse à Cotta, et il voulut le persuader d'aller ensembletrouver Ambiorix. Mais Cotta se tint ferme à refuser de faire une pareille démarche vers un ennemi qui avait les armes à la main. Sa-

Ce ne fut plus un combat, mais un carnage. Cotta est tué en combattant avec la plus grande partie des Romains : les autres se retirent vers le camp d'où ils étaient partis. Celui qui portait l'aigle la conserva jusqu'aux retranchements; et lorsqu'il en fut à portée, il l'y jeta : après quoi, il se retourna vers les ennemis, et mourut en brave homme, en se battant à la téte du camp. Ce qui restait de soldats après une si cruelle journée eurent encore assez de courage pour se défendre jusqu'à la nuit. Mais se voyant sans espérance et sans aucune ressource, ils se tuèrent les uns les autres jusqu'au dernier. Un petit nombre qui s'étaient échappés au combat, gagnérent par diverses roules le camp de Labienus, et lui portèreut la nouvelle de ce triste événement.

Cependant Ambiorix, qui avait de la tête et de l'habileté, songeait à profiter de la victoire. Il passe en diligence chez les Aduatiques ses voisins, et les soulève. De là, il entre sur les terres des Nerviens, et les anime par son exemple, et par la promesse de sou secours, à aller attaquer O. Ciceron, qui avait établi dans leur pays ses quartiers d'hiver. Les Nerviens, aisément persuadés, convognent les peuples qui étaient sous leur obéissance; et en très-peu de temps, une armée formidable, composée de toutes ces différentes nations, marcha contre Cicéron avec tant de promptitude, qu'ils arrivérent avant qu'il fût informé du désastre de Sabinus, Leur cavalerie, qui avait pris les devants, surprit un assez grand nombre de soldats romains, qui s'étaient répandus dans la forêt et qui y coupaient les bois nécessaires, soit pour te chauffage, soit pour les fortifications du camp. Ils vont ensuite avec toutes | vu pratiqué par les Romains, des tours, de leurs forces livrer l'assaut au camp même de Cicéron; et ayantété repoussés, ils recommencent le lendemain et les jours suivants avec une nonvelle furie et toujours avec aussi peu de succès.

Le premier soin de Cicéron avait été d'écrire à César pour l'instruire du péril où il se tronvait, Mais comme tous les chemins étaient gardés par les ennemis, les différents courriers qu'il dépêcha furent arrêtés. Il fut donc réduit pendant un temps aux seules ressources que lui fournissaient son courage et son habileté dans la guerre. Il mit eu usage tous les moyens connus alors pour la défense des places. Ses soldats employaient à construire des tours , à fortifier leurs ligues , à garnir de parapets leur rempart, tous les intervalles où ils n'étaient pas obligés de combattre. Leur ardeur à l'ouvrage était incrovable. On ne cessait de travailler ni jour ui nuit : les malades même et les blessés y mettaient la main, Ciceron, quoique d'une très-faible santé, animait tout présidait à tout ; et il fallait que les soldats le forçassent de preudre de temps en temps quelques moments de repos.

Ambiorix, après avoir plusieurs fois tenté inutilement d'emporter par la force le camp romain, voulut essayer de la ruse, qui lui avait si bien réussi auprés de Sabinus, Mais Cicéron ne fut point la dupe de tous ses artificieux discours , et il n'écouta aucune proposition.

Alors les Nerviens entreprirent d'enfermer les Romains par des lignes, donnant quinze pieds de profondeur à leur fossé, et onze de hauteur au rempart. C'était un ouvrage nouveau pour ces peuples : mais ils en avaient pris l'idée dans leurs guerres coutre César, et les prisonniers qu'ils avaient parmi cux leur servaient de maltres et de guides. Les outils leur manquaient. Ils y suppléèrent le mieux qu'ils purent, coupaut les pièces de gazon avec leurs épèes , remuant la terre avec leurs mains, et l'emportant dans leurs habits, qu'ils employaient à cet usage au lieu de sacs et de gabions. Ilsétaient en si grand nombre. qu'en moins de trois heures ils eurent achevé leurs lignes , qui étaient de quinze mille pas de circuit. Ils y ajoutérent d'autres ouvrages, on machines, à l'imitation de ce qu'ils avaient

longues faux, des tortues ou galeries. Le soldat romain était logé dans le camp

sons des hattes couvertes de chaume. C'est ce qui fit naître aux assaillants la pensée d'y mettre le feu. Le septième jour de l'attaque, un grand vent s'étant élevé, les Nerviens lancèrent dans le camp romain des balles d'argile enflammées et des javelots brûlants. Le feu . aidé par le vent, se répandit en un instant dans toute l'étendue de la place : et les ennemis, encouragés par l'espérance d'achever promptement la victoire, firent avancer leurs tours et leurs tortues, et se disposèrent à escalader le rempart. La constance des soldats romains fut telle, que, pendant qu'ils étaient environnés de flammes et accablés d'une grèle de traits , pendant qu'ils voyaient brûler leurs cabanes, leurs bagages et toute leur petite fortune, non-seulement aucun ne quitta son poste pour aller sauver quelque chose de ce qui lui appartenait, mais il ne s'en trouva que très-peu qui regardassent sculement en arrière : tous étaient occupés du soin de combattre et de repousser l'ennemi. Une si haute valeur fut récompensée par le succès : et si ce jour fut le plus difficile et le plus dur pour les Romains, ce fut aussi celui où les cunemis perdirent le plus de monde.

César a jugé digne de passer à la postérité un exemple singulier d'émulation entre deux officiers. Deux centurions ou capitaines. Pulfio et Varénus, se disputaient sans cesse le prix de la bravoure ; et chacun voulait être préféré à son rival. Dans le plus fort du combat dont nous parlons, Pulfio defie Varenus, Voici, dit-il, l'occasion de décider nos anciennes querelles. Voyons qui de nous deux fera preuve d'une plus grande valeur. En même temps il s'élance hors des retranchements, et va attaquer un gros d'ennemis qui étaient très-serrés. Varénus, piqué d'honneur, le suit à peu de distance. Pulfio tue d'abord un des Nervicus : mais bientot il est enveloppé. Varénus court à lui, et le dégage; mais il se trouve, le moment d'après, dans le même péril d'où il vieut de tirer son émule . et est à son tour dégagé par lui. Ainsi les deux rivaux se furent mutuellement redevameura encore indécise entre eux.

La défense devenalt de jour en jour plus difficile et plus périlleuse pour les Romains à cause du grand nombre de leurs blessés ; et César n'était point averll; aueun des courriers de Ciceron n'avait pu passer. Enfin, un ésclave gaulois , que l'on engagea , en lui promettant la liberté , à se charger d'une lettre d'avis, échappa aux Nerviens à la faveur de is conformité de l'habillement et du langage. et arriva heureusement. César ne nous dit point où il était alors, mais il fallait qu'il ne fut pas fort éloigné.

Rien ne me paratt plus digne d'admiration dans Cé-ar que son activité, qui est comparable à celle de la foudre. Il reçut la lettre de Cleeron sur le soir, lorsqu'il n'y avait plus qu'une heure de soleil. Sur-le-champ il envoie ordre à M. Crassus, qui était dans le pays des Bellovaques , de partir à minuit avec sa légion, et de le venir joindre. Il dépêche un sutre courrier à C. Fabius , qui hivernait chez les Morius, et lui ordonne de mener sa légion dans l'Artois, qui était sur le chemin pour aller à Cicéron. Il écrità Labienus pour lul demander de se rendre sur les terres des Nerviens. César lui-même rassemble environ quatre cents chevaux.

Le lendemain, à la troisième heure du jour, il fut averti de l'approche de Crassus. Il fit ce four-là vingt mille pas, c'est-à-dire près de sept lienes, Fabius se trouva aussi à sa rencontre au lieu marqué. Mais Labiénus, que ceux de Trèves, encouragés par la vietoire d'Ambiorix , se préparaient à attaquer, ne crut pas pouvoir quitter le pays sans un trop grand péril, et il rendit compte à César des obstacles qui l'empêchaient d'exécuterses ordres. Il lui donna en même temps les premières nouvelles du désastre de Sabinus.

César approuva les raisons de Labiénus : mais II se trouvait pourtant réduit à deux légious, au lieu de trois sur lesquelles il avait compté. Il n'en poursuivit pas moins son entreprise, persuadé que la promptitude du secours était l'essentiel en pareille eirconstance. Il marche à grandes journées, et fait prendre les devants à un cavalier gaulois porteur d'une lettre dans taquelle il dounait avis à

bles de la vie, et la gloire de la vaillance de- | Cicéron de son arrivée, mais qu'il prit la précaution d'écrire en grec, afin que, si elle tombait entre les mains des ennemis, elle ne fût pas entendue. Le Gaulois avalt ordre, en cas qu'il ne pût pénétrer jusqu'au camp, d'y jeter la lettre avec un javelot autour duquel il l'aurait attachée. La chose fut ainsi exécutée; et la lettre, portée par le javelot, s'arrêta par hasard à une tour, où elle demeura pendant deux jours sans être aperçue. Le troisième jour un soldat, l'ayant remarquée, la prit, et la remit à Cicéron, qui la lut sur-le-champ en pleine assemblée, et répandit ainsi la joie dans tout son eaup. En même temps on voyait la fumée qui s'élevait des villages voisins incendiés par César; ce qui ne permettait pas de douter de l'approche du secours.

Les Gaulois en enrent aussi avis par leurs coureurs, et ils prirent le parti de laisser Cicéron, et d'aller au-devant de César. Leur armée était de plus de soixante mille hommes. Cicéron fit sur-le-champ donner nouvelle à son général de la marche des ennemis; et le lendemain Céser les découvrit lui-même au delà d'un grand vallon traversé d'un ruissean. Comme rien ne l'obligeait plus de se hâter, il campa dans l'endrolt où il se trouvait, pour se préparer à combattre.

Ses deux légions n'étaient pas complètes, et faisaient à peine sept mille hommes. Tonter la fortune avec des forcessi étrangement inégales, e'était risquer beaucoup. Il s'y résolut néanmoins; seulement il se proposa d'engager les Gaulois à venlr à lui, mais tout prêt à aller à eux si son artifice ne réussissuit pas, La ruse qu'il employa fut de tacher de se rendre méprisable. Son camp devait occuper un très-petit espace, puisqu'il p'avait que sept mille hommes sans bagages : Il le rétrécit encore le plus qu'il lui lut possible. Il s'étudia à donner toutes sortes de marques de erainte : il fit beaucoup élever les remparts, et boucher avec soin les portes du camp; et la eavalerie gauloise s'étant approchée pour braver et défier les Romains, celle de César se retira, sffectant un air de timidité et d'inquiétude.

Des barbares qui croient qu'on les craint ne peuvent manquer de devenir présomptueux, Toute l'armée passe le ravin, et, montant à l'enuemi, ils se mettent dans le cas d'étre attagels avec avantage. Leur confiance allait si loin, qu'ils firent proclamer tout atutour du camp que, si quelque Gaulois ou Romain voulait passer de leur côté, il ile pouvait jusqu'à la troisieme heure du jour; mais qu'après ce moment ils ne fersient querter à personne. Digli ils se prépanient à esmènt de la compart et à combier le lossé, lorstier portes du camp de la consideration de les portes du camp de la consideration de propries du camp de la consideration de suprisse et le fort mirent bour d'éstu de faire aucne résistance. Tous prirent la fuite, et un très-grand nombre resièrent sur la place.

Aussi sage que hardi, César ne vouint point ponsser trop loin la poursuite des fuvards, à cause des bois et des marais dont le pays était couvert. Comme il avait peu de monde avec lui , il sentait que le moindre échec pouvait lui être funeste. Ainsi, sans avoir souffert aucune perte, il délivra et joignit Ciceron. Quand il vit les ouvrages des barbares, leurs tours, leurs lignes, il en fut frappé d'admiration. Ayant ensuite fait la revue des soidats, il trouva que sur dix à peine y en avait-il un qui fût resté sans blessure : ce qui lui fit jnger qu'elle avait été la grandeur du péril et la vigueur de la résistance. Il loua beaucoup et le commandant et la légion. Il donna des marques particulières d'estime et de bienveillanca aux officiers dont Cicéron lui rendit un honorable témoignage. Il savait combien les caresses distribuées à propos sont pnissantes pour encourager les gens de guerre, toujours sensibles à l'honneur ; et qu'une armée devient capable de tont oser pour un général qui sait estimer le mérite et le récompenser.

Ce fit aussi de Cicéron que César apprit tout la dédial de manheureuse affisire de Sabinus 4. Comme il aimait beaucup ses soldats, un tel d'esstre le pentire de la douleur la plus amère. Il hissa troltre sa barbe et ses chevesus, ce qui d'atit chez les Romains la marque d'un deil entrême; et il ne se rassi amque d'un deil entrême; et il ne se rassi goint qu'il n'edi vengé le sung de ces braves gens. Cest l'expression de Suchoue, d'où il

résulte que le deuil de César dura au moius jusqu'à la fin de la campagne suivante. César renvoya C. Fabius à son quartier

d'hiver dans le pays des Beilovaques; et pour lui, il s'établit autour de Samarobrive savec trois légions, distribuées en trois quartiers différents, mais peu éjoignés l'un de l'autre. Les circonstances ne lui permettaient point d'ailer passer l'biver, selon sa coutume, eu Italie. Toute la Gaule était en monvement, et songeait à une rébellion générale. Les Sénonais avaient chassé leur roi Cavarinus, ami des Romains, après avoir tenté inutilement de le tuer. Nous avous vu que les Carnutes avaient tué ieur roi Tasgétius. Les peuples Armoriques, c'est-à-dire cena qui habitaient la côte de la mer depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à celle de la Seine, travaillaient à renouer leur ligue, qui avait été dissipée trois ans auparavant. Les Nerviens, les Eburons, ceux de Trèves, étaient en armes. Enfin , excepté les Eduens et les Rhémois , attachés aux Romains , les uns par une ancienne alliance, et les autres par des engagements pris avec César, et cultivés avec fidélité de par, et d'autre, il n'y eut pas un seui des peupies de la Gaule qui ne se disposât à

la révoite. Ceux de Trèves se hâtérent d'entrer en action. Lenr roi Indutiomarus soilicita d'abord les Germains à passer le Rhin pour venir l'appuyer. Mais la défaite d'Arioviste et celle des Usipiens et des Tenctéres étaient de puissantes lecons pour les nations germaniques. Aucune ne répondit favorablement aux invitations du roi de Trèves. Cet inquiet et impatient Gaulois, reduit à ses forces nationales et à celles de ses pius proches voisins, ne laissa pas d'attaquer les quartiers de Labiénus. Il v trouva sa perte. Comme il s'était approché avec une confiance téméraire du camp des Romaius, Labiénus sortit sur lui avec toutes ses troupes, auxquelles il avait recommandé d'attaquer le seul Indutiomarus, et de ue biesser aucun des ennemis qu'ils ne vissent leur chef renversé et mort. La chose réussit, Indutiomerus fut tué en passant une rivière qui se trouvait sur le chemiu de sa fuite. Alors

<sup>1</sup> Suet. Ces.

<sup>1</sup> Amiens

toute l'armée, ayant perdu son général et son roi, se dissipa; et depuis 'cette victoire, la Gavle fut plus tranquille pendant le reste de l'hiver.

8 IV. CHAN LAWS OMEX MONTELESS LÉGIOSS AU FALLE, AS TÉM ATT PRÉTIER CAN DAN PORTÉT.
EXPÓNTIOS OF CÉAIR DERATY L'HIVER. MINISTER
OUR PRINCE CÉAIR DE CAMPATÉ LA VINCANCE
LES MÉNAMES. CETA OF TRAVES MOT VALICES
TE SOURT PAR LABINISTE. CÉAIR DES CETA GARDE
TO SOURT PAR LABINISTE. CÉAIR DE TEMPS AU ÉLISA
COMPANISTE DE LÉGIOS. CÉAIR DE LA PART
MES ÉLAMESE UN ÉLOIS COMMANDÉ PAR D.
CHOSOS. LE PUET DE RÉCORDES ET ELOCÉS.
AMBOUT ÉCAIRTE A CÉAIR. CÉAIR DAT
CHOSOS. LE PUET DE RÉCORDES ET ELOCÉS.
MANDEL ÉCAIRTE DE L'HOUR DE L'HOURS
MANDEL DE L'HOURS ET L'HOURS
MANDEL DE L'HOURS ET L'HOURS
MANDEL DE L'HOURS
MANDE

CN. DOMITIUS CALVINUS 1. M. VALÉRIUS MESSALLA.

Une légion et cinq cohortes totalement exterminées avec Sabinus faisaient une diminution considérable dans les forces de César. Pour réparer cette perte, il fit de nouvelles levées dans la Gaule cisalpine; et de plus, comme Pompée 2, peudant son consulst, avait enrôle un nombre d'hommes considérable. mais sans les rassembler sous le drapeau, parce que, demeurant autour de Rome. Il n'avait pas besoin de leur service. César le pria de mettre ces troupes sur pied, et de les lui envoyer. « L'amitié , dit César , et le bien « de la république détermiuérent également « Pompée à consentir à cette demsude, » C'était réellement un secours utile pour la guerre des Gaules. Mais quel gouvernement que celui où des particuliers usaient ainsi à leur gré des forces publiques! Caton 5 seutait bieu les conséquences d'un pareil désordre,

¹Ao. R. 699; sv. J. C. 53. — Ces consuls n'entrèrent en charge qo'su mots de juliète. Les six premiers mois de l'année se passèrent su interrègne. Mais comme il ne s'agit potot ici des affaires de la ville. J'si cru devoie désigner l'aonée à l'ordinaire par les noms des consuls.

et il s'en plaignit dans le séuat. « Pompée, disait-Il, vient de prêter une légion à Cèsar « sans que l'un vous l'ait demandée, ni que « l'autre ait obtenu votre consentement pour la donner: en sorte que des corps de « six mille hommes avec armes et chevaux, ec sont là des présents d'ambié entre ner-

« six mille hommes avec armes et chevaux, e ce sont là des prisents d'amilié entre per-« ticuliers. » Mais c'était la destinée de Caton de représenter toujours le vrai, et de n'être jamais éroute. César se dédommagea ainsi avec avantage de ce qu'il avait perdu. Au lieu de quinne cohortes, il se renforça de trois lègions, qui en comprensient le double,

Cen mesures daient justes et necessuires. Les Gauloin éfusient point abstute, tous les peuples qui avaient fait l'année précédente les préparaités du merviolle pensistient dans lenr dessein; et ceux de Trèves même, loin d'être découragés par la mort d'industionarus, se montraient fidèles à sa mémoire et aux engaments qu'il leur avait fait prendre. Après avoir déferé à ses proches it commandement traité avec Ambiorit, et là finest de vouveus par un traité avec Ambiorit, et là finest de l'accession procession de la fine de l'accession, qu'enfin les en oblinement un des des contrains, qu'enfin les en oblinement un

César crat, par ces raisons, devoir se hâler d'entrer en campagne; et, sachant que les Nerviens et la plupart de leurs voisins étaient en armes, il prend avec lui les quatre légions les plus proches de ces pays, il yali de dégat, ravage les terres, enfère beaucoup de prisoniers et de bestiaux, et force ainsi ces peuples à se soummettre et à lui donner des oltages.

Apria cette expédition, qui fut courte, il revisit tenir l'assemblée générale de la Gaule celtique. Mais, voyand que les Sénonais et les Carmates n'y avaient point envoyé leurs deputér, il remet l'assemblée, et la transfère à Lutice , dont les habitants, quotique unis depais une génération aux Sénonais, ne protection de la compartication de la

E Cars, de Bello gail, vz. 5.

<sup>5</sup> Plut. Cat.

dont les Seionais étaient clients, leur servirent d'intercessers. Céser, qui m'avait pas l'intention de passer la saison d'agir a instruire le procés des coupulbles, repet lleuros eccuses, et et suigna d'eux cent objess. Les Carnules, effarsés, sesoionients parcillement, el obbinrent le même traitement par le crédit des Blémois leurs parines. Alors César vient à l'autre, achère la tenne des éclats, et commende aux Gaulois de lui formit de la cavamende aux Gaulois de lui formit de la cava-

On n'en était encore qu'au commencement du printemps; et Cesar, comptant désormais la Celtique paisible, ne s'occupa que du soin de la guerre contre ceux de Trèves et contre Ambiorix : e'était surtout à ce dernier qu'il en voulait; et il prétendait venger par sa mort et par la destruction de la nation des Eburous les cohortes romaines qu'ils avaient extermipées. Il s'étudia done à connaître queiles étaient les ressources d'Ambiorix pour les jui ôter toutes, et empêcher qu'il ne lui échappât. Il sut qu'il était hôte et ami des Ménapiens. nation féroce, et qui, habitant un pays de bois et de marais, avait toujours éludé les efforts de l'armée romaine, sans jamais faire aucune démarche de soumission vers César. De plus. Ambiorix avait lié, par le moven de ceux de Trèves, des correspondances avec les Germains. César, avant que d'aller à iui, résolut de le priver des deux appuis sur lesqueis ce ruse barbare comptait. Il envoie deux iégions dans le pays de Trèves à Labiénus , qu'il charge aussi de la garde des bagages de l'armée; et lui-même avec eing légions, qui ne portaient que ieurs armes, il marche contre les Mênapiens.

Ces peuples, qui sentaient qu'ils ne pour vaient tenir la campagne, ourant recours à leur artifice accontumé; et, au lieu d'assent bler des forces, ilse dispendernet et se cachèrent dans isurs bois et dans leurs marnis, avec cont ce qu'ils peurent emporter. Missi César, si horrible dégit dans le pays, ravageant et relitant tout, endeunnt hommes et bestiaux, que les Menspiens forent obligés d'envoyer lui demandre i paix. Il la leur accorda, à condition qu'ils ne recevraientai Ambioris, ni deputé des part, leur déstraut que, s'ils le

faisaient, il les traiterait en ennemis. Il laissa dans le pays Comitus avec un corps de cavalerie pour les tenir en respect, et il se disposa à alter réduire ceux de Trèves; il trouva la chose faite par la valeur et la bonne conduite de Labiéous.

Les ennemis s'étaient avancés d'eux-mêmes pour attaquer ce lieutenant. Mais ayant appris qu'il lui était arrivé un renfort de deux légions, ils s'arrêtérent, et résolurent d'attendre aussi le secours que leur avaient promis les Germalus. Labiénus ajors crut devoir aller à eux, et il s'approcha jusqu'à la distance de mille pas. Entre les deux camps coulait une rivière dont le passage était dificile et les rives fort hautes, Le Romain forma son pian de tâcher de les attirer eu-dech de cette rivière, afin de pouvoir les combattre dans un lieu désayantageux pour eux, et avant que les Germains eussent eu le temps de les joindre. Dans cette vue , il dit publiquement qu'il était résoiu de décamper pour aller occuper un meilleur poste, et où les bagages de toute l'armée dont il avait la garde fussent plus en sureté. Comme son camp était piein de Gauiois, la chose fut sur-le-champ rapportée aux ennemis. La nuit venue, il assemble les tribuns et les premiers capitaines, et ieur déciare ses véritables intentions; après quoi il donne le signai du départ. Les Gaulois en furent bientôt avertis : et. se reprochant à eux-mêmes lenr låcheté, si, pendaut qu'ils étaient fort supérieurs en nombre ils n'osaient pas attaquer un ennemi qui fuvair devant eux, ils se mettent dès la pointe du jour à passer le fleuve.

Labicus leur donus le temps de passer lous : alors il mette sa marchie, et, après avoir piace les baguers sur une hauteur avec une honne escorte, il nimine ess odolista bien faire, « Yoiti, leur dit-il, l'occasion que vous désiriez. L'ennemi se livre a vous dans un poste où il une peut soutenir voe d'orsa. Moittres sous mes ordres le même courage e giórical. Persundeix-vous qu'il est lei prèsent, qu'il vous voit et vous regarde, » A ces mois, les Romains jettent un grand cri et font leur décharge. Les Gaulois, qui voient

1 C'est, assez vraisembiablement, la Moselle.

marcher ferenent à eux des gons dont ils avaient compé qu'its neverraient que le dos, se troublent, se déconcertent, ne peuveni faister mêm au premier choc, el prement la fuite. La victoire fut compête; grand nombre de morts, beaucoup de prisonniers : et le seudent de l'acceptant de l'accep

Lorsque Cebar fut arrivé dans le pays de Trères, trousant que tout était passifie, it resolut de passer une seconde fois le İkhin. Deur 
motils I'y portaient, le secours emoyé de 
dait direr vengeance, et le désir d'intindier 
tellement les peuples de ces contrevés, qu'ils 
n'ossesut promettre ni douner retraite à Ambloirs. Il dit donce constraire un port suisant 
in méthode qu'il avait déjà pratiquée, mais 
in peu au-dessus de l'endroit oil il avait dressé 
le prenière; et l'ouvrage vyant été achecé en 
peu suisant l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un posso de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un posso de l'autre côté du 
l'hinn 
peu de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un posso de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un posso de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un peut 
peu de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'un peut 
peu de l'autre côté du 
l'hinn 
peu l'au

C'était de la nation des Suèves qu'était venu ce secours, dont il était si fort irrité. A son approche . ils s'enfoncèrent bien avant dans la Germanie, et ils l'attendirent en bonne disposition à l'entrée d'une grande forêt, qu'ils nommaient Barcénide ', César dit qu'il appréhenda, s'il allait aux Suèves, de manquer de vivres , parce que les Germains cultivaient fort peu et fort négligemment leurs terres. Il est bien vraisemblable aussi qu'il ne voulait pas s'engager trop avant dans un pays ennemi, d'où la retraite pouvait devenir difficile et basardeuse. Il retourna douc en Ganle. Mais, pour tenir les Germains dans la crainte, il ne détruisit pas son pont en entier. Il n'en rompit qu'une longueur de denx cents pas du côté de la rive germanique; et , popr garder ce qu'il en laissait subsister, il éleva

Ambiorix . voyant la tempête qui allait fondre sur son pays, prit l'unique parti convenable, qui fut d'ordonner aux Eburons de songer chacun à sa propre sûreté, parce qu'il n'était pas possible d'assembler un corps d'armée qui pût tenir contre toutes les forces de César. La chose fut ainsi exécutée, Les Eburons se retirérent , les uns dans les bois . les autres dans les marais presque inacessibles, quelques-uns dans des lleux proches de la mer, et qui deviennent des îles lorsqu'elle est haute. Ceux qui avaient des liaisons particullères dans les nations voisines allèrent y chercher un asile. Tout le plat pays demeura abandonné, Cativulcus, aut régnait avec Ambiorix sur les Ebnrons, étant âgé et infirme, et ne pouvant, par cette raison, supporter les fatigues ni de la guerre ni de la fuite, s'empoisonna lul-même \*, en accablant d'imprécations son collègue qui l'avait entratné dans une si funeste entreprise.

1 César ajoute que ce fat avec de l'if., c'est-à-dire, apparemment, avec un suc exprimé de cet arbre, qui passe chez plasfears naturalistes pour être d'une trésmauvaise qualité.

sur le pont une tour de quatre étages, où il placa douze cohortes sous un officier général. Il ne lui restait plus que la guerre des Eburous, dont il avail estrèmement à cœur de se venger. Surtout c'eût êté pour lui une grande joie de se voir maltre de la personne d'Ambiorix. Il se proposa de surpredre cet adroit et habile Gaulois; et pour cela il détacha toute sa cavalerie sous le commandement de Minucius Basilius, avec ordre de traverser les Ardennes en toute diligence, et de cacher sa marche autant qu'il lui serait possible afin d'arriver sans être attendu. Il s'en fallut très-peu que la chose ne réussit à souhait. Basilius pénétra dans le pays avant que l'on eût aucune nouvelle de sa venue ; et il fit quelques prisonniers, qui lui Indiquèrent l'endroit où se retirait Ambiorix. C'était un bâtiment tout environné de grands bois. Ces bois le sauvérent : car pendant que ses cavallers arrétaient les Romains à un chemin étroit, Il eut le temps de monter à cheval, et s'enfuit à toute bride. Il en fut quitte pour la perte de ses chariots, de ses chevaux, et de tous ses équipages.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cellerius croit que c'est ce qu'on appelle sujourd'hol le Hortz, forêt en Basse-Saze, dans la principausé de Wolfembutel.

Le dessein de César était d'exterminer les ! Eburons : la difficulté était de les trouver. Il résolut de partager ses troppes ; et d'abord il commença par déposer tous les bagages dans le fort d'Atuatique ', situé au cœur du pays, lieu des infortunés quartiers d'hiver de Sabinus et de Cotta. Comme les ouvrages n'en étaient pas encore tout à fait ruinés, il comptait épargner de la peine à la légion qu'il v laissait, et qui était l'une des trois dernièrement levées en Italie. It confia le commandement de la légion et du fort à O. Cicéron . à qui il déclara en partant qu'il reviendrait le septième jour. Il prit donc avec lui trois légions ; il en donna trois à Labiénus , trois à C. Fabius : et ces trois corps, répandus en trois cantons différents, firent un horrible dégât dans tont le pays des Eburons.

Mais les habitants, épars çà et là, échappaient à sa vengeance. Ponr aller à eux, il fallait pénétrer dans des lieux de difficile accès et inconnus; enfiter des routes étroites, et exposées à des embûches à droite et à gauche, Si les Romains demeuraient en corps de légions, ils ne pouvaient arriver à l'ennemi: s'ils se séparaient en petits pelotons, on si même des soldats s'écartaient seuls, comme il arrivait souvent, par l'espérance du pillage, ils tombaient dans des pièges qui leur étaient tendus partout, ct périssaient eux-mêmes. Enfin César s'avisa d'un expédient singulier : ce fut d'inviter tous les peuples du voisinage à venir piller et ravager les terres et les habitations des Ebnrons. Ces nouveaux ennemis, connaissant parfaitement les lieux, étaient plus à portée de réussir ; et s'ils périssaient. César s'en consolait aisément.

Cette invitation donna lieu à nn événement des plus surprenants et des plus capables de faire voir combien il est important dans la guerre desse tenirtoujour/sur ses gardes. Nonseulement, les peuples gaulois des environs accoururent attirés par l'appât d'un butin facile et assuré; mais la nouvelle ayant dé portée au delà dn Rhin, les Sicambres voulurent

aussi profiter de l'occasion. Ils passent le Rhin dans des barques au nombre de deux mille chevaux, et ils commencent par piller les Eburons, et eulever ce qu'ils trouvent de bestiaux. Comme ils avançaient dans le pays, un de leurs prisonniers leur dit : « A quoi vous « amusez-vous de courir après un chétif et « misérable butin, pendant qu'en trois heures « de marche vous pouvez arriver à Atuatique, « où sont tous les bagages et toutes les richesses a de l'armée romaine? César est actuellement « loin. Le petit nombre de soldats qu'il y a « laissés suffit à peine pour garnir les para-« pets; et la crainte qui les domine est si forte. « qu'ils n'osent pas sortir hors de leurs retran-« chements, » Cet avis fut trouvé excellent; et les Sicambres tournent sur-le-champ leurs pas vers Atuatique.

C'était le septième jour depnis le départ de César, et celui auguel il avait fixé son retour. Jusque-là O. Cicé ron avait obéi ponctuellement aux ordres de son général, et n'avait pas laissé même un valet sortir du camp. Mais enfin n'avant point de nonvelles de César, qu'il savait s'être avancé assez loin dans le pays en nemi, et doutant qu'il revint exactement au jour marqué: d'ailleurs fatigué des plaintes de plusieurs, qui étaient mécontents de se voir enfermés, comme s'ils soutenaient un siège; croyant de plus qu'il était bon de mettre des bles dans son camp pour avoir de quoi distribuer l'étape any soldats de sa légion, qui devaient la recevoir ce jour-là même, il envova cinq cohortes dans un champ éloigné seulement de trois mille pas, pour en conper les blés.

Préciément en ce monent arrivent les Siambres. L'alarmén et actifére dans le camp romain. Ils ne se voyrient que la moitté de teur nombre. Ils ne se voyrient que la moitté de teur nombre. Ils ne s'attendante il réin moiss qu'à une attaque. Ces barbares leur sembleient tombée des nues, et ils ne persuadisient qu'il failait que l'armée de César fait détrute, sans quoi on n'auril jumis soie venir les insuller. Quédques-sun plumbin soie venir les insuller. Quédques-sun plumbin soie venir les moitres de l'autorité de yeux letrisée, sort des soldats de Sabinns.

Il s'en trouva néanmoins qui firent ferme à

Tongres, dans le pays de Liége. Les Aduatiques den ll est paré allieurs, était un peuple distingué des Khurons; el leur ville principale, comme nous l'avons dit, était, selon plusieurs géographes, Namur.

la porte à laquelle se présentaient les ennemis. César a fait mention en particulier d'un vienx capitaine, Sextus Baculus, qui avait par devers lui un grand nombre de belles actions, et qui était actuellement malade, et n'ayant pas mangé depnis cinq jours, se tratna comme il put à l'endroit qu'il voyait menacé; et ayant encouragé par son exemple les capitaines de la cohorte qui était de garde, il arrêta la première fougue des ennemis. Dans l'état de faiblesse où l'avait réduit la maladie et la diète, les blessures qu'il reçut achevèrent de l'accabler. Il tomba ou mort ou en défaillance 1, et l'on eut bien 'de la peine à l'emporter hors du combat. Cependant, par sa résistance courageuse, il avait donné le temps aux soldats de se remettre de leur frayeur. Les Sicambres ne purent forcer la porte du camp; et les retranchements se défendaient suffisamment tout seuls contre des barbares qui ignoraient la manière de les atlaquer.

Cependant les fonrragenrs romains reviennent. Les Sicambres crureut d'abord que c'était l'armée de César, et ils quittérent l'attaque du camp. Mais bientôt, avant remarqué leur petit nombre, ils se jettent sur eux, et tăchent de les envelopper. Ce qu'il y avait de vieux soldats dans cette tronpe, prirent le parti de se faire jour à travers les ennemis et de pénètrer dans le camp. Les autres, qui ue s'étaient jamais vus en pareil cas, doutent, balancent, font divers monvement contraires les uns aux autres. Il en périt un nombre considérable. Le reste , anime par la bravoure des capitaines, qui étaient gens de cœur et d'expérience, cholsis par Cèsar dans de vien x corps, gagna enfin les retrauchements. Les Sicambres, désespérant alors de forcer le camp romain, allerent reprendre le butin qu'ils avaient déposé dans les bois, et repassérent tranquillement le Rhin.

La consternation était si grande dans le camp romain, même après la retraite des barbares, que Volusèmus étant arrivé pendant la nuit avec la cavalerie, il ne put leur persuader que César le suivait. Ilss opinilàtraient à croire que l'infanterie était détruite; et que la cavalerie seule avait pu échapper aux eunemis. Ils ue furent rassurés que lorsqu'ils virent leur général en personne de retour avec son armée.

Céser, s'étant fait instruire de tout, se plaiguît qu' .es ordres n'eussent pas été fidèlement exécutés. Du reste, il admira le jeu bizarre de la fortune, et commeut des peuplès venus exprès pour nuire à Ambiorix, l'avaient servi comme s'il les éût mandés à son socours.

Pendant le reste de la campagne, il fit continuer et par ses tronpes, et par les peuples du voisinage, le dégât commencé sur les terres des Eburons. Tout fut détruit et ravagé; en sorte que ceux qui, cachés dans leurs retraites, évitérent le fer des ennemis, étaient réduits à périr de faim. Mais il ne put parvenir à achever sa vengeance sur Ambiorix. Sonvent ce fugitif fut tout près d'être pris ou tué : on le voyait, on croyait le tenir, et toujours il échappait. Changeant perpétuellement d'asile et n'avant autour de lui que quatre cavaliers, il rendit inutile les efforts d'une multitude d'ennemis que la haine, le désir de plaire à Cèsar, l'espoir de la récompense, animaient à le poursnivre.

Après cette expédition, César ramens son armée à Durscortorum, ville capitale dea Rémois. Il y tint une assemblée générale de la Gaste, dans laquelle il fit le procès à ceux qui avaient excité les soult-émentis des Jonais et des Carnates. Accon, ayant été convaincu d'en étre le principal auteur, fut conmané à mort executé. Phisseura surres, qui craignaisent le meme son, festigirent, et Cesement.

Il distribua ensuite ses legions en quartiers, deux sur les frontières de ceux de Trères, deux dans le pays de Langres, six dans le Senonais, Après quoi il passa en Italie pour faire la visite de la Gaute cisalpine, et y tenir les grands jours, selon l'usage des magistrats romains.

La suite des faits nous oblige d'interromicl ce qui regarde la guerre de César dans lea Gaules. Nous allons passer en Orient et parler d'nn géneral d'une capacité bien différente, et dont les succès ne le furent pas moins.

<sup>1</sup> L'expression de César paraît susceptible des deux sens : Relinquit animus Seztum.

III. HIST. ROM.

2 V. ORIGINE DES PARTHES. ARSACE, PONDATROR DE CRY EMPIRE, OUL S'ÉTEND SOUS LES SUCCESSEURS DE CE PRINCE. LEURS MDEURS D'ASORD PÉROCES, PUIS AMOLLIES PAR LE LUXE. LEUR PAÇON DE COMBAT-THE ILS STAIRST TOUJOURS A CHRYAL LEURS AR-MÉES PRESOUR UNIQUEMENT COMPOSÉES D'ESCLA-VES, CARACTERE DE LEUR ESPRIT. PARRICIDES TOUT COMMUNS DANS LA MAISON DES AUSACIDES. LE MÉPRIS QUE CRASSUS PAISAIT DES SUPERSTI-TIONS POPULAIRES LUI MUISIT. LA QUERRE QU'IL PAISAIT AUX PARTHES REALT PARFAITEMENT IN-JUSTE. MOT DE DÉJOTARUS A CRASSUS, SUR SON AGE, CRASSUS ENTRE EN MÉSOPOTAMIR, ET. APERS Y AVOIR SOUMIS QUELQUES VILLES. IL REVIENT PARSER L'HIVER EN STRIP, SON AVIDITÉ, IL PILLE LE TEMPLE D'HIÉBAPOLIS ET CELUI DE JÉRESALEM. POMPÉR ET CRASSUS, TOUJOURS MALMEUREUX DE-PERSON'ILS RUBENT PROPANÉ LE TEMPLE DE TOAL DIRE. PRÉTENDES PRÉSAGES DE MALRREER DE CRAS-SUS, LE JEUNE CRASSUS VIENT DE GAULE JOINDRE SON PRES. FOLLE ET AVECGLE CONFLANCE DE CRAS-SUS. DÉCRUBAGEMENT DE SON ARMÉE SUB CR QU'ELLE APPREND DE LA VALEUR DES PARTHES. ARTABATE, ROI D'ARMÉNIR, ALLIÉ DES ROMAINS. LE RDI DES PARTHES MARCHE EN PRESONNE CONTER ARTABAZE, ET ENVOIR SURÉNA CONTRE CRASSUS. NAISSANCE, RICHESSES, CARACTERE DE SURÉNA. CRASSUS PASSE L'EUPHRATE ET RENTRE EN MÉSO-POTAMIR. ARDARE, ROI D'EDESSE, TRAHIT CRASSUS. CRASSUS SE PRÉPARE A COMBATTRE LES PARTIES. BATABLE, LE SECRE CRASSES, APRÈS DES PRODE-GES DE VALEUR, EST VAINCU ET RÉDUIT A SE FAIRE TUER PAR SON ÉCUVER. CONSTANCE HÉROIQUE DE CHASSUS LE PERE. LA NUIT MET PIN AU COMBAT. DOCUMENT OF DECOMMENT DES SOLDATS DO-MAINS ET DE LEUR GÉNÉRAL, ILS SE RETIRENT A LA PATRUE DE LA NUIT DANS LA VILLE DE CARRES. LES PARTHES LES POURSUIVENT. CHASSUS S'ENFOIT DE CARRES PENBANT LA NUIT, ET SE FIE ENCORE A UN TRAITRE. CASSIUS, SON QUESTEUR, SE SÉPARE DE L'ARMÉE, ET SE SAUVE EN SYRIE. CRASSUS SE TEDUVE A PORTÉE D'ÉCHAPPER AUX PARTHES. PREPIDIR DE SCRENA, QUI L'INVITE PRAUDULEUSE-MENT A UNE CONFÉRENCE. LA MUTINEBLE DES SOL-DATS HOMAINS FORCE CRASSUS & T ALLER. IL T EST TUE. IL ÉTAIT ÉGALEMENT INCAPABLE ET PRÉ-SOMPTURUS. INSULENCE DE SCRÉNA APRÈS LA VIC-TOLER. LA TETE DE CRASSES EST PORTÉE AU EOG DES PARTEUR EN ARMÉNIE.

Avant que de raconter la funeste expédition de Crassas contre les Parthes, je crois qu'il est à propos d'exposer cic l'origine, les mœurs, et une idée sommoire de l'histoire de cette nation, qui fut pour l'empire romain ancharrière insurmontable, et qui arrêta toujours ses

conquêtes du côté de l'Orient. Nons avons déjà cu occasion de nommer plus d'une fois les Porthes : mais c'est ici proprement que leur histoire commence à faire une partie importante de celle des Romains.

Les Parthes, étaient originaires de Scythie, d'où spant éet chaesés, is furent obligés de chercher un établissement tranquille 1. Leur contenit, en quelque freçon, leur histoire, 7il est vale, comme le di Troque Pomple, qu'en set vale, comme le di Troque Pomple, qu'en la vale, comme le di Troque Pomple, qu'en la conformité des maure centre les deux he conformité des maure centre les deux he conformité des maures centre les deux he conformité des maures centre les deux he conformité des maures qu'en des présentaires deux des recules qu'en de la conformité des faits si anciens et si reculés,

Le pays qu'ils occupèrent est au milleu de l'Hiyramie, et touche la Médie à l'Occident , pays éroit, et eucore plus ingral, puisqu'il pays éroit, et eucore plus ingral, puisqu'il et plaines sublomeuses : en sorte que ous ce climat on é provue les riqueurs contraires des deux saisous, un froid violent dans les paines. C'est donc une habitation très-désagreable, mais très-propre e endureir les temperaments et à les rendre capables de supporter toutes les faitgues de la guerre.

Pendant une longue suite de siècles, les Parthes sont demeurés tout à fait obscurs et inconnus. Sons les Assyriens et les Mèdes, sous les Perses, sous les premiers rois macédoniens de Syrie, à peine est-il fait aucune mention de ce peuple. Ce fut l'an 502 de Rome. 250 aus avant Jésus-Christ pendant qu'Antiochus surnommé le Dieu était roi de Syrie, qu'Arsace souleva les Parthes, poussés à bout par les injustices et la tyrannie des gouverneurs macédoniens. Oui était cet Arsace? c'est sur quoi les auteurs varient. Mais ce qui n'est point douteux, c'est qu'il fut regardé par les Parthes comme le fondateur de leur empire, et que sa mémoire fut tellement en vénération parini eux, que tous ses successeurs voulnrent porter son nom.

Arsace, ayant une fois mis sa nation en liberté, ne se renferma pas dans les limites de la Parthiène : il étendit ses conquêtes, qui fu-

I Justin, XLL

rent encere peussées plus loin par les princes ses successeurs, presque tous guerriers et avides de gloire ; en sorte que , par les guerres qu'ils firent avec succès centre les rois de Syrie, dont la pnissance alla toujours s'affaiblissant, contre les Scythes, contre les Bactriens, contre l'Arménie. ils donnèreut enfin une telle étendue à leur domination, qu'au temps de Crassus elle embrassait presque tous les pays entre l'Oxus et l'Euphrate. Leurs villes royales étaient Ctésiphon sur le Tigre, et Echatane en Médie. Les rois des Parthes passaient l'hiver ' dans la première de ces deux villes, et l'été dans l'autre, ou en Hyrcanie,

Les mœurs de cette nation se sentirent d'abord de la férocité de leur origine et de la rudesse du climat qu'ils babitaient, Mais, lorsqu'ils eurent fait des conquêtes, et soumis un pays délicieux, les richesses et les plaisirs les amollirent. Ils donnérent dans le luxe des habillements, et l'incontinence devint excessive · parmi eux. On peut en juger par Suréna, le vainqueur de Crassus', Ses bagages occupaient mille chameaux : et il traiuait après lui deux cents chariots remplis de ses concubines. Le sérail du roi était sans doute bien plus nombreux composé de femmes de toutes les nations, et dont la beauté faisait le seul mèrite. Ainsi ces fiers Arsacides, à qui l'origine paternelle enflait si fort le cœur, avaient souvent des mères dont la naissance et la conduite eussent été bien capables de les faire rougir. Au reste, l'état des femmes s'était dès lors à peuprès tel qu'il est aujourd'bui dans ces pays orientany. On les retenait dans une dure captivité, enfermées sous cent clefs, et totalement séquestrées de la vue des hommes.

Pour ce qui est de l'armure et de la façon de combattre, ils les conservèrent telles an'ils les avaient recues des Scythes, si ce n'est en ce qui regarde les cavaliers bardés de fer, dont ils avaient, je pense, emprunté l'usage des Perses, leurs voisins, et longtemps leurs maltres. Leurs autres tronpes n'employaient presque pour arme offensive que l'arc et la flèche, et combattaient toujours à cheval. Tout le monde sait qu'ils u'étaient pas moins redoutables dans la fuite que lorsqu'ils faisaient face à l'ennemi 1. Ils avaient l'adresse de tirer parfaitement de l'arc en fuyant; et ceux qui les poursuivaient en étaient blessés d'autant plus surement, qu'ils s'en défiaient moins.

Le cheval était pour eux d'un usage universel, non-seulement à la guerre, mais en tout temps. S'ils allaient à un repas ou faire une visite, dans les affaires publiques et particulières . à la ville et à la campagne, dans les marchés, dans les entretiens qu'ils avaient ensemble, on les voyait toujours à cheval: en un mot, la différence entre les libres et les esclaves, c'est que les premiers paraissaient partout à cheval, au lieu que les autres marchaient à pied.

Cette différence n'avait lieu néanmoins que dans la paix : car leurs armées, qui consistaient toutes en cavalerie, n'étaient presque composées que d'esclaves. Ils eu avaient un nombre prodigieux, et qui augmentait toujours sans jamais diminuer, parce que les maltres n'avaient point droit d'affranchir leurs serfs: aussi en prenaient-ils autant de soin que de leurs enfants. Ils leur faisaieut apprendre à monter à cheval et à tirer de l'arc. Les riches et les grands seigneurs se piquaient de fonrnir au roi dans les guerres un plus grand nombre de cavaliers. Enfin, lorsque Antoine attaqua les Parthes, sur cinquante mille hommes de cavalerio il n'y en avait, dit Trogue Pompée, que quatre cents qui fussent de condition libre.

Le caractère d'esprit de la nation nons est peint par le même auteur avec des couleurs ani n'en donnent pas pne idée avantagense 2. Fiers, séditienx, portês également à la fraude

... Versis animosum equis

Parthum (HORAT. I, Od. 19.) . Sagittas es celerem fugam (Id. II, 13.)

s Ingenia genti tumida, seditiosa, frandulenta, proeacla : gulopė violentiam viris, maussetudinem muite-<sup>5</sup> Strabo, xvi, p. 763. ribus assignant. Semper aut in externos, aut in domesticos motus inquieti : natură taciti, ad faciendum quam ad dicendum promptiores, proindé secunda adversaque si-3 Austin.

<sup>2</sup> Plat. Gras.

et à l'insolence, ils regardent la douceur comme une vertu de femne; ji s vielence, selone eux, fait la gloire des hommes. Tous riquites, la leur faut ou des guerres avec l'étranger, ou des troubles domestiques, avec l'étranger, ou des troubles domestiques, avec l'étranger, ou des troubles domestiques, and les disgraces, ne les tirent de leur sombre leinece, ils voloisent à leurs rois que par la craitet, et uno par devoir; ellérois dans le débauche, sobres pour le manger; natile fot dans leurs discours ul dans leurs prometteres.

Ajoulous pour dernier trait, que la farcar de régue produist dans la familie projac les crimes les plus horribles. Rieu n'est plus frequent dann l'histoire des Aracides que de voir des rois détroides, tutes par leurs proches, par leurs rénais. Orode, qui réganit sur les Parthes lorsque Crassus vint les statquer, avait d'abord dit pierri son père Phrasale, comme nous l'avous dit allieurs, de coucert avez distributies, l'un ses fréres; et ensuite la guerre déstu dévée catte cau de la coucert avez distributies, l'un se se fréres; et ensuite la guerre destu dévée catte cha troit tous, a prés divers évrenments Mithridate tombs au pouvoir d'Orode, et fut fraité par lui, nou en frére, mais en cuemni.

## L. DOMITIUS AHENOBARBUS. AP. CLAUDIUS PULCHER 1.

Crassus était parti de Bome, et même de Brindes, au milieu de préteudus mauvais présages, et chargè des imprécations de plusieurs Romaius. Il ue faisait aucun cas de ces objets de la superstition populaire; et ce mêpris lui nuisit? L'antiquité nous offre des eremples de généraux aux affaires desqueés une imbécile créduité à fait beaucoup de tort<sup>1</sup>. Et

lentio tegant. Principibus meiu, non pudore, parent. In libidinem projecti, in cibum parei. Fides dictis promissisque nulla, nisi quatentis expedit. 1 An. R. 998; av. J. C. 54.

- . An. A. 000;
  - 2 Dio. XI.
- <sup>3</sup> Témoin Nicias, sur lequel on peut consulter l'Hist. Anc., tome 1, page 557.

c'est tout le contraire: Crassus, qui avait prisson d'échiere on ceptif par le connaissances philosophiques, était si infimement péntré de migris pour tous ces signes imagliaires de la colère céleste, qu'il sembaist imposers que tout le monde pensait comme lui. Ses soldats étaient pourtant très-susceptibles de ces craintes superstitienses; et leur général, u'y faisant aucune attention et n'apportant ucun reméde au mal, laissa er épandre et croître à l'excès dans son armée le découragement et le dévespoir.

Cette attention lui cût été néanmoins d'autant plus nécessaire, que la guerre qu'il faisait aux Parthes était constamment injuste; ce qui disposait à croire que les Dieux se déclaraient contre lui. Il n'avait ni sujet légitime, ni ordre de qui que ce soit, de les attaquer. Mais j'ai remarqué, d'aprés Plutarque, que Crassus, dans sa conduite particulière, comptait nour rien le vral ou le faux, le iuste ou l'injuste. Il ne sauvait pas même sur ce point les apparences. Il porta cette façon de penser dans une entreprise où il engagealt toute la république, et dont les suites pouvaient être si terribles. Il ne considéra nullemeut que les Parthes étaient en paix avec les Romains, et ue leur avaient donné aucune occasion de plainte : il lui suffit de se persuader qu'il y avait pour lui des richesses et de la gloire à gagner. Et la Providence divine, qui punit souvent les lujustes dès cette vie, lui fit trouver une mort funeste et honteuse où il croyait acquérir un surcrott d'honneur et de puissance.

puissance.

Il parut en tout un homme frappé d'aveuglement, ci qui ne faissit accun retour sur
in-incine. Son gio eui pouvait étre une raiin-incine. Son gio eui pouvait étre une raiin-incine. Son gio eui pouvait étre une raiune de la consentation de la consentation de la conseniate pius. Il avait plas de soitante
ans, et en paraissait encore davantage. Il
s'attien même sur cet article un neurissement
de la part de Dépotarus : car, en traversaut
in Galaite, due reprince dels fact foundait une
consente la characte, lui dit-il, vonu de
la fact foundait, lui dit-il, vonu de
la fact foundait, lui dit-il, vonu de
heurs de jour. Dépotarus lui repondit tun
heurs de jour. Dépotarus lui repondit von
heurs de jour. Dépotarus lui repondit von

rous ètes pas levé de fort bon matin pour aller porter la guerre chez les Parthes. Il n'est pas dit que Crassus se soit piqué de ce mot; mais il n'en poursuivit pas moins ce qu'il avait commencé.

Arrivée en Syrie, Il ne perolit pas un moment, et ayant jée un post sur l'Euphraie, il eut d'abord quedques succès-heureus, parce que les Barthes avaient fait aucun prépault coutre une irruption si subie et si impriveu. Il prit plusieurs villes en Mésopotamie, ou plutoil fien reçut les soumissions volonities : car c'étaient presque toutes colonies grecques qui n'abélssaient qu'i reçret à de haffers autrifeis eclèrue de leurs ancterns, haffers partirelles eclèrue de leurs ancterns, formains, dont ils savaient que leur nation était sinnée.

Il ne trouva donc d'ennemi à combattre qu'un officier parthe nommé Sillacès, qui, aver une poignée de cavaliers, vint à sa rencontre auprès de la bourgade d'Ichnæ, et qui, ayant été vaincu et blesse, alla porter à son mattre la nouvelle de l'entrée des Romains en Mésopotamie. Crassus eut encore à tirer l'épée contre les habitants de Zénodotium, qui avaient massacré euviron cent Romains après les avoir reçus dans leur ville. Cette perfidie fut vengée par la prise de la place, qui fut saccagée, et les habitants passés au fil de l'épée ou vendus. Pour de si minces exploits Crassus, s'étant laissé proclamer imperator par ses soldats, se fit regarder comme ayant peu d'élévation de courage et de faibles espérances pour l'avenir.

Mais la plus grande faute qu'il fit, après néamoins l'entreprise en elle-même, qui, dit Plutarque, était la plus énorme de toutes les fact, ce fut qu'au lieu d'allèr eu avant et de pousser jusqu'à Séleuciei, ville toujours enuemie des Partites, il voulut retourner passer l'hiver en Syrie, et llaisas seulement au

Pisterque dil jusqu'i Robylons et al Sciencie, Mais Praccienne Ribylone en subbistali pina s'ore, et son nom méme, anni blere que est bibliants, evelt passé à Séleenie. Le life cette remarque de M. Priedeaus, Illar Deuts, 1986, 2008, dit. d'Amsterd., 1729. Il restalla portante necce que'i es raisons de Babbjone, mais qui es pouvaient pas faire un poste important dans uns guerre.

delà de l'Euphrate, dans les places qu'il avait soumises, sept mille hommes de pied et mille chevaux. Par là ll donuait le temps aux ennemis de se reconnaître, et de faire leurs appréts pour la campagne suivante.

prêts pour la campage suivande.

Les occupiatos dann lequatiles il passa son l'extere par moins blances, et a juste ditere de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de guerre et de bonche, ni à exercer ses troupes. Livré à son 
trite perchast. I gragant ful presque outque pour 
toute perchast. I gragant ful presque outque 
toute perchast. I gragant ful presque outque 
tance aussi bast qu'elles poursient siller. Il 
tance aussi bast qu'elles poursient siller. Il 
dats, qu'il les disponsit entaite de foundre 
moyennant les sommes qu'il en recevait. Il 
pillait les temples; c, en particalier celui de 
impiliati les temples; c, en particalier celui de 
interpretair de la comparation de 
pillait les temples; c, en particalier celui de 
interpretair de 
interpretai

pillait les temples; et, en particulier celui de la déses syrieme, honorés spécialement dans la ville d'Hiérapolis, le tenta par ses riches offrandes, qu'il eut soin d'examier curicusement pendant plusieurs jours, et de peur avec la balance. Cette desse, que l'on représental en plusieurs lieux sous une posicon, paralléte la même que la dieu Bagon meutionne dans nos livres saints, et dont le nom signifie poisson.

Crassus n'épargan pas davantage le temple du vrai Dieu', qu'il avait le malheur de ne pas connaître. Il eu enlevs deux mille une las que pas connaître. Il eu enlevs deux mille une lestes qui qu'este de les temple de Pompee, et que ce général y avait laisaés. On y gardait concere huit mille talents qu'est désent des dépôts de tous les Juifs répandus dans Yunivers. Elèazar, qu'auvait la garde du tréors du temple, volut au moins suuver ces dépôts; et, pour les racheter du juillage, il crut pour les contraites par de la contraite de la contraite par de la contraite de la contraite par de la contraite de

Joseph. Antiq. Jud. xrv, 12.
 Six millions. == 2 mille talents de Judée valent prés de 20 millions de francs. E. B.

<sup>3</sup> Yingt-quatre millions. == Prés de 80 millions.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Près de onze ceni soliante-douze marcs de notro poids. m. 280 kilogrammes, E. B.

quelle étaient attachés les voiles magnifiques | qui séparajent le sanctuaire d'avec la partie antérieure appelée le lieu saint. Eléazar avait scul connaissance de ce riche lingot; et il exigea du général romain, avant que de le lui livrer, un serment par lequel il s'engageait à s'en contenter, et à ne rien enlever de toutes les autres richesses qui étaient dans le temple. Crassus recut la poutre, jura, et n'en mit pas moins la main sur les huit mille talents.

C'est une chose très-digne de remarque que le triste sort des denx généraux romains qui, les premiers et les seuls jusqu'au temps dont nous parlons, avaient violè le respect do au temple de Jérusalem, Pompée, depuis qu'il eut osé porter ses regards téméraires dans un lieu redoutable, où jamais aucun profane n'était entré, ne réussit en rien, et il termina enfin malheureusement une vie jusque-là remplie de gloire et de triomplies. Crassus, encore plus criminel, fut puni plus promptement, et périt dans l'année même.

l'espère que le lecteur judicieux ne confondra point cette observation, conforme aux principes du christianisme et à l'idée d'une Providence, avec les prétendus présages de malheur arrivés à Crassus, suivant l'opinion du vulgaire et le récit des historiens. Je ne daignerais pas même donner place dans un ouvrage sérieux à ces évênements fortuits et de très-pen d'importance, s'ils ne nous servaient à connaître la façon de penser des anciens, de laquelle peut-être y a-t-il encore des gens qui ne sont pas bien revenus parmi nous, On observa, par exemple, que Crassus et son fils, en sortant du temple d'Hiérapolis, tombérent l'un sur l'autre, ce qui présageait leur mort prochaine: et le fils le premier. parce qu'il devait être tué avant son père. On sent assez combien cela est frivole. Je raconterai dans la suite d'autres faits semblables, dont il sera aisè de porter le même jugement.

Le jeune Crassus était revenu de Gaule joindre son père en Syrie avec mille cavaliers gaulois 1. L'histoire le loue comme avant fait preuve de talents et de courage : mais Cicéron le taxe de témérité et de présomption. « Parce qu'il avait, dit-il, servi sous un « grand général (c'est-à-dire sous César), « il prétendait devenir incessamment luie même général d'armée. Il ne se proposait « rien moins que les exemples d'Alexandre e et de Cyrus. En courant à pas précipités a vers la grandeur et la gloire, il tomba d'une « chute déplorable. »

> CN. DOMITIUS CALVINUS . M. VALERIUS MESSALLA.

Crassus le père, que l'âge aurait dù rendre sans doute plus modéré, montrait dans toute sa conduite une folle et aveugle confiance. Lorsqu'il rassemblait ses troupes de leurs quartiers pour rentrer en Mesopotamie, arriva une ambassade du roi des Parthes, chargée d'ordres assez pacifiques, mais tournés d'une façon très flère et très insultante pour Crassus, « Si c'est Rome qui vous envoie « avec votre armée, lui dirent ces amba-sa-« deurs , la guerre sera irréconciliable. Mais, a si c'est malgrè votre république, comme « nous l'apprenons, et par l'avidité de vous « enrichir personnellement, que vous avez « attaqué les Parthes et que vous êtes entre « sur leurs terres. Arsace 8 veut bien user « de modération ; il a pitié de votre vicillesse, « et il vous permet de retirer les soldats roa mains, qui sont plutôt captifs dans les pla-« ces de Mésopotamie que capables de les a garder pour vous. » Crassus uo parut point offensé d'un langage si haut et si méprisant : mais, toujours plein de son projet, il dit qu'il rendrait sa réponse au roi des Parthes dans Séleucie. Vagisés, chef de l'ambassade, se mit à rire; et montrant avec les doigts de sa main droite le dedans de sa main gauche, « Il croîtra ici des poils , reprit-il , avant que « Crassus voie Séleucie, » On se prépara donc de part et d'autre à la guerre.

Mais l'armée romaine commença à être dècouragée avant même que d'avoir vu les en-

J An. R. 629; av. J. C. 53. 9 C'est le nom que les Parthes donnalent à tous fears rols.

<sup>1</sup> Cic. in Bruto, n. 281, 282

nemis. Rien n'était plus effrayant que les dis- 1 cours que tenaient à leur sujet quelques-uns de ceux gul avaient été mis en garnison par Crassus dans les places au delà de l'Euphrate, et qui, dépêchés apparemment par leurs commandunts, étaient arrivés au camp'avec bien de la peine et du danger. Ils exagéralent, comme c'est l'ordinaire de ceux qui sont frappés de crainte, la grandeur du péril, la multitude des combattants, la difficulté de leur résister, « Ce sont des gens, disajent-ils, « qu'il n'est pas possible d'éviter lorsqu'ils « poursuivent, ni de prendre lorsqu'ils fuient. d Leurs flèches préviennent les regards, et « l'on se sent frappé avant que d'avoir vu le a tireur. Les armes défensives et offensives « de leurs cuirassiers leur sont également « avantageuses : les unes sont impénétrables aux coups, et les autres percent avec vio-« lence tout ce qu'on leur oppose, » Les soldats de Crassus furent d'autant plus effravés de ce qu'ils entendaient dire des Parthes, qu'ils s'en étaient falt une tout autre idée, Ils ue les croyaient en rien différents des Arménleus et des Cappadociens, que Lucullus avait menés battant avec une supérforité étonnante ; el ils s'étalent imaginé que la plus grande peine de cette guerre consisterait pour eux dans les longues marches, et dans la difficulté de joindre des ennemis qui éviteraient le combat. Le péril , sur lequel lis n'avalent nullement compté, se trouvant trèsréel, faisait que grande impression sur leurs esprits.

capitals, questions même des principous officiere en limerár dimas, el ceutre autres Cassina, qui esta depuis renda si famenta par le meurire de Cásar, et qui pour loro. Esta questiera de Crassus. Pielir de courage, mais nénmonias precautionné et cicrosspect, il moialt, et plusieurs autres avec lui, que l'on sommit l'entreprise de la guerre à une nouvelle délibération, et que l'on estaminist s'il était à proposé à s'à engager. Ils étaient apoyes de cevins et des arustices, qui prétendament que tous les présignes cichent dichevat. Albs Crassas n'écoulit que qu'il avait al'avancer.

"Il fut renone fortifié dans se récoultion par

l'arrivée d'Artabése, roi d'Arménie, qui avait | rable , il v avait amené mille cuirassiers à

succédé au vieux Tigrane son père. Ce prince vint dans le camp des Romains avec six mille chevaux qui formaient sa garde. Il promettait de plus un corps de dix mille cuirassiers à cheval, et trente mille hommes de pied qu'il entretiendrait à ses dépens. Il donnait en même temps un conseil, qui, s'il ent été suivi, aurait prévenu vraisemblablement le désastre de l'armée romaine ; c'était de prendre la route de l'Arménie pour entrer dans le pays des Parthes : moyennant quoi les Romains auraient eu des vivres en abondance dans un pays ami ; et la cavalerie des Parthes, qui faisait toute leur force, n'aurait pu agir parmi les montagnes dont toute l'Arménie est remplie. Crassus fit un médlocre accueil à Artabaze sur les secours qu'il lui amenait et lui offrait ; et il rejeta absolument son conseil, par la raison qu'il avait laissé en Mésopotamie un nombre de bounes troupes qu'il ne lui était pas permis d'abandonner, L'Arménien se retira peu content de Crassus, et prévoyant apparennnent qu'il aurait à défendre ses propres états. En effet, le rol des Parthes, se trouvant deux ennemis sur les bras. Crassus et Artabaze, crut devoir prudemment les empêcher de se joindre. Dans cette vue II partagea ses forces : et comme . malgre ses bravades et ses airs de hanteur, il craignait beaucoup les Romains, il marcha en personne du côté où je datiger était moindre, c'est-à-dire eu Arménie, et il envoya une armée nombreuse en Mésopotamie sous la conduite de Surena.

conduite de Suréna. Ce nom n'est piont un nom d'horsine, mais de digitale, et il marqueil la seconde personine de digitale, et il marqueil la seconde personine hen. Le consideration de la consideration de l

cheval, et un bien plus grand nombre de simples cavaliers. levés les uns et les antres sur ses terres : et son monde , en y comprenant ses soldats, ses domestiques et ses clients, se montait à plus de dix mille hommes. Il était brave de sa personne : et par sa valeur il avait rendu les plus importants services à Orode, qui régnait actuellement, l'ayant ramené de l'exil sur le trône, et avant forcé la ville de Séleueie, dans le siége de laquelle il se signala jusqu'à monter le premier sur la muraille et tuer de sa main ceux qui voulurent s'opposer à lni. A la bravoure il joignait, quoiqu'il n'ent pas encore trente ans , l'habileté et l'adresse , qu'il portait sans scrupule jusqu'à la frande et à la perfidic : et ce fut principalement par ces voies obliques qu'il triompha de Crassus, que d'abord une confiauce téméraire, et ensuite le découragement inspiré par ses malheurs, disposaient à donuer dans tous les pièges qui lui furent tendus. Tel était le général qu'Orode mit en tête aux Romains.

Crassus passa l'Euphrate à la ville de Zeugma, qui avait uu pont sur cette rivière, et qui même en tirait son nom ; car zeugma veut dire pont en grec. Pendant le traiet il survint un orage affreux, avec des éclairs, des tonnerres, une pluie horrible, un vent violent; enfin l'ouragan fut si furieux, qu'il rompit une partie du pont, qui n'était que de bois. Le soldat superstitieux fut surtout effrayé de cette dernière circonstance, qui semblait lui annoncer l'impossibilité du retour. Crassus voulut dissiper cette erainte en assurant avec serment que son dessein avait toujours été de ramener sou armée par l'Arménie : et ce discours fit un bon effet. Mais comme il voulut insister, et ajouta, oui, vous pouvez compter sur ce que je vous déclare, aucun de nous ne reviendra par ici, le double sens de ces paroles renouvela toutes les frayeurs qui s'étaient emparées des esprits ; et Crassus, qui s'en aperent, ue tiut compte de corriger sou expressiou.

Il arriva, peu après, un autre fait du même genre. Lorsque l'armée eut passé le fleuve, Crassus eu fit la revue : ou célébrait un sacrifice solennel dans ces occasions. Le prêtre qui avait immolé la victime, eu avant

remis les entrailles selon l'usage outre les mains du général, celui-e les llass tomber par terre. Nouveau sujet d'effroi pour les sistants. Crassas ent flu qu'en rire. Joid, dicti, les inconvenients de la vieillesse; mais les armes nem tomberont pas des mains: il ce pouvalt vien dire de mieux. Cependant or pouvalt vien dire de mieux. Cependant crainte, en conceipuence de ces accidents, qu'elles prensient pour de mauvais présages, et de quelques autres que j'emest à dessein.

L'armée de Crassus était très-belle : sept légions, quatre mille chevaux, et un pareil nombre d'armés à la légère. Elle s'avança d'abord le long du fleuve pour aller chercher les ennemis; des coureurs, que l'on avait envoyés à la découverte, rapportèrent qu'ils n'avaient point rencontré d'hommes, mais bien les traces des pieds d'une grande multitude de ehevanx qui s'éloignaient. Crassus en conclut que les Parthes fuyaient devant lui, et résolut de les poursuivre. Néanmoins Cassins , et ceux qui pensaient comme lui , firent eneore des représentations à leur général , et lui proposérent , ou de faire séjourner l'armée dans quelqu'une des villes qui avaient garnison romaine, ou de gagner Séleueie en côtoyant toujonrs l'Euphrate, Cette marche eût été longue, mais elle avait degrauds avanfages. Les vivres ne pouvaient manquer, au moyen des barques, chargées de toutes les munitions, qui, en descendant le fleuve, accompagneraient l'armée; et, de plus, le même fleuve était une barrière qui mettait les Romains à couvert du danger d'être enveloppés. Crassus balançait, et il aurait peut-être suivi cet avis salutaire ; un traître l'en empêcha-

Abgare<sup>1</sup>, rei d'Edese, dans l'Oscobe, seion la pratique de petits princes, toujours seion la pratique de petits princes, toujours obligés de subir la loi de leurs voisins trop upissants, s'était montré ani des Bomains, tandis que les armes de Pompee faissient tembler l'Orient; et ensuite, despuis l'étoigement de ce général, il avait renouéamité et alliance avec les Parthes. S'il ett fait paraître ses sentiments à découvert, il n'auvnit pas été capable de faire grand mal 4 Crassus;

<sup>1</sup> Ce nom, commun à tous les rois d'Edesse, tire son origine de l'arabe, et signific grand, puissant. mais, de coucert avec Saréna, il vint dans le camp des Romains, eachant sous les debors d'une amitié franduleuse la plus noire perfidic; et comme il était bean parleur, et que d'ailleurs, connaissant le faible de Crassus, il lul avait apporté des présents considérables, il gagna toute sa confiance.

La commission d'Abgare était de persuader au général romain de s'engager dans les vastes plaines de la Mésopotamie, où des troupes pesamment armées ne pouvaient se défendre contre une cavalerie innombrable. Après done qu'it se fut insinue dans les bonnes graces de Crassus par des protestations de reconnaissance pour les bienfaits qu'il avait reçus de Pompée, et par la haute idée qu'il témoignait avoir des forces romaines : « Vous a n'y pensez pas, tui disait-il, avec une ar-« mée telle que la vôtre, de perdre le temps « à de longs préparatifs. Il n'est point ques-« tion de faire nsage des armes contre des « gens qui ne songent qu'à fuir : vous n'avez « besoin que de pieds agiles pour les attein-« dre, et de mains pour prendre et empor-« ter leurs trésors. Et, quand il faudrait « combattre , lequel vous est le plus avanta-« geux, ou d'avoir affaire à Suréna seul, ou « de donner à Orode , que la crainte réduit « maintenant à se cacher, le temps de repreu-« dre courage, et de réunir contre vous « toutes les forces de son empire ? » Crassus ne savait pas que le roi des Parthes était allé porter la guerre en Arménie; et il prit tous les mensonges qu'il plut au perfide Osrocuieu de lui débiter, pour autout de vérités incontestables. Il s'éloigna donc de l'Euphrate, et, selon les vœux de Suréna, il entila la route de la plaine.

Le chemin fut d'abord assez doux et assez aite; mais bientol on rencontra des sables brollants et des campagnes désertes à perte de ux. Ains inon-esculement la soft elle sincommodités d'une marche pénible futiguaient les Romains, mais l'aspect d'une solitude immense leur portait le découragement jusqu'un de de l'âme cri fis ue voyaient ni arbre, ni plante, ni raisseau, ni colline, ni herbe qui sortisi de terre, mais comme une vasto mer de sables qui les cavirionnait de toutes parts.

Cependant Crassus recut des nonvelles d'Artabaze oni auraient do lui onvrir les venx. et lui faire connaître qu'Abgare le trompait. Le roi d'Arménie lul mandait qu'il était actuellement attaqué par Orode, et que, par eette raison, it ne pouvait lui envoyer les secours qu'il lui avait promis. Il le prinit en conségnence de venir le joindre ; sinon , il lui conseillait au moins d'éviter les lieux où la cavalerie ponyait agir avec avantage, de gagner les montagnes et de s'y retrancher. Rien n'était plus sage que cet avis, et Artabaze v allait de trés-bonne fot. Crassus , petit esprit, livre à ses préventions, pendant qu'il se flait aveuglément au trattre Abgare, soupçonna de la trahison où il n'y en avait point; il ne fit aueune réponse par écrit à Artabaze, et il se contenta de dire à son député qu'il n'avait pas le temps, pour le présent, d'aller châtier les Arméniens, mais qu'il irait, dans peu, tirer vengeance de leur perfidie.

Cassiu était désole; et n'essat plus faire de nouvelles remoirances à son général, qui entrait en coère contre lui, il attoquait l'Orvochien dans le particulter. « Misérable, et lui disti, quel mauvais génie l'a anneée par quels pratiges a-t une concelé Crassus a pour lui persuador de jeter son armée dans es des déserts qui resemblent à des ablunes « aans fond et sans rive, et d'entreprédar des marches qui convienment mieux à un « chef de volcurs ambes qu'à un géneral des Le rasé barbare, qui savait termate toutes. Le rasé barbare, qui savait termate toutes.

sortes de formes, se tenait humile et has devut Cassina, et lui dialt qu'il 17 a yarit plus que pen de temps à patienter. Arce les doubts, c'étainet d'autres manières ; il tournait la chose en plaisanterie : Vosa vons en diagnées, leur diadi-li, voyager dans la majares, leur diadi-li, voyager dans la charite d'autre c'handes, la fraicheur de somme de de de pays e didicient. Yous ne vons souvenez done pas de dicient. Yous ne vons souvenez done pas que vons traverset la evodin de da Asyriens e et des Arrbes 7 : Evilia méannoise, crimiquat que se perfetti son fausest découver-ce ; il pertit, son pas fractirement, mais en minima tenaites à crasses qu'il diali Errati-

ler à le servir, et à mettre le trouble dans les affaires et dans le conseil des ennemis. Il allait au contraire averir les Parthes qu'il était temps d'attaquer les Romains, qui étaient venus se livrer à leur discrétion.

En effet, Crassus ne fut pas longtemps sans avoir de leurs nouvelles. Pendant qu'il se hâte. craignant toujours que les ennemis ne lui échappent, ses batteurs d'estrade reviennent en fuyant à toute bride, et rapportent que la plupart de leurs camarades ont été lues, qu'eux-mêmes ne se sont sauvés qu'avec peine. et que les Parthes arrivent sur leurs pas en grand nombre, en bon ordre, et avec beaucoup de confiance et d'audace. Ce rapport, si contraire à ce que Crassus attendant , commença à le déconcerter; il lui était arrivé, ce jour-là même, deux prétendus mauvais présages; dont il cut été à souhaiter que ses troupes n'eussent pas conçu plus d'effroi que lui. En s'habillant il avait pris par distraction une casaque noire au lleu d'une cotte d'armes de couleur de pourpre, et quelques-uns des drapeaux ne s'étaient laissé arracher de terre qu'avec difficulté: tout cela n'avait fait aucune impression sur Crassus; seulement II avait changé d'habillement ; mais il n'en était pas moins plein d'assurance, et même de présomption.

L'arrivée des ennemis le troubla, et lui fit perdre en grande partie la présence d'esprit nècessaire à un général dans le péril. D'abord, suivant le conseil de Cassius, il ranges son infanterie en colonne pour donner moins de prise, et se garder du danger d'être tourné et enveloppé par ses derrières : ensuite il changea d'avis, et se forma en bataillon carré, donnant à chaque face douze cohortes; et il voulut que chaque cohorte fût flanquée d'un escadron, afin que, contre un eunemi dont la cavalerie faisait toute la force, il n'y cût aucune partie qui ne fût soutenue de cavalerie. Il se placa au centre, et distribua le commandement des deux ailes à son fils et à Casslus, et marcha en cet ordre du côté où était l'eunemi, que l'ou ne découvrait pas encore.

L'armée romaine, en avançant, rencontra un ruisseau qui ne roulait pas une eau fort abondante, mais dont la vue réjoul consola les soldats daus uu pays sec et brûlant. La

plupart des officiers voulaient que l'on campât en cet endroit et que l'on y passat la nuit, cu attendant que l'on fût informé plus exactement du nombre des ennemis et de leur façon de s'arranger et de combattre ; mais le jeune Crassus, plein d'ardeur et de confiance, persuada à son père d'aller en avant. Ainsi on fit sculement une petite halte pour donner le temps de se rafraîchir et de repattre à ceux qui le voudraient ; et , avant que tous cussent achevé, Crassus reprit sa marche, non pas doucement et en ménageant de temps en temps des repos, afin que les troupes n'arrivassent point fatiguées en présence de leur ennemi, mais en grande hâte et à pas précipités.

Bientôt les Parthes parurent, et leur abord n'eut rien de cet appareil terrible sous lequel ils avaient été annoncés. Les premiers rangs cachaient ceux qui venaient derrière; de façon que le nombre des troupes ne semblait pas considérable ; de plns , leurs armes étaient convertes de cuirs qui empêchaient qu'on ne les vit briller. Suréna avait été bien aise de rassu er un reu les Romains , afin qu'ensuite la surprise fit un plus grand effet et augmentat la terreur. C'est ce qui arriva lorsqu'an signal donné par lui , toute la plaine retentit d'un bruit, non pas de trompettes et de cors, qui étaient les Instruments dont se servaient les Romains, mais d'espèces de tembours, accompagnés de clocheltes ; ce qui faisait un mélange de sons sourds et aigus tout à fait capable d'effrayer ceux qui n'y élaient pas accontumés. Dans le même temps on leve les surtouts oul convraient les armes : et les Parthes , hommes et chevaux , parurent tout resplendissants de fer et d'acier; spectacle imprévu, et non moins propre à troubler les regards que le bruit de leurs tambours ne l'était à épouvanter les orellles, Suréna se montrait à la tête, grand de taille, beau de visage, mais orné d'une façon effeminée, et qui convenait peu à la gloire de sa bravoure; car, imitant les mœurs médoises, il metalt du rouge et portait une chevelure frisée et parfumée, au lieu que les Parthes conservaient encore dans ces temps-là l'air négligé.

et même féroce des Scythes leurs auteurs. Lorsque les deux armées fureut à portée de se choquer , les Parthes , qui avaient de longues piques , voulurent d'abord en faire usage pour enfoncer les Romains. Bientôt ils reconnurent qu'un aussi épais bataillon, et composè de soldats accoutumés à combattre de pied ferme, était impénétrable à leur attaque. Ils s'éloignèrent donc et firent mine de se disperser , mais pour s'étendre et parvenir à envelopper les ennemis. Crassus détacha sur eux les armés à la légère, qui n'altèrent pes loin; car, se trouvant accueillis d'une grèle de flèches, ils se replièrent sur les lègions , où ils commencerent à jeter le trouble, et uu effroi encore plus grand. Le soldat remain considérait avec étonnement et avec crainte La violence des coups que portaient ces flèches dont la roideur était teile, qu'elles brisaient et fracassaient les armes, et qu'il n'y avait point de défense, si ferme et si solide qu'elle put être, qui put leur résister. En effet, les arcs dont se servaient les Parthes étaient grands, forts, et bandés vigoureusement; et la sécheresse d'un climat très-chaud disposant les cordes à souffrir une forte tension, rendait cette sorte d'arme encore plus

Déjà les Parthes , s'étant partagés et placés à une distance considérable , tiraient sur les légions, et tiraient à coups sûrs : car les Romains étaient si serrés, qu'il n'était presque pas possible qu'aucun coup portât à fanx; et ils ne pouvaient prendre aucun parti dont ils ne se trouvassent très-mal : s'ils se tenaient dans lenr poste, ils essuyaient la décharge de l'enuemi sans avoir même la consolation de se venger : s'ils avançaient , le Parthe fuyait, et n'en tirait pas moins en fuyant ; pratique lonée ici par Plutarque avec raison, puisqu'elle réunit la sureté et la gloire, qui semblent ordinairement se combattre. Les Romains se flattèrent durant quelque lemps que les Parthes épniseraient enfin leurs flèches, et qu'alors ils seraient obligés ou de se retirer , ou de venir se battre de près. Mais, lorsqn'ils surent que cette espérance était vaine, et qu'à la queue de l'armée ennemie était un grand nombre de chameaux charges de ces flèches redoutables, que les Parthes aliaient prendre à mesure qu'ils en manquaient, le désespoir s'empara de ces

braves gens, à qui toute leur valeur devenait inutile.

Le jeune Crassus néanmoins, par ordre de son père, tenta de joindre les ennemis, qui s'approchaient davantage de l'alle qu'il commandait, et se preparaient à l'envelopper. Il prit done avec lui les mille chevaux gaulois qu'il avait amenés, trols centa autres cavaliers, cinquents archers, et huit cohnrtes légionaires; et , se séparant du reste de l'armée, il s'avança pour livrer l'attaque. Les Parthes recuièrent devant lui, et même prirent la fuite, voniant apparemment l'éloigner tont à fait de son père. Le jeune guerrier se crut vainqueur, et cournt sur eux, acrompagné de deux de ses amis, Censorinus et Mézabacchus!. Toute la cavalerie les sulvit, et les gens de pied ne montrérent pas moins d'ardeur et de conrage, se persuadant que la victoire était à eux, et que l'enneml fuyait, lis le poursuivirent ainsi fort loin. Mais tont à coup les prétendus fayards se retournent, et, d'autres troupes s'y joignant encore, tous ensemble lis reviennent sur les Romains. Ceux-ci s'arrêtèrent, comptant que ieur petit nombre serait nne amorce qui inviterait les Parthes , supérienrs de beancoup , à en venir aux mains avec eux. Ils se trompalent; les culrassiers ennemis se placèrent en front, et tout le reste de la cavalerie se mit à battre la plaine en courant sans ordre tont autonr des Romains, et excita une poussière de sable si affreuse, qu'elle ôtait en même temps et la yne et la respiration. Pressès dans un petit espace, et se heurtant les uns les autres, les Romains étaient en butte anx flèches des Parthes sans ponvoir se défendre contre des ennemis qu'ils ne voyaient même pas. Ils périssalent done en grand nombre, et d'une mort iente et cruelle. Ils voulaient arracher les flèches dont ils étaient percès : mais le fer en était armé de erochets et d'hamecons; en sorte qu'ils se déchiraient les veines et les nerfs où il étalt entre, et expiralent ainsidans les plus grandes donleurs; et ceux qui restaient en vie n'étalent point en état de com-

<sup>4</sup> Ce nom n'est point romain, et pourrait bien être corrompu. L'ancien traducteur latio, au rapport de XItander, poriait Cn. Plancus.

battre. Leur chef ayant voulu les exhorter à aller attaquer les cuirassiers parthes, ils lui montraient leurs mains enfliées avec leurs boucliers, et leurs pieds percès de part eu part et attachés à la terre; en sorte qu'ils ne pouvaient ni fuir ni se défendre.

Dans cette extrémité le jenne Crassus, qui montra jusqu'à la fin daus ce combat uue fermeté de courage digne d'un meilleur sort, a reconrs à la cavalerie, comme à sa dernière espérance; et il fait si bien, qu'avec elle il joint eufin les cuirassiers ennemis : mais le combat était très-inégal. Les demi-piques des Gaulois ne faisaient guère d'effet sur des cavaliers hardés de fer ; au lieu que les longues et fortes lances de ceux-ci portaient de terribles coups aux Gaulois, dont les armes défensives, seion l'usage de la nation, étaient très-légères, si même ils en avaient aucune, Cependant ces Gaulois firent des [prodiges, Ils prensient à pleines mains les lances des ennemis, et ensuite, les joignant au corps, ils les renversaient à has de lenrs chevany, ce qui les mettait absolument hors de combat . parce que la pesanteur de leur armure les empéchait de se relever ni de faire ancun mouvement. Quelquefois ces mêmes Gaulois descendaient de cheval, et, se glissant sous le ventre de ceux des ennemis, ils les perçaient. Le cheval hlessé s'agitait et jetait à bas son cavalier, foulant aux pieds en même temps le vainqueur et le vaincu. Mais la chaleur et la soif accablaieut ces braves Gaulois transportés dans un climat si différent du leur. D'ailleurs la plupart de leurs chevaux étaient tués. a'étant enferres dans ces longnes lances des cuirassicrs parthes. Ainsi, aprés un combat des plus vifs, ils fureut contraints de se retirer vers leur infanterie, emmenant avec eux le jenne Crassus dangercusement blessé,

Une polité hauteur sablonneuse qu'ils aperguent pirè d'est leur parul une ressonre. Ils s'y établirent, placérent su centre leurs hervaux, ets rangérent eux-mêmes en cercle, se faisant un rempart de leurs boucilers : moyenuant quoi lis espériant reposuer plus aisément les harbares. Mois il en arriva tout le contarier. Car sur un terrain uni, am onios les premiers metaient à l'abri ceux qui daient dérrière cui; su liée que, sur une

colline, les suivants étant toujours plus élévés que ceux qui les précédaient; tous étaient également exposés aux flèches des ennemis, et ils se voysient, avec la plus amère donleur, réduits à périr sans défense et sans gloire.

Il ne restait plus aucune espérance à ces tronpes infortunées : et denx Grecs établis dans le pays conseillèrent au jeune Crassus de se sauver dans la ville d'Ichnæ, qui n'était pas loin, et qui avait recu garnison romaine. Le jeune guerrier répondit eu béros, qu'il n'y avait point de mort si terrible qui put le faire résoudre à ahandonner de braves gens qui se faisaient tuer pour lui. Il exhorta les deux Grecs à profiter eux-mêmes du conseil qu'ils lui donnaient; et, leur ayant fait un sigue d'amitié, il les renvoya. Pour lui, comme il était blessé à la main et ne pouvait s'en servir, il présenta le flanc à sou écuyer, et ini ordonna de le percer. Censorinus en fit autant, Mégabacchus et plusieurs autres des principaux officiers se tuérent eux-mêmes. Les soldats, destitués de chefs, et pressés par les enuemis, qui leur enfonçaient leurs lances dans le corps, se rendirent enfin, ne restant plus guére que cinq cents de plus de sept mille qu'ils avaient été d'abord. Les Parthes coupérent la tête du jeune Crassus, et, la portant au hout d'une pique , ils alièrent la montrer à son père.

Il avait lieu de s'attendre à ce malheur : car, après une lueur de joie que lui avait causée pendant quelques moments la fuite des Parthes attaqués par sou fils, il avait recu des courriers de sa part qui lui annonçaient l'extrême péril où il était, et le besoin pressant d'un secours prompt et considérable, Comme Crassus n'avait plus vis-à-vis de îni que la moindre partie de l'armée des conemis, il était supéricur en force; et, profitant : de cet avantage, déjà il se mettait en mouvement pour aller, s'il en était encore temps, sauver son fils , lorsqu'il vit arriver les Parthes vainqueurs qui élevaient en l'air sa tête pâle et sanglante , la donnant eu spectacle à tous les Romains, et demandant avec insulte de qui était fils ce jeune héros. « Car , disaient-ils , « il n'est pas possible que, brave et intré-« plde guerrier comme il était, il solt né  d'un père aussi timide et aussi lâche que
 Crassus. » Cette rue et ces discours, loin d'inspirer aux Romains le désir de la vengeance, les jetèrent dans un abattement et une consternation inexprimables.

C'est lei le plus bean trait de la vie de Crassus. Ce malheureux père, au lieu de se livrer à sa douleur, consolait lui-même et enconragcait ses soldats, « C'est nne perte qui « ne regarde que moi, leur criait-il. La for-« tune et la gloire de Rome subsistent en « vous, et n'ont recu ul défaite ni brêche, « puisque vous vivez, et que vous êtes en état « de combattre. Mais si la compassion de « mon malheur vons touche, si vous plaignez « la perte que j'ai faite du meilleur de tous « les fils , faites-le paraître par votre juste « resseutiment contre les engemis; changez « leur joie en deuil , punissez leur cruauté-« Ne vous effrayez point de ce qui vient d'ar-« river : on n'achète les grands succès que « par quelques disgrâces. Nos ancêtres en « out souvent fait l'éprenve. Ce n'est pas « par une continuité de bonheur , mais par « la patience et par un courage invincible « aux injures de la fortune, que Rome s'est « élevée an point de grandeur dont elle

« jouit, » Ces paroles si généreuses ne pureut raulmer les soldats : et Crassus , leur ayant ordonné de jeter un cri, ne fit que manifester leur consternation et leur découragement, tant ce cri fut faible, discordant et mal soutenu, au lieu que celui que poussèrent les barbares annonçait la joie et la confiance. On se battit jnsqu'au soir, toujours avec le même désavantage pour les Romains, Enfin, lorsque le soleil se couchait, les Parthes se retirèrent en disaat qu'ils accordaient une nuit à Crassus pour pleurer son fils, et qu'ils reviendraient le leudemain achever la victoire, à moins qu'il n'aimât mieux, prenant sagement son parti, aller de boune grace se remettre entre les mains d'Arsace que de s'y faire mener de force. C'était la coutume des Parthes de ne jamais passer la nult dans le voisinage de l'ennemi, parce qu'ils ue fortifialent point leur camp, et que, pendant l'obscurité, on ne peut faire aucun bon usage ni de la cavalerie ni des flèches.

On juge aisément combien la nuit fut triste et' cruelle pour les Romains. Personne ne songeait ul à ensevelir les morts, ni à panser les blessés; chacan plenrait sur soi-même . car le danger parsissait inévitable , soit qu'ils attendissent le jour dans le lieu où lis étaient, soit qu'ils s'engageassent pendant la nuit dans une plaine Immense où rien ne pouvait les mettre à l'abri. Les blessés faisaient un nouvel embarras par rapport aa dessein de partir. Les emmener , c'était retarder la marche ; en les laissant, outre l'inhamanité d'une pareille condnite, on s'exposait an péril certain d'être décelé par leur cris; et dans une si douloureuse situation le général ne paraissait point, Qaoiqu'il fut la cause de tous les maux, les soldats eussent sonhalté de le voir et d'enteudre sa voix ; mais il n'avait pas la force de se montrer. Le courage ne lni était pas naturel, Il avait fait un effort sur lui-même dans le combat. Les succès n'y avant pas répondu, il était atterré par la douleur et par la crainte . et se tenait caché dans l'obscurité : grand exemple pour le vulgaire ', dit Plutarque, de l'inconstance de la fortune; mais, pour les gens sensés, grande leçon sur les malheurs qu'eatraine une ambition folle et effrénée, qui lui avait persuadé qu'il ne devait point être content à moins qu'il ne devint le premier et le plus grand de l'univers, et que de voir deux hommes au-dessus de lui, c'était une humiliation qui l'anéantissait.

Octavius, lieutenant pederal, et Cassius, yaynt tendie prvin de tiere Crassus de son abattement, prirent sur ent d'assembler lo conseil de genere. Il y fat révolu que fou partirait sur-le-champ. L'armée décamps donc sans brait, et assa que la trompetic domisil le signad du départ. Minis, torque ceux qui no demait, leurs crist e leurs lamentalicas, qui perçalent le cœux, portéent le trouble et le désortée dans la marche. Ajoutes la reninte

1 Παραδείγμα τοξε πολλείς τύχες \* τοἰς δ΄ εὖ ορρονούσεν εδουλίας καθ φιλοτιμίας, δἱ ἀν οὐα κὴσῖας μια πρώτος ὧν καὶ μέγιστος ἐν μυριάστο ἀνθρόπου νέσσιώταις, ἀλὶ ἔτι δυαίτ μένον ἀνθρών ὕστιφος ἐκρίνιτο, τοῦ πάντος ἀποδείν νομίζευ». d'être poursuivis et alteints per les ennemis, les monvements que l'on se donna plusieurs fois pour se mettre en bataille sur de fausses elarmes, les soins qu'exigesient ceux des bissés qui, ayant encore quelque force, se trainsient à la suite de l'armée : tout cela fit one l'on avance très-peu.

Sectiment un officier qui is nommait Estatlus, étant sépar ser tois centa hexa vez tois centa hexa gros de l'armée, arriva an jué des saurs de la gros de l'armée, arriva an jué de saurs de pué tille de Carres ; tre is minit; et spart appeté en laint la sentinelle. Reng'on lui utilripoule, il recommand à d'iller averitr Copoitus, gouverneur de la place, qu'il féail domen en grand conside etrire Crassa et les domen en grand conside etrire Crassa et les estat de la commanda de l'arment de la contant point de la commanda de l'arment de la estat de la commanda de l'arment de la commanda de et la commanda de la commanda de la commanda de la sustite a route jusqu'il Zengma. Il se sauva sinsi avez as troupe : mis is flat blimé d'avoir abandome son goitent.

Cependant l'avis qu'il avait fait donner à Coponius no flup seintulie à Crassu et a son armée. La précipitation avec laquetie Equatius avait passé outre, et les expressions vagues dont il s'était servi ann entrer dans aucun détail, fient juger au governeur de Carres que la nouvelle était mauvaise. Il inf dont sur-le-champ prendre les armes à tonie dont sur-le-champ prendre les armes à tonie Crassus, "le ét, était reun aud-cane de Crassus, "le ét, était reun aud-cane du sille. Il di entrer avec set troupes dens la ville.

Les Parthes n'avient pas ignoré la retraite des Romains; mais, suivant leur pratique, ils ettendirent le jour. Alors, ils s'approchèment du camp, où la therent environ quatre mille, tant blessés que maledes qui y étaient demes-res, ils assonament parellement plusieurs soldats qu'ils rencontrérent q' et la dans le contre de la companie de la contre de la companie de la companie de la contre de la companie del la companie de  companie de la companie del companie de la companie de la companie del companie

t Plusteurs auteurs, enciens et modernes, pensent que cette ville est la même que celle de Heren, où Abraham séjourna quelque temps avec Tharé son père. (Gen. c. II, v. 31.)

Surena, en approchant de cette ville, recut un faux avis; on lui dit que Crassus s'était sauvé avec les principaux des Romains, et qu'il n'y avait dans la place que la partie des troupes la moins considérable en toute façon. Le général parthe craignit alors d'avoir manqué le principal fruit de sa victoire ; et, pour s'éclaircir du fait, il envoya près des murailles un de ses gens qui savait et parlait les deux laugues, et qui avait ordre d'inviter à haute voix Crassus ou Cassius à une entrevue avec Surena. Cot homme était accompagne d'Arabes qui, ayant servi dans l'armée romaine avant la bataille, connaissaicut parfaitement Crassus et Cassius. Ce dernier parut sur la muraille, et il lui fut dit que Suréna consentait à faire la paix avec les Bomains, pourvu qu'il abandonnassent la Mesopotamie. La proposition était avantageuse dans les circoustances où se trouvait l'armée romaine, Cassius promit d'en faire sou rapport à son général, qui serait charmé de conférer sur ce pied avec celui des Parthes, Suréna, s'étant ainsi assuré de ce qu'il voulait savoir, se moqua de la crédulité des Romains; et le lendemain, se préparant à attaquer la place, il leur fit crier que, s'ils youlaient obtenir la liberté de se retirer sans crainte, il fatlait qu'ils lui livrassent Crassus et Cassius pieds et poings liés. Les Romains. très-mortifiés de se voir ainsi trompés, ne songèrent plus qu'à s'enfuir pendant la nuit. Il était important qu'une pareille résolution ne fût sue d'aucun des habitants de Carres avant le temps. Crassus, toujours dupe et toujours aveugle, en fit confidence à un trattre qu'il prit même pour guide dans sa marche. Ce malheureux, nommé Andromachus, fit sur-le-champ avertir les Parthes de ce qui se passait; et, pour livrer les Romains à la merci de leurs ennemis, il leur fit faire des tours et des détours qui les empêchaient d'avancer chemin; et eutin il les jeta dans des marais et dans un pays coupé de fossés où tout les ar-

rétait et les faitguait.
Plusieurs se déférent de la supercharie, et surtout Cassius, qui revint à Carres, et, ayant choisi pour guides des Arabes, leur, ordonna de le mener par une autre ronte en Syrie, Les Arabes avaient, sur la Inne, des dée superstiteuses, et ils prétendient m'il

faliai attendre qu'elle ett passé le scorpion. a le crains d'avantage le sagititire, leur dit Cassius, foisant allusson aux fleches des Parhess, et, saus perdre un moment, ils e sauva en Syria avec cinq cents chevaux. Le lieuteant géneral Cetavius, homme de tête, s'aperçat aussi de la mauvaise foi d'Andromabaut, et, se faisant conduire par des guides falcles, il gagna, avec cioq milito hommes qui le savirent, me bauteur appele S'annacq, où il a'synt plus à craindre la cavalerie des ennemis.

Le jour surprit Crassus accompagné de son traftre, lorsqu'il était encore dans ces lieux difficiles et fâcheux dont j'ai parlé. Pressé par les Parthes, qui accouraient en grande hâte, il eut neanmoins le temps d'arriver à une petite colline, éloignée de douze stades 1 de celle qu'occupait Octavius ; mais ces deux hauteurs communiquaient l'une à l'autre par une espèce de col qui traversait le vallon. Octavius voyait donc le danger où était Crassus. Il va à lul, et ses ciuq mille hommes, animés par son exemple, Ic suivent, Its se rangent autour de Crassus : at lui faisant un rempart de leurs boncliers et de leurs corps, ils s'encouragent à le défendre, et protestent qu'aucure flèche n'arrivera jusqu'à leur général avant qu'ils nient tous perdu la vie en combattant pour

Suréna, voyant que les Parthes n'avaient plus ni la même supériorité que dans la plaine, ni le même courage, et comprenant que la nuit une fois venue, les Romains, à la faveur des montagnes, allaient lui échapper, eut recours, selon son caractère, à la ruse et à la perfidie. Il laissa la liberté de s'enfuir à quelques prisonniers, devant lesquels les barbares s'entretenant les nns avec les autres, avaient dit à dessein que le roi ue prétendait point faire une guerre implacable aux Romaius, et qu'il serait charmé de regagner leur amitlé en traitant humainement Crassus. De plns, Suréna fit cesser toute attaque. Enfin il s'avança lui-même tranquillement vers la collina avec les premiers officiers de son armée, ayant son arc débandé, tendant la main comme ami, et invitant Crassus à entrer avec lui en négo-

ciation. « Arsace, disait-il, est faché d'avoir « été contraint de faire éprouver aux Romains « sa puissance et la yaleur de ses peuples; « mais ce sera avec joie qu'il leur donnera « des témoignages de sa douceur et de sa « bonté. »

Ces discours ne faisaient auenne impression sur Crassus. Trompé tant de fois par les Parthes, et ne voyant aucune raison au changement subit de Suréna, il ne voulait point écouter ses propositions. Les soldats romains ne l'en laisséreut point le mattre; ils se plaigrurent séditiousement qu'il voulôt les exposer aux risques d'un combat contre des geus qui lui faisaient peur même désarmés. Crassus tenta toutes choses pour ramener ses soldats à la raison. Il leur représenta qu'ils n'avoient besoin que d'un peu de patience pendant le reste du jour, et qu'à la faveur de la puit ils se sauveraient par les moutagnes. Il leur montrait leur route de la main, et il les conjurait de ne point renoncer à une espérance de salut prochaina et assurée. Mais un général malheureux a peu d'autorité sur ses troupes, Crassus, voyant ses soldats s'irriter, et frapper de leurs javelines contre leurs boucliers avec indignation et avec menaces, craignit de les pousser à bout. Il prit généreusement son parti d'aller à une mort certaine; et rien n'est plus louable que les sentiments qu'il fit paraltre en ce moment fatal. Il se retourna vers Octavius et quelques autres officiers généraux qui le suivaient. « Yous voyez, leur dit-il, la « nécessité qui me force à la démarche que je « fais, et vous m'êtes témoins que je suis « traité violemment et indignement. Mais en « quelque lieu que vous conduise una meil-« leure fortune, dites partout que Crassus a « péri trompé par les ennemis, et non pas li-« vrė par ses soldats. » Octavius et ceux qui l'accompagnaient ne purent se résoudre à abandonner leur général. Mais Crassus renvoya ses licteurs,

Il vit d'abord venir à sa rencontre deux espèces de deputés ou hérauts, moitié Grees, moitié barbares, qui, du plus loin qu'ils l'apperçurent, descendirent de cheval, se prosternérent devant lui, et, pariant gree, lui proposèrent d'envoyer quelques-ans des siens pour s'assurer que Suréna et tout son cortége

<sup>1</sup> Une demi-tieue.

étaient sans armes. Crassus répondit que, s'il eût fait le moindre cas de sa vie, il ne serait pas venu se livrer au pouvoir des Parthes, Cependant il détacha deux Romains, frères, gul se nommsient. Roscius pour s'informer des conditions de l'entrevue et du nombre des personnes que Snréna y amenait. Les deux Roscius furent arrêtés, et aussitot Snréna s'avance lui-même à cheval avec sa suite ; et , continuant à jouer son personnage, il se rècrie sur ce que Crassus était à pied. « Com-« ment, dit-ll, le général des Romains à pied! « et nous , nous sommes à cheval l » Crassus lui répondit froidement qu'ils n'étaient en faute ni l'un ni l'autre, puisqu'ils suivaient chacun l'usage de leur nation.

Ensuite Suréna entra en matière; et, comme s'il eût traité de bonne foi, il dit que de ce moment la paix était conclue et arrêtée eutre le roi des Parthes et les Romsins , mais qu'il fallait écrire. Csr ajouta-t-il, vons ne nous avez pas donné lieu, vous autres Romaius, de compter beaucoup sur la fidélité de votre mémoire par rapport aux conventions des traités. Il proposa donc à Crassus de s'approcher vers le fleuve pour dresser et signer les articles. Le général romain, résolu de consentir à tout, donna ordre qu'on lui amenat un cheval. Il n'en est pas besoin, reprit Suréua, eu voici un dout le roi vous fait présent. En même temps on présenta à Crassus un cheval superbement harnaché; et des écuyers le mirent dessus, et commencerent à hâter le pas du cheval à coups de fouet. tués, et dix mille faits prisonniers.

Le dessein de Surena devenait clair ': il voulsit prendre Crassus vivant, Les Romaius s'en apercurent, et, dans le moment, Octavius saisit la bride du cheval. Pétronius, tribun des soldats, et les autres officiers, environnent leur général, veulent forcer le cheval de reculer, et écartent les barbares qui presssient Crassus. Tont cela ne se fit pas sans bruit et sans tumulte; bientôt on en vient aux coups. Octavius tue le palefrenier de l'un des barbares. et est lui même renversé mort d'un coup de fance dont il fut percé par derrière. Pêtronius est ieté à bas de son cheval. Crassus lui-même se defendait avec vigueur pour ne

point être pris vivant. Il y réussit, et fut tué, soit par les Parthes, soit par quelqu'un des siens, qui, entrant dans ses vues, voulut lui épargner la bonte de devenir prisonnier des barbares. On lui coupa la tête et la maiu droite pour les porter en triomphe à Orode. Au reste, le détail des circonstances de la mort de Crassus n'est pas absolument certain; et Pintarque nous en avertit : car les témoins oculaires nous managent. Du nombre de ceux qui accompagnèrent cet infortuné général dans la plaine, les uns furent tués sur la place, les autres, dès qu'ils virent le péril, se retiré-

reut promptement vers la colline. Après la mort du chef et des principaux commandants, les soldats, qui, par leur mutinerie, avaient été canse de ce dernier malheur, ne furent pas longtemps sans y être enveloppés. Le perfide Suréna vint encore les leurrer de ses belles promesses. Il s'approche : il leur dit que la vengeance d'Arsace est satisfsite par la mort du coupable, et que maintenant les troppes innocentes pouvaient descendre dans la plaine en sureté. Plusieurs le crurent ; et , s'étant remis entre ses mains ils furent faits prisonniers. Les plus courageux et les plus sensés attendirent le nuit pour se disperser de côté et d'autre. Mais il s'en sauva fort peu, parce que les Arabes, battant tout le pays, leur donnérent la chasse si vivement, qu'ils en prirent et tuèrent le plus grand nombre. On compte qu'en rassemblant toutes les pertes que les Romains firent dans les différentes actions, il y en eut vingt mille de

Ainsi périt une florissante armée qui avait fait trembler tout l'Orient, et que l'incapacité et l'aveuglement de son général livrs en proje à des ennemis qu'il ne fut jamais aise aux Romalus de vaincre, mais qui n'étaient pas faits assurément pour vaincre les Romains.

Crassus était encore moins fait pour être à la tête d'une grande entreprise. On l'a vu par toute sa conduite : et en général un cœur infecté du vice honteux de l'avarice est un cœur bas et incapable d'aucune élévation, si ce n'est tout au pins par saillies et par intervalles. Crassus fut un génie étroit et borné qui ne se conuaissait point du tout. Habile à flatter les autres , il était très-aisèment la dupe des flat-

<sup>4</sup> Liv. Epit. cvt. - Dio.

teurs; et, pendant qu'il avait à se reprocher une avidité excessive pour l'argent, il plaisantait de ceux qui donnaient dans le même défaat. Ce caractère vain et moqueur s'allie parfaitement avec une confiance prèsomptaeuse; et c'est cette présomption qui fut la première cause de la ruine de Crassus. Car il méprisa souverainement les Parthes, jusqu'au moment ou il se vit écrasé par eux: bieu éloigné de pratiquer et même de counaître cette maxime des grands capitaines, qu'il faut craindre les ennemis de Join pour ne les plus craindre de près et se réjouir à leur approche '.

Surena montra après la victoire toute l'insolence d'un barbare. Il laissa le corps de Crassus exposé avec les autres aux chiens et sux oiscaux de proje 8. Il envoya sa tête et sa main, comme je l'ai dit, à Orode, qui était alors eu Arménie : et , pour lui , il voulut eatrer dans Séleucie avec une pompe comique. qu'il qualifia de triomphe, pour insulter aux Romaius. Ayant envoyé un courrier aux habitants de cette ville pour leur annoucer qu'il amenait Crassus vivant, il choisit celui des prisonniers qui lui ressemblait le plus, le fit habiller à la façon des barbares, et même, selon le texte d'Appieu , en femme barbare, Dans cet équipage, on le mit sur un cheval: et tous ceux qui étaient autour de lui le salaaient du nom de Crassus, le traitaient de général : et il était obligé de souffrir cette comédie, et même d'y faire son rôle en répondaat comme s'il eût été véritablement Crassus. Devant lui marchaient des tromuettes et des espèces de licteurs montés sur des chameaux. Aux faisceaux de ces prétendus licteurs pendaient des bourses, et auprès des baches ou voyait plusieurs têtes de Romains encore toutes sanglantes. La marche était fermée par des courtisanes et des musicieunes de Séleucie, qui chantaient à l'envi des chansons de railleries et de traits piquants sur la lâcheté et la mollesse de Crassus.

Tel fut le spectacle que douns le général des Parthes à toute la ville de Séleucie. Dans le sénat, il fit trophée de contes milésieus peu conformes aux règles des bonaes mœurs,

2 Val. Max. l. s. c. 6. - Pintarch.

qui avaient été trouvés dans les bagages d'un officier romain, et il censura avec beaucoup de sévérité ce goût de lecture libertine porté jusque dans l'armée et eu présence de l'ennemi. Cette critique était judicieuse en ellemême: mais elle ne conveualt guére à celui qui la faisait : et elle rappela aux Séleuciens, dit Plutarque, la fable de la Besace. Il semblait qu'Esope, dans cet apologue, eût en vue Suréna, qui meltait dans la poche de devant des contes trop libres lus par un ennemi, et portait dans celle de derrière ses propres débauches plus outrées que toutes celles que l'on reproche aux Sybarites, et la licence d'un sérail où il comptait ses concubines par centaines, en sorte, ajoute l'historieu, que rien n'était plus mal assorti que la tête et la quene de l'armée des Parthes. Cette armée offrait un front terrible, des lauces, des flèches, des chevaux bardés de fer; et elle se terminait par des tambours de basque, des chœurs de danses dissolues, et un tas de femmes sans pudeur. J'ai déjà dit qu'Orode était allé en Armé-

nie. C'est là que lui fut porté la tête de Crassus. La paix venait d'être conclue entre Orode et Artabaze, et cimentée par le mariage d'une sœur du roi d'Arménte avec Pacorus, l'ainé des fils du roi des Parthes. On célébrait actuellement les réjouissances de ces noces, et l'ou jouait devant les deux rois la tragédie des Bacchantes d'Euripide : car ces princes savaient et aimajent la langue grecque: et Artabaze v était même assez habile pour l'écrire, et pour composer des ouvrages grees en prose et en vers. L'officier parthe qui était chargé de la tête de Crassus l'ayant présentée au roi pendant la pièce, un acteur prit cette tête; et faisant le rôle d'Agavé portant la tête de Penthée, il prononça les vers qu'Euripide met dans la bouche de cette mère furieuse 1 : J'apporte de la montagne au palais un gibier fraichement tué, heureuse et magnifique chasse! Cette application fit un très-grand plaisir, et au roi des Partbes, et à toute l'assemblée \*. Quelques auteurs ont raoporté qu'Orode fit verser de l'or fondu dans la bouche de Crassus pour insulter à son insatiable avidité.

<sup>1</sup> C'était le maxime du grand Coudé. (Bosseut, Orai-

son funébre de M. le Prince.)

III. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Bacch, v. 1169.

<sup>1</sup> D.o. Flor. 111, 11.

## LIVRE XLII.

Troubles domestiques. Mort de Clodius. Troisième consulat de Pompée. Condamnation de Milon. Septième et huitième campagnes de César dans les Gaules. Proconsulat de Cicéron en Cilicie. Ans de Rome 698-702.

& I. I.A. MORT DE CRASSES PERFETS À LA LIBERTÉ DE ROME. MORT DE JULIE, PILLE DE CÉSAE ET PERME DE POMPRE. ELLE EST INHUMÉR GASE LE CHAMP-OE-MARS. PLANCIUS ACCUSÉ. RECONNAISSANCE DE CICÉRON TROIS ANCIENS TRISUNS ACCUSÉS, DONT EN CONDAMNÉ. SCAURCE ACCUSÉ ET ABSOUS, CATON PRÉTEUR. SINGULARITÉ DANS SA MANIÈRE DE SP. VÈTIE. BRIGUR OUTEER DE LA PART DES CANDIDATS. CATON LUTTE CONTRE CE DÉSORDER, ET, EN CONSÉ-QUENCE. INSULTÉ PAR LA POPULACE, IL LA CALME D'AUTORITÉ. COMPROMIS OES CANDIDATS OU TRI-BUNAT ENTRE LES MAINS DE CATON. BEIGUES POUR LE CONSCRAT. CONVENTION INFAME ENTRE LYS CAN-COLATS ET LES CONSULS. TRIOMPHE DE PONTINICS. LONG THTERMENER DOWN LA OURSE AVAIT BOTH CAUSE PRINCIPALE L'AMBITION DE POMPÉE. LES TRI-BUNS & CONTRIBUAIRNY AUSSI OR LEUE PART. ON PARVIENT, PAR LE SECOLES DE POMPÉE, A NOMMER OES CONSULS. TRATATIVES INPRUCTURUSES DES CON-SULS POUR SE PAIRE NOMMER OES SUCCESSEURS. EGILITÉ DE FAVONICS, IMITATRUS DE CATON, CA-TON PAST LA DÉPENSE DES JEUX DE FAVORIUS AVEC UNE GRANDE STEPLICITÉ, QUI EST NÉANMOINE GOU-THE DE LA MULTITUDE. BRIGUE PURIEURE ORS CAN-DIOATS DU CONSULAT. MILON, HYPSÉUS ET MÉTEL-LUS SCIPION. LES VORUX DES MEILLBURS CITOTENS STAIRNT POUR MILON. SES COMPÉTITRURS AVAIENT POUR RUX POMPÉR ET CLODIUS. CLODIUS TUÉ PAR MILON. TROUBLE APPERUX DANS ROME AU SUJET OR LA MORT ET DES PUNÉBAILLES DE CLODIUS. NO-MINATION O'UN INTERROL MILON REVIENT A ROME, ET CONTINUE A DEMANOER LE CONSULAT. CONTI-RUATION ORS TROUBLES. SALLUSTE, ALORS TRIBUS. ENNEMI PERSONNEL DE MILON. COELICS AU CON-TRAIRE LE PROTÈGE. ZELE AOMIRARLE DE CICÉRON POUR LA DÉFENSE DE MILON. POMPÉE EST CRÉÉ SEUL CONSUL. SATISPACTION OF POMPÉE. SES REMERCIE-MENTS A CATON, OUT LUI BÉPONE OUBEMENT. POM-PÉR ÉPOUSE CORNÉLIE. FILLE OR MÉTRILUS SCI-PION. NOUVELLES LOIS OF POMPÉE CONTRE LA VIO-LENCE BY CONTRE LA BRIGUE. IL RÉFORME ET APRÈSE LA PROCÉDURE JEDICIAIRE, MILON EST AC-CUSÉ. CICÉRON EN LE DÉFENDANT SE TROUBLE ET SE DÉCONCERTS, ÍDÉE GÉNÉBALE DU PLAIDOVER OUE NOUS AVONS DE CICÉRON POUR MILON. HABILETÉ DE L'ORATRUE A MANIER CE OUI ENGARDE POMPÉE. EL SCRETTTUE SES PRIÈRES ET SES LARMES A CRALINA AUXOCULLUS MILON DÉDAIGNAIT DE S'ARAISSER. MILON EST CONDAMNÉ. IL SE DETIGE A MARSEILLE. MOT DE LUI AU SUJET DU PLAIDOYER COMPOSÉ APRES COUP PAR CICÉRON. AUTRES JUGEMENTS, BUITE DE LA MÊME APPAIRE. MÉTELLES SCIPION, ACCUSÉ OR RRIGER, EST SAUVÉ PAR POMPÉE. OEL. AU CONTRAIRE, REFUSE SON SECOURS & HYPREUR RY A SCAURUS. POMPER SE DONNE POUR COLLÈGUE MÉTELLES SCIPION. EXDEDITS LOUARLES DE LA CONDUITE DE POMPÉE DANS SON TROISIÈME CONSU-LAT. IL FAIT UNE FAUIR ÉNORME EN SOUFFRANT QUE CÉSAR SOIT DISPENSÉ DE ORMANORE LE CON-SULAT EN PERSONNE. MOTIF DE CETTE CONDESCEN-DANCE DE POMPÉE. MÉTELLUS SCIPION DÉTABLIT LA CENSURE DANS SES ANCIENS ORDITS. HORRIBLE OÉBACCHE DE CE RESTAURATEUR DE LA CENSURE. CATON DEMANDS LE CONSULAT AVEC SULPICIES ET MARCRILUS, IL EST REPUSÉ. SA PERMETÉ APRES CR ERFUS. IL ERNONCE A DEMANDER JAMAIS LE CONSULAT.

La défaite et la mort de Crassus ne furent pas seulement funestes à la gloire de Rome, mais musi à na tranquillité et à sa liberté. Il est à croire que, but que Crassas est véez, la représentation de la croire que, but que Crassas est véez, la représentation de la croire del croire de la croire de la croire de la croire de la croire de l

« insuffisante pour remplir la capacité du cœur « humain! Une si prodigieuse étendue d'em-» pire, un si vaste et immense contour de « terres et de mers ue pouvait contenir deux

« hommes. Ils entendaient dire et ils lisaient «'dans Homère que les dieux ont partagé le « moude en trois parts<sup>3</sup>, et que chacun a son « lot. Ét ils pensaient que pour eux deux

« l'empire romain était trop petit. »

Ua sitre lien de la conocide entre ces deux fimeux rivatur venal d'être rompa par la mort de Julie \*, Bille de l'un et ferume de l'aumort de Julie \*, Bille de l'un et ferume de l'aumort de Julie \*, Bille de l'un et ferume de l'aumort puissant entre le gendre et le besupère. Dans le temps que Fompée, faigué par l'insolence de Cloidus sprés l'eu de Ciciron, cherchait les moyens de se réconcilier avec le sestant et avec le parti arristoratique, un de sest amis lui avait conseillé de répudier Julie. Sa tendresse ne lui permit pas d'écouter ce conseil. Bien que la mort n'était capable de le séparer d'une épouse chêrie et digne de

Flor. rv, 2. -- Plus. Pomp.

3 Ούνεις ὰ τόχη μερόν ἱετι πρός τὰν φύεσ» τὸ γρά ὁποιημπλεεσα κύτις τὸν ἐποθυμίας, ἐπον τεπόστον ἐπόθος ἐγημονίας παὶ μέγεθος εἰρηγομίας δουλ ἀπόριολ νόα ἐπόγχος \* Δλλ ἀποδοντες καὶ ἀπογκού παντες ἐπό τη προχελά ἐπ ἀποντα ἐπόστος τος ἐπόριος ἀπόριο ἀ

3 H. l. xv, v. 180. 4 Ap. R. 608 av. J. C. 54.

· Un savant éditeur anglais, au lieu de ce mot, qui fuit une obscurité, ilt imipate, auffinais, l'être. Julie mourut en couche; et, peu de jours après, l'enfant qu'elle avait mis au monde snivit sa mère. Ainsi il ne resta plus aucun vestige ni aucun gage d'une affinité qui n'empéchait pas l'ambition de vivre au fond du cœur de César et de Pompée, mais qui en supendait les effets.

Julie, au lieu d'être portée dans un tombeau domestique, fix etterrée dans le Campde-Mars, le peuple ayant vouls rendre un honneur extraordinaire à la fillé de César. Pumpée avait fait les préparatifs de la sépalture dans le voisinage des sansians d'Albe, et let les tribuns s'opposèrent au désir de la maltitude. Mais il faltul que tout céldit à un peuple accoustamé à donner la foi, et qui s'empressait à témoigner son zête et pour le pêre et pour la fille. Cet arrivs sous le consults de Domititus et d'A, Claudius.

L. DOMITIUS AMÉNOBARBUS, AP, CLAUDIUS PULCHER.

l'ai raconté ce qui s'est passé hors de Rome sous ce consulat et pendant l'année suivant. Les évéements du dédans, accusations d'hommes illustres, brigues, cabales, troubies dans le gouvernement, c'est ce que je dois maintenant en rouger aux your du lecteur.

tenant exposer aux yeux du lecteur. Je commence par l'affaire de Plancius, accusé de brigue dans la ponrsnite de l'édilité curule, et défendu par Cicéron 1. Il avait eu pour compétiteur M. Juventins Latérensis. homme de naissance et de mérite, et il l'avait emporté sur lui, quoique fils d'un simple chevalier romain. Latérensis, qui , des deux côtés, paternel et maternel, comptait des consuls parmi ses ancêtres, et qui de pins se sentait personnellement supérieur par toutes sortes d'endroits à son rival, fut très-pique de cette préférence, et il accusa Plancius comme l'ayant supplanté par cabales et par largesses, Il nous est difficile et peu important de savoir au juste ce qui en est. Mais nne circonstance tout à fait intéressante, c'est la vive reconnaissance de Cicéron envers un bienfaiteur.

Nous avons vu avec quelle cordialité Plan-

Cic. pro Plane.

cius, étant gnesteur en Macédoine, avait recueilli et protégé Cicéron peudant son exil. Notre orateur s'en souvint dans l'occasion où Plancius avait besoin du secours de son éloquence, et . malgré ses liaisons avec Latérensis, il prit chaudement la défense de l'accusé. Comme Il pouvait beaucoup, non-seulement par son talent sublime, mais par son crédit, par l'estime universelle que l'on faisait de sa probité, par le souvenir des services qu'il avait rendus à la république, et dont il avait été si cruellement récompensé. Latérensis sentait que c'était une forte recommandation pour son adversaire d'être défendu par Cicéron sur le pied d'un bieufaiteur qui lni avait rendu des services essentiels. C'est ponrquoi il avançait que Cicéron exagérait ce que Plancius avait fait pour lui, et que ponr le bien de la cause il amplifiait extrêmement de petites attentions, qui n'avaient pas beaucoup coûté à Plancius.

nière vraiment admirable. Il commence par pronver la grandeur réelle du bienfait de Plancius ; puis il ajoute qu'après tout , le reproche qu'on lui fait est trop beau pour qu'il veuille s'en défendre. « Car ', dit-il , ie sou-« haite sans doute d'être orné de toutes les « vertus : mais il n'y en a aucune dont la « gloire me touche plus que celle de la re-« connaissance, Cette vertu , à mon avis , est « non-seulement la plus grande, mais la « mère de toutes les autres. Ou'est-ce que la « piété filiale, sinon un attachement produit a par la reconnaissance des biens que nous

Cicéron répond à ce reproche d'une ma-

« avons recus de nos parents? Oni sont les « bons citoyens, attentifs à se rendre utiles à « la patrie . soit en paix , soit en guerre , si-« non cenx qui conservent chérement le son-« venir des bienfaits de la patrie? Peut-on « mienx définir les hommes pieux et zélés « pour la religion, qu'en les regardant comme « animés du désir de s'acquitter de ce qu'ils « doivent à la Divinité par de justes adora-« tions et par un cœur reconnaissant? Quelle « douceur resterait-il dans la vie si l'on en « bannissait l'amitié? et l'amitié peut-elle « subsister entre des ingrats ? Oui de nous . « avant recu une éducation honnête , n'a pas « sans cesse présent à l'esprit, avec qu vif « sentiment de tendresse, le souvenir de ceux « qui ont veillé sur son enfauce, de ses pré-« cepteurs et de ses maltres, du lieu même « muet et inanimé où il a été élevé et in-« struit? Y eut-il jamais, on peut-il même v « avoir un homme si puissant qui se sou-« tienne tout seul et sans les services d'un « grand nombre d'amis ? Or les services sup-« posent la reconnaissance , et périraient avec « elle. Pour moi , je ne trouve rieu de si di-« gne de l'homme que d'être touché non-« senlement d'un bienfait, mais encore d'un « simple témoignage de bienveillance : et au « contraire rien ne me paratt si opposé à « l'humanité, si ressemblant à la brute, que « de mériter d'être regardé, je ne dis pas « comme indigne d'un bienfait recu, mais « comme demeurant volontairement au-des-« sous. C'est pourquoi, Latérensis, je vous « donne gain de cause vis-à-vis de moi. Je

t e Etenim, quum omulbus virintibus me affectam e esse cuptam, tamen uibil est quod melim, quim me e et gratum esse, et videri. Hæc est enim una virtus e non solum maxima, sed etiam mater virtutum omnium e reliquarum. Quid est pietas, nisi voluntes grata in pa-« reutes? Qui sunt bont cives, qui belli, qui domi de e patria benè merentes, nist qui patrin beuficia memia nerunt? Out saucti, qui religionum colentes, uist qui e meritem die immortalibus gratiam justis bouoribus, e et memori meute persolvuut? Que potest esse jua cunditas vite sublatis amicitiis? que porrò amicitia a potest esse inter ingratos? Quis est nostrum liberaliter « educatos, cui non educatores, cui nou magistri atque a doctores, cui pop locus ille muius ubi ipse alitus aut a doctus est, cum grată recordatione în mente versetur ? (Czc. pre Plancio, n. 80.-82.)

« Cojus opes taute esse possuut, aut uuquam foeruut, « que sine multorum amicorum officils stare possent? « que cerie, sublată memoria et gratia, unila exstare « possuut. Equidem nii tam proprium homiuis existin a quim uon modò beneficio, sed ettam benevolentim « significatione alligari; nibil porrò tam inhumanum, « tam immane, tam ferum, quam committere, ut bene-« ficio non dicam indignus, sed victus esse videare. Que e quem its siut, jam succumbam, Leterensis, isti tuo « crimini : meque in en ipso in quo nihii potest esse e ulmlum, quonism its tu vis, ulmlum, gratum esse « concedam : petamque a vobis, judices, ut eum bene-« ficio complectamini, quem qui reprebendit, in co re-« prebendii quod gratum prater modum dicat esse. » a suis persuade qu'ou ue peut pousser trop à loin la reconnaissance : mais, puisque vous a le voulez, j'avoue que je la porte à l'excès, a Et je vous prierai, vous, messieurs, qui à étes nos juges, d'accorder vos bienfaits à un

d homme que son censeur n'accuse que d'éd tre trop reconnaissant. »

Qui peut refuser son estime et son affection à celul qui exprime eu soi de pareils seutiments? De pense que Latérensis se repentit beaucoup d'svoir critiqué et même voulu tourner en ridicule la sensibilité de Cicéron pour ses blenfalteurs. Il y a lleu de croire que

pour ses blenfaiteurs. Il y a lleu de croire que Plancius fut absous, et exerça l'édilité pendant l'anuée dont nous parlous actuellement.

Les trois tribuns qui, deux ans anparavant, avaient empêché l'élection des magistrats et amené les choses à un interrègue, n'avaient pu être mis eu justice sous le consulat de Pompée et de Crassus, qui leur étaient redevables en partie d'avoir éte nommés cousuls. Ils furent accusés cette année : mais le crédit de Pompée les sauva , à l'exception de Procilius, qui, s'étaut trouvé coupable d'un meurtre, ne put éviter la condamuation, « Il « paralt par ce jugement 1, dit Cicéron à At-« ticus avec une ironie plcine d'indignation, « que nous avons des juges plus sévères que a ceux de l'Aréopage ; des juges qui compa tent pour rieu la brigue, les nominations a des magistrats. l'interrègne, la majesté de « l'état, en un mot toute la république. Seua lement nous devons nous abstenir de tuer « un père de famille dans sa maison. Encore a tout ne serait-il pas perdu : car Procilius a a en vingt-deux suffrages favorables coutre « vingt-huit qui l'out condamné. »

Cicéron ne fit point de personsuge dans cette affire: mais il eut d'ailleurs bien de l'occupation par le grand nombre d'accusée qu'il défendit; Outre Gabinius et Vanitius, dont ones avons parlé alleurs, et eucore quelques autres. Il plaida pour M. Sourns, qui, ayant été gouverneur de Sardaigne l'année précédente, et étant ensaite revenu à hour pour demander le consulat, fut accusée par

Triarius de concussions et vexations exercées sur les peuples soumis à son autorité.

Ce fut une cause d'un grand éclat. Le nom el la naissance de l'accusé, ses liaisons avec Pompée, dont les enfants étaient fréres des (siens car il avait épousé Mucla depuis que Pompée avait falt divorce avec elle); la faveur populaire qu'il s'était attlrée par les dépenses énormes de son édilité; la gloire et la splendeur de ses avocats, au nombre de six, savoir Clodius, M. Marcellus, M. Calidius, Cicéron, M. Messala et Hortensius; les recommandations de neuf personnages consulaires, dont les uns le louèrent de vive voix, et les autres envoyèrent leur éloge par écrit, qui fut lu à l'audience : tant de circonstauces réunles rendirent cette affaire une des plus brillantes et des plus intéressantes qui eussent été plaidées depuls longtemps.

Scaurus avait besoin de tout cet apput étranjer pour se soutenir contre des accusations trop blen fondées. Nous avons va que, dés le temps qu'il servit en Sprie sous Pompée, il avait fait preuve d'aviaité et d'injustice, Le navait fait preuve d'aviaité et d'injustice, Le navaité fait preuve d'aviaité et d'injustice, le navaité la les faites des nous des l'autres de la les faits et le la le partie de plier les mahaceures Marchies. Son accusateur hai portaite de fât : « La loi me per- amet de faire cetter de s'a-trajée témolas . « Si vous pouvez princi en un partie per rice a called, je consects que vous syore abootas. El Scaurus ne pouvait pas profiter d'une offers ai annaîneure.

Nous serions en état de donner un plus grand détail sur le fond de cette affaire, si nous avions le plaidoger de Ciéron; mais il est perdu. Ce que nous savons, c'est qu'il u'y eut point de prières ui d'humiliations que n'employat Scaurus pour féchir ses juges. Il plaida lui-même sa cause après tous ses avocats, et versa beaucoup de larmes, Lorsqu'o

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. ad Atl. rv, 15. <sup>5</sup> Ascon. in Cic. pro Scauro,

<sup>4</sup> Val. Max. ven. 1

<sup>9</sup> On peut conjecturer que la loi avait ordonné que l'one bornit, en matière de ouacusion, à sit-ringut Rémoins, dus que l'accusateur, par trop de chaleur et d'empressement, n'en multiplist pas le nombre : ce qui avant ai l'onigé à procédure, dépengué pour un temps la province multiaitée, et surchargé Rome d'une multitude d'étrangers.

alla aux voix, il partagea en deux bandes les personnes de a familie qui sollicitalent pour îni; et îni-même à la (Pée de l'une, Faussia Sylla, son fèrer de mèrec, à la tête de Tautre, ils se jetřenn aux pieds des juges, et y demeniferant prosternés pendant tout le temps de la d'ellication. Il fut absous, et même honorablement: ceir de soliante-buit opinants il n'en eut des buit contre la l'

il n'en cut que hait contre la.

Caton persida se l'agrement, ce qui en assurerait l'intégrié, si nons étions aussi casurerait l'intégrié, si nons étions aussi caprésident. Il réait préten cette autée!, et,
par une singularité que je ne puis loure, il
paraissoit en public, et dans les fonccions de
sa rhange, sans tunique sous sa robe; et au
lieu de soullers ! in a'vait que des semelles
lièes par-dessau le piéd. Il prétendait rappeer en cel a pratique des anciess; el il s'aucorisait des siatues de Nomains et de Camille.

Il réalem à Moldres que de simples toges
un réalem à Moldres que de simples toges
un réalem à Moldres que de simples toges
contre la régie, ce me semble, est l'ausge
actuel et présen.

Ce qui lui fait véritablement honnenr, c'est la fermeté avec laquelle il lutta contre la brigue, et le respect que lui atlira sa vertu de la part de ceux que toutes les lois ne ponvalent retenir.

refenit.

La brigue étalt un mai invetére dans Rome, et qui pranait tonjours de nouvelles forces les quier pranait tonjours de nouvelles forces les auteurs qui ont paré de ces temps ont regarde comme an des dévortes les plates montes et au comment de la 
métler, et le fondement de leur subsistance. Catou, s'opiniâtrant à attaquer ce désordre avec d'autant plus de vigueur qu'il était plus enraciné et plus universel, engagea le sénat à ordonner par un décret que ceux qui auraient été nommés aux charges seraient obliges, quand même lis n'ouraient point d'accusatenrs, à se présenter aux juges pour rendre compte des voles par lesquelles ils seralent parvenus à se faire élire. Cette ordonnance dép'ut beaucoup aux candidats, et encore dasantage à la multitude, accontumée aux profits qu'elle tiralt de ses suffrages. Le matin donc Caton étaut venu à son tribunal, voilà ru'une causille séditieuse s'attroupe autour de lni, et par ses clameurs, accompagnées de coups et de violences, met en fulie ceux qui environnalent le préteur. Lui-même, poussè et bailotté dans la foule, il eut blen de la pelne à gagner la tribune aux harangues. Mais, lorsqu'il y fut une fois monté, par son regard seul . et par cet air d'autorité que donne la vertn , il fit cesser le trouble et obtiut silence : son disconrs, plein de force et de noblesse. acheva de calmer les esprits. On le loua beaucoup dans le sénat de sa fermeté et de sa constance. Et moi, répondit-il avec sa liberté accontamée, je ne vous loue pas d'avoir laisse sans secours un préteur qui courait un trèsgrand danger.

Ouolque le décret du sénat touchant les candidais ne paraisse pas avoir eu son exécution , lis ne laissalent pas d'être fort embarrasses. S'ils brigualent, ils craignaient d'armer contre eux l'anstère vertu de Caton : s'ils s'abstenaient de briguer, chacun appréhendait d'être exclu par quelque compétitenr moins scrupulenx. Cenx qui demandaient le tribunat se concerterent; et ils firent un compromis entre les mains de Coton, le reconnaissant pour arbitre et pour juge de leur condulte, et se sonmettant chacnn, en cas de brigue et de mauvaise manœuvre, à payer cinq cent mille sesterces au profit des autres. Ils voulaient même déposer ces sommes chez lui : mais il refusa de s'en charger, et se contenta qu'ils dounassent caution. Cicerou, en écrivant cette nouvelle à son frère et à Atticus1, ne savait ce

<sup>1</sup> Plut. In Cat.

Hinc rapti pretio fasces, sectorque favoris Ipse sui populus, tetalisque ambitus Urbi Annua venuli referens certamina campo.
(LUCAN., L. 178.)

Cic. ad Att. 1v, 15, et ad Q. fr. 11, 15.

qu'il devait augurer de l'événement. Mais « si [ e les choses se passent dans les régles, disait-« il, le seul Catou aura plus de pouvoir que « toutes les lois et tous les juges ensemble. » Plutarque uous apprend que réellement le iour de l'élection des tribuns étant veun. Caton se trouva à l'assemblée, examina curiensement ce qui se passait, et prononca sa sentence de condamnation contre l'un des candidats. Les autres dispensèrent le coupable de payer l'amende, se croyaut assez vengés par l'infamie dont il était couvert, et par l'exclusion que sans doute il lui fallut souffrir.

Cet hommage reudu à la vertu de Caton est

assurément bien singulier, et peut presque être regardé comme un trait unique dans l'histoire. Mais Plutarque observe qu'il excita contre lui l'envie, et que plusienrs voulurent lui en faire eu quelque façon un crime, comme s'il eût usurpé la puissance du sénat, des juges et des magistrats. Cette maliguité ne doit pas nous étonner. « Car 1, ajonte ce sage historieu. il « u'y a point de gloire plus sujette à l'envie « que cetle de la probité et de la justice, parce « qu'il n'y en a point de plus capable d'accréa diter un homme et de lui attirer la confiance Toujours quelque nouvel incident retardait « du graud nombre. On admire l'homme « brave, mais on le craint; ou estime le pru-« deut, mais on est en garde contre lui. On a est tont autrement disposé à l'égard de « l'homme juste; ou l'alme, on se fie à sa « parole, on se livre à lui sens réserve, » Ainsi les amateurs de la puissance et de la gloire ne peuvent manquer d'être jaloux de l'éclat d'une vertu pure et inviolablement attachée à la justice. Tel est donc le sort que l'homme de bien doit attendre parmi les citoveus de ce monde. Heureux celui qui connaît et qui aime une autre patrie, où l'envie n'a plus d'entrée ui de lieu!

Les caudidats pour le consulat furent bien

ι Ούδεμιᾶς γάρ άρετος δόξα και πίστις έπισθόνους ποιεί μάλλον ή της δικαιοσύνος, ότι και δύναμις αύτη και πίστις έπεται μάλιστα πορά των πολλών. Θύ γάρ τιμώσι μόνου, ώς τούς άνδρείους, ούδέ θαυμάζουστη, είς τούς φρονίμους, άλλα και φιλούσε τούς δικαίους, και δαρχούστη αύτοις και πεστεύουστη \* έχείνωνδέ τούς μέν φοδούνται, τούς δέ άπιστούσι.

éloignés d'imiter la couduite de ceux qui avaient demandé la charge de tribuns du penple 1. Leur brigue fut si vive, et pour acheter des voix ils firent des emprunts si considérables, que l'intérêt de l'argent doubla sur la place, et tout d'un coup monta de quatre à huit pour cent. Ces candidats étaient au nombre de quatre ; deux patricieus, Messala et Scaurus, qui venait d'être accusé de concussion et absous ; deux plébéiens, Domitius Calvinus et Memmius. Ce dernier était protègé par César. Pempée appuyait Scanrus plutôt en appareuce que sincèrement : car, quoiqu'ils fussent en quelque facon alliés de fort près, puisque les enfants de l'un, comme je l'ai dit, étaient frères de ceux de l'autre, Pompée était moins touché de cette espèce d'affinité que choqué de ce que Scaurus avait paru faire peu de cas de son jugement en épousant une femme répudiée par lni pour cause de mauvaise conduite. Domitius et Messala avaient aussi des amis et un parti. Mais, après tout, aucun des candidats n'était en possession d'une supériorité marquée sur ses compétiteurs. L'argent seul décidait et faisait disparaître toute autre distinction. Le débat dura entre eux fort longtemps.

l'élection; et enfin tous quatre ils furent accusés de brigue, Cicéron, supposant qu'il aurait à plaider toutes ces mauvaises canses, en badine avec Atticus. « Vous me demandez sans a doute 1, dit-il, co que je pourrai dire pour « de tels accusés. Que je meure si je le sais. « Au moius u'en trouvé-je rien dans les livres « que j'ai faits sur la rhétorique, et dout vous a étes si content. »

Il devait assurément y être embarrassé; car les choses y furent poussées à un tel excès d'impudeuce, an'il y eut convention entre les deux consuls et deux des candidats, Domitius et Memmius, convention non pas verbale, mais faite par acte, et garantie par plusienrs amis des contractants, moyennant laquelle les deux candidats devaient, s'ils étaient uommés,

1 Clc ad Att. ry, 15, 16, 17, 18. \* « Quid poteris, inquies, pro ils dicere? Ne vivam,

e si scio. In illis quidem libris, quos tu dilaudas, nibil e reperio, n (Ad Att IV, 16.)

payer à chacun des deux consuls quaire cent mille sesterces, si mieux ils u'aimaient leur faire trouver trois augures et deux personnages consulaires qui antorisassent, par une déclaration solennelle et authentique, une loi fausse et un sénatus-consulte fanx, dont les consuls avaient besoin par rapport au gonvernement des provinces où ils devaient aller en sortant de charge. Cette convention fut lue par Memmius lui-même en plein sénat, en supprimant seulement tous les noms, excepté ceux des parties contractantes. Il y avait là de quoi faire mourir de honte les consuls. En effet, Ahènobarbus, qui avait toujours affecté le personnage d'homme de bien, demeura horriblement confus. Appins, qui n'avait rien à perdre du côté de la réputation, ne parut nullement déconcerté; et ce fut là tonte la suite qu'eut une affaire aussi criante et aussi infame, dont je n'imagine pas qu'il y ait d'exemple dans l'histoire. Toute cette complication de manœuvres fit tellement trainer les élections, que la fin de l'aupée arriva sans qu'il y eut de consols de nommés.

Dans une telle confusion, le triomphe de Pontinins fut encore une occasion de trouble. Ce général, ayant fait la guerre assez heureusement contre les Allobroges, avant que César prit le commandement des armées dans les Gaules, était revenu avec le désir et l'espérance du triomphe, et demeurait depois cinq ans aux portes de la ville sans ponvoir l'obtenir, apparemment parce que la médiocrité des avantages qu'il avait remportés ne paraissait pas digne d'un tel honneur '. Il vint à bout enfin d'aplanir les principales difficultés, avec l'aide surtout de Galba, actuellement préleur, et apparavant lientenant de César; mais il avait encore à vaincre Caton, qui protestait que, lui vivant, Pontinins ne triompherait jamais. Caton s'était trop avaucé. Le consul Appius, la plus grande partie des préteurs et des tribuns appnyaient Pontinius. Il y eut do tumulte, il y eut même du sang répandu. Mais enfin Pontinius triompha le 3 novembre.

1 Dio, liv. 30. - Cic. ad Att. IV, 16.

INTERREGNE.

La république se trouva le 1º janvier sans consuls, et il fallat recourir à des interrois. Les mêmes cuses qui avaient empethé jusque-la l'élection des magistrats ordinaires reculèment accore prédict not inte-élong temps, en consultat de la force à toutes les autres, c'était manières de la force à toutes les autres, c'était fambition de Poupeet. Lai seul l'juovaitaions plus que toute la république; et il his surais det abé, s'il sel toutin, d'arrête la brigue et de faire respecter les lois. Tout au contraire, la lissait à dessoin croître le désordre, silin qu'il arrivat à un tel excès, qu'on fût obligé de recourir à la l'

Il est plus probable que son plan était de se faire nommer dictateur : mais il cachait sa marche; et tonjours dissimulé, jamais ne tendant à ses fins par le chemin le plus droit, il prenait ici comme en tout des voies obliques, et voulait paraître amené malgré lni à ce qu'il désiralt passionnément. D'ailleurs il respectait jusqu'à an certain point l'ordre public; il se montrait ennemi de la violence, et il n'avalt point, comme César, un esprit ardent, qui forçat les barrières, qui s'acharnat à emporter de hante lutte ce qu'il n'obtenait pas de bonne grace, et qui comptat ponr rien les lois et les bienséances. Il anrait ponrtant fallu qu'il agit selon ce plan pour parvenir à la dictature. Le nom en était détesté depuis Sylla: et tout le parti aristocratique, qui était abaissé, mais non pas écrasé ni anéanti, aurait combatta avec nne obstination invincible contre le rétablissement de cette odiense magistrature. Pompée en hasarda l'éprenye par un aventurier, triban du peuple (car le tribunat marchait indépendamment de l'élection des consuls, et subsistait même pendant l'interrègne). Ce tribun, nommé C. Luccelus Hirrus, avant jeté quelques propos qui tendaient à la dictature, Caton l'entreprit si rudement, que peu s'en fallut qu'il ne le réduisit à être obligé de se démettre.

Ce qui contribualt encore à reculer la nomination des consuls, c'est que le collège des

<sup>1</sup> An. R. 699; av. J. C. 53, <sup>2</sup> Dio, I. 40. — Piut, Pomp. — Cic. ad Q. fr. 111, 8, 6. tribuns avait intérêt à l'empêcher. Durant la vacance des autres magistratures, la leur en devenait bien plus importante; et quelquesuns d'entre eux s'ingérèrent ', cette année, de donner au peuple les jeux dont le soin regardait les préteurs. Ils proposèrent aussi, si nous eu devons croire Dion, de mettre à la tête de la république, comme Il s'était pratiqué autrefois, nou des consuls, mais des tribuns des soldats avec la puissance consulaire, dont le nombre avait été porté insqu'à six. Cette multiplication de charges aurait satisfait l'ambition d'un plus grand nombre de candidats, et semblait convenir à l'immense étendue de l'empire. Mais si ce projet fut mis en avant, il n'eut au moins aucune suite, et ne fut goûté par personne.

Touses ces latrigues durèment six mois entiers, pendatu une partie desegués Pompée fuir même absent de Rome, pour mieux couprir la part qu'il savit aux troubles qui désolaient la sille. Enfin y étant tercena, et se vognut louie par Caton son le recta qu'il fissait extérieurement de la dictature, la hoato l'empécha de démentir ces d'opes. Il voiatil bein protéger le bon ordre et les jois : et par le secours d'un de sex olicyons, la régarbilique se trouva d'un des sex des sex de la comme de la comme de la partie de la comme de la co

CN. DOMITIES CALVINES. M. VALERIUS MESSALA.

A peine ces consuls eurent-ils pris possessiou de leur charge, qu'il leur fallut songer à l'élection de leurs successeurs, et les mêmes

Parmis les tribens qui empérateur l'élection des cuestis, Dion somme C, Peupeira Roite, et éjouite que le séale o il meitre en priese. Cest un hit que l'ait que le séale o il meitre en priese. Cest un hit que l'ait pour le séale de l'ait que privilège qui les resduit à fiers et et adoction. Enlières il est cristal, par le témolégare d'Antenin Pétilisse, que ce Proppéles Reterins de l'ait que 
difficultés se renouvelèrent. Ainsi tout ce que nous avons à dire de leur gestion se rédult aux tentatives infructueuses qu'ils fireut pour la nomination des consuls de l'année suivante : si ce n'est qu'à leur requisition il fut rendu un décret du sénat qui portait que dorénavant les consuls et les préteurs ne scraient pourvus de gonvernements de provinces que cinq ans après l'expiration de leur magistrature. Comme ces gouvernements étaient le grand objet de la capidité des premiers citoyens de Rome, on s'imagi: alt qu'en les reculant d'un intervalle de temps considérable, on diminuerait l'ardeur effrénée avec laquelle se poursuivalent les charges qui y donnaient droit ; faible remède, et qui était bien éloigné d'aller à la source du mal !

Outre ce motif de bien public et de réforme, que l'on avait soin de montrer, César nous apprend que l'on avait une vue scerete dans ce nouvel arrangement 1. Il prétend que l'on travaillait par là contre lui, et que l'on voulait que, les gouvernements de provinces n'étant plus affectés aux consuls et aux prêteurs en charge, un petit nombre de personnes c'està-dire Pompée et ses partisans, disposassent à leur gré de ces importants emplois, et tinssent ainsi toutes les provinces sous leur main. Nous verrons en effet que ce qui n'est icl ordouné que par un simple décret du sénat. Pompée, l'aunée sulvaute, le fera autoriser par uue loi solennelle qu'il proposera au pepple.

Dion rapporte à cette année l'édilité de Favoalus <sup>1</sup>; et c'est ce qui m'autorise à en faire ici mention. Favorius se donnaît pour imitateur de Caton <sup>3</sup>; mais, romme c'était une imagination échauffée, qui portait tontes choess à l'extrème. Il oluta encore son modèle, auf

1 Cas. de Bello Civ. 1, 85.

Oct historien racoule que l'édite Favonina dat mé em prison per le tribun Q. Pumpelan Rufus, qu'il-imème y avait ééé mis superavant, par ordre du sémi-Comma le fait de l'emprisonnement du trèbna m'est très-caupert, et que je deste même beaucoup que Q. Pompetra ait éét iribun cette année, la dats de l'éditaité de Favonina, les qu'els mons et donnée par Dion, me parail très-incretaier. Mais c'est une discussion peu importante.

a Pigt, in Cal.

déjá, comme je fai remarqué ailleurs, passait un peu les bornes. Caton ne laissait pas de l'aimer et de le protéger : et il lui rendit mème un très-grand service dans la poursoite de fédilité; car Favonius allait être exclu par la brigue de ces compétiteurs. Caton découvrit leur mauvaise manouvre, et fit rouppe l'assemblée par l'autorité des tribuns, dont il implora la secoure.

Comme c'était à Caton que Favonins était redevable de sa charge, il ne s'y gouverna que par ses conseils, et il lui en laissa en quelque facon toute l'autorité et tous les honneurs. En particulier les jeux, qui faisajent une des fonctions les plus brillantes de l'édilité, furent ordonnés par Caton : ce fut lol qui y présida . et qui en fit la dépense, mais à sa manière et dans son goût. Il en retrancha tout le faste et toute la somptuositél, et il affecta de rameuer la simplicité des vieux temps. Au lieu de couronnes d'or , il donna pour prix aux acteurs et aux musicieus des couronnes d'olivier. comme Il se pratiquait aux jeux olympiques. C'était l'usage de faire de grandes largesses à l'occasion de ces spectacles. Caton fit distribuer tontes choses communes : aux Grees, des légumes et des fruits; savoir, des bettes, des laitues, des raves , des poires : anx Romains , du vin, de la chair de porc, des figues, des concombres et du lait.

Cette simplicité fut traitée par plusieurs de mesquinerie : ce n'est pas ce qui m'étonne. Il en était arrivé antant autrefois à Tubéron dans le repas au'il donna au peuple à l'occasion de la mort de Scipiou l'Africain. Mais ce qui fait bien voir que, même dans les temps d'une corruption générale, il reste dans le peuple un disceruement de la vertu, et que les grands seraient les mattres de donner le bon ton à la multitude, s'ils en avaient le courage, au lieu de se laisser entrainer par le torrent, c'est que, généralement parlant, on fut content des jeux de Caton. On quittait ceux du collègne de Favonins, qui étaient magnifiques, pour venir voir Catou se dérider et preudre part aux divertissements publics. Favonius, qui aurait du présider, se mélait dans la foule, applandissait et invitait les spectateurs à applaudir à Caton, qui occupait la première place. Tout se passa avec cette galté simple et unie qui se trauer arement jointe avec les superbes practica. Gotto file Charmed Savoir file steuir combien il estal de de domer ces sortes de lêtes, qui confaient à la plaquet faut de soins et tant d'argent. Pour les autres éclaient de grandes et séricues affirets; pour luis curse c'étalent de grandes et séricues affirets; pour luis curse de la constitue de la comment de la constitue de la comment de la constitue de la co

## INTERREGNES.

Les premiers jours du mois de junvier se posserent sinsuqu'i y ett même d'interroi dans Rome. Cette nancrhie totale avait pour cousse les brigges et les brigges et les violences des applants au consulat. Milon, Hyséens et Méellus-Scipion et disputation cette grande place, nou pas avec passion, mais savec fureur<sup>2</sup>; el toutice que l'on avait ui gauge-li de désourfess et d'encès en ce geure d'approchaît pas de ceux aux-quès provièrent es trois compétiteurs. Cha-cun avait so petite armée, et tous les jours il se livrait entre cut des combats songlants.

A frevers is bilance quite meripianes accommung par une conduite si contraire aux tois de foute société, il y avait pourfant une discourant par une consument qu'il avait en la plus grande part, après Pompée, ou rappel de Ciceron. Depuis ce temps il nes était jamais démenti. Toujours attaché au meilleur, part, il avait combattu avec un courage béroujue pour l'autorité du sent et pour le maistien du repop public courte les farraire de Ludiux. Aussi les venas intituit de la contraire de l'aux des produits de la regresse immenses, par des jeux et des species, dont le dépense dome lus iquit la prinche, dont de dépense dome lus iquit la prinche, dont le dépense dome lus iquit la partie de la processe de la contraire de la prinche de la prin

sorbé trois patrimoines îrbs-amples et trèsopulents. Comptant sur ces appuis, et usturellement avantageur, il hâtait, autant qu'il lui était possible, les élections, comme sur de réussir. Et ses rivaux semblaient reconnaître la supériorité qu'il avait sur eux, en cherchant au contraitre à trainer et à diffèrer.

Cependant ils étaient portés par Pompée, qui avait en autrefois Hypséus pour questeur, et dont Métellus Scipionallait devenir le beaupère. Ils avaient pour enx Clodius qui demandait actuellement la préture, et qui, ne craignant rien tant au monde que d'avoir Milon pour consul pendant que lui-même il serait préteur ', employait pour l'écarter, tout son crédit, toutes ses forces, tont ce qu'il savait mettre en œuvres d'intrigues et de violences. Avec tant et de si puissants secours, tout ce qu'ils crurent pouvoir faire de plus utile pour eux, ce fut d'empêcher que les patriciens ne s'assemblassent pour nommer nu interroi, Pompée, qui avait toujours la dictature en vue, et qui, par cette raison, se plaisait à fomenter le désordre, les servit de tout son pouvoir : et T. Mnnatius Plancus Bursa, tribuu du penple, qui leur étsit vendu, arrêta, par une opposition en forme, la nomination de l'interroi , qui était un préliminsire absolument nécessaire pour parvenir à l'élection des consuls.

On arriva ainsi au 18 janvier, jour auquel Milon se trouva obligé d'aller à Lanuvium . petite ville à peu de distance de Rome. Il était on originaire, ou même natif de cette ville, et il en exerçait actuellement la première magistrature. A ce titre, il 'devait présider à l'élection d'un prêtre de Junon, divinité tutélaire de Lanuvium. Il se mit donc en chemin dans son carrosse, avec sa femme Fausta, fille du dictateur Sylla, et un ami ; menant d'ailleurs un très-grand train , et spécialement nombre de gladiateurs qui lui appartenaient. Clodius était aussi ce jour-là sorti de Rome à cheval, et accompagné de trente esclaves bien armés : et lorsqu'il revenait. Il rencoutra le cortége de Milon. Comme les deux maltres étaient ennemis, leurs geus, accoutumés à en veuir sonvent aux mains les uns contre les autres, prirent aisément querelle. Clodius y accournt. et s'étant jeté dans la mêlée, il fut blessé considérablement à l'épanle par un des gladiateurs de Milon. Il se fit porter dans une auberge voisine. Mais Milon, qui était devant, avant su ce qui se passait, prit sur-le-champ son parti d'achever Clodius, prévoyant qu'il ne courrait pas moins de risque pour la blessure que pour le meurtre, et voulant, s'il fallait périr, avoir au moins la consolation de s'être défait de son ennemi. Il fit donc attaquer l'auberge par ses esclaves, qui avaient à leur tête un certain M. Saufetus. La maison fut forcée. Clodius en fut tiré, égorgé, et laissé mort au milieu da chemin : après quol Milon poursu lvit sa route, et alla, sulvant son premier dessein, à Lanuvinm. Toute la précaution qu'il prit, ce fut d'affranchir ceux de ses esclaves qui avaient blessé et tué Clodins, afin qu'on ne put le forcer de les livrer pour être appliqués à la question : car, selon les lois romaines, on ne donnait point la question aux personnes libres.

Un sénateur, nommé Sex. Tédius, qui revenait de la campagne, passant par hasard à l'endrolt où était étendu le corps mort de Clodius, le prit dans sa voiture, et le porta à la ville. Fulvie, veuve de Clodius, cette même Fulvie, que, dans la suite, son msriage avec Antoine et ses fureurs contre Cicéron ont rendue si famcuse, femme ambitieuse, hantaine, et qui, pour l'audace et le caractère factienx, ne le cédalt en rien aux hommes les plus déterminés, fit exposer dans la salle de sa msison le corps de son mari tout sanglant. et, se tenant auprès, elle montrait, fondaut en larmés, à tous ceux que ce spectacle attiralt. les blessures qu'il avait reçues. Il y accourat, et la nuit même et le leudemain, une multitude infinie de cette vile canaille à ani Clodius avait été si cher pendant sa vie, et dont Il s'était si bien servi pour toutes ses entreprises séditieuses. La foule fut si grande, que plusieurs personnes de nom furent étouffées, et entre autres un sénateur, qui se nommait C. Vibiénus.

Il ne manquaît que des tribuns pour autoriser cette populace à se porter aux plus grauds excès. Plancus Bursa et Q. Pompetus Rufus vinrent remplir cet ludigne ministère. Sous leur autorité, le corps de Clodius, dans l'état

<sup>1</sup> Cic. pro Mil. 24, 25. Ascon.

où il était, à demi nn, est porté sur la tribune ! anx harangues. Là, les deux tribuns invectivent contre Milon comme des forcenés. La multitude, échauffée plus que jamais par ces discours, et ayant à sa tête Sex. Clodins, qui avait été le porte-enseigne et le bonte-feu de toutes les séditions excitées taut de fois par son patron, transporte le cadavre dans le palais Hostilien, et lui forme un bûcher de tons les bois qu'elle tronve à sa portée, tribunanx des préteurs, baucs des juges ou du sénat, comptoirs et tablettes des boutiques de libraires qui environnaient la place. Tont cela se fit avec tant d'emportement, que le palais Hostilien et pinsieurs maisons de particuliers furent brûlés, et la basilique Porcienne, bâtie antrefois par Catou le censeur, considérablement endommagée par les flammes. En même temps plusieurs se détachérent avec des torches allumées et des tisons brûlants, pour aller mettre le fen à la maison de Milon. Mais elle était ponrvue de gens capables de la défendre, qui reponssèrent aisément cette canaille. D'antres prirent les faisceaux du lit funèbre, et conrurent les porter aux maisons de Scipion et d'Hypséus, comme pour leur déférer le consulat : et ensuite ils allérent aux tardins de Pompée avec ces mêmes faisceaux, le proclamaut tantôt consul, tantôt dictatenr.

Le senta, alarmé d'un tumulto si affreux, sessemblas ur les oir do mémo jour, et prit des mesurcs efficaces pour la nomination d'un interroi. M. Lépholas yanté été du dans le moment par les patriciens, il fut roudu un sénatuc-onoulle qui chargealt l'intervoi, les tribuns du peuple, et Pompée, eu sa qualité de proconsul, de véliler à la sératé de la répnque. Ce même décret donnait pouvoir à Pampée de l'erre des troupes dans toute l'Italie.

Les ennemis de Milon l'avsleut servi parnitement en attirent sur enz-mêmes par leurs accès l'indignation politique, et diminant d'untant, par une suite uccessière, in haine d'untant, par une suite uccessière, in haine excitée contre celal qui en était l'auteur. Surcout l'incendie de passié Hostillen, leu destiné de tonte autiquité aux assemblées du sénat, paparissait aver raison un attentat des plus horribles. Gééron, lorsqu'il plaids pour Milon, enfl. teutir parkitement l'écormatie par

ce peu de mots: « Nous avons va le temple « où préside la sanicaté des anciemes masi-« mes ', et la majesté de l'empire, le sanctuaire de la sagesse politique et dn conseil public , « le port de toutes les nations , nous avons vu « ce lieur redoutable sonillé .par un cadavre « impur, livré en prole aux flammes, et détruit sans qu'ile en rete de vestige . »

Milon profita de la faute de ses ennemis en homme habile tont ensemble et courageux. Son voyage de Lanuvinm, fondé sur une ralson solide , îni fournit nu prétexte honnête de s'absenter dans les premiers commencements, et lul donna le temps de voir quelle couleur prendrait son affaire. Lorsqu'il snt que les partisans de Clodius tenaient la conduite la plus capable de les rendre odieux. il ingea que c'était pour lui le moment de reparaltre dans Rome. Il y rentra dans le temps précisément que le palais Hostilien était en fen ; il s'y montra avec le même air d'assurance et de fierté qu'il avait toujours eu , continuant à demander le consulat comme auparayant : et pour regagner les esprits de la multitude, il fit même distribuer mille as a par tête à chaque citoven.

Ses compétiteurs en concurent de l'inquiètude, et penserent qu'il était de leur intérêt de hâter l'élection avant qu'il eût eu le temps de calmer et de ramener entiérement les esprits. Dans les régles néanmoins, il fallait qu'ils attendissent quelques jonrs ; car ce n'était point l'asage que le premier interrol procédat à l'élection des consuls; et, par cette raison, Lépidus refusait de convoquer l'assemblée du penple. Scipion et Hypséns entreprirent de l'y forcer. Pendant les cinq jours que dura sa magistrature, leurs tronpes assiégèrent continuellement sa maison : elles y livrèrent des assauts, dans l'un desquels elles vinrent à bout'd'enfoncer les portes, et d'entrer dans les appartements, où elles commirent tontes sortes de désordres, et brisèrent

<sup>1</sup> e Templum sanctitatis, amplitudinis, mentis, cone silli publici, caput arbis, aram sociorum, portum ome nium, gentium,.... inflammari, exscindi, funestaril » (Cac. pro Mil. B. 90.)

<sup>\*</sup> Trente et une livre cinq sous. == 51 fr. E. B.

même le lit de Coruélie, femme de l'interroi, qui était une dame d'une rare revtu. C'eu était fait de Lépidus, si le troupe de Milou ne fût survenue. Alors les factions ennemies se tournérent les unes contre les autres, Ainsi fut sauvée la maison de Lépidus.

Cenendant les tribuns, qui s'étaient d'abord déclarés contra Milon, continuaient à irriter et à échauffer la multitude par leurs violentes invectives. Aux deux que j'ai nommés il faut ajouter Salluste, que des raisons fortes, mais peu honorables pour lui, rendaient personnellement eugemi de Milon, Celui-ci , l'ayant surpris avec sa femme Fausta, l'avait fait rudement fouetter, et l'avait eucore force d'acheter par uue somme d'argeut considérable la permission de sa retirer. Le désir de la vengeance devait donc être vif dans Salluste \* il ne fut pourtant pas le plus implacable. Lui et Pomperus Rufus se laissérent enfin persuader de garder le silence, Mais Plancus Bursa poussa les choses à l'extrême avec un achar-

nement que rien ne put vaincre, Milou avait uéaumoins un protecteur parmi les tribuns. C'était l'orateur Cœlius, jeune homme plein d'esprit et de feu , comme j'ai déja eu occasion de le dire, et que ses talents mettaient à portée de briller dans la république, s'il y cut joint la bonne conduite. Dans l'affaire dont nous parlons il se fit honneur. Il épousa en ami chaud les intérêts de Milou : il le produisit devant le peuple : c'est de concert avec lui que Milon donna alors à son affaire la tournure que Cicéron a suivie dans son plaidover. Dans la vérité du fait , le combat s'était engagé par hasard, ainsi que je l'ai raconté, entre les gens de Clodius et ceux de Milon. Mais comme Clodius était à cheval, sans nul embarras, escorté uniquement d'esclaves bien armés; et qu'au contraire Milon était dans son carrosse avec sa femme, suivie de tout sou domestique. Cœlins et lui profitérent de ces circonstauces pour imputer à Clodius d'avoir voulu assassiner Milon, d'où il résultait que Milou ue l'avait tué qu'à son corps défendant.

L'amitié seule faisait agir Cœlins; mais la reconnaissance animait le zèle de Cicérou; et

il fit bieu voir ici que ses idées spéculatives sur cette aimable vertu étaient pour lui des règles de pratique auxquelles il se croyait étroitement obligé. Rien ue fut capable de le détacher de Milon; et, pour lui demeurer fidéle, il affrouta de très-grands périls avec un courage admirable. Les tribuns enuemis de Milon ne déclamaient pas avec moins de fureur contre Cicéron lui-même : ils avançaient qu'il était le principal auteur de la mort de Clodius, et que Milou n'avait fait que lui prêter sou bras; et enfin ils allèrent jusqu'à le menacer plus d'une fois de l'accuser en forme. et de le citer devant le peuple. Une partie de la multitude entrait dans les sentiments de ces tribuns; et Ciceron pouvait craludre da voir renouveler contre lui un orage pareil à celui auguel il avait succombé. Ce qui devait encore l'intimider davantage, s'il eût été susceptible de timidité en catte occasion, c'est qu'il savait que son zèle ardent pour la cause de Mi-

Pompée depuis un temps s'était réconcilié avec Clodius, et extrêmement refroidi à l'é-

lon déplaisait fort à Pompée.

' Cic. ad Fam. 11, 10.

gard de Milon; et même alors il le craignait, ou du moins il feignait de le craindre. Il autorisait des bruits également faux et injurieux qui couraient sur le compte de Milon. Il paraissait appréhander d'être assassiné par lui: et, comme si sa vie n'ent pas été en soreté, il avait une nombreuse garde autour de sa personne et de sa maison. Dans la suite, il remplit Rome de gens armés; et ceux qui les avaient levés par ses ordres disaient tout publiquement que sa vue était de s'opposer aux desseins violents de Milon, à qui l'ou n'imputait pas moins que de vouloir mettre le feu à la ville, et renouveter les fureurs de Catilina. Ainsi, quoique Pompée 1, par une modération tout à fait louable, coutinuât de témoigner de l'amitié à Cicéron, et le protégeât même contre les fureurs de la populace, notre orateur ne pouvait point douter qu'il ne lui fit trèsmal sa cour en défendant Milon; et, par conséquent, pour s'acquitter de ce qu'il croyait devoir à son bienfaiteur, il avait à résistar à la crainte et des tribuns, et du peuple, et de Pompée. Il lui aurait été aisé au coutraire

<sup>1</sup> Varre, apud Gett. xv11, 18.

<sup>2</sup> Ascon.

de les regagner tous, s'il ett voile modérer, l'estivité des ous ét. Mais il préfire la reconnaissance à toute autre consideration. Il pris, i militate lour caux de qui il pormit espèrer feverer denn le sénat, autent de fois que l'occation s'en présents i pirit à têche de détraire les soupons odieux dont ou le charguil, et qui étient un quelqués is puyer spr l'ample. En un moi, il n'est sorte de services qu'il fier son pouverir, qu'il ne presidal jusqu'il fier son pouverir, qu'il ne presidal justance qui me parall un det traits les plus spoiress de si ve.

Les troubles durérent encore près de deux mois dans Rome, depuis la mort de Clodius, sans que l'on pût y apporter de remède. Plusieurs interrois se succédérent les uns aux autres de cinq jours en cinq jours, selou l'usage. Mais ces magistrats, dont l'autorité était de si peu de durée, ue pouvaient pas arrêter les brigues, les combats entre les candidats, ni les querelles tumultueases au suiet de l'affaire de Milou. Les tribuus attisaient le feu au lieu de l'éteindre. Pompée, suivant toujours son plan, ne s'embarrassait pas de faire cesser une confusion qui forcerait enfin la république de se jeter entre ses bras. C'est apparemment dans cet esprit qu'il rejeta la soumission que lui fit Milou de se désister, si telle était sa volonté, de la demande du consulat. Dès que Milon aurait cessé de paraltre au rang des candidats, Scipion et Hypséus devenaient infailliblement cousuls; et les vues secrètes de Pompée n'étaient pas remplies. Il n'avait garde de renoucer à une si flatteuse espérance, d'autant plus que le nombre de cenx qui le demandaient pour dictateur croissait de jour en jour, D'autres voulaient que l'on élevat au consulat César. qui était actuellement dans la Gaule cisalpine!. à portée de veiller sur tout ce qui se passait dans Rome, et occupé à lever des troupes. comme pour se conformer au séuatus-consulte qui avait ordonné des levées de soldats dans toute l'Italie.

Le sénat ne craignait pas moins d'avoir César pour consul, que Pompée pour dictateur.

Il convint donc à coste compagnie de céder a la necessité. Sur la fin du mois intercelaire, les premiers sénateurs s'étant concertés ensamble, Bibblus ouvrit des le s'estat l'avis de faire Pompés seul consul. « Car, en premais cette voie, ajouta-til.», et abien la répaè bique soutra de l'abtme de maux où elt est plougée; ou s'il fant qu'éles soit reduite en servisuée, celle soit reduite en meritaite, celle sant le meilleur
mattre qu'elle passe espèrer. » Cet avis
qui s'édait tenjous montré amemni de Poméde.

Catou augmenta la surprise. Il se leva; et tout le monde s'attendait qu'il allait s'opposer à une proposition si contraire à toutes ses maximes. Il avait foit preuve, encore quelque temps apparavant, de son attachemeut, touiours le même, aux principes républicains et aristocratiques, lorsque, quelques-uns demandant que Pompée fût chargé du soin des élections, il s'était élevé contre ce discours, en disant « que Pompée devrait être protégé « par les lois, et non pes les lois par Pom-« pée. » Mais alors it s'accommode aux circoustances, et dit « qu'il n'aurait ismais gagaé « sur tui d'ouvrir un avis tel que celui qui « venait d'être proposé par Bibulus; que « néanmoins, uu autre en ayant fait la dé-« marche, il y donnait son consentement. « persuadé que toute forme de gouvernement « était préférable à l'anarchie, et comptant « que Pompée userait avec modération du « pouvoir exorbitaut que la nécessité des « temps contraignait de lui remettre entre « les mains. »

C'avait été en effet l'espérance des zéde républicaiss, lonqu'ils s'étaitent prêtés à ce nouvel arrangement. Ils avaient cre que Pompée, flatté de voir le ésent faire pour lut ce qu'il n'avait jamais fait pour personne, le inserait reggenger etilétérennet ne faveur de l'arisocentie, et se désachemit de C'est et de fait no pupilaire. Il memaiste lut product le l'arisocentie, et se désachemit de C'est et de la citte de production produite. Il mémaiste lut présent de l'est de l'arisocentie, et se désachemit de C'est et de l'arisocentie, et se désachemit de l'est c'ése ce, de ce memment, il se retourne entiérement du coté du seinte.

L'avis de Bibulus passa donc sans diffi-

Plut in Pomp. et at.

culté; et, le ringt-cinq février, Ser. Sulpicius étant interroi, Pompée fut créé consul pour la troisième fois sans collègue, avec cette clause expresse: qu'il serait maître de s'en donner un, pourru que ce ue fût pas avant l'espace de deux mois.

## CN. POMPEIUS MAGNUS. III. Seul cousul.

L'ambition de Pompée fut astisfaite par cette distinction usique et asse cemple d'étre crèé seul consul, et mis ainsi seul à la tête de toute la république. Ce suprème degré de grandeur le chermait d'autant plus qu'il y était parveuu par la voie qui convenait à sou goôt; uou par la force in par la terreur des armes, mais par la déférence voloutaire de ses conclivores.

Il on il de grands remerchment à faire de se conseils. Caton, avec cette liberté stoque et conseils. Caton, avec cette liberté stoque et toujours un peu deur, jui répondit : « Vous en en avez aucence obligation ; car, dans ce que j'ai det cità, c'est la h republique, et non à vous, que j'ai précédud rendre servicir. Quant à mes conseils, je vous les douuerait volonitars dans le particulaire lorsque vous me les demanderes; mais, quent et un conseil de la comme et de des la conseil de la comme de domensi en public et dans la odata. ¿ d'omensi en public et dans la odata. ¿ d'omensi en public et dans la odata.

riage avec Coraélie , fille de Métellus Sci-

pion, et veuve du jeune Crassa qui renni de peri dans la guerre coutre les Parthes. Corsellic ésti eucora à la fieur de Tage; et a cour les grâces de son sere, elle avail l'esprit prif fort cultivé. Non-seulement elle sawit la musique, mais elle était instrutte dans les lettres, dans la géométrie, dans la phinometrie dans les lettres, dans la géométrie, dans la phinometrie de la curisité. Journel de l'est de l'est 
ment par cet endroit Cornélie couvensit mieux à son fils qu'à hi, Et ceux qui fisisient cas des bleasèances trouvient qu'il était indécent à Pompée, dans un tempso à la patrie affligée l'avait imploré comme son libérateur, de se courconner de fleurs et de faire des réjouissances d'une noce, au lieu qu'il devait regarder comme une infortane son consolui même, qui se lui aurait pas été donné d'une façon si contriare à toutes les règles, si la république n'était pas dans le matheur et dans les larmes.

Cette réflexion pourra paraître trop sévère à bieu des lecteurs. d'autant plus que Pompée ne négligea point l'objet pour lequel il avait été mis en place. Dès le troisième jour après sa prise de possession ', il assembla le sénat, et proposa de délibérer sur les remèdes qu'il convenait d'apporter aux maux publics. Son intention était d'établir de nouvelles lois, tant coutre la brigue que contre les actes de violence qui s'étaient commis en dernicr lieu, et d'ériger une commission extraordinaire pour informer nommément du combat qui s'était douné sur le grand chemin d'Appius et où Clodius avait été tué, de l'incendie qui avait consumé le palais Hostilien, et de l'assaut livré à la maison du premier interroi M. Lépidus.

Si usos en croyosa Gierra, l'Indinaison de sont n'étais polique l'en recommis de nouvelles lois, ni à l'érection de tribunaux extraordinaires, au moiss quant un trait par le violence que je vieux de spécifier; mais que, se conteniand des sacientes lois porties contre ces sortes de crimes, en ordonnia au prêcture qui sernit charge de leur cectuolis of mettre les causes qui rooleraient sur cos fais cectual just president sur cos fais cectual just president sur cost fais centre de même espéce. Les tribuns, qui voient perdue l'indice president profre l'indice compéchèrent qu'ent forte de la home volonié que le sénat témoignait pour lui.

Cœlius<sup>3</sup>, au contraire, qui le protégeait, entreprit de s'opposer à la loi de Pompée,

<sup>1</sup> Plut Pomp.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon.
<sup>2</sup> Cic. pro Mil. n. 13.
<sup>3</sup> Ascon.

disant, avec assez de fondement, que ce n'était pes une loi, mais uue espèce de proscription personnelle. Pompée entra dans une graude colère, et déclara que, si ou l'y coutraignait, il emploierait la force des armes pour la défense de la république. Ainsi la loi passa: la commission fut établie; et L. Domitius Abenobarbus, personuage consulaire,

eu fut déclare le président. Pompée trouva aussi de la résistance par rapport à la loi qu'il porta contre la brigue 1. Il augmentait la peine de ce crime, et en même temps Il ordouvait qu'ou recherchât ceux qui s'en étaient rendus coupables depuis son premier cousulat, ce qui remontait jusqu'à prés de vingt ans. Or. Catou ne trouvait pas juste que même des criminels subissent la peine d'une loi qui u'existait pas lorsqu'ils avaieut péché. D'uu autre côté, les amis de César représentaient que son consulat était compris daus cet espace, et qu'il semblait que l'ou cherchât à lui susciter une mauvaise affaire. Pompée répoudit à ces derniers qu'ils faisaient tort à César, dout la couduite, audessus de tout soupcou , le mettait par couséqueut à l'abri de tout danger. Il n'écouta point uou plus la remontrance de Caton. et soutiut qu'il ne pouvait remédier aux désordres de l'état, si l'ou ue faisait des exemples de sévérité par rapport au passé. Il proposa donc et fit recevoir sa loi coutre la brigue . selou le plau qu'il en avait dressé : mais il ne paralt pas que , pour celte-ci , il ait établi de commission extraordinaire.

Il réforma aussi sur plusieurs chefs et abrèce la procédure judiciaire. Il réduisit à un moiudre nombre cette multitude d'avocast que l'on employit pour une seule et même cause; ce qui ne servait qu'à troubler les jues 5. Il interdit l'usage de ces diges mendies que les accusés se faissient souvent douner puisanteix de la république. Il us deuns que trois jours pour l'audition des témoins; après qui il falait que l'accuste qui et facuse plai-dasseat en un même jour, se reufermant dans les hornes, l'une de deux leures, fautre de

trois, canuile le jugement. Un auteur s'est plaint que cei arrangement mettait l'éloqueme bien à l'étrait !; mais il favorisait l'espélition, avantage tout autrement important dans l'administration de la justice. Enfin Pompée cut une attention extrême au choir des juges; et en particulier le tribunal qui juges Milon était composé de tout ce qu'il y avait de plus gens de biens dans Rome, et de cltoyens d'une répetation plus entités.

Dès que toutes choses furent eu règle, deux ueveux de P. Clodius, fils de l'un de ses frères, se portèrent pour accusateurs contre Milou par-devant Domitius, et l'attaquèrent eu vertu de la nouvelle loi de Pompée, où la mort de Clodius était exprimée nommément. En même temps trois autres actions crimiuelles, qui roulaieut ou sur le même fait, ou sur la brigue, furent encore lutentées contre Milou à différents tribunaux. Quand un homme est dans le malheur, c'est à qui tombera sur lui. L'affaire liée au tribunal de Domitius, comme la plus importante, et celle dout le succès devait vraisemblablement décider de toutes les autres, passa la première, Milou comparut le quatre avril , toujours montrant la même constance, et sans rien rabsttre de sa fierté. Il ne prit point le deuil, comme faisaieut tous les accusés; il ne daigna point s'abaisser aux priéres ni aux supplications, Il prétendait n'avoir rieu à se reprocher, et par couséquent ne devoir témoigner que du mépris pour les accusations de ses adversaires.

pris pour les accussious de ses adversaires. Le danger était pourtant rels, à ue considère même que la casaille attachée à la mémente de Choit mendes, penades que M. Marcellus, celui-là même pour qui Giérem roud graces à Géers par le discours al coma qui porte son uom, homme recommandable par sa naissance, par sa vertu, par son éloquence, et qui alors sidait Gierem dans la défense de Milos; pendant que ce respectable sénaleur interrogeait C. Cassinius Schola, and et compagned de Cholau, à fédera de las froyable, que Marcellus craignif pour sa vie, et se retira superès du président, brompé lui-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Applan. Civ. I. 21. Plut. in Cat. <sup>8</sup> Pl. in Pomp. et Cat. Ascon.

III. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Auct. de Cans, corr. cloy. n. 38.

même, qui était assis à peu de distance, en fut troublé : et à la requête de Domttius et de Marceilus, qui ne se crovaient pas en sûreté. il amena, le lendemsin et le jour suivant. des troupes, qu'il distribua dans toute la place. Moyennant cette précaution les témoins furent interrogés et entendus paisiblement, Fulvie parut la dernière, et par ses isrmes eile attendrit beaucoup toute l'assemblée.

Tous les inierrogatoires élant finis le troisième jour, le tribun Plancus Bursa, sur le soir du même jour, assembla le peuple, et l'exhorta à se trouver je jendemsin en grand nombre au jugement, et à ne pas laisser echapper Milon; ce furent ses termes. Son exhortation fut suivie ponctueilement. Le onze avril, jour destiné à terminer cette grande affaire, toutes les boutiques furent fermées dans la viila, et la multitude remolit la place avec une telle affluence, que les fenêtres même et les toits des maisons étaient garnis de spectateurs. Pompée assista à l'audience, toujours accompagné de gens armés qu'il plaça tant autour de sa personne que dans les postes de queigue importance.

Les accusateurs parièrent pendant deux heures, suivant le nouveau règlement de Pompée. Cicéron fut chargé seul de leur répondre; mais il ue s'eu acquitta pas avec son éjoquence ordinaire . Il était timide , comme tout je moude sait ; et ii s'est peint jui-même sous le nom de L. Crassus, lorsqu'il fait dire à cet orateur que très-souvent, iorsqu'il commeuce à parier, il lui arrive de pâlir et de trembier de tout son corps, Milon, qui connaissait le caractère de son défenseur, lui conseilla de se fairé apporter dans une chaise fermée, pour s'épargner le spectacie des geus de guerre et d'une multitude furieuse. Mais, lorsque Ciceron sortit de sa chaisa, et qu'il aperçut Pompée assis en haut et environué de gardes, et toute la place remplie de soldats, il commença à se troubler. Ce qui acheva de le déconcerter, ce furent les cris forcenés que poussèrent les partisans de Clodius lorsqu'il se préparait à répondre . Il ne fut donc pas maitre de jui-meme, et ne put

4 Cic. de Orat. 1, 121, Plut. in Cic.

3 Dio, Ascon.

se remettre; en sorte qu'il plaida fort mal, Car je plaidover que nous avons de lui pour Milon, et qui est un chef-d'œuvre, n'est pas ceiui au'il prononca, mais un discours qu'il composa dans son cabinet après l'affaire

jugée. J'ai déjà dit sur quel pied Cicéron défendit la cause de Milon. Il prétendit qu'il ne s'agissait point d'une rencontre, encore moins d'un guet-apens dressé par Milon: mais que Clodius, au contraire avant voulu assassiner ceiui qu'il craignait et haïssalt également, avait subi la juste peine de son injustice et de sa viojence. Queiques-uns souhaitaient qu'ti donnât un autre tonr à l'affaire, et qu'il soutint que, Ciodlus avant été un ciloyen pernicieux, sa mort était un bien pour le république, Mais comme ii n'est pas permis à un particulier de tuer de son autorité privée un homme même qui mériterait la mort, s'en tenir à cet unique moven. c'était avouer que Milon était coupable : et Brutus, qui, su rapport d'Asconius, avait fait, en vue de s'exercer, un piaidoyer pour Milou, dans jequel ji ne faissit usage one de cette senle voie de défense, paraît avoir plutôt suivi eu ceia les principes audacieux du stoïcisme que ceux d'une jurisprudence bien régulière.

Cependant ce même moyen, employé subsidairement, pouvait être utile à la cause : car quelques-uns des juges, et Caton entre autres, croyaieut devoir moins examiner scrupuleusement la vérité du fait que le bien qui revenait à l'état d'être délivre de Ciodius. Cicéron n'a pas voutu se priver de cet avantage, et, après svoir consacré sa première partie à innocenter Milou, comme n'ayant tué personne qu'à son corps défendant, ii en ajoute une seconde où il déploie toute la force de son éloqueuce pour invectiver contre Clodius, et pour prouver que, quand même Milon avouerait, ce qui est faux. qu'il a tué Clodius de dessein prémédité, il devait se promettre, pour un tel service rendu à la république, piutôt des récompenses que i'exil. Tei est le plan générai de la défense de Milon; pian dressé avec toute l'habiteté possible dans une affaire si délicate.

Mais outre les difficultés qui naissaient du fond de la cause. Cicéron en avait une terrible dans la disposition fâcheuse où paraissait être Pompée à l'égard de l'accusé. Pompée l alors seul cousul, et armé de toute la puissance publique, falsait connaître fort clairement par toutes ses démarches qu'il comptait rendre un second service à la république en la défaisant de Milon après que Milon l'avait délivrée de Clodius. It était extrêmement à craindre qu'une autorité d'un si grand poids ne fit une forte Impression sur les juges'; et réellement rien n'influa davantage dans la condamnation de Milon.

Cicéron se tourne en toutes sortes de formes pour prévenir ce funeste effet, et pour écarter l'idée que Pompée lul solt contraire. Il tire à sol, par une interprétation favorable. font ce qui en est susceptible; il glisse sur ce qui ne peut être présenté sous une face avantageuse; il détruit les soupçons auxquels Pompée avait donné du poids par rapport au danger de sa personne et de sa vie; mais c'est avec tant de témoignages d'amitié et de respect, tout ce qu'it dit de plus capable de lui déplaire est tellement entremélé d'éloges, qu'en même temps que l'orateur sert sa cause. it ôte à Pompée tout prétexte de s'offenser. Enfin il le prend par son propre intérêt; et ce motif est traité d'une façon d'autant plus remarquable, que nous y trouvons une prédiction ciaire de la rupture entre Pompée et César dans un temos où ils paraissalent encore fort unie.

« Si Milon, dit Ciceron à Pompée, ne pou-« valt arracher de votre esprit les soupcons « et les alarmes que vous avez semblé pren-« dre à son sujet, il ne refuserait pas de se « retirer volontairement de sa patrie; mais a auparavant il vous ferait une observation « importante, comme il vous la fait actuelle-« ment par ma bouche, Vovez-vous 2, dit-ll. a par l'exemple de ce gul m'arrive , à quelle « variété sont sujets les événements de la vie. « combien la fortune est incertaine et chancelante, quelles infidélités l'on éprouve de « la part de ses amis , sous combien de faux « semblants se cache la duplicité, combien « l'on se trouve abandonné dans les périls. « comment tout tremble autour de celui que « frappe la foudre. Il viendra un temps, et a nous verrons tot on lard arriver telle cir-« constance où votre fortune se soutenant. « comme le l'espère, sans atteinte, mais « avant souffert peul-être quelque ébranfe-« ment par les révolutions publiques aux-« quelles l'expérience du passé ne doit nous « avoir que trop accoulumés, où, dis-je, « votre situation vous donnera lieu de rea gretter la bienveillance d'un ami de cœur, « la fidélité d'un homme constant el inébrau-« lable , et la grandeur d'âme du plus coura-« geux de tous les mortels, a La réflexion valalt bien la peine que Pompée s'y rendit attentif: mals il était fermé depuis longtemps aux consells les plus salutaires,

Un autre obstacle que Cicéron avait encore à lêcher de détruire venuit de la part de Milon même, dont l'assurance et la fierté étalent capables d'Indisposer plusieurs de ses juges, qui se croyalent presque bravés par un homme dont le sort étalt entre leurs mains. C céron prend sur lui le personnage de suppliant que Milon dédaignail. Tont ce qui peut s'imaginer de plus tendre, de plus humble, de plus soumis, il le met en œuvre avec une sévérité et une amertume de douleur aul devait toucher d'autant plus les juges , qu'ils étalent , comme je l'al remarqué , tous gens de blen, et par conséquent amis de Ciceron, en faveur duquel ils avalent signalé leur zèle dans l'affaire de son établissement, « Si je perds Milon, leur dit-il, je ne joulraj

<sup>1</sup> Well II. 47. a e Vide onlm sit varia vitar commutabilisque ratio. e quam vaga volubilisque fortuna, quante tufidelisates e in amiris, quâm ad tempos apte simulationes, quantu a in periculis fuga proximurum, quanta timiditates. a Erit, erit ilind profectò tempus, et liturescet altquando e lile dies, quam tu, salutarihus, ut spero , rebus juis, e sed fortassè moto aliquo communium temporum im-

a bominis fidem, et unius post humines natos fortissimi g virl magnitudinem animi desideres, a ( Ctc. pro Mil. n. 69. )

<sup>1</sup> e Nec varò, si mihi eriperis, reliqua est illa saltem a ad consolandum querels, ut his trasol possim a quibus a tantum volous accepero. Non enim laimlet mes te e mihi eripieut, sed amicissimi : non malé aliquando de « me meriti, sed semper optime. Natium anquam, jua mataile, qui quim crebro accidat experti debemas | a dices, mihi tantum delarem inuretis (ets) quis potest a seire, et amicissimi benevolentiam, et gravissimi a esse tantus?), sed ue hune quidem ipsum, ut oblivis-

## **₩** 202 ♣

« pas même de la triste consolation de me li-« vrer au ressentiment contre ceux qui m'au-« ront fait une plaie si cruelle : car j'aurai à « m'en prendre, nou à des ennemis, mais « à mes amis les plus fidéles; non à des hom-« mes qui m'aieut rendu, en quelque occa-« sion , de mauvais services , mais à ceux qui « tonjours out le mieux mérité de moi. Non. « messicurs, il n'est point de douleur si cui-« saute que vous puissiez me causer , quoi-« que, après tout, celle que je crains main-« tenant est tout ce qu'il y a pour moi de « plus dur au monde; mais cette douleur-là « meme, quelque violente qu'elle soit, ne le « sera pas assez pour me faire oublier ce que « je vous dois, et quels sentiments vous m'a-« vez toujours témoignés. Si vous l'avez ou-« blié vous-mêmes, messieurs, ou si quel-« que chose vous a déplu en moi, pourquoi « la peine n'en retombe-t-elle pas plutôt sur « ma tête que sur celle de Milon? car ma « vie sera heureusement terminée, si je la « perds avaut que de voir le malheur dont le « suis menacé. »

Cicéron trouve même l'art de faire dire à Milon les choses les plus touchantes en lui conservant toute la dignité et toute la fermeté de son caractère, Ces nuances, si difficiles à concilier, sont fondues ensemble avec une habileté merveilleuse, qui produit en même temps l'atteudrissement et l'admiration, Mais je craius de paraître oublier que je doia écrire une histoire, et non pas faire l'extrait d'un plaidover souverainement éloquent. Je viens donc à l'événement de la cause, qui fut triste pour Milon1. Quatre-vingt-un jugea avaient écouté la plaidoirie. Avant que l'ou allât aux voix, l'accusateur et l'accusé en rejetérent chacun quiuze. Ainsi le nombre des opinants fut réduit à cinquante et un. Sur ce nombre Milou u'eut que treize suffrages favorables : mais il en eut un bieu glorieux, et qui seui

ponyait être regardé presque comme équivalent à tous les antres ensemble : s'il m'est permis d'appliquer ici une peusée célèbre dont Lucain a abusé1, je diral que le parti victorieux compta pour lui trente-huit juges, mais que le vaincu eut le suffrage de Caton de son côté,

Le désastre de Milon fnt complet, Après cette premiére condamuation, il eu essnya trois autres dans l'espace de peu de jours à trois tribunaux différents, devant lesquels il ne comparut point. Ses biens furent vendus : mais, quelque grands qu'ils finssent, il a'en fallut beaucoup qu'ils ne suffissent pour payer ses dettes s, qui se montaient à soixante et dix millions de sesterces, c'est-à-dire huit millious sept cent ciuquaute mille livres de notre monnaie; somme prodigieuse, et qui est pourtant de près d'un tiers au-dessous de ce que devait César après sa préture.

Milon se retira à Marseille ', et il v sontint. au moius à l'extérieur, le même caractère de fierté qu'il avait fait paraltre avant sa disgrâce; car Cleëron, lui ayant envoyé son plaidover tel qu'il l'avait composé depuis le jugement : Je suis charmé, lni dit-il dans la lettre qu'il lui écrivit en réponse, que vous n'ayez pas si bien plaidé. Si vous aviez prononcé ce discours devant mes juges, je ne mangerais pas de si bon poisson à Marseille. Il fit ueanmoins dans la suite, comme nous le verrons , quelques efforts pour rétablir sa fortune; mais il périt à la peine, ayaut eu le melheur singulier d'être également odieux à Pompée et à César.

Ce qui prouve que la haiue de Pompée lui avait nni plus que toute autre chose 5, c'est que Saufetus, dont la cause était plus mauvaise que la sienne, échappa à la condamna-

Victors come due placue, sed victa Catoni.

a car quanti me semper feceritis. Que si vos cenit oblie vin, aut si aliquid in me offendislis, cur non id mee e capite potics tultur, quim Milonis? Præclare entm

e visero, si quid milit acciderit prius quim tantum mali

a videro, a (Cic pro Mil. n. 99.) 1 Clc pro Mil.

A Accon. et Vell.

<sup>1</sup> Tout le monde councit ce vers de Lucain,

<sup>«</sup> Le parti vainqueur a eu pont lui le suffrage des dieux, « mais le vaincu fut approuvé de Caton. » El l'on a remarqué avec feudement que cette peusée est imple si les dieux de Lucain sont quelque chose, et qu'elle est frivale s'ils ne sont rien.

Ascon.

<sup>5</sup> Plie. L 36, c. 15.

<sup>5</sup> Dio. 5 Acces

tion. Ce Sauferus s'était mis à la tête des gladiateurs de Milon pour forcer l'hôtellerie où Clodius s'était fait porter après sa blessure. Cependant, ayant été accusé, et par-devant le tribunal ordinaire qui counaissalt des crimes de violence, il fut absous. Au contraire, Sex. Clodius fut condamué à l'exil ponr l'incendie du palais Hostilieu, et plusieurs antres du même parti éprouvèreut un parell sort 1. Les plus remarquables de ce nombre sont les tribuns O. Pompeius et T. Plancus Bursa, qui ue furent pas plus tôt sortis de charge, qu'ayant été mis en justice, ils subirent la peine justement due à leur conduite séditieuse.

L'accusateur de Q. Pompeïus fut Cœlius a. qui avait été sou collègue ; homme dérangé, comme je l'al déjà remarqué plus d'une fois, mais pourtant capable de générosité, et qui, bien lolu d'insulter à un ennemi malheureux, contribua à soulager son infortune : car la mère de Pompetus abusant de la situation d'un fils exilé pour lui retenir injustement une partie de ses bieus, celui-ci implora son accusateur; et Cœlius le servit avec taut de fidélité et de courage, qu'il força cette mère avide à lacher prise et à faire justice à son

Quant à ce qui regarde Plancus Bursa 3, il u'est point d'effort que ne tentât Pompée pour le sauver. Il alla jusqu'à se déshouorer luimême en faveur de ce misérable. J'al dit qu'il avait abrogé par une loi expresse l'usage des éloges que les accusés se faisalent donner par des personnes accréditées apprès de leurs juges; et il n'eut pas honte d'envoyer aux juges de Plaucus un éloge de cet accusé. Pendant qu'ou le lisait, Catou, qui était membre de ce tribunal, se boucha les orellles, et il fut en conséquence rejeté par Plancus. Mais ce n'était pas un préjuge favorable pour un accusé que de refuser d'avoir Caton pour juge. Plancus fut condamné, au grand contentement de Cicéron, qui s'eu félicite dans une de ses lettres, et qui compte que les juges avaient voulu le veuger d'un petit compagnou qui semblait avoir pris à tâche de le

L'affaire de l'laucus n'est point la seule ni la première où Pompée ' ait mérité le titre que Tacite lui donne de violateur des lois dont il était lui-même l'auteur. Il avait porté une nouvelle lot contre la brigne, et même plus sévère que toutes les précédentes. En vertu de cette loi . Métellus Scipiou 1, sou beau-père, fut accasé; et il était manifestement coupable. Pompée sollicita pour lui avec tant de chaleur, qu'il prit même le deuil; ce qui détermina quelques-uns des juges à en faire autaut, par une démarche sans pudeur comme sans exemple. L'accusateur se désista; mais ce ne fut pas sans invectiver contre la partialité des juges et du cousul.

Une telle conduite amène nécessairement l'inégalité dans les procédés, selon la différence des personnes; car on ne peut pas arrêter toujours le cours de la justice : aussi Pompée tomba-t-il encore dans cette Inconvénient, si indigne d'un souverain magistrat. Hypséus, qui avait été sou questeur, et qui se trouvait dans le même cas que Métellus Scipion, eut recours à la protection du consul, et vint se jeter à ses pleds lorsqu'il allait se mettre à table. Mais Pompée le rebuta durement eu lui disaut qu'il ne faisait là quo retarder son sonper.

Il ne fut pas plus favorable à Scaurus, qui était accusé de brigue et de largesses illicites, quolque infractueuses, employées par lui, l'année précédente, pour parvenir au consulat. Le peuple s'intéressait pour lui jusqu'à troubler le jugement par des clameurs. Pompée arrêta ce tumulte, non-seulement par une ordounance sévère, mais par voie de fait, en commandant aux soldats qui l'environnaient d'écarter la multitude et de la réduire au silence. Quelques-uns du peuple, ayaut été tués, servirent d'exemple aux autres. Le jugement se passa paisiblement, et Scaurus fut condamné.

Toutes ces affaires remplirent un espace

<sup>2</sup> Val. Max. IV, 2, 7.

<sup>3</sup> Pl. in Pomp. et Cat.

<sup>4</sup> Cie. ad Fam. vzz, 2,

<sup>4</sup> c Cn. Pompelus tertium consul.... suarum legut « auctor idem ac subversor. » (TACIT.) Annal. III, 28.)

<sup>3</sup> Pl. in Pomp. Die, Applan.

de lemps considérable. Au mois d'août, Pompée prit pour collègue son beau-père Métellus Scipion. Il luite de ses troupes, et passer aius san milieu du commandement des armées à un

CN. POMPEIUS MAGNUS III. Q. CÆGILIUS METELLUS PIUS SCIPIO.

Malgré les irrégularilés et les inconséquences de la conduite de Pompée, il faut avouer, à sa gloire, qu'il rétablit l'ordre dans Rome. qu'il y fit respecter les lois que l'on n'y connaissait plus, et qu'il en bannit la confusiou 1. C'est aussi de ce temps qu'il faut dater son atlachement sincère et sérieux au sénat, auquel il se joignit pour ne plus s'en séparer. C'est pour cela que Cicéron a loué souvent en termes énergiques le troisième consulat de Pompée, jusqu'à le traiter de divin. Il eut été à souhaiter qu'à ces traits vraiment louables il eût ajouté une sage précaution contre César. Mais il fit, par rapport à ce redoutable rival, une dernière faute, qui mit le combie à toutes les autres, et qui fournit à César un prétexte spécieux de tourner ses armes contre la natrie.

Nous avons vu que quelques-uns avaient peusé à faire César consul cette année 2. Ce n'était point son plan. Il prétendait achever la conquête des Gaules, qui n'élaient rien moins que soumises; et se voyant encore quatre ans à demeurer à la têle des armées, n'avait garde de se priver d'nn si grand avantage, et de l'occasion d'affermir de plus en plus sa puissance avant que de retourner à Rome. Il voulut donc que ses amis, au lieu de le faire actuellement consul, lui obtinssent une permission de demander, quand il en serait temps, le consulat par procureur et sons être présent lui-même sur les lieux. Ou sent tout d'un coup où cela aliait. Si , conformement aux lois, César était obligé de demander le consulat en personne, il faliait qu'il quittât sa province et vint se présenter au Champ-de-Mars. Au contraire, movennant la dispense qu'il sollicitait, il pouvait

demander le consulsi demeurant en talue a la tête de ses truupes, el passer siusi sans milieu du commandement des armèes à un second consulat, ou plutol joinder l'un à l'autre, afin que l'autorité de consul, appuyée de dix fégions, qui continueraisent à le reconsultre pour leur clief, le mit en état d'exécuter les plus vastes projets que l'ambition pouvait loi suegérer.

took purds tut suggestit. Aggissait, et. il deba de parre le coup. Il ports use loi qui renouvelait les aucieuses décenses d'avoir égard aux subsents dans l'élection des magistries. Les amis de Cèsar jettrent à ce suyet les hauts cris; et quoique la foi fit déjà gravée sur l'airais et portée aux sorbives publiques. Pempée ent la habiesse de la corriger et d'y sjouter cette exception: d' moins que l'en de d'archive de l'airais de l'airais de l'airais de l'airais en d'archive de l'airais de l'

Il fut donc question d'obtmir cette dispense, et les tributs gapuis par Char a priparirent à en faire la proposition au peuple. L'affaire ayant d'abord eis debattud dans les stants, Caton s'êtea avec vigueur coutre une démarche d'aues s' daugerouse conséquence: et l'ompée fit encore let connaître ce qui peus de l'acceptation d'écheul moliment la cause grand homme méritait bien qu'on se relâchéit es s'abevar de la rigueur des lois, comme Caton revint à la charge et inisista avec une conveile vécheuneure. Pompée se tait, et parats se rendre à la force des raisons qu'on lui oliéguait.

Géréra diai dans le même sestiment; 4 ce de si se méaquement e sull'a gardal dont a ce d'Asra ne la premetation par de veragine meterent en pulse, can moire dans le particulier l'accourage il Pemple à testi ferna de la premetation de la comparticulier l'accourage il Pemple à testi ferna de la signification de la comparticulier l'accourage il Pemple à ce de la maistine domine. Non-seulement Pemple più la mais il compare d'écrès de cette de Cette son aut. a studiement tribun, qu'in ex Suppost point à la proposition de sex collègeux, et qu'il concourant avec qua la domer suitablectule d'écre, la constitue d'un resultant de Cette a l'accourant avec qua la domer suitablectule d'écre, l'accourant avec qua la domer suitablectule d'écre, l'accourant avec qua la comparation de l'accourage de l'accou

<sup>1</sup> Cres. de Beilo Gall. var. 6. Cic. ad Att. var. 1.

<sup>1</sup> Suel. Cas. 26-28. Plut. Dio. Applan.

<sup>1</sup> Cic. Phil. 11, 21.

<sup>2</sup> Cic. ad Att. vn. 1 3.

dispense, et elle passa sans difficulté.

Je ne vois qu'un motif qui sit pu déterminer Pompée à cette condescendance, par labuelle il signait, à proprement parler, l'arrêt de sa ruine et de sa mort. Les cinq années de son commandement en Espagne expiraient un an avaut les dix du commandement de César dans les Gaules, Par cette raison, il lui était extrêmement important de se faire continuer le gouvernement des Espagnes, de peur de se trouver désarmé dans le temps que son antagouiste serait encore en armes. C'est à quoi il travaillait, li s'agissait pour lui d'obtenir une prorogation pour cinq autres années, avec attribution de vingt-quatre millions ' de sesterces par an à prendre sur le trésor public. Il appréhenda sans doute de trouver en bon chemin Cèsar et ses partisans. Et il est vrai que César aurait en bean ieu à contredire en ce point Pompée, qui veuait tout récemment de faire ratifler par une loi le sénatus - consulte rendu l'année précédente que les consuls et les préteurs ne pussent être nommés à aucun gouvernement de province avant qu'il se fût écoulé cinq ans depuis leur sortle de charge. Pompée violait donc ouvertement aree loi qu'il vennit d'établir lui même. On concoit assez ce qu'un pareil moven pouvait valoir entre les maius de César. Ce fut là. selon mon idée (car je ne trouve cette observation utille part), ce qui força Pompée, ponr obtenir ce qu'il souhaitait, de consentir au désir de son rival. Ils s'accordèrent mutuellement de quoi se mettre en garde l'un contre l'autre : ils firent entre eux une espèce d'échange, dout le plus habile profita.

Metellus Scipion voulut partager avec son collègue la gloire de réformer l'état en rétablissant la censure dans tous ses droits". J'si dit que cette magistrature avait été affaiblie, ou plutôt anéantie, par une loi de Ciodius, qui avait ôté aux censeurs le pouvoir de noter sucun citoyen, à moins qu'il n'eût été accusé en forme, et convaincu devant eux de quelque action honteuse. Le consul Mètellus leur rendit le libre exercice d'une juridiction vo-

bons, d'un commun accord, proposèrent la lontaire, telle qu'ils l'avaient eue de toute antiquité. Mais ce rétablissement servit moins à l'extirpation des désordres qu'il ne tourns à la honte des censeurs : car , la loi de Clodius subsistant, ils agraient en les mains liées, et par conséquent ils n'auraient pas été responsables de l'impunité des vices, au lieu que, rentrés dans tous leurs droits, leur mollesse n'avait plus d'excuse; et néanmoins la sévérité paraissait impraticable, vu le nombre et la poissance des vicienx. Aussi les plus sages ne pensérent-ils plus à demander la censure, et nous la verrons tomber entre les mains de gens plus dignes d'en être l'objet que les ministres.

Métellus lui-même, qui en était le restauratenr', y donnait étrangement prise par sa conduite. Il se tronva , étant consul, à un repas infâme; dont je ne parle ici que pour faire voir jusqu'à quel excès le luxe fait monter la corruption. Ce repas fut donné au consul et à quelques tribuns par un misérable huissier, qui y amena d'eux femmes, d'nne naissance et d'un nom illustres, et an jeune homme de condition , pour satisfaire la brutale débauche de ses convives. Une telle extinction de tout sentiment de pudenr et de tout respect pour les lois mêmes de la nature fait horreur au simple réclt. Mais le vice ne conneit point de bornes; et l'unique moven de ne pas se laisser entrainer aux derniers excès, c'est de résister aux premiers commencements,

Les assemblées pour l'élection des consuls de l'année suivante donnèrent lien à des débats \*, mais bien différents de ceux qui avaient mis toute la ville en combustion les deux années précèdentes. Tout s'y passa avec nne tranquillité qui fut le fruit des luis de Pompée d'une part, et, de l'autre, de la sagesse et de la modération des candidats qui se mirent sur les rangs. Ces candidats furent Caton, Ser. Sulpicius, ce fameux jurisconsulte qui avait manqué, quelques aunées auparavant le consulat, eu concurrence avec Murena, et M. Marcellus, dont nous avons déià parlé à l'occasion de l'affsire de Milon.

<sup>3</sup> millions de potre monasic, pa 4 000 000, E. B.

<sup>1</sup> Val. Max. sx, 1. 2 Plut. In Cat. et Dig.

Les vues de Caton ne pouvaient être ni plus droites ni plus élevées. Il vovait toute la pnissance partagée entre Pompée et César. qui, en se rénnissant, écraseraient la république, ou la déchiraient en se divisant. Caton se proposait, s'il parvenait au consulat, d'arracher des mains de deux particuliers la puissance publique pour la rendre an sénat et au peuple, à qui elle appartenait. Sulpicius n'avait pas des pensées si hantes : c'était un homme doux, et qui n'éponsait chandement aucun parti, Marcellus haissait César, Ainsi, de quelque manière que le choix du peuple se déterminat entre ces candidats. César ne pouvait manquer d'avoir au moins un des deux consuls contre lul; mais les deux deruiers convenaient bien mieux à Pompée.

honséte homme et d'un bon citoven de ne pas Ce leur était une grande avance pour réusrefuser l'administration des affaires publiques. sir; et Caton les y aida encore en indisposi on jugeait à propos de l'employer, mais aussi sant contre lui la multitude par sa sévérité. de ne pas la rechercher au delà des justes Car il obtint du sénat un décret qui ordounait que les candidats sollicitassent uniquement par eux-mêmes, et u'employassent point leurs amis ponr leur rendre cet office. Les gens du penple furent trés-indignés qu'après ayoir contribué plus que personne à leur retrancher l'argent qu'ils tiraient de leurs suffrages, il les privat encore de la satisfaction de se voir sollicités et caressès, en sorte qu'il leur ôtait en même temps l'bonneur et le profit. Ajoutez qu'il demandait avec gravité, et non pas avec ces manières sonples et insinuantes que prenaient d'ordinaire les aspirants aux charges, Il aimait mieux 1, dit Plutarque, conserver la dignité de son caractère et de ses mœnrs que d'acquérir celle que le consulat pouvait lui donner. Il n'est pas étonuant que ces causes d'exclusion aient prévaln sur son mérite, Sulpicius et Marcellus furent nommės.

Caton, ainsi refusé, montra une fermeté digne de la modération avec laquelle il avait poursuivl la charge. Car, comme quelquesuns trouvaient manyais que Sulpicius, qui lui avaient des obligations, se fut déclaré son compétitenr : « Est-ll surprenant , dit-il , qu'on « ne veuille pas céder à un autre ce que l'ou

s regarde comme le plus grand de tous les « biens? » Après l'évènement, il se maintint dans la même égalité d'âme. Ordinairement le jour où un candidat avait manqué une charge qu'il demandait était un jour de deuil pour lui, pour ses proches, pour ses amis, Sonvent même la douleur et la honte failsaient que l'on se tenait longtemps comme caché. Caton ne changes rien à sa façon accoutamée. On le vit, le jour même, jouer à la longue paume dans le Champ-de-Mars, et ensuite se promener sur la place avec ses amis, d'un air aussi tranquille que s'il ne lui était rien arrivé de facheux. An reste. Il prit son parti de ne plus de-

mander le consulat. Il disait qu'il était d'nn

bornes. Cicéron, dont les maximes n'étajent pas à beaucoup près si sévères, le blâmait de n'avoir pas fait tout ce qui dépendait de lui pour obtenir le consulat dans un temps on la république avait besoin de ses services : et il trouvait même de l'inconséquence dans ses procédés, en ce qu'avant pareillement essuyé un refus par rapport à la prêture, il n'avait pas laissé de se mettre une seconde fois sur les rangs, Mais Caton répliquait qu'il y avait une grande différence: que, lorsqu'il avait manqué la préture, c'avait été malgré le peuple, dont une partie avait été corrompue, et l'autre violentée; mais qu'ici tout s'était passé dans les règles, et par conséquent il ne pouvait douter que ce ne fût son caractère et sa façon d'agir qui eussent déplu au peuple. Or, « ajoutait-il, je ne changerai pas assurément « de conduite : et. d'un autre côté. il ne se-« rait pas d'un homme sensé d'aller de galté « de cœur chercher un second refus en « tenant la même conduite qui m'a attiré le « premier. »

Tout ce qui se passa dans Rome sous le consulat de Sulpiclus et de Marcellns, et pendant l'année suivante, se rapporte presque uniquement aux préparatifs de la guerre civile et aux préliminaires de la rupture entre César et Pompée, Je remets donc à parler de ces querelles domestiques après que j'aurai

<sup>1</sup> Ev iber ro red Gios mallor alimme Coulourper φυλασσειν, ὁ προσλαθείν τὸ τὰς ἀρχὰς.

raconté d'abord les derniers exploits de César dans les Gaules, et ensuite le pronconsulat de Cicéron en Cilicie, qui fut précèdé et accompagné de quelques mouvements des Parthes en Orient.

g II. LES GAULOIS FONT LES APPEÉTS D'UNE RÉVOLTE GÉNÉRALE. LES CARNUTES DONNENT LE SIGNAL EN MASSACBANT LES CITOTENS BOMAINS DANS GÉ-HARUM. MÉTROOF DONT USAIENT LES GAULOIS POUR PORTER PROMPTEMENT LES NOUVELLES. VERCINGÉ-TORIX SOULEVR LES ARVERNIENS. LA RÉVOLTE ÉCLATE DANS PRESOUR TOUTE LA GAULE, CÉSAR REPASSE EN GAULE, ET SE TROUVE FORT RERAE-RASSÉ SUR LE MOTEN DE REJOINDRE SES LÉGIORS. IL TRAVERSE LES CÉVENNES AU PLUS FORT OR L'RIVER. MARCHE OE CÉSAR OSPUIS LE SÉNORAIS JUSQUE DANS LE BERRI. GÉNABUM SURPRIA RE RRULÉ, VERCINGÉTORIX, POUR COUPER LES VIVARE A L'ARMÉE OR CÉSAR, PAIT LE DÉGAT PARS LE BERRI, RT EN BEULE LES VILLES. CELLE D'AVA-RICCH EST ÉPARGNÉE. CÉSAR L'ASSIRGE. LES RO-MAINS ONT REAUCOUP A SOUPPRIR. CESAR PRO-POSE A SES SOLDATS DE LEVER LE SIÈGE. ILS LE DESERVE OF N'DY RISK PATRE ATTENTION OF CREAR A MÉNAGEE SES TROUPES. VERCINGÉTORIX, DEVENU SUSPECT AUX GAULOIS, SE JUSTIPIE. DÉPENSE VI-GOURGUSE ET SAVANTE DES ASSIÉGÉS. STRUCTURE DES MUES DES VILLES GAULOISES. DERNIER EPPORT DES ASSIÉGÉS. TRAIT REMARQUARLE DE L'INTRÉ-PIDITÉ DES GAULOIS. ILS VEULENT PUIS, ET SONT PORCÉS. HARILETÉ DE VERCINGÉTORIX A CONSOLER LES SIENS. IL PERSUADE AUX GAULOIS DE POETI-FIRE LEUR CAMP, CR QU'ILS N'AVAIENT JAMAIS PART. CESAR ENVOIR LASIENUS AVEC QUATER LE-GIONS CONTRE LES SÉNONAIS. IL PASSE L'ALLIER AVEC LES SIX AUTRES, ET ASSIÉGE GREGOVIE. VEE-CINGÉTORIX LE SUIT, ET VIENT SE CAMPEE SUE DES HAUTEURS VOISINES. LES ÉQUENS SE ORTACREST DE L'ALLIANCE ROMAINE. CÉSAR SONGE A LEVER LE MÈGE DE GERGOVIE. COMBAT OU L'ABORDE IM-PRUDENTE DE SES SOLDATS LUI CAUSE UNE PERTE CONSTORRASLE. CREAR BLAME LA TRABBILLE DES SIENS. IL LEVE LE SIÈGE. LA RÉVOLTE DES ECURNS ÉCLATE. CESAR PASSE LA LOIRE A GUÉ, ET VA JOINDRE LASIÉNUS. LABIÉNUS, APRÈS UNE TENTA-TIVE SUR LUTECE, BETOURNE A AGENOICUM, ET DE LA GANS LE CAMP DE CÉSAE. VERCINGÉTORIX EST CONPIRMÉ GÉNÉRALISSIME DE LA LIGUE. SON PLAN DE QUEBUE. CÉSAB TIRE DE GERMANIE OBLA CAVALERIE ET DE L'INFANTERIE LÉGREE. VERCIN-GÉTORIX ENGAGE UN COMBAT DE CAVALERIE. CIR-CONSTANCES SINGULIÈRES DE CE COMBAT, EN CE QUI REGARDE CESAR. VERCINGSTORIX, VAINCU, SE BETIRE SOUS ALISE. SIEGE D'ALISE, GRAND ET MÉ-MORABLE ÉVÉNEMENT. TRAVAUX DE CÉNAR. ARMÉE RASSEMBLÉE DE TOUTE LA GAULE POUR SECOURIE LA PLACE. DISSTIE EXTREME DANS ALISE. UN OES CHEFS PROPOSE DE SE NOURSIE OF CHAIR MUMAINE. ARRIVÉE DE L'ARMÉE GAULOISE. TROIS COMBATS CONSÉCUTIVS OU CÉSAR DEMEURE TOUJOURS VAIN-OURUR. L'ARMÉE GAULOISE EST OSSEPÉE. LES AS-SIÉGÉS SE ERNORNY. VERCINGÉTORIX PRISONNIER. CREAR PASSE L'HIVER DARS LA GAULE. COMMEN-TAIRES DE CÉSAR, CONTINUÉS PAR UN DE SES AMIS. NOUVEAU PLAN DES GAULOIS POUR SOUTENIR ET CONTINUES LA GUERRE. CÉSAR, PENDANT L'HIVER. SURJUNUE LES BITURIGES ET DISPERSE LES CAR-KUTES, GUERRE OES BELLOVAQUES, CONDUITE PAR BUX AVEC AUTANT D'RABILETÉ QUE DE BEAVOURS. ILS SONT VAINCUS ET SE SOUMETTENT. COMIUS, RÉ-SOLU OR HE SE PIER JAMAIS A AUGUR ROMAIN. SE RETIRE EN GERMANIE. RAISON DE CETTE DÉPLARCE. CESAR TRAVAILLE A PACIFIER LA GAULE, EN MÊ-LANT LA DOUCEUR ET LA CLÉMENCE À LA FORCE OES ARMES, EXPLOITS DE CANINIUS ET DE PA-RIUS ENTRE LA LOIRE ET LA GARONNE. SIÉGE D'UXBLEOGURUM. CÉSAR S'Y TRANSPORTE EN PER-SONNE, ET FORCE LES ASSIÉGÉS À SE RENORE À DISCRÉTION, COMIUS THOMPÉ PAR UN ARTIPICE SIN-GULIER DE VOLUSÉRUS, QUI LE POUESUIVAIT. IL BLESSE VOLUSENUS DANS UN COMBAT, ET FAIT EN-SUITE SA PAIX. LA GAULE ENTIREMENT PACIPIÉE. CÉSAR EMPLOIR TOUTE LA NEUVIÈME ANNÉE OR SON COMMANDEMENT A CALMER LES ESPEITS DES GAU-LOIS ET A LES GAGRER PAR LA DOUCEUR.

CN. POMPRIUS MAGNUS. III I. Q. CÆCILIUS METELLUS PIUS SCIPIO.

Pendant que César était au delà des Alpes, du côté de l'Italie 2, et que ses dix légions avaient toutes leurs quartiers d'hiver dans la partie septentrionale et orientale de la Ganle, dans le Sénonais, dans le Langrois, dans le pays de Trèves, les Gaulois méditaient une révolte générale, et ils firent un effort plus puissant que tous les précédents pour secouer le jong de lenrs injustes oppresseurs. Le supplice d'Accon, chef des Sénonais, avait irrité et alarmé tous les esprits, chacun craignant pour soi-même nn pareil traitement. D'ailleurs les troubles qui s'étaient élevés dans Rome à l'occasion de la mort de Clodius parurent aux Gaulois, lorsqu'ils en surent la nouvelle, une occasion favorable, parce qu'ils

6 An. R. 700 ; av. J. C. 50. 9 Cms. de Bello Gell. L vn. s'imaginerent que ces séditions domestiques | Celtique : mais , avant vontu se faire roi , it reticudralent longtemps César en Italie. Enfin , la position même des légions romaines , toutes placées vers une des extrémités de la Gaule, leur fit espérer que, si le cœur du pays se révoltait , il leur serait aisé de couper la communication entre César et son armée . et d'empêcher le général ot les troupes de pouvoir se rejoladre.

Les Carnutes furent les premiers à se déclarer. La chose était ainsi convenue, et le temps en avait été fixé dans un conseil des principaux de presque toutes les nations gauloises, où les députés des Carnutes avaient promis de donner le signal de la révolte, pourvu qu'ils pussent s'assurer d'être soutenus par les autres peuples. Et comme les confédérés n'osaient s'euvoyer mutuellement des otages, de peur d'évonter leur complot. ils se liérent par le sermont le plus auguste et le plus sacré qui fût en usage dans les Gaules ; c'est-à-dire , suivant le goût de cette nation belliqueuse, par un serment prêté sur les drapeaux militaires réunis et rassemblés. Au jour marqué les Carputes se soulévent ;

et , s'étant de toutes parts rendus en armes à Génabum', l'une de leurs places les plus importantes, ils massacrent les citovens romains qui s'y étaient établis pour le commerce , et , entre autres , un chevalier romain des plus di-tingués, que César avait chargé de la fourniture des vivres pour son armée.

Le bruit de ce massacre vola rapidement dans toute la Gaule. La méthode que suivaient les Gaulois pour répandre promptement les nouvelles attendaes, était de disposer d'espace en espace des hommes qui jetassent de grands cris pour s'avertir successivement. Par ce moven, ce qui s'était passé à Génabum au lever du solell fut su aux frontières du pays des Arverniens, à une distance de cent soixante milles, c'est-à-dire de plus de cinquante lieues, avant la fin de la première veille de la nuit.

Vercingétorix atlendait ce signal pour faire révolter les Arvernlens. C'était un jeune homme très accrédité et très-puissant, dont le père Celtillus s'était vu à la tête de toute la avait été tué par ses compatriotes. Son fila, qui vraisemblablement n'avait pas moins d'ambition que lui , ne fut pas plus tôt instruit du soulèvement des Carnutes, qu'il prit aussi les armes dans l'Auvergne : et il s'empara de Gergovie ' malgré son oncle, qui craignalt les suites d'une démarche si hasardeuse. Il fut proclamé roi par les siens, et, presque à l'instant , reconnu chef de toute la ligue, qui se manifesta pour lors, et dans laquelle entrèrent les Sénonais, les Parisiens. les peuples de Poltou, du Ouercy, de la Touraine; les Aulerques\*, les Limosins, ceux de l'Anjou, et toutes les provinces de la Cellique qui bordaient l'Océan.

Vercingétorix donna ses soins pour assembler en diligence de grandes forces, taxant chaque peuple à un certain nombre d'hommes, d'armes et de chevaux, et exigeant l'obéissance avec rigueur, ou, pour mieux dire, avec cruauté, puisque coux qui avaient commis des fautes considérables étaient brûlés vifs après avoir été déchirés par toutes sortes de tourments ; et , pour les fautes plus légères, il faisait ou couper les oreilles, ou arracher un œil aux coupables, et les renvoyait ainsi dans leor pays, afin qu'ils servissent d'exemple aux autres. Par la terreur de ces supplices il eut bientôt formé une trèsnombreuse armée, avec laquelle il entreprit de réunir à la ligue les peuples qui balancaient encore. Il donna une partie de ses tronpes à Lutérius, qui était du Querey, avec ordre d'entrer dans le Rouergue, et ensuite dans le pays des Nitiobriges 3 et des Gabales 4, pour faire soulever ces différents peuples. Luterius était aussi chargé d'attaquer, s'il en trouvait l'occasion, la province romaine. Pour ce qui est de Vercingetorix lui-même, il marcha vers le Berri à la tête de ses principales forces, et il en attira les habitants à son parti.

De si grands mouvements demandaieut la 1 Ville d'Auvergne, dont on voit les ruines à deux lieues de Clermont, au sud-est; et la montagne même porte encore le nom de Gergoie.

<sup>2</sup> Ils habitatent le Maine et le pays d'Evreus.

<sup>.</sup> Le Géraudan.

présence de César. Il était jusque-là resté dans la Gaule cisalpine, attendant, selon toutes les apparences, l'événement des troupes de Rome, et se promettant d'en tirer quelque fruit. Lorsqu'il vit que la sagesse et la fermeté de Pompée, comme il le dit lui-même, avaient pacifié toutes choses, et que, par conséquent il n'y avait rien à espérer pour loi . il se hâte de repasser les Aipes pour éteindre l'incendie qui a'était allumé dans les Gaules, En arrivant, il ne se trouva pas pen embarrassé sur les moyons de joindre ses légions. Les mander auprès de lui dans la province romaine, c'était les exposer à combattre dans leur marche en son absence, S'il allait à elles, il\_eralgnait de hasarder sa personne en traversant des penples sur la fidélité desquels il

ne pouvait pas compter. Il courut au plus pressé, et se porta d'abord vers Narbonne, placa de bonnes garnisons dans cette ville et dans celles des environs, et assura tout ce pays contre l'irruption dont le menaçait Lutérius. Il se disposa ensuite à entrer sur les terres des Arverniens : et pour cela il assemble au pied des Cévennes une partie des troupes de la province et les nouvelles levées qu'il avait faites en Italie. On était dans la plus rigoureuse saison de l'année, et la neige couvrait les montagnes, Il failnt en enlever jusqu'à six pieds de haut pour se frayer un passage, Les soldats de César, animés par le courage de leur général, vainquirent toutes les difficultés; et les Arverniens, qui se croyaient défendus par les Cévennes comme par une barrière impénétrable, furent étrangement surpris de voir arriver des tronpes par des chemins regardes comme impraticables dans cette saison, même pour un homme seul. La cavalerie romaine fit de grands ravages dans tout le plat pays ; ce qui obligea Vercingétorix à quitter le Berri pour revenir an secours de l'Anvergne.

César avait bien préva que cela arriverais; qui ce co et son dessejne faiti d'occuper l'ennemi de ce cotté pendaut qu'il so déroberait pour aller coule l'accident ses liégons. Ausal u, a'ayant sépourné que deux jours en Auvergue, il part, en y laissant, nous la conduite de D. Brittus, les troupes qu'il y avait anneoles. Il prit prése trate d'albien leur begenére du centre, se l'eur les tates d'albien leur begenére du centre, se l'eur les tates d'albien leur begenére du centre de l'accident de l'accide

promit de faire an sorte de n'être absent que trois jours, rompant les Romains, afin que les Ganiois fuseunt plus sérement trompés. Il vit donc à Vienne, où il trous un corps de cavalerie qui, par ses ordres, s'y feint rendu plusieurs jours auguravant. Avec entle cavalerie toute fraiche, marchant milt et jour, ail passa à travers le pays des Edecas, dent il commesqu'il as défier; et, prévenant par sa disparse de l'automonique d

L'hiver n'était point encore fini; et si Vercingétorix fût demeuré sans rien entreprendre, il paralt que César était résolu d'attendre la belle saison. Mais le général gaulois vint mettre le siège devant nne place occupée par les Boiens, que César, à sa première campague, avait établis dans le pays des Eduens. Cette place, qui se nommait Gergovie, et qu'il ne faut pas confondre avec la ville de même nom sur le territoire des Arverniens , devait être située dans la partie du Bonrboonais qui est entre la Loire et l'Allier '. L'entreprise de Vercingétorix mettait César dans la nécessité d'onter entre deux extrémités fâcheuses. l'une d'abandonner ses alliés, l'autre d'éprouver de grandes difficultés pour les vivres et pour les fourreges, s'il se mettait en campagne dans un temps où les terres étaient encore toutes nues. Mais de tous les objets le plus important et le plus essentiel aux veux de César, c'était le devoir de protéger ceux qui s'étaient fiés à sa parole, et de ne point ouvrir la porte anx défections en négligeant de seconrir ses alliés dans leur besoin. Il écrivit donc aux Eduens pour les exhorter à fournir des rafratchissements aux assiégés; il écrivit aux Borens eux-mêmes pour les encourager à tenir jnsqu'à ce qu'il vint en personne leur donner du secours. En même temps il partit, laissant à Agendicum ' deux légions avec les bagages de toute l'armée.

 Je parle d'après M. d'Anville, dont je me fais gloire de suivre les lumières supérieures en géographie.
 Sens.

Il ne prit pas néanmoins le chemin le plus court, comptant sans doute sur l'impéritie des Gaulois pour tont ce qui regarde l'attaque des places. Il avait à cœur de venger le sang des citoyens romaius égorgés par les Carnutes dans Génabum. Il dirigea douc sa marche vers cette ville, prit, chemin faisant, Vellouaudunum', poste important, qui ue l'arrêta que trols jours. Il arriva de la en deux jours devant Génabum; et comme cette ville avait dès lors un pont sur la Loire, il se donte que les habitants tâcheraient de s'enfuir par ce pont pendant la uuit, et, pour les en empêcher, il placa de ce côté deux légions en embuscade. En effet, sur le minuit, les Génabiens sortirent eu foule par le pout : mais ils farent presque tous pris comme au filet; la ville fut pillée et ensuite livrée aux flammes,

Après la prise de Génabum, César continue sa route, entre dans le Berri; et, étant veuu à Noviodunum, aujourd'hui Nouan, à quatre on cinq lienes au sud-est de Bourges, snivant sa pratique de ne laisser rieu derrière lui qui pût l'incommoder, il attaque cette ville. Déjà elle avait capitule, lorsque parurent les coureurs de l'armée de Vercingétorix qui, à l'approche de César, avait levé le siège de Gergovie. Les habitants de Noviodunum voulurent profiter d'un secours auquel ils ne s'attendaient pas, quoiqu'ils eusseut déià recu dans leur place quelques centurions romains, gul, voyant leurs mouvements, prirent le parti de se retirer. Mais la cavalerie de Verciugétorix ayant été battue par celle de César. fortifiée de six cents chevaux germains, il fallut que les Noviodunois recourussent à la clémence du vainqueur, et fléchissent sa colère en lui livrant ceux qui avaient rompu la capitulation. César, uon content d'avoir pris trois villes sur sa route, et délivré les Boiens par la seule terreur de son approche, se résolut à faire le siège d'Avaricum . capitale des Bituriges, persuadé qu'eu réduisant cette place Il réduirait toute la nation.

Avant qu'il fût arrivé devant Avarleum, Vereingétorix tint un graud conseil, dans lequel il proposa uu plan de guerre fâcheux pour le pays, mais bien entendu contre les Romains. Il dit qu'il ne fallalt poiut songer à livrer des combats, mais uniquement à couper anx ennemis les vivres et les fourrages; ce qui était très-facile, vu qu'il n'y avait point encore de vert dans la campagne, et que les Gaulois, avant beancoup de cavalerie, pouvaient aisement empecher qu'aucun peloton des Romains ne s'écartat impunément du gros de l'armée pour aller chercher dans les villages ce qui était nécessaire pour leur subsistance et pour celle de leurs chevaux; au moyen de quol, l'armée de Cèsar mauquant de toutes provisions, ou se retirerait en désordre, ou périrait de faim et de misère. Il ajonta qu'il fallait même pousser la précaution plus loiu, et mettre le feu à tontes les villes qui ue seraient pas en état de défense , et d'où les Romains pourraient tirer du butin et des vivres, « Je sais, dit-il, que ce que je « propose est triste et douloureux ; mais il « est eucore bien plus triste de voir nos fem-« mes et nos enfauts traines eu esclavage, et « de perdre uous-mêmes la vie, ce qui est « pourtaut le sort inévitable des vaincus. » Ce conseil fut suivi, et plus de vingt places des Bituriges furent détruites et brûlees en un seul jour. Les peuples voisins en firent autant : de toutes parts ou ne voyait qu'incendies. L'espérance de la liberté consolait de tant de pertes si cruelles.

La ville d'Avaricum était comprise dans le projet de Vercingétorix : il voulait qu'ou la brûlât comme les autres. Les Bituriges se jetèrent aux pieds de tous ceux qui compossient le conseil, demandant grace pour leur capitale, l'unc des plus belles villes de la Gaule, place fortifiée et par la uature et par l'art, et qu'ils promettaient de défendre avec courage. Ou se laissa toucher par leurs prières, et l'on se coutenta de mettre une boune garnison dans Avaricum. Tel était l'état des choses, lorsque César mit le siège devant cette ville. Vercingétorix le suivit, et vint se camper à la distance de quinze mille pas. Ainsi César se vit obligé d'assléger une place forte et bieu munie, à la vue d'une armée enuemie pour le moins aussi nombreuse que la sienne. Il est incroyable combien les Romains eu-

rent à souffrir dans le siège. Le pays des en-

<sup>1</sup> Beaune en Gâtinais. 8 Bourges.

<sup>-</sup>

virons était ravagé: et, dès que quelques-uns s'éloignaient du camp pont aller chercher des vivres , Vercingétorix les faisait attaquer par ses partis de cavalerie. Toute leur ressonrce étalt dans les Eduens et dans les Boiens, à qui César ne cessait d'écrire pour leur demander des convois. Mais de ces deux peuples le pins opplent avait pen de bonne volonté, et l'antre très-peu de pouvoir. La chose alla au point que pendant plusienrs jours les soldats romains manquèrent absolument de psin, et furent rédnits à la chair des bestianx qu'ils

avaient pu ramasser dans les campagnes. César apprébenda que les troupes ue se rebntassent; et, en parcourant les quartiers des légions, il proposait aux soldats de lever le siège, s'ils avaient trop de peine à supporter les incommodités de la disette. Mais tons se rénnireut à le prier de u'en rien faire. Ils lui disaient et ini falsaient représenter par leurs officiers « que, depuis tant d'années « qu'ils servaient sous ses ordres, ils n'avaient a jamais reçu aucun affront, ni rien eutrea pris qu'ils u'eussent amené à bien ; qu'ils a regarderajent comme une Ignominie d'a-« bandonner nu siège commencé, et qu'ils « aimaient mienx supporter tont ce qu'il y a « de plus dar, que de laisser sans vengeance « les manes des citovens romains qui avaient « péri à Génabnm par la perfidie des Gan-« lois. » On'y a-t-il d'impossible à un général qui a su Inspirer de tels sentiments à ses soldats ?

Cependant César apprit que Vercingétorix, ayant consommé tont le pays où ll était campé d'abord, s'était approché de la place, et qu'ensuite il était sorti lui-même de son uonveau camp, avec tonte sa cavalerie, ponr veuir se poster en embuscade à l'endroit où il pensait que les Romains Iralent le lendemain au fourrage. C'était une belle occasion d'attaquer le camp gaulois demeuré sans chef. César résolnt d'en profiter; et, étant parti sur le minuit , il arriva le matin en présence des ennemis : mais il les tronva postés sur une colline , avant devaut eux un marais dont le passage était difficile, et faisaut très-bonne contenance : de sorte qu'il fallait compter, si l'on allalt à eux, perdre bieu du monde. Les soldate romains voulaient douner, et trou- vigoureuse, mais savante. La nation gau-

vaieut même indigne que les Gaulois osassent soutenir leur présence : mais César modéra ce grand fen. Il leur fit envisager la position des ennemis, le danger que l'on courait à les attaquer, la perte inévitable d'un grand nombre de braves gens, et il ajouta ces paroles pleine d'bumanité ct de bonté : S'il n'y a aucun péril que vous ne soyez prêts à affronter pour ma gloire, moi je serai le plus iniuste des hommes de ne pas ménager des vies qui doivent m'être infiniment précieuses. Il les ramena donc daus le camp devant Avaricum, aimant mieux parattre reculer que d'exposer ses tronpes à un danger qui n'était pas absolument nécessaire.

Cet événement pensa causer de la division parmi les Gaulois, qui, voyant combien à propos les Romains avaient saisi le moment de l'absence de Vercingétorix pour venir se présenter devant enx , sonpçonnèrent de l'intelligence entre lul et César, Vercingétorix. dont tonte la conduite prouve qu'il avait de l'habileté et de la tête, se justifia aisément d'un soupcon mal fondé. Mais de plus , voulant remplir les siens de confiance, il fit paraltre des esclaves romains qui avaient été pris dans les fonrrages, et qui, matés par les mauvais traitements, vinrent réciter la lecon qui leur avait été dictée. Ils dirent qu'ils étaient soldats légionnaires ; que , pressés de la faim , lls s'étaient écartés pour tacher de trouver des vivres ; et que la disette était si grande dans l'armée romaine, que César était résolu de se retirero si la ville tenait encore trois jours. Snr ce rapport, Vercingétorix triompha, et fit sentir aux Gaulois quelle Indignité il y avait à soupçonner de trahison un général qui lenr donnait la victoire sans tirer l'épée. Tous applaudirent à sou discours en frappant, selon leur coutame, de leurs lances sur lenrs écus ; et , persuadés qu'ils allalent dans peu se voir pleinement victorieux. et qu'il ue s'agissalt pour cela que de mettre Avaricum en état de résister encore quelque temps, ils y firent entrer dix mille bommes de renfort; ce qui leur fut aisé, parce que César u'avait pu eufermer entièrement la

La défense des assiégés était non-seulement

loise 1, dit César, a beaucoup d'intelligence, apprend aisément, et imite parfaitement ce qu'elle voit pratiquer d'utile. Ainsi, depuis sept ans que les Romains portaient la guerre dans toutes les parties de la Gaule, les Gaulois s'étaient beaucoup perfectionnés dans l'art militaire . et ils tournaient contre leurs ennemis les inventions qu'ils en avaient apprises. Il n'est point de moyen, propre à arrêter les efforts et les attaques de l'armée de César, que les Bituriges ne missent en œuvre. Ils saisissaient leurs longues faux avec des lacs et des nœuds contants, et ensuite les tiraient en dedans des mars avec des machines, qui étaient apparemment des espèces de trenils ou de cabestans. Toute la muraille était surmontée de tours de hois aussi hautes que celles des Romains, et garnies de peaux fraiches qui les défendaient contre le feu. Ils faisaient de fréquentes sorties. Ils minaient sous les terrasses des assiégeants pour faire affaisser et tomber l'ouvrage. Enfin ils eventaient leurs mines; et lorsqu'ils en avaient trouvé l'embouchure, ils la fermajeot avec de grosses pierres, ou bien ils y jetnient de la poix fondue; ou enfin, avec de longs bâtons brûles par le bout et extrêmement aigus, ils repoussaient et les minenrs

et les soldats.

Les marailles des villes gauloises étaient très-capables par elles-mêmes de tenir bon contre tout ce qui se pratiquait alors pour l'attaque des places. Elles étaient formées de grosses et longues pièces de bois et de pierres et les autres. César loue cette construction, en ce que la pierre résiste au fru, et le bois au bélier.

Malgré unt d'obstacles, malgré les incommodifés du froit, de la pluie et de la boure, les Bomains, après vingt-circi jours de séège, célaiert seuss à bout d'élevre une terrasse de quatre-vingts pieds de hauteur sur trois cent trenné de largreur; et déjà elle touchait presque la muraille. Mais voici que tout d'un copp, au milien de la nuit, ils sèsperovient que leur terrasse fume. C'étaient les assiègés

qui l'avaient minée par-dessous, et qui y avaient mts le feu. Ils firent en même tem ps une sortie, portant des torches allumées, du bois sec, de la poix, et tont ce qui peut excater et nourrir un incendie. Les Romains se défendirent avec autant de vigureur qu'ils étaient attaqués. Le combat fut long et opiniâtre : et César nous a conservé un trait qui marque bien l'Intrépidité et l'acharnement des Gaulois. Un soldat placé devant la porte de la ville jetait dans le feu, pour l'allumer de plus en plus, des boules de poix et de suif pétris ensemble. Ce soldat était vu d'une batterie romaine, d'où il part un trait qui le perce et le renverse mort. Le suivant passe par-dessus son corps, et vient se mettre en sa place. Le second , ayant encore été tué de la même facon, un troisième lui succède, et à celui-ci un quatrième; et ce poste si périlleux ne demeura point vide tant que dura le combat. Enfin les Romains furent vainqueurs : et, ayant éteint totalement le feu, ils repoussèrent les ennemis dans la place.

Ce fut là le dernier effort des assiégés. Ils comprirent qu'il n'était plus possible d'empécher la prise de la ville ; et ils résolurent , de concert avec Vercingétorix, de s'enfuir pendant la nuit. Ils complaient y réussir aisément à la faveur d'un marais qui couvrirait leur fuite, d'autant plus que le camp de Vercingétorix n'était qu'à une très-petite distance. Mais les femmes, voyant qu'elles allaient être abandonnées, les conjurérent avec larmes de ne les point livrer, elles et leurs tendres enfants, à la merci d'un ennemi vainqueur, Elles ne gagnaient rien par leurs prières : car la crainte, dit César1, quand elle est extrème, ferme le cœur à la compassion. Alors, furieuses et désespérées, elles avertissent les Romains, de dessus les murailles, que la garnison se prépare à s'enfuir : et ainsi ce projet fut roman.

Le lendemâtn, lorsque César se disposalt à donner l'assaut, il sorvint une grande pluie, il u'en fut pas fàché, parce qu'il remarqua qu'eu conséquence les assiégés so relàchaient de leur vigitauce à faire la garde. Pour aug-

<sup>1 «</sup> Ut est summe genus solertie, aique ad omula e imiteuda aique efficienda, que ab quoque tradautur, a aptissimum. »

<sup>1 «</sup> In summo perículo timor misericordiam non ree cipit. »

menter ceite sécurilé, il différa de quelques moments l'attaque, et ordonna aux siens d'agir à dessein plus mollement. Puis tout d'un com, après avoir promis des récompenses à ceux qui les premiers monteralent sur la muraille, il donna le signal. En un instant le mur fut escalade, et les Romains s'en tronvèrent les mattres. Les assiègés, voyant la ville forcée, se rassemblèrent par pelotons, et se mirent en bataille dans la place d'armes et dans les autres endrolts qui avaient quelque largeur. Mais, avant attendu inutilement que les Romains descendissent, et remarquant on'ils s'arrangegient nont border toute la muraille, ils appréhendèrent de ne trouver plus d'issue pour s'enfuir, et lis se portèrent tous en tumplie vers une extrémité de la ville. C'est alors que commenca le carnage. Les uns, en se pressant de sortir, furent tués par les gens de pied; la cavalerie tomba sur les autres, qui avaient déjà gagné la campagne. La ville fut mise à feu et à sang. Le soldat romain, Irrité par une longue résistance, et, de plus, avide de venger je massacre de Génabum, ne fit aucun quartier : les vieillards. les ferames, les enfants, furent passés au fil de l'ép ée ; et de plus de quarante mille hommes qui étaient enfermés dans la place, à peine s'en sauva-t-il huit ceuts qui, s'étant enfuis au premier cri qu'ils entendirent, furent assez heureux pour arriver au camp des Gaulois.

Vercingétorix se montra encore ici homme de ressource et de courage. Il assembla les Gaulois , et leur représenta « que l'avantage a que les Romains venaient de remporter « n'était point l'effet d'une supériorité de « forces ou de bravoure , mais simplement « d'une plus grande habitude dans l'art d'atta-« quer les places : qu'après tout, pour lui, il « ne pouvait rien se reprocher sur la prise « d'Avarteum, puisque son avis n'avait point « été d'entreprendre la défense de cette viile : « que de plus, si la perte que l'on v avait falte a était considérable , il trouversit moyen de « la réparer avantageusement ; qu'tl travail-« lait, avec grande espérance de succés, à « réupir à la ligue les peuples qui jusque-là « avaient refusé d'v entrer; et que, lorsqu'une « fois toute la Gaule serait d'accord , l'unia vers entier conjuré contre (île ne seralt pas capable de lui résister; qu'il fallait que de « leur côte il se prétésent à ce qui était ne-« cessaire pour leur défense contre l'ennemi, « et ne craignissent piori la faigue de forti-« fler un camp. » C'est ce que n'avaient jamais jusqu'alors pratiqué les Gaulois , hardis contre les dangers, mous pour le travail.

Le discours de Vercingetorix ranima ses soldats, et leur donna une haute idée de leur chef. Ainsi, au lleu que les mauvais succès, comme le remarque César, décréditent ordinairement un général, tci Vercingétorix acquit par la perte d'Avaricum pins d'autorité sur ses troupes. Il fut obel plus ponctuellement que jamais. Les Gagiois se soumirent à une fatigue qu'ils ne connaissaient potnt, et fortifièrent leur camp selon ses ordres. Il ne manqua pas aussi de donner ses soins pour effectuer ce qu'il avait promis, il mangenyra chez tous les peuples de la Gaule, tâchant de les attirer à son parit, et il rénssit auprès de quelques-uns. Il fit de nouvelles levées dans tons les pays qui reconnaissalent son commandement, pour remplacer le monde qu'il avait perdu au siège d'Avaricum : et Teutomatus, roi de Nitlobriges, vint le joindre avec un renfort de cavalerie.

César avait tronvé dans Avarienm d'amples provisions de vivres. Il y séjourna plusieurs jours, afin de donner le temps à ses soldats de se remettre des fatigues d'un siège également long at laborieux ; et lorsque la belle saison fut venue, il partit pour aller à l'ennemi. Comme il voulait empêcher que toutes les forces de la ligue ne se répulseent en un seul corps d'armée , il partagea lui-même ses troupes. Il envoya Lablénus avec quatre légions contre les Sénonais et les Parisiens : et lul-même, avec les six restantes, il résolut d'attaquer la ligue par la tête, en portant la guerre dans le pays des Arvernieus. Il luifaliait pour cela passer l'Allier : et Vercingetorix entreprit de l'en empêcher. Mais César lui donne le change par une marche feinte qu'il fit faire à la plus graude partie de son armée, pendant qu'il restait lui-même en arrière, avec deux légions, caché dans d'épaisses forêts qui le dérobaieut à la vue de l'ennemie. Vercingétorix avant donc avancé chemin

vis-b-is des quatre légions qu'il prenait pour toute l'armée romaine, César œut la liberté et le temps de refaire un pont détruit par les Ganlois, mais dont les pilotis subsistaient encore dans le lit de la rivière. Alors il fil il promptement revenir les quatre légions qui avaient été en avant, passar l'Alière, entre dans l'Auvergne, et alla mettre le siège devant Gerzovie.

La place était très-forte, sitnée sur une hante montagne, dont toutes-les approches étaient difficiles, et Vercingétorix, avec sa nombreuse armée, était campé à peu de distance, couvrant de ses bataillons et escadrons plusieurs collines : ce qui faisait un aspect effrayaut. Il avait distribué ses tronpes en différents postes, suivant la différence des nations : et tous les jours, au matin, les chefs de channe nation se rendaient auprès du généralissime, pour délibérer avec lui, ou pour prendre ses ordres. Il ne se passait aussi guère de jours où il ne harcelat les Romains par de petits combats, détachant quelque partie de sa cavalerie avec des tireurs d'arcs, qui tombaient tantôt sur un quartier, tantôt sur un autre : et s'il ne causait pas de grands dommages à l'ennemi, au moins il exerçait et fortifiait les siens.

Pour comble de difficulté et d'embarras, César ville Bélones se déducher de lai et se joindre à la ligue. Ces peuples, les plus anciens alliés que les Romaine seasent dans la Gaule, protégés par César contre Arionisée, tris par lai de Joppession où les avair réduits le roi des Germains, rédablis dans leur ancienne spiendeur, comblés de bienfaits et de témoignages de conflance, ombléres tes qu'ils devient à le un libérateur, et suivient l'impression de révolte qui entralnait alors tous les Gautois.

La chose ne se fit pas tout d'un coup. J'ai soberné que, dè le temps de finirer, César commençait à se défier d'exr. Ils ne l'aidérent noustu que faiblement pendant le siège d'Avricum. Capredant il usa à leur égard de mésagements linite; antants ans adoute par politique, que par booté. Avant qu'il rint attacte d'exprés, ayant étaberetif que contentation qui s'était êmme entre deux aspirants à la sopréme magistrature, et qui prartigueit.

toute la nation, comme leurs lois ne permettaient point que le premier magistrat sortit de lenr pays, César eut la complaisance de s'y transporter lui-même, et de mander les contendants à Décize ponr arbitrer leur différend. Pendant le siége de Gergovie, les Ednens levèrent le masque, et commirent même d'horribles attentats contre les Romains. Les chefs de la nation, sans en excepter celui à qui César avait adingé la sonveraine magistrature, gagnés par les sollicitations et par l'argent de Vercingètorix, mirent tout en œuvre pour sonlever les penples, jusqu'à employer la plus uoire calomnie, et répandre faussement le brnit de la mort de deux seigneurs édnens, ou'ils disaient avoir été égorgés par ordre de César, pendant qu'ils étaient pleins de vie dans le camp romain, et même bien traités par ce général. Ce faux bruit fit un effet prodigieux, et parmi les troupes des Eduens, et dans lears villes. Les citovens romains sout arrêtés, maltraités, quelques-uns mis à mort. les biens de tous abandonnés au pillage.

De tels excès apraient sans doute, en tonte autre circonstance, attiré de la part de César nne prompte et sévère vengeane. L'embarras où il se trouvait le força de dissimnler. Il travailla à calmer et à ramener les esprits par les voies de douceur; et ll y réussit en partie. Mais les Eduens en avaient trop fait pour ue pas aller insqu'au bout. César apprit que, sous une fausse apparence de réconciliation, ils se préparaient à une révolte déclarée, et sollicitaient même d'autres peuples à suivre leur exemple. Il craignit donc que toute la Ganle en armes ne vint l'attagner pendant qu'il était embarqué dans une entreprise difficile et périlleuse; et il crnt devoir songer à lever le siège, et aller rejoindre Labienus, afin de réunir toutes ses forces en un seul corps,

Il ne votisti pas néannoisa prattre fair, de pur d'agmenter la confaince et l'orquel des ennemis. C'est pourquo il résolut de hire quelque cop d'écide, sin de se retiere enseite en vainqueur. Pour cela, il ménagra habilèment une coassion d'astaper les ennemis avec avantage. Mais, comme il apprébedait que l'ardur des troupes ne les emportat trop avant, il recommanda soignement aux l'éculemnts générar qui com-

maudaient chaque légiou, de retenir leurs soldats, et d'éviter de s'engager dans des lieux difficiles. « Il s'agit ici, leur dit-il, d'un coup « de main. Profitons d'un moment rapide, « mais ne prolongeons point un combat qui

« deviendrait trop inégal. » L'attaque réussit telle que César l'avait projetée, et les Romains se rendirent maîtres avec une étounante facilité de trois camps différents des enuemis. Alors César, avant ce qu'il voulait, douna le signal de la retraite; et de la dixième légiou, qui combattait près de sa personne, obéit. Mais les autres, qui étaient trop éloignées, n'ayaut point entendu le signal ne purent être retenues par leurs officiers. Les soldats se voyaient à portée de la ville, ils étaient vainqueurs, l'espérance d'uu butin semblable à celui qu'ils avaient fait à Avaricum les auimait : enfin ils ue crovaient rien impossible à leur bravoure. Ils arriveut au pied de la muraille; quelques-uns trouvent moveu de monter dessus ; et déià ils se regardaieut comme maîtres de la place. Mais les ennemis, reveuus de leur première terreur, se rallient, et viennent foudre à leur tour sur ces téméraires assaillants. Les Romains sont repoussés, et forces de combattre en lieu très-désavantageux. Ceux qui les premiers avaieut insulté la muraille sout tués, et plusieurs autres avec eux.

Un centarion fit alors une action bleu ginéreuse, et qui réparait en quelque sorte la faste de sa témérité.» C'est mei, dil-il à se « soldats, qui, pousé d'un trop arleut désir « vons sature aux dépens de na sie. N. esseace qu'al von mettre en sardet. » En disant ces mois, il a'avance coutre l'ennemi, et lus deux des Gaubies, ées soldats vouleunt le seconitre. « Yous preuer une peine inutile, leur diti-il épens tout mon sang, la vie « m'àbandonne. Alber rejoindre la icigiou.» Il des siens.

La perte des Romains fut considérable; et elle l'aurait eucore été davautage, si la dirième légion n'edt soutenu celles qui reculain at, et ne leur eût donné moyeu do se reformer. Aiusi les Gaulois prirent le parti de se retirer. Les Romains laissérent sur la place prês de

sept cents soldats et quarante-six capitaines, César qui se connaissait bien en valeur, et qui u'avait garde de la placer où elle n'est pas, convoqua le lendemain une assemblée générale, et blama fortement la témérité et la cnpidité des soldats, qui avaient pris sur eux de jnger et de décider jusqu'où ils devaient atler, et ce qu'ils devaient entreprendre, sans être arrêtés ni par le signal de la retraite, ni par les ordres de leurs officiers. Pour les micux convaincre de leur tort, il rappela la conduite qu'il avait tenue îni-même dans le temps qu'il assiégeait Avaricum, lorsque, ayant surpris les eunemis sans chef et sans cavalerie, il avait mieux aimé renoncer à une victoire certaine que de s'exposer à souffrir une perte même légère. Il mêla pourtaut quelques éloges à ces reproches. Il dit ' an'il admirait la grandeur du courage de cenx dont l'ardeur invincible n'avait pu être retardée ni par les retranchements de plusieurs camps, ui par la hauteur de la montagne, ul par les murailles de la ville. Mais ll ajouta qu'il no coudamnait pas moins la licence et l'arrogauce des soldats, qui croyaient en savoir plus que leur génèral, et voir mieux que lui le chemin qui conduit à la victoire, « L'obéis-« sance, leur dit-il, et le retenue dans le « désir du pillage, ne sont pas des vertus « moins essentielles que la bravoure et la « grandeur d'ame, » Il finit en les exhortant néanmoins à ne pas se décourager pour un mauvais succès, qui ne devait être attribué qu'au désavantage des postes, et uon à la valeur des enuemis.

Ce même jour el le suivant, César, toujours occupé du même desseiu, présenta la bataille aux Gaulois : mais Vercingétorix ne crut pas devoir descendre en plaine pour l'accepter. Le premier de ces deux jours, il s'engagea pourtaut un petil combat de cavalerie où les Romains eurent le dessus. César, jugeant

, 1 « Quantoperè corum animi magnitudinem admira-

« retur, ques non castrorem munitiques, non altitudo

« montis, non murus oppidi tardare potulsset, tauto-

« perè liccussan arroguallamque reprehendere, quod « plus se, quam imperatorem, de victorià ajque exitu

« rerum seutire existimarent : nec minus se in milite

Romains laissères

alors qu'il en avait assez fait pour rabattre la fierté gauloise, et pour rassurer les conrages des siens , leva le siège , et se mit en marche pour aller dans le pays des Eduens, Les Gaulois le laissèrent faire sa route sans le poursuivre: il rétablit sou pont sur l'Allier, et passa cette rivière.

Ce fut dans ces circonstances que la révolte des Eduens éclata ouvertement. Des députés de la nation allèrent négocier avec Vercingétorix: l'association fut conclue, et ils la scellérent par une horrible perfidie contre les Romains, César avait déposé dans la ville de Noviodunum , aujourd'hui Nevers , tous les otages de la Gaule, ses provisions de blé, sa caisse militaire, et une grande partie de ses bagages et de ceux de son armée. If y avait aussi envoyé un graud nombre de chevaux, qu'il avait fait acheter en Italie et en Espagne ponr le service de la guerre. Les Eduens, à qui la ville de Noviodunum appartenait, massacrèrent les gardes que César y avait laissées, et tout ce qu'ils y tronvèrent de Romains : ensuite de quoi ils partagérent entre eux les chevaux et l'argent, firent conduire à Bibracté 1 les otages des peuples gaulois, brûlêrent la ville, ne croyant pas être assez forts pour la défendre : enfin , pour ce qui est des blés, ils en chargèrent, le plus qu'il leur fut possible dans le moment, sur des barques, et letèrent le reste dans la rivière , ou le consumèrent par le feu. En même temps ils bordérent la Loire de troupes d'infanterie et de cavalerle, espérant d'autant plus aisément en empêcher le passage, qu'eile était grossie considéralement par les fontes des neiges, et se proposant de contraindre ainsi César à retourner dans la province romaine 9.

Il se trouvait dans des circonstances trèsembarrassantes. Se retirer dans la province, c'était une honte et une infamie : et quand il l'aurait voulu, la difficulté des chemins et les montagnes des Cévennes lui opposaient un obstacle presque invincible. Sa gloire et le bien des affaires lui conseillaient ègalement de rejoindre Labléuus. Mais pour cela, il fallait

passer la Loire. S'il entreprenait de rétablir les ponts sur cette rivière, outre que la chose n'était pas aisée à la vue des ennemis , il leur donnait le temps d'accroître leurs forces, Il prit le parti de chercher un gué, et, en avant trouvé un, où uéanmoius les soldats avaient de l'eau jusqu'aux épaules, il plaça plus haut sa cavalerie dans toute la largeur du fleuve pour en rompre l'impétuosité. Les ennemis, effrayés d'une telle hardiesse, n'osèrent défendre lenr bord. L'armée romaine passa heureusement : ot, avant trouvé des vivres en abondance. elle marcha vers le Sénouais.

Labiénus n'avait pas fait de granda exploits. et il s'était trouvé fort heureux de conserver les quatre légions dont il avait le commandement. Etant parti d'Agendicum', où il laissa pour garder les bagages les nouvelles recrues amenées d'Italie, il était venu, en cotoyant l'Yonne et la Seine, jusqu'à Lutéce, dans le dessein de s'emparer de cette capitale des Parisieus, qui passait dès lors pour une place importante, quoiqu'elle fât renfermée dans l'île que nous appelons l'île du Palais, Au bruit de son approche, il s'assembla de tous les pays voisins une nombreuse armée, à la tête de laquelle fut mis Camulogène. homme extrêmement avancé en age mais qui était regardé comme sachant très-bien in guerre. Il se conduisit réellement en habile capitaine: il évita le combat: il profita de l'avantage des lieux; et, comme alors sur la gauche de la Seine, au-desaus de Lutèce, était un grand marais a, dont les eaux s'écoulaient dans la rivière, Il se couvrit de ce marals pour arrêter les ennemis et les empêcher de passer. Labiénus voulut forcer le passage ; mais n'avant pu y réussir. Il retourna vers Métodunum3, et. avant surpris cette ville, dont la plupart des habitants étaient dans l'armée de Camulogéne, il y passa la Seine, et revint vers Lutèce en sulvaut la rive droite du fleuve, Le général gaulois, voulant empêcher qu'il ne s'emparat de Lutèce et ue a'y fortifiat, mit le feu à la ville, en fit rompre les ponts, et,

<sup>3</sup> Le teste de César parali let corros ine avoir rendu sa pensée.

<sup>1</sup> Sept 2 Le marais était formé vraisemblablement par la zivière de Bièrre.

toujours defendu par le marais 1 dont l'ai parté, il demeura dans son camp vis-a-vis les Romains, la frivière entre deux, pendant que les Bellovaques, qui avaient appris la révolte des Eduens, se hataient de prendre les armes et d'assembler des troupes : en sorte que Labienas bourait risque de se trouver enfermé entre deux grandes armées.

Les nouvelles qu'il reçut, en même temps, de la tevée dais gode Gergorie, et des non-velles forces qu'acquérat la ligue guoloire, augmentéreul benoucup se crindies. Il entendimente dire que Cosar assi été oun-tendimente de la commanda del commanda del commanda de la commanda del com

Il avait amené de Mélodunum cinquante bateaux, qu'il fit partir snr le soir à petit bruit, sons la condnite d'autant de chevaliers romaius, avec ordre de descendre la rivière jusqu'à quatre mille pas au-dessons de Lutèce, c'est-à-dire à peu près à l'endroit où est maintenant le village d'Anteuil, et là de l'attendre tranquillement. Son dessein était de passer en cet endroit. Mais, pour donner le change aux ennemis, il envoya vers le côté opposé, c'est-à-dire vers le lieu où est aujourd'hui Conflans, près Charenton, einq cohortes qui conduisaient tous les bagages. et qui se mirent en marche avec beaucoup de fracas, étant accompagnées de quelques barques que Labiénus avait ramassées, et qui faisalent aussi grand bruit avecleurs rames, il laissa cinq autres cohortes pour la garde de son comp; et, prenant avec lul le reste de sou armée, c'est-à-dire trois légions, il s'avança au silence pour aller chercher ses bateaux , qui l'attendaient.

Les enuemis pe furent instruits de ce mouvement que peu avant le jour. Ils vinrent aus-

Jelis dans le texte de César, protecti palude, sulvant la conjecture d'un savant interprête, su lieu de profesti.

sitôt avec la plus grande partie de leurs forces pour attaquer Labienus, dont l'infanterie et la cavalerle étaient déià sur la rive ganche dn fleuve avant qu'ils arrivassent. Le combat se livra done dans la plaine où sont maintenant les villages d'Issl et de Vaugirard : il fut vif et opiniatre. Les Gaulois se batlirent avec un courage admirable. Camulogéne leur en donna l'exemple, et, malgré son grand âge, il faisait le devoir de capitaine et de soldat : il se portait à tous les endroits les plus périlleux ; li se jelait au plus fort de la mélée; enfin il y trouva la mort, et fut tuè en combattant. La victoire des Romains fut complète. et Lablenus se retira, sans aucun obstacle, à Agendicum, d'où il se rendit, avec ses quatre légions, auprès de César.

La révolte des Eduens avait entraîné plusleurs autres peuples de la Gaule. Outre que leur autorité était grande dans tout le pays. les otages qu'ils avaient pris à Nevers les mettaient à portée de forcer à les imiter ceux même qui auraient été dans des dispositions plus pacifiques. Leur ardeur pour la guerre était si vive, qu'ils y sacrifiéreut même l'intéret national et la jalousie du commandement. Ils prétendaleut devoir être les chels de la ligue, et il se tint à ce sujet un conseil des députés de tous les peuples coufédérés ; mais les suffrages s'étant réunis eu faveur de Vercingétorix, et lui avant confirmé le titre et l'antorité de généralissime, les Eduens se soumirent à cette décision, et consentirent . quolqu'à regret, à prendre les ordres d'un Arvernien.

Vercingeloris, à la tête de foute la Céllique et d'une partie des Belges, ne se plaises point enlivrer d'une foile condiance dans les Forces d'une ligue is possante. Il a Coulle par que les Romaine étatent liviscolèse dans les hattes, et il résolut de confinier l'a gaerre saivant le plan qui ful avair rétissifusqu'aiors, actuales, et il résolut de confinier le gaerre saivant le plan qui ful avair rétissifusqu'aiors, campagnes fout autour de l'affancé de Cesar; campagnes fout autour de l'affancé de Cesar; de fancier, autour de l'affancé de Cesar; de fancier, autour de l'affancé de l'est de l

Il se crut uéaumoins assez fort pour agir offensivement du côté de la province romaine. Il la fit attaquer par trois endroits : dix mille hommes de pied et huit cents chevaux, partie Educus, partie Ségusiens1, marchérent par son ordre contre les Allobroges, avec lesquels il négociait en même temps, les flattant de l'espérauce de parvenir à la dignité de chefs de tonte la province; les Gabsles 1, et quelques peuples des Arverniens, firent uue irruption sur les terres des Helviens, qui occupaient le Vivarais: et ceux du Rouerque et du Ouercy, dans le pays des Volques Arécomiques, dont la capitale était la ville de Nimes. Cette enfreprise était bien entendue : mais le succès dépendait de la guerre qui se faisait contre César en personne.

Ce général sentait quel avantage dounait aux Gaulois sur lui leur supériorité eu cavalerie; et, ne pouvant tirer ancun secours ui de la province romaine ni de l'Italie, avec lesquelles toute communication lui était fermée, il ent recours aux nations germaniques qu'il avait soumises dans les campagnes précédentes. Il fit venir d'au delà du Rhin nombre de cavaliers accompagnés de l'infanterie légère qui les sontenait dans les combats; et comme il les trouva mal montés, il leur distribua les chevaux des officiers et chevaliers romaius de sou armée : ce reufort fut trèsntile à César.

Il avait pris le parti de gaguer le pays des Séquanais en passant sur les terres de ceux de Langres, qui lui étaient demeurés fidèles, Sou dessein était, dit-II, de se faciliter les movens de secourir la province attaquée : peut-être songeait-il à s'y retirer pour sa propre sureté; au moins Vercingétorix le crnt ainsi, et, s'étant persuadé que les Romains fuyaient, il s'écarta, malheureusement pour lni, dn plan de couduite auquel il s'était jusqu'alors attaché.

Il rassembla les commandants de la cavalerie, et leur dit que te moment de la victoire était veun, « S'il ne s'agissait, ajouta-t-il, que « d'un avantage présent, nous pourrions lais-« ser les Romains fuir trauquillement dans « leur province. Mais qui peut douter que « bientôt ils ne revinssent avec de plus nom-« breuses troupes livrer de nouveaux assants « à notre liberté? Il faut que vous les atta-« quiez maintenant qu'ils marchent embar-« rassés de leurs bagages. Leur cavalerie « u'osera pas même paraltre devant vous ; « et pour leur infanterie, si elle défend les « bagages, elle ue pourra avancer; si, ce que

« je crois plus probable, elle les abandonne , « ce sera une perte et une honte qui leur ôte-« ront à iamais l'envie de rentrer dans notre « pays. Pour vous encourager à bieu faire, je « tiendrai toute l'armée rangée eu bataille à « la tête de notre camp. » A peine eut-il fini de parler, qu'il se fit une acclamation générale; et dans le transport où entrèreut tous les assistants, ils jurérent, et firent ensuite jurer à leurs cavaliers, qu'ils se soumcttaieut à n'etre plus reçus dans leurs maisous, à ne revoir jamais ni lenrs pères, ni leurs eufants, ni leurs femmes, s'ils ne traversaient deux fois à cheval toute l'armée enucmie d'un bout à l'antre

Le leudemaiu le général gaulois exécula ce qu'il avait projeté. Il mit toutes ses tronpes eu ordre de bataille, et détacha sa cavalerie distribuée en trois corps, avec ordre d'attaquer les Romains en même temps par les flancs et en front. César se couforma à la disposition des ennemis ; il partagea aussi sa cavalerie eu trois corps, pour faire tête de tous les côtés à la fois, ordonna à son infanterie de demonrer tranquille sons les armes, et retira les bagages au centre.

A s'en tenir an simple récit de ses commeutaires, il paralt bien que le combat fut rude 1: mais nous apprenons d'ailleurs des circonstauces qui prouveut qu'il fut d'abord très-dangereux ponr les Romains, et que César lui-même pensa v être pris. Plutarque rapporte qu'il y perdit sou épée, et que les Arverniens la suspendirent comme un trophée dans un de leurs temples. Il ajoute que César, dans la suite, passaut par le pays, vit cette épée, et que, ses amis lni ayant conseillé de la faire ôler, il ne le voulnt pas, parce qu'il la regardait comme sacrée; ou pluiôt (car

<sup>1</sup> Peuples du Lyonnais.

<sup>2</sup> Ceux de Gévandam.

Plut. to Cars.

César n'était pas assurément susceptible d'un pareil scrupule) parce qu'il savait bieu que rien ue pouvait unire à sa gloire, et qu'il y eut fait brèche lui-même s'il eut appréhendé qu'elle ue fût obscurcie par un tel monument. Dans son journal, qui semble devoir être distingné de ses Commeutaires, et qui est perdu depuis plusieurs siècles, il racontait lui-même. selon le témoignage de l'ancien commeutateur de Virgile', qu'il avait été pris dans la mélée, et que déjà un Gaulois l'emportait tout armé sur son cheval ; mais qu'un antre Gaulois, qui était saus doute un officier supérieur. l'ayant vu en cet ètat, et s'étant mis à crier pour lui iusulter, César! César! l'ambiguité de ce mot, qui signifiait, en langue celtique, relachez-le, mettez-le en liberté, le sauva, el fut cause que celui qui le tenait prisonuier le laissa alier.

Co dernier fait n'est guére vraisemblaibe, et le use sis il ristorite du grammalirea que p'si cité est assez grande pour nous le faire recevoir. Mais ce qui est constat, per l'aven de la constant de la commentairea, per de la constant de la commentairea, et l'acceptant de la commentairea, et l'acceptant de la constant d

Le siège d'Alise cut l'évenement le plus mémorabiede toutes les guerres de Clear dans les Gantes, et ceiui où, elon Pistarque, et incomparable capitaine donna de plus étal-tantes pretuves d'une audoce et d'une habilet digues de toute outre daniration. De n'eft, il paraît presque incroyable qu'avec dis légions, qui ne poursien faire tout au plas que soitante mille hommes de pied, et peut-étre dix à dours mille cheraux, en y comprenant la cavaicrie étrangère, un général ait pu enfermér au desans de ses lignes quatre-vingt mille ennemis, et résister au déhors à une armée de plus de foux cet quaraste mille, qui lunrent pour deux de la contract de la character de la ch

secourir la place assiégée. Aussi Paterculus; a dans son style d'engleration et de flatterie, assure-i-i qu'à peine coupoil-on qu'un bomme ait été capable de tenter une felle entérpris e', mais qu'i à y avait qu'un dien qui pôt l'ache-ver. Tenon-aones-na l'expression plas modeste et plus sensée de Pintarque, et joignome y le ingement qu'à porté de ce viège un grand capitaine du siècle passe; c'est le duc de Ro-

han, dont voici les propres termes, « César n'est pas moins admirable aux sié-« ges des places qu'à ses autres actions de « guerre 1 : car tout ce que les plus excelients « capitaines modernes pratiquent est puisé « de ses actions ; et tout ce que uous admi-« rons d'Ostende, de Brèda, de Bolduc et de « plusieurs sièges du feu prince Maurice , « qui a surpassé tous les autres en cette ma-« tière-là , est infiniment au-dessous des deux « circonvallations d'Alise , où l'industrie , « je travall et le pen de temps auquel elles « out été achevées, surpassent de bieu loin « tout ce qui s'est fait ailleurs. Je sais que « l'invention de la poudre et de l'artillerie a « change la manière des fortifications, des « attaques et défenses des places; mais non « de telle sorte que les principaux fonde-« ments sur lesquels on les a établies ne soient « pris particulièrement de César, qui, en cette « affaire, a surpassé tous les capitaines ro-« mains. »

Alsol pariell le due de Robau, il y a plus de six-ringts ans. Comme, depuis ce temps, la science de la guerre s'est extrêmement perfectionnee, je d'one élecute sa réflexion juriqu'à nos jours; mais autout qu'il voie jours; mais autout qu'il voie permis de nésouner ser un art si fort au-d'essus de mes comaissances; jo m'imagine que les principes sont toujours les mêmes, quelque différence qu'il y ait dans la manière de l'est-flexion de l'est de l'est-flexion de l'est de l'est-flexion de l'est de l'est-flexion de l'est de l'est-flexion de l'est-f

cution.

Ceux de mes lecteurs qui voudront s'instruire des détails du siège d'Alise et de tous
les travaux de César devaut cette place, trouveront satisfaction dans uu morceau insérè à
la flu des éclaircissements géographiques sur

<sup>1 «</sup> Circa Alesiam tanta res gesta, quantas audere vix e hominis; perfecere, penê multius, nist del. » ( Valla-1, 47,)

la Gaule, dounés par M. d'Anville. Ce morcou explique trè-detement le tette de Césir, et est accompagné d'une carte lopographique des environs d'Alies, qui jette une grande lumière sur la description du siège. Si e me propossi de le raconter avec étendae, je ne pourrais mieux faire que de transporter tie le savant étrit dont le partie, mais, suivant mon plan ordinaire, j'abrégorai ce récit, mattechant plus à ce qui fait consaitre les hommes qu'à ce qui regarde précisément l'art de le suerre.

César avait observé que les Gaulois, comme je l'ai dit, étalent consternés de la défaite de leur cavalerie, qui était la partie de leurs forces sur laquelle ils comptaient davantage. Il s'en détermina d'autant plus facilement à une entreprise aussi hasardeuse que celle d'assléger une place très-grande et très-forte, qui avait actuellement au pied de ses murs nue armée de quatre-vingt mille hommes : car la ville d'Alise occupait le hant de la montagne que l'on appelle aujourd'hui le Mont-Auxois. et Vercingétorix était campé à mi-côte, César commença donc à former une ligne de contrevallation, dans laquelle il enfermait et la ville et le camp gaulois, et dont le circuit devait être de onze mille pas, c'est-à-dire d'un peu moins de quatre lieues. Avant que l'ouvrage fût achevé, Vercingétorix tenta un nouveau combat de cavalerie; mais le succès en fut le même que du précédent, et les Germains donnérent encore la victoire à la cavalerie romaine.

Le général gaulois ne vit plus alors d'antre ressource que celle d'une puissaute armée qui vint le dégager. Il renyoya sa cavalerie, ordonnant à chacun de se rendre dans sa ville et dans son pays, et d'obtenir de ses compatrioles qu'ils enrolassent tous cenx qui étaient en age de porter les armes. Il recommanda surtout la diligence, leur représentant qu'il n'avait du blé que nour trente jours, et quelque peu au delà, eu le ménageant avec une extrême économie : qu'ils ne perdissent donc pas un moment, puisque de la célérité du secours dépendait la liberté de la nation et le salut de l'élite de tonte la jennesse gauloise. Après que la cavalerie fût partie, il fit entrer toute son armée dans la ville, se rendit maître | sortie.

de tout ce qu'il y avait de blés et de vivres, qu'il distribuait par compte et par mesure, et il se disposa ainsi à attendre le secours.

Cependant César poussait ses travaux, et il vint à bout d'en achever le contour, malgré les fréquentes sorties des assiègés. Mais comme ses lignes occupaient un grand terrain, et conséquemment devenaient difficiles à garder, il eu défendit toutes les approches par de nouveaux fossés garnis de fortes palissades, et par des puits remplis de pieux pointus qui ne débordaient de terre que de quatre doigts ; il sema anssi tonte la campagne de chausse trapes : en sorte que les ennemis rencontraient à chaque pas des pièges et des obstacles qui les empêchaieut d'avancer. Lorsque les tignes de contrevallation furent finies, et la place par conséguent bien enfermée, César ajouta du côté de la campagne une circonvallation toute pareille, qui avait quatorze mille pas de tour, c'est-à-dire prés de cinq lieues. Les nouvelles lignes étaient opposées au secours que Vercingétorix attendait.

Tonte la Gaule, tant celtique que belgique, se mettait en mouvement pour préparer ce secours. On ne jugea pas néanmoins à propos d'assembler tous ceux qui étaient en état de porter les armes, comme l'avait souhaité Vercingetorix. On se contenta d'imposer à chaque peuple un contingent; et toutes ces forces réunies formèrent un corps de denx cent quarante mille hommes de pied et huit mille chevaux. Parmi les chefs de cette nombreuse armée se distinguait Comins , roi des Artésiens, qui jusqu'alors avait paru très-attaché aux intérêts des Romains, et en avait été bica récompensé. Mais le zèle pour la liberté commuse et pour la gloire de la nation l'emportait en lui sur tout autre motif, et effaçait tout autre souvenir. Le rendez-vons général de tant de troupes fut le pays des Eduens. On y en fit la revue; on nomma quatre commandants; on forms un conseil. Après quoi, tous s'avancèrent vers Alise, pleins de conrage et de confiance, persuadés que les Romains ne soutiendraient pas même la vue d'une si prodigicase multitude d'ennemis qui les attaquerait d'un côlé, pendant que de l'antre les assiègés feraient une vigoureuse

Quelque diligence qu'eussent faile les chefs et les peuples de la Gaule, ils n'avaient pu se rendre au jour marqué, et la disette deveneit extrême dans Alise. Comme il u'y avait aucun moyen de recevoir des nouvelles de ce qui se passait au dehors, l'incertitude augmentait le sentiment de la misère; et, Vercingétorix avant tenu conseil, quelques-uns voulaient qu'on se rendit, d'autres que l'on sortit sur les assiégeants , pour avoir au moins la consolation de mourir les armes à la main. Un Arvernien, d'une haute naissance et d'une grande autorité, nommé Critognatus, proposa un avis différent, avis horrible et inhumaiu, mais qui fait connaître jusqu'où les Gaulois portaient le désir de conserver leur liberté.

« Je ne daigne pas faire mention, dit-il, « du sentiment de ceux qui se déterminent « pour une lache et honteuse servitude; ils a pe méritent ni d'être comptés pour citoyens, e ni d'avoir entrée dans ce conseil. J'en ai « d'autres à réfuter , qui veulent que nous « sortions de la place pour mourir en gens « de rœnr. Ce parti a une apparence de di-« gnité, et seul il paraît soutenir la gloire « de notre ancienne vertu. Mais, pour moi , « je ne craius point de dire que c'est mollesse « d'ame 1, et non point de courage, qui ina spire cette laçou de penser, et qui nous « détourne de supporter une disctée de quel-« ques jours. Il est plus aisé de trouver des « combattants qui se livrent à la most que des « hommes patients qui souffrent la douleur « avec constance, Cependant l'approuverais « ce sentiment qui a quelque chose de géné-« reux, s'il ue s'agissait que de nos vies, Mais « dans la délibération que nous avous à « prendre, il nous faut envisager toute la « Gaule que nous avons appelée à notre se-« cours. Quatre-vingt mille hommes égorgés « ici , quel découragement et quelle conster-« nation ne porteront-ils pas dans le cœur de « leurs amis et de leurs proches, qui se ver-« rost obligés de combattre parmi des mon-« ceaux de cadavres | Ne privez point de votre

« poseut eux-mêmes aux plus grands périls : « et ue veuillez pas , par une témérité incon-« sidérée et par faiblesse de courage, ruiner « toutes les espérances de la Gaule, et la con-« damner à une perpétuelle servitude. Quoi! « parce que le secours n'est point arrivé lau a jour préfixe, douteriez-vous de la fidélité et « de la constance de vos compatriotes? Pensez-« yous donc que ce soit par manière de passe-« temps que les Romains travaillent à ces li-« gnes plus reculées vers la campagne? Si « vous ne recevez aucune nouvelle, parce que « tout accès est fermé, assurez-vous de l'ape proche du secours sur le témoignage de vos « ennemis mêmes, qui, dans la frayeur qu'ils « eu ont, demeurent attachés à l'ouvrage sans « se donner de relâche ni le jour ni la nuit, « Quel est donc l'avis que je propose? C'est « d'imiter ce qu'ont fait nos pères dans une « guerre dout l'objet était bien moins inte-« ressant que celui qui nous met aujourd'hui « les armes à la main. Contraints par les Cim-« bres et les Teutons à se reufermer dans les « villes, et réduits à une disette semblable à « celle que nous éprouvons, plutôt que de se « rendre aux ennemis, ils aimèrent mieus « sacrifier à leur subsistance les corps de ceux « que la faiblesse de l'âge empêchait de pou-« voir servir la patrie. Cet exemple nous au-« torise. Mais quand nous ne l'aurlons pas, et « qu'il s'agira pour nous de le donner à la « postérité, le motif qui nons anime, l'intérêt « de la liberté commune, suffirait pour insti-« fier noire conduite. Quelle différence entre « la guerre des Cimbres et celle-ci ? Les Clm-« bres, après avoir ravagé la Gaule, et y avoir « causé bien du dégât, sortirent enfin de des-« sus nos torres, et allèrent chercher d'antres « pays , nous laissant en possession de nos « usages, de nos lois, de nos campagnes, do « notre liberté. Mais les Romains, que veu-« lent-ils? à quoi tendent-ils? Vous le savez, « Piqués de jalousie contre les peuples dont « la gloire des armes fait ombrage à la leur, « ils prétendent s'établir dans leurs terres et « dans leurs villes, et leur imposer un es-« clavage éteruel. Jamais dans toutes leurs « guerres ils n'out eu d'autre objet. Et si vous « êles moins instruits de ce qui se passe chez

« secours ceux qui , pour vous sauver, s'ex-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « An(mi est ista molitites, non virius, inopiam pane lisper ferre non posse. Qui se ultro morti offerant facilius reperius ur, quam dolorem qui patienter fee rant. 3

- « les nations éloignées, jetez les veux sur cette « partie de la Gaule qui, rédnite en province « romaine, a perdu tons ses droits, ne se gou-« verne plus par les lois de ses ancêtres, et,
- « soumise anx faisceaux et aux haches, souffre « tontes les indignités de la servitude, »

Ce conseil, qui révolte si fort l'humauité. no fit point horreur à ceux qui l'entendaient. Its résolurent d'eu venir jusque-là, si la nécessité les y contraignait, pintôt que de se rendre. Cependant ils tentèrent une autre ressource, moins odieuse, mais qui n'est guère moins inhumaine : ce fut de mettre dehors les bouches inutiles. Les Mandubiens, à qui appartenait la ville, en furent chassés avec leurs femmes et leurs enfants. César ne voulut point les recevoir. Ainsi, cette troupe infortunée périt misérablement entre le camp

et les murs de la place. Enfin. l'armée tant attendue arrive, et vient se camper sur une colline à cinq cents pas des lignes des Romains. Le lendemain, la cavalerie gauloise remplit une plaine d'environ trois mille pas de longueur, qui était vue de In ville. Ce fut une joie inexprimable pour les assiégés : ils comptent que le moment de leur délivrance est proche; et, pour ne pas se manquer à eux-mêmes, ils sortent de la place, et se préparent à seconder par une vive attaque, les efforts de ceux qui venaient à leur secours. Mais leur espérance fut vaine : ils ne firent pas de grands exploits par euxmêmes; et la cavalerie de l'armée ganloise. après avoir combattu jnsqu'au soir, fut enfin repoussée par la valeur surtout des Germains, et se retira avec perte.

Après l'intervalle d'un jour, les Ganlois revienneut à la charge, et sur le minuit ils entreprennent de forcer les lignes du côté de la plaine. En même temps Vercingétorix, averti par lenrs cris, fait aussi une sortie, Les Romains, qui se tenaient alertes, et qui tous avaient leurs postes marqués, accourent au bruit, et se mettent de toutes parts en état de défense. L'assaut fut rude du côté de la campagne. Les Gaulois aidaient leur bravoure de toutes les inventions propres à combler des fossés, ou à détruire des remparts, fascines, crocs et mains de fer, et autres semblables. Les Romains ne se défendalent pas avec il découvrait tout, et de la il dounait ses or-

moins de valeur; et de plus les ouvrages de César se défendaient par eux-mêmes. Tontes les approches étaient tellement embarrassées par ces puits, ces pieux, ces chausse-trapes dont j'ai parlé, que la plupart des assaillants on tombaient, ou s'enferraient avant que de ponvoir aborder. Le jour venu, ils n'avaient pu forcer aucune partie des lignes; et, craignant d'être pris en flanc par des troupes romaines qui occupaient une hauteur à leur gauche, ils abandonnèrent leur eutreprise, Les assiégés, qui, avec beancoup de peine, avaient encore moins fait, rentrérent pareillement dans la ville.

Dong tentatives inutiles n'avaient point rebuté les Ganlois. Ils cherchèrent l'endroit faible des lignes des Romains, et ils le trouvêrent. Au septentrion de la ville était nne colline d'un trop grand contour pour être enfermée dans la circonvallation; en sorte que les Romains s'étaient logés sur la pente, dominés conséquemment par le sommet. Li campaient deux légious, sous les ordres de deux lieutenants généraux. Antistius Réginus et Caninius Rébilus. Les Gaulois, instruits de tout ce détail par les gens du pays. détachent cinquante-cinq mille hommes de leurs meilleures troupes, qui, avant marché pendant la nuit, et s'étant tennes pendant tout le matin derrière la montagne, pour se rafraichir et se reposer, vers midl paraissent tout d'un coup, et livrent un assaut forieux au quartier des deux légions. En même temps la cavalerie s'avance dans la plaine, toute l'armée se montre à la tête du camp; et Vereingétorix qui, de la citadelle d'Alise, voyait tous ces mouvements, fait une nouvelle sortie plus vive que les précédentes.

Les Romains, attagnés de tant de côtés à la fois, avaient peine à suffire à tout. Ce qui les inquiétait le plus, ce n'étaient pas les ennemis que chacun avait en tête, mais les eris des combattants qu'ils entendalent derrière eux, et qui les avertissaient que leur salut dépendait de la valeur d'autrui. D'ailleurs. comme l'imagination se joue sur les objets absents, et souvent les grossit. le péril des endroits éloignés était celui qu'ils jugeaient le plus grand. César se choisit un poste d'ou avaient besoin.

Vercingélorix d'une part, et de l'autre ceux qui attaquaient le camp d'Antistius et de Rébilns, firent des prodiges en ce jour. Peu s'en fallnt que, par ces deux endroits les lignes ne fussent forcées. César remédia à tout. Il fit marcher à diverses reprises des troupes fratches pour soutenir celies qui étaient fatiguées du combat : il se transporta en personne de l'un et de l'autre côté; et sa présence détermina partont la victoire. La déronte du détachement de l'armée gauloise fut entière. Le commandant fut fait prisonnier; un autre des principaux chefs resta mort sur la place; soixante-quatorze drapeaux furent pris et apportés à César. Enfin, d'un si grand nombre de combattants il y en ent très-peu qui pusseut regagner le camp des Ganlois. Ils y portèrent l'épouvante et le désordre. Tout prit la fuite: et si la lassitude, après un si rude combat, eût permis anx vainqueurs de se mettre à la poursnite des favards, une armée si nombreuse aurait pu être entièrement exterminée. Sur le minuit, César détacha sa cavalerie, qui atteignit les plus tardifs, en fit un grand carnage, en emmena piusieurs prisonniers, et dissipa si bien le reste, qu'il u'en demeura pas un seul peloton qui osât parattre en campagne.

Les assiégés n'avaient plus de ressource. ni par conséquent d'autre parti que ceiui de se reudre à discrétion. Vercingétorix assembia le conseil et paria eu héros. Il dit que ce n'était point son intérêt particulier, mais la cause commune de la liberté de la nation, qui avait été le motif de tout ce qu'il avait fait; et que, puisque c'était une nécessité de cèder à la fortune, il s'offrait pour être leur victime, soit qu'ils voulussent par sa mort désarmer la colère du vainqueur, ou le livrer vivant. On députa sur-le-champ à César pour lui demander ses ordres. Il exigen que les armes et tous les chefs jui fussent livrés sur-lechamp. Les assiégés ne se refusèrent à rien. Ils ietèrent feurs armes dans le fossé; ils amenérent tous ieurs commandants à César, qui était à la tête de ses lignes. Vercingétorix, au rapport de Plutarque, affecta de la pompe et du faste jusque dans ce moment d'une si

dres et envoyait du renfort à ceux qui en profonde humiliation. Armé de pled en cap, montant un cheval richement orne, il s'approcha de César : et. après avoir caracolé autour de ini, il descendit de chevai, quitta ses armes, et vint se prosterner aux pieds du vainqueur. S'il espérait obtenir sa grace, comme i'a écrit Dion, il se trompa. Il fot retenu prisonnier, et gardé pour être mené en triomphe.

> Tous ceux qui étaient dans Alise demeurèrent prisonniers de guerre et esclaves. César les distribua à ses soldats, un à chacun. Seuiement il se réserva vingt mille, taut Ednena qu'Arvéniens, dont il voulait se servir pour regagner ces deux puissants peuples. Il réussit : ies uns et les autres recoururent à sa clémeuce; et. avant obtenn la paix, ils recouvréreut jeurs concitovens.

Ainsi finit cette campagne, la plus difficile et la plus périlleuse qui ait exercé le courage et l'habileté de César dans les Gaules. Ouclque grande et queique glorieuse que fût la victoire qu'il y avait remportée, il ne comptait point encore avoir entiérement dompté la fierté gauloise; et il avait raison. Il résolut douc de ne point s'éloigner de son armée pendant l'hiver, et il se fixa à Bibracté, capitale des Eduens, ayant envoyé ses légions prendre leurs quartiers sur les terres de différents peuples, mais à portée pour la piupart de se donner la main, si le besoin le requérait,

SER. SULPICIUS RUPUSI. M. CLAUDIUS MARCELLES.

Jusqu'iel nons avons eu César pour guide dans le récit de ses exploits. Le temps jui a manqué pour rédiger ses deux dernières campagnes daus les Gaules. Un de ses amis, soit Hirtius 2, soit Oppius, soit queique autre, y a suppléé, et a composé un huitième livre qui sert de continuation et d'achévement aux sept livres écrits par César.

Cet écrivaiu, dans une courte préface adressée à Baibus, qui était comme lui étroitement lié avec César, fait des Commentaires de son

4 An R. 701: Av. J. C. 51. 2 Cas. de Bello Gell. 1. 8.

général un éloge que l'on me saura gré, comme je l'espère, d'insérer ici, « On con-« vient1, dit-il, que les ouvrages les plus « travaillés ne peuvent entrer en comparaison « avec l'élégance et les grâces naturelles des « Commentaires de César <sup>2</sup>. Il ne les a don-« nés que comme des mémoires qui pussent « servir à l'instruction des historiens futurs. « Mais ils sont tellement godrés et estimés « de tout le monde , que , loin de servir de e matériaux à ceux qui voudraient écrire · l'histoire, ils leur font tomber la plume des a mains; et c'est ce qui nous parait encore « plus digne d'admiration qu'aux autres, qui « ne peuvent juger que de la bonté de l'ou-« vrage en lui-même, au lieu que nous sa-« vons de plus avec quelle facilité et quelle « rapidité il a été écrit. » El n'est pas étonuant que le continuateur

B. Il n'est pas étonoant que le continuateur ayant une si haute idée de l'ouvrage qu'il complète, rejoute la comparaison, et se roie même incapable de la soutenir. Il est récliement au-dessous de sou modèle pour cette clarié inimitable du tour de phrase et pour cette simplicité, je se d'insi pas ingénue, mais

\* « Caestai Inier omnes, nihit tam oprored ab allis « ese perfectum, quod nan horam elegandi Commetia-rierum appeter ; qui sone ettin, ose electais tuanarum eriptaribas dessest; adelqua probinste omnalma platicia, su prerepta, nop presibi facultas seripto torbus videstur. Cujus tumes rei major nostra quim erilquirum est admiratio : cetter ettin, quaim bodi estimato estaturibas caestar etili, seguim bodi estaturo critire con onfeccio siciuma. »

\* « C'est précisément le même jagrement que Cleéron « a porté des Commentaires de César. « Rien de plus s unt, dit Cicéron, rien de pine simple. César y expose s les choses toutes noes, sans aucun ornement, comme « ne se proposant que de fournir les matérians d'une a bissoire. En cela fi a fait plaisir aux sots, qui entre-« preudront d'ajuster et de farder cette aimable simplia vité. Mais les hommes sensés et ludicienz se donnerent « bien de garde d'y toucher. Car, en bisjoire , rien « n'est plus parfait qu'une briévaté accompagnée de la « pureté du langage et de la clarté » Nudi sunt (Commentarii Casaris), recti, at venusti, omni ornatu orationis, tanquam veste, detracto. Sed dum alios roluit habera parata, undé sumerant qui vellent scribers historiam, ineptie gratum fortassi fecit qui volunt illa calamistris inurere; sanos quidem homines a scribando deterruit. Nikil enies est in historia purd at illustri brevitate dulcius. (Cac. In Bruto, u. 234.)

imitant parfaitement l'ingéquité, qui semble ne prévenir presque sur rien le jugement du lecteur, et le mettre simplement à portée de juger. On seut dans ce huitlème livre une attention qui ne paralt point du tout dans les sept précédents, soit à faire valoir les actions de César, soit à excuser celles qui pourraient sembler dignes de blâme. Mais on peut être inférieur à César, et mériter encore beaucoup d'estime. Le morceau dont je parle, et d'après lequel je vais travailler, est dans ce cas; et nous devons nous estimer heureux d'avoir du même auteur des mémoires sur les guerres de César en Egypte et en Afrique, Les écrivains grecs ne nous offrent rien qui en approche sur ces grands événements.

La précaution que César avait prise d'hiverner dans le Gaule ou fut point insuite. Les Gaulois ne se façonnient point au joug; et voyant que, l'amen précédente, la rémains de leurs forces me la cytatin point réase, ils saintente forces de la comment de la commentation de leurs forces de former autouit d'armées différentes qu'ils étaient de peuples considebales. Ils penserent que les Romains n'auraient ni assez de troupes ni assez de temps pour les récluire tous l'un après fustre, et que, si quelqu'un en souffrail, il ne devait paticulier à liberté commune de coule la nation.

ucilier is insertic commissione de louise in nation. Clear, qui fin instruit de leur dessein, ne lour laiso pas le temps de l'exécuter. As plas leur laiso pas le temps de l'exécuter. As plas counte les Bisturgies, les sounits en quarante jours, et les força de lui donner des olugas, De retour a Bisturgies, les sounits en quarante sempsient. Aussistot il part; et, prouad deux autres Bigoun, il entre sur les ferres des rebelles, y fait le dégat et dissipe les attroupements qui commençated à so former. Ceur qui chappèrent au fer des vainqueurs n'enuet d'autre ressource que des călisperier de câlé et d'autre cher les peuples voisins. Ces de louis de la commençate de la chaperne de câlé et d'autre cher les peuples voisins.

Au commencement du printemps, les Bellovaques lui donnèrent une occupation plus sérieuse et plus difficile. Ces peuples, les plus fiers et les plus belliqueux des Belges, u'avaient point voulu fournir leur contingent pour l'armée qui marchait au secours de Vercingétorix, prétendant faire la guerre pareuxmêmes, et ne recevoir les ordres de personne. Seplement les sollicitations pressantes de l'Artésien Comius les avaient engagés à donner à la ligue deux mille hommes. Comme donc ils n'avaient eu que très-peu de part à la disgrace que la Gaule avait éprouvée devant Alise, ils avaient conservé toute leur fierté, aussi bien que toutes leurs forces; et, s'étant réunis avec quelques peuples leurs voisins, ils assemblérent de nombreuses troupes, se préparant à entrer dans le Soissonnais, qui dépendait des Rhémois, alliés des Romains, Les chefs de l'armée confédérée étaient, Corréus, de la nation des Bellovaques, et Comins. A ces nouvelles, César mena contre eux un corps de quatre légions, choisissant celles qui étaient reposees: car, pendant qu'il ne se menageait point lui-même, courant sans cesse de péril en péril et de fatigue en fatigue', il avait grande attention à méuager ses soldats et à faire rouler entre ses légions les travaux et les

dangers des expéditions militaires. Je n'entrerai point dans le détail des opérations de cette guerre, qui fut conduite par les Bellovaques et leurs elliés avec autant d'habileté que de bravoure. Voici un trait qui fera connaître leur adresse et lenr ruse. Les armées avaient été longtemps en présence, et il s'était livre presque tous les jours de petits combats, dans lesquels les Gaulois avaient eu souvent l'avantage. César, ne se croyant point assez fort avec ce qu'il avait de troupes, manda trois légions, qui dui farent amenées par Trébonins. A l'approche de ce renfort, les Bellovaques crurent devoir se refirer; mais la retraite n'était pas facile devant un ennemi tel que César. Ils s'aviserent d'un stratagème ; ce fut d'amasser à la tête de leur bataille tout ce qu'ils avaient de fascines dans leur camp. Lorsque la pile fut élevée, sur le soir lls y mirent le feu. A la faveur de cet incendie, qui les dérobait à la vue des Romains, ils partirent en tonte dilígence; et, ayant échappé ainsi à César, qui se douta de leur dessein, mais dont la flamme arrêta la ponrsnite, et qui

craignit même queique embuscade, ils altérent se camper dans un lieu très-fort, à dix mille pas de celui qu'ils avalent abandonné,

Pour ce qui est de la biravoure des Bellovapres, elle est loude en toute occasion dans les Commentaires de Céser. Máis je ne dois pas neutre ici l'exemple signelé qu'en donne leur commandant. Dans la dernière action oi ils furnes enteirement défaits, lorquestout était désespéré, et que chacan ne sonpeait qu'à la finie, nul danger ne put forcer Corréus à quitter le combat; nulle invitation des ennenis pe put l'engager à se rendre. Il combatti junqu'au bout avec un courage injuicible; et, comme il biessir plussurus des Romains, il les contraignit, enfin de tirer sur lui, et fat tué sur la place.

Pisideja dit que l'action dans laquelle Corréus fut the termina la guerre. Les vaincas en furrellquittes pour donner des obages à César et lai promettre lidélité. Il n'y eut que Comins qui ne vonlut point entendre parler de se soumetre, ayant une raison particulière et personnelle de se défer des Bonnains. Voici le fait.

Nous avons va cet. Artistien constamment author à Chara, jusqu'à lui rendre d'importants services, surtout dans l'expédition cortier de Grande-Retique. Depais il artic changé de système, et le gloire de rétablir la suston de l'article de la constant de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de grande. Attais, pended ribition qui précéde que grande de l'article de Grande. Attais, canton canton cat à les faire centrer dans la ligue générale. Cècer distà alors dans la Gaule cuslique, Lubierum, seinstit des pas-

<sup>1</sup> a Perpetus sus labore in piena legionibus espedi-

nœuvres secrètes de Comius, crut qu'avec uu | perfide il était permis d'user de perfidie. Il ne voulut pas le mander pour se rendre maltre de sa personne, craignant de n'être pas obéi . et de lui donner par là un avertissemeut de se tenir sur ses gardes. Il lui détacha Volsenns Quadratus pour l'attirer à une entrevue, dans laquelle des centurions romains avaient ordre de le tuer, Comius vint à l'entrevue, et. Volusénus lui ayant pris la main, un centurion lui décharges uu coup d'épée sur la tête. Aussitot les Gaulois qui accompagnaient Comius tirent eux-mêmes leurs épées : les Romains en font autant. Il n'y eut uéanmoins pas de combat ; ils ne cherchèrent de part et d'autre qu'à se retirer, les Romaius parce qu'ils croyaient que la blessure de Comius était mortelle, et les Gaujois parce qu'ils appréhendaient une embuscade. De ce moment. Comius prit une ferme résolution de ne jamais se tronver en un même il cuavec aucun Romain; et en conséquence, lorsque les Bellovaques firent leur paix, il alla chercher un refuge chez les Germains.

César passa le reste de la campagne à schever de pacifier la Ganle par lui-même on par ses lleutenants. Cétait la huitième sannée de son commandement, et il se faissit un point capital de l'aisser la province parfaitement soumise loragi el ne sortirait. Ainsi l'erd ne dévoir rien ométire pour éteindre dans las différentes parties de la Gaule toutes lac étincelles du grand êtu qui l'avait embrasée l'année précédente, el pour forcer lous ceux qui peristaient encore dans la révolte à mettre bas les arms.

Pendant que ses liteutanats agissaient en diversemdrois selon ce plan, ils-charges luiméme de venerer de novereu les quine cobertes qu'Ambiers lui avait déraites dans le 
de n'avoir pu parenir à réduire sous sa puissance ce peridie Gauleis. Il roulit au moiss, 
par les dégits horribles qu'il recouvels dans 
non pars, le rendre tellement odieux à ses 
comparitoies, qui souffaient de trè-grands 
maux à cause de lit, que jamsis il ne poi tesper eu dans ses anciens domaines.

An retour Il laissa Marc-Antoine, sou questier, avec quince cohortes, dans le pays des Belloraques, afin de tenir les Belges dans le respect. Il alis loi-même se montrer aux autres peuples chez qui la trauquillité n'était pas pleinement réablic; et, en même temps qu'il caigeait d'eux des olages en vue de s'assurer de leur fidélité, il les consolait par des manières pleines de douceur, et labbait de banuir de leurs coults aurainet pa

les porter à une nonvelle révolte. Il visita en particulier les Carnutes, qui avaient donné le aignal de la rébellion générale, et, de plus, massacré daus Génabum un grand nombre de Romains. La grandeur d'un tel forfait leur faisait appréhender une vengeance rigoureuse qui s'étendit sur toute la uatiou. César leur promit le pardon, pourvu qu'ils lui livrasseut Guturvatus, qui avait été le boute-feu de la gnerre et l'auteur du massacre. Ouoique ce malheureux se cachât soigneusemeut, il ne lui fut pas possible de se dérober aux recherches de tout uu peuple qui avait uu si grand lutérêt à le découvrir. Il fut donc amené à César, qui, dit son continuateur, se vit forcé par les cris de ses soldats. de faire violence à sa clémence naturelle. Les Romains imputaient à ce Guturvatus tous les dangers qu'ils avaient courus, toutes les pertes qu'ils avaient faites. Il fut donc battu de verges, et eut la tête tranchée. La politique de César, qui voulait mêler la sévérité à la douceur, eut, je crois, pour le moins autant de part à ce supplice que les clameurs des soldats. C'est uue ruse qu'il a employée plus d'une fois, que de se faire demander par les troupes ce qu'il eût cru trop odieux d'ordonner par lui-même.

Ce fui dans ce pays qu'il apprit que la résistance opiuistre des habitants d'Uzelloduum", dans le Quercy, arretait les progrès des armes romaines, commandées dans ces cantons par Canitius Réblius, et C. Fabius. Ces deux lieutenants généraux, ayant sous beurs ordres, 'un deux légions, l'autre vingt-

<sup>1</sup> La position de cette ville u'est pas constante. Plasieurs peusent que la moutagne sur laquelle elle était située est le Puech d'Usselou, sur les confins du Quercy et du Limousin, près de Martel. cinq cohortes, avaient d'abord dissipé une | armée nombreuse, qui s'était formée, dans le Poitou, des restes de la grande rébellion, et mi avaient pour principanx chefs Dumnacus, Angevin et Drapès, Sénonsis, Dumnacus se retira anx extrémités de la Gaule : Drapès alia joindre Lutérius, prince, on du moins l'un des premiers seigneurs du Onercy, ennemi irréconciliable des Romains, qui, sous les ordres de Vercingétorix , avait tenté une irruption dans la province romaine, et qui ensuite, enfermé dans Ailse, et s'en étant sanvé sans que nous puissions dire comment, se tenait tonjonrs en armes, et ne pouvait se résoudre à fléchir sous la loi du vainqueur, Comme ils ne se sentaient pas en état de tenir la campagne en présence de Canlnius. qui s'était mis à la poursuite de Drapès, ils se renfermérent dans Uxellodonum, place très-forte, et environnée de toutes parts de rochers si escarpés, qu'il était difficile à des gens armés d'y monter, quand même il n'y eût eu personne pour leur en défendre les approches. Caninius néanmoins vint camper devant la place, et se prépara à l'assiéger.

L'expérience du siège d'Alise avait appris à Lutérius de gnelle facon les Romains savaient enfermer une viile et empêcher que rien n'y pût entrer. Ii connnt donc et représenta ia nécessité de se hâter de munir Uxellodunum de tontes les provisions nécessaires avant que les ennemis enssent eu le temps de former leurs lignes redoutables. En conséquence, il sortit avec Drapes à la tête de la plus grande partie des forces qui étaient dans la place, ponr aller assembler un grand convoi. Mais quand il s'agit de le faire entrer, Caninius tomba sur eux, pilla le convoi, défit leurs .troupes. Drapès înt pris dans le combat, et Lutérius eut assez de peine à s'échapper. La garnison restée dans Uxeliodnnum n'était que de denx mille hommes : mais les habitants étaient braves. Ainsi, quoique Caninius commençât à tracer une ligne de contrevaliation, et que Fabius fût venu se joindre à lui, ils s'opiniâtrèrent à défendre leur place.

 César, averti de l'état des choses, crut se présence nécessaire à ce siége, et il s'y transporta en diligence avec sa cavalerie, ordonnant à deux légions de le suivre, Il y vint dans la résolution de faire un exemple des Uzellodunos, de peur que, ai leur résistance demeurait impunie, les autres villes situetes dans des lienz forsi et avuntagena ne lassout tentées de les inniter, ce qui pouvait d'autant plus aistence a trairre que fossi les peujles de la Gasie savaient qu'il ne ini restait plus qu'ine campagne à passer dans aprovince; qu'ine campagne à passer dans aprovince; de la carrie de la délitre de loude crainte.

La piace était fournie de vivres ponr le nombre de bouches qu'elle avait à nourrir. C'est ponrquol, si on se réduisait à l'affamer, le siége pouvait devenir fort long.

Char proteint de comore Lean aux saségat. Bis dizintent, partie de la privire qui environanti, presque entièrement le, pied de la montagne sur loquelle si ville était bâtie, partie d'une grande et abondante source qui consilir au pied des mars. Char commença par leur rendre l'accès de la rivière impraticible, en disposant des archers et des froncachilaris intenti font ou qui se montait à l'attre bord.

Restait la fontaine, qui était à une grande hantenr, et sous la main des habitants. Tout le monde dans le camp romain sonbaitait de les priver de cette ressonrce. César seni vit le moyen d'y rénssir. Il dressa une terrasse de soixante pieds de hant, sur laquelle il éleva une tonr à dix étages : et en même temps il sit travailler à une mine pour pénétrer jnsqu'à la naissance de la source. La terrasse fot achevée la première; et comme la tour qu'elle portait et les batteries placées sur cette tour dominaient la fontaine, les assiègés commencérent à en être fort incommodés, ne pouvant plus faire eau sans s'exposer à nn très-grand danger ; en sorte que non-seulement les bètes, mais beauconp d'hommes périssaient par la soif. Ils résolurent donc de tenter un puissant effort pour ruiner cet ouvrage des assiégeants.

Ils remplissent des tonneanx de suif, de poix et de menu bois; et après y avoir mis le feu, ils les roulent vers les travanx des assèce geants. En même temps, pour les empécher d'éteindre le feu, ils sortent en armes et les attaquent avec vigueur. Ils avaient l'avantage du terzina. Ainsi les Romains se trouvaient fort embarrassès pour suffire en même temps a combattre et à défendre leurs ouvrages. César fit faire une fausse attaque, comme voulant forer les murs par escalde. La crainte de ce péril obligea les Utellodmois de resiter; et disois les Romains écurent par de poire à échient le fre, dont l'eurs par de poire à échient de fre, dont l'eurs dommanés.

Cependant la constance des assiègés se soutenait encore. Mais les Romains, avant enfin poussé leur mine jusqu'à la naissance de l'eau, et, en conséquence, la fontaine avant tout d'un coup tari, le désespoir s'empara des Uxellodunols, qui regardérent cet événement comme l'effet, uon de l'iudustrie humaine, mais de la puissance des dieux. Ils perdirent absolument courage, et se rendirent à discrétion. César les traita avec une rigueur qui ne lui étalt pas ordinaire, et que son continuateur tache d'excuser et de justifier en disant que ce général avait assez donné de preuves d'indulgence et de douceur pour ne pas craindre qu'on le soupçonnât d'être euclin à la cruanté: mais qu'il ne voyait aucun moven de mettre fin à la guerre et aux rébellions des Gautois, si la sévérité ne prenaît lei la place de sa clémence accoulumée. Il fit donc couper les mains à tous ceux qu' avaient porté les armes dans Uxellodunum, leur laissant la vic. afin qu'ils servissent d'exemples subsistants qui intimidassent les autres. Drapès, effrayé apparemment de cette rigueur, se laissa mourir de faim dans sa prison. Quelque temps après, Lutérius, qui avalt erré çà et là, n'osant faire uu long séjour en un même lieu, et changeant souvent d'asile, fut livré à César par Epasnactus, Arvernieu. Surus, Eduen, le seul de sa nation qui fût jusque-là demeuré co armes, fut pris aussi, vers ce même temps, dans un combat de cavalerie que Labiénus donna sur les terres de ceux de Trèves, et où il remporta la victoire.

De tous les chefs de la dernière révolte il ne restait plus que Comlus qu'il n'eût pas encore été possible de rédulre. Ses Artésiens l'avaient même abandoucé, et s'étaient soumis aux vainqueurs. Il n'avait qu'un nombre

de cavaliers altachés à sa personne, avec lesquels il faisait des courses, et enlevait souvent les convois que l'on couduisait aux quartiers d'hiver des Romains. Antoine commandait dans ces cantons; et, trouvant saus doute peu digne de lui de poursuivre un enuemi errant et fugitlf, il chargea de ce soiu ce même Voluséuus, qui, ayant eu commission de le tuer, n'avait pu parvepir qu'à le faire blesser par un centurion. Volusénus. anime par la haine et par le dépit d'avoir une premlère fois manquè son coup, se mit en quête de grand courage. Il se laissa pourtant tromper d'une facon singulière 1, et qui a quelque chose d'assez plaisant. Comius avait quelques barques à sa disposition pour passer dans la Grande-Bretagne, s'il se trouvait trop pressé. Il se vit réduit à teuler cette ressource dans un moment où le vent était favorable, mais où la mer était retirée, et avait laissé les bătiments à sec. Il était perdu, si son ennemi se fût approché du rivage, Mais Conius, pour l'en détourner, étala les voiles au haut des mats; et comme le vent les enflait, Volusenus, qui les vit de loin en cet état, crut que les Gaulois étaient en pleine navigation, et s'en retourna.

retourna.

Il y eut entre eux divers combats. Enfin, dans une dernière occision, où Cominis frout, le Bonana, emporté par l'ardeur de l'orgat, le Bonana, emporté par l'ardeur de l'orgat, le Bonana, emporté par l'ardeur de l'orgat, l'entre l'ardeur de l'orgat, l'entre l'ardeur de l'orgat, l'entre l'ardeur de l'orgat, l'entre 
Après ce combat, soit qu'il fût satisfait de s'être vengé, soit qu'il craignit de succomber

5 Schon Frontin, anteur de ce fili, ce în L César Ind-meme qui fin tainsi fremple pro Concise. Moi, ce meme qui paralt peu probable que César ait de la dape d'un establica que César ait de la dape d'un esmisibile article, je ne trouver vin dens les commissions articles, je ne trouver vin dens les commissions d'un establica pour suiver ce Gessioni. Cest ce qui mir que pags a réforme récit de Frontie en substituant, Volunteurs à César. (Front-Tr. S. STRA. 15, 15. STRA. 15,

à la fla, parce qu'il svait perdu anne grande partie de sou monet, il deput à Antoine, offrant de se sommettre à tout ce qu'on lui orfrant de se sommettre à tout ce qu'on lui orcomerait, et de se retiere dans le lieu qui lai serait prescrit. Seulement il demande que l'on edit cet ègard pour se justes craintes, de ne point exiger qu'il pard devant anon Romain. Antoine, qu'il avait mi fonde de boude et de générosité maturelle, trours ses excuses valubles, reque ses otages, et lui cocreda la pais. Cect se passa vers les commeucements.

Costr, après la prise d'Utelledanam, avait employ la fin de la campage la parcourir l'Aquisline, où jusque-la il n'avait junais dé en personue. Tous se peuples de cette contrère reconstruet ses lois, et lui donnèrent des olages: Ayant ainsi acher de pacifier entièrement la Gaule, il vint à Narbonne, y la la distribution des quartiers d'hiver de toutes ses légions, uint les grands jours de la l'internation de récompessa les villes qualification de récompessa les villes puis désaurant de l'économie les villes leur flédici à l'occasion de la révolte des Ganles; a près quoi le se rendit ches les fièges pour passer l'hive à Nemétocenna\*. En yarrienna, il appril is soumission de Cornius.

- L. AMILIUS PAULES1,
  - C. CLAUDIUS MARCHLES.

La neuvième et dernière année que César passa dens les Ganles fut toute pacifique. Deux causes le déterminèrent à cette tranquillité. Il se tronvait dans la nécessité de fixer sa principale attention du côté de Rome, où les négociations pour et contre ses intérêts furent poussées avec la dernière vivacité. Et de plus il s'était proposé ponr objet, dès la fin de la campagne précédente, de travailler à remettre les esprits des Gaulois et à calmer par la donceur ce monvement et cette fermentation violente que la terreur, quand elle est seule, est plus capable d'aigrir que d'apaiser. Il voulait les accoutnmer à vivre en paix sous l'empire du peuple romain après leur avoir fait éprouver la force de ses armes.

Il s'étudia donc , non-seulement à éviter tout ce qui pouvait relinmer un feu encore mal éteint, mais à étonffer les baines par un sentiment contraire d'amour et d'attachement. traitant les peuples avec hounenr, accordant de grandes récompenses à ceux gul tenaient le premier rang parmi eax, n'imposant aucane nouvelle charge : de sorte que la Gante, fatiguée et épuisée par les disgraces continnelles d'une guerre (onjours malhenrense.) se livra volontiers aux charmes de la donceur et du repos qu'elle tronvait dans la sonmission. Il voniut néanmoius qu'elle payât un tribut annuel 1. Mais la somme était très-modique; et quarante millions de sesterces , qui font cinq millions de livres tournois, peuvent plutôt être regardés comme une redevance par laquelle la Gaule reconnaissait la sunAriorité de Rome que comme une imposition onéreuse.

Au commencement de la belle saisou il fit un voyage dans la Gaule cisalpine pour entretenir et échauffer le zéle qu'avaient eu de tout temps pour lui les villes manicipales et les colonies de ces cantons, qui infinaient beaucoup dans les affaires de Rome. Car son plau était, s'il n'eût point trouvé d'obstacles de demander le consulat l'année suivaute. 703 de la fondation de la ville, pour le gerer en 70%, li fut recp partout avec des honneurs incrovables. Les portes des villes étaient ornées d'ares de triomphe, les chemins semés de fleurs : on n'avait rien épargné pour décorer tous les lieux où il devait passer. Les peuples sortaient en foule au-devant de lui : les riches étalaient leur magnificence, les panyres témoignaient leur affection et leur zèle. On immolait des victimes, on dressalt des tables daus les places publiques et dans les temples. Rien ne ressemblait davantage à la pompe d'un triomphe; et la Gaule cisalpine semblait prévenir celul que Rome ne pouvait manquer de lui décerner.

Après avoir parcouru tont ce pays, César retonras premptement à ses quartier d'hiver, et assembla ses légions dans le pays de Trèves. Il passa le campagne à parcourir les diffférents peuples de la Gaule, réglant ses mar-

<sup>2</sup> An. R. 702; av. J. C. 50.

<sup>1</sup> Spet. C s. 25,

ches sur le besoin de ses trenpes, qu'il ne laissait point trop longtemps séjourner dans un même lieu afin de les entretenir dans un mouvement utile pour la santé des corps, et propre à prévenir les suites facheuses d'une entière oisiveté.

Aux approches de l'hiver, il distribua ses légions en quartiers, et en plaça une partie chez les Belges, et l'antre chez les Eduens. Ces deux peuples étaient les plus capables de donner le ton à tous les autres; les Belges par leur bravoure, et les Eduens par l'autorité et la considération dont ils ionissaient. Ainsi César comptait qu'eu les maintenant tranquilles, il assurait la tranquillité de toute la Gaule.

6 III. LES PARTIES ENTRENT EN STRIE, ET SONT REPOUSSÉS PAR CASSIUS. BIRULUS, PROCONSOL DE SYRIR, NE PAST PAS DE GEANDS EXPLOITS CONTRE LES PARTHES. CONSTANCE DE BIRULUS A LA MORT DE SES PILS. CICÉRON, PROCENSEL OR CILICIE. RAI-SONS QUI LE ORTERMINÈRENT À ACCEPTER CRY EN-NAME AND ADDRESS OF PARTY AND PARTY impersior. CR TITER ME L'EMPLE POINT D'EN VAIN DEGUELS. IL DEMANDE AT OBTIENT L'HONNEUR DES SUPPLICATIONS, CONTRR L'AVIS DE CATON, OU'IL AVAIT PODRTANT PRESSÉ DE LOS ÉTRE PAYORASLE. MO-DÉRATION ET SAGESSE DE SA CONDUITE PAR RAP-PDRT A SON PRÉDÉCESSEUR. EQUETÉ, DOUCEUR, DÉS-INTÉRESSEMENT DE CICÉRON DANS L'EXERCICE DE SA MAGISTRATURE. ÎL RÉSISTR AVEC PREMETÉ A UNE DEMANDS INJUSTS DE BEUTUS. ÎL TIRE D'UN GRAND DANGER ARIDSARZANE, MOI DE CAPPADOCE. IL DÉSIRE AVEC IMPATIENCE LA FIN DE SON EN-PLDI. BERNIRR TRAIT DR SON DÉSINTÉRESSRMENT ET DE SA PERMETÉ. ÎL PART, ET SUR SA ROUTE IL APPREND LA MORT D'HORTENSIUS. TRIDMPRE DE LENTOLUS SPINTHER. APPIUS ACCUSÉ PAR DOLA-RELLA. ET ABSOUS. ÎL EST CRÉÉ CENSRUR AVEC PISON. IL SE BRND BIDICDLE PAR UNE SÉVÉRITÉ OUT HE CONVENANT PAS AU RESTE DE SA CON-DUITE.

## MOUVEMENTS DES PARTIES.

Avant que d'entrer dans ce qui regarde les violentes contestations qui amenèrent enfin la guerre civile entre César et Pompée, je dois placer ici quelques faits qui en sont indépendants. Les Parthes 1, après la défaite et la mort

I Ap. R. 700.

prendre tout ce que ce général leur avait enlevé dans la Mésopotamie. L'année suivante1. ils passèrent eux-mêmes l'Euphrate, et se jetérent sur la Syrie, mais avec peu de forces, parce qu'ils comptaient trouver cette province dégarnie et sans défeuse. Ils se trompaient, Cassius, qui s'était sauvé du commun désastre, comme je l'ai rapporté, ayant rassemblé autour de lui les débris de la malheureuse armée de Crassus, en avait formé un corps qui repoussa alsément des troupes plus préparées à courir et à piller qu'à combattre. Ce mauvais succès apprit aux Parthes qu'il ne leur était pas si facile qu'ils l'avaient pensé d'entamer la Syrie; mais la perte qu'ils avaient faite n'était pas assez considérable pour leur en faire perdre l'espérance et le désir. Ils revinrent donc l'année d'après en plus grand nombre a, ayant à leur tête Pacorus, fils d'Orode leur roi, et Osacès, général expérimenté, qui avait été donné au jeune prince pour conseil et pour modérateur. Ils se flattaient d'autant mieux de réussir qu'ils comptaient sur l'affection des peuples, qui n'ayant pas lieu d'être satisfaits du gouvernement de leurs nouveaux maîtres, devaient être portés d'inclination à se jeter entre les bras d'une uation voisine, et avec laquelle ils étaient en commerce depuis longtemps.

de Crassus, se conteutérent d'abord de re-

La nouvelle de l'irruption des Parthes en Syrie alarma beaucoup les esprits dans Rome3. On parlait déià d'envoyer ou Pompée ou Cèsar contre ces terribles ennemis. D'autres voulaient que les consuls partissent en diligence. La fermeté et la prudence de Cassius

dissipèrent toutes ces terreurs, Les Parthes avaient poussé jusqu'à Antioche, qu'ils entreprirent d'insulter. Cassius, qui était dans la ville, les ayant repoussés avec vigueur, comme ils ignoraient totalement l'art d'assièger les places, ils prirent le parti de se retirer, et tournérent vers une autre ville, nommée Antigonie . Cassius les v sui-

<sup>1</sup> Dip. l. 40. 5 Ap B. 701.

<sup>5</sup> Cerl. sd Cic. I. 8, ep. 10.

<sup>&</sup>quot; Je parle d'après Dion. Cependant Strabon, liv. xva

<sup>[</sup>p. 750], et Diodore de Sicile, liv. xx [\$ 47], rapportent

vit, ed, loreque, après une tendative instille infaite per usa recité dernière place, il les inter per usa recité dernière place, il les vit contraints de songer à s'en étoigner, il leur dressa ut la route une embuscade dans laquelle il les enveloppa, en tua un nombre cousiérable, et citre autres leur général Usacés. Après cette perte, Pacorus ne crut pas qu'il foit sur pour lui de rester sur les terres des Romains. Ainsi Cassius, encore jeune, et u'syant exercé d'autre charge que la questure, eut la gloire d'avoir préserré la Syrie de l'invasion des Parthes.

- L. ÆMILIUS PAULUS!
- C. CLAUDIUS MARCELLUS

Sur ces entrefaltes arriva Bibulus', qui avait été nommé peu de temps auparavant gouverneur de cette province. Bibulus était peu guerrier : et pendant l'année de son administration, les Parthes étant revenus à la charge, le proconsul de Syrie, si nous en crovons Cicéron, ne mit pas le pied bors la porte d'Antioche taut que les ennemis tinrent la campagne. Un mot de César nous apprend qu'il se laissa même assièger par eux. Dion rapporte qu'il donna de l'occupation aux Parthes dans leur propre pays, en fomentant la rébellion d'un satrape contre le roi Orode. Nous avons très-peu de détail sur toutes ces choses. Ce que j'y vois de plus clair, c'est que peudant le proconsulat de Bibulus il ne se fit pas de grands exploits en Syrie, ni du côté des Partbes, ni du côté des Romains,

Tout ce que l'histoire nous a conservé de plus capable de faire honneur à Bibulus dans

que la ville d'Aulignaie, fondete par Aulignaue, es nudetation que tris-pene é temps, et flu déraire par Séduccas. C. qui augment ens soupcas coutre l'execticles de Diun, cète que Céricon, que praise du exploits de Custain (el Fam. L. n., ep. z., et de Air. v. 30), es chil sousces mession d'attignées et est seriere conduient à preser que es fai devant Aulistère que se donnai et combiné du Cheerf aussi de l'estain de profit à renier combiné du Cheerf aussi de l'estain de profit à renier profit à renier du déclare.

- 4 An. R. 702; av. J. C. 50.
- 2 Cic. ad Ait. vi, 8. Gas. de Bello Civ. iii, 31.
  III. BIST. ROM.

les temps dout nous parlonss, c'est l'exemple qu'il donna de constance et de respect pour les lois dans la plus cruelle disgrace que puisse éprouver un père. Ses deux fils, ieunes gens de grande espérance, avant été tués à Alexandrie par des déserteurs romains restés dans le pays depuis l'expéditieu de Gabinius, une si triste nouvelle ne lui fit interrompre ses fonctions publiques que pendant un seul jour; et Cléopâtre, qui régnait alors en Egypte conjointement avec son frère, lui ayant envové les meurtriers pour en faire justice, Bibulus, au lieu de satisfaire sa vengcance par le sang de ces misérables, les fit mener à Rome. disant que c'était au sénat et non pas à fui à punir cet attentat.

En mem temps que Bibulus avait de la chargé du gouverneunt de Syrie, celui de Cilicie, qui comprensit une partie considerache de l'Asie-Minuter avec l'île de Chypre, chui à Cierton. Cette noministion était une suite du sératus-consilie, par lequel îl avait été ordonné, sous le troisième consula de té ordonné, sous le troisième consula de prompte, que les consiste l'es pretenn prompte, que les consiste l'es pretenn consultation de l'accession de la consultation de cinq aus après leur magistraiur. C'este qui cinq aus après leur magistraiur. C'este qui varie toligié de remoter jusqu'aux plus anciens consultires qui n'avaient point encore cu de gouvernement.

Cicéron avait toujours fui ces sortes d'emplois2. Il dit an'il n'accepta celui-ci ane parce qu'il lui était impossible de le refuser, fl est très-probable que la nouvelle façon de peuser où il était entré depuis son exil contribus à sa détermination. Il croyait qu'à proportion que ses ennemis avaient tâché de l'humilier, à proportion devait-il travailler à se décorer davantage. C'est par cette raison qu'il avait sonhaité d'être nommé augure : et il fut réellement pourvu de ce sacerdoce en place du fils de Crassus, tué dans la guerre des Parthes. Conséquemment à ce même principe, on peut croire qu'il fut bien aise d'être chargé d'un gouvernement de province qui lui présentait matière à mériter le triomphe. En effet, il désira beaucoup tous les bonneurs militaires. comme nous le verrons par la suite, et en

Vai. Max. IV. 1. Sen. Cons. ad Marc. n. 15.
 Cic ad Fam. II. III. XV; et ad A11. V et VI.

particulier celui qui meliait le comble à tous les autres,

An reste, il ne se méla point mai de la guerre, et bleu des-périence one lui dans le mélier des armes, ne s'en sercientes one lui dans le mélier des armes, ne s'en sercient pas surfe avec autant d'honneur. Il est vrai, et c'est une chose qui prouve as aspeace et on jugement, qu'il out sion de supplere à ce qui lui manquati de repecté en ce genre par de hons leutenants géchel. O'. Circhen son frère, qui avait été à portée de se former et de dereuir habite pendant plusteurs campagnes qu'il avait failes sous Cear, et C. Dontinus, qui avait triomphé de Albiroges.

L'armée de Ciceron n'était point forte par elle-même. Plutarque la fait monter à douze mille hommes de pied et deux mille six cents chevaux. Il paraît que ce nombre n'était pas complet, puisque Ciceron se plaint de n'avoir que le nom et l'apparence de deux légions. Il est vral qu'il s'y joignit quelques corps de troupes auxiliaires. Mais des Lyciens, des Pisidiena, des Galates, ne passalent pas pour de fort bons soldats. Avec cette armée Cicéron ne laissa pas, sur le bruit des mouvements des Parthes, de se présenter de bonne grace pour les arrêter et les empêcher d'entrer dans sa province. Et lorsque ce danger fut passé, il attaque un peuplo de brigands qui , du mont Amanus qu'ils occupalent, faisaient des courses dans le plat pays : il leur prit piusieurs places, et surtout Pindénissus, qui lui coûta cinquante-sept jours de siège ; et pour ces auccès il fut prociamé par ses soldats imperafor.

Ce titre était brillout, comme je l'ai observé plau d'une fois. Mais une gloire pius véritable et plus soilde, à mon sens, pour Cicéron, c'est deue étre point laisée ébouir par cet éciat, et d'en parier avec froideur et Indifference comme d'une chose vaine et frivole. l'aime à le voir badiner avec ses amis sur sa qualité de général. J'ai campér, d'eil à Atticas, près de la ville d'Issus, précisément « an même endroit où campa autréfois

1 s Castra habuious ca ipsa que contra Darium has bueral apud Issum Alexander, imperator haud pontó s mellor, quetu aut tu, aut ego. » (Cic. ed Art. v. 20.)

Alexandre, qui, sus mentir, était un meliel sur général que ni vous si mol. » Il écrit à Ceitius « 2 al une armée asset ben fournie à Ceitius « 2 al une armée asset ben fournie à cu trouge auxiliaires" et. de plus, mon a mon ne laises pas deil udoner un certair « reité auprès de gens qui ne me connaisseut pas. Car on me responde la verse exterpas. Car on me responde la verse exterpas. Car on me responde la verse « curies » Esta-ca h ceiui qui a auvet la visit » curies » Esta-ca h ceiui qui a auvet la visit « de la patricle" » Ce languge riest pas saverement ceiui d'au nomme qui se confaire sa place, et qui, pour avoir et de nomme général, coit en possècle les talents.

Il ne negligea pas peanmoins, comme je l'ai remarqué d'avance, les honneurs que l'on avait contume d'accorder à ceux qui avaient réussi dans la guerre; et il faut convenir que plusieurs les ont obtenus pour des succès qui n'étaient pas plus grands que les si ens. 1i demanda que l'on ordonnat de solemnelles actions de grâces aux dieux pour les avantages qu'il avait remportés sur les ennemls : et comme il connaissalt la rigidité de Catou, craignant de le trouver contraire à ses vœux. Il lui écrivit une lettre très longue et très-pressante pour tacher de se le rendre favorable. Après lui avoir fait un détail bien circonstancié de ses exploits, à cette considération il en aioute une autre qui paraissait capable de faire impression sur Caton. « Je crois avoir remar-« qués, lui dit-il, car vous savez avec quelle a attention je vous écoute toujours, que lors-

5 « Ad Amanum erereitum adduzi, saiis probé or-« netum auxiliis, et quadam auctoritate, apud eos qui « me non nóruut, nominiu nostri. Muitam est caim is « his locis, Hiceina est ille qui Urbem..., quem sena-« tus...." uosti custera. » (Cisc. ad Fam. 11, 10.)

\* « Equation cultum milh itilizat animum advertibles video ricic camine militarila to autor solemi, lis de nos tans res gestas, quam mores, instituta, sique viama importantum speciere soleren in hade considerative autoritarila del considerative service soleren in hade considerative, experiente me, carectu undecido, contra mestum matulas estadi financiamen provisiona hadusira expositario et a continentian. Il a ego rababilit es sum consecuta, com multa jestionale curasquel positario, et a rabiditario solita anticiativo, et a militari provisiona della serviciamente della anticiativa contra anticia

e ducerem. »(Cic. ad Fam. xv, 4.)

« qu'il s'agit d'accorder des honneurs ou de « les refuser aux généraux, vous n'avez pas « uniquement égard à leurs actions militaires, « mais vons considérez encore plus leurs « mœurs, leurs procédés, l'intégrité de leur a vie. Or, si vous suivez cette vue dans ce qui « me regarde, vous connaîtrez que, n'ayant « qu'une armée très-faible, c'est dans l'équité « et dans la noblesse de ma conduite que j'ai « trouvé ma plus ferme défense contre le dan-« ger d'une guerre considérable. Par cette « voie j'ai acquis ce qu'aucuna légion n'aurait « pu me donner. J'ai ramené les esprits des « peuples, auparavant alienés de nous : d'in-« fidèjes alliés qu'ils étaient, je les ai rendus « très-offectionnés : et au lieu qu'ils ne respia raient que le changement de domination. j'ai renouvelé en eux les sentlments d'amour « et d'attachement pour notre empire, »

Des sollicitations si étudiées et si inslanantes échouérent contre l'austérité inflexible de Caton, qui ne jugeait pas que les exploits de Cicéron méritassant l'honneur qu'il demandalt. En récompense il exaita la sagesse, la justica, la donceur du gonvernement du proconsul de Cilicle, Cicéron lul témoigne poliment qu'il était charmé de se voir joué par un homme si digne de lonange s. Mais au fond il fut très-offense, comme il paralt par une de ses lettres à Atticus\*, de la conduite de Caton, qui donnait ce qu'on ne lui demandait pas, et refusait ce qui jui était demandé. Les autres sénaleurs ne fureut pas si rigides: et. à la pluralité des suffrages, il passa que l'on rendrait des actions de grâces aux dieux pour le succès des armes romaines sous le commandement de Cicéron, présage heureux qui lui donnaît lieu d'espérer le triompbe.

Nous venons de voir que Cicéron vantait hautement la sagesse de son administration. et que Caton y rendit publiquement témoignage. Cet objet vaut la peine que nous nons y arrêtions un peu. Cicéron, comme général, ne laissa pas de se faire quelque houneur; mais, comme magistrat, il est au-dessus de tout éloge: et sou procousulat, considéré sous

s e Letas sum laudari me abs te jaudato vire. » (Epist. 6.)

2 Cic. ad Att. vii, 2,

ee point de vue, devient uu des pius beaux endroits de sa vie.

Ce ne fut point assez pour lui de ne point suivre le mauvais exemple alors presque universei parmi les Romains3, et de s'abstenir de piliar sa province. Loin de chercher à s'enrichir par des injustices, il poussa le désintéressement jusqu'à ne vouloir point profiter des droits établis par l'usage et autorisés par les lois mêmes. Il ne souffrit point que ni les villes ni les particniiers fissent aucune dépense, queique légère qu'elje pût être, soit poor lui. soit pour les officiers qui l'accompagnaient et qui servaient sous ses ordres. Un seul de ses lieutenants généraux s'écarta de cette règie, sans néanmoins passer les bornes prescrites par la loi; et Cicéron lui en sut très-manyais grè. Tous les autres se firent une gloire d'honorer leur proconsui par un désintéressement semblable au sien, et c'était une merveille qui excitait en même temps l'amoor et l'admiration des peuples, qu'un gouverneur de province passant avec tout son cortège sans être à charge à personne, et sans constituer qui que ce fût en dépense. Au contraire, il donuait lui-même à manger aux principanx habitants des villes; et sa table étail honnête. mais sans magnificence.

Une disette affligeait l'Asle lors qu'il la traversa, parce qu'il n'y avait point eu de rècoite. Cette misère de la province tourna encore à la gioire du proconsul, qui, sans violence, sans perquisitions, sans même être obligé de faire usage de son autorité, molquement par ses exhortations et par ses bonnes manières, engagea et les Grees et les Romains qui avaient serré des blés à ouvrir lenrs greniers pour le soulagement des peuples.

Dans l'administration de la justice, on peut regarder Ciceron comma un modèle accompli pour l'équité, pour la clémence, pour la facilité des accès. Il tint les grands jours dans toutes les principales villes de sa province : et. pendant ces temps-là, tout le monde avait une liberté entière de l'aborder. On n'avait pas même besoin d'être introduit. Ii se promenait de grand matin dans sa maison, et donnait

<sup>1</sup> Ctc. ad Att. v, vi. Plut. Cus.

audience à tous ceux qui avaient affaire à lui, à mesure qu'ils se présentaient.

Il reconnut que les magistrats municipanx des villes avaient souvent veré leurs communeutés. Il manda ceux des dit dernières ancées, et, sur l'aveu qu'ils lui firent de leurs rapines, saus les flétrir per des jugements infamants, il leur persuada de restituer de leur propre volonté ce qu'ils avaient enlevé avec injustice.

On sait quelle est la difficulté d'accommoder les indérès des peptles avec œux des femiers des imptès. Cictron en trouva le moyen. Il prit de si sages tempéraments, que les publicains furent payès même de ce qui lera réait du depuis plusiers anubés, sans que la province foit foulée ni mécontente. Il réussit sissis à se faire siamer également et de ceux qui levaient les impôts et de ceux qui les payaient.

Sa justice et sa bouté parurent encore en ce qu'un lieu de 3 rarogre le jagement de toutes les affaires, il laissa aux Grecs la satisfaction d'étre jages, dans les contestations qui naissaient entre eux. per leurs compartotes, et soin leurs niei. Et dans les affaires qu'il juges par lui-même, il usa d'une telle clémence, que on saure que peudant toute l'année de sa magistrature, il ne fit battre personne de verges, ne dit jemnis une parole offensante à qui que ce foi, et n'imposa aucune peine flé-trissante.

Je ne sais pas s'il est possible de rien ajouter à une conduite si parfaite dans toutes ses parties. Le bon ordre et la paix régnaient tellement dans sa province, qu'il ne craint point d'assorer que nulle maison particulière ne peut être mieux réglée, ni tenue sous une meilleure discipline. La fraude et la violence eu étaient bannies : ce qui fui fournit occasion de plaisanter agréablement avec Cœlius. Car ce jeune orateur, qui était alors édile curule. et qui, en cette qualité, devait faire représenter des jeux , ayant souhaité de régaler le peuple de combats de panthères, et s'étant adressé à Cicéron, pour avoir un nombre de ces auimaux, notre proconsul lui répond : « J'ai donné mes ordres pour la chasse des

« panthères 1; mais l'espèce est rare, et celles « qui restent se plaignent beanconn. à ce

« qu'on prétend, de ce qu'elles sont les seules « dans ma: province, à qui l'on tende des

« piéges et des embûches. C'est pourquoi elles « ont résolu, par délibératiou commune, de

« quitter le pays et de se retirer en Carie. » Il se félicite lui-même un peu plus sérieusement en écrivant à Attieus, qui l'avait exhorté, lorsqu'il partait, à soutenir l'honneur des lettres, de la philosophie et de sa propre vertu. « Yous serez content de moi », lui dit-« Il; que je meure, si tout ne va pas au mieux. « An creste, ie une ven venterai sos d'avoir sa-' An creste, ie une ven venterai sos d'avoir sa-

« crifié mou plaisir à mou devoir; car je « trouve dans ma fidélité à le remplir le plai-« sir le plus vif que j'aie jamais goûté de ma « vie. Et ce n'est pas tant la gloire qui me

« plait, quoiqu'elle soit grande, que la pra-« tique de la vertu en ello-même. Que vou-« lez-vous? la peine que me doune cet empiol

« n'est pas perdue : je ue me connaissais pas, « et je ne savais pas encore de quoi l'étais « capable. » C'était avec cette candeur que Ciceron ouvrait son cœur à son ami, et qu'il s'applaudissait d'une gloire si sage, si douce.

si conforme à l'humanité, et préférable sans doute à la conquête des Gaules par César, Il disait vrai lorsqu'il déclarait à Atticus que la vertu lui paraissait porter avec elle sa récompense. Il refusa tout témoignage de re-

as vertu un paraissau porter avec ette sa recompense. Il refusa toul tiemoignage de reconnaissance qui avait l'air trop fastueux; statues, temples, chars de triomphe. Il faliut que les villes qui jouissaient par lui d'un état si beureux et ai tranquille se contentassent de simples décrets en son houneur. Il tenr inter-

<sup>5 «</sup> De pautheris... agitur mandalo meo difigenter. « Sed mira paueitas est: et esa que sout valdé aluat queri, quod nibil: eniquam insulfaturam la mest province cida, mis sibi, fiat, liaque constituiase dicustur le Cariam ex noutrà provincià decedere, » (Cacj ad Fum. st. 11.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> e Morfar, si quidquam fieri potest elegantins. Neo e jam eço hanc condisentiam appello, qua virtur volque tall resistere videlur. Ego in vità meà uunquam volqueta la resistere videlur. Ego in vità meà uunquam volqueta volqueta vitar. Nec me tam firma, que summa est, quàm res elpa, delectat. Quid querta? Fest tutudi : me jura res elpa, delectat. Quid querta? Fest tutudi : me jura viena, esc esciebam quid la boc genere facere posseme. » (Ca. qui d. 41.4. v. 20.)

<sup>1</sup> Cic. ad All. vs. 1.

dit tout ce qui aurait pu être à charge à sa modestie, et les jeter elles-mêmes dans de trop grandes dépenses.

Toute cette conduite de Cicéron charma d'autant plus les penples soumis à sou commandement, que celui à qui il succédait en avait tenu nne bien différente. C'étalt Applus, frère de Clodius son enneml, consul en 698, et qui , au sortir du consulat , avait été remplacer en Cilicie Lentulus Spinther, principal auteur, avec Milon et Pompée, du rappel de Cicéron. Appius, saus être aussi méchant que sou frère parce qu'il était moins andacienx . n'avait guère plus de respect que lui pour les lois de la probité et de l'honneur. Il avait rendu sa province malheureuse, et Cicéron fait un portrait horrible de l'état où il la trouva: « Je n'en-« tends parler d'autre chose, dit-il à Attiens, « que de capitations excessives , et qu'il n'est a pas possible de paver; de revenus des villes « engagés et aliénés ; partout des pleurs et « des gémissements ; des procédés mons-« trueux ', plus dignes d'une bête féroce que « d'un homme. Les penples sont si outrés, « que la vie leur en est devenue ennuveuse, » Ceux qui avaient quelque autorité sous Applus avaient imité son exemple, comme il ue manque jamais d'arriver. Le chef et les subalternes, de concert, avaient épuisé et accablé la province par toutes sortes de rapines, d'exactions, et même d'outrages et de violences.

Giéron, dans le bien qu'il fisiait à ce preples infortunes, aux în dennifoire des ménagements à garder avec Applia. Cétait un enment réconcillé; et par conséquent il y avait lisit de craindre que, si l'on manguait à aucun de égarda qu'il pousait justement préendre, ou ne dount lieu de peuer que la récondliation s'avent pas dé sincert. D'alleurs Applias avait deux filles mariers, l'une un tife l'alleur al-puis avait deux filles mariers, l'une un tife Cétron respectait et chérisait également. Ces moits ne l'empéchérent pôtat de soulsgre les siglés de l'empéchérent pôtat de soulsgre les siglés de l'empéchérent pôtat de soulsgre les siglés de l'empéc materialts par son prédécesseur, mais il évita de le choque gratuitement. Il nouit tien de ce que demadaient l'utilité des peuples et le soin de sa propre gloire; et, d'un autre coté, il eut pour Appius toutes les attentions possibles de politesse et de blenséance.

Il ne put nésamois a pérente entiference se plaintes; et de Faberd, Applia troire se plaintes; et de Faberd, Applia troire fort mausis que Cicéron, en entrant dans la province, ne fait se vent au ni-évent du fait fuer de sa noblesse, il s'est prima même ne des termes offensant se parima même ne des termes offensant se parima même ne des termes offensants per un ou successeur. Que il dissiril il, Applia a Splinter dont sous venons de parter, homme d'une grande alsaissen; ; Lentulut, a-u-devant d'Applia; et Cicéron n'a pas rendu ce decroir d'Applia; et con l'applia; et

Il faut voir de quel ton Cicéron répond à ce reproche. Il commence par se justifier sur le fait, et prouve qu'il s'est mis eu règle, et qu'il n'y a nullement de sa faute s'il ne s'est point acquitté de ce qu'il savait très-bieu être dù à son prédécesseur. Mais au discours hautain et méprisant d'Appius il oppose que poble et sage fierte « Eh quoi 1 lui dit-il , yous en « étes encore là l vous êtes encore occupé de a ces futilités! vous eu qui j'ai toujours re-« connu beancoup de prudence , toutes les « belles connaissances qui ornent et qui élèa vent l'âme, une grande expérience des « affaires ; j'ajoute une politesse aimable, qui « est nne vertu, au jugement des philosophes « les plus austères. Vous vous imaginez que a je fais plus de cas des noms d'Applns ou de « Lentulus que de la gloire de la vertn! « Lors même que je u'étais pas encore par-

<sup>1 «</sup> Queso, claima is has inspilar? Josso (mai arracental) sounds proteints, moist estima orticals, piaor fino creem nos, oddo urbanizor, que est virios, et ación reculsion pianto. Ultras Appatentes mai Lencialization talera quel me plas quem consoma arbaca fallaren talera quel me plas quem consoma arbaque ram hosistem opisiconios, amplicantos, tenenciais quera insusias unuquem sum referrirato; vieto conquia a volte religiencien, magono arbairator. Postosce quel como lice el copie el genel maxima imperie, su ente dida como del portens, negor de hosceras, elquimentos — patreras, superiorem quidem amengano. « Quin della properti que fectarios. « Que, alfera, m. C. 20.

<sup>\* «</sup> Monstra quedam, non hominis, sed ferm nescio « cujus immanis, » (Circ. ad Att. v, 16.)

<sup>\*</sup>  $\Gamma$  aincrais nieux reliquim, ou reliquiz à mains que l'en ne préfire requirendum.

venu à ce qui est regardé comme le faile
 des grandeurs humaines, je u'ai cependant
 ismais été ébloni de resegrande nomes con-

« jamais été ébloui de vos grands noms; seu-« lement je pensais que ceux de qui vous les

« avez hérités ont été de grands hommes. « Mais , depuis que j'al obtenu et exercé les

« premières charges de la république d'une « manière qui ne me laisse plus rien à dési-« rer ui pour la fortune ni pour la gloire , si

« rer ui pour la fortune ni pour la gloire , si « je ne dois pas me flatter de vous être devenu

« supérieur , an moins me persuadé-je être « deveuu votre égal, »

Les plaintes d'Appius se renouvelérent avec eucore plus de vivacité lorsqu'il vit que Cicéron reformait ses injustices et cassait plusieurs de ses ordonnances. Cicéron ne fit de ses plaintes que lo cas qu'elles méritalent. Il compare les discours d'Applus à ceux d'un médecin qui 1, après que son malade scrait passé en d'autres mains, se facherait de ce qu'on lui aurait prescrit d'autres remèdes. « Il a . dit-il , épuisé de sang se province , et « il voit avec peine que je la traite par un ré-« gime plus doux , et que je lui fais repren-« dre son embonpoint et ses forces. » Cicéron s'exprimait ainsi dans une lettre à Atticus. Mais, comme dans toutes les occasions publiques il se montrait attentif à ménager autant qu'il lui était possible la réputation de son prédécesseur, ct qu'il parlait touiours de lui très-honorablement , Applus, quoique piqué au fond , prit néanmoins patience; et le commerce d'amitié entre eux , ou du moins de politesse, ne souffrit point d'interruption.

Le zéle de Cicéron pour les peuples confice à esc soins cut encore à soutenir les attaques d'un autre homme qui ue semblsi pas fait pour lui donner de l'exercice, je veux dire Brutus. Je crois avoir déjà remarqué que les Romains, même ceux qui passaient parmi eux pour les plus gens de bien, chairnt dans la pratique de faire valoir leur argent et d'en

4 e U si medicus, quom agrocia sili medico truditus sil, trast viuli si emodico qui albi naccesserit, si, qua ipse la currando constituerit, mutet libri si Appiso. e quam ti dipara provinciam coraria, sanguinen mis-esti, quidquid posuli deirasti, mishi tradid-ra eneccam, o apocavarpropalmy e am a me non libroter viole. s (Circ ad Att. v. t. 1.)

tircr de gros intérêts. Brutus suivait cette coutume, et se trouvait en liaisou d'affaires avec deux négociants, Scaptius et Matinius, qui avaient prêté des sommes considérables aux Salaminiens dans l'île de Chypre. Celte lle était, comme je l'al dit, une dépendance du gouvernement de Cicéron. Lors donc qu'il partit pour sa province. Brutus lui recommanda ces deux négociants commo gens de sa connaissance, sans lui dire que ses intéréts fussent mélés avec les leurs. Bientôt Cicérou eut lieu de connaître que Scaplius était indigne de sa protection ; car , en arrivant à Ephése, Il reçut une députation des Salaminiens qui imploraient sa justice contre ce uègociant, dont l'avidité et la violence étalent telles, qu'il vontait leur faire paver des nsures énormes, ct que, pour les v contraindre, il avait obtenn d'Appius un corps de troupes avec lequel il était venu à Salamine, et avait tenu enfermé leur sénat pendant un si long temps, que, dans cette espèce de siège, cinq sénateurs étaient morts de faim. Ciceron envoya ordre sur-le-champ à ces troupes de sortir de l'île.

Quand il fut dans sa province, Scaptius se présenta à lui. Le proconsul, se souvenant de la recommandation de Brutus, prit connsissance de l'affaire, et il la régla d'unc manière que l'usurier le moins traitable aurait du trouver à son gré; car il ordonnait que les intérêts des fonds de Scaptius lui fussent pavés à douze pour cent ( c'était le taux de l'argent chez les Romains), et de plus les jutérêts des arrérages échus et uon acquittés. Les Salsminieus étaient contents; et ils flattérent même Ciceron en lui disant: « C'est à vos dé-« pens que nous paierons nos dettes; car a nous emploierons à nous libèrer la somme « que nous donnions à vos prédécesseurs, » Mais Scaptius eut l'insolence de demander que les intérêts fussent portés au quadruple . à quarante-buit pour ceut. Ciceron refusa cette impudente demande, et il s'attendait à recevoir à ce sujet des compliments de Brutus. Tout au contraire, celui-ci lui écrivit duremeut et avec hauteur : il lui découvrit alors que lui-même il était intéressé dans cette créance sur les Salaminiens; et il engagen

Atticus à prier Ciceron de donner à Scaplius

cinquante cavallers pour alier forcer ses dé- | biteurs à le satisfaire aux conditions qu'il exigesit d'eux.

Rien u'est plus beau que la réponse de Cicéron à son ami sur cet article. « Eh quoi l « lui dit-il, Atticus , vous, le panégyriste « de l'intégrité et de la netteté de ma con-« duite, vous avez osé proférer une telle pa-« role, et me proposer de donner des cava-« liers à Scaptius pour se faire paver! Vous a m'écrivez quelquefois que vous êtes fâché « de n'être pas avec mol ; ai vous y étiez, et « que je voulusse faire parcille chose , le souf-« fririez-vous? Je ue vous demande que cina quante cavaliers , me dites-yous. Et l ne « vous souvenez-vous pas que Spartacus avait « moins d'hommes avec lui dans le commen-« cement? Ouel mai cinquante cavaliers ne « feraient-lis pas dans une lie si délicieuse , « et dont les habitants sont si mous! Et « qu'est-il besoin de cavaliers? Les Salami-« uiens sont tout prêts à sastisfaire leur créan-« cier. Quoi! nous emploierons la force des « armes pour faire payer des intérêts à quaa raute-huit pour cent! Mon cher Atticus, « vous avez trop écouté votre amitié pour « Brutus, et n'avez pas assez consulté celle a que vous avez pour moi. » Quelle fermeté et quelle douceur! Une semblable remontrance ne souffrait point de réplique. Aussi ne paratt li pas qu'Atticua ait insisté. Quant à ce qui regarde Brutus, il n'en contait pas beaucoup à Cicéron pour résister à ses instances. Elles étaient fières, dures, hautaines, et per conséquent plus capables d'iriter que de séduire.

Tout ce qui environnait Cicéron se ressen-

tait des effets de sa bonté et de sa justice. Ariobarzane , rol de Cappadoce , prince faible et pauvre, lui avait été recommandé par le sénat, Lorsque Cicéron entra en Cappadoce, Il y avait une conspiration toute formée pour détrôner ce roi. Plusieurs de ses sujets des mieux intentiounés en étaient instruits ; mais lis n'osalent parler, de peur d'être opprimés par la puissance des conspirateurs. Lorsqu'ils virent au milieu d'eux un proconsul romain plein de bonne volonté et accompagné de troupes, leur crainte cessa, et ils découvrirent ce qu'ils savaient. La mine étaut ainsi éventée, il fut aisé à Ariobarzane de se précautionner contre les entreprises de ses eunemis. Cicéron encouragea à le défendre avec zéle ceux qui lul étaient attachés. Les conspirateurs, loin de pouvoir espérer de le gagner par argent, ne trouvérent même aucun accès auprès de lui. Ainsi, par sa sagesse et par l'autorité seule de son nom, il sauva la vie et la couronne du rol de Cappadoce. Comme Cicéron ne faisait servir ni à l'am-

bition ni à l'avidité des richesses l'autorité du proconsulat, il n'avait pas pour en désirer la continuation les raisons qui la faishient souhaiter communément aux autres gouverneurs de provinces. Il ne craignait rien tant au contraire que d'être obligé de demeurer en place au delà de son année. Il témoigna ce désir en partant à tous ses amis; et dans toutes les lettres qu'il leur écrit de sa province il renouveile ses instances, et les presse d'empêcher, à quelque prix que ce puisse être, qu'il n'y ait une prolongation. Les raisons qu'il avait de penser ainsi sont exprimées très-naturellement dans une de ses lettres à Atticus. « Dès le premier four, dit-il, que le « mets le pied dans ma province, je sens un « eunul incrovable de cet empioi. Je n'ai « point là un théâtre où puissent s'exercer a mes talents. Je rends la justice à Laodicée, a et A. Plotius la rend à Rome : quel con-« traste! Mon armée est très-laible. En un a mot1, ce n'est point là ce que j'aime. Je « regrette le grand jour de la capitaie, la e place publique, la ville, ma maison, la so-

<sup>1</sup> a Denique has non desidero : lucem, forum, ura bem, domum, ves desidero. » (Ctc. ad Att. v, 15.)

i « Ain? tandem, Attice, laudator integritatis el elea gantim nostrm, ausus es hoc ex ore tuo? inquit En-« utus : ut equites Scaptio ad cogendam pecupiam dae rem, me rogare? Au tu, al mecum essea, qui scribia e morderi te interdum, quòd nou simul sis, paterere me e id facere, si vellem? Non amplius, înquis, quinqua e giuta. Com Spartaco minus multi primo fuerout. Quid a tandem isti mali in tam tenerà imulà non fecissent?... a Sed jam quid opus equitain? Solvent enim Salaminil. « Nisi forte id volumes armis efficere, ut femus quaternis e centesimia ducant... Nimis, nimis, inquim, in isto a Brulum amasti, duicissime Altice : pos, vereor pe m parum. a (Ctc. ad Att. vt, 2.)

« ciété de mes amis. Voilà ce qui me con-« vient. » Il se rendait instice. Son éloquence . les connaissances sublimes qu'il avait acquises en tout genre, la grandeur et l'élévation de ses vues par rapport au gouvernement, sont gout pacifique, tout cela lui marquait sa place à la tête du sénat, et non à la tête d'une armée. Son mérite brillait dans le siège de l'empire, il était enterré dans une

province. L'impatience qu'il avait d'être délivré d'nn fardeau qui lui était à charge, s'accrut à mesere que le terme approchait. Deux nouveaux motifs se joignaient aux auciens. Il avait acquis tant de gloire par la sagesse de son gouvernement, qu'il ne croyait pas pouvoir v rien ajouter ; et d'ailleurs il appréhendait que la guerre des Parthes ne devint sérieuse, et ne lui donnât plus d'occupation qu'il ne voulait.

Ses désirs furent satisfaits. On ne lui continua point le commandement; et quoique les troubles de la république, qui était alors dans la crise des plus violents débats entre Pompée et César, ne permissent pas que l'on songeat à lui donner un successeur, il se prépara à partir, recommandant à son questeur le soin de la province.

Il soutint jusqu'au bout la gloire d'une sage économie et d'un parfait désintéressement : car, sur la somme qui lui avait été fournie par l'état pour la dépense de son année, il se trouva avoir fait une épargne considérable, qu'il n'eut garde de s'approprier. Il partagea ce restant entre son questeur, qu'il laissait pour tenir sa place, et le trésor public de Rome, où il reportait un million do sesterces (cent vingt-cinq mille livres), lci la générosité de ceux qui lui étaient attachés se démentit; ils s'attendaient que tout cet argent leur serait distribué, et ils se plaignireut bautement lorsqu'ils virent leur attente frastrée. « La pratique de la vertn est difficile', dit « Cicéron à ce sujet; et surtout lorsqu'elle « ne part point du cœnr et qu'elle est pour « ainsi dire de commande, elle ne manque « point de se démasquer au bout d'un

1 a Quam non est facilis virtus! quam verò difficilis e ejus diuturna simulatio! » (Cic. ad Att. vit, 1.)

« temps. » Cicéron n'eut aucun égard à leurs plaintes. Il trouvait qu'après avoir ménagé les finances des Phrygiens et des Ciliciens , il lni conviendrait bien mal de n'avoir pas la même attention pour celles du peuple romain. -D'ailleurs l'intérét de sa gloire le touchait plus que l'injuste avidité de ses officiers : il ne laissa pas d'avoir toujours pour eux de bons procédés, et il leur donna toutes sortes de

témoignages de considération et d'estime. Il partit do sa province content de sa situation personnelle, mais agité de vives inquiétudes au sujet des divisions qui déchiraient la république et de la guerre civile qui la menacait. Dans l'île de Rhodes, il apprit la mort d'Hortensius, et il en fut sensiblement affligé. Les sujets de plainte qui avaient autrefois jeté un petit nuage sur leur amitié étaient effacés par le temps; et, écrivant à Atticus pendant qu'Hortensins vivait encore', il marque expressément qu'il avait résolu de vivre avec lui dans une étroite union. Rien n'est plus tendre que les regrets qu'il témoigne de la perte de cet illustre ami dans la préface de son livre des Orateurs illustres, compose trois ans après; mais les malbeurs que la république avait soufferts dans cet intervalle, et auxquels Cicéron avait eu lui-meme tant de part, le portent à envier le sort d'un homme qui 1, après avoir joui d'un bouheur continnel, est sorti de la vie dans des circonstances favorables pour lui, anoique douloureuses pour ses concitoyens; qui est mort au moment où il lui aurait été plus aisé, s'il eût vécu, de pleurer la republique que de la secourir; et qui a vecu aussi longtemps qu'il a été possible de vivre dans Rome avec bonneur et avec tranquillité. Cicéron arriva à Brindes au mois de décembre, c'est-à-dire très-peu de temps avant que la guerre éclatat entre Cessr et Pompée.

Il revenait avec l'espérance du triomphe, et l'aurait vraisemblablement obtenn, si les troubles de la république n'y eussent mis obstacle, et n'eussent tourné les esprits vers des

<sup>2</sup> Clc ad Att. vs. 6.

<sup>2 «</sup> Perpetuk quadam felicitate usus ille cessit e vità, e suo magis, quam suorum civium tempore : et tum ocs cidit, quam lugere facilius rempublicam posset, al via veret, quâm juvare, vizitque tamdiù quâm licuit la a civitate bene beateque vivere. » (Cac. in Bruto, n. 4.)

objets tout autrement importants. Lentulus Spinther, dont les exploits en Cilicie doivent avoir été peu de chose, puisque l'histoire ne nous en apprend rieu, avait néanmoins triomphé pendant l'absence de Cicéron. Ap. Claudius demanda aussi le même honneur ; et, s'il le mangua, ce ne fut pas pour n'en avoir pas été jugé assez digne, mais à cause de l'accusation que lui intenta Dolabella.

Ce jeune homme était d'une illustre nais-

sance, patricien de la maison Cornélia. Il avait du feu, de l'activité, des talents. Mais la folie du plaisir l'avait emporté , comme il est trop ordinaire, dans ses premières années : et eusulte l'ambition lui fit faire bien des fautes. dont il fut eufin lui-même la victime. Nous ne savons point s'il ent d'autres motifs d'accuser Appins que celui de s'illustrer et de se faire uu nom, suivant une pratique assez usitée alors, dont nons avons déjà rapporté plusieurs exemples. Cet événement jeta Cicéron dans un nouvel embarras vis-à-vis d'Appins. Pendant qu'il cherchait à lui pronver sou amilié par toutes sortes de voies. il devint tout d'un coup le beau-père de son accusateur. Tullie s'était séparée , quelque temps auparavant, de son second mari Furius Crassipes. Dolabella la rechercha en mariage precisément dans le temps qu'il entamait l'accusation contre Appius : et comme l'affaire parut convenable à Térentia, elle la conclut sans atteudre le consentement de son mari. Cicéron ne fut point fâché de la chose eu ellemême, quoiqu'il eût eu d'autres vues, et qu'il ent écouté les propositions que lui avait fait faire Tib. Néron , qui épousa dans la suite Livie, et qui fut perc de l'empereur Tibère : mais il se trouva gêné par rapport à Appius, qu'il était bieu aise de ménager. Il lui écrivit des lettres d'excuse; il s'intéressa même en sa faveur dans le procès qui lui était suscité; eufin il réussit à préveulr une rupture. Ce qui reudit Appius plus traitable, ce fut sans donte qu'il se retira bonorablement de cette

Dès qu'il s'était vu accusé, il avait renoncé à la demande du triomphe, et il était entré dans la ville pour se présenter eu justice. L'accusation roulait sur des crimes vrais ou prétendus de tèse-majesté publique. Son in-

nocence, ou le crédit de Pompée, le sauva ; il fut ensuite accusé de brigue, et absous pareillement. Ainsi Il se trouva à portée de demauder la censure , à laquelle il fut uommé avec L. Pison, beau-père de César.

Ces deux censeurs', les derniers qu'ait vus Rome libre, n'avaient pas assurément de

quoi faire honneur à la censure expirante. L'an était un indolent épicurien, qui n'avait pris cette magistrature qu'à regret et comme par force : tout lui était indifférent , hormis sa tranquillité et son repos, qu'il n'avait garde de troubler en se faisant des ennemis par une suste sévérité. D'ailleurs, étant bean-père de César, il cherchait, en usant d'indulgence, à gagner à sou gendre des amis et des créatures.

Pour ce qui est d'Appius, nous venons de le peindre, d'après Cicéron, avec des conleurs qui font aisément connaître combien le personnage de réformateur lui convenait pen. Il fit ponrtant le sévère, et força sou collègue à noter avec lui plusieurs chevaliers romains et sénateurs; en quoi il rendit service, contre son intention, à César, qu'il haissait, car ce furent autant de partisans qu'il lui donna. Dans les notes qu'il infligea, il suivit diffé-

rents objets. Entété des privilèges de la noblesse, à l'exemple de sesancêtres, qui avaient toujours été fiers et bautains, il crut devoir chasser du sénat tous les fils d'affranchis. Il eu punit d'autres pour leur mauvaise conduite, Ce fut pour cette raison que l'historien Salluste fut dégradé du rang de sénateur. Il méritait cet affront par ses débauches, qui étaieut publiques, et qu'il n'eut pas houte d'avoner en plein sénat, les convrant seulement de cette indigne et misérable excuse ', que ce n'était point aux femmes de condition qu'il en voulait, mais à celles du dernier rang. Atetus, ce tribun du peuple qui avait chargé d'imprécations Crassus au moment de son départ, fut flètri par Appius, comme ayant attiré à la république une des plus grandes calamités qu'elle eût jamais éprouvees. C'était prendre la chose assurément de travers. Ateïus était coupable d'imprudeuce et d'emporte-

<sup>1</sup> Dio. 1, 40. 2 Hor. Sat. 1, 2, et ibl Acron.

ment, mais il desit hien innocent des la défable de Cassur, la superation avail diche e jugement à Appius. Esprit divuit, il donnait ancore dans toutes es réversé dont ou était bien revent dans le siécle où il vivait. Il se 
riquisit même d'abalités dans l'art des augures, dont il avait fait une étude très-particulière; et il pour ce fable jusqu'aux derniers 
moments de sa rie, comme on pent le voir 
mais Luciai. Ce censeur attaqua ususi, mais 
saus succès, Curion, actuellement tribun. Je 
parlerai ailluces de ce fait.

Tous ces traits de séverité lai séquient fort au Mais fair écrit da vantage la réés que la réforme qu'il voulut faire par rapport au la réforme qu'il voulut faire par rapport au lune, dons lequel il donnait lib-même bean-coup. Il faut entendre l'agrébble et ingénieux Certisa phissaires urc e sujet avec Ciéron. a Savez-vous <sup>3</sup>, lui dit-l', que notre censeur Appius fait i des prodiges <sup>5</sup> sé clais de « zèle sont admirables contre les statues et le tableux; sur la fatation et la mesure

« des terres, qu'il nous sera permis de posséder; sur les detes. Il s'imagine que « la censure est une lessire capable de tout » nettoyer. Il se trompe; car, en prétendant « emporter les taches dont il est courert, il » évorche, et s'ouvre même toutes les « viense et les cutrailles. Accourer, de » rives et les cutrailles. Accourer, de » rives et les cutrailles. Accourer, de » d'un tel spectacle! « neue voir Applius réformer le luc des tableaux et des statues! » Le fruit que la république tirs de cette der-

uas: vui que la république tira de cette dender censere fait, comme l'on veil, bien méche censere fait, comme l'on veil, bien méle fait que la guerre d'ête entre Char et Pompée acheva de renverer. C'est ce grand évenement que jai mánienant a heurre sous les yens du kedur. Il fut précédé de vives contestations qui occupérent pendant deux ans le sénat, et par le récit desquelles je dois commencer.

6 Lucan. l. v.

\* « Scis Appium censorem hie osteutn facere? de si-

e gnis et tabulis, da agri modo, de ære alleno acerrimè e agere? Persuasum est el consuram lomentum aut ni-

« trum esse. Errare mibi videiur. Dum sordas elucra « vuit, venas sibi omues et viscara aperil. Curra, par « deos atque bomines, el quamprimium hæc risum venl... « Appium de isbulis, et siguis agere. » (Cont.. ad Cic. ep. 11.)

## LIVRE XLIII.

- Préliminaires de la guerre civile entre César et Pompée. Première campagne de cette guerre. Ans de Rome 701-703.
- S I. LA VRATE CAUSE DE LA GUERRE ENTRE CÉSAR RT POMPÉR N'EST AUTRE QUE LEUR AMBITION. POMPÉR, DEPUTS SON TROUBENT CONSULAT, JOESS-SAIT PRESQUE D'UNE AUTORITÉ ABSOLUE DANS ROME. POLITICE DE CÉSAR POUR NE SE POINT DESCRIPTE DE COMMANDEMENT DEPCISOC'IL EN RUT RTR UNR POIS REVETU. IL SE PAIT PARTOUT DES CRÉATURES. IL N'ÉTAIT PLUS TEMPS DE L'ATTA-QUER LORSQUE POMPÉR S'EN ATISA. MOT DE CI-CÉRON A CR SUIRT. LE CONSUL M. MARCELLES PRO-POSE DE RÉVOQUEE CÉSAR. QUELQUES TEIRUNS ET LE CONSUL SULPICIUS S'T OPPOSENT. CESAM BARNE A SON PARTI L. PAULUS RT CURION, DÉSIGNÉS, L'UN CONSCL. L'AUTRE TRIBUN POUR L'ANNÉE SUI-VANTE. DIVERS ARRÉTÉS DE SÉNAT, AUXQUELS S'OPPOSENT LES TRIBUNS AMES DE CÉSAR. DEUX MOTS REMARQUARLES DE POMPÉE AU SUSET DE CES OPPOSITIONS. VRAI POINT DE VER POUR JUORS DE LA CAUSE EE CESAR. CONOCITE ARTIPICIEUSE DE CURION. SUR LA PROPOSITION DE RÉVOQUEE CÉSAR. II. DEMANDS OUR L'ON RÉVOCER EN WENE TRUPS POMPÉE. MODÉRATION APPECTÉE DE POMPÉE. CU-RION LE POUSSE A BOUT. LE CENSEUR APPICS VEUT PLÉTRIR CURION, MAIS NE PEUT T RÉCISSE. MA-LADIE DE POMPÉS. FÉTES DANS TOUTE L'ITALIE LORSQU'IL RET RECOUVER LA SANTÉ. DECE LÉGIONS ENLEYÉES A CÉSAR ET TRANSMISES A POMPÉR. CÉSAB, AU CONTRAIRE, PRENO MABILEMENT SES MESUSES. LES CONSULS DÉSIGNÉS POUR L'ARNÉE SCIVANTE OPPOSÉS A CÉSAR. ÎL ÉCRIT AU SÉNAT. ADRESAR DE CURION POUR AMENER LE SÉNAT AU POINT OUR VOULAIT CREAR. LE CONSUL MAR-RELLUS ORDOS NE A POMPSE DE DÉPENDRE LA PA-TRIE CONTRE CÉSAR. CURSON S'ENPUIT DE ROME. BY SE RETIRE AUPRIES DE CASAR. MARC-ANTOUNE.

DEVENU TREBUX, REMPLACE CURION, CÉSAR PAIT DES PROPOSITIONS D'ACCOMMODEMENT, L'ACCORD ÉTAIT IMPOSSIBLE ENTER CÉSAB ET POMPÉE, PARCE QUE TOUS DEEX TOULAIENT LA GUBERR. NOUVELLES LETTRES DE CÉSAR AU SÉNAT. LE CONSUL LENTULUS ANIME LE SÉNAT CONTRE CÉSAR. DÉCRET DU SÉ-NAT POUR ORDONNER A CÉSAR DE LICENCIER SER TROUPES. ANTOINE S'T OPPOSE. CONTESTATION VIO-LENTE. ON EMPLOIS LA PORME DE SÉNATES-CON-RULTE USITÉE DANS LES DEENIÈRES EXTRÉMITÉS. ANTOINS S'ENFUIT. CÉSAR EXRORTE SES SOLDATS A VENCER LES DROITS DU TRIBUNAT VIOLES, AVEC UNE SECLE LÉGIOR IL COMMESCE LA OCERRE. PAS-SAGE DU RUBICON, CÉSAR S'EMPARE DE RIMINA CONSTRUNCTION AFFREISE DANS ROME. POMPER, ACCARLÉ DE REPROCRES, PERD LA TRAMONTANE. IL ARANDONNE LA VILLE, ET EST SUTVE DES MAGIS-TRATS ET DE TOUT LE SÉRAT. PARTHARS OF POM-PÉR ET DE CÉSAR COMPARÉS ENSEMBLE, CATON SECL VEATHENT PARTISAN DE LA RÉPUBLIQUE, PRÉ-TENDOS PRÉSAGES, MORT DE PERPERNA, POMPÉE PAIL DES LEVÉES DANS TOUTE L'ITALIE, DIPPÉ-RENTS CHEPS QUI ACISSENT SOUS SES ORDERS. NÉ-GOCIATION ENTRE POMPÉE ET CÉSAR, PET SINCÈRE ET INPRUCTURUSE. LABIÉNUS PASSE DE CÔTÉ DE Pompés, Progres de Césan. It assiéte Domition DANS CORPUNION. LES TROUPES DE DOMITIES PRO-METTENT OR LE LIVRER A CÉSAR. LENTELUS SPIN-THER. QUI STAIT DANS CORPINION, ORTHERT SA ORACE. DOMITIES VEST S'EMPOISONNER. SON MÉ-BEGIN LEI BONNE UN SOPORATIP AU LIEU DE POISON. CASAR PARDORRE A BOMITIUS, RT A TODS CRUX OR'IL AVAIT PAITS PRISONNIERS AVEC LUI, CREAR POURSUIT POMPÉR, QUI S'RNPERME DANS BRINDES. NOUVELLES DÉMARCHES DE CÉSAR VERS LA PAIX. IL A QUELQUEPOIS ALTÈRÉ LA VÉRITÉ DES PAITS DAMS SES COMMENTAIRES. CÉSAR ASSTÉRE POMPÉE, QUI PASSE EN ÉPERE. RÉPLEXIONS SUR LA PUITE DE POMPÉR. CÉSAR, RÉSOLU D'ALLER EN ESPAGNE, ENVOIR VALÉRIES EN SARDAMERE, ET CURTON EN SICILE. LES PEUPLES DE SAEGAIGNE CHASSENT COTTA, ET RECOIVENT VALÉRIUS, CATON SE RE-TIRE DE LA SICILE SANS ATTENDRE CURION, IN-CERTITUOE ET PERPLEXITÉS DE CICÉRON. CÉSAR VEUT ENGAGEE CICÉRON A VENIE ATEC LUI A ROME, RY A PARAÎTER AU SÉNAY. CICÉRON LE EXPUSE. CICÉRON, APRÈS EIEN DES DÉLAIS, SE EEND ENFIN DANS LE CAMP DE POMPÉE. CATON ELAME CRITE DÉMARCHE AVEC BAISON. CÉSAR VIENT A ROME, ET AFFECTE BEAUCOUP DE MODÉRATION DANS SES DISCOURS AU SÉNAT ET AU PEUPLE. IL NE PEUT RIEN EXÉCUTEE E CE QU'IL AVAIT DESSEIN DE PAIRE. IL FORCE, MALGRÉ L'OPPOSITION DU TRIBUN MÉTELLUS, LE TRÉSOR PUBLIC, ET ENLEVE TOUT CE QU'IL Y TEOUVE D'OR EY D'ARGENT, SA DOUCEUR PASSE POUR FEINTE; A TORY.

## AVERTISSEMENT AU SUJET DES COMMENTAIRES DE CÉSAR SUR LA SUEREE CIVILE.

Le monument le plus complet et le plus aothentique que noos ayons sur les deux premières campagnes de la guerre entre César et Pompée, c'est sans doote l'ouvrage conno de tout le monde, sous le titre de Commentaires de César touchant la querre civile. Ces commentaires portent le nom de César : ils sont en possession, depois des siécles, de passer pour être sortis de sa main; et Suétone les cite comme composés par lni1.

Cependant bien des savants eo suspecteot la légitimité. Les grammairiens, et ceux doot le goût épuré sent le plus délicatement les finesses de la langue latine, préteodent y remarquer plosieurs expressions peu correctes, ou du moins qui s'éloignent du bel usage. Premier moyen d'inscription de faux, et qui, en supposant la vérité du fait, est d'une trèsgraode force, puisqu'il est constant que jamais personoe n'a parlé plus purement sa langue que César.

Juste Lipse, dont le jogement en parellle matière est d'un très-grand poids, autorise ce reproche contre la diction de l'ouvrage doot je parle. Il avait observé dans ce prétendu César', dit-il, bieo des endroits pen dignes

1 Suet. Ces. c. 56.

a digna. Piuscula notavi : sed universe quam frigida n aut hians at supine smpè tota scriptio est! quim coe natur potius aliquid dicere, quam dicit! Itaque ob-

du vrai César. Mais, de plus, il en attaque en général le style et le tour de la narration. s Combien, ajoute-t-il, la composition de cet « auteur est-elle lâche , décoosne et négligée ! z Il veut plutôt dire les choses qu'il ne les dit « véritablement. Aossi trouve-t-on souvent « chez lni de l'obscurité et de l'embarras. « Beaocoup de paroles pour dire peo de choa ses, voilà le vice de cet écrivain, »

Ces conjectures ne sont pas assnrément à mépriser 1. Mais ce qui les fortifie puissamment, c'est uo passage do troisième livre. on l'anteor paralt se distinguer visiblement de César. Il s'agit de propositions faites par Libon, l'un des lieutenants de Pompée, pour obtenir une trève. « César, est-il dit tout de « soite, ne crot pas alors devoir rien répon-« dre aox demandes de Libon : et nous ne « pensons pas à présent qu'il soit fort néces-« saire d'eo rendre compte à la postérité, » Quibus rebus neque tum respondendum Casar existimavit, neque nunc, ut memoriæ prodatur, satis causæ putamus. Les persoones sont distinguées, anssi bien que les temps : et je ne vois pas que l'on puisse douter que l'endroit que je cite ne soit d'one autre main que de celle de César.

Le seul toor de la phrase par la première personne suffirait pour inspirer de la défiance : car il ne se rencontre rien de semblable dans les Commentaires sur la goerre des Gaules , où Cesar parle toojours de lui-même eo troisième personoe. Cependant ce tour, justement auspect, est répété au nº 92 du même livre troisième des Commentaires aur la guerre civile. Ainsi il doit, ce me semble . demeurer pour constant que ce deroier ouvrage n'est point purement de César.

Je dis purement; car je oe prétends pas étendre mes soupçons ao delà de ce qui lest exectement prouvé. Après une prescription de taot de siècles, après le témoignage de Suétoce.. si voisin des temps de la confection de cet ouvrage, quel moyen de l'ôter entièrement à César ? Il l'a dirigé sans doute : il aura

« scuritas et intricatio..... Proprium in co scriptore « ritium, dicere multis, pec multo, » (Laps. l. s. Poliorcet, dial. 9.)

<sup>5</sup> v Muita in Carsare isto legi Casare veteri parum

<sup>4</sup> De Bello Civ. l. 111, n. 17.

tion sur les choses; mals nne autre maiu a tenu la pinme. Dans cette supposition, je u'ai fait uulle difficulté de citer ces Commentaires comme

l'auvrage de César, soit dans mon texte, solt en marge. Il en dolt passer pour l'auteur, puisqu'ils ont été écrits sous son nom, sur ses mémoires, par ses ordres, et selon sou esprit,

SER. SULPICIUS RUFUS 1.

M. CLAUDIUS MARCELLUS.

La vraie cause de la guerre entre César et Pompée, personne ne l'ignore, fut l'ambition de ces deux rivaux de gloire et de pnissance. C'est ce que Lucain a vonlu exprimer en disaat que César ne ponvalt souffrir de snpérieur 1, ni Pompée d'égal, Mais cette pensée, comme plusieurs autres de ce poête, plus imaginatif que judicieux, manque de justesse et d'exactituda. Ces deux famenx concurrents, dont la querelle partagea l'univers, avaient l'au et l'antre ponr objet le premier rang. Pampée, qui en était en possession, ne voulait point en déchoir, et César aspirait à y monter. Il u'était pas homme à se contenter de l'égalité, qui d'ailleurs est impossible et impraticable en politique. Il voulait primer : et ses sent liments sur ce point ne peuvent être doutenx, après la déclaration qu'il en a faite lui-même , lorsque , passant par uu village des Alpes . Il dit ce mot célèbre que i'al rapporté en son lieu-

Pompée était parvenu à ce premier rang si fort envie , en se ménageant entre le séaat et le peuple. Saus se livrer pleinement ni à l'un ni à l'autre de ces deux partis, il s'était servi alternativement de tous les deux, selon qu'il convenait aux intérêts de sa fortune et de son élévation. Son troisième consulat apporta quelque changement à sa conduite. Charmé de la confiance que le sénat lui avait témoignée en

1 An. R. 701; av. J. C. 51.

3 Nec quemquam jam ferre potest Casarva priorem, Pompelusve parem. . . . . . . .

(LUCAN, I, 125.)

faurni des mémoires : il aura porté son attcuremettant entre ses mains toute la puissance publique, il s'unit étroitement avec cette auguste compagnie; et il travailla à eu mériter l'estime par le bon usage qu'il fit de l'autorité qui lui avait été confiée, et par les mesures efficaces qu'il prit pour rétablir dans Rome la paix et la tranquillité, Lorsqu'il fut sorti de charge, il ne laissa pas de conserver encore uu pouvoir qui semblait inhérent à sa personne. Sans aucun titre de magistrature civile, et quolque obligé, par sa qualité de proconsul d'Espagne, à résider hors de Rome, il donnait néanmoins le branle à toutes les affaires, il était l'âme de toutes les délibérations, Il régnait presque, mais par la déférence volontaire que ses citoyens avalent pour lui, et uon pas par la force.

Dans ces circonstances, si Gésar fût revenu à Rome simple particulier, suivant le droit et l'usage, il aurait été soumis avec les autres à cette autorité de Pompée, qui était appuyée de celle de tout le sénat 1. Il était craint et détesté de cette compagnie, qu'il avait pris à tache, toute sa vie, d'attaquer et d'abaisser, et qu'il avait surtout traitée pendant sou dernier consulat avec le dernier mépris. De plus, sa conduite donnait tant de prise, et il avait riolé les lois en tant de manières, qu'il appréheudait d'être mls en justice et condamné. Catou l'en menaçait ouvertement : et peutêtre cette vue roulait-elle dans l'esprit de Pompée. Nous avons observé que sa loi coutro la brigue avait alarmé les amis de César, qui avaient cru qu'elle était une batterie dirigée contre lui. Aussi toute la politique de César tendit toujours à ne se point dessaisir des forces qu'il avalt eu main. Après avoir obtenu le gouvernement des Gaules pour cinq aas, il se le fit continner pour cinq antres années. Il se proposait de redevenir cousul au bout de dix ans, qui était l'intervalle prescrit par la loi entre les deux consulats d'un même citoven. Et, pour passer sans milieu du commandement des armées à ce second consulat, il s'était fait accorder le privilège singulier de ue poiat demander la charge en persoune, et de pouvoir être nommé quoique absent.

1 Suctor. Cms. c. 30.

1 Id. 1bid. 26-28.

Ces démarches éclatantes dévoilaient si évidemment les desseins de César, que les moins clairvoyants ne pouvaient pas s'y méprendre. Et tout le reste de sa conduite se soutenait. Il n'est point de voie de se faire des créatures, qu'il ne mit en œuvre. De tout temps attentif à se gagner la faveur de la multitude, il donna des jeux et un repas à tout le peuple à l'occasion de la mort de sa fille : il commença à construire une place dans Rome, dont le sol, y compris sans doute les édifices qu'il fallut acheter et abattre, lui coûta plus de douze millions cinq cent mille livres; il double la pave des légions; il enrichit ses soldats par le butin qu'il leur distribuait sans mesure. En un mot, gens de guerre, magistrats, rois étrangers, villes situées dans toutes les différentes parties de l'empire, il n'omit rien pour mettre, s'il ent pu tout l'univers dans ses intérêts par des largesses immenses. Et l'on a eu raison de dire qu'il subjugua les Gaules avec le fer des Romains<sup>1</sup>, et les Romains

eux-mémes avec l'or des Gaules.

Il n'cial plas temps d'attaspar cette puissance si formidable lorsque l'ompée s'eu avio.

Il avait fait une première faite en se liguant
l'avait fait une première faite en se liguant
rir de si grandes loirees : il en fit une seconde
se ar endant son ennemi. Bien n'est plus jadicleux que ce mot de Cicron, consu de tout
le mode : a l'Otta ux dieux ', Pompée, que
a vous ne vous fusieix pamais uni à Cèsar, ou
que cous n'eusieix [pamis rompia uvec lui'
a la problié de voire caractère, et l'autre à voer producen.

Au reste, Pompée garda d'abord de grands ménagements<sup>2</sup>. Ce ful le consul Marcellas qui sans doute de concert avec lui, fil le premier acte d'hostillité. Ce magistrat, qui avait l'âme haute et courageuse, publia one ordonnance par laquelle il annonçait qu'il mettrait en délibération une affaire d'où dépendait le salut public ; et en conséquence il proposa au sénat assemblé de révoquer César, et de lui ordonner de guitter le commandement des Gaules au premier mars de l'année où l'on allait entrer, et, en même temps, de l'astreindre à demander le consulat en personne, et non pas par procureurs. C'était porter de rudes coups à César ; et il était ruiné, si les deux points de la proposition du consul eussent pu passer et avoir leur exécution. Mais on sent avec quel avantage il pouvait se défendre sous la savegarde de deux lois, de l'effet desquelles on l'empéohait de jonir. On lui retranchait deux ans du commandement qui lui avait été prorogé par la loi de Trébonius, et on le dépouillait d'un privilège que lui avait accordé une autre loi portée par tout le collège des tribuns et du consentement de Pompée.

Avec des couleurs à favorables, in e fut pas difficile à Céar de trouvre de l'appai dans plusieurs magistrats. Non-seulement il y ent des tribans qui su déclarierent pour lui, mais le cossul Sulpicius, homme doux, et qui d'ailleurs, per sa professione de juriscosselle, était accoutumé à respecter rerupuleumentent tout equi portait le nom de loi, sopposal a où collèque. Vompée hi-entente, coupours districtes qui portait le nom de loi, sopposal a contractiones qui soulainiai le plus, affeitait de dire que Marcellas allait trop loin, et qu'il ne convenit pas de, faire un afforto s'assignat à un homme tel que César dont les exploite étaient sig dorieux et si utiles à la républic staient sig dorieux et si utiles à la républic staient sig dorieux et si utiles à la républic desirent significant de montre de que César dont les exploite étaient significant de la contraction de la contractio

Véritablement Marcellus outrait son zèle: et dans certaines occasions il montrait de l'animosité et de l'aigreur. César avait fait donner à la ville de Côme dans la Gaule cisalpine, le droit du Latium, en vertu duquel ceux qui y avaient exercé la première magistrature. devenaient citovens romains. Marcellus voniut priver dece droit les habitants de Côme, prétendant qu'it leur avait été accordé sans cause légitime, et qu'ils n'en étaient redevables qu'à la seule ambition de César et au désir qu'il avait de se faire des créatures, Peut-être en cela avait-il raison; mais il alla jusqu'à faire battre de verges un citoyen de cette ville, qui en avait été le premier magistrat, en lui ordonnant d'aller montrer à Cesar les marques des coups qu'il avait reçus. On sait que les citoyens

<sup>1</sup> Pint. in Cus.

a s Ultinam. Cn. Pompel, cum C. Cerare societaten a sut manquam ceisses, sul manquam diremisses! Full a siterum gravitatia, alterum prudentis tum. » (Crc. Phil. 11, n. 24.)

Suet. Cos. - Applan. Civ. I. 2. - Dio, I. 40. --Plut. in Cos. et Pomp.

romains étaient exempts de souffrir iamais un pareil traitement.

Ainsi Marcelius, par cette action, anéantissait les privliéges de la cotonie fondée par César. Mais qu'y gagnait-il? C'était nne insulte faite de galté de cœur et sans aucun fruit.

Pompée, en observant plus de modération à l'exterieur , tendait an même bot. Quoiqu'il eut paru désappreuver la proposition du consul, ii travaillait à la faire rénssir pour l'année snivante. Dans cette vue il fit nommer au consulat C. Marcelius, cousin de Marcus, et qui était dans les mêmes principes. Il crut eucore s'appuyer beaucoup en portant au tribunat le célébre Carion, dont nous avons eu déjà occasion de parler plus d'nne fois, jeune homme plein de fen et de hardiesse, éloquent au point d'être compté parmi les plus grauds orateurs de son siècle, et qui s'était toujours montré jusque-là l'enneml de César.

Celul-ci, pour le moins aussi habile que son rival, lui opposa nne contre-batterie. Il tenta de gagner C. Marcellus : mais l'avant trouvé inaccessible à la corruption, il se tourna du côté de celui qui avait été désigné consul avec lui. L. Paulus<sup>1</sup>, et il acheta son sileuca quinze cent mille écus. Paulus reçut cette somme immense, seulement pour ne point agir contre César; et il l'employa à élever une basilique superbe dans Rome, comme s'il eut vouln perpétuer par ce mouument, le souvenir de sa

vénatité et de sa bassesse d'ame. Curion se vendit encore plus chérement. Il ne tenait point par le cœur à la cause publique: et Il ne s'était donné à Pompée que parce que César l'avait méprisé. Il est étongant que César eut fait cette faute contre ses maximes, lui qui employait toutes sortes de voies pour s'attacher souvent les derniers des bommes. Ii sentit son tort, et ne plaignit point la dépense pour le réparer. Corion avait ruiné sa fortune par ses débauches et par ses prodigalités. Il devait plps de sept millions cinq cent mille livres 2. César ini paya toutes ses dettes, et par la s'acquit un homme qui le servit d'autaut mieux, qu'il affecta, comme nous le verrons, une espèce d'impartialité,

adouci, Il se conformait sans donte en cela aux avis de Pompée, qui ne voulait que l'on prit aucun parti au sujet de César avant le premier mars de l'année suivante, mats qui, après ce terme, pensait que l'on pouvait lui donner nn successeur. Je ne vois point sur quot Pompée se fondait pour croire qu'il lui fût permis de refrancher uu an plutôt que deux du commandement de César. Mais sa volonté était tellement alors la régle de toutes choses, que, comme il eut un vovage à faire à Rimini, on

l'attendit pour tenir le sénat en sa présence; et

Cependant le consul M. Marcellus suivait son plan, qu'il avait senlement modifié et

le dernier septembre on forma un décret con-

forme à ce qu'il souhaitait. Il fut dit que les consuls désignés, L. Paulus et C. Marcellus, au premter mars de l'année où l'on allaitentrer, mettra ent en délibération ce gut regardalt les provinces consulaires (c'était une expression mesurée, pour ne pas dire en termes exprès que l'on délibérerait sur la révocation de César ). On ajoutait que, ce jour du premier mars une fois venu, aucune autre affaire ne seralt proposée avant celle des provinces consulaires, ni concurremment avec eile. Et comme on appréhendait une opposition qui se formalt actuellement, le sénat déclarait qu'aucun de ceux qui avaient droit de s'opposer aux sénatns-consultes ne devait faire usage de ce droit dans l'occasion dont il s'agissalt; que si quelqu'un le faisait, il serait regardé comme ayant attenté au repos et au salut de la réonblique , que l'arrêté serait mis sur les registres, et que le sénat délibérerait sur la conduite qu'il conviendralt tentrailégard des opposants. Toutes ces menaces n'empêchérent point que les quatre tribuns, et entre autres C. Pansa, qui avait servi longtemps sous César, ue fissent leur opposition en forme,

Par un second arrêté du même jour, le sénat tenta d'affaibiir Cèsar en offrant le congé à cenx de ses soldats dont les années de service seraient achevées, on qui auraient d'autres raisons pour demander à être licenclés, Enfin un troisième arrêté regardait le choix de gouverneurs de provinces, qui devaient être administrées par des propréteurs, el réglatt ce

<sup>\*</sup> Coel. ad Cic. epist. 4.

<sup>2</sup> Val. Max. 13, 1,

<sup>1</sup> Carl. ad Cic. ep. 4 et 8.

choix conformément aux arrangements pris sous le consulat de Calvinius et de Messala, et ratifiés l'année suivante. La chose était donc dans l'ordre. Mais nous avons observé allleurs quelles raisons César prétendait avoir de se plaindre de ces nouveaux réglements. Ces deux derniers arrêtés eurent le même sort que le premier. Pausa et un autre tribuu s'y oppo-

Il était aisé de prévoir que de semblables oppositious empécheraient l'effet des délibérasions que l'on projetait de prendre l'aunée suivante par rapport à César. Quelqu'un en ayant fait l'objection à Pompée, il se déclara ouvertemeut pour cette réponse : Je ne vois aucune différence pour César , entre refuser d'obeir aux décrets du sénat, ou empêcher le sénat de décerner ce qui lui parait convenable. Eh quoi! reprit un autre, s'il veut en même temps être consul et avoir le commandement d'une armée? Eh quoi! répliqua Pompée avec vivactte, si mon fils voulait me donner des coups de bâton?

Ces réponses de Pompée, et surtout la dernlère, paraissaient dures à Cælins, qui les rapporte dans une lettre à Cicéron. Mais je ne crains pas de dire qu'elles fixent le vrai point de vue sous lequel nons devons considérer la conduite de César pour eu juger sainement. Il prétendait se rendre maître de la république : l'événement l'a fait voir. C'était donc uu fils qui voulait donner des coups de bâton à son père; mais, infiniment habile, il cache, autant qu'il lui est possible, ce desseiu odicux. Il se rempare de lois, qu'il fait passer par la force ou par l'intrigue. Il s'appuie de l'autorité des magistrats dont l'âme vénale se laisse corrompre par ses largesses. Il parvient ainsi à douner une couleur de légitimité à ses ambitieuses démarches. Qu'est-ce que tout cela, sinon les procédés d'nn enfant rebelle, qui, résolu de désobéir à son père, et voulant néaumoins éviter la tache de désobéissance, lui ferme la boucho pour l'empêcher de parter? C'est à la lumière de ces réflexions qu'il faut suivre toutes les chicaues par lesquelles César se défendit eucore contre le séuat, pendaut plns d'une année, avant d'en venir à prendre les armes. Pour ne point se laisser éblouir de vaines apparences, il suffit de se rappeler la maxime favorite

on'il avait sans cesse à la bouche, l'avant empruntée d'Etéocle dans Euripide1 ; S'il faut violer la justice , c'est pour réquer qu'il est beau de la violer : en toute autre matière sovez honnéte homme.

> L. ÆMILIUS PAULUS 3. C. CLAUDUS MARCELLUS.

Paulus et C. Marcellus.

Curion fut l'instrument dout César se servit nour disputer le terrain sous les consuls

Ce tribun, qui avait beaucoup d'esprit, usa d'adresse pour cacher la turpitude de son changement de parti. Il demeura fort tranquille pendant les premiers commencements de se magistrature, parlant même souvent contre César, mais jetant à la traverse quelques propos qui devaient déplaire à Pompée et aux partisans de l'aristocratie. Bientôt il leur chercha querelle avec moius de ménagement; et afin d'avoir un prétexte de se broniller avec eux, il mit en avant diverses lois, auxquelles il savait bien qu'ils ne manqueraient pas de s'opposer. L'une de ces lois regardait les grands chemins; une autre était une loi agraire, peu différente de celle de Ruilus, qui avait été rejetée sous le consulat de Cicéron; une troisième avait pour objet les blés et les ivivres : et dans les nonveaux arrangements qu'il proposait sur tous ces points, il se donnait à lui-même la principale administration et la première autorité. Le sénat ne manqua pas de s'élever contre ces lois. C'était ce que le tribun désirait; il crut par là être dispensé de tout égard pour une compagnie par laquelle il se prétendait lésé. Il ne voulut pas cependant paraltre se li-

vrer totalement à César, Ainsi lorsque le pre-

<sup>1</sup> Phoreic. v. 528.

mier mars fut venu, et que le consul C. Mar-· Είπερ γάρ άδικείν χρέ, τυραννίδος περί Kallingery adirecty . T alia o googleiv ypray,

Ces deux vers grees ont été ainsi traduits par Cicéron : Nam si violandum est Jus, regnandi gratid Violandum est : aliis rebus pietatem colas.

<sup>(</sup>Cic. de Offic. III, 82.) 3 An. R. 702; av. J. C. 50.

<sup>4</sup> Dio. - Appian. - Plut.

cellus, en conformité de l'arrêlé du dernier | dont il était revêlu, que celle du consul ne septembre précédent, eut proposé d'envoyer un nouveau proconsul dans lea Gaules, son collègue Paulus ayant gardé le silence suivant qu'il en était convenu, Curion prit la parole. Il lona la proposition du consul Marcellus : mais il ajonta qu'en même temps que l'on rappelait César, il failait aussi ordonner à Pompée d'abdiquer le gouvernement des Espagnes et le commandement des légions qui servaient dans ces provinces.

Ou sent combien ce tour était spécieux et favorable : c'était le langage d'un zélé républicain, L'habile tribun représentait « que la » voie qu'il proposait pouvait senle mettre en » sûreté la liberté publique : que , si César » désarmait , Pompée , avec les forces qu'il » avait en main, devenait maltre absolu de » l'empire; au lieu qu'en les réduisant tons » deux à la condition de simple citoyen, la » république n'avait plus rien à craindre ni de » l'un ni de l'autre ; mais que, si l'un demeurait » arme, il fallait que l'autre eût de quoi te-» nir la balance en équilibre, » Ces considérations, mises dans le plus beau jour par l'un des hommes les plus éloquents que Rome ait jamais portés, faisaient uue grande impression. Le peuple, auprés duquel Pompée avait perdu une partie de son crédit par ses lois contre la brigue, approuvait et louait Curiou, qui servait ainsi César le mieux qu'il fût possible, en affectant de se montrer nentre et uniquement attaché aux Intérêts de la république.

Je dis qu'il servait César parfaitement : car il savait que Pompée n'abdiquerait point. Ce n'était ni son intention, ui celle des premières têtes du sénat : et il faut avouer que la condition n'était pas égale, puisque Pompée n'avait commencé à jouir du gouvernement des Espagnes que quatre aus après l'année où César avait pris le commandement des armées de la Gaule; mais la principale et la plus essentielle différence venait de la diveraité des caractères et de la conduite. On craignait tout de l'ambition effrénée de César : celle de Pompée était plus mesurée, plus circonspecte, plus capable de respecter les lois. La proposition de Curion fut donc rejetée : mais il empêcha, par l'autorité du tribunat III. HIST. ROM.

passåt.

Pompée , sur cette attaque que lui avait portée le tribun, affecta d'abord beaucoup de modération. Etant en Campanie, il écrivit au senat « que tout ce qu'il avait de titres et « de puissance était le fruit, non de ses solli-« citations, mais de la bienveillance de ses « concitoyens : qu'on lui avait offert, sans « qu'il le recherchat, un troisième cousulat, « et la prorogation du gonvernement des Es-« pagnes ; qu'il était prêt à rendre, de bonne « grace et de bon cœur , ce qu'il n'avait ac-« cepté que malgré lui. » De retour à Rome. il tint de vive voix le même langage; et comme si, eu qualité d'ancien ami et beaupère de César, il eût été mieux instruit qu'un autre de ses dispositions, il lui attribua la même façon de penser dont il se faisait honneur à lui-même. Il dit que César, las de faire la guerre et de vaincre, ne soupirait qu'après le repos, et ne désirait rien taut que de venir à Rome jouir, dans le sein de sa patrie, de la récompense de ses travaux et des honnenrs qu'il avait si bien mérités,

Il ne pensait rieu dans son âme ni de ce qu'il disait touchant lui-même, ni de ce qu'il avançait au sujet de César. Mais sou but était de faire par sa modération un contraste odieux avec la enpidité de son rival. Il renoucait à cinq ans entiers de commandement des armées, pendant que César ne voulait quitter son emploi, qui expirait, qu'en entrant de plein saut dans le consulat.

Curion ue fut point la dupe de cet artifice. Il le somma de réaliser ses promesses en abdiquant sur-le-champ. Il renouvela les protestations qu'il avait déjà faites touchant l'unique voie d'assurer la liberté publique, qui était de dépouiller en même temps Pompée et Cesar de tout commandement. Il exhorta le sénat à leur ordonner de se démettre, sous peine de désobéissance; à les déclarer enuemis de la patrie en cas de refus de leur part, et à lever des troupes pour les réduire. Et comme il sentait que son avis était bien loin de prévaloir, il rompit l'assemblée saus souffrir que l'on prit aucune délibération au sujet de César.

Pompée se repentit alors sérieusement

d'avoir relevé le tribunat de l'état d'humiliatiou où Sylla l'avait mis. Mais il u'était plus temps: et tout ce qu'il put faire, ce fut de chercher l'occasion de se venger du tribun par le ministère du censeur Appius.

Car tontes les circonstances portent à croire que ce magistrat était d'accord avec lui pour entreprendre de flétrir Curion 1. Il avait beau champ, s'il l'attaqua sur les déportements de sa première feunesse, qui avait tont entière été livrée au luxe, aux folles dissipations et à la débauche la plus outrée, Cependant Appius se tronva arrêté tont court par l'opposition de son collègue Pison et du consul Panlus, L'antre consul, Marcellus, toujours prét à agir contre César et contre tous ceux oni lui étaient attachés, reprit l'affaire, et prétendit la porter devant le ségat. Curion résista d'abord à une façon de procéder entièrement inusitée. Mais ensuite, ayant observé que la disposition des esprits lui était favorable, il accepta la coudition, et se soumit à l'animadversion du sénat. Il ne se trompa pas dans son espérance. En vain le consul Marcellus fit contre lui une invective sanglante, la pinpart des ségateurs se déclarèrent pour Curion : et le consul n'osa pas pousser jusqu'an bout une délibération qui ue pouvait tourner qu'à sa

honte. Perdant que la querelle entre Pompée et César s'échauflait de plus en plus, elle peass tout d'un coup être terminée par un accident impéru, c'est-à-dire par une malaile dangereuse, qui mil Pompée aux portes de la mort, et qui est été très-heureuse pour lui s', selon la peasée de Juvénd, si réellement elle l'est conduit au tombeau pendant qu'il était au combié des prospérilés éte la lagiore; qu'a elle lui est ainsi éparque les cruelles disgraces que deux ans de vie de plus lui fiert éproisvers'. Cest à Naples qu'il flut attaqué de cette maladie; et longu'ill ent recouvré la sauté,

les Napolitains signalèrent leur joie par des fêtes et par de solennelles actions de grâces aux dieux. Jamais on n'avait rieu fait de nareil pour aucun Romain. Mais l'exemple, une fois donné, ne se renferma point dans la ville où il avait pris commencement. Il fut suivi d'abord des villes voisines, et ensulte de toute l'Italie. Particulièrement sur la route de Pompée à Rome, lorsqu'il y retourna, nul lleu u'était assez spacieux pour contenir la foule de ceux qui venaient au-devant de lui-Les chemins, les bourgades, les ports, étaient remplis d'une multitude incroyable de personnes de tout âge et de toute condition qui offraient des sacrifices, et qui, parmi le vin et la bonne chère , louaient ceini que le ciel leur avait rendu. Plasieurs, ornés de couronnes, et tenant des flambeaux à la main, le recevaient et l'accompagnaient en je ant sur lui des fleurs avec mille cris d'applaudissement ; en sorte que toute sa marche fit un des plus beaux spectacles qui se puissent imaginer.

Ces réjoussances, qui sembaient marquer une si grande callme et noi s' grand stackement de tous les peoples de l'Italie pour Pompée, lai haussérent influiment le courage, et peuvent étre regardées, par cette raison, comme uue des principales casses de la guerre civile. Josque-là une prudence, soirest indien un peu timble, avait guélé toutes vest indien un peu timble, avait guélé toutes vest indien un et en avait établi la siteré. Mais alors et en avait établi la siteré. Mais alors et de confinere fil dépardire à neu peu joie et de confinere fil dépardire à neu peu toutes les raisons de craindre et de douter. Il se crut saese appuye pour pouvoir mépriser César, et il se flatta qu'il e détrainail avec autout de facilité qu'il Favit étre,

Cette idée, dout il était plein, s'accrut encore par les discours de ceux qui lui amenèrent deux légious qui avaicut servi sous César. Voici le fait.

Le senst, profitant de la crainte que l'on avait d'une invasion des Partines eu Syrie, ordouns que Pompée et César fourniraient chacuu une légion pour être europrée dans cette province. Cette couleur était si bien lmaginée et si honnête, que le décret passe sans difficullée et saus opposition. Mais Pompée, pour obeir à ce décret, douns la légion qu'il avait prétée à César sprés le désastre de Tituruis

t Dio.

Provida Pempelo dederat Campania febres Optandas : sed multæ urbes et publica vola Vicerunt. Igitur forjuna igstus et Urbis Servatum victo exput abstufft.....

<sup>(</sup>Juves. Sat. 10. [285]. ]

Plut in Pump.

et de Cotts. César était obligé d'en fournir une des siennes. Ainsi c'était récliement deux légions qu'on lui ôtait. Il le sentit : mais avec cette générosité qui lui donna toniours un air de supériorité au-dessus de ses adversaires, il renvoya les denx légions, en faisant à chaque soldat une libéralité de deux cent cinquante deniers ( cent vingt-cinq livres ). Ceux donc que Pompée avait chargés de lui amener ces légions lui rapportèrent que César était extrêmement hai dans son armée : que ses soldats, fatigués d'une guerre longue et pénible, ne pouvaient souffrir un général qui ne leur avait laissé aucun repos ; que Pompée n'anrait besoin que des troupes de César pour le vaincre et pour le ruiner, parce qu'elles l'abandonneraient des le moment qu'elles auraient mis le pied en Italie. Dans le même temps, Labiénus, le plus accrédité et le plus expérimenté des lieutenants de César, prétait l'oreille aux sollicitations par lesquelles on tâchait de l'engager à changer de partl, comme il fit récliement dans la suite.

Ces differents evenencis inspiraient tent de présemption à Fourpée, qu'il ne prit ancane mesure pour assembler des forces capsbles de résister à un tel ennemi. Il se moquali, même de ceus qui crispaient la guerre: et a quelqu'un bui ayant dit que, si Cest marchait contre Rome, on ne voyait rien qui pit l'arter: En queque lieu de l'Italie, répondit Pompée, que je frappe du pied la terre, il en portira des lécions.

Céast tenait une conduite bien opposées. Sons faire acune éfanche déclat qui poi étre prise pour acte d'hossilité, il dispossit toutes choises de façon à se trouver en état d'agir ellinecement des que le moment en serait verna. Il savil poscile la Gaule, et tout y arit verna. Il savil poscile la Gaule, et tout y distributes dans lears quartiers, postendiaren que ses ordres. Luimbeme il se transporta, su commencement de la belle sation, dans la porte de la porte port et pe la sa portée de Rome et pour avoir l'orià à tout ce qui s'y passit, mais en se courrant du précite d'appuyer de sa recommandation, dans la poursuite de la place d'augur. Marc-Antoine, qui suste de la place d'augur. Marc-Antoine, qui

avait été son questeur. Car ce pays était rempli de vilies municipales et de colonies dont les habitants jouissaient des droits de citoyens romains, et influaient par consequent dans fa nomination aux charges et aux sacerdoces. César apprit, lorsqu'il était encore en marche. qu'Antoine avait été fait augure. Au défaut donc de ce prétexte il en substitus un antre, et feignit d'être bien aise de se concilier à lul-même les suffrages des peuples de ce canton, par rapport au consulat qu'il devait demander l'année sulvante. Il envoyait même à Rome plusieurs des officiers et des soldats de son armée, qui prensient un congé de lni comme pour leurs affaires particulières. Et l'histoire fait mention, entre autres, d'un centurion qui , étant à la porte du ségat pendant. que l'on y délibérait sur ce qui regardait César', et apprenant qu'on ne voujait pas jui accorder les délats qu'il demandait, mit la main sur la garde de son épée en disant : Celle-ci lui donnera ce que le sénat lui refuse.

in dominar ac quiet is send in requisi.

Clairs ac cryatil d'autism plus obligit de se précaudiomer, que les consisis qui venaient d'etu edispiné desirent du parti contraire. Ser. Gallas, qui avai serri sons hi dans les Gallas, qui avai serri sons hi dans les Gallas, qui sons les ranges; et le crédit del Pomple servisi détermite si suffices de cloyeux en derivat d'extremit sur los ranges; et le crédit del Pomple estrati détermite si suffices de cloyeux en faveur de L. Edwillos et de C. Marcellus, tous entre de la proposition de la complexión de la complexión de la consenio mesuro, et qui se mondrit redolt à pouser ter chose à frestrientife.

Cependant, comme Carrion tensit touf en bride, Cibar crut postoir recourse encore dans les Ganles. Il y filt in revue de son armée: il y passo in terse de 1764; et, aux approches de l'hiter, laissant en Gaule huit iegions, dont quatre dans le Belgium, et quatre va dans le pays des Eduens, il repassa en Italie, and oil avait distribbe à treizième Megion dans tous les postes importants de la Gaule cissipine.

En arrivant li apprit que les tronpes qu'on lui avait enievées comme pour les envoyer coutre les Parthes avaieut été retennes eu lia-

<sup>1</sup> De Bello Gall. I. S.

Plut. in Pomp. et Cæs.
De Bello Gall. I. S.

lie et remises à Pompée par le consul Marcellus. C'était une vraie déclaration de guerre, Il dissimula néanmoins', et se contenta d'écrire au séuat pour demander qu'on ue le privât pas du bienfait que le peuple Jui avait accordé, ou que les autres généraux fussent obligés comme lui à licencier leurs armées. Ce langage, conforme à celui de Curion, ne commettait point César, comme nous l'avons observé : et, de plus, Suétone remarque qu'il espérait, s'il était pris au mot, rassembler plus facilement ses vieux soldats que Pompée ue pour-

rait lever de nouvelles légions.

Il paraît que cette lettre de César donna lieu à une dernière délibération du sénat sur les prétentions respectives des deux rivaux 2. Marcellus tourna la proposition d'une façon conforme à ses vues, et demanda les avis séparément aur Pompée et sur César. Le trèsgrand nombre opina pour donner un successeur à César; et quand il fut question de Pompée, ou lui laissait le commandement. Mais Curiou, réunissaul ce que le consul avait divisé, exigca que le sénat fit connaître s'il voulait que Pompée et César abdiquassent tous deux à la fois. L'affaire présentée sous ce point de vue changea de face; et le tribun eut trois cent soixante et dix voix coutre vingtdeux. Marcellus fut au désespoir, et il rompit sur-le-champ l'assemblée en criant à haute voix : Triomphez donc, et emportez-le sur nous, afin de vous donner César pour maître. Le tribuu, au contraire, sortit glorieux, et fut recu du peuple avec mille acclamations. On jetait même sur lui des fleurs comme sur un athlète victorieux qui mérite des couronnes.

Marcellus, en congédiaut le sénat, avait dit qu'il ne s'agissait plus d'écouter de vains discours pendant qu'on voyait dix légions prètes à passer les Alpes, et que la patrie avait besoin d'un défenseur qu'elle pût opposer à leurs attaques. En conséquence de cette déclaration, s'étant fait accompagner des consuls désignés. pour a'autoriser davantage dans l'importante démarche qu'il voulait faire, il alla trouver Pompée, qui était dans un faubourg, parce que sa qualité de proconsul ne lui permettait

pas d'entrer dana la ville; et, lui présentaut une épée, il lui dit: Nous vous ordonnons d'employer cette épée pour la défense de la patrie contre César; nous vous déférons le commandement de toutes les troupes qui sont en Italie, et le droit d'en lever d'autres à votre volonté. Pompée répoudit qu'il obéirait aux consuls, ajoutant cependant: A moins qu'il n'u ait quelque chose de mieux à faire. C'était son mot familier: et ce langage marquait moins irrésolution qu'un caractère dissimulé. qui aimait à sauver les apparences, qui craignait les engagements, et qui voulait toujours se laisser une ressource pour revenir aur ses pas, s'il en était besoiu. On ne peut douter que, dans l'occasion dont je parle, Pompée ue fût tout à fait décide; et il s'en explique de cette façon avec Cicéron, qui revenait alors de son gouvernement de Cilicie, et avec lequel il ent deux entretiens au mois de décembre de cette année1.

Curion fit encore quelques tentatives en faveur de César, et voulut empêcher Pompée de lever des soldats. Il ne gagna rien par ces nouveaux efforts que d'aigrir de plus en plus le sénat contre lui; et comme son tribunat expirait, et qu'il craignait pour sa personue dès qu'il serait sorti de charge, il s'enfuit de la ville, et se reudit auprès de César à Ravenue, lui portaut toute l'auimosité dont il était plein, et lui conseillaut de mander iucessamment ses légions et de commencer la guerre.

Cèsar, aussi déterminé que lui, maia plus mesuré et plus prudent, ue croyait pas qu'il fût encore temps de se mettre en actiou, Il craignait l'odieux d'une prise d'armes qui n'aurait eu pour objet, aux yenz de l'univers, que sca intérêts personnels. Il attendait quelque événement qui donnât une couleur plus spécieuse à ses hostilités contre la patrie : et il était bien aise de paraître avoir épuisé toutes les voies de conciliation avant que de recourir à la force. Il négociait donc d'une part, et de l'autre il auscitait coutre Pompée et contre le sénat un nouveau tribun aussi vio-

lent et aussi emporté que Curion. Ce tribuu était le fameux Marc-Antoine,

Cic. ad Att. vit, 4 et 8,

<sup>1</sup> Suet. Cas. c. 29.

<sup>2</sup> Applan.

qui, à son retour de Syrie et d'Egypte, s'était attaché à la fortnne de César. Ayant été nommé questenr. il était aur-le-chamn parti pour la Gaule, sans attendre ni décret du sénat, ni ordre du peuple, ni décision du sort, Il savait ', selon la remarque très-vraie et très-juste de Cicéron, que le camp de César était la seule ressource de ceux que l'indigence, que la débauche, que les dettes énormes rendaient mécontents de leur sort et ennemis du repos public. Il s'y conduisit en brave homme, et nous avons cu occasion de faire mention de lui plus d'une fois en décrivant la guerre des Gaules. Devenu cette anuée tribun du penple par le crédit et par l'argent de César, il employa tout le pouvoir de sa place au service de celui à qui il en était redevable.

Il commença par demander que les deux légions qui avaient été destinées à marcher contre les Parthes fassent envoyés à Bibulus en Syrie 2: qu'il fut fait défense à Pompée de lever des soldats et que ceux qu'il entreprenait d'enrôler fussent dispensés de lui obéir 3. Le 21 décembre, c'est-à-dire douze jours après son entrée en charge, il fit nne harangne au peuple dans laquelle il insulta Pompée et le déchira à plaisir, parcourant toute sa vie depuis sa première enfance. En même temps il faisait des plaintes sur le sort de ceux qui avaient été condamnés en vertu des lois portées par Pompée dans son troisième consalat. A tout cela il joignit des menaces ouvertes d'une guerre civile. Sur quoi Pompée raisonment avec Cicéron , cette harangne à la main, lui disait avec raison : « Oue fera Cé-« sar 4, a'il devient l'arbitre des affaires pue bliques, puisque son questeur, qui n'a

- « ni argent ni crédit, ose tenir un pareil lan-« gage? »
- Au milieu de tant d'aigreur réciproque. les négociations, comme ic l'ai dit, ne lais-
- 4 « Id enim unum in terris egestatis, æris alieni, po-« quitia... perfugium esse ducebes. » (Crc. Phil. 11. n. 50. )
- 1 Plui, in Anion.
  - Cic. ad Alt. VII, 8.

  - \* « Quid censes facturum esse ipsum, si tu poss « nem relpublica venerit, quum hac questor ejus is
- « firmus et inops audeat dicere ? »

saient pas de cheminer. César offrait de licencier huit de ses légions et d'abandouner la Gaule transalpine, pourvu qu'on lui laissat l'antre Gaule et l'Illyrie ', avec deux légions , jusqu'à ce qu'il fût consul. Ensuite, par l'entremise de Cicéron, qui par des sus toute chose désirait la paix, les amis de César se relachérent encore, et promirent qu'ils se conten-

terait de l'Illyrie et d'une seule légion. Mais quel moven qu'il se conclut un accord entre deux hommes qui l'un et l'autre voulaient la guerre "? Les offres de César ne prouvent point du tout en lui une intention sincère nont la naix. S'il l'eût désirée sérieusement, il avait une voie sûre d'y parvenir : c'était de renoncer à ses gouvernements à condition d'être fait consul. Ciceron déclare expressément que, s'il s'en fût tenu là, il n'était pas possible de lui refuser sa demande. Aussi César ne se réduisit-il ismais purement et simplement à ces termes. Pompée, de son côté, n'avait pas moins d'éloignement pour la paix. Il se voyait écrasé si César devenait consul, tellement qu'il était résolu en ce cas de quitter Rome et d'aller dans son gouvernement d'Espagne.

Les dispositions de Pompée et de César pour la guerre étaient donc à peu près les mêmes; avec cette seule différence, que Pompée, qui avait pour lui toute la majesté de la république, et qui ne doutait pas que le bon droit ne fût de son côté, prétendait donner la loi, montrait de la roideur, et ne cachait point la résolution où il était de recourir à la force pour obliger César à se soumettre aux volontés du sénat; au lieu que celui-ci, profitant des intentions connues de son rival. faisait sans cesse des avances, qu'il savait bien devoir être rebutées, espérant mettre ainsi Pompée dans son tort, et donner lui-même à ses procédés un air de modération, au défaut de la justice qui manquait à sa cause.

Les choses étaient dans cette situation lorsque C. Marcellus et L. Lentulus prireut possession du consulat.

1 Plot. in Cas. - Applan. - Cic. ad Fam. xvr. 12. 5 Cic. ad All. VII , 9.

C. CLAUDIUS MARCELLUS 1. L. CORNELIUS LENTULUS.

Le premier jour de janvier Curiou arriva à Rome avec des lettres de César adressées au sénat, qui portaient des propositious trèsdouces et trés-modérées 2, au jagement de celni qui les faisait, c'est-à-dire, apparemment, conformes aux conditions d'accommodement proposées en dernier lieu, telles que je viens de les rapporters. Ces jettres furent trés-mal recues, jusque-là que les consuls, ne pouvant les supprimer, parce qu'elles leur avaient été rendues par Curion en plein sénat, voulaient au moins les renvoyer sans les ouvrir; et les tribuns Antoine et O. Cassius eurent besoin d'employer tout le pouvoir de leurs charges pour obtenir qu'on en fit lecture. Après qu'elles eurent été lnes, le consul Lentulus proposa de délibérer, nou sur ce qu'elies contenaient, mais sur l'état présent des affaires et sur les mesares qu'il convenait prendre pour la sureté de la république. Il exborta les sénateurs à opiner avec vigueur et avec courage, leur déclarant en même temps que, s'ils moilissajent, il saurait bicu prendre son parti et trouver les moyeus de se récoucilier avec César.

Il disait vrai, César eût été charmé de le gagner; et il poursuivit si obstinément ses sollicitations et ses offres auprès de lui, que, dans le temps mênie que la guerre était ouverte, et les armées en présence dans l'Epire, Balbus négociait encore, par ordre de César, avec Lentulus, et passa pour ce sujet dans le camp de Pompée, au péril de sa liberté et de sa vie\*. Lentulus était bien dans le cas d'ouvrir l'oreille aux promesses de César. Ses affaires ruinées, ses dettes excessives l'v invitaient puissamment. Mais Il se persuadait que la victoire ne pouvait abandonner Pompée; et c'était de ce côté que les espérances d'une haute fortune lui paraissaieut plus cer-

taines. Par ce motif, il demeura toujours intraitable; et César le nomme comme avant contribué plus qu'aucun autre à la rupture.

Métellus Scipion, beau-père de Pompée, ne pouvait manquer de suivre le même plan. Caton ue voulait point entendre parler de mettre en compromis les intérêts et la majesté de la république. Aiusi malgré quelques avis plus donx, et qui tendaient au moins à temporiser, il passa à la pluralité « qu'il « serait enjoint à César de licencier ses troue pes avant un certain jour qu'on lui fixait : e et que, s'il q'obéissait pas, il serait déclaré « coupable d'attentat coutre la république, » Antoine et Q. Cassius firent leur opposition à ce décret. Alors la querelle recommence. Le consul propose de délibérer sur le parti qu'il faut prendre pour réduire les tribuns opposants. C'est à qui opinera le plus fortement contre eux. Les tribuns se retrancheut dans le droit inviolable de leur charge. Eufiu la nuit sépara les combattants. Les jours suivants la contestation se renouvela, et dura jusqu'au 7 janvier. Pendant cet espace, Pison. censeur et beau-père de César, L. Roscius, préteur, qui avait servi sous le même César dans les Gaules, s'offrirent de l'alier trouver pour l'instruire des dispositions du sénat. Leurs offres furent reictées : les tribuns furent menacés des dernières violences ; et l'on recourut à cette forme de sénatus-consulte qui n'était d'usage que dans les plus grandes extrémités. Il fut dit « que les cousuls, les préteurs, les tribuos « du peuple, et les proconsuls qui se trou-« vaient près de Rome (ce qui comprenait « Pompée et Cicéron ), étaient chargés de « veiller à la sûreté de la république, » Après cet éciat, Antoine et Cassius avaient tout à craiudre. Ils s'enfaireut de nuit avec des habits d'esclaves dans une voiture de louage, et ils ne s'arrêtérent qu'à Rimini. Curion et Cœlius les suivirent. Alors on fit la distribution des provinces, qui était arrêtée depuis plus d'un an par l'opposition des tribuus. On uomma deux successeurs à César. L. Domitius Ahénobarbus pour la Gaule transalpine, M. Considius, pour la cisalpine, Métellus Scipion eut le département de Syrie. que quittait Bibulus. Je perierai des autres à

mesure que l'occasion s'en présentera.

<sup>4</sup> An. R. 703; av. J. C. 49.

a (Cesar) exspectabat lenissimis suis postulatia res-

a ponsa. » (C.us. de Bello Civ. 1, 5.) 2 Cas. de Bello Civ. I. 1. - Dio, I. 41. -

b Vell. 11, 54

Les enuemis de César, en mettant les / tribuns en péril, lui fonrnissaient le prétexte qu'il attendait depuis longtemps. Il était alors à Ravenne, dernière place de son gouvernement ; et il ne fut pas plutôt instruit de ce qui s'était passé à Rome, qu'il assembla ce qu'il avait de soldats autour de lui , c'està-dire la treizième légiou. Dans le discours qu'il leur fit il n'insista sur rien avec plus de force que sur les droits de la puissance du tribunat violés en la personne d'Antoine et de Cassius. Il se plaignit, comme il le rapporte lui-même, du nouvel exemple qu'introduisaient dans la république ceux qui arrêtaient et étouffaient par la terreur desarmes l'opposition des tribuns. Il ajouta que Sylla, qui avait pris à tâche d'affaiblir et presque d'apéantir le tribunat, lui avait laissé néanmoins la liberté de l'opposition; et que Pompée qui se faisait honneur d'avoir rétabli cette charge dans toutes ses prérogatives , lui ôtait même celle dont elle avait toujours joui.

Il fallati bies qu'il caisquil de trouvre de la difficilé à les persuder, puisque, au rapport de Saétone, dans la haraque qu'il lear fil le lendemala Rimini, il employe les prières les plus humbles; il recourat sux larmes; il els plus humbles; il recourat sux larmes; il els plus humbles; il recourat sux larmes il dechira sea habils par devant pour exprimer l'accès de sa douleur et la grandeur du péril oil les trovisti. Cesar nodi frie nde esmblable dans le récit qu'il fait de ce qui se passa A Revenne, et il omet entiférence la haraque

de Rimlui. Mais ou sait assez qu'il supprime bieu des choses; et le passage du Rubicou, si célèbre chez tous les autres historieus, u'est pas mentiouné dans ses Commentaires.

Apréa qu'il ent cessé de parler devant la légion assemblée par ses ordres dans Raveune, les officiers et les soldats lui témoignérent avec de grands cris qu'ils étaient résolus à défendre l'honueur de leur général et à yenger les injures des tribuns. Il accepta leurs offres; et avec cinq mille hommes de pied et trois cents chevaux il entreprit, suivant l'expression de Tite Live, qui nons a été conservée par Orose, d'attaquer l'univers, C'était sa maxime et sa pratique constante ', comme on le sait, de mettre dans la célérité la principale espérance de ses succès; et il était convaince que, dans l'occasion dont il s'agit, il lui serait plus aisè d'effrayer avec peu de forces, en se montrant au moment où il n'était point attendu, que de at vaincre en se donnant le temps de faire de grands préparatifs. Ainsi, se contentant d'écrire à ses lieutenants en Gaule de lui amener ses légions qu'il y avait laissées, il résolut de commencer la guerre eu allant surprendre Rimini qui était la première place d'Italie qu'il rencoutrait au sortir de son gouvernement.

Le secret était nécessaire pour réussir. C'est pourquoi il fit partir à petit bruit ses dix cohortes sous les ordres du fils d'Hortensius. Pour lui, il resta dans la ville, assista à un spectacle qui s'y donnaît, considéra le devis d'une école de gladiateurs qu'il voulait bâtir; et, sur le soir, il se mit à table en grande compagnie. Mais, lorsque la nuit commençait, il se déroba sons prétexte d'indisposition, sortit de Ravenne sans être vn , et , ayant pris des mulets au moulin le plus prochain pour les atteler à sa chaise, il enfila une route détournée dans laquelle il s'égara. Au point du jour, il trouva un guide à l'aide duquel il atteignit ses cohortes proche du Rubicon. petit ruisseau qui bornait sa province; en sorte qu'il ue pouvait le passer sans contrevenir aux lois et sans lever le masone.

Quelque décidé qu'il fût, et quoique sans contredit le plus audacleux des hommes, l'i-

<sup>\*</sup> e Ut Helena Trojanis, sic iste huic reipublica causa s belli, causa pestis atque exitti fuit, n (Crc. Phil. 11, n. 55.)

<sup>\*</sup> Suet. Ces. c. 51.

<sup>1</sup> Ores. vz. 15.

dée des must qu'il aliait causer à l'anivers, de des peris sunquest il «exposit lul-même, se présentant à son espriten ce moment critique, l'effraya, et suspendit un pes on activité. Il s'arrêta sur le bord, et, se tournant vers ses amis, parmi lesqués était le célèbre Asinius Pollion, il leur dit. Nous pourons nouve "receir sur non pas. Mais it must passons ce ponceux. Il faudra pousser l'entreprise jusqu'un bout par la force da

armes. Suétone rapporte un prétendu présage arrive dans cet Instant. Un homme d'une taille et d'une grandenr extraordinaire, parut tout d'un conp assis dans le voisinage, jouant d'nne flute champetre. Autonr de lui s'amassèrent pour l'entendre, non-senlement les patres, mais des soldats et des trompettes. Cet homme saisit la trompette de l'un de ceux qu'il voyait près de lnl : il l'emboucha, sonna la charge, et passa à l'autre bord. Si ce fait est vrai , ce pourrait bien être une aventure ménagée exprès par César pour encourager ses troupes. Onol qu'il en soit, il s'écria aussitot : Allons où nous appellent les présages des dieux et l'injustice de nos ennemis. Le sort en est jeté. C'est ainsi qu'il fit cette decisive et hasardeuse démarche, s'étourdissant îni-même sur les suites horribles qu'elle devait avoir; semblable, dit Pintarque, à un homme qui ferme les yeux et s'enveloppe la tete pour sc cacher la vue de l'ablme où il va se précipiter 3.

se precipier. "César, ayant passé le Rubicon, marcha droit à Rimini, et s'en empara. Ce fut là qu'il trouva les deux tribuns Antoine et Cassius; et il cut grand soin de les faire voir à ses soldats dans l'équipage servile qu'ils avaient été obligés de prendre pour se sauver plus sûrement. Ce spectacle anima de plus en plus les troupes, qui firent à leur général de nouvelles pes, qui firent à leur général de nouvelles

1 e Eliam nunc regredi possumus. Quòd si ponticne lum transierimus, omnia armis agenda erunt. » (SURT. Car. 33-)

s e Eatur, quò deorum ostenta et inimicotum la quitas vocat : jucta esto alea. » (Idem, Ibid.)

quitas rocat : jacta esto seen » (toem, toen.)
 ήσπεροί πρός δαθος άγείντες άχανδς άπό κραμνού τους (αυτούς, μύσας τῷ λογισμῷ, καὶ παρακαλυ-

τινος έπυτούς, μύσας τῷ λογισμῷ, και πας Θάμενος ποὸς τὸ διενόν. (Plut. in Pom.) protestations de le suivre, en quelque lleu qu'il voulôt les mener.

Ce que César avait prévu arriva. La consternation fut affreuse dans Rome à la nouvelle de la surprise de Rimini. On ne s'en tenait point à la réalite du mal, qui était déià assez grand : on s'imaginalt voir incessamment César anx portes de la ville avec ses dix légions et des nuées de Gaulois et de Germains. Pompée lui-même perdit la tête. Il avalt autour de lui plus de troupes que son rival. Mais il fut tellement fatigué et harcelé par les reproches qui l'assaillaient de toutes parts, qu'il ne put conserver cette tranquillité si nécessaire dans les grandes occasions, ni prendre une résolution digne de son courage et de sa prodence. C'était à qui l'accablerait de plaintes sur le passé; sur ce qu'il avait lni-même êlevé César à ce haut degré de puissance qui le rendait actuellement redontable à la patrie ; sur ce que, n'étant point en état de lui résister, il avait refusé toute vole d'accommodement. On lui demandait où étaient les forces qu'il devait avoir assemblées : car, dans la pensée où l'on était que César avait avec lui ses dix légions, on aurait voulu en voir pour le moins autaut à Pompée; et, comme il en était bien loin, Favonius, par une allusion insultante au mot qui lui était échappé quelque temps auparavant, l'exhortait à frapper la terre du pied pour en faire sortir des soldats.

Il est vini que Pompée était bien ou fante à cet égard. Il avait announé au sénat dis légions cotains prétes; et dans le mouneau du besoin cotains prétes; et dans le mouneau du besoin cotains prétes; et dans le mouneau de besoin colle les passaises, de surie, qu'interragé sur cet article par Volcatian Tallus, homme consulaire, il répondit d'un air embarrassé qu'il savit les d'eux légions vennes de la Gaule, et de plus environ trente mille hommes de noivelles levées, qu'il ne s'agissait plus que d'assemblée su drapeau. Sur cette réponsa cui l'un s'eux d'au d'appara sur cette réponsa l'un s'eux frampée. Et il proposa d'envoyer des députés à Chart.

Caton lui-même contribua à chagriner Pompée s par une réflexion qui n'était plus de

1 Pint, in Pomp. et Cat.

saison. Car, comme on admirait avec quelle pénétration et quelle sagacité ce généreux et éciairé républicain avait prédit iongtemps anparavant ce que l'on voyait eufin arrivé : Oui, sans doute, dit-ii, si vous aviez voulu m'en croire, vous ne seriez point réduits aujourd'hui ni à craindre un seul homme, ni à mettre vos espérances en un seul. En effet, Caton, de tout temps, avait fait sentir la nécessité d'être en garde contre César. Mais surtout dans une occasion où celui-cl avait écrit au sénat une lettre de reproches et d'invectives contre lni, après qu'elle eut été lne, Caton prit la parole; et , ayant réfuté sans peine de vaines et frivoies accusations, il retomba sur César, et développa tous ses projets et tout sou plan avec autant d'exactitude que s'il avait été, non pas son ennemi, mais son confident et son complice : et il concint que ce n'était point les Germains et les Ceites, mais César, qu'ils devaieut craindre, et contre qui il leur était important de se précautionner. Ce sont ces avis réltérés dont Caton reprochait ajors à Pompée de n'avoir pas fait son profit. Vous avez pensé plus juste touchant l'avenir (lui dit Pompée); et moi , j'ai suivi davantage les

mourements de l'amitié.

Au reste, quelque opposition qu'esti Caton
aux puissences et aux commandements fornires aux lois, il ne s'opinistra point ici
mai à propos, et il conseilla de remétre toute
imit à propos, et il conseilla de remétre toute
in gi'il appartenait aux mémes bonemes de faire
is grands maux, et d'y apporter les remèdes. Cet avis fut suit: et fon results un mémes
des. Cet avis fut suit: et fon results un méme
des. Cet avis fut suit: et fon results un même
des. Cet avis fut suit: et fon results un même
des. Cet avis fut suit: et fon results un même
des. Cet avis fut suit: et fon ceutifs un même
des. Cet avis fut suit et de l'apporter de la vorrette, et le
viille en dauger, en sorte qu'il fallait que tous
les cloiverses tussent en armes.

Le premier nauge que fit Pompée du commandemeut supréme qui venuit de lui étre déféré ou confirmé c, en fit d'abandonner Rome, et d'ordonuer à tous les sénateurs d'en sortir et de le suivre, avec déclaration expresse qu'i regarderait comme étant du partil de César quiconque demeurerait dusu siville'. Cette résiotition paraissait désespérée : eu vain téchnici de la colorer de l'resemple de

Themistocke, qui en avait fait autant par raport à Althères, à l'Approchée de l'ermée des Perses. Il avait beun faire veloir avec empasse la maxime, que le inpatrie ne consiste point dans les mars et dans les édities, on us es prasij point de cer arisons. Ceprendant, en même temps que l'on bilamist la conduite appetant, on un pouvait hair se personne et ce jour peut même passer pour not des plais quietas de la viet de Pompée, quisque avec les jour peut même passer pour not des plais en les des la consequence de l'état. La râtie et l'était en plais illustres de l'état. La râtie et l'était en compagniée de rompée leur tensait lieu de la patrie, et. Rome sans lui vétâtit plus pour eux que le camp de Câte.

le ne décrini point le le tumulte et le décordre de cate feite, qu'il est aisé de se figurer. Je remarquerai seulement cette circonstance sisquiffee, que pendant que cux qui étaient dans Rome s'efforçiant d'en sortire nhite et àps spécialté, a le toutes les villes voisines on s'y retiruit uve le même merpresement pour viètre les approchés de Casar et de son armée : et deus toute cette de la commentation de la commentation de la rême multitude la librid d'hommes et de femmes qui se heursient par une espèce de mouvement de flux et de reflux.

Les consuls quitiérent. Bonne rarant même une d'avoir fait les socrifices et les écrémonies du religion que le devoir de leur charge estient; ce qui réstait jamais arrivé. Les préteurs, les tribuns du peuple, au moins pour la plas grande partie, les personinges consultant de la 
ne sortit de Rôme avec les autres.
Atini toute la dignité de la république se
trouva dans le parti de Pompée 1, mais toute
la force était avec César. Je ue parle pas seulement de est légions. Depuis lougtemps il
était la ressource de tous ceux qui étaient
ou prévenus de crimes, ou endettés, et de
foute la leunesse débanchée. Ceux dout les

<sup>6</sup> Cic. ad Att. vz., 11.

<sup>1</sup> Ceel. ad Cic. — Ad Fam. l. 8, ep. 14, — Suet. Cec. 27,

affaires n'étaient point tellement délabrées qu'il ne fût possible de les remettre, il les aidait de son argent et de sa protection : aux autres, dont la misère ou les crimes étaient portés à l'extrême, il leur disait nettement qu'il leur fallait nne guerre civile. Il s'était fait ainsi un nombre infini de créatures, tous gens de main, audacieux, et qui n'avaient d'espérance qu'en lui. On conçoit aisément quelle force et quel soutien donne à un parti un pareil assemblage, « La cause de l'ésar '. « disait Cicéron, n'a point d'appui du côté « de la justice. De tout autre côté, elle a

a tous les appuis et tous les avantages imaa ginables a

Parmi tant de citoyens, les uns partisans de César 3, les antres de Pompée, on cherche un partisan de la république ; et peut-être seraitil difficile d'en tronver un autre que Caton. J'emprunte cette réflexion de Sénèque, qui la développe parfaitement. « Si vous voulez, g (dit-il.) vous représenter à vous-même un « fidèle tableau de ces temps-là, vous verrez, s d'un côté, le peuple et tonte la multitude « de ceux que le mauvais état de leur fortune a rend avides d'un changement; de l'autre, e les grands, l'ordre des chevaliers, tout ce « qu'il y avait d'illustre et de respectable e dans la ville; au milieu, Caton et la répu-« blique, seuls et abandonnés de tous, » Caton, en effet, n'était gnère plus content de Pompée que de César, puisque, s'il était résolu de se donner la mort au cas que le dernier fût vainqueur, il avait pris son parti d'aller en exil, si c'était le premier.

C'est ce qui nous découvre un nonveau défaut de justesse dans ce fameux vers de Lucain, censuré d'ailleurs avec raison, ponr l'absurde impiété avec laquelle il balance l'approbation des dieux par celle d'nn homme.

« Les dieux 1, dit-il, ont jugé en faveur du e parti vainqueur: mais le vaincu a en l'a-« vantage de plaire à Caton, » Il ne lui plaisait en ancone manière; senlement, dans la nécessité d'opter, il lui semblait le moins mauvais ?. Du reste, tout l'affligeait, tont le désolait. Il voulut même que son extérieur annoccat la douleur dont il était pénétré : car, du jonr que la guerre commença jusqu'à sa mort, il laissa croltre ses cheveux et sa barbe: il ne mit plus de couronne sur sa tête, selon l'usage qui se pratiquait dans les repas; en un mot, il porta sur sa personne toutes les marques d'un deuit amer et d'une vive affliction.

Je ne rapporterai point ici les prétendus prodiges qu'accumulent les anciens écrivains anx approches d'une guerre si terrible. Il est peut-être plus utile d'observer que les esprits, frappés de terreur, et par là plus disposés à la superstition, tournaient en présages les événements même les plus simples et les plus naturels. Ainsi, parce que Perperna mourut alors âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, resté le dernier de tous ceux qu'il avait vus sénateurs étant consul, et n'en laissant que sept de ceux que, trente-sept aus avant le temps ou nous sommes, censeur avec Philippe, il avalt mis sur le lableau du sénat, on jugea que sa mort. dans ces circonstances, annonçait la ruine du sénat et nu changement de gonvernement.

Pompée, en sortant de Rome, tira du côté de la Campanie, résolu de gagner la Pouille. où étaient les deux légions qui avaient été enlevées à César. Il ne se fiait pas heaucoup aux soldats de ces légions, et il craignait qu'ils n'eussent conservé de l'attachement pour leur ancien général. Sa ressource était donc de faire des levées de tontes parts dans l'Italie. et de s'y soutenir, s'il était possible, ou, à toute extrémité de passer la mer, pour avoir le temps d'assembler de tous les pays qui sont à l'orient des troupes nombreuses et affectionnées; car son nom était grand dans ces contrées, où il avait fait de si glorieux exploits. Mais il cachait soigneusement cette dernière idée, qui aurait

s e Causam solum illa causa non habet : casteris re-

s bus abundat. a (Cre. ad Att. vis, 3.)

a Quum alli ad Casarem luclinarent, alli ad Pom-

a peium, solus Cato fecli aliquas et reipublica partes. Si a animo complecti volueris illius imaginem temporis,

a videbis illine plebem, et omnem erectum ad res novas « vulgum, bloc optimates et equestrem ordinem, quid-

a guid erat in civitate lecti et sancti; duos in medio re-s lictos, rempublicam et Catonem. » (Sen. ep. 101.)

<sup>1</sup> Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. 9 Plut. in Cat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plin. lib. 7, c. 48. - Val. Max. 1, 8, c. 13. - Dio,

décrédité ses armes, et il ne montrait que le dessein de défendre l'Italie. Plusieurs chefs sous ses ordres en occupaient les différentes régions, et y enrôlaient le plus de monde qu'ils leur était possible. Cicéron était chargé des côtes de la Campanie ; mais plein d'amour comme il était pour la paix, il ne se portait pas avec beaucoup de chaleur à toutes les opérations qui avaient rapport à la guerre. Il avait pour objet de se rendre médiateur entre les deux partis tant qu'il resterait quelque espérance d'accommodement. Lentulus Spinther. P. Attius Varus, Domitius Abenobarbus, et quelques autres, servaient la cause avec plus de vivacité, mais non pas avec plus de succès. comme nous aurons bieutôt lieu de le racon-

ter. Pendant que César était encore à Rimini, ue jeune homme de ses parents et de son nom. et le préteur Roscius, vinrent lui porter des paroles de paix. Quoiqu'ils ne fussent pas députés expressément, cependant Pompée les avait chargés de lui faire des compliments, et même des espèces d'excuses. Il leur avait dit s que ce n'était point inimitié contre César « qui le faisait agir, mais uniquement le zéle s pour la république, dont il avait toujours pré-· féré les intérêts à toute liaison particulière « qu'il était digne de suivre les mêmes princis pes, dans sa conduite, et de ne pas faire tort a l'état pour vouloir se venger de ses enne-« mis. » Il est visible que Pompée en faisant une pareille démarche, voulait entamer une négociation, moins sans doute dans le dessein de parversir à la paix que de gaguer du temps; parce qu'il se trouvait pris au dépourvu, et que les tevées ne se faisaient pas avec autant de facilité et de bonne volonté de la part des peuples, qu'il l'avait espéré.

Cèsar, qui n'avait pas de meilleures intentions pour la paix, voulut n'eanmoins ac faire honneur de la désirer. Il remit au jeune L. César et à Roscius de nouvelles propositions qu'i rapporte anni lui-même : « que Pompée « aille en Espagne : que toutes les armées e soient licenciess' ; que dans toute l'Italie Cicéron explique davantage \* quelques-una de ces articles. Selon lui, César promettait de céder la Gaule transalpine à Domitius, la cisalpine à Copsidius. Il renonçait au privilège qui lui avait été accordé de demander le consuit apar procureurs, et il déclarait qu'il vieadrait le solicitier en personne et selon Loutes les règles.

Ces propositions avaient un air de modération, et Ciceron en esperait quelque succès. Il lui semblait que César commençait à avoir bonte de ses emportements, et il savait que Pompée était peu content des forces qu'il avait sous la main. Mais bientôt ces espérances s'éyanouirent. Pompée exigeait pour preliminaire que César rentrat dans l'ordre, et abandonnăt Rimini et les autres postes qu'il avait occupés hors de sa province ; car pendant le cours de la negociation il avait toujours poussé la guerre. César, an contraire, voulait que l'ompée et les consuls commeuçassent par interrompre les levées qui se faisaient sous lenrs ordres et par renvoyer les troupes qu'ils avaient déjà assemblées. De plus, Pompée promettuit bien d'aller en Espague, mais il ne fixait point de terme; enfin, sur l'entrevue demandée par César, il ne faisait ancune réponse : César se prétendit donc en droit de rompre la négociation<sup>9</sup>. Il fit courir par toute l'Italie une espèce de manifeste où il étalait ses raisons de la façon la plus spéciense, et portait même na défi à Pompée, qu'il accusait de reculer et de craindre les éclaircissements. C'est sans doute dans cette pièce que, par un trait de sou habileté accoutumée et de son attention à se concilier les esprits3, il déclarait qu'il regardait comme étant à lui tous ceux qui ne seraient pas contre lui. Cette politique était

<sup>«</sup> on mette les armes bas : que l'on écarte tout « ce qui ressent la terrear et la violence : que « les elections des magistrats se fassent avec « une liberté entière, et que la république « soit administrée par l'antorité da sénat « et dn peuple. » Pour convenir des détails de l'exécution, il demandait une entrevne arce Pompée.

<sup>1</sup> Le texte de Céser porte, ipsi exercitus dimittantur; co qui est zisiblement fautif. Jo lis cuncti au lieu de tpsi.

<sup>1</sup> Clc. ad Fam. xv1, 12.

<sup>3</sup> Suet. Ces. c. 75.

d'autant mieux entendue, qua Pompée tenait un langage tout contraire, et protestait qu'il traiterait en ennemis tous ceux qui manqueraient à la cause de la république, dont il était

le défenseur. Labiénus venait de lui bausser le courage en passant de son côté pendant qu'on traitait d'accommodement1, C'était, comme nons l'avons vu , le plus accrédité des lieutenants de César, et celui à qui ce général avait témoigné le plus d'estime et de confiance. Les psrtisans de Pompée, firent beaucoup valoir l'autorité d'un tel transfuge en faveur de la instice de leur cause, et ils comptaient fort sur son habileté; mais il ne lenr apporta que de frivoles espérances, en rabsissant dans ses discours les forces de César; du reste, ils en tirèrent peu de service effectif. Labiénus avait paru un excellent officier tant qu'il avait servi sons César \*; depuis qu'il s'en fut séparé, il ne fit plus rien qui fût digne de sa réputation. César en usa à son égard avec sa générosité accoutumée et lui reuvoya son argent et ses bagages.

Cependant , il poussait vivement la guerre , et, n'avant encore que sa treizième légion avec lui, il s'empara de Pésaro, de Fauo, d'Ancône, et d'Arezzo en Toscane. En même temps il faisait des levées dans tout le Picénum, et donnait partout la chasse aux partisans de Pompée. Je n'entrerai point dans le détail des expéditions de moindre conséquence; je me contenteral de dire que, sans tirer l'épée, il forca Thermus, actuellement préteur, de lui abandonner Iguvium3; Attius Varus, Osimo; Lentulus Spintber, Ascoll. Mais il lui fallut mettre le siège devant Corfinium, où Domitius Ahénobarbus s'était enfermé avec plusieurs filustres personnages et un nombre considérable de troupes.

Ce fut un vrai coup de filet pour César, et il en eut obligation à la témérité de Domitius, qui, se voyant à la tête de trente cohortes, prétendit trancher de l'important. Pompée lui

avait écrit de venir le joindre dans la Pouille. lui représentant qu'ils ne pouvaient défendre l'Italie, qu'en réunissant toutes leurs forces, et que s'il se tenait senl, il se perdrait infailliblement. L'avis était bon, mais dans la guerre civile on conneît peu la subordination, et l'obéissance. Domitius entreprit de se mesures avec César et de l'empêcher d'avancer; son plan même était de passer dans la Gaule, dont le gouvernement lui avait été donné par le sénat. César ne lui en donna pas le temps, i marcha à lui; et, des la première rencontre, ser conreurs mirent en fuite cina cohortes de Domitins qui voulaient rompre un pont à trois milles de distauce de Corfinium; ensuite de quoi il vint avec denz légions mettre le siège devant une place dont la garnison était plus forte que son armée. Il est vrai qu'il lui srriva hientôt de nouvelles troupes, qui le mirent en état de former un second camp de l'autre coté de la ville : il en donna le commandement à Curion.

Quand Domitius se vit assiègé, il souli totate la grandeur du péril. Il evriti en dilgence à Pompèe pour le prier de venir 4 jos secours, et de ne le pas livrer à la merci de Cèsar, ini, trente cobortes, et un grand nomtré de sénateurs et de chevaliers romains. Es attendant la réponse de Pompée, il se prèpara à se bien défendre, et tiche d'enourager ses soldats par de magnifiques promosses.

La circonstance était des plus fâcheuses pour Pompéa. Abandouner un si grand corps de troupes et tant de personnes de distinction, c'était une perte et une honte pour son parti. D'un autre côté il était très-faible : à l'exception des deux légions dont nous avots déjà parlé plusieurs fois, et sur la fidélité desquelles il ue ponvait pas beaucoup compter, il n'avait que de nouvelles levées. Avec de telles troupes, risquer une action contre Cosar et ses vieilles bandes, c'était s'exposer à perir tout d'un coup et sans ressource : il pril douc sou parti en habile homme, en bomme de tête ; et quoiqu'il sût que sa conduite était blamée de timidité, comme il paralt par les lettres de Cicérou, qui en cela ue me semble pas lui rendre justice, il répondit à Domitius que c'était à lui à se tirer du mauvais pas où

1 Cic. ad. Att. vit. 9.

Carsareis Labienus erat, nunc transfuga vilis.
(Lucan. Y. 345.)

3 Eugubio.

il s'était eugagé ; qu'il s'efforçat de venir le joindre. Domitius, enfermé par les ligues et par les

Domitius, enfermé par les lignes et par les travaux de César, n'était plus à portée d'exécuter ce que Pompée lui conseillait. Tout son courage et toute sa fierté tombérent dans le momeut, et il résolut de se sauver par la fulte. Il fit uéanmoins bonne contenance, autaut qu'il iui fut possible, avec ses soldats, ieur promettant le prochain secours de Pompée, et les exhortant à se mettre, par une vigoureuse résistance, en état de l'attendre. Mais son visage trouble et déconcerté démentait ses discours; et, de plus, ou le voyait teuir de petits conseils avec ses amis plus famillers; eu sorte que le vrai transpira, et les troupes surent qu'elles u'avaient point de secours à espèrer, et que leur chef se préparait à les quitter et à s'enfuir. Aussitôt elles résolureut de penser aussi à leur sûreté et de députer à César. Les habitants résistèrent d'abord, ne sachant pas l'état des choses ; mais eu peu de temps tout s'éclaircit; et les uns et les autres, parfaitement réunis, a'empareut de la personne de Domitius, et envoient dire à César qu'ils sont prêts à jui ouvrir les portes , à faire tout ce qu'il lui plaira de leur ordonner, et à lui livrer Domitius vivaat. César accepta leurs offres avec joie: mais cependant, comme la nuit approchait, il ue voulut point eutrer sur-le-champ dans la ville, de peur que pendant la licence des léaèbres elle ue fût pillée par le soldat. Seulement il ordonna à ses troupes de faire une garde très-exacte tout autour des murs, et d'empêcher que même un seul homme ne pût. s'échapper, César remarque que la garde se fit avec une attentiou et une vigilance lufiuies, et que tout son camp était dans l'attente de ce qu'il allalt décider, soit du sort des habitauts, soit de celui des illustres personnages qui étaieut enfermés dans la place.

Lentalus Spinther était de ce nombre ; et, chassé d'Ascoli, comme je l'ai dit, il avait cherche un salle dans Corfinium. Plus maleureux eucore dans cette seconde place que dans l'autre, il résolut d'éprouve la clémence de sou vainqueur. Ainsi, vers la quatrième veille de la uuit, il appela la garde du haut du mur, et demauda d'être mené à César. Il y

fut couduit sous boune escorte, uou pas des soldats de César, mais de ceux de Domitius. qui avaient tant de peur de s'attirer le reproche d'avoir manqué à leurs conventions, qu'ils l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'ils l'eussent remis entre les mains de César lui-même. Leutulus ne s'était point trompé dans l'idée qu'il avait eue de la générosité de sou enneml. A pelne eut-il commencé à implorer sa miséricorde, que César l'interrompit, et lui dit « qu'll n'était point sorti des limites de sa « province pour faire tort à qui que ce pût x être, mais pour repousser les injures de ses a adversaires, pour venger les tribuns outra-« gés, et pour rétablir dans ses droits et dans « sa liberté le peuple romain opprimé par « la faction d'un petit nombre de puissants. » Lorsque Lentuius se vit hora d'inquiétude pour lui-même, il demanda la permission de reutrer dans la ville, « parce que, disait-il, « quelques-uns avaient été saisis d'une telle a frayeur, qu'ils s'étaient portés à des résolu-« tions extremes, » Il voulait parler de Domitius, dont l'aveuture est des plus singullères,

Nous avons vu que depuis plusieurs années Domitius s'était déclaré l'eunemi personnel de César. Il avalt travaillé avec acharuement à le faire révoquer; et, en dernier lieu, il s'étalt fait douner sa place par le sénat. Jugeaut donc de la haine de César pour lui par celle qu'il portait iui-même à César, lorsqu'il se vit près de tomber en sa puissance, il n'en espéra aucun quartier; et, courageux par timidité, ll résolut de se donuer la mort pour ne point mourir au gré et par l'ordre de son ennemi. Il ordonne à son médeciu, qui était un de ses esclaves, de lui préparer du poison : et. lorsque le breuvage lui est apporté, il l'avale avec constauce et se jette sur son lit. Quelques heures après arrive Lentuius, qui lui fait le récit de la ciémence de César. Alors Domitius, au dèsespoir, se lamente, et s'accuse ini-même de précipitation et d'aveuglement. Sou médecin le consola : « Rassurez-« vous, lui dit-ii, c'est un soporatif, et non « pas un poisou mortei, que je vous al donné, « Il ne vous eu arrivera aucun mal. » Domltius reprit courage, et attendit le momeut où il lui faudrait paraître devant César.

Ce fut au point du jour que César com-

manda qu'on lui amenàt tons les sénateurs, | les fils de sénateurs, les tribuns des soldats, et les chevaliers romains. Outre Lentulus et Domitius, personuages consulaires, il v avait dans la place trois autres sénateurs, dont l'un était actuellement questenr, et, de plus, le fils de Domitius, et plusieurs icunes gens de distinction, un grand nombre de chevaliers romains, enfin des décurions ou sénateurs des villes municipales voisines, qui avaient été mandés par Domitius, César donna ses ordres pour qu'on les mit à couvert des insultes du soldat; et après quelques reproches sur leur animosité contre lui, qu'il prétendait n'avoir pas méritée, il les renvoya tous sans tirer d'eux aucuse vengcance, sans en exiger aucune promesse. Il fit plus. Domitius avait apporté à Corfinium six millious de sesterces', qui lui avaient été donnés par Pompée pour payer ses troupes : c'était donc un argent qui appartenait à la république, et César pouvait se l'approprier : il le rendit néanmoins à Domitius, ne voulant pas paraitre . dit - il lui-même, respecter seulement la vie des hommes, mais être exempt de tonte avidité pour leur argent<sup>®</sup>. Quant à ce qui regarde les troupes de Domitius, il les enrôla sous ses enseignes, et les fit bientôt

Tel est le système de conduite que César se prescrivait dans cette première cocasion, et qu'il suivit dédécement, on peut s'en faut, dans cottes les autres: conduite louable par toutes sortes d'endroits; par la clèmence euvers les chefs, si rare dans les goerres civiles; par l'utilité considérable de grossir ses forces à chaque victoire en s'attachant les soldste vaincus; par l'honneur qu'une telle générosité fissità à ses armes et à sa cause, dont elle couvre encore aujourd'hui l'injustice aux yeur de bien des gene.

après passer en Sicile.

César se félicite lui-même à ce sujet dans une lettre à deux de ses amis, Balbus et Oppius; mais il découvre en même temps le motif d'intérêt et d'ambitiou d'où partait sa douceur. « Je suis charmé!, leur dit-il, que vous « approuviez ce que j'ai fait à Corfinium.... « Tentons de regagner par cette voie, s'il est

o possible, tous les esprits, et de nons pro-« curer une longue jouissance des fruits de la « victoire : car les autres, en se montrant

« cruels, n'ont pu éviter la haine publique, « ni jouir longtemps de leur victoire, excepté « Sylla, que je suis très-résolu de pe point

a Sylla, que je suis très-resolut de ne point minter. Donons l'exemple d'une nouvelle a façoù de vaincre, el assurons notre fortune a par la clèmence et par l'Inamanité, » On voit dans cette lettre la résolution déterminée ou Cèsar était de lor de s'en maintenir en souveraine paissance et de s'en maintenir en possession; d'oi l'a fenuait que toutes ses négoriations pour la paix n'étaient point séricases, ou avaient pour but d'âmener Pompée à lui demeurer soumis avec le reste des clacités.

Domitius et Lentulus 2, au sortir du camp de César, allèrent cacher leur honte dans des maisons de campagne, où ils se tinrent quelque temps renfermés, se livrant à de tristes réflexions. Lentulus même disait qu'il en avait assez fait pour Pompée, et qu'il se crovait obligé à se montrer reconnaissant du bienfait de César. Bientôt néanmoins nous les verrons reparaltre l'un et l'autre dans le parti de Pompéc, et s'y distinguer par leur acharnement contre celui à qui ils étaient redevables de la vie. On ne serait point étonné que Cesar traitat cette conduite d'ingratitude punissable. Mais son âme fière et généreuse ne connaissait point un pareil langage : il s'explique sur ce suiet de la facon du monde la plus noble dans une lettre à Cicéron, « Ce « u'est point3, dit-il, une raison pour moi de

<sup>\*</sup> Sept cent cinquante mille livres. == 15 3000 francs.

E. B.

2 « Ne continentior in vith hominum quam in pecunid

a fuisse videatur. » (C.s.s. de Beil. Civ. l. 1, n. 23.)

<sup>\*</sup> a Geude mebercula vos significare Biteris, quima se raide probieta que sua describation pesta sunt...
« Tentemus boc modo, si possemus, omniem voluntates e recuperare, si disurrar victoria ut: quociam reliqui e revolutitate doma efiguero no pionecenta, seque vicea ioriam distriba icence, perser suum L. Syliam, quema instituteu use mm. Henc nore si trado vinecend, si entataterus use mm. Henc nore si trado vinecend, si en misteriorida el ibberalistan non munitamus, » (Ep. Cuta-paped Civ. ed Att. 1. IX.)

Clc. ad Att. I. IX.

a Meum facium probari a te, triumpho gaudio. Ne-

« me repentir de ma élémence que d'apprendre que ceux que f'al renvoyés de Corfic nium sont partis pour aller me faire la « guerre. Je suis charmé qu'ils se monirent toujours digues d'eux-mêmes, commo il « me convieut, à moi, de ue me point démen'ir. »

Cèsar n'était resté que sept jonrs devant Corfinium; et, dès le moment qu'il eut terminé cette importante affaire, il décampa: et, quoigne la matinée fût déià assez avancée. il fit une traite aussi forte que pent faire en un jour une armée en marche. Il allait à la poursuite de Pômpée, qui n'avait plus d'autre ressource que de se retirer dans Brindes. Quoiqu'il en fût beaucoup plus proche que César, Clcéron craignait encore qu'il ne fût prévenu par son ennemi, « C'est un monstre 1, « disait-il avec effroi, que cet homme-là, pour l'activité, la vigilance, la célérité, » Pompée eut néanmoins le temps d'arriver à Brindes, ét de s'v enfermer avec ce qu'il avait pu amasser et sauver do troupes. Le nombre eu était médiocre, quoiqu'il n'ent ménrisé aucune espère de seconrs, et qu'il cut armé, si nous en croyons Cèsar, jusqu'à des patres et à des esclaves. César se rendit devant la place le huit mars, amenant six légions, dont quatre de vieilles troupes et deux de nouvelles levées. C'était avoir fait bien de l'ouvrage depuis le huit ou le neuf de janvier que de s'être rendu maître de toute l'Italie. à l'exception d'une seule ville.

Sur sa route il avait fait prisounier Cn. Magius, Ingénieur en chef\* de Pompée; et , suivant sa pratique, il l'avait sur-le-champ mis en liberté, et renvoyé à son général, en le chargeant de demander et de presser une eutrevue, comme uue vole sûre pour pacifier toutes choses. Il dit dans ses Commentaires

« que illud me movet, quòd ji qui a me dinaissi suni discessisse dicuntur, ut mili rurriss bellom inferrent. « Nittl enim malo quaim et me met similer case, et llos « utl. » (Ep. Cas. ad Cic. apad Cic. ad Atr. l. 1x.) 1 « Hoe ripse horribiti vigilientis, celeritate, diffgentis ets. » (Ep. ad Atr. Vin. 9.)

<sup>3</sup> Je hasarde cette façon de traduire prafectus fabrim, qui signifie à la lettre commondant des outriers qui marchent à la suite d'une armée, D'Ablancourt traduit, intendant des machines. que Magius ne lui apporta point de réponse de la part de Pompée. Mais nous avons une lettre de lul à Oppius et à Balbus, qui prouve le contraire. « Pompée 1, dit-11, m'a envoyé « Magius pour traiter de palx, je lui ai ré-« poudo ce que j'al jugé à propos. » Il est difficile d'expliquer cette contradiction, si ce u'est en supposant que César ne s'est pas piqué d'une fidélité scrupuleuse sur les faits dans ses Commentaires, surtont dans la partie qui regarde la guerre civile. Asinius Pollion9. qui l'accompagna dans plusienrs de ses expéditions. l'en accusait expressement, au rapport de Snetone, Ainsl ce grand homme, cette âme si élevée et si généreuse, ne craint point de se déshonorer par un mensonge, et d'aliérer la vérité dans nn ouvrage destiné à la postèrité. Voilà les fruits de l'ambition.

Pompée n'était pas plus tôt entré dans Brindes, qu'il en avait fait partir Métellus Scipion pour son gouvernement de Syrie, et en même temps Cn. Pompée, son fils ainé. leur ordonnant à l'un et à l'autre de lui assembler de toutes les parties de l'Orient de puissantes forces de terre et de mer, Il engagea aussi les consuls à passer avec trente cohortes à Dyrrachium s dans l'Epire où il se disposait à les suivre. Il se défiait d'eux, et surtont de Lentulns , que César ue cessalt de solliciter par l'entremise de Balbus, lui faisant les plus grandes promesses s'tl voulait revenir à Rome. Le départ des consuls rompit à cet égard les mesures de César; et Caninius Rébilus , l'un de ses lieutenants , ayant voulu entamer, par son ordre, une uégociation avec Scribonius Libo, beau-père de Sextas, le plus jeunes des fils de Pompée, il lui fut répondu qu'en l'absence des consuls il n'était pas possible de traiter,

César ue s'occupa donc plus que du dessein d'enfermer Pompée dans Brindes; et pendant, qu'il assigeait la place du côté de terre; il eutreprit de construire une digue et une estacade pour boucher l'entrée et la sortie du port. On se battit de part et d'autre avec vigueur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Cas. ap. Cic. ad Att. l. 1x. <sup>2</sup> Suct. Cas. c. 56,

Suet. Cas. c. 56 Durazzo.

Bio. - Balbui ad Cle. ap. - Cie ad Áti f. veri

autour de ees ouvrages pendant neuf jours, au bont desquels les vaisseaux qui avaient trausporté les cousuls étant revenus avant que les travaux de César fussent achevés, Pompée prépara toutes choses pour l'embarquement des vingt cohortes qu'il avait avec lui.

Craignast qu'au moment du départ, Clârs n'entrat dans la ville et uv leit Italquer, il mura les portes, il ferma les rues et les places ave des barricodes, on les coops par des fossès, qu'il remplit des poutrelles et de pieux pointus recouvers de claies et de terre. Enfin il garnit d'une palissade de pieux très-fors et très sigus les deux rues qu'il laissait libres pour gagner le port. Lorque tout fut prêt, laissa sur le mur et dans les tours quelques nordre de se reliere à un certain signal, et qu'attendaient des barques légères avec lesquelles its desirient rejoindre la folier.

Il avait fini défense aux habitants, dout il se dédiait, de sour le deurs maisons. Ils trouverent pourtant moyen d'avertir César du départ de Prompée. Austiol le s'échelles sont plant de la compée de

Ainsi Pompée partit en fugitif de ce mêmo port oi, peu d'années suparavant, il avait abordé avec lant de gloire, amenant une ammée vitorieuxe et chargée des épouilles de l'Urieut. Après avoir commenci par abandant à con trait la espitale de l'empire, il insidement à con trait la espitale de l'empire, il insidement à contrait la contra

quelle supériorité César avait alors sur lui, aura peine, selon ce que je m'imagine, à ne pas entrer dans cette pensée. Il u'y aurait eu vraisemblablement qu'une voix là-dessas, si Pompée ett vaincu César dans les plaines de Pharsale.

Pibaraile.

Son tort est de ne s'être pas préparé avast le choc, e il d'avoir bravé son ententi sans active de la comparticion del comparti

César eût bien souhaité anivre Pompée es Grèce, et profiter de son trouble et de sa faiblesse actuelle pour terminer tout d'un coup la guerre par sa défaite. Mais il n'avait point de vaisseaux ; et de plus il appréhendait que, pendant qu'il serait au delà des mers, les liestenants de Pompée en Espagne, Afranius et Pétreins, ne vinssent avec leurs cinq légions tomber sur la Gaule, et peut-être même sur l'Italie. Il résolut donc de commencer par s'ôter de cette inquiétude, et d'aller d'abord en Espagne combattre 1, disait-il , des tronpes sans général, pour revenir ensuite contre an général sans troupes. Il prit sur-le-champ les précautions nécessaires pour assurer pendant son absence les côtes et les environs de l'Italie. Il ordonna aux magistrats des villes mauicipales situées aur la mer, de rassembler tout ce qui se trouverait do vaisseaux, et de les faire conduire à Brindes. Il envoya Valériua, l'uu de ses lieutenants, en Sardaigne, et Curiou eu Sicile, pour se rendre maltres de ces deux lles, d'où Rome tirait principalement sa subsistance. Curion avait ordre, lorsqu'il aurait soumis la Sicile, de passer en Afrique. Pour lui, il crut nécessaire de se montrer à Rome.

1 a Ire sed exercitum sine duce, et indé reversurent a sed ducem sine exercitu. » (Sunt. Cas. c. 34.) Valérius u'avait qu'une begion: mais il u'en cut pas même besoin pour cacciuer as commission. Au premier bruit de son approche, les habitants de Cagilari chassèrent de leur ville Cotta, qui commandait dans l'île pour Pompée. Toute les autres villes de Sardaigne étaient dans les mêmes sentiments. Ainsi Cotta fat châpie d'abaudonner se province et Cotta fat châpie d'abaudonner su province de la pelue de veule occuper un poste qu'il

Caton avait le département de la Sicile, et il s'y comportait avec sa vigilance et son activité ordinaires. Il faisait radouber les vieux vaisseaux , il en construisait d'autres à neuf ; il levait des troupes non-seulement dans son lle. mais dans la Lucanie et dans le pays des Brutiens. Lorsque tous ces préparatifs étaient déjà presque en état, il apprend qu'Asinius Pollion est arrivé à Messine. C'était Curion qui l'y avait envoyé eu attendant qu'il pût le snivre en diligence avec trois légions. Caton . qui était à Syracuse, dépécha un exprés à Pollion pour lui demander par quel ordre et à quel titre il entrait en armes dans sa province. Pollion lui répondit qu'il venait par l'ordre de celni qui était le mattre de l'Italie. C'est tout ce qu'il pouvait dire de mieux : car rieu au monde n'était plus irrégulier qu'une commission donnée par un proconsul des Ganles pour aller chasser de Sicile celni que le sénat en avait établi gouverneur. Polijon exposa de plus au messager de Caton, ce qui s'était passé en Italie, la fuite de Pompée; et il ajonta que Curion le suivait. Caton, qui avait en horreur les combats entre citoyens, et qui d'ailleurs se croyait bien assez fort pour obliger Pollion de sortir de Sicile, mais non pas pour résister à Curion, assembla les Syracusains, et leur déclara que, ue pouvant défeudre l'île, son dessein n'était pas d'en faire inutilement le théâtre de la guerre; qu'il allait donc se retirer, et que, pour eux, ils n'avaieut rien de mieux à faire que de se soumet-

tre au vainqueur.
Cette façon de penser et d'agir est assurément très-louable et pleiue d'humanité. Je voudrais que Catou n'y eut pas joint des

plaintes peu respectueuses contre la Providence, qui, dissiú-li, avait fait reussir Pompée dans mille projets injustes, et qui l'abandonnait lorsqu'il défendait la bonne cause et les droits de la liberté publique. Mais l'injustice triomphante et la vertu malheureuse sont un scaudale que la seule révélation des biers futurs peut lever.

Si nous en croyons Cesar, Catou sjouta encore des reprocles contre Pompée qui avait attire la guerre sans être peté la soutenir. Ces reflexions auraient été bien déplacées ; mais le fait est-li verai l'Cesar hatssait Catou ce peut-être n'est il pas faché de jeter un ridicule sur son ennemi. Caton passa de Sicile dans l'Ile de Corcyre, et de là dans le camp de Pompée.

César, en revenant de Brindes à Rome, vit Ciéréon, qui, selon sa coultume, irrésolu par trop de lumières, n'avait point encore pris de parti. C'est une close vraiment currieuse de saiure et d'étudier le flux et reflux des pensées contraires qui ajfainent tour à lour ce grande et sublime esprit, sans autre fruit que de concenter, et sans qu'il pit pareudir à une conclusion. Pour donner lei bust ce qui serait conclusion. Pour donner lei bust ce qui serait a partieur de la concentration de la concentration de la la Atticus. Le me renfermerai dans ce qu'il y a de bus essentie.

Il quittait son gouvernement de Cilicie, comme je l'ai déjà observé, précisément dans le temps que la querelle s'échauffait davautage entre César et Pompée et menaçait d'une rupture prochaine. Il fut tout d'un coup frappé, non-seulement des suites funestes que devait avoir cette division par rapport à la république en général, mais de l'embarras personnel où elle le mettait. Il avait cru faire un grand conp de politique en s'attachant à gagner l'amitié de l'un et de l'autre. C'était, selon lui, allier le devoir avec l'intérêt. Leur puissance le mettait à l'abri de tout péril : et il ue craignait point d'être engagé dans aucune fausse démarche, ui par Pompée, qui se gouvernait alors par les meilleures maximes. ni par César, qui était intimement uni avec Pompée.

Plut. in Cat. — Applan. — Dio.
 III. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Cic. ad Att. I. vii. viii. 18

Rien n'était mieux pensé, si l'union cût pu ! être durable entre deux ambitieux, Cicéron s'était trompé en ce point, et il voyait arriver le moment où il ini fandrait se déclarer en favenr de l'nn contre t'autre. Tous deux lui avaient écrit : tous deux lui témoignaient compter snr son amitié, quoique au fond César s'en défiat un peu. C'est ce qui ietalt Cicéron dans une grande perplexité. Son choix n'était pas doutenx, supposé que l'on en vint à prendre les armes. « En ce cas 1, « disait-il à Atticus, j'aime mieux être vaincu « avec Pompée que de vaincre avec César. » Mais on n'en était pas encore là. Il ne s'agissait dans le moment que d'une contestation renfermée dans l'enceinte du sénat on du moins de la ville de Rome. Les choses pouvaient, absolument parlant, se pacifier, et Ciceron cut bien voulu ne pas se faire gratuitement un ennemi de César en s'expliquant avant le temps 2. Il v trouvait même de l'indécence par nne raison particulière : c'est qu'il était actuellement débiteur de César. Mais, sur cet article, il résolut de se mettre en liberté eu payant ce qu'il devait, et employant à cet usage l'argent qu'il avait destiné à son

Car il prétendait au triomphe, comme je l'al dit ailleurs ; et cette prétention même lui offrit une ouverture dont il profita avec joie pour diminuer au moins son embarras. Il était tout naturel qu'il recherchât cet honneur. objet des désirs de tous ceux qui avaient commandé des armées. Et comme la poursuite du triomphe imposait la nécessité de rester hors des portes de la ville, c'était pour lui une raison légitime de ne point paraître au sénat. Pompée lui même trouve bon qu'il évitat, en se déclarant, de mettre de mauvaise humeur quelque tribun qui fit oppositiou à sa demande. Ainsi toutes les querelles, au sujet de Cesar, entre les consuls et le sénat d'une part. et de l'autre les tribuns Curion et Antoine, se passèrent sans que Cicéron y fût impliqué en aucune façou. Il se réservait ainsi le rôle de

triomphe.

pacificator, rôle glorieux, contrenable à son caractère, à ses talents, à sa situation; et dans lequel II edit bien foit peut-être de persévérer jusqu'à la fin. Mais son cœur et ses engagements étaient pour Pompée. Il l'enhoriait en particulier à la paix, résolu néanmoins de le suivre s'il voulait la guerre.

Ce n'était pas qu'il eût bonne opinion des intentions de Pompée, « La victoire 1, dit-il, « nous donnera sûrement un tyran. Ni l'un a ni l'antre pe désire notre bien et notre avan-« tage; tous deux ils veulent regner. Quel état « que le nôtre dans la matheureuse guerre a qui se prépare! Notre attente est d'être a proscrits si nous sommes vainces, et es-« claves si nous sommes victorieux. Pompée « a toujours souhaité une domination pareille a à celle de Sylla; il ne s'en cache point. Son « langage ordinaire , c'est de dire ; Ce que « Sulla a bien pu, pourquoi ne le pourrais-je " pas aussi? Sou cœur et sa bouche ne res-« pirent que Sylla et les proscriptions, » Mais, si Cicéron était peu content de Pom-

Mass, a Uceron était peu content de Vompee, et craigant les suites de as victoire, il détestait César et avait sa cause en horreur. Il trouvait se demandes imprudentes; il le traflati lui-même de brigaud et de scéderațe te lorsque César est commencé les hostilités par lo prise de Rimini et de quodques autres villes, voici de quelle fipon Circiron caprime son indignation: « O Thomme inserné et misécr able tout à la fois 3, écrén-et-il, qui o à

vii, 5, viii, 11; vii, 7; rx, 7 et 10.)

<sup>1 «</sup> Si ensiris res perciur, video cum altero vinci « sains esse quam eum altero viucere. » ( Cic. ud Att. vii., 2. )

f Cic. ad Att vn, 3 et 8.

<sup>4</sup> Ez victoria tyrannis caistei, Neutri geimot, Deille, ut neu beust ismus i ustrupu ergane vult. Des pupna... Ut qualit şi victus eris, procerbere a sivcorti, tames usvita. Mirandinis mochum Caresa nosiere sullandı regni ismilitudinem consupirit, eritaticu non eren erita ergi ismilitudinem cuntum erita olucur eri e γαλέγω. Nhai ilde noquam miniso olucur erita "Qu'am crebrò illus! Sulfa postuf, ago non posteren!" Sullaturit sulmuste gior et proceriputit. » (Cr. ca d. tit.,

<sup>4 «</sup> O hominent amentem et miserum, qui ne umbyant e quiddem çis zação tident!! Atque hec ati umota es a favere dignitate causă. Ubl est autem dignitas, nist « ubl homestant Num homestam igitur habere exercitem a millo publico consilio, eccupare urbae civirum, quo facisilor sit adults ad partiant χρεδιν άπουστάς, γυγμάνων παθάδωγος, execunia alte sectera mobile; γιξη τρέσ παθάδωγος, execunia alte sectera mobile; γιξη τρέσ

<sup>«</sup> καθόδους, εκκαιία alle scelera moliri, τέν θεών « μεγίστην ῶς έχει» τυρανείδα; Sibi habrat saam for-« iunam. Unam mehercole lecum apricationem is lito a lucretino sole mailm, qu'am amola isllos modi recres

a lucretino sole malim, quam omnia istius modi regus;

a pas même l'idée du beau et de la vraie | a gloire ! et tout ce qu'il fait , il dit qu'il le a fait pour la défense de son honneur! Où est « donc l'honneur, sinon dans la pratique de a la vertu? Les lois du devoir et de la vertu « permetteut-elles d'avoir une armée saus « antorité publique , de s'emparer des villes « de ses citovens pour se fraver un chemin à a la prise de sa patrie, de projeter une abolia tiou générale de toutes les dettes, le rappel « des exilés, et mille autres attentats, aflu « de parvenir à la tyrannie, la grande divinité « des ambitieux ? Qu'il garde pour lui sa for-« tune. Quant à moi, j'estime plus une seule « promenade avec yous dans votre maison de « campagne que toutes les royautés de cette espèce: ou plutôt j'aimerais mieux mourir a mille fois que d'avoir jamais une semblable a pensée. Onand vous le voudriez, me ditesa vous, les forces vous manquent pour l'exé-« cution. J'en conviens, Mais an ponvoir de a qui n'est-il pas de désirer et de vouloir? « Or, e'est précisément cette volonté que je « regarde comme quelque chose de plus mi-« sérable que le supplice de la croix. Je ne « conuais qu'un degré de misère au-dessus. a c'est de reussir dans un vœn aussi injuste. » Quoi de plus véhément que cette invective ! quoi de plus beau que ces sentiments!

Si fon spote à cela que Cirtero, dans les commencenests, compais que la vicioire de César serait cruelle, qu'il venerait le saug comme Cinna, qu'il confisquerait et pillerait comme Cisal qu'il confisquerait et pillerait comme Si pille les bens de ses adversaires, un moi que ce serait us veroud Phalaire, on ouverra quelle aversion notre orateur desant origonal le raile de Pompte, et si on se ouverpart qu'il pensait de Pompte, et si on se prompte l'un de l'autre de l'aut

« rel posible mort millies, quêm semel istius modi quâdquam cogliare. Quad si lu relis? luquis. Age: quâs a est, cui velle non licea!? Sed ego hoc lpsum velle mie serius doco, quâm in crucem toill. Una rea est el milerior, adipiaci quod lia vulueris. » (Czc. ad Att. VII, II.)

\* « Quem fugiam, habeo; quem sequar con habeo. » (Crc. ad Att. viii. 7 )

Cependant la pente de son cœur, comme je l'ai déjà dit, l'entraînait vers Pompée. Ce n'était pas seulement un motif de reconnaissance pour le bienfait de son rappel ; c'était amour, c'était tendresse. Il blame sonvent, dans les tettres qu'il écrit à Atticus, la conduite et les demarches de ce général , mais c'est avec une douleur amère, avec un regret infini. Après le trait de clémence envers les prisonniers de Corfinium, qui fit tant d'honneur à César, et qui par contre-coup tournait à la honte de Pompée, Cicéron est affligé de ce parolièle, « N'est-ce pas, dit-il, la chose du monde la « plus triste i que celui dont la cause est dé-« testable s'attire des applaudissements, pen-« dant que le défenseur de la bonne cause « mérite toutes sortes de reproches et de blà-« mes: que l'un passe pour le sauveur de ses « ennemis mémes, et l'autre pour le déser-« teur de ses amis ? » Il ajoute quelques autres réflexions dans le même goût, puis il s'arrête tout court ; « Finissons , dit-il , car « j'augmente ma douleur en réfléchissant sur « ce qui la cause. »

Cette tradresse se renouvelait à chaque ficheux incident, à chaque péril qui menaçait Pompée de plus prés. « O douleur ! 1 s'écrisci-til, on nous sannocce que César est à la poursuite de Pompée. César poursuivre Pompée dans quel desseis, grands diex 1 e sist-es pour le tuer? Ah! mailheureux que je suis El nous fallons pas, lous tant que o nous sommes, jui faire un rempart de nos moi, mon cher Atticus. Mais que faire? « Nous sommes suices, scenbiés, subjugués. « tréduits à une impuissancetotale. »

Il avait été difficile à Cicérou de suivre

¹ « Quid hoc miserius, quàm alterum plausus in fœa dissimi consi quarere, alterum offensiones in uptimit' « alterum existimari conservatoren inimicorum, alterum « descrizeren amicorum?... Sed hare untiltamus; auga « mus culm dulurem retraciando. » (Cic. ad Att. vin.,

9.)

\*a Pumpelom. 6 rem acerbami persequi Casar dia citur. Persequi Casar Pumpelomi quid i ul inicrificitat

a O me miserumi Es non omnos corpora nostra uppoa ulmost la quo ta quoque ingermicis. Sed quid faciamost vicil, oppressi, cipil piané sumus. » (Crc. ad

Aff. viti. 23.

Pompée dans sa retraite, et il n'eu avait pas eu une volonté pleine, parce que tont ce qui se faisait lui déplaisait. Rome abandonnée, Corfinium non secouru, surtont le dessein de s'enfair hors de l'Italie le révoltait étrangement. Et Pompée avait pris toutes ces différentes résolutions très-mystérieusement, sans en communiquer rien à personne, sans prendre conseil que de lui-même. Cependant. lorsque Cicéron le sut assiégé dans Brindes. et encore plus lorsqu'il le vit parti pour la Gréce, il fut au désespoir. Il se reprochait amèrement de ne l'avoir point accompagné partout ; il se regardait comme avant commis eu cela l'action du monde la plus honteuse : sa douleur passait toute mesure. Il se compare lni-mêmes, dans cette situation, à un amant qui a été dégoûté pendant quelque temps par les façons déplaisantes et par l'air négligé et mal ajusté de celle qu'il aime. « De même, dit-il, la tarpitude de cette faite, a tant de négligences impardonnables m'a-« vaient fait oublier ma tendresse. Je ne e vovais rien dans tout ce que faisait Pom-« pée, qui méritat que je le spivisse daus sa « fuite, Maintenant qu'il est parti, mon amour « se réveille; je ue puis supporter de me voir « éloigné de lui ; ni les livres , ni les lettres , « ni tontes les réflexions de la philosophie , « ne peuvent me guérir. Je tourne jour el « nuit les yeux vers la mer, comme un oi-« seau qui cherche ù prendre l'essor et à « s'envoler, a

Ces mouvements étaient très-vifs; mais ensuite diverses réflexions les contrebalancaient. Cicérou revenait à considérer les forces de César et sa redoutable activité, et de l'autre côté la faiblesse de Pompée et les fautes continuelles qu'il crovait remarquer dans sa conduite. S'il était peu satisfait du chef. Il méprisait souverainement presque tous cenx qui le suivaient. A commencer par les consuls, rien au monde ne lui paraissait moins estimable 1. C'étaient des hommes plus lègers an'nne plume", ou qu'une feuille que le vent emporte. Il trouvait de la bêtise dans L. Domitius3, de l'inconstance dans Ap. Claudius, Au contraire, il ne laissait pas d'être frappé de l'exemple de Ser. Sulpicius, et de quelques autres graves personnages, qui, étan sortis de Rome avec Pompée, semblaient se rapprocher insensiblement de César. Ajoutes les sollicitations de César Ini-même, et des amis que Cicéron avait dans ce parti. Tos cela ne surmontait pas la répugnauce invincible qu'il avait pour César, mais affaiblissait en quelque chose sa détermination pour Pompée.

Nous avons quelques lettres de Cœlias à Cicéron où il est question de cette importante affaire. Cœlius était un homme de beancoup d'esprit, mais qui avait peu de solidité, et encore moins d'attachement aux principes de la morale. Il écrivait sans façon à Cicéron que, dans les dissensions civiles 5, tant que l'on ne contestait qu'en paroles, il fallait embrasser le parti le plus honnéte; mais que, quand la querelle venait au point de se vider par l'épée, alors on devait se ranger du côté du plus fort, et regarder comme le meilleur ce qui était le plus sûr. Il avait suivi cette maxime dans la pratique; et quoiqu'il ett toujours paru zélé pour l'aristocratie et pour les lois, au moment décisif il laissa Pompée et le sénat, et se jeta dans le parti de César-Cicéron était bien éloigné d'un pareil système. « Cœlius c. dit-il à Atticus, ne me persuade « point de changer de facon de penser. Je

<sup>1 «</sup> Sient in this fourtrain aliceset immends, in-« sulsæ, Indecoræ, sie me lilius fogæ negligeotiæque de-« formitas avertit ab amore. Nihil enim dignum facle-« bat quare ejus fugæ comitem me adjangerem. Nunc « emergit amor: nune desiderium ferre nun possum ; « nunc mihi nikil libri, nihil litteræ, nihil doctrina proa dest : ita dies et noctes, tanquam ava ilia, mare proa sc ccto, evolure euplo. » (Exc. ad Att. 1x. 10 )

s « Care putes quidquam esse miceris his consulibus. » (vn. 12.)

<sup>\* «</sup> Consules plomà aut folio faciliùs moveolur. » (vm, 15.)

<sup>5</sup> Cic. ad All. I. VIII 4 Ad Fam. ven, 14, 15, 16.

<sup>5</sup> a Blind to non arbitror fugere, quin homines in dis-« sensione demestică debeant, quamdin civiliter sior

<sup>«</sup> armis certetur, henestiorem sequi partem; uhi ad a belium et castra ventum sit, firmlorem, et id meliit . statnere quod tutins sit. » (Ep. 14.)

<sup>4 «</sup> Tantum abest ut meam life (Corlins ) sententiam

<sup>«</sup> movent, ut valde ego lpsl, quod de sua sententià de-« cesserit, pernitendum putem. » (Ctc. ad Att. vit, 3.)

« le plains plutôt d'eu avoir changé lui-« même. »

Ni César ni personne de sa part ne proposa à Cicéron de porter les armes contre Pompée. Il y avait et indécence, et impossibilité visible de réussir ; mais il lui fit écrire , et lui écrivit lni-même à diverses reprises, pour l'engager à se trouver à Rome avec lui. Voici quel était son objet. Il avait extrêmement à cœur de décorer son parti, dont les forces étaient grandes, mais sans ancune splendeur. sana aucune dignité. Les consuls et tout le sénat ayant fui avec Pompée, il n'était resté dans la capitale que le menu peuple, et uu petit nombre de personnes un peu plus distinguées, telles qu'Atticus, et quelques autres. Ainsi César, maître de Rome, a'y serait vu seul en quelque manière, ou du moins sans avoir de quoi représenter une image de république. Pour parer à cet inconvenient, il se fit un point capital de rassembler à Rome tout le plus qu'il lui serait possible d'hommes titrés, et capables de faire honneur à sa canse. C'est dans cette vue qu'il agit vivement auprès du consul Lentulus, mais sons fruit. comme on l'a vu. Il fut plus beureux par rapport à quelques-uns des préteurs, des tribuns du penple, et autres moindres magistrata. Il gagna aussi Ser. Sulpicius, Volcatius Tullus, et M. Lépidua, persounages consulairea; maia Cicéron était, sans comparaison, celui dout la présence aurait donné un plus beau lustre à l'assemblée du sénat, qui devait se tenir sous les yeux et par ordre de César. La chose parat à celai-ci valoir la peiue de faire un effort par lui-même, et de tenter d'emporter dans un entretien ce qu'il n'avait pu obtenir par lettres. Ainsi, en revenant de Brindes, il passa par Formies, où était Cicérou.

Notre orateur s'éthit préparé à ce choc, et il le soulint avec fermedé. César le pressa fortement de venir au sénat, jusqu'à dire qu'il y croyait son propre honneur intéressé, et que l'absence de Cicéron en pareille circonsance étail me condamnation de la cause de César. Comme Il ne gagnait rien par ses inatouces: Lh bient ajoula-èli, «ente pour parter de paix. Me sera-éti premis, jui dit Cicéron, d'en parler selon mes véritables sentiments? En doutez-vous? reprit César, et entreprendrais je de vous prescrire ce que vous devez dire ? En ce cas , répondit Cicéron, je dirai que le sénat n'approuve point quel'on aille attaquer l'Espagne, ni que l'on transporte des troupes en Gréce ; et je déplorerai vivement le triste sort de Pompée. Cèsar l'interrompit ponr lui dire qu'il ne vonlait pas que l'on tint un pareil langage. Je m'en doutais bien, répliqua Ciceron, et c'est pour cela que je ne veux point me trouver au sénat. parce qu'il faut, ou que je n'y aille point, ou que j'y parle sur le ton que je viens de vous marquer. César fut piqué, et il lui échappa de dire que, puisque ceux qui pouvaient lui donner conseil ne le voulaient pas , il prendrait conseil de quiconque voudrait le lui donner, et se porterait à toute extrémité. Cependant, ponr se tirer honnêtement, il proposa à Cicéron d'y penser encore avant que de prendre sa dernière résolution. Cela ne pouvait pas se refuser; et César partit laissant Cicerou fort content de lui-même, et avec raison : car il y avait du courage à résister à un homme si formidable. Mais on doit louer aussi la modération de César qui , avant la force en main, souffrait une pareille résistance. Il est vrai qu'il n'avait aucun droit de contraindre Cicéron à plier sous ses volontés ; mais il faut savoir gré aux hommes, quand ils ne font pas tout le mal qu'ils pourraient

faire. Le cortége seul de César aurait suffi pour empécher Gérton de se joindre à lui, quand mem il a d'aurait pase quant d'autres raisons autres de la companya de la companya de la companya dus de débauche, ablines de dettes, sans foi, ayant sur le corps des jugements flétrissants, huonis pour crimes . Cicéron les connaissait tous, mais il ne les swatt jamais vus réunis. Quel assemblaget et comment as cratification de la companya de la companya en companya de la companya a companya de la companya la fermeté de son réfus, il se résolut de passer la mer d'aller touver Fomple.

Il ne se hata pas uéaumoins d'exécuter cette résolutiou. Le peu d'estime qu'il faisait des procedis de Pompée et de la conduite des premières tetse de ceprit ; l'isée qui lui vint à la traverse de se retirer à Malte ou dans deque antre ville que centre; les solicitations de Carlinas, qui lui cirriti une leitre tendre et Carlinas, qui lui cirriti une leitre tendre et ret à sa petric i les prières de Terrenda sa femme, et de sa chero fille Tullie, qui , onnetennes des conseils d'Atteus, lui deui mondirent un delai jusqu'à ce que l'on vil le succès de la guerre de Carser de Espages contre les de la guerre de Carser de Espages contre les depart de plus de deux mois, mais ne changes point as détermination.

point sometenamentani is sept juin avree son liki 4 quip no de l'empt apparvant il svitt fait prendre la robe virile à Arpinum; et, étant arrivé dans le camp de Pompée, il y fui reça avec joie de tout le monde. Caton seul le bilana. 2 le ne pouvia pars, moi, lui dici-li, « me dispenser d'agir conséquemment au plan que j'à suit toute ma vie; mais vons, « rien no vous forçait de vous report de grands a dangers. La neutralité était le parti qui vous couvenit, a fan que, s'il se présentait « quelque ouverture de paix, vous puissiez « faire l'office de médiateur. »

La réflexion de Caton était très-juste, et Cicréon ne fits pas longetmps sans en sentir la vérité. Peu propre à la guerre, et d'ailleurs trop étair pour ne pas voir toutes les fautes que l'on faisait dans son parti, il ne put s'en trie, et il témojau son mécontement et son repenir des engagenesis qu'il avait pris. Le conséquence, l'ompte se refordit beanpart ans affaires. Ainsi Chéron, asso étre d'aucune utilité e ceux pour lesquels il s'était déclaré, n'y gagns pour hi-même que des hagrins, des inquétubes et des priss.

Je reviens à César, qui, au sortir de son entretien avec Cicéron, alla droit à Rome. Cette capitale avait déjà commencé, avant que César y arrivât, à se remettre du trouble et de l'agitation horrible où l'avait jetée la fulte de Pompée et de presque tout le strat, Plusieurs préculeur y rendisent la justice; les édites faissient les préparatifs des jeux quits devaient donner un peuple; le commerce et les affaires desparticuliers aflaient lent train; Les sollicitations de César y ramenérent encore quedques sénateurs des plus distingués; aci, lorsqu'il fut arrivé, les tribuns Antoine et et, lorsqu'il fut auf'il plus saisters ans violer fanbourgs, sind qu'il plut syastiers ans violer les règles, qu'il félginit jusqu'à un certain point de respecte.

César y plaida sa cause 1, et tacha de rejeter tons les torts sur ses ennemis et sur Pompée. Après quoi il ajouta ces paroles, très-remarquables a mon sens, « qu'il priait les sena-« tenrs de prendre en main le soin de la ré-« publique 3, et de l'administrer conjointement « avec lul; mais que, si la crainte les empé-« chait de se charger de ce fardeau, il ne re-« fuserait pas de le porter, et gouvernerait « les affaires par lui-même. » Il me semble que c'était là proposer assez elairement de lui donner la dictature. En effet, il était natnrel qu'il souhaitât d'avoir un titre qui colorât ses entreprises; car tout ce qu'il avait fait depuis le passage du Rubicon était absolnment irrégulier, et n'avait pas même forme ni figure d'autorité tégitime. Ce qui me confirme dans cette pensée, c'est que je vois, par une lettre de Cicéron, qu'il était dejà question, dans les bruits publics, de la nomination d'un dictateur. La chose ne se fit pas néaumoins de ce voyage. Les esprits apparemment n'y étaient pas encore suffisamment préparés; et César, qui n'était pas scrupnleux, continua d'agir uniquement par la force, comme il avait commence. Il finit son discours au sénat par dire a qu'il

« fallait députer à Pompée , pour traiter

Cic. ad All. 1x, 12. — Dio. l. 41.
 Cars. de Belio Civ. 1, 32.

<sup>3</sup> ε Orat ac postulat, rempublicam susciplant, atque e una secum administrent. Sin timore defugiant, illi se o oneri non defuturum, et per se rempublicom adminie streturum. »

<sup>6</sup> Cic. ad Au. 1x, 15.

a c Legates ad Pompelum de compositione mitti e oportere. Neque se reformidere quod la senatu pauló a anié Pompelus dixisset, ad quos legati mitterentur, cis

S Cic. ad Att. x. — Cotl. ad ic, viii, ad Fam. xvi. Cic. ad. Fam. xiv, 7.

<sup>3</sup> Plut. in Cic.

« d'accommodement : que, pour lui, il n'était « point du tout francé de l'inconvénient que

« point du tout frappé de l'inconvénient que « Pompée avait relevé peu de temps auparavant dans une assemblée du sénat ; et qu'il « ne craignait point qu'envoyer une deputa-

« tion ce ne fot donner du relief à celui que « l'on recherche , et témoigner soi-même de

la crainte : qu'il lui sembloit que cette fa con de penser marquait petitesse et faiblesse
 d'esprit ; et que de même qu'il avait tâché

« de s'acquérir la supériorité du côté des « exploits , il voulait aussi l'emporter par l'é-

« quité et par la justice, »
C'est ainsi que les hommes tels que César

se jouent des ides les plus saintes et des maximes les plus respectables. La justice était ce qui le toucbait le moins au monde : mais il était bien aise de s'en donner les apparences en témoignant soubaiter une paix qu'il savait impossible, et qu'il aurait éloignée s'il edt vujour à y parvenir.

Il parla dans le même sens au peuple, qui s'assembla parcillement hors de la ville pour l'entendre'. Il promit de plus qu'il aurait grand soin d'entretenir l'abondance dans Rome, en faisaut venir des hiés de Sicile et de Sardaigne, et il annonca nne largesse de trois cents sesterces par tête. En conséquence de ces discours pacifiques, on reprit dans Rome l'habit de paix , que l'on avait quitté après la prise de Rimiui, Mais les esprits ne furent point du tout rassurés. La multitude des soldats de César, dont la ville était remplie : le pen de confiance que l'on prenait en un langage qui pouvait être dicté par les circonstances, sans avoir rien de siocère ni de sérieux ; enfin l'exemple de Marius et de Sylla , qui dans les commencements avaient fait de al belles promesses, démentles ensuite par leurs actions, tont cela entretenait l'inquiètude et la terreur.

Ce qui confirma les soupçons a, c'est que la députation proposée par César n'eut point lieu. Aucun sénateur ne voulut s'en charger, soit qu'ils craignissent Pompée, comme le dit Cesar dans sec Commentaires, soit qu'ils sentissent l'illusion d'un projet de paix entre deux ennemis qui n'en voulaient ni l'un ni l'autre.

César élait venn dans le dessein de faire plu-ienrs choses, qu'il n'explique point. mais dont on peut deviner aisement une partie. La dictature pour lui, le rappel de ceux qui avaient été exilés en vertu des lois portées par Pompée dans son troisième consulat, voilà probablement ce qu'il méditait de plus considérable. Sans entrer dans aucon détail. il se contente de dire en général que le tribun L. Métellus, aposté par ses ennemis, l'arrêtait à chaque pas, et l'empêchait d'aller en avant, et qu'il lui fit consumer inutilement à Rome plusienrs jours. Mais il ne fait aucune mention absolument de la plus violente contestation qu'il ait eue avec ce tribun. Le motif de son silence paraîtra suffisamment par le simple exposé du fait,

Il avait besoin d'argent, et il résolut de prendre tout ce qu'il y en avait dans le trésor public . Métellus prétendant s'y opposer, César lui parla avec une hauteur qui ne lui était pas ordinaire, a Il n'est pas question, lui dita il, de me citer les lois au milieu des armes. « Je suis le maître, non-sculement de l'ar-« gent, mals de la vie de tous ceux que i'ai a vaincus, » De si terribles paroles n'effravèrent point le tribun; et comme il fallait enfoucer les portes du trésor, parce que les consuls en avaient emporté les clès, il y accourut pour empêcher une telle violence par l'autorité de sa charge, César, poussé à bont. le menaça de la mort en termes exprès, et il ajouta : « Jeune homme, pense bien qu'il « m'est plus difficile de dire pareille chose « que de la faire, » Le tribus intimidé se retira.

Quelques-uns entreprirent de représeuler encore à César qu'il y avait dans le trésor des sommes auxquelles il était défendu, sous les imprécations les plus horribles, de toncher jamais, si ce n'est dans une guerre contre les Gaulois. « J'ai ôté toute matière à cn scru-

<sup>«</sup> aucloritatem attribut, timoremque corum qui mittee reni significari. Tenuis atque infarmi bac animi vie deri. Se verò, ui operibus anteire studuerit, sic Jusiia tià el aquistate velle superare. »

<sup>1</sup> Dio.

<sup>2</sup> Cas.

<sup>1</sup> Lucan. 111. - Plut. Cas. - Applan. - Dio.

## **₩**\$\$ 560 €\$\$

« pule, répondit César, en subjuguant les « Gaules, et en mettant les Gaulois hors d'état de nous faire jamais la guerre, » Il ordonna done que l'on forçat à coups de hache

donna done que l'on forçat à coups de hache les serrures et les portes, et il enleva tont ce qu'il y trouva, c'est-à-dire, selon Pline', vingt-cinq mille barres d'or, treute-cinq mille d'argent, et quarante millions de esterces, qui reviennent à cinq millions de notre monnaic\*.

Le même Pline rapporte que César tira en même temps du tréor quitine centis livres de lauer de Cyréne<sup>2</sup>, drogue d'un très-grand prix her les anoiens, et infiniment estimée d'eux, unon-seulement pour les usages dont elle est en médecine, mais encore pour les usages dont elle est en médecine, mais encore pour les assaison-nements et les ragodis. Cette drogue est pour-les, na juigeneme d'un homme dont l'autorité est d'un trés-grand poids en ces matières<sup>2</sup>, ce que nous appelois auta fertida, dont l'odeur et que nous appelois auta fertida, dont l'odeur et godt nous janchem insupportibles et les foults leux délires.

On concoit assez que César doit avoir cu honte de transmettre à la postérité le récit d'un attentat si atroce. Il paratt même qu'il a voulu le pallier jusqu'à un certain point , en glissant dans sa narration un fait qui en ferait disparaitre, s'il est vrai, la plus odiense circonstance. Il raconte que le consul Lentulus, peu de temps après sa sortie de Rome, y fut renvoyé par Pompée pour emporter l'argent du tresor publie; et que, pendant qu'il y était, il s'imagina tout d'un coup, sur un faux bruit qui se répandit, voir l'ennemi aux portes de la ville; ce qui lui causa un si violent effroi, qu'il ne songea qu'à se sauver, laissant le trésor ouvert. Ce fait, déjà peu vraisemblable en lui-même, est entièrement détruit par le témoignage upanime de tous les autres écrivains, qui attestent que César trouva le trésor fermé, et l'enfonça par la violence.

Il n'est pas moins certain qu'un trait si au-

1 Plin. lib. 33, c. 3.

Cen'étaient passes ennemis seuls qui taxaient sa douceur de feinte 5, Carion tenait le même langage. Il disait à Cicéron que la mort de Métellus, s'il se fût fait tuer, aurait été le signal d'un carnage universel ; que César u'était point porté à la clémence par caractère, mais par politique, et pour se gagner la faveur du peuple; et que , s'il s'en voyait une fois hai , il deviendrait eruel. Mais ces discours de Curion marquent plutôt ce qu'il pensait luimême que les vrais sentiments de César. En effet, tous eeux qui l'environnaient l'exhortaient à faire main basse sur ses ennemis. Et c'est ce qui fait l'éloge de sa clémence, et qui prouve que la gloire en est due à lui seul. puisqu'il s'y tint constamment attaché contre l'avis et malgré les sollicitations de ceux qui lui rendaient les plus grands services.

& II. AVANT QUE DE PARTIE POUR L'ESPAGNE, CÉ-SAR DISTRIBUE DES COMMANDEMENTS EN SON NOM DANS L'ITALIE ET DANS PLUSIEUES PROVINCES. MARSEILLE LUI FREME SES PORTES; IL L'ASSIÈGE. POUR LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES, IL FAIT COUPER UN BOIS SACRÉ. ÎL LAISSE LE SOIN DU SIÉGE A TRÉBONIUS, ET CONTINUE SA ROUTE VERS L'ES-PAGNE, FORCES DE POMPÉE EN ESPAGNE, APRA-NIUS ET PÉTREIUS VIRNENT SE CAMPER SUR LA Stone, pats de Lébida. Il panalt que l'année DE CREAT STAIT FORTE ET NOMBRECSE. CAVALIERE GAULOISE. IL SERRE LES ENNEMIS DE PRÈS. COMBAT OUI NE LUI RÉUSSIT POINT. IL SE TROUVE DANS DR TRES-GRANDS EMSARRAS. IL REPREND LA SUPÉRIO-RITÉ. ÎL PORCE LES ENNEMIS A ABANDONNEZ LEUX CAMP. IL LES POURSUIT, ET LES EMPÉCIES DE PAS-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plus de huit millions de fr. E. B

<sup>3</sup> Id. I. 19. c. 3.

<sup>4</sup> Geoffrol, Mal. méd. I. 9 p. 606,

<sup>5</sup> Cas. de Brilo Cir.

decieux le fit hart de la multitude," qui jusqu'alors lui avist d'ét hosbument dévouve. Il le sentit si bien, qu'il n'oss haranquer le peuple avanton départ, comme il l'avair festou. Cicéton remarque qu'il avait fait tort à ses affaires en démentant; par le pillage du tréor, l'opinion qu'il voulait que l'oe oût de son opulence; et par ses meaces contre Métellas, sa l'affectation de clémence dont il s'était fait honneur.

<sup>1</sup> Cic. ed Att. x. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a Qui duarum rerum simulationem tam citó amise-« rit, mansuetudiois la Motello, dividiarum la grario. 3

<sup>(</sup>Cic. ad Att. x, 8.)

<sup>3</sup> Clc. Ibid.

SER L'ÉSER, OUGGOU'IL PUT TAILLES EN PIÈCES LES LÉGIONS ENNEMIES, IL LES ÉPARGNE, AIMANT MIEUX LES RÉDUIRE A METTER LES ARMES EAS. ACCORD PERSONE CONCLU ENTRE LES SOLDATS DES DRUX ARMÉRS. PÉTRETOS EN EMPÉCHE L'EFFRT. CRUAUTÉ DE CE LIEUTENANT DE POMPÉE. CLÉMENCE DE CÉ-SAR. LA GUERRE SE RENOUVELLE. CÉSAR, EN HAR-CELANT ET MATANT LES ENNEMIS, LES PORCE A SE RENDRE, ENTREVUE D'AFRANIUS AVEC CESAR, OUI EXIGE POUR UNIQUE CONDITION OF LES TROU-PES DE SES ADVERSAIRES SOIENT LICENCIÉES, CETTE CONDITION EST ACCEPTÉE ET EXÉCUTÉE. CÉSAR RÉDUIT SANSPRING L'ESPAGNE DITÉRIEURE: APRÈS AUGUST OF REAL DRYANT MARGRICAR, RECET DR CE QUI S'ÉTAIT PASSÉ AU SIÈGE DE MARSEILLE EN L'ABSENCE DE CÉSAR. PREFIDIR IMPUTÉE AUX MARSEILLAIS AVEC ASSEZ PEU DE VEAI-SENELANCE. CONDUITS SÉVÈRE DE CÉSAR A L'É-GARD DES MARSEILLAIS, MAIS SANS CRUAUTÉ. LE PARTI DE CÉSAR RECOIT DU ÉCHEC EN ILLYRIE. LES SOLDATS D'UNE COHORTE AU SERVICE DE CÉSAR AIMENT MIREX SETURE LES UNS LES AUTRES, QUE DE SE RENDRE. CURION PASSE EN APRIOUE POUR Y PAIRE LA GUERRE CONTRE ATTECS VARUS, ET CONTRE JURA, ROL DE MACRITANIE, PREMIERS AVANTAGES BENPORTÉS PAR CURION, VARUS TA-CHE DE LUI DÉRAUCHER SES TROUPES, FRENETÉ DE CURION DANS CE DANGER. SES DESCOURS AUX CON-SEILS DE GUEERE RY AUX SOLDATS. LES SOLDATS lui promettent pirélité. Il dépait Varus. Jura VIENT AU SECOURS DE VARUS. PRÉSOMPTION DE CURION. BATAILLE OU L'ARMER DE CURION EST DÉVAPER ENTIREMENT. CURSON SE PAIT TERR SUR LA PLACE. SORT PUNESTE DE PRESQUE TOUS CRUX QUI N'AVAIENT POINT PÉRI DANS LA BATAILLE. ARROGANCE ET CEUAUTÉ DU JUEA. RÉPLEXION SUR LE MALHEUR DE LA TÉMÉRITÉ DE CURSON.

Cèsar', avant que de partir pour l'Espaque, poi de justes messer pour s'assurer la poisession de l'Italie et des provinces qu'il laissid derrière lui il donna le commandement deus la ville a Lépidux, alors preteur, citul-às souversies cous le momo de trituneir avec. Ancione et le jeune Cèsar. Autoine, actendement tribun, fut chargé du soin de l'Italie. Son ferier C. Antonius cut le departement de l'Itylive; Crassus, cott de la Gaule cisalpies. Cesar donna aunit sus ordres pour consturier où d'uppur deux l'Onis, 'lune aris in mar déris-

tique, l'autre sur celle de Toscane, Dolabella, gendre de Cicéron, eut le commandement de la première : la seconde avait pour amiral le fils de l'orateur Hortensius. Nous avons vu que Valérius avait êté envoyé eu Sardaigne, et Curion en Sicile, pour passer de là en Afrique. IL'attention de César se porta jusqu'en Syrie et en Orient. Il délivra des fers le malheureux Aristobnle 1, autrefois roi des Juifs, afin qu'il allât en Judée exciter, s'il le pouvait, quelque trouble, et traverser Métellus Scipion qui assemblait eu Syrie des forces pour le service de Pompée, Moveunant ces arrangements. César compta pouvoir se livrer entièrement à l'expédition d'Espagne, La ville de Marseille lui causa un retardement auquel il n'avait pas, ce semble, lieu de s'attendre.

Lorsqu'il en approcha, il trouva les portes fermées, et il apprit que les habitants faisaient. toutes sortes de préparatifs pour soutenir un aiége, en cas qu'ils fussent attaqués . Les Marseillals pensajent remplir le devoir d'anciens et fidèles alliès de Rome en s'attachant au parti de Pompée, du côté duquel ils vovaient le senat et les consuls. Je dirai meme que, pleins de respect pour les lois de la probité et de la vertu (car telle est l'idée que nous donnent d'eux les anciens écrivains) 3, ils ne devaieut pas être favorablement disposés pour César, Il est vrai qu'ils lui avaient des obligations; mais ils devaient aussi beaucoup à Pompée, qui en avait fait ressouvenir à Rome leurs députés lorsqu'il s'était vu contraint d'en sortir. Par ces différentes raisons, ils s'étaient déterminés à ne point recevoir César dans leur ville : et il paraît même qu'ils avaient pris des engagements avec Domitins, qui, depuis l'affaire de Corfinium, s'étant tenu caché dans des terres qu'il avait sur les côtes de Toscaue, y avait ramassé et équipé sept barques, avec lesquelles il était actuellement en mer pour venir à Marseille.

César n'était pas homme à souffrir tranquillement l'affront que lui faisaient les Marseillais en lui interdisant l'eutrée de leur ville. Il

<sup>4</sup> An. R. 703; av. J. C. 49.

<sup>4</sup> Applan.

<sup>1</sup> Jos. xiv, 13.

<sup>5</sup> Cms. de Bello Civ. 35. 5 Hist, Anc. I. xx, art. 9, g 9.

Common Con

mande les chefs du conseil public, et tâche de les rameuer par des exhortations douces, mais faites d'un ton d'autorité. Ces députés. après l'avoir entendu, rentrérent dans la ville, et ini rapportèrent la réponse de leur sénat, qui se réduisait à ceci : « qu'ils voysient le « peuple romain divisé en deux partis, et « que ce n'était point à eux qu'il appartenait « de décider d'une si grande querelle : que « les chefs de ces deux partis étaient Pom-« pée et César, l'un et l'autre patrons et pru-« tecteurs de leur ville ; que , dans une pa-« reille conjoncture, rien ne leur convensit « mieux que de demeurer neutres, et de ne « recevoir aucun des deux contendants, ni « dans lenr ville ni dans leur port. » Ce langage avait quelque chose de spécieux, mais il n'étalt pas sincère; car, tandis qu'ils exclusient César, Ils recevaient Domitius, qui entra alors par mer dans leur ville, et y prit

le commandement des armes.

Ce fut donc une nécessité pour Cèsar ou de se retirer avec honte, ou de mettre le siège devant Marseille. Il prit ce dernier parti, amena trois légions devant la ville, et commença à dresser ses batteries. Pour la coustruction des tours ', galeries et autres ouvrages usités alors dans les sièges, il ordonna que l'on occupăt un bois qui était dans le voisinage. C'était un bois sacré, et le scrupule retenait la main des soldats. César, qui n'était rlen moins que superstitieux, ou, pour parler plus juste, qui n'avait aucune religion, parfait épicurien de spéculation et de pratique, prend lui-même une hache, attaque l'un des arbres de la forêt, et, par son exemple, appreud à ses soldats à valuere leur timide répugnance.

Pour dier le libre assage de la mer sux sariegs, il it consumire à Aires douce galères, qui fureut lancères à l'esu treute jours après que les bois en avsient été abstuti. Il donns le commandement de cette petile flotte a D. Brutus; et, ayant faisi mis le siège en train, il en laisse le soil a Trèpege, oi, il a santi cavorpé dévant la C. Pablus avec treis légions, qui avaient birerde motour de Narbonne. Les auxilent librerde motour de Narbonne. Les auxilent birerde motour de Narbonne.

tres, dont les quartiers étaient plus éloignés, avaient ordre de suivre aussi diligemment qu'elles le pourraiont.

Las foresi de Pumple en Espagne étaine considérables. Il y sait sept légions, dont sit étaient vennes filosie, et la septième avait dé levée dans le pays. Ces sept légions étaient distribuées sous trois ineutenants généraux de Pomples, Afrainsu, consulaire. Pétertas, ancien préteur, et M. Varron's. Pétertas, ancien préteur, et M. Varron's. Pétertas, ancien préteur, et M. Varron's. Gindulquirie. Les deux nutres, als têtre de contra de états. légions, commandaisent, l'un dans le pays cettre le Guadelquirie et la Guadians, et l'autre dans la Lujainnie.

Pompée, leur avant envoyé Vibullius Rufus, l'un des réchappes de Corfinlum, pour les avertir de se préparer à souteuir la guerre contre César, ils se concertèrent entre eux, et convincent que Pétrelus irait avec ses deux légions joindre Afranius, et que Varron demeurerait chargé de garder l'Espagne ultérieure. Pétretus et Afranius réunis se trouvérent donc avoir ensemble cinq légions, et de plus quatre-vingis colortes de troupes espagnoles, les unes légères, les autres pesammeut armées; le tout faisant plus de soixante mille hommes. Avec ces forces ils vinrent se camper près de Lérida sur la Sègre, parce que le poste leur parut avantageux. Leur camp étalt sur une hauteur. Ils avaient une libre communication avec la ville, et devant eux la Sègre, sur laquelle était à cet endroit un pont de pierre qui leur assurait le passage à l'autre bord. Derrière s'étendait une grande plaine très-fertile, et terminée par une autre rivière qui se nomme la Cinca. C'élait là qu'ils prétendaient arrêter les efforts de César, et couvrir toute l'Espagne. Afranius avait aussi envoyé occuper les gorges des Pyrénées : mais Fablus forca aisément les passages, marchs à grandes journées vers Lérida, et établit son camp vis-à-vis des enuemis, la rivière entre deux.

Je ne puis pas dire à quel nombre de lé-

<sup>2</sup> Je ne vois rien qui empéche de penser que ce troisième lieutenaul de Pompée fut le docte Varron, qui avais déjà servi sous tui dans la guerre des pirates.

s Lucan. t. m.

gions et de troupes auxiliaires se monta l'armée de César lorsqu'elle fut complète, non qu'il ne l'eut marqué dans ses Commentaires, mais parce que son texte se trouve défeetueux. Il est à croire qu'elle était nombreuse. et nous savons en particuller qu'une florissante cavalerie gauloise contribua beaucoup à la victoire.

Une raisou qui redoubla l'attention de César à fortifier cette armée, c'est que le bruit s'était répandu que Pompée venuit avec toutes ses forces par la Mauritanie pour passer en Espagne. Ce fut peut-être encore ce qui le détermina à prendre une précaution singulière pour s'assurer de la fidélité de ces mêmes tronpes. Il emprunta de l'argent aux officiers, el le distribua aux soldats. Ainsi les uns lui élaient attachés par intérét, et les autres par reconnaissance. Les officiers avaient une partie de leur fortune entre ses mnius, les soldats chérissaient sa libéralite.

Il ne se passa rien de considérable en Espagne en l'absence de César', sinon que, l'un des deux ponts que Fabius avait sur la Sègre ayant été rompu subitement par la violence du vent et par les grandes eaux, deux de ses légions se trouverent coupées et séparées du reste de l'armée. Afranius profita de l'occasion pour les atlaquer, et les mit en quelque péril. Mais Plancus, qui les commandait, s'élant défendu avec courage, donna le temps à Fabius de venir à sou secours; et chacun se fetira dans son camp sans beaucoup de perte.

Deux jours après. César arriva avec une escorte de neuf cents chevaux, qu'il s'était réservés pour la garde de sa personne, 11 commenca par rétablir, dès la nuit qui suivit son arrivée, le pont qui avait été rompu. Le lendemain il passa la Sègre et alla présenter la bataille à Afranius, qui se contenta de faire sortir ses troupes de son camp et de les ranger à mi-côte, mais ne descendit point dans la plaine. César , voyant qu'il refusait le combat, résolut de le serrer de près et de sc dresser un camp au lieu même jusqu'où il s'était avancé, c'est-à-dire à quatre cents pas de la colline sur laquelle les lieuteunnts de Pompée étaient campés. Pour cela il fit creuser un fossé de front, et en face de l'enuemi, par la troisième ligne de son armée, pendant que les | traordinairement grossies , renversérent les

deux premières étaient en ordre de bataille. Cet ouvrage se fit tranquillement, sans que Petreius ni Afranius en eussent le moindre soupcon; et lorsqu'il fut fini. César retira ses troupes derrière le fossé, et passa ainsi la nuit. Les jours suivants il acheva tout le circuit, les remparts, les parapets, toujours seion la même méthode, tenant la plus grande partie de son armée sous les armes pour couvrir les travailleurs. Il se forma ainsi un camp à la vue de l'ennemi, sans risque, sans perte, sans inconvénient; et il y fit venir tout ce qui était resté dans l'ancieu camp, six cohortes avec les bagages.

Entre la colline qu'occupaient les lieutenants de Pompée et la ville de Lérida était une plaine d'environ trois cents pas, au milieu de laquelle s'élevait un tertre dont César résolut de s'emparer, parce qu'en étaut maitre, il cût coupé à Afranius la communication avec la ville, où étaient ses magasins, et avec le pont de pierre. Afranius , ayant compris le dessein de l'ennemi, en sentit la conséquence, Il se livra un combat très-vil et très-long autour de ce tertre : les troupes de César y coururent grand risque d'être délaites; et enfin, quoiqu'elles fissent de grands efforts de valeur. l'avantage fut du côté d'Afranius, puisque le tertre lui resta. Il le fortifia avec soin,

- et y logea un corps de troupes considérable. César remarque qu'une eause qui coutribua au mauvais succès de cette action , c'est que ses soldats n'étaient point accoutumes à la facon de se battre de leurs adversaires. Ceuxci, qui étaient depuis plusieurs années eu Espagne, avaient pris, comme e est l'ordinaire. les manières du pays : ils combattaient presque à la mode des barbares, s'avançant avec hardlesse, puis reculant, et ne se faisant ui un devoir de garder leurs rangs, ni une honte d'abandonner leur poste. Cette méthode est certainement moins bonne que celle des troupes qui combattent serrées et de pied ferme ; mais, parce qu'elle était nouvelle et inattendue pour les soldats de César elle ne laissa pas de les troubler.
- Ce commencement de mauvaise fortune pour César fut bientôt suivi de nouveaux malheurs, Les eaux de la Sègre , s'étant ex-

deux ponts que Fabius y avait construits : eu sorte que César se trouva enfermé entre deux rivières la Sègre et la Cinca, dans un espace qui n'avait pas plus de dix lieues, prêt à manquer de vivres, et ue pouvant ui eu tirer du pays même, parce que les lieutenants de Pompée avaient tout enlevé, ui recevoir les convois qui lui venaient de Gaule et d'Italie, parce qu'il ne lui était pas possible de passer la rivière. Afranius, au contraire, était dans l'abondance: il avait fait de longue maiu d'amples provisions, et, de plus, son pont, qui était de pierre, avant résisté à la violence des eaux, lui donnait la liberté de s'étendre et assnrait le passage de tout ce que l'on apportait à son camp. Les Espagnols qu'il avait dans sou armée lui rendaient de grands services et incommodaient beaucoup César, Ils counsissaient le pays, ils étaient agiles et alertes; ce qui les mettait en état de battre la campagne et de tomber sur tous ceux qui s'écartaient du camp de César pour aller chercher an loin des vivres et des fourrages. Les rivières mêmes n'étaient pas pour eux un obstacle; ils avaient l'habitude de les passer sur des outres, qu'ils portaient toujours à la guerre avec eux. Ainsi César se voyait comme assiégé et meuscé d'une disette qui allait ruiner son

armée. Il voulut rétablir ses ponts, mais il ne put vaincre les obstacles que lui opposaient à la fois les eaux et les ennemis. Un grand couvoi lui était venu de Gaule, des tireurs d'arc, de la cavalerie gauloise, avec beancoup de ebariots et de bagages, et environ six mille hommes de tout ordre et de toute espèce ; sans chef et sans discipline. La rivière les arrêtait tout court. Afranius qui eu fut averti, passa la Sègre avec toute sa cavalerie et trois légions, et les attaqua lorsqu'ils s'y attendaient le moins. La valeur de la cavalerie gauloise sauva toute cette troupe; et, eu soutenant le combat pendant uu long temps, donus moyen aux aux antres de gagner des montagnes où lls se mirent en sureté. La perte qu'ils firent se rédulsit à deux cents archers, un petit nombre de cavaliers, quelques valets et quelques ba-

C'était néanmoins encore un échec pour César. Le prix des vivres en augmenta dans

sou camp; et le boisseau de blé, qui était de près d'un quart moindre que le uôtre, s'y vendit jusqu'à cinquante deniers, qui fout vingt-cing francs de notre monuaie.

ving-comp these on electromotales. Commente of the Commente of

César sut bien ramener la fortune, et prouver qu'un génie supérieur, quoique dans de grandes difficultés, a toujours beau jeu vis-àvis de gens médiocres à qui les circonstances ont donné quelque avantage. Voici de quelle ressource il s'avisa. Il fit construire des barques légéres, à l'imitation de celles qu'il avait vues en usage dans la Grande-Bretagne, dont la quille et les côtes étaient de bois, et le reste d'osier recouvert de cuir. Lorsqu'il en eut un nombre suffisant, il les transporta sur des chariots, pendant la nuit, à vingt-deux mille pas 1 de son camp. Avec ces barques, it fit passer la rivière à un bon nombre de soldats, il s'empara d'uue colline sur l'autre bord, s'y fortifia avant que les ennemis songeassent à l'empêcher, y loges une légion, et enfin ieta un pont sur la Sègre, qui fut achevé en deux iours.

Jours. Le premier avantage qu'il tire de son pout fut de recueillir le grand couvoi qui avait fut de recueillir le grand couvoi qui avait fut de recueillir le grand couvoi qui avait fut de la companie de la consensa de la companie de la companie de la consensa de la companie del la companie de  la companie de la compani

1 Plus de sept tieues.

supériorité qui ne cessa de croltre jusqu'à la victoire. Sa cavalerie, qui était très-belle et trés-forte, désolait les ennemis. Ils n'ousient plus s'écarler pour leurs fourrages, ou, s'ils le faisaient, ils vent trouvaient très-mat. Ils furent réduits à prendre le parti d'aller au fourrago pendant la nuit, contre l'usage universel de la guerre.

Dés que les affaires de César parment en bonne postrare, tous les peuples des environs s'empressèrent à rechercher son amitié, et en conséquence à lui envoyer des virires. Afranius perdait tous les jours quelque affié, Césepril de défection gagnait de proche en proche; et déjà des peuples assez éloignés renonquient à leurs engagements avec les lieutenants de Pompée, et en prenaisei de nouveaux avec César.

Afranius commençait à s'effrayer. César augmenta encore ses craintes par une de ces entreprises qui montrent en lui tout à la fois et un génie fertilo en expédients, et un courage capable de tont tenter. Son pont était à plus de sent lieues de son camp, et par conségnent sa cavalerie avait un grand circuit à faire pour passer à l'autre bord. Il s'avisa de faire des saignées à la rivière, et de détourner une partic do ses eaux dans des canaux de trente pieds de profondeur pour parvenir à la rendre guéable. Afranius et Pétretus appréhendèrent que, lorsque cet ouvrage serait achevé, la cavalerie ennemie ne leur counti entièrement les vivres et les fogrrages. Ils crurent donc devoir abandonner un poste qui n'était pas tenable, et transporter la guerre en Celtibérie, ou Pompée avait une grande réputation, à cause de ses exploits contre Sertorius, au lieu que le nom de Cèsar y était moins connu. Ils comptaient en tirer des renforts considérables, et, en profitant de l'avantage des lieux, traîner la guerre eu longueur et gagner ainsi l'hiver.

Pon retéculer ce dessein, il leur fallait passer l'Ebre. Ils firent donc ramasser tout ce qui se trouva de hateanx sur cette rivière, dans la vue d'en faire un pont à Octogéve, ville situde sur l'Ebre, à peu de distance et à gauche de la Sègre, et éloignée de leur camp de vingt mille pas. Ils oryaient que l'ourrage de César avançait. Déjà ise eaux de la Sègre de César avançait. Déjà ise eaux de la Sègre étaient diminiées de hauteur, au point que la carabeire poussit les traverers, quoique avec quelque peine, et qu'un homme à piedie n'en a wait que jusqu'aux épaules. Les licutenants de Pompée crurent qu'il était temps de partir; et, après avoir d'abord envoyé au-delà de la Sègre deux légions qui y dressérent un camp, ils les uivirent peu après avec tout le reste de leurs forces, laissant seulement deux cobretes ex garancion dans Lérial.

Gäst vollali pourssirre les enemés; mais al yéait fort entarrases. Allar sex cet toute son armée chercher son pout, c'étai allonger profigiessement is marche, et donner le temps à Afranium d'arriver à l'Eter, sans auue rivière dont le hauteur était si considéale. C'étai riquer besucoup; et peut-treraignairel que les solates en sy portasseur considerate que les solates en sy portasseur profigies de la companya de la considerate profitablement passe la Ségre par non order, atient les ennepés d'avanses le Ségre par non order, atient les ennepés d'avanses le Ségre par non order, atient les ennepés d'avanses le Ségre par not considerate de la considerate de la considerate profit de la considerate profit de la considerate de la co

On découvrait les combattants de dessus les collines, auprès desquelles César était campé. A cette vue les soldats légionnaires entrent d'enx-mêmes dans les sentiments qu'il souhaitait : ils sont au désespoir de voir l'ennemi leur échapper : ils s'adressent à leurs officiers, et les prient d'obtenir de leur général qu'il ne les ménage point : ils déclarent qu'ils ne craignent ni péril ni fatigue, et qu'ils sont prêts à passer la riviére comme avait fait la cavalerie. César témoigna de la répnguance, mais il céda pourtant à leurs désirs; et, ayant choisi tout ce qu'il y avait de soldats plus faibles de corps et de courage dans chaque compagnie, il les laissa dans le camp avec une légion et tous les hagages. Le reste de l'armée passa heureusement la riviére à l'aide d'une double haie de cavalerie placée au-dessus et au-dessous. Il v eut quelques soldats que la violence du courant emporta; mais ils furent recueillis et sauvés par les cavaliers qui étaient plus has. et ancun ne périt. Ce graud obstacle étant vaincu, tout devint facile; et malgré nu circuit de six mille pas, et le temps qu'il fallut prendre à passer la rivière, l'ardour des trounes fut si grande, qu'elles atteignirent à la

était partie à minuit.

Lorsque Afranius les apercut de loin , justemeut effraye, il interrompit sa marche, fit halte sur une hanteur, et mit son armée en bataille. César ne voniut point exposer à uue action ses troupes fatiguées, et fit halte pareillement dans la plaine. Les ennemis recommencérent à marcher : il recommenca à les poursuivre. Enfin ils priment le parti de camper : en quoi ils firent une grande faute; car, à cinq mille pas de là (moins de deux lieues). se rencontraient des montagnes et des défilés où un très-petit nombre d'hommes pouvait arrêter toute l'armée de Cèsar, moyennant quoi ils auraient continué leur route jusqu'à l'Ébre sans crainte et sans péril. Mais, fatigués d'une longue marche, pendant laquelle lls avalent toujours en à combattre la cavalerie de César, ils remirent la chose au lendemain, Le moment perdu ne revint plus; et ce fut la cause de leur ruine.

Sur le minuit on avertit César que les lieutenants de Pompée sortaient à petit bruit de leur camp. Aussitot il fait donner dans le sien le signei de la marche. Les ennemis, voyant qu'ils allaient être poursuivis, demeurèrent tranquilles, craignant un combat nocturne, où ils auraient eu beaucoup de désavantage à cause des gros bagages qu'ils menaient avec eux, et parce que la cavalerie de César était de beancoup supérienre, Comme donc ils ne pouvaient éviter un ennemi si vigilant, ils résolurent de ne se point presser, et de prendre leur temps tout à l'aise pour partir à la clarté du jour, persuadés qu'ils auraient ainsi plus de facilité pour se défendre forsqu'ils seraieut attaqués dans leur mar-

Ce n'était poiut le dessein de César, Plein de ce feu qu'on ne peut se lasser d'admirer. il avait formé le plan de tourner le camp des ennemis, et d'arriver avant eux aux gorges des montagnes. Afranius était maître du droit chemin. Ainsi II fallut que César fit marcher son armée par des valions, par des précipices. à travers des rochers escarpés, où les soldats ne pouvalent gravir qu'en se débarrassaut de leurs armes, et se les rendant ensuite les uns aux autres. Dans cette marche ils semblaient

neuvième heure du jour l'armée eunemie, qui | au commencement tourner le dos à l'euuemi ; de façon que les soldats d'Afranius, qui les considéraient de leur camp, les insultaient sur leur fuite prétendue. Mais ils furent étrangement surpris lorsqu'ils les virent au bout d'un temps tourner sur la droite; en sorte que les premiers débordaient déià leur camp. Alors il n'y ent personne d'entre eux qui ne criat aux armes, et qui ne s'empressat de courir vers les montagnes. Il n'était plus temps : César avait pris trop d'avance ; et comme sa cavalerie incommodait toujours les adversaires et raientissait leur marche, ses légions, malgré la difficulté des lieux, arrivérent les premières aux gorges.

Afranius se trouva donc avoir l'enueml eu tête et en queue. Dans une si triste position , il s'arrêta sur une colline, d'où il détacha quatre cohortes espagnoles pour aller se saisir de la montague la plus haute de tous les environs. Son dessein était de gagner Octogèse par les hauteurs, pnisque le chemin de la plaine lui était fermé. Mais la cavalerie de César enveloppa et tailla en pièces ces quatre cohortes à la vue des deux armées.

L'occasion était belle pour César d'exterminer l'armée d'Afranius , qui , consternée comme elle était, n'anvait pas résisté un moment. On lui demaudait de toutes parts le signal dn combat; et les officiers accouraient autour de lui pour lui pronver, par des raisonnements dont assarément il n'avait pas besoin, que le succès était infaillible. Il se tint ferme à refuser d'engager une action . parce qu'il comptait pouvoir terminer l'affaire sans tirer l'épèe, et réduire les enuemls par la faim. « Pourquoi, disait-il, dans la suppo-« sition même que l'événement du combat a sera heureux, pourquoi exposer à être « blessés et tués des soldats qui ont si bien « mérité de moi ? pourquoi tenter la fortune ? « Est-il moins digue d'un bou général de de-« voir la victoire à son habileté qu'à la force « des armes? » Il était même, à ce qu'il assure, touché de compassion pour les soldats d'Afranius , qui , après tout , étaient ses concitoyens, et qu'il faudrait égorger, pendant que l'on pouvait réussir également sans qu'il leur en coûtât la vie. Peut-être nussi mêprisait-il trop les lieutenants de Pompée pour se

mesurer avec eux; il voulait les forcer à l'humiliante nécessité de lui demander quartier et de mettre les armes bas.

Sa résolation ne fut point du tout grothe des troupes, qui, dans leur méconfestement, dissient tout hauf que, pisique César mequit une si farorable occasion et ne let menat point au combat lorsqu'il vostrial les y mener. Rien ne put l'Étranier. Il était si savi de vainere, qu'il évent a même un pru pour laiser à Afranius et à Pétreus in lènert de regager leur comp; ce qu'ils fireris. Quant à lui, après avoir disposé des troupes aur la compa le plus près des ennemis qu'il lui fut possible.

Pau s'en failat que César ne recauvilli de possible.

le lendemain le fruit de sa douceur et de sa bonne conduite : car, les lieutenants de Pompée avant entrapris de tirer un fossé bordé de son parapet,, depuis leur camp jusqu'à l'eudroit où ils allaient prendre leur eau, et s'étant éloignés pour aller présider par eux-mêmes à cet ouvrage, plusieurs de leurs soldats, en leur absence, lièrent entretien avec ceux qu'ils connaissaient dans l'armée de Cesar. Ils commencérent par les remercier de les avoir épargnésie jour précédent, avouant qu'ils lenr avaient obligation de la vie De là ils passèrent à leur demander si on pouvait se fier à la parole de César, témoignant de la douleur d'avoir à combattre contre des concitoyens, contre des proches, avec lesquels ils étaient unis par les liaisons les plus samtes. Enfiu ils stipulérent même pour leurs commandants. qu'ils ne voulaient pas paraître traitir : et. pourva qu'on accordat la vie sauve à Afranius et à Pétrefus, ils promettaient de changer de parti. Déjà ils avaient député les plus distingués de leurs eapitaines pour aller négocier avec César : et. sur ces préliminaires d'un accord prêt à se conclure, les soldats des denx armées passaient dans le camp les uns des autres, de façon que les deux camps n'en faisaient presque plus qu'un. La chose fut portée au point, que le fils d'Afrauius envoya demauder à César qu'il lui assurât la vie et à son père. La joie était universelle : on se félicitait mutuellement, les uns d'avoir évité un

si grand danger, les autres d'avoir terminé sans coup férir une entreprise al importante.

Les choses étaient en ces termes lorsque Afrauius et Pétretus, sur la nouvelle qu'ils en eurent, revincent dans leur camp. Afranius prenait assez aisément son parti, et était prêt à tout évenement. Mais Petrefus ne s'abandonna pas lui-même. Il fait prendre les armes à ses esclaves, et, les joignant à se garde espagnole, il donne sur les soldats de César, qu'il trouva mélés parmi les siens, en tue une partie, et force les autres à se sauver avec assez de peine. Ensuite il va par tout le camp, priant ses soldats avec larmes d'avoir pitié de lui et de Pompée leur général , et de ne les point livrer l'un et l'autre à la cruelle vengeance de leurs adversaires. On se rassemble de toutes parts au quartier général. Là . Pétrelus leur propose de se lier par un nouveau serment, et de jurer qu'ils n'abandonneront et ne trahiront point leurs chefs, et qu'ils ne preudront point chacun pour soi de délibération particulière , mais agiront lous de concert pour l'utilité commune. Il preta luimême le premier ce serment, puis l'exigen d'Afranius , ensuite des officiers , ensuite des

Le zic de Pétreius ne rêm tin pas la, ile a porta juqu'à la crusult-l'order de tid donne à tou ceva qui svaient dans ieux tentes quelue soldat de Lèder de le dénoncer, sin qu'il en fis tiré d'égorgie en présence de prise grand coulter en la breur de cet ordre sanguinaire. In recidirent solgnessement ceux qu'il en fis de la crus d'elle procurrient les moyens de l'évader pendant is suit. De ret, tous furent débeis à leur novreus serment. L'eccord presque coreles nue Chars ett

Cesar pouvait user de représsilles; car il avait dans son camp plasieurs soldate et officiers de l'armée cennemie. Il se douma bien de garde de se prévaloir de ce droit, qui est souvent regarde comme légitime, mais qui, casminé de sang-froid, est hien contraire à l'humanité. Il leur permit a lous de se refiere sans creaine. Quelques tribuns et quelques renue.

rious aimèreut mieux rester avec lui, et prendre parti dans son armée. Il les reçut avec joie, et toujours il les distingua, les honora et les fit monter à des gradés supérleurs.

Il avait été plus aisé à Pétreïus de renouveler la gnerre qu'il ne trouva de facilité à la sonteoir. Il ne ponvait ni aller au fonrage ni faire eau qu'avec beancoup de peine et de dauger. Les vivres devenaieut rares daus sou camp; et les Espagnols désertaient en foule. Il ue lui restait de ressource que de gagner quelque grande et forte place , soua les mura de laquelle Il pût se mettre à l'abri. Il se trouvait entre Tarragone et Lérida; et Il douta pendant quelque temps vers laquelle de ces deux villes Il dirigerait sa marche. Comme la dernière que j'al nommée était plus proche, il résolut d'y retourner.

La difficulté était d'avancer chemin. La cavalerie de César ue dounait anonn relâche à ces troupes fugitives. Dans les plaines, en s'arrêtant de temps en temps pour combattre, l'arrière-garde procurait le moyen à la tête de l'armée de faire quelques pas en avaut. Quand il se rencontrait une hauteur, leur situation devenait plus avantageuse, parce que les premiers ponyaient défendre ceux qui venaient après enx; mais lorsqu'il fallait descendre, c'était tout le contraire. Alors les légions tournaient tête, et faissient un effort pour reponsser au loin la cavalerie euuemie : ensuite de quol elles se précipitaient en courant dans le vallon, jusqu'à ce qu'elles cussent atteint la hauteur opposée. L'infanterie faisait tout, perce que la cavalerie de cette armée était si effrayée et si tremblante, que, bien loin d'en tirer du service, il fallait qu'on la placât an ceutre pour le mettre elle-même en súreté.

On concoit bien qu'une marche si péuible et si souveut interrompue ne ponvait pas être bien ditigente. Lorsque Afrauius et Pétrerus eurent fait quatre mille pas, ils s'arrétèrent sur une éminence, et tirèrent une ligne devant eux comme pour camper, mais ne déchargérent point leur bêtes de somme. César y fut trompé : il commenca à établir son camp , fit dresser les tentes, et envova la cavalerie an fonrrage. C'était ce que vonlaieut les lieute- schever. Afraulus et Pêtrefus tentérent une

nauts de Pompée, Tout d'un conp, versl'heure de midl, ils se remettent brusquement en marche, comptant être délivrés de cette formidable cavalerie qui leur nuisait si fort. Mais César, dans le moment, part avec ses légions, laissant uu petit nombre de cohortes à la garde des bagages, et fait porter l'ordre à sa cavalerie de revenir au plus tôt. Elle revint. et, avant joint les eunemis avant la flu du jour, elle leur livra un si rude combat, qu'ils fureut obligés de se camper à l'endroit où ils se trouvaient loin de l'eau et sur un terrain tout à fait désavantageny.

César aurait eu bon marché de cette armée. s'il eût vonlu l'altaquer; mais il snivait sou plan, et prétendait forcer les ennemis à se rendre en les mataut, et en les rédnisant à manquer de tontes les choses nécessaires. Ils étaient dans la situation la plus cruelle. Comme leur camp était mauvais, ils entreprirent de le fortifier : mais plus ils s'étendaient pour gagner uu meilleur terrain, plus ils s'éloignaient de l'eau ; et ils ue remédiaient à un mal que par un autre. La première unit aucun d'eux ne sortit du camp pour faire ean ; et le lendemain il fallut que toute l'armée y allât en ordre de bataille , de sorte que ce jour-là Il u'y ent point de fonrrage. La disette et le déair de continuer leur marche avec moins de difficulté les obligèrent bientôt de tner toutes leurs bêtes de somme.

César augmenta étrangement leur embarras eu commençaut à tirer des lignes autour de lenr camp ponr les enfermer. Déjà il y avait fait travailler avec vivacité pendant denx jours, et l'ouvrage était fort avancé, lorsque Afranius et Pétrelus, sentant la conséquence de l'entreprise de l'enoemi, firent sortir tontes leurs troupes du camp, et se rangèrent en bataille. César rappela promptement ses travailleurs, et mit son armée en état de soutenir le choc si elle était attaquée; mais il ne voulut point engager le premier nne action. Les lientenants de Pompée, le voyant en si bonne posture, demeurérent tranquilles; et sur le solr les denx armées se retirérent saus en être venues anx mains. Le lendemain, qui était le quatrième jonr depuis que les lignes avaient été commencées, César se préparait à les

deruière ressource, qui élait de trouver un qué dans la Sègre; mais leur vigilaut ennemi fit aussitot passer la rivère à ses Germains armér à la légère, et à une bonne partie de sa cavalerie; et il plaça sur les bords, d'espace, en espace, de bons corps de garde.

constitute de constitute de l'experience, managant de foutes provisions, de bois, els fourrages, d'un, de ble, les licutenants de Pomper furent contraints d'un extra a point où (1624 avail vouil les amener. Afrantes fix d'ennader un entrevue, et dans no line, s'il était possible, qui foit hors de la portee des soldats. Cisar constitut à l'entrevue, mais non avec la circonstance que soubsibil Afrantinis. Colei-ci served la nile marque par le vainquerle precedit a nile marque par le vainquerle par le vainquerle de l'estat de

Afranius parla fort humblement. Il s'excusa sur la fidèlité qu'il devait à Pompée, son général; il s'avous vaincu; il conjura César d'une manière fort sonmise de ne point user de sa victoire à la rigueur et d'épargner le sang de ses malbeureux concisorens.

song us se manouereux concusyens.

\*\*Coart, dispose à sign avec clèmes insta.

Il uli fit voir que lui et son collègue étaine.

Il uli fit voir que lui et son collègue étaine.

Il uli fit voir que lui et son collègue étaine.

Il une contra contra legue li se constaine que le général contre leguel ils constainent et se deux armées avaient fisit tout ce qui était de leur devoir pour y parvenir. Il ajouta un court plaisloyer en faveur de sa cause, et fit un dénombrement de toutes les cause, et fit un dénombrement de toutes les existes et de la cause, et fit un dénombrement de toutes les existes et de la cause, et fit un dénombrement de toutes les existes et de la cause, et fit un dénombrement de toutes les existes qu'ai s'aute capt d'aute de la constaine qu'ai s'aute de la cause, et fit un dénombrement de toutes les existes et de la cause de la cause d'air le les enrollers et vous enletre vos troupes pour les enrollers et vous enletre et

« sous mes enseignes, comme il me seraii « assez aisé; mais je veux vous empêcher « que vons ne puissiez vons en servir contre « moi. C'est pourquoi, sortez de ces provin-« ces, congédiez vos armées : en ce cas, per-« sonne n'éprouvers de ma part aucun man-

« vals traitement. Voilà mon dernier mot, et « la seule condition que j'exige. » Ce discoura de César fut reçu trés-agréa-

Ce discoura de Cesar fui reçu très-agrèsblement des soldats d'Afranius, qui , au lieu d'une peine qu'ils craignaient, se voyaient eu quelque façon récompensès par le congé que

le vainqueur leur procurait. Ils témoignérent bien clairement lenr extreme satisfaction. Car, comme on contestait sur le lien et sur le temps où ce congé leur serait donné, ils firent connaître, et par leurs gestes et par leurs cris, qu'ils désiraient d'être licenciés dans le moment. Aprés quelque discussion sur cet article entre César et Afranius, il fut réglé que ceux qui avatent un domicile on des possessions en Espagne, ce qui faisait presque un tiers de l'armée, recevraient leur congé surle-champ, et les autres auprès du Var, petite rivière qui fait la séparation de la Gaule et de l'Italie. César, de son côté, assura qu'il ne ferait aucun mal à personne d'entre eux, et qu'il n'en forcerait aucun à prendre parti dans ses troupes. Il promit même de leur fournir des blés jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés auprés du Var. Enfin il porta si loin la générosité, qu'il voulut qu'on leur restituât ce qui leur avait été enlevé dans la guerre et qu'ils pourraient reconnattre, se chargeant du dédommagement envers ses soldats uni se trouversient ainsi privès d'une partie de lenr butin. Par cette conduite il cagna tellement l'amitié et la confiance des soldats du parti contraire, que depuis ce moment, pendant deux jours qui se passérent à donner les congés à ceux qui devaient être renvoyés sur-lechamp, il devint l'arbitre de toutes les contestations qu'ils eurent, soit entre eux, soit avec leurs commandants.

Après ces deux jours, ceux qui devaient être nones as vir a partirent en ect ordre: deux légious de Cèsar marchiaent à la tête, les autres à la queue, les tronges vainces au reilleu. Q. Fulbus Calénna, lieutesant de Cèsar, commandie toute cette marche. Lors-commandie toute cette marche. Lors-commandie suite de l'Affanise farent licencies: les chés et les premiers officiers ailerent se rendre suprès de Pompèr; mais un grand uombre de soldast prirent de nouvaux engagements ser c'Ésar, et passérent velocitées dans le parti d'un gête de la vicileir.

Cette campagne de César, et les preuves qu'il y a données de sou mérite supérieur pour la science militaire, et pour l'art de profiter de l'avantage des postes, lui ont mérité les louanges de tous les siècles ; et, dans ces derniers temps, le suffrage du grand Coudé, comme je l'al observé ailleurs, a mis le sceau à cette admiration universelle. Il ne m'appartient pas d'insister sur un objet si fort au-dessus de mes counaissances; mais la magnauimité de ses procédés, ce fonds inépuisable de clémeuce, que les injures mêmes et les cruantés de ses adversaires ne penyent lui faire perdre, cette noble assurance de vaincre. ce refus généreux de grossir ses forces par toute autre voie que par la bonne volonté et le consentement libre de ceux qui s'attachaient à lui, ce sout là des qualités dout je sens tout le prix, et sur lesquelles il ue me reste que le regret de les voir employées pour une aussi mauvaise vue que celle d'opprimer la liberté de sa patrie.

Plusieurs raisons très-pressantes rappelaient César à Rome. Mais Varron, lleutenant de Pompée, avant sous lui deux légions et trente cohortes auxiliaires, tenait eucore l'Espagne ultérieure : et c'était la maxime de César, de croire n'avoir rien fait tant qu'il lui restait quelque chose à faire. Il fit donc partir eu diligence Q. Cassius, tribun du peuple, avec deux légious, et le suivit lui-même, peu après, accompagné de six cents chevaux. Mais il n'eut pas besoin de faire usage de ses forces. Il ue lui eu coûta presque que de se montrer pour réduire cette province, qui lui était affectionnée dès longtemps, parce qu'il y avait exercé la questure, et l'avait ensuite gouvernée avec l'autorité de propréteur. Ainsi , dès que ses troupes parurent, et que l'ou sut qu'il approchait, à l'Instant tout le pays se souleva en sa faveur. En même temps une des légions de Varrou, celle qui avait été levée dans la province, le quitta , lui présent, et se retira à Hispalis qui recounaissait César. Le lieutenaut de Pompée ne tenta point une inutile résistance. Il remit la légion qui lui restait à celui que César envoya pour en prendre le commandement : et l'étant venu trouver luimême à Cordouc, il lui apporta ce qu'il avait d'argent entre les mains, et un ctat exact de ses provisions et de ses vaisseaux,

1 Ces. de Bello Civ. II. 17. \* Strille.

se rendre. Les Marseillais s'étalent défendus avec uu très grand courage. Ils avaient deux fois essayé la fortune d'un combat naval ; la première par leurs propres forces; la seconde avec un renfort de dix-sept vaisseaux que leur avait envoyé Pompée, et qui était commaudé par L. Nasidius. Toutes les deux fois ils éprouvèrent le sort contraire, et furent battus par D. Brutus, chef de la petite flotte que César tenait devant leur port \*. Ce ne fut néanmoins ui faute de valeur ni faute d'habileté qu'ils succombèrent: et même, dans la seconde action, si Nasidius cut montre une resolution égale à la leur, ils avaient lieu d'espérer la victolre. Mais il n'avait pas le même intérêt qu'eux à défendre Marseille; et dès que le combat commença à s'échauffer, il prit le large, et abandonna làchement ses alliés,

Ce qui donua l'avantage à D. Brutus, ce fut la bravoure incroyable de ses soldats, qui avaient été choisis avec soin entre les plus vaillants hommes de chaque légion, et qui, avec des crocs et des mains de fer harponuant les vaisseaux ennemis, venaient tout d'un coup à l'abordage et reudaient inutile aux Marseillals la supériorité qu'ils avaient du côté de la scieuce de la marine et de la bonne

César n'eut donc autre chose à faire à Cordoue, où il avait iudiqué une assemblée générale, que de recevoir les soumissions des peuples et les félicitations de tout ce qu'il y avait de chevaliers et de citovens romains dans la Bétique 4. Il distribua des récompenses à ceux qui s'étaient distingués par leur zèle pour son parti ; et la ville de Cadix fut honoree par lui, eu cette occasion, du droit de bourgoisie romaine : s'il eut quelqu'un à punir, il n'imposa que des taxes pécuniaires. Après quoi . laissant Q. Cassius avec quatre légions pour commander en son absence, il s'embarqua sur les valsseaux de Varron, et vint aborder à Tarragone, où il recut les députations des peuples de presque toute l'Espagne citérieure. De là il alla par terre à Narbonne, et ensuite à son camp devant Marseille, qui était aux abois, et qui n'attendait que sa présence pour

<sup>1</sup> Liv. Epit. cx.

<sup>2</sup> Cas, de Bello Clv. 1, 58; et 11, 1,

construction de leurs bâtiments. On peut se rappeler le trait que j'ai rapporté ailleurs de ce soldat qui, ayant en la main droite compée, se battit de la ganche jusqu'à ce que le vaissean ennemi fut pris et forcé.

Les Marseillais maltraités sur mer, n'étalent pas attagnés par terre avec moins de vivacité et d'acharnement. Trébonius, que César avait laissé pour commander le siège, construislt et fit agir des machines de tonte espèce, livra des assauts, repoussa des sorties, et enfin , après plusieurs mois, vint à bont de faire breche à la muraille. Une partie d'une tonr sapée par le pied tomba ; l'autre penchalt considérablement, et, en achevant de la renverser, les Romains se voyaient en état d'entrer dans la ville sans que rien pût leur faire obstacle. Dans un si pressant danger, les assiégés enrent recours à la miséricorde de leurs vainquenrs : ils sortent en fonle par la porte avec tout l'équipage de suppliants, tendant les bras vers l'armée ennemie. A cette vne l'attaque cesse; et les Marscillais, étant parvenus insqu'aux commandants, se prostement à leurs pieds et les conjurent d'attendre l'arrivée de César. Ils reconnaisseot qu'ils ne penvent plus se défendre, et ils en concluent que par conséquent César sera toujours le maltre de leur sort. Ils représentent avec larmes que, si la tour ébranlée tombe entièrement et que la brèche s'élargisse rien ne sera nins canable de retenir l'ardeur des soldats, et que leur ville sera pillée, saccagée et détruite entièrement. Tout cela fat exposé d'une manière tendre et touchante par des hommes que la nécessité toute scule aurait rendus éloquents, quand même ils n'y auraient pas joint l'étude des beauxarts, cultivés de tout temps à Marseille avec soin et avec succès.

Trebonius avait des ordres de César conformes à ce que demandaient les Marcellisis. Ce grand homme, piein d'humanièt et d'amour pour les lettres, dans lesquelles il excellait, aurait cru ternir se gloire en ruinant un ville si famente, et qui était dans les Gaules comme le domicile des muses et le centre de la politises. El avait done fortement recommandé à son lieutenant de no point soudir que la place ful emporte de assait, de peur que les solidais straités ne pusassense au îl de l'épée, comme lis menogeicat de le faire, tous ceux qui étaient en âge de potier les armes. Trivionius suivit aus instructions ; il se bisios fléciair, et consentit à une espèce de tieve, su grand mécontentement des soldats, qui se plaigneient hantement qu'on leur culevait le fruit de leur victioir, et qu'on les empéchait de prendre une ville qui était hors d'état de défense.

La trève produisit, comme c'est assez l'ordinaire, la négligence et la sécurité. Les Romains, oubliant que jamais la discipline ne doit être plus exacte que lorsqu'on est en termes d'accommodement avec l'ennemi, parce que c'est le temps des surprises et des fraudes, ne se tenaient nullement sur leurs gardes, et ne pensaient pas qu'ils pussent avoir rien à craindre. Une si belle occasion tenta les Marseillais. et les porta, si nous devons prendre à la lettre le récit de César, à une perfidie inexcusable. Ayant observé un jour où le veut était grand et avait sa direction vers les machines des Romains, ils viennent subitement y mettre le feu. qui 'aidé du vent, s'alluma avec tant de violence. qu'il ne fut nas nossible aux assiégeants de l'Ateindre, de sorte qu'en un instant fureut consumés des ouvrages qui avaient coûté un temps ct des peines infinis. Cet avantage causa plus de joie que d'utilité réelle aux Marseillais. Le soldat romain, animé par la colère, travaille à la reconstruction des onyrages avec une telle ardeur, qu'en pen de jours tout fut rétabli en aussi bou état que jamais : et les assiégés furent contraints de revenir aux mêmes offres de soumission et aux mêmes prières qu'ils avaient déjà faites apparavant,

Tell in narration de César est impufrisite. Car, quoique in saine et le II de Thistoire portequi per le saine et le II de Thistoire portequi per et est a Trébonius que ces nouvelles souplications des Marsellinis furent présentes, il ne le til point expressèment. Et qu'elle, si les soldats avaleut fait éclater leur indigeation contre un première trivé accordée aux assigées, comment, irrités de nouveau et aigris par une horrible perfalie, eusseat-lis souffert qu'on leur eu accordêt une seconde? Un unautre côté !, horque, après une interrup-

Cas, de Bello Cir. p., 22.

tion de quelques pages. César reprend le récit du siège de Marseille, il ne dit point nou plus que les Marseillais alentattendu son arrivée pour se soumettre. Il ne dit point qu'il leur alt reproché, comme il était bien naturel. leur infidélité et leur parjure. Ils sont reças comme s'ils ne se fussent pas rendus Indignes de tout pardon. Si à ces considérations nous joignons encore ce que l'on sait de sa haine contre les Marseillais, dont il se trouve des traces suffisamment marquées dans ses Commentaires, et gul, d'ailleurs, est attestée par Cicérou, ne scra-t-il pas permis de douter de ce que leur ennemi rapporte à leur désavantage, et de laver les habitants de cetteville célèbre de l'opprobre d'une perfidie également criminelle et insensée dans les circonstances où ils étaient?

Mais, si l'on peut soupçonuer que la haine de César l'a conduit ou à atterer les faits ou du moius à s'en rapporter trop légérement aux mémoires que lui four nissaient ceux qui avaient fait le siège eu son absence, cette haine néanmoins n'était point crnelle. Il épargna à Marseille les borreurs du pillage : il laissa subsister les murailles et les édifices : il ne fit souffrir aucun mal aux babitants en leurs personnes. il leur laissa la liberté : seulement il les désarma, se fit livrer tous leurs vaisseaux, et ordonna qu'ou lui apportat tout l'argent du trésor public. Domitius Ahénobarbus s'était sanvé par mer avant que la ville se rendit, et il alla en Grèce, joindre Pompée. César, laissant deux légions dans Marseille, prit la roote de l'Italie. Pompée et le sénat, qui était dans sou camp, pour récompenser, en la manière dont il lenr était possible, la fidélité des Marseillais, donnérent les droits et les prérogatives de ville libre à Phocée, en Ionie, métropole de Marseille.

Partout où Cèsar se trouva en personne, la fortune l'accompagna fidèlement, ou plutot la supériorité de ses talents lui assura toujours la victoire. Ses lieutenauts ne farrent pas également heuveur; et son parti souffrit, cette aunée même, deux échecs considérables, l'un eu Illyrie, l'autre en Afrique.

Il nous reste peu de détail sur celui d'Illyrie, parce que uous avons perdu ce que César en

avait écrit 1. Nous u'en savous guère autre chose, sinou que Dolabella et C. Antonius. qui commandaient pour lui sur ces côtes, furent vaincus par M. Octavius et Scribonius Libo, lieutenants de Pompée, dout les forces maritimes étaient de beaucoup supérieures; et que ce même C. Antonius fut réduit à se reudre prisonnier avec quinze cohortes 9. Un mot de César nous apprend par occasion que la trahison s'eu méla, et que l'uu de ses plus braves officiers, qui est vraisemblablement ce même Pulfio3, dont nous avons rapporté un trait mémorable dans la guerre des Gaules, se désbonora ici par une lâche perfidie contre sou général, et entraiua la perte de l'armée.

Une cohorte fit prouve, au contraire, d'une fidélité poussée jusqu'à un excés incroyable et inoul. Quelques troupes échappées à la défaite de C. Antonius construisirent, pour passer la mer, trois radeaux soutenus des deux côtés de grands tonneaux vides, qui étaient disposés de façon qu'ils cachaient les rames ; en sorte que ces radeaux avançaient sans que l'on vit ce qui les faisait marcher. Au milieu était dressée une tour. Mais parmi les soldats de marine de Pompée il se tronyait quelques-uns de ces anciens pirates vaincus autrefois par lui, qui savaient toutes le ruses de la guerre sur mer. Ils s'avisèrent d'attacher aux rochers, voisins des endroits où devaient passer les radeaux, des chaînes entrelacées, et qui formaient comme une espèce de filets couverts par le flot. Deux radeaux les évitérent; le troisième v Int pris, ll portait des soldats d'Opitergium 9, ville de la Vénétie au delà du Pô. Ces braves gens se défendirent jusqu'à la muit avec un courage invincible. Mais, après avoir inntilement tenté de se débarrasser du piège qui les retenait, voyant qu'il leur était impossible de se sauver, ils aimérent mieux tourner leurs épées les uns contre les autres, et se tuer tous réciproquement jusqu'au deruier, que de se livrer aux ennemis.

Lucan. I. 4. — Fior. 1v, 2. — Applan. — Dio.
 Cas. de Belle Civ. 111, 67.
 Au molus est-ce le même pem, à une lettre près; car

il est appeié T. Pulito su livre v de le guerre des Goules,

Oderzo dots in morche Trévisane, Etal de Ventse.

En Afrique, le désastre des armes de César eut pour cause la témérité de Curion. Non moins audacieux dans la guerre qu'il l'avait paru dans les débats domestiques et dans ses querelles coutre le sénat ', il partit de la Sicile, que Catou lui avait abandounée, n'emmenantiavec lui que deux légions, sur quatre que Cesar lui avait attribuées, et cinq cents chevaux. Il méprisait souverainement l'ennemi qu'il allait combattre en Afrique; et il n'avait pas tort. C'était Attius Varus, qui, chasse d'Osimo par César daus les premiers mouvements de la guerre, s'était enfui aussitôt dans la province d'Afrique, qu'il avait gouvernée, comme propréteur, quelques années auparavant, espérant que des peuples accoutumés à lui obéir respecteraient son nom et ses ordres. Il ne se trompa pas. Il reussit à s'emparer de l'autorité, et il fit dans le pays des levées dont il forma deux légions, Cependant Tubéron, à qui le sénat avait donné le département d'Afrique, se présenta pour prendre possession de son gouvernement. Varus, ambitieux et avide, ne déféra point à l'autorité du sénat: et comme il était maître du pays et des côtes, il rejeta Tubéron avec taut de dureté, qu'il ne lui permit pas même de mettre à terre son fils qui était malade. Les Tubéron furent donc obligés de repartir dans le même vaisseau qui les avait amenés, et ils allèrent se rendre auprès de Pompée. Tel était Varus, inconsidéré, avantageux, et avec assez peu de talents. Mais il avait un puissant allié en la personne

dona surte/das Pompee anait dendu et amplie de les domines, tonsqu'il faisait la guerre pour Sylla en Afrique. Outre ce motif de recomissance qui attental 1 da la a cause de contre Carion, qui, Afant triban da prugle anti propose lue noi pour codisquer los avait propose lue noi pour codisquer los royamme el le réduire en province romane. Cette haire, souteme de grande forces, faisait de 1 da un enneai redouble pour Curtors, o du moire dorter begre il failures de la compete de la fair de la compete de production de la compete de producte.

de Juba, roi d'une partie de la Numidie et de

la Mauritanie. Ce prince était fils d'Hiempsal,

Mais c'est de quai rélati pas capable ce jume querier, présonatueux par caractères, et enfié des premiers succès qu'il out en arrivair. La ril débarque ans petuc et sus principal. Afrique: et, c'étant venu camper auprès du fauer Bagdra; il, commanets par remporter l'avantage dans su combat de cavalerire consequence de qui lo souffriq que sons consequences de qui lo souffriq que sons suite plan prés de Vares, qui anti son camp suite parts de Vares, qui anti son camp suite plan prés de Vares, qui anti son camp suite plan prés de Vares, qui anti son camp qu'il arrivait à l'euxemi un secour se Vansiade enropépa le re d'abba, il courta sa-devant

avec sa cavalerie, et fut encore vainqueur, Il avait non-seulement du courage pour les opérations militaires, mais de la résolution et de la tête pour le conseil; et il en eut grand besoin avec les troupes qu'il commandait. C'étaient des légions qui avaient servi sous Domitius Abénobarbus dans Corfinium, et qui ensuite avaient passé sous les drapeaux de César, Ainst il était à présumer que leur attachement pour leur nouveau général n'était pas bien ferme; et en effet, la uuit qui suivit le dernier combat dout je viens de faire mention, deux capitaines et vingt-deux soldats désertérent, et passèrent dans le camp de Varus. Ces transfuges débitérent que tous lenrs camarades étaient dans les mêmes sentiments qu'eux, et tout prêts à abandonner Curion : qu'il ue s'agissait que de leur eu procurer l'occasion, en faisant en sorte que les deux armées se trouvassent en présence, et que l'ou pût lier entretien de l'une à l'autre. Dans cette espérance, le leudemain Varus fit sortir ses troupes, et les raugea en bataille à la tête de sou camp. Curion eu fit autant de son côté.

Dans Farmés d'Atlins Varos sásil su Ottillis Varus, apparavant questera de Denitius Alricoharbus, avec lequel ayant étenium Alricoharbus, avec lequel ayant étemend dens Cristiums, fell prisonaier, et reliché par Char, il était emplie veue en Arligne. Il consaissi les officiers et les soldats des hépions de Carion, ses compagnons de fortums. Il s'approcha d'eux, et les sollicile par les discours les plus propres a réveilcile par les discours les plus propres a réveille dans leurs espirits le souvenir de serment qu'ils avaient autrefais praét à Domitius. Personne chemmogne se rébranta, Mais, lors-

<sup>1</sup> Cas, de Bello Civ. 1, 2,

qu'on se fut retiré de part et d'autre, ce ne fut dans le camp de Curion que troubles, alarmes, soupçons et défiances.

Curion assembla le conseil de guerre pour délibérer sur l'état présent des choses, et là les avis se trouvérent partagés. Les uns toufaient que l'on ailât attaquer le camp des ennemis, prétendant que rien n'était plus propre que l'action et le combat à détourner les esprits des soidats de ces sortes de pensées que le loisir et l'oisiveté nourrissent et entretiennent. D'autres conselliaient au contraire de se retirer au plus vite, et de partir à minuit pour alier gagner un lieu qui, depuis que le premier Scipion l'Africaiu y avait campé, retenait le nom de camp de Scipion , lleu fort par sa nature, où l'on travaillerait à l'aise à faire renaitre les sentiments de fidélité et d'affection dans le cœur des soldats, et d'où , si la nécessité l'exigeait, il seralt aisé de passer sûrement en Sicile.

Curion blima ces deux avis 3, accusant I'un de pécher par défaut de course, et l'autre par excès, puisqu'i s'agissait dans I'un d'une fuite honteuse, et dans l'autre d'une attaque téméraire. Son discours est rapporté par Cesar, vraisemballement à s'perés absembiores originaux; et comme Curion a passé pour un des plus grands orateurs de son selvet, je crois faire plaisir sun lecteurs de goût de coil par plaisir sun lecteurs de goût de coil qu'il di essentie à ess soldes, qui sont les deux seules pièces qui nons resteut de lui. de Onelle coulonce, d'il-il, souvons-nouss

1 Castra Cornella.

\* « Cario utrumque improbans consilium, quantum « alteri sententire decesset animi, tantum alteri supere esse dicebet: hos turpissimus fugas rationem habere, « illos iniqua etiam loco dimicaudum patare. » (Cars. de Bel. etc. 11, 23.1)

• Qui etto, hiquit, fichicia, ist opere en autori lost a mutiliation, cistar expopurat pore parment' sai e verò quid prodrieme, si acrepe magno derrimento de opognamico restruerun discrelimen y gont mos et obiettas revum generame, searcitab l'horenche inizia en al companio de la companio del la compan

« avoir de forcer un camp que sa situation « naturelle et de grands travaux rendent im-« prenable? et quel tort ne nons faisons-« nous pas, si nous sommes contraints de « nous retirer avec perte? Ne savez-vous pas « que les succès attirent aux généraux la « bienveillance de leur armée, et qu'au cona traire les disgraces les rendent méprisables u et odieux? Pour ce qui est de changer de « camp, c'est le plus mauvais de tous les a partis. Outre la honte d'une fuite précipi-« tée et d'un lâche désespoir qui décrédite-« rait nos armes , nous aliénerions même par « cette démarche les esprits de nos soidats : « car ii ne faut point que les bons soupcona nem que l'on se défie d'eux, ni que les méa chants sachent qu'on les craint , parce que « nos craintes augmentent l'audace des uns, a et refroidissent l'affection des autres. Je « suis persuadé que tout ce qu'on nous dit de a la facheuse disposition des esprits des troua pes est ou entiérement faux ou exagéré, « Mais je veux qu'il n'y ait rien que de vrai : « est-co à nous à faire éclator le mai qui nous a presse? et ne devous-nous pas au contraire « cacher cette plaie, pour ne point rehausser « le courage des adversaires ? On veut même « que nous partions à miquit, apparemment a afin que ceux qui auraient envie de faire « mai en eussent pleine ticence : car ce qui « retient le plus des soldats qui se préparent à « déserter, c'est la honte et la crainte ; or la « nuit lève ce double obstacle. Quaut à moi, « je ne suis ni assez hardi pour attaquer le

Qu'el ajum her explorata habemus, qua de exerchia el ilentation électrus (que quiciem post comissió fina, sut certé morre episition case cendró), quanti de linta, sut certé morre episition case cendró), quanti de la coliminativa el certiliano, qui an pera confirmar il mention de la confirmar de la comissión de la certifica de la comissión de la

\* One deractive parelies next obscures. Py ai domic le seus qui mie pare le plus convenible à la siconarisse.

« camp sans espérance de l'emporier, ni asser « timide pour m'abandonner moi-même; et « je erois devoir tenter tout avant que d'en « venir là. J'espère que bienté i l'esperienté

vous convaincra que je pense juste en cette
 occasion. »

Après avois constellé le conseil de grasse

Après avoir congelile le conseil de guerre, Curicu assemble l'armée, à louguelle il tint un discours très-adroit et très-bien tourné, que jabrigent il detumoins, parce qu'il est un peu l'one, l'economice par l'eurétaine reade à Cèsar en prennt part pour tui, et en doisnant un exemple qui a entraîne toute l'Italie; et de l'autre, los preuves de confance que Cèsar leur a données, Il ajoute: « Volci qu'il a se trouve des gens qui vous centorient à a se trouve des gens qui vous centorient à de nous et de vous, que peut-il terrarrier de plus agrèsite que de pareuret d'un seni

coup à nous faire périr et à vous rendre
 coupables d'un horrible parjure? Leur ven geanco contre vous sera bien satisfaite s'ils
 réussissent à vous persuader de trahir des

c chefs qui reconnaissent qu'ils vous doivent
tout, et de vous mettre en la puissance de
ceux qui vous regardent comme les auteurs
de jeur perie. »

Il leur représente ensuite la grande victoire

que Cher vieut de remporter, et l'Epsague soumies en quannie pours, et le nûre cette conséquence ; « Penser-vous qu'un parti qui en de conséquence ; « Penser-vous qu'un parti qui et l'ap un our résister avec toutes ses forces « soutienne uos efforts depuis qu'il est rainé le Et vous, qu'act saire était incertaine, par quel ébouis-sement d'esprit, maintenant que le succés de la guerre est décidé, vous attacheries- vous au vaiour, dans le temps précisément « où vous alles recueillir le fruit de vos ser-lyéens \* ? »

Adrest qui ves borisotar, et a noble descinente.

« Quidi estim est illis optadina, quim mao tempore et
a not circemvenire, et van delario scaleze obstriagener ?
set qual firsti gravina de volté sentire possurate, quam
et con produits qui se robte comnis deberes fudicant;
e in comm potentatem venistits, qui se per vos preisse
extintinunt? »

o a An qui incolumes resistere non potucrunt, perditt

Il ne parle pas avec moins d'emphase de ess propres succès et des premiers avantages qu'il avait remportés contre Varus; après quoi il conciut en ces termes : « C'est donc è à une fortune si briliante ·, c'est à des chefs « tels que Cèsar et moi, que vous prétender « renoncer pour embrasser un parli où l'i-

renoncer pour embrasser un parti ou i i
 gnominie de Corfinium , la fuite d'Italie ,
 ia perte des Espagnes , les disgraces des
 premiers commencements de la guerre d'A frique vous annoncent qu'il n'y a que honte

« et que malheurs à attendre. Pour moi, je « ne me suis jamais attribué d'autre litre que « celui de soldat de César: vous m'avre douné « celui de général vainqueur. Si vous vous « repentez de votre bienfait, reprenez-le, et

« rendez-moi le uom que j'ambitionne uni-« quement , afiu qu'il ue soit pas dit que « vous ue m'ayez honoré que pour me cou-« vrir crisuite d'affront. »

Ce discours est tost l'efit que Curion pounit désirer. Pendant qu'il patsité encere, il fait souvent interrompu par les cris des soldats, qui souffrient avec beatoup de peine d'être souppounés d'une indébilé; et lorqu'il ent fini, tous l'échorétent à avoir bou courage, et à ne point eriandre de livrer le compas et à ne point eriandre de livrer le comsaisfait du saccès qu'avaient en sa fermete és no écoquence, dès le lendemis présenta la bataille; et l'ennemi, ne croyaut pas d'eroi la refuer, sortil parelliment de son camp.

Entre les deux armées était un vallon dout la pente était très-escapée. Varus, ayanfait descendre dans ce vallou sa cavalerie et une grande partie de ses armes à la lègère, Carion détacha aussi sa cavalerie avec deux cohortes, dont le premier choc mit eu fuite la cavalerie ennemie; de sorte que les armés

e resistant? Yos autem, încertă victoriă Castrem secu e dijudicată jum belli fortună, victum aequamini, quu e vestri officii præmia percipere debestis? »

<sup>1</sup> Elle vo fortună siçue hi ductina republiste cordininame inpunctiana, na Italia Pagan, an Hispaniarum deditionem, as africi belli prejudicia asquintial rum deditionem, as africi belli prejudicia asquintial Equidem no Canestis militano dici valat. Vas quantiaperatoria nomine appeleaviata. Cajas si voa pentikavestrum vobis beneficium remini ez mili menu reatitule nomea, na ed contumellam honorum dedissi a retirum remona, na ed contumellam honorum dedissi à la lègère furent taillés en pières sous les yeux de Varus, sans en recevoir aucun secours et saus pouvoir faire de résistance.

Curion avait smene avec lui de Sicile Canisias Réblius, licienteaut généril de César, qui avait beaucoup d'expérience dans la guerre. Ca vieil officier s'approcha de lui eu ce moment: « Les ennemis sont effrayés, lui d'il-il, profilete de leur trouble. » Aussilot Curion se met à la tête de ses légions, et moute, pour ainsi difficile et si roide, que les premiers moute, pour ainsi durc, à l'assaul par un chemis si difficile et si roide, que les premiers nonte, pour ainsi avancer qu'ainés é outleus un peuvalent avancer qu'ainés de outleus premiers de la company de la comp

Dans cette fuile Varas courst un extrême opiri : ex-, entendant un voix qui l'appeialt a cris redoublés, il s'arrêta, croyant que c'état quede un des siens qui avait quelque avis à lui donner. Mais cetui qui l'avait appele, et à lui donner. Mais cetui qui l'avait appele, et à lui donner. Mais cetui qui l'avait appele, et le conservation de l'appele de

Il fut ie seul homme que perdit Curion dans ce combat. Du côté de Varus, les Commentaires de César marquent six ceuts morts et mille blessés. Et l'effroi était si grand parmi ses troupes , qu'entre ceux qui périrent il y eu eut un pius grand nombre d'étouffés aux portes du camp que de tués par le fer de l'eunemi. La même cralute les suivit jusque dans leurs retranchemeuts, quoique Curion se fût retire. Et comme, à l'occasion des blessés que l'ou portait dans la ville d'Utique, pluaieurs feignaient de l'être pour avoir un prêtexte d'y rentrer, Varus se crut daus la uécessité de s'y reufermer lui-meme avec toute sou armée et d'abandonuer sou camp. Dès le lendemaiu Curion viut mettre le siège devaut la place.

Utique était une ville de commerce qui depuis lougtemps n'avait vu la guerre. Les habitauts, redevables de plusieurs bienfaits à César, lui étaieut tout à fait affecționnés. Les j de Sabura. Elle y mit aissement le désordre.

ciloyens romains, qui y formaient un corps nombreux, avsient divers intérêts, diverses façons de penser. La terreur était geherise conséquence des mavuris succès précédents, Ainsi on pariait publiquement de se reudre, et fon pressit Varus de ne pas vouloir tout perdre par son opinitèreté. La disposition des productions de la company de

Curion en fut aussi averti. Mais, d'abord enflé de ses succès, et comptant sur la prospérité des armes de César en Espagne, ii ue pouvait se mettre daus l'esprit que le roi de Mauritanie osat veuir l'attaquer. Il faliut pourtaut qu'il se le persuadât eufin lorsque Juba u'était plus qu'à viugt-ciuq milles d'Utique. Alors il prit sagemeut le parti de se retirer au camp de Scipion, dout j'ai parlé. Ce camp était très-bou et à portée de toutes les commodités imaginables: bois, blé, cau, sel, tout y était sous la maiu; et le voisinage de la mer mettait Curion en état de recevoir sans difficulté les deux légious qu'il avait laissées en Sicile, et qu'il mauda eu cette occasion. Il se disposa douc à se prévaloir de ce poste pour tirer la guerre eu iongueur.

pour tier la guerre en longueur.

Misi la prudence ueuli édait pa saturrile, et il ne sut pas perséveir dans use i siage, et il ne sut pas perséveir dans use i siage récolotion. Ayant reçu un faux avis par quelques déscriens de la ville, qui, apostés peutre par les enameis, dissient, que Juba avait été obligé de récourse sur peus pour alter déchorte ses fondires contre des peuples voisies, et avait issués que peu de troupe s'ablema, ong géodrel, qu'il enveyait à Litaystime; et sa témétile, amorée par l'appearace, la porta à former le déseale d'aller au-devant des Numides et de leur livro-combat.

Ce qui dounait une couleur au faux bruit dout il était la dupe, c'est que Sabura s'était avancé avec un détachement, qui v'était pas fort considérable, Jusqu'au fleuve Bagrada; mais le roi le suivait avec toutes ses forces à six milles de dissiauce, Curiou, à l'eutree de la nuit, cavoie se carabérie insuiter le camp de Sabura. Ella v mit aisément le désordre. car les Numides ne savaient ce que c'était que de seixe milles , et qui n'avait point de cavade fortifier un camp; elle en tue un assex
grand nombre, et revient victorieuse à son général, lui amenant plusieurs prisonniers.

Le général numide profits habilement de
l'imprudence de son ennemi. Comme il savait

Curion s'était mis en marche avec la plus grande partie de son armée trois heures avant le jour, et il avait déjà fait six milles de chemin lorsqu'il fut joint par sa cavalerie. Il s'informe des prisonniers qui est celni qui commande dans leur camp. Ils lui répondent que c'est Sabura, Sur cette réponse, sans antre examen, sans entrer dans aucun éclaircissement plus ample, il prend ce que lui disent les prisonniers pour nue confirmation pleine de l'avis donné par les déserteurs d'Utique. Il eu fait part à ses soldats, et les exborte à aller, non au combat, mais à la victoire, L'ardeur des troupes était égale à la sienne. Ainsi il continne sa marche en hâte, et ordonne à la cavalerie de le suivre. Mais elle n'était guére en état d'exécuter cet ordre, fatignée à l'excès d'avoir marché ou combattu toute la nuit : sur le chemin les cavaliers s'arrétaicut les nus en un lieu, les autres dans un autre; et il n'y en ent one deux cents qui pusseut accompagner l'infanterie.

Les Numides se condinièrent seve assaut de producce que le Rosani témolgani d'impétionité. Sabora fit sur-le-champ donner aris à son mattre da combat qui s'était ivré pendant la nuti; et Jush, se doutant blen que cuficion viendrait promptement pour acheer la victoire commencée par se castierie, enpry à son gérétar deux mille chesans etpry à son gérétar deux mille chesans depris a constant deux mille chesans detendre de la company de la company de prépar à le sisterir e, mais plus fondement, avec le reste de ses forces et quarante éléphants.

Sabara, voyant approcher Carion, rangen son armée en batille, ell it avancer vers l'enueml un détachement, comme pour excamondre, mais sere ordre de prendre la fuite 
en donant loss les signes de terreur et étpovavante. Curion se alsais tromper par cette 
ruse si commune: il quitta les hantears où il 
était, et descondit dans la plaine, l'innt de la 
fuite des Numides un nouvean motif de confinence, et ne condiférant pa qu'il mesait au 
combat une infanterie harassée par une marche

lerie pour la soutenir. Le général numide profita habilement de l'imprudence de son ennemi. Comme il savait que son infanterie ne pouvait pas résister à celle des Romains, il ne l'exposa point à combattre, et la tint seulement rangée en bonne posture à quelque distance. Sa cavalerie était forte et nombreuse; il la fit seule agir, et lui ordonna de s'étendre sur les ailes et d'envelopper les légions. Cet ordre fut très-bien exécuté. et lui assura la victoire malgré tous les efforts des Romains. Leurs denx cents chevaux faisaient merveille partont où ils donnaient: mais la lassitude les empêchait de poursoivre ceux qu'ils avaient mis en fuite. Les tronpes de pied, demeurant dans leur poste, étaient écrasées. Si quelque cohorte s'avançait hors des rangs. l'ennemi, alerte et agile, se dispersait, et, faisant un circuit, revenait à l'attaque par un antre côté. Ainsi toute la perte tombait sur les Romaius; et les Numides au contraire recevaient sans cesse de nouveaux renforts de l'armée de Juba, qui n'était pas éloignée. Alors Coriou reconnut la faute qu'il avait faite, et vonlut regagner les hanteurs, mais la cavalerie de Sabora le prévint et lui ôta cette dernière ressource.

commandait la cavalerie romaine, crut an moios devolt rooger à sauver le général. Il s'approche de Carion, et lai propose de sertiere an emp, nó étaient restées cinq co-bortes, lai promettant de ne le point quitter. « Non., dit Carion,, jo ne paratiral jamais e aux yeux de César après avoir perdu Taratiral jamais e aux yeux de César après avoir perdu Taratiral jamais e aux que de commente a moitre para la commente de commente a moitre para la commente de commente de commente a moitre para la commente de c

Tont était désespéré, Cn. Domitius, qui

Le questeer M. Rafus y était demeuré, ot li s'efforça inutilement de ranimer les courages abattus des soldats. Ils lui demandérent à grauds cris d'être ramenés en Sicile. Il falint qu'il le leur promit, et qu'il disposét tontes choses pour l'embarquement; mais la ter-

reur et sur mer et sur terre ésit si grande, que rieu se se flaver corrée et arc tranquisité; en sorte qu'il y en eut très per qui pasent entrer dans les vaissenx et arriver en Siclée. Les autres, qui finisient le pius grand mombre, députerent eures replatices à Varna, des combres, de la comment  del la commenta de  la commenta de  la commenta de la commenta de la commenta de la commenta del la commenta del la commenta de la commenta del la commenta

Alma jerit totalerment cette dejporable armele par la finate de son chef. It il lui-mêmes une fin digne de sa mauvaise conduite, mais non de sea lateita. Sorti d'une même-in illustre, né arec un exprit sublime et un courage arbent, il pourait, par les voies fhomesur, parrenir à la ploi haute briune; mais, debenché dans su première queuese, follement ambilieux torquir il ne neg de preudieux ambilieux torquir il ne neg de preudieux même de la companie de la companie de la mentione de la companie de la companie de la fie que se passion, d'autre devoir que l'intèré, ne respectant ni les lois ui les mours, il fit voir par son exemple que tous les plus

grands dons de la nature deviennent inutilies et mehe finneties à cox qui n'i pigipent pas la sagesse et la modération. Il e laissée de lait une mémoire à doiteux, que l'ancien commentateur de Virgile lui à fait l'application de ces vers, qui se trouvent dans le défonshrement des grands scélérats punis au fond du trattre: Prendit Air deuro partirent, dominament prénairen lingualet, chiul et autorient, dominament de prénaire misquerit chiul et autorient, dominament de l'application de la comment de la comment de l'application de la comment de

an exempes tout parent.

Julis etait sergant flough't l'incoleure. On

Julis etait sergant flough't l'incoleure. On

Julis etait par le l'exempe de la compa
sion par le le le le compa
sion de la compa
sion. Il se conduist de même dans tout le

reste. Usique était une ville de l'empire ro
main. Il y agit en maltru pedant le séjour

qu'il y fut, donna tels ordres et prit télarra
gemenis qu'il lu pluit a près quoi il s'en re
tourna dans son royaume. L'Afrique fut tran
turis dans son royaume. L'Afrique fut tran
siulle, jasqu'à exque les débrits de is défaite

de Pharasle, s'y étant rassemblés en partie, y

sactiferant un nouel orage.

## LIVRE XLIV.

Première dictature et second consulat de César. Son passage en Grèce pour aller faire la guerre à Pompée. Bataille de Pharsale. Fuite et mort de Pompée. Ans de Rome 703-703.

g I. César nommé distateur par Lépides, per-TEUR UR LA VILLE. LA NEUVIÈME LÉGION DE CÉ-SAR SR SOULEYS, FERMETS ST HAUTSUS AVEC LA-QUELLE IL PAIT RENTRER LES MUTINS DANS LE DRYUIS. PASTE OF INDÉCENCE DE LA CONUCITE D'AN-TOURS. CESAR VIRST A ROME, PREND POSSESSION DE LA DICTATURE, SE PAIT CRÉER CONSUL. ET PRÉ-BIDE A L'SLECTION DES AUTRES MAGISTRATS. RE-GLEMENT EN PAVEUR UNS GÉRITEURS. RAPPEL DES EXILÉS. LES ENFANTS DES PROSCRITS SONT BÉTA-BLIS DAYS AN DROLL R'ASPIRES AUX CHARGES. MOUVEMENT DE COSLIUS ET DE MILOS. LECE MORT. PRÉPARATIPS DE POMPÉE; SES TROUPES DE TREBE. POMPÉR ASIME LES SERRICES MILITAIRES EN T PRENANT PART LUI-MEME. ZELE BY APPECTION GE-NÉRALE PUUR LA CAUSE DE POMPRE. ASSEMBLÉS DE SÉNAT TERUE A TRESSALONIQUE PAR LES CON-RULS. POMPÉR DÉCLARÉ SEUL CHRF. SÉCURITÉ DE Pompès sur la passage un Câsar un Gunce. REPRESENENT OR CESAR POUR PAIRS LE TRAJET. It. PASSE EN GRECE AVEC VINCT MILLE SULUATS PROPERTY AND ANY SAY CANTS CHRYACK. IL DEPT-CHR VISULLIUS A POMPAR POUR LUI FAIRE UN PROPOSITIONS D'ACCUMMUDEMENT. IL S'EMPARE UP PERSONS TOUTS L'EPIRE. POMPÉE ARRIVE ASSES A TREPS POUR SAUVER DPREACHIUM, BY CAMPE VIS-A-VIS L'RENEMI, LA RIVIÈRE B'APECS RETRE DEUX. LA PLOTTE DE PUMPÉE REPÉCHE LES TEUU-PRE LAISSÉRS EN STALIR PAR CÉSAR UN PASSER LA MER. MORT DE BIRCLUS. RÉPONSE DURE DE PON-PRE A VINCELIUS. NOUVELLES AVANCES DE CÉSAR, TOUJOURS RESUTERS. LES TROUPES RESTRES A BRINDES TARDENT A VENIR JOINDER CESAR. IL ENTERPREND D'ALLES LUI-MÈME LES CHERCHES. MOT CÉLEBRE DE CÉMAR AU PATRON UN LA BAR-QUE. ANDRUM DES SOLDATS DE CESAR. SUR ER NOUVEAUX URDERS , ANTOINE PASSE D'ITALIE EN GRECE AVEC QUATRE LÉGIONS. MÉTRILLES SCIPIUS AMÈNE A POMPÉE LES LÉGIONS DE SYRIE. CUNDTITE TYRANNIQUE DE CE PROCUNSUL. TRUIS DÉTACHR-MENTS UR L'ARMER DE CÉSAR, ENVOYES EN ÉTOLIE, EN TRESSALIE. EN MACÉDOINE. POMPÉE ÉVETE U'EN TENIR A DNE BATAILLE. CÉSAR ENTERPREND D'ENPREMER POMPÉE PAR DES LIGNES. DIVERS COM-BAYS AUTOUR DES LIGNES, BRAVOURE PRODICIEUSE D'ENE CRHORTE UN CÉSAR, ET SCRIURT DE CAPI-TAINE SCRNA. PATIENCE INCROTABLE DES TROCPES DE CÉRAE DANS LA DISETTE. NEROCIATION INFEUC-TERRIS ENTANCE PAR CESAR AVEC SCIPIOR, L'ARmin de Pompin souppen neaucoup. Daux offi-CIRRS GAULOIS ATTACHÉS A CÉSAR DÉSERTENT, ST INCOQUENT A PUMPER LES ENDEGITS FAIRLES DES PROPER DE SON ENNEMS. PRINCES PORCE LES LIGNES DE CÉSAR. CÉSAR PREND LE PARTI DE SE RETIERE EN TRESSALIS. HONTE ET DOULEUE DE SES SOL-BATS. POMPÉS, CONSCILLÉ DE PASSEE EN ÎTALIS, AIMS MINUS RESTER ME GRECE. CESAR JOINT CAL-VINES. SES ARRANGEMENTS DIFFÉRENTS SELOR LES DESSEINS QUE POUVAIT PORMER POMPÉR. CÉSAR EMPORTS C'ASSAUT LA VILLE DE GOMPRI EN THES-SALTE. IL SPARGER CELLE DE MÉTROPOLIS. IL VIENT A PHARSALE. PONPÉE LE SUIT.

Cesar avait appris à Marseille qu'il était nommé dictateur '. Cette nomination s'était faite contre toutes les règles. Supposé qu'il y est eu lieu à la faire, le droit n'en pouvait ap-

1 An. R. 708; av. J. C. 49.

partenir qu'aux consuls, qui étaient actuellement dans le camp de Pompée 1. Lépidus osa usurper cette importante fonction de la magistrature; et, en vertn d'nne ordonnance du penple, un préteur, par une entreprise sans exemple, nomma le dictateur. César, le moins formaliste de tous les hommes, ne fut point blessé du vice qui rendait sa nomination irrèguiière. Il avait besoin d'un titre, et il se mit en marche ponr venir à Rome prendre possession de la dictature, lorsqu'nn obiet plus pressant le contraignit de tourner du côté de Plaisance.

La neuvième légion, qu'il avait envoyée devant îni avec les autres eu Italie, lorsqu'elle fut arrivée à la ville dont je viens de parler, se souleva, et demanda son congé. Le prétexte que prenaient les séditienxs, c'est qu'ils étaient épuisés de fatigues, et qu'ils avaient bien mérité de joulr enfin de quelque repos. La vraie raison étalt qu'au lien de la licence qu'ils s'étaient promise, César leur faisait observer une exacte discipline, et les empêchait de piller, « Par quelle bizarrerie 3, disent-ils dans Lu-« cain, pendant que l'on nous fait commettre « le plus grand de tous les crimes et attaquer « notre patrie, vent-on faire de nous des « exemples de vertu par la pauvreté dont on « nous force de nous contenter ? » Ajoutez que celni qui s'est fait chef de parti u'a jamais la même autorité sur ses troupes qu'un commandant légitime. Le même Lucain en fait faire à ces séditienx la réflexion, « César, di-« sent-ils, était notre général sur le Rhin4: « ici il est notre complice. Le crime qui nons « est commun nous égale, » Pleins de ces pensées, et sentant le besoin que César avait de leurs bras et de leur valenr, ils ne doutaient point qu'ils n'obtinsseut de lui tout ce qu'ils oseraient lui demander.

Ils se trompaient beaucoup. César, indul-

(LUCAN, V, 289, 290.)

gent ponr ses soldats en toute autre matière. ne leur passait rien sur l'article de t'obéissance : et, persnadé que sa présence lenr imposerait, et qu'il n'y avait point d'autre moyen d'intimider une multitude que de ne la pas craindre, il marche à eux, quoigne leur furent semblat capable de se porter aux derniers excès et de le mettre lui-même en péril. Il prit néanmoins la précaution de se faire accompagner de quelques troupes; et, avant assemblé les séditienx , il les traita avec un souverain mépris. Il déclara que, puisqu'ils lui demandaient leur congé, il le leur donnait; qu'il n'avait uul besoin de leurs services, et qu'il ne manquerait iamais de soldats qui vonlussent partager ses prospérités et'ses triomphes. Mais il aionta qu'avant de les licencier, il prétendait leur faire expier leur crime, et qu'il décimerait la légion.

Ce ton d'autorité, cette menace abattit toute fierté des mutins. Ils se jetérent à ses pieds, demandant grâce avec cris et larmes, et le priant de lenr pardonner. César, les voyant soumis, relâcha quelque chose de sa sévérité, sans cependant laisser la sédition entièrement impunie. Il ordonna qu'ou lui livrat six vingtdes plus coupables, dont douze sur lesquels le sort tomberait seraient envoyés au supplice. Les officiers de concert avec lui, dirigèrent les mauvais billets de manière qu'ils échurent à ceux qui avaient porté le plus loin l'insolence. Il se tronya néanmoins parmi les douze un soldat innocent, ani pronya an'il étaitabsent dans le temps que la légion s'était mutinée. César lui rendit justice, et fit mettre en'sa place le capitaine qui l'avait dénoncé.

La légion n'en fut pas quitte pour le supplice de ces donze coupables : César voulait la casser. Il fallut que les soldats renouvelassent leurs instances, leurs prières, lenrs larmes, pour obtenir la permission de continuer à le servir.

Il cût été à souhaiter qu'il eût exigé de ses amis la modestie et la bonne conduite avec la même fermeté avec legnelle il exigeait l'obéissance de ses soldats. Mais il punissait sévèrement la révolte, parce qu'elle attaquait par le fondement sa puissance et sa fortune ; et il fermait les yeux sur le désordre de ceux qui lui étaient utiles. Rien n'est égal ou faste et à

<sup>1</sup> Cas. de Bello Civ. 21 et 111. - Plut in Pomp, et Ces. - Applag. Civ. I, 9. - Dio, I. 41, Suet. Crs c. 29. - Applan. - Die

Imus in omne nefas, manibus ferroque ne Paupertate pil.....

<sup>(</sup>LUCAN- V. 202.) . . . . . . . . . Rheni mihi Cesar in undir Dux crat; bic socius : factaus quos inquinet, mqu

l'indécence des procédés d'Antoine 1, à qui César avait laissé le commandement en Italie lorsqu'il partit pour l'Espagne, Antoine parconrnt tout le pays depuis Brindes jusqu'à Rome, porté snr un char attelé de lions. Après lui venait dans une litière toute onverte la comédienne Cythéris. Les magistrats et les plus honnêtes gens des villes municipales qui se trouvaient sur la route, étaient obligés d'aller au-devant d'Antoine et de faire jeur conr à sa comédienne. Eucore n'étaient-ils pas toujoura admis au moment qu'ils se présentaient; et il les faisait souvent attendre inson'à ce qu'il ent cuyé son vin. « Voyez 2, s'écrie à « ce spiet Cicéron dans une lettre à Atticus. « quelle honto accompagne notre raine, et « sous quels ludignes vainqueurs nous suc-« combons. »

César, avant apaisé, ainsi que je l'ai raconté, la sédition de Plaisance, fit marcher toutes ses tronpes vers Brindes, d'où il se proposait de les transporter en Grèce; et pour lni , il alla à Rome prendro possession de la dictature. En se faisant nommer à cette charge. dont l'autorité était monarchique, il ue se proposait pas encore de la garder: mais elle lui était nécessaire dans le moment, soit pour établir divers arrangements conformes à ses intérêts, soit en particulier pour se faire nommer consul, et pour présider aux élections des autres magistrats. Il commença par remplir les charges : et, dans une assemblée du peuple à laquelle il présidait comme dictateur, il fut créé consul pour l'appée suivante. Il a soin de remarquer dans ses commentaires, en exact observateur des lois, qu'il était dans le cas où elles permettaient de posséder un second consulat, vu que l'interstice de dix ans était accompli. C'est un hommage qu'il fait en paroles aux règles du devoir, pendant qu'il les violait par ses actions en tant de maniéres. Il se douna pour collègue Servilius Isauricus, qui avait mérité cet honneur par sa bassesse. Car Pison, quoique beau-père de

César, l'avant exhorté à envoyer des députés à Pompée pour traiter d'accommodement', Isauricus s'éleva contre cet avis, et il fut récompensé par le consulat. Ce trait prouve seul aux moins clairvoyants que tontes les démarches que César semblait faire vers la paix p'étaient nullement sincères. Le dictateur créa ensuite les préteurs, dont les plus célébres sout Cœlius et Trébonius; les édiles curules et

les questeurs. Plusieurs attendaient de lui une abolition générale des dettes, ou ce qui est la même chose, une permission à tous les débiteurs de faire banqueronte. C'est ce qui convenait parfaitement à un grand nombre de ses partisans \*. li ne crut pas devoir porter les choses jusqu'à cet objet, ni saper eutièrement la bonne foi , qui est la base de toute société. entre les hommes. Il prit un tempérament, et ordonna qu'il serait choisi des arbitres qui estimeraient les possessions des débiteurs, et les transmettraient aux créanciers en paiement, sur le pied de la valeur qu'elles avaient avant is guerre. Par cet arrangement, les créanciers perdaient environ le quart de ce oui leur était do.

Dion ajoute que, comme pluaieurs étaient soupçonnés de resserrer leur or et leur argent pour se dispenser de payer, César fit une prdonnance portant défense à qui que ce fût de garder chez soi plus de soixante mille sesterces (sept mille cinq cents livres ). L'autorité de cet historien n'est pas assez forte popr me persuader un fait de cette uature, sur lequei tons les antres gardent le silence.

Le rétablissement des exilés était appoucés dés longtemps. César enfin l'exécuta dans cette première dictature. Il pallie, autant qu'il lui est possible, dans ses Commentaires, cette démarche odieuse, qui anéantit les choses jugées, et marque un bouleversement total dans un état. Mais il augmentait par là ses forces, et attacheit à sa cause, par un si important bienfait, nn nombre de personnages distingués qui pouvaient lui rendre de grands services. Milou seul fut excepté de cette grace générale.

t Clc. ad Ait. lib. x. et Phil. sr. 58. - Plin. Bb. 8. c. 16. - Piut, in Anton.

a Vide quim turpi letho pereamus. » (Cic. ad Att

<sup>3</sup> Cas, de Bello Civ. lib. 3.

<sup>1</sup> Bio, Plut, Cas.

<sup>2</sup> Cas. Dio.

On doi savoir moias manvais gré à Cósar d'avoir reivel se enfants des procriss de la peine que Sylla leur avait impose. En leur convant l'entrée aux charges, que le meur-trier de leur père leur avait intentite ; il un dississit que suirre son système constant de politique, toujonrs contraire à Sylla; et il mat-tait fin à une injustice visible, que les seules conjonctures et le seul intérêt de la trauquit-lié publique avaient par rendre clérable.

Tout cela fut terminé en onze jours, au bont desquets César abdique la diciature; et sur-loc-hamp il partit pour se rendre à Briudes, et passer de la en Gréco, Mais, avant que de l'y suivre, je vais raconter par anticipation quelques mouvements qui s'élevèrent en son abseace dans l'Italie, et qui, sans être fort considérables en en: mêmes, deviennent interresants par les noms de ceux qui en fique materiassins par les noms de ceux qui en fique.

rent les auteurs.

Coilisa, é abord i vif pour le parti de Còsar, et qui avait écrit avec lant de force à Giscrien pour la édecurrent de si poisirs a
écron pour la édecurrent de si poisirs a
penser. Plisin d'ambétion et de cette confiance
présompteuse, qu'inspirent les taients à un jeune homme tout de fext, il trouve mauvais
que Céane reld nomé à l'Éboniss la préture
de la ville, c'est-à-dire le plus brillant des départements des préseurs, sans l'assipitir à
turer un sert, Chaquad des etté préseures,
d'an parti old il se crovait mépriné.

Cherchand donc à exicite de trouble dans fomme, il prit tous se protection il cause des débieurs, a lasquelle il était intréessé personnellement. Car's, quoiqu'il y côt baie no bie et de la temérite dans ses projects, il y avait let et de la temérite dans ses projects, il y avait comme trébonies régistif les jusquemois qu'il rendail en cotte maières sur la bio prortee en érreire lieu par Ceser, Loslitus plaça son tribinnal à cotté de celui du préteur de la reliça de ciudient qu'il recervair les sepple de die cui qui se croinisent liesle par lui, La prusbence de di néocure de Tribinnies furent si grandos, de facescer de Tribinnies furent si grandos,

<sup>5</sup> Cats. de Bello Civ. l. 3, 20. — Dio. l. 42. <sup>6</sup> a Pejor tili res familiaris quâm mens cent. a (Vall. 11, 68.) que personne no s'en plaiguit. Ainsi cette de Cellis fits sens succès. Il ne se recleta pas ; et, résols de ne rien marque, pologial il ne possiti autrement reseaux par personal de la possiti autrement de la possiti niguiere personal personal de la possiti niguiere personal de la possiti de la possiti niguiere personal de la possiti niguiere personal de la possitiona del possitiona de la possitiona del possitiona de la possitiona del possitiona

C'est sans doute dans ces eirconstances qu'il écrivit à Ciceron une lettre d'un style bien différent de celui des précédentes. Il y paralt au desespoir de ne s'être point rendu avec lui au camp de Pompée. Il y témoigne et mépris et horreur pour cenx anxquels il s'est associé. « Il m'est, dit-il, plus doux de « périr 1 que de voir de pareilles gens. Tout « le monde ici nous déteste : il n'y a pas nn « ordre ni même un homme qui ne soit a porté d'inclination pour votre eause. Si l'on « ne craignait des ernautés de votre part, il « y a longtemps que nous serions chassés de « Rome. » Il invite en conséquence Pompée à faire passer des troupes en Italie, « Les gens « de votre parti, dit-il à Cicéron, s'endor-« ment\*, et ne voient point quelle est notre « faiblesse et par où nous prétons le flane, a Vous vous exposez aux risques d'une ba-« taille; vous avez tort. Je ne connais point vos « troupes : mais les nôtres savent se battre

bien éloignée, bien incertaine; et il n'eut pas même le temps de l'attendre. Servillus Isauricus, qui, par sa dignité de consul, avait la <sup>1</sup> « Crede mibl: perire satius est, quien bos videre « Quèd si timor vestra crudélistis uou esset, eject » jumpréen hine essemas. Num ble none,... ne bome » enc orice quiquem set, suis poughasas » (Cel. al.

« vaillamment et soutenir le froid et la faim.

Cette ressource qu'invoqualt Cœlins était

Cec. 47. )

a « Yos d'ormids, nec adhur mibi videmini lutelligere e qui nos pateamus, et quà simus imbecilli... Quid istle e facitis? Prelium exspeciatis, quod firmissum est. Ves-

e facitis? Prelium exspeciatis, quod firmissum est. Vese tras copias non novi. Nostri valdė depugnare, et facilė e algere esurire consuérum. » (Id. Ibid.) principale autorité dans la ville, rétant muni de quelques troupes, fil un déret du sénat qui interdissit Carlius des fonctions de sa charge. En exècution de ce décret, il arracha les affiches des lois de ce préteur, lui refusa l'entrée du sénat, et le chassa de la tribnone, où il était monté pour harsaguer la multitude. Carlius résista quelque temps, soutenu d'un nombre de factions et de sa prore opinitartes!

Je ne rapporterais pas ici un fait peu digne de la gravité de l'histoire, s'il ne servait à faire counalire l'esprit a carâttre et lassultant de cet orateur '. Le consul lui ayant brisé sa chaise curule, il se forunti d'une autre, qu'il garait de lanières et de conroles, pour reprocher à son ennemi qu'il avait été autrefois fouetté par sou père.

Cette mauvaise plaisanterie ne pouvait lui étre d'aucune utilité. Il fut anin obligé de ceder au droit et à la force, et il demanda la permission de sortir de Bome, feignant de vouloir aller se justifier auprès de Chear, qui était alors en Thessalie. Ce n'était point du tout son dessein. Il prétendait, jointer Mino qui, actuellement d'intelligence avec lui, courait toute l'Italie pour y exiète des troubles.

Le motif qui animati Miño, c'esta le depit d'avoir été laisse seul en cui par Cesar, pedadat que lous les autres esiles avaient obtenu leur rappel. Commo il letalt ancien ani de Cesius, et lous deux mécontens de Cesar, quolque pour des raisens difter. El Miños avait que diquet commescements et production de la commescement de forces, consistant dans les restes des troupes de padisteurs qu'il avait autrelois achetés pour les jeux qu'il donnait au pour les jeux qu'il donnait au pour

Ces deux hommes, également entrepremants ct audiceire, s'ils avient pa eréuair, auraient donné de l'inquiétode aux amis de Cèsar en Italie. Mais la mort de Miton dérangea entièrement leurs projets. Il avait déjà rassemblé autour de lui un certain nombre de gras sons aveu, de miétrables et d'eschres dont il rompait les chalues. A part entrepris, avec cette bande, d'assiéger Compas <sup>9</sup> dans le pays des Hirpioless, il fut tué d'une pierre lancée avec une machine de dessus les murailles. Cœlies ne lui survécut pas longtemps, et il se fit tuer pareillement auprès de Thurium 'par des caraliers de César, espagnols et gasolois, qu'il voulait débaucher et lacher d'attiere à lui en leur promettant de l'argont.

Mino et Carliss no paraissent avoir del planias de promone, quoigni le suscul l'un et l'eutre de très-grandes qualifés. Milori fut le plus courageu des hommes; mais son courage dégénérait en audace et en témérité, cet une singularité qui ne lui fait pas d'honnour, qu'il sit été rebuté tout à la fois des desa parsite qui d'avissent alors la république; et que, chaseé de lionné par l'omplée, il avait per ce qui et de Carliss. Il ovoir térs-ioni.

la gloire de l'éloquence; et il est compté, aussi bien que Curion, au pombre des orateurs qui ont fait l'ornement du bon siècle. Ses lettres à Cicéron pétillent d'esprit, et allient l'enjouement et l'agréable plaisanterie avec la force et l'élévation. De grands vices déshonorèrent des lalents si estimables en eux-mêmes. Il fut prodigue, débauché, sans principes, sans règle de conduite, capable de sacrifier l'honneur et la vertu à sa fortune, et sa fortune à son ressentiment. Car la colère le dominait, et ses emportements le rendaiant insupportable dans la société. Sénéque nous en a conservé un trait remarqueble. Cœlius soupait tête à tête avec un de ses clients, qui était l'homme du monde le plus natient et le plus doux. Ce client 4, connaissant l'humeur de son patron, prit le parti de l'applaudir eu tout, et de trouver bon tout ce qu'il disait. Cœlius s'impatienta de n'avoir point matière à dispute, et, d'un ton algre, il cria à cet anprobateur éternel ; Dis donc une fois nou . afin que nous soyons deux.

## ic 1 L'aucienne Sybaris, ville maritime sur le golie de Tarente. 2 c Cultum eratorem faisse tracundissimum constat.

« Cum quo, ut alent, comabat la rabbeuto lectar patieae pia citesa ; sed defficile sest i III la copulam conjecto e risam qui cum quo barebbi effugere. Optimum judie cavit, quidquid disisset sequi, at socundas agere. Non e tulli Cellus assenticatem, sed exclamenti: "Die abguid contri, si duo s'insue, y 58m, de dra, iji. 8 ).

<sup>1</sup> Quintil, vz. 3.

<sup>\*</sup> Conza, dans la principenté ultérieure, su royaum de Naples.

Le soulévement et la mort de Milon et de | Cœlius sont des faits qui appartlennent à l'année où César fut consul pour la seconde fois. Il me reste de celle du consulat de Lentulus et de Marcellus ce qui regarde les préparatifs de Pompée. Il les fit très-grands, avant profité avec soiu du temps que lui laislait libre la guerre de César en Espagne, Outre les cinq légions qu'il avait transportées avec lui d'Italie, il lui en était venu une de Sicile, et il en avait levé trois en Crète, en Macédoine et en Asie, rassemblant tout ce qu'il pouvait trouver de vieux soldats établis dans ces différents pays par les généraux qui v avaient fait autrefois la guerre. Il attendait eucore deux légious que Métellus Scipion devait lui amener de Syrle.

Pour ce qui est des troupes auxiliaires, tous les rols et tous les peuples de la Grèce et de l'Orient lui eu avaient fourni, tireurs d'arc, frondeurs, cavalerie. Cette cavalerie étrangère se montait à trois mille six cents hommes de différentes nations. Quelques-uus des corps qui la composaient étaient commandés par leurs rois en personne, dont le plus célèbre est le vieux Déjotarus, que le zèle et l'affectation pour Pompée avaient engagé à venir lui-même le joindre avec six ceuts chevaux.

Les provisions de guerre et de bouche, les amas d'argent répondaient à la grandeur de ces forces. Mais surtout Pompée s'étalt attaché à former une flotte redoutable. Il avait tire des vaisseaux de l'Asie et des Cyclades . de Corcyre, d'Athènes, du Pout, de la Bithynie, de la Syrie, de la Cilicie, de la Phénicie et de l'Egypte. C'était dans sa marine qu'à l'exemplo de Thémistocle !, il mettait l'espérance de la victoire, persusdé que quiconque était maître de la mer ne pouvait manquer de prendre la supériorité et de donner la loi. Cette flotte était distribuée le long des côtes de l'Epire et de l'Illyrie, sous différents commaudants, qui tous obéissaieut à Bibulus, comme à leur amiral.

La première idée de Pompée avait été de

donner cet important emploi à Caton 1, et il lui en avait déjà porte parole. Mais il pensa, ou ses amis lui firent observer qu'il armait d'un trop grand pouvoir la vertu de ce rigide républicain, qui n'avait d'autre vue que de maintenir l'ancleu gouvernement; que dès que César serait vaincu. Caton voudrait que dans le momeut Pompée mît bas les armes, et qu'il serait en état de l'y contraludre, s'il avait sous ses ordres une flotte de plus de cinq cents vaisseanx. Cette réflexion frappa Pompée, qui n'avalt pas des intentions aussi pures que Caton; et c'est ce qui le détermina à nommer Bibulus amiral. Il ne pouvait choisir un plus violeut ennemi de Cesar ; mais il ne lui eût pas été difficile de trouver un plus babile homme.

Pompée prenait soin par lul-même d'exercer ses troupes de terre. Il faisait plus, il donnait l'exemple; et, malgré sou âge de près de soixante ans, il entrait en lice pour la course, soit à pied, soit à cheval, et mettait le premier la main à tous les ouvrages militaires. Cette conduite lui gagnait les cœurs\*. Cétait un spectacle qui charmait tous les soldats, et qui leur inspirait la confiance, que de voir Pompéefaire ses exercices comme un jeune homme, tirer son épée du fourreau et l'y remettre en' courant à cheval à bride abattue, et lancer un javelot non-seulement avec adresse, mais avec une vigueur que peu de gens, même à la force de l'âge, pouvaient surpasser.

Cependant la fin de l'année approchait; et les consuls, qui avaient prêté leur nom et leur ministère à tout ce qui s'était fait jusqu'alors. voulureut, avant que de sortir de charge, donner une forme aussi régulière que le pouvaient permettre les circonstances au gouvernement des affaires. Ils avaient autour d'eux toute la sleur et toute l'élite du sénat, au nombre de plus de deux cents, qui, par conséquent , pouvaient bieu représenter cette auguste compagnie. La persuasion universellement répandue 3 que la cause de Pompée était celle de l'état et de la liberté attirait à lui ceux mêmes qui devaleut, par des raisous

<sup>1 «</sup> Pompeli omne consilium themistorieum est. Existi-

e mai culm , qui mare leneal, cum necesse rerum po-

a tiri. » (Cic. od Att. x, 8.)

<sup>1</sup> Plut. in Cat. 2 Pint. in Pomp. - Applan.

<sup>2</sup> Plut, in Pomp, et Bruto.

particulières, en avoir de l'éloignement. Brutus, dont il avait tué le père, et qui, par ce motif, n'avalt jamais voulu le voir ni le saluer, vint alors lui faire hommage comme au chef des défenseurs de la république, et se ranger sous son obéissance. Un sénateur, extrêmement avancé en âge et boiteux, nommé par Plutarque Sex. Tidius, passa aussi la mer pour se rendre dans le camp de Pompée, Lorsqu'il arriva, plusieurs se moquérent de lui. Mais Pompée se leva pour le recevoir, et l'accueillit très-poliment, jugeant avec raison que c'était une chose qui faisait beaucoup d'honneur à son parti, que l'on se crût obligé de vaincre les obstacles de l'âge et de la faiblesse pour venir chercher auprès de lui des périls au lieu de la sûreté que l'on trouverait en restant en Italie.

Cette effection générale pour Pemple s'accrut encore beaucoup lorque, sur les représentations de Caton, il eut été décidé de ne tuer aucun cioper nomain hors des combats, et de ne livrer au pillage aucune ville amie ou alliée de l'empir. On fat si charmé de trouver le mérite de la modération et de la doucur joint a ceils de la justicé de la cause, que ceux même qui ne pouvaient prendre part à auch per leurs voux, et que l'or reparlair comme ennemi des dieux et des hommes qui compue ne soushietait pas la victorie à Pompée.

Les consuls convoquérent le sénat dans la ville de Thessalonique, où, pour plus exacte observation des lois et des usages, ils avaient fait consucrer un lieu par les cérémonies augurales ': car ce n'était que dans un lieu ainsi préparé que le sénat pouvait régulièrement former ses décrets. Lentulus porta la parole, et proposa d'abord de déclarer que la compagnie qui siègeait actuellement à Thessalonique, était le vrai sénat romaio. Il ajouta que, comme néanmoins il ne leur élait pas possible de créer des magistrats, il convensit ordenuer que le commandement fût prorogé à tous ceux qui en jouissaient, et que ceux qui étaient en charge, coosuls, préteurs et questeurs, gardassent leur autorité et leurs fonctions, sous les noms de proconsuls, de pro-

préturus et de proquesteurs. Enfin li représents que la situation des affaires demandait un seul chef, et que personne ne pouvait douter que citire et cet honneur ne dussent appartenir à Pompée. Tout le monde applaudit à cet avis, et le sénatus consulte fut dresse en conformité. Cet ainsi que Pompée fait revêtu seul du commandement supréme, que jusque-là il in avait partagé, au moins quant au nom, avec les consuls.

Ce même sénat décerna aussi des honneurs et des actions de grices pour les peuples et els rois qui favorissient sa cause. Et, en particulier, le jeune Pleidmée, roi d'Egypte, sous le nom et par l'autorité duquel Pompée sera l'estienté geogré, fat condririe, par l'assemblée dont je patle, dans la possession de la cournone, à l'exclusion de sa sour, la finneuse Cklopatre, quoiqu'elle y etd droit par le temment de Pleidmée Autèle leur père comman, qui avait appéé conjointement au trême de Pelidmée Autèle leur père comman, qui avait appéé conjointement au trême de ses fils et fraînée de ses fils et fils et fraînée de ses fils et fraînée de se fils et fraînées fils et fraînées et fraî

J'ai dit que la fin de l'année était proche1: mais réellement l'on n'était encore qu'au commencement de l'automne lorsque tout ceci se passait; car il faut remarquer que, comme l'année civile des Romains était alors dans une grande confusion, ils comptaient la fin de décembre lorsqu'ils auraient dù compter les premiers jours d'octobre. La campagne était donc encore tenable, et Pompée se disposait à distribuer ses troupes dans les villes maritimes de l'Epire", pendaot que sa flotte garderait toutes les côtes afin d'empêcher le passage de César, Au reste, al lui ni Bibulus ne se crovaient encore obligés d'y veiller de fort près, s'imaginant avoir devant eux une grande partie de l'automne et tout l'hiver, et ne pensant nullement que César pût avoir dessein de faire le traiet avant le retour de la belle saison.

Cétait bien mal connaître Gésar, et avoir bien peu profité de toutes les preunes qui avait données de sa prodigieuse activité. Il avait un tel empressement de passer en Grèce, qu'il n'attendit pas à Rome le premier janvier pour prendre possessiou du coosulat, et qu'il

t Lucan, I. S. - Applan. - Dio.

III. BIST. ROM.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> User. ad annum mundi 3956. <sup>2</sup> Cas.

en partii pour Brindes lorsqu'il ne restalt plus que peu de jours du mois de décembre. Ce fut dans cette ville qu'il fit la cérémonie de son entrée en charge.

- C. JULIUS CESAR. H1,
- P. SERVILIUS ISAURICUS.

Tant de difficultés ne retardèrent point César. Il assembla toutes ses troupes, et leur représenta que la fin de leurs travaux approchait, et qu'il ne s'agissait plus maintenant que d'un dernier effort; que, comme ils n'avalent pas de vaisseaux à proportion de leur nombre. il scrait bon qu'ils laissassent à terre leurs esclaves et leurs bagages, qui tiendraient inutilement la place de gens de service ; et qu'ils devaient mettre toutes leurs espérances dans la victoire et dans la libéralité de leur général. Tous consentirent avec joie à ce qui leur était proposé ; et César embarqua sur ce qu'il avait de vaisseaux de charge vingt mille soldats légionnaires et six cents chevaux, n'avant pour escorte que douze vaisseaux de guerre. C'est avec ces forces qu'il alla affronter une flotte de cinq à six cents bâtiments, et une armée de lerre de plus de soixante mille hommes commandés par Pompée.

Il leva l'ancre le quatre janvier, selon le ralcol vicieux des Romains; mais, à compter exactement, c'était le quatorze octobre. Le

1 An R. 4, sv. J C 48.

leudemain il aborda aux monts Céraunieus ; ; cit, parmi les rocheres el les écueità dont cetto cide est bordée, ayant trouvé une rade assex commode, il y debarqua; car il renignalt tous les ports, qu'il savait étre occupés par les enmeis. En effet, Lucrétius Vespillo tenait celui d'Oricon a vec dis-înui resisseau, et Bibalus en avait cent dis A Coryere. Mais le premier n'osa riquer un combat, çel le secondate el ses pas le temps de rassembler ses sodidate el ses mateiots, qui étaient dispenée çà et là dans une parfaite séquridó.

Dés que César eut mis ses troupes à terre,

son premier soin fut de renvoyer les vaisseaux à Brindes pour lui amener le reste de ses légions et de sa cavalerie. Treute de ses vaisseaux tombèrent au ponvoir de Bibuins, qui s'était mis en mer quoique un peu tard ; et par une cruauté d'autant plus odieuse qu'elle était contraire à la résolution de douceur prise par ceux mêmes dont il tenait son autorité, il fit brûler nou-senlement les bâtiments, mais ceux qui les moutaient, c'est-à-dire les maîtres à qui ils appartenaient, et tous les équinages. La honte et le dépit qu'il ressentait d'avoir laissé passer César le rendirent plus vigilant. pour empêcher au moins le traiet des troupes qui étaient encore en Italie, et il fit garder avec un soin extrême toutes les côtes depuis Salones \* en Dalmatie inson'à Oricum.

Pompeé dait dors en Macédoine. Clear, qui avait deseine de s'emparer des Villes maritimes de l'Epire, el surtout de Dyrrachium, où étaient tous les magasins de ennemis, lui dépèche, pent-être pour l'amuser, Viboilius (Buttu, avec de ouvecile propositions de paix. Ce'Ybaillius-ruit deux fisié de pris pur Ceta, l'en l'autre de l'archive de l

1 Monts de la Chimère.

 Viile d'Épire, voisine des monts Cérauniens dont on vient de parier.
 Ile de Corfou.

Cette ville a été rainée, el de ses rulnes s'est formée

la ville de Spalatro, à quatre milles de distance.

Les instructions qu'il lui donna portaient « qu'après les disgraces qu'ils avaient éprou-» ves l'un et l'autre, Pompée eu Italie et eu

« Espagne , César eu Illyrie et en Afrique, il « était temps qu'ils profitassent de ces sau-« glantes leçons , et qu'ils songeassent à s'ac-« commoder : que le momeut où ils se trou-

« vaient actuellement était de tout les moments « le plus favorable pour cela , parce que , « n'ayant point eucore mesuré leurs forces « l'un contre l'autre , et pouvant se regarder

« comme éganx, ils eu seraieut plus traitables; « au lieu que, si l'uu des deux prenait une « fois la supériorité, il exigerait tout, et ne

voudrait se relâcher sur rien. Il proposait e de convenir que leurs querelles seraient déa cidées à Rome par le sénat et par le peuple;

« et qu'afin que ce jugement pût être rendu « avec liberté, ils jureraient l'uu et l'autre « incessamment, à la tête de leurs armées,

« qu'ils licencieraient tout ce qu'ils avaient de « troupes nationales auxiliaires dans l'espace

« de trois jours. » On sent assez combien ces propositions étaient illusoires. Pompée n'avait garde de consentir que la contestation fût jugée dans Rome , dont alors sou adversaire était mattre. L'idée de congédier toutes les armées était assurément plus belle que praticable; et si elle eut été exécutée, la différence était graude entre les deux. Les vieux soldats de César, au premier signal, se seraient rassemblés autonr de lui : les nouvelles levées de Pompée n'apraient pas été si aisées à rappeler au drapeau. Enfin César savait parfaitement que Pompée ne voulait poiut de paix. Ainsi il est clair, comme ie l'ai déià remarqué ailleurs plus d'une fois, qu'il ue cherchait qu'à mettre les apparences de sou côté, et à se faire honneur d'intentions pacifiques, pendant qu'il ue respirait que la

guerre.

Il le faissit avec sou ardeur accoutumée: il ne lui en coûta, pour s'emparer d'Oricum et d'Apfollone, que de se présenter d'enant ces places; et toute l'Epire suivit leur exemple. Restait la ville de Dyrrachium, vers laquelle Céars s'awaçait avec tout de diligeuce, qu'il marcha un jour et une nuit sans prendre de relichèe et sans en douner à ses soldats. C'avait été aussi le premier objet des inquétidets de

Pompée dés qu'il avait su que son aderessire était arrivé en Gréco. Il y courut avec empressement, et fut assez heurenx pour le prévenir. Lorsque Cèsar sut que Dyrrachium ne pouvait plus être insulté, il s'arrêce, et drassa son camp en-deça de la rivière d'Apsus. Pompée vint pareillement avec boutes ses forces camper sur l'autre bord.

César ne pouvait plus rien enfreprendra qu'il n'ext reus ses troupes d'Italie. Mais la côte était si bien gardee, que le trajet devrait impossible et et il étrivit à Collens, qu'il avait laissée à Briudes, de ne point se bilet ne dupartir. L'avai vait a temps. Collens, qu'il avait laissée à Briudes, de ne point se bilet ne diéjà sorti du port, y rentre, l'on seul vaisseau continua sa route, et fat pris par Bibulus, qui, toujeurs cruel à son ordinaire. Il deporter but ce qu'il y trous, libres et eclaves.

Si Bibulus nuisait beaucoup à César, parce qu'il était mattre de la mer , César , qui était maltre de la terre, incommodait violemment Bibulus, en l'empêchant, soit de faire eau. soit de prendre du bois, soit d'ameuer ses valsseaux au rivage. Cetto flotte était obligée de tirer de l'île de Corcyre toutes les provisions dont elle avait besoin, de quelque espèce qu'elles fussent; et, dans une occasion où le gros temps empêcha qu'on ue pût recevoir des rafralchissements qui veuaient de Corcyre, il fallut que les soldats , manquant d'eau , recueillissent la rosée qui s'était amassée pendant la uuit sur des peaux qui couvraient leurs bâtiments. Malgré de si grandes difficultés, Bibulus s'opiniatra à tenir la mer. Mais enfin il y succomba; et, étant tombé malade, comme il ne pouvait se procurer les secours qui lui étaient nécessaires, et qu'il ne voulait pas néanmoins quitter son poste, it mourut à bord de son vaisseau. Personne ne lui fut substitué dans le commandement géuéral : chaque escadre se gouverna indépeqdamment des autres par les ordres particuliers

de sou chef.

Le danger de Dyrrachium et l'empressemeut de Pompée à secourir cette place ne lui
avaient pas permis de donuer audience à Vibullius Rufus. Lorsque tou flut plus trauquille
au camp près de la rivière d'Apsus, il le manda,
et lui ordonna d'esposer ce qu'il avait à diro
de la part de Cèsar. Mais à peine Vibbullius

avait-il commence, que Pompée l'interrompit en s'écriant : « Ou'al-jo besoin ou de la vie , « ou du retour dans ma patrie, s'il faut que « j'en aie l'obligation à César? et pourra-t-ou « croire que je ne lui en sois pas redevable, sl « c'est lui qui me ramène dans Rome par uu

« accommodement ? »

César, instruit de cetle réponse, continua lo manège qu'il avait commencé; et plus il vit que Pompée se montrait intraitable, plus il affecta de faire vers lui de nouvelles avances. Ainsi, comme il se liait souvent des entretiens entre les soldats des deux armées, il profita de l'occasion, et Vatinius s'avança par son ordre sur le bord de la rivière. On sait quel homme c'était que Vatinius, et comment il réunissait en lui tout ce qui est capable d'attirer le mépris et la haine. Nulle bouche ne pouvait être plus propre à décréditer un langage même plein d'équité et de raison. Il criait à hante voix : « Sera-t-il permis à des « citovens d'envoyer des députés à leurs e concitovens pour traiter de paix? C'est ce « qu'on ne refuse pas à des brigands et à des « pirates. Et uos intentions peuveut-elles être « plus droites, puisque nous ne cherchons « qu'à empêcher que des citoyens ne répaua dent le sang les uns des autres ? »

Si nous nous en rapportous au récit de César, on ne consentit, du côté desadversaires, à une entrevue que pour ménager une perfidie. Car, lorsque le lendemain les députés des deux partis se furent assemblés au lieu et au temps convenus, pendant que Labiénus contestait avec Vatinius, tout d'un coup ceux du parti de Pompée lancèrent des traits dont plusieurs des gens de César farent blessés, et auxquels Vatinius lui-même n'échappa qu'avec peine, couvert des boucliers de ses soldats. Alors Labiénus éleva la voix, et cria : « Cessez donc « de nous parler d'accommodement, car vous « n'avez point de paix à attendre qu'en nous « apportant la tête de César, » Déclaration tout à fait brutale de la part d'un homme qui devait au moins respecter la mémoire des bienfaits de son ancien général.

Mais je ne puis me dispenser d'observer que, sur le fait dont je viens de donner le récit, et sur quelques autres semblables qui ont précédé, César est notre seul auteur; et il

n'est pas juste de l'en croire aveuglément sur ce qui charge ses ennemis. Il est certain que dans les procédés de Pompée et de ses partisans il y eut toujours de la hauteur et de la dureté. Les traits de cruauté et de persidie peuvent être vrais; mais ils peuvent aussi être exagérés, et mê ne altérés dans des circonstances importantes.

Les armées de César et de Pompée demeurèrent assez longtemps en présence, séparées seulement par une petite rivière, sans qu'il se passat entre elle autre chose que quelques légères escarmouches. Le grand objet qui occupait les deux chefs, c'étalent les troupes restées à Brindes, que César attendait très-impatiemment, et dont Pompée avait un grand intérêt d'empêcher le passage. Libon , qui commaudait une flotte de cinquante vaisseaux, se flatta pendant quelque temps d'arrêter ces troupes en lialie, et de leur ôter toute espérance de se mettre en mer. Il vint avec sa flotte s'emparer d'une petite tle située visà-vis le port de Brindes; et, s'il se fût majutenu dans ce poste, il bloquait réellement le port de facon que rien ne pouvait en sortir. Mais Antoine, qui était alors dans la ville, ayant disposé de la cavalerie tout le long des côles pour empêcher les ennemis de faire eau, Libon fut obligé de sc retirer hontcusement.

Il s'était déjà écoulé plusieurs mois et l'hiver approchait de sa fin. C'était pourtant l'unique saison où les gens de Cesar pussent risquer le passage. S'ils attendaient le retour du beau temps, la flotte de Pompée, ayant la liberté d'agir et de s'étendre, rendait le trajet absolument impossible. Il semblait à César qu'il y avait de la négligence dans la conduite de ses lieutenants, et qu'ils avaient laissé perdre des moments précieux où un vent favorable aurait pu les ameuer en Grèce. Une lenteur si ennemie de sou caractère le désolait. Le besoin qu'il avait de renfort, l'iuquiétude, l'impatience, peut-être même quelques sonncons sur la fidélité d'Antoine, lo portèrent à faire une tentative sur laquelle il garde le silence dans ses Commentaires, sans doute parce qu'il en reconnaissait la témérité 1, mais

<sup>1</sup> Plut. - Appian. - Dio. - Lucan.

quo tous les autres écrivains rapportent d'nn concert unanime. Il se résolut d'aller fui-même en personne

chercher ces troupes trop tardives. Dans ce dessein il envoya sur le soir trois esclaves retenir une barque sur la rivière, comme ponr passer en Italie un courrier de César. Vers le milieu de la nuit it vint déguisé en esclave, monta dans la barque, et l'on partit, Le vent était grand; néanmoins on arriva assez tranquillement jusqu'à l'embouchure. Mais elors la violence des vagues de la mer qui refoulaient et faisaient remonter les caux de la rivière mit le petit bâtiment dans un péril si manifeste, que le patron ordonnait à ses rameurs de retourner en arrière, vu qu'il n'était pas possible d'avancer. En ce moment César se découvrit, et adressant la parole au patron : Que crains-tu 1? lui dit-il , tu portes César et sa fortune. La surprise du patron et de l'équipage fut extrême. Ils redoublent d'efforts : ils luttent avec conrage contre les flots : mais enfin il fallut céder à un élément qui n'est pas fait pour être vaincu par l'opiniâtreté humaine ; et , comme le jour approchait, et que César eppréhendait d'être reconnu par les gardes avancées des ennemis, il consentit, quoique avec peine, à être ramené à l'endroit où il s'était embarqué. Il revint einsi dans son camp, ayant par-devers lui une action plus digne, sl j'ose le dire, d'un aventurier que d'un grand général.

Le course c'i le confidence de ses solidats allaient si lois, que, lorequ'ils le virent de retour il se plaiguirent à lui de ce qu'il ne sa corqui pas sausti de vintere are caus ents. corqui pas sausti de vintere are caus ents. ents de la compartica de la compa

<sup>8</sup> Quid times? Casarem vehis. Plorus, Plutarque et Appian ajoutent ce que j'al exprimé dans le français, καὶ τὴν Καίσκρος τύχην.

César connaissait blen l'ardeur de ses troupes. Aussi ayant écrit d'un style sévère à ses lieutenants à Brindes pour leur ordonner de partir au premier bon vent, supposé qu'ils n'exécutassent pas promptement ses ordres il avait remis à Postumius, qui en était le porteur, une lettre adressée aux soldats eux-mêmes, par laquelle il les exhortait à s'embarquer sons la conduite de ce même Postumius, et à ne s'embarrasser que d'aborder sans s'inquiéter de ce que deviendraient les bâtiments, parce qu'il avait besoin, disait-il, d'hommes, et non pas de vaisseaux. Il leur indiquait la côte d'Apollonie, comme celle où ils auraient moins à craindre la rencontre des ennemis. Des ordres si pressants opérèrent leur effet.

Antoine et Calenus profitèrent d'un vent du midi qui s'éleva 1; et, ayant embarqué sur leurs vaisseaux de charge quatre légions, dont trois étaient de vieux soldats, et une de nouvelles levées, avec huit cents chevaux, ils se mirent en mer. Ils coururent un très-grand péril dans le trajet, et ils ne se sanvérent que par un conp de bonne fortune, qui ne justifie pas, mais an contraire qui met en évidence la témérité de l'entreprise. Ils furent eperçus à la hauteur de Dyrrachium. Aussitôt Coponius sort du port de cette ville pour les attaquer avec seize galères rhodiennes. La partie n'eût pas èté égale entre des galères et des bâtiments de charge. Ainsi Antoine et Calénus n'eurent d'antre parti à prendre que de s'éloigner en diligence. Mais, comme ils se voyaient poursuivis vivement, et près d'être atteints, ils se jetèrent dans un petit port, qui ne les mettait pourtant pas à l'abri du vent du sud. Ils aimeient mieux encore s'exposer à échouer qu'à combattre. Dans le moment le vent tourna du sud an sud-ouest, et leur procura ainsi une sûreté parfaite : car le sudouest ne les incommodait point dans le port où ils étalent entrés. Ce même vent, qui est orageux, battit si furieusement l'escadre rhodienne, que tous les vaisseaux furent brisés contre les côtes. Il n'en échappa aucun : presque tons coux qui les monteient furent noyés. Coponius néanmoins se sauva. Il y eut aussi plusieurs rameurs qui furent tirès de

1 Cas.

l'eau par les gens de César, et renvoyés par l lul avec beaucoup d'hamanité dans leur pays. Que deveuait Autolne, que devenalt César lui-même, sans ce changement de vent, qui semble un dénonement ménagé exprès pour les tirer du péril où une audace excessive les avait précipités ? Onel jugement porterait-on de l'ordre donné par César, si les vaisseaux qui transportaient ses soldats eussent été ou battus et pris par la flotte rhodienne, ou fracassés dans le port même, par la violence du vent?

Deux bătiments de la flotte d'Antoine étaieut restés derrière ; et , ne sachant quelle route avait prise leur commandant, ils s'arrétèrent à l'ancre vis-à-vis de Lissus, petite ville sur la même côte que Dyrrachium au nord, et trois milles en-decà de port de Nymphénm, où Antoine avait trouvé sa sûretė. Otacilins, qui commandait dans Lissus, envoya sur-le-champ plusieurs vaisseaux ponr prendre ces denx bâtiments, on les forcer de se rendre. Il parut en cette occasion, comme l'ohserve César, combien la différence des courages met de différence dans le sort de ceux qui se trouvent exposés à un même péril. L'un de ces bâtiments portait deux cent vingt soldats de nouvelles tronpes, l'autre moins de deux cents vétérans. Les nouveaux soldats, effravés du nombre des ennemis, et fatigués par les nausées qu'éprouvent ceux qui commencent à se mettre en mer, se rendirent sur la promesse qui leur fut faite qu'on leur accorderait la vie sauve. Mais ou ne leor tint pas parole; et Otacilins les fit tous crnellement égorger en sa préseuce. Les vétérans, an contraire, ne vonlurent point entendre parler de mettre les armes has; et ils contraignirent le pilote de faire échouer le bâtiment sur la côte. Ils arrivérent ainsi à terre : et Otacilins avant détaché contre eux quatre cents chevany, ils se défendirent avec vigueur, tuéreut quelques-nos des ennemis, et rejoiguirent le gros de leur armée.

Antoine fut reçu peu après dans Lissus d'où il renvoya la plus grande partie de ses vaisseaux à Brindes, ponr amener ce qui y restait encore de troupes destinées au passage, réservant néaumoins quelques navires de construction ganloise, afin que, si Pom- 1 Joseph. Antiq. Jud. xiv, 13 et 15.

pée, comme le hruit en courait, entreprenait de repasser en Italie, César fût eu état de l'y suivre. L'objet d'Antolue était de se joindre à son général. Pompée fit quelques monvements

pour empêcher cette jonction, on même ponr surprendre Autoine dans une embuscade, Mais ce fut luutilement. César, qui savalt que le renfort qu'il attendait était arrivé, alla audevant ; et , l'ayant reçu, il se trouva à la tête de ouzelégions, qui véritablement u'étaient pas complètes, mais qui ne labsaient pas de lui faire une armée de prés de quarante mille hommes.

Les forces de Pompée, qui étalent déjà plus considérables ponr le nombre que celles de César, furent encore augmentées vers ce même temps-ci par l'arrivée de Métellus Sciplou en Macédoine. Cet homme, plus illustre par sa naissauce et par sou rang que par sa capacité et sa boune conduite, avait été envoyé en Syrie des le commencement de la guerre, comme je l'ai dit, avec la qualité de proconsul, ponr en tirer les troupes qui y étaleut et les amener au seconrs de Pompée, sou gendre. Il s'acquitta de sa charge d'nne manière qui ne fit pas d'honnenr à la cause qu'il souteneit. Exections, avanies, vexations de tonte espéce dans la Syrie et dans l'Asie Mineure, c'est de apol l'accusent les Commentaires de César. Il est vrai que César paratt avoir eu nue haine personnelle contre lui, et se platt visiblement à en dire du mal. Mais tout ce que nous savons d'ailleurs tonchant la vie et les procédés de Métellus Scipion ne uous met point en droit de suspecter le témoignage de Cesar, quolque son ennemi. On peut se rappeler quelques traits dont nous avons rendu compte ailleurs ; et Joséphe rapporte que, peudant qu'il était en Syrie, il fit trancher la tête à Alexaudre, prince des Juifs 1, sur le frivole prétexte d'anciens troubles excités par lui dans la Judée, mais sans doote parce qu'il favorisait le parti de César, comme son infortuné père Aristohnie, qui, peu de temps auparevant, avait été empoisonné pour

ce sujet par les partisans de Pompée. Scipion crovait même, par une raison par-

ticulière, devoir lâcher la bride à la licence ; de ses soldats, qui, destinés à faire la guerre aux Parthes, ne marchaient pas volontiers contre un Romain et contre un consul. Ainsi. pour se les attacher, il leur permit d'exercer tontes sortes de brigandages ; et lui-même il cherchait toutes les occasions de piller, afin d'avoir de quoi leur faire de grandes largesses. Il se préparait a enjeyer les trésors de la Diane d'Enhèse, lorsqu'il recut des lettres de Pompée qui le pressait de hâter sa marche. parce que César venait de passer en Grèce. C'est ce qui sanva do pillage ce temple si fameux et si respecté.

Scipion, en arrivant en Macédoine, se trouva en tete Domitius Calvinus, fieutenant de César, avec denx légions; car César ne s'était pas pius tôt vn en force, qu'il avait songé à s'étendre et à se mettre au jarge. Jusque-là l'Epire seule ini fournissait des vivres : tont le reste de la Grèce et la mer était an pouvoir des ennemis. Comme donc il avait reçu des députés d'Etolie, de Thessalie et de Macédoine, qui lui promettaient de faire déclarer en sa faveur les peuples de ces contrées , s'il y envoyait des troupes, il fit trois gros détachements, i'nn de cinq cohortes et d'un petit nombre de cavaliers, pour alter en Etolie, sons le commandement de Calvisins Sabinus ; l'autre, destiné pour la Thessalie, était d'une légion et de deux cents chevaux, et avait pour chef L. Cassius Longinus. Domitius Calvinus, à la tête du troisième, qui était le plus considérable, et que César avait formé de denx légions et de cinq cents chevaux. marcha du côté de la Macédoine.

Sabinus fut celui qui trouva le moins d'obstacles. Les Etoliens le reçurent à hras ouverts, et il chassa sans peine les garnisons que tenait Pompée dans Naupacte 1 et dans Caivdon.

En Thessalie il y avait une faction puissante opposée à César; et . Métellus Scipion étant anryenu avec son armée, il failut que L. Cassius quittat le pays. Il se rebettit sur l'Acarnanie . qu'il soumit aisément. Queique temps après, sur de nouveaux ordres de César, Cassius et Calvisius se joignirent; et Fulvius

Caienus, ayant été envoyé pour commandet leurs détachements combinés, entra dans la Béotie et dans la Phocide, et s'empara de Deiphes, de Thébes et d'Orchonène, Il eut vouin pénètrer dans le Péloponnèse; mais Rutilios Lupus, lieutenant de Pompée, l'en empêcha en faisant murer l'isthme de Corinthe,

Pour ce qui est de Domitius Calvinus, Mételius Scipion et ini se tinrent mutuellement en respect, sans qu'il se soit rien passé entre eux qui soit fort digne de remarque.

1 Toutes ces petites expéditions n'étaient point décisives. L'abjet important, cc sont les opérations des deux chefs et des deux grandes armées. Pompée, ayant manqué son coup par rapport à Antoine, était venu se camper à un lieu nommé Asparagium, Cesar l'y suivit, et lui présenta la bataille. Il ne convenait point aux vues de Pompée de risquer une action. Il savait que les soldats de César étaient invincibles dans les combats : d'ailieurs, il se tronyait dans ie cas de tratner la guerre en longueur, ayant des provisions de toute espèce en abondance, et étant maltre de toutes les mers : en sorte qu'il ne pouvait sonffler aucun vent qui ne fût favorable pour lui amener ou des renforts ou des convois. Gésar, au contraire, était à l'étroit; il ne tirait ses vivres que d'un pays de peu d'étendue, et les blés lui manquaient presque entièrement. Pompée prétendait donc miner son ennemi par la discite, sans engager d'action géuéraic. Il eut été bien sage et hien heureux s'ils eût persévéré jusqu'à la fin dans cette résolution.

César n'était pas en état de le contraindre à combattre. Il se tourne donc d'un autre côté, et marcha vers Dyrrachium, qui était le magasin général de Pompée, comme nous l'avons dit. Celui-ci ne s'aperçut que tard du dessein de son adversaire, et il ne put empôcher que César ne se piacât entre Dyrrachium et lni. Mais il se campa en na lien peu éloigné nommé Petra, où il ne laissait pas de jouir des commodités de la mer.

César alors forma le projet le plus hardi peut-être qui soit jameis venu dans l'esprit d'aucun capitaine. Avec une armée meins nombreuse et presque famélique, il entreprit d'enfermer par des lignes un ennemi supérieur

Lépante.

en nombre, qui n'avait reçu aucun écher, et qui nageait dans l'hondence. Ses vues en cela disciut premièrement de facilité ses convois, que la cuvalerle ennemie, qui était très-belle et très-forte, n'aurait plus la libert cavalerie menne, qui était très-belle et très-forte, n'aurait plus la libert cavalerie même, par la discite des fourrages; enflu, de diminer la grande réputation et la haute idée que l'on avait de Pompe. Il vou-lait qu'il fifs dit par tout l'anivers que Pompée et lassait Bouquer de comme empire, il vou-lait qu'il fifs dit par tout l'anivers que Pompée et lassait Bouquer de comme empironner par les travaits de Césa, et qu'il a touit hauter le les travaits de Césa, et qu'il a touit hauter expérité.

La situation des lieux avait invité César à lmaginer ce dessein. Tout autour du camp de Pompée, s'élevaient, de distance en distance. des collines fort escarpées. César construisit des forts sur chacune de ces collines, et tira des lignes de communication d'un fort à l'autre. Pompée, qui ne voulait ni s'éloigner de la mer et de Dyrrachium, ni livrer bataille, n'avait d'autre ressource que de s'étendre pour donner plus d'ouvrage à son ennemi. C'est ce qu'il fit : il entreprit au dedans des travaux tout pareils à ceux que César faisait an debors : il éleva vingt-quatre forts, qui embrassaient une circonférence de quinze mille pas, au centre de laquelle se trouvaient des prairies et des terres ensemencées, qui fournissaient de la nourriture à ses chevaux et à ses bêtes de charge. Il eut même plus tôt achevé ses ouvrages que son adversaire, parce que le circuit en était moins grand et qu'il avait plus de monde.

Ou conçoit bieu que, s'il n'y eut point d'action générale, parce que Pompée l'évilatit, il u'éxit pas possible qu'il ne se livrat bieu des combats, qui souvent devenaient importants. J'eu rapporterai les traits les plus mémorables.

Dans une action où César avait entrepris de sologer turnen hauter qui entrit dans l'ali-gnement de ses travaux, ses soldats furrent attaqués si vivement par ceux de Pompée, qu'il faiut songer à la retraite. Elle n'était pas sisée, vu qu'elle ue se pouvait faire que par une décent esser roide : el Pompée s'avanç jusqu'à dire « qu'il consentait à être « regardé comme un général de pui mérile, er regardé comme un général de pui mérile.

« si les gens, de César se retiraient sans une « perte considérable. » César réfuta cette bravade par les effets. Il ordonna à ses soldats de planter en terre des claies droites, comme on se sert aujourd'bui de fascines, derrière lesquelles ils pussent travailler à tirer un fossé d'une largeur et d'une profoudeur médiocres. Lorsque cet ouvrage fut fini, il commença à faire filer ses soldats légionnaires, en les soutenant de quelques troppes légères placées sur les ailes, qui, à coups de traits et de frondes, repoussassent les ennemis. Les troupes de Pompée ne manquérent pas de se mettre à les poursuivre avec de grands cris et de flères meuaces, et elles renversaient les claies, comme pour s'én servir de ponts qui les aidassent à passer le fossé. César, qui ne vonlait pas paraltre chassé d'un poste qu'il prétendait seulement abandonner, lorsqu'il vit ses gens à mi-côte leur fit donner le signal de retourner avec vigueur sur les adversaires : ce qui fut exécuté si brusquement et avec tant d'impétuosité, que ceux qui poursuivaient prirent eux-mêmes la fuite; et ils n'eurent pas peu de peine à se débarrasser du fossé et des claies qui barrajent le chemin, Plusieurs d'entre eux furent tués : César ne perdit que cinq hommes, et acheva sa retraite très-paisiblement. Une journée encore bien plus digne de

memoire fat celle où il se l'ure six combats la fois; treà nature de Byrns-klime. Les lois; treà nature de Byrns-klime. Les lois sutures des lignes. Nous svous perdu le désire, de ces différentes actions. Presque tout ce que ousse ca savous se réduit à un extemple de valeur qui tient du prodige. Une coborte de Cear, c'est-a-fleur de ure l'une route la prodige. Une coborte de Cear, c'est-a-fleur de route pue tout au plus de cinq ceus hommes, et qui vinsemblablement vieixi pas complète, défendit un fort pendant plusieurs buures cootre quatre légions de Pompée.

Celul qui eut le principal houneur de cette belle défense est le centurion Scéva <sup>1</sup>. J'ai déjà parlé ailleurs de l'incroyable bravoure dout il fit preuve en cette occasion <sup>2</sup>. Chargé

<sup>1</sup> Plut. in Cas. - Appian. - Lucen. - Val. Max.

<sup>111 , 9.
3</sup> On pourra remarquer dans ces deux récits quelques

de garder une des portes du fort, il y arrêtales ennemis, quoique blessé à la tête, ayant l'épaule et la caisse percèes, et un ceil crevé. Dans cet éta il appela un centurion da parti contraire comme pour se rendre. Celui-ci s'étant approché sans précaution, Scèra lui passa son épèe au travers du corps.

Enfin tonte la cohorte tint bon jusqu'à l'arrivée de denx légions qui vinrent à son secours et qui mirent alsément en fuite les quatre de Pompée! Les braves guerriers qui avaient défendu leur poste avec une valeur si opiniatre furent tous blessés : ils apporterent et comptèrent à César environ trente mille fléches des ennemis tombées dans leur fort : on lni montra le bonclier de Scéva, percé en denx cent trente endroits. César n'avait garde de laisser une si étonnante bravoure sans récompense. Il accorda à Scèva nne gratification de denx cent mille as « six mille denx cent cinquante livres); et il le fit monter tout d'un conp, du haitième grade entre les capitaines, au premier. Il distribna des dons militaires anx autres soldats et officiers de la cohorte. et lenr assigna double paye et double ration de blé.

Quelque selminhie que soit le courage de cette cohorte, je en sia si l'on ne doit pas admirer d'avantage la patience persérentaire serve lequellé toutel 'armée souffrait dettet.

The serve le quelle tout a l'armée souffrait d'estet.

In a l'armée souffrait de l'armée souffrait d'estet.

In a l'armée souffrait d'estet le l'armée souffrait d'estet le l'armée souffrait de l'armée souffrait d'estet l'armée souffrait so

circonstances différentes. Dans le premeter jui traduit Pistarque. Le le suite particulièrement Valère Maxime et Lacein. Un même fait un poul passer par différentes booches et sous différentes pisses aux noudris quelque altération. Comme auveu de mes nativars ne parait avoir el lune autoirde pérpondérantes, le ne me saite pas fait un servapie d'une potits diversité dans un marration. Si nons avions ce trail reconsid de la façon de César, ja l'aurait principe pour seul guide. péfrissient avec du lait pour leur tenir lieu de pais : el torque les adversirs leur reprochaient qu'ils périssaient de famine, pour réposes à leurs insultes, ils leur feisient de ces poiss, en disant que, tant que la terre lornirait de persilien racines, ils ne licheralem point pries; et lis se répédient souvent d'arbres que de laisser échapper Pompée. Est-il étonnant qu'un général qui savait inspirer de tels sentiments à ses soldats sit tonjours été victorieux ? Le talent d'échandier insilies courages en suppose une lointié d'autres; et il me donne presque une plus haute dice de César que toute les batilles qu'il a

gagnées.

Pompée fui effrayé de la constance et de la résolution des troupes de son ennem<sup>1</sup>. Il dit qu'il arait affaire à des bêtes férocers et il fit disparaitre, autant qu'il put, les pains de chara jetés dans ses lignes, de peur que la vue de cette étrange nourriture en répandit dans son armée une impression de découragement.

Pendant que la guerra se faisait avec tant de finerur, César ficipaist indiques de l'inclination pour la paix. Tant de fois rebuté par Pompée, il s'adressa à Métellas Scipion, et voulut entamer ann eagociation avec lui par to ministère d'un anni comman. Ses ennemia le servaient toujours parfaitement, et presaient sur eur Todeux de refus. Scipion annient sur eur Todeux de refus. Scipion de Cesar, musi de l'accident de César, musi de l'accident de César, musi de resolution de l'accident de l'accident de de congociation de l'accident de l'accident de de congociation de l'accident de l'accident de l'accident de courage.

Capadani Pumpée, enfermé comme di disti par Céar, éprovait de grade incommodités. Denx choses surfous très-nécessaires es lui masquaient, l'eau et les fourrages pour la subsistance des chevaux. L'eau lui manquait, pace que son encomi détouranti les rivières et bouchait les sources, de façon que les troupes de l'empée désioner réduites a que les chaleurs laisaient biennot taris, Quant aux fourrages, les blès semés dans l'enceisies

<sup>1</sup> Suct. Cas. c. 68. -- Plat. In Cas.

de leiss lignes leur en forunirent pendant quelpace temps : mais essulie il fallu leur en faire vealr par mer; et comme ce qui artriati par cette voie ne safissi jusa, on recourt à l'orge, à toutes sortes d'herbages, aux fruillès même des artres. Etail, noutes les resources étant épulsées, et les chevaux dépérissant de jour en jour, Pompée crut devoir teuter de forcer les barrières qui le reteasient, et de se mettre en liberté.

Lorsqu'il était occuné de cette pensée, deux transfages d'importance viurent lui donner des lumières qui pouvaient faciliter l'exécution de son projet. C'étaient deux frères, nommés Roscillus et Ægus, Allobroges de nation, braves gens, attachés de tout temps à César, et qui, lui ayant rendu de grands services dans la guerre des Gaules, avaient été réciproquement comblés par lui d'honneurs et de récompenses. Se voyant extrêmement considérés du général, ils devincent Insolents, maltraitérent leurs cavaliers, qu'ils fraudaient souvent de leur prêt, et trompérent même César, par qui ils se taisaieat payer pour un plus grand nombre d'hommes qu'ils n'eu avaient effectivement. Les plaintes en furent portées à César, qui ne jugea pas à propos de faire un éclat, mais réprimanda néanmoins les coupables dans le particuller. Ces fiers Gaulois, piqués de la diminution de leur crédit, et même de bien des railleries qu'il leur arrivait souvent d'essuyer, se résofurent de changer de parti, et ils passèrent dans le camp de Pompée avec quelques-uns de leurs clients. Ce fut un triomphe pour ce général que l'acquisition de ces deux officiers, non-sealement à cause de leurs qualités persounelles, mais parce que jusque-la aucuu cavalier, aucou fantassin de l'armée de César n'avait déserté, pendant qu'il lai venait tous les jours des déserteurs de celle de Pompée. Ou promeua Roscilius et Ægus avec ostentation par le camp. Mais, outre cette satisfactiou pins fastueuse que solide, ils procurèrent une utilité récile à leurs nouveaux amis en indiquant les eudroits faibles des lignes de César.

Pompée en profita, et fit use sortle si vigoureuse et si bien couduite, qu'il eut tout l'avantage. Il attequa l'extrémité des lignes

de l'enuemi du côté de la mer, à une distance considérable du grand camp; et louties les toutes les troupes qui étaient en cet endroit coursient risque étre siliène en pièces, si Marc-Anloine ne fit venu à leur secours avec doque cohortes. Son arrivée arrêle les progrès du du vaisqueur. Mais les liques étaient forcées; et de Pompée se trouveit à faise, ayant al laberté des des fourrages, et une communication aisée avec la mer.

Dans cette action, celui qui portait l'aigle de la neuvième légion moutra des seutiments dignes d'un soldat de César. Comme il était blesse dangereusemeut, et qu'il sentait que les forces lui manquaient, il appela quelques cavaliers qui passaient pres de lui, et leur dit : « J'ai conservé jusqu'au dernier mo-« ment de ma vie avec un soin iufini cette « aigle ', qui m'avait été confiée : et maiute-« uent que je meurs , le la remets à César « avec la même fidélité. Reportez-la-lui , et « ne souffrez pas, je vous prie, que l'armée « de César, en la perdent, éprouve un af-« front qu'elle ne connaît point jusqu'ici. » L'aigle fut ainsi sauvée du désastre de la légion.

César u'arait pas été présent à ce combat, qui s'était intré fort loin de sou quartier. Il voulut prendre, le jour même, sa revanche sur me légion de Pompsée qu'il retru pouvoir oulever. Mais une partie des troupes qu'il prétendant employer à cette expédition s'égara et perdit sou chemis ; ce qui donna le temps à prompée des courreir a legion en péril. La fisse des choses changes en un instant : cess qui citent comme sainter le signe me de César, au coutraire, ne songérend qu'à se retirez, unis comme le terrai leur été desavualgeux, la cavalerie pril la première l'épouvante, et commença d'hir.

La terreur se communique à l'infanterie. Ces invlacibles soldats se précipitent, se cul-

<sup>1</sup> e Hanc ego et vivus muitos per annos magol dilia gentiá defendi, el nune moriens eddem fide Casari reatitus. Nolle, observo, rommittere, quod anié in a exercito Casaris non accidit, ut rei militaris dedecus a admistatur; incolumenque ad cum referie. » (Cas. de Bel. (Ev. 181. 64.) batent mutuellement sous ies yeur die leur gederent. Tou sie seffors qu'il fait pour les arrêter sont inutiles. S'il les retenait par le bras, ils s'agliaten i jusqu'è ce qu'ils se fisseent de débarrassés. S'il saissais les dropeaux, ils les ul inissaisent entre les mains. Il yeu te même un enesigne qui ini préventa la pointe de son pour le percer : mais il flat tule sur-le-champ par ceux qui environnalent.

La déraule fut donc complète; et si Penpée etti marché forit un lignes dès ennemis et les ett vivement attaquèces, c'en c'ast fait de l'armée et de l'ortune de Cèsar. Celui-ci en convenait ; et il dit au sujet de cette journée, «que la victoire était aux adversaires, « si leur chefavait su vainere. » Pompée craignait une embascale; et, par forp de circonspection, il manqua une occasion unique qui ne revizit plus.

La perie de Cisar dans ces deux comista du considerable. Il avone tant tuis que prisonniers neul'ecut soisante soldats, quelques schwallers romains et celustis de standats chervallers romains et celustis de standats periti assir tenerale celust diperient sur serperiti assir tenerale celusti deprient sur serperiti assir tenerale celustra de prisoniere in forest firerès à Labienna sur surrecut, es docum la politir inhumina de les insulter dans leur infortence, et de leur demander a sec une ironie piquates el se éviex soidats comme lis étaient devaient presider la funite, apprendie la self deprogratities, participat le self deprogra-

Celera, ayunt souffert un s'grand celese, na frojinitario point mai la propos contre la fortione. Il sentit qu'il lui faillait renoncer à sonplan, et il s'y résolut. Il retira toutes se troupes des forts où îl les avait distributes; les troupes des forts où îl les avait distributes; les reneals avait de la complement la Véloigner, pour hecherir ou attendre une melleure occasion. Achterier ou stendre une melleure occasion. Les hem motifs qui pouvaient convenir à la circuipasance. Cétait de qu'il la vaient besoin gié réprisonable cuasent été hors de sister, un té destine l'entre présent de louble du de douleur, qu'ils premaient sur cut le soin de se pouire cu-reduces en s'imposant les plus se pouire cu-reduces en s'imposant les plus se pouire cu-reduces en s'imposant les plus rudes travaux. César se contenta donc de noter d'Ignominie quelques-uns des enseignes, et de les réduire au plus bas degré de la milice. Les soldats applaudirent à ce châtiment. Ils demandaient de plus avec de grands cris à être menés contre l'ennemi pour effacer la tache que leur gloire avait reçue. Mais César ne crut pas qu'il fût prudent d'exposer au combat des troupes qui venaient d'être battues, et en qui pouvaient rester des impressions trop fortes d'une frayeur encore récente. Il résolut de quitter l'Epire et de passer en Thessalie, Il fit sa retraité habilement, et la conduisit si bien , qu'ayant eu à marcher par des chemins très-difficiles, à passer des rivières très-profondes, il ne souffrit aucune perte, quoique poursuivi par Pompée pendant trois jours consécutifs. Au quatrième jour, comme César avait trouvé le moven de prendre l'avance d'une journée, Pompée s'arrêta: et le laissant continuer sa route, il tint conseil sar ce qu'il convenait de faire pour profiter de la supériorité qu'il s'était acquise sur l'ennemi.

Afranius suivi de plusieurs autres était d'avis que l'on passat en Italie; et il appuya son sentiment de raisons qui ne laissaient pas d'avoir de la force. Il représentait que l'Italie était actuellement sans défense, et que, dès qu'lls y auraient mis le pied, et les villes et les penples s'empresseraient de les recevoir. Il ajoutait qu'étant une fois mattres de l'Italie . Ils le devenaient des fles qui en dépendent. Sicile, Sardaigne, Corse, et même de la Gaule et des Espagnes, Enfin il prétendait qu'il était digne de bons cltovens de délivrer la patrie qui leur tendait les bras, et de ne pas la laisser plus longtemps dans l'oppression où elle gémissait, vexée et insultée par les ministres et les esclaves des tyrans.

Tempée ne fut point tourlié de ces considérations. Il ni semblit hontena de fuir une seconde fois écant l'ennemi pendant qu'il était en situation de le poursuivre. D'ailleurs, Il pensalt aver risson qu'il ne fui était point permis d'abandonner Métellus Scipion et son armée, qui ne pouvaient érier, 51 passait en l'aille de devenir la prote de Cèsar. Et quant à ce qui regarde l'affection pour la patrie,

<sup>1</sup> Plut. in. Pump. et Cas.

s Plut in Pomp.

il croyait que la meilleure manière de la témoigner n'était pas de transporter en Italie toutes les horreurs de la guerre, mais au contraire de les réserver pour un pays étoigné, afin que Rome, tranquille et simple apectatrice du combat, n'eût qu'à recevoir le vainqueur. Il résolut donc de demeurer en Gréce et d'y vider leur querelle

Il ne s'attacha pas néanmoins à suivre César, qu'il ne pouvait plus espèrer d'atteindre 1: mais il forma le dessein de l'affaiblir en allant subitement surprendre Domitius Calvinus, son lieutenant, qui, avec deux légions, arrêtait Métellus Scipion sur les confins de la Thessalie et de la Macédoine. L'entreprise était bien entendue, et peu s'en failut qu'elle ne réussit. Calvinus ne savait rien de ce qui s'était passé à Dyrrachium. Les courriers de Cesar n'avaient pu pénétrer jusqu'à lui, parce que, depuis l'avantage que Pompée venait de remporter, tout le pays était pour celui que l'on regardait déjà comme victorieux. Ainsi Calvinus était dans une parfaite sécurité; et même , s'étant éloigné de Métellus Scipion pour la commodité de ses vivres et do ses fonrrages, il marchait actuellement, sans le savoir, au-devant de Pompée, et se livrait à lui. Un heureux hasard le sauva. Des coureurs ennemis, du nombre de ces déserteurs allobroges dont j'ai parlé, rencontrèrent ceux que Calvinus avait envoyés à la découverte : et comme ils les connaissaient pour avoir servi ensemble dans les Gaules, ils entrèrent en conversation avec eux, et les instruisfrent de tout ce qui était arrivé, de la victoire de Pompée, de la retraite de César. L'avis en fut porté aussităt à Calvinus; et il rebroussa chemin sl à propos, que Pompée ne le manqua que de quatre heures.

César avait préva ce péril, et il était eu pleine marche pour aller joindre Caivinus. Mais l'attentiop pour ses blessés et ses mala-des, qui il faliait déposer en lieu sûr, et divers autres soires absolument nécesaires, l'avaient retardé. Calvinus ne laissa pas d'échapper à Pompée, comme je vieus de le dire, et il se joignit à sou général près d'Éginiam, villo située à l'entrée de la Thessaite.

C'était ce que César désirait uniquement. Incertain des projets que pouvait former Pompée après les combats de Dyrrachium, il avait tont combiné; et à tout événement il lui avait semblé nécessaire de tourner du côté de la Thessalie, et d'y rénnir toutes ses forces. Si Pompée eût passé en Italie, lui il se proposait, après avoir joint Calvinus, de tourner la mer Adriatique par les côtes de l'Illyrie, et de venir ainsi défendre l'Italie attaquée. Pompée pouvait prendre un autre parti, et tomber sur les places maritimes de l'Epire, où César avait laissé garnison. En ce cas, celui-ci prétendait, en attaquant Métellus Scipion, forcer Pompée de tout quitter pour accourir au seconrs de son beau-père. Enfin, si Pompée dirigeait sa marche vers la Thessalie, le danger de Calvinus mettait César dans la nécessité d'en faire autant : et ce dernier plan était celui qui fui convenait davantage, parce qu'alors son ennemi, en s'éloignant de la mer, perdait les commodités infinies qu'elle lui procurait : tout devenait égal entre les deux, au nombre près, qui n'effraya ismais César,

Les choses avant tourné sclon ses souhaits, il voniut pénétrer dans la Thessalie, Mais la disgrace qu'il avait soufferte y avait changé la disposition des esprits; et, au licu qu'il lui était venu auparavant des députés de tout ce pays qui lui offraient les services de la nation, la ville de Gomphi, qui fut la première devant laquelle il se présenta, lui ferma ses portes, César sentit la conséquence d'un tel exemple, el, pour en prévenir l'effet, dans le moment il fit livrer l'assaut à la place avec tant de vigueur, qu'il l'emporta avant le soir, et l'abaudonna au pillage 1. Les vainqueurs y trouvérent toutes sortes de provisions, et surtout du vin en abondance, Comme, depnis longtemps, ils vivaient fort mal et fort à l'étroit, ils se dédommagérent, et burent avec excès, principalement les Germains. Cette débauche, en remuant les humeurs de ces corps naturellement robustes et vigoureux, rétablit leur santé qui était affectée par les misères qu'ils avalent souffertes; et ce qui aurait tué des hommes délicats rendit à ces vieux soldats toutes leurs forces.

Case.

Appier apporte qu'une maison de Gomphi Grit à ceux qui yentérent un spectacle bien offit à ceux qui yentérent un spectacle bien tragune, vinçi corps morts de vénérables tragune, vinçi corps morts de vénérables viviliards étendup par terre, comme dans un assoupissement d'ivresse, ayant chacan sa sur us siège, tenantencore le coupe à fai maire, sur us siège, tenantencore le coupe à fai maire, et attelle de la comme de la com

De Gomphi César marcha en difigence vera la ville de Mitropolis, dout les habitaits roulurent d'abord imiter lenrs voisins, parce qu'is en ignoraiten de désastre. Mais, en ayant été blentôt informés par le lémoigrage même de quéques prisoniers de Gomphi qui farent amenés devant eux. Ils ouvirient avec empresse ment leurs portes, et regrent César, qui leur épargan toute hostilité, et donna ses ordres pour qu'il ne leur fût fait aucum mal.

La différence du traitement qu'avaient éprouvé ces deux places fut une leçon pour toutes les autres de la Thessalie, Nulle ne refusa de se sonmettre à Cesar et d'exécuter ses ordres, excepté Larisse, où Métellus Scipion était entré avec toutes ses troupes. Il avança donc sans difficulté jusqu'à Pharsale, lieu qu'il allait rendre célèbre par l'une des plus importantes batailles dont les fastes du genre humain conservent la mémoire. Comme le pays était bon, et actuellement convert de blès qui approchaient de leur maturité, César jugea le poste commode pour y attendre Pompée, Celui-ci ne tarda pas; et, ayant joint à son armée celle de Métellus Scipion, il vint camper à peu de distance de César. Il partagea les honneurs du commandement avec son beau-pére, et voulut qu'en tout il fût traité comme son égal.

S III. PRESONATION POLICE, BY CREATED DES PARTI-BANN DE PORMÀRE. L'EURS MERGERS CONTRE LA PROUNTE LENTRE DE LETE OSMÈRAL. VERS SI-CRÈTES DE PORMÀRE DANS LES DES LE CLAIF. LE LAISSE (L'ATON A D'ERRACHICH. RAISONS DE CETTE CONCUETE. CACÉGOU REBEE ANDE A D'ERRACHICH. SES BALLISHIES PROCATES ST CEARBINS. CHAR-CHERCHE A SEAGORS VAN SACTON SÉRIBALE. POR-

PÉR, APRÈS MEN DES RÉLAIS, ENFIN, S'ATANCE POUR COMBATTRE BATARLE DE PHARSALE. ETRANOR CORDUTE DE POMPÉR, IL PUIT, CÉSAR PDECE LE CAMP DES ENNEMIS. MOT REMAROUABLE DE CÉSAR. IL POURSUIT ET DELIER A SE RENDRE CEUX OUI S'ÉTAIENT SAUTÉS SUE DES MONTAGNES TRISINES. PRETE DE CÉSAR DANS LA RATAILLE DE PHARSALE. SA GÉNÉROSITÉ APRES LA VICTOIRE. IL 1957 CHARMS DE SAUTER BRUTUS. LA RATAILLE DE PHARSALE PRÉDITE A DIREACRICE, CONNUE A PADOUE D'UNE PAÇON SINGULIÈRE, ET QUI TIENT DE MERTRILLEGE, FOITE DE POMPÉE, IC. TA A MA-TYLENE PRENDER CORNÉLIE, SA PERME. SON EN-TRETIEN AVEC CRATIPPE, SUR LA PROVIDENCE. IL CONTINUE SA BOUTS ET SE DÉTERMINE À ALLES CHERCHER UN ASILE EN EGYPTE. IL T EST REÇU ET ASSASSING. REPLEXIONS SUR SA MOST BY SUR ADM CARACTERS. LES MEURTRIERS LUI COUPERT LA TRIE. SON CORPS BUT INHUMA PAUVERMENT PAR UN DE SES APPRANCIES. L. LENTULUS ARRIVE EN EGTPTE ETT TEDUVE LA MORT. DIPPRESNIS PAR-TIS OUR PRESNENT LES VAINCUS, CICÉRON TA A BRINDES, OU IL EST OBLICÉ D'ATTENDRE PENDANT LONGTEMPS CREAT. CATON, SUIVE DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA FLOTTE, S'AVANCE VERS LA LISTE POUR AVOIR DES NOUVELLES DE POMPÉE. IL APPERAD SA MORT PAR SEC. PRINCER BY PAR COR-NALIS. IL SE CHARRE DU COMMANDREENT, ET EST RECT DANS CTRREE.

La confiance était extrême dans le parti de Pompée depuis l'affaire de Dyrrachium 1. Dès lors les soldats, les officiers, les chefs, commencérent à se regarder comme pleinement vainqueurs; et c'est sur ce pied qu'ils répandirent par tout l'univers la nouvelle des avantages qu'ils avaient remportes, et la retraite de César. Cette confiance allait jusqu'à l'avenglement et à la folie ; car de quel autre nom peuton appeler les contestations qui s'échauffèrent très-vivement, et qui furent poussées très-loin entre Lentulus Spinther, Domitius Ahénobarbus et Métellus Sclpion, au sujet du grand pontificat dont César était revêtu ? Ces trois aspirants à une place qui n'était rien moins que vacante plaidaient leur canse l'nn contre l'autre, et alléguaient leurs moyens respectifs et leurs titres de préférence. Insensés qui partageaient les déponilles d'un ennemi dont ils devaient orner les triomphes par leur fuite ou par feur mort!

1 Cas. de Bello Civ. 1. 3.

Ce trait de présomption extravagante, tout outre qu'il doit paraître, ne fut point unique dans son genre. Les exemples d'une pareille manie étaient très-commans dans le camp de Pompée. Les uns faisaient louer dans Rome des maisons voisines de la place, afin d'être plus à portée de solliciter commo dément les charges pour l'appée suivante : les antres briguaient déjà les suffrages dans l'armée même. La députation d'Hirrus, envoyé vers les Parthes, donna lieu à une grande querelle, parce que Pompée, pour l'engager à s'en charger, lui avait promis qu'il serait nommé à la préture quoique absent. Ceux qui prétendaient à cette même charge trouvaient fort mauvais et se plaignaient bautement que l'on assurat pne place à l'un des concurrents, pendant que les autres seraient obligés de se donner bien des mouvements, au risque de ne point réussir.

Ils partagesient aussi entre eux le butin; et L. Lentulus, consut de l'année précédente, prensit pour sa part la maison d'Hortensius; fils du célébre orateur de ce nom, et chargé d'un commandement dans le parti contraire, avec les jardins de César situés le long du Tibre et sa maison de campagne sur la côte de Baises en Campagnie.

La vengeance ne les occupait pas moins que l'ambition et la rapacité. Et ce n'était pas senlement à ceux qui avaient porté les armes contre enx qu'its en voulaient ; quiconque était resté en Italie devait être regardé et traité en ennemi. La proscription était déià toute dressée, non par têtes, mais par ordres de personnes 1. En effet, Domitius proposa qu'après la victolre tous les sénateurs qui se trouvalent dans l'armée et dans les camps de Pompée fussent établis inges de la manière dont il convenait d'agir à l'égard de ceux qui étaient demeurés en Italie, ou qui avaient montré de la froident et de l'indifférence pour la cause; et que l'on donnât à ces jnges trois balletins, un d'absolution, un qui portêt condamnation à la mort, un qui imposat une taxe pécuniaire : en un mot, ils n'étaient tous attentifs qu'anx houneurs et aux profits

qu'ils se promettaient', ou à la vengeauce qu'ils prétendaient tirer de lenrs eunemis. Ils ne songeaient point comment ils pourraient vaincre, mais de quelle façon ils useraient de la victoire.

Par une suite de cette facon de penser, tout délai leur devenait insupportable; et c'était à qui blâmcrait avec le plus d'aigreur la prudente lenteur de Pompée, qui persistait à vontoir éviter le combat, et à tâcher de mater l'ennemi par la fatigue et par la disette. On disait tout communément qu'il voulait goûter longtemps le plaisir de commauder, et d'avoir en quelque façon pour gardes du corps, et presque pour esclaves, des sénateurs et des consulaires, destinés par état à gouverner les nations. C'était en ce seus que Domitius Ahénobarbus l'appelait, sans cesse, Agamemnon et roi des rois. Favonius, cet extravagant imitateur de Caton, demandait si au moius cette année ils ne mangeraicut pas des figues de Tuscule. Afranius . que l'on avait voulu accuser en forme comme s'étant laissé gagner par l'argent de César pour lui livrer les Espagnes, s'étonnait que cenx qui lui suscitaient un pareil procés ne combattissent pas contre ce marchand de provinces.

Ces reproches étaient d'autant plus amers pour Pompée, qu'ils ne laissajent pas d'avoir quelque fondement \*. Dans son système de circonspection et de lenteur, il entrait des vues d'intérêt particulier. Le zèle de la liberté publique u'était pas le seul motif qui l'animât. Il se regardait beaucoup lui-même dans toute cette affaire : et son plan était de demeurer le chef et peut-être le maître de la république. Par cette raison il fut alarmé d'apprendre la disposition où était sa cavalerie, composée de la fleur de la noblesse romaine. Cette brillante ieunesse s'entre-exhortait à détruire promptement César ponr ruiner ensuite Pompée lui-même, et rétablir aiusi la liberté du gouvernement.

1 « Pestremò omues aut de honoribus suis , aut de e pramiis pecania, aut de persequendis inimicis agoe baut : nec quibus rationibus superare possent , sed e quemadmodum uti victorià deberent, cogliabant. » (C.ms. de Bello Civ. 111, 38.)

2 Plut in Pomp. et Cal.

<sup>1</sup> a Non nominatim, sed generatim proscriptio.... » (Cre., ad Att., xt., 6.

Ce plan, à la précipitation prés, était bien assi celui de Caton; et Pompée, qui ne pouvait l'ignorer, complait sur lui comme sur l'ami le plus fidèle dans le cas d'une disprée : vainqueur, il le j'redoutait. En conséquence, il ne lui donna sucun emploi important; et, lorsqu'il partit pour se mettre à la poursuite de César, il laissa Caton à Dyrrachium, chargé de garder les bagges.

Il faut ponrtant avouer, à la décharge de Pompée sur ce dernier article, que réellement Catou n'était pas propre à se trouver à une bataille entre citoyens. Le conrage, assprément, et l'élévation d'âme, ne lui manquaient pas. Il était même plus capable que personne d'inspirer de l'ardeur aux troupes : et il l'avait blen fait voir dans une occasion où, les exhortations de Pompée et des autres chefs étant recues froidement des soldats . il vint à son tour, et leur parla avec tant de véhémence et d'enthonsiasme, sur la liberté. sur la patrie, sur le mépris de la mort, sur le secours des dienx protecteurs de la instice, qu'il fut interrompu par mille acclamations; et ce fut après ce discours qu'ils firent des merveilles contre l'ennemi, et demeurérent victorieux près de Dyrrachium, Mais ce même homme, si ferme, si austère dans ses maximes, avait néanmoins une tendresse compatissante et des entrailles de commisération. qui le rendaient infiniment sensible à l'effusion du sang de ses concitoyens. Dans l'heureux succès dont ses exhortations furent suivies, pendant que tous se glorifiaient de la victoire et en triomphaient. Caton versait des larmes; et , pleurant le malheur de la république qui perdait tant de braves citoyens égorgés les uns par les antres, il se volla la tête, et se retira dans sa tente. Ce trait autorisait Pompée à ne point le mener avec lui lorsque les choses se préparaient à une action générale.

Un autre personnage illustre, qui fuf aussi laissé à Dyrrachium, et dont l'absence ne muissit point aux fafires, c'est Gicéron '. Il se portait mai; et, de plus, son caractère le rendait platôt incommode dans un camp qu'il ne pouvait y être utile. Non-seulement il était

timide et peu genrier, mais, comme sa pieniertuios d'esprii: le metait à porte d'appracevoir toutes les finates qui se finissient dans son parti, il persissielt mécentes de tout, triste, réveur, mélancolique. Il se s'en tesuit con et de charge de la comme de la comme de conse de charge d'un ser repentat de réfere teny ses discours qu'il se repentat de réfer teny naggé. Il ni c'et happeit mém des pitamisries tout à fait piquantes, et qui convenient peu à la situation des choses et des eprits.

Ainsi, lorsqu'il arriva, quelqu'un lai ayant dit qu'il veuait bien tard : Comment tard ? répondit-il, je ne vois rien de prêt.

Il a été parlé plus hout de ces désertems allobroges nauquels Pompée du un si grand accueil. Il leur promit même le droit de bouragouis romaine. Cette promesse donna lieu à une railleire sanghate de Cicéron contre Pompée, Yolfa, di-il, un homme admirable!! Il promet de faire enter des Gaulois dans une partie qui leur est étraopére; et il ne sauvai y ramener ceux qui en soni nés citogras.

Dolabella, gendre de Cicèron, s'étant rangé du côté de Cèsar, Pompée en ayant voulu faire un reproche à Cicèron, et lui ayant demandé où était son gendre : Il est, répondit Cicèron, avec votre beau-père.

On juge alsement que Pompée fut plqué de ces traits et de plusieurs autres semblables. Il s'en exprima vivement, et alla jusqu'à dire : Je souhaite \* que Cicéron passe dans le parti contraire, afin qu'il apprenne à nous craindre.

Dans ces dispositions réciproques, il est à croire qu'ils furent trés-aises de s'éloigner l'un de l'autre; et rien ne pouvait venir plus à propos que l'incommodité qui obligea Cicéron de rester à Dyrrachium.

Cependant, si lui et Caton eussent accompagné Pompée, peut-être, l'un pour ménager le sang des citoyens, l'autre par timidité et par défiance du succès, l'anraient-ils soutenu

1 « Hominem bellum! Gallis civitatem promititi allee nam, nobis nostram non potest reddere. » (MACHOS. (Sat. 11, 3.)

2 « Capio ad hostes Cicero transest, us nos timest. »

<sup>1</sup> Plut in Cic.

contre les instauces empressées de tous les | autres, qui, d'un vœu unanime, demandaient le combat. Ce général, abandonné à lui-même', se trouva trop faible pour résister aux sollicitations et aux plaintes qui devenaient universelles. Glorieux comme il était, il ue put se résoudre à s'exposer au niépris de ses amis. Il n'eut pas le courage de les mécontenter pour les sauver : et il renonça à nu plan que la prudeuce lui dictait, pour embrasser celui que suggerait la passion et la cupidité à ceux qui l'environnalent. Faute inexcusable. dit Plutarque, dans un simple pilote, combien plus dans uu chef de tant de légious et de tant de peuples! Ou loae, sjoute-t il, un médecin qui ue se laisse point aller à nne molle complaisance pour les appétits déréglés de son malade; et Pompée cédalt aux désirs de geus dont l'esprit était visiblement en délire.

Rien ue convensit mieux à César. Depuls que les armées étaient en présence, il ne cherchait qu'une occasion d'engager une action générale'. Ses troupes étaient rétablies des fatigues qu'elles avaient souffertes, et elles avaient eu le temps de se remettre de la fraveur que leur avaient causée les comhats de Dyrrachium. Il commença par les ranger en ordre de bataille à la tête de sou camp ; puis, voyant que Pompée ne s'ébranlait point et se tenait toujonrs sur les bauteurs, il avançait plus près de jour en jour, sans uéanmoius risquer de se placer au pied des collines, de peur de donner trop de supériorité à l'ennemi. Par cette couduite, hardie sans témérité, il fortifiait et rassurait le courage de ses soldats,

qui voyaient que les adversaires évitaient et craignaient le combat.

critiquione le combai.

Le cavalerie de Char etait de beaucoup înferieure la celle de Pomple. Il răvuli que mille chevau coutre sept mille. Pour corriger cette grande înegalite, îl ani de neuverimore, quil arait ve proluçui distinate promore, quil arait ve proluçui distinate promore, produce de la completation de la conmante. Il choiste quil varid de plus de la completa de la contrate de la completa de la contrate de la conseina de la contrate de la conseina de la concura propositica de la concura de la concura propositica de la conpositica de la concura propositica de la conpositica de la concura propositica de la conpositica de la co

Cependant Pompee ne paraissait point s'écarter de la circonspection qu'il s'était prescrite, et il ne quittait point les collines, qui le rendaient inattaquable. César, desesperant de l'attirer à une bataille, résolut de décamper, dans la pensee qu'en se transportant successivement en différents lieux, il aurait plus de commodités pour ses vivres ; et que, dans les marches qu'il ferait, et où les ennemis ne manqueraient pas de le suivre, il trouverait peut être quelque occasion de les attaquer et de les forcer à combattre. Déjà l'ordre était donné pour partir, et les tentes pliées, lorsque César s'aperçut que l'armée de Pompée s'était éloignée de ses retranchements, et avancée vers la plaine plus que de coutume, eu sorte qu'il y avait espérance d'en venir aux mains sans trop de désavantage. Aussitôt il cris aux siens : « Ne songeons plus à nous mettre en « marche. Voici l'occasion de combattre, que « nous avons taut désirée! Profitons-en, de « peur qu'elle ne nous échappe. »

Pompie avai récliement éssein de livre valualité, et l'évançuit à cette intention. La réaution en était prise étjá depais plusiers pour se tembre de genéral véstait value de la conseil de guerre qu'il metria et niet le sporte de la renie. Ce qui lui domait la hardesse de larce cette promese, c'et qu'il motamit que se belle et nombreuse c'autif l'a loughe de la renie seriale en oufre, todament l'aire de la renie seriale en oufre, todament l'aire d'intention de commis, s'étédant vers leur l'aire, et les preduits même par écritére; de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tabra nal trusters mildt hiparrer, and midder Grews and the night with places affect with lagarities of the control of the control of the control of the distance of the control of the control of the distance of the control of the control of the solid mid-in religious, and are the control of the distance not control or good of the control of distance of the control of the control of the distance not control of the control of the control of distance of the control of control of the present, (Eur. 10 pour) 18 (31).

<sup>1</sup> Ces.

Le leate porte στραταγίκε. Mais le seus paraît demander στρατιάς, sinsi qu'il a été remarqué dans la deralère édition de Louders.

qui emporterait iufailliblement et tout d'uu corps sous trois chefs, Domitius Calvinus au coup la redoute de cette aile, et couséquemment celle de tout le reste des troupes de César.

César.

Labiénns applaudit fort à ce plan : et afin qu'il ne fût pas permis de douter de la victoire, il ajouta tout de suite un portrait trèsdésavantageux des troupes que César avait actuellement avec lui, prétendant que ce n'était plus que l'ombre de ces anciennes légions qui avaient subjugué les Gaules et la Germanie: que les vieux soldats avaieut péri par mille accidents, et se trouvaient remplacés par de nouvelles levées faites à la hâte dans la Gaule cisalpine; enfin que, si César avait ameué en Gréce quelques restes de ses vieilles bandes, ils avaient été détruits dans les combats de Dyrrachium. En finissant ce beau discours, il jura qu'il ne reviendrait que victorieux au camp; et il iuvita tous ceux qui étaient présents à faire le même scrment après lui. Pompée commença, et tous les autres le suivirent, ce qui répandit une grande allégresse dans tous les esprits, comme s'il était aussi aisé de vaincre que de jurer que l'ou vaincra! Ce fut avec ces dispositions, toujours avantageuses, que les troupes de Pompée aliérent au combat.

Il les rangea avec intelligence et habiletés. Il placa au centre et aux deux ailes tout ce qu'il avait de vieux soldats, et distribua les uouveaux dans les intervalles entre les ailes et le corps de bataille. Scipion occupait le centre avec les légions qu'il avait amenées de Syrie. Les ailes avaient pour commandants Lentelus d'une part, soit le consul de l'année précèdente, soit Spintber; et de l'autre, Domitius Alienobarbus. Pompée se posta luimême à l'aile gauche, parce que c'était de ce côté qu'il prétendait faire les premiers et les plus grands efforts, et emporter tout d'un coup la victoire. Par cette raison et dans cette vue, il réunit au même endroit presque toute sa cavalerie, ses frondeurs et ses archers. Sou aile droite en avait peu de besoin, parce qu'elle était couverte du fleuve Enipée.

l'elle était couverte du lieuve Enipée. César distribua de même son armée en trois centre, Marc-Antoine à l'aile gauche, et à la droite P Sylla, celui-là même qui, plusieurs anuées auparavant, avait été accusé comme complice de Catilina, et défendu par Cicéron. Ce fut à l'aile droite que César prit son poste vis-à-vis de Pompée, et à la tête de sa légion favnrite, je veux dire la dixiéme, et qui s'était toujours distinguée par sa bravoure et par son attachement à son général. Comme il remarqua la nombreuse cavalerie des ennemis toute rassemblée en uu même lieu, il devinal'intention de Pompée; et, pour en prévenir l'effet, il tira de sa dernière ligne six cohortes, dont il forma un corps à part, et qu'il plaça comme en embuscade derrière son aile droite. Il instruisit les soldats de ses cohortes de la manière dont il voulait qu'ils combattissent contre la cavalerie de Pompée lorsqu'elle approcherait; et il leur ordonna de ne point lancer leur demi-piques, pour en venir promptement à tirer l'épée, comme c'était assez l'usage des plus braves dans les combats, mais de les tenir à la main, et de les porter directement au visage et aux veux des cavaliers : pensaut que cette belle iennesse, curieuse de sa bonne mine et de ses graces, craindrait cette sorte de blessure plus que toute autre, et serait ainsi trèsaisément mise en désordre. César finit en leur déclarant que c'était en eux principalement qu'il mettait l'espérance de la victoire.

Le nombre des soldats qui composaient les deux armées était fort inégal. J'ai déjà parlé plus d'une fois de la grande supériorité de la cavalerie de Pompée. Pour ce qui est de l'infanterie, César, qui ne fait mention que des troupes romaines, donue à son adversaire quarante-cinq mille hommes de pied, pendant que lui il n'en avait que vingt-deux mille. Les troupes auxiliaires passaient peutêtre le nombre des Romains de part et d'autre; et c'est sans doute ce qui a donné lieu aux exagérations de ceux qui comptent à la bataille de Pharsale trois cent, et quelquesuns même quatre cent mille combattants. Mais, quand on n'aurait égard qu'aux seules forces nationales, de quels euuemis, comme l'observe Platarque 1, n'auraient pas été al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cms. de Belio Cly. f. 3. — Piut. in Pemp. et Cms. — Appian. — Dio.

III. HIST. ROM.

t Plat in Pomp.

sément vainqueurs soitante et dix mille Romains commandés par Pompée et par César, clanis et agésant de concert? et quelle fureur à tant de milliers de citoyens d'une même patrie de tourner les uns contre les autres leurs armes redoutables, qui avaient subjuque la plus belle partie de l'anviers, et qui pourvaient achever la conquête de tout le restel

Peut-être quelques philosophes faisalent-ils ces réflexions dans le temps même. Les pensées des deux chefs de parti en étaient bien éloignées. Ils ne s'occupaient que du désir et des moyens de vaincre. Ils animaient chacun leurs soldats par les plus vives et les plus puissantes exhortations 1. « Cette action est « votre ouvrage, disait Pompée aux siens, « C'est yous qui avez voulu combattre ; et par « conséquent vous m'êtes responsables du « succès. Et quels avantages n'avez-vous pas « sur vos ennemis? le nombre, la vigueur de a l'âge, une victoire précédente, tont vous « annonce la défaite prompte et aisée de ces « débris de légions qui ne vous opposeront « que des hommes cassés de vieillesse, épni-« sés de fatigues, vaincus d'avance, et déjà « accoutumés à fuir devant vous. Mais sura tout quel courage ne doit pas vous inspirer « la justice de votre cause? Vous défendez la « liberté; vous avez pour vous les lois, le séa nat, la fleur de l'ordre des chevaliers , tous « les gens de bien, réunis contre un seul « brigand qui veut se rendre l'oppresseur de a sa patrie. Portez donc au combat toute l'ar-« denr que la haine de la tyrannie doit inspi-« rer à des Romains. »

Cont , gardant toujons es debors de moderaino ducil a savat si bien se perer, n'insista un rien si fortemen tappels de ses soldas que arte la tentativas qu'il avait tant de de contra la compara de la compara de la previor a partir partir de la compara de la previor a partir de la compara de la compara de para che publiques et écatantes qu'il avait latier dans celte rue, ne voulant pas prodiguer le sang des compagnons de ses victoires, et cherchant à despragre à la république la petre de l'une des deux armées. On sent assez combien ce langage insinuant était propre à faire impression sur les esprits. Tous demandèrent le combat avec une ardeur qui étincelait sur leurs visages et dans leurs yeux. César fit sonner la charge.

Un vieil officier de sou armée, nomme Crastinus, qui s'était signalé par un graud nombre de belies actions, commença l'âtaque. Il se mit à la tête de six-vingts rotontaires, qu'il louit à le autre; et regardant César, Mon général, lui dit-il, vous serce content de moi aujourd'hui. Mort ou vif, je mériterai vos louanges. En disant ces mots, il part et march à l'ennemi.

asser grand pour le choc. Male Pempée avait donne ordre à ses soldats de demenre na sesse grand pour le choc. Male Pempée avait donne ordre à ses soldats de demenre re place, et de lisses faire tout le chemia cœux de Cèsar. Sa pensée était que les ennemis, accourant avec ardeur, rompreient leurs rangs, et de plus se metraient bors d'halène; ce qui demenrait un grand avantage contre eux. Cèsar, dans ses Commentaires, juge qu'il apporte parall tres-collège. Cest que le mourement et la vivacité de la course anime te courage du soldat, au lite que la tranquil-lité et le repos du corps attiédit et raientit le fon de l'âme.

Les soldats de César, par leur habilété et par leur grande experience, trompèrent même totalement l'espérance de Pompée. Car, lorsparent l'espérance de Pompée. Car, lorsparent l'espérance de Pompée. Car, lorsparent l'espérance de l'espérance de Pompée de l'espérance l'espérance de l'espérance l'espérance de l'espérance l'espérance l'espérance de l'espérance l'espérance de l'espérance l'e

En même temps la cavalerie de Pompe, avec les archers et les frondeurs, vint fondre sor celle de César; et, l'ayant obligée de piere de reculer, elle commença à rétendre sur la gauche pour prendre l'infanterie en lanc. César donne le signal nar six cohortets qu'il avait cu soiu de tenir prêtes pour ce moment. Elles partent, elles s'étancent avec une telle fuire, qu'elles arrêtent d'abord etche cavalerie qui se croyalt trionphante. Cèsar cevalerie qui se croyalt trionphante. Cèsar

<sup>1</sup> Applan

<sup>1</sup> Cas.

Les six cohortes n'eu demeurèrent pas là . elles tournèrent l'aile gauche des enuemis, et les attaquèrent par derrière. César, voyant la victoire en si bon train, fit avancer pour l'achever la troislème ligne, qui jusqu'alors n'avait point donné et était demeurée dans son poste. L'infanterie de Pompée, attaquée tout à la fois en front par des troupes fraiches, et en queue par des cohortes victorieuses, ne put résister à ce double effort. Tout fut mis en déroute, tout fuit, et alia chercher un asile dans le camp, Ainsi, selon que César l'avait prévu et prédit, cette brigade de six cohortes qu'il avait détachées du reste de l'armée fut la cause et le commencement de la victoire. Lorsqu'il la vit assurée, toujours attentif à mériter la gloire de la clémeuce, il ordonna à ses soldats d'éparguer le citoyen3, et de ne tuer que l'étranger. Ainsi c'est des troupes auxiliaires de Pompée que se fit le plus grand caruage. Tout Romaiu joint par les vaiuqueurs demeurait en place sans crainte et saus péril,

Cette victoire, qui rendait César mattre de l'univers, lui coûta moius, comme l'on voit, que la plupart de celles qu'il avait remportées sur los Gaulois. Il est vrai que Pompée u'est pas ici reconnaissable, et que l'on est tenté de demander ce qu'est donc devenu ce guerrier faneux dont la jeunesse avait été décorée de tant de triomphes!

Dès qu'il vit sa cavalerie mise eu fulte ; comme il avait compté vaincre par elle, fi perdit absolument la tête. Il ue pensa point à ul à oppose aux valuqueurs quelque corps de truupes qui pet cemplecte de protifier de leur avantage. Consternédès en premier echee, et n'essyant même aucune resource, il se retire dans son camp et dans sa lente pour artendre l'évémente, qu'il devis il plutôt traruiller à se rendre favorable. Il se tita siniquelques moments en silence et en repos, jusqu'à ce qu'ayant appris que les valuqueurs domaient l'assaut au camp : (400 r's écctàcil, on nous pourrarif jusque dans nos rériandes genéral, prit un habit convenible à se maturite forture, et se retins sus bruit.

remédier au désordre, ni à railier les fuyards,

Le combat avail dure jusqu's midi; is charucture distribe-gened. Opendata les soldats de Césart, encouragés par leur geberal, qui corquit avairo pas vaines s'il ne s'emparait du camp des ennemis, se portieren à l'attançar racc courage; et ils le forcetant au peut de temps, maigré la résistance des cohortes qui y avaient été la lissées pour le garder, cé surtout d'un grand nombre de Threce et surtout d'un grand nombre de Le la character point des troupes qui s'en la categorie de la comparte point des roupes qui s'en la character la comparte point des roupes qui s'en de la character la character en situation de la combatte.

Césse, voyant el la plaine et le camp jonchés de morst, la tiouché de cet tries speciacle; et, mélant aux sentiments d'humanité le décir de justifier à sen propres youx et aux youx des autres un si horsible carange, dont l'était seul la cause, il dit ces propres paroles, au rapport d'Asinius Politon, qui combatii pour lu dian cette journée: 2st fond batin pour lu dian cette journée: 2st fond par lu dian cette journée: 2st fond cours d'as su doute, d'il n'est imploré le secours de ses soldement, d'il n'est imploré le secours de ses soldement.

Eu cutraut dans le camp de Pompée, César vit partout les preuves de la folle présomption et de l'aveuglement de ses adversaires, Partout s'offraient à ses regards des tentes

<sup>1</sup> a Miles, faclem feri. » (FLOR.)

<sup>3 «</sup> Parce civibus. » (FLOR.

<sup>4</sup> Suct. Cast. n. 60.

<sup>\* «</sup> Hor voluerunt. Tantis rebus gestis C. Cæsar con-« demnatus essem, nist ab exercitu auxilium petissem. » (Surr. Cos. n. 30.)

couronnées de lierre et de branches de myrte, des lits de table garnis de ponrore. des buffets remplis d'une vaisselle superbe d'or et d'argeut. Tout respirait le luxe ; tont semblait annoncer plutôt les apprêts d'une fête, ct d'une réjouissance après la victoire, que ceux d'un combat.

Les troupes de César avaient bien mérité de prendre du repos, et le pillage d'un camp si riche était pour elles sans doute une puissante amorce; mais il restait encore quelque chose à faire pour rendre la victoire complète. Des débris considérables de l'armée vaincue s'étaient retirés sur les montagnes voisines; et César obtint de ses soldats qu'ils viusseut avec lul les poursuivre et les forcer de se rendre. Il commenca à tirer des lignes au pied de la montagne pour les enfermer; mais ils se hâtèrent d'abandonner un poste qui, faute d'eau, n'était pas tenable, et lis se mirent en marche pour gagner la ville de Larisse, Alors César partagea son armée, Il en laissa une partie dans le camp de Pompée, en renvoya une autre dans le sien ; et avec quatre légious, ayant pris nne route plus commode que celle qu'enfilaient les ennemis. il se mit en état de les couper, et, après une marche de six mille pas, il se rangea en bataille entre eux et la ville où ils prétendaient se sauver.

6 Ces malhenreux fnyards trouvèrent pourtant encore une montagne qui leur servit d'asile. Au bas contait une petite rivière. Malgré la lassitude et l'équisement où devalent être des troupes qui avaient combattu tout le iour. César, avant la nuit, fit construire des ouvrages par le moyen desquels il ôtait à ceux qui occupaient la moutagne toute communication avec la rivière. Alors, forces par la necessité, ils envoyèrent des députés au vainqueur, offrant de se rendre à discrétion. Les choses demeurérent en cet état pendant la nuit, dont quelques sénateurs, qui se trouvaicat parmi cette multitude, profitèreat pour s'échapper.

A la pointe du jour, tous, par ordre de César, descendirent dans la plaine, et mirent les armes bas; et en même temps ils tendaient les bras vers lni, imploraient sabonté. et demandaient miséricorde. César leur parla

avec beancoup de douceur; et, pour les rassurer, il leur cita les exemples de clémence qu'il avait donnés en tant d'occasions. Et en effet il leur sauva la vie à tous, et défendit à ses soldats de leur faire aucun mal, ou de leur enlever rien de ce qu'ils pouvaient avoir emporté avec eux. Ensuite de quoi , résolu de ponrsuivre Pompée, il fit venir les légions onl avaient passé la nuit dans le camp, renvoya celles qui l'avaient accompagné à la poursuite des fuvards, et, s'étant mis en marche, il arriva le meme jour à Larisse.

La perte du côté de César,1, dans cette grande action, se réduisit, selon qu'il le ranporte, à denx cents soldats (d'autres disent douze cents), et trente capitaines, Parmi ces derniers il regretta et honora surtout Crastiuus, dont nous avons remarqué l'ardeur et la confiance lorsqu'il allait au combat. Ce brave officier, se battant avec une ardeur mui ne lui permettait pas de se ménager, reçut dans la bouche un coup d'épée qui perca d'outre en outre, en sorte que la pointe de l'épée sortait derrière la tête. Cesar fit chercher son corps, et, l'ayant revêtu et décoré de tous les dous militaires les plus glorieux. il voulut qu'on lui dressat un tombeau à part, ne croyant pas qu'il lui fût permis de confondre avec les antres morts celui qui s'était si fort distingué par sa valeur et par ses services.

La défaite de l'armée de Pompée fut entière. Tont fut détruit ou dissipé. Le nombre des morts, parmi lesqueis on compta quarante chevaliers et dix sénateurs, est estime par César à quinze mille, tant Romains qu'anxiliaires. Cent quatre-vingts drapeaux furent pris, et neuf aigles ou principales enseignes de légions. Vingt-quatre mille hommes se rendirent après le combat ; et la plupart d'entre eux, an moins pour ce qui regarde les soldats et les officiers subalternes, s'enrôlèrent sous les enseignes du vainqueur. Quant any sénateurs et aux chevaliers romains qui tombèrent sous sa puissance, je ne pense pas que l'on paisse douter qu'ils n'aient eu la liberté dese retirer où ils voudraient, ou du moins de se choisir un lieu d'exil. Diou rapporte, il

1 Cres. - Applan. - Plot.

est vrai, que Cérar fit mourir ceux qui, ayant une première fois reçu de lui leur pardou, avaient de nouveau repris les armes, Mais l'autorité de cet écrivaiu peu judicleux ne doit point prévaloir sur celle de tous les autres, qui s'accordent à louer la clémence de César, et qui lui rendcut le glorieux témoiguage de u'avoir point souillé sa victoire par la mort d'aucuu Romain tué de sang-froid, Je ue trouve même nommé qu'uu seul bomme de marque qui ait péri les armes à la main. C'est Domitius Abénobarbus, qui, s'enfuvant vers les montagnes après la bataille, fut atteint par des cavaliers, et tué, selon que l'assure Cicéron, par ordre d'Antoine. La générosité de César alla jusqu'à brûler, saus les lire, les lettres écrites à Pompée par ceux qui, n'avant pu ou voulu le suivre, avaient neanmoins été bien aises de lui témoigner de l'inclination et du zèle pour son parti. « Quoi-« qu'il fût', dit Sénèque, parfaitement mo-« déré dans sa colère, il aima mieux se met-« tre dans l'impuissance d'eu resseutir. Il « crut que la façon la plus douce et la plus « agréable de pardouner était d'ignorer même

a les offenses. Parmi tant d'actes de clémeuce il eu est un au moins qui ue lui coûts aucuu effort : c'est le pardon qu'il accorda à Brutus\*. Il avait que affection particulière pour ce jeune Romain. qu'il croyait, comme je l'ai dit ailleurs, pouvoir bien être sou fils; et il conserva toniours beaucoup de considération pour Serville sa mère, lors même qu'il ne fut plus question entre eux d'intrigue ni d'amour. Il porta les attentiona sur Brutus jusqu'à recommander aux sieus, en allant au combat, de ne le point tuer, quelque chose qui put arriver, de le faire prisonuler, s'il se reudait; mais, suppose qu'il voulût se défendre, de le laisser aller en liberté. Brutus s'étant sauvé du camp de Pompée à Larisse, écrivit de là à Césa., qui fut charmé de recevoir de ses nouvelles, et lui ordonna de l'attendre au lieu où il était.

Les princes et les peuples étraugers qui

avaient pris parti contre César éprouvèrcut pareillement sa donceur 1. Tous ceux qui implorèreut sa miséricorde en furent quittes pour des taxes pécuniaires, ou d'autres neines semblables, sans effusion de sang Il eu coûta eucore moins aux Athénieus, à qui il se contenta, lorsqu'ils lui demandèreut grace par leurs députés, de faire ce reproche : « Jusques « à quand , dignes de périr par vous-mêmes, « devrez-vous votre salut à la gloire de vos « ancètres ? »

Un aussi grand événement que la bataille de Pharsale ne peut mauguer de se trouver embelli dans les mouuments de la superstitieuse antiquité par des prodiges, des présages, et autres accompagnements merveilleux. Je passe sous sileuce un grand nombre de cea frivoles observations. Mais deux faits singuliers rapportés, l'un par Cicéron, l'autre d'après Tite-Live, ne me paraissent pas devoir être omis.

Cirérou raconte que 9, pendant qu'il était, comme je l'ai dit, à Dyrrachium, un rameur de la flotte que les Rhodiens avaient euvoyée au secours de Pompée, prédit que dans moins de trente jours la Grèce scrait juondée de sang : que l'ou s'enfuirait précipitamment de Dyrrachium; que toutes les provisions qui étaient dans cette ville seraient pillées et dissipées : qu'en fuyant ou verrait derrière soi de tristes et déplorables incendies, et que la flotte rhodienne s'en retournernit dans son fle. Cette prédiction fut notifiée avant l'évenement à Cicéron, à Varron, à Caton, par Coponius, qui commandait la flotte rhodienne. homme de seus, et qui avait l'esprit cultivé. Peu de jours après, Labiénus arriva de Pharsale à Dyrrachium, et leur apprit la défaite de Pompée; et toutes les suites de ce malheur, prédites par le rameur rhodien, fureut exactement vérifiées.

On ue peut disconvenir qu'il u'v ait dans le fait de cette prédiction quelque chose d'assez étonnaut, dont ou est d'abord frappé. Mais . eu l'examinant de près, Ciceron lui-meme nous en donne une explication très-naturelle et très-simple : « Nous savions tous , dit-il ,

s « Quamvis moderaté soleret irasci, maluit tamen « non posse. Gratissimum putavit genus venim, nescire quid quisque pecchaset. » (Sax. de Ira, 11, 23.)

<sup>2</sup> Plut in Bruto.

t Dio et Appian,

<sup>1</sup> Cic. de Diria, 1,68,69; 11,114.

## 466 100 die

« que les armées étaient en présence dans les ! « plaines de Thessalie, et nous craignions « beaucoup que le succès ne nons fût pas fa-« vorable. La crainte fit sans doute nne vio-« lente impression sur l'esprit de ce rameur.

« et lui troubia la raison. Doit-on être sur-« pris que ce qu'il avait apprébendé qui n'ar-«' rivât iorsqu'il était en son bon sens, il l'ait

a prédit , dans un accès de démence , comme a devant arriver?

L'autre fait ', qui avait été rapporté par Tite-Live, et que Plutarque et anclaues autres pous ont conservé, est plus emberrassant. Dans Padone un certain C. Cornélius, qui passait pour habile dans la prétendue science des augures, étant actuellement occupé à consulter les oiseaux, connut d'abord le moment de la bataille, et dit à cenx qui étaient présents que , dans l'instant où il parlait , les troupes de César et de Pompée en étaient aux mains. Il continua ensuite son opération ; et tout d'un coup, aux signes qu'il aperçut dans le ciei, il se leva brusquement, et cria à haute voix : César, tu es vainqueur, Toute l'assistance fut dans un grand étonnement. Alors Cornélins, ôtant la couronne qu'il portait surlla tête, jura qu'il ne la remettrait point que l'accomplissement exact et tittérai n'eût justifié les règles de sou art. Tite-Live était compatriote de Cornélius, et l'avait counn : et il assurait positivement ce fait, au rapport de Plutarque.

Qu'il me soit permis d'observer, premièrement, que nous u'avons point ce récit de la premiere main ; et que Plutarque, quoique anteur q un grand poida, n'est point lei l'original, et peut avoir, par inattention, ou altéré ou omis queique circonstance qui chaugerait l'espèce. En second ileu Tite-Live, d'après lequel Plutarque a écrit , n'était que dans sa onzième année lorsque la chose arriva : ce qui diminne beaucoup l'autorité de son témoignage. Enfin , je ne crois pas qu'il répugne au système de la religion chrétienne de supposer que les démons , à qui Dien permettait quelquefois d'operor des prestiges nour avengler ceux qui aimaient ieur avenglement, faient porté d'un pays dans un autre

fort éloigné la connaissance de faits qui se passsient dans le moment. Plusienrs traits semblables à celui dont je parle, et qu'il sesait difficile de nier absolument, penvent et doivent peut-être s'expliquer par cette voie. Les débris du parti vaincu à Pharsaie se répandirent presque dans tout l'univers. Le chef, Pompée jui-même, mérite notre première attention.

Pompée, s'étant dérobé de son camp fort mai accompagné, courut d'abord à toute bride pendant queique tempa. Lorsqu'il vit qu'il n'était point poursuivi. Il marcha d'uu pas plus tranquille ', livré à de tristes et douloureuses réflexions. Quelies devaient être en effet les peusées d'un bomme qui, après trente-quatre ans de victoires perpétuelles, faisait dans sa vieiliesse l'apprentissage de la honte, de la défaite et de la fuito! Que de combats, que de gnerres pour parvenir à une gloire et à une puissance qu'il venalt de perdre eu un instant i Quelle différence dans son état ! Ii n'y avait qu'un moment qu'il se voyait escorté d'un nombre infini d'hommes, de chevaux, de vaisseaux répandus sur tontes les mers: et maintenant il se retire, devenn si petit, et occupant si peu d'espace, qu'il échappe à la vue de ses eunemis qui le cherchent.

Plein de tant d'idées affligeantes, Pompée arriva à Larisse, d'où il enfile la vallée de Tempé; et, suivant le cours du fieuve Pénée, il trouva une cabane de pêcheurs, dans laquelle il passa la nuit. Au point du jour il monta dans nn potit bateau avec ce qu'il avait autour de jui de gena libres, et reuvova ceux de ses esclaves qui l'avaient accompagné. Il

Ander nad gougias, de dialograpiois de, ofoes είκος είκος λαμβάνειν άνθρωπον έτο τέτταρα και τριάποντα νικάν και πρατείν άπάντων είδισμένον, ώττας δέ και φυγής τότι πρώτον έν γύρα λαυδάνοντα πτέραν \* trecountrers of the come dynamic and meditions duffictions εποθελών ώρα μια δέξαν και δέναμιν \*, ή πρό μικρού receives enless, ratingess, rat eviles depressedμενος, ἀπέρχεται, μεκρός ούτω γεγονώς και συνεσταλμένος, ώστε λανθάνειν χυτούντας τους πολεμέους. ( PLUT. In Pomp. \$ 73.)

\* Je sampçume qu'il sessope sel quelque chese dons le texte mais le seus est clur.

<sup>1</sup> Plut, in Cas. - A. Gell, xv., 18. - Dio.

gagna ainsi la mer; et, côtoyent le rivage, il apercut un bâtiment de charge assez grand qui paraissait se préparer à partir. Le patron de ce bâtiment , qui était Romain et se nommait Péticins, avait en pendant la uuit, au rapport de Piutarque, un songe dans lequel il avait cru voir Pompée se présenter à lui dans un état triste et humilié. Il racontait actuellement ce souge à ceux qui l'environpaient, lorsqu'un matelot vint l'avertir qu'il deconvrait un bateau, duquel on lui faisait des signes pour les appeler. Péticina tonrna les yeux de ce côté, et sur-le-champ il reconnnt Pompée tel qu'il l'avait vu en songe, Il se frappa la tête dans sa douleur : et . avant fait mettre l'esquif eu mer pour ailer lo prendre, il lui tendit la main, et le recut sur son bord avec les deux Lentulus et Favonius. Aussitôt il leva l'ancre; mais, peu après, il se rapprocha du rivage pour recueiliir Déjotarus, rol des Galates, qui l'appelait du geate et de la voix.

Le patron fit préparer le repas aux illustres fugitifs, selon que les circonstances et ses facnités le ponvaient permettre. Lorsque l'heure en approchait, comme c'était l'asage des Romains de preudre toujonrs le bain avant que de se mettre à table, Esvonius remarqua que Pompée, faute d'esclaves, se lavait ini-meme. Il courut à ini : et. sans craindre d'avitir la dignité de la préture qu'il avait exercée, il lui rendit, et dans ce moment et dans toute la suite , tous les services qu'auraient pu lui rendre ses esclaves; et cela avec un air si franc, si simple', si noble . que quelqu'un, le voyant, lui fit l'application d'nn vers grec dont le sens est : « Certes on « a raison de dire que tout sied aux gens « bien nés. » Pompée 3, étant arrivé devant Amphipolis 4.

n'entra pas dans la ville ; mais il y fit afficher une ordonuance par laquelle il enjoignait à toute la segnesse de la province de se rendre en armes auprès de sa personne. Peut-être voulait-il cacher le dessein qu'il avait formé de s'enfuir dans des pays beaucoup plus élojgnés; peut-être était-il bien aise de tenter s'il ne pourrait pas se maintenir et se fortifier dans la Macédoine. Il passa une nuit à l'aucre, manda les hôtes et les amis qu'il avait dans la place, et ramassa le plus d'argent qu'il lui fut possible: mais, avant appris que César n'était pas loin, il partit en diligence, et alla à Mitylène1, où il avait déposé sa femme Cornélie. loin du bruit des armes et de la guerre.

Cornélie attendait la nouvelle d'une pleine et eutière victoire a. Persuadée, sur les rapports flatteurs qui lui avaient été faits, que l'affaire était décidée par les combats de Dyrrachium, elle comptait qu'il ne s'agissait plus pour Pompée que de poursuivre César, qui fuvait devant lui. Elle était dans ces pensées lorsqu'elle vit eutrer un messager, qui, sans avoir le conrage de la saluer, et lui annoncaut de grands malheurs, plus par ses larmes que par ses discours, l'exhorta à se hâter, si elle vonlait voir Pompée avec un seul vaisseau, qui même n'était pas à lui. A ces mots , saisie d'une douleur d'autant plus violente qu'elle était imprévue, elle tombs en faiblesse, et demeura longtemps sans sentiment et sans voix. Enfin , revenue à elle-même , et considérant que ce n'était pas là le moment de s'abandonnor aux plaintes et aux larmes, elle courut au bord de la mer en traversaut toute la ville. Pompée la reçut entre ses bras sans lui dire une seule parole, et, la sontenant, il l'empêcha de tomber une seconde fois évanouie.

Cornélie, dans son désespoir, s'en prenaît à elle-même du désastre de son époux , et s'en attribusit la cause, « Je vous vois 3, lui

<sup>1</sup> L. Lentulus, consul de l'apnée précédente, et P. Lentulus Spinther. 1 Φιύ, τοίσι γεγγαίριστε ώς άπαν παλέν,

<sup>»</sup> Cas.

<sup>4</sup> Maintenant Emboli.

<sup>4</sup> Ville capitale de l'Ile de Lesbes', aujourd'hui Mitelin,

<sup>2</sup> Plut. 5 όρω στ. άνερ, οὐ τίς σίς τύχης έργον, άλλά τός έμπς, προσερβιμμένον ένί σκάφει, τόν πρό των Κορνηlier yeum, nevranosing wood raviny maganlesouven rer balannar. Ti pe fifter ibeit, ant our antiques to Same dainen , the sai of Suggesting άνσαλήσασαν τοσαύτες; Ως εύτυχός μέν αν ήμεν γυνό, πρό του Πόπλιον έν Πάρθοις άκουσαι τόν naphines aripa utiperer, ancharoven · ownour di. μετ δειίνου, ώσπερ ώρμεσε, του δμεντός προιμένο βίου. Εσωζόμεν δέ πρα καί Πομπούν Μάγνο συμορά yewieffat, (PLUT. la Pomp. \$74.)

« dit-elle, dans un état que je ne puis regar-« der comme l'effet de votre fortune, qui a « toujours été florissante, mais bien de celle « qui s'acharne à me persécuter. Vous étes « réduit à fuir avec une seule barque, vous « qui, avant que d'épouser Cornélie, avez « parrouru ces mers à la tête de cinq cents « voiles. Pourquoi étes-vous venu chercher « une infortanée? et que ne m'avez-vous « laissée à mon mauvais destin, que je vons « force de partager avec moi? Ah! que j'au-« rais été heureuse, si je fusse morte avant « que mon premier époux, le jeune Crassus, « eût péri dans la guerre contre les Parthes! « et que j'aurais été sage, si, après l'avoir « perdu, j'eusse quitté, comme j'en avais le « desseiu, une vie maiheureuse! Maisil a faliu « que je survécusse à mon infortune pour « porter encore dans la maison de Pompée « le mallieur qu' me suit. »

Pompée tâcha de la consoier par la vue de l'instabilité des choses bumaines. « La con-« stance avec laqueile la fortune m'avait fa-« vorisé, lui dit-il, vous avait trompée. Vous « comptiez sur nn bonheur durable : mais « rien n'est fixe ni assuré pour les faibles « mortels '; et c'est cela même qui me donne « la confiance de tenter encore la fortune. « Puisque de si haut j'ai bien pu tomber où « vons me voyez, pourquoi de la situation où « je suis maintenant ne pourrais-je pas re-« monter à celle dont j'ai joni pendant tant « d'années? »

Les Mitylénéens, qui avaient de grandes obligations à Pompée, vinrent le saiuer, et l'inviterent à entrer dans leur ville. Il ne le vonlut point, et même il les exhorta à se soumettre au vainqueur, aiontant, avec une modération tont à fait digne d'nne grande ame. qu'ils n'avaient point lieu de s'alarmer, que César était bon et humain.

Cratippe, célébre philosophe, vint anssi pour lui rendre des devoirs. Pompée, comme c'est trop l'ordinaire des malheureux, se plaignit à lui de la Providence. Le philosophe,

΄ Ταύτα δεί φέρειν γενομένους άνθρώπους, καί τῆς τύχος έτι πειρατίου. Ού γάρ άνελπιστου έπ τυύτων genantie extinu to excise to be excise by revtoer yerouswe.

homme d'esprit et sachant vivre, évita d'entrer en matière, pour ne point lui dire des vérités désagréables dans une circonstance où l'humanité demandait qu'on ne lui offrit que des motifs de consolation. Il détourns donc la conversation vers nn autre objet, et entretint Pompée de ce qui pouvait lui donner de meilleures espérances. S'il s'était agi, ajonte-Plutarque, d'examiner la question, il n'ent pas été difficile à Cratippe de répondre aux pinintes de Pompée, que le mauvais gonvernement de Rome exigenit, comme un remède nécessaire, la puissance mo.archique. « Et « comment nous progreriez-vous, anrait-il « pu lui dire, que vous eussiez mieux usé de « la fortune que n'en nsera César? » Cette réflexion de Plutarque est tout à fait judicieuse : et celle par laquelle il termine ce morceau l'est encore davantage. « Laissons « cette matière ', dit-il. Tout ce qui regarde « la Divinité nons passe, et ne doit point être

« soumis au raisonnement. » Pompée, avant pris Cornélie avec lui, continua sa route, toujours fuvant vers le midi et l'orient, et ne s'arrêtant que pour faire provision d'eau et de vivres dans les ports qui se trouvaient sur son passage. Il se présenta devant Rhodes; mais les Rhodiens, qui lui avaient envoyé une belle flotte lorsqu'il était dans la bonne fortune, ne le connaissaient pius depuis qu'il était devenu malheureux. Il pourspivait donc sa ronte, et la première ville où il entra fut Attalie en Pamphylie, Là. quelques vaisseanx de guerre de Cilicie se joignirent à lui; il rassemble environ deux mille soidats; et déià Sextus, le plus ieune de ses fils, et soixante sénateurs que la fuite avait d'abord dispersés, s'étaient réunis antour de leur chef.

En ce même lieu il apprit des nouvelles de sa flotte, qu'il avait laissée dans la mer Ionienne. Il sut qu'elle ne s'était point séparée, que Caton la commandait, et qu'avec un corps considérable il passait en Afrique. Ce fut pour Pompée un sujet de regrets bien amers et trop bien fondés. Il se plaignait d'avoir été forcé de remettre à sou armée de

<sup>1</sup> Alla rauta pår sarter Gonep Eget tå tur beur.

<sup>1</sup> Aujourd'hui Satelie.

terre la décision de son sort, laissant inntiles ses forces navales, qui ini assuraient une supériorité incontestable sur l'ennemi. Il se reprochait encore de n'avoir pas eu au moins l'attention de se tenir à portée de sa flotte, dans laquelle, après même avoir été vaincus sur terre, il anrait tont d'un conp tronvé une ressource capable de le relever de sa chute, et de lui donner de quoi résister an vainqueur. Il est vral qu'en jugement de Plutarque, Pompée ne fit point de faute plus énorme que de s'éloigner de sa flotte; de même, qu'an contraire, il n'est point de trait de plus grande babileté dans César, que d'avoir su amener à ce point son adversaire.

Pompée ramassait, comme je l'ai dit, quelques soldats : il tâchait de se fournir de quelque argent : mais il ne se procuralt qu'nne fuite nn pen plns commode, et non pas une défense; et, connaissant l'incroyable activité de César, il craignait à chaque moment d'être sproris par lui. Il avait besoin d'un asile où il eut le temps de se reconnaltre, et de faire avec tranquillité de nouveaux préparatifs. Ancnne des provinces de l'empire ne lui paraissait tenable. Il épronvait tous les ionrs que sa disgrace ini fermait toutes les entrées, et il venait d'apprendre que ceux d'Antioche avaient arrêté, par nne délibération expresse, de ne le recevoir, ni ini, ni anenn de cenx qui ini avaient été attachés.

Restalt le reconrs aux rois amis et voisins de l'empire. Pompée inclinait beaucoup à se retirer chez les Parthes; d'autres proposalent le roi Juba, Mais Théophane, de qui Pompée avait tonjours beanconp éconté les avis, trouvait qu'il y avait de la folie à ne pas préférer l'Égypte, qui n'était qu'à peu de distance, et dont le jenne roi respecterait sans doute dans Pompée, et le tuteur qui lui avait été donné par le senat, et le bienfaitenr de son père. L'age du prince, qui n'avait que treize ans, age de candeur et d'innocence, où l'on n'a pas eu encore le temps de se familiariser avec le crime, paraissait à Théophane une nonvelle raison de prendre confiance en lui. An contraire, il craignait tout des Parthes, alléguant et leur perfidie, dont Crassus avait falt une si triste expérience, et leur incontinence hrutale, à laquelle il ne fallait point les Grecs : Les morts ne mordent point.

exposer nne jenne et vertneuse persoune telle que Cornélie, dont la réputation souffrirait da seul séjour parmi ces peuples. Cette dernière considération surtout décida Pompée. Ainsi fut prise la funeste résolution d'aller en Egypte. Il partit donc de Cilicie avec toute sa suite, composée d'un nombre de galères et de bâtiments de charge, passa dans l'île de Chypre, apparemment pour y prendre encore quelque reufort: et, avant appris que Ptolémée était vers Péluse, il fit voile de ce côté. En arrivant, il se mit à l'ancre, et envoya avertir le jeune roi de sa venue, et lui demander retraite et sûreté.

Ptolémée, presque encore enfant, ne gonvernait point par lui-même. Son royanme et sa personne étaient gouvernés par ceux qui l'approchaient. Photin, ennnque, qui avait l'autorité de premier ministre, assembla le conseil, dont les principaux membres et les plus accrédités étaient Théodote de l'île de Chio, qui enseignait la rhétorique an ieune prince, et Achillas, général de ses tronpes, Vollè les juges de qui Pompée, se tenant à l'ancre loin de la côte, attendait une décision qui réglat sa destinée, lui qui regardait comme bas et honteux de devoir son salut à César!

Les avis se partagèrent dans le conseil. La reconnaissance et la commisération en engageaient quelques-uns à vouloir qu'on le recût : d'autres, plus durs ou plus timides, ne se portaient néanmoins qu'à ini refuser sa demande, et à lui interdire l'entrée de l'Egypte. Le rhéteur Théodote, comme s'il ent voulu profiter de l'occasion pour étaler son éloquence, soutint « que l'un et l'autre des deux « partis proposés étalent également périlleux; « que le recevoir, c'était se douner Pompée « pour maître, et s'attirer Cèsar pour en-« nemi ; qu'en le chassaut, on offensait l'un « sans obliger l'autre; que, par conséquent, « il n'y avait point d'autre parti à prendre « que de lui permettre d'aborder et de le « tner; moyennant quoi on rendrait service « à César, et l'on n'aurait plus lieu de crain-« dre Pompée, » Et ce rhéteur, en proscrivant ainsi la première tête du geure humain. se croyait même permis de plaisanter; car il finit son discours par nn proverbe nsité chez

Un avis si horrible dans toutes ses circonstances fut applaudi, et Achillias se chargea de l'exécution. Il prit avec lui Septimius, Romain de naissance, qui avait été autrefois centarion dans les troupes de Pompée, un autre centurion romain nommé Sufrius, trois ou quatre settlities; et, s'étant mis dans une barque, il s'avança vers le vaisseau de Pompée, un

Tont ce qu'il y avalt de plus illustres personnages qui avaient accompagné Pompée dans sa fuite étaient montés sur son bord pour être témoins de ce qui se passerait. Lorsqu'ils virent, au lien de la réception magnifique que Théophane avait fait espérer, une méchante barque de pêcheur amenant cinq ou six hommes qui n'avaient pas l'air fort imposant, ils concurent des soupcons, et conseillérent à Pompée de retonrner en arrière, Pendant qu'on délibère , déjà Achillas arrivait : et en même temps on voyait quelques vaisseaux du roi qui appareillaient dans le port, et tout le rivage bordé de soldats en armes : en sorie qu'il paraissait que l'on était trop engagé pour reculer, et qu'en témoignant de la défiance on ne ferait que fournir aux Egyptiens un 'prétexte, supposé qu'ils eussent de mauvals desseins. Pompée se résolut donc à en courir les risques.

En abordant, Septimius le salua en istin comme son général. Dans le même temps Achillas , lui parlant en grec , l'invita à passer dans la barque, parce que, disait-il, les bas-fonds ne permettaient pas à une galère d'avancer jusqu'au rivage, Pompée, avant donc embrassé Cornélie qui pleurait d'avance la mort de son époux, fit entrer dans la barque avant lui deux centurions, un de ses affranchis nommé Philippe, et un esclave : et lorsque déjà Achillas lul donuait le bras pour l'alder à descendre, il se retourna vers se femme et son fils, et leur cita deux vers de Sophocle, qu'il n'appliquait que trop naturellement à la circonstance. En voici la pensée : « Quiconque va à la cour d'un roi en « devient esclave ', queiqu'il y solt entré li-

« bre. » Ce furent là les deruières paroles qu'il dit aux siens.

Le trajet desta seen tong depuis le vaisseau jump per comme dans tont cet crcrome dans tont cet crproportion en al idistit per company de maiori, in le li donnais acrun técniques d'amitid ou de respect , il voulut rompre ce silence, c, covisagenda Septimbas lui lis implement un signe de 14te saus proférer un mot, est sens lui faire aucune démonstration de politesse. Alore Pompée prit un papier sur lequel il avait derit un petit discurs en gree qu'il proiendais faire à Ptolemée, et se mit à le line.

On arriva ainsi tout près de terre ; et Cornélie, qui suivait des veux son mari avec nne cruelle inquiétude, voyant des mouvements sur le rivage comme de gens qui s'empressaient pour venir le recevoir, commenceit à respirer un peu, et à prendre quelque confiance. En ce moment, comme Pompée se levait en s'appuvant sur le bras de son affranchi . Septimins lui porte un coup d'épée par derrière; Salvius et Achilles, tirent aussi leurs épées, se joignent à Septimins. Pompée. environné de ces assassins, amena avec ses deux mains les paus de sa robe pour se couvrir le visage ; et poussant seulement un souplr, sans rien dire ni rien falre d'iudigne de lui , il se laissa percer de coups. A ce apectacle, Cornélie et tous ceux qui l'accompagnaient jetèrent des cris lamentables qui se firent entendre jusque sur le rivage; maia le danger qu'ils couraient eux-mêmes ne leur permit pas de se livrer à leur douleur. Ils se bâtèreut de lever l'ancre, et de fuir à pleines voiles. Le vent favorise leur fuite, et les deroba à la poursuite des galères égyptiennes.

Pompée achevait la cinquante-bultième année de sou age l'oraqui l'at tué! Le jour de sa mort tombe précisément à la veille de l'anniversaire de sa naissance, c'est-à-dire au vingt-huit septembre, jour qu'il avait passé, quelques années suparavant, dans une situation bire différente, triomphant glorieusement des pirates et du rei Mithriate.

Je u'étalerai point ici les réflexions qui naissent eu foule à l'occasion d'une mort si

1 Vell. is. 35. - Dio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Οστις δέ πρός τύραννου δμπορεύεται , Κείνου 'στί δούλος , πέν έλειθερος μολή.

funesto!, par laquelle se trouve terminée une viet toute brillante de splendeur et de gloire. J'observerai seulement que des trois fameux associés qui, pour satisfaire leur ambâtion effence, formèrent la ligue triumvirale, il est le second qui en ait porté la peine aux dépens de sa éte. César ue tardera pas à payer le troisième tribus.

J'ai tâché de peindre Pompée par ses actions; et de plus j'ai profité des réflexions que les auciens écrivains, et surtout Cicéron et Plutarque, m'ont fournies, pour faire connaltre son caractère. Je ue pourrais donc que me rénéter si l'entreprenais d'en tracer ici le tableau. Ou'il me soit permis d'en rappeler un seul trait : c'est la pureté de ses mœurs. la retenue et la décence qui réglérent toufours sa conduite; trait presque unique dans un siècle aussi corrompu, et dans une telle fortune; trait infiniment estimable pour quiconque sait priser la vertu. C'est aussi par ce seul endroit que Cicéron le définit en s'entretenant avec Atticus de la nouvelle récente de sa mort : « Je ne suis point étonné, dit-il, e de la fin tragique de Pompée . Son état « paraissait si désespéré à tous les rois et à « tous les peuples, qu'en quelque lieu que la « fuite l'eût porté, je m'attendais à un pareil « événement. Je ne puis m'empêcher de « plaindre son malheur; car je l'al connu pour « homme respectable par l'intégrité, la pu-« reté et la dignité de ses mœurs. »

Cet espril de modération et de retenue recompagn dans les affaires publiques. Il l'empecha, méme dans les plus graude écaris que lui fit faire son ambition, de se porter aux demiers excés, et le ramens enfin sur saines manimes de l'artistoraite. Depuis son ment l'observateur, muis le protecteur et l'appui des lois; et lorsqu'il pril les armes contre Céarr, il eut cette gloire singuillère, que a cause fut regardée comme le casse du neue a cause fut regardée comme le cause du

2 Cic. ed Alt. x1, 1. 2 « De Pompeti exitu mihi dubism nunquam fult. sénat et de la république. Il laissa même une impression d'estime et de reinfrallon pour sa mémoire, qui lui donna encore des partisens après-sa mort, et qui détacha et convertit en ennemis de son rival valiqueur plusieurs de ceux qui lui avaient été le plus loitimement unis.

Pour ce qui est des talents millaires et de habitéd dans le commandement des armées, quoique je voie s'étabilt parmi blen des persones un prégigé per favorable pour lui à cet egard, je ne suis pas searc hardi pour lui à cet egard, je ne suis pas searc hardi pour lui à reture le tiètre de grand géderal à un homme qui, depuis l'êge de vingt-quatre ans jusqu'i amanta-teni, a sutant vaince d'ennemis qu'il en a cui a combattre, et dout les tropheis ou rempil l'Afrique, l'Esquer, l'Assé et toute la mer Mediterrante. Son mulheur et avait qui tout native genrier, que'que échant qu'il soit en lui-même, s'éclipse et dis-pour, l'au soit en lui-même, s'éclipse et dis-pour, l'au se la commandant de la comma

Les meurtriers de Pompée lui coupérent la tête, et la firent embaumer pour la conserver reconnaissable, et l'offrir à César comme un présent dont ils espéraient une grande récompense. Le corps fut jeté nu hors de la barque sur le rivage, et laissé en spectacle à tous ceux dont un tel objet pouvait attirer la curiosité. Philippe, affranchi fidèle, n'abandonna point le corps de son patron; et lorsque la foule des spectateurs fut dissipée, il le lava avec l'eau de la mer, et employa une de ses propres tuniques pour l'envelopper. Il s'agissait ensuite de le brûler, selon l'usage des Romains. Philippe, regardant de tous côtés, aperçut les débris à deml pourris d'une barque de pêcheurs. Il en fit un pauvre et misérable bûcher, mais suffisant, dit Plutarque , pour un cadavre un , et qui même n'é-

tait pes entiler.

Pendant qu'il était occupé à ce pleux et triste office, surint un Romain établi en Egypte, homme délà agé, et qui autrefois avait fait sous Pompée ses premières campsgens. « Qui étav-tous, dil-il à Philippe, rous « qui vous préparer à rendre les dérniers devoirs au grand Pompée » Philippe in ayant réponda per sa qualité d'affraschi: « Yous ne serre pas les eul, repetil te vieux

Tanta esim desperatio rerum ejus omnium regum et
 populorum animos occupărai, ut, quòcumque venis set, hoc patarem faturum. Non posaum ejus casum et non doiere ; jhominem enim integrum, et casium, et
 gravem cognovi. »

a gravem cognori.

- « soldat, à jouir de cet honneur. Souffrez que « je partage avec vous, comme une bonne
- « fortune, l'occasion d'un tel acte d'humanité, « Ce sera pour moi un motif do ne pas me « plaindre en tout de ma demeure eu terre
- « étrangère, pnisque, si elle m'a causé bien « des désagréments, au moins elle m'apra
- « procuré l'avautage de préter mon ministère
- a à la sépulture du plus grand des Romains.» Ainsi fut inhumé Pompée.

Ses cendres, recueillies par ces deux hommes réunis, furent enfermées sous un petit amas de terre qu'ils formérent an même endroit par le travail de leurs maius, et quelqu'nn v mit cette inscription : « Celui qui « méritait des temples 1, à peine a-1-il tronvé « un tombean. » Autour de cette chétive sépulture on ne laissa pas de dresser des statnes eu l'honneur de Pompée. Mais dans la suite le sable jeté par la mer sur le rivage cacha le tombeau; et les statues, gâtées par vétusté et par les injures de l'air, furent retirées dans un temple voisin, jusqu'à ce que l'empereur Adrien, voyageant en Egypte, fut curieux de découvrir le lieu où reposaient les cendres de ce grand homme; et, l'ayant trouvé, il le nettoya, le rendit reconnaissable et accessible, et fit rétablir les statues,

Ces dernières circoustances touchant le tombeau de Pompée sont appuvées sur le témoignage d'Appien, Selon Plutarque, on eut soin de porter à Cornélie les cendres de son cher époux, et elle les plaça dans sa maison d'Albe. En ce cas le tombeau de Pompée en Egypte u'anra été qu'nn cénotaphe.

L. Lentuius, consul de l'année précédente, vint aussi chercher la mort en Egypte, 11 n'avait suivi Pompée que de loiu; et, arrivant le lendemain, il apercut un petit bûcher qui fumait encore, « Quel est le malheureux , s'é-« cria-t-il , à qui l'on rend ici les derniers de-« voirs? » et, après un moment de réflexion, jetant un soupir : « Peut-être, hélas! ajouta-« t-il, est-ce vous-même, grand Pompée l » Il aborde , est arrêté par les satellites du roi . jetė eu prisou, et mis à mort.

Nous avons spivi Pompée depuis sa défaite à Pharsale jusqu'à sa fin déplorable '. Il nous faut maintenant rendre compte de ce que devint sa flotte, et des différents partis que prirent les plus illustres de cenx qui avaient marché sous ses enseignes.

Ses magasins étaient', comme je l'al dit, à Dyrrachium: et Caton avait le commandement des troupes qui étaient chargées de les garder. Cicéron, le docte Varron, et quelques autres sénateurs, se trouvaient, par diverses canses, rénnis an même endroit. Il n'est pas besoin de dire que la nonvelle de la bataille de Pharsale porta la consternation parmi tout ce qu'il y avait de Romains dans cette ville. Tous ne songérent qu'à fuir, quoigne tous n'eussent pas les mêmes vues, Calon, tonjours humain, tonjours fidèle à ses engagements, était résoln, supposé que Pompée fût mort, de remener eu Italie ceux qu'il avait avec lni, et de s'eu aller ensuite lui-même en exil, le plus loin qu'il poprrait des tyrans et de la tyrannie : si Pompée vivait encore , il se croyeit obligé de lui conserver les troupes qu'il avait reçues de loi, et qu'il commandait en son nom. Cicéron pe songeait qu'à aller chercher du repos et de la tranquillité dans l'Italie sons la protection du vainqueur. Lablénus, qui de la bataille avait fui droit à Dyrrachium, se proposait de continuer, s'il était possible, et de renouveler la guerre; et plusieurs pensaient commo lui. Ils prétendaient même chicaner sur la victoire de César, et soutenaieut qu'elle n'était pas aussi complète que l'ou ponvait se l'imaginer. Mais Ciceron lenr ferma la bouche par des plaisanteries, que le chagrin où il était ne rendait que plus mordantes. Tous néanmoins allérent ensemble joindre la flotte, dont le rendez-vous général était l'île de Corcyre. Là se rassemblérent aussi les commandants des différentes escadres, qui s'étaient détachés pour quelque entreprise : entre autres un Cassius, différent de celui qui conspira dans la sulte contre César; et le fils atué de Pompée. Mais celui-ci n'y amena pas les vaisseaux égyptiens qu'il avait eus sous ses ordres. Il en fut abandouné à la pre-

<sup>1</sup> To vacie Spidore: \* none ening inless riples. \* Co moi est pen clair. J'ai renda la penade, page policulre rescister la valour littérale de l'expression.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. in Cat. et Cic. - Applen. - Dio. - Lucan, 9,

mière nonvelle de la défaite de son père. On tint nn grand conseil; et Caton, scrupnleux observateur des lois, même dans des circonstances où elles n'avaient plus aucune force pour se faire respecter, déférait le com-

mandement de la flotte à Cicéron, qui n'avait pas encore manifesté son dessein de se retirer. En effet, Ciceron était consulaire, au lieu que Caton n'avait géré que la préture : et de plus il conservait encore le titre et le ponvoir de proconsul, qui lui avaient été donnés quand il partit pour la Cilicie, et qu'il n'avait point perdns, parce que depnis ce temps il n'était pas rentré dans Rome. Mais rien ne convensit moins à sa façon de penser actuelle que l'idée de faire usage de cette puissance; et, loin d'accepter le commandement qu'on lui offrait, il déclara nettement qu'à son avist, ce n'était pas assez de quitter les armes, qu'il fallait les jeter.

Ce disconrs excita l'indignation de ceux qu'échauffait encore le zèle pour la cause. Surtout le jenne Pompée s'emporta jusqu'à tirer l'épée contre Cicéron, qu'il traitait de déserteur et de traitre : et il l'aurait percé, si Caton ne se fût opposé à nne violence également brutale et înjuste. Cicéron, sauvé par Caton d'un si grand péril, s'en alla à Brindes, où il lui failut attendre longtemps les ordres et le retonr de César, que les affaires d'Egypte occupèrent bien sérieusement, comme nous le dirons tout à l'henre , pendant pinsienrs mois. Le séjonr de Cicéron à Brindes est une des époques les plus tristes et les plus humiliantes de sa vies. Il v demeura tremblant, consterné, dépendant, n'avant d'espérance qu'en celui à qui il avait fait la guerre, et réduit à craindre de voir se relever le parti de ses anciens amis. Il augmentalt encore, comme il avait fait durant son exil, le malheur de sa situation par mille réflexions plus accablantes les nues que les antres, regrettant inntilement le passé, n'envisageant qu'un funeste avenir, tonionrs mécontent de lui-même, et tronvant non-

seulement plus heureux, mais plus sages, cenz qui avaient suivi une conduite différente de la sienne.

Caton était une âme d'ane bien autre trempe, Ferme dans ses résolutions, incapable de se repentir d'avoir bien fait, tonjours d'accord avec ini-même, il exécuta tranquillement ce qu'il avait résolu, et il alla, avec la plus grande partie de la flotte, chercher Pompée , dont il ignorait encore le sort, pendant que Métellus Scipion d'une part, et de

l'autre le Cassins dont j'ai fait mention , partaient pour tenter les ressources les plus éloignées, et pour tacher de rétablir leur parti , l'un par le secours de Juba, roi de Manritanie, l'antre en ranimant le courage de Pharnace, roi de Pont, et suscitant en sa personne un nouvel ennemi à César. Caton conjecturait que la Libre on l'Egypte

étaient les asiles que Pompée avait du choisir. Il vogua donc vers ces contrées, donnant, sur la ronte, pleine liberté de se retirer à tons ceux qui le vonlaient, et les débarquant aux endroits qu'ils témoignaient sonhaiter. Il s'arrête à la ville de Patras, et y recneillit Fanstus Sylla, Pétrefus et quelques autres fugitifs de Pharsale, Ensuite , avant doublé le cap de Malée, et côtoyé l'île de Crète, il viut à nn promontoire de la Cyrénatque, que l'on nommait Paliure. Ce fut là qu'il apprit la mort de Pompée', par Sextus son fils, et par Cornélie, qui s'étaient d'abord enfuis dans l'île de Chypre; mais qui s'y trouvant encore trop à portée de l'Egypte, et craignant pent-être de se rencontrer sur la route de César, tirèrent vers l'occident, et furent portés par le vent au même endroit où Caton s'était arrêté.

La nouvelle de ce triste événement prodnisit nn nonveau partage parmi ceux qui anivaient Caton. Pinsienrs étaient attachés à la personne de Pompée, et ne s'étaient sontenns insque-là que par l'espérance de le revoir à lenr tête. Ils pensèrent que sa mort rompait leur engagement, et ils résolurent de reconrir à la clémence du vainquenr. Caton, qui avait ponr maxime de ne géner personne, leur donna toute permission de se re-

t e Quam ego... post pharsalicum prelium su e fulssem armorum non deponendorum, sed abjiciene dorum. » (Cac. pro Dejot. n. 29.)

<sup>2</sup> Cic. ad Att. Xt.

et jeurs connaissances, en attendant qu'ils

pussent obtenir leur grâce,

C. Cassins , qui tua dans la snite César, fut, dans le temps dont le parie. I'nn de ceux qui crurent ne devoir pas s'opiniatrer à intter contre la fortune. Il partit pour se rendre anprès du vainqueur; mais II le mangna, et il s'arreta quelque temps à Rhodes, La guerre d'Alexandre étant survenne\*, l'embarras et le péril où se tronva César forent 'ponr Cassins des raisons de douter s'ils persisteraient dans son dessein. La victoire le décida 3 : il alla se présenter à César, de qui il fut recu favorablement, appuyé do la recommandation de Brutns , dont il avait épousé la sœnr.

D'autres, en très-grand nombre, ou ani n'espéraient point de pardon, ou qui, par nn motif plus généreux , voulaient défendre la liberté tant qu'il lenr resterait une gontle de sang dans les veines, déclarèrent à Caton

tirer, et ils se dispersèrent selon leurs liaisons I qu'ils étaient résolus de le suivre et de lui obéir, s'il voniait se rendre leur chef. Ce n'étalt pas son premier plan, comme nons l'avons marqué. Il souhaitait de ne plus prendre aucone part aux guerres civiles : et pour cela il était résolu de s'exiler an bont du monde. Mais it se fit no scrapule d'abandonner en terre étrangère tant de braves gens qui avaient confiance en lui, et qui se trouvaient sans appni et sans ressource. Il accepta donc le commandement, et, s'étant présenté devant Cyrène, il y fut reçn, quoique, pen de jours auparavant, les habitants de cette ville eussent. fermé leurs portes à Labiénus.

Cornélie s'en retonrna en Italie, sachant bien qu'elle n'avait rien à craindre de CAsar : les deux fils de Pompée restèrent anprès de Caton. Nons verrons dans la snite comment ces restes du parti vaincn renonvelèrent la gnerre en Afrique, et firent éprouver à leur vainaneur de nonvelles fatigues et de nouveanx périls. Maintenant il nons font revenir à César, que nous avons laisse à Larisse se préparant à poursuivre Pompée.

<sup>1</sup> Cic. ad Fam. xv, 15. - Dio.

s Cic, ad Att. vat. 2.

<sup>5</sup> Plut, in Bruto,

## LIVRE XLV.

Guerre de César en Egypte et contre Pharnace. Guerre d'Illyrie. Faits particuliers, Etat. de Rome en l'absence de César et à son retour. Aus de Rome 704, 705,

S I. CÉSAN SE MET A LA POURSUITE DE POMPÉE. IL ARRIVE A LA TUE D'ALEXANDRIE. ON LUI PRÉ-SENTE LA TETE DE SON ENNEMI. SES LARMES, ÎL ENTER DANS ALEXANDRIE, OU IL TEGUVE LES ES-PRITS AIDEIS CONTRE LUI. ÎL V PST RETENU PAR LES VENTS STESSENS. IL PRENE CONNAISSANCE DE DIF-PÉREND ENTER LE ROLD ÉGIPTE ET SA SORUE CLÉO-PATER. ORIGINE DE CE DIFPÉREND. MÉCONTENTS-MENT DES MINISTRES D'ESTPTE, ET SURTOUT DE L'EUNUQUE PHOTIN. CLÉOPATRE ARRIVE A ALREANDRIS, BY TROUVE MOTER DE SE PRÉSENTES A CREAR, LEURS AMDURS ADULTERES, CREAR DE-CLARE PTOLÉMÉE ET CLÉOPATEE CONJUSTEMENT BOI ET REINE D'EGYPTE, ACRILLAS VIEWS AVEC L'ARMÉE EDVALE ASSIÈDSE CESAR DANS ALEXAN-DRIR. PREMIUR COMMAT. INCRMEIR QUI CONSUME LA PLUS BRANDE PARTIE DE LA MELIOTHÈQUE S'A-LEXANDRIE. SUITE DE LA GUERRE. CESAR PAIT TERR PROTIS. IL EST NOMBÉ DICTATRUR POUR LA SECONDE POIS. ARSINOR, SOURE DE CLEOPATER, PAISE DANS LE CAMP D'ACRILLAS, ET PAIT TURS CE GÉNÉRAL. LA RURRE CONTINUE SOUS LES ORDERS DE L'EUNUQUE GANIMEDS. PÉRIL DE CÉSAR. IL SE EAUVE A LA NAGE LES ALEXANDRIES ERMANDEST LEUR ROS A CESAR, QUI LE LEUR RENVOIR. REN-FORTS BY CONVINS QUI ARRIVERY & CREAR, MI-THRIDATE, DE PERGAME, LUI AMENE UN SECOURS CONSIDÉRABLE CÉSAR VA LE JOINDRE. DERNIER COMBAT OU PUDLÉMÉE EST VAINCE, ET ENSUITE SE NOTE DANS LE NEL ALEXANDRIE ET L'ESTPTE SOD-MISES. CLEOPATER ET SON SECOND PRESE MIS DE POSSESSION DU EDTACHE D'EGYPTE, CÉSAR, EN-CHANTÉ PAR CLÉOPATEE, SE LIVER PENDANT QUEL-QUE TEMPS AUX DÉLICES. LE BRUIT DES PROGRES | 1, 42. - Applan. Civ. 1, 2.

DE PHARNACE, EN ASIE, L'ORLIGE DE QUITTEE L'ESTPTE. SUITE DE CE QUI ESDASDE LES AMDURS DE CESAR ET DE CLEOPATRE. CÉSAR ERGLE LES AFFARES DE SVETE ET DS SILICIS. DÉJOTABUS DE-MANDE CRACE A CESAR, RT L'OSTIERT EN PARTIE. PHARMACE, A LA PAVEUR DE LA EUERRE CIVILE , PREND LES ARMES, HT PAIT DES PROSEES CONSI-DÉBABLES. DOMITTOS CALVINOS, LIBETERANT DE CÉSAR, MARCHE CONTRE CE PRINCE, ET EST SATTO CESAR ARRIVE, ET REMPDETE LA VICTOIRE. BUINE ENTIRE ET MOET DE PHARNACE. CÉSAR, EN ES-TOURNAMY A ROME, REGLE LES AFFAIRES DE L'A. SIE, ET PAIT DE BRANCES LEVÉES D'ARRENT. SA MAXIME SUR CRITE BATIRAL

César crovait avec raison ne devoir point laisser le temps de respirer à l'ennemi qu'il venait de vaincre, et dont le grand nom pouvait lui procurer beaucoup de facilités pont réparer ses forces 1. Ainsi, toute affaire cessante, il se mit à le poursulvre, marchant à grandes journées avec un corps de cavalerie et sulvi , à quelque distance , d'une seule itgion. Il ent des nouvelles de Pompée à Amphipolis: mais, comme il n'avalt point de vaisseaux , il lui fallut gagner par terre le détroit de l'Héliespont, afin de n'avoir à faire que ce court trajet de mer pour passer en Asie.

Il y envoya (devant lui ce qu'il avait amené de troupes "; et s'étant ensuite embarqué dans un petit bâtiment qui n'était qu'une espèce

<sup>1</sup> An. R. 701; sr. J. C. 48. 5 Cars. de Bello Civ. L 3. - Plut. in Ces. - Dio de paquebot, il reacontra au milien du ditroit un des cheë de parti contrine accompagné de dix visisseux de gærre. Cétait L. Cassius', culni-à meme sans doute qui était parti de Corcyre pour aller dans le Pout trasuiller à soulever Pharnace V, César, bien loin d'être effrayé de se voir via-à-vis d'un enacemi si supérieure no forces, va à lui, et lui ordonne de se rendre. La terreur de son nom était si grande, qu'il fix to bési, et qu'arec une seule barque il contraignit dix vaisseaux à se soumettre.

Cesar continua sa route par mer, se servant, soit des vaisseaux de L. Cassius, dont pourtant il ue parle point dans ses Commeutaires, soit de ceux que lui fournirent quelques villes d'Asie. En abordant à Ephèse, il sauva une seconde fois le trésor de Diane, que T. Ampius Balbus se préparait à enlever pour Pompée. Il signala toute sa course par des actes de générosité et de clémence , pardonnant et aux amis de Pompée qui se présentaient à lui, et aux peuples d'Asie qui avaient envoyé des secours à cet infortuné général. Seulement, comme il avait besoiu d'argent, il imposa des taxes. Mais il fut si éloigné de vexer les peuples, qu'il donna même ses ordres pour réprimer les vexations des publicains. Je ne dois pas oublier, pour l'honneur des lettres, qu'en considération de Théonomne Cuidien 3. dont il estimait l'érudition, il accorda à la ville de Cnide, patrie de ce savant, une exemption totale de tributs et d'impôts.

Happrit sur sa route que Pompée avait paru dans l'Ile de Chypre; ce qui le coufirma pleimement dans la pensée dout Brutus s', dans un entretien qu'ils avaient eu ensemble sur ce sujet, lui avait donné l'ouverture. Il ne douta plus que l'Egypte, avec laquelle Pompée avait

and the second control of the second control

O sonpirs! è respect! è qu'il est donx de plaindre Le sort d'un ennemi quand il n'est plus à craindre !

César sauva en tout les dehons 8. Il témoja son iudignation couter l'horrible assassinat commis en la personne de Pompée; et, et apunt fait brafer as été avec les partiens les plus précieux et les plus arquis , il en plaça pontainent en centres dans un temple qu'il consecra à la décess Némèsis. Cétait une divinité que les paieus séonisteut comme divinité que les paieus séonisteut comme de l'autre de la prospérité, et de le un crasulté envers des la prospérité, et de leur crasulté envers les malheuress.

Une seule chose me paralt manquer à sa

1 Lucan. l. 10. Liv. Epit. cxss. 1 Val. Max. v, 1. - Appian.

<sup>4</sup> Quelques écrimias nocieus et modernes ant prist Casatul dens il set lei question. poer celei qui della le satte conspira contre Casar. Freinabémias remarque fort bem que la tindicide que fait partier ce commendant de dix salassax: ne convicta polar da toni à l'inne fiere de dix salassax: ne convicta polar da toni à l'inne fiere et hantalice de C. Santias. Role in efficience, et son tendeques s'accorde avec Clééron, comme on l'a vui à la fina du tres précédent.

<sup>\*</sup> Suet. Car. c. 62, - Dio,

<sup>9</sup> Plut, to Ces.

a Plut in Bruto,

gloire : c'est qu'il ne fit pas justice du scèlérat qui lui avait apporté ce funeste présent. En

punissant l'attentat des Egyptiens, non-seulement il cut vengé Pompée, mais on peut dire en quelque facon qu'il se fût vengé luimême ; car il ne ponvait donter que le même sort ne lui cut été préparé, s'il avait eu le malheur d'être vaincn. Peut-être ne crut-il pas que la prudence lui permit d'agir avec tant de hanteur en arrivant dans un pays dont il n'était pas le maître. Ce qui est certain . c'est qu'il laissa l'honneur de cette vengeance à Brutus . qui , après l'avoir tué lui-même , fit anssi mourir dans les plus cruels tourments le détestable Théodote 1, qu'on lui déterra en Asie où il se cachait, cherchant à éviter par une vie fugitive et errante la peine due à son crime.

César était en droit de regarder Alexandrie comme une ville amie, après le sacrifice que le roi d'Egypte lui avait fait. Mais apparemment la manière dont il accueillit celui qui îni apporta la tête de Pompée indisposa les esprits contre lui. Tout en sortant de son vaisseau, il fut reçu avec de grandes clameurs par les soldats que Ptolémée, qui était tonjours près de Péluse, avait laissés pour garder la ville royale; et il remarqua que la multitude ne voyait qu'avec dépit qu'il fit porter ses faisceaux devant lui, ce qu'elle interprétait comme une dégradation de la majesté et de la sonveraineté de son roi.

Il se logea dans le palais, et fit faire exactement la garde autour de sa personne, Mais, comme la mutinerie des Alexandrins ne cessait point, et que chaque jour il s'excitait dans tous les quartiers des émentes, dans lesquelles les soldats romains étaient souvent insultés, ou même tués, il concut qu'il avait besoin de plus grandes forces, et il envoya des ordres en Asie pour qu'on lui amenat quelques-unes des légions qu'il avait formées des débris de celles de Pompée : car ses vieilles tronnes étaient retournées en Italie sous la conduite d'Antoine. Et pour calmer la multitude, il passa les premiers jours sans rien entreprendre qui pût faire d'éclat, s'occupant à visiter la ville d'Alexandrie, à en examiner et admirer les temples et les autres édifices publics, et même à écouter quelquefois les

s Piut, in Pomp. III. HIST. BOM. leçons des philosophes : en un mot, il affectait en tont une douceur populaire, et recevait avec bonté tons ceux qui s'adressaient à lui. Je ne doute pas que l'on ne soit étonné, au

moins le suis je beaucoup, de cette tranquillité et de cette inaction de César, tandis que de si importantes affaires l'appelaient en Italie, en Asie, en Afrigne, Pompée étant mort. que faisait César en Egypte? On ne peut pas dire que ce fût l'amour de Cléopatre qui l'y retint daus ces commencements: il ne l'avait pas encore vue. Je ne trouve d'autre raison vraisemblable de son séjour à Alexandrie que celle qu'il allégue Ini-même dans ses Commentaires. Les vents étésiens soufflaient alors, vents tout à fait contraires à ceux qui prétendent sortir par mer d'Alexandrie, Ce fut donc une nécessité pour César d'y demeurer. Ce séjour fut utile à plusienrs des partisans de Pompée, qui, ayant suivi la fuite de leur chef, étaient on errants en Egypte, ou arrêtés par les ordres du roi. César leur pardonna à tous; et il écrivait à ses amis de Rome qu'il recneillait le plus grand et le plus doux fruit de sa victoire, en sauvant tous les jours des concitoyens qui avaient porté les

Ptolémée n'était pas à Alexandrie lorsone le vainqueur de Pompée y arriva. Mais il y vint peu aprés, ou de lui-même, ou mandé par César, qui voulut prendre connaissance du différend entre ce jeune roi et sa sœnr Cléopatre, au sujet de la succession au trône. Voici l'origine de ce différend.

armes contre lul.

Ptolémée Aulète avait laissé en monrant quatre enfants, denx princes, qui se nommaient tous deux Ptolémée, et deux princesses, la fameuse Cléopatre et Arsinoe. Par son testament, il ordonnait que l'atne de ses tils épousat l'ainée de ses filles, et régnat conjointement avec elle, suivaut la pratiquo de la maison des Lagides, dans laquelle ces associations à la couronne et ces mariages incestneux du frère et de la sœur avait passé en loi. Pour assurer l'exécution de sa der-

Les vents étésiens sont des vents du nord qui soufflent constamment en Égypte, pendant un espace de temps assez considérable, vers le solstice d'été.

nière volonié, il implorail, dans son testament même, la protection du peuple romain; et, en ayant fait faire deux copies, il avait demandé que l'une fit placée dans le Capitole, l'autre était restée à Alexandrie. Il mourut sous le consulta de Sulpiclus et de Marcellns, l'an de Rome 701.

L'union ne fut pas de longue durée entre le jeune Ptolémée et Cléopatre. Cette fière et ambitiouse princesse avait sur son frère l'avantage de l'age : car elle était âgée d'environ dix-sept ans, et lui seulement de treize, lorsque leur père mourut. Elle prétendit donc sans doute gouverner un frère enfant, et se rendre maltresse des affaires : au contraire, ceux qui avaient la confiance du jeune prince, à la tête desanels était l'eunuque Photin , tiraient à eux toute l'autorité sous le nom du roi. Cette division fermenta quelque temps dans la cour d'Alexandrie, et elle n'avait pas encore produit une rupture ouverte, lorsque le fils atné de Pompée y arriva pour demander du secours. Cléopatre savait des lors sacrifier sans scrupule la pudeur à l'ambition, et faire trafic de sa beauté. Elle fut charmée de plaire à ce jeune Romain1, et elle crut, par les complaisances criminelles qu'elle eut pour lni, acheter en sa personne un puissant protecteur; elle se trompa néanmoins, puisque le sénat de Pompée décida la contestation, comme nous l'avons rapporté, en faveur de Ptolémée. Le jeune prince, armé de ce décret, chassa d'Egypte Cléopatre, qui se retira en Syrie avec Arsinoè sa sœnr, el y rassembla des forces. Ptolémée marcha contre elle; et les deux armées étaient en présence près du mont Cassius, à l'entrée de l'Egypte, du côté de la Syrie, lorsque Pompée y vint chercher son malheur.

César se porta pour arbitre de cette querelle : il prétendit qu'en qualité de consul du peuple romain, sous la tatelle duquel le prince et la princesse avaient été mis par leur père, il diatt en droit de les jinger; et il leur ordonna de licencier leurs armées, et de venir plaider leur cause devant lu

Toutes sortes de raisons devaient faire appréhender un tel arbitre aux ministres de Ptolémée. Le droit de Cléopâtre était bon; elle avait été maltraitée par le sénat de Pompée; enfin elle était belle, et l'on savait assez combien une beauté qui n'était rien moins que sévère pouvait prendre de crédit anprés de

César. Une sutre affaire les alarmait encore, et leur donnait de nouveaux sujets de mécontectemente. César<sup>2</sup>, qui svait un trie-strand besoin d'argent, en demandait an roi d'Egypte. Il swait petè duurfeois è Ploélmée Auléte soitanto-dix millions de sesterces <sup>8</sup>, sur lesquest il en avait depuis remis treate à ses enfants. Mais il voulait que les quarante restants lai fussent emboursés sur Pleure, et que

n'était pas chose aisée.

Dans la fureur où, par ces différentes raisons, entra Photin, on assure qu'il alla jusqu'à former des desseins contre la vie de César; et que ce fut pour s'en garantir que le général romsin se mit à pesser les nnits entières à table, craignant les surprises auxquelles pourraient l'exposer les ténèbres et le sommeil.

Tous les moyens que pent suggérer une haine impuissante, pour chicaner et chagriner celui qu'elle ne peut faire périr, Photin les mit en œuvre contre César. Il falsait donner du blé gâté anx soldats romains; et s'ils s'en plaignaient, il leur répondait qu'ils devaient se tenir encore trop heureux de vivre aux dépens d'autrui. Dans les repas il faisait servir de la vaisselle de bois et de terre, disant que celle d'or et d'argent était donnée en paiement à César. Il enlevait, sous le même prétexte, les dons et les offrandes des temples, vonlant faire retomber sur César l'odieux de ces sacrilèges, qui irritaient infiniment les Egyptiens, nation la plus superstitieuse qui fut jamais ; enfin il resolut d'employer la force onverte, et il envoya ordre à Achillas, qui était demeuré à la tête de l'armée auprès de Péluse, de venir avec toutes ses forces à Alexandrie,

Cléopatre tint une conduite blen différente. Elle déféra aveuglèment aux ordres de César,

<sup>1</sup> Plut. in Anton-

Piet, in Cms.
 Buit millions sept cent cinquente mille livres. m
quatorze millions de francs. E. B.

et licencia ses troupes; au moins ne vois-je [ pas que dans la suite il soit fait aucune mention de cette armée. Elle eut soiu aussi d'envoyer au général romaiu quelques-uns de ceux en qui elle avait le plus de confiance pour plaider sa cause. Mais elle crut qu'il n'y avait point de voie plus sûre pour réussir que de la venir plaider en personne. La difficulté était d'entrer dens Alexandrie, dont ses ennemis étaient les maîtres. Elle monta une petile barque, et vint aborder sur le soir près du palais. Ensuite, ponr pénètrer sans être aperçue, de concert avec un certain Anollodore, Sicilien, elle s'enveloppa dans une couverture, et Apollodore la porta ainsi insone dans la chambre de César. Ce tont d'adresse lui plut tout d'abord. Ensuite, par sa beauté, par les grâces charmantes de ses disconrs, par ses prières, qui ressemblaient plutôt à des caresses, Cleopatre non-senlement fit trouver sa cause bonne, mals amena César au point qu'elle souhaitait sans doute; et, pour être rétablie dans la dignité et dans le rang d'épouse du roi d'Egypte 4, elle commença par l'adultère avec ceiui dont elle impiorait la protection.

C'est là ce qui a donné lieu à pinsleurs de croire que la gnerre que nons allons voir s'allumer, et qui d'une part donna le temps au parti vaincu de se remettre, et de l'autre ieta César lui-même dans de très-grands périls, fut entreprise par lui sans nécessité, et ne doit être regardée que comme l'effet de ses amonrs avec Cléopatre. Ponr moi, quoique je sois bien éloigné de le disculper sur cet article, il me semble que les faits conduisent à penser que César, retenu d'abord par les vents étésiens, et s'étant ensuite engagé dans le jugement de la querelle entre Ptolémée et Cléopatre, voulut, par une suite de son caractère ferme, absolu, impérieux, sortir vainqueur d'nne affaire dont, en la commencant, il n'avait pas prèvu les conséquences. L'amour s'y mela; mais je doute qu'il ait été le principal

Quoi qu'il eu soit, le lendemain de l'arrivée de Cléopatre, César manda le jeune roi, qui fut étrangement surpris de voir sa sœur

avec son juge '. Il cria qu'il était Irahi, et s'enfuit du palais courant vers la place et arrachant son diadème dans l'excès de sa douleur et de son Indignation. Mais nos soldats romains se saisirent de lui et le ramenèrent. Ses cris u'avalent pas laissé de se faire entendre dans la ville et d'y exciter une sédition violente. Les Alexandrins en armes accoururent de toutes parts pour assiéger le palais. César se montra à eux; et, leur ayant promis de lenr donner satisfaction , il convoqua une assemblée, où il parut avec Ptolémée et Cléopatre. Il dit que les Alexandrins n'avaient aucun sujet de s'alarmer : qu'il ne prétendait faire que ce qu'ils désiraient eux-mêmes. c'est-à-dire de déclarer le frère et la sœur rol et reine d'Egypte, conformément au testament de leur père.

César promit encore de donner l'île de Chypre, ancieu apanage du royaume d'Egypte, devenu depuis province romaine, au pins jeune des Ptolémées, et à Arsinoé, sa seconde sœur. Dion attribue cette largesse à la crainte dont César était frappé. C'est bien mal connaître le plus intrépide et le plus haut de tous les hommes. Nulle crainte n'aurait jamais pu se rendre mattresse de son courage jusqu'à l'engager à démembrer une province de l'empire. Il me paratt bien plus probable que cette grace fot accordée aux prières de Cléopatre, et que cette princesse ambitieuse et intrigante était bien aise de remettre un ancien domaine de ses pères entre les mains de son frère et de sa sœur pour s'en emparer ensuite elle-même, comme elle fit, à la première occasion.

Cependant Achillas, appelé, comme nous l'arons dit, par Phein, "approchai d'Arl'arons dit, par Phein, "approchai d'Arl'exandrie avec l'armée royale". Cette armée 
victait riem moiss que méprisable celle se 
montait à vingit mittle bons soldats, dont pluiseure étient factions d'origine, monete dans 
le pars par Cabilinas bornqu'il avait réclaibl
le pars par Cabilinas bornqu'il avait réclaibl
le pars par Cabilinas soldats d'on Arbeint
des fermes et des établissements lours Arbeint
drie, s'étainent attachés à la fortune des Plotde
ets. D'autres étaient des brigands rimasmées. D'autres étaient des brigands rimas-

<sup>1</sup> Lucan, I, x.

f Dio.

sés de Syrie et de Cilicie. Il y avait aussi un nombre considerable d'esclaves fugilités, qul, s'étant dérobés à leurs maîtres, avaient trouve leur sitreté en Egypie en s'enrolant dans les troupes. Ajoutes deux mille hommes de cavalerie, qui, pendant les derniers troubles et les guerres qui en étaient nées, avaient eu l'occasion de s'exercer et de s'endurcir au métier des armes.

César, qui n'avait avec lui que trois mille hommes de pied et buit cents chevaux, ne pouvait pas tenir la campagne devant une armée si forte et si nombrense. Il engagea Ptolémée à envoyer à Achillas, par deux des principaux seigneurs de sa cour, une défeuse d'avancer. Mais Achillas comprit parfaitement que ces ordres venaient de César, et non de sou rol; et, loin d'y obéir, il souleva ses soldats contre les deux députés, dont l'un fut tuc sur la piace, et l'autre blessé dangereusement. A cette uouvelle César s'assura de la personne du roi, afin de pouvoir s'autoriser d'un nom si respecté, et de faire regarder Achillas et ceux qui le suivaient comme des séditienx et des rebelles.

Achillas ue perdit point de temps: il se hâta d'entrer dans Alexandrie, dont l'enceinte était trop vaste pour qu'il fût possible à César de la défendre tout entière avec le peu de troupes qu'il avait. L'Egyptieu s'empara sans difficulté de la ville, à l'exception du quartier du palais qu'occupait César. Il fit attaquer ce quartier avec furje; mais ce fut du côté du port que se dopnérent les plus grands coups : de là en effet dépendalt la victoire. Il y avait dans le port, outre viugt-deux vaisseaux poutés qui gardaient toujours Alexandrie, cinquante galères à trois et à cing rangs de rames, envoyées, l'année précédente, an secours de Pompée, et revenues depuis la bataille de Pharsale, Si Achillas s'éta-t une fois rendu maître de tous ces bâtiments, il ôtait à César la communication avec la mer, et par consèquent toute espérance de recevoir soit vivres, soit renforts. Aiusi, les Egyptiens pour vaincre tout d'nn coup, les Romains pour se sauver d'une perte certaine, firent des efforts incroyables 1. Enfin César l'emporta, et vint

à bont de mettre le fen non-seulement aux vaisseaux dont je viens de parier, mais à ceux qui étaient dans les arsenaux. Le uombre des bâtiments brûlés se monta à cent dis. L'incendie devint affreux et consuma la principale parie de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie ", monument précieux du goût pour les lettres et de la magnificence des Polémées",

Cèsar pensait à tout. Pendant que le combat durait encore, il fit débarquer des soldats dans l'ile de Pharos, pour s'assurer de ce poste important, qui était la clef du port d'Alexandrie. Cette petite lle, si famense par le superbe édifice que Ptolémée Philadelphe y avait fait construire 3, et anquel elle a donné son nom, était jointe à la terre fermé par uue chaussée de neuf cent pas et par un pont, Placée à l'eutrée du port, qui était étroite, elle la dominait tellement, que l'on ne pouvait y passer sans le congé de ceux qui étaient maîtres de l'île. César fit donc un conp de partie en s'en emparant. Par là il se mettait en état de recevoir les secours qu'il euvoya demander de toutes parts.

demander de toutes parts.
Le danger neamonie était toujours tréspressant, Quoique Arbilius n'ent réussi en transport de la companya de la companya de transport de converte sentatives; et, supérieur comme il était en forces, ce qu'il avait manqué une fois il pouvait l'emporter dans une autre occasion. Céar fit dresser des buricades, des rétranchements et des fortifications de toute espéce, autour du quartier qu'il occapait, et qui lai donasti un libre accès au port. Derviere ses retranchements il forces de combistenance, et un pouvait être forces de la combistenance forces de la combis

Les Alexandrins, dans la partie de la ville dont ils étaient maîtres, faisaient des ouvrages tout pareils à ceux des Romains; et, comme c'était une nation très-industrieuse 4, ils imi-

<sup>1</sup> Voyez sur cette bibliothèque, Hist. Aoc. t. U., p. 414.

<sup>\* «</sup> Elegantie regum cure que egregium opus. » (Liv. « apud Senec. de Tranq. animi, cap. 9.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yoy. Hist. Anc. t. H. p. 413, et t. 111, p. 216.
<sup>5</sup> e Homines ingeniosissimi atque acutissimi, que a e nobis fieri viderant, et solerità efficiebant, ut nostri siliorum opera imitati viderentur. » (HIRT. de Bello Alex. n. 3.)

<sup>!</sup> Uirl. de Bello Aier. 11, 12.

taient is parfaltement or qu'ils voyaient pratiqué per leurs ennemis, que l'ou cêt prisleurs travaux pour les originaux et les modèles. En même temps its faissient lever des troupes dans toute l'Egypte, ils sermaient les cecalers, ils en muissient de machines de guerre, ils fabriquient des armes. Tout ce qui peut s'employer à l'attaque ou à la défense des places était mis en œuvre de part et d'autre avec une ardeur infaise.

Achilia agissalt, comme je Tai dit, de concrit ave Photin : et, quisipa ceita-fit tefermé dans le palsis, la correspondance entre cur ne laissalt pass de s'entretient par de secrets messages. Ce commerce fut decouvert; et Cèsar, en ayant acquis la preven; dit tuer Photin, qui périt ainsi le premier de tons ceux qui avaient termepé dans l'assossinat de Pompes. Selon Phitarque, ce sedérat consque avait formé le projet d'égorger César dans que avait formé le projet d'égorger César dans de l'actés, qui présant foreités le sont, épiant tout, conçut des soupons, recueilit de sindices, et en fit donne avis à Cèsar som mattre.

Pendant que la guerre d'Alexandrie es faist vec le plus d'acharmement, l'ambé s'étant écoulée, (Char reçut nouvelle qu'à Bourne on l'aruit nomme diciateur, non pour six non l'aruit nomme diciateur, non pour six l'aruit prosession de cette souversine dignité dans le pasis meme de Ptolémete: et il fut pendant plusieurs mois le seul magistrat romain avec Marc-Antoine, son maître de la cavalerie. Néanmoins, comme, sur la fin de cavalerie. Néanmoins, comme, sur la fin de console, sous suivrores la pratique des Rémaiss en désignant l'année par les noms de ceru qu'ent est per le consulta.

> Q. FUFIUS CALÉNUS \*, P. VATINIUS.

Il était arrivé dans l'armée des Alexandrins un changement considérable, mais qui ne diminua rieu du danger de César. Arsinoé, sœur de Cléopatre, fugitive autrefois avec

elle, et apparemment revenue avec elle à Alexandrie 1, trouva moyen, par l'adresse de l'eunaque Ganymède, son confident, de se sauver du palais, et de se jeter dans le camp d'Achillas. Elle y apporta la division. Un grand nombre d'Egyptiens tournèrent les yeux vers cetle princesse du sang de leurs rois : Achillas voulait retenir l'autorité. C'était à qui se gagnerait à force de largesses les esprits des soldats. Bientôt Arsinoé prit le dessus; et, ayant fait assassiner Achillas par Ganymède, elle demeura seule mattresse des troupes, et elle en donna le commandement au meurtrier. Celui-ci, non moins audacienx ni moins habile que son prédécesseur, signala les commencements de son généralat par une entreprise en même temps difficile et bien entendue, et qui jeta d'abord la consternation parmi les Romains.

Alexandric tiralt toutes see sout do Nil por ne cand crease de main d'homme. L'eau du Nil est limoneuve, et sujette à causer bien des anàdicis. Par cette risson chaque mission avait une citerne, où l'eau reque du canal se clariniti, s'égnanti, et an bout de queque temps devenait très-saine et trè-homne à boire. Le canal était dans la partie de la ville dont les Egyptiens étaient mattres. Ainsi, pour réduire les Romaiss à l'impossibilité de teiri, Ganymède crut qu'il pe s'agissait que degâter l'eau des citernes du quartier qu'ils occupaient.

Dans cette vue il commença par fermer exactement toutes les citernes de son côté; puis, avec des roues et des machines. élevant l'eau de la mer, il la faisait conler en grande quantité dans les citernes des Romains, Ceux qui prenaient de l'eau dans les maisons les plus voisines de la mer s'aperçureut les premiers de l'altération, et furent hien surpris de trouver leur eau salée, pendant que celle des maisons plus éloignées demeurait douce comme auperavant. Bientôt la salure devint générale ; et les Romains en furent si effrayes, qu'ils ne songezient plus qu'à abandonner la ville et à fuir, malgré la difficulté et le péril extrême de l'embarquement à la vue des eunemis.

<sup>1</sup> Dio.
2 An. R. 705; av. J. C. 47.

<sup>1</sup> Cas, de Bello Civ. L. III., et Hirt. de Bello Alex

César les raseura et les cossola. Il leur dit que le mai vétait pes agrand qu'ils ser l'amaginaient; que les rivages de la mer anginaient; que les rivages de la mer avaient toujours de l'étau douce, et que, pour est trouter, la me hiait que cremier à une certaine profondeur ju me hiait que cremier à une certaine profondeur que le lainte était montrée, que, s'aitie à leur gloire et à lour destruite que des la constant derrière leurs estanchements le modifier de le commandant derrière leurs estanchements et multilade des commans, quitter cer setran-exchements et d'embarquer avec biet de l'entra chements et d'embarquer avec biet de l'entra de me perte certaine : que leur ressource était à victoira, »

Après ce discours il ordouna que, tout ouvrage cessaut, ou fravaillat à creuser des puits eu diffèrents endroits. Ce travail réussit; César, sans beaucoup de peine, reudit aiusi iuutiles les efforts laborieux des Egyptiens.

Ganymède ne se rebuta pas: et, seutant que l'unique voie de valucre était d'empêcher que César ue pût recevoir les secours qui devaient lui venir par mer, il résolut d'avoir une flotte à quelque prix que ce pût être. Celle de Cesar u'était pas considérable: elle ne se montait qu'à treute-quatre bâtiments rhodiens on asiatiques, dont cing à cinq rangs de rames, dix à quatre : les autres étaient de moiudre graudeur, et la plupart saus pont. Il ue fut pas difficile au général égyptien d'assembler des forces de mer qui fussent supérieures. Il radouba les vieux vaisseaux qui avaient échappe à l'incendie; il fit venir ceux qui gardaient les bouches du Nil; et il forme des uns et des autres une flotte qui, sans compter les petits bâtiments, se trouva de vingt-sept grandes galères, dont vingt-deux à quatre, ciua à cina rangs de rames,

Néaumoins, dans deux combats qui se livrèrent sur mer, la valeur des soldats romains, et l'habileté de leurs alliés, et surtout des lihodiens, dans la manœuvre, donuéreut l'avantage à César. Une action importante, dans laquelle ou se battit en même temps sur terre et sur mer, n'eut pas le même auccès.

Les Alexandrias avaient repris l'ile du Phare, et de là is incommodaient beaucoup eunemis pen les Romains. Cèsar résolut de déloger les eunemis de celposte il débarqua des troupes dans l'île, et s'en empera, suest bien que d'appian.—Dio.

pont qui communiqualt de l'île à la chaussée. Mais un autre pout qui joignait la chaussée à la terre ferme demeura au pouvoir des Alexaudrins. César reviut le lendemain à la charge. et fit attaquer ce pout, d'un côté par une partie de ses vaisseaux, et de l'autre par trois cohortes qu'il posta sur la chaussée. Les Alexandrius combattireut avec vigueur : leurs troupes de terre défendalent la tête du pont, et de leurs vaisseaux ils lancaient des flèches et des traits sur la chaussée. Dans le plus fort de la mêlée, des soldats de marine et des rameurs de la flotte romaine vinrent se jeter permi les combattants, moitié par curiosité, moitié dans le désir de prendre part au combat : puis , effrayes subitement , ils s'enfuieut en désordre, et entraîneut les autres. Il ne fut jamais possible à César de reformer ses rangs; tout fuit, tout se précipite : plusieurs furent novés; d'autres furent tués par les enuemis. La perte est évaluée, par l'ancieu écrivalu de la guerre d'Alexandrie , à quatre cents soldats légionaires ou environ, et à un plus grand nombre encore de ces curieux qui étaient veuus se faire de fête.

Ce ne fut pas saus difficulté et sans péril que César lui-même se ssuva, Lorsqu'il vit la fuite des siens, il se retira dans son bâtimeut. Mais, comme une graude foule y entra avec lui , prévoyant ce qui aliait arriver il se jeta à la mer, et nagea l'espace de deux cents pas pour gagner les vaisseaux les plus proches, La précaution était sage ; car le bâtiment qu'il vensit de quitter coula bas. On remarqua qu'ayant ôté sa cotte d'armes de dessus ses épaules 1, parce qu'elle l'aurait embarrassé , il in tira avec les dents , pour empêcher, s'il était possible, qu'elle ne tombat au pouvoir des enuemis : et comme il avait des papiers dans sa main gauche, il tint toujours cette main élevée eu même temps qu'il nageait de l'autre, et les papiers ne furent point mouillés. La cotte d'armes lui échappe, et lui rendit même uu bon service ; parce qu'étant de pourpre, et se faisant remarquer par l'éclat de sa couleur, elle attira tous les traits des eunemis pendant que lui-même il se sauvait

1 Suet. Cos. c. 61. - Flor. sv, 2. - Plut. in Cos. -

sans être distingué ni connu. Les Alexandrins la prirent, et en firent le principal ornement du trophée qu'ils érigèrent sur le lieu du combat.

L'échec que les Romains avaient souffert aurait suffi pour décourager des troupes susceptibles de limidité. Mais ces fiers guerriers n'en devinrent que plus irrités contre leurs ennemis; et dans les sorties, dans les combats qui se renouvelaient chaque jour, les Alexandrius les retrouvaient plus terribies encore qu'auparavant.

lis pensèrent qu'ils se forilleraient beaucoup s'ils pouvaient avoir leur roit à leur tête.
Pour le tirer des mains de César, lis recourent à la ruse, et envoyérent à ce général des
députés qui étailent chargés de lui dire « que
les Alcandrins, les d'un gouvernement
que le sexe, l'âge et le défaut l'dustorité
l'égitime dans Araione redust l'aillaie et précaire, rébatés eucore darantage de l'insolence et de la crusaté de l'enueque Ganyméde, souptraient après leur roi : que ,
s'îls le vojatient une lés su milleu d'eux
entres ses aujets des paroles qui leur secairers ses aujets des paroles qui leur seraient données par les Romains, aussiété

« ils mettraient has les armes, » César, qui connaissait parfaitement le caractère fourbe et artificieux des Egyptiens, ne fut point la dupe de leurs beaux discours. Il résolut néanmoins, à tout événement, de leur accorder leur demaude, sentant bien que tout le risque était pour eux et pour leur roi ; et quant à ce qui le regardait lui-même, s'il avait cru daus les commencements qu'il lui était utile de reteuir ce jeune prince pour empêcher, s'il eût pu la révoite, maintenant qu'elle était non-seulement foute formée, mais opiniatriment sontenue depuis piusieurs mois, un tel prisonnier l'embarrassait plus qu'il ne lui causait d'avantage réel. Il fit donc venir Ptolémée; et, l'ayaut exhorté à mettre fin aux maux de sa patrie, à préserver d'une entière ruine sa capitaie, l'une des plus belles villes de l'univers , et à ramener à la raison ses sujets rebelles, il je prit par la main pour le mettre hors du palais en toute liberté. Le

jeune roi n'avait pas plus de quinze ans ; et néanmoins il avait fait déjà de grands progrès dans les lecons de dissimulation et de fourberie qu'on lui avait données. Il se mit à pleurer, demandant à rester avec César, et protestant que sa vue lui était pius agréable que ia jooissance des droits de la royauté. César y fut trompé; il crut ses larmes sincères, et, en étant touché, il lui dit que, s'il était dans ies sentiments qu'ii faisait paraître, ils se reverraient bientôt. Ptoiémée part ; et , des qu'il eut pris l'essor. Il changea de langage et do conduite, et poursuivit si vivement ja guerre. que l'on avait lieu de penser que les larmes qu'il avait versées dans l'entretien avec César étaient des larmes de joie.

Cependant il arrivait par mer et par terre des tenforts et des convois à César : il y avait déjà queique temps qu'une légion, formée des anciens soidats de Pompée, lui était venue d'Asie ; et, quoique d'abord elle cût été portée par les vents sur les côtés d'Afrique au delà d'Alexandrie, on ne peut pas douter que César ne l'eût ensuite recueilije et Introduite dans la vitle 1. Ses convois étaient épiés et souvent surpris par des valsseaux égyptieus placés comme en embuscade auprés de Canope. Il envoya sa flotte sous la conduite de Ti. Néron, son questeur, pour déloger ces corsaires, et il y réussit, si ce n'est que l'amiral rhodien, nommé Euphranor, homme trés-courageux, et qui n'avait pas son pareil pour la science de la marine, s'étant tron avance, et n'ayant pas été soulenu, fut eulevé par les Ajexaudrins, et périt avec son vaisseau.

Mais le secours qui décida de la victoire fut celui qu'amena par terre à César Mihirdiate de Pergame <sup>8</sup>. Ce Miliridate était de la race des térarques gailo-grees, quoique né dans la viite de Pergame, d'où le surnom de Perguménien lui est attribué dans l'histoire. Sa mère, qui avait un mart, et ne laissait pas d'être coucubine du grand Miliridate, fut bien aise de faire passer son fiis pour le fils

<sup>&#</sup>x27; Je m'exprime ainsi, parce que l'entrée de cette légion dans Alexandrie ne se trouve point marquée dans le continuateur de César.

<sup>2</sup> Strab. l. 13, p. 625. - Hirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hirt, de Bello Alex.

de ce roi si fameux, et elle lui en donna le nom. Ce qui est certain, c'est que le roi do Pont aima beauconp cet enfant, qu'il le prit dans son camp tout petit, lui fit donner une éducation royale, et le tint auprès de sa personne pendant un grand nombre d'années. Mithridate de Pergame, qui avait apporté en paissant d'henreuses dispositions, profita beaucoup à l'école d'un si grand maître. Il joignait au courage une habileté non commune dans l'art militaire : et. s'étant depuis attaché à César, il tenait un rang distingué entre ses amis lorsqu'il arriva avec lui à Alexandrie. Dés que César vit naltre la guerre, il l'envoya en Syrie et en Cilicie lui assembler des forces. Mithridate s'acquitta avec fidélité et avec zèle de cette commission; et, trouvant les peuples très-favorablement disposés, il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour former une armée nombreuse, à la tête de laquelle il s'avança vers Péluse. Autipatre 1, ministre d'Hyrcan, était dans cette armée avec trois mille Juifs, et, selon le témoignage de Josèphe, il rendit aux Romains de grauds services dans cette expédition.

Péluse ne put tenir contre Mithridate 3. Quolqu'il y cât une forte garnison dans cette place, qui était la clef de l'Egypte du côté de la Syrie, elle fut emportée d'assaut le jour même qu'elle avait été attaquée.

Le pius court chemîn de Pelue A lexanrie aurait de d'ailer d'orient en occident, suivant une ligne paraillet a la mer. Mais out ce pay set tellement coape de bras de Nil et de cansux, que la marche derenait septement bisquiet en peril merche pour Migatement bisquiet en peril merche pour Migatement per la comparais de la peril piequ'à la tête de piequ'à la tête de Delay, c'est-d-drig pusqu'à fendrait où le Nil commence à se partager en deux graudes branches. Memphis, Tamcienne ville rople de l'Egrapte, ouvrit ses portes à Midridate, et lui donna un passage sur le Nil.

Ptolémée 4, averti de l'approche de cetle armée, cuvoya des troupes pour l'arrêter et

en empêcher la jonction avec César. Les commandants du premier détachement qui arriva, avides d'enlever à ceux qui venaient après eux l'bonneur de la victoire, se bâtérent d'attaquer Mithridate, qui était bien retranché. Cette faute, si commune dans la guerre, et tant de fois punie par les disgraces, eut ici le succés qu'elle méritait. Les Egyptiens furent repoussés avec perte; et ils auraient pu être entièrement détruits, si la connaissauce qu'ils avaient des lieux et la facilité de regagner les barques qui les avaient amenés ue les eussent dérobés au vainqueur. Le second détachement, ayant ramassé les débris du premier, se trouva eucore en état d'empêcber Mithridate d'aller en avant.

Cesar et la ero d'a Egypte, ayant appris ces nouvelles, partirent presque eu même temps, l'un pour recueillir Mithridaie, l'autre pour les surprendre et l'accabler. Quoique Ptolémée, qui avait une grande multitude de barques et la commodité de remonter tout droit le fleure, filt arrivé le premier, il uo put cepeudant rien entreprendre avant la venue de César, et la joinction se li sans difficulté.

Alnrs César, se voyant des forces considérables, résolut de terminer enfin la guerre, Le roi était campé à peu de distauce du Nil sur la gauche. Entre son camp et César se trouvait un canal, dont les Alexandrins voulurent disputer le passage, mais inutilement, César ayant passé ce canal, attaqua le lendemain le camp du roi, et le força l'épéc à la main. Le carnage des Egyptiens fut trèsgrand. Ils n'eurent d'autre ressource que de regagner leurs barques pour se sauver par le fleuve. Ptolémée lui-même se jeta dans une de ces barques, qui, surchargée par la muititude de ceux qui s'empresssient d'y entrer, coula à fond ; et le jeune roi périt ainsi noyé dans le Nil. Son corps fut trouvé enseveli dans la boue ', et recounu à la cuirasse d'or qu'avaient coutume de porter les Ptolémées dans la guerre.

César, ayant envoyé cette cuirasse à Alexandrie pour servir de preuve aux hablants de la mort de leur roi, suivit lui-même avec sa cavalerie par le chemin le plus court, per-

<sup>1</sup> Joseph. Antiq. xzv, 14; et de Bello Jud. 1, 7.

<sup>3</sup> Hirt. 3 Joseph.

<sup>4</sup> Hirt.

<sup>1</sup> Flor. 1v, 2. - Oros. vi, 16,

suadé qu'à la première nouvelle de sa victoire tont plierait, et que personne n'overait plus penser seulement à la guerre. Il ne se trompa pas. S'étant présenté par l'endroit dont les ennemis étaient les maîtres, il vit toute la multitude des Alexandrins venir au-devant de lui comme suppliants et implorer sa miséricorde. Il les consola, lenr promit de les traiter avec bonté, et passa à travers les ouvrages des ennemis ponr venir à son quartier.

C'est ainsi que César sortit victorieux d'une guerre où s'étaient réunies tontes les espèces de difficultés et de désavaotages; où il avait eu et les lieux et la saison contraires, combattant pendant l'hiver et dans l'enceinte des murs d'un ennemi plein d'adresse, qui d'ailleurs était muni abondamment de tontes sortes de provisions, pendant que lui il manquait de tout et se tronvait pris au dépourvn.

Il ponvait rédnire l'Egypte en province romaine<sup>9</sup>. Suétone dit que la raison qui l'en détoarna, c'est qu'il craignit qu'un gonvernegr ambiticux, qui voudrait se cantonner dans un pays si riche et de si difficile abord , ne not exciter des troubles dans l'empire. Ce motif est apparemment celui qu'alléguait César à ses amis. Le veritable était sans doute son amour pour Cléopatre. Il est bon néanmoins d'observer que la justice était lei d'accord avec sa passion pour cette reine : le royaume d'Egypte était le patrimoine de Cléopatre et du seul frère qui lui restat alors; et ils n'avaient rien fait qui pût mériter qu'on les en dépouillât. Ainsi, conformément au testament de Ptolémée Aulète, César déclara roi et reine d'Egypte le jeune Ptolémée et Cléonaire. Il est vrai que le prince3, qui était presque encore enfant, ne fut roi que de nom. Toute l'autorité resta entre les mains de sa sœur, qui à la supériorité de l'âge joignait un crédit tout-puissant auprès du dictateur,

Il fallait que Cléopatre fût une sirène bien enchanteresse, puisqu'elle endormit pour un temps l'activité de César. Après un séjour de nenf mois à Alexandrie, pendant lequel toutes les affaires de Rome et d'Italie étaient demeurées en souffrance, et qui avait procuré au parti vaincu la facilité d'acquérir des forces redoutables en Afrique, César, au lieu de se hâter de sortir de l'Egypte pour aller où l'honneur et le besoin le demandaient ', se livra aux délices, passant les nuits entières dans des repas de débauche avec Cléopatre; ct enfin, il entreprit de visiter avec elle tout le pays. Ils s'embarquérent ensemble dans un bâtiment superbe, et remontèreut le Nil, snivis de quatre cents barques, César anrait penetre jusqu'en Ethlopie, si les mormures de son armée ne l'en eussent empêché.

Le bruit des progrès de Pharnace en Asie le tira de son assoupissement et le rendit à lui-même \*. Il résolut enfin de quitter Cléopatre; mais en partant il prit toutes les précautious nécessaires pour l'affermir sur le trône dont il l'avait mise en possession, il emmena Arsinoé sa sœnr, de peur que cette princesse n'excitat apelane trouble. Il laissa aussi dans Alexandrie la plus grande partie des troupes romaines qu'il avait avec lui, afin de contenir les peuples dans l'obéissance et la sonmission an nouveau gonvernement.

Pour achever ici tont ce qui regarde les amours de César et de Cléopatre<sup>3</sup>, je dirai que cette reine étant acconchée d'un fils peu après le départ du général romain, le nomma Césarion, afin que le nom même de cet enfant fit connaître son origine : et César ne le trouva pas mauvais. Il fit plus encore, et il recognat expressement Césarion pour sou fils, si l'on s'en rapporte au témoiguage d'Antoine. Au contraire, Oppius composa un livre pour prouver que l'enfant que Cléopstre faisait passer pour fils de César ne l'était pas véritablement. Belle matière à dissertation!

César cacbait si peu ses intrignes avec Cléopatre, qu'ayant fait constrnire un temple magnifique de Vénus, sous le nom de Vénus

s « Bellum sané difficilimum genit, neque loco . « neque tempore aquo, sed hieme anni, et intra munia e copiosissimi et solertissimi hostis, încpe îpsc rerum

e omnium etque impareius. » (Sunt. Cas. c. 35.)

<sup>\*</sup> Suet. Cas. c. 52.

<sup>9</sup> Hirt.

Seet. - Dio. - Applan

<sup>9</sup> Birt.

<sup>1</sup> Suct. - Dio. - Applan.

mère1, parce que les Jules la regardaient comme la tige de leur maison. Il placa à côté de la statue de la décase une statue de Cléo-

Cette reine fit même un voyage à Rome avec son mari l'année d'après celle dont nous racontons les événements. César les reçut et les logca chez lui : il les fit reconnaître rois amis et alliés du peuple romain, et leur rendit tous les honneurs imaginables. Après un tel ascendant pris par cette Egyptienne sur l'esprit de César, on ue será pas étonné de l'ivresse et de la fréuésie qu'elle inspira à Antoine.

César \*, étant venu d'Egypte eu Syrie , recut avis de toutes parts que tout était en combustiou dans Rome , et que sa seule présence pouvait y rétablir le calme. Il crut néanmoins devoir commencer par pourvoir aux besoins et régler les affaires des provinces à portée desquelles ii se trouvait, et dout les unes étaient inquiétées par les armes de Pharnace; les autres, quoiqu'elles n'eusseut point de guerre étrangère à soutenir ui à craindre , ne pouvaient manquer de se sentir de l'ébranlement que la guerre civile avait causé à tout l'empire. Les rois et les petits princes compris dans l'étendue de la Syrie, ou établis dans le voisinage, s'étant reudus en grand nombre auprès de lui , il les recut avec bonté. les chargea de veiller au soin de la province. et les renvoya pleins d'affection pour lui et pour le peuple romain. Nous savons en partículier 3 qu'il confirma à Hyrcan ia souveraine sacrificature des Juifs malgré les plaintes d'Autigone, fils d'Aristobule, et qu'il lui permit de rebâtir les murs de Jérusalem détruits par Pompée. Il maiutint aussi Antipatre dans l'exercice de l'autorité dont il jonissait depuis lougtemps en Judée sous ie nom d'Hyrcan, secours absolument nécessaire à la faiblesse de

ce prince. De Syrie César passa par mer en Cilicie , et, après y avoir tenu dans la ville de Tarse les états de la province, il se hâta de s'avau-

cer vers ie Pont, dont Pharnace, comme nous allons le raconter tout à l'heure, s'était emparé.

Arrivé à Comanes, il dépouille du sacerdoce de Bellone Archélaus\*, fils de celui que Pompée en avalt revêtu. Cette grande dignité. dont j'ai parlé ailleurs', fut conferée par César à Lycomède ou Nicomède, Bithynien, qui, selon le témoignage de l'écrivain de la guerre d'Alexandrie, y avait des droits et des prétentions du chef de ses ancêtres. Cette raison pourrait bien n'être qu'un prétexte qui servit de voile à une vengcance contre Archélaus. partisan de Pompée, et au désir de récompenser les services rendus par Lycoméde à

Lorsqu'il approchaît des frontières de la Gallo Grèce, Déjotarus vint se présenter à lul, non-seulement sans les marques de la dignité royale, mais en équipage de suppliant et d'accusé. Il avait pris cet extérieur humiilé, parce qu'il savait que César était tout à fait irrité contre lui ; et par la même raison îl s'était munt, autant qu'il lui avait été possible, de puissants intercesseurs. Il n'allegna que de fort mauvaises excuses pour se justifier d'avoir embrassé le parti de Pompée. Il dit qu'étant dans un pays où l'autorité de Pompée seule était reconnue, et où Cesar n'avalt alors ni troupes ni lieutenants, il avait été obligé d'obéir à celui sous la main duquel fl se trouvalt. La vérité est qu'il s'était attaché à Pompée par affection et par persussion de la justice de sa cause.

César le réfuta par d'aussi mauvaises ralsons que celles que le prince galate avait apportées pour sa défense. Il préteudit que Déjotarus était en faute à son égard , parce qu'il n'avait pu ignorer qu'il était celui dont Rome et l'Italie reconnaissaient le pouvoir, et qui était revêtu du consulat au temps de la bataille de Pharsale, Comme si la violence avec laquelle il s'était emparé du siège de l'empire, et avait ensuite envahi le consulat, eût été un titre d'autorité légitime qui det être respecté de tous les alliés du nom romain!

<sup>1 «</sup> Venus genitria, »

<sup>3</sup> Joseph. Ant. XIV, \$5 et \$6; et de Belle Jud. I, 7, 4 Hirt.

<sup>1</sup> Applet. - Mithrid. \* Voy. tome 111, p. 219,

dans la bouche du plus fort.

César ne s'écarta pas néanmoins de sa modération accoutumée ; il déclara à Déjotarus qu'il lui pardonnalt, c'est-à-dire qu'll ne lul ferait souffrir aucun mauvais traitement en sa personne : il lui fit reprendre les ornements royaux, et il lui demanda, pour la guerre contre Pharnace, une légion formée par lui, à l'imitation et selon l'ordre de la milice romaine. Mais il se réserva de juger après la guerre les contestations entre lui et les antres tétrarques. C'était une préparation à le dépouiller de la plus grande partie de ses états.

Ce prince, fils paricide de Mithridate, s'était trouvé d'abord fort heureux d'être recounu par Pompée roi du Bosphore, et décoré du titre d'ami et allié du peuple romain. Mais lorsque la guerre civile eut éclaté , l'occasiou réveilla en lui des pensées ambitieuses; et . pendant que les Romains occupaient leurs forces à se déchirer les uns les autres', il se laissa flatter de l'espérance de reconquérir les états que ses ancêtres avaient possédés, et qu'il regardalt toujours comme son patrimoine. Il commença par subjuguer au delà du Bosphore la ville de Phanagorée, que Pompée avait déclarée libre : il sonmit ensuite la Colchide : puis il entra dans le Pont. et s'empara de Sinope, qui avait été anciennement la ville royale de ses pères. Encouragé par le succès, il se jeta sur la petite Armenie, qui apportenait actuellement à Déjotarus ; et, eu l'absence de ce prince, il en fit aisément la conquête. Enfin il porta ses armes dans la Cappadoce, et entreprit d'enlever ce rovaume à Ariobarzane.

Déjotarus, de retour dans son pays après la bataille de Pharsale, trouva les choses en cet état. César était à Alexandrie, fort embarrassé et dans un très-grand péril. Domitius Calvinus, chargé par lui de veiller sur l'Asie et sur les provinces voisines, fut la seule ressource que pût implorer Déjotarus, incapable comme il était de résister par ses propres forces à Pharnace.

Le lieutenant de César seutit parfaitement

Mais toutes raisons sont bonnes et valables ; que cetle guerre intéressait aulant le peuple romain que les rois Déjotarus et Ariobarzane. Il envoya ordre dans le moment à Pharnace de sortir de la petite Arménie et de la Cappadoce, et de ne pas abuser des circonstances où se trouvait le peuple romain pour lui manquer de respect et en vloler les droits et la majesté. Une déclaration si flère avait besoin d'être soutenue par la force. Domitius avait sous ses ordres trois légions : mais il fot obligé d'en envoyer deux au secours de César, l'une par mer. l'autre par terre. A celle qui loi restait Il en joignit deux de Galates et autres sujets de Déjotarus, armés et disciplinés par ce prince, comme je l'ai dit, à la romaine; et nne quatrième, qui venait d'être levée à la hâte dans le royanme de Pont. Avec ces quatre légions et quelques autres troupes auxilistres, il s'avança jusques apprès de Nicopolis, dans la petite Arménie.

Pharnace avait inutilement táché de l'amuser par une négociation, et en lui envoyant députés sur députés pour demander que toutes choses demeurassent en état jusqu'à l'arrivée de César. Tout son obiet était de gagner du temps, parce qu'il savait le danger pressant où était César dans Alexandrie. Il avait même intercepté des courriers portenrs des lettres par lesquelles ce général ordonnait a Domitius de s'approcher de l'Egypte par la routé de Syrie, Ains], ne doutant point que le lieutenant de César ne s'éloignat incessamment, c'était pour lui une victoire que de trainer les affaires en longueur.

Dans cette vue, et pour éviter le combat. ou du moins ne combattre qu'à son avantage. il tira de la ville de Nicopolis, sous les murs de taquelle il était posté, vers le camp des Romains, denx fossés parallèles, à une médiocre distance l'un de l'autre, chacun de quatre pieds de profondeur. C'était entre ces deux lignes qu'il rangeait son infanterie en bataille. Pour ce qui est de sa cavalerie. comme elle n'aurait pu agir dans un espace si étroit, et que d'ailleurs elle était supériegre à celle des Romains, il la plaçait sur les affes, au delà des fossés.

Domitlus, précisément par les mêmes raisons qui engagealent Pharnace à se tenir stri la défensive, était très-empresse de combet-

S Applan. - Mithrid. - Dio, I. 42. - Hirt.

tre; et le désavantage qu'auraient ses troupes ; traité en ennemi , il insistait beaucoup sur à attaquer les ennemis dans la position que j'ai décrite ne put le retenir. Mais, n'ayant pss assez de capacité ponr y suppléer, et plus ardent qu'habile dans le métier des armes , il fut hattu par Pharnace. Les deux légious de Déjotarus lâchérent pied des le premier choc, et prirent tout d'un coup la fuite. La légion du Pont fut presque entiérement taillée eu pièces. Celle qui était composée d'anciens soldats de Pompée soutint seule tout l'effort des ennemis, et fit unc retraite honorable, avant sculement perdu deux cent cinquaute hommes.

Cette victoire rendit Pharnace absolument maître de la petite Arménie, de la Cappadoce et du Pont : car Domitius ne fut plus en état de tenir la campagne; et, ayant ramassé le mieux qu'il lui fut possible les débris de sa défaite, il se retira dans la province d'Asie. Le vainqueur abusa de sa prospérité avec cruanté et avec insolence. Il sembla qu'it prit à tâche, par les pillages, par les plus indignes traitements, par les meurtres, de faire hair et détester sa domination.

Il se préparait à pousser ses conquêtes jusque dans la Bythinie et dans la province d'Asie. Mais il apprit qu'Asandre, qu'il avait établi régent du Bosphore en son abseuce. s'était révolté. Cette nouvelle le força de changer de plau et de penser à rédnire ce rebelle. Pendant que ce soin l'occupait, un autre plus important viut à la traverse. Un ennemi plus redoutable s'approchait, c'était César; et Pharnace jurea avec raison qu'il u'avait rien de plus pressé à faire que de venir à la rencontre du général romain. Il prit son poste sur une hauteur près de Zéla ou Ziéla, daus le Pont, lieu qu'il regardait comme d'un heureux présage pour lui, parce que son père y avait vaincu les Romains, commandés par Triarius.

Il tint avec César la même conduite qui lui avait réussi avec Domitlus. Bien fortifié, bien résolu à soutenir la guerre, il feignait de désirer la paix. Il envoya à César des ambassadeurs chargés de lui présenter une couronne d'or, et de jut protester en même temps qu'il serait soumis à toutes ses volontés. Et,

ce qu'il n'avait point donné de secours à Pompée.

César répondit que les services particuliers n'étaient point auprès de lui une compensation pour des offenses faites à la république ; et qu'après tout, c'était à lui-même que Pharnace avait rendu service en ne s'engageant pas dans un parti dont le sort avait été malheurenx. Il ajouta qu'il voulait bien lui pardonner, pourvu qu'il sortit de Pont, et qu'il réparât tous les dommages qu'il y avait causés. Quant à la couronne d'or il la refusa, et dit que Pharnace devait commencer par obéir. et ensuite lui envoyer les présents que les généranx victorieux avaient coutume de recevoir de leurs amis.

Ce prince artificieux promit tout, dans le dessein de ne rien exécuter. Comme il savait que des affaires très-importantes et très-pressantes appelaient César à Rome, il comptait qu'en tergiversant, en faisant naître des difficultés sur la manière et sur le temps d'acomplir ses promesses, il viendrait à bout de le lasser : et qu'enfin ce général, content d'avoir un prétexte honnête de quitter le Pont, prendrait le parti d'aller où sa présence était nécessaire.

César pénétra sans peine la ruse de Pharnace : et. au lieu de perdre le temps à chicaner avec lui, son activité naturelle, augmentée encore par la nécessité des circonstances, le porta à brusquer l'affaire et à terminer promptement la guerre par une batsille. Il n'avait pourtant que des forces peu considérables : la sixième légion qu'il avait amenée avec lui d'Alexandrie, et qui, par la longuenr du service, par les fatigues des voyages, par les comhats, se trouvait réduite à moins de mille hommes; une légion de Déjotarus, et deux qui venaient d'être battues, sous le commandement de Domitius, par Pharnace. Mais il savait qu'un chef tel que lui vaut seul une armée. Il s'avanca donc avec ses troupes jusqu'à cinq milles de l'enuemi.

Le pays où Pharnace avait établi son camp était tout semé de hauteurs, séparées les unes des autres par de profondes vallées. Vis-à-vis de la colline qu'occupait le roi du Bosphore, pour prouver qu'il ne méritait pas d'être la mille pas seulement de distance, s'en élevait une sur lagnelle César résoint de se trans- 1 porter et de se fortifier. Dana ce dessein il ordonna que l'on fit amas de tous les matériaux nécessaires pour dresser un rempart, fascines, hranches d'arbres, pierres; ce qui ayant été exécuté promptement, il partit avec ses légions trois henres avant le jour, sans aucun bagage; et au lever du soleil, lorsque les ennemis ue s'y attendaient en aucune façon, il se trouva maître de la colline à laquelle il en voulait, et qui était le lieu même où Triarius avait été défait par Mithridate, Aussitôt tous les esclaves qui étaient à la suite de son armée apportèreut, par son ordre, les matériaux dout on avait fait amas; et pendant que la première ligne des troupes romaines faisait face à l'ennemi campé sur la colline opposée, tout le reste des soldats travaillait en diligence à former le retranchement.

Pharnace, qui vovait toute cette manœuvre, rangea aussitôt son armée en bataille à la tête de son camp. César regarda cette démarche comme une bravade, bien éloigné de penser qu'il pût y avoir un mortel assez têméraire pour faire descendre des troupes dans une vallée, et remonter ensuite par une côte très-roide, à dessein de venir l'attaquer. Pharnace, par uue présomption dont il est inutile de chercher le principe, osa ce que César crovait être an-dessus de la hardiesse la plus outrée; et il fit ce mouvement avec taut de vivacité, que les Romains furent surpris, et virent l'ennemi près d'eux lorsqu'ils avaient encore la main à l'ouvrage. Il fallut douc que César en même temps rappelât les travailleurs, leur ordonnât de preudre les armes, les rangeat en bataille. Tont cela ne se put faire à la fois sans qu'il y cût parmi eux quelque désordre, qu'augmentaient encore les chariots armés de faux qui marchaient à la tête de l'armée de Pharnace. Mais bientôt les Romains se remirent de ce premier trouble, et, aidés de l'avautage du lien, ils repoussèrent aisément les eunemis. La victoire commença par l'aile droite, où étaient les vieux soldats de la sixième légion; ensuite et l'aile gauche et le centre prirent la même snpériorité. Les soldats de Pharnace sont ou tués ou culbutés dans la vallée. Ceux qui purent s'échapper jetaient leurs armes pour fuir plus

à l'aise. César les poursuit, et, saus leur doinner le temps de se reconnaître, il va attaquer leur csmp et le force. Pendaut l'attaque du camp, Pharnace trouva moyen de se sanver.

On rapporte que César fut étouné iniméme de la facilité avec laquelle il avait remporté cette victoire, et qu'il s'écria: Heureux Pompée! voilà done les ennemis dent la défaite vous a mérité le nom de Grand!!

En écrivant à an de ses amis de Rome pour lui rendre compte de cet événement. Il exprima la rapidité de sa victoire par ces trois mots âmeux : VEXI, VIII, VIII; jé suis cenu, j'ai eu, j'ai caircu. Et lorsqu'il triompha de Pharnace, il fit porter en pompe un tableau sur lequel ces trois mêmes mots étalent écrits en gros caractères.

an grot createste.

Chest powal les effet se glorifier d'avoir pleiChest powal les effet se glorifier d'avoir pleiChest powal les effet se glorifier d'avoir pleiche plei les glorifier d'avoir les glorifier de 
suit à par Domitias, qui l'obligat d'abandonner c'este ville et tout le pars, Sa folle amhilion l'avair rédult à n'avoir plus d'ault; qui
rédui rivolté contre lui, comme je l'ai raycrédui rivolté contre lui, comme je l'ai rayport. Le prince feujifit, voulant returer dans
son royame, troovs le rebelle en état de lui
en disputer la possession il se livre entre
eux un combat, dans lequel Phrance péri ;

César, libre cullu de prendre la roule de Rome, u'avisi (pois perdu le clampa apres la victoire remportée sur Pharmace\*, Dès le leudemain de la bauille, il étail parti avec nue escorte de cavalerte, ordouanat à la siciente légion de le suivre, et de veuir en l'allie recevoir les récompasses dues à des soiscrites à leur géorde. La traverson la Gallogrèce et la Bilhynie, il régle les affaires des princes et des peuples de ces courtées; et c'est stors qu'il maltristà besucoap Déjotarus, contre ejeque l'avis, au rapport de Ciéron ,'

<sup>1</sup> Apples

Piut. in Cas. — Suet. Cas. 37.
 Applan. — Mithrid. — Dio.
 Hirt.

<sup>8</sup> Cic. Phil. 11, 94, 96.

une haine personnelle. Il exigea de lui de grosses sommes d'argent; il lui dot la petite Arménie, que le sénat lui avait donnée, et il en gratifia Ariobarane. Il le prina escore d'une partie de la Gallo-Grèce, dont il fit don à Mithridate de Pergame<sup>1</sup>. Ce même Mithridate fut chargé par lui de faire la guerre à Asadre, et nomme roi du Bosphore après m'il aurait conouis.

Les autres arrangements que fit César par rapport à tons ces pays, et à l'Asie proprement dite, ne nous sont pas connus en détail. Ce que nous savons, e'est que sa grande attention fut d'amasser de l'argent par toptes sortes de voies. Il se fit payer les sommes qui avaient été promises par les villes et par les peuples à Pompée, et il ajouta encore de nouvelles exactions sous divers prétentes. Il pillait les temples sans scrupple ; il recevait des princes et des peuples un très-grand nombre de couronnes d'or. C'était par principe qu'il agissait ainsi, et il ne s'en cachait pas. Il disait « que deux secours sont absolu-« ment nécessaires pour établir et affermir « une puissance, les soldats et l'argent : et « ape ces deux secours se prétent mutueilement la main : qu'avec l'argent on entre-« tient et on s'attache les soldats, et que par « les armes des soldats on acquiert de l'ara gent : que si l'une de ces deux ressources n manque, l'autre ne peut subsister. » Telle était sa façon de penser ; tel était même son langage, qui ne renferme rien que de vrai, mais qui, pour être réduit légitimement en pratique, supposo une autorité et une fin légitimes. Cesar, ayant terminé avec sa diligence ac-

contame toutes les affaires qui le retensient dans les contries de l'Orient, se latti de retourner en Italie, et il y arrira plas tôt que qui que ces oits of r y clt attends. Mais avant que de reconter ce qu'il y fit., je unis obligé un contribute de l'est de l'

mains et quelques penples de la Grèce. Je remets à rendre compte de l'accroissement des forces du parti vainen en Afrique, et des monvements arrivés en Espagne, lorsqu'il me faudra parler des guerres que César ent à faire dans ees deux provinces.

\$ II. GURRE DANS L'ILLURIE, RUTRE LES PARTISAUS OR CREAT BY DR POMPER, GALERDA SOUBET A CR-SAR ATRENES, MÉGARE ET LE PÉLOPONNÈSE. MORT D'AP. CLAUDIUS, ORACLE OU LUI AVAIT ÉTÉ RENUB PAR LA PITHIE. SULPICIUS ET MARCELLUS PREN-NEXT LE PARTI D'UN EXIL VOLONTAIRE, CONSTANCE DE MARCELLUS. LE PRÈSE PU LE NEVEU DE CICÉ-EOR TJERNENT UN INDIGNE PERCÉDÉ A SON ÉGARD. DÉTAIL SUE LES INQUIÉTURES OF CICÉRON PENDANT SON SÉJOUE A BRINDES IL SE PRÉSENTE A CREAR. ET EN EST MEN ERÇU. ETAT DE ROME APRÈS LA RATABLE DE PRAESALE, CÉSAR, EICTATRUE, ET MARC-ANTRINE, MAÎTER DE LA CAVALERIE, ÎNDÊ-CENCE EECESSIVE OF LA CONDUITE D'ANTOINE. SES RAPINES ET SES INJUSTICES, TEDUMES VIOLENTS EXCITÉS DANS ROBE PAR BOLABELLA, TRIBUN. CESAR, DE ESTOUE A ROME, APAISE LES TROUBLES. ET NE PAST AUCCN REPEOCHE DU PASSÉ. CÉSAR TRAVAILLE & AMASSEE DE L'ABGENT PAR TOUTES SORTES OF VISES. IL PAIT VENDER LES RIENS DES VAINCES, ET EN PARTICULIER CEUX DE POMPÉR, QUI SONT ACHETÉS PAR ANTOINE. BROUILLERIES ENTER CESAR ET ANYOINE & CR SEJET, CESAR SE CONCILIE LA MULTITUDE. IL RÉCOMPUNSE LES PREN-CIPAUX DE SES PARTISANS. CALÉNUS ET VATIRIQUE NORMÉS CONSULS. IL SE PAIT NORMEE DICTATEUR ET CONSUL POUR L'ANNÉE SUIVANTE, ET PERSO LÉ-PIDES POER COLLEDGE DARS LE CONSULAT. ET POUR MAÎTER DE LA CAVALERIE. SÉDITION QUI S'ÉLÈVE PARMI LES VIEUX SOLOATS. ÎL L'APAISE PAR SA PERMETÉ. PRENCIPES DE SA CONDUITE PAR RAPPORT A SES SOLDATS.

Nous avous va que le parti de Pompée avait prévaiu dans Illyrie sur celait de Casar 1. Ca-pendant la ville de Salones, qui était la principle de tout le pays, resista an torrent, et souisin même un siége contre M. Octavius. Ce lieutenant de Pompée, qui, sindé de Libon, avait chassé Dolabella et fait prisonnier C. Actoins, tent d'abord desgage les Romains établis dans Salones, et maitres de la place, à lui en ouvrir les portes. N'ayant pa y réussir, il voulut insulter la ville et l'emporter d'emblée.

I Dio

<sup>1</sup> Cas. de Bello Civ. su. 9.

Les Romains qui la défendaient, quoiqu'ils enssent peu de monde, résolurent de tout souffrir pour demeurer fidèles à César; et . plutôt que de se rendre, ils mirent en liberté tout ce qu'ils avaient d'esclaves en âge de porter les armes, et ils coupérent les cheveux des femmes pour les employer à des machines de guerre.

Octavius, voyant leur opiniatreté, assiégea la ville dans les formes, et dressa cinq camps autonr de Salones. Les assiègés se défendirent avec vigueur : et quoique la disette des vivres les incommodat beaucoup, ils tinrent bon pendant un temps cousidérable. Enfin. avant remarque qu'un jour, à l'heure de midi , les soldats d'Octavius n'étaient nullement sur leurs gardes, ils distribuérent autour de lenrs murs les femmes et les enfants pour tromper les ennemis par une vaine apparence; et euxmêmes, soutenus des esclaves qu'ils avaient affranchis, ils firent une sortie si vigoureuse et si bien conduite, qu'ils emportérent les cinq camps d'Octavius l'un après l'autre. Il fut donc obligé de se retirer honteusement; et, avant regagné ses vaisseaux avec les débris de ses troupes , il retourna en Enire, Ceci se passa lorsque Pompée était encore à Dyrrachium.

Les Romains de Salones avaient demandé dn secours à César pendaut le siège ; mais il n'avait pu leur en envoyer. L'été suivant, qui est celui même où il était aux mains avec Pompée, Cornificius passa par son ordre en Illyrie avec deux légions. Il y fit la guerre et contre les naturels du pays et contre M. Octavius , qui , après la bataille de Pharsale, était revenu daos le golfe avec sa flotte, et tachait d'engager dans son parti les habitants des petites lles et des côtés de l'Illyrie, Cornificius, par uoe conduite également active et prudente, remporta toujours l'avantage sur ces différents eunemis.

Lorsque César était à la ponrsnite de Pompée, il apprit que plusieurs des vaincus s'étaient jetés en grandes bandes dans l'Illyrie. qui touchait à la Macédoine. Il appréhenda qu'ils ne s'y rendissent puissants, et il conçut que Cornificius avait besotn de renfort. Il ordonna donc à Gabinius de mener dans cette province quelques légions de nouvelles levées. | bon nombre de vienx soldats qui , pour rei-

Gabinius, créature de Pompée, s'était attaché par reconnaissance à César, qui l'avait rappelé d'exil par la loi portée dans sa première dictature. Il était brave, quoigne méchant, comme nons l'avons vu : mais il ne soutiot pas dans cette occasion la gloire qu'il s'était acquise autrefois par les armes dans la Syrie et dans l'Egypte : et lorsque ses espérances se relevaient, et que la fortune semblait s'être réconciliée avec lui , il trouva en Illyrie la houte et la mort.

L'Illyrie est un pays pauvre, où il n'élait pas aisé à Gabiulns de faire subsister une armée , d'autaot plus que les peuples avaient de l'éloignement pour le parti de Cèsar. On était dans la plus fâcbeuse saison de l'aonée : et l'hiver, outre qu'il incommodait les tronpes par la rigueur du froid, empêchait de plus qu'il ne pût leur venir des convois par mer, Gabinius, ayant à Intter contre ces difficultés, fit plusieurs entreprises où il échoua; il attaqua des châteaux occupés par les barbares, et fut repoussé avec perte. En conséqueoce ils le mepriserent; et lorsqu'il retournait à Salones, ils tombérent sur son armée, le battireut, et lui tuérent beaucoup de monde. Gabinius, s'élant retiré dans la place avec les débris de sa défaite, y mourut quelque temps après de maladie.

Sa défaite et sa mort dounèrent moven à Octavius de prendre nue supériorité décidée daos la province. Il tenait la mer avec sa flotte: il avait l'amitié des naturels du pays. Cornificius, extremement presse, ne se soutenait qu'avec beaucoup de peine; et Cesar, alors eufermé dans Alexandrie, était trop éloigné, et trop occupé de ses propres périls, pour penser à l'Illyrie. La ressource du parti de Cesar dans ce pays fut un homme uni n'a paru jusqu'ici daus l'histoire que comme un personnage méprisable par la bassesse de son âme et par l'indignité de ses mœurs, mais qui ne laissait pas d'avoir de l'intrépidité et de l'Intelligence dans la guerre.

Cet homme est Vatinius, qui se trouvait ponr lors à Brindes, et qui, sollicité par Cornificius de venir à son secours, tout malade qu'il était, entreprit et exécuta cette expédition avec un très-grand courage. Il v avait sou de maladie, étaient retélé à Brindes lorsque les Négoins de Cérar passérent en Gréce;
mais les vaisseurs de guerre lui manquaient,
ou de moins il rên avait pas de quoi former
une flotte qui pit combattre Octavies. Ill
cértifi done à Pfulls Calénus, que César
anit liaisé en Achrie, pour lui demander des
vaisseux; et es eccourt surfant trup pour le
besoin, qui était pressant, il résolut de se
extri dec qu'il avait lous sa main. A quelservir dec qu'il avait lous sa main. A quelport de Brindes II en joignit benucoup de
port de Brindes III en joignit benucoup de
port de Brindes III en de Brindes III en la literature de la literatu

vius. Celui-ci prit réellement la fuite devant Valinius, et même il abandona le siège d'Espidure ', qu'il suit commence. Musi commence Musi commence Musi comme le sième était beaucoup plus forte comme la sieme était beaucoup plus forte et pour le comme le sieme était beaucoup plus forte et pour le combre et pour le grandeur des biliments, il S'arristé dans le port d'une potite lie nommée Tauvirt, et fit loss les armagements anécessaites pour l'irrer batille. Vatinius, allant toujour-en avant, vit lout a comp sortir du port la fotte d'Octavirus en

bon ordre pour le combattre. Il fut surpris, mais non pas déconcerté. Il donna aussitôt le signal du combat, et, comme il sentait tout le désavantage de ses bâtiments opposés à ceux des adversaires, il résolut d'y suppléer par son audace. Il fit avancer la galère qu'il montait, et qui était à cing rangs de rames, contre la galère amirsie d'Octavius. Le choc fut rude, et le bâtiment d'Octavius y perdit son éperon. Aussitôt tous les vaisseaux accourent de part et d'autre au secours de leurs chefs; ils s'approchent, ils se serrent. C'est tout ce qui pouvait arriver de plus favorable aux soldats de Vatinius, dont la bravoure et l'experience leur assuraient la victoire dés qu'on en veualt à l'abordage. La galère d'Octavius fut coulée à fond : plusieurs autres eureut le même sort, ou furent prises : grand nombre de ses soldats périrent par le fer ou dans les eaux. Lui-même, il eut bien de la peine à se sauver avec quelques-uns de ses bâtiments qui le sulvirent. Vatinius, vainqueur, alla se reposer dans le port d'où Octavius était sorti.

Cette victoire fut décisive. Octavius s'enditsur les coltes de la Grèce, d'où il passe en Sicile, et ensuite en Afrique. Aucun visisseu tenant pour la cause de Pomple ne parut plus dans la mer Adriatique; et la province d'Illyrie reconnul Es lois de Cèser et les ordres de Cornilicias. Vitilius, après ce gior leur esploit, s'en recouran à B'rindes sans avoir esploit, s'en recouran à B'rindes sans avoir prend à la lettre l'expression de l'ancien écrivain, nu seul bomme!

Dans la Grèce, les Athéniens et les Mégariens n'avaient subl qu'avec pelue le joug de César. Ce général', dés avant la bataille de Pharsale, avait envoyé Fusius Calénus à la tête d'un détachement considérable pour faire la guerre aux lieutenants de Pompée qui occupaient les provinces du midi. Fufius cût bien voulu pénêtrer dans le Péloponnése; mais l'isthme en avant été muré par les soins de Rutilius Lupus, commandent du parti contraire, il alla mettre le siège devant Athènes, et prit d'abord le Pirée, dont les fortifications avaient été détruites par Sylla. Les Athéniens étaient si obstinément opposés à César, qu'ils contliquèrent encore de se défeudre dans la ville. jusqu'à ce que, apprenant la défaite de Pompée, ils ouvrirent enfin leurs portes à Calénus. César dont ils implorèrent la clémence par des députés, leur pardonna, en leur faisant néanmoins ee reproche : « Faudra-t-il « done toujours que s, dignes de périr] par « vous-mêmes, vous deviez votre salut à la

« gioire de vos ancétres? » Ceus de Mégare auraient do suivre l'exemple de soumission que leur donuaient les Athéaiens. Mais lis s'opinialtréreut, pour leur mallieur, à soutienir un siège contre Calénus. Après une assez lougue résistance <sup>4</sup>, se voyant près d'être forcés. Ils s'avisérent de Ilcher

<sup>1</sup> Ville sur les côtes de Dalmatie, dont les restes sont ce qu'on appelle le vieux Ragues.

<sup>1 «</sup> Suis omelbus incolumibus. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio. — Appian.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ποσάκες ύμας ύπό σφων αύτων άπολλυμένους τ δόζα των προγόνων περισώσει, (ΑΡΡΙΑΧ.)

<sup>4</sup> Plut. in Bruto.

des lions que Cassius avait déposés et faisait ? nourrir dans leur ville, en attendant qu'il les transportât à Rome pour les jeux de son édilité; car il aspirait alors à cette charge. Ces lions déchaînés, au lieu de se jeter sur les soldats de Calénus, se tournèrent contre les Mégariens eux-mêmes, et en déchirérent plusieurs, qui périrent ainsi de la façon la plus cruelle, et devinreut pour leurs ennemis un objet de compassion et de larmes. Le reste des habitants de Mégare fut réduit en esclavage. Mais Calénus eut l'attention et l'humanité de les vendre à des acheteurs qui eussent quelque liaison avec eux, et même de n'en exiger qu'un prix très-modique, afiu que les malheureux Mégarieus eussent la facilité de se racheter, et qu'une ville aussi aucienne et aussi illustre put se relever de son désastre.

les obstacles qui fermaient à Calema l'entrée du Pélopounése. Il marcha vers Patras, où Caton, comme je l'ai dit, quittant l'île de Corcyre, était venu aborder avec la plus grande partie de la flotte de Pompée. A l'approche du licuteuant de César, Caton se retira ; et Calénas ne trouva plus rieu qui lui résistit dans loute l'étenduc de la Gréce.

La victoire de César à Pharsale avait levé

Il ne me reste plus à placer ici que quelques faits particuliers, mais pourtant dignes de mémoire. Le premier de cette espèce qui se présente est la mort d'Ap. Claudius, homme plus recommandable par son nom et par ses dignités que par son mérite, mais à qui uéanmoins une haute maissance avait douné un rang parmi les plus illustres citovens de Rome, Il avait suivi Pompée c, dont le fils aîné était sou gendre ; et ce général, dès le commencement de la guerre, l'euvoya commander dans l'Achate, Appins, agité de graudes inquiétudes, et craiguant un revers de fortune, pins encore pour lui que pour la cause qu'il avait embrassée, résolut de consulter l'oracle de Delphes sur le succès de la guerre. It s'était de tout temps adouné à toutes les parties de la divination, et avait fait une étude sérieuse de cette prétendue science. La difficulté était ici de faire parler la Pythie: car depuis longtemps l'oracle était fort ué-

gligé : et la prétresse tirait si peu de fruit et d'bonneur de l'exercice de ses fonctions, que la chose ne valait plus la peine qu'elle s'exposât à la fatigne et au péril de l'ivresse forceuée qu'excitaient en elle les exhalaisons de l'antre d'Apollon, Elle refusa donc d'abord d'y descendre, et de s'asseoir sur le trépied. Mais Appius avant usé de toute son autorité . il fallut qu'elle obélt. Voici ta réponse qu'elle lui donna : « Romain , cette guerre ne te re-« garde point. Tu occuperas la côte de l'Eue bée 1. » Cette prédiction, qui a tout l'air d'avoir été ajustée aux vœux d'Appius, bien connus saus doute de la Pythie, eut un autre événement que n'attendait celui à qui elle était adressée. Il espérait que, tranquille dans un coin de l'Eubée, il verrait l'ébranlement de l'anivers sans en ressentir les secousses. Il évita en effet les désastres de la guerre, mais ce fut par une maladie qui le mit au tombeau. Pompée lui donna pour successeur Rutilius Lupus, qui mnra l'isthme du Péloponnése. comme je viens de le rapporter,

Après la bataille de Pharsale, deux illustres fugitifs, Ser. Sulpicius et M. Marcellus, se réuuirent dans un même plan de conduite, quoiqu'ils fussent de caractère fort différent. Nous avons vu qu'ils avaient été cousuls ensemble. et que, pendant que Marceltus agissait avec hauteur contre César, Sulpicius iuclinait touiours pour la modération. Celui-ci était un esprit porté à la douceur. Aussi fut-il des derniers à se déterminer à passer en Grèce pour aller joindre Pompée : et ce qui lui fit preudre enfin cette hasardeuse résolution, ce furent vraisemblablement les commencements de disgrace qui parnrent d'abgral menacer César dans la guerre d'Espagne contre Afranius et Pétreius. Lorsque Pompée eu été vaince, Sulpiclus renouça totalement à la guerre. It paraît même qu'il fit pins, et qu'ît se résolut à renoucer à la satisfaction de vivre daus sa patrie2, et se confina dans quelque

<sup>1</sup> « Nikli ad le hoc, Romane, bellum periloct. Eubow Corla obtinebla. » (Val. Max, l. z. e. 8; Onos. v1, 15.) <sup>2</sup> Co que je dis let de Sulpicles, je ne le troure nulli part caprimé en propres termes; nusis je l'Inétre de quelques noferios de Cicleva, et surtout de la septième leiste du x<sup>1</sup> lètre, od Attic., et de la troisième de 1yv litre. de Fomél.

<sup>1</sup> Lucan, 1, 5,

<sup>111.</sup> HIST. ROM.

ville de Grèce ou d'Asie pour y passer le reste de ses jours dans une vie privée, se consolant avec la philosophie et avec les lettres, auxquelles il s'était toujours beaucoup appliqué. César, qui estimait à douceur et la modération, le tira quelque temps après de ce loisir, et l'établit procossal d'Achaie, comme nous aurons lieu de le dire dans la veite.

Pour ce qui est de M. Marcellus, collégue de Sulpicius dans le consulat, il est constant qu'il se retira à Mityléne, et que là il se livra plus que inmais à l'étude de l'éloquence et de la philosophie, prenant même les instructions du philosophe Cratippe, qui est assez connu par les éloges que Cicéron lui donne en plusieurs endroits. Comme Marcellus avait l'âme grande . la philosophie ne fut pas pour lui une spéculation stérile : elle l'aida à soutenir sa disgrâce avec fermeté, et à trouver dans la droiture et dans la pureté de ses intentions de quoi se consoler des événements. Brutus, parlant comme interlocuteur dans un des dialogues de Cicéron, témoigne avoir admiré 1 sa constance. Mais il s'en était exprimé plus au long et avec plus d'énergie dans un de ses propres ouvrages, dont Sénèque nous a conservé quelques traits tout à fait mémorables, e J'ai vu', disait-il, Marcellus dans son exil a de Mitylène, jouissant de tout le bonheur « que comporte la nature liumaine, et plus « passionné que jamais pour les belles cona naissances. Aussi, en m'éloignant de luig je n'ai pas cru quitter un exilé, mais aller « moi-même en exil. » Il aioutait que César avait pased devant Mitylene sans s'y arrêter, parec qu'il d'avait pu soutenir la vue d'un homme de ce mérite réduit à une situation s'en digue de lui. - Quelle gloire pour Marse cellus, s'écrie Sénéque, que dans son cui il ai thât ienvis à Brutus, et honte à d'ésar; - L'un et l'autre ils lui ont rendu un temoir gauge bien homorbile. Brutus na puq u'avec unne extrême douleur revenir sans lui à Rome, et Géser en arogii, c'ext lorsque César revensit d'Asie; après avoir vaince Pharance, que Brutus, qui l'accompagnati.

vit Marcellus à Mitylène. Je ne sache guére que Sulpicius et M. Marcellus qui aient pris ainsi le parti d'un exil volontaire après la bataille de Pharsale. Parmi les autres, ceux qui ne s'attachérent point à Caton pour aller renouveler la guerre en Afrique recoururent à la clémence du vainqueur. et sollicitérent la permission de retourner en Italie et à Rome. Il y en eut beaucoup de ces derniers qui restérent en Achate sous la main de Calénus, attendant de César, que d'autres soins occupérent longtemps à Alexandrie , la décision de leur sort. Ils obtinrent tous, un peu plus tôt ou un peu plus tard, la grâce qu'ils demandaient : mais sans que nous puissions donner à ce sujet aucun détail, sinon en ce qui regarde les deux Quintus Cicéron. père et fils, qui firent, en cette occasion, un indigne personnage.

indigne personange.
On se sonvient que Q. Cicéron, frère de
Tonteur, avant servi come lieutenant de
Coster dans fa Gaule. Il ne hisso pas, dans la
secución, de presudre pasti puer Pomsensiblement son ancien géneral. Bien plus-,
Clear pessisti que C'était lui qui avant déremie son frère à quitter Plusie, et a battu la
caisse\*, c'est l'expression dont il se servid,
por lui donner le signal du départ. Gicéro
tait à Brindes, fort en peius de ce qu'it de
tendral ti al-même, l'oraque cenno de Gear
tendral ti al-même, l'oraque cenno de Gear
mitté pour son frère, quoiqui cel dé glaur
que lieu de se plainte de lui il. éterit sur-

"State of the state of the stat

5 E Drains all se vidices Marcellum Milyenis camehantem, et quancièm modé nauers hominfo patereire a beatissined vivotiem; neque unquam bonarum artium e cupidiorem quam illo iempore. Isaque adjict, visuos athi et magis in estillon inte, qui dine illo recliures e asset, quam illom in e astilo refinegal... Illom exusiem Brutus refinequere uno poistit. Const videre. Consight

e enim illi testimonium utriusque : Bratus sine Marcello
a creteti se doluit, Casar crubutt. a (Sax. de Consol.

ad Heiv. n. 9.)

Cic. ad Alt. 1. xz.

<sup>9 «</sup> Quintum fratrem lituum men profectionis fuisse. « (Cac. ad Att. xz, 12.)

le-champ à César en ces termes : « Je ne | vaient bien que Cicéron était sans doute affligé « m'intéresse pas moins vivement à mon frère « qu'à ce qui me touche moi-même '; mais, « dans la situation où ie suis, ie n'ose vous « le recommander. Tout ce que je puis me a permettre, c'est de vous prier de ne point « croire qu'il ait tenu à lui que je ne suivisse « un système de conduite qui vous fût agréa-« ble, et que mon amitié pour vous ne se « soutint sans aucune altération. Toujours it a m'a exhorté à demeurer uni avec vous : et « lorsque nous sommes partis ensemble de « l'Italie, il a été mon compagnon de voyage, « et uon pas mon guide. A tout autre égard, « ii ne me convient point de me rendro « son intercesseur auprés de vous : votre « douceur naturelle, l'amitié qui est en-« tre vous et jul., voilà ce qui vous décidera. « Mais si la considération de mon nom ne a peut ini être utile, au moins je vous prie « instamment qu'elle ne lui fasse point de a tort. »

Cette lettre, qui respire l'amitié fraternelle, en même temps qu'elle est écrite avec une prudence et une circonspectiou influie, me paratt faire beaucoup d'honneur à Cicéron. Son frére, tout au contraire, en usa au plus mal avec lui. S'étant retiré à Patras, après la défaite de Pompée, il ne se contenta nas de déclamer contro Cicéron, en présence de quiconque voulut l'entendre; il fit passer ses indécentes invectives jusqu'à César. Son fils, jeune homme pétulant et impétueux, alla en Asie, moins pour demander la grâce de son père que pour charger et accuser son oncle, Tous les amis de César, qui, pour la plupart, l'étaient aussi de Cicéron, furent indignés de l'ingratitude de son frere. Ils ne laissèrent pas de lui être favorables, parce qu'ils sade la noirceur de ses proches, mais qu'il était fort éloigné de désirer d'en être vengé. Quintus le fils, avant vu César à Antioche, obtint de fui, à la recommandation d'Hirtius, tout ce qu'il demandait.

Le chagrin que eausérent à Cicéron son frère et son neveu ne fut pas le seul qu'il éprouva pendant son séjour à Brindes 1. Je ne parle point ici de ses affaires domestiques. du délabrement de sa fortune de la manyaise économie de sa femme, de la triste situation où se trouvait sa chère fille Tullie, qui fut obligée de faire divorce avec Dolabella, et qui n'avait pas de quoi soutenir son rang. Tous ces faits appartiennent à une vie privée de Cicéron, et non à une histoire générale. Mais, outre tant de sujets de douleur, la cruelle incertitude dans laquelle il passa près d'un an, sans savoir sur quoi compter, fut pour ini un tourment qui ini abattit entièrement le courage, comme je l'ai déià dit.

Tout en arrivant à Brindes, il cournt un grand danger; car, peu de temps après. Marc-Antoine y aborda aussi avec les légions victorieuses à Pharsale. Il pouvait, s'il cût voulu. tuer Cicéron, qui était revenu en Italie de son propre mouvement, ou du moins saus permission par écrit de César. Antoine l'épargna, et il fui fit beaucoup valoir dans la suite ce prétendu bienfait, que Cicéron appelle avec raison un bienfait de voleurs de grands chemins, qui se vantent d'avoir donné la vie à celui à celui à qui ils ne l'ont point ôtée. Mais enfin, il convient que, dans cette occasion, Antoine était le maître de faire de lui tont ce qu'il cût voulu. Délivré de ce péril , il ne se vil pas pour cela hors d'inquiétude. Il avait compté que César ne tarderait pas à venir en Italie, ou du moins qu'en quelque lieu qu'il fat, il lui enverrait des assurances de son amitié. La guerre d'Alexandrie dérangea toutes les espérances de Cicéron, Casar, trop occupé pour peuser aux objets éloignés, passa un long temps sans donner de ses nouvelies en Italie. Pendant eet intervalle, il fut nommé dictateur, et Marc-Antoine, ayant sous lui le

s « De Quinto fratre meo non minús laboro, quim de a me ipso : sed com tibi commendare box meo tempore « non audeo. Illud duntaxat tamen andeho petere abs te-« quod te oro, ne quid existimes ab illo factum esse, e que minus men in te officia constarent, minusve te die ligerem, poliusque semper illum aucjorem nostrar cona Junctionis fuisse, meique illneris comitem, non ducem. « Quaré cateris in rebus tantum ei tribues, quantum ha-« manitas tua vestraque amicida postulat. Ego, es ac-« quid apud te obsim, ld to vehementer etiam aique « etiam rogo, » (Cic. ad Att. xi, 12.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cie. ad All. I. xL. <sup>2</sup> Cic. Phil. 11, 59.

titre et le pouvoir de maltre de la cavalerie, demeura loujours l'arbitre du sort de Cicéron.

Il s'en fallait bien que ce maître de la cavaterie n'eût la même douceur et ne s'astreignit aux mêmes égards que son dictateur 1. Il fut tont près de faire l'affront à Cicéron de le forcer à sortir de l'Italie. Voici à quelle occasion. César, sur un fanx bruit qui s'était rénandu que Caton était de retour en Italie, et qu'il prétendait se montrer publiquement à Rome , ecrivit à Antoine de ne le point souffrir, et il ajouta que son intention était qu'aucun de ceux qui avaient porté les armes contre lui n'eût la liberté de rester en Italie sans un congé exprès. Antoine notifia cette lettre à Cicéron, en lui faisant de mauvaises excuses sur ce qu'il était obligé de la mettre à exécution. Cicéron lui envoya un de ses amis pour lui représenter que c'était sur nne lettre de Dolabella , écrite en vertu d'un ordre de César, qu'il avait pris le parti de venir à Brindes. Par là, il obtint le permission d'y rester. Mais il eut le chagrin de trouver l'exception que l'on faisait en sa faveur exprimée nommément dans l'ordonnance que publis Autoine, cu conformité de la lettre de César. Il se vit donc affiché publiquement comme soumis au vainqueur, pendant que tant d'autres ou soutenaient encore la cause de la 15berté, ou du moins faisaient leur paix à petit bruit et sans éclat.

Avec lout cela, il u'était point tranquille. et le silence du dictateur le tenait toujours dans une grande perplexité. Enfin il reçut, vers les premiers jours de juin, que lettre qu' on lui donnait pour être de César?, Mais, outre qu'elle était conçue en termes assez vagues et assez froids, il la soupçonna de supposition, et peut-être n'avait-il pas tort. Il n'est point du tout hors de vraisemblance que Balbus et Oppius, amis de César et de Cicéron, eussent, de concert avec Atticus. fabriqué cette lettre pour soulager et consoler un homme qui succombait sous le poids de sa douleur. Ciceron resta encore deux mois dans cette inquiétude. Au commencement d'août on lui remit une lettre de César, dont il té-

1 Ce. ad Att. xt, 7. <sup>3</sup> Cic. ad Att. xi, 16, 17.

moigne à sa femme qu'il fut assez content '. C'est sans doute celle dont il parle dans le plaidoyer pour Ligarins\*, et par laquelle César lui déclarait souhaiter qu'il continuat de jouir de toutes les prérogatives et de toute la splendenr dont il avait jamais été en possession, et lui permettait de conserver le titre d'imperator, avec les licteurs et les faisceaux qui lui étaient restés depuis son proconsulat de Cilicle.

Cicéron se forgeait néanmoins encore des sujets de crainte 3. La facilité même avec laquelle César pardonnait à tous ses ancieus ennemis lui était suspecte. Il appréhendait que ce ne fût un piège, et que le dictateur, n'avaut pas actuellement le temps d'examiner tous les différents cas où se trouvaient ceux qui s'adressaient à lui, ue se réservat à en prendre connaissance lorsqu'il seralt plus tranquille. Les alarmes de Cicéron pe se dissipèrent entièrement qu'au retour de César en Italie. Il alla au-devant de lui . et il en fat reçu d'une mauière si gracieuse et si franche, qu'il se persuada enfin que le passé était oublié.

César, en arrivant à Rome, trouva que tout y était en feu. C'est de apoi maintenant le dois

rendre compte au lecteur. Nous ne sommes pas riches en mémoires touchant ce qui s'est passé à Rome et dans l'Italie en l'absence de César, Lui-même n'en dit rien dans ses Commentaires, et ses continuateurs, à son exemple, se sont renfermés dans ce qui a rapport à la guerre et aux armes. Ainsi, pour le gros des faits qui regardent les affaires civiles, uous sommes presque réduits au seul Dion, écrivain sans goût, à qui il est ordinaire de tronquer et d'altérer tont ce qui passe sous sa plume, et avec lequel il fant toujours aller la sonde à la main, si l'ou ue

veut être exposé souvent à se tromper. On n'apprit à Rome la bataille de Pharsale que par les bruits publics ou par les lettres des particuliers 5; car César s'abstint, par

Cic. ad Fam. xrv. 93. \* Pro Lie. n. 7.

<sup>2</sup> Cic. ad All. 11, 20, 21. 4 Plet. In Cir.

<sup>5</sup> Dio, 1. 42.

moderation et par pudeur, d'en écrire au sénat, ne voulant point insulter à l'infortune de Pompée, ni paraltre triompher des malheurs publics. La ville recounsisseit dès lougieraps les lois de César. Ainsi la défaite et ensulte la mort de Pompée n'y produisirent d'autre effeit que d'affernir de plus en plus la domination du visinqueur. Tout demeura calme sous l'administration du consul Servilius Isquiricus.

Ce fut lul sans doute qui, selou le droit de sa charge, nomma, par ordre du sénat. César dictateur pour toute l'année où l'on allait entrer'. Il appartenait au dictateur de choisir son mattre de la cavalerie. Mais César était trop loin pour que l'on pût attendre ses ordres. et ses amis firent tomber cette grande charge à Marc-Antoine, L'élection des autres magistrais, consuls, préteurs, édiles eurules, questeurs, deveualt impraticable depuis la nomination du dictateur. Dès qu'il y avait un dictateur dans la république, sa puissance absorbait celle de toutes les aotres magistratures, qui n'avaient plus de fonctions que celles qu'il lui plaisait de leur assigner, et c'était en particulier sons sa présidence que devaient se faire les élections. Cette raison de droit était appuyée de la force dans la circonstance dont il s'agit, et personne ne fut assez hardi pour deviner quelles étaient les intentions de César à l'égard du gouvernement de la république, depuis que, par la ruine de Pompée, il était devenu maître absolu de toutes choses. Aiusl, au premier janvier 1, il n'y eut plus d'autres magistrats romains dans tout l'empire, si l'ou eu excepte les tribuns et les édiles du peuple, que César, dictateur, alors enfermé dans Alexandrie, et Marc-Antoine, maître de la cavalerie, jouissant dans Rome d'une autorité illimitée, que personne ne partageait avec lui.

Il était difficile que la puissance du gouvernement fût en plus mauvalses malus. Ou ue peut rieu limaginer de plus vicieux ni de plus indécent que la conduite persounelle d'Autoine: debauches, l'vrogneries, mauvaises compagnies de bateleurs et de comédiennes, excès d'utempérance, qui allaient jusqu'à I fobligar de vomir au militar de la place, ce pleien fonction de as charge 1: voilli ce quo présendait aux yeux de Rome son mique magistrat. El Fon trouvait informent el trange que, pendant que C'her supportait les plas damer baigues et affonnial les plas grands dampers pour acherer une guerre si importante et si difficie, celui qui parsissal te chef de ses partisans ne fút occupé que du soin de bobre et de s'envirer.

Encore cette turpitude de la vie d'Antoine ue faisait-elle tort qu'à lui. Mais ses rapines et ses exactions ruinaient plusieurs citovens. Né d'un père prodigue et dissipateur, et luimême plus prodigue et plus dissipateur encore, on peut juger quel était le délabrement de ses affaires. Comme donc il se voyait la force en main, il profita de l'occasion pour réparer les brêches de sa fortune, ou plutôt pour satisfaire sa fureur de dépenser. Il pillait à toutes mains; il vendait publiquement la iustice : il attribualt aux uns , sans aucun droit, des biens qui ne leur appartenaient pas ; Il ôtait aux antres les biens dont ils étaient légitimes possesseurs. On conçoit que les prétextes ne lui manguajent pas dans la ville. toute remplie de mécontents, et dont la plupart des citoyens regrettaient l'ancien gouvernement, et ne se soumettaieut que par nécessité à la nouvelle tyrannie:

Aussi employalt-il la terreur pour se faire obèir · Il présidait et aux assemblées et aux jeux l'épée au côté; ce qui était sans exemple dans Rome : et il se faisait partout accompaguer d'une multitude de soldats toujours prés à exécuter ses ordres.

La servitude sembialt au moins prometre de la trille de la ranquilité. Doisleble no permit point aux Romains de jouir de cette faible no servit point aux Romains de jouir de cette faible consolution. C'écât un jouen homme; qui avail des talents et un courage élevé, plein d'ambition et d'audace, et de plus secablé de dettes, comme la plus de courage de la consolution de la comme de la consolution de la comme de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic, Phil. 11, n. 60.

<sup>\*</sup> An. R. 705; av. J. C. 47.

<sup>1</sup> Oc. Phil. 11, n. 63 et seq. - Plut. in Auton.

grand nombre des vainqueurs, it renouvels le projet tenté par Cœlius l'aunée précédente, et résolut de faire passer une abolition générale de toutes les dettes. Le tribunat du peuple, qui subsistait, comme je l'ai dit, dans le temps même que les autres charges n'étaient point remplies, pouvoit seul mettre Dolabella à portée d'exécuter ce dessein. Quoique né patricien, il leva cet obstacle eu se faisant transférer, à l'exemple de Clodius, dans t'ordre du peuple, et il fut nommé tribun. Aussitot il proposa sa loi pour l'abolition des dettes; et, afin de gagner la populace, il en proposa tout de suite une autre, comme avait fait Cœlius, qui exemptait les locataires de payer les lovers aux propriétaires des maisons. Tout ce qui restait encore d'hounétes gens dans Rome fut indigné de ces lois, et deux des collègues de Dolabella, Asinius et Trébellius, s'y opposérent en forme. De la naquirent des querelles, des contestations vivea, des combats, qui troublèrent toute la

ville.

Antoine était bien dans le eas de profiter avec joie du bénéfice d'une loi qui cut aboli outes les dettes. Aussi favorisa-t-il d'abord la proposition de Dolabella. Mais il lui survint dans ce temps-là même des soupcons. bien ou mal fondés, d'une intrigue criminelle entre sa femme et ce tribun. Il répudie sa femme, qui était aussi sa cousine germaine, fille de C. Antonius, collègue de Cicéron : il rompit avec Dolabetla, et se prêta aux désira du sénat, qui résistait de toutes ses forces à des lois séditieuses et destructives de toute bonne foi dans la société et dans le commerce. Le tribun se faisait soutenir par un grand nombre de gens armés. Antoine, eu vertu d'un décret du sénat, qui le chargeait avec le collège des tribuns de veiller à la sureté de la ville, défendit le port d'armes à tous ceux qui n'étaient pas gens de guerre, et il introdulsit lni-même dana Rome de nouvelles troupes, outre celles qu'il avait déjà autour de sa personne. Dolabella, qui se sentait appuyé de la faveur de la multitude, tint tête opiniâtrément et au sénat, et aux soldats du maltre de la cavalerie. Ce qui l'entretenait sur-

1 Ces Asinius peut bien être le fameux Polison.

tont dans son obstination, c'est que les nouvelles que l'on recevait de la situation de Cesar dans Alexandrie étaient très-flicheuses, et plusieures completient qu'il p périnti. Lorsque plusieures completient qu'il p périnti. Lorsque belle craignit à spine colère, et somble vouloir se modèrer. Mais les mouvements de l'Asie et la guerre de Pharasce, en doignantes le retour du diriateur, ranimèrent l'audocaute rième de l'arcait disparitier une circonspection politique qui u'avait été que l'effet de la crainte.

Sur ces entrefaites, Antoine fut obligé de quitter Rome pour aller faire reutrer dans le devoir les vieilles bandes de César, qui menaçaient d'une sédition. Les légions victorieuses n'avaient point recu les récompenses qui leur avaient été promises : et néanmoins elles voyaient que l'on voulait tirer d'elles de nouvenux services; car il y avait eu ordre à la douzième légion de passer en Sicile, sans doute pour aller de là en Afrique contre Catou, Scipion et Juba, Cette légion refusa d'obéir à moins qu · l'on u'acquittat les promesses qu'on lui avait faites; et lorsque les commandants voulurent ramener ces mutins et les faire souvenir des lois de la discipline. ils furent recus à coups de pierres, et obligés de chercher leur salut dans la fuite. Cet exemple fut suivi des autres légions, qui déclarérent qu'elles ne marcheraient point, si ou ne leur payait ce qui leur était[dû. C'est à ce desordre qu'Antoine prétendait aller apporter reméde : mais Dion , qui seul fait mention de ce voyage du mattre de la cavalerie, ne nous apprend pas quel en fut le succès. Il se contente de dire qu'Antoine, par une entreprise inoute, et dont jamais aucun mattre de la cavalerie ne lui avait donné l'exemple, se substitua un vice-gérant, et établit un gouverneur de Rome en son absence, L. César, sou oncle, frère de sa mère.

L. César était un homme respectable par sa naissauce, par ses dignités, par sa vertu; très capable d'imposer à des gens qui cussent été accessibles aux seutiments de pudeur et de respect, mais très-peu propre à réduire un audacieux tel que Dolabella. Aussi, sous ce faible gouvérneur, la sédition lut portée aux plus grands excès. Les créautiers d'une part, et les débiteurs de l'autre, formaient comme dens camps dans la ville, entre lesquels il se livrait tous les jours des combats. Ils s'emparaient des postes avantageur; ils s'attaquaient par le fer et par le fen. Le désordre alls si loin, que les vestales ne se crurent pas en softré dans le temple de Vesta, et emportérent les choses saintes qui étaient conflèes à leur garde.

Autoine, de retour à Rome, fut chargé de nonvean par le sénat de veiller à la sûreté et à la tranquillité publiques. Le péril croissait. Dolabella agissait en désespéré; et , ayant assigné un jonr dans lequel il prétendait faire passer ses lois, it barricada les avenues de la place, il éleva des tours de bois pour en défeudre les approches, comme s'il se fût agi d'une guerre en règle, on d'un siège à soutenir. Antoine, de son côté, assembla des troupes dans le Capitole, avec lesquelles il força les barrières : il enleva et mit en pièces les tables sur lesquelles étaient inscrites les lois; et , ayant pris quelques-uns des plus séditieux, il en fit justice, et les précipita du bant du roc Tarpéien. Cette sévérité ne pul nésomoins mettre fin aux tropbles, et la sédition ne se calma que lorsqu'on eut nouvelle de la prompte défaite de Pharnace et de l'arrivée prochaine de César. Il resta même toujours un levain de division et d'aigreur, jusqu'à ce que le dictateur, par sa présence, vint imprimer un respect et une crainte qui tranquillisèrent tous les esprits.

Dolabella desait s'attendre au moins à perdre les bonnes graces de Cesar; mais cel habile chef de parti n'était rien moins que sévère envers ceux qui hui avaient été et pouvaient encore lui être utiles. Ajoutez que les plaintes qui s'élevaient de toutes parts contre Antoiue rendaient flavrable la causse de son adversaire. César les égala en leur pardonnant à tous deux.

Il ne rechercha personue pour le passé, ni ses partisans, ni même ceux de Pompée. Mais comme il avait fait d'enormes dépenses, et que la guerre d'Afrique, qui pressait, en demandait enorce de nouvelles, il travailla à amasser de l'argent par toutes sortes de voies. C'était l'usage d'offirir des couronnes d'or et d'ériger des statues aux géneraux

viaiqueux. Sous ce préciste, César requi de grandes sommes, à titre de don gratule et de contribution volontaire. Il fil assis des empants considerables, soil aux particuliers, poil aux viait de la contribution volontaire. Il fil assis des emparts considerables, soil aux particuliers, poil aux viait de la contribution de contribution de cel historien; et l'on peut crofre que Contribution de cel historien; et l'on peut crofre que Contribution de cel historien; et l'on peut crofre que Contribution de cel historien; et l'on peut crofre que Contribution de cel historien; et l'on peut crofre que Contribution de cel historien; et l'on peut crofre que contribution de cel historien; et l'on peut crofre que contribution de cel historien; et l'on peut crofre que contribution de cel historien de cel hi

Une autre resource odieuse, mais qu'il jugea necessire jour trouter de l'argent, ce ca fut de faire vendre les biens de ceux qui avaient peri dans la guerre civile. Pompée lui-même ne fut pas exempt de cette iol. Ses biens, sa maison, ses jardins, ses meubles furent vendus comme ceux d'un ennemi public, et achelès par Antoine. Gétron a traité ce fait sreç une force de sentiment qui excite encore la douleux et l'indignation des lecteurs après tant de siècles. C'est un des plus beaux morceaux de sa seconde philipopie.

« César ¹, dit-il, rovint d'Alexandrie à e Rome, henreux, à ce qu'il s'imaginal: « mais, pour moi, je ne puis regarder comme heureux un citoyen qui fait le malheur de « sa patrie. Il étabili une encan devant le temeç je de Jupiter Stator; et là les bieus de ? Pompée triste souvenir si mes larmes sont atries, la douleur n'en est pas moins vive a na fond de mon œur; le sbiens de Pom-

s « Cesar Alexandrià se recepit : felix, ut sibi quidem « vi lebatur; meå autem sententiå, si quis respublica sit « infelix, felix esse non potest. Hastå posità pro æde « Jovis Statoris, bona (miseram me! consumptis enim « lacrymis, tamen infigus animo beret dalor), bona, in-« quam, Cn. Pompell Megul voci acerbissima subjecta « præcanis. Una illa in re servitutis oblita civitas inge-« mult; servicutibusque animis, quam omnia metu te-« nereniur, gemitus tamen populi romeni liber fuit. « Exspectantibus omnibus quisnam esset tam implus, e tam demens, tam dlis bominibusque bostis, qui ad « illud scelus sectionis auderet aceedere, inventus est « nemo præter Antonium, præsertim quum tot esseni « elreum hastam Illum qui omnia anderent. Unus in-« ventos est, qui id auderet, quod omnium fugiaset et « reformidisset andacia. » (Csc. in Phil. 1. 9, n. 94.)

« pée sont indignement proclamés par la « voix d'un misérable crieur. Dans cette seule « circonstance, Rome oublis sa servitude « pour donner un libro cours à ses souplrs; « et. malgré la terreur qui asservissait les « courages, au moins les gémissements du « peuple romain osèrent se produire en li-« berté. Tout le moude était dans l'attente : « on ne pouvait conjecturer quel serait le « mortel assez Impie, assez forcené, assez « ennemi des dieux et des hommes, pour « commettre, en se rendant l'adjudicataire « des biens de Pompée, le plus infame « de tous les attentats. Personne ne se prée senta que lo seul Antoine. Parmi taut de « scélérals capables de tout oser qui environa naieut cette enchère, Antoine seul fut « assez audacieux pour se porter à un crime « qui faisait trembler l'audace la plus effré-

« née. » On peut juger, par ses violentes invectives, de la douleur amère que causa aux anciens partisans de Pompée, qui faisaient encore le plus graud nombre des Romaius, le spectacle des hiens de ce grand homme vendus à l'encan. Le besoin d'argent était le motif de César Mais ce motif devalt-il prévaloir auprès de loi sur l'inconvénient d'irriter tous les esprits, et particulièrement sur les égards de douceur et de générosité qu'il observa luimême en toute autre occasion, par rapport à la mémoire de son Infortuné rival ?

Cet indigne butin no prospéra point à celui qui s'en était rendu l'acquéreur. Tout ce qui était mobilier fut dissipé, gâté, perdu en très-pen de temps. Autoine ne suivalt pas seulement en cela son humeur follement prodigne: il regardait cette affaire comme une anbaine, et il se persuadait qu'il ne serait iamais obligé d'en rien payer. Ce n'était point le compte de César, qui voulut hien lui douner du temps, mais à son retour d'Afrique, où Antolue ne le suivit point, il prétendit exiger pour le trésor public les sommes auxquelles avaient été estimés et vendus les biens de Pompée. Antoine trouva ce procédé trèsmanyais ; et c'est une chose charmante, à mon sens, que la manière dont Cicéron le fait parler à ce sujet. Il l'introduit tenant ce langage, plein de surprise et d'indignation : « César me

« demander i de l'argent! N'ai-je pas autant « de droit de lui en demander à lui-même? « A-t-il donc vaincu sans moi? Il ne le pou-« vait pas. C'est mol qui lui al fourni un pré-« texte pour exciter la guerre civile. J'ai pro-« posé des lois pernicieuses; j'ai porté les « armes contre les consuls et les généraux du « peuple romain , contre le sénat et contre le « peuple, contre les dieux de la patric, contre « les autels et les foyers sacrés, contre la « patrie elle-même, N'a-t-il vaincu que pour « lui seul? Paisque le crime est commun « entre nous, pourquoi le butiu ne l'est-il a pas? » Cicéron approuve tout ce discours comme très-raisonnable. » Mais si vous avier « le hon droit de votre côté, dit-il à Autoine, « César était le plus fort. » En effet, il envova garnison chez l'achetenr et chez ceux ani lui avaient servi de cautions ; et il fallut qu'Antoine exposât en veute les misérables restes des meubles et des biens de Pompée pour tacher de faire quelque argent. D'anciens créanciers firent opposition à la vente; et pendant ce temps-là César partit pour aller faire la guerre en Espagno coutre les enfants de Pompée. Cicéron ne nous a point appris si Antoine fut enfiu obligé de payer. Ce qui es certain, c'est qu'il recouvra dans la suite l'ami tié de César, et qu'il demeura en possession de la maison de Pompée.

Il est à croire que les nutres amis de César ne s'oublièrent pas plus qu'Antoine dans l'acquisition des hiens des malheureux vaincus, Cicéron fait mention en particuller de P. Sylla, qui avait de l'expérience dans ces gains également bas et cruels. Il s'en était si bieu trouvé sons la dictature de son parent, que, sous celle de Céser, il revint à la curée, et fut des plus empressés etades plus ardents acheteurs.

En même temps que César travaillait à

<sup>1</sup> e A me C. Cesar pecuniam! Cur potius quim esc « ab illo? Au ille sine me vicit? At ne potuit quidem « Ego ad ilium beill civilis causam attuli : ego leges pere niciosas rogavi : ego arma contra consules imperato « resque populi romani, contra senatum populume « romanum, contra deos patrios, arasque et focos, contra e patriam tuli. Num sibi soli vicit? Quorum facious es « commune, cur non sil corum prada cor

<sup>«</sup> Jus postulabas. Sed quid ad rem? plus life poterat. » (Crc. In Phil. p. 72.)

ramasser de l'argent par différents movens '. il n'était pas moins attentif an soin de se concilier la favenr du penple; co qui est un point de vue très-important dans une nonvelle domination. Pour cela, il snivit, an moins en partie, le plan de Dolabella, et ne craignit point de faire des largesses du bien d'antrui. Il est vrai qu'il n'alla pas jusqu'à nne abolition générale des dettes. Il la refusa même avec fermeté anx instances de la multitude. disant qu'il était obéré lui-même, et que néanmoins il ne prétendalt pas frustrer ceux à qui il devait . Mais, ontre les adoncissements déjà accordés par lni aux débiteurs dans sa première dictature, il les gratifia encore d'une remise de tous les arrèrages dus depnis le commencement de la guerre civile. Et pour ce qui est des loyers, il soulagea les panvres citoyens par une ordonnance qui portatt que cenx qui n'avaient que denx mille sesterces (deux cent cinquante livres) de lover \* seraient exempts dans Rome du paiement d'une année entière 4, et dans le reste de l'Italie d'un quartier senlement.

Un troisime objet, eurore très-esseule, ont Gest occurrent particular de la commencer à récompenser eux qui de commencer à récompenser eux qui de la celle compagnons de se riccioir. Il donna nat nas des sacretoces. Il donna nat nas des sacretoces, ant astres des majertatures, Quolqu'il res-tat très-pen d'espace de l'anne courante, il téreér consule, comme je l'ai dégà della, Calèman et Vaidina. Il nomma aunsi des prétenrs, parmi lesquéis nons comaissons Selluste, l'histories, qui rentra per cete voie dans le cerche. El, port avoir un plus grand sombre de piece à donner, il augmente jasqu'à dit le nombre des prétents pour l'années siavante.

Le consulat de Vatinius, qui ne fint que de peu de jonrs, donna matière anz plaisanteries de Cicéron<sup>5</sup>. Il disait qu'il était arrivé, pendant que Vatinius était consul, un grand pro-

dige, en ce que sa magistrature s'était écontée sans hiver, printemps, été ni automne. Vatinius, qui ent dans ce même temps na masaleis, s'étant plant à lui dec equ'il ne l'avait pas vu, «J'ai en dessein, lui répondit Cière ron, de vous rendre visite pendant votre « consalist; mais la noit m'a pris en chemin'». Le ridicine le l'Indécent blesssient toujours Cièron, et il ne pouvait s'en taire.

Catulle prenait la chose plus sérieusement que lui; et, frappé de l'indignité personnelle de Vatinias, il porte l'hyperbole poétique jusqu'à souhaiter la mort, pour ne pes voir le consulta aviil et dégradé \* par un sujet si méprisable.

César mit ponrtant quelques personnages de mérite en place, mais il fallnt qu'il les allât chercher parmi ceux qui avaient porté les armes contre lui. Il donna le gonvernement de l'Achaïe à Ser. Snipicins, et à Brutns celni de la Ganle cisalpine. On ne peut pas douter que les Grecs n'aient en lien de se loner beauconn de l'administration d'un aussi grand magistrat qu'était Snipicins. Pour ce qui est de Brntus. Pintarque temoigne qu'il traita sa province avec tonte l'humanité et tonte la doncenr possibles; et, ce qui me paralt; bien remarquable, il faisait honneur de tont à César , et travaillait à lui concilier l'amour et le respect des peuples. Brutus, homme droit et vrai, en se jetant entre les bras de César après la bataille de Pharsale3, ne s'était réservé contre lni aucun sentiment de haine. Il le servait alors en ami fidéle. Dans la suite, la gloire de venger la liberté opprimée le fit changer étrangement de sentiments à cet égard. Encore cette nouvelle facon de penser, comme nous le verrons, ini vint-elle du dehors et par une impulsion étrangère. Les habitants de la Gaule cisalpine se montrèrent reconnaissants envers lenr vertnenz gouver-

Dio.

<sup>1</sup> Suet. Cas. c. 49.

<sup>3 410</sup> fr. E. B.

<sup>4</sup> C'est ainsi que Gronovius (De Pee. Vet. 11, 2) ex plique les termes de Suétone, qui ont quelque obscurité

<sup>8</sup> Macrob, Sat 17, 3,

Je suis Microbe. Mais ce mot de Cloéron parattrait mieuz convenir au consulat de Caninius Rébites , qui ne fui que d'un jour. Il en sera parlé pius bas.

Per consultium pejerat Vatinius. Quid est, Catulie? quid moraris emeri? (Epigr. 50.

Plot. in Rrute

ueur. Ils lui dressèrent dans la place de Milan une statue, que l'on y voyait encore du temps de Plutarque.

César arrangeait toutes choses pour passer promptement en Afrique, où les débris du parti de Pompée s'étaient principalement rassemblés, et prenaient de jour en jour des accroissements formidables, 11 se fit continuer dictatent et désigner consul pour l'année suivante; et il prit pour collègue dans le consulat, et ponr maltre de la cavalerie en même temps, M. Lépidus, qui, selon que je l'ai rapporté plus haut, lui avait rendu le service de le nommer à sa première dictature contre tontes les règles, étant lui-même simple préteur. Lépidus, revêtu de ces deux grandes dignités, devenait la première personne de l'état en l'absence du dictateur, et devait le représenter dans la ville et dans l'Italie.

Tout semblait prêt pour le départ de Cesar '. Une sédition furieuse, qui s'éleva parmi ses vieilles légions, eût été bien capable de le retarder, si la vigueur et le courage intrépide de cette âme, la plus fière qui fût jemais, n'éuf arrêté dans sa naissance un mai qui sapait l'édifice de sa fortune par les foudements.

J'ai dejà dit que es vieux soldats supportaient impatienment de u'avoir pas encore reçu les récompenses qui leur avaient dépromises; et, chandrais perce qu'ils se sentaient nécessitres, ils pressèreut insolemment l'exécution des promesses de leur qu'enta, et demindérent même leur congé, comme ayant ini leur leura de service. C'est ex Campanie que la sédition échta; et cutre les plus mations es signalis le dirième légiton, jesupec-la train de la companie de la companie de l'estre et quara particular de l'estre de la constant plus alors que pour sourrir et socrolire son organil et ou sudoce.

César ne se trouvait pas actuellement en état de les salisfaire, Il ne pouvait leur donner que des promesses ; et il envoya Salluste, qui vensit d'être créé préteur , avec ordre de leur déclarer de sa part qu'après que la guerre

d'Afrique serait terminée, outre les distributions de terres et d'argent qui leur étaient dues du passé, il ajonterait encore une gratification de mille deniers (ciuq ceuts francs) par tête.

Ces offres, si éloignées des présentions du soldeit, en firend que l'irriter. Salluate cournt grand risque de sa vie, s'il ne se ful seuvé en toute diligence; et, dans l'emportement où entrèrent les séditieux, ils spartent suriechamp, et marchent vers Bome, faisant le dégal partout où ils passeient. Ils tuérent même plusieurs personnes, et, enfre autres, dens autress préseurs, Coscolins et Galba.

Cesar craignit ponr la ville. Il en fit fermer les portes, et distribua pour la garder les troupes qu'il avait sous sa main ; mais il ne s'v renferma pas lui-même; et lorsqn'il sul les séditieux arrivés dans le Champ-de-Mars, il alla à eux, malgré les représentations de ses amis alarmés, monta fièrement sur son tribunal, et. d'un ton de voix menacant, demanda aux soldats ce qui les amenait et ce qu'ils prétendaient. Cette première démarche, si ferme et si haute, commença à déconcerter les mutins. Ils n'osérent faire mention des récompenses dont le délai avait excité leurs murmures. Ils se contentérent de représenter que, cassés de fatigues comme ils étaient, et épuisés par le sang qu'ils avaient perdu eu taut de batailles, ils méritaieut bieu leur congé. Je vous le donne, repartit César sans balancer un instant; et, après un court intervalle de silence, pour mêler quelque chose de plus doux, sans préjudice de la dignité et de l'autorité du commandement, il ajoula, et lorsque j'aurai triomphé avec d'autres troupes, je ne laisserai pas de m'acquitter des promesses que je vous ai faites. Ce peu de paroles foudrova les sédicieux.

La chose du monde qu'ils attendaient le moins, c'était que Castr leur dumât l'eur conpé dans le lemps où il avait encore tast de besoin de teurs services. La promesse de les récompenser les confondait. Ils étaient pieus de jalousse, "il fallat qu'aprés avoir porté le poids et essuyé tous les périts de tant de guerres s'importates, ils insassent à d'autres l'honneur d'en triompher. Agités de lous ces mouvements différents, lis démeuri-

<sup>1</sup> Suet. Cas c. 70 - Applan. Cly. l. zz. - Bio.

reat que'que temps interdits, same pourfait étée domplés, proce qu'apparennant ils ne pouvalent croire que César effectuals samcae, et consciult às peaser de leurs services. Le dicateur, de son colte, voulais s'ences. Le dicateur, de son colte, voulais s'enser de compagnons et les misistres de ses victores à ce laconime el sec et si dur. Il se résolut douc à reprendre la pardie; et, pour postropher les muitis, il employa le mot Quiriers, comme qui dirait louvyeois ou citud de soldis.

Ce mot acheva de les démonter. Ils se rè-

erièrent qu'ils étaient soldats, ils recoururent aux prières les plus humbles, ils protestèrent de la sincérité de leur repentir; ils demandéreut, comme la plus grande de toutes les grâces, qu'il les menât avec lui en Afrique, lui promettant de vaincre seuls les enuemis, en quelque nombre qu'ils fussent ; ils s'offrirent même à être décimés, s'il le jugeait à propos. César, les ayant amenés au point où lls les souhaitait , tint pourtant ferme d'abord. Il leur déclara qu'il ne voulait poiot rèpandre leur sang; mais que des soldats qui. pleius de force encore, avaient refusé le service à leur général, oe méritaient que d'être easses. Enfin , vaincu par leurs supplications, il voulut bien se laisser fléchir, et leur accorder comme une faveur ce qu'il avait le plus grand intérêt à désirer. Il n'y eut que la dixiéme légion par rapport à laquelle il demeura ioexorable, lui reprochant son ingratitude, après toutes les marques d'affection dont il l'avait comblée, lLes soldats de cette légion furent au désespoir ; et , n'avant pu obtenir leur pardoo, ils ne laissérent pas de le suivre malgré lul, ou du moins sans ordre, en Afrique. César se servit d'eux ; mais , s'étant fait donner les noms des plus séditieux et des plus opiniâtres, il les exposa à tootes les occasions les plus périlleuses pour s'en défaire. Et ceux qui échappérent aux hasards de la guerre n'évitèrent pas néanmoins tout châtiment. lis furent privés du tiers de leur

part du butiu; et, dans la distribution des terres qu'il fit à son retour en Italie, il leur retrancha encore un tiers de la mesure qui leur avait été promise.

C'était sa maxime de tenir toujours rigueor aux déserteurs et aux séditioux. Sur les autres fautes du soldat il se montrait doux et traitable. Souvent même, après quelque grande victoire, il les dispensait des travaux ordinaires de la milice, leur donnait toute liberté, et disait, avec complaisance que ses soldats, au milieu de la bonne chère et des délices, ne laissaient pas de se bien battre. Quand il les haranguait, il ne les apostrophait point, comme avaient fait les anciens généraux romains, par le uom de soldats, mais il employait le terme plus flatteur et plus caressani de camarades. Il avait aussi grand soin de leur parure, et faisait briller l'or et l'argent sur leurs armes , tant parce qu'il aimait naturellement la magnificeoce qu'afiu que le prix de leur armure les rendit plus soigneux de la conserver. Mais, en matière de sédition, il usuit d'une sévérité inflexible, sentant bien qu'inutilement soumettrait-il ses adversaires, si les troupes par le moyen desquelles il les avait vaincus et les tenait dans la soumissiou, lui refusaieut l'obéissance.

Toute cette politique était fort bieu enteodue par rapport aux intérêts d'un chef de parti; mais daos ce qui regarde l'induigeuce et la mollesse covers le soldat, elle est contraire à toutes les bonnes régles, el serait indécente dans un commandant revêtu d'un pouvoir l'égitime.

Cesar, après avoir apaisè la séditiou dont je vieus de parler, ue sougea plus qu'à partir pour l'Afrique. Avant que de l'y suivre, je vais reudre compte de l'état des forces du parti de Pompée daus cette province.

<sup>1</sup> a Jactare solitus, milites suos eitam unguentatos « bené pugnare posse; nec milites eos pro concione « sed blandiori nomine commilitorses appellabat.» (SURT. Ces. c. 67.)

## LIVRE XLVI.

-----

Guerre de César en Afrique. Mort de Caton. Triomphe de César. Son plan de gouvernement, et son attention à la réforme de divers abus. An de Rome 706.

& I. MÉTELLUS SCIPION VIENT EN APRIQUE JOINDRE VARUS ET JURA. SON CARACTERS. CATON SE RÉO-MIT A ROX. SA MARCHE A TRAVERS LES DÉSERTS DR LA LIBTE. IL IMPOSE A JORA, ET SE SOUMET A SCIPION. IL SAUVE UTIQUE, QUE JURA VOULAIT DÉTRUIRE. BY IL SE RENFERME DANS CETTE PLACE. FORCES DO PARTI VAINCO EN APRIQUE. CREAR PASSE ER AFRIQUE. SON INCONCEYABLE ACTI-VITÉ. SON ATTENTION A PRÉVENIR L'EFFET ORS OPINIONA SUPERSTITIZOSES BU VULGAIRE. IL N'A-VAIT R'ABORD AVEC LUI OUR PRO RE TROOPES, ET TRES-MAL APPROTISIONNÈES. IL EST ATTAQUÈ PAR LAMBROS. GRAND COMBAT OU CÉSAR SE TROOVE RETRÉMEMENT PRESSÉ. TRAIT DE NOBLESSE OANS UN SOLDAT DE LABIÉNUS POUVELLEMENT SORTE D'RECLATAGE. DIFFICOLTÉS ET PÉRILS OR LA SI-TRATION OO SE TROOVAIT CÉSAR. JURA SE MRY ER MARCHE POUR VENIE JOINORE SCIPION. IL EST ORLIGÀ DE RETOGRHEE SOR SES PAS POUR RÉFRIS REE SON ROTAGEE ATTAGOÉ PAR SITTIOS. CÉSAR RR TIEST RENTERNÉ BANS SON CAMP. IL TRA-VAILLE A SR CONCILIER L'APPECTION ORS PEUPLES DE LA PROVINCE D'APRIGOR. UN GRAND NOMBRE BR GRTULIERS BY DR NUMBER OFSERVENT BY PAS-SENT RAPS SON PARTI. IL RECOIT DES TROUPES BT RES VIVARS. CATON EXHORTS SCIPION A TRAI-MER LA GOERRE EN LONGGEUR; ET, VOTANT SES AVIS MÉPRISÉS, IL SE REPRIT D'AVOIR CROS LE COMMANDEMENT. CRUAUTÉ DE SCIPION A L'ÉGARD R'UN CENTORION ET DE QUELQUES SOLEATS VÉ-TÉRANS DE CÉSAR. ORAGE APPEROX QUI INCOM-MODE BEACCOUP L'ARMÉE OF CESAR. EFFECE DES TROUPES DE CÉSAR A L'APPROCHE DE JORA. EX-PÉDIENT SINGULIER EMPLOTÉ PAR CÉSAR POOR LES BASSURER. HAUTEUR BY ARROGANCE BE JURA. TOUTES LES FORCES OR CÉSAR SE TROUVENT ENFIN BASSEMBLÉES. IL PART UN RERMPLE OR SÉVÉRITÉ CONTER CINQ OFFICIERS. TRAIT REMARQUABLE OR L'ACTIVITÉ OR CÉSAR. IL FAIT TURR P. LIGARIUS, QUI ATAIT TOOJOURS CONTINGÉ DE PORTRE LES AR-MES CONTRE LOS, MALGRÉ LE PARDON RECU EN Es-PAGNE, ATTENTION SINCULIERS OF CESAR A EXER-CER SES TROUPES. BATAILLE BE TRAPSUS. CORRAT MÉMORABLE B'UN SOLOAT CONTRE ON ÉLÉPRANT. CREAR MARCER CONTRE UTIQUE. CATON TRUT OR-PENGRE LA PLACE, MAIS IL NE TROUTE PERSONNE DISPOSÉ A LE SECONORE. RÉSOLU DE MOURIE, IL SE DONNE ORS PRINES INFINIES POUR ASSURER LA RE-TRAITE ORS SÉNATEURS QUI ÉTAIENT ATEC LOS DANS UTIQUE. DERNIER REPAS OR CATON. SA MORT. RÉPLEZIONS SOR CRITE MORT. CATON FUT TRAI-MENT ESTIMABLE PAR LA DOCCRUR QU'IL JOIGNAIT A LA PERMETÉ. ON PEUT LE REGARGER COMME L'ON DES HOMMES LES PLUS VERTUROX QUE LE PARA-NISME AIT PROOCITS. TRAIT INEXCUSABLE DANS SA VIE. AO SUJET DE SA FEMME MARCIA. SES PUNÉ-BAILLES. ÉLOGES QUI LUI SONT DONNÉS PAR TOUS CROX QUI MARITAIENT UTIQUE. MOT OR CREAR LORSOU'SL APPRIT LA MORT OF CATON. CE QUE L'ON PRUT PRESER OO REGRET QU'IL TÉMOIGNA DE N'A-VOIR PU LUI SAUVER LA TIE. CÉSAR TIENT A UTI-OOR: PARDONNE AU PILS OR CATON; IMPOSE THE FORTE TAXE AUX ROMAINS STABLES DANS CETTE VILLE. FOUR BE JUBA. ZAMA, SA CAPITALE, LUI PERME SES PORTES. IL SE PART TORE. TOUT CROSS AO VAINCORUR. MÉTRILUS SCIPSON AR PERCE OR SON ÉPRE. LA NOMIDIE RET RÉDOUR EN PROTINCE ROMAINE. SALLOSTE BE RET PAIT GOUVERNEUR. RT T RESERVE TOOTES SORTES OR VEXATIONS RE-COMPENSES ET PRINTS RISTRIBUÉES PAR CÉSAR. IL PAIT MOORIN PAOSTOS STILLA ET APRANJOS. SA CLÉMENCE A L'ÉGARD DES AUTRES. ÎL PART, N'AYANT PAS EMPLOTÉ CINQ MOIS ET DENI A TER-MINER LA GCERRE D'AFRIQUE.

## PRÉLIMINAIRES DE LA GCERRE D'AFRIQUE. Après la bataille de Pharsale, Métellus

Scipion s'était retiré, comme je l'ai dit, en Afrique, où il pouvait compter sur deux appuis, deux ressources, Juba et Varus, Juba, roi de Mauritanie 1, était d'autant plus constamment attaché au parti de Pompée, qu'il s'en regardait comme le principal soutien; et le succès de ses armes contre Curion, en lui enflant le courage, le liait aussi plus étroitetement à une cause qu'il avait si glorieusement défendue. Varus, maintenu dans la possession de la province d'Afrique par la défaite de Curion, avait sous ses ordres des légions romaines qui avaient fait prenve de leur fidélité pour Pompée, Alusi Métellus Scipion trouva des forces dans le pays où il prétendait renouveler la gnerre; mais il n'y porta pas les talents d'un grand général. Une haute naissance, un nom illustre, un courage plutôt de soldat que de capitaine, et une haine implacable contre César, voilà à peu prés ce qui faisait tout son mérite. Du reste, il n'avait nulle expérience dans le commandement des armées : toute sa vie n'offre aucun exploit qui puisse lui mériter le nom de gnerrier. Et, pour ce qui est des qualités qui constituent le grand bomme, il en était encore bien dépourvu. On ue remarque en lui ni vue du bien public, ni élévation dans la façon de penser, ni douceur, ni modération. On v trouve au contraire le vice des petits esprits. ie veux dire une présomption qui le rendait incapable de se prêter aux bons conseils : car Il fut à portée d'en recevoir, au moins de la part de Caton, qui vint le joindre avec plus de dix mille hommes. Mais nous verrons qu'il ne sut pas en profiter.

Nous avons laissé Caton dans la ville de Cirène, vers laquelle il avait dirigé sa ronte dès qu'il fut Instruit de la mort de Pompée, S'étant cru obligé d'accepter le commandement de la flotte fugitive et de ceux qui la mon-

taient, il ne pouvait rien faire de plus convenable que de réunir ses forces avec celles de Scipiou, La saison était déjà avancée, et la difficulté d'éviter les Syrtes 1, qui sont des bas-fonds trés-périlleux pour les vaisseaux, le détermina à prendre le chemin de terre, maigré les fatigues incroyables qu'il y prévoyait; car il s'agissait de traverser un vaste pays, qui n'est rempli que de sables arides, et qui ne connatt d'autres habitants que des serpents de toute espèce. Caton fit de grandes provisions d'eau, qu'il charges sur des anes. Il mena aussi différentes sortes de voitures pour porter et les bagages et les hommes qui se trouvaient épuisés ou malades. Enfin il se précautionna contre les funestes effets des morsures des s rpents, eu se faisant accompagner de quelques Psylles s, nationafricaine à qui l'antiquité a attribué une vertu merveilleuse, soit pont se rendre eux-mêmes invulnérables aux serpents, soit pour guérir ceux qui en ont été piqués ou mordus; vertu qui pourrait bien se réduire à l'art de sucer les plaies.

C'étaient là des secours capables de rassurer, jusqu'à un certain point, ceux qui devaient faire avec Caton une marche si pénible : mais le plus grand était, sans contredit, le courage de leur chef. Il marchait devant tons les autres à pied, tenant sa pique à la main 5, donnant l'exemple de supporter toutes les fatigues, et par là dispensé d'employer les exhortations et les ordres. Jamais il ne fit usage ni d'aucune voiture, ni même du cheval. Il était celui de toute sa troupe, qui dormait le moins, et le dernier à soulager sa soif lorsqu'il se rencontrait quelque source d'eau sur la route. Cette marche dura treute jours, au bout desquels il arrriva à Leptis 4, et y passa le reste de l'biver.

## 1 Siches de Barbarie.

<sup>2</sup> Voyez la dissertation de M. l'abbé Souchal, sur les Psylles, tome 7 des Mémoires de l'Académie des Belles-Lellres.

<sup>2</sup> Ipse mann sua pila gerens, pracedit anbeil Malitis ora pedes: monstrat tolerare labores, Non jubet, et nullă vebitor cervice supinns, Carpentore sedens: somni parcissimus ipse est. Ulismus houstor auum.

(LUCAN., V. 587.)

" Il y avait deux villes du nom de Leptis, que l'on

<sup>1</sup> Dio, I. 43. - Appian, Cly I. 11. - Plut. in Cat.

Le parti qui se formait en Afrique, et à qui le long séjour de César dans Alexandrie donnait le temps de prendre des forces, avait grand besoin de la sagesse et de l'autorité de Caton. La mésintelligence se mettait entre Sciplon et Varus, parce que celui-ci, amoureux du commandement, ne voulait pas le céder à l'autre, sons le frivole prétexte qu'il était depuis un temps considérable à la tête de la province; et le roi Juba, per son orgueil et son faste barbare, les écra-ait tons les deux. La présence de Caton remédia, au moins en partie, à ces désordres. Il apprit à Juba à respecter la gloire et la prééminence du nom romain; et, dans leur première entrevue, le prince numide avant pris la place d'honneur entre Scipion et Caton, ce fler Romain transporta lui-même son siège pour mettre Scipion au milieu, entre le roi et lui. Cette leçon ne suffit pas néanmoins ni pour corriger Juba, ni pour inspirer à Scipion des sentiments dignes de son rang. Nous aurons lieu de rapporter dans la suite quelques traits qui prouvent que le Numide n'avait pas oublié son orgueil, ni Scipion sa basse et timide adulation.

Ponr ce qui est de la dispute entre le même Scipion et Varus, Caton la fit entièrement cesser en se soumcttant lui-même aux ordres du premier. On lui offrait, du consentement même de Scipion et de Varns, le commandement en chef, dont il était incontestablement le plus digne par ses qualités personnelles. Mais la loi décidait la question contre lui. Scipion était consulaire : Caton n'avait eu que la dignité de préteur. Il protesta que, combattant pour les lois, il ne commencerait pas par les violer; et il refusa même de partager l'autorité, disant qu'il était plus avantageux pour la canse de n'avoir qu'un seul chef. Cette grande rigidité est assurément très-lonable : Caton s'en repentit uéanmoins lorsqu'il reconnut par les effets que Sciplon était au-dessous de sa place.

Après l'exemple de Caton, tout autre aurait eu mauvaise grâce à ne pas reconnaître

distinguali par les épithètes de grande et de petite. Je crois qu'il s'agit ici de la petite Leptie, qui est la plus occidentale, et située vers le nord de la petite Syrie. Scipion pour général. Non-seulement Varus s'y soumit, mais Afranius, qui avait été consul; et à plus forte roison Pétretus et Labiénus, vieux guerriers, mais qui n'étaient pas d'un rang à aspirer au commandement.

Le premier objet des chefs réquis fat de s'assurer de la fidélité de tout le pays qu'ils occupaient: et comme cens d'Utique leur étaient suspects avec fondement de nourrir une inclination secrète pour le parti de César, Juba, prince violent et cruel, voulait détruire cette grande ville, et en exterminer tous les habitants. Utique, qui était déià florissante durant que subsistait Carthage, avait encore profité de la ruine de cette capitale de l'Afrique. Elle était le siège du proconsul, et remplie de citovens romains, et en particulier de chevaliers, que le commerce y attirait, et qui s'y faisaient des établissements. Catou ne pnt donc souffrir la simple proposition de ruiner une place si importante, et de faire périr tant d'hommes et de Romains : et. quoique Scipion se prétât à la volonté de Juha, lui il éleva sa voix avec force dans le conseil; Il invectiva contre une telle cruauté; et, par la véhémence de ses plaintes et de son indignation, il arrêta l'exécution de ce projet inhumein.

Il était juste néanmoins de prendre des précautions pour empêcher que César ne pût être reçu dans Utique. A la prière des babltants eux-mêmes, et conformément au vœn de Scipion, Caton se chargea de garder cette ville, qui, déjà très-considérable par sa grandeur, par ses richesses, par la multitude de peuple qu'elle enfermait, par ses fortifications, le devint encore davantage sous la main d'un gouverneur aussi actif et aussi vigilant. Il y fit des provisions immenses de blé : il en répara les murs, il éleva des tours, et dressa hors la ville comme un camp environné de fossés et de palissades, où il logea toute la jeunesse d'Utique, mais désarmée, Pour ce qui est du reste des habitants, il les retint au dedaus des murs, ayant grand soin qu'ils ue pussent faire ancuu mouvement, et les protégeant aussi de manière qu'ils ne souffrisseut aucun tort ni ancnn mauvais traitement de ses troupes, Ainsi Caton ne fit pas seulement uu acte de générosité et de justice en sauvant Utique, il en tira un très-grand avantage pour cux qul, par une aveugle fureur, avaient voulu la détruire. Il envoya à Scipion des armes, de l'argent, des vivres; et cette place servit de magasin général pour tous les besoins de la guerre.

On concoit bien que, le parti de Pompée se trouvant en si bonne situation dans l'Afrique, cetto province devint comme le poste de ralliement pour tous cenx qui, après la bataille de Pharsale, conservaient encore l'esnérance et la résolution de se relever de leur disgrâce. Bientôt les vaincus se trouvérent avoir des forces de terre et de mer capables de faire trembler lenrs vainqueurs : une cavalerie innombrable, quatre légions du roi Juba, un très-grand nombre d'armés à la légère, dix légions recueillies ou formées par Scipion, six-vingts éléphants, et plusieurs flottes distribuées le long de la côte. Scipion, pour assembler de si nombreuses troupes, avait épuisé la province par des levées rigoureuses, enrolant même les laboureurs, en sorte qu'il n'y eut point de moisson l'été qui précéda l'arrivée de César en Afrique, faute d'hommes qui cultivassent les terres. Néanmoins, comme le pays est extrêmement fertile, les récoltes passées avaient fourni à Scipson de quoi faire d'amples magssins. Il était donc dans l'abondance; et il prit toutes les mesures possibles pour préparer à sou ennemi, quand il viendrait, nne disette universelle. Il devasta lea campagnes: il choisit un petit nombre de nisces fortes, où il mit de bonnes garnisons, et détruisit tontes les autres, forcant les habitants de se renfermer dans celles qui étaient de défense. Sa flotte lui était aussi d'un grand usage. Il en détachait des escadres, qui, courant les mers, dounaient la chasse au parti contraire: qui faisaient des descentes en Sicile et en Sardaigne, et en enlevalent surtout les armes de toute espèce et les fers, dont l'armée d'Afrique manquait principalement. Déjà on craignait en Italie\*, comme il paralt par plusieurs lettres de Cicéron à Atticus, que des adversaires si puissants n'y transportasseut leurs troupes peudant que César était

2 Hirt. de Bello Afric. n. 1 et 90.

2 Lib. xt.

occupé en Egypte et en Asie. Eu même temps il s'élent des mouvements et des trosbles en Espagne, dout le jeune Pompée, encontragé par Calou, se hista d'aller profiter. Ainsi le danger devenait grand pour le parti tricorieux; et Cesse, après sovir pourru à ce qui pressait le plus dans Rome et dans l'Italie, n'avait pas un moment à perthe pour alter conjurer une tempéte qui derenait aussi forte par l'avait de l'avait dissipée par la victoire de Phrassie.

Il y courut avec une activió inconcevable; et il la porta si loin, que, si j'ose dire ce que j'en pense, elle ne peut servir de modèle qu'a ccux qui auraient un talent égal au sien, et déviendrait une témérité dans quiconque n'aurait pas d'aussi grandes ressources en luimême.

Il partit de Rome sur la fin de l'année que nous avons marquée par le consulat de Calénus et de Vatinius. Il passa le détroit à Rhége et de Messine ; marchant droit à Lilybée . il v arriva le dix-sept décembre 9. Mais il faut toujours se souvenir que l'année des Romsias était alors dans une confusion extrême; en sorte que le jour qu'ils comptaient le dix-sept décembre était, dans la réalité. le trente sentembre. Dès qu'il fut arrivé à Lilybée, il témoigna vouloir a'embarquer, quoiqu'il n'eut avec lui qu'une légion de nouvelles levées; et, afin que tous les siens comprissent qu'il ne prétendait souffrir aucun retardement, il se fit dresser une teute hors de la ville, et si près du rivage, qu'elle était presque battue des flots de la mer.

Pendant plusicurs jours le mauvais temps ne permit point de lever l'ancre: et ce désidonan moyen à quelques troupes de terre et à plusicurs vaisseaux de guerre et de charge de se rendre auprès de César. Bientol il vii autour de lai six légions, dont une de vieux soldats, deux mille chevaux, et un grad nombre de bătimeuts des deux espèces, Quoiqu'il ne fût pa possible de partir, il fit embarqu'il ne fût pa possible de partir, il fit embar-

<sup>1</sup> Hirt. de Bello Afric. p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Je tradule ainsi octte expression latine, le quatorse avant les colendes de janvier, parce que, dans le coleudrier de Nume, que suivalent aiors les Romains, décembre à avait que yigné-neuf jours.

quer au moins et soldats et rameurs, les gens de nied dans les vaisseaux de guerre, et le cavalerie dans ceux de charge; et au premier beau temps il se mit en mer, le vingt-cinq décembre, sans donner même de rendez-vous aux capitalnes de vaisseaux, parce que, la côte d'Afrique étant tout entière sous la puissance des ennemis, il ne savait pas précisément où il aborderait. Sa flotte réellement fut dispersée : les uns allèrent d'un côté, les autres de l'autre. Lui-même, assez mal accompagné, mais avant un bon veut, il vit terre le quatrième jour de la navigation, et, après avoir côtové Clupéa, Néapolis, et quelques autres places maritimes, il vint débarquer prés d'Adrumète avec trois mille hommes de pied et cent cinquante chevaux. Cette poignée de troupes fit d'abord toute sa défense dans un pays qu'occupait une multitude innombrable

On rapporte qu'en descendant à terre, il tombs. Comme il connaissait le génie super-stitieur du valgaire, et qu'il appréhendait que ses soldats ue priseant sa chute pour un rauvais présage, il eut la présence d'espell d'en corriger sur-lec-champ l'effet en étendant les bras comme pour embraser cette terre, et en criant à haute voix 1: Afrique, je te tiens.

Il avait employé une précaution semblable pour prévenir l'impression que faisait sur plusieurs le nom du chef du parti contraire. Tout le monde connaissait et admirait les glorieux exploits des deux grands Scipions en Afrique-En conséqueuce, on s'imaginait qu'eu ce pays la victoire était attachée à leur nom par la loi des destins, et qu'il n'était pas possible qu'un Scipion fût vaincu dans une contrée si heureuse pour sa famille. César, qui savait que souvent il est dangereux de heurter les préjugés de la multitude, et qu'il vaut mieux les guérir en paraissant s'y conformer, mena avec lui un homme sous talent, et très-méprisé pour sa conduite, mais qui était de la race et du nom des Scipions.

Dans Adrumète il y avait une garnison enuemie 2. César fit une tentative pour gaguer

- <sup>1</sup> Suet. Cas. n. 54. <sup>9</sup> Hirt n. 3.
  - III. HIST. ROM.

le gouverneur de la place; et u'ayant pay retusir, il résolut de s'ésiquer. La garnison sortit sur lui pour l'incommoder dans as tenité. Il la repossus seve avantes, malgré l'inégalité des forces : et, ce qui est presque autorquète, treche cavaliers guation mirent autorquète. L'este de cavaliers guation mirent maures. Il vint aissi camper pricé de la vitte de Rospine le premier jussiers, et à il prit possession de sa troisième coissoin de casaltre situation d'internation de la vitte de son troisième consossité.

- C. JULIUS CESAR, III.
- La ville de Buspine, dons je riens de parler, et les bourgades qui se trouvaient dans le voisitage, s'étaient somniese aux ordres de Chear. Lepis, place importante sur cette même côte, en fit autant; et déjà le baserdeux général avait ples d'un port à a disposition. Il cut une grande attention à biene trailer ceux qui se déclarisait pour lui, afin que d'autres fasseut invités à suivre leur exemple.

Ses premiers soins, dans les commencements, embrassèrent principalement trois objets : amasser des blés et des vivres dans le pays pour faire subsister ses troupes, rassembler su licu où Il était ce qu'il avait de vaisseaux épars sur ces mers, et faire venir de Sardaigne et de Sicile toutes sortes de provisions et de nouveaux renforts. Tout ce qu'il pouvait faire par lui-même, il ne s'en reposait sur personne. Il conduisait ses troupes aux fourrages; il s'embarqua même pour aller à la quête de ses vaisseaux. Peu à peu toutes les forces avec lesquelles il était parti de Sicile se réunirent auprès de sa personne : et l'on vivait dans son camp, quoique fort à l'etroit9. Mais au milieu de toutes ses difficultés Il portait sur sou visage un air de sérénité, une assurance de vaincre, qui inspiraient les mêmes sentiments à tous les soldats. La vue de leur général, en qui ils avaient une conflance parfaite, faisait disparattre à leurs veux tous les périls et toutes les peines,

<sup>1</sup> An. R. 706; av J. C. 46.

Cette armée néanmoins était peu nombreuse, et presque toute de nouveaux soldats. Il fallait nécessairement à César, et une augmentation de forces, et des munitions de toute espèce. Il envoya donc des ordres en Sardaigne et dans toutes les provinces voisines, afia que l'ou en fit partir d'amples convois pour son armée aussitôt après ses lettres recnes. Il dépêcha Rabirius Postumus en Sicile, pour lui amener des troupes, et Salluste dans l'île de Cerciue, pour enlever les blès dont les adversaires y avaient fait des magasins; et il exigeait l'exécution de ses ordres saus délai et sans recevoir aucune excuse. Il n'était point question de lui alléguer ni les dangers, ui les obstacles : il voulait être obéi.

Avant qu'il eût pu recevoir ces secours , il se vit sur les bras une nuée d'ennemis. Le quatre janvier, étant parti de son camp pour aller au fourrage avec trente cohortes, qui faisaient à peu près quinze mille hommes de pied, quatre cents chevaux, encore fatigués de la navigation, et quelques archers en assez petit nombre, il fut averti par ses coureurs que l'enuemi approchait : c'était Labiénus . à la tête d'un très-grand corps de cavalerie et d'infanterie. Se cavalerie consistait en seize ceuts chevanx gaulois et germains, qu'il avait amenés de Thessalie, et huit mille chevaux numides, auxquels pendant le combat se joignirent encore onze cents cavaliers d'élite conduits par Pétretus, L'infanterie , tant nesamment que légérement armée, était quatre fois aussi nombreuse, et soutenne de frandeurs et d'orchers à pied et à cheval. Labiénus se comptait sûr de vaincre : et il s'était vanté de lasser les soldats de César par la multitude de trouses africaines qu'il leur opposerait; en sorte que quand même ils auraient d'abord tout l'avantage, épnisés enfin par la fatigne de tuer, il faudrait qu'ils succombassent,

En effet, César eut besoin de toute son habileté et de tout son courage pour résister à une si grande supériorité. Il pays de sa personne; et, voyant us soldat qui portait l'algie d'une légloup renordre la faite, il le assist un corps, lui il faire un demi-tour sur lai-même. et lui dit: l'ut te rompse, c'est de ce dét-di que sont les ennemis. Il ne put néanmoins empécher que ses gens ne fusseut enveloppés, et obligés pendant quotique temps de combattre en roul : mis, me sérténdant en longueur sur une scul file, il vint à bout de couper et de rompre cette multinde qui l'environnait. Les était presque toute composte, ne pouvaient était presque toute composte, ne pouvaient pas soutenir le poids de l'attaque du soldat égionnaire, lorsqu'il le siopiant et les serait de près. César sut si bien profiter de cet avantage, qu'après quediques literatives de combats et de retrailes, enfin il repoussa les ennensis jusqu'es dels d'une collen, sur laquelle il se posta pour faire halte, et d'où il se ermit ensuite en marche vers son camp.

Dans cette action, qui dura près de sept heures, Petretus fut blessé, et Labienus courut un grand risque par une aventure qui mérite d'être rapportée. Il se montrait aux premiers rangs, à cheval, sans casque, exhortant les siens, et apostrophant quelquefois avec insulte les soldats de César, Milices de nouvelles levées, leur criait-il, il vous sied bien mal d'affecter tant de fierté. Est-ce que César vous a déià ensorcelés? il vous iette dans un extrême péril; j'ai grande compassion de vous. Alors un soldat de ceux à qui it s'adressait, élevant la voix, lui répondit : Labiénus, je ne suis point un apprenti dans le métier de la guerre ; je suis un soldat vétéran de la dixième légion. Tu m'en imposes, reprit Labiénus ; je ne reconnais point les enseignes de la légion dont tu parles. Eh bien! réplique le soldat, je vais me faire connaître. En même temps il ôte son casque pour se découvrir le visage, et lance de toutes ses forces sa demipique contre Labiénus. Il le manqua, mais il blessa son cheval.

l'ai suivi dans le récit de ce combat l'ancien auteur des mémoires sur la guerre d'Afrique l'. Les écrisains grecs a sont pas si favorables à Cèsar, et disent nettement qu'il eut du dessous. Ce qui est évident par les faits, c'est que, s'il fit quelque perte, au moins il ne fut point battu ni rompu, et qu'il sauva le gros de ses troupes, objet unique qu'il se proposait en ses troupes, objet unique qu'il se proposait en

cette circoustance.

Il n'eu fallait pas davantage à Labiénus pour chanter victoire; et, peu de jours après, Sci-

1 Plut. - App. - Dio.

piou étaut arrivé avec de grandes forces, huit légions et quatre mille chevaux, ce général, qui u'était pas moins fastueux que son lieutenant, crut devoir donner de magnifiques louanges aux troupes prétendues victorieuses. et distribuer des récompenses militaires à ceux qui s'étaieut distingués par quelque action de valeur. Labiénus lui présenta, entre autres, un cavalier pour lequel il lui demanda des bracelets d'or. Scipiun, qui savait que ce soldat sortait tout récemment d'esclavage, craignit d'avilir le prix de la bravoure par la bassesse d'uu tel sujet, et il le refusa 1. Pour le consoler, Labiénus lui douna de l'or; il n'en manquait pas, eu ayaut beaucoup emporté de Gaule pendant qu'il servait sous César. Mais Scipion, suivant touiours son idée. dit au soldat : Tu recois là le présent d'un homme riche. Ce nouveau tibre, presque eucore fletri des fers de la servitude, sentit toute la différence de la récompense qui lni était refusée à celle qu'on lui donnait. Il jeta l'or de Labiénus, et demeura immobile les yeux fixés en terre d'un air triste et mécontent. Une telle noblesse d'ame réparait bien la bassesse de sa première condition. Scipion en ingen ainsi et lui dit alors : Tongénéral te donne des bracelets d'argent. A ces mots, le soldat transporté de juie, court tout triomphant recevoir son prix. Si tous les soldats de Scipiou eussent eu

Il étai actuellement dans use position ficheuse, en présence d'un ennemi heancoup plas fort que hir . En attendant que se vieilles bandes arrivassent, il réals le mieur qu'il lui fut possible de ce qu'il avait sous la main; et, pour augmenter set roupes, il (rausporta de sa flotte dans sou camp tout ce qu'il y avait d'homme qui rébient plas absoliment sécessières pour la manoaurre de avisseaux, et qui pouvient lui rendre service sur terre, A ce premier soin il sjotat cetul de se fortilier diignemment. Il uri des lignes de communication de la ville de Ruspier et de son campa de la mer, allo d'assurer ses dervières, et d'étre

une pareille élévation de sentiments, César aurait en plus de peine à le vaincre. à portée de recevoir aisément les secours qui lui viendraieut.

Maish diseite des vires et des fourrages le fitjusait érragement. Il n'occupit dons l'Afrique qu'un espace de six mille pas à la ronde : et d'ailleurs tout le pay s'enit ravagè, comme je l'ai dit suparavant. Ainsi il n'avait que trés-peu de ble, qu'il m'angosit avec une extrême économie; et pour ce qui est des marine, que l'on prenait seulement la précaution de laver dans de l'eux douce avant que de la leur donner à manger.

Cette situation des choses était tout à fair avaningueus pour les ennemis de César; et Juba, qui en fat instruit, partit de suu royaume avec de très-ennbreuses troupes d'infanterie et de cavalerie pour venir, en rainsansant toutes les forces da parti, écraser un adversaire encore faible et mai accompanie que que public l'effet de ses intrigues, écrats ce prince lorsqu'il était tout près de se joindre à Scipion.

A l'occasion de la conjuration de Catilina. j'ai parlé d'un certain Sittlus qui, avant été obligé; pour de mauvaises affaires, d'abandonner l'Italie, s'était retiré en Afrique . Cet homme, qui avait de la tête et du courage, s'était formé une petite armée de gens ramassés en Italie et en Espagne; et, dans les guerres qu'avaient entre eux les petits princes d'Afrique, il se louait à ceux qui le payaient le mieux. Comme un remarqua que le parti auguel il se rangenit était toniours victorieux, ce fut à qui l'aurait pour allié : et il se maintenait en fort bonne posture, avant des troupes bien exercées, et un grand nom dans le pays. Les anciennes liaisons de Sittius avec Catilina le déterminérent sans doute aisément à répondre aux sollicitations de César, qui avait été ami de ce chefde conjurés . Ainsi, des que Juba fut sorti de son royaume. Sittius y fit une irruption avec Bogud, roi d'une partie de la Mauritanie. Il prit Cirta. capitale de la Numidie, et deux villes des Gé-

<sup>1</sup> Val. Max. 1. viii, c.,14. 2 Hirt. n. 21.

<sup>1</sup> Dio. - Applan 1 Hirt. n. 25.

tuliens. De là il se répandait dans les campagnes, il fatiguait et inquiétait les villes; de façon que Juba eut peur de s'exposer à perdre ses propres états tandis qu'il aliait soutenit une querelle étrangére. Il rectroussa donc chemin, laissant seutement à Scipion treute étéphants, qui méma n'étaient pas encora instruits et dressés.

On peut juger combien l'arrivée de Juba aurait mis Cesar en un grand danger, puisque, malgré la retraite de ce prince, il ne se crovait pas assez fort pour se mesurer avec Scipion, Il se tenait reuferme dans un camp bien retranché, et au devant duquel il avait même semé des chausse-te paes et des chevaux de frisc pour empêcher l'approche de la cavalerie ennemie. Scipion cut beau lui présenter la bataille, César refusa constamment d'accepter le defi ; et ce général , si ardent en toute autre occasion, qui toujours avait été accontumé à presser ses adversaires, à les harceler, à les forcer de combattre, lci se coudulsait avec un flegme merveilleux; et, tranquille dans son camp, il souffrait les insultes et les bravades des chefs et des soldats du parti contraire.

Četati la pourtant une situation violente pour lui; et, adu d'en sortir, il evorça de nouveaux ordres en Sicile, de lui amener sea troupes sans aucun déal, et assa sovir égard ni à la rigueur de la saison, ni aux vents, quels qu'il pussent étre. El son compressment était s' vif, que, de la le indemain que creatmentent et de la inettuer qu'on apportait à les exèculer, et tensit perpétuellement ses regards tournès vera la mer.

Pendant ce loisir force. Cesar ne demeurait pas osisif. Outre qu'il exerçait beaucoup ses soldats en leur faisout saus cesse remuer la terre, et constrire loutes sortes d'oursége, tours, forts, digues avancées dans la mer, il écrit des lettres circulaires dans loute la province d'Afrique pour y notifiere proportes qu'il avait annecées, ct de son inaction, on cropait dans le pays que ce n'était pas lai qu'i avait au mancées, ct de son inaction, on cropait dans le pays que ce n'était pas lai qu'i avait seulement envoyé un de ses lieutemants. Cette attention ne fut pas isuitifs. Comme ceute la actioni ne fair pas isuitifs. Comme ceute la cuterion en fair pas isuitifs.

province étail extrémement foulée et maltraitée par Scipion, un grand nombre des plus illustres habitants se rendirent de toutes parts dans le camp de Cèar pour lui eu porter leurs plaintes. La bonté avec laquelle il les écouta disposa favoroblement pour lui les esprits des peuples, qui le voyaient sensible à leurs maux; et Acilia, ville importante, se livra à lui et rectu garnison.

Il entretenait aussi des intelligences jusque dans le camp de son ennemi. Il lui débaucha p!usieurs soldats légionnaires; mais surtout les Cétuliens et les Numides désertaient en foule pour venir prendre parti dans les troupes da César. Le nom de Marius était grand parmi ces nations; ct, comme on avait eu soin de leur faire connaître que César était allié de cet homme si célèbre, ces barbares avaicut conçu de l'inclination pour lui, et ne demandaient qu'à le servir. Il envoya même en Gétulie quelques transfuges des plus distingués de cette nation pour faire soulever leurs compatriotes. La chose réussit, et produisit une diversion qui ne laissa pas d'occuper quelque partie des troupes de Juba.

Cependant il lui arriva en même temps tont ce qu'il souhaitait, troupes et vivres, Salluste, s'étaut emparé sans difficulté de l'ile de Cercine, y trouva beaucoup de blé, qu'il euvoya au camp; et de Sicile Alliénus fit partir deux légions, neuf cents cavaliers gaulois, et mille frondcurs ou archers, qui, en quatre jours de navigation, vinrent aborder heureusement au port de Ruspine, Ce double renfort répandit la joie dans l'armée ; et César se crut alors en état de sortir da son camp et d'approcher l'ennemi de plus près. Ce mouvement donna lieu à un combat de cavalerie dans lequel Scipion fit une perte considérable. Les cavaliers gaulois attachés à Labiénus furent enveloppés et entiérement taillés en pièces; et les adversaires de César se virent ainsi privés de la fleur et de l'élite de leurs troupes de cavalerie.

Scipiou avait là de quoi se couvaiucre de la sagesse des couseils da Caton, qui, en la envoyant d'Utique des renforts et des convois, l'avertissait sans cesse de ne point engager d'action contre un guerrier tel que Ceser, et de trainer au contraire les choses en longueur pour le miuer par le temps . Mais | l'ignorance est indocile et présomptueuse. Sripion rejeta avec hauteur les avis de Catonet même, le taxant de lâcheté, il lui écrivit un jour qu'il devait se contenter de trouver sa sureté dans une bonne ville et derrière de fortes murailles, et que c'en était trop de vouloir encore empêcher les autres de suivre les mouvements de leur courage. Caton fut piqué de ce reproche ; et, pour faire connattre que ce u'était point la crainte qui le gouvernait, il répondit à Scipion que, si on voulait lui rendre les troupes qu'il avait ameuées en Afrique, il était prét à passer à leur tête en Italie pour y faire que diversion qui sersit très avantageuse à la cause commune, et qui pourrait forcer César de lâcher prise et de retourner sur ses pas. Scipion s'étant moqué de cette offre, ce fut alors que Caton se repentit d'avoir cédé le commandement à un homme qui ne pouvait manguer de mal réussir dans la guerre, et qui d'ailleurs, quand même, contre toutes les appsrences, il aurait un succès qu'il ne méritait unilement , serait incapable de modération dans la victoire, et traiterait les vaincus avec jusolence et avec cruauté. Des lors il reprit la pensée qu'il avait déjà eue de ne revoir jamais Rome; et. dans la supposition même que l'événement de la guerre fut conforme à ses vœux, il résolut d'aller se confiner dans quelque coin de la terre où il ne fût pas témoin des violences qui seraient exercées sur les vaincus.

Sa crainte sur la mantère dont Scipion userait de la victoire n'était pas mal foudée, si nous en jugeons par quelques traits de la conduite que tint ce général en un temps où l'iurertitude du succès aurait dû le rendre plus modéré. En voici un exemple.

Deuz vaisseaux de l'escadre qui avait transporté en deruier lieu des troupes de César en Afrique, avant été écartés par la tempéte. tombérent au pouvoir des lieutenants de Scipiou qui gardaient les côtes, et tous ceux qui montaient ces deuz vaisseaux lui furent envoyés 9. Parmi ces prisouuiers il y avait un centurion : les soldats étaient partie vétérans.

ner devant sou tribunal, et leur parla en ces termes : « Je sais que ce u'est point de votre « propre monvement , mais à l'instigation de « votre scélérat de général, que vous faites « une guerre impie à vos concitoyens et aux « plus honnètes gens de la république. Main-« tenant donc que la fortune vous a réduits « sous notre puissance, si, reutrant en vous-· mêmes, vous voulcz vous réunir aux bons « citovens pour la défense de la république, « je vous promets non-sculement la vic, « mais une récompense. Expliquez-vous, et « dites ce que vous peusez. »

partie nouveaux. Scipion se les fit tous ame-

Le ceuturion prit la parole, et lui fit une réponse bien coutraire à son attente. « Sci-« pion, lui dit-il, car je ue puis vous donner « le titre de général, je vous rends de très-« humbles actions de graces pour la honté « dout vous voulez bien user euvers des pri-« sonniers de guerre; et peut-être profite-« rais-je de votre bieufait, s'il ue fallait pas « l'acheter par un horrible crime. Quoi ! je « porterais les armes et je combattrsis contre « César, mon général, sons qui j'ai servi « comme centurion, et contre son armée « victorieuse, à la gloire de laquelle je tache, « depuis tant d'années, de contribuer par « ma valenr! C'est ce que je ne ferai ja-« mais: et le vous exhorte même à renoncer « à la guerre que vous avez entreprise. Vous « ne savez pas quelles sont les troupes avec « lesquelles vous prétendez mesurer les vô-« tres; et tout à l'heure, si vous le voulez, « je vais , par une expérience indubitable , « vous en faire connaître la différence. Choi-« sissez une de vos cohortes, celle eu qui « vous avez le plus de confiance. Je ne vous « demande pour la combattre que dix de mes « camarades qui sont actuellement eutre vos « mains. Vous verrez par le succès ce que « vous devez attendre de vos soldats. »

Scipiou se crut bravé; et il en avait quelque raison. Cependant le courage de ce centurion et sa fidélité pour son général méritaient de l'estime, même de la part d'un enneml. C'est à quoi Scipion ne fut gullement sensible; au contraire, se livrant à la colère et à l'indignation, il fit signe à quelques centurions de son armée de tuer sur la place celui dont la liberté

<sup>1</sup> Plut, in Cat.

<sup>1</sup> Hirt. n. 44.

l'avait choqué; ce qui fut exécuté dans le moment. Il ordonna pareillement que l'ou massacràt les soldats vétérans, qu'il trait de scélérats, engraissés du sang de leurs concitoyens. Les nouveaux soldats furent distribués dans ses légions.

César fut très-affigé du malheur de ces braves gens ; et il cass lignomiausement ceux à qui il avait droit d'en attribuer la cause, c'est-à-drie les officires qui, chargès par lui de fiire la garde le long des côtes, et même d'avancer jusqu'à une certaine distance en met pour assurer l'abord des vaisseaux qui lui amenaient des troupes, d'étaient acquittés uégligemment de cette importante commis-

Vers ce même temps l'armée de César fut accueillie, pendant la nuit, d'une horrible tempête. La grêle tombait grosse comme des pierres. Et ce qui rendait cet accident plus facheux, c'est que les soldats n'avaient aucune des commodités qui auraient pu l'adouclr : car César, comme il est aisé de le voir par tout ce que nous avons raconté de lui jusqu'ici, ne laissait point ses troupes dans des quartiers d'biver où elles pussent se loger à leur aise. Il changeait de camp sans cesse pour avancer toujours sur l'ennemi, et tenir son monde en haleine. De plus, ui les officiers ui les soldats n'avaient eu la liberté d'embarquer avec eux leurs équipages ou leurs ustensiles, pas un vase, pas un esclave, Ainsi il y en avait trés-peu qui eussent des tentes; presque tous s'étaient fait des abris. soit avec leurs habits qu'ils étendaient, soit avec des nattes et des iones. On concoit combien tout cela fut aisément percé par un orage affreux. Les soldats n'eurent d'autre ressource que de mettre leurs boacliers sur leurs têtes pour sauver leurs personnes : le camp fut inondé, les feux éteints, et tout ce qu'il y avait de provisions entraîné ou gâté.

Mais ce n'était là qu'un accident passager. L'approche de Jula répandit parmi les troupes de César bien d'autres alarmes'. Ce prince, ayant appris la nouvelle du combat de cavalerie où Scipion avait eu du désavaulage, et recevant des lettres de ce général qui implo-

rait sou secours, se détermina à quitter son royaume, où il laissa Sabura pour faire la guerre à Stitlus, et lui-même il se mit en marche pour venir défendre ses amis contre César. La reunomnée publisit des choese effrayantes touchant les forces du roi de Mauritanie. César s'avis d'un expédient singulier pour rassurer ses soldats; ce fat d'encbérir encors sur la renommée.

encore sur la renommée, Il les assembla, et leur dit : « Je sais que « Juba arrive incessamment avec dix légions, « trente mille chevaux, cent mille armés à la « légére, et trois cents éléphants : que les « curieux de nouvelles cessent donc de faire « des recherches inquiétes et de bâtir des « systèmes, et qu'ils s'en rapportent à ce que « je leur annonce sur des avis certains; ou « bien je les embarquerai sur le plus viens « de mes vaisseaux pour être portés au gré « des vents en quelque terre que ce puisse « être. » Cette exagération produisit un effet merveilleux. Lorsque Juba fut arrivé, et qu'il se fut campé auprès de Scipion , mais séparément, il parut que ses troupes étaient beaucoup moindres qu'on ne se les était imaginées. En effet, à l'exception de la cavalerie numide et de l'infanterie légère, qui étaient nombreuses, le reste se réduisait à trois légions, huit cents chevaux et trente éléphants. Ainsi les soldats de César, revenus de l'idée terrible qu'ils s'élaient faite de cette armée. passèrent de la crainte au mépris, et firent aussi peu de cas du roi de Mauritanie présent qu'ils l'avaient appréhendé lorsqu'il était éloigné.

Si Juba, à son striéte, déchuit beaucoup asprés des troupes de César, it conserva bien Fiscendant qu'il avait pris dès les comments sur Sciignoi. En autraint il trouva mauvais que ce général portât la cotte d'amment que couper et de l'insolence met pareil as sien. Sei pas terr trus étate ment pareil as sien. Sei pas terr trus étate ment pareil as sien. Sei pas terr trus étate pour se rendre à cette remontrance: Il pris le blaire, laissant à ce prince barbare la marque distinctive du commandement supréme.

Juba était plus redouté et mieux obél dans l'armée de Scipion que Scipion mème. Un

Suet. Cas. e 66

sénateur de ce parti nomme Aquinius, conversant eu présence des deux armées avec Saserna, officire de César, Scipion, qui craigault les désertions, devenues depuis na temps telv-fréquentes parmi ses gens, le âi partier de la compartie de la compartie de verte défenue, et renvoya le messager de so deiers). Mais lorsqu'un hubsite de Jubs fut vanu lui dire : Le roi, cous défend de contimer cet entretien, il eut peur et se retira. Cres ánisi que les Roumins se dégradaient les les destantes de la contra de la retira.

Scipion et Juba avaient réuni toutes leurs forces, avant que César eut entiérement rassemblé les siennes. Il ne tarda pourtant pas beaucoup à recevoir de Sicile, en différents voyages, les troupes qu'il attendait, et en particulier la dixième légion, qui, selon ce que nous avons marqué ci-dessus, venait sans ordre offrir à son général des services qu'il avait affecté de rebuter. Les deux armées ennemies, étant alors complétes, se disposalent à en venir aux mains, et se tâtaient par de petits combats. Mais avant que de raconter les opérations militaires, je dols rendre compte ici d'un exemple de sévérité que César fit dans son camp pour des fautes passées que la circonstance ne lui avait pas permis de punir sur-le-champ.

Pendant qu'il fait à Alexandrie, et ensuite cocupé de la guerre contre Pharmace, il y avait eu parmi ses légions en latile et en Sicile bien des mouvements, qui avaieut enfin éclait par une sédition furieuse, comme je l'ai rapporté. César, qui voyait que ses troupes sensions le besoin qu'il avait d'elles, crut alors devoir ne pas pousser trop loin à sérèrité; mais il connaissait les principaux as-trièt; mais il connaissait les principaux as-truites désendres, et, dans le tempé dont je parte, il saisit pour les flévir l'occasion que lui présenta fan d'estre eux.

C. Aviéuus¹, tribun militaire de la dixième légion, lorsqu'il était parti de Sicile, avait rempli un vaisseau enlier de ses équipages et de ses domestiques, sans prendre sur son bord un seni soldat. Bien n'était vlus contraire aux intentions de César 1, et à l'exemple qu'il donnait lui-même. On peut juger de son équipage actuel en Afrique par celui qu'il avait autrefois mené dans la Grande-Bretagne. et qui se réduisait, selon le témoignage d'un témoin oculaire, à trois esclaves, Aussi, dès le lendemain de l'arrivée du convoi dont il s'agit ici. César assembla les tribuns et les centurions de toutes les légions, et, étant monté sur son tribunal, il parla en ces termes: « Je souhaiterais fort que ceux dont « l'insolence et le caractère liceucieux m'ont « donné par le passé des sujets de plaintes « eussent été capables de se corriger et de « profiter de ma doucenr, de ma patience et « de ma modération. Mais, pnisqu'ils ne sa-« vent point se prescrire à eux-mêmes des « bornes, je vais en faire au exemple selon « les lois de la guerre, afin que les autres ap-« prennent à tenir une meilleure conduite. « C. Aviénus, vous avez, en Italie, soulevé « contre la république les soldats du peuple « romain ; vous avez exercé des rapines et « des piliages dans les villes municipales ; et « jamais ni la république ni votre général « n'out tiré de vous aucun bon service : en « dernicr lieu vous avez embarqué sur les « vaisseaux vos esclaves et vos équipages au « lieu de soldats; de façon, que par votre « faute, la république manque de soldats qui « lui seraient utiles , et même nécessaires, « Par tontes ces raisons, je vous casse igno-« minieusement, et vons ordonne de sortir « aujourd'hui de l'Afrique. A. Fonteius, je « yous casse pareillement, parce que, dans la « charge de tribun des soldats, vous vous êtes « comporté en officier séditieux et en mau-« vais citoyen, T. Saliénas, M. Tiro, C. Cla-« sinas, vons étlez parvenus au grade de ceu-« turions par mon bienfait, et uon par votre « mérite : et depuis que vous êtes revêtus de « cet emploi, vous n'avez moutré ni bravoure « dans la guerre, ni boune conduite dans la « paix. Au lieu de vous étudier à agir selon « les règles de la modestie et d'une sage re-« tenue, vous ne vous êtes appliqués qu'à « émeuter les soldats contre votre général. « C'est pourquoi je vous juge indignes d'être e conturions dans mon armée; je rous casse, et vous ordonne de soriir au plus 10 d'Afrique. » Après ce discours foudroyant, César litra les cinquopules à de centurions, et les fit mettre sur nu visseeu dans des chambres séparées, ne leur laissent qu'un eclare à chacun pour les servir. Quelle hauteur dans les procédes d'un homme qui n'étail, à proprement parler, que chef de parti. Les geurers civiles fenervent preque toujours cidents suppositions de ses talents, le troit de ses faire obsér.

J'ai dit qu'il se livra un grand nombre de pelis combats entre Gèar et se advressires avant que l'on es vint à une action générale. Le détail de toute esc opérations de moindre importance se trouve tout au long dans les memoires sur les guerre d'Afrigue. J'en extrairait e qui me parait le plus intéressant, et avantet le plus propre à nous bire consaitre servent le plus propre à nous bire consaitre sur partie de l'est per le propre de la consaitre les grandes qualités de Céser. Voiet, par exemple, un trait de son activité.

Sachant qu'il lui était parti de Sielle un convoi qui lui amenait deux légions, il envoya deux escadres pour faciliter et assurer l'arrivée de ce convoi, l'une vers Thapsus, l'autre du côté d'Adrumète. Cette dernière, ayant été surprise d'une tempéte, se sépara. Le commandant, nomme Aquila, se mit à couvert derriére un abri commode, et une grande partie de ses vaisseaux demeura à la rade de Leptis, pendant que coux qui les montaient eutréreut dans la ville pour y prendre du repos et des vivres. Ils ne savaient pas qu'ils avaient l'ennemi dans leur voisinage. Varus, averti du départ du convoi , était venu d'Utique à Adruméte avec une flotte de cinquauteciuq bătimeuts; et là , ayaut appris ce qui se passait à Leptis, il profita de la négligence des gens de César, et tomba sur leurs vaisseaux, laissés presque sans défense. Il en brûla plusleurs, prit deux galères à ciuq rangs de rames, et alla ensuite attaquer Aquila.

La uouvelle de ce facheux événement vint à César pendant qu'il faisait le visite des travaux desoncamp. Aussiété liquite tout, moute à cheval, court à bride abattue vers Leptis, qui n'était éloignée que de deux lieues, s'embarqua sur un brigantin, se fait suivre de tout ce qu'il avait de vaisseaux dans le port. et s'avance en mer. Tout en arrivant il tira de péril Aquila, qui avait de la peine à se défendre contre la multitude des bâtiments ennemis. Varus, jusque-là vainqueur, commence à craindre à son tour, et cherche son salut dans la fuite. César le poursuit; et, non content d'avoir recouvré une de ses galéres à cina rangs de rames, et pris une des ennemis, il alla les braver jusque dans le bassin d'Adruméte, où ils s'étaient retirés, et leur présenta la bataille, qu'ils refusèrent. Les ayant ainsi réduits à s'avouer en quelque façon vaincus, puisqu'ils n'osaient sortir du port, il revint à son camp.

Sur le vaisseau qu'il avait pris se trouvs P. Ligarius, qui, ayant porté les armes contre lui en Espagne, au licu d'être sensible à la générosité dont le vainqueur avait usé à son égard en lui laissant une pleine liberté, s'était transporté en Grèce dans le camp de Pompée, et, après la bataille de Pharsale, avait encore passé en Afrique auprès de Varus pour continuer d'y servir la même cause. César le fit tuer : et c'est le premier exemple bien net et bien décide d'une pareille rigueur exercée par César contre un homme illustre du parti contraire. Il était vivement irrité contre ceux qui avaient renouvelé la guerre en Afrique, les regardant en quelque facon comme des relaps qui ne méritaieut plus de pardon.

César, de retour dans son camp, s'appliqua avec un soin extrême à exercer ses troupes pour les mettre en état de resister à la cavalerie, aux armés à la légère et aux éléphauts de Juba. Car, dés qu'il s'agissait de combattre de pied ferme, son infanterie avait une supériorité étounante ; jusque-là que plus d'une fois trois ou quatre de ses soldats vétérans mirent en fuite deux mille chevaux enuemis. Mais cette cavalerie numide, et l'infauterie légère qui l'accompagnait, après s'être dispersées se ralliaient très-aisément et revenaient saus cesse à la charge. Et la cavalerie légionnaire de César était si peu eu. état de leur résister, que, dans une occasion où il se sentait pressé, il l'éloigna du combat; et, opposant à ces troupes légères sa seule infanterie, qui les repoussait, et tâchait ensuite d'avancer quelque espace de chemin, il regagna enfin son camp, mais avec tant de difficulté et de lenteur, qu'en quatre heures il n'avait fait que cent pas.

Ses troupes, quoique excellentes, n'étaieut point du tout faites à cette façon de combattre. En Gaule, elles avaient contume de se battre en plaine, et contre des ennemis qui agissaient à front découvert, qui employaient pen les embûches, voulant vaincre par la force, et non par la fraude. Ici, c'était tout le contraire : pays coupé, ennemi rusé et adroit, qui paraissait au moment ou on l'attendait le moins, et disparaissait de même.

César regarda donc ses soldats, non pas comme de vieux guerriers qui n'eussent besoin que d'être menés au combat, mais comme des apprentis qu'il s'agissait de former; et ils les instruisit lul-même ainsi qu'un maltre d'escrime dresse ceux à qui il apprend à faire des armes, leur montrant de quel pied ils devaient se retirer, comment et dans quel esnace de terrain il fallait avancer ou reculer; tantot faire une feinte, et tantôt lancer leurs traits. Après les avoir exercés dans son camp, il les mit à l'épreuve; et, pour ramasser dans les campagnes les vivres dont il manquait, il faisait marcher sans relàche ses légions, aujourd'hui d'un côté, demain de l'autre, sachant que la cavalerie et les armés à la légère des ennemis se trouversient partout sur ses pas, et fonrniraient ainsi à ses soldata l'occasion et les moyens de pratiquer les lecons qu'il leur avait données.

Une précaution qui me paraît encore digne de remarque, e'est que, lorsqu'il marchait avec toute ses légions, portant armes et bagages, il avait soin de détacher trois cents hommes d'élite de chaque légion qui fussent débarrassés de tout fardeau et chargés uniquement de leurs armes. Cette précaution lui fut très-utile en plus d'une occasion pour repousser les ennemis avec avantage.

Il voulut aussi aguerrir ses troupes contre les éléphants, dont la grandeur énorme et la multitude les effravait beaucoup. Pour cela il fit veuir d'Italie quelques-uns de ces animaux dans son camp, afin que les soldats se familiarisassent à les voir de près, à les examiner, à les manter. Il leur faisait remarquer l'endroit où ils devaient sou camp devant Thapsus, il s'avança en bou

viser pour blesser plus sûrement ces grosses masses, quelle partie du corpa demeurait découverte et sans défeuse dans un éléphant même caparaconné. Il joignait encore ici la pratique aux préceptes, et ordonnait à ses cavaliers de laucer sur ces animaux des dards. mais dont la pointe était émoussée et garnie d'nn bouton de cuir. Les chevaux ne furent pas oubliés. Il eut soin qu'on les amenat tout près des éléphants, afin qu'ils s'accoutumassent à en aupporter l'aspect, l'odenr, le cri-Quel général a jamais porté les attentions aussi loin? Rien ne lui échappe de ce qui peut être utile, et il ne regarde rien d'utile comme étant au-dessous de lui.

Lorsque César crut ses troupes assez exercées, il chercha l'occasion d'en venir à une décision par une bataille générale. Scipion, dans les commencements, ne s'y serait pas refusé; mais il paralt que les petits combats dans lesquels, malgré la supériorité de sa cavalerie et de son infanterie légère, il avait eu le plus souvent du dessous, l'avaient rendu plus circonspect. Il se tensit dans des lieux forts par leur assiette et bien retrauchés, où il n'était pas possible de l'attaquer. Pour tirer les ennemis de teur poste. César se détermina à faire le siège de Thapsus, persuadé qu'ils ne se laisseraient point enlever une place de cette importance, et qu'ils feraient les derniers efforts pour la sauver. Il u'en était qu'à seizo milles; et le quatre avril, avant levé son camp. il arriva le meme jour devant Thansus, et se disposa à l'assièger. Scipion et Juba, comme il l'avait prévu, le suivirent, et vinrent d'abord se poster, en deux camps différents, à huit mille pas de la ville.

Elle était située sur la mer, et couverte en partie du côté des terres par un marais salant. entre lequel et la mer restait un espace de quinze cents pas. C'était par là que Scipion prétendait introduire du secours dans Thapsus. Mais César, qui s'en était douté, avait muni cet endroit d'un fort et d'un bou corps de troupes; en sorte que Scipion, trouvant lo passage fermé, fut obligé de s'étendre du côté de la mer, et commença à se fortifier qu camp. César choisit ce moment pour engager l'action; et, ayant laissé deux légions dans

ordre avec tout le reste de ses forces, ordonnant en même temps à une partie des vaisseaux qu'il avait sur cette côte de tourner les ennemis, de façon qu'ils pusseni, au signal donné, leur causer de l'inquiétude par derrière, et partager leur attention et leurs efforts.

Scipion n'avait point mal pris ses mesures. Il couvrait ses travailleurs, ayant toute son armée rangée à la tête du retrauchement, et les éléphants distribués à droite et à ganche sur les ailes. Cependant l'approche de l'ennemi rommenca à troubler cet ordre; et César s'en apercut pendant qu'il parcourait les rangs. exhortant les vieux soldats à se ressouveuir de leur antique bravoure, et les nouveaux à aspirer à la gloire des vétérans. En se portant de divers côtés, il vit parmi les ennemis beancoup de mouvement et d'agitation : plusieurs rentraient dans l'enceinte du camp, qui n'était pas encore achevée; d'autres en ressortaient en foule avec un air d'incertitude et de fraveur.

Chail ble moment de fonner, et es qu'instile Chair lagerit in permet pas, es emble, de doutre que son intention en fut de profite dure occasion qu'il suit i herbeb. Cependant l'auteur des Memoires sur la getre et à l'ârque assure qu'il balançait encore, qu'il diffenit, qu'il s'opposait à l'ardeur de sa troupes. Elle était is grande, que les soidats eugagérent au trompette à sonner la charge amo ordre; et, maigre leurs officers, qui se metianent devant eus pour les arrêters, ils courreunt à l'enuenir en sorte que Chers, force de chel d'au torresi dont il ne pouvis trainde chel d'au torresi dont il ne pouvis trainde de la materia dont il ne pouvis trainnont de filicie.

mot a pieciae. Si les choses se sost ainsi passées, il faut que Ceser ait eu desselin d'angmenter le feu que Ceser ait eu desselin d'angmenter le feu (c'étal) pourtain une herche hieraut. Mais c'étal) pourtain une herche hieraut. Mais faite à la discipline que de mettre des soldats dans le cas d'aller aux combat sans s'étandre l'ordre du général. Ces circonstances, et quelques autres trais de la liscene du soldat, dont nous parlerous plus bas ', rendent trèa-raisemblable ce que Plustaque rapporte,

que, dans le tempe que Clear d'onnait seu ordre pour la basil. Il di surpris d'un neche d'épiqueix' mai anquei il état sujet, et qui-vant que d'ent et es baits et rearersé, ventant déjà les convulsions, il se ét porter dans une tour voisies, où il demeurs tant que d'un le combat. L'historien de la guerre d'Afrique, passionale adminairer de Clear, a pu supprimer cet accident likeleux et lumillant, qui privait son héros de la gloire d'une si en grant privait son héros de la gloire d'une si en purique consisten, attere en puedque chose la vérific monission, attere en puedque chose la vérific de la consistent de la

Quoi qu'il en soit<sup>a</sup>, l'armée de César combattit avec un courage contre lequel ne purent tenir un instant les adversaires. La déronte commença par les éléphants, qui, accablés de flèches et de pierres lancées avec la fronde, prirent la fuite; et, effarouchés jusqu'à la fureur, ils écrasèrent les rangs qui avalent été formés derrière eux pour les soutenir, et se jetérent tous à travers les portes du camp, qui n'étaient encore qu'à demi faites. La cavalerie maure, destituée du secours des éléphants, ne fit aucune résistance ; et les légions de César. poursuivant leur avantage, entrérent avec les fuyards daus le camp de Scipion et s'en emparérent. Les plus braves des ennemis se firent tuer en défendant leurs retranchements: les autres allèrent regagnér le camp d'où ils étaient partis la veille.

L'ancien auteur, que je suis priucipalement dans toute cette narration, rapporte ici un trait mémorable de la valeur d'un soldat vétéran. Un éléphant blessé et furieux s'était jeté sur un malheureux valet d'armée, et le tenant sous un pied, lui appuvant le genou sur le ventre et l'écrasant de tout le poids de son corps, il le maltraitait et achevait de le tuer à coups redoublés de sa trompe. Le soldat dont je parle ne put souffrir cette vue, et il courut en armes à l'éléphant. Aussitôt l'animal guerrier laisse le cadavre, saisit le soldat avec sa trompe, dont il l'euveloppe, et l'élève en l'air tout armé. Dans un si pressant danger, le soldat rappelle tout son courage, et se met à frapper sur la trompe de l'éléphant avec l'é-

<sup>1</sup> Plut. in. Cas.

<sup>1</sup> Suet. Ces. 1 Hirt. n. 83.

pée qu'il avait à la maiu. La douleur força l'animal de lâcher prise : il giete sou ennemin par terre, et court avec de grands cris rejoindre la troupe des autres éléphants. Depuis ce temps, la cinquième légiou, dont était ce soidat, porta un éléphant dans ses esseignes.

L'armée de Scipion était battue, mais non pas détruite; et, si ce général eût eu de la tête et de la présence d'esprit, il en cût peutêtre sauvé une partie considérable. Car ceux qui s'étaient retirés en grand nombre dans le camp qu'ils avaient occupé la veille se préparaient à s'y défendre avec courage : seulement Ils cherchaient un chef pour les commander. Ils n'en apercurent aucun. Scinion : et tous les officiers généraux, Pétrefus, Afranius, Labiéous, avaient pris la fuite. Ainsi ces-malheureuses troupes, se voyant poursuivies et attaquées par les vainqueurs, quittérent encore ce second camp, et allèrent chercher un asile dans cetui de Juba. Elles y trouvèrent les ennemis, qui venaient de s'eu rendre maltres. Alors, ayant épuisé toutes les ressources, les valucus baissérent les armes, et demaudèrent quartier. Ce fut inutilement. Les soldats de César, et surtout les vétérans, acharnés au carnage, et se croyant tout permis après une si grande victoire, les massacrérent tous sans qu'il en échappat un seul. L'ancien auteur dit qu'ils commirent cette barbarie sous les veux de César lui-même, qui ne put, ni par menaces ul par priéres, modérer leur fureur. Il ajoute qu'ils portérent l'insolence et l'audace jusqu'à blesser et même tuer quelques personuages illustres de leur propre armée, qu'ils soupconnaieut de favoriser le parti des enuemis. Il en nomme denx, dont l'un périt réellement ; l'autre, blessé au bras, n'évita la mort qu'en allant se réfugier auprès du général. Tant de désordres ne paraissent pas s'affier aisément avec l'autorité que César savait prendre sur ses troupes; et c'est une confirmation du récit de ceux qui supposent qu'il ne se trouva point à ce combat.

Au reste, quand il y cût été présent, la victoire ne pouvait pas être plus complète. Dix mille des ennemis demeurèrent sur la place: tout le reste fut dissipé par la fuite, et leurs trois camps emportés de vive force. Du côté des vaiuqueurs il n'y eut que ciuquante soldats tués, et un assez petit nombre de blessés.

Géar, naivant as pratique constante, ne doma pas le tempa na vaincus de se reconnatire. Ayant tendé insulfiement d'engager le gouverneué et Brapans à se rendre, il laisse devant la place Caminius Reblias avez trois devant la place Caminius Reblias avez trois par caminius de la companya de la respectación de la parcia partir por la partir por la la caminius, après avoir récompense ceux de ses officiers et de es soldate qui s'élastien le plus signifies dans la salad qui s'élastien le plus signifies dans la solida qui s'élastien le plus signifies de solida qui s'élastien de s'élastien de solida qui s'élastien de solida s'élastien de s'élastien de s'élastien de s'élastien de s'élastien

Utique n'aurait pas été une facile conquête, ai Cono y ult trouvé des espris et des courages daposés à le seconder. J'ai déjà partié de force de cette place, et des nouveau ouvrages, assisi bien que des amas produjetar de munitions de guerre et de bouche, par de munitions de guerre et de bouche, par l'est production de la comparticion del la comparticion de la comparticion de la comparticion del la compar

Il cut d'abord à calmer le trouble et la consternation étranges que jete dans la ville la souveille de la maiheureuse affaire de Thappas. Cette nouvelle y était arrivée la soutir ce qui augmenta encore le désordre. Comme Utique n'était qu'à trois journées de chemin du lieu où s'était livrée la bataille, ou s'attendait à voir inconsamment le valinquer aux portes de la ville; et peus s'en faitu qu'elle ne fut décertée par la fitte de tous sea habitant. Caton affa de rue de rue, apassant le turnutte, dimiallé et ne de rue, apassant le turnutte, diminitée et le mai c'était jess si grand qu'on pe teur aumonçair. Son autorité rassurs un peu les expriss, et procurs oudeux étanoullié.

Il en profita pour rassembler le conseil des trois-ceuts, c'est-à-dire tout ce qu'ii y avait

1 Plut. in Cat.

dans Uique de riches commerçante on flansciers romains, dont il avait fait comme son schad depnis qu'il édat dans la place. Il y juguit anssi ce qui se travanti antour de la laiée schattens et de fils de écineters. Pendant que l'assemblée se formais, il entra seven mainten aussi servin que de coutenien, et fil l'etute à cera qui électure dels arrives de del des provisions que contension les maga-

sins de la ville. Lorsque tout le monde ent pris place, il commença par loner le zèle et la fidelité dont les trois-cents lui avaient donné les plus fortes preuves en aidant la cause commune de leur argent, de leurs personnes et de leurs conseils. Il ajonta qu'il les exhortait à ne point se partager par des vues particulières, en prenant différentes routes, selon les ouvertures et les espérances que chacun pourrait avoir pour sa sûreté personnelle : parce que, s'ils agissaient de concert, soit qu'ils se résolussent à la guerre, César les mépriserait moins ; solt qu'ils recourussent aux prières, il aurait pour enx plus de considération. Du reste, il déclara qu'il leur laissait la liberté de choisir entre ces deux partis, et qu'il ne les blamerait point, de quelque façon qu'ils se déterminassent, «Si vous vons rangez, dit-il, du côté « de la fortune, j'attribuerai votre change-« ment à la nécessité. Si, au contraire, vous « vous roldissez contre les disgraces, et si « vous prenez sur vons le poids et les périls « de la défense de la liberté; en ce cas, non-« senlement je vons louerai, mais j'admirerai « votre vertu, et je m'offre à être votre chef « et votre compagnon dans une si noble en-« treprise, jusqu'à ce que nous avons épuisé « les dernières ressources qui peuvent rester « à la patrie, Notre patrie, messienrs, ce « n'est ni Utique, ni Adrumète, mais Rome, « qui souvent a trouvé dans sa grandeur de « quoi se relever de chates plus fâcheuses que « celles que nous venons de faire. Plasieurs « motifs peuvent nous encourager et nous « premettre un heureux succés. Mais surtout « considérez que nous ferons la guerre con-« tre un homme qu'appellent de différents a côtes à la fois des besoins et des dangers « pressants. L'Espagne se soulève en faveur « da jeune Pompée: et Rome elle-même

« n'a pas encore entièrement reçu le frein; « elle ne le sonffre qu'avec indignation, et « profitera de la première occasion favorable e pour s'en délivrer. Quant à ce qui regarde e les dangers qu'il nous faudra courir, ponr-« quoi nous en effraierions-nons? Prenons « exemple sur notre ennemi lui-même, qui e brave tons les hasards pour commettre « les plus horribles injustices : au lien que a nous ne conrons les risques que d'une vie « très-heurense, si nous sommes vainqueurs, « ou , si nons succombons, de la plus glo-« riense de toutes les morts. Cependant, dé-« libérez : prenez votre parti entre vous. Je e souhaite , en reconnaissance de la vertu et « du courage que vons avez fait parattre jus-« qu'ici, que la résolution à lagnelle vous « vous arrêterez tourne à votre avantage. »

Ce discours fit dans le moment un effet prodigienx. Quelques-uns furent frappés des raisons que Caton alléguait; mais sa générosité, son intrépidité, son égalité d'âme, c'était là ce qui enlevait l'admiration du grand nombre. Ils en oublièrent presque la position schuelle où se trouvaient les affaires ; et, entrant dans une espèce d'enthousiasme, ils louaient Caton comme le seul invincible, le seul supérieur à la fortune. La conclusion fut qu'ils lui offrirent leurs personnes, leurs bourses, leurs armes, pour en user comme il lui plairait; persuades, disaient-ils, qu'il leur valait mieux perdre la vie en obéissant à ses ordres, que de se sauver en trahissant une si grande vertu.

Mais toute cette ardenr généreuse n'était, si i'ose ainsi parler, qu'un feu de paille qui s'éteignit à la première réflexion et dès qu'il fallut passer des paroles aux effets. Il fut proposé de mettre en liberté les esclaves pour les employer comme soldats à la défense de la ville. Caton, toniours rigide observateur de la justice, dit qu'il ne ferait pas aux maltres le tort de leur enlever leurs esclaves, mais qu'il recevrait ceux que leurs mattres affranchiraient volontairement. Les sénateurs qui étaient avec lui se prétaient volontiers à cette proposition. Mais les trois-cents, gens de commerce et de finance, et dont les esclaves faisaient une des principales richesses, se refroidirent tout d'un coup lorsqn'il s'agit pour eux d'une perte aussi considérable; et la peur de César, lenr revenant en même temps dans l'esprit, effeca tons les sentiments de zèle pour la belle gloire et de respect ponr Caton. « Qui som-« mes-nons, se disaient-ils les uns aux an-« tres? et à ani refusons-nous de nous sou-« mettre ? César ne réunit-il pas en lui seul « toutes les forces de l'empire? et nous, pour « Ini résister, sommes-nous des Scipions, des « Pompées on des Catons ? Quoi ! pendant « que tonte la terre fléchit sons le joug, et « que la frayent abaisse tous les courages. « nous entreprendons de défendre la liberté a de Rome, nons disputerons la possession « d'Utique à celui à qui Caton et Pompée-le-« Grand out abandonné l'Italie, et nous don-« perons pour combattre contre César, la liber-« té à nos esclaves, pendant que nous-mêmes « nons n'avons de liberté qu'autant qu'il lui « plaira de nous en laisser! Als! inscusés que

« nons sommes, rendons nous plus de justice! « connaissons-nous nous-mêmes, et ne son-

« geons qu'à implorer humblement la clé-

« mence du vaingnenr. » Ainsi pensaient les plus modérés des troiscents. Les autres ne s'en tinrent pes à la faiblesse : ils allèrent jusqu'à la noirceur, et projetèrent de se rendre maltres des sénateurs pour les livrer à César et acheter leur paix par cette trahison. Caton cut quelque soupcon de lenr changement. Cependant il continna de garder les dehors avec eux, ne croyant pas devoir, en les ponssant à bout, les forcer à se déclarer. Mais il comprit qu'il n'était presque plus possible de songer à défendre Utique, et il en écrivit en ces termes à Scipion et à Juba . qui, cachés non loin de cette ville, l'un en mer derrière un promontoire, l'antre dans des bois et des montagnes, lui avaient envoyé offrir lenr compagnie ponr la fuite, ou demander une retraite.

L'arrivée de la cavalerie de Scipion, qui du lieu de la baille s'étair rende prés d'Uique, ranima pourtant, au moins pendant quelques moments, l'espérance de Zoino. Cette troupe était nombreuse; et, si l'on parvensit à la faire entrer dans la ville, elle était capable de tenir en respect les bourgois et les trois-cents. Mais il y avait partage de sentiments entre ceux qui la composaient : les nas songeaient )

à aller chercher Juba pour se douner à lui; d'antres vonlaient reconnairre Caton pour chef; un troisième parti. flottant et incertain entre les dens. n'était déterminé qu'à refuser d'entere dans Utique, à rouse de l'affection connue que les habitants avoient pour César. Dans cette diversité d'avis, ils s'accordiereut tons abamoins à députer vers Caton, et à l'avertir de leur arrivée.

Il sortit pour aller à eux, accompagné de tous les sénateurs, hors M. Rubrius, qu'il chargea d'avoir l'œil en son absence sur les trois-cents. Lorsqu'il eut joint les commandants de cette cavalerie, il les pria de ne point se donner à un prince étranger, à un roi maure, et de préférer Caton à Jube. Il leur représenta qu'il y allait de leur honneur de ne point abandonner tons ces illustres sénatenrs qu'ils voyaient autour de lui ; et qu'en les sauvant ils se sauveraient eux-mêmes. s'ils voulaient entrer dans une ville que ses fortifications rendaient imprenable, et qui était munie de toutes sortes de provisions pour plusieurs années. Après ce petit discours, auquel les sénateurs ajoutèrent leurs prières et leurs larmes, les commandants de la cavalerie délibérèrent avec leur troupe; et. pendant ce temps, Caton s'assit sur une emineace avec les sénateurs, attendant la réponse.

En ce même moment arrive Rubrius, portant des plaintes contre l'audace des troiscents, qui se révoltaient et mettaient le trouble dans la ville. Nouveau sujet de terreur et de consternation ponr les sénateurs ; nouvel exercice pour la constance de Caton. Il rassure ceux qui l'environnent: il renvoie Rubrius à Utique, avec ordre anx trois-cents de se calmer et d'attendre son retour. La répouse des cavaliers, qui vint peu après, augmenta encore les difficultés. Ils déclaraient qu'ils n'avaient nulle inclination pour Juba, et qu'ils ne craignaient point César des qu'ils seraient dans la compagnie de Caton; mals qu'ils ne ponvaient se fier aux habitants d'Utique. Phéniciens d'origine, et aussi perfides que l'avalent été autrefois les Carthaginois leurs frères. « Si ce peuple léger et trompeur, disaient-ils,

- « le verrout à leurs portes , ils se joindront à « lul contre nous. Si donc on veut profiter de « notre secours , un préalable nécessaire est « de tuer ou de chasser tous les habitants « d'Utique : alors nous entreprendrons la
- « d'Utique: alors nous entreprendrons la « défense de la ville, devenue libre d'en-« nemis et de berbares, » Caton trouva bien
- dure et bien cruelle la proposition qui lui était faite par les cavaliers: néanmoins il leur répondit avec douceur qu'il fallait qu'il rentrat daus la ville pour délibérer avec les troiscents.

Les plaintes qu'on lui avait portées contre ces commercants et gens d'affaires n'étaient que trop fondées. Il les trouva bien décidés, ne cherchant plus de prétextes pour colorer leur désertion, mais déclaraut nettement qu'il étatt bieu étrauge qu'on voulût les forcer de faire la guerre à César, tandis qu'ils u'eu avaient ni le pouvoir ni la voionté. Il y en eut même quelques-uus qui s'expliquèrent assez haut sur le projet de s'assurer de la personne des sénateurs pour les représenter à César lorsqu'il arriverait. Caton laissa tomber ce dernier propos comme s'il ne l'eut pas enteudu : ce qu'il pouvait feindre avec d'autant plus de vraisemblance, qu'il était un peu sourd : mais il en conçut une très-vive inquiétude; car son grand et même son unique objet alors était d'assurer la vie et la retraite des sénateurs. Désespérant totalement de défendre Utique, dans la disposition où il vovait les esprits, il avait résolu de mourir ; mais il ne croyait pas que ce fût pour lui une raison d'être indifférent sur ceux qu'll'accompagnaient, et des soins absolument superfins pour sa personne l'occupaient et le touchaieut fortement par rapport aux autres.

Ses slarmes redoublerent done lorsqu'on vint lui annonce que les caraliers, las d'attendre sa réponse, partaient et s'éloignaisen d'Uique. Il se léve sur-le-champ y et forsqu'il fut à portée de les découvrir, voyant qu'ils fut à portée de les découvrir, voyant qu'ils avaient dépi pris de l'avance, il monté à cheval, et court après eux. Ils le reçurent avec oile, et l'éubreréent à se sauver en leur compagnie. Ce n'était nullement as pessée; mais il les pris avec instance, et en s'attendrissant, dil-on, jusqu'anz larmes de protéger la fuile des sénatours, et de les tires du péril fait le des destaurus, et de les tires du péril fait le des sénatours, et de les tires du péril

où ils étaient au milieu d'un peuple infidèle, qui commengait à conspirer leur perte. Il n'omit rien pour filchir les cavaliers : il leur tendait les bras; il asissait les rènes de leurs chevaux pour les obliger de touver étet, il embrassait leurs armes. Enfin il obtint d'eux un jour de délair et, les rameunant avec lui, il en plaça une partie aux portes, et confis aux autres la garde de la citadelle.

Alors les trois-cents craignirent et envoyèrent prier Catou de se rendre dans leur assemblée. Rien ne prouve mieux combien une vertu sublime a droit de régner sur les hommes. que les sentiments d'admiration, de respect. de tendresse, qui soumettaient à Caton tous ceux que reufermaient alors la ville d'Utique. Ils étaient tous divisés d'intérêts et de sentiments : ils étaient prêts à devenir mutellement ennemis, et à s'égorger presque les uns les autres; et tous se réunissaient à admirer et à chèrir un seul homme qui maintenait la tranquillité et le calme parmi tant de cœurs troublés par le crainte, ou aigris par les dissensions. Sur le message des trois-cents, les sénateurs se mirent autour de Catou pour l'empêcher d'y déférer, lui disant qu'ils ne pouvaient se résoudre à livrer leur protecteur et leur sauveur à des infidéles et à des traitres, Caton savait bien qu'il n'avait rien à appréhender. Il apaisa les inquiétudes des sénateurs, et alla seul trouver les trois-cents.

Ils le remercièrem beaucoup de la conflauce qu'il avuit en cux, et ils lui protestérent qu'il devait compter sur leur zelé pour toute autre choes que pour la guerre, le prient, s'îla n'étaient pas des Catons, et s'îls ne pousition pas des Catons, et s'îls ne pousition pas de Catons, et s'îls ne pousition pas de le teur finitéese. Ils ajouterest qu'ils existent résolus de députer à Caser et d'implorer sa c'élemente; mais que le premier et le montre de la comment de vie.

Catou témoigna qu'il leur était obligé de leur bonue volouté: il approuva le desseiu qu'ils avaient de faire leurs soumissions au vaiuqueur, et les exborta à ne point perdre de temps. Mais il leur défendit de parier de lui en aucune façon. « C'est aux vaincus ', leur dita'il, qu'il couvient d'employer les prières; « et à ceux qui sont eu faute, de demander « grâce. Pour moi, je me suis conserve invia-« cible pendant toute ma vie, et même je « suis actuellement victorieux antant que j'ai

« désiré de l'être, et je triomphe de César par « la supériorité de la justice et du bon droit. « C'est lui qui est le vaincu ; c'est lui qui succombe: car ce qu'il a toujours nié de tra-« mer contre la patrie, il en est aujourd'bui

« combé: car ce qu'il a toujours nié de tra-« mer contre la patrie, il eu est aujourd'hul « atteint et convaincu par les faits, » Au sortir de cette conférence avec les trois-

cents., Catou reçut avis que César était eu marche avec la plus grande partie de ses forces pour venir attaquer Utique. « Hélas! dit Ca-« ton, il nous fait un bonneur que nous ne « méritons pas assurément. Il nous preud pour

a des hommes. "Un sutre message, qui lui vint peu de temps après, donna lieu eucore à une réficion trés-judicieus de sa part. M. Octavius lui envoya dire qu'il était près d'Utique 
avec ses deux légions, et qu'il consentait à se 
joindre à lui: mais qu'il faltait qu'vant iout 
lui s'arragquessent entre eux pour le commandement. Caton ne répondit rien au messager d'Otavaiu: mais, ae retournait vera ses 
ansis: a Eh bleu l'eur dié-ll, derons-nous 
affaires, nous en ous ayone raide tos 
affaires, nous en ous ayone raide 
nous périssons l'ambilion du commander 
nous périssons l'ambilion du commander 
mous périssons l'ambilion du commander 
mous tournement et divise encore?

Cependant le temps accorde par les cavaliers expirais; et, en s'en allant, lis fournirent une nouvelle occasion à Caton de fire briller son zèle pour la justice et sa bonté. Ils se mirent à piller Utique comme une ville ennemie. Caton ne fut pas plutôt averti de ce désordre, qu'il couraut l'arrêter. Il arrecha de smiss des premiers qu'il reucontra, leur injuste butis : Jes autres, frappés de bonte à sa vec, jetérent saussicht ce qui se mopratient; el, baissant les yeux en terre, u'connt dire une seule parole, ils partirent pour aller chercher un seile dans le royaume de Juba, Quedjues étanteurs les compagnérent, et en particulier Faustus Sylla, qui leur distribus à chacun cent sestements es l'autres de l'artique. Caton a sui été oblige de leur faire une semblable largese pour obtenir d'ous qu'ils épargnassent les habitants d'Utique.

La plupart des sénateurs avaient préféré la fuite par mer à la protection de Juba, et étaient restés dans la ville. Comme leur danger croissait, et par la retraite des cavaliers, et surtout par l'approche de César, Caton prit les dernières mesures pour hâter et assurer leur fuite. Il fit fermer toutes les portes de la ville, excepté celle qui conduisait à la mer : il fournit des vaisseaux aux fugitifs : il donna de l'argent à ceux qui pouvaient eu manquer ; il distribua ses ordres pour lesembarquements, et veille par lui-même à empêcher le tumulte que la précipitation et l'effroi amènent naturellement dans de semblables rencontres. Il embrassait ceux qui partaieut; il déterminait à partir ceux qui en faisaient difficulté par attachement puur lui. Il n'y eut que son fils, et un certain Statilius, dont il ne put valucre la résistance.

Il ne lli pas de granda efforts sur son fils, croyant ne devor pas combattre les sentiments si raisounables et si usturcis de la pité lisile. Per rapport à Statilus, il employa des caborations pressentes, parce que la biano de caborations pressentes, parce que la biano de caborations pressentes, parce que la biano de caboration pressentes, parce que la biano de qui précendait ette e Jealeure de Caton. Il lint donc ferme. Et Caton, voyant toutes sea atta-que repétes, du it deux philosophes qui me le quittalent point « Cest vote e fifice de le le quittalent point » Cest vote e fifice de la faire precher du cobé de l'autic de la faire precher du cobé de l'autic de la faire precher du cobé de l'autic de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la com

Les soins de Catou ne se bornaient pas aux seuls sénateurs. S'étant mis hors d'intérêt par la résolution de mourir, il semblait qu'il n'ea

Kraparegiuw yāp tivas dienu, aci ildusoireuvir magarteu- vietē di oli glovo dietreus, piecevir magarteu- vietē dio, dilai nal vacji y deslocites aci igartis Kaisapor toli nalais nal daniest factivo di civa tol idanotu nal urungiuw il yap diputtu apieces aci ide murgidos urulai, vir ilpaktyčan nal nepugiodus. [Patt. B. 606]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Bello Afr. n. 87,

prit qu'un interêt pios vif et plus tendre à tout ce qui regardait les unires. Il fi rentrer aiors dans l'tique le commun peuple, qu'il avait obligé, comme je l'ai dif, de campre hors de la ville. Et commo ese bourgeois avaient toujours été affectionné à César, il les pris d'aider de leur crédit les trois-cents, qui avaient de der de leur crédit les trois-cents, qui avaient la baisilie de Thapsus; de ne point séparce leur cause de celle de ces Romains établis au millied d'eux, et d'agri de concert pour pro-mullied d'eux, et d'agri de concert pour pro-

curer leur sûreté commane. Il fit plus, ct rendit aux trois-cents un service d'une espèce singulière, et directement opposée à la façon de penser qu'il suivait pour lui-memc. L. Cesar, parent du dictateur, mais d'une branche ennemie et trés-attachée à la défense de la liberté, prensnt néanmoins apparemment quelque confiance dans la linison du sang, restait dans Utique, et même s'était chargé d'être l'orateur des trois-cents auprès du vainqueur. Ayant donc à composer un discours sur ce sujet, il pria Caton de l'aider: et cette ame si hautaine ne dédaigna pas de s'employer pour trouver les tours les plus favorables et les coulcurs les plus spécienses sous lesquelles put être présentée la cause des trois-cents.

rose-cents. L. Clear s'offri pour médiatou. Le de la cent petron, lui disuleil, sur le plets de dictaleur, J'embrasseri se grant. Galleur, l'embrasseri se grant. Garden-vous en bleur, repris Calon. 8 il je voulsis étre redevable de la vie à Co-ar, il ne convicament d'aller seul me présence d'enant lui. Mais je ue prétende par le savor d'estit pour les lusjustices qu'il commet, rar l'est lujust en savout droit en autre ceux au rèsquels il n'a secun droit en l'estit pour les lusjustices qu'il commet, l'accour de revenenantée. Le Cor, qui partie, loui fie et le se mais.

Il passa dans ces diffèrents soins une nuit cuitère et une grande partie du jour suivant. Rendu enfin chez lui, il assemble toute sa maison, c'est-à-dire ses amis et son fils; et, entre autres propos qu'il leur tint, il défendit à son fils de prendre aucune part au gouvernement des affeires publiques, « Yous ne el le pourez pas, lui dit-il, d'une façon digne e du nou que vous portez: le faire d'une aux-

s tre manièra rieu ne serait plus honteux. Il ne't voutile le soin; et il si seoutint de
Strillias. Il en demanda den nouvelles à Apolnoides, l'un des deux philosophes qu'il avait
chargès de le résoudre à songer à as streté,
a Arac-sons résus; lui di-il, appris de Slaet illius "et serai-il-parti sans nous dire adien".
comment: perit Apolionides, il est intraiiable, et déclare qu'il veut absolument demenrer le, et dire ce que vous ferez. »
Caton sourii, et se contenta de répondre:
Caton sourii, et se contenta de répondre:

Après le bain il soupa en nombreuse compagnie, avec tous ses amis et les magistrats d'Utique. On tint table longtemps; et la conversation fut vive, animée, assez gaie, savante, roulant sur des points de philosophie morale. Mais quelqu'un avant fait tomber le propos sur les paradoxes des stotciens, tels que sont ces maximes, que le sage est seul libre, que tous les vicieux sont esclaves, et Démètrius, philosophe péripatéticien, ayant entrepris de les réfuter suivant les principes de sa secte, Caton s'échaussa extrêmement contre lui, et traita la matière à fond, parlant avec un feu, une véhémence, un ton de voix, qui le décelèrent, et changèrent en certitude les soupcons que l'on avait déjà du desscin où il était de se donner la mort. Aussi, après qu'il eut fini. un morne silence regna dans la compagnie. Caton s'en apercut; et, pour faire diversion, il parla de la situation actuelle des choses, de ceux qui étaient partis, témoignant les inquiétudes qu'il avait à leur suict, et craignant pour les uns les tempêtes, pour les autres les déserts arides et sablonneux qu'il leur faudrait traverser.

Ainsi finit le repas, après lequel il se promena quelque temps, selon sa pratique jourtuilère: et, apant donné ses ordres à ceux qui commandaient la garde, en se renfermant dans son appartement il s'attendrit plus que de coutume avec son fils et avec chacun de ses amis; ce qui renouvela et fortifia la pensée que l'on avait déjà ene de sa funeste résolution.

Quand il fut entré dans sa chembre, il se mit sur son lit, et prit en main le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme. Après en avoir déjà lu une grande partie, en regardant à son chevet il fut surpris de n'y point voir son 1 épée, Elle en avait été ôtée par ordre de son fils pendant que l'on était à table. Catou appela un esclave, à qui il demanda ce qu'était devenue son épée; et l'esclave n'ayant rien répondn, il se remit à lire. Quelques temps aprés il redemanda encore son épée, mais sans empressement, sans vivacité, comme s'il n'eût point eu de dessein particulier. Lorsqu'il eut fini sa lecture, voyant que personne ne se mettait en devoir de lui obéir, il appela tous ses esclaves l'un après l'autre, et, d'un ton de voix ferme et baut, il leur déclara qu'il voulait avoir son épée. Il s'emporta meme jusqu'à frapper à poing ferme l'un d'entre eux sur la bouche avec tant de violence, que sa main en fnt tont eusanglantée. « Quoi donc, disait-il avec in-» dignation, mon fils et mes gens conspirent » pour me livrer à mon ennemi sans armes » et sans défense ! »

Son fils entra alors avec ses amis, fondant en larmes; et, l'embrassaut tendrement, il le conjurait de se laisser fléchir. Catou se leva, et lancant des regards pleins d'indignation : « Depuis quand donc, dit-il, suis-je tombé eu « démence, pour que mon fils se rende mon a curateur? On n'emploie point avec moi les a raisonnements ni les voies de persuasion « pour me détromper si je m'abuse , mais ou « m'empêche par voie de fait de disposer de a ma personne, et on me désarme: Brave et « généreux fils, que n'enchatuez-vous aussi « votre père en lui liant les mains derrière le « dos, jusqu'à ce que César arrive et me « trouve même hors d'état de me défendre ? « Car ee u'est pas pour m'ôter la vie que j'ai « besoin d'épée, puisqu'en retenant mon hae leine pendant quelques moments, ou en me « frappant la tête une seule fois contre la mu-« raille, je puis trouver la mort, si je la cher-« che. » Ces terribles paroles, qui passent assurément ce que l'ou doit appeler courage, épouvantèrent tellement le jeune Caton, qu'il s'enfuit en jetant les bauts cris.

Sou père, resté seul avec les philosophes Démétrius et Apollonidès, prit pour leur parlèr un ton plus doux. « Etes-vous aussi d'avis, « leur dit-il, de retenir eu vie maigré lui un « homme de mon âge, et de faire sentinelle « autour de moi? eu bien avez-rous quelques

« raisons à m'alléguer pour me convaincre s qu'il n'est point indigne de Caton', ni hon-« teux ponr lui, de devoir son salut à son en-« nemi? Oue ne m'étalez-vous donc ces rai-« sonuements nouveaux pour moi, afin que, renonçant aux maximes dans lesquelles nous « avons été nourris, et devenus plus sages par « les lecous que César nous donne, nous lui « en avons plus d'obligation? Au reste, je n'aj « point pris de parti sur ce qui me regarde : « mais il fant que je sois maltre d'exécuter la « résolution à laquelle je m'arrêterai. J'en « délibèreral en quelque façon avec vous, en « prenant conseil des principes philosophiques « que vous enseignez et que vous suivez. « Bannissez donc toute crainte : allez, et die tes à mon fils qu'il n'entreprenne point de « forcer son pére à ce qu'il ne peut lui per-« suader. » Il est assez singulier que Caton nie en ce moment qu'il ait pris son parti. Toutes ses démarches précédentes semblent annoncer visiblement le contraire; et je ne vois pas comment on peut l'excuser ici d'un défaut de sincérité.

Démétrius et Apollonidès ne lui répondirent rien, et se retirérent en plenrant. Un jeune esclave lui rapporta son épée. Caton la tira, l'examina, et, voyant que la pointe était bien droite et bien aiguë : Maintenant, dit-Il, je suis mon maître. Il posa son épée, reprit son livre, et le relut d'un bout à l'autre. Plutarque assure qu'il dormit ensuite, et d'un si bon somme, que ceux qui étaient dehors, et qui écontaient à la porte, l'entendirent ronfler : chose bien difficile à croire, qu'entre l'agitation violente où il venait de se mettre, et le moment où il va se donner la mort, il ait pu goûter un sommeil paisible! It est plus aisé de se persuader que, par cette affectation de tranquillité parfaite, il voulut augmenter la fausse gloire qu'il s'imaginait trouver dans une mort volontaire.

Sur le minuit il appeia dens de sea afranchis, dont l'un, qui se nomanti Clienthies, étati son médecin on chirargieu; l'austre, nommé Buas, étati celui en qui il avait le plus de confance pour les affaires, li envoya ce dernier à la mer, avec ordre de voir si tout le monde était embarqué, et de venir ensuite lui en rendre compte. Le ministère de Clènnthès lui étati décessaire pour sa maiu, où il y avait inflammation causée par le coup violeut qu'il avait donné à son esclave. Caton, en faisant ainsi panser et bander sa main, donas de l'espérance et de la consolatiou à tous ceux de sa maison, qui couclurent qu'il ne renonçait pas à la vie, puisqu'il prenait encore soin de son corps.

Cependant Butas revint, et lui dit que tous étaient partis, hors Crassus, qui luimême allait incessamment s'embarquer; mais qu'il faisait un grand vent, et que la mer était fort agitée. Ces dernières paroles tirérent de Caton un soupir : il plaiguit le sort de ceux qui, dans de pareilles circonstauces, étaient obligés de se mettre en mer. Il envoya Butas au port pour voir s'il ne se trouverait pas quelqu'uu qui, dans la précipitation de l'embarquement, avant oublié quelques provisions nécessaires, eût été forcé d'interrompre sa route et de regagner Utique. Déjà les cogs chantaient; et Caton, si uous en croyons Plutarque, dormit encore un peu-Mais bientôt Butas étant revenu, et ayant assuré son patron que tout était parfaitement tranquille, Caton lui ordonna de fermer la porte, et se jeta devant lui sur son lit, comme s'il eut vonlu reposer le reste de la nuit.

Dès qu'il fut seul, il se perça de son èpée un peu au-dessous de la poitrine; mais la violence du coup fut diminuée par la faiblesse de sa main enflée et malade. Il ne mourut douc pas sur-le-champ, et en se débattant sur sou lit il tomba à terre, et renversa une netite table dont it se servait nour des fignres de géométrie. Au bruit qu'il fit cu tombant, ses domestiques jetérent un grand cris sou fils et ses amis entrérent. Ils le trouvèrent nagcant dans son sang, ct ses entrailles sortant du ventre par l'ouverture de la plaie. Il vivait ueanmolus encore, et faisait usage de ses yeux. Le chirurgien approche, et. voyaut que les intestins n'étaient point blessés, il voulut les faire rentrer et recoudre la plaie. Mais lorsque Caton fut revenu pleinement à lui-même, et qu'il eut compris l'inteution qu'on avait de le secourir, il repoussa le chirurgieu, et, avec une férocité dont le seul récit fait frémir, il porta ses mains dans sa plaie, la rouvrit, et en se déchirant ainsi les entrailles il expira.

Telle fut la mort de Caton, que toute l'antiquité a lonée, que les maximes de uotre sainte religion coudamnent, et que la raisou même ne peut approuver. Je ne prétends point m'étendre ici sur les principes qui prouveut évidemment que l'homicide de soi-même est crimiuel. Je me renferme dans ce qui est propre à mon objet; et je prie seulement qu'eu se rappelant les courtes observations que j'ai jetées dans mou récit, on y ajoute une réflexion anique, tirée des faits, C'est qu'il est clair que l'orgueil a été le motif de la résolution désespérée de Caton, et que ce n'est que par ce vice qu'il a triomphé de la crainte de la mort, qu'il regardait comme nne faiblesse. Plutarque lui fait dire à lui-même qu'il y aurait de l'indignité et de la houte pour lui à vouloir être redevable de la vie à César. Voila l'idée dont il fut frappé, Il ne put soutenir la pensée do cette humiliation; et, pour ne point devoir la vie à son ennemi, il aima mieux se l'arracher à lui-même avec une sorte de barbarie. Cet orgueil, il est vrai, passait dans son esprit pour vertu. Il n'en est pas moins un vice, que toute la morale, même de pure raison, condamne, Mais je vais plus loin; et, dans ses propres principes, je crois qu'ou peut lui faire son procés.

La vertu dont îl s'est le plus piqué tous sor ve, c'est une constance invincible et supérioure aux événements. Or, îl est visible que so mort est l'éfet d'un découragement precipité, d'une lassitude de combettre, d'un character de la companyation de la companyation de résistance jusqu'an bout. Les resise de perti de Pompée se ranimaient en Espagne, ety caquirent récliement dans le suite de trégrandes forces. Aiusi, pour ne se point dementi, il flatial que Caton tental encore cette expérance; et se donner la mort tradis qu'ule habriqueur qu'un le tempée cance dels libérés.

Le sais donc bien d'oigné de regarder la mort de Caton comme un acte d'hérôsme. Où je le trouve vraiment héros, c'est dans les soins qu'il preud pour sauver les autres pendant qu'il renonce lui-même à la vie; c'est dans sa douceur inaltérable à l'égard des tosicents et des babliants d'Utique; c'est dans son amour pour la justice, qui le porte à s'oppenante pur le post e à foppen de l'appenante put le post e l'appenante put le post e l'appenante put le post e l'appenante put le post et l'appenante put l'appe

ser à toutes les violeuces que voulaient exercer ceux de son parti. Cette humanité généreuse ne s'est pas seu-

lemeut signalée dans les derniers jours de sa vie; elle a toujours dirigé ses actions et sa conduite. Je sais que l'on ne se forme pas ordinairement cette idée de Caton. La fermeté, la hauteur, une austérité même farouche, voilà les qualités qu'on lui attribue. Cette idée n'a rien que de vrai; mais elle est défectueuse : et, pour embrasser entiérement son caractère, il faut joindre à la fermeté contre les vices la douceur pour les personnes : non une douceur de pur sentiment, sulette à des alternatives et à des boutades, mais une donceur toute de raison et toujours égale, parce qu'elle était fondée sur des principes qui ne changent point. C'est ce que l'on a pu remarquer dans sa tendre amitié pour son frère; dans ses égards pour Muréna, qu'il accusait : dans les larmes qu'il versa en voyant ses concitoyens s'égorger les un« les autres : enfin, dans sa modération à l'égard de tous ceux contre lesquels il eut à lutter pour la défense de la liberté et des lois. Je n'en excepte que le seul César, qui, faisant le mal par système, et marchant à la tyrannie par le chemin le plus droit, sans jamais s'écarter de son plan, ne pouvait être regardé par Caton que comme un ennemi public contre lequel tout l'état devalt s'armer, et qu'il fallait pousaer a bout, parce qu'ou ne pouvait espérer de le changer.

Sì à ces deux grands traits de son caractère, la fermée et la douceur, on ajout l'élération du génie, l'étendue et la sepziée des veux, l'application indigable un travail, la purée des mœurs, on trouvers, majeré quée unches que nous s'onns remarquées dans les occasions, qu'il doit être repardé comme l'un des hommes les lors estimables et les plau vertueux que le pagamisme ait produis : on es cera point étonné que l'rigif l'ait ains d'ans l'Etypée<sup>1</sup>, à la têtée des annateurs de la veute : on le jagere digne de l'éloge magnifaque qu'en sait l'âut l'Ite-Line en deux mods, qui nous out été cosservie par suitail Jetone.

« Calon.", disait ce judicient érirain, a été, oué et blamé par deux des jus grands génies e judicient de l'action de l'act

Le reproche le plus grave qui ait été fait à

Caton sur toute la conduite de sa vie, et celui dont il est peut-être le plus difficile de le Inver, c'est la conduite qu'il tint à l'égard de sa femme Marcia. Elle lui avait donné plusieurs enfants, et était actuellement grosse, lorsque Hortensius s'avisa de la lui demander. Caton ne s'en défendit point, et, moyennant le consentement de Philippus, père de Marcia, il donna lui-même sa femme en maringe à Hortensius, Quelque temps après, Hortensius étant mort, et ayant laissé Marcia héritière de ses grands blens, au préindice de son fils, qui était un mauvais sujet, Caton la reprit. De là César avait pris occasion d'accuser Caton d'avoir agi dans toute cette affaire par un sordide intérêt. Mais Plutarque prétend que proposer une telle accusation. c'est la réfuter, et qu'il n'y a nutle différence entre taxer Hercule de Micheté ou Caton d'une basse avidité pour l'argent. La chose en ellemême souffre plus de difficulté, ou plutôt elle est absolument inexcusable. Il est vrai que Caton ne fit que suivre eu cela une coutume anciennement établie chez les Romains; mais cette contume est si contraire à l'honnéteté publique et aux bonnes mœurs, qu'il convenait miem à un homme tel que lui de la combattre que de l'autoriser par son exemple.

Caton mourut à l'âge de quarante-huit ans; et le lieu de sa mort l'a fait nommer dans

<sup>1</sup> a Cajus giorin meque profuil quisquam taudando, a nec viuperando quisquam nocult, quam utrumqua a sammis prafuli fecroin ingesils. a (Ltv. spud Hisron prof. lib. 2, in Ozeam.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabs, I. xi, pag. 545, — Plut. in comp. Lyc. et Nume.

<sup>\*</sup> Secretospes pion, his dantem Jura Catcorm. Vinc., Six, 1, vinc. v. 620. /

l'histoire Caton d'Utique, pour le distinguer de Caton le censeur, son bisateul,

En un instant la nouvelle de la mort de Coton se répendit dans la ville; et aussitôt ce fut un concours incrovable, et des trois-cents, et de tout le penple d'Utique, autour de sa maison. Ils faisaient retentir les airs des éloges de l'illustre mort, l'appelant teur blenfaiteur, leur sanveur, le seul libre, le seul invincible. Et ils se livraient à ces transports quoiqu'ils sussent que César approchait. Mais ni la crainte du vainqueur, ni l'envie de le fistter, ni les dissensions qui étaient entre enx, ne furent capables de refroidir leur zèle pour honorer la vertu de Caton. Ils solennisèrent avec pompe ses obsègnes, et lui dressèrent un tombeau près du rivage de la mer, où l'on voyait encore, du temps de Plutarque, une statue de Caton tenant une épée à la main.

Ses ennemis mêmes n'ont pu lui refuser leurs louanges. L'auteur des mémoires sur la guerre d'Afrique, tout dévoné qu'il est à César, rend témoignage à la parfaite intégrité de Caton 1, et reconnaît qu'il était extrémement différent des autres chefs du parti

César, en apprenant sa mort, s'écria : O Caton! je vous envie la gloire de votre mort; car vous m'avez envié celle de vous sauver la vie 2. S'il parlait sincèrement en exprimant le désir de sauver son plus implacable ennemi. c'est de quoi Plutarque a cru qu'il lui était permis de douter. Il se fonde sur les juvectives atroces dont César avait rempli ses Anti-Catons. Comment, dit cet historien, eut-il épargné vivant celni contre la mémoire duquel il a montré une haine al violente? On peut fortifier ce raisonnement par deux considérations : l'une tirée du vif ressentiment que César témoigna, comme je l'ai déià dit, et comme i'aurai lien de le remarquer eocore, contre ceux qui lui avaient fait la guerre en Afrique; l'antre, qui n'est pas moins forte, roule sur l'impossibilité qu'il y avait que la-

## 1 De Bello Afr. n. 88.

mais Catou et César se réunissent dans une même façon de penser, d'agir et de parler, Plutarque, néanmoins, se détermine au parti le plus honorable à César; et il est vrai que les rares exemples de clémence qu'il a donnés. et l'honneur infini qu'il se serait fait par un tel acte de générosité, sont des motifs qui rendent cette conjecture très-vraisemblable. Surtout si Caton eut exécuté le projet qu'il avait formé dans d'autres circonstances, de se confiner dans quelque lle éloignée pour y passer tranquillement le reste de ses jours, le ne puis me persuader que Cesar ent vontre souiller sa gloire par le meurtre d'un homme si vertueux.

Il n'était pas loin d'Utique, lorsque Caton se tua; et il avait pris, chemin faisant, la ville d'Uscéta, où Scipion avait amassé de grands magasins, et celle d'Adrumète, dans laquelle il trouva Q. Ligarius, et lui accorda la vie, mais non pas la liberté de retourner à Romo 1. Avant qu'il entrât dans Utique, L. César viut à sa rencontre : et. s'étant jeté à ses genoux, il obtint dans le moment le pardou qu'il demandait. Il n'en jouit pourtant pas longtemps. Le dictateur conservait un ressentiment profond contre ce jeune parent, qui s'était conduit à son égard en ennemi furieux, traitant avec nne cruauté horrible plusieurs de ses affranchis et de ses esclaves, et faisant tuer des animanx destinés aux jeux que le vainqueur prétendait donuer au peuple romain. Il le mit donc quelque temps après en justice, au sujet des excès que je vieos de rapporter; et, sans prononcer contre lui de condamnation, il suscita ses soldats pour le tuer comme par une émeute séditieuse. Il pardonna de meilleure foi à plusieurs Romains! d'un rang distingué, qui étaient encore restés dans Utique, et dont le plus remarquable est le fils de Caton.

Les bonrgeois de cette ville, qui lui avaient tonjours été attachés, n'avaieut à attendre de sa parl que des éloges et des récompenses. Pour ce qui est des trois-cents, comme ils avaient servi de cœnr et d'affection, pendant toute la durée de la guerre, et Scipion et

<sup>\*</sup> Ω Karus, φθουώ σοι τοῦ θανάτοῦ \* καὶ γώρ ἐμοῖ où tộc σαυτού συτερίας έφθονέσας. ( PLUT in Cas-et Cat. 1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> De Bello Afr. p. 89. - Suet. Cas. p. 75. <sup>3</sup> De Bello Afr.

Varus, et que ce n'était que la victoire de César qui les avait forcés de se tourner enfin vers lui, ils étaient dans des transes mortelles. César n'avait pourtant dessein que de les châtier par la bourse : mais il commenca par les iutimider en faisant une longue et forte invective contre eux, et exagérant beaucoup leur prétendu crime. Ensulte il s'adoucit, et leur assura la vie sauve ; mais il déclara qu'il ferait vendre leurs biens, permettant néanmoins à chacun de se racheter en payant une taxe. Les trois-cents, qui avaient appréhendé les deruières rigueurs, subirent avec joie et reconnaissance la loi qui leur était prescrite. Seulement ils priérent César de leur imposer une taxe commune, qu'ils répartiraient eutre eux. C'était sans doute ce qu'il demandait ; et il les taxa à denx ceuts millions de sesterces 1. qu'ils seraient tenus de fournir en six paiements égaux, dans l'espace de trois aus, au trésor public du peuple romain. C'est ainsi que parlait César. Mais alors le peuple romain était un nom ; et la réalité de la puissauce, la jouissance effective du domaine et des finances, ne résidaient que dans la personne du dictateur.

Cependant Juba était arrivé dans son royaume, après une fuite laborieuse, ne marchant que de nuit, et se cachant durant le jour dans les métairies qu'il trouvait sur son chemin, Sabura, son lieutenant, avait été défait et tué par Sittius. Ainsi, il ne lui restait plus d'autre espérance que de s'enfermer dans la ville de Zama, sa capitale, qu'il avait fortifiée avec un trés-grand soin. Mais il éprouva qu'un gouvernement barbare et féroce fait des sujets infidèles. Avant que de partir, il avait ordonné que l'on dressat dans la place publique de Zama un grand bûcher, déclarant qu'il prétendait, supposé qu'il fût vaincu, égorger tous les habitants, faire jeter leurs corps sur ce bûcher, et s'y jeter ensuite lui-même pour y être cousumé par les flammes, avec tons ses trésors, ses femmes et ses eufants. Une résolution si désespérée avait fait horrcur aux habitants de Zama : en sorte qu'ils apprireut avec joie la victoire de

<sup>1</sup> Vingt-cinq millions de livres tournois. — Quaranteun millions de francs. — E. B. César; et lorsquo Juba se présenta pour enter dans la ville, ils lui en fermérent les portes. Ce fat en vain qu'il employa d'abord le tou d'autorité et les mences, ensuite les préres, il ne fat point écouté. Il se rédusit à moins ses enfaits; et il ne put rien obtenir. Il lui faitat donc proudre le part de se retirer la lui faitat donc proudre le part de se retirer et un petit sombre de cavaliers qui l'avalent suivi.

Dans cet état d'abandon où il était, ceux de Zama ne laissaient pas encore de le craindre ; et ils députèrent à César pour le prier de venir à leur secours. César, qui était pour lors à Utique, se mit eu marche dès le leudemain. Tout le psys lui fut ouvert ; tous recoururent à sa clémence. Le malheureux Juba, n'avant plus ancune ressource, ne songea qu'à chercher la mort. Pétreius et lui de concert se battirent l'un contre l'autre, dans le dessein de se tuer mutuellement; mais le plns fort triompha trop aisément du plus faible, et Pétrefus seul fut tué. Juba avant tenté de se percer lui-même, et n'ayant pas eu ce courage inhumsin, se fit tuer par un de ses esclaves.

La fortune rapide du vaiuqueur entraînait tout, et détruisait tous les restes du parti vaincu. Les villes de Tysdrus et de Thapsus. que Cesar avait fait assièger par ses lieutenants, ue tardèrent pas à se rendre. Faustus Sylla et Afranius , qui s'enfuyaieut avec un corps de quinze cents chevaux, et qui voulaient passer eu Espagne, furcut rencontrés par Sittius, vainqueur de Sabura; leur troupe fut défaite et dissipée, et eux-mêmes faits prisonniers. Métellus Scipion ne fut pas plus heureux daus sa fuite. Il avait rassemblé deuze vaisseans avec lesquels il se proposait de gagner l'Espague. Le mauvais temps l'avant obligé de relacher à Hippone, il v trouva la flotte de Sittius, qui l'enveloppa tout d'un coup. Voyant que son vaisseau allait être pris, plutôt que de tomber sous la puissance de César il s'enfonça son épée dans le sein. La flerté l'accompagna jusqu'au deruier soupir : car, sur ce que quelques sol-

<sup>1</sup> Val. Max. 111, 2, -- Sen. Ep. 21.

dats ennemis, ayant sauté sur son bord. crisient : Où est le général? il éleva sa voix mourante pour leur répondre: Le général est en súreté.

Tous les eunemis de César en Afrique étant ainsì écrasés, le vainqueur donna quelque temps aux arrangements nécessaires pour pacifier le pays, et pour y distribuer les pelues et les récompenses selon les bons ou les mauvais services qui lui avaient été rendus!. Il réduisit la Numidie eu province romaine, et en donna le gouvernement à Saijuste, qui y commit si ouvertement les vexations les plus criantes, que Dion a cru qu'il en avait l'ordre exprés de César, et qu'il était chargé moins de gouverner la Numidle que de la piller. Le même Dion remarque que cette conduite de Salluste est d'autant plus blamable , qu'il affecte dans ses ouvrages un grand air de probité, et même de sévérité; en sorte que, sl, par la protection de César, ii évita, an sortir de son gouvernement, la condamnation judicialre, il est condamné, ce qui est bieu plus honteux, par ses propres écrits.

Parmi les Numides César distingua ceux de Zama\*, et il les récompensa d'avoir fermé les portes de leur ville à leur roi fugitif, en leur accordant une exemption totale d'impôts. Sittius, qui l'avait si blen servi, fut mis par lui avec ses gens en possession de Cirta. qui avait été autrefois la ville royale de Masinissa et de Syphax, et qui du nom de scs nouveaux habitants a été appelée depuis co-Ionie des Sittiens.

Dans les peines qu'il imposa il fut guidé par son aversion pour la cruauté, et par son avidité pour l'argent. Ainsi il n'eut garde d'étendre la vengeance sur le fils de Juba, encore enfant 5; mais il fit vendre à Zama tous les domaines de ce roi, et les biens des citoyens romains établis dans la même ville qui avaient porté les armes contre lui. De retour à Utique, il confisque et fit vendre pareillement les biens de tous ceux qui avaient eu le grade de centurions sous Pétrelus et sous Juba. Il imposa des taxes aux villes d'A-

drumète et de Thapsus, et des redevances anquelles en huile et en blé à celles de Leptis et de Tysdrus.

Pour ce qui est des Romains illustres du sort desquels la victoire l'avait rendu maltre, deux furent mis à mort. Faustus Sylla et Afranius, et quoique l'auteur des mémoires sur la guerre d'Afrique dise que ce fut en conséquence d'une sédition qui s'excita parmi les soldats, il est aisé de voir que cette émeute est une ruse de César '. Aussi leur mort estelle attribuée à ses ordres par les autres écrivains. Il se crovait sans doute en droit de traiter Afranius à la rigneur, parce que, lul avant accordé la vie en Espagne, il l'invait de nouveau retrouvé opposé à lui en Thessalie et en Afrique; et même, lorsque cet ennemi obstine fut pris par Sittius, il se preparait encore à aller joindre en Espagne les fils de Pompée. Faustus non-seulement était gendre de Pompée, mais fils de Sylla, à qui César avait toujours porté une haine vinlente, et aux établissements duquel il avait fait la guerre pendant toute sa vie. Pompeia, épouse de Faustus Sylla, et ses enfants, furent épargnés.

Afranius, Faustus Sylla, avec L. César, sont les seules personnes de marque dont César alt versé le sang après la victoire de Thapsus; ce qui fait néanmoins une exception considérable à l'éloge que Cicéron a fait de sa clémence, lorsqu'il a dit d'une manière gépérale « que les citoyens que la république a « perdus2, ce sont les hasards de la guerre « qui les ont emportés, et non pas le ressen-« timent du vainqueur, »

Mais, en mettant à part ceux que je viens de nommer, la rigueur dont il usa à l'égard des vaincus n'alla pas au delà de l'exil. C'est la seule distinction qu'il mit entre ceux qui, plus dociles, s'étaient soumis après la bataille de Pharsale, et les opiniâtres qui l'avaient force de les vaincre une seconde fois en Afrique. Les premiers étaient rentres sur-lechamp pour la plupart en possession de tous leurs droits; il punit l'obstination des autres

t Din. 1, 43.

<sup>1</sup> De Bello Afr. -- Appian, Civ. L 4.

<sup>3</sup> De Bello Afr.

<sup>1</sup> Spet. Cas. n. 75. - Flor, l. 4, c. 2. - Dio, etc. n Quos amisimus cives, eos Martis vis perculii, non

<sup>«</sup> ira victoria. » (Cac. pro Marc, n. 17.)

en les tenant éloignés de Rome et de l'Italie 1 : encore permit-il à chacun de ses amis et de ses principaux officiers d'en exempter un de cette peine ; et le jeune Octave fit le premier essai de son crédit auprès de son grand-oncie en obtenant cette grâce pour le frère d'Agrirpa, qui lui était des lors attaché \*. Dans la suite César s'adoucit encore, et se laissa flèchir aux prières de pinsieurs, jnsqu'à ce qu'enfin, peu de temps avant sa mort, il accorda une amnistie générale3. Il renouvela aussi, dans le temps de sa victoire de Thapsos, le même acte de modération et de sagesse qui lui avait fait taut d'honneur après la bataille de l'harsaie, en brûlaut tous les papiers de Métellus Scipion qui lui tombèrent entre les mains.

César partit d'Utique le treise join, n'ayant à terminer pas employé cim mois et demi à terminer nne guerre 4 importante et si difficile. Il prit sa route par la Sardaigne, d'où il e-arotya en Espagne une partie de sa flotte et de ses igions, sous la conduite de C. Didins, avec ordre d'observer le jeune Pomphe, et d'arrèter se progrès - Pour lui, après avoir fait queique séjour dans cette lie, il se remit en mer; et comme il n'eut pas un temps favorable pour la navigation, il arriva à Romeque vers la fin de juille.

\$ 11. DÉCRETS DU SÉNAT PLEINS DE FLATTERIE POUR CÉSAR. CÉSAR, RÉSULU D'USER AVEC BOUCECE DU POUTDIE SUPRÈME, S'T ENGAGE SOLENSELLEMENT DANS LE DISCOURS OU'IL PAIT AU SÉNAT, RÉFLEXIUS SUR LE PLAN DE CONDUITE QUE S'ÉTAIT FORMÉ CÉ-SAR. IL CRURRE QUATER TRIDEPRES POUR LES TICTOIRES REMPORTÉES SUR LES GAULES, SUR ALEXANDRIE ET L'EGTPTE, SUR PHARNACE, SUR JURA. TRAITS D'UNE SATIRE MORDANTE ET EP-PRÉNÉE CUNTER CÉSAR, CHANTÉS PAR LES SOLDATS PENDANT LE TRIDMPRE. RÉCOMPENSES DESTRIBUÉES PAR CÉSAR A SES SOLDATS. LARGESSES AU PEUPLE. DES CRETALIEES ROMAINS COMEATURET COMME GLADIATRURS. LABÉRIUS EST ENRAGÉ PAR CÉSAR A JOURN LUI-MANN UN MULE DANS LES MIMES DE SA COMPOSITION. RÉPARTIE SANGLANTE DE LABÉRIUS A CICÉRON. TEMPLE DE VENUS Mère : PLACE DE

Cèsar avait trop de pénétration pour ne pas sentir de quel principe partait cet empresse Dec. L. 45.

CESAR. TOTAL DES SOMMES PORTÈES PAR CÉSAR DANS SES TRIDMPRES. REGLEMENTS PAITS PAR CR-SAR : POUR RÉPARER LA DIMINUTIUN DU NOMBRE DE CITOTENS; CONTRE LE LUXE; EN PATRUE DES MÉDICINS ET DES PEDPESSEURS DES MAUX-ARTS. RÉPORME DU CALENDRIER. ENDRUITS BLAMABLES BELL CONDUCTE OF CREAR, IL CONSENT AT REPORT DE MARCELLUS. HARANGUE DE CICREUN ACE SUFET. MOST PUNESTS DE MARCELLUS. APPAIRE DE LIEA-RIUS. PLAIDOTEE DE CICÉRDN POUR LUI. CÉSAE LUI PARDONNE. LOISIR PORCÉ DE CICÉRON. IL EN PROPITE POUR COMPOSER DITERS DEVEAGES. SA DOULEUR SUR L'ÉTAT ACTUEL DES APPAIRES S'ABOUCIT. SA CUN-DUITE POLITIQUE A L'ÉGARD DE CÉSAR, DONT LES AMIS LR CULTIVENT ET S'APPECTIONNENT A LUL. ELOGE DE CATUN COMPUSÉ PAR CICÉRUR. ANTI-CATTES DE CÉSAR. BOTT ETE EXCESSIVE DE CICÉRDO. AU SCHET DE LA MORT DE SA PILLE TULLIE.

Le sénat avait prévenu le retour de César par des dècrets qui respiraient la plus basse flatterie<sup>1</sup>, et par des témoignages d'honneur d'autant plus excessifs, qu'ils ne partaient point de cœur, et que la crainte qui les avait dictés outrait tout, pour se mieux déguiser en zéte et en affection. Je n'en rapporterai que les traits les plus diçues de remarque.

Il fut ordonné que l'on célébrerait guarante jours de fêtes et de réjouissances pour la victoire que César avait remportée en Afrique; qu'au jour où il triompherait, son char serait attelé de quatre chevaux blancs, comme les chars de Jupiter et du soleil; et qu'en ces mêmes jours, outre les licteurs qu'il avait actuellement, il ferait encore marcher devant lui ceux de ses deux précédentes dictatures : ce qui faisait en tout le nombre de solvante et douze. A ces distinctions purement honorifiques le sénat ajouta des titres d'une puissance solide et réelle ; la dictature pour dix anse la charge d'inspecteur des mœurs ( nom substitué, je ne sais par quelle raison, à celui de censeur), pour trois ans. Il ne restait plus qu'à l'élever au-dessus de la condition d'un mortel : et c'est ce que l'on entreprit de faire en lui décernant une statue sur un char de triomphe dans le Capitole, vis-à-vis de Jupiter, avant sous ses pieds le globe du moude, avec cette Inscription : A CESAR DEMI-DIEU. César avait trop de pénétration pour ne pas

Dic.
 Micol. Damasc. de Instit. Augusti. — Suet.
 Dic.

<sup>\*</sup> De Bello Afr.

ment à lui protigion des honorars si contraire sà l'espris de fancies gouvernement. Il en fut flatte feanmeins, et il les reçui. Mais il ne de devait qu'à la fonce : il would tes mériler. Parvenu au comble de ses vaux, et voyant son ambition satisfaite par la souvernine paissance, dont il était en pleine possessiou, il estait des pleine possessiou. Il estait en pleine possessiou avail fait son plan dures avec docuernet avec estait fait son plant dures avec docuernet avec croître, charmé que les Romalas fusient hierars, pour que fils louf fassest soumis.

Plein de ces pensées, il exposa, dans le premier discours qu'il fit au sénat, après son retour à Rome, les principes de clémence et de générosité par lesquels il prétendait se gouverner, ne craignant pas de contracter un engagement solennel qu'il était bien résolu de remplir. Il commença par dissiper les alarmes dont tous les cœurs étaient frappés, et que n'autorisaient que trop les exemples cruels qu'avaient donnés tous cenz qui jusque-là étaient demeurés vainqueurs dans les guerres civilles. Pour lui, il protesta que la paissance et la victoire étaient des motifs qui le portaient à l'humanité, « Car., dit-il., qui « doit répandre plus de bienfaits que celui « qui a uu plus grand pouvoir de bien faire? « à qui est-il moins permis de commettre des « fantes qu'à celui qui peut tout ce qu'il « veut? qui doit montrer plus de prudence « et de circonspection dans l'asage des dons « de la libéralité divine, que celui qui en a « reçu de plus abondants? et à qui est-il plus « important d'administrer sagement les biens « dont il jouit qu'à celui qui en possède pne « plus riche mesure, et qui par couséquent « a plus à perdre? Ne vous imaginez pas que « je pense à prendre Sylla pour modèle. Je a prétends être votre chef, et non votre « maître : gonverner vos affaires, et non « vous tyranniser. Lorsqu'il s'agira de vous « servir , je serai consul et dictateur ; dès « qu'il sera question de faire du mal à « quelqu'un, je ne suis plus qu'un particu-

Tels étaient les seutiments de César, louables et généreux saus doute, mais plus convenables à un monarque l'égitlme qu'à un surpaleur comme il étals. J'ose dire que cette réflexion paraît lui avoir échappé. Il ne

semble pas voir seni la difference esseniète une se situation et celle d'un prince à qui le droit de la naissance, ou une élection libre et réquiére, donne litre pour commandre. Aprait exvahi le souverain pouvoir par la violence, il cruit le lière aimer en sa personne par la douceur. Il se trompait, et cette creur une la commandre de la tyrannée poi un de la tyrannée poi un de la tyrannée poi un cedétable, puiségril ne perme de viole resultant de la tyrannée poi de retiour, et qu'après que l'on a commis loure sortes de crimes pour cogérér une paissance injuste, il faut, lorsqu'on y est parvene, les continner ou périt.

Cèsar renouvela devant le peuple les mèmes protestations de douceur et de clémence qu'il avait faites au sénat; et, les effets s'y étant trouvés conformes, pen à peu les esprits des citoyens se remirent de la constenation et de l'effroi dont ils avaient d'abord de saisis; mais la haine des grands contre l'oppresseur de la liberté était uu mal auquel il n'y avait point de reméde.

Juaga siors les guerres avaient laises à pec de relâche à Cearr, et s'étaient suivies de si près les unes des autres, qu'il n'avait pas troave le moment de triompher. Jouissant enfin de quelque repos, il en profita pour chètere quater triomphe dans le cours d'un même mois, mais avec des intervalles. Il triompha dons premièrement des factivals, es triompha dons premièrement des factivals, es mace et da Post; on quatrieme et derauter lieu, du rei Jubs.

Dans ces triomphes, César déploya toute la magnificence à laquelle son goût le portait, et que pouvaient sontenir les richeses de l'empire, qui étaient alors en sa main. Il eut même soiu d'en varier les ornements 3 dont les matières fureut différentes pour chaque

<sup>1</sup> Sylla, dont l'exemple semble démentir cette réfication, se monit de la force tant qu'il garda, la dictaner : et si, sprés l'avoir abdiquée, il joult d'une périne tranquillisé pendant le pen de temps qu'il vécui encore, il en fur redevable à des circonstances singuières, et qui lui sont propres, comme je l'ai observée no son l'appression.

191 sont propres, comme pe i an ooserve en son seu.

\* Sont, Cas. c. 37. — Vell. 14, 56, — Fior. 1v, 2. — Die.

\* Velleine a employé le moi apparatus, qui était clair
pour les Romaine, mais qui l'est peu pour nous. Ce moi
désigne apparemment les bordures des tableaux, let

triomphe. Il employa pour le premier le bois de citronnier; pour le second, l'écaille de tortue; pour le troisième, l'acanthe'; pour le quatrième, l'ivoire.

Celui des Gaules fut sans difficulté le plus glorieux et le plus brillant. On y voyait le Rhin, le Rhône et l'Océan captif représentés en or. Un grand nombre de prisonniers prêcédaient le char; et entre autres, ou plutôt par-dessus tout, se faisait remarquer Vercingétorix, ce chef infortuné de toute la Gaule liguée, qui, avant été réservé pendant plus de six ans pour orner le triomphe de son vainqueur, fut, après la cérémonie, jeté dans un cachot, et mis à mort; triste fin pour un homme dont le crime était d'avoir voulu être le vengeur de la liberté de son pays! César se serait fait plus d'honneur, ce me semble, s'il se fut piqué envers ce brave Gaulois de la même générosité qu'il faisait parattre envers tant de Romains vaincus, dont le ressentiment contre lui était peut-être plus violent, et ccrtainement plus redoutable. Mais les Gaulois étaient alors regardés par les Romains sur le pied de barbares et traités comme tels.

Un accident troubla la joie de cette Rte. Dans la marche, l'esseu du char triomphal se rompit, et peu s'en fallut que le triomphateur ne tombét par terre. Pendant que l'on raccommodai le char, la nuit vint; et Cèsar monta au Capitole à la lucur de plusieurs lustres que portaient quarante éléphants marchaut en ordre à droite et à gauche.

Dion rapporte qu'il monta les degrès du Capitole à genoux. Il faut croire que c'était uu usage établi, dont César ne jugea pas qu'il lui fût permji de se dispenser, quoqiu'on vlnt de l'égaler presque, par des honneurs plus qu'humains, au dieu à qui il rendait un bommage si humble.

Dans le triomphe qui eut pour objet la guerre d'Alexandrie, le vainqueur offrit pour spectacle aux yeux du peuple, le fleuve du Nil, et la tour du Phare toute en feu. Deux tableaux représentaient la mort d'Achillas et de Photin. Arsiuoé, sœur de Cléopatre, y fut menée comme prisonnière, et ensuite mise en liberté. Le triomphe sur Pharnace n'eut rien de plus

remarquable que la fameuse inscription: VENI, VIDI, VICI; Je suis venu, J'ai vu, J'ai vaincu. Elle était gravée en gros caractères sur un tableau que l'on portait eu pompe.

Enfin, dans le quatrième triomphe, où César célébrait sa victoire sur le roi Juba, le fils de ce prince nommé Juba comme son père. et alors encore enfant, subit la loi superbe que les Romaina imposaient à tous leurs prisonniers. Il parut dans cette cérémonie comme captif. Mais Plutarque a jugé sa captivité heureuse, parce qu'elle lui procura une excellente éducation, et lui donna un moven de s'iustruire des lettres grecques et latines. Il y fit d'assez grands progrès, du côté de l'esprit et. des connaissances, pour devenir un illustre auteur; et il en tira un fruit encore plus estimable, je veux dire des mœurs douces et pleines d'humanité. Dans la suite il fut remis en possession du royaume de ses pères, et devint roi de Mauritanie, Mais Pline a pensé que la gloire des lettres est plus bril-

lante eu lui que celle de sa couronne 9. On voit que l'intitulé de tous ces triomphes ne faisait mention d'aucun Romain. César imita l'exemple de modération que Sylla lui avait donné en parcille rencontre, et ne voulut point insulter à l'infortune de ses concitoyens. Cepeudant, si ce que dit Appien est vrai3, César n'usa de ménagement que par rapport aux ternies, et non quant à la chose même. Cet historien raconte qu'il fit porter dans son triomphe les représentations de tous les grands événements de la guerre civile; que tous les illustres Romains qui y avaient péri y parurent en tableau, à l'exception du seul Pompée; que l'on v vit Métellus Scipion se perçant de son épéa, Caton se déchirant les entrailles, et ainsi des autres. S'il faut ajouter foi à cc récit, je m'étonne qu'Appien soit le seul écrivain qui ait relevé une circonstance si

bases sur lesquelles étalen) souienues les figures, et autres choses semblables.

\* 1 li faut sans doute entendre ici l'acanthe épineuse, qui croît surtont en Libye et en Egypto, t Plut, in Ces.

\* 'a Studiorum ciaritate memorabilior etiam quan regno. » (PLIN. lib. 5, cap. 1.)

3 Appian. Civ. l. 24.

odieuse, et surtout que Cicéron 1, qui parte de la douleur que Marseille portée en triomphe causs aux spectateurs, n'ait pas cité des objets qui auraient été bien plus touchants pour les Romains. Je loisse aux lecleurs à juger si mon doule est bieu fondé. Mais l'autorité d'Appleu ne suffit pas pour me déterminer toute seule dans un fait de cette nature.

César, en ce haut point de gloire, ne pui être à l'abri de la liberté cynique de ses soldats. C'était un usage de tous les temps, comme il a été remarqué ailleurs, que, dans ces fêtes où la joie produisait la licence . les troupes, 'pendant la marche, chantassent des couplets grossiers qui contenzient quelquefols des éloges pour le triomphateur, et plus souvent des satires. Les soldats de César poussérent cette liberto à l'excès, tirant à cartoucha sur les mœurs de leur général, qui ne donuaient que Irop de prise. On me dispensera de rapporter leurs paroles licencieuses. J'observerai seulement qu'ils rappelérent les soupcous qu'avait autrefois attirés sur lui son séjour à la cour de Nicoméde : soupcons dont César se tenait extrêmement offensé, mais qu'il ne put détruire, même en se purgeant par serment; tant il est important pour la réputation d'avoir passé sagement sa jeunesse, dont la honte est souvent jueffacable!

On ne s'étounera pas après cela1, que, mêcontents des récompenses que César leur distribuait, quoiqu'elles fussent très-abondantes, Ils lui aieut reproché de les avoir fait vivre d'herbages près de Dyrrachium. Mais il u'est pas possible de ne pas trouver étrange qu'ils ful aleut même fait sou procês sur l'injustice par laquelle il avait usurpé et retenait un pouvoir tyrannique. « Si tu es honnéte homme, « lui criaient-ils tous ensemble, tu seras puni; « si tu continucs d'être injuste, turégneras 1, » C'était dire bien clairement qu'il ne pouvait éviter la condamnation, s'il laissait au peuple le libre exercice de ses droits; et que ce n'était qu'en opprimant ses concitoyens qu'il jouissait de la souveralue puissance,

Ces récompenes, de la modicité desquelles plaignates Its soldats de Char, étalent pourfant exorbitantes. Il donne à chaque financia i vitain de la maissi nétéran ving mille sesterces, faisant deux mille cinq cents livres de notre monait; le double aux centations; aux tribuns et aux centaires qua critains et aux cavaliers le quadruple "Ajoutez les terres qu'il leur distribun, et doi lle sétablis. Il en résistera que, s'ils n'étaient pas contents, c'est qu'il ext impossible de saisfairé des troupes qui sentent que leur général les a employées pour ses iniérétes et one pour ceux de la pas-

Les gens de guerre ue fureut pas les seuls qui éprouvèrent la libéralité de César. Il donna à chaque citoven du bas peuple, dix boisseaux de blé, dix livres d'huile, et, en argent, quatre cents sesterces (cinquante francs). Le nombre de ceux qui reçurent cette largesse se montait à cent cinquante mille têtes. Outre ces distributions, Il y eut un repas pour tout le peuple : vingt-deux mille tables furent dressées dans les rues et servies avec profusion. A tant de dépenses énormes, César joignit encore des spectacles de toute espece, combats de gladiateurs et d'athlètes, représeutations de batailles navales exécutées dans un lac creusé à cet effet près de la ville, comédies, courses du Cirque, tournois, chasses de bêtes fauves et d'éléphants.

Data is ecombats de gladisteras domés par Casar en crite occasio, ou vit le premier exemple, ai je ne me trompe, d'une indignite qui se renoverlas sources d'une indignite qui se renoverla source dans la suite dous les empereurs. Des cheraliers romains risqueries terre ved ans les influes basards de l'arcire, prossituatat sind leur homeure en même temps orit prodigniser deur song pour le vain plaiar de la molitude. En ancies straiters, anom qu'il prodigniser les rosaures, and la fairlais, qu'il qu'il product de l'arcire de l'arcire d'un aussi présenté pour combatire, Cèsar ne le voules todes touffir.

Entre les piéces de théâtre qui furent jouées

<sup>1</sup> Clc. Phil. 8, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Snet. Cas. 49-51.

<sup>3</sup> Plin. 111, S.

<sup>4</sup> Die.

<sup>1</sup> Freinsbem CEV, 14.

La dignité de sénsieur était à vis, à moins qu'où n'en fât privé pour cause de mauvaise conduite par les censeurs, ou qu'on ne l'abdiquât valontairement. Ce Calegenus était dans l'un ou l'autre de ces deux cas.

Il y ent des farces, appelées mimera par les Grece et par les Romains. Labelius, chevalier romain, escellait dans ce genre de composition; et Câsar, ono content qu'il fournit des pièces', exiges encore de sa complaisance qu'il jouts il an-men unrolle. Le poète obéti, mais a regret, comme il le témoigna dans un prague. La Barcole nous a contervié, et propagation de la marcha de la contervié, et sorti chevalier romain de sa mabion, il y renterra comédies.

Il se vengea même de l'espéce de violence que Cérar lui faissil, par des ves qu'il inséria dans ses mimes, et qui fissient tra ellusion sibble als situation actuelle des affaires. Anns il introduisit sur la scéne un personnage qui reinit : « Romanis», uous perdous notre li-e berté. » On remarqua encore extrêmemen un autre vera dout le seus est : « Celui que « plusieurs craignent, c'est une nécessifequi" en en crispe lui même plusieurs ? » Toute César et durma ser regards sur la l'assemblée fit l'application de cette maxime à César et tourna ser regards sur la ser

Le dictateur fut offense de cette liberté du poète; et le dépit qu'il en conqui finda beaucoup sur le juçement par lequel il attribus le 
pris à Publius Syrus, rival de Labérius. Celpendant il ne laissa pas de récompenser celu 
qu'il avait forcé à s'aviir; il lui donna sur-lecchamp un anneau d'or, comme pour le rehabilliter dans l'ordre des chevaliers, avec une
gratification de cinq cent mille sesterces.

Labérius, au sortir de la soche, se dispose donne a liter prendre place parmile s-tos de sono como a liter prendre place parmile s-tos de moder participato de la comparación de la contra del del condere sur la coche, et qualpres y avoir joué il revitar s'associo a un mileu d'eur., s'arrangéerel de l'igno de la prior la comparación del productivo pour participato del productivo del productivo del à l'avers les bases des sénateurs pour agane cer des chevalles. I Coleron, prés dedugal il se trousa, le voyant un peu embrarsale, in la dif. Je ous recevris, aje et etta issuais trops å l'élroit. Il vouhit et se moquer de Labérius, et pissanters un multitude de nouveurs-énteurs créés par Cisar, sans choix, et sans sur-cus attention sus règles ni aux bienéances. Le poète, piqué, fit à Cicéron une répartie. Le poète, piqué, fit à Cicéron une répartie controus l'aux consultant à cous assert fous-jours sur drux siégra à la fois. C'était une expression proverbiales qui signifiait cher les Romains ce que nous appeions nary entire drux eaux, foiter entré deux parties. Ainsi Labérius reporchait à Cicéron que, vist été ams fidées qui de l'un ni de l'aux et de l'aux ni de l'aux

Toutes ces fêtes que donna Cèsar ne se rapportaient pas uniquement à ses trimphres. Il y accumais d'autres objeis', Leis que la dédicace d'un temple construit à ses frais en Tronneur de Véaus mére, c'est-l-dire de Venus honorère comme première tiga de la maison des Jules; la dédicace d'une nouvelle placo dans Rome, autre mouvement de sa magnificence; enfin les honneurs funêtres dus à la mémoire de se fille, qui évait morte pluséurs années supervasut, pendant qu'il était dans les Gaules.

Il vest pas possible que l'on ne soit en quelque façon effarye de ces immense profusions de touterspèce. Je ne sais vi les sommes que Cérar porta en triomphe, comme les fruits de ses victoires, parent y soffire \*, quoiqué-les se montassent, sebn Appien, à soitante-cinq mille talents, c'est-à-dire à prés de deux ents millions de livres de notre monnaie. Et dans cres sommes as ont pas comprises deux qualit faiseire consentie le profis de vingt mille quatre ceut quatorne livres romaines, ou près de trents-deux mille de nos marce.

Aux soins de loutes ces fêtes en succédireit d'autres plus importauts. C'est, dont les lalents s'étendaient à tout, et qu'in était pas moins propre à faire un sage législateur qu'un glorieux conquérant, réforma divers abus, et chercha des remédes aux maux les plus pressants de la république.

Le nombre des citoyens étalt considérable-

1 Macrob Sat. 11, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette pièce a été insérée par M. Rollin dans le Traité des Etudes.

a Necesse esi multos timesi, quem multi timent.

<sup>\*</sup> Sen. Controv. VII, 3. - Macrob. Sat. II, 3.

<sup>1</sup> Freinsbem. Cxv, 19. 2 Applan. Civ. I. 2.

ment diminué depuis la guerre civile. Le dic- soin. J'ai eu déià plus d'une occasion de parler tateur, qui savait parfaitement que la force d'un état consiste dans un peuple nombreux, fit plusieurs règlements qui tendaient à réparer les pertes que la nation romaine avait faites, et à lui faciliter les movens de s'accroltre 1. Il promit des récompenses aux pères de famille qui aurajent plusieurs enfants. Il dèfendit à tout citoyen au-dessus de vingt ans et au-dessous de quarante de s'absenter de l'1talie pendant plus de trois ans, à l'exception de ceux qui servaieut dans les troupes. Par la même ordounance aucun fils de sénateur ne pouvait entreprendre de vovage hors de l'Italie, si ce n'est en la compagnie de quelque magistrat. Enfin, comme la multitude des esclaves faisaient que les gens du bas peuple n'étaient point employés par les riches, et, tombant ainsi dans la misère, périssaient sans pouvoir se marier et laisser postérité, le dietateur ordonna que parmi eeux qui seraient destinés à couduire et à gouverner les bestiaux il y en eôt au moins un tiers qui fussent de

Le luxe des h-billements et des tables lui parut aussi uu obiet digne de toute son attention. Il réduisit l'usage de la pourpre et des pierreries à certaines personnes et certains jours. Il renouvela les lois somptuaires, et veilla soigneusement à leur observation, jusqu'à faire visiter les marchés par des commis, pour empêcher que l'on n'y exposat en veute aucune nature de viande prohibée, soit chair ou poisson. Quelquefois même, sur des avis qui lui avaieut été donnés, des licteurs et des soldats allèrent par son ordre dans les maisons des particuliers eulever de dessus les tables les mets déjà préparés et servis-

condition libre.

L'honneur des sciences et des lettres ne permet pas d'oublier que César, dans le court intervalle de tranquillité dont il jouit, s'attacha a les encourager et à les récompenser. Il donna le droit de hourgeoisie romaine à tous ceux qui s'établissaient à Rome pour y exercer la médecine, et à tous les professeurs des besux-arts.

Ce fut aussi dans ce même temps qu'il fit la réforme du calendrier, qui en avait grand be-

du dérangement de l'aunée civile des Romains dans le temps où nous en sommes. L'ordre qu'y avait établi Numa était peu commode, mais ponvait subsister. Les pontifes, qui étaient chargés de maintenir cet ordre, soit par impéritle, soit par négligence, soit quelquefois même pour faire leur cour aux grands ou aux financiers, avaient tout brouillé; de façou que l'année des évéuements de laquelle je rends compte, et qui fut la dernière de la confusiou et du désordre, eut quatre ceut quarante-cing jours. Outre le mois intercalaire de vingt-trois jours qui tombait sur cette année; il fallut en ajouter soixante-sept qui refluaient des années précédentes, pour rencontrer juste le premier jauvier de l'année suivante. Comme César était grand poutife. le soin du calendrier le regardait; et, pour procèder à le réformer, il se servit des lumières de Sosigène, astronome alexandrin: car les Grecs , dans toute l'autiquité , out toujours été seuls en possession des hautes sciences ; et les Romaius en ces matières u'ont jamais vu que par les yeux des savants de cette nation. Il n'est pas nécessaire d'observer que le calendrier réformé par César est encore celui dont nous nous servons aujourd'hui; si ce n'est que, pour l'amener à une justesse aussi graude qu'il soit possible d'atteindre, il a été nécessaire d'y introduire quelques légers changements, qui ont été faits sous l'autorité

et par les ordres du pape Grégoire xxxx. La réforme du calendrier dérangeait nécessairement eu quelque chose l'ancienne disposition des jours, et dans le sacré et dans le civil , soit en ce qui regarde les fêtes , soit par rapport aux assemblées du sénat ou du peuple. aux audiences des tribunsux, et autres choses pareilles. César, qui savait respecter les usages de l'antiquité, chargea un greffier intelligeut, nommé Flavius, d'ajuster, autant qu'il serait possible, le nouveau plan à l'ancieu système

Toutes ces attentions étaient très-dignes du chef de l'empire 1. César y en joignit d'autres qui décelaient le chef de parti. La nécessité de se faire des créatures, ou de se conserver

<sup>1</sup> Freinshem, cxv, 27-31.

Freinsbem. cgv, 34-35.

celles qui lui étalent attachées, l'engagéa à passer en bien des choses par-dessus les règles. Il multiplia les charges afin d'avoir plus de places à donner. Il rétablit dans la jouissance de leurs droits ceux qui avaient été ou flétris par les censeurs , ou même condamnés par des jugements solennels. Mais surtout on lui sut très-mauvais gré d'avoir introduit dans le sénat un grand nombre de sujets indignes. qui, par la bassesse de leur naissance et de leurs emplois précédents, quelques-uns même par les crimes dout ils étaient converts, déshonorajent cette auguste compagnie. C'était la maxime de César de récompenser quiconque lul avait été utile. Il s'en expliquait onvertement 1, et disait que , si des voleurs et des assassins lui avaient reudu service pour soutenir ses droits et élever sa fortune, il se croirait obligé de leur en témoigner sa reconnaissauce. On va loin avec un tel principe; et le renversement de toutes les lois, de toute déceuce, de tont respect pour les mœurs, en est la suite nécessaire.

César conféra même la dignité de sénateur à des étrangers , à des Gaulois demi-barbares, comme parle Snétone \*; ce qui donna lieu à une plaisanterie que cet historien n'a pas jugée indigne d'être rapportée. On afficha des placards qui portaient : Avis AU PUBLIC 5. Qui voudra bien embarrasser les nouveaux sénateurs n'a qu'àne leur point montrer le chemin du palais où se tiennent les assemblées du sénat. Cette facilité de César à admettre dans le sénat toute sorte de gens ramassés porta le uombre des sénateurs jusqu'à neuf ceuts, c'est-à-dire un tiers au delà du nombre prescrit. Et c'est ce qui donua matière à un bon mot de Ciceron\*, à qui un de ses amis demandait sa protection pour uu beau-fils qu'il avait, et qu'il voulait faire sénateur dans une ville municipale. A Rome , lui dit notre orateur, la chose serait aisée. A Pompéies (c'était une petite ville de Campaule) vous gurez plus de peine.

s « Professus est palèm, si grassatorum et sicariorum « ope in tuendà suà dignitate usus esset, talibus quoque « se parem gratiam relaturum. » (Star. Cas. c. 72.)

s e Boxun Factum. Ne quis sensiori m « monstrare velit. » ( Sugr. Cas n. 80.)

4 Macrob. 841. 11, 3.

5 Suet. Cas. c. 76.

Le voyage que sit Cléopatre à Rome avec son frère cette même année 706, et dont l'al parlé d'avance, donna encore matière à blen des discours, et indisposa extrêmement les esprits des Romains contre César.

Mais il se fit uu honneur infini par la clémence dont il usa envers M. Marcellus. On pent se rappeler ici ce que j'ai dit de cet homme illustre par sa naissance, par le hant rang qu'il tenait dans la république , par ses taleuts et par sou courage. Ame fière et hautaine, il avait, pendant son consulat, bravé César et montré ouvertement le dessein de le détruire. Après la bataille de Phorsale, il se retira, comme je l'al rapporté, à Mitylène : et il paraissait résoln de passer tranquillement le reste de ses jours dans cette retraite, se consolant avec les lettres et la philosophio. Les instances réitérées de son frère C. Marcelins. et les lettres pressantes de Ciceron1.ébraulérent sa constance, et le forcèrent enfiu à consentir que l'ou fit des démarches auprès du vainqueur pour lui obtenir la liberté de revenir à Rome.

Un jour donc que le sénat était assemblé, et présidé par le dictateur. Pisou, beau-père de César, eutama la matière, et fit le premier meution du retour de Marcellus. Aussitôt le frère de cet illustre exilé se jeta aux pieds de César ; et eu même temps tont le seuat s'étant levé, viut à l'appui, et supplia son chef de reudre à la compagnie un de ses membres les plus distingués et les plus estimables. César prit d'abord un tou sévère; il se plaiguit de l'aigrenr et de l'animosité que Marcellus avait témoiguée contre lui. Mais lorsqu'ou ne s'attendait qu'à nu refus, il sionta que, quelque sujet qu'il eût d'être mécontent personucllement de celui dont on lui demandait le rappel, il ne pouvait résister au vœu unanime du sénat.

Cicéron , qui était présent , fut charmé, Ce jour lui parut le premier beau jour de la république ', depuis les malheurs des guerres civiles ; et , daus l'euthouslasme qui le saisit,

Cic. ad Fam. IV.

2 « Ita mihi puicher hic dies visus est, ut speciem a aliquam viderer videre quasi reviviscentis reipublicar, a (Ctc. ad Fam. Iv, 4.)

il proponca cette belle barangue que tout le moude connaît, que tons les siècles ont admirée, et dans laquelle, en faisant l'éloge des exploits de César, il élève sa clémence et sa générosité au-dessus de la gloire de tons ses triomphes.

Ce discours dat faire d'antant plus de plaisir à César, que jusque-là Ciceron s'était obstiné à pp silence de tristesse qui pouvait aisément être pris pour une improbation de tont ce qui se passait actnellement. Ce sonpcon n'eut été que trop bien fondé; et notre orateur, qui pensait qu'il était important pour lui de l'effacer, prodigue à pleines mains les lonanges à celui dont il craignit le ressentiment caché. Il avait pour maxime que le sage doit s'accommoder an temps; et, dans la haraugue dont je parle, il pousse bien loin les conséquences de ce principe, puisqu'il v fait parade d'un tendre attachement pour César 1, et d'un zele pour la conservation de ses jours, ani l'engagerait à se mettre entre lui et les coups qu'on voudrait lui porter ; langage bieu différent des sentiments de son cœur, et absolument démenti par la joie excessive et démesurée que lui causa la mort funeste de l'oppresseur de la patrie.

Marcellus ne put pas ionir du bienfait de César. En revenant à Rome, s'étant arrêté à Athènes, il y fut assassiné par un malheureux qui lui était attaché depuis fort longtemps, et qui ensuite se tua Ini-meme 8. La cause qui porta ce scélérat à une telle fureur n'a pas été bien connue 3; mais Cicéron a pris soin de justifier César, snr qui quelques-nns voulurent jeter des soupcons.

César fit encore un autre acte de clémence, ani est devenu extrêmement célèbre par la part. que Ciceron y prit. Il s'agissait de O. Ligarius, qui, après la bataille de Thapsus, svait obtenu du vainqueur la vie sauve, mais à condition de demeurer en exil. Les deux frères de l'exilé, qui avaient été dans le parti de César,

voyant avec quelle facilité il s'était laissé fléchir à l'égard de Marcellus, conçureut l'espérance d'obtenir pareillement le rappel de leur frère. Ils firent donc des mouvements auprès du dictateur ; et Ciceron, qui était leur ami, se jolgnit à eux. Voici comment il rend compte lui-même à Ligarius de l'audience qu'il avait eue de César à ce sujet : « Je me rendis le « matin chez César, à la prière de vos frères; « et. après avoir essuyé tous les désagréments « et toutes les bassesses par lesquelles il faut « passer pour pénétrer jusqu'à lui \*, enfin je a fus introduit. Vos frères et vos proches se « jetérent à ses pieds. Mol, je parlai d'une « façon convenable à la cause et aux circon-« stances. La réponse de César fut douce. « saus être décisive ; mais son air même an-« noncait, autant que ses paroles, qu'il est « disposé favorablement, et que vous avez « lieu de bien espérer.»

Telle était la situation de cette affaire lorsque Tubérou intenta une accusation en forme contre Ligarius. Le fait de cette accusation est des plus singuliers 2. Tubéron accusait Ligarius d'avoir porté les armes coutre César; et non-seulement il était lui-même dans le cas, mais il u'était indigné contre Ligarins que perce qu'il prétendait avoir été empêché par lui, trois aus auparavant, d'entrer en Afrique, où le sénat l'envoyait pour faire la gnerre à César. L'affaire de Ligarius prit donc sinsi une nouvelle forme : au lieu d'être traitée uniquement par la voie des prières et des supplicatious, elle devint judiciaire; et du cabioet de Cesar elle fut portée à la place publique et au tribunal. C'était toujours néanmoins César qui devait la décider par lui-même, mais comme juge, et Cicéron, qui avait fait d'abord simplement le personnage de solliciteur et d'ami, fit ici celui d'avocat.

Le plaidoyer qu'il prononça en cette occasion est sans contredit l'nn des plus beaux monuments de l'habileté et de l'adresse insinuante de ce grand oratenr. Il savait que César ue se piquait d'aucune vertu plus que de

<sup>4</sup> a Omnes tibi, ut pro allis etiam loquer quod de me e ipso sentio, quoniam subesse aliquid putas quod co-

e vendum sit, non modò excubias et custodias, sed cilam « laterum nostrorum oppositus et corporum policemur. » (Csc. pro Mars. p. 32.)

<sup>5</sup> Cic. ad Fam. rv, 19.

<sup>3</sup> Ad att. XIII. 10.

<sup>1 «</sup> Ouum omnem adeundi et conveniendi illim indie gnitatem et molestiam pertultseen. » (Cac. ad Fam. VI. 14.1

<sup>2</sup> Cic. pro Lig.

ennemis. C'est par cet endroit qu'il l'attaque. Sans nègliger de profiter des circonstances qui rendaient plus graciable le cas où se trouvait Ligarius, il fait sa principale ressource de la générosité de César. « J'ai plaidé ', lui dit-« il, bien des causes et même quelques-unes « avec vous. Jamais on ne m'a entendu tenir « ce langage : Pardonnez-lui , messieurs. il a a fait une faute. Il s'est oublié; il n'y re-« tombera plus. C'est à un père que l'on parie a ainsi. A des juges on leur dit : Il n'a rien a fait de ce qu'on lui impute, il n'y a pas a même pense. Les témoins sont menteurs, « l'accusation est inventée à plaisir. Préten-« dez-vous, César, être juge de Ligarius? « Nous demandez-vous dans quel camp il a « servi? Je me tais. Je ne fais pas même usage « de plusieurs observations qui ne laisseraient « pas d'avoir de la force auprès d'un juge. Je « ue dis point qu'il est parti avant la guerre : « qu'il a été laissé en Afrique dans le temps « que la paix subsistait encore; que la guerre « l'y a surpris ; que meme alors , bien loin de « montrer de l'animosité et de l'aigreur, toute « son inclination, tout son corn était pour « vous. C'est ainsi que l'on parlerait à un juge; a mais je parle à un père : Je suis en faute ; e i'ai ani inconsidérément : i'ai recours à a votre bonte : je vous prie de me pardonner. a Si personne n'a obtenu grâce de vous, il v « a de l'arrogance dans ma demande; si vous a vous étes laissé fléchir à l'égard de plua sieurs, c'est vous qui avez fait naître en

la clémence envers ceux qui avaient été ses

1 a Causas, Cæsar, egi muitas, et quidem tecum, certé a nunquam boe modo : Ignoscite, judices : erravit; lapu sus est : non putavit : si unquam posthae.. Ad parena tem sle agi solet. Ad judices : Non fecit, non cogitavit : a falei testes, Actum erimen. Die te, Casar, de facto « Ligarii Judicem esse : quibus in præsidils fuerit, quærc. « Tacco. Ne here quidem colligo, que fortasse valerent a ctiam apud judicem. Legatus auto belium profectus, a relicius la pace, bello oppressus, la eo ipso non acera bus, totus animo el studio tuus. Ad Judicem sic agi a solet. S.d ego ad parentem loquor : Errari, temeré a feci. panilel : ad clementiam tuam confugio ; delicti a veniam pelo: ut ignoscas, oro. Si nemo impetravit, a arroganter : si plurisni, lu idem fer opem, qui spem a dedisti. An sperandi Ligario causa con sit, quam e mihi apud te sit locus ctiam pro altero deprecando? (Cac. pro Lig. 30, 31.)

moi l'espérance, faites-m'en goûter le fruit.
 Et comment, ajonte Cicèron, ue sersit-il
 pas permis à Ligarius d'espèrer, pendaut
 qu'il m'est bien permis, à mol, de prier
 pour un autre?

e pour an autre?"

Il d'est personne qui ne connaisse et qui n'admire le trait fameux qui se troave un pea puis bas que te que je viens de tier, lorsque su peu puis bas que te vous nous sourence, lui diservices que lui avait rendus l'un des frères de Ligarius : e Vous rous sourence, lui dise il, vous qui ne saver oublier que les inja-ers ; vous vous sourence assurément quelle « preuve T. Ligarius vous a donnée, dans as questure, des son attachement de son zèbe » pour vos intérêts? » Cétait la prendre César par son faible, si l'on peut se servir de ce son zène par son faible, il vio peut se servir de ce pardonner.

Aussi ne puel Treistère à la Gonce persua-

sion qui coulait des lèvres de l'orateur. Il était venu, si nous en croyons Pintarque 1, dans la ferme résolution de demeurer inflexible. parce qu'il regardait Ligarius comme un ennemi irréconciliable. Et en cela il ne se trompait pas, puisque ce même Ligarius entra. peu de temps après, dans la conspiration contre sa personne. C'avait donc été la simple curiosité qui avait amené César au tribunal, parce qu'il y avait bien des années qu'il n'avait entendu plaider Cicérou. Mais il ue fut pas maître de lui-même. Ou le vit plus d'une fois changer de couleur : tous les mouvements que l'orateur voulut lui inspirer se peignirent successivement sur son visage; et enfin, lorsque Cicéron exprima les dangers de la bataille de Pharsale, César frissonna et trembla de tout le corps, et les pièces du procès qu'il avait apportées lui tombérent des mains. Il pardonna donc à Ligarius et lui permit de revenir à Rome.

Cet événement peut, si je ne me trompe, être regardé comme le chef-d'œuvre et le triomphe de l'éloquence. Emouvoir une multitude n'est pas une entreprise si difficile, ni qui demande une si grande sublimité de génie.

1 « Qui oblivisci nibil soles, nisi injurias, » (Csc. pro Lig. n. 39.)

F Plut, in Cic.

Mais attendrir et dompter par la force du discours un tel homme que César, c'est de quoi Cicéron seul était capable.

Les deux affaires de Marcellus et de Ligarius furent les senles actions publiques qui exercèrent cette année les talents de Ciceron. Du reste, il s'occups de la composition de différents ouvrages de rhétorique et de philosophie. Les lettres avaient fait, depuis son retour à Rome, son unique-consolation. On juge sisément que tout ce qu'il vovait autour de lui, tout ce qu'il entendait, ne pouvait que l'affliger. Outre les maux publics, qui le touchaient sensiblement, sa situation personnelle était tout à fait triste. Par le changement arrivé dans le gouvernement, il avait perdu cet éclat, cette considération, cette autorité attachée au rang de l'un des chefs du sénat romain. Il ne pouvait plus rien que par ses prières auprès du maître, qui même n'était pas de caractère à laisser prendre à personne beaucoup de crédit sur son esprit. Non-seulement un ancien ennemi tel que Cicéron, mais ceux qui lui avaient toujours été attachés, n'étaient point le conseil de César : il ne prenait conseil

que de lui-même 1. Cicéron, dans ce loisir et ce vide qui le livrait à sa doulenr, n'anrait pas pu vivre, s'il n'eût vécu avec les lettres 9. Elles avaient toujours fait son plaisir : elles étaient devenues alors non-seulement sa consolstion, mais son saint 5. Ce fut donc en ce temps qu'il composa la plupart de ses ouvrages philosophiques. Outre le soulagement qu'il tirait de cette occapation, il comptait même remplir ainsi, en la manière dont il lui était possible, les devoirs de citoyen. « Puisque nous ne pouvons « plus , dit-il , servir la république dans le « senat et dans la place publique, servons-la e au moins par la composition d'ouvrages « propres à former les mœurs, Rieu ne peut

1 « Is nitur consilio ne suorum quidem, sed suo. » (Cic. ad Fam., 1v, 9.)

s « Vivas, inquis, in litteris. Au quidquam me allud a agere eenses? aut possem vivere, uisi ju litteris vi-

agere censes? aul possem vivere, uisi in litteris vi verem?» (Id. lbid. 1x, 26.)
 a A studiis auteà deleciationem modò petebames,

nune verò etiam salutem. » (Id. Ibid. 1x, 2.) a « Si minus lu curia atque lu foro, ai in litteris el

« libris, juvare rempablicam. » (Id. ibid. 1x, 20.)

 « être plus utile pour l'instruction de nos
 « Romains. » Cette vue était bien digne de Cicéron.

Cicéron.

L'occupation, le temps, la réflexion, la nécessité, adoucirent enfin sa douleur '. Après
avoir pleuré la patrie plus longtemps et plus
amèrement, dit-il, que jamais aucune mère

n'a pleuré son fils unique, il se consola, et même reprit un peu de galté. Il plaisante quelquefois dans ses lettres sur sa situa-

tion.

L'n de ses amis, homme d'un esprit agréable et orné, lul avait fait quelque reproche sur ce qu'il ne résidait point à Rome. « Yous « ne sentez donc pas (lui répond (icéron) la

« différence de mon état présent d'avec celui « où j'étais autrefois. J'occupsis ci-devant la « poupe s, et je maniais le gouvernail ; au-

« poupe \*, et je maniais le gouvernail : au-« jourd'hui à peine puis-je trouver place à la « sentine, Pensez-vous qu'il se rendra moins

« de sénstus-consultes pendant que je serai à « Naples ? Les décrets du sénat se dressent

« dans le cabinet de César : et quand mon « nom se présente à sa mémoire, on fait men-« tion de moi au bas du décret : et sonvent

j'apprends qu'un sénatns-consulte formé,
 dit-on, sur mon avis, a été porté en Ar-

« ménie et en Syrie avant que j'aie entendu « dire un seul mot de l'affaire qui y est réglée. « Ne pensez point que je raille. J'ai reçu des

« lettres de rois fort étoignés qui me remer-« claient de ce que j'avais opiné pour les faire « reconnstire par le sénai rois amis et alliés « de l'empire, pendant que l'ignorais non-

1 Cie. Acad 1, 11.

s e Patriam closi jam el graviùs et diutiùs qu'im ulla maler unieum filinmi » (Cac. od Fom. 12. 20.)

\* « Qui statile "... Séchizmes enlu la popqi, et etava una intenhana. Nace outern i si e in entiala locuda misis multa renaturennesiis futura potas, si ego
isin Nespoh E., musistemen Benen. El quidem, quan is
a intenta reali, poner al erribendum : et aust audio
erentatuccusibum in Armesium et Syriam sius pertaiom, quod is menn seutentiam factam sies dicatur,
quinto musich mucotosem illum de ca re sees factam.

« quim omulio meutionem ullam de ca re esse factam.

« Atque hos nolim me jocari putes. Nam mihi acito jam
« a regibus ultimis aliatas esse litteras, quibus mihi gra« las sgunt, quòd se mel sculentià reges appellaverim ;
« quos non modò reges appellatos, sed comindo antos ne« quos non modò reges appellatos, sed comindo antos ne-

« sclebam, » (Id. Ibid. 1x, 15.)

« seulement qu'on leur eut fait cet houneur. « mais même qu'ils existassent, »

C'est ainsi que Cicéron savait prendre son parti. Il évitait avec soin tout ce qui eût pu offenser César, dont il exalte la bouté et la modération, même dans ses lettres particulières. Pour ce qui est des principaux amis de Cèsar, Hirtius, Dolabella, Pansa, Oppius, Balbus, il vivait familièrement avec eux 1. Les deux premiers surtout, qui étaient gens d'esprit et de mérite, et en passe de parvenir incessamment aux premiers charges, prenaicnt ses leçons pour se perfectionner dans l'éloquence : ce qui formait une liaison assidue, journalière, et uullement inutile ni désagréa-

ble à Cicéron. Il badine à ce sujet fort ingénieusement à sou ordinaire: « J'imite3, dit-il, Denvs le tyrau. n qui, chassé de Syracuse, ouvrit une école n à Corinthe. De même moi, qui étais accou-« tumé à régner dans les jugements, main-« tenant qu'il n'y en a plus, parce que tout dén pend de la volonté d'un seul, je tiens école

n de rhétorique.

Ses disciples 5 eu éloquence étaieut ses majtrès en bonne chère, comme il a soin de le remarquer. Ils l'Invitaient très-souvent à souper chez eux: et c'est ce qui lui fourult encore matière à des plaisanteries fort agréables, a Un des avantages 4, dit-il que je re-« tire des leçous que je donne à nos vain-« queurs, c'est que je profite de leur table a voluptueuse. Depuis ce temps, i'ai mangé « plus de paons que vous de pigeons. Ainsi « il n'est plus question des éloges que vous

1 Cic ed Pem, 13, 16, 17; et 1v. 4. . e latellezi probari tibi meum consillum, quòd, ut

« Dionysius tyrannus, quum Syrecusts espuisus esset, « Corinthi dicitur ludum eperulsse; sic ego, sublatis « Judiclis, amisso regno forensi, ludum quasi habere « caperim. » (Crc. od Fom. 1x. 18.) 2 4 Hirtium eso et Dolabellem discendi discipulos

e habeo, comandi magistros. » (Csc. ad Fam. 1x, 18.) \* a Extremum iliud est, quod tu nescio an primum « putes : plures jem pavones confect, quam tu pullos e columbinos... Illa mea, que solebas, antes laudare, a o homipem facilem | o hospitem uou gravem! able-

e runt! idem omnem nostram de republică curam, coe gitationem de discendă în senatu senientiă, commena tationem causarum, abiecimus. In epicuri nos advar-

e saril nostri castre conjecimus. » (Id. ibid. 18-20.)

« me donniez autrefois : ô l'homme facile à « nourrir! ô que voilà un hôte aisé et com-

a mode! Je ne suis plus ce philosophe agis-« sant qui croyait se devoir au soin des

a affaires publiques et au service de ses con-« citoyens. Je ne songe plus ni à préparer ce

« que l'aurai à dire dans le senat, ni à étudier e des causes. Je suis un déserteur de la mo-« rale sévère, et j'ai passé dans le camp d'E-

a picure, coutre lequel je combattais autre-« fois. » Tout ce morceau a d'autant plus de sel.

que celui à qui Cicéron écrit était énicurien. Les liaisons familières de Cicéron avec les vainqueurs, et la dépendance où il vivait par rapport à César, ne furent pas des motifs suffisants pour le détourner de composer, vers ce même temps, son fameux Eloge de Catou 1. Il sentait tonte la difficulté d'une entreprise si délicate dans les conjouctures où il se trouvait, Cependant Il l'exécuta avec courage : et si nous devons juger de l'ouvrage même par l'espèce de plan que nous en avons dans une de ses lettres à Atticus, non-seulement il exalta en général la fermeté et la constance de son héros, mais il coupa dans le vif, et le loua d'avoir prévu, longtemps auparavant, les maux qu'éprouvait actuellement la république, d'avoir tout tenté pour les prévenir, et d'avoir mieux aimé mou-

· On peut bien luger qu'un pareil ouvrage ne fit pas grand plaisir à César. Mais il u'en témoigna aucun chagriu; et il se contenta d'y répondre par deux écrits, qu'il Intitula, comme le l'al deià dit, Anti-Catons, opposant, selon l'expression de Cremutius Cordus dans Tacite, plaidoyer à plaidoyer .

rir que d'en être le témoin.

César, dans ces deux pièces, ne ménagea nullement Caton . Mais Cicerou y était traité honorablement, et comparé à Périclés et à Théramène, deux des plus illustres personnages qui aient brillé dans la république d'Athènes, grands orateurs, et grands hommes d'état.

L'ouvrage de Cicérou, du côté du style et

1 Cir. ad Atl. 211, 4.

2 e M. Ciceronis libro, quo Caton e quid alied dictator Casar, quim rescriptà on a veint apud judices respondit ? » (Tac. Annal. 14, 34.) 9 Plut. in Cic.

III. RIST. ROM.

de l'éloquence, mérite encore les bouages de Cesar : et comme Brutus avait fait aussi un Cesar : et comme Brutus avait fait aussi un élogse de Citon, Cèsar, en comporant ces deux pièces, dissit, dans uno lettre l'au main, qu'il lui sembiait que la lecture rétérée de l'écrit de Cécron lui set la fait acquérir plus d'abondance et plus de richeses pour les expressions et pour les tours ; main qu'en lisant celui de Brutus, son amour-propre avait été flatte, et ou'il l'était tours lui méme élonur lui méme élonur un'il l'était tours lui méme élonur lui lui méme élonur lui méme élonur lui lui m

Le pen que je viens de dire de Cicéron suffit, je pense, pour donner une idée de la manière dont il passa tout le temps depuis sa grâce obtenue jusqu'à la mort de Cèsar. S'il se ren-

9 « Legi epistolam : multa de meo Catone, que sæ-« pássimé legendo se dicit copiostorem factum : Bruti « Catone lecto, se sibi visum disertum » (Ctc. ad Att.) XIII, 46.)

contre, chemin faisant, quelques autres faits dignes de remarque, l'apral soin d'en faire nsage. Je dirai seulement icl, d'avance, que la mort de sa chère fille Tullie, qui arriva l'année suivante , le plongea dans une tristesse amère, et portée jusqu'à un excès peu séant dans un si grand esprit 1. De pareils conps sont rudes, sans doute, et il n'appartient qu'à de mauvais cœurs d'y être insensibles. Mais l'humeur noire, la mélancolie sombre et sauvage, la fuite de tout commerce et de toute compagnie, et surtout le dessein bizarre de faire l'apothéose de sa fille, et de lui élever un temple, voilà ce que l'on pardonnerait peut-être a un homme du commun, mais ce qui est inexcusable dans Cicéron.

4 Cic. ad Fam ry, 5, 6; et ad Att. xtt

## TRAIT DE PHILOXÈNE.

Quum Philoxenus in aula Dionysii floreret glorià poeseos, tyranni jussu, cujus inficeta aliquot carmina minus probaverat, in latomias conjectus est. Quippe superbum quiddam ac tumidum est rex malus et malus poeta. Postridië tamen multis multorum precibus eductus e carcere et in gratiam receptus, ad cœnam eliam vocatur. Splendebat apparatu læto convivium, et liberalioribus poculis invitata hilaritas impuné sese efferebat. Ecce repentinum periculum et proposita mors. Incaluerat vino Dionysius. Ergo ad delicias suas revolutus, ebullire capit versiculos aliquot rancidulos, in quos ingenii malė feracis omnes illepidas veneres ex industrià contulerat. Hos ipse delicatissimà voce et affectu tenerrimo dum propinat convivarum auribus, operæ pretium erat videre inter cæteros certamen miseræ approbationis, arrectos vultus, languidas cervices. defixos quasi stupore oculos, nutus, gestus, susurros, arrisus adulatione mollissima delibutos. Aderat vixdum deterso squalore carceris Philoxenus, et inter calentes gratulatione cotteros unus omnium prope frigidus. obtorpuerat. A quo laudationis aliquid elicere Dionysius quum misere cuperet, interrogavit quidnam sentiret. Ille Dionysio nihil : sed ad custodes, qui circumsteterant, conversus : Vos verò inquit, reducite me in latomias. Movit vel ipsi tyranno risum impro-

« Philoxène brillait à la cour de Denys « l'ancien par la gloire de la poésie. Le tyran, « qui se piquait, mais bien à tort, du même c talent, lui ayant montré quelques mauvais « vers de sa composition, Philoxéne osa les « désapprouver, et, en punition de sa fran-« chise, il fut sur-le-champ mené aux Car-« rières (c'était le nom de la prison de Sy-« racuse). Car rien n'égale l'orgueil d'un « méchant prince qui se trouve être en même « temps méchant poëte. Cependant, à la sol-« licitation de tous les courtisans, qui s'ine téressaient vivement au malheur de Phi-« loxène, Denys l'élargit lo lendemain, lui « reudit ses honnes graces et l'admit même « à sa table. Le repas était des plus somp-« tueux ; et la joie, animée par la honne chère, α éclatait parmi les convives, Soudain un « danger imprévu les glace d'effroi, et la mort « présente s'offre à leurs yeux. Denys était « échauffé par le vin. Il revient donc à l'ob-« jet de ses plus chères délices : et, d'un ton « de complaisance, d'un air de tendresse, il « récite plusieurs tirades de ses vers, choi-« sissant, pour régaler la compagnie, les mor-« ceaux les plus exquis, et dans lesquels sa « misérable fécondité avait prodigué, sans « goût et sans génie, tout ce qu'il prenait e pour des grâces. A chaque vers qu'il proe nonçait vous enssiez vu tous les convives « s'épuiser en éloges, et se disputer les uns a aux autres la honte d'applaudir de la ma-« nière la plus outrée. L'attention était peinte « sur leur visage, dans leur attitude, dans « toute leur personne : leurs yeux étaient « fixes; leurs regards, leurs gestes, leur mur-

\*\*\*\*

## 466 484 do-

« mure, leurs moindres signes, annonçaient « le ravissement : tout admirait en eux, tont « était flatteur. Philoxène, à peine déchargé « du poids de ses fers, voyait tous ces transe ports sans y prendre part, et, spectateur a immobile de la scène, au milieu de tant e d'adulateurs, il gardait seul un silence pro-« fond. Denys, qui désirait ardemment son a suffrage, parce qu'il en connaissait le prix. e le pressa de s'expliquer, Philoxène, sans lui « répondre un seul mot, mais adressant la « parole aux gardes qui étaient autour de la « table, qu'on me ramene, dit-il, aux Cara rières. La finesse de cette plaisanterie fit « sourire le tyran même, qui ne s'y attendait a pas; et ce qu'elle avait d'ingénieux émoussa « la pointe d'une liberté trop capable par elle-« même de déplaire. »

visa festivitas; et invisæ alioquin libertatis mucronem ipsa joci elegantia retudit,

> (Orat, de legit, Laud, a M. Carolo Le Beau,)

## LIVRE XLVII.

Guerre de César en Espagne contre les enfants de Pompée. Conspiration coutre César, et sa mort funeste. Conduite artificieuse d'Antoine pour profiter de cette mort. Ans de Rome 707, 708.

- S I. LE JECKE POMPÉE DEVENU PUISSANT EN ES-DAGNE A LA PATREE DES TERRISISSOCISÉS ÁVAIRANS RECITÉS. CÉSAR VIRST RE ESPACER. PREIT PORME COMPOSÉ PAR LUI PENDANT SON VOTAGS. IL FORCE Pompée or lever le sièce d'Ulia. Il assièce et PERSO LA VILLE D'ATÉGUA. CRUAUTÉS RÉCIPRO-QUES. BATAILLE OF MUNDA. MOST OR Co. POMPRE. SER. POMPÉS SE SAUVE GANS LES MONTAGNES OS LA CRETIRÉRIS. TOUTE LA BETIQUE SE SOUMET AU TAINQUEUR, MORT TOLONTAIRE DE SCAPULA, CÉSAR DISTRIBUR LES PRINES ET LES RÉCOMPENSES EN ESPAGNS, LE JEUNE OCTATS REND SERVICE A PLU-SIRUES AUPRES DR SON DNCLE. SDINS QUE CÉSAN PRENAIT DE PROCURE SON NEVEU. TRIBMPHE DE CÉSAR. BY MÉCONTRYTEMENT DES CITOTERS A CR SUIRT. CÉSAR GATÉ PAR LES FLATTERIES OU SÉNAT. IL EST OÉCLARÉ IMPERSION, OSCIATRUR PERPÉ-TUEL, ETC. HONNEURS INCUIS QUI LUI SONT. DÉFÉRÉS. I.P. ARDET OF PORTER TORIGHES THE COURSENS OF LAURIER LUI PLAİT SINGULIRERHENT. MOTIF DE LA SATISFACTION QU'IL EN RUY. CESAR SE SUBSTITUS FABRUS BY TREBUIUS OAMS LE CONSULAT POUR LES TROIS MDIS RESTANTS. CANINIUS, CONSUL DR OIX-SEPT BRURES. PLAISANTERIES DE CICÉRDY SUR CE SUJET. CÉSAR NE SUIT D'AUTER ERGLE QUE SA VO-LONTÉ POUR LA NOMINATION AUX CHARGES ET AUX PRINCIPAL PATRICIPAL OPERATE CON-SULAISES ACCORDÉS A DIX ANCIENS PRÉTRURS. CÉ-SAR SE TAIT NUMBER CONSUL POUR LA CINQUIRME PRIS ATRC ANTOINE. AUTERS MACISTRATS ORSI-GNÉS. CÉSAR SE PRÉPARE A ALLER PORTER LA GURBRE CHEZ LES PARTIES. DIVERS PROJETS DE CÉSAR, TOUS GRANDS ET MAGRIFIQUES.
- C. JULIUS CÆSAR III 1.
- M. AMILIUS LEPIDUS.

Pendant le séjour que César avait fait à Rome, les forces du jeune Penque Pétalent considérablement accrues en Espagne, et commençaient à donner de l'inquisitées au valongeur. Créen Pompée avait grand non-pre d'amis dans cette province, aucliennement attachée à son uom; mais ces amis n'auraient penu-tère pes oés e déclarer, ai la manyaise conduit de celui qui commandait pour Cèsar des se déclarer, ai le manyaise conduite de celui qui commandait pour Cèsar des l'Espagne ultérience ne leur en ect présenté l'occasion. Pour bien entendre ceci, il finit reprendre les choeses de plus faut de la choese de les de choeses de la choese de plus de la choese de les de choeses de la choese de plus de la choese de choeses de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de la choese de l

La première aonée de la guerre civile?, proque César ette soomis entièrement les Espaçues, il laissa, pour gouverner le Lustianie et la Bétique, Q. Cassius Longitus, qui connaissait le pays, parce qu'il y avait été questieur sous Pompée. Cet homme avait de factivité et du courage : mais, violent, empporté, lipiuse, avide d'argent, il yétait fait tellement hiri dans l'exercice de sa questure, dans l'exercice de sa questure, dans laquelle il lib tibené. Il ne avait conservé un profond ressentiment contre la province, qui lui rendati blue le change.

Lors donc qu'il se vit revêtu, dans ce même pays, du commandement suprême, il chercha de l'appui contre la haine des peuples dans

<sup>2</sup> An R. 706; sr. J. C. 46. <sup>5</sup> Hirt. de Bello Alex , n. 48, et Dio, 1. 42. l'amour des légions. Il fit de grandes largesses et des promesses encore plus magnifiques aux soldats, et par là il se gagna sans doute leurs cœurs: mais cette affection ne s'acquérait qu'aux dépens de la discipline. De plus, il n'avait point d'autres fonds, pour suffire à ces libéralités, que ce qu'il tirait des habitants, soit naturels du pays, soit Romains établis dans la province. Aussi il mit tout en œuvre. taxes sur les aisés, avanies, procès criminels intentés aux plus riches, et dont il ne leur était possible de sortir qu'à force d'argent ; et, sous le précieux prétexte d'avoir de quoi satisfaire le soldat. la plus grande partie des sommes extorquées tournait au prefit du commandant. Son avidité courait après toutes sortes de gains, et n'en negligeait aucun. Dès qu'il était question d'argent, ni les bassesses les plus misérables, ni les injustices les plus criantes, ne lui contaient rieu.

Il est siéé de juger qu'une parcille conduite fortifult et augmentail l'avracion que les peuples vaisent de longue main contre lui. Elle detail fomentée par ceux même qui lui servaient de ministres pour toutes ses violences. Des gens de cette espére, saus problé, sans mœurs, sans lime, ne sont point capables de reconnatissance. Ils n'attribuaiert qu'à leur ladustrie les profits qu'il fassisient, et ils s'en promissit à le formamente de ceux qu'ils promissit à le formamente de ceux qu'ils

manquaient de faire. Cette haine universelle produisit bientôt que nouvelle conjuration contre Longinus, précisément dans le temps que, suivant César, il se préparait à passer en Mauritanie pour empê cher Juha d'envoyer des secours en Grèce à Pompée, et pour le punir de ceux qu'il avait déià envoyés. Les auteurs de la conjuration étaient tous d'Italica 4, ville fondée dans la Bétique par le premier Scipiou, qui, eu quittant l'Espague, avait déposé eu ce lieu tout ce qu'il avait de soldats blessés et iufirmes dans son armée. Longinus fut attaqué en plein midi dans Cordoue, et reçut deux coups de polgnard, et quelques autres légères blessures. Aucune des plaies ne se trouva mortelle: et et Longinus eut la satisfaction de se venger de ses ennemis, par les supplices qu'il leur fit

souffrir et par la mort, si ce u'est pour lant que quelques-uns se rachetèrent par argent : car il était encore plus avare que cruel ; et quelque douceur qu'eût pour lui la vengeance, l'argent le touchait par un endroit encore plussensible.

Les conjurés avaient mls dans leur parti les deux légions qui, autrefois commandées par Varron, lieutenant de Pompée, et forcées ensuite de se soumettre à César, étaient restées dans la province sous les ordres de Louginus. La haine contre celui-ci réveilla eu elles leur ancienne affection pour Pompée ; et quoique l'on vint de recevoir en Espagne la nouvelle de la défaite de ce malheureux chef à Pharsale, elles se déclarèrent hautement pour lui. Elles se choisirent un commandant, qui publia qu'il prétendait remettre le pays sous l'obéissance de Pompée; et les soldats gravérent le nom de Pompée sur leurs bouctiers. Trois légions demeurèrent avec Longinus, nou par attachement pour sa personne, mais par fidélité pour César. La ville de Cordoue. dans laquelle étaient établis un grand nombre de Romains, forma dans cette querelle un tiers parti qui ne voulsit point se détacher des intérêts de César, quoiqu'il détestât Lon-

gious. Les sultes d'une si grande et si violente agitation pouvaient être funestes à la province. et peut-être l'enlever à César. Mais d'abord le questeur Marcellus Eserninus réunit en un seul parti, sous le nom et sous l'autorité de César, tous ceux qui étaient eunemis de Longinus. Peu de temps après, Lépidus, qui était proconsul de l'Espagne citéricure, arriva dans la Bétique avec des forces considérables. Marcellus le reconnut sans difficulté pour arbitre: et Longinus, après avoir tergiversé et tenté une inutile résistance, concut enfin qu'il lui convenait de céder, d'autant plus que Trébouius, dans ce même temps, vint de Rome prendre le gouvernement de l'Espagne ultérieure avec la qualité de proconsul. Longinus se résolut donc à s'éloigner ; et, s'étaut mis eu mer, il périt par un paufrage àl'embouchure de l'Ebre, Aiusi le calme fut rendu à l'Espagne,

Mass ce fut un calme de peu de durée. La fermentation excitée une fois dans les espitis, une leur permet pass de se tranquittiser tout d'un com. De plus, ici la craiute du resseuti-

Aujourd'hai Sevilla la Vieja

ment de César tourmentait et inquiétait ceux qui se reprochaient de l'avoir offensé. Ils apprirent donc avec joie que Métellus Scipion avait assemblé de puissantes forces en Afrique. Ils lui envoyérent une députation pour s'unit étroitement avec luis, et pour s'appuyer de sa protection; et, en conséquence de cette démarche, le fils alné de Pompée étant parti d'Afrique pour passer en Espagne; quoiqu'il fût resté malade aux tles Baléares, les auteurs des mouvements agirent par eux-mêmes. soulevèrent les troupes et une partie de la province, et se trouvérent assez forts nour chasser Trebonius, T. Scapula et O. Aponius. chevaliers romains, se mirent à la tête des légions, en attendant que le jeune Pompée en vint prendre le commandement.

Il le fit des que sa santé se fut rétablie 5 ; et blentôt son nom, les manières caressantes auxquelles il força son caractère naturellement dur et féroce, quelques succès dans les commencements, des largesses faites à propos aux dépens de ceux qui l'avaient obligé d'emplover contre eux la force des armes, tout cela lui attira un grand nombre de partisans. Presque toute l'Espagne reconnut ses lois. Pour grossir ses troupes, il ne fit point difficulté d'enrôler des esclaves de bonne volonté qu'il affranchissalt, Il se trouva ainsi en peu de temps à la tête de treize légions. Après la défaite de Métellus Scipion eu Afrique, Cnéus Pompée en recueillit quelques débris, Sextus son frère, Labienus et Varrus, lut amenérent un nombre de vaisseaux, Ainsi ll se vit en état de tenir tête par terre et par mer aux lieutenants de César. Ni Didius, détaché par le dictateur, comme je l'ai dit, avec une partie de sa flotte, ni Q. Fabius et Q. Pédius, qui commandaient ses légions, ne pouvaient réduire un ennemi désormais trop putssant : et, de concert avec les peuples qui étaient encore demeurés fidèles à César en Espagne. Ils pressaient leur général de se trausporter sur les lleux, lui représentant que le danger devenait digne de lui, et que sa présence était absolument nécessaire pour sauver la province.

<sup>3</sup> Dio. I. 13.

César partit donc de Bome vers la fiu de l'année où il était dictateur pour la troisième fois. Je ne trouve exprimé nulle part le nombre des troupes qu'il menait en Espagne; maisil ne marcha point avec elles1. Il prit les devants, selon sa pratique ordinaire, faisant une telle diligeuce, qu'en vingt-sept jours il arriva de Rome à Obulco, dans la Bétique, près de Cordoue, Et comme, dans une course si rapide, il se trouvait désoccupé, pour amuser son loisir il composa, chemin faisaut, uu petit poeme, dont le sujet était la description de son voyage. Cet esprit touiours actif. toniours en mouvement, se serait dévoré lui-même, sl. dans les intervalles où les affaires cessaient, il n'y eut substitué les lettres. C'est dans ces moments si courts qu'il a écrit et les ouvrages que nous avons de lui, et plusieurs autres qui se sont perdus.

César prévint tout le monde, amis et enuemls, par la rapidité de sa marche. On fut étonné de le voir, lorsqu'on le croyait encore fort éloigné. Néanmoins, comme on avait su en Espagne qu'il se préparait à partir, le jeune Pompée s'était déia renfermé dans la Bétique, abandonnant le reste de ce qu'il tenait en Espagne, parce qu'il croyait avec raison n'avoir pas trop de toutes ses forces rassemblées et réunies pour se défendre contre un tel adversaire. Toute la Bétique obéissait à Pompée, excepté la scule ville d'Ulia, qu'il entreprit de réduire par la force ; et il était occupé à en pousser le slége lorsque César arriva.

Opelage grande idée que dût avoir le fils de Pompée du vainqueur de son père, s'il se crovait obligé à prendre des précautions. Il n'était pas cependant frappé de crainte. Il ue pensait pas qu'il y cût une telle différence d'homme à homme, que l'espérance de la victoire ne lui fût aussi bien permise qu'à César. Ainsi, plein de courage et de contiance . il continua avec une nouvelle vigueur le siège qu'il avait commencé. Le succès ne répondit pas à son attente. Bientôt li eut lieu de recounaître la supériorité de son enneml. César totroduisit du secours dans la place; et en même

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Clc ad Fam. xv. 29.

<sup>1</sup> Auct. de Bello Hisp. - Applea, Civ. 1 %. - Dio 1.44 - Suct Cart c 56

temps il s'avanca vers Cordoue, comme pour attaquer cette capitale de toute la province. Sex. Pompée, qui y commandait, fut effrayé, et implora le secours de son frère, qui fut obligé de lever le siège d'Ulia.

Le plan de César était de décider tout d'an coup la querelle par une bataille. Il marcha done à l'ennemi , qui se tenait sous Cordone ; et, tronvant le Bétis, ou Guadalquivir, snr sa route, comme il ne ponvait pas traverser cette rivière à gué, il fit descendre dans l'eau des mannequins remplis de pierres, sur lesquels il jeta un pont à la hâte, et passa ainsi à l'autre bord. Lorsqu'il fut arrivé en présence du jenne Pompée, il tâcha de l'attirer à nne action générale. Mais celui-ci, ne voulant point accepter le défi, et se contentant de quelques légères escarmouches qui n'avaucaient pas beaucoup les affaires, César, qui n'était pas accoutumé à perdre inutilement le temps, alla assieger Atégua, la plus forte place de toutes celles qui tenaient pour Pompée.

C. JULIUS CESAR, PV '.

Je ue m'arrêterai point au détail des opérations du siège d'Atégua, qui sont assez mai décrites par l'auteur des mémoires sur la gnerre d'Espagne, écrivain de gazettes et collecteur de bulletius dont le style même est uon-seulement dur et scabreux, mais presque harbare. Je remargnerai senlement que l'entreprise était difficile, vu la force de la place eu elle-même, la rigueur de la saison (car ou était dans l'hiver), et le voisinage d'une puissante armée qui était à portée de douner du secours aux assiégés. Cesar triompha de tous ces obstacles, et força la ville à se reudre le 19 février.

Il serait plus tôt devenu maltre de la place, s'it eut vonlu écouter la proposition qui lui fut faite par les habitants de laisser sortir la garnison eu toute liberté; mais il répondit flèrement que César avait coutume de prescrire les conditions \* et non pas de les recevoir. Cette

réponse, qui ue laissait aucune espérance à la garnison , la détermina à nne résistance plus opiniatre. Mais enfin toutes les fortifications de la ville étant ruinées, et la division s'étant mise entre la garnison et les habitants, ceux-ci onvrirent leurs portes sans autre condition que d'avoir la vie sauve. Pour ce qui est de la garnisou, ancuu écrivaiu ue nous eu apprend le sort.

On peut conjecturer qu'il fut rigoureux, si l'on en juge par la barbarie avec laquelle se faisait la guerre entre les deux partis. Le commandant de la garnison d'Atégua avait fait égorger, et précipiter par-dessus les murailles dans les fossés, un grand nombre des habitants de cette malheureuse ville, comme suspects de favoriser César. Après la prise d'Atégua, soixante et quatorze citoyens d'une ville voisine eureut la tête tranchée par ordre de Pompée pour le même crime. De leur côté les soldats de César ne faisaient ancun quartier à ceux du parti contraire qui tombaient entre leurs mains, Telles sont les horreurs ordinaires des guerres civiles, tonjours plus crnelles que celles qui se fout contre l'étranger.

César, depuis sou arrivée daus la Bétique, avait fait lever un siège et pris une forte place en présence et sous les yeux de l'armée enuemie. C'était là de grands avantages : mais il u'v avait qu'une bataille qui pût terminer la guerre. Lors donc qu'il se fut reudu maître d'Atégua, il serra de près le jeune Pompée, qui, pour encourager les slens, affectait de répandre le bruit que César craignait de s'exposer en plaine, peudant que lui-même il avait grand soln de se tenir sur des hauteurs, où il ne pût être aisément attaqué. Seul-ment il détachait quelque cavalerie, et engageait aiusl de petits combats, dont les événements sout aussi peu importants qu'ils étaient divers, et souvent douteux. Enfin les deux armées, en se côtoyant et se harcelant sans cesse, arrivèrent près de Munda¹, lieu devenu célébre dans l'histoire par le malheur du jeune Pompée, et par la dernière victoire de César.

4 Ap. R. 707 : av. J. C. 45.

a Se conditiones dare, non acris De Bello Hisp., 2. 14.)

Cette ville conserve encore aujourd'hul son nom, sl ce n'est que t'on écrit Monda. Elle est située dens le royaume de Grenade, à peu de distance de Malaga, près de la petite rivière de Guadalmedina.

Ce fut le 17 mars que César, lorsqu'il se préparait à décemper, avant appris par ses coureurs que les ennemis se tenaient, dès minuit, rangés en ordre de bataille, résolut d'aller à eux , et de profiter d'une occasion qu'il cherchait depuis longtemps. Pompée s'était déterminé à risquer une action, parce qu'il craignait, en reculant toujours, de décréditer ses armes et de se faire mépriser et abandonner de ses partisans. Mais il avait pris son oste avantageusement, près de la ville de Munda, qui lui assurait une retraite, et sur une hauteur défendue d'un côté par un marais presque impénétrable. Ces difficultés n'arrêtérent point Cesar, Hrangea d'abord ses troupes dans la plaine, et laissa un espace libre eu cas que les ennemis voulussent y descendre, Lorsqu'il vit qu'ils demeuraient dans leur poste, il monta pour les attaquer, donnani pour mot à ses soldats le nom de Vénus, à son ordinaire. Le mot donné par Pompée fui la Piété. Le jeune général voulait marquer qu'en ce jour il prétendait venger son père,

Le combat fut trés-opiniatre. Pompée, outre la supériorité du terrain, avait celle du nombre, treize légions contre huit. Et ceux qui composaient ces légions trouvaient daos leur situation des motifs de se battre en désespérés, élant ou d'anciens soldats d'Afranius et de Varron, qui avaient méprisé le pardon obtenu de César, et qui par conséquent ne pouvaient pius se promettre de grâce; ou des esclaves affrauchis, qui, s'ils étaient faits prisouniers, n'avaient à attendre qu'un supplice ignominieux ou au moins une rigoureuse servitude. Pour ce qui est des gens de César. leur gloire passée, la présence et les regards d'un général toujours sur de vaincre . l'indignation d'avoir sans cesse à combattre un parti tant de fois vaiucu et toujours renaissant, c'étaient là de puissants aiguillous pour les porter à bien faire. Néanmoins il s'en trouva quelques-uns, sans doute parmi les nouveaux soldats, dont le cœur ne fut pas exempt de crainte à l'approche du moment critique qui pouvait changer entièrement leur sort 1. La chose serait moins étnnnante, s'il est vrai, comme dit Florus, que César lui-même

parut plus triste que de coutume, peut-être n'était-il pas encorc bien rétait-il que attaque de son mal, dont il avait été fort tourmenté peu de temps après son arrivée en Espagne.

Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'il eut d'abord du pire, et que la victoire parut se déclarer pour les ennemis. Non-seulement, ses troupes de nouvelles levées, mais ses vieux soldats, après quatorze ans de victoires continuelles, lacbèrent le pied, et s'its ne prirent pas la fulte, la honte, plutôt que le couragée et la valeur, les retenail.

César, au désespoir , accourt pour réparer le désordre. Il anime ses soldats, il les presse par des exhortations, par des reproches, Quoi! leur criait-il, vous livrez à des enfants un général qui a blanchi sous les lauriers! Il fallait que le mai fût bien grand, qu'il restât bien peu d'espérance de rétablir le combat, si unus devons croire, sur la foi de Suétone et de Florus, qu'il délibéra de se donner la mort à luimême. Du moins exposa-t-il sa personne: et croyant, dans un si extrême péril, n'avoir rien à mênager, il se mit à pied; prit un bouclier de fantassin, ct s'avança jusqu'à dix pieds de l'euuemi. Son exemple, et le danger manifeste qu'il courait, réveillérent le courage de ses soldats. La dixième légion, ce corps si fameux par sa bravoure, et qui, réduit à un petit nombre, valait néanmoins une armée, fit des efforts incrovables. Ces alternatives . avec incertitude du succès, durérent ainsi presque tout le jour. Ce qui décida l'affaire. ce fut un mouvement fait mal à propos, ou du moins, malheureusement, par Labiénus.

Cèsar avait parmi ses sociilaires quedques troupes légères senues de Maurianie, et commanders par Bogud, roi d'une partie de copays. Ce prince, pendant que les légions so battaient avecacharmement et avec furcur, cui la ponste d'alter etataguer le camp de sennemia, qu'il espéra trouver sans defense. Labiesus l'aperqui et, cristigant pour le camp, il détarha cinq cobortes, qui, en aliant as-devant des Maures, s'éloigaréent du chump de lastaille. Cèsar, ou crut qu'elles fuyaient, ou veulat le faire croire : il cris à baute voir

Flor. 1v, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. in Ces. -

<sup>3</sup> Sect. Cas. c. 36. - Flor. tv, 2.

que les ennomis prensient la finir ; et cette l'assecopition, évant répandre dans l'instant parmi les deux armées, augments le courage des uns, abattic ciudi és suitres, la terreur et le trouble r'emprent des gens de Pomerés ceux de Ceste, et surtout la divième le-gion, en profitent pour pouser des entenies dont les rangs commençaient à se meiler et à se confinirée. Bienuté ceux qui d'abort n'extent qu'et-chais les trouvent rompus, et tellement en désendre, que, lorque leur erreur dissiper, in ettait plus lettes par y remé-finisher plus l'attent plus lettes par y remé-finisher.

La victoire fut complète. Trente mille hommes du côté de Pompée restèrent sur la place, entre lesquels on compte Labiénus et Varus, à qui César fit rendre les honneurs funèbres, ot trois milles chevaliers romains. Toutes les aigles des légions furent prises, avec la plus grande partie des drapeaux, et les faiscesux que l'on portait devant le général; et parmi les prisonniers se trouvérent dix-sept officiers du premier rang. Le vainqueur perdit mille de ses plus braves soldats, et en eut cinq cents blessés. Cette bataille, qui termina la guerre civile, se donna à pareil jour que, quatre ans auparavaut, Pompée-le-Grand était parti de Brindes pour passer en Gréce. Nous avons vu qu'elle fut étrangement disputée; et César avous la grandeur du péril qu'il avait courn, en disant qu'ailleurs il avait combattu pour la victoire, mais à Munda pour la sureté et le salut de sa personne.

Ceux qui restèrent des vaincus se sauvèrent, les uns dans lenr camp, les antres dans la ville de Munda. Le camp fat bientôt forcé. La ville était de meilleure défense et capable de soulenir un siège. Les vainqueurs commencèrent des le jour même , à l'assièger ; mais comme ils n'avaient pas le temps de creuser un fossé. et de former un rempart garni de palissades. ils firent une enceinte des corps morts des ennemis, qu'ils amoncelaient, et qu'ils attachaient ensemble en les perçant de leurs épées et de leurs piques ; et ils affectaient de tourner les têtes do ces cadavres vers les assiégés, tant pour leur inspirer de la terreur. que pour dresser eux-mêmes de barbares trophées de leur victoire. Le siège ainsi commencé dura un mois, et ne finit que par la

mort de presque tous ceux qui s'étaient enfermés dans la ville.

Le malheureux chcf de l'armée détruite par César ne survécut pas longtemps à sa défaite, Il tenta de se sauver, soit par terre, soit par mer, avec un pelotou de troupes qu'il avait rassemblées, et quelques vaisseaux. Mais Il épronva toutes sortes de malheurs dans sa fuite, attaqué et battu par ceux que son ennemi avait chargés de le poursuivre, blessé à l'épaule et à la jambe gauche; et, s'étant démis le talon, réduit à ne pouvoir ni monter à cheval, ni même souffrir la litière, il se cacha dans un antre écarté. Sa retraite avant été bientôt découverte, il v fut tué, et sa tête apportée à César le 12 avril. Comme il était important de constater sa mort, cette tête fut exposée à la vue des peuples par ordre du vaingneur, et ensuite ensevelie.

Sextas Pompée, la dernière espérance de sa famille et de son nom, se déroba pour lors au péril qui le menagait. Il était à Corno doue lors de la batille de Mund. Des qu'il en su le malheureur succès, il sortit de la ville et du pays, et il als s'enfoncer dans les montagnes de la Ceitibérie, où, menant unn vie rerante, et faisant, pour subsière, le métier de brigand, il demeura quelque temps inconun on négligh. Nous le vertons, a paris la mort de César, reparaltre sur la scène et jouer un grand role.

La victoire de Munda soumit à Char toute la Béligne. Le resies du parti de Prompées firent bien quelques efforts et tentérent quelque résistance dans Cordone, dans Hispais 1, et dans un petit nombre d'autres places, mais c'étaient les dernières soughs' dun parti expirate. Biencit il follat que tout subit la loi du vainqueur; et Casr n'eut plau qu'à arranger l'état des choses, et à distribuer les peincs et les récommenses.

Scapala, l'un de ceux qui avaient le plus contribué à soulever la Bétique, affecta la gioire d'une mort volontaire. Il s'y prit à la façon des braves qui ont cherché à mériter des louanges par une affectation de fermeté dont ils couvraient leur désespoir. Du champ de bataille il se rendit à Cordone. La ll assembla tout son domestique, ordonna qu'on dressal un bocher, se fit préparer un repas magnifique, voulut qu'on ornat les lits et la sable, et que l'on étails sur le bullet tout ce qu'il avait de vases précieux; et après avoir fui à ses gens le partage de son argeit monnuyèt et de son argenterie, il se mit à table de boune heure, comme pour un repas de plaiier, auns oublier les parfuns, dont les anciens, suille, ayant charge in un de se affinancé, de la commission de mettre le fon au bâcher, il se fit égorger per un escave.

César, ayant convoqué à Hispalis les députés des villes et des peuples de l'Espagne qui avaieut favorisé le parti du jeune Pompée, il leur fit dans un long discours tous les reproches que la supériorité de la fortune met les vainqueurs en état de faire aux vaincus. Sa vengeance se termina à des peines pécuniaires, à des amendes, à des taxes, selon ce qu'il avait déjà pratiqué en Afrique. Disposé par sa clémence à épargner le sang, mais avide d'argent par principe, et par la nécessité de ses affaires, il ranconna toute l'Espagne : il pilla jusqu'aux temples, et en particulier celui d'Hercole à Cadiz, dont il enleva les trésors et tontes les riches offrandes. Dion rapporte qu'il fit même acheier à ceux qu'il récompensait, les immunités, le droit de bourgeoisie romaine, et les autres grâces qu'il leur accorda; mais les coupables n'ayant été châtiés que par la bourse, j'ai peine à croire qu'il ait vendu ses bienfaits à ceux dont il avait lieu de se louer.

Son petit-nerea , le jeune Octave, qui leiai prés d'entreralors dans sa dis-nervième année, et pour lequel il avait use grande tendresse, rendit en cette occasion service à plusieurs de ceux qui avaient on à implorer la mis-éron de dictateur, ou la ini demandre des hoomeurs et des récompenses. Les Sagontins en partia-vones de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compa

C'est ainsi que ce jeune homme commençait à se faire conuaître, et à répondre aux

1 Nic. Damasc. de inst. Aug.

soins que son oncle prenait de le produire, Car, comme César n'avait point d'enfants, et que les heureuses espérances que lui donnait un neveu en qui tout annonçait un esprit supérieur et de rares talents lui avaient fait prendre la résolution de l'adopter, il s'appliquait, depuis quelque temps, à le décorer et à lui fournir des occasions de paraltre. Ainsi il l'avait revêtu du sacerdoce, que L. Domitius, tué à la bataille de Pharsale, avait laissé vacant par sa mort 1. Lorsqu'il triompha, il le fit marcher à cheval à côté de lut, et orné de dépouilles et de marques d'honneur, quoique l'âge de ce jeune homme et la délicatesse de son tempérament l'enssent empêché de servir. Dans les fêtes qui suivirent ses trlomphes, il l'établit intendant et président des spectacles qu'il donna dans le gôut et dans la langue des Grees. Enfiu. lorsqu'il partit pour la guerre d'Espagne, son dessein était de le mener avec lui : mais une violente maladie . dont la convalescence fut longue et pénible, retint Octave à Rome; et il ne put se rendre auprés de son oncle qu'après la bataille de Munda. Il fit en Espagne le beau personnage dont i'ai parlé : heureux s'il eût toujours conservé les sentiments d'humanité et de douceur par lesquels il signalalt ses commencements! César, aprés avoir terminé et réglé les affaires de l'Espagne, revint à Rome au mois d'octobre , ayant composé, au milieu du tumulte des armes et des soins non moins embarrassants du cabinet et des audiences \*, ses deux Anti-Catons, dont i'ai fait mention vers la fin du livre précédent.

De retour à Romei Il riomphe; ce qui choqua infaiment loss les espris. Le reflet, trimpher, non pas pour avoir vaincu des peuples burbares et des riois étrangers, mais pour avoir ruiné sans ressource la maison du plus illustre de Romaina / c'éait insuter mandrestement aux malheurs de la patrie; c'éait se glorifier aux malheurs de la patrie; c'éait se glorifier un devant les dieux, dit Plutarque, ni devand les hommes, que par la seule nécessité. Charvouite copendant, on de moissi à souffrit aux

<sup>1</sup> Suet. Aug. c. 8. 1 Suet. Cas. c 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Piut. in Ces.

ce spectacle, si douloureux pour ses concitoyens, fût répété encore deux fois par les triomphes qu'il accorda à Q. Pabius et à Q. Pedius, qui luisavalent servi de lieutenants généraux en Espagne : nouvelle régularité, puisque, selon les lois, le triomphe ne pouvait être déféré qu'à ceux qui avaient commandé or chef, et non pas combattus sous les auspices

Il cut lieu de s'apercevoir du mécontentement auquel il donnait une si légitime occasion. La magnificence de son triomphe et des fêtes qui l'accompagnérent n'excita aucun mouvement de joie parmi le peuple : et l'on fit des plaisanteries de la mesquinerie des triomphes de ses lieutenants. Comme les représentations que l'on y voyait des villes prises étaient en bois, au lieu que celles qui avaient paru dans le triomphe de César étaient d'argent ou d'ivoire, on disait que les villes de ces derniers triomphes étaient les étuis de celles de César. · Au reste, la plus grande partie du blâme qu'encourut ici César doit peut-être retomber sur le sénat 2, dont les flatteries le gâtérent. Par lui-même il avait été st éloigné de faire trophée de la victoire de Munda, qu'il n'avait envoyé à Rome ni courriers ni lettres pour en donner avis. Mais, dès que la nouvelle en fut venue par le bruit public et par les lettres particulières, le sénat, au lieu d'imiter la sage retenue du vainqueur, se livra aux démonstrations d'une joie excessive et outrée, et ordonna des fêtes en actions de grâce pendant cinquante jours consécutifs. La plupart désiraient par là lui faire leur cour et lui plaire : mais dans plusieurs c'était un raffinement de haine. Ils tendaient, et dans cette occasion, et dans toutes les autres où ils lui décernérent; comme nous le dirons, des honneurs qui passaient toute mesure, à exciter contre lui l'envie et l'indignation. Ils se fravaient, en l'honorant à l'excés, un chemin pour le détruire. César, qui aimait avidement la gloire, ne s'apercut point du piége qui lui était dresse, et il y donna en plein ; tant les génies les plus sublimes sont aisément dupes de leur passion favorite 1 Il s'enhardit à célébrer un triomuhe

odieux, qui n'avait aucun prétexte de guerre étrangère dont on pût le colorer; et dans la suite il reçut, à pen de chose près, tout l'encens et tous les honneurs qui lui furent pro-

dignés. La fortune de César avait alors atteint le plus haut degré d'élévation. Le parti contraire cité ait entièrement détruit; il ne restait plus ni cheé ni troipes dans toute l'étendaie de frempire. César, seul vainqueur, soul maitre, n'avait plus besoin que de titres qui semblarscalléguimer et qui perpétussesse lin puissance qu'il avait usurpée. Cest ce qui ne saurait de la patrie, consul pour dis ans, dictateur perpétud !

Flustrapae observe que, par ce dernier titre, on le fissait virtublement monarque, puisqu'à l'autorité illimitée qu'emportait cette charge apretene ou ajourité perpétuite. Le nom de sans fonction; mais celui d'imperator ", de la manière dout il laif fui secorée, lui attribunit le commandement en chef de toutes les armées de la réginalique. Pour ce qui est de consultat décennat, il n'en avait mul beoin, dès qu'il tait de commandement en chef de toutes les armées de la réginalique. Pour ce qui est de consultat décennat, il n'en avait mul beoin, dès qu'il tait à c'esta pourouti il le reflexe.

Sa personne ful déclarée sacrée et inviolable, comme l'éasit toujours été celle des tribans: faible rempart coutre la baine que lui attirait l'injustice de son usurpation I on changre aussi en son honneur le nom du mois dans lequel il était ne, et qui, étant le cinquième depais le mois de mars, avait été jusque-là depais le mois de mars, avait été jusque-là

4 Sont, Cro. 76. — Parl. — Die. — Appina T. Cro. 12 pilotes responso. Other is purplication communia de placifical. Il devenalità milità d'homes per deprind. Il devenalità milità d'homes per distribution de production de la consideration de la consideration de la consideration consequent de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration de la consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consid

<sup>1</sup> Bio.

<sup>2</sup> Plut. - Dio

appelé par cette raisou quintilis. On le nomma julius, d'où s'est formé le nom de juillet, dont nous nous servons anjourd'hni.

On s'épuisait en efforts d'imagination pour inventer des honneurs singuliers, nouveaux, inouis; et c'est icl l'époque de cet esprit d'adulation qui prit de si grands accroissements sous les empereurs, et qui multipliait les éloges, les hommages, les titres et les décrets honorifiques; à proportion que ceux qui en étaient l'objet se montraient plus dignes d'horreur et d'exécration. Je n'entrerai point dans le détail de tout ce qui fut déféré en ce genre à César, droit de porter la robe triomphale aux jours de fêtes, places distinguées dans les spectacles, rangs, prééminences, statues, enfin honneurs divins. J'aurai occasion de parler plus au long surtout de ce dernier article, sous l'année suivante ; mais je ne dois pas omettre ici qu'une des prérogatives auxquelles il fut le plus sensible, ce fut la permission qu'on lui accorda de porter toniours une couronne de laurier ': et le motif de la satisfaction qu'il en eut est bien remarquable et bien propre à faire connaître que les plus grands hommes ne sont pas toujours exempts des faibles, même les plus ridicules. Il était chauve par le devant de la tête, et les railleries que l'on faisait de cette difformité le piquaient beaucoup. Il profita donc avec joie de la commodité que lui offrait la couronne pour cacher ce léger défaut, qui lui déplaisait étrangement; car, à l'age de plus de cinquante-cinq ans, qu'il avait alors, il était curienz de ses graces. Il se faisait gloire de tirer de Vénus, prétendue tige de son origine, la bonne mine et les agréments. En effet, il avait le teint blanc, le visage pleiu 2, de beaux yeux noirs et trés-vifs. la taille haute et bien prise; et il était trés-attentif à relever ces avantages naturels, par une parure recherchée. Qui croirait que César, vainqueur des Gaules, vainqueur de Pompée. et de tout le parti républicain, dût presque être mis au rang des petits-mattres?

Sect. Cas. n. 45.
» Pai dit plus haut, d'après Pinierque, que César était maigre. Meil réspression de l'historien gree peut ne regarder que le corpe et taille, riv fire égyée; ce qui n'est pas incompatible avec le visage pietn que fui attribue Suétone, orr pautô pfeniore.

César avait été senl consul jusqu'à son triomphe. Après qu'il eut triomphé, il abdiqua le consulat, tint les assemblées comme dictateur, et fit nommer consuls, pour les trois mois de l'année qui restaient, O. Fabius Maximus et C. Trébonius', C'était la seconde fois qu'il mettaiten placede ces consuls titulaires, dont l'exercice se trouvait renfermé dans un espace assez court. Le peuple ne souffrit qu'avec indignation cet avilissement de la première charge dela république : il méprisa de poreils fantômes de magistrats; et un jour que Q. Fabius entrait au théâtre, son licteur avant voulu, selon l'usage, exiger que l'on fit place, toute la multitude se récria qu'elle ne reconnaissait point Fabius pour consul. César, qui comptait les règles pour rien, ne laissa pas, malgré le mécontentement du peuple, de les violer de nouveau d'une manière encore plus frappante et tout à fait intolérable. Car, ce même Fabins étant mort subitement le dernier décembre, le dictateur lui substitua C. Caninius Rébilns 9 qui entra en charge à la septième heure du jour pour en sortir le soir.

Cicéron s'égaya par divers traits de plaisanterie sur ce consulat singulier. Il disait que personne n'avait diné pendant que Caninius était consul3: il louait sa vigilance sur ce qu'il n'avait pas pris un instant de sommeil pendant tout son consulat; il l'appelait un consul intelligible, comme ne pouvant point être aperçu par les sens. Lorsqu'on allait lui faire compliment sur sa nomination, « Hâtons-nous, « dit-il, de peur qu'avant notre arrivée il « ne soit sorti de charge, » Enfin il observait qu'on démanderait un jour sous quels consuls Caninius avait été consul. Ce dernier mot était bon alors; mais ce qui paraissait si extraordinaire à Ciceron passa dans la suite en usage. Sous Auguste et sous ses successeurs il n'y eut plus de consuls créés pour un an. On ne les nommait que pour quelques mois, et c'étaient ceux du premier janvier par les noms desquels on désignait l'année.

Dans tont ce qui regardaitles emplois et les magistratures. Cesar ne suivait pour règle que

Suet. Cas. c. 76 et 80. — Dio.
 Cic. ad Fam. vii, 30.
 Mecrob. Sat. ii, 3. — Piut. in Cars.

son caprice, son intérêt, on le besoin de récompenser ses créatures. Ainsi, pendant tout le temps qu'il passa, dans cette année, en Espagne', il n'y eut ni préteurs, ni édiles, ni questeurs. Des préfets remplirent les fonctions de toutes ces charges, et gouvernèrent la ville sous la direction de Lépidus, maître de la cavalerie. Lorsque César fut de retour à Rome, il créa quatorze préteurs et quarante questeurs,

nombre exorbitant et sans exemple. Il distribuait les gouvernements de province selon sa seule volonté, sans les faire tirer au sort: il les refusail à ceux qui ne lui convenaient pas, et il donna à un certain Basilus, préteur, une somme d'argent en compensation d'un gouvernement qu'il ne vonlut pas lui accorder. Basilus regarda ce traitement comme un affront insigne, et il en fut outré au point de se désespérer et de se laisser mourir de faim.

Cesar 1 conserva néanmoins au peuple une partie de ses droits par rapport anx élections. Il s'attribua la nomination des consuls et ceile de la moitié du reste des magistrats, laissant l'autre moitié à la liberté des suffrages. La forme ordinaire des élections se gardait même pour ceux dont César s'était réservé le choix. Il faisait distribuer parmi les tribus des balletins qui portaient : Moi César, dictateur. i'ai donné telle charge à un tel. Ou plus modestement : Je vous recommande un tel et un tel, afin que par vos suffrages ils parviennent aux honneurs dont ils sont dignes.

Il créa aussi de nouveaux patri-iens3. Le nombre des anciennes familles patriciennes était considérablement diminné par les divers accidents des choses humaines ,et surtout par les guerres civiles. Le dictateur résolut de remplacer celles qui étaient éteintes, en leur en substituant de nouvelles ; ce qui ne s'était jamais pratiqué depuis l'établissement du gouvernement républicain. On acquérait la noblesse par les charges curules; mais le patriciat était attaché à la naissance, et ne convenzit qu'à ceux qui descendaient de ces premières maisons sénatoriales choisies par

Romulus ou par quelqu'un des rois suivants , ou enfin par L. Brutus, instituteur du consulat et de la liberté . Des nouveaux patriciens que fit César, nous ne connaissons nommément que le jeune Octave et Cicéron. Dion ajoute tous les personnages consulaires, et même ceux qui avaient possédé quelque charge, ce qu'il faut entendre apparemment des charges curules.

Pour finir ce qui appartient à l'année dont je ra conte les événements, je diraj que César, ne pouvant pas contenter l'avidité de tous ceux qui aspiraient au consulat en vertu de leurs services, et voulant néanmoins leur donner quelque satisfaction, accorda les ornements consulaires à dix anciens préteurs 9. Cette nouveauté, qui multipliait les récompenses sans frais et sans embarras, fut goûtée des emperenrs qui snivirent; et les exemples en sont fréquents dans leur histoire.

Quoique César n'eût point accepté l'offre qui lui avait été faite d'être consul pendant dix ans consécutifs , il n'avait pas renoncé à cetto grande charge; au contraire, il se fit nommer consul pour l'année suivante, et prit pour collègue Marc-Antoine<sup>5</sup>, qui, sprés s'être brouillé avec le dictateur au sujet des biens de la succession de Pompée, comme je l'ai raconté, en sorte qu'il ne l'avait suivi ni à la guerre d'Afrique, nt à celle d'Espagne, était néanmoins rentré en grâce depuis que ques mois. Dolabells, qui n'avait jamais quitté les côtés de César dans toutes ses guerres , prétendait anssi au consulat. César le satisfit en le faisaut désigner consul, pour entrer en 'charge lorson'il abdiquerait lui-même: car son plan était de ne garder cette magistrature que pendant les premiers mois de l'aunée et jusqu'au temps où il partirait pour aller porter is guerre chez les Parthes, projet dont je parterai bientôt.

Lépidus avaitété son maître de la cavalerie dans sa troisième et sa quatriéme dictature : il le fut encore dans la cinquième, que César exerca conjointement avec son cinquième consuist et le jeune Octave ne put obtenir d'être

1 Nic. Demasc. Instit, Aug. et Dio. 1, 46,

f Suet, et Dio.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suet. Cas. c. 41. 3 Die.

<sup>1</sup> Sect. Cas. c. 76.

<sup>5</sup> Cic. Phil. 11

préféré à cet ancien ami \* Co fut une morificacialino puro Catva, mais adoccie noimonis par l'assurance; que ses vous n'étaient, que débrés , etto no précis Car, comme Lépidua\* delle pour une des gouvernements de la Gasildelle pour des gouvernements de la Gasilcialité pour des gouvernements de la Gasilment ficcassummes se rendre, Octave avail promesse d'être établi dans quelques mois mattre de la cavainée, et d'accompagner en cutte qualité le dictatour, no nocle ; à la guerre des Parties. Ce arrangements , qui dépendaient de la vie de Claux, furent trongere de parties de la vie de Claux, furent tronde dessissante publica qu'il était novre conseil.

On ne la prévoyait pas encore; mais on s'áttendait à une longue absence du dictateur, à canse de la guerre qu'il allait porter en Orient. Par cette raison il fut dit que les magistrats seraient désignés pour plusieurs années, ce qui n'ent pourtant lieu que por rapport, aux consuls.

On nomma pour l'année suivante seire préteurs: et César, outre les denx couples d'édiles, curules et plébéiens, qui se créaient tous les ans, en institus un nouveau couple sous le titre d'édiles érédes, qui devaient avoir inspection sur les fruits de Cérés, c'estl-dire sur les graîns et sur les blés.

C. JULIUS CÆSAR, V<sup>S</sup>. M. ANTONIUS.

César, à peine sorti des guerres civiles, était déjà las du repos. Né pour les grandes choses <sup>4</sup>, et passionné pour la gloire<sup>5</sup>, ses saccès maltipliés ne le portaient point à jouir du fruit de

- 1 Plin. VII, 45.
- Freinshem. cxvi, 19, 20.
   An. R. 708; av. J. C. 48.
- άβικει τό φόσει μογαλιογήσι αίνου παι φιδιότησο κά πολλο λεπογόδιστος ότη μές αδιότησος τίγαστο τότο πετινημένων, δ.Μ. δεκίτωσημε και διόμους ότησε στό τές μίλλουνς, μετέρουν εξ. κίστου δείτοις τότο τότη μίλλους, μετέρου εξ. κίστου δείτοις παριούρς τό μόν απόσε οδότε is τέγουν, εξεθέει αέντοί, παδετικη Δίλου, αι μέ οδιοκεία τός τότη σέν μελίτο πάστης Δίλου, αι μέ οδιοκεία τός τότη σέν μελίτο πάστης Δίλου, αι μέ οδιοκεία τότη τότη σέν το παδετικη Δίλου, αι μέ οδιοκεία τότη το παριοστεία δείτοι (Εθέρους (Επελ. Τα. Cex.))
  - 9 Plut. in Cas.

ses travaux, mais detenaient un aiguillon qui l'animait à faire de plus grandes entreprises. Le sentiment de la gloire présente s'émons-sait tout d'un coup: il lui en failait une nou-relle. Rival de lu-la-mène, comme ou l'est communément des autres, il se montrait tou-jours avide d'effacer l'écist du passé par un avenir encore plus brillant.

actor envolve pass articular, actor envolve pass articular, actor envolve pass articular, actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pass actor envolve pasa

Ce u'était pas même à la guerre contre les Parthes que se bornaient les projets de César, Et je ne parle pas icl de la résolution qu'il avait prise de réprimer eu passant les conrses des Daces, qui s'étaient répandus dans la Thrace et dans le Pont. Mais il se proposait, après avoir vaincu les Parthes, de gagner par l'Hyrcanie les bords de la mer Caspieuue, de tourner le Cancase, de pénétrer dans la Scythie, d'en traverser les affreux déserts pour entrer de là eu Germanie et revenir enfin dans l'Italie par les Gaules. Ainsi rieu ne pouvait satisfaire son ambition que la conquête de tout le monde counu, et la possession d'un empire qui n'eût presque d'autres limites que l'Océan de toutes parts.

ue touces parts.

Les préparails d'une aussi vaste entreprise
suffissient bien pour occuper un homme tout
cutier. Mais réen n'était aussi vaste que le
génie de Cesar.º, Divers projets, tous pris
dans le grand, partagelent son atteution sans
le faitigner et sans le distraire de son principal
politie d'eun. Il pressait à embellier et décover
Rome par deux superhes édifices, dout fi
arait dojà list premoir le plan et les dimen-

<sup>1</sup> Freinshem. cxv, 12, 1-25.

alons, et mis en train les premiers commencements. L'un était un théâtre d'une immense étendue au pied du mont Capitolin ; l'autre un temple à Mars, plus grand qu'aucun qui fût dans l'univers. Ces deux ouvrages furent exécutés par son successeur. Son goût pour Jes lettres le porta à charger le docte Varron d'amasser de nombreuses bibliothèques d'auteurs grecs et latins , qu'il destinait à l'usage du public. Il avait aussi formé le dessein de remédier à l'inconvénient de la multiplicité des lois, et de réduiré sous un petit nombre de titres tout ce qu'il y avait de plus important dans le droit civil et de vraiment nécessaire. Il fit rendre un sénatus-consulte pour ordonper que l'on travaillat à une description géographique de tout l'empire, où fussent marquées exactement les routes et les mesures des distances.

Des travaux d'une autre espèce et d'une dépense infinie, mais d'une grande commodité pour le public, attirèrent encore ses soins. Il voulait dessécher les marais Pontins, qui, couvrant une grande étendue de pays dans le Latium, la rendait inutile et même malsaine pour le voisinage: creuser un nouveau lit au-Tibre, depuis Rome jusqu'à la mer, pour faciliter la navigation de ce fienve : former à Ostie un port qui pût recevoir et contenir les plus grands bâtiments; pratiquer des routes commodes, de la mer Adriatique à Rome, à travers l'Apennin : enfin . il avait résolu de percer l'isthme de Corinthe pour énargner aux navigateurs le long circuit autour du Péloponèse: tous projets magnifiques, quelques-uns même au-dessus peut-être des forces humaines, et tentés inutilement par différents princes, comme le desséchement des marais du Latium, et la jonction de la mer Egée et de la mer Ionienne par l'isthme de Corinthe rendu navigable.

A cetté multisude étounante de desseins et de vues, il faut neore a outer le rétablissement de deux villes funceuses par leur ancienne gloire, fameuses par leur desastre, Carthage et Coriathe. L'eur ruine était à peu près de même date; elles furent aussi rele vées et rétablies en un même temps par les colonies que le dictateur y enroya : ou, s'il n'exécuta pas ce projet, il en est du moist Fauleur; et ce projet, il en est du moist Fauleur; et ce

fut d'après ses mémoires qu'Auguste rebâtit ces deux villes, qui acquirent dans la suite une splendeur peu différente de celle dont elles avaient joui anciennement.

Telles étaient les grandes pensées que César roulait dans son esprit pendant qu'il se formait contre lui une conspiration qui devait non-seulement faire évanouir dans le momenttous ses projets, mais lui arracher la vie. C'est ce tragique événement qu'il faut maintenant dévelopmer.

# II. CLÉMENCE DE CÉSAR. IL EEPUSE DE PRENDER UNE GARDE. DIVERS TRAITS QUI LE RENDENT ODIECK, SA FACILITÉ A RECEVOIR DES HONNEURS ET DES PRIVILÉGES EXCESSIFS. AREOGANCE DE SES MANIÈRES ET DE SES DISCOURS. DÉSIE DE LA BOYAUTÉ. LE DIADÈME EST OPPERT A CÉSAR PAR MARC-ANTOINE, INDIONATION PUBLIQUE CONTRE CESAR, CONSPIRATION CONTRE SA VIE. CARACTERS DE BRUTUS. CASSIUS, PREMIER AUTRUS DE LA CONSPIRATION. IL T ENGAGE BEUTUS, QUI EN DE-VIENT LE CREP. LIGARIUS Y ENTRE, ET PLUSIEURS DES ANCIENS AMIS DE CÉSAE. PECUENCE DE BEUTUS DANS LE CHOIX DE SES ASSOCIÉS. CICÉRON N'EST. POINT MIS DE SECRET, TRÉSONIES EMPÈCHE QUE LA CHOSE NE SOIT PROPOSÉE A ANTOINE, ET BRUTUS QU'ON NE LE TUE AVEC CESAR. LE NOMERE DES CONSPIRATEURS EST PORTÉ JUSQU'A PLUS DE SOIXANTE. NOMS DE QUELQUES-UNS. COURAGE ETONNANT DE PORCIA, PERME DE BRUTUS. ELLE EST MISE PAR SON MARI DANS LA CONPIDENCE. LES CONSPIRATEURS SE DÉTERMINENT À TURE CÉ-SAR EN PLEIN SENAT. SOUPÇONS DE CESAR PAR EAPPORT A BRUTUS ET A CASSIUS. IL MÉPRISE LA PRÉDICTION D'EN DEVIN MOT DE CÉSAR SEE LE GENER DE MORT LE PLUS SOUHAITABLE. SONGE EFFEATANT DE CALPURNIE, SA FRMME, CESAR, PERT A PERSONNEL LE PARTI DE ME POINT ALLER AU SÉNAT, EST ENGAGÉ A T VENIE PAR D. BRUTUS-AVIS TOUCHANT LA CONSPIRATION, QUI NE PAR-VIPNMENT POINT A SA CONNAISSANCE, FREMETE ET TRANQUILLITÉ DES CONSPIRATEURS. CONTRE-TEMPS QUI LEUE ARRIVENT. CREAR EST TUR. IL TOMBE AU PIED DE LA STATUE DE POMPÉE. PAR-TAGE DE SENTIMENTS AU SUJET DU MEURTRE DE CESAR. ON HE PEUT DOUTER OU'IL HE PUT DIONE DE MORT. L'ACTION DE BEUTES EST NÉANMOINS ILLÉGITIME, ET EX MÂME TEMPS IMPEUDENTE. COURTE RÉFLEXION SUR LE CARACTÈRE DE CÉSAR-

La clémeuce de César, inouïe et sans exemple avant et après lui . dans le cas où il s'est

1 Suet. Cas. c. 75.

trouvé, semblait lui promettre sûreté et tranquillité pour ses jours de la part de ses concitoyens. Il avait porté cette vertu des belles âmes aussi loin qu'elle puisse aller, puisque, après avoir fait grâce à un très-grand nombre de ceux qui s'étaient déclarés ses ennemis, enflu dans les derniers temps il permit indistinctement à tous de revenir à Rome et d'y jouir de tous leurs droits et privilèges. Il n'exclut pas même des plus grands honneurs les anciens partisans de Pompée. J'en puis citer pour exemple Brutus et Casslus, qui, dans l'auuée dont je parle, étajent revêtus de la préture. Les discours injurieux, les libelles diffamatoires, ne pureut valnere la modération et la douceur de César. Il pardonna à ceux qui se portèrent à ces excès contre lui, ou !l ue les crut pas dignes de sa colère. Pour ce qui regarde Pompée', il n'en parlait jamats qu'avec estime et avec respect; et le bas peuple, pour lui faire sa cour, avant abattu les statues de ce grand homme . César les fit rétablir par Autoine son collègue, ce qui donna lieu à un beau mot de Cicéron : a César, dit-« il, en relevant les statues de Pompée, affer-« mit les siennes. » Il tint la même conduite par rapport à Sylla, qu'il avait toujours hat, et dont il ne voulut pas néanmoins souffrir qu'ou

renversat les statues. Il n'est personne qu'une telle magnauimité ue ravisse en admiration, surtout si l'ou observe que chez lui elle coulait de source, et qu'il ne manquait point de conseils qui le portassent à la cruauté. C'est ce que Cicéron nous fait comprendre, sans trop s'expliquer, dans un endroit de son plaidoyer pour Ligarius: « Si, dans le haut degré de fortune où vous « êtes placé\*, dit-il à César, yous n'y joigniex « pas ce fouds de bouté que vous avez par « vous-même, je dis par vous-même, je m'en-« tends bien, la victoire que vous avez rem-« portée aurait été suivie d'un deuil amer et « presque universel, Car comment parmi les

1 Cic. ad Fam. vs, 6. - Plut. in Cass. 2 . St in hộc tạnth tuế fortung lenites tante non esset, a vainqueurs ne s'en trouverait-il pas qui voua lussent vous rendre cruel, puisque pous en

a voyons même parmi les valneus? »

On ne peut douc assez louer la douceur de

César; et de tous les honneurs par lesquels l'adolation impie des Romains l'égala aux dieux qu'ils adoraient, le moins intolérable sans doute est le temple qu'ils élevérent à la Clémence ', et dans lequel ils consacrèrent sa statuc iointe à celle de cette divinité et lul donnaut la maiu.

César, sur la foi de ses bienfaits, crut avoir réussi à se faire aimer de tous ses concitovens. ou du moius s'être mis dans le cas de ne devoir pas les craindre. Il voyait que les uns. c'est-a-dire ceux qui l'avalent toojeurs servi, devaient lui être attachés par inclination et par lutérêt, et les autres par reconnaissance, puisqu'ils lui avaient obligation de la vie. Sor ce principe, dont i'ai fait sentir ailleurs l'illosiou dans la personne d'un usurpateur tel qu'il était, il s'opiniatra à ne vouloir point prendre une garde. Plusieurs de ceux en qui il avait le plus de confiaoces, et surtout Hirtius et Pansa, qui l'aimaient véritablement , lui firent à ce sujet de vives représentations dans des moments où lui-même il témoignait quelque inquietude. Mais il n'en fut pas moins ferme à rejeter leurs conseils, en disant qu'il valuit mieux monrir une fois que de vivre dans de perpétuelles alarmes.

Encore s'il n'eût donné aucune prise sur sa conduite, et qu'il ent évité soigneusement tout ce qui pouvait le rendre odieux, sa séenrité aurait été mieux fondée et moins périlleuse pour lui. Mais divers traits, totalement luexcusables, foot voir que, malgé l'élévation de son génic, la séduction violente de la sonveraine puissance ne laissa pas d'agir sur lui. et que cette tête, si forte et si vigoureuse, ne put se garantir de l'ivresse de la prospérité.

Je compte pour le premier de ces traits sa facilité à recevoir toutes sortes d'honneurs immodérés qui lui furent prodigués sans retenue. J'ai déjà touché cette matière : mais je dois encore ajouter icl qu'on lui décerna tous

quantum tu per te, per te, inquam, obtines, intelligo e quid loquer, acerbissimo luctu redundaret ista victoria. Quam muiti enim essent de victoribus qui te crue delem esse veilent, quam etiam de victis reperiantur! (Cic. pro Ligar, n. 15.)

<sup>111.</sup> SIST. BOM.

<sup>5</sup> Blo. l. 41. 2 Vell. 11, 75. - Appian, Civ. I. 2. 5 Freinshem, cxvi, 8, 33-31,

les honneurs divins, sacrifices, encens, Ilba- | tions, autels, temples, fêtes fixées à certains temps, prêtres, enfiu le nom de Jupiter Julius. Antoine, son collégue dans le consulat, était le prêtre de ce nouveau dieu. On le décora de tous les titres de dignité et de puissance qu'il fut possible d'imaginer. Outre ceux que j'ai marqués ci-dessus, ou l'appela libérateur; et l'on ordouna la construction d'un temple de la liberté, qu'il opprimait | Il fut déclaré seui et perpétuel censeur, ou inspecieur des mœurs, prafectus morum. On statua que le nom d'empereur et la dignité de grand-pontife seraient héréditaires à ses fils et petits-fils, quoiqu'il n'eût aucune postérité, Il fut dit qu'on lui érigerait des statues dans tous les tempies, dans toutes les vilies, et spécialement deux sur la tribune aux barangues, dout l'une porteralt une couronne civique parce qu'il avait sauvé les citoyens, et l'autre une couronne obsidiouale nour avoir délivré la patrie. Ou lui éjeva eucore une statue dans le temple de Quiriuus, sous le titre de dieu invincible, et une dans le Capitole, à la suite de celles des anciens rois de Rome, qui avaient au milieu d'eux L. Brutus, autenr et vengeur de la liberté publique. Ces deux dernières statues de César semblaient être placées dans les lieux les plus propres à faire naître des idées funestes à celui que l'on prétendalt honorer, Quiriuus, comme l'on satt, était le même que Romulus, qui avait êté déchiré en mls eu pièces par les mains des sénateurs, comme tyran et oppresseur de la patrie. Aussi Cicéron écrivait-il à Atticus : « J'aime micux voir « César associé à Quirinus qu'à la déesse qui « préside à la sûreté . » Quant à la statue de César piacée auprès de celle de l'ancien Brutus, elle servit d'avertissement et d'eucouragemeut à celul qui se rendit le chef de la conjuration contre le dictateur.

Je termine le dénombrement fastidieux de tant de lâches flatteries par une dernière plus étrange que toutes les précédentes, et où l'on foulait aux pieds toute pudeur, tonte décence. et tout égard pour j'hounéteté des mœurs .

Comme César était connu pour volnptueux, et même débauché, quelques-una, eu opinant dans je sénat, furent d'avis de lal permettre de prendre telles et antant de femmes qu'il lui plairait; et l'on assnre qu'Helvius Cinna, tribun du peuple tont dévoyé au dictateur, avait pour cela une iol toute prête, qu'il devalt proposer en son absence, mais de concert avec lui et par ses ordres.

C'était déjà beaucoup trop à César que de souffrir, et, ce qui est encore plus inexcusable, de provoquer tant de décrets pleins de bassesse, et non moins déshonorants', à le bien prendre, pour celui ani en était l'obiet que pour leurs indignes auteurs. Mala la manière arrogante dont il recut ces témuignagnes de la servitude publique augmenta infiniment la hsine que la chose par elle-même lui attiralt, Car le'sénat en corps, tous les magistrats à la tête, étant venu lui présenter les actes de plusleurs délibérations honorifiques prises en sa faveur. César, qui était assis sur sa chaise curule devant le temple de Vénus, ou, seion d'autres, au milieu de la tribone aux harangnes. ue se leva poiut, se contentaut de présenter la main à chacun. Cette hauteur blessa étrangement non-seniement le sénat, mais le peuple, qui crut la majesté de la république méprisée et avilie dans l'anguste compagnie qui la représentait.

Quelques-uns diminuent le tort de César, et rapportent qu'il voulait se lever, mais qu'il es fut empêché par un de ses amis, ou plutôt de ses flatteurs, Cornélius Baibus, qui iul dit: « Ne vous souviendrez-vous point que vous « étes César, et qu'il vons convient de recea voir avec dignité les hommages qui vous « sont dus? » D'autres, au contraire, assurent qu'ayaut été averti par Trébatius de faire honneur au sénat, il prit fort mal cet avis, et jets sur celui qui le lui donuait un regard d'Indignation. Onoi qu'il en soit, à peine eut-il fait la faute qu'il la reconnut, et vouiut la convrir en disant qu'il avait senti dans le moment un accès de son mai, et qu'il avait eu peur de l'augmenter en se tenant debout, et de se procurer peut être un éblouissement et un vertige, qui aurait pu le faire tomber. Mais cette

t a Eam gurrago Quirino malo, qu ad Att. xtt. 45.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio. - Suel. Ces. c. 53.

<sup>!</sup> Seel. Cos. c. 78. - Plot. in Cos. - Die.

raison ne fut prise que pour un prétexte, d'autant plus qu'ou le vit s'en retourner à pied à sa maison.

On se rappita le cujel la sembilitie qu'il visit linierne lienojete pour un manque de respect par rapport à la personne. Cur dans son dernier tromphe, comme il suit demait le banc des tribans du peuple. Tun de ce magistrats, nomme Ponitus Aquila, ne élémat point levé. Clear ce fait ai piqué, qu'il uir cin sur-le-champ : e) que t'entreprendaciu donc', tribun, de retiere d'estre mes ratins in puissence pobluqué? à El, prodient les jours qui sarireres, il ne promit il o'acrobine et hoisuloui- zi n'esemmeirs Ponitius l'accomment de l'accomment de la comment 
Aquila veut bien le permettre. Tous ces traits unt quelque chose de bieu peu digne de César, et montrent une petitesse étonnante dans un ai grand homme, et une imprudence presque inconcevable dans un genie si étendu et si élevé. Ses discours répondaient à sa conduite. On lui entendait dire souvent et publiquement, a que la république « n'était plus qu'une ombre s sans corps, et 4 un nom sans réalité : que Sylla n'avait su ce qu'il faisait en abdiquant la dictature : qu'il « fallait que l'on s'accoutumât à lui parler avec « plus de respect, et à regarder comme des lois toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, » En parlant ainsi, il offensait et outrageait les Romains, qui supportaient la servitude, mais qui voulaient qu'au moins on leur en sanvât les appareuces et le langage.

Cèsar mit le comble à lous ses, lorts par le désir de la royauté, qu'il ne put ni réprimer, ni cacher; et il fournit ainsi le plus spécieux de lons les prétextes à ceux qui en cherchaient contre lui, et un moiti d'attenter sur sa vi a planieurs qui n'y pensaient pas. Son ambition devait assurément être contente. Il était roi de fait: mais il voulut l'être de uom; et loute

de fait: mais il voiluit l'être de nom ; et toute 1 « Repete ergo a me rempehlicam; pibanna. » (Scar. Cas. 7%.) 3 « Nihll eise rempehlicam : ajpefisitoera modo, a fasc corpor ac pepcis. Satium noestare llisars de a fisc corpor ac pepcis. Satium noestare llisars considerables just deltairarum deponenti. Debere homiaus considerables just justicojus evenum, et pro iegibus habere que dicat. »

(Scar. Cas. c. 77.)

' Fai expliqué affeors ces moto

le, la réalité ne put le satisfaire, si le titre ne s'y

Il manifesta ce désir en bien des occasions et en blen des manières 1. Le vingt-six janvier il revenait do mont Albain, où ll avait célébré les féeries latines, et il rentrait dans la ville avec l'honneur de l'ovation, chétif et méprisable accessoire à tant de glorieux triomphes, mais aliment convenable pour son Insatiable vanité. Quelques-uns de ceux qui l'environnaient a, gagnés saus doute et apostès pour sonder le peuple, parmi les acclamations dont ils honoraient l'entrée de César, le saluérent roi. Bien loin que la multitude y applaudit. elle demeura muette et consternée; et le dictateur, qui s'en aperçut, répondit qu'il n'était pas roi, mais César. Jusque-là il était hors de prise, et il ne donnait matière tout au plus qu'à des soupcous. Mais voici ce qui le démasqna.

Un homme du peuple dans ce même temps ayant mis sur la statue de César une couronne de laurier avec le bandcau royal, deux tribuns, Epidius Marullus et Césétius Flavus, firent arracher le diadème de dessus la statue, et envoyèrent le coupable en prison. De plus ils recherchèrent les premiers auteurs qui avaient donné aux autres le signal et l'exemple de saluer par acclamation César du nom de roi; et les avant pareillement constitués prisonnlers, ils se préparaient à leur faire le procès. César, au moins par politique, auralt. dà applaudir au zèle de ces tribuns. Tout au contraire, il se plaignit d'eux amèrement dans le sénat, sous prétexte qu'ils lui avaient enlevé la gloire de rejeter lni-même l'honneur illégîtime qui lui était déféré : et il les accusa de vouloir le rendre suspect d'aspirer à la tyrannie. Il ne s'en tint pas à des plaintes, il voulut qu'ils fussent destitués"; et Ilcivius Cinna, leur collègue, prêta son ministère à la vengeance du dictateur, et fit passer une loi pour les priver de leur charge. César poussa le ressentiment jusqu'à exiger du père de Césétius qu'il abdiquât et exhéredat son fiis . Mais

4 Val. Mag. v, 7.

<sup>1</sup> Fasti capit, 2 Suet. Cas. c. 77, — Piul. — Bio. — Applan, 5 Jul. Obseq.

le père rofusa constamment d'obèr à est ordre inque; et Cèsar, qui jasque dans se injustices conservait des sentiments de générosité, ne pat lui savoir manviss gré d'un fermete si bien placée. Ses vues secrétes par rapport à la royaute in-ofirent pas moins dévoilées par cette aventare. Personne ne fut lu dupe des fauses allégalions dont il avait colorés on indignation contre les dens tribans, et les moiss adirivants en pénétrerent le vértiable moiss adirivants en pénétrerent le vértiable

S'il restait encore sur ce point du donte à quelqu'nn , Antoine prit soin de le lever par une démarche du plus grand éclat 1. On célébrait les Lupercales, fête instituée en l'honneur do dieu Pan; et Antoine, gnoigne actuellement consul, était l'nn des Inpergnes ou ministre de cette extravagante cérémonie. Je dis extravagante; car ees Inperques couraient nus par la ville, avant en main des fouets de enira, dont ils frappaient les passants; et les dames, même les plus qualifiées, vensient présenter leurs mains pour en recevoir des coups, dans la persuasion que c'était un secours favorable pour la fécondité. Pendant que ees folies, qui passaient ponr un speciaele de religion, amusaient la ville, César était sur la tribune aux harangues 1, assis en nn trône d'or, vêtu de sa robe triomphale, et la couronne sur la tête. Antoine approche, et lni offre un diadème. Le gémissement universel de tous eeux aui remplissaient la place avertit César de refiser l'offre qui lui était faite; et son refus anssitôt excita des eris d'applaudissement et de joie. Antolne revint à la charge : il eut même la bassesse de se jeter aux pieds dn dietateur, comme pour l'émouvoir à compassion. Mais l'improbation du penple, manifestée par le silence dans lequel il rentra, ne permit pas à César d'accepter ee qu'il désirait ardemment . Au lieu de ceindre le bandeau royal autonr de son front, il le posa sur son trone : et , comme il vit que la multitude n'était pas encore contente, il envoya le diadème au Capitole, en disant que Jupiter était le seul rol des Romains. Il souffrit cependant que

Fon marquêt dans les fastes, c'est-à-dire dans le journal où Fon consignait exactement tout ce qui se passait de mémorable dans la ville, qu'au jour des Lupercales le consul Antoine, par ordre du peuple, avait offert la royanté à César, dictateur perpétnel, et que César avait

refusé cet bonneur. Il n'est pas nécessaire que j'avertisse que toute cette scène était concertée entre César el Antoine : la chose parle d'elle-même : mais ee qu'il est important d'observer, c'est que tant de tentatives inntiles ne rebutérent point César. Ne pouvant parvenir à être reconnu rol dans Rome, il concut le dessein de se faire donner ee titre au moins dans les provinces de l'empire. L. Cotta ', l'nn des prêtres commis à la garde des livres sybillins, devait représenter au sénat que, selon les oracles de la sibylle, les Parthes ne ponvaient être vaineus que par un roi, et que par conséquent il était à propos que Cesar prit cette qualité pour aller lenr faire la guerre. Ce furent aussi vraisemblablement les obstacles qu'il trouvait dans Rome à l'accomplissement de ses vœux, qui commencèrent à le dégoûter de cette capitale. et qui lui firent naître la pensée de se transporter et de transporter le siège de l'empire à Alexandrie on à Illion.

Tout cels es bien êtrange, et le paraftre cenore d'avantage a l'on ajoni qu'il entait parfaitement à quel danger il s'exposait en difectant la royauté. Le jour que le diademe lai avait été offert par Antoine\*, en rentrant anna sa maison il se découvrit la gorge, disant que ses cancenis n'avaient plus qu'à frapper, et qu'ils renseland d'acquérir le précient le plus plansible dont ils passent s'autoriser pour lui forer la vie.

Il dissit vral: et c'est dans le temps même qu'il parlait ainsi, que se tramait la conspiration qui le fil périr. Les espris des Romains en général étaient extrêmement aigris contre lui par les raisons que j'ai marquées; et l'indignation publique se montra par des témoignages éclatants, quoique ceux qui les donmaient prissent soin de se cache;

Dans une nomination de consuls, Césétius

<sup>1</sup> Plut. In Ces. el Anion.

<sup>&</sup>quot; Cle Phil. 11, 85-87.

<sup>3 .</sup>iact. - Dtu

<sup>1</sup> Suct. 1 Plut, in Apton.

et Marullus, qui venaieut d'être dégrades par le dictateur, eurent un grand nombre de suffrages 1. J'al dit qu'on avait placé une statue de César dans le Capitole à côté de celle des rois, au milieu desquels était représenté l'ancien Brutus, l'épée uue à la maiu. Ou écrivit audessous de la statue de Brutus : Plut aux dieux que tu pusses revivre ! et au-dessous de celle de César : Brutus , pour avoir chassé les rois, a été le premier fait consul; et celuici, pour avoir chassé et anéanti les consuls, est devenu le dernier roi 3. Tous les regards se tournaient avec empressement vers M. Brutus, et ou l'invitait à se rendre digne de sou nom. Il entendit eu plus d'une occasion crier autour de lul : Il nous faut un Brutus; et il trouva sur lo tribunal où il rendait la justice. des billets, des inscriptions, qui lui reprochalent son judifférence : Tu dors, Brutus! Tu n'es point un vrai Brutus,

Il sortit de son assoupissement, et se rendit, comme tout le mode sist, le ched de l'entreprise contre la vie de César, mais non pes un'iquement en vertu de cas chortations populaires et anonymes. Il ne fut pas meime le premier qui conqui l'idée de la conspiration : il ceut besoin d'être accide par Cassina. De m'arrête ici un moment pour faire bien connaître ces deux hommes, les derniers vengeurs de la libert des Romains.

M. Brutus prétenduit descendre de l'ancien Brutus qui chasse le Tarquins C. Cetté illustre Cetté illustre corigine lui est contestée par Deuy d'Halicanasse, et par quelques autres érrains; et je ue peuse pas que ce soit la seuie flatterie qui ait engagée cas auteurs à rabalsers l'ennemi des Césars. Si le libérateur de Rome etit laissé qu'elle u'ést brille dans la république. Or, deponder plus la mort de l'ancien Brutus, pendant plus de deux cents ans , l'bistoire ne nous offre qu'un seul Brutus, phèbelen, qui ent part à la rétraite du peuple sur le mout Sacré, et qui fur fun de premiens ribmus et lorsque, après fair une des premiens ribmus et lorsque, après

l'internalle que j'ai marqué, les Brutus parnissent revêtus des charges camues, las yarviennent sur le pled d'hommes nouveux. Neamonins, comme, dans le temps dont je parie actuellement, il y avait plus de dens sicles que cette familie était decrée par des consultas, des dictatures et des triomphes, il n'est pas étonant qu'à la faver de la ressemblance des noms elle se soit enfée sur la maison patricienne du premier des Brutus, et que cette opinion ett alors prévalu daus le public.

M. Brutts passit done pour fere issu, parso paire, de l'auteur de la liberté de flome; et par sa mére Serville, sour de Caton, ilée-condail Laconstelablement de Servilles, sour de Caton, ilée-condail Laconstelablement de Servilles, sour de Caton, ilée-condail Laconstelablement de Servilles, de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton de Caton

Il avait sous les yeux un graud modéle eu la persoune de Catou, sou oncle, qui devint encore sou beau-père ; et il s'étudia toute sa vie à l'imiter. Sa douceur n'était point une douceur de tempérament. Vif et plein de feu, Il me se décidait pourtant pas à la légère; mais il poussait avec ardeur ce qu'il avait une fois résolu. C'est ce que César avait fort bieu remarque, et ce qui lul fit, dire, plus d'une fois, au sujet de Brutus : « Il « u'est point du tout indifférent à quoi se dé-« termine et ce que veut ce jeune bomme 1; « car ce qu'il veut, il le veut fortement. » Les demaudes et les sollicitations lujustes ne pouvalent rien sur lui. Il regardait comme tout à fait bouteuse et ludigne d'un graud bomme cette facilité, ou plutôt cette faiblesse, qui fait que l'ou se rend, faute de pouvoir resister en face à ceux qui nous pressent: et il avait pour coutume de dire qu'il teualt pour suspects d'avoir passé peu sagement

<sup>3</sup> Seet. Cas. c. 80.

<sup>\*</sup> Brutus, quia reges ejecit, consul primus factus est :

<sup>3</sup> Hic, quia consules ejecit, rez postreme factus est.

<sup>4</sup> Plut. in Cas. et Brut. - Dio. - Appian.

<sup>5</sup> Pint. in Bruto.

t a Magni refert hic quid velit : sed \* quidquid vult a vaidé vult. a (Cac. ad Att. xrv, f.)

<sup>\*</sup> Il me semble qu'il finit nom, comme l'ai traduit.

leur jeuuesse ceux qui ue savaient pas dire [

Il ne fut pas moins curieux de s'orner l'esprit que de se former le cœur, et il joignit à la vertu les belles connaissances qui ont réellement avec elle une si étroite affinité. J'ai déià dit qu'il s'appliqua beaucoup à l'étude de la philosophie, qui alors roulait presque uniquement sur les principes de la religion naturelle et sur les mœurs ; et il avait chez lui le philosophe Ariston, qui n'était pas beau parleur, mais dont la conduite honorait sa profession.

L'éloquence, cet instrument si nécessaire à un homme d'état, surtout dans une république, fut le second objet des soins et des travaux de Brutus. Il s'y exerça dans l'une et dans l'autre langue, la grecque et la latine; et il avait pour commensal un rhéteur grec nommé Empylus, des leçous et des conseils duquel il s'aidait. Il réussit au point d'être compté parmi les premiers orateurs du bou siècle, qui était celui où il vivait : et Cicéron. dans le livre qu'il a intitulé de son nom, Brutus, et qu'il composa sous la domination de César, regrette que les occasions manquent à uu si hean talent, « Vous vous éleviez, lui « dit-il. d'un vol rapide, à la gloire de l'élo-« quence; et je vois avec douleur ' que le « malhenr des temps arrête et rompt votre « course. » Il paraît pourtant, par quelques autres endroits de Ciceron, que l'éloquence de Brutus avait pris une trop forte teiuture de philosophie; ce qui mettait de la sécheresse dans ses discours, et en ralentissait les mouvements. Il ne laissa pas de plaider avec véhémence et de plus avec succès devant César en Asie la cause de Déjotarns : il obtiut grâce pour lui d'un juge irrité, et sauva à ce prince une grande partie de ses états.

Brutus aimait l'étude par inclination : et c'était son occupation favorite pour tous les moments que les affaires lui laissaient libres. Il porta ce goût à la guerre même. Pendant qu'il était dans le camp de Pompée, tout le

s « In te tutnens, Brute, dolen : cujus in adolescen-« tiam 1 er medias laudes quasi quadrigia vehentem « transversa incurrit misera fortuna reipublica. » (Csc. In Bruto, n. 331.)

temps qu'il ne passait point avec le général, il le donna t à l'étude et aux livres. La veille de la bataille de Pharsale, après une journée laborieuse et fatigante, dans les plus grandes chaleurs de l'été, tandis que les autres dormaient ou se livraient aux inquiétudes et aux soucis par rapport à l'avenir, Brutus lisait Polybe dans sa tente, et en faisait des extraits. Cet historien était bien fait pour lui plaire. Judicieux, sensê, ses réflexions sout d'un prix et d'un mérite d'autant plus grand, qu'il parle de ce qu'il sait et entend, ayant été luimême homme de guerre et homme d'état. Lorsque Brutus fut devenu général, et qu'il se vit à la tête d'une nombreuse armée, il n'oublia pas ce qui avait toujours fait ses plus chères délices. Aux approches de la bataille de Philippes, prêt à combattre les armées du jeune César et d'Antoine, il trouvait du temps pour la lecture. Comme il dormait fort peu, il passait une partie de la nuit à former ses plans, à disposer tout ce qui était nécessaire dans la circonstance : ensuite il lisait , jusqu'au moment où les principaux officiers entraient dans sa tente.

Tel était Brutus, et la plupert des traits que nous avons rapportés de lui jusqu'icl couvienuent parfaitement à cette idée : son aversion pour Pompée, le meurtrier de son père; la résolution qu'il prit néanmoins de s'attacher à lui, lorsqu'il le vit chef du parti le meillenr et l'unique ressource de la république; la franchise avec laquelle il se donna à César, après la bataille de Pharsale; la sagesse, la douceur, la modération de sa conduite dans le gouvernement de la Gaule cisalpine; par toutes ces qualités, il avait mérité l'estime et l'affection de César, qui d'ailleurs était assez porté à l'aimer, comme le fils de Servilie, et peut-être même le sien. Il ne dépendait que de Brutus de tenir le premier rang parmi les amis de César et de devenir le plus puissant après lui; et il aurait peut-être cédé à cette douce séduction, s'il u'eût été averti par les amis de Cassius de se tenir eu garde ; « Ne vons laissez « point amollir et enchanter , lui dissient-ils, « par Cesar. Fnyez les caresses et les bienfaits

a votre vigueur.

Cassius, qui depois longtemps roulait dans son esprit le desseln de tuer César, et qui même, an rapport de Cicérou, avait été pres de l'exécuter en Cilicle, à l'embouchure du fleuve Cydnus, doit être regardé comme le premier auteur de la conspiration 1. Il ne pouvait pas d'abord agir par lui-même apprès de Brutus, parce qu'ils étaient brouillés actuellement. Ils avalent pourtant de paissants motifs de vivre en bonne intelligence. Ils étaient beauxfrères, par Junie, sœur de Brutus, et femme de Cassius: et d'ailleurs Cassius avait obligation à Brutus d'avoir obtenu plus aisément et plus promptement son pardon de César après la bataille de Pharsale. Mais, ayant été nommés préteurs ensemble, ils se tronvèrent en concurrence pour le premier et le plus honorabit département, qui était celui que l'on appelait préture de la ville. Ils se disputérent cet emploi devant César : et Cassius, qui était le plus àgé, et qui faisait valoir les services qu'il avait rendns à la (république dans la guerre contre les Parthes, après la défaite de Crassua, semblait mériter la préférence. César lui-même en jugeait ainsi ; néanmoins, l'affection none Brutus le détermina : « Les raisons « de Cassius, dit-il, sont les meilleures; mais « Brutus anra la première place. » Cet arrêt, qui ne paraissait pas juste an juge lui-même qui le rendit , fut regarde par la partie lésée comme un affront sanglant. Cassius cessa de voir Brutus, et sa bainecontre César en devint plus forte et plus violente. Car, outre les raisons publiques. Il avait de longue malu contre lul des motifs personnels de ressentiment : et c'est sur ce fondement que plusieurs out mis une grande différence entre Brutus et Cassius par rapport à la conspiration. On a dit que Brutus en voulait à la domination injuste, et Cassius à la personne; et que celui-ci haïssait César et non le tyran.

Plusarque prétend que l'on a en tort de penser ainsi; et, pour faire voir que les seniments de haine contre la tyrannie étalent naturels chez Cessius, Il cite un fait de son enfance. Cassius silait dons la même classe et pressit les leçons du même mattre que Faustes Sylla, fils du dictateur. Faustus é'etant avisé on jour, dans un entretien avec ses comandes, de vanter la déstative de son père. Causais s'emport cautre lui, els fingus sur constante control en la constante lui, els fingus sur professiones de la constante de la constante la brait: les parents el les amis de Sitta de mondaciant justice control fantarez de Fair figure, Pompée se resúl: l'arbitre de la querile; camda les deux enfants en se présence. La Cassiss regardant le jeune Sylta d'ou sit d'indigustation: « Recommence, la idi-til, à e lenir les mêmes discours en présence de 2 Pompée, din que je recommence ausa la c'en fisire porter la peine par de novereur soutiles. »

Cette action prouve sans doute ce que Plutarque avance : et les sentiments d'aversion pour la tyrannie étaient si communs parmi les Romains, et le sont même tellement parmi tons les hommes, qu'il q'est point difficlle à croire qu'ils se trouvassent chez Cassius. Mais ces sentiments pouvaient bien être aidés en lui par des motifs de haine particulière contre César. Rieu ne ressemblait moins à Brutus que Cassius pour l'amour de la justice et pour la modération. C'était un caractère ardent. entreprenant, fier, ambitieux; et il ne lul en contalt pas beaucoup pour sacrifier la justice à ses intérêts, et à cenx du parti qu'il embrassa. Nous en verrons la preuve dans la suite. Et la secte philosophique dont il suivait les dogmes ne lui apprit pas à respecter la verta. Il était épicurien. L'ambition le préserva de l'indifférence pour les affaires publiques, de l'inaction, de l'indolence, où le portaient les maximes de ses maltres. Mais il n'est pas possible que celui pour qui la volupté est le souverain bien, et ce qui lui platt la souveraine loi, puisse compter your queique chose l'honnéteté et la justice.

Cassias, rétant donc déterminés par des motifs de vengence publique et personnelle à former une conspiration contre la rivé de Càper, commença à souder ses annis. Tous lui promirent pourre que Bratus se mit à leur tet. « L'essential n'est point, ind disselecille, « une multitude de lurs, si même la bravante qui, par sou onne soi, assires la justice de « l'entreppies. Sans cels nous serons, dans l'action memo, plus únities e, après l'ac-

<sup>1</sup> Clc. Phil. p., n. 26.

« tion plus suspects. On ne se persuadern jaem mis que, si elle était juste et légitime, Bru-« tus eût refusé d'y prendre part. » l'elle était l'idée que l'on avait de la vertu de Brutus. Cassius n'en ent point de jalonie, et il se résolut à faire la première démarche vers son beau-fère, qu'il n'evait point vu depuis leur querelle au sujet de la préture.

Il alla donc le trouver : et, après les premiers propos de réconciliation et de renouvellement d'amité, il lui demanda s'il se trouverait au sénst le premier mars, jour auquel, suivant ce qui lui revenait, les amis de César devaient proposer de lui défèrer la royauté. Brutus ayant répondu qu'il s'absenterait : « Mais quoi! reprit Cassius, s'ils nous a invitent nommement, que ferez-vous? Mon « devoir alors, dit Brutus, sera de ne point « garder le silence, de défeodre la liberté, et « de mourir pour elle. » Ces paroles encouragérent Cassius, et le portérent à s'onvrir entiérement. « Eh! qui des Romains , reprit-il « avec feu, souffrira que vous mouriez avant e lui? Ignorez-vous, Brntns, ce que vous « étes? Pensez-vons que ce soient les arti-« sans et les gens du bas peuple qui aient mis « sur votre tribunal les inscriptions que yous « y avez lues, et non pas les premiers et les « plus illustres personnages de la république? « On attend des autres préteurs des largesses, « des spectacles, des combats de gladiateurs. « Mais ce qu'on exige de vons, comme une « dette à laquelle vous oblige votre nom et la « gloire de vos aucêtres, c'est la destruction « de la tyrannie. Les bons citoyens sont prêts a à s'exposer à tout, à tout souffrir nonr vous « si vous vous montrez tel qu'ils l'espèrent et « qu'ils se le promettent, » Brutus entendit parfaitement ce langage. Il entra dans ce qui lui était proposé : et de ce moment lui et Casslus ne songèrent plus qu'à s'associer un nombre d'amis sur la fidélité et le courage desquels ils pussent compter.

Ligarius, accusé quelque temps suparavant au tribunal de César, et absous comme je l'ai rapporté, fut le premier à qui Brutus s'adressa. Il savait que le bionfait avait été moins sensible à Ligarius que l'injure; et qu'il avait conservé toute sa haise contre celui qui avait commencé par le mettre eu péril avant que

de l'en delivrer. Brutau l'étant donc allé voir. ce le trouvant au lit, à cause dequéque indisposition : « En quet temps, lui dis-il, êtener vous malade, mon cher Ligarius l'o Celuici, soit qu'il flut déjà prévenu, et qu'il ent quéque connaissance de ce qui se tramsit, soit que l'inclination de son œur le renuit pérétant comprit tout d'un coup de quoi il citat question; et, se relevant sur le coude, Brutus, répondiell, si vous formes quelque dessein digne de vous, je me porte » bine. »

Ligarius fut imité par plusieurs autres anciens partisans de Pompée comme lui, qui ne pouvaient pardonner à César de les avoir vaincus. La chose ue me paralt point étonnante de la part d'ennemis réconciliés. Mais ce qui doit surprendre, et eu même temps faire connaître qu'un injuste usurpateur, quelque grandes et belles qualités qui brillent en lui, ne peut s'assurer de l'affection de persoune, c'est que des amis de César, des hommes qui lui étaient attachés de tout temps, et qui l'avaient servi depuis la guerre des Gaules jusqu'à celle contre les enfants de Pompée, se mirent au rang des conspirateurs. Et c'est eo vain que Sénéque que leur attribue pour unique motif une cupidité insatiable que nulle récompense ne pouvait satisfaire. Cette raison aura sans doute influé dans la détermination de quelques-uns.; Mais ceux qui avaient tout lieu de se louer de la reconnaissance de César, un Trébonius, un Décimus Brutus, dont l'un avait été cousul, et l'autre devait l'être dans deux ans, et était même couché sur le testament du dictateur parmi les héritiers appelés en second lieu , quelle autre considération ponvait les engager à attenter à sa vie, que la persuasion intime de ses torts et de ses injustices contre la république, et le désir de délivrer la patrie d'un tyrau qui l'opprimait ?

Les chefs de la conspiration usérent d'une grande prudence et d'une extrême réserve daus le choix de ceux à qui ils conflaient leur secret. Ainsi, quoique Cicérou fût étroitement uni avec eux, et qu'ils ne doutasseut ni de sa fidélité, ni de sou zéle, ils ne lui firent aucune

<sup>1</sup> Sen. de Ira, 111, 30.

part de leur descein, dans la crainte que sa timulation atturnite augmentée neurone par les glaces de l'âge, ne leur fit obstacle, ct que, par trop de retenue et de précation, il ne refroidit une entreprise qui demandait sur toute chose activité et cédrité. Ils avaient raison. Cicéron hatssait beancoup César; mais le projet d'une comprisation était an plus loin de son esprit. Quintus, son neva, mauvais caractère et mauvais cours, checrebant à lui valure, et le figuant point de dire sua amis valure, et le figuant point de dire sua amis cours lui et caranderais, festi Cicéron à « Atticas, les suites d'un pareil discours, si g'e ne vossis que outre Lynn asile (or blem

« que je manque de courage, » Statilius, dont jai parié à l'occasion de la mort de Caton, qu'il disait vouloir suivre, et Favonins, perpétuel imitateur du même Catou, sembiaient être des hommes faits exprès pour entrer dans une conspiration contre César. Brutus les sonda de loin en jetant quelques propos sur le gouvernement. Mais ni l'un ni l'autre no s'étant expliqué d'une manière qui le satisfit, il ne poussa pas plus loin la conversation, feignant de trouver cette matière trop difficile, et il les laissa, Favonius avait avancé qu'une guerre civile était un plus grand mal que l'assujettissement même injuste, à la puissauce d'un seul; et Statilius, selon les principes de la secte épicurienne, dont il falsait profession, pensait qu'il couvenait peu à un homme sensé de souffrir bien des fatigues, et de s'exposer à mille dangers, pour des sots et des vicieux. Labéou, qui était présent, se déclara d'un avis contraire, et les réfuta. Sur quol Brntus le juges digne de sa confiance; et s'étant ouvert à lui eu particulier, il le trouva disposé à se joindre aux vengeurs de la liberté.

Ce fot Labéon qui instruisit D. Brutus du complot, et qui l'invità à y prendre part. Ce puius n'était pas un homme d'un grand courage ul fort propre à uu coup de main: mais pourait etre-te-te ux conspirateurs à cause de la f.miliarité dans inquelle îl virasit arec César; et de olus, comme il se orforant

h domer des jeux au peuple, il avait des gladiateurs eu grand nombre, secons important coutre les premiers troubles qu'exciterait infailiblement dans la ville la mort du dictateur. Labèen donc et Classius lui firent leur proposition: il n'y répondit rien; mais étant senu trouver M. Brutus, et ayant sus de lui-même qu'il était le chef de l'eutreprise, il s'y engagea sans difficulté.

Les conspirateurs pensèrent aussi à s'associer Antoine, qui était ami de plusieurs d'entre eux. Mais Trébonius s'y opposa en assurant qu'on ne réussirait point. Il dit que lui-même, quelque temps auparavant, à Narbonne, il avait fait une tentative auprès d'Antoine lorsque César revenalt de sa dernière guerre d'Espagne : qu'Autoine l'avait fort bien eutendu, mais ne s'etait point prêté; et que uéanmoins il lui avait gardé le secret. Alors quelques-uns, passant à l'autre extrémité, proposèrent de le tuer avec César, comme un bomme livré à la tyrannie, fier, insolent, et qui pouvait leur nuire besucoup par son crédit auprès des tronpes, et par la puissance du conspiat dont il était revêtu. Brutus ne voulnt point y consentir, ayant à cœur de conserver pure et exempte de tout reproche d'Injustice une entrepri-e dont, selon[ini, la justice était l'âme, et qui u'était formée que pour la défense des lois et de la liberté. D'ailleurs il ne désespérait pas qu'Antoine, qui avait de l'élévation et de la noblesse dans les sentiments. ne fût touché, lorsqu'une fois César ne serait plus, de la gloire de reudre la liberté à sa patrie. Par ces représentations, Brutus sauva Antoine : et il fut réglé qu'au moment que se ferait le coup, ou aurait soin, sous quelque prétexte, de l'écarter d'auprès de la personne de César.

Par les soins que se donnérent Bratins et Cassis, le nombre de ceux qui entrèrent dans la conspiration fut porté jusqu'à plus de soisante, tous gens de distinction, tous chevaliers ousénateurs. Les plus illutres, outre ceux que j'al déjà nommés, sout : Servius Galba, qui avait servi sous César<sup>2</sup> dans la gouerre des Gaules en quatifé de lliequenat-général, et

t a 405cpdy Iv, niel viderem seire regem, me animi, a nihii habere. » (Crc. ad Att. x1ts, 37.)

<sup>1</sup> Plet. in Brot. et Ant. 2 Suct. Galb. c. 3.

<sup>-</sup> June Gent C. C.

qui était irrité contre lui, au rapport de Sué- | tone, pour avoir manqué le cousulat ; les deux frères Servilius Casca, Tillius Cimber, Minucius Basilus, tous devenus partisans de Pompée depuis que Pompée n'était plus, Parmi ceux qui avaient toujours été ennemis de César, l'histoire remarque principalement Cassius de Perme, et Poutius Aquila, Les autres, qui achevaient, comme je viens de le dire, le nombre de plus de soixante, ou sont restés inconnus, ou l'ou n'en soit guère que les noms.

Parmi eux, il ne se trouva ui infidèle, ni inconstant, ni Indiscret ', quoiqu'ils ne se fussent liés par aucun serment, se fiant mutuellement à lenr parole. Le vin même ne fit point échapper cet important secret à Tillius Cimber s, qui était très-sujet à s'enivrer, et qui, en plaisantant sur le vice auquel il était enclin, avait dit: « Mol qui ue puis porter le vin,

« comment supporterais-je César?»

Une femme fut mise dans la confidence, ou plutôt elle pénétra à demi le mystère, et en arracha l'aveu. C'est la généreuse Porcla, dont le courage soutenait dignement la gloire de Caton son père et de Brutus sou époux. Celui-ci, a'étant rendu le chef d'une si hasardeuse entreprise, et voyant attaché à sa personne et à sa conduite le sort de tout ce qu'il y avait de plus brillant et de plus illustre dans Rome par la vertu et par la naissance, se possédait assex pour conserver pendant le jour et en public, un sir de calme et de tranquillité qui ne douneit lieu à aucun soupcon : mais chez lul et pendant la nuit il n'était plus le même, et sa femme s'apercut qu'il avait l'esprit agité de quelque grand dessein, de quelque souci cuisant, qu'il affectait de lui ca cher. Elle aimait tendrement son mari, et voulait partager avec lui le poids de son inquiéritée. tude. Mais, avant que de lui demander aucun éclaircissement, elle résolut de fatre sur ellemême une épreuve des plus singulières, et d'essayer jusqu'où elle pourrait porter la constance. Elle prend un petit coutesu, de ceux dont on se servait pour couper et polir les ongles; et avant fait sortir de sa chambre toutes ses femmes, elle se l'enfonce profondé-

ment dans la cuisse. Le sang coule en abondance, et les donleurs violentes sont bientôt suivies de la fièvre, Brutus, plein de trouble et d'alarme, ne savait que penser. Alors Porcia, dans le temps qu'elle souffrait le plus, lul tint ce discours: « Brutus, je suis fille de Cas ton, et je vous al été donnée, non pas pour « partager simplement votre lit et votre table « comme une maltresse, mais pour entrer en « société de tout ce qui peut vous être ou « agréable ou fâcheux. Votre conduite à mon « égard est irréprochable, Mais mol, que fe-« rai-je pour vous? et par où vous prouverai-« je ma reconnaissance de v.s bous procedés, « si je ne vous eide à porter une inquiétude « serrète et des soins qui demandent de la fi-« délité? Je sais que les femmes ne passent « pas communément pour être bien capables « de garder un secret, Mais, Brutus, la bonne « éducation et une société vertueuse peuvent « beaucoup sur les mœurs et sur le caractère. « et qui peut à plus juste titre se glorifler de « ces avantages que la fille de Caton et la « femme de Brutus? J'v comptais pourtant « beaucoup moins par le passé; mais main-« tenaut je viena de me convaincre que la « douleur même ne triomphe pas de mon « courage, » En finissant de parler elle lui montra la blessure qu'elle s'était faite, et lui rendit compte de son motif et de tout ce qu'elle avait peusé. Brutus, étonné, ravi en admiration, leve les mains au ciel, demandant aux dieux de pouvoir, en réussissant dans son entreprise , parvenir à être regardé comme le digne époux de Porcia. Il lui fit part ensuité de tout le projet de la conspiration; et il n'eut pas lieu de se repentir de la confiance qu'il prit en elle, et qu'elle avait si bien mè-

Cependant I: temps pressait; et, après divers petits couseils teuns par pelotons de deux et de trois, Brutus assemble pendant une unit tous ceux qui étaient du secret et qui devaient avoir part à l'exécution. Ce fut là qu'ils prirent leurs derniers arrangements . Ila avaient délibéré a ils attaqueraient César dans le Champ-de-Mars, peudant qu'il présidait aux élections des magistrats ; ou à l'entrée du

<sup>9</sup> Plut. in Bruto. <sup>9</sup> Sea. ep. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Cas. c. 80.

théâtre ; ou dans la rue Sacrée, qui meuait au Capitole. Mais ils se fixèrent à le tuer en pleiu senat. Ils envisageaieut dans ce parti le double avantage do se frouver tous ensemble sans donner de sonpcou, parce qu'ils étaient presque tous sénateurs, et de se voir dans le moment secondés et appuyés des premières têtes de la république, qui, comme ils l'espéraient, dès que le dictateur aurait été massacré sous leurs yenx, prendraient bautement'en main la cause de la liberté. La circonstance du lieu où le senat devait s'assembler, le jour des ides de mars, leur parnt avoir quelque chose de favorable et de divin. C'était une salle construite par Pompée, près de sou théâtre : elle portait son nom; on y voyait sa statue; en sorte qu'il semblait aux conspirateurs que les dieux prissent soin eux-mêmes d'amener à Pompée sa

victime. Toutes ses intrigues ne purent se conduire si secrètement, qu'il n'en transpirât quelque chose. César savait qu'il se tenait des conventicules nocturnes : et Brutus et Cassius personnellement lui étaient suspects jusqu'à un certain point 1. Un jourqu'on l'avertissait de se tenir en garde coutre Antoine et Dolabellal: « Ce ue sont pas, répondit-il, ces gros garcons. e blen nourris, bien frisés, qui me paraissent « à craindre : ce sont ceux qui sont maigres e et pâles. » Il désignait par ces derniers tralts Brutus et Cassius, Brutns, en particulier, lui semblait redoutable, à cause de son courage, de la sévérité de ses maximes, du nombre de ses amis. D'un autre côté, lorsque Cesar considérait la douceur et la probité de sou caractère, ces ombrages se dissipaient : et dans une occasion où quelqu'uu l'exhortait à se défier de lui : « Eh quoi ! dit il eu portant « la maiu sur son corps, vous imaginez-vous « que Brutus n'attende pas que cette carcasse « si faible et si délicate ait fini son temps ?» Il pensait qu'après lui persoune u'avait plus de droit que Brutus d'espèrer la première place et la plus haute puissance dans Rome.

et la pius naute puissance dans frome. Si César eût êté disposé à ajouter foi aux présages et aux prodiges, les historieus rapportent divers événements qui suraient pu lui donner quelque alarme, et l'avertir de se pré-

cautionner; à molus pourtant que ces faits n'aient été pour le plupart inventés, ou du moins remarqués après coup 4. Mais il ne fit aucun cas d'une prédiction, singulière et circonstanciée, qui lui annonçait nu grand danger dans sa vie, durant un espace de trente jours, dont les ides de mars étaient le dernier. En allant au sénat, il rencontra le deviu Spurinna, qui lui avait fait cette prédiction, et il le railla en lui observant que les ides de mars étalent venues. « Il est vrai, répondit le devin, mais « elles ne sont pas encore passées, » Peut-être cet homme avait-il eu quelque vent de ce qui se tramait ; peut-être aussi est-ce un simple jeu du hasard qui lui fit trouver la vérité, comme il arrive quelquefois, par nn art fondé sur le mensonge,

Je ne dois pas oublier ici un mot de César. qui fut regardé comme un présage après l'événement, et qui en soi est remarquable. La veille du lour qu'il fut assassiné, il sonna chez Lépidus. Là, comme il était fort sobre et toujours en action, pendant que les autres maugenient il s'occupait à lire et à apostiller les lettres qu'il avait reçues. Quelqu'nu des convives mit en question quelle était la mort la plus souhaitable. César interrompit sa lecture : et. prévenant tous les autres : C'est, dit-il, la moins prévue. Il lui arriva ce qu'il souhaitait, Néanmoins pent s'en fallut que les prières de Calpurnie sa femme, alarmée d'un songe effrayant qu'elle avait eu, ne le retinssent dans sa maison, et n'écartassent le danger,

Elle s'était imaginée le tenir eutre ses bras percé de coups et lout sanglant; et au conséquence elle poussait en dormant des soupirs et des sanglois aque Céar entreullé. A son réveil, elle le conjara arce les plus vives instances de se tenir en séreic éche a lin, et de ne point alter au sénat. Les craintes de Calpurniè de son mari, qu'il n'avait jamais recouns en elle auxune penté à la superstition; et, comme d'ailleurs II une su portait pa bien monda des victiones, et les araspices ne manquèrent pau d'annoucer que les signes trouvés dans leurs entre des les signes trouvés dans leurs entre de les signes trouvés dans leurs entre les étaits et leurs de la signes trouvés dans leurs entre étaits étaites financier.

<sup>1</sup> Plut. in Cas. et Brut. et Anton.

<sup>1</sup> Seet. Cas. c. 81. - Plut. In Cas.

Déjà César donnait ordre à Antoine d'aller congédier le sénat. Mais Décimus Brutus, qui était présent , insista fortement au contraire. Il voyait que les mesures des conspirateurs. du nombre desquels il était, se trouvaient absolument rompues; et qu'il y avait grand lieu de craindre que l'eutreprise, une fois mauquée, ue se divulguat. Il représenta au dictsteur « qu'il fournirait des armes contre lui-« même à ses enuemis : que le sénat , qui « s'était assemblé dans la disposition de lui « accorder le nom de roi et le diadéme dans « toutes les provinces hors de Rome et de « l'Italie , se trouverait méprisé et outragé : « que, si l'on allait dire à cette auguste com-« pagnie qu'il fallait qu'elle remit ses délibé-« rations jusqu'à ce quo Calpurnie eût des « songes beureux, tout le monde crierait à « la tyranuie, et qu'il ne serait pas possible « aux amis de César de le défendre contre les « reproches de ceux qui l'accuseraient de ré-« duire ses coucitoyens en servitude : qu'en-« fiu s'il était résolu de proroger l'assemblée. « il valait mieux qu'il vint lui-même eu faire « la propositiou au sénat. » Décimus, eu lul parlant ainsi, le prit par la main, et l'obligea en quelque façou de sortir et de se mettre eu marche.

Ce moment était précieux pour les conspirateurs; car le secret s'éventait, et César fut sur le point d'en être justruit. Lorsqu'il sortait, uu esclave vouint l'aborder, et ne l'ayant pu à cause de la foule qui environnait le dictateur. il entra dans la maison, et se remit entre les mains de Calpurnie pour être gardé par elle jusqu'au retour de César, à qui il disait avoir à révéler des choses très-importantes.

Sur le chemin il reçut un avis détaillé, qui parvint jusque dans ses mains, mais sans parvenir à sa connaissance. Artémidore, philosophe gree, étant eu relation de science et d'étude avec plusieurs des amis de Brutus, avait péuétré et découvert bien des choses. Il fit un mémoire de ce qu'il savsit , et vint se mêler parmi ceux qui presentaient des placets à César. Comme ii vit que le dictateur remettait chaque papier, à mesure qu'il le recevait, à un secrétaire, il approcha de très-prés ; et lui douuant son mémoire, « Lisez ceci, lui dit-il, e et promptemeut; car il est question de cho- ! Plut. in Bruto.

« ses qui vous iutéresseut. » César garda le mémoire; mais, à cause du nombre infini de gens qui l'obsédaieut, et à qui il était obligé de douner audience, il ue lui fut pas possible de le lire, et il entra dans le sénat le tenant à

Les conspirateurs l'y attendaient. Brutus s'y était rendu seul et sans suite , ayaut uu poignard sous sa robe ' : les autres avaient accompagné au Capitole, Cassius, qui faisait prendre, ce jour-là même, la robe virile à son fils; et, après la cérémonle, ils viureut tous ensemble dans le portique de Pompée, où le sénat était indiqué.

Plutarque observe qu'un spectateur qui eût été au fait n'aurait pu s'empêcher d'admirer la constauce et la fermeté d'âme de ces hommes prêts à exécuter une si étrange et si hasardeuse eutreprise, et uéanmoins aussi tranquilles et gardant aussi parfaitement leur sangfroid que s'ils n'eussent rien eu dans l'esprit. Quelques-uns étaient préteurs, et teuaient actuellement l'audience, écontant les avocats avec toute la présence d'esprit possible , discutaut attentivement les affaires, et reudant des jagements tels que la uature des causes le demandait. Un plaideur, que Brutus condamuait, s'étant plaint avec beaucoup d'emportement, et déclaraut qu'il en appelait à César : « César, lui répondit froidement Brutus , ne « m'empeche et ue m'empechera poiut de « faire observer les lois. »

Il arriva néanmolos divers contre-temps très-capables de troubler les conspirateurs. Le premier et le principal fut le retardement de César, causé par les frayeurs de Calpurnie dout j'ai parié. De plus, Casca, qui était du complot, pensa laisser échapper le secret, trompé par l'ambiguité d'uu compliment qu'il recut. Un homme l'aborda eu lui disant :

« Vous avez fait le mystérieux avec nous : « mais Brutus nous a tout dit. » Casca crut cet homme instruit, et, s'il se fût pressé de répondre, c'en était fait. L'étounement dont il fut frappé donua le temps à l'autre d'ajouter eu riant; « Eh comment donc, notre cher, « étes-vous devenu assez riche pour aspirer à « l'édilité? » A cette parole, Casca se referma.

frémissant du péril auquel l'avait exposé son

Brutus lui-même eut un assaut violent à soutenir au sujet de sa femme, qui était tombée dans un état si fâcheux, que l'on vint lul dire qu'elle se mourait, Porcia , qui avail amené sou mari, comme je l'ai rapporté, à lui faire part de son desseiu, était entrée, au moment de l'exécution, dans des transes mortelles. Au plus petit bruit qu'elle entendait, ses alarmes redoublaient : elle demandait à tous ceux qui veusient de ville des nouvelles de Brutus, et elle envoyait sans cesse messagers sur messagers pour en apprendre. Enfin , comme la chose tratnait, elle succomba sous le poids de son inquiétude. Elle pâlit; ses yeux s'ételgnirent; elle perdit la connaissance et la parole; et ses femmes eurent bien de la peine à la reporter dans sa chambre et sur son lit. On crut qu'elle allait mourir, et l'on en fit toute la peur à Brutus. Il fut trouble, mais uon pas jusqu'à perdre de vue l'objet qui l'occupait actuellement. L'intérêt de la cause dont is s'était rendu le chef l'emporta sur un inté-

personnel. Dans le moment César arriva; et afin que l'inquiétude accompagnât jusqu'au dernier instant les conspirateurs, ils virent un sénateur, uommėment Popillius Lænas, qui alla joindre le dictateur sortant de sa litlère, et qui lui parla longtemps et avec action. César paraissait l'écouter attentivement. Or, ce Popillius Lænas', peu de temps anparavant, s'était approché de Brutus et de Cassius, et leur avait dit : « Je souhaite que votre dessein réussisse, a et je vous exhorte à ne point différer; car a ll commence à s'eu répandre sourdement « quelque bruit. » Sur ce discours, lls pensèrent que Popillius savait leur secret; et lorsqu'lls le virent parler à César, eux et ceux de leurs amis à qui ils avalent fait part de ce que leur avait dit ce sénateur, ne doutérent point qu'ils ne fussent découverts et trahis. La consternation s'empara de leurs esprits; et lis se regardèrent les uns les autres, convenant par signes de ne point attendre qu'on les arrétât, mais de se tuer eux-mêmes pour prévenir l'ignominie du sapplice. Déjà Cassius et quelques autres portaient la main aux poi-

rêt si cher et si précieux, mais qui lui était

nurdu qu'ils avaient sont leurs volves. Muis-Bratina, ayant remanyol que le gaste et l'ailatine, de Pepillium aumonéeine un supplimit plutôt qu'un homme qui en accuse d'antres, se rassurs : et comme il ne lui était pas permis de parier à cause du mélange de ceux, qui ne devaient pas l'entendre, il se conienta, de porter sur tons se associée des regards doux et serciai, pour leur faire comprendre qu'il y avait ren à eraidne. En étel, après quelques moments, Popillies, ayant baire la maischet.

Tous les sénateurs s'étaut levés pour le recevoir, ceux qui étaient de la conspiration l'environuèrent 1, et le conduisirent à sa chaise curule, pendant que deux d'entre eux, Décimus et Trèbonius, retenaient Antoine à la porte de la salle, l'entretenant de quelque propos en l'air qu'ils avaient imaginé. Tillius Cimber paraissait à la tête de ceux qui assiégeaient Cèsar, feignant de demander pour son frère, qui était en exil, la liberté de revenir à Rome; et tous les autres sollicitaient avec lui, faisaient de grandes instauces, et prenaient les mains de César, sous prétexte de les baiser et comme pour tacher de l'attendrir. Le dictateur refusait; et, se vovant trop pressé, il voulut se lever. En ce moment Cimber lui rabattit avec les deux mains la robe de dessus les épaules; ce qui était le signal dont ou était convenu : et pendant que César s'ècrie : Ce ne sont pas là des prières, mais une violence, Casca, qui était derrière son siège, lui porta le premier coup, et le frappa à l'épaule, mais faiblement, la main lui ayant tremblé dès le commencement d'une entreprise si hardie. César se retourne, et, apercevant Casca : Misérable! lui dit-il, que fais-tu? Il lui perça le bras d'une aiguille à tablettes qu'il avait à la main. En même temps Casca appela son frère , lui criant en grec : Mon frère à mon secours ! Tous les conspirateurs tirent leurs poignards; et César, en faisant effort pour s'élancer, recut dans la poltrine un second coup, qui, après sa mort, fut jugé par les médecins le seul mortel de tous ceux qu'on lui porta. Malgré le sang qu'il perdait, malgré les poignards

1 Suel, Cas. c. 89. - Plut, in Cas. et Bruto.

qu'on lui présentait aux yeux et au visage, il se tonrnait de tous les sens comme un lion au milieu des épieux des chasseurs. Ouelquesuns disent qu'il ne proféra aucune parole. Selon d'autres, iorsgn'il apercut Brutus qui s'avançait le polgnard à la main, il lui fit ce tendre reproche : Eh quoi! mon fils, tu es aussi de ce nombre! Alors il s'enveloppa la tête, et, baissant sa robe par devant pour tomber d'une facon modeste et decente, il se livra sans résistance à ses meurtriers. Tous vouiaient avoir part à l'honneur de l'action : et. lors même qu'il fut à terre, ils s'acharnèrent encore sur lui avec tant d'emportement, qu'ils n'eurent pas l'attention de se ménager les una les autres ; témoin Brutus, qui fut blessé à la main.

César, percé de vingt-trois coups, resta sur ia place devant la statue de Pompée, soit que la chose se fût ainsi rencontrée par hasard, soit qu'il y eût été traîné par ceux qui le tuèrent. Cette circonstance fut rejevée; et tous ceux à qui la mémoire de Pompée était chère se le figuraient avec joie présidant lui-même en quelque façon à la vengeance exercée sur son ennemi, qui se trouvait abattu à ses nieds, painitant sous la muititude des blessures et dans les horreurs d'une mort sanglante.

Il est remarquable que Cassius, qui était épicurien, et qui croyait par conséquent l'âme mortelle, ne laissa pas, en s'animant à l'action, d'élever ses regards vers cette statue. et d'Invoquer Pompée comme capable de s'intéresser encore à ce qui se passait parmi les hommes. Le sentiment naturei dans ce moment d'enthousiasme avait prévaiu sur la réflexion et sur jes dogmes de la secte à iaquelle li était attaché.

Le meartre de César, dès le temps qu'il fut exécuté, partagea tous les esprits, et parut aux uns une action héroique, aux autres une action détestable. Ce même partage d'opinions subsiste encore aujourd'hui jusqu'à un certain point. Les grandes quaistés de César inspirent à quelques-una de l'indignation contre ceux qui l'ont assassiné. Les ennemis de l'injustice. de l'ambition ontrée, de l'usurpation, sont disposés à louer l'action de Brutus,

différentes : l'ane est de savoir si César méritait la mort ; l'autre , si ceux qui la jui ont fait sonffrir en avaient le droit.

Par rapport à la première, je ne vois nulle difficulté. Ne confondons point les talents avec la vertu. Jamais homme n'a possédé en un degré plus éminent que César toutes les qualités qui font les héros: mais iamais homme n'en a abusé d'une manière pius criminelle. S'il est de principe que quiconque renverse. par la force et par la violence, le gouvernement sous lequel il est né, se rend digne de mort; si, dans une monarchie, le sujet qui détrône son roi mérite les plus cruels supplices, qui peut douter que, dans nne république, le citoven qui envahit seul l'autorité appartenant en consmuu à l'état ne soit un usurpateur et un tyran, qui doit payer de sa vie le violement de toutes les lois ? S'il eût été possible de mettre César en justice et de lui faire son procès dans les règles, je ne crois pas que personne au monde eut jamais biamé les juges qui l'anraient condamné,

Mais de ce qu'un homme mérite la mort il ne s'ensuit pas que tous, indistinctement, aient droit de le tuer. Un criminel ne neut être envoyé au supplice que par le magistrat, qui même est obligé d'observer à sou égard toutes les formalités prescrites par les lois. Permettre à tout particulier de massacrer un tyran, c'est armer la fureur et le fanatisme contre la vie des princes même légitimes, et queiquefois de ceux qui font le honheur de leur nation. Les exemples déplorables que nous fournit notre histoire de cet horrible aveuglement ne s'effaceront jamais de la mémoire des Français. Ainsi, indépendamment même de ia douceur de la moraie chrétienne, si ennemie du meurtre et du sang, les seules lumiéres de la raison me paraissent suffire pour condamner ie tyrannicide, quoique vanté par toute l'antiquité paienne. Brutus e-t donc coupable de s'être arrogé une autorité qui n'appartenait qu'aux lois et à la république. li a puni un criminel, mais sans ordre, sans mission, sans pouvoir. Et par conséquent il doit être regardé sur le pied d'un homicide, et non. d'un légitime et juridique vengeur.

Ajoutons, d'après Sénèque, que son action Je trouve dans ce fait deux questions tontes | ne pent être excusée d'imprudence, et qu'en s'y déterminant, il s'est flatté d'une espérance que l'état des choses démentait visiblement . En effet, comment a-t-il pu s'attendre que la liberté se maintint dans une ville dans laanelie la domination d'one part, et la servitude de l'autre, avaient de si grandes récompenses à se promettre? nu que la république reprit son ancien gonvernement, après que les citoyens avaient perdu les anciennes mœurs? ou enfin que l'égalité subsistât parmi un peuple dont il avait vu les nombreuses armées se battre les nnes contre les autres, non pour repousser la servitude, mais pour le choix d'un mattre? Connaissait-il assez peu, soit le caractère de l'esprit homain, soit l'histoire de sa nation, pour ne pas voir que des cendres d'nn tyran Il en renattrait d'autres; et que le plus grand bien qui put alors arriver à Rome, c'était d'avoir un mattre plein de donceur et de clémence/tel qu'était César ? La suite des événements ne vérifiera que trop ses réflexions; et jnsqn'à ce que l'empire d'un seul soit solidement établi dans Rome, elle souffrira de si borribles calamités, que ses plus beaux

la domination de César.

Il Tavait ainsi predit loi-même; et parmi
les discours qu'il tint as sujei des dangers dont
les discours qu'il tint as sujei des dangers dont
as vé detait mennée. Suédone rapporte qu'il
disait souvent que sa convenstion hai importait moins à lui-même qu'i à la république s'que, pour lui, il avait abondamment de quoi
tra satisfait de la pissance et de la gloire
qu'il avait asquies; maique, s'il venait a pétir, la
république perduit en même temps sa pair
a république perduit en même temps sa pair

jours auront été, saus contredit, les jours de

1 a Brutus to hac re videtor vehemanter errasse, qui a ibi speravit übertalem futuram, ubi tam magnum præa miam crat st imperandi et serviendi; zut ezistimavit a civitatem in priorem formam posse revocari, smissis a pristinis morthus : faturamque ibi aqualitatem civia lis foris, st statotas suo loco leges, ubi viderst tot a milits bomipum pugnantia, non an serviceot, sed oirt. a Quanta verò illum sot rerum usturm, sot urbis sum a tenuit oblivio, qui, uno toterempto, defuturum crea didit nitum qui tdem vellet! a (Sun. de Benef. 11, 90.) s . Ferunt dicere solitum, non tam sus, quam relpu-« blicu interesse ot saivus esset. Se jampridem potena tim giorinque sbundè adeptem : rempublicam, si n quid sibi sveniret, neque quietiam fore, et aliquanto a deteriore conditione civilia bella subituram. a (Seur. Cas. 86.)

et sa tranquillité, et qu'elle retomberait plus tristement que jamais dans les manx des guerres civiles.

César fut tué dans la cinquante-sixième année de son age, et il avait quarante-trois ans lorsqu'il commença la conquête des Ganles : en sorte que les grandes actions qui out rendu son nom immortel, et les preuves qu'il a données d'un génie an-dessas, ce semble, de la portée humaine pour la sublimité et l'étendue, sont renfermées dans un espace d'environ guatorze ans. Il était né pour commander au genre humain, si les grandes qualités soffisaient, et que le droit ne fût pas nécessaire. Placé sur le trône par la naissance on par une élection régulière, il ponrrait être cité comme l'exemple des souverains. Sa conduite privée serait nn très-méchant modèle, par l'avidité et les rapines, par le luxe et la profusion, par tontes sortes de débanches hontenses.

S III. TROUBLY APPRICE DANS LE SÉNAT ET PARRI LN PEUPLE APRÈS LA RONT DE CREAN, LES CON-SPIRATRURS S'EMPARENT NU CAPITOLE. LE SÉNAT LES PAVORISE. ANTOINE NT LÉPIQUE, CHEFS DE LA PACTION CONTRAINE, ONT POUR EUX UNE GRANGE PARTIE DE PREPLE ET LES REUS DE RURRIE. BRU-TOS TACRE ER CALMER LE PEUPLE, ET RÉGOCIS AVEC ANTOINE. ASSEMBLÉE OU SÉRAT, QUI RÉCIDE OUN LA MORT DE CÉSAR EN SERA POINT VENRÉE. NAME OF SES ACTES SERDIT CONFIDERS OF AS-DONNE OUR SON TESTAMENT AUNA LIEU, RY OUN SES PERÉNAILLES SENONT CÉLÉBRÉES AVEC LES PLUS GRANDS RONNEURS, RÉCONCILIATION ENTRE BRU-TES ET ANTOINE. GOUVERNEMENTS DE PROVINCES PRICERRES AUX PRINCIPAUX DAS CONSPIRATEURS. OUVERTURE DU TESTAR ENT EN CÉSAR, RENOUVEL-LEMENT DE PEUPLE POUR LUI. SES PURÉRABLES. SON SLOGE PENERE PROPONCÉ PAR ANTOINE. PORRCH HE PROPER CONTHE LES CONSPIRATEORS. HELVICS CINNA, CORPOROU PAR ERREUR AVEC UN AUTER CISSA ENRERS DE CÉSAR, EST MIS RN PIÈ-CES. ANTOIRN TACEE DE SU CONCILIEN LE SÉNAT. IL PAIT RENORS UN DÉCRET POUR PRÉVENIE L'ARBS QU'IL STAIT AIRS ME PAIRE MES REGISTERS ET PA-PERSONN CREAK, IL ABOLIT LA DICTATURE, IL MET A ROST LE PAUX MARIES, QUE AMEUTAIT LA PO-PULACE. ÎL SE PRÊTE AU RÉTABLISSEMENT OF SERTUS POMPÉR. IL OBTIENT DU SÉRAT UNE GARDI QU'IL PONTE JUSQU'A SIX BILLE RORWES. ÎL PATE TRAFIC DE PART ACTES DISTRINCÉS SOUS LE MOS OR CHEAR. IL ARASSE PAR CETTE VOIE ET PAR D'AU-THES DES SOMBUS LIMBURERS. BRUTUS SANS PORCES MY SARS ARGENT. LE PROPET E'UNE CAMBE MILI- TAIRE AU SERVICE DES COMMPTRATURE MANQUE PAR LE REFS O'ATTICCE, ÎLS SONGENTA A PORTUȚIRE LEUR PARTI GANS LES PROTUNCES. ÎLS SORTENT DE ROME, ANTONINE LES O'AFOCILLIS DE LEUES GOUVER-NEMENTS, PAIT BONNE LA SVEIL A DOLAPELLA, ET PRINC LA NACEDOINE POUR LUI. SEP PARTILISMO TAATEROSS PAR L'ARRIVÉR DU JECNE OCTUTE ANTONINE AU STATE A ROME.

Pendant que les conspirateurs exécutaient lenr dessein contre César, tout le sénat resta immobile d'horreur et d'effroi, sans que personne pensăt ni à fuir ni à preudre la défense du dictateur, sans que la crainte et le saisissement permissent à aucun même d'ouvrir la bouche et de rompre le silence1. Lorsque César fut tué, Brutus, élevaut en l'air son poignard tout sanglant, voulut haranguer la compagnie, et adressa la parole à Cicéron nommément. Mais tous se débandèrent en désordre : ou courait aux portes : ou se pressait pour être des premiers à sortir : ils fuvaient sans être poursuivis, car il avait èté arrêté dans le conseil de la conspiration que l'on ne tuerait que le seul oppresseur de la république. et que l'on appellerait tous les citovens à la liberté. Antoine et Lépidus, qui croyaieul avoir nins à craindre que tout autre à cause de la part qu'ils avaient eue à l'amitié et à la confiance du dictateur, se sauvèrent précipitammement dans quelque eudroit du voisinage : d'où le premier ayant quitté les marques de la dignité consulaire, regagna sa maion et la miten état de défense : l'autre alla dans l'île du Tibre prendre une légiou qui y était actuellement, et l'ameua dans le Champ-de-Mars. En un instant la nouvelle du meurtre de César, s'étant répandue dans toute la ville, y excita un tumulte affreux; on ferma les boutiques; plusicurs prirent les armes, et, cherchant à profiler du trouble, comme il ne mauque jamais en pareille occasiou, ils commencaient déià à piller et à exercer toutes sortes de violences. en sorte qu'il y eut quelques sénateurs blessés. et même tués. Les conspirateurs ne jugèrent pas à propos d'augmenter le désordre en se mettant en devoir d'exécuter ce qu'ils avaient

1 Suel, Cas. c. 82 et seq. — Piot. io Cas. et Brot. et Anton. — Applan Civ. J. 2. — Dio. L. 44. projeté par rapport au corps de César, c'est-àdire de la traince d'ans la Tibre. Ils le listèrent exposé en spectacle à la curiosité d'un colle infinie accourre pour le voir et au bout d'un certain temps le corps de cet honme qui, un moment auparavant, faisait trember l'univers, fast relevé de terre par trois esclaves, et apant dét emis par est dans su tilére, il fut reporté à sa masion, un bras pendant en debors par la portière.

Brutus et ses amis, abandounés du sénat, essayaient par eux-mêmes de calmer la multitude et de l'attirer à eux. Ils sortirent, marchant en ordre vers la place, avant un pau de leur toge roulé autour du bras gaucho, et tenant en la maiu droite le poignard ensanglanté; et ils faisaient porter devaut eux au bout d'une pique le chapeau symbole de la liberté. Ils exhortaient tous ceux qu'ils rencontraient à ne rien craindre, à avoir bon courage, et à se mettre en jouissance de la liberté qu'ils venaient de leur procurer. Cette gravité, ces discours pacifiques, tranquillisèrent un peu les esprits. Néanmoins Brutus ne crut pas devoir s'y fier pleinement. Il se retira au Capitole avec ses associés, comme pour y rendre graces à Jupiter, et il s'eu empara à l'aide des gladiateurs de Décimus. Quelques-uns se jolgnirent aux conspirateurs sur leur route, voulant faire croire qu'ils étaient de leur nombre. Mais ils ne trompèrent personne ; et sans recueillir le fruit de leur vanité, ils la payèrent dans la suite bien chèrement, avant été enveloppés par les vengeurs de César dans la peine d'une action dont ils u'avaieut point l'houneur auprés du public.

Cietros roulai que les préteurs convoquessent le sénat su Capilole; et le cosseil était bon. Cette auguste compagnie édécasit presque universellement César<sup>1</sup>, par qui elle avait été aville et dégradée. Elle favorisait de cœur la crasite et la surprise qui l'essent empéchée ces a édéciare tout d'un comp pour eu. A prés de se déciare tout d'un comp pour eu. A prés es de des la compagnie et la compagnie et la rassemble, elle aurait pris certainement les édélibératios de soils avantaceures pour la

<sup>1</sup> Cic. ad All. XIV, 16.

cause de Brutus, qui était la sienne propre-Peut-étre les circonstances rendaient-elles impraticable l'avis de Cicéron; et en ce cas c'est un malheur pour les conspirateurs. Si la chose était possible, c'est une faute et une imprudence d'avoir laissé échapper un instant si précieux.

Quelques sénateurs vinrent pourtant conférer avec eux au Capitole, et surtout Dolabella. qui se portait pour consul depuis la mort de César. Il devait entrer en possession de cette dignité, comme je l'ai dit, lorsque le dictateur serait parti pour la guerre contre les Parthes. César laissant la place vacante par sa mort. Dolabella se crut en droit de prendre les faisceaux consulaires, et en cela je ne vois pas qu'il eût tort; mais il avait bien mauvaise grâce à se déclarer contre la mémoire de son bienfaiteur, d'autant plus que son motif n'était pas le zéle pour la liberté. L'ambition et le torrent de la mode, si j'ose ainsi parler, l'entralnaient. Aussi ne fut-il pas longtemps fidèle au parti des conspirateurs; et après quelques démarches faites pour les soutenir. le vent ayant change, il devint leur plus cruel

Alors tout ce qu'il y avait de plus distingué dans Rome appuyait Brutus et ses amis ; mais pourtant la faction contraire ne laissait pas d'avoir des forces. Autoine et Lépidus, qui voulaient venger la mort de César, ou plutôt qui se servaient de ce prétexte pour couvrir leurs vues ambitieuses et tyranniques, étaient souteurs de la plus graude partie du peuple et de tous les gens de guerre qui se trouvaient dans la ville. Heureusement pour Brutus le nombre n'en était pas cousidérable. Antoine s'était encore ménagé un puissant avantage en s'emparant des papiers et des trésors de César, que Calpurnic lui mit entre les mains. Comme les deux partis se craignaient, et que d'ailleurs le chef de celul qui paraissait alors le plus fort ne respiralt que la paix, la modération et la douceur, la chose tourna en négociation. Brutus employa le jour même où il avait tué César, et le suivant, à tâcher de regagner Antoine et la multitude.

regagner Antoine et la multitude.

Un grand uombre de citoyens s'étant assemblés autour de lui au capitole, il les harangua avec ce fonds de bon sens et de maximes

III. BIST. ROM.

vertueuses dont il était pleiu, mais non pas avec la force et la véhémence qu'eût souhaitées Ciceron. Ce discours eut néanmoins assez de succès pour l'enhardir à descendre du Canitole accompagné de Cassius. Il se placa sur la tribune aux harangues: il parla à tout le peuple. et fut écouté en silence et avec respect. Mais le préteur L. Cornélius Cinna gâta les affaires par ses emportements 1. Il invectiva contre César d'une façon outrageante. It alla jusqu'à se dépouiller des ornements de sa magistrature. qu'il disait avoir reçue d'un tyran contre les lois. Le peuple, à qui la mémoire de César était chère, témoigne son judignation par des clameurs et par des menaces contre Cinna. Cet événement intimida Brutus, et lui fit prendre le parti de retourner au Capitole. Il craignit même alors d'y être assiégé; et comme un grand nombre d'illustres personnages l'avaient suivi pour l'assister de leurs conseils et lui témoigner leur affection, il eut soin, par cet esprit d'équité qui le gouvernait en tout, de les renvoyer, ne voulant point associer au péril ceux qui n'avaient point eu de part à la cause qui le lui attirait.

Il négociait cependant avec Antoine par l'entremise de plusieurs consulaires, qui firent bien des messages, et portérent bien des paroles de l'un à l'autre . Cicéron ue voulut y eutrer pour rien. Il avertissait même les uégociateurs de ne se point fier à Antoine, qui, tant qu'il craindrait, promettrait tout, mais qui reviendrait à son caractère dès que le dauger serait passé. On convint néanmoins que l'on s'en remettrait de part et d'autre à la décision du sénat, qui serait convoqué le lendemain dix-sept mars dans le temple de la Terre. Les conspirateurs savaient combien le sénat leur était affectionné, et par cette raison ils se sonmettaient à son jugement avec joie et avec confiance. Mais Antoine fit garder toutes les avenues du temple par des gens armés, qui, sous prétexte d'assurer la tranquillité de l'assemblée, le mettaient lui-même en état de la modérer et de la gouverner à peu près à son gré.

Il s'agissait de décider quelle conduite l'on

<sup>1</sup> Cic. ad All. XV, 1.

<sup>\*</sup> Cic. Phil. II, n. 89.

devait tenir par rapport à ceux qui avaient tue César. Dès que la délibération fnt entamée, le tumulte et la confusion éclatèrent dans le sénat. L'importance de la matière, la chalenr des esprits, la douceur tonte nouvelle d'opiner avec liberté après quatre ans de servitude, toutes ces causes opérèrent une grande diversité de sentiments. Quelques-uns (et de ce nombre était Ti. Néron, mari de Livie, et père de l'empereur Tibère) vonlaient qu'on décernât à Brutus et à ses associés des honneurs et des récompenses. D'autres, sans parler de récompenses, que ne demandaient pas les conspirateurs eux-mêmes, leur rendaient de solennelles et publiques actions de grâces. Les moins favorables leur accordaient l'impunité. Mais il s'en trouva qui firent observer qu'avant que de se déterminer sur ce qui regardait les conspirateurs, un préalable nécessaire était de commencer par juger de la personne et de la mémoire de César, parce que de l'idée que l'on se formerait de lui dépendait, comme une conséquence, le traitement aul devrait être fait à cenx qui l'avaient tué. Le but de ceux-ci était de faire déclarer César tyran; et Antoine, qui le sentit, et qui vit que les esprits y étaient très-disposès, jeta habilement à la traverse une difficulté à laquelle personne ne songeait, et qui pourtant unissait

de la chose même. Il représenta que, si César était déclaré tyrau, il faudrait que tout ce qu'il avait fait et ordonné fût cassé; ce qui n'était pas possible. vu que, les réglements et ordonnances de César embrassant toutes les parties de l'empire, la suite inévitable de leur abrogation serait nue confusion universelle. « Mais, sans porter nos e vues si loin, ajouta-t-il, commencons par · convenir sur un seul article. Tout ce que « nous sommes de premières têtes du sénat . nous avons reçu des bienfaits de César : et « c'est de lui que nous teuons les dignités et « les emplois que nous avons exercés, ou que a nous gérons actuellement, ou dans les-« quels nous comptons incessamment entrer. « A quoi nous fixerons-nous snr ce point? » Cette réflexion d'Antoine changea totalemeut l'état des affaires. L'objet de la délibéra-

tion se présentant sons une nouvelle face, et ceux qui pensalent n'avoir à opiner que sur César concevant qu'il s'agissait de lenr Intérêt propre et personnel, tout ce grand feu se ralentit. Il y en avait plusieurs dont la nomination n'était point du tout régulière, et par rapport anxonels la phissance du dictateur avait suppléé à ce que les lois exigeaient. C'est ainsi que Dolabella se trouvait consul sans avoir l'âge requis, sans avoir passé par la préture. Et lui et tous ceux qui étaient dans un cas semblable furent frappès du danger qu'ils conralent de se voir sacrifiés. En vain les plus zélés leur observalent qu'il n'était pas question de les priver de leurs charges, mais de les y établir par une autorité légitime ; en vain quelques-uns même des intéressés leur donnérent l'exemple, et se montrèrent prêts à renoncer aux bienfaits du dictateur, dans l'espérance de n'y rien perdre : le très-grand nombre ne voulut point risquer un événement, ni commettre à l'incertitude des suffrages ponutaires les avantages certains dont ils étaient en possession.

Čette alteration dura longtemps; et peradia qu'elle occupit le seisat, Antoine et Lepidas, si sous en cryons Appien, sortirent de l'essemblée pour essayer jusqu'à quel point ils poursient compler au la place. Mais comme lis la trouvèrent partagé, et que le parti qui demandait la paix parissait contre-balancer cetul qui désirat que la mort de Céan fot tragée, Autoine se résolut à se reticher de quel que chose pour le moment, en attendant une

meilleure oceasion. Il reprit donc le fil de son disconrs, et exborta les sénateurs à luger, par la difficulté un qu'êts trouvient à régler un seul point, de quels troubles lis remplirisent l'univers, n'ils précedudient caser tous les actes de Coart. Il insista particultèrement sur ce qui regardia te véteran, dont les uns formaient dép de colonies puissantes, où la suitent été pomés te la autre, qui l'attendient nonce l'eux récompenses, fissient un très-grand bruit den de la autre, qui l'attendient nonce l'eux récompenses, fissient un très-grand bruit de Bome, et avalent cours la nult précédent loutes le maisons des sénateurs avec des ré des menzes, si l'on ne pourroyult à lest des menzes, si l'on ne pourroyult à lest

1 Suet. Tib. 4.

établissement. Il demando si la prudence permettali d'entreprendre, sous les yeux de ces vieux soldats si affectionnes à César, de trainer ignominieusement son corps à la rivière, comme il faudrait le faire s'il était déclaré tyran. Et de tout cela il conclut que, puisque le bien de la paix ne souffrait pas que l'on pensál a venger sa mort, cette même considération obligeait à ratifier tous ses actes.

Ce tempérament, qui semblait concilier tons leslintérêts, fut approuvé, Chacun des deux partls obtensit jusqu'à un certain point ce qu'il voulait, et craignait de tont perdre en demandant davantage. Autoine voyait le sénat trop déclaré en faveur des conspirateurs pour pouvoir espérer de le contraindre à sgir contre eux : et le sénat, n'avant point de troupes prêtes, ne pouvait forcer Antoine à abandonner la mémoire de Cèsar. Voilà ce qui inclina les esprits à cet accord, qui ne devait durer qu'autant que l'une des denx factions ne serait pas assez forte pour écraser l'autre. Plancus. qui était désigné consul pour la troisiéme année après celle où nous en sommes, appaya l'avis d'Antoine. Cicéron entra aussi dans cette facon de penser, et la fit valoir avec tons les ornements de son éloquence, citant l'exemple des Athéniens', qui, au sortir d'une dure et honteuse servitude, n'avaient trouvé d'autre remêde à leurs maux que d'ordonner que l'on ne conservât aucun resseutiment du passé 2. Le décret du sénat fut conforme. Il passa à l'unanimité qu'on ne feralt aucune recherche sur la mort de César, et que ses actes seraient confirmés. Il est vrai que les amis des conspirateurs firent ajouter que cette confirmation était accordée à la vne du bieu public : ce qui donnait à entendre que par euxmêmes les actes de César, étaient nuls et invalides. Mais Antoine, ayant l'essentiel de ce qu'il désirait, n'incidenta pas sur une clause par laquelle il savait bien qu'il ue serait pas géné. On inséra aussi dans ce même sénatusconsulte un article pour assurer aux vétérans les distributions de terres qui leur étaient promises, Enfin, comme Antoine et Dolabella

étaient brouillés, et que le premier refusait même de reconnaître l'autre pour son collègue, on les pria de sceller par leur réconciliation particulière la concorde publique, et ils y consentirent.

On conçoli bien que l'accommolement qui cumide régler la grande affiaire des consignateurs ne s'était pas concits ans que Braitis et Cassits, qui étaien pourtant alors au Capitole, y donnasseut les mains. Jai nêmes lieu control de la consiste qui était concerté des la veille, que le séant control de la consiste de la veille, que le séant de la que mair de son autorife le traité dont étaiet concerté dels a veille, que le séant de la que mair de son autorife le traité dont étaiet conversus d'avance les principaux chés de deux partis. Jen dis sistait de ce qui rècapite à le testiment et ils sépature de Char, garde à l'estiment et ils sépature de Char, la control de la control de l'accomment de la sépature de Char. La control de la control de l'accomment de la sépature de Char. La control de la control de l'accomment de la sépature de Char. La control de l'accomment de la sépature de Char. La control de l'accomment de l'accomment de la sépature de Char. La control de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'a

Pison, beau-père de César, était chargé de l'exécution de son testament. Plusieurs s'approchèrent de lui, et lui insluuèrent an'il devait le supprimer, et faire à petit bruit la cérémouie de la sépulture. Il résista : ils le pressèrent, disant qu'll se rendrait responsable de la dissipation de richesses immenses qui devaient appartenir à la république. C'était supposer César tyrau, et par cette raison so succession caduque, et tout ce qu'il avait possède sujet à confiscation. Alors Pison élevala voix, et invoqua l'autorité des consuls : « Quelle tyrannie, s'écriait-il, de la « part de ceux qui se vautent de nous avoir « délivrés d'un tyran! Ils entreprennent de « priver des derniers honneurs un grand pon-« tife ; ils memenscent, si je fais paraître au « jour son testament : ils prétendent confis-« quer ses biens. Hommes vraiment admiraa bles, qui demandent que ce que César leur « a accordé demeure stable et solide, et que « les dispositions qu'il a faites de ce qui lui « appartenait soient aunulées! Sénateurs, la sépulture de César dépend de vous, mais « son testament est eu ma puissance; et je ne « trahirai point le dépôt qui m'a été confié , à « moins qu'il ne se trouve quelqu'un qui me « tue aussi après lui. » Il u'était pas possible,

<sup>5</sup> Cic. Phil. r. n. 1. et ad eum locum Mannt.

<sup>\*</sup> Mi progrannis

<sup>1</sup> Cie. ad Att. xtv. 10.

après avoir consirme les actes de César par rapport aux afiniers publiques, de lui refuser la libre disposition de ses possessions particuleires; si de le priver de la sépulture, des qu'il n'était pas déclaret tyran. D'ailteurs l'affine avait été agliée avec Brutus, qui, malgre l'opposition de Cassius, avait consenti à tout. Pison obinit donc ce qu'il voult. Il fut laisoile multre d'ouvrir et de faire exécuter le testament de César, et l'ou décreus an dictateur l'honneur des functrailles publiques, c'est-àdire faite sous l'atometries qu'il qu'il de l'autre d'autre d'ens de d'un faite sous l'atometries qu'il qu'il de l'autre d'ens de

l'état. La trop grande facilité de Brutus lui fit commettre en cette occasion une faute capitale contre ses intérêts. Cassius avait raison de s'opposer aux funérailles de César. C'était la façon de penser des meilleures têtes; et Atticus en particulier soutenait fortement que la cause était perdue si César recevait les honneurs de la séputture 1. Brutus ou ne vitipas cette conséquence, ou jugea assez favorablement d'Antoine pour espérer que, par quelque complaisance, il le gagnerait au meilleur parti. Impru leuce inexcusable; car ici ce n'était pas, comme forsqu'il avait sauvé Antoine, la crainte de l'injustice qui l'arrêtait ; il ne pouvait pas croire qu'il lui fût moins perm's de priver César de la sépulture que de le tuer.

Il tira pourtant quelque avantage de cette conduite dans les premiers commencements. Antoine ne lui étant plus coutraire, au moins eu apparence, Brutus réussit à calmer tout à fait et le peuple, et même les vétérans, Après que, dans une longue harangue, il eut. repoussé les imputations odienses de parricide et de parjure, ct qu'il eut promis aux vieux soldats de César de les mettre en possession de tout ce qu'ils avaient droit d'espérer . toute l'assemblée lui applaudit. On s'écria qu'il fatlait rétablir dans la jouissance de leurs prérogatives et de leurs dignités des hommes illustres, pleins de courage et d'amour pour la patrie. Its ue voulurent pourtant point quitter le Capitole avant que d'avoir pris leurs sûretés. Il fallut qu'on leur donnat nour otages des enfants d'Antoine et

de Lépidus. Alors ils descendirent dans la pince, a millire des acrismations populaires, et, en signe d'une réconciliation parlaie, cha incine donna à souper à Cassina, et Lépidus à Brutus, dont il a salà éponsé une seur. Ca deux repas se passierne galament et avec un air de liberté et de familiarité. Sentienneu, Antoine syant demandé comme en plaisantant à Cassins s'il svalit encore un peligant sons sa robe : a Cui, répordit Cessins, fre account de la comme de la comme de la comme de sons sa robe : a Cui, répordit Cessins, fre de la la comme de la comme de la comme de la comme a la la comme de la comme de la comme de la comme de la la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la co

Le tendemain il se tint une assemblée du sénat, à laquelle assistèrent les conspirateurs, Tout s'y passa pacifiquement, Antoine fut loué pour avoir, par sa prudeuce et par sa bonne conduite, étouffé les semences d'une guerre civite. Ceux qui avaient tué César obtinrent des avantages plus réels. On mit entre leurs mains les principales provinces de l'empire : et . soit eu vertu d'arrangements faits précédemment par Césars, soit autrement, ou décerna à Brutus le gouvernement de la Macédoine, à Cassius la Syrie, à Trébonius l'Asie proprement dite, à Tillius Cimber la Bithyuie, C. Brutus fut maintenu dans la possession de la Gaule cisalpine, province la plus voisine de Rome, et garnie de bonnes et vieilles troupes qui avaient servi sous César, Ce décret pour la distribution des gouvernemeuts des provinces est extrêmement important, et aura de grandes suites,

Le calme dout je viess de parler ne fluis de louge durche. Ji commença à s'altérer de l'estament de César, qui fin die dans in maion de consul Autorie. César y instituait ses héritiers les petit-fills de sessurs, avavir, le jeane Octave pour trois parts, Q. Fedins et L. Pinarins pour t sujarte, Q. Fedins et L. Pinarins pour t sujarten part separent pour l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe per l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe l'estament il adoptait Octave. Ce qui existe l'estament il adoptait octave le sonospiere l'estament il adoptait l'estament l'e

<sup>1</sup> Dio. 1 Appian. Cir. 1. 3.

<sup>3</sup> Suel. Cars c. 83.

vaient nommés pour être les tuteurs de son fils, s'il lui en naissait un ; et D. Brutus était appelé à sa succession, au défaut des pre-

miers héritiers.

Ses largesses au peuple firent un grandefes sur les espris. Il légual à l'auga du public les jardins qu'il avait supres du Tiberç et il ordonnait une distribution aux citogens, de trois cents sesterces l'apartéle. Cette libératile lair centit tout son mérite aupres de la multitude. Cétait un discours commus, qu'à not voulail-on hire passer Ceiser pour un juran; et que jamais homme n'avait témoigné but d'inféction à seconcilogene et à la patrie.

Ses funérailles excitérent bien une autre tempête. L'appareil en était magnifique. Le corps fut exposé au milieu de la tribune aux harangues, sur un lit de parade tout briliant d'or et de pourpre, de dessus lequel, à côté de la tête, a'élevait un trophée, avec la robe dans laquelle César avait été tué. Le lit était placé dans une espéce de petit temple tout dorè , que l'on avait construit sur le modèle du temple de Vénus mère. On prépara le bûcher dans le Champ-de-Mars: et il s'v fit un concours prodigieux de personnes de tout sexe et de tont état , qui s'empressaient d'y porter en foule dea offrandes de choses précienses, destinées à être brûlées avec le corps, Mais l'éloge du mort, par lequel commençait la cérémonie, devalt, selon l'usage, être prononcé de dessus la tribune aux harangues. Ce fut Antoine qui se chargea de cette fonction.

Il s'en seguitta d'une munière à donner aistement lieu de posser qu'en connentant à l'accommodement avec Brutas, il a'avait la l'aque céder à la récessité des conjoncteurs, l'aloud il filtre les sénatus-consoltes qui avaienle dérès à d'ex sottos sories d'honneurs, et qui déclaraisent su personne sucrée et liaviolable. Il rappels le sermen per leuget lous s'estaengagés non-seulement à ne polita attentes ura sa vie, mais à de d'édraér coutre qui que ourait l'attaquer. Il révellisht ains dian les courars l'archivent lues. Lorsqu'il vit contre cort qui l'archivent lues. Lorsqu'il vit qu'il numer personali feu et que le peuple s'é-

chauffait, il pouss les choses à l'extreme, et mui tout en œurs pour enfinemer les esprits à la rengeance. Il présent à son auditoire la longe de Chier acorce sanglante, et, en la (developpant, il faisait remarquer les coups dont et était cribét. E-fann, pour offrir aux yeux une image plus vive et plus touchante, no pouvant faire voir le corps même de Céstr, qui était étendu sur un it de parade, il y substatus aus simulacre en circ de grandeur naturelle, percé à tous les endroits où Céstar sur la consecution de la consecution de la també. Le percé à tous les endroits où Céstar tions et étenosité par des resorts, qui mettainet en évidence lantôt une parile, Lustôt l'autre.

A ce spectacle, qu'Antoine accompagnait des plaintes les plus tendres et les plus pathétiques, le peuple entra en fureur. Les uns voulaient brûler le corps dans la chapelle même de Jupiter Capitolin, les autres dans la salle où César avait été poignardé. Les magistrats et les prêtres eurent assez d'autorité pour empêcher ces excès, qui auraient mia en danger d'être consumés par les flammes les plus beaux et les plus religienx édifices qui fussent dans Rome. En ce moment, deux hommes armés d'épées, el portant chacun deux javelots en main, s'approchérent du lit de parade, que l'on avait descendu dans la place, et y mirent le feu. Pour former un bûcher, la multitude renouvela ce qu'elle avait fait neuf ans auparavant par rapport à Clodius, et mit en un monceau les bancs et les tribunaux des juges, les comptoirs des banquiers et des marchands, et tout ce qui se tenuva de boia à sa portée. Elle teta dans le fcu les dons et les offrandes, et tout ce qui décorait la pompe funébre. Les soldats y jetérent leurs armes, et quelques-uns leurs couronnes, ou autres récompenses militaires. Il n'y eut pas jusqu'aux dames qui ne voulussent faire un sacrifice à César de leurs ornements, et de ceux que portaient leurs fils en bas âge. La flamme devint si grande et si violente, que la maison d'un homme de distinction, nommé L. Belliènus, en fut cousumée; et plusieurs autres bâtiments sacrès et profanes auraient couru le même risque, si les consuls n'y eus-

Trente-sept fivres dix sous. wa 61 fr. 60 c. E. B.

<sup>1</sup> Appien. Clv. L 9.

distribuèrent dans la place.

Ce n'est pas tout encore. Un grand nombre de forcenés, ayaut pris des tisons brùlants, coururent aux maisons des conspirateurs pour y mettre le feu; mais ils y trouvèrent de la résistance. Tout était prêt pour les bien recevoir; et ils menacèreut de revenir le leudemain en armes.

Ce zèle furieux dont la populace était animée contre ceux qui avaient tué le dictateur, devint funeste, par erreur, à uu de ses amis. Helvius Cinna, ce tribun dont i'ai eu occasion de parler deux fois, ne vint que tard à la cérémonie, parce qu'il était troublé d'un songe effrayant qu'il avait eu la nuit précédeute, et qui memelui avait doune la fievre. Il avait cru voir César qui l'invitait à souper, et qui, sur son refua, le prenait par la main et l'entraînait dans un ablme. Quoique l'émotion de ce songe eût agi violemment sur son esprit, et même sur son corps, il ne voulnt pes néanmoins mauguer à rendre les derniers devoirs à César. Lorsqu'il arriva, malheureusement quelqu'un l'appela par son surnom de Cinna, Ceux qui l'entendirent ainsi nommer, ue le connaissant pas, le prirent pour le préteur Cornélius Cinna, qui, peu de jours auparavant, avait déclamé indécemment contre la mémoire du dictateur. On s'attroupe autour de l'infortuné Helvius, on l'attaque, on se jette sur lui. Il eut beau protester qu'il n'avait rieu de commun avec Cornélius Cinna que le surnom , il fut déchiré et mis en pièces sur la place.

Tela furent les effets de la harangue funèbre prononcée par Antoine en l'honneur de César, li aurait dù s'en applandir, s'il n'eùt eu à cœur de venger la mort de son ami et de son bienfaiteur : mais comme sou intérêt propre était sans doute ce qui le touchait le plus, seniant combien il s'était rendu odieux au sénat, il résolut de se réconcilier cette puissante compagnie, dont il avait encore grand besoin. Dans cette vue il fit plusieurs actes de zélé républicain, et parut peudant quelque temps avoir oublié César, et n'être occupé que du bien de la patrie et du maiutieu de la liberté. Voici les traits les plus remarquables de ce nouveau plan de conduite.

J'ai dit qu'Antoine avalt en sa possessiou les

sent mis ordre par le moyen des troupes qu'ils | papiers et les registres de Gésar. Comme il ue s'en était point dressé d'inventaire, il pouvait faire passer des ordounances, qui seraient réellement son ouvrage, pour émanées de l'autorité du dictateur. La confirmation des actes de César, pronoucée par un décret du sènat, y donnait force de loi; ainsi, le consul se trouvait à portée d'accorder des priviléges, des immunités, des récompenses, et tout ce qu'il voudrait, soit aux villes soit aux particuliers. Il poussa dans la suite l'abus en ce genre iusqu'au plus grand excès ; mais dans le temps dont je parle, soit pour prévenir la crainte de cet abus , soit pour faire parade d'amour du bien public, il voulut que, sur la réquisition de Ser, Sulpicius, il fut rendu un décret du séuat portant que, depuis les ides de mars, il ne serait affiché aucune ordonnance, sous le nom de César, pour accorder ou exemption ou privilège à qui que ce pût être.

Cette première démarche charma tous les amateurs du bon ordre et des lois. Antoine en ajouta une seconde qui semblait prouver une attention vigilante à la liberté républicaine : ce fut l'abolition de la dictature. Il se réserva tout l'honneur de cette action : car il ne proposa point l'affaire, selou l'usage accoutuné, à la délibération du sénat, mais il porta à la compagnie le décret, tout dressé, par lequel le nom et la charge de dictateur étaient anéantis à perpétuité, avec imprécation contre quiconque entreprendrait de les renouveler, et permission à tout citoven de lui courir sus et de le tuer impunément. C'était là . comme l'ou voit, flétrir indirectement la mémoire de César, et non-seulement établir et consolider la liberté pour le présent, mais même la prémunir coutre les dangers qui pourraient la menacer à l'aveuir.

Dana le même temps il reudit un important service aux sénateurs en réprimant par uu coup hardi une cansille séditieuse, de laquelle ils avaient beaucoup à craindre. Les cendres du dictateur avant été recueillies par ses affranchis, et portées dans le monument de ses ancêtres, la populace éleva un autel aur le lieu où sou corps avait été brûlé, et, à côté do l'autel, une colonne de marbre de vingt pieds de haut, qui portait cette inscription : AU PERE DE LA PATRIE! Là on rendait un culte public à César; on y faisait des vœux et des serments eu iovoquant son nom; on y offrait des libations et des sacrifices.

La moltitude, qui s'amassait journellemeut eu cet eudroit, était d'autant plus à craiudre, qu'elle avait un chef, homme audacieux, qui depois quelques années cherchait à faire du bruit, et à s'élever, par une grossière imposture, au-dessus de sa fortune. Il était de bas licu, et se nommalt Amatius : mais, à la faveur de la ressemblance du nom, il se donnait pour le petit-fils du fameux Marius, et fils de celui qui périt dans Préneste, étant consul, à l'âge d'environ vingt ans. En couséquence il se prétendait parent des Césars; et, du vivant même du dictateur, il avait en assez de bardiesse pour débiter son mensonge, et assez d'lutrigne pour le faire prospérer jusqu'à un certain point. Déjà quelques dames de la parenté de César le reconnaissaient, et il marchait accompagné d'un très-grand nombro de partisans. Ceci se passait dans le temps de la dernière guerre que fit Cèsar en Espagne.

Amatius mit alors la prudence du jeune Octave à une périlleuse épreuve 1. Sachant que ce oeveu chéri du dictateur arrivait à Rome, il alla à sa rencontre jusqu'au Jauicule avec toute sa troupe, demandant à être salué et reconnu pour parent. Octave ne fut pas peu embarrasse; il connsissait la fourbe, et u'avait garde de l'autoriser par son suffrage. D'un autre côté, il pouvait y avoir du risque à rebuter un homme si bieo accompagné : il prit uu sage tempérament, « César, dit-il à l'ime posteur, est le chef de notre maison comme « de tout l'empire. C'est par lui que vous de-« vez vous faire reconnaître. Sa décision sera e pour moi un ordre absolu, auquel je me « soumettrai sans balancer. »

Lorsque Cèsar fut de retour à Rome, Amatius \*, loin de se cacher, eut l'insolence de se messarer eu quelque façon avec lui; et, le diclateur ayant admis le peuple à veoir le saluer daos ses jardius, cet homme de uéaut se plaça sons ume arcade volsiue, où il eut une cour presque aussi nombreuse. Cèsar eut bieutôt mis fiu à cette dangereuse

Nic. Damasc. de Inst. Aug. Val. Max. 1x, 15. comèdie. Il se fit rendre compte de l'histoire de cet homme; et, ayant appris qu'il était originairement maréchal, il le baunit de l'Italie.

Après le mort du dictateur, A malor repart dans Rome. Il recommença à amouter la militiode; et, feignant un grand zife pour venger la mort do César, déjà il monaçait ceux qui l'avaient tate, et indient tous les sémateurs, et il leur faisait appréhendre les derives violences. Antoine les délivin de ce péril. Le faoz Martius fui arrêté par son ordre, et étrangé dans la prison. Cette eséculion militaire étonna le sénait mais l'utilité de la chose effaga l'irregularité du procédé.

Les éloges qui furent donnés à Antoine pour ce sujet auiméreut Dolabella à achever ce que sou collègue avait commencé : car la mort d'Amatius ne rétablit pas entièrement la tranquillité dans la ville, La populace, quoique privée de sou chef, ue laissa pas de continuer de rendre publiquement des bommages religieux à la mémoire de César, Dolabella coupa le mal dans sa racine; il reuversa l'autel et la coloune de César, dissipa la multitude qui s'y attroupait, et, s'étant assuré de la personne des plus mutina, il fit précipiter ceux qui étaient de condition libre du baut du roc Tarpéien, et mettre en croix les esclaves. Il partagea siosi la gloire d'Autoine auprès du sénat: et son action fut magnifiquement vantée, en particulier par Cicérou 1, qui avait été son beau-père.

Le dernier témoignage de la complaisance d'Antoine pour le sénat, dans les temps qui suivirent de près la mort de César, c'est la facilité avec laquelle il se prêta au rétablissement de Sextus Pompéo, dont le nom était infiniment cher à presque tous ceux qui composaient alors cette compagnie. Ce déplorable héritier d'une ai illustre famille u'atteudit pas que sou eunemi cessat de vivre pour entreprendre de relever sa fortuoe. Après avoir mené pendant quelque temps que vie de brigaud, comme je l'ai dit, daus les montagnes de la Celtibérie, il s'attacha à recuelllir les débris de la bataille de Munda : et, avant encore ramassé quelques autres secours, il osa se faire conualtre; il a'empara même de piu-

<sup>1</sup> Cic. ad All IV. 17.

sieurs villes dans le plat pays, et se soutint avec avantage contre deux lieutenants de César, qui lui firent successivement la guerre. Carrinas et le célèbre Pollion. Ses affaires étaient dejà en assez bonne posture, lorsqu'il apprit que le dictateur avait été tué dans le sénat. Cette nouvelle augmenta ses espérances et le nombre de ses partisans ; il eut la confiance d'écrire à Rome pour demander qu'il lui fût permis de retourner dans sa patrie et que toutes les troupes fussent licenciées dans toute l'étendue de l'empire 1. Antoine appuya sa demande; si ce n'est qu'au lieu de le rétablir dans son patrimoine, dont il possédait lui-même ou avait dissipé une grande partie, il proposa de lui donner du trésor public la somme de deux cents millions de sesterces , et de plus, de lui déférer le commandement des mers3, tel que son père l'avait eu autrefois. Rien ne pouvait être plus agréable au sénat. Cependaut, par quelque raison que ce puisse être, la chose trafna, et ue fut conclue que quelques mois après par l'entremise de Lépidus, qui, comme proconsul de l'Espagne citérieure, se trouva naturellement chargé de cette négoriation. On accorda à Sextus toutes les conditions qu'Antoine avait proposées, et même plus ; car le dédommagement pour ses biens patrimoniaux fut porté à sept cents millions de sesterces 4 : somme prodigieuse, et par laquelle il est clair que le sénat avait dessein d'armer le fils de Pompée, et nou pas de le dédommager. Sextus alors quitta l'Espagne; msis il ne revint point à Rome s. Il profita du titre de commandant ou surintendant des mers nonr rassembler sous ses ordres tout ce qu'il put tronver de vaisseaux dans les ports de l'Espagne et de la Gaule sur la Méditerranée; et il se tint quelque temps à Marseille, à dessein de prendre conseil des événements. Lorsqu'il vit le triumvirat se former, il s'empara de la Sicile; et il

tière', il produisait chaque jour une multitude de prétendues ordonnances de César qui accordaient des immunités, des grâces, des priviléges de toute espèce; qui communiquaient le droit de citoyens romains nonseulement à des particuliers, mais à des villes entières : qui aliénaient le domaine de la république; qui rappelaient des exilés; en un mot, qui décernaient tout ce que les rois, les peuples, les citoyens, les ètrangers, obteuaient d'Antoine par crédit, ou eu achetaient par argent. Il avait perdu en ce point toute pudeur. Ayant à ses ordres un secrétaire de César, nommé Fabérius, par qui ces sortes d'actes avaient contume d'être contre-signés. il ne s'informait que du profit qu'il tirerait des lettres qu'on lui demandait; et l'imposturc eu était quelquefois si grossière, qu'on y faisait parler César d'événements postérieurs à sa mort. Ce genre de fraude fut pour lui une mine d'or. Il n'est rien, dont il se présentat

y ful, comme nous le dirons dans la suite, le plus sur asile des proscrits.

Je reviens à Antoine, qui se parait d'un

zèle aristocratique et républicain, mais qui

fit bientôt voir qu'il n'avait à cœur que les in-

téréls de son ambition. Par toutes les actions

dont je vicas de rendre compte, rutant qu'il

s'était rendu agréable au sénat, autaut avaitil déplu à une grande partie de la multitude.

qui conservait toujours de l'attachement et même de la vénération pour la mémoire de

César. Ce fut no prétexte à Antoine de fein-

dre des craintes, et de demander une garde

pour la sûreté de sa persoune. Le sénat ne la

lui eut pas plus tôt accordee, qu'il eut lieu de

s'en repentir : car le consul, au lieu d'une garde, se fit une petite armée, qui se monta

environ à six mille hommes, tous gens d'élite.

vieux soldats, auciens capitaines; en sorte que,

sous couleur de s'affranchir d'une inquiétude qui était à peu près chimérique, il en donna

de bien réelle aux trop crédules sénateurs.

En même temps il s'acquérait des créatures

et faisait de prodigieux amas d'argent par le

moyen de faux actes qu'il distribuait sous le nom de César. Comptant pour ricn les décrets

qu'il avait lui-même fait rendre sur cette ma-

Cic. ad Att. xvs. 4.
 Vingt-cinq millions de livres tournois. = 41 millions de fr. E. B.

Vell. 18, 79.
 Quatre-vingt-sept millions cinq cent mille livres. = \$42 millions de fr. E. B.

<sup>6</sup> Cic. Phil. x11, 12.

Cic. Phil. 11, 92-98.

un acheteur, qu'Antoine ne fut prét à vendre ; aussi l'argent ne se compain plus chez lui, on le pesait. Ajoutez cent millions de sesreces "que Calparine lui avait remis immédiatement après la mort de Cèsar, et encore sept cents millions que le dicietue avait deposès dans le temple de la déesse Ops, et dont Antoine s'empari", ou concerva quelle devait étre alors sa richesse, et par conséquent quelle ressoure d'après de par conséquent l'esta d'ailleurs appayé de ses deux frires. Il état d'ailleurs appayé de ses deux frires, l'on l'un était préteur, et l'auter tribus "; et il avait gagné Lépidus en lo faisant crèer grand pontife en la place de Cèsar.

Quand il eut bien fait ses préparatifs, il résolut d'attaquer Brutus et Cassius, pour lesquels il avait témoigne jusque-là de grands égards. Ces deux chefs de la conspiration avaient toujours la faveur du sénat ; mais, ne procédant que par les voies droites, et comptant sur la protection des lois. Is se trouvaient sana troupes et sans argent'. Quelques-uns de leurs amis imaginérent de leur faire une espèce de caisse militaire dout les chevaliers romains, en se cotisant volontairement . lourniralent les fonds. La chose fut proposée à Atticus , qui , par ses richesses , par son crédit, par ses liaisons avec les plus illustres personnages de la république, tenait Incontestablement le premier rang entre les chevaliers. D'ailleurs, il était de tout temps ami Intime de Brutus, et il avait l'âme républicaine. Cependant il refusa d'entrer dans ce projet, se contentant d'offrir personuellement à Brutus tout ce qu'il possédait . mais voulant, dit-il, éviter tout air de faction et de cabale ; raison bien faible dans un gouvernement et dans des temps tels que ceux où il vivait. Le refus d'Atticus fit manquer l'affaire, et unisit considérablement au parti des conspirateurs.

\* Nemo uillus rei fuli emptor, cui defuerii bic yeu-

Cornélius Népos, seul auteur de ce fait, lone ici beaucoup la prudence et la gravité d'Atticus. Mais l'admiration excessive dont il paralt partout pénétré pour son héros diminue le poids de son jugement. Pour moi, je ne trouve aucune action de la vic d'Atticus qui donne plus de prise à ses censeurs, et qui autorise davantage les soupcons qu'un écrivain célèbre du dernier siècle a jetés sur lui , le faisant regarder comme un homme uuiquemeut occupé de ses propres intérêts, et qui se ménageait entre tous les différents partis sans avoir d'affection pour aucun. Je ne prétends pourtant pas faire le procès à Atticus, ni adopter sur sou compte les idées de l'abbé de Saint-Réal ; peut-être Cornélius Népos n'a-t-il pas assez expliqué les circonstances du fait dont il s'agit pour nous mettre à portée d'en bien juger. Cet auteur a de l'élégance; mais ce n'est rien moins qu'un esprit du premier ordre; et, en abrégeant les faits, il peut souvent lui arriver de les tronquer, même sans le vouloir.

Quoi qu'il en soit. Brutus et Cassius, qu'i n'avaient aucunes forces aous leur main . vovajent avec inquiétude les progrès do la puissance d'Antoine, dont les intentions leur devenaient de jour en jour plus suspectes. Ils trouvaient encore un autre sujet de crainte dans le grand nombre de vieux soldats de César qui accouraient de toutes parts à Rome. Ils pensèrent donc de nécessité à mettre leur parti en état do défense : et . comme trois de leurs associés avaient des provinces assignées, dont rien ne les empêchait de preudre surle-champ le gouvernement , savoir ; D. Brutus, la Gaule cisalpine: Trébonius, l'Asie proprement dite; Tillius Cimber, la Bithynie, ils les déterminèrent à partir en toute diligence pour aller s'en mettre eu possession, leur recommandant à tous de se fortifier d'honimes et d'argent.

Quant à ce qui regardait leurs propres persounes, ils fureut embarrassés . Se trouvant

<sup>1</sup> Appien les suppose déjà partis, et dit que Brutus et Cassies leur écrivireu. Mais la suite des faits, et l'autorité de Cicéron par rapport a Tréboulus au particulier (xiv ed Att. 10), m'ont conduit à arranger un peu autrement ma narration.

ditor. s (Cic. Phil 1s, n. 97.)
 a Taul actri oummurum apud istum construuniur,
 ut jam appendanine, nou uumerentur peeuois. s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plus de 20 millions de fr. E. B. <sup>3</sup> Plus. In Aut. — Cic. Phil. 11, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. In Aut. — Cic. Phil. 11, 9 <sup>4</sup> Dio.

S Corn. Nep. in Att.

<sup>2</sup> Cic. Phil. II, 31.

actuellement préteurs . ils étaient obligés de resler dans Rome , surtout Brutus , qui avait le département de la ville, et qui, par cette ralson, ue pouvait s'en absenter plus de dix jonrs consécutifs. Les gouvernements de la Macédoine et de la Syrie leur étaient destinés, mais seulement pour le temps qui suivrait l'expiration de leur magistrature. Ainsi, leur perplexité ne pouvait être plus grande. Demeurer dans Rome, c'était exposer leur vie aux ressentiments des soldats de César. D'un autre côté , il y avait et irrégularité et indécence à eu sortir. C'est pourtant à ce dernier parti qu'ils s'arrêtèrent. Antoine sauva l'irrégularité en faisant dispenser Brutus, par le peuple, de la loi qui l'obligeail à la résidence : et le sénat tâcha de couvrir la honte du départ, ou plutôt de la fuite de l'un et de l'autre, en les chargeant de la commission de faire, dans la Sicile et dans l'Asie, les provisions de blés nécessaires pour la ville.

Dès qu'ils curent quitté Rome, et dans le temps qu'ils se tensient encore à portée d'y revenir, si l'occasion s'en présentait, Antonie lers le masque, et entreprit de les depoullée de leurs gouvernements. Cétalent deux des plus beaux et des plus importants de l'empire; et il trouvait un double avanisque de leurs de leurs de l'empire; et il trouvait un double avanisque de l'empire; et il trouvait un double avanisque de l'empire; et il trouvait un double avanisque de l'empire; et il trouvait un double avanisque de l'empire; et il trouvait un double avanisque de l'empire; et il no voite; que concerne par agir directement pour lui-de les siens. Il ne voite; que demander demander de l'empire de membre, et il engages on collèque de demander

is Syrie, qui était le département de Cassins. Ser lerdis da senti, Dubabela, qui s' était parfaitement attendu, recourat au peuple; et, avec le secour d'Antoline, qui limpos siènce par autorité à uu triban opposant, il emporta l'affaire. Après ce premier pas, Antoline despuis de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de latin de la latin de latin de la latin de la latin de latin de la latin de la latin de latin de latin de latin de la lati

C'est ainsi qu'Antoine développait ses proiets et travaillait à détruire le parti républicain pour s'élever lui-même. Il est visible qu'il aspirait à se substituer en la place de César ; et peut-être y aurait-il réussi, si un rival bien plus jeune, mais bien plus fin que lui, ne fût venu le traverser. On voit bien que je parle d'Octave, qui était absent de Rome lorsque son oncle fut tue, et qui s'y rendit en toute diligence des qu'il out la nouvelle de sa mort. Son arrivée est une époque importante , qu'i augmenta le trouble des affaires, déjà assez brouillées, qui multiplia les factions, qui confondit les intérêts par des combinaisons tout à fait étranges. C'est une riche matière, mais embarrassante pour l'écrivain par la multiplicité des faits qui se croisent. Je tâcherai d'y repandre le plus de clarté qu'il me sera possible

<sup>4</sup> Cir. ad Att. xv. 9.

## LIVRE XLVIII.

Octave, adopté par le testament de César, commeuce à prendre part aux flaires, ets e déclare pour le sénat contre Antoine. Brutus et Cassius acquièrent de grandes forces dans le pays d'outre-mer. Guerre de Modène. Chute et rétablissement d'Antoine. Ans de Rome 708, 709.

S L IMPRUDENTE CONQUITE DES CONSPIRATEURS CAUSE OR L'ELEVATION D'ANTOINE, OCTAVE SUE-VIENT, BY SR PAIT ON PARTI, D'APOLLONIE, OU IL AVAIT APPRIS LA MOST DE SON ONCLE, IL RE-PARSE EN ITALIE, ET PREND LE NOM DE César. POUR SON COUP D'ESSAI IL TROMPE CICREON, QUI SE LIE AVEC LUI. IL HE SE LAISSE POINT RESANLES PAR LES INSTANCES DE SA MERE, QUI L'EXHORTAIT A RENOMERE A LA SUCCESSION DE CÉSAR. SA PER-MIRER ENTERTUR AVEC ANTOINE, QUI LE REÇOIT PORT MAL. IL VEUT SE PAIRE NOMMES TRIBUN DU PRUPLE, MAIS ANTOINE L'EN EMPRCHE. IL S'ATTA-CHE LA MULTITUDE PAR DES LARGESSES ET PAR DES PÈTES. COMÈTE DUBANT LES JEUE QUE DONNAIT OCTAVE OU OCTATION. IL VEND TOUS LES BIENS DE LA SUCCESSION OR CESAR. CHICANES DU CONSUL-BROUBLERIES ET EÉCONCILIATIONS ENTER EUX. OCTATION EST ACCUSÉ PAR ANTOINE D'AVOIR TOULU LR PAIRE ASSASSINES. ILS COURENT AUX ARMES. ANTOINE PAIT PASSEE LES LÉGIONS OR MACÉDOINE EN IVALIE. DÉMARCHES POPULAIRES D'ANTOINE. OCTAVIEM ATTIER A LUI LES VIRUX SOLDATS DE SON PRER. BEUTUS ET CASSIUS ARANDONNENT L'I-TALIS, MY PASSENT LA MES, ADISUX DE POSCIA ST ER BRUTUS, VOTAGE BN GRECE ENTREPRIS PAR CICÉRON. IL CHANGE DE RÉSOLUTION, ET RETIENT A ROME. PREMIÈRE PRILIPPIOUS OR CICÉRON, SE-CONDE PRILIPPIQUE. ANTOINE, ARRIVÉ A BRINDES, ERRITE LES SOLOATS ORS LÉGIONS PAR SES RIGGERES. IL VIENT A ROME AVEC LA LÉGION NOMBÉE des

Alouettes. IL T REPANO LA TREERUR. TROUPES AMASSÉES PAR OCTAVIRN. ÎL EST ARANDONNÉ DE LA PLUS OBANDE PARTIR. SA PRUDENCE ET SA DOUCEUR LES RAMENENT. DEUE DES LÉGIONS D'AN-TOINE PASSENT DU CÔTÉ D'OCTATION. ANTOINE SORT DE RONE, ET ENTREPREND DE S'EMPARES OF LA GAULE CISALPINE, QUE TENAIT D. BRUTCS. FORCES E'ANTOINE, DE DÉCIMER ET D'OCTATION. OCTATION OFFICE SES SERVICES AU SENAT CONTRE ANTOINE. SES OFFERS SONT ACCEPTÉES. DERNIERS ENGAGEMENTS OR CICERON ATRC OCTAVIRN. Dé-CRET OU SENAT QUI AUTORISE LES ARMES DE DÉ-CIMUS ET D'OCTAVIEN. ANTOINE ASSIÉGE DÉCIMUR DANS MODÈNE. ÉTAT EU PARTI RÉPUBLICAIN EN ITALIE. BRUTUS ET CASSIUS VONT A ATRENES. BRUTUS S'ATTACHE LES JEUNES ROMAINS QUI T PAISAIENT LEURS ÉTUDES, ENTRE AUTRES LE PILS OR CICREON BY LE PORTE HORACE. EN PRU OR TEMPS IL AMASSE UNE PUISSANTE ARMÉE, ET SE RENO MAÎTER OR LA GRECE, DE LA MACEDOINE ET ORS PATS VOISING, CASSIDS VA EN STRIR PENDANT OUR DOLARRILA S'ARRÊTE DANS L'ASIR MINEURS. OU IL PAIT MASSACRER TREBUNIES. CASSUS SE SEND MAÎTRE DE LA STRIE ET DE BOUER LÉGIONS. IL EST CHAROR PAR LE SENAT DE LA GUERRE CONTRE BOLARELLA, QU'IL RÉDUIT A SE PAIRE REORGER. CHETAL Sejso. ETAT DE TOUTES LES AR-MERS ROMAINES. DESPOSITIONS DE CEUR QUI LES CONMANDAIENT. PALBUR DU SOLBIL PRIDANT TOUTE L'ANNÉE DE LA MORT DE CÉSAS. MORT DE SERVILIUS ISACRICUS; TRAIT SINGULIER DE SA GRAVITÉ.

Les rapides accroissements d'Antoine, qui, au moment de la mort de César, avait paru si tremblant et si déconcerté, et qui, dans

1 An. R. 708; av. J. C. 44. A

l'espace de quelques scmaines, s'était rendu maître des affaires, et avait réduit les chefs du parti républicain à ne pouvoir demeurer dans Rome, sont la preuve et l'effet de l'imprudente conduite des conspirateurs. Ils s'étaient contentés de prendre très-bien leurs mesures pour tuer Cesar, mais ils n'avaient rien préparé pour les suites d'un évéuement qui en devait avoir de si grandes. Aussi chaque nouvel incident les trouvait embarrassés . et ils s'étaient vus souvent comme forces de choisir le plus mauvais parti. Ils avaient douc détruit le nouveau gouvernement sans rétablir l'ancien, « Le tyran est tué 1, disait Cicè-« ron à Atticus, et nous ne sommes pas li-« bres. Nos héros out beaucoup fait pour leur « gloire, mais rieu ponr la patrie et pour « nous. O l'action glorieuse, mais malbeu-

« sement laissée imparfaite l » Il y a plus : la confirmation des actes de César, à laquelle ils avaient consenti, faisait subsister son autorité depuis même qu'il n'était plus. C'est ce qui perçait Cicéron de la plus vive douleur, « Grands dieux 9, s'écriea t-il, le tyran est mort, et la tyrannie est « pleine de vie et de vigueur! Nous n'avons a pu le souffrir pour maltre, et nous respeca tons comme des lois tous les papiers trou-« vés chez lui après sa mort! Il faut que nous a nous entendions dire : Quoi! vous osez al-« ler contre la volonté de César! Ou nous « rappelle à chaque instaut, non-seulement à « ses ordonnances , mais à ses moindres pena sees. » Antoine, comme nous l'avons vu , abusait du nom de César pour une infinité de choses auxquelles le dictateur n'avait jamais songé, et qu'il n'aurait point failes s'il cût vécu. C'est donc avec raison que Cicéron no

• z Joseffeto rego liberi non samus. Nolti ξρωςς quod per Ipsos condici petalt, gioriotissimė et magni- eficentissimė confeceront: relique res opus el copias electranis, quas nulles habemess. Illi quoque modo beati; chita mistera. Πραβείος: καλές μέν, άτιλού: el êt. p. (Cic. od Att. xiv. n; 4, 5-12.)

\* a O dii bon! Vivit Iyrannis, Iyrannıs octdii! Col a servire ipsi non potsimus, ejas ilbeliis paremat: Vi a sudean dicer: Tin se contra Genaria nutima ? Quia comque nos commovimus, ad Casalis non modò acts, a sed coglista revocamur, » (Cic. ad Alt., xiv., 9, 14-10-17.) « la conspiration étaient des héros pour le « courage', et des enfants pour le conseil. » Il attribue toute la faute à Brutus\*, surtout pour avoir laissé vivre Antoine, qu'il pouvait tuer avec Cesar. Il n'est personne qui ne sache ce mot célèbre de deux de ses lettres, l'une à Trébonius, l'autre à Cassius : « Quo « je voudrais que vous m'eussiez invité à ce « repas exquis des ides de mars! il n'y au-« rait eu aucun reste 3. » Mais, outre que la justice et l'humanité s'élèvent ici en faveur du parti que prit Brutus, Antoine ne s'était point encore fait connaître pour ce qu'il était: et Cicéron lui-même le regardait d'abord comme plus capable de penser à faire bonne chère que de former des projets pernicieux 4. La faute de Brutus , c'est d'avoir ern que tont le monde était animé des mêmes sentiments que lui contre César et pour la liberté : c'est d'avoir oublié que le peuple était accouturné depuis longtemps à se vendre au plus offrant;

que les gens de guerre étaient attachés à Cé-

sar par reconnaissance, par admiration et

par intérét ; et que le sénat même , quoique plus fatigué de la servitude , et recueillant

plus de frait du gouvernement républicain

qu'aucun autre corps de l'état, renfermait

dans son sein un trés-grand nombre d'hom-

mes avides, en qui l'amour du bieu commun était étouffé par le désir de leur fortune et de

feint point de dire « que ceux qui ont conduit

leur graudeur particulière.

Brutus pense avoir affaire à ces anciens
Romains furieux de la liberté, et disposés à so serifier pour la patrie. Il se persuada que, dés que Cébar aurait cessé de vivre, la machine du gouvernement, si J'oso ainsi parler, se remonierait d'elle-même, étant délirrée de l'obstacle qui s'opposit à son movement. C'était ne pas connaître les temps et les hommes, et par conséquent manquer de la science

- 1 « Acia ilia res estanimo virili, consilio poerili. » « (Id. ibid. n. 21.)
  - 2 « Hec omnis culps Bruti. » (Id. ibid. xv. 20 )
- 3 « Quim vellem ad illas pulcherrimas epulas me idie bus martila invitásses! reliquiaram nibil haberemus »
- (Cic. ad Fam. x, 28, ct xst. 4.)

  <sup>4</sup> a Antonium ego epularum magia arbitror rationem
  a habere, quam quidquam mali cogitare. » (Id. ibid.
  xx 3.)

la plus essentielle aux chef d'une grande entreprise. Il fallait des forces pour achever l'entière exécution de son projet. C'était l'avis de Cicéron, ct il en prend Brutus luimême à témoin dans une lettre écrite longtemps après. « Au moment même qui suivit « l'action , lui dit-il, vous n'envisageates que « la paix, qui ne pouvait se conclure par une « négociation : moi , je n'envisagenis que la « liberté , qui véritablement ne neut sub-is-« ter sans la paix , mais le comptais que, pour « parvenir à la paix , la guerre et les armes « étaient la seule voie assurée. » Si Brutus cut suivi ce conseil, s'il eut profité, d'une part, de la consternation où la mort de César fit tomber tous scs amis, et de l'autre, du zèle d'un grand nombre de citnyens qui étaient prêts à prendre les armes en faveur des libérateurs de Rome, il aurait pu rétablir, au moins pour un temps, l'ancienne république. Faute d'avoir senti la nécessité de recourir à ce moven unique, il procura à Antoine la facilité d'acquérir de la puissance, et au jeune Octave l'occasion de se jeter entre les deux. pour les détruire l'un par l'autre, et tirer seul tout le profit de la révolution.

Persone ne se füt imaginè qu'un jeane homme qui arvait pas dit-neu fin as accomplis put faire un personage si important sur pis put faire un personage si important sur affaire qui fut jamais. Mais à l'audace et à "amblion, qualités asser ordinaires à son age, Octave joignait une prudence, ou, pour para-pris propriet des vieillands rompus par une longue expérience dans le manège de la politique.

Il était depuis quelques mois à Apollonie en Epire lorsque son oncle îlt tub; et il Ty attendait pour l'accompagner en qualité de malire de la cavalerie dans la guerre contre les Parthes. Le temps qu'il y passa ne fut pas perdu pour lui. Il l'employa à se perfectionner dans les exercices du corps et de l'Esparie, et en particulier dans l'étude de l'éloquence, dout Il avait mené avec lui un mattre célébre.

Apollodore de Pergame : (ar il sentait toute la nécessité du taleut de la parole. Il y avuit consacré les prémices de son enfance en prononçant à l'âge de douce ans, de dessus la tribuen aux haraugues 1, Télorge fundère de sa grand-mère Julie, sœur de César; et il le cultiva toujours dans le plus grand munvement des affaires, et au milieu de la guerre même.

La nouvelle de la mort du dictateur le surprit et l'affligea sans l'abattre ni lui faire perdre courage. Il ne regarda point ses espérances comme ruinées; et il ne délibéra que sur les movens de pousser sa fortune par luimême, puisque sou appui lui manquait, Les officiers des légions qui étaient autour d'Apollonie étant venus lui offrir leurs services, Agrippa et Salvidienus\*, qui des lors lui étaient attachés, lui conscillaient de profiter de la bonne volonté des troupes. Mais il jugea avec raison que c'était un parti téméraire et précipité que de se mettre à la tête d'une armée sans aucun droit pour la commander. sans aucuu titre, même apparent, sans savoir l'état des choses ni la disposition des esprits, soit du peuple, soit du sénat, soit des premières têtes de la république. Il pensa qu'il devait aller à Rome pour être à la source de tout pour proportionner ses démarches any besoins de chaque nouvelle circonstance enfin , p ur s'appuyer de l'autorité publique , qui résidait dans la ville comme dans son centre, et en emprunter de quoi donner un air de légitimité à ses entreprises.

de legitimes a ses entreprese.

La viole qu'il précimital prendre, et le molif qu'il se proposait de montre, c'était la veugeance de la mont de son onde : coulour la plus spécieux dont il plus ouveris son ambition, et ce meue l'emps nouves finité et itans, surfout parmi les gens de guerre. Ja ne dis pau que ce foit pure h'apporcia de part; le estiment de la vençance, dans le can ôil se trouves, et asser saturel pour n'être pas soupponné d'artifice. Je veut d'imque sa fig principle était d'occape, s'il

1 « Recenti illo tempore ta omnia ad pacem, que e oratione confici non poterat: ego omnia ad inbertasem, « que sine pace nulla est; pacem ipsam bello saque ara mis cffici poses arbitrabar: « (Cisc. od Brut. ts, 7.)

2 Vell. 1s, 50.

Seet. Aug. 8 et 39, — Piul. in Bruto, — Applan. Civ. I. ms. — Dio. 1. 45.

poussit y réusir, la place de César; et que desdre de l'emerç, requieux sisteme, nei-nait dans l'ordre de ses projets que le second arque, ll affects pourtant de ne paraltre agir que par ce moitif : encore le déguissi el dans non avec l'emportement d'un jeune homme, mais avec tout le flegme et toute in amturité d'un raute politique, attendant patiemment d'un peut pour le descourir, et s'écherdant patiemment d'un raute politique, attendant patiemment d'un raute politique, attendant patiemment d'un raute politique, attendant patiemment de la constant de l'emportant de la constant de l'emportant de l'e

En arrivant en Italie, il apprit la nonvelle du testament de César, et de son adoption : et spr-le-champ il prit les noms de son père adoptif, et se fit appeler C. JULIUS CESAR OC-TAVIANUS. C'était là contracter un engagement qui ne lui permettait pas de suivre les conseils timides de sa mère Atia, et de Marcius Philippus, son beau-père. Ils lui avaient écrit pour l'exhorter à se renfermer dans une vie privée et tranquille, et à craindre un sort pareil à celui de son grand-oncle, que tant de victoires remportées sur tous ses ennemis n'avaient pu garantir d'une mort funeste, Octave ne prit conseil que de son courage, et il eut tout d'un coup sulet de s'en applaudir. Les légions qui étaient à Brindes sortirent au-devant de lui pour le recevoir. De toutes parts les vienz soldats établis par le dictatent dans les campagnes et dans les villes municipales accoururent autour du jeune César. et il marcha vers Rome accompagné d'une troupe nombreuse qui grossissait à chaque

pas. Toss ces guerriers ne respiraient que vengenace, ells se plaignaient amèrement d'Antonice, qui grafial à leur gré trop de mesures avec les meurirers. Le jeune Ciser, que l'appeliersi plas commendento Clavice co Octapeliersi plas commendento Clavice o Octatura de la commendente de l'acceptation de la teat porté d'accionation à protègre les restauratens de la liberté, et creignants un concurrent dans son propre parti en la persone d'Antoine, A qui son dey, on caprésiner, une bravoure recousse, et la paissance du consulat, donnaient tant d'avantige sur lui, il résolut de dissimuler; et pendant que d'une par il flatiat lès delivire et les experiences des gens de guerre qui s'attachaient à lui, se ménageant de l'autre avec les républicains, pour son coup d'essai il trompa Cicéron.

Ce grand et sublime génie, mais dont le courage ne tenait point contre les revers, se trouvait alors dans un état bien voisin de l'abattement. Il n'était demeuré dans Rome que les premiers jours qui suivirent la mort de César. Lorsqu'il vit que les affaires prenalent un train facheux , qu'Antoine marchait à grand pas vers la tyrannie, et que les conspirateurs perdaient à chaque moment quelque chose du crédit et de la faveur que leur avait d'abord donnés l'éclat de leur action ', ll se retira à la campagne, et passa quelque temps, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre, de ses différentes maisons, occupé de réflexions tristes sur tout ce qui arrivait, et songeant à sa conservation particulière, parce qu'il désespérait presque de celle de la république.

Attentif à tous les événements, il ne manqua pas d'observer l'arrivée d'Octave en Italie\*; et il en parle à Atticus dans une lettre datée du onze avril. Peu de jours après, pendant qu'il était proche de Cumes, ce jeune homme vint dans son voisinage, chez Marcius Philippus3, dont il était le beau-fils; et dés là , avant que d'avoir vu Ciceron . Il lui fit faire des protestations d'attachement et de respect. Il lui fut ensulte amené et présenté par Marcius. Il ne paralt pas qu'il se soit passé rien de considérable dans cette première entrevue. Cicéron nous apprend seulement que ceux qui étaient à la suite d'Octave l'appelaient César', mais que son beau-père ne lui donnait pas ce nom , et que , par cette raison, il s'en abstint lui-même; « et je ue « crois pas, ajoute-t-il, qu'il soit permis à « aucun bou citoyeu d'en user autrement. » Il changea bien de style dans la suite! Octave, qui partit incontinent pour se rendre à Rome, cultiva, par des lettres fréquentes, ce commencement de liaison : il caressait Cicé-

<sup>1</sup> Cic. ad Att. XIV.

<sup>2</sup> Ep. 5.

<sup>5</sup> Ep 12.

<sup>\* «</sup> Nobiscum hic perhonerificè et amicè Octavius ; « quem quidem sui Casarem salutabant, Philippus non; « itaque ne nes quidem : quem nego posse bonum el-

ron , l'appelait son père , déclarait ne vouloir | agir que par ses conseils. Il l'amena ainsi dans peu à avoir bonne opinion de lui, « Oc-« tavien, dit-il, a de l'esprit. Il a du cou-« rage 1; et j'espère qu'il entrera, par rap-« port à uos héros (c'est ainsi qu'il désigne « Brutus et Cassius), dans les sentiments que a nous souhaitons, » Il ne s'y fiait nourtant pas pleinemeut. Son age, le nom qu'il preuait, la qualité d'héritier de César, les lecons de ceux qui l'environnaient, tout cela donnait de l'ombrage à Cicéron. Ii conclut cependant qu'il faut le porter, le soutenir, et , si l'ou ne peut mieux faire, au moins le détacher d'Antoine.

Ce fut réellement la nécessité de résister à Antoine qui mit le sceau à leur liaison. Le consul avant pris à tâche, ainsi que nous le verrons bientôt, de les pousser à bout l'un et l'autre, ils se réunirent contre l'ennemi commun\*. Octavien avait besoln de la considération et de l'autorité dont jouissait Cicéron dans le sénat. Ciceron ne pouvait s'étayer des gens de guerre que par le crédit qu'Octavien avait auprès d'eux. C'est ainsi que se forma cette alliance étroite, tant et si justement reprochée a un vieillard consommé dans les affaires, qui fut la dupe d'un enfant!

Cette union ne faisait que de commencer lorsque Octave vint à Rome, où il trouva qu'Antoine dominait presque absoiument. Avant que de faire aucune démarche pour se porter héritier de César et pour obtenir du peuple une ordonnance qui autorisat son adoption, il eut encore un nouvel assaut à souteuir sur cet articie de la part de sa mère Atia, qui, outre l'autorité que lui donnait la nature, méritait encore tout l'attachement et toute la tendresse de son fils par l'attention extrême qu'elle avait apportée à son éducation. Cette dame, appuyée de Marcius Philippus3 son

mari, et de son gendre Marcellus, pressa instamment son fils de renoncer à une succession et à un uom qui l'exposaient à la haine du parti républicain, à la jaiousie d'Antoine, et à mille périls. Toutes ses représentations furent inutiles. Le jeune homme demeura Inébranlabie, et protesta généreusement que jamais il ue se recounaltrait', par son propre fait Indigne d'un nom dont Cesar l'avait jugé digne. Tout ce qu'il put accorder aux frayeurs de sa mére, ce fut de promettre d'agir avec beaucoup de circonspection; et il tint parole.

Dés le lendemain de son arrivée, il alla se présenter à C. Antonius 9, qui, en l'absence de Brutus, faisait les fonctions de préteur de la ville; et il demanda juridiquement d'être envoyé en possession de la succession de César. De là . quoiqu'il n'eût reçu aucune politesse du consui Antoine, qui n'avait pas même daigué le faire complimenter de sa part. Octavien se transporta aux fardins de Pompée pour lui rendre la première visite, disant qu'il était juste que, jeune et particulier comme il était, il fittes avances vers un homme qui le surpassait de beaucoup en âge, et revêtu actuellement de la première dignité de la république.

Antoine avait un double intérêt à s'opposer aux démarches d'Octavien et à le tenir bas : intérêt pécuniaire, parce que, s'étant emparé de tout l'argent que César, dans le temps de sa mort, avait chez lui ou à sa disposition, et continuant à s'approprier différents effets de la succession qui se trouvaient à sa bienséance, il appréhendait qu'un héritier de César ne lui fit rendre compte: intérêt d'ambition, parce qu'un fils de César pouvait devenir un rival dangereux pour lui par rapport au rang suprême, auquel il aspirait'. En même temps qu'il le craiguait sons ces deux points de vue, il méprisait sa grande jeunesse. Ainsi ii ne le ménagea unilement; il le fit attendre longtemps avant que de lui donner audience : et Octavien l'avant prié tout franchement de vi-

<sup>1</sup> e Octaviano, ut perspezi, satis ingenil, satis animi : a videbalurque erga nostros spaing lia fore ut nos vela lemus snimatus. Sed quid mtati credendum sit, quid a nomini, quid hareditati, quid xarayeare, magal con. a silli est.. Sed tamen siendus est; et, ut nibit sliud, « ab Antonio sejungendus. » (Crc. ad Att. xv, 12.)

Pint. In Cic. 3 Anct. de Caus, corr. eloq. c. 28. - Nicol. Dema

de Instit. Aug.

<sup>1</sup> a Dictitans nelles esse, que nomine Casari dignus es e vison, sibimet ' ipsum videri indignum. » (VELL. II, 60 , 2 Applan. - Dio.

s Plet le Ant

<sup>\*</sup> Les éditions portent semelipsem, mois s'est une facte visible.

der ses mains des sommes provenantes de la succession de César, qui lui avaient été remises, et sans lesquelles il n'était pas possible d'acquitter les legs portés par le testament de son oncle et père adoptif. Antoine se moqua de sa proposition: et. comme s'it lui eût donné un conseil d'amitié, il lui dit qu'il ue savait pas à quoi il s'engageait en se portant héritier de César, et qu'un jeune homme de son âge n'avait ni assez de tête, ni assez d'amis pour se charger d'un pareil fardeau,

A ce refus insultant Antoine ajouta, bieutôt après, une nouvelle injure eu empêchaut Octavieu d'assurer pleinement son état. Une formalité était nécessaire pour consommer l'adoption : il fallait que les curies assemblées la ratifiassent par lenr autorité. Le consul ne put refuser son ministère pour convoquer les eurles et proposer la loi. Mais, quoique ce fût une chose parement de style, il suscita des tribuns qui s'y opposèrent, et qui firent manquer l'affaire, sous prétexte de la remettre à un autre temps.

Octavien, irrité d'un procédé qu'il traitait d'ingratitude de la part d'un ami et d'une créature de sou père, u'en deviut que plus ardent à poursuivre ce qu'il avait entrepris : et. n'éprouvant que difficultés et qu'obstacles de la part de celui de qui il se croyait en droit d'attendre du secours, il cherchs de l'appui du côté du sénat et du peuple. Par le moven de Cicéron surtout, ainsi que je l'ai déià dit, et qu'on le verra plus en détail dans la suite, il a'acquit la faveur du sénat. Pour agir auprès du peuple, il aurait bien vonlu avoir un titre : et la place de tribuu, qu'Helvius Ciuna 1, dont j'ai rapporté la mort au jour des funérailles de César, avait laissée vacaute, le tenta, et lui parut une occasion dont il devait profiter. Quoique patricieu, quoique fort au-dessous de l'âge requis pour être sénateur, il fit des pratiques secrétes pour parvenir au tribunat. Ti. Canutius, l'un des tribuns, le secondait, Mais Antoine s'opposa encore ici à ses desseius, et lui ôta l'espérance de réussir. Il no put lui ôter au moins la voie des largesses et des fêtes, amorces toujours puissantes apprès d'une multitude.

Octavien présenté au peuple par le tribun Canutius, termina un discours très-flatteur par s'engager non-seulement à acquitter le legs que César avait fait à chaque citoyen de trois ceuts sesterces, mais à y ajouter encore une libéralité de parcille uature en son propre

nom. Il donna aussi les jeux institués par le dictateur eu l'honneur de Vénus mère, et en mémoire de la victoire de Pharsale, ou, selon d'autres, de celle de Munda. Un collège avait été érigé exprès pour la célébration de ces ieux: mais ceux qui le composaient ne voulant ou n'osant point remplir leur fonction, Octavien s'en chargea, et en soutint la dépense, qui était énorme. Il prétendit même. suivant ce qui avait été ordonné du vivant de César 1, faire placer au milieu du théâtre la statue 9 du dictateur sur un trôue enrichi d'or avec la couronne de pierreries : mais Antoine3. de concert avec les tribuns, l'en empêcha, comptant pour peu de parattre manquer de reconnaissauce envers un ami à qui il devait

tant, pourvu qu'il mortifiat son rival. C'est peudant ces jeux que l'on vit au ciel cette fameuse comète, qui fut regardée par le vulgaire ignorant et superstitieux comme le siège de l'âme de Cèsar. Pline uous a conservé les propres termes dans lesquels Auguste en avait écrit l'histoire, et je crois devoir les rendre iel à mon lecteur. Voici comme il s'en exprimait : « Dans le temps même que je « donnais mes jeux, une étoile chevelue se « montra pendaut sept jours dans la région du « ciel qui est voisine de la grande Ourse, « Elle se levalt vers la ouzième heure du jour « (une houre avant le coucher du soleil) : « elle était très-brillante, et fut vue de toute « la terre. La multitude crut que l'apparition « de cette étoile faisait couvattre que l'âme de « Césaravait été recueau nombre des dienx im-« mortels; et, par cette raison, nous placames « ce symbole sur la tête de sa statue, que nous « consacrâmes quelque temps après dans la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suel, Aug. c. 10. - Dio.

<sup>1</sup> Plut - Applen, - Die.

<sup>\*</sup> Les suieurs ne parient que du trône et de la conronne; mais ils supposent sans doute is statue.

<sup>3</sup> Dic. ad All. XY, 2.

<sup>4</sup> Piln. 11, 25.

e place publique. » Ainsi s'établissait on placit y accrédiait l'adutation impie qui divisisait Cétar. Il avait reçu les honneurs divins sait Cétar. Il avait reçu les honneurs divins prediants avic, et on les lai avait encore décemés après un mort. Mais le raille de ce noupersonne, était fort neiglig; et dire de hieralpersonne, était fort neiglig; et dis diliblement tombé dans un sobil total, si le flui dopolif de Cètar o'est açuis l'empire de monde. L'étaite dont je viens de parter devint l'attribut qui le caractérisait dans les monsleit parail sur plusieurs de son honneur; et elle parail sur plusieurs de nous restant encore suisourd'hui.

Pour fournir aux prodigieuses dépenses, soit des distributions d'argent promiscs au peuple, soit de l'appareil des jeux, Octavien n'eut d'autre ressource que de vendre tous les fonds de la succession , et même son propre patrimoine, et jusqu'aux biens de sa mère et de son beau-père, qui s'étaient enfin résolus à entrer dans ses vues et à favoriser de tont leur pouvoir ce qu'ils avaient inutilement voulu empecher. Il était parti de Brindes avec quelque argent, que lui avaient remis coux qui se trouvérent dans cette ville dépositaires de deniers publics. Mais ces sommes vraisemblablement avaient été dépensées dans sa marche de Brindes à Rome. Autoine, bien loin de relâcher aucune partie de celles sur lesquelles il avait mis la main, se faisait payer chèrement la justice qu'il lui reudait sur les choses les plus communes. Il le fatigua même par toutes les avanics qu'il put imaginer. Ce fut, sans doute, par son inspiration que le sénat rendit un décret pour faire la recherche des deniers, appartenant à la république, que César s'était appropriés. On suscitait des particuliers pour redemander les terres dont ils avaient été dépouillés par le dictateur. On revendiquait pour le trésor public les confiscations des exilés. Enfin, Pédius et Pinarius, cohéritiers d'Octavien, furent obligés de retirer leur quart pour le mettre à l'abri des chicanes du consul : mais ils le cédérent ensuite généreusement à celul qui était l'unique espérance des amis et des parents de César. Tout ce qu'avait possédé le dictateur fut donc veudu.

et vendo à vil pris, parce qu'Oclavien, d'aus part, était bien eine de faire sa cour au scholeurs, et de pagner par là das partienns; et que, de l'autre; la belait de faire paser ses effets en d'autres mains pour les soustraire à en motariat ainsi digne hérière de ceiul don jornail e nom, en hauste dut tou pour s'éleure, et en commençant par se ruiner pour praveir la lapis hauste fortene. Il réussit en praveir la lapis hauste fortene. Il réussit en present la plus hauste fortene. Il réussit en de la commençant par se ruiner pour present la lapis hauste fortene. Il réussit en de la commençant par se ruiner pour present la lapis hauste fortene. Il réussit en de la commençant par se ruiner pour present la lapis hauste fortene. Il réussit en de la commence de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la commence present la lapis de la lapis de la commence present la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapis de la lapi

La division entre eux fut bientôt portée aux derniers excès. Antoine ne cessait de donner de nouveaux sujets de plaintes à Octavien; et celui-ci en prenait occasion d'invectiver publiquement contre Antoine, s'arretant au coin des rues, et haranguant la populace qui s'attroupait autour de lui. Son nom, sa jennesse, les tours insinnants et adroits qu'il savait employer, une physionomie douce et noble en même temps, l'injustice manifeste des procèdés d'Antoine à son égard, tout concourait à rendre sa cause favorable. Les officiers même de la garde du consul, qui avaient tous servi sous César, et qui étaient tendrement attachés à sa mémoire, s'intéressèrent pour son fils, et déclarèrent à Antoine qu'ils souhaitaient une réconciliation entre lui et Octavien. Une telle recommandation differait peu d'un ordre auprès d'un homme à qui l'effection des gens de guerre était absolument nécessairé pour exécuter ses projets. Elle se fit donc, cette reconcitiation, mais de mauvaise foi de part et d'autre ; et eile fut bientot suivie d'une nouvelle rupture et de nouvelles démarches pour nn raccommodement. Tout ce manège aboutit enfin à une inimitié déclarée. Antoine accusa le jeune César d'avoir sollicité quelques soldats de sa garde pour l'assassincr; et il fit comparattre ces soldats devant un tribunal domestique composé de ses amis,

Octavien jeta les hants cris : il vint à la maison du consul pour se justifier; et, n'ayant pas été admis, il demeura à la porte, faisant son apologie, déclamant avec force, et soutenant, au contraire, que c'était Antoine qui tous les jours lui tendait des embéches. Il y a néanmoius grande apparence que le fait ar-

Appian. - Dio.

ticulé par le consul était vrai\*. Sénèque et Suétone le donnent pour constant : et Cicéron, dont l'autorité est au-dessus de toute exception, s'en explique d'une manière à ne laisser aucun doute. « L'accusation intentée par a Antoine contre Octavien passe 1, dit-il, « dans l'esprit de la multitude pour un pré-« texte inventé à dessein de perdre ce jeune « homme et do le dépouiller de ses biens. « Mais les gens sensés et les bons citoyens « croient la chose , et l'approuvent. » Si Antoine ne poussa pas l'affaire insun'à un entier éclaircissement, c'est qu'il voyait tout le peuple tellement prévenu en faveur de son ennemi, qu'il n'espèra pas réussir à se faire croire.

Après un si grand cétal, i la rectatit plus qu'à conrir au armes de deux paris, et c'est ce que fient Octavien et Antoine, chacma de teur coté. Maiss différence de leur estitution était grande à cet égenf. Le premier, sans tire et anns autorit, a n'avit que la recommandation de son nom, son argent, ses promesess, pour attiere à soiles viens sobiats de son père adoptif, an lieu qu'ent, ses promesess, pour attiere à soiles viens sobiats de son père adoptif, an lieu qu'en contra de la commandement lais avait été assigne par autorité publique.

neugo.

neugo.

neugo.

neo per Gare à la guerra contre le Procise.

Artoine, «Vant fait donner, comme jei la noce per Gare à la guerra contre le Procise.

Artoine, «Vant fait donner, comme jei la did dans le livre procisedent), e goorsreiment de cette province, dont il prira Brutan, fil mansi changer la destination des six legions qui s'y trovutient, et s'en rendit le chef. Il en case pourtant unes de Dabeleila, aqui avait det case pourtant unes de Dabeleila, aqui avait de Cantine. Le n'était encore la que in commence des projets d'Antoine. Il 3 s'agissaid d'amencer en Italio les cinq Rigions dont il avait le commandement. Dur s'en formir un prétexte, et en même temps pour acherre de depouiller les compriseurs, il d'emanada au

schat in gouvernement de la Gaule cissipier, don Dickems Brunt s'était mis en possession. Cette compagnie n'ayant en garde d'écouter me parteille requêrel, il s'adress au peuple : et, side, selon Applen, du crédit du jeune realité de l'action de l'écoute de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de

Mais avant que de s'éloigner de Rome . voniant sans doute se laver du reproche trop bieu fondé d'ingratitude envers César 1, il lui dressa nne statue sur les Rostres , avec cette inscription : PARENTI OPTIME MEBITO : c'est-àdire : au père et bienfaiteur de la patrie. Un tel hommage rendn à César était nne invective contre ceux qui l'avaient tué, et tendait, selon la remarque de Cicéron, à les faire regarder, non pas simplement comme des assassins, mais comme des parricides. Rien ne pouvait être plus désagréable au sênat. Mais Antoine ne ménageait plus cette compagnie. li pe pensait un'à s'attirer les bonnes graces de la multitude et des gens de guerre. Dans cette vne , son frère Lucins , qui était tribun , proposa une loi agraire dont l'objet était de distribuer aux citovens, entre autres terres. les marais Pontins, qui n'étaient pas encore desséchés \*. Cette libéralité, chimérique en grande partie, valut à son auteur quatre statnes : une de la part du peuple, avec une inscription par lagnelle les trente-cing tribus le reconnaissaient ponr lenr patron; une autre de la part des chevaliers romains, qui lui donnaient le même titre ; la troisième ini fut érigée par les tribuns militaires qui avaient servi sous César, et la quatriéme par les commercants et banquiers.

Le consul Antoine 3, ini-même, conduisit une colonie à Casilin, ville de Campanie, quoique César y en cut déjà établi une très-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sen. de Clem 1, 9. - Suel. Aug. 10.

a . Multitudini fictum ab Antonio crimen videtur, at

a in pecuniam adolerceutis impetum facial. Prudeutes a antem el boxi viri et creduni facium, et probant.» (Crc. ad Fam. xxx, 23.)

<sup>1</sup> Cic. ad Fam. xi7, 5.

Dio. — Cic. Phil. 1v, 12, 13, 14.
 Cic. Phil. 11, 102.

peu de temps apparavant 1. Et. pour se faire aussi des créatures parmi les citavens du premier ordre, il entreprit de donner on proroger à sa fantaisie les gouvernements des provinces 4. Ce ne fut qu'après toutes ces opérations qu'il partit pour Brindes le neuf octobre.

Octavien , voyant son adversaire se mettre en mouvement avec des forces si considérables. sentit qu'il allait être accablé , s'il ne trouvait le moyen d'assembler des troupes ponr sa défense. Il parcourut la Campanie, le Samninm3, et toutes les parties de i'Italie où les vieux soldats de son père avaient reçu des établissements. Ii réussit à s'en attacher un grand nombre, en jeur donnant à chacun cinq cents deniers 4. En même temps ii travailla, par des émissaires secreta, à débaucher les légions d'Autoine. En un mot, il n'omit rien de ce qui pouvait le mettre eu état d'opposer la force à la force.

Brutus et Cassius n'avaient pos attendu pour abandonner l'Italie qu'elle devint le théàtre d'une guerre sangtante. Il est vrai que ieur parti ne fut pas pris d'abord. Ils se tinrent pendant un temps dans le voisinage de Rome, toujours prêta à profiter de la première occaaion qui se présenterait d'y revenir. Les jeux que Brutus, en sa qualité de pré-

teur de la ville, devait donner au peuple, leur offraient une espérance<sup>5</sup>. Dans cette vue. Brutus eu fit les apprets avec toute la magnificence possible. Anx spectacies du théâtre il ajonta des combata de bêtes fauves. Il en avait rassemblé un très-grand uombre, et il n'en vendit ni n'eu réserva aucune, mais voulni que toutes fussent sacrifiées an plaisir de la multitude. Il vit à Naples la troupe de comédiens et de musiciens qui jui louaient leurs services . désirant s'assurer par lui-même de leur capacité et les encourager à bien faire. Il écrivit à ses amis pour engager un actenr célèbre, que Plutarque nomme Canntius , à jouer dans les pièces qui seraient représentées. Enfin il prenait cette affaire tellement à cœur, qu'il pris et pressa Cicéron de quitter la campagne, où il s'était retiré, comme je i'ai dit, et d'alier à Rome assister à ces jeux. Cicéron ne trouva ni dignité ni sûreté pour lni à faire cette démarche. Le péril était sans comparaison plus grand pour Brutus. Aussi n'osa t-ij s'y exposer : et C. Antonius , son collègue , fit en sa place les honneurs du spectacle , qui fut exécuté dans les commencements do juillet.

Le succès n'en fut pas tel que l'avaient espéré les conspirateurs et leurs amis. La multitude fut charmée de la beanté et de l'ordonnance de la fête : elle témolgna regretter l'absence de celui qui la lui donnait et desirer son retour. On applaudit, on battit des mains: mais on s'en tint là; et ce fut un nouveau sujet de douieur pour Cicéron « que le peuple « romain employat ses mains pour applandir « et non à défendre la république ». Dans le vrai, ie peuple romain n'était plus qu'nn nom : les factions le déchiraient, les grands le tyrannisaient ; et le parti d'Antoine , les gens de guerre, tous ceux qui étsient attachés à la mémoire de César, troublérent et interrompirent les jeux par ieurs clameurs violentes. jusqu'à ce qu'ils eussent rédutt au silence ceux qui s'intéressaient ponr Brutus.

Cette tentative ayant échoué, Brutus et Cassius comprirent qu'il leur restait peu d'espérance de se rétablir et de rétablir avec eux la forme ancienne du gouvernement : et lorsqu'ils virent qu'à mesure que les choses se développaient, les armes prenaient de plus en plus le dessus sur les lois ; que toute l'Itatalie se partagealt entre Antoine et le jeune César, sans que presque personne songent à la république ; que les troupes paraissaient disposées à se vendre à ceiui des deux chefs qui achèterait leurs secours à plus haut prix , ila se persuadèrent enfin que , dans un état aussi corrompa, i amour de la justice et des lois était nne faible ressource s'il n'était soutenn par la force. Comme la commission qui leur avait été donnée de fournir la ville de blé leur

t Din. - Applan.

<sup>9</sup> Cic. ad Fam. x11, 23.

a Cic. Phil. 111, et v, et ad All. XVI.

<sup>\* 250</sup> livres. - 411 fr. E. B

<sup>\*</sup> Plut. - Cic, ad Au. xv, 20, et xvr, 1-4.

<sup>1</sup> a Mihi quò letiora suni, eò plus stomachi et molese the est, populum romanum manus suas pop in defena denda republica, sed in plaudendo, consumere, a (Cic. od Att. xvr. 2.)

avait procuré le prétexte et les moyens d'assembler quelques vaisseaux, la mer leur était ouverte, et ils n'avaient aucun péril à craindre dans le trajet. Brutus se rendit à Velie', ville maritime de la Lucanie, pour être à portée de s'embarquer dès le moment que la situation des choses le demanderait.

Il séjourna quelque temps dans cette ville; et il y était encore le quatre du mois d'août , comme il paraît par une lettre datée de ce jour, et écrite par lui au consul Antoine, en son nom, et au nom de Cassins, Cette lettre, qui se trouve parmi celles de Cicéron, respire une noble fierté et une audace généreuse, mais néanmoins modeste : et je crois faire plaisir au lecteur d'en transcrire ici une partie. Antoine leur avait écrit d'une façon outrageuse et menaçante 1. Ils repoussent l'insuite avec force, et voici ce qu'ils répoudent aux menaces : « N'espérez point nous intimider « par la puissance de vos armes3. Il serait « indigne de nous de souffrir qu'aucun danger « triomphât de notre courage, et Antoine ne « doit pas prétendre commander à ceux à qui « Il a obligation d'être libre. Si nous avions « des raisons d'exciter une guerre civile, votre « lettre ne nous en empêcherait pas. Car des « hommes libres compteut pour peu les me-« naces : mais vous voyez parfaitement qu'il

« n'est rieu qui puisse nous porter à un parti 1 Cette villo étali située non loin do cap Palinure, qui conserve encore aujourd'bni son nom.

a Cle. ad Fam. x1, 3. a Armorum fiducia nibli est quod nos terress. Ne-« que enlas decet, ant convenit nobis, perienio ul!i sab-« mittere animum nostrum. Neque est Antonio posina landum, ni lis imperet quorum opera tiber est. Nos si e alia horterentor ut bellum civile suscitare vellemus, a littera tum nibil proficerent : nulla enim minantis « auctorites apud tiberos est. Sed pulchré intelligis non a posse nos quoquam impelli ; et fortassis cà re minaciter « agis, ut judicium nostrum metus videatur. Nos in a bae sententià sumus, ni to capiamus in liberà repu-« blich magnum atque honestum esse; socemus te ad a nulles inimicities; sed tamen nostram libertatem plue ris quem tuam amicitiom estimemus. To ctiam atque e etiam vido gutd susciplas, quid sustinere possis ; ne-

a que, quam diù vizerit Cæsar, sed quim non diù re-

e gnárit, fac coglies. Dros quesumus, ul consilla tua

a relaubilem salutaria sint ac tibi ; si minus, nt. saiva

e atque honesta republica, tibi quim minimum noceant.

e opiamus, a

« extrême; et c'est peut-être par ce motif que « yous prencz le ton menacant, afin que la « résolution que nous embrassons par notre « choix paraisse l'effet de la crainte. Nous « vous dirons franchement ce que nous peu-« sons à votre égard. Nous souhaitons que, la « république demeurant libre, vous y teniez « un rang distingué et des plus illustres : nous « ne cherchons point à devenir vos eunemis; a mais notre liberté nous est plus chère que « votre amitié. Pour vous, pesez plus mûre-« ment ce que vous entreprenez, ce que vous « êtes capable de soutenir ; et considérez , « non pas combien d'années a vécu César, « mais combien peu de temps il a régné. « Nous prions les dieux que vos conseils et « vos desseins soient salutaires à la républi-« que et à vous-même tout ensemble; sinon, « notre vœu sera que, sans unire à l'utilité « et à la gloire de la république , ils ne vous « unisent à vous que le moins qu'il sera « possible. »

Cette lettre ne convertit pas Antoine, assurément : mais il me semble qu'elle fait beaucoup d'honneur à ceux qui l'écrivirent, si ce n'est que l'aversion qu'ils y témolgnent pour une guerre civile ne se conciliera pas aisèment avec les démarches que nons leur verrons faire dès qu'ils aurout passé la mer.

Porcia avait suivi Brutus son époux à Vélie : et ce fut là qu'elle se sépara de lui pour ue le plus jamais revoir '. Elle pressentait ce malheur, et sa douleur était très-vive : mais, pleine de courage, elle renfermait et cachait les alarmes dont elle était frappée. Un tableau la décela : c'étaient les adieux d'Hector et d'Andromaque peints d'après Homère, qui les a si teodrement et si vivement décrits. Porcia, à cette vue, qui se rapportait si fort à sa situation, ne put retenir ses larmes, et on la vit pleurer plusieurs fois pendant le jour. C'est ce qui donna lien à l'un des amis de Brutus, nommé Acilius, de rapneter deux vers célèbres au Homère met dans la bouche d'Andromague, « Hector \*, vous me

1 Plut. in Bruto.

\* Εκτορ, άταρ σύ μοι έσσε πατάρ, και πότεια μάτορ, Hoi unvigator, où di por badepor napanoirer.

Hom. Hiad. vt. 439, 430.)

« lenez lieu de père, de mère, de frère, Ajontez « à tant de titres celui de tendre et aimable

« époux. » Brutus trouva l'application juste ; mais il observa qu'il ne lui était pas permis d'user à l'égard de Porcia du même langage qu'Hector adresse à Andromaque 1, ni de lui recommander de s'occuper de sa tapisserie, de sa quenonille, des soins qui regardent l'intérient de sa maison. « Car, ajouta-t-il,

« par la faiblesse de son sexe, elle est sans « doute hors d'état d'alteindre à des actions

« qui égalent les nôtres, Mais, par l'élévation « de ses sentiments et par l'amour de la patrie. « elle peut aspirer à l'héroïsme comme nous, »

Porcia s'en retonrna à Rome. Brutus passa la mer, et vint à Athènes, et Cassius partit fort peu de temps aprés. Pendant qu'ils se dispossient à s'éloigner

de l'Italie, Ciceron y revenait, Voici l'histoire de son voyage, qui est lié avec les affaires générales de la république.

J'ai parté des motifs qui l'avaient déterminé à quitter Rome et à passer un temps considérable dans ses maisons de campagnes. Il y fut tourmenté par la crainte, voyant bien où les projets d'Antoine le menalent, et ne doutant point qu'il ne répandit bien du sang, sons le prétexte de venger la mort de César, mais, dans la réalité, pour se défaire de ceux qui ponrraient faire obstacle à ses projets ambitieux. L'indignation et le dépit n'agitaient pas moins le cœur de Cicéron à la vue de la domination que le consul usurpait dans Rome . et de la facon odieuse dont il en abusait . l'exercant par des rapines, par des injustices de toute espèce, par le renversement des lois et l'oppression du sénat, sans ménagement, sans pudeur; en sorle qu'il donnait li-u à notre orateur de regretter presque César. Il remarque en plus d'une occasion qu'Antoine gardait Infiniment moins de mesures que celni

All our quei y einer, node Hopxine incene parac TR TOU EXTROOR.

Ι΄ στον τ'ήλακάτων τε, καὶ άμφεπόλοισε κέλευς. Σώματος γάρ ἀπολείπεται φύστι τών ΐσων ἀνδραγα-

блийтын " үнирр в чибр тос питревос йенгр йрегс ånegreüget. 9 Clc. ad Att. xv. 18.

dont il feignait d'exécuter les volontés : et, après tout. Cicéron avait de la considération auprès de César, au lieu qu'il n'en avait ancune auprès d'Antoine. « J'étais ', dit-il , si « bienvenu de ce malheureux dictateur , sur

« qui je prie tous les dienx d'épuiser leur « vengeance encore après sa mort, que, « puisque la mort du tyran ne nons a point

« rendu la liberté, la servitude sous un tel

« maître n'était pas le plus grand des mal-« heurs pour un homme de mon âge, Je « rougis de l'aveu que je vous fais; mais je « l'ai écril , je n'ai pas vouln l'effacer. »

Avec de tels sentiments, qui montrent combien l'intérêt propre influsit sur les démarches de Cicéron, on ne sera pas surpris de le voir quitter Rome et l'Italie dans un temps où la patrie opprimée semblait avoir un plus grand besoin de son secours, Il se frappait de l'idée d'un péril que la peur lui grossissait, ou du moins rapprochait trop de sa vue. Car il n'était pas dans le cas de Brutus et de Cassius, n'ayant pas trempé dans la conspiration contre César. Et si, dans l'état actuel des choses, it ne se tronvait nas à portée de se rendre utile à la république, la face des affaires pouvait changer d'un instant à l'autre. et lui présenter des facilités imprévues et d'heureuses occasions. Ces considérations ne le touchérent pas: et, depnis le commencement d'avril qu'il sortit de Rome jusque vers la fin de juin qu'il s'embargna 3, il parail . dans ses lettres à Atticus, toujours occupé de la pensée d'abandonner, au moins pour un

temps, l'Italie. Le camp de D. Brutus dans la Gaule cisalpine 5, ou celui de Sex. Pompée en Espagne, auraient été pour lui des asiles. Mais ce parti

e ita gratios: eramos apud illum (quem dii mora tuom perduini !) al nostra ætati, quoniam loterfecto « rege libert non sumos, non fuerit dominus ille fugiena dus. Rubeo, mibi erede : sed jam scripseram; delere e nolui. s (Cac. ad Att. xv. 4.)

s Dans tout cet expace de Jemps II ne fit go'nne conrie apparition à Rome, pour se trouver au sénat le ier juin. Mels la cralote des armes d'Antoine l'empêcha d'y assister; et, dés le lendemain, ou peut-être le joor me e, Il repartit de la ville. (Cac. Phil. 11, n. 508; et ad Att.

3 Cic. ad All. xIV, 13-19, 29,

ue convenit ni a son âge, ni à son caractère. Il 'applique ha in-même, avec un leger changement, les paroles que Jupiter adresse dans homère à Venns : La guerre u'est point « voire fait ': ce sont les almables soins de la doctrine de l'elequence auxquels vous « detez vons livrer. » Son aversion pour rarrete, artitud d'ans une guerre civile, était a l'arrete, artitud d'ans une guerre civile, était a l'arrete, artitud d'ans une guerre civile, était a l'arrete, artitud d'ans une guerre précis, que, l'arrete d'arrete de l'arrete d'arrete de l'arrete de l'a

Restait de passer en Grèce et de fixer pendant quelque temps son séjour à Athènes. Une raison particulière l'attirait dans cette ville. Son fils, agé pour lors de vingt-un aus, y prenait actuellement les leçons du philosophe Cratippe. Cicéron, père tendre et en même temps éclairé, qui aimait son fils, et ne s'aveuglait pas sur le peu de talent que ce jeune homme avait reçu de la nature, comptait, on lui être utile \* par sa présence, ou voir de ses yeux ce que l'on pouvait s'en promettre. Après avoir longtemps balancé, il se résolut à partir pour Athènes : et , s'étant embarque, comme je l'ai dit, vers la fin du mois de juin , il côtoya la Campanie , faisant de petites traites, s'arrêtant sonvent, et prenant la route du détroit, parce que celle de Brindes ue lui peraissait pas sure, à cause des légions d'Antoine dont cette ville était le rendes-vous. Il se proposait, en partant, de revenir à Rome pour le commencement de l'année suivante 3, lorsque Pansa et Hirtius prendreient possession de consulat.

Ces deux hommes, créatures et amis fidièles de Céser, conservaient un tendre attachement pour sa mémoire, et ne pouvaient par conséquent aimer Brutus. Mois ils oimaient beaucoup Cicéron; surfout Hirtus entretenait une liaison particulière avec lui. Tous deux ils avaient une extrême opposition pour Antolne, dont la conduite tyrannique les révoltali. Ils parsissant avoir été gens d'honneur, ratali. Ils parsissant avoir été gens d'honneur, raaimant la patrie et le bien public, considérant de et respectent l'autorité du sénat. En na mot, quoique Cléréon en dise quelquefois du mal ad dans ses lettres à Atticus, il les estémula asser est adas ses lettres à Atticus, il les estémula asser en mencra à prendre part an masiement des siffaires publiques dès qu'ils entrersient dans la souveraine maziertature.

Il arriva à Syracuse le premier d'août, et, ne s'y étant arrêté qu'un jour 1, il remit à la voile pour faire le trajet ; mais les vents contraires le reponssèrent à Lencopétra 3, promontoire d'Italie, voisiu de Rhége, Il en repartit quelques jours après, et fut encore reporté par les mêmes vents au même endroit. Alors il apprit des nouvelles de Rome, qui le firent chauger tout d'un coun de résolution. Ou lui disait que les choses se disposaient à se pacifier; qu'Antoine se relachait de ses prétentions sur la Gaule cisalpine; que Brutus Cassius pourraient revenir à Rome, et que l'un blamait un peu son depart. Ciceron crut avoir obligation 3, selon un'il le témoigne lui-même, aux vents étésiens, qui, comme de bons citoyens, avaient refusé de lui tenir compagnie lorsqu'il abandouseit la république : ou, pour parler saus figure, comme il u'avalt pris qu'à regret le parti de quitter l'Italie, il saisit la premiere lueur qui le flatta de l'espérance de reparattre dans la ville sans crainte et d'y faire un personnage, il renonça donc à son premier dessein, et force de voiles et de ra-

encore Brutus et Cassius, et y confera avec eux pour la dérnière fois. Ces dispositions à la pais, qui avalent si fort charme Cicéron, i l'étauent qu'un jeu d'Antoine, qui, daus un moment sens doute où il se trouvait trop pressé par le jeune César, feignait de se retourner vers le senat. Bien de

mes pour regagner Rome eu toute diligeuce,

si ce n'est qu'il s'arrêta à Velle, où étalent

Τέχνον έμον, οδ τοι δέδοται πολιμότα έργα. Αλλά σύ γ έμερδεντα μετέρχεο έργα λόγοιο\*.

<sup>(</sup>Iliad. V, 428, 429.)

\* « Aul proderimus aliquid Ciceroni; aut. quantum

« prolici possit, judicabimus. » (Crc. ed Aft, xv1. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. Phil. t. 6.

Il y a dans Homère ἐργα γάμοτο, ce qui regarde les mariages.

<sup>1</sup> Cic. Phil. 1, 7, 8; et ad Att. xvi, 7.

<sup>\*</sup> Capo dell' armi.

<sup>\*</sup> a Iratus icenporibus, in Grucium, desperată libera tate, rapieba: quum me Eteste, quasi boni cires, rea liuquentem rempublicam prosequi noineruni. » (Cic. of Fow. XII. 25.)

on a set of Sanah

qu'avaient espéré les républicaius ne s'effectua; et lorsque Cicéron arriva à Rome, le trente-un d'août, il trouva les choses moins préparées que jamais à un accommodement '. Il est vrai que le peuple témoigna beaucoup de joie de son retour, et qu'il se fit à la porte de la ville un si grand concours de citoyens de tous les ordres pour le recevoir, que les compliments et les félicitations l'y arrêtérent presque tout le jonr. Mais pour ce qu' est d'Antoine, bicu loin que Cicéron pût compter sur ses bonnes intentions, il appréhenda même, sur des avis on'il avait recus en route, les dernières violences de sa part : et. en conségnence, il n'osa se rendre à l'assemblée du senat, qui se tint le lendemain premier septembre . Cependant il cacha ses soupçous pour ne point offenser le consul, avec qui il conservait encore quelques dehors d'amitié : et il envoya lui rendre compte de son absence, et s'en excuser sur ce qu'il se trouvait incommodé de la fatigue du voyage. Antoine ne prit point le change; et, très-irrité soit d'avoir manqué son coup, soit de se voir soupçonné injustement, il s'emporta, en plein sénat, insqu'à menacer d'aller lui-même avec des ouvriers détruire la maison de Cicéron pour le forcer d'en sortir. Il se laissa néanmoius apaiser par les prières des sénateurs, et se coutenta de le condamner à une amende, et d'exiger, selon la coutume, des gages comme elle serait pavée.

Le sécut se rassembla le lendemain deux septembre; et Antoine ne s'y d'ant point trouvé, Ciéron y vint. Ce fut en cette occasion qu'il gronoue, as première Philipique, dans laquelle il parle avec besacoup de moderation. Elle ettout entière sur le ton de plainte, et non d'invective. Il improuve les procédés d'Antoine, mais sans signers. Il termine son discours par une cahortation et des s'as qui pouvaient être trés-allels a cémi à qui lis s'adressaient. Je d'en rapporterai qu'i sit s'adressaient. Je d'en rapporterai qu'u neu pl'inté : de crissis à lui dé-il en lui

Plut. In Cic.

5 Cic. Phil. 1, 11, et v, 19, 20.

3 a Vereor, ne ignorans verum iter glorias, giuriorum e putes, pigs te naum posse quam omnes; et metuf a

e civibus quam diligi mais. Quod si ita putas, totam

portant la parole comme s'il cut été pré sent, je crains qu'ignorant le vrat sentier
 de la gloire, vous ne vons imaginiez qu'il

« vous sera giorieux de pouvoir seul plus que « tonte la république, et que vous ne souliai-

« tiez plutôt d'être craint que d'être aimé. Si

« vons pensez ainsi, vons vons écartez totale-

« ment ide la route de la vraie gloire. Etre « cher à ses citovens, bien mériter de l'état

« être loué, honoré, estimé, voilà ce qui est « glorieux, Se faire craindre et haïr, c'est une

« conduite odieuse et détestable, c'est une « situation chancelante et suiette à mille re-

« situation chancelante et sujette à mille re-« vers. Le théâtre même nous l'apprend; et

« vers. Le théâtre même nous l'apprend; et « celui à qui les poêtes font dire, que l'on me

« ceim a qui les poetes tont dire, que l'on me « haïsse, pourcu que l'on me craigne, éprouva « un sort cruel, et perdit sa couronne. »

Toute la harangue est dans ce goût. Cependant Antoine en fut si choqué, que de ce moment il déclara une gnerre mortelle à notre orateur. Il indiqua au dix-huit septembre une nouvelle assemblée du sénat, à laquelle il fit citer nommément Cicéron, et il y débita contre lui une invective des plus stroces, Cicéron n'avait eu garde d'obéir à la citation. Il assure one le dessein d'Antoine était de le faire poignarder; et qu'avant une fois commencé à verser le sang, il ne se serait pas contenté d'une seule victime. Il s'absenta donc : mais il rénondit ensuite à la déclamation furieuse du consul per sa seconde Philippique, dans laanelle, après s'être défendu sur les reproches qui lni avaient été faits, il passe à attaquer son adversaire, et, le prenant depuis l'enfance jusqu'à sou consulat, il le peint avec les conleurs les plus propres à en faire également un objet de haine et de mépris. Cette harangue, qui a toujours été regardée comme un chefd'œuvre, et dans laquelle on retrouve dans un homme de près de soixante-trois ans tout le feu de l'âge le plus vif, joint à un sel étrange-

<sup>«</sup> Ignoras viam gioriz. Carum esse rivum , benè de « republica mereri, laudari, coll, diligi, gloriosum est :

e metul verò, et la odio esse, lavidiosum, detestabile, e lablerillum, cadacum. Quod videnus etlam in fabulis, e lpsi illi qui, Oderint, dum metuant, dizerit, peral-

e closum fuisse. » (Crc. Phil. z. 33.)
<sup>1</sup> Alrée.

<sup>\*</sup> El me paralt meilleur de bre civiles.

ment causlique, ne fut point prononcée. Cicéron i la composa dans son cabinet, et la distribua ensuite parmi ses amis, desquels elle passa bientôt dans les mains du public.

Antoine ne prit que trop de soin de justifier par an conduite les accusations de son ennemi. Arrivé à Brindes, il agit comme un forcené, prétendant soutenir l'autorité du commandement avec autant de hauteur que s'il eut été un consul de l'ancienne république, et non un chef de parti ; et aliénaot par des rigueurs déplacéea et ponsaéea jusqu'à la cruanté les esprits des soldats, qu'il avait d'autant plus d'intérêt à gagner par la douceur et par les bienfaits, que le devoir qui les attachait à sa personne était au moins bien équivoque.

Ils avaient déjà contre lui un levain de mêcontentement 3, sur ce qu'il laissait la mort de César sans vengeance. Il augmenta beaucoup cette mauvaise disposition en ne leur promettant que cent deniers de gratification par tête, pendant qu'Octavien en donnait cinq cents à ceux qui prenaient parti avec lpi. Ils lui témoignèrent leur mépris pour un présent si mesquin en le gnittant brusquement au milieu de la harangue qu'il leur faisait. Antoice entra snr cela dans une si grande colere, qu'il sauta de son tribunal en criant : « Yous ap-« prendrez à m'obeir. » Et s'étant fait donner par les tribuna les noms des plus séditieux, il en fit mourir trois ceuts, parmi lesquels ou compta nombre de centurions, qui furent ègorgès sons ses yenz, et sous les yenz de Fulvie sa femme s, dont le caractère audacieux et violent avait peut-être plus de part que celui d'Antoine à ces exécutions saogiantes.

Le succès n'en fut pas heureux. Les troupes s'irritèrent, au lieu d'être frappées de crainte; et elles n'en furent que plus disposées à se prêter aux sollicitations des émissaires d'Octavien, qui répandaient par toute l'armée des billets dans lesquels ils faisaient la comparaison de la douceur et de la générosité de leur jeune chef avec la cruauté et la lésine d'Antoine. Le consul en fut averti, et il voulut contraindre ses soldats de lui livrer les agents secrets de son adversaire : mais its s'obstinèrent à les cacher, et Antoine ne put pas déconvrir un sent de ceux an'il cherchait. Il comprit alors qu'il avait pris un manvais ton. et qu'il devait ramener par les caresses des esprits que la rigneur aigrissait. Il y réussit jusqu'à certain point, et la plus grande partie de l'armée se mit en marche, conformément à ses ordres, le long de la mer Adriatique, pour gagner Rimini , pendant que lui-même, à la tête de la légion nommée des alouettes, il marcha vers Rome. C'était nne légion, gauloise d'origine, levée dans les Gaules par César; le nom même qu'elle portait, alauda, ou alaudarum legio, était gaulois, et lui venait de ce que les soldats qui la composaient avaient une alouette représentée sur leur casque. Ils furent tous faits citovens romains per César, en récompense des services qu'ils lui avaient rendns, Antoine 3 les affectionnait singulièrement, et il en avait élevé plusieurs à la dignité de juges : ce qui lui est, à juste titre, bien reproché par Ciceron.

Il entra fiérement dans Rome avec cette légion en armes, et fit faire la garde autonr de sa maison, donnant le mot3, et agissant en tout comme a'il eût été dans un camp. On peut juger quelle fut la terreur des habitants de cette grande ville, et surtout du sénat, Personne ne doutait qu'il ne vint à dessein. non-seulement de se rendre maître absolu de Rome, mais même de faire main basse sur ses adversaires, qu'il accusait toua, et spécialement Cicéron, d'avoir trempé dans le meurtre de César. Il avait expliqué ses intentions sur ce point plus d'une fois d'une facon trèsnette. En parlant du tribun Caoutius, qui, de concert avec les premières têtes du sénat, aidait Octavien de tout son pouvoir : « Cet « homme 4, avait-il dit en pleine assemblée « du peuple, se cherche un appui parmi des « gens qui ne pourrout se souteuir eux-memes

<sup>1</sup> Manut. argum. Phil. 11. 2 Dio. - Applan.

s Cic. Phii. 111, 4-10, et v. 22,

<sup>1</sup> Cic. ad Atl. Xv1, 8. - Suel. Cas. 28, e1thi Casaub. 1 Cic. Phil. r, 20, et v, 12.

<sup>5</sup> Cle. Phil. 1tt, 17, V. 4 . Canutium apad cos sibi locum querere, qui

<sup>«</sup> se salvo, locus la civitate esse non potest, a

« dans la ville, à moins que je ne périsse!.» Et dans une autre occasion il avait répèté la même menace en d'autres termes encore plus précis, déclarant « que personne ", à moins « que d'être valnqueur, ne devait s'attendre « à vivre. »

Le danger était donc réel 3, et ce fut Octavien qui en délivra Rome et le sénat; service important et très-louable, si les vues de celui qui le rendait avaient été droites et pures, et si, de sauveur de la ville dans l'occasion dont je parle, il n'en était devenu bieutôt après le bourreau. Alors son intérêt demandait qu'il s'opposat à Antoine : et peudant que celui-ci était allé à Brindes, il assembla un corps de troupes, qu'Applen fait monter à dix mille hommes 4; et, par le conseil de Cicéron , il marcha vers la capitale, se hâtant de prévenir l'arrivée du consul. Il le fit; et son fidèle Canutius lui ayant convoque une assemblée du peuple, Octavien prononça une harangue dans laquelle, après avoir rappelé les injustices d'Antoine à son égard et à l'égard de la république, il témolgna qu'il venait défendre

la patrie contre un cruel oppresseur. Ce discours fut recu agréablement de la multitude; mais les soldats, qui avaient cru qu'on les amenaît pour être les médiateurs d'une réconciliation entre l'ami et l'héritier de César, ou même pour agir contre les ennemis de sa mémoire, furent trés-indignés de se voir trompés dans leur opinion. Ils ne pouvaient se résoudre à tirer l'épée contre Antoine, autrefois leur commandant et actuellement consul. Ils demandèrent donc leur congé à Octavien sous divers prétextes, quelques-uns même alléguant la véritable cause de leur mécontentement. Le jeune César se conduisit dans une ai fâcheuse circonstance avec une prudence admirable. Comme il n'avait aucun droit de les retenir, loin de marquer du chagrin de ce qu'ils l'abandonnaient . il consentit à tout, ferma les yeux sur les mauvaises excuses dout plusieurs prétendaient

le leurer, Licha d'échsirier et de satisfaire cut qui la pleraident vris, les remercia tous de l'avoir excorté, et leur promit encore do cerr l'en gagus trois millet, les autres serventes de l'avoir et le de l'avoir quite, et evrin-rest en finde autour de la Cependant, nifinal de devoir attendre Antoine dans Renut, Millet de devoir attendre Antoine dans Renut, d'autres de l'avoir attendre Antoine dans Renut de l'avoir attendre Antoine dans Renut de l'avoir attendre Antoine dans Renut de l'avoir attendre avoir et l'avoir et de l'avoir attendre avoir att

débancher Tout lui réussit à souhait. Non-seulement les vieux soldats, ou vétérans, répandus dans les villes et dans les campagnes du canton qu'il percourait, se rangérent avec empressement sous ses drapeaux 1; mais une des légions d'Antoine, nommée la légion martiale, s'arrêta à Albe sans vouloir passer outre, et se déclara pour Octavien. Une autre, c'était la quatrième, suivit, peu de temps après, cet exemple; et Antoine reçut la nouvelle de cette désertion, lorsqu'il entrait au Capitole pour y présider au sénat, convoqué par ses ordres le vingt-huit novembre. Son dessein était de faire passer un décret contre le jeune Cèsar; mais l'événement qu'il apprenait dans l'instant rompit ses mesures. Il n'eut rien de plus pressé que de finir promptement l'assemblée, et de courir aux légions qui lui étaient restées fidèles, de peur qu'elles ne l'abandonpassent aussi. Avec ses troupes ainsi diminuées, il ne laissa pas de marcher vers la Gaule cisalpine, dont le gouvernement lui avait été donné par le peuple, mais que tenait Décimus Brutus en vertu d'un décret du séuat\*. Celui-ci était bien résolu de ne lui en point céder la possession ; et il y fut encouragé par tout le parti républicain, qui n'avait point dans l'Italie d'autre ressource. C'est ainsi qu'après bien des nuages de dissensions et de disputes, enfin se forma l'orage de la guerre civile. Il n'etait pas possible que tant de querelles si violentes fussent décidées par une autre voie que par celle des armes.

m. » (Cac. Phil.

<sup>1</sup> Clc. ad Fam XII. 23.

m, 97, et v, 20.)

Applan. - Dio.

Cle. ad All. XVI. 8.

<sup>1</sup> Cie. Phil. m, 1v, v.

<sup>1</sup> Cic. ad Fam. 31, 5.

Il y avait entre les forces des deux parts une inégalité considérable. Il restait à Antoine, outre sa garde, trois des légions rennes de Macédoine, et un assez grand nombre de soldats ramssels, vieux et nouveaux. Devians de vieux soldats, et une de nouveals levées; de vieux et nouveaux. Devians de vieux soldats, et une de nouveals levées; et les considérats, actions exposit la guerre et avait de la valeux. Décimus, quoign'il ent extri longtemps sous Crisar, passe dans l'histories des l'alternative de la valeux. Décimus, quoign'il entre les généraux passes Crisar, passe dans l'histories de la valeux de l'aux 
toire pour un guerrier de peu de mérite. Octavieu, avant cinq légious à ses ordres. savoir les deux qu'il avait débauchées à Autoine, une de nouvelles troupes, et deux dont le fond était de vétérans, mais garnis et mêlés de nouverux soldats, pouvait avec ces forces faire pencher la balance selon le côté pour lequel il se déterminerait : il fut embarrassé sur le choix. Il haissait Décimus, et craignait Antoine. Il lui était indécent de se liguer avec le meurtrier de sou père, et impossible de ne pas pousser Antoine après l'avoir si cruellement offensé. D'ailleurs il avait pris des eugagements avec le sénat, et l'autorité de ce grand corps lui était nécessaire pour s'accréditer et pour légitimer sa prise d'armes. Il s'en tint donc à suivre la route dans Isquelle il était entré : et, sans faire anenne avance directe vers Décimus, il écrivil au sénat pour lui offrir ses services et ceux de cina légions qu'il avait rassemblées dans la ville d'Albe. Il fit plus. Ses troupes lui avant présenté les faisceaux et les haches, et l'exhortant à prendre la qualité de propréteur, il déclara qu'il ne recevrsit aucun titre d'honneur et de commsudement que de l'autorité du sénat. En même temps il prit soin de s'attacher par uno largesse les légions qui avaient quilté An toine; et, après qu'elles eurent fait l'exercice devant lui, il leur distribua cinq cents deniers par tête, et leur en promit cing mille après la victoire.

Le sénat cut bien souhaité que ces légions, en se détachant d'Anloine, se fussent données à la république, et non pas au jeune César; mais il n'était pas temps de faire parsitre une pareille disposition. Les offres d'Octavien fu-

reut acceptées avec beaucoup de témoignages de reconnaissance : et ou lui promit de l'autoriser dans la première assemblée du sénat, que l'on croyalt ne devoir pas se tenir avant le premier jauvier. Cette répouse ne peut avoir été faite que par quelques-uns des préteurs et des tribuns, de concert avec un nombre des plus illustres sénateurs ; car Rome était alors dans une espèce d'anarchie. Il n'y avait point de consul, Dolabella étant parti depuis longtemps pour la Syrie. Brutus et Cassius, que l'on peut regarder comme les deux chefs du collège des préteurs, avaient passé la mer; et les affaires étaient si brouillées, que l'on n'espérait pas qu'elles se remissent en ordre avant que les nouveaux cousuls fussent eutrés en charge.

Cicéron eut vraisemblablement grande part à la réponse qui fut faite à Octavieu. Il avait passé dans ses maisons de campagne les mois d'octobre et de novembre, cherchant à se mettre en sûreté contre les fureurs d'Antoine. Lorsqu'il le sut parti de Rome', il y revint le neuf décembre, engagé plus que jamais avec Octavien, Ce n'était pas qu'il se fiat pleigement à lui : le contraire paraît dans toutes ses dernières lettres à Atticus\*. Il voyait parfaitement que, si ce jeune homme demeurait valnqueur d'Antoine, Brutus serait en danger 3. Or, il était intimement persuadé que de la conservation de Brutus dépendait celle de la république. Néanmoins \*, pressé par les lettres qu'Octavien lul écrivait tous les jours, et dans lesquelles il lui protestait vouloir se gouverner en tout par ses conseils; pressé par les instances d'amis communs, et, plus que tout cela, par la considération du péril qui le menaçait lui-même et la république en même temps de la part d'Antoine . voici ce qu'il répondit eufin à Oppius5, qui le

<sup>1</sup> Cic. ad Fam. XI, 5.

<sup>1</sup> Id. ad All XVI, 16.

<sup>5</sup> ziv, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> IXI.
<sup>5</sup> « Dial Opplo, quum me hortareiur ui adolescentem, e lotamque causam, mauumque veteranorum com- plecierer, me nullo modo facere posse, ni mibi ex-

<sup>«</sup> ploratum esset, eum non modó non tulmicum tyran-« noctouis, verum etiam smicum fore. Quem lile diceret

e ita futurum. Quid igitur festinamus? inquam. Ilii

sollicitait fortement de se déclarer pour le jeune César : « Je ue puis consentir à ce que « vous me demandez, si je n'ai certitude « qn'Octavien non-seulement ne sera pas en-« nemi de ceux gul ont tué le tyran, mais « qu'il se montrera leur ami. » Opplus l'en assnra. « Eh bien , lui dit Cirerou , ne nons · pressons point. Octavien n'a pas besoin de « mes services avant le premier janvier; et « Il peut, le dix décembre, me donner une « preuve de ses sentiments en consentant « que Casca prenne possession de la charge « de tribun du pennle, » Casca, désigné tribun, étalt celui qui avait donné le premier coup à César, comme je l'ai raconté, Octavien tint parole à l'égard de Casca : movennant quoi Cicéron fut obligé de tenir celle qu'il avait dounée à Oppins.

Ainsi les nouveaux tribuns du peuple . entrès en charge le dix décembre, selon la coutume ', ayant convoqué au vingt de même mois une assemblée du sénat, Cicéron s'y rendit des premiers, et sa présence y attira beauconp de sénateurs; en sorte que l'assemblée fut des pius nombreuses. Les tribuns proposèrent de charger les consuls désignés, Hirtius et Pansa, de prendre les mesures nécessaires pour que le sénat pût se tenir sûrement le premier janvier; et de plus ils permirent aux sénateurs de parler de tont ce qui leur parattrait couvenir à la circonstance où se trouvait la république. Le même jour ou avait affiché dans Rome une déclaration de Décimus qui faisait connaître la résolution où il était de maintenir la Gaule cisalpine dans l'obéissance et la fidélité au sénat et au penple romain.

Cictron nas de la liberté qu'accordaient les tribuns, et ll embrassa dans son opinion tout le système des affaires présentes de la répabilque. Il ne se contenta pas de donner charge et pouroir aux consuls désignés de former une garde pour la sorté du sénat, remarquant que cette précaution inusitée était une flétrissure pour Autoine, contre lequel on la preuait. Il l'attaqua lui-même personnellement, et en fit le portrait le plus odienx, prètendant qu'il ne devait plus être regardé comme consul, mais comme ennemi public. Il ioua Décimus, qui se préparait à lui résister. Il eleva jusqu'au ciel le bienfait du jeune César qui avait préserve du carnage et le sénat et la ville entière. Enfin il concint à appronver et autoriser par un décret de la compagnie tout ce qu'ils avaient fait l'un et l'autre et feraient à l'avenir contre Antoine; ajoutant qu'il était à propos de décerner des honnenrs pour les chefs, et des récompenses pour les soldats qui défendaient la république et l'autorité du sénat : et en conséquence de charger les consuls désignés de mettre cette matière en délibération dans l'assemblée du séuat, qu'ils tiendralent le premier janvier.

Cetavis fut suivi; et Oleron, qui en étail Teuteur, monta, au sortif ué sent, sur la tribune aux harangues, et rendit compte au pruple assemble du dierce qui vensit d'être rendu. Il remaini les mêmes objets devant ce et la même véhiemence; et ll fut écouté avec de grands appliadésements. Ce deux disdes grands appliadésements. Ce deux disdes grands appliadésements. Ce deux disdes grands appliadésements. Ce deux disdes deux distinguissements que la companya de la le aéras, l'autre devant le peuple, sont as troisième et se quatrième Pullipaique.

Autoine répondit aux haraugues de Cleéron et au décret du sénat par des actions. Il poussa en avant son entreprise; et apun bientôt réduit Décimus', qui ne se trouvait pas en état de tenir la campagne, à se renfermer dans Modène, il I'y assiégea.

Telle citai la situation des choses en Italic. Le parti républician, appur de toute l'autorité du sétuat, n'avail de troupes sur lesquelles de sétuat, n'avail de troupes sur lesquelles de Décimus. Antoine Ini falsait il pot compler avec une entière assurance que ceiles de Décimus. Antoine Ini falsait un des la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la complexité de la

En partant d'Italie ils avaient formé leur

<sup>1</sup> Appian.

<sup>«</sup> enim meå operå sats kal, januarias nibil opus est. « Nos autem ejus voluntatem ante idus decembres per-

e spiciemus in Cascit. » (Cie. od Att. xvz, 15.)

6 Cic. ad Fam. xi, 6, et Phil. m et sv.

plan de rentrer dans les gouvernements de Macédoine et de Syrie, qui leur avaient été donnés par César, ratifiés par le sénat, et eusuite ôtés par Antoine. Ils furent d'abord recus à Athénes avec tontes sortes d'honneurs: et les Athéniens lear dressérent des statues asprés de celles d'Harmodius et d'Aristogiton 1, anciens libérateurs d'Athénes. Cassius n'y fit pos un long séjour, et il se hôta d'aller tenter fortune du côté de la Syrie. Brutus, resté seul 9, parut pendant quelque temps ne s'occuper que de ses études chéries avec les plas célébres philosophes de l'Académie et du Lycée, Théomneste et Cratippe, Il pensait poarlant sérieasement à la gaerre. Il commenca par s'attacher toute cette fleur de la jeunesse romaine qui était à Athènes pour puiser à la source des belles connaissances dans la patrie des lettres, des sciences et des arts. C'étaient des officiers qu'il préparait pour les troupes qu'il anrait dans la suite. De ce nombre, les plus connus sont le jeune Ciceron 3, et le poête Horace, à qui son pére , simple affranchi, et faisant la profession d huissier, mais homme d'un esprit solide et élevé. dounait la même éducation que les sénateurs ponvaient donner à leurs enfants. Pour ce qui est da fils de Cicéron, Brutus, après l'avoir mis à l'épreuve, le lone beaucoup en écrivant à son père. « Votre fils 4, lui dit-il , « me satisfait tellement par son activité, par « sa constance dans le travail, per sa gran-« deur d'ame, par son exactitude à remplir « tous ses devoirs, que jamais il ne paralt « perdre de vue de quel pére il est né. Per-« saadez-vous que, pour parvenir à des hon-« neurs pareils aux vôtres, la gloire de son « père sera sa moindre recommandation.» Il paraît en effet, par différents traits que l'on peut recueillir des lettres de Cicéron touchant son fils, que ce jeune homme avait le cœur bou et généreax; en sorte que, sans briller beaucoup par les talents de l'esprit, il aurait pu soutcnir jusqu'à un certain degré la gloire de son nom, si dans la suite il ne se fût pas abruti par le viu 1, Brutus, quand il eut une armée, lui donna un commandement important, et il fit Horace tribun légionnaire.

Il ne lui fallut que fort peu de temps pour former cette armée. Les anciens soldats de Pompée, qui, ayant combattu à Pharsale, se trouvaient eucore répandus dans le pays, prirent parti volontiers avec un chef qui défendait la mémo cause. Des traineurs de l'armée de Dolabella, qui était dejà en Asie, et denx corps de cavalcrie que l'ou menait à ce consul, demeurérent auprès de Brutus. Une légion \*, commandée par L. Pison, lieutenant d'Antoine, se donna au fils de Cicéron. Mais surtout ce qui mit Brutus en force, c'est l'accession de Q. Hortensius, qui gouvernait la Macédoine, et qui, au lieu de la garder au frère d'Antoine, y reçut Brutus, lui céda le commandement des troapes qu'il y avait, et en leva de nouvelles. Les rois et princes voisins de la Macédoine imitèrent l'exemple d'Hortensius. Brulus s'empara aussi d'une grande quantité d'armes que César avait fait fabriquer à Démétriade, ville de Thessalie, par rapport à son dessein de la guerre des Parthes; et il recut des sommes considérables des mains de ceux qui étaient chargés de deniers publics pour les porter à Rome. Ainsi soldats, armcs, argent, tout lui arriva presque à la fois.

En pareil cas, c'est beaucoup que d'avoir commencé. Bientôt les troupes de Brutus furent grossies de trois légions que commandait Vatinius. Cet homme, méprisable par ses mœurs, comme je l'ai dit plus d'une fois . mais qui savait assez bien la guerre, avait été envoyé par César en Illyrie pont réprimer les mouvements des peuples de cette contrée. La mort du dictateur ayant rehaussé le courage des Illyriens, Vatinius souffrit de leur part un échec qui le forçat de se retirer à Dyr-

(Apad Cic. Inter Epist. ad Brut. 11, 3.)

<sup>1</sup> Dio, l. 47. - Hist. Anc. L. v. \$8.

<sup>9</sup> Plut. la Brulo

<sup>1</sup> Hor. Ep. 11, 2, et Sat. 1, 6.

<sup>4 «</sup> Cicero tous sic mibi se probat industrià, patientià, « labore, malmi magnitudine, emni denique officio, ni e prorsus nunquem dimittere videatur cogitationem. e cujus sit filius.... Tibi persuadeas, non fore illi abo-« tendum glorià luà, ni adipiscatur honores paiernos. »

t Piln. xiv, 22 \* Cic. Phil. x. - Plut. in Bruto. - Dio, I. 47. - Ap-

rachinm. Sur ces entrefaites, C. Antonius, à qui son frère avait fait échoir le gonvernement de Macédoine, arriva à Apollonie avec sept cohortes; et, apprenant que la Macédoine était perdue ponr lui, il projeta de s'eu récompenser en quelque manière, en attlrant à sol les légions de Vatinius. Brutus le prévint encore ici, et se présenta le premier devant Dyrrachium. Il en trouva les portes fermées; car Vatinins était ennemi de Brutus, et par întérêt de parti, et par nne suite de l'opposition de leurs caractères, qui ne ponvait être plus grande. Mais les troupes ne balancèrent point entre les deux chefs. Elles méprisaient I'nn antant qu'elles estimaient et respectaient l'autre. Elles donnérent même à Brutus, avant que de passer sons ses enseignes, une preuve singulière d'affection.

Il avait hil no marche forcée à travers des compages courrers de neige. Es arrivant devant Dyrrachium, il tombe dans un épairsement actifére, ét sentif un beois presant de prendre de la norriture. Les troupes qui delient venous serve bui n'avaient succuse provision. Aindi Il fallut s'adreser aux gardes avancées des légion de Vasilinas; on leur exposit se intantion ou di Pettes se trovavait, et ou posit se intantion ou di Pettes se trovavait, et ou consideration de la companya de la companya de consideration de la companya de la companya de consideration de la companya de la companya de consideration de la companya de la companya de consideration de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la

Vatintus comprit bien qu'il ne lai serait pas possible de retenir sous ses ordres des légions ainsi disposées. Il prit son parti de bonne grâce, ouvrit les portes de Dyrrachium, et remit le commandement des troupes entre les mains de Brutus.

Pour ue plus revenir à un homme si peu digne de mémoire ; de d'ai et qu'il obtint, deux ans après, le triemphe, sous le consulat de Lépidna ct de Plancas. Se exploite en lllyrie ne le rendaient pas fort digne de cet honneur ; mais les triumvirs , alors maltres de la république, furent blen aises apparemment de récompenser un si ancieu et si fidèle serviteur de Cèsar.

C. Antonius ne profita point de l'exemple de Vatinius, et il résista jusqu'à la dernière extrémité. Voyant les habitants d'Apollonie entièrement déroués à Brutus, il quitta une

ville suspecie, et s'avança vers Buthrojum. Dans la marche, Brntus lui tailla eu pièces trois cohortes. Quelque temps après, le fils de Cicéron remporta sur lui un nonvel avantage. Enfin Brutus trouva moven de l'envelopper, lui et toutes ses troupes, dans un pays marécageux d'où il ne pouvait se tirer. Les gens de Brutus voulaient donner, mais Il les arrêta. « Epargnons, dit-il, des sol·lats « qui vont incessamment être à nous. » Il ne se trompait pas. Les troupes de Caïus, charmées de la générosité de leur ennemi, se rangérent à son obéissance, et lui livrèrent même leur général, qui devint ainsi prisongier de Brntns. Il fut traité avec toute sorte d'humauité 1 : jusque-là que Brutus lui permit d'écrire avec lui au sénat, et de prendre dans sa lettre la qualité de proconsul.

Ces lettres furent lnes dans le sénat le treize avril de l'année où Pansa et Hirtias exercèrent le consulta. Brutus et Gassis étaient encore en Italie au milieu du mois d'août de l'année précédente. Ainsi Brutus n'employa guére que sept mois à amasser une puissante armée, et à attirer à soi la Grèce, la Macédoine, l'Ill'rie et la Tirace.

Cassius, pendant ce même temps, ne fit pas de moindres progrès en Orient. Il enleva par sa diligence la Syrie à Dolabella, comme Brutus enlevait la Macédoine à C. Antonius, Dolabella était parti assez tôt d'Italie nour prévenir Cassins"; et d'ailleurs la dignité de consul dont il était revêtu, et les tronpes qu'il menalt avec lul, le rendaient bien supérieur à un rival qui n'avait d'autre appui que la recommandation de son mérite et le souvenir des services rendus autrefois à la Syrie contre les Parthes après la défaite de Crassus, Mais Dolabella ne sc hâta point : il traversa lentement la Grèce, la Macédoine, la Thrace, et il s'arrêta surtont dans l'Asie Mineure, dont il entreprit de s'emparer sur Trébonius qui la gourvernait actnellement. Il suivait en cela le plan qu'il avait concerté avec Antoine, de déponiller ceux qui avaient conspiré contre Cèsar et de s'en approprier les dépouilles, Incapable de réussir dans ce projet par la

<sup>1</sup> Cic. ad Brut. 11, 7.

force, il recourut à la fraude. Il n'est point de caresses qu'il ne fit à Trébonius, point de témoignages d'amitié qu'il ne lui donnât; eufin il l'amena su point, sinon de preudre une pleine confiance en lui, du moins de ne s'en pas garder comme d'un enueml de qui il avait tout à craindre. Au moment donc que Trébonius se crovait bien en sûreté dans Smyrne, Dolabella entra de nuit dans la ville, et se saisit de sa personne. L'infortuné prisonnier n'en fut pas quitte pour la perte de son gouvernement, ni même pour la mort. Dolabella, sous prétexte de venger César, mais réellement par le motif d'une insatiable cupidité, fit tourmenter cruellement pendant deux jours ce personnage consulaire pour le forcer de lui découvrir le dépôt des deniers publics : ensuite de quoi il ordonne qu'on lui tranchat la téte. Après l'exécution, les soldats, aussi inhumains que leur général, trainérent indignement le cadavre jusqu'à la mer, où ils le jetérent. La tête fut portée par eux au bout d'une pique dans les rues de Smyrne, et ensuite leur servit de jouet ; ils se la reuvoyaient les uns aux autres sur les pavés comme une balle, jusqu'à ce qu'elle cut perdu la forme de tête humaine. Trébonius périt le premier de tous ceux qui avaient attenté à la vie de César ; les autres , pour la plupart , le suivirent de près.

Pendant que Bolabella s'emparait, par une voie si odieuse, d'une province riche, mais qui parili d'avoir pas été fort garnie de troapes et de munisions de guerre. Cassius se rendait mattre de la Syrie et de huit légions qu'il y troura. Une guerre civile qui durait dans ce pays depuis envivou trois ans y avait rassemblé ces graudes forces. En voici l'occasion et l'històrie en peu de mois.

Cèsar , en quittaut la Syrie, par laquatle il avait passé un sortir de l'Egipte, leisas pour commander dans cette province un jeune homme de ses percis somme Sex. César exc une legion. L'âge, la moltene et la vi-turiquitenue de ce commandant un lei concilirent pas l'estime et le respect de ses soldats. Cest ce qui fit nultre la pensée de le supplater à Cocilina Basses, simple cheraîter pomain, mais homme de tête et de conrage. qui, ayant suivi le parti de Pompée, s'était, depuis son désastre, sanvé à Tyr. Il commenca par s'assurer de cette ville ; et il y réussit sans peine, parce que les Tyriens étaient mal affectiounés envers César, qui, suivant se pratique constante de trouver toutes voies bonnes pour avoir de l'argent, jusqu'aux sacriléges même, avait pillé les trésors du temple d'Hercnie, extrêmement respecté parmi eux. Bassus atlaqua ensuite Sextus César; et, ayaut en un sssez mauvais succès, il entreprit de gagner par intrigue les soldats de ce jeune commandant, et il cabala auprès d'eux ai bien et si beureusement, qu'il les engages même à le tuer. La légiou recounut Bassus pour chef, et il devint de cette façon mattre de la Syrie. Mais, comme il s'attendait à u'y étre pas laissé tranquille, il choisit Apamée, ville très-forte, pour eu faire sa place d'armes, et il angmenta ses troupes, autant qu'il lui fut possible, enrôlaut tous ceux qui se presentèrent, libres et esclaves. Ceci se passalt pendant que César faisait la guerre contre Metellus Scipion en Afrique.

Bauss se soutin pendant tout le reste de la trè du dicateur, qui ne jugar pas cette affaire asset importante pour se transporter ne presonnes une listera. Antiétius Vétau\*, par son ordre, easségen Besset dans Apamée, ce foi frepoussé per le Parthes, que l'habité chessitier romais arrat su l'actieur sour gouveile. Satiou Marcus, homme de méride, envoyé de Bonne après as préture pour gouveile. Satiou Marcus, homme de méride, envoyé de Bonne après as préture pour generale. Satiou Marcus, homme de méride, envoyé de Bonne après as préture pour de citrois fégénes, un et mante pas misers. Il appeté à son secours Q. Marcius Crispas, qui la mena de Biblipie très soutres légions : et avec leurs forces réunies ils purreul bien estat de l'actieur de soutre de l'actieur de soutre de l'actieur de soutre de l'actieur de l'actieur de soutre de l'actieur de la la preter libre de l'actieur de la service de l'actieur de la la la comme de l'actieur de la la comme de l'actieur de la la comme de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'actieur de l'ac

rent l'y forcer. Les choses étaient en cet état lorsque Cassius aborda en Syrie avec sa petite escadre. Lentulus Spinther<sup>3</sup>, questeur de Trébonius, uiu avait fourni quelques secours d'hommes et d'argent, qu'il fait beaucoup valoir dans une lettre à Ciefron, Mais c'étaient là des forces

<sup>1.</sup> Cic. ad Att. xrv, 9.

<sup>1</sup> Dio - Applan.

bien peu proportionnées à la grandenr de l'entreprise. Le nom de Cassius , sa rénutation, la cause qu'il soutenait, voilà ce qui lui fit acquérir en un seul coup de filet huit légions. Les six des assiègeants lui furent remises par les généraux eux-mêmes, Bassus, à qui Appien compte deux légions, savoir celle de Sex. César, et une seconde qu'il avait formée lui-même de ses nouvelles levées, se fit. beaucoup presser pour se démettre du commandement, Il ne prétendait pas avoir beaucoup travaillé\*, beaucoup hasardé, pour qu'un autre vint recueillir le fruit de ses neines et de ses périls. Mais ses soldats députéreut malgré lui à Cassius pour lui offrir leurs services : de façon que Bassus fut obligé d'ou-

vrir les portes d'Apamée.

Ce premier succès, si grand, si înespéré, fut suivl, immédiatement après, d'un second du même genre. Dolabella avait envoyê Allienus, son lieutenant, en Egypte, pour demander du secours à Cléopatre, qui dés lors régnait seule, ayant fait périr par le poison le dernier des Ptolémées\*, son frère et son mari Cette reine s'y porta volontiers par l'attachement qu'elle conservait pour la mémoire de César. Elle envoya donc à Dolabella une flotte égyptienne, et Alliènus mena par terre quatre légions, formées partie des débris des armées commandées autrefois par Pompée et par Crassus, partie des cohortes romaines que César avait laissées à Alexandrie, Cassins fut averti de cette marche : et. étant slié eu Judée à la rencontre d'Alliénus, il le forca de lui remettre ses quatre légions 3, Ainsi Cassius se trouva à la tête de douze légions le sept mars de l'année où Hirtius et Pansa furent consuls, jour duquel est datée la lettre qu'il écrivit à Cicéron pour lui rendre compte de ces heureux événements,

On peut juger quelle fut la joie du séuat lorsqu'il sut Brutus et Cassius armés d'une si grande puisance. Il se hâta, conformément à l'avis de Cicèron, de leur confirmer par autorité publique le gouvernement des provinces et le commandement des armées dont ils es et le commandement des armées dont ils

s'étaient cosparés sons sutre titre que leur zide et la nécessié ? Il les revêtid ses pouvairs les plas amples qui enssent jamais été donnés à acura procossai : et comme bolabella, pour cause da mœurtre de Trébonius, avait été décarée ennemi public, le sénat charque Cassius de lui faire la guerre, avec cette «lauser creanarqualle, qu'en quelque province qu'il cui pour les opérations de cette guerre, il pointait d'une autorités supérieure à celle des gouverneures on magistrats particuliers de cette novoince.

Ponr achever ici tout de suite ce qui regarde Dolabella \*, je dirai qu'il trouva bientôt une fin digne de son audace et de son ambition. Quoigne aidé par Cléopatre et par les Rhodieus, les Lyciens et quelques autres peuples de ces contrées, il s'en fallait bien qu'il eût des forres égales à celles de Cassius. La liberté, ce nom si doux à tous les Romains, et l'autorité du sénat, déterminaient en faveur de celui-ci tout ee qu'il y avait de Romains en place dans l'Asic Mineure et dans la Syrie, Il recut ainsi plusieurs escadres, qui lui furent amenées par leurs commandants : et il en forma une flotte nombreuse, à la tête de Isquelle II mit Statius Murcus, Sérapion même, gouverneur de l'île de Chypre pour la couronne d'Egypte, mais qui paraît avoir été dans un parti opposé à Cléopatre, et attsché peut-être à Arsinoè sa sœur, envoya quelques renforts à Cassins.

Néamoins Dolabella, aveuzié par sa cupidité, enterprit de revendiquer no gouvernement de Syrie. Il await même résolu, s'il ne resississait pas de ce côté, d'enterquer ses réassissait pas de ce côté, d'enterquer ses charge?, qu'il a sait amassés, et d'alter en lisies e-joinére à Antoine. Il se trouve bien loin de pouvoir exécuter ce dessein. Deux illies puisantes. Tare en Glicie, et Losdicée en Syrie, itemient pour lui. Il s'avança paquè de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme mer. Il y eut divers commest, dans lesqué. Dolabella ent loujours le désauntage; et en-

Cic ad Fem. XII, 12.

Joseph. Apt. xv , 4.

Cle. ad Fam. xii. 11.

<sup>1</sup> Cic. Phil. x et xi. 2 Applen. — Dio.

<sup>5</sup> Cle. ad Fam. 211, 14 et 15.

fiu la ville fut livrée aux troupes de Cassius par intelligence. On leur ouvrit furtivement plusieurs poternes, par lesquelles les assiégeants entrèrent en foule et se rendirent maltres de la place. Dolabella, se voyant prés de tomber au pouvoir de son ennemi, et craignant un traitement pareil à celui qu'il avait fait à Trébonius, ordonna à un de ses plus fidèles esclaves de l'égorger. Celui-ei obéit, et ensuite se perca de la même épée, et tomba aux pieds de son maître. Cassius fit rendre les honneurs de la sépultore an corps de Dolabella, ne croyant pas que l'humanité permit de lui faire souffrir la peine du taliou en vengeance des outrages auxquels le corps de Trébonius avait été livré. Il traita aussi avec douceur les soldats et les officiers qui avaient servi sous Dolabella ; et quoiqu'ils eussent été déclarés ennemis publics avec leur chef, au lieu d'exécuter à la rigueur le décret du sénat, il aima mieux en grossir snu armée, et recut leur serment.

Il n'est peut-être pas hors de propos, puisque l'occasion s'en présente, de faire ici meution du cheval Sejan 1. C'était un cheval d'une rare beauté, et de la race, dit-on, de ceux que Diomède, rol de Thrace, nourrissait de chair humaine, et qu'Hercule après l'avoir tué. amena à Argos. Mais ce cheval si beau passa pour porter malheur à ses maîtres, parce que eeux qui le possédèrent périrent misérablement. Le premier fut un certain Cn. Setus, d'où vint à ce cheval le uom de Séjan, comme qui dirait cheval de Seius, Ce Seius fut suoplicié, par ordre de Marc-Antoine, Dolabella, qui avait entendu parler du cheval excellent qu'avait eu Setus, voulut l'acheter en passant par Argos pour aller en Syrie, et il en donna cent mille sesterces 9. Nous venons de voir quel fut le triste sort de Dolabella. De celui-ci il passa à Cassius, et de Cassius à Marc-Antoine; et tous deux, comme Dolabella, furent réduits à se donner la mort. De là le nom de ee cheval passa en proverbe; et pour exprimer un homme souverainement malheureux. on disait qu'il avait le cheval Seign.

Je reviens aux affaires publiques. On voit,

par les faits dont j'ai reudu compte, que, dans l'année qui suivit la mort de César, toptes les forces de l'empire romain du côté de l'Orient, depuis la Grèce, étaient dévouées au parti républicain, Cornificius, en Afrique, soutenait les mêmes intérêts, et était attaché au sénat, à Cicéron, à Brntus et à Cassius. Sex. Pompée, qui dans le courant de la même année s'empara de la Sicile, songeait plus à sa puissance particulière qu'au rétablissement de la liberté. Mais, comme il était ennemi déclaré de la mémoire de César, et que, si Brutus et Cassius eussent été vainqueurs, il n'avait ni assez de mérite ui assez de forces pour s'empêcher de suivre leurs impressions, on doit le ranger dans le même parti. Voilà quels étaient les armes et les chefs qui appuyaient la faction républicaine : et si toutes ees forces avaient pu se réunir avec D. Brutus, et agir ensemble en Italie, la république était sauvée. Mais elles ne se trouvéreut pas prêtes à temps; et un délai inévitable causa leur ruiue et celle de la liberté.

Du côté de l'Occident, sur trois généraux qui, à la tête de trois armées, occupaient les Gaules et les Espagnes, deux étaieut au moins mal décides, et le troisième trop éloigné pour secourir l'Italie. Lépidus , proconsul de la Gaule narbonnaise et de l'Espague citérieure. était un homme de beaucoup d'ambition et de peu de génie, sans principes, sans fermeté, au fond mal affectionnée pour la république, et n'y cherchant que sou propre agrandissemeut; peu capable de jouer uu personnage, s'il neut été porté par les circonstances, sans v mettre rien du sien. Plaueus, désigné pour gérer le consulat avec D. Brutus, et proconsul de la grande Gaule, avait de l'esprit et des talents: mais il tint une conduite équivoque, promettant beaucoup et agissant mollement; moius malintentiouné que Lépidus, mais aussi peu disposé à hasarder sa fortune pour la cause publique. Pollion, proconsul de l'Espagne ultérieure, ne ressemblait nullement ni à l'un ni à l'autre. Il avait de l'élévation et du courage; et quoique anciennement attaché à César, c'était une âme fière et d'une trempe républicaine. Mais la distance des lieux le reculait du centre des affaires : elles se décidérent sans lui; et pour ne se pas perdre inuti-

<sup>1</sup> A. Gell. 111, 9.

<sup>9</sup> Douze mille cinq cents livres, a 52 000 fr.

lement, il se crut obligè de snivre les drapesux d'Antoine. Tous ces généraux, de tontes les parties de

l'empire, lournaient les yenx vers l'Italie, dans laquelle, outre les trois armées dont l'al parlé pius haut, celle de Decimus, celle d'Antoine, celle d'Octavien, les consuls Hirtius et Pansa en assemblerent encore de nonveiles, comme je vais le raconter après que j'aurai achevé le pen qui me reste à dire de l'année où périt (César.

ou perit Cuar.

Le fini profession de couler légivement tur

Le fini profession de couler légivement tur

Le fini profession de couler légivement tur

Le fini profession de l'ancient supersitate supersitate au fidérement tenu registre, et

des effets naturels que l'ignorance des causses

des effets naturels que l'ignorance des causses

des nimes de merceilles supersenantes.

Mais il n'est pas possible de passer sous si
leace cet affinibisement célébre de l'éclat de

soleil pendant toute l'année de la mort de Câ
ser. Tout le moude sait les beaux vers de Vir
gile, qui en font mention. « Le soleil\* , di
die de la companion de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de

a epais et rougeaure, en sorte que le Necte « impie craignit une util éférendle. » Nonseulement Yirgile et tous les poétes du même temps, mais les plus graves historiens attetent ce phénoméne. Les taches que nos astronomes ont découvertes avec le télescope sur la face du soleil en sont l'explication. C'était ne croûte plus épaisseque de coutume, et plus difficie par conséquent à dissondre.

Dion resporte sous cette même année la mort de Servilius lauquiers, et activate vicillard qui avait poussé na carrière josqu'à quatre-trajedit an sai, jouissant loujours d'auxe santée robuste et de l'nauque de lous ses sex. Il avait été houore d'ou consulté, de la censure et du triomphe, et il était père de cet Issariress que Céare pris pour collègue dans son second consulai? Le même Dion et Valère Maxime not trui digne d'être trassins à le postérité un trait singulier de sa vie. En passant par la place publique, il apercut un accusé dont on instruisait le procès, et an sujet duquei on entendait des témoins. Il s'avança, et, adressant la parole aux juges fort étonnés de le voir s'intéresser dans une affaire qui pe paraissait point du tout le regarder, il leur dit : « Je ne « sais qui est cet accusé, ni queile est in ma-« tière du procès qu'on lui intente; ce que je « sais, c'est que je l'ai rencontre un jour dans « un chemin étroit, lui à cheval, et moi à « pied; et que non-seulement ii ne descendit « point de cheval, mais passa outre sans s'arz rêter, et sans me donner aucune marque « d'attention. C'est à vous, messieurs, à voir « si le fait que je vous allègue mérite que vous « y avez égard dans le jugement que vous « ailez prononcer. » Sur cela seui, les juges. au rapport des deux écrivains que j'ai cités. voulurent à peine entendre l'accusé dans ses défenses, et ils le condamnèrent d'une voix unauime, regardant comme capable de tout celui qui avait pu manquer de respect à un homme tel que Scrvilius Isauricus.

Je passe à l'anuée où Hirlius et Pansa furent consuls.

\$ II. Dispositions des deux consuls par rapport à l'état actuel de la dépositione. Le

SÉNAT, CUNTRE L'ATIS DE CICÉRON, ORDONNE UNE

DÉPUTATION A ANTOINE OCTATIEN PAY BEVÊTE DE TITRE ET DE L'AUTORITÉ DE PROPRÉTECE. CI-CÉRON SE REND CAUTION POUR LUI ENVERS LE SÉ-NAT. STATUS DÉCERNÉE À LÉPIQUE INSTRUCTIONS DONNÉES ACE DEPOTÉS DO SÉNAT, SCLPICIUS, L'UN D'ECE, MEGET EN ARRIVANT AU CAMP D'ANTOINE. MAUVAIS SUCCES DE LA DEPUTATION. LE SENAT UECLARE QU'IL Y A lumulte. STATUE DÉCERNÉE A SCLPICIUS. NOUVELLE DEPUTATION A ANTOINE. GEDONNÉE PAR LE SÉNAT. CICERON, QUE L'ON AVAIT MIS CU NOMBRE DES DÉPUTÉS, S'EN PACUSE, ET PAIT AINSI MANGCER L'AFFAIRE LÉPIDES ÉCRIT AU SÉ-NAT PUTE L'EXHORTER & LA PAIX. CICÉRON S'T OPPOSE. LETTER D'ANTOINE & MIRTIUS ET & OC-TATIEN. HISTICS ET OCTAVIES S'APPROCUENT DE MODENE. PIGEONS EMPLOYES POUR PURTER ET RE-PORTER DES AVIS. COMBAT DU PANSA EST BLESSÉ. ANTOINE, EN S'EN RETUURNANT A SON CAMP. EST ATTAQUE ET BATTU PAR HIRTIUS, OCTATION. BRSTÉ A LA BARDE DU CAMP, LE DÉFEND CONTRE LUCIUS, PRÈSE D'ANTOINE. LE SÉNAT FAIT VALOUE

SECESSIVEMENT L'AVANTAGE REMPCETÉ SUR AN-

Hile elism exstiucio miseratus Cusare Romam, Quom caput obscură ultidum ferrugine tesli, Impisque nterasm limuerunt secula nociem.
 YIRC. Gsory. I, 406.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> An. R. 709; sv. J. C. 43.

III. BIST. ROM.

TOURS SORT PORCÉES. HIRTERS EST TUR. ANTOUNE LEVE LE SIÈCE, ET GAGNE LES ALPES. OCTATIEN NE LE POURSUIT POINT. DIFFICULTÉS DE CÉVELOS-PER LES INTERCOS DE TEMPS QUI SUITIT LA LEVÉE DE SIRGE DE MODÈNE. MOST DE PANSA. ANTOINE EST DÉCLARÉ ENNEMI PUBLIC. GÉNÉROSITÉ D'AT-TICOS. LE SÉNAT TRAVAILLE & ARAISSEE OCTA-TIEN. MOT ROUIVOUUR DE CICERON AU SUIET DE JEUNE CESAR, PROJETS ET INTÉRÊTS CONTRAÎRES D'OCTATION BY DO SÉNAT. LE SÉNAT DONNE A OCTATION DN PRÉTEXTE DONT COLUI-CI PROPITE POUR SE DÉCLARRE. OCTAVIEN SE EAPPROCHE D'ARTOINE. IL INVITE A DE LIGUER AVEC LUI LE-PIDES BY POLLION. IL ASPERE AT CONSULAT. CI-CRRON RAT SA DUPE ET L'APPUIR. LE SÉNAT ES-JETTE LA DEMANGE D'OCTAVIEN. JONCTION DE LEPIGOS AVEC ANTOINE. LE SÉNAT A RECODES A OCTATION, QUI PROFITE DE L'OCCASION POUR EN-TABLE LE CONSDIAT. PLAINTES DE BRUTUS CONTRE CICASON, CONTENUES DANS DEEX LETTERS: L'ENE A CICERON LUI-MRHE, L'AUTRE A ATTICUS, FONDA-TION DE LA TILLE DE LTON.

A. BIRTIES 1. C. VIBIUS PANSA.

Les consuls qui entraient en charge étalent l'un et l'autre créatures de César. Pansa lui devait même son élévation par une raisou particulière : car, étant fils de proscrit, il ne lui aurait pas été possible de parvenir aux honneurs, si César n'eût levé la barrière que lui opposaient les lois de Sylla. Il paratt qu'ils étaient attachés, non-seulement aux bienfaits, mais à la personne de lenrami. Ils chérissaient sa mémoire encore après sa mort, comme Cicéron le remarque expressément d'Hirtius \*: et ils étaient zélés 3, surtout ce dernier, pour la validité des actes et des ordonnances du dictatenr. Ainsi le sénat ', qu'Antoine appelait alors avec assez de fondement le Camp de Pompée, avait des motifs de se défier de ces consuls.

Mais, d'un autre côté, ils faisaient profession de penser en vrais et bons citoyens. Ils se montraient amis de la paix, du bon ordre et des lois, jusqu'à consentir que le meurtre

4 An R. 700; Av. J. C. 43.

de César demourat sans vengeance, plutôt que de donner lieu à une guerre civile ; et surtout la conduite indécente et tyrannique d'Antoine les avait révoltés, et ils étaient persuadés de la nécessité de le réduire et de réprimer ses violences. Par cet endroit, ils se trouvaient conformes au système du sénat, dont le grand objet actnellement était la gnerre contre Antoine, quoign'ils n'allessent pas toujours aussi vite que l'eût souhaité cette compagnie, et particulièrement Cicéron, dont l'ardeur ne pouvait souffrir ni obstacle ui retardement,

Dès le premier janvier, le sénat s'étant assemblé, et les consnis ayant proposé de délibérer sur la situation actuelle de la république, Cicéron vonlait que l'on agit avec toute la vigueur imaginable. Fufius Calénus, qui avait été consul quelques années auparavant 1, beaqpère de Pansa, premier opinant, avalt onvert l'avis d'envoyer des députés du senat à Antoine. Cicéron le réfate avec une véhémenca étonnante, s'appuvant sur des raisona d'un très-grand poids. Il observe qu'il y aurait une inconségnence visible dans la conduite du sénat, si, après avoir loué dans l'assemblée du 20 décembre précédent cens qui avaient pris les armes contre Antoine, il se déterminait, treize jours après, à entamer une négociation avec lui. Il fait appréhender que, par cette démarche de faiblesse, on ne ralentisse le conrage des soldats et des peuples d'Italie qui embrassaient avec chaleur la cause publique. Enfin il prédit que cette députation sera infructueuse, a Si vous chargez a, dit-il aux « sénateurs , vos députés de prier Aptoine . a Il vous méprisera. Si vous prétendez ful a intimer des ordres, il ne vous écoutera « pas. » Cicéron conclusit donc à pousser la guerre à tonte outrance, et à donner ponr cette fin plein pouvoir aux consuls, en les armant de sénatus-consulte célèbre auquel on recourait dans les pressantes nécessités, c'est-è-dire en leur ordonnant d'empêcher que la république ne souffelt aucun dommage,

<sup>2</sup> s Mous discipulus.... valdė sa a poster saucisvit. » (Cac. od Ast. zav. 98.)

<sup>8</sup> Cic. Phil. x. 16.

<sup>4</sup> Id. ibid x111, 96.

<sup>1</sup> Cle. Phil. v.

<sup>2</sup> s Legatos decernitis : si ut depr al at imperetis, non madiet. » (Cre. Phil. Y. 95.)

Ces deux opinions contraires parlagèrent le sénat : et le débat dura trois jours, Enfin Fusius l'emporta : et les députés furent nommés, tous personnages consulaires; savoir, ie fameux jurisconsulte Ser. Sulpicius, Pison, beau-père de César, et Philippus, mari d'Atia, mère d'Octavien : mais en même temps il fut résolu que l'on continuerait vivement tous les préparatifs nécessaires pour la guerre. Et réellement Hirtius, quoique relevant de maladie, et n'étant pas encore bien rétabli . partit, peù de jours après, à la tête d'un corps de troupes, pour aller joindre le ieune Cesar, qui déjà avait commence les hostilités contre Antoine, et lui avait enlevé ses éléphants et queigne cavalerie.

Un autre article mis en délibération par les consuls dans l'assemblée du premier janvier, conformément au décret du 20 décembre précèdent, c'étaient les récompenses dont il convenait d'honorer les généraux et les soidats qui s'étaient déciarés en faveur de la république contre Antoine. L'affaire était très-délicate par rapport à Octavien, qu'il u'était sûr ni de mécontenter, ni de satisfaire. parce que d'une part le sénat en avait besoin, et que de l'autre il était dangereux de nourrir son ambition et ses trop hautes espérances. Ciceron ne balance point. Il veut qu'on le revête du titre de propréteur, qu'on le fasse sénateur, qu'on lui accorde le privilège de demander les charges plusieurs années avant l'age prescrit par les lois; et tout cela passa; Philippus y fit ajouter encore l'honneur d'une statue.

Ce qu'il y a de plus singulier dans le discours de Cicéron sur ce point, c'est qu'il entreprend de dissiper les alarmes trop bien fondées de ceux qui appréhendaient que le fils de César ne marchái sur les traces de son père. Il fait valoir l'attachement d'Octavien au sénat. Il soutient que Brutus et Cassins n'ont rien à craindre d'un ennemi généreux. qui a sacrifié à la république tous ses ressentiments particuliers. Il va même jusqu'à se rendre caution pour ce jeune homme envers ie sénst. « Je promets 1, dit-ii , j'assure, je « garantis qu'Octavien agira toujours en bon « citoven comme il fait aujourd'hui , et qu'il « sulvra les meilleurs principes que nous « puissions souhaiter, » Il prometteit ce qui ne dépendait nullement de lui; et l'événement, comme l'on sait, prouvers bien qu'il s'était trop avancé. Mais il se crovait sons doute obligé de tenir ce langage pour établir entre le sénat et Octavien une confiance nécessaire, seion lui, au bien des affaires,

Le sénat, en combiant d'honneurs le jeune César, ratifia pareillement les promesses faites à ses troupes, et s'engagen à leur donner. après la victoire, de l'argent, des établissements, et exemption de service militaire pour eux et pour leurs enfants,

Je ne fais point mention des éloges et des témoignages d'approbation et d'estime prodigués à Décimus ; la chose parle d'elle même, Mais le sénat saisit l'occasion de tâcher de fixer la légèreté de Lépidus, qui jusque-là ne s'était pas déciaré. Il était beau-père de Brutus ; ce qui devait l'incliner en faveur du parti republicain. D'une autre part, sa vanité. sa folle ambition, n'étaient que trop capables de le déterminer, comme il arriva dans la suite , à se joindre à Antoine pour opprimer la liberté. On s'efforça donc de le retenir en lui décernant l'honneur d'une statue dorée . que t'on placerait sur la tribune aux harangues, ou en tel autre endroit de la ville qu'il lui plairait de choisir : et cela sons des prétextes tirés d'assez loin et assez frivoles : hors un seul article vraiment agréable au sénat ; je veux dire les services que Lépidus avait rendus à Scs. Pompée pour le rétablir dans tons ses droits.

Quoique les partisans d'Antoine eussent fait passer dans le sévat l'avis de la députation, ila ne furent pas maîtres de dresser les instructions dont les députés furent chargés 1, Elles étaient très-sèvères, et portaient injonction à Antoine de cesser d'attaquer Décimus Brutus, consul désigné, de lever le siège de Modène, de ne faire aucun dégât dans la province, de se retirer eu decà du Rubicon.

<sup>1 «</sup> Promitto, recipio, spondeo, P. C. Casarem tales

a semper fore civem, quelis hodië sit, qualemque eum,

<sup>«</sup> maximé esse yelle et optare debemus, » (Cic. PMI. v, 54 )

<sup>1</sup> Cic. Phil. vs.

pourra qu'il ne s'apprechit point de Rome plus prés que de la distance de deux conts militat , de ne point faire de levées de soldais; cenfin de rometre se inferête s' ses prétentions à la décision du sénat et du peuple romain. Cicéron, o retonait comple sa peuple de ces instructions , a raison de dire que ce main. Cicéron, e retonait comple sa peuple de ces instructions , à raison de dire que ce ordres intimés à un rebelle. Il prédit en meme temps d'um manière blen positive qu'Antoine n'obériait pas ; et sa prédiction fut vérifice partialmement.

Des trois deputés du sénat, le meilleur, qui était Ser. Sulpicius, mourut en arrivant au camp d'Antolon. Il était déjà maisse lors-qu'il partit de Rome; et ce ne fut que par pure déférence pour la compagnie dont il faissit un des principaux ornements', qu'il accepta une commission où il sentait qu'il courait risque de la vie.

Les deux restants, Pison et Philippe, taient, i'un aml d'Antoine, l'autre mou par caractère. Aussi s'acquittérent-ils de leur chargeen hommes qui n'y apportaient pas un grand zèle, et ils se contentérent de remettre par ècrit à Antoine les ordres dont ils étaient porteurs.

Celui-ci y eut si peu d'égard, qu'il fit battre sur-le-champ les murailles de Modène en présence même des députés<sup>1</sup>. Il s'emporta beaucoup contre Cicéron\*, qu'il prétendit être l'auteur des instructions dont il se tenait fort offensé. Il se plaignit du sénat qui le maltraitait en favenrd'un enlant, (C'estainsi qu'il nommait Octavien.) Il déclara qu'il voulait que Décimus payat pour tous les autres meurtriers de Cesar, afin que la mort de re grand homme ne demeurat pas sans étro expiée, au moins par une victime. Il ne permit point aux dèputés d'entrer, suivant leurs ordres, dans Modène, pour conferer avec Décimus. Enfin il leur donna une réponse altière, et chargée de demandes qu'il savait bien qu'on ne lui accorderait jamais. La voici : elle commence d'une façon modeste. « Je renonce au gouverne-

« ment qui m'a été donné par le peuple ! : ie « quitte le commandement de l'armée ; je ne « refuse point de rentrer dans l'état de parti-« culier : i'oublie tont ; je me réconcilie avec « tont le monde, » Mais il aionte des conditions intolérables, « Je demande que l'on ac-« corde à mes six légions , à ma cavalerie , aux « troupes de ma garde, tout le butin qu'elles « ont fait, et des établissements en terres ; « que ceux à qui , de concert avec Dolabella , « j'ai donné des terres, en demeurent en « possession: que les ordonnances que mon « collègne et moi nous avons reudues, en « nous fondant sur les mémoires de César, « subsistent dans toute leur force; que l'on « ne me demande point compte de l'argent<sup>9</sup> « qui était dans le temple d'Ops; que l'on ac-« corde une amnistie à ceux qui sont avec « moi pour tout ce qu'ils pourraient avoir fait « contre les lois. » Enfin il ne se proposait pas d'abandonner ses prétentions sur le gouvernement de Décimus sans en tirer une forte récompense, « Je remets , disait-il, le gouver-« nement de la Gaule cisalpine; je demande « celui de la Gaule nouvellement conquise « par César, avec six légions, qui seront re-« crutées de l'armée de D. Brutus; et je gare derai ce gouvernement aussi longtemps que « M. Brutus et C. Cassius tiendront eux-« mêmes des gouvernements de provinces. « soit pendant leur consulat, soit avec la qua-« li.é de proconsuls. » On voit bien que cette

ciliable arec cux.

Pison et Philippus étaient si peu affectionnés à la cause dont ou les avait chargés, qu'ils prirent sur cux de rapporter la réponse d'Antoine au sénal, qui pouvait passer pour une déclaration de guerre. Cicéron l'interpréta ainsi; et il voulait qu'un rebelle aux ordres du sénat, qu'un Romain qui suségeait dans

mention d'un consulat futur de Brutus et de

Cassius était une ruse d'Antoine pour donner

de la jalousie à Octavien, et pour lul faire

sentir qu'en un besoin il u'était pas irrécon-

<sup>1</sup> Plus de solzante-six lleues.

S Cic. Phil. 1x.

<sup>3</sup> Ce. Phil. vur, 20,

<sup>\*</sup> Are len. + Dio.

Cic. Phil. vm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cel argent se montell à sept cents millions de sesierces, comme il e été dit cl-desaus, c'est-à-dire a quatre-v-ngi-sept millions cinq cent mille livres de n-tre monaite, == 144 millions de fr. E. R.

une colonie romaine un consul désigné gènéral du peuple romain, fût déclaré ennemi public. Antoine avait eucore assez d'amis dans la compagnie pour parer ce coup. Il fut dit qu'il y avait tumulte, mot plus doux que l'on substituait à celui de querre. Du reste, tous les ordres furent donnés, on agit en tout comme pour une guerre véritable, et même dangereuse. Les levées d'hommes et de deuiers se continuèreut. On fabriqua des armes de toute espéce : on ordonna, comme dans un péril voisin et pressant, que tous les citoyens prissent au lieu de toge l'habit milltaire. Tout annoncait la guerre, dont néaumoins on n'admettait pas le nom 1. Le zèle de Ciceron était si ardent, qu'il ne voulut poiut jouir du privilège qu'avaient les consulaires de garder seuls l'habit de paix en de semblables rencoutres; il endossa avec les autres citoyens l'habit de guerre, pour les animer par sou exemple à exclure toute espérance et toute proposition de paix.

Dans cette même idée, il appuva fortement. la proposition faite par le consul Pansa d'houorer la mémoire de Ser. Sulpicius\*, qui était mort avec le caractère de député du sénat et pendant qu'il en exercait les fonctions. Cicéron jugea, avec raison, que les honneurs décernés à Sulpicius seraient une flétrissure pour Antoine; et que le même monument qui conserverait le souvenir du député du sénat rappellerait la hauteur avec laquelle Antoine avait méprisé la députation. Il opina donc pour èrlger une statue à Sulpicius; et son avis fut sulvi, comme il paraît par le témoignage du jurisconsulte Pomponius 3, qui assure que cette statue subsistait encore de sou temps. Ciceron ne put uéanmoins empêcher que

l'on ne remlt sur le tapis des projets de conciliation. Antoine avait toujours des amis dans Rome 4. Tout récemment deux préteurs, dont l'un était VentiJius, qui se rendit si célèbre dans la suite, un tribun en charge et deux tribuns désignés, étaieut partis de la ville pour aller le joiudre, ou lui reudre service eu d'au-

tres endroits de l'Italie. Calénus, qui demeurait dans Rome, ne le servalt pas moins bien : et ce fut sur ses représentations et sur celles de Pisou que le sénat délibèra de nouveau touchant les moyens de terminer la querelle par un traité plutôt que par la voie des armes. Pansa vint à leur appul; et l'on arrêta une nouvelle députation composée de cinq personuages consulaires, au nombre desquels on mit Ciceron lul-meme. Il n'osa d'abord s'y refuser : mais à la première assemblée du séuat, qui suivit, il exposa dans un discours, qui est sa douzième Philippique, les raisons Invincibles qui l'obligcaient de s'abstenir d'une semblable commission. Il est certain que la personne de Cicéron ne pouvait pas être agréable à Antoine, et que c'était une illusion que de songer à négocier la paix par son entremise. Mais il attaque la délibération en ellemême, ct il entreprend de prouver que, vu le caractére d'Antoine, ses injustices, ses violences, son esprit tyrannique, et le cortège dont il était environné, on ne pouvait pas espérer de finir cette affaire par un accommodement; et qu'il fallait vaincre ou périr. Cicérou s'étant donc ainsi excusé de partir, les autres dénutés restèrent aussi dans Rome : et la délibératiou du sénat n'eut point d'effet. Peu de temps après , le consul Pansa , avant fini tout ce qui le retenait à la ville, alla se mettre à la tête des troupes levées par ses ordres, pour faire, conjointement avec son collègue et avec le jeune César, la guerre contre Antoine.

Cicéron eut encore à souteuir un assaut dans le sénat à l'occasion d'une lettre de Lénidus, qui exhortait la compagnie à la paix. Les réprésentations de Lépidus étaient d'autant plus capables de faire impression, qu'il commandait une puissante armée, et que l'ou avait tout lieu de se défier de ses dispositions. Flottant et Incertain, Lépidus se menageatt avec le senat, et il était d'intelligence avec Antoine1. Il lui envoya même du secours, mais avec la précaution singulière de ne donner aucun ordre à l'officier général qui le commandait, et de ue lui point marquer auquel des deux parties il devait se joindre. Silaous, c'était le nom de cet officier, interpréta

<sup>1</sup> Cle. Phil. viii, 32. 9 Cle. Phil Ix.

<sup>4</sup> Cic. Phil. xii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pompon. de Orig. Juris.

<sup>1</sup> Die.

la volonté de son gaineral, et mena ses troupes dans le camp d'Antoine. Soit que ce fait ne fiù pas encore arrivé dans le temps que Lépisa serinait au seant, ou que Ceferon voulut conniver à la dissimulation dont matt cet expressive de la conniver à la dissimulation dont matt cet expressive de la conniver à la dissimulation dont matt cet expressive de la conniver à la dissimulation dont matte cet en de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la pair. A d'un de la conniversité de la pair. A qu'un l'est point de supplice, exercé par la conniversité de la pair. A d'un l'est point de supplice, exercé expressité qu'un l'est point de supplice, exercé de la conniversité de la partie de la conniversité de la partie de la conniversité de la partie de la conniversité de la partie de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la partie de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité dans les de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la partie de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la partie de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité de la conniversité des

Son zèle, toujours très-vif, était animé actuellement par une lettre d'Antoine, dans laquelle il se voyait attaqué nommément en deux différents endroits. Cette lettre, écrite par Antoine à Hirtius et à Octavien avant que Pansa fût arrivé au camp, avait été envoyée par Hirtius à Cicéron. Elle est rapportée tout au long dans la treizième Philipique : i'en transcrirai ici la plus grande partie, parce que c'est l'écrit le plus considérable qui nous reste d'Antoine, et que d'ailleurs elle est très-adroitement tournée pour semer la division entre les partisans de César et ceux de Pompée réunis contre lui. Elle commence ainsi : « La « mort de Trébonlus , lorsque je l'ai apprise, « ne m'a pas causé plus de joie que de dou-« leur. Il y a sans doute lieu de se réjouir e que ce scélérat ait satisfait par sa mort aux e maues du grand homme contre la vie du-

## Cic. Phil. x111.

# « Cum hoc pax esse que potest? cujus ne sapplicio « quidem ullo satiari videtur posse papulus romanas. » (Crc. Phil. XIII, 21).

« quel il a conspiré; et que la providence « des dieux se soit manifestée avant la fin de « l'année par le supplice qu'a déjà subi un a des parricides, et qui en menace un autre. « Mais que Dolabella ait été déclaré ennemi « public pour avoir tué un assasain, et que le a fils d'un bouffon (c'est Trébonius qu'il dé- signe par cette qualification injurieuse) pa-« raisse plus cher au peuple romain que « César père de la patrie, c'est là un sujet « de gemissement et de larmes. Ce qui sura tout est déplorable, c'est que vous, Hirtius, a qui êtes comblé des bienfaits de César, et « qui vous vovez élevé par lui à un haut degré « de fortune dont vous êtes vous-même suro pris; et vous aussi, jeune enfant, qui devez « tout à son nom , vous avez l'un et l'autre a pour but de faire en sorte que la condama nation prononcée contre Dolabella paraisse · légitime et qu'elle ait son effet ; que cette a sorcière, que je tiens enfermée dans Modène « (il entend Décimus), soit délivrée du siège : « et que Cassius et Brutus acquièrent une « puissance formidable, »

Antoine prouve ce qu'il avance par un démonbrement de loutel se fausses démarches qu'il prétend avoir été faites par Hirtius et par Octavien contre les intérêtes de leur parti. Il compte pour les premières d'avoir pris pour consoil et pour che Cicteron, 'I mode s vainduite par cette exclumation : a Que ferait de « plus Pompée l'un-rême s'il revensit au « monde, ou son fils s'il pouvait être dans « Rome! «

« Rome! « Yous me dénoncez que je ne dois point espérer de paix s' si je ne laisse Dérimus sortir de Modène, ou si je ne luis « Dérimus sortir de Modène, ou si je ne lui « fournis des vivres. Est-ce là le vou de ces « véterans que vous avez séduis, et qui jour- a lant sont encore les mattres des décider? « Car pour rous l'engagement est pris; vous c'es vendus, et les flatteries que vous ces vendus, et les flatteries que vous

<sup>4 «</sup> Victum Giccronem ducem habulatuis. »

<sup>2</sup> e Negatis pacem fieri posse, nisi ant cmisero Brue tum, ani frumento Javero. Quid? hoc piaccine veeleranis init? quibus adbuc umnis inirgra suni : quoc niam vos assensitionibus el vehenatis muneribus a reniulis.

« avez écoutées, les presents empoisonnés « que vous avez reçus , ne vous laisseut plus

« la liberté de retourner en arrière. « Yous me dites qu'il a été fait mention de « paix dans le sénet. Je n'attends de ce côté « aucuno proposition raisonnable ui modé-« rèc ; c'est à vous plutôt ' qu'il convient de

asceno propositios rationnable al moderare; creat y ons plottid 'qui' (convient de considerer quel est le plan le miest en-lende et le plas sutile parti, ou de reager el la mort de Tréboules, ou de venger celle de Céser : al nous derons nous détraire mattrellement pour faire vivre la cause de Pompée, tant de fois terrasée et vaincue, ou nous réanir pour ne pas servir de jouet à not encembre commune. Qui gargerout et à not encembre commune.

« ègalemeut à la ruine soit de vos forces, soit des miennes, Jusqu'eil la fortiume s'est épargné ce speciacie, et s'e pas voulu voir deux 
« membres du même corps, deux armées du 
même paril, combattre l'une contre l'autre, sous l'instigation de Ciceron, qui cherche à les mettre aux mains. Certies il doit 
s'estimer bieu heureux de vous avoir trompès par les mêmes titres el les mêmes bonpès par les mêmes titres el les mêmes bon-

« neurs par lesquels ll s'est vaulé d'avoir « trompé César. »

Antoine assure positivement qu'il avait pour iui Lépidus et Piancus. Il eu dissit trop, au moins par rapport à Piancus; mais ou ue peut guére douter qu'il ue fût en négociation avec l'uu et avec l'autre.

Voici maintenant sa résolution finale : Si « les dieux ", dit-il, favorables, comme je « l'espère, à la droiture de mes intentions » me donuent un beurenz succés, la vie me

e Yos polità mimodrettie utrum si elegantius et paritian siliais. Tribonii mortum persequi. an Canariti et utrum sil nequist, concurrere con quò fecti dia restriccia l'amprianorum causs tottes jugnitas, an a consectire, un boliforio simon liminicio: qualun uni e anerima ecciderini lucro historum. Quod specteculum e albun juga forima tituri, un videret union copporte diana cele, instittà Cietrono diniciantes: qui neque cò edita cale, laterità Cietrono diniciantes: qui neque con consenio di con consenio di con consenio di contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra

« feilz est, ut lisdem ornamentis deceperil vos, quibus « deceptum Casseem gloriatus est. » « « Si me rectis seusibus euntem dii immortales, vi

a spero, adjuverial, vivam libenier. Sin autem shud me « fatum manel, pracipio gaudia suppliciorum vestrorum. Namque si victi Pompriani tam inscientes suni « victores quales faturi sini, vos poisis experiential. »

 sera douce et agréable. S'il en arrive autrament, je jouis d'avance, avec une satisfacet tion lufinie, de l'idée des supplices qui a vous attendent. Car, puisque les partisens

« de Pompée, tout vaiucus qu'ils sont, por-« tent si loin l'iusoience, que feront-its s'its « deviennent vainqueurs? C'est une expé-« rience que je vous laisserai à faire. »

Pour ne pas les quitter néaumoins avec des paroles si dures, il sjoute une offe de réconclisation : a Quelle que soit, dit-il, l'ina justice de mes amis à mon égard , je puis o oublier ce que je us si souffert, s'ils peuvent a cux-mêmes oublier ce qu'ils ont fait, et a s'is sout prêts à se ioindre à moi pour ren-

« ger la mort de César. »

Cette lettre fournissoit à ceux à qui elle était écrite une belle matière à réflexions, On ne sait pas avec certitude quel effet elie produisit sur l'esprit d'Hirtius, que la mort enleva bieniôt après. Mais pour ce qui est d'Octavien. Il eu fit trop bien son profit, comme Il parattra par la suite. Au moment même . eile n'opéra aucuu changement dans la conduite extérieure des trois chefs qui soutenaieut la cause du sénat. Il semble qu'Hirtius et Pansa crussent nécessaire de châtier Antoine. pour l'amener à respecter l'autorité du sénat et des lois; et qu'Octavien ne pensât pas ponyoir traiter surement avec lul, si auparavant il ne s'était veugé de ses mépris, et ne lui avait fait sentir qu'il n'était pes un enfant. mais un homme bien mur pour la prudence, et bieu ferme dans l'exécution de ce qu'il avait résolu : l'hiver seul les empêcha d'agir. Octavien était avec son armée au Forum Cornelii, anjourd'hui Imola; Hirtius occupait Claterne , dans le même canton ; et Pansa, qui resta dans Rome les premiers mois de l'année, levait des iroupes à force. Antoine, de son côté, continua de bloquer Décimus dans Modène. Ainsi se passa la mauvaise saison.

Dés qu'il fut possible de tenir la campagne, Hirtius et Octavien, sachant que la disette

t « Deuique summa judicit mel spectat buc, ul meo-« rum injurias ferre possim, si aut oblivi-ci veliat ipsi « fecisse, aut elcisci parati siut una nobissum Cæseris « mortem. »

<sup>9</sup> Quaderna.

devenait pressante dans Modéne<sup>1</sup>, se mirent en marche pour tenter le secours. Chemin faisant ils s'emparèrent de Bologne, qui leur ouvrit ses portes. Mais, quand ils approchèrent de la place assiégée, ils se trouvèrent arrêlés par la petite rivière appelée Scultenna 9, qu'Antoine avait bordée de tronnes, Il ne leur fut pas possible de la passer; sculement ils avertirent Décimus de teur présence par des signanx; et, comme il n'y répondait pas, ils se servirent d'un plongenr, qui, nageant sous l'eau, entra dans la ville et porta aux assiégés la nouvelle du secours3, gravée snr une lame de plomb très-miuce qu'on lui avait attachée au bras. On introduisit aussi du sel et d'autres provisions dans Modéne, par la même voie de la rivière. Les assiégeants, s'en étant aperçus, tendirent des filets qui ne laissèrent plus rien passer. Mais il n'y avait pas moven d'arrêter une espèce singulière de courriers, qui entretinrent la communication entre les assiègés et l'armée de secours. C'étaient des pigeons, au cou desquels on attachait des lettres, et qu'on lâchait après les avoir tenus enfermés dans un lieu obscur où on leur faisait souffrir la faim, Dès qu'ils se voyaient en plein air, ils dirigeaient leur vol vers l'endroit où lls apercevaient du grain, qu'ou avait eu soiu de mettre sur les lieux les plus élevés; et ils portérent ainsi et reportéreut pinsieurs avis intéressants.

Il us es fil d'ailleurs rien de mémorable an siège jasqu'à Farrive de Pansa, si ce u'est que le préteur Ventidius, dont j'ai marquè la sortie de Romes, v'étant avancé pour venir joindre Antoine avec deux l'égions qu'il avait anassée dans les colonies de Chest, en înt empéché par l'irities et par Octavien, il se croisien de légion, altendant l'Occasion de faire usage de ses forces pour servir son ami et son protecteur.

Le 14 avril, Pansa devait arriver au camp d'Hirtius avec quatre lègions de nouvelles levées. A sou approche, amis et eunemis, tous

Dès que la légion martiale, qui avait quitté le service d'Antoine pour se donner au ieune César, apereut les troupes du parti contraire, il ne fut pas possible de la retenir. Jamais l'animosité u'est plus grande que contre ceux dont on s'est séparé, et par qui l'on sait que l'on est regardé comme trattre. Pansa fut obligé de sulvre le mouvement de cette légion et d'engager une action générale, presque malgré lui. Je n'entrerai point dans le détail de ce combat\*, qui fut très-sangiant, La cohorte prétorienne de César fut presque entièrement taillée en pièces. La légion martiale souffrit aussi beaucoun; et Pansa recut deux blessures, dont la seconde fut si considérable , qu'elle le contraignit de quitter le champ de bataille et de se faire reporter à Bologne. Du côté d'Antoine , la perte ne fut pas beaucoup moindre. Néanmoins l'avantage lui resta, et il en eut l'obligation surtont a sa cavalerie, qui était excellente. Mais, ayant voulu forcer le camp où s'étaient retirés les vainces . il fut reponssé.

Lorsqu'il s'en retournait, Hirtins, qui, sur la nouvelle de cqui se passai, c'aul accouru avec deux l'égions, le rencontra au même lien où s'était donnée la bataile, e', tombant sur des troupes flit guées, il prit aisément as revanche. Les vainqueurs furent à leur tour lailée so préess et lais en fuire. Antoine requ'il pui suuver de se so dollas, littifuir remporta deux aigles et solanute-six drapeaux des ennemis.

f Applen. - Dio.

<sup>2</sup> Le Panaro.

<sup>3</sup> Frontin. Strateg. 111, 13 et 14. - Plin. x, 37.

<sup>4</sup> Appian.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. ad Fam. x. 30, et Phii, xay

En son absence, sou camp fut altaqué par L. Antonius. Octavien . qui était resté avec peu de monde, fit cependant une belle défense, et, avant obligé les assaillants de se retirer avec perte, il prit ainsi part à la gloire de cette journée, qui n'était point décisive. mais dont l'honneur demeura pourtant au parti du sénat.

Antoine dans la suite reprocha à Octavieu qu'il avait fui en cette occasion ', et qu'il n'avait reparu que deux jours aprés le combat. sans sa cotte d'armes et sans cheval. Mais le témoignage d'un ennemi est récusable. Octavieu est loué dans une lettre d'Hirtius, citée par Cicéron en plein sénat, comme ayant falt preuve d'un grand courage. Le détail que j'ai donné du fait est la traduction fidèle des paroles de Cicéron dans sa quatorzième Philippique. Quand on ne devralt pas prendre ce discours à la lettre, au moins je ne saurais me persuader qu'il soit absolument faux, et se réduise à un mensonge impudent.

Ce qui est vrai, c'est que l'avantage remporté sur Antoine fut célébre dans le sénat audelà de toute mesure. Cicéron opina pour ordonner des fêtes de cinquante jours en action de grâces : honneur excessif, et qui, pour le nombre de jours, passait tout ce que la flatterie avait pratique par rapport à Pompée et à César. Il fut aussi d'avis que l'on décorât chacun des trois chefs du titre d'imperator, comme pour une glorieuse victoire, et que l'on dressat, aux dépens de la république. un magnifique tombeau pour tous ceux qui avaient été tues dans le combat. Un article très-judicieux et digne de louange, c'est qu'il conservait aux pères et aux mères, aux femmes, enfants et frères des soldats qui étaient morts les armes à la main pour la défense de la cause publique, les récompenses qui leur auraient été données à eux-mêmes s'ils eussent été vivants.

Cependant, malgré ce graud éclat de félicitation et de triomphe. Décimus n'était point délivré, et Antoine pressuit toujours le siège\*. Il fallait qu'Hirtius et Octavieu livrassent un nouveau combat et attaquasseut ses reiran-

chements. Déjà ils avaient pénétré bien avant, lorsque Hirtius fut tué en combattaut avec beaucoup de valeur. Octavien, resté seul. signala alors sa bonne conduite et sa bravoure. Il se maintint quelque temps en possession du camp ennemi, Mais enfin Antoine, ayant redouble d'effort, le contraiguit de se retirer '. Il le fit en bon ordre; et l'on a remarqué qu'un porte-enseigne mourant, lui avant remis sou aigle, il la prit lui-même sur ses épaules, et, chargé de ce poids honorable, blessé et tout sanglant, il reutra glorieux dans son camp, avant tout l'avantage de sou côté. Décimus eu partagea l'honneur avec lui par une sortie qu'il fit pendant le combat s. Il n'est point douteux qu'Autoine n'ait été bien battu dans cette derniére action. La preuve en est qu'il prit enfin le parti de lever le siège et de gagner les Alpes à grandes journées. Mais quoique vaincu, il n'était pas sans ressource. Il comptait sur l'amitié de Lépidus et de Piancus, et il était sûr des trois légions que Ventidius commandait dans le Picenum, Il s'agissait donc pour lui de se mettre à portée de recevoir les secours de ses amis : movennant quoi il espérait bientôt devenir plus puissant et plus redoutable à ses adversaires qu'auparavaut.

Il aurait eu peine néanmotns à attendre le moment de profiter de ces renforts, si Octavien l'eut poursuivi sans lui donner de relàche. Ce jeune, mais rusé politique, qui ne prit iamais le change sur les intérêts de son ambition, laissa exprés à son ennemi le temps de respirer. Il craignit de trop bien servir le parti pour lequel il avait jusqu'alors combattu, persuadé, non sans fondement, que, s'il ruinait Autoine, le sénat travaitlerait ensuite à le

rainer lui-même.

Toute cette intrigue est pour nous très-difficile à dévelupper, faute de mémoires sur lesquels on puisse prendre une entière a-surance. Deux choses sont constantes : l'une que le sénat desirait passionnément de rétablir le gouvernement républicain : l'autre qu'Octavien voulait achever de le détruire, et s'élever sur les ruines de la liberté une puissonce pa-

Seet. Aug. c. 10. 2 At plan. - Dio.

<sup>1</sup> Suet. Aug. c. 10. - Flor. IV. 4. 9 Cic. ad Brut. 1, 9-4.

reillà a celle de son grand-corde. Par une sulle inévitable de cette contarriété de vues, il règuait entre eux des définaces révigrouges de la seule necessité d'abstre Antoine, icer ennemi commun, les avait réunis. Dès qu'Antoine, réduit à l'oir de denant Modien, ne foit plusen ést de faire ombrage à personne, la division qu'il rétait que suspenden entre les deux paris ligues contre lui, se prépara à éciater. Le setal, cropatir à viore jus besoni offensiven, le negligne et travaille à l'abbaser; et Octavien ne servit de ce précete pour rouger ses viennes de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la consertio de vue.

Voilà dans le général la vérité du fait, qu'aucune dissimulation n'a pu obscurcir, parce que les événements l'ont manifestée. Mais ce qui jette d'épais nuages sur tous les details, c'est que, de part et d'autre, on cherchaît à se découvrir et à cacher sa marche. Comme Octavien est à la fin Jevenu le maître sous le nom d'Auguste, et a mêma transmis sa puissance à ses successeurs, il a bien été permis aux écrivains qui ont composé des histoires sous les premiers Césars de donner les preuves de l'ingratitude du sénat, mais non pas de démasquer Octavien. Et comment les historiens vulgaires auraient-ils osé dire núment la vérité, puisque Tite-Live lui-même, qu'Auguste appelait partisau de Pompée 4. donnait cependant pour vrai motif (si du moins l'auteur des Epitomes a bien pris sa pensée) ce qui n'était qu'un préteste, et supposait que les mauyais procédés du sénat avaient été la cause déterminante de la résotution que prit Octavieu d'envaluir le conaulat?

Tatle, non-seulement libre par caractère, mais écrivant dans un temps de liberté, sous l'empire d'un des meilleurs princes dont l'histoire conserve le souvenir<sup>2</sup>, a tracé un plan fâdée de la conduite d'Octavica, et présidement que je le suis. Suétone parie sussi assec rondement. Mais lis s'en itement l'un et l'autre à une idée générale. Appiren ét Dion, qui cuiteut dans les óduisis, on puisée dans des cuiteut d'un se désigne puisée dans des parties de l'autre à une idée générale.

Tec. Ann. 14, 34. - Liv. Epil. cx1x.

sources infectées d'adulation, et par conséquent ne doivent pas être crus sans de bons garants, Aussi leur arrive t-il souvent de se trouver en contradiction avec le peu qui nons reste de monuments authentiques du temps dont il s'agii ici; c'est-à-dire quel pues lettres de Cictron et de ses amis, surtout des deux Brutus.

Comme je ne prêtends point charger mon ouvrage de dissertations qui sond turessort des sarants, je ne discuteral point les faits au lequeles je peus quese sont trompés cas deux écrivaiss grees. Je regarderal ce qu'ils ont écrit comme le plaidoyer d'Octainen, j'en ferrai la comparaison avec les piéces que nous avosse du particiontiraire; el par le je Ucherrai de démèter la vérité, que je présenterai seal de mon lecteur. Le reprends le îl de l'histoire.

Décimes n'eut pas plus tôt cessé de craindre Antoine, qu'il commença à craindre Octavien. Pour éclaircir ses soupcons, il voulut avoir une conférence avec lui : et il parait, par la manière dont ils'en exprime dans une lettre à Cicéron, qu'il crut avoir lieu de n'en pas être mécontent!. Octavien, qui était bien plus fin que lui. 'Fasti tromée.

Cependant Passa se monrai à Boulegue de bisserace qui l'asi riceus dans les combat de Ferus Gallorius. Sa voyat sans esparace, il mado Colvivia; et à nota en carace, il mado Colvivia; et à nota en carace, il mado Colvivia; et à nota en destination, et l'est destination, et l'est destination, et l'est destination, et l'est destination, et l'est destination, et l'est de part de Chart le sun par les autres. Il ajoute que sa vue et celle de son collègue, en fainant la garrer Annolee, vivani tété que de l'àbmiller pour le force de se réconciler de l'est destination qu'il formit se de consultation de l'est l'égles. Il Martiale et la Quatrième, et qu'il fernit es de comme de l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l

Ce deraire fait est constant, et, après is mort de Pansa, les troupes se distribuérant selon le plan captiné dans le discours de ce coasal. Pour ce qui est des intentions de Pansa et d'Hirrius, elles peuvent avoir été telles qu'Appien les suppose. Mais, s'ill en est ainsi, on a lieu de s'etonier que Cicéron u'en aite au sucu soupon. Dans les tettres qu'il se sit en sucus soupon. Dans les tettres qu'il se

<sup>\*</sup> Tac. Ann. 1, 10. - Suet. Ang. c. 19.

<sup>1</sup> Cic. ad Fam. x1, 13.

derities, soil pendant leur consulat, soil depails ter mort, il les loue soivents; il ne assupecte leur didditié nuille part, et il ne leur reproite source shore soil en soil en soil en soil en seur en cere des de d'avoir manqué en quelques cocrasions d'activité et de prudence. D'alliurra totale leur conduite, depails in mort de Cesar, sanocce des hommes auxs doute situation à sa momente, mais monte, partie de l'activité à de memoire, mais pointe. Soils out en des desents serreits, c'est une chose sur laquelle on se peut qué detrieer.

En effet, dans un temps de factions et de troubles toutes sortes de bruits trouvent tréance suprès de cœu dont ils flattent les préventions. Ains, pendant qu'Appien nous fait regarder Hirlins et Panas comme dévoude à Octavien, celeur-i a été acruel par d'autres d'être l'auteur de lour mort il d'avoir fait tuer l'Hirlins dans la melici par les soilsain momes de contrait de la comme de l'autre d'être l'auteur de lour mort il d'avoir fait tuer de leur mort il d'avoir fait tuer de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de l'en

jeune ambitieux tel qu'Octavien. La mort funeste des deux consuls était une grande plaie pour la république, qui se trouveit tout d'un coup privée de ses chefs. On porta leurs corps à Rome, et on leur fit de magnifiques obséques, où éclata la douleur publique 3. Tous les ordres de l'état parurent y prendre part : et l'on a remarqué que les crieurs, dont le ministère doit intervenir dans les cérémonles des funérailles, ne voulurent point en cette triste occasion recevoir teur salaire. La douleur était pourtant plus vive et plus sincère parmi le peuple que parmi ceux qui étalent à la tête des affaires. Hirtius et Pansa avaient tenu une coudulte mitoyeune, qui n'avait du pleinement satisfaire ni le séuat, ni Octavien. Celui ci les avait trouvés trop atjachés au sénat; et le sénat, trop tiedes pour la cause de la liberté. Cicéron exprime ce dernier sentiment en disant, au sujet de leur mort: « Nous avons perdu de bons cona suls!, mais qui n'étaient que bons. «

Ce qui occupait alors les zidés republicaiss, c'ástis la pencée de profiter de la disgrace de profiter de la disgrace de d'Antoine, qu'ils regardèrent dans le premier son moment comme compléte. Dè sque l'on sui la nouvelle de la levée du siège de Modien, on reprit dans la ville l'Abbi de pair, comme la guerre étant finie, et ton ordonna des fêtes au de soitante journ. Antoine, et ton secur qui l'avaient secondé, furent déclarée ennemis publiss; et il fit résola qu'on les poursuivrait virement jusqu'à ce que l'on cêt entièrement achevil eur raine.

En men temps 3 on clabit une commission pour faire in recherche de toute la conduite qu'Antoine avait tenue dans son consulat, et pour réparre les orts et les injustices dont il à était rendu coupsile, soit envors la république, os le mers les particulers. Le but que l'on se proposait en annulant se orconnances, c'était que le contre-coup portat sur les actes de Cèsar, dont il à était autorisé dans tout ce qu'il vasit fait.

Daus une telle circonstance, où personne n'osait se dire ami d'Antoine , et où ceux qui lul avaient le plus d'obligation l'abandonnaient, et se joignaient même à ses ennemis, Atticus, malgré ses liaisons intimes avec Gicéron et avec Brutus, se montra ami fidèle d'un malheureux. Il protégea Fulvie, sa femme, que des créanciers assaillaient de toutes parts, et à qui l'on suscitait mille avanies pour la dépouiller de ses biens. Il mit en sûreté ses enfants qui couraient risque de leur vie. Et on ne peut pas dire, comme le remarque fort bien Cornélius Népos, qu'en cela il ault par aucune vue d'intérêt personnel : car il n'y avait point alors d'apparence qu'Antoine dut jamais se relever de sa chute; et tout le monde le croyait perdu sans ressource. Les républicains rigides, qui suivaient à la

lettre les maximes et les impressions de Bru
1 « Consules duos, bonos quidem, sed duntazat bonos,
« amisimus.» (Crc. ad Brut. 1, 3.)

<sup>5</sup> Cic. ad Fam. x, 21, et ad Brut. t, 5.

<sup>5</sup> Appian.
5 Corp. Nep. in Vita Att.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tec. Ann. 1, 10. — Suet. Aug. 11. <sup>2</sup> Cic. ad Brut. 1, 6.

<sup>5</sup> Val. Maz. v. 2

tus , n'avaient guère moins à cœur de tenir bas le jeune César que de détruire Antoine 1. Comme donc ils dominaient alors dans le sénat. tous les honneurs furent pour Décimus. Il fut chargé de la poursuite d'Antoine : et le hasard ayant voniu que le jour anniversaire de sa naissance concourût avec celui du combat de Modène , par lequel il avait été délivré , on ordonna que ce jour fût marqué de son nom dans les fastes publics; enfin, sous prétexte de quelques avantages remportés par lul, plusieurs mois auparavant, sur les peuples qui habitaient les Alpes on lui décerna le triomphe\*. An contraire . Cicéron , qui gardait plus de mesures, avant opiné pour accorder à Octavien l'honneur de l'ovation, eut contre lui presque tous les suffrages. Et ce qui montre manifestement le des ein d'affaiblir le jeune César, c'est qu'on entreprit de lui ôter et de faire passer sous les ordres de Décimus la légion Martiale et la Quatrième. Mais les sénateurs ne réussirent qu'à faire connaître leur mauvaise volonté. Ces légions se trouvaient trop bien avec le général qu'elles s'étaient choisi pour se laisser persnader de le quitter. Le senat ne s'en tint pas là , et il se porta

jusqu'à faire ane espèce d'affront à Octavien. Il s'agissait d'acquitter les récompenses promises aux légions victorieuses. Cet obiet parnt de si grande conséquence, que, pour avoir de l'argent, on charges d'un tribut la ville même de Rome<sup>3</sup>, qui en avait été exempte depuis le triomphe de Paul Emile , vainqueur de Persée, et ani ne subit au'à regret un joug qu'elle avait ignoré pendant plus de vingt-six-ana, Pour distribuer ces recompenses, on nomma dix commissaires : et il était, ce semble, bien naturel de mettre de ce nombre les commandants des tronpes que l'on récompensait. Loin de cela, il fut dit que ceux qui étaient à la tête des armées ne pourraient être nommés à cet emploi. On aima mieux en excinre Décimus, pour n'être point dans la necessité d'y admettre Octavien.

"Cette résolution fut encore prise contre

l'avis de Cicéron , qui était l'un des commissaires. Il insiste au leveur des deux genéraux, et ne fut point écouté. Sa prudence passa pour une politique intéressée : et lui attira dans la saite des reproches assex vis de la part de Brutas. Et cependant il était d'un autre côté un butte aux vétérans, qui le regardaient comme fauteur des meuriters de César,

Les véterns avaient raison ; et II lui déchapa, dans ce tempe-ti même, um oct qui peu-têtre lui a coûté la vie. En parlant d'Octavien, il dit qu'il faliai loner ce jouen homme. le décorer; il ajoute un troisième terme, dont le sens est équivoque en laitin, et peut signifier également l'éterer ou s'en défairs. Ce mot pariet aux origins d'Octavien ; qui promit bien de use pas mettre en os d'être éleré de la fapon que Cécron l'eutendait.

En effet, il se préparait actuellement à quitter le masque dont il s'était couvert jusqu'alors, et à roinpre avec le sénat. Ou peut même dire qu'il y était comme forcé. Il paraissait manifestement que cette compagnie se proposait d'accabler le parti de César, et de faire triompher les ennemis de sa mémoire et de son nom. Le commandement général des mers donné à Sextus Pompée, la puissance formidable qu'avaient acquise Brutus et Cassius, autorisée par les décrets du sénat, les honneurs accumulés sur Décimus . l'indifférence que l'on témoignait pour Octavien depuis qu'Antoine n'était plus à craindre, tout cela annonçait à l'héritier de César, non-seulement des obstacles, par rapport à ses projets ambitieux, maia même des périls pour sa personne. Il avait donc raison de se défier des sénateurs, comme les sénateurs avaient raison de se défier de lui. Leurs intérêts réciproques étaient directement contraires : et comme c'est l'intérêt qui gouverne les hommes, surtout ceux qui manient les grandes affaires. l'inimitié devenait entre eux irréconciliable. Il faliait, ou que le sénat fût écrasé, ou qu'Octa-

C'est ce que celui-ci avait vn dès le com-

vien perît,

Cic. ad Fam. xt, et ad Brut. — Appian. — Dio.

a Cic. ad Fam. X1; et ad Brut. 1, 18. - Plut. Æmil.

Cic. de Offic. — 76.

<sup>1 «</sup> Ipsum Cresarem nibil sanê de te questum, nist e dictum quod discret le disisse Isudan: lem adoisscentem, ornandum, totlendum; se non commissarum ul e tolli possit. a (De Brat, od Citc. XI, od Fam. 20)

mencement. Son plan embrassait la destruction de l'autorité du sénat. Et il en est convenu en quelque facon lui-même ', pnisqu'il s'est fait gloire toute sa vie d'avoir toujours eu vue de venger la mort de son père adoptif; ce qui ue pouvait s'exécuter tant que le sénat conserverait quelque pouvoir. Il dissimula d'abord, pour ne pas avoir à combattre eu même temps et le sénat et Antoine. Il poussa même la dissimulation jusqu'à concourir à la délivrance de l'un des meurtriers de César : : et il joua si bien sou rôje dans cette guerre, que Cicerou lui rend témoignage qu'il n'y

sysit rien à reprendre dans la manière dont il servait le parti sous legnel il s'était rangé.

Après la défaite d'Antoine il suspendit tout d'un coup son activité; il ue profita point de la victoire: et c'est le premier signe qu'il donna de ses intentions cachées. Mais ce signe était encore équivogne , puisque le sénat chargenit Décimus, et non pas lui, de poursuivre Antoine. Du reste, il se tint couvert, et prit patience durant quelque temps, voulant sans doute s'acquérir coutre le sénat, qui ne le menageait plus, quelque prétexte spécieux, et paraltre avoir été abandonné et même offensé par cette compagnie, avant que de l'abaudonner lui-même, et de s'en déclarer

Il ne tarda pas à trouver le prétexte qu'il cherchait, et les sénateurs prirent soin de le lui fournir. Toujours remplis du projet de détacher de lui les troupes qui le reconnaissaieut pour chef et de les attirer à eux, ils ordonnéreut aux députés qu'ils envoyaient à l'armée pour la distribution des récompenses<sup>5</sup>, de parler aux soldats sans qu'Octavien fût piésent. Lorsque les députés furent arrivés, et qu'ils eurent notifié leurs ordres au jeune général, il protesta qu'il ne les empêcherait point de faire ce qui leur était commande, mais il les avertit qu'ils preudraient une peine iuntile, et que certainement ses soldats sans lni ne les écouteraient pas, ou ne leur donneraient aucune reponse. Il ne s'avançait point trop, et sans donte ses mesures étaient prises,

Les députés s'en étaut douc retournés saus avoir rien fait . Octavieu saisit cette occasion de faire toucher au doigt à ses troupes tout le manége du sénat et le dessein formé de semer la division entre les soldats et leur chef. Son discours fnt reçn avec applaudissement, et la tentative faite pour lui eulever son armée lui en assura davantage l'affection.

Dans le même temps il fit des démarches ponr se rapprocher d'Antoine, sans pourtant entrer encore en négociation directement avec lui 1. Il commenca à caresser beauconn les prisonniers, tant officiers que soldats, qu'il avait en son pouvoir, recevant dans ses troupes ceux qui voulurent prendre parti avec lui, et accordant aux autres la liberté de se rendre auprès de leur général. Ventidius était sorti du Picenum avec ses trois légions pour aller se joindre à Antoine. Rien u'eût été plus aisè à Octavien que de le couper dans sa marche. Au contraire, lorsqu'il le sut près de son camp, il l'envoya inviter à se rauger de son côté; ou si Ventidius l'aimait mieux, il lui permettait de continuer sans rien craindre sa ronte vers Antoine, et il le chargeait de lui reprocher l'ignorauce de leurs communs lutérêts. Ventidius profita de cette permission, et ne manqua pas de s'acquitter fidèlement de son message. Cette conduite d'Octavien était parlante. Aussi un officier du nombre des prisonuiers, uommé Décius, partant d'apprès de lui pour aller retrouver Antoine, et lui demandant une explication de ses sentiments: « J'en ai assez fait , répondit Octavien , pour « les esprits sensés et intelligents. Aux im-« béciles et aux aveugles rieu ne suffirait, »

Il s'ouvrit davantage dans des lettres à Lépidus et à Pollion, avec lesquels il n'avait eu aucun différend, et qui jusque-la avaient paru demeurer neutres. Il leur représenta « que tons les chefs du parti de César devaient « se réunir pour empêcher l'agrandissement « des meurtriers de son père, et pour leur « propre sûreté : que sans cela il était à crain-« dre qu'ils ne fussent tous ruines les uns « après les autres , comme il venait d'arriver « à Antoine , par un effet de son audace effréa née, de sa présomption, de son opinia-

<sup>1</sup> Spet. Aug. 10. 9 Cic. ad Brul. 1, 10.

<sup>3</sup> Vell, 11, 62. - Dio.

<sup>1</sup> Applex

« treté : qu'il était bon de garder les dehors ! « avec le sénat, et d'en reconnaître l'autorité. « mais à condition de ne se pas négliger eux-« mêmes, et de se précautionner contre les « périls dont ils étaient menacés. » Octavien les priait, en finissant, de communiquer ces réflexions à Antoine, et de l'engager à y faire

attention. Lépidus était très-disposé à conformer sa conduite aux avis d'Octavien. Pour ce qui est de Pollion, si nous jugeons de ses dispositions par les trois lettres que nous avons de lui sur les mouvements dont je parie, et même par la fierté de son caractère 1, républicain dans le cœur, et plein d'estime pour Cicéron, quoiqu'il conservât du respect pour la mémoire de César, il se montrait très-résolu de servir le sénat contre Antolue. Mais son éloignement au fond de l'Espagne ne lui permit pas de prendre part à la décision de l'affaire, ou lui donus moven de l'attendre.

. Octavien, outre les vues générales qui regardaient tout le parti, en avait alors une particulière par rapport à lui-même, c'était de parvenir au consulat, qu'Hirtius et Pansa avaient laissé vacant par leur mort. Cette suprême dignité était bien capable de tenter un jeune ambitieux. Mais de plus il la jugeait une espèce de sauvegarde absolument nécessaire pour lui dans la situation où il se tranvait 9. Il se voyait comme isolé, ennemi d'Antoine, peu assuré des dispositions des autres chefs du parti de César, en butte au sénat. Le consulat, s'il pouvait l'obtenir, le fortifialt, et donnait à ses armes l'appul des lois et de l'autorité publique. La difficulté était de réussir. Il se tourna d'abord du côté de Cicérou, qui se laissa persunder de le seconder dans une demande si contraire aux régles et aux intérêts de la faction républicaine.

C'est iel l'endroit de la vie de Cicéron qui donne le plus de prise à ses censeurs. Il faut avouer qu'il avait un penchant décidé pour Octavien\*, qui s'était insinué dans son esprit par les caresses les plus flatteuses, et qui feignait de mettre eu lui toutes ses espérances, et de le prendre pour son seul conseil. Il me semble néanmoins que tout ce que Cicéron avait fait jusque-là en faveur de l'héritier de César, peut se justifier, et que les raisons qu'il aliègue pour se défendre contre les reproches

de Brutus à ce sujet ont de la soltdité. La nécessité l'avait force de se icter entre les bras d'Octavien, dans le danger pressant dont la ville et la république étaient menacées lorsque Antoine amenait ses légions de Brindes à Rome. Le jeune César fut alors mauifestement le libérateur du sénat. Aussi toute la compagnie fut-elle d'accord avec Cicéron pour le combler dans cette circonstance de toutes sortes d'honneurs. « Mais je ne sais e comment il arrive1, dit Cleéron à Brutus, « que nous sommes plus portés à accorder lia béralement dans le moment du péril qu'à « témoigner de la reconnaissance lorsqu'il est a passé. » Après la levée du siège de Modène. le sénat changea totalement de conduite à l'égard d'Octavien. Ciceron ne s'écarta point du système qu'il avait embrassé. Il voulait que l'on décernêt au vainqueur le petit triomphe, et il prétend que cet avis u'était pas moins prudent que conforme aux lois de la reconnaissance. Il ne s'explique pas davantage. Mals, Indépendamment des autres raisons qu'il pouvait avoir, il est constant que, si le senat avait eu la complaisance, pour Octavien, de lui accorder un honneur qui ne tiralt nas si fort à conséquence . Il se mettait plus en droit de tenir ferme contre la demande frrégulière et dangereuse du consulat.

C'est à cette demande que Cicéron se prêta: et. ce qui est plus înexcusable, par ambition et par vanité. Le jeune et artificieux Octavien lui proposa de demander ensemble le consulat, donueut à entendre que, pour lui, il se contenterait du simple titre et de l'honneur, et qu'il laisserait à Cicéron toute l'autorité. Il ainutait que, s'il désirait cette grande place, c'était pour avoir une occasion de mettre bas honorablement les armes, comme il avait recherché le triomphe par ce même motif. Il est difficile de comprendre comment Cicérou fut la dupe d'une ruse si

<sup>1</sup> Ad Fam. x, 31, 32, 33. \* Plut -Cic. - Applan. - Dio.

<sup>2</sup> Cir. ad Brut. 1, 15.

t « Sed nescio quomodò facilius in timore benigni, e quem in victoria grati reperimur. s

grossière, si ce n'est que la passion favorite avengie les plus sublimes esprits. Plutarque est d'accord avec Appieu sur le fait : et il est constant que le bruit se répandit alors que Cicéron allait être consul: car Brutus, dans une lettre, lul en fait compliment'. Ce vieillard si éclaire, trompé par un jeune homme qui n'avait pas encore vingt ans, rendit tout le sénat témoin de l'illusion qu'il s'était faite à lui-même. Il représenta « que la république « ne pouvait compter presque sur aucun des « généraux qui commandalent les armées « dans le voisinage de l'Italie, et qui agissaient « comme judépendants, faisant des traités en-« tre eux, pour leurs propres intérêts, sans « aucon égard au service de l'état ; que par « conséquent il convenalt au sénat de s'atta-« cher Octavien : qu'on l'avait peu ménagé « jusqu'alors, et qu'il était important de le re-« gagner par quelques honneurs, dans la « crainte qu'irrité et armé, il ne fût peut-être « plus difficile à contenir dans de certaines ø bornes que lorsqu'il serait dans la ville re-« vêtu du consulat : qu'après tout on pouvait « lui donner un modérateur en queique façon « et un gouverneur sous le nom de collègue, « et choisir quelqu'un des anciens de la com-« pagnie qui dirigeat ce ieune homme par « ses conseils, » Ce discours n'imposa à personne. Les amis de Brutus y reconnurent le faible de Cicéron, et s'en moquérent, lis n'avaient garde de consentir à l'élévation du fils de Césa r. et de lui mettre l'autorité en main pour venger la mort de son père.

La ruse d'Octavien demoura donc sans effet; et comme il n'était pas assez fort pour subjuguer le sénat par lui-même, il n'aurait pas réassi veisemblablement à envahir le consulati, si la jonction de Lépidus avec Antoine n'eôt causé de nouvelles alarmes aux républicains, et ue les eût entièrement découragés.

Le sénat, dès le commencement des troubles, avait invité Lépidus et Plancus à venir de Gaule avec leurs armées au secours de la république, qu'Antoine voulait opprimer\*. Si ces deux généraux eussent fidélement et dili-

gemment oběl à cet ordre, Antoine périssait sans ressource. Mais premièrement ils étaient brouillés ensemble, et par conséquent peu disposés à agir de concert; et ce ne fut pas sans peine que Juventius Latérensis, lieutenant de Lépidus, citoyen plein de zele pour la cause de la liberté, vint à bout de lever en partie cet obstacle en négociant entre eux une réconciliation au molus apparente. En second lieu, leur politique les portait l'un et l'autre à attendre le succès pour se décider, avec cette différence que Lépidus favorisait de cœur Antoine, au lieu que Piancus inclinait davantage vers le sénat. De tout cela il résulta une conduite molie et des ienteurs affectées, qui tratnérent si bien la chose en longueur, que la querelle fut terminée en Italie par la levée du siège de Modène et par la fuite d'Antoine, sans qu'ils y eussent en rien contribué, et pendant qu'ils étaient encore dans la Gaule. Cet événement mit fin aux tergiversations de Plancus, et lui fit nettement prendre parti contre le maiheureux. Dans les lettres qu'il écrit depuis ce temps à Cicéron, il tient le même langage sur la république que Cicéron (ul-même: il n'éparane point à Antoine et à ceux qui le suivent les épithètes les plus odieuses : et de fait il passa l'Isère pour se joindre à Lépidus, qui était campé au Pont-d'Argens, sur la rivière de ce nom, au dela d'une ville appelée Forum Voconii '; mais, en approchant il apprit que Lépidus avait reçu Antoine dans son camp, Voici comment cette affaire s'était conduite.

Autoine, comme je l'el dit, ne fut point pour poursuit par Octavien, et il eavis pirs deux pour divance sur Décimus, qui d'ailleurs, autre d'avance sur Décimus, qui d'ailleurs, vité que des fuyards uniquement occupés de soin de se dérobre à l'ennemi. Il est Incroyable combien Autoine souffrit dans cette fuiet. Le disette fut entreme dans son armée, surtout au passage des Alpes, Jusque-là que l'on tenta de convertir en nourriture des écerces d'artres, et que l'ou mangae des animags pour lésqueis la nature a le plus de rèpal-

Brut. ad Cic. 1, 4.
Cic. ad Fam. x, 33. -- Plancus ad Cic. ad Pam. l. x.

<sup>1</sup> Draguignan, selon quelques-uns; selon d'autres, le Luc, on bien le Canet.

<sup>2</sup> Plut. in Anion.

gnance. Les soldats supportaient néanmoins une si grande misère avec conrage, parce que leur général leur en donnait l'exemple, et qu'ils voyaient cet homme, accoutumé à faire excès des mets les plus exquis et des vins les plus délicieux , boire galment de l'eau bourbeuse et gâtée, et manger des fruits sauvages et des racines. Car Antoine devenait supérieur à lui-même dans l'adversité!. et, lorsqu'il était battu de la disgrâce, il ressemblait tout à fait à nn homme de bien ; éloge qui ne laisse pas d'avoir son prix. En effet, comme l'observe Plutarque, il est ordinaire à ceux qui sont maltraités par la lortune de reconnaître leurs torts, et de faire hommage à la vertu. Mais tous n'ont pas la force de pratiquer ce qu'ils appronvent et de fuir ce qu'ils condamnent. Au contraire, les caractères mous et faibles, écrasés par l'adversité, n'en cèdent que plus aisémeut à leurs vieilles habitudes. Au reste, dans les occasions qui se présentèrent, Antoine retournait à son penchant : et lorsque sur sa route il se trouva dans l'abondance, il se livra à son intempérance accoutumée . C'est ce qui fonda le bon mot d'un de ses amis à qui l'on demandait ce que faisait alors Antoine. « Il « fait, répondit cet ami, ce que font les chiens « le long du Nil. Il fuit et il boit. » On sait que, selon une tradition ancienne, vraie ou fansse, les chiens sur les bords de ce flenve. dans la crainte des crocodiles, ne boivent qu'en conrant, Mais la disette revenait-elle, Autoine la souffrait avec une constance parfaite. Sa fermeté lui conserva ses troupes, gul sans cela se serajent vraisemblablement débandées, et elle le mit en état de profiter de la faveur que Lépidus lui portait en secret.

Cet esprit vain et fourbe poussa la dissi-

ι φύσει παρά τάς κακοπραγίας έγίνετα δέλτιστος έκυτου, και δυστυχών όμοιστατος ήν άγκος · κοινού μένδντος του αισθάνισθαι της άρετης τοις δι' άπορίαν tene abayyonesoit, on his quanters a Cojugar bringia-But nat proyers à ducyspaineurs séponimes de rais perabolais alla nai pallor éver rois évere ironδόντων ύπό άσθενείας, καί θραυομένων τόν λογεσμόν. ( PLUT. )

Macrob. Sal II, 2.

mniation, on peut-être l'irrésolution jusqu'au bout 1. Il écrivait à Rome , promettant un attachement inviolable à la cause du sénat 9 : il envoyait et lettres et courriers à Plancus pour hâter sa venue, et dans le même temps il chargeait de garder les gorges des Alpes un officier nommé Culléon, qui ouvrit tous les passages an lieu de les défendre 5. Ainsi Autoine descendit sans obstacle dans la plaine, et vint camper près de Fréjns, ayant des forces considérables; car Ventidius l'avait joint avec ses trois légions.

Antoine se trouvant près de Lépidus<sup>5</sup>, ne se

fortifia point de lignes ni de retranchements.

voulant faire conpaitre qu'il comptait avoir affaire à des amis. Il ne se trompait pas : toute l'armée de Lépidus, composée en grande partie de vieux corps qui avaient servi sous Cesar, était portée d'inclination ponr Antoine; et quoique Lépidus continuat à jouer la comédie, et refusât de voir un général déclaré ennemi public par le sénat, Antoine avait souvent des entretiens avec les soldats, s'avançant insqu'an bord de leurs lignes avec un air d'affliction, un babit de deuil, et tout l'équipage d'un suppliant, et les conjurant de prendre sa déscuse contre ses ennemis. La fin de cette manœuvre fut an'un matin les troppes de Lépidus, ayant renversé tout un côté des fortifications du camp et jeté la terre du parapet dans le fossé. recurent Antoine, et le conduisirent jusqu'à la tente de leur général, qui était encore conché. Tous criaient qu'ils prétendaient prendre en main la canse de leurs camarades qui servaient sous Antoine, et qui étaient enveloppés dans nne même condamnation avec lui. Lépidus, voyant les choses amenées à ce point, crut avoir de quoi se disculper sur une démarche qui ne paraissait plus libre de sa part, et il consentit à aider Antoine de ses forces. Il écrivit au sénat en ce sens . et marqua dans sa lettre, que nous avons, qu'une sédition de ses soldats l'avait contraint de se

<sup>1</sup> Clc. ad Fam. x, 35. 2 Planeus ad Cic.

<sup>2</sup> Applen

<sup>\*</sup> Plut. in Anton. - Applen

Cic. ad Fam. x, 35.

charger de la défense d'un si grand nombre i de citoyens malheureux 1. Le sénat ne se laissa point leurrer par cette excuse frivole : au contraire, il le déclara lui-même ennemi public, et fit abattre la statue qu'on lui avait décernée et érigée peu de mois auparavant. Cireron, Plancus, Décimus Brutus, ont jugé de même de la conduite de Lépidus\*, et ont pensé que sa jonction avec Antoine était une trahison , et non pas une faute de faiblesse et de timidité. En effet, Antoine ne le traita pas comme un général dépouillé à qui il laissat par grace le titre et les honneurs du commandement; nous les verrons agir comme amis, comme égaux, et partager eusemble le fruit des crimes qu'ils vont commettre3. La jonction se fit le vingt-neuf mai,

Latérensis, qui seul dans toute cette affaire avait marché avec des intentions droites et pures \*, honteux d'avoir été la dupe de Lépidus, et désespérant de la république, se tua lui-même lorsque Antoine entrait dans le camp. Plancus repassa promptement l'Isère , et reçut même Décimus, qui arriva peu de temps après dans les Gaules avec son armée. Ainsi soutenu, il demeura ferme pendant deux mois environ dans le parti qu'il avait embrassé; et, si nous en croyons ses lettres à Cicéron, son zéle alla jusqu'à presser Octavien de venir achever, en se joignant à lui et à Décimus, la défaite des ennemis de la républic ue. Il était tout prêt à agir , pourvu qu'il n'eût rien à risquer. Mais Octavien ne pensait alors à rieu moins qu'à faire la guerre à Antoine. Toutes ses vues tendajent à profiter de la consternation on le renouvellement des troubles et du péril jetaient le sénat, pour forcer cette compagnie a consentir qu'il fût uommé consul, ou pour se passer de son consentement.

L'occasion ne pouvait être plus favorable. La frayeur du sénat était proportionnée à la grandeur du péril 5; et nulle ressource prochaîne. On écrivit à Brutus et à Cassius pour-

les presser de veuir au secours de la patrie : mais ils étaient trop éloignés, Sex. Pompée avait peu de forces. Ce qu'on pouvait attendre de troupes ou d'Afrique ou de Sardaigne ne suffisait pas pour rassurer les esprits. Ce fut donc une nécessité de recourir à Octavien . que l'on avait peu auparavant méprisé et offensé. Le sénat, qui depuis la levée du siège de Modène, ne lui avait donné aucun emploi, et avait même tâché, de lul enlever ses légions, le chargea alors de faire la guerre conjointement avec Décimus contre Lépidus et contre Antoine.

Octavien, bien loin d'être disposé à se déclarer l'ennemi de ces deux généraux , uégociait actuellement avec eux. Aussi non-seulement il n'accepta pas comme une faveur la commission qui lui était donnée, mais il en prit un prétexte d'irriter ses soldats contre le sénat. Il leur fit entendre que cette compagnie, toujours dévouée à la mémoire et à la cause de Pompée, n'avait autre dessein que de détruire les uns par les autres tous ceux qui avaient été attachés à César; et que le fruit de tant de guerres où on les engagenit successivement serait le triomphe du parti de Pompée tant de fois vaincu : que d'ailleurs il était bien étrange qu'on les envoyat à une nouvelle expédition sans leur avoir pavé les récompenses promises pour la première, qu'ils avaient si heureusement terminée. Il ajouta, pour les intéresser par le motif le plus puissant sur eux, que les vieux soldats ue devaient plus compter sur la tranquille et sûre possession des établissements que César leur avait accordés : que cette possession était fondée sur les actes de César, contre la valldité desquels le sénat venait de manifester sa mauvaise volonté en ordonnant la recherche de tout ce qu'Antnine, qui toujours s'était autorisé de ces mêmes actes, avait fait dans son consulat. Enfin il mela quelques considérations tirées de son danger propre, dont il protestait cependant qu'il était beaucoup moins touché que de leurs intérêts. Le remêde à tant d'inconvénients fâcheux devait être, selon lui, de le faire consul. Il promettait, s'il parveuait à cette charge, de prendre les mesures les plus efficaces pour faire jouir les soldats des justes récompenses de leurs

<sup>1</sup> Id. ad Brut. 1, 15.

Ad Fam. z el zs, et ad Brut. 3 Ad Fam. x. 23.

<sup>4</sup> Vell. 11, 63.

<sup>5</sup> Applen. - Die.

III. HIST. ROM.

services, et de venger la mort de son père, Ce discours fut recu avec des applaudisse-

ments infinis. Les soldats, en conséquence, s'engagèrent, par un scrment qu'ils sc prêtèrent les uns aux autres, à ne point employer leurs armes contre aucun de ceux qui avaient servi sous César, C'était renoncer bien nettement à faire la guerre à Lépidus et à Antoine, dont les armées, en grande partie, étaient composées de soldats de cette espèce. De plus, ils décernèrent une députation de quatre cents d'entre eux au sénat pour demander le paiement des cinq mille deniers qui leur avaient été promis, et la promotion de leur générat à la dignité de consui,

C'est sans doute vers ce temps-ci que Cicéron, qui voyait à quoi tendaient tous ces mouvements, et qui comptait toujours sur l'amitié d'Octavien, lui écrivit en faveur de Brutus et de Cassius, pour iesquels, à proprement parler, ii lui demandait grâce : ce qui attira de la part de Brutus au trop humble intercesseur une réprimande des plus vives, dont je diffère de rendre compte ici, pour ne point interrompre le fil de ma narration.

Le sénat consentait à donner satisfaction à l'armée pour ce qui regardait l'argent; mais il ne voulait point entendre parler du consulat d'Octavien, insistant particulièrement sur son age. Les soldats, à qui on avait bien fait leur ieçon, citérent des exemples pour appuver leur demande, ceiui de Valérius Corvus, ceiui du premier Africain, celui de Pompée, qui était encore récent. Ils alléguèrent de plus le privilége que le sénat avait accordé à Octavien lui-même de parveuir aux charges dix ans avant l'age prescrit par les lois ; représentant qu'il ne restait plus qu'un pas à faire pour aiier au point qu'ils prétendaient. C'est ainsi qu'une première infraction des règles devient un titre pour en redemander une seconde. Le senat, qui avait bien d'autres raisons que la ieunesse d'Octavien pour l'éloigner du consuiat, tint ferme dans son refus 1. Alors je centurion Cornélius, chef de in députation, sortit de l'assemblée; et, mettant la main sur la garde de son épée, il se retourna vers les sé-

nateurs, et leur dit; « Si vous ne donnez pas « le consulat à mon général 1, voici qui le lui « donnera. » Sur quoi Cicéron répondit dans son goût de plaisanterie en une matière si sèrieuse : « Si vous demandez ainsi le consulat

« pour Octavien, vous l'obtiendrez, » C'était bien l'intention du jeune général, qui, voyant ses soldats irrités du refus du sénat, prit soin de nourrir et d'échauffer ieur colère, et se fit presser par eux d'emporter par ia force ce qu'on ne vouiait nas lui déférer de bonne grace. Ainsi, cédant à une si donce violence, ii passa ie Rubicon, nom fatal dans ies guerres civiles des Césars, et avec huit légions il marcha contre Rome.

A cette nouvelie, le sénat fut absolument déconcerté. J'ai observé ailleurs qu'il ne fant point attendre de fermeté d'une compagnie lorsque le péril est pressant. La conduite pitoyable du sénat dans l'occasion dont je parle en est une preuve évidente. Le premier mouvement fut d'accorder tout et aux soldats et au général. On donna des ordres pour la distribution des cinq mille deniers par tête promis aux troupes depuis longtemps, et Octavien fut chargé seul de cette commission : on lui promit à ini-même le consulat. Mais à peine les députés étaient partis pour lui porter ce décret, que les sénateurs se reprochérent à euxmêmes leur timidité ; et deux légions élant arrivées d'Afrique en ce moment comme à point nomme, ils reprirent courage, et s'imaginéreut, avec ces deux légions, et une troisième que Pansa avait iaissée pour la garde de la ville, pouvoir se défendre contre l'armée qui approchait. On mit des troupes sur le mont Janicule, où étaient déposées des sommes d'argent appartenantes à la république; on fortifia le pont qui communiquait du Janicule à la ville. On cut bien souhaité s'assurer de la mère et de la sœur d'Octavien, parce qu'avec de teis otages on aurait tont obtenu de ce jeune général. Mais leurs amis les cachérent si bien et si fidélement, qu'il ne fut pas possible de découvrir leur asite.

Toute cette fierté et toute cette audace des

<sup>!</sup> Suet. Aus. c. 26, 2 J'si rapporté d'après Plutarque un trait tout parell.

lorsqu'il s'aglasait du second consulat de César. Peutêtre les hatoriens oni-ils confondu les deux Césars, Pent. être sussi la même chose est-elle arrivée deux fois.

Ce n'était qu'avec un regret amer que le sénat fléchissait sous ce jeune audacieux : mais ce qu'on ne peut pardonner à une si sage compagnie, c'est que, sur un bruit faux et sans aucun fondement, elle changea encore sabitement de conduite, et entreprit à la légère de secouer un joug qu'elle ne fit qu'aggraver. Quelques-uns vinrent dire aux chefs du sénat que deux légions, dont j'ai fait mention plusieurs fois, la Martiale et la Quatriéme, qui étaient d'excellentes troupes, quittaient Octavien et se déclaraient pour la cause de la liberté. Cette nouvelle se répand en un instant : les sénateurs s'assemblent dès la nuit ; et Cicéron, arrivé des premiers à la porte du sénat, encourageait et auimait tous ceux qui entraient à défendre avec zèle la république. On dépê-

fortune avait rendu maître de leur sort. Ci-

céron lui-même ne se dispensa pas de cette

dure et humiliante démarche, qui ne lui attira

de la part d'Octavien qu'nn reproche assez al-

gre, sar ce qu'il était le dernier de ses amis

qui vint lui faire compliment.

cha sur-le-champ Aquilius Crassus dans le Picénum, pour v faire des levées de troupes. Après avoir agi, on pensa ; on examina la source du bruit sur lequel étnient fondées de si belles espérances; et, comme on ne put en découvrir aucun auteur certain, la crainte se saisit plus que jamais des esprits; chacun se dispersa : Ciceron s'enfuit dans sa litiére hors de la ville; et Octavien eut lieu de se moquer d'une tentative si mal concertée. Pour lui, il garda toujours dans ses procédés la même douceur apparente; et Aquilius Crassus. qui avait été pris déguisé en esclave, lui ayant été amené, il lui pardonna dans le moment, sachant bien qu'il retronversit l'occasion de se venger.

Ainsi, devenu maître absolu de Rome, îl évempar de lous les deuires publica qui téaleat en réserve, soit au Janicule, soit ailleurs; et il distribu à chaeum de ses solidas deus mille cinq cents deniers, leur promettant incessamment une pareille somme qui leur restat due, Eunsile il pouses l'affaire de sa nomination na prise, candidat serrupient, et bles debigné de vouloir gêner par sa présence la liberté des suffrage, il sorti de la ville.

Cette élection se fit de la facon du monda la plus irrégulière, et par une voie qui n'avait point d'exemple, et qui ne fut jamais imitée depuis. Il est vrai que, les deux consuls étant morts, il n'était pas aisé de procéder ators seton les lois et les anciens usages à la nomination de leurs successeurs. Les interrois ne nouvaient être nommés que lorsqu'il ne restait plus dans la république aucun magistrat curule; et, par conséquent, pour parvenir par la voie de l'interrègne à élire des consuls, il aurait fallu attendre que le dernier décembre fût expiré. Sylla s'était fait établir dictateur dans un cas pareil à celui où était actnellement la république; et César avait envahi le même titre sans que le ministère des consuls y intervînt; mais cette ressource, tout illégitime qu'elle était, manquait encore lci, puisque le nom de la dictature venait d'être aboli pour jamais par la loi d'Antoine. Ou s'avisa de faire créer par un décret du préteur de la ville, appuvé sons doute de l'autorité du sénat, deux proconsuls, dont la fonction se bornerait uniquement à présider aux assemblées dans lesquelles les consuls seraient élus. C'est ainsi qu'Octavien fut uommé consul avec O. Pédius, l'un de ses cohéritiers, qu'on lui donna plutôt pour ministre que pour collègue. Octavien prit possession du consulat le 10 du mois d'août, n'ayant pas encore vingt ans accomplis, si l'on a égard à la manière de compter civile, puisqu'il était né le 22 septembre, Mais comme, pour parvenir à la réformation du calendrier, Cesar avait fait une année de quinze mois au lieu de douze. ces trois mols de surcroît doivent être imputès sur l'âge d'Octavien. Ainsi, il était âgé de vingt ans, et courait sa vingt et unième année lorsqu'il devint consul.

Après les cérémonies de la prise de possession, le premier usage qu'il fil del a puisance consulaire, ce fut d'assurer son état. Il mit le dernier secau à l'affaire de son adoption en la faisant ratifier par une assemblée des curies; ce que l'opposition et les chicanes d'Antoine l'avaient empeché d'obtenir l'année précédente. Par cette formaliféril entra pleinement dans tous les droits de fils de César.

Il soutint ensuite l'engagement de ce titre ne vengennt, par l'autorité publique qu'il avait en main, la mort de son père. C'est ce que je raconterai dans le livre qui va suivre, aprés que j'aurai rendu ici à mon lecteur les réchesors et les plaines de Brutus coutre Ci-cérou; morreau des plus précieux que l'auti-duriation la supériorité que donne la vertu sur les talents, sur les dignités, et sur l'avantace de l'âce.

tage de rage.

Cicerou, comme je l'ai dit, avait écrit au jeune Cèsar en faveur de Brutus et de Cassius. Voici ses termes: « Il y a une chose¹, « lui disait-il, que l'on demande et que l'on

4 \*\*\*

\*\* a tintud de vous : c'est que vous consentlez

« que nous conservions à la république de

» pernounes qui noil l'estime des gens de bien

« et de tout le peuple romain. » Brutus à de

de entropte par Alticus, écrit un consé
de entropte par Alticus, écrit un consé
et entre de l'estime de l'estime de l'estime de

« l'estime d'alticus d'estime d'estime de

particular de sa bonne inicetion panis, inicia

» à l'excés de Lobose en ell-enieme, il

rappelle à Cirénn ses propres paroles, et en
» ent pas à noire conservation, nous péris
» oun douc, à voir a sil 3 event bien que

« sous done, a votre avis: Je veut been que « vous seicht; qu'il nous vaut mieux périr « que d'être conservés par lui. Certes, Je ne crois pas que tous les dieux sient tellement » pris en aversion le peuple romain, qu'il faille prire Clevas pour le salut du dernier « citoyeu, bien loin qu'il en soit besoin pour les libérateux de l'univers; car je me fais « un plaisir d'employer lei des expressions magnifiques, et il convient, assurément de

a magninques, et il convient assurement de a le faire vis-à-vis de ceux qui ignorent ce qu'il est séant de craindre pour les uns et de demander aux autres. »

Brutus prouve tout de suite à Cicéron, et la fint toucher au doigt, que c'ex recomaître Cutave pour mattre que de lui afresser uns application parsible à ceile dont il se plaint. Il observe quest lui-ét ceux qui pensent couse de que que de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del

<sup>«</sup> L'um ais esse, quod ab en posibileire et expeccione de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compa

i a Ilicipse poer, quem Cesaria nonceo incluare via ditre in Casaria Interfecioren, quanti astineci i si si
commercio levojo poes nobre acosticolità astinia,
commercio levojo poes nobre acosticolità astinia,
commercio levojo poes nobre acosticolità astinia,
commercio levojo della commercio della commercio di commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercio della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commercia della commer

« aura certainement, puisque nous voulons « conserver notre vie, et être riches et tenir « le rang de consulaires ? Mais que les dieux « et les déesses m'enlèvent tout autre bien , « plutôt que la résolution constante où je suis. « non-seulement de ne pas accorder à l'hé-

« ritler de celui que l'ai tué ce que je n'ai pas « souffert en son auteur, mais de ne pas con-« sentir que mon pere même, s'il revenait au « monde, fût plus puissant que les lois et que « lé sénat ! » Ce qu'il ajoute est dans le goût storune; mais la subtilité n'y diminue rien de l'élévation des sentiments, « Il v a, dit-il à Cicéron, contra-« diction dans ce que vous demandez, et a il est impossible que vous l'obteniez1, Vons « demandez à Octave qu'il consente à notre « conservation. Yous semble-t-il donc que , « lorsque nous aurons recu súrcié pour notre « vie, par cela seul nous jouirons d'un salut « véritable? Quel salut que celui qui nous « coûterait l'honneur et la liberté l Pensez-« yous qu'habiter dans Rome ce soit jouir du a salut? C'est la chose, et non le lieu, qui dolt « me procurer cet inestimable avautage. J'eu « ai été privé tant que César a vécu, si ce n'est « à dater du jour où j'ai formé le projet de « cette grande et mémorable action ; et je ne « puis êtro exilé, en quelque lieu que je me a tronve, tant que je regarderai comme le « plns grand des maux la servitude et les « opprobres qui y sont attachés. »

Un peu plus bas il revient à ce qui regarde directement Ciceron, et lui donne librement de fortes leçons. « Ne me recommandez donc a plus, fui dit-il, à la protection de votre jeune " Cesar ". Si vous m'en croyez, vons ne tous

2 e Out porrò, id good petis, fleri potest, ut impetres? « Rogas enim, velit nes salvos esse. Videmur ergo tibi e salutem acceptori, quum vitam acceperimus? quam, « si priùs dimittimus digoitatem er libertatem, qui pose sumus accipere? An Iu Rome habitare, id putas toe columem esset Res, non locus, oportet præstet istuc e mihl. Neque incolomis ful Cesare vivo, oisi postquem a tillud conscivi facious ; neque usquam exul esse pos-« som, dum service et pati cootumelias prjus odero malis e omnibu's allis. »

2 « Me verò posthac ne commendaveris Casari luo; e ne to quidem tpsum, si me audies. Vaide care moti« y recommanderez pas vous-même. Vous « estimez beaucoup le nombre d'années que o votre age yous permet d'espérer, si pour un pareilobjet vous daignez supplier cet enfaut. « De plus, prenez garde de ternir la gloire « des grandes choses que vous avez faites, et « que vous continuez de faire encore contre « Antoine ; prenez garde qu'on ne les attri-« bue, non à générosité, mais à une crainte o dans laquelle vous vous regardiez vous-« même. Car, si vous êtes content de de-« mander grâce pour nous à Octave, on « croira que votre projet a été, non pas « d'éviter d'avoir un maître , mais de cher-

« cher un maltre doux qui vous aimât, » Après quelques autres réflexions que j'omets, il poursuit ainsi : « Pour moi 1, je suis « homme, non-seulement à ne m'abaisser à « aucune supplication, mais à réprimer ceux « qui prétendent qu'on leur en adresse : on. « si je n'y réussis pas, au moins je n'aurai « point sous mes yeux des esclaves volon-« taires. Tout lieu où je pourrai être libre. « sera Rome pour moi; et j'aurai compassion « de vous autres, à qui ni l'âge, ni la carrière « des houneurs parcourue avec éclat, ni les « exemples de la vertu d'autrui , ne peuvent « apprendre à vous détacher de la vie. » Il proteste ensuite de sa résolution iné-

branlable de tout tenter pour tirer sa patrie de la servitude, et il ajoute : « S'il m'est ac-« cordé un succès tel qu'il est dû à un si noble « projet 3, la joie nons en sera commune à « tous ; sinon, moi seul au moins ie me con-« serverai daus la joie : car à quelles actions.

« causans puero isti supplicaturus es. Deinde, quod pui-« cherrime fecisti ac facis in Antonio, vide ne conver-« tetor a tau te maximi soimi ad opiniocem formidicis. « Nam al Octavius tibl placet, a goo de nostră salote pe-« teodum sit, noo dominum fugiase, sed amiciorem do-« minum quæsisse videberis. »

1 « Ego rerò is sum, qui non modò coo sopplicem, sed « etlam coerceam postolantes ut sibl supplicatur. Aut « longe a servicotibus abero, mihique esse judicabo Ro-« mam, ubleumque liberum esse licebil ; ac vestri mi-« serebor, quibus nec mias, neque bocorra, neque virtua « allena dulcedinem vivendi minuere potneri), »

a a Si secuta fueri: que debet fortona, gaudebimos « omnes : sio mioùs, ego tamen gaudebo Quibus colm a police bare vita fartis and contrationibus traducator. a mas tot appes, quot ista mas recipit, si propter cam a quam ils qua pertioperint ad liberandos cires meos? » « à quelles pensées puis-je mieux employer » ma vie qu'à celles qui tendent à rétablir mes « concitoyens en possession de leur liberté?»

Eu finissant il prend un ton plus doux, mais où il garde néaumoins son ascendant. « Je vous prie ', mon cher Cicéron, et vous « conseille de ne point vous rebuter, de ne « point perdre courage; et, pendant que vous « écartez les maux présents, de penser à ne a point donner entrée à d'autres maux plus « grands qui se preparent. Persnadez - vous « que ce zèle pour la liberté, ce coursge gé-« néreux avec lequel vous avez sauvé la « république, et autrefois des fureurs de « Catilina, et tout récemment de cetles d'An-« toine ; persuadez-vous bien que ce courage « perd tont son prix, s'il n'est soutenu par une « constance persévérante : car j'avone qu'une « vertu qui a fait ses preuves est assujettie à a une loi plus sévère que celle qui ne s'est « point encore fait connaître. Out a com-« meucé à bien faire doit s'attendre au'ou « exige de lui la continuation de la même « conduite comme une dette : et . s'il v « manque, nous sommes portés à le censurer · rigoureusement, comme nous ayant trom-« pés, Ainsi, que Cicéron résiste à Antoine. « c'est sans doute une chose très-digne de « louange; mais personne n'en est étonné. « parce qu'un aussi grand consul qu'il s'est « montré nous répondait d'un grand consu-« laire. Au contraire , si le même Cicéron « mollit à l'égard des autres, après avoir fait

1 « Te, Cicero, rogo alque hoster ne defatigere, neu « diftidas : semper in præsentibus malis prohibendis fua tura quoque, nisi anté sit occursum, expiores ne se « instancent. Fortem et liberum animum, quo et consul. a el nune consular:s rempublicam vindicasti, sine con-« stantià et requabilitate nullum esse potàris. Fateor enim « duriorem esse conditionem speciate virtuils, quâm a incognitæ. Benefacta pro debitis exigimus. Oue altter a eveniunt, at decept) ab his, infesto animo repreheua dimus. Itaque resistere Antonio Cicerouem, cisi ma-« gnå laude dignum est, tamen, quis tile consui husse a consularem merliò præstare videtur, nemo admiratur, « Idem Cicero si Benerit adversus alies judicium soum. « quod tantă firmitate ac magnitudine diresis în esturs bando Antonio, non modò reliqui temporis giorinm « erlpwerit sibi, sed elium præterite avanescere coget. . Nibil enim per se amplum est, niei in que indicii ra-. lio castat. s (Brut. ad Ctc 16)

a parattre tant de fermeté contre Antoine,
 a non-seulement il se privera de la gloire qu'il pourait se promettre à l'avenir, mais » il perdra toute celle qu'il avait acquise; car « rien n'est beau, ni vraiment glorienz, que ce qui part d'un esprit ferme et agissant par

« principes. »

If and arouer que Brutus partit dans cette lettre bies supérier di Géreton. Mais la vertu parement húmsiñe se édement loujours par quelque cendrol. On sent dans plusieurs de peasées et des expressions de Brutus un orseit qui se décelée visiblement, et ce béros du stocisme se prometati une ferméel que sui diagrace fera disparative, comme pist en verrous à sa mort. C'est que, comme pist en verrous à sa mort. C'est que, comme pist en verrous à sa mort. C'est que, comme pist en est de format un est en este format un est est de sui de la versi de la versi de sui sui est de sui est format un est est de suite de l'estre de la veil de lois lettre de Brutus à Cicéron La veile double un lettre de Brutus à Cicéron

s'en trouve une autre du même à Atticus, qui paraît écrite dans le même temps, et qui n'est pas moins intéressante. Elle roule encore sur Cicéron , contre lequel Brutus se lâche avec moins de réserve, quoique sans emportement, Il n'y avait jamais eu d'intimité entre eux .comme le reconnaîtra aisément quiconque lira avec attention les lettres de Ciceron à Attieus. La société des mêmes intérêts et d'une semblable facon de penser par rapport au gouveruement leur avait fait contracter une amitié sincère, mais toujours accompagnée de quelques semences de désunion. La différence des caractères mettait obstacle à une liaisou de cœur : l'un , plus donx , plus soople , plus disposé à donner quelque chose aux circonstantes des temps et des personnes; l'autre . plus haut, plus roide, et preuant le vrai et le juste pour la seule règie de ses sentiments et de sa conduite; il était difficile que deux esprits de trempe si différente n'eussent pas occasiou de se heurter.

Le sujet de la lettre de Brutus à Atticus est que Cièron, qui almaît les louanges, s'était plaint de ce que Brutus ne lui disait jamais rien d'obligeant sur les serrices qu'il reudait actuellement à la république. Brutus répond que Cièron fait des merreilles contre Antoine, mais qu'il gâte tout par les complaisauces qu'il a pour le jeune Octave. Cette réponse n'est pas présentée sèchement ; elle est traitée avec éteudue, avec force, avec noblesse. Je vals en extraire quelques-uns des pins beaux endroits.

Brutus accuse Cicéron 1 d'avoir poussé l'en-

vie qu'il a de plaire à Oclave jusqu'à insulter Casca. l'un de ceux qui avaient tue Cesar, et à le traiter d'assassin. Si le fait est vral, il est assurément bien étrange. Brutus le suppose pour constant, et il en exprime très-vivement sou Indignation. a Cicérou ne sent donc pas, \* dit-il, que les termes injurieux dont il se e sert retombent sur lui-même à plus juste « titre , puisqu'il a fait mourir cinq illustres « citoyens au lieu d'un. Il faul qu'il s'avone « lui-même assassin avaut que d'en faire le « reproche à Casca , et il imite , par rapport « à notre associé , les invectives des fauteurs « de Catilina. Quoi! parce que nous ne louons « pas sans cesse nos ides de mars , comme il « a toujours à la bouche ses nones de décem-« bre 3, croit-il avoir plus de droit de décrier « une action hérotque, que Bestia et Cloe dlus n'en avaient de critiquer son cona sulat? a

Brutus passe tout de suile au principal objet de sa lettre, « Cicéron 5, notre ami, dit-il, « se glorifie d'avoir soutenu, sans sortir de

1 « Nescio quid scribem tibi, nisi unum : pueri al « explditatem et licentiam potius esse irritatem, quam « repressam a Cicerone, tantùmque eum tribuere buie « induigentie, ut se maledictis nou abstinent, ils quidem e que in ipsum dopliciter recident, quid et plure oc-« cidit uno, seque prius epertet fetestur sicarium, quam objicist Casca quod objicit; el imitatur lu Casca Bes-« tiam, Au quia nou omnibus boris jectamus idus mara tias, almiliter aigue tile uonas decembres susa in ore « habet, cò meliore conditione pulcherrimum facium « vituperabit, quam Bestia et Ciodins reprebendere il-« Nos consulatum soliti sint? »

\* Le jour où César avait été tué. <sup>3</sup> Jour où les complices de Calilina avaient été condam-

nés a mort par le sénat. 4 Tribun du peuple qui harcela Cieéron sortant du consulat.

5 « Sustinuisse mihi gioriatur beilum Antonii togatua « Cicero uoster, Quid hoc miht prodest, al merces An-« tonii oppressi poscitur in Autonii locum successio; « et vindex illius mail, auctor exstilit alterius, fuuda-« mentum et radices habituri altiores, si patiamur? us « jam ista que facit. non dominationem, nen, sed do-« minum Autonium timentis sint. »

« Rome, la guerre contre Antoine. Et que « me fait à moi ce grand service , si , pour « récompense d'avoir opprimé Antoine, on « me demande à le remplacer: et si le ven-« geur d'un premier mal devient l'auteur « d'un second, qui aura, si nous le souffrons, « un fondement et des racines plus profona des et plus difficiles à extirper ? Non , Ci-« ceron, en agissant ainsi, ne montre pas « qu'il craigne la tyrangle, mais seulement « Il ne veut point avoir Antoine pour tyran. « Or je ne saurais savoir beaucoup de gré à « celui qui u'a d'aversion que pour la per-« sonue et non pour la chose, et qui ne craint « point la servitude en elle-même, mais la « servitude sous un maître irrité. »

Ce qui suit un peu plus bas coupe encore dayantage dans le vif : « Nous craignons trop « la mort', l'exil, la pauvreté, Ce sont là « pour Cicéron les derniers des maux : et . « pourvu qu'il ait affaire à des gens de qui il « obtienne ce qu'il veut, de qui il soit caressé « et loué, il ne refuse pas une servitude qui « sera honorable , si pourtant il peut y avoir a quelque chose d'honorable dans le comble « de la misère et de l'opprobre! Quoique a Octave appelle Cicéron son père , qu'il le « consulte sur tout, qu'il le loue, qu'il îni « fasse des remerciments, bientôt ces beaux

1 a Nimium timemus mortem, et callium, et pana partatem. Hiec videntur Ciceroni ultima esse in malia, e et dom habeat a ouibus impetrel oue velit, et a oui-« bus colatur ae laudetur, servitutem, beuorificam modò, « non aspernatur; si quidquam in extremà ac miserrimà « contumellà potest honorificum esse. Licèt ergo potrem « appellel Octavius Ciceronem, referal omula, laudet, « gratias agal; tamen liind spoorebit, verba rebus esse e contraria. Quid enim tam alienum ab bumanis sen-« aibus est, quam eum patris babere loco, qui ne liberi « quidem homiula numero sif? Atqui eò tendit, id agit, « ad eum exitum properat vir optimus, ut sit lili Octa-« vius propitius. Ego jam lis artibus nibil fribuo, quibus « aclo Ciceronem instructissimum esse. Quid euim illi « prosuut que pro libertate patries, que de dignitate, « que de morte, essilio, paupertate, scripsit capiesis-« sime ? Quanto autem magis illa cellere videtur Phi-« Uppus, qui privigno minus tribuerit, quam Cicero « alieno tribuat? Designt igitur gloriaudo etlam insec-« tari dolores nostros. Quid enim nestra, victum esse « Autonium, si vicius est ni alli vacaret gnod ille ob-« tinuit? tametsi inm litterm dubia etiam nunc signie ficant. s

« discours seront démentis par les effets : rar « qu'y a-t-il de plus éloigné du sens commun « que de regarder comme son père celui que « l'on ne reconnaît pas même pour homme « libre? Cependant notre ami est assez bon « pour envisager comme l'objet de ses vœux, « comme le terme de toute sa politique, l'a-« mitié et la faveur d'Octave. Ah! je ne fais « plus aucun cas de toutes ces belles connais-« sances dont je sais que Cicéron a l'esprit si « orné. De quoi lui sert tout ce qu'il a écrit « avec tant d'éloquence pour la liberté de la « patrie, sur la gloire de la vertu, sur la « mort, sar l'exil, sur la pauvreté? Combien « Philippus, quoique peu lettré, paraît-il « mieux possèder que lui toutes ces grandes « maximes I il fait moins pour sou beau-fils « que Cicéron pour un étranger. Ou'il cesse « donc d'aigrir encore nos douleurs par les « louanges qu'il se donne. Que nous importe « en effet qu'Antoine ait été vaincu, s'il ne « l'a été qu'afin que la place qu'il occupait « fût remplie par un autre ? Encore votre « lettre me fait-elle comprendre que la vic-« toire n'est pas entière ni bien assurée.

« J'y. consens douc: que Cicéron vive! « puisqu'il peut s'y résoudre , suppliant et dé-« pendant, s'il n'a pas honte de déshouorer « son âge , les charges dont il a été décoré , « sa gloire passée. Pour moi, je feraj éternelle-« ment la guerre, je ue dis pas aux personues. « mais à la chose même, à la tyraunie, aux « commandements qui s'écartent de l'ordre « commun , à la domination , à la puissance « qui prétendra s'élever au-dessus des lois : « et il n'est point de servitude si douce et si « avantageuse, dont l'ordre puisse me se-« duire ou me faire abandonner ma résolu-« liou. En vain m'écrivez-vous qu'Antoine « est un hounête homme , ie ue l'ai iamais

s « Viral hereuie Cicero, qui potest, supplex et ob-« poxios, si orque etatis, neque honorum, negne rerum « gestarum pudet. Ego certé quin enm ipsa re bellum « geram , boc est, eum regno, el imperiis egiraordi-« narils, et dominatione, et potentià que supra leges se « esse veili, ouila erit tam bona conditio serviendi quà « deterrear : quamvis sit vir bonus, ut scribis, Aoto-« olus, quod ego nungonm existimavi. Sed dominum, « ne parentem quidem majores nostri volurrant esse. » « cru: mais nos ancêtres n'ont point voula « que dans la république on souffrit son pro-« pre père pour maître et pour tyran, »

Brutus, après une tirade si énergique qu'il savait bien affliger Atticus, lui en fait quel-

que excuse, mais pourtant sans se rétracter. Au contraire, il insiste avec que nouvelle force sur le fond même de la chose, « Per-« suadez-vous ', lui dit-il, que je n'ai rien « diminué de mon affection pour Ciceron . « mais beaucoup de mon estime; car il n'est « pas possible que tels que nous paraissent « les objets, tels ne soient aussi uos juge-« ments. »

Il faut convenir que ces deux lettres de Brutus sont d'une hauteur et d'une rigidité auxquelles bien peu de gens sont capables d'atteindre. Mais, si la liberté de Rome pouvait être souvée, ce n'élait que par un chef de ce caractère. La conduite de Cicéron, surtout dans les derniers temps, ne peut pas soutenir la comparaison avec celle de Brntus. Elle est molle, elle est limide, elle est inconséquente; et je m'élonne comment on peut entreprendre de disculper ses complaisances pour Octavien, lorsqu'on voit quel prix il en a reçu. Que ponvait-il lui arriver de pis qu'une mort cruelle? et combien cette mort lui aurait-elle été plus glorieuse, s'il eût montré contre Octavien la même vigueur avec laquelle il avait abattu la puissance tyrannique d'Autoine!

En finissant ce livre, je ne dois pas omettre l'origine de l'une des principales villes de France\*. Lyon reconnaît pour son fondateur Munatius Plancus, qui, pendant qu'il tergiversait, attendant à se déclarer pour le parti aul demeurerait le plus fort, élablit une colouie au conflueut de la Saone et du Rhône. Les habitants de cette nouvelle ville venaieut de Vienne, autrefots capitale des Allobroges, et depuis colonie romaine. Pendant les disaensions et les guerres entre les généraux romains, les naturels du pays avaient profité de

e Persnade tibi da voluntate proprià meà nibil re-« missum esse, de judicio largiter. Neque cu'm impee trari potest, quin quele quidque videntur el . tale « quisque de illo opinionem habeat. » (Baur. Attico.)

domination romaine : mais elle ne vit qu'avec | cles.

l'ocasion pour chasser, de leur ancienne ca-pitale ces nouveaux venns, qui les trasières de la nouvelle colonie, qui, par l'avantage de sous le joug. Cesse-le se retilerent al liete où a siluzion, aévint en peut de tiemps trè-pisment, par order du sental, talit la ville de Journ, Vienne retourna bientôt après sous la Tijon. Vienne retourna bientôt après sous la villes un riville qui a dure plusicurs s'és-



## LIVRE XLIX.

Second triumvirat. Proscription. Ruine du parti républicain à Philippes. Mort de Cassius et de Brutus. Ans de Rome 709, 710.

# I. OCTAVIES FAIT CONDAMNES JURIDIQUEMENT CEUX OU AVAIENT TUE CESAR. SEX. POMPER ET CN. DOMITIUS, QUI N'AVAIENT POINT EU DE PART A L'ACTION, SONT COMPRIS DANS LA CONDAMNATION. OCTAVIEN PAIT PÉRIS O. GALLIOS, PRÉTEUR DE LA VILLE. IL PAIT RÉVOCURS PAR LE SÉNAT LES DÉ-CRRIS BENDES CONTRE ANTOINE ET LÉPIDES. DES-ASTRE BY MORY DE DÉCIMES. OCTAVIEN, ANTOINE BY LÉPIDUS SE BÉUNISSENT. LEUR ENTREVUE DANS UNE ILB DE RENO. ILS CONTESTENT SUB CHUX QU'ILS DOLVENT PROSCEIRE. ÉCHANGE ER LA TÊTE DE CI-CREON CONTRE CELLES DE L'ONCLE D'ANTOINE ET DU PRERE DE LÉPIDUS. PROJET DU TRIUMVIEAT. MARIAGE ARRÊTÉ ENTRE OCTAVIEN ET LA RELLE-PILLE D'ANTOINE. PRÉLUDE DES MASSACRES EFFROI BANS ROME. MORT DU CONSUL PRDIUS. ENTREE DES TROIS GENERAUX DARS ROME. LOS POUR ÉTABLIS LR TRIUMVIRAT. EDIT DE PROSCRIPTION. LA PRO-SCRIPTION RES TRIUMVIES PLUS NOMERRUSE QUE CREAR DESVALA. PLUSIEURS PROSCRITS POUR LEURS RICHESSES. APPRICATION DANS LE CHOIX DES NOMS PLACÉS A LA TÊTE DE TABLEAU DE LA PRO-SCRIPTION. OCTAVIES AUTAST BY PLUS CREEL OUR SES COLLEGES. MOST DE CICÉRON. INVECTIVES DES RESITAINS EN TOUT GENRE CONTRE ANTOINE, AU BUJRT DE CETTE MORT : POURQUOI OCTAVIEN A ÉTÉ EPARGNÉ. PORTRAIT DE CICERON. MOT DE BRUTUS SUR SA MORT. C. ANTONICS TUE PAR REPRESAIL-LES. MORT DES BEUX QUINTIUS CICERONS, PERE ET FILS. L. CÉSAB SAUVÉ PAR SA SORUB, MERE D'AN-TOINE. LÉPIDES CONSERT A L'ÉTASION DE SON PÉRE PAULUS. MOST DU BRAU-PERS DE POLLION, DU PRESE DE PLANCES ET DE TORANIUS, TETREE D'OC-TAVIEN, VERRES PROSCRIT, EXEMPLE DE LA PIÈTÉ D'ÉNÉE RESOUVELS PAR LE PILS D'OPIUS, VARRON MIS RN SURRYE PAR CALENDS, ATTICUS BATE DU CATALOGUE DES PROSCRITS. ELOGROR SA PREDENCE BT DE SON BUMANITÉ. MESSALA EFFACÉ DU NOM-REE DES PROSCRITS. TRAITS SINGUISES SUR QUEL-QUES PROSCRITS. FULTIR PAIT UN PRESONNAGE DANS LA PROSCRIPTION. LA MAINE TOMBE PARTI-CULIEBEMENT SER ANTOINE. TRIOMPHEODIEUX BE LÉPIDES ET DE PLANCES ASILES OUVERTS AUX PROSCRITS HORS DE L'ITALIE, SURTOUT CHEZ SEX. POMPÉR EXACTIONS DES TRIUMVIRS. TAXE IMPOSÉE PAR BUX SUR LES DAMES. DISCOURS D'HORTENSIA A CE SUIRT. VENTINUS EST FAIT CONSCL. SA POR-TENE SCRPRENANTE. COURONNES CITIOCES DECER-NERS AUX TRIUMVIRS. LES TRIUMVIRS JURENT ET FONT JURES L'ORSERVATION DES ACTES DE CESAR. ILS DESIGNANT LES MAGISTRATS POUR PLUSIEURS ANNÉPA.

Octavien 1, devenu consul par les voies que l'ai marquées, et avant ainsi réuni à la force des armes le titre de la puissance publique, commenca à exécuter le de-sein qu'il avait toujours eu dans le cœur, quoiqu'il l'eût caché longtemps, et entreprit de venger la mort de Cesar<sup>a</sup>. Il profita de l'autorité consulaire pour agir dans cette affaire juridiquement. Il fit absoudre par le peuple Dolabelia, que le senat avait déclare ennemi public à cause du meurtre de Trébonius; et tout de suite il établit en vertu d'une loi qui fut proposée par son collègue Q. Pedius, et munie des suffrages du peuple, une cour de justice ou commission extraordinaire pour informer de l'assassinat commis en la personne de Cèsar, et

s An. R 709: av. J. C. 43. Applan. Civ. I. 3. — Dio, L 46.

procéder au jugement et à la condamnation des assassius et de leurs complices.

Ils furent cités dans les formes : un huissier les appela tous à haute voix par leur nom pour comparaître au pied du tribunal. Tous étaient absents ; ceux d'entre eux qui se trouvérent dans Rome à l'approche d'Octavien avaient eu grand soin de prévenir l'orage par une prompte fuite. Ainsi, personne ne répoudit à la citation. On rapporte qu'au nom de Brutus ', cité par l'huissier, toute la multitude, qui remplissait la place, versa des larmes, et que les citoyens les plus distingués baissèrent les yeux et la tête de honte et de douleur. L'affaire n'en fut pas poussée avec moins de vivacité. Il y avait de grandes récompenses promises aux accusateurs. L. Cornificius accusa Brutus; et Agrippa, de tout temps attaché à Octavien, se chargea de cette odieuse fonction contre Cassius. It sied bien au caractère has et flattenr de l'historien Velleïns de se vanter 2, comme il a fait, de ce que Capiton, son oncle, se joignit en second à Agrippa. Tous furent condamnés par contumace à la plus grande peine qu'imposassent les lois romaines, c'est-à-dire à l'exil et à la confiscation des biens. Un seul des juges osa absondre Brutas, sans craindre la présence du jeune consul, qui voniut assister en personne au jugement, pour être témoin de la manière dout chacun opinerait. Ce juge si intrépide se nommait Sicilius Coronas, et était sénateur. Octavien, persistant tonjours dans la même affectation de clémence dont il se paralt alors, ne sembla pas savoir mouvais gré à Sicilius de sa hardiesse; mais bientôt après il le proscrivit.

Parmi les accusés était Casca, actuellement tribun do peuple. Comme sa charge rendalt sa personne sacrée, et le mettait à l'abri de la poursuite des lois, Octavien l'en fit déponiller par les suffrages des tribus sur la proposition de Titius, l'uu des collègues de Casca, qui voulut bien prêter son ministère à l'avilissement d'une magistrature dont il était luimême revêtu.

Ce n'était pas sans dessein que, dans la

1 Plet. in Bruto.

9 Vell. zz. 69.

loi de Pédius, aux meurtriers de César, on avait ajouté lenrs complices. Cette addition vague donnait la facilité à Octavien d'envelopper dans une même condamnation, avec les vrais auteurs de la mort de son grandoncle, ceux qui u'avaient d'antre crime que de lai être suspects ou redoutables. Il y en cut sans doute plusieurs; mais dans ce qui nous reste de monuments historiques, je n'en trouve spécifiés que deux.

Le premier est Sex, Pompée, qui, bien loin d'avoir eu part à la conspiration , vraisemblablement n'en avait pas même entendu parler avant qu'elle s'exécutat, étant alors au fond de l'Espagne; mais c'était le dernier rejeton d'une maison ennemie qu'Octavien

cherchait à sacrifier à sa sûreté.

Je compte pour le second Cn. Domitius Ahénobarbus, fils de ce L. Domitins qui, evant toujours montré une haine irréconciliable contre César, fut tué lorsqu'il fuyalt après la bataille de Pharsale. Antoine, dans Appien 4, assure positivement que Cn. Domitius n'avait point trempé dans le meurtre du dictateur : et le témoignage de Suétone y est conforme. Ce qui rend néanmoins la chose douteuse \*, c'est que Cicérou, dans sa seconde Philippique, le range parmi les conspirateurs. Peut-être fut-il du nombre de ceux qui eurent la vanité, immédiatement après la mort de César, de se joindre à Brutus et à Cassius dans le Capitole, pour partager la gloire d'une action dont ils n'avaient point couru les risques. Eu ce cas, on sera peu étonné que Cicéron, parlant avec éloge de la conspiration, ait cru devoir en faire honneur à Domitius, qui le sonhaitait; et, d'un autre côté. depuis que cette même conspiration fut devenue un crime punissable des derniers supplices, il est encore plus aisè de concevoir que Domitlus s'en soit purgé avec soin, et qu'il ait publié hautement , selon la vérité , qu'il en était innocent. Ce qui est certain . c'est qu'il en fut eru, et que, du consentement d'Octavien, il parvint au consulat; et son fils s'allia même avec la maison des Cé-

sars, et devint l'areul de l'empereur Néron. 1 Applan. Civ. I. v, p. 707. 5 Suet. Ner. c. 3. - Cic. Phil. st, p. 27.

Quoique Octavien ne parût alors occupé que de la pensée de venger son pére adoptif . et que d'ailleurs il se couvrit des dehors de la douceur, ii décela néanmoins sa cruauté à l'égard de O. Gallius, actuellement préteur, et qui avait le département de la ville depuis la mort de Cornutus. Suctone rapporte je fait avec des circonstances atroces. Il dit que Galiins, étant venu pour saiuer le consul, et portant des tablettes sons sa robe, fut sonncouné de cacher un poignard ; et que sur cela seul Octavien, sans faire aucun examen, de peur d'y trouver la justification de Gallius. ie fit enlever, iui fit donner la question comme à un esclave, et enfin ordonna qu'on le mit à mort, après jul avoir arraché de sa main les deux yeux. J'avone que j'ai peine à ajouter foi à une barbarie si brutale de la part d'Octavien. Il racontait jui-même , dans les mémoires qu'il avait composés de sa vie, que Gallius, iui ayant demandé une conférence, voulut l'assassiner; qu'en conséquence il fut mis en prison, d'où ayant été relâché sous ia condition de sortir de la ville, il périt, ou par un naufrage, ou par les mains des voieurs de grands chemins. Ce récit me semble beaucoup plus vraisemblable, si ce n'est qu'il est aisé de croire qu'Octavien déguise sous l'aventure d'un naufrage, ou d'une attaque de la part de voleurs, un ordre donné par lui d'assassiner

C'était peu que d'avoir fait prononcer une condamnation contre ceux qui avaient tué César, Pour exécuter ce jugement, il failait vaincre vingt légions que Brutus et Cassius avaient à leurs ordres. Octavien n'était pas seul assez fort pour une teile entreprise. Il résolut donc de mettre la dernière main au traité de réconciliation et de ligue qui se nègociait depuis queique temps entre lui, Antoine et Lépidus. Il était charge par le senat de leur faire la guerre; et comme il feignait de prendre encore les ordres de cette compaguie qu'il avait écrasée, il partit avec son armée dans le dessein , disait-il , d'ailer remplir sa commission. Mais eu son absence, Pédius, son coilègue, proposa au séuat de révoquer les décrets par lesquels Autoine et Lépidus <sup>1</sup> Suel. Aug. c. 27,

Gallius lorsqu'il serait hors de Rome.

avaient été déclarés ennemis de la palrie. Les sénateurs asservis n'osèrent pas rejeter la proposition: mais ils vouturent forcer Octavien de s'expliquer, quoiqu'il eût déjà suffisamment manifesté ses intentions, et ils remirent à prendre ieur parti jnsqu'à ce qu'ii ieur eût fait savoir ce qu'il pensait. Il répondit avec sa dissimilation accoutumée qu'il n'était pas mattre de se déterminer sur cette affaire à son choix, et que ses soldats le contraignaient à incliner vers la clémence. Ainsi le sénat rétablit Antoine et Lépidus dans tous ieurs droits et dignités, et Octavien écrivit à Autoino qu'il allait se joindre à ini contre Décimus.

Il ne fut pas difficile de détruire cet unique chef du parti républicain dans l'Occident, Eu un instant tout se tourna contre lui. Poilion, arrivé d'Espagne avec deux légions, s'unit à Antoine, Plancus, qui, depuis la levée du siége de Modène, avait témoigné beaucoup de zéle pour la cause de la liberté et pour Décimus , non-seulement abandonna son infortuné collègue, mais entreprit même de le trahir ; et u'avant pu y réussir, au moins il se donna à Antoine avec ses quatre légions. Décimus avait une armée considérable 1. dix légions ; mais la force ne répondait pas au nombre : c'étaient presque toutes nouvelles levees. Ne pouvant donc se souten's contre tant et do si puissants ennemis, il quitta in Gaule, passa les Alpes, et résolut de gagner l'Illyrie pour aller joindre M. Brutus, en Macédoine. Octavieu lui ferma les passages. Décimus, dans une telle extrémité, vouint tenter de prendre la route de la Germanie, et de pénétrer fusqu'à Brutus à travers les nations barbares qui occupaient alors tout ce vaste pays Mais ses soldats refusèrent de le suivre dans une résolution si désespérée : ils le quittèrent tous, et se rangérent, les uns sous les enseignes d'Antoine, les autres sous ceiles d'Octayien. Il ne lui resta que trois cents cavaliers gaujois qui formaient sa garde, et qui bientot se dissipèreut chacun de leur côté; de sorte qu'il se vit rédult à fuir, lui dixième. Après avoir erre en différents endroits , enfin dans le pays des Séquanais il fut arrêté par des

voleurs, qui , sur la prière qu'il leur en fit. le menèrent au prince ou chef de la coutrée . nommé Camélus ou Capénus, que Décimos regardait comme un aml. Ce Gaulois le recut gracieusement et avec toutes les démonstrations extérieures de respect; mais il fit avertir sous main Autoine, qui envoya un officier nommé Furins , accompagne de quelques cavaliers, avec ordre de lui apporter la tête du

fugitif. S'il eut été possible que le malheureux Décimus échappăt, la générosité d'un ami l'anrait sauvé 1. A l'approche de ceux qui venaient le tucr, il s'enfonce dans une obscure retraite; et les cavaliers d'Antoine l'y ayant poursuivi, Ser. Téreutius , à la faveur de l'obscurité , se présenta comme étant Décimus, et fut près d'être tué pour lui. Mais Furlus connaissalt sa victime, et il prévint l'errent. Décimus fut donc tiré de son asile tont tremblants; et il montra dans ces derniers moments une timidité et un amour pour la vie qui paraissaient lui troubler la raison : car il retirait sa tête de dessous l'épée\*. Et comme on lui ordonnait de se tenir ferme : « Oui , dit-il , je le ferai , on que je meure, » Parole extravagante dans la circonstance où il se trouvait. Sa tête fut portée à Antoine, qui voulut le reconnaître. et ensuite lui fit rendre les derniers honneurs. Décimus périt le second de ceux qui avaient attenté à la vie de César. Peu de temps après, Minucius Basilus, aussi du nombre des conspirateurs, fut assassiné par ses esclaves, qui ne pouvaient souffrir sa cruauté.

Tout ce qu'il y ayait de forces romaines sur pied en Italie, en Gaule, en Espagne, était au pouvoir ou d'Octavien, ou d'Antoine et de Lépidus ; et il ne leur restait plus d'eunemi armé dans toutes ces contrées, sinon antant qu'ils l'étaient eux-mêmes les uns des autres . car chacun d'eux n'ayant pour objet que sa puissance particulière, ils se regardaient tous trois avec des yeux de jalousie, et le desseln de se supplanter et de se détraire mutuelle-

ment vivait dans le cœur. Mais ils avaient du côté de l'Orient des ennemis communs, dont la crainte suspendit l'effet de leurs défiances et de leurs animosités réciproques. Il fallait, avant que de tourner leurs armes les uns contre les antres, exterminer Brutus et Cassius. Antoine 1, qui avait passé les Alpes en fugitif . les repassa à la tête de dix-sept légions . en y comprenant les troupes de Lépidus; et il laissait encore six légions dans les Gaules sous le commandement d'un homme très-méprisable. L. Varius, son compagnon de table. à qui le penchant qu'il avait à l'ivrognerie avait fait donner le surnom burlesque de Cotyla, comme qui dirait chopine. Lépidus et Antoine réunis s'avancèrent avec leur armée formidable jusqu'auprès de Bologne, où de son côté Octavien se rendit , avant un nombre presque égal de troupes. Les trois chefs étaient résolus de se rapprocher, et de se liguer ensemble, par le motif que je viens d'exposer. Il ne s'agissait que des conditions, et ils en traitérent par eux-mêmes dans pne entrevue, sans médiateurs et sans ministres. Voici de quelle manière la chose se passa.

A peu de distance de Bologne conle une pctite rivière an milieu de laquelle était nne tle \*, qui fut jugée propre pour y tenir les conferences. Il paratt que cette rivière est celle que l'on nomme le Réno. Pour prévenir les défiances, qui étaient grandes et bien fondées, on prit toutes les précautions imaginables. Ou dressa denx ponts, dont l'un joignit l'ile à la rive droite du Rêno, et l'antre à la gauche. Octavien et Antoine amenérent chacun cinq légions à nne distance qui avait été déterminée, et qui étalt égale de part et d'autre. De la ils s'avancerent chacun iuson anx ponts, accompagnés senlement chacun de trois cents hommes; et ils s'y arrêtérent. Lépidus, qui n'avait point eu de démélé personnel contre l'un ni contre l'autre, entra seul dans l'tle, et en fit la visite pour s'assurer qu'il n'y avait point d'embûches à craiodre. Alors il donna le signal à Octavien et à Antolne, qui partirent dans le même moment pour venir à lui, et qui, eu s'abordant, pous-

<sup>1</sup> Val. Max. 1v. 7.

<sup>1</sup> Id 11, 13. - Sen. ep. 82.

a Non solum cervicem gladio subtraxit, verum etiam « constantiùs cam præbere admonitus, ipsis his verbis v juravit : Ita vivam, dabo. v (VAL. MAX. IX, 13.)

<sup>1</sup> Plot. in Aplon.

<sup>2</sup> Appian, Cly. I. S.

sèrent la précaution contre les surprises juuqu'à se tâter et se fouiller réciproquement, de peur des armes qui auraient pu être cachées sous les habits. Trois sièges avaient été pocés au milieu de l'Île. Ils s'y assirent tous trois, Octavien au milieu, comme consul,

La plus grande difficulté qui les arrêta pendant les trois fours que durérent les conférences roulait sur le choix de ceux qui devalent être sacrifiés à leur vengeance. Comme Antoine et Octavien s'étaient fait la guerre avec beaucoup d'animosité, plusieurs des amis de l'un se trouvaient nécessairement ennemis de l'autre; et chacun voulant satisfaire son ressentiment, trouvait uu obstacle dans la protection que l'autre accordait à ceux qui l'avalent servi. Surtout ils contestèrent longtemps et vivement au sujet de Cicéron \*. Autolne déclarait qu'il ne pouvait y avoir ni réconciliation ni paix, si on ue lui abandonuait un homme qui lui avait fait tant de mal: et Lépidus étalt de son avis. Octavien résista pendant les deux premiers jours : le troisième, il se rendit; et, par un horrible échange pour la tête de Cicéron, Antoine lui livra celle de L. César, son oncle, et Lépidus celle de son frère Paulus. C'est ainsi 1, dit Plutarque, que l'emportement et la rage leur avalent fait oublier tout sentiment d'humanité; ou plutôt ils falsaient voir par leur exemple qu'il n'y a point de bête plus féroce que l'homme, lorsqu'à la passion il réunit la puissance. Je ne crois pas3, dit ailleurs le même historien, qu'il se solt jamais rien fait de plus atroce nl de plus barbare que l'échange dont je parle : car , trafiquant ensemble meurtre contre meurtre, ils devenaient les bourreaux autant de ceux qu'ils livralent que de ceux qui leur étalent abandonnés; et l'injustice était plus grande par rapport à leurs amis qu'ils con-

! Plut. in Cic. et Anion.

Ο Ο Τως ίξίπισον υπό θυμού καὶ λύσσης τῶν ἀνθρωπίνων λεγισμών μάλλον ὁ ἀπόδιεξαν, ὡς οὐδίν ἀνφώπου θαριον ἐςτιὰ ἀγριώτερον, ἐξουσίαν πάθει προϋαθύντος. (PLUT. in Cie.)

α Ούδεν άμοτερου ούδ' άγρεψτερον τής δεπμεήφεως ταύτης δοκώ γινισόκαι, 'φόνων γής άντικε κιλικοσόμετος φόνους, όμοιως μέν οίς Δάμβατου άνήρουυ ούς έδιδοσαν,' άδικότεροι δε περί τούς φίνους τσαν ούς άπεκτύννυσαν μπδέ μεσύντες. (PLUT. in Anton.)

damaient à le mort, même sans les hair. Au creste, on peut croite qu'Antion et Lépidus 's reste, on peut croîte qu'Antion et Lépidus 's reste, on peut croîte qu'Antion et Lépidus 's crifler, 'l'usu no oucle, l'autre son trère. Ils ue pouvaient que leur savoir irês mauvaie grat de leur zèle constant pour le gouvernement et de leur zèle constant pour le gouvernement en menis publics per leurs suffrages, ils competition, en les procrivant, user du droit de recressilles.

Sur les autres points les trois tyrans s'accordérent assez aisément. Il fut réglé qu'Octavieu abdiquerait le consulat, et qu'il le céderait à Ventidius pour le reste de l'année : qu'ils s'établiraieut souverains magistrats pour cinq ans , sous le titre de triumvirs réformateurs de la république, avec la puissance consulaire: qu'ils désigneraient sur-le-champ les magistrats annuels pour les cinq ans que devait durer leur triumvirat, et cela sans avoir besoin du consentement ui du sénat ni du peuple. Ils partagérent entre eux, comme leur patrimoine, toute la partie de l'empire dont ils étaient maîtres ou se flattaient de l'être. Le lot de Lépidus comprenait l'Espagne et la Gaule narbonnaise. Antoine prit pour lui la Gaule conquise par César et la Gaule cisalpine. Octavien eut l'Afriquo avec la Sicile et la Sardaigne: département dont il Ini était plus aisé de s'attribuer le titre que la jouissance réelle; car Cornificius teonit aetuellement l'Afrique proprement dite au nom du sénat, et bieutôt nous verrons Sez. Pompée s'emparer des ties de Sicile et de Sardalgne. Mais il fallait bien qu'Octavien se contentât de ce partage; vu que ses deux associés avaient sur les provinces qu'ils s'appropriaient des prétentions plus anciennes que l'accord passé avec lui. L'Italie n'entrait point dans cette distribution, comme étant le ceutre de l'empire et la patrie commune, dont ils se disaient les défenseurs, et non les maîtres. Pour ce qui est des provinces d'outre-mer, elles obéissaient à Brutus et à Cassius. La guerre fut résotue coutre eux. Il fut dit qu'Antoine et Octavien s'en chargeraieut; et passeraient la mer pour cet effet à la tête chaeun de vingt légious; et que Lépidus, avec trois légions.

<sup>1</sup> Applan. - Dio.

demeurerait dans Rome pour tenir l'Italie dans le devoir, réunissant à la dignité et à la puissauce de triumvir celle de consul, à la place de D. Brutus, qui venait d'etre tué. Enfin , ils déterminèrent les récompenses qu'ils donneraient à leurs soldats, et qui furent aussi tyranniques que tout le reste de lenrs arrangements : car ils convinrent de les établir en eolonies dans dix-hult villes d'Italie , dont les maisons et les terres leur seraient attribuées. Et ees villes, si cruellement traitées, étaient précisément les plus grandes et les plus belles de l'Italie, telles que Capoue, Rhége, Venouse. Bénévent. Rimini. et Crémone. qui entraina Mantone i dans la même disgrace, à cause du malheureux voisinage.

Les trois chefs s'engagèrent par serment à l'exécution de tant de erimes qu'lls vensient de projeter: ensuite de quoi ils firent part à leurs armées de ce qui avatt été eonclu entre eux. Octavien, à qui tous les honneurs étaient tonjours déférés, parce qu'il était consul, lut aux troupes assemblées tous les articles du traité, à l'exception de celui qui regardait les tètes illustres qu'ils prétendaient abattre. Les soldats célébrérent par des eris de joie la réconciliation de leurs généranx : ceux des différentes armées se saluérent comme amis, Et pour sceller par une alliance domestique cette paix qui leur faisalt tant de plaisir, ils proposérent le mariage d'Octavien avec Clodia, belle-fille d'Antoine, c'est-à-dire fille de Fulvie sa femme et de Clodius l'enneml de Cicéron. Cette lenne personne était à peine nubile\*, et Octavien avait déjà pris des engagements avec la fille de Servilius Isaurieus. Il ne laissa pas de consentir à la proposition qu'on lui faisait, se reposant sur les événements pour se débarrasser de ee lien , si dans la suite il ne lui convenzit pas.

Les trois généraux ligués avaient tant d'empressement de répandre le sang, que, pour commencer les meurtres, ils n'attendirent pas qu'ila fussent arrivés à Rome. Ils se firent précéder d'un nombre de soldats q ui avaient ordre de tuer douze, d'autres disent dix-sept

de leurs principaux ennemis, à la tête desquels était Cicéron. Quatre forent surpris et massacres sur-le-champ. Les autres se cachèrent on s'enfuirent. Et comme les assassins se répandirent ponr les chercher dans toute la ville, courant les rues, visitant les maisons, la terreur et la consternation furent extremes parmi tous les illustres eitoyens. On ne savait ni le nombre ni les noms des malhenreuses victimes destinées à la mort. Ainsi chacun crovait être en danger, et le désespoir en portait plusieurs à vouloir brûler leurs propres maisons, ou mettre le feu aux édifices publics, pour ne pas mourir sans vengeance. Le consul Pédius, qui était resté dans Rome, se donna des mouvements infinia pour apaiser le trouble, pour calmer les esprits, pour engager eeux qui craignaient à attendre jusqu'au lendemain; et, des que le lour fut venu, il fit afficher dans la place les noms de ceux qui étaient condamnés à périr. Il assura , sous la foi publique , qu'aucun autre n'avait rien à appréhender. Il agissait sincèrement ; car il n'était pas instruit du secret de ses maltres. La fatigue qu'il prit dans cette unit d'effroi et d'horreur fut si violente, qu'il y succomba, et mourut le iour snivant.

Ce n'étaient là que les préludes des maux oul menacaient Rome. Bientôt les auteurs des misères publiques arrivérent et firent leur entrée en trois jours différents, Octavieu le premier , Lépidus ensuite , et enfin Autoine , amenant avec eux chacun leur eohorte prétorienne ou garde, et une légion. Ainsi la ville se trouva toute remplie de gens de guerre que l'on eut soin de distribuer dans tous les postes importants, Alors P. Titius, tribun du peuple, proposa la loi fatale, qui établissait trois souverains magistrats réformateurs de la république avec la puissance eousnlaire ponr einq aus, savoir Marc-Antoine, Lépidus et Octavien qui entreraient eu possession de cette charge le vingt-sept novembre anivant 1, et qui l'exerceraient jusqu'au dernier décembre de la sixième anuée, à compter de celle où l'on était.

On peut bien juger que les suffrages du

Mantus, væ! miserm nimiùm vi-lus Cremone. (Ving. Erlog. 1x, v. 28.) 1 Suel. Aug. c. 62

<sup>1</sup> Teb. vetus apud Pigh.

peuple furent favorables à la loi proposée. Il se fit même des réjouissances publiques à ce sujet, comme pour un heureux événement; et les choyens reprirent l'habit de paix aux approches d'une proscription plus cruelle que la guerre. Les triumvirs uc tardèrent pas à en publier l'édit, qui nous a été conscrvé par Appien : et je crois que le lecteur ne me saura pas mauvais gré de lui transcrire lei un acte unique en son genre, et d'ailleurs dressé par une main habite, qui a été attentive, quoique inutilement, à déguiser la noirecur de la chose par les couleurs les plus spécienses qu'it fût possible d'employer.

Après les noms et les qualités des triumvirs suivait la teneur de l'ordonnance en ces termes : « Si les méchants, par une conduite « pleine de perfidie, n'étaient humbles ct « suppliants lorsqu'ils ont besoin de clémence. a et après qu'ils l'ont obtenue, ennemis de « leurs bienfaiteurs, et capables d'attenter à « lenr vie, nons n'aurious pas vu devenir les a assassins de César ceux qu'il avait sauvés par a miséricorde après les avoir vaineus par « l'épèc, qu'il avait admis au rang de ses « amis, qu'il avait comblés de tontes sortes de « libéralités, de charges et d'honneur; et « nons-mêmes, nons ne scrions pas dans la « nécessité de prendre un parti sévère contre « ceux qui nous ont outragés et déciarés « ennemis publics. Mais, ayant appris, et « par notre propre expérience, et par le traia tement qu'a reçu César , qu'il est un degré « de méchancete que nulle douceur ne peut « vaincre, nous aimons mienx prévenir nos « ennemis que d'attendre les maux qu'il nous a préparent. Notre vengcance ne parattra a done ni injuste, ni cruelle, ni excessive, à « quiconque considérera ce que nous avons « souffert, et surtout ce qu'a souffert César. « Il était dictateur et grand pontife : il avait « subjugué les nations les plus redoutables à « cet empire : le premier des mortels il avait « tenté la navigation du grand Océan , et dé-« convert aux Romains des terres jusqu'à lui « inconnues. Et ce grand homme a été assas-« siné eu plein sénat, dans un lien sacré, à la « vne des dleux mêmes. On s'est fait une joie « barbare de lni porter jusqu'à vingt-trois « coups de poignard. Et ceux qui ont commis III. HIST. ROM.

« cet attentat sont des hommes qu'il avait vainons par les armes, qui lni étaient redevables de la vic, et dont quelques-uns étaient écrits sur son testament au nombre de ses « héritiers. Les autres , au lieu de punir un « crime si horrible , ont revetu les assassins « de commandements et de gouvernements « de provinces , dont ceux-ci ont si bien su « profiter, qu'ils ont enjeyé les deniers publics, « et qu'avec cet argent ils lévent des troupes « contre nous, et en demandent à des nations « de tont temps ennemies de cet empire : ils « brûlent on renversent jusqu'aux fonde-« ments les villes alliées du nom romain « qu'ils ne peuvent attirer à leur parti; ils in-« timident les autres, et se disposent à en « employer les forces contre la patrie et « contre nons.

« Nous avons déià puni quelques-uns de ces « crimineis, et vous en allez voir bientôt plna sieurs autres subir sous vos yeux la juste « peine qu'ils ont méritée, Tont l'Occident « nons est soumis, la Gaute, l'Espagne, l'Itaa lie. Une seule chose nous reste à faire qui « n'est pas sans difficulté : c'est de passer la « mer popr achever potre vengeance sur ceux « des meurtriers aul ont envahi les provinces « de l'Orient.

« Pendant que nous sommes près d'entre-« prendre pour vous une gnerro qui nous déloigne de Rome, il ne serait convenable ni « à nos intérêts, ni aux vôtres , de laisser der-« rière nous les ennemis que nous avons ici en « état de se prévaloir de notre absence, et d'é-

« pier les événements incertains de la guerre, « Il serait anssi dangereux pour nous, dans des « circonstances urgentes, de perdre le temps « par des lentenrs, C'est pourquoi nous som-« mes résolus de nous délivrer de tons à la

« fois, et de leur rendre sur-le-champ le mal « qu'ils ont voulu nous faire en nous déclarant « ennemis do la patrie nous et nos armées. « Ces hommes injustes et violents condam-

« naient ainsi à périr avec nous une muititude « infinie de citovens. Nous serons plus mo-« dérès. Nui ordre , nulle compagnie , nulle « multitude ne sera l'objet de notre vengeance.

« Le choix même que nons ferons ne com-« prendra pas tous ceux qui ont eu queique « différend avec nous, ou qui ont youin nous

« dignités ne seront point des crimes ; et a auoiau'il soit naturel que trois aient un a plus grand nombre d'ennemis qu'un seul. « les châtiments que nous exercerons n'en-« velopperont pas autant de personnes qu'en « a proscrit avant nous un général qui, comme « nous , avait entrepris dans une dissension « civile de réformer la république, et que « vous avez surnommé Heureux à cause de a ses succès. Nous ne punirons que les plus méa chants et les plus coupables, Encore avons-« nous en cela vos intéréts en vue autant que a les nôtres; car, pendant que les grands de « l'état sont en division et forment des partis « différents, c'est une nécessité que vous, a qui yous trouvez placés entre les uns et les a autres, vous en souffrirez beaucoup. Tels a sont nos motifs; et de plus nous sommes « obligés de procurer quelque satisfaction à a nos armées, qui ont été outragées et dérlaa rées eunemies de la patrie par eeux qui e avaient formé le projet de nous exterminer « tous également. Nous aurions pu tout en a arrivant mettre la main sur ceux que pous « avions condamnés: mais, par considération « pour vous, nous avons mieux gime les pros-« crire que de les surprendre au moment où e ils ne s'y attendaient pas, afin qu'ils ne a soit pas laissé au pouvoir des soldats d'éa tendre, dans leur colère, les effets de leur « vengeance sur ceux qui doivent en être a exempts: mais qu'avant la liste bien déter-« minée par le nombre et par les noms de a ceux qu'ils sont charges de punir, ils s'absa tiennent, suivant nos ordres, de faire aux « autres aucune violence.

A ces causes, el pour le bien el l'avane de per comun, nous dévalors à que ce puisse être de recevir neun de ceux dont les noms sont évents sur le tableun joint à c notre présente ordonnance, de les sauver, c un de les aute à s'enfoir. Quienque leur a unt donné salée ou secons, ou parsita e un estableur de la commentant de la commentant de que ce soil, nous le metrons au partir de presents, saus recevoir aurune excuse ni es pracerits, saus recevoir aurune excuse ni e prosents, en nous apportant leurs lées, escrevents, s'às noul de condition lière, cen

n firet quelque font : les richeses, l'étal, les digitales ou evalue plant du crimer de digitales ou evalue plant du crimer que considerat un quelle 100 f. nuturel que trois sient un plas grant dominer d'encenis qui un class et la devis de bourgesiste et que le possible et les estatim-nis que nous exercerons n'enve les proserit avant nousum général qui, comme e proserit avant nousum général qui, comme e ous, avait du represti dans une dissensión e peness, and qu'ils o puissent jumis der en ons de ceux qui auront reçu ces réconnous, avait currepti dans une dissensión e peness, and qu'ils o puissent jumis der

a sujets à aucune recherche, a Je ne m'arrêterai pas à faire beaucoup de réflexions sur cet acte sanguinaire, dont la cruauté horribte saute aux yeux, et révolte à l'excès, malgré les frivoles prétextes dont eile tâche de se convir.

Je remarquerai : eulement , 1º que , selon Dion, c'est à tort que les triumvirs se vantent de demeu rer an-dessous de Sylla nour le nombre des proscrits. Cet historien assure positivement le contraire : et la chose en soi est trés-probable, puisqu'ils étaient trois dont aucun ne valait mieux que l'auteur de la première proscription. Cette différence produisait encore un antre effet bien singulier et bien triste. Au moins, lorsque Sylla donna l'exemple de cette barbarie, ses amis n'avaient rien à craindre ; il n'en était pas de même dans l'occasion dont je parle. Comme Antoine et Octavien avaient eu ensemble des querelles atroces, et qu'enfin ils en étalent venus à se faire la guerre, les amis de l'un étaient ennemis de l'autre : en sorte que c'était un titre nour être proscrit que d'avoir été attaché à l'un ou à l'autre de ceux qui proscrivaient. Faibles amis, ennemis dangereux, Antoine et Octavien se sarrifiaient d'autant plus aisément ceux qui leur avaient rendu service, que, tous deux songeant des lors à s'attaquer et à se détruire un jour , chacun désirait enlever à son collègue, qu'il regardait comme un rival, le plus grand nombre d'appuis et de créatures qu'il était possible ; et ils ne craignaient point de se priver eux-mêmes de quelques-uns de leurs soutiens, pourvu qu'ils affaiblissent leur antagoniste. Il en faut dire autant de Lépidus. qui n'avait ni moins d'ambition, ni plus de scrupule que les deux autres, mais seulement moins de talents. On voit par la que le nombre des proscrits par les triumvirs doit avoir été porté très-loin, quoique nous ne puissions pas le déterminer au juste. Sylla n'avait point

offecté de mystère sur cetarticle; il étaits memo dist une gioire d'étaler aux yeax de l'univers quatre mille sept cents cilioyens de l'univers quatre mille sept cents cilioyens de l'univers quatre mille sept cents cilioyens de l'indigentific. Octavien, devene maltre de l'emperature de

Ma seconde remarque oura pour objet la déclaration expresse que font les triumvirs dans leur délt de ne proscrire personne pour ses réclaress. Riven su monde n'était plus écle deux peniée, la avaient un besoin caser de leur peniée, la avaient un besoin catient été à Brutes et à Cassius, qu'en nvaient fait, surfout le dernier, de grands ams dams des les opubnets contres de l'Asie de de la Sprie. 
Ainsi il est encore plus vrai par rapport à la les contres de l'Asie et de la Sprie. 
Ainsi il est encore plus vrai par rapport à la celle de Sylia, que le plus grand de tous les celle de Sylia, que le plus grand de tous les des celles de Sylia, que le plus grand de tous les des celles de Sylia, que le plus grand de tous les des celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les des de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la celles de Sylia, que le plus grand de tous les de la Syrie.

Les noms qui paraissaient à la tête du tableau de la proscription annonçaient tont d'un coup toute la fureur des triumvirs, et étaient un signal de terreur qui faisait connaître que personne ne devait espérer qu'anenne cousidération fut capable de les fléchir. Les premiers proscrits étaient Paplus, frère de LApidus, et L. César, oncle d'Antoine; ensuite venaient Plotius, frère de Plancus, et L. Onintius, beau-père de Pollion, en même temps que, dans un autre tableau pendant à côté. Plancus et Pollion étaient désignés cousuls . l'un pour l'aunée suivante, l'autre pour la quatrième année d'après celle ou nous en sommes. Et comme si Octavien eût appréheudé de dégénérer de ces exemples d'inhumanité. outre Ciceron, à qui il avait tant d'obligations. il proscrivit encore T. Toranius, ami de son père, et qui avait été son tuteur à lui-même pendant les aunées de son enfauce,

C'est donc bien inutilement que quelques écrivains ont voulu décharger Octavieu d'une partie du blâme 1, et faire une distinction entre lui et ses collègues. Suétone nons apprend que véritablement il s'opposa d'abord au projet de la proscriptiou; mais que, lorsqu'elle fut une fois résolue. Il l'exerca avec plus de rigucur que les deux autres; et qu'au lieu qu'Antoine et Lépidns se laissalent assez alsément attendrir en bien des occasions, lui, il fnt presque toujours inexorable. Et après la proscription finie, Lépidus ayant cru devoir au sénat une sorte d'excuse pour le passé, et faisant espèrer pour la sulte une conduite de douceur et de clémence, parce qu'il regardait sa vengeance comme satisfaite, Octavien, aucontraire, déclara que, s'il avait mis fin à la proscription, c'était sans prétendre se lier les mains, ni se prescrire de loi qui gênât sa liberté,

Dion, et surtout Appien, nous ont laissé beaucoup de détails sur les événements de cette proscription, et sur les aventures des proscrits, qui ne périrent pas tous, Plusienrs se sauvérent par différentes voies, que la nécessité, appelée à bou droit ingénieuse, leur fit imaginer à eux-mêmes, ou à leurs amis, à leurs prochea, à leurs domestiques. Et pour ce qui est de ceux qui ne purent échapper à la crusuté de leurs assassins, répandus partout dans Rome, dans les villes d'Italie et dans les campagnes, il en est dont le triste sort fut accompagné de circonstances tout à fait intéressantes. Pour éviter la longueur, je ne transeriral point ici tous les faits particuliers que racontent mes originaux; je ne détailleraique ce qui regarde les plus illustres personnages, et ceux dout les noms sont plus célébres dans l'histoire, Par rapport au général, ie me contenterai d'une observation fournie par Velletus, et qui est peu honorable à l'humanité : c'est que, communément parlant a, les proscrits trouvèrent dans leurs femmes . eu ces cruelles circonstauces, une fidélité parfaite, médiocre dans leurs affranchis ou dans

<sup>1</sup> Plut in Aut, et Appien. - Liv. Epit, cux.

<sup>1</sup> Suet. Aug. c. 27.

e pleumque concepts spei mo. 1 s (Vr. 4. 41, 67 )

leurs esclaves, nulle dans leurs fils ; tant l'espérance est une dangereuse séduction pour l'esprit humain, et capable de violer les droits les plus sacrès, des qu'ils deviennent des re-

tardements et des obstacles l

Entre les victimes de la eruauté des triumvirs, Cicéron, par bien des endroits, tient le premier rang t. Il avait été proscrit avec son fils , son frère , son neveu , tons cenz qui lui appartensieut, et qui avalent avec lui quelque liaison d'amitié ou de parenté. Il ne pouvait pas se promettre un autre sort; et il savait bien qu'il ne lui était pas plus permis d'espérer de grace d'Antoine, qu'à Brutus et à Cassius d'en attendre du jeune César 3. Anssi était-il sorti de Rome à l'approche des triumvirs, et son premier dessein fut de passer la mer avec son frère pour aller en Macédoine dans le camp de Brntus. Ils marchéreut ensemble queique temps, déplorant mutuellement leur infortune; mais comme leur départ avait été fort précipité, et qu'ils manguaient de beaucoup de choses, Quintus retourns sur

ses pas pour faire de plus amples provi-Live. sions, et Ciceron continua sa route vers Gaete, où, n'ayant point eu de nouvelles de sou frère, il s'embarqua. Tantôt les veuts contraires?, tantôt les fatigues de la mer, que son corps épuisé par les agitations de son esprit ne pouvait soutenir, l'obligèrent de relacher. Enfiu il se tronvait ennuyé de fuir et de vivre, et il prit le parti de gagner une maison de campagoe qu'il avait dans ces quartiers à un mille de la mer. « Il faut, dit-il, que je meure dans « ma patrie, que j'ai plus d'une fois sauvée.»

Selon Plutarque, la superstition s'eu mêla. I'ne bande de corbeaux vint se poser sur les vergues du hâtiment qui portait Cicéron, et ils se mirent à becqueter les extrémités supé-

I Liv. ap. Seu, Sussor. vs. - Vell. II. 66. - Plut. In Cic. - Applan. - Dlo.

s & M. T. Cicero sah adventum triumvirorom cese serat Urbe, pro certo habens, id quod erst, non megis « Antonio eripi se, quam Cassel Brotum et Cassium

a posse. » (Liv.) a Aliquoties in altum provectum quam modò venti

a adversi retolisseni, modò ipse jaciationem navis cæco a volvense finetu pati uon posset, tardium tandem eum e et fugæ et vite cepit : regressusque ad enperiorem e villam, que pauló plus mille passibus a muri abest,

a Moriar, inquit, in patrid sope servata. a

rienres des cordages; ce qui avant paru d'un mauvais augure, Ciceron se fit mettre à terre. Les corbeaux le suivirent : et pendant qu'il était dans une des chambres de sa maison de campagne, couché sur un lit de repos, ils s'attroupérent de nouveau sur la fenêire, et l'un d'eux s'avança même jusqu'au lit, et avec son bec, il tirait la converture dont Cicéron s'était enveloppé la tête. On veut du merveilleux partout, et singulièrement dans les mortstragiques des grands hommes. Ces petites eirconstances, sans doute mélèes de fabuleux, méritaient peu d'être rapportées par un écrivain aussi judicieux que Plutarque. Je ne voudrais pas non plus qu'il cût attribué à Cicéron la pensée folle d'aller à Rome se couler furtivement dans la maison d'Octavien, et là se tuer lui-même auprès des dieux pénates de cet ingrat, pour attirer sur lui le conrroux et la vengeauce du ciel. La crainte, dit-on, des tourments auxquels il s'exposait, l'en empêcha. Pour moi, tout cela me paraltajuste au theatre, et je m'en tiens au récit beaucoup plus simple de Tite-

Il paraît que les gens de Cicéron le tirérent comme par force de sa maison pour tâcher de le mettre en sureté : ils n'en eurent pas le temps. Lorsqu'il était encore en marche, ceux aul le cherchaient pour le tuer l'atteignirent, Quelques-uns out dit qu'ils furent mis sur les voies per un affranchi de Quintus Cicéron, nommé Philologus, jenne homme qui avaitété instruit dans les lettres par celui même qu'il livrait à la mort. Mais le fait n'est pas constant. Les meurtriers avaient à leur tête un tribun militaire nommé Popillius, autrefois défendu par Ciceron daus une cause assez doutense, et qui pour récompense de ce service avait demandé

s e Satis consiat servos fortiter fideliterque paratos e fuisse ad dimicondum : Ipsam deponi lecticem, et e quietos pati quod sors inique cogeret, Jussisse. Proe minenti ex lectică, prabentique immotam cervicem, a caput pracisum est. Nee satis stolida crudelitati mi-« litam fuit : manus quoque, scripsiese aliquid in Antoe prom exprobantes, præciderunt. Ita relatum espai ad e Antonium, Jassenque ejus inter duts manus in rostris e positum, ubi tile consul, uhi smpè consuteris, ubi co e ipeo anno adversus Antoniam, quanta nulla nequam « humana vox, cum admiratione eloquentie auditus a fuerat. Viz attolienies pra lacrymis oculos homines avec empressement la commission de tuer son bienfaiteur. Les esclaves 1 de Cicéron voulaient défendre leur maître; il leur ordonna d'arrêter la litière, et de souffrir tranquillement ce que la cruauté du sort rendait inévitable. En memo temps regardant fixement les assassins, il tendit la tête hors de la portière, et le centurion Hérennius la lui coupa, pendant que les soldats eux-mêmes, touchés et du mailieur et de la constaure d'un homme si digne de respect, baissaien! les yeux et se voilaient le visage. Ce n'en fut pas assez pour satisfaire la brutale barbarie du centurion : il lui coupa encore les mains en lui reprochant, même après sa mort, d'avoir écrit contre Antoine. Plutarque assure qu'en cela il exécutait les ordres du cruel triumvir.

Popillius porla la tête et les deux mains de Ciceron à sou ennemi, qui ne craignit point de repattre ses yeux d'un si horrible spectacle, et qui , après avoir considéré attentivement , et même avec de grands éclats de rire, ces restes affreux et lamentables , ordonna qu'on les plaçăt sur la tribune aux harangues, en disant que, quant à lui, la proscription désormais était thoic. La tête de Cicéron fut donc exposée entre ses deux mains sur ce lieu même, d'où tant de fois et pendant sou consulat, et depuis qu'il était consulaire, et enfin la dernière aunée de sa vie, dans ses discours contre Antoine, il avait fait admirer une éloquence que iamais aucun homme n'a égalée, ou du moins surpassée. Tous les apectateurs étaient attendris, et ils n'osaient lever leurs yeux mouillés de larmes sur des objets dont la vue les perçait de donleur. Antoine avait prétendu insulter à la mémoire de celui qu'il hatssait ' et il ne voyait pas qu'il se déshonorait lui-même par cette lache vengeance, qui prouvait son insolence dans la prospérité et l'indigne abus qu'il faisait de son pouvoir. On assure qu'il eut la bassesse de couronner de sa main Popillius, le chef des meurtriers, et qu'il souffrit que cet homme exécrable placât aur la tribune aux harangues \* son propre portrait orné d'une

couronne, à côté des restes déplorables de ce-

Fulvie, autredois mariele serce Clodius, et de pias calculiement famer d'Antolice, et de pias offensée personnellement par Ciercio, qui avril pius d'une lois lancé coutre cité des traits désolitiquents, exerça sur as lete înstitue desolitiquents, exerça sur as lete înstitue des la curient de la commenter vivant, a cide l'edit en can a puisance. Avant que cette tête fût portes ur la place, elle la fil mettre devant elle, precibil d'injurez, cerché dessus qu'il spant deservis de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la comm

La postérité a bien vengé Cicéron des outrages d'Antoine. Nulle mort n'a été déplorée plus amérement que celle d'un homme qui avait fait tant d'honneur aux lettres, Poëtes . orateurs, historiens, tous out signalé leur douleur sur la triste fin de Cicéron, et, par une suite naturelle, une indignation extrême contre son menrtrier! On peut voir dans la collection de Sénèque,1 le père plusieurs fragments de rhéteurs et d'anciens historiens qui se sout exercés sur cette matière. Velletus, tout adulateur qu'il eat, se laisse ici transporter par son zèle jusqu'à interrompre le fil de sa narration et quitter le style historique pour invectiver contre la cruauté d'Antoine. Pline l'ancien dit beaucoup en un seul mot trèsénergique: il assure que Cicéron n'a point été proscrit par Antoine, mais qu'au coutraire il l'a proscrit lui-même en le couvrant d'infamle aux yeux de toute la postérité. Martial déclare qu'Antoine 2 lui paralt plus criminel par la seule mort de Cicéron, que par tout le carnage des autres proscrits, et qu'il n'a plus rien à reprocher au misérable Photin. assassin du grand Pompée.

Dans tous ces reproches, Octavien est épargné; ce n'est pas qu'il n'eût bien mérité d'en porter une partie. Mais, ontre qu'il devint le

<sup>1</sup> Καθάπερ εἰς τὸν νεκρὸν ὑδρίζων, τὸχ αὐτὸν ἐνυδρίζοντα τὰ τύχο καὶ καταισχύνοντα τὰν ἔξουσίαν ἐκιδεικνύμενος, (Prot. in Anton.)

<sup>\*</sup> Euseb. Chr.

Sen. suasor. IV.
 Antoni, pherio nibil objecture Photino,
 El leyths tabulă, quâm Cicerone, necens.
 (MARTIAL. V. 69.)

maltre , el que l'on craignait , même sous ses | successeurs, de manquer de respect à sa mèmoire; outre qu'il n'avait pas agi directement contre Cicérou, et s'était même, quoique faiblement, opposé au dessein de le proscrire, dans la suite il lui rendit justice jusqu'à un certain point 1; et Plutarque nous a conservé un trait mémorable à ce aujet. Il dit que plusieurs années après, lorsque Octavien gouvernait l'empire sous le nom d'Auguste, il entra un jour subitement dans la chambre d'un de ses petits-fils, qui avait entre les maius un livre de Clcéron. Le jeune prince, effraye, cacha son livre sous sa robe. Auguste le prit et en lut tout debout une partie considérable, après quoi il le rendit en disant: « C'était un homme d'esprit, mon fils; un

Cicéron fut tué le 7 décembre, dans le douzième mois do la soixante-quatrième année de son âge9: en sorte que, selon Tite-Live3, dont j'emprunterai ici le pinceau pour tracer en raccourci le portrait d'un homme si fameux, sa mort n'aurait pas pu parattre tout à fait prématurée, si elle eût été naturelle. Son talent sublime a brillé par des onvrages immortels, et a été récompensé par les plus grands honneurs. La fortune lui fut longtemps favorable : mais , dans le cours d'une longue prospérité, avant éprouvé plusieurs cruelles disgrâces, son exil, la chute du parti auquel il s'était attaché, la perte de sa fille, une fin tragique et cruelle; de toutes ses adversités, il n'en soutiut aucune avec la

a homme d'esprit et aimant sa patrie, »

à en juger équitablement, peut paraître moins atroce, parce qu'il ne souffrit de la part de son ennemi que ce qu'il lui aurait fait sonffrir lul-même, s'il en cût eu l'orcasion et le pouvoir. Après tout, compensons ses défauts avec ses verius, nous trouverons qu'il fut un grand homme, plein de feu et d'élévation . mémorable à jamais, et qui ne sera point loné dignement, s'il n'a un autre Cicérou pour panégyriste.

rage, si ce n'est la mort. Et cette mort même,

C'est ainsi que s'exprime Tite-Live, qui, en homme supérieur 1, loue à pleine bouche le mérite et les talents d'autrui. Pollion, quoique assez pen favorable d'allleurs à Cicéron . tient pouriant à peu près le même langage : seulement, à la faiblesse d'âme dans les désastres qui a été reprochée à ce grand et rare génie par tous ceux qui ont parle de lui, il ajoute le défaut de modération dans la prospérité 9. Cicéron , soit qu'il fût dans une situation triste ou heureuse, ne pensait pas qu'elle pût changer: trés-différent de ce cœur bien préparé dont parle Horace', qui espère dans l'adversité, et qui craint dans la bonne fortune le retour du sort contraire.

Brutus, toujours un peu rigide dans ses sentiments, juges bien sévérement de la mort de Ciceron : il dit qu'il était plus honteux de la cause qu'affligé du malheur, Ce mot n'u pas besoin de commentaire, aprés les morceaux que t'ai rapportés de ses lettres : dans Jesquelles il censure avec tant de force les complaisances de Cicérou pour Octavien. Il le vengca néanmoins : et pour apaiser les manes de Cicéron et de Décimus, qui tous deux étaient ses amis, et l'un même son parent , il envoya ordre à Hortensius de mettre à mort C. Antonius 4, son prisonnier, et frère

<sup>1</sup> Plul. in Cic.

constance qui convieut à un homme de cou-\* Wish tres el sesagluta annos, ut, si vis abfuisset, a nu immatura quidem mors videri possit. Ingentum et a operibus, at præmits operum felix. Ipse fortune dià

<sup>«</sup> prosperm : al in frago teuore feifeltatis, magnis iue terim letus vulnerabus, exilio, rutak parilum pro qui-

<sup>«</sup> hus steteral, film morte, estru tem tristi atque acerbo, « omnium adversorum nibil ut viro diguum erat tulit, « præter mortem : quæ verê æstimsti minús indigua vi-« deri potuit, quod a victure inimico mibil crudellus

e passus erat, quim quod ejusdem fortunæ compos a ipse fecisset. Si quis tameu virtutibus vitis peusârit, e yir mugnus, acer, memorabille fuit, et in cujus laudes

<sup>«</sup> Cicerone laudatore opus fuerit. »

A not de Caus, corr. eloq. u. 17.

<sup>1 «</sup> Candidissimus omnium magnorum Ingeniurum e melimeter T. Livius. » (Sen. (bid.)

<sup>2 «</sup> Ulpam muderatius secundas res, et fortius ad-« versus ferre potulsset! Nam ulræque quam veneraul

<sup>«</sup> ei , mutarl eas non posse vebaiur. » ( Asin. Poll. apud Sen. Ibid.) Speral lufestis, metal) secondis Alteram soriem bené præsaratum

Pechas... 4 ( florat. Od. 11 10. ) 4 Plot. in Cic.

du trimur. Il I savat égargue, jusqu'aler par pure gérécule; cr., saus pair de Si instances rélifrées de Cicéron, qui voubit quil éro d'effi de la commercement. Gaius, dépuis qu'il Réil au pouvoir de Bruius, avail deux differente reprises tenté d'exciler des soult-arcentes parmi les troups de ses vainqueux. Le creaude des on frete paral à Bruius qu'il except de la commerce de la commerce de qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'i

Le fils de Gicéron, qui avait été proscrit avec son père, était auprès de Brutus; et non-sculement il échapia aux fureurs de la proscription, mais dans la suite il fut élevé par Octavien au consulat, comme nons le dirons en son lieu,

Q. Cicéron et son fils n'eureut pas un si heureux sort. Le fils fut pris le premier, ayant été trahi par ses esclaves 1. C'était un caractère qui avait donné bien des sujets de chagrin à sa famille; et les lettres de Cicéron à Atticus sont remplies de plaintes conte lui. Néanmoins, dans cette dernière et triste occasion, il fit preuve d'une tendresse filiale qui ne peut être assez louée. Il cachait son père; et, quoique livré aux bourreaux qui le tourmentaient pour lui arracher son secret, il s'obstinait à garder un généreux silence. Le père, qui n'était pas loin et qui enteudait tout ce qui se passait, ne put souffrir que son fils fût si cruellement traité à cause de lui, et il vint se découvrir iui-même. Il y eut un combat entre eux à qui mourrait le premier. Les bourreaux les mirent d'accord en les égorgeant tous deux en même temps. . .

L'oncle d'Antoine fut saure par sa seur Julie, mére du trimuire. Cette dann creut son feire dans si maison, et il y jouit pendant un tempte de quesque tranquillate, parce que les centurions respectaient is mère de tent rénéral. Il s'en trouve pourtant un assexaudacieux pour venir avec des sodists et se maître un devoir de forcer l'entrèe. Julie se maître un devoir de forcer l'entrèe. Julie se répetent à la porte et étendent les bras pour empécher les assassins de passér s' Vois me uterre point, leur di-leile. L. Césir que

« vous n'ayez auparavant lué celle qui « donné le jour à votre général, » Queique accontumés que fussent les soldats à l'insolence et à toutes sortes de cruautés , ils forent arrêtés tout court par ces parojes si générenses, et ils n'osèrent passer outre, Alors Julic, pour délivrer une bonne fois son frère de tout périi, aila dans la place où Antoine était assis sur son tribunal avec ses deux coilègues : ct. jui adressant la paroje : « Je viens « me dénoncer, dit-elle, comme recélant « L. César, Ordonnez que l'on me tue, puis-« que la peine de mort est prononcée contre « cenx qui sauvent les proscrits. » Antoine lui répondit qu'elle était meilleure sœur qu'eile ne s'était montrée bonne mère; puisque, n'ayant point empêché L. César de déclarer son fils ennemi public, elle vouiait maintenant le soustraire à une juste vengeance. Il ne put néanmoins refuser sa mère, et L. César jouit par eile d'une entière sureté.

Paulus n'eut pas tant de peine à obtenir sa grace de Lépluis son fère. Sans écal et essus bruit, une permission tacite du triumir, et le respect des gens de guerre pour le frère de leur genéral, jui donnérent le moyen de sortir de l'Italic. Il alla dars le camp de Brutus : et après la bataili de l'Alliques, s'étant tus : et après la bataili de l'Alliques, s'étant ettrè à Milet, ly passa le reste de ses jours, sans daigner profiter de la tiberfé qui ind fut accordée de recent à Rome.

Des proscrits que j'ai nommés jusqu'ici il en reste encore trois du sort desquels je dois rendre compte. Le beau-père de Poilion ... ayant été assez heureux pour gagner la mer et pour s'embarquer, fut battu de la tempête. Un désespoir tout à fait étrange s'empara de iui, si nous en croyons Appien; et pour ne point périr par un naufrage il se précipita iuimême dans les flots. Je trouve dans le même Applen, parmi eeux dont les fils ingrats demandèrent et poursuivirent la mort, un C. Toranius, ancien préteur, qui paralt être le tuteur d'Octavien dont J'ai parlé !. Il fut tué par les soldats. La mort de Piotlus, frère de Pianeus, a ceel de singuiier, que ce fut l'odeur des parfums, dont il 'usait jusqué dans le lieu de sa retraite, qui le déceia. Il ne fut

Applen. - Dio.

pourlant pas trouvé tout d'un coup; et ses esclaves, par une fidélité bien louable, aimérent mieux souffir les tourments d'une rude question que de découvrir leur maître. Plotius tes délivra eu se montrant lui-même, et fut écorge.

. Au milieu de ce grand nombre d'inuocents, qui méritaient un meilleur sort, on ne sera pas, je crois, fort porté à plaindre un fameux criminel que ses injustices et ses violences rendent indigne de toute pitié. C'est Verrés, accusé plusieurs années auparavant par Clcérou, et réduit à s'exilor lui-même, mais depuis revenu à Rome, sans doute en vertu de la loi de César qui rappelait tous les exilés. La mêmo fureur pour les curieuses bagatelles qui lui avait fait commettre tant de crimes fut aussi la cause de sa mort '. Il avait de très-beaux vases d'airain de Corinthe . an'Antoine désirait avec passion. Sur le refus que Verrrès fit de les cèder au triumvir, il fut proscrit.

A tant de tristes objets substituous-en de plus doux, et parmi tant de crimes donnons place à quelques traits de vertu. Not ne me paralt plus digne de mémoire que celui d'nn fils qui renouvela l'exemple de la piété d'Enée avec un parell succés 9. Son pére Oppius. agé et infirme, se voyant proscrit, ne croyait pas qu'un reste de vie languissante valût la peine d'être conservé, et il voulait attendre tranquillement dans sa maison les meurtriers. Il ue put résister au zéle et aux instances de son fils, qui le prit sur ses épaules, et, chargé de ce précieux fardeau, traversa toute la ville, mécouus des uns et attirant le respect des autres par la beauté d'une si louable et si généreuse action. Lorsqu'ils furent hors de Rome. le fils, tantôt aidant sou pére à marcher, tantôt le portant, si la fatigue devenait trop grande pour le vieillard, le conduisit ainsi jusqu'à la mer, d'où il le fit passer en Sicile. Cette preuve admirable de piété filiale brilla beauconp dans un temps où, comme je l'ai dit d'après Velletus, tout était pleiu d'exemples de fils dénaturés. Le peuple en garda le souvenir ; et queique temps après , lorsque le

1 Plin. xxxiv, 2,

calme fou réabili dans Rome, il fit le jeune Opplus délile. Anils les biens des on pére ayant été configues, l'édile n'avait pas de quol faire de dépens de jorg qu'estjeait sa charge. Les ouvriers lui fournirent grafuitement leurs pelices de leurs estreires; et les spectateurs, se tazant charen selon sa vinonté et son poupetins de leurs de marchetent de un assection et au confession de la configue de la production de la production de la configue de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la pro

taché, comme on a pu l'observer, à César et à Antoine, fit acte d'ami fidèle par rapport au docte Varron. Le mérite de cet homme rare, qui s'était distingué dans les arnies aussi bien que dans les lettres, ne pouvait manquer de le rendre odieux et suspect aux trinmvirs: d'ailleurs il avait été ami et partisan de Pompéc; et enfin Antoine, du vivaut même de César, s'était déjà emparé d'une partie de ses biens. Les antis de Varron se disputérent l'honneur de le recueillir dans sa disgrâce. Calénus emporta la préférence Il le retira dans une maison de campagne, où Antoine venait souvent, sans sour conner en auenne facon qu'un proscrit de cette importauce logeat sous un même toit avec lui. Varron passa ainsi en sûrcté tout le temps périlleux, après quoi il reparut, n'avant souffert d'autre dommage que le pillage de sa bibliothèque. Il vécut encore longtemps 2, et poussa ses travaux littéraires aussi loin que sa vie3, c'est à dire jusqu'à l'ace de ceut ans.

Atticus, ami intime de Cicéron et de Brutus\*, mais qui inteamnois avait rendu des acrices essentiels à la famille d'Autoine dans son infortune, reçut alors la récompense d'une conduite si pleiue de modération. Il étali cru menacé, non sons foudement; car il fut proscrit. Il prit done sugement le parti de se cacher; et on asile fut la maison de P. Volumaius, qui lui avait des obligations trés-graudes et loutes récentes, Il y's nérema

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'orchestre était chez les Romains la partie du théâtre où se plaçalent les sénateurs et les vostales.
<sup>2</sup> A. Gell, III. 10.

<sup>\* «</sup> In codem lectulo et spiritus ejus, et egregiorum « operum cursus exstincius est. » (Vat. Max. Vist. 7.)

operum cursus exstinctus est. » (YAL, MAX, VIII, '

\* Corp., Neo, in Attle! Vita.

avec O. Gellius Canus, son ami depuis l'en- l fance, et qui lui ressemblait parfaitement par la douceur de ses mœurs. Volumnius était chéri d'Antoine, et le compagnou de ses plalsirs. Il n'ent ponrtant pas besoin de faire usage de son crédit auprès de, lui en faveur d'Atticus. Ce trinmvir, très-cruel sans doute. mais par emportement, par fureur, plutôt que par le fond du caractère, qui était capable de générosité, se souvint de ce qu'il devait à Atticus : et s'étant informé du lieu où il se tenait caché, il lui écrivit de sa main, l'assurant qu'il n'avait rieu à craindre ni pour lui-même, ni pour Gellins Canus; qu'ils avaient été l'uu et l'autre effacés par sou ordre de la liste des proscrits. Ce fut une double joie pour Atticus de sauver avec lui son compagnon, dont l'amitié commeucée des les écoles n'uvait fait que croître jusqu'à leur commune vicillesse.

Cornélius Népos loue beaucoup à cette occasion la prudence d'Atticus; et quoique la vie qu'il a composée de cet illustre cheval er romain sente un peu le panégyrique, j'avoue que je souscris plus volontiers à ses éloges qu'aux observations malignes de l'abbé de Saint-Réal. Ponrquoi n'adopterait-on pas , par exemple, cette réflexion de Cornélius Népos? « Si 1, dit-il, on vante l'habileté d'un « pilote qui a su sanver son vaisseau de la « tempête et des écuells semés sous les eaux. « qui peut ne pas louer la prudence d'un ci-« toyen qui, au milieu de tant d'orages fu-« rieux excités dans la république , a pu se « garantir du naufrage ? » Cette prudence est d'antant plus louable dans Atticus, qu'elle fut toujours jointe à la bonté, à la générosité, et à une inclination décidée pour faire du bieu à tous. Ainsi, échappé lui-même du danger de la proscription, il fut la ressource d'un grand nombre de proscrits. Il avait des terres et d'amples possessions en Epire. Aucun proscrit ne s'y retira qui n'y trouvât tous les secours dout il pouvait avoir besoin pen-

dant tout le temos qu'il lui plut d'y demeurer. Je ne puis mieux finir les détails touchaut les proscrits que par Messala, jeune alors, qui promettait déjà tout ce que l'on peut attendre d'une ame bien née et d'un esprit supérieur. Nous avons un éloge de lui dans une lettre de " Ciceron à Brutus : et le le transcrirai ici d'autant plus volontiers, que l'aurai lieu dons la suite de parler plus d'une fois de celui qui en est l'objet Messala était parti d'auprès de Ciceron pour aller rejoindre Brutus, de qui il était de longue main aimé et estimé. Cicérun dit donc à Brutus : « Vous le connaissez 1, et « par conséquent il est inutile que le vous « fasse son portrait : mais il ne m'est pas « possible de passer sous silence un mérite si « accompli. Ne pensez pas que qui que ce « soit puisse être comparé à Messaia pour la a probité, pour l'uniformité de principes et « de conduite , pour le vif et ferme attache-« ment à la république : en sorte que l'élo-« quence, dans laquelle il excelle merveilleun sement, peut à peine trouver place parmi « la multitude des luuanges qui lui sont dues. « Dans son éloquence même, la sagesse brille « et domine : tant la solidité du jugement et « l'art le mieux entendu le guident sûrement a dans cette étude, et l'out conduit au goût n le meilleur et le plus épuré. Il a naturelle-« ment l'esprit élevé ; mais il v joint que ac-« tivité et une ardeur pour le travail qui sem-« blent disputer à son esprit la gloire de ses n succès. » C'est ce jeuue homme, si digne personnellement d'estime, et d'ailleurs recommandable par la plus haute naissance, que les triumvirs proscrivirent sous le faux. prétexte qu'il était complice du mourtre de

• Care ralations. Erate (ganequam non est occuse ca me da les que bin dans unta refereire y est liment e tantam comitium hardom excellentalean non quos intention parteriori, occus parterioritation, constantial, e curl, include relipsoliton, quelquam for lamide centre all parterioritation de la companio de la companio de la cultural de la companio de la companio de la companio de plenia plena apparette las grava i Jodetto motilaços atra e inquantia des. de la companio de la companio de la constantia des. de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la comp

César. Messala n'avait rien à craindre de leur

<sup>4 «</sup> Quód si gubernator pracipuà lande feriar, qui « navem ex bieme marique scopuloso serval, eur non « singularis ejus existimeter prudentis, qui ex tot tamer que gravibus proceilis civilibus ad incolumitatem pere venit ? »

Demon Lines

iojustice \*, puisqu'il était dans farmée de Brutus. Soit cette raison, soit honte, soit espérance de l'attirer à eux, les triumvirs firent afficher un placard qui portait; « Comme les e parents de Messala nous ont certifié qu'il « n'était pas même à Rome dans le temps que « César a été tué, nous le rayons du catalo-

« Cèsar a 'té lué, nous le rayons du tataloe gue des proscrits, » Messala ne lint pas plus de compte de leur pardon qu'il n'avait appréhendé leur colère, et il demeura jusqu'à la fin fidéle à Brutus, pour qui il avait un respect et une tendresse que rien n'efface ja-

mais de son eœur.

Qu'il me solt permis de m'arrêter ici, et de renvoyer à Appien ceux de mes lecteurs

qui vondront connaître toutes les aventures particulières des proscrits \*. Seulement je remarquerai encore briévement quelques singularités dignes de mémoire, et je citerai un Fidustius, autrefois proscrit par Sylla, et échappé pour lors à la mort, mais qui la subit malheureusement sons les triumvirs, ayant été de nouveau proscrit par eux au bout de trente ans, uniquement paree qu'il avait été une première fois proscrit3: un Nonius, qui se fit proscrire pour une opale de la grosseur d'une aveline, dont il était possesseur, et qu'il conserva au péril de sa tête et aux dépens de tout son bien ; enfin un jeune enfant nommé Atilius \*, dont les richesses ayant excité la cupidité des triumvirs, ils lui firent prendre ia robe virile, afin qu'il pût être

Alms l'avarice et la crusulé se réunissaient pour fourmeute les infortunés Nomaiss : en soté que l'on doit compter pour heureux ceux a qui il fut permis de rachéer le rui è par les sommes immenses qu'ils dounérent à Autoine et à se femme. Car l'avile fit un personnage et à se femme. Car l'avile fit un personnage de la chec d'un malheureux ayant été apportée à la tête d'un malheureux ayant été apportée à nôtione. Ji il s'e de ne connaissir pas cet « homme-b. Il s'agit apparemment d'une affert qui regarde ma femme. » Effective—

réputé homme, et proscrit comme tol.

ment il avait été mis sur la liste fatale par ordre de Falvie, à qui il avait refusé de vendre sa mision. Et afin que la cause de son malheur ne fui pas douteuse, sa tête, au l'eu d'être portée, comme celle des autres proscrits, à la place publique, fut exposée dans la maison même qu'il n'avait pas voulu abandouner.

C'est sur Autoine que tomba principalement l'ordieux de tant de creulles indiguités, d'autant plus qu'il surpassait Octavien en âge. L'épidane puissance\* : et d'allieur si sembiti prendre à tache d'insulter à la mistère production de l'épidane de l'épidane de l'épidane se plougeait en ce tempe là mente. Se maison, souvent fermée aux magistrais et aux officiers de gurrer, quel for repoussait avez legominie, était remplie de farceur; de comédems, de miérables flatteurs, livés à la requie la plus homes et et li prodignait aux dernièrs de plus illustres civeres.

Lépidus et Plancus voulurent partager avec lui l'indignation universelle par le triomphe qu'ils se firent décerner dans cette conjoneture pour d'assez minces exploits qu'ils prétendaient avoir faits dans les Gaules. Ils eurent la barbare insolence, au milieu de tant de sujets de deuil et de larmes, et pendant que des ruisseaux de sang coulaient dans les rues de Rome, d'afficher un placard qui ordonnait des réjouissances publiques pour leurs triomphes. Ils étaient consuls désignés a, et ils triomphèrent les derniers jours de l'année. Piancus le vingt-neuf, et Lépidus le trente-un décembre, chargés tous deux de l'exécration des citovens. Les soldats entrèrent dans les mêmes sentiments; et, en suivant le char des triomphateurs, ils chantaient ee vers, qui nous a été conservé par Velletus : De Germanis, non de Gallis, duo triumphant consules3, « Ce n'est pas des Gaulois que triom-

<sup>«</sup> phent les consuls, mais de leurs frères « qu'ils ont proscrits, » Le sel de ce vers latin ne peut aisément passer en français, parce que le même mot Germani est le nom des

<sup>1</sup> Appian.

<sup>\*</sup> Plin. vn. 51.

<sup>1</sup> Id. 333vn , 6.

<sup>&</sup>quot; Applen. - Dio.

b Val. Max 1x, 5. - Applan. - Dio.

Piul. in Anion.

<sup>3</sup> Vell. 11, 67

peuples de la Germanie , et signifie frêres. Les criautés de la proscription trimurriale farent reinfermées dans les bornes de l'Italie. Tous ceur du purrent sortir de cette inaheuireuse région frouvèrent des protecteurs qui leur tendirent les bras. Brutus et Crassus, l'on en Macédoine, l'autre en Ales, Cornilitius en Afrique, en sauveneu un très-grand nombre. Mais aucun ne leur fot d'un plus grand

secours que Sex. Pompée. Cet unique héritler d'un uom si grand et si malheureux 1, après avoir été condamné, comme je l'ai dit, parml les auteurs de la mort de César, quoiqu'on ne pût pas même lui en imputer le souocon, fut encore mis sur la liste des proscrits. Il appeia de ces injustes et odieux procédés à son épée; et, profitant du titre de commandant gênéral des mers qui foi avait été donné daus un intervalle où le sénat pouvait quelque chose dans la république, il rassembla tout autant de vaisseaux qu'il lui fut possible, et recut sans distinction tous ceux qu'il trouva disposés à le servir-Pirates, esclaves, brigands, tous furent bien venus auprès de lui. Des hommes d'une espèce bien différente, citoyens des villes d'Italie qui devaient être sacrifiées pour la récompense des légions des triumvirs, accoururent en foule se ranger autour de ceiniqu'ils regardaient comme un vengeur, et augmentèrent ses forces. Bientôt il se trouva assez puissant, non-seulement pour tenir la mer de Toscane, piller, faire des courses, enlever des vaisseaux dans les ports de l'Italie, mais même pour s'emparer d'une partie de la Sicile , dont il força Pompelus Bithynicus, qui en était préteur, à partager le commandement avec jui.

Tout cels se lif durant le cours de la proscription, et le mit en état de devenir l'asile le plus levarable aux proserrist. Il s'y employa avec zelle et généroisit. Il fid inflicher dans Rome et dans toutss' les grandes villes d'Italie des placards par l'équiels il promettal à ceux qui sauveraient un proseri le double de la somme que donnaient les triumvir pour claque téte qui l'eur était apportés. Il d'airbina de briganilas cels barques, des visiseaux de gurere le losig des coloss, pour averir par des signaux les milheteures qui se ca-halent, et pour receivoir fous reus qui pouvaient aborfer. Lorsquis qualqu'un des pronetts éaut arrivé auprès de lui. Il l'eccueillait gracieusence, lui fournissi des habits, deséquipages, et tout ce qui peut être nécessaire : et il donnait à ceux qui en etiant capable des commandements dans ses légions ou sur se flotte, il l'emparte de l'entre l'entre des commandements dans ses légions ou sur se flotte, il l'entre partie de l'entre l'entre des l'étre du l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'

J'ai déjà observé que l'avidité des triumvirs pour l'argent égalait leur croauté, et souvent mème en était le seul motif. Les sommes immenses que produisit la confiscation des biens des proserits ne leur suffisalent pas, soit parce qu'elles étaient aussi mal administrées que mai acquises, soit parce que l'avarice du soldat était un gouffre que rien ne pouvait remplir. Comme les gens de guerre se sentaient nécessaires à leurs généraux, dui avaient uu besoin indispensable de la force des armes pour retenir une domination appuyée uniquement sur la violence et détestée de tous les citovens, aucun respect ne retenait ni les officiers ni les soidats : ils lâchaient la bride à leurs désirs, et ne mettaient aucune borne à leurs demandes Insensées. Non-seulement lis se faisalent adjuger la plus grande partle des dépouilles des proscrits ; mais ils pilialent les maisons, ils se rendaient par voie de fait héritiers de ceux qui mouraient de mort riaturelle. Enfin l'insoience fut portée si loin, qu'Accia, mère d'Octavien, étant morte dans ce même temps, il se trouva un soldat qui osa demander sa succession à son fils. Les triumvirs fure it donc bien éloignés de retirer de la vente des biens des proscrits ce qu'ils en avaient espéré: et, après cette opération, ils déciarèrent au peuple qu'il leur faliait encore , pour la dépense de la guerre à laquelle ils se préparaient , huit cent millions de sesterces 1 (cent millions de livres.)

Pour remplir ce vide, il n'est point d'exections ni de rapines qu'ils ne missent en usage : taxes sur les aises, multiplication d'impôts de

Apping, - Dio.

toute expèce, cultèrement des dépòts confide aux vestales, amnies et chiennes contre les pos-sesurs out des -terres ou des maisons; tout fut employ. Ils amassièrent ainsi des sommes considérables, dont il faltut qu'ils fiscent part à ceux de l'appui desquée ils ner pouvaient se passer; en sorie qu'il se fit alors un changement universel dans léotrules, et qui peu suprassant in svaient d'autre fonds ni d'autre revenu que leur écés.

Un des expédients les plus singuliers dont s'avisèrent les triumvirs pour faire de l'argent, ce fut de taxer les femmes. Je place ici ce fait, pour rapprocher et réunir tout ce qui regarde les violences des triumvirs dans la ville, quoique assez vraisemblablement il appartienne à l'année suivante. Ils affichérent donc une liste de quatorze cents dames des plus qualifiées et des plus riches, auquelles il était ordonné de faire une déclaration de leurs biens, pour être ensuite imposées à telles sommes qu'il convicadrait, et cela sous peine d'amende contre celles qui refuseraient ou qui feraient des déclarations frauduleuses ; et, pour découvrir la fraude, s'il s'en commettait quelqu'une, on promettait des récompenses aux dénonciateurs.

Les dames ne se manquérent point à ellesmêmes dans cette occasion. Eiles recoururent à la protection d'Octavie, sœur du jeune César, et de Julie, mère d'Antoine; et elles en recurent des promesses obligeantes. Mais Fulvie, femme hautaine et arrogante, ayant rejeté leurs prières avec dédain, elles furent piquées de cette injure, et elles alièrent dans la place publique attaquer les triumvirs euxmemes. Le respect pour leur naissance et pour leur rang ayant engagé la foule, et même les gardes, à s'écarter et à leur faire place, elles s'approchèrent du tribunal; et là Hortensia, fille de l'orateur Hortensius, porta la parole pour toutes. Ou trouve dans Appien le discours de cette dame, et il me paralt trop bien fait pour que je le soupcoune d'être l'ouvrage de cet auteur. Aiusi je vais le transcrire comme une pièce qui peut passer ponr originale, et copiée d'après les mémoires du temps.

« Nous avons suivi d'abord, dit Hortensia,

« les lois de la modestie qui nous convieut, « en commençant par nous adresser à des » personnes de notre sere, pour obtenir jus-« tice par leur crédit. Mais syaul été traitées » par Fulvie avec une hauteur qui blesse « toutes les bienséances, nous nous voyona « forcées de vous présenter directement nos » plaintes.

« Vous nous avez enlevé nos pères, nos en-« fants, nos maris, nos frères. Si vous nous « enlevez encore nos biens, vous nous rédui-« rez à une situation qui ne sied ni à notre « naissance, ni à notre manière de vivre, ni à « notre sexe. Si vous prétendez avoir souffert « aussi de nous quelque tort, proscrivez nos a têtes comme vous avez proscrit celles des a hommes. Mais si notre faiblesse même est e notre justification envers yous, si nous n'a-« vous ni déclaré aucun de vous ennemi pu-« blic, ni corrompu la fidélité de vos soldats, e ni euvoyé contre vous des armées, ni fait « obstacle à vos vœux par rapport aux digni-« tês et anx charges que vous avex ambition-« nées, pourquoi parlageons-nous la peine « pendant que pons n'avons en aucune part à « l'offense? et pourquoi faut-il que nous supa portions des taxes, nous qui ne vous dispu-« tons ni la puissance ni le commandement « des légions, ni aucune partie de l'autorité a publique, pour l'invasion de laquelle vous « vous portez à de si grands excès?

« Mais vous avez une guerre à soutenir. Et « quand est-ce que le genre humain a été sans « guerre? Quelqu'un néanmoins a-t-ll jamais « peusé à imposer des taxes sur les fem-« mes? Le consentement universel des nations « leur a confirmé l'exemption que la nature « clle-même leur accorde. Nos ateules, il est « vrai, dans le péril extrême que courait la « république attaquée par Anuibal, contribuéa rent aux charges de l'état, mais elles cona tribuèrent volontairement : ce qu'elles dona nèrent était pris, nou sur leur bieu-fouds, « sar leur dot, sur leurs maisons, ressources « sans lesquelles ne peuvent pas vivre des « femmes de condition libre; elles n'y con-« sacrèreut que les ornements de leurs per-« sonnes : eucore ue furent-elles soumises nl « à aucune estimation, ni aux délations des « accusateurs : rien ne ressentit la gêne ni la « contrainte : elles se déterminèrent libre-« ment sur la quantité de la contribution « comme sur la chose même, Quel est donc le a danger que vous appréhendez maintenant

« pour la patrie et pour l'empire ? S'il s'agis-« sait d'une guerre des Gaulois on des Par-« thes, your nous trouverlez prêtes à renou-« veler l'exemple du zèle de nos ateules. Mais a pour des guerres civiles, aux dieux ne plaise « que nous vous aidlons par des contributions, « ni que nous yous facilitions les movens de

« yous détruire les uns les autres! Nons n'a-« vons été chargées d'aucune taxe dans la « guerre entre César et Pompée, Ni Cinna, ni « Marius ne nous ont fait une pareille violence, « ni enflu Sylla lui-même, ce tyran de la ré-

« publique, dont vous prétendez être les ré-« formateurs. »

Ce discours était trop libre et trop judicieux pour ne pas déplaire aux triumvirs. Ils se tinrent offensés de la hardiesse du sexe le plus faible, pendant que les bommes opprimés n'osaient lever la tête ni ouvrir la bouche. Ils voulurent donc faire repousser ces dames par leurs licteurs. Mais toute la multitude qui remplissait la place avant témoigné par un cri improuver cette violence, ils prirent un ton plus doux, et promirent de penser encore à cette affaire. Leur modération n'alla pourtant pas jusqu'à rétracter pleinement l'injustice. Ce fut encore beaucoup pour, eux de se retrancher quant au nombre, et de ne taxer que quatre ceuts dames au lieu de quatorze

J'ai dit, d'après Appien, qu'il avait été réglé dans la conférence de l'île du Réno qu'Octavien cédérait le consulat à Ventidius, Cétait un homme qui méritait personnellement les plus grands honneurs ', si la chose s'était fait d'une façon plus régulière. Sa fortune est des plus surprenantes. J'ai rapporté ailleurs qu'il avait été mené en triomphe, presque encore enfant, dans la guerre sociale, par Pompetus Strabo2, C'est sans doute cette humiliation extrême qui a donné lieu à quelques-uns de dire qu'il était de basse paissance, quoique probablement il fût fils d'un des chefs des al-

homme, qui avait la vue percante et le coup d'œil sûr pour distinguer le mérite, déméla Ventidius dans cette obscure fonction, Il lui donna de l'emplni dans ses armées; et, ayant été content de ses services, lors ju'il fut maltre de la république. Il le fit sénateur, ensuite tribun du peuple; et eufin il le désigna préteur pour l'année dont je raconte ici les événements. Ventidius, dans sa préture, se montra, comme nous l'avons vu, attaché à Antoine. et le servit avec fidélité et avec courage. En récompense il fut d'abord honoré de la dignité de pontife ; et bientôt après, par une distinction unique et contraire à toutes les règles, il monta au rang de consul pendant qu'il était actuellement revêtu de la charge de prétent Son élévation au consulat, comparée avec la bassesse de son ancienne condition. fit heancoup murmurer : et nous trouvons dans Aulu-Gelle des vers qui furent répandus à ce sujet dans le public. « Accourez 1, disait le poête, « vous tous qui êtes savants dans l'art d'expli-« quer les prodiges. Il vient d'en arriver un « tout à fait inout. Celui qui étrillait les mu-« lets est devenu consul, » Cet homme, l'objet du mépris des mauvais plaisants, est nourtant, ainsi que nous le rapporterons dans la suite, le seul Romain, jusqu'au temps où Plutarque écrivait, qui ait triomphé des Parthes, Il ne géra le consulat que pendant une partle du mois de décembre, avec C. Carrinas. autrefois lieutenant de César en Espagne, qui

liés révoltés contre Rome, Réduit à une trèsgrande misère, il servit d'abord comme sim-

ple soldat, et se distingua dans ce dernier degré de la milice. Dans la vue de se pousser,

il entreprit des fournitures de mulets pour les

équipages des gens de guerre, et il alla exer-

cer ce ministère peu brillant à la suite de l'ar-

mée de César dans les Gaules. Ce graud

Les triumyles suivaient la maxime de Cèsar. gul multipliait les nominations aux charges. afin de récompenser un plus grand nombre de sujets. Ainsi la préture de Ventidius, devenu

fut substitué à O. Pédius?.

<sup>1</sup> A. Gell. xv, 4.

<sup>9</sup> Plin. v11, 43,

Concurrite omnes, augures, aruspices : Portenium inusitatum conflatum est recent; Nam mules out fricabat, consul factus est,

<sup>5</sup> Appien. - Dio.

consul, fut donnée à l'un des édiles : et Inns les préteurs furent obligés d'abdiquer cinq Jours avant la fin de l'année, afin que d'autres pussent être mis en leur place pour ce court espace, et jouir ensuite du titre et du rang d'anciens préteurs.

Le pouvernement tyramique des triumière staft fobjet de viciention publique. Mise cens qui le detastient en secret le deveraient dans ton estat par des déverts honorables que la crainte scule estorquait. On leur acoreda tous les honneurs destintes surfecia sux bienfaiteurs et aux sauveurs de l'état, et en partication leur décrem des contensor crisques, par le conservation de la comment de des rerocches de leurs cranutés.

- M. ÆMILIUS LEPIDUS. II 1.
- L. MUNATIUS PLANCES.

Lépidus s'était attribué, du consentement de ses collégues, la place de consul, que D. Brutus, nommé par César, avait laissée vacaute par sa mort. Plancus jouit du bénéfice de la nomination du même César. Ils prirent donc tous deux possession du consulat le premier janvier. Mais entre ces deux consuls il n'y avait nulle égalité. La puissance triumvirale donnoit à Lépidus une supériorité qui réduisait Plancos à la dépendance, et ne lui laissait que l'ombre du consulat. Tous les consuls qui suivrent se trouveront à peu prés dans le même cas que Piancus. Les derniers citovens qui aient joui, à proprement parler, de l'autorité consulaire, ce sont les consuls de l'aunée précèdente, Hirtius et Pansa.

Les triumvis swieut grand intérêt à rendre évérable la mémoire de Cêsar, dont ils se déclaraient les partisans et les vengeurs, et à la place duquel chaem des tots asprial. Par ce moiff, ils renouvelérent et confirmérent tous les homens qui fui misela été décernés, de la frence de la confirmé de la combia. Les la frence de la confirmé de la fait de la frence de la confirmé de la confirmé de la frence de la confirmé de la confirmé de la confirmé fait des la frence de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confirmé de la confir

perpétus dans toute la suité des temps. Le premier janier lis juréent, et l'érent jurer à tous fobservation des actes de César. Suivant cet exemple, tous les ans à pareij jour, tant que la forme du gouvernement établie par Auguste subsisie, on ranouvelail le serment au nom de l'empercur régnant, et un tom de tous ses prédécesseurs, à l'exception de cœux qui maient été flétris par des décrets du singul.

Toutes les précautions que César avait prises pour établir sa domination servient de règles et de modéles ant triumvirs. Ainsi, à son imitation, ils désignérent des magistrats pour plusieurs années. Per là its se faissient des créatures, et ils assuraient leur puissance en remettant pour na long temps toutes les parties de l'autorité publique entre les mains de geus qui leur fussent attachés.

Mais la grandeaffaire qui les occupit, c'était la guerre contre Futus et Cassius, dout les forces leur donnaient, avec un juste fondement, de grandes inquiétudes. Jai ra considles premiers et rapides accroissements de ces deux et irrécontillables camenis de la tyrannie, lls se fortifiérent encore beaucoup, et frend des choses tris-mémorables, peudant les dernières mois de l'aumée précédente et les commencements de celle que nous venons d'estamer. C'est de quoi il est nécessaire de reentre compile maintenant.

S II. BRUTES ENTRE DANS LA THRACE, BY T FAIT LA GUERRE AVEC SUCCES. MONNAIR RATTER PAR SON DRORE. IL PASSE EN ASSR, ÉQUIPE UNE PLOTTE, ET MANDE CARSIUS. BRUTUS BY CASSIUS SE REJOIGNENT A SMYRNE, ILS AGISSENT DANS UNR PARFAITE IN-TELLIGINGE, CASSIES SOUMET LES REDDIENS. IL LES TRAITE DURENCHT, BRUTUS PORTE LA GUERRE EN LUCIE. SA DOUCEUR. PERSER DES XANTHIRES. BRITES ET CASSIES SE BENDENT RUSRBRIE A SAN-DES. ÉCLAIRCIS-RMENT TRÈS-VIF ENTRE EUX. PR-TITE SCENE OF R LECK DONNE FAVORIUR, LA CON-DUITE ET LES YUES DE CASSIUS STAIRNY MOINE PERES OUUCLLES DE BRUTUS, PRÉTENOUR APPA-RITHON D'UN PANYOME A BRUTUS, OCTAVIEN ET ANYDING PASSENT LA MER, ET SE RENDENT AVEC LEURS TROUPES EN MACÉGOINE BRUTUS ET CAM-SIES, ARRIVÉS A SESTR, FONT LA REVUE DE LEURS TROUPES. MAGNIFICENCE DE CETTE ARMÉE DISTRI-BUTION D'ARGENT FAITE AUX SOLDATS. BRUTUS RT CASSIUS S'AVANCENT JUSQU'AU PELA DE PHILIPPES.

DESCRIPTION DES ENVIRONS OR LA VILLE OR PRI-LIPPES. CAMPRIENT OR BRUTES BY DE CASSIES. ARTOINE, ET ENSUITE OCTAVIEN, ARRIVENT VIS-A-VIS O'RUX, ET SE CAMPENT A PEU OF OISTANCE. DÉSAVANTAGE OR LEUR POSITION. PREMIÈRE RAD TAILER OR PRILIPPES. BRUTUS BAT VAINOURER. CASSIUS EST DÉFAIT. CASSIUS, PAR UN OÉMESPOIR PRÉCIPITÉ, SE TURLUI-MÈME. LA MORT DE CASSIUS DONNE LA SUPÉRIORITÉ AUX TRIUNVIRS. OCTAVIEN, QUI STAIT MALAGE, N'AVAIT PAIT QU'UN TRES-PRTIT PERSONNARE DANS L'ACTION. BRUTUS RA-HIMR LE COURAGE DES TROUPES DE CASSICS. EM-BARRAS DR SA SITUATION. LA PLOTTE QU'IL AVAIT DANS LA MER IONIENNE DÉTRUIT UN PUBSANT REN-FORT QUE L'ON ENVOYAIT AUX TRIUMVIUS, IL N'EST POINT INPORMÉ DE CET IMPORTANT ÉVÉNEMENT. RESLEXION DE PLUTARQUE A CE SUJET. SECONDE RATAILLE OR PHILIPPES. MORT OF FILS DR CATON BRUTUR COURT RISQUE D'ÉTRE PRIS, ET N'ÉVITE CE MALMEUR OUR PAR LA ORNÉROSITÉ D'UN ANI. DRE-RIRES MOMENTS BE BRUTUS. SON BLASPHENE COR-TER LA TERTE, SA MORT. ANTOINE PAIT RENORS A SON CORPS LES DERNIERS HONNEURS. OCTAVIEN EN-VOIR SA TRYR A ROME. MORT OR PORCIA! PENME DE BRUTUS. Noms DES PLUS ILLUSTRES PURSON-NAGES QUI PÉRIERNY A PHILIPPES. LIVIUS DRUSUS, père se Litie, se tur lui-même. Cruauté o'Oc-TAVIEN. ATEC BRUTES PÉRIT LE PARTI RÉPUBLI-CAIN. LES RESTES DE L'ARMÉE VAINCUE SE RENORST AUX TRIUMVIRS. BEAU MOT DE MESSALA A OCTA-VIEW. REUNION OF TOUTES LES FORCES NAVALES DU PARTI VAINCE. MURCUS EN MENE ENR PARTIR A SEX. POMPÉR: ET DOMITIES, AVEC L'AUTRE, TIENT QUELQUE TEMPS LA MER SANS RECONNAÎTER AUCUN CHEP. ALLEGORIE D'HORACE RELATIVE A CES BER-NIRRS HOUVEMENTS RES RÉPURLICAINS. CE POETE S'ÉTANT SAUVÉ DE LA RATAILLE DE PHILIPPES. TROUTE SA BESSOURCE GANS SON GÉNIR POUR LES VERS.

Brutas', d'ayant pu se mettre en état de passer, assez prompiement en llaile pour la défende contre les triumvirs, se préparait é abien recevoir. Il profité d'une coason qui des bien recevoir. Il profité d'une coason qui est de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentati

en mourant avait l'égué au peuple romain. De plus, comme les Besses, nation rés-deroce, incommodaient leurs voisins par des courses et par des pillages, il se proposa de les réprimer; el secondé d'un des rois de Thrace nomme Rheseuporis, quolque d'abord il edi souffert quelque echee, il termina enflu à son honneur ces deux enterprises.

La Thrace lui fournit encore de l'argent. dont it avait grand besoin : car son caractère de douceur, de clémence et de générosité, lui interdisait ou lui rendait moius fructueux bien des moyens de garnir sa caisse militaire. qui, pour être autorisés par le droit des armes, n'en sont pas moins durs ni moins tyranniques en eux-mêmes. Ce fut donc bien a propos pour lui qu'une princesse nommée Polémocratie, dont le mari, qui réguait sur une partie de la Thrace, avait été assassiné par une faction ennemie, vint se réfugier dans le camp romain avec son fils encore jeune . et tous ses trésors. Brutus envoya le jeune prince à Cyzique, pour y être éleve d'une façon digne de sa naissance, et il convertit en monnaie les trésors de Polémocratie. Il voulut que cette monnaie fût un monument de l'action qu'il regardait comme la plus belle de sa vie. Elle portait d'un côté l'image de Brutus, et de l'autre un chapeau, symbole de la liberté, entre deux poignards; et l'exergue marquait les Ides de mars, Jour auquel César avalt été tué. Quelques unes de res pièces se sont conservées jusqu'aujourd'hui, et se voient dans les cabinets des curieux.

Brotus, ayant fair passer son armée na Asie, prit soin de furmer défugiere une paissante hoite dans les ports de Bithyrine et de Graguere te pendant qu'on y travailant, il parcoursit le pays\*, donnant andième aux princes et aux depotés des villes, gagnant tons les esprits, ct établissant parcou avec la tranquillité et la pair famour de son gouvernement. En même temps il érrivit à Casvins, qui après avoir fair reconnaître aon unorité dans toute la Syrie et la Cilicie, après avoir exigé des villes qu'il ni avaient fair trésslance, et en particulier de celle de Tarse, d'énormes contributions, se dépossit à aller en

I Ao. R. 710; sv. J.C. 42. - Appleo. - Dio.

Egypte punir Géopatre des secours qu'elles avait envoyés à Dabbella. Brusts le détourns avait envoyés à Dabbella. Brusts le détourns de ce dessein en lui représentant qu'ils ne viséante pas propée d'acquérir inne puissance qui leur fût propre; mais que c'était pour qu'il eas mais que c'était pour qu'il eas semblaient des forces de toutes parts, Que si douc ils voulient être fidées à leur plan et ne point perdre leur objet de vue, ils que si douc ils voulient être fidées à leur plan et ne devisent pour s'etilier de l'utilie, mais au contraire se hâter d'y porter le secours.

Cassius se rendit à ses raisons, et il se mit en marche pour se rapprocher de Brutus. Ce fut à Smyrne qu'its se revirent pour la première fois depuis qu'ils s'étaient séparés dans le port du Pirée, tournant, l'un du côté de la Syrie, l'autre vers la Macédoine. La vue des forces dont ils étaient l'un et l'autre accompagnés leur causa récip roquement une grande joie et une merveilleuse confiance. En effet, étant partis de l'Italie comme de mathoureux exilés, sans avoir un seul vaisseau de guerre, pas un soldat, pas une ville en leur puissance, au bout d'un assez court intervalle ils se rejoignaient bien munis de flottes, d'infanterie, de cavalerie, d'argent, et en état de soutenir une querelle où il s'agissait du sort de l'empire romain.

Il y ent entre cux un combat de politeses sur la manière dont ils devaient traiter ensemble. Cassius se contentait de l'égalité; Brutus lui déféra les honneurs, et il allait te plus souvent travailler chez lui, parce que Cassius avait la supériorité de l'âge et une sante plus délicate.

ils réglèrent de concert le plan de leurs opérations; el comme les Lycius et les Rhodions avaient réfusé opinilatrément de leur fournir aucun secours, ils résolurent de commencer par réduire ces deux peuples, afin de ue rien laisser derrière eux pendant qu'ils suraient, en tête les triumvis. Brutus se charges (des Lycieus, et Cassius de ceux de Rhodes.

Leur bonne intelligence se soutint même sur l'article de l'argent, qui cause tant de dissensions entre les hommes. Brutus prétendait qu'ayant employé à l'équipement d'une flotte pour la défense de la cause commune

tous les deniers qu'il avait pu amasser, il avait droit de demander que Cassiss lui fit par des siens. Les amis de celui-ci soutenaient an contraire qu'il n'âcil pas juste que des sommes levées par des moyens souvent tristes et fachenx, et ensaite mênagées avec desonnie, fussent partagées avec Bruts, qui s'en ferni honneur par des largeses déplacées et excessives. Cassius fut plus équitable que ses amis, act il cide à Brutse se tier des contraires.

Ils s'entendirent ' encore parfaitement pour un acte de clémence envers un sujet qui en était bien digne. Gellius Poplicola, frère de Messala, mais bien différent de lui, avant formé le noir dessein d'assassiner Brutus. avait obtenu son pardon en considération de son frère. Quelque temps après il renouvela le même attentat contre Cassius, et il en fut convaince sur la délation de Polla sa mère. qui, voulant sauver Cassius et assurer la grace de son fils, crut que le meilleur moyen de réussir était de déuoncer elle-même le coupable. Brutus et Cassius eurent en effet la bonté de lui pardonner. Mais les mauvais cœurs sont impénétrables à toutes les attaques de l'indulgence et de la générosité. Gellius, à la première occasion, trahit des chefs à qui il devait tant de reconnaissance, et passa dans le camp de leurs eunemis.

Après quelque séjour fait à Smyrae, les dour généraux se séparément pour les expéditions qu'ils avaient projetées. Cassius, à qui était échae la guerre contre les Bhoidlens, sechant qu'il aurais affaire à un peuple courageux, et singuièrement habite dans la marine, fit marcher en même temps ses troupes de terre et de mer. Le render-vous fut la ville de Mrudus dans la Carie.

Il y avait dans Rhodes un parti qui voulait que l'on se sountit à Cassios. C'étai c'eui des plus sensés, qui, trop ordinairement, est le plus faible. Le gros de la multitude, a nimé par quelques esprits téméraires et factieux, prétendait faire résistance, et ne doutait point du succés. La gloire de leurs anoêtres ieur en répondait; et ils se rappelaient avec complisance Démetrius et Milhridate, princes

<sup>1</sup> Dio, L. 47.

Applen - Dio. - Pial, in Bruto.

tout autremeut pu'ssauts que ne l'élait Cassius, obligés de se retirer honteusement de devant Rhodes, Depuis la bataille de Pharsale, les Rhodlens avaient absolument tourné le dos au parti qui soutenait la liberté de l'ancien gouvernement dans Rome. Ils amient fermé leur port et leur ville à Pompée dans sa fuite. Après la mort de César. ils s'étalent attachés à Dolabella , et avaient refusé leur secours à tous ceux qui lui faisaient la guerre. Ils persévérèrent dans ce mème plan, pour le malheur de leur ville, lorsque Cassius approcha; et au lieu de lui promettre pleine satisfaction, ils lui fireut la proposition lusultante d'attendre les ordres du senat siègeant actuellement à Rome. c'est-à dire les ordres des triumvirs,

On per juger de quel air Custins, le plus fier de tous les homms, repet un parei discours. Il viy répondit que per des mences, on les Rhodiens ne furent pas suns ionezhés
qu'ils devaient l'étre. Seulement ils firent une
tentative pour le Réchr, en lui dépuisat Archélais, leur coucloyen, qui avait été son
attir dans les letters grecques ; cer Rhodes
dait une école de toutes les belles consisment, a Castiny vail été instruït peusient
sones, « Garsiny vail été instruït peusient
mission de la maistre la quagnit de sa commission de la maistre la quagnit de la chose.
fils besucoup d'amitié à son anclem maitre,
fils besucoup d'amitié à son anclem maitre,
de maistre la quagnit de la chose.

Il fallut donc en venir aux armes: et les Rhodiens furent assez téméraires pour risquer par deux fois le combat naval. Dion rapporte qu'ils poussèrent l'iusolence jusqu'à étaler aux yeux des Romains les chaînes qu'ils leur préparaient. Mais cet excès de folie et d'aveuglement paraît peu vraisemblable. Ce qui est certain, c'est que, deux fois vaincus, les Rhodiens s'opiniatrèrent eucore à souffrir l'approche des troupes romaines, et se laissèreut assièger par terre et par mer. Alors néanmoins ceux qui voulaient la paix prireut le dessus, et commeucérent à négocier avec Fauuius et Lentulus, qui commandaient l'armée de terre des assiègeants. Mais peudant qu'ils parlementaient, Cassius, qui

montait lui-même sa floite, el qui gouvernais l'ettaque du côté qu'ort, perat tout d'un coup au milieu de la ville avec un uosabre de gens d'êtie sans avoir fait brêche à la muraille, sans être monté à l'escalade. Les poternes du côté de la mer lui avieut été ouvertes par quelques-suna des plas honseltes gens de Rhodes, qui, l'arpspis du le raitute de voir leur ville prise d'asseut, n'avient pas cru leur ville prise d'asseut, n'avient pas cru per l'est par l'arche d'arche prévent un tel mai-

Un mot de Cassius semblait d'abord promeitre de la modération. Car comme plusieurs le saluaient des noms de maître et de roi, il rejeta bien loiu ces titres en disant que sa plus grande gloire était d'avoir tué celui qui avait osé se faire maltre et roi dans Rome. Le reste de sa conduite ne répondit pas à ce début. Il se fit ériger un tribunal au milieu de la place, et plauta à côté une pique, comme uu signe qu'il prétendait traiter Rhodes en ville prise de force. Il coudamna à mort et fit exécuter eu sa présence cinquante des priucipaux auteurs de la rébellion, et pronouça contre vingt-cinq autres qui s'étaient enfuis ou cachés la peige du banuissement. Il esi vrai qu'il assura au reste des habitants la vie et la liberté, ayant fait défense à ses troupes, sous peino de mort, d'exercer aucune violence coutre les personnes. Il leur interdit de ptus le pillage, mais ce ne fut que pont piller lui-même cette ville, l'uue des plus opulentes de l'Asie ; car il mit la main sur tous les trésors et sur toutes les choses de prix qui appartenaient au public, sans épargner ni les offrandes consacrées dans les temples, ni les statues même des Dieux. Et comme les Rhodiens le prinient de leur laisser au moins quelqu'une de leurs divinités, il répondit qu'il leur laissait le soleil. En effet il ne toucha point au simulacre ni au char de ce dieu, qui était singulièrement honoré à Rhodes, Mais II jouait sans doute sur l'ambiguité de cette expression, qui pouvait signifier qu'il ue leur laissait que la jouissance de la lumière. Et par u u troisième seus, que l'antiquité superstitleuse a remarqué 1, ou jugea lorsqu'il eût été réduit à se priver de la vie peu de mois après à Phi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. ad Fam. x11, 14, ...

<sup>1</sup> Val. Max. 1, 5.

lippes , qu'il avait en perfant ainsi annoncé lui-même sa mort prochaine.

Cassins publia aussi une ordonnance pour obliger les particuliers à lui apporter tout l'or et l'argent qui était dans leurs maisons , avec menace du dernier supplice contre les désobéissauts, et promesse de récompense aux dénouciateurs. Les Rhodiens ne s'effravèrent pas beaucoup d'abord ; et ceux qui purent cacher leurs trésors ne crurent pas courir un grand risque. Mais lorsqu'ils virent, par quelques exemples, que l'ordonnance s'exécutait à la rigueur, ils conçurent qu'il fallait obeir; et Cassius avant tiré de Rhodes, par ces différentes voies, hult mille talents, en imposa encore cing cents à la ville par forme d'amende, Tous les peuples de l'Asie, quolque tranquilles et soumis, éprouvérent pareillement la dureté de Cassius. Il exigea qu'ils lui payassent sur-le-champ les tributs de dix années, Antoine et Octavlen ne lui laissèrent pas le temps de pousser jusqu'au bout cette vexation,

Brutus . Infiniment plus doux que Cassius . causa néanmoins de plus grands maux aux cunemis qu'il eut à combattre; mais ce fut par leur faute et par un effet de leur aveugle fureur. Les Lyciens, animés par un certain Naucratès refusèrent de fournir ni trounes ni argent, et se postérent en armes sur quelques hauteurs qui défendaient l'entrée de leur pays. Brutus, avant observé le moment où. songeant à repettre, ils se tenaient moins sur leurs gardes, les attaqua, leur tua six cents hommes, et forca les passages. Ensuite à mesure qu'il prenait quelques-unes de leurs villes ct de leurs bourgades, il renvoyait en liberté tons cenx qui tombaient sous sa puissance . voulant par cette bonté gagner, s'il était possible, les cœurs de la nation. Mais les Lyciens étaient fiers et hautains; ils s'irritaient de leurs pertes , et méprisaient la clémence du vain-

Les plus braves se renfermèrent dans la ville de Xanihe leur capitale, et Brutus fut contraint de les y assèger dans les formes. Bientôt il les réduieit à vespérer de salut que dans la fuite; et plusieurs se sauvaient par la rivière qui coulait le long des murailles, nageant entre deux eaux. Máis les Romains leur ôtérent celte resource en lendant des filtes, .

au haut desquels étaient des sonnettes qui avertissaient lors que quelqu'un se trouvait pris.

Une tentative que firent les Xauthiens pour brûler les machines des assiégeants, et qui leur réussit d'abord, fut la cause de leur perte : car la flamme, poussée des machines vers la ville par un vent violent, s'attacha et aux fortifications et aux malsons voisines, en sorte qu'en un instant l'incendie devint très-considérable. Les Xanthiens avaient été repoussés, et les Romains les poursuivaient. Mais Brutus. au lieu de profiter de cette occasion pour emporter la place, ne fut occupé que du soin de la conserver, et il ordonna aux siens de travailler à éteindre le feu, C'est une chose inconcevable que la rage qui salsit alors les Xanthiens l Loin de se tenir obligés envers leur générenz ennemi des efforts qu'il faiselt pour les sauver, ils veulent périr malgré lui, Tous, libres et esclaves, femmes et enfants, ils montent sur les murailles, et lancent des traits contre les Romains, qui cherchalent à les secourir. Au contraire ils allument le feu, et l'attirent de plus en plus vers la ville en v jetant du bois , des roseaux secs , et tout ce qui pent

lui servir d'aliment, Lorsque Brutus vit que la flamme croissait sans cesse, et formait une ceinture autour de la ville , il fut pénétré de douleur. Il courait à cheval en dehors pour donner ses ordres partout, et essaver toutes les voles de secours : et, tendant les mains aux Xanthiens, il les conjuralt d'avoir pitié d'eux-mêmes, et de souffrir qu'on les sauvât avec leur patrie: mais personne ne l'écoutait. Furieux et désespérés, il n'est point de manière de se donner la mort qu'ils ne missent en usage : et ce n'était pas seulement les hommes faits et les femmes que transportait cette aveugle manie: les enfants, ponssant des cris de forcénés, sautaient au milieu des flammes ou se précipitaient du haut des murs sur le pavé : d'autres présentaient la gorge nue aux épées de leurs pères . les priant de frapper. On trouva en parcourant les ruines de cette malheureuse ville , une femme suspendue à une corde avec laquelle elle s'était étranglée; ayant un petit enfant mort à son cou, et tenant encore dans la main une torche allumée pour mettre le feu à sa maison. Ce spectacle d'horreur fit frémir ceux quien furent les témoins. I hen parlerent à Brutus, qui ne voulut point aller voir un si triste objet; mais attendri jusqu'aux larmes, il promit une récompense à lout soldist qui lui aménerait un Lycien vivant; el Ton dit que le nombro de ceux qu'il fit possible de sauver de leur propre rage nese monts qu'à cent ciuquante.

C'est la seconde fois que la ville de Xanthe périt aiusi par la fureur de sea habitants \* Du temps de Cyrus , les Xauthiens . attaqués par Harpage, lieutenaut de ce prince, avaient mieux aimb érbeir leur femmes et leurs enfasts enfermés daus la citadelle, et se faire tous tuer dans une sortie générale, que de se soumettre à un couquéraut dout tout l'Orient subissalt la loi.

Il paratt que les Lyciens étaient une nation féroce : car le désastre de ceux de Xanthe et la douceur de leur vainqueur ne firent d'abord aucune impression sur ceux de Patare leurs voisins. Ils so préparaient à se défendre, et Brutus ne se déterminait qu'avec peine à les attaquer, dans la crainte de renouveler une scène tragique. Il s'approcha néanmoins de la ville, mais sans en faire battre les murailles. Résolu de tout tenter pour les gagner, il leur détacha quelques prisonniers xanthiens, chez qui l'éblouissement et le vertige avaient enfin fait place à la raison. Il leur renvoya quelques dames, leurs concitoyeunes, qui avaient été prises dans Xanthe, et dont les pères et les maris tensieut un rang distingué dans leur patrie. Ces dames surtout, par leurs douces insinuations, par les éloges qu'elles faisaient de la sagesse et de la générosité de Brutus. vainquirent enfin l'opiniatreté des Patarlens. et ils se rendirent à discrétion.

Brutus accorda à tous la vie et la liberté; mais il s'empare de tout l'ore de tout l'argent du public, et publia, par rapport aux particuliers, une ordonance semblable à celle de Cassius, menaçant de mort ceux qui cacheraient leurs richesses, et invitant les dénonciateurs par la promesse d'un salaire. Une telle rigueur était trop contraire au caractère de Brutus pour qu'il ett dessein on même qu'il fût capable de la soutenir : c'est ce qui parut dans une uccasion très-remarquabic. Un esclave accusait son maître d'avoir caché de l'or, et il disait vrai. Ils furent tous deux menés à Brutus ; et pendant qu'ils marchaient, la mère de l'accusé, tremblaute pour son fils , les suivaient en criant à haute voix qu'elle était seule coupable de la désobéissance aux ordres du proconsul, ct que son fils u'y avait aucune part. L'esclave crut bien faire sa cour à Brutus, et assurer sa récompense, en insistant fortement pour détruire le meusonge de la mère, et pour convainere pleinement son maltre, qui, pendant toute cette dispute, gardait un profond silence. Brutus aussi choqué de l'insolence du dénouciateur qu'il admirait la patience du fils et le bon cœur de la mère, les traita tous seton leurs mérites. Il renvoya les maîtres avec leur or, et fit mettre en croix l'esclave.

La sille de Myre s'étant sous vlootstairement soumie, Brutsa, devenu maître de toute la Lycie, se contents de tare la nation de cut climate la tentat sa près quoi il retourna du côté de l'Ionie, signalant se marche par divers traits d'une justice toujours gale dans la distribution de récompresses que l'appear de la company de l'appear de la company de l'appear de la company de la company de l'appear de la company de l'appear de la company de la company de l'appear de la considerable rhèceur. Théodoic, qui svait pro-cristit étée de Pompé , l'ena juré allus pro-

Brutus et Cassius se rejoignirent à Sardes en Lydie; et leurs armées réunles leur donnérent à l'un ou à l'autre, par une proclamation solennelle, le titre d'imperator, ou géuéral vainqueur. Désleur première entrevue, en hommes supérieurs et francs, ils voulurent avoir un éclaircissement tête à tête sur des sujets de plaintes réciproques. Il y en avait beaucoup eutre eux; et la chose ne pouvait pas être autrement, vu l'importance et la multiplicité des affaires qu'ils gourernaient , et le grand nombre d'amis et de commaudants qui agissaient sous leurs ordres. Ils s'enfermèrent douc dans la première msisou commoda, et firent garder la porte par leurs esclaves, avec défenses expresses de laisser entrer qui que ce pût être.

<sup>1</sup> Herodot. 1. 1 [176].

La contestation fut des pins vives. Après avoir exposé leurs griefs, ils entrérent en prenve , lls se firent des reproches , les larmes coulèrent, le ton de voix devenait plus haut et plus rude; en sorte que lenrs amis, qui se tenaient à la porte, entendaient le bruit, et commencérent à s'alarmer, ne sachant à anoi tout cela se terminerait. Cependant personne n'osait aller se mettre en tiers avec enx à cause de la défense qu'ils en avaient faite. Favonins seul, cet extravagant imitateur de Caton, de qui j'ai déjà fait mention plus d'une fois, prétendit entrer. Les esclaves lui fermèrent d'abord le passage. Mais ce n'était pas une opération aisée que d'arrêter la fougue de Favonius dans ce qu'il avait résolu. Il se piquait d'one hardiesse cynique qui ne connaissait aucun ménagement, et ses saillies, tout importunes qu'elles étaient, n'étaient pas toujours mal reques, parce qu'elles faisaient rire. Il força donc les barrières, et d'un ton de voix théatral, il adressa à Brutus et à Cassius ces paroles qu'Homère met dans la bouche de Nestor, exhortant à la paix Agamemnon et Achille : « Déférez à mes « conseils 1, vons êtes tous deux plus jeu-« nes que moi, » Cassius, dont le caractère était assez gai , se mit à rire. Brutus , plus sérieux, se fâcha, et chassa Favonius en le traitant d'impndent eynique. Cependant cette aventure mit fin à l'entretien de Brutus et de Cassius, et ils se séparèrent en bonne in-

Cassius donna, ce soir-là même, un grand souper, et Brutus y invita ses amis. Lorsque l'on était déjà à table, arrive Favonius sortant du bain. La colère de Brutus n'était pas encore passée; il déclare, et prend toute la compagnie à témoin, que Favonius venait sans être prié, et il voulait qu'on le reculât à l'extrémité du dernier lit. Mais le cynique sénateur vint de force se placer sur le lit du milieu, qui était le plus honorable. Le repas fut accompagné de beaucoup de galté; la liberté et l'enjouement de la conversation firent l'assaisonnement des mets, sans préjudice des

telligence.

réflexions philosophiques, pour lesquelles ces seigneurs romains avaient un goût décidé,

Brutus donna le lendemain une mortification à Cassius par la condamnation qu'il prononça contre un homme distingné, qui avait été préteur à Rome, et ensuite chargé par Brutus lui-même de divers emplois de confiance, Plutarque le nomme L. Pella, et dit que, avant été accusé et convaincu de concussion par ceux de Sardes, il fut condamné sans miséricorde, Cassius, peu de jours auparavant, n'avait pas tenn une pareille conduite à l'égard de deux de ses amis, qui, étant ponrsuivis devant lui pour de semblables malversations, en avaient été quittes pour une réprimande qu'il lenr fit en particulier , pendant qu'en public il les renvoyait absous et les gardait auprès de sa personne. C'était par principe qu'il agissait ainsi; et il reprocha même à Brutus son trop grand attachement aux régles dans un temps qui demandait des ménagements, des considérations, de l'indulgence. Mais Brutus ', toujonrs rempli des grandes maximes, le rappelait anx ides de mars, à ce jour fameux où ils avaient tué César, qui pourtant ne pillait pas le genre humain par loi même , mais qui était l'appui et le sontien des voleurs publics. « S'il est. « disait-il, quelque prétexte légitime de né-« gliger l'exacte justice, il nons valait mieux

« travaux et mille périls , nous achetons le « reproche d'injustice. » Ce trait, joint à tout ce que nous venons de rapporter précèdemment, fait voir que la vertu de Brutus était bien plus pure que celle de Cassius. Celui-ci meritait sans donte l'estime par de grandes qualités : mais sa colère était redoutable ; il avait le commandement

« supporter les amis de César que de fermer

« les yeux sur les vexations commises par les

« nôtres. Dans le premier cas on n'aurait pu

« nons accuser que de lacheté : iel , par mille

1 O di tuo cidus tos Martins éxilens autos preμονεύτεν έχεινων, εν αίς Καισαρα έκτειναν, ούκ αὐτόν ajoven nai pipoven navene avopimous, all iripus dimuir orto tauta apaggortur' de tie el igri apo-קימסוב את) אַ ענט" בֿב מַענואונימו דס סנאמנטי, מַענויטי בֹּיי tour Knivasor officur uponivery exciser mis yas avandering, von di adixine defa perà nendumo fair καί πένων πρόσιστεν.

<sup>1</sup> Alla nibrod . appa od veation dater inter.

<sup>(</sup> Hind. 1. 1, v. 259. )

dur : au contraire, euvers ses amis il se montrait facile, indulgent, jusqu'à sacrifier en leur faveur les droits de la justice; il n'était pas même ennemi du plaisir, et dans le commerce particulier il égayait un pen sa morale. La conduite de Brutus se soutenait parfaitement. Une douceur inaltérable . une grande élévation de sentiments, une force d'Ame sur laquelle ne pouvaient rien, ni la colère, ni la volupté, ni l'envie d'avoir; une fermeté inflexible pour la défense du juste et de l'honnête, voilà ce qui composait son caraclére. En conséquence, aimé des penples et des troupes, chéri de ses amis jusqu'à la tendresse, admiré des gens de bien, il n'était pas même hai de ceux qui lui faisaient la guerre.

La confiance parfaite que l'on avait en la

drolture de ses vues était surtout ce qui lui attirait cette affection et cette vénération universelle. C'est une gloire qui lni est propre. et qui le distingue de tons les autres chefs de parti dans les guerres civiles entre les Romains. Car Pompée ne passe pas pour avoir été dans la disposition, s'il eût vaincu César, de rendre aux lois la souveraine puissance : on croit qu'il se serait maintenu à la tête du gouvernement sons le nom de consul ou de dictateur, ou sous quelque autre titre de magistrature, qui aurait masqué son ambition et amusé le vulgaire. Plusieurs attribuaient un dessein à peu prés pareil à Cassius; et quoiqu'on ne pût pas douter de son aversion pour la tyrannie, on avait peine à se persuoder que, fier comme Il était, plein d'un courage altier, et préférant souvent l'atile à l'honnête, il fût détaché de tout désir de la domination, et qu'il fit la guerre, menat une vic errante, s'exposat à mille dangers, uniquement pour établir ses concitoyens dans la jouissance de leur liberté. Si l'on remonte plus haut, les Marius, les Cinna, les Carbon, ne défendaient pas assurément la patrie : ils la regardaient plutôt comme un prix et comme une proie qu'ils prétendaient envahir; et peu s'en fallait qu'ils n'avouassent eux-mêmes que la tyrannie était l'objet de leurs vœux. Brutus est à couvert d'un tel soupcon. Ses ennemis même lui rendaieut justice en ce point : et l'on entendit plus et est devenu si célèbre, que je pe crois pas

d'une fois dire à Antoine qu'il pensait que Brutus était le seul qui, en conspirant contre César, n'eût envisagé que la gloire d'une entreprise qui lui paraissait belle et lousble; mais que les autres avaient eu pour motifs la haine et l'envie.

La conduite de Brutus étant si nette et si haute, il n'est pas étonnant que son langage fût magnanime. Lorsqu'il se voyait déjà près du péril qui devait décider de son sort, il écrivait à Atticus que sa fortune était aussi heureuse qu'il le pût souhaiter. « Car. disait-« il. ou, en remportant la victoire, le rendrai « la liberté aux Romains, ou, en monrant, je « serai délivré de la servitude. Ainsi nul ris-· que important ponr nous ; je vois notre «, état assuré , et l'unique incertitude qui « nous reste est de savoir si nous vivrons li-« bres, ou si nous emporterons notre liberté « dans le tombeau. C'est Marc - Antoine, « ajoutait-il, qui paje dès à présent la peine « de sa folie. Il pouvait être compté parmi « les Brutus, les Cassius et les Catons : et il « a mienz aimé se mettre en second à la suite « d'Octave, avec lequel, s'il n'est pss inces-« samment vaincu par nous, il sura bientôt « lui - même à combattre, » Ces dernières paroles sont comme un reproche doux que Brutus fait à Atticus de ses liaisons et de son amitié avec Autoine ; et elles contiennent une prédiction que l'événement ne tarda pas à vérifier. Sur la première partie de ce fragment de lettre. Plutarque observe qu'il est aisé d'v voir que Brutus faisait consister sa principale ressource dans sa vertu, et non dans ses forces de terre et de mer, quelque grandes qu'elles fussent. Mais à sa mort il paraîtra, comme j'en ai déjà averti, que l'espérance du succès entrait pour beaucoup dans sa fermeté.

Brutus et Cassius, ayant terminé heureusement et promptement tout ce qu'ils avaient à faire en Asie, ne songèrent plus qu'à passer en Europe pour épargner la moitié du chemin aux triumvirs, qui se préparaient à venir les attaquer. C'est au temps où ils étaient près de faire le trajet que Plutarque rapporte une prétendue apparition d'un fantôme, qui se montra, dit-on, à Brutus. Le conte en est déhité si sérieusement par ce grave historien,

qu'il me soit permis de le passer sons silence. J'ai déia parlé des veilles de Brutus. Naturellement li dormait très - peu, et il avait augmenté par l'habitude cette disposition de la nature, aidé beaucoup en cela par son exacte sobriété. Il ne se laissait jamais aller au sommell pendant le jour, et il n'y donnait que la partie de la nuit qui ne permet plus d'agir ni de traiter avec personne, parce quo tout ie monde repose. Mais, surjout dans ic temps dont nous parions, où une multitude de soins si importants l'occupaient tout entier, et où l'inquiétude inévitable dans une telle crise bandait tous les ressorts de son cerveau. lorsqu'il s'était assoupi pendant queiques moments après son repas du soir, qui élait le seul de la journée, il travaillait ensuite à régler les affaires courantes; et, s'il lui restait du temps, Il l'employait à la jecture jusqu'à la troisième veille de la nuit, qui était l'heure où les officiers généraux entraieut dans sa tente pour

recevoir ses ordres. Pintarque raconte donc que, dans le silence d'une nuit profonde, pendant que tout le camp était parfaitement tran juille, Brutus travaillait, seion sa coutume, seul dans sa tente médiocrement éclairée, Tout d'un coup il croit entendre du bruit, comme si queiqu'un entrait. Il regarde du côté de la porte, et il aperçoit un grand corps d'nne taille démesurée, dont l'aspect élait effrayant, et qui se tenait devant lui sans prononcer un seul mot : il eut le courage de l'interroger. « Qui des hommes ou des « dienx es-tu? jui dit-il; et qui l'amène ici? « Brutus, répondit ic fantôme, je suis ton « mauvais génie. Tu me reverras près de a Philippes. Eh bien! reprit Brutus saus se a troubler, nous nous reverrons, » Le fantôme disparut; et Brutus appela ses gens, qui iui dirent n'avoir rien vu ni rien out. Il se remit à son travail. Mais frappé pourtant d'une vision si étrange, il en parla le lendemain matin à Cossius, Celui-ci, qui était épicurien, et qui par conséqueut ne croyait ui esprit distingué de la matière, ui Providence, attribua tout ce qui était arrivé au jeu d'une imagination échauffée par l'application continuelle et par les inquiétudes : « Car, lui disait-il, il n'est a nullement probable qu'il y ait des génies . « ui, en supposant leur existence, qu'ils aient " Yal. Maz. 1, 7.

« la forme ou la voix humaine, ou une puis-« sance qui agisse sur nous. Et certes, ie « souhaiterais qu'ils existassent, afin que nons « pussions compter, non-seulement sur nos « armées et sur nos flottes, mais eneore sur « le secours des dieux, qui ne pourrait man-« quer à une entreprise aussi inste, aussi a belle, aussi sainte que celle dont nous a sommes les chefs, »

C'est ainsi que Plutarque détaille ce fait : ct, afin qu'il n'y mangne rien, le spectre est fidèle à se trouver au rendez-vous, et il se remontre à Brutns, mais sans rien dire, la nuit qui précéda le dernier jour de sa vie. Appien est conforme à Plutarque, et Fioras ! les avait précédés. Mais ces autorités, sans doute suffisantes pour accréditer un événement qui serait dans l'ordre de la nature, ne me paraissent pas suffire pour rendre croyable unc merveille absurde. Aucun de ces écrivains ne cite un seul témoin contemporain; aucun ne parie d'après Brutus on d'après queiqu'un à qui Brutus se soit ouvert. Dailleurs, ie trouve la même aventure répétée, à peu de choses pres, et mise par Vaiere Maxime a sur ie compte de Cassius de Parme. Enfin ce qui m'ôte tout scrupule de récuser ici le témoignage des auteurs du fait dont il s'agit, c'est la crédulité qui leur est commune avec la plupart des anciens pour tout ce qui s'annonce sur le pied de prodige. Ils racontent . nar exemple, avec une parfaite sécurité, que deux aigles vinrent se poster sur les principaies enseignes de deux iégions de Brutus et de Cassius ; qu'elles accompagnérent l'armée dans sa marche jusqu'à la veille de la bataille de Philippes, et qu'alors elles s'envoièrent. Ce fait assurément u'est pas vraisemblable. Mais quand it serait vrai, quelle induction pourrait-ou en tirer ? et par où mérite-t-il d'être consigné dans l'histoire? lis donnent encore pour présages miraculeux les choses du monde les plus simples, telles que je défaut d'adresse ou d'attention dans ceiui qui présenta une couronne renversée à Cassius . au lieu de la lui mettre droite sur la tête. Des écrivains aussi superstitieux peuvent bieu être

1 Flor. 1v, 7.

soupçonnés d'avoir reçu sans examen un bruit / pes en Epire, Octavien envoya Salvidiénus étrange, qui n'avait uul foudement que des traditions populaires.

Brutus et Cassius passèrent d'Asie en Europe sans aucun empêchement. Octavien et Autoine étaient encore en Italie; et deux de leurs lieutenants, Norbanus et Décidius Saxa, qu'ils avaient fait partir devant eux avec huit légions, traversaient actuellement l'Epire et la Macédoine. Ces deux officiers des triumvirs s'avancèrent avec leurs troupes jusqu'au delà de Philippes, et vinrent se camper à l'entrée d'une gorge formée par deux montagnes, qui ne laissent entre elles qu'un espace assez étroit, seul passage commode pour venir de la Chersonèse de Thrace en Macédoine. lis avaient donc derrière eux Philippes, et à leur droite, du côté de la mer, Néapolls, ville maritime située vis-à-vis do l'île de Thasos. Ce fut là qu'ils attendirent leurs généraux, qui u'étaient pas peu embarrassés à faire le trajet de Brindes en Epire.

Car, comme les chefs du parti républicain avaient de puissantes forces navales, Statius Murcus, détaché par Cassius à la tête de soixante voiles, après s'être tenu quelque temps auprès du promontoire de Ténare 1 pour strêter et combattre au passage la floite égyptienne que Cléonatre envoyait au secours des triumvirs, lorsqu'il sut que cette flotte avait été dissipée et détruite par la tempête . était venu se poster à l'entrée du port de Brindes pour empêcher que rien n'en sortit. De plus, Sex. Pompée, maltre en grande partie de la Sicile, comme je l'ai dit, était une épine qu'ils auraient été bien aises de s'arracher avant que de s'embarquer dans leur grande entreprise. Il matalt Rome et l'Italie par la disette, enlevant les provisions qui venaient par mer; et il se trouvait en état d'empêcher pareillement qu'il ne leur arrivat à eux-mêmes des vivres et autres munitions lorsqu'ils seraient eu Macédoine. Par ces raisons, et comme d'aiileurs il ne leur paraissait pas bien difficile de réduire un ennemi qui , à proprement parler, n'était qu'un corsaire, pendant qu'Antoine s'occupait dans Brindes des movens de faire passer les trou-

avec ce qu'il avait de vaissesux contre Sex. Pompée, et il se transporta lui-même à Rhége pour animer cette guerre par sa prèsence.

Elle ne fut pas aussi facile que les triumvirs se l'étaient injaginé. Sextus avait profilé du temps où il avait été laissé tranquille pour acquérir des forces maritimes considérables. Sculement, à l'approche de Salvidiénus, il cessa d'infester les côtes de l'Italie, et il se borna à défendre la Sielle. Octavien étail si mal pourvu de vaisseaux, que son lieutenaut tenta de fabriquer, à l'imitation de ce qu'il avait vu pratiquer en Gaule, de petites barques d'un bois léger recouvert de cuirs crus. De teis bâtiments n'étaient pas propres à soutenir l'agitation et la violence des vagues dans le détroit de Sicile, et ils ne firent qu'appréter à rire aux ennemis. Octavien amena pourtant avec jui une flotte : et il se donna près du rocher de Scylla ' un combat usval dans lequel Sextus eut l'avantage. La force n'ayant point réussi, Octavien essaya de la ruse, et il voulut dérober l'occasion de faire furtivement le trajet, ne doutant point que, s'il pouvait une fois mettre à terre ses légions en Sicile. leur valeur et leur expérience ne lui assurassent la victoire. Mais tout fut inutile : les côtes étaient trop bien gardées ; et comme l'Antoine , qui se trouvait pendant ce temps-là fort incommodé par Murcus dans Brindes, demandait avec des instances réitérées je secours et la jonction de son collègue. il failut renoncer su dessein de pousser Sextus; et Octavieu, lai-sant seulement autant de troupes qu'il en était besoin pour délendre la côte d'Italie , alla trouver Antoine à Brindes avec tout le reste de ses forces de terre et de mer. En partant, il promit à ceux de Rhego et de Vibo, qu'il threrait leurs villes du nombre de ceijes qui devaient être données avec leurs territoires en récompense à ses soldats. Le motif de cette promesse fut la crainte qu'il avait que ces deux villes , si volsines de la Sicile, ue se llyrassent à Sextus pour prévenir le malheur dout elles étaient meuncées.

<sup>1</sup> Cap Matapan, au midt de la Morée.

<sup>1</sup> Maintenant Sciglio.

L'arrivée de la flotte d'Octavien à Brindes changes la situation des choses. Murcus se crut obligé de prendre le large, et même de s'approcher des côtes d'Epire, continuant toujours néanmoins à épier les troupes des triumvirs au passage, Mais, soit défaut de capacité ou d'attention de sa part, soit circonstances singulières de vents ou de courants favorables aux triumvirs, toutes leurs troupes et eux-mêmes firent le trajet heureusement en divers voyages. Octavien était malade; et il fut obligé de rester à Dyrrachinm, pendant qu'Antoine, en grande diligence, s'avancait pour joindre Norbanus et Saxa. Murcus, coufus et désespéré du mauvais succès de ses soins, ne laissa pas de croiser toujours sur ces mêmes mers, pour empêcher les convols que l'on entreprendrait d'envoyer d'Italie en Macédoine: et il fut sidé dans cette importante opération par Domitius Ahénobarbus, que Cassius lui envova avec une flotte de cin-

quante vaisseaux. Antoine ne trouva plus Norbanus et Saxa occupant la gorge dont j'ai parlé au delà de Philippes. Ils avaient été obligés de l'abandonner, et de reculer jusqu'à Amphipolis: car Brutus et Cassius n'avaieut pas perdu de temps. Arrivés à Seste, lorsqu'ils eurent traversé la Chersonèse, ils firent la revue de leur armée, qui se trouva forte de vingt et une légions, nou pas complètes, mais formant néanmoins le nombre de quatre-vingt mille combattauts. Ils avaient encore plus de vingt mille hommes de cavalerie auxiliaire de toutes nations, Gaulois, Espaguols, Mèdes, Parthes , Arabes, Gallo-Grees , et enfin Thraces. Ces derniers avaient pour chef Rhescuporis, dout le frère Rhascus suivait le parti contraire. C'était de concert, et par une politique souvent pratiquée depuis en pareil cas. que ces deux princes s'étaient ainsi partagés entre deux puissances formidables qui venaient se choquer dans leur pays. Leur intention avait été que celui qui aurait la fortune favorable devint, comme il arriva, la ressource du malheureux.

La revue présenta le plus beau spectacle qu'il soit possible d'imaginer; car Brutus, zélateur de la simplicité dans tout le reste, et exigeant de ses subalternes la même mo-

destié dont il donnait lui-même l'exemple, ainsail la richessé dans les armers, et se plaisait à y prodiguer l'ore l'argent. Il croyait que cette magnificace d'eit proprè a rehausser le courage de ceux qui sont susceptibles de seatiments d'estés, et que le pris de la matière, intéressant les antres à le couserration de leurs armes, serait un moltif pour eux de combattre plus vaillamment. Il avait pour grant et pour auteur de cette façon de penser le grand César ', qui suivait la même pratique par les memes princleps.

Brutus et Cassius accompagnérent d'un discours aux soldais la cérémonie de la revue. Comme une grande partie de ces troupes avaient autrefois combaitu pour César, ils crurent nécessaire de leur remettre sous les yeux dans une harangue les grands et justes motifs qui devaient les attacher à la cause dont ils prenaient la défense.

Öu dresse pour cet effet un tribunal, an haut duquel se placèrent les denz généraux, ayant autour d'eux tous les sénateurs de leur parti. Ce fut Cassius qui fit la haraugue, Brutus s'étant imposé la loi, comme je l'ai dit, de lui céder en tout les distinctions d'honneur et de préminence.

and disprecumbed or autre general control of check along plus efficience sur les expris des sodais. Ce fut une distribution d'argent très-bondante. Comme ils avoient amassé de grandes riche-ses dans les opulentes contrées de l'Aise, ils se trouvèrent en état de donner à chaque soldat quinze cents deniers (sept cent cinquante livres), cinq fois sustant aux capitaines, et aux tribuns à proportion. Ils ajouterent même des gratifications perficuliers pour ceux qui se distinguisent par leur trevoure. On observe au grand ordre dans servers de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de la l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de

<sup>3</sup> D'auires grands hommes out ponté autrement. Voyez sur ce sajet les exemples et les autorités pour et coatre, qu'e ramasede Mi. Roblin (Hist. Ancienne, Hr. 18, § 5.). Sans présendre décider la question, je remarqueral seutement que les censeurs de cette magnificace des armores ont été consusuadement seux qui ne pouvaient y ceux qui devaient suivre. Le rendez-tous général où l'armée devais le rassembler était la plaine de Dorisque, lieu célèbre dans l'histoire par la revue que Xercie y avait faite sutrefoit de ses troupes innombrables. De Dorisque Brutus et Cassius continuérent d'aller en avant vers l'occident, cotoyant le rivage, su eccompagnét d'un fout commanriage, su eccompagnét d'un fout commanriage, su expanyage de de l'est plaine de tarrette de l'est de l'est de l'est de tarrette de l'est plaine de l'est le pour les campenais les lieux les plus propres pour les campenais.

Norbanus et Saxa u'avaient pas des forces suffisantes pour résister à une armée si formidable. Saxa, qui était plus avaucé du côté d'où venaient les enuemis, se replia sur Norbauus, et, réunis ensemble, ils espérèrent que l'avantage du lieu suppléerait à leur faiblesse, et qu'ils pourraient se mainteuir dans ses gorges étroites où ils s'étaient postés. Brutus et Cassius auraient été récliement trèsembarrassés à forcer les passages sans le secours de Rhescuporis. Ce prince, qui était du pays, leur indiqua une route par les montagnes, mais une route saus eau, et tellement couverte de buissons, de halliers et de bois épais, qu'il fallait presque à chaque pas se frayer le chemin avec la coignée, en abattant les arbres qui faisaient obstacle. On lul donna un corps de gens d'élite, à la tête desquels fut mis Bibulus, beau-fils de Brutus 1, Ils prirent des vivres et de l'eau pour trois jonrs : et, après des fatigues incroyables, lorsqu'ils commençaient déjà à murmurer contre Rhescuporis et à le soupconner de trahison, enfin le quatrième jour ils apercurent la plaine et la rivière. Ils ponssèrent un cri de joie; et ce fut là ce qui sauva Norbanus et Saxa, qui allaient être enveloppés. Rhacas, qui était dans leur camp; comme je l'ai dit, devina ce que signifiait ce cri; et surpris à l'excès que des troupes eussent pu passer par un chemiu qu'il croyait à peine praticable pour des bêtes fauves, il avertit promptement les lieutenants des triumvirs, qui se retirèrent en hâte à Amphipolis, Les chefs républicains trouvérent ainsi les passages libres, et se porterent au

delà de Philippes, où ils rencontrérent un terrain très-avantageux pour sy camper et pour y attendre leurs adversaires. Appien nous fournit une description des lieux qui jettera un grand jour sur tont ce que nous avous à raconter.

La ville de Philippes, autrefois Datus, et plus anciennement Crénides, tire le nom qu'elle portait, an temps dont je parle, de Philippe, premier auteur de la grandeur des Macédoniens, qui avait fortifié cette place comme propre à tenir les Thraces en bride. Elle était située sur une montagne, dont elle occupait toute la largeur, presque au sortir des gorges par où avait débouché l'arméa de Bratus et de Cassius. Du côté de l'occident elle dominait sur une plaine qui s'étend en pente douce à près de quinze lieues jusqu'au fleuve Strymon, Dans cette plaine, a deux mille pas seulement de la ville, s'élévent deux collines, distantes de l'espace d'un mille, et défendues d'un côté par les montagnes que le détachement romain, sous la conduite de Rhescuporis, avait eu tant de peine à franchir, et de l'autre par un marais qui communiquait avec la mer. Ce fut sur ces deux collines que Brutus et Cassius établirent leurs camps, le premier sur la plus septentrionale, l'autre sur celle qui est au midi; et dans cet intervalle de mille pas qui les séparait ils tirèrent des lignes et un parapet d'une colline à l'autre. Ils assuraient ainsi la communication des deux camps, qui se soutenaient et se défendaient mutuellement, comme s'ils n'en eussent fait qu'nn seul. Ils étaient pourtant réellement distingués: et cette distinction procurait à chacun des deux chefs plus de facilité pont contenir les siens et pour faire observer parmi eux nne bonne discipline.

Composed the deals infiniment commode par foute sortes' derived is. Les hasteurs qu'ils occapsient les metalent hors d'insule, et en état de settir ura la défenuire, y'ils le jagesient à propos. S'ils voulsient combattre, ils avaient devant est une belle plaine pour étendre leurs nombrouses armées, L'ine petite au pied de lours camp. Derrivée étail la mer, qui l'eur fournissist toutes les provisions dout ils poursient avoir besols. L'ille de Tissos,

Il était fils de Porcis, qui, avant que d'épouser Brulus, evait été mariée eu fils du cétèbre Bibulus, collègue et ennemi de César.

à douze milles, leur servait de magasin genéral; et à neuf mille pas la ville de Naspois couvrait son port à leur floite, et l'y tenait en de Naspois sortel. Une position si avantageure les détertement volus, la chose leur sunti été difficite. Car Antoine, sur la nouvezle du movement que Norbanos et Sana susient été disdire de la companya de la companya de la contra de perire Amplopsis, força telement sa marche, qu'il arriva besucoup plus 104 qu'il n'était statech.

Il eut la satisfaction de trouver, non-seulement ses leutenants maîtres d'Amphipolis, mais la ville fortidée et mise ne état de défense. Il y dépose tous les bagages, laissant une légion pour les garder; et avec tout le reste de ses troupes il s'avança vers les ennemis, et vint se camper à un mille seulement de distance.

Cette hardiesse no laissa pas d'étonner Brutus et Cassius; d'autant plus que dans la disposition des camps tout le désavantage était pour Antoine. Il campait dans la plaine, et ses adversaires aur des hauteurs. Ils tiraient leur bois de vastes forêts qu'ils avaient à leur portée, et lui de marécages qui lui fournissaient plus de roseaux que de bois propre à former des palissades. Une rivière donnait aux uns de l'eau abondamment et commodément, et l'autre était obligé de creuser des puits. Enfin les vivres venaient aux uns de Thasos, lie peu éloignée, et l'autre les faisait amener d'Amphipolis, à près de quinze lieues de distance; et, ce qui est bien plus considérable, les chefs républicains avaient jeur subsistance assurée par l'Asie et tout l'Orient, qui étaient dans leur dépendance; au lieu que les triumvirs n'avaient pour ressource que la Macédoine et la Thessalie, parce que les flottes de Murcos et de Domitlus, d'une part, et de l'autre Sex. Pompée, empêchaient qu'on ne leur apportât aucune provision, ni d'Italie, ni d'Espagne, ni d'Afrique. L'argent leur manauait aussi; et, dans la revue de leurs armées, au lieu de ponvoir imiter la magnificence de leurs ennemis, ils furent reduits à distribuer à chaque soldat pour toute largesse vingt-cinq deniers.

rgesse vingt-cinq deniers.

Faibles à tant d'égards , ils ne l'emportaient

que par un seul endroit, c'est-à-dire par la valeur expérimentée et par le nombre des troupes. Lorsque Octavien fut venu joindre Autoine, leurs armées combinées se trouvérent fortes de dix-neuf légions 1, composées en grande partie des vieux soldats de César. et non-neulement complètes pour le nombre. mais même augmentées et grossies de beaucoup de surnuméraires. Ainsi leur infanterie se montait au moins à cent mile hommes. Leur cavalerie était moins nombreuse que celle des ennemis. Ils n'avaient que treize mille chevaux contre vingt mille. Si l'on se rappelle ce que nous avous dit des forces du parti républicain, on verra que jamais deux si puissantes armées romaines n'avaient comhettu l'une contre l'antre.

Octavien ne vicial pas filt attendre longtemps an contraire, il avail en grand soin de schäter, ne voulant pas que la querelle se decidide nous absence, et ne criegnant quier moins une victoire rensportée sans lui par los moins une victoire rensportée sans lui par los moils il avers de la Dyrarchium qu'autent que la violence de la maladie l'y força par une saboice nécessible. Au bout de dis jours, quoiqu'il foit très-cloigné d'un parfait rétablissement, il se mil en marche ates en armée. Les deux tramulris rétablissete de la tramulris d'aute principal de l'autenticie de la tramulris d'autenti proposé à Britta, c'il Asione de Cassitu.

Leur plan et leur Intérêt était d'engager promptement une action générale. Ils présentèrent douc la batille aux ennemls, qui, par la raison contraîte, ne voulurent point l'accepter, et se contentérent de ranger leurs troupes en ordre à la têté de leurs camps, mais sans abandonner les hauteurs ni descendre dans la plaine. Cossius surtout, qui entendait trè-bien la guerre, était fortement

3 Tal dil, d'après Applen, que dons la conférence de Thé de Réeu la raul été réglé que Octame et Andoise passersiend la mer chacua à la 164 de vinçti fégions. Id le même Applen ne leur en donné a euz deus que disnerd, assignéte, il faus seulment en gouer une, qu'Antacie a sait histori. A milypolis pour ganter les bagars, donné la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la mention de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la

wommer.

attaché au système de laisser l'armée des triumvirs se miner elle-même par la disette, qui ne pouvait manquer de s'y mettre incessomment. Dans cette vue, à l'arrivée d'Antoine, connaissant le caractère hardi et entrepreuant du général qu'il avait en tête . il s'était appliqué à fortifier de plus en plus sea retranchements; et, comme entre le flanc ganche de son camp et le marais dont j'ai parlé restait un petit espace de terrain, il avait tiré de sou camp au marais une bonne ligne bien palissadée, pour éviter toute surprise et

assurer ses derrières. Appien fait honneur à Antoine d'avoir, par son audace et par son habijeté, contraint Cassius à combattre, Il dit que, pendant qu'il amusait l'ennemi en se présentant tous les jours en ordre de bataille , il détacha queiques cohortes pour travailler sans relache à rendre le marais praticable, et établir ensuite des logementa entre le camp de Cassius et l'île de Thasos. On abattait ies roseaux qui se trouvaient sur la ligne de l'ouvrage commence; on formait nne chaussée que l'on soutenait des deux côtés par un mur de pierres sèches; si l'on tronvait quelque endroit où le marais eut trop de profondeur, on y jetait un pont. Enfin, an bout de dix jours et de dix uults, l'ouvrage se trouve achevé, sans que les travailleurs eussent été apercus des ennemis, parce qu'ils étaient couverts d'une forêt de roseaux qui était entre eux et le comp de Cassius. Ce général ne fut averti d'un travail si long et si important que par les forts que dressérent derrière jui plusieurs cohortes d'Antoine, et où elles se logèrent, Etrangement étonné de la hardiesse et du succès de l'entreprise, il résolut de faire lui-même un ouvrage tout pareil dans le marais, et d'y construire une chaussée qui allat de sou camp à ceile d'Antoine, qui la coupât, et qui rompit ainsi ia communication entre le camp d'Autoine et les forts élevés derrière le sien. Pour empêcher cet onvrage, Antoine, pendant que toutes les armées étaient eu présence, alla sur le midi attaquer avec forie les lignes que Cassius avait tirées depuis son camp jusqu'au marais. La suite de la garration d'Appien me paraît peu facile à comprendre. Selon cet auteur, les troupes de a peut rectifier, par un de ses caprices qui

Brutna, se crovaut insultées par l'audace d'Antoine, se jetèrent d'abord sur lui, sans attendre l'ordre de ieur général, et ensuite se tonrnérent contre l'armée d'Octavien, qui leur était opposée. Ces mouvements me sembient assez irréguliers. Mais, quol qu'il en soit, c'est ainsi que l'assaut donné par Antoine aux lignes de Cassius devint, au rapport

d'Appien, une bataille générale. Plutarque raconte la chose tout autrement, et veut que la bataille ait été l'effet, non d'un cas fortnit, mais d'une délibération qu'il prétend avoir été prise dans le conseil eutre Brutus et Cassins, et dout Il rapporte tout le détail. Cassius était opposé à ce pian, comme le l'ai dit : Brutus vaiuquit sa répugnance. Ii souhattait parvenir à une décision par la voie la plus prompte, pour finir lucessamment ou l'esciavage de sa patrie, ou les misères et les vexations que le genre humain souffrait de la guerre. Il fut fortitié dans cette résolution par ies avantages que remporta sa cavalerie en différentes escarmouches sur celle des enuemis. Enfin queiques désertions, et des soupcons sur la fidéjité de piusienrs officiers, déterminèrent un nombre des amis mêmes de Cassius à se ranger à l'avis de Brutus. Un seul des amis de celui-ci, nommé Atillus, opinait pour différer, et ponr gagner l'hiver en temporisant. Brutus lui ayant demandé en plein couseil quel motif le portait à penser ainsi, « Au moins, répondit Atilius, il m'eu « reviendra de vivre plus longtemps, » Ce mot, qui annoncait le désespoir, dépiut beaucoup à tout le monde; et Cassius, se voyant si mal appuyé, et presque seul de son avis. consentit à la bataille, uniquement par déférence et contre ses lumières. Ce qu'il dit à Messaia en est la preuve. Après le souper, qui se passa tristement, et pendant lequel Cassius, qui était naturellement gai, parut extrêmement pensif; lorsque Messala se retirait, ce général le prit par la maiu, et lui dit en grec : « Je vous prends à témon. « Messaia, que je me trouve dans le cas de

- « mettons nos espérauces eu la fortune, qui

« ne lui sont pas extraordinaires , le mauvais « parti que nous prenons. » Telles furent les dernières paroles de Cassins à Messala. Il l'embrassa ensuite, en l'invitant à souper pour le lendemain, qui était le jour de sa naissance. Brutus au contraire était plein de coufiance. et les grandes maximes de la philosophie, par lesquelles il s'encourageait, encore luimême et ses convives, firent tout l'entretien

de son repas. Le lendemain, de grand matin, le signal de la bataille, c'est-à-dire la cotte d'armes de pourpre, parut sur la tente de chaeun des deux généraux. Avant que leurs troupes sortissent, ils s'abouchèrent un moment dans l'intervalle qui séparait les deux eamps, et Cassius dit à Brutus : « Puissions-nous réussir « et jouir longtemps ensemble du fruit de « notre victoire ! Mais vous le savez , les plus a grands évéuements sont ceux dont le sort « est le plus incertain. Comme done, en sup-« posant un fâcheux succès , il ne nous serait « peut-être pas aisé de nous revolr, dites-« moi ce que vous pensez touchant le choix « entre la fuite ou la mort. » Brutus lui répondit : « Etant encore jenne, j'ai hasardé, je « ne sais comment, une maxime hardie en « morale, et i'ai osé blâmer Caton de s'être « donné la mort à lui-même , soutenant qu'il « n'est ni conforme au respect dû à la Divi-« nité, ui digne d'un homme de courage, de « cêder à la fortune, et de fuir la disgrâce, « au lieu de la sontenir avec fermeté. Main-« tenant que je me trouve dans une conjonc-« ture critique, je pense tout différemment. « Si Dieu ne favorise point nos armes, ce « n'est point du tout ma pensée de courir « après de nouvelles espérances et de tenter « de nouveaux efforts. Je quitterai la vie en « rendant graces au destin. J'en ai fait le « sacrifice à ma patrie le jour des ides de « mars. Depuis ce tempa je u'ai vécu que a pour elle, mais, toujours, sauf les droits « de ma tiberté et de ma gloire, » Cassius sourit; et, embrassant Brutus : « Allons, dit-« il, au combat avec ces dispositions. Nous « sommes surs ou de vaincre, ou de ne pas « craindre les vainqueurs, »

Il peut paraître étounant que Brutus traite de sentiment hardi celui qui condamue la s de statione decedere, s (Ctc. de Senect. n. 73.)

mort volontaire. C'est qu'il était imbu des maximes des stoïciens, qui regardaient le suicide comme le plus haut degré de l'héroisme. Mais on sait que d'autres philosophes 1, plus modérés et plus judicieux, ont établi la maxime que Brutus rétracte ici, et ont pensé, comme il est vrai , qu'il u'est permis à aucun homme d'abandonner de son propre mouvement le poste où son général, c'est-à-dire où Dieu méme l'a placé.

Les triumvirs ne s'attendaient point à une bataille. Antoine, à la tête de ses troupes, se proposait de forcer les lignes de Cassius du côté du marais (c'est de quoi Plutarque convient avec Applen); et l'armée d'Octavien était rangée en ordre pour sontenir Antoine, s'il arrivait qu'elle eût besoin de secours. Il est encore .constant que ce fut par l'assaut : brusque et Imprévu livré aux lignes de Cassius que commença l'action. Pour ce qui est du plan, de la suite et du détail de cette grande journée, je trouve tant d'incertitude et d'embarras dans ce qu'en ont écrit les auteurs que nous avons, que je me contenterai d'en rapporter saus liaison les circonstances les plus remarquables, et celles sur lesquelles il ne reste aucun doute.

L'armée de Brutus fit des merveilles, et trop bien. Sans apporter beaucoup d'attention aux eris tumultueux qui venaient du côté des marais. sans attendre même l'ordre de son général. elle se jeta avec furie sur les troupes d'Octavien, qu'elle avait en tête, et les rompit des la première charge. Les légions qui formaient la droite de Brutus débordérent la gauche de l'ennemi, et l'ayant tournée, pénétrèrent jusqu'au camp, dont elles s'emparèrent, après avoir taillé en pièces ceux qui étaient restés pour le garder, et elles ne s'occupérent plus que de pillage, Brutus lui-même fut emporté par l'ardeur des siens; et, avant écrasé le centre de l'armée d'Octavien, il perca pareillement jusqu'au camp. Là, par une faute impardonnable, il ne songea qu'à pou-ser son avantage, se persuadant que le sort des

armes était semblable du côté de Cassius, Il s'eu fallait beaucoup. Les lignes de cet

s « Vetat Pythagoras Injussu Imperatoris, id est Dei,

imbatuné général furent forcées, et tout d'un coup sa cauleire poir honteusement la fuie. Coup sa cauleire poir honteusement la fuie. Il n'est point d'effort qu'il ne fit pour retenir son infanterie, is ugud'à archéer par le bras les fuyards, jusqu'à saisir lui-même les drappeux, et les faignes de pauleire les furmes les furmes de la fuie peux et les faignes de l'allement. Sa valeur ne put ramainer celle de ses soldats éperadus. Son armée fuit entièrement misse en déroute, et son camp pris par Antoine : en sorte que, très-mai accompagné, il se vit contraint de se retirer sur une colline à quedque déstance.

Brntus avait remporté une victoire complète. Il voyait avec satisfaction le champ de bataille abaudonné par les ennemis et couvert de leurs morts, leur camp pris et pillé. trois de leurs aigles eulevées avec plusieurs drapeaux, et portées par les siens en triomphe. Mais, eu se retirant vers son camp, il fut surpris et consterné de ne plus apercevoir la tente de Cassins debout, et visible, comme de coutume, au-dessus de tout le reste. Il remarqua avec le même étonnement que les remparts étaient détruits et renversés en plusieurs endroits. Alors il commença à craindre un matheur, et il euvoya ordre à ceux qui couraient encore la campagne d'abandonner la poursuite des valneus et de se rassembler sutour de lui. Il se dispossit ainsi à réparer le désastre de sou collègue : mais il n'était plus temps; et les mouvements tardifs qu'il se donna ne servirent qu'à hâter la mort de Cassins.

Brutus détacha un corps de cavalerie pour aller à la découverte et lui rapporter des uouvelles précises. Ce détachement, ayant éte aperçu de loin par ceux qui étaient avec Cassius (car pour lui, il avait la vue basse), il crut que c'étaient des ennemis qui le cherchalent. Cependant, afiu de s'en assurer positivement, il ordonna à un officier nommé Titinius de s'avancer pour les reconnattre. Titiques fut joint par les cavaliers, qui, voyant un ami, un bomme attaché a Cassius, et ayant su de lui que son général vivait, jetèrent un cri d'allègresse. Ceux qui le conuaissaient plus particulièrement santent à bas du cheval. Ini donueut la main et l'embrasseut ; les autres font un cercle autour de lui, avec tout le motivement et le fracas d'une joie immodérée. qui fut la cause du plus grand des malheurs, car, c'est ce qui trompa Cassius et lui persuada que Titinius était pris par les ennemis. « Il fallait donc, dit-il avec une amère dou-« leur, que, par amour pour la vie, j'atten-« disse jusqu'au moment de voir un ami fait « prisonnier sous mes yeux l » Il n'en dit pas davantage, et il se retira dans une tente abandonnée, suivi d'un de ses affranchis nommé Pindare, qu'il gardait auprès de sa personne depuis le temps des malheurs de Crassus dans la gnerre contre les Parthes. afin que dans te besoin il devint, en lui ôtant la vie, sa dernière ressource. Cet affranchi lui coupa la tête; car on la trouva séparée du corps. Pindare lui-même ne parut plus depuis ce moment, ce qui fit soupconner à quelques-uns, mais contre toute vraisemblance, qu'il avait agi sans ordre.

Titinius arriva pen de temps après, portant une couronne que lui avaient mise sur la tète les cavaliers de Brutus. Frappé des gémissements et des plaintes doulourcuses que, poussèrent les amis de Cassius, il apprit par la le désastre dont sa lenteur était cause, il s'en punit sur-le-champ en se passant son épée au travers du corps.

Brutus saveit déjà h dédite de Cassius; il di instruit de som tol rosqu'il approchait du camp. Il accourat, il verse des larmes sur son, il l'appela de dernier des Romains, n'espérant plus que Rome produisti Jamais nue me aussi haute que celle de ce fier en neni de la tyrannie. Ensuite, ayant fait en neil de la tyrannie. Ensuite, ayant fait en cevoloper décemment le corps, il ordonna qu'on le portait dans l'île de Thaose pour yel ordonna qu'on le portait dans l'île de Thaose pour cevoir les dérnière houneurs, de peur que cette camp; n'alterniti et n'affaibili le courage des soldats.

Ce fu uniquement le dèsespoir précipité et le faux héroisme de Cassius qui donnéerni l'avantage de cette fatale journée au parti des triunries. Du reste, tout était égal, ou même les républicains pouvaient s'attribuer avec fondement la supériorité. Des deux parts les alles gauches avaient été battues; des deux parts il y avait eu uu camp priet efforcé. Mais le nombro des morts, du côté des défensears de la liberté, était de la moité mointre que du côté

de leurs ennemis, huit mille au lieu de seize; et le camp que Brutus avait pris était commun aux deux armées d'Octavien et d'Antoine, au lieu que celui où Antoine avait pénétré n'était le camp que du seul Cassius : et. quoique détruit, il laissait subsister en entier, celui de Brutus, qui offrait une retraite assurée aux troupes vaincues. La mort de Cassins fit pencher la balance en faveur de ceux dont le sort était d'ailleurs le plus désavantageux. Elle privalt les républicains de celui de leurs deux généraux qui savaient le mieux la guerre. Elle privait Brutus d'un compagnon qui lui était infinlment utile pour diriger les opérations militaires et pour contenir les troupes. Aussi rendit-elle le cœur aux adversaires, qui, avant que d'en apprendre la nouvelle, étaient fort abattus. Mais lorsqu'un esclave de Cassius fut venu les en informer, leur apportant pour preuves la cotte d'armes et l'épée de son mattre, ils reprirent courage et se crurent plus en état que jamals d'espérer la vie-

toine. Dans le récit de l'action, je n'ai point parlé d'Octavien, parce qu'il n'y joua pes un grand rôle '. Il était encore malade; et néanmoins il se fit porter en litlére au milieu do ses troupes, rangées en bataille, non par bravoure, mais en conséquence d'un songe d'Artorius, son médecin, qui disait avoir reçu ordre de Minerve d'emmener Octavien bors du camp. La précaution ne fut pas inutile : ear, si Octavien fût resté dans le camp, il ne pouvait éviter d'être tué ou pris. Sa litière, où l'on crut qu'il était couché, fut percée de coups : Il eut même beaucoup de peine à se sauver du champ de bataille\*. Il se jeta précipitamment vers les marais, d'ou il gagna l'aile qu'Antoine commandait.

Pline dit plus, il avance qu'Oetavien demenra trois jours caché dans les marais 3. Ce fait a si peu de vraisemblance, et il est si natorel de penser que le général vaincu chercha et trouva promptement un asile dans l'armée victorieuse de son collègue, que je ue puis

m'empêcher de regarder ce que Pline rapporte. comme un faux bruit acerédité par Antoine 1. Dans les dissensions qui bientôt survinrent entre enx ils ne se ménageaient pas; et Antoine, dont la bravoure était au-dessus de tout soupcon, se faisait un plaisir de leter sur Octavien un reproche de lâcheté \*. Je ne suis pas plus frappé des discours répandus au désavantage d'Antoine lui-même, à qui l'on a imputé de ne s'être point trouvé à l'action. Octavien lui rendait le change; et décrié injustement par lul, il tâchait de lui ravir une gloire justement méritée. Les passions des hommes altèrent si étrangement les obiets, que ce n'est pas une petite affaire que de démêler le vrai. on du moins le vraisemblable, à travers les nuages dont elles couvrent quelquefois les faits les plus célébres.

Le premier soin de Brutus, devenu seul général, fut de rassembler les soldats de Cassius et de ranimer leur courage. Comme ils avalent tout perdu dans le pillage de leur camp, il leur promit deux mille deniers par tête, pour les dédommager de ce qui leur avait été enlevé par les ennemis. Rien n'était plus capable de leur rendre la joie et la confiance : lis admirèrent la magnificence d'une telle largesse ; et, au milieu de mille cris d'applaudissement. ils proclamèrent Brutus seul Invincible, seul victorieux entre tous les généraux qui avaient pris part à la bataille. Antoine pouvait néanmoins partager cette gloire avec lui. Brutus fut charmé de l'allégresse qu'il voyait repaltre dans le eœur de ces troupes battues ; mais il ne erut pas devoir encore compter assez sur elles pour accepter le défi que lui portérent des le lendemain les triumvirs. Quoiqu'il les vit se ranger en ordre pour lui offrie la bataille, il se tint à la tête de son camp sur les hauteurs; et lorsque, las d'attendre, ils se retirérent, il en fit autant.

1 Pline semble a'autoriser de l'aveu d'Agrippa et de Mécène, dont le témolgnage serait sans réplique dans le cas présent. Mais il y a quelque obscurité dans son texte; et d'ailleurs, comme il ne cite pes les propres termes de ses deux témoins, il nous est permis de soupcouner qu'il n'a pas bien pris leur pensée. Toute supposition me paralt plus vraisembiable que la fait que la

a Flor, IV, 7. - Plot. in Ant.

<sup>1</sup> Flor. 1v, 7. - Veil. 11, 70. - Suel. Aug. c. 91. -Applan. - Dio. - Plut. in Brut. et Ant.

<sup>3</sup> Plin. TH, 45.

<sup>1</sup> Suet. Aug. c. 53. réfute.

Sa situation était trés-embarrassante, et il trouvait dans chacque de ses deux armées des difficultés particulières qui le génsient beaucoup. L'armée victorieuse était surchargée d'une multitude de prisonniers dont la garde devenait très-incommode. Surtout on comptait parmi eux un très-grand nombre d'esclaves, qu'il ne paraissait nullement sûr de laisser au milieu des armes, à portée peut-être de s'en saisir, et de causer ensuite bien du désordre. Brutus prit le parti de les faire tner tous : résolution hien opposée à la douceur de son caractère, mais qui lui sembla justifiée tant par la nécessité que par l'exemple de ses ennemis qui avalent égorgé leurs prisonniers \*. Pour ce qui est des hommes de condition lihre pris dans le combat, il en renvova plusieurs, disant que ce n'était pas par lui que t'on devalt supposer qu'ils eussent été pris. mais hien plus véritablement par les adversaires; et que dans le camp des triumvirs ils étaient prisonniers et esclaves, mais libres et citovens dans celni de Brutus. Il ne lui fut pas possible de suivre en plein une facon si généreuse de penser. Le zèle amer de ses amis et des principanx officiers de son armée s'en trouvant aigri, il fallut, pour sauver ces malhenreux prisonniers, qu'il leur procurat les moyens de se cacher et de se dérober par la fuite.

Ses amis furent surtout intraitables à l'égard de deux bouffons, dont Plutarque nomme l'un Volumnius, et l'autre Saculion, ils lui amenèrent ces deux hommes, les accusant de continuer encore leurs mauvaises plaisanteries aux dépens même de leurs vainqueurs. Brutus, occupé d'affaires plus importantes, garda le silence, et Messala, qui était présent, dit que, si on l'en croyait, on commencersit par les hien fouetter, et qu'ensulte on les renverrait aux trinmvirs, pour leur faire honte des compagnies dans lesquelles ils se plaisaient, même en temps de guerre. Cette idée de Mossala en fit rire plusieurs. Mais Casca, celui qui avait porté le premier coup à César, prit la chose au criminel : « Ce n'est pas, dita il, par des ris indécents et par des plaisen-« teries que nous devons exprimer nos

« regress, de la mort de Cassius, » El, sdressen la parcie à Bruius, li ajout : « Vous tèmoignerez quels semiments vous conserves
à l'égard de voire collègue, selon que vous
panirez ou épargenez ceux qui insuitent
à sa mémoire. » Bruits fui piqué d'un discours si offensant. « Pourquoi donc, répondici-li, me hiliquer par vos quecisions, que
a ne faites-vous ce que vous voulez. » Cette
comment ces des miderables l'ambient de l'un descours si creative de l'un de l'un de l'un descomment ces des miderables l'appre de leur fui payer de leur vie l'intempérance de
leurs langes.»

L'armée de Cassius donnait envore plus d'affaires à Brutus. Ces troupes, vaincues dans le combat, destituées du chef qui avait contume de les commander, étaient tremblantes devant l'ennemi, et audacieuses à l'égard de lenr nouvesn général. Brutus, homme doux, et plus porté à employer la raison et les bons procèdés que la rigueur du commandement, avait peine à contenir des soldats toujours prêts à se motiner. Il craignit même qu'ils ne prêtassent l'oreille aux sollicitations des triumvirs, qui répandaient parmi eux des billets pour les inviter à la désertion sous de grandes promesses. Ces difficultés ébranlèrent sa constance, et le disposèrent à s'écarter en quelque chose des principes d'humanité et de clémence qui jusque-là avaient été l'âme de se conduite. Pour fixer ces esprits inquiets, qui pouvaient à tout instant leur échapper, il promit à son armée aprés la victoire le pillage de deux des plus florissantes villes de la Gréce, Thessalonique et Lacedémoue, qui étaient dans le parti des ennemis.

Plutarque pense, que dans la vie de Brutus'.

There of Rapievo Guy place from the Parket printed manadispers," of all main department districting materials and the property of all mains and Radings materials and property of the Parket and Radings districtly eligible from the Control of the distriction of the Parket and Parket for parket and parket for the Control of the distriction of the Control of the Parket distriction of the Parket and Parket and Parket and Parket distriction of the Control of the distriction of the Control of the distriction of the Control of the distriction of the Control of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of the distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of distriction of districti c'est là le seul reproche qui ne souffre point d'apologie. Il est vrai , ajoute ce grave écrivain, qu'Octavien et Antoine accordèrent à leurs soldats des récompenses bien plus odienses, pui-qu'ils chasserent presque de toute l'Italie les anciens habitants pour en distribuer aux gens de guerre les terres et les maisons. Maisentre les triumvirs et Brutus la différence était grande. Les premiers n'avaient pour but que de satisfaire leur ambition, et ils ne tendaient par la guerre qu'à se rendre maîtres de l'empire. Brutus, au contraire, faisant profession de la plus haute vertu, il ne lui était permis ni de vaincre, ni même de se sauver du péril, qu'en conservant Inviolables les droits de l'honneur et de la justice; surtout depuis la mort de Cassius, à qui l'on attribuait d'avoir quelque fois inspiré à son collègae des partis violents. Mais telle est la fatalité des conjonctures. Dans une navigation, si le gouvernail du vaisseau vient à se briser, on se bâte d'y ajuster le moins mal qu'il est possible d'autres pièces de bois qui ne font pas sans doute tout l'effet désiré, mais dont le service est nécessaire pour le moment ; de même Brutus. se trouvant dans une position très-facheuse. ne songeait qu'à pourvoir au besoin le plus pre-sant. Il ne pouvait plus garder l'équilibre, parce que celui qui lui avait servi de contrepoids lui manquait : et il se laissait entralner presque malgré lui aux conseils de ceux qui l'approchaient, à qui tout était bon pour parvenir à calmer les soldats de Cassius,

Les trimunts en simula para la casa la competer sur la fidilité de lates troppes. A Tout suite égard lis étaient besuccoip plan au que leur ennemi. Ils commençaient à souffiré de la disette : leur camp était dans des lieur bas, voissins des marsis, et par conséquent maissin et incommode; et les plustes d'automne étant surrenues depuis la batalle, de automne étant surrenues depuis la batalle, quantité d'ent qui se glére bone c'ut de quantité d'ent qui se glére bone d'ut plus quantité d'ent qui se glére pour combé d'infortune, ils soprirent ou un prour combé d'infortune, ils soprirent ou un para la casa la ca

μέν, άναγνεία δέ μεχανώμενοι πρός τών χρείαν " όντω Ερούτος έν δυνάμει τοσεύτη και μετιώροις πράγμεσεν ούχ ξημείσιοδρασύντα στρατεγόν άναγκάζετο χρέσθει το προύτος, αι πολέα πράσσειν και λεγείν τών βείνοις δονούστων, pnissant renfort qui leur arrivait d'Italie par mer avait été battu, dissipé, détruit par les fiotles combinées de Murcus et d'Ahénobarbus. Ce renfort comprenait deux légions, dont l'une était la légion Martiale, si renommée pour sa bravoure; de plus la cohorte prétorienne de l'un des triumvirs, se montant à deux mille hommes; enfin mille à douze cents chevaux, et quelques nonvelles levées, dont le no mbre n'est pas marqué. Toutes ces troppes ayant été embarquées sur des bâtiments de transport, sons ll'escorte de quelques vaisscaux de guerre, les amiraux républicains qui gardaient les côtes de l'Epire et de l'Illyrie vinrent à leur rencontre avec nne flotte de cent trente galères à trois rangs de rames. Le combat fut rude; et si la valeur eût pu décider du succès, l'avantage serait resté aux troupes triumvirales. Mais l'inégalité était trop grande entre des bâtiments de charge et des galères armées en guerre, et le petit nombre de celles qui servaient d'escorte au convoi fut accablé par la multitude des vaisseaux ennemis. Tout périt par le fer et par le fen, ou se vit forcé de se rendre aux vainqueurs et de prendre parti avec eux. Il v ent quelques pelotons qui se jetèrent sur des rocbers ou dans des îles désertes; et là, manquant de tout, la faim les contraignit de ronger les voiles et les cordages, et ils tâchaient de tromper leur soif en léchant la poix et le goudron.

Octavien et Antoine furent avertis à point nommé de ce désastre; et ce fut pour eux un nouveau motif de tâcher par tontes sortes de voies, et à quelque prix que ce pût être, d'amener Brutus à une action. Mais celui-ci. par un de ces événements inexplicables, n'en entendit point parler, quoique le combat de mer se soit donné le même jour que les armées de terre en vinrent aux mains, et que denuis ce iour il s'en soit écoulé vingt jusqu'à la seconde bataille de Philippes. Si Brutus eût été informé de la victoire de sa flotte, il est très-certain qu'il n'aurait point hasardé cette seconde bataille. Muni abondamment de toutes sortes de provisions, avantageusement posté, et par-dessus cela maltre de la mer, il réduisait ses adversaires à périr de faim et de misère dans leur camp, que l'hiver même qui

approchaît les eût bientôt obligés d'abandonner; et s'ils eussent voulu retourner en Italie, la flotte républicaine leur rendait le passage ou impossible, ou du moins très-difficile et très-périlleux.

Plutarque reconnaît lei une attention spéciale, un ordre exprès de la Providence, L'empire ', dit-il, ne pouvait plus être gouverné par une autorité partagée cutre pinsieurs, et il avait besoin d'un chef unique. Ainsi Dieu, voulant écarter le seul homme qui pût faire obstacle à celui qu'il destinait pour maître à l'univers, empêcha que Brutus ne pût profiter d'un événement qui lui assurnit la victoire. Il s'en fallut même très-peu qu'il ne reçût cet avis, qui, s'il fût parvenu iusqu'à lui , aurait totalement changé la face des choses : car la veille du jour où il devalt donner la bataille, sur le soir, arriva dons son camp un trausfuge nommé Clodius, qui débita cette nouvelle comme publique dans l'armée triumvirale. Mais on méprisa son rapport, ou même on le prit pour une l'atterie par laquelle ce transfuge voulait faire sa cour à ses nouveaux amis : en un mot , on ne dai-

gna pas en rendre compte à Brutus. Le leudemain, les armées s'étant rangées en ordre de bataille, demeurérent longtemps eu présence sans s'ébranler. Brutus ne voyait pas parmi ses troupes un air de joie et d'ardeur qui lui inspirât la confiance de vaincre. Sa cavalerie n'avait point d'empressement pour commencer le combat, et elle attendait que l'infanterie lui montrat l'exemple D'ailleurs, pendant qu'il parcourait les rangs, il recut divers avis qui lui donnérent des soupcons sur la fidélité de plusieurs officiers et de plusieurs corps : et ses soupcons entraient d'autant plus aisément dans son esprit, que d'anciens soldats de César, comme étaient presque tous ceux qui composaient son armée. pouvaient bien conserver de l'attachement pour le parti qu'ils avaient autrefois suivi. Enfin , un brave officier, nommé Camulatus; qui avait été honore de récompenses distin-

III. HIST, ROM.

guées pour sa valeur, lout d'un coup passant sous les yeux de Brulus, se jest du côté des ennemis. Ce fut pour Brulus un vrai sujet de douleur : et, moitié par indignation, moitié par crainte d'une désertion plus grande, surle-champ il donna le signal et livra l'attaque vers la neuvième heure du jour, c'est-à-drie lorqu'il ne restait plus que trois heures de solcil.

Il cut encore l'avantage du côté où il commandait en personne. A la tête de son infanterie il enfonça les ennemis, et, soutenu de sa cavalerie, il en fit un grand carnage et les poursuivit assez loin. Mais son aile gauche. craignant d'être prise en flanc, s'étendit beaucoup pour offrir un plus grand front, movennant quoi le milieu devint trop faible pour résister à l'effort violent que firent les tronnes triumvirales. Ce fut donc par cet endroit one commença la déroute de l'armée de Brutus. Le centre ayant été mis en désordre et rompu. les triumvirs, attentifs à profiter de ce premier succès, au lieu de s'amuser à poursuivre, à tuer, et à faire des prisonniers, ne songérent qu'à empêcher que ceux qui avaient commencé à se débauder ne se ralliassent. Dans ce dessein ils se partagèrent; et pendant qu Octavien pénétrait jusqu'au camp des ennemis, et s'emparait des portes pour conper la retraite aux fuyards . Antoine prit Brutus par ses derrières et l'enveloppa.

Dans une si pressante extrémité, Brutus fit des prodiges. Agissant et de la tête et de la main ; il se montra également soldat et capitaine. Mais il ne fut pas seconde. Les troupes de Cassius, parmi lesquelles, dans la première action , il y avait plus de déroute que de carnage, avaient conservé une impression de terreur qui s'était communiquée à tout le reste de l'armée, au lieu que du côté des triumvirs les vaincus avaient été dans le moment taillés en pièces, et avaient ainsi emporté avec eux l'effroi dont sout frappées naturellement des troupes vis-à-vis de leurs vainqueurs. Ainsi il paraissait que c'avait été un graud avantage pour Brutus d'avoir perdu beaucoup moins de monde que les ennemis dans le premier combat ; et c'est poutant ce qui fut la cause de sa défaite dans celui-ci.

Brutus combattit longtemps , environné de

<sup>1</sup> Τῶν πραγμέτων, ὡ; ἔοικιν, οὐκίτι πολλοῖς ὅντων καθεκτῶν, ἀλλὰ μοναρχίας διεμένων, ὁ Θεὸς ἔξογιεν καὶ μεταστῶκει τὸν μόνον ἐμποδών ὅντα τῷ κρατεἰν δυνεμένω δουλόμενος ἀπέποξε τὸν τύχου ἐκείνη».

tout ce qu'il avait de plus vaillants officiers. Ce fut là que le fils de Caton effaça par une mort glorieuse la honte d'une jeunesse peu sage : car il n'avait pas imité la retenue et la modestie de son père, et ses liaisons avec une femme cappadocienne lui avalent attirè bien des raitleries et bien des brocards. Mais. dans l'occasion dont je parle. Il parut digne du sang d'où il sortait, faisant voir qu'il est plus aisé d'avoir du courage enntre les dangers et contre la mort même que contre les plaisirs. Il fut toujours dans le plus chaud de la mélée; et, accablé par le nombre, il ne prit point la fulte ni ne recula; au contraire, appelant les eunemis, et se nommant par son nom et par le nom de son père, il tomba enfin sur un tas de coros moris dont la terre était ionchée autour de lui.

Plasicurs braves, et entre autres le neveu de Cassius, périrent ainsi en combattant aux cotés de Brutus. Mais après de grands et générus. Fest a l'allui céder à la nécessité; et ce général, voyant que tout était perdu, prit le parti de la fuile, qui rétait pas ans difficulle pour lui : cur Antoine avait recomment de la compartie de la fuile qui rétait pas sans difficulle pour lui : cur Antoine avait recomment de la compartie de la fuile de la fui

Une troupe de Thraces s'était acharnée sur lui, et le poursuivait de fort près, Lucilius. qui l'accompagnait dans sa fuite, voulant lui donner le temps de s'éloigner, s'arrêta, et se laissa prendre par ces barbares, à qui il dit qu'il était Brutus ; et pour les confirmer dans leur crreur, il les pria de le mener à Antoine, comme à un ancien ami, au lieu qu'Octavien était pour Brutus un enucmi implacable. Les Thraces, joyeux et triomphants d'une si bonne capture, revinrent vers Antoine, à qui ils dépêchèrent quelques-uns de leurs camarades pour lui amoncer qu'ils lui amenaient Brutus. Antoine marcha à leur rencontre, suivi d'un grand nombre d'officiers et de soldats que cette nouvelle avait rassemblés, et dont les

uns plaignaient le malheureux sort d'un homme si vertueux ; les autres l'accusaient de dégénérer de sa propre gloire en se réduisant, par un amour immodére de la vie, à devenir la proje d'une troupe de barbares. Lorsque Antoine vit approcher les Thraces, il demeura un peu embarrassé, ne sachant trop comment il recevrait Brutus. Mais Lucilius s'avançant d'un air de confiance : « Non, Brutus n'est « pas pris, lui dit-il, la fortune n'a pas eu le « pouvoir d'outrager jusqu'à ce point la vertu. « On le trouvera, mort ou vivant, toujours « digne de lui-même. Pour moi, t'ai trompé « vos gens, et ie me présente devant vons, « prêt à subir telle peine qu'il vous plaira « d'imposer à mon audace. » A ce discours la joie des Thraces, qui avaient fait prisonnier Lucilius, se changes en houte et en dépit, et la confusion éclata sur leurs visages. « Ne « sovez nas fâchés de l'erreur, leur dit An-« toine, vous avez fait une blen meilleure « prise que celle que vous cherchiez. Vous « vouliez prendre un ennemi, et c'est un ami « que vous m'amenez. J'atteste tous les dieux « que l'aurais été bien en peine du traite-« ment qu'il cut fallu faire à Brutus. Mais des « hommes tels que celui-ci, l'aime bien mieux « les avoir pour amis que pour ennemis » En finissant ces mots. Antoine tendit la main'à Lucilius, il l'embrassa cordialement, et le confia à la garde d'un de ses amis, qu'il chargea d'en avoir soin. Lucilius demeura depuis ce moment attaché à Antoine : il eut pour lul la même fidélité ou'il avait gardée à Brutus. et avec le même malheur.

Cependent Bratus avair mis entre lui et les ennemis un petit raisseau dont les bords étaient couverts de bois et escarpés. Comme il était déja unit, il n'alla pas loine, et s'assit dans un lieu creux adossé contre un grand rocher. Il avait sex et lui un petit tombre de sea units, et des premiers officiers de son armée, eutre autres P. Voltamulas, que Plutarque curie autres P. Voltamulas, que Plutarque curie autres de la question. Le na caracterista de la composite fuelle sia plus petites circonstances que Plutarque a tirées de cette source.

Brutus, levant les yeux au ciel, qui était tout seme des étoiles, prouonça un vers de la Mé-

<sup>1</sup> Plut In Cat. min. et Brut.

dée d'Euripide, dont le sens est : « Jupiter 1. « que celui qui est l'aoteur de tant de maux « n'échappe pas à la vengeance ! » Il en voulait vraisemblablement à Antoine, de qui il avait espéré le concours et l'appui pour le rétablissement de la liberté après la mort de César, et qui, en prenant le parti contraire, fut réellement la cause de tous les maux qui suivirent. Brutus aiouta nne autre citation d'un poëte grec, deux vers que Volumnius avait oubliés, mais qui sont indiqués par Florus, et rapportés par Dion. C'est un blasphème contre la vertu, a Malheureuse vertu 2! disait Hercule « dans ce poëte, tu n'es qu'un nom, et moi je « t'al cultivée comme si tu étais une réalité : « mais to n'es que l'esclave de la fortune.» Langage de désespoir, qui démasque la constance que Brutus avait jusque-là témoignée, et qui fait voir évidemment que l'espérance du succès lui était un appui nécessaire. C'est ainsi que ne manque jamais de se démentir une vertu purement humaine, qui ne porte point sur le fondement solide de la révélation d'une autre vie où le bonheur se récouciliera

Brutus se rappela ensuite avec douleur cenx qu'il avait vu périr dans le combat : et il témoigna surtout regretter Flavius, Ingénieur en chef de son armée, et Labéon, l'un de ses lientenants, père du célèbre jurisconsulte de même nom. Cependaul quelqu'un de la compagnie eut soif; et voyant que Brutus sentait le meme besoin, il prit un casque, et alla pniser de l'eau à la petite rivière qui était proche. Pendant cet intervalle on entendit du bruit d'un autre côté; et Volumnius , accompagné de Dardanus, éruyer de Brutus, alla voir ce que c'était. Lorsqu'ils revinrent, ils demandèrent des nouvelles de l'eau; mais elle avait été bue en leur absence. Brutus conservait encore assez de tranquillité pour sourire de cette petite aventure, « L'eau est bue, dit-il. « il faudra qu'on aille vous en chercher d'au-« tre. » Le même y retourna ; mais peu s'en

pour jamais avec la vertu.

: Ζεὖ, μὰ λάθοι σε τῶν δ' δς αἶτιος χαχών. (Eunip. Med., τ. 232) fallnt qu'il ne fût pris, et il revint avec assez de peine, avant été blessé.

Il semble qu'il restat encore quedque rayon d'espérance à l'estat, sil conjecturari que le nombre des morts n'avail pas été bien considerable de son cold. Stallitus, de qui nous avons dijà parlé à l'occasion de la mort de colon, soffris pour aller à la découverte; et s'il trouvait que le camp subsistat, il promit d'èverun fanal. Le fanal partu, mais nostendit longtemps en vain le retour de Stallitus. al l'ercivari point, avail et et en vie. 2 li ne revint point, ayant été rencontre par un pros d'ennems agui le tuèren.

Sclon Appien, Brutus passa non-seulement la unitentière, miss une partie du lendemain, occupé du soin de recueillir les débris de sa défaire, et déjà il royait environ quatre légions rassemblées autour de lui. Il fut bien sie de sondre ses troupes, et de sovier quelles étaient leurs dispositions, Graignant cepeannel de se commenter, il charges leurs officiers de leur proposer de faire un effort pour cretired anns leur camp, et pour eu chisser les entrette dans leur camp, et pour eu chisser les faires que de faire leur pais aux métalleurs de resultant pour le faire leur pais aux métalleures conditions qu'il scrait possible.

Plutarque ne parle en aucuuc façon de cette teutative, et il rapporte la mort de Brutus à la nuit même qui suivit la bataille. C'est à quoi je m'en lieus.

Statilius ne revenant point, Brutus jugea bien qu'il avait péri; et ne songeant plus qu'à monrir lui-même, il se pencha, demeuraut toujours assis, vers un de ses esclaves, uommé Clitus, et lui parla bas à l'oreille. Cet esclave garda le silence, et ne lui répondit que par ses larmes. Brutus fit approcher ensuite Dardanus, son écuver; et n'en avant pas eu plus de satisfaction, il s'adressa enfin à Volumnius; et, se servant de la langue grecque, il lui rappela les maximes storques sur la mort voloutaire, et la fermeté de courage dont il devait avoir fait provision pour un cas pareil. Il le pria donc de tenir avec lui l'épée, afin d'enfoncer le conp plus fortement. Volumnius, et tous cenz qui étaient présents, refusèrent de lui rendre un si triste service. Quelqu'un

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ω τλάμον άριτά, λόγος άρ ΄ άσθ΄ · έγω δέ σε Ως έργον άσκουν · σύ δ' άρ ἐδούλτυις τώγη.

même de la compagnie dit qu'il ne fallait point demeurer dans le lieu où ils étaient, et qu'il était à propos de fuir. « Oui, reprit Brutus « avec vivacité, il fout fuir, mais c'est par le « secours des mains, et nou pas par celui des

« pieds, » Il s'était leve en prononcant ces paroles ; et, tendant la maiu à chacun avec un visage serein, il leur dit « que c'était pour lui une « grande joie qu'aucun de ses amis ne lui eut « manqué de fidélité; et que, s'il se plaignait « de la fortune, ce n'était que par rapport à a sa patrie : que nour lui personnellement, il « se regardait comme plus heureux que les « vainqueurs, non-seulement eu égard à sa « situation précèdente, mais dans le moment « même, puisqu'il laissait une gloire de vertu « que ni leur puissance ni leurs armes ne « pourraient leur procurer ; qu'au contraire « toute la postérité jugerait qu'ils étaient des « injustes qui avaient écrasé ceux qui avaient « le meilleur droit, et des méchants qui « avaient opprimé des gens de bien pour en-« vahir une domination illégitime et tyranni-« que, » Il finit en les exhortant et en les priant de songer à mettre leur vie en sûreté.

Il se retira ensuite à l'écart, accompagné seulement de deux ou trois personnes, parmi lesquelles était Straton, Egéate, qui lui servalt de conseil et comme de guide dans les exercices de l'éloquence. Ce Grec était celui sur qui Brutus comptait pour être aidé à se donner la mort. Il témoigna pourtant de la répugnance à se charger d'un si funeste ministère, Mais, lorsqu'il vit que Brutus recourait à un de ses esclaves : « Si c'est une chose « résolue, dit-il, je ne souffrirai pas que vous « trouviez dans un esclave plus de secours « que dans un ami.» Il prit donc à deux mains la poignée de l'épée nue, et, en détournant le visage, il la tint ferme, Brutus, levant le bras gauche sur sa tête, saisit de la main droite la pointe de l'épée; et se l'étant ajustée à la mamelle gauche, vis-à-vis de l'endroit où l'en sent le battement du cœur, il se poussa dessus avec effort, et se perça ainsi, de manière qu'il expira dans le moment,

que comme ses amis et les gens de sa maisou D'autres disent que Straton ne fut que simple témoin de cette scène sanglante, et que Brutus lui-même, tenant son épée, se l'enfonça

mourir ainsi, il n'avait pas besoin du secours de personne. Et d'aitleurs Plutarque nous administre une preuve qui ne permet pas de dou ter que Straton n'ait fait en cette occasion un autre personnage que celui de spectateur : car il racconte que, quelques années après, Messala, réconcilie avec Octavien, et tenant un rang distingué entre ses amis; lui présenta ce rhéteur en disant, les larmes aux yeux : e César, voici celui qui a rendu à mon cher « Brutus un dernier et déplorable service, » Lorsque le corps de Brutus eut-été apporté à Antoine, il se souvint que son frère Caius avait été tué par les ordres de ce général, et il en fit quelque reproche à sa mémoire. Il aima micux pourtant s'en prendre à Hortensius, qui s'était chargé de l'exécution, et il le fit tuer comme une victime due à sa vengeauce. Pour ce qui est de Brutus, il voulut qu'on lui rendit les derniers honneurs, et il donna pour convrir son corps une cotte d'armes très-magnifique et très-précieuse. Il punit même rigoureusement l'insolence et l'infidelité de l'affranchi à qui il avait commis le soin de la sépulture, et qui, tenté par la richesse de cette cotte d'armes, la vola au lieu de la bruler avec le corps. Antoinc, en ayant été informé, fit mettre à mort le coupable. Les cendres de Brutus furent receuillies dans une urne, et portées à Servilie sa mère. La tête avait été séparée du tronc avant l'inhumation. Octavien', bien moins généreux qu'Autoine', s'était fait une joie et une espèce de devoir de satisfaire les manes de César en mettant aux pieds de sa statue dans Rome la tête de son meurtrier. Elle périt, dit-on, dans le trajet de Dyrrachium en Italie, Brutus u'était encore que dans sa trente-septième année lorsqu'il mourut. Pour achever tout ce qui appartient à son

par le poids de son propre corps ; mais pour

cette héroine, ayant appris le triste sort de son mari, résolut de ne lui pas survivre ; et la gardaient à vue, et prensieut soin de lui 1 Suet, Aug. 13, et Dio. - Vell. 11, 72.

histoire, il me resto à rendre compte de la

mort de Porcia sa femme. On la raconte

d'une manière tout à fait tragique. On dit que

soustraire toute arme et tout instrument capable de b'esser, elle mit des charbons ardents dans sa bouche, et, la fermant, elle s'étouffa.

Ce récit, quoique appayé de l'autorité de Nicolas de Damas 1, de Valère Maxime et de Dion, poprrait bien n'être qu'une fable accréditée par le goût des hommes pour le merveilleux : car Plutarque cite une lettre de Brutus dans loquelle il se plaignait de la négligence de ses amis à l'égard de Porcia, qui, étant tombée dans une maladie de langueur, avait pris, sans qu'ils s'y opposassent, le parti de se laisser monrir. Il est vrai que cet historien laisse un donte et un soupcou sur la légitimité de la pièce qu'il allègue. Mais parmi les lettres que nous avons de Cicéron à Brutus<sup>9</sup>. on en lit une dont les interprêtes sont assez embarrassés à assigner le sujet, et qui paraît manifestement une lettre de consolation 3 snr la mort de Porcia. Ainsi il est très-vraisemblable que Porcia était morte avant Brutus.

L'histoire nous a conservé les noms de quelques illustres personnages qui périrent on dans la bataille même de Philippes , ou per une suite de ce grand événement. Outre le fils de Caton, le neveu de Cassius, Labéon, et Hortensius, dont j'ai déjà parlé, je trouve encore un Varron, un Lucullus tué, dit Valére Maxime 4, par ordre d'Antoine, et auprés duquel demanda à être égorgé Volumnius, son ami, qui se repentait de l'avoir engagé dans cette funeste milice. Onintilius Varus se fit tuer par un de ses affranchis , après s'être revêtu des ornements de sa dignité. Mais il n'en est aucun qui se trouve dans un cas plus singulier et plus propre à marquer l'incertitude et la bizarrerie des choses humaines que Livius Drusus, père de Livie, qui devint peu après épouse d'Octavien, et dont le fils Tibère fut élevé ensuite à l'empire. Le grand-père de cet empereur se tua lui-même dans sa tente pour éviter de tomber cutre les mains de celui qui ailait devenir son gendre.

Il n'en aurait pas obtenu de quartior : car

Octavien, qui avait eu assez peu de part à la victoire , en abusa insolemment à l'égard des vaincus. Il fit égorger sans miséricorde tout ce qu'il y avait de plus distingué entre les prisonniers, et il ne leur épargua pas même les insultes et les reproches remplis d'amertume. L'un deux lui demandant humblement la grace de la sépulture, il lui dit que les vautours et les bêtes carnassières seraient son tombeau. Un père et un fils le priaient de leur acorder la vie ; il leur ordonna de tirer au sort; et il eut l'inhumanité de repattre ses yeux do cruel spectacle qu'ils lui présentérent. lorsque, refusant de profiter d'une grâce si barbare, le père se livra aux assassins, et le fils se donna la mort à lui-même. Aussi une si horrible eruauté révolta contre lui tous les esprits ; et lorsque les prisonniers chargés de chaines furent amenés aux vainqueurs : tous : et particulièrement Favonius, l'accablèrent d'injures, pendant qu'ils saluaient Antoine avec respect en lui donnant le nom de général.

Si Ton cherche la raison de cette difference de conduite entre Octasieu et Antoine, elle n'est pas, je erois, difficile à démefer. Octasieu et Antoine, alle n'est pas, je erois, difficile à démefer. Octasien et alle a souveraise puissance, il s'y frayait le chemin en abstant les têtres de lous ceux qui auraient pa conserver la fierté républicaine, Aussi, Joroquium elbis ses vour herait remplis et qu'il ne crut plus avoir besoin de la creante, il devin le plus humain de tous les princes. A moine, qui dunait plus sur serie, antoine, qu'il maint plus sur sont d'un cour naturellement assec en clin à la génératif, et que l'emportement seul en écartait uneulumélois.

Aree Brutus périt, à proprement parter, Aree Brutus périt, à proprement parter, le parti républichii : cur les faibles efforts que firent notore les débris des armées do terre et de mer qui l'avsient reconnu pour ché ne peuvent dire comparés qu'au dernaiters convulsions d'un homme expirant. Pour cqui est de Sex Pompiée, qui donna de vrais signes de vie, il ne doit pas être considéré comme républichin, mais comme tenderé comme républichin, mais comme tendent, aussi bien que les triumvirs, à sa puissance perticulière.

1 Suct. Aug. 13.

<sup>1</sup> Piul. in Bruto. - Val. Max. 1v, 6.

Cic. ad Brut. 1, 9.
 G'est le sentiment de M. Middleton, dans sa Vie de Cicéron.

<sup>4</sup> Vell. II, 71, et Val. Max. IV. 7.

Des restes de l'armée vaincue à Philippes Il s'était formé un corps d'environ quatorze mille hommes, qui offrirent le commandement à Messala ', Quoiqu'il fût très-jeune, sa réputation était grande; et nul n'avait brillé davantage, après Brutus et Cassius, dans ce parti. Il fit preuve de sagesse en ne s'opiniatrant pas mal à propos à lutter contre la fortune. De concert avec celui que sa naissance et son rang lui donnaient en quelque facon pour collègue, c'est-à-dire avec Bibulus, beaufils de Brutus, il usa de l'autorité que ces troupes infortunées lui attribusient sur elles pour les déterminer à se soumettre aux vainqueurs, qui les reçurent volontiers, et les distribuèrent dans leurs légions.

Un mot de Messala doit trouver ici sa place, quoique postérieur de plusieurs années . Judicieux et fidèle, Messala s'attacha à Octavien, et le servit parfaitement dans la guerre contre Antoine, Octavien lui témoignant donc sa reconnsissance avec quelque étonuement sur ce qu'après avoir été son ardent ennemi à Philippes, il lui avait donné à Actium de si éclatantes marques d'attachement : « N'en soyez pas surpris , lui répondit « Messala , vous m'avez toujours vu dans le e meilleur parti. » Mot hardi et obligeant, et de plus exactement vrai dans tout ce qu'il renferme. La cause de Brutus était certainement plus juste que celle des triumvirs. Entre Octavien et Antoine il ne s'agissait plus de justice; mais il est constant que l'avantage de

l'empire demandail qu'Octavien fit vainqueur. Je reviers aux suites de la bataille de Philippes 3. Les forts des environs avec les troupes qui les occupaient, tous les magasins de l'Ile de Thasos, tombérent au pouvoir des vainqueurs; et toutes les richesses qui se trouvérent en ces différents endroits, aussi bien que dans les camps de Brutuset de Cassius, furent

la proie du soldat.

Une escadre commandée par Cassius de Parme, qui venait d'Asie, et qui n'arriva qu'après la décision, avec des provisions et des troupes pour l'armée républicaine, se vit

blentid grossie par la joertion de quelques flottilles, qui depuis le malheur de Britas retante de la comparation de la comparation de sansé d'un grand nombre d'officier et de soldats c'étappes de la batallie. Le fils de Cicréon, et quelques autres personages d'un nom illustre, véauti sauvée de Thasos, se rendirent parcillement sur cette même escadre, qui deviut, par tous ces acroissements d'indirents, un foit considerable. Le cet état de fact que de la mer Joriense, et se ranges sous parties de la comparation de la comparation de la Abémbalorie.

Là il se tint un grand conseil. Il s'agissait de prendre un parti par rapport à ces tristes débris d'une puissance peu auparavant formidable, Malgré le désastre de Philippes, les deux chefs étaient également éloignés de rechercher l'amitié des triumvirs, qui leur paraissaient avec raison dignes de toute leur haine. Mais d'accord sur ce qu'ils devaient fuir , ils se partageaient sur ce qu'il convenait de faire. Murcus, esprit plus solide et moins élevé, voyait qu'il ne leur était pas possible de résister par eux-mêmes aux triumvirs, et il voulait que l'on s'attachât à Sex. Pompée, afin de former un seul corps de tous les ennemis de la tyrannie. Domitius, qui était fier et d'un courage altier, jaloux des droits de la liberté, et peut-être de la qualité de chef de partl, ne s'accommodait pas mieux d'obéir à Sextus que de se soumettre à Antoine et à Octavien. L'ambitton que lui inspiraient son rang et sa naissance le portait à necéder à aucun de ceux qu'il pouvait regarder comme ses égaux. Il proposait donc de défendre la république avec les forces qui leur restaient, et de se maintenir jusqu'au dernier moment dans l'indépendance, qui seule était digne des Romains. Non-sculement Murcus et Domitius soutiurent chacun très-vivement leur avis, mais ils l'exécutèrent'. Murcus, avec ceux qui voulu-

l'exéculérent. Murcus, avec ceux qui voulurent le suivre, passa en Sicile, et porta à Sex. Pompée une graude augmentation de puissance. Domitius s'opinistre à tenir la mer sous sapropre banuère, jusqu'à ce qu'enfin il fut obligé, comme nous le verrons, de se donner à Antoine.

<sup>1</sup> Hor. od. 1, 14.

<sup>1</sup> Vell. - Applan.

Piul. in Bruto.

<sup>3</sup> Applan.

Qu'il me soit permis de proposer lei aux maneurs des letres la peusée oi je sais, que évat à la circonstance dont je viens de rendre compte que se renporte la célère allégorie employée par Horace, et diversement expisement de la comple que se rendre de la compte de la comple que se respecta de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la compte del la c

Horace prit dans cette occasion le parti qu'il conseillai aux autres. J'ai dit qu'achevant ses études à Athènes, il avait été emmené par Brutus, et fait tribun legionaire. Il se trouva en cette qualité à la bataille de Philippes', où il ne brilla pas par son courage. Il s'enfait, et jeta son bouclèr qui l'embar-

Tecum Philippos, ei ceierem fugam Sensi, relicià non bené parmulà. (Honar, Od. 11, 7.) rassait. Mais, s'il n'y perdit pas la vie, il y perdit ses biens , et toute sa petite fortune , qui fut confisquée au profit des vainqueurs. Nous devons à la triste situation où il se vit alors, ees belles poésies qui ont fait on l'admiration on l'utile amusement des connaisseurs de tous les siècles. Il n'aurait peut-être iamais cultive l'heureux talent qu'il avait recu de la nature. s'il n'y eot été force par la nécessité. C'est ce qu'il a pris soin lui-même de nous apprendre : « Je me sauvai 1 , dit-il , de Philippes , bien « petit et réduit bien bas, semblable à un oi-« seau à qui on a coupé les ailes, dépouillé, e eu un mot, et de la maison et du champ « paternel, Dans cette détresse, l'audacieuse « pauvreté me porta à faire des vers, » Il n'eut pas lieu de se plaindre des Muses; et la faveur de Mécèue, à qui il se fit connaître par ses poésies, lui rendit avec usure ce qu'il avait perdu.

> Unde simul primum me dimisére Philippi, Decisis humilem pennis, inopemque paterni Et laris, et fundi, Paupertas impulit andex Ut versus facerem. . . . .

(Epist. 11, 2)



## LIVRE L.

Guerre de Pérouse. Naissance de l'amour d'Antoine pour Cléopatre. Tralté entre les timuwirs et Setus Pompée. Victoires remportées par Ventidius sur les Parthes. Renouvellement de la guerre entre Octavien et Sextus. Ans de Rome 710 — 715.

& I. LE TRIEMVIRAT TRIOMPHANT: LE PARTI RÉPU-BLICAIN ANEANTS. ANTOINE ET OCTAVIEN FONT ENTER BUX UN NOUVEAU PARTAGE DES PROVINCES AU PRÉJUDICE DE LÉPIDUS. OCTAVIEN ESTOURNE EN ITALIE, ET SE CHARGE DE DISTEIEUER LES TERRES PROMISES AUX VÉTÉRANS. AVANTAGE QU'IL TROU-TAST DANS CETTE FORCTION, NOMBRE IMMENSE OF CRUX QU'IS FALLAIT RÉCOMPENSER. MALAORE D'OC-TAVIEN A BRINDES. ORIGINE DE LA GERRRE DE PÉ-BOUSS. CARACTERE VAIN DE L. ANTONIUS. ÎNTÉRÊTS OPPOSÉS DES POSSESSELES DE FONDS DE TERRE ET DES SOLDATS. AVIDITÉ ET INSOLUNCE OR CRUX-CI. TEOI-SIÈRE INTÉRÊT, CELUI D'ANTOINE. MOTIF SECRET OUI ANIMAIT FULYIE CONTER OCTAVIES. TENTA-TIVES INPRUCTURUSES D'OCTAVIES POUR ÉVITEE LA OLEBER. SON ADRESSE ET SA FERMETÉ. DIFFÉ-RENCE ENTRE LES FORCES DU PARTI D'OCTAVIEN ET DE CELUI DE LUCIUS. COMMENCEMENTS DE LA GERRER. LUCIUS ASSIÉGÉ BANS PÉROUSE PAR OC-TAVIEN. FAMINE DANS PÉRQUES. LUCIUS VA CCI-NEME TROUVER OCTAVIEN POUR SE EENORE A OISCRÉTION. BELLES PAROLES D'OCTAVIEN OUI N'EN-PECRENT PAR OU'LL ME PASSE DES EXECUTIONS SAN-CLANTES. LA VILLE DE PÉROUSE EST RÉDUITE EN CENDRES PAR UN ACCIDENT IMPRÈVU. LE PARTI DE LECTUS ABSOLUMENT ORTHUIT EN ITALIE. FUITE DE TL. NÉROS, MARI DE LIVIE, ET PERE DE L'EN-PERROR TIRERE. FUITE BY MORY DE FULVIR. JCLIE, MEER D'ANTOINE, SE SAUVE EN SICILE, D'OU SEX. PONPÉE LA FAIT PASSER EN GRECE. LUCIUS EST ENVOYÉ EN ESPAGNE PAR OCTAVIEN, AVEC LE TI- THE DE PROCONSUL. CONOCITE DOECE ET POPULAIRE QUE TIENT ANTOINE DANS LA GRÈCE. LES DÉLICES OR L'ASIE LE REPLONGENT DANS LA DÉRAUCHE. RÉJOUISSANCES D'UNE PART. ET GEMISSEMENTS DE L'AUTER, EN ASIE. SIMPLICITÉ ET FACILITÉ DU CA-HACTERE D'ANTOINE, SOURCE DE RIEN ET DE MAL. NAISSANCE DE SA PASSION POUR CLÉOPATRE. EN-TOÉK SUPERRE ET GALANTE DE CETTE PRINCESSE OANS TARSE, OF STAIT ANTOINE. REPAS RÉCIPEO-QUES ENTRE CLÉOPATER ET ANTOINE. LES CHARMES DE L'ESPRIT DE CLÉOPATRE PLUS SÉDUISANTS QUE CEUX DE SA BEAUTÉ. ELLE SURJUGUE ANTOINE. ELLE SE SEET DU POUVOIR D'ANTOINE POUR S'AS-SUBER LA POSSESSION OR L'EGYPTE. ELLE RE-TOUBNE A ALEXANDRIE, ET BIENTÔT ANTOINE LA ANT AMPARENTS STRUME ST RESERVES PROFITS D'ANTOINE.

Par la victoire de Philippes 1 le triumvirat était triomphana 1. Il re restait presque plus de forces républicaines; et Sex. Pompée, ennemi par était et par son nom de la faction de César, mais ne possedant que la Sielle, n'élait pas un adversaire redoutable pour ceux qui voyaient soumis à leurs lois tout le reste de l'empire romain.

Aux termes du traité qui faisait la base de la ligue triumvirale, les trois associés auraient du partiger également les fruits do la victoire. Mais entre des ambitieux la foi des trailés est comptée pour peu de chose. Octavien et Antoine, qui avalent toutes les troupes sous leurs mains, 5 accordèrent à dé-

- 1 An. R. 710; sv. J. C. 42.
- <sup>3</sup> « Bruto et Cassin carsis pulla jum publica arma. » (TAC. Annol. 1, 2.)

positie le faible Lépistas 3. Ils lui impatierent d'avoir entrieran en eur absence des intelligences avec Six. Pompée, et sous ce précise, mais reillement parce qu'il était sans appui comme sans génie, ils couvinernt de s'approprier les provinces de son département; suit à lui donner, comme par un espece de commisération, l'Afrique proprement dite, supposé qu'il ne fût point trouvé coupable.

Octavien, peu favorablement traité dans le premier partage, eut soin do se dédommager dans celui-ci. Il s'attribua les Espagnes et la Numidte. Il détacha même du lot d'Autoine la Gaule cisalpine, non pour l'ajouter au sien, mais afin qu'elle fût incorporée à l'italie, snivant l'ancien plan de César, et qu'elle cessăt d'être regardée comme province. Le aystème d'Octavien était de ne point désemparer d'Italie, et d'y établir solidement son autorité. Ainsi il ne convenait point à ses vues qu'aucun autre général eût droit de tenir des légions en decè des Alpes. On avait éprouvé dans la guerre de César contre Pompée, et ensuite dans celle entre Décimus et Antoine, de quelle importance était le gouveruement de la Gaule cisalpine pour faire trembler Rome. Le département d'Antoine comprit donc sculement toute la Gaule au delà des Alpes, avec l'Afrique propre, qu'occupait touiours Corntficius. Mais ce qui semblait donner la supériorité à Antoine, c'est la commission qu'il prenait d'aller faire reconnaître dans l'Orient la puissance triumvirale, c'est-à-dire de s'emparer de ces vastes et opulentes contrées, où il n'avait plus à craindre de résistance depuis la défaite et la mort de Brutus et de Cassius.

Cotavien sentait parfaitement combien il était lésé par cet endroit. Mais la nécessité le contraignait d'accorder beaucup à un collègue par lequei il était alors écrasé. La victoire de Philippes était l'ouvrage d'Antoine \*, tous les geus de guerre lui en attribusient l'honneur à lui seui , et par l'éclait de cette gloire il obscurcissait entlèrement Octavien , qui n'a-

vait eu que très-peu de part à ce grand exploit.

On peut dire pourtant que celui-ci, adroit et rusé politique, ne cédait guère à Antoine que le brillant, et gardait pour jui le soiide. il retournait en Italie, et se chargeait d'établir en colonies les vétérans, à qui il s'agissait de payer le priz de leurs services. De là il tirait un double avantage. Premièrement , en cas de rupture, il avait Rome et l'Italie de son côté, et il pouvait décorer sa cause des noms du sénat et du peuple romain, grand avantage dans une guerre civile. De plus, les soldats allaient recevoir immédiatement de ses mains leurs récompenses. Il devenait donc l'objet direct de leur reconnaissance et de leur attachement; et ce u'était que par réflexion qu'il en rejaillissait quelque partie vers Antoine.

Le nombre de ceux qu'il fallait récompenser était énorme, Antoine, dans un discours qu'il fit, selon le témoignage d'Appieu, aux députés des peuples d'Asie, le fait monter à plus de cent soixante et dix mille hommes 1. C'était à une si effrovable multitude de vétérans qu'Octavien devait assigner des terres et des maisona en Italie 9, sans préjudice d'une largesse de vingt mille sesterces par tête. L'argent nécessaire pour suffire à cette distribution n'était pas prêt. Antoine se chargeait de le fournir sur les taxes qu'il imposerait aux provinces de l'Orient. Il passa pour cet effet en Asie avec six légions et dix mille chevaux, après néanmoins qu'il eut fait quelque séjour en Grèce. Octavien ramena en Italie le reste des troupes.

La séparstiou de ces deux généraux moblige à séparer parcillement le récit de ce qui les regarde. Nous perdrons Antoine de vue pendant un temps pour ne nous occuper que d'Octavieu, à qui la commission qu'il avait prise donna bien de l'exercice.

Il commença par essuyer une maladie qui le mit aux portes de la mort. Il n'avait pas été bien gueri de celle dont il était attaqué lorsqu'il partit pour la Macédoine, Toujours lan-

<sup>1</sup> Dio, i. 48. - Applan Civ. l. v. 2 Pite, vii, 47. - Piut. in Ant.

<sup>1</sup> Applan. Die.

<sup>\*</sup> Plut. in Ant.

guissant depuis ce temps, et trop pressé par les affaires pour se procurer le loisir de vaquer à sa santé, enfin à Brindes il fut près de succomber. Le brult de sa mort se répandit et excitait déjà du trouble dans Rome. Déjà plusicurs concevalent des espérances et formaient des projets de changement ; d'autres, an contraire, s'imaginaient que sa maladie n'était qu'une feinte, et qu'il en faisait à dessein semer la nouvelle pour sonder les sentiments des citoyens, et pour avoir lieu de réitèrer les violences et les horreurs de la proscription. Dans une si grande fermentation des esprits, la présence d'Octavien était nécessaire à Rome. Il partit donc des qu'il put aupporter la fatigue du voyage, et il fit même marcher devant lul des lettres qu'il écrivit au sénat pour catmer les craintes par des promesses d'une conduite douce et modérée.

Il ne lai étail guère possible d'exècuter une semblable promese, va l'olleus cepération qu'il avait à faire, et le trouble qu'il ve-mit apporter dans toute l'Italie en chassant de leurs missons et due leurs fond, du ever de leurs fond, de leurs fond, de leurs fond, et l'experant en leur place. Il éprous encore un sus-croil d'obstacles à la tranquilliée et à la pair de L. Anoissus, férrée du tiempris, et consul de l'année dont le vais décrire les évenements; homme moins vicées peut-être que turbulent, et domne  mois vicées peut-être que turbulent, et domnée de la lagrent de la lagrent de l'exècute de la lagrent de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'exècute de l'ex

is vanite. Ce dernier définit a déjà été marqué dans Ce dernier définit a déjà été marqué dans derniers et au comment de l'accesse, au de dernier de l'accesse, au de l'accesse, au de l'accesse de l'accesse de la lettre de l'accesse de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de de l'accesse de l'a

Par une suite de la même vanité, il fut

charmé d'accumuler sur sa téte en une même année ', qui est celle où actuellement nous en sommes, la ceu-ure et le triomphe, mais une censure presque sans fouction, et un trinmphe saus mérite". Il fut censeur avec P. Sulpicius, et ne fit point le dénombrement, qui était l'objet propre de cette magistrature. Pour ce qui est du triomphe, il le demanda en vertu de prétendus exploits contre les montagnards des Alpes. Ce qu'il avait fait était trèspeu de chose, et il n'avait pas même eu le commandement en chef, condition essentielle pour triompher : aussi n'y serait-il jamais parvenu sans le crédit de Fulvie sa bellesœur. Cette femme audacieuse, en l'absence d'Antoine son mari et d'Octavieu son gendre, exerçait dans Rome la puissance triumvirale, dont Lépidus ne savait pas se prévaloir. Elle accorda sa protection à L. Antonius pour lui faire obtenir le triomphe, moyennant la déférence, ou plutôt l'obéissance, à laquelle il s'engagea envers elle dans l'administration de son consulat. Il triompha le même jour qu'il entrait en charge avec P. Servilius Isauricus, c'est-à-dire le premier janvier.

## L. ANTONIUS. P. SERVILIUS VATIA ISAURICUS. III.

Après la cérémonle du triomphe, L. Antonius vint tenir le sénat; et pour cela il quitta les ornements de triomphateur, d'où il pritoccasion de se comparer avec complaisance à Marius, qui s'était aussi trouve dans le cas de dépouiller la robe triomphale pour prendre possession, en présidant au senat, des fonctions de consul. Encore Lucius remarquait-il une différence à son avantage, en ce que Marius avait eu besoin d'être averti de ne pas mêler le faste militaire du triomphe avec le ministère pacifique de président du senst; su lieu que, pour lui, sa modestie était purement volontaire, et partait de sou pro-17e mouvement. Un autre endroit par lequel il se donusit la préférence sur le vaiuqueur

t « Populi romani igitur est patronus L. Autonius I... « Non modò hic latro, quem cilentem habere nemo ve-

Non modò hic latro, quem circalem sacere nemo vee lit, sed quis unquem tantis opibus, tantis rebus gestis
e fuit, qui se populi remani victoris dominique omnium

a gentium tutorem dicere auderet? » (Cac. Phil. vs. 12.)

<sup>1</sup> Pigh, Ann.

<sup>8</sup> An. R. 711; av. J. C. 41.

de Jugurtia et des Gimbres, e'ést le grand nombre de statues qu'il vojai trigées à sa gloire, au lieu qu'à peine en avait-on dresse une à Mariss. On conçoit par la quelle était la solidité d'esprit de L. Antonius. Il n'en contait pas beaucou d'efforts à une femme hautaine et absoine telle que Fulvie pour gouverner un homme de ce caractère, Aussi un montre de la caractère, de la avait tromphé et qui puissait de la painance du consulis.

Octavicu n'était pas d'humeur à laisser prendre à rette femme un pareil empire sur lui. En conséquence bientôt la division se mit entre eux, et devint ensuite une guerre ouertet. Ce fut à l'occasion de la distribution des terres promises aux soldats que la discorde éclata.

L'opération était par elle-même aussi difficile qu'injuste. Les propriétaires que l'on chassait de leurs héritages se plaignaient amérement. Ils venzient par bandes à Rome avec leurs femmes et leurs enfants, jetant de grands cris, et demandant quel crime ils avaient donc commis1, et pourquoi, nés en Italie, membres de l'empire et de la république, ils étaient traités en ennemis vaincus. Des plaintes si légitimes soulevaient tout le peuple : et ceux qui étaient capables de raison rement et de vues politiques sentaient, de plus, que ces terres distribuées aux soldats assuraient la domination à leurs généraux, et devenaient des entraves qui mettaient pour toujours l'état en captivité, et anéantissaieut toute espérance de voir jamais la liberté rétablie. D'ailleurs on avait fait un choix entre les villes d'Italie. Cette calamité ne leur était pas commune à toutes, mais tombait précisément sur les plus belles et sur celles dont le territoire était le meilleur. Par là les gens de guerre étaient mieux récompensés; et c'est ce qu'avaient envisage les triumvirs. Mais une si odieusa distinction donnait une nouvelle force aux murmures et aux éclats d'indignation de ceux qui en étaient les victimes. Enfin des citoyens puissants, des sénateurs se trouvaient enveloppés dans la disgrace, à cause de la situation des terres qu'ils possé-

daient. Le credit de ceux-ci augmentait le posids de leurs plainte, In l'était pas possible à Octavieu de leur tenir rigueur, et il était contraint des redicher au moins en quelque chose d'une si évidente et si tyraunique inpaiute. Une première exception accordée en amenait nécessairement d'autres. Quelquefois il fallait céder à la force des recommandations : la pauvreté elle-mème parlait pour ceux qui perdaient toute leur subsistance en

perdant teur petit héritage. Mais alors le soldat avide regardait comme lui étant enlevé tout ce qu'on laissait aux possesseurs. Peu content du partage qui lui était attribué, il envahissait avec violence les terres de ses voisins '. Virgile en est un fameux exemple. Son petit champ ayant été exempté de la loi commune par la faveur qu'il trouve auprès d'Octavien, le centurion Arius, qui venait d'être établi dans le voisinage, prétendit étendre ses limites, et prit à ce sujet querelle avec lui ; et Virgile courut risque d'être tué par ce brutal officier, si une prompte fuite n'eût mis sa vic en sûreté, et conservé aux muses latines, celui qui eu devait faire la principale gloire.

Octavien lui-même avait beaucuup à cramdre du mécontentement des gens de guerre. Leur insolence était extrême, et proportionuée au besoin qu'ils sentaient que l'on avait d'eux. Il se vit exposé plus d'une fois au danger de périr par leur fureur; et s'il s'en tira heureusement, ce ne fnt, surtout dans l'émeute dont je vais raconter le détail, que parce qu'il sut allier la fermeté du courage avec l'indulgence qu'exigenient les circoustances des temps. Il leur avait Indiqué une assemblée au Champ-de-Mars, dans laquelle ils recevraient ses ordres par rapport à la distribution des terres qui leur avaient été promises. Ils s'y rendirent de grand matin, et même avant le jour ; et comme Octavien se faisait attendre, its commencèrent à se mutiner. Un centurion nommé Nonius osa leur faire des représentations sur ce qu'ils manquaient de respect à leur général; et il excusa son retardement comme un effet de sa mauvaise sante, et non d'aucus mépris. Ceux qui

Applan. - Dio.

<sup>1</sup> Virg. Ecl. 1x, et ibl Serv.

l'entendirent le Iraitèrent de flatteur, melant les railleries aux invectives. La querelle s'échauffe; biendôt ou en vient aux menaces; et Nonius, se voyant assailli par une troupe de farieux, ne vij plus d'autre ressource pour laigne de courie au l'îbre, et de 5 y jeter pour le passer à la nage. Mais les seditieux l'y suivieunt, it trêvent hors de l'eun, le tuber ent, et mirent son corps sur le cliemin par ent, et mirent son corps sur le cliemin par

lequel Octavien devait venir. A cette nouvelle les amis du triumvir lui conseillèrent de ne point se présenter à des forcenés, capables de se porter aux plus grands excès. Mais il sentit que c'en était fait de son autorité pour toujours s'il reculait dans cette occasion décisive. Il résolut donc d'affronter le péril, quelque grand qu'il fût, en évitant néaumoins d'aigrir le mal par une conduite trop haute, qui dans la conjoneture eut été imprudente. En arrivant au Champde-Mars, il vit le corps de Nonius, et se détourna. Etant ensuite monté sur son tribunal, il se plaignit en termes fort mesurés du meurtre de cet officier. Il ne l'attribua qu'à un petit nombre de ceux qui l'écoutaient, et il les exhorta tous à garder plus de modération les uns à l'égard des autres, et à ménager réciproquement leurs vies. Après ce peu de paroles , il exécuta ce qu'il avait promis , comme s'il ne fût rien arrivé dont il eût lieu d'être niécontent. Il distribua les terres, assignaut à chaque corps son lot et son eanton ; il accorda même des dons militaires à ceux qui en méritaient et à ceux qui n'en méritalent pas : le tout avec une douceur et une dignité qui non-seulement calmèrent les mutius, mais les remplirent d'admiration. Honteux et confus de leur Insolence, qui leur paraissait à eux-mêmes mériter un autre traitement, ils veulent prouver leur repentir en offrant à Octavien de chercher ceux qui avaient tué Nonius, et de les lui amener afin qu'il en fit justice. Il poussa l'indulgence jusqu'au bout : il dit qu'il connaissait bien les coupables. mais qu'ils lui sembleraient assez punis par les reproches de leur couscience, et par la condamnation que prononçaieut contre eux leurs camarades. Ce dernier trait acheva de lui gagner les cœurs; et tous le comblèrent d'éloges à l'envi, et lui lémoignèrent leur sa-

tisfaction par des acclamations redoublées. On conçoit maintenant dans quelle étrange perplexité, dans quel labyrinthe de difficultés et de périls jetaient Octavien les intérêts opposés des possesseurs des terres et d'une multitude infinie de gens de guerre accoutumés à donner la loi à leurs chefs au lieu de leur obéir. Un troisième intérêt vint se mêler à la traverse pour augmenter encore lo trouble et l'embarras ; c'est celui d'Antoine. Lucius, son frère, et Fulvie, sa femme, sentaient parfaitement qu'Octavien, en se chargeant seul de la distribution des récompenses, en emportait seul tout le mérite. Pour parer à eet inconvenient, ils demandaient à partager l'emploi d'établir les vétérans en colonies, de facon qu'Octavien réglat ce qui regardait ses propres soldats, et eux ce qui touchait ceux d'Antoine. Octavien leur alléguait la convention faite avec son collègue, movement laquelle la direction de toute cette affaire lui était abandonnée. Cette raison pouvait prouver la légitimité des prétentions d'Octavien, mais elle n'en était pas plus capable d'apaiser les craintes de Lucius et de Fulvie : et d'aitleurs celle-cl avait un motif secret qui la rendait implacable envers Octavien.

Elle apprenait qu'Autoine, dont on connaît le penchant pour la débauche, entretenait publiquement en Orient Glaphyra, femme d'Archélatts, grand pontife de Comanes '. Elle voulut se venger avec Octavien de l'infidélité de son mari , sans être arrêtée par l'horreur d'un inceste ; car celui qu'eile sollicitait si impudemment était son gendre. Le jeune triumvir rebuta les avances de cette femme, aussi effrontée qu'impériense : et il lui renvoya même sa fille, en assurant qu'elle était vierge. Ce double affront mit Fulvie hors de toute mesure ; et elle ne se donna point de repos qu'elle n'ent excité une guerre , par taquelle elle se proposait, en même temps . et de satisfaire son ressentiment contre Octavien, et d'arracher Antoine à ses nouvelles amours en le mettaut dans la nécessité de revenir en Italie.

Octavien avait de grandes raisons de craindre la guerre dans la circonstance où il se

<sup>1</sup> Applan.

trouvait. Outre les difficullés que j'ai marquées, c'était un grand obstacle à vaincre que le nom seul d'Antoine, qui alors imposait extremement par la gloire de ses exploits, et par la réputation qu'il avait de joindre la clémence et la générosité à la bravoure. Aussi Octavien ne se lassait-il point de dire qu'il était d'accord avec son collègue, et que Lucins et Fulvie agissaient sans l'ordre et même contre les intentions de ce triumvir. Mais il était bien naturel de penser qu'un parti à la tête duquel ou voyait le frère et la femme d'Antoine était le parti d'Antoine, et cette impression subsistait dans les esprits. Une faction si accréditée avait eucore par ellemême de grandes forces. Je trouve en Italie, dans le temps dont je parle, jusqu'à six ou sept chefs et autant d'armées qui reconnaissajent l'autorité d'Antoine. Les principaux de ces chefs, gens de mérite pour la plupart, et sachant la guerre, étaient Ventidius, Polliou, Calénus et Plancus, Enfin, ce qui mettait le comble aux embarras et aux périls d'Octavien, c'était la disette que souffrait acturllement l'Italie, d'une part inculte et réduite en friche par l'expulsion des anciens possesseurs des terres, et de l'autre privée des vivres aul lut veusient du deliors, et vexée par les courses soit de Sex. Pompée, solt de Domitius Ahéuobarbus, La famine se faisait déjà sentir dans Rome, et y donns lieu à des séditions de

la populace. Part tant de motifs réquis , Octavien crut devoir tout teuter pour éviter d'en veini aux mans. Il accorda à Louis et l'évite ée qu'ili mans. Il accorda à Louis et l'évite ée qu'ili mans. Il accorda à Louis et l'évite ée qu'ili sont de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie d

Il fut résolu dans ce conseil de travalller à réunir contre Octavieu les possesseurs des fouds et les gens de guerre. Ainsi Lucius et Fulvie, au lieu de continuer, comme lls avaicut commencé. à donner des établisse-

menta un soblata d'Antoine, requered l'une puri les pilinies de ceux que fon chassat de leurs hérligges, faisant le personnage des teurs hérligges, faisant le personnage des teurs des l'entre les publisient que les confiscations des biens des procestes et de ceux qui avaient été declarés ennemis publics suffissient pour acquitter les récompenses promises aux soldais : à quoi la sjoutatent, comme un suppérence que les leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre leurs de l'entre 
Rienn'était plus illusoire que ces allégations. Bien loin qu'Octavien eut des sommes immenses à sa dispositiou, ses finances étaient si courtes, qu'il lui fallut mettre la main sur les trésors des temples les plus révérés d'Italie, et jusque sur ceux du Capitole, s'engageant néanmoins à restituer dans la suite : et pour ce qui est d'Antoine, le plus dissipateur de tous les hommes, c'eût été vouloir être dupe que d'attendre de lui de l'argent. Cependant, les discours de Lucius et de Fulvie, autorisés du nom d'Antoine, étaient reçus avidement par les possesseurs des terres, qui s'en trouvaient agréablement flattés; et les soldats eux-mêmes, pourvu qu'ils n'y perdissent rien, préféraient un genre de récompenses moins odieux et moins tyrannique.

Je ne sais s'il fut jamais une situation plus délicate et plus critique que celle où se veysit alors Octavien. Il serait à sonhaiter que nous ensoins les rasserts de sa politique, en cette occasion, développés par quelque main habie; maiste de crivinis tels qu'appice et Dion ne présentent que des réclis souveut mai srangés, chargés de détaits inutiles et monquaut den nécessaire, toujours destitués d'ûme et de vie. Sur les faits qu'its admissirent, voici l'hibè que je me forme de la conduite d'Octavien.

Ferme dans ses principes et solide dans ses vares, il compreniel parfaitment que sa puissance, fondée sur les armes, ne pouvait se soutenir que par les armes. Ainsi îl mit toute; sex espérances dans les gens de guerre; et que l'on dépoullait de leurs héritages, il no les écutas point ; et, se contentuul d'accorder quelques légers adoucissements, du reste il suivit hurairablement sou plus de méttre les suivit hurairablement sou plus de méttre les soldats en possession dea terres qui leur avaieut été promises. Ce système était le seul vraiment avantageux aux l'roupes, et par eouséquent le seul capable de lui attacher inviolablement les siennes, et de ramener même à lui tot ou tard celles d'Antoine, que l'on laisait aigni contre leure reseaux intré.

l'on laisait agir contre leurs propres intérêts, Il s'agissait de les éclairer sur l'illusion dont on les abusait. Pour cela rien n'était pius convenable que d'offrir d'entrer eu éclaircissement avec ses adversaires , d'entamer avec eux des négociations, de prendre les soidats eux-mêmes pour arbitres. C'est ce que fit Octavien; et il avait d'autant plus beau jeu, que Lucius s'était laissé emporter par sa vanité jusqu'à attaquer le triumvirat et à entreprendre de rétablir le gouvernement consulaire. Il n'avait ni assez de désintéressement, ni assez de taients et de tête, pour exécuter un pareil projet. Mals II s'en faisait honneur : il avançait que son frère y donnait les mains, et que, puisque Octavien et Lépidus s'opiniàtraient à mettre obstacle au bonheur de la république, ila porteraient la peine des crimes qu'ils avaient commis dans l'exercice de ieur magistrature.

Si les idece de Lucius estusent pa sori i incu. Il a unul y a unul de ju les de que les reternas, dont toute la fortune et tous ir exclusiva, dont toute la fortune et tous ir exhibitisment la briant prou base et pour appui que la puissauce ritimbrinte. Octavien acheva de les mettre dans sea interêst en somentant à leur arbitirage ses differenda avec Lucius. En nome de victimas series de deputed, de quelques leggions literat una assemble dans le Capita que de victimas series de deputed en la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la co

Lacius occupait alors Préneste, ayant quité Rome, où il roggirle com advers quité Rome, où il roggirle que son advers estre était meitre. Il assembiait des troupes, and conjugues a compagné de Faivite, et gouverne les divisait. Au lieu conjugues a compagné de Faivite, et gouverne les divisait. Au lieu citues, Quoique Fordre qui leur fut infiniré de in part des genu de guerre leur déploit de la profit de la Gabois, leur déploit des parties que de la compagné de la configue de la compagné de la compagné de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la configue de la con

peu près à égale distance de Rome et de Préneste, et choisi par cette raison pour un jugement si extraordinaine dans toutes ses circonstances.

Octavien se trouva le premier au rendezvous : et sur-le-champ il détacha des coureurs pour battre la campagne aux environs, et voir s'iis n'y découvriraient point quelque embuscade cachée. Il y a grande apparence que son objet était ce qui arriva réellement. Ses coureurs rencontrèrent ceux qui précédaient Lucius, prirent quereile avec eux, engagerent un combat, et en tuérent quelques-uns. Lucius, effrayé de cet événement, tourus bride aussitôt ; et il n'y eut pius moyen de lui persuader de se présenter au nouveau tribunai de la soldatesque, quolque les principaux officiers lui offrissent de lui servir de gardes et d'escorte. Ce refus opiniâtre indisposa contre lui les esprits des vétérans ; et comme il ieur reviut d'ailieurs que Lucius et Fulvie parlaient d'eux avec mepris, et les traitaient de sénat guétré1, ils se déclarèrent hautement pour Octavien, et prirent les armes en sa faveur

Octavien se vit donc alors bien appuyé, ayant pour lui, outre ses propres troupes, toute cette multitude de vétérans, encore pius redoutables par leur valeur et par leur expérience que par leur nombre. Luclus, de son côté, paraissait lui opposer des forces considérables, mais sur la plus grande partie de quelles il n'avait qu'une autorité précaire. Car, excepté six légions qui lui étaient attachées personnellement, parce que la plupart des soldats qui les composaient avaient été ievés parmi les peuples d'Italie dont il défendait la cause, du reste li n'était servi que mollement par les lieutenants et les armées de son frère en Italie, qui ne se persuadaient pas alsément que le triumvir approuvât la guerre entreprise contre son collégue, D'allleurs l'égalité entre les différents chefs de ces armées ies rendaît rivaux l'un de l'autre et les divisait. Au lieu que toutes les forces d'Octavien, soit celles qu'il commandait en persoune, soit celles qui étaieut sous les ordres

l Senatum caligatum. Le mot caliga signifie la chaussure des simples soldats. d'Agrippa et de Salvidiènus, rèunies par la dépendance commune d'un chef suprême, concouraient aux opérations de la guerre avec un concert infiniment avantageux pour le succès.

Aussi fit-il cette guerre avec une supériorité qui ne fut même balancée par aucune incertitude. Seulement Lucius profita d'abord de son absence pour rentrer dans Rome. Octavien était allé en Ombrie à dessein d'eulever un corps de troupes commandé par Furnius, l'un des licutenants d'Antoine, et il avait chargé Lépidus de la garde de la ville avcc deux légions, Lucius, à qui ses projets contre le triumvirat conciliaient l'affection des plus illustres sénateurs, et qui d'ailleurs n'avait affaire qu'à un aussi meprisable adversaire que Lépidus, se présenta devant la ville, battit ce triumvir qui était sorti à sa rencontre, entra dans Rome, convoqua sur-le-champ une assemblée du peuple, qu'il harangua en habit militaire, contre l'usage constamment pratiqué jusqu'à lui ; et, peu de jours après, il repartit, emportant de son expédition des acclamations populaires et un décret du sénat, faibles armes contre un ennemi puissant et alerte. Octavien, sur la nouvelle qu'il eut que Lucius était maître de Rome , y accourut promptement : mais, en arrivant, il ne l'y trouva plus. Il prit des mesures pour mettre dans la suite cette cazitale à l'abri d'une surprise: et de là il se rendit devant Pérouse. où Lucins était déià assiégé par Agrippa et par Salvidiéuus. Voici de quelle manière les

Salvidienus, à lu tôte d'une bonne armée, venait de la Gaule cisalpine se Joindre à Octavien, son genéral; et il avait à ses trousses Ventidies et Polition, lientennais d'Antoine. Lucius entreprit d'aller au-devant de Salvidienus, pour le mettre entre deur perleis; mais Agrippa, qui reconnut son dessein, marcha sur ses pas, adopsantà l'endermet entre del changeant de vue, il voulnt d'abord se réunit avec les lieutennais de son frère; puis, y trouvant de la difficulté et du risque, il prit un part dicté viraismbalement par la limidité et par l'incepérience, et il se retire sous les mars de Peroue, ville très-forte, pour y si-

choses avaient été amenées à ce point.

tendre en súreté Ventidius et Pollion, Ceux-ci, qui ne se prétaient, comme je l'ai dit, qu'avec répugnance aux projets de Lucius, ue firent pas une graude diligence. Au contraire, les lieutenants d'Octavien, actifs et ardents pour servir leur chef, suivirent de près Lucius, et commencèrent à l'environner de lignes et de tranchées. Octavien lui-même accourut en hâte. Il ne voulait pas laisser échapper la proie, qui s'était imprudemment enfermée en lieu d'où elle ne pouvait plus sortir, et il résolut de finir d'un seul coup la guerre en prenant Pérouse et Lucius. Il rassembla tout ce qu'il avait de forces pour cette entreprise décisive, et il manda toutes les troupes qui reconnaissaient ses ordres dans les différentes parties de l'Italie.

not 1000c.

La siège fut long et difficile. Les assièges as défendirent avec vigueur, et les secotives qu'ils appetiernnt du debors dominérent blem de l'inquictude aux assègnants pour les contraines de l'appetierne de la confidence de l'appetierne de l'a

Elle népargne rien pour sauver Luciusé, elle mil en mouvement Ventidius, Pollion, Plancus, Si elle oùt pu leur transmeltre sa iacité et son feu, ils aurainet peus-dére bien embarrasé Octavien. Il fat obligé de quiter le siège, et de partir avec Agrippe pour empéhire la jonetion de ces trois chefe et de leurs renées. Il y réussit. A sou approche, Plancus se retira à Spolète, Ventidius à Ravenne, Pollion à Rimini. Octavieno popos à Abeutu d'eur des troupes pour les teuir en respect, et il vervint presser viennent le siège de Pérouse.

Lucius fit plusieurs sorties, toujours sans succès. Les trois lieutenants d'Antoine dout je vieus de parler trouvérent moyen de se rejoindre; mais, arrêtés par Agrippa et par Sal-

<sup>1</sup> Die.

vidiénns, qui marchèrent à leur rencontre, ils n'osèrent tenter le secours. Cepeudant le courage des assiégés les soutenait contre les disgraces; et lis auraient fait au moins une très-longue résistance, si la famine u'eût rendu leur valeur inutile. Comme on ne s'était point du tont attendu dans Pérouse à un siège qu'aucun événement précédent n'annonçait, on n'y avait fait aucune provision. Ainsi la disette bieutôt devint extrême. On prit tontes les précantions aussi contraires à l'humanité qu'usitées en pareille circonstance. Non-seulement ou mesura à chacun la quantité de sa nourriture, mais on la refusa totalement aux esclaves, que l'on empêchait néanmoins de sortir de la ville. Aiusi ces malheureux mouraieut dans les rues; et on jetait leurs cadavres dans des puits et dans des fosses profondes, de penr qu'ils n'infectassent l'air par lenr corruption, ou que, si on les brûlait, le grand nombre des feux n'avertit les assiègeants de la multitude de ceux qui périssaient et de la misère que l'on souffrait dans la place, Enfiu il fallut céder à une nécessité qui ne connaît aucune loi; et Lucius ayant envoyé pour capituler avec le vainqueur quelques-uns des principaux officiers, qui ne rapportérent pas une raison satisfaisante, il se résolut à aller trouver lui-même Octavieu, et à tâclier de le piquer d'honneur par un procédé franc et généreux qui pût l'engager à user de clémence.

Si nous nons en rapportons an récit d'Appien, Lucius parla et agit en heros; mais je ne tronve nal autre écrivain qui peigne ce personnage sous de si belles couleurs; et quelques-uns en disent beauconp de mal. Cicéron le traite dans ses Philippiques avec le dernier mépria. Velletus assure qu'il avait tous les vices de son frère<sup>1</sup>, et ue lui ressemblait par ancun eudroit louable. Je m'en tiens donc sur son compte à l'idée que j'ai exprimée jusqu'ici; et s'il est difficile de nier des faits aussi circonstanciés que ceux qui se lisent dans Appien. il est au moins permis de croire que la vanité de Lucius et l'assurance qu'il avait que le frère d'Antoine serait épargné par Octavien firent tont son béroisme.

Il sortit de la place, et s'avança vers le camp des assiégeants, sans prendre aucnne autre précaution que d'envoyer avertir Octavien de sa venue. Celui-ci accourut au plus vite à sa rencontre. Il y eut combat de politesse entre eux. Lucius voulait entrer dans les retranchements. afiu de se mettre au pouvoir de son vainqueur. Octavien ue le souffrit point ; et il se hâta de sortir de ses lignes, afin que celul qui lui demandait la paix parût le faire librement et rester maltre de son sort.

Le discours qu'Appieu met dans la bonche de Lucius en cette occasion respire la grandeur d'ame. Ce chef si malheureux n'y paralt nullement occupé du soin de se justifier, et il ne témoigne d'inquiétude qu'au snict de ceux qui se sont attachés à lui. Il se fait honneur d'avoir eu le dessein d'abolir le triumvirat, et de rétablir le gonvernement républicain, au préjudice même de son frère, s'il ne l'eut pas trouvé assez équitable pour se prêter an bien de la patrie; et il décharge pleinement ceux qui l'ont suivi, en disant qu'il les a trompés, et qu'il leur a présenté un point de vne tout autre que celui qu'il euvisageait véritablement. Il conclut en se livrant à la vengeance d'Octavien, pourvu que les innocents soient épargnés.

Octavien, à son tour, affecta de la générosité: « Vous me désarmez, dit-il à Luclus, « par la noblesse et la franchise de votre fa-« cou d'agir. Si vous aviez prétendu capito-« ler avec moi, vous me donniez alors toute « liberté d'user du droit de la victoire : mais « en remettaut à ma discrétion votre sort et « celui de vos amis et de vos soldats, vous me « forcez de considérer ce qui est digue de « moi, et non plus ce que vous méritez : et « votre cause ne pouvait devenir meilleure « qu'en se joignant à l'intérêt de ma gloire, » C'étaient là de belles paroles; mais je ne

vois pas que dans la réalité la clémence d'Octavien ait été an delà de ce que lui dictait sa politique. Il traita honorablement Lucius. parce on'il craignait trop Antoine pour ne pas ménager son frère. Il ue fit souffrir aucune peine aux soldats, soit vétérans, soit nouveanx, parce que ses propres troupes en auraient été offensées. Mais pour ce qui est des gens qualifiés, sénateurs ou chevaliers romains, dont

<sup>· «</sup> Vitiorum frairis sul consors, sed virtutum, quæ a terdûm in tilo erant, expers, » (VELL. 11, 74.)

III. BIST. BOM.

il redoutait l'attachement persévérant à la liberté de l'ancien gouvernement, il ne leur fit aucun quartier. Si quelques-uns voulurent lui demauder grace ou s'excuser, il ne leur répondit que ce mot berbare: Il faut mourir'. La reconnaissance qu'il devait aux services que Canutius\* lui avait autrefois reudus contre Antoine, étant tribun du peuple, ne put sauver de la mort cet ancien serviteur et aml. mais sans doute trop zélé républicain. Enflu on rapporte même que sur le nombre de ceux qui tombèrent sous sa puissance en cette occasion II en choisit trois cents des plus distingués pour être immolés comme des victimes\*, le jour des ides de mars, au pied d'un autel érigé en l'honneur de César. Il est vrai qu'il feignit d'avoir été forcé à ces actes de vengeance par les clameurs de ses soldats; mais c'était lui qui les excitait sous main, et personne n'était trompé par ce grossier artifice : lui seul est demeuré chargé de tout l'odieux d'une si horrible boucherie. Telle est l'iuhumanité à laquelle est capable de se porter un caractère comme celui d'Octavien, fin et rusé, rapportant tout à lui-même, jusensible à l'amitié, aux bienfaits, à la pitié. Il se montre ici sanguinaire sans emportement, comme il devient dans la suite bienfaisant sans bonté.

Par rapport à la ville de Pérouse, Octavieu suivit toujours la même maxime d'abattre les têtes et d'épargner la multitude. Les sépateurs de cette viile infortunée furent tous mis à mort, hors un seul qui avait été à Rome l'uu des juges de Brutus et de Cassins, ct qui s'était distingué par son ardeur à les condamner. Le plan d'Octavieu était , en accordant la vie au reste des citovens, de livrer la ville au pillage pour récompenser ses soldats. Un accident qu'il n'avait pu prévoir en décida autrement. Cestius\*, l'un des principaux habitants de Pérouse, homme d'un cerveau mai rangé, s'avisa, par un désespoir fou, de mettre le feu à sa malson, et de se jeter ensulte au milieu des

flammes, après s'être percé de son épée, Comme il faissit graud vent, le feu gagna les maisons voisines, et, s'étendant de proche en proche, il consuma tonte la ville.

Octavien avait bien prévu que la prise de Luclus terminerait la guerre. Après ee coup décisif, tous les lieutenants d'Antoine ne songérent qu'à s'enfair de l'Italie. Quelques-uns passèrent en Grèce et en Orient pour aller se rendre auprès de jeur général!. D'autres cherchérent un asile plus voisin dans la Sicile, sous la protection de Sex. Pompée. Parmi ces derniers la singularité de l'aventure rend surtout remarquable Tibérius Néron, mari de Livie, et père de l'empereur Tibère. Constamment attaché au parti républicain depuis la mort de Cesar, il avait servi avec gète Lucius, comme la seule et dernière ressource de la liberté. Pendant le siège de Pérouse, il étalt en Campanie, chargé de teuir le pays sous l'obéissance de Luelus. Aprés la victoire d'Octavien, il essaya encore de résister par lui-même; et, pour augmenter ses forces, il alla jusqu'à promettre la liberté aux esclaves qui le suivraient. Mais, surpris par la diligence du vainqueur, qui vensit à lui, il prit le parti de se sauver en Sicile. Ce ue fut pas saus risque. Il emmeuait avec lui sa femme et son fils Tibère, alors âgé de moins de deux ans, et encore à la mamelle. Obligé de cacher sa marche pour échapper à ceux gul le cherchaient, il pensa deux fois être trahi par les cris de cet enfant, qui devalt être un jour le successeur de celul dout la vengeance était alors si redoutable pour toute

sa maison. Toute l'Italie reconnut ainsi la loi d'Octavien. Il restait encore du côté des Alpes une armée forte de plusieurs légions sous les ordres de Calénus9. Ce lieutenant d'Antoine étant mort tout à propos. Octavieu n'eut aucune peine à attirer à sol des légions qui se trouvaient privées de leur commandement, Fufius, fils de celul qui venait de mourir, les remit lui-même à Octavien.

On peut juger quelle fut la coufusion et la rage de Fulvie losqu'elle vit tous ces projets avortés, tous ses efforts rendus inutiles, et

9 Suet. Aug. c. 15.

Je suis Appien et Dion. Selon Veileius, 11, 61, Caputius avail été une des premières victimes de la proscription trinmvirale. 3 Sen. de Clem. I, II. - Suel. - Bio.

<sup>4</sup> Veil. 11, 74. - Appian,

<sup>1</sup> Vell. 11, 75, - Suct. Tib. 4, 2 Applen.

celoi que'lle haïssai sorti ristoriena el trionphant de tosa les prisis qu'elle 11 a valt suscités. Elle alle cacher sa honte et son dépit dans la Gréce, d'où elle cerrit des lettres lamentables à Antoine, qui était slors à Atesandré, dèja enchante, comme nous le dirons bientót, par les charmes sédurciers de Cléparte. Il viris et, ayant appris que la principate causse de la guerre de Peronse était la jiousse et l'esprit Intrigant de Fuirie, Il la traita fort mal; et, en partant pour l'Italie, Il la laissa malade à Siçone, où bientot aprés

elle mourut de chagrin. Cette mort, causée par un dépit furieux. se rapporte parfaitement à toute la conduite de sa vie; et ce que nous en avons raconté fait bien sentir avec quelte instesse de pinceau Plutarque l'a dépeinte, lorsqu'il a dit que ce n'était pas une femme à se renfermer dans les soins de filer sa quenonille et de règler son ménage\*. Il ne lui suffisait pas même de gouverner nn mari qui fût simple particulier; il fallail que, commandant aux autres, il lui obétt, et que , général d'armée , il la reconnût ellemême pour généralissime. Ainsi Cléopatre avait de grandes obligations à Fulvie, de qui Antoine avait appris à se laisser maltriser par une femme. Elle le recut des mains da cette épouse altière tout faconné au joug et accoutamé de longue main à le porter. Fulvie avait eu pour premier mari Clodius, qui fut tué par Milou; ensnite Curion , qui périt en Afrique ; et en troisième lieu Antoine.

Julie, mère de ce triumvir, dame d'an caracière bina différent de celul de Fuivie, et plus respectable encore par sa vertu que par son rang et par sanàissance, ne crut pas deroir demeurer en liable lorsque le parti de son fils y était détruit; et, quoiqu'elle n'ent absolument freu à craindre de la part d'Octavien, elle ainsa mieux se fier à Sextus Pompée, et possas en Sicile Sextus la recut très-houors-

blement, et lui donna une escorte de plusieurs vaisseaux pour la conduire en Grèce.

Octavieni lut quelque lemps Locius suprès de lui sous une bonne garde', qui passait nénmoins pour cortège, et qui l'accompanii comme per honneur. Bientò un tel prisonnier l'embarrassa en Italia, et il l'envoya en Espagne avec le litre de proconsul, mais sans aucune autorité réelle. Toute la puisance d'ait tent les mains des se licutenants (Ser. Péducèns et Carrinas, qui destante de l'estante 
contes à la suite tombent sous l'année où Domitlus Calviuns fut consul pour la seconde fois avec Pollion. Mais, avant que d'achever le récit des événements de cette année, il nous faut revenir à la précédente, et suivre Antoine dans ses ourses en Grèce et en Orient après la bataille de Philippes.

La conduite qu'il lint dans la Grèce Intercoccilit total fail l'affection des peuples. Il so pidissit à s'entendre appeler mateur els so pidissit à s'entendre appeler mateur els les contestations et régiult les affaires avec qu'il et a vez donceur. Se amotéments de le contestations et affait les affaires avec les contestations et affait les affaires avec les contestations et affaires avec les contes de les contes de les contes de les contes de les contes de leurs spectacles, écouter les leçons de leurs gens de lettres et de leurs philosophes , et se faire indiré à leur mystéres.

L'Asie, où il passa au premier beut temps, le rodit tota uter, ou plutió freilla en lui tous les vices ausquels il était exclin, Les richesse et les plaisirs de cette délicieuse contrée, une cour nombreuse de rols qu'Iradorient serulement, et de reines qui s'empressaient de lui plaire; en un mot, tous les autrisés des voluptés et l'des grandeurs réunis ensemble enirrérent sa raison, et le replonagrent dans les débauches, que les affaires et les périts avaient suspendues. Il se lirra plus quanties aux plaisirs de la table, et à des compagnies bien peu sénates pour un homme qui tenait un si haut rang. Toujours on le qui tenait un si haut rang. Toujours on le

Plut. in. Aut.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Οδ ταλεεία, οδό ελουρίαι φεσούν γύσειση, οδό ἀνθρός θέυθτου πρατείτ εξεύου, ελλ΄ έρχυστος έρχυση, καί εσματογρόντος στρατεγρό βουδίμεση. Όστα Κλισκότρο δόθασκλλια θουδιάς τές Αταθούν γύσειασματίας θέυβας, κάνο χαραφά απα επικαθαγογράτου κάν έρχες άκροσόθαι γύνειασάν παραλούσαν στόνο (ΕΥΙ. Τα Δείσα.)

S Applan.
S Plut in Ant.

voyait environné de musiciens, de danseurs, de gens de théaire et de toute cette espèce d'hommes qui se font une étude d'énerver et de corrompre les mœurs. L'Asie lui en fonrnissait de plus habites encore dans cet art pernicienz que cenz qui l'avaient suivi d'Italie. Ils s'emparerent de son esprit ; ils gouvernaient sa cour. Avides autant que dissipateurs, ils profitaient de sa prodigalité ponr engloutis des sommes immenses, que l'on tirait des peuples par les plus rigonreuses vexations. Un jouenr de flûte, nomme Anaxénor ', fut charge de la perception des tributs de quatre villes, ayant sous lui des soldats pour executer ses ordres. Un cuisiniers, ayant renssi au goût d'Antoine dans un repas, recut pour récompense la maison et les biens d'un riche citoyen de Magnésie.

De là il arrivalt qu'en même temps l'Asie retentissait du bruit et de l'appareil des fêtes les plus pompeuses et les plus galantes d'une part, et de l'autre de gémissements et de sanglots. Lorsqu'il fit son entrée dans Ephèse, les femmes s'habilièrent en bacchantes, les hommes et les enfants en satyres et en fauncs, et tous allèrent en cet équipage au-devant de lui. La ville était remplie de festons de lierre, de thyrses, et de concerts de voix et d'instruments qui chantaient ses louanges, et qui l'appelaient un nouveau Bacchus, bienfaisant et gracieux. Il se montrait effectivement tel à l'égard de quelques-uns ; mais la plupart l'épronvaient dur, cruel et farouche. Il ôtait les biens à des personnages distingués pour les donner à de misérables valets et à des flatteurs. On demandait, et on obtenuit de lui la dépouille d'hommes pleins de vie qu'on lui faisait passer pour morts. Enfin il exigen des peuples d'Asie le donble du tribut que lenr avalent imposé Brutns et Cassius.

Sur ce dernier article, Hybréas, l'un des plus famenz orațenrs de ces temps-là, lui fit au nom de l'Asie des représentations dont Plutarque nous a conservé un trait ingénieux, et dans le goût de cette éloquence brillante et populaire qui plaisait fort à Antoine. «Si vons e pouvez tirer de nous, lui dit-il, deux tri-

a bats en une année, vons pouvez donc nous « donner aussi deux fois l'été et denx fois « l'antomne. » Dans une autre occasion , le même orateur lui parla d'une facon très-hardie, et qui coupait dans le vif. Après deux cent mille talents fournis par l'Asie , Antoine demandait encore de nonvelles contrihations. Hybréas osa lui dire à ce sujet : « Si a vous n'avez point recn ce que nous avons a donné , faites-vous en rendre compte par a ceux qui gouvernent vos finances. Si vous a l'avez recu, et que vous ne l'ayez plus, nons

« sommes perdus. » Ce mot d'Hybréas fit une forte impression sur Antoino. Car il ignorait la plus grande partie des choses qui se passaient, moins par négligence, selon que Plutarque en juge, que par un caractère de simplicité qui le portait à se fier à ceux qui l'approchaient; car il était simple et franc; et s'il ne s'apercevait que tard des désordres et des injustices qui s'exercatent sons son nom, an moins, lorsqu'il en était instruit, il en concevait un regret sincère, et en faisait l'aven sans peine à ceux mêmes qui avaient souffert l'injustice, Récompensant largement, punissant avec rigneur, il possait encore plutôt les bornes dans la distribution des graces et des faveurs que dans celle des peines. On ne sera donc point étonné que plusieurs de cenx qui avaient porté les armes contre lui 2, s'étant enhardis à implorer sa clémence pendant le séjonr qu'il fit en Asie, en aient ressenti les effets, entre autres le frère de Cassius. S'Il y en eut d'exceptés da pardon, ce ne fut que ponr des cas particuliers et extrêmement défavorables : sprtout il ne se crut pas permis d'épargner quiconque avait en part à la conspiration contre César. Au contraire, les villes et les penples à qui leur attachement pour la mémoire de ce grand homme et pour le parti de ses vengenrs avait attiré des disgraces et des traitements rigonreux de la part de Brntus et de Cassius, éprouvèrent la reconnaissance d'Antoine, et furent comblés de ses bienfaits, De ce nombre étaient les Rhodiens, les Ly-

<sup>1</sup> Strabo, 1. 11. 2 Plat.

<sup>1</sup> Six cents millions (sans doute cubolques) 770 m'llions de francs. E. B.

<sup>2</sup> Applen Civ., 1 5.

ciens, ics ville de Kaulde, de Tarse, de Laodicie en Syrie, et enfin l'état des Julis, que gouvernaient alors, sous le nom d'Hyroen, Hérode et Phasel<sup>†</sup>, lous deur list de l'Idiuméen Anlipatre. Hérode trouw dans Autoine une protectur décharé, par lequel il fut souleun controlous ses ennemis en conséquence, ou le se donna le list endome la list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list donna le list de list

La bonté et la facilité d'Antoine \* étaient poussées dans le commerce particulier jusqu'à une familiarité indécente. Il aimait à faire assaut de railleries avec ceux qu'il admettait à ses plaisirs, et il leur laissait une liberté pareille à celle qu'il prenait lui-même, n'étant pas moins content de se voir l'objet de la risée que de rirc aux dépens des autres. Sur quoi Plutarque fait uue observation qui me paratt très-judicieuse et très-fine en meme temps. Il prétend que cette licence de badinage que permettait Antoine à ceux qui l'environnaient nuisit beaucoup à ses affaires 3. parce que, ne s'imaginant pas que ceux qui l'attaquaient si librement dans leurs plaisanteries voulussent le flatter lorsqu'ils parlaient sérieusement, il était aisément la dune de leurs louanges. Il ignorait que d'habiles courtisans savent mêler la liberté avec la flatterie. cemme uu assaisounement piquant qui prévient le rassasiement et le dégoût ; et que, par la hardiesse de leur babil quaud ils ont le verre en maiu, ils se proposent de faire en sorte que leur approbation et leur souplesse dans les affaires ne semblent pas l'effet de la complaisance, mais de la persussion et d'une soumission qu'ils ne peuvent refuser à la supériorité des lumières,

Tel était Antoine, et c'est aiusi qu'il pré-

## 4 Joseph. Aul. xiv, 22 et 23.

3 Τούτο διεδομείνατα πάλλά τῶν πραγμάτων "τοίς γέρ Ντ ός παίχτι παίχδανατικητίνες ούι πό καθαίς στο σποσόξες οτις κολιπείας παίχδανατικητίνες ούι πό καθαίς του παίχδανατικητίς παίχδανατικης διεξομείας του παίχδανατικης διεξομείας του παίχδανατικητίς διεξομείας, τὸ παρά του πούρα οργαφίνητες, κρίτη παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικητίς του παίχδανατικη του παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατικη παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανατική παίχδανα το παίχδανατική παίχδανατική παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχδανα το παίχ

parait de loin sa ruine. Un dernier mal vint la rendre incivibale, je reux dire sa passion pour Cléopatre, qui fit sortir et réveilla bien des vices cachés encore et, si j'ose me servir de ce terme, endormis au fond de son âme, et qui bannit et étouffa ce qui restait en lui de bon et de salutaire. Voici de quelle maufère il fut pris et tomba dans les filets de l'Eggrifenne.

J'ai dit que Sérapion avait fourni de l'île de Chypre quelques secours à Cassius 1, 11 semblait qu'il y ent lieu de rendre la reine d'Egypte responsable de la conduite qu'avait tenue le gouverneur d'une île qui était une dépendance de cette couronne. C'est sans doute sur ce foudement qu'Antoine, se disposaut à marcher contre les Parthes, qui avaient fait une irruption en Syrie, envoya ordre à Cléopatre de se rendre auprès de lui, et de se laver du reproche d'avoir favorisé ses enuemis. La cause de cette princesse était bonne en soi. Il est très-probable que Sérapion u'avait point agi par ses ordres, et même ne recounaissait pas sou autorité. Et pour ce qui la regardait personnellement, elle avait fait ses preuves d'attachement au parti de César par les secours destinés à Dolabella . comme je l'ai rapporté, et par une flotte mise en mer pour appuyer les triumvirs dans la guerre contre Brutus et Cassius. Mais ello n'eut pas besoin d'apologie.

n'eut pas besoin d'applogies.

Déllius', Caprigé de l'amener eu Cilicie, no l'eut pas plus toit vue, qu'il comprit qu'une forme cussi éclusisune n'avait rien à craindre d'Antoine, ct qu'au contraire, par sa besuité, par ses grices, et surout par son adresso et sa destrênté infinie, elle allait devaire tout par son de ses et sa destrênté infinie, elle allait devaire tout par son de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur de l'eur

le plus doux et le plus liumain des mortels. Cléopatre, rassurée par le discours de Dellius, et encore plus par l'expérience qu'elle avait faite du pouvoir de ses cliarmes sur le fils ainé de Pompée et sur César, se promit de

<sup>1</sup> Plut. et Applan.

s Plat.

subjuguer Autoine avec encore plus de facilité': car du temps de ses premières intrigues elle était très-jeune, et entièrement neuve dans les affaires; au lieu qu'actuellement elle courait sa vingt-septième année, et se trouvait par conséquent dans un âge où les grâces du corps et les talents de l'esprit sont dans la fleur la plus brillante. Elle prepara donc de riches présents pour Antoine et pour ses amis : elle prit avec elle de grandes sommes d'argent, des joyaux magnifiques; en un mot, elle se munit de tont ce que pouvait lui fouruir l'opulence d'un grand et puissant royaume. Mais, mettant ses principales espérances en elle-même, et dans les prestiges enchanteurs dont elle était trop abondamment pourvue, elle partit avec une entière sécurité: et. quoiqu'elle recût sur sa route plusieurs courriers, et des ordres réitérés de se hâter, elle ne s'en émut pas davantage; et elle se moqua tellement du général romain, que, tout accusée qu'elle était, elle fit dans Tarse. où il se trouvait actuellement, l'entrée la plus superbe et la plus galante qu'il soit possible

d'imaginer. La ville de Tarse était traversée par le fleuve Cydnus, qui, denx on trols lieues audessous, se décharge dans la mer. Ce fut par ce fleuve que Cléonatre choisit d'entrer. Elle le remonta dans une gondole, dont la poupe était revêtue d'or; les voiles, de pourpre, flottaient étendues au gré des vents ; les rames, d'argent, marchaient en cadence au son des flûtes et des guitares. Elle-même était couchée sous nn ciel semé d'étoiles en or, avec les ornements que les poêtes et les peintres donnent à Vénus. A ses côtés se tenaient de jeun s enfants, tels qu'on peint les Amours, qui, avec des éventails, lui faisaient un petit vent rafralchissant. Les plus belles de ses femmes, habillées en Néréides et en Grâces, étaient distribuées . les unes au gouvernail . les autres autour des cordages. Sur les deux

rives du fleuve on brôlait sans cesse les parfems les plus exquis. Un et spectacle attira une foule influie. Les uns, depuis l'embouchure du fleuve, accompagniant des deux côtés la gondole à mesure qu'elle avaneai; d'autres, portant per troupes de la ville, accouraitent au-devant. La grande place devint déserte ; et Atoliei, qui alors y donnail audience assis sur son tribunal, y fut laissé tout seul. On rétait occupé que du deist d'aller voir Yènus, dissi-on, qui rendait visite su [1/44].

Quand Cléopstre fut arrivée, Antoine envoya l'inviter à souper. Elle répondit qu'elle soubstaits platoit avoir Honneur de le recevelle et et le cette de le cette de l'est de l'est de déducter par un retis, et se piqueut de paralditure par un retis, et se piqueut de paralche le cette de l'est de l'est de l'est de l'est de repas fut spuembre. Il promit, et y alls. De paré. Mis ce qu'i frega le le pieur propre. Des ce qu'i frega le le pieur fut le nombre et la disposition de lumières. Elle y étaieut prodignées, mais avec ordre, formaut des dessins et des compartiments, ci en lossape, i de norrel; en sorte que l'effet en était charmant, et présentait un très-beau cour d'esi.

Selon un aucien écrivain cité par Athènée, Cléopatre joignit les largesses à l'élégance et et au faste. Elle réitéra la fête à diverses reprises, et toujours dans un nouveau goût, et avec de nouveaux ornements ; et chaque fois elle donna à Antoine tont l'appareil du festin. c'est-à-dire la vaisselle d'or enrichie de pierreries, dont les buffets étaient garnis, et les tapisseries et tapis de pourpre brodés en or qui avaient servi à menbler et à décorer la salle. Aux amis qu'il avait amenés en grand nomhre, pnisqu'il y avait douze tables environnées de trois lits chacune, ce qui indique au moins cent huit personnes, à tout ce grand nombre de convives elle fit de riches présents. Elle voulut qu'ils prissent pour enx les lits sur lesquels ils avaient été conchés, et les vases d'or dans lesquels on les avait servis. Lorsqu'ils se retirérent, elle distribua aux plus distingués des litières avec leurs porteurs, aux autres des chevaux magnifiquement enlurnachés, et

<sup>Applen dit qu'Antoine avait déjà commencé à atmet</sup> Cléopaire torsqu'il était venn en Egypte avec Gabinius, pour le rétablissement de Politimée Audie. C'est ce qui riest guêre ratiemblable, ru que Cléopatre alors ne pouvait avoir que treize ans, âge pen propre à faire naitre une

<sup>1</sup> Athen. 1v. 13.

à lous de jeunes esclaves éthiopiens pour porter devant eux des flambeaux et éclairer leur marche. L'auteur que je viens de citer rapporte eucor eque, dans le troisième repas que Céopatre donna à Antoine, elle fit joncher de roses tout le parquet de la salle jusqu'à la hauteur d'une coudée.

Antoine la traita à son tour, et il s'efforça de la surpasser pour la magnificence et pour le goût. Mais, n'ayant pu y réussir, et demearant fort au-dessous en toutes manières, il fut le premier à tourner en rallière la simplicite rustique de son appareil, comparé à celui de Cléonaire.

L'adroite Egyptienne prit tout d'un coup les manières de celui qu'elle voulait gagner; et ayant remarqué que les plaisonteries d'Antoine étaient grossières et senaient le soldat, elle le servit dans son goût; et d'un air libre, aisé, plein d'assurance, elle badinait de facon à ne se pas montere plus délicate que lui.

C'était par cette dextérité et par les charmes de son esprit qu'elle était sure de plaire ; car sa beauté n'était point du tout extraordinaire ni capable de ravir. Mais rieu n'était plus piquant ui plus euchanteur que les gràces de sa conversation, et elles portaient avec elles une séduction presque inévitable. Le son même de sa voix avait une douceur charmante : et Plutarque compare sa langue à un instrument à plusieurs cordes, dont la mélodie se diversifie en mille facons différentes. Car, au lieu que ses prédécesseurs, abrutis par la paresse et par les voluptes, u'avaient pas même su parler égyptien, et que quelques-uns avaient oublié jusqu'au dialecte de la Macédoine leur patrie, Cléopatre dounsit audience sans interpréte à tous les peuples circonvoisins. Hébreux, Arabes, Syriens, Médes, Parthes, Ethiopiens, Troplodites, tous avaient la satisfaction de l'entendre parier leur langue aussi bien et aussi aisément que les naturels

Antoine n'était pas fait pour résister à tant d'attraits; il ne songeait pas même à s'en defeudre, et au contraire il se livrait à ce doupoisou de toute la pente de sou œur. De juge de Cléopatre il devint sa conquête et sou esclave; et cette artificieuse princesse, qui saxait donner de l'amour, et non pas en prendre, commença par so servir de l'empire qu'elle s'était acquis sur l'esprit d'Autoine pour s'assurer la libre et paisible possessiou du royaume d'Egypte.

Aussitot après la mort de César, elle avait pris soin de se défaire 1, comme je l'ai dit, de son frère, qui partageait le trône avec elle : mais Arsinoé, sa sœur, vivait encore; et, quoique réduite à se tenir renfermée dans le temple de Diane à Ephèse \*, et à ne devoir sa sureté qu'à la sainteté de cet asile, elle lui donnait de l'ombrage. Cleopatre obtint un ordre d'Antoine pour arracher Arsinoé de ce temple et la mettre à mort. Le prêtre même de Diane, qui avait rendu des honneurs et des respects à cette malheureuse princesse, courut risque de la vie, si les Ephésiens, par les plus humbles prières, u'eussent désarmé la colére de la reine d'Egypte. Les droits sacrés d'un asile inviolable ne furent pas plus respectés par rapport à Sérapiou qu'ils ue l'avaient été à l'égard d'Arsinoé, dont je soupconne qu'il avait épousé les intérêts. Il fut tiré du temple d'Hercule à Tyr, et livré à Cléopatre, qui trouvait dans sa mort la satisfaction de sa vengeance, et en même temps sa justification envers Antoine pour les secours donués à Cassius. Enfin elle obliges pareillement les habitants d'une petite tle de Syrie, nommée Aradus, à lui remettre entre les mains un jeune homme qui se donnait pour l'atné des frères de Cléopatre : vaincu autrefois par César, et heureusement échappé do la bataille. selon le récit qu'il débitait, quoique l'opinion commune l'eût fait passer pour mort.

Céopatre, ayant ainsi obtenu d'Antoine tout ce qu'elle avait souhaité, partit pour s'en retourner en Egypte, laissant dans le cœur du général romaiu un aiguillon qui ne pouvait manquer de le ramener bientôt auprès d'elle. En effet au lieu de marcher, selon son premier dessein, contre les Parthes, qui assemblaient leurs forces eu Mésopotamie, il se

Jos. Ant. xv, 4; et Applea.
 Applea nomme le temple de Diane Leucophryne à Mile! La différence est peu importanje.

<sup>3</sup> Plut. et Appian.

coalenta de parcourir rapidement la Syrie, et de terminer à la hâte les affaires qui se présentaient; et, après avoir tenté instillement d'insulter et de piller la ville de Palmyre, il distribus ses troupes en quartiers d'hiver, établit Décidius Saxa pour les commander en son absence, et aussitot il vola où son cœur l'appelait. C'est-d'ire à Alexandrie.

Li, 'amusan et foldrant comme un jeune cerverlé qui ne connaul d'autre d'fisire que son plaisir ', il perdait et prodiguait en jeux préciseur les précieux de tous les hiens, qui est le temps. Il avait formé une société de préciseurs conférers de la vir ainmitables : c'est lei titre qu'ils avaient pris; et leur régle était de se donnet les uns aux autres des repas, de se donnet les uns aux autres du practiculation toute croyance. Voiei un ritugi nous sidons a nous en faire une idée.

Lamprias, grand-père de Plutarque, avait entendu raconter au médecin Philotas, qui, jeune encore, était aiors à Alexandrie pour y apprendre sa profession, qu'avant fait connaissance avec un des chefs de cuisine d'Antoine. il fut invité par lui à venir voir les apprêts d'un de ces soupers. Il entra donc dans les cuisines, et fut bien étonné de tronver, outre unc très-grande quantité d'autres viandes, huit sangliers à la broche. Il en conclut que le repas devait être très-nombreux, « Point « du tout, lui dit son introducteur en riant « de sa surprise, ils ne seront pas plus de « douze à table; mais chaque chose doit être « servie dans une certaine fleur de cuisson, « qu'un instant est capable de flétrir. Or, il a peut arriver qu'Autoine demande son soua per tout à l'heure, ou dans un intervalle as-« sez court, ou au contraire qu'il diffère un a fort long temps, parce que le viu, ou quel-« que sujet de conversation agréable, l'aura « amusé. C'est ponrquoi il faut préparer non « un repas, mais plusieurs, vu que nous ne « pouvons pas en deviner le moment, »

Philotas racontait eucore un fait d'un autre genre, mais qui prouve également l'éuorme prodigalité d'Antoine. Il disait que, s'étant attaché à faire sa cour à l'alné des fils qu'Antoine avait eus de Fulvie, il était quelquefois

admis à sa table avec d'autres Grecs, lorsque ce jeune seigneur, qui sortait à peiue de l'enfance, ne mangeait point avec son père. Dans uu de ces repas se trouva parmi les convives un médecin qui fatiguait toute la compagnie de son babil importun. Philotas le réduisit au silence par un sophisme dont il fai demanda la solution, a Il est, lui dit-il. « certaine fièvre dans laquelle on doit donner a de l'eau froide au malade. Toute flèvre est « une certaine fiévre : donc dans toute fièvre « on doit donner de l'eau froide au malade, » Il fallait que le médecin babillard eût bien oublié ses régles de syllogismes pour ne pas découvrir du premier coup d'œil le vice de celui-ci '. Quoi qu'il en solt, il ne put rieu répondre, et demeura déconcerté. Cette petite aventure réjouit beaucoup le jeune Antoine qui en rit de tout son cœur; et voulant récompenser celui dont il était si content . « Philotas, lui dit-il, je vous donne tout ce « que vous voyez là devant vous , » et il lui montrait un builet garni de vases d'or. Philotas lui témoigna beaucoup de reconnalssance, lui fit de grands remerciments; mais il était très-éloigné de penser qu'un enfant de cet âge pût faire un présent d'une telle importance, Cependant il vit, au sortir du repas, un officier qui Ini apporta toute cette vaisselle préciense enfermée dans un sac, et qui lui dit d'imprimer son cachet sur l'ouverture do ce sac, afin qu'on n'en pût rien détourner. Philotas recula presque d'effroi, et se défendit de recevoir des choses d'un si grand prix. « Vous « étes bien simple, lui dit l'officier : yous ne a savez donc pas que le fils d'Antoine peut « faire des dons encore plus considérables que « celui qui vous étonne! Si vous m'en rroyez « pourlant, vous recevrez de l'argent en la a place des vases, parce qu'il y en a d'anti-« ques et de curieusement travaillés, qu'An-« toine pourrait redemander, » On sent assez que c'est au pére qu'il faut s'en prendre d'une profusion si outrée, permise à un fils encore enfaut. Ou'on ue se laisse point éblouir par une fausse apparence de bonté et de munificeuce; ce n'est pas là donner, c'est dissiper,

Dans ce premier séjour qu'Autoine fit à

Le moyen terme y est pris deux fois particulièrement.

Alexandrie Cléopatre acheva de le captiver. Il n'est point de manière de le flatter qu'elle ne mit en œuvre. Soit qu'il s'agit d'amusements ou d'affaires sérieuses, elle lui ménageait toujours quelque agrément et quelque plaisir nouveau, ne le quittant ni jour, ni uuit. Car elle lui tenait compagnie au ieu. à table, dans ses parties de chasse : s'il faisait quelque exercice militaire, elle y assistait au moins comme spectatrice; elle le suivait même dans la ville, lorsque, peudant la nuit, il allnit, déguisé, se présenter aux portes ou aux fenêtres des gens du peuple, attaquant par des plaisanteries ceux qui étaient dans la maison: car Antoine avait du goût pour ces sortes de divertissements indécents, que preuneut quelquefois par travers et par bizarrerie les grands seigneurs, las des plaisirs ordinaires et naturels qui s'offrent en foule devant eux. Habillé en esclave, avec Cléopatro semblablement travestie, il passait les nuits à courir les rues d'Alexandrie, harcelant tous ceux avec qui il pouvait lier conversation, cherchant à les piquer par de mauvaises railleries, et remportant toujours des quolibets et souvent des coups. D'abord tout le monde y était trompé. Dans la suite, lorsqu'on sut qu'il se plaisait à ce badinage, les Alexandrius s'y prétèreut très-volontiers : ils jouaieut et ménageaient à desseiu des scènes risibles qui les divertissaient eux-mêmes; et ils disaient qu'Antoine faisait le rôle tragique avec les Romaius, et le

comique avec eux.

Le détail de toutes les puérilités des amusements d'Antoine avec Cléopatre serait indigne de l'histoire. Voicl néanmoius une petite
aventure, d'un sel assez réjouissant,

Il péchait à la ligne dans le Nil; et comme la perpanii reu, c'était une mortification pour lui de ne point réussir en présence du la reiso. Il fit doct donner ordre à quelques plongeurs d'alter par-dessous les cust attacher à son hameçon quelqu'un des poissons déla prix. Ce jeu ne put pas ster répété deux les auts que l'Espirienne s'en aperquit. Elle sons au que l'Espirenne s'en aperquit. Elle payant engagé une nouvelle partie de péche pour le tendemais, clie invita les ansis d'Antoine à s'y frouver, aprés les avoir avertis de la reus qu'il avait employée, la le s'y rendirent la reus qu'il avait employée, la le s'y rendirent la reus qu'il avait employée, la le s'y rendirent on grand oombre, et moniferent dans des barques, stientis is en qui arriverni. Antoine, qui ne se défait de rien, ayant piés as ligne, et des plongeurs, par ordre de L'Gosparle, y attechèrent un poisson salé. Il sentit le monlique hors de l'arca. On pest ligner quela furent les ceitas de rire sur une telle peèxe. Cooparte lui fit de sujet un compliment des plass flas et des mieux tourres : « Seigneur, et ui di-ette, donne-mous la ligne ; a nota par l'un de l'arca de l'arca de l'arca de l'arca de par vous, votre péère, votre chaise, ce e soul et s'illes, les peuples et les empires. »

\$ II. LE RESOIN DES APPAIRES D'ANTOINE L'APPRILE EN ITALIE. IL EST RECHERCHE PAR SEX. POMPÉR. PRIMANCE DE SEXTUS MARIAGE D'OCTAVIEN AVEC SCHIBONIA, SORTE DE LIBON, BEAD-PREE DE SEXTES. DOMITIES ANÉNORARRES JOINT SA PLOTTE A CRELE D'ANTOINE. L'ENTRÉE DE BRINDES EST REPUSÉE A ANTEINE, IL ASSIÉGE CETTE VILLE, DISPOSITIONS A LA PAIX. NÉGOCIATION DE COCCEUS NERVA, TRAITÉ CONCLU ENTRE OCTAVIEN BY ANTHINE PAR MÉCENE. . POLLIDN ET COCCEIUS. MARIAGE D'OCTAVIR AVEC ANTOINE. LE PRIIT TRIOMPHE DÉCRENÉ AUX DEDX GÉNÉBAUX. SALVIDIÉNDS, TRAITER A OCTAVIEN, RET CONDAMNS. BY SE DONNE LA MORT. CANIDIES ET BALBOSSUBSTITUÉS DANS LE CONSULAT A POLLION ET A DOMITIUS. FRETCHE DE BALEUS, TRIDEPHE DE POLLIDN : SON MÉDITS LITTÉRAIRE. TRIOMPHE DE CALVINUS. SA SEVERITE PAR RAPPORT A LA DISCI-PLINE. HÉRODE DÉCLARÉ ROS DE LA JUDÉE. LOS Falcidia. MORT DE DÉJOTARES. SES ENDROITS LOUABLES. SA CEDAUTÉ CONTRE SA PARILLE. CHAN-GRHENTS DANS IN CONSULAT. PLUS DR CONSCL.D'UN AN. CONFUSION ET DÉSORDRE DANS TOUS LES ÉTATS. ROWS OF CHALLE APPARENCES DAN SOTTES, INDI-GNATION ET MOULEVEMENT DU PEUPLE CONTRELES TRIUMVIRS. SÉDITION FURIRUSE DO OCTAVIEN COURT BISQUE DE LA VIE. ET EST DÉDAGÉ PAR ANTOINE. FÊTE DONNÉE PAR OCTAVIEN: NDUVEAU SUJET DE MURRURE. OCTAVIEN CONSENT A RÉGOCIER AVEC SEXTES. SEXTUS ME SE PERTE QUE PORCÉMENT A CETTE NÉGOCIATION, COMPÉRENCE ENTRE LES TROIS GENÉRAUX. CONDITIONS DU TRAITÉ. JOIR EXTRÉME QUE CAUSE CRITE PAIX. LES TROIS CRESS SE BONNENT DES REPAS TRUE A TRUE. MOT DE SEXTUS A AN-TOINE. TRAIT CÉLEBRE DE SA GÉNÉROSITÉ A BEJE-TER LES CONSEUS DE MÉNAS. ANTDINE EST PIQUÉ DE

l Παράδος όμεν τόν κάλαμαν, αυτόκραταρ, τοις Φαρίταις και Κανωδιταις δασιλεύσιν ' ό δέ σα δέρα, πόλιες είσί και δασιλείς και άπειραι, (Prox. in Anfon.) PERDRE A TOUTES SORTES OR JEUX CONTRE OCTA-VIEW, IL QUITTE L'ITALIE ET VIEST A ATURNES. SES MANIBRES POPULAIRES AVEC LES ATRÉNIENS. Its SE TRAITENT DE NOUVEAU BACCHUS. DOT QU'IL EXIGN D'RUX POUR SON MARIAGE AVEC MINERYS.

CN. DOMITIES CALVINES. II 4. C. ASINICS POLLIO.

Peudant qu'Antoine, livré à ces jeux d'enfants, était tombé dans une espèce de léthargie par rapport aux affaires, deux nouvelles fàcheuses vinrent le réveiller de son iodolence et de son assoupissement. Il apprit d'une part les troubles de l'Italie et la guerre de Pérouse, et de l'autre l'entrée de Labiéuus en Syrie à la tête d'une armée de Parthes. Ce dernier péril, dont je parleral ailleurs svec plus d'étendue, fut celui qui d'abord lui parut le plus pressant. Il s'avança jusqu'à Tyr, dans le dessein d'aller repousser les Parthes : mais les lettres qu'il recut de Fulvie, à demi effacées par les jarmes, le rappelèrent du côté de l'Occident. Il vint en Grèce: et là . avant su comment toutes choses s'étaient passées en Italie, il entra en même temps et dans que grande colére contre Fulvie, suivant que je l'ai déià rapporté, et dans de vives inquiétudes sur l'accroissement de la puissance d'Octavien.

Dans ces circonstances, il se vit avec plaisir recherché par Sex. Pompée. Il lui devait de la reconnaissance pour avoir donné asile à Julie sa mère 1: et. l'intérêt se joignant à ce motif d'houueur, il fit un très-bon accneil à Libon, qui, sous prétexte de lui amener Julie, venait lui proposer un traité de ligue et d'alliance avec Sextus son gendre. Anioine usa uéanmoins de précaution, et ne crut pas devoir trop légérement rompre avec Octavien: mais il promit à Libon que, s'il était obligé d'avoir la guerre contre Octavien, il accepterait l'alliance proposée; et que, si au contraire le différend s'accommodait à l'amisble, il réconcilierait Sextus avec sou collégue.

4 Ar. B. 712 : av. J. C. 40. 2 Applen. Dic.

Le fils de Pompée jouait alors un très-beau rôle. Placé entre les deux principaux chefs du parti victorieux, c'était une espèce de triomphe pour lui que de se faire considérer d'Antoine et craindre d'Octavien. Sa puissance avait pris des accroissements importants, pendant que la guerre contre Brutus et Cassius occupait toutes les forces des vengeurs de César. Il avait achevé de s'emparer de la Sicile, dont il ne possedait d'abord qu'une partie : et il avait fait perle Bithynicus , gouverneur de l'ile, à qui il imputa d'avoir attenté à sa vie. Statius Murcus, depuis la bataille de Philippes, lui avalt amené, comme je l'al déjà dit, un puissant renfort. Il soumit anssi à sa domination la Sardaigne : en sorte qu'avec une flotte très - nombreuse et trèsaguerrie. Il était maître de toute l'étendue de mer entre l'Italie et l'Afrique.

Cette position était très-avantagense; et il en concut un orgueil extrême, jusqu'à se faire appeler le fils de Neptune, comme renouvelant la gloire navale de son père, et possédant l'empire béréditaire des mers. Cependant il devait sou élévation en grande partie aux circonstances; et il n'avait pas, à beaucoup prés, tnutes les qualités nécessaires pour en tirer un fruit solide et durable. Velleius nous le dépeint brave de sa personne 1. actif et ardent, d'une imagination vive et prompte, fidèle à ses engagements autant que sou pére l'avait été peu; mais esprit grossier, dont la barbarie se faisait sentir même dans son langage; se laissant gonverner par des valets, et, pour me servir des termes de l'historien. l'affranchi de ses affranchis. et l'esclave de ses esclaves. Il portait envie à ceux qui tensient le plus haut rang, et il nbéissait aux derniers des hommes. En effet, ceux à qui il témoignait le plus de confiance. et qu'il mettait à la tête de ses escadres et de ses flottes, étaient des affranchis, dont le plus célébre est ce Menas qu'Horace \* a

a Hic adolescens erat studiis rudis, sermone barba-« rus, Impeto strenuus, manu promptus, cogitatione celer.

a fide patri dissimillimus ; libertorum suorum libertus, e servorumque servus; speciosis invidens, ul pareret hu-

e millimis. » (VELL. II, 73.)

<sup>\*</sup> Horst Epod., 4.

immorfaliée par la peniture énergique qu'il nous a laisée de son faste et de son insolence ', objet éternel de mépris et d'indignation. Statius Murcus, homme de cœur, et qui avait l'ame haute, ne put subir un joug ai honteux, ni fléchir sous des favoris encore flétris des fors de la servitude. Il tui en coûta la vie; on l'acusa de trabison, et sous ce préfetté l'flut mis à mort.

Tel étail Sextus Pompée, dont l'union avec Antônie, si elle cei dé consommée, poursiai devenir fatale à Octavien. En joignant leurs forces maritimes, lis metalent ensemble cinq cents volles; et ainsi il leur était aixé d'assèger en quéque façon l'Italie et de l'affamer, et Octavien, puissant en légions, puisqu'il et ou l'activen, puissant en légions, puisqu'il en avait quarante à son service, mais totalement destitué de vaissenus, se serait ur réduit aux abois, et doigité de recevoir d'eur la loi.

Il essaya de gagner Sextus : et pour fraver les voies à une réconciliation avec lui, il songea à s'allier avec son beau-père. Mécène fut chargé, de la part du jeune triumvir, de demander pour lui en mariage Scribonia, aœur de Libon. Celui-ci, charmé de joindre à la qualité de beau père de Sextus celle de beau-frére d'Octavien, y donna très-volontiers son conscutement. Le mariage se fit, et Octavien épousa Scribonia, quoiqu'elle fût beaucoup plus âgée que lui, et qu'elle eat déjà été mariée successivement à deux consulaires, de l'un desqueis elle avait des enfants, Cependant la paix ne put pas se conclure; et Octavien, se voyant contraint de faire face en même temps à Antoine et à Sextus, commenca par se débarrasser de Lépidus, qui lui était suspect, et il lui fit tronver bon d'aller dans son département d'Afrique avec six légions. qui, ayant appartenu à Antoine, conservaient eucore de l'attachement pour leur ancieu général. Ce fut aussi dans ce même temps qu'il relègua en Espagne Lucius, frère d'An-

I de sub l'interpréciation commune et ancienne de l'ode d'Hornes que le cite, quoiqu'un habit commenstaire aix vouls en dernier lieu la rendre saspecte. Quotiques difficultés qu'il tronve la l'applique d' Ménas, cretisane de condates de cretie petite pièce satirique ne me paraisenpas devoir précider sur l'autorité des manuerites de na cienna schollastes, qui reconnaissent l'affranchi de Sezta.

cette grande province. Cependant Antoine, étant parti de l'Ile de Corcyre à la tête de deux cents voiles, s'avancait vers Brindes. Il rencontra sur sa route Domitius Ahénobarbus, qui venait au-devant de lui avec toute sa flotte. Elle était considérable. Domitins avait conservé sous son commandement upe grande partie des forces navales rassemblées autrefois par Brutus et par Cassius: et son premier plan avait été, comme je l'al dit, de se maintenir indépendant. Mais, bientôt désabusé d'un projet impraticable, il s'était prété à la proposition que Poilion lui avait faite de s'attacher à Antoine et de le reconnattre pour chef. La parole était donnée: il s'agissait de savoir s'il la tiendrait; et lorsqu'on le vit s'approcher, plusieurs des amis d'Antoine appréhendèrent que, fier comme était Domitius, et d'allieurs se souvenant que non-seulement il avait été proscrit, mais même condamné à titre de meurtrier de César, soit par hauteur, soit par crainte, il ne jugeat pas à propos de se mettre sous la puissance de l'un des triumvirs. Plancus surtont, qui se piquait de beancoup de prudence à la vue du moindre danger, pressait Antoine de ne se point commettre, et d'arrêter sa course jusqu'à ce qu'il se fût assuré des dispositions de Domitlus, Mais Antoine, quoiqu'il n'ent autour de lui que cinq valsseaux avec le-quels il avait devancé sa flotte, reieta ce timide conseil, déclarant qu'il aimait mieux périr par la perfidie d'un autre que de sauver sa vie en se couvrant luimêma de l'opprobre d'une lacheté. Dans le moment les deux galères amirales s'approchèrent; et le licteur d'Antoine, se tenant debout snr la proue, ordonna aux gens de Domitius de baisser le pavillon. Il fut obéi : Domitius vint se ranger à côté de la galère d'Antoine, et y monta; en même temps ses troupes saluèrent le triumvir comme leur géneral, et Plancus revint de sa frayeur. Antoine avec ce non yeau renfort, alla se présenter devant Brindes.

toine, sous prétexte de le faire proconsul de

Octavien tenait daus cette ville une garnisou de cinq cohortes, dont le commandant refusa de recevoir Antoine, prenant prétexte sur ce qu'il amenait avec lui Domitius, de tout temps ennemi de César et de son parti. Antoine, irrité, mit le siège devant Brindes, et invita Sextus à faire nue descente en Italie; ce qui fut exécuté. Octavien, de son côté, assembla est troupes pour seconir la ville es siègée, et se prépara à forcer les lignes d'Antoine.

On crut être alors à la veille d'un grand orsge qui allait renouveler tous les manx dont ou commençait à respirer. Il y eut réellement quelques hostilités, mais de peu de conséquence. Parmi les trois chefs qui entraient dans cette guerre il n'y avait que le plus faible, c'est-à-dire Sextus, qui la voulut sincèrement. Les deux triumvirs se craignaient : et leurs soldats, dont le pouvoir était exorbitant dans ces temps de troubles, et donnait la loi aux généraux même, n'étaient nullement disposes à combatire les uns contre les autres. Ils se regardaient comme unis par la société d'une même cause, comme ne faisant qu'un seul corps. Outre ce motif général, les troupes d'Octavien en avaient un particulier dans la crainte et le respect qu'elles portaient à Antoine, comme à l'auteur de la victoire de Philippes : et celles d'Antoine , de leur côte , ne voyaient pas de bon œil leur chef s'nnir d'intérêt avec des exilés et des proscrits. Sur ces entrefaites. Fulvie, que son mari avait laissée malade à Sicvone, étant venue à mourir, cet événement ouvrit nne voie de pacification. La négociation fut entamée par Cocceius Nerva, ami commun des deux triumvirs, et Appien nous donne à ce sujet un détail qui me paraît tiré de quelque ancien monument, et qui mérite, par cette raison d'être mis, au moins en abrègé, sous les yeux du lecteur.

Cocccis avait été envojo l'aunée précédies de la précise d'autée par Caircia à Antoine, en Pédicile, ponr quelque affiire dont nous ne sommes pes instrutis; et l'était resté aupèrés de lai l'auqu'ên tempé dont je prich. Alors dont manda son congé à Antoine, qui le lui accorda : « Ne me donnerersons point, lai dit Coccctis, une lettre pour César, comme je « vous en ai apporté une de lui? Non, reprit « Antoine avec visselle, le n'étre point à « mes ennemis. » Coccerts lai représenta un me sennemis. » Coccerts lai représenta qu'il ne devail pas tutaler César d'ennemi.

aprà la cidenence dont il avait sac'à Perouse envers Lucius son frère et envers se samis.

El comment, réplique Antoine, n'appelleraigle pas mon enemei cell qui m'e enlevé mes 
resirgle pas mon en trouper? Pour ce qui est 
de mes amis, s'il en a bien usé à leur 
égard, ce n'est pas pour me les conserver, 
e mais pour les rendre mes ennemis par ses 
bienfaits. Decestius pei gare pas à propos 
d'insister davantage, de peur d'irriter le 
carcière impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es proposaractier impéteura de cella qu'il es de 
ractier de la contractier de 
ractier de la contractier de 
ractier de la contractier de 
ractier 
r

Il plaida devant lui la canse d'Antoine, comme il avait plaidé devant Antoine celle d'Octavien. Il exposa au jeune trinmvir les griefs de son collègne. Il justifia Antoine sur l'alliance contractée avec Domitius et avec Sex. Pompée, alléguant qu'ils étaient l'un ct l'autre innocents du meurtre du dictateur César, et plus malheureux que conpables, même suivant les principes du parti vainqueur. Voyant que ses raisons faisaient peu d'effet, il les fortifie par la crainte du danger dont il menaca Octavien, en lui déclarant franchement la résolution où était Antoine de se servir des forces maritimes de Sextus jointes aux siennes pour désoler et affamer l'Italie. Cette dernière considération frappa Octavien; et Coccetus, gul s'en apercut, Ini parla alors de la mort de Fulvie, « Cette « femme, lui dit-il, était le flambeau de la « discorde entre vous. Elle n'est plus. Qui « vous empêche de vous rapprocher, pourvu « que vous aimlez mieux vous éclaireir sur « les plaintes réciproques que d'en nourrir le « ressentiment dans le secret de vos cœnrs?» Octavien s'étant extrémement radouci. Coccetus lui proposa de le charger d'une lettre pour Antoine, lui représentant que, comme le plus jenne, il pouvait bien écrire le premier à un collégue qui avait sur loi une grande supériorité d'âge. Le point d'honneur arreta Octavien: mais il s'avisa d'un expedient, aul fut d'écrire à Julie, mère d'Antoine, une lettre de politesse, pour se plaindre de ce qu'étant sa parente, elle avait pris le parti de fuir de l'Italie, comme si elle n'eut pas dû attendre de sa part les mêmes attentious et les mêmes respects que de celle d'un fils,

Coccelus, avec cette lettre, vict retrouver Antoine, et lui conseilla, pour écarter tout ce qui pouvait faire obstacle à la paix, de commencer par éloigner Domitius de sa persoune, et renvover Sextus en Sicile, Antoine eut d'abord de la peine à consentir surtout à ce qui regardalt Sextus, parce qu'il lui semblait. qu'il prendrait par là un trop fort engagement, et donnerait trop d'avantage à son rival. Mais enfin, cralgnant la valeur des légions d'Octavien, qui, pleines d'estime pour Autoine, étaient néanmoins déterminées à lui faire bonne et vive guerre, s'il s'obstituait à rejeter la paix, il céda aux lustances de Coccelus et de sa mère; et, ayant fait partir Domittua pour la Bithyuie, dont il le faisait gouverneur, il témoigua à Sextus qu'il n'avait plus besoin de ses services en Italie, lui promettant uéaumoins de prendre soin de ses intérêts.

Après ces préliminaires les soldats de Céser, en étant saislistis, formérent une députation d'entre cux, qu'ils adressérent en commue aux deux géoreaux, pour leur noillére que l'unention de l'armée était qu'ils fissent la paix, Quant à ce qui regardait les condictions, les soldait nos chargérent point de les discuter; mais ils donnérent leurs pelins pouvoirs à un comité composé de trois commissaires, Mécène stipulant pour Octavien, man de l'armée, qui agus de l'armée, qui agissait comme dépositaire de la concentrant le traité sons l'autorité de l'ârmée, qui agissait comme dépositaire de la souveraineté.

Les articles du traité furent très-simples - orbit du passé, amité et bone intelligence pour l'avenir; nouveau partage de l'empter romain, dont la parlie orfeutale fut mise sous la poissance d'Antolue, et l'occidentais ossos celle d'Octavien. La ville de Socdra 'en Ellyrie était la borne commune de ces deux grands départements. L'Afrique lu laissée à L'Apidus, toujours obligé de se contenter que tou que voulaint bien lu l'âtre se collègnes,

Octavieu se chargea de la guerre contre Sex. Pompée, si l'on ne pouvait pas parveuir à un accommodement, et Antoine de celle contre ies Parthes. Il fut stipuié expressement que ies deux généraux auraient un égal pouvoir de lever des troupes en Italie : mais Octavieu se conservait toujours l'avantage de ne point désemparer la capitale et le siège de l'emptre. Domitius fut déchargé des condamnations pronoucées contre lui; et le bou traitement qu'il avait recu-d'Autoine, approuvé par Octavien. Par rapport au consulat, qui n'était plus qu'une ombre, mais une ombre respectable encore et capable de reprendre vie entre les mains de qui saurait la ranimer. on convint que, lorsque les triumvirs n'exerceraient point cette charge par eux-mêmes1, lls la partageraient entre leurs amis, Enfin le sceau de la réconciliatiou fut le mariage d'Octavie, sœur du ieune César, avec Antoine.

Octavie, atnée de son frère, en était tendrement chérie, quoique simplement sa sœur de père, sortie d'un premier lit. Elle était devenue veuve depuis très-peu de temps, ayaut perdu C. Marcellus, son marl. Antoine passait aussi pour veuf depuis la mort de Fulvie, Car, pour ce qui est de Cléopatre, quoiqu'il ue disconvint pas de ses intrigues. avec elle. Il ue la traitait pas sur le pted d'épouse. Tout ce qu'il avait d'amis seusés et judicieux souhaitaient extrémement qu'il épousât Octavie, eu qui le mérite égalait les charmes. Ils espéraient que cette dame, joignant à une rare beauté la gravité des mœurs, la douceur de la société, et le bou esprit, ne pourrait manquer de se faire aimer d'Antolue, devenu son époux, et qu'elle le guérirait alusi de sa folle passion pour la reine d'Egypte, dout les sultes les faisaient trembler. Aiusi tous les vœux se réunissant pour uue alliauce si convenable eu toutes mauieres, bientôt l'affaire fut terminée, et le mariage célébré sur-le-champ, sans attendre même que le temps du deuil d'Octavie fût expiré s. Et comme cette circonstance lui eut

<sup>1</sup> Scutari, sur le Drino.

Plut la Ant.
 Dion ajoute qu'elle était grosse. Mais le slience de
Plutarque m'autoriee à en douter.

Imprimé une tache, selon les mœurs romaines, le sénat, par un décret exprès, la dispensa de la rigueur de la loi.

Tel fut le traité de Brindes, qui délivra l'Italie de la crainte d'une guerre sanglante. La joie en fut si graude, que, pour la témoigner aux deux généraux, on crut ne pouvoir moins faire que de leur décerner l'honneur dn petit triomphe.

Mais, avant qu'ils fissent leur entrée solennelle daus Rome, Antoine, étant encore à Brindes, ou aux environs de cette ville, se vit exposé à un grand danger de la part des vieux soldats de César, qui avaient suivi Octavieu. On se souvient qu'il avait promis d'envoyer d'Orient des sommes pour leur être distribuées; et il l'aurait pu aisément, si son luxe et ses prodigalités le lul eussent permis. Les vétérans s'attroupèreut donc autour de lui, et le sommèrent d'exécuter sa parole. Comme il n'était pas en état de les satisfaire, ils éclatérent en plaintes ; et déià les esprits s'échauffaient, et le péril devenalt sérieux pour Antoine, si Octavien ne se fût rendu sa caution. Afin d'éviter dans la suite uu semblable inconvénient, les vétérans furent licencies, et renvoyés chacun daus leurs colonies.

Les récouciliations des puissants sont souvent une conjoncture fatale à leurs amis. C'est ce qu'éprouvèrent deux de ceux qui avaient eu te plus de part à la confiance d'Octavien et d'Antoine. Mauius fut déféré par Octavien à son collègue, comme le principal auteur des troubles d'où était née la guerre de Pérouse: et en conséquence Antoine le fit mettre à mort. Eu même temps, comme par une espèce de compensation, il découvrit à Octavien les sonrdes menées de Salvidiénus . qui commandait actuellement une armée dans la Gaule narbonnaise. Cet homme, né dans l'obscurité, s'était poussé par ses taleuts et par son ambition jusqu'à devenir l'un des principaux lieutenants d'Octavien, qui l'avait même fait passer sans milieu du grade de simple chevalier à la dignité de consul, distinction presque unique, et qui n'avait jamais été accordée, du moius dans les derniers temps, qu'à Pompée seul, Cependant cette haute fortune ne remplissait pas la cupidité | 1 Cic. pro Balba,

lusatisble de ce soldst; et , traitre à sou bieufaiteur, il avait fait offrir ses services à Antoine pendant le siège de Brindes. Octavien . instruit par Autoine lui-même de cette perfidie, manda Salvidiénus à Rome sous quelque prétente: et lorsqu'il l'eut eu sa puissance, il lui fit faire son procès par le sénat, qui le condamna à mort, comme ennemi public. Salvidiénus exécuta l'arrêt sur lui-même,

et prévint le supplice par une mort volontaire. Une grande affaire restait encore à terminer aux deux triumvirs. Il fallait ou détruire Sex. Pompée, qui incommodait étrangement l'Italie, ou se concilier avec lui. Mais cet obiet uous menerait à l'année suivante; et je dois placer ici quelques faits qui, saus être d'nne aussi grande importance, ue méritent pas pourtant d'être négligés.

Le changement arrivé dans le gouvernement se manifeste de plus en plus en ce que les consuls ont très peu de part aux affaires publiques. Pollion et Domitius Calvinus, qui portaient ce titre, autrefois si grand, ne paraissent tout au plus qu'en second dans tous les événements de cette année. Ils furent même obligés par les triumvirs, après avoir joui de cette vaine décoration pendant un temps, de céder la place à d'autres à qui l'on voulait procurer une pareille illustration, Leurs successeurs furent L. Cornélius Balbus, et P. Canidius Crassus, amis, l'un d'Octavien, l'autre d'Antoine, Nous verrons dans la suite Cauidius à la tête des armées de ce dernier : et pour ce qui est de Balbus, il était depuis blen des années attaché à la maison des Césars. Sa fortune a quelque chose de singulier.

Il était Espagnol, né à Cadix; et ayant rendu de bons services des sa première jeunesse à Métellus Pius et à Pompée dans la guerre contre Sertorius, il fut fait par Pompée citoyen romain 4, qualité qui lui fut disputée en justice, et dans la possession de laquelle il se maintint par le crédit de celui de qui il l'avait reçue, et par le secours de l'éloquence de Ciceron. Son ambitiou le determina sans doute à se donner à César, comme à un patron capable de le porter plus baut que u'aurait fait Pompée : et par cette démarche il n'en-

courant point le reproche d'ingratitude, vn qu'alors Pompée et César étaient amis. Lorsque la rapture arriva, il demeura du côté du plus fort; et par sa fidélité constante pour César 1, par son zèle à servir Octavien, il parvint à une telle considération, qu'étranger de naissance, citoyen par grâce, et non sans contestation, il devint consul, et fut le premier exemple d'un souverain magistrat de Rome né hors de l'Italie. Il acquit aussi des richesses immenses 9 : en sorte qu'en mourant il légun au peuple romain vingt-cing deniers 3 par tête.

Pollion, au sortir du consulat, fut envoyé par Antoine faire la guerre aux Parthiniens peuple d'Illyrie qui avait témolgné beaucoup d'attachement pour Brutus. Il prit la ville de Salones, et fit d'autres exploits qui lui méritérent le triomphe. Mais ce qui lui assure bien plus solidement un rang honorable entre les hommes illustres, c'est la variété des talents de l'esprit, qu'il réunissait tous en un degré éminent \*. Orateur, poête, historien, il réussissait dans tous les genres. Il protèges dans les autres le goût pour les arts, qu'il cultivait lui-même avec succès. Virgile, maintenn dans la possession du champ paternel, et produit par lui auprès d'Octavien, en est la preuve, Pollion avait de grandes vues ; et il a la gloire d'avoir le premier consacré aux lettres une bibliothèque publiques. Il y plaça les statues des plus doctes personnages de l'antiquité. Varron fut le seul des vivants, à qui il fit cet hoppenr

Son collègue Domitius Calvinus brille plus dans l'histoire par ses emplols et par ses titres que par un mérite bien décidé. Après son consulat, il alla faire la guerre aux Cerrétans 6 en Espagne, et il acquit l'honneur du triomphe. Ses exploita n'ont rien de bien éclatant. Mais il est dû des éloges à sa sévérité par rapport à la discipline. Un corps de ses troupes s'étant laissé battre par les ennemis?, et

5 Vell. 11, 54. Plin. vis. 43.

Douze livres dia sous. == 90 fr. 50 c.

4 Hor. Od. 11, 1. 8 Plio. vit, 30, et xxxv, 2,

. Dio. Vell. 11, 78.

7 Les peuples de la Cerdagne,

ayant pris honteusement la fuite, Calvinus punit les coupables ex déciment plusieurs compagnies, sans épargner même les officiers. Quelques centurions, et entre autres un premier capitaine de légion, nommé Vibulius, sonftrirent la bastonnade, supplice ignominieux.

et qui allait même souvent jusqu'à la mort. Sous le consulat de Pollion et de Calvinus, Hérode fut déclaré par les Romains roi de la Judée. Il y a lieu de s'étonner que ce titre. éteint depuis bien des années, et refusé autrefois par Pompée à Hyrcan issu de tant de rois. ait été renouvelé en faveur d'un homme qui non-seulement n'appartenait pas à la maison royale, mais était même étranger et Iduméen d'origine. Hérode en fut redevable à la circonstance de la guerre des Parthes. Ces peuples étaient actuellement presque maîtres de toute la Judée. Hyrcan était leur prisonnier ; et ils avaient établi roi Antigone, chef de la branche ennemie d'Hyrcan. Dans cette situation des affaires, Antoine crut qu'il lui était avantageux d'opposer au roi établi par les Parthes un rol reconnu par les Romains. Hérode donc, qui était venu à Rome pour exposer le triste état de la Judée, et pour implorer un prompt secours, obtint plus qu'il ne demandait. Comme il savait que les Romaius u accordaient ordinairement le nom de roi qu'à ceux qui étaient de race royale, il avait imaginé de demauder ce titre pour son beau-frère, le frère de l'Infortunée Marianne, qui était petit-fils d'Arlstobule par son père, et d'Hyrcan par sa mère ; bien entendu qu'Hérode prétendait se réserver toute la puissance et toutes les fonctions de la royauté. Aotoloe trouva plus à propos de joindre le titre à l'exercice. La personne d'Hérode lui était agréable et à tout le parti de César, soit par ses propres services, soit par ceux d'Antipatre son père. Il fut donc déclaré roi par un décret du sénat ; et les triumvirs y ajoutèrent toutes sortes de témolguages d'honneur, dont on peut voir le détail dans l'historien Josèphe.

Une loi célèbre dans le droit romain fut portée cette même aunée par le tribun P. Falcidius". Elle tendait à restreindre la liberté

<sup>1</sup> Joseph, Ant. xrv. 90; et de Bell, Jud. z. 11. \* Dio, Justin. Inst. liv. 11, 111. 22,

indéfinie de tester, dont jouissaient et abusaient souvent les citoyens. Il n'était pas rare, par exemple, que le testateur épuisât sa succession par la multitude et l'importance des legs, en sorte qu'il ne restait presque rien pour les héritiers naturels : depuis longtemps on sentait l'inconvénient de ce dernier abus, et l'on avait tenté d'y apporter quelques remedes, qui s'étaient trouves lnefficaces. Falcidius fit ordonner par une loi que le quart des biens du testateur fût affecté nécessairement aux héritiers, et que, si la somme des legs excédait les trois quarts de la succession, il leur fut permis de reprendre sur tes légataires de quoi parfaire le quart qui jeur était du. Ce quart privilégié a été appeié la Falcidie, du nom du tribun législateur.

Le vieux roi Déjotarus, dont j'ai eu occasion de parier assez souvent, termina enfin sa carrière dans un âge très-avance. Il avalt joue uu beau rôle dans ce qui regarde la conduite politique et les procédés qu'il tint à l'égard des Romains 1, ses protecteurs, ou piutôt ses maitres. Ami des plus gens de bien, de Cicéron, de Caton, de Brutus, dans la guerre civile entre Cesar et Pompée, il s'attacha au meilleur parti. Il plie de nécessité sous le vainqueur : mais, après la mort de César, il fit voir que ni les disgraces, ui même les glaces de l'age n'avaient point amorti son courage et son audace; et il se remit de haute lutte en possession de tout ce que le ressentiment du dictateur lui avait enjevé. Il donna encore des secours à Brutus, dernier vengeur de la liberté romaine. J'ai regret que, louable par tant d'endroits, Déjotarus ait souitié sa gloire par ses cruautés domestiques. Strabon, et surtout Plutarque, l'accusent d'avoir été le bourreau de toute sa familie 2. Il la traita comme un vigneron traite uu cep de vigne dont il coupe toutes les branches pour en faire prospérer une scule. Ainsi Déjotarus fit mourir tous ses enfants pour étabiir et élever la fortune de ceiui dont ii prétendalt faire son héritier. Les auteurs ne nous apprenuent point si ce projet, poussé par des voies si barbares, lui réussit. Son suc-

cesseur dans la tétrarchie des Galates est nommé Castor par Dion.

nommé Castor par Dion.

Les consuls forent choisis pour l'année suivante conformément au plan arrêté entre les
deux triouwris, c'est-à-dire sur le nombre des
amis de l'un et de l'autre. Ceux qui commercérent l'année sont Marcius Cassoriums, et Calvisius Sabinus, dont, l'un ayait été laissé par
Antoine "pour commander en Grèce en son
absence, lorsqu'il passa en Asle, et uous verrons l'autre à la lété des arrês 'navales
d'Octavien contre les généraux de Sex, Pompée.

- L. MARCIUS CENSORINUS 4.
- C. CALVISIUS SABINUS.

L'autorité du consulat étatt étrangement affaiblie, et réduite presque à rien ; mais au moins jusqu'ici on eu avait respecté la durée, en ce sens qu'il n'y avait point eu de consuis 3 qu'ils u'eusseut été créés pour alier jusqu'à la fin de l'année, quoique piusieurs se fussent vus obligés, soit par le dictateur César, soit par les triumvirs, d'abdiquer avant je terme, pour laisser ce titre d'honneur à d'autres que l'on voulait en décorer, Marcius Censorinus et Calvisius Sabinus sout les premiers consuis qui, eutrant en charge au premier janvier, u'aieut été mis en piace que pour un nombre de mois limité, au bout desqueis lis devaieut être rejevés par des successeurs désignés en même temps qu'eux. Cette pratique, qui avi-Itssait et dégradait de plus en pius le consulat, fut suivie constamment par les empereurs. On ne vit plus de consuls d'uu an, Ceux qui commencajent l'année lui donnaient leur nom, et ou les appelait ordinaires4. Les autres, que i'on uommait consuls substituts', n'étaient guère couuus qu'à Rome et dans l'Italie. Dans les provinces ils faisalent peu de bruit, et, par cette raisou, on les y qualifiait petits consuls.

<sup>1</sup> Dia

<sup>\*</sup> Strabo, 11. - Plut. de Stole. rep.

Piut. in Anion.
 An. R. 713; sv. J. C. 39
 Dio.

Ordinarit.

<sup>4</sup> Suffeett.

Minores.

La multitude de ceux que les triumvirs avaient à récompenser fut une des causes qui influèrent dans cette multiplication des consulats. Le même motif les engagea aussi à introduire ou à laisser entrer dans le sénat toute sorte de sujets indigues, jusqu'à de simples soldats, et même des esclaves. Un certain Vibius Maximus, désigné questeur, fut reconnu par son maltre, qui le revendiqua et le remit en servitude. On trouva aussi parmi les soldats légionnaires un esclave, qui fut précipité du haut du roc Tarpéien, après qu'on l'ent préablement affranchi, pour donner plus de solennité et plus d'éclat à son supplice. En un mot. la confusion et la licence régnalent dans tous les ordres : et ceux uni conservaient quelque sentiment des bienséances et de l'honnéteté publique, et quelque goût des mœurs anciennes, ne voyaient partout que des objets affligeants.

Mais le peuple était occupé d'un mal qui le touchait de plus prés : c'était la disette, que les escadres de Sextos Pompée, répandues le long des côtes, faisaient souffrir à Rome et à l'Italie, Comme il était maître des ties de Sicile, Sardaigne et Corse', il interrompait le commerce et avec l'Orient et avec l'Occident. et ses corsaires tenaient toujours la mer pour intercepter les convols qui auraient pu venir d'Afrique. La faim est un puissant aiguillon. Le peuple s'ameuta, et pressa les triumvirs à grands cris de faire la paix avec Sextus. Octavien demeurant inflexible. Antoine concint qu'il fallait donc se mettre en état de faire promptement la guerre avant que la disette devlnt extreme. Il n'était pas possible d'entrepreudre la guerre sans recourir à de nouvelles impositions. On afficha des ordonnances pour taxer les maîtres à douze deniers et demi par chaque tête d'esclave qu'ils possédaient, et pour retenir une quotité sur les successions et sur les legs. Alors le peuple perdit patience, et les placards des édits bnrsaux furent arrachés. Il trouvait étrange que les triúmvirs, après avoir épuisé le trésor public, dépouillé les provinces, vexé l'Italie par des proscriptions, confiscations, exactions de toute espèce, voulussent encore enlever aux

malheureux citoyens le peu qu'il leur restait; et cela, non pour une guerre qui intéressat l'état, ou qui tendit au bien de l'empire, mais ponr leurs querrelles particulières, pour leur ambition, pour l'abaissement d'une maison ennemie de leur grandeur.

L'indignation publique contre les triumvirs se tourna en affection ponr Sextus; et la mnltitude témoigna ses sentiments aux jeux du Cirque, où c'était l'usage de porter en pompe la statue de Neptune. Elle la recut avec des applaudissements extraordinaires, pour honorer Sextus, qui se disait le llis de ce dieu. Octaylen s'apercut de cette affectation, et, pour ne pas donner lieu à renouveler une pareille scène les jours suivants où la fête se continuait. il défendit qu'on v fit parattre la statue de Neptune. Mais le peuple la demanda : et. n'avant point obtenu satisfaction, il s'emporta à une sédition furiense. Les pierres commencèrent à voler; et Octavien, étant venu se présenter à cette populace irritée, cournt risque de la vie. Ni sa fermelé à s'offrir aux coups. ni ses représentations, ni enfin ses prières lorsqu'il vit que le péril devenait pressant ne pouvaient calmer la fureur de la sédition. Antoine vint à son secours, et, comme il passait pour être assez bien disposé en faveur de la paix désirée, la multitude ne se porta d'abord à aucune violence contre lui : seulement elle le pria de se retirer. Sur son refus, elle lanca sur lui des pierres; et il fallut qu'il mandât des troupes, qui, ayant fait un grand carnage des séditieux, lui ouvrirent le passage jusqu'à son collègue, qu'il parvint enfin à degager. Les corps morts furent jetés dans le Tibre : et leur nombre, la licence et l'avidité du soldat et de la canaille qui les dénouillaient, furent un nouveau spiet de gémissements pour le pennie, mais de gémissements que la crainte obligeait de renfermer et de cacher.

Octavien augmenta le mécontentement par la fête qu'il donna, sui vant la contume, à l'occasion du premier usage qu'il il du rasoir, et des prémices de sa barbe, consacrées en cérémonie à un dieu. Les jeunes Romais ne se rassient point jusqu'à l'âge de vingt et un ou vingt-deux ans, et se contentaient de se comper avec des ciseaux les poils de la barbe qui derennient trop longs. Octavien avait altendré

<sup>1</sup> Appien. - Dio.

jusqu'à vingt-cine ans. Il vonlut célèbrer ce jour avec magnificence, et donna un repas à tout le peuple. Mais au lieu d'attirer les applandissements de le multitude, il en renouvele les plaintes. On trouva qu'une dépense excessive et iuutile était bien deplacée dans un temps où les citovers mannaieut de pain.

an temps ou section year hanquiseu use principal and in finding do Cichien celdidgelini ana succession and a 
Libon, ayant obienu le consentement de Sextus, viat à l'îné Charnér, sur les oties de Campanie, à peu de distance de Naples; mais il ne voiults point passer outre ansa un saufcondait d'Octavieu, qui se fit encore presser pri escris du peugle pour l'accorder. Lardeur de la muittude pour la paix était si vive, qu'elle forpa Muclas, mére de Sextus, à alier trouver son fils pour jeindre l'autorité maternelle aux veux des citogens et comme cette centre de la vive de citogène si comme cette centre de la vive de citogène si comme cette de la vive de citogène si comme cette comporta jusqu'à la menere de la briller dens sa maion.

Cette précaution n'étatipoint du tout superble. Sexton s'avait nulle inclination à la pair; tet Ménas, son affranchi et sou homme de et Ménas, son affranchi et sou homme de confiance, qui commandai atcuellement pour lui en Serdaigne des forces considérables de terre et de me, 'ui cérriait de son continuer la guerre, ou du moins de trainer et me longueur, afia que la famine rendit les triumvis plus traitables, et la procertat des conditions plus sontagenes, la procertat des conditions plus sontagenes,

Il est vrai que les illustres Romains qui avaient trouvé un asile en Sicile étaient d'un avis contraire à Méass, et prétendaient qu'il ne couseillait la continuation de la guerre que parce qu'il y trouvait de grands profits et de grands honneurs. Peut-être disaient-ils vrai; mais il était aisé de retourner le reproche contre enx-mêmes. Leur interêt se manifestait dans l'opinion qu'ils embrassaient. Il était visible qu'ils désiraient de rentrer dans le sein de leur patrie après un long exil, et Sextus n'ignorait pas sans doute qu'ils souffraient impatiemment le crédit qu'il donnait à ses affranchis. Ce fut alors que Murcus, agissant avec pins de hauteur que les autres, fut lâchement assassine par ordre de Sextus; et si cet exemple tragique servit d'avertissement à ceux qui pensaient comme iui de garder plus de circonspection dans leurs discours et dans leur conduite extérienre, il ne fit qu'augmenter leur désir de se tirer de la dépendance d'un chef capable de se porter à une parellie cruauté.

Libon sentit la difficulté de conduire une négociation qui ne pouvait réussir que contre ies vœux secrets de ceux qu'il s'agissait de réconcilier. Ponr se mettre hors d'embarras et ne pas s'exposer à des reproches, il proposa nne conférence entre les trois généraux, afin qu'ils terminassent par eux-mêmes leurs différends. Le peuple de Rome d'une part, et de l'autre les fugitifs retirés auprès de Sextus, appuyérent si fortement cette proposition, qu'elle fut acceptée. Antoine et Ociavien se rendirent sur la côte de Baïes avec des troupes, et Sextus vint se ranger, devant le promontoire de Misène, accompagné d'une belle et nombreuse flotte, et montant une galère à six rangs de rames.

Pour tenir la conférence, ils prirent des mesures qui marquaient bien les déflances réciproques. Sur des pilotis enfoncés dans la mer on jeta deux ponts, entre lesquels on iaissa un petit intervaile. Le pont qui tenalt à la terre était pour les triumvirs . l'autre pour Sextus. Dans le premier entretien qu'ils eurent ensemble, leurs prétentions se trouvérent étrangement éloignées. Sextus ne demandait rien moins que de devenir le collègue d'Octavien et d'Antoine, et d'être substitué à l'imbécile Lépidus. Les triumvirs , au contraire , ne voulaient lui accorder que la simple liberté de revenir à Rome. Jis se séparèrent douc pen satisfaits mutuellement; mais sans cependant rompre la négociation. La famine était une raison pressutie pour les triumvirs. Settus se voyait vivement sollicité par ceux qui l'euvironaient. Ils lui firent une espèce de violence; et dans an moment oi leux instances le faignateut, il s'écràs en décharant sea vivent de la compart. Ma la compart. Ma la comce de la compart. Ma la compart. Ma la cre cette vivent de la compart. Ma la cre cette de protestation si forte. Il ne put résiste ana prières de tant de granda personnages, soutennes de celle de sa mêre. La pira lut conclue à des conditions avautagenesse et honorables pour de la compart de la compart de la compart de la condition de la compart de la compart de la condition de la compart de la compart de la compart de la celle de sa mêre. La pira lut conclue à des conditions avautagenesse et honorables pour

 Dana ce traité, il stipulait ponr lui-mème, ponr les illustres fagitifs auxquels il avait donné retraite, pour ses aoldats.

Pour lui-même, il oblint la possession tranquillet assurcéed Sea des Cisicie, surfai-impaullet assurcéed Sea des Cisicie, surfai-impaullet assurcéed Sea de Cisicie, surfai-impaullet au le comparable de l'apparent le ceta pour autaut de temps que les triamvirs posséderaient eu-mêmes les départements avec pouroir de l'excrere absent par tel de ses avec pour cit de l'excrere absent par tel de ses amis qu'il constituerais son procuruer en cette partie. On loi assurait encore la dignité d'au-main qu'il constituerais son procureur en cette partie. On loi assurait encore la dignité d'au-difficient de sesterces (1 buit millions sept cent cinquante millie livres).

Pour ce qui est des fugitifs ou exilés, ils furent distribués en trois classes, les meurtriers de César, les proscrits, ceux qui avaient pris volontairement le parti de s'enfuir. Les premiers ne furent point compris dans le traité : mais en combinant les témoignages d'Appien et de Diou, il paralt qu'on leur accorda une permissiou verbale de se choisir un lien d'exil où ils pourralent vivre eu sûreté. Les proscrits fareut rétablis dans tous leurs droits et priviléges; mais on ne leur rendit que le quart des bieus qui leur avaient été confisqués. Ceux qui n'avaient ni condamnation ui proscriptiou sur leur compte rentrèrent dans tous leurs droits et dans tous leurs biens, à l'exception des meubles. Quelques particuliers plus distingués on plus accrédités que les autres obtinrent nommément des magistratures et des sacerdoces,

Les soldats de Sextus furent aussi traités tout à fait favorablement. Il y en avait un trés-grand nombre qui étaient de conditiou servile. Sûrs de touver la liberté en Sicile. les esclavea désertaient en foule l'Italie; et la chose avait été au point que les vestales, parmi les vœux qu'elles adressaient aux dieux ponr le bien de l'empire, avaient reçu ordre, l'année précédente d'ajouter une prière pour demander la cessation de ce fléau. Les esclaves enrôlés sous les drapeaux de Sextus furent maintenus, par le traité, dans la jouissance de lenr liberté; et l'ou promit aux soldats de condition libre qui servaient dans ses armées et sur ses flottes les mêmes récompenses, aprés lenr temps de service, qui avaient été accordées aux soldats des triumvirs.

Pour lant d'avantages que Sertus recueilalide ce traité, à l'engageair récroquement à ratires est troupes des postes qu'il occupsi en latie, à ue point augmenter ses forces navales, à débender l'alto contre les printes, et à envoyer à Rome les mêmes redevances en blé et en autres impositions qu'avaient contume autrefois de payer les lles qui lui étaient abandountes.

Après que les articles euront été ainsi rédigés , l'acte solennel que l'on en dresss fut muni des secuu des trois généraux controtants, et euroyé à Bome aux vestales pour être gardé comme uu dépôt précieux et sacré. Les conférences fluirent par des témoignages d'amillé réciproque; on se donna la main , on s'embrasse.

Cette pair causa une joie égale à l'andeur arec iaquelle cle avait été desirée. L'Italie délivrée de la crainte d'une famine qui començait égàl a se faire violemente settir , un grand nombre des premiers citoyeus de Rome rendas à la patie parès un long est, l'étaisent là des sujets intarissables de félicitations paiques et particulières. Les plass illustres de ceux qui furent rétablis par ce traité, sont L. Arrantius' M. Junius Blanca, C. Sentius Saturniaus, et M. Titius, qui , après avoir renda à Settus des settions de gréces propor-renda à Settus des settions de gréces propor-

<sup>5</sup> Prés de 14 millions et demi de fr. E. B.

## -66 644 de-

tiouuées à la grandeur du bienfait dont ils Ini étaient redevables, snivirent Octavieu à Rome, et parvinrent dans la suite aux plus grands honueurs.

Les moins contents de cette pais furent saus doute les trois chefs qui l'avaient conclue. On peut bien assurer que surtout Octavien, co méme temps qu'il la jurait, était trésresoin de la rompre à la première occasion. Ils eu célébrérent néanmoins tous trois des réjouissances extraordinaires par des repsa qu'ils convinent de se douver tour à tont.

Ils tirérent entre eux au sort à qui commeucerait; et le sort ayant décide pour Seatus. Autoine lui demanda ou îls les recerrait: « Sur mon bord, répondit Sextus', car telle « est la maison paterneile qui reste à Pomple». C'était un reproche pour Antoine, surpateur de la maison qui avait apparteus au grand Pomple, dans Rome. L'alluson est encore pins beureuse et plus marquec dans le cencore pins beureuse et plus marquec dans le Sextus pour expriment son vaisseau désit le nom du quartier de Rome où était la maison de son pére.

Pendant le repas, on s'égaya beauconp, surtout aux dépens d'Autoine, dont la passion ponr Cléopatre fournit matière à bieu des plaisanteries. La scène aurait bien changé et serait devenue bien sériense, si Sextus eut déféré any couseils de Ménas; car cet affrauchi vint lui dire à l'oreille : « Voulez-vous que « je coupe les cordages et les ancres, et que « je vous rende ainsi le mattre, uon de la Si-« cile et de la Sardaigne, mais de tont l'uniu vers ? » La tentation était forte ; et Sextus eut besoin de réflexion pour s'affermir contre une si puissaute amorce. Il v pensa un moment, et, prenaut son parti avec noblesse, il répondit à Ménas : « Tu devals le faire sans « mc le dire. Mais puisque tu m'en as parlé. « contentons-nous de ce que nous avons ; car « je ne sais point me parjurer. »

Les convives de Sextus n'entendirent rien de ce qui se disait <sup>5</sup>, et le repas s'acheva aussi gament qu'il avait commence. Il y fut même

question d'affaires, et l'ou y projeta le mariage de deux ministe encore ea los sign, c'est-à-dire de la fille de Sauta save le jeune Marrellus, fils d'Octavien. Applien ajoute que lendemain lis prirent des arrangements anne eus pour le goule, de la consolat par rasport à des temps asset éloignés. Les directions les simples de la cette de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentatio

après quoi on se sépara. Sextus s'en retourna en Sicile, Octavien et Antoine à Rome. lis y passèrent quelque temps dans une union parfaite, et toujours d'accord sur les intérêts qu'ils avaient à démèler eusemble , et sur tous les grands objets; mais dans les amusements, dans le jeu, la supériorité qu'emportait toujours Octavien sur Antoine piquait celui-ci '. En effet, Plutarque assure qu'à quelque jeu de hasard qu'ils jouassent l'uu contre l autre. Octavien gagnait toujours, Si d'autres fois ils fuissient battre des coqs, on des cailles accoutnmées à cet exercice , la victoire était du côté d'Octavien. Cette continuité de mauvais succès dans des bagatelles était une vraie mortification pour Antoine, et elle le disposa à écouter les discours d'un astrologue égyptien qui était à sa suite, et ani, soit an'il fot lui-même la dupe de son art mentenr, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'il fût aposté par Cléopatre pour lui ramener Autoine, disait saus cesse à ce général que sa fortune , par elle-même grande et magnifique, était domiuce et obscurcie par celle d'Octavien. Il l'exhortait en couséquence à fuir la présence de ce jenue collègue. « Car, disait-il, votre génie « craint le sien. Seul et loin de ce concurrent, « il est fier et élevé , mais dés qu'il s'eu ap-« proche, il se rapetisse et devieut bas. » Quelque méprisable que soit une pareille philosophie, ces visions, venant à l'appui des petits, mais vifs et continnels désagréments qu'éprouvait Antoine, firent leur effet. Il quitta l'italie , et vint à Athèues , emmeuant avec lui Octavie, qui pen anparavant était

accouchée d'une fille. Le séjonr d'Athènes plaisait à Antoine, et

<sup>&#</sup>x27; Plut. in Ant. - Applen. - Dio.

<sup>2</sup> e In carinis meis. » (Vall. II, 77.)

<sup>3</sup> Applen. - Dio.

<sup>1</sup> Plut

il y pass l'hiver, déposant le fisie de la grandeur, qui le glauit, es la emiliarisant voloniters avec un peuple dont l'enjouement, l'unbailet et une filiatire ingénieuse envers ses maltres ont toujours fait le caractère. Ainsi, dans les fêres qu'il donna ux Ahehiens en réjouissance des vicloires que Verlidius, sou lieutenant, comme je vais bientit le traouter, avait remportées sur les Parthes, il voulut faire un leurenant de jeux. Il substitus les marques de la diguite intumirales, quitant mente la toge, et président à la fête avec ut manteux et le de la diguite intumirales, quitant même la toge, et président à la fête avec ut manteux et une claussure à fair precuer.

C'est par une suite du même goût de badinage, moitié fou, moitié populaire, qu'il renouvela la scène qu'il s'était déià donnée en Asie en se faisant honorer comme le nouveau Bacchus. On observa à son égard tout le joyeux cérémonial du dieu du vin, et il y fit lui-même parfaitement son personnaget. Mais les Athéniens avant voulu se prêter à son ieu. furent mal payés de leur plaisanterie. Car, sur ce qu'ils s'avisérent, après l'avoir salué comme Bacchus a, de lui offrir en mariage la déesse Minerve leur protectrice, il accepta la proposition et les taxa à mille talents de dot. Un plaisant de la troupe lui représenta à ce sujet que Sémélé sa mère n'avait point apporté de dot à Jupiter. Mais Antoine n'en persista pas moins à exiger les mille talents, et sans délai, quoique Delllus, poussant toniours la même plaisanterie, lui fit observer que, selon la pratique usitée à Rome, l'on avait d'ordinaire trois ans pour payer la dot en trois paiements. Cette aventure mit les Athéniens de mauvaise humour, et attira de leur part à Antoine des pasquinades, dont il ne fit que rire, ne leur enviant point cette petite vengeance.

Pendant qu'il s'amussit à ces pesse-temps frivoles\*, Ventidius faisait la guerre pour lui contre les Parthes avec des succès capables de le piquer de jalousie. Le sentiment de la gloire des armes n'était pas émoussé dans Antoiue. Il craignit que son lieutenant ne lui laissat plus rien à faire; et, résolu d'aller se mettre à la tête de ses armées en Orient, it partit dans les premiers mois de l'année où étaient consuls Ap. Claudius et Norbanus.

\$ III. MOUVEMENT DES PARTHES. GUIDES PAR LA-RIÉNUS LE FILS. ILS ENVARISSENT LA SYRIE. ILS ÉTABLISSENT ANTIGONUS SOI DE LA JUDÉE, ET ILS EMMENSAT PRISONNIES HYECAN. LAMENUS SOU-MET LA CILICIE, ET PÉXÈTRE JOSQUE DANS LA CA RIE. VENTIMUS, LIRCTENANT D'ANTOINE, AREIVE, ET REMPORTE SUR LES PARTNES DEUX VICTOIRES CONSECUTIVES. ANTDINE, JALOUX DE LA GLOIGE DE Venerally Dary D'Armburg sous or werres alla TETE DE SES ARMÉRS, TROISIÈME VICTOIRE DE YEX-TIDIUS, DU PREIT PACORUS, PRINCE DES PARTIES, VENTIDIUS N'OSE PODSSER SES AVANTAGES, DE PEUE D'IRRITRE LA JALDUSIE D'ANTOINE. SIÈGE DE SANO-SATES, DON'T LE SUCCÈS ME PART PAS D'HUNNEUR A ANTEINE, TEIDMPRE DE VENTIDIDS, PRISE DE JÉRU-SALEN PAR SOSIUS ET PAE HÉRODE. ANTIGDNUS RATTU DE VERGES ET MIS A MOET COMME UN CRI-MINRL. HÉSODE PAISIBLE POSSESSEUR DE LA COU-EUNNR. CORPUSION ET MÉPEIS DE TOUTES LES LOIS DANS ROME. OCTAVIEN ÉPRIS D'AMOUR POUR LIVIE. IL RÉPUDIE SCRIBONIA LE MÊME JOUE QU'ELLE ÉTAIT ACCOUCHÉE DE JULIE. IL ÉPOUSE LIVIE. QUI LUI EST CÉDÉE PAR SON MARI ÉTANT GEOSSE DE SIX MOIS. NAISSANCE DE DRUSUS, TIRÈRE AT DRUSUS ÉLEVÉS DANS LE PALAIS D'OCTAVIEN. CAUSE DE LA RUPTURE ENTER OCTAVIES ET SEXTES, MÉNAS, AFFRANCEI DR SERTOS, PASSE AU SERVICE D'OCTAVIER, PRÉPA-BATHS D'OCTAVIES POUR LA GUERRE, COMBAT NA-VAL PRES DE CUMES. AUTRE COMPAT PEES DU ROC DR SCYLLA, OU LA PLOTTE D'OCTAVIES EST MAL-TRAITÉE UNE TEMPÉTE ACHÉVE DE BUINDE LES FORCES NAVALES D'OCTAVIEN. SERTES NE SAIT PAS PROPERED DE L'OCCASION, OCTAVIEN PREND DE TREES PODE PAIRE DE MOUVEAUX PRÉPARATIPS. AGRIPPA, VALVOURER DANS LES GAPLES, REPUBLIS TRIOMPHE. CONTINUATION DU TRIUNVIRAT POUR CINQ ANS. AGRIPPA CHARGE DES APPRETS DE LA GUERRE CONTRE SEXTUS. POST JOLE FURMÉ PAR LA JUNCTION DES LACS LUCAIN ET AVERNE. PRÉTENDU PRÉSAGE ABBIVÉ A LIVIE.

AP. CLAUDIUS PULCHER. C. NORBANUS FLACCUS<sup>1</sup>.

J'ai différé jusqu'ici de parler des mouvements des Parthes, afin de pouvoir former un tissu qui réunisse tout ce qui appartient à cet objet sous un seul polut de vue. Il faut donc

I An. R. 714; av. J. C. 38,

<sup>1</sup> Athen, 1v, 19. 1 Sec. Sussor, 1.

<sup>5</sup> Ses. Sussor. 1 5 Plutarch.

maintenaut reprendre tes choese de plus haut. Des le commencement des guerres civiles entre les Romains \*, les Parthes avaient toujours cié portés d'intentation pour le parti de 
journe cié portés d'intentation pour le parti de 
tent autrefois en Orient, avait tens à leur 
gard une conduite penifique; et de plus ils 
saviant que M. Crassus, second fils de Crasusit d'ans ses armées : nouveau mouir pour 
mus de preser que, si cette faction devenait 
autre de penser que, si cette faction devenait 
Aussi avont-enus vu que Céser étail prês de 
la porter dans leur pays Josequ'il fuit assassiné.

Après sa mort, les Parthes, suivant toujons teur plan, favorisèrent Brutus et Cassius; et ils se disposient à leur envoyer du secours lorsqu'ils apprirent leur défaite et leur fin déplorable.

Celui qui sollicitait auprès d'eux ee secours était Lahiénus, fils de ce célèbre transfuge qui do lieutenant et de créature de César s'eu était rendu l'ennemi le plus implacable 9. Le fils hérita da son pére, la haina contre le parti de César, et, avant perdu ses dernières espérances par la ruine de Brutus et de Cassius, il aims mienx demeurer sous una dominatiun étrangère que d'aller chercher une mort inèvitable dans sa patrie. Et d'abord il fut assez pen considéré de ceux sous la protection desquels il vivait. Mais, avant toutonrs l'œil sur le train que prenaient les affaires dans l'empire romain, aux premiers troubles qui naquirent entre Antoine et Octavien, il fit observer aux Parthes que l'occasion était très-favorable pour eux; et que pendant que les principales forces des vainqueurs se détruisaient mutuellement en Italie par la guerre de Pérouse, et qu'Antoine en Egypte s'amollissait auprès de Cléopatre, ils pouvaient se venger de la guerre injuste que Crassus leur avait faite, et même envahir les provinces romaines qui étaient dans leur voisinage et à leur bienséance.

Ses avis furent écoutés; et Orode, roi des Parthes, leva une puissante armée pour faire une livasion en Syrie. Il établit général de cette armée, son fils Pacorus, et lui donna pour conseil Barzapharnès, l'un de ses premiers satranes, et Labiénns, sur les intelligences duquel il comptatt principalement pour le succès : il ne fut pas trompé dans son espérance. Antoine avait laissé pour commander en Syrie Décidius Saxa, qui lut était anciennement et fortement attaché, Mais les troupes qu'il donna à ce lieutenant, avalent servi sous Cassius. Labiénus trouvait done parmi elles des amis et des connaissances, et il sut si bien s'en prévaloir, si bien leur rappeler le serment qu'elles avaient autrefois prêté aux défenseurs de la liberté romaine, que la défection fut générale, toutes les villes lui ouvrirent leurs portes : Apaméa et Antioche même le regurent; et Saxa, abandonné de son armée, fut réduit à se tuer de sa propre main pour ne pas tomber au pouvoir du vainqueur. It n'y cut que Tyr qui arrêta les Parthes conduits par Labiénus. La garnison était fidèle, et elle se trouva fortifiée par le concours de tous ceux qui avaient quitté la Syrle pour ne

pas subir le nouveau foug. De la Syrie ainsi soumise, les Parthes passerent dans la Judée, où les appelait Antigonus, neveu et rival d'Hyrean. Ce prince, possédé de l'aveugle manie de régner, n'eut pas honte de leur promettre, pour obtenir leur secours, non-sculement mille talents d'argent, mais cinq cents femmes 1. Les Parthes inondérent la Judée, et secondé du parti d'Auticonus, ils se rendirent les maîtres, sans peine, de tout le pays, et pénétrèrent dans Jérusalem. Hérode et ses frères, qui défendaient ou plutôt qui gouvernaient Hyrcan, firent néanmoins une belle résistance dans le palais. Mais les Parthes, joignant, selon leur pratique, la perfidie à la force, persuadérent à l'imbécile Hyrcan, et même à Phazaël, frère d'Hérode, de venir négocier la paix avec eux; et lorsqu'ils les eurent en leur pouvoir, ils les enchatnérent, contre la foi jurée, et les IIvrèrent à leur cunemi. Phazael se tua de désespoir. Pour ce qui est d'Hyrcan, la rage d'Antigonus se porta jusqu'à l'horrible excès de lui mordre et de lui déchirer à belles dents les oreilles, afin de le rendre pour jamais jucapable de la souveraine sacrificature, qut.

<sup>1</sup> Justin, xerr, 4.

<sup>1</sup> Dio.

I Joseph. in Ant. xiv. 23. et de Bello Jud. 1. 17.

ssion is loi, ne pouvait être possédée par un home matité de quelequin de ses membres. Les Parlies emmenteren ménie arec eux le malheuren il pren, sifia d'oct e tout ombrage avait s'abilitation de la Indée. C'est slors qu'il fetablieren de la Indée. C'est slors qu'il fétablieren de la Indée. C'est slors qu'il réport le la Indée. C'est slors qu'il réport le la Indée de la Indé

Lablenus pousse en avant ses victoires et entre dans la Cilice . Plancus était chargé par Antoine de défendre les provinces de l'Asie. Mais, guerrier de peu de verte, il l'énfoit à l'approche de l'ennemi, et passe dans ne quelqu'une des les roisines, coil it trouva un saise str. parce, que les Parthes n'avalent demeura à la merci des vainqueurs; et Lablémanne demeura à la merci des vainqueurs; et Lablémanne par justifique Carle, où il prit et détruisit les villes de Mylass et d'Alabando : mais il échou de dreurs de roisie l'échou de l'anne il échou de dreurs directions de l'anne il échou de dreurs firstonicés.

Hybréas, cet orațeur dont j'ai déjà eu lieu de parler, fit dans! cette occasion le devoir de bon citoven, et anima les Cariens, ses compatriotes, à se défendre avec courage. Comme c'était un homme d'uo esprit agréable, ii insultait même à la ridicule vanité de Labiénus; et pour contraster avec le titre de Parthique que prenaît ce général, lui. il se foisait appaler Carique. La plaisanterie était bien fondée; car Labiénus prenait à contre-seus la pratique des généraux romains, qui empruntaient de nouveaux surnoms des nations qu'ils avaient vaincues, et non pas de celles qu'ils menaient faire la guerre à leurs concitoyens. Le succès au reste ne fut pas favorable à Hybréas. Sa patrie, la ville de Mysala, fut ruinée, comme je l'ai dit; et lui-même, il ne sauva sa vie qu'en se retirant dans l'ile de Rhodes.

Telle était la situation des choses lorsque Ventidius arrive en Asie, envoyé par Antoine, qui venait de conclure le traité de Brindes, avec Octavien. Dès qu'il parut, tout changes de face. Labiénus recula sur-le-champ jusqu'an mont Taurtas, pour s'appuyer des forces des Parthes, dont le gros était resté en Syrie. Ventidius le suivit; et à l'approche de l'armée des Parthes, sachant la supériorité qu'avait la cavalerie de cette nation pour combattre en plaine, il se campa sur une hauteur, affectant des dehors de timidité. Les ennemis, fiers de leur multitude et de leurs victoires passées, vinrent Imprudemment l'attaquer sur cette hauteur. Dans un geure de combat où l'agilité des mouvements, où les flèches étaient de peu d'usage, tout l'avantage se trouvait du côté des Romains. Ils eurent donc bon marchè des Parthes, et, sans peine ni risque, ils les taillèrent en plèces ou les mirent en déroute. Labiénus se sauva par la fuite : mais . après avoir erré quelque temps en Cilicle . Il fut reconnu. Démétrius, affranchi du dictateur César, et préposé par Autoine au gouvernement de l'île de Chypre, le fit prisonnier. et vraisemblablement le mit à mort. Ce qui me porte à penser ainsi, c'est que l'histoire n'en fait plus, depuis le temps de sa prise, aucuue mention. Cette première victoire de Ventidius rendit à Antoine tout le pays que Labiénus lui avait enlevé en Asie.

Elle fee bienett suivie d'une seconde, dans laquelle le soire pe librapharate fut use, et qui haquelle le soire pe librapharate fut use, et qui haquelle le soire pe librapharate fut use, et qui persiste le librapharate fut use, et qui persiste dans la rebellion, parce qu'une personne de la rebellion, parce qu'une personne de la rebellion, parce qu'une qui personne de la rebellion, parce qu'une qui personne de la rebellion, parce qu'une personne de la rebellion per captere autum de l'accurate de la rebellion peur Autolon. Le s'opinitare une saigne qu'une la rebellion peur Autolon. Le s'opinitare ent doncé a toutient en niège qui fut long; car ce peuple avait du courage et de l'Insert utoro inéglies pour que les saigées ne fuseent trop inéglies pour que les saigées ne fuseent trop inéglies pour que les saigées ne fuseent pas entin obligée de soucomber.

pas enun aoligas os sociamen. C'est à l'occation de ces deux victoires du C'est à l'occation de ces deux victoires du Votabilus qu'Antoine célèbra à Athènes les étes dout jai rediul compte. J'ai ajouté que le trisunivir, jaioux de la gloire de son lieutenont, se mit promptement en marché pour aiter caeillir des lastriers qui lui appartinasent en propre, et dout l'écat ne fit a point pour lui uu éclai d'empraut. Mais, avant qu'il arrivéd sur les lieux, Votutidus artil déja tem-

<sup>1</sup> Dio

<sup>9</sup> Strabe, xIV, 660, et Dio.

regardée comme mettant fin à la guerre.

Pacorus reutra en Syrie avec une nombreuse armée, sous le consulat d'Ap. Claudius et de Norbanus; et, s'il cût fait diligence pour passer l'Euphrate, il aurait beaucoup embarrassé Ventidius, qui n'avait pas encore toutes ses forces rassemblées1, et dont une partie des légions était alors en Cappadoce au delà du mont Taurus. Pour parer à cet inconvénient, il usa d'adresse. Il avait dans son camp un petit prince syrien nommé Channæus, qu'il savait entretenir des intelligences avec les Parthes. Veutidius, au lieu de lui témoigner de la défiance, ou même de le punir, feiguait quelquefois de le consulter; et, dans l'occasion dont il s'agit, il lul dit qu'il serait fort aise que les enuemis passassent le fleuve à Zeugma, selon leur coutume, parce qu'il y avait dans ce pays des hauteurs dont il saurait bien profiter contre eux; mais qu'il regardait comme une chose făcheuse pour lui a'ils allaient chercher plus bas un passage, au delà duquel ils trouveraient des plaines tout à fait commodes pour les opérations de leur cavalerie. Le traltre saisit cette fausse confidence, et, trompé par Ventidius, il trompa le prince des Parthes, qui crut ne pouvoir prendre un meilleur parti que celui que craignait l'ennemi. Ce fut pour Pacorus un retardement de quarante jours, tant à cause du circuit qu'il lui fallut faire, que parce que, le fleuve étant trop large à l'eudroit où il le passa, la construction du pout emporta beaucoup de temps. Peudant cet lutervalle, Veutidius eut tout le loisir de rassembler ses troupes, et il avait son armée complète trois jours avant que les Parthes eussent passé le fleuve.

rhestique, région de la Syrie, et elles ne furent pas longtemps en présence sans en venir aux mains. Les Parthes, quoique battus deux fois par Ventidius, n'avaient encore rieu dimiuué de leur présomption téméraire, et ils furent de nouveau les dupes des mêmes apparences de timidité par lesquelles ce général les avait déia fait tomber dans ses piéges. Pacorus.

Les armées se rencontrérent dans la Cyr-

porté une troisième victoire, qui pouvait être | voyant que les Romains se tenaient renfermés dans leur camp, vint y donner l'assaut, Nou-seulement il fut repoussé, mais il y perdit l'élite de ses troupes, et même la vie, Dès qu'il eut été tué en combattant vaillamment, sa murt acheva la déroute de son armée. La victoire des Romains fot entière : et ils comptérent alors avoir rendu le change aux Parthes pour la défaite de Crassus. Les fuyards se partagérent : ceux qui tâchèrent de regagner leur pont fureut, pour la plupert, prévenus et massacrés par les vainqueurs; les autres se retirèrent auprès d'Autiochus, roi

de Commagène. Si Ventidius cut poursuivi sa victoire, et qu'il fût eutré en Mésopotamie , l'empire des Parthes était exposé à un très-grand danger : car la mort de Pacorus avait répandu parmi eux une étrange consternation. Mais le lieutenant d'Antoine craignit d'avoir trop bieu servi son général', et il ne pensa pas qu'il fût prudent d'irriter par de nouveaux succès une salousie qui était déià portée très-loin. Il se réduisit donc à faire rentrer dans le devoir les petits princes et les villes de Syrie qui conservaient encore de l'affection pour les Parthes; et sachant que Pacorus s'était fait également aimer des Syrieus par sa justice et admirer par sa bravoure, il ordonna que l'on portât sa tête par tout le pays, afin que, convaincus de sa mort par le témoignage de leurs yeux, les peuples oublisssent plus aisément un prince dout ila ne se seraient jamais détachés s'ils l'enssent ern vivant.

Tout se soumit au vainqueur. Le seul Antiochus de Commagène, sommè de livrer ceux des Parthes qui s'étaient réfugiés auprès de lui . refusa d'obeir. Ventidius alla donc l'assièger dans Samosates, sa capitale; et hieutôt il le forca de demander à capituler, movenuant une somme de mille talents que ce prince offrait. Les ordres exprès d'Antoine empechérent que sa proposition ne fût acceptée. Ce général était près d'arriver; et il voulait au moins se réserver un dernier exploit, et prendre de force Samosates. Sa politique jalouse lui tourna fort mal. L'ardeur de ses soldats se refroidit lorsqu'ils virent qu'au lieu d'honorer et de récompenser Ventidius, il l'écartait de tout emploi ; et au contraire le courage des assiégés s'anima par le désespoir où les jetait le refus de leurs offres. Le siège traina donc en longueur; et Antoine se trouva enfin trop heureux d'accepter trois cents talents au lieu de mille, et d'accorder à ce prix la paix à Antiochus.

Tel fut l'unique fruit de l'expédition d'Antoine. Il s'en retourna tout de suite à Athènes auprès d'Octavie , dont il était alors autaut l'amant que l'époux : heureux si cette passion légitime eut effacé pour jamais de son cœur

le souvenir de Cléopatre l

On lui décerna à Rome le triomphe pour les victoires de Ventidius; et en cela il n'y avait rien de contraire aux lois romaines. parce que c'était l'usage d'attribuer toniours l'honneur des succès militaires au général sous les anspices duquel ils avaient été remportés.

Le véritable vainqueur ne fut point frustré de sa récompense, Antoine, quoiqu'il eût ouvert son cœur à la jalousie contre son lieutenant, n'était point injuste ni malfaisant par caractère, et il n'euvia point à Ventidius un triomphe si bien mérité.

Le triomphe décerné à Antoine n'eut point lieu, parce que ce général fut toujours occupé d'autres soins qui lui parurent préférables, Mais Ventidios, à qui ppe pareille illustration était précieuse, se rendit à Rome pour triompher des Parthes. Cette cérémonie se célébra avec pompe le 28 décembre. On vit, nou sans étonnement, dans Rome un triomphateur qui lui-même avait été autrefois mené en triomphe '; et une seconde singularité, qui angmenta la gloire de Ventidius, c'est qu'il était le premier qui eût triomphé des Parthes, et il fut très-longtemps le seul. Son rare mérite l'avait tiré de la poussière: et il n'ent à l'amitié d'Antoine que l'obligation d'avoir trouvé les occasions d'exercer ses talents. Josèphe et Dion lui reprochent quelques traits d'avarice. C'est la seule tache dout l'histoire charge sa mémoire.

Les victoires de Ventidius frayèrent le chemin à l'élévation d'Hérode en privant Anti-

gonus de l'appui des Parthes '. Ce ne fut pas néanmoins que opération exempte de difficulté que de détruire Antigonus, même réduit à ses seules forces. Ce prince, souteuu de son courage et de l'amour de la plus grande partie de la nation, résista encore au moins l'espace d'un an ; et il fallut que Sosius, qui avait été établi par Antoine gouverneur de Syrie . employat tout ce qu'il avait de troupes romaines sons son commandement contre un eunemi si inégal. La ville de Jérusalem . asslégée nou-seulement par Hérode, mais par Sosius à la tête d'une armée romaine de onze légions, se défendit pendant cinq mois, Elle ne fut prise que piéce à pièce, les assiégés se retranchant toujours dans l'intérieur à mesure qu'ils abandonnaient ce qui avait été forcé par les ennemis. Enfin le temple, qui était leur dernière ressource, et sur la sainteté duquel ce peuple, toujours charnel, fondait une aveugle confiance, fut emporté d'assaut un jour de sabbat, où se célébrait le jeune solennel du troisième mois ; le même jour, par conséquent, auquel Pompée s'en était rendu maitre vingt-six ans auparavant, car je place ici cet événement par anticipation sur l'année suivante.

Les vainqueurs inondérent Jérusalem du sang de ses habitants, sans distinction d'age ui de sexe. L'iudignation, causée par la résistance opinitire des assiégés, animait les Romains; et la haine de parti, encore plus violente, poussait les Juifs attachés à Hérode à ne faire aucun quartier à leurs matheureux compatriotes. Après la première fureur assouvie. Hérode sauva néanmoins les restes de cette ville infortunée. Il représenta à Sosius que, si ou la livrait au pillage, on allait le faire roi d'un désert. Mais ces représentations auraient été peu efficaces, si elles u'eussent été appuyées de l'argent qu'il distribua abondamment à tous les Romains, depuis le général insqu'au dernier des soldats.

Hérode eut aussi grand solu d'empêcher la profanation du temple en arrétant la cariosité indiscréte et avide de cette multitude d'étraugers et de geutils. C'est une altentiou qui mérite des éloges, si pourtant elle était

<sup>1</sup> Piln. vrt, 43. - Plut.

en lui l'effet du zèle, et qu'elle ne doire pas être attribuée à une politique intéressée, et au désir de se concilier l'affection des peuples sur lesquels il allait régner.

Car le trone était son unique objet, et il sacrifialis tout à l'ambition. Aissi, comme la vie d'Antigonas était pour lui un sujet d'induction de l'ambition de la comme la vie d'Antigonas était pour lui un sujet d'induction de l'ambition de la comme de la certaine la possession de la courant en de la certaine la possession de la courant de la certaine à le poursière jusqu'il de l'ègrar de ce malheureux prince : au contraire, il s'actuarna à le poursière jusqu'il a mort. Antigonarie qu'il a sui de l'ambition de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la courant de la co

Ugonus, par une démarche peu digne du courage qu'il avait jusque-là fait paraltre, s'était remis volontairement entre les mains de Sosius. Celui-ci l'envoya chargé de chaines à Antioche , où Antoine était revenu : et là Hérode, par ses instances et par son argent, oblint qu'on lui fit son procès comme à un criminel. Il fut condamné 1, attaché à un potesu, battu de verges, et enfin il eut la tête tranchée par la main d'un licteur : traitement que iamais les Romains n'avaient fait éprouver à aucune tête couronnée. En lui finit le règne des Asmonéens, qui avaient exercé en Judée la souveraine puissance, jointe à la grande sacrificature, pendant l'espace de plus de six-vingts ans. Hérode se vit ajors au comble de ses vœux, non plus simplement décoré d'un vain titre de royauté, mais jouissant réellement et paisiblement d'un royaume que quelques années auparavant il osait plutôt

convolter qu'espèrer.

Il nous faut maintenant revenir aux affaires de Rome et de l'Italie<sup>a</sup>, qui présentent un spectacle non moins auimé, quoique moius brillani.

La confusion et le mépris de toutes les lois continuismit de déhonorre la face de la ville. Pendant l'année que commencérent les consuls Ap. Cladious et Norhanos on compta soizante-sept préceurs, les triomvirs multipliant sans mesure le nombre des magistrates par des abdications et des remplacements par des abdications et des remplacements qu'ils déterminaient à leur gré. La questure. à laquelle régulièrement on ne pouvait être nommé avant l'âge de vinige-sept ans., fait

donnée à un jeune homme qui n'avait pas encore quitté in robe de l'enfance, et qui prit la robe virile le lendemain de sa nomination. Il us sénateur de nouvelle création voulut combatire comme gladisteur. On l'en empécha, et l'on rendii même un dérect pour défendre cet avillisement inhumain de à signité sénatorisé. Mais la frarer et le la signité sénatorisé. Mais la frarer et de la mance, qui fut cavent violes sons les empereurs suivants.

Les subtras qui occupient Oravira, et gal occupient Oravira, et gal occupient Oravira, et gal occupient per la constitution de l'actività del l'actività del la limpiere une passion forte et diarible, pilus encore par l'adresse de son expris que par les claurantes de sa beautil. Elle vitti depuis peu de temps revenue à Roma vate de par les claurantes de sa beautil. Elle vitti depuis peu de temps revenue à Roma vate de l'apublician, après in guerre de Pérouse, s'életa sauré en Siche, ui et loutes a facti, ui et doutes a facti sauré en Siche, ui et loutes a facti sauré en Siche, ui et loutes a facti sauré en Siche, ui et loutes a factività de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apublician de l'apub

Livie ne fut pas longtemps à Rome sons attirer les regards d'Orlavien. Il Idali marié: mais l'humeur acaristre de Scribonia, sa fomme, iul déplaisit; et pouc-tre la doucear instinanté de Livie ne contribus pas peu à lui faire trouver plus insupportables les à lui faire trouver plus insupportables les de ménagement avec elle, qu'il la réporta le jour même qu'ille était accouchée d'une fille, qui lot dans la suite la trop fameuse Julie.

Aussidió Octavien songes à contracter mariage sure celle qu'il simsit. In obtatele sembiai devoir le retarder. Elle était grosse de sit môis; et l'on ne pouvait, sans violer toutes les règles et toutes les bienabancs, son s'épanser d'attendre qu'elle et fait ses couches. L'impatience d'Octavien ne put sonfire ce détal. Mais, attentif et habile à trouver des couleurs qui souvasent au moins les chehos; il consaite le collège des pouifies sur cette singulière question; si une femme dans la situation où datt. Urbe pouvait se marier

<sup>1</sup> Plut. - Dio. - Jos.

<sup>2</sup> Dio.

<sup>1</sup> Suet. Aug. 61 et 69. - Dio.

légitimement. A cette consultation 1, qui était | plutôt une dérision, comme l'appelle Tacite, les pontifes répondirent gravement que, si le père de l'enfant pouvait être jucertain, il ne serait pas permis de passer outre; mais que l'état d'un enfant conçu en légitime mariage étant assuré après six mois de grossesse de sa mère , il n'y avait nulle difficulté dans le cas proposé. Telle fut la décision des pontifes, conforme peut-être, dit Dion, à ce qu'ils avaient trouvé dans leurs livres : maia quand leurs livres auraient dit le contraire, leur réponse aurait sûrement été la même. -

Il ne fut plus question alors que de la cérémonie du mariage\*, dans laquelle le mari de Livie fit la fonction de père à son égard . et l'autorisa à s'engager avec Octavien. Dans le repas de noces la simplicité d'un enfant qui servait de jouet et d'amusement à Livie reprocha aux nouveaux mariés l'indécence de leur conduite. Car, comme Octavien et Livie étaient sur le même lit de table, et Tibérius Néron sur un autre, le petit esclave, qui n'avait pas encore mis dans sa tête le nouvel arrangement des choses, s'approchaftout étonné de Livie , et lui dit : Que faites-vous là, madame? voilà votre mari, en lui montrant Tibérius Neron, qui est bien loin de la place où vous étes.

Livie accoucha au bout de trois mois de son second fils, qui fut nommé Drusus; et Octavien ne manqua pas de l'euvoyer à Tibérius Néron, comme à celui qui en était le père; mais il ne put empecher, par cette précantion, que l'on ne crût que l'enfant était de lui, et il courut dans le public un vers grec, dont le sens est: « Les heureux ont des enfants aprés trois mois de mariage3, » Il est pourtant difficile de se persuader qu'Octavien regardat Drusus comme sou fils, si l'on fait réflexion que, lorsqu'il s'est agi de la succession à l'empire, il lui a préféré Marcellus son neveu, Agrippa son gendre, et les fils de sa fille.

Tibérius Néron ne survécut que cinq aus à

la naissance de Drusus, et en mourant il nomma Octavien tuteur de ses deux fils'. L'alné. qui fut depuis l'empereur Tibère, n'avait encore que neuf ans. Ainsi son éducation<sup>9</sup>, aussi bien que celle de son frère, fut dirigée par l'autorité, dans le palais, et sons les veux du premier homme de l'univers, qui prit d'autant plus aisément à leur égard des sentiments paternels, que son attachement pour leur mère ne se démentit jamais.

La paix qui vensit d'être conclue l'année précédente entre Sex. Pompée et les triumvirs ne fut pas de longue durées. Octavien et Sextus n'y avaient consentl que malgré eux. et les occasions de rupture ne peuvent jamais mangner entre ceux gul les cherchent.

Sextus se plaignait et d'Antoine et d'Octavieu: d'Antoine, comme lui détenant l'Achare, qui, par le traité de Misène, lni avait été cédée ; d'Octavien, comme ne faisant pas jouir les citoyens rétablis par le même traité des avantages qui leur avaient été promis. En conséquence de ces infractions, il prétendit être en droit de se mettre au large sur un article qui le génait étrangement. Ce n'était qu'avec un extrême regret et une grande crainte qu'il se voyait astreint à ne point augmenter ses forces, pendant que les triumvirs en avaient d'infiniment supérieures. Il fit construire de nouveaux vaisseaux. Il leva des rameurs , il autorisa même secrétement les corsaires, qu'il s'était engagé de réprimer, à enlever les provisions qui venalent par mer à Rome et dans les autresvilles d'Italie; en sorte que la disette. avant à peine donné le temps de respirer, recommença presque aussi dure qu'auparavant ; et cette paix, reçue d'abord avec tant d'applaudissements, sembla bientôt aux Romains ne leur avoir procuré d'autre fruit que d'ajouter un quatrième tyran aux trois qui les opprimaient.

Dans le desseiu où était Octavieu de renou-

\* Apples, Cir. L. v. - Dlo. L. 48.

<sup>4 «</sup> Consulti per ludibrium pontifices, an concepto nece dum edito partu rile nuberet. » (Tac. Annai, 1, 10 ) \* Vell. n. 79. - Suel. Tib. 4. - Dio.

Τοίς εὐτυχούσι καὶ τρίμενα παιδία.

<sup>(</sup>Sunt. Claud. c. 1.)

<sup>1</sup> Suct. Tib. 4, 5, 6. 2 Sensère (Rhmti) quid mens rité, quid in Nutrita fauntis sub penetralibus Posset, quid Augusti paternus In pueros animus Neropes. (HORAT. Od. 24, 4.)

veler la guerre, rien ne convenuit mieu a ses vues que cette conduite des évatus, surtent par rapport à l'objet des vivres, si intéressant pour la multitude, et si capable de l'irriter contre l'auteur de sa misére. Aussi rétudia-til à mettre ne pleine évidenc la collusion de Sestus avec les pirates qui infessient les mers, Quedque-aum de ces pirates, ayant été faits prisonniers, furent par son ordre appliable que question; et il fit répandre dans le public la question; et il fit répandre dans le public que de Menas, qui, dans ce même morap, rédu donné à lui, trahissant indiparentes tou parton et son bienfaiter.

Il parait que Ménas avait du courage pour la guerre, et de l'habiteté dans la marine , mais il était fier et arrogaut, et joignait à ces vices toute la bassesse d'âme de sa première condition. Comme il gouvernait absolument son patron, sa domination était insupportable aux illustres Romains qui reconnaissaient encore Sextus pour leur chef. Ils tâchérent d'en secouer par cux-mêmes le joug en ruiuant son crédit. Mais voyant que Sextus n'avait les oreilles ouvertes qu'aux discours de ses affranchis, ils recoururent à cette voie, et mirent en œuvre la jalousie des confrères de Ménas. Ceux-ci, sous l'autorité de ces grands personnages, se déterminérent aisément à faire ce que leur dictait déjà la pente de leur cœur. Ils parvinrent à jeter des soupcons dans l'esprit de leur patron; et un ordre fut expédié à Menas, qui commandait actuellement en Sardaigne, de venir rendre compte de son administration.

Ménas, esprit adroit et rusé, avait préru l'orage; et des fannes précédente, il était fait un mérite auprès d'Octavien en lui renvoyant un des se affranchis, nomme Hétamu, pris dans un combat eu Sardaigne, Hétenus et alt considéré de son patron, qui connedquenment avait été touché de cette politese de Ménas. Depuis cette première ouverture, l'affranchi de Settus continua à ménager toutes les occasions de se rendre agrésible à Octavien; et lorsqu'il vits a disgréte révolve, il tui fit dirit de la liture tout e qu'il avait sous sou commandement, écut-à-dire les lies de Sardaigne de Corse, trois légious, soi-

xante galéres, et un bon nombre de braves officiers. Octavien balança quelque temps s'il accepterait la proposition d'un traltre à qui il sentait bien qu'il ne pouvait pas se fier. Enfin l'utilité présente l'emporta ; et Ménas. ayant recu à temps sa parole, fit arrêter et mettre à mort ceux qui lui avaient été envoyés de la part de Sextus, et passa avec sa flotte et ses troupes sous les enseignes d'Octavien. Il en fut accueilti avec uue distinction qui n'était pas accordée à sa personue, mais aux avantages qu'il apportait avec lui'. Le triumvir fit ordonner qu'il jouirait des mêmes droits et priviléges que ceux qui étalent nés libres; il le décora de l'anneau d'or , et l'agrégea à l'ordre des chevatiers romains. Il l'admit même à sa table, honueur qu'il u'avait jamais fait et ne fit jamais dans la suite à aucun af franchi, Enfin il lul donna le titre et le rang de lieutenant général, afin qu'en cette qualité il commandât, sous l'amiral Calvisius Sabinus. les soixante vaisseaux qu'il lui avait amenés, Sextus fut extrêmement irrité de la trahison de Ménas\*; il le redemanda même comme un serf fugitif sur lequel il avait droit; et pour se venger du refus que fit Octavlen de le lui remettre, il envoya Ménécrate, l'un de ses affranchis, avec une escadre pour ravager les côtes de la Campanie. Par cette hostilité Oetavien prétendit que la paix était absolument rompue. Il retira des mains des vestales le traité de Misène ; et il écrivit à Lépidus et à Antoine de venir se joindre avec lui contre l'ennemi commun, Lépidus, qui ne se mettait pas aisément en mouvement, resta en Afrique. Antoine était pret à partir pour after prendre le commandement des troupes qui, sous les ordres de Ventidius , combattaient contre les Parthes, dans le temps qu'il reçut la sommation d'Octavien. Il vint à Brindes; mais son collègue ne s'étant pas trouvé au rendez-vous, il repartit sur-le-champ. Les préparatifs formidables d'Octavien lui avaient donné de l'ombrage; et , profitant du prétexte de la guerre des Parthes, qui demandait sa présence, il écrivit au jeune triumvir qu'il lui fallait de

toute nécessité alter en Syrie ; qu'au reste son

Suet. Aug. 94.
Applan. — Dio.

avis était que les trailés fussent observés; et, rejetant la cause de la rupture sur Ménas, il menaça de le revendiquer en sa qualité d'adjudicataire des blens de Pompée, dont Ménas, comme esclave, avait fait partie.

Octavien, reduit à lui seul, n'en poursnivit pas moins son projet. Il avait deux flottes nombreuses, l'une composée en grande partie des vaisseaux de Ménas, et commandée en chef, comme le l'ai dit, par Calvisius Sabinus, sur la mer de Toscane : l'autre , construite et équipée à Ravenne sur la mer Adriatique, avait poor amiral L. Cornificius. Ces deux flottes dont Octavien voulut commander en personne la dernière, devaient, selon son plan, uttaquer en même temps la Sicile des deux côtés opposés; et ses légions se rendirent par terre à Rhége, afin d'achever la victoire en passant en Sicile, après qu'avec ses forces navales il se serait rendu maître de la mer; mais le succés ne répoudit pas à des apprêts si redoutables et si bien concertés.

Sextus avait pris ses mesures pour résister avec vigueur. Ayant aussi partagé ses forces, il avait envoyé Ménécrate à la tête d'une partie de sa flotte au-devant de Calvisius, et lui-même il restait à Messine pour y attendre Octavien.

Ménécrate était brave , bon marin, et de plus ennemi persounel du trattre Ménas. Dès qu'il eut reucontré près de Cumes la flotte où était son adversaire, il chercha à engager le combat. Il paratt que Calvisius avait ordre de l'éviter. Ce qui est certain, c'est que, au lieu d'accepter le défi, il continua à filer le long des côtes, avançant vers le détroit. Ménécrate profita de cette disposition des enuemis pour les attaquer avec avantage et pour les acculer contre la terre, pendant que lui il avait ses derrières libres et exécutait avec facilité toutes les manœuvres nécessaires. Déjà il avait fracassé, coulé bas, mis hors de combat plusieurs vaisseaux, lorsqu'il aperçut celul de Meuas, et eu fut réciproquement recounu. La haine mutuelle porta ces deux rivaux à quitter tout pour s'acharner l'un sur l'autre. Le choc fut si violent, que l'éperou du jvaisseau de l'un fut emporté, et l'autre y perdit tout un côté de ses rames. Ou eu vint à l'abordage; mais le vaisseau de Ménas avait un grand

avantage sur celui de Ménérrate, parce qu'il cetti pius haut de bord. Au plui fort de la métée, les deux chefs sont blessée presque en même temps, Ménas au bras, Ménérate à la cuisse. La blessure du premier n'était pas bien considérable, mais Ménérate, devenu l'abbille au combat, et ne pouvant plus paper de sa persoune, animalt pouvant les siens à ceu forcé et pris, il se jeto dans la mer pour ne pas comber au pouvoir de son espesie.

La mort de Ménécrate égala à peu près les choses entre les deux partis. Démocharès, sun lieutenant, et affranchi, cumme lui, de Settus, quoiqu'il edit perdu beaucoup moins de monde et de vaisseaux que Calvisius, se reitira néanmoins dans le port de Messien, et laissa à l'amirai d'Octavicu la liberté de poursuivre sa route pour venir joindre son genéral.

Octavicu, ayant recu la nouvelle du combat de Cumes, sortit du port de Rhège avec sa flotte garnie de bonues troupes, et passa le détroit, côtoyaut toujours l'Italie, pour recueillir sou lieutenant. Sextus observait de Messine les mouvements du triumvir. It le suivit : et. l'ayant atteint près de cet écueil si fameux dans la fable, le roc de Scylla, il l'attaqua brusquement. La position des deux flottes était à peu près la même qu'au combat de Cumes, et le succès ne fut pas différent. Tonte la bravoure des soldats légiounaires d'O tavien ne put résister à la supériorité que donnaient aux gens de Sextus leur habileté dans la marine et l'avantage de leur situation. Démocharés. qui avait été substitué par Sextus à Ménécrate. seconde d'Apollophane, autre affranchi de leur commun patron, coula à fond plusieurs des vaisseaux ennemis, en brûla d'autres: et tout aurait été peut-être ou détruit ou pris, si, sur le soir, les valngneurs n'eussent apercu Calvisius qui approchait. Ils se retirèrent à cette vue, laissant la flotte et l'armée d'Octavien dans un désordre Inexprimable.

La terreur y était si vive et si forte, que la plupart quitérent leurs aisseaux et se sauvèrent à terre, où bientôt la nuit les surprit, sans qu'ils trouvassent ni retraite pour se d'endre des fojures de l'air, ni vivres pour se soutenir. Leur unique ressource fut d'allumer des feux pour avertir le voisluage qu'ils avaient

besoin de secours. Ils na savaient pas même que Calvisius fût près d'enz, parce qu'ils n'avaient pu découvrir sa flotte, qui leur était cachée par les côtes.

Au milieu de cette multitude tremblante et désolée. Octavieu conserva tout son courage, Manquant lui-même de tout, il n'était occupé que de ses soldats, et il allait des uns aux autres, les exhortant à patienter jusqu'au jour. Heureusement une légion qui n'était pas loin, avant apercu les signaux, accourut aux endroits où elle voyait des feux allumés, apportant les rafralchissements les plus nécessaires et pour le général jet pour les troupes. En même temps Octavien aportt que Calvisius arrivait : ce qui lui rendit sa tranquillité, et lui permit de preudre quelque repos.

La lumière de retour lui présenta un triste spectacle: ses vaisseaux brisés ou endommagés par le fcu, et leurs agrès dispersés ou flotiants sur la surface des eaux. Ce n'est pas tont encore. La tempête vint achever de détruire ce qui avait échappé aux ennemis. Tout d'un coup il s'éleva un vent de sud si violent. que nul art, nulle force ne pouvait y résister. Sextus avait fait rentrer sa flotte dans le port de Messine : mais celle d'Octavien était noussée contre des côtes qui n'offraient aucun abri; et, pour comble de malheur, ses vaisseaux n'avaient pas même un nombre suffisant de matelots pour la manœuvre, la plunart s'étaut sauvés à terre après le combat.

La flotte de Calvisius souffrit moins, parce que Ménas, qui était savant dans la marine, ue vit pas plustôt la tempête commencer, qu'il s'avanca vers la pleine mer, où les vagues étaient moins fortes; et là, avant jeté l'ancre. il ordonna à toute sa chiourme de ramer avec vigueur contre la direction du vent; et il se maintint aiusi eu état, regaguant par le mouyement de ses rames ce que le vent lui faisait perdre.

Au contraire, la flotte que commandait Octavien en personne, s'étant tenue près du rivage, fut prodigieusement maltraitée, La violence du vent et de la mer soulevée arrachait les ancres, rompait les cordages; et les vaisseaux se heuriant les uns les autres, ou portés contre les écueils, se brisèrent presque tous, et périreut avec la plus grande pertie des hommes qui les montaient. Cette tempète furieuse dura l'espace d'un jour et d'une nuit ; en sorte qu'elle eut tout le temps de rendre complet le désastre d'Octavien.

Il en fut si pénétré de douleur, que, ne ponyant soutenir la vue d'un mal auquel il n'avait aucun remède à apporter, il se retira à Vibone; et de là il distribua ses troupes de terre dans toutes les places maritimes pour se précautionner contre les entreprises que son ennemi pourrait faire sur l'Italie après un si grand avantage, Mais Sextus, plus courageux pour se défendre qu'ardent à attaquer, mauque une si belle occasion; et, par une negligence inexcusable, uon-sculement il ne tenta point de s'emparer d'aucune ville en terreferme, mais il ne poursnivit pas même sur mer les débris de la flotte du triumvir, et il les laissa faire tranquillement leur retraite, et gagner Vibone en remorquant les bâtiments qui n'étaient pas tellement blessés, que l'on n'espérat, en les radoubant, en tirer encore quelane service.

La perte d'Octavieu avait été si grande, que, malgré l'indolence de Sextus, il eut besoin d'un intervalle de près de deux ans pour se remettre en force et faire de nouveaux préparatifs : car les mauvais succès ne le rebutérent point : il ne perdit iamais de vue le dessein de détruire l'ennemi de sa maison. Les murmures des peuples d'Italie, qui souffraient de la disette, furent pour lni un motif, non pas d'abandonuer son plan, mais de faire touje la diligence possible pour l'amener promptement à une beureuse fin.

On a remarqué cette ressemblance de fortune entre Octavieu et Antoine', que tous deux ils réussissaient mieux par leurs lientenanta dans leurs entreprises militaires que par eux-mêmes. La guerre contre les Parthes en est une preuve par rapport à Antoine. Et pour ce qui est d'Octavien, pendant que, du côté de la Sicile, il était battu et par les enuemis et par la tempête, ses armes prospéraient dans la Gaule sous Agrippa.

Cet homme, ne de bas lieu, mais avec les plus grands taients \*, et élevé à un rang illustre

e Pfot, in Anton.

par la farear d'Octavien, dont il avalt toujourdé l'ami le just dide depins su première jeunesse, fit reutere dans le devoir les Gauloisrobelles, et ut le gloire d'être le second des Romalns, après Côsar, qui passat le fleuve de Romalns, après Côsar, qui passat le fleuve de se personne, le nonma cossui, et lui il décerne le triomphe. A grippa accept la consulai. Miss, pour ce qui regarde le triomphe, il ne crat pas que, peadant que son gérénti d'aut. Miss, pour ce qui regarde le triomphe, il ne crat pas que, peadant que son gérénti d'aut. Miss, pour ce qui regarde le triomphe, il ne mois courisian que l'autre l'autre de l'autre de la vitté de faire trophés de ses viciories; «, nom mois courisian que grand genrefer (. Il reflusa un honneux qui soursi semble rendre pisa remarquable l'humiliation d'Octavien.

Les cinq années du triumvirat expiralent avec celle dont je finis actuellement de rendre compte, Mais ceux qui sous ce titre avaient usnrpé une domination tyrannique n'étaient nullement disposés à s'en dessaisir, ni à rendre la liberté à leurs concitovens\*. Loin de cela, ils se continuèrent, sans observer aucune formalité, dans la puissance dont ils s'étaient emparés; et, sans aucune ordonnance du peuple, uniquement par leur propre fait, ils se décernérent à eux-mêmes un second triumvirat, égal et semblable au premier pour l'étendue du pouvoir et pour la durée. Peut-être se crurent-ils suffisamment autorisés à en user ainsi par un décret du sénat, rendu deux ans auparavant, qui validait et ratifiait tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils feralent par la suite dans leur magistrature.

J'a déjà dit qu'Agrippa avait été désigné cousul par Octavien pour l'année suivante. Cauldius Gallus, du nombre des amis d'Antoine, occupa l'autre place de consul.

> M. AGRIPPA<sup>3</sup>. L. CANIDIUS GALLUS.

Le nom de famille d'Agrippa était Vipsanius. Mais ce nom était si obscur qu'il je supprima lorsqu'il fut parveuu à une haute fortune.

- s e Percodi, sed uni, scientissimus, » (VELE, 11, 79.)
  Applao. Dio.
- 4 An. R. 715; av. J. C. 37.
- \* Sen. controv. II, 19.

Octavien l'avait mandé nour le charger du soin de lui construire une nouvelle flotte, et de former des rameurs et des matelots 1. Il s'acquitta de ce double emploi avec tout le zèle et toute la capacité possibles, présidant luimême à la construction des vaisseaux, et aux exercices par lesquels on habituait à la manœuvre vingt mille esclaves, à qui Octavien avait donné la liberté pour en faire des rameurs. Il fit plus : comme ia côte d'Italie ne lui offrait aucun port bien commode, ni canable de coutenir un grand nombre de vaisseaux, il concut et exécuta le magnifique dessein de joindre ensemble et avec la mer le lac Lucrin et le lac Averne pour en faire un vaste bassin, où les plus nombreuses flottes pussent être reçues, et se trouver à l'abri des vents \t des tempétes.

Le lac Lucrin, situé entre Misène et Pouzzol, était séparé de la mor par une chaussée antique de milic pas de long sur une largeur qui suffisait pour la voie d'un charlot. Agrippa répara et exhaussa cette chaussée\*, qui, affaiblic en plusieurs endrolts par vétusté, étalt souvent inondéc, et par conséquent impraticable. Il la perca de deux ouvertures pour donner passage aux bâtiments, et du fond du lac Lucrin il conduisit un canal dans le lac Averne. Il paratt que c'étalt celul-cl proprement qui formait le port et qui donnait une retraite assurée aux vaisseaux 3. Pour corriger la mauvaise qualité de l'air, qui passait pour infect et pestilentiel, Agrippa abattit de graudes forêts qui embrassaient tons les environs du lac Averne, et qui, le couvrant d'une ombre épaisse, empéchaient l'air d'y circuler librement. Par là, ce lieu, tout à fait décrié, au-dessus duquel, si nous en croyons les poëtes\*, les oiseaux ne pouvaient voler sans ressentir l'effet des exhalaisons empeatées qui s'élevaient du lac, et sans tomber morts, devint un séjour salubre et même agréable. Agrippa, toujours attentif à rapporter à son chef et à son protecteur la gloire de tout ce qu'il entreprenait, voulut que le nouveau port

Vell, p., 79. — Suet. Aug. c. 6. — Appian. — Die,
 Freinsbem. Suppl. CXXVIII, 29, 30.
 Serv. ad Virg. Æo. ut, 442.

<sup>+</sup> Virg. En. vi, 239.

fût appelé le port Jule, du nom que portait Octavieu, adopté par Jules Cèsar. Ce fut la qu'il rassembla tons les vaisseans neufs qui avaient été bâtis en différents ports de l'Italie, et qu'il exerça les vingt mille rameurs ou matelots dont j'ai parlé.

Cet onvrage royal ', comme Horace le qualifie, a été aussi vanté par Virgile 1. Je souhaiterais que des descriptions historiques, bieu exactes et bien circonstanciées, me missent en état d'eu donner une idée plus juste et plus pleine à mes lecteurs. Au reste, il ue semble pas qu'il ait été d'un long usage3, Strabon, qui écrivait sous Tibère, en parle assez froidement : et je ne vois pas que dans l'histoire des siècles postérieurs il en soit fait beauconn mention. Aujourd'hui et depuis deux cents ans la face des lieux est totalement changée, en conségnence d'un tremblement de terre arrivé en 1538, qui a converti le lac Lucrin en une montagne de cendres, accompagné tout autonr, de mares fangeuses.

Toute l'anuée du consulat d'Agrippa se passa à faire les préparatifs de la guerre contre Settus, qui pendant ce temps, demeura tranquille, sans donner aucun signe de vie, sans tenter aucun effort pour troubler les appréts de sa raine.

Je ue crois pas qu'il me soit permis d'omettre un prétendu présage arrivé à Livie vers le

Terra Neptunus classes squilonibus arcet,
Begis onus. . . .

(Horax. Ars poet. v, 63.)

Au memorem portus, Lucriuoque addita clausira,
Atque indignatum maguis stridoribus æquor,
Julia qui poulo longé sonat unde refuso,
Tyrrheousque freits immétitor autas Avernis ?

(Georg. 12, 16t.)

Ou ne tarda pas à lui préférer le port de Misène.

temps dont il s'agit icl. Les circonstances en sont assez singulières, outre qu'elles ont pour garants des auteurs d'un grand poids. Pline 1, Suétone et Dion rapportent que Livie , peu après son mariage avec Octavien, allant à une maison de campagne qu'elle avait dans le territoire de Veles, un sigle laissa tomber sur elle une poule blanche, qui portait à son bec no rameau de laurier avec ses feuilles et ses bales. Livie, frappée de cet événement, cousnita les devins, et ordonna, conformément à leur réponse, que l'ou nourrit la poule, et que l'on plantât et cultiva le laurier. Ses soins prospérérent. La poule devint si féconde, qu'elle remplit de sa race toute la basse-cour de la maison de campagne où ou la gardait, et qui en prit même na nouveau nom. On l'appela la maison aux poules. Le lanrier fructifia de facon qu'il fournit de ses branches à tous les triomphes des Césars, Suétone ajoute qu'à la mort de Néron, dernier empereur de la race d'Auguste, tontes les poules périrent, et tout le petit bois de laurier se sécha. Mais en ce dernier point, il est contredit par Pline, qui parle des plants de ce laurier comme subsistant encore au temps où il écrivait, c'est-àdire sons l'empire de Vespasien.

the manufacture of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

1 Piln. xv, 30. - Suet. Galb. 1. - Dio-

## LIVRE LI.

Sextus Pompée vaincu et Lépidus dépouillé par Octavien. Expédition malheureuse d'Antoine contre les Parthes. Mort de Sextus. Faits détachés. Ans de Rome 716-723.

& I. OCTAVIES DEMANDS L'ADJONCTION E'ANTOINE ET DE LÉPIDUS CONTRE SEXTUS. FORCES DE LÉPIDUS. ANTOINE VIENT EN ITALIE COMME ENNEMI D'OCTA-VIEN. LEUR QUEERLER ASSOUPLE PAR LE TRAITÉ DE TABENTE, OCTAVIEN RECOMMENCE LA GUERRE CON-THE SEXTUS. LUSTRATION DE SA PLOTTE. MÉNAS LE QUITTE ET RETOURNE A SON ANCIEN MAÎTER. TEMPÉTE. LA PLOTTE D'OCTAVIEN EST MALTEAI-TRE. LEPIDES ENTRE EN SIGILE. FREMETÉ D'OCTA-VIEW, NEGLIGENCE DE SEXTES, MÉNAS REVIENT EN-CORR UNE POIS A OCTAVIER. AVANTAGE SEMPORTÉ PAR AGRIPPA SUR LA PLOTTE ER SEXTES, CIRCON-SPECTION POLITIQUE D'AGRIPPA. OCTAVIEN EST BATTU SUR MER PAR SEXTUS. IL COURT LUI-MEME UN TERS-GRAND PÉRIL. LES TROUPES OU'IL AVAIT DÉBAROURES EN SICILE N'ÉVITENT LEUR PRETE OU'AVEC UNE EXTERME PEIXE, DESCRIBES SATAILLE. OU SEXTUS EST VAINCU SANS RESSOURCE. IL ARAN-DONNE LA SICILE, ET S'ENFUIT EN ASIE. OCTA-VIEN BÉRAUCHE L'ARMÉE DE LÉPIDUS ET LE DÉ-POULLE DU TRIUMVIRAT. SÉDITION PARMI LES TEDUPES D'OCTAVIEN. IL L'APAISE PAR UNE CON-DUITE MÉLÉE D'INDULGENCE ET DE PREMETÉ. COURONNE ROSTRALE BONNÉE PAR OCTAVIEN A AGRIPPA. OCTAVIEN DEMEURE MAÎTER DE LA SI-CILE ET DES PROVINCES D'APRIQUE ET ER NUMIDIE. EPOQUE DE L'ÉTABLISSEMENT SOLIDE DE LA SEAN-DRUE D'OCTAVIEN, ET EN MEME TEMPS DE SON ROU-YEAR STRYBME OR CONDUITE PLUS DOUCE ET PLUS MODÉRÉE.

L'anuée qui suivit celle du consulat d'Agrippa eut pour consuls Cocceius Nerva, in sist. Eox.

médiateur du traité de Brindes, et Gellius Poplicola, que l'ou croît être ce frère de Messala, qui autrefois, étant dans le parti de Brutus et de Cassius, avait par deux fois conspiré contre ses généraux, et ne fut redevable de la vie qu'à leur clèmeuce et aux prières de sa mère et de son frère.

- L. GELLIUS POPLICOLA
  - M. COCCEIUS NERVA1,

Ce consulet est mémorable dans l'histoire par l'agrandissement d'Octavien, ayant enflu vaine par l'agrandissement d'Octavien, ayant enflu vaines Settus Pompée, et force ensuite l'épidus d'abdiquer le triumvirat, devint maître de toute la partie occidentale de l'empir. Antoine, re-plongé dans ses folics amours pour Cléopaire, entrypi liceosaiderément et conduit avec précipitation une expédition contre les Pariers de l'agrandisse de constituent de l'agrandisse, a code malheceure au couvrir digeomètie, a cocs malheceure au couvrir de contre de ces deux objets, qui est lié inmédiatement avec les faits aues i vieus de recontre.

Octavien, ayant mal réussi dans l'attaque qu'il avait livrée à Sectus , et se préparant à revenir à la charge, était bien aise, pour se procurer de l'appui, de faire regarder sa querelle contre ce déraier rejeton de la maison du graud Pompée comme lutéressant tout le parti de César \*. Il dépecha douc Mécéne à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ao. R. 716; sv. J. C. 38. <sup>5</sup> Appiso. Civ. I. v. — Dio, I. 48.

Antoine pour lui demander son adjonctione il consociore, di tomma parellimenta L'Épitus de venir avec lui acheere la ruine de la face on enuenie. Celiel ci-la quedque dessein que ce paisse être, ei plutoi sans doute pour proteir lui-lenue de la depoulle de Settus que forte lui-lenue de la depoulle de Settus que des forces de terre et de noré, doute béjeno, de forces de terre et de noré, doute béjeno, de goure. On volt par la que sa paissance était considérable. Deux grandes provinces, l'A rique proprenent dite et la Numille, lui oblessiasur; et, pour s'en rendre maître, la la lui avait codiq que la petie de se pré-

Car, en reprenant les choses d'un peu plus haut, le lecteur se rappellera aisément que Cornificius, au temps de la bataille de Philippes, tensit l'Afrique pour le sénat et pour le parti républicain. Sextius, qui occupait la Numidte comme lieutenant d'Octavien, fit la guerre à Cornificius, et, après quelques succès assez variés, enfin il le vainquit et le tua. Voyant ainsi son autorité établie dans les den x provinces, peut-être ouvrit-il son cœur à des projet ambitieux. Quoi qu'il en soit, il trouva un nouvel adversaire en la persoune de Fuficius Fango, soldat de fortune, élevé par César au grade de sénateur, et envoyé par Octavien pour prendre possession, en son uom, des gouvernements d'Afrique et de Numidie. Sextius opposa le nom d'Antoine à celui d'Octavien. La guerre se renouvela; et Fango. avant été vaincu, se tua de sa maiu, laissaut Sextius encore une fois arbitro des deux provinces, En cette situation des affaires arrive Lépidus, à qui le département de l'Afrique avait été donné par ses collègues. Il convint à Sextius de céder, et le triumvir recueillit le fruit des victoires de ce brave capitaine. Il demeura comme isolé dans sa province, prenant peu de part aux mouvements qui agitaieut le reste de l'empire, jusqu'à ce que, pour sou malbeur, il se resolut de passer en Sicile.

Antoine était à Athènes \* lorsqu'il reçut le

1 Vell. 11, 80.

3 Applan. - Dio.

député d'Octavien, et il se préparait à retourner en Orient pour pousser la guerre contre les Parthes. Il crut néanmoins devoir auparavant faire un voyage en Italie, et il y alla à la tête d'une flotte de trois cents vaisscaux. Mais l'autorité de Plutarque et la suita des faits nous porte à croire qu'il venait plutôt eu ennemi d'Octavien que pour lui donner du secours. Des soupcons, des rapports, des jalousies avaient souvent algri de nouveau les esprits de ces deux rivaux, qui toujours se tensient en garde l'un contre l'autre. Antoine ayant abordé à Tarente, parce que ceux de Brindes ne voulurent point le recevoir, Octavie, qui l'accompagnait, obtint de lui la nermission d'aller trouver son frère pour se rendre la médiatrice d'une réconci-

liation. Elle employa auprés d'Octavien les prières les plus touchantes; et, en présence d'Agrippa et de Mécène, qui formaient le conseil le plus intime du jeune triumvir, elle le conjura de ne point souffrir que de la plus heureuse de toutes femmes elle devint la plus infortunée. a Actuellement, lui disait-elle, tout le genre a bumain a les yeux attachés sur moi, et me « félicite de partager la grandeur et la gloire « de deux puissants généraux, épouse de l'un a et sœur de l'autre. Mais, si le parti le plus « mauvais prévant , s'il faut qu'il s'elève une e guerre, il est incertain lequel des deux sera « valuqueur ou vaincu; pour moi, mon sort « est décidé, et je ne puis être que malheu-« reuse. »

Des discours si tendres étaient bien capables de fairo impression sur Octavien, qui aimait sa sœur. Je crois néanmoins que le motif qui l'inclina efficacement à la paix, aussi bien qu'Antoine, est sans doute celui qu'apporte Dion. Ils n'avaieut pas encore le loisir de se faire la guerre; et leur intérêt présent demandait qu'ils se prêtassent des secours réciproques par rapport aux desseius dont ils étaient occupés. Octavien avait besoin de valsseaux pour la guerre contre Sexins : Il fallait à Antoine un renfort d'hommes et de soldats pour celle qu'il allait faire aux Parthes. De là naissaient les dispositions pacifiques des deux triumvirs; et lorsqu'ils eurent une fois pris la résolution de se réconciller. ils l'exécutèrent de la meilleure grâce qu'il fût possible.

Octavieu fit proposer à Antoine une couférence entre Métaponte et Tarente, Toujours défiant, son plan était de laisser entre lui et son collègue une petite rivière, qui lui donnait moyen de prendre ses sûretés, mais qui eut embarrasse et allonge la négociation. Autoine, dont le caractère était franc et simple. avant apercu, en arrivant au rendez-vous. Octavien qui approrhait, saute à bas de sa voiture, et se jette dans une petite barque pour passer à l'autre bord. Octavien se piqua de générosité, et eu fit autant. Ils se rencontrèrent sur la rivière, et il y eut entre eux un combat de politesse à qui s'éloignerait de son bord et irait descendre à l'autre. Enfin Octavien l'emporta, par la raison qu'il avait sa sœur à Tarente, à qui il souhaitait de rendre sa visite. Il logea donc sous le même toit avec Antoine, sans gardes, et se remettant entièrement en son pouvoir. Antoine le lendemain lui fit la même galanterie. C'est ainsi que ces deux hommes passaient tout d'un coun d'une extrémité à l'autre dans leur conduite réciproque, tantôt soupconneux, et même ombrageux, par un effet de leur ambition, tantôt se témoignaut mutuellement un excès de confiance, lorsque la situation de leurs affaires l'exigeait '.

Ils convincent sixtement entre cux et conre Sextus. Ils arrivèrent qu'il sexant privé du consulat, qui lui avait été promis par le traité de Mixène; et a pour lui faire la guerre, Antoine prêta à Octavien six-vingts vaisseeux, en échange desqués Octavien fourait à Antoine vingt mille soldats légionaries. Octavie, par l'entremise de qui la négociation avait par l'entremise de qui la négociation avait mettre comme loui après la conclusion y mettre comme loui après la conclusion y mettre comme loui après la condusion y mettre comme loui après la condusion y mettre comme loui après la condusion visite de la contra de deux triumvirsen faveur de son collègue. A ce qui etais convenue les fla gouere par son mari dis briganties, ou bâtiments légers d'une moyenne grandeur, et par son frére mille hommes d'éilie, qui devaient servir à la garde d'Antoine. Enfin on mit sur le tajs les projets de deux mariages : l'un, d'Antylun fils alné d'Antoine. vez Julie, fille d'Octavien, qui d'avait que trois ans ; l'autre, d'Antonia fille d'Antoine et d'Octavie, qui etait aussi dans ies premières années de l'enfance, avec le fils de Donitius Ahenobarbas. Ce derriter mariage fut l'antoine de l'enfance, avec le fils de Donitius Ahenobarbas. Ce derriter mariage fut l'antoine de Charr. Celui d'Antylun n'eut point lience des Charrs. Celui d'Antylun n'eut point lien, comme on le verra par la suite.

Ces differents articles ayant ête réglés en sasex peu de temps, on se sépara, Antoine repariti pour l'Orient, laisant Octavie en lailei, sous préticte de ne la point exposer aux faitgues el aux péris de la guerre contre les Parties, mais récliement parc qu'il commençais à être las d'une femme si verticouse, parte, Octavien, acrui de nouvelles forces marilimes, se livra tout de bon à la guerre contre Setuix.

Il avait de grandes espérances, Outre one ses flottes étaient très-nombreuses , il comptait beaucoup sur les avantages de la nouvelle construction de ses vaisseaux, qui, par leur force, par leur grandeur, et par les tours dont ils étaient armés , lui semblaient de sûrs garants de la victoire. Il fit avec nompe la lustration de cette flotte, rérémonie dont Appien donne ici la description. On dressa des autels précisément sur le bord de la mer. En face étaient rangés les vaisseaux, garnis de leurs matciots et de leurs soldats, qui tous observaient un profond silence. Les prêtres, après avoir égorgé les victimes, en prirent les entrailles, et, montant des esquifs, ils firent trois fois le tour de la flotte, accompagnés des principaux commandants, qui prinient les dieux de faire tomber sur ces victimes tous les malheurs dont la flotte pouvait être menacée. Ensuite les prêtres jetèrent dans la mer une partie des entrailles, et brûlèrent l'autre sur les auteis.

Pendaut qu'Octavien faisait encore les préparatifs de son expédition, Ménas le quitta pour retourner à son ancien maître. C'était un brave et habile officier de moins, mais que la légéreté et les travers de son caractère ne lui donnaient pas lien de regretter. Un plus

<sup>1</sup> Οδτως αύτοξε ήν συνεχός ή μεταθολή πρός τε τάς ὑπονοίας διά φωαρχίαν, καϊές τάς πίστεις ύπό χρείας. (Αργιαπ.)

fâcheux iuconvénient l'atiendait pour déranger un plan formé d'ailleurs avec beaucoup de sagesse.

La Sielle semblalt devoir être accablée par trois armées qui se préparaient à fondre sur elle de trois côtés à la fois, veuant, l'une d'Afrique, l'autre de Tarente, et la troisième des côtes de la Campanie. Lépidus avait assemblé en Afrique les forces que i'ai détaillées; Statilius Taurus tenait eu état dans le port de Tarente les vaisseaux prêtés à Octavien par Antoine; et Octavien lui-même était à la tête de sa flotte dans le port Jule. Au premier juillet . jour qu'il avait choisi comme heureux, à cause du nom de son père adoptif, que porte ce mois, ces trois armées partirent de concert. Mais lune tempête semblable à celle qui avait fait échouer la première entreprise vint encore troubler ce nouveau projet si bieu entendu, et rendit inutile, au moins pour un temps, un appareil si formidable. Lépidus seul, quolque battu de l'orage, mit néanmoins le pied en Sicile du côté de Lilybée. Taurus fut obligé de ramener sa flotte à Tarente. Celte d'Octavien , qui n'avait point de retraite commode, fut extremement maltraitée, non-seulement par la tempête, mais encore par le perfide Ménas, qui emmena ou brûla plusieurs vaisseaux que le

vent avait écartés.
Après un tel désastre, plusieurs conseillaient à Octavieu de remettre l'expédition à
l'année prochaite.' Mais son courage, irrité
par les obstacles, l'emporta jusqu'à dire qu'il
vaincrait, même malgré Neptouse. Les murmures du peuple, qui souffrait toujours de
laiette, l'aiguillomanient. Aussi, ayant envojé Mécène à Rome pour tenir la multitude
en reperde pra présence et pour pérequir
les des la compensation de la compensation de la conlette de la réparte la présence de l'au multilette de la réparte la présence de l'au multilette de la réparte la présence de l'au multilette de l'après de l'au mais l'aire, qu'au
bout de trente jours il se trouva en état de repreduct le guerre qu'il avait faire, qu'au
bout de trente jours il se trouva en état de repreduct le guerre.

Sextus, à son ordinaire, si bien servi par les vents et par la tempête, se contenta de triompher des avautages que lui procurait sa bonne fortune, au lieu d'en profiter. Se croyaut plus autorisé que jamais à se dire fils de Neptune, il voulle même eu portre les couleurs, et il changea la pourpre, dont ussient les généraux romains, en vert de mer. Il offrit éce dieu des sacrifices solennels; et, pour l'honorer, il fil jeter dans la mer des chevaux, et même, selon quelques-una, des hommes vi-

vants. Pendaut qu'il se livrait alust à la joie, s'imaginant être quitte de tout danger pour cette année, il fut bien étonné d'apprendre que son infatigable ennemi méditait incessamment une nouvelle invasion. Pour s'en éclaircir plus sorement, il détacha Ménas avec ordre de reconnattre ce qui se passait sur les côtes d'Italie. Celul-ci, toujours mécontent de ceux qu'il servait, toujours persuadé qu'on ne le traitait pas selon son merite, ajouta une troisième perfidie aux précédeutes, et passa dans le parti d'Octavien. Le triumvir lul accorda la vie, mais il était trop sage pour donner de l'emploi à un homme que ses trahisons réitérées rendaient indigne de toute confiance.

Tont dant pret pour assaillir de nouveau biscile, Cleavier fil avancer en meue temps la Solte de Taurus et la sienne, commander biscile, Cleavier fil avancer en meue temps la Solte de Taurus et la sienne, commander par Agrippa. Le o'nettrerai point dans le détail des opérations de cette guerre, dont nous avons des descriptions assex étendues, mais peu lumineuses, dans Dion et dans Appien, Le operadrai que la fleur des fais, desquels il résulte que, si Octavien fit preux d'activité et de courage, se trouvant paratout et dans les occasions les plus périlleuses, ce fut pourtant à l'habileté d'Agrippa qu'il dut principale-

ment la victoire.

Ca grand capitaine, qui réussit toujours
également et sur terre et sur mer, commença
de donner le braine aux faitres per l'avantage
qu'il remporta dans un combat naval près de
Myles, apjourfait Milazzo. Les gens de
Sattus avaient la supériorité par l'expérience
dans ta maneurer, et par l'agilité des mouvements. Mais les vaisseaux d'Agripps plus dels mouvements. Mais les vaisseaux d'Agripps plus des mouveparés d'excellentes trouge-, trimpleter une des
constructions, l'indiparent dels mouveserience des ennemis, qui n'ayant pu faire périr que cinq des bâtiments d'Octavien, se
cellèrectus avec entre de trante des leurs.

<sup>1</sup> Surt. Aug. c. 16

sant.

Peut-êre Agrippa anrait-il rendu sa victoire décisive s'il ent poursuivi les vaincus. Mais il fut retenu, soit par la crainte des bas-fonds, très-dangereux pour ses vaisseaux, surtout any approches de la nuit, soit par une vue de politique. Car c'était une de ses maximes, que les subalternes ont à craindre de piquer par de trop grands succès la jalousie du maltre, gul ne yeut pas sans doute gu'ils lui attirent des disgrâces, mais qui prend ombrage du trop grand éclat de leurs prospérités: en sorte que, si d'une part ils doivent se donner de garde de mal réussir, de l'autre il leur convient de réserver pour le chef à qui ils obéissent l'honneur des grandes victoires.

Avant le combat de Myles, Sextus, qui le prévoyait, avait quitté Messine, sa place d'armes , avec soixante-dix valsssaux , pour aller au seconrs de ses lieutenants. Par là le passage du détroit se tronvait dégarni et ouvert. Octavien saisit ce moment pour entrer en Sicile; et partant sur-le-champ à la tête de la flotte d'Antoine, qui n'attendait que le signal, il vint débarquer avec trois légions près de Tanromenium1. La flotte de Sextus avait été battue, et non pas détruite, à Myles, et il s'était haté de la ramener à Messine. Ainsi, à la première nouvelle de la descente d'Octavien , il se vit en état de marcher à lui. Il mit ses vaisseaux en mer et ses légiuns en campagne; et, se disposant à attaquer en même temps son ennemi par mer et par terre, il le ieta dans on très-grand embarras.

Octavien prit le parti de laisser ses troupes de terre sous le commandement de L. Cornificius, à qui il ordonna de se fortifier un camp: et pour lui, remontant sur sa flotte, il alla offrir la bataille à celle de Sextus dont il croyait avoir bon marché, parce qu'elle venait d'être vaincue. Son plan était sans doute, après qu'il aurait dissipe la flotte ennemie . d'aller prendre à Lencopetra? les légions qui l'y attendaient, commandées par Measala, et de les amener en Sicile pour joindre celles de Cornificins. Mais ses espérances furent bien trompées, Sextua avait trouvé à Messine des soldats et des matelots tout prêts à remplacer ceux qu'il avalt perdus. Sa flolte, ainsi recrutée, remporta une victoire compléte. Les vaisseaux d'Octavien furent on pris, on brûlés, on conlès à fond, excepté nn trés-petit nombre, qui, n'étant point poursuivis des valnqueurs, a'enfuirent en Italie, Octavien lui-même conrut un tres-grand péril. Ce ne fut qu'avec nne extrême peine qu'il se sauva dans une chaloupe, seul avec un écuyer, sans aucon de ses amis ni de ses gardes, avant l'esprit accablé d'inquiétudes et le corps malade. Enfin néanmoins il arriva au camp de Messala, où sou premier soin fut de dépêcher à Cornificius un vaisseau léger pour l'avertir que son général était en sûreté, et songeait à lui envoyer du seconrs. Et de fait il écrivit à Agrippa d'aider Cornificius d'un prompt et pnissant renfort. Agrippa, profitant de l'éloignement des forces de Sextos, s'était empare de la ville de Tyndarium. De là il fit partir Laronius à la tête de trois légions, avec ordre de faire tonte la diligence possible pour tirer Cornificius d'un péril qui était très-pres-

En effel, ce lieutenant d'Octavien mananait de vivres, et par conségnent toute la bravonre de ses tronpes et tous les avantages d'un camp bien retranché lui devenaient absolument inutiles. Il fallut décamper en présence de l'ennemi, et se mettre en marche pour traverser un coin de la Sicile depuis Tauroménium aur la mer Ionienne jusqu'à Myles sur celle de Toscane. On concoit aisément quelles difficultés il éprouva, toujours côtoyé et harcelé par Sextus, et ayant à garder, non-seulement ses bagages, mais quantité de soldats sans armes, restes infortunés de la dernière bataille navale, qui, nus et dépouilles de tout, avalent trouvé un asile dans son camp.

Sur la ronte de cette armée se rencontra un obstacle singulier, et propre au pays par où elle se passalt. C'était un espace de terrain brûlé par les ruisseaux de feu qui avaient découlé du mont Etna, et qui s'étendaient jusqu'à la mer. Cette terre calcinée , lorsqu'elle s'ébranlait par le mouvement de cenx qui marchaient dessus, élevait une poussière étouffante : elle leur brûlait même la plante des pieds, et allumait dans leurs veines nne soif intolérable. Les soldats étaient fatigués, abat-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teormina 2 Capo dell'armi.

us, découragés. Leur chef les ranima par ses entortations et par l'exemplé de framété qu'il leur donnait: et, malgré l'excès de leur épai-sement, malgré les ennemis, et lordaient le déflié aquel se terminait cette campagne prolante, ils poussèrent en avant ansa se laiser entanner. Enfin, après quatre jours d'une marche la plus laborieuses qu'il soit possible d'imaginer, ils découvrirent Laronia, doit possible d'imaginer, ils découvrirent Laronia, dout possible se la comme de la com

Délivés de la crainte des ennems, les soddats de Cornifician trouvirent na nouvean danger dans ce qui devait être pour eux le plus grand des soulagements. Comme lis avaient beaucoup souffert de la soft, ils n'euent pas plus toit aperçu une fontaine, qu'ils courneret en boire avidement, sans pouvoir être rettens par les avertissements de lenrs officiers, qui leur recommandalent de se ménager. Plusieurs périent étouffés parla quastité d'ean qu'ils avalérent avec une excessive précipitation.

Du reste, ces légious peuvent être regardées comme victorieuses, non-seulement des efforts de Sextus, mais de lout ce qui est aucessus des forces humaines, de la faim, de la soif, de la chaleur brûnante. Octavien les comble d'éloges et de récompenses, l'orgavil fut venu joindre Agrippa à Tyndarinm; et Cornilicus, leur commandant, futs is jorieux de les avoir sauvées, qu'il en perpetus le trionphe pendant toutes av ie, so sevrant d'un éléphant pour retourner à sa maison foutes les fois qu'il soupeit en ville.

La prise de Tjudarium par Agrippa était, une conquête importante pour Octavico, à qui elle assurait une entrée dans la Sicile. Cette porte la idrant ouverte, il flip passer dans l'île un trés-grand nombre de troupes, et il sugmenta l'armée de terre qu'il y avait jasqu'à la comarrence de vingt et non légions, vingt mille cheavaux, et plus de cinq mille armés à la légère. Alors Léphüss, qu'i jusque-là s'était iten près de Lilybée, avança dans le pays; et les deux triumvis réunirent leurs forces devant les murs de Messien.

Mais bientot la division se mit entre eux.

Lépidus prétendait à l'égalité. Octavien, plein de mépria pour un collègue d'un mérite ai mince, voulait presque le réduire à la condition de son lieutchant, L'indignation que conent celui-ci d'un traitement qu'il regardait avec raison comme injurieux, le porta à se tonrner vers Sextus, et il entra en negociation avec lui. Octavien ou s'en douta, ou en fut averti; et ce motif le détermina à finir la guerre par une action générale avant que leur traité fût conclu. Sans cette considération . aon intérêt eût été de trainer les choses en longueur; car il se voyait en état de vaincre sans tirer l'épée, vu la grande supériorité de ses forces et la facilité qu'il avait, étant maltre de la campagne, pour couper les vivres à

son ennemi Sextus, de son côté, dont les affaires déclinaient, et qui craignait en conséquence la désertion de ses capitaines et de ses troupes . était empressé de décider la querelle par une bataille; mais il lul convenait bien mienx de se battre sur mer que sur terre. Dans le premier cas, il avalt quelque espérance de vaincre: au lieu que ses légions ne pouvaient absolument tenir contre celles du triumvir. Il lui fit done proposer une bataille navale, Octavien eut honte de refuser le défi. Le jour fut pris; et deux flottes de trois cents vaisseaux chacune, commandées par les lientenants des deux généraux, Agrippa d'une part, et de l'antre Démocharés et Apollophane, affranchis do Sextas, se rangèrent en bon ordre entre Myles et Nauloque, pendant que les légions, avant à lenr tête les généraux euxmêmes, étaient disposées aussi en présence sur la côte, simples spectatrices du combat, L'action fut vive, et la victoire longtemps disputée. Enfin la flotte d'Octavien prit la supériorité. Le corbeau, ou main de fer, invention ancienne, dont il a été parlé à l'occasion de la première victoire navale des Romains 1, contribus beaucoup à celle-cl. Agrippa avait perfectionné cette machine par le moven d'un gros câble, tenant d'nn bout à la pièce de bols d'où pendait le corbeau, et de l'autre à un treuil ou cabestan, qui commençait à jouer des que le valsseau ennemi avait été ac-

<sup>1</sup> Voy. Hist. Romaine, tom. t.

croché, et l'attirait avec une très-grande violence; en sorte que l'abordage devenait aisé; et alors la valcur des soldats décidait seule du auccès. Or par cet endroit Octavien avait tout l'avantage.

Lorsqu'une fois un certain nombre de vaisseaux de Sextus eut été ainsi force, l'épouvante et le désordre se mirent dans tont le reste de la flotte, et la livréreut en proie à l'ennemi. Vingt-hnit vaisseaux furent coulés à fond : les autres on brûlés, ou brisés contre les côtes, ou pris par les vainqueurs. De trois cents bâtiments, il ne s'en sauva que dix-sept, qui regagnèrent le détroit de Messine. Et une si grande victoire ne coûta à Octavieu que la perte de trois vaisseaux.

Elle fut décisive : Sextus , totalement dépouillé de la partie de ses forces dans laquelle il avait toujours eu le plus de confiance, ne songea qu'à fuir ; et, s'embarquant à Nauloque, il vogua vers Messine. Son armée de terre, abandonnée à un lieutenant, suivit la fortune et se soumit à Octavien. Sextus avait eucore huit légions du côté de Lilybée, sous les ordres de Piennius. Il les manda, non dans le dessein de soutenir la guerre, mais pour s'en faire accompagner dans sa fuite.

Car, des avant la bataille, son plan était tout dressé, et il avait mis en ballots tout ce qu'il possédait de plus précieux pour se retirer, en cas de disgrâce, dans les provinces de l'Orient, où il espérait trouver de la protection de la part d'Antoinc. Il avait autrefois donné asile à Julie, mère de ce triumvir, et il a'en promettait un retour de reconnaissance. Réellement Antoine s'était toujours montré à son égard assez doux et assez traitable ; et la ialousie même qu'il devait avoir contre l'agrandissement d'Octavien devenait un motif d'espérance pour Sextus, surtout s'il arrivait dans un état qui le mit à l'abri du mépris, et qui pûtmême le faire regarder comme un allie utile; mais il u'eut pas le temps d'attendre les légions de Plennius. Effrayé de la défection presque générale de ses chefs et de ses troupes par toute la Sicile, et se voyant trop vivement poursuivi par Agrippa, qui eutrait déjà dans le détroit, il partit de Messine avec les dix-sept valsseaux qui s'étaient sauvés de la déroute, emmenant sa fille, les amis qui ses collègues. Ces raisons, comme on peut le

lui restaient et ses priucipales richesses. Nous verrons dans la suite ce qu'il devint, et comment son ambition, inquiête et incapable de se réduire au repos, lui attira enfiu la mort,

Octavien, ponr avoir chassé Sextus de la Sielle, n'en était pas pleinement le maltre. Délivré d'un ennemi, il en retrouva un nouveau en la personne de son collègue. Il est vrai que Lépidus avait contribué à la victoire en occupant une partie des forces de Sextus, et par conséquent il pouvait à bon titre prétendre en partager les fruits. Mais le partage n'était du goût ni de l'un ni de l'autre. Chacun voulait tout avoir; et entre de parcils associés, égaux pour l'avidité et pour l'injustice, la raison du plus fort était la seule voie de décision.

Lépidus manifesta tout d'un coup ses intentions par la conduite qu'il tint au siège de Messine, qui suivit de très-près la victoire d'Octavien. Car Plenuius, arrivé trop tard pour partir avec Sextus, s'étant enfermé dans cette place, y fut incontinent assiégé par terre et par mer. Lépidus d'un côté, Agrippo de l'autre, lui ôtaient toute ressource : en sorte qu'il fut obligé de demander à capituler. Agrippa voulait qu'on attendit la venue d'Octavien, gul était demeuré à Naulogue, Lépidus, de sa seule autorité, traita avec Piennius, recut à son service les légions que commandait ce lieutenant de Scatus: et. les avant jointes aux siennes, il leur abandonna aux ques et aux autres le pillage de Messine. Dès le lendemain Octavien acconrut, bien

résolu de faire valoir le droit de véritable vainqueur. Lépidus, qui, par les accroissements que son armée avait pris en Sicile . voyait autour de lui vingt-deux légions, se crut en état de lui faire tête; et il se fortifia un camp sur une hauteur à peu de distance de Messine. Il y ent des explications réciproques, qui ne servirent qu'à aigrir les esprits. et à prouver l'impossibilité d'un accord. Lépidus soutenait que la Sicile devait lui appartenir, parce qu'il y était entré le premier, et que le pins grand nombre des villes avaient été réduites par ses armes. Il remarquait d'ailleurs avec vérité que la Sicile, même ajoutée à son partage, ne l'égalerait pas eucore avec croire, ne louchaient pas Octavien, qui ne prétendait pas avoir vaincu pour Lépidus, et qui, ne le regardant que sur le pied d'auxiliaire, refusait absolument (de lui laiser aucune part dans ac omquéte. La division cétalas douc ouvertement : les deux chefs et les deux camps se préparèrent à agir en ennemis; et l'on s'attendait à voir renaître une guerre civile.

Mais l'inégalité était trop grande entre le mérile et les taleois des deux triumvirs pour que la balance poi demeurer un moment in-certaine. Lépidus était méprisé de ceux meme qui marchéart ous ses dripeux; Son încapeile et la petitesse de son génie paraissaient avec l'éfentation des vues, la formée et le courage de son rival. Aussi n'y ent-il point de combat. Octavien dédaiges d'émployer le force coute un tel adversaire. La ruse et l'artifice, qu'il savait à blemnettre en cuavre, lui suffrent pour abattre tout d'un coup sa puissance.

Il connaissait parfaitement la disposition où était l'armée de Lépidus à l'égard de son général; et il savsit en particulier que les légions de Sextus, qui faisaient une partie cousidérable de cette armée, ue laissaieut pas d'avoir de l'in julétude sur leur sort tant qu'elles n'auraient pour garaut de ce qui leur avait été accordé par la capitulation de Messiue que la parole du plus falble des deux triumvirs, sans être assurées du consentement de l'autre. Avant donc fait sonder leurs officiers par ses émissaires, et les avant trouvés dans les sentiments où il les souhaitait, il prit avec lui uu gros corps de cavalerie, s'avança vers le camp de Lépidus, et, ayant laissé dehors la plus grande partie de son escorte, il entra accompagné d'un petit nombre de cavaliers, comme s'il u'avait que des intentions pacifiques, et nulle autre vue que de négocier un accord. En traversant le camp, il prenait tous cenz qu'il rencontrait à témolu de ses bonnes dispositions pour la paix, et de la nécessité où ou le réduisait malgré lui de faire la guerre. Cette manœuvre lui réussit d'abord. Plusieurs le saluèrent comme leur général; et surtout les soldsts qui avalent servi sous Sextus accoururent pour lui demauder grace. Il leur

répondit qu'ils n'avsienl encore rien fait pour la mériter. Ils entendirent très-bien ce Isngage; et sur-le-champ ils se mirent en devoir de lui prouver efficacement qu'ils voulsient passer à sou service, ce lui apportant leurs d'appears et juigne leurs tentes pour le suivre

drapeaux et pliant leurs tentes pour le suivre. Lépidus, averti de ce mouvement, vint promptement y mettre ordre, et, trouvaut sou ennemi mal accompagne, il fit tirer sur lui. L'écuyer d'Octavien fut tué à ses côtés ; et lul-même, ayant été atteint d'un trait que sa cuirosse para et empêcha de pénétrer, il se retira plus vite que le pas vers le gros de cavalerie qu'il avait laissé à l'entrée du camp 1. Quelques soldats de Lépidus qui occupaient un petit fort se moquèrent de sa fuite. Il en tira vengeance sur-le-champ; et, ayant fait atlaquer ce fort, il ne cessa point de le battre qu'il ne l'eût emporté. Cet exemple iutimida les commandants des autres redoutes qui flanquaient le camp de Lépidus, ou leur servit de prétexte; et tous, soit dans le moment même, soit pendant la nuit, se rendirent à Octavien. les uns sur une simple sommatiou, les autres après avoir souffert pour la forme quelque légère attaque.

get anderen de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

si le maineureux general u eut iache prise. La csvalerie, qui resta la dernière auprès de Lépidus, comme si elle eût voulu racheter ses délais par une plus grande perfidie, en-

1 Velleius dit qu'Octavien enteva en ce moment l'aigie d'une légion, et se fit suivre de toute l'ermée de Légidux. Ce trait de hardiesse me parait moiss dans le caractère d'Octavien que la conduits qu'Appien lui statrbue. Je m'en itens à ce dernier auteur, doint le récit est d'ailleurs plus circonstancié.

voya demander à Octavien s'il désirait qu'on lui amenat son ennemi mort ou vivant. Lepldus n'était pas un rival assez redoutable pour qu'Octavien voulût son sang. Il ordonna qu'ou l'épargnat: et bieutôt Lépidus, ayant quitté . tons les ornements qui ne convenaient plus à sa fortune, parut devant lui, humilie, suppliant et demandant grâce. Octavien lui accorda la vie; et, l'ayant dépouillé du triumvirat, il le relègua à Circéies en Italie, où il le laissa passer le reste de ses jours dans une condition privée et obscure. Seulement il respecta la loi qui rendait le graud pontificat inamovible, et il souffrit que Lépidus joult, tant qu'il vécut, de cette dignité sacrée.

Ce dernier état couvenait mieux à Lépidus que la grandeur à laquelle l'avait porté le coucours fortuit des circonstances', sans qu'il eût aucnne des qualités nécessaires pour en soutenir le poids. Il y avait été le jouet de ses collègues: et lorsqu'il en fut privé, s'il ne perdit pas en même temps la vie, le mépris seul de sa faiblesse fit sa sureté.

Octavien, n'avant plus d'ennemi ni de concurrent en Sicile, règla tout à son gré. Il suivit eucore ici sa maxime, d'abattre les têtes du parti vaincu, et de ne faire grace qu'à la multitude. Les sénateurs et les chevaliers romains qui avaient combattu ponr Sextos furent mis à mort, à l'exception d'un petit nombre. Il prit les troupes à son service. Ponr ce qui est des villes et des peuples de I'lle, selou qu'ils avaient bien ou mal mérité de lui, ils recurent des châtiments ou des récompenses. Ils ne se mit point en devoir de ponrsuivre Sextus, de qui il u'avait plus rien à craiudre, et qui de plus s'était mis hors de prise en se retirant sur les terres de l'obeissance d'Antoine. Peut-être même Octavien , profond politique, ne fut-il pas faché que son collègue se trouvât dans le cas d'accorder retraite el protection à l'aucleu enuemi de tout le parti de César : ce qui pourrait fournir incessamment un prétexte de rupture. Car on ne peut pas douter que, du momeut au'il se vit resté seul avec Antoine de tous les gené-

raux qui avaient partagé les forces et les provinces de la république après la mort de Cesar, il ne se soit préparé à détroire cet unique rival, dont la ruine le reudrait maltre de tout l'empire.

Mais ces vues étaieut encore éloignées. Un mal présent, et qui naissait de la grandenr meme de sa paissance, le mettait actuellement dans l'embarras, et attirait toute son attention. Ayant augmenté ses forces de celles de Sextus et de Lépidus, il voyait à ses ordres des armées formidables de terre et de mer, quarante-cinq légions, vingt-cinq mille chevanx, différents corps de troupes légères, insqu'au nombre de trente sept mille hommes, et six cents vaisseaux armés en guerre. Cette multitude effroyable de combattants était rassemblée dans un assez petit espace, et envisageait d'un coup d'œil toute sa force; situation périllense pour un chef, dont le soldat dédaigne de recevoir la loi lorsqu'il est en état de la donner. Une armée fière de son grand nombre devieut indisciplinable, et ne vent point obtenir par prières ce qu'elle peut extorquer par la terreur. C'est précisément ce qu'eprouva Octavien. Les troupes qui veuaient de lui rendre de si grands services se mulinérent, et lui demandèrent leur congé et des récompenses pareilles à celles qu'avaient recues les soldats vainqueurs à Philippes. L'insolence des séditieux était d'autant plus grande que, prévoyant la guerre inévitable contre Antoine, ils sentaient le besoin qu'avait d'eux lenr général.

Il n'était possible ni de les satisfaire, ni de les rédnire par autorité. Octavien essaya de leur faire prendre le change, soit eu se rejetant sur Antoine, dont le consentement, disait-il, lui était nécessaire pour une affaire de cette importance, et qui intéressait en commou les soldats des deux triumvirs ; soit en excitant les séditieux à acquérir un riche butin, et une gloire parcet exempte de toute tache dans une guerre contre l'étranger, contre les Illyriens et les Dalmates, qui, à la faveur des divisions entre les Romains, faisaient des courses sur les terres de l'empire, soit enfin en leur proposant des prix d'honneur, des couronnes de différentes espèces, et pour les tribuns et les cen-

t a Vir omnium vanissimus, nec ulià virtute tam lona gam fortune indulgentiam meritus... Ad dissimilitment

e vite sua fortunam pervenerat Lepidus.» (YELL. 11, 80.) turious le droit de porter la robe prétexte, et

le rang de sénateur dans la ville où chacun d'eux était né. Tous ces beaux discours furent inutiles ; les soldats ne perdirent point leur objet de vue; et un tribun nommé Ofilius ent l'audace d'élever la voix et de dire que les couronnes et les robes prétextes étaient bonues pour amuser les enfants, mais qu'aux gens de guerre il leur fallait de l'argent et des terres ponr s'établir. Il fut applaudi; et Octavien, indigné, ne vit rieu de mieux à faire que de descendre de son tribunal et de se retirer de l'assemblée. Ofilius n'en devint que plus hardi; et comme ccux qui suivaient ses impressions taxaient leurs camarades plus modérès d'indifférence pour la cause commune, il s'écria qu'il n'avait plus besoin de secours. et que lui seul il suffisait pour obtenir l'effet de demandes aussi justes. Une telle insolence ne demeura pas impunie. Le séditieux tribun disparut, sans que l'on pût découvrir ce qu'il était devenu. Cet exemple, qui avertissait charun de ce qu'il avait à craindre, rendit les mutins plus circonspects, mais non pss plus traitables. Il ne s'en trouva plus aucun qui se fit remarquer; mais tous ensemble, ou par gros pelotons, ils persistèrent à demander leur

Octavien n'avait pas cette grandeur héroïque de sentiments par laquelle son grand-oncle s'était vu en état de faire rentrer d'un mot dans le devoir des légions mutinées. D'ailleurs il était jeune, et il ne possédait qu'en un degré médiocre le mérite du guerrier, qualité la plus imposante auprès des troupes. Il seutait néanmoins combien la fermeté était nécessaire, et que, s'il mollissalt une fois, c'en était fait pour toujours de son autorité. Il prit un parti mitoyen, convenable à son caractère, plus prudent et plus fin que noble et élevé. Il accorda le congé à vingt mille des plus vieux soldats, qu'il fit sur-le-champ transporter hors de l'île, de peur qu'ils ne nourrissent l'esprit de sédition dans les autres.

Ensuite, ayant assemblé sou armée, qui était encore bien nombreuse, il protesta que Italie avec toutes ses forces. jamais il ne reprendrait à son service, quand même ils l'en prieraient avec les plus grandes instances, ceux qui venaient de le quitter malgré lui; et que de plus, il ne leur donnerait pas à tous les récompenses dont ils se flat-

taient, mais seulement à ceux d'entre enx qu'il en jugerait dignes, après un sévère examen de leur conduite. De là il passa à louer la fidélité des troupes qui lui demeuraient soumises : il leur promit que dans peu il leur accorderait. et le repos et les établissements qu'elles auraient mérités, par leurs bons services; et en gage de cette promesse, dont l'effet était éloigne, il leur annonce une distribution prochaine de cing cents deniers par tête 1, pour laquelle il imposa à la Sicile une taxe de seize cents talents (seize cent mille écus). Par cette conduite, mélée d'indulgence et de fermeté, . Octavlen apaisa une sédition qui pouvait lui rendre funcstes les victolres qu'il avait rem-

Lorsque tout fot calme, il distribua des dons militaires aux soldats et aux officiers qui s'étaient distingués par leur brayonre. Nul pe fut plus honoré ni ne méritait plus de l'être qu'Agrippe. Il recut pour récompense et pour monnment de la victoire navale à laquelle il ent tant de part une couronne d'or, qui avait pour rayons des éperons de vaisseau '. Plusieurs écrivains assurent qu'il est le premier à qui ait été accordée cette glorieuse marque d'honneur. Mais nous avons rapporté, d'après le temoignage de Pline, que le docte Varron en avait été décoré dans la guerre contre les pirates. Il n'est pas fort étonnant que le nom d'Agrippa ait obscurci celui de Varrou dans la gloire des armes.

Octavien, avant que de sortir de Sicile, établit un propréteur pour gouverner l'île en son nom. Il mit pareillement la main sur la dépouille de Lépidus; et Statilius Taurns alla par son ordre, avec quelques troupes, prendre possession pont lui de l'Afrique propre et de la Numidie, qui avalent appartenu à ce triumvir dépossédé. Pour ce qui est des vaisseaux d'Antoine, il les lui renvoya fidèlement, et il eut même soin de remplacer ceux qu' avaient péri dans les opérations de la guerre. Après tous ces arrangements, il partit et repassa en

i Deux cent cioquante livres. - 411 fr. E. B.

Agrippa. . . . . . . . . . . . . . . . . cui, belli insigne superbum, Tempora pavali fulgent restrata coronă. Ving. Engid. vut. [682.]

C'est icl proprement l'époque où commence à s'établir d'une manière solide la grandeur d'Ociavien. Car jusque-là son état avait tonjours été assez chancelant : toujours il s'était vu environné et pressé d'ennemis et de rivaux. Mais alors tout l'Occident se trouva soumis à son obéissance; et en même temps l'estime et l'admiration publique se décidèrent en sa faveur. On ne pouvait refuser ces sentiments à tant de succès glorieux, comparés surtout avec sa grande jeunesse. Quatre guerres heureusement terminées, à Modène, à Philippes, à Pérouse, et en Sicile: la destruction totale du parti républicaju et de celui de Pompée: la puissance de Sextos et celle de Lépidus rénnies à la sienne; et tout cela exécuté à l'âge de vingt-huit ans : c'étaient là de puissants motifs de concevoir pour lui une sorte de vénération, qui, s'étant une fois emparée des esprits, s'y accrut toujours dans la suite, et qui ne fut pas un des moindres fondements de sa puissance.

On lui eu donna les premiers témoignages à son retour de l'expédition de Sicile. Le sénat alla en corps au-devant de lui fort join hors de Rome, chaque sénateur portaut une couronne sur la tôte en signe de joie et de félicitation. Cette compagnie lui avait dés auparavant décerné les plus grauds honneurs, le laissant maltre on de les accepter tous, ou de choisir ceux qui lui conviendraient davantage. Il recut l'ovation, ou petit triomphe, l'établissement d'une fête annuelle en mémoire de sa victoire, et une statue dorée dans la piace publique, où il était représenté en habit de triomphateur; le piédestal était orné d'éperons de vaisseaux, avec cette luscription : POUR AVOIR RÉTABLI LA PAIX LONGTEMPS TROUBLÉE SUR TERRE ET SUB MER 1, Il entra dans Rome avec la pompe modeste de l'ovation le jour des ides de novembre.

Ses exploits, considérés en eux-memes, mérialisent bien sourément le grand triomphe. Je ne vois aucune raison qui ait pu empêcher de le lui déférer, si ce u'est la bassesse des enuemis vaincus. Car il faut observer que le nom de Sextus ne dévait point ici paraire. Il est ét trop ofieux et trop amer pour les Bomaiss de voir triompher uommement du fils de Pompée. Or, ce chef étant une fois mis à l'écart, presque tous ceux qui l'avaient suivi étaient des esclaves lugitifs ou des corssires, commandés par des affranchis. C'était done en quelque façon une guerre servile, pour laquelle l'écale du triomphe aurait été trop magnifique, et dont la victoire était suffisamment récompensée par l'ovation.

Octavien s'en contenta, et il ajouta plusieurs autres traits de modération et de doucenr, par lesquels on voit clairement qu'il voulait racheter les injustices, les vexations tyranniques, les cruautés qui d'abord lui avaient attiré la haine et la détestation publiques. Dans les discours qu'il fit, soit au sénat, soit au peuple. après leur avoir témoigné sa recouusissance des houneurs qui lui avaient été accordés, il annonça la paix et la tranquillité à l'Italie, comme le fruit de sa victoire, qui venait, disait-il, de mettre fin à toutes les guerres civiles. Car il cachait soigneusement ses desseins contre Antoine, qu'il n'était pas temps de faire éclater 1. Il ne prononça pas ses discours, mais il les lut , pratique qu'il observait dans toutes les occasions importantes; et il eu distribua ensuite des copies par toute la ville, comme pour rendre tous les citovens témoins et dépositaires de l'engagement qu'il contractait. Il joignit les effets aux paroles. Il abolit quelques impôts; et il remit tout ce qui était dù des taxes établies par la nécessité de la guerre, et qui n'était pas encore payé.

Le peuple, qui depuis si longtemps souffrait les horreurs de la guerre civilio, charmé de commencer à respirer, et voulant récompenser celui à qui il festi redevalté de la douceur de sa nouvelle situation, lai offrit le grand poutificat, dont le Léphate stair revitu. Octavien soutint le caractère de moderation dont il 18-é tat fait une loi et il refrais une pible trésimportante et trés-brillante, mais dont le pible vivant. Quelque-aus alléren juequé ha iproposer (Etrange espélient de faire mourir Lépidus, comme emeni public. Ce conseil lui fit horreur, et il déclara qu'il ne s'ouvrinail point la vice à l'aurupstion par le mentre.

t Fasti capit.

I Suct. Aug. 81.

Il se concilia encore l'affection des citovens par la conduite qu'il tint à l'égard de ce grand nombre d'esclaves que Sextus avait attirés en Sicile, et qu'il avait incorporés dans ses troupes en leur donnant la liberté. Quoique cette liberté leur cût été ratifiée par le traité de Miséne, Octavien ne se crut pas obligé d'observer à l'égard de ces misérables, au préjudice de leurs maîtres et du bien de l'état, une parole qui lui avait été extorquée par une sorte de violence. Il envoya aux différents quartiers où hivernaient ses légions des lettres qui furent toutes ouvertes en un même jour, et par lesquelles il était ordonné d'arrêter ces esclaves fugitifs. La chose fut exécutée sans aucun tumulte; et lorsque les prisonniers enrent été amenés dans Rome, ils furent interrogés et examinés pour être rendus à leurs anciens mattres. Ceux dont les maltres ne purent être découverts . Octavien les fit exécuter dans les villes d'où ils s'étaieut enfuis.

In sure objet bien digne de son attention, Calcular les compagnies de brigands qui s'édient les compagnies de brigands qui s'édient les compagnies de la compagnie de dévorter des à la levil de la flexic de dévorter des à la simple s'est dans l'oneder petites armées, qui exception plut des constitutes que de simples visé dans l'onedans l'Italie, dans la Sirile, Sabinus, charge per Octavier da soin d'arrière ces homes de la principa de la sirile, Sabinus, charge per Octavier da soin d'arrière ces homes l'appearent brigandages, vint à bout, dans l'espece d'un qu' oftermier cette rande de sélèmes. La paix el la sirile s'ette rend réablises sur les chemnises d'années les lières, et les peuples furent si sensibles à ce bienfuit, qu'ils en cousarent si sensibles à ce bienfuit, qu'ils en cousarent rent fauteur parmieurs dieux tuitailes.

Octavien paraissait donc tout occupé du bien public, tout rempli de vues pocifiques. Il brûla les lettres et les papiers qui pouvaient etre des monuments des divisions passées, et tenir en inquietude bien des clicyens. Il laissa les magistras anuouses cercret leurs fonctions, et régier les affaires qui étaient du ressort de leurs charges. Enfin i alla juqué haire espérer qu'il abdiquerait le triumvirat de concert avec Antione, éds que celui-d'sensi revenu de la guerre qu'il fisialt actuellement contre le Parlhes. Cette denrière y pomess n'était qu'un leurre; mais elle porta la joie au cœur el la nation, cologious attachées au gouverne-

ment républicain. Le sénat, pour inviter Octavien à tenir sa parole et lui donner comme une compensation en échange du triumvirat, lui offrit la puissance tribunitienne pour tout le temus de sa vie. Par ce titre, sa personne devenait sacrée et inviolable; et il acquérait le droit d'empêcher qu'il ne se fit rien dans la ville contre sa volonté. Mais il u'avait garde de renoncer, en se dépouillant du triumvirat. au commandement des armées, qui faisait toute sa force. Ainsi il se tint ferme par rapport à la proposition du sénat, ne jugeant pas à propos ni d'accepter la puissance tribuuitienne seule, qui l'aurait désarmé, ni de la joindre à la trinmvirale, de peur de piquer la jalousie d'Antoine : il ne paralt point non plus qu'il l'ait absolument refusée : il la remettait à un temps plus convenable.

Afin que Rome se ressentit en toute manière du retour d'une meilleure fortune, ce fut aussi cette même année qu'Octavien commença à l'embellir par de nouveaux et superbes édifices. Un de ses grands objets, dans toute la suite de sa vie et de son empire, fut de décorer la capitale de l'univers d'une facon digne de la majesté de ce titre; et il poussa eu ce genre la magnificence si loin ', qu'il se vanta d'avoir reçu une Rome de brique, et de la laisser toute de marbre. Mais dans le temps dout je parle ici, le premier ouvrage par lequel II eutama l'exécution de son plan, ce fut un logement pour lui. Il avait choisi l'emplacement du mont Palatin, et fait acheter par ses gens d'affaires un grand nombre de maisons de particuliers , qui lui formaient un terrain spacieux. Il s'y construisit un magnifique bâtiment, qui prit le nom de la colline dont il occupait une partie considérable, et fut appelé Palatium; d'où est veuu le mot de palais, en notre langue. Mais il ue voulut pas qu'on cut à lui reprocher de n'avoir travaillé que pour lui. A l'occasion d'un tounerre qui était tombé sur une portion du terrain qu'il avait acquis, les devins, que l'on cousulta, ayant répondu que cet endroit étalt revendiqué par un dieu, Octavieu y bâtit du plus

1 « Urbem... excoluis adeă, ut jure sii gioriatus mare moream se reimquere, quam isteritiam accepiases. » (Surr. Avg. 29.) beau marbre un temple à Apollon, qu'il araît i toujours honoré comme son dieu tutélaire. Il y joignit une bibliothèque, qui convenait parfaitement à côté du temple du dieu des arts, et tout autour il éleva des portiques pour l'usage et la commodité du public.

La bibliothèque d'Apollon Palatin (c'est ainsi qu'elle fut nommée) 1 n'étalt pas seulement destinée à loger une collection de livres qui fit honneur au goût du maître, et qui offrit un secours utile aux savants : Octavien eu fit comme une académie, où des juges examinaient les nouveaux ouvrages de poésie : et ceux qui paraissaient vraiment dignes d'être conservés et transmis à la postérité étaient placés honorablement dans la bibliothèque, avec le portrait de l'auteur ; encouragement puissant pour les arts, que la gloire surtout nourrit et porte à la perfection. Octavien les aimait, comme ont toujours fait les grands princes; il les cultivait lui-même; et sa protection fut constamment assurée à tous ceux qui s'y distinguèrent. Aussi l'on salt assez combien ils fleurirent sous son gouvernement, qui est devenu l'époque et la règle du bou gout.

Il u'est pas besoiu d'avertir que tous ces grando suvrages ne furent pas acheves dans l'année dont je raconte les événements : mais is y furent projetés et commencés; eil t était important d'en remarquer le date, parce qu'ils certifent dans le nouveau systemé de conduite qu'il vis a prissance nécessité de satisfaire son ambitions; doux, modéré, bienfaisant, lorsqu'une fois il eut lieu d'être content de sa fortune.

Ce caractère de douceur parat eucore dans la distribution des terres qu'il et it faire aux loddats vétérans. On se souvient quel horrible soldats vétérans. On se souvient quel horrible fraces avait excité cette opération dans toute l'Italie après la bataillé de Philippes, I ci elle s'acectus paisiblement. Les fonds qu'il fureut assignés aux soldats, ou appartensient à la ré-suchus parient achetée et payés de bonne. Col, soit aux particuliers, soit aux communsations de s'alles, altais, par exemple, la colonie tes des villes. Aius; par exemple, la colonie

<sup>1</sup> Hor. Sal. 4, et 10; Ep. 1, 3, et 11, 2; Att Pot!, v. 38. de Capone, étant mai garnie d'habitants, posséalsi et commun une grande étende de terres, qui a'avaient été attributes à nucun possesseur particuller. Octavien y établit ses sesseur particuller. Octavien y établit ses vicérans: máis pour dédommager le colonie, vicérans: máis pour dédommager le colonie, la lui donne dans l'île de Crête des fonds d'un rerenu beaucoup plus ample, et qui rapportalent douce eut mille essèrces par n°. El de plus, il ajouta un grand et utile ornement de la ville même de Capone, par la construction d'un aqueduc qui y portait une esu pure et abondante.

En assut si agement de sa puissance et die es fortune, Cheixten Appuyll de l'article de l'affection des Romains coure Antiène, de l'affection des Romains coure Antiène, quai se même temps, tout ce qui faisit au courier, dans ce même temps, tout ce qui faisit necessaire pour s'en attiere le méprie et la haine. C'est eque l'on verne dans le compte que je vais rendre des one appétituo courte les Parties, malherareus par sa faute; et don le mavaire succès lui fut ecorre moins honteaux et moins funest eque qui fa-vait produit. Mais il faut reprendre les choses d'un per plus haute.

\$ II. DODLEDE AMBRE E'ORODE AU SUIET DE LA MORT DR SON FILS PACOEDS. IL CHOISST POUR SON SUCCESSEDE PERAATE. PERAATE PAIT MOURIE SON PREE, SES PREESS, SON PILS AINE, PLUSIEDES GRANDS DU BOYAUMR. LA PASSION D'ANTOINE POUR CLÉOPATRE SE RÉVEILLE. SES LISÉEALITÉS INJUSTES BT IMMSNSES ENVERS LA BEINE D'ÉGYPTE, ARRAN-GAMENTS D'ANTOINE POUR LA GUERRE. IL SE BEND EN ARMÉNIE, DONT LE BOI ÉTAIT SON ALLIÉ. FOE-CRS DE SON ARMÉE. FAUTES QUE LUI PAIT PAREE SA PASSION PODE CLEOPATER. IL VIENT MATTER LE SIRGE DRYANT PRAASPA, CAPITALS DU SOI DES Mades. Les nois des Pauthus ut des Mades qui TAILLENT EN PIÈCES DEUX LÉGIONS. LE EOF D'AN-MÉNIE L'ABANDONNE. ANTOINE ENGAGE UN COM-SAT OU IL MET EN PUITE LES PARTHES, MAIS LEUR CADSE TRES-PEU DE PEETE. IL ENTOCENE ORVANT PRAASPA, DONT LE SIÈGE LUI BÉDSSIT MAL. TROMPÉ DAN ONE PARTHES, OUR LES PROMETTENT PAIR DE SDARTÉ, IL SE MET EN DEVOIR DE PAIRE RETEAITS. AVERTI RE LA PERPIDIE DES PARTHES, (AU LIRU D'ENFILSE LA PLAINE, IL GAGNE LES MONTAGNES. DIVERS COMMATS OU LES PARTERS SONT REPOUS-164. LA TÉMÉRITÉ D'UN OPPICIER ROMAIN PAIT REN. PORTRE ADX PARTEES UN AVANTAGE CONSIDÉRABLE. CONDUITE ADMIRASLE D'ANTOINE A L'ÉGARD DE

Cent cinquante mille livres, so 216,000 fr. E. B.

SES SOLDATS. LEUR AMOUR POUR LUI. NOUVRAUX COMBATE OF LES ROMAINS BEPRENNENT LA SUPÉ-RIORITÉ. LA DISETTE SE MET DANS LECE ARMÉE. MALADIR SINGULIÈRE ET FUNESTE CAUSÉE PAR L'USAGE R'UNE HERRE INCONNUE. NOUVELLE PRE-FIDER DES PARTIES, DONT ANTOINE NE SE GARAN-TIT OUR SUR UN AVIS QUI LUI VIRNT DE L'ARMÉE ENNEMER. LES ROMAINS SOUPPRENT REAUCOUP DE LA SOIF. FLEUVE DONT LES RAUE ÉTAIENT MALSAI-MES. DÉSORDRE AFFERCE CAUSÉ PAR LA FURRUE DU SOLRAT ROMAIN, QUI PILLE SON PROPER CAMP. DERNIES COMEAT CONTRE LES PARTIES. JOIR DES ROMAINS LORSQU'ILS SE REVIERNT EN ARMÉNIE. EMPRESSEMENT FOU D'ANTOINE POUR SE ERTOIR AUPRES DE CLÉOPATRE. RELATION FACISSE ET PAS-TURCSE ENVOYER PAR ANTOINE A ROME. HONNEURS QUI LUI SONT DÉCERNÉS. DERNIÈRES AVENTURES ET MORT FUNESTE DE SEX. POMPÉE. GUERRES D'OCTA-TIER EN ILLTRIR. BRAVOURE PRESONNELLE E'OC-TAVIER. LES SALASSES SOUMIS PAR VALÉRIUS. ER-PLOITS DR M. CRASSUS CONTRE LES MISSENS ET LES BASTARNES. EDILITÉ D'AGRIPPA. AGRIPPA ET MÉ-CRNE PRINCIPAUX AMIS, CONFIDENTS ET MINISTERS D'OCTATION. STATUES ÉRIGÉES A LITIE ET A OC-TATIR. PORTIOUR D'OCTAVES. TRIOMPERS UR STA-TILIUS TAURUS ET DE SOPIUS. NOUVEAUR PATRI-CIRNS. MORT D'ATTICUS. SUCCESSION DES CONSULATS DEPUIS L'AN 718 JUSQU'A L'AN 721.

La mot de Pacorus, tué dans la dernière baille que Ventidius avait gagnée sur les Parthas', jeta Orode, pêre du jeune prince, dans une douleur qui dégénéra presque en frénésie. Pendant les six premiers jours, il ne vouit at si vôr personne, sì même prendre de nourriture. Enfermé dans l'obscurté et gardat un silence faironche, s'il promongil que'en de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la comm

Cette violente douleur ne s'apsisa que pour faire place à une cruelle inquitietude qui vint le tourremeter au sujet du choix de son successer, titre que lassisti varent la mort de Pacoras. H avsit de différentes femmes trente lis, qui tousa suprianei au triore, ci, escondés de leurs mères, fatignalent par des sollicitais miprotanes l'esprit du fabbi veillard. Enfin, aprés svoir longtemps balancé, Orode, pour son malbeure te pour celui de l'empire

4 An. R. 716; av. J. C. 36. - Justin. xLst, 4et 5.

des Parthes, se détermina en faveur de Phraste, l'alné de tous, mais le plus méchant.

ranate, a mee or tous, main as givin increase. A general Primase es will assure the its sucpart of the primase es will assure the its sucpart of the primase es will assure the its sucpart of the primase es will be established to the conpart of the primase established es will be established to the conbringe, et don't quelques-tum avaient destitreed preference are till par la noblement of the 
durate depreference are till par la noblement 
durate depreference are till par la noblement 
durate depreference are till par la noblement 
durate depreference some. I sink often des 
dis, qui us trouvait en age de tui donner de 
la plausie, fut ar traffé à ses souppeas.

Les grands du royanme, alarmés et irrités d'une telle barbarie ', qui s'étendait aussi sur eux, et abattait toutes les premières têtes de la noblesse, entrèrent dans des dispositions de révolte , dont les Romains auraient pu aisement profiter. Mais Antoine était alors en Italie: et Sosius, qui commandait pour lui en Syrie, avait appris, par l'exemple de Ventidius, à ne pas courir après une gloire trop éclatante qui cut offusque celle de son général. Ainsi, les seigneurs mécontents du gouvernement de Phraate, n'étant point soutenus, se virent contraints de s'exiler eux-mêmes en différents pays. Monésès, l'un des plus illustres et des plus puissants, se retira auprès d'Antoine.

Le trimmir était parti d'Italie, comme nous l'avons dit, lorsque Cetaives se préparait à faire un dernier effort contre Sextus et contre la Sicile. Cets alors que se réveilla dans son cœur so funeste passion pour Cale nu retour de réferaion et de sageses épont un retour de réferaion et de sageses épont et non pas écurifican sistance. A près un saste court intervalle, pendant lequel la raison avait semblé prendre le dessus, enfin, pour me

## 1 Plut. in Ant. et Dio.

S. Albaum & it firmt supposi geiner naler, is Kircenpas fiper, dende narrowinden auf vernerläten von fan in den eine generalische und vernerläten von fan in den eine generalische der der den eine der aufträgige. Den nahmen eine der der der der den denen parte is Mieren, eis derendel; und den den eine deren parte ist Mieren, eis derendel; und den den eine deren, Kuntieuns dereiten fernehr afferen Klismärane ist, fellen, (Part. 18. Ander.) serrir de l'expression de Platon, adoptée par Plutarque, l'indocile compagnon de l'âme, cet esciave rebelle, qui, trop souvent, au lieu de prendre la loi de sa souveraine, la gourmande et la tyrannise, secono pleinement le joug. Antoine, en approchant de la Syrie, fit partir Fontetus Capiton avec ordre de lui amener la refine d'Egypte.

Elie viut ; et , comme s'il eut voulu lui faire une sorte de réparation de ses froideurs passées, et en effacer le souvenir par une libéraiité sans bornes, il jui fit des dons immenses 1. li ajouta à son royaume la Phénicie, hors Tyr et Sydon, la Célésyrie, le canton de la Judée qui produit le baume, une partie du pays des Arabes Nabatéens, Toutes ces régions étaient possédées par différents petits priuces sous la protection des Romains. Antoine ne se fit aucun scrupule de dépouisier ceux qui eu jouissaient , pourvu qu'il satisfit l'avidité insatiable de ceile qu'il aimait. Il iul céda même les droits qu'avait la république sur l'île de Chypre et sur Cyrène, auciens démembrements de la couronne d'Egypte, Les Romains furent très-choques de ces libéralités indécentes, dont le principe était si honteux, quoique Antoine tachat d'y prêter une couleur hounéte en disant que la grandeur romaine de la nation paraissait moins dans ce qu'elle possédait que dans ce qu'elle donnait à ses ailiés.

Cependant il n'oubliait pas son grand projet contre les Parthes, dont il se promettait te pius giorieux succès. La terreur de son nom et de ses armes venait d'être portée jusqu'au Caucase et à la mer Caspienne par les victolres que Canidius, son lieutenant, avait gagnées sur les rois d'Ibérie et d'Albanie : et il comptait beaucoup sur Monésès, homme important par son mérite et par sa capacité antant que par son rang et par sa naissance. dont la retraite par conséquent affaiblissait les Parthes, et lui procurait les conseils et les lumières les plus sûres pour conduire sou entreprise. Aussi fit-il à ce seigneur l'accueil le plus magnifique; et, comme il était fastueux et aimait ia pompe et l'ostentatiou, il comparait Monéses a Thémistocle, se compa-

rait lis-même au grand roi des Peres; al, pour rendre complète la resemblance. Il donns au Parthe fugitif trois villes! de Syrie pour sa subsistance, Larisse, Archiuse, et l'iderapolis. Il iui promettait même le trône de Arascides. Mais bientôt toutes ces belles idées s'ennouirent, Phraste, qui sentait combien un let l'arassinge pouvait lut Bire de tori, l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise de son roi, et l'assurance de l'impanise et fan entire l'assurance de l'impanise de l'année l'assurance de l'impanise l'assurance de l'impanise de l'année l'assurance de l'impanise l'assurance l'assurance de l'impanise l'assurance l'assu

Antoine, quoique piqué de se voir abandouné par Moneses, iui laissa pleine liberté de se retirer. Cette conduite entrait dans son pian, qui était d'amuser Phraate par une négociation et par des espérances de paix afin de le surprendre tout d'un coup par une attaque imprévue qui ne lui laissat pas le temps de se préparer. Si nous en croyons Florus . li y eut même un traité en forme fait par Antoine avec le roi des Parthes ; ce qui convaincrait le général romain d'une perfidie évidemment inexcusable. Mais, à s'en tenir au simple récit de Piutarque et de Dion, on no peut le discuiper de doi et de fraude. Selon ces historiens, il envoya à Phraate une ambassade pour lui demander la restitution des drapeaux pris sur les Romains dans la défaite de Crassus, et ce qui restait encore de prisonniers en vie; et, sans attendre la reponse, ayant congedié Cléopatre, il s'avança vers l'Arménie, où était le reudez-vous général de

Le rol de ce pays, Artabaze, fils de Tjgrane, allié des Romains, était actuellement en guerre avec un autre Artabaze, roi des Médes Atropaténiens<sup>3</sup>, allié de Phraste. An-

<sup>1</sup> Joseph. Antiq xv, 4; et de Bello Jud. 1, 13. - Ptut. - Dio.

Artagerce avait ainsi donné trois villes à Thémistocie; l'une pour son pain, l'autre pour son viu, et la troisième pour sa visade. Voy. Blat. Auc. l. vii, § 2.

<sup>\*</sup> Flor. 1v., 10.
On dustinguali alors deux Médies; la grande Médie et la Médie A tropatène. La grande Médie, qui avait Rebatane pour capitale, faisait partie de l'empire des Parthes. La Médie Atropatène était un caston de l'amétan royaume des Médies, et traits son nom d'Atropaton, qui

toine venait donc comme pour secourir le rol d'Arménie : d'où l'on peut conjecturer ( car les anteurs ne nous donnent pas d'éclaircissements suffisants sur ce point) qu'il évitait d'agir directement contre les Parthes, soit pour les endormir, s'il était possible, dans une fausse sécurité, jusqu'à ce qu'ayant subjugué la Médie , il fût en état d'entrer subitement dans le cœur de leur pays [; soit pour ne pas paraltre violer ouvertement la bonne foi en attaquant par les armes un prince avec lequel il avait ou un traité de paix, ou du moiss une négociation ouverte. Ce qui est bien certain, c'est que son intention ne se bornait pas à la défense du roi d'Arménie, ui à une Invasion dans le pays des Mèdes, et que c'était anx Parthes qu'il en voulait.

Les forces qu'il avait assemblées suffiraient pour prouver la grandern de ses descissis. Il en fit la revue en Arménie, et il se trouva soitante mille hommes d'infanterie romaine, et dix mille chevant, tant espagnols que gaulois; à quoi il faut ajouter trente mille hommes de troupes autiliaires, qui lui étaient fournies ou amenées par les rois res alliés. Mais cette puissante armée, aui répandit Mais cette puissante armée, aui répandit

l'alarme jusque d'anni la Betriane et aux îndes, et qui mit foute l'Asie dans une violente commotion, devint inutile et sans aucon effet par la folle passion d'Anioine pour l'Gepatre : cut d'animer le commotion et ce che l'alarme re comme d'animer le commotion et commo de l'animer le commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commotion et commot

Il commença donc par une faute considenable, en se mettant tout d'un coup en campagne, quoique la saisou fût avancée, et que ses troupes, après une marche de plus de trois cents lieues, eussent un très-grand besoin de se reposer. On ini conscillait de leur

l'avail préservée du joug macédonieu. Atropalos fut élu rol an reconnaissance de son blenfail, et sa succession se perpétua dans sa postérité, qui subvistait encore au temps de Strabon. donner le temps de se remettre, et de passer meme l'hier en Arménie, pour d'ire en état d'attaquer la Médie dès les premiers beau jours du printemps prochain, avant que les Parthes se fussent rassemblés en corps d'arnée. Mais il ne pus souffrire debla: il veulut partir sur-le-champ; et, entrant dans l'Atropatire, qui etail le royaume d'Artabase le Méde, al y fit le rarage et y exerça les promières hostilliès.

Une seconde faute qui avait le même principe, c'est que, trouvant sa marche retardée par les machines de guerre que l'ou voiturait à la suite de son armée sur trois cents chariots, il les laissa en chemin sous la garde de deux légious commandées par Oppius Statiauus; et pour lui, il avança en grande diligence et vint mettre le siège devant Praaspa. capitale de la Médie Atropatène, s'imaginant qu'il ferait aitément la conquête de cette place et de tout le pays, parce que le roi en était absent, et occupé ailleurs avec Phrante. Mais la ville était forte et hieu munie; et, des les premières opérations du siège, Antoine eut lieu de sentir combien il avait eu tort de ne pas amener avec lui ses machines de guerre, entre autres un bélier de quatrevingts pieds de long, qui lui aurait été d'un graud usage ; car toute la contrée où il était ue produisait que des bois de mauvaise qualité, qui n'avaient ni doreté ni hauteur, et qui, per conséquent, ne pouvaient point être employés à la construction de machines telles que les exigeait le besoin du service. Il failut qu'Antoine se réduisit à dresser des terrasses pour élever les assaillants à la hautenr des murs, ouvrage long et laborieux.

Dès que le roi des Parihes et celui des Médes cercat avis du siège de Pranspa, ils se rapprochèrent d'Autoine. Mais, craignast per pour une ville hien défende et si mai attaquée, au lieut d'aile d'ordi an genéral, ils se débournéeut et vinreut surprendre Statiatuelle, en pièces, et il reuts dis mille mort taillé en pièces, et il reuts dis mille mort sur la place. Lui-même il y fut tite, et les machines prises et brûtes. Potémon, roi de Pont, échappa seul du carrage, les Parihes l'ayant épargné dans l'expérance d'en titer, comme lis firent, une grosse rançon. Cet

<sup>1</sup> Strabo, I. xt, p. 523.

échec, si considérable au commeucement d'une grande et importante eutreprise, chagrina beaucoup Antoine, et bientôt l'Arménien Artsbaze lui donua un nouveau sujet d'inquiétude et de donleur en l'abandonnant et se retirant dans son royaume avec ses troupes, qui se montaient à seize mille chevaux et sept mille fantassins. La perfidie de ce prince lui fnt d'autant plus sensible qu'elle était accompagnée d'ingratitude, puisque c'était pour le défendre et le venger que les Romains étaient venus dans ces contrées.

Cependant les Parthes, vainqueurs, s'avançaient vers Praaspa; et, tirant de leur premier avantage un présage assuré pour la auite, déja ils menaçaient insolemment l'armée romaine, mais pourtant sans se mettre à portée de l'infanterie , qu'ils redoutaient, Antoine appréhenda que , s'il souffrait patiemment ces insultes, et s'il laissait ses troupes dans une inaction qui semblerait un aveu de faiblesse, le découragement ne s'emparât des esprits. Il résolut donc de tâcber d'engager un combat ; et , dans cette vue , il sortit de ses lignes avec dix légions, trois cohortes prétoriennes et toute sa cavalerie, comme pour un fourrage général, espérant que les ennemis le suivraient et lui présenteraient une occasion de les joindre de prés,

En effet, après une juurnée de marche, il découvrit l'armée des Parthes, qui, rangée en forme de crojssant, l'attendait aux environs du chemin par où il devait passer. Alors il étala dans son camp le signal du combat, qui était, comme on l'a remarqué ailleurs, une cotte d'armes de pourpre étendue sur la tente du général. Mais, pour tromper les Parthes et leur inspirer la cousiance de rester dans leur poste, il fit plier les tentes, comme s'il eut eu dessein de continuer sa marche, et non de combettre. Il partit ensuite à la vue des ennemis, avant donné ordre à sa cavalerie de tourner court sur eux dès qu'ette les verrait à portée d'être attaqués de prés par les légious. Ce fut un spectacle digne d'admiration pour les Parthes que l'armée romaine défilant devant eux. Comme ils n'observalent ui ne connaissaient aucune discipline, ils contemplaient avec surprise toute cette multitude s'avançant dans le plus bel ordre, III. HIST. ROM.

séparée par des intervalles égaux ; et les soldats marchant sans tumulte et en silence, 'et branlant la demi-pique que chacun avait à la main.

Tout d'un coup le signal se donne, et la cavalerie romaine, tournant bride, vient foudre avec de grands cris sur les barbares . qui ue s'y attendaient nullement. Ils soutinrent néanmoins ce choc, quoiqu'ils n'eussent pas assez d'espace ponr faire usage de lenra flèches. Mais lorsque l'infanterie approcha. accompagnant ses cris du bruit des lances frappées contre les boucliers, les chevaux des Parthes s'effarouchèrent, les cavaliers enxmêmes prirent la fuite avant que l'on pût en venir aux mains. Antoine les poursuivit avec ardeur, s'imaginant avoir remporlé une victoire décisive, Mais, après que son infanterie les eut poussés jusqu'à deux lieues au delà du champ de bataille, et sa cavalerie trois fois autant, en faisant la revue des ennemis tués ou pris, on trouva quatre-vingts morts et cinquaute prisonniers. Alors la joie se changea en tristesse: et les Romains sentirent vivement le désavantage d'une guerre dans laquelle, lorsqu'ils étaient vaiuqueurs, ils causaient si peu de dommage à l'ennemi, et vaincus ils falsaient d'aussi grandes pertes que celle qu'ils avaient soufferte à la défaite de Statianas

Le lendemain, Antoine s'étant mis en devoir de retourner devant Praaspa, les Parthes repararent, d'abord en petit nombre; puis leur multitude s'accrut; enfin, toute leur armée, s'étant rassemblée aussi fraiche et aussi pleine de vigueur et d'audace qu'avant le combat du jour précédent , harcela et fatigua ses vainqueurs par des attaques brusques et sans cesse réitérées ; et ce ne fut qu'avec bien de la peinc et des périls que les Romains regagnèrent leur camp.

Bientôt aprés, les assiégés firent une sortie qui leur réussit, et dans laquelle les troupes qui leur étaient opposées lachèrent pied hon ' teusement. Antoine, irrité de tant de mauvais succès, décima les cohortes coupables, et fit distribuer de l'orge au lieu de blé aux soldats que le sort avait exemptés du supplice. La situation des Romains était fâcheuse,

et ils se voyaieut menacés d'un avenir eucore

plus trisie ; car ils ne pouvaient plus aller au fourrage ni faire aucunes provisions sans liyrer des combats dans lesquels on leur tuait ou blessait beaucoup de monde. Ainsi, à la crainte de l'enuemi se joignait celle de la disette. Phraate, de son côté, n'était pas sans inquiétude. Déjà les premiers froids de l'automne commençaient à se faire sentir, et il savait que les Parthes n'avaient ni l'habitude ni la volonté de tenir la campagne pendant l'hiver : de sorte que , si les Romains s'armaient de perseverance, il apprehendait d'étre abandonné de ses troupes et obligé de se retirer. Pour éviter cet inconvénient, il ent recours à la fraude, et il entreprit de tromper Antoine par de faux semblants d'amitié.

En conséquence de ce nouveau projet, et conformément à ses ordres, les principanx des Parthes, au lieu d'agir avec leur vivacité accoutumée contre les Romains dans les fourrages et dans les autres occasions où ils se rencontraient vis-à-vis d'eux, prirent des manières de douceur, s'écartant à dessein pour leur laisser emporter des vivres, ou ne a'approchapt que pour louer leur valeur surprenante, et les assurer de toute l'estime et même de l'admiration de Phraate. Ils en vinrent ensuite jusqu'à lier avec eux des conversations tranquilles et familières , dans lesquelles ils blamaient beaucoup Antoine de ce qu'il ne profitait pas de la bonne volonté du roi des Parthes, qui souhaitait la paix, et qui n'avsit nullement intention de faire périr tant de braves guerriers, « Votre général . à disajent-ils, s'opiniatre à attendre ici les « deux plus redontables ennemis du genre a humain, la faim et l'biver, qui suffisent a pour le détruire, et auxquels il lul serait a hien difficile d'échapper, même avec notre et secours, p

Ces diesons rendus à Antolne firent impression sur lui, et l'espérance amoliit le fermété de sa résolution. Cepradant il ne voului point basarder une démarche oi rechercher de paix avec les ennemis, qu'auparavant il n'eûl fait demander aus porteurs de ces belles paroles. S'ils étaient autorisés par Phraste à tenir un parcil laugage. Ils répondirent qu'ils p'ausient expriné que les vrias soutiments de

leur prince, et qu'Antoine peuvait s'y fier en toute sureié.

Cette réponse détermina le général romain à négocier avec Phraate; et il lui envoya quelques-uns de ses amis. Seulement, pour sauver en quelque facen son honneur, et ne nas paraltre se trouver beureux de pouvoir fuir en liberté, il les charges de proposer encore la restitution des aigles romainas et des prisonniers qui étaient restés au pouvoir des Parthes depuis la défaite de Crassus. Le roi regut cette députation avec faste, assis sur un trêne d'or, et tenant à la main un arc dont il pinesit la corde. Un apparell si superbe annonçait une réponse fière : aussi reieta-t-il. comme déplacée, la proposition de rendre les prisonniers et les drapeaux; il se répandit en reproches amers contre les Romains, leur promettant néaumoins paix et sûreté s'ils vonlaient se retirer. Il fallut bien qu'Antoine se contentat de ce qu'accordait un ennemi en état de donder la loi, et il ordonna que l'on fit tous les préparatifs du départ.

occasions, les généranx baranguassent leur armée, et Antoine en était très-capable, Il savait fort bien se démêler d'une! action publique, et surtout il semblait fait exprès pour plaire à des soldats par une éloquence militaire qui convenait à leur goût, et qui leur inspirait tels sentiments qu'il souhai ait. Mals, dans cette triste rencontre, la honte et la confusion ini fermerent la bonche, et il substitua Domitius Ahénobarbus pour parler aux troupes en sa place. Quelques-uns s'en offensèrent, se crovant méprisés. Les autres, en beaucoup plus grand nombre, reconnurent parfaltement le motif de ce silence force. Ils en furent attendris; et ce ful pour eux une raison de rêpondre par leur sensibilité à celle de leur général, et de lui rendre une plus exacte obéissance,

L'usage voulait que, dans de semblables

Autoine se disposait à reprendre la route par laquelle il était venu, pays de plaine et tout découvert. Heureusement pour lai et pour son armée arrive dans son camp un de ces anciens prisonniers romains 1, en qui l'a-

S Velletus et Fjorus le disent expressement. Dans Piu-

mour de sa nation n'avait été qu'augmenté par un long et triste sejour au milieu des barbares. Il se fit présenter à Antoine, et lui conseilla de tourner à droite du côté des montagnes, et de ne pas exposer des légions pesamment armées, dans de vastes campagnes entièrement nues et sans aucun abri. à cinquante mille hommes de cavalerie et à des nuées de flèches iunombrables. Il lui découvrit les intentions secrètes de Phraate, qui n'avait eu d'autre vue que de le faire tomber dans le piège en l'amusant par des promesses trompeuses. Enfin il s'offrit à lui servir de guide, et à le mener par un chemin plus court, et où il tronverait plus de ressource pour la subsistance des troupes. Antoine, frappé de ce discours, se faisait néanmoins un scrupule de se défier des Parthes, avec qui il vennit de conclure un traite. Le double avantage d'un chemin qui abrégeait la marche, et de la commodité des vivres, le décida en faveur du parti proposé par le prisonnier, qui, ayant demandé lui-même, pour preuve de sa fidélité, à être enchatué, fut accepté pour guide et chargé de diriger la route de l'armée.

Les deux premiers jours se passèrent tranquillement; insi au troisième, lorsque Antoine ne songrest plus aux Parthes, et que, déja plein de securité, il marchait avec asser peu d'ordre, le guide remarqua une grande problem partier de la companyation de la conpression de la companyation de la companyaquence le chemn honde. Il avertiq que quence le chemn honde. Il avertiq que canensia d'étaint pas loin. Et en effet a prime Autoine cui-il le temps de ranger ses légions battlie, que dans le moment les Parthes se moutrérent, et entreprirent d'envelopper farmée, autour de laquelle lès étérnélaient en

saint és nos ermés, était Marcé du suissurce, étragar par conséquent à l'Égrad de Romosite, et of dess la haite AAC Quéques asressis peasent qu'il y a creva de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de l'actual de la lactual de la lactual d'accual avec les histories romosites. Assi 'il del cru que co homme fut un réchappé de la défaite de Crassus, je me personde qu'il un actual réprinde cette d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual réprinde cette d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual réprinde cette d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'actual d'accordance se l'accordance se l'actual d'accordance se l'accordance se l'acc

caracolant. Antoine avait laissé entre les rangs des intervalles pour les frondeurs et les gens de trait, qui à l'approche des enuemis partirent de la main. Le combat fut vif. et les Parthes u'incommodaient pas plus les troupes légères des Romains par leurs flèches, qu'ils n'étaient eux-mêmes incommodés des balles de plomb et des traits qu'ou leur lauçait. Ils se retirérent; ils revinrent à la charge; enfin la cavalerie gauloise, s'étant mise de la partie, leur donna si bieu la chasse, qu'ils se dispersèreut entièrement, et ne reparurent plus le reste du jour. Le succès de ce premier combat fit comprendre à Antoine quelle méthode it devait mettre en pratique contre les attaques des Parthes. Ayant rangé son armée en gros bataillon carré, il piaca des armés à la légère. non-seulement à la queue, mais à la tête et sur les flancs; et la cavalerie eut ordre, lorsqu'elle aurait rompu les ennemis, de s'arrêter, et de ne les pas poursuivre trop loin.

Par cette disposition, a en sulvant en plan, ils Rominis souiners tam pelne les efforts redoubles des Parthes pendant quatre journosseufis ; et defiat de reucer's mentioner. l'ardeur des barberes, d'éj. ils songesient à éve refourner, on presant l'hier pour prétatte. La témérité d'un officier romata, qui eur procus un avantage considérable, leur rendit en même temps le courage et la persévrance.

Cet officier, qui se nommalt Fabius Gallus. avait de la bravoure: et, eu se faisant fort de battre si bien les Parthes qu'ils n'oseraient plus reparaitre, il demauda et obtint d'Antoine un détachement de troupes légères et de cavalerie. Avec ce corps il ne se contenta point de repousser les ennemis, mais il se porta sur eux et s'attacha à les poursuivre. C'était à la queue de l'armée romaine que se passatt l'action; et des que ceux gut commandaient en cet endroit virent Gallus s'éloigner, alarmés du péril, ils lul euvoyèrent ordre de revenir sur ses pas. Il ne tint compte d'obéir. En vata le questeur Titius lui fit les plus vifa reproches , l'accusant de vouloir causer la perte de tant de braves gens, et saisissant même les drapeaux pour les faire retourner en arrière. Rien ne put vaincre l'opiniatreté de Gallus, il poussa loujours en avant sens d'un coup il se vit enveloppé.

Alors il demanda du secours. Mais Canldius, que regardait ce soin, et qui était le plus autorisé des lieutenants d'Autoine, fit en cette occasion une grande faute ; car, au lieu d'envoyer un gros corps de troupes qui pût tout d'un coup terminer l'affaire, il détacha successivement plusicurs petits pelotons, qui furent battus les uns après les autres , et qui remplirent ainsi presque tonte l'armée de trouble, de désordre et defuite. Il fallut qu'Antoine vint avec les légions qui composaient son avant-garde pour arrêter les vainqueurs et assurer la retraite des fuyards. Ainsi finit ce malheureux combat, dans lequel on compta du côté des Romains trois mille morts et cinq mille blessés. Parmi ces derniers se trouva Gallus lui-même, percé de quatre flèches, et qui mourut peu aprés de ses blessures.

Antoine était admirable dans ces tristes rencontres. Il alla dans tontes les tentes visiter les blessès, prenant part à leurs maux. s'attendrissant sur leur sort jusqu'à verser des larmes: et réciproquement les soldats se montrérent infiniment sensibles à l'affection de leur général. Ils le consolaient, lui prenaient les maius, lui prodiguaient tous les termes de respect et d'attachement, et le priaient de tourner ses soins vers lui-même, lui protestant que, pourvu qu'il se conservat, ils se regarderaieut comme sauvés et comme vainqueurs.

Tels étaient les sentiments de toute cette armée, qui, soit que l'on considère le nombre ou le courage des soldats, ou leur patience daus les fatigues, ou enfin le choix des hommes et la vigueur des corps, est la plus belle goi ait été assemblée dans les temps dont pous parlons ; et qui de plus est comparable à tout ce que les anciennes mœurs romaines offrent de plus perfait pour le respect envers le général, pour l'exactitudo d'one obéissance qui partait du cœur, pour la disposition unanime où ils étaient tous, grands et petits, officiers et simples soldats, de préférer l'estime et les bounes graces d'Antoine à leur sureté et à leur vie,

Il méritait par bieu des endroits ce vif et tendre attachement, et toutes sortes de qua-

songer à ses derrières, jusqu'à ce que tout | lités concouraient pour le faire adorer des troupes : premièrement sa noblesse, ensuite le talent de la parole, mais surtout la franchise et la candeur de ses procédés, une libéralité magnifique, des manières populaires. et une galté familière qui se prétait à leurs jeux, à leurs plaisenteries, à leurs amusements. Et dans l'occasion dont il s'agit, par sa sensibilité à leurs souffrances, par son attention à aller au-devant de leurs besnins et de leurs désirs, il rendit les blessés et les malades plus zélès encore pour son service que ceux qui jouissaient de toute leur santé et de toutes leurs forces.

Les Parthes ignoraient cette disposition des Romains : et les regardant comme vaincus et totalement dérouragés, ils passérent la nuit, contre leur coutume, à portée du camp des ennemis, comptant le trouver incessamment vide et désert, et n'avoir que la peine de le piller. Phraate, leur roi, qui se tint toujours à quelque distance du gros de l'armée, crut aussi la victoire certaine et complète, et il enyoya sa garde pour prendre part au butin.

Antoine se préparait à bien recevoir leur attaque, et il crut que dans la circonstance présente il convenait de haranguer son armée. Il eut la pensée, pour exciter davantage la commisération, de prendre un habit de deuil. Mais ses amis lul ayant représenté que le soldat, superstitieux, pourrait en tirer un mauvais augure, il se revêtit, selon la coutume, de sa casaque de pourpre, et dans le discours qu'il fit il mela les louanges et les reproches, biàment ceux out avaient fui, louant ceux oui avaient bien fait leur devoir et rétabli le combat. Tous lui répondirent de leur bonne volonté et de leur zéle. Les coopables s'offrirent même à sa vengeance, pour être ou décimés, s'il le voulait, ou punis de quelque autre facon que ce put être ; seulement ils le conjuraient de cesser d'être irrité contre eux et de s'attrister. Alors Antoine, levant les yeux au ciel, demanda aux dieux que, si ses prospérités passées devaient être expiées par quelque disgrâce, le courroux céleste tombât sur lui seul; mais que la générosité de son armée fût récompensée par le salut et par la victoire.

Les Romains s'élant ensuite remis en mar-

che, bien en garde, bien remparés de toutes parts, eurent d'autant moins de peine à reposser les Parthes, que ceux- è vensient dans 
penées qu'il Spissait moins de combattre 
que d'enshir une proie sassire et assa décience. Ains, a voyant, courre leur attente, 
excueillis d'une grète de traits, et rencontrant 
une réporeuse résistance de la part d'ennemb 
prite nature de la marcha de la constancé, is surprite nature de la constancé, is surprite nature de la constancé, is surprite nature de la constancé, is surprite nature de la l'espérance de faigurer l'arméer 
dessein et à l'espérance de faigurer l'arméer 
maine, et, s'ils pouvente, de la faire périrmaine, et, s'ils pouvente, de la faire périr.

Ils s'imaginèrent bientôt en avoir l'occasion à la descente d'une montagne où les Romains, embarrassés par la difficulté d'une pente assez glissante et assez roide, et harcelés par une nombreuse cavalerie, avaient peine à avancer et prirent enfin le parti de former avec leurs boucliers ce qu'ils appelaient une tortue militaire, On entend ce que siguifie ce terme. On sait que, lorsqu'ils se voyaient exposés à une multitude de traits, après avoir placé au centre toute leur cavalerie et toutes leurs troupes légères, et s'être rangés en bataillon carré, ils bordaient de leurs boucliers la tête et les flancs du bataillon; et tous ceux qui se trouvaient au milieu élevaient leurs boucliers sur leurs têtes, les disposant comme en tuiles. Par là, défendus de toutes parts, ils ne donnaient prise par aucun endroit : les traits et les fléches glissaient sur les boucliers sans parvenir jusqu'aux soldats. Ceux qui étaient à la première ligne, nour être entièrement converts mettaient un genou en terre : et c'est ce qui trompa les Parthes. Ils crurent que c'était de l'assitude et de découragement que le-Romains s'abattaient : et, laissant leurs arcs, ils prirent en main de longues hallebardes pour enfoncer cette tortue. A leur approche les Romains iettent un cri menacant, se lèvent en pied, et, les frappant de leurs javelines, qu'ils tenaient au poing, ils tuérent les premiera, et mirent en fuite tous les autres. Les mêmes événements se répétèrent les jours suivants ; et les Romains faisaient très-peu de chemin.

La disette se mit aussi dans leur armée, parce qu'ils n'avaient de blé que ce qu'ils pouvaient en ramasser à la pointe de l'épée, et que d'ailleurs ils manquaient des justrumeuts

nécessaires pour le moudre. Leurs bêtes de charge qui les voituraient avaient péri par les fatigues, ou étaient employées à porter les blessés et les malades. En conséquence la misère devint extrême, jusque-là qu'une mesure de froment, qui ne passe pas de beaucoup la dixième partie de notre boisseau, se vendait cinquante dragmes (vingt-cinq francs), et le pain d'orge s'echangeait avec l'argent poids pour poids. Il fallut donc que les soldats recourussent aux racines et aux légumes, encore n'en avaient-ils pas en abondance : et la faim les contraignit d'essaver d'une herbe inconnue, dont l'usage leur devint funeste, et. commencant par leur troubler la raisou, les conduisait à la mort.

L'effet est des plus surprenents. Ceux qui sense et la mémoire: et l'unique lide qui les sens et la mémoire: et l'unique lide qui les coupait, éculi de remuer et de récourare toutes les pierres qu'ils rencontraient. Ils se li-vaient à cet excriec comme à un ouvrage très-sérieux; en sorte que la plaine était toute remplie de gens courbès vrs la terre, et la creusant pour en liter des pierres et les transporter d'une place à une autre. Le vin était le seul remode contre ce mai; et ils n'en avaient poir. A lais crete étrange manie finissait par la mort, qui deait précedès d'un vomissement de bile coute pure.

Antoine, les voyant périr sous ses yeux en grand nombre, et totojuers poursuir jur les Parthes, s'écria plusieurs fois: O retratite dat fair milte! Il admirait avec un retour de douleur sur lui-même, le sort des troupes grecques, ramenée spar Xénophon, qui ayant uu bien plus vaste espace de pays à traverser, et de bearcoup plus nombreuses armée à combattre, étaient revenues heureuses et triomphantes.

Copendant les Parthes, ne pouvant endamer l'armér comaine, ni en rompre les rangs, toujours repousesé, toujours battus et obligés de fuir, tentérent de nouveu la perdide, is laquelle le caractère de la nation les portais, et qui aviat été une première fois sur le point de leur rèussir. Ils chern'hérent donc les occasions de s'approcher des Romains, lorsque ceux-ci allaient aux fourrages ou ramsssient des virres dans les campagnes; et, montrant des virres dans les campagnes; et, montrant leurs arcs débandés, ils entraient en conversation avec eux, et leur disaient qu'ils se crovaient suffisamment vengés, et qu'ils se disposaient à regagner leur pays ; que seulement queiques troupes de Médes suivraient encore les Romains à vue pendant deux ou trois jours, non pour les molester, mais pour défendre les villages qui se trouvaient sur la route. Ils accompagnaient ces discours de toutes sortes de caresses et de témoignages d'amitié ; en sorte que les Romains y ajoutérent foi et conçurent de meilieures espérances. Antoine lui-meme fut ébranle; et de deux chemins qu'il ponyait prendre. l'un par les montagnes, que l'on disait monquer d'esu. l'autre par la plaine, il était prêt à se déterminer pour ce dernier. Ii v a ijeu de s'étonper qu'il fût si pen en garde contre la perfidie des Parthes, Un avis salutaire, qui lui vint encore de l'armée ennemie, corrigea son erreur.

Un parent de Manésès, cet Illustre fugitif à qui Antoine avait fait don de trois villes, vint an camp des Romains, et demanda ou'on le fit parter à quelqu'un qui sût la langue des Parthes ou celle des Syriens, Alexandre d'Antioche, en qui Antoine avait beaucoup de confiance, s'étant présenté, Mithridate, c'était le nom du parent de Mouésès, dit que ce seigneur l'avait envoyé, souhaitant de témoigner par un service effectif sa reconnai-sance au général romain. Il ful montra ensuite du doigt une chaine de montagnes en lui disant : « Der-« rière ces montagnes toute l'armée des Par-« thes est postée en embuscade. Ils espérent e que, trompés par les discours qu'ils vous « ont tenus, vous enflierez la plaine dominée « par les hauteurs qui les cachent. Dounez-« vous-en bien de garde. Par le chemin de la « montagne, si vous le continuez, vous n'avez « à craindre que les maux aux quels vous êtes « accoutumés des longtemps, la fatigue et la a soif. Mais si Antoine se hasarde dans la · plaina, qu'il s'attende à renouveler la ca-« tastrophe de Crassus, »

Antoine qui se croyait quitte de tout péril fut troublé de se voir de nouveau rejeté dens l'embarras et dans la crainte. Il assemble son conseil, et y appela le guide. à qui la plaine donnait déjà de l'inquiétude par elle-même, parce cue c'était un veste désert qui n'avait point de

route frayée, as où l'on pouvais siément s'égarer; as lieu que per les montagnes il n'é avait d'autre inconvénient que de ne point trouver d'eus sur le chemin pendant un jour. On se détermina donc pour ce dernier parti, et les sudists sueran tordre de faire provision d'eus. Comme lis n'avient point de vases, les surs se exvivent de ieurs cosques pour projitere de l'eus en la commence de l'eus de l'eus de l'eus de l'eus est puis en et l'eus est luite de l'eus en puis entre de l'eus est de la nuit.

La Parthes fures promptement avertis da dejart de l'armée comaine; et de la nuit départ de l'armée comaine; et de la nuit même, course leur coutame, lis r'empressèreu de les purantires, na point da jour îts les ni-teignirent, et, tombant sur les derniers, lis jetterent d'abord quelque trumble parmi des troupes harassérs, et qui avaient fait une mense horce de difficueux, ouquoires surgir leur de la soif. Mais bentôt les Romains rappelerent ene courage; et, quoique surgir de se voir brasquement attaqués par des ennemis qu'its erroyanent avoit insiés béne foit derrière eux, ils firent ferme, et combattirent avec vigueur, avancent toujourc'hemio.

Pendant qu'on se battait à la queue de l'armée romaine, la tête arriva près d'un fleuve, qui parut aux soidats altérés un bienfait du ciel. His v coururent avidement, mai grè les représentations de leur guide, qui les avertissait que la qualité des eaux était mauvalse et malsaine. Its ne voulurent point l'en croire jusqu'à ce que leur propre expérience les eut convatncus que t'avis était trop véritable. C'étaient des eaux salées et chargées d'acides qui causerent à ceux qui en burent des coliques violentes, et qui, au lieu d'apaiser leur soif, l'allumèreut en eux plus ardente qu'auparavant. L'exemple de ce qu'ils souffraient donna du nolds aux exhortations d'Antoine, qui, parcourant les rangs, encouragenit les soldets à prendre encore patience pendant un peu de temps, fusqu'à ce qu'ils eussent rencontré un autre fleuve, qui a était pas loin, et dont ils pourraient boire les caux sans crainte et sans danger : et il ajoutait qu'au dela de ce fieuve le pays était impraticable pour la cavalerie, en sorte qu'ils seraient délivrés de la noursuite des ennemis. En même temps il rappela ceux qui combattaient, et fit sonner la retraite, moins les troupes pussent se rafraichir à l'abri de leurs teutes.

Les Parthes, qui n'attaquaient jamais les Romaius que pendant la marche, s'étaut retirés, ce même Mithridate, porteur d'un premier avis si salutaire, vint de nonveau au comp d'Antoine, demanda à parier encore une fois à Alexandre d'Antioche, et lui dit qu'il fallait que les Romains, après avoir pris un peu de repos, se hâtassent de lever leur comp et de gagner le fleuve, parce que les Parthes étaient résolus de les poprsuivre insqu'à ce terme, mais de ne le point passer, Antoine récompensa le service que lui rendait Mithridate par une grande quantité de vases d'or, dont celui-ci cacha tout ce qu'il pat sous ses babi'a, et a'en alla,

Les Romaius profitéreut de l'avertissement que le Parthe leur avait donné, et, après un court intervalle, ils se remirent au marche lorsqu'il faisait encore jour. Ils ue furent point poursuivis, et n'éprouvèrent de la part des ennemis aucune alarme : mais, par leur propre fait, la nuit suivante devint pour eux la plus cruelle de toutes les quits. Une fureur de piller s'empara subitement des esprita, sans que l'ou puisse en assigner d'autre canse que l'avidité naturelle du soldat , fortifiée par la licence des ténèbres. Ils se jetèrent donc sur ceux qui avaient de l'or et de l'argent, et ils les tunient pour s'enrichir de leurs dépouilles. Ils n'épargnèrent pas même les bagages de leur général, et ils mettaient en pièces sa magnifique valsselle pour la partager entre eux. Le desordre fut affreux ; ou ne se connoissait plus; et, comme on ignoralt la rause du temulte, ou l'attribuait à une iuvasion des ennemis. Autoine, au désespoir, ne voyait pour lui de ressource que dans une mort prompte ; et ayant appelé un de ses gardes . qui avait été gladiateur, nommé Rhamous, il lui fit promettre avec serment de lui passer son épée au travers du corps lorsqu'il l'exigerait, et de lui couper ensuite la tête, afin qu'il ne fut ni pris vivant per les Parthes, ul reconuu après sa mort.

Ses amia ne purent retenir lenrs formes: mais le guide le consoluit en lui disaut que l'on approchail du fleuve , et qu'il sentsil dans (FLOR. 17, 10.)

voulent camper en ce même lies afin qu'aq : l'air nne fraicheur et une moiteur qui annoucalcut le voisinage de l'ean, et qui rendaient la respiration plus douce et plus aisée : que de plus le calcul du temps depuis lequel il étnit en marche se rapportait à ces signes; car la unit allsit finir. En même temps des officiers qui avaient pris soin d'éclaireir l'origine du tumulte lui apprirent que les ennemis n'y avaient aucune part, et que c'était uniquement l'effet de la cupidité forcenée de ses propres troupes. Ainsi, pour rétablis l'ordre et le calme parmi la multitude, il commanda que l'on fit balte, et que chacun se rangeat sous son drapeau.

Dejà le jour commençait à paraître, et avec le jour se montrèrent les Parthes. Mais l'armée romaine s'était remise de son trouble, et les troppes légères s'avancèrent en bon ordre pour répondre par leurs traits aux fléches des conemis. En même temps, les soldats légionnaires formèrent leur tortue, telle que je l'ai décrite : et , en sûrelé sous cet abri , ils marchaient toujours, quolque lentement, vers leur but, sans être fatigués par les Parthes. qui u'osaient approcher.

Enfin on découvrit ce fleuve tant désiré : et

Antoine avant placé sa cavalerie sur le bord. en face de l'enuemi, fit premièrement passer les malades. Bientôt toute l'armée se vit en pleine tranquillité, et libre de se désallérer dans l'eau courante. Car des que les Parthes aperçurent le fleuve, ils cessèrent de tirer et détendirest leurs arcs : et l'un d'eux, élevant sa voix, crin: « Allez!, Romains, retirez-« your sans crainte, c'est avec raisou que la « renommée publie votre gloire, et que les . a nations your reconnaissent pour leurs vain-« queurs, puisque vous avez échappé aux « flèches des Parthes, »

Lorsque les Romajus furent à l'autre bord. leur premier soin fut de se délasser un peu de tant de fatigues. Ensuite ils reprirent leur route, et, le sixième jour depuis le dernier combat, ils arrivèrent à l'Araxe, qui faisait fa séparation de la Médic Atropatène et de l'Arménie. Cette marche se passa sans aucun pè-

1 « lie et bene valete, Romani, Meritò vos victores e gentlum fama loquitur, qui Parthorum tela fugistis. e ril, mais non pas sans inquiétude. Ils so défaient toujours des Parthes, et, aux approches de l'Araxe, le bruit se répandit qu'on allait les voir reparaître. Cétait une fausse alarme, et les Ronains n'eurent d'autre difficulté à vaincre que cello du fleuve même, qui était grand et rapide.

On ne peut exprimer avec quelle satiriaton ils revirent l'Arménie. Ils étaient dans les mêmes transports que ceux qui se voient arrivés à terre après une longue et périlleuse navigation. Ils baisselnet cette terre amie, ils s'embrasseine ils sun les autres ne versant des larmes de joie. L'altondance de toutes choese qui soccédait à la distet et à la finâme devint nuisible à plusieurs. Ne se mênageant point ar le boire et sur le manger, ils tombérent en hydropisie, ou dans d'autres maladies flàcheuses.

Antoine fit la revue de ses troupes en Arménie, et il trouva qu'il avait perdu vingt mille fantassins et quatre mille hommes de cavalerie, dont plus de la moitié avaient péri par les maladies, et non par le ter de l'enuemi, Il faut ajouter à cette perte si considérable celle de presque tous les bagages de l'armée, Sa marche depuis Praaspa jusqu'au fleuve près duquel il combattit pour la dernière fois coutre les Parthes fut de vingt et un jours, pendant lesquels il traversa cent lieues de pays, et soutint dix-huit combats, toujours vainqueur : mais ses victoires n'avaient point eu nn effet solide ni décisif, parce qu'il n'avait pu poursuivre les vaincus bien loin, ni les empêcher de sc rejoindre à quelque distance. Et c'est ce qui fait voir quel tort infini lui causa la perfidie du roi d'Arménie, qui l'avait abandonné dès les commencements du siège de Praaspa. Car ce prince, ayant; une florissante cavalerie, qui se montait à scize mille hommes armés à peu près comme les Parthes, et accoutumés à combattre de la même facon. un tel secours cut assuré aux Romaius une victoire complète : les légions mettant en fuite les Parthes, et la cavalerie arménienne les poursuivant et leur tuant beaucoup de monde, ils n'auraient pas pu se rallier saus cesse , ni revenir tant de fois à la charge.

Toute l'armée romaine, officiers et soldats, ne respiraient que vengeance contre Arta-

bare, et ils voulsieut se faire justice sur-fechamp. Antoine, non moins irrite, mais plus malire de sou ressentiment, ne crut pas devoir, avec des trouge épuises de misère et de faituses, attsquer un roi sur sou trône et dans son propre pays. Il usa donc de dissimulation, et, biel de firar auusee plante au bendere de la configurace, et la reçui même de lui de l'argent et des vivres, remettant sa vencence à un autro temps.

Pour l'assurer, rien ne convenait mieux à

Antoine que de prendre ses quartiers d'hiver en Arménie : ce qui d'ailleurs l'aurait mis à portée de renouveler la guerre contre les Parthes à l'ouverture de la campagne prochaine, et de tirer raison, comme il avait extrêmement à cœur, de l'affront qu'il vensit de recevoir de leur part. Mais l'ensorcellement pour Cléopaire l'emporta sur toutes ces considérations. Il n'était occupé que de la peusée de se revoir auprès d'elle : et, malgré la rigueur de la saison, il voulut retourner avec son armée en Syrie, et il la conduisit à travers les neiges et les glaces, qui lui firent périr encorc buit mille hommes. La lenteur d'une marche pénible irritait son impatience : et, dès qu'il lul fut possible, il prit les devants, et, accompagné de très-peu de troupes, il vint à la mer, en un lieu nomme la Bourgade blanche, entre Bervte et Sidon, Là, en attendant la reine d'Egypte, il se livra, pour charmer soniennul, aux excès de la bonne chère et du vin , tenant table nuit et jour avec ses amis. Et cette indécente diversion n'était pas même assez puissante pour le distraire de sa folle passion. Souvent, au milieu d'un repas, pendant que l'on s'invitait mutuellement à boire, il sortait brusquement de table, et courait au rivage pour voir s'il ue découvrirait point les vaisseaux qui devaient lui amener Cléopatre.

Elle arriva enfin, et apporta des habits et de l'argent, qu'Antoine distribua à ses troupes. Quelques-uns crurent que l'argent venait de lui, mais qu'il voulait en faire honneur à la reine.

Antoine n'avait pas lieu assurément de tirer vanité do cetto expédition. Cependant il en écrivit à Rome d'un tou de vainqueur, dégui-

sant les pertes, euflant les petits avantages 1 : et par là il a bien mérité que les écrivains, flatteurs des Césars , lui aient reproché . comme ils ont fait , d'avoir appelé sa fuite une victoire", et de s'être donné pour victorieux. parce qu'il avait échappé des mains des ennemis. Octavien conuaissait parfaitement la vérité des faits, et il avait pris soin de s'en iustruire. Mais, obligé de se menager avec Antoine, d'autant plus que Sex. Pompée vivait encore . il se donna bien de garde de démentir publiquement les relations fanfaronnes de son collègue. Au contraire , il fit déceruer par le sénat des actions de graces aux dieux et des sacrifices, comme pour d'heureux et glorieux succès.

Les inquiétudes que pouvait causer à Octavien la vie de Sex. Pompée ne durèrent pas longtemps; car il périt l'année suivante, qui eut pour consuls nn homme de sa famille et de son nom, mais d'une branche différente, et L. Cornificius

L. CORNIFICIES. SEX. POMPEICS 5.

J'ai raconté de quelle manière Sextns Pompée, forcé par Octavien d'abandonner la Sicile4, après une possession de plusieurs années, s'était enfui du port de Messine avec dix-sept vaisseanx. Son objet était de gagner l'Asie: mais, comme personne ne le poursuivait, il ne se hata point tellement qu'il oubliat sa profession de corsaire, et il alla piller le riche temple de Junon Lacinie, situé sar la côte orientale du Brutium, prés de Crotone. De là Il passa à Corcyre, ensuite dans l'tle de Céphalténie, ct enfin il vint à Mitylène, capitale de l'tle de Lesbos, dont les habitants étaient affectionnés à la mémoire de son père et à sa famille.

lement l'hiver eu ce lieu, eu atteudant qu'Au-

Il se proposalt d'abord de passer tranguli-

9 a Hanc Antonius fugam suam, quia vivus exierat, a victoriam vocabat. » (VELL. 11, 82.) a Incredibili mentis vecordià, ferocior aliquantò factus

a est, quast vicisset qui evaserat. » (FLon. IV, 10.) 3 An. R. 717; av. J. C. 35.

4 Applan. Civ. l. 5. - Dio, l. 49.

toine fût revenu de son expédition contre les Parthes, et d'aller alors se préseuter à lui comme un ami malhenreux qui implorait sa protection. Mais bientôt son ambition inquiéte lui suggéra d'autres pensées. Mécontent des procedes que tint à son égard Furnius, qui commandait pour le trinmvir en Asie; animé par l'espérance que firent renaître au fond de son cœur les disgraces d'Antoine dans la guerre des Parthes, il ne projeta rien moins que de se substituer en sa place, ou du moins de partager avec lui les provinces de l'Orient. Il voyait sa troupe se grossir journellement par un grand nombre de ses anciens soldats et amis, qui, manquant de toute ressource, se rassemblaient autour de lui. Il reprit donc les marques du commandement et la cotte d'armes de général, il radouba ses vaisseanx, il exerça ses rameurs, alléguant pour prétexte, tantôt la nécessité de se précautionner contre Octavien, tantôt le service d'Antoine, à qui il était bien aise de se rendre ntile. En même temps il envoyait des députés aux rois et petits princes de Thrace et à ceux de Pont pour négocier sourdement avec eux. Il en envoya jusque chez les Parthes, anprès desquels il espérait que sou nom lui serait une recommandation trés-favorable; et, se rappelaut l'exemple de Labiénus qui avait été si bien rccu d'eux, et mis à la tête de leurs armées. il ne doutait pas que l'amitié du fils de Pompée ne leur fût tout autrement précieuse. On concoit bien qu'il cachait soigneusement ces pratiques. Pendant qu'il agissait si vivement contre Antoine, il lui promettait nne amitié fidèle; et pour le mieux tromper, il lui députa quelques-uns de ses amis charges de lui offrir ses services et de lui représenter leurs com-

muns intérêts. Antoine était alors revenn à Alexandrie: et sur les premiéres nouvelles des mouvements de Sextus, il avait fait partir Titius avec ordre de prendre en Syrie des troupes de terre et de mer, et d'aller faire la guerre à ce général fugitif, s'il demeurait en armes, ou, s'il consentait à les mettre bas , le recevoir à composition, et l'amener honorablement en Egypte. Le triumvir ne laissa pas d'écouter les députés de Sextus, dont le discours fut très-adroit et très-propre aux circonstauces.

Ils y rappelèrent à Antoine les avances que leur chef, dans se meilleure fortune, avait faltes vers lui pour obtenir son amitié, et in confiance qu'il avait toujours eue dans la franchise. la candeur et l'élévation de son courage. à quoi ils opposèrent le caractère dissimulé . fourbe et artificieux d'Octavien. Ils réveillérent sa jalouaie contre ce jeune collégue, qui venait de s'emparer des dépouilles de Sextus et de Lépidus sans lui en faire aucune part. Ils le lui fireut envisager comme un rival avec lequel la guerre devenuit inévitable, et même prochaine, puisque Antoine était actuellement le seul obstacle qui retardat son ambition effrenée, et qui l'empêchât de se voir le mattre de l'univers. Ils terminèrent leur discours en lui protestant que Sextus ne désirait que de le servir de sa personne et des ses troupes. dont la fidélité n'avait pu être ébraniée par ses malheurs. a Ainsi , dissient-ils, si vous a avez la paix, ce sera pour vous une gloire « d'avoir sauvé le fils du grand Pompée : s'il e vous faut soutenir la guerre, comme vous « devez vous y attendre incessamment, il ne e sera pas pour vous un inutile ami. »

Antoine leur répondit en leur déciarant les ordres qu'il avait donnés à Titlus, et il ajouta que la conduite de Sextus ferait voir s'il était véritablement dana les sentiments qu'exposaient ses députés.

On voit qu'Antoine ne se fiait pas besucoup eux promesses de ce général dénouillé . mais toniours ambitieux; et dans le moment il survint un incident qui devait les lui rendre plus que suspectes. Ses officiers lui amenérent ceux que Sextus avait dépêchés vers les Parthes, et qui, dans le cours de leur voyage, evaient été reconnus et arrêtés. Antoine était si simple et si uni, si éloigné de prendre aisément ombrage, qu'il reçut encore les excuses des agents de Sextus, qui lui représentèrent que, dans la triste situation on se trouvalt feur chef, incertain comme il était des dispositions d'Autoine lui-même, il n'y avait pas lieu de s'étonner qu'il eût tenté des ressources ru quelque façon désespérées; mais que des qu'il connaîtrait ses bonnes intentions il ne manquerait pas de s'y conformer. Le triumvir voulut bien se contenter de ces aliégations, et il attendit les effets.

Ils furent totalement contraires à de si beiles paroles. Quand on a une fois goûté du commandement absolu, il est blen difficila de se réduire à l'obéissance; et le second rang est trop dur à qui est accoulumé au premier. Sextus poussa jusqu'au bout le projet de se maintenir chef de parti, et de se faire au préjudice d'Antoine un établissement indépendant. Il eut même , avant l'arrivée de Titina , anelones légers succès. Furnius, qui commandait en Asie, avait peu de forces sur pied; et quoiqu'il ent appelé à son secours Domitius Ahénobarbus, et Amyntas qu'Antoine venait de faire roi des Galates, Sextus se soutint avec avantage contre ces trois chefs : il surprit icur camp ; il se rendit mattre de plusieurs villes considérables, de Lampsaque, de Nicée, de Nicomédie. Cette lueur de bonne fortune lui enfla d'autant plus le courage . qu'elle augmenta beaucoup le nombre de ses partisans. Les peuples, vexés par des exactions très-ouèren es, le regardalent presque comme un libérateur : on s'enrôlait à l'envi sous ses étendards, et bientôt il se vit trois légions et deux cents chevaux. Mais Titius étant surveun avec une flotte de six-vingts voiles, qui portait de nombreuses troupes de terre, et en même temps Furnius ayaut reçu solzante et dix vaisseaux qu'Octavien, vainqueur en Sicile, renvoyait à Antoine, le sort changes tout d'un coup; et Sextus, ne voyant plus de ressource pour lui que de pénétrer. s'il pouvait, dans la haute Asie, brûla sa petite escadre, out lui devenait inutile contre des forces si étrangement supérieures , et il convertit en soldats ce qu'il avait de rameurs et de matelots.

Cédeit là un parti extrême. Aussi ce malbeureux che à se vit-al abandonn de ce qui lui restait d'illus'res amis, dont le plus consu dans l'haioire et Cassius de Perme et son besu-père même. Serifonius Libe, alla chercre sa séreté dans le camp des l'entre attentes d'Anoine. Mais, pour lui, il persiste dans la mettre, et il se soi lie a devir de l'averere la Billyrin, dans le dessein, à ce que l'on crut, de gagner l'Arminie, dont le roi, comme nous l'avons vu, avait de grandes raisons de se défier d'Anoine. Itilus et Pirraise, réunis avec Amyntas, lui coupérent le chemin: et en le fatiguant, en tombant sur son arriéregarde, enievant ses fourrageurs, le réduisant à manquer d'eau et de vivres, enfin ils l'amonèrent au point de demander une entrevue

pour traiter d'accommodement. Titius iui était suspect et désagréable, parce qu'ayant autrefoia trouvé un asile auprès de lui en Sicile, et n'étant retourné à Rome que

par sou bienfait et en vertu du traité de Miaène, ii avait pris la commission de jui faire la guerre. Sextus le regardait donc comme un homme ingrat et sans foi, et par cette raison il ne voulut pas conférer avec lui, mais avec

Furnius.

Celui-ci s'étant présenté, Sextus demanda pour toute condition de pouvoir se reudre à lui, sons promesse d'être conduit à Antoine sons qu'ii ini fût fait aucun mai. Furnius le refusa, ailéguant que Titius était chargé des ordres d'Antoine, et que par conséquent c'était à lui qu'il faliait que se remit Sextus, li avait pour la personne de Titius une répugnance invincible, et li offrit de se rendre à Amyntas. Cette nouvelle proposition ayant été rebutée, ii rompit la conférence. La nuit suivante, il se déroba aux ennemis, laissant des feux aliumés dans son camp pour cacher sa fuite. Il tournait vers la mer, ct avait formé la résointion désespérée d'alier brûier la flotte de Titins. Un transfuge, qui portait un nom illustre. Scaurus, vint avertir les lientenants d'Antoine de la route que Sextus avait enfitée; et Amyntas, détaché avec quinze cents chevaux, eut bientôt atteint le fugitif, qui n'avait point de cavalerie. Aux approches d'Amyulas, presque tous cenx qui accompagnaient Sextus le quittérent ; et cet infortuné général, sans aucune espérance, sana ressource, près de se voir absoinment seni. se rendit sans condition au prince galate, qui le remit au pouvoir de Titins. Ceci arriva prés de la ville de Midéum en Phrygie, Titius fit conduire le prisonuier à Milet, attendant les ordres d'Antoine.

Ii est constant que Sextus y fut tué peu de temps après. Mais il reste un nuage sur la part qu'eut Antoine à ce meurtre. Selon quelques-uns, le triumvir, dans un premier

suite, touché de repentir, il envoya un contreordre. Ce second courrier fit tant de diligence, qu'il prévint le premier : en sorte que, l'ordre qui condamnait Sextus à mourir étant venn je dernier. Titins le prit ou le voulut prendre pour la dernière volonté d'Autoine, et l'exécuta. D'autres rejettent la chose sur Piancus, qui avait le pouvoir d'expédier des ordres au nom d'Antoine, de les signer pour ini, et de les sceijer du sceau de ce triumvir. La vérité perce à travers tous ces voiles. On ne peut guère douter qu'Antoine n'ait été bien aise d'être défait de Sextus, Mais, comme rien n'était pius odieux que de tuer de sangfroid je dernier flis de Pompée, ii fut charmé d'en laisser tomber le biame sur ses fieutenants. Ii u'avait garde de l'épargner, s'il est vrai, comme queignes-uns le disent, qu'on lui eut fait appréhender de trouver un rival dans son prisonnier, qui portait un nom autrefois cher à Cléopatre. J'ai pourtant peine à croire qu'Antoine se fût déterminé à faire mourir Sextus, si celui-ci cut su prendre un parti convenable à la situation de ses affaires. Mais fugitifet ruine, if tint une conduite flottante entre le personnage de général et celui de suppliant : et tantôt a'opiniâtrant à souteuir son rang, tautôt réduit à demander humbiement la vie, il parut un homme dangereux, à qui l'on ne ponvait pas se fier.

Sextus Pompée périt dans la guarantième aunée de son âge, après une vie toujours agitée, toujours tûmultueuse, et exposée à mille dangers. Ii dut à la gloire de son père et tout son éclat et tontes ses infortancs. Il eut plus de courage que de prudence, pius d'ambition que d'art et d'habileté pour la conduite. Chef de bandits et ensuite de corsaires, rustre et grossier dans ses mœurs et dans son langage, gouverné par les derniers des bommes, il a fourni une ample matière aux reproches des écrivains qui ont vouin faire leur cour à ses vainqueurs. Deux traits néaumoins le rendrout à jamais recommandable, sa bonne foi dans le traité de Misène, et la générosité qui le rendit la ressource et l'asile des proscrits.

f a Dum inter ducem at supplicem tumplimiter, at « nunc dignitatem relinet, nunc vitam precatur, a M. Timouvement, ordonna la mort de Sextus : eu- | a tio, jussu M. Antonii, juguistus est. p (Yall. 21, 79.)

A l'occasion de la mort de Satus, Octavien de l'écretar de grands honeurs à Antoine, et célébra des jeux dans le Cirque en signe de répoissance publique. Il avait récliement bien lien de se réjouir en voyant exterminée une pouple pri une sincère part à so joie car le nom de Pompée était encore respecté et simé es Romains; et l'itus, le meuritre de Sestus, lorsqu'il fut de résur à Rome, ayant donné des jeux dans le thètre de l'empée, foi chargé d'imprécutions par le peuile, carte de l'étate l'autre de l'estate de l'étate l'autre d'estate de l'étate l'autre d'estate de l'étate l'autre l'estate de l'étate l'autre l'estate l'estate d'estate l'étate l'estate l'es

Par la mort de Sex. Pompée, le parti de César, depuis longtemps triomphant, se trouvait subsister seul; et il ne restait plus à Octavien et à Antoine, vaingnenrs de tous leurs ennemis, que de tourner leurs armes l'un contre l'autre, pour décider qui des deux demeurerait le mattre de l'empire, C'était le point de vne qu'ils avaient toujours envisage, surtout Octavien, dont l'ambition n'était distraite par aucune autre passion. Il s'écoula pourtant quelques années avant que la guerclle éclatôt : et je vais placer lei tous les faits étrangers à ce grand événement qui termina les guerres civiles, afin de pouvoir m'v attacher ensuite uniquement, sans y Insérer rien qui détourne l'attention du lecteur

## PAITS DÉTACHÉS.

Pendant qu'Antoine était parlagé entre son fol amour pour Cléopatre et ses projets chimériques contre les Parthes, Octavien tenait ses troupes en halcine par des guerres moins brillantes que capables de donner de l'excrcice à la valeur du soldat. Il se faisait même une gloire, après avoir toujours jusque-là emplové ses armes contre ses concitovens, d'en faire un usage plus innocent contre l'étranger. Les nations illyriennes lui'en présentaient l'occasion. Depuis la guerre entre César et Pompée, elles n'avaient point cessé d'être en mouvement 1; et les Japodes vennient de faire récemment des courses jnsqu'à Aquilée, et de piller Trieste, colonie romaine. Il résolut donc de châtier ces peuples inquiets et de les ré-

Il partit ensuite pour la guerre d'Illyrie, et li porta successivement ses armes victorieuses chez les Japodes, les Paunonieus et les Dalmas. Les déstits de cette ergédition ne sont pas seste intéressants pour que je me crois obligie de les traiter avec étendue. Je remarquerai seulement qu'Octavieu y paya de sa personne n plus d'une occision, et rédute par une bravoure au-dessus de toute critique les reproches injustes de la blette de qui lon cité faits par Antoine, et dont l'impression n'est pas encore bien effacte aujourd'hui.

Ainsi, dans un moment de surprise, oút, altaqué tout d'un coup par fennemi, il avait encore à vaincre la difficulté des Heux et à monter par un chemia rude, escarpé, et rempit d'arbres et de broussailles, voyaut que sos troupes ne se portaient pas galment à avancre, il prit un bouclier de fantassin, et, courant aux premiers rangs, il anima les siens par son exemple, et repousso les barbares.

Dans un combat, il reçut au genou droit un coup de pierre, dont il fut blessé cousidérablement, et mis hors d'état d'agir peudant plusieurs jours.

dnire au devoir. Mais, lorsqu'il se préparait à marcher contre eux, une sédition l'arrêta pour quelque temps.

Les vieux soldats qu'il avait licenciés en Sicile, comme je l'ai raconté, se plaignaient de n'avoir encore recu aucune récompense de lenrs services, et ils demandalent au moins à les mériter par de nonveaux travaux, en reprenant la profession militaire sous ses enseignes. Comme leurs plaintes n'étaient pas destituées de fondement, il donna satisfaction à un nombre d'entre eux en leur assignant des établissements dans la Gaple cisalpine, Mais cette distinction u'avant fait qu'irriter la ialousie des autres, il usa de sévérité. Il en envoya quelques-uns an supplice; il les désarma tous: et ce ne fut qu'après les avoir réduits ainsi à recourir aux plus humbles prières qu'il voulut bieu se laisser fléchlr. Alors, avant sauvé l'honneur du commandement saprême, et craignant que, s'il s'opiniatrait à les rebuter, ils ne se donnassent à Antoine, il les admit dans ses troupes et accepta leurs services.

<sup>1</sup> Appian. - Illyr. - Dio.

<sup>1</sup> Flor. sv, 12. - Suet. Aug. c. 20. - Applan. - Dio.

Mais nulle part il ne signala sa valenr d'une manière plus éclatante qu'au siège de Métulum, ville capitale des Japodes. La place était forte de sa nature, et défendue si opiniâtrément par les barbares, qu'après que le mur eut été forcé, ils en reconstruisirent un nouveau, et formèrent une seconde enceinte, qui contraignit Octavien de recommencer ses travaux. Il éleva des terrasses, il dressa des tours, desquelles on devait jeter sur le mar des ennemis quatre ponts volants à la fois. Cette manœuvre fut exécutée avec précipitation, et trois des ponts se rompirent; de sorte que personne n'osait plus se hasarder sur le quatrième. Alors Octavien, qui de dessus une haute tour examinait tont ce qui se passait, descend en hâte, emploie les exhortations les plus vives auprès de ses soldats rebutés, et, ne pouvant par ses discours réveiller leur courage, lui-même il monte sur le pont, et s'avance vers la muraille, tenant son bouclier devant lui. Agrippa, denx autres officiers généraux et un écuyer l'accompagnent, et il sont bientôt sujvis d'une si grande multitude de soldats, que le pont succomba sous le poids, et se rompit comme les trois premiers. Tous ceux qui étaient dessus firent une chute violente; quelques-uns furent tués, plusieurs fort maltraités, et entre autres Octavien, qui fut blessé à la jambe droite et aux deux bras, Néanmoins, se soutenant contre un accident si fâcheux par sa fermeté d'ame, sur-le-champ il remonta au haut de la tour, et se présenta à la vue des siens et des ennemis pour prévenir le découragement des uns, et réprimer la présomption des autres.

Après de telles preuves de vaillance, il était bien en droit de l'exiger des troupes et de punir sévèrement la liacheté. Aussi, une colonne ayant mai fait son devoir et reculé devant l'ennemi, il la decima, et fit distribuer aux soldats que le sort avait épargnés de l'orge au lieu de bié pour nourriture pendant toute la

campagne.

Cette guerre, dans lequelle je ne trouve
aucun homme de marque qui ait pêri, si ce
n'est Mênas, ce perfide affranchi de Sextus,
occupa Octavien pendant trois ans, et ne fat
terminée que l'an de Rome 719, par la soumission des berbares, qui donnérent des ota-

ges, rendirent les drapeanx qu'ils avaient autrefois 'conquis sur Gabinius et sur Vatinius, et s'engagèrent à payer le tribut imposé par le vainqueur.

Octavien dompta encore par ses lleutenants d'autres peuples ou mal soumis, ou qui n'avaient iamais connu la domination romaine.

En même temps qu'il faisait la guerre en ligrie, Messais, 'Antrèg per lui de réprimer les Salasses, anbigune cette nation', qui occules Salasses, anbigune cette nation', qui occupatil le pars que nous nommons sujourd'huil te Vat d'Aostre. Ils incommodisent depuis longtemps les généraux romains, à qui lears drissions intestines donnaient des solars plus importants que cettul de réduire des barbarres cantionnés dans leurs montagnes. Lorsque l'on cut le loisir de penser à eux, ils firrent bientôt contraints de subir le jong et d'accepter les lois qu'ou voulut leur imposer.

lois qu'ou voulut leur impoorer.
Les explois de M. Crassus coutre les Myssiens, les Bastarnes et antres peuples voisins
du Denube vers les Thrace, sout postérieurs
de quelques années<sup>3</sup>, et je suis, en les plagant ici, l'ordre que m'indique lo nature des
faits, et non l'ordre des temps<sup>4</sup>. On sait combien ont toijours été fiéres et beliqueuses les
nations agui habitent ces contrées. Crassus opposa à leur audace une bravoure non commune, dont il fit preuve en tuant de sa main
dans un cembat Deldon, ri de Bestarnes,

Il méritait par cette action l'honneur des dépouilles opimes. Mais, soit que sa qualité de simple lieuteuaut d'Octavien fût un titre

Comit Organis Agains et Dion our platticles. Me and alla vicionie en la choison. Has revise pore la decide que doute, fonde en le allecce de Table, qui dans apperque do Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de La care de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Mangariya de Man

a Freinshem. cxxxx, 37, 38.

Dien en fait mention sons l'an de Rome 723.
 Die. L 51. - Flor. 1v. 13.

211,000

d'acchalon, parce que l'on pensal; que les dipoulles opines ne poursient d'ire acquies que par cetui qui jouissai din commandement en ché; soit que le geierale ne tri pes valortiers son subalicene éleré en quelque façon au-dessa de la lipar un honneur nous singalier, et dont toule l'histoire romaine ne fournissait que trois esemples, il est constant que Crassas n'oblint d'autres récompenses que celles que l'on accordai alora sus particuliers, le nom d'imperator\*, les supplications\*, et is triemphe. Il étail fish a clébre Crassus; et nous avons en déjà occasion de parler de lui plus d'une fois.

Je coule légèrement sur ces faits, qui sont ici étouffés par une foule d'autres plus mêmorables. Je rapporterai senlement encore deux traits que uous fait connaître Florus.

Pendant que l'armée romaine se rangeait en bataille tst-h-is de celle des Mysiens, no des principaus commandants des barbares s'avança, et cria à haute voix. Qui d'eta-eous? Il lui fut répondu: Nous sommes les Romains, matires de toutes les nations. Atoni que vous puissez prendre cette qualité, répliqua l'audacienx Mysien, il faut que vous nous ayes saincus.

Cette flerté semblait annoncer une vigoureuse résistance. Cependant un frivi épouvantail (et é'est le second trait que j'ai promis jéconcrait se Byjaient, ét leur fit tout main a'esta de mettre sur son casque en bravança ainsi vers les ennemis, et, le mouvement de son corps excitant la famme comme par secouses, les crédules barbares s'imagiciertent soria fadire à un moestre qui vomisant le feu. Tout leur coursee no put teair act le feu. Tout leur coursee no put teair enfant.

Tels sont les exploits militaires d'Octavien et de ses lieuteuants coutre l'étranger peudaut

 Dion réroque en doute le titre d'imperator accordé à Crassus. Mais cet houneur a été déféré à des particucutiers Jusque sous Tibère.

<sup>9</sup> Quand un général avait remporté une victoire sigualée, la sénat ordonnait de rendre des actions de grâce dans tous les temples, ce qu'on appelait supplécatée au supplécéum.

l'espace qui s'écoule depuis la défaite de Seztus Pompée jusqu'à la mort d'Antoine. Les affaires de la ville fouraissent aussi eutre ces deux époques quelques événements remarquables, dont le plus important est l'édilité d'Agrippa.

Toutes les charges avaient perdu leur lustre et leur éclat sous le gouvernement triumviral, qui absorbait toute la puissance publique; et en particulier l'édilité, chargés de dépenses prodigieuses à cause des jeux qu'il falait donner au peuple, tomba dans un tel discrédit, qu'il y eut une année qui se passa sans édiles, parce que personne ne voutut d'un titre sans pouvoir et onéreux. Agrippa entreprit de relever cette magistrature de son avilissement en la prenant lui-même; et quoiqu'il eut été consul, il ne dédaigna point une place beaucoup inférieure, persuadé qu'il n'y perdrait rien, et que la charge y gagnerait. D'ailleurs les fouctions de l'édilité, qui se rapportaient principalement, soit aux embellissements et anx commodités de la ville, soit aux plaisirs de la multitude, convenaient parfaitement au zèle qu'avait Agrippa pour concilier de plus en plus les cœnrs des citovens au jeune triumvir, son général et son protecteur. Il remplit magnifiquement cette vue', pre-

mièrement par des édifices publics qu'il répara ou construisit à neuf. Il rétablit les anciens aquedocs, qui tombaient presque eu ruine, et il en conduisit un nouveau, à qui il donna le nom de Jule, dans un espace de quinze mille pas, ou de cinq lieues. Pour rendre commode et accessible l'usage des eaux qu'il amenait ou rendait à la ville , il fit sept cents abreuvoirs, cent cing fontaines, cent trente regards; de facon on'il n'y eut presque aucune maison de Rome qui n'eût de l'eau en abondance. Et tous ces ouvrages étaient ornés et décorés richement et avec goût. On y comptait trois cents statues de marbre ou d'airain, et quatre cents colounes de marbre, Agrippa était si passionné pour l'embellissement de la ville et de tous les lieux destinés aux usagea publics , qu'il eût voulu que l'ou v eût consacré tout ce qu'il y avait de statues et de tableaux dans Rome. Il prouonca sur ce

<sup>1</sup> Freinsbem. exxx, 54, 50.

sujet un discours 3, qui se conservait encore du temps de Pine l'ancien, el que ce técrirain, charmé d'un si noble projet, qualifie de magnifique et de rraiment digne du plus grand des citoyens. En effet, n'est-ce pas la une destination plus convenable à ces chefsd'œurre de l'art que d'être régués dans les jardins et dans les maisons de campague des settleuites?

Personnen l'ignorela magnificence des égona de Rome bills par les deux Tarquins. Faute dessine et d'entretien lis étaient remplis d'inmondices, et enogrés en pluieures endroites. Agrippa ramsaus des caux en si grande que les coules, qu'il en lorma comme sept lorrents, qui, introduits par les nuvertures des égonis, et y coulant rapplement, entraînérent tontes les mèteis qui s' étaient monocelers et, que de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la com

Le second objet d'Agrippa dans son édilité regardait les jeux et les largesses au peuple. Il est étonnant avec quelle somptuosité il s'acquitta de cette partie de ses fonctions. Spectacles de tonte espèce, comedies, combats de gladiateurs, courses dans le Cirque, pendant cinquante-neuf jours : et , durant tout ce temps, barbiers et baigneurs payés de ses deulers pour le service des eitovens; cent soixante et dix bains ouverts et entretenus à ses frais pendant toute l'année : provisions de toutes sortes achetées des marchands pour être ilvrées au pillage de la multitude. Enfin dans le théatre il jeta d'en haut comme des billets de joterie: et cenx qui rapportaient ces billets en recevalent le content , c'est-à-dire argent , étoffes, meubles, et autres choses semblables. Il orna aussi le Cirque de statues de dauphins, et de ce qu'il appeiat des œufs, c'est-à-dire de grosses masses figurées en œuf et placées sur des colonnes, qui, posées à l'extrémité de la carrière, et se faisant apercevoir de loin, dirigeaieut les conducteurs de chariots dans

leur course, et leur marquaient l'endroit où il fallait tourner pour revenir au point d'où ils étaient partis.

ediaed partis.

Parmi les speciales dannés par Agriga.

Parmi les peciales dannés par Agriga.

Parmi les peciales dannés poissent trapeane mérite d'être renarque. Oj pa intertrapeane mérite d'être renarque. Oj pa intersenti de Trole, à ce qu'ils prétendaient; et 
par la il intéressit spécialement Octorien, 
que se vantai do tiere son origine de cette rilie 
fameuxe. Gest pour cela que Virgia a lineér 
intéressit par les destructions de la contracte description de cet expensibilité et d'agripa enigent 
pames gens de qualité; et Agripa enigent 
se estateura à consuit que leurs enfentes 
commençament à 'y faire consuitre de la ditrer au ren les regards des citopens.

Ces soins, qui semblent frivoies et uniquement de plaisir, avaient pourtant une fin sérieuse, qui était de faire aimer le gonvernement d'Octavien ; et , par ces amusements , Agrippa ne servait pas moins bien son patron que par la police exacte qu'il faisait observer dans la ville. Il en chassa les astrolognes et les maglciens, pestes publiques qui ensorchient aisément la muititude ignorante, et qui partent le trouble aussi bien dans l'état que dans les familles. C'est ainsi qu'Agrippa, grand bomme de guerre, se montrait pareillement grand magistrat ; supérieur , par cette universalité de talents, à Mécène, onl, sans être incapable des fonctions militaires, ne brillait pourtant que dans ce qui regarde l'adminise tration des affaires civiles.

tration des affaires civiles.

Ces deux hommes forent les principaux instruments de la grandeur et de l'élération d'Octavien. Il avait en ent une confiniere pasd'Octavien. Il avait en ent une confiniere pasd'ent plerres graves représenant un sphira, et entièrement semblaires, et le ngardeit une, et laissuit l'autre à leur disposition, afin qu'ils passent derire et ordonner en son non tont ce qu'ils passent derire et ordonner en son non tont ce qu'ils jugeraient convenable. Lorsqu'il décient d'abord apportées, lis les ourraient, en premaient lecture, y fissient les changes en premaient lecture, y fissient les changes et de le controllées de l'électre, et de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> « Exstat ejus (Agrippu) oratio magnifica et reanimo « bivium digna», de tabulta omaibus signisque publicane dis : quod fiert sailus fuiscet, quam in viliarum exaltia a polit. » (PLIN. XXXV, 4.)

<sup>1</sup> Dio, 1, 51.

C'était sur Mécène en particulier que rou- ? laleut principalement les affaires de la ville et de l'Italie, Quolque par une modestie ou apparente ou véritable , il n'ait jamais voulu s'élever au-dessus du rang de simple chevalier, pendant qu'il lul était aisé de parvenir aux plus hautes dignités de la république, Il avait pourtant plus de réalité de puissance que les premières têtes du sénat et les personnages consulaires. Il fut durant plusieurs années préfet de Rome : et par l'autorité de cette charge, créée exprès pour lui, il maintint le calme et la paix dans la capitale et dans l'Italie en des temps très-orageux , et malgré le mécontentement des peuples, souvent chargés par ses ordres d'impositions trèsoncreuses, mais nécessaires pour soutenir les frais immeuses de la guerre.

Tout ce qui appariensi à Octavien se resentait de la spiedeur de sa fortune à . Airai sa sour et sa femme furent honorées de stacus par décret du sénait et des dépoulles acquises dans la guerre contre les Dismatesti lité bâtir an porrique, auqueill donna les nom de sa sour Octavie, et où il pips dans la soite une riche bibliothère. ¿Qualques de la soite une riche bibliothère. ¿Qualques de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'en

Pendant les auuces que je parcours ici il y eut plusieurs triomphes célébrés par des particuliers. Les plus mémorables et les plus justement mérités sont ceux de Statilius Taurus et de Sosius; l'un avait pacifié l'Afrique aprés la destitution de Lépidus, et l'autre avait vaincu les Juifs et pris Jérusalem.

Octavien, à l'exemple de César, fit aussi dans ces mêmes temps de nouveaux patriciens, pour remplacer les anciennes femilles patriciennes, qui périssaient dans taut de guerres civiles et diminuaient de jour en jour.

Quolque Atticus ait toujours vécu simple particulier, sans avoir jamais possédé aucune charge <sup>5</sup>, le rang que lui acquirent dans l'estime du public et des premiers hommes de l'empire romaiu sou esprit, sa vertu, et la

sagesse de sa couduite, en fait un personnage tout à fait recommandable, dont la mort doit trouver place dans cette histoire.

Il étai, comme nous l'avons dit, amit d'Anloine; il en avia fiai tate daus des circoustauces critiques; et en conséquence il fut efficé par ce trimurit de la liste des presents. Antoine fit plus; il lui procura une alliance illustre, et travaila efficacement il du donner pour gendre Agrippa, Du mariage d'Agrippa arce la fille d'Atlicus naqui (Vispania Agrippina, qui, ayant à peine un au, fut promise à l'intère, beau-liai d'Octavien. Aind Atlieus vit sa famille liée de prés avec la maisou des Cérent.

Toujours fidèle à sa maxime de ne point entrer dans les brouilleries des grands, et de cultiver avec eux, malgré leurs divisions, ses liaisons particulières, il se couserna l'amitié d'Octavien et d'Autoine, qui lui donnésent également les témoignages les plus marqués et les plus constants d'une estime et d'une considération infinies.

L'aunée qui précéde leur reputure, il fut attaqué de la fistule. Il essays les remêdes connus alors, qui ne firent qu'ajirgir le mal. La de souffir, il prit le parti de se liniser mourir de fain; et il déclars a rédolution à propriets et par se linnes. Après qu'il se fut absteun do manger pendant deux jours, la forer le quitte, et il se trouva mieux. Mais les frais en étaient faits, et il "Osbita à monrir. En bon épicienne, il regardeit ils douleur comme le sourceain ma, et il et compitét gecomme le sourceain ma, et un temperature de rectes d'aux evis languissante.

Il mourut âgé de soixante et dis-sept ans, sous le consulte de Domitius et de Sosius : personage singulier pour avoir brillé sans dignités et sans talents supérieurs; ami de tous les grands, en se tenant dans un état médiocre; tellement égal entre tous les parties, qu'il mérit l'amitié de ceux même qui se faissient les uns aux autres la plus cruelle guerre.

Il ue me reste plus qu'à donner sur la succession des consuls ' pour les années dont je

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appian, Clv. I. S.

<sup>1</sup> Dio, 1, 49.

<sup>2</sup> Pint, in Marcello.

<sup>5</sup> Corn. Nep, in Vita Att.

je parle quelques remarques particulières qui, placées ailleurs, pourraient interrompre le fil de la narration.

Au temps du traité de Misène entre les triumvirs et Sex. Pompée, tous les consulats de ces armées avaient été arrangés d'avance. li avait été dit que l'an de Rome 718 Antoine prendrait un second consulat avec Libou, beau-père de Sextus; qu'en 719 Octavien serait cousul pour la seconde fois avec Sextus lui-même; en 720 Domitius Ahénoberbus et Sosins: et enfin en 721 Antoine et Octavien, qui, alors consuls pour la troisième fois, rétabliraient l'ancien gouvernement. Ce plan de consulats fut suivi; si ce n'est que. Sextus Pompée avant péri avant que l'année de son consulat fût arrivée, on lui substitua L. Volcatius Tulius; et pareillement Antoine fut privé de son troisième consulat à l'occasion de la guerre qui s'éleva entre lui et Octavien. Messala le remplaca, et fut collègue d'Octavien, consul ponr la troisième fois. Pour ce qui est du second consulat destiné à chacun des triumvirs, ils n'en voulurent avoir l'un et

l'autre que le titre, et ils l'abdiquérent le jour même qu'ils en avaient pris possession. La puissance triumvirale leur suffisait abondamment; et le consulat, réduit par eux à un vein nom, leur était alors inutile.

Je ne parie point des consuls substitués dans chaque aunée à ceux qui l'avsient commence. On n'en a pas des listes exactes; et peu importe pour les grands événements de l'histoire, auxquels ils u'avsieut presque aucune part.

partition per de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constitució de la constituci

## LIVRE LIL

Guerre entre Octavien et Antoine. Bataille d'Actium. Conquête de l'Egypte. Mort d'Antoiné et de Cléopatre. Triomphes d'Octavien. Ans de Rome 717-723.

Ř I. LIEVÉ ÉSTRÉ ASTOINE ET LE ROI DES MÉOES, OFT STATE SEDULLS AVEC LE BOI DES PASTERS ANTOINE SE BENE MAÎTRE, PAR UNE PERPINIS. DE LA PERSONNE DU ROI D'ARMENIE. IL PAIT LA CRIM-QUETE DE L'ARMÉRIE. ÎL ERTOURNE A ALERANDRIE, ET TTEIOMPHE. OCTATIE PART HE ROME POUR SE RENDRE AUPRES DE SON MARS. CLÉOPATES EN EST ALARMÉE. SES ARTIPICES POUR BRYENIE LE CORUE D'ANTOINE. OCTAVIE NE PEUT OSTENIR D'ANTOINE LA PREMISSION DE LE VENIE TEOUVER. ELLE S'EN METOURNE. NORLESSER DE SES PROCÉRÉS. ANYDINE. DANS UNE POMPECAR CÉRÉMONIE, ERCONNAÎT CLÉO-PATES POUR SON ÉPOUSE LÉGITIME. ET RÉCLARE EDIS DES EDIS LES ENPANTS QU'IL ATAIT EUS D'ELLE, OCTAVIEN PROPITE DE CET ÉTAT POER RENORE ANTDINE ODIRUR AUX ROMAINS. LES CHOSES S'AI-GEISSENT ENTER ANTOINE ET OCTAVIEN. LES CON-RULS, TOUS DEUX AMIS E'ANTOINE, QUITTENT ROMB POUR ALLEE LE JOINERE. OCTAVIER DONNE UNE PERMISSION GÉNÉRALE D'EN PAIRE AUTANT A TOUS CRUX QUI LE VECBRONT. PELLIEN DEMRCRE NECTER. DERNIER VOTAGE D'ANTRINE EN ARMÉNIE, IL SE PEÉPARR A PAIRR LA DURRE CONTRE OCTAVIEN. SON ALLIANCE PUNESTE AU EDI DES MEDES, LES AMES D'ANTOINE TRULENT LUI PRESUADER RE REN-VOYER CLÉDPATRE PENDANT LA GUERRE, ET ME PRUVENT T RECISIR, PETES SEPREES ET GALANTES PENDANT LES PRÉPARATIPS DE LA GURRRE. PRELE DISSOUTE DANS OU VINAIGER, ET AVALÉE PAR CLÉO-PATER. HONNEUES DÉCRENÉS A CLÉDPATER PAR LES ATHENIENS. ANTOINE ENVISE DEDEE A OCTATIE DE VIDER SA MAISON DE ROME. ELLE ORÉIT EN PLRU-BANT. IL LAISSE PASSER LE TEMPS OU IL AURAIT PU

ATTAQUEE OCTATION AVEC AVANTABE. PLANCUS QUITTE ANTDINE POUR SE DONNEE À GCTAVIRS. RE-PERCEPS PAITS A ANTHUND NAME OF STRAFT TRAVAL MENT O'ANTOINE LU AU SÉNAT ET GEVANT LE PEUPLE PAR OCTATION GÉMINICS, ENTOYÉ A ANTOINE PAR SES AMIS DE ROME, EST MALTRAITÉ PAR CLÉOPA-THE, HT S'SUPPLIT, SILANDS BY DELLICS OCCUPENT ANTOINE, MANIE DE CLEOPATER, EXCESSIP AVEC-GLEMENT D'ANTDINE. DÉCRAT QUI PRIVE ANTOINE DU CONSULAT ET DE LA PUISSANCE TRIUMVIRALE. LA GURERE EST DÉCLABÉR A CLÉDPATRE, ANTOINE JURE ENE GERRRE IRRÉCONCILIANTE A OCTAVIEN. TOUTE L'ITALIE S'ENRAGE PAR SERMENT A SERVIE OCTATION CONTRE ANTDINE. TOUTE L'ANNÉE SE PARSE DANS LES BRÉPABATERS DE 64 REFERRE FOR-CES DE TERRE ET DE MEE DES DEER PARTIS. DÉST PORTÉ A ANTOINE PAR OCTATION. ANTOINE RÉPOND PAR UN AUTRE DÉPI. OCTAVIEN RASSEMBLE TOUTES SES PORCES A BRINDES. IL DÉTACHE AGRIPPA ATEC DNE ESCADRE, POUR ALLES INQUIRTER L'ENNEMI IL PART AVEC TRUTES SES POECES. PEU S'EN PAUT OU'DL ME SURPRENNE SON ENNEMS. POSITION DES DEUX ARMÉES, PETITS COMBATS, EXPÉRITION HUS-RRUSE E'AGRIPPA. LES RÉSERVIOUS DEVIRONMENT PERCUENTES BANS LE CAMP B'ANTOINE. AMÉRO-RABRUS PASSE DU CÔYÉ D'OCTAVIEN. L'ESPRIT D'ANTDINE S'AIDEIT. CLÉOPATRE SE RIT D'ANTDINE QUI LA SOUPCENNAIT DE LE VEULOIE EMPOSSONNÉE NOUVELLES PRETES D'ANTOINE. IL COURT RISOUR D'OTRE SYLEYS, IL SE RÉSORT A TRUIRS LE SORF BUNE BATABLE NATALE. BATABLE S'ACTION. FUITE DE CLÉOPATEE. ANTIME LA SUIT. VICTOIRE D'OCTATION. L'ARMER DE TERRE D'ANYDINE, APRÈS SEPT JOURS DE DÉLAI, SE SOUMET AU TAINQUEUR. MECENE, DEPECHE A LA POURSUITE D'ANTOINE BRYSENT ET PART POUR ROMR. OCTAVIEN NE SE HATE PAS DE POUESUIVEE ANTDERS. IL REND DES ACTIONS DE DRACES A APOLLON. PRÉCAUTIONS QU'IL PERND PAR RAPPORT AUE TROUPES, SA CLÉ-MENCE A L'EGARD DES VAINCES, METHELOS SAUVE

PAR LES PETRES DE SON FILS. AVENTURE SINCELLER DE MARCOS ET DE BARCIA, MOTIFS DE L'ACIDENCE D'OCTATION. IL VIENT A ATHENES, ST SOULAGE LA GENCE. MOTINERIE DE SES VIEUX SODIATS EN ITALIS. L'A CACCUET, ET APAISE LES MÉCONTENTS. IL RETOURNE EN ASIE, BT S'AVANCE VERN L'ÉCTET.

La guerre entre Antoine et Octavien, qui sera l'objet de ce dernier livre, se trouve lice par plusieurs endroits avec les divers mouvements que fit Antoine pour se venger de l'affront qu'il avait reçu dans son expédition contre les Parthes, Ainsi c'est par là que je reprendrait e fit de ma narration.

L. CORNIFICIUS ...

La prospérité avait bientôt fait nattre la division entre le roi des Parthes et celui des Mèdes. Le parlage des dépouilles des Romains en fut l'occasion, et le Mède appréhenda que Phraate ne lui cherchât un sujet de querelle pour avoir un prétexte d'envahir son royaume. Francé de cette crainte, il recourut à Antoine : et Polémon , roi de la Cilicie et d'une partie du Pont, fut l'entremetteur de cette négociation avec le général romain. Polémon. fils d'un orateur de Laodicée, nommé Zénon. était créature d'Antoine, et lui devait tonte sa fortune. Il viut à Alexandrie, et il n'eut pas de peine à lui persuader qu'avec le secours de la cavalerie médoise la victoire sur les Parthes lui était assurée. Il piqua aussi son resscutiment contre le roi d'Arménie, dont la perfidle avait laissé dans son cœur un vif désir de vengeance. Le roi des Mèdes ne respirait pareillemeut que la ruine de l'Arménien, qu'il regardait comme l'autenr de la guerre qui lui avait été faite per Antoine. Ainsi tout se preparait pour une nouvelle expédition dans la haute Asie; mais il n'était pas aisé de tirer Antoine de la douce ivresse où le retenaient les charmes de Cléopatre. L'affaire traine jusqu'à l'année suivante, où il fut consul pour la seconde fois avec Libon.

M. ANTONIUS. II.

L. SCRIBONIUS LIBO '.

Ce fit au roi d'Arménie qu'il s'attaqua, joigenné la ruse à la force, et sue sinant point scrupule d'user de perfidie contre un perfide. Lorque la helle salon fut venne, l'partit d'Egptie, et, s'etant mis à la tête de ses troupes, marcha vers l'Arménie, mais en se faisant précèder de lettres et de dépatations à Artabase, pour l'enager a venir le joindre, et cherchant à le tromper par de belles promeses et par de lausses démonstrations d'amité, jusqu'à lui demander sa fille en mariage pour un des fils qu'il savit eus de Céopatre.

L'Armeine, qui sensiti ce qu'il aveit merite, et qui cinterient actuellement me pociation service avec Octavien, ex se fait pas sus carressé d'Antoine. Il imaginal de sus sus carressé d'Antoine. Il imaginal de sus carressé et par le pour éviler de se remette, su pouveir de celui qu'il avait offens, su le général romaiu s'apuny ses sollicitations de la terreur de ses remette, su pour éviler de la terreur de ses remette, su pour éviler de la terreur de ses remette, su la terreur de ses remette, ex pour s'est par le control de l'armeine est de l'armeine celle Artales de l'Armeine Celte crinite déternine sella Artales d'acceltante dévente de collance piquerrient. Antoine de générosité.

Il ne fut pas longtemps à se repentir de la démarche qu'il avait faite. Il se vit tont d'un coun arrêté. Antoine avant pris pour prétexte qu'il avait besoin d'argent; qu'en conséquence il voulait que les trésors du roi d'Arménie . gardés en divers châteaux, lui fussent livrés, et qu'il pe pouvait espèrer d'y contraindre ceux qui en avaient la garde qu'en retenant leur roi prisonnier, et les forçant de racheter sa liberté au prix de ses trésors. Artabaze se prèta aux volontés d'Antoine, et mené successivement devant ses divers châteaux. il ordonna qu'en en ouvrit les portes. Mais les seigneurs armeniens refuserent d'obéir à des ordres extorqués par une manifeste violence; et, voyant lenr sonversin captif, ils reconnurent pour roi en sa place Artaxias, son fils ainé. Alors Antoine renonce à la feinte dont

1 to. R. 177, ov. J. C 35. 1 Au. R. 718; ov. J. C. 34.

il s'était masqué jusqu'aiors, et il fit charger de chaînes Arlabaze, mais de chaînes d'argent, affectant de conserver une vaine image de considération pour la dignité royale, pendant qu'il maltraitait si violemment la personne.

C'est ainsi que les choese en vincent à une guerre ouverle. Elle en fut oi de longue direte ut difficile pour Antoine. Artaxias, non-vellement monté sur le trône, ne put résister à un ennemi trop supérieur en forces, et que l'on avait eu l'impreducer de recevoir dans le cœur du royaume. Il fut valuet dans une haille, et chilgé de se retiere che les Parthes. L'Arménie sabit le joug des Romains; et l'une l'artaine dans de heine de l'artaine se demonté see enfants, hors Artaxias, devinrent prisonniers d'Antoine.

Telle est l'origine des troubles qui agitèreut pendant longtemps l'Arménie, toujours flottante entre deux puisansis empires, au milieu desquels elle se trouvait placée; successivement euvaite par les Romains et par les Parthes, sans demeurer d'une façon durable sous la domination in des uns ni des autres, jouis-saut par intervalles d'une liberté précaire, et james du renost.

Antoine borna ses exploits pour cette campagne à la conquete de l'Arménie, e, se contentant de serrer les nœuds de son alliance arce, le roi des Mèdes par un projet de mariage entre 'un de ses flis et la filie de ce prince, il laissa en Arménie autant de troupes qu'il en fallait, pour s'assurer de la possession du pays, et arce l'erste li rovint en Expyte.

Là il fit trophes d'une rictoire dont surrisent rougl les succises généraux romains; et il ne craignit pas même de transporter à Alexandrie une gloire jusque-la réservé à la seule ville de Rome. Romain, il triompha dans la capitale de Espape, ania que Cléponite ode la ponne de ce triompha, et en reçút tous et al. (1998), et en recurson de capacita de chaines d'or, avec toute sa famille et pie-sieur des grands de son royaumes et lous lis furrest amenés aux pieds de Cléopaire, qui , environné d'une cou brillante de fune foule infinié de peuple, était assies sur un trône d'or que souteniel te d'ensé tune transport d'argent.

L'intention d'Antoine était que ses prisonulers rendissent d'humbles hommages à la reine d'Egrpie, et se prosternassent devant elle. C'est e qu'il ne fut pas possible d'obtenir de leur Berté. Artabese, dans un sè extréme abaissement, se souveenit néamonies qu'il était fils du grand rol Tigrane; et il ne vooilut ni flechir le gonou devant Célepatre, ni, en lui pariant, l'apostropher autrement que par con com. Cele hauter mortifia Antoine, et con rom. Cele hauter mortifia Antoine, et en prison, et mis à mort peu de temps après le bastille d'Action.

La conquête de l'Arménie n'était que le commencement des projets d'Antoine. Il en voulait aux Parthes; et, auimé par son propre resseutiment, aiguilionné par les soliicitations du roi des Médes, soutenu par l'espérance du succès, que la jonction de la cavalerie médoise à ses légions rendait selon lui indubinable, il se mit en marche, et viut eu Syrie, sous le second consulait d'Octavien.

C. JULIUS CÆSAR OCTAVIANUS, 11 1. L. VOLCATIUS TULLUS.

Au commencement de ceite année Octavie avait obtenu de son frère la permission d'ailer trouver son mari. Il iui avait accordé cette permission, moins pour lui faire plaisir, au sentiment de piusieurs, que dans la pensée qu'elle ne manquerait pas d'être rebutée par Antoine, et qu'alnsi eile donnerait lieu, quoique malgré elle, à exciter coutre son infidèle et ingrat époux un mécontentement universel dans les esprits de la multitude , de qui elle était à juste titre singulièrement honorée. Cet artifice est assez dans le génie d'Octavlen; et il pouvait croire qu'il en avait besoin, parce qu'Antoine, malgré tous ses vices, avait beaucoup d'amis dans Rome, et que sa réputation y était très-grande. Anssi le jeune et adroit triumvir ne semble-t-il, dans les années qui précèdèrent immédiatement la rupture, avoir été occupé d'aucun autre soin que d'effacer ces impressions trop avantageuses pour son rival, soit eu profitaut de toutes les occasions

<sup>4</sup> An. R. 719; av. J. C. 33.

de le reudre odieux, soit en se rendant luimême le plus simable qu'il fût possible.

Ce qu'il avait prévu au sujet du voyage d'Octavie arriva. Lorsqu'elle fut à Athènes , elle reçut des lettres d'Antoine qui lui ordonnait de ne point passer outre, se servant du prétexte de la guerre qu'il se préparait à aller porter dans l'empire des Parthes. Octavie u'y fut point trompée, et elle pénétra aisément la vraie raison d'un ordre si mortifiant. Cependant, toujours soumise, toujours remplie de douceur, elle écrivit simplement à son marl pour lui demander où il voulait qu'elle lui envoyat ce quelle lui amenait de Rome. C'étaient des habits pour les troupes, des chevaux et des mulets pour les bagages, de l'argent, des présents pour les principaux commandants et amis d'Antoine, et par-dessus tout cela deux mille hommes d'élite bien armés, richement équipés, et distribués en cohortes prétoriennes pour sa garde. Niger, qui était estimé et considéré d'Antoine, fut le porteur de la lettre d'Octavie; et au détail de toutes les choses que je viens d'exposer il joignait les éloges si justement dus à celle qui l'envoyait.

Cléopatre fut alarmée. Elle sentit qu'Ociatie lu livrait un rude assut, et qu'elle prétendait reconqueir le cour d'Antoine. Cette de la comme de la comme de la comme de la pour se par ori que des avasiges a soit sur elle une éponse légitime, pour qui pariait la gravité de ses mouves et la puissance des on frère. Elle crisiquit qu'à de si fortes armes Octavie apoutant cenor celles d'une docuer modeste, de l'attention à plaire à son mart, de la frande l'attention à plaire à son mart, de la franle de l'attention à plaire à son mart, de la franle de l'attention à plaire à son mart, de la franle de l'attention à plaire à son mart, de la franle de l'attention à plaire à son mart, de la franle de l'attention à plaire à son mart, de la fran-

L'artificieux Cléopatre à visa d'un stratagience. Elle feigle diret passion-inent amonreuse d'Antoine, jusqu'à courir risque de nourir par l'apprehension où elle chit de le perdre. Elle joua cette comédie avec une derses merveilleuse. Elle mangeai peu afin de maigrir; elle affectait, lorsqu'elle voyait approbler Autoine, un regnet donné, et languissant lorsqu'il se retirait. Elle faisait soureut en sotre qu'il ul couler des larmes de ses yeux; et elle les suppriment promptement, comme si elle ette u peur d'être sperçue.

A l'appui de ce jeu venaient les discours des flatteurs, qui reprochaient à Antoine d'étre bien dur et bien impitoyable, puisqu'il faisait sinsi périr une femme dont le cœur et le sort étaient attachés à lui seul, « Car votre ma-« riage avec Octavie , lui disaient-il , a été un « mariage de politique, à cause de sou frère, « et elle jouit du nom et des honneurs d'é-« nouse: au lien que Cléonatre, reine de taut « de peuples , est appelée la maîtresse d'An-« toine. Et elle ne refuse ni ne dédaigne ce « nom, tant qu'il lui sera permis de vous « voir, et de passer sa vie avec vous ; mais . « s'il faut qu'elle soit privée de ce bien , l'u-« nique objet de ses vœux , c'en est fait : elle « ne survivra point à un si grand malheur, » Tout ce manège était trop adroit et trop bien concerté pour qu'il fût possible à Antoine de s'en défendre. Il était en Syrie, et nonseulement il ne permit point à Octavie de l'v venir trouver, mais II abandonna son expédition contre les Parthes; et malgré l'occasion favorable que lui présentaient les troubles dout cet empire était actuellement agité ', malgré les engagements pris avec le rol des Mèdes, il écrivit à ce prince qu'il fallait remettre l'exécution de leurs desseins à une antre salson; et il s'en retourna à Alexandrie.

de peur de causer la mort à Cléopatre, dont il était la dupe et le jouet. Octavie, rebutée par son mari, revint à Rome, et son frère, qui ne cherchait qu'à aigrir la dissension, voulut l'obliger à sortir de la maison d'Antoine, et à prendre un logement où elle vécût seule et comme n'avant plus d'époux. Mais cette vertueuse dame lui déclara, avec fermeté qu'elle ne quitterait point la maison de son marl. Elle le pria même, s'il n'avait pas d'autres raisons qui le portassent à faire la guerre à Antoine, d'oublier ce qui la regardait personnellement. « Car il serait hontenx , lui disalt-elle , que « deux si grands et si puissants généraux . « l'un par le motif de l'amour pour une a femme , l'autre par celui d'une inlousie, jea tassent le peuple romain dans une nouvelle a guerre civile. »

1 On trouvera quelque détail sur ces faits vers la fin de ce livre. La combute d'Octubre répondait à des fisses si grâners. Elle demenra dans la misses d'Antoine, prenant non-seinement des centus qu'elle saive des la limit de centus qu'elle saive des la limit de centus qu'elle saive l'aben, pour qu'elle prince qu'en résident des ceptif étaites n'es de Púvic; et les amis d'Antoine qu'emisent à l'ême, pour qu'elle prince qu'en prince qu'en prince qu'en proposée les la payore et à les protegér aisprés des on frère. Mars, par des procéess is nobles, l'impres elle montrait de mettle, et plus nelle indigin des mépris et des injures qu'elle souf-rité de sa sort, de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive de saive d

Antoiue ne se mettait nullement en peine d'apaiser ces plaintes : au contraire, il sembla prendre à lache d'algirir encore les esprits contre lui par une cérémonie d'éclat dont l'apparell fisstueux, thèètrai, et opposé aux meurs et aux maximes des Romains, faissit connaître qu'il n'était plus à lui, mais qu'il avait

tent oublié pour Cléopatre.

Il assembia le peuple d'Alexandrie dans le Gymnase 1, où était dressée une estrade d'argent, et sur l'estrade deux trônes d'or, l'un our lui , l'autre pour Cléopatre , qui vint s'y placer parée, selon sa contume, de tous les ornements et de tous les attributs d'Isis, principale divinité des Egyptiens. Aux côtés étaient des sléges plus bas pour les enfants de la reine. Là Antoine distribua les couronnes. Et d'abord, après avoir protesté qu'il tenait Cléopatre pour son épouse légitime, il la reconnut et la déclara reine de l'Egypte, de la Libve, de l'He de Chypre, et de la Célésyrie, conjointement avec Césarion, qu'il assura pareillement devoir être regardé comme vrai et légitime fils du dictateur César. Ensuite 11 donna aux denx fils jumeaux qu'il avait eus de Cléopatre, et qui portalent des noms grees, Alexandre et Ptolémée, le titre de roi des rois. Il assigna pour partage à Alexandre, qui devait épouser la fille du rol des Médes . l'Arménie conquise sur Artabaze, et, par une chimère dont le rid-cule saute aux yeux, les pays de la domination des Parthes Jorsqu'il en aurait fait la conquête. Il destina à Ptolèmée un

établissement plus réel, la Syrie, la Phénicie, et la Cilicle. Après cette proclamation, on vit s'approcher des trônes d'Antoine et de Cléopatre les nouveaux rois, revêtus des ornements royanx convenables au partage assigué à chacun : Alexandre, avec l'habillement médois et la tiere surmontée d'une pointe droite qui s'élevait au-dessus de la tête : Ptolémée , avec l'habit de cérémonie que portalent les rois successeurs d'Alexandre, les mules, la casaque militaire, et la toque ceiute du disdème. Ils rendirent en cet équipage pompeux leurs respects à Antoine et à Cléopatre : ensuite de quoi ils prirent leurs places, étaut environnés d'une garde, l'un d'Arménieus, l'autre de Macédoniens.

Tout sentiment des bienséauces était tellement éteint chez Antoine, qu'après avoir jouddans Alexandric cette scéne pleine d'extervagance et d'indécence, il ne rougit pas d'en erire à Rome, et d'en envoyer le détait, avonsuls, qui étaient pour lors Bomnues Ahénobarbus et Sosius, l'une il Pautre sez amb

CN. DOMITIES ABENOBARBUS 1. C. SOSIUS,

Ces consuls eurent plus de sens et de raison qu'Antoine; et ils supprimerent ses lettres. Mais Octavien, informé d'ailleurs de tout ce qui s'était passé , eut grand soin d'en instruire le sénat et le peuple. Il était piqué personnellement des honneurs rendus à Césarion, qu'il voyait bien que l'on affectait de lui opposer comme un rival par rapport à la qualité de fils et héritier de César. Et à l'égard des objets qui intéressaient le public , une reine reconnue pour épouse par un gépéral romain et le titre de roi attribué à leurs enfants, de graudes provinces démembrées de l'empire pour augmenter les états de Cléopatre ou pour en donner aux nouveaux rois. la célébrité du triomphe transportée de Rome à Alexandrie, tont cela offrait un bean champ à Octavien pour inspirer la haine et le mépris contre Antoine.

Le jenne et habile triumvir profita de tous

1 An. R. 720; av. J. C. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vaste édifies, destiné dans les villes grecques aux exercices du corps. C'était dans les gymnases ou dans les théâtres que les Grecs tenzient teurs assemblées.

ses avantages sans ménager en aucune facon son adversaire; et de là naquirent entre eux des querelles, qui préludèrent à la guerre qu'ils allaient so faire par les armes, Il n'est point de reproche outrageant qu'Antoine épargnat à Octavieu, l'attaquant sur sa naissance, sur son honneur, sur sa conduite personnelle, comme ou peut le voir en divers endroits de Suétone 1. Il porta de plus au sénat des plaintes en forme contre lui, et il se prétendit lésé en plusieurs chefs. Le premier article roulait sur l'invasion de la Sicile, qu'Octavien avait enlevée à Sextus Pomuée. et ensuite retenue ponr lui seul, sans admettre personne à partager avec lui : le second , sur les vaisseaux qu'Antoine avait prétés pour cette guerre, et dont il avancait que la restifution n'avait pas été exacte ni complète. Il alléguait en troisième lieu la déposition de Lépidus, leur commun collègue, dont Octavien s'était seul approprié la depouille ; enfiu les terres d'Italie distribuées par le même Octavien uniquement à ses soldats sans que ceux d'Antoine y eussent eu la moindre part.

Ces plainles avaient au moins une couleur apécieuse, et Octavien se justifiait avec soin aur tous les articles. Il disait que Lépidus avait mérité d'être déposé pour son ambition injuste et contraire à toutes leurs conventions : que . pour ce qui regarde les pays dont il avait augmenté son département, il les partagerait avec Antoine lorsque celul-cl lui ferait part réciproquement de ses conquêtes. Par rapport à la distribution des terres et des colonies, il répondait avec une ironie insultante que les soldats d'Antoine n'avaient nul besoin d'établissements en Italie, puisque, par leurs grands et glorieux exploits, ils avaient conquis la Médie et l'Armènie, qui leur fournissaient une abondante compensation.

L'aigreur entre les deux triumvirs était, come on le volt, poussée à l'extrème. Ils ne cherchalent qu'à se décrier mutuellement, et à trouver des prétextes ou des raisons pour en venir à la genre l'un contre l'autre. Antoine, qui sentait apparemment que les excés auxquels l'emportait se passion pour Cléopatre donnaient étrangement prise sur lui et une

grande supériorit à son rival, insegéa su repédent pour repagne res esperis, 18. ferini au sénat qu'il était résolu d'abdique le trium viral 1 « comme une magistrairer trop puissante et top absoluc dans un fest républicasante et top absoluc dans un fest républicasante et lorga de la comme de la comme de la lactic di pariari la uplas ioni de sa possible Son illenion était de se concilier la bienveirlance de la nation, i en en deme temp al de ma piège à Cetavien, qui , résident sur les puinterpiel de se demetre du trima rival interpiel de se demetre du trima rival ne pouvait ni conscellir ni rétuer aus se joter dans su très-grande embarras.

Celui-ci prit un parti très-adroit \*. Il trouva un milieu entre deux extrémités également périlleuses : ce fut de demander qu'Autoine vint à Rome abdiquer en personne le triumvirat, selon sa promesse. Cette demande était apécieuse; car, dans la position où ils étaient l'un à l'égard de l'autre, il n'y avait point de sûreté pour aucun des deux à faire cette importante démarche, à moins qu'ils ne la fi-seut de concert, ensemble et dans le même moment. D'ailleurs nul lieu n'y paraissait plus propre que Rome, le centre de l'empire et de toute la puissance publique. Octavien semblait douc se mettre à la raison, et en même temps il ne risquait pas d'être pris au mot. Car, quand même Antoine n'aurait pas été esclave des

1 Pulsque Antoine offre d'abdiquer le triumvirst, il se enopose donc encore triumvir. Cependant le triumvirel, établi d'abord pour cinq ans, puis prorogé pour cinq sutres années, devait expirer, comme je l'ai remarqué s la fin du livre précédent, le dernier décembre de l'année 719. Il est donc néce-saire de penser un ovant ce terme il y avait en une nouveile prorogation. En effet, j'ai observé su même lieu que, dès le temps du tratié de Misine. Antoine et Octavlen avaient agi commo devent garder le triumvirat en moins jusqu'à la douzième sanée. Un mot d'Applen, à la fin du tivre des guerres d'illyrie, autorise aussi l'idée d'une prorogation au dela des dix ans. D'un antre côté, l'épitoine du cxxxxº livre de Tite-Live atteste que l'on fit un crime à Antoine de ce qu'il ne voulait point se démettre du triamviret, quoique le temps en fût finl : ce qui ne peut s'entendre qu'en anpposant qu'après les dix ana révolus il n'était plus permis à Antoine de se porter pour trinmvir. Il y a dans tout cela une obscurité et un embarras que je ne pais lever, et qui ne s'y trouvereient pas si nous avions des monuments historiques plus exacts, et composés par des écrivains plus attentifs.

Liv. Epit. exxxi.

<sup>1</sup> Suct. Aug. 1-7-16 68-69, etc.

charmes de Cléopatre, et retenu par l'ascendant qu'elle avait pris sur lui, il ne pouvait, à moins que d'être en émil de lui-même, venir à Rome, où son rival était le mattre et l'aurait

trop facilement écrasé. Ces discussions entre les deux triumvirs donnèrent lieu à de lougues et violentes altercations dans le sénat 1 : car Antoine y avait un puissant parti, et les deux consuls actuellement en charge lui étaient, comme je l'ai dit, absolument dévoués, avec cette différence néaumoins que Domitius, qui avait éprouvé bien des revers et des disgrâces, et qui, agité depuis longtemps par les flots des dissensions civiles, en connaissait tout le danger, se tenaît plus modéré et plus convert. Sosius, au contraire, toujours attaché à Antoine, et jusque-là toujours heureux, montrait toute la bauteur qu'inspire la continuité de la bonne fortune. Il agissait ouvertement contre Octavien; et comme ce triumvir s'était absenté pour éviter de se commettre, le consul fut près de profiter de son absence pour faire passer un décret contraire à ses intérêts, si un tribun, nomme Nonius Balbus, ne s'v fût opposé.

Octavien crut que sa patience serait prise pour faiblesse; et, d'un autre côté, il ne voulait pas employer la force, ni paraltre violenter le sénat. Il vint y prendre sa place entre les doux consuls, avec la précaution de se faire accompagner d'un nombre de ses amis armés de poignards sous leurs robes. Là il flt d'abord un exposé modeste et une adroite apologie de sa conduite. Il invectiva eusuite contre Antoine et enntre Sosius, qui était présent, et il prétendit les convaincre de plusieurs attentats contro lui et contre la république. Il fut écouté en sitence, mais sans obtenir aucun signe d'approbation. Voyant que son discours ne faisait pas l'effet qu'il souhaitait, il marqua un jour auquel il produiralt et lirait des pièces qui mettraient les torts d'Antoine dans une entlère et parfaite évidence.

Les consuls ne jugèrent pas à propos d'attendre ce jour. Ils pensaient qu'il était indéceut pour eux d'écouter tranquillement une parcille lecture, et peu sûr d'eu témoigner du ressentiment. Ils sortirent donc secrétement de Rome pour aller se rendre auprès d'Antoine; et ils furent suivis de plusieurs séna-

teurs. Octavien u'en fut point fâché. Il était à souhaiter pour lui quo ceux qui favorisaient son ennemi quittassent Rome et l'Italie, plutôt que d'y demeurer pour y exciter peut-êtro du troublo pendant qu'il serait éloigné et occupé des opérations de la guerre. Ainsi, so parant d'une modération qui ne lui coûtalt pas beaucoup, il déclara que son intention n'était point de retenir aucun do ceux qui voudraient aller joindre Antoine. Les amis et les parents de ce triumvir profitèrent presque tous de la permission qui leur était accordée, Pollion, qui depuis le traité de Brindes, où il avalt agl commo plenipotentiaire d'Antoine, no s'était plus intéressé en aucune façon à ses affaires, et qui, trop sier pour faire sa cour à Cléopatre, trop grave pour se prêter à ses folâtres amusements, était toujours demeuré en Italie, ne crut pas être obligé de prendre parti pour Antoine dans la querelle qui éclatait; mais il jugea aussi qu'il lui serait indécent de porter les armes contre un ancien ami et bienfalteur. Il demoura neutre; et lorsque Octavien lui proposa de l'accompagner à la guerre, il le refusa : « J'ai plus fait pour Autoino '. « dit-il, que je n'ai reçu de lui ; mais ses biena faits à mon égard sont plus connus. J'atten-« drai l'événement, et je sersi la proie du « vainqueur, »

Domitius trouva Antoine à Ephève faisant tous les préparaits de la guerre et y assemblant ses forces navales. Le triumvir y était venue de l'Arménie, ou l'avait could lie désir de mettre la dernière main à son alliance avec le roi des Médes pour attaquer de concert l'empire des Parties. Bais, ayant reçu des conveiles de Bonne qui liu des, ayant reçu des conveiles de Bonne qui liu des, il se livra désermais à ce seul objet, et renonçà à faire en personne la guerre aux Parthes. Il donna seulement du secours au roi des Médes pour la pousser, et en reçut de lui réciproquement la posser, et en reçut de lui réciproquement

1 Dio, t. t.

Mea in Antonium majora merita sunt, titius in me
 beneticia notiora. Haque discrimini vestro me subtra ham, et ero præda victoris. » (Vall. II, 86.)

pour la guerre qu'il allait faire à son collègue. En même temps il ordonna à Canidius de s'avancer vers la mer avec scize légions; et pour Ini, emmenant Jotapé, fille du roi des Mèdes , et destinée pour épouse à son fils Alexandre, il se reudit à Ephèse, où Cléopatre le vint Imnyer.

J'observerai en passant, afin de u'être plus oblige d'y revenir, que l'alliance d'Antoine devint funeste au roi des Mèdes. Ce prince 1, soulenu des troupes romaines qui lui avaient été laissées, remporta d'abord une victoire sur les Parthes et sur Artaxias, qu'ils protégenient. Mais ensuite Antoine avant redemandé ses troupes, et p'avant point renvoyé celles que le roi des Médes lui avait prêtées, celui-ci, trop affaibli, ne put point se soutenir. Il fut vaincu et fait prisonnier; et par là Artaxias rentra en possession de l'Arménie, et la Médie tomba au pouvoir des Parthes. Voità à quoi aboutirent les grands projets et les grands efforts qu'avait faits Antoine par rapport à l'Orient et à la haute Asie.

Domitius, en arrivant à Ephèse, voulut persuader à Antoine de renvoyer Cléopatre en Egypte. Il était homme d'un très-grand poids par lui-même, et de plus il ne faisait ici que porter à Antoine le vœu de tous ceux qui l'aimajent véritablement. Cléopatre craiguit donc qu'il ne fût écouté, et au ensuite, lorsqu'elle scrait une fois écartée \*, il ne se renouat, par l'entremise d'Octavie, quelque négociation d'accommodement et de paix. Pour parer à ce danger, elle mit dans son parti Canidius, et à force d'argent elle l'engagea à parler en sa faveur. Canidius, dont Antoine faisait beaucoup de cas et à qui il donnait le commandement de toutes ses troupes de terre, eut assez de bassesse pour tromper indignement un chef qui lai témoignait tant de confiance. Il lui représenta les secours importants que lui fournissait cette reine, deux cents vaisseaux, y compris les bâtiments de charge, vingt mille talents, des vivres pour toute sou armée tant que dureralt la guerre. « Il ne serait, ajouta-« t-il, ul juste d'éloigner une princesse qui a vous procure de si grands avantages, ni

« utile d'indisposer contre vous les Egyp-« tiens, qui font une si grande partie de vos e forces navales. Et d'ailleurs en quoi la reine « est-eile inférieure, pour les talents de l'es-« prit et pour la prudence, à aucun des rois a qui vous accompagnent dans cette guerre?

« Depuis tant d'années qu'elle gouverne uu e puissant royanme, instruite de plus par vos « lecons et par vos exemples, elle u'a pas « moins d'habileté pour la conduite des gran-« des affaires que de charmes dans sa per-

« sonne, » Cet avis l'emporta. Car il fallait, dit Plutarque, qu'Octavien restat vainqueur : alasi l'avaient règlé les décrets de la Providence. Ephèse était le rendez-vous général des troppes d'Antoine : et pendant qu'elles s'y rassemblaient, il passa avec Cléopatre dans l'tle de Samos, pour s'y livrer à des réjouissances foiles et déplacées. Car de même que les rois, les princes, les peuples et les villes, depuis

la Syrie et l'Arménie jusqu'à la mer Egée,

avaient ordre d'envoyer et de faire conduire à Ephèse toutes les provisions nécessaires pour la guerre, pareillement tous les gens de théâtre et de musique étaient obligés de se rendre à Samos ; et pendant que presque tout l'univers souffrait une commotion violente et retentissait de cris et de pleurs, une seule ville, au milien de cette vexation universelle. ue connaissait que festins, bals, comédies, et spectacles de toute espèce, et elle retentissait du sou des voix et des instruments qui concertaient ensemble : en sorte que l'on se demandait avec étonnement comment donc et par quelles réjouissances ils célébreraient le victoire, puisque pour les préparatifs de

si galantes. Ou conçoit bien que la bonne chère et les excès de la table accompagnaient ces divertissements; et je ne sais si l'ou ne peut pas rapporter au temps dout je parle ici un trait monstrueux du luxe et de la prodigalité de Cleopatre1, qui nous a été conservé par

guerre ils donnaient des fêtes si pompeuses et

Pline l'ancien. La table d'Autoine était infiniment somptueuse<sup>9</sup>, Cepeudaut Cléopatre, faisant, dit

<sup>5</sup> Dio. 1, 49.

<sup>2</sup> Plut. In Ant.

<sup>1</sup> Plin. 1x. 35. 2 e Hec, quam exquisitis quotidié Antonius augina-

l'auteur que ju cite , son mélier de reine courtisane, affectait des airs de dédain, et taxait de mesquineriu le superbe appareil des repas qu'Antoine lui donnail. Las de ces discours, il lul demanda un jour ce qu'il était donc possible d'ajouter à la magnificence de sa table. Elle lui répondit qu'en un seul souper elle dépenserait dix millions de sesterces donze cent cluquante mille llyres). Antoine se récria que la chose était impossible. Elle insista : on fit une gageure. Le lendemain, jour pris pour la solution de cet important problème, Cléopatru donua un souper, magnifique sans doute, mais qui n'était que l'ordinaire d'Antoine ; en sorte qu'il triomphait détà, et demandait avec dérision qu'on lui montrat lu compte. La reine lui répondit que ce qui avait paru jusque-là n'était que l'accessoire, et qu'elle prétendait consommer seule les dix millions de sesterces. En même temps elle fit apporter le dessert : et un officier , selon l'ordre qu'il en avait reçu, mit devant elle un vase rempli d'un vinaigre si violent, qu'il pouvait dissoudre les perles, Cléopatre avait les deux plus belles perles qui fussent au mondu, et les portait habituellement à ses oreilles. Ellu prend l'un de ces pendants ', et le jette dans le vinaigre, Il s'y dissout : ellu l'avale. Déjà elle portait la main à l'autre perle pour en faire autant; mais Plancus, digne juge d'unu telle gageure, lui saisit le bras. et sauva cette merveillu de la nature en prononcant qu'Antoine était vaincu : mot qui . après l'événement, fut interprété comme un présage de la défaite d'Antoine à Actium. On ajoute que lorsque Cléopatre fut tombée au

pouvoir d'Octavien, cette perte sauvée par Plancus fut, par ordre du vaisqueer, séée en deux pour faire les pendants d'oreilles d'une Vénus dans le Panthéon; et cette déessa fut magnifiquement parée d'un bijou qui ne faissit que la moitié de la valeur d'un souper d'Antoine et de Cléopatre.

De Samos Antoine, ayant euvoyè les comédiens et les musiciens à Priène, pour y demeurer el l'y attendre, vint à Athènes, où les spectacles et les amusements recommencèrent, Cléopatru y fut encore occupée d'un autru objet. Elle était jalouse des honneurs qu'y avait recus Octavie; car la vertu de cette dame avait excilé l'admiration du toute la Crèce, et lui avait attiré tous les témoignages possibles de respect. La reiun d'Egypte, qui ne pouvait pas les mériter par la même voie, y substitua les caresses et les marques uxtérieures de bienveillance pour le peuple d'Athènes. Jamais ce peuple ne fut avare d'adulations envers les puissants. Les Athèniens firent un décret qui comprenait toutes sortes d'honneurs dont ils comblaient Cléopatre ; et Antoine eut la faiblesse de se rendre le porteur de ce décret, et de venir, commu bourgeois d'Athènes, haranguer la reinn dans les termes les plus fiatteurs. Il avait déià fait pareillu chose à Alexandriu.

Ce fut alors qu'il consomme son divorce avec Octavie en lui envoyant ordru de vider sa maison. Elle sortit, emmenant avec elle tous les enfants de son mari, excepté l'ainé, qui était auprès de lui ; et, cu sortant, elle pleurait et plaignait son sort , vraiment affligée de se voir l'unu des causes de la guerre civile. Les Romaius, spectaleurs de cette scène si tristu, en même temps qu'ils partageaient sa douleur, déploraient encore davantage l'aveuglement d'Autoine; surtout ceux ani avaient vu Cléopatre, et qui, sachant par leurs yeux qu'elle ne l'emportait nullement sur Octavie pour la jeunesse et la beauté, ne pouvaient concevoir un si fatal ensorcellement.

Antoine était fasciné en toutes façons; ce r il perdait en divertissements et en débauches

 $^{1}$  e U) esset in utrisque Veneris ouribus Rosse in e Pantheo dimidia corum coma. »

<sup>«</sup> retur epulis, superbo semut ac proceci fastu, ul re-« gian meretrix, leutitiam cjus omnem opparatumque « obtretama, querente co quid edutral magnificentim » possest, respondit ună se comă centica sesterităm ob-

On se rappette un exemple tout pareil raconté par House. Un petit particulier, le dis ou comédieu Esopus, fit dissonder dons du vinsigne et evalu une perie estimés un million de sesterces.

Filins Æsopi detractam ex oure Metellas, Scilicel as decles soliddim exportant, octo Dibit lessipaem baccam. Qui sasier, ac si lliud idem in repidum flumen Jaccretro closcam?

<sup>(</sup>HORAY, Sat. II, 3, [240].

un temps bien pré-ieux. Son adverssire n'était point suffisamment préparé, et il craignait beaucoup d'être atjaqué pendant cette campagne. En effet , outre qu'il lui manquait bien des choses, les impositions qu'il levait snr les peuples d'Italie aigrissaient contre lui les esprits. Il exigeait des citoyens le quart de leur revenu, et les affranchis étaient même obligés de payer le huitième de leurs biensfonds. De si violentes exactions excitèrent des plaintes universelles : tont était en tromble dans l'Italie; et il faifut employer les gens de guerre pour faire les levées des deniers et pour apaiser les émentes. Dans une telle conjoncture, si Antoine cut fait diligence et se fût montré de près avec les forces qu'il avsit amassées, il aurait pu mettre Octavien en grand péril. Mais la négligence pour les affairea, suite inévitable des folies passions et de l'amonr du plaisir, lui fit manquer une occasion si favorable. Octavien ent le temps de rétablir le calme dans l'Italie et de se réconcilier les esprits.

Il itt douc à loisir ses préparatifs de guerre pendant toute ceite année, travaillant en même traps à décrier de plus en plus son rival, et à mettre les apparences de sou côté. Plein de cette peusée, il requi avec an extrême joie un transfuge d'importance, Plancus, qui vint alors se jeter entre ses bras, après avoir été longtemps l'Intime confident d'Antoine.

Pintarque assigne à cette démarche de Piancus un motif qui n'a rien de bas ni de condamnable; c'est la crainte du ressentiment de Cléopatre, pour l'éloignement de laquelle il avait souvent et fortement insisté.

Veilens tient un tout autre langage! Li trike Plancas de traire, qui changeait de part par légèreté, par inconstance, par gobi pour la perdide. Plancas savit éte, selon cet historien, le plas vil flatteur de Cléopatre, plus bas et plus rampant devant elle que le dérnier des esciares. Auprès d'Antoine les ministeres les plus houteux ne l'avaient point rebulé. Il avait oublié la décence de son rang jumq'à se travestir dans une fete en dies maria peint en vert de mer et su, ayan la titte ceinte d'un rosseu, trainent une gene derrière lui et dansant sur les genoux. Ame vênale, il se donnait en toute occasion et pour toute sorte d'affaires au plas offrant. Ce ne fut point l'amore d'a bien public. al l'estime pour le meilleur parti, qui détermina un homme de ce caractère à quitter Antoine pour Octavica. Mais, dans un repas, Antoine lui yant reproché des raplases et des concuslentes, la peine de sur les consustations. Au prime production de sur los consus de la consus de la consus l'anne proché des raplases et des consuslentes, la peine que mérialent se en malersascions.

Ainsi parle Velleina, qui était à portée de bien connaître Plancus, et qui le peint au naturel. Du reste, son témoignage peut aisément se concilier avec celui de Plutarque. Rêen a'empècle de penser que Plancus ait conscillé d'étoigner Cléopatre de la guerre, et que la colère qu'en eut Autoine se soit et que la colère qu'en eut Autoine se soit exhaîte en reproches d'ailleurs trop bieu fondés.

Peu importait à Ociavien quel motif avail détaché Plancus de l'amitiè d'Antoine, Mais il fut charmé d'avoir en lui et en Titins, son neveu, meurtrier de Sex. Pompée, des témoins et des accusateurs contre celui qu'il avait intérêt de rendre odieux. Csr ces deux transfuges, selon la pratique de ceux de ieur espèce, qui, pour autoriser lenr désertion, ne manquent jamais de charger d'injures le parti qu'ils ont quitté, invectiverent dans le sénat contre Autoine, et lui imputérent mille choses atroces; ce qui aitira à Plancus de la part d'un ancien préteur, nommé Coponius, une grave réprimande, en un mot plein de sens, « Certes 1, lui dit-ll, Antoine est de-« venu bien conpable la veille du jour que

« vous l'avez abandonné. » Mais Octavien écoutait ces discours avec

une satisfaction infinie: et Cluvius, l'un de ses partissas, vint encore à la charge, articulant plusieurs chefs d'accusstion<sup>3</sup>, qui fous naissaient de la folie passion d'Antoine pour Cléopatre. Il disalt qu'Antoine avait douné à cette princesse la bibliothèque de Pergame,

t « Muita mehercu'é fecit Antonius pridié quêm tu « Diem relinqueres. » (Vall. 12, 82.)

<sup>9</sup> Piul. in Ant. - Dio, 1. 50.

qui consistait en deux cent mille volumes : qu'il avait souffert que les Ephésiens la saluassent en sa présence des noms de reine et de maltresse : que souvent , lorsqu'il donnait andience à des princes et à des rois, il avait recu d'elle des billets galants, et les avait lus ur-le-champ : que dans une occasion où Furuius, homme très-distingué et le pius éloquent des Romains, plaidait devant lui, Cléopatre avant parn, et traversant la place en littère, Antoine avait quitté l'audience pour courir à eile, et, mettant la main sur la portière, l'avait accompagnée dans sa marche. Ces reproches, qui, dans uos mœurs et seion notre façon de penser, pourraient sembler assez légers, étaient jugés très-graves par jes Romains; et ce n'était pas en les exténuant. mais en les nisnt, que les amis qui restaieut encore à Antoine dans Rome entreprenaient de le discutper.

Au reste, rien ue donna pins beau champ à Octavien ni pins d'occasion de triompher que le testament d'Antoine, des dispositions duquei li fut instruit par Titius et par Plancus, qui l'avaient signé comme témoins. Ce testament était déposé chez les vestales; et Octavien le leur demanda. Elies refusèrent de le lui fivrer; mais elles ajontérent que, s'il venaît lui-même je prendre, elles ne pouvaient ni ne prétendaient l'en empêcher. Il je fit, ie iut d'abord en son particulier; et, avant soigneusement observé les articles les plus susceptibles de critique, il en fit lecture eu piein sénat et devant le peupie; non sans être improuvé de plusieurs, qui trouvaient étrange qu'un homme vivant fût soumis à rendre compte de ce qu'il avait ordonné pour être exécuté après sa mort. Mais piusieurs de ces dispositions étaient si folles, qu'on fut pius frappe de ce qu'elles avaient d'indéceut que de l'irrégularité du procédé d'Octavien.

Autoine y assurait que Césarion était fils légitime de César et de C!éopatre. Il faisait anx enfants que lui-même il avait eus d'elle des dons immenses; et, ce qui choquait le plus les Romains, il ordonnait que, dans le cas même qu'il mourût à Rome, son corps. après avoir reçu dens la place les houseurs accoutumes, fût transporte à Alexandrie , et e civilium vocat. (Sun. Sunsor. s.)

remis à Cléopaire, par les mains de laquelle il vouiait être enseveli.

Les amis d'Antoine, voyant que la disposition des esprits jui devenuit très-défavorabie , recoururent aux prières et aux supplications auprès du peuple, et en même temps ils firent partir Géminius , l'un d'entre eux, pour faire un dernier effort sur leur chef, et pour l'engager à ne pas se mettre dans le cas d'être destitué ignominieusement de sa charge et déciaré ennemi public. Cléopatre, voyant arriver Géminius, devina le suiet de son voyage; et, le regardant comme l'agent d'Octavie, il n'est point de désagréments qu'elle ne lui fit essuyer, l'attaquant sans cesse par des railleries insultantes, et iui assignant toujours les derniéres places dans les festina. Géminius patientait, attendant le moment d'avoir audience. Mais enfin, ayant été sommé en plein repas de s'expliquer: « Les « sont pas faites pour être traitées à table,

« affaires que je viens négocier, dit-it, ne « Itest pourtant un point que je vois très-« clairement, soit à jeun, soit le verre en a main : c'est que toutes choses iront hien si « l'on renvoie Cléopatre en Egypte, » Antoine se fâcha; et Cléopatre, ne se possédant point, dit à Géminius : « Tu as bien fait d'a-« vouer la vérité sans t'y faire contraindre a par les tortures. » Géminius, effrayé, s'eufuit peu de jours après, et retourna à Rome, Plusieurs autres prirent le même parti, ne ponvant souffrir l'insoience des flatteurs de Cléopatre, qui les piquaient et les outragenient en toute occasion.

Plntarque nomme en particulier M. Silanus, qui fut dans la suite collégue d'Octavien dans le consulat; et Q. Dellius, qu'il qualifie historien, mais qui est plus connu par le titre que lui donnait Messala, de voltigenr des guerres civiles ', parce qu'il avait quitté Doiabella pour Cassins, Cassius pour Antoine, et eufin, dans le temps dont je parle. Antoine pour Octavien. Deitius avait été le premier dépêché par Antoine vers Cléopatre pour la ordonner de venir rendre compte de sa conduite. J'ai marqué comment il s'ac.

1 « Dellium Messala Corvinus desultorem bel torum

quitta de sa commission. Non-seulement il reconnut que les charmes de cetto princesse la rendraient mattresse du cœur d'Antoine, mais il y fut lui-même sensible. Sénéque le père cite des jettres galantes de Deltius à Cléopatre. Dans les derniers temps il offensa cette princesse par un mot qui lui échapps dans un repas. Il dit qu'ou leur faisait boire de la piquette, pendant que Sermentus (c'était le nom d'un bouffon qui divertissait Octavien, et qu'Horace a rendu célèbre buyait à Rome le meilleur vin de Falernet. Ce reproche blessa vivement Cléopatre, et Dellius prétendait avoir été averti par un mêdeciu nommé Glaucus que sa vie n'était pas en soreté. Peut-être disait-il vrai: pent-être anssi ue cherchait-il qu'à couvrir la houte de sa perfidie. Cléopatre était assez méchante pour vouloir le faire périr. Mais Dellius ne semble guère digne d'être cru sur sa parole.

Rome retentissait de plaintes et de reproches contre Antoine. Ses anciens adversaires, les nouveaux déserteurs de son parti. tous concouraient à le décrier; et sa conduite ini faisait encore plus de tort que tous les disconrs qui se tenaient à son désavantage, Esclave de Cléopatre, il paraissait manifestement n'avoir point d'autres volontés que celles de cette reine, qui osait se promettre l'empire de Rome, et qui, lorsqu'elle voulait faire un serment bien authentique, jurait par les lois qu'elle dicterait dans le Capitole à tout l'univers. Elte avait déjà une garde romaine, dont ies soldats portaient son nom écrit sur ieurs boucliers. Octavien était donc bien fondé à faire craindre aux Romains qu'Antoine, s'il devenait valnqueur, ne les assuiettit à Cléopatre, et qu'il ue transferat le siège de l'emptre à Alexandrie, Antoine paraissait ne se souvenir en ancune façon qu'il fût Romain. Il avait dépouillé nou-seulement les mœurs et les maximes, mais jusqu'à l'habillement de sa nation. Il se montrait sonvent sur un trône d'or, vetu à la facou des princes d'Orient. tout brillant de pourpre et de plerreries, un sabre médois à son côté, un sceptre d'or à la main, et même, s'li en faut croire Florus, le front ceiut d'un diadème. Il avait aboli i'usage

du som de gerfoire\*, qui signilalat che la Bomain sa fraste et le questrier du général dans un camp, ou la deneuer du souvernai magière diase les provinces. A ce terme il avait enhancier chiu qui discipere une Adelette chiu qui discipere une Adelette de la préminence et la frois du commandament à Cléopaire. Estin, de même que Cléopaire se donnais par la nouvelle lais, et les premis les statificais are a personne, dans ses inbleum et de claus ses sintese, Antoine de liade peniale et distribution de claus ses sintese, Antoine de liade peniale coil ca bronne, avec les symboles qui caractérissient (Distri

Antoine, prenant à tâche de se rendre odieux aux Romains par taut d'endroits. réussit enfin à se perdre. Octavien obtint un décret pour le priver du consulat, qu'il devait gérer l'année suivante, et de la puissance trinmvirale. Il ne le fit point déclarer ennemi public, soit qu'il n'osat pas pousser les choses jusqu'à cette extrémité, craignant les partisaus qu'Autoine avait encore à Rome; soit, ce qui me paratt plus vraisemblable, par une suite du système de modération qu'il s'était prescrit depuis sa victoire sur Sextus Pompée. Si Antoine eût été déclaré ennemi, tous ceux qui lui étaient attachés, et parmi lesquels on comptait beaucoup d'illustres personnages . auraient été euveloppés dans la même condamnation, Or. Octavien n'avait point dessein de les perdre, et il était bien aise au contraire de leur Isisser une porte toniours ouverte pour revenir à lui. It voulut même que le décret renda contre Antoine promit l'impunité, et annouçat des éloges à ceux qui le quitteraient.

Ĉe fut donc à Cléopatre seule que la guerre fut déctarée. O prit dans la ville l'habit militaire, comme pour un péril imminent, et, qui intéressait le salat de la répubique; et toutes les cérémonies d'une déclaration de guerre en forme furent pratiquées soleunellement.

Basiletov.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il me parali remarquable qu'Horace, dans un assea grând nombre de pièces qu'il a faites sur la guerre doni il est let question, n'ait jamais nommé Antoine. Il lantlait la réserve da maître. Virgile n'a pas été si circonspect,

Octavien, dans lo discours qu'il fit au penie à ce sujet, affecta de dire qu'Antoine, ensercéte à facité par une enchanteresse, tié-talt plus à lui, èt que les chefs de la guerre contre les Romains seraient l'enneque Marien, la coffieux de Cléopatre, c't as dame d'ajours, qui régissaient les plus grandes affiere de l'empire. Ainsi, tout ce ménagement pour Antoine, que l'on un nommait pas de la commanda de parte, ne tendait qu'à la rendre méprisable, et en même temps plus la rendre méprisable, et en même temps plus colletts, plus offers, plus que, sans contre sa patrie et contre se concitoyen pour une femme étransére.

Antoine comprit parfaitement toute la malignité des dehors de modération que gardait avec lui son adversaire. Irrité à l'excès, il exigea un nouveau serment de ses troupes, et it jura lui-même solennellement, à la tête de son armée, qu'il ne ferait ni paix ni trève avec Octavien. Il ajouta qu'il abdiquerait le triumvirat deux mois après la victoire: et. quoiqu'il fût bien éloigné d'avoir pne inteution sincère d'acquitter cette promesse, il resista longtemps an vœu de ses soldats qui voulaient qu'il prtt le terme de six mois; et ce ne fut qu'avec toutes les marques extérieures de répugnance qu'enfin il se rendit. L'animosité u'était pas moindre dans l'autre parti. Toute l'Italie s'engagea par serment à servir Octavieu dans la guerre contre Antoine. La seule ville de Bologne, qui de tout temps était sous la protection de la famille Autonia1, demanda et obtint la permission de ne point entrer dans cette lique contre son patron.

Tout l'année se passa dans ces préparaitis de guerre, sans aucune bostilité actuelle de part al d'autre. Octavieu vodut se douner le temps de se bien assure re l'Italie, et prendre toutes les précautions inécessires pour prérenir les mouvements ausquels son absence pourrait donnée lieu. Il avait d'autain plus de sujet de craindre ces mouvements, qu'il assuit qu'il soujet de craindre ces mouvements, qu'il avait qu'il d'autre de l'Orient fournississeut des riches essemments avait evroje des sommes conseis immeuses, avait euroje des sommes conseis immeuses, avait euroje des sommes con-

siderables en Italie et dans Rome méme, pour réchauffer le têle de ses acciues anis, et se gager, s'il était possible, de nouveaux parisans. C'est en qui détermina. Octavien à distributer une grafification à ses soldais, alta d'affermit leur fidelité contre les tentaites que l'on pourrait faire pour les corcompre. Il plaça anssi des troupes dans l'is endroits suspects, ou exposés à être inautiès. Tout cola demandait des soirs et du temps.

Antoine, par mollesse et par nonclasines, as dentrer en action. Il arriva a Illie de Corryre vers la saison de l'automes, et, syant appris que des visseaux ennemis parassaient dans les plages voisines, quoique et fusetts sellement quedques biliments encrissent settement quedques biliments entre de la compartica de la compartica de la contra la fotte d'Octavien étal: en merc que oute la lotte d'Octavien étal: en merc que su vers le Péloponies. Il y distribus nes troupse en quartiers; et pour lui, il pessa l'hiver à Patras,

Les choses étaient en celte situation lorsque Octavien prit possession de son troisième consulat, où il ent pour collègue Messala, substitué en la place d'Autoine.

C. JULIUS CESAR OCTAVIANUS, III. M. VALERIUS MESSALA CORVINUS<sup>1</sup>.

Jamais on n'arait vu rassemblées pour aucune guerre, soit étrangére, soit civile, des forces de terre et de mer aussi puissantes èt aussi nombreuses que celles avec lesquelles Antoine et Octavien se préparaient à en venir aux maios.

Le premier avait cent mille hommes de pied, et douce mille chevant. Dans ce moffibre d'étalent plus comprisés les troupes auxiliaires que les rois sés alliés lui araieut entoyées ou monétes. Bogud, roi d'anne partie de la Libre; Tarcondimotus, vol de la haute Chicle; Archelens, de Cappadoce; Philadedgies; et Ampains, de Galutie, veralent en personne dans son armée. Le roi des Médes, Herodo, l'Arabe Machus et Pédenon, qu'A<sub>1</sub>-

\$ Suct. Aug. 70,

1 An. R. 731; sv. J. C. 31.

toine avait fait roi d'une partie ilu Pont et de la Cilicie, lui avaient enroyé des secours. Se flotte se montait à cinq cents vaisseaux de guerre, dont piusivurs étaient à huit et à dix rangs de rames, superb ment ornés, suivant le goût de magnificence, et même de luxe, qu'il poriait partout.

Octavien était moins fort, Quatre-vingt mille soidats légionnaires, et un nombredecavalerie égal à ceiui de son ennemi, formaient son armée de terre. Sa flotte ne passait pas deux cent cinquante bâtiments, qui même étaient beaucoup plus petits que ceux d'Antoine, mais d'une meilleure construction, pius agiles, et surtout mieux garnis de mateiots et de rameurs, qui entendaient parfaitement la manœuvre; au lieu que les grosses masses de la flotte ennemie étaient à demi vides, et n'avaient pour les servir que des gens ramassés, el la piupart enlevés de force, qui jamais n'avaient vu la mer, des moissonneurs, des muletiers, des jeunes gens presque encore dans l'enfauce que l'on prenait sur les chemins, et dont on dépeuplait la Grèce, sans pouvoir néanmoins parveuir à remplir les vaisseaux. Tout l'empire romain s'ébrania pour cette guerre. C'était l'Orient qui se heurtait contre l'Occident, La domination d'Antoine s'étendait depuis l'Euphrate et l'Arménie jusqu'à la mer louienne; et il fout joindre encore à ces vastes régions l'Egypte et la Cyrénatque. Octavien avait pour lui l'Afrique, depuis le canton de Cyrène jusqu'à la grande mer . l'Espagne, la Gauie, l'Illyrie, l'Italie, les lies de Sicile et de Sardaigne, Mais l'Italie ne lui fournissait pas seuiement des forces, elle donpait un grand relief et une décoration bien avantageuse à son parti, comme Virgile le fait sentir lorsque, décrivant la bataille d'Actium, il représente d'un côté Auguste 1 menaut l'Italie au combat<sup>4</sup>, et accompagné du sénat et du peuple, des dieux pénatos de Rome, et des grands dieux tutélaires de l'empire; et de l'autier part Antoine irstanat à a suite des nations berbares, mille sortes d'armures differentes, l'Egypte, l'Orient, la Bactriane, et, pour combie d'ignominie, une éponse égyptienne qui le suit, ou plutôt qui le domine.

Par l'expasé que je viens de faire des forces des deux partis, il paratt que les deux généraux avaient i'un et l'autre des motifs d'espérer la victoire. Aussi témolgnaient-ils une grande coufiance, dans laqueile pourtant il entrait autant de politique que de persuasion. Octavien, qui n'était point fastueux ni fanfaron par caractère. fit néanmoins porter un défi à Antoine ; et, pendant que ses vaisseaux étaient encore dans les ports de Tarente et de Briudes, ii lui proposa de venir en Italie, offrant de ini laisser libres les ports et les rades dont il aurait besoin pour sa flotte, et de s'éloigner de la mer jusqu'à la distance d'une journée de cheval; le tout, sous promesse de livrer bataille cinq jours après le débarquement. Si ce parti ne convenait pas à Antoine. li lui demandait à être recu en Epire aux mêmes conditions. Antoine n'accepta aucune des deux propositions, et même il s'en mogua, « Qui sera notre inge, d:t-ii, si l'un de nous « manque à quelqu'un des articles de la con-« vention? » Mais, pour ne pas cèder en rodomontade à un ennemi à qui il n'avait jamais accordé la gloire de la bravoure, il le défia à un combat singulter : ou , supposé qu'une bataille générale lui plût davantage. il jui proposait de convenir qu'ils se transporteraient l'un et l'autre avec leurs armées sur les pisines de Pharsale, afin de décider leur quereile au même lieu qui avait vu terminer ceile de César et de Pompée,

C'étaient là des propos frivoles, et qui ne pouvaient jameis passer en réalité, quoiqu'ils ue fuseut peut-être pas inutiles pour encourager de part et d'autre le soidat.

Cependant la belle saison commençait à s'ouvrir, et il était temps d'eutrer en action. Octavieu rassembla B'indies et dans le visitnage non-seulement toutes ses troupes, mais tous ceux qui marquaient le plus, et qui svaient quelque crédit dans l'ordre des séan-

Octavien portait le nom d'Auguste lorsque Virgile composait ces vers.

d' Hinc Augustus agens Italos în pratia Casar, Cum patribus populoque, preasibus et magnis dis Hinc ope barbarică varilegue Annolus armis Victor ab Aurore populs et libore Rubro

Egytum viresque Orientis et ultima secum Bactra vebit : sequiturque, nefas! Egyptis cențur. (Vanc. Eneid. L van, v. 678 seqq.)

<sup>( 1</sup> me veneral r 1m, 1 ovenede)

teurs et dans celui des chevaliers. Il prétendalt employer les uns et en tirer du service , s'assurer de la fidélité des autres en les tenant auprès de sa personne; et en même temps il était charmé de mettre en évidence et de donner en spectacle à l'univers les chefs et le corps de la natiou romaine s'intéressant unanimement pour la défense de sa cause.

Parmi les soins de l'embargnement, une de ses attentions fut d'empêcher, à l'exemple de son grand-oncle, que ses vaisseanx ne fassent chargés d'une foule de gens inntiles et de provisions superflues. Il régla donc le nombre d'esclaves que chaque officier ou sénateur pourrait mener avec soi, et la gnantité de vivres dont il leur serait permis de se fonrair.

En attendant que tout fût prêt pour le départ général, il détacha Agrippa, à la téte d'une nombreuse escadre, pour aller inquiéter l'ennemi. Ce brave commandant s'acquitta heureusement et habilement de sa commission. Il fit des descentes en plusieurs endroits de la Grèce : il emporta de vive force Méthone!, ville considérable du Péloponése, et défendue par une bonne garnison. Bogud . roi de Mauritanie, fut tné dans cette occasion, Mais le plus important exploit d'Agrippa, dans cette course, fut laprise d'un grand convoi de toutes sortes de provisions de guerre et de bouche, qui venait à Antoine de la Syrie et de l'Egypte. Après un si henreux commencement de campague, Agrippa vint retrouver Octavien, qui, enconragé par ses premiers snccès, se hâta d'aller chercher l'ennemi avec tontes ses forces de terre et de mer.

Elles partirent toutes ensemble, et convrirent la mer Ionienne d'une multitude prodigieuse de bâtiments, soit barques de transport ponr faire passer en Grèce quatre-vingt mille hommes de pied et douze mille chevaux. solt valsseaux de guerre, au nombre de deux cent cinquante. L'armée de terre débarqua au pied des monts Céranniens , et elle avait ordre de défiler le long de la côte insqu'au golfe d'Ambracie 5, Octavien lui-même, à la tête de son armée navale, ayant pris en passant Corcyre, abandonnée par les ennemis, vint se rafralchir dans un port formé par la rivière d'Achèron I à son embonchure. Il y établit le rendez-vons général de sa flotte, et tout de suite il vogna vers le promontoire Il devait être bien attendn : et nêanmoins

d'Actium. pen s'en fallnt qu'il ne surprit Antoine, dont la florte mouillait à la rade de ce cap, Antoine n'avait rien de prêt. Ses légions n'étaient point arrivées : ses vaisseaux vognalent à peine, n'avant pas leur nombre complet de matelots et de rameurs, dul même périssaient journellement de maladie et de misère, surtout ceux que l'on prenaît de force, et que l'on appliquait à un métier pénible et tout nouveau ponr enx. On rapporte à ce sujet nu mot d'Antoine bien cruel et bien inhumain. Comme on lni disait qu'il était mort plus du tiers de l'équipage de sa flotte : « Pourvu 9, « répondit-il, que l'on conserve les rames, « nous ne manquerons point de ramenrs tant « que la Grèce aura des hommes. » S'il est vrai qu'il soit sorti de la bouche d'Antoine une parole si brutale et si féroce. Il est bieu digne des malheurs qu'il a éprouvés, Dans le trouble universel que cansait l'ar-

rivée soudaine d'Octavien, Cléopatre s'égaya par nne fade plaisanterie, qui ne mériteralt guère d'être rapportée ici, si ce n'est qu'elle pent passer ponr un trait du caractère de cette princesse également folâtre et méprisant. Comme on vint lni aunoncer avec effroi que l'ennemi s'était emparé de Toryne, petite ville dont le nom en grec signifie cuiller à pot. elle iona sur cette équivoque, « Beau sniet « de s'effrayer, dit-elle, parce que César « garde la cuiller à pot l » Cette froide allusion n'aurait pas sauvé la flotte; mais Antoine paya de tête et de présence d'esprit. Il n'avait que très-peu de tronpes sur ses vaisseanx, et, s'il eût été attaqué, sa perte était certaine. Pour tromper nn ennemi anquel II Ini

<sup>5</sup> Ce port était appelé le port Douz, parce que l'eau. v est donce, soit à cause des rivières qui s'y déchargent. ou des sources qui sortent du fond, Il est marqué dans les cartes de Grèce de M. d'Anville, par le nom de Glucus limen, qui est le nom grec écrit en lettres latines, 2 e Remi modó salvi sint; nam remiges pon éceruni

<sup>«</sup> quoed Græcie homines habuerit. » (Oros. vz. 19.)

<sup>1</sup> Aujourd'hui Modon. 3 Monts de la Chimère.

<sup>6</sup> Golfe de l'Arta.

HIL BIST, BOM.

toine était en état de le bien recevoir. Octavien avait eu dans ce mouvement brusque et imprévu une double intention : il espérait ou emporter quelque avantage par la force, ou débaucher et attirer à lui une partie des soldats d'Antoine. N'ayant réussi ni dans l'une ni dans l'autre de ses vues, il songea à s'établir et à se fortifier un camp sur la côte septentrionale du golfe d'Ambracie, à l'endroit où il batit depuis la ville de Nicopolis 1; et, de son camp, il tira des lignes de communication avec le port Comarus, qui est sur la mer Ionienne, à peu de distance du port que forme l'Achéron. Antoine occupait les deux pointes qui dominent l'entrée du golfe, Il y avait élevé des tours, et il faisait garder exactement l'embouchure par ses vaisseaux; en sorte qu'il était maltre d'entrer dans le golfe et d'en sortir à sa volonté. Son camp s'étendait dans la plaine, au-dessous d'Actium, séparé de celui de son ennemi par la largeur du même golfe.

Les deux armées reultreut assez longtemps dans cette position, sans qu'Octavien pôt parrenir à engager une bataille, quoiqu'il ne cessit de l'offiri Antoine. Ein enter raison cressit de l'offiri Antoine. Ein enter raison l'autre à le refuser. Les troupes d'Antoine n'étaient pas nouve touter assexablées; et il avait le même intérêt à attendre celles qui manquaitent que son adversaire à les prévenir. Tout se réduisit donc pendant un temps des carraterie, il des prises de raisecur de charce, il de prises de raisecur de charce que l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de la prévenir de la prévenir des prises de raisecur de charce, il des prises de raisecur de charce par l'autre pour l'autre d'autre d'au

Lorsque Antoine eut toules ses troupes réunies, il montra plus de conflance. Il pessa avec une partie de son armée sur la côte où était l'eunemi, et il y dressa un camp, laissact elemnoirs ses principales forces dans on action camp suprés d'Actium. Alors Octoviers raientil cette graude ardeur à presse te combair : mais penedia qu'il se ternalt internequille, il fit agré des étachements des les composites de l'action de l'action de l'action en longuistère, el Tobliger, s'il cité iposible, d'abandeaner les postes qu'il occupia, obtavien envoys différents corps de troupe en Gréce et en Maccéolone; et Agrippo, par son ordre, étéant màs la tête d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et d'une puis-saite escadeu, s'empars de Locacide, et de la conseil de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la co

Ces succés d'Agrippa commencèrent à faire pencher la balance, et ébranièrent la fi-léité de plusienrs des partisana d'Antoine. Les désertions devincent fréquentes dans son armée. et d'illustres personnages, tels que Philadelphe, roi de Paphlagonie, Amyntas, rol des Galates, le quittèrent pour passer dans le camp enneml. Mais il n'y eut personne dont le changement de parti lui fût plus sensible que celni de Domitius Ahénobarbus, C'était de tout les amis d'Antoine le plus distingué par sa naissance, par son rang, par l'élévation de son courage. Il n'avait point voulu se rabaisser à faire sa cour à Cléopatre, et il était le seul qui, en lui parlant, ne l'eût iamais appelés que par son nom. En conséquence, il eut l essuyer tous les jours mille désagréments dé la part de cette orgueilleuse princesse. Le dépit qu'il en conçut, et peut-être la crainte d'ua événement fâcheux, auquel il voyait que les choses se préparaient, l'engagèrent à aller chercher plus de considération et une meilleura fortune auprès d'Octavien. Quolque malada, et ayant actuellement la flévre, il se jeta dass un esquif, et fit heureusement le traiet. Aptoine fut pique, et il se venges en plaisentant sur Domitius, et en attribuent sa fuite à l'impatience de revoir une affranchie qu'il aimait et sans laquelle il ne pouvait vivre. Du reste, il en usa généreusement à son égard, et, contre l'avis de Cléopatre, il lui renvoya ses équipages et tout ce qui lui avait appartenu. Domitius mourut peu après, sans avoir eu le temps de rendre aucun service à Octavien, si

<sup>1</sup> Aujourd'hui Prévésa.

<sup>1</sup> L'tie de Seinte-Maure.

ce u'est que son exemple décréditait le parti qu'il avait abaudonné, et fui pour plusieurs eu motif d'en faire antant,

La multitude des désertions aigrit l'esprit d'Antoine, et le porta à la cruanté. Sur des soupçons blen ou mal foudés, il fit périr dans les tourments Jamblichus, roi ou prince d'une contrce de l'Arabie : et il livra un sénateur. nommé O. Postumius, à la fureer d'un nombre de forcenés qui, comme des bêtes féroces, le déchirérent et le mirent en pièces.

Les chagrius d'Ausoine s'étendirent jusque sur Cléopatre, et il entra en défiance contre elle 1. Par une de ces vicissitudes que produisent d'ordinaire les passions violentes, il alla d'un excès à l'autre ; et celle à laquelle il avait soumis toules ses volontés lui devint suspecte du noir dessein de le faire périr par le poison, En consequence, lorsqu'il mangeait evec elle, li voulut que l'on fit l'essai de tout ce qu'on servait devant lui. Cléopatre se joua de ses frayeurs et de ses précautions, et elle se fit un plaisir de lui en prouver l'inutilité. Dans un repas, elle mit sur sa tête une couronne dout les steurs étaient empoisonnées par les extrémités. Ensuite, lorsque l'on fut en gaifé, olle invita Antoine, sclon une pratique usitée parmi les gens de plaisir, à boire les couronnes, c'est-à-dire à boire du vin dans lequel les couronnes auralent été trempées. Anjoine y consent : il prend la couronne de Cléopatre, en met les fleurs en pièces, les jette dans sa coupe ; et détà il la portait à sa bouche, lorsque la reine, lui salsissant le bras, lui dit: « Conna ssez « celle contre laquelle vous vous précaution-« nez par celte nouvelle méthode d'ordonner a l'essal de ce que vous devez mauger ou « boire s. Si je pouvals vivre sans vous, maud querais-je d'oceasions ou de moyens? En même temps elle fit amener un criminel, qui, par son ordre, but le vin de la coupe d'Antoine, et expira sur-le-champ. Un tel jeu

aurait eu de quoi déplaire à un homme soup conneux. Mais Antoine n'en tira ancune induction ficheuse, et reprit ses sentiments accoutumés de confiance aveugle pour Cléo-

palre. Dans ce même iemps, il iul aureint quelques nouvelles pertes, qui augmentérent ses inquiétudes sur le succès de la guerre. Sosina, avant engagé un combat naval, fut battn, et le roi Tarcondimotus y perdit la vie. Antoine lui-même ne réussit pas mieux dans une pe ; tite action de cavalerie où il se tronva en persoune. Eufin il courut risque d'être enlevé, et de tomber eu pouvoir d'Octavien. Voici comment la chose arriva.

Il se tenait près de l'ennemi dans le camp qu'il avait établi sur la côte septentrienale du golfe, et il passait souvent sans beaucoup de précaution de ce camp à sa flotte, se fiant sur des lignes palissadées, qui assuraient la communication de l'un avec l'autre. Octavien en fut averti, et il placa une embuscade, qui ne manqua Antoine que d'un instant : car ceiul qui le précédait immédiatement fut pris, et lui-même il ne se sauva qu'avec paine eu courant de toujes ses forces. Cette aventuré le détermina à rejourner dans son ancien camp, an pied du promontoire d'Actium.

Là vovant que ses affaires dépérissaleut de ionr en jour, et que d'ailleurs le disette commençait à se mettre dans son armée, il en conclut qu'il deveit changer entièrement son plan de guerre, et il fint un grand consell pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire en pareille conjoncture. Dion assure que Cléopatre fut d'avis de ramener toutes les troupes en Egypte, laissant seulement des garnisons dans les postes et dans les villes les plus considérables des pays qu'ils abandonneraient : conseil lache et insensé, que je ne puis croire que Cléopatre même ait osé proposer à Antoine. Cependaut cet historien ajoute que le général romain v déféra, et que la bataille d'Actium, qui suivit de prés, s'engagea malgré lul, lorsqu'il avait dessein de se retirer, et non de se battre. Ce récit, dont je ne trouve de vestigé dans ancun autre auteur, me paraît très-peu probable, et j'aime mieux m'en tenir à Plutarque, selon lequel, le parti de livrer bataille étent pris et arrêté, la délibération avait uni-

<sup>5</sup> Pline date ce fait en général du temps des préparatifs de la guerre d'Actium, in apparatu Actiaci belli. Je ne tul trouve pas de place plus convenable que celle que je lui donne ici. 2 Plin. xxi. 3

a e En ego stim, inquit, illa, Marce Antoni, quam tu e novă pra-gustautium diligentiă caves ; adeò mihi, si

g possim sine te vivere, occasio aut ratio deest. a

sur terre ou sar mer.

Autoine avait bien plus de raisons de mettre sa confiauce en ses légions exercées par taut de combats que dans une flotte mal équipée. mal servie, et qui jusque-là n'avait réussi en rieu. C'était aussi le sentiment de Canidius. qui, à l'approche du danger, oubliant ses complaisances pour Cléopatre, conseillait à sou général de renvoyer cette princesse, et de se retirer en Thrace ou en Macédoine pour y vider la querelle par une bataille en pleine campagne. Il représentait qu'en ce cas Dicomès, roi des Gètes, promettait de puissants secours, et qu'après tout il n'était point houteux d'abandonner la mer à Octavien, à qui les guerres coutre Sextus Pompée avaient donné moyen d'acquérir de l'habileté dans la marine : mais qu'il serait bien étrange qu'Antoine, qui avait une si grande expérience dans les combats sur terre, ne profitât point de la force, du nombre et du courage de ses légions, et fit consister toute sa ressource dans des vaisseaux.

Des raisons si solides auralent assurément fait impression sur Antoine, s'il eût été encore capable de se décider par lui-même. Mais il ne voyait que par les yeux de Cléopatre, et il ne se déterminait que par ses ordres. Cette artificieuse princesse, qui ue songeait qu'à ses intérêts propres, voulait absolument une batailte uavale, envisageant non pas ce qui pourrait être plus utile pour vaincre, mais ce qui lui procurerait une fulte plus prompte et plus aisée eu cas de disgrace.

Il fut donc résolu que l'on s'en tiendrait à combattre sur mer ; et, comme le uombre des matelots et des rameurs d'Antoine ne suffisait pas à beaucoup près pour celul de ses vaisseaux, il fit un choix de ses meilleurs bâtiments jusqu'à la concurrence de ce qu'il avait d'hommes pour las servir et pour faire la manœuvre, et il brûle tout le reste. Se flotte se trouva ainsi réduite à cent soixante-dix vaisseaux, qui n'avaient pas même leur équipage complet '. En y ajoutant les soixante galères de Cléopatre, il était encore inférieur à son enueud, qui avait deux cent soixante vaisseaux.

quement pour objet de résoudre si ce serait | Mais, comme les siens étalent plus grands et plus hauts de bord, il comptait que cet avantage supplécrait à ce qui lui manquait du côté du nombre. Il embarqua sur cette flotte vingt mille soldats légionnaires et deux mille tireurs d'arcs, sans oublier d'y faire monter les premiers et les plus illustres de ceux qu'il avait avec lui, afin qu'il leur fût plus difficile de passer du côté de l'enneml, s'ils étaient tentés d'imiter l'exemple que plusieurs autres leur

avaient donné. On rapporte que pendant l'embarquement un vieux centurion, de tout temps attaché à Antoine, et qui, avant combattu pour lui et sous ses yeux en mille occasions, était monlu de coups, lorsqu'il le vit approcher, versa des larmes, et lui dit : « Mou général, pour-« quoi, méprisant ces blessures que j'ai reçues « en combattant sous vos ordres, et cette e épée qui vous a si bien servi, mettez-vous « vos espérances dans un fragile bois? Lais-« sez les Egyptiens et les Phénicieus co nbat-« tre sur mer; mais, pour nous, la terre est « notre élément. Donnez-nous la terre, sur « laquelle nous sommes accoutumés à com-« battre de pied ferme, prêts à vaincre ou à « mourir. » A ce discours Antoine ne répondit rien ; mais, prenant un air de sérénité, et faisant signe de la main au centurion d'avoir bon courage, il passa outre et continua son opération.

Il recommandait à cet officier une confiance qu'il u'avait pas lui-même ; et l'on remarqua que les pilotes, voulant laisser les voiles à terre, parce que les rames suffisaient pour le combat, il ordonna qu'on les portat dans les vaisseaux, sous le prétexte qu'il ne fallait pas qu'aucun des ennemis pût leur échapper par

Octavien fit de son côté les appréts du combat, sentant parfaitement tout l'avautage que lui donnait son ennemi en lui présentant la bataille sur mer. Mais, malgre la disposition où étaient les deux généraux d'en venir aux mains, peudant quatre jours le gros temps les en empêcha. Enfin, le cinquième jour, qui était le 2 septembre, s'étant trouvé clair, serein, tranquille, les mit à portée de décider qui des deux resterait le mattre de l'univers. Autoine rangea sa flotte devaut l'embou-

<sup>1</sup> Ores. VI. 10.

chus du golfe d'Ambracie, donnaul le commandement de l'aille d'orlie à Gellius Pablicole, c'eni de la guache à Sosius, et confiant le centre à M. Cettroin et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M. Indicativa et à M

iemps reconnue pour fabuleuse.

Octavien, prenant le large, s'étendit en face
de la flotte d'Antoine. Ses lieutenants généraux étaient M. Lurins à la droite, L. Arrantius à la ganche, subordonnés tous deux à
Agrippa, qui commandait en chef, ét sur qui
devait rouler toute l'action. Le consul Messala avait aussi dans cetté flotte un commandement, mais qui u'est pas blen nettement
explique. Pour ce qui est d'Octavien luimême, enfouré d'un nombre de barques que
motatent des nollières destines à porter ses
motates de la conflicter destines à porter ses
motates de la conflicter destines a porter ses
motates de la conflicter destines a porter ses
motates de la conflicter destines a sont departement. d'être parton.

Les deux armées de terre, simples spectatrices du combat, étaient rangées sur les rivages, celle d'Antoine commandée par Canidius, celle d'Octavien par Statilius Taurus : puissant encouragement pour les deux flottes qui aliaient se battre.

Quoique Antoine offit la betaille, il a 'avail pas dessein d'attiquer. Il avail recommandé à ceux qui présideient à la manœuvre d'attendre l'en meni sans faire aucun nouvement, se précautionnant coutre les écuells et les baseins de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la battre de la même façon que s'ils cussent déte en terre ferme, et de regardre leurs values un comme des cliadelles qu'ils auraient à défaudre contre une troupe d'asseillant des

Octavien, en parcourant loutes les divisions de son armée, lorsqu'il fut arrivé à son aile droite, remarqua avec étounement la tranquillité de la flotte d'Antoine. Car de loin ou

chure du golfe d'Ambracie, donnant le come dit cru gié list à l'angre, il pei de gripe pas mandement de l'aile dreite à Gellin Publi-lpe pour de list l'aile dreite à Gellin publi-lpe conte à M. Cettivas et a M. Instêres. Pour métode le contre à M. Cettivas et a M. Instêres. Pour métode et remers aussieux et l'abilité de ses lui, il se réseru le soin d'alter partout où si suge; et il se contenta de deminer en préprésence sersit le évessire ? Pline rapporte : lonc, à la distance d'un miser en préprésence sersit le decessire ? Pline apporte : lonc, à la distance d'un miser en pré-

Cette inaction dura jusqu'à midi. Alors, uu vent de mer s'étaut élevé , les officiers et les soldats d'Antoine, impetients d'un délai qui irritait leurs courages, et se conflant en la grandeur et eu la force de leurs bâtiments. ébranlèrent leur gauche, et firent un mouvement vers l'ennemi. Octavien eu fut charmé; et, pour leur donner lieu de s'éloigner davantage du détroit et des terres, il ordonua à sa droite de reculer vers la pleine mer, afin que ses vaisseaux, qui manœuvraient excellemment, eussent tout l'espace nécessaire pour assaillir à leur avantage les lourdes masses d'Antoine, qui, par leur pesanteur et le défaut d'équipage, ne se manisient que difficilement et jentement.

Bientôt on s'approche, on se mêle. Mais la façou de se battre ne ressemblait aucunement à un combat naval, tel que le connaissaient et le pratiquaient les anciens. Car les proues de leurs valsseaux étaient des espèces d'armes offensives. Garnies de forts éperons d'airain, elles se beurtaieut par la pointe avec violence; ou, ce qui était bien plus avantageux, on les dirigeait contre le flanc du vaisseau ennemi, pour le biesser, le percer, et le mettre dans le cas de donner entrée à l'eau et de couler à fond. Ici il ne fut point question de ce choc de vaisseau contre vaisseau. Ceux d'Antoine étaient trop lourds pour pouvoir être poussès avec impétuosité, de quoi dépendait néaumoins la force du coup : et ceux d'Octavien, petits et légers, non-seulement évitalent de rencontrer les éperons des eunemis, mais, s'ils tentalent de heurter les flancs de ces énormes bâtiments, comme les bois eu étalent durs, épais et liés avec des crampous de fer, souveut la pointe de l'éperon qui avait

porié le coup se trouvait rebouchée et écrasée. On se battait donc ainsi que dans une action sur terre; ou, pour parier plus juste, c'étaient comme des assauts livrés à des forteresses. Car trois et quatire vaisseaux d'Octarien entouraient un de ceux d'Antoine, et les com-

t Plin. xxxii, i.

battants se servalent de piques, de boucliers, de longues perches armées de fer par le bout, de pots à fenx; et même, du côlé d'Antoine, comme les poupes de ses vaisseaux portaient des tours de bois, on employait les catapultes,

ou machines à lancer les traits.

Pendant que l'ou combatlait ainsi à la droite. Agrippa étendit sa gauche pour envelopper les ennemis. Publicola, qui lui était opposé, fut oblige d'en faire autant, et, en s'étendant, il se sépara peu à peu du centre, où le trouble commença à se mettre. Cependant il n'y avait rien encore de décide, lorsque tout d'un coup on vit les soixante vaisseaux de Cléopatre prendre la fuile, et traverser les combattants, ayant les voiles hautes et cingiant vers le Péloponèse. La peur sans donte emporta cette princesse, qui avait tout préparé d'avance. et qui, comme si elle ne fût venue au combat que pour fuir, s'élait donné le soin de faire charger sur ses valsseaux tout ce qu'elle avait de plus précieux.

Il n'y a rien eu cela de fort étonnant, Mais ce qui est inconcevable, c'est la conduite d'Antoine en cette occasion. Il n'est pas possible d'y reconnaître ', dit Plutarque, ni le général d'armée, ni l'homme de cœur et de tête. Il sembla même avoir perdu le droit de se gouverner par sa volonté propre, et il vérifia ee que l'on dit des amants, dont on assura que l'âme habite dans la personne qu'ils alment. Comme s'il ent été l'ombre de Cléopatre, et obligé d'obéir à tous ses mouvements, il ne vit pas plus tôt le vaisseau de cette princesse partir et s'éloigner, qu'oubliant tout, abandonnant et trahissant ceux qui combaltaient et qui mouraient actuellement pour lui, il passa dans une galère à eing rangs de rames, accompagné seulement da deux amis. Alexandre, Syrien, et un Ro-

τ Ενθα θε φανερόν πότος Αντώνιος εποίοσε, ούτε Soyerror, ours avisie, ours Doe thing dovermois gegenenhtines, gjy, cuib att unicon giut an AnXen red desires de addereio objunte con ideourres uno Tor yweerer; worth countywate and compersionμενος. Οψ γάρ έφθη τον έπείνος έδων ναύν άποπλέουσαν, παί παντων έκλαθόμενος, και προδούς καί άποδράς τους ύπέρ αύτου μαχομένους καί θνεσκόνtac, ele mivrapo percutico... loides reo anoladoias ese uni neconnologous adres.

main nommé Scellius 1, et il courut après celle qui se perdait, et qui le perdait lui-même. Cléopaire, l'ayaut reconnu, fit lever en l'air le pavillon de son vaisseau. Il y aborda, et y entra sans la voir ni en être vu. Elle était à la poupe : il passa à la proue, et là il demeura assis seul , tenant sa tête avec ses deux mains,

Cependant ses soldats combattaient avec un courage digne d'admiration. Il est vrai que d'abord il n'y en eut que peu qui s'apersurent de sa fuite. Mais Octavien ne la leur laissa pas longtemps ignorer; et il allait de vaisseau en vaisseau, leur demandant pour qui done ils s'opiniatraient à combattre. L'attachement pour leur général et l'amour de la gloire étaient si vifs dans le cœur de ces braves geus, qu'ils ne voulurent point recevoir le quartier qu'on leur offrait, jusqu'à ce qu'enfin , la mer commençant à élever de grosses vagues et à fatiguer leurs bâtiments, las de résister à la fois et aux ennemis, et aux vents, et aux flots, ils se soumirent au vainqueur vers la disième heure du jour. Le nombre des morts ue passa pas cinq mille. Les vaisseaux pris. de toute grandeur et de toute forme, se montèrent à trois cents.

Restait l'armée de terre, qui, par le nombro et la valeur des troupes dont elle était composée, pouvait encore donner bien des affaires à Octavien. Les officiers et les soldats de cette armée ne voulurent point, pendant un temps, sionter foi à ce qu'an leur disait touchant la fuite d'Antoine. Ils ne pouvaient concevoir que leur général ent abandonné dix-neuf légions d'une infanterie invincible. et douze mille chevaux ; comme s'il n'eût pas mille fois éprouvé les vicissitudes de la fortunc, et qu'une variété infinie de bons et de mauvais succès n'eût pas dû exercer et fortifier sa vertu. Ils s'imaginaient donc qu'Antoine reparaîtrait tout d'un coup au moment où on l'attendrait le moins. Il fallut, au bout de auclaues jours, qu'ils se persuadassent de la vérité d'un fait aussi incrovable, lorsque Anloine eut envoyé du Ténare où il avait

i Ge nom est incomm. L'éditeur anglais de Plutarque, par une conjecture assez probable, y substitue Lucilius. dont il a été parlé ci-devent, et qui sere encore nommé plus bas.

relache, un ordre à Canadius d'emmendr ses léglons par la Machdoire en Asir, lis tirrent lour Régions par la Machdoire en Asir, lis tirrent bon réammoirs; et, rejétant les sollétations d'Octavien, qui les pressid de se rendre, ils se mirent fér mirche. Ethin, Canadius laminés éstant éstil pendant la nut, cette malbétreuse afraée, mánquant de lout, et Urreé de par ses chées, écha à la nécessilé, et préus sermiént à Octavien, le septiémie jour après 16 botalle.

Deterien, vaiequiere A Actium, passa la miti sur son hon, pared drappers le combal fini, Il n'eut piss assex de jour pour regagene commodément la terre. Son premier son frat cherivore Micheu avec une escadre à la pourmite d'Autoine et de Cléepaire; mais Ils vaisen bleu pris de l'avence. ', eff u en fu pos possible de les atteindre. Mécheu, étent donc possible de les atteindre. Mécheu, étent donc pour se rendre à Bonne, et y faire sa charge de préfét de la ville et de l'Italia.

Lorsque les légions d'Antoine eurent subl le joug, rien, ce me semble, n'empêchait Octavien de poursuivre en toute diligence son ennemi valneu. Il aurait liulté en cela l'éxemple de son grand-oncle, qui, après la victoire de Pharsale, se fit un point capital de presser vivement Pompée, et de ne lui pas laisser le temps de se reconnaltre : mais il s'en fallait beaucoup qu'Octavien ent dans la guerre une activité pareille à celie du dictateur Cesar. Au contraire, il n'estimait rien tant que la circonspection . Il avait toujours la bouche le proverbe grec, Hatez-vous lentement : et il citait volonliers un vers dont le sens ést, a qu'un général précautionné est préférable à celui en qui domine la hardiesse. » Il se persuada sans doule, dans l'occasion dont je parle, qu'Antoine était tombé si bas, que le délai de quelques mois ne pourrait pas lui donner moyen de se relever, et il commença par porter ses solns sur les objets les plus proches, qui par eux-mêmes étaient aussi très-importants.

Il rendit d'abord de solennelles actions de

† Suet. Aug. e. 17. — Pedo Albinov. in Mec. ebitum.

a Ribli minha in perfecto duce, quàm festinatioa nem temeritatemque, convenire arbitrabatur. Crebró
taqua illa jactabat: Enrode Conding, etc., depunde
taqua illa jactabat: Enrode Conding, etc., depunde
taqua illa jactabat: Enrode Conding, etc., depunde
taque illa jactabat: Enrode Conding, etc., depunde
taque illa jactabat.

grâces à Apolion, son Dieu tutélaire, et de tout temps honoré sur le promontoire d'Actum 1; et il tul consocra les prémices de sa victoire, c'est-à-dire un vaisseau de chaque espéce chois entre ceux qui avalent été pris sur Antoine, depuis trois raugs de rames jusou'à dix.

qu'à dix. Ensulte il tourna son altention vers cette Immerise multitude de troupes dont il sc voyalt environné. Il se souvenait dans quel danger l'avaient mis les quarante-cinq légions qui s'étaient trouvées réunies en Sicile après la défaite de Sextus Pompée et l'abdication forcée de Lépidus. Dans un cas tout pareil il appréhenda un semblable effet de l'audace qu'inspire naturellement à des soldats la vue de leur grand nombre et de leurs forces. Ainsi il jugea nécessaire de séparer premièrement l'armée d'Antoine. Il licencia les plus vieux soldats, et il incorpora les autres dans ses légions. Il ue toulut pas même tenir toutes ensemble ses propres troupes. Il se hâta de renvoyer ses vétérans en Italie pour y attendre les récompenses qui leur étaleut promises, et il ne garda auprès de lui que ceux qui n'avaient pas eucore fini leur temps

de service. Il comptait avec raison sur la soumission de ces derniers. L'espérance du riche butin qu'ils se promettaient de faire en Egypte était un puissant soutlen pour étayer leur fidélité. Mais il avait de l'inquiétude au sujet de ceux qu'il falsait passer en Italie, et qui, avides des récompenses qu'ils crovalent avoir bien méritées par leurs longs services, et du'il n'était pas en état de leur payer actuellement, pouvaient s'impatienter du délai et exciter quelque troubie. Dans cetto circonstance, il crut devoir donner satisfaction aux peuples d'Italie. fatigués des impôts que la nécessité de la guerre avait fait établir; de peur que, s'il restait parmi eux quelque levaln de mécontentement, ce ne fût une occasion et un appui pour la mutinerie des troupes. Il fit. donc cesser toutes les nouvelles impositions. et les affrauchis en particulier, à qui il restait un quatrième paiement à fournir, en furent

<sup>1</sup> Dio, 1. 51. 1 Yell, 11, 86

dispensés. Cette remise fut reçue très-agréablement, et iui gagna tons les cœurs. Une autre précaution qu'il prit, ce fut

Une autre precatuon qu'il pril, ce fut d'envoyer Agrippe en Italie. Meche y e était déjà, el Octavien avait une pleine confiance en sa capacité : mais, comme ce ministre avait voulu rester dans l'ordre des chevallers, il n'avait pas cet éclat des dignités qui impose à la multitude. Agrippa, décoré des plus grands honneurs, était plus à portée de se faire respectation.

Parmi les soius qui occupérent Octavien aprés sa victoire, un des principaux eut pour objet les priéres des vaineus, qui recouraient en foule à sa miséricorde, et la décision de leur sort. On peut dire en général qu'il fit honneur à sa bonne fortune, par la cièmence avec laquelle il en usa. Les rois et les peuples qui avaient servi la cause d'Antoine n'éprouvèrent aucune cruanté de la part du vainqueur. Il se contenta d'imposer des amendes et des taxes sur les penples, et de priver de leurs étals les princes qui avaient porté les armes contre lui ; mais il n'y eut point de sang rèpandu. Le seui Aiexandre, accusateur de son frére Jambiichus, et enrichi par Antoine des dépouilles du malheureux, parut indigne de pardon. Octavien ie tint prisonnier jusqu'a sou triomphe où il le mena chargé de chaines. et ensuite jui fit couper ja tête.

Pour ce qui est des illustres Romains partisans d'Antoine, quelque-uns farcel panis de mort, entre autres Curion ', fils de cocébbre Curion qui avait per in combattant pour César en Afrique; mais Octavien pardonna au pius grand nombre. Sosius, caché longtemps par Arruntius, ami fidele, obtain enfin grâce par son entremise. M. Scaurus, frére utérin de Ser. Pompée, fut sauvé par les prières de sa mère Mucia. Le pardon de les prières de sa mère Mucia. Le pardon de les prières de sa mère Mucia. Le savoir de parties de sa mère Mucia. Le savoir dis, dont on rapporte à monte de la comfils, dont on rapporte à de plainte que vous m'ayez jamais donnéx. « de plainte que vous m'ayez jamais donnéx. « Vous me réduites à vive et à mourir in« grat. » Beau trait de piété filiale, et en même temps compliment flatteur pour Octavien. Ce jeune et cièment vainqueur fat charmé de voir estimée au-dessns des forces humaines la reconnaissance qui jui était due.

Il fit voir, encore dans une autre occasion, qu'il sentait tout le prix et tout le mérite des prières d'un fils intercédant pour son père1. Pendant qu'il était à Samos, s'avançant vers ia Syrie et l'Egypte, il tint une séance pour examiner avec un conseil les causes des prisonniers du parti d'Antoine. Un Méteiins ini fut amené, vieillard accabié d'années et de misères, et défiguré par une longue barbe, par une chevelure négligée, et par tout le triste appareil de son infortune. Le fils de ce Mételins était i'un des juges, et il eut bieu de la peine à reconnaître son père dans l'état déplorable où il le voyait. Ayant enfin démélé ses traits, il courut l'embrasser en pleurant et jetant de grands cris. Puis, se retournant vers le tribunal : « César, dit-ii, mon pére a « été votre ennemi, et moi votre officier. Il

e de votre èniemi, et moi d'ûtrezi.

mérite d'être puni, et moi d'ûtre récompensé par vous. La grâce que je vous demande, c'est de le sauver àcusse de mol, ou
e de me fairc mourir avec iui. » Tous les assistants furent touchés de compassion. Octavien iui-même, attendri, accorda la vie et la
liberté à Mettellus le père, quoiqu'il edit lieu
de le regarder comme un eunemi implacable

et rempli d'animosité. L'aventure de Barbuia, qui uous a été couservée par Appieu, aussi bien que le fait précédent, a quelque chose de tout à fait singulier. Barbuia, ancien ami d'Antoine, et qui l'avait servi à la bataille de Philippes . acheta après cette bataille un proscrit qui a'était déguisé en esciave pour sauver sa vie. Ce prétendu esciave, que l'anteur grec ne nous fait conneitre que par son prénom Marcus , appliqué à différents ministères, s'en acquitta avec une intelligence et une probité qui déceièrent sa condition. Barbula voulut lui arracher son secret, eu lui promettaut, s'il était du nombre des proscrits, de faire effacer sou . nom de dessus la liste fataie. Marcus demeura ferme, et suivit sou maître à Rome. Là. il

<sup>1</sup> Vell. 21, 86,

<sup>2 «</sup> Hanc unam, Casar, habeo, injuriam inam. Effe-« cisti ut vivérem et mererer ingratus. » (Sgn. de Benef. cap. 25.)

<sup>1</sup> Augian, Civ. I. sv.

fut reconnu par un des amis de Barbula; et celni-ci, fidèle à sa promesse, obtint par le crédit d'Agrippa la grace de Marcus , qui , en conséquence, s'attacha à Octavien. Plusieurs années après survint la guerre d'Acctinm, daus laquelle Marcus et Barbula se trouvèrent encore divisés, le premier combattant pour Octavieu, et le second pour Antoine, Après la bataille, la scène entre eux se renonvela, mais en sens contraire. Barbula u'imagina point de meilleur moven ponr éviter la mort que de se travestir en esclave. Marcus l'acheta, feignant de ne le pas connaître, et il se servit de la favenr où il était auprès d'Octavien pour sauver à son tour celui qui avait été son libérateur. Appien ajoute pour dernier trait de ressemblance dans la fortune de ces deux amis, qu'tls furent quelque temps après consuls ensemble : c'est-à-dire consuls substitués et en second; car leurs noms ne se trouvent pas parmi les consuls ordinaires.

Tous ces traits de bonté et de douceur sont assurément très-glorieux pour Octavien : mais nous n'en conclurons pas avec Velleius que les cruautés qu'il exerca au commencement de sou triumvirat et après la bataille de Philippes aient été forcées, et que la haine en doive tomber, uon sur lul, mais sur ses cotlègues. Tons les monuments historiques font foi qu'il s'y porta avec plus de violence et d'acharnement qu'aucun des deux autres triumvirs. La différence de sa conduite après la bataille d'Actium vient de la différence des conjonctures. Au temps de cette dernière bataille, toutes les têtes du parti républicain étaient abattnes : et il pouvait espèrer que les partisans d'Antoine , accoutumés à servir un maltre, passeralent aisément sous les lois d'un autre qui mériteraient mieux leur affectiou : c'est à quoi il s'étudio.

Lorsque Octavien eut réglé à Actium les disires qui demandaieut célérité <sup>9</sup>, il vint par mer à Athènes; et bien loin de maltraiter la Grèce, comme ayant secouru son ennemi; il soulagea la misère des peuples en leur faisant distribuer ce qui lui restait de provisious que

la guerre n'avait pas consommées. Ils en avaient un extrème besoin; car le pays avait été horriblement foulé; on en avait enlevé les vivres, les hommés, les bestiaux.

D'Athènes Octavien passa en Asie'; et di se préparait à alier en avant, lorrqui Preut avis que ses vétérans en Italie ne se contementen point dans le devoir, et qu'il y avait parmi cux des mouvements qui menageient de rédition. Agrippa lui envoy à ce sajet courriers sur courriers, le pressant de revenir, parce que sa présence était nécessire. Ou était alors en hiver, et Octavien venalt de de la commente de la recessire de la recessire. Ou était alors en hiver, et Octavien venalt de la dans lequel il se choisit pour collègna M. Carsous, fils du célèbre Carsous, et, si nous en croyon Bion, autérélois staturé au parti de Sex. Pompée, et ensulte û celui d'Antoine.

C. JULIUS CÆSAR OCTAVIANUS. IV 4. M. LICINIUS CRASSUS.

Malgré les périls de la navigation pendant une saison rigotreuse <sup>3</sup>. Cetavieu mit à la voile. Dans sa route il fut battu deux fois de la tempête ; il perdit plusieurs vaisseaux ; co-lui même qu'il montait fut maltraité, et le gouvernail eu fut brisé par l'orage <sup>3</sup>: mais entait a l'arriva liteureussement à Brindes. La s'o-lui il arriva liteureussement à Brindes. La s'o-

<sup>1</sup> Well, 11, 66.

<sup>9</sup> Dio. et Plut. Anton.

<sup>1, 00.</sup> 

Dio.
 An. R. 723; av. J. C. 30.
 Suel. Aug. c. 17.

buck Aug. c. 1

taient rendus tous les sénateurs, tous les chesallers, tous les magistrats, à l'exception de deux préteurs et de deux tribuns du peuple, à qui il avait été ordonné par un déret de demeurer pour maintenir le bon ordre dans la ville. Rome s'était transportée à Brindes, pour yre-connaître son maitre, vainqueur de tant d'ennemis, resté scul de tant de concuirents.

Les mutins furent déconcertés par sa veuue : et un mot de Tacite nous apprend que d'un simple regard Octavien porta la terreur parmi ces légions ' à qui il devait la victoire d'Actium. Comme néanmoins leurs demandes avaient quelque chose de raisonnable en soi , il y satisfit en partie, leur distribuant de l'argent, et assignant des terres aux plus vieux soldats : mais ni le temps , ni l'état de ses fipances, ue lui permettaient d'acquitter tout ce qui leur était du. Pour leur faire connaitre au moins sa bonne volonté, il mit en vente ses biens, et les biens de ses principaux amis. On concoit aisément que personne ne fut assez hardi pour en rien acheter : et c'est sur quoi Octavien avait compté, Mais, par cette démarche d'éclat , il fermait la bouche aux murmurateurs, et les réduisait à attendre en patience qu'il eût de quoi leur payer tout ce qu'il leur avait promis, comme il fit dans la suite au moyen de la conquête de l'Egypte et des richesses qu'il en remporta,

Ces soins ne l'occupérent que pendant trente jours, au bout desquels il se liâta de repartir pour aller chercher son ennemi, et mettre la dernière main à sa victoire en achevant de détruire Antoine. Dion rapporte qu'il voulut au retour éviter les promontoires du Péloponèse, prés desquels il avait été, en venant, battu de la tempête; et que, pour cela . Il fit passer ses vaisseaux par-dessus l'isthme de Corinthe. Il fallait que ces bâtiments fussent blen lègers, si une telle opératlen bouvait s'exécuter aisément. Quoi qu'il en soit de cette circonstance particulière, O tavien eut bientôt regagné l'Asle, d'où 11 a'avança vers l'Egypte avec ses troupes victoricuses.

<sup>3</sup> « Divas Augustus voltu et aspecta scuaces legiones π exterruit » (TAC. Aππαl. 1 42)

Antoine était alors à Alexandrie : mais if n'y avait pas dirigé sa fuite en drollure ; et il est besoiu de nous arrêter lei pour réndré compte de ses divers mouvements.

est besoiu de nous arrêter ici pour réndré compte de ses divers mouvements.

POITE. IL S'ARRÈTE A PARETONICH. SA NOIRE MÉ-LANCOLIE, ARRIVEE DE CLÉSPATRE A ALEXANDRIE. ELLE ENTREPRENO DE PAIRE PASSEE SÀ PLOTTE. PAR-DESAUS L'ISTRUE DE SUEZ, DANS LA MER ROUGE. ANYDINE SURVIENT. PRÉPARATIPS DE CLÉO-PATRE POUR SE DÉPRISSE CONTRE LE VAINQUEUR. ANTOINE PREND POUR MODELE TIMON le Misanthrone. It SE REJETTE DANS LES PLAISIES. ESSAIS OUR PAIT CAROPATRE DES POISONS ET DES SERPENTS. ELLE TACHE DE SE FAIRE AIMER D'OCTAVIEN, QUI. DE SON CÔTÉ, CHERCHE A LA TROMPER. NÉGOCIA-TIONS. SOUPCONS D'ANTOINE CONTRE CLÉOPATRE. ELLE S'EFFORCE DE LES DISSIPER. ERPERITION MAL-HEURRUSE D'ANTOINE DU CÔTÉ DE PARÉTONIUM. ZELE INCEDTABLE D'UNE TROUPE DE GLADIATEURS PODE VOLER A SA DÉFENSE. HÉRODE SE PRÉSENTE DEVANT OCTAVIEN A RESORS. NORLESSE DE SES SENTIMENTS. IL OCCIENT SON PARDON. ALEXAS. TRAITER A ANTOINE, BST MIS A MOST PAR OCTA-VIEN. OCTAVIEN, PASSANT PAR LA JUDER, EST MA-GNIPIQUEMENT RECU ET AIDÉ PAR HÉBODE. PÉLUSE EST LIVERE A OCTAVIEN PAR LA TRABISOR DE CLEOPATRE. ELLE PAIT PORTER DAYS SON MONU-MENT TOUT CE QUE SON PALAIS RENPERMANT DE PLUS PRÉCIEUX. OCTAVIEN S'APPROCRE D'ALEXAN-DEIE. DRENIERS EFFORTS D'ANTDING. TRAITI ÉT VAINCU, IL BENTEE DANS ALERANDRIE, CLEOPATRE S'ENPERME DANS SON TOMBRAG, RY LCI ENVOIR DIRE QU'ELLE RET MORTE. IL SE PERCE DE SON ÉPÈR. A YANT APPRIS OF ELLE VIVAIT, IL SE PAIT PORTER AUPRES D'ELLE. IL MEDRY ENTRE SES REAS. LAR-MES VERNIES PAR OCTAVIEN SUB-CETTE MORT. CLEOPATRE BUT PRISE VIVANTE, OCTAVIEN ENTRE DANS ALEXABDEIC, TENANT PAR LA MAIS LE PRI-LOSOPHE ABÉES, ANTYLLER ET CÉSARSON MIS & MORT. FUNERAILLES D'ANTOINE. CLEDPATER VECT SR PAIRE MOURIR, ET EN RET EMPÈCHÉE PAR LA CRAINTE DE CAUSER LA MORT A SES ENFANTS. OCTAVIES LA VIENT VISITER. ELLE EST AVER-THE QU'ON DOLT LA PAIRE PARTIE DANS TROIS JOURS. ELLE VA DFFRIR RES LIKATIONE SUR LE TOMBRAU O'ANTOIRE. SA MORT. IRÉE DE SA VIR ET DE SON CABACTEER. POSTRAIT D'ANTOIRE. LE PILE DE CICÉRON, CONSUL, PLÉTRIT PAR EN OÉCRET RE SÉNAT LA MÉMOIRE D'ANTOINE, POSTÉRITÉ D'AN-TRINE, CASSICS DE PARME, CANIDIUS ET LE SÉRÁ-TRUE OVINIUS, MIS A HOST PAR OCTAVIRS. OC-TAVIEN DÉCLARE QU'IL A ERULE LES PAPIEES D'AN-TRINK BY IL BY GARDE CHE PARTIE, SA CONSCITE A L'ÉGARD DES ENPANTS DES ROIS ET PRINCES DE L'ORIENT TROUVÉS A ALEXANDRIE. RICRESSES IM- MENSES ENLEVÉES PAR OCTAVIEN DE L'ÉGIPTE. PRÉCAUTIONS SINGULIÈRES QU'IL PRENO PAR EAP-PORT AD GOUVERNEMENT DE CETTE PROVINCE. BONmann be L'Egypte abes L'empire Romain. Octa-WHEN VISITE LE TOMBEAU O'ALEXANDES. IL SOUT BE L'EGYPTE, BY VIENT PASSER L'EIVER EN ASIE. TROUBLES DOMESTIQUES CHEZ LES PARTHES, CON-SPIRATION OU JEUNE LÉPIOUS ÉTOUFFER PAR MÉ-CRNE. SERVILIR SUIT LE JEUNE LÉPIOUS, SON ÉPOUR, AU TOMBRAU. LE VIRUE LÉPIOUS SUPPLIANT OR-PART OF POWERS OF A PART STE APPRESON PRO-SCRET. HONNEURS DÉPARÉS A OCYAVIEN PAR LE SÉ-NAT. DROITS HOUVEAUX QUI LUI SONT ATTRIBUÉS. ON S'ASSOCIE AUX OIRUX, MOTIFS DE SA PACILITÉ A RECEVOIR TOUS CES MONNEURS, BY SURTOUT LES DIVING. IL SOUPPER QUE DANS LES PROVINCES OR PRISE ORS TEMPLES A SON PERS ET A LUI-MEMB. TEMPLE OF JANES PERMÉ. TRIOMPHES D'OCTAVIEN. GÉRÉBOSTIR AUMIRABLE DES PILS D'ADIATORIX. LES REIOMPHES O'ÉCTAVIES SONT VUE AVEC UNE JOIR SINCRER, SES LARGESSES. TRIOMPHES DE CAR-RINAS ET D'AUTRONIUS PATUS. DÉGICACES UR TREPLES ET AUTRES ÉCUPICES PUBLICS. FÊTES ET ÉÉJOUISSANCES. JEU RE TROIR. INDESPOSITION O'OC TAVIEN. IL ÉBIER A ACTIUM ÉT EN EGYPTE ORS MONUMENTS OR SA VICTORE. BOURLE POINT OR VER POUR ENVISAGES LES VOIES PAR LESQUELLES OCTATION S'EST ÉLEVÉ A LA SOUVERAINE PUIS-SANCE. JESUS-CHRIST ET SON ÉGLISE. FIN OR TOUS LES ÉVÉNEMENTS.

Peu de temps après qu'Antoine ent été recu dans la galère de Cléopatre 1, il s'apergut qu'il était poursuivi par quelques vaisseaux, mi s'étaient détachés de la flotte d'Octavien. Il revira de bord, et prèsenta la proue anx ennemis, qui, pour la plupart, s'écartèrent, Un seul s'acharnait sur lui , branlant nne pique qu'il avait en main , et prêt à la lancer. a Qui es-tu? cria le général fugitif au capitaine de ce vaissean, et pourquoi t'obstines-tu à poursuivre Antoine? » Le capitaine répondit : « Je suis Eurcyles, Lacedémonien, qui . à l'atde de la bonne fortune de César, cherche à venger sur toi la mort de mon père, » En effet, 'Antoine avait condamné à mort le père d'Euryclès pour cause de vols et de brigandages. Néanmoins le Lacédémonien se détourna, et, au lien d'altaquer la gslère que montait Antoine, il se jeta sur l'autre galère amirale ; car Antoine en avait deux. Il lui porta dans le flanc un conp violent de

son éperon , il la fit fourner sur clie-même, c et s'eu empara, aussi bien que d'un suire batiment qui pertait des menbles précieux. Il se retira ensaile. Antoine rentra dans la chambre de la proue, et, reprenant la même aititude d'où l'attaque d'Enryclès l'avait tiré, il se replonge dans ses tristes réflexions.

Trois jours se passérent ainsi, pendant lesquels, soit indignation, soit honte, il ne vit, point Cléopatre, ni ne lei perla. Enfin, lorsqu'ils furent arrivés ou promontoire de Ténare, les femmes de la reine, faponnées à ce manêge, les réconcilièrent, et loutes choses reprirent lenr train accountumé.

Ta lis faren i joint per un assez bon nombre de vaisseurs de charge, et par quelquesme de leurs amis qui victients auveis de la bataille, et qui leur annonérent que la foste cital perdee, finais qu'ils croyalent que l'armée de terre se maintenait encore en bon comme jo l'ai dit plus haut, de condaire ses comme jo l'ai dit plus haut, de condaire ses légions en Asie par la Macédoine. Mais un tet ordre ne pouvait pas suppléer à sa présence, et l'on a ru qu'il ne fut pas exbeuté.

Pour lui, il se préparaît à passer en Libve : et, conservant dans son infortune toute sa magnificence et tonte sa générosité, il choisit un bâtiment chargé de beanconp de choses précieuses, d'argenterie, de vaisselle d'or, d'argent monnayé, et il le donna à ses amis, en les exhortant à parlager entre eux ces richesses, et à songer à leur sureté. Ils résisterent, les larmes aux yeux, et voulaient le suivre ; mais il les consola avec une bonté et une doucenr admirables, et, joignant les prières aux exhortations, il les renyoya et les recommanda à Théophile, son intendant, qui était à Corinthe, et à qui il écrivit de prendre soin d'enx, et de les cacher insqu'à ce qu'ils eussent pu fléchir la colère de César.

Il partit ensuile avec Cléopatra; al, lorsqn'ils furent arrivés à Partéonium, ville d'Egypto, frontière de la Cyrchaique, ils se, séparèrent, La reine alla à Alexandrie! laissant Antoline à la solitude que la iristesse amère, où il était lui faisait chercher. Il la goûta pleine et entière, ne vogat personne, et promeanant de

i An. R. 722; av. J. C. 30. - Plut. in Anton.

côté et d'autre ses inquiétudes, sans avoir d'autre compagnie qu'Aristocrate, rhèteur grec, et l'incomparable ami Lucilius, qui lui fut auss fidèle dans son désastre qu'il l'avait été autrefois à Brutus eu pareille circonstance.

L'objet d'Antoine, en séjournant dans le voisinage de la Cyrénaïque, n'avait pourtant pas été uniquement de se livrer à la sombre mélancolie qui le dominalt. Il avait dans ce pays des troupes commandées par Pinarius Scarpus, et il pretendait les rassembler autour de sa personne. Mais ce lieutenant changea de parti avec la fortune. Il se déclara pour, le vainqueur ; et , ayant tué les courriers que lui envoyait Antoine, et même quelques soldats qui réclamaient en faveur de leur général, il livra Cyrène et les quatre légions qu'il avait sous son obéissance à Gallus, ami et lieutenant d'Octavien. Antoine fut si outré de cette infidélité, qu'il voulait se donner la mort. Sea amis l'en empêchèrent, et le conduisirent à Alexandrie.

Il y trouva Cléopatre occupée à tenter les dernières ressources pour vaincre ou pour fuir son malheur. Elle avait cru être obligée d'user de ruse pour se faire recevoir dans sa capitale. Connaissant la légèreté des Alexandrins, et sachant d'ailleurs comblen elle méritait peu leur estime et leur affection, elle avait appréhendé que , s'ils étaient instruits de son infortune, ils ne lui fermassent l'entrée de leur port; et, par cette raison, elle voulut leur persuader qu'elle revenait victorieuse. Elle fit donc couronner ses vaisseaux de guirlandes; les flûtes et les fifres jounient des airs de triomphe. Alla tête de la flotte voguait sa galère amirale, ornée de dorures, avec des voiles de pourpre. Etle entra sinsi sans difficulté, et aussitôt elle fit repentir les Alexandrins de l'avoir reçue ; car elle mit à mort plusieurs des principa ux selgneurs de sa cour, qui dès longtemps la haïssaient, et qui, depuis les nouvelles de la bataille d'Actium, témoignaient tout haut leurs mécontentements. Elle confisque les biens de ceux qu'elle avait falt mourir, depouilla ceux à qui elle laissait la vie, et même pilla les temples, et en enleva toutes les richesses.

Son but dans ses rapines était d'amasser de quoi lever et entreteuir des troupes pour sa

défense. Mais elle voyait que les forces de l'Egypte étaient incapables de résister à toutes celles de l'empire romain réunies contre elle. La fuite lui parut plus sûre, et elle forma le projet singulier et inouï de faire passer toute sa flotte, par-dessus l'isthme de Suez, dans la mer Rouge, et de se sauver par là dans un autre monde avec tous ses trésors. Quelquesuns de ses vaisseaux y furent réellement transportés; mais les Arabes les ayant brûlés, Autoine, qui survint dans ce meme temps, et qui croyait que son armée de terre tenait eneore pour lui, persuada à Cléopatre d'abandonner un dessein si rempli de difficultés, et de songer à défendre les avenues de l'Egyple par terre et par mer.

Cléopatre n'omit rien de ce qui pouvait dependre d'elle pour mettre en pratique e conseil. Elle désirait fortement de se tirer de sepril, et elle ur désespérait pas. Elle if douc toutes sortes de préparatifs de guerre, compnat qu'au moiss lis in servirsient do técuir un mellieur parti du vairqueur. Elle sollicita sussi des secours étrangers, s'aferessa la tous les princes de qui elle pouvait s'eu promettre; le sollicita de la constant de la contra de la princes de qui elle pouvait s'eu promettre, le s'hédes en partiquer, et les li mourit Altabase, roi d'Arménie, sou ennemi, et même luis en envoys la 186e.

Pendant ee temps, Antoine, toujours en proje à la mélancolie, ue voyant rien qui ne le chagrinat, et envisageant un avenir encore plus triste, n'éprouvant qu'infidélités et désertions accumulées les unes sur les autres de la part de ceux qui lui avaient témoigné le plus d'attachement, quitta la ville et la société de ses amis, et se renferma dans une maison petite et écartée, qu'il se fit construire à la hâte sur une jetée avancée dans la mer près de l'île du Phare. Là il passa quelque tempa, fuyant le commerce des hommes, et disant qu'il preuait pour modèle Timon le misanthrope, et que, maltraité comme cet Athénien par l'ingratitude et par la perfidie de ses amis, il prétendait commelui rompre avec le genre humain,

Il s'ennuya bleutot d'une façon de vivre si peu conforme à sou caractère; et les mêmes chagrins qui l'y [avalent conduit l'eu fireut sortir. Canidius arriva à Alexandrie; et vint aunoncer eu persoune la défection de l'armée qu'il avait eue sous son commandement. On ! recut avis que Didius, établi gouverneur de Syrie par Antoine, se déclarait contre lui; qu'Hérode, comme nous le dirons bientôt plus en détail, avait fait ses soumissions à Octavien; et que tous les autres rois et princes voisins . à qui Cléopatre avait envoyé demander du secours, refusaient de s'associer à un parti malheureux. Ces fâcheuses nouvelles, qui devaient, ce semble, achever d'abattre Antoine, le mirent à l'aise. Il perdit l'inquiétude en perdant l'espérance, et il sut gré en quelque façon à son malheur d'être tellement saus ressources , qu'il fût dispense du soin d'y chercher des remèdes. Il renonça done à sa retraite chagrine : il revint à la ville , et se jeta tout de nouveau dans les plaisirs, les jeux et les divertissements.

Il prit occasion de l'eutrée de Césarion et d'Antyllus, son fils aîné, dans l'âge de l'adolescence. C'était uu usage chez les anciens , soit Grecs, soit Romains, de célébrer par des réicuissances ce passage de l'enfance à un Age où l'on commençait à être compté pour une portion de la république. Antoine donna douc. au nom de Césarion et d'Antyllus , alors agés de seize à dix-sept ans , des fêtes aux Alexandrins; et ce ne fut pendant plasieurs jours que festins, bals et concerts dans toute la ville. Il crovait se fortifier en montrant deux successeurs déjà en état de le remplacer et de le venger. Mais cette précaution fut inutile pour lul et funeste ponr les deux jeunes gens qui anraient trouvé plus de sureté sous la robe de l'enfance.

Jai parté alleurs d'une société de plaisité etable par Anoline et par Cleoplare, au commencement de leur lision, sous le titre de Vic inimitable. Ils abolirent dans le temps dont Il est question maisteannt ce premier mittiet, et ils en formèrent un noveau dont l'annonce était un engagement à mourir ensende. Leurs anis s'inscriviateir sur un role, comme résolus à mourir avec eux, et on se prépareit à la mort par four les comme résolus à mourir avec eux, et on se prépareit à la mort par four les ramisements de la comme de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de

Au milieu de tous ces divertissements , les démarches qu' Cléopatre s'occupait sérieusement du soin de l'étard de l'autre.

se procurer une mort également douce et prompte, si elle se voyait réduite à cette extrémité. Elle faisait des essais de poisons de toute espèce sur des criminels; mais elle remarqua que ceux qui faisaient mourir promptement causaient des douleurs violentes, et que ceux dont les effets étaient plus doux n'opéraient qu'avec lentenr. Elle essaya ensuite des serpents, présidant toujours ellemême à tontes ces expériences, et en observant curieusement les procédés et les effets. Plutarque assure qu'elle ne trouva que l'aspic dont la piqure causat une mort telle qu'elle la souhaitait, sans convulsions, sans soupirs plaintifs. Une simple moitenr se répandait sur le visage, les sens s'éteignaient, et un accablement extrême s'emparait de toute la personne, qui souffrait avec peine d'être tiraillée et seconée, comme ceux qui dorment d'un profond sommeil. Elle s'en tint là, mais comme à une dernière ressource , à faquelle elle ne prétendait recourir qu'après avoir épuisé toutes les autres.

Elle n'avail, jamais eu pour Antoine un amont vériable et sinéere, et l'oni gue hien qu'elle ne s'était pas aviée de commencer à l'aimer depuis qu'i était deven mahleureux. Si cile côt pu trouver quedque voie pour se sauver lui, et même à ses dépens, it n'est pas douteux qu'elle n'en eût profité avec jole. Son plan fat de tident d'inspirer de l'amour à Octavien. Quolque plus agée que lui, ses charmes n'étaient point flerit. Eln n'avait pas quarante am , et avec l'habitett qu'elle reprisé al suit de l'aime de l'aime de l'aime de l'aime d'aime 
Mas de sitaquai un homme ben pricatione, ben fin i, et à qui la passion ne disimais faire une futte contre ses inferés. Ils emais faire une futte contre ses inferés. Ils epous des reuses de (Coppatre, el ir sus de son côté, ayant dessein de se seriri d'elle poumogen, « ensuife de se rendre mattre de son royaume, de ses terbors et de sa porsaume, in estabors et de royaume, de set terbors et de sa pourpoume, in estabors et de son por la companio de la companio de la contra de la companio de la companio de la terma d'Octairen et de Cléopatre dans toutes les démarches qu'ou leur vern faire l'un à l'égrad de l'aute;

Ainsi , dans trois abassades qui furent envoyées coup sur conp à Octavien en Asie par Antoine et par Cléopatre de coucert, la reine eut toujours ses agents secrets, charges de propositions particulières en son nom. Antoine ne tendait qu'à obtenir la vie sauve, et la liberté de passer le reste de ses jours dans l'obscurité d'une condition privée à Athénes, si le vainqueur ne voulait pas lui accorder la permission de demeurer en Egypte. Cléopatre demandait en public pour ses enfants l'assurance du royaume de leurs pères; mais dans le particulier elle fit remettre à Octavien son sceptre, sa couroune et son trône royal, comme si elle se dépossédait de la royauté entre ses mains. Octavien ne rendit aucune réponse à Antoine. Pour ce qui regarde Cléonatre, dans l'audience publique il la menaca de ne lui faire aucun quartier , si elle ue mettait les armes bas, et ne renoncait au trone. Eu secret, il lui laissa espérer toutes sortes de bons traitements, si elle chassait Antolne ou le mettait à mort.

Telle fut la conduite constante d'Octavien, Toujours inexorable envers Autoine, it tâchait de leurrer Cléopatre par de bonnes espérances. Toujours il reçut ce que ses ennemis lui donnaient, Antoine, pour le fléchir, lui envova de l'or, il lui envova sous bonne garde le sénateur Turulius , l'un de ceux qui avaient conspiré contre César. Octavien accepta l'or: il fit mourir Turulius, Mais il ne relacha rien de sa rigueur euvers Antoine, et ne donna jamais à Cléopatre que des paroles vagues et qui ne l'engageaient point. Cléopatre de son côté trompait Antoine, et s'efforçait de tromper Octavien. Antoine seut y allait de bonne foi . jusqu'à offrir de se donner in mort, pourvu que la reine fût épargnée pendant que cette princesse écoutait la proposition de le trabir, ou même de lui ôter la vie.

Quand je dis qu'Antoine agissait de bonne foi, j'entends par rapport à Ciéopatre; vis-avis d'Octavien sa couduite était pleine de perfidie, s'il est vrai, comme le rapporte Bion, que les ambasadeurs par lesquels il agociait avec lai étalent porteurs de grosses sommes demandes à lui débaucher ses troupes, ou même à gagen des scélérats pour l'assessiere.

Les intelligences de Cléopatre avec Octa-

vien éclatèrent par le bon accueil qu'elle fit à Thyrsus, affranchi de ce général, et envoyé par loi à la reine pour lui persuader qu'elle était aimée de son vainqueur. Cléopatre qui ne souhaitait rien tant, écouta avec avidité ce langage, et elle eut avec Thyrsus des entretiens longs et familiers : en sorte qu'Antoine, quoique peu sonnconneux de son naturet, en concut de l'ombrage. Il se saisit de Thyrsus : et l'nvant fait battre de verges , it le renvoya à son patron. Il fit pourtant des excuses à Octavien de son emportement, et lui écrivit que, disposé par ses malheurs à s'aigrir aisément . il n'avait pu supporter t'insolence d'un nffranchi qui affectait de le braver. « Que st. ajou-« tait-il, vous vous tenez offensé, vous avez « entre vos mains de quoi vons venger, Je « vous livre Hipparque, mon affranchi, pour « être traité par vous comme j'ai traité Thyr-« sus. » La vengeauce eut été singulière , et toute au profit d'Autoine : car Hipparque avait déserté sou parti, et s'était tourné du côté de la fortune.

Cléopatre fut alarmée des défiances d'Autoine : et d'autant plus souple à prendre toutes sortes de formes au dehors, qu'ello ue seutait rien au dedans, elle u'épargna ni caresses, ni témoignages de déférence et de soumission pour le regagner. Les jours anniversaires de sa naissance et de celle d'Antoine n'étaient pas éloignés l'un de l'autre, et ils tombaient précisément au temps dont le parte. Elle taissa passer le sieu comme uu jour ordinaire dans une tristesse convenable à sa maltienreuse situation. Au contraire, elle célébra coini d'Antoine avec une telle magnificence et de si énormes profusions 1 que plusieurs étant venus pauvres à cette fête, s'en retournèrent riches à famais.

Cependant les opérations de la guerre se continuaient, quoique un peu lentement. Galtus, avec les légious que Pinarius Scarpus du sait livrées, s'empara de Particolian, qui était ta cief de l'Egypte du coté de l'octeut, comme l'étaite du côté de l'Octeut, comme l'étaite du côté de l'Octeut. Au-teut de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l'estaite de l

nutrelois servi sons lui, l'affection pour leur aucieu général se réveillerait dans leur cœur. Il s'approche donc, et les exhorts à resenir à leur premiers serment. Mais Gallus ordonna à toutes les trompettes de snonce nesemble pour empécher qu' Antoine ne put être entendu. Il fit même une sortie sur lui, et remporta quelque arantage.

La flotte amence par Antoine souffirl aussi us chee. Elle distinction do so port de Paretonium, que Gallus avail laissé caprés unit ouver luis apar-dessona les caux éalent tendes de chaînes qui, à l'aide de certaines machines, furent elevés aussidu après la machines de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la com

très-peu. Cette malhaureuse expédition empêcha Antoine de profiter d'un secours que lui offraient des hommes d'une condition méprisable, mais dont le zèle et la fidélité n'en meritaient que plus de louanges. Pendant qu'il était abandonné de tout ce qu'il avait eu de grands seigneurs autour de lul, en sorte que, pour les ambassades à Octavien dont j'ai parlé , faute d'un homme de marque en qui il pût prendre confiance, il avait été force de choisir Euphronius, gouverneur de ses enfants, une troupe de gladiateurs qu'il faisait instruire et dresser à Cyxique en vue des jeux par lesquels il s'était promis de célébrer la victoire, montra un courage incrovable pour voler à sa défense. Ces gladiateurs traversèrent toute l'Asie, malgré les obstacles que leur opposèrent les princes et rois déserteurs du parti d'Antolne. Lorsqu'ils furent arrivés en Syrie, Didius, autre déserteur de la même cause, les arrêta an passage, mais sans pouvoir les vaincre. Ils firent avertir Antoine de leur situation et de leur bonne volonté, et ils le prièren! de venir se mettre à leur tête. Antoine préféra de marcher du côté de Parétonium, où il réussit comme nons l'avons vu. Pendant ce temps, les gladiateurs, n'ayant reçu aucune noovelle de sa part, s'accommodèrent enfin avec Didius,

aux conditions de ne plus être contraints a combatte sur l'érâne, et de reste quas le faubourg d'Antioche appelé Duphar, jusqu's ce qu'Octavien fit laformé de louise chapes, et qu'il, etd donné esc ortres sur lout ce qui le regardait. On les sépars, les leur faisant entendre qu'on voulait les incorporer en differentes légions; mais on ne cherchait qu'à les disperser et à les faire pêtrir, La mobiesse de leur sentiments, bien au-dessus de lour étals,

méritai un meilleur sort. Il me semble qu'Cetarien, per quelque raison que ce paisse être, us es faltait pas begacoup de venir portre le dernier coup à Antoine. Ce que nous avons de monuments historiques ne nous apprend point les motifs de ces delsis. Quoi qu'il en soi, loragu'il était encora à par le franchies et la hauteur de son produit, para la franchies et la hauteur de son produit, parait digne de n'être pas confondu avec les autres '.

Hérode, comblé des bienfaits d'Antoine, s'était attaché à lui par reconnaissance. Néanmoins, lorsqu'il le vit opiniatré à se perdre, il ne crut pas être obligé de se perdre avec lui. Il se rendit auprès du vainqueur en état de suppliant et sans diadéme, mais soutenant bien sa dignité par l'élévation de son courage, Voici le discours que Josèphe lui met à la bouche. « César, dit-il; c'est par Antoine que « j'ai été fait rol des Juifs, et j'avone que l'ai « employé à son service la fortune dont je lui « étais redevable. Je ne craindrai pas même « de vous déclarer que, si la guerre contra « les Arabes ne m'eût retenu, vous m'auries s vu, les armes à la main, combattre centre a vous. Au moins je lui al envoyé et des « troupes, et des vivres, selon toute l'étendue q de mes forces. Depuis même le malheur « qui lui est arrivé à Actium, je n'ai pas « abandonné mon bienfaiteur ; et ne pouvant « plus lui êfre un allie utile, j'ai rempli le « ministère d'un fidéle conseiller. Je lui ai rea présenté que l'unique moyen qui lui restat a pour se rejever de sa chute, c'était de faire e mourir Céopatre; et en ce cas je lui aj « offert mes richesses, mes places fortes, mes « troupes, ma personne pour l'aider à soutenir

1 Jos. Antiq. xv, 10, et Bell. Jud. I, 15.

« la guerre contre vous : mais les charmes de « Cléopaire ont fermé les oreilles d'Antoine « à tous mes discours : et Dien, qui voulait

« vous donner la victoire, l'a empêché d'é-« couter un si salutaire avis. Je suis donc

« vaincu avec Antoine, et mon trone est ren-« versé avec sa fortune. Je me présente devant

« vous, sans avoir d'autre espérance de salut « que dans ma vertn. J'espère que vons con-

« sidérerez quel ami je suis, et nou pas qui « i'ai servi. »

Ce langage si fier et si noble charma Octavien. Il fit reprendre à Hérode son diadème, le confirma dans la possession de son royaume, et lui promit son amitié.

Hérode, ayant obtenu grâce pour lui, crut encore pouvoir la demander pour un autre '. Alexas, ou Alexandre de Laodicée en Syrie, avait tenu uu rang très-distingué à la cour d'Antoine et de Cléopatre, et aucun des Grecs ue fut de son temps plus puissant que lui. Ce n'était pas par des voies bien honnêtes qu'il était parvenu à cette paissance. Il s'était renda le ministre et l'instrument de .Cléopatre pour captiver et subjuger Antoine, et nour renverser tout ce que la raison lui inspirait quelquefois de bons sentiments par rapport à Octavie. Antoine, qui avait beaucoup de confiance en sés talents et en son zéle, l'envoya d'Alexandrie vers Hérode pour tacher de retenir ce prince daus son parti. Mais c'est en vain que les grands se promettent la fidélité de la part des ministres de leurs plaisirs, Alexas trahit Antoine, et demeura auprès d'Hérode. Il osa meme, sons la protection du roi des Juifs, se présenter devant Octavien. Il s'était trompé dans son espérance : ses offenses étaient de uature à ne pouvoir être pardonnées. Octavien le fit charger de chatnes, et il vonjut qu'il fût transporté dans la ville de Laodicée sa patrie, afin qu'il y subit le supplice à la vne de tous ses concitoyens. C'est ainsi qu'Antoine, eucore vivant, fut vengé de ce traître,

Hérode s'en retourna dans son royaume en diligence, pour se mettre en état d'y bien recevoir Octavieu, qui devait passer sur ses terres en marchant coutre l'Egypte. It lui fit réellement uue magnifique réception à Pto-

lémaide 1, lui douna un repas superbe, à lui et à tous ses amis, au nombre de cent cinquante, et distribna du vin et des viandes à tous les soldats. Il ajouta un présent à Octavien de huit cents talents; et comme aux approches de l'Egypte se tronvalt un désert aride, il v fit voitnrer de l'eau en abondance pour les besoins de l'armée, Par cette conduite, Hérode donna de lui anx Romains une idée très-avantageuse, et il parut avoir l'âme plus grande que son roysame.

Octavien, continuant sa marche, arriva devant Péluse. Cette place, très-forte par sou assiette, et manie d'aue bonue garaisou, pouvait l'arrêter, plus longtemps, Mais Séleucus, qui en était gouverneur, n'eut pas le courage de la défendre; ou plutôt, il avait des ordres secrets de Cléopatre de la livrer. Car cette princesse n'espérant plus se sauver par Antoine, et se flattant d'être aimée d'Octavien. voulait se faire un mérite auprès du vainqueur de ses trahisons envers celni dont elle avait causé toute l'infortnne. Quelque aveuglé que fût Antoine, cet événement lui fit coucevoir des soupcons. Mais Cléopatre les dissipa bientot en livrant à sa vengeance la femme et les enfants de Séleucus.

Dans le même temps elle fit porter dans uu magnifique monnment qu'elle s'était fait construire, et où elle avait pratiqué plusleurs niches et caveaux, tout ce que son palais renfermait de plus précieux, or, argent, pierreries, ébène. cinuamome ou cannelle, ivoire, et par-dessus le tout une grande quantité de bois sec. de torches et d'étoupes; et elle déclarait tont haut que, si on la ponssait à bont, elle consumerait par le feu toutes ces richesses. Elle savait qu'Octavieu désirait extrêmement de s'en emparer; et elle était bien aise d'avoir deux ressources avec lul, afin que, si l'amour ne l'engageait pas à la bien traiter, au moins il y fût contraiut par la crainte de perdre une si belle et si riche prole. Octavien en effet ne fut pas insensible à cetto menace; et, de peur que le désespoir ne portât la reine à l'effectuer, il eut toujonrs soin de l'entretenir de bonnes espérances par les émissaires secrets qu'il tenait auprès d'elle, Cependant il s'avançait vers la ville d'Alexau-

s Plutarch.

drie, et il vint camper près de l'Hippodrome. ou cirque destiné à la course des chevaux. Lorsqu'il arrivail, Antoine fit une sortie sur lui, dans laquelle II combattit très-vaillamment; et ayant mis en fuite la cavalarie ennemie, Il la poursuivit jusqu'au camp d'Octavieu. Comme il était naturellement avantageux, il fit trophée de cette victoire, et en rentrant daus la ville il alla droit an palais, embrassa Cléopatre tont armé, et lui présenia un cavalier qui s'était distingué dans le combat par sa bravoure au-dessus de tous les autres, Cléopatre récompensa magnifiquement ce cavalier, et lui donna un casque et une cuirasse d'or. Mais le rusé soldat, au lieu de se piquer de reconnaissance, voulut mettre en sûreté le riche don qu'il venait de recevoir. Dès la nuit suivante, il déscrta, et passa dans le camp ennemi.

Antoine fut mortifié; et, comme pour se renger, il invisi uni-mem à la désertion les soldats de son adversaire, et il fil répondre parmi eux des billes qui prometiant quiune cents dragmes à quiconque viendrait prendre part i dans set roupes. Octavie na perichande si peu l'effet de ces solicitations, qu'il assembles on armée, pour faire publiquement lecture de l'un de ces billes is et ces solisis n'en congenent qu'un nouveun surrout d'indigmation contre Antoine, et d'attachement à leur général.

Antoine renouvels encore en cette deraitee extremité le men détà qu'il avail autrefois porté à Octavien, il le provoque à un combat siguilier. Le risque et dié trop ingal entre les deux combattants; et quand même le caractére d'Octavien ne l'edit pas élorgé de ces feuirorandes soldatesques, il n'avail ganée de Madrovandes soldatesques, il n'avail ganée de différielle de l'estate de l'est

pouvoir se la procurer plus glorieuse que dans une bataille, il résolut de combattre par terre et par mer en même temps. La veillé du jour destiné à ce dernier coup de désespoir, il ordonna aux officiers de sa bouche de lai préparer uu grand repas, « Bou vin, boune chére,

III. BIST. ROM.

e leur dir-il, et eu abondance. Je pe suis si ce n'est pas aigurer/ha lis derairer fots que e vous me service. Peut-étre demain pue-ret-cou à un autre maître, e moi ne se-rai-je plus qu'un cadarre et un vain fan-ce-rai-je plus qu'un cadarre et un vain fan-ce-lome. » Seniments bien digne de la vie qu'il avait menée! Mais on doit louer son ai-tention pécie d'humanité pour les amis qui lui resalent encore. Il déclara qu'il ne vonjustif point les mener à un combat où it se proposait pour fin le mort bien plus que la victoire.

Plutarque rapporte que la nuit suivante. pendant que toute la ville était dans une extrême consternation, et dans un morne silence, qui eu est la suite, on entendit dans les rues et dans les places un bruit de voix et d'instruments, des chants, des danses, des mouvements tumultueux, comme d'un chœur de bacchantes: et que ce bruit, ayant traversé tonte la ville, parut sortir par la porte qui regardait les ennemis. Le même autenr qui raconte ce prodige, vrai ou faux, cn donne aussi l'interprétation. Antoine avait toujours pris Bacchus pour son modéle et son original ; il s'était donné pour le nouveau Bacchus, on jugea donc, dit Plutarque, que ce dieu lui annoncait en le quittant son dernier désastre, et l'abandonnait à son mauvais sort.

Au point du jour, c'était le 1" août, Antoine rangea ses troupes de terre sur les collines qui s'élevaient à l'entrée de la ville, et de là il considérait sa flotte qui s'avançait en bon ordre vers la flotte ennemie. Il s'attendait à Atre spectateur d'un combat; mais il fut bien surpris et bieu outré de voir ses vaisseaux sainer ceux d'Octavien, en recevoir le salut, et ensulte les deux flottes réunies prendre de concert la route du port. Dans le même moment sa cavalerie déserta. Il tenta un combat d'infanterie; et, ayant été vaincu, il rentra dans la ville en criant à haute voix qu'il était trahi par Cléopatre, et livré par cette ingrate princesse à ceux dont il ne s'était fait t'ennemi qu'à cause d'elle.

It disait vrai; et c'était par les ordres secreis de Cléopatre que la flotte avait passé du côté de l'ennemi. Elle craignit donc le juste ressentiment d'Autoiue, suriout dans un moment de désespoir et de fureur : elle alla se cacher daus son tombeau, dont elle ferma les portes, qui téaient garries de berses, de verous et de barres de fer, et de là elle eavops lul anmoner qu'elle était morte. Sulvant Dion, ce dernier message était encore une perfidie plus noire que toutes les précédentes. Pour délivere Octavien de son rival, elle metalès. Pour délitoite dans les précédentes. Pour délitoite dans les précédentes. Pour délitoite dans les précédentes de la la compaigne de la compaigne de la compaigne, des qu'il la creirait morie, il ne voudrait pas lui survive.

Soit que ce récit dolve passer pour véritable, ou que ce soit une conjecture formée d'après l'événement, ce qui est certain, c'est qu'Antoine sionts foi à la nouvelle de la mort de Cléopatre, et sur-le-champ prit la résolution de mourir. « Que tardes-tu , Antoine? a se dit-il à lui-même. Voici que la fortune « t'a ôté le seul prétexte quite restait d'aimer « la vie. » En même temps il entra dans sa chambre; et en défiant sa culrasse, toujours plein de sa passion, il disait : « O Cléopatre . c ce qui m'afflige, ce n'est pas d'être privé de e vous, car je vais vous rejoindre. Mals II est a honteux pour un général si grand et si puis-« sant de se voir convaincu d'avoir moins de « courage qu'une femme. » Dès longtemns il avait obligé un de ses plus fidèles esclaves nommé Eros de lui promettrede le tuer, si la fortune le forçait de recourir à cette dernière ressource. Alors done il le somma d'exéculer sa premesse. L'esclave leva l'épée comme pour frapper son maître; mais, détournant la tete, il se l'enfonca lul-même dans le sein. « Je te loue, Eros, s'écria Antoine eu le a voyant tomber à ses pieds : au défaut du a service auquel se refuse ta tendresse pour a moi, tu me montres l'exemple.» Il tira son épée, et, se l'étant plongée dans le ventre, il se jeta ensuite sur un petit lit de repos. La blessure n'était pas de nature à le faire mourir dans le moment ; et le sang s'étaut arrêté après qu'il cut été quelque temps couché sur le dos, il reprit ses esprits, et il conjurait avec instance ceux qui étaient entrés dans sa chambre de l'achever. Mais tous s'enfuircut, saisis d'effroi et d'horreur.

Pendant qu'il criaît et s'agitait avec violeuce, un greffier ou secrétaire de la reine, nommé Diumède, viut lui proposer de la part

de četle princesse de se faire transporter auprès d'elle dans sou lombchú. Il apprit à lind qu'elle vivait; el hien loin d'avoir cohtre elle aurun ressentiment, Il demanda avec instance qu'on le prit entre les brus, et qu'on le portit au lleu ob était la reine.

La difficulté fut de l'y introduire : car Cléopatre ne voulut point que l'on ouvrit les portes. Elle parul à une fenètre, et jets des cordes avec lesquelles on lia Antoine; et enquile elle le tira en haut, aidée de deux de ses femmes qu'elle avail seules amenées pour la servir. Jamais speciacle ne fut plus touchant ni plus capable d'attendrir. Antoine 1, tout couvert de sang, et dans les convulsions d'une mort prochaine, était en l'air, tendant les bras vers Cléopatre, souvent vacillant et paraissant en danger de retomber. Une foule de spectateurs inquiets, tremblants, eucourageait Cléopatre, qui, roldissant ses bras, et faisant des efforts qui lui bandaient toutes les fibres du visage, vint à bout enfin, avec le secour de ses deux femmes, de l'élever jusqu'à la hauteur de la fenêtre, et, le prenant à brassecorps, elle le fit entrer ainsi dans sa chambre, où elle le coucha sur un lit.

Alors elle se livra à la plus violente douleur Elle déchira ses vétements, elle se frappait cl se meurtrissait le sein, elle baisait la blaie qu'il s'étalt faite, et essuyait avec son visage le sang dont il était baigné, l'appelant en même temps son mattre, son époux, son empereur, et paraissant avoir oublié ses propres maux par la sensibilité dont elle était pénétrée pour ceux d'Antoine. Il la consolà, et, la priant de mettre fin à ses pleurs et à ses transports, il demanda du vin, soit qu'il cot soif, soit qu'il espérat hater par la sa mort, an'il regardait comme le moment de sa défivrance. Après qu'il eut bu, il exhorta Cléopatre à tâcher de conserver sa vie, si ellé le pouvait sans house, et il lui indiqua Proculetus comme celui de tous les amis de César en qui elle pouvait prendre le plus de confiance. « Pour ce qui me touche, ajouta t il, « ne pleurez point mes disgraces présentes

<sup>3</sup> Je ne sais si ce tablesu, tracé par Plutarque. a sié exécuté par quelque grand primire, mais je no concell pas un plus beau sujet pour la primiure. « mais félicitez-moi de tous les blens dont l'si 1 a joul. J'ai vecu le plus grand et le pius puisa sant des hommes; et si le succombe au-« jourd'hul, ma défatte n'a rien d'ignomi-« nieux. Romain, je suis vaincu par un « Romain. »

A pelne venait-ti d'expirer, que Procuictus arriva, envoyé par Octavien. Car, pendant que l'on transportait Antoine, de la chambre où il s'était blessé, au tombeau de Ciéopaire. un de ses gardes, nommé Dercétéus, se saisit furtivement de son épéc; et, s'éisnt dérobé. il courut anneneer le premier à Octavien la nouvelle de la mort d'Antoine, lui en montrant pour gage l'épèe toute teinte de son sang. Octavien versa sur cette mort des iarmes, auxquelies je crois que i'on doit encore moins se fler qu'à ceiles de César sur Pompée. Il affecta de plaindre le triste sort d'un beau-frère, d'un collègue, avec qui li avait été lié dans la condulte de tant de grandes et importantes affaires. Pour se justifler jul-même et se laver de tout reproche, il manda ses umis, et ieur lut les lettres qu'il avait écrites à Antoine, et celles qu'il en avait recues. les invitant à observer comment li s'était toujours mis à la raison, et avait fait les dispositions les plus équitables, auxqueties Autoine ne donnaît que des réponses fières, dures et hantaines. Après cette comedle finie, et ces premiers dehors accordés au soin de sa réputation. il dépêcha Proculetus vers Cléopaire, avec ordre de tacher de se reudre mattre adroitement de sa personne. Car il craignait la dissipation et la perte des trésors qu'elle avait enfermés dans son tombeau, et il comptait pour beaucoup la gloire de la mener elle-même en trlomphe.

Cléopatre était sur ses gardes, et eile ne voulut conférer avec Proculeius qu'à travers la porte bien fermée, mais qui permettait à ja voix de passer et de se communiquer des deux parts. Il ne fut pas possible de couvenir des conditions d'un accord. Cléopatre demandait la couronne d'Egypte pour ses enfants, et Procuielus vouiait qu'elle eût assez de conflance en Octavicu pour se mettre à sa discrétion. Mais il observa et étudia la disposition des lieux; et Gallus étant revenu de la part d'Octavien pour demander un second entre- jeur jugement, Octavien jeur ordonna de se

tien à Cléopatre, pendant qu'ils étaient ensemble à la porte, l'un en dehors, l'autre en dedsns, et que Gailus trainait la conversation en longueur, Procuicius appliqua une échelie au mur, et suivi de deux soldats, il entra par is fenêtre par isquelie Antoine avait été iniroduit. Aussitôt il courut à la porte, et une des femmes de Cléopatre s'ècria : « O matheu-« reuse princesse, veus êtes prise vivante i » Cléopatre se retourne; et, ayant aperçu Procuielus, elle vouiut se percer d'un poignard qu'eile portait pendu à sa ceinture; mais Proculeïus se jela promptement sur elie , et tui saisissant jes deux bras : « Vous êtes in-« justes, Cléopatre, iui dit-il, et contre vous-« même et contre Octavien, Vous jui ôtez la « plus beile occasion qu'il puisse avoir de « montrer sa clémence, et vous voulez faire « passer le pius doux des vainqueurs pour un « ennemi implacable et indigne que l'on se « fic à lui. » En disnut ces mots, li lui ôta le poignard, et visita ses habits pour voir si elle n'y cachait point quelque poison. Octavien, averti de la prise de Cléopatre, envoya Epaphrodite, l'un de ses affranchis, qu'il chargea de ja remener dans son palais, et de l'y garder solgneusement, sons la perdre un moment de vue, de peur qu'elle ne s'ôtat la vie. Du reste, cet affranchi avait ordre de la bien traiter, et d'avoir pour elle tous les égards, de ini rendre tous les respects capables d'adoucir sa captivité. Antoine étant mort, et Cléopatre prison-

nière. Octavien fit son entrée dans Alexandrie. Il prit soin de diminuer la terreur dont étaient remplis les habitants de cette grande viile, par les caresses et les marques singuiières d'affection dont il honora un de ieurs concitovens : car il entra teusut par la main le phijosophe Areus, qui était d'Alexandrie, et conversaut familièrement avcc iui. C'est une chose très-digne d'observation, et qui fait honneur aux iettres, que is considération Iufinie que témoigna Octavien à cephilosophe. Tous les Alexandrins trembisient ; et iorsque ie vainqueur fut veuu dans ie Gymnase, et et qu'il eut pris place sur le tribunal qui y avait été dressé, ils se prosteruérent le visage en terre comme des criminels qui attendsient relever, et dit que trois motifs le déterminaient à leur pardonner, le respect pour la mémoire d'Alexandre leur fondateur, l'admiration que lui causait la beauté de leur ville, et l'amitié qu'il avait pour Aréus, leur compatriote.

Quoique Octavien, n'ayant plus de rival, et devenu incontestablement mattre de l'empire romain, montrât dans la plupart des occasions une clémence convenable à sa haute fortune. il ne laissa pas d'exercer les rigueurs qu'il jugea nécessoires à sa sureté. Ainsi Antyllus, l'ainé des fils d'Antoine, lui ayant été livre par Théodore son précepteur, fut condamné à mourir. La statue même de Jules César, qu'il tenait embrassée, ne put lui servir de sauve-garde; on l'en arracha pour lui faire subir sa sentence. Le misérable mattre qui avait trahi celui dont il aurait dù conserver la vie aux dépens de la sienne propre, s'attira bientôt, par un nouveau crime, la peiue de sa perfidie. Pendant que les soldats coupaient la tête à Antyltus, Théodore lui déroba une pierre de grand prix qu'il porteit à son con On 6t des recherches à ce suiet : le voleur nia le fait : il fut convaincu et mis en croix.

Césarion se sauvait. Sa mère, lui ayant donné de grandes richesses, l'envoyait dans tes Indes par l'Ethiopie. Son précepteur, nommé Rhodon, aussi perfide que Théodore lui persuada de revenir, en lui faisant entendre au'Octavien le vouloit faire roi d'Egypte. Le trop crédule disciple suivit le conseil de son maltre, et en arrivant à Alexandrie il fut arrêté. Octavien lui laissa la vie tant que Cléopatre vécut elle-même. Lorsqu'elle fut morte, comme il délibérait sur ce qu'il devait faire de Césarion , Aréus le détermina au parti de la rigueur. Faisant allusion à un demi-vers d'Homère | dont le sens est : « La « multitude des souverains n'est pas avanta-« geuse, » il lui dit avec un léger changement: « La multitude des Césars n'est pas un bieu a pour vous. » Octavien n'avait pas besoin d'être fortement exhorté à se défaire de celui dont on s'était servi pour lui disputer la qualité de fils de César ; il le fit mourir.

Pour ce qui est des autres enfants de Clèppatre, ils furent traités avec beaucoup de douceur. On les laissa avec ceux qui avaient soin de leur éducation, et l'on eut attention à ce qu'il ne leur manquât rien de ce qu'exigeait leur naissance.

geail leur naissance.

Octaviem mengagaitestriemement (Dié-patre, qu'il craignait de porter au d'sespoir, parce qu'il voluit, comme je 1 si dit, en faire le principal ornement de son triomphe. Plusieur rois et généraux d'emandisent le corps d'Antoine pour lai rendre les derniers honneurs il reserva ette consolation à Octopatre. Elle l'enventid de ses propres mains, et on lui formit tout ce qu'iled ésir pour faire à un homme si illusire, et dont elle avait été s'enderment sinnée, de magnifiques funérailles.

Il n'était pas possible que d'aussi cruels chagrins n'altérassent la santé de Cléopatre; et pour surcrott de mal, les meuririssures qu'elle s'était faites au sein y ayant causé une inflammation , la flévre la prit. Elle en fut charmée, et elle saisit cette occasion de se faire mourir de faim, sous prétexte d'un régime nécessaire à sa maladie. Elle avait dans sa confidence son médecin ordinaire nommé Olympe, de qui Plutarque cite une histoire de ces événements dans lesquels il avait lui-même été acteur. Octavien découvrit la ruse de Cléopatre, et il lui fit faire des menaces par rapport à ses enfants. C'était une batterie contre laquelle ne put tenir la tendresse maternelle : et Cléopatre, de peur d'être cause de leur mort. se laissa traiter comme on voulut et ramener à la vie.

Lorsqu'elle se porta mieux, Octavien lui rendit visite. Elle testi couchée sur un peiti it dans un état fort négligé. Lorsqu'il entra, elles els era promptement, n'ayant que se tanique sur elle; et elle se prosterna devant lui, est est elle se les promptement, a'ayant que se tanique sur elle; et elle se prosterna devant lui, est est elle se les malburs sur elle; et elle se prosterna devant lui, et el ciut devende; el el est ait la voit termbiante, le teint glombé, les yeux battus; sur son sein et menue de la coup a'elle s'é entre de la companient les marques des coups q'elle s'é entre de la deplorable s'itament de la companient de la déplorable s'itament de son esprit. Cependant sa beauté naturelle et la noble fierté de sex regarda n'étaient un de son esprit étailes. Ai traversées dechors resentieres met étailes. Ai faversées de dehors

<sup>1</sup> Homère a d'i (Riod. 11, 201) : Oux dynéés malunesparin, Aréus dit a Octavien : Oux dynéés maluneses pin,

si affreux percaient les grâces touchantes qui brillaient dans tous ses monvements. Octavien lui ordonna de se remettre sur son lit, et il s'assit auprès d'elle.

Cléopatre s'était préparée à cet entrelien . et elle y joua toutes sortes de personnages. Elle méla les apologies, les prières, les tentatives pour lui toucher le cœur. Elle commença par entreprendre de se justifier et de rejeter la cause de la guerre sur Antoine seul, à qui elle disait avoir été forcée d'obéir, Mais Octavien lui réfutant toutes ses excuses, et la convainquant de ses torts sur chaque article. elle sentit que ce poste n'était pas tenable, et elle se réduisit à implorer sa elémence. Ensuite, changeant de ton et de matière, elle jeta la conversation sur le dictateur César, Elle montrait à Octavien différents portrait de son grand-oncle, qu'elle avait étalés dans sa ehambre ; elle lui lisait les lettres pleines de tendresse qu'elle en avait reçues, et dont elle s'était munie pour ce moment : souvent elle a'interrompait par des regrets, par des retours sur elle-même. « De quoi m'ont servi , s'é-« eriait-elle, les lettres dont m'a honorée ce « grand homme? Que n'ai-je pu mourir avec a lui! » Puis elle se reprenait, et, adressant la parole à Octavien, « Ah I disnit-elle, je vous « retrouve en lui. Il revit pour moi en votre « personne. » Octavien comprit parfaitement ce langage; mais il demeura ferme à toutes ces attaques, et il répondit toujours avec une polites-e froide et glavée; en sorte que Cléo-

patre fut obligée de revenir à parler d'affaires. Elle lui présenta un inventaire de ses trésors et de ses bijoux, qui donna lieu à une scène singulière, Car Séleucus, l'un de ses intendants, ayant prétendu que l'inventaire n'était pas fidèle, et qu'elle retenait certains bijoux qu'il articula, elle entra dans une colère furieuse; elle sauta à bas de son lit, courut à Séleucus, et, le prenant par les cheveux, lui donna plusieurs coups de poing sur le visage. Octavien se mit à rire de cette saillie, et il la pria de cesser, « Eh quoi l seigneur. « dit-elle, pendant que vous m'honorez de « votre visite dans la triste situation où je e suis, n'est-ce pas une chose indigne qu'un « de mes esclaves ose m'outrager en votre « présence? Quand bien même Il dirait yrai. « ce ne serait pas pour moi que je garderais « des ornements qui ne conviennent plus à « ma fortune; et serais-je coupable de rèa server quelques présents que je pusse offrit

« à Livie et à Octavie, afin d'obtenir par elles « que vous daigniez vons adoucir à mon « égard? » Octavieu écouta avec plaisir ce

discours, qu'il regarda comme une preuve que Cléopatre était résolue de se laisser vivre ; et il lui répondit qu'elle était assuré ment la maîtresse de garder ce qu'elle avait mis en réserve, et qu'en toute autre chose elle éprouverait de sa part une douceur au delà de ce qu'elle pouvant espérer. Il prit ensuite congé d'elle, et se retira bien satisfait, comptant l'avoir trompée. Mais c'était luimême qui était trompé; ear Cléopatre faisait actuellement tous les apprêts de sa mort.

Elle entretenait correspondance avec Dolabella, jeune Romain d'une haute naissance. et attaché à Octavien, mais que la compassion, et peut-être un sentiment plus fort, interessaient au malheur de cette princesse. Il lui fit savoir par une voie seerète, suivant leur convention, qu'Octavien se préparait à s'en retourner par terre, en prenant sa route par la Syrie; mais que, pour elle, on avait résolu de la faire partir dans trois jours par mer avee ses enfants.

Sur cet avis, elle fit demander à Octavien la permission d'offrir des libations sur le tombeau d'Antoine : ee qui lui ayant été accordé, elle y vint avec les femmes accontumées à la servir; et s'étant jetée sur le cereueil : « O « mon cher Antoine! dit-elle 1, il n'y a que « peu de jours que je t'ensevelissais avec des « mains encore libres. Mais maintenant je « l'offre des libations, captive et prisonnière, « et veillée soigneusement, de peur que par a les sanglots et par les meurtrissures des

1 Ω pile Avriber, clantes μεν σε πρώ; » έτε χερσίν Ατυθέρους, σπένδω δέ νύν αίχμελωτος ούσα, καί γρουρουμένο μέτε κοπιτοίς μέτε δρένοις αίκίσασθαι το δούλον τούτο σώπα, και τερούμινον ini rous nara sou Spenusous. aline di un neosδέχου τεμάς ή χούς, άλλ αύταί σοι τιλευταίαι, Κλεόπατρας άγθμένης, ζώντας μένγαρ άμας οὐθέν άλλάλων difernore . uregenegoure of an panete genurifactur τούς τόπους ' σύ μέν ό Ρωμαίος ένταϊθα πείμινος , « coups que m'arracherait ma vive douleur . a je ne défigure ce triste corps, ce corps es-« clave, que l'on garde pour la pompe fatale a où l'on doit triompher de tol. N'attends plus « ni libations ni offrandes; voici les dernières « que lu reçois; on emmène la Cléopaire, « Car, tant que nous avons vécu, rien n'a pu a nous séparer. Mais nous courons risque « d'être ctrabgement divisés par la mort, et e d'échanger l'un contre l'autre les lieux naa turels de nos tombeaux, puisque tol. Roe main, tu as trouvé ici ta sépulture, et que « moi, infortunée, je dois after chercher la « mienne en Italie, seul bien que ta patrie « m'aura jamais procuré. Mais si les dieux, « du séjour que tu habites, ont quelque force « et quelque puissance, car ceux d'ici nous « ont trahis, n'abandonne point ton épouse « encore vivante, et ne souffre point qu'on « triomphe de toi en ma personne. Cache-« moi ici avec toi, enferme-moi dans ton sé-« putere : car, parmi les maux infinis que a j'endure, aucun ne m'a été plus douloureux « ni plus cruel que ce court espace de temps « que j'ai vécu sans toi. » Après des plaintes si touchantes, Cléopstre

courama de fluurs le cervaciii, el la baisa milia foi; censivice lei retoroura che el la, el prist la bais. Apris le bais, el list la discussivatio de la composita de la composita le consultativa de la composita le consultativa de la composita le consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa de la consultativa della consultativa

Lorsque Cléopatre eut fini de diner, elle donna à Epaphrodite une lettre cachetée pour

byū i döstrine is Iralii, rosodra vie ode pleveladiene Jihap plave, lali i di vie tat beid sair sai dönnye (al jiha iraldin ngoddane highly pla pip jokan vie sauvod jinnka, pad is lyad ngoled hydgoligans sauvid jinnka, pad is lyad ngilog perid sauvid, na dividador ide kai pupian nazad drawa oliko olika pip na di kirib istre, di d highly ngilog on oni jingki (quan.

la porter à César ; et, ayant fait sortir tout le monde, excepté les deux femmes, ses fidéles compagnes, elle ordonna qu'on fermat les portes, Octavien, en ouvrant la lettre, y trouva des prière : lameutables par lesquelles Cléopatre demandait en grâce d'être ensevelie auprès d'Antoine. Il comprit ce que cela signifiait, et voulut d'abord aller lui-même la secourir : mais il jugea plus à propos d'y eavoyer quelques-uns de ceux qu'il avait auprès de lui pour examiner ce qui s'était passé. Tout était fait, Ils vinreut en courant : ils trouvérent les gardes tranquilles à leurs postes, et ne se doutant de rien au monde. Meia lorsqu'ils furent entrès dans la chambre, ils virent Cléopaire étendue morte sur un lit tout doré, et revêtue de ses ornements royaux. Des deux femmes qui la servaient, l'une, nommée Iras, se mourait aux pieds de sa maliresse; et l'autre, qui s'appelait Charmion, deià chancelante et se soutenant à peine, accommodait la disdème autour de la tête de Cléopatre. Quelqu'un de ceax qui venaient d'entrer lui ayant dit avcc colere : « Voilà qui est beau, « Charmion! Oui, répondit-elle, très-beau, « et bien digne d'une princesse issue de tent « de rois, » En prononçant ce peu de mots, elle tomba expirante.

Comme la mort de Cléopatre avait été si prompte. Octavien douts d'abord s'il ne dui restait pas quelque principe de vie qu'il filt possible de ranimer. Il essaya des contrepoisons, il la fit socer par des peyites. Muis tous ses efferts furent vaios; elle était snorte et il fallut qu'Octavien se résolut à voir son triombe privé d'un-si grand oncement.

Il est chir par tout ce rècit que personne ne peut savoir avec certitude de quel moyen en peut savoir avec certitude de quel moyen en collècopaire se servit pour ses donner la mort. On soupconne ges coust les figures apportées par le payann était carbé un aspic par l'epage les est fipiques ou bras. On crit un effet re-marquer sur son bras, après se mort, deux piques strès-lègeres et presque imperceptibles. Pour ce qui est de l'animal lui-même, 4, in perus point. Suclement no s'imperiagne dois server les traces de sa foite sur le sable du ri-rege sis-d-vis des fondres de l'apportement où mourut Cléopaire. Tout cels est l-bien niver certain. C'est nemmois à cette opinion qua

s'en est teun Octavien, puisque dans son Cléopatre frimmels ell Rioterte no Belaco no Cléopatre fail représentée ayant un aspie attaché a son Diras, librace assure le fait peaifirement \*. Diras, librace assure le fait peaifirement \*. Diras, librace assure le fait peaifirement \*. Diras partie d'une ajuntifié de telé dont Cléopatre, diras parte d'une ajuntifié de telé dont Cléopatre, diras parte d'une ajuntifié de telé dont Cléopatre, diras partie d'une ajuntifié de telé dont la fait friempie. Mais cette dernière Jacon de race la choix en pris legi moins de crédit. Après lout, a' y yeast et aucun temoin qui ai sapie la comme de la choix en pris puis moins de crédit. Après lout, a' y yeast et aucun temoin qui ai sapie de simble soniciertures.

Cléopatre périt à l'âge de treute-neuf ans, après en avoir règné vingt-deux, sur lesquels il s'en trouve quatorze où, partageant la forlune d'An'olne, elle vit tous les princes et les rois de l'Orient soumis à sa puissance, trop heureux de lui faire servilement la conr. Sa folle ambition la porta à ne point se contenter de tant de grandeur, et à vouloir dominer sur tout l'empire romain, et régner dans le Capitole 3. Le fruit de cet audacieux projet, si mal soutenu de sa part, fut la ruine d'Antoine et la sienne propre. La fierté l'accompagna jusque dans ses derniers moments. Femme la plus hautaine qui fut jamais 4, elle ne put se résoudre à relever par ses chalnes le triomphe de son vainqueur, et elle préféra la mort à cette ignominie. Suivant les maximes des païens, une telle façon de penser était genérosité; et elle fut admirée dans Cléonatre par ses enuemis, et par Octavien lui-même.

> Ausa el jacentem riscre regiam Valta sereno fortis, el aspecas Tractare serpentes, ul atrum Eurpore combiberel venenum. (Honax. Od. a, 87.)

\* Regins în incidite patrio vocat agmina sistro , Necdum etiam sermiore a tergo respicit ongote (Wino. M.n. viii, 606, 607.)

Regins dementes ruines, Funus el imperio parabat.

(Hongt, Od. 7, 171.)
Savis liburals scillect lavidens
Private deduct superbo
Non humi'ls muller triumebo.

(Fd. (bid.)

Pour nous, si nons vonlons juger sainement de cette princesse, nous ne la trouverons grande que par ses vices. Il est inntile de parler du débordement de ses mœurs, qui a éclaté à la face de l'univers. L'ambition en fut le principe; et nul crime ne lui coûta pour satisfaire cette passion chérie. Elle fit la guerre à son frère alné, elle empoisonna le second, et Arsinoé sa sœur fut tnée par ses ordres. L'abus qu'elle fit pendant cant d'années de la confiance d'Antoine et du faible prodigieux qu'il ent pour elle, est une infidélité atroce, qu'elle couronna dignement par les plus noires perfidies, trahissant en faveur d'un ennemi celui qu'elle feignait d'aimer plus que sa vie. Et afin qu'il ne lui manquât ancune espèce de honte, elle ne périt qu'après avoir vu rebutées les avances qu'elle faisait vers son vainqueur, et rejetés avec mépris les efforts qu'elle tenta pour allumer en lui une passion par laquelle jusque là elle avait toujours triomphé.

Elle fut inhumée auprès l'Antoine, comme celle l'avait sonhaire : et même Catavinit achever le tombeau qu'ils avaient commencé euxmèmes à se construire. Il visolut aussi que les femmes qui savient accompagné Cicipatrejuqu'à hunt rescent une sépulture honorable. En cetto princesse finit le royaume des Lugides, qui, à compter depuis la mort d'A-Lugides, qui, à compter depuis la mort d'Apualorze aus.

Antoine, lorsqu'il mournt, avait, selon quelques-uns, cinquante-trois, selon d'autres cinquante-six ans. Il fournit une carrière plus brillante que ne comportait le mérite d'un homme en qui les vices surpassèrent beaucoup les talents. Capable d'acquérir de la puissance, incapable de la conserver, jamais personne n'ent plus besoin de l'adversité pour paraltre estimable. Tons les vices qui paissent de la bonne fortune le dominérent à la fois, et lui rendirent inutiles la bravoure et la science de la guerre, dans lesquelles il excella entre tous les généraux de son temps. Il futbon, humain, libéral par le fonds de son caractère. Mais ces principes de verta n'étant point sontenus par une raison droite, ferme el éclairée, tantôt s'éclipsèrent au point de faire place à la cruauté la plus odieuse, tantôl dégénérérent en

îmbécillité. Né pour être gouverné par les femmes, il est l'exemple le plus mémurable de l'aveuglement, de la servitude et des désastres qu'entrainent après soi les folles passions. En un mot, il a mérité que le genre humnin applaudtt à sa défaite; et l'on a eu raison de dire qu'il était de l'intérêt de l'univers qu'Antoine fût vaincu par Octavien.

Ses statues furent renversées après sa mort, en vertu d'un arrêt du sénat rendu sous la présidence du fils de Ciceron, alors consul : circonstance singulière, et qui fut remarquée de tout le monde, comme une espèce de consolation accordée aux manes de Cicéron, dont le fils portnit à son ennemi et à son bourreau le dernier coup de flétrissure et de vengeance. Car ce même sénatus-consulte ordonnait que tout ce qui avait été décerné en l'honneur d'Antoine fût aboli, que le jour de sa naissance fùi mis au rang des jours malheureux, et qu'aucun de la famille Antonia ne portât jamais le prénom de Marcus. Qu'il me soit permis d'obscrver en passant qu'Octavien semble avoir aussi voulu se laver du reproche d'ingratitude envers Cicéron par les égards qu'il eut pour son fils. Le jeune Cicéron, après la bataille de Phitippes, s'était retiré d'abord en Sicile auprès de Sextus Pompée. Il revint apparemment à Rome par le traité de Miséne; et, se trouvant ainsi à portée de recevoir les bienfaits d'Octavien, il fut fait augure, et ensuite élevé au consulat, qu'il géra depuis le treize septembre de l'année dont le raconte les événements jusqu'au premier novembre.

Les statues de Cléopatre n'auraient pas été plus épargnées que celles d'Antoine, si Archibius, ami généreux, ne les eût préservées de cet outrage en donnant mille talents (un million d'écus) à Octavien.

Antoine laissa sept enfants de trois lemmes. Il avait eu de Fulvie Antyllus et Jule Antoine; d'Octavie, deux filles toutes deux nommées Antonia : de Cléopatre, denx fils. Ptolémée et Alexandre, et une fille nommée Cléopatre comme sa mère. Nous avons vu le triate sort d'Antyllus, Pour ce qui eat des autres. Octavie,

1 Vell. 11, 86. - Plut. Cic. fin. - Applan. Civil. 1, 1v. et Die

2 Plut. in Arton.

tonjours fidèle à la mémoire même d'un ingrat époux, les pritchez elle, et les fit éleveravec ses enfants. Elle leur tint en tout lieu de mère. Elle fit Jule Autoine son gendre, en lul donnant en mariage Marcella, qu'elle avait eue de son premier mari Marcellos. Elle maria Cléopatre à Juba, le plus aimable et le plus lettré des rois, qui, ayant été élevé à Rome, comme je l'ai dit ailleurs, et s'étant attaché à Octavien, fut rétabli par lui sur le trône de ses pères, et continua la postérité de Massinissa. L'histoire ne nous apprend point ce que devinrent Ptolémée et Alexandre. Nous savons seulement que le vainqueur leur conserva la vie. Quant aux deux filles qu'Octavie avait enes d'Antoine, l'atnée épousa Domitins Ahénobarbua; et la jeune Antonia, si renommée par sa vertu et par sa beauté, fut femme de Drusus, et mère de Germanicus. Au moyen de ces alliances, la postérité d'Antoine parvint à la souveraine puissance dans Rome. Trois de ses descendants forent empereurs : Caligula son arrière-petit-fils, Claude son pctit-fils, et Néron, qui tirait de lui son origine naternelle et maternelle; car Domitius son père était petit-fils d'Antoine, et Agrippine sa mère en était arrière-petite-fille.

On voit qu'Octavien soutint la gloire de la clémence dont il avait pris soin depuis un temps de décorer ses victoires et sa britlante fortune. Ce ne fut pas la scule famille d'Antoine qui éprouva sa bonté. Il fit grâce au très-grand nombre des Romains qui avaient suivi ce malheureux chef; et l'histoire n'en cite que trois qui aient été panis de mort.

Le premier est Cassina de Parme 1, l'un des meurtriers de César, et qui à ce titre ne pouvait être épargné par le fils et le vengeur de ce grand homme. Il se piquait d'esprit, et faisait le métier de poête. Mais Horace nous donne une idée peu avantageuse de son talent en le représentant comme un de ces écrivains féconds qui enfantent sans peine des volumes'; en sorte que l'on disait de lui que ses

<sup>1</sup> Vell. 11, 87, et Ores, vt. 19. Quale full Cass! rapidu ferveutius amni Iugeulum, capsis quem fama est esse librisq Ambustum propriis. (HORAT. Set. 1, 10.)

portefeuilles et ses ouvrages avaient suffi pour rmer un bûcher capable de consumer son corps après sa mort. Il périt le dernier des conspirateurs, comme Trébonius avait péri le premier. Octavien fit encore mourir Canidins, commandant de l'armée de terre d'Autoine à Actium, ennemi ardent de ceiui contre lequel il faisait la guerre, et d'un autre côté peu fidèie à son général. Nons l'avons vu entrer dans les complots de Cléopatre pour tromper Antoine. Un tel homme mérite peu d'être plaint. Il montra même de la iacheté dans ses derniers moments, et il souffrit la mort avec moins de courage qu'il ne convenait à un vieux guerrier, nourri des ses premières années dans les armes.

Le troisième Romain qui fut envoyé au supplice est un certain Q. Ovinina, lache courtivan de Cicopatre; qui aviiti la dignité de sénateur dont il était revêta en se chargeant de l'intendance du linge, des meubles et des étoffes qui se fabriquaient pour la reine d'Egyple, emploi qui passait pour servile chez les Romains.

On est en droit de supposer qu'à l'exception des trois dont je viens de rapporter la mort, et qui seuls sont mentionnés dans les monuments qui nous restent, il partionnà lous les autres. Il flust pourtant convenir que sa cièmence u'avait point cette gehrôrosité magnanime qui éclate dans celle de son grand-oncle. Son caractère fine et rusé se décele dans un trait que Dion nous a conservé. Octavien déclara qu'il avait broilé tous les

papiers trouvès chez Antoine<sup>1</sup>. C'était de des lissons avec le parl maiheareux, et qui paunet us des lissons avec le parl maiheareux, et qui pouvaient le passé. Containéer éérer recherchée, pour le passé. des papiers de Sertorius, et César l'avait imité parés la victoire remportes ur Médieus Scipion. Octavien voulut avoir l'honneur d'un procéd se jénéreux, et néamonis ne pas se pritur de l'avantage que lui donneraient les rempereux de l'avantage que lui donneraient les maines de l'avantage que lui donneraient les membres de l'avantage que lui donneraient les membres de l'avantage que lui donneraient les enceres ses ennemis. Jindi, en même temps qu'il assurait avoir tout brûle, il conosservait soligneusement la plus grande

partie, et il ne fit nulle difficulté de s'en servir dans la suite lorsque l'occasion s'en pré-

Sa conduite fut plus nette par rapport aux étrangers, Il trouva rassemblés à Alexandrie les enfants de la plupart des rois et des princes alliés ou dépendants d'Antoine 1. Il y en avait de l'un et de l'autre sexe, les uns retenus comme otages, les autres destinés aux plaisirs d'Antoine, qui ne se faisait point un scrapule, nour assouvirses passions brutales, de déshonorer cette fleur de la noblesse de l'Orient. Le vainqueur les traita tous avec douceur. Il renvova les uns, il en maria d'autres ensemble; il en retint piusieurs, mais sans user à leur égard d'aucune dureté. Dion nomme en particulier Jotape, qui devait épouser l'un des fils d'Antoine; et les frères d'Artaxias, roi d'Arménie. Jotapé fut renvoyee au rei des Médes son père, qui dans les derniers temps avait recherché l'amitié d'Octavien. Au contraire, Artaxias ne put obtenir qu'on lui rendit ses frères, parce qu'il avait massacré les Romains restés dans son pays.

L'Egypte devenait, par la victoire remportée sur Cléopatre, pays de conquête et province romaine. Octavien, usant du droit de voinquenr, en enieva des sommes immenses. Le palais des rois était rempli d'un amas prodigieux de richesses, que Ciéopatre avait encore augmenté par ses rapines, et surtout en dépouillant les temples de tout ce qu'ils renfermaient de précieux. L'horreur de ces sacrilèges resta à Cléopatre, et le profit en fut pour Octavien, Il fitaussi acheter aux Alexandrins et à tous les Egyptiens le pardon qu'il leur accordait par de trés-fortes taxes qu'il exigea. L'argent qu'il retira ainsi de l'Egypte se monta si haut, qu'il en acquitta ce qu'il devait à tous ses soidats, et fit encore à ceux ani l'avaient suivi dans cette dernière expédition une gratification de deux cent cinquante deniers par tête 9, pour leur tenir lieu du pillage d'Alexandrie, qu'il leur interdisait. Il remboursa tout ce qu'il avait emprusté pour soutenir la guerre. Il récompensa magnifiquement les sénateurs et les chevaliers romains

<sup>1</sup> Dib, I. 41.

<sup>1</sup> Dio, 1. 51.
2 Cent-ringt-cinq livres. == 205 fr. E. B.

qui l'avaient servi. Enfin, Rome fut enrichie el ses temples décorés des dépouilles de l'Egypte.

Rien ne peut faire mieux sentir quelle immense quantid d'argent l'Expyte vaincer ctmense quantid d'argent l'Expyte vaincer ctpantil dans Rome que le changement qui en resulta dans le commerce. Les biens-fonds d'abbrette de pris, et l'intert de l'argent sur la daublèrent de pris, et l'intert de l'argent sur la la place fut réduit au tiers: il tombé de douze une à quatre pour cent. Il est vait que l'on doit d'attribure me partie de cet effet à la pris et à la tranquillité qu'on voyait se rétablir, et dont in goûtait d'ajt les prémiess.

Une province si riche, et extrêmement ferille en blé, était une acquisition bien considérable pour l'empire romain. Alexandrie devint dans la suite, la mère nourrice de Rome, et elle fournissait des vivres à cette capitale de l'univers pour quatre mois de l'année \*. Mais, à considérer les choses par une autre face, cette richesse même et cette fertilité pouvaient, dans un si grand éloignement du centre, inspirer de hautes pensées à un gouverneur accrédité, qui se flatterait d'autant plus aisément d. réussir à s'y captonner et à s'y faire un établissement indépendant, que le pays est d'un accès difficile et par terre et par mer", et que la nation, de tout temps volage, superstitionse à l'excés, et disposée à la sédition et aux révoltes convait un feu toujours prêt à s'embraser à la première étincelle.

Alexandre aviti. autrefais vél. frappé de la même apprihensione, et il véail précusionné contre ce danger en parageant entre plaieurs l'autorité de gouvernement dans l'Egypté. Octavies prit une autre voic, qui alia iu même but. Il mit à la tôte de cette province, non un magistrat litré, mais un mighe chevaller romais, sons le nom de pré-fiet, qui rauti sous ses ordres trois légions et quiques autres corps de troupes moint considérables, d'istribuie en différents endroits de routre. Le province qu'il charges de ce umplot fut chilan, homms de bos live, et qui but devit touse as fortune. Octavies porta

même l'attention jusqu'à défendre à tout sénateur de mettre le pied dans l'Egypte sans sa permission expresse.

Four prévent l'édit de l'exprit inqués a sumin des peuples , il ne voulut point qu'il y côt de seint ou consent jouisé dans Alexandré, quoique presque toutes les villes de l'autre, quoique presque toutes les villes de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'

Du reste Octavien, eu prenant des mesnres sévères en apparence pour s'assurer la possession de sa conquête, ne fut pas moins attentif à en rendre les habitants heureux; et il voulut que l'Egypte, en reconnaissance des biens qu'elle procurait à l'empire romain, recût de ses nouvenux maîtres ce qui manquait à son bonheur. Ses deruiers rois avaient été des monstres 5. On n'avait vu en eux que cruauté, esprit tyrannique, mépris des lois el des mœurs ; leur moindre vice avait été la négligence. Sous un tel gouvernement, l'Egypte. malgré sa fertilité et tous ses autres avantages naturels, avait été malheureuse, Octavien remédia à ses maux par une sage police et par de grandes attentions au bieu public de la contrée. Les canaux tirés du Nil, si nécessaires pour fertiliser les terres, et si commodes pour le commerce intérieur du pays, étaient gâtés et bouchés par des amas de limon. Il les fil nettoyer par ses tronpes, et en creusa de oouveaux. Il favorisa surtout le commerce maritime, pour lequel Alexandrie avait été bâtie, et dont par sa situation elle devait être le centre, si la nonchalance et la mauvaise conduite de ses rois n'y cut mis obstacle. Aussi cette grande ville ne fut-elle jamais si florissante que sous l'empire romain. C'est alors qu'elle devint véritablement l'entrepôt général des

<sup>1</sup> Joseph, de Brilo Jud. rt. 16.

<sup>1</sup> Tec. Hist. 1, 11.

<sup>2</sup> Arrian. I. 3.

<sup>\*</sup> Dio, Strabo, I. 17. - Suel, Aug. c. 66.

<sup>\*</sup> Bio. \* Strabo. - Tac Ann. 11, 59.

<sup>5</sup> Strabe

pations et le lieu de l'Orient et de l'Occident. Elle s'éleva siusi au rang de la seconde ville de l'univers, et elle en jouit jusqu'à la fondation de Constantinople.

Pendant le sejour qu'Octavieu fit à Alexan. drie, il visita le tombeau d'Alexandre, Il toucha même le corps; et Dion a jugé à proposde remarquer que le bout du nez ', sur lequel il porte la main , se réduisit sous ses doigts en poussière. Les témoignages de vénération qu'il donna aux cendres de ce conquérant, les fleurs qu'il jeta sur le monument, la couronne dont il le décora , sont des obiets plus dignes de mémoire. On voulait lui montrer aussi les tombeaux des Ptolémées : mais il refusa cette offre, en disant qu'il avait été curieux de voir un roi, et non des morts . Il se dispensa , par un mot dont le sens est pins solide et plus judicieux, de voir Apis, qu'on l'invitait pareillement à visiter. « J'ai w coutume, dit-fi, d'honorer les dienx, et non

• pas un beurf. » Bur is fin de la belle saison, il sortit de VEgypte, inversa la Syrie, e i vin en Asia promy paser l'iller. Il s'appliqua sen assuport paser l'iller. Il s'appliqua sen assubans ces vaties contrées, qui jaquela fin, when jamais reconne ses lois. El pone faire sentir tout d'un coup la difference de son gouvernement à ceiu d'Autoine 3, il ilt remetire dons let temples les statues que son vival, pour saisfairet s'avaité de Clesque, en et de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de vival, pour saisfairet s'avaité de Clesque, en pont des Grees pour less atre condens tiffairment aprelable à ces paujes,

Il cut alors occision de prendre queique part nus affaires des Parties, parmi lesqueis Il s'étnit actité des troubles et des divisions'. Corgateit et acrusaté de Phrastey d'onnèmit haissance. Les succès qu'il avait cas contre Antoine hui ayant enfle e courage, il se livra avec plus d'audece et moins de retene que jamais à a férocité naturelle, et il virra dres flois de sang. Ses sajets, possesés à bott, perdiente fontin patience. Il as ecoueren il bott, perdiente tenfin patience. Il as ecoueren il

le joug, chassérent Phraate, et mirent Tiridate en sa place. Le roi détront recourst aux Scythes, et avec les troupes qu'ils lui fournirent il reutra dans son royanne. Tiridate s'éfforça de se maintent sur le trône. Aissi les Parties se trouvérent en guerre tivile en ment lema cou les Romaine.

même temps que les Romains. Tiridate et Phraate recherchérent l'un et l'autre l'amitié d'Octavien , et lui demandérent du secours, Mais il entendait trop blen ses intérêts pour n'être pas charmé que les forces d'un empire puissant, et seul rival de celui de Rome, se détruisissent par elles-memes; et il répondit que ses propres affaires l'occupaient tout entier. Pendant qu'il était en Egypte, in guerre contre les Parties fut terminée par la victoire de Phraate, et l'expuision de Tiridate, qui se retira en Syrie avec l'un des fils de son ennemi, qu'il avait trouvé moven d'enlever. Octavien se vit encore sellicité par les deux princes. Tiridate le pressoit de le rétablir, en promettant de se rendre son vassal. Phraate, au contraire, lui enveva des ambassadeurs pour demander qu'on lui livrat Tiridate, esclave rebelle, et qu'on lui remît son fils. Octavien n'écouta les propositions d'aucun des deux : il se contenta d'essurer un asile à Tiridate dans la Syrie, et il résolut d'emmener le fiis de Phraate, comme otage, à Rome, où il se disposait à retourner. Un grand péril l'y attendait, si la vigitance

de Mécéen ne l'est prévenu et dissipé. Le ills de Lépidus, jenne homme ardent et impétueux, avait formé une conspiration pour l'assessimer à son arrivée!. Il voyait en lail'ennemi et le destructeur de tous ses proches et de tous ses appnis. Il se proposait de venger, en le faisant périr, son père déponillé, son onche Brutus réduit à se tuer, et enfin Antoine, qui avait dét son beau-père 3, dernière

## 4 Vell. 11, 88.

Finada rempa après la mort de Crèsez, Antsion, var rapp ri de Dion (Br. 44, sur la fin.; aveit dome de mariage se fili de Lépédas use filir qu'i avait, est qui riser point d'ailleurs connue dans l'histoire. Il fallait qu'elle filir morte dans i temps dont ous sprious actetilences, est il acit piois fait mention d'elle parmi les enfants que labass Antoine ne manenai; et d'ailleurs, la fremue di jenne Lépédus, en temps de la conspiration, est nommé Serville par Vellar.

<sup>1</sup> Dio. - Suet. Aug. c. 18.

<sup>1</sup> Dio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strabo, I. 13.

<sup>\*</sup> Justin. t. 42, et Dio.

et récente victimo de l'ambition d'Octavien. Le détail de ctute conspiration ne nous est point connu, et nous ne pouvons point direit de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'amb

Serville, as femme, vouint anivre au tombeau un épout neufrement aimé; et, gardée à vue par sa famille, n'ayant point de fre sous sa main, elle évécuffe, di Velletus, en avalant des charbons ardents. On a attribae un sembable genre de mort à la célèbre Porcia, femme de Brutus; et J'ai prouvê que vraisembablement c'est une faibe. Jen n'ai point de quoi infirmer, sur ce qui regarde Serville, le témologançe de Veliengançe de Veliengançe de Veliengançe de Veliengen.

La mère du conspirateur, Junie, sœur de Brutus1, fut impliquée dans le procés criminel fait à son fiis , et Méréne vouiait l'envoyer à Octavien , pour être jugée par lui , ou du moins il exigenit qu'elle donnat caution comme elle se représenterait toutes les fois qu'elle en serait requise. C'est ici un des grands exemples de la variation et de l'instabilité des choses humaines. Le consul devant qui cet incident fut porté, et qui devait en ordonner souverainement, était un proscrit. qa'Appien nomme Baibinus, Le vieux Lépidus, autrefois l'un des trois auteurs de la proscription, se vit force d'implorer la protection de ce consul, étant tombé dans un tel décri, dans un tel oubli, qu'il ne trouvait personne qui voulût se rendre caution pour sa femme. Il e présenta souvent à la porte de Balbinus sans pouvoir entrer. Lorsqu'il voulait approcher de son tribunal, les licteurs le repoussaient. Enfin il perça, et tint ce petit discours à Baibinns : « Les accusateurs « eux-mêmes reconnaissent mon innocence . « et ne me reprochent point d'être complice « de ma femme ni de mon fils. Pour vous.

1 Applan. Civ. I. 4.

« ce n'est point mol qui vous al proscrit, et « je me vois actuellement au-dessoas de plu-

« sieurs que j'ai proscrits autrefois. Consi-« dérez donc les revers de fortune suxquels

« les hommes sont sujets : voyez Lépidus qui

« se présente comme suppliant devant voas; « et touché d'un tel spectacle, ou acceptez-

« moi pour caution de ma femme, ou en-« voyez-moi avec elle pieds et poings liés à

« voyez-moi avec elle pieds et poings liés à « César, » Le consul fut attendri, et il exempla Junie de la nécessité de donner caution.

Octavien passa en Asie la fin de l'année de son quatrième consulat et l'hiver de l'ansée sulvante, où il fut cousul pour la cinquième fois avec Sex. Apuletus.

C. JULIUS CESAR OCTAVIANUS, V 1, SEX, APULEIUS.

Le sénat n'avait pas attendu la défaite entière et la mort d'Antoine pour décerner des honneurs à son vainqueur . Aussitôt après la bataille d'Actium, ou se hâta d'ordonner qu'il triompherait de Cléopatre; et à cet honnear, qui peut passer pour prématuré, puisque la guerre u'était pas encore finie, on en ajoula plusieurs autres. Il fut dit qu'on lui dresserait deux arcs de triomphe, l'un à Brindes, l'aatre dans la place publique de Rome ; que l'on consacrerait dans le temple érigé en l'honneur de Jules César les éperons des vaisseaux pris à Actium : que l'on célébrerait des teux de cinq ans en cinq ans en l'honneur d'Octavien ; que le jour de sa naissance et celui où la nouvelle était arrivée à Rome seraient des jours de fête ; que , lorsqu'il reviendrait à la viile, les vestales, le sénat et toute la multitude des citovens avec leurs femmes et leurs enfants, sortiraient au-devant de lui pour le recevoir. Quant à ce qui regarde les couronnes et les statues qui jui furent déceraées, Dion jugeait superflu d'en faire le dénombrement; et ce serait chose encore bien plus fastidicuse pour nous, quand même nous aurions sur ce point des mémoires bieu circonstanciés,

<sup>1</sup> An. R. 723; av. J. C. 29. <sup>8</sup> Dio. La mot d'Antoine, qui mit le romble aux proporietés d'Octavine et en saura in sisabilité, devint une occasion et un monif de nouveaux louissement et le la confidence de la fortime. On défers à Octavier un second triomphe pour raison de a conquée de l'Expite : car on avait secr d'attention sux bienneauxes pourre faire dans inténdué des tromphes auxeum erreiton ni Anaboline, ni des Bromains qui l'avaient sistit. Anaboline, ni des Bromains qui l'avaient sistit. Anaboline, ni des Bromains qui l'avaient sistit. Anaboline, ni des Bromains qui l'avaient sistit. Anaboline de considération de ciclèbre comme un jour de fâte, et servit d'époque aux Egyptiens pour defâte, et servit d'époque aux Egyptiens pour des l'état le considération de l'aux l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le considération de l'auxeur le consi

Tont cela n'était qu'honorifique. On v joignit le solide, en décernant à Octavien, pour toute sa vic, la puissance tribunitienne, avec un droit même plus étendu que n'avaient les tribnns, dont le ponvoir était renfermé dans les murs de la ville, an lieu qu'on lni permettait d'exercer le sien jusqu'à la distance d'un mille de Rome. Cette puissance lui avait déià été offerte quelques années auparavant, comme nnus avons eu soin de le rapporter, et il ne l'avait point acceptée. Il persista encore cette fois dans son refus; et ce ne fut qu'après qu'il eut abdiqué son onzième consulat, que, le sénat la lui ayant de nouveau déférée, il consentit enfin à la recevoir, afin d'avoir un titre permanent d'autorité et de prééminence dans la ville sur tons les magistrats. On le reconnut en auelque facon chef de la république en ordonnant que son nom fût ajouté à ceux du sénat et da penple dans les prières et les vœux que les prêtres feraient pour le salut de l'empire. Enfin, au premier ianvier, le consul sou collègue, et tout le sénat, jurérent l'observation de ses décrets et de ses ordonnances, devoir de sujets envers leur sonversin. On lui accorda encore quelques droits particuliers, comme celui d'augmenter à son grê le nombre des prêtres; droit dont il se prévalut si bien, lui et ses successeurs, que la multitude de ceux qui se trouvaient dans Rome revêtus de différents sacerdoces devint excessive, et que, du temps de Dion, c'eut été nne opération difficile que d'en tenir un registre exact.

On ne s'en tint pas à accumuler sur sa tête tout ce que la condition mortelle peut recevoir de grandeur. On l'associa aux dieux. parmi les noms desquels on ordonna que le sien fât inséré dans les hymnes que l'on chanlati aux fêtes les plus solemelles. Il fût enjoint pareillement de lui offrir des libations dans tous les repas publics et particuliers; et Horace nous est témoin que cette coutame s'établit et se perpetus. « Chaque citoyen, e di-il à Auguste dans une ode bien postéer rieure au temps dont pous parions, vos jin-

« vite comme un dieu tafélaire au second « service de ses repas. Il vous adresse d'hum-« bles priéres; il verse en votre honneur le

« vin de la coupe sur la table, et il vous rend « le même culte qu'à ses dieux lares, comme « la Grèce reconnaissante a divinisé Castor et « le grand Hercule<sup>1</sup>, »

Octavien reçut tous ces honneurs divins et humains, et quelques autres que je supprime. de peur d'ennuyer, ou du moins il n'en refusa que très-peu : par exemple, il dèclara nettement ne point souhaiter que toute la multitude des citoyens sortit au-devant de ini lorsqu'il ferait son entrée dans Rome. Du reste. non-seulement les titres auxquels la puissance était attachée, mais même ce qu'il ne pouvait regarder que comme une simple décoration extérieure lui plaisait par plus d'un endroit. Son amour-propre sans doute était flatté de tant de témoignages de vénération ; et de plus il savait que tout ce qui relève aux yeux des peuples la majesté de cetui qui donne la loi les dispose à lui mieux obéir.

On doit attribuer à ce principe sa facilité surtout à receivre les homenes drains, et son zète pour les faire rendre à son père adoptif. Ilui arait construit un temple dans Rome, et il consentit, dans le temps doit je parle, que se peuples de faise lui en élevassent un à Epides, ct les Bithysiens à Nicée, pour ly honorcr conjointement avec la ville de Rome; et il voutie que les Romains établis dans cette province portassent à ces temples leurs ado-

(HORAT. Od. 14, 5.)

rations avec les naturels du pays. Le mort ne requeillait assurément aucun fruit de ccs hommages : mais il en rejaillissait une partie sur son fils, qui le représentait.

Go n'etait pas sues pour Octavien d'étre lis fun dieu, 'il ine devensit dieu lui-nême. Il fut pourtant plus réservé par rapport à Rome, où il ne souffit junsia que fou consecrat accun edifice à sen culte; mais il le perqu'elle ablissaient en l'honneur de Jules Que et donnéreut l'exemple; et en mème lemps qu'elle ablissaient en l'honneur de Jules Que res temps dont je vions de fire mention, elles en clevèrent parsitiement à Octavien dans les villas de Pergame et de Niconselle. Elles his suscéterent assus par l'adort l'ociteur de ces bonneurs excessis et souffet.

Comme nulle contagion n'est si prompte que ceile de la flatterie, blentôt toutes les provinces sulvirent l'exemple que leur avaient moutré les Asiatiques et les Bithyniens, Par tout l'empire ce ne furent que temples, jeux solennels, collèges de prêtres érigés en l'honneur du maltre de l'univers; et ces temples étalent communément plus beaux et plus ornés que ceux des anciennes divinités, qu'un dlen présent et visible obscurcissait. Les Alexandrins, en particulier, tul construisirent un temple magnifique<sup>8</sup>, accompagné de portiques, de bibliothéques, de cours, de bois sacres, de vestibules, de promenades; et ils l'y honorérent sous le nom de César protecteur et patron des navigateurs. L'adulation fut portée encore à de plus grands excès à l'égard de ses successeurs, qui, pour la plupart, méritaient plutôt des supplices que des autels. Conendant Rome et l'Italie furent respectées : et Dion assure que jusqu'à son temps on n'y voyait aucun temple érigé à des empereurs encore vivants, an moins par des personnes qui selent dignes de queique considération. Après leur mort, tout le monde conusit la cérémouie de l'apothéose, dont tous les honneurs divins étaient la suite.

Au reste, il est bon d'observer que cet usage imple de défèrer et de recevoir un culte réservé

ab Den used teat anchen chen les Bonniest. Il, avait dépli longtemp que les provinces de l'empire clevalent des temples. Il vaille de l'empire clevalent des temples. Il vaille de l'empire clevalent des temples. Il vaille de l'empire clevalent de l'empire compare que certe qui l'avaient précédé. Mais en lui donnant des compliers, pe ne pricade pas diminiers so crième. Je veur plutq faire remarquer comment les garne humsit, des sur pour le l'empire de l'empire

J'ai réservé jusqu'iel les deux dècrets du sénationt Octavien fut le plus fistté, parce qu'ifs sont d'un ordre singulier et que la satisfaction même qu'il en cut lui fait honneur.

Le premier ordonnait la clôture du tempie de Jauus, symbole et gage d'une paix universelle. Le peuple romain en jnuissait alors; car les mouvements de ceux de Trèves en Gaute. et des Cautabres en Espagne, ne méritent pas ie nom de guerre. Ii u'v a personne qui ne sache que depuis la fondation de Rome le temple de Janus n'avait été fermé que deux fois : sous le règne de Numa, et après la première guerre punique. C'est précisément ce qui rendit plus précieux aux yeux d'Octavien l'honneur si rare d'avoir fermé les portes de la guerre , comme les appelle Virgile. Il sentait que la gloire d'être le pacificateur de l'uuivers l'emporte sur tout l'éclat des plus brillantes conquêtes ; et on doit lui savoir gré de ce scutiment.

Le second décret avait un objet à peu prés semblable. Il renouveital saus, a pris un long intervalle, une cérémonie parfique, qu'ffa appeliente l'augure de salut, et qui nous est expliquée par Blon, à peu près en ces termes. Cest, dit cet historien, un gener de divinstion par lequel les Romains prétendent s'assurers is Divinité torure bon qu'ils lai demanddent le salut et le bonheur de la nation, ne ve croyant pas permis même de le demander, ja

<sup>1</sup> Suet. Aug. c. 59.

<sup>8</sup> Philo ad Calum.

T. Liv. XLIII, c. 6. — Suet. Aug. c. 52.
Liv. Diræ ferro et compagibus arctis
Claudentur belli portæ.

<sup>(</sup>Virg. Æn. 1, 297; vid. et vir, 607.)

le clel ne les y autorise. Le premier magistrat de Rome consulte les auspices à cette intention; et ll faut que le jour où il s'occupe de ce soin religieux soit un jour de pieine paix, et où li n'v ait ni corps de troupes qui parle pour alier à la guerre, ni armée ennemie qui tienné la campagne, ni préparatifs ou attente de combat. Cette cérémonle, qui devait se répéter tout les ans, avait été pratiquée pour la dernière fois trente-quatre ans auparavant. sous le consulat de Cicéron, après la guerre de Mithridate, heureusement finie par Pompée. Depuis ce temps, les guerres étrangères et civiles n'avaient point permis de trouver un jour où il fût possible de prendre l'augure de salut. On voit maintenant pourquoi Octavien fut charmé d'avoir donné lieu à le renouveler. Ce rétablissement le déclarait sauveur de ia république; et c'est aussi l'éloge qui lui est donné dans une inscription datée de son cinquiême consulat\*.

Octavien, après un ségour de pisaciers mois en Asie, passe un Grére, e, et de is en Italie, et restra triomphant dans Rome, il rauli trois triompha è clèbere. Le premier sur les Biamates, les Piamoniene, es Jappes et utres nations soisiene autquelles on joi-guit dans l'auttent du triomphe les Morinières, peuple gauion, et les Seivers, peuple gauion, et les Seivers, peuple par peuple par les Morinières, moi l'eutenant, avait re-pousee ou rangé à 10 debissance. Le second tribmphe etait pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour la victoire d'Action, et l'entrelléme pour le victoire d'Action, et l'entrelléme pour le victoire d'Action, et l'entrelléme pour le victoire d'Action, et l'entrelléme pour le victoire de Action, et l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le victoire de l'entrelléme pour le l'entrel

Nous n'avons point de description bien circonstancée de set triomphes : mais on ne pieut douter que la pompe n'en fit magnifiaque, puisque tout le monde conne contribua à l'embeilir. Aive les déponilles des vainces portait les couronnes et autres dons que pareir (as, comme un tritoi de reconaissance de d'effeiteaiton. Suivair le char du triomphateur, en qu'i la jeuneux reisevait l'éclat de attécierie, en l'entrait siors dans sa treatis-

cinquiême année. Les chevaux de volée étaient montés 1, celui de la droite par Marcellus, nen veu d Octavien, et destiné par lui à être son successeur, s'il ne iui naissait point d'enfants maies; et celui de la gauche par Tibère, fils de Livie, agé pour iors de quatorze ans. Après le char marchaieut à la suite du consul Potitus, qui avalt remplacé Apuielus, tous les magistrats, avec les ornements de leur dignité. et les sénateurs qui avalent acco pagné Ootavien dans ses guerres et contribué à ses victoires, tous revêtus de robes bordées de pourpre. L'armée fermait cette marche, distribuée en légions et en cohortes. Les officiers et les soldats qui avaient reçu des récompenses militaires (et le nombre en était grand), portaient ces témoignages de leur bravoure, dont la gloire retournait à ieur général. Agrippa soft qu'il cût pris rang parmi les sénateurs ou à la tête de l'armée, brillait entre tous les autres par l'étendard couleur de vert de mer qu'Octavien lui avait donné comme une preuve et un monument de la part qu'il avait eue à la victoire d'Actium. Je ne parle point de la foule infinie de peuple qui était accourue à un tel spectacie.

Des trois triomphes ie pius riche fut le dernier, où parurent les dépouilles de l'Egypte, Cicopatre en devait faire le principal ornement. Au défaut de sa personne, Octavien fit porter un tableau qui la représentait couchée sur un iit, et ayant un aspic, ou même deux, attachés à son bras. Les enfants de cette reine, Alexandre et Cléopatre, y furent menés captifs. Leur frère Ptolémée était mort apparemment depuls ia prise d'Alexandrie. Le char fut précède sans doute de plusieurs autres prisonniers, ou otages de différentes cours de l'Orient. Mais c'est sur quoi nous n'avons aucun détail; et de ce nombre nous ne connaissons qu'Aiexandre, frère de Jambiichus, dont i'ai parle afileurs; et Adiatorix, avec 'ses enfants, dont le sort a queique chose de touchaut et de très-capable d'intéresser,

Adiatorix était de la race des tétrarques de Gallo-Grèce <sup>2</sup>, et Antoine l'avait fait seigneur ou prince de la ville d'Héraclèe dans le Pont.

<sup>1</sup> Festus, in voce maximum previorem.

<sup>1</sup> SENATUS. POPULTSQUE. HOMANUS. IMP. C.ESARI. BIVI. JULI. F. COS. QUINCT. COS. DESIG. SEXT. IMP. SEPT. REPUBLICA. CONSERVATA. (SIGON. COMM. IN fastor.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Tib. cap. 6, <sup>3</sup> Strab. l. 19,

Une partie de cette ville était occupée par une colonie romaine; et Adiatorix, profitant des trombles, attaqua pendant la nuit ceux qui composnient cette colonie, sous un prétendu ordre d'Antoine, et les égorgea, Octavien ne crut pas devoir laisser ce crime impuni; et. après avoir menè Adiatorix, sa femme et ses enfants en triomphe, il le condamna à mourir avec l'aîné de ses fils. Le prince galate en avait trois; et lorsqu'on les conduisait au supplice, le second, par une générosité admirable, soutint qu'il était l'ainé, et que l'arrêt de mort le regardait. Celui qui était véritablement l'aîné, et qui se nommait Dyteutus, ne céda point en générosité à son frère, et revendiqua son droit d'alnesse, dont le privilège était une mort sanglante. La contestation fut assez longue, et les deux frères renouvelèrent la dispute tant vantée dans la fable entre Pylade et Oreste. Enfin néanmoins leurs parents communs ayant représenté à Dyteutus que, comme il avait plus d'age, il pouvait plus aisément servir de support et d'appui à sa mère et an plus jeune de ses frères, il céda. et le second eut la tête tranchée en sa place. Cette étonnante aventure fit du bruit; et Octavien en avant été informé, se repentit de la rigueur qu'il avait exercée sur cette famille. Il voulut même la réparer autant qu'il était possible, et il donna à Dyteutus le sacerdoce de Bellone à Comanes dans le Pont, établissement considèrable, dont j'ai eu déjà lieu de parler plus d'une fois.

Les triomphes d'Octavien furent vas trèsagréablement par les Romains, et la nation y prit part avec une joie sincère. Les hommes capables de penser sentaient toute la différence d'Octavien à Antoine; et pulsqu'il fallait avoir un maltre, ils jugeaient que la fortune les avait bien servis en leur donnant le plus habile et le plus soge. La multitude était gaguée par son attention à la soulager, et par l'abondance de ses largesses.

J'ai déia dit qu'il rembonrsa tontes les avances qui lui avaient été faites, et remit tont ce qui était dû des dernières impositions. Il dispensa encore les villes de l'Italie de Ini fonrnir les couronnes que l'on était dans l'usage de donner aux triomphatenrs, ni rien qui en tlut lieu. Non content de ces preuves

de justice et de modération, il y ajouta des distributions immenses d'argent. Il donna quatre cents sesterces ' par tête à tous les citoyens du penple; et, après avoir fait cette libèralitè en son nom à ceux qui étaient audessus de l'âge de dix-sept à dix-huit ans, il l'étendit aux cnfants<sup>2</sup>, sous le nom de Marcellus. Les soldats, an nombre de six-vingt mille, recurent de lui chacun mille sesterces 5. Enfin, en les envoyant en colonies, il employa de grandes sommes à dédommager ceux dans les villes et sur les terres desquels il les établissait, accordant ce soulagement, non-seulement à l'Italie, mais aux provinces; ce qui ètait sans exemple insqu'à lul. De telles libéralités étaient une amorce

puissante; et l'heurense tranquillité que l'on voyait renaître après tant de troubles et de malheurs disposait à aimer l'auteur de la félicité publique, et à préférer son joug à une liberté tumultueuse, source d'ambitieux projets pour les grands, et de calamités pour les peuples. Octavien célébra ses trois triomphes an mois d'août pendant trois tours consécutifs . Après lui Carrinas et Autronius Pætus triomphèrent dans le même mois, l'un des Morins et des Snèves, l'antre de l'Afrique. Il faut que les exploits d'Antronius n'aient pas été fort considérables, puisque Octavien, dont il était le lieutenant, ne les comprit point dans son triomphe. Quantà ceux de Carrinas, ils avaient décoré le trioniplie de son général, avant que de lui procurer à lui-même cet honneur. Dion observe que son père avait èté proscrit par Sylla, et que, par conséquent, le fils était exclu des charges et des dignités par les lois de

traits de l'inconstance de la fortune, et de ses Tout le mois d'août se passa en fêtes et en réjouissances. Octavien, après ses triomphes, fit la dédicace d'un temple de Minerve, d'un

ce même dictateur. Il obtint néanmoinstout ce

que l'ambition d'un Romain pouvait se pro-

poser de plus grand, le consulat et le triom-

plie : nouvel exemple à njouter à taut d'autres

1 Cinquente livres. 82 fr. E. B. S Lapis. Ancyr.

changements en bien comme en mal.

5 Cent vingt-cinq livres. = 205 fr. E. B. 4 Macrob. Sat. I. z, c, 19. - Dio.

autre temple en l'honneur de Julo Cécar, et d'un grand édifice destiné aux assemblées du seunt, qu'il nomma le Palais de Jule. Il consacra dans ce palais une statue de la Victoire, que l'on y voyail encore du temps de Dion: et son intention, selon cet historien, était d'attester par ce monument qu'il tirait de la victoire et desarmes son droit de commandement suprême. Il décora les deux temples dont je viens de parler, et plusieurs autres, d'ornements précieux enlevés d'Egypte. Ainsi il plaça dans le temple de Vénus une slatue d'or de Cléopaire, et il enrichit aussi cette déesse des magnifiques pendants d'oreilles dont i'ai fait mention aiffeurs. Mais ce fut au Capitole qu'il porta la plus grande partie des richesses qui étaient le fruit de sa victoire. Il fit même rendre, si nous en croyons Dion, un décret du senat pour en ôler comme profanes et souillés (ie ne puis deviner par quel endroit) , tous les tré-ors qui y étaient anciennement amassés, afin que la place fût libre pour les nouvelles offrandes qu'il y consacrait 1, 11 ne semble pas que l'on pui-se rapporter à aucune orcasion plus convenable que celle-ci le don prodigieux mentionné par Suctone de seize mille livres pesant d'or 2, et de la valeur de cent cinquante millions de sesterces en plerreries, offerts par O tavien en une seule, fois à Jupiter Capitolin.

Pour solemiser in dédicace du temple de June Cesar, il dont es jeux et des spectaches de totte e-jéce : cours-se chreaux et de claritois dans les Grupes, combais de giache claritois dans les Grupes, combais de par Dun Q. Findflux, ne respair, joni, de par Dun Q. Findflux, ne respair, joni, de prefer en loueure et de lusarder sa vie; thases d'ammaux ferrees ammés des pays chigies, parmi lesquels on remarque un rhinorères et un lippropolame; enfi: combais men des toupes d'autres et de Base, les premiers faits prisonners par Curinas, et les d'Antoire.

<sup>1</sup> Suet. Aug 30. <sup>2</sup> Viagt-cinq mille de nos marcs. == 3,148 k'logram-

mes E. B.

5 Dis huit millions sept cent conquente mille livres

Près de 30 m lions de france. E. B.

III. HIST, BOM.

A tous ces différents genres de spectacles Octavien en joignit un qu'il affectionnait siugulièrement. C'est ce qu'ils appelaient le jeu de Troie, si bien décrit par Virgile au cinquième livre de son Encide, et qui consistait en courses de chevaux, exécutées par les enfants de la première noblesse. Ils se partagenient en divers escadrons, suivant l'âge : et. dans les jeux dont je parle actuellement, Tibère commandait l'estadron des grands . Ce genre d'exercice plaisait à Octavien et avait plu à César, parce qu'il flattait l'opinion de l'ancienne noblesse des Jules, remontant jusqu'à Enée. De plus ils jugeaient tout à fait séant pour la jeune noblesse quelle commencât alnsi à se faire connaître et à attirer les regards des citovens.

La joie de ces étes, qui durèrent plusieurs jours, fut un peu troublée, mais non Interrompue, par une indisposition d'Octavien, dunt la santé était très-délicate. Il voulut que les spectacles se continussent quoiqu'il ne plu pas s'y trouver, et il donna commission à d'autres d'v nésider en sa place.

Pendant but le temps des jeux, les sénateurs, s'étant distribués relon un certain ordre, dressérent et courrient des tables chacun à leur tour dans les vestibules de leurs maisons <sup>9</sup>, et ils invitaient les passants à y rent mauger avec eux, suivant ce qui s'était pratiqué dans d'autres occasions de réjouissances publi ques.

Delavien ne se contenta pas de ces fetes passagères; il voa lut transmettre à la postérité des monuments subsistants d'une victoire qui le rendait maltre du monde. Il en établit à Actum et en Egypte.

Sur le promonioire d'Actium était un temple d'Apollan, qu'il agranti le chmeblit? De toute antiquité on y célébrait des jeux, tous les trois ans, en l'honneur de ce dieu. Il en augmenta l'éclat el la pompe; mais il en pralougea le terme, et ordonna, peul-étre pour éviter l'avilissement, suite ordinaire d'une répétition trop fréquente, qu'ils s'exécuteraient seulement de ciniq et ciqu aus. Ces

<sup>1</sup> Suet. Tib. 6. 2 T. Liv. 111, 29, et xxv. 12.

Freinshem. cxxxx11, 9 et 10.

ieux sont connus dans l'histoire sous le nom de jeux Actiques, Octavien fit plus encore : il enferma de murailles le camp qu'il avait occupé en ces lleux, et en forma une ville, qu'il nomma Nicopolis, ville de la victoire. Pour la peupler, il y transporta les habitants d'Ambracie et de quelques autres villes voisines, qui, avant beaucoup souffert des guerres que les Macédoniens et les Romains avaient faites dans ce pays, étaient devenues presque désertes. Il attribua aux Nicopolitains de trèsbeaux privilèges, entre autres celui d'entrer dans le conseil des Amphictyons, ancien et respectable tribunal, où la Grèce entière était représentée par les députés de douze de ses principaux peuples. Cette ville devint florissante; et du temps que Strabon érrivait, elle prenait de nouveaux acceroissements de jour en jour. L'espace où avait été dressée la tente d'Octavien fut distingué du reste de la ville. environné de murs de pierre de taille, orné d'éperons de vaisseaux pris dans le combat . et consacré par une statue d'Apolion, que l'on s placa en plein air, sans aucun toit au- 'essus. Il n'y eut pas jusqu'à un âne et son conducteur qu'Octavien n'immortalisăt, parce qu'ils lui avaient été d'un heureux présage, Le matin du jour qu'il sortait de son camp pour aller combattre Antoine, ayant rencontré un homme qui menait un âne, il lui demanda son nom et le nom de sa bête. Je m'appeile, dit l'anier, Eutychus, qui veut dire heureux; et mon ane, Nicon, qui signific vainqueur. Soit que cette aventure fût purement fortuite, ou ménagée par la politique d'Octavien pour encourager ses soldats, il crut devoir en conserver la mémoire, et il érigea dans Nicopolis deux statues qui représentaient l'âne et l'ânier.

Tels furent les moisuments et comme les trophées par lesquels Clarison prit plais à décorer le lieu qui avait été témoin de l'action décisive de se fortune. En Egyple, ou il avait achievé de vainere, mais sons aucun danger, il ne laissa pas de bâtir une seconde Nicopolis sur le terraino út il avait combattu contre Antoine devant Alexandrie, et il y justifus des jeus senblables à Cesu d'Actume.

C'est ainsi qu'Octavien se félicita lui-même, à la vue de toute la terre, d'être parvenu au

combie de sev vœux. Les voies par lesquelles il s'y deva out été cunsidérées par ses contemporains sous des points de vue très différents; et Tarite nous en fournit un double portrait en raccourri, qui me paralt tout à fait convenible pour terminer l'esposé que j'âi tâché d'ei faire avec étendue,

Il rapporte les discours que l'on tenait au sujet d'Auguste le jour de ses funérailles. Les uns , qui favorisaient sa mémoire , disaient qu'un juste sentiment de reconnaissance et de tendresse pour son père adoptif, et les besoins de la république, où les lois alors n'avaient plus aucun pouvoir, l'avaient force d'entreprendre des guerres civiles; et que si sa conduite n'y avait pas toujours été bien nette et exempte de taches, c'est qu'il n'était pas possible ni d'acquerir des forces pour une telle entreprise ni de les gonverner par les règles d'une exacte vertu : qu'il s'était trouvé dans la nécessité d'accorder bien des choses à Antoine et à Lépidus pour parvenir à tirer vengeauce des meurtriers de son père : qu'ensuite, l'un de ses deux collégues s'étant degradé lui-même par sa mollesse et son inrapacité, et l'antre s'étant perdu par ses débau hes, il avait senti que le gouvernement d'un seul était l'unique remède aux maux de la patrie, fatiguée par des discordes interminables.

D'autres \*, moins disposés à bien juger

 Il plétite crus parenirm, el necessimilian relpublica, le que nultu tune legibus locus, si arma néblica, le que nultu tune legibus locus, si arma néper bonts aries. Multa Artonica que haber passent e parte un terres. Multa Artonica de la conscissió, fuelquamb tes condi senuelt, le le per litolième superquam bes se condi senuelt, le le per litolième supersentum, que su su la most parte per litolième supersentum, quant un tab non ergerature, remedium inventum, quant untab non ergerature.

Dirichtor centra pirtatent orga perentem, et meyes e relpadilere dentra impura certra in conditute de entradite de central impura certra in conditute de entradite de central indicator per lasquinen verezuno, passanne de galence, rimutulor pompitalentem queriem perione. Par sobi decrete Partam factes plus personis levande, entral titule partam, antique que partam factes para personis experience, entral titule en Tanada. ... nifriques que parta excupario en que in activam exceptor, centra rempeditem vera equi en que in activam exceptor, centra rempeditem vera en que in activam exceptor, centra rempeditem vera en que in activam en que de considera en que en contra en que de considera en que en caracterista de considera en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en que en q

d'Octavien , prétendaient , au contraire , que le désir de venger son père, et les désordres de l'état, n'avaient été chez lui qu'un prétexte; qu'au fond c'était l'ambition de dominer qui l'avait engagé à soulever les vieux soldats par ses largesses, à assembler une armée sans aucun caractère d'autorité publique, à corrempre les légions d'Antoine, alors consul , à feiodre de la considération et des égards pour le parti de Pompée, afin de profiter de la bienveillance que l'on portait à cette cause : qu'avant envahi les faisceaux et la puissance de préteur par un décret dont le sénat n'avait pas prèvu les conséquences. après la mort funeste d'Hirtius et de Pansa. qui avait jeté sur lui bien des soupcons, il s'était emparé des troupes de l'un et de l'autre : qu'il avait envahi le coosulat contre le gré des sénateurs, et tout de suite tourné contre la république les armes qui lui avaient été mises en main pour faire la guerre à Antoine; qu'il n'était pas nécessaire de s'étendre à blamer les proscriptions et les distributions de terres faites aux soldats, puisque ceux même qui en étaient les auteurs n'avaient jamais osé les louer: qu'on pouvait absolument lui posser la mort de Cassins et des dens Brutus comme due à la vengeauce de son père (quoique après tont il aurait été plus généreux de sacrifier ses inimitiés particulières à l'utilité publique); mais qu'il avait trompé Sex. Pompée par une fausse image de paix, et Lépidus par des dehors d'amitié : que sa conduite avait été la même à l'égard d'Antoine, qu'il avait amorcé par les traités de Tarente et de Brindes, et par le mariage de sa sœur, et qui ensuite avait payé par sa mort la peine d'une alliance frauduleuse.

Ces deux jugements, si opposés, contiennent cependant l'un et l'autre quelque chose de vral. Le dernier exprime au naturel les intentions d'Octavien; l'autre fait seutir le bien et l'avactage qu'il procura à l'empire. Il est certain par les faits que le gouvernement monarchique était la seule ressource de la république romaioe.

« imagine patis, sed Lepidum specie amicilia deceptos. « Post Anionium Tarentino Brandisinoque fordere et a nuptiis sororis in lectum, subdola affinitalis penas « morte essotrisse. » (TAC. Annol. 1, 9 et 10.) l'ai représenté le plus délement qu'il m'a éte possible les circonstances et les causes de cette grande révolution. Mais il convient à des chrètiens de s'éterer plus hau, et d'envisager dans le mouvement des choes humines, et dans le jou des passions, la providence divine qui les gouverne et qui les dirige à l'execution de ses desseins de misericorde sur le gorrolumain. Le Christ, attenda respective de la destination de la destination de la destination par l'est et du si s'arrage pour facilité le propagation de la doctrine céleste qu'il vensit apporter en terre.

La vaste étendue de l'empire romain, en liant ensemble par un commerce aisé et perpétuel toutes les parties du monde connu. ouvrait tous les chemins aux prédicateurs de l'Évangile. Mais les troubles affreux des guerres civiles y auraient mis un ob-tacle. Il fallait que le prince de la paix nagutt au sein de la paix. Dieu suscite Octavien pour faire cesser toutes les dissensions et établir noe tranquillité durable dans l'empire. L'établissement même de la monarchie entrait dans les desseins de Dieu sur son Eglisc, Les compagnies soot attachées à leurs vieilles maximes; et l'on voit que le sénat de Rome était encore tout paten longtemps après que le christianisme était monté sur le trône. La religion de Jésus-Christ aurait souffert une guerre implacable et éternelle de la part du sénat . si la puissaore fut restre entre ses mains. La conversion du seul Constantin rendit pour tonjours la paix à l'Eglise, agitée et perséentée pendant trois siècles,

cer petuant (ross stelexia, que je laise mes lecturs en finisoni cet ouvrage, anquel jrá mis la demière main pour obér aux cottres d'un maltre que je respectera lindiment toute ma vie, parce qu'en lui la piété égalait les taleuss. Henreus si, marchant sur ses traces, je regarde tout ce que je pais recueillir de doctrine de l'antiquité parinen comme les richesess de l'Egypte, qui doirent être comcorne si et evit, dirigament l'enverse corre si et evit, dirigament par pai inspirer de pareils sentiments à ceux qui me font l'honneur de me lire!

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME DE L'HISTOIRE ROMAINE.

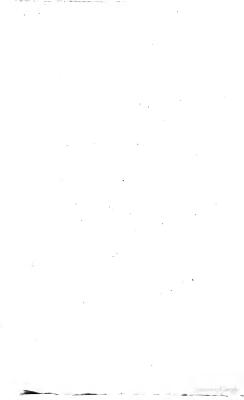

# FASTES CONSULAIRES.

# ROME FONDÉE L'AN DU MONDE 3253: AVANT JÉSUS-CHRIST 751.

37 ans. An. R. 38; av. J. C. 711. Interrigna.

An. R. 39; av. J. C. 713. Numa, second rol. 11 régna 43 ans. An. R. 82: av. J. C. 670. Tulius Hostilius, troisième

roi, il régna 32 ans. An. R. 111; av. J. C. 638. Ancus Marcius, quatrième rol. Il regna 24 ans.

An. R. 138; av. J. C 614. Tarquin l'Ancien, cinquième rol. Il régna 38 ans An. R. 176; av. J. C. 576, Servius Tullius, sixième roi. Il régne 45 ans. An R. 2:0; av. J. C. 532. Tarquin le Superbe, sep-

tième roi. Il régna 25 ans.

# CONSULS

An. R. 245; av. J. C. 507. L. Janius Brutus. II fut tué, et on lui substitus So. Lucrétius Tririoitimus. - Il mourut, et on lui substitus M. Horatins Pulvillus, - L. Tarquinius Collatinus, On l'obligea de s'exiler, et on lui substitua P. Valérius, qui mérita le surnom de Publicola. An. R. 246; av. J. C. 506. P. Valérius Publicola II.

T. Lucrétius. An. R. 217; av. J. C. 505. P. Lucrétins, on selon Denis d'Halicarn. - M. Horatius Pulvillus II.

An. R 218; ov. J. C. 504. Sp. Lartius. T. Herminius. An. R. 249: av. J. C. 503. M. Valérius, P. Postumius An. R. 250; av. J. C. 502. P. Valérius Publicola IV. T. Lucrétius IL.

An. R. 251; av. J. C. 501. Agrippa Ménénius. P. Postumius II.

An. R. 1; av. J. C. 751. Romnius , rol. Il régna | An. R. 252; av. J. C. 500. Optier Virginius. Sp. Caselne An. R. 253; av. J. C. 499. Postumus Cominius. T. Lar-

tius. An. R. 254; av. J. C. 498. Ser. Sulpiclus, Man. Tul-Ilus.

An. R. 255; av. J. C. 497. P. Verturius Géminus. T. Æbutlus Elva. An. R. 256; av. J. C. 496. T. Lartins II. L. Clorlius.

Premier dictateur : T. Lartius.

An. R. 257; av. J. C. 495. A. Semproulus. Atratinus. M. Minuclus. An. R. 258; av. J. C. 49t. A. Postumius, T. Virginius.

# Beseile du lec Bégille.

An. R. 250; av. J. C. 493. Ap. Claudins. P. Servilius. An. R. 260; av. J. C. 192. A. Virginius. T. Vétusius. An. R. 261; av. J. C. 491. Postumus Cominius II. Sp. Casslus II.

#### Etabhasement des tribuns du peuple.

An. R. 202; av. J. C. 490. T. Géganins. P. Minucius. An. R. 263; av. J. C. 489. M. Minuclus II. A. Sempronius II.

An. R. 261; av. J. C. 488. Q. Sulpicins Camérinus Sp. Lartius Flavos II. An. R. 265; av. J. C. 487. C. Julius. P. Pinarius. An, R. 266; av. J. C. 486. Sp. Nautius. Sex. Furins.

## ₩6\$ 742 **43**

An. R. 267; av. J. C. 485. T. Sicinius. C. Aquillins. An. R. 268; av. J. C. 484. Sp. Cassins III. Proculus Virginius An. R. 305; av. J. C. 417. Les mêmes Décemvirs se continuent.

An. R. 269; av. J. C. 483. Ser. Cornélius. Q. Fablus. An. R. 270; av. J. C. 182. L. Æmilius. Caso Fabius. An. R. 271; av. J. C 481. M. Fabius, L. Valérius, An. R. 272; av. J. C. 480. Q. Fablus II. C. Julius. An. R. 27 ; av. J. C. 479, Caso Febius II Sp. Furius. An. R. 274; av. J. C. 478, M. Fabius II. Co. Manibus. An. R. 275; av. J. C 477. Caso Fablus III. T. Virgi-

nine An. R. 276; av. J. C. 476. L. Emilius H. C. Servillus, An. R. 277; av. J. C. 475. C. Horatius. T. Ménénius.

# Defaite des l'abies pres de Crémere,

An. R. 278; av. J C. 471, Sp. Servilius, A. Virginius, An. R. 279. av. J. C. 473. C. Nautius, P. Valérius. An. R. 286; av. J. C. 472. L. Furius, A. Manlius. An. R. 281; av. J. C. 471, L. Æmilius III. Opter Virginlus, ou, selon d'outres auteurs, Vopiscus Julius.

An. R. 282; av. J. C. 470 L. Pinarius, P. Furius, An. R. 283; av. J. C. 469. Ap. Claudius. T. Quintius Capitolinus

An. R. :81; av. J. C. 168. L. Valérius H. Tl. Æmilius. An. R. 285; av. J. C. 467, T. Numicius Priscus, A. Virgintes.

An. R. 286; av. J. C. 466, T. Quintius Capitolinus II. Q. Servitius An. R. 187; qv. J. C. 465, Tl. Emilius II. O. Fabine An. R. 288; av. J. C. 461, O. Servilius II. Sp. Postu-

mins. An. R. 289; av. J. C. 463. O. Fabius II. T. Quintius Capitolinus III.

An. R 290; av. J. C. 462, A. Poslumius. S Forius An. R. 201; av. J. C. 461, L. Æbutlus, P. Servilins. An. R. 292; av. J. C. 460. L. Lucretius Trierptinus. T. Véturius Gémlnus.

An. R. 203; nv. J. C. 450. P. Volumnius. Ser. Sulpiclus. An. R. 294; av. J. C. 458. C. Claudius. P. Valérius II.

Il fut tué, et on lui substitus L. Quintius Cincinnatus. An. R. 295; av. J C. 457, C Pabius III L. Cornélius. An. R. 296; av. J. C. 456. L. Minurius, C. Napilus II. An. R. 207; av. J. C. 455 O. Minucips, C. Horatlus, An. R 288; av. J. C. 151. M. Valérius. Sp. Verginius. An. R. 299; av. J C. 453. T. Romitius, C. Vfturius,

An. R. 200; av. J. C. 452. Sp. Tarpéius, A. Atérius. An. R. 301; av J. C. 451. P. Curiatius, Sex. Quintiljus. An. R. 302; av. J. C. 450. C. Ménénins, P. Sestius Capitolinus.

#### DÉCEMVIRS.

An. R. 863; av. J. C. 149 Ap. Cheudius. P. Sestius Capitolinus Scr. Sulpicius T. Romibus L. Veturius. T. Génutius. Sp. Postumius. A. Maniius. C. Julius P. Horatius.

An. R. 304; av. J. C. 448, Ap. Claudius II. M. Cornellus Maturinerals, L. Minucius, Mon. Rabulcius, Caso Dullius. Q. Fablus Vibulanus. E. Servillus. T. Antonius, Q. Pertilius, Sp. Opplus Cornicen.

# Le consulat rétabli.

An. R. 306; av. J. C. 416. L. Valérius Potitus. M. Horatins Barbatus. An. R. 307; av. J. C. 415. Lar Herminius, T. Virginius,

An. R. 308; av. J. C. 445. M. Gégansus Macérinus. C. Julius. An. R. 309; av. J. C. 413. T. Quintius Espitolinus IV. Agrippa Furius.

# An. R. 310; av. J. C. 412. M. Génuclus, C. Cartius, Promova tribuna anticarea avec la paissance de consular.

An. R. 311; av. J. C. 441. A. Sempropius, L. Aillies. - T. Cicelius, Ils se démirent, et on leur substitus L. Papirius Mugilanus. L. Sempronius Atratinus. An. R. 312; av. J. C. 440, M. Gégatius Macérinus II. T. Ountlus Capitolipus V.

# he bissenout de la consepe.

An. R. 313; av. J. C. 439. M. Fabius Vibulanus, Postsmus Æbutus Corpicen. An. R. 314; av. J. C. 438. C. Furius, Pacilus. M. Pa-

pirius Crassus. An. R. 315; ev. J. C. 437. Proculus Géganius Macitipus, L. Ménéntus Lenatos.

An. R. 316; av. J. C. 136, T. Quintius Capitolinus VI. Agrippa Ménénius Lapatus An. R. 317; av. J. C. 435. Mamercus Æmillus, L.

Quintlus Cincinnstus. - L. Julius, An. R. 318; av. J. C. 431. M. Géganins Macérines III. L. Sergius Fidenas.

An. R. 319; av. J. C. 133. M. Cornélius Maluginensis. L. Papirlus Crassus,

An. R. 320; av. J. C. 412. C. Julius II. L. Virginius. An. R. 321; no. J. C. 431 C. Julius III. L. Virginius II-An. R. 322; av. J. C. 430. M. Fabrus Vibulanns. M. Foslins, - 1., Sergius Palénas,

An. R. 323; av. J. C. 429. L. Piperius Mamerciaus, L. Furius Médullinus. — Sp. Posturalus Albus. An. R. 324; av. J. C. 428. T. Quintins Pennus Cincinnatus. C. Julius Mento.

An. R. 325; av. J. C. 427. L. Papirius Crassus. L. Julius. An. R. 326; av. J. C. 426. L. Sergias Fidens II.

Hostus Lucrétius Tricipitinus. An. R. 327; av. J. C. 425. A. Cornélius Cossus. T. Quistius Pennus Cincippatus II. An. R. 326; av. J. C. 421. C. Servilius Ahala L. Pa-

pirius Mugilanus. An. R 329; av. J. C. 423. T. Quintius Pennus. C. Furius. - M. Postumius. A. Cernélius Cossus.

An. R. 330; av. J. C. 422. A. Sempronius Atratinus.

hus III.

L. Quintius Cincinnatus II. — L. Furius Médullinus. L. Horatius Barbitus.
An. R. 331; ac. J. C. 421, Ap. Claudius Crassus. Sp.

Naultus Rutilius. — L. Sergius Fidenas. Sex. Julius Iulus. An. R. 332; av. J. C. 420, C. Semprunius Atrailuus.

Q. Fabius Vibulanus. An. R. 333; av. J. C. 449. L. Manlius Capitoliuus. Q. Antonius Mercuda. L. Papirjus Mugitanus. An. R. 331; av. J. C. 418. Numérius Pablus Vibalanus.

T. Quintius Capitolinus. — L. Quintius Ciocinnatus III. L. Furius Médullinus.

An. R. 335; ev. J. C. 417. M. Maulius. A. Sempronius

An. R. 335; av. J. C. 417. M. Maulius. A. Sempronius An. R. 336; av. J. C. 416. Agrippa Ménénius Lanalus. P. Luccétius Tricipitmus. — Sp. Nautius, C. Servi-

Hus. An. R. 337; av. J. C. 415, L. Sergius Fidénas, M. Papirus Mugilanus, — C. Servilius.

An. R. 338; ac. J. C. 113. Agrippa Ménénius Lanatus II. I., Servillus Structus. — P. Lucrétius Tricipiticus, Sp. Rutili is Cras us

4n. R. 339; av. J. C. 413. A. Sempronius Atratinus III. M. Papirius Mugilanus II. — Q. Fabius Vibulanus, Sp. Nautius Rutilus II.

An. R. 310; av. J. C. 412. P. Cornélius Cosous. C. Valérius Potitus. - Quintius Cincinuatus. Numérius Fablus Vibulanus.

An. R. 311: av. J. C. 111. Cn. Cornélius Cossus. C. Yalérius Putius. — Q. Fabius Vibulanus II. M. Pusiunius Régilienis. An. R. 312: av. J. C. 410. M. Cornélius Cussus. L. Fu-

rius Médallinus. An. R. 313; ac. J. C. 409. Q. Fablus Ambustus. C. Furius Pacilus. An. R. 341; ac. J. C. 508. M. Papirius Atrailaus.

C. Nautius Rutius.

An. R. 315; av. J. C. 407. Man. Æmilius Mamercius.
C. Valérius Potius.

An. R. 316; vv. J. C. 406. Cn. Cornélius Cossus. L. Furius Médaitinus II. An. R 317; ar. J. C. 405. C. Julius Iulus. P. Cornélius

Cosus. — Servil us Abala. An. R. 338; av. J. C. 401, L. Parius Médallinus. C. Valérius Politus II. — Num. Fabius Vibulanus II. C. Servilius Abala II.

An. R. 349, av. J. C. 403. P. Cornélius Cossas. Cn. Cornélius Cossas. — Num. Fabius Ambustus, L. Valérius Pottus, II.
An. R. 330; av. J. C. 402, T. Quinties Caritolines.

L. Quintius Cheinnatus. — C. Julius Iulus II. A. Manlius. — L. Furius Médullinus. Mans. Æmilius Mamercinus. An. R. 331; av. J. C. Vil. C. Valérius Potitus III. Man.

Sergins F.den. s. — F. Currethus Maluginensis, Cn. Cornellus Cossus, — Caso Fabius Ambustus, Sp. Nau-tius Ruslins III.

An. R. 334; av. J. C. 100, Man. Emilius Mamerchuss II.

L. Valdetins Patient III. — A Chanding Cossus.

L. Valérius Potitus III. — A. Claudius Crassus. M. Quintilius Varus.—L. Julius Indus. M. Postumius. An. R. 353; av. J. C. 399. C. Serrilius Ahala III.

nus. Q. Servilius. — L. Virginius. Q. Sulpicius. — A Manlius. II. Mau. Sergius Fdenss II.

An. R. 351; av. J. C. 398. L. Velérius Politus IV. M. Furus Camillus. — Man. Æmillus Monercenus III. C. Coruélius Cossus II. — Ceso Fabius Ambusius II. L. Julius Iulus.

### Premiera trabeno antidores Pickvicto.

Au. R. 355; av. J. C. 397. P. Licinius Calvus. P. Menius. — L. Titinius. P. Meilus. — L. Furius Médullinus. L. Publilles Volscor.

An. R. 356; ac. J. C. 396, M. Véturius, M. Pomponius.

— C. Duilius, Voléro Publillus. — Cu. Géuucius.
L. Atilius.

L. Atilius.

An. R. 337; av. J. C. 395. L. Valérius Pollius V. M. Furius Camillus II. — M. Valérius Meximus. L. Furius

Médulinus. — Q. Sertilius Fadenas II. Q. Sulpicus Camérinus II. An. R. 338; ov. J. C. 394; L. Julius Iulus II. L. Furtus Médulinus. — L. Sertius Fidénas. A Postumus Régillends. — P. Cornélius Maluginensis II. A. Man-

An. R. 339; av. J. C. 393, P. Licialus Calvas. L. Titinius II. — Manius II. P. Mullus II. — Ca. Génocius. II. L. Atilius II.

#### Prise de Venes.

An. R. 360; av. J. C. 392. P. Cornélius Cossus. P. Cornélius Scrpio. — M. Valérius Maximus II. Caso Fabius Ambastus III. — C. Furius Médaillius. Q. Scrvillus III.

An. R. 361; ac. J. C. C. 391. M. Furius Camillus III.
L. Furius Médulituus. — C. Æmillus. L. Velérius
Publicols. — Sp. Postumius. P. Cornélius Sciple II.
An. R. 382; ac. J. C. 390. L. Lucrétus Flavus. Ser.
Salprius Camérius.

An. R. 363; av. J. C. 389. L. Valérius Potitus, M. Maulius.
 An. R. 364; av. J. C. 388. L. Lucrétius. Ser. Sulpicius.
 M. Æmilius. L. Furius Médallinus. — Agrippe Furius. C. Æmilius II.

An. R. 365; av. J. C. 387. Trois Fabius. Q. Sulpicius Lungus. — Q. Servilius IV. Sor. Cornellus Majugineusis.

### Bataclie d'Artia, auerar de la prise de Riese.

An. R. 366; av. J. C. 386. L. Valérius Publicola II. L. Verginius. - P. Cornélius. A. Manilus. - L. Æmilius. L. Possumius. An. R. 367; av. Jr. 385. T. Quintles Cincinnatus. Q.

Servitos Federas V. — L. Julius Iulus, I. Aquillius Corvus, — L. Lucrétius Tricipitinus, Ser. Sulpicius Rufus, An. R. 368; ec. J. C. 381, L. Papirius Cursor, C. Cor-

n. R. 368; ac. J. C. 381. L. Papirius Cursur. C. Cornélius. — C. Sergius. L. Æmilius II. — M. Ménéplus. L. Valérius Publicola III.

# 466 744 diges

- An. R. 399; av. J. C. 383. M. Furius Camillus IV. Ser. Corénllus Maluginessis II. Q. Servilius Fidénas VI. L. Quintius Cincinnatus. L. Iloratius Pulvillus. P. Valérius Politus.
- An. R. 370; ac. J. C. 382, A. Manlius II. P. Cornélius.

   T. Quintius Capitolinus. L. Quintius Capitolinus.
- L. Papirius Currer II. C. S. rgius II. An. R. 371; ar. J. C. 381. Ser. Corné lus Maluginenals III. P. Valérius Pottus II.—M. Furius Camiilus V. Ser. Sulpirius Rufus II.— C. Papirius Cussus.
- T. Quintius Cinclunator II.

  An. R. 372; ar. J. C. 380, L. Valérius Publicela IV.

  A. Mantius III. Ser. Sulpelus Rufu- III. L. Lecrétus Tricipitinus II. L. Æmillos III. M. Trébonius.
- An. R. 373; av. J. C. 379. Sp. Papirius. L. Pspirius. Ser. Cornélius Malaginensis IV. Q. Servilus. — Ser. Sulpicius. L. Æmilius IV.
- An. R. 371; ac. J. C. 378. M. Furius Camillus VI. L. Postumius Régalients.—A. Postumius Régalicats. M. Fablus Ambostus.—L. Lucrésius Treipitinus III. An. R. 375; ac. J. C. 377. L. Valérius Publicola V.
- P. Valérius Patitus III—B. Sergius III. L. Menénius II. — Sp. Papirius Cursor. Ser. Cornélius Maloginensis V. An. R. 370; uv. J. C. 376. P. Mantius, G. Mautius, L. Julius, Sentitius, — M. Albaius, L. Antistius.
- An. R. 577; av. J. C. 375. Sp. Furtus Q. Servilius II.

   C. Lichius, P. Chellus, M. Leratius, L. Gégariou,
  An. R. 378; av. J. C. 371. L. Enralius, V. P. Valerius
  Potitus IV. C. Veturius, Ser. Sulpirtus II. —
  L. Quintius Cincinstin, C. Quintius Cincinstin,
  An. R. 379; av. J. C. 373. L. Papirius, L. Médéuius,

- Ser. Sulpicius. Ser. Cornéllus.

# Cinq ans se passent som maglittata Curules. An. R. 385; av. J. C. 267. L. Furius. A. Manlius. —

- Ser. Sulpicius III. Ser. Coruélius. P. Valérius Potitus V. C. Valérius.
  4n. R. 396; ar. J. C. 366. M. Fablus Ambustus II.
- Q. Servillus III. C. Yéturius II. A. Cornélius. M. Cornélius. Q. Quintius. An. R. 387; ar. 365. T. Quintius. Ser. Cornélius.— Ser.
- Sulpicius IV. Sp. Servilius. L. Papirius. L. Véturius. An. R. 388; ar. J. C. 361. A. Cornelius. M. Cornélius II. — M. Géganius. P. Maniius II. — L. Véturius II. P. Valérius Poistus VI.

#### Premier coased plabeless.

# Établissement de la préture et de l'édilité Curule.

- An. R. 389; av. J. C. 363. L. Emilius Mamercinus.
- An. R. 390; av. J. C. 362. L. Génucius. Q. Servilius Abala.

L. Sextus Latéranus

- An R. 391; av. J. C. 361. C. Sulpicius Paticus. C. Licinius Stolo.
- An. R. 392; ar. J. C. 300, Cn. Génucius. L. Æmilius. Mamercinus II.

- An. R. 383; av. J. C. 359. Q. Servilius Abala II. L. Génucius II. An. R. 381; av. J. C. 358 C. Sulpicius Paticus II. L. Li-
- cinius Stolo II.

  Au. B 395; av. J. C. 357. C. Pertéllus Balbus M. Fs-
- blus Aminutus.

  An R. 396; uv. J C. 356. M. Popillius Lænas. Co.
  Manl.us.
- An. R. 397; av. J. C. 355. C. Fablus. C. Plautius.
  An. R. 398; ac. J. C. 351. C. Marrius Rutilos. C. Macllus II.
- An. R. 399; av. J. C. 333. M. Fabius Ambusius II.
  M. Pop.litus Lenas II.
  An. R. 140; av. J. C. 332. C. Sulpicius Peticus III.
  - M. Valérius Publicola.

    An R. 101; av. J. C. 354. M. Fabius Ambusius III.
- T. Quintius.

  An. R. 602; nc. J. C. 350. C. Sulpicius Paticus IV.

  M. Valérius Publicula II.
- An. R. 4'3; av. J. C. 319. P. Velérius Publicols. C. Marrins Butilus II.
- An. R. 101; ac. J. C. 318. C. Sulpicius Patieus V. T. Quintius Pennus,
- An. R. 105; av. J. C. 317. M. Popillius Leues III. L. Cornélius Scipio. An. R. 106; av. J. C. 316. L. Furius Camillus, As.
- An. R. 106; av. J. C. 316 L. Furius Camillus. Ap. Claudius Crassus. An. R. 407; av. J. C. 345. M. Valécius Corrus. M. Po-
- pillius Leuas IV.

  An. R. 418; av. J. C. 341. T. Maulius Torquetus.

  C. Plautina.
- An. R. 409; av. J. C. 343. M. Valérius Corvas II. C. Portillus. An. R. 410; av. J. C. 342. M. Fabius Dorso, Ser. Sal
  - picius C-méninus.

    An. R. 411; uc. J. C. 311. M. Marcius Rutilus III.

    T. Maulius Torquatus II.

### Guerre des Sosseites.

- An. R. 412; av. J. C. 310. M. Valérius Corres III. A. Cornélius Cosus. An. R. 413; av. J. C. 339. C. Marcius Buillus IV.
- Q. Servilius, An R. 411; av. J. C. 338, C. Plautius II. L. Æmilies Mamerrinus.
- An. R. 115; no. J. C. 337. T. Maulius Torquatus III. P. Décius Mus. An. R. 416; av. J. C. 336. Tl. Emilius Mamercins.
- Q. Publidius Philo, An. R. 417; av. J. C. 335. L. Furius Camillus. C. Maplus.
- An. R. 418; av. J. C. 331. C. Sulpicius Longus. P. Ælius Pætus.
- An. R. 419; av. J. C. 333. L. Papirly Crassus. Case Dullius. An. R. 130; av. J. C. 332. M. Valerras Corvas IV. M. Atilias Regulas.
- An, R. 421; av. J. C. 331. T. Véturius. S. Postumius.

An. R. 422; gc. J. C. 330. A. Cornélius Cossus II. Co. Domitius. An. R. 423; av. J. C. 320. M. Claudius Marcelius, C. Valérius Potitus

An. R. 421; av. J. C. 328 L. Papirius Cursor. C. Potelius Libo. An. R. 125; av. J. C. 327. L. Papirius Crassus IL. L. Venno

An. R. 126; av. J. C. 326. L. Emilius Mamercinus II. C. Plautius. An. R. \$27; av. J. C. 325. P. Plautius Proculus. P. Corné.Les Scapula. An. R. 428; ac. J. C. 324. L. Cornélius Leotulus.

O. Publillus Phile II. An R. 129; av. J. C. 323. C. Periffics Libo II. L. Papirias Muclianes. An. R. 130; ac. J. C. 323. L. Furius Camillus II. D. Ju-

nius Brutus Scave An. R. 434; av. J. C. 321. C. Sulpirius Longos 11. O. Aulus Cerrétanus.

An. R. 132; ac. J. C. 320. Q. Pablus, L. Fulvius. An. R. 431; av. J. C. 319. T. Véturius Calvinus II. Sp. Postumius Aibious II.

# Fameles canbers

An. R. 431; ac. J. C. 318. L. Papirles Cursor 11. Q. Pubillius Philo III.

An. R. 435; av. J. C. 317. L. Paperius Cursor III. O. Aulius Cerretanus II.

An. R. 436; av. J. C. 346. M. Foslies Flaceluator. L. Plantius Vencu. An. R. 437; av. J. C. 345. C. Juoius Bubulcus. Q. Æml-

lius Barbule. An. R. 138; av. J. C. 311. Sp. Nautics. M. Popillius. An. R. 419; ac. J. C. 313. L. Papirius Cursor IV. Q. Pubillius Philo IV.

An. R. 410; av. J. C. 312. M. Portélius. C. Sulpicios Longus ill. An. R. 451; av. J. C. 311. L. Papirius Cursor V. C. Ju-

nius Bubulcus II. An, R. 412; av. J C. 310. M. Valérius. P. Décius Mus. An. R. 413; ac. J. C. 309. C. Junios Bubulcus III. Q.

Æmilius Barbula II. An. R. 445; av. J. C. 308. Q. Fabius II. C. Marcius Rutilus.

An. R. 415; av. J. C. 307. Q. Fabius III. P. Déclus An. R. 416; av. J. C. 306. Ap. Claudius. L. Voluminius.

An. R 487; av. J. C. 305. P. Cornélius Arvina. Q. Marcius Trémulos An. R. 418; av J. C. 304. L. Postumios Mégellus. Ti.

Minucias An. R. 449; av. J. C. 303. P. Solpicius Saverrio. P. Sempronius Sopbus

An. R. 150; av. J C. 302, L. Génucius, Ser. Cornélius. An. R. 151; ac J. C. 301, M. Listus, L. Æmilius. An. R. 15 r. av. J. C. 300, M. Valérius Corvus V. O. Anpoléius.

llus Torquatus. - Il muurut d'une chute de cheval . et on lui substitus M. Valérius Corvus VI. An. R. 454; av. J. C. 208. L. Cornélius Sciplo. Co. Fairing.

An.R. \$55; av. J. C. 207. Q. Fablus Maximus IV. P. Déclus Mus III. An. R. 456; av. J. C. 296. L. Volumnius II. Ap. Clau-

An. R. 457: av. J. C. 205. Q. Pablus Maximus V. P. Declus Mus IV.

An. R. 458; av. J. C. 294. L. Postumios Mégellus II. M. Attitus Régulus An. R. 45t; av. J. C. 293, L. Papirius Carsor. Sp. Car-

An R. 160; av. J. C. 202. C. Fablus Gurges. D. Joulus Brutus Scava.

An. R 161 : av. J. C. 291. L. Postumius Mégellus III. C Junius Brutus. An. R. 162; ac. J. C. 290. P. Cornélius Rufinus. Man.

Curius Dentatus An 163; R. av. J. C. 289 M. Valérius Corviuss. O. Cadictus Noctus

An. R. 464; av. J. C. 288. Q. Marclus Trémulus. P. Cornélius Arvina An. R. 465; at. J. C. 287. M. Claudies Mercellus. C. Nautius Au. R. 466; av. J C. 286. M. Valérius Potitus. C. Ællus

Pætus. An. R. 167; av. J. C. 285, L. Claudius Cauina, M. Æmilius Lépidus

An. R. 168; ov. J. C. 281. C. Scivillus Tucca. L. Cocilius Métellus. An. R. 409; av. J. C. 283. P. Cornélius Dolabella. Cn. Domittus Calvin

An. R 470; av. J. C. 282. Q. Æmilius Papus. C. Fabriclus Lusinus An. R. 471 : av. J. C. 281, L. Emillus Barbula. O. Marcios Philippes.

#### Guerre de Porriess.

An. R. 472; ac. J. C. 280. S. Valérius Laviuus. Tl. Corupranius. An. R. 473; av. J. C. 279. R. Sulpicius Saverriu. P. Déclus Mus.

An. R. 575; av. J. C. 278, C. Fabricius Luscious 11. Q. Æmilius Papus. An R. 175; av. J. C. 277. P. Cornelius Rufinus II. C.

Juoles Brutus II. An. R. 478; av. J. C. 276. Q. Fabius Guroes 11. C. Génuclus Clepsina An. R. 477; av. J. C. 275. Mao. Curius Deutatus II. L.

Cornélius Lentulus An R. 478; ar. J. C. 271. Man. Curius Dentatus III Ser. Cornélius Mérenda.

An. R. 179; av. J. C. 273. C. Fabius Durso. C. Claodius Canina II. An. R 180; av. J. C. 272. L. Papirius Cursor II. Sp.

Carvillus II. An. R. 453; av. J. C. 299. M. Fulvius Patious. T. Man- An. R. 481; av. J. C. 271. L. Géourius. C. Quietlus. An. R. 182; av. J. C. 270. C. Gépucius. Co. Cornélius. An. R. 511; av. J. C. 241. Q. Lutalius Cerco. A. Mau-An. R 483 : av. J. C. 269. C. Ogulnius Gallus B. Fabius Pictor. An. R. 481; av. J. C. 208. P. Sempronius Sophus. Ap

Claudius Crassus. An. R. 485; av. J. C. 267. M. Atifius Régulus, L. Julius Libo.

An. R. 456; av. J. C. 266, Nam. Pabius. D. Junius. An. R. 487; av. J C. 265. Q. Fabius Gurges Hl. L. Mamillion Vitalian

### Permitte purper punique.

An. R 488; av. J. C 251. Ap. Claudius Caudex. M. Fulvius Fiaccus. An. R. 489; av. J. C. 263. Man. Valérius Maximus.

Man. titacitius Crassus. An R. 490; av. J. C. 202. L. Postumius Mégellus. O. Mamilius Vitulus

An. R. 191; av. J. C. 261. L. Valerius Placeus T. Otocitius Crassus. An. R. 192; av. J. C. 260, Cn. Cornéllus Scipio Asina

C. Duilius, An. R. 193; av. J. C. 259. L. Cornélius Scipiu. C. Aquillius Florus

4n. R. 491; ar. J C. 258. A Atiline Calatinus. C. Sulpicius Paterrulus.

An R. 195; av. J. C. 257. C. Atilius Régulus. Co. Cornélius Biasio. An. R. 496; av. J. C. 256, L. Mantius Voiso. Q. Cardicius. — Il mourut, et on lui substitus M. Atilius Régoine II.

An. R. 497; av. J. C. 255, Ser. Fulvius Parlinus Nobi-Hor. M. Æmilius Paulus.

4n. R. 458; av J. C. 251. Cu. Cornélius Sciplo Asina II. A. Atilius Calatinus II. An. R. 499; av. J. C. 253. Cu. Servilius Capio. C. Sem-Pronius Bigeus

An. R. 500; av. J. C. 252. C. Aurélius Cotta. P. Servilius Géminus. An. R. 501; av. J. C. 251. L. Cavillus Métellus. C. Fu-

rius Paritus. An. R. 502; av. J. C. 250. C. Atilius Régulus II. L. Man-Line Volce 11

An. R. 503; av. J. C. 249. P. Claudius Pulcher, L. Ju-Jius Pullus.

An R. 564; av. J. C. 248. C. Aurélius Cotta H. P. Servillus Géminus II.

An. R. 505; av. J. C. 217. L. Cecilius Métellas II. Num. Fablus Butéo. An. R. 566; av. J. C. 216, Man. Otacilius Crassus II.

M. Pablus Licinus. An. R. 507; av. J. C. 245. M. Fabius Butén. C. Atillus Baibus. An. R. 50%; av. J. C. 255. A. Maulius Torquatus Atti-

eus. C. Sempronius Bigeus II. An. R. 509; av. J. C. 213. C. Fundanius Fundulus. C. Sulpicius Gallas.

An. R. 510; av. J. C. 242. C. Lutatius Gailus. A. Poslumius Albinus.

lius Torquatus Atticus II. An. R. 512; ar. J. C. 210. C. Claudius Centho. M. Sem-

proplus Tudidanus. An. R. 513 ; av. J. C. 239. C. Mamilius Turinus. Q. Va-

térius Faito. An. R. 514; av. J. C. 239. Tl. Sempronius Gracebus, P. Valérius Faito,

An. R. 543; ar. J. C. 237, L. Cornélius Leutulus Gapdinus. Q. Fuisius Fiarcus. An. R. 16; av. J C. 236. P. Cornellius Lentulus Gau-

dinus. C. Licinius Varus. An. R. 517; av. J. C. 235. C. Atilius Bulbus H. T. Manhus Turquatus.

#### l'emple de Janus prime.

An. R. 518; av. J. C. 231. L. Poslumius Albinus. Sp. Corvilius Maximus. An. R. 549; av. J. C. 233. Q. Fobius Maximus Verucosus, Man. Pumpoulus Matho. An. R. 520; av. J. C. 232, M. Æmilius Lépidus, M. Pu-

ldicius Maliculus An. R. 521; av. J. C. 231. M. Pumpoulus Mathu. C. Paparius Maso.

An. H. 5:22; av. J. C. 230. M. Æmilius Barbule. M. Junius Péra. An. R. 5d3; av. J. C. 229. L. Postumius Albiuus II. Cn.

Fuivius Centumalus An. B. 521; av. J. C. 228. Sp. Servilius Maximus II. O. Fahius Maximus Verrucosus II.

An. R. 525; av. J. C. 227. P. Valérius Flaceus. M. Atilius Regulus. An. R. 526; av. J. C. 226. M. Valérius Messalla. L. Apustius Fullo.

#### Guerre des Gaulois & selpine.

An. R. 527; av. J. C. 225. L. Æmilius Papus. C. Atilius Régulas Aa. R. 5:28; av. J. C. 221. T. Maulius Torquatus II. Q. Fulvius Flaceus II An. R. 529; ar. J. C. 223. C. Fiaminius. P. Purius Philas. An. R. 530; av. J. C. 222. M. Claudius Marcellus. Cn. Cornellus, Scipto Calvus,

An. R. 131; av. J. C. 221. P. Cornélius. M. Mittorius Rufus An. R. 532; av. J. C. 220, L. Veinrius C. Lutatins, An. R. 533; av. J. C. 219. M Livius L. Emilius Paulus.

#### Seconde guerre penique.

An. R. 531; av. J C. 218. P. Cornélius Sciplo. Ti; Sempronius Longus. An. R. 535; av. J. C. 217. Co. Servillus Géminus. C. Flaminius II. - Il fut tué dons la bataille de Trasimêne, et ou lui substitus M. Atilius Régulus II.

lius Paulus II. An. R. 537; av J. C. 215, Ti. Sempronius Gracchus. L. Postumius Albinus III. Il périt avaut que d'entrer

en rharge, et ou lui substitua M. Ciaudius Marcellus 1]. 11 abdiqua , et on lui substitua Q. Fabius Ferrucoaus 114.

An. R. 3'8; av. J. C. 214. Q. Fabius Maximus Verrucosus IV. M. Claudius Marrellus III. An. R. 539; av. J. C. 213. Q. Fabius Maximus. Tl-Sempronius Gracchus 11.

An. R. 510; av. J. C. 212. Q. Fulvius Fiaccus III. Ap. Claudius Pulcher. An. R 511; av. J. C. 211. Ca. Fulvius Centumalus P.

Sulpiclus Galba. An. R. 512; av. J. C. 210. M. Cisudius Marcellus IV. M. Valérius Lavinu

An. R. 513; av. J. C. 209. Q. Pabius Maximus Verrucosus V. Q. Fulvius Flaccus IV. An. R. 311; av. J. C. 208. M. Claudius Marcellus V. T.

Quintlus Crispinus. An. R. 515; av. J. C. 207. C. Claudina Néro. M. Livius II.

An. R. 556; av. J. C. 206. L. Véturius. Q. Carcillus Métellus. An. R. 517; av. J. C. 205. P. Cornélius Sciplo. P. Licinins Crossus.

An. R. 518; av. J. C. 204. M. Cornélius Céthégus. P. Sempronius Tuditanus. An. R. 519; av. J. C. 203. Cn. Servilius Carpio. C. Ser-

villus Gémiuus An. R. 550; av. J. C. 202. M. Servilius., Ti, Claudius An. R. 554; av. J. C. 201. Co. Cornellius Leutulus. P. Ærius Patus.

#### Guerre contre Philippe.

An. R. 552; av. J. C. 200. P. Suipicius Gaiba II. C. Aurélius Cotta. An. R. 5:3; av. J. C. 199. L. Cornélius Lentius P. Vi-

lius Tappulus An. R. 551; av. J. C. 198. Sez. Ællus Pælus. L. Quintius Flamminus.

4n. R. 565; av. J. C. 197. C. Cornélius Céthégus. Q. Minucius Rufus An. R. 556; av. J. C. 196. L. Purius Purpuréo. M.

Claudius Marcellus. An. R. 357; av. J. C. 195. L. Valérius Flaccus. M. Poreins Cato. An. R. 558; av. J. C. 194. P. Cornélius Sciplo Africanus

11. Ti. Sempronius Longus An. B. 559; av. J. C. 193. L. Cornélius Mérute. Q. Minuclus Thermus.

An. R. 560; av. J. C. 192. L. Quintius Flaminions. Co. Domitius Abénoberbus.

#### Querre pourse Antiochor

An. R. 561; av. J. C. 191. P. Cornétius Sciplo Nasica. Mau, Acillus Glabrio

An. R. 536; av. J. C. 216. C. Térentius Verro. L. Æmi- | An. R. 562; av. J. C. 190. L. Cornélius Sciplo. C. Lalius. An. R. 563; av. J. C. 189. M Fulvius Nobilior. Cn. Man-

lius Vulso An. R. :61; av. J. C. 188. M. Valérius Messalia. C. Lisius Salmator.

An. R. 365; av. J. C. 187. M. . Emilius Lépidus, C. Fla-An. R. 565; nv. J. C. 186. Sp. Postumios Albinus. Q. Marcius Philippos

An. R. 167; av. J. C. 185. Ap. Claudius Pulcher. M. Sempronius Tuditanus An. R. 568; av. J. C. 181. P. Claudius Palcher L. Per-

clus Licinus. An. R. 509; av. J C. 183. M. Claudius Marcellus. O.

Fabius Labéo. An R. 570; av. J. C. 182. Co. Bublus Tampbilus. L.

Æmilius Paulus. An. R. 571; av. J. C. 181. P. Cornélius Céthégus. M. Babius Tamphilu

An. H. 572; av. J. C. 180. A. Postumius Albinas Luscus. C. Capurnius Piso. Il mourut, ct on lui substitua Q. Fuivius Flaccus.

An. R. :. 73; av. J. C. 179 Q Fuivios Placeus. L. Manlius Acidinus. Ces deux consuls étaient frères. An. R. 574; av. J. C. 178. M. Junius Brutus. A. Men-

lius Vuiso An. R. 575; av. J. C. 177. C. Claudius Puicher. Tl. Semproglus Gracchus

An. R. 576; av. J. C. 176. Cn. Cornelius Scipio Hispalus. Il mourut, ci on lul substitus C. Valérius Levinus. Q. Patilitus Spurmus. Il fut tué dans un combat contre les Liguriens

An. R. 577; av. J. C. 175. P. Mocius Scavols. M. Æmilius Lépicius 11. An. R. 578; av. J. C. 174. Sp. Postumius Albiens. Q. Murius Scavola.

An. R. 579, av. J. C. 173. L. Postumius Albinus. M. Popillius Lenas. An. R. 580; av. J. C. 172. C. Popillius Lanes. P. Ælius Ligur.

# Guerre contre Person

An. R. 581; av. J. C. 171. P. Lirinius Crassus. C. Casstus i onelnus. An. R. 582; av. J. C. 170. A. Hostillus Mancinus. A.

Atillus Serranu An. R. 583; av. J. C. 169. Q Martius Philippus II. Cn. Servillus Carpio.

An. R. 584; av. J. C. 168. L Æmillus Paulus II. C. Licinius Crassus. An. R. 585; av J. C. 167. Q. Ælius Petus. M. Junius

Pennus An. R 386; av. J. C. 166. C. Sulpicius Gallus. M. Claudius Morcellus. An. R. 587; av. J. C. 165. T. Manlius Torqualus. Co

Octavius An. R. 38; av. J. C. 161. A. Manlius Torquetus. Q Cassius Lorginus.

An. R. 589; av. J. C. 163. Tl. Semproulus Gracebus II Man, Juvencius Thalas.

# - 6 748 de-

An. R. 590; ac. J. C. 162. P. Scipio Nasica. C. Marriga | An. R. 617; ac. J. C. 135. Ser. Fulvius Flaccus. C. Cal. Ficulus, Ces consuls abdiquerent, et on leur substituu P. Cornélius Lentulus. Cn. Domitius Abénob rbus. An. R. 301; ac. J. C. 161, M. Valérius Messaia, C. Fannins Strabe. An. R. 592; av. J. C. 160. L. Anicius Gallus. M. Cor-

nélius Céthégus. An. R. 593; av. J. C. 159. Co. Cornélius Dolabella. M. Pulvins Nobillor An. R. 591; av. J. C. 138. M. Æmilius Lépidus. C.

Popilltus Lænas. An. R. 595; av. J. C. 157. Sest. Julius Casur. L. Aure-

lius Orestes. An. R. 3:6; av. J. C. 136. L. Cornélius Leutalus Lupus. C. Marcius Figures 11.

An. R. 597; av. J. C. 135. P. Cornélius Scipio Naaica It. M. Claudius Marcellus. An. R. 538, av. J. C. 151. Q. Opimius, L. Postamius

Albinus An. R. 599.; av. J. C. 153. Q. Fulvius Nobilior. T. Annius Luscus. Ces consuls entrérent en charge le fer janvier, et leur exemple passa en règle. An. R. 600; av. J. C. 152. M. Claudius Marcellus III.

L. Valérius Flaccus, An. R. 601; av. J. C. 151. L. Lietnius Lucullus. A. Postumius Aiblnus. An. R. 602; av. J. C. 150. T. Quiptins Fleminus. Man.

Acilius Balbus.

#### Torre dine guerre pan que

An. R. 603; av. J. C. 149. L. Marcius Ceusorinus. Man. Manifigs. An. R. 601; ar. J. C. 118. Sp. Postumius Albinus. L. Calpurnius Piso.

An. R. 605; av. J. C. 117. P. Cornellius Scipio Africanus Amitianus, C. Livius D usus,

An. R. 606; ac. J. C. 196. Cn. Cornélius Leutolus, L. Mamorine. An. R. 607; av. J. C. 115. Q. Fubins Masimus Æmdienus. L. Hostelius Mancinus.

An. R. 60N; av. J. C. 111. Ser. Sulpicius Galba. L. Annellius Cotta An. R. 669; av. J. C. 153, Ap. Claudius Puicher. Q. Carillus Métellus Macédonicus,

An. R. 610; av. J. C. 112. L. Cecillus Métellus Calvus. Q. Faldus Maximus Servillanus.

An. R. 611; ar. J. C. 151. Cn. Servillus Capio. Q. Pom-An. R. 612; av. J. C. 110. C. Lallus Sspicus. Q. Sertilius Carpio,

An. R. 613; av. J. C. 139. Cn. Calpurnius Piso. M. Popilitus fames. An. R. 611; av. J. C. 138. P. Cornélins Sciplo Nasico.

D. Junius Brutus An. R. 615; av. J. C. 137. M. Æmilius Lépidus, C. Hostiling Mencings.

An. R. 616; av. J. C. 136. P. Furius Philus. Sez. Ali-Itas Serrangs.

parnius Piso. An R. 618; av. J. C. 134. P. Cornélius Sciple Afriesnus Emilianus, C. Fulvius Flaccus, An. R. 619; av. J. C. 133. P. Mucius Scavula, L.

Calpurulus Piso Frugi.

# Sédition de Ti, Graccion

# An. R. 630; ov. J. C. 132. P. Popillius Lauss, P. Ro-

pilius An. R. 621; ov. J. C. 131. P. Licinius Crassus Mucienus. L. Valérius Flaccus. An R. 622; av. J. C. 130, M. Perperna, C. Claudio:

Pulcher. An. R. 623; an. J. C. 129. C. Sempronius Tuditanus. Man. Aquilins.

An. R. 621; av. J. C. 128. Cn. Octavius. T. Annius Rufus An. R. 625; av. J. C. 127. L. Casslus Longitus. L. Cornélius Clour An. R. 626; ar. J. C. 126. Mau. Æmilius Lépidos. L.

Aurélius Orestes. An. R. 627; av. J. C. 125. M. Plautlus Hypsgus, M. Fulsius Flaccus. An. R. 628; ac. J. C. 121. C. Cassius Longinus. C. Ser-

tius Calvinus. An. R. 629; ac. J. C. 123. P. Cecilius Métellus Balésricus. T. Quintlus Flomininus.

An. R. 630; or. J. C. 122. Cn. Domitius Abénobarbos C. Fannius. An. R. 63t; av. J. C. 121. Q. Fabius Maximus Allobrogirus, L. Opimius.

An. R. 632; av. J. C. 120. P. Manillus. C. Papirius Carbo. An. R. 633; av. J. C. 119. L. Cecilins Métellus Celvus. L. Aurélius Cotta. An. R. 634; av. J. C. 118. M. Porcius Coto. Q. Mar-

cius Rea. An. R. 6 S; av. J. C. 117. L. Cecilius Métallus Dalmaticus. Q. Mucius Scavola.

An. R. 636; ar. J. C. 116. C. Liciuius Géts. Q. Fabius Maximus Eburnus An. R. 637; av. J. C. 115. M. Æmilius Scauros. M. Ceritius Metellus.

An. R. 638; ac. J. C. 111. Man. Acillus Balbus. C. Porcius Cato. An. R. 6 9; av. J. C. 113. C. Cecilius Métellus Capra-

rius. Cn. Papirius Carbo. An. R 610; av. J. C. 112. M. Livius Drusus. L. Caipurnius Piso Casonius.

# Guerre de Jamerka

An. R. 611; an. J. C. 111. P. Cornélius Sciplo Naska L. Calpuratos Béstia. An. R. 612; av. J. C. 110. M. Minuclus Rufus. Sp.

to see h

Postuncius Albinus An. R. 153; ac. J. C. 109. Q. Carcilius Métellus Numidicus. M. Juulus Silanus.

# 406 749 40m

Hertensius fat désigné consul, et il mourat. On lai subs lius M. Aarellus Scaurus. An. R. 615; av. J. C. 167. L. Cassius Longinus. C. Ma-

An R. 616; av. J. C. 106. C. Atilius Serrauus. Q. Servillus Carolo.

An. R. 617; av. J. C. 105. P. Rutilius Rufus. Cn. Mallius.

# Diffite sanciante des Bomains nur les Cimbres.

An. R. 613; av. J. C. 101. C. Marins II. C. Flavina Pimbria. An. R. 649 : av. J. C. 103, C. Marius III. L. Aarélius

Orestes. An. R. 650; av. J. C. 102, C. Marias IV. O. Lutatius Catulus. An. R. 651; av. J. C. 101. C. Marias V. Man. Aquilline.

An. R. 652; av. J. C. 100. C. Marias VI. C. Valérius Flocens An. R. 653; av. J. C. 99, M. Autonius, A. Postumius Athenes.

An. R. 654; av. J. C. 98. Q. Czecilius Mételius Népos. T. Tidles. An. R. 655; qp. J. C. 97, Co. Cornélias Leutalas, P. Licinius Crassus. An. R. 656; av. J. C. 96. Cu. Domitias Ahénobarbus.

C. Cassius Longing An. R. 657; av. J. C. 95. C. Licinius Crassus. Q. Macias Scavola. An R. 658; av. J. C. 91, C. Carlius Caldus, L. Domi-

tius Ahénoberbus. An. R. 658; av. J. C. 93, C. Valérias Flaccus, M. Hérennius. An R 660; av. J. C. 93. C. Claadias Pulcher. M. Per-

perna. An. R. 661 : av. J. C. 91. L. Marcins Philippus, Sex. Jalias Cesar-

# Guerra sociale

An. R. 662; av. J. C. 90. L. Julius Casar. P. Rutilias 'Lapus An. R. 663; av. J. C. 89. Cn. Pompéius Strabo. L. Porcius Cato.

An. R. 614; av. J. C. 88. L. Coraciius Sylla. Q. Pompétus Rufus.

#### Exploits de Sylla contre Mithridate.

An. R. 665; av. J. C. 87. Co. Octavius. L. Cornélius Cinna. Il fut déposé, et ou lui sabs-ifus L. Coruélius Mérula.

An. R. 166 ; av. J. C. 86. C. Marias VII. 11 monrut et on las sabstitus L. Valérias Flaccus. L. Cornelius Caps It. An. R. 667; av. J. C. 85. L. Cornélias Cinna III. Co.

Papirlus Carbo,

An. R. 611; av. J. C. 108. Ser. Salpicius Galba. Q. An. R. 668; av. J. C. 81. L. Cornélius Cinna IV. Cn. Papirias Carbo II. An. R. 669: qu. J. C. 83. L. Cornélius Scipio, C. Norba-An. R. 670; av. e. C. 82. C. Marias. Cn. Papirlus Carbo . 111.

#### Erlin , detatror,

An. R. 671; av. J. C. 81. M. Tullius Décula. Cn. Cornélius Dolabella. An. R. 672; ac. J. C. 80, L. Cornélius Sylla Félia 11. O.

Cavillus Metellus Pius An. C. 673; av. J. C. 79. P. Servillas Vatia Isauricus. Ap. Claudius Pulcher.

An. R 674; av. J. C. 78. M. Æmilius Lépidus. Q. Lutatius Catalas. An. R. 675; av. J. C. 77, D. Jonias Brutas, Man. Æmilias Lépidus Livianus.

An. R. 67. av. J. C. 76. Cn. Octavlas. C. Scribonius Cario. An. R. 677; av. J. C. 75. L. Ortavius. C. Auréitus

Cotte An. R. 678; av. J. C. 74. L. Licinius Lucullus. M. Aurélies Cotte. An. R. 679; av. J. C. 73. M. Téreutius Varro Lucallus.

C. Cassius Varus. An. R. 680: av. J. C. 72. L. Gellius Poplicola, Co. Cornélias Leutulus Clodianus An. R 681; av. J. C. 71. Cu. Aufidius Orestes. L. Cor-

nélius Lentalas Sura An. R. 682; av.J. C. 70. Cn. Pompéias Magnus. M. Licinius Crassas. An. R. 683; av. J. C. 69. O. Hortensius, O. Cecilius Métellus Créticas

An. R. 684; av. J. C. 68. L. Cecilias Mételius, O. Mareius Bex. An. R. 685; av. J. C. 67. C. Culpurnius Pico. Man. Act-Ilas Giabrio.

# Portace, vantueur des picates

An. R. 686; av. J. C. 66. M. Æmilius Lépidas. L. Volcatins Tallus. An. R. 687; av. J. C. 65. L. Aarelins Cotts. L. Monlius Torquatas. An. R. 688: av. J. C. 64, L. Jalius Casar, C. Marcius **Figalus** An. R. 689; av. J. C. 63. M. Tullius Cicéro. C. Antonius.

### Mart de Milbridate

An. R. 600; av. J. C. 62. D. Junius Silanus. L. Licinius Mangene. An. R. 691; av. J. C. 61. M. Pupius Piso. L. Valérius Messalla Niger. An R. 692; av. J. C. 60. L. Afranius. Q. Métellus C4er.

## -65 750 do-

An. R. 660; av. J. C. 59. C. Julius Casar. M. Calpuruius Bibulus.

— Ces deux consuls péricent, et on leur subsilius C.

## Goerre des Gaules.

An. R. 691; av. J. C. 58. L. Calpuraius Piso. A Gabiulus. An. R. 695; av. J. C. 57. P. Cornélius Lentalus Spin-

An. R. 695; av. J. C. 57. P. Cornéllus Lentulus Spinther. Q. Czecilius Métellus Népos.
An. R. 696; av. J. C. 56. Cn. Cornéllus Lentulus Mar-

cellinus. L. Marcius Philippus.

An. R. 697; av. J. C. 55. Pompéius Magnus II. M. Liciulus Crassus II.

# Gerron de Consess centre les Parties

An. R. 698; av. J. C. 54. L. Domitine Abénobarbas. Ap. Claudius Pulcher.
An. R. 699; av. J. C. 53. Cn. Domitins Calvinus. M. Valérius Messalla.
An. R. 700; av. J. C. 52. Co. Pompétus Maguns III. Q.

Cacillus Métellus Scipio.

An. R. 701; ac. J. C. 51. Ser. Sulpicius Rufus. M. Claudius Marcellus.

An. R. 702; ac. J. C. 50. L. Æmilius Paulus. Claudius

Marcellus

# George easile entre l'énse et l'apple.

An. R. 763; av. J. C. 49. C. Claudius Marcellus, L. Cornélius Lentulus. An. R. 704; av. J. C. 48. C. Julius Casar II. P. Servillus Vatta Isaarkos.

#### C/var Durtages

An. R. 705; ev. J. C. 47. Q. Fuffus Calénus. P. Vatlulos. An. R. 706; ev. J. C. 46. C. Julios Casar III. M. Æmilius Lepidus. An. R. 707; ev. J. C. 55. C. Julius Casar IV, sans collégue.

An. R. 708; av. J. C. M. C. Julius Casar V. II fut tué, et sa place fut remplie par P. Cornélius Dolabella, M. Actonius. Ces deux consuls périrent, et ou leur subsilius Ç.
Julius Cæser Octavlanus. Q. Pédius II monrut, et on
lui substitus P. Ventidius.

Triumviret de Lépides , Anteine et Octavire.

#### Prescription.

An. R. 710; ov. J. C. 42. M. Æmilins Lépidus II. L. Munatlus Plancus. An. R. 711; ov. J. C. 41. L. Antonius. P. Servilius Vatia Issuricus II.

An. R. 712; av. J. C. 40. Cu. Domitles Calvinus II. C. Asinius Poliio. An. R. 713; ev. J. C. 39. L. Marcius Censoriuus C Calvicius Sebinus.

An. R. 711; av. J. C. 38. Ap. Claudius Pulcher, C. Norbenus Fleccus. An. R. 715; av. J. C. 37. M. Agrippa. L. Canidius Gellus.

An R 716; av. J. C. 36. L. Gellius Poplicola. M. Oscceius Nerva. An, R 717; av. J. C. 35. L. Cornificius. Sex. Pompeius.

An R. 718; ev. J. C. 34 M. Antonius H. L. Scribenies Libe. An R. 719; ev. J. C. 33. C. Julius Caper Octavianus II. L. Volratius Tullius An. R. 720; eu. J. C. 32. L. Domitius Abénobarbu-

C. Socius.

An. R. 721; et. J. C. 31. C. Julius Cesar Octavianas

111. M. Valérius Messalla Corvinus.

#### Saturille d'Action

An. R. 722; av. J. C. 30. C. Julius Casar Octavianes
IV. M. Licinius Crassus.

#### Wort d'Auto nr.

An. R 723; av. J. C. 29. C. Julius Casar Octavianus V. Sex Appuléius.

Transies d'Octenes.

FIN DES FASTES CONSULAIRES

### ÉCLAIRCISSEMENTS

## ac a L'HISTOIRE ROMAINE

### OBSERVATIONS SUR LES MONNAIES, POIDS ET MESURES DES ANCIENS. ETAT DES SCIENCES ET DES ARTS CHEZ LES ROMAINS.

Le système que nous avons suivi dans l'apprécia- i tance du coude à l'extrémité du grand doigt , et se tion des monnaies, des poids et des mesures des anciens, est celui qui a été adopté par M. Saigey, et qui se trouve consigné dans son excellent Truité de métrologie ancienne et moderne. Comme ce travail est nouveau, nous en donnons

le résumé. Les principes à la f. is simples et rationnels sur lesquels s'est appuyé M. Saigey nous ont porté à croire que nous ne pouvions choisir un meilleur guide.

### STSTRUE ÉGYPTIEN

On a retrouvé dans les tombeaux égyptions plusieurs coudées qui font connaître parfaitement le système linéaire suivi en Egypte dès la plus haute antiquité; et, d'après les rapports donnés par Moise, on peut calculer les valeurs de tous les poids et mesures de ce système primitif.

Le pied de l'homme adulte, dans sa taille movenne. compté depuis le talon jusqu'à l'extrémité du gros orteil, parait être le type des mesures égyptiennes; et e'est en posant alternativement les deux pieds à la sulte l'un de l'autre, que les peuples auciens auraient mesure l'étendue de leurs champs. Deux pieds formaient alors une mesure que l'on nomma coudée royale on sacrée, par analogie avec la coudée naturelle ou des ouvriers, laquelle a pour valeur la dis-

compose de deux empont ou main ouverte le plus possible du pouce au petit doigt).

L'empan vaut 3 patiers, de 4 doigts chacun, ce qui donne 6 palmes nu 21 doigts à cette coudée; tandis que le pied est de 14 doigts, d'où résulte une coudée royale de 28 doigts ou 7 palmes. La coudée rovale était donc d'un palme ou 4 deigts plus longue que la cnudée naturelle.

Pour former les autres mesures, on cubait le pied, ce qui donnait l'unité des mesures de capacité connue chez les llébreux sous les noms de bath (pour les liquides), et d'épha (pour les graines). Le poids de l'eau contenue dans ce bath formait l'unité des poids sous le nom de talent, et l'on avait adopté un poids d'argent égal à ce talent, pour l'unité monétaire, nommé talent d'argent,

Voici les valeurs exactes de toutes ces mesures, et de leurs principales divisions :

### MESURES LINÉAIRES.

| Condée   | ro | ŋa | de | 0   | 1  | si | ıcı | ré | e. |  |  |  |   | 525 |    |
|----------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--|--|--|---|-----|----|
| Coudée   | na | tu | re | lle | ٠. |    |     |    |    |  |  |  |   | 450 |    |
| Pied     |    |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |   | 262 | 5  |
| Empan.   |    |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  | ı | 225 |    |
| Paline . |    |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |   |     |    |
| Doigt .  |    |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |   | 18  | 75 |

### **46%** 752 **49**→

| MESURES POUR LES LIQUIDES.      | Litera  |
|---------------------------------|---------|
|                                 | 18 08   |
| Le bath, ou pied cube           | 3 01    |
| Le hin, ou 64 de bath           |         |
| Le log, ou 12º de hin.          | 0 25    |
| MESURES POUR LES GRAINES.       |         |
| Le cor de 10 épha               | 180 88  |
| Le létech, de 5 épha            | 90 44   |
| L'épha, on pied cube            | 18 08   |
| Le sat, ou 3º d'épha            | 6 02    |
| Le gomor, ou 10° d'epha         | 1 80    |
| Le cab, 6º dn sat               | 1 00    |
| Le can, o un sac.               |         |
| POIDS.                          |         |
|                                 | Granara |
| Le talent, ou pied enbe d'eau   | 18088   |
| Le sicle, ou 3000 de talent     | . б     |
| L'ohole, ou 20° de siele        | . 0     |
|                                 |         |
| - MONNAIR.                      |         |
|                                 | Prance  |
| Le talent d'argent, non monnoyé | 3794    |
| Le sicle                        | 1 2     |
| Le demi-sicle                   | 0 6     |
| L'obole                         | 0 6     |
|                                 |         |
| SYSTEME ASIATIQUE.              |         |
|                                 |         |

Les peuples de l'Asie, et en particolier les Phioniciens on listi usage du système égyp ien avec une modification dans la division du talent. Moise ne parle que du sicle, du de mis-icle et de l'obole, et l'amisi de la mine qui fui la 30 partie du talent. Au retour de la captivité de liabiplone, il faut qu' Eséchiel evplique aux Juifs ce que cet que la mine, qui seton ce prophite, vaux 20 sicles, plus 25 sicles, pass 15 sicles. Asim, on aurur les sequers suitantes :

|    |        |        |       |          | E: | gradage |    | en france |
|----|--------|--------|-------|----------|----|---------|----|-----------|
| Le | talent | asiati | que s | monnov   | ė. | 18088   |    | 3832      |
| La | mine   |        | ·     |          |    | 362     |    | 77        |
| ٠. | 4      |        | 100-  | de la mi | -  | 3       | 69 | 0         |

Les colonies de l'Asie mineure, suivant l'usage admis par les Grees, avaient divisé le talent primitif en 60 mines, connues sous le nom de minea euloc-

| yare. On car cam.       | En grammes es | fares |
|-------------------------|---------------|-------|
| Le talent cubolque      | 18068         | 3852  |
| La mine eubolque        |               | 64 2  |
| La drachme, ou 100 de m | ine 3         | . 06  |

Les Perses, dont le sicle était précisément celul de Moise, avaient sans doute aussi le nième talent, bien que les historiens grees l'assent ce dernier d

70 et meme de 72 mines euholques. Ce dernier rapport, donné par UEllen, suppose que le tahent fut porté de 50 mines asiatiques à 60 mines éga-ement asiatiqués, ce qui n'était probablement qu'une affaire de calcul pour les Grecs. Dans cette hypothèse, on

aurait: Le talent babylonien de 60 mines asiati-

ques, 21700 grammes, 4622 francs.
Les pièces d'or frappèes par Darius, et qui ont été
nominées dariques, étaient des sicles d'or, valant
10 sicles ou 20 drachmes d'argent, savoir 12 fr.

Parmi les mesures de capacité des Perses, on ne connaît que l'artiba, qui valait 3 bath, et le capita ou double cah. La parasange, formée de 10000 coudées royales,

était chez les Perses l'unité des mesures itinéraires, et valait 5250 mètres; il en fallait deux pour le sche-e, et quatre pour le stathille ou mansion.

### SYSTEMS GREC.

Les Gress ont réformé le sysème primitif des poids et meures. Au lieu du piet auturet de 11 doign, ils prirent un pied artificiel de 16 doigns, qui avait l'Anantagé de se diviser en à palmes, de uniteme que le palme se divise en quatre doigns. A ce courpe, la coudée naturelle, la seise dont ils aient fait usage, valut juste un pied et demi. Ensuite de coudées, und espies, domaineut un berasse (orges) et 100 brancés, ou 100 pieds, formiètent le staufe ou meuret itilétraire. On est dans il

|                                    | Motors |
|------------------------------------|--------|
| Le pied, de 16 doigts              | 0 3    |
| La brasse, de 6 pieds              | 1 8    |
| La chaine ou plêthre, de 100 pieds | 30 -   |
| Le stade, de 100 brasses           | 180    |

Un carré de 100 pléthres de côté formait l'unité des mesures agraires, et valuit 9 ares.

Le cube du pied grec donna le métritis, servant à former toutes les mesures de capacité. Le centieme de ce métrieté donna le confér, qui est à peu près le log autique; et 72 cotyles firent une amphor, de la mênte manière que 72 logs donnaient l'ébbs. On est anni :

| MESCRES DES LIQUIDAS.        | Lieve |
|------------------------------|-------|
| La cyathe, ou 6º de cotyle   | 0 045 |
| L'ovybaphe, ou 4º de cotyle  | 0 068 |
| La cotyle                    | 0 27  |
| Le setier, on 6° de conge    | 0 54  |
| Le conge, ou 6º de l'amphore | 3 21  |
| L'amphore, de 72 cotyles     | 19 44 |
| Le metretes, ou pied cube    | 27    |

### →6\$ 753 de

### METURES DES GRAINS.

|                            | Litre |    |
|----------------------------|-------|----|
| la cotyle                  | 0     | 27 |
| La chénice, de 4 cotyles,  | 1     | 68 |
| L'hemiecte, de 16 cotyles  | - 4   | 32 |
| L'hecte, ou 6º de médimne  | 8     | 61 |
| Le trite, ou 3º de médimne | 17    | 28 |
| Le médimne, de 48 chénices | 51    | 81 |

Le talent gree fut naturellement le poids de l'eau eontenue dans l'amphore; il se divisa en 60 mines, la mine en cent drachnies, la drachme en 6 oboles, et l'obole en 8 chalques. A ce compte, on eut:

|     | talent. |    |  |  |  |  | 19110 | 4140 |
|-----|---------|----|--|--|--|--|-------|------|
| I.a | mine    |    |  |  |  |  | 321   | 69   |
| La  | drachi  | ne |  |  |  |  | 3 24  | 0 69 |
| L'o | bole    | ٠. |  |  |  |  | 0.54  | 0 12 |

La réforme de Solon consista probablement à prendre le poids du métrétés ou pied cube d'au tout entier, pour un nouveau talent, désigné sous le nom de grand talent attique, qui fut divisé en 60 grandes mines attiques, chacune de 100 grandes d'ruchmes attiques (d'où :

| Grand talent | al | lti | qı | ıe |   |  |   | 27000 | 5730 |    |
|--------------|----|-----|----|----|---|--|---|-------|------|----|
| Grande mine  |    |     |    |    |   |  |   | 400   | 95   |    |
| Grande draci | bn | 1e  |    |    | ٠ |  | ٠ | 4 5   | 0    | 96 |

Comme l'ancien talent grec était les 72 centièmes du graud talent attique, on le porta sans doute à 73 grandes mines, pour qu'il fût justement les trois quarts du grand; d'où vint cet usage des petits et des grands poids, dans le rapport de 3 à 4. Alurs on eut :

| Petit talent attique |   |   |   |   | 20250 |     | 4312 |   |
|----------------------|---|---|---|---|-------|-----|------|---|
| Petite mine attique  |   |   |   |   | 337   | 5   | 71   | ٤ |
| Petite drachme atti  | q | e | ٠ | ٠ | 3     | 373 | 0    | 7 |

Le stade des jeux olympiques avait été tracé à l'aide d'une coudée un peu trop longue, ainsi que le remarqua un philosophe qui avait voyagé en Egypte. Cette coudée valait 402,7 millimètres, d'où 308,5 millimètres pour le pied, et 185 mètres pour le stade.

### SYSTÈME PRILÉTÉGISS.

Ce système, l'une des énigmes de la métrologie ancienne, s'explique aisément, si l'on admet que les successeurs d'Alexandre-le-Grand ont établi en Asie et en Egypte une coudée royale de 28 doigts olympiques, à l'instar de l'autique coudée royale, dont la

DL BIST, ROW.

valeur fut ainsi portee de 525 millimetres à 540. Mais cette condète, dite p'il-l'étrienne, fut emaite divisée en 24 doigts; et les deux tières donnérent un pied royal de 360 millimetre. D'après Hiron, qui falt co-naltre toutes les parties du système philéteries, deux pieds farmaient une grande coudée ile 720 millimetre.

Suivant le mêmeauteur, Spieds philétérieux equivalient à 6 pieds italiques. Ou a confondu le piedromain avec ce pied îtali jue, qui réellement staliste à décimères, et rétait autre que l'ancien pied en ce nu sage dans les colonies grecques de l'Italie en usage dans les colonies grecques de l'Italie En effet, ce pied, augmenté dans le rapport de 5 d, donne précisément 390 millimètres pour le pied philétérien.

Le pied cube philétérien vou lé litres iterutiers: c'est le grand orche d'Alexandrie dont les trais quarts formaient le petil artaba de 35 litres. Le premier se ditisuit en 8 sat, en 8 vela et en 128 cadas, le le second, en 3 sat, 6 veba et 99 cadas. Ce petil artaba remplaça obez les libèreux leur bath, qui se trousa de la sorte à peu près double, àmis que les autres mesures de capacité, comme les livres des ratbibis e disent forméliement.

L'orgye ou brasse philètérienne fut de 6 pieds ; un carré de 10 orgyes de côté forma l'unité des mesures agraires, sous le nom de gorgrion.

Le poids de l'eau contenuc dans le grand artala , ou 46 kilog, et deux liters, représentait le grand lalent d'Alexandrie, qui se divisit len 100 mines, lities ptolémaïques, chacune de 466,5 grammes, et cette mine en 100 drachmes. Le petit talent , divisé en 3000 sicles , d'après le

système hebreux, donna 11 grammes deux tiers pour le sicle de Machabiev. Mais, sous la domination romaine, le grand talent d'Alexandrie fut divisé en 50 mines, et en 125 livres; cette livre de 373, grammes, se composa de 25 ouces; nne once se divisalt en 2sieles, afin que le sicle fût toujours le 60º de la mine.

Le sicle était de 4 drachmes ou deniers, chaeuu de 5 oboles, pour que l'obole fût toujours le 20° du sicle, comme au temps de Moise.

### PEYRUS BOWAIN.

Les Romains ont adopté les mesures des colonies grecques de l'Italie, tunt en leur donnant une forme particulière. Dans leur système, toute unité de mesures, de poids et de monnaie, est un as, qui se divise, en 12 onces, chacune de 24 serupules. Voiei le tableau de cette classification :

En prenant pour unité:

|            | In sempel | e l'oner | - Tes |
|------------|-----------|----------|-------|
| Scripulum  | 1         | 1,21     | 1 288 |
| Sextula    | 4         | 16       | 1 72  |
| Sicilient  | 6         | 1/4      | 1 48  |
| Đuếlla     | 8         | - 13     | 1/36  |
| Semuncia , | 12        | 12       | 1/24  |
| Uncia      | 24 .      | 1 .      | 1/12  |
| Sescuncia  | 36        | 3,2      | 18    |
| Sextans    | 48        | 9        | 1.6   |
| Quadrans   | 72        | 3        | 1/4   |
| Triens     | 96        | 4        | 1.3   |
| Quincunx   | 120       | 5        | 5,12  |
| Semis      | 144       | 6        | 1/2   |
| Septunz    | 168       | 7        | 7/12  |
| lles       | 192       | 8        | 2,3   |
| Dudrans.   | 216       | 9        | 3 4   |
| Dentans    | 210       | 10       | 5,6   |
| Deunx      | 264       | 11       | 11.12 |
| As         | 288 -     | 12       | 1     |
|            |           |          |       |

D'après les étalons de pied romain qui nons restent, ce pied valait 294,5 millimètres; il était donc un peu plus court que le pied grec ou italique de 300 millimétres. On aura les valeuts sulvantes :

| Le pied.                        | . 0 2915 |
|---------------------------------|----------|
| Le pas, de 5 pieds              | 1 4725   |
| La perche, de 10 pieds          | 2 913    |
| La chaine (actus), de 120 pieds | 35 34    |
| Le mille, de 1000 pas           | 1472 5   |

L'unité des mesures agraires élait le jugère: ayant 2 actes de long sur t de large; 2 jugères faisaient un hérédic, dont 100 formaient une centurie, et 400 un soltus

Les mesuros de espacité pour les liquides étaient identiques avec celles des Grees. En prenant le conge pour l'unité ou l'as, l'hémine (ou eotyle) fut l'once on le douzième, et la ligula le scrupale ou le vingtquatrième de l'once. Pour les graines, le système gree na fut pas change, et il failut toujours 32 hemines pour former le modius ou l'hecte. Il se trouve que le conge est précisément le demi-

pied cube, et par conséquent le 8º du pied cube, nomme quadeantal par les Romains, et divisé en

2 urnes. Vingt quadrantal donnaient le culeus, ou le cer de Moise.

L'ancienne mine grecque, de 324 grammes, devint la livre romaine, qui fut divisée en 12 onces, charune de 24 scrupules. Le cunge d'eau pesait

10 livres, et le quadrantal 80 livres. L'as de cuivre, divisé en 2 sambella et en 4 fe-

runcius, fut la première monnaie romaine. D'abord d'une livre pesant, l'as fut graduellement diminué : réduit à 2 onces au temps de la première guerre puminne, à Lonce l'an 215 avant Jeus-Christ, à une demi-once yers 199 avent listus-Christ enfin à tra quart d'once et même à un cinquième.

La première monnaie d'argent fut frappèr en 269 avant Jésus-Christ, et nommée denier, comme valant 10 as; mais on ignore quel poids eut ce premier denier. Au temps de la première guerra punique, il fut de 84 à la li-re, valeur qu'il conserva jusqu'à la fin de la république. L'an 218 avant Jésus-Christ, le denier fut réputé de 16 as.

La première monnaie d'or parut l'an 207 avant Jésus-Christ, au commencement de la seconde guerre punique C'est l'aureus, du poids d'un serupule, et de la valeur de 4 deniers. Au temps de César (de 54 à 49 ans avant Jesus-Christ), on frappa un aureus de 40 à la fivre et de la valeur de 25 deniers

En supposant un 21- d'alliage accidentel dans les deniers romains, ou trouve qu'une livre d'argent valait juste 69 francs. Avant Cesar, une livre d'or valait donc 916 fr. en argent ; et après Cè-ar, 891 fr. en argent.i) après celu, on formera le taisfeau suivant

des monnaies de la république :

|                         | to Lare | on gratemen |      | en frinc |    |
|-------------------------|---------|-------------|------|----------|----|
| Denier                  | 84      | 3           | 857  | 0        | 85 |
| Quinaire, 1 2 denier    | 168     | 1           | 9:29 | .0       | 41 |
| Sesteree, 1/4 de danier | 336     |             | 964  |          | 21 |
| Aureus de 4 deniers     | 288     | 1           | 125  | 3        | 95 |
| Aureus de 25 deniers    | . 40    | 8           | 1    | 20       | 54 |

### STERR GR.RCO-ROWALS

On vient de voir que le denier romain était de 85 à la livre, et du poids de 3,85 grammes. Auguste l'absissant à 3,62 grammes, le fit de s9 à 90 a la livra, c'est à dire p écisément égal à la drachme asiatique. Enflu Neron le rendit ézal à la petite drachino attique, de 3,373 grammes, en sorte que le denier fut de 96 à la livre comaine, tandis que la petite dractune attique était la 100° partie du petit talent. D'un il résulte que ce talent dépassais de 4 drachmes on deniers la valeur de la llyre romaine. conformément aux témoignages des auteurs.

La division de la livre en 12 onces appartient aux

Remains et, par imitation, on divisi la petite inificatique en 18 onces, el la grande miné en 16 onces; chaque once greeque valut ainsi 28,123 grammes, taolis que l'once romaine était de 27 grammes. Alors il faitul 25 petites drachemes vu deuierle positicar 3 mores greeques et 23 grandes drachmes pour laire 4 onces greeques; mais il y avant just-8 petite.

faire 4 onces greeques; mais il y avait Juste 8 petites directiones ou deniers dans l'once romaine. A partir du règne d'Adrien, la inonnaie d'argent ful graduellement altèrée dans son titre, et sous Posthume, l'argent disparut tout à fait et fut rem-

placé par de la monnaie saucée. Avec Dioclétien l'argent reparut et ne cessa d'augmenter. La monnaie d'or conserva toujours son degré de pureté; son paids fot un peu diminué, et l'aureus

pureu; son paids fut un peu dininué, et l'aureus fut rédult à 42, 43 ou 44 à la livre. Constantin acheva d'upérer la fusion des systèmes grée et fonain. Déjà le denier d'argent était devenu égal à la petite d'archive attique. Constantin abandonta, l'aureus et fil françer des nières d'or, usaid-

doubt l'aureus et lit frapper des pièces d'or du poids de la grande drachine attiqué, ou, ce qui revient au mème, de 4 excuples, ce qui hist 4.5 grannes. Cette pièce d'or, nomnée intidut, fut donc de 72 à la livre romaine; ce sou d'or se divisait en demi et en tiers.

Le son d'or fut d'une valeur égale au 5º de la livre d'atgent; par conséquent 5 sous d'or équivalaient à 96 deniers; en sorte que le rapport de l'or à l'argent fut de 18,4 à 1

Le rapport entre le sou d'or et le denier parut sans donte trop compliqué, et Constant n fit frapper un nouveau denier de 60 à la livre, qui ralut le 12° du soo d'or et reçul le nom de militareios.

L'as, ou la livre de cuivre, fut la moillé de ce nouveur dener, ou le 21<sup>d</sup> du sou d'or. Cet as se subdivisa en 48 prils as (asserius), dont 4 formaient loctrosserius, qui était du poid-d'une once romaine, comme en Judée du temps de Jésus-Christ.

La monnaie de Constantin fut en usage jusqu'à la fin de l'empire; elle fut meine conservée, en partie du moios, par les peuples conquérants, entre autres par les Francs et par les Arabes d'Espagne. En voiel le podds et la valeur;

| de peces a la<br>lit, i creatine |      | 57. | M  | Pap | Paper |  |  |
|----------------------------------|------|-----|----|-----|-------|--|--|
| Solidos (nomisma)                | . 72 |     | 5  | 13  | 80    |  |  |
| Argenteus (miliaresion)          | . 60 | 5   | 4  | . 1 |       |  |  |
| Tetrassarius (phollis ) .        | . 12 | 27  |    |     | 05    |  |  |
| Assarius (assariou)              | . 48 | 6   | 75 | 0   | 01    |  |  |

### RIAT DES SCIENCES ET DES ARTS CHET LES ROMAINS.

Les premiers temps de Rome furent tellement barbares, et, un peu plus tard, lorsque la civilisation commença à prendre quelque essort, ess citoyens furent si activement et si constamment occupés, soit aux luttes armées, soit à celles du forum, que les sciences comme les arts durrent nécessaire-

ment deprouver du relard dans leur dévolopement, Les irrègularités du caléndrier romain, qu'on ne parvint à corriger d'une manière satisfaisante que sous Jules César, et par les soins du philosophe Sosigène, démontraient, à clles senles, l'ignorance of l'on avait été jusqu'alors des sciences caretes.

Les séences naturelles autoputéles et lient, par de nondreux rapprochements, les sciences nédicales, épronièrent le même retard. L'on trouve hême, dans les phôtosphes et les poietes des premiers temps de Rome quedques idées générales qui annoncent que et sespits commerciquent à se précedire des conceptions de la proposition de la précedir de les des replies de la premier de les directs au siant de la premier de la premier de la premier de la premier de la premier de la premier de la premier de doctrine qui seul et la premie qui mu science est arrivée à los point de malurité.

Les aris qui, plus que les sciences encore, demandeal pour prospèrer la poir et des loisirs, parce que l'artise a besoin avant tout de l'excitation ot des applaudissements de la multitude ; les arts, disons-nous, n'aurient pur que difficilment se faire jour au milieu des apprets guerriers et du bruit incessant des batailles.

D'alleurs le droit du plus fort vint Bendid, nus dépens de la pedigue et d'enoué d'êres, dispenser le peuple romain de concercir et de crète des het-fe-fluvers. Les magnifiques productions du Robert-Fluvers, app litaisent l'ornement d'Albene, avant les des graves, qui litaisent l'ornement d'Albene, d'autres billes, n'attent à lattre les murs du Capiple, à la suite des victoires et des trémphes de Lucius Mummis, de Marcu-Sacrums, de Michilles, de Sejoin, de Seylin, Lucullus, Charpmope, et de lant d'autres coussils et généraux Pompée, et de lant d'autres coussils et généraux

il ne uous reste que quelques restiges arrachés du milieu des ruines, et qui ne rendent que plus regrettable ce qui a été perdu.

Toutefois, il est me justice que nons devons rendre au génie des premiers Romains : c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de s'inspirer de l'exemple des autres, lorsqu'il s'est agi de travailler au côté utile des choses.

Ce qui constitue le plus solide élément de la grandeur d'une nation a été par eux compris et exécuté avec bonheur et hardiesse. Ainsi de somptueux aqueducs vinrent porter à Rome des eaux aboudantes, qui sont toujours la première nécessité des grandes agglomérations. En même temps de vastes égonts . et d'une solidité telle que rien n'est venu les ébranler par la suite, servirent à assainir la grande cité. que des causes nombreuses d'insalubrité pouvaient compromettre. Au debors, des chemins, qui pourraient encore nous servir de modèles, furent créés nour répondre aux nécessité de la guerre, comme aux besoins de l'agriculture et da commerce ; en decà comme au detà des Alpes, en Asie, comme en Afrique, ces chemins marchent avec la victoire : aujourd'hui encore, on en trouve la trace et les restes en bien des endroits : queigues-uns même servent en ce moment à nos modernes populations.

L'ette durée merreilleuse des ébenims romains nous engage à rechereher comment on procédait à leur construction, et quels étaient les nutlériaux capables de résister pendant tant de siècles aux plus rudes épreuves du temps et d'une eirenlation Incessante.

### DES VOIES BOWAINES.

L'esprit compairant des premiers Ramains four fit seinsi de home heure à grande limpertance de la fraise de home heure à grande limpertance des representations de la solidat. L'espression de la solidat. Des post antes direct de classissis de de la solidat. Des post antes direct que l'espréssion de la solidat. Des post antes de respect de la solidat de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de

Les Romains tenaient beaucoup à un point que l'on a trop négligé depuis, et auquel on revient peu à peu, c'est d'eviter les trop fortes pentes; ainsi dans les bas-fonds its erbaussaient le terrain, et dans les pays montueux ils creusaient l'espece qui derait former la route. Ils comprensient fort hien que s'ils dépensaient davantage dans les travaux de constraction, ils retrouvaient cette dépense dans l'éco-

uomie des frais de tirage.

Dans les pays de grandes plaiues, comme la Belgi-

que et autres lieux semihàbles, lis exhaussaient genéralement les routes, maigre l'augmentation sensible de dépense que ce soin exigensi; et cela par ni double moil : d'abord cela rendait la marche des forces militaires plus siere, en faisant etirce les surprises de l'ennemi; ensuite le terrain eth u-sé se prébait mains aux déglis si prompts des pluies et de l'hamidite.

Les Romains évitaient généralement le défaut de la trop grande largeur que nous domonai à nos routes; il y avait ainsi chez eux, sous ce point la du moins, économie de construction et plus de garanties de durce. La largeur moyenne des voles rounaines était de 15 à 30 métres.

Le mode de construction des voies romaines était si difficient du nôtre, que nous entrernas dans quelques détait à cet égard : nons eroyoos qu'ils ne seront ni sans intérêt, ni sons quelque utilité.

L'épaisseur de toute la partie mise en œuvre pour former la route était d'environ un mêtre ou trois pieds. Cette épaisseur se partageait en plusieurs couches, formées successivement et avec des matériaux différents.

La première couche se composait de sable de mer,

de rivière ou de carrière, selon les localites, que l'on battait et unissait au moyen d'un epindre ou d'une massue. Quelquefois le sable était melé à de Labaux; cette première conche était d'une épaisseur de vingt-cinq à trente-cinq centimètres. La secoude couche, d'une épaisseur égale à la

première, était formée de grosses pierres plates unies entre elles avec de la chaux. La troisième couche, d'une épaisseur de vingt

pierres ou de débeis de bâtiment, si l'on en trouvait à proximité.

La dernière rouche, de trente à trente-cinq centimètres d'épaisseur, était un ciment fait avec de la terre, soit crayeuse, soit plattique, mètée à la chaux; cette dernière couche était soigneusement pétrie et battue.

Tel était ce que i'on appelait la partie inférieure de la route. La surface se recouvrait soit avec de grosses pier-

res unies et liées ensemble au moyen d'un eiment soisite dans le genre de nos dallages, soit avec de petites pierres brisées, comme ce qui constitue nos routes ferrées.

Les chemins ferrés avaient sonvent la partie du milieu dallée; elle était destinée aux piétons : les des deux cótés.

La voie appienne construite par Appius Claudius, dont elle prit le nom, et qui condulsit d'abord de Rome à Capoue, et puis de ce dernier point à Brindes, était une route dallée. Bien que construito la premiere, vers l'an 412 de la fondation de Rome, elle a été la plus belle comme la plus durable.

La voie domitienne fut construite en 829 de la fondation de Rome, par Domitius Ahénobarbus.

Indépendamment de ces voles principales, les Romains s'occupaient de construire et de multiplier les chemins en terre.

Les magistrats chargés du confectionnement et de l'entretien des voies de communiration , étaient les consuls, les censeurs, les tribuns du peuple, les édiles et quelquefois des comuissaires spéciaux.

Diverses récompenses étaient arcordées à ces magistrats, selon la maniéro dont ils acromplissaient leur mission, regardée comme l'une des plus importantes de la république. Ces récompenses étaient des charges publiques, des médailles, des arcs de triomphe ; quelquefo-s l'on donnait au chemin le nom du

magistrat chargé de le construire. Les hommes que les magistrats employaient à la construction des rhe nins étaient, selon les rireonstaures, des soldats, des citoyens, des esclaves, des condamnés

Les pays où l'on trouve le plus de vestiges des grandes voies romaines sont, en dehors de l'Italie : la France, la Belgique, l'Espagne; et en Afrique, les contrées qui dépendirent de la puissance carthaginoise. Quel jues traces de ces ehemins existent encore dans diverses contrées de l'Asie où séjournérent le plus les généraux et les soldats de Rome.

#### STAT DE L'INDUSTRIS.

Agriculture. - Parmi les arts industriels auxquels s'adonnérent les Romains, et plus particuliérement les Romains des premiers temps, l'agrirulture fut sans contredit celui qui fit les plus grands progrès. Absorbés par les événements numbreux qui tiennent à cette époque mémorable, les bistoriens ne se sont malhoureusement pas oceupés de cette branche si importante de l'économie sociale des anciens : mais les étéments n'en existent pas moins dans les écrits des agronomes, des philosophes et des poêtes qui nous restent : c'est de là que nous avons dù les extraire pour les résumer et en présenter un tableau assez exact pour que l'on puisse apprécier re point Intéressant de la société romaine.

Les Romains connaissaient plusieurs variétés de

animaux et les instruments de transport suivaient | mais le plus grand nombre en automne. Avec la farine qu'ils en retiraient, ils faisaient du pain, des bouillies et autres préparations fort variées. Avant que leur eulture se fût perfectionnée, ils récoltaient beaucoup d'orge, même pour la nourriture des bommes; mais plus tard ce ne fut guère qu'à la nourriture des animaux qu'ils la firent servir. Les Romains firent toujours fort peu de cas du seigle, si ce n'est comme fourrage qu'ils coupaient en vrrt, ou comme récolte qu'ils enfouissairnt comme engrais, usage encore conservé dans quelques localités. Le millet, le panis, et quelques autres menus grains, étaient encore une précieuse ressource pour les habitants de l'Italie. Les blés les plus estimés étaient reux de la Campanie, des environs de Vérone et do Pise.

> Comme légumes, les Romaius rultivaient la fêvr, différentes espèces de pois, le harirot, la lentille la vesce, etc., etc. La fève était surtout pour eux une plante précieuse, romme alimentation de l'homme et des animaux : on la mangenit soit romme légume, soit comme mélange avec la farine de blé pour faire le pain. Ces plantes se semaient partie en automne, partie au printemps.

Le chou avait une grande part dans l'alimentation des Romains. On le préparait de différentes manières, et on le trouvait sur la table des riches commo sur celle des pauvres La rave et le navet étaient également en grande faveur dans diverses parties de l'Italie. Comme aujourd'hui, ces légumes servaient à nourrir à la fois les hommes et les animaux Rien, par exemple, ne porte à rroire que la graine du chou et du navet, dont on tire aujourd'hui un si grand parti romme produit oléagineux , fût de quelque utilité sous re rapport.

Le payot était cultivé, mais seulement pour servir par sa graine comme ingrédient à différents mets fort recherchés. La culture de la vigne fut très-répandue en Ita-

lie, et poussée à un point de perfection que les modernes n'ont guère dépassé. La variété des ceps était drjà très-grande chex les auciens; Pline en rompte un très-grand nombre.

La vigne était cultivér de différentes manièrrs. suivant la qualité des terroirs et l'exposition des vignobles : iri elle était soutrnue par des échalas ainsi qu'elle l'est aujourd'hui dans le nord et le centre de la France; là elle était abandonnée à ellemême comme dans le midi : ailleurs elle se marigit à l'ormeau, au peuplier, au saule, au figuier, comme cela se continue en Italie; usage également adopté dans quelques-uns de nos départements méridionaux, notainment dans les Ilautes et Basses-Pyrénées. La taille se faisalt avec beauroup de soin bles : quelques-unes se semajent au printemps ; et variait selon la disposition des ceps. Quelquelois la vigne s'entremelait avec d'autres récoltes. Quelques vignobles se labouraient, mais le plus souvent le travail se faisait à la main.

La quantité de vin était assez variable : sur 'cerlains points écpendant elle était considérable. Quant aux qualités, les plus renommées étaient le Soterne, le Cécube, le Massique, le Formose, fe Calene.

La conleur des vius dépendait, comme de nos jours, du temps de la cusaison et de la qualité du raisin. Les Romains aimaient à laisser vieillir leurs vius: ils le conservaient dans des vases enduits de poix, afin d'en mieux arrêter l'évaporation.

Indépendamment des vins naturels, l'on eonnaissait aussi en Italie les vins factices et mélangés de différents aromates. Les Romains avaient encore l'habitude de concentre leurs moûts, et obtenaient par là des liqueurs fort suerées. Ils n'ont pas connu l'art de la distillation

La culture de l'olivier, inconnue aux premiers Romains, pri dans la soit une immense extension, dans les camp spaes de l'Italie; elles fournissaient Pluile aux aufres parties de l'ompier. Ce n'écit qu'à l'olivier que les Romains denandaient l'huile propre la failmen ation. Ils avient differentes espieces d'olivier. Dans les bons terrains, cet arbre était mé è à d'autres cultures; dans les terrains majgres, on le bissais seul. Les récidus des olives étaient employès à l'engrais des champs.

L'art des vergers ne fut pas poussé fort ioin sous n république. La greffe et la taille étaient emphycies, mais saus la perfection qu'elles atteignirent plus tard. Tuus les arbres à fruits étaient élevés en pein vent; c'étaient le figuier, le pommère, le poirier, le cuignassier, le nuyer, lo noisetier, le chataizonier.

Les prairies naturelles jouèrent un grand rôle Les prairies naturelles jouèrent un grand rôle dans l'agriculture des Romains : elles étaient jugées si essentielles, qu'il fut un temps où les lois défendirent de convertir une prairie en champ ou autre culture.

Differentes plantes, teles que la luzarne, les pois, la fère, le seigle, etc., etc., formaient les prairies artificielles; leur produit servait, soil à la nourriture, soit à l'engrais des animaux. L'on n'est pas gènéralement d'accord sur la plante que les ancèses ont nommé le vyties, et qui expendant paratt avoir été une paissante ressource dans l'agriculture des Grecs et des Romains.

Le peu d'usage que les Romains firent du linge ne dut pas contribuer à favorier la eulture du lin et du chanvre : on n'employait le produit de ces plantes qu'à faire des toiles à voile et des cordages, et co n'était pas la un objet d'une grande consomnation,

la marine romaina ayant áté longtemps à se former. L'éducation des animaux fut une occupation aussi

Fructuense qu'étandue chez le Romains. Les hesoins des armées demandaient beuvoup de chevans, « et la culture employait un grand nombre de bêtes à corne. Ou voyait ansai d'immenser truupeais de bêtes à bine dans les consugars de l'Italie; is chaugeient de pays sojoint les saisons. En hivre, on les tensit dans la plaine, en été dans les montagnes : cela « pratique encore en Italie, en France et an Expopus.

L'organis du beital, des montons, du porc a si de violife fui posses fort bine che s Monanis: différents auteurs nous out transsis à cet deptr de l'inférents auteurs nous out transsis à cet deptr des moisses, de l'entronisses mo-duren à peut-étre rin da spierieur aux méthodes aucieurs, cet le centur pérobalement à en que les irravaux de la culture, et jout es qui se rattaebait à cutte harnche interessance de la rebesse publique, dette harnche interessance de la rebesse publique, des des productions des productions passes quodenne, chez les la production d'apprendante passes quodrant, chez les fier avec les positions les plus élevées de l'ordre pocifi.

Les Romains mirent à profit les tivres des Gress et des Carthaginois sur l'agriculture, notamment ceux de Magon, dont le sénat lui mêma ordonna la traduction. Caton, Varran, Plina, Colomelle, Virgile, sont les écrivains qui nous ont laissé le plus de notions sur l'agriculture des Romains.

Arts indistricts. - Ce que nous venons de dire sur les causes qui out porté si loin l'agriculture remaine nous servira à expliquer l'infériorité où se maintinrent les arts industriels. Là des citoyens, hommes tibres et intelligents, dunmaient le mouvement à tout, et manigient souvant eux-mêmes la charrue et le hoyau; ici, au contraire, la direc lon et le travail étaient laissés à des étrangers et à des esclaves, les uns et les autres hommes juercenaires et sans portée, que rien de noble ne soutenait et n'aiguillonnait, et qui, par cela même, ne pouvaient nourrir des idees de perfectionnement et de progrès. Les auteurs l'ont si bien senti, qu'aucun d'eux n'a cherché à nous initier aux secrets des arts manuels, som qu'ils n'ent point négligé lorsqu'il s'est agi soit des travaux de la culture, comme nous venons de le voir, soit des travaux qui ont produit les monuments et les diverses constructions d'utilité publique.

Edit du commerge. — La difficulté des communications, les jaloquies qui excinient autour d'enx les antreprises guerrières des Romains. i Tajenne d'une marine marchanda pour opiere les transports, et d'une parrine militaire p ur protèger les capéditions, tout crès a pendant fort longtemps r'duit le commerce des Romains à un simple échonge sont les differents parties de l'Italès, à meuere que la les differents parties de l'Italès, à meuere que la conguête on des rapports d'amitié les unissient entre elles. Ce no fut que quelques siècles après la fendation de Rome qu'il prit un essor plus prononcé. La Siècle, L'Espagne, les colets d'Artique, la Grèce, vincrent successivement fournir aux spécules fisons des négocismis de l'Italie; unitérâts les préggés facheux des Rumains qui, anns mettre dans la membe balance en négoge et le ravasi industriel, n e

conseniaiont pas copendant à déver le premier au rang d'honneur qu'il mérite d'occuper, empéchèrent todjours qu'il ne prit l'essor que des temps plus éclaires desaient lui faire atteindre. Ciercon luimene, cet espris si supérieur en tout, a paraige la faiblesse de son siècle; c'est dire ce que pouvait penser à est écard le reste des Romains.

### INDICATION

### PRINCIPAUX AUTEURS QUI ONT PARLÉ DES ROMAINS DEPUIS ROLLIN. .

Hobi udes et mœure privées des Romains; par d'Arnav. Paris, 1795. 1 vul. in-8.

Rome ou sirele d'Auguste; par Dexobry, 4 vol. in 8. Agriculture des Rumains; par Regnier, 1 vol. in-8. De l'a riculture ches les anciens; par Adam Dickson, traduit de l'anglais, 1 vol. in-8, 1804.

Du gouverament des Romains considéré sous le rapport de la politique, de la justice, des fimances et du commercs; par J. F. Bilhon. 2 vol. in 8, 1807.

Recherches historiques et critiques sur l'administrazion publique et pricés des terres ches des Romains, depuis le commencement de la république jusqu'au siècle de Jules César; par l'auteur de la

qu'au siecte de Jures Cesar; par l'auteur de la Trioris du luxe, 1 vol. in-8, 1779. Traité de métrologie oncience si moderne, suivi d'un Précis de chronulogie et des signes numériques;

par M. Sa gey. 1 vol in-12. 1831. Description des médailles ontiques gracques et romaines, avec leur degré de rareté; par Mionnet. 9 vol. in-8. 1836 et années suivantes.

Printures ontiques inédites, précédées de recherches sur l'emploi de la printure dans la décoration des édifices sacrés et publics chez les Grees et les Romains; par M. Raoul Rochette. 1 vol. in -1. 1839.

Des Journaux chez les Romains; par M. J. V. Leelerc, membre de l'Institut. 1 vol. 1838. Antiquités romaines ou Tableau des mours, usages

et institutions des Romoins; par Adam, traduit de l'anglais. 2 vol. in 12. Considerations généroles sur l'évaluation des monnaies greques et romaines; par M. Leironne,

membre de l'Institut. 1 vol. in-4.

OEurores complètes de Paranesi, renfermant la collection des autiquités romaines. 2 vol. grand

lection des autiquités romaines. 2 vol. grand in-ful. Les ruines de Pompei; par M. Mazois, et continué par M. Gau, architecte. 4 vol. in-fol.

Hireculasum st Pompai, Recueil des pelatures, bronzes, mosquege, etc., etc., etc., etc. unitaries jusqu'à ee jour, et reproduits d'après le Astrentra di Escoluso il Misson Bonnoston, et tous les ouvrages publics jusqu'à présent, augmenté de sujets incélits par L. Houx ainé, architecte, et accompagné d'un fexte expliciatif, 10°0, il no.

# TABLE DES MATIÈRES

DU TOME TROISIEME.

### LIVRE XXX

a Bangler, Le, quantodiennel, Las, de Marcia, Le, quantodiennel, Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de Las de

contre son pire, vient se jeter et tet les bas sie Pompie Pompie rem A miehet. Titarnes vient de sitt cantr se se son de sitt cantr se ren ettiet. As differe domeie von Pompie Tegrane. Umdujh folle di pel poser lon de l'Armarde, et innut matte de l'armarde, et innut matte de l'armarde, et innut matte de l'armarde, et innut matte de l'armarde, et innut matte de l'armarde, et innut matter de l'armarde, et innut matter de l'armarde, et innut matter de l'armarde, et innut de l'armarde, et innut de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de l'armarde de

ACTION AND ADMINISTRATION OF THE ACTION OF T

by above 64 Feedo 16 meet with which the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

### s, et in repuire, ses inc

I — Nobrese de Callina, Valen Béringe de Series Sila, son liverande Ferringe de Series Sila, son liverande La Callende Son casse de Remains, le calende Son casse l'access accuse visale, et alsons, Aprés, 8a préviou et la govierne l'Alcher, et de cresser a Rome, l'esta creat de de resser a Rome, l'esta creat de de resser a Rome, l'esta creat de de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta produce de l'esta de l'esta de l'esta consentation de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta produce de l'esta de l'esta de l'esta principa de l'esta de l'esta de l'esta principa de l'esta de l'esta de l'esta principa de l'esta de de Marin. Birenti, desarcimiente de l'esta de l'esta de l'esta de de Marin. Birenti, desarcimiente de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de

èbre de Catulns. César ients inuti-lement de se faire envoyer en Egypie. Succession des ruis d'Egyp deputs Lathyra. Testament d'Alendre III. Crassus et Catulns seurs, s'accordent mai ensemble, et abdiquent. Fe-meté de Ca-too a rejeter la soll citation de C,-tulus Famille de Caton. Son en-fance. Sa tendre amitté pour son Infer. Arieur de Citon pour la phi-locoshie sloique. Il travaille a se fortilier et a s'endureir le corps Il s'accumtume à boire avec exces II renail plaisir à contre-carrer le goût de son stêrte. Sa constance sugran de lois see se. Su constance su-perfie. Si Jeunesse parfultement saue. Il se musie, Il avait servi comme voinnisire dans la guerre de Spaciacus, Il sert comme tribun des soldats en Macédoine. Sa con admirable dans cet emplot. Caton fait le veyage d'Asle. Sa s'mplicité et sa dourcur. l'empée lui fait an aceneil qui apprend aux peuples d'Avie à le respecter. Déjotarus ne peut l'engager à recevor de lui des présents. Il se prépare a demandes ha ques ure. Devenu questeur, il range et rédult à la soumission les greffiers. Il se moure juste pour les alements, attentif contre les fraudes, assidir a toutes les fonctions de si rharge. Seu timents de ses cul-légues à son égard. Teal: remar-quable de son courage par resport à l'un d'entre eux. Sa fidélite a rem-plis les responsables de l'acceptant de l'un d'entre eux. Sa fidélite a rem-plis de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant plir les devnirs de sénateur. Ee as de sa réputation. César condomite commir coupables de men tres cent qui avalent tué les proscrits. Cati-lina est absoux. It demande le consulat avec Ciceron, et einq autres candidats Carlina travalle à avancer le projet de sa conjuration. avait attarbé à sa personne tous les scélérats sie la ville. Ses artifices pour séduire la jeunesse. Force du parit de Cal·lina. Il eu assemble les hels done sa malson. Non discours cuer orms sa manon, son discour-aux conjurés, On prui douter s'il est vrai que Caulina leur all fait boire du sang humain. Le secret de la conjuration est éventé. Les bruits qui s'en répaident servent beaucoup a perter Cicéron au consulat. Mot de Cicéron sur le censeur

Connecement de Catillina. id.

31.— Belle du cessuals de Clercon.

piè le qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude. Il qu'ille ne soil autoritée par le poude de le production de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de le poude de

L'otle.

quer. Cai line veut fare as-as-mer cunsut dans le Cha pole-Mars; Il manger le consulat ; Il prend le parti de foire ouvertement la guerre. Avis douné a Cireron par Crassus Décret pour charger les con-suis de veiller au saint de la répu-blique. Troubis et imquétude dans Rome. Millius prend les arm s. Catilina fârbe inutifement de faire assassiner Cicéron dans sa maison. Il vicul au sénal Cicéron l'ap strophe et l'attique en fare: première Catilinaire, Réponse de Latitine, II camaire, repense de Latina, il sori de Rome. Harangue de Cief-ron devant le peup e au sujet du départ de Catil na : seconda L'atill-naire. Cicéron défend Muréna, consul désigné, accusé ile brique. Franels se des procédés de l'abin , aceu-sateur de Muséna. Plabloyer de Ceéron. Habileté avec laquelle II miliès ce qui regar e Caton. Mu-réna est absons. Catillna se reul dans le e-mp de Mall us. Ils sont tous deux déclarés par le sénat ennemis de la patrir. Obstination des parlisans de Catilina, La nightique le favorise. Lentu us vent gaguer a son paril les Allobroges éeu-el thoment avis de tout a Gréron. Plan des conjurés pous brû er Rome. Les Al obroges tirent de Lentulus el des autres chefs de la con-juration un éc: l. Créma, de coneert avec enz. les fait ar éter avec leurs papiers. Lentulus et quat e de ses principaux complices som arétés. Ils sont convalurus en plem sénat. On les distill-ue dans des maisous particulières pour y étre gar-Honseur un que rendu par Cietion rend le sénat a Carécon. de se passer d'un le sénat : tro-Catilinelre. La muititude change de disposition à l'égard de Caillina, et commence a le detes ter. Crassus est dénuner comme avant part à la conjugation. Le démortaleurest misen pelson, Quelle part on peut croire que l'assus et seius de Cati espr ont cue aux des lina. Inquiriudes de Grécon. Il est enciul agé par sa femme et par son firre. Il assemble te sénat pour déciter du sont des prisonniers. Si-Innus opine à la most. César ouvre un avis contraire , at veul que l'on se romente d'une prison tuelle Cicéron interromat la d beration par un discours dans leanel fali sentir qu'il incline pour la parti de la rigueur ; quatrième Cade César, et entraine tout le sérait.

Supolice de Lentu us et de cenz qui evaient été arretes avec lui, Transignege de l'estime et de la reconnrisonee publique envers Clerron. Cati ina est vaincu per Antolne, et se fail tuer dans le combat. Un tribua emplehe Cicéron de haranguer le peupe en sortant du constitut. Serment du roussil. Plas abréaé du roussila de Ceéron II aus Itabé de prévenir les matt futurs en attachant l'ordre des rhechilers autrait. Le constitut de créen est in ples hout pour de sa pione. Leu mytorige double par Loraires mytorignes doubles par Loraires mytorignes doubles par Loraires mytorignes doubles par Loraires mytorignes.

### LIVRE XXXVIII.

- César, préteur; Calon, trite Comperation de l'un et de l'utre par Saltuste. Céser, souverain ponlife. Il chicane inutilement Calulus sur la creonstruction du Capitole. est de nouveau déferé par Curlos et Vetitus comme compile conjuration de Cavillius. Plusieurs sont condamnés sur la dénusciation de Vetitus. Vettus se ren l'suspect. Le tribun Métélius Népos attaque Le meme tribun, appuyé de Gesar, penpese une turqui rappel di Pompre en Italie avec son armée pour réformer et pacitier l'etal. Caton avait demande le trobunat provinément dans la sue de a nouvert aux seins turbulents de Méieligs dessens turbulents de Mételus. Moyen finaçine par hil pour affa-bir la puissance de Cesar. Il res de a le toi de Métellus avec une con-stance qui tient du prodige. Le con-sait Muréan the Laton de sanger. Le utrej it e de Métellus éch un. Méte las et Cesar som interdits par le sénut des fonctions de leurs ch ges Leser se soumet et est citabil aion oldi ut la même g dee pour Meiellus Quelle part Grerou prit dans toute eere affare, Pompre ré-pudie Muria. T tomphe de Q Mé-tellus Lr-tieus, Election des consuls pour l'amire suivante. Caracière de Glodius, Il profune les mystèces da la bottoe dre-se Crear remalie sa femme. Caraciere des deut coupuls. Commission extrao din he pour ju-ger du fait de la profanation ses mysteres de la bonue siècese, lu-Injeteres de la bonde ricesee, la-struction du proces. Caceron de-pose runtre Codius. Les juges se laissent corrompre. Gudia: est ab-sous. Cacérum raume le couragades gens de bien, que cu jugement avait cunsternes. Pumpér, en activant en l'adir, cuagé les ses truupes. Cicé-ros dé ne d'engager Pompec a é-e-piques favo-ameticut our son consulai. Condulte equivoque de Pom-pée. Fompée achète le consulat pour Afranias. Tentaive inutite de Pompee poor gagner Caton. In-dieus poussès par la tempôte sur les côtes de Germanic. Trussème triomphe de Pumpes.

tifomphe de Pompes.

91. — Mort de Catimis, Criscens,
Jeut. Ours de Nutridis, Commencement de l'user d'interrompre
l'assistance aux comtats des gadiateurs par le diver, afoncementa
en Gaule, Exportison de Searma
contre Arélas, tot d'une partie de
l'Artable, Q. Ciccion gouverne l'A-

siependaul trois ans. Prélure d'Oc-lavius, père d'Augusta. Sa con-duite dans le augremement de la M ecdome, Samort, Caractère des dens ron-uls. L'autorité du son s étrit alors affaib lo . et l'or-fre des chryaltersaliéné du ségit, Pompée d-manie la renfi-mation de seartes. Luc illes s'y o pose dans le sénat. Loi propo de per un tribuo du pen de post vergner des terres du pen, de pour voigner des terres aux so, dats de Pomple. Concloite équivague de Geéran dans laute cette affire. Le gaugal Médillas résiste à la loi. Mouvments des Hebréisens en Galle. Le consul est misses misses aux la teibun Elmis en pri-on par le tribun Fli-vius. Constinec da consul, Pompée se ilo ayre Clofius. Chidius tente de se faire parbeien pour porvenir à la charge de tribun. Cesar, au sortir do sa prétura, ayani en lo département de l'Espagno ultérieuper est reient, lorsqu'il sent perlir, per ses reincers. Crassus le déli-ère des plus impartans. Mot de Céste à l'orenson d'une chéfère bourgale dans les Alpes. Il fait paltre une guerra en Espagna, et y remports present d'un sordes de Action admirable d'un sordes de César. César fais almer son etimresonte au triumpha pour obienir le consulat. Il forme le premier triumenat. Il est nommé consul avec lidudus. Loi pour l'abolition des pérges et droits d'entiée dans ne et dans route l'Italia. Combets de giadiateurs dessés, per Fausius Sylat en l'honneur de son pere. Jeux Apollius res donnés per Lentulus Spinith r. préteur Pein-

8 III. — Conduita facileuse do César dous son consulat. Beux ma gos écu-blis ou rennuvetes par lui, sel-m Socioue. Loi agraire presantie au sénat par César. S leuce des sénateus. Fermeté de Cston. L'éstr envoir Caton en prison, puis le fait reilicher. Il déclare au sénar muit va s'adresser au peuple. Il tente Inutilement de gagnor son collègue. Pomp'e at Crassos approuvent publiquement la loi. La loi passe m gré la ré-l-lauca généreuse de Bi-bulg- et de Caton, Biliulus est obligé de se renfermer dans sam ison pendant holt more entires, Co-ar agit commo s'il était seul consul, nment ajouté par téar a sa lai. Caron refuse d'abard de préter ce Caron refuse a abord ne preter ce serment, et east he cy soninet. In-cardinade de Chéron au sujet de la loi de César. En pittidant peur son collègue Ambino, il se pitait de l'esta neturel des protes, En parvèquence, Leur als passer Dorna dant l'order du seu de. Affire et condamant ou d'Avenue. Le renire de Copo so ill-tillué en versa de la loi de César. Capase e como. César acrordo aux chevaliers qui avaient pris a ferme les revenus pu des en Asie, la remise qu'ils de-

to a a fresque transportée de Lacé-

unne a Rome

injent 1! falt confirmer les se tes du generalat de Pompée, et se ter do generato de como depar-fait danger à lui-même pour département (I lyrie et les G ules. hardi de Constilius a César, César fait n-romialire pour rois amis et a' 1's de la république Acloviste et l' olémée Auléie, Avi-lité da César eur l'argent. César fait épou-rres lle a Pump'e II ésouse lus-même duraire Pison et Gabilités échairp-a. a la sévérité de la justice per eré-ill de César et ele Primpée Histoire composée par Cicéron Sou Indignation contre le triumviret Sess-ntiments a l'égard de Pomoée. Le mécontentement public contre Pompée et César éclate dans les speciacles. Réflexions de Clééron sur les plaintes impuissantes des citovens. Il est déponcé avec pinsieers autres par un misérable, comme ayant voulo faire assessiner Parapée. Danger qui menaco C cé-ron de la part de Clo lius. Conduite de Pompée et do César a l'egard do Cloéron dans crite conjourture. Cloitus empéche lisbulus de baranguer le pospie en sortant du cun

### LIVRE XXXIX

\$ 1. - Défaut de infmnires aur la de tall des in riques secrètes qui quérerent Cexil do Cirécon. Clodius soulanu par les deus comuls. Leur caractère. Les triumvirs fasoriscui Clodius Clodius pour se préparer les voi-s a attaquet Girenia , propose différente biss: pour la dis-tribution gratuite on blé; pour le réchilesement des rosafchiles d'artisaus : pour le diminution de la paissance des ceo-cars: sour l'aeé ou, trompé pir Chi-lus, laisse proer tranquillement toutes ers poser tranquillement toutes ere los, Clod us propose una los qui coadamire a l'esti qui-unque aura fait mourir un reuritoyen ains forme do prorès. Cicéron prend te d'ul Reflexion sur cette démerche. Tous les ordres de l'état s'intéressent pour Cicéron. Lui propu sée par Codins pour assigner des gouvernements aux con-uls Le sépar délibration publique , prend le druit avec Cicéron ditts arme touto le ranaille de Ro-m . Emportement de Gab utus. Onlonuince des consule qui enjoint aux sénateurs de quitter le dead. Plan déclare actioment a Ciréron qu'il ne prétent pont le défindre Pompée l'abandonne. Asaciablée du prople où les consu s'et C'est s'espil prent d'une façun dé-serantageuse pou la etuse de Gre-ron. Unable d'inger de Castrui de la part de l'in lius et de la part des con-u's et de Crisar, illa tensius et Caton ronsel·tent a Chéreus de se retter. Il so-t de Roma. Sonze de Clorina. Loi partée contra Crof-ron nominament. Observations sur cette loi. Eile passe ; et on môma temps selle qui regardati les départements des consuls Bi-na de Ciréron vendus; ses m d ons p liées par les consuls. Chalius s'empare du terrain de la milson le-Corécon, et en consucre une partie a la décese de la liberté. Cleéron, rebuté par lo réteur de flicile, passe en tirère et vient à Dyrrach un Pianciu lui dange un asile à Thesaloulque. Douleur excessive de Cicéron Ses plaintes contre ses amis. Justifier tion de leur conduite. Appiosie de Cicéron sur l'escès de se doul ur Réflesion de Piutarque sur la fai-besse de Crofron Caton et César partent, l'un pour l'I e de Chypra, l'autre pour la Gaule, D-oits prétendus par les Romains sur l'Egypte et sur l'ile de Chypre, Clodius offense par Ptolemee, roi de Chypre Lol de l'io lins pour réduira catte Il- en province romaine. Le roi de Chypre n'a pas le courage da jeter ses trésors deus la mes Il se fall mourir par le poi-on. Executivile axcessive de Laton à recuribir les trésors de ce roi. Précouliun qu'il treuers de ce roi. Precation qu'il preed pour le transport Sei Hreis de compte perdus Son relour à Rome. Chicares que lui fait inutilem ui Closius. Ethié de Scaurus. Et-ta incroyable des jeux qu'il donno au peuple Jeux donnés par Cuiton. Curion

8 II. — (Nepositions favorables des par la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la c start, das lo premier jula, en fayeur de l'il-éran. Opposition du tri-Elius Con'as entre Clodius et Guitin us , qui s'était rangé du côté de Pompée Arrivée du fré a de Ceéron a Rome. La baine pubiique se déclare en trutes façons contre Clod-us. Chidlus se tourne vers le pirti des républicains rigi-Pompée, dans la crainte que Cla-lius n'attente sur sa vie, se renferme dans sa maison. Les con-ule d-meurent tenjours contraires à Cie-ron. Nouveau efferis des iri-buis en favear de Ciréron, sons fruit Chagtin que esuse a Cacéron on décret du s'aut en faveur dos cunsuls désignés Sextius, tribun désigné, va co Gaule pour obteuir le enssentement de César au rappei de Cicéron Deus tribuns du nonyean college augnes par la facilion do Clodius. L'entulus propose au sénat l'affice de Cicéron. Avis de Citta. Avis de Primpée. La tribun Gavienus ampeche la conclusion. Hurt Liturs proposent l'affore en pauple Violuce de tilodis- Car-unge Milon entrep en l'da réprimer cette fureur. Sin caractère Il acrese Cinitias. Il uppase la force o la force. Suspens au to ale d'a afprend le dessus. Lettres acculatres da conmi Leniulus a tota les peu-pes da l'il le. Applandesementa de la mulistude. Mouvements incroyables dans Rome et dans toute

-

l'Italie en faveur de Cicérensemblée du Sénat au Capitole et sénatus-consulte pour o-donner le Cicéron. Assemblée du pen: le, un Leninius et Pompée es-Nouveon décret du sénat en faveur de Cleéron Assemb ée solenneile par certurie, où l'affilre et termi-nce en dernier ressort. Séjour de Cicéron a Dyrrachium pendant buit mois. Son départ de cette ville. San retour triomphant a Rome. Bes melsons de villé et de campagne relà:les aux dépens de la république. Sur l'avis de Ciceron. on 4eque, sur lavis de (screon, on de-cerne a Pompée la surintendance des blés et des vivres dans tout l'empère, Murmpres des républi-caus rigides contre Cleéran Sa Pompée ramène l'aboudance dans Rome. Violence de Clodius contre Cicéron et contre Milon. Clodus est nommé édile. Mort de Locallus. Carattère de l'éta quence de Callidius.

LIVRE XL. -§ ! - Réflexion prétiminaire nes et division de la Gaule. Mœurs des Gaulais. Différence entre les oms, les Belges et les Celtes Les Gaulois se servaient de la inn-Dor Execute dans leurs actes tipi-cité de proples dons la Goule formant un seul corps de nation. Beus fections partagement toute la Gaute. Fartious partirulières dans chaque prupie et chaque canion. Deus or dre- dist'ngués el tilnstres dans la Gaule, les druides et les nodes. Le pouple compté cour rien Les druides étatent les pontifes, les philosophes, les poêtes, les juges de la nation Education des druides. Chef des druides Leurs assembliac générales dans le pays Char-irain. Les nobles combattairni tous a cheval; luujours occupés de la guerre. La forme du gruvernement était aristocratique. Silence imposé aus particulters sur les affaires d'état. Contunes barbares des traulois. Caractera almahite du graie gaulois. Valeur des Gaulois. Ils manqualent de persévemare. Leur legèreté. Avantage da curps. Goùt des Gaulo s pour la ma-gnificence. Beaucoup fur d'aus les Gaules. Commerce. Religion des Gaulois Victimes humaines. Leurs cipales divinités. Herrule gau-. Les Gaulois se disalent issus du dieu des morts Dis counter-questi fur jour crit au coucher du sobjil. Usages domestiquers Les fils es parales-sobt point divant iters perse su public qui is me fusant en sage de porter les armes. Leurs mariages. Leurs funcialités. Les meyers deg Gandois semblobles a prétie des anchem peupèse du Lei-ium déprites par Virgite. Giorie des armes gauloires. Cetar, jus-qu'in cistèpre lecteux, re directi du dieu des morts. Ils comme

le plus grand des guerriers. Sa

sire efface crite de tous les autres énéraus romains. Il se fa't a lorer es soldats, et les anime de son feu-Treits meryeilleus sur ce suret sait récompenser avec m 12 116cener, et donner l'esemple du méoris des dangers et des fangues. Faiblesse de son tempérament activité prodigiense. Facilité doureur de ses inœurs.

\$ 11. - Mouvements des Allabrages, nelque temps avant l'entrée de llens, animés p.r Orgétoris, pen-nent la résolution de sorier de laur pays pour aller s'établir ajil-urs, O-gétorit aspire a se faire roi. On veut lui faire son procés. Il meurt. Son plan n'en est pas moins suivi. Les Helvénens se metieut en marche. He demondent a César la liberté de passer le Rhône, qui leur est refusec. Ils passent le défilé eu-tre le soont Jora et le Rhône. César les atteint au passage de la Siò ne. Il tast les Tigures en diça de cette rissere. Il la passe, et pour-sait le gros de la nation. Sunbassado des Heisénens. Comint de ravalerie où les liet éliens sont vainieurs. Trahion de Domnoils . gueure. Trabison de aronnos.... Elura Lésar lui panionne en cousidération de son frère Divitizens.

Cher, per la figue d'un officier. perill'ocrasion quilis'était managée de battre les Helvètiens. Ils rions nent atlaquer Cisar et sont vaincus. Les restes de l'armée valucus sont obligés de se ren-ire. César les renvole dans leurs pays. Il est prié par les Gaulois Fentreprendre la guerre cuntre Amoviste Sujet de cente guerre. L'estr domande une entrevue à Arioviste, qui la refuse. César lui dépeche des ambassatessir sal deprehe des ambassa-deurs pour lui faire ses proposi-ilons. Héponse fiere d'Arioviste. Céser marche contre Arioviste II s'assure de Bessingua, Terreur qui se répand dous l'arunée roussuise. Confuite admirable de Lésar pour raulmer le esurage des siens. Le succès y répond, et les troupes marebent avec conflance à l'ennemi. Entrevue d'Arrovista et de Céser. La perfide des Germons romet la conférence. Gésar, sur la demande d'Ariociste, lui cuvoie des députes. Ce prince les fait charger de chaînes. Cesar offe plusieurs fois la braille a Arioslete, qui la refuse. Rason supers theuse de ce refuse. César force les tiermains d'en yegir a une la sille, et remporte la virtoire. Il recourre ser deus deputés. César ya passer l'hi-

ver dans la Gaule citérleure. 181 8 III. — Seconde etempagne de Ge-ser deus les Grul s. Confederation des Beiges contre les Ruminus. Ceser se rend a sin a mée, et arerre pur la f.unriere du pays Beiges. Les Riemots fout soumissions à César, et l'instrus-pent des forces de la figue, qui se prontaient à pius de 300,000 com-batteuts. César va se camper au

dela de la rivière d'Alsae. Diverses entreprises des Briges, toutes sans sucres. Ils se séparent et se ratirent charun en son pays. Charles poursuit et eu tue un grand nombre. li réduit ceus de Sussans, de li suvals et d'Amieus. Pierté des Nerviens. Ils se préparent a bien re-cevoir l'armée romaine. Bate-lie sangiente où les Romains. aprés avoir conru un trè-grand danger. restent eufin v nuqueurs. Cesar attripae les Adasiques, qui ratre-prennent le se défendre dans leur ville principale. Surprise des Adasthough a to you doe my homes dee Romilus, His se rendent. Leur supercherie suivie du plus mauvais succes. La côte maratime de la Cellique soumise par P. Crassus, Am-bassaics des nelions germaniques a César. Feie ordonnée nour qu'uze jours dans Rome, ou sujet des vie-toires de César. Galba, lieutement de Cesar, fait la guerre pendant hiver coutre queiques peuples des S IV

Alige.

1V. — Mulf secrel du voyage de Gésar pendant l'hiver. Prolémée
Au die chassé de l'Egypte. Théophane, ami de Pompes d'avoir engagé le roi d'Egypte a se re irer. Avis saintil e duine inc fement par Catou a Autète. Au ête vient à Rom. Bérénice, sa fille, est m se sur le trône par les Alexan-Irins, et éponse d'abord Se cocus Cybiosierės, pols Archilads. bassileurs des Alexandrius à Roine, assassinés, ou granés, ou in-tim dés par Proténce. L'emp of de établir le roi d'Egipte, donné a Spiniter par le sénat, mus désiré par Pompée. O acte prétendu de la sibyl c, qui défend d'entrer avec ur armée en Egypte. Intrigues de tompée pour se faire durner la nur a miele en Egypte. Intriques du prompée pour se faire donner la commission de grabile Agiète. L'eff re demeure suppridos. Ci-les de la commission de la nage. Utolius, citta, accuse Miton des mit be peuple. Penquès, pid-dent pour Miton, est lusuité par Cosilius. Reponse des graspices appliquée par Codias à Corton, et résisquée par Clodia, contre et résisquée par Clodia, contre et rétorquée par Cloéron contre Cloillus Cicéron enlève du Capitole es tables des lois de Ciudius fruidissement a ec sujet cutre Ciceron et Cabin. Situ it on singulare de Pompée, en butte a tous tes par-tes, II écht but du les peuple; objet de jálusus pour les zeles républi-cieux en déviance courte Crasous et custre Crasr. Trais hards de Cercon courte César. It justifiades de Crasr. Nouveile confedération estre César. Pempre et Crason. Les rentreyes, chaft nonfaireux de Crass. de Pompée, en butte a toras les par-Crear a Lucyues Crear se piatut l'unipe de Cice on, Reproches its a sectron par Pomper. C teus se résout a soutenir set môréis de Gésar. Il fot l'applog a de son pusagguient. Q seis étacut ses vé-ritables sentiments. L'ééron ophin dans le sénst pour laisser à Géser

le gouvernement des deus Grules. Pison rappelé de Marédoine, Ga-binius reste en Syrie. Cieéron s'occope beaucoup ite la pla-doirie. Arrangements de Pompée et de Cras-sas pour paremir an con-uist. Trois tribuns, de courert avec Pompée, empérhent l'élection des multirais. Efforts lemples du consul Marcellinus et du s'nat pour vaincre l'ob-stination des relbuns. Lieitus insuite le sénai. Le consul vent con-treludre Pompée et Crassus de s'expliquer. Leurs réponses. Consternation universelle tians filme. Interrégue, Docu-t-us s-ui persiste a dem inder le consul 4 avec Pompée et Crassos. Il est écarté par la Pompée et Crassus soul nom nés consuls, ils empéchent Casos de privent à la préture et lui fout préférer Vattains. Pompée pré-ide à l'élection des éd les. Sa robe y est coonglanice Le iribua Treboains propose one loi pour demper con-uls les gouvernements d'Espriene et ile Syrie. La loi passe milité l'opposition de Caton et deux telbans. Pompée fait runtinuer a Co-ar le gouvernement des Gaules poue einq ans, margré les représentations de Caron et de Citerm. Nouvel arrangement introduit par une loi de Pompée, dans le choix des juges. Lei contre la brigne. Projet d'un- nouvelle loi mptu ire. Lore des Romains. Turarre de Pompée, Jeux donnée an peuple per Pompée, pour la dé-dire e de son théare. Coundéé-stion du prupie pour les éléphants tu's ilons ces jeus. Le département de Syrie imnie à Crassus, et l'Espagne a Pumpée, qui la gouverne par ses lisutensuis. Joie folle et chimfel pues p ujets de Crassus. Murmures des étoyens courre la guerre que Crassus se préparait a ore aux Parthes. Cérémonie effrayante employée pre un tribun pour le charger d'imprérations. Prétendu murais prérige (Cou-néas). Sesurns, Philippus, Marrellus et Gabraius, successivement pouverneurs de Syrie. Tro dées ex etés d'ins la Judée par Alexandre. fils d'Aristoliule, Gabinius y met ordre avec netivité. Il ilematide l'bongeur des Supplications, qui lui est refusé. Marc-Antone con menre a se signa er. Sa massaure. Première origine de sa biline emtre Cicéron Sa j unesse très-débru-chée. Il s'atta-be a Clodius, pois le quitte jour aiter en G-éce. Gabipius lul dunne dans son arm e le communiciment de la civalerie. Il se fait advere des soldats. Son escretare liberalité. Artenbale s'étant souvé de Rome, renouveile la guerre en Judée, est ralacar et p is de nouveaux. Gajánius loisse. de nouveau. Galánius lai-se la guerre contre les Arabes, pour ai-ler la p-raer chez les l'arithes. Piolemée Aulète le ramène vers l'Egypte. Archelaus reguait en Egypte

avec Béréolce. Antoine, secondé d'Hy can et d'Antipater, force les d'Hyrean et d'Antipater, force les pusuages de l'Expote, et prend Priuse. Licheté et mollesse des Alesandrins. Archélair a-1 iuf. et Profémée rétabli. Nooranus trou-bies en Judée. Bédaire d'Ales adre, ills d'A Istobute. Gabinus esi obligé de céder le commandement de son armée à Cra-sus Sui ère-m-ns général des esprits a Bonne contre Galdnius Caractère des dens consult. Gabinius revient a Rome. Il est arrusé du seime de lèse-mojraté publique, el alsona. udign don publique contre ees infame jugement. Il est accusé de cuacussion. C'rér-m plante pour let. Gibbinus est condamné. Valiplus défendu parelliement par Gi-céron, et ab-ous Bouleur mofonda se res-entait Liceron d'esce fo ce

### de défendre ses couesois. LIVRE XLL g I - Etat des Goules après les deus premières campagnes de Lésar. Les Vénétes fo sa ul sur puissante ll-

ur ses forces en d'Errents paye

903

de la Gaule, et marche en necessane tie les Vénés-s Bute lie novale où les Vénèses sont raincus. Ils se ren lent a discréson, et sont traites a la rigueur. Viendra de Sibinus. lieuten int de César, sur trois seuples al lés des Vénet s. L'Aquir sine soumée par P. Cras-us César en-trep en l'ile ilompter les Mo-ins et les Ménaplans, et est arrête par la matgraise salson. g II. - La Gaule demeure tranqu er méressué. Les Usip ens et les Per terestit. Les temperes. Tenctares, Belisses geminiques, rescent le Rhin, Lésar maribe esta he eus. Negociation commencée entre ces peuples et César, puis rom as per un combal, sins qu'il soit blen riair de quel rôté en est la faute. Les Germains sont su pris par l'és-r. et ensérement défaits. Cesse preud la résolution de passer le Rbin; ses motifs. Description du se non; ses moulfs. Description du pont construit par Léar sur le Rhin. Ses exploits eu Germanie se réduisent a pru de choie. Il fur-me le projet re passer dans la Grando-B-etagne : ses motés III motivare instre choixes nour l' prépare toutes choses pour le traprépare toutes choies pour le tra-jel. Il pri. Commel a la descete. Démarcise de soumission de la part des barlacts. La cavalerie de César ne peus atonder. Sa fisite est mais-aliée par les hautes marées. Les harbares renouvellent la guer-re. Usage qu'ils faisaient de leurs chimoss dans les cumbats. Traité entre C'sar et res lasquaires. Cé-ar repasse en Gaule. 233

g III. - Crear se prépare à re-lourner dans le Grande-Berlaune. Avent que de faire le trajet il rédust ceus de Trèves, qui med raient une rivolte. Il canniene avee lui use la bante moble-se de la Ganie. Dumonis, refusent de perur, est

tué. Passage et exploits de César dans la Grande-Bretagne. Il ac-corde la pais aus pruples valuras, et repasse en Giule. Il la trouve tranquille en apparence, et distribus ses légions en quirtiers, Tasgé-tius, roi des L'arnures, ami des flo-mains, iné. Ambioriz, roi des Einrons, jo guent is perfi-lie a la force ouverte, détruit entiérement une légion romaine, et riuq cohertes, qui avalent été envoyées en quartiers d'hiver spr ses terres Aminoriz, vainqueur, soulése les Alus-tiques et les Nervieus qui viennent attaquer Q. Cicéron. Résistance vi des Romans. Exemple singuier d'émulation, ile bravoure entre deux conturions romains, 126-ser vient au serours de Liefron avec une activité digne d'admirathm. Les tiquiois, au nombre de solamite mille sont vaincus et mis en faite par César, qui n'avell avec lui que sept mille hommes. Douieur es steui de César pour la peste de sa lég on, exterminée par Ambio is, il passe Thiver dans la Gaule, qui tout entrère é ait en mouvement. In lutionarus, rol de Trèves, est tof dans un combat course Labit-SIV - Céser lève denz nouverle

légions en Italie, et s'en fut piéter une par Pompée. Expéditions de César durant l'hivre. Mesures que prend Cé-se pour essurer sa ventrance contre Ambieria et les Eburons, Il subjugue les Méns-piens, Ceus de Trèves sont valucus el soutus par Labi-nus. César passe une seconde fois le Rian. Il vient culin aux Eburons, et cutreprend de les exterminer. Danger extreme se ilmorévu que court de la pire des S cambres une léglon commandée par Q. Cloéron Le pays des Elu-rons est saccagé, mais Ambrorix rous est sacragé, mais Ambrori echappe a César, César fait cou lam ner a mort et exéculer Acres, chef des S'nomeis. It va passer l'hiver 213

on S mount. It is passer i niver en liste. 233
§ V.— Origine des Parthes, Arsace, fondateur de cet empire, qui s'etend sous les succe-seurs ile ce prince. Leurs mœurs, d'abord feroces, puis ausoitées par le lanc. Leur feçon de éomositre. Ils étaient touurs a cheval. Leurs armées pres-que un quem mt exemposées d'asclaves. Caractere de leur espril. clares. Casaciere de leur espris. Perriendes los al romanus dans la maiste des Arsaciles. Le mépris maiste de Arsaciles. Le mépris que Cassus la salt des superistiques popusaires lui musil. Le guerre qui faisal ans Perthes etan par-fetement liquale. Mot de Déput-res a Crasas, sur son âça. Crasus entre en Minopotimur, et. après y avoir acomis quelques villes, is reavoir soumis quelques villes, in re-vient passer l'aver en Syrie. Son avidut. Il piùt le temple d'Hière-p-ins et eriul ile Jéru-atem. Pom-pèr et Crassos, tuujours in ilben-reur depais qu'ils eurent proliné le rempie du vzai Bieu. Presendus présages du malheur de Crassus, Le peus Cressus steut de Gausse (constituer et l'executione et d'Executione et des la constitue et d'Executione et de l'executione et de l'executione et de l'executione et de l'executione et d'Executione et

### LIVRE XLII.

8.8 — Le mont de Graven famorie - la limete de la Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta del La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Menta de La Men

compétiteurs avaient pour eux Pom-pée et Ciodius. Ciodius tué par Mi-lou. Trouble affirus dans Rome, au sujet de la mort et des funé-railles de Clodius, Nom nat'on d'un laterral Milan revient a Rome et continue à demander le consulst. Continuation des troubles Salfuste, ers Iritun, eunrint prr-conel de Milon. Conus, an contral e, le proège. Zele adm r ble de Cieren our is défesse de Milon. Pompée esteréé seul consul Satisfiction de Pompée. Ses remestirments a Caton, qui lai répond durement. Pom ellus Scipiou. Nouvelles lois de Pompée coure la violence et contre la brigue. Il réforme et abrége la procédure judicialre. M los est arcus.é Ciréron en le difeniant se trouble et se déconcerie. I tée générale du plaidoyer que nos a soas de Cleérou pour Milon. Il ibileté de l'orateur à minier ce qui regante Pompée. Il substitue ses prières et ses formes a celles ausquoles Milon déssignait de s'absisser. M los est constaumé. Il se retire à Murseille. Mot de tul au sujet du plaidoyer composé après roup par Circron. Antres jugements, sulte de la même affure. Mételius Schrion, accusé de un ore, stereius scipion, avusé de brigue est sauvé par Pompée, qui, au contrière, refuse son securis à Hysièus et a veiurus Pompée, se donne pour collegar. Ménelus Svi-pius, Endroits lousbles de la conduite de Pompée dans son troisième consulat. Il fait une faute énorme en souffrant que Cé-ar soit dispensé de demander le consulat en parsonne. Metif de cette con-le crodance de Pumpér, Mételius Scipium eriable la ceusure doos ses aorleus droits Horubie deliau-se de ée ectionral ur de la ecniu.e. Citon demande le consulat avec Sulvicius et Marcellus li est refusé. Sa fermeé apres ce refus. Il renouce demander james le consul it. 175

of the friends gradeole I. I. Grane demonstration of measurements and measurements and measurements of the friends of the frie

justifie. Défeuse vigonreuse et an-vante sies assiègés. Structure des murs des villes gosloses. Dern er effort des assiègés. Trait remorquable de l'intréplifité des Gantois, Ils rentrot fuir et soot forcés, Hardieté de Verringétoris à consoler les siens. Il persurde aus Granis de furifier lear camp, ee qu'ils n'a-1. biénus avec quatre légions contre les Sénonais. Il pas-e l'Aller avec les sis sulres, el assiège Ger-govie. Vereingétoris le suit, et vient se camper sur des hancurs volsines. Les Elucus se détachent de l'alliance romaine. César songa à lever le siège de Gergosie, Combat où l'ard ur Inspendente de ses sold its lui cause tion porte consid rable. Cesar biame in teuristic s slens. Il lève le siège. La révolte des Eduros érlate. César passe la Lière a gué, et va joindre Li-bién is. Labién us, après que ren-tativa sur Lutèce, retourne a Agendicum, et de la dois le eons de César. Vereingétoris est conditué généralissime de la l'gue. Son plus de guerre, t'étir tire de Germanie de la cavalgue et de l'in anterie létère Vercingé orix engage un esential de cavalerie Cinion-ances singulaires de ce comtot, en ce qui eu, se retire sous A isc. Siège d'Alise, grand et mémorable événe-ment. Travaus de Cesar, Aemée encom tre de toute la Ganie pour secourl la pluce. Disette extreme dans A isc. Un des chefs p opose de se nourstr de cheir humaine. Arrivée de l'arm'e gustoise. Trois combats consécutifs où Cesar denature taujours ventiqueur. L'armée ganin se est dies pre. Les assingés se rendeut. Vereing turis prison-nier. Cesar passe l'uiver dins la Gaule, Commentaires le César conilius par iiu de ses amis Nonveau plan des Gaulens pour sontenir et out no r is guerre. Char, pendan l'hiver, subjugue les B in Iges et B floraques, con su le par eus avec autant d'amble é que de b avoure. lis soni val acus et se so mettent Com us, résolu ile ne se tier jamala a aucun Rom in, se ret.re en Ger-muie. Rassur de cette dellance. César travai le a parifier la tisule, en meiant is douceur es is elemence la furce des armes. Es noles de Cantuius at de Famus entre la Lucre et la Gasonne. Siège d'Usetlodunum César s'y transporte en personne, et force les assegés a se strire a d scrétion. Comus trompé par un arielice senguiler de Voiuséus, qui la prorvertant. Il bles-e Volusceus dens un combit, et fait emu te sa pals. La Giule entière-ment pressee. César emplore toute la neuvienne année de sou com-mandement à caimer les espills des Gaurois et a les gegner par la dot

8 III. - Les Parihes entreut Syrie, et stot repenseés par Cas-sios. Bibulus, processul de Syrie, ne fait pas de grands exploits contre les Parties. L'instance de Bitu-los à la mort de ses fils Ciréron, procossil de Cilvie. Baisors qui le déterminérent à préciser cet emploi. Ses espioits milit ires. Il est proclamé imperator. Ce titre ne l'enfi : point d'un vols orrnell. Il em-nele et obtient I honneur des supplientions, contre l'avis de Caon'il avait pourt ou pressé de lui eire favorable Moderation et sagesse de sa conducte par rapport à son prédéerseur Equité, doneour, désentéressement de Ciréron ans l'excreice de sa must-trature. Il résète avec fermete à une de-mande injuste de Brutus. Il tire dun grand danger Arini-argane. rol de l'appodoce. Il désire assi Impetienre la fin de son emploi. Impatienre la 'Bu de son emplos-Dernier trais de son désinéries-ment et de sa ferancié. Il part, et sur sa route li apprendi la most d'Hostensjus, Triompès de Len-tulus Spinthers Agglus ne usé par Bolabella, et almous. Hest erre crn-teur avec Prop. II second sidicule par une sévérité qui ue consens pas su retie de sa conduite 3:

## lousements des Parthes.

id.

LIVRE XLUI \$ 1. - La vraie cause de la guerre entre Leur et Pompée n'est autre que leur ambition. Pimpée, depuis son traisfrate roo-ulat . jeuis-ait presque d'une autorité abs-lue dans Rome, Politique de César pour ne se point desable du ro ment depuis qu'il en aut été une fois cereiu il re fait partant des eréatures il n'esait p'us lemps se l'astaquer sorsque Pompée s'en l'attaquer avisa, Mot de Cieéren a ce sujer Le cuusul M. Marrellus propose de révoquer l'ésar. Quelques tribuns et le ronsul Sulp chus s'y upsent. (Zsai pagne a son parti L. Paolus et Curion - désignes, l'un sul, l'autre telbus pour l'ennee ante Dirers arretés du sénat, s'opposent les tribus ant de César. Deus mote remar-quable de l'ompre au sujet de ces apposizions. Vra point de use puor Juper de 'a cause de Grac. quite artificieuse de Luciou, Sur la roposition de révojue: Cé-ar, il nanda que l'ouveroque en même que Pumpée. Musieration afficetén de Posspée. Curion le pousse a boût. Le censeur Appaus veut fle-L'orion, mais ne peut y reu M.iibd-a de Pompre. Fries dans use s'ttalle lorsqu'il rut recuseré la sinté. Deus irgi-ne entraéra à Char et transmises a l'empee. Ciser, au comrate, presit habilement s me-ures. Les consus designes our l'autife su vante opposés a ésar, il écult au sénat. Adresse de Arion pour amener la sénat au

pétat que réaleit Céter. Le ére défender la patrie contre César. Co-rion s'enfait de Rouse, et se reitre auprès de L'ésar. Mare Antoine, devenu tribon, remplace Curion. César fait des proposition d'actom wiement. L'accord étail impo bie entre l'ésar et Ponspie, pa-ce que tons di us souleunt la gièrre Nouveiles lettres de César au sésal. Le enneut Lentulus anime le séaul contre Lésar. Décrei du sénat pou ocilonner à César de licenc-er ses troupes Antoine s'y oppose. Con-lestation violenie. On emploie la rene de séculos-rocalie mel:/e dans les dernié es estrémités. Autuine s'enfuit. César exhirte soldats a venger les desire du triil connoence la guerre. Passage du Ruideca. César s'empre de Bimint. Consternation afferuse dant ome. Pouspée areablé de reprohes, peul la tr-montane. Il abandouge in viile, el ast surs l'des nugistrainet de tout le semit. Partisans ile Paraser et de Cisar comparés ensembe. Coton sew aratment par tien de la republique. Pré, cudus Mort de Pesperns Pomte fan iles levées dans toute l'Ita-Differen a chefs qui aglescut tous ses ordres. Negociation entre Pompée et César, peu slucéré et infractueuse La: leuus passe du rôté

son. Lésar pardonne a Domitius, et a fous ceux qu'il utait fais pri-Pompée, qui s'enferma dans Beliedes. Nouvelles ofmarches de César ters la unis. Il a quelquefois altéré la vérité des falts dans sés Com-mentaires César as lége Pompée, qui passe en Epire. Befferlous sur la fulte de l'impée. César, réso u d'alter en Espagne, ensole Valérius en Sarlang e, et Curion en Si-lle. Les peuples de Sardangee chasseut Cotta, et reçoisent Va érius. Caton se retire de la Sacile State attendre Curion, Tuceri tude et per pleatés de Cierron. César seul engiger Cicéion a veulr avec lei a ome, et a paraltre au séant Cl efenn la refuse. Caréros sanes bleu des détais, se rend enflu-dans le essop de Pompée. Caton bâme cette démarcLe avre raison. Coser virit à Rotte, et efferte brau oup de montération dans ses discoutes au scutt et au peuple. Il ne peut ren executer de ce qu'it avail dessein de faire. Il force, malgré l'oppost lou du tribun Metallus, le tresor pubie, et culère loui ce qu'fi y troor d'or et d'argant Sa doucaur pas pour feigle ; à tori.

obtient to gibre. Domitios

talie et dans plusieurs provinces. Marseil e lui ferma ses portes; il l'assiège. Pour la construction des ouvrages, il fall couper at hois saeré. Il laisse le soin du siège à Trébonius, et enolime sa route vers l'Espigne Forces de Pompée en E-pagne. Afranius et Péte tus vienneut se entirper sur la Sègre, près de Lérida. Il paralt que l'armée de on Lennik. Il paroli que l'armée de César étall foir et unombreuse. Ca-valerie gauloire. Il serre les conte-mis de près. Combat qui un lui résusti point. Il se trouve daus de très-grands conharras. Il repreud la supériordie. Il forre les couentie à abandounce leur entre, Il les pour-chant le consolide de presuit, et les empéch- de pis-er l'E-Quoiqu'il put tailler en pièces le légious emeinies, Il le épirque aim ut mieus les ré-luite a mettre les armes bas, Arcord presque conmers Petrelus en emperhe teff t. C-unulé de ce lieuten sat de Pom-pée, Liém-nee de César. La guerre se renouvelle, cosar, en harrelant et mutaut les ennemis, les force à serendre Entrevued'Afrantusaves Crear, qui esles pour unique condition que les truspes de ses adverde Ponspée. Progrés de Lésar. II dition est acceptée et esécutée. de Potapes, Progres de 1,647, il assége Bomitius dans Cofficium. Les troupes de Bomitius promet-tent de le livere a César, Leutolus César réduit saus prine l'Espagne ulté leure, apré- que il se resd se-vant Marseille Rec'h de er qui s'e-talt passé su siège de Marseille an l'absence sie Cé-ar, Perfidie impu-Spilather, qui était dans Corfindum, s'empeisonder, Sou mod cip lul luce aus Marseillals avec asers p-u de trabemblance. Comiuste serere donne qui soporatif «u tieu de pode César a l'egand des Massellais, mais sans èrmanté Le peril de Cé-sar recoit un échec en illente. Les seldat-d'une toborte au service de Crear alment inteus or tuer les uns les autres, que de se rendra. Curion passe en Afrique pour y faita la guerre contre Attiui Varus, et con-tre Juba, rol de Mourisanie. Premiles avantages remportes par Cu-rion Vatus tâche de lui débaucher ses troupes, Fermeté de Curion dans ce danger. Ses discours aux cussella de guerre et aus settiats. Les suidats tut promettent il-létité. li defait Varus, Juha vient au se-Cu lun. Bassiile on l'armée de Corion est défaite ensièrement. Carbon se fait tuer sor la piece. Sort fename de presque tous ceus qui u à-vaient poluit périt dans la basaille. Arragame et cruau é de Jubs. He-Bes on sur le maineur et l. témerleé de Lursup.

ni au mjet des en

porlir pour \$ II. - Avant que de porter por l'Espagne, C/-ar distribue des cos

talces de César sur la guerre civile.

mandemen's en son nom dons l'I

- Avant que de

### LIVRE XLIV.

\$ I. — César commé dictaleur par Lé-padus, préteur de la ville. La nou-viene légion de César se soulève. Farmelé et hauteur avec lequelle

il fail renirer les motins dans le devoir. Faste et in-lécence de la conduite d'Ancoine. Cesar vient à Rome, prend possession de la dictature, se fait eréer rousul, et préside à l'é-ertion des autres maris-irats. Réglement en faveur des débirurs. Rappel des esilés. Les enfinis des proserits sont rétablis dons le droit l'aspirer aux charges. Mon-vament de Certus et de Mison Leur mort. Préparatifs de Pompée; ses troupes de terre Pompée anime les esercices militilres en y prenant pari lui-même. Zele et affresion génirale pour la cause de Pompee. Assemblée do sénat tenne a l'bes anionique par les consuls. Pom; ée déclaré seul chef, Sécurité de Pompre sur le jussage de Cesar en Gréen. Empressement de César, pour laire le trajet. Il passe en Gréce avec vingt in lie soldats legionnal-res et sis cents chevarat. Il depèche Vibultus a Pompée pour lui foire des propositions d'accommo le-ment. It s'empere de presque toute l'Epire. Pompée arrive asser temps pour sover Dyrrachum tamps pour soover byrrachian et camps vis-sela l'emisent, la rivière d'Apous cure deat. La floste de Pompre empêrhe les truspes lai-sées en livit e par Lésar, de posser la mer. Mort de Blautus. Réponse dure de l'ompre a Ylbuillus. Nouvelles avances de César, tou;muis rebutées Les troupes restées a Biludes tarient à veur joindre César. Il entreprend d'al er lui-même les chreher. Mot célèbre de Uésar an patron de la turque. Anteur des soblats de tjesar. Sur de nouveaux ordres, Antolne pa-se d'Italie en Grère avec quatre légions. Métel as Scipion amene a Pompée les légions da Syrie. Conduite tyrannique de ca procounit. Truls détactements de l'armre de César, envuyes en Esote, en Thessalle, en Macedonic. ompée évita d'an senir a une ba atlie. Lésar entrepred d'enfermer compée par des lignes. Divers centrels autour des agnes. B 4voure prod giense d'une coborta de ésar, et surtout du capitaine aréva. Patience incroyable des compes de César dans la disette. Negoria-tion infractsourse entance par Ge-sar avec School. L'armée se conpre souffee bras-oup Drux offi-ciers g in oi- attaches a Ce-or diverient, et indequent a l'ompée les endro is fasbles des lignes e son ement Pompée furce les ligues de Croir. L'éver preud le parti de se reurer en Thessalie. Home et douteur de sea soi ats. Pumpée, cons-illé de passer en Italie, aime mieus rester en tirèce Cesar junt Gabinus. Sea arrangements diffrents selon les desseins que pou-vait former Pompre. César emporte d'asseut la sille de Gomphi en Fhes-a-lle, il éjarque celle de Métropo-les, il vient a Phurseis. l'ompée le 379 III. - Présomption felle, et

reauté des partisans de Pom Leurs murmures contre la pru-lente efficur de leur général. Vues secrétes de Pompée dans les délais dont il usali Il Lisse Caton a Byrrachlum. Raisons de cette confoite. Cice on reste aussi a Byrrach'um. Ses gailleries prquanirs et eliagri-nes César rherche a engager une artion générale. Pompée, après bien des délais, cofin, s'avance pour combattre. Batalite de Physale. Etrange conduite de Pompée. Il fuit César farce le camp des enne-mis. Mot cemarquille de César. Il poursuil et oblige à se ren ire eeus qui s'élairat sauvés sur des mon tagnes vol·ines. Perte de César dans la hatalité de Phars de, Sa générosité après la sieurn. Il i si charméde souver Brutu. La bata le de Phar-tole prodite a Dyrachoum, comme a Padone il une façou singulière et que tient du mer reconstruires de Pompée II va a Myti ène pien die Lornéire, va France. Son en-tretien avec Cratippe, sur Li Pro-vidence. Il coullone sa route et se désermine à alter cher her nu asile en Egypte II y est reçu et assassiné. Reflesions sur sa mort et sur son eurariere. Les mear-triers lui éoupent le tête. Son corps est inhum' pauvrement par un de ses affeanchis. L. Lentu us arrive en Exple et y trouv- la mort. Dif férents partis que preun ut les volucus... Cicécon ya a Brindes, où ll est obligé d'attendre pendant longtemus César, Caton, mivi de la plus grande pa tie de la flatte. a'avance vers la Libje pour des gouvelles de Pompée. Il apprent sa mort par Sex. Pompée et mandement, at est recu dans Cy-

### LIVRE XLV.

Chee et aut à le presentée de Proque, El artie à se voir d'Anneue, El artie à se voir d'Anneue, El artie à l'Anneue, El artie à l'Entre le direct de la contract de la comme de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contrac

guerre continue sous les ordres de l'eunsque Gantmèle. Péril de Cé-sar, li se sanve à la mage. Les Alexantries demandent leur roi à Cour cui o leur renvoie Ronfort et convois qui arrivent a César, Mi-throlote, de Perga-ne, lut améus nn secours consisterable. Cesar va le joindre. Dernier combat où Plo lémer en rainen, et emulie se nois dens le Nil. Alexandrie et l'Egypt tournes. Cléanuire et son sevand frèce m's en po-session du royaume d Egypte, Cesar, enchanté p ir C és patre, se livre pendant quelq temps aux délices. Le bruit d p ugrès de Phirmser, en Asie, l'o-bige de quitter l'Exper. Suite de et de L'éopaire. Cesar règle les affaires de Syrie et 4 - Sileje, Déjoiarus demande grave a Cesar, l'obtient en partie, Phirmara, a le faveur de la guerre elvile, prend les armes, et fait des progrès con-sidérables. Dominus Calvinus, lieulenant de t.Asar muche contre ce prince, et esi botiu. Cher arrive, et rem orte la victoire. Ruis tière et mort de Physiace. Cesir, en reiutenny a Rome, règle les affires, de l'A le et fait de grandes levées d'argent. Sa maxime su ette matière. # II - tin ree dans l'Illarie, cotre

ies part sans de Liésar et de Pompée

Geléuns soumet à César Athe Mart d'Ap. Claudius, O-arte qui lui «vati rendu par la Pyihia. Solpleius et Marcellus prennent le parti d'un exil voluntair : Constance de Mar-cellus. Le frère et le neveu de Ciceron tiennent an miliene procedé à son egard. Détail sur les mquiétudes de decreu p ndant son sejous à Brindra. Il se présente a Cesar. et en est bien recu. Etat de Ron après la basali-e de Pharsate. César dictateur, at Mare-Anthine, multre de la cavaleria. Indérence escessive de la condunte d'Antoine Sea repines et ses injustices. Troubes riolents escités dans Bome Bolibella, tribun, Cesir, de retour a Rome, apasse les tro-ibles, et ne fail aucun repostes du passé. Ge-sar travaille a masser de l'argent par toutes sortes de voies li fait ndre les biens des valueus, et en partien les ceus de Pompée, qui sont achet's par Autoine. Broud-le ses entre l'estr et Autoine a ce sujet. Lésar se concilie la muititu e il récom ense les ponerpaux de ses portisans. Colenus et Vatinjus nomines consuls. Il se di outiner decisiear et cousel l'anuce suivante, et preud L'epitus pour entèges dans le consulat, et pour mottre dans la cavaleria. Bédelon qui » c'eve permi les rieus soldats. Il l'avaise per se fermeté. Printipes de se condu

### LIVRE XLVI.

I Mérelles Scipion vient en Afriinindre Varua et Juha, Son caractère Crion se réunit à eux Sa marche à travers les déserts de la Libye II impose « Jaha, et se sou-met à Scipion II sauve Utique, que Juha vontait détruire , et il se renferme dans cette place. Facces do parti v incu en Afrique. César passe en Afrique. Son inconeeva-ble artivité Son attention a présenir l'effri des opinions supersti-lieures du vulgaire. Il n'avait d'abord aver lui que neu de trospes, et très-mal ampris leinances attaqué par Labiénus, Grand enmhat où César se trouve extrémement pres-é Trait de noble-se dans un soldat de Laluénus nonvellement sord d'esclavage. Difficultés et ne rils de la dination où se trouvait César. Juha se m't en marche pour venir joindre Scipion II est obligé de relourner sur ses pas pour défende son royaume attager par fend-e son royaume attaqué par Sittlus. Cesar se tient senfermé dans son e-mp. Il iraxaille a se con-ellier l'aff rion des prantes de la province d'Af ique. Un acan i nom-bre de Gétubens et de Numid a déserient et passent dans son puril. Il regolt des troupes et des vivres. Caton exhorte Scipion à trainer la guerre in loneueur; el , soy sut ses avl- méprisés, il se repent d'avoir de Selpion a l'exact d'un centuriun et de quelques soldous rétérans de Cour Orage officesa qui incu imo-de beauguing l'armée de Cour, Efor recognity furnice or 12-ar, Ef-froi des troupes de César à l'appro-che de Juha. Espédient singuiler rmpfryé pur Uésar pour les rasqu-rer, Haut ur et arrozance de Juha. Toutes les forces de César se trouvent e-tin rassemblées. It fait un es imple de sévérite contre cin p infli-elers. Trait rem trop de de l'acti-vité de César. Il f. la tuer P. L garius, qui avait toujours continué de porter les armes contin lui, m'gré le pardon reçu en E-pague. Attention sloguirère da César à esereer ses trouves. Hatallie de Thapsus, Combat mémoraide d'un so dat contre un éléphant. Cé-ar marche courre Urlque. Caten veut défendre in place , mais il ne troque personne disposé a le seronder. Résolu de mourir, il se donne des peines infines pour assurer la retraite des seinateurs qui éta ent avec lui dans Brique. Dernier tepus de Caton. Sa mort. Réflexions sur cette mort. Caton fut vraiment estim ible p ir la uceur qu'il joignait a la fere On neur le regarder comme l'un des bommes les plus vertuens que le paganisme ali produits. Trai lines-cusable dans sa vie, au mijet de sa femme Mircia. Ses funcralites. Eloges qui lui sont donnés par tous ecus qui habitalent Utique. Mot de Gésar lorsqu'il appril la mort de

Comm. Oc one You post process of the state of the comment of the comment of the latesters in via Cheer vices a Unique; purchases at fill de Comment of the state of the comment of the comment of the comment of the comment of the latest of the comment of the comment of the comment of the comment of the process of the comment of the comment of the comment of the comment of the process of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the co

- Décrets do sénal pleins de

flatterie pour César, César, téssio O'user avec dooceur du pouvoir gapréme, s'y energe solenn llement dans le discours qu'il fait au s'nat. Réfi son sur le pl'in de condulte que s'étals formé César. Il césés rque s'était formé César. Il ceser re quaire tramphes pour les victoires reaportées sur les Gades, sur Alexandrie et l'Egype, sur Phr-nare, sur Juba. Trais d'une saite mordante et effrésée coure César, enancés par les soldats pendant le triomphe, Récompenses distribuées par Chara ses soblits. Largestes. an people. Des chevallers rom thattent comme go-flateurs. La rombattent comme anymeres. Los berius est engage par César a jouer lui-même un rôle dans les mimes de sa comines ton. Répartie sanple de Vénus mère : place de Car. Total d's sommes portées par Lésar dans ses triomphes Réglements fints per tlesar : pour reparer la dunmutina du nom'ire de eitnyrns conter le luse; en favrur des médicons et des professeurs des beaux-arts Réforme du calen irle Entrets b'amildes de la condulta de César. Il runseut au retour de Marcellus II trangne de Ceérou a re sujet. Mort funeste de Marcel-lus, affaire de Ligarus, Planloyer de Ceé nu pour lui. César loi par-tionne. Lo sir fo ré de Licéron, Il en profite pour composer divers tu I des off ires s'alouelt. Sa conduite politique à l'égard de César. dont les auts le collirent el s'afficlionneut a tul Eloge de Caton com-poso par Gléron, Auti-Gatons de César, Douleur excessive de Ga-efron au sujet de la mort de sa fille

### Trait de Philosène. LIVRE XLVII.

\$ 1. — Le jenne Pomp'e devenu pulssont en E-pagne, a la faveur des troubles qui s'y étiment excités. César vient en Espagne. Petil poème composé par los pendant son voyage. Il force Pompée de

lever la siège d'Ulia. Il assiège et prend la ville d'Airigua. Crasatés récipro-jues Batalle de Manda, Mort de Ca. Pompée Ses Pomoée se auve dins les montagnes de la Celtibirie. Toute la Bellipie se soumet au vainqueur. Mort rolantaire de Scapula. César ilistribue les penes et les récompen es en Espagne. Le jeune Octove rend s re-vice a plusieurs aupres de son nac e. Solos que César prendt de produire son neveu. Tri imphe de César, et inécontentement des elloyens a ce sujet. César gâté par tes flutteries du séuat. Il est déclaré operator, dictaleur perpétuel, Honn-urs Inouts qui lin soot deferés, Le dioit de porter toujours une couronne de Jeurier lei pluit singuillerement Met fide la sali-fire don an'il en cut. L'és er se substitue Fabrus et Trébonius dans le con-ulat, pour les truis mois restauts. Caminius, rousul de dis-sept heu-res. Plusanteries de Ciréro i sur ce suiel. Cesar ne suit d'autre ren's que sa volunté pour la nominet on aus charges et aus emplois. Nou senus puririens. Ornements con-sulstre- accordés à dis anciens préteurs flésar se fait nommer consul pour la cinquième fois avec Antoine. Autres un gistrais désignés, César se prepare a aller po ter la guerre chez les Paribes. Divers projeta de César, lous grands el magui

\$ II. - C émence de César, Il refuse de pren fre une garde. Divers traits qui le rendent miscua. Si facilité a preciale des honneurs et des prillèges exce-sifs. Arrogance de ses m inferes et de ses illacours. Dosp de la royauté. Le diadéma est of-feri a Cosar pir Misca Monte. Indignation publisme contre Cosar. Conspiration contre sa vie. Caractere de Brutus. Casa us, premier auteur de a conspiration. Il y cagace Brutos, qui en devient le chef. Ligarius y entre, et plusicurs des de Bruitts dans le chois de ses associés. Cleéron n'est pu ni mis du secret. Trébonius em, eche que la chose ne soit propusée a Autolue, et Il utus qu'un ne le tue avec Cétar. Le nombre des conspirateurs est porté jusqu'a plus de soisance. étounant de Purcie, feinme de Butus. El- est mi-e par sou ma l'agua la contidence. Les con-pirateurs se déterminent a tuer César en ple n sé nat. Soupçous de César par rapport a lirotus et a Cassias, il méorae ja a menus et a Cassias. It mégerae la prédiction d'un devu, Mos de Cesse sur le genre de mort le plus sou-haitable. Songe effrayant de Cal-pounte, sa femme. Cesar, prét à prende le parti de ne point aller au sénal, set anzaré à y servir an séval, est angagé a y ventr par D. Brutus. Avis touchant la conspiration, qui ne parviennent point à

sa connaissance. Fermelé et trauquillité des conspirateurs. Contre-

temps out leur arrivent. Cé-ar est tué. Il tombe au pied de la statue de Pompée, Partuge de sentiments an aniet du meurire de César On ne peut danter qu'i ne fût ilizne ile mort. L'action de Brutes est néammeins liégitime, et en même france imprudente. Courte réfléxion sur le caracière de César.

**6:16** g 111. - Treuble affreux dans le seust et parmi le pouple ap ès la mort de César. Les conspirateurs s'empa-rent du Capitole. Le sénat les fa-verise. Antoine et Lépidus, chefs de la faction contraire, ont pour cux une grande partie du peuple et les gens de grarre. Britis tâche de cainier le peuple, et négocie avec Anteine, Assemblée du sénat, qui ilécide que la mort de César ne sera point vengée, mais que ses actes seront enulirmés. On ordanne que son testament aora lien , et que ses funérallies seront célébrées avec les plus grands hongeurs, Récon-cillation entre Beutus et Antoine, Gouvernements de prayinces décernés aux principaux des censuirateurs. Ouverture du testamment rateurs. Ouverture du testamment de César, Renouvellement du peu-ple pour lui. Ses funérailles. Son éloge fanière pronomée par An-toine. Fureur du peuple contre les compirateurs. Helvius Cuma, confindu par erreir avec un autre Cinna einemi de Crair, est mis en pièces. Antolae tâ-he de se ronci-fler le sénat. Il fait rendre un dé-cret pour présenir l'alms qu'il était. aisé de faire des registres et paniers de Cesar. Il abolit la decisture, Il met à mort le foux Marius, qui ameutat la populare. Il se pré o au rétablissement de Seatus Pompér. rétablissement de Seatus Pamper. Il Bistient du sénat une garde qu'il perte ju-qu'a sız mille bommes, I fait trafic de faux actes d'atribués sous le nom de César. Il amusse par cette vole et par il antres ties sommes immenses. Brutus saus for-ces et sans argent. Le projet d'une calsse militaire au service ses conspiraleurs manque par le refus l'At-ileus. Ils songrat a fortifier leur parti daus les provinces, lis sortent de Bome. Amoine les dépouille do leurs gouvernements, fait donner la Syrie a Dolabella, et prend la Macciolne pour lui. Ses projets sonitraversés par l'arrivée du jesne Octave a Itome. 512.

### LIVRE XLVIII.

& 1. Imprudente candulte des censpiratema cause de l'élévation d'Antoine Octave survient, et se fait un parti. D'Apolionie, ou Il avait appuls la mort de son oncle, il re-passe en Italie, et prend le nom de César. Pour son coep d'essel il trompe Cicéron, qui se lle avec lui. Il na se laisse point ébrauler par les instances de sa mère qui l'exbortait a repencer à la succession de César-

Na première entrevue avec Auto-11). HIST. BOM.

pe, gut le recoit fact mal. Il reul te falre nommer tribun du mais Antoine l'en empeyhe tribun du prop Il s'at tache la multitude par des largesses et par des fêtes. Comété durant les ieux que dounait Octave ou Octavien. Il vend tous les hiens de la succession de César, Chicanes du consul. Brouillenes et réconclitatoons entre eus. Octavien est acrusé par Antonie d'assur vontu le faire assassmer, ils couregi cus armes. Autoine fait passer les légio u de Macédoine en Italie Démarkes populaires d'Au oine, Octavien altire a lui les vieux sestats de sun père, Brutus et Cassins anandonuent l'Italie, et passent la mer. Adieux de Porria et de Brutus Voyage en Grece entrepes par Ciceron II change de resolution et revient a Rome. Première philippi-que de Cireron. Seconde philippique. Antoine, arrivé a Brindes, trrite les soldats des légions par ses rigueurs II vient a Roone avec la legion nommée des Aloneillas. Il y répand la terreur. Troupes amas-sées par Octavien. Il est abandoqué de la plus graude partie. Sa prudence et sa douceur les ramétient. Doux des légions d'Amoine-passent du cost d'Octavien, Ant due sort de Rome, et entrepreut de s'emparer Gaule risalpino ome tensis de la Gaute risalpane, que teusti D. Brutus, Fuece d'Autouc, de Décimos et d'Octavies Octavieu office ses services an sénat contre Amoine. Ses off es sunt accentres. Derniers eugagements de Ciceron avec Octavien. Decret du sénai qui autorise les mimes de Decimos d'Octaviou. Antonne nossego Decirépublicatu en Italie. B urus et Casstus veul a Athenes, Brutus s'attache les jeunes itomalus qui y faisalent leurs etudes , entre outres le fils de Ciceron et le poète Harare En neu de temps il amasse une nus sante armee, et se rend milite de la tirece, de la Macroiolne et des pays voisins. Cassus va en Stille pendant que Dolabelia s'arrete dans Asie Mineure, où n fait min-terer Trebounts, Cassius se rend mattre de la Strie et de Houze legious, Il est chargé par le senst de la guerre outre Dolabella, qu'il redu t a se fane egorger, Cieval Sejan, Ein do toutes les armées romantes, Dispositions de ceux qui les commandalent Paieur du soleit

inguiler de sa gravité. g 11. - Dispositions des deux consuls par rapport a l'état actuel de la république. Le sénat, contre l'avis de Cicéron, erdenne une députation a Antoino Octavien est revetu du titre et de l'autorité de propréteur. Cicérou se rend caution pour loi envers lo seunt. Statue dépermee a Lepidus. Instructions don-nées ana députés du sénat. Sulptcius, l'uu d'eux, meurt en arrivent

toute l'enuee de la moft de C sar. Mort de Servillus Isauricus; trait

ре изапи

au camp d'Antoine, Monyais surcès de la députation. Le sému déclare qu'il y a tumulta. Statue décernée a Sulpicius. Nouve le députation a Amoine, ordonnée par le sénat, Ciceron, que l'on avait mis du nombre des députés, s'en excuse, et fait ainsi manquer l'affiire. Lépedus écrit au sénai pour l'exherter a la paix Gicéron s'y oppose. Lettre d'Antoine a Hiritus et à Octavieu irtres et Octavlen s'appruchent de Motive. Pigeuns empoyés pour er et reporter des avis. Combat où Pansa est blessé. Antonne, s'en retournant à son comp, est attaqué es battu par Illetius. Octa-sien, resté a la garde du camp, le detrad contre Lucius, frére d'Antoine. Le sinat fait valoir excessivement l'avantage remporté sur Antaine. Nouveau cumbat où le Ranes d'Autoine sont furcees. Hir-tus est tué. Antoine leve le siège, et gagne les Alpes. Ortavien ue le poursuit point Difficultes de dévelupper les intilgnes du temps qui suivit la levée du siège de Modeme. smit la levee du siège de Andréas. Mort de Paris, Amionne est déclare cutient public. Générosité d'At-ticus. Le séant travaille a baisser Octasien. Moi reprodue de Ceston au sujet du jeune Ceste. Projets et interest controlles d'Échtière et el intereta comunica d'Octavien et du senat. Le senat donne a Ociayen un presente dout celut-ci prothe pour se deliver. Octavieu se rapproche d'amolae. It invite a se liguer avec lui Lepistus et Politon. Il aspire au consulat. Créron est sa dupe et l'appine. Le sénat rejette Li deminde d'Ocussicu, Jonetion de Lepidus avec Antoine, Le sauat a recours a Getaylon, qui prufite de Loccasion pour envilor le consulor l'amies de Brutus contre Liceson. contenues si-us deux lettres; l'une contenues dells dem retres, rama a Gressu los-mène, l'autre a Atti-cu.. Fondanon de la side de Lyon.

### LIVEE XLIX.

g 1. - Octavien fait condamner juridiquement ceux qui avaient tue Cesas, Sex. Pompée et Cu Donnhus, dot n'avrient pour eu de part a l'action, sont compris dans la ringlamnation. Octaveu falt périr Q Galtius, préteur de la ville. Il lant revoquor par le sénat les décrets reuslus contre Amoure et Lepidus. Desastre et mort de Dreinius. Octavien. Autoine et Lépidus se reu uisseut. Leur entrevue ilans uue lle du Reno. Ils centestent sur ceus qu'ils doivent proscrite. Echange up la tête de Gréfien contre celles de l'uncte d'Antoine et du frère do Lépidus. Projet du triumviart. Ma riage arrete entre Octavien et la belie-fille d'Autoine. Prelude des massacres, Eff oi dans Rome, Mo. t du comui Pedrus, Entrées des rois generaux dans Rome. Loi pous établir le triumvirat. Edit de protriumpire alus nombreuse que celle de Sylla Plusieurs, proscrits pour leurs richesses Afficiation dans le choix des noms planés à la tête de tableau de la proscription. Octavien autant et plus crnel que ses colié-gues. Mort de Cicéron. Invectives des écrivains en tout geure contre Antoine, au sujet de cette murt : pourquei Octavire à été épargoé, Portrait de Cicéron. Mot de Bruive sur sa mori. C. Antonius tué par représailles. Mort des deux Qo'n-lius Cicérons, père et fils, L. César sauvé par su sœur, mère d'Antoine Lépidus con-eut à l'év-s on de sou frère Paulus. Mirit du brau-nese de Polion, du frère de Piancas et de Toranius, tuteor d'Octavieu. Verrès proscrit. Ex mp'e de la pitété d'Enée rennuvelé par le fi s d'Oplus. Varron mis en sureté per Coléuns, Attirus rayé du catalogue des proscrits. Eloge de sa prudence et de sun humanité. Messala efficé du nombre des proscrits. Traits singuliers sur quelques proseriis. Li hilie tombe perproscription. culierement sur Antoine Ti phe odieux de Lépidus et de Planeus. Asiles ouverts aus prosertis hors de l'Italie, surtout chez S.s. Pompée. Exactions des triumsirs. Taxe Impose par our sur les daines Discours d'Hartensia à co sujet, Ventidius est fatt consul Sa fortune surprensate. Couronnes et-Les triumvirs jurent et font jurer l'observation des actes de Céare. Ils désignent les magistrats pou-

plusteurs aunées. # II. - Brutus entre dens la Thrace la guerre avec succés Monnale battue per son ordre. passe en Asle, équipe une finite, et mande Cassus. Brutus et Cassus se rejnigneut à Sinyrne. Ils agis-sent dans une parfalle intelligence Cassius soumettes Riodiens. II les traite durenteni. Brutus porte la guerre en Lycie. Sa douceur. Fu-reur des Xanthiens, Brutus et Casslus se rendeni eusemble a Sarites. Eclaircissement très-vif entre eus. l'etite scène que leur douve l'ave-nius. La conduite et les vues de Cassius étaient molos pures que celles de Bruius Prétendue apparition d'un fintôme à Brutus. Octavien el Antoine passeni la mer, el se rendent avec leurs troupes en Macédoine, liratus et Cassios, ar-rirés a Seste, font la revue de leurs troupes. Magnificence de cette armee. Distellution d'argent falle aux soldats. Brutus et Cassius s'a-vancent jusqu'au delà de Philippes. Description des environs de la ville de Philippes, Campement de Brutus et de Cassius. Antoine, et ensulte Octavien, arrivent vis a-vis d'eux. et se rampeut à peu de distance Désavautage de leur position. Pre-mière hata-lie do Philippes. Brutas est vainqueur; Cassius est défait.

Cassius, par un désespoir précipité, se tue Jui-même, La mort de Casslus donne la supérinrité aux trium virs. Octavien, gul étalt n'aselt fait qu'un très-petit person-n ge dens l'action. Brutus ranime e courage des troupes de Cassius, Embarras de sa situation. La flotte ou il avait dans la mer lonienne detruit un puissent renfort I on envoyait aux triumries. Il n'est point informé de cet important és é nement. Réflexions de Plutarque à ce sujet. S-coude bataille de Phi-lappes, Wort du fils de Cston. Brulus court risque d'être pris, et n'évice ce malhour que par la générosité d'un ami. Derniers moments de Brutus Son blass-heme contre la vertu. Sa mort Autoine fait ren die a son corps les ilerniers honneurs. Octavira envoie as title a tome, Mort de Porcia, femme de Brutus, Noms des plus illustres peronnages qui péri ent a Philippes Livins Drusus, père de Livie, se tue ini-mém: Cruauté d'Octavien Avec Bustus périt le parti républi-rain. Les restes de l'armée vaineur se rendeni aux triumvirs. Beau moi de Messala a Octavien, Reunion de loutes los forces navales itu parti vaincu. Murcus'en mêne une parte à Sea. Pomoée, et Domitius, avec la itre, tient quelque temps la mer sans reconnalize aucuo chef, Allé gorie d'Horace relatire a ces tiermers mouvements des républicains Ce poète s'étant souvé de la bataille de Philipp s. trouve sa ressource

### dans son génie pour les vers. 560 LIVRE L

g I. - Le triumvirei friemphant; le parti républicain anéanti. Anun univeau partage des provinces au projuntee de Lépidus. Octavien retourne en Italie, et se charge de distribuer les terres promises aus vétésans. Avantsge qu'il trouvait dans cette fonction. Nombre im mense de ceux qu'il fallait recompenser. Maladie d'Octarien a Brindes. Origine de la guerre de Pérouse. Caractère van de L. Antonius. Intérêts opposés des posses seurs de fonds de terre et des sol-Avidité el Insolence de ceut dats: Avidité el Insoleuco de ceuz-ci. Troisième Intérés, celul d'An-Motif secret qui animois Fulvie contre Octavien, Tentative, Infrueturuses d'Octavien pour éviter la gu rie. Son adresse et sa formete. Difference entre les foresdu parti d'Octavieu et de ceiul de Lucius Commencements de la guerre Lucius assiégé dans Pé-rouse par Ociavien. Famine dans Péronse, Lucius va lui-même trouver Octavien pour se rendre a diseretion. Belles paroles d'Octavica qui n'empéchent pas qu'il ne fasse des etécutions samplantes. La ville de Pérouse est réduite en cendres par un arcid ni suprévu. Le parti

de Lucius absolument détruit en Italie. Fuite de Ti. Néron, mart de Livio, et père de l'emocreur Tibère. Fuite et mort de Fuivie. Julic, mere d'Antoine, se souve en Sirile, d'ut Sea l'umpée la fait passer en Giere, Lucus est en-voyé en Espagne par Octavien, avec le titre de proransul. Conduite dauce et populaire que tient Antoine dans la Grèce. Les défiers de l'Asie ie replongeni ilans la déba che. Réiouissauces d'une part et gémissements de l'autre, en Asie. Simplisité et facilité du caractère d'Antoino . source de bien et do mal. N issa-re de sa p iss on pour Cléosatre, Entrée superbe e 24linte de cette princesse dans Tarse, où était Antolne. Repas récipro ques entre Géopatre et Autoine. Les charmes de l'esprit de Gléopaire plus séduisants que ceux de sa heauté Elle subjugue Antoine. Elle se sert du pouvoir d'Antoine pour s'as-urer la possession de l'Egypte. Elle retourne a Alexandrie, el bientos Antolue la sull. Amusements pué ils et dépenses énor mes d'Antoine. \$ 11. - Le besoin des affaires d'An- Le besoin des attoires d'An-toine l'appelle en Italie. Il est re-cherché par Son Pompée. Puis-sance de Sexins Marioge d'Octa-sance de Sexins Marioge d'Octatien avec Scribonia, sorar de Libon, brau-pere de Sestus, Domitius Abinobarbu-joint sa flotte a eclie d'Antoine. L'outrée de ll-indes est refusée a Antoine. Il assège cetto

ville. Dispositions a la poix. Négocia-tion de Cocceius Nerva Trarie con-Mécène, Polion et Correius, Ma-riage d'Octavie avec Antoine Le peirt iriomine dérerné aus deux généraus. Salvidienus, traitre a Uctavien, est condsanué, et se donne la mori. Caoidius ei Balbusubstitués dans le consulat à Pol·lon et à Donitius, Fortune de Balbus Triomphe de Pol·lun; son mérite littérare. Triomphe de Calvigus. Si sévérité par rapport a la disci-pline. Hérode déclaré roi de la de in Judee, Los Falcidio Mort de De jotatus. Ses endroits loualdes 84 cruauté contre sa faui lle. Change-ments dans le consulat. Plus de consul d'un an. Confu-lon et désordre dans tous les états, Romet l'Italie affantées par Sextus. Indiguation et soulés ement du peuple con re les triumvirs. Sédition furnouse où Octavieu cours risque de la vic, et est degagé par. Autoine. Féte dounée par Octavien : nouveau sujet de murmure. Octavien consent a negorier avec Seatus Sextus ne se préte que forcement a cette négociation. Conté-rence entre les trois généraus. Cauditions du traité. Joie extrênse que cause ertte paix. L's trois chefs se donnent des repas tour a

jour. Mot de Sestus a Antoine. Trait celébre do sa générosité a rejeter les couseils de Mémas. Antolne est p'iqué de perdre à toutes sortes de jeux contre Octasien. Il quipe l'Itsle et v'ent à Athènes, Ses manières populaires aver les Athéniens Ils se traitent de nouvean Bacelius. Dot qu'il exped'enz pour son martage avec Mi-

g III. - Monvement des Parthes. Guides par Labrenus le tils, ils envahissent la Syrie. Et etablissent Anticonus roi de la Judee, et de emmenent prisonnier Hyrcan, Laliérous soumet la Calrie et pénètre jusque dans la Carre. Ventidus, bentegant d'Amoure, arrive, et remporte sur les Parthes deux voctoires ennséculises. Antoine, jad'Athènes pour se metire a la téte ile ses armées. Troisiene victoire de Ventidius, où pétit Parurus, prince des Parthes. Ventidius a ne peusser ses avantages, de peur d'irla jalouste d'Antonie. Siège de Samosates, dout le sucrès ne feit pas d'homent a Antoine. Trom-phe de Ventidins. Prise de Jerusalem par Susms et par Hérade. Antigones battu de verges et mis a murt canone un erinanei, Hérode passible postesseur de la couronne. Canfasion et mépuls de toutes les lois dans Roese. Uctavien épris d'amour pour Live. Il répudie Scribonia le mente pour qu'elle était nerouche de Julie. Le pouse Levie, qui lut est celée par son mari, étant gro-se de six mols. Naissance de Driivus, Tibere et Drususéiesés naes le palas d'Octaben. Cause de la impure entre Octaben et Sexus, Meurs, affamels de Sexus, passe au service d'Octavien, Préparall's d'Octaviou pour la guerre. Combat naval près de Cumes. Autre combat pres du tee de Seyila, ou le flotte d'Octavien est auditral-Une tempéte achèse de ruiper les forces pavales « Octavica. Sextus pe sait pas profiter de l'uccasion Octaven prend de temps pour faire de nouveaux preparatifs Agrippe, valuqueur dans les Gaules, n'iuse le triomphe. Cestmusthe the tringerelest pour ring and Agrippa elsargé des apprets de la guerre engire Sexins. Port Jule tormé par la jonctien des lacs Lisein et Avenie. Pictendu présage artisé à Livie-

### LIVRE LL

6.1.— Octavien den auf Edginetion d'Antième et ne L'épidus contre Sestins. Forces de L'apidies. Antième i vient en Baile consuce menti d'Octavien. Leur querrile asoniuje par le traité de Tarente. Octavien le le Lustraion de sa fiette. Mesta le Lustraion de sa fiette. Mesta le Lustraion de sa fiette. Mesta le lustre et retourné a non mirien le lustre et retourné a non mirien le lustre et migrailes. L'épidus entre en Sicile Frentet d'Octavien. Viguence de Sextus. Mesta et.

vient encore une feis à Octavien Avantage remporté par Agrippa sur la finite de Sextus. Circonsprellon politique d'Agrippa. Octavien est bette sur mer par Seatus, li rourt lui-mêsse un très-grand pétil. Les troupes qu'il avait sich at quées en Soule n'éstient leur perte qu'aser une estreme pelue. twere bataille où Seatus est voincu satis reseauree. Il aliandoune la Sieile et einfert en As r. Octavien détauche l'arme de Lendus et le dénoglife du trimppirat. Sédaton parmi les traupes d'Ortaslen. Il l'aprise par une constalte mèlee d'indaigence et de fermeté. Louronge ro-t ale donnée par Octavien a Agrinpa, Octovien demente lite de la Sirile et des prossures d'Afrante et de Numoir. Epoque dell'émplissement solide de la grandeur d'Octavien, et en narme tennes de son neuvern systems de conduite plus douce et pas modéra

II. - Degirur amère d'Orode au suprt de la mort de un fil- Pacoruchools your son successour Ph-age, Phraste fell mourie son prise, ses fréses, son fils ainé, plusieura grands du reynante. La pas-sion d'Antoine pour Céopaire se pévelle. Ses linéral des Industes et immenses envers la reine d'Egypte Arrondements of Aircine por guerre. Il se rend ru A-tucure, dont le roi était son affir. Finces de son armée. Fautes que lui falt foire sa passion pour Clemetre Il vient niettio le stège desant Pranspa, copitale du 101 des Medes Les rois des Parties et des Medes lui tall lent en prôces deux legions. Le roi d'Armenie l'abundouse. Autoin engage un ensubat nu il met en fuite les Par.bes, mais leur cause tres-peu de parle. Il retou ne devant Prot-pa, dont le siège lui réussi mal. Trompé par les l'ar-bes, qui lus promettent paix et surese, le se met en devoir de faire retraile Aveiti de la perii le des Pardes, au leu d'entier la plaine il gagne les montagues. Divers combins un les Parthes sont repoussés. La te-mérité d'un officier romain fait remporter aux Pasthes un avanlage considérat le Conduite admirable d'Antenic à l'égard de ses soidats. Leur amour pour lus. Nouveaux compais où les Romans reprenneul la supérionie. La diseste se met et funeste cansec par l'usage d'use herbe inconnue Nouvelle perfidie des Parthes, thent Autome ne se garanțit que sur un avis qui tui vient de l'armée camemic. Les Ra-malas soufficiat beaucoup de la teri soif. Fleuve dont les caux étalens salues. Desurdre afficua caure par la fureur du soldat romain, qui plile son propre camp. Deciser combat contre les Parthes. Jose des Romans lorsqu'ils se resirent en Arméme. Empressement

fou il Aniolor porr ec revolt aupere de Edopsine Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finator. Redijoli finato

### LIVRE LIL

\$ I. - L'gue entre Antrène et le roi des Medes, qui s'écait brouillé av le roules Parthes. Antoine se rend maltie, par une perfidre, de la persseme da rei d'A ménie. Il fait la ronanite de l'Attacate II retourne a Alexanirie, et y triumphe. Octa sie part de Rume pour se rendre sie part de isame pour auprès de son mari. Cléopitre en est asarmée. Ses artifices pour retenir le cour d'Amoine. Octavie tenir le cerur a Actonic, Octavie ne pest abient d'Antolne la per-mission de le resilt trouver. Ella s'en rejoure. Noblesse de ses procedes. Antoine, dans une pon-peuse cércuonie, reconnais Ciéo patre pour son épouse léculine, et déclure rois des rois les enfants qu'il avoit eus d'el.e. Octavien profite de ert étal peur reutire Autoine odiens aux Romains. Les chiers s'aigrisscat cutic Antoine el Octavien. Les consuls, tous deux amis d'An toine, quitient Rume peur aller le poudee. Octavien donne une permuston menerale d'en faire autaes a tous ceux qui le voudront. Peilion deuseure meutre. Dernier voyage d Antune en Armene. Il se por pare à talre la guerre conite Octassen Son allance fune-te-au rol des Meder, Les anns d'Autoine veupatre pendant la guerre, et ne peu-sent s reussir. Fétes superbes sent y reussir. Fétes superbes et griantes penditut les préparatifs ile la gua-re. Perle dissoute dans do vinsigre, et avaire par Cléoqutie. Honneurs déretuci a Cléopatre par les Athésieres. Antoine en-toir ordre à Octavle de vider sa nuison de Rome. Elle outst en piemant. I-laisse passer le temps où li auralt pu atlaquer Octavien avec avantage. Plancus quitte Anloine pour se renue a Octavien. Reproches faits a Antome dans le sénat. Testament d'Antoine lu au sénat et devant le peuple par Octavien Grutanus, envoyé a Autoine par ses ams de Rone, est maticané par Ciropatre, el s'enfull, Silanus et Dellius quillent Antoine. Maino de Cléopatre. Excessif aveuglemen

### - 772 - 30m

Adaptive Devert on print and a common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of the common print of

Fig. antiquent de final power per la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la constantina del la cons

Samuel, Medican, Medicales Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, Serial Samuel, S

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.

### TABLE GÉNÉRALE

### DES MATIÈRES CONTENUES DANS L'HISTOIRE ROMAINE.

( Les chiffres rometas indiquent le volume, et les shiffres arabes le page

Abelian liere son Romaine les ortages espalations de la Company de la Company de la Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Company de Co

lenn, J., 253.
Accessor, note of heliater, H., 53.
Even Arras, nature, rouge un orthon area
an enter, J., 45. References on orthon area
men, 37.
Achiev, Cen peoples firmant agent
debite. Achiev, Cen peoples firmant agent
debite. Achiev, Cen peoples firmant agent
debite. Achiev, Cen peoples firmant
debite. Achiev, Cen

manufacture, a method of a method of a method of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a local control of a

Achilia, général de Prolómie , rei d'Egyptvent avec l'emente espeie sociger Covdens Albrandrec, III, 455. Il rest tarifare le diverse d'Associo, parer de Competire, d'a Aribes, politat de Ceiux, Frend de es brancos isomosable, III, 185, et ET. Achilia Cabrina (R.) consol, qui chergii del

Contract and American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American Contract of the American

er wel a âgareña, en is fan foprage 500. Toper âgereña maño par Oracios 660-1002. a resulta maño par Oracios 660-1002. a resulta formado en estado en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 100 en 100 en 100 en 600-100 en 100 en 600-100 en 100 en 600-100 en 100 en 600-100 en

eriginairement place que dans les tribes le ville. Ils en soriezt, et y aust rejectdurense reprises, 1, 106. Ils acut adu date le servace de terre, 11, 627. Alessens (L.) partiert de consalat per largusers de Pueper, 111, 410. Sue cara

because of Pumples, III, 46. So common of Pumples, III, 46. So common of Pumples, III, 46. So common of Pumples, III, 47. So

Group. In does comely passed up the victoria water, percent called a product called a produ

dynamiture regardor comme use profession noble, 1, 55; combine estimé à Rose, 34; recommandée par Numa comme us moyres pour éviler la passeroié, 75. Abandonade product les guerres, elle est rétables par l'autorité des coussis, 11, 47.

When we will be fore the forest of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

Concussion, and the Consistent pure concussion, and the consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent consistent

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

October, 18, 120 August per Cesar;

grand et monorable deferenced. Trassas de Claret: arrabe reservables de trate la Guele post ercoveil la joier, III, 500 III, soits estatem dates la ville. De des chefa propose de se conterte de chora humane, \$10. Acrones de l'arrabe gaulent. Trois combot comme. 372 à curit estables est designes; les assectes en a l'est, l'expedi-cient estatem de la comme de la comme de designes; les assectes en a l'est, l'expedi-ciente est de l'expedient de l'expedi-ciente est de l'expedient de l'expedient est de designes de la commerce, alla comme de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l'expedient est de l trespen; les ausocies se nu leut; l'ercti-pérens est fait princeuer; 145 ; ne, estapre d'Italie, près de linquelle les bunants pour delients per les Gaulons, 1, 342;

Affirm these of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

ci soomet d'autres propèles von Maries, et acomet d'autres peuples von-man, 617. N'ille detent Sirier et averge. Pouppes, 638. Le même poeral dérie statue annec de Senziere, comment les nit Chi-caisas, est pois ter-adme, shel. Il est au-nore d'une convenue dossinatés, side. Silla oblige les litiquementés es acomatine, commentant de la commentant de la commentant production de la commentant de la fact est transféré à Estatus, side, deviant est presen-

action, that, Let Writer provide 1st Berther, action, that, Let Writer provide 1st Berther, but a few and provide properties and provide a few actions for the second properties and few actions for the second properties of the second properties and few actions for the second properties and second provide action for the second properties and second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action for the second provide action fo

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Ambasandes libras ; or que official, III, 43. Ambasan, roll des Ebersons, jougnant la per-ción e la fine coverte, forfast mittermant non blant immune et rong coloriera que de la fine de la fine de la fine de la fine se brase, III, 19, 17. Ampasan que versanza les Abadapas et la Serviera qui versanza de la fine de la fine de la fine de la fine de de la fine première fate, 235; see seconde fon, 237.

Sars, 257. Ambrucce, ville de Gebro usual co par les Romains, s. 46ferd vigorecus ment, H, 264, Die se cent, 265. Les de price de cette ville accourd Fairms à la soluctation du con-sal Essiss, 276. Archt du sénat en louc faxeur, 277.

haven, 2077.

Audiness, people le ples brace de la lagra des Cambres, II. 500, mortena avec les leças de la lagra des Cambres, III. 500, mortena avec les l'exceptions, III. 500, mortena de la lagra 
armes, 650. Bione, I son des sijlen mentes de Miches-

aurer, t.p.e.
Miniare, i sure des silles rorales de Mithesdair, assurgée par Lucalies, 11, 806. Callimeger qui en étail gout-resur, la voi auf
prair, y met le feu, M.G. Gorrossin de Lucullius rorers la vi le et les habitants, soul. collisi convex la vi leve les histolistis, color, depolitudente commerciales attenuementa, la 96. Nivera Troditura, portantera, vie discolusi relaces de sirone homistis ano fivera pirel, mel libra Nivera as morce sa sessivo-cia visidare, j. 35. est l'aprile e constante des visidare, j. 35. est l'aprile e constante de visidare, j. 35. est l'aprile e constante in constante l'aprile de la 10 est les parties de possentire, no des Alchamers, chancil de ron consume, y est resalis per les Sautera, 11, 205.

H. 265 deventes, prison galair, poursail el attriet Sea. Primper, 111, 683. describer, mesorara, resploré per Autorite pour la levre des tribute, 111, 628.

pour la brez des inhuis, (1), 408. derberrox, necestrar, juse es hordent Ma-ters, (1), 673. deces Marcos quatrône rei des Bossies, réchébit le culte de la relaçon nyalise aves nos grédèresses, (1, 87, il justice la gourne chie les L. dans up es la lega avon fui dé-cherd, Ny les deues des Bosse le most Acourn, tied, hand hayle els peut d'Ar-land, and de la companya de la companya Marcon de most le Atomica, de la comsection, the factor to good a free to good a few con-traction of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the fa

Assenze Gor des chevalures rommes tada à Casace, portes à Certhage, 1, 730.

Asserting of the reference promises take a Canten, prints of perfection, 1, 250 decision, fish to the case, remained data Agricultural like the case, remained data Agricultural like the case, remained data Agricultural like the case, 1, 251, per square and a like 1, 251, per square and more case of the like 2, 251, per square data for the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the c Paynete, CSS; deserge-beserous ambassa drast nomutes. CSS: press in secur. ESS so repl matter de la vale a: la resse. CSS

Annulus as prigame à presser en listin.

Bill. Il procurent à la tière de l'Aliques è di

Bill. Il procurent à la tière de l'Aliques è di

Bill. Il procurent à la tière de l'Aliques è di

Bill. Il procurent à la tière de l'Aliques è di

Princere, Bill. Il princere de la tière de l'aliques è di

Bill. Les de l'aliques à l'aliques è l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques à l'aliques

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

The best of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

Those beying the la jalouses A dashedous control his, 100. Arm servicest quit describe this, 100. Arm servicest quit describe this, 100. Arm servicest quit describe de la control describe describe della per les Roderes, 400. Commende la fortier defendent en dellarit per la Roderes, raines directore de ce placeda erre Roderes (Armano de La Comment L.), der rodes propose reductes describes de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de

spinning first processing of reduced to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

done. Il s'obbiosò nece, \$12. Il as prispose de la companie de la

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

red to per outre de Bervar, GTZ, becheen, f'in des mentirers de Serimina, 11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

11,773.

12,773.

12,773.

13,773.

13,773.

14,773.

15,773.

15,773.

16,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

17,773.

ville, \$46. nome (Marc), illo Chalcien, carrocomò le Compos, commence a es agraler. Sa mar-nonce, ill., 222. Promère origine de au-huair costre Carlorien. Se partenes trius di-bancher, ibid. Il c'attache a Cholina, pra a le gasto pora eller en Grece, 223. Gobrana les donne daga por armée le communicatival de la carlorien. Il se fontadorre de soldan. Son epressure libbrailte, shot donn de soldan. es son businese deva l'expérisson de Gaberna prer retable Auleie ser in trion d'Egypte,

part estable active with tools of Lyppin. Activities consequency of the Galille Activities consequency of the Galille 
Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit

and the form continues that the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continue

mole, de l'audie d'Astrone et du Père de Propri du princerien, Departement, de Propri du princerien, Departement, de Audien, des transers, and Barrage archae channa des transers, and Barrage archae (Veyes Peur ce qui noncerne conjustement de ressurers, alternité d'étrieux, De qui-berlaire planer, del l'invertione des devi-tements planer, del l'invertione des devi-tements de l'accorde en devi-tement de l'accorde en devi-tement de l'accorde de l'accorde en de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'accorde de l'acco From the properties of the three between the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

sarenia , 638. Le passon d'Antoins pour Chiopatre recile, 671. Ses liberaiste seguine ausseuses enters resis pracesse, si-ra arrangementa pour la guerre con a Parlem , ried II se reul en Armées

dest is red était son allei, dest l'even de measures, abst. Lauts son it in tileren au les authorités de l'entre de l'entre de l'entre de le sage d'event l'event, requisé de la celle de l'était, de l'entre de l'entre et de l'était, de l'entre d'entre et de l'était de l'entre d'entre de l'entre de Antoire respet un combine on il ser en pre de print, 1817. Il revourse devant l'authorité de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre regarie, 1917, deven de la prétien des garden entre d'entre d'entre d'entre regarie, 1917, deven de la prétien des garden entre de l'entre desseule un les l'entre de l'entre d'entre de que le manager, suit l'entre desseule un les l'entre de l'entre d'entre de une l'entre de l'entre d'entre de une l'entre de l'entre d'entre de une l'entre de l'entre d'entre de une l'entre de l'entre d'entre de

We shall be seen to the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen o region is a source course designed, and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered and considered

On drax armiva, 705. Pretizoumbats, nivel. Beautrons frequentes dans non camp, 705. Non espris a signit, shell, ill nosponan Chempatre da le vociate empressante : elle se tu de lai, shell. Norrelles perten qui fine. Il court respon d'éter mittes, shell ill serionat a tender le sont d'un combat armid, 705. Representation que les fais en vieux restarion, shell. Beatain de détenue, 700 et serionat a tender, 806. Beatain d'éterne, 700 et serionament de l'estarion, 806. Batain d'étaine, 700 et serionament de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion de l'estarion

Cicopatre erant pris la faite su milieu du pombel d'Action, Anovene la seit, 716. Sus armes de terre, spres sepl pare de 1811, se soumet su unoqueur, shel

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sect

Account 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Section 16th College of Sectin

Antalles, Sie sine d'Antonne, III, 639, Fères

Adalter. He size of Astrone, III, 620; Fore-que deux Aglorer, longue aus En estre dual lur del adolescence, TII, Astylias est ma a mort per Grassen, 724. Auger, depas Terraner, sule des Volu-ques, en prao el pilor par les Romains, 1, 200. f, 240. poner, ville de Syrie, sa sommet aux. Par-th-a III, 616.

th a 111, 616. Annihel on trate in passage. Must exteriore up if a souline, 1, 663. Apress, priving quetasol, contribut bene-coup a le conclamantos de Batilius, 11, 626. Apress, topes Philman. Apon, hoper Pulmer.

Apon mot d'Ocuries se sejet de ce deu,
III, 731.

Apollides, maître d'éloqueste d'Ocuries,
III, 335.

111, 525, pontion of our persons de la diampullor on lui figit un personal de la diampullo de busie prin a Verin, I., 258. Temple bito a ce. Seu per Cetavien, qui y percent and bibliothèper, 425, 668. Temple expeuse un nou bouneur sur le poumentiere d'Acham, 737.

bouster our le possionation d'échem, 237, April-mele durier esprois tresung san Syra-rosson, 1, 771. Spoillane Les Apollogistes implement le se-gare des Romanns, 1, 531. Philippe de Eurédone seçu ou roudes audité el la villa-II en harra, et as sance avec pone, 782. Apollonus Solin : sa declare region seine de-dicional d'accesse de Corrèrio, 18, 749. Apollonus Solin : sa declare de Corrèrio, 18, 749.

Appel des unbassances des majoirets de seul le projet, 1, 153, Los es sajet retoure-les, 1, 254, 457 etc. 2, 150 etc. 4, 155, 457 etc. 4, 155, 457 etc. 4, 155, 457 etc. 4, 157 etc. 4,

XII, 407. teneus de Colletis, compi reat service Largues, I, 127.
Aptolina M. Lacheva le gaerre contre Aris-tonet, II, 492. Il respondore les source au d'ratt des villes exerceurs, abd. Il trioni-

Sense, 18, 1842. If respections to a material before to give a price of a sessional property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

ériobareana. Il est tire d'un grond danger par Crotros processal, III, 637. Arcarete, roi des Sensone en Germanne, cos recousts pour allé et ann de la republique, III, 952. Les Gualon, portent leur planties a César coutre las, 9 II prépar à Cesar coutre las, 9 II prépar à Cesar

Chart course for \$6. Il refuse & Course course for \$6. Il refuse & Course for real refuse for real fact the ambient \$10. Beyone fore que fact the ambient course (a.d., avec que il a une courses, 175. La perfait des Germans (175. La perfait des Course for Course for La perfait (175. La perfait des Courses for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course for Course

the Basin superactions for or rise, Md.
Armon, primer marginer des alderes, primer artistate of address, primer artistate, primer artistate, primer artistate, primer artistate, primer artistate, primer artistate, primer, p

tes Benauer, II, 491.

Printice. Organica de ses ouvrages acquis
per Sylls, 11, 740.

Trus, testorose, s'emples do perils champ de
Virgile, etvent le tuer les-métar, 111, 640.

Trastament rollante, qui vont ce course, 1,
555.

Articarus, Celd de la manon d'ou un describit, la Celd de la manon d'ou un describit, sied, describit, sied, d'articarus, fils olto d'Artichues, est finit mi à la place de son pere, descrip princetair par Antone, qui le défau essen les même, pit, antice à flore, 1, 54.

page 1, year or outsit caseure harmone, [11, 22, 22, 23, 24].

Loran controller or cannot be flower, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58, 1, 58,

de Tacquis-la-Superbe, tur Bru-110, 1, 161.

desea de Cinarion attire les Gauless en Tas-case, 1,341.

et l'arrai vantu et tie , il regne me le Bosobere, 428. neujas saccode le non père Ende, I, 12. Tign de la mason des Jules, that, Editt Albede la Missen ert.

In-Lunger, ibid

Asculam dans la Feeille. Batailis entre Perrhas et les Ricenans près de cette ville, J.S.H.

Accident dans la marche d'Anchee, II, 844.

Massocré des Roesson dans cette ville,
seilede de la guerre sociale, sich. Elle est

ret sec. 54 cut tel., 43. Se bie rei pice dens la cump di dimbal, 37. serado, dei de Giegos, esi defial en Espaner par Seguen, el delinge de precife la fatte, 31, 48. Il se trouve che Stybas et el contro, 50. Il marcia a fille Suphemishè a Suphas, 65. Sea cump et crès de Stybas, 65. Sea cump et crès de Stybas est hitrie par Stypas, 648. Se conde définie qui l'essais encore avre Nyshas. 106. Se title est jetce deas la comp

model deline qui il estere relever une spre-mente delle del la deputation con su di-dictata libera, et le la deputation con te-mente, non deverare 16, 134.

The second delle delle delle delle delle delle conservation delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle de

Agmounts, viele or grope de cede minter, 11, demonstrate per ceres, 1, 100. Lever powers sprey (Visiblerment) des Antonières per de consideration de la consideration de des per celebro de la consideration de des per celebro de manifestation de de per tolone, 1, 108. A qui opportrant le rituri de nominosite de securitives. Ceres 100. Telebro des parts hors de Bourt, morte, 1, 108. Antonières de la planta contrata, 1, 108. Antonières de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration de per la consideration

sides a debasse. Anhenden remeas Long, 212 L. 107 antiges resistant per longer, 112 L. 107 antiges resistant per longer longer longer longer longer per longer longer longer longer longer per longer longer longer longer longer per longer longer longer longer longer per longer longer longer longer longer per longer per longer longer longer per longer lo

que les Albestens decerrent a Ciscopatre, Control Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Control de Cont

good plat change of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Companion Danies of Compan

terreccións Com., Restrusted de César, pora recel·listros Subsass par la profider d'Ambaros, 18, 246.

supores, cu que de construirent, et manère de les presides cehe les Brancas, 1, 46 et aux. Le uso a present Gereros, stol. Combo bor de se control relevant de les presidents de la company de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la

Les de Chaltan poier en danssort hustrifie, sind,
sindyen, Sondeleur de Sinope, Songe de
Accedius a son en et, 11,415.
Attention i son en et, 11,415.
Attention i P. I compune avec Catifina, 111,
41,55. Berinde en Secce, 16 est reclustrate
a Greenn entile, 120.
armonia Porise, incurenzad d'Octavion, i roomple, 111, 736.
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Porise, l'acceptate,
armonia Pori

nin (ment) d'un ji ture son nem, i, 42. L'est enferme dans l'encelats de libure, 66. In pontante du tettos lettus, ou en abre-A la poestante du tribon letinas, on en abro-decise une partir nun pagale pour y hair, 278. Let incupen nivelères course les di-cessivas à l'accesson de la mort de Virguiar, ay retiron, 475. estas, C.), tribon miliarer, et quatre autres officerts deprophes officers degrades par Coser, et chasses d'Afrique, III, 435.

occhandes, étrenge et abominable finne-tinne de cro Birs, découvert a Rome et pon, II, 202. cretas, nom de cr dieu donné à Antenir, d'abord à Ephere, III, 628; pan à Athènns, ladors de Communications. d'habed a Ephere, III, 688; pan 6 Alberto, 640; de Copour rembet ingular ranse but et Cropson Roman, 1, 400. leur des Romans, 1, 400. Leur Bester des Romans, 1, 1, 210. leur des Romans, 1, 1, 200. Leur Bester des Romans, 1, 200. Leur Bester des

cellus gague par era manuères prévenantes, 1, 752.

urbe: crémente unite dans Rome, lera-quies en la fassa compet pour le premehn fois, III, 632. unidat : le teier singulère de foi et de Merrus, III, 712. urrus Verse denicier. urque premie na sensiones pour le trans-pout des fassas de l'ars serves, 1, 663, 60-ques de bois leger reconserse de coure cons, 598.

crus, 198-oryspheres, as des premiers saterpes du no des Parishes. Orosi ledicare pour con-seils Pecures nos 10s, 118, 168. El set noi dans une histolie conter Ventrious, 647, satipares; con e était, 1, 261, satipa (Meroccus) in des conspenients con-spressers courte hard, el manute par son erclares, 118, 274,

ou esclare, III, 571.

Kausu (Ceclies), Cheviller renain, se fili in
parti en Sirre. Se atrospes la biodouseet
pour se pisofre à Cassos, III, 528.

satiemes, people des reprisons de Penhouelare, du Bertscheen, Philospe Sarae le
descent de les faire varie dans le poss des
lardiceres, varies de la Maccione, II, 515.
Percer mospes par not per en an assessio

Intelligence, vision de la Microlatte, II, 315. Process manages para des que se en passanel servante qui la la sanconsent, 373. Exploita de la Creman couste con people, 111, 405. Int. 2011. Constitute of people, 111, 405. Int. 315. Or Lattice, 1935, de Ceste Contre Contre Amboors, III, 2531, contre Factorium, 1951, contre les Nervana, 1999 Bhaille de Checcopel, II, 694, de Cambrophare, 1864, de Raporres, 1861, de Cambrophare, 1864, de Raporres, 1861, de Cambrophare, 1864, de Raporres, 1861, de Ventra catale Boochin et de Cambrophare, 1861, de Cambrophare, 1864, de Raporres, 1861, de Ventra catale Boochin et de Cambrophare, 1861, de Ventra catale Boochin et de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra catale December de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de Ventra de

coner. II. 694; de Councephare, 1681 de Tagariere, 1811; de Marsina conter Tigrase, 411; de Marsina conter Tigrase, 411; de Marsina conter Eucephare de Augustitus, 500; 551; de indexe course les Augustitus, 500; 551; de indexe course les Augustitus, 500; 551; de indexe conter l'exercis, III. 700; des Partices conter l'exercis, III. 700; des Partices conter l'exercis, III. 700; de Partices conter les Augustitus, III. 700; de Partices Content de Albanoueux, 182; de Tellacures, 183; de l'augustitus, III. 600; de Partices Content de Albanoueux, 182; de l'Augustitus, III. 600; de Partices Augustitus, III. 600; de Pa

Accorde, Prassa.
Bitaria, rie des Arermana, II, 255 II est
auscu par Ibeniusa, ibé, ranger par Fa-bus, ibél. Perillai de Domisia a son agand,
572 II est unes outrespectus, 255
Bitaria, officire ganisa, ise Stibular a sa
prore, III. 32. er, liver celle ville and Ro-

istuate movete Toure Countet. Friens (C.), tribus de peuple, er laisse gr-gner par Jaguribe, las défeut de répondre aux acranations solutieus coutre les et

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

den, 201. Leur superchere sterat de las masses succes, al cellular, and Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Colas, 11, 233. He et condition, III, 23 de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, de Leuviliar, d

course cause. He next watere et en mean de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate que voir a evaluir en little f. 5.15.

For en l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'es

226.

Fenere, peuplin de Tarace, III, 275.

Ferene, Voyes Calparnère.

Eidhasheque de Laculus. Noble saape qu'il en
Cit, III, 69 C-de d Alexandre est brûce,
20. Pollom en neemble une consilera. 420. Policio en accessible une coven l'era-ble, et la reci pubblice, 620. Eshbologue d'Apollos Palatin, 660. històrio (Calpranas), col·lèges de Ceur dans Febbia. Bon mei an suyet den aprolatele aprila desirecte en comman, 181, 42. Col-legar de Crear dans le cuandan, 1821. Col-legar de Crear dans le cuandan, 1822. Col-legar de Crear dans le cuandan, 1822. Col-legar peut l'abbiennent d'Obrar son consen-tement pour la los natures, 427. Belaius se paut emplécier par au periorinas resi-

terrets port it is nature, 127. Bubusa service specific age of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of

Manascotta o dia, entre per bochera in Manascotta o dia, entre per bochera in Mary datasen continue ricongrane de mar-diatera, 101. All 2, 35. dia entre con-mitatera, 101. All 2, 35. dia entre con-mitatera, 101. All 2, 35. dia entre con-trata entre controlo del con-trolo del controlo del con-trolo del controlo del con-trolo del controlo del con-trolo del controlo del con-trolo del controlo del con-trolo del con-trolo del controlo del con-trolo del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-con-cione del con-con-cione del con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-con-cione del con-cione del con-

gothe le fai mourie, 369.

Mondiers sectes, appel a marchia, 1, 74

Mondiers sectes, appel a facility for less fac-march est propire vancue, 1, 54. Voyes

march est propire vancue, 1, 54. Voyes

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

String set vaince daze use accorde ha-talite à Ph lipses. 509, 11 court respen d'ens peu veran, it à sième et d'ens peu veran, it à sième de-mers moments. Son l'aspèces envire si verta, Sa moré, l'and, Automa fait rendre à ton corpe les dereuvre deroire. D'essème receie eu the a Rome, 618, Auco Paulas pirei, le parti espoblicaine. L'en revire de l'armée ammoné et problemant.

particle per significants. I the orient de-duction of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the com 11, 536.

11, 536.

Balve, on re consorn is dime à Apollon. 1,
333 Massère de la partiagre aussie partie
les Bonaries. 849.

Fyren, etsichée de Carthage, II, 435.

Fysance, II, 567, III, 695, 699.

Cabasa de Romaños, 1, 85.

Carcas and par liberado, 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas and 1, 40.

Carcas

osser coupe avec su resoit per Accies 34-age segure. Réferions sur cet évésement, 1, 97.

content angue and it is made and shellow. Mel. 197. St. 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 at 1987 a

poor is repute du Missilian Namionica, il, colidatio, estima i perior da nos dioperace, Ill. 479. Il fat poliver, min as pri perchange, reputer habite, charge da diconcini ville d'anness, y met le fore, il,
coliminare, reputer habite, charge da diconcini ville d'anness, y met le fore, il,
coliminare, incomercata, 1978.
Calimenta, commanda, 1978.
Calimenta, commanda, 1978.
Calimenta, commanda, commanda de la
marciale Ceva, (1978.
Calimenta, 1978.
Calimenta

pugner par Jagurtha, et fait even loi un traité ammit, il, 251, il reicurso à Rome, et eut genéralement Diana, 252 il écuit cher un parti des grands, abut. Il est con-clupartuna Boisse, il.), felbas de peupla dé-nyad, complere de Carlina, III, II, II il inter-ce Cierce na muité de la parti des con-clusivams (Demillon). Veyer Demirum. Gai-reux (Demillon). Veyer Demirum. Gai-reux (Demillon). Veyer Demirum. Gai-reux (Demillon). Veyer Demirum. Gai-reux Selaton, comed, III, IAI, Autori d. Occ., complex de la Carlina de Carlina (GA).

Sciences, 522 Proprietation beingens, Comp., provinces, 152 Proprietation beingens, Comp., provinces, 152 de Lichelas Bacher, 16 de Lichelas Bacher, 16 de Lichelas Bacher, 16 de Lichelas Bacher, 16 de Lichelas Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16 de Lichelas, 16

School and the second section of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

de Roma ane le combat qui cul près de s'y fever, lest. Réviers et disputer eure les decerne le combat, 70% Femera bondle, abel fiert de Paul Emir, stoit, Les Car-chaige de laste il 71% America de read autre des des comps, iled Gebressite de des des comps, iled Gebressite per le site il 71% America et de la post étable que d'appreuse compsystems, abel, Queitre mille Romans se rendest à Vecence, 71% Airers se rera la Laussey,

when the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

with the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

Combat singulier entre Jebrilles Zaurris et Chedius Aerlies, PAS, Lee Companiera et Chedius Aerlies, PAS, Lee Companiera posibile A con hel à l'etre source, Pick. Lee Consolis forcest le estimate, PSE. Les consolis forcest le estimate, PSE. Les consolis forcest le estimate, PSE. Lee Companiera de l'estate de create à Article de l'estate de Arachal on combet avec an arautage agal,

death will be described in control, all control and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

itto.

853. Carrhage, Carrhagerie, promier traite outre nes es les Bonasse, 1, 133, 5 con 1 s ann, 203. Tressume traite reloc 1 tr- Lier, 163. Tress renocrate autre ses et les Bonasse,

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

ed. Guerra des Carthagiacia contre les sars

Genera des Carthaginais course les aures reasures qui a descrit réculer, 660 La Sonarqui barr est est récip poi les financia, constitue four est est récipion poi les financias de la partie pil certa est securidos, 663. Il modificio extre est ni fina-forment, 664. La prise de definitar, mente, 361. Tranta d'Aubhodal este les forment, 166. La querte est resulte à forment, 166. La querte est resulte à fones, 265. Le querte est resulte à fones, 265. Le querte est resulte à fones, 265. Le querte est resulte à fones, 265. Le querte est resulte à goulde les Le Tritagness précipeuts, fonji-

In decisions, 1912 Frontier remote per in-quities for the remote perfected injuries and perfect for the remote perfected injuries of contract of the perfect, 2011 to with their contract of the perfect of the remote perfect (2.7), been the perfect on their perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of location for Cansen, 720 february and perfect (1) and the perfect of the perfect of the perfect (1) and the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfect of the perfe

The property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

His best advent to depose a long-till form a street to the post a continual to the acceptant to the street and to the continual to the street of the street and to the street of the street of the street of the depose and the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the s

The Market Program of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of t

General Control and Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Co

Grant State of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s lèges Flaccus, et le nomme pence de senat.

Bit 1 deprois C. Quintine, 201. In con-tions a Farsian of Segment Limiting on the Continue of Segment Limiting on the Con-tinue of the Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Continue of Continue of Continue of Con-tinue of Continue of Con

51, 647.

Calm, (L.) Inthus de pouple, espril turbalest, III, 206, 205 et sure. Il respéche les assemblers pour l'élection des magastrats, 215. we can me et aus II emplohe her inmarkine poor l'etione de magniture.

China d'Elipe, Su finite et aus cerdane,

La companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companya us fail en necessi que appresil nas perajtes Lacos al recepciery. 30. hyporane ne petal us fairre accepter des poécestes, solo. Il se-répare à d'insanté in garciere, adel. Bo-cepter e d'insanté in garcière, a los di collèctaisses de Crustas en favene d'un gerf-er, 51, reduct les gredières à les nozami-sons, dust ; se moutre jusie pour les pue-nests, astrella Contribe for la les acceptes, della también de la contribe for la la casa de sonjete de familiane de su cherge, étc. Il

and the first property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the

neil à Pospore el Cressa annabe les gou-respondant de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya del La Companya del La Companya de la Companya de la Companya del La Companya de la Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del La Companya del

Section 1. The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

obrogin spiece 60 Berna, I se dat notes in-mon, 2021, evek tomatives Li-citodo, 10, 1757, il remark son colleges, qui vogili relever le partir de Meria, po-todo de la partir de Meria, po-trata de la partir de Meria, po-trata e la la del Cabarria, qui de-nara a Prospei de consecutor de la par-nara de la la del Cabarria, qui de-nara a Prospei de consecutor de la par-tir de la college de la partir de la la la college de la state de Me-rias, que Cesar versas de partir das la la college de la cabarria de Me-rias, que Cesar versas de partir das la la college de la cabarria de Me-rias, que Cesar versas de la partir das la la caracteria de apesado, el delaquesta, 11. Il settiero susiliores de Come de Reva-los perfete, que Cesar le referente las-

Security of the Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Contro

Comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the commen

Advances of the control of the press, parameter of the errors, 762.

Cutarines, officers : dispute de leur per la finacione, 13, 25. Est est seminer par la disconder of the services revenues. 50.

Aprillo, fair for presents de l'Eury, son-11, 50.

Aprillo, fair for presents de l'Eury, son-11, 50.

Aprillo, fair for presents par les Bonniss, (1), 50.

Aprillo, fair sonnies par les Bonniss, Capitolites, par les faires de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de debut par la reseau de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

RS. I ret prétrur en même temps que Covar rei privar en même irrapa que Catos tribus. França-suns de l'un et de l'astre par vallante, 87. Il est tres doute-reas pendie, 98. Il chicaro maniferente Catalan ser le reconstruction de Capalde, 99. De accuración de Capalde, 99. De accuración de Capalde, 90. Pe accuración de Catalan, il sen les per la lestere, 166. Il cheche a nagranda e l'anticio de Dungee, 1001 espate de tra-su Metallas a proposer un las que tra-su Metallas a proposer une las que tra-

Charles Services and Particles 
me qu'ils demandances. mer les acies de général per les deserres la lace stead on the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c

So Reme moderations, 146, Intensite par les méconservements public, il part jour les Gaules, 153.

Conser, magairel étiogren factions, va devenu le ples grand des gorreures, 182. Se resultant per les grand des gorreures, 182. Se resultant remanes, attel 10 et des alores de ses solutas, et les soures de ses fices, 185.

Il suit recompares avec magaféricales et donné l'exemple du surpris des dangers et donné l'exemple du surpris des dangers et donnés l'exemple de surpris de des fingers, noil Factions de sont respira-Section 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 1 Firm enfoncies dans Rume pour quanta pure la noje de se viscoste, ded. Gulle, lexitemat de Crear, feit le gaerre persitati Davier contre quinterp prepirés de Ajpra, abr. Biod secret d'un voyan que fig Cetar product Elvar, 201. Ne da questades, 210. Il resouverle se confedi-cation nec Crassan el Frague, Lure enfre enformer. Chause el Frague Lure enfre moltrane. Plantes s'ébut de Cet en et care conderne. Plantes s'ébut de Cet en et

Les Yallow and here are personal and the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

despread of demander to common - tomer, 1931.
Conte repaise dons it Goals proposed for the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the proposed of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the tra one homocoup a souther, itsel, il preprie i was nobles (delered e saige. Il le privi de une from lace Son autenum a metari saige stronges, 201, il se erad natire de la la septembra de la song, 202, il eyeme la la septembra de la song, 202, il eyeme la la septembra de la song, 202, il eyeme la homes contre les Sermens seve quatre le goon, posse l'allier avec sit naters, or marigne directives, sold. La ejectife de Edoenale las pesser a gouster le riege, 202, Cordata na randere supredende de velònic Combas ou l'articeur un practicule des vel-bits las ceuses nus peries coissimentable. Costagnicieres d'un recatacion, 303, il bianc la ficuerité deux nues, et leurs le siègr, sich III posses la Loure à garé, et le possée Le bieses, 300, il liure de Germanie de l'essairée et de l'influerent (épers, 307 Combas de ceusleife engagé) par les dévines. L'impossigances angulieres der e veil baire et en pie te organice. Il set unappertuit

200 H. Lewage, Alex a. 150 J. Viga 1 cm - 1 or 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm - 2 cm And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

sural Uccirca de veurs este las a Brasa ej de partitire dus le sénsi. S.56. Il veraj a Brasa, ej anficiel beascoap de modération dans ses discours an sénsi et a peuple III ne peut t'un recreate de ce qu'il non deparate de la companie de la companie faire. 233 il listere, malgar le trabam Becellas , le tresse public, et cubires tout esqu'il y trouse d'or et l'argent, that. Sa descour passe pour friste, mou a toti, 500.

Clear, acting of partity poor If Equa-Comp, acting of partity poor If Equa-cional Composition of the Composition of the control of the Composition of the Composition of the provinces, 351. Marvadin in Revenue provinces, 351. Marvadin in Revenue and the control of the Composition of the local design of the Composition of the local design of the Composition of the Process of another das new tongers, Canaders, 10 Combosition on the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the data of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition of the Composition que esseles acmes bas, 366 Acord pres que essele estre les dens armées Pistrons en empédie Leflet Sa erantie elémenre de Crist, 367. La guerre se resson lle II hatrelle et mate les renessa , et les Serce

Mt. HIST, 10M.

the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of the secretary lates of

a de a Celecian des autres magastres, htt.
Réglement es favear des dévoters : trappel directables; collecte des prosents réchées dans le droit desprers aux charges, sied.

Empresament de Contrpus pour poser res Greco. Il fait le trapet avec singit mille solicides legramantes et ou create chemias, 383, Il dépoche Vicellina s Dumper pour la Greco des propositions d'accommonence, 388.

Il s'amprecé primape tout le Egier, campe In the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

na remesenque d'Urasadre, 420 baste de la guerre. Cénar a'empare de l'éle de Phates, shel il fait terr l'hotes, 421 ill est roums dictaleur pour la et cende fine,

fled. Archiffus ceil tref. La pareria custimate sono Gascoccie, delle Peri anegori Crest and Gascoccie. Archifest present Crest and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s efed. It is fast consister the atom of cross-poor Farmer samente, et prond Erpolo-poor collegue dans le consulat et pour molore de la caval-ren, 443 Sedimon qu joint colleges data he consistent of pour fortiers pours on treas and that II I I pour fortiers pours on treas and that II I I pour par a france, in 16, Princepte on a constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of th property and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

that is required, pour for your man extended to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Ténulée affront dans le acust et parmi la pespita a la acons-de de la mort de Co-par, 582. Les desept dans a varagarent du Capitale, abul Le acust les Esseres, dest Verez datres, firales, Espalas, ces Van-ámilles du fecuti qui decide que as mort de serie parti religire, et que a meter ac-For SEA Company to except the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea

53 'Held article, \$2, it etcages one applice, \$2, it.
pinton, general de Secienza, II., 765. depet. Foyce Magnitudares. terrois acusto de Luss later description., II. 245.

Cuirous arius de faces la test decreptions. Charpon finite de filosomie, 18, 255.
Charpon finite de filosomie, 18, 255.
Charpon finite de filosomie, 18, 255.
Charpon finite de filosomie, 18, 255.
Charpon finite de filosomie de

before the control of the support of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Mrs., the II repet for an an Commer.

Allmont., etc. 1 percent languages of administration of the Commercial Confession. 7.1. If horsening is people at the confession of the Commercial Confession. 7.1. If he commercial Confession. 7.1. If he commercial Confession. 7.1. If he commercial Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of

pour de mort l'estable et reus qui muiert, est arrète aven les, da. Tenenqueuen de entre l'estable de l'estable de l'estable de entre l'estable. Colon et l'Entre le reniment per de la pourre, 28. L'a tobas l'en-pèle de batteriere le peuple au mairi de prèce de la conseile, te di II quest telebre de pouvent les mans fautre, et dit la supri telebre de pouvent les mans fautre, et dit la supri de pouvent les mans fautre, et dit la supri la moire des chevalures au cost 4, 26. Non de pouvent les dispossibles de la colon peutre l'estable de la colon de la chevalure au cost 4, 26. Non de la chevalure au cost 4, 26. Non de la chevalure au cost 4, 26. Non de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure les de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chevalure de la chev

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

deman at note a Provincement, and Section and a contract and the property of the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract and the Contract a

proude double a base les peupes d'infer, sel Leutsies a base les peupes d'infer, 163. Applientemperen de la multirole, 163, Mourement incombles dans Rome et dans augre plinke en faven de Cecron, stat

and the same plane on the extension of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the common plane of the com lad Assembler da ofeat au Capitole , et sé-

where Farmers, she if in structure are more deviced and the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of t

meat in most Relevance, test hair region of case.

Improblem of proteins of critical and income of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of t present des empress, 447. Esses qu'il insent des leux des Dospe-7abres \$41. Ce qu'il present des prux qu'on donneit en pra-

pin, 2803; 111, 21th; et des depresent qui des extre our l'était des dients à c-deres au confirmation de dients à c-deres au confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion de la confirmation de la confirmation de la confirma-tion ASA. Il petre le acont a rendre un devel-pour entremer les attent de D. Brutas et Octavo na tictavan a S.D. Cotecon a vegovoir à son deputation es-dicates par le renat term à diome; à Mé II no tread camons paur lettarin exerce a senta, 317. Il refere d'alter et deputation retà Annance, 349, Treila Couter Lecteur dans une letter d'alterne, 350, Bait cour-veigne de Cotecon an agret d'Ectavane, 350.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Common Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria

par Pyrelus pour Jemander la pau, SIS Leudeute sa cumussion-dans le neunt, SIG Ap. Claudus. Cucus emplete que la para se seit cuertur, soid. Cucus, de retusa seus son musier, lus fast l'eloge des Ro-mains, SIS.

were an amount on the Chapter on the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

m outcome fair, 714, per a course paid fair, 713. Il net in pare in the set centu-rosin, vicid. (min.) parisher, invertise con-location and the set of the set of the procedural contribute pass errors are in procedural, contribute pass errors are in procedural, contribute pass errors are formed in the same, 700. On p. 500. So, formed in the set of the set of the set of tendar or in some, 700. On p. 500. The formed part of the set of the set of the formed part of the set of the set of the formed part of the set of the set of the formed part of the set of the set of the formed part Mansiana, 11, 120. Uses addien-ted.

pens per Mannina II, 1810. Topo different tulupus remunsus (Disi de arcordo par les Botanin n. penjere vanteres, 1, 81, 4. de Botanin n. penjere vanteres, 1, 81, 4. de 1821. Les supri, des disis qui vositioni de flure materne dans le reluc-nositioni de flure materne dans le reluc-ción de la relución de la relución de la relución de 1821. Les qui condenne a l'irel quescoper-tres, 111, 142. Veges dapré. Clasera, Botardottes del presidente de relu-pione, 111, 142. Veges dapré. Clasera, Botardottes del presidente de cete-place, so al rotexe de granda mass de loc-cionales de la relución de la relución de la relución.

piner, ou il riverce de granda sema de Meir, 1, 537.

L'annéas Perenta l'e-regale, 1, 546.

L'annéas Perenta l'e-regale, 1, 546.

L'annéas Perenta l'e-regale, 1, 546.

Meire de carrier, desse l'e-resulte, 641 anuére en certa cui contra le la libration de certa finalité, 1, 116.

L'annéasse, 1944 de l'e-resulte finalité, 1, 116.

L'annéasse, 1944 de l'e-resulte finalité, 1, 116.

L'annéasse, 1944 de l'e-resulte finalité, 1, 116.

L'annéasse, 1, 11 resident are an experience, 1652, 1000058; rishna, 172. Foot respector in the sature of passer, it consolls de metite in visual curre les inhibits, 150. Evolution, 181 for consolls, both archives, est initiation, both armonistic currer le respire, it. Urraine quil commendant for our le peuple, it. Urraine quil commendant for les volusques as bisses succere por bisses poor lei, the peuple, et accurat resunt le juncement, 425. Son fils prosecutes sen ortisen fundamentale, 150. Son fils prosecutes sen ortisen fundamentale, 150.

Claudina (C.) contré, 1, 207 il salicale una térment le peugle romain en faseur de decentre son cereu, 230. Cistalius (E.) mesque de la passion d'Apinformed in proufer formula on finerar du decountre non nor vo, 230. Stantina (H.) munitare de la passión d'Ap-justa le deceptor, 1, 233, 249. Jantina (App sol), friban milia re, tifete per une belo-hactman les plantes des tribuse du prople a l'occasion de singe de Vers, 1, 52, petit-file de dérenant, auripose als lois que consensançant le con-

Name 1, 2023. per title de dermant augment 12 de la generation en la composition 12 de la composition 2 del la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 del la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 de la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 del la composition 2 de

nted. Chandian ou Clotten Palvicer (P.), erroral, passe en Scole, I, 581. Il est dela une mer par Adherbal, but strol pass, 5x2. Il romme un detateur de la he du passoe. 541. landine (M.) Marcellan, Votes Mor-

Chaudina Mill. Marcellas, Vorce Marcellas, Chaudina Anthrico, comban magaler cutre has Chaudina Anthrico, comban magaler cutre has Chias dana (Apr.), portern der Seole, cessale des anthrico anteres al Hyrocropera, 5, 764. Il consantés arte Chiel de cent. sansonas, fracture, 772. Il il a para sons Marcellas has storpe de recie ville, 772, 778. Il est face consis, 773. Il them deter an celebrace in year thomas and the consistence of the consistant of the consistence of the Harden Seole. This press days despise a Chaudina Sevine (This) creasily, and despise a

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Cirles Feclingue des mans de Desense, et peter le Tière a la marie, j. 135. Appelle le Tière a la marie, j. 135. Appelle le Tière a la marie, j. 135. Appelle le Tière a la marie, j. 135. Appelle le Peère, j. 136. Il res de presentence, a morre de ses béreures, 130.

merre de ses béreures, 130.

Congatte, ji de de Professe la discussione de la companie de la compan

Bills tracere unsyru de ser processores Con r. Leures monora sole terre, the Ble et al-culario par Cenar come di Engrise, se médie-temps que nou force tos, 141. Bil est ou necuent fever anni suis ses possessos de recymente. Nes chantents punsuente, ser le curut de Cenar, 1425. Soute de ce qui re-pende leuris monora, 1410. Elle responsan-ne fever pour regues results, 1541. Nassances de las possessos di Alcient pour when the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

and printed and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

ents Descriptoqueteatre eas et le ets

Canada Devan repropositional to sea in justice of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Serit a Excesse ou costs proces-

ur (mont), est aponté à l'étrodur de Rome, 39 ; et enforme dans la velle par Tallac ; 78.85 N. N.S. Natura, origine de crite famille, I, 22. Naturas (L. Tarquisses), mans de l'acrees, § 188; est cris coronal, 124. Il desarrat nus-ect, et est contrast d'abdapoet le con

I, \$10; an Orderous, 120. It devices to specially a finished and the special of the constitute of shopper for constitute and the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of the special of t

e llers qui avierel refree leui contacirul; 82. Frematre colone tempde hors d'Italie, 440. Colone sontrale de Pasina, 1, 555. Colone d'ur manti dans la temple de Ja-ma Laciere, 1,756. Combat, des gladareurs, Leus conditiona-niral, 548. Dissertiones a ce sept, 300. Combat d'ablères, 11, 297. Un monaver qui ven combatte coloni gladariere, 111,550.

Combard dathleters, 11, 297. On necessor systems control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Company (1) and the commentation of the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the company (1) and the compan

1, 831.

1, 831.

1, 832.

1, 833.

1, 834.

1, 835.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1, 837.

1,

101, 185. Comparis a Voyen Conjuntion. Counsely, counts. Presenter execution de extemporarie, 1, 181, because the first persons, 1, 181, because the people, 2, 1, 181, because the people, 20, immain qualitar doesn't also promote desirie, 205, immain qualitar doesn't people, 20, immain qualitar doesn't people desirie, 205, international conference on the constant country of the constant country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the coun

ent and level parter relation demonstrate of adultives, 720 in the bears are considerable, 720 Present policies and plants of 220 Present policies and plants of 220 Present policies and parter of 220 Present policies. The parties are results produced to partie and policies are results also considerable and parties are results after considerable and parties are are removable and the parties are removed and parties are are removable and dest considerable and parties are also considerable and parties are also parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties are removed and parties and parties are parties are removed and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties and parties are parties are parties and parties are parties are parties are parties are parties ar

Devent du sécul que se person à la loir aprendit de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'internation de l'int

151.

referen, ville des Pelgroves, étables par les slides revoltes, especie de tente l'Ita-les, II, 610; unacque et proc par Cesar,

for Milar recultor, coposite de Jano III, etc., II, 400; amongo et para per Cenar, III, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111, 518.

111,

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent and permanent an

confluone, 623. Cenarar were Domisten, 2 Fee duar-relevatance contir for relevant in-bus, \$237. See law, 628. Consentation er-ter her is to consol Philippe, que antic metal in to cotat, \$25. As most; reference for Glo-fren à ce sapri, 637. Primera pire et land par order de Ma-ries, ill, \$272.

Command to the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

the LEI has assumed popularly right-passes are relatively and Constitute of the Constitu-pant receipter of relatively and Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of the Constitute of

the first of the control of the first of the control of the first of the control of the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

many of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

cover (3), should be done yet for ex-sence, (1). All the wide his compar-tion of Carlon, (1), (3), or deliver's properties of Carlon, (1), (3), or deliver's properties of the carlon, (3), or delivery for the carlon, (3), or delivery for the car-lon, (4), or delivery of the carlon, (4), or deliver, (4), or deliver or deliver (4), or deliver, (4), or deliver or deliver (4), or deliver, (4), or deliver or deliver (4), or deliver, (4), or deliver or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (4), or deliver, (5), or deliver, (4), or deliver, (5), or deliver, (6), ## D

Darons, le induse que la dierne syricone lu-narier à libraryados, III, 2011, pp. Nosion, cuannis, II, 1223, pp. Method, que en prende l'estracon de Indusarion, 2018. Son-lario de la companio de la companio de la Bornera, Aresta de resul mairie de centre ville, et ce est charse par les Romanos, III, 223, Danasagous d'Estain, prence, que des odres participatos de la companio de la companio de marcer, 1020, 222, 223, pp. 122, pp. 12

awaria availateria, 11, 222. Nylla le fast Durar mensusaa prezentel le derila la sand de Braina, 1, 134; de Dubicola, 141; de de rivastas, 141. Elles se debast de larga la-cercia de la lacercia de la companya de presenta de la companya de la companya de sentent revento que sa 200. Deser coma-nesa con revento que sus 200. Deser coma-nesa con acestro de la companya de productivo de la companya de la com-panya de la companya de la companya de el condigence, 246, llames enveyers en el 201, 734, Promovar acestro dels la festiconstructions are constructed as a construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the constructio

tile, aled. Richard et loste de sa litile, aled. Ardinaren, propies vonans de la Marédoire, Philippe wat donner first pars uns Basterier, 15, 247. Ils rescont à licem des sebasaciones à ce sogr. 248. acres dissues, traiter uns Certinaprois, commité i la serat cire un Nomarin, 1, 790. Apublis del la fedier mit su fomarin, 1, 200. Apublis del la fedier mit su fomarin de ce se se les comments de la reclar mit su fomarin de ce de contrat de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fomarin de la fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier mit su fedier

control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

ers, 210
France Saza, leutenant des triutreies dans
la guerre contre brutes et Carons , III,
399. En Serie il es abandonne de pre soldats , et su tor, 646.

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

Beries Jabelles, Iribus Maneautre, empyd

He first of the description, and the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of

Piler per Metophana, général de Mah i-dare, jaha.
Bejahes, firetas et les deus fils de Trepalar voist consider forade I, 117 Des Rocassas euscess consalter Faracle à Decessiva de la crese salvo da lie d'althe, 521. Bis e navo est une coupe dor, 557. Les dijestes qui la person suit autre par l'an praisez.
Lendaira genereuse de Tanastilee, l'art des l'artes de la praise de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person de la person del person de la person de la person de la person de la person

Conduction processes on Indications— see as the mergin of time and the conduction of the program of time and the conduction of the processes of the conduction of the conduction of the Decoration, while on Indication I and the Indication to the summer den forestern, 1, 607. It will not be the summer den forestern, 1, 607. It will not the ten more den forestern, 1, 607. It will not the ten more den forestern, 1, 607. It will not the conduction of the conduction of the SAL II strategy of the North March Decoration, the left Printings or the North March Orderton, 11, 1812, put excesses 2 as more non-personal conduction of the North North March Conduction of the Conduction of the North North March North North March North North March North North March North North March North March North March North March North March

vancous, unco souvers, rota syre, re-ress en city e Roser, demande public-sical la perassone de recopene en Stree poet moeter sur la teles, vancas per la mort d'Antiviches, II, ATG. II en seone de Rose, entrecen Strir, et est gracesie-ment riconsus pour ru, 117.

Benefittas, albrook de Pouquia, Bet coloni-gari, con anadore, Ili, 23 (1987). The coloni-gari, con anadore, Ili, 23 (1987). The coloni-gari, and coloni-garine, Ili, 23 (1987). The coloni-garine (1988) desired per Appaya, Gel-Derstein, Ili, 2008 (1988) and Coloniana, in proceedings of processor (1988) and in-processor (1988). The coloniana of processor (1988) and in coloniana of processor (1988) and in coloniana, in processor (1988) and in coloniana, in processor (1988) and in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in coloniana, in colon

Directions 11, 148.

Direction of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th

174. Definer, dietsteur, Rubbneumest de cette un infinaten. Non postart, I, 444. Refix voto not cette enquistantere, 146. Decisione erre poste nicher un rhu dans le bengle de Japone, 381. Premer tres de presentation. these receiptors and relative to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of th Casans y arrive et ave empore, prelieta que Didabella farete d'aust Anne Musers, ou il fast massacres Trebenne, 341 il tesas de reprender la bytes, et reduit par Casans a se hire egurger, 346.

Dominia (E.), (cont.), 1256
Dominia (Gibra), (cont.), 1256
Dominia (Gibra), (co.), 1266
Dominia (Gibra), (co.), 1266
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), (co.), 1267
Dominia (Gibra), 1267
Dominia (G

Charles Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of th

Boal Schwarzer, 1, 200, 200 pt. 100 pt

E

Eburrou, prapire de Ganle, III, 217. (Yores Ambren, al Criser ) Cent emrepresi de les respraisant, 255. Leur pays est auccaps, 237.

Abstract propose of Stude, 18, 121. Crops are constant, 223. Long part entering in constant, 223. Long and the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the constant part of the con

The second of the property of the control of the property of the control of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

panie. The street and plane, ageing a series of the panie. The control of the panie. The control of the panie. The control of the panie. The control of the panie. The control of the panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie. The panie

I, 600 Yera celebrer al Kanma nur fahan, H. 420.

Epikier: rée-pation galatte que You fait à Animere dans cetts ville, HI 624.

Epiceur ; juggement de l'abrette nur la der-legation ; juggement de l'abrette nur la der-legation ; juggement de l'abrette nur la der-legation ; juggement de l'abrette nur la de-legation ; juggement de l'appendie de la difference. Il suitament la peuple contre les Ramines, 771. Il un troubtent bient dans la valle, et s'est replete testimes. Order was front, of the treatest sufface, best dam is voice, of the treatest sufface, the face damped the property of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face of the face

men mener et apartier per La brown per la perior per La brown per la perior mener. Perior formation de la perior formation de la perior de la perior de primer de la perior de primer la perior de primer la perior de primer la perior de primer la perior de primer la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior de la perior del la perior de la perior del la perior del la perior del la perior del la perior de la perior del la perior de la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del la perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior

200, 417. · I a es a lesis au nombre des estayess (4) e a lima du comme des chepress commes forequils rivent affanches, 1, 401. Busers de les climariste, ded. Comperations d'eschare, 111, 252,701. Spaceur des Bommes convin leurs excluses, 672. Ou en carelle ayen le brigdie de Conper, in carefile ayear le havaille de Casses, 176, Hi infloremin la liberta par le con-tage area legand in revisitante pris de la hebra, 176, En liberta sont con lumera de hebra, 176, En liberta sont con lumera de la liberta de la liberta de la liberta de mille, 11, 740. — 29 die en d'accessiva Garreri des cuciones en Sielle, II, 457. Virgez Chou et Zeanz II la en conferent con-lisies, (60). Il no recelhost are noco li-fera en Syrde, et a qualir occusion, (67). Se utilia de la competita por cara exista , et 25 utilia de la competita por cara exista , et 25 utilia de la competita por cara exista , et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita por cara exista ; et 25 utilia de la competita ; et 25 utilia de la compet

14 mags =

formers une armée de 20,000 hommes de prel el 2000 chevana, roid, Autre recelle dest Albéasen rat le chef, ales, Salvina, qui avait pris le moss de Tepphon, réund acus ses orders insues les farces des resous ses orders toutes les forces des re-belles, 608 ills aust sances poe Leculius, siled , doet la modificacer leur fait expren-dre courage, vield. Trephon merci: 2 Albe-nanc cet ein eu en sa place, 609. Ils mot existement désiris par M. Aquilles, 604. Deux socieves souvent leur suiteres de dans le san de Gressenton, 646. Ceux de Contrais lei acreez le vie, 623. Govre des octions en Linke. Voyre

Gorre des esclaves en Halle, Voyes Sprittactes, icrime (militees d') : premier usage qu'en fint les Brenants dons leurs armers, II, 595. Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit

chools. Northing spetters. Yappe Cales, Gentre of the Cale of the

Brustiani, de Pompee, 482. voy...
Pompee, cot.
Pompee, cot.
Ironia (misse quiermé dans l'enreinse, de
jupalia (misse), 1, 100.
jupaliar (firiba), 1, 100.
jupaliar (misse, 100.

these consequence of world'; It is provide out 11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

11,000.

1 l'environne brâle par des torrefits de fre, 111,661.

----

power. 272 In transmit dynamics is not considered to the conservation of transmit districts. And it for a similar to the conservation of transmit districts. And it for a similar to the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the conservation of the c

non-tesses, prices, she'd de la conjunti-en des co-clience en Serles, II, 485, 50 de aint et an mort, 490.

March 1900 de la constanta de la colona, print dens un combin tentil en comboliste pour Carry, III, 455.

Rephrent (1) parse par Leculus, 14, 516.

Rephrent (controlle de midrette il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (controlle de midret il 1, 456.

Rephrent (contro

This are the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control Econym des divinités totifaires des audicies, 1, 534 Formate, 1t, 152 Ent : formate d'asege pour y conden citoyen, 1, 296.

F

Polous (Famille des) oderen es prayle, i., 196. Lia decirerquis popularra, 198. Trass définis de Polite Projection, 198. Trass définis de Polite de Polite, 192 de 200 Enfent (Great) arques Sp. Cassat, i., 198. Cressa) just la republica Compil. 198. Cressa just la republica de la compilia de Cassa de Sp. Cassat, i., 198. Cressa justica de la compilia del compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la compilia del la c

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

demonstrate of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

A l'Oddennie et al nombre de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'accep

Son for not interest per le presser jours de la métauches, 26% par de control de la métauches, 26% par le la métauches, 26% par le la métauche prépare son tite, pais le faire de la métauche de la métau de la métau de la métau de la métau de la métau de California de Capital de la métau de Capital de la métau de Capital de Capital, et en donne svin à Cuciron, 111, 40.

of Collect, it is closer seven S. Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, and Collect, a

was in persist, ethen ports area bankes than two in descrive, 140. "High-quarte device in descrive, 140. "High-quarte devices in descrive, 140. "High-quarte devices, which produces, which produces the persist of the persist in the persist of the persist in the persist of the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persist in the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persistence of the persisten

G. C. Service, H. Will, T. Hell had been demanded by the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

Section of the Common Action (Control of the Control remporte la victoire, 616. Mécontenieures: contre les, 616. Cererar, il constent un grand eleman et un cirque qui pressent son

Section 1. A real of the control of

TON
Frequiles - congruince formée dans celts ville,
el colorfice per Openius, II, 514.
Findus - Nurse Gulerni,
Findus - Surves Gulerni,
Findus - Surves Gulerni,
111, 57
Fulles - Remain de Clotaus: succendust surch
Fulles - Remain de Clotaus: succendust surch

19, 37; Diese de Cichari merendont spels la mort de son marc. Nos francere, III., de la mort de son marc. Nos francere, III., de creative, III., de la mort de son marc. Nos franceres, III., de creative, 350. Une siprocepe also des mos grand-inferences in elle se toxore, SS. Sa Johnson acceptato in the se toxore, SS. Sa Johnson acceptato in the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the secti

Gill, the horsepart was made in the control of a state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

514. House (Q.), prines, respect as armine reconside alle say les Cribberes, 11, 311. Il fen defait une serveie fon dans des amblèbes qu'ils lus arayant dresses. 612. Il relieurs en Rouge recolde de qu'en reconside de qu'en reconside de qu'en reconside de qu'en recolde de qu'en reconsideration de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en recolde de qu'en reconsideration de qu'en reconsideration de qu'en reconsideration de qu'en reconsideration de qu'en reconsideration de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Gallery, Will bed specially, \$1,120, \$10,000.

Gallery, Will bed specially and \$1,120,000.

The special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special special specia

rement era propies, ded, Arconé par Ca-ters, li vera o hera par nos dispensors delle resurse abs on, 480. Commi, il est reta da commandement des armers, a80. Il pinide super cause que lai avait remoyer Le-iese et la gapace, 482. Lialla i Serr., l. Instrument de Cesar, fint la garres predictal larret coulties que opera-pare predictal larret coulties que opera-pare de la la commentation de la commentation de llit, 202. Il moyen de consolida, 385. Il

505.
Galbias (O), professor de la ville, piriti per la fact d'Orasses, (II), 575.
Galbiarres ; norque d'ocra peupler. L'occasioner, (II), 575.
Galbiarres ; norque d'ocra peupler. L'occasioner, (II), 507. et marche contre esp. aparen, (II), 507. et marche contre esp. 269. Divis des tons corps de contre esp. 269. Divis des tons corps de contre peuple se reservat ses le most d'oraspe. Il sy said est contre escué. Ses de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre

Distingues mis it most par Richesber. 1933.

Folia. (Fabira). Veree Pathus.

Garline (Fabira). Veree Pathus.

Garline, Bestement of Octobero. 111, 716. Ill

remporte questione searchige par Action;

718. Free Action par Octobero point de

Gostyne. de, reasque de la cone d'Alessachie,

continue la garre coutre. Ceste sprés la

meretre d'Arbillas, III, 421.

Marres, Railboat pour las le consulti,

II, 540.

Gester, Galabiet switz gai

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

mens seed veterious, 616 Negrelle gerrer, 620. Verrisseure leur rorest toé par Mer-

which will be selected to the 
opoieucre, sted. mbassets du ren des At-

respires h hundre, Mal, per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal per gir er som projection at some det. Mal p

Bossion, floif. Voyer Freity, et Genri Les pouples du potre de Trees nonj ougman par Ossar, 212. (Yopes Trees). Le juye et transmitte en apportune. Bidratia Marchata (Yeyes or met.) Appairs d'arrivolte gelerole, 2971. Les Carnaiss duarent et apair de Carnaiss du production de Carnaiss du production de Carnaiss du production de Carnaiss du presson de Sagail, en aussiccent les crioreas remains dans Grantian, 2015. Méthols de n comments of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

ratour d'une value d'afe unir corrae, no per servier Torquetos, f.,503. Asien toé par Valerius, sersemble Corvas, flant un contait seage-her, 405. Garless conduits par le prose Crissos essere les Parthes. Lour courage prolipres, III, 263.

er, exo. outsides content par le priori Cression extente les bruthes. Les er course trepostes (Pri), familie d'Albe transferé a fonce, 1, 48, marile d'Albe transferé a fonce, 1, 48, marile d'Albe transferé a partie de la companya (N), constal, 1, 243, Listand pour la reconst fonc 192, Il récul par la companya (N), constal, 1, 243, Listand pour la reconst fonc 192, Il récul par la companya (N), constal se partie cas all'aneres (Institute d'Albert parties sur Allerser (Institute d'Albert parties parties (N), constal se contract parties (N), constal se contract parties (N), constal se contract parties (N), conserve de prise parties (N), constal se contract parties (N), conserve de conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N), conserve de conserve de contract parties (N), conserve de contract parties (N)

816. Sellas Poplicida, frère de Messala, con que contra Bratan, el canalis a serviciaprecision Bratus, et casar a servicia, casar as a part of cons I un into se part of cons I un into se part .

Il pune dans le camp des regeonse, III , 552. Cessul, (C.) , uns d'Attieun , obtaent sere lui sa grace d'Attieun dans la pro-scription. III, 543. Gifen , ils d'Burere, pèce d'Hierotyme, 1 , 721. Sa morre, 754. vor. Do Musti, 758. Crerezas Circopo a Arfondo par ses a Rome, et maltense par Ci-

irradam, aspirari hai Orlean, pince suspen-tance, ou les Banniess nort massives par les Gradion remitas, III, 20%. Elle est sur-prise et à dies qui Cara-Sio. 10, 20%, pince par Bayen, II, 23, cincess, not all'imper se protectives II, 313, cincess, not all'imper se protectives II, 315, cincess, not all'imper se protective II, 315, est mission de la companion de la companion de de marche de la companion de la companion de protective de la companion de la companion de 376. Genisa est pris et assoyà a Bone, 377. renders, sejourd has Orleans, place

comman pickers and it is now dever a proposed court in Engineer, and it is now a proposed court in Engineer, as 20.

Interview as support of Code, the assessed on the Code, and the Code of Code, and the Code of Code, and the Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code

compared par less financia, Viraccia Alamido ordere les 1, II., dischairem. (Verse Camban, 2 che d'une concept de platiques para vera e la descripció de platiques para vera e la descripció de platiques para vera e la descripció de la comparia malirarea per ce trebas, II., del present encombre, del participa de la comparia malirarea per ce trebas, II., del presente encombre, 618, descripció del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del productio del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production

on suddened in fare conference in 1,1 and 1 and

returned on a great to the region of the Boston and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of

Section 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 an

res except. (Vayer Millionerry).

Galaria, file de Mannient, écleral aux pier

Galaria, file de Mannient, écleral aux pier

vérant le sende monan contre les plantes
des Carlaniers et II, 333. Il revient à Mann.

335. Il cer conneligar son père à Carlanie
236. Il ser vener des Lataleignes 1.7.

Value i ment de son pere, venepuell i mer

en connectedament des different. to party in everyondement der atmeGurus, frere de Tierane, est pris des Medie por Lucaliss, II, 824. Gymans, à quos déseré ches les Grees, III, 695. 695. graduines surpris par un stratagème de Sertemes, 11, 621 gràtum, port des Lochicumairem pris par le fuero de proconsul Quintina, 11, 178.

#### H

dra Bossales : digression à ce supri, 1, 679

Frances, général carchagacós, passe en secourse d'Agracente et est defest par les Bomaras, 1, 352. Notre perfehe dest il ane
exter a les accident mercousers, 353. Il est
dépose, et Auricas sass en sa piece, 553.

Justicos et l'état dans la batalie des files
Egaties, ceo-lassaé a mort par les Carthacianus 1. Est. 1, 679

account of the in biodile (or 180 ct) and the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence of the incidence o

Mornish and the an Adaptive dates and the second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second Planch and Second

recorded to the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the fe

erotions, cite consider to se que contre Morses, vent a en dispenser comme patron. Morses lei conteste contre quelce, III, 267, errennes, centarion, coupe la Mie a Ciccion, III, 584.

les sutres a ofer separer les dess armes, 56. 36.
The squart, endet den fils de Maciona, se brandle none Jugartha, qui le fait tour, 11, 346. Recupent, étable con en Namide par Pompée, 11, 741.

mensjon, a visio. On et a Sammler per Pensjon, Bermpotas, tille de Serre, doubl its emple eng pille par Crassin, HI, 264.

Bleven, rou de No moure, est sainen par App, Bermans Maß. It verti a Brosse, HI, 4612.

Bermans Maß. It verti a Brosse, HI, 4612.

Bermans Maß. It verti a Brosse des par-bas nords per les Bermans cantre des Car-Diagness, 467. Il rasses a Bross des par-dé 312 extert De Bermans, 1277. Si mort et son duty, ried, Brossen pel la avait sud et se de la company de la company de la com-gradate is there a systemes, 1260. Sayes

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

powers, 631. Tecanin (M.), consist arec Publicula , 1, 188 Il dolla, le Capitale Fondant la consissa-

un les aussence le mort de son fin, 154.

Rominus Loules (P.), defend seul un pant ceutre Frances de Descent, 1, 150.

Horatius Rardones (N.), parte avec hanteur ceutre les dec-morts 1, 250. Il a grande partiaves Valere a l'includence de decemenpart avec Valore a l'obdasso da decem ral, 233. Ils soni cree returals, 235. Le lors, ebed. Il defait les Sebest, 234, tromphe sans hera que son collegae, en gre le senat, 235. Merlogre commes a Bome pour la premi fice. B'ascritut na ce suget, 1, 542. Beriessos, Blue de Tortsopt (Ilotromans, 5

directore ess incomerce on farcar des dans e Presente imposéra par eus a une inte, III ,

Sensons (L.), triben da prople, arsues de consul l'empressar, el so deusse à la prise de consul l'empressar, el so deusse à la prise de se culti-pero, I. 272.

Berena va (U.), mouri decisient, I. 360.

Retressar (L.), per est. Plaistra des albée contre les , II, 350.

Berena va (Hestenant général de Sylla , II , 678, 678.

Bermann, 'Instrument placed at Spile, 18, 1989, etc. 11, 1989, etc

Mississes stated, 10%. If even in Harison is constructed, and offer tempts upon all said on excession and only of tempts upon all said on each of tempts upon the said of tempts upon all said on the said of tempts upon all said on the said of tempts upon the said of temp

293. Hen en : divenue entre las et Ariatobale ma controlus, sled

kultur Bopo (Sp.), un des rion permiers rebens de propie, 1, 600. Il cut pean-te in que marcine le seave de van blazz, and pean permient de pean de van blazz, rebens, 1800 et a publication de la te-sticiare, 1800 et la publication de la te-riciare, 1800 et la profician de la testima pear petro de monta derema pea-fer marcine, production, production de l'Arriver, qui las riots promose ca mar-pes, 1, 23. Il sendere la mislanda de-tra separte, 1835. E est cere triban, 228. 1,331. Total de come richiare a la fast, 1, 347. Total de come richiare a la fast, 1, 347. Total de come richiare a la fast, 1,

Been Les Romanus à leur entrée durs l'Asse, y offices des acciliers ; II, 233, Cets ville épense la freuer et la hosbarie de Finhen, 707.
Bregens, voera Indibita.
Blacargus, ville d'Espense, est mesigée.
L'ord d'écusée enforcement par respons.

M.
 Type: conserverement de la guerre shan er paré, 1 600 Piantes petires en afont con-tre les literens, riol. Trata tott fare les ambusa loute romans; 657 Espolation

des Bomains dans er pars, ded Trainis er pars, des Trainis er pars, des Ernaus er pars, er pars except fas villa- dependante des Bartanassa, et camer house arme, 2005. Bertanassa, et camer hours arme part pars des pars de ment son Bomans, dell'Alband for the former son Bomans, dell'Alband for the former son Bomans, dell'Alband for the former son Bomans, dell'Alband for the former son Bomans, dell'Alband for the former son Bomans, dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son dell'Alband for the former son

Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1. Section 1.

de plusantes victorors des Romains, 18, 234. Letrevaloites, 1, 63. Patrices è vide des Vaccéens en Espaines, 11, 435. Combet singuirer de Sérgera Embre outes es Espaines, nons les mans de crete ville, plud. Letrevic de l'argent pelos : ons déferentes estimations, 1, 299. Los quis orbals à en porce cret per an , rêsé. Il est réduit à moriée, aéed.

sbid. Intervigue après la mort de Romeles, l. 65. Auves, 610; 111, 215, 281, 183, 685 sc Asires, 800) its, 200, her, step, weever.

Asserting religions on P. Servina, oil es

Asserting religions on P. Servina, oil es

Asserting religions of the Bondard,

The State of the Servina, 1988

Asserting religions of the Servina, 1988

Asserting religions of the Servina, 1988

Asserting religions of the Servina, 1988

Asserting religions of the Servina ord prise, et le

Personante, 608, hability, 1, 40, estid
religions of the Servina ord prise, 10, estid
religions order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order order o

J

Janicule (most), environné de mora, I, ué; pris par Porsena, §23. Les Erraspes ses resportes, pois cost dévius, §63. Januel. Nem de Mait no temple, §, 38. Con-lemes. Nem de Mait no temple, §, 39. Con-lemes. Peres pour la reconde fair, 663. Pour le transfera des mes Conzires, 10, 721. Espoidas, prégles socieus par S'empconins, II, 283; par Octores, III, 642.

Jéses-Ciries et son Eglise, fin de tous les évés mests, III, 736.

where the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Machine March of the Machine Machine March of the Machine Machine March of the Mar

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

troupes, 715. Après svoir pourva 8 tont, il part de Rosse, 735. Il resonat a Rosse, et presso e i cic cuso des consals os des petieses, 737 assas Silanas, Yoves Silanas, assas su Danaportire de Tries à Bome. Ca-mille la bilas ou rossple magrique, 1, 334 Junes Montes. De les érge un lespie, 405. Junes Larsse : tomple colvère de 105. Junes Larsse : tomple colvère de 105 Junes Latiner : temple celebre de seile decase : 636. Les tales de marire

make taken a major mayakhar, A.S. Ma Manan Karing Karing a manan a major make a major make a major make a major make a major make a major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major major

L

Lubéen : un des conspirateurs contra César , III, 505 . 641. — n se estable de Philippes , III , albrius chevalier recraie est engagé par Crear à poser los nétase un rôle dess les ensers de a composition , III, 474. Repar-ter assguaire a Cacirno, qui must vous le railler, 473. i, 505 : un toé a la bataille de Philippes, III ,

me angegor à scotter, qui mes monte de della participa de Sateria, il della participa de della participa de Sateria, il della participa de della participa de Sateria, il della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa della participa d 

nouvellement serii d'exclassor, stod. Il spread to first à la bataille ou Happer, 429 il posse en Esponer, 427, il est tacs la bataille de Mantin, 429 d'autoine III, fit de procedit si sprei le bataille de Mantin, 420 autoine III, fit de procedit se Parther, 111, fit de procedit se Parther, 111, fit de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue d

tidia, et tat primiter par sommon, tod.
Las d'Alla scera subriemest. Réponse de Forsele de Delphes n'estle occasion, 351.
Las Currus dans la place publique de Rente,

Lee Cremus deat in place publique de Rome, 1, 393, 1, 393, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1, 293, 1,

Section 2012 and 1912 
Sections, design Tab Secretion, and the first Harmon Section 1997. The Section Section 1997 and the Section Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Section 1997 and the Sectio

Prompte of L'essaus de geogloper, Leen Prompte of L'essaus de geogloper, Leen Prompte de la lance de la lance estado de la lance Hi, 322 Mais de sen mitarbamets pour l'oragee, lad. Il arrive en Expre sopre la betalle de Plantaire, at viscour la meri, 442 des telles de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de la lance de l

Le mais : contre Michidae, IL 690. Michiglar, II, 690.

norms chef des timbeis, II. 287.

gastes (M. Esseus est sone par les cenacon pour é-reloge a trop hau; pro. II,

German M. John C. Strand M. Bill. Service of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co plic au milion de la proscrip

gal poer la seconde Sus , 300 Amount et sul pour la seconde Son 2009 Announc et Chekavier finit en sourceus partique des pro-vences a non prijudeve, 457. Il ces hoite per L. Annouse, 1831. L'Altrope site est liniaire L. Annouse, 1831. L'Altrope site est liniaire proposition de la companie de la contra Serial. Desarrie de se possiere a há senotre Serial. Prompte. Ses fecces en Afoigne, 1677. Illente es bonte. 630. Desarios nostre las el tra depositio de la transierarie, pet fin religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales, 651. Il presil ten religio se Carcer es tiales,

Lepota, et es precent, some sour un-tantes are competitive. Il est découvert et mes n mort, 111, 732. Serville son épouse la aut un tembron, téc. Lepon, ville d'Afrique, III, 446. Dens Leptis,

Ceptos, visto o antiquos, just, dece. Overa aceptos, code aled.
Lidocena, tribum des peneplos, appelas la loi du Yudiceno, son eciliques, j., 197.
Lecenos, Ivalicano). Noyve Falicinos, comercia de Petro Respecto, viseal. Proposer a Activitation for Proposer a Activitation for Proposer a Activitation for the Proposer and Proposer and Proposer and Proposer and Proposer and Proposer and Proposer and Proposer and Proposer legis control responser and Section, 642. Il ubandoner Section, 682.

men at Perinci, Sal. F. Sansimon Service, Canada, James de Caprello, Pelanet, Canada, Campan, Carpello, Pelanet, Caprello, Pela

Bellet use an expension, discharges are negative statement of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Leon. Sylla donse as combat de cest kons dichainés, II, 636. Liperi, Ilu et ville prise per fee Bossisse, dechains, 11, 6.55.

Laperi, lie et ville prine par fee Bonnine, 1, 579.

Lee (T.) on qui none resto des oprragre de cei naiser, 1, 455. Ridricos nos ses harraguere, 25. Co qu'il pensali des prind que, 25. Co qu'il pensali des prind que, 25. Co dont ce qu'il nose rusis de non history, 415.

Leris, Somme de TO. Neton, 4 posse Octavira,

Lova, Simum del Yib, Neren, propose Ottomico de conservamenta de son mari, forient prome de conservamenta de son mari, forient prome de conservamenta de la conservamenta del la Persona tresa mora apprecia del la Persona tresa mora apprecia del la Persona del conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la conservamenta del la co

101. So noted to control properties of the control of the focus romaine, respect on a victorie sorce in d Antordos, produce on victorie sorce in d Antordos, produce of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of th

Los Allins of Phase power for machine at the Machinery, response pour la prescribe the Anthresia Comprehensia for prescribe for prescribe and the Anthresia Comprehensia for the Anthresia Comprehensia for the Anthresia Comprehensia for the Anthresia Comprehensia for the Anthresia Comprehensia for the Anthresia for the

duce le serator du Gasér , poer indreduce de soruisa dans hos juyermentes II, 633. Falcedra, III, 633. Falcedra, III, 635. Falcedra, III, 645. Aprepara des messantes III, 645. Aprepara dosance a Prompte la commandema pour dosance a Prompte la commandema des mera, III, 646. (Voyer Galissax). Lersus y pour la continuou de pourille, II, 646. Amados, pour charger. Posspie de la Amados, pour charger. Posspie de la

II. avil.

Munilu , pour charper Pompie de la pretrie contre Milleridata ; III., d. Sepurer Cepria, contra le line des dames ; que feté toon à ce suj ; II., 120. linecure de Ceto, co literar de la loi, seld Borone de tribun Valèrina ; 196. Eta set absie; dans contra la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de la line de l

Orches, contro le Rhu u.

\$16.
Prints, contre la pérulai, II, 285.
Pleson, contre la vicience, II, 555.
Pleson, contre la vicience, II, 555.
Pleson, contre la vicience, II, 555.
Porves, qui déced de battré de vergus
un ciusyan romaia, I, 438; II, 855.
Terminilia, pour face legatienciance, I,
Anti-Opena de la vicience, I,
Anti-Opena de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de la vicience de

A second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

sex assessed par Persogne was in further, Compress and more made to deliver person bearing compress and more made of the compress of the American and the compress of the compress of the description of the compress of the compress of the description of the compress of the compress of the force of the compress of the compress of the compress of the compress of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the compress of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of the description of

un hazileture cubben rescuerture it ver ver remellen, au despipe, diese profit (fil. II ees accusel et consistant comme Levillet, L. Levisien). Neu commence Neu pole et meire, 11, 497. Il versure les bouss a-rein et dans tonois le-citud. Qualifiet de mos cerves, 716. Chope par Patil de les montes le-titud. Qualifiet de mos cerves, 726. Chope par Patil de les montes de Patil de les des des des des des parties de les des des des des des darse Carrier, 702. Il-de, 11 ferm flority, John II ferme con acrossis au bela courte Mithrichtis, 702. 2 m.

when the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prope

Charmas que les seed l'arrès. Processiones L'accidin revient son serçe a l'amuse à L'accidin revient son serçe a l'amuse à L'accidin revient son serçe a l'amuse à l'accidin revient son serçe a l'amuse à l'accidin revient son serve d'amuse ce qu'il re l'accidint se l'accidin serve d'amuse qu'il revient son de finant l'accidint se l'accidint se l'accidint se l'accidint se l'accidint se l'accidint se proprie à se vertez contre des serves se l'accidint se proprie à se vertez contre destant se proprie à se vertez contre destant se l'accidint se l Pagasteres des Armerens au les preis mombre de sei present, 118 Baulei, 148. Baulei, 148. Baulei, 148. Baulei, 148. Baulei, 148. Baulei, 148. Baulei, 148. Brit de la comment des la commentation des les de la commentation de la commentation de classes de cortex virile, 164. Il partie le mour-dant de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation

Amendment of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont one mountains, etc. gover per distriction, one mountains, etc. government, 
170. Icason, nommé depuis Taconin l'Ancies. Youer Tarques / Ancies.

III. DIST. FOM.

Luciones, ros des Arerimens. Ses eschesses ; II, 334.
Laperroles : Stra établica par Exandre, L.
44; III, 500. Leuterens vengerst Paul Emile, 11, 261 Vanceus per let. 264, Vogen Galler, Arre-

Accounts of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the County of the

(20).

Levre (Le), resse par Philippe, II, 445.

Levre, prossere d'Ann, despres sus Rindress par les Ronaux, squiès le garrer d'Attioches, I, 220, 377. Brassus y porce la gerrer, de et er rot au la re-de pisserer places. Farrer de cres proples, at partocolo-ement des Xambiers, III, 244.

Levres et cubit pounts de Genages par Civili, 31, 325. Les Romains de Families. prier detecto par les Romains 4 Esmèrer, 11, 250, 675.

230, 673.
Lyon, colone remains fundes per Plancus,
111, 568. III, 568.
Listmarks, ville principale de la Chernosèse de Thrace, II, 201.

# M

Marcel our (Gorero de), 1, 851. (Yores Phy-

Secretary (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (1997) and (

Mahathal postuni les recles de la batalle de Transcur, 1, 656; avased e a Ansebel de marcher vers Bome, apres la batalle de Conses, 711. Valire de la cambera : son poutor, 1, 148. Water d'ecrée qui here ses disciples a Ca-. I. XXV. es. Voses Bénéreus. les (Pabliceus), conjunte de parcicido,

II. 600. L'aventes), ovejable de particido, falles (Ca.), beauer ann seitles, est fait conseil et recons en Grande part nouvent Cepain, II. 581. Intervision represent, sur-ter and the experiment of the design of the participation of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil of the conseil

merganise to the control of the first server, 2022 or control of the first server, 2022 or control of the first server, 2022 or control of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the first server of the fir

ST. Months de beargeusse remaine , \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17. cat \$17.

n organica at common recoverary, et est declar, Lacotta (C. Benetifon), merite devant Atamas etc., se recove de nont de devant la ville, et est portante par les Namas etc., se recove de nont de devant la ville, et est portante par les Namas etc., il padr. Il est manda etc. de la companya de la companya de la companya de la companya de Namas etc. de la companya de Namas etc. de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de Namas etc., de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l

American State of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the

Grand State of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

what is more presentable to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont  on Aurobal estimaterium, find, Yore crip-inmande que Mircola firi a sun articular de Mircola firi a firi de la companio de Tronsière resultat de Aurobal est sanceix firi de la companio de la companio de la companio de est particular de la companio firi la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio

April to beight to the many particil than real electronics. So constance, 450. Chear connect some crime. Harmages of Corenia certification and the Corenia certification of Corenia (Canalla), consult. So fermed control Chear Caronii. Hormages of chicalities (Canalla), consult. So fermed control Chear Caronii. Hormages of chicalities in patter, 111, 550. In participation of chicalities in patter, 111, 550. Married and company part Chairmage pour facts on many participation and transplant, accordingly to Chairmage and Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear Chear C

son successed, accordingtones from the MI, 735, Ler germe faires acts not town par Octaves, 7.36.

His 735, Ler germe faires son on town par Octaves, 7.36.

Herbert de decide Veyer Presque, Pirenans, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840, 1840

Former and control regions of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of the Mark All Control of

defents of solve-larged closel (friest, tide). Demands for involved in prices Met surgested received by a prices Met surgested received by a price of the surgested received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a received by a receiv

gentle generation (E.), control, 181, 510.

Morrau: handre segui/se de las et de Bar-baie, 181, 772.

Marraya: ha (B. Bonarius è ce sejet, 1, BS.

Lot, yes le persort cutre l'est Gamille patri-cierces et les plobbremes. Debais a ce

might, \$51. Deceive d'un consert pur chabrice les chièrente un manage, il, los di-ceires de la competit un manage, il los di-les de la competit de la competit de la co-tion de flotte ches les Riemans. Dannels conserte parte avoir cons. i, los Qua-sières ment à la manage, \$51. Conserte parte ferralt constituit les pranters traissest dont de la cercerrent, \$55. Fremier des frent constituit les pranters traissest dont de la cercerrent, \$55. Fremier des consertes de la competit de la mer, sud la crassocieté de la cerce de la cerce de la la crassocieté de la cerce de la cerce de la la crassocieté de la cerce de la cerce de la la crassocieté de la cerce de la cerce de la cerce de la crassocieté de la cerce de la cerce de la cerce de la crassocieté de la cerce de la cerce de la cerce de la crassocieté de la cerce de la cerce de la cerce de la crassocieté de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la cerce de la

state 1 viture construction because a per miles recovers of the miles recovers of the state of a personal for the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of gentha, pied, digrament se Grecon service qui pri pour ebborre le con 500. Il prépare total pour end deps benarque sa propie , 572. Il past se le service en Afrique, , 576. Il com propie presentation de la constitución de relicion de la comparada de relicion de la comparada de presentada de la comparada de presentada de la comparada de fered matire, ande par la hercifora fered matire, ande par la hercifora politica que particular de para Borceton en Ausgerella. Il report Borceton en Ausgerella. Il report Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de la comparada de Sold de Sold de la comparada de Sold de Sold de la comparada de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sold de Sol

Marias for measure control is, Sa servicité pour faire observes la pluse, 694. Relie action a l'égard-léet qui avait fué aon nevre, sin une un nouverent canal au Bibler, est crée consul pour la tronsmire d'; pour la qualificine fors pat les ne-ces services casal il crete de di-On tribum Saterani, clad. Il reviete le on haltre contri le Trutient, 300. Il faind l'impostère d'une fronze a tream qui doncent pour propherene, silé, il refere combat portrether, (ried, de autentierne les Tencons pris d'aux, 307. L'enne fut pressed du botto, qu'il fail reviet de pas, 306. Oraspe à en secrifor-apprond qu'il et c'e meante consi pour component fest, silé. Il jueur son amerie component fest, silé. Il jueur son amerie presser le service son a pro-

giore, find.

Jalosan de Marios contre Sylle nigrie p
na présent que Borebas avant frit sa pri
ple romain. ESS. Tons deus ambitione
le commandement de la guerre cours M
dirichate, and. Harios e suppure de tribe.

Bulpicios, 656, qui par ses violences le lu-fact docure par le peuvle endigre le neute, qui l'arati denne a Sella, abez. A l'appro-che de cela-ci sera Rome, il se proura date an grand embarcia, ai force le serai de las envoyer des dépates, 63% il n'esclait de la ville, 6:2. Seila le fast déclarer ende la velle, 6.2, Svila le fant declarer en-meng publir, ded. Su fint et aus differense aventares, 180. Su parisanse reprivarent consegue 185. Il revente de lattier, en vern par Limas, 167. Il marche avec los contre Rome, 180, privaces le balantie a thermas, que a une i acreptor, 160, first avec Crean un contre la marchitectura da partico, par a une contre la marchitectura da partico, par l'acre est revolar, Il estre dans divare, que in con cel, on le moit decreus de particos trane cet recisie. Il estre dons finne, qui est libre a nonse les herceura en la parte, 571. Permanages discinger, mas a mors, stel. Lamay herchile, 575. Bannada de neugle comme co celte coccom, cidel. Les motiens coccede para la septeme fois arre, Coma, et exerce de souverlin ercanacie, 475. Se more, tied. Se libreralité, un Securia et librer, died. Se libreralité, un Securia et librer, died. Se comp de projected, par librer de librer de par ce par per particular, aux les contra-

and these or design of the proper should be a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a familiar and a famil

Milliothics, and it call any discount per filter of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

blener, 371. Conduire sector de Cesar en-serté est, 8000 anna crassión, 572. Manses pespéra d'Iniv., 1, 463. Defiaits par Valerans Mantana. 467. La garrere sociale est resucut appeles de legit sons la gaerre des Marses, 11, 611. Bot es chen un leur valera, 615. Es posent fer atmes, 630. Marsie, formas ayrector, aconoce par Marian pour prophelesse, 11, 308. 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

St. 3 (1) A substitute of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

hdress traine & yrraws, s. ers, 1,542 hdress : promer qui parali a 6 mm, 1,624. Prindeges accordes par Lesar aux mode-

cos, III, 170. loke On damagaint door Medico, III, 671. epicter, and de P, rosa, coonge d'armes avec lui, et rat blesse et prie parteire, 1, 549, 549. us. Jeume de Domophise, Yoyes Da-Megathe, Jensee de Demograte. Veyes Ba-mograte.
Megare, on Megare, partie de la ville de Carthage, II, 434, 435.
Megare, ville de Grece, ost manue a Céag-par Calenca, III, 432. Traite aventire des Megareum, 435.
Mejar De La recoulle a se forte more durin-

har remaind 11, 22. Instea areaser on the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

An experimental countries, Co., 1997.

The property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

substitue a a place de Canas, abdique le cusanist, II, 666, 670 ho mort, 673 Le accordore de hujuer quil acerçant democre vaccost. 77 ons., abd. Necopoteme, III, 365, Creanas y perced plan-ticum villes, un il basse parmison, abd. II se prepare a y resizer, 200. Sensalo, Vocca talcrana III. Sensalo Viccerca), referent membra de Stra

foresta, Voice Salernas III.; Frends (Veleria), religire suprès de fina-las, cet efficié du nombre des procertis. Son chap par Correns, III. 385. Il refise-de se mettre à la ble du parts vasices apres la mort de fires, é EL Besa moit di la Octavira, vied. L'endessa d'Octavira, si respect les Salesses, é SS. Il est consai transcri les Salesses, é SS. Il est consainde-ce de l'entre d'Est. Il avec de resonande-te de l'entre d'Est. Il avec de resonande-te de l'entre d'Est. Il avec de resonande-

Messan, Voyce Manerum.

Messans des Commune appelées maltes, in-activatur des posters, 1, 309. Nesares post les denées, 378.

Messpenie et Tharium se rendent a Amibal,

ins demons, a...
Nerapeste of Thanam se praders a annual 1, 103.
Melevare (Installe del), 11, 54.
Melevare (Installe del), 11, 54.
Melevare (Installe del), 11, 625. Sa mort p. 71.7
Tannam del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader del prader

Wester, komme de Spin, 11, 425. Sa mort.

Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Teller lein, Lein, 13, 55. Rome cette familie en eint marbe de serrome sembriera, 363.

Romfine L. Certinoli, cossol, 1, 573. Rome sembre lein, 1573. Rome sembre lein, 1573. Rome sembre lein, 1574. Rome sembre sembre lein, 1574. Rome sembre sembre lein, 1574. Rome sembre sembre der Versig, 421 per policy lein, 1584. Celchina 1, appets la batallie de Contrat, rent sembre de Hilbert, 1574. Qualitate, di est dicti par lein censeure, 1584. Rome sembre de Hilbert, 1574. Qualitate, di est dicti par lein censeure, 1584.

Operating a dear field part best consensus, the control (1) (Collins), a theorem (2) (Collins), a theorem (2) (Collins), and the control (1) (Collins) and the control (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and the collins (1) (Collins) and t bredeur, 536. cirllae Bulcaneus (Q. Cécilius', sotjague

kerika Balvarron (D. Cecian), respa-la Balsara, II, 25t.
Va Balsara, II, 25t.
Vatellur Namelova (D. Cicilies), consal, est.
Catego de la guerre coatre Juga Ba. Se-belles gralière. II, 25t. Arrive es Aruşe, il il tassarle di shord a résolut la desquen-dant l'armée, 26t. Il reçoit des departes de Japarilis, el les ercaça e la la lucre l'esc maltre, eled. Il condat sea muée en Na-adre, des l'escurage de précesson, 36t. maitre, ried. Il condata sea tructe en Na-na des, arce benavoys de précasions, 561. Il se suporte-mes vertices sur Jagardia, sied. Il cancar sant le plot para, sied. Il reçon un cètere, tried. Il apparte, une accurrie attention pour ma par se l'asser assigne-dre, 562. Il next le sacçe des uni Zama, tale. Il levus le succe, 562. Il tervalité per-dant il luvre in segre per la casalidação de Jogostia, sie d. Il sora la équi en a sun fin shift. Here is near, owner, and consideration of properties with a Branch and the set at many larger than the larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larger than the set at many larg de uns père, et acceptent que les le surmans de Print, II, dell II en comment ma seruée contre les Semester, 607, 666. Il su print accepte de la servicio de la consol Octavien, delle, 600 Il su print ce Lagare, et de la ce Afrage, bloch Commo de l'Attigue, d'overes en lagare, 712. Sa tendre reconstangent curves III-servicio de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferen

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

studey, but I descri, note that nonpresent in a contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract

Rougel in aportes de l'écop estité de l'Allesia, a une entre de Allesia, petite de Allesia, e une entre au acce l'aison Hessifies, pour en no-commondement. Son douveur, 1, 78. Au commondement de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l

Métalem , ville espetale des Japodes , assis-gée par Getavien. Bravoure et littrapidaté de ce géneral , déd. Métamor , res d'Eleane , a'assis à Turman nour

gir par conserva. Mexicos et vascepares que la filia de Marine, red Giberos, «insti à Tenne pour Merine, trait de Tenne pour Merine, et la fin Marinero, montés ser la respecta de la finita de la filia del la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia del filia del filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia de la filia

The Charles And Province Manage And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charles And Charle

content and only the first property of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content

defined Sicomode , shed. If defaut Aspettles shed, Tast in pays in on cavers, if gas a Landerton don peoples par as desegrer in particular control of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state Bill disbereet en in selection de la constitución de la vere la sejec, 1659. Dens us quables de sono intracter, 950. I pour possor la guerre en exalt pour pour pentre la guerre en exalt professas, arrebas par Revisios prefessas, arrebas par Revisios prefessas, arrebas par Revisios prefessas, arrebas par Revisios. Prefessas presentas per son manus greateras, 1973, et les déstas augent de Chéronies, 260. Le rou faits devas Cheromines, 260. Le rou fait de la cheromine, 260. Le rou fait de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromine de la cheromin

In part est éconier, juis II quesse voir des habitus de Chéliche. 
Total des habitus de Chéliche. 
Total de la contract de la revienda general 
Total 
The largest \$10, we make a Person or on the Author A. A common growth of persons of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. A common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author A. Common growth of the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the Author and the

grandout de Rossa, 280. Voyre Censure et Romanne. Romanne, refigurent poinspat ches lee Parthre, quette la couer de Phranie pour se refigure vers Assisse, III. 600. Bonneure et gratie-parte par de refourer vers. Phranie, O.H. I des averte Assisse des mantans dessense des Partines, CFS.

Lorent epouse Michaelste, II, 688. Sa mort, 509.

some special file. Since the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section

Gas, a two accommodates a weet or create-forms (1). South a generated to her Post-cians (1). The south and the south and the housest makes (127. Years & evolu-tion of the south and the south and the housest makes (127. Years & evolu-ce twentile through (1). It is, instead, if we have the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and and the south and the south and the south and and the south and the south and the south and south and the south and the south and south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the south and the sou

tmoude le gouthe de l'atmee de

"The letter of the letter of t

Maho, tyrms de Sparter, fell affisione aure les incommenters revenus de Crifer. In stote commenters revenus de Crifer. In stote la sea tejusiam authorie fortecte per l'igipris de la commente de la commente de la commente per certain de la commente de la commente per la commente de la commente de la commente le tyrans se papera adificient petit con-téct. L'accuren avec Quantum, abst. Condu-tions de parte qui mont proposer, con-cernit de la commente de la commente de la commente la commente de la commente de la commente la commente de la commente de la commente la figura de la commente de la commente la figura de la commente la commente 
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Il s'enfeit d'Italie, III, 426. Il va prodre Anthre, et cersent an Italie, 650. Il cels à Ottarien Lizre, sa fiemme, grossa de sa sion, shel, la sort, 651. Nero (Cocciosa, Vores Georgia. Nerous, peoples de Gaale, César marche contre est, Lera farri. Il se préparent la bien recencer, III, 199. Voyce delges at César.

Arms (Section ) Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Very Account.

Section 1. Ve

her, 790, an e-prophe romain non hete-Necondate, ville, II, 804. Necondate, soulce pie Pompee, III, 45. Deux Necondate, double pie Pompee, III, 45. Deux villes de ce son fondou par Coursen, 728. Naprime Figuria. Su production touchout Au-custe, III, 63.

Supplied Righder. So production testioned atManke, vited Cartaney, price per Leccities.
Marke, vited Cartaney, price per Leccities.
Marke vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities.
Market vited Cartaney, price per Leccities, price p

i., 578. Scipan est les pomo ors nom n., 578. Scipan est le promer qui sit no sernon trè des proples vantes,

combon for private a Land destinated in the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compart of the Compa

## **₹** 806 **₹**

copie de Pythagore, sied. Ses fineradies, st. Ses letres calemas dans un concert porte, TZ. Sen tombens crousé dans

core, B. 21. The manners threst data core, B. 21. The manners of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of the core of t

r ville, -lad. , Numdes (Voren Spoker, Nesign egon, Jugartha : Pos lest contage e landirese da delevrent d'un desgr issuelec, Jasonder (Vorer Sysber, Meriga-ry, Heryan, Supertha The Intel Tomatez et lete: Intelligence die delivereit dies despre-eithem Higgens ders fer Sauteriens, II., et al., in der State des des des des beurs dersons, Jahl. Lour piet eine heise Gener en prosser menser, III. 1900. In stater est ekanne die Enfor piet desslams, II. 325 et etablis per Bomolan et Bomos, III. untel men, unere die Volgene, II, 233, 257. pp., peru M. Billenfeller, et verse de Datio-po, peru M. Billenfeller, et verse de Datio-

0

German Antonia, depth martin Larrain, and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr see, sied. Ills coursest aux senues, 520 Oct. take attitue à lui le vierne schillat de son père, sied. Il sensem des troupers, dont la pière grache partie l'Alachaires, il lier re-plete grache partie l'Alachaires, il lier neu-dernation parent de pou pière, sied. Nes for-ces I soffer se services sa soine contre la-siones. On les scropie, 525. Bernier enga-generes de Cocrona sere las, sied. Becret de sérent que misonne ces ormes, 526. Il de services de l'action de propri-reche de la tres et de propri-reche de la tres et de propri-

when the first of the contraction of proper-ture and the contraction of the contraction of the contract is specified as the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the co

ter Ormire au e ses troupes qu'il erait sodisposes con-re le séant, profèr de l'occasion pour an-pèr le constat, stot. Occasion outre dess Bosse svec des trou-

October outstakes Bour everdes trees, SSI is response due description publica, pp. SSI is response due description publica, pp. SSI is response due description de Bours, et il contact count, key qu'il sevil et peut leur, sind. Il fact con lettere particular deva qu'il sevil tate (Creep, 2571, but tan et pressi cet als particular les Creep, 2571, but tan et pressi cet als particular la lattice, sind his tan et pressi cet als particular la lattice, sind his tan et pressi cet als particular la lattice. Sind it letter la response comme description de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattice de la lattic And the second per is used by the The State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the State Control of the

Section of the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of American Section 1 and the Control of Americ

crities his parts de Lucius, shod. Il savețee Lucius dans Plemare, Non crivinte, gilt. Lucius dans Plemare, Non crivinte, gilt. Lucius dans de discrevius, gilt. Beitan parties e Octames, qui arimanchemp para qui ne prorie Ador accessivator, aind. Cresante qui animan para de l'ambarre a l'irranga, gild.

1. Cresante qui anima para de l'ambarre a l'irranga, gild.

1. Cresante qui provincia access de l'ambarre a l'irranga socie diffice del provincia da l'ambarre a l'Espaça socie diffice del provincia da l'ambarre de l'ambarre, dist. Il reposer Nordonia serat de l'âmbar.

1. Sea l'ambarre de l'ambarre di Si. Beseil-bran pere de seas l'Image, dist. Beseil-

Jeries rates lei si Antone. CM. Novoca-tos de Carceias Neva, qui les revescies a del Timis contei neire luci l'acci haccione pa-die Timis contei neire luci l'acci haccione del Timis contei neire luci l'accione del se serie proses. Antone, relet. Le per-tendire del contei nei nei particole del series del contei nei nei particole del transversi dans tras les delle, 411, 104. L'accione del proprieto conteine conteine con-petito et solicitare con l'accione del pro-teino finanza con trasser les del series del la Nat, et rel desarre per Asister. 411. Lei viere del conteine contra requi lei la Nat, et rel desarre per Asister. 411.

in vie, et eil dogar per Anter. 6
Für denner per Otteren, matens in
Für denner per Otteren, matens in
cumo une Vessel, tall, Canderone en
ern inni genesau, reid, Continues
ern, 103 har eribert per cause ce
ern inni genesau, reid, Continues
ern, 103 har eribert per cause
ern, 103 har eribert per cause
ern de inner le inn dass Boney 6
Comme cern denner pour Liver, de
contracte ern denner pour Liver, de
contracte ern denner pour Liver, de
contracte ern denner pour Liver, de
contracte de de la material per de
las en color pri son man cest preser
as man, della Talor.

las val cellor pir non meri charl groupe de non mens, shot. Talere et Dranon electio dens note palane, 631. Converde resporar entre Ortanine et Sen-les, sield, Menne, affrançho le Section passa un nerver d'Ortanen, 632. Propagade d'Alcussom pone la decrete. Combos ansul-pres de Casses, 633, datte combot pors du nort de Sectio, son la fotte d'Ortanen, du not de Serille, so la foste d Occarve en maintenir Sentomera, si al, liu- im- ples arbiero de ratter des faces anales productivos de la completa de la completa versal preparatoria de la completa formational poet rompera, 655. Occarren de manie la lajourous de labora de la Ligologa manie la Sajourous de labora de la Ligologa destre Sestia, 657. Alleitas viene de la tra-cutivo - se de la completa de la completa contra con Cologoro si del de la cologo contra de la cologoro de la cologo contra la cologoro de la cologoro merco la garren comera. Nessa la Lustraino merco la completa del la completa del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco del merco short in generic motive. Serva i, leastrance grapes are senginery, solid. So Ferrari, 600. The property of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the servant of the

and marries a system for combine yells a local design from the property of the contract of the first property of the contract of the first property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con seinst est diessat he persphe, 704. Il far readre an décret que pris dateme du non mini et de la persuage transverle, 700 Son attention polytope a et fane declare la guerre que O Ceopater, 705. Tomo I l'unh d'engage par sermons a servir Octavire, con tra Anivare, abul. Préparatifs d'Octavire, shall Son streinume comunit. Ses fotres d' lerre, en de mer, abul. Dell qu'il perte Anivare, al répord per un sante dell Anivare, al répord per un sante dell

Pol. II repose per us sure ure; Pol. II repressible usaire see force a Brio-dra, 705. Il detache Agrippa usec une es-cadre, pone ailer auquivier l'essensi, jaid. Potatran pui une assires ses forces, et arrore un pramonister d'Artum, jaid. Pou èra fact qu'il se augresses son emms.

And the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper

445 Offins Iriban légionaire, taé secrètement par sodre d'Orieren, III, 666. Opalassa (Cn. el Q), le hons du peuple, pro-passent lour els pour communique sus pér-biens au religion d'auguras et de possi-les digustes d'auguras et de possi-

In Designer common con excession and programments, bosomer convert for crimers, exerce are semporarges persistentiare à la frança de la registrativa de la frança de la registrativa de la frança de la registrativa de la reg

Oppins, prompts, out sound par son fits, out the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the probability of the pr

hal et les Bousses d'en vrair en cuairs, I, 610 Autre, qui iconsmole beservap. Farme de L'este, III, 320. Postron facciere ; usage des Bousses est ert irrecte, 11, 351. Transcere, 111, 363. Transcere, 111 Sei, est de l'est de l'est de l'est transcere, 111 Sei, est le farmeste par la victoire de l'est facciere de l'est farmeste par la victoire de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est d

Orcioner, 111, 166.

Orcioner, 110, 166.

Orthograph of the course par la victoria da Schlade, III.

Orthograph of the course par la victoria da Schlade, III.

Orcioner, 110 de Calendo, Poder de cetta place par per person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el numbo, III. 32 en person el mento, el mento d

grode, II, re...

1, 29.

1, 20.

1, 20.

1, 20.

2 cased, I, SAR. So schedule
a mainter is despise mutater, 549
incrine (I.), second correct, if rario of
crite chance see les representations de Fakars, I, 702.

1. Boure 60 (), passè par les Bonnine, II, Crite chance our les representations de l'u-hies, I, 763 Cutti, Brown de l'), passé par les Ramains, II, Adds.

Ours do Remidie, 181, 485.

Ours do Remidie, 181, 485.

Oritina : as difference d'avec le triumphe, 11, 834. U.S. (Crimins (C), sécultor, mis a mort par eq-dre d'Octavire, III, 720. Gayatta, fils de Jugaribe, II, 618.

Paccoma, Six d'Oracle, noi des Parches, estra es Syrie, et act reposade par Cantese, Ill. 260, Navaelle massion de Paccos et a Sy-rie, Edd. Il périt dans une batatile consis-ventione, Edd. que dat poetra se des par ventione, Edd. que dat poetra se des par-retes subject occupant fai, incl. Begres-ment d'Oracle sus pers, effo. Paccerina Calarces, persent magistria de grieda à l'enchement, 1,728. Il desiron griese d acabalo poer son Els Percils, 727. Voyas Percils.

Percola.

Padous, I., 467.

Padous Hostilieu, brâld dans les funérailles de Cisclus, III, 263.

Paless Jule, 737

de Cirches, 111, 285.

Philatone, mo mod Phelina: origane de es mans, 1, 26, Ceterine e'; bien ser marion en mans en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en marion en

800. Incertitules et contraductions sur le Pulledress, II, 707. Pulledress, ville importente d'Espagne, II, 455.

Particular of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

atten, ville de Lyen, an mannet a Bruian, III, 925. Eschart stulten an om militar, enverye an napplere par Bentan, nied. ander patrolar, j. 72. eine wiskerman ei majorque nembran, j. 91. einer wiskerman ei majorque nembran, j. 91. einer wiskerman ei majorque nembran de la revoltate en plant eine eine patrolaren de la revoltate de Bruian j. 46. Nouveau patriciona de la revoltate de Bruian j. 46. Espera en de leve candate envere les Poloccia, j. 746. Par le fonant de Communica de manuel de Communica de la revoltate de Bruian j. 46. Desergia de Communica de la revoltate de Bruian j. 46. Desergia de Communica de la revoltate de Bruian j. 46. Desergia de Communica de la revoltate de la revoltate de Bruian j. 46. Desergia de Communica de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revoltate de la revol

Done il de Cancinnatur, ila premeret les

arme avec leurs chruste et leure aniss, peur piquet le peuple qui refusett de a cu-chier, 21%. Civar en coés de austeurs, 34%. Neuvreau parteceus corois par Octa-vera, 65%. suppose de leuris et de propose de les estates de la supose et closeta, leure devuire réorgroupeus,

Papers et diesta, beser derum récipitopres, Paul Ende, Serre Anule, et acusait, veni et acusait, serva les et acus de la Care, III, 283. Il consent, veni en técner d'acre, III, 283. Il consent de basique, viné, il timel paris à Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la Care, il consent de la C

Person des l'Impire le-Super les tales terres per per de l'Antière (manuer, étable) pour la première (m. 1, 20). Historiere (m. 2, 20). H

603.

Person concerts, 1, 48, 126.

Personse, assister par Sciencus, fils d'In-bochas le Grand, ett recorne par les fin-mans, 11, 226. Les Arbern er loss lever le satur, 237. Rois de Pergame. Yogs a 46-

Israile, 3.37. Bors de Prigagas. Vays atlang. Eurones, Javisseec.

Fertir Joseph Golden, Javisseec.

Ferti

region or consider per an accident importes, Principal Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of

the state of control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Nation (1), or extension of a local Copy of the Parks.

Continued on the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy of the Copy

or pegls, 124. Long no is not house, and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

According to assess the evidence of an inclusion of Co-ser are Pemper, III, 461.

Are the Pemper, III, 461.

Are the College, failing avec less pi-riates, III, 781; est princ pur Servillun least Pemps, 1845.

Are the College of the College of the Pemps of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the

warry in the 1,000 km 200 km 2

ther, 176. Conseil que les donne Corne-lins, un des commissaires députes pour la pais, 178. Deus le peurce des Results contre Antioches, il prend part pour cus, il upi de concei avec le consul Activa. 218 li, rattor a Rose des ambansadeus

Half In the control of the size of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

180. He ground a large on desired a second compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the com

French, Invienze & Seek, Paughe III.

de opinite aux Lipola, Mr.

100 S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek S. Seek

Police Service of Control of Service and Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Service of Ser

medical state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

les que retablit la passence de tribunet, 768. Braité retre Prayée et Crosse, \$30

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Particularity of the Parti

Comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of th

Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Court in Section 1. The registering Cou

An annual property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Conscille de passer en Italio, Il sime muros rester en Grece, 300. Il se propose de sur-peender Calviera, un des Bestannets de César, el cu la manque que de quatra houres, shot.

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

compared to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

Pomils (Sourcesia) e deradas de seu per-ceda, il 32 ill., 81; letes les ascendes-cedas, il 32 ill., 81; letes les ascendes-ter de la companya de l'action de l'action de 197; se peut service de l'italie, il 7, etc., 200; let al companya de la companya de la companya de ponte, il 20. Rouber des passes en com-ments, 671; et leur monianta Reseau-porte est peut de la companya de la companya de porte peut l'action de la companya de la porte de la companya de la companya de la companya de porte peut le companya de la companya de la companya de 1, 61; Sause al inducente d'evision de

fee chours nacries et le culis ces sous-1, 631. Passe et ladocarte décisies de leur sullège sur le marsage d'Ocisiese avec Livia, 111, 650. Livia, 111, 650. Livia, 111, 650. Louissies (Ca.), préferer, 111, 82. R réprése-les moissement à 8 Albèrages, 163. Il friempès magré l'opposition de Game, 281. Lockou, proconsai de Citicis, la presi pour con levièrant, 331.

more can invalente, 320 — Sons, or glical Profession Communication of Capillary given Profession Communication of Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capillary given a Capill

Arms a single in the design of the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in the single in

The Markov of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con

and a control we descent to considerer, III, 43h.

Peter appelé Flacene Daniv, I, 5.55. Deus autura pareita, Ian pose Birra, Laster thorisans on Romolas, Joh. Ces politera popurates avances avancered to enacy 555, 765. Non-birr des politres sugments produpensenters, 73h. Principiles, officiere et grades militeires, II,

Tace do sindt, I, 258. Cretestation cetre les crescurs ser le chois d'as prince de sreat, II, E. be conver set for close dan pronce de reste, 11, 26.

Press blate à timer par Anten, 1, 28.

Press blate à timer par Anten, 1, 28.

Presser par les closers par Antenia. Le historie de la companie de la labrica arce la quotie partient timer de la companie de la companie partient timer de la companie de la companie partient press, set al la companie partient presser la companie de la companie de presser la companie de la companie de consei arce de ses sociagems, et con-dament, 111, 222.

Processal: Le product sept l'exercice de la ni

tecité militaire nai été prompé mas na ti-ire, est bablisse Philo, 1431. Les proton-ants perfeites inter passivo e mestant le constant perfeites interpretation en missant le Procultina, distratier roman, enveys par On-terion, percé (désposite versais, 111, 723. Procules de loss. Voges Jaina. Projuga arraise most e régie de Talles Hon-Procupital de loss. Voges Jaina. Procupitant de 1951. Il 7, 285. Procurption de 1951. Il 7, 285. Procurption de 1951. Il 7, 285. Procurption de 1951. Il 7, 285. Procurption de 1951. Il 7, 285. Procurption de 1951. Il 7, 285.

SIT. Il refuse da secona sua Carlasgissia, 2013.
Pladosse Paragolar, rosifizgoje, regoli nas Pladosse Republica, rosifizgoje, regoli nas Pladosse Republica, aze de cinq ues, succeete a sua piere, 11, 120.
Pledosse Papalane, aze de cinq ues, succeete a sua piere, 10, 120.

guerre, 2013. Il certifio de analysis de sensec institutaciónes pour le décourere de la querre, 2013. Il certifio de analysis des pour de la certifica (10, 11), certifio de analysis deservira (10, 11), certifio de analysis Lathyre, 110, 2013.

statistical properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the

resident rest i Constitue. 181. Consest pour particular rest i Constitue. 181. Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular rest in the Consest pour particular

0

Outstime et tribus de la ville de Bause, 1, 882, decembras perspectivos de characteris, 1, 1, 102, demandras perspectivos de characteris, 1, 102, demandras perspectivos de characteris, 1, 102, 103, and 1, 103,

promoting agreem nown dist most deputiest, III, Salam Framilion (1994), translative of Albe as finester, 1983.

Salam Framilion (1994), translative of Albe as finester, 1983.

Salam Framilion (1994), translative of Albe as finester, 1983.

Salam Framilion (1994), translative of Albe as finester, 1983.

Salam Framilion (1994), translative of Alberta (1994), translative files, 2012; poor to quantitime files, 2012; poor to quantitime files, 2012; poor to quantitime files, 2013; poor to quantitime files, 2013; poor to quantitime files, 2013; poor to quantitime files, 2014; poor to poor depote of the poor to poor to propose the poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to poor to

Order Community (1, 1, word present and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

A posterior in the control is that the control is that the control is that the control is that the control is that the control is the control is the control in the control is the control in the control is the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control in the control and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

medica for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

R

Redorius, second d'ercur ton Satarniu defende par Codron, III, 53. Romari, accienne tribe établie par Ros 1, 545. S. educator: belle idée qu'en avait Ci-n, 181, 275, (lec), célébre par le victoire qu'y criesi les Romains sur les Laine, I, Recounse.

con the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

shaghous forcis are resentance de as beams (Merca, 233). Better a fill a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first a first

diff. Dara crossel so describes pure an adhere de messir dans leve direction. 227. Author de describent de la constant de la c

des soblets et da propiesur le mont Aven-na, 2251 de propie sur la Jascole, 2000. Berçaet de people roumes, 1, 227. Propie fundas, glatistrur, a qui Antoire fait pro-mettre de le tare quand il l'entgrant, III. 278.

676.

Biancaz, Vayra Rhescupona.

Biancaz, Vayra Rhescupona.

Bian Salrea, fille de Namider, mise en conques vestelen, derivat mirer de Romales et de Bennat, j. &S. Elle estyrice en prison,

Here where the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro In Roman dans in genere de Prete, in Roman dans in genere de Prete, in allematers, alle ill revenered his man in allematers, alle mentered his man in allematers, alle mentered his man in allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers, allematers,

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

habit d'ens Porsbas, 1, 128; et Pyrrien, 6 res Porsbas, 1, 128; et Pyrrien, 6 res Chies, 127. Leur procedis chièrent d'ens Chies, 128. Leur procedis chièrent d'en Chies, 128. Leur procedis chièrent de l'appear des Verses, 218. Actionnement des proujes consecutives les Lindesteins (1, 128. Leur procedis des Verses de la Chiese (1, 128. Leur procedis des Verses de l'appearance cuite rois et Miraudical 128. Ce qu'il personné de l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128. Leur procedis l'archiese (1, 128.

république , 2021. Leur interes presente que re pasque , 200. References par leurs gaurent , 200. References par leurs gaurence consissalles , 202. References par leurs gaurent remainement partie leur de leurs que que le compe que le merre seu peu a semantar que la gerre peu facilité. El 3. Paléstes admentes de leurs nices , 2022. Reference sur leur conducte cuertes les garrences que le conducte cuertes les garrences que le conducte de leurs que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que de l'acceptant que l'a neruns qui avaret mai rénes, 720. Arour de la patro dons une durite d'argent, 733. Foruvez also rebles de l'amour du bon puof a partne done van dichter determi, 250.

he das partner done van dichter determi, 250. Leer van streiter, 11, 25. Feither dans bereiter de sone van streiter, 11, 25. Feither dans bereiter de sone van streiter, 11, 25. Feither dans bereiter de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de sone van de

on treatment of Type or Centures.

Commencement of the Ga Samin, 1, 1

Commencement of the control of the control of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Centure of the Ce

Let all this des therein the more de Littler, and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and the Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and Littler and puver les t agrande per Octashel.) Les comeans en tont parer es s. 11, 253. Son encenne est agrande Sylla, 253. Elle est embeller per Octa-n, 111, 668. Ouvrages d'Agrapea pour remochité et l'unement de lione, pad.

decree, 73h.

branke of Romes: lent missance, [, 25, 18]

lis uset represent or order de Namilie, et refine per Fantisle, shid Lear purson, that. Its not pris per des soleses, 11, 18;

medic 814 diponent of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of Quirines . 61. burnius et figus, officiere pankos stachés burnius et figus, officiere pankos stachés

mestras et Argas, observe gannes stateses a Ceren, descricot et passent dans la camp de l'omper, III, 591 occas (Sest.) est de endu par Cicéron, fl. e concdien forme Ciceron à l'action,

In pissable de cours, 111 aux overte Rome, passe east en marchan voster Rome, 2011.

Ed. 1. (P. Servillan), propor aux navella fill sit agrate, dest Coivan employ fill sit agrate, dest Coivan employ fill sit agrate, dest Coivan employ fill sit agrate, dest Coivan employ fill sit agrate, destruite la guerre des receives en Servil, 11, 201, il a unus pous de manuez, et aux tet commés dens lev employer, et aux tet commés dens lev fill sit agrate de Cotte, suit excelle en est 11, 11, 201.

From a 122, and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

Barrier, L &L.

Salamon I have relatives and J. 28. Even whether the Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Conference and Salamon Confere

ire, roi d'un canton de la Three , III. 591. agrate, Sagontius: alltés des Riemains,

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

(11), 685. (11) sent défaits par le consul Vohttssie, v., Schema (vis.) and delais par le consus v., Schema; [vis.) and delais par le consus v., Schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] and schema; [vis.] [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis.] and [vis

common process for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

the of seguid dictions, 123, not or not be a seguid dictions, 123, not or not be a seguid to the seguid dictions, and the seguid dictions are the seguid dictions and the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are the seguid dictions are seguid dictions are seguid dictions are seguid distinct and seguid dictions are seguid distinct and seguid dictions are seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct are seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct are seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid distinct and seguid d

The Adjustment of Papers Clever, Inc. Statement representation of Papers Clever, Inc. Statement representation of Papers Clever, Inc. Statement representation of Papers Clever, Inc. Statement Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc. Statement, Inc

13. The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

Salyre que I on dit avoir été amené à Sylle, 11, 714. o. 4, complier de Satazzin, 11, 615.

American State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of Sta

121. Severa, experience d'une coheste de Ceiar, Sa Farincere producente, III, 392. Severale (P. Mecanic, cassol, II, 472. T. Gracchae las assis commissiones en graya-497. Moderation et deuveur de ce count, 505.

Secondary III Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 19, 213. A secondary of the Manages amount 1, 213. A secondary of the Manages

The desirable of a series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of t

de August prome la devien de pener en Africa, mor y actue de pero l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, por l'Amper, l'est propose de respect de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'Amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose de l'amper, l'est propose l'amper, l'est propose de l'amper,

speed per la comment de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida del la colonida de la colonida de la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la colonida del la

the second section of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

hal goot offeres, shed, Lee Manasarius ne pravend obserult is pair, shed, Erden has ne reached, 421. If these is wife the first of reached, and in the same is wife the first of reached of the same in the same is the same non on Manasarius, shid:

"The praves of Sevenon Environ, 4725. Cal-charges in region is ancer-sime on Statumers, and Executive may call others of a first situa-tion of the same of the same of the same and the same of the same of the same first of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the

Crit in plant and excess principles in state of the State St

112. Scotra, capitale de royanne de Gentius, 11, 377, horse common des deux grecita dé-partements d'Octavion et d'Antoine , 111, 532.

The best content of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

microsci a function, a fut red de Collegione, Goldon, la le Fallon, anisighe Program, 11, 256.

11, 256.

12, 156.

13, 156.

14, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 156.

15, 15

Annormalis Supless (P.) opt momes 446.

Symprosies (P.), conset, passe se but les Carthaguros ser mer, j., reppeté se l'utile pour soderess gro, 636. Majorè les remeatires pico, il Stree bestelle à Annéhel Trébue, et eşt visice, 846. Il livre cons bat. Le suit sépare les con 665.

Composition to 10, core do Contral, del-mancion el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el marcino el mar

The second page of the state of the second page of

where the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

general control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second control and a second c

Chemical Control of Control of The Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control o

Per aneuen habitone, di Egginnin de commente habitone, di Egginnin de commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente del commente

channe embierement les Carlinagiones du pure, 383. Gérites des existents. Voyen Enclares. Contra de la companya de conjunction (1988) de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de de pepple set emané Sacrét, 1, 135. Eun des permares intouss du prople, 1460. Tris-ban pour la seconde fora, il veni finne precipiere Consider de Basti du nor la precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti du nor precipiere Consider de Basti de nor precipiere Consider de Basti de nor precipiere Considerati de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere de la consideration precipiere

department values the expert of the Department of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of t

mander, III, 542. marcher, III, 542. implicate assect des tots les temps, III, 263.

265.
Storys, vills notable de Minhridane, prine par Lucellas, 11. 815.
Sammas, historien, 18, 797.
Sammas, des de Gaberres, 181, 292. Il se pronprire, 233 Good de Orbes Secretarior de ouprire, 233 Good de Orbes Secretarior de ouprire, 233 Good de Orbes Secretarior de ouprire, 233 Good de Orbes Secretarior Contre
Le revpeane de Jobe e pais merchast coutre
Crience, et l'abbigo de retournese ave se pay.
All Lecut le récomprese, 270. Colobiess hither representation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

CAnachol, 643; de Ciefron, III., 146; de Cilpurre, 207; di Beirian Caro, 318. Sephonare, Calo è bairabal, autreles promiers a Manimas, d'pouse Sephas, II., 95. Son discurs a Manimas, 110, qui repoir e, tald. Lie autre arce irrante la prison que conser Manimas, 142. Son a l'es babraira de cette relle égorpeut. romaine qui y ctart. Leur printree, 1, 454.

Sorra de Prezente, el autres 1 comment ou les consultant, 1, 588.

Sorra, hearenne d'Anteine, rénni avec llé-

Sourse, headmant of Articles, réage avec Be-vols, sample et prend is ville de Jerus-rouls, est et par et la ville de Jerus-rouls, est et la communication de la communica-tion de la communication de la communica-tion de la communication de la communication de la communication de la communication de la communica-tion de la communication de la communication de la communication de la communication de la communica-tion de la communication del la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication

one promper visit, H. 773. See prompers and promper visit. H. 773. See promper visit. H. 774. See promper visit. He prom

sea, 741, Bernarre bashelle on il est sancta-gories and produce and defende par Sport sancy on qualitative defende par Sport sancy on qualitative defende par Sportselle i consensi le projet y assumi contrassement. 1 y 68. Tricte delinative cours seavarie crite desarchine, desarc fanc-tours seavarie crite desarchine, desarc fanc-cours seavarie crite desarchine, desarc fanc-cours seavarie crite desarchine, desarc fanc-tioners, desarchine, desarchine, desarchine, desarchine, vigory account of the con-tage of the mort. 11, 450, 380 cm port fan-cient is in mort. 11, 450, 380 cm port fan-tain is conspiration course Criter, 2016. In seconda basistic of Philippine, il net of the contage of the contage of the con-tage In accorde batallie de Pishopera, il set lost, Suria, surpe de Mikiridan, record uner ra-comanisance l'arrêt de sa mort, III, 809. Sinsua Merrae dosce tensis logicar qui con-mendant a Castora, III, 512. Il serviço il prote de l'arrêt per 100. Le constitutation de protection de la companion de decrement un coverso que sitem à l'arrevo derir montrer, della prète il basalon de l'arrevo della qui le fan accisance, CSS. Santona, officer montre, forme une infan-tion a vigine, 1, 732. Contre, 1, 1861 a de la companion de la companion de la companion de prime a vigine, 1, 732.

(1) on the discourance, 235.

(1) on the discourance, 235.

(2) on the discourance, 235.

(2) on the discourance, 235.

(3) of the discourance, 235.

(3) of the discourance, 235.

(4) of the discourance, 235.

(5) of the discourance, 235.

(6) of the discourance, 235.

(7) of the discourance, 235.

(8) of

trainmaide Breize à se doener la mort 505 610. 618. Statemer, mère de Espharés, el Pusa des Frances de Micheldet, lutre a Donge en châres desse elle roci el mois le gade. Avesture de son pere, 111, 20. Secremon attrafrée pas feremes, 11, 224. Secremos attrafrée pas feremes, 11, 224. Secremos volci un de j. II, 33. Voyet Dergon Liferons.

Supprise Service Control (1998). The first of the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and the control (1998) and

The first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

Arm. Naver German.

Arm. Agent German.

Arm. Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent German.

Agent

markers of the property of the contractions of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the

which was the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

state, the II Allamb, is Chaired, and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

It has proposery, that I are proved done of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery of the proposery

T

Tobles (Lois des douse.) Voyes Lois.
Tobles d'Arei de Voyes Areixde (Simpli de cessel Motteries per resport aux Neuss prin a Contale. 18, 445. Tobles nom : ce que cetet. 1, 917. Tobles na : neage de le nommer dans les no 1, 56.

Places and a considerable in the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con

Figure 1s Regerty, direct on the forms at a first control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

A standard and Mark Period California.

"A companies transparence currely time of the Period California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the California of the Californi

d'Anticène, II, 438.

mera (Station), convende vor pertir de
la Soir d'Octaven, III, 632. Il va presire
passessim de l'Adriga proper, et de
l'Amundre, se non d'Octaven, 656. Il trosephe, 688. Il commande l'armère de rece d'Octaven, product le baiarile d'Action, 570.

700.

Attacures, process in busine Actions, Probanger, Transan, Polishopherin, Voyer Gyllegren, Polishopherin, Voyer Gyllegren, Polishopherin, Voyer Gyllegren, Polishopherin, Voyer, Polishopherin, V. 21.

Santan Emperiment and Olibler Vision. Belle active desired, V. 21.

Santan Emperiment and Olibler Vision. Belle active desired in the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con

sar ins ofers der Sache, 1,696. Autrea impaces, 654, 685, 617 11, 162, 605, 111.
Freigh de Jérosalem prin par Demple, 111.
Freigh de Jérosalem prin par Demple, 111.
Freigh de Jérosalem 271, Tramphe construir de participate. J Caper par Héricale et par Sonium, 687, Tramphe construir de Department. J Caper arise de Ossarium et a Leste, 7735.
Freight en Company et a Leste, 7735.
Freight en Company et a Caper, 735.
Freight en Company de ce moit, 14, 68 hilds, 111, 255. Papie consumes at Caper.

entiu, frame de Ciceron, engage son mori agir avec vigueur matre les complices a Cathan, III, 85, 88. Elle sollique vi-

remove to favore de nos mari exide. 128.

remove to favore de nos mari exide. 128.

peut finer is justimentemen. Exidance esta

filler is filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler filler fill

(64) Los Falcade as a sjet des testamenta, 111, 658.
760 d'homme troumée en eresseel les Sondomons de Capitole, 1, 415.
Tonta, reure d'litjene, fait auer les mehosses deurs hommes, 1, 697. Guerre a ce appri, chef. Elle quitte l'admentatation de royanne, 608.

cure, 1, 46%.

Torontor, proception d'Antyllan, traitre à son disciple, est mai à mort, III, 728. Tre dote, richiera nerrodat à la cont d'E-gapte, conseille de taur Fumper, III, 469; dont il prisonale la lètre Cés ri. Il est use par 6 utes, 416, 585.

should powerful to albe a Cole. I flore to get a Dr. ophiae remote horselful collemnic period Dr. ophiae remote horselful collemnic period extra the condition of Promper, III, 25, Ce for extra condition of Promper, III, 25, Ce for period control of Number delays as four period control of Number delays as four Phopomary, Children, consultate the Control of Phopomary, Children, consultate of Control of Phopomary, Children, consultate of Control of Phopomary, Children, consultate of Control of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of Phopomary, Children, consultate of participation of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate of phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate phopomary, consultate

ard. Sures, effenti d'Octovira, encoré vers L'impaire, et maîtraise par Astous, III, 718.

L'inquirer, et malitains par latticus, III, Fave, dopair compre. (1) eyes Chanles, Marchael Stree Annie Pales of Occasion, Arriva, Marchael Pales of Occasion, Arriva, III Stree Annie Pales of Occasion, Liver, IV.33. (1) eventosis une submit al para de Trois, 1722, comm., 1,438. (biborde-race de ref-bare), 1,642 et et republication, para de ref-bare, 1,642 et et republication, para confect appaire, de reformation, para confect appaire, de reformation, para confect appaire, para c

es vient chereber Lacelles, 817. Pinnan-ten des Aminima sur la pott mobile de Romane, 818. Il est defeit, et obligé de Romane, 818. Il est defeit, et obligé de armore, 818. Il est defeit, et obligé de Parties, 821. Il est épisal par l'Mulridaire, 820. Il ceroise des ambassadeurs as rei des Parties, 821. De concert avec l'âlité des ji leve uses mouvelle trancé, 822 Tons deur ji leve uses mouvelle trancé, 822 Tons deur de la commentation de la commentation de fision de l'agrasse evroité contre leui, 1981 au jour esties les bass de Nampée, 114, 48. Il

Penetics à si deceium, fil. Actione su lai donne Rumpe, stell. Colletin falls de net lits. Le pare vei lainé en pouveraine de organne, à li els sies au fers par Pun-pe, 7. d. du précédent, se révite con-greurs, du du précédent, se révite con-tremplan, 418. Codes, tribus, extrepred de lair reache à liberal, 150. Trepranerse: description de cette ville, il. 181. Elle en piece d'écratique de cette ville, il. 181. Elle en piece à Gentlaire de cette ville, il. 181. Elle en piece à Gentlaire de Lucalias, 181. Elle en piece à Gentlaire de Lucalias, 181. Elle en piece à Gentlaire de Lucalias, 181. Elle en piece à Gentlaire par Lucalias,

Populations: dominism de cette of F. 13.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

208.

reof.
ima (P.), tribne de peuple, fait déposities
de tribuest Casca, see collègue, III, 172
Il propose le los pour établic le trianvires,
576

Throw (B.), telepror à libre en expranting, 150 (most etc.), telepror à libre en extra da brish de librera, [11], 633. Leviement d'Anticut. Per qu'all à la neurl de Sat.). Pompar-qu'al partie à librer, 481, contre las, borteras Soltiens, vore Colenna, vore Colenna, vor des Verens, request les Editories de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre del la contre

sign of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

11, 485.
Tréorr public: ch placé, I, \$35. A qui en était.
conflèr la gurde , 881. Il est forcé per Craar,
111, \$59. 111, 559. Triorr secret, dont on live de l'or pour les tenous pressure de l'état, II, 6. Prèver (pespire del, médicas une rébellion, et sont rédents per César, III, 243 (Vovre Jacks) monore, ils pour vaieux et consus. per Labinese, Revienast de Giase, 85a. Trianes, trusseme corps de la légius, I, 190; II, 188.

Palents, common compared to layon, f., 1982. Processor, C. 1982. Processor, C. 1982. On the control of the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the compared to the com

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the pa

of the first way to be a second or the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon res, II, 500.

Troce, Troyens, I, 41 et mirantm. Correctorense, Veyes Corne.

Trophes: promiere esemples ches les Romains, II, 538.

Northean System Course, and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

tres et afroga, ill. (371. Il excess legenis). Varias, Yerra Handiss.

Falis, tille de ferer Tailin, et femme de Engine ils Societto. Sen statione et ser terra il correctione del sentimento del ser l'ercept de san price, 116. Sen district. Falis (50 de femme, noncie es proteiness falis, (50 de femme, noncie es proteiness falis (50 de). Societto de sent, idi Falis (50 de). Societt, il (181. de). Falis (50 de). Societto del sente, idi falis (50 de). Societto del sente de price, price de sente del sente del falis (ballo). Societto del sente del falis (ballo). Societto del sente del proteine (1, 71. il) present de sistem es positire.

ellogene, 78. Enforme le most Cálius dans la ville, sind. Il fuit le guerre contre les Albans, sind.; emplehe que ses suidats a aparçovent la trabacon de Suffictus; in row, add. If fair it games move the abundance, also, another open an older than a state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the parties are placed in the control of the parties are placed on the control of the parties are placed on the control of the control of the parties are placed on the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Paralleles, trained as temporate des Segentium, Trents, villed State, price par Armbell, I, a France of Barrey of the second Paralleles and State of Barrey of the second State of the France of Barrey of the second State of the Français to Superbol, I, 412. — North Mar-ley of State of the State of the State of Training to Superbol, I, 412. — North Mar-ley of State of the State of State of the III of the State of the State of the III of the State of the State of the III of the State of the III of the State of the III of the State of the III of the III of III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of the III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of III of

dios leef pers les arteres concern, 5.77.
Faper, Nors d'aute partre de la role de Prirecone, 1,773.
Tyr. mitropole de Cartharr, 1, 533 Sa.
6 lebre recern les honores, 10, 606.
From - recorn les honores, 10, 606.
From - recorn les honores, 10, 606.
From - recorn les honores, 10, 606.
From - From Cartharres, 10, 533, 533, 533.
Tyranerus, 13, 533, 533, 533.
Tyranerus, 10, 534.

#### U

Popiese, motion premotion, passent la Rista Voyre formate et l'éser. Sure de myles prassent les Bramens, 1, 309. Deurers confinence a des ameses, 279. Chestes Cardinates a des ameses, 279. Chestes de Sardantes par Casas, 11, 164. Bépleares a ce sapet, 200. Prefere manages desse la pièce publique par la fiction des motion qui poliuses à amens, 633.

faction der righten of a policieral a surrer, 1953, Oblinge de 1777, 1, 233, Següen en Grouper, Següen en 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, 1, 233, Següen en Francisco de 1777, Següen

## v

Facco, villa de Namidie : messacra de la gameco remaine qu'y aveli muse Mételles, Il 1661 qui en tere and pievas rengrance,

563.
To secure. Voyes Naries.
Induce on Espages, Soulde par D. Brutes
II, 463.
Enligan Publicata P.) on present 4 is mo-13, 482 Published P.) and present A la mort de Lecrère, J. 459. Il est frustré de ser-erectaire par le coustie 452. Il su patiente par le coustie 452. Il su patiente par le coustie 452. Il su patiente de la commanda de la coustie fait raire sa mante, 123. Il primi planters les produttes, et acquert anni a somme de l'adicion, 123. Il de faire le descri-

#### **→6%** 823 **-63**-

birment du penyle, et se fait donner un collegne après la mort de Brutas, 153. Il cet tourne conseil poier le seconde fais, 435; poir le tronscere fais, 139; et pour la quatricine fais, ided. Se mort et son

Section 1. The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

when the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prope

size 14, et et nome prince us rems, 200. (L.), toften de pengle-fuit no dis-curre coeter le les (pengle-fuit no dis-curre coeter le les (pengle-fuit de Moins, consul pour le saitene fun, II, 610, IP pu ruil firi le males que le survant. La l'erne Flaccus (L.) colleges de Moins, escat, II, 713, II ret nomes gueren, 732 II présent le combission de Sylle pour les présents le combission de Sylle pour les

definitely, et est choice per les mil et de la centrere, 733.
Fabricas (L.), consed, autolitée à Marien (L.), détreus et divers peut d'avenç (L.), détreus et divers peut le place de hylle, 700 s'est centrère et les place de hylle, 700 s'est centrère et les place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la p dicioner, et est chora par las mal er de la

Agriculture (1) and the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper

has percegoe decommendancies pour se dep.

Farrico (X. Terestain), le plus short deschassions, vest sour par en percention percenti de l'Amprès dans la generie soni de la percenti de l'Amprès dans la generie soni del differente del l'Amprès de la la percenti de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès de l'Amprès

was the highest the beginner of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Apollon, 837. Le peuple demonde d'étre trasperie dans celle ville, néd. Camille ville ville de la companie de celle ville, néd. Camille ville ville de la companie de celle ville ville ville de la companie de celle ville de la companie de la companie de la companie de celle ville vi

and "has, quartier de Rome", I, \$32. incolair des cherges secuence dens l'anti-quint , \$33. quate 33.5.

rester, people de Gasle, farment une pris-soure laye contre les Bomains, 181, 233.

Cover mercher in pressona contre esa 232.

Batalle genals un de sont immere, dad.

Ils or resident à data con immere, dad.

Ils or resident à Sale, Soleman, et à des l'empere, de des les contres de Criser, definit trois peoples qui ver descent ainter, side.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th 14an 177

N ro : Coset lei de lie an temple , III,

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### **∞€%** 825 ∰

et sont condementes , 556. Les trium-re entières des deptus qui leur déssent confies, 111, 387. restired does groun qui tere dissent contest, con transcription de construction de propiete. Ils son sancial, i, l. 386. "Restaux con propiete per Janua d'account coleilari, primar montre l'immense, III, d'al. Listeles opposes des poseranes. III, d'al. Listeles opposes des poseranes. Il de la company de la coleira de la coleira de forte de terre ci des noblasti, àvisiser de forte de l'account de la coleira de la coleira existence per de la coleira de la coleira de primar de la coleira de primar de la coleira de la coleira de la coleira de la coleira de la coleira de la coleira de la coleira de la coleira del la coleira de la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la coleira del la

Parties and real Polarities, the first working of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t Tidens Meximus, esclave, dángad questrar , 111, 641.

Thin Marshins, society, dispuip question; Trimon Francis, Verya Garbai et Garbanes, 1205, H. 251, et et es et dischause, 1205, H. 251, et es et dischause, 1205, H. 251, et extrainment acul les factions; H. 171, be chronisamen acul les factions; H. 171, be chronisamen acul les factions; C. 250, devenue massers on principes, 120, devenue massers on principes, 120, devenue massers on Francis de La Company (1), consel, passer et Nacionales, 1, apres des letters de principes de la granda de la company (1), devenue de la consenio de la granda de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1), devenue de la company (1),

Tremal monti , cufermé dans l'excesse de Rome, J. 501. Famewil award; referred dear Fencence as the bediever, statistic, referred to many referred to the bediever, statistic, referred to the bediever, statistic, referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the statistic referred to the s

7.7.

For caree, tribue, assigne devent le prople
Gence, que a'opposent a la loi Terrainie,
1, 206.

A company of the property of t

poor Agrans, ver greekent, as le rainspreek, 1991. It is dott déviate per diagonate, et formassigner, 2001. It is dott déviate per diagonate, et formassigner, 2001. Comment autégar lever le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001. Le rainspreecht, 2001.

177.
Followmer (F) retire there has Attless peach (11.11).
Followmer (F) retire there has Attless peach (11.11).
Followmer (F) retire there has been been dependent (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (11.10).
Followmer (

## X

Lucke, capsule de la Luces, assistée par Lucuse, Lucedonneus, austre des trou-pes au Cartagonneus, autre et des trou-pes au Cartagonneus, autre des la con-rent au Cartagonneus, autre des la con-rent au Cartagonneus, autre des la con-trolles de la companya de la con-lución de la constanta de la con-trolles de la controlle de la con-trolles de la controlle de la con-trolles de la controlles de la con-trolles de la controlles de la con-trolles de la controlles de la con-trolles de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-trolles de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-ciona de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con-lución de la controlles de la con

## Z

Zene, ville de Nameles, pris de lappril se later i latendre seus Septem A stabili, Li stabili et la Septem A stabili, El réduci de recordo dissa, il la feste participate, la companio de la consistencia qui la mest per festere, il p. 215. L'este los dis dista-catavas, no des Gorighestes, qui la mest per festere, il p. 215. L'este los distabili-catavas, del.

de Michaelle, del del distabilità del conservatori del coloni il per Cicco di Sene Silvano del recordo del del per del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del coloni del col

PIN I'B LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.





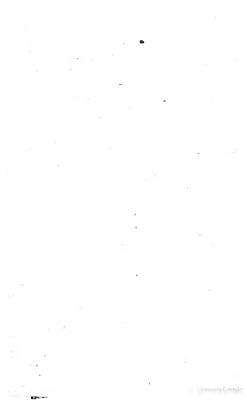

